

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



13. f. 17



|  |       | · |  |
|--|-------|---|--|
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |
|  |       |   |  |
|  | A. 14 |   |  |
|  | · •   |   |  |
|  |       |   |  |

|   |   |   | ! |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   | , |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| · |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | + |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

. • ı

### **DICTIONNAIRE**

# PROVENÇAL-FRANÇAIS,

OU

DICTIONNAIRE DE LA LANGUE D'OC.

## DICTIONNAIRE PROVENÇAL-FRANÇAIS

OU

### DICTIONNAIRE

## DE LA LANGUE D'OC,

ANCIENNE ET MODERNE,

## SUIVI D'UN VOCABULAIRE FRANÇAIS-PROVENÇAL,

CONTENANT :

1° Tous les mots de ses différents dialectes que l'auteur a pu connaître (près de 107,202); leur prononciation figurée, leurs synonymes, leurs équivalents italiens, espagnols, portugais, catalans, allemands, etc., quand ils ont le même radical, leurs définitions et leurs étymologies;

2º les radicaux avec l'indication des langues qui les ont fournis et la liste des mots qu'ils ont concouru à former;
3º les prépositions et les désinences, avec l'explication du sens qu'elles ajoutent aux radicaux;
4º l'énumération des parties qui entrent dans la composition de chaque outil, instrument, meuble, machine, arme, habillement, etc.;
5º les provençalismes et gasconismes corrigés;

6º les origines des principales coulumes et institutions;
7º les dates des découvertes ci ues inventions les plus remarquables, avec le nom de leurs auteurs;
8º les noms provençaux, français et scientifiques des différents êtres dont se composent les trois règnes de la nature, avec l'indication des genres, des ordres et des classes auxquels ils appartiennent; précédé d'une grammaire qui contiendra un trai é sur l'origine et la formation de la langue; un traité sur l'orthographe, et un traité sur la prononciation, avec une notice bibliographique sur les ouvrages imprimés dans cette langue;

PAR S.-J. HONNORAT, DOCTEUR EN MÉDECINE.

TOME SECOND.

SECONDE PARTIE, FORMANT LE TROISIÈME VOLUME.

P-Z

DIGNE,
REPOS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE-ÉDITEUR, COURS DES ARÉS, 5.
1847.



Digne, Imprimerie de Repos.

PAC

P, s. m. (pé). P, la seizième lettre de l'alphabet et la douzième des consonnes.

Le P majuscule, se compose d'une haste, ordinairement appelée queue et d'une panse.

#### PA

PA. s. m. Pa, cat. Alt. lang. de pan, pain. V. Pan.

PA, Pour Pas, v. c. m.

PA, s. m. d. béarn. Paire, couple. Voy. Pareos.

PA, PA DE MORS, dl. Le baiser de félicitation, qu'on donne aux nouveaux mariés.

Ey. Ce mot est, dans ce sens, une altér de pax, paix: Pa de nobis, paix de novis, de nouveaux mariés. V. Paci, R.

#### DAA

PAA, s. m. d. béarn. Pain. V. Pan. PAAZ, s. m. d. vaud. Paix. V. Pas et Paci, R.

#### PAB

PABAILLON, s. m. vi. Pavillon. Voy.

PABALEO, vl. V. Pavilhoun et Paballo.

PABALEOL, s. m. vl. Papillon. Voy.

Papilhoun.

PABALHON, s. m. vl. Drapeau, pavillon. V. Pavilhoun.

Ély. du lat. papilio.

PABANA, s. f. (pabane), dg. Far la pabana, faire la ronde, faire du bruit, le soldat. Patari!, jusqu'al jour nous as fey la pabanol

PABAT, dg. V. Pavat et Pave. PABEL, vl. V. Pabil.

PABLES, s. m. vl. De Pavie, fait à Pavie.

PABLL, s. m. vl. PABLL, PABLLUM. PabuLo, cat. esp. port. Mêche.

Ety. du lat. pabulum, m. s.

En la candela son tres causas, la cera, e'l pabils e'l fox.

Sermons en provençal.

Jaemin.

PABILHOUN, dl. Alter. de Pavilhoun, v. c. m. dais, en d. bas lim. V. Pali.

PABILUM, vl. V. Pabil.

PABOT, s. m. dl. Alt. de Pavot, v. c. m.

#### PAC

PAC, vl. Il ou elle nourrit. El li pac, il les nourrit.

Ety. du lat. pascit,

PACACAU, s. m. (pacacáoù); TRENTA-RE-SALA. Nom nicéen de la fauvette mélanocéphale, Curruca melanocephala, Cetti. Gm. 970, oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres (à bec en alène), sédentaire dans les environs de Nice. PACAGBAR, Garc. V. Pasturgar.
PACAN, s. m. (pacán): PACANT. Rustre,
manant, paysan, villageois sans éducation;
homme de néant.

Éty. du lat. paganus, on selon quelques uns, du grec παχύς (pachus). épais; M. de Roquefort le fait venir de pacant, animal qui palt, et par conséquent de pascere. V. Pag, Rad. 2.

PACANARIA, s. f. (pacanarie), et impr. PACANARIE. Grossièreté, action d'un malotru, d'un homme grossier.

Éty. de pacan et de aria. V. Pag, R. 2.

PACH, pact. radical dérivé du latin pactum, de paciscor, isci, traiter, tomber d'accord, arrêlé, fixé, ou du grec πηγνύω (pégnuô), ficher, arrêler. V. Pag.

De pactum, par apoc. pact, et par le changement de ct en ch., pach; d'où: Pach-a, Pachac-aire, Pach-aire, Pach-ar, Pach-oc, Pachoqu-et, Pach-olla, Pachoqu-iar-ela, Pat, Pat-ejar, Pat-i, A-pact-ar.

PACHÁ, s. m. (patchá). Bacha ou pacha, titre d'honneur qui se donne en Turquie, à ceux qui commandent les armées, aux gouverneurs des provinces et à d'autres personnes considérables, même sans gouvernement.

Ety. du turc basch, tête, ce qui signifie la même chose que chez nous le mot chef, qui vient également de la tête.

Selon leurs dignités les pachas et les visirs font porter devant eux une ou plusieurs queues de cheval, ce qui leur vaut les titres de visir ou pacha à une, à deux ou à trois queues.

« Cette singulière décoration tire son origine d'un trait de courage. Dans une bataille, l'étendard de l'armée Turque avait été enlevé par l'ennemi; un cavalier coupa la queue de son cheval et l'ayant placée au bout d'une pique, il encouragea les troupes et remporta la victoire. En mémoire de cette belle action, le grand seigneur ordonna de porter à l'avenir cet étendard comme un symbole d'honneur. » D. Techn.

PACHA, s. f. (patche). Accord, marché, pacte, convention, traite.

Avem fa pacha, nous avons conclu le marché.

Buona pacha, bon marché.

Faire pacha ame lou diable, faire pacte avec le démon.

Ety. du lat. pactum, m. s. V. Pach, R. PACHACA, s. f. (patchaque), dl. Mauvaise querelle. V. Pach, R.

PACHACAIRE, s. m. (patchacáiré), dl. Faiseur de mauvais marchés. V. Pach, R.

PACHACHAC, V. Talastau.

**PACHAIRE**, s. m. (patchářré). Faiseur de marchés, qui intervient pour les faire conclure.

Éty. de pacha et de aire, litt. qui fait des marchés. V. Pach, R.

PACHAR, v. n. (patchá). Faire un pacte, conclure un marché.

Ety. de pacha et de la term. act. ar. Voy. Pach. R.

PACHARAGAS, s. f. pl. (patcharáques), dl. Promesses, gageures.

Ety. V. Pach, R.

PACHAU, s. m. (patchaou): FATAC, BACHAU, TOULSE, TOULSET. Patar, patard ou patac, ancienne monnaie connue aussi sous le nom de double, parce qu'elle vallait un double tournois ou deux deniers environ.

Éty. de l'all. ou du slamand patar, petite pièce de monnaie; comme le patar, de flandre, dit M. Roquesort, a sur l'une des faces, l'image de Saint Pierre, et que le patar d'Avignon, porte d'un côté la croix, et de l'autre côté les cless de Saint Pierre en sautoir, il est à présumer que ces mots viennent de l'all. peter, peters, en lat. Petrus, nom propre de Pierre.

Moussu riati, un pachau de pebre: ai de tout fouera d'aquot.

PACHERAS, s. f. pl. anc. béarn. Clôture, Barrage.

Ety. de pachet, échalas. V. Pal, R.

Tout homi pot far pachera, et barrà en sa terra, per que l'aygua no ló fassa mau. Fors et Cost. de Béarn.

PACHET, s. m. (patché), d. bearn. Echalas. V. Garda et Pal, R.

PACHEYA, s. et adj. f. Barguigneuse, minutieuse, femme qui hésite toujours avant de se décider. Avril. V. Pachoc et Pach, Rad.

PACHIN-PACHAU, s. m. (patchinpatcháou); PAN-BLANC. Fruit de l'orme. Cast. PACHIOU, s. m. (patchiou), d. béarn. Embarras. V. Embarras.

Ety. Alt. de empach. V. Pal, R. ou peut être Ped, R.

PACHOC, OCA, s. (patchoc, óque):
PATET, PACHETA. Minuticux, euse, particulièrement en matière de morale, bigot, ote,
scrupuleux, euse; diseur de riens.

Ety. du lat. pactio, pacte, traité, dont pachot paraît être un diminutif, comme si l'on disait petit faiseur, qui ne dit et ne s'occupe que de minuties, de petites affaires. V. Pach, R.

PACHOGAR, v. n. (patchouca); PACHOUQUEAR, PACHOUQUEAR, PACHOUQUEAR, PACHOUQUEAR, PACHOUQUEAR, Dire des niaiscries, des hagatelles, tatillonner, tripoter, brouiller, caqueter, patrouiller.

Ety. de puchoc, et de la term. act. ar, faire lou pachoc. V. Pach, R.

N'es jamai las de pachoccar, Per iou, de poour de vous secar, Vau tamben finir ma charrada. Gros.

PACHOLA, s. f. (patchóle); PACHORA, PACHOLLA. Petit marché, marché de peu de conséquence, affaire minime; rhume, malaise. Cast.

Éty. de pacha, et du dim. ola. V. Pach, Rad.

Puisque naulres dous siam pariers, Doouriam faire quauqua pacholla. Brueys.

Pachola, en languedocien, désigne une pâtée pour la volaille, faite avec du son et des herbes cuites; un tripotage, un mélange confus de choses hétérogènes.

PACHOLOT, s. m. (patcholó); Miscuglio, ital. Mélange de choses mal assorties. Ety. de Pach, R. et de olot.

PACHOQUEGEAR, v. n. (palchouquedja), dl. Tatillonner. V. Pachocar et Pach, R.

PACHOQUET, ETA, s (patchouqué, ete). Vétilleur, chipotier, ière; tatillon. V. Pachoc.

Ety. Dim. dim. de Pachoc, v. c. m. et Pach, R.

PACHOQUIAIRE, s. m. (patchouquiairé); racmouquar Chuchoteur, diseur de riens, tatillon.

PACHOQUIARELA, s. f. (patchouquiarèle), s. et adj f. Pachouquianela. Causeuse, bavarde. Avril. V. Pach, R. PACHORA, V. Pachola.

PACHOUCAR . V. Pachocar.

PACHOUNIAIRE, Garc. V. Pacho-

PACHOUNIAR, Garc. V. Pachocar. PACIANT, ANTA, Avril. V. Patient. PACIAR, v. n. vl. Traiter, faire une ac-

cord, pactiser. V. Pach, R. PACIEN, vl. V. Patient.

PACIENCIA, 8. f. vl. PASCIERSA. Pa-ciencia, cat. V. Patienca,

PACIENMEN, vl. V. Patiemment.

PACIENT, adj. vl PASCIEN, PASSIEN.
Pacient, cat. V. Palient.

PACIENT, s. m., vl. Patient, malade. V. Pati, R. et Patient.

PACIENZA, vl. V. Paciença. PACIFFICAMENT, vl. V. Pacific. PACIFIAR, V. Pacificar.

PACIFIC . vl. Pacific, cat. V. Pacifique. PACIFICAMENT, adv. vl. PACIFFICA-MENT, PACIFICAMEN, Pacificament, cat. Pacificamente, esp. port. ital. Pacifiquement. V. Pact, R.

PAGIFICAR, v. a. (pacifica); PACIFIAR.
Pacificare, ital. Pacificar, esp. port. cat.
Pacifier, appaiser, calmer, rétablir la

Ety. du lat. pacificare, m. s. fait de pax, acis, et de ficare, meltre la paix. V. Paci, R.

PACIFICAT, ADA, adj. et p. (pacifica, ade) : PACIFIAT. Pacificado, port. Pacifié, ée.

Ely. du lat. pacificalus. V. Paci, R. PACIFICATION, s. f. (pacificalie-n); BACIFICATIEN, PACIFICASSIEN. Pacificamento, ital. Pacificacion, esp. Pacificação, port. Pacification, action de remettre ou de rétablir la pais et la tranquillité dans un état; soin qu'on prend pour appaiser les dissensions domestiques.

Éty. du lat. pacificationis, gén. de paci-ficatio, m. s. V. Paci, R.

PACIFICATOUR, s. m. (pacificatour): Pacificatore, ital. Pacificador, esp. port. Pacificateur, celui qui s'entremet pour rétablir la paix; qui pacifie.

Ety. du lat. pacificator. V. Paci, R. PACIFIQUE, ICA, adj. (pacifique, ique); TRANSPILLE Pacifico, ital. esp. port. Pacific, cat. Pacifique, qui aime la paix; paisible,

Ety. du lat. pacificus. V. Paci, R. PACINSA, d. bas lim. Alt. de Patiença, v. c. m.

PACINTAR, d. bas lim. Alt. de Patientar, v. c. m. il signifie aussi calmer, appaiser.

PACOIRA, s. f. vl. Patis. V. Pasquier et Past, R.

PACOULET, s. m. (pacoulé). Ce mol désignait autresois le cheval pégase. Voy. Pegaso.

PACOUTILHA, s. f. (pacoutille); Acou-BILHA, PACOUTIA. Pacotilla, cat. esp. Pacotilha, port. Pacotille, petite quantité de marchandises, qu'il est permis, aux officiers, matelots et gens de l'equipage, d'embarquer pour leur propre compte; petite provision de marchandises.

Ety. de paquet et ilha, petit paquet. Voy. Paquet, R.

PACTE, s. m. (páclé); Pacte, cal. Pacto, esp. port, Patto, ital. Pacte, convention.

Ely. du lat. pactum. PACTIO, 8 f. vl. Pacció, anc. cat. Paccion, esp. Paction, pacte.

Ety. du lat. pactio, m. s.

#### PAD

PADARELA, s. f. (podorèle). Nom bas limousin de la patience. V. Fuelhas-aigras. PADELA, s. f. (padèle) : Paella, cat. Padella, ital. Pour poêle à frire, V. Sartan, pour palène, V. Patena, pour fesses. V.

Patelas. Ety. du lat. Patella, vase a faire cuire les viandes, petit plat, petite assiette. Voy. Paten. R.

Padela de las afachadas, di. V. Sartan oaslagniera.

La padena de infern en que lo diable fa

sas fregiduras. V. et Vert. PADELA, vl. V. Patena.

PADELADA, s. f. vl. Paellada, cat. Padellata, ital. Poélée. V. Sarteinada et

PADELETA, S. f. vi. PADENETA. Paellela, oat. Padelleta, ital. Petite poêle.

PADELIN, s. m. (padelin). Pot on creuset dans lequel on fait fondre la matière du

Ety. du lat. patella, vase. V. Paten, R. PADENA, s. f. (padene), dl. Poèle à frire. V. Sartan.

Éty. du lat. patena, vasc, évasé. V. Paten, Rad.

PADENADA, s. f. (padenale); padene-GEADA, dl. Plein une poèle de fritture ou de ragodi. V. Sarlainada.

Ely. de padena el de ada. V. Palen, R.

PADENAR, v. a. (padená), dl. Frire, fricasser. V. Fricassar.

Ély. de padena et de ar. V. Palen, R. PADENAT, ADA. adj. et p. (padena, áde), dl. Frit. ite. V. Fricassat.

PADENEGEADA, s. f. (padenedjade). dl. m. s. que padenada et sartainada. Voy. Paten, R.

PADENEGEAR, dl. V. Fricassar et

PADENETA, s. f. vl. Dim. de padena, poèlon. V. Paten, R. et Padeleta.

PADENOUN, s. m. (padenoun), dl. Dim. de padet, petit poèlon à queue. V. Paten, Rad.

PADERA, dg. Alt. de Padela. V. Sartan et Palen, R.

PADET, s. m. (padé), dl. Un poélon à queue. V. Poueloun.

Éty. Dim. de Padela. V. Paten, R. PADOU ou PATAY, radicaux français et lat. de Padoue, Patavium, ville d'Italie; sont dérives : Padoua, etc.

PADOUA, s. f. (padoue); ESPECULHA. PADOU. Padou, s. m. ruban fait avec de la bourre de soie et du fil. V. Flouret.

Éty. de Padoue, ville d'Italie où on les fabriqua d'abord.

PADOUAN, s. m. (padoua). Melon à écorce graveleuse. Garc.

PADOYR, v. n. anc. béarn. Paitre. Voy. Pexer et Part, R.

PADRE, s. m. (pádré). Nom nicéen du

pagre. V. Pagre.

Éty. Alt. de pagrus.

PADRETA, s. f. (padréte); PET BLANC, PADRETTOU. Nom nicéen du spare Caissoti, Sparus Caissoti, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Léiopomes (à opercules lisses), dont la chair est tendre, et qui atteint la longueur de trois décimètres.

#### PAE

PAELLA, s f. vl. (Paella, cat. Padella, ital. Poèle à frire. V. Padena et Sartan.

Éty. All. de Padella, V. Paten, R. PAERNAS, nom de lieu, vl. Pernes.

PAES, s m. vl. V. Pais. Lo Sant Paes. la Palestine.

PAEY, dg. Verdier; pour père, Voy. Paire.

#### PAF

PAFA. s. f. (pofe), d. bas lim. Femme ou fille qui a de l'embonpoint et de la fraicheur; dondon, gagui.

PAFORA, s. et adj. (pafore); paro-num, manamer. Extravagant, homme qui a un grain de folie ; tête fêlée , Avril.

PAFORUR, V. Pafora.

#### PAG

PAG, PAC, PACT, PACE, radical pris du lat. pangere, pango, pactum, ficher, assembler, unir, joindre, dont le primitif est pago, dérivé du grec πηγνύω (pêgnnô), assembler. fixer; d'où : Impingere.

De pago, par apoc. pag, pagn; d'où: Coum-pagn-oun, Coumpagnoun-agi, Coumpagn-ia, Accoum-pagn-ar, Ac-coumpagna-ment, A-com-panh-ar, Ac-coumpagnaire, Page-a, Prou-page-ar, Prou-pagalion.

De impingere, pousser, jeter contre, par apoc. et changement de i en e, de in en egn, empegn; d'où: Empign ar, Empegn-eire, Empegn-er, Empench, Empeinh-adura, Empeincha, Empench-a, Empenh, Empenh er.

De paclum, par apoc. pacl; d'où: Coumpact-ē.

De pact, par le changement de ct en ch: Pach, v. c. R.

PAG, 2, PAI, PAI, PAIS, radical pris du lat. pagus, pagi, village, hameau, contrée, pays; et dérivé du grec παγά (paga), pour πηγή (pėgė), fontaine: Pagi dicti à fontibus; quòd eddem aqud uterentur: aqua enim doried lingud mayal (pagai), appellantur, dit Pestus. Servius dit à peu près la même chose: Villas, qua pagi ἀπὸ τῶν πηγῶν (apo ton pegon), appellantur, hoc est, à fontibus, circa quos villa consueverant condi, unde et pagani dicti sunt, quasi ex uno fonte potantes; V. Vossius. d'où les sous-radicaux Paganus, paysan, païen.

De paganus, par spoc. pagan; d'où: Pagan-ieme, Payan, Payen, Payan-ia, Payas.

De paganus, par apoc. pag; d'où: Pagas , Pages, Pagesia, Pageou , Pagez-e, Pagez-ia.

De pag, par le changement du g en c, pac; d'où: Pac-an, Pacan-aria.

De pag, par le changement du g en j et de celui oi en i, pai; d'où : Pai-an-or, Pai-s, Pais-agi, Pais-an, Paisan-alha, Paisan-as, Paisan-ilha, Des pais-ar Des-pais-at, Payon, A-paisan-ir, A-paisan-it , Pays-anda.

Ety. de paga et de ar, ou du latin paccare, apaiser, qui exprima d'abord l'action de satisfaire, par une somme d'argent, la famille de celui qui avait-été tué injustement. Les troubadours employèrent le mot pacar, dans le sens de s'acquiller d'une delle; d'où potre pagar, et le français payer.

PAG, 3, radical dérivé du celt. paga paie, récompense; Vossius fait venir ce mot de la basse latinité paccare, apaiser; Robert Etienne, de Pagus, pays; et Sommaise, de pactare, pour traiter, lier, accorder, convenir.

De paga: Paga, Pag-able, Pagad oira, Pag-adour, Pag-aire, Paga-ment, Pag-ant, Pag-ar, Pag-at, Pai-ar, Sur-pagur, Sur-pagat. Pay-a.

PAG, vl. Il ou elle paie, contente,

PAGA, s. f. (págue); Paga, ital. esp. port. cal. Paye ou paie, la paie ou le prêt des soldats; le payement d'une somme, pour s'acquitter d'une dette; salaire, solde; en terme de nourrice, bonbon, caresse.

Le salaire est le prix d'un travail ou d'un service momentané.

La paye, celui d'un travail ou d'un service

La solde, celui des services rendus par une personne soudoyée, engagée moyennant une somme convenue.

Riy. du celt. paga, m. s. V. Pag, Rad. 3.

Per la paga, en revanche, pour récompense.

Pagas-nous quicon, quauquaren, regaleznous de quelque chose.

Dérivés: Pag-able, Pag-adour, Pagaire, Paga-ment, Paga-r, Pag-at, Impag-able, Sur-pag-ar.

PAGA, s. m. vl.

PAGABLE, ABLA, adj. (pagable, able); Pagabile, ital. Pagadere, esp. Pagable, cat. Pagarel, port. Payable, qu'on doit payer à une époque déterminée, échu.

Ety. de paga et de able; litt. susceptible d'être payé, qui doit être payé. V. Pag, R. 3.

PAGADOR, vl. V. Pagadour. PAGADOIRE, vl. Payable.

PAGADOUR. OUA, s. m. (pagadóur, oue); PAGAIRE. Pagatore, ital. Pagador, esp. port. cat. Payeur, euse, celui, celle qui paie volontiers ce qu'il doit : Bon pagadour, marrit pagadour. Payeur, agent du gouvernement chargé de payer.

Ety. de paga et dour, celui qui paye. V.

Pag, R. 3.

PAGADOUR, adj. vl. PAGUADOUR, PAGA-DOR. Pagador, cat. Pagadero, esp. Pagabile, ital. Payable, qui doit être payé; s. payeur, qui paie.

Éty. du lat. pacator, m. s. V. Pag, R. 3. PAGAIRE, ARELA, V. Pagable, Pa-

gadour et Pag, R. 3.

PAGALE, EN, expr. adv. (éin pagalé), d. béarn. En désordre, de travers.

PAGAMEN, v. et

PAGAMENT, s. m. (pagamein); Pagamento, ital. esp. port. Pagament, cat. Payement, ce que l'on donne pour acquitter une dette; salaire, récompense, punition.

Ety. de paga, et de ment. V. Paga, R. 3. On dit : le salaire d'un ouvrier ; les honoraires d'un médecin, d'un avocat; le payement d'une rente; la solde ou le prêt d'un soldat; les appointements d'un employé, d'un fonctionnaire.

PAGAN, ANA, 8. VI. PAGUAN, PALAN, PAYAR. Paga, cat. Payen. V. Paien.

Éty. du lat. paganus.
PAGANESME, vl. V. Paganisme.

PAGANISME, s. m. (paganismé); Paganesimo, ital. Paganismo, esp. port. Paganisme, cat. Paganisme, religion des payens; culte des Dieux de la Grèce et de Rome; en vl. non circoncis.

Éty. de paganus, payen, et de la term. isme, qui désigne la secte. Voy. Paien et Pag, R.

L'équivalent des mots paien et paganisme fut introduit pour la première fois, sous Théodose le Jeune. Paganus ou incola pagi, habitant des bourgs, parce que c'est dans les villages que l'instruction arrive le plus tard, et que les villages furent les derniers imbus des superstitions payennes. Quand une croyance s'est étendue, son nom s'approprie à la nation entière, les Gentile, quand elle se retire devant la raison et la vérité, on croit lui faire trop d'honneur en la laissant aux paysans. Nodier.

PAGANT, ANTE, s. (pagán, áple).

Payant, ante, qui paye son équot. V. Pag. Rad. 3.

PAGAR SE, v. r. Pagarse, cat. esp. Esser pago, ital. Se payer, se satisfaire, se payer soi-même des fonds qu'on a entre ses mains ; en vl. se contenter , être satisfait.

PAGAR, v. a. (paga); sooubar, payar, PAIAB. Pagare, ilal. Pagar, esp. port. cat. Payer, acquitter une dette, donner en argent le prix d'une chose acquise ; donner la récompense méritée.

Ety. du celt. paga, m. s. V. Pag, R. 3. A pagat naoutres devem, il a payé le tribut à nature, nous le devons, c'est-à-dire, il est mort, nous mourrons.

Pagar ric-à-ric, payer ric-à-ric, c'est-àdire, jusqu'au dernier sou.

PAGAS, s. m. pl. vl. Payens.

Ety. du lat. paganus, m. s. V. Pag. R. PAGAT, ADA, adj. et p. (paga, ade); Pago, port. Pagad, cat. Payé, ée; solde;

en vl. satisfait, content, heureux. Ety. de paga et de at. V. Pag, R. 3. Se tenir per pagat, être satisfait.

PAGE, V. Pagi.

PAGEA, s. f. (pádge); Pagina, esp. port. ital. cat. Page, côté d'un feuillet, écriture qu'il contient.

Ety. du lat. pagina, fait de pangere, assembler, soit parce que les mots sont assemblés dans une page, soit parce qu'on assemble les pages pour former des livres. V. Pag, R. et selon Festus:

Paginæ dictæ quod in libris suam quæque obtineat regionem, ut pagi, vel à pangendo quod in illis versus pangantur, id est finguntur.

PAGEES, s. m. anc. béarn. Pages, cat. Bourgeois, propriétaire.

Ely. du lat. paganus, m. s. V. Pag, R. PAGEL, s. m. (padgèl). Un des noms du pagel. V. Pageou.

PAGELA, s. f. (podzèle), d. bas lim. Vaisseau en bois qui contient environ soixante-six litres de vin ; la quantité de vin contenue dans ce vaisseau.

De pagela, de pair.

Anar de pagela, aller de pair.

PAGELA, s. f. (padgele), dl. Moule, mesure de bois, une voie, une corde de bois ou une pagèle; taille, stature: Es de ma pagela, il est de ma taille.

Ely du celt. sefon M. Astruc.

PAGELA, s. f. vl. Patois. V. Patois. PAGELA, S. f. LAIROOU, dl. Mesure de

PAGELADURA, s. f. vl. Petite habitation, maisonnette, chaumière. V. Pag, R.

PAGELAR, v. a. (padgela), dl. Mouler, ou mesurer du bois de chauffage.

Éty. de pagela, moule, mesure, et de ar. PAGEO-DE-PLANA, s. m. Nom nicéen du pagre acarne, Pagrus acarne, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Leiopomes (à opercules lisses.)

PAGEOU, s. m. (padgèou); PAGEL, PAIROU PAGEE. Pagel, esp. Pagella, à Maite. Paaello, en Sarde. Le pagel, Sparus erythrinus, Lin. Pagrus pagel, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Leiopomes (à opercules lisses), qu'on trouve dans la Méditerranée où il pervient au poids de deux ou trois livres; sa chair est blanche, grasse et d'une saveur agréable.

Ety. du lat. pagellas, pagel et pageou.

PAGEOU, s. m. PAGE. Homme lourd,
pesant, mal-adroit, montagnard.

Ety. du lat. pagus, bonrg, village, ou de paganus, villageois. V. Pag, R. 2.

PAGES, ESA, s. (padgés, ése), dl. Pages, cat. Paysan, villageois; métayer, fermier, paysan aisé, propriétaire d'une métairie, paysanne, fermière. V. Paisan.

Ety. du lat. paganus, m. s. V. Pag, R. 2.

Riche pages, riche tenancier, riche paysan.

Faire la pagesa ou la pagesia, se carrer, faire le pot à deux anses, mettre les mains sur les rognons.

La descarado mort un sop tout a bel tal Endrom dedins le clot le pages é le noble. Goudelin.

PAGESIA, s. f. (padgesie), dl. Pagesia, cat. Pour paysanne, V. Pages, esa et Pag, R. 2. pagesie ou villenage, domaine donné en emphyléose; métairie ou maison de fermier.

PAGEU, c. m. (padgéu). Nom nicéen du pagel. V. Pageou.

PAGEUR, s. m. (padjúr). Nom qu'on donne, à Antibes, au pagel. V. Pageou.

PAGEZE, adj. vl. Pagezzs. Impoli, malhonnète. V. Pag, R. 2. s. impertinence, rudesse.

PAGEZIA, s. f. vl. Pageria, anc. cat. Grossièreté, incivilité. V. Pag, R. 2.

PAGI, s. m. (pádgi); Paggia, ital. Page, csp. Pagem, port. Page, enfant d'honneur qu'on met auprès des princes.

Ely. On n'est point d'accord sur l'étymologie de ce mot ; les uns le font dériver de pagus, qui signifiait anciennement paysan, parce qu'alors le mot page et valet, étaient synonymes; d'autres de pædagogium, troupe d'enfants d'honneur, dérivé de maïs (pais), enfant.

Insoulent coumo un pagi, effronté comme un page.

PAGI, s. m. En terme de laboureur, rejeton, nouveaux jets d'une plante, épi latéral et tardif.

Ély. de pais, enfant. V. le mot ci-dessus.

PAGIEYRA, s. f. vl. Lim. Saisie.

PAGINA, vl. V. Pagea.

PAGINATION, s. f. (padginatie-n);
PAGINATIES. l'agination, la série des numéros des pages d'un livre.

PAGIS, s. m. pl. (gágis). Épis latéraux, épis tardifs. Garc.

PAGN, AGNA, Garc. V. Pan.

PAGNEIRA, s. f. (pagnèire), di. Grande corbeille, grand panier à deux anses. V. Pan. R.

PAGNEIRADA, dl. V. Panieirada el Pan, R.

PAGNEIRAIRE, dl. V. Panieiraire et Pan, R.

PAGNER, et ses composés, dl. Voy. Panier et Pan, R.

PAGNER-LONG, dl. V. Panier-long.
PAGNOTA, s. f. (pagnóte); PAGNOUN.
Pagnote, poltron, lâche, gueux, couard,
mesquin, en Languedoc.

Éty. de l'italien pagnotta, petit pain: Gentiluomini di pagnotta, gentils hommes qui se louent pour escorter les grands, dans quelques cérémonies, et à qui on donnait ce jour là un pain. Ménage. V. Pan, It.

D'où les mots français : pagnote et pagnoterie.

PAGNOUN, s. m. (pagnoun). Pagnon, drap noir très-fin, ratiné à l'envers, qu'on fabrique à Sédan.

Ety. de Pagnon, nom du fabriquent.

PAGNOUN, dl. V. Pagnota et Pan, R.

PAGODA, s. f. (pagode); Pagode et

Pagoda, ital. Pagode, port. Pagoda, cat.
esp. Pagode, temple, idole, et monnaie
d'or des Indes. Dans nos pays on n'entend
guère par ce nom, que ces petites figures

grolesques qui nous viennent de la Chine. Éty. du persan poghodag en pokoda, dérivé de pout, pogh ou pok, qui signifie idole, et de gheda, temple.

Le plus grand nombre de celles qu'on veit dans les cabinets ont été faites en France, d'après des modèles chinois.

PAGRE, s. m. (pagré); Pagro, en Saudet à Génes Padre, à Nice. Parge, port. Le pagre ou pagre ordinaire, Sparas pagrus, Lin. Pagrus vuigaris, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Léiopomes (à opercules lisses), qu'on trouve dans la Méditerranée, où il parvient au peids de 4 à 5 kilog.

Ely. du lat. pagrus, formé du grec παγρος (pagros), qui désignait le même poisson. Sa chair est très-délicate.

PAGUA. vl. V. Paga et Paion.

PAGUAMEN, vl. V. Pagament.

PAGUAN. vl. V. Pagan et Paion.

PAGUAR, vl. V. Pagar.

PAGUESAN, vl. Ils ou elles nourrissent.

PAGUET, s. m. vl. Petit vilain.

Ety. Dim. de pagus.

PAGUETZ, vl. Vous nourrites.

PAGUT, UDA, adj. et p. vl. PAGU.

Repu, ue. V. Sadoul.

Ely. part. de paisser. V. Part.

#### DAR

PARIS, s. m. vl. V. Pais. PARO, V. Pavoun.

#### PAI

PAI, Pae, port. Pour père, V. Paire.
PAI, Doux, affable. V. Pais.
PAIA et composés. V. Palha.
PAIA, Paie. V. Paga.
PAIAMEN, vl. V. Pagament.
PAIAN, vl. V. Pagan et Paien.
PAIANOR, s. f. vl. Payenne.
Éty. du lat. paganus. V. Pag, R.
PAIAR, Pour payer. V. Pagar et Pasi, R. PAICHER, V. Paisser et Pasi, R.
PAICHERA, vl. V. Passeira.
PAICHERA, s. f. vl. sevecada. Réservoir à poissons, écluse. V. Pal, R.
PAICHERO, s. f. vl. Pacege, pâturage.

PAIEN, ENA, s. et adj. (paièn, cne); Pagano, ital. esp. Pagdo, port. Pagu, cat. Païen, enne; idolâtre; adorateur des faux. dieux.

Éty. du lat. paganus; m. s.

PATEOU, Garc. Alt. do Pageou, v. c. m. PATLHA et composés, V. Palha.
PATLL.... V. les mots par ll. mouilée, en palh.

PAILLIER, vl. V. Palhier.

PARLOLA, s. f. vl. Pagliola, ital. Gésine, couche, paillasse, lit. grabat. Voy. Palh. R.

PAIMENT, s. m. vl. Akér. de paviment, carreau à paver ; carrelage.

PAIN, (páin) et

PAINA, (pine): ram. Contr. de pas umo, pas une; pas paina, rien du tout; n'a pas paina, il n'en a point.

PAINA, d. bas lim. Pous panne, Vey.

PAIRAGE, s. m. (peirádgé), dl. Palernité. V. Parternitat et Pater, R.

PAIRAL, adj. (peïral), dl. Paternel. V. Paternel et Pater, R.

Lenguagi pairal, langue maternelle.

PAIRAR SE, v. r. (païra); payaan se, dl.
et g. Se passer, se priver. V. Passar se.

Embarrats un ome en presoun En loc que coillo que se payre De bese lou soureil ou l'ayre. D'Astros.

PAIRASTRE, s. m. (peiràeiré); Padastre, cat. Padrasto, esp. port. Beaupère; celui dont la femme a des enfants d'un autre lit, est le beaupère de ces enfants; pardire n'est pas français, quoique adopté par Boiste.

Ety. du lat. patrem atrum, mauvais père, ou de paire et de Astre, v. c. m. et Pater,

PARRAU, adj. (peïráou); ressure. Housteu pairau, maison paternelle.

PARRE, s. m. (paré); parm, par, par, par, pare, pare, pare, pare, Padre, ital. esp. port. Pare, cat. Père, qui a un ou plusiours enfants; le mâle chez les animeur; le chef d'une génération, membre de certains ordres religieux; confesseur; la première personne de la Trinité; le Pape; docteur de l'Eglise.

#### On nomme:

PERE PUTATIF, colai qui passe pour être père de tel eu de tel sufant.

PÈRE DE FAMILLE, colui qui a femme et enfauts.

BEAU-PÈRE, le mari de la femme qui est notre mère ;

le mère de notre femme.

PÈRE SPIRITUEL, le confesseur ou le directeur de

PERB DOUILLET, père qui aime extrêmement à presdre ses commedités.

PERE AUX ÉCUS, un homme fort riche. PERES DU DESERT, les anciens anachorètes.

Les artisans et les bourgeois disent sujourd'hui pero et papa; dans la montagne, la classe moyenne dit papa (pape). Cette manie de défigurer le provençal n'est pas très-ancienne, nos anciens respectaient mieux la langue qu'ils parlaient: Moun paire le donet à ma sore, dit le comte de Comenge; on disait aussi lou sent paire, peur le pape, et nostre paire, était le commencement de l'oraison dominicale.

PARRE, s. m. (paîré), dl. Mélayer, maitre-valet. Sauv.

PATRE-secuseous, s. m. (páiré-houle-géun). Personne dont le corps est tenjoursen mouvement. Garc.

PAIRE-securicien, S. M. PAIRE-ROUNDS. Père nourricier, le mari de la nourrice, et neu père de neurrice, qui est un provençalicane.

PAIRE vome, s. m. Grand garçon quis'amuse encore avec les jeunes enfants.

PAIRE-caans, s. m. (paire-gran); va-Poun, PIPI, TAVI, BRIEF. Aïcul, grand-père, le père du père eu de la mère.

#### On nomme:

Grand-père paternel, le père du père. Grand-père maternel, le père de la mère. Reire-grand-paire, bisaïeul.

PARREGEAR, v. n. (peïredjá); maineman, dl. Aimer ses père et mère, les secourir, les assister dans leurs besoins.

Éty. de paire et de egear. V. Pater, R. PAIRENAL, adj. vl. PATRIMAL. Paternel. V. Pater. R.

PAIRETAT, s. f. vl. Affinité, parenté. V. Pater, R.

PAIRETS, s. m. vl. Muraille. V. Paret. PAIRI, vl. Pairi, cat. V. Pairin.

PAIRIN, s. m. Un des noms du pissenlit ou dent de lion, selon M. Garcin. Voy. Pourcin.

PAIRIN, S. M. (peirin); PAYRIN, PETRIN, PAIRS. Patrino, ital. Padrino, esp. Padrinhe, port. Padri et Pairi, cat. Parrain, celui qui tient un enfant sur les fonds de baptème, celui qui nomme une cloche quand on la bénit. le chevalier qui présente le novice qu'on va décorer; au jeu de roulette, celui dont on adopte les points quand on n'a pas assisté au commencement de la partie; le plus ancien d'une maison.

Éty. de la basse lat. patrinus, formé de pater, père, second père, à cause de l'alliance spirituelle que contracte un parrain svec son filleul. V. Pater, R.

« Les pères et mères présentèrent leurs enfants au baptème jusqu'au second siècle, que les persécutions firent imaginer au papé Hygin, d'établir les parrins pour être témoins de l'administration de ce sacrement et les engager à apprendre ou faire apprendre à leurs filleuls ou filleules les mystères de la religion. » Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Le nombre des parraîns a varié selon les temps. Les Allemands en ont pris quelquefeis une foule considérable; on les réduisit ensuite à 4, à Fetonfin à 2, de sexe différent, denuis le Concile de Trente

PAIRO, a.m. vl. V. Pairon.

PARROL, a. m. (peiról); remon. dl. V. Peiroou.

Ety. da gallois pair, m. s. selon M. Astruc. **∀. Peirol**, R.

PAIROLET, s. m. (petroulé). V. Peirole. PARMOLEER, s. m. vi. Chaudronnier.

PAIRON, a. m. vi. rasse, ravso. Chef de famille, supérieur, patron, au pl. les auečires.

Li nastri paire, nos apeètres, le père et la

Ety. de paire et de l'augus. on, les grands parents. V. Pater, R.

PAIRONA, s. f. vi. Mutroune, meltresse, qui a des esclaves. V. Ruter, R.

PAIRONAIS, s. m. vl. Paternité, deoit et autorité d'un père.

. Ély. du lat. paternus, m. s. V. Pater,

PAIRONAL, adj. vl. Paironi. Pairnel. V. Paternel et Pater, R. PAIRONIL, vl. V. le met précédent et

Pater, R.

PAIROS, s. m. pl. vl. Les pères, les anciens. V. Paler, K.

PAIROULAU, adj. m. (peiroulaou). Pafernel, ce mot n'est d'usage que dans cette phrase.

Houstau pairoulau, maison paternelle.

Ély. de paire. V. Pater, R.

PAIROULIER, Alt. de Peiroulier, v. c. m. et Peirol, R.

PAIROUN, s. m. (peiroun), et impr. ---nous. Oignon germé qu'on replante et qui ne grossit pas du cêté de la racine.

Éty. de paire et de la term. augm. oun, gros ou vieux père. V. Pater, R.

PAIROUN, S. M. PEROUR, PRINCER, MA Le trone, le pied d'un arbre d'où les branches partent.

Rty. V. le mot précédent.

PAIS, s. m. (pais et peïs): PATS, Pers. Paese, ital. Pais, esp. cat. Paix et Pars, port. Pays, étendue de terre comprise sous un même nom, province sous les lois d'un même gouvernement, région, contrée, canton, patrie, lien de la naissance de quelqu'un; compatriote.

Ély. de lat. pagus, m. s. V. Pag, R. 2. A vista de pais, juger à vue de pays, juger par conjecture sur les apparences.

Pais de loup, mauvais pays, pays de montagne ou pays froid.

Gagnar pais, décampet.

Es toujour per pais, il court toujours le monde.

Pais que vas, usança que trobes, tel pays,

telle coutume ou telle loi. Degun n'es proupheto dins soun pais, mil

n'est prophète dans son pays. Per tout pais l'y a una lega de marrit camin, il y a partout des difficultés.

PAIS ou PAI, adj. (païs ou paï); PAI. Es pate, il est humain, d'un abord facile, qui n'est pas rétif, parlant d'un animal domestique. Garc.

Ety. du grec παϊς (pois), enfant, doux comme un enfant.

En vi. il ou elle appaise, contente, neurrit;

PASS, s. m. d. vaud. Vie, ce qui fait vivre. V. Past. R.

PAISAGI, s. m. (paisadgi); Paesello, ital. Paisage, esp. Paizagemen, port. Paisatge, cat. Paysage, partie de pays à la campagne, considérée sous le rapport des agréinents qu'elle offre à la vue; genre de peinture qui représente les campagnes et les objets qui s'y trouvent; tableau qui reproduit un paysage.

Ety. de pais et de agi, seire, représenteu le pays. V. Pag. R. 2.

PAISAN, ANA, s. (païsán, áns); paysan, PAGES, PERSON, PARTOW. Paysan, anne, homme. femme de village ou homme de ville qui ne s'occupe que du travail de la campagne, qu'à cultiver le terre; pièce de cinq centimes.

Ety. du celt. paisan, ou du lat. paganus, de país et de an. V. Pag. R. 2.

PALSAN, ANA, 8. PACAS, PARTOU, MARKET, PALOT. Paysan, anne, homme rustre et impoli, femme qui n'a reçu aucune éducation.

PAISANALHA, V. Paisaniha et Pag. Rad. 2.

PAISANAS, ASSA, S. (païsemás, 2880); PRISANDAS, PRISANAS. AUGM. dépr. de paysen, homme ou femme extrêmement gressiers, impolis et rustres. V. Pag. R. 2.

PAISANTLELA, s. f. (païsamile); resamanua. Paysannerie, la classe des paysans.

Éty. de paisan et de ilha, les paysans en général. V. Pag, N. 2.

PAMCER, vi. V. Paisser.

PAISER, v. a. et n. vi. Pakro. V. Paisser et Past. R.

PAISERA, vi. V. Poissoira.

PAISIBLE, V. Parible.
PAISSAGE, s. m. (païssádgé), d. hae him. rasquims. Paturage, lieu couvert d'herbe où les troupeaux penvent paltre.

Dins aquel doumaine lei a forsa paissage, il y a beaucoup de pâturages dans ce domaine.

Éty. de paisser, paltre. V. Past, R.

PAISSE, s. m. (páïssé). Paisson, nom collectif que l'on donne à tout ce que les bestiaux paissent et broutent. V. Past, R.

PAISSEIRA, s. f. vl. PAISENA, PAICENTA. Barrage, estacade, pêcherie. V. Peissoun,

PAISSEL, s. m. (paissel), dl. V. Garda, Palissoun et Pal, R.

PAISSELAGI, s. m. vl. Paisselage, droit qu'on avait de couper des paisseaux ou échalas dans une forét.

Ety. de paissel et de agi. V. Pal, R. PAISSELAR, v. a. (paisselá). Paisseler, échalasser.

Ety. de paissel et de ar. V. Pal, R.

PARSELIE, s. m. vl. PAVSEL. Pieu, óchalas. V. Pal, R.

PAISSENT, s. m. (peissein); russeur, d. du Var. Gite, auge d'un moulin à huile. V. Cous et Past, R.

PASSER, v. a. rasso. En terme de meunier de moulin à huite, pattre la meule, pousser, avancer les olives sous la meule, avec une pelle ou avec tout autre instrument. V. Past. R.

PAISSEM, v. a. (páissé et pèissé); Aras-TURAR, PATSON, PAISON, PAICHES. Pascere, ital. Pacer, esp. Pascer, port. Peizer, anc. cat. Pattre, on le dit des animaux qui broutent, browter, en français, mais en provençal, on n'emploie guères ce mot que pour indiquer l'action par laquelle en donne à manger aux bestiaux et mêmes aux enfants et aux hommes, en leur introduisant les aliments dans la bouche : Fau que lou paissoun, poor pas encura mangear soulet, ce qu'on rend en français par appater.

Paisser lou moulin, mettre sous la meule. Ety, du lat. pascere. V. Past, R.

Dépattre, est un barbarisme que les praticiens emploient souvent au lieu de pattre et faire pattre.

PAINSIERA, s. f. (peissière); PAISSERIA. Petite digue ou chaussée de moulin pour y amener l'eau d'un ruisseau; barrage d'une rivière, en général.

Éty. de paissel et de iera, parce que dans l'origine ces sortes de digues ne furent faites qu'avec des pieux, paissel. V. Pal, R.

PAISSIERA, s. f. dl. Meule de moulin. V. Peira de moulin.

PAISSIU, s. m. vl. PASSIU. Droit de påturage, de paccage. V. Past, R.

PAISSON, s. m. vl. Jalon. V. Pal, R.

Ils ou elles paissent.

774

PAISSOUN, s. f. (païssoun), et impr. PASSOU, dl. Paisson, pâture, tout ce que les bestiaux et les bêtes fauves paissent et broutent, principalement dans les forêts.

Ety. du lat. pascere, paltre. V. Past, R.

On doit dire droit de paisson, droit de faire paltre, droit de pâturage et non de dépaissance, qui n'est pas plus français que dépattre.

PAISSUT, UDA, adj. et p. vl. Repu, ue. V. Past, R.

PAIZANDARIA, s. f. (païzandarie), et impr. paizandarie, dl. Rusticité, grossièreté.

Éty. de paizan. V. Pag, R. 2. PAIZIBLE, vl. V. Pazible.

#### PAJ

PAJADOIRA, adj. f. vl. Payable. PAJAMENT, V. Pagament. PAJEL, PAJELA PAJELAR, PAJEOU, PAJES et

**PAJEZIA**, V. ces mots par un g, Pagel, Pagelar, etc.

#### PAL

PAL, 1, PAU, PEI, PAISS, radical pris du'lat. palus, palicellum, paxillus, pieu, palissade, formé de pago ou pango, ficher, enfoncer, planter, dérivé du grec πασσαλος (passalos), πηγω (pègô), m. s. d'où pala, pelle.

De palus, par apoc. pal; d'où : Pal-an, Pal-ancha, Pal-angra, Pal, Pal-ar, Par-pal, Pal-anguin, Pal-angre, Palangriers, Em-pal-ar, Pal-oun-ier, Pal-iss-ada, Pal-ferre, Palissad-ar, Paliss-oun, Espal-ier, Pal-ot, Pal-a, Pal-ada, Tre-pala, Pala-birar, Pala-virar, Palad-aire, Palaficar, Pal-anca, Pal-ar, Pal-enc, Pal-et, Paleta, Pal-fou, Pal-ai, Pal-adel, Paladat, Pal-ier, Pal-iga, Pul-iss ada, Pal-

De pal, par le changement de l en r, par; d'où : Par eiss-oun, Des-pareissoun ar.

De pal, par le changement de l en u. pau; d'où : Pau, Pau-ferre, Pau-fic, Paufic-ar, De palus, par la suppr. de l, paus, et par le changement de u en i, pais, paiss; d'où : Peiss-el, Peissel-ar , Peissel-iera, Paiss-el, Paissel-agi, Paiss-iera, Paiss-on, Peiss-

De paiss, par le changement de ss en ch. paich; d'où: Paichera, Paychel, Pacheras, Pachet, Pach-iou, Tres-par-ar, Tres-par-aire, Tres-para, Pou-fic, Poufic-ar, Poufige-ar, Par-a, Par-ada, Par-ad-iera, Par-agna, Par-pal

PAL, 2, radical dérivé du latin pallere, palleo, palir, être pale.

De pallere, par apoc. pal; d'où : Pal-e, Pal-a, Pal-egear, Pal-et, Pal-ir, Pal-our, Ap-pallir, Pal-eza, Palu-ezir, Panl-e.

PAL

PAL, s. m. vl. Pouric. Pal, cat. Palo, esp. ital. Pao, port. Pieu, palissade; poteau, potence, gibet, fût. V. Pal, R.

Mesure d'étendue, lo pal de la mesura d'Arle, del qual si fa la cana.

Pal-de-carreta, roulon de ridelle. Voy. Carreta.

PAL, S. M. PALLOUN, PAROUN, LAME-PICEOUN, LAMIOLA, MILANDRE, CAGNOT. Milandre, Squalus galeus, Lin. poisson de l'ordre des Trématopnés et de la famille des Plagiostomes (à bouche transversale), qu'on trouve dans la Méditerranée.

La femelle de ce poisson met bas de trente six à quarante petits à la fois, et arrive jusqu'au poids de 24 myriagrammes.

PAL, s. m. PLOT, dl. Tronc place à la

porte d'une église.

PALA, s. f. (pále); PARA. Pala, ital. esp. cat. Pa, port. Pelle, instrument de bois ou de fer composé d'un long manche et d'une lameplate et large, servant à différents usages.

Ety. du lat. pala, m. s. V. Pal, R.

Pala biessa, dl. V. Lichet. Pala doou fuec, V. Paleta.

Pala doou fourn, fourna.

PALA, s. f. d. bas lim. Vanne d'un moulin. V. Marteliera.

Drubir las palas, lever la vanne, et au fig. lacher la bonde, dire tout ce qui vient à la bouche.

Éty. de pala, formé de pango, enfoncer. V. Pal, R.

PALA, s. f. d. bas lim. Paleron, ou partie du porc jointe au jambon de devant.

Un boun boussi, aquei una pala de gagnoun sal presa, un paleron de cochon qui

a été un peu salé, est un bon morceau.

PALA, s. f. Pala doou calici, pale, carton carré, garni ordinairement de toile blanche, servant à couvrir le calice, quand on dit la messe.

Ely. du lat. palla, manteau.

PALABES, s. m. (palabés), dg. Pellelèche ou simplement beche. V. Lichet.

Ety. Pala-bes, pelle fourchue, parce qu'elle a quelquefois celte forme.

PALABIRAR, dl. V. Palavirar.

PALACHA, s. f. (palátche). Rossinante, mauvais cheval; fig. et adj. indolent, qui n'a ni vigueur, ni bonne volonté. Garc. V. Rossa.

PALAD, PALA, PALAT, radical dérivé du latin palatium, palatti, Mont-Palatin, palais, ou maisons d'Evandre, de Romulus, d'Auguste, etc., qui y étaient bâtis.

De palatium, par apoc. palat; d'où: Palat-ina.

De palat, par le changement du t en d, palat; d'où: Palad-in.

De palatii : Palais, Palayz-ar, Palaz,

Palaiz-i, Palh-ay.

PALADA, s. f. (palade); PARADA. Palada, cat. esp. Palata, ital. Pasada, port. Pellée, pellerée, ce qui peut tenir sur une pelle.

PALADA, s. f. La partie plate de la rame.

Ety. V. Pal, R.

PALADA, s. f. vl. Un palis, clôture faite d'une rangée de pieux ou pals, qu'on appelle pallissade, en terme de fortifications.

Ely. de pal, pieu, et de ada. V. Pal. Rad.

PALADA, s. f. (palade); PARETADA, PA-PADA, PARAGNA, PARAU, PARAYA. Palata, ital. Palada, esp. Pellée, pellerée et pelletée, autant qu'il peut en tenir sur une pelle.

Ety. de pala et de ada. V. Pal, R.

PALADAIRE, dl. et

PALADAN, vl. V. Palegeaire et Pal. Rad.

PALADAR, s. m. vl. Paladar, cal. esp. port. Palato, ital. Le palais de la bouche.

Éty. du lat. palatum, m. s. V. Pal, R. PALADAT, s. m. (paladá), dl. Palais de la bouche; sève ou lampas, maladie de la bouche des chevaux, dans laquelle une membrane couvre les dents.

PALADEL, s. m. vl. Palais de la bouche. V. *Paladar*.

Ety. du lat. palatum. V. Palai et Pal, R. PALADIN, s. m. Poutre mise en travers,

pour soutenir les autres poutres. Garc. PALADIN, s. m. (paladin); Paladino, ital. Paladin, esp. Paladim. port. Paladi, cat. Paladin, primitivement officier du palais, ensuite chevalier qui cherchait des aventures.

Ely. du lat. paladinus, pour palatinus.

V. Palais et Palad, R.

Roland, Renaud et Olivier, princes de la cour de Charlemagne, sont les paladins les plus renommés de notre histoire.

PALADOUR, s. m. (paladóu), d. bas lim. Quenouillée. V. Coulougnada et Pal, R.

PALAFERMIER, s. m. (palafermié); Palafreniere, ital. Palafrenero, esp. Palafrener, cat. Palafreniero, ital. Palefrenier. domestique destiné à panser et entretenir les chevaux.

Ety. du lat. palæstræ frenator, valet d'écurie ou écuyer chargé de dresser les palefrois.

PALAFICAR, v. a. (palalicá), dl. Perdre,

egarer.

PALAFICAR SE, v. r. Tomber rudement, tomber de haut, se précipiter, s'enfoncer.

S'es entaucon palaficat, dl. il s'est précipité quelque part.

Ety. de Pal, v. c. r.

PALAFICAT, ADA, adj. et p. (palifica, áde), dl. Impotent, perclus, qui ne peut pas plus se remuer qu'un piquet. V. Pal, R.

PALAFRE, S. M. VI. PALAPRES. PALAPRES. Palafré, cat. Palafren, esp. Palafrem, port. Palafreno, ital. Palefroi, en donnait ce nom autrefois à un cheval de parade, sur lequel les rois et les grands seigneurs faisaient leur entrée dans les villes; on le donnait aussi aux chevaux qui servaient aux dames.

Ety. de la basse latinité palafrenus, dérivé du bas breton palafres, m. s. ou de phaleratus, caparaçonné.

PALAFREI, vl. V. Palafre.

PALAFRENIER, s. m. (palafrenié); Falafrener, cat. Palafreniere, ital. Palafrenero, esp. Palafreineiro, port. Palefrenier, valet d'écurie; anciennement écuyer chargé de dresser les palefrois.

Etv. On le fait venir de palæstræ frenator. 'PALAGE, s. m. (paladgé). Action de ramasser avec la pelle. Garc.

PALAGRILH, s. m. vl. PALAGRILES. Poèle à frire, sorte d'instrument. V. Sartan. Éty. de pala, poèle, et de Grilh, R. de

grilhar.

PALAI, 8. m. (palái); PALADAT, PALADEL. Paladar, cat. esp. port. Palais, la partie supérieure de la cavité de la bouche.

Ety. du lat. palatum, le même, formé de palus, pieu, parce que l'on a comparé les dents, qui entourent la bouche, à des pieux. V. Pal, R.

PALAI, vl. Pour palais, V. Palais. PALAI, s. m. vl. Rubis balais.

PALAIGA, s. f. (palaigue), dl. Petite sole, poisson de mer. Sauv.

PALAIS, s. m. (palaï); Palazzo, ital. Palacio, esp. port. Palaci, cat. Palais, bâtiment vaste, consacré à la demeure des rois. des princes et des grands, et par exagération, maison magnifique; pris absolument, ce mot désigne le lieu où l'on rend la justice.

Ety. du lat. palatium. V. Palad, R.

Auguste, ayant fait bâtir sur le Palatium . ou Mont-Palatin, qui était une des sept collines de Rome, une maison magnifique, on donna à cette demeure le nom de la colline, et depuis, le mot palatium a signisié, chez les Romains, une maison construite avec magnificence. Noël, Dict. des Orig.

De ce mot sont dérivés : Paladin, Palatina.

PALAISI, vl. V. Palaizi.

PALAIT, vl. Palais. V. Palais.

PALAIZI, S. M. VI. PALAEI, PALAISI. Palati, cat. Palatino, esp. port. Paladino, ital. Palatin, du palais.

Ety. du lat. palatinus, m. s.

PALALAN, s. m. (palalán); PALAMAN, dl. Montre, parade.

Ety. du lat. palàm, en publie, publiquement.

Faire palalan, faire montre ou parade de quelque chose. C'est proprement, dit Doujat, une réjouissance d'enfants ou de bergers qui

s'en vont le long des rues, chargés de rameaux.

PALAMARD, s. m. (palamar); PALLERAIL, en rom. Masse de bois garnie de viroles de fer, avec quoi on pousse la boule au jeu de mail.

Éty. de l'ital. palla, balle, boule, et du lat. malleus, marteau; d'où: Pallamal, par la suppression de la désinence, et Palamar, par le changement ordinaire de l'enr, litt. marteau en boule. V. Bal, R. D'autres le dérivent du grec παλάμη (palame), paume de la main, le jeu du mail s'exécutant particulièrement avec la paume de la main.

PALAMARDIER, s. m. (palamardié). Fabricant de boules ou loueur de mails.

Éty. de palamar ou palamard, et de ier. V. Bal, R.

Ély. du grec παλάμη (palamê), ου παλάμα (palama), main, qui travaille de la main.

PALAMELA, s. f. (palamèle); ranna, me-LIA, ASPA, PANA, PAUMELA, PARAMELA, PARKA, PALASTRAGRA. Paumelle, penture, bande de fer pour soutenir une porte sur ses gonds. Éty. ?

#### Dans une penture on nomme :

COLLET, l'endroit le plus voisin du rempli ou mil, BRANCHE, la tige de la pentare.

OBIL., la partie qui reçoit le gond.
POMMELLE, une penture à deux branches qui se pose
en hauteur au lieu d'être en travers.

Les portes des anciens ne se mouvaient point sur des gonds; mais elles roulaient sur un pivot qui s'assujettissait en bas, dans le seuil, et en haut, dans le linteau. Ils n'employaient les pentures que pour lier les portes brisées. Winckelmann, lettres sur Herculanum, p. 80

PALAMIDA, s. f. (palamide). Corrupt. de pel amis. V. Pelamida.

PALAMIDIERA, s. f. V. Pelamidiera. PALAN, s. m. (palán). Palan, assemblage de deux poulies à un ou deux rouets chacune, avec leur cordage ou garant, servant à former une puissance dans une manœuvre, ou pour enlever des fardeaux.

Ety. V. Pal, R.

#### On nomme:

PALAN D'ÉTAI , celui qui est (rappé sur un guis , entre le grand mat et le mat de missine. PALAN A FOULT, celui qui a un fonet sur l'estrope de

chacune de ses poulies.

PALAN A CROC, celui qui a un croc à cosses sur chaoune de ses poulies et de ses estrop PALAN DE BOULINES, celui qui se frappe sur les bou-

lines pour les haler.
PALAN DE CANON, celui qui sert pour avanger les

PALANCA, s. f. (palánque); PLANCA, dl. Palanca, cat. Pour planche à passer un ruisseau, V. Plancha et Passarela.

Éty. V. Pal, R.

PALANCA, s. f. Palanca, port. Palanque, fortification faite avec des pieux.

Ety. de pal et de anca. V. Pal, R.

PALANCAR, v. n. Palanquer, håler sur un palan.

Éty. de pala, pour palanc et de ar, agir sur le palan. V. Pal, R.

PALANCHA, s. f. (palantche). Rossinante, cheval sans force et sans vigueur; fig. homme paresseux, nonchalant, Avril. V. Palanca et Pal, R.

PALANDRA, s. f. (polándre), d. bas lim. Balandran, habit long et large: Ma palandra me para bien lou fred, ma redingote me garantit bien du froid. Béron. V. Balandrar.

PALANGRA, s. f. (palangre); PALANGRE, Palangre ou bauffe, Ency. poissons. Maitresse corde, à laquelle on attache des lignes garnies de hameçons, qu'on nomme alors Bressau, v. c. m. On en emploie de quatre grandeurs différentes, suivant les poissons qu'on se propose de prendre.

Éty. de palan, corde, et du grec ἄγρα (agra), prise, capture; corde qui sert à prendre. V. Pal, R.

PALANGRE, s. m. (palangré). Espèce de filet. V. Palangra et Pal, R.

PALANGRIERS, s. m. pl. (palangriés). Palangriers, nom qu'on donne aux pêcheurs qui se servent des palangres, on les appelle aussi cordiers.

Ety. de palangra, v. c. m. et de la term. ier. V. Pal, R.

PALANGRIN, s. m. (palangrin). Petit bateau pour la pêche au palangre, Garc.

PALANGROTA, s. f. (palangrôte). Ligne de fond, ne portant qu'un hameçon, Avr.

Etv. Dim. de palangra. V. Pal, R.

PALANQUIN, s. m. (palanquin). Palanquim, port. Palanquin, espèce de chaise ou de lit portatif, en usage dans les Indes. V. Pal, R.

PALANQUINET, s. m. (palanquiné). PARANQUIRET. Palanquinet, t. de m. qui sert à mouvoir le timon des galères.

Ély. de palanquin, petit palan, et du dim. et. V. Pal, R.

PALANSEOU, s. m. (palancèou). Panon-ceau, écusson d'armoiries mis sur une affiche ou sur une toile.

Ety. du lat. panniculus, pannichellus, en vl. V. Pan, R. 2.

RALANTOUN, s. m. (palantoun). Fos-

selle, jeu d'enfant. Avr. PALAR, v. a. (palá); PARAB. Enlever avec la pelle, la neige, la terre, etc. qui recou-vre quelque chose: Palar lou cubert, cnle-

ver la neige qui est tombée sur le toit. Ety. de pala et de ar. V. Pal, R. PALAR, v. n. (polá), d. bas lim. L'action de mettre les dents de devant, qui sont larges comme des pelles, en parlant des animaux;

on dit d'une bête qui a mis ces sortes de dents: A palat. V. Pal, R. PALAR, vl. Altér. de Parlar, v. c. m. PALAS, ASSA, adj. (palás, ásse). Bien pâle, d'une pâleur maladive. V. Pal, R. 2.

PÁLAS-COULOURS, s. f. pl. (pálescoulours). Pâles couleurs, chlorose, maladie caractérisée par la langueur et la répugnance pour le mouvement; par la bouffissure et la pâleur de la peau, principalement de celle de la figure, qui attaque surtout les jeunes filles dont la menstruation est dissicile.

Ety. A cause de la couleur pâle de celles qui sont atteintes de cette maladie.

PALASTRAGEA, s. f. (palastrádge). Pour penture, V. Palamela.

PALASTRE, s. m. (palástré). Palastre, boîte de fer qui fait la partie extérieure d'une serrure, et sur laquelle les autres sont montées

PALAT, vi. V. Palatz,

PALATICAMENT, vl. Voy. Paraliticament.

PALATICAR, vl. V. Paraliticar.

PALATICAT, ADA, adj. et p. (polatica, ade), d. bas lim. Paralytique, perclus. Voy. Paralytique et Impoutent.

PALATINA, s. f. (palatine). Palatina, ital. port. esp. cat. Palatine, fourrure que les Dames portent sur leur cou pendant l'biver.

Éty. Ainsi nommée, dit Gattel, de la Princesse Palatine, qui, sous la minorité de Louis XIV, en introduisit l'usage en France. V. Palad, R.

PALATZ, adj. vl. Palatin, du palais. PALAU, s. m. vl. Parvis.

PALAUDAR, v. a. (palaoudá), dl. Peloter.

PALAURA, anc. bearn. Alt. de Paraula,

PALAVIRAR, v. a. (palavirá); impr. PALABIRAR. Remuer avec une pelle: N'y a à palavirar, il y en a à foison, en grande abondance, à le tourner avec la pelle.

Ély. de pala et de virar. V. Pal, R.

PALAY, A. V. Palais. PALAYBAR SE, v. r. (palaïsa sé), dg.

Se pavaner. PALAYRAR CE, v. r. (se polisis), dg. Jasm. Se pavaner. V. Pavanar se.

Éty. de palais-ar, faire comme si on était dans un palais, faire le grand seigneur. V. Palad , R.

PALAZ, vl. V. Palais et Palad, R.

PALAZÍ et

PALAZIN, vl. V. Pelaizi.

PALE, ALA, adj. (pálé, ále); sum DESAHAT, PODSCAR SAMET, MEOURE. Pallide, ital. port. Palido esp. Pâle, faible de coloris, déliguré par une teinte de blanc sans éclat.

Éty. du lat. pallidus, m. s. V. Pal, R. 2. Pale coumo las condres, pale comme la

PALEFICAT, ADA, adj. et p. (pelefica, ade), dl. Impotent, percius. V. Infirme.

Ety. de pal et de ficat, planté comme un pieu, c'est-à-dire, qui ne peut plus se remuer. V. Pal, R.

PALEGEAIRE, s. m. (paledjátré); PALA-DAME, PALADAN, PALATAN. Celui qui remue arec la pelle du blé, des légumes, etc., qui travaille à la polle.

Éty. de pala et de egeaire; litt. qui se

sert de la pelle. V. Pal, R.

PALEGEAR, v. n. (peledjá); PAMSBAR, PALEJAR, PABEGEAR. Palejar, cat. Palear, esp. Remuer avec la pelle, se servir de la pelle. V. Paletiar et Palavirar.

Ety. de pala et de egear. V. Pal, R.

Palegear lous escuts, se router sur les écus. PALEIROUN, s. m. (paleiroun). Paleron, os de l'épaule, l'omoplate et la chair qui le recouvre. V. Paleta et Pal, R.

PALEISSAT, s. m. V. Palisse, Palis-

sada et Pal, R.

PALEISSOUN, V. Paliesoum et Pal, R.

PALENC, V. Palhenc. PALENC, s. m. vl. Palenque, esp. Palene, cat. Fortification faite avec des palissades; redoute. V. Pal, R.

PALENC, s. m. (poléin), d. bas lim. Palissade. V. Palissoun et Pal, R.

PALENCAR, v. a. (paleincá), d. bas lim. Fermer un champ, un jardin avec des pals, ralenc. V. Pal, R.

PALENGA, s. f. (paléingue); TERRAS roums. Nom que M. Avril donne à la violette des chiens, Viola canina, Lin. qu'on trouve dans les mêmes lieux, et en même temps que la violette de mars.

Ety. C'est une alter. de panlega, nom de la violette de montagne.

PALEOGRAPHIA, s.f. (paleographie); Paleografia, cat. esp. ital. Paleographia, port. Paléographie, art de d'échiffrer les écritures anciennes.

Ety. du grec. παλαίος (palaios) ancien , el de γραφω (graphô) j'écris, ancienne manière d'écrire.

PALERNA, s. f. vl. Palerme, ville de Sicile.

PALES, adj. vl. PALEZ, PALETZ. Pulese, ital. Ouvert, clair, libre, publié, connu, évident, manifeste.

Ety. du lat. palàm. Far pales, découvrir.

En Pales, à déconvert, à pales, cal. adv. ouvertement, clairement, fibrement.

PALESEMENS, adv. vl. PALEZAMEN PALBONENE. Palesament, cat. Palesemente, ital. Publiquement, ouvertement.

PALESMENT, vl. Y. Polesamens.

PALESTINA, s. f. (palestine); Palestina, ital. esp. port cat. La Palestine, la Terre-Sainte, on dit fig. d'un lieu délicieux, Es una palestina.

Palestine, est aussi le nom d'un caractère d'imprimerie, qui est entre le gros parangon et le petit-cenon.

Éty. du lat. palestina.

PALESTRA, s. f. vl. Palestra, cat. esp. port. ital. Palestre, exercice du corps en lultant.

Ety. du lat. palæstra, m. s.

PALET, s. m. vl. Jeu; piquet de palissade.

Ety. du lat. palus. V. Pal, R.

PALET, s. m. (palé); PARET. Faire un palet, au jeu de boules, caller, chasser la boule de l'adversaire, de manière que la votre reste à la place que l'autre occupait; dans ce cas, c'est un palet en plaça, ou pet en plaça, pica resta, calle.

PALET, ETA, adj. d. béarn. Un peu

påle. V. Palot et Pal, R. 2.

PALET, S. m. (palé); PERSOA, PARET. Piastrella, ital. Palet, cat. Palet, pierre plate et ronde qu'on jette vers un but, au jeu du même nom.

Éty. du lat. patuletus, dim. de patulus, étendu, large; fait de paleo, V. Palen, R. j'ouvre, ou du grec παλλω (paliô), lançer.

Dérivé: Paleta.

Paleter, jouer au palet, faire glisser le palet sur la terre.

Pausanias attribue l'invention du palet à Persée, fils de Danaé, époux d'Andromède. Diomède, parmi les Grecs, s'adonnait beaucoup à ce jeu.

Winckelmann, dans ses lettres sur les découvertes d'Herculanum, dit qu'on trouve dans ses ruines une grande quantité de disques, ce qui prouve que ce jeu était en grande vogue en Italie, au commencement de notre ère.

PALETA, s. f. dl. Longue cuiller dont le cuilleron est plat, servant à remuer les

viandes dans la poèle.

PALETA, s. f. Paleta, cat. esp. port. Paletta, ital. Palette, petit ais fort mince, sur lequel les peintres portent leurs couleurs quand ils peignent.

Ety. de pala et du dim. eta. V. Pal, R. PALETA, S. f. PALETA-DE-L'ESPALA, PA-RETA. PALEIBOUN. L'omoplate, os de l'épaule, qui est plat, mince et triangulaire.

Ély. On lui a donné ce nom parce que les charcutiers s'en servent comme d'une petite pelle, pour remuer les hachis. V. Pal, R.

PALETA, s. f. Palette, plastron, terme de serrurier, outil sur lequel on appuye le forêt. PALETA, s. f. Lancoir, terme de meu-

nier, planche destinée à boucher l'abée d'un moulin.

PALETA, s. f. (palete); PARETA, PARA, RISPA, PERRASSA. Paleta, esp. Palheta. port. cat. Pelite pelle: La paleta doou fuec, la pelle du feu; fig. et iron. la main.

Ety. Dim. de pala. V. Pal, R.

PALETA, s. f. Palette, petit vaisseau de terre, d'étain ou d'argent, dans lequel on recevait le sang d'une saignée, elle en contenait trois onces environ. V. Paten, R.

PALETA, s. f. Palette ou battoir, inetroment de bois plat, avec un manche, dont on

se sert pour jouer à la paume.

PALETA, s. f. Un des noms de la spatule, oiseau. V. Espatula et Pal, R.

PALETA DE L'ESTOURAC, S. f. (paléte de l'estouma). Le bréchet ou extrémité inférieure du sternum, qui est située au-dessus de l'estomac.

PALETADA, s. f. (paletade); PAREKAU. PARETAYA. Pellée, ce que peut contenir une pelle.

PALETEGEAR, V. Paletiar.

PALETIAR, v. n. (paletia); PALEGRAR, PALETEGRAR, Paleter, jouer fréquemment au palet, le faire glisser sur la terre.

Ety. de palet, et de la term. iar, litt. agir avec le palet. V. Paten, R.

PALETOUNS, s. m. pl. (paletouns). Jugar eis paletouns, jouer au petit palet, jouer au palet avec des pièces de monnaie.

Liy. de palet et du dim. oun, V. Paten, Rad.

PALETZ, vi. et

PALEZ, vl. V. Pales.

PALEZA, s. f. vl. Påleur, V. Palour et Pal, R. 2.

PALEZAMENT, adv. vl. Ouverlement.

Ely. du lat. palàm.

PALPEARRE, s. m. (pelfearré), d. de Barcel. Palfer, pince. V. Pauferre et Pal, R. PALFER, et

PALPERRE, V. Peuferre, comme plus usité, et Pal, R.

PALFOU, s. m. (palfou), dl. Pieu. Voy. Pal, R.

PALH, radical pris du latin palea, paille, et dérivé du grec πάλλο (pallô), secouer. agiter, parce que la paille se laisse emporter, agiter, par le moindre vent, ou parce qu'on la secoue pour en séparer le grain.

De palea, par apoc. pal, et par le chan-gement de l'en lh, palh; d'où: Palh, Palh-a, Palh-ada, Palh-ar, A-palhar, Em-palhar, Palh-as, Palh-assa, Palhasseta, Palkass-oun, Palkege-aire, Es-palkar, Es-palhaire, Des-palkat, Palk-ier, Palhier-as, Palh-ola, Des-palhar, Palh-oua, Palh-ouera, Palhour-au, Palh-our, Palh-our, Espar-palh-ar, Esparpilh-ar, Palh-ardisa, Palh-ard, Palh-ar-issa. Palh-at, Palh-er, Pam-palheta. PALH, s. f. vl. Paille, Paillasson. V. Palk, K.

PALHA, s. f. (paille); PALLA, PALIA. Palha, port. Palla, cat. Paglia, ital. Paja, csp. Paille, tige des graminées en général mais plus particulièrement du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine et de l'épeautre ; défaut de liaison dans les mélaux.

Ety. du let. palea, m. s. V. Palh, R.

Homme de palha, homme faible, qui n'a point de caractère.

Fuec de pailha, zèle, colère de courte durée.

Tirar à la courta palha, jouer à la courte paille.

Ne leva la palha, dl. il excelle en cela.

Outre les nombreux usages auxquels la paille est employée depuis longtemps, on est parvenu, depuis le commencement de ce siècle, à en faire du papier sur lequel on peut très-bien écrire, et par un procédé inventé par M. Bernardières, en 1818, on peut remplacer celle d'Italie, par nos pailles indigènes.

Aquot toumbet pas en palha, di. ce mot, ce discours, ne tomba pas à terre.

Faire de Diou barba de palha, dl. faire à Dieu barbe de foerre, parler avec irrévérence des choses de la religion.

Palha longa entièra, glui, V. Clui.

Palha longa, foerre.

Faire las palhas, d. bas lim. réduire les gerbes en menue paille, après les avoir battues, pour en faire sortir le grain : Faire palha, d. m.
Cubert de palha, toit de chaume.

Aver de palha au liech, être à son aise, avoir du foin dans ses hottes.

De proun palha proun gran. Prov. Palha mesclada ame lou blad battu, bourriers.

PALHA-DE-ML, S. f. (paille-de-mil); environs de Toulouse, à la balle du mais, ou blé de Turquie.

PALHADA, s. f. Ruée, amas de litière qu'on fait pourrir dans une cour ou dans une rue pour la convertir en fumier.

Ety. de palha et de ada, fait avec la paille.

V. Palh, R.

PALHADA, 8. f. APATUR. Lilière fraiche qu'on met sous les bestiaux: Boutar un carau sur la palhada, mettre un cheval sur la litière; fig. grabat, mauvais lit, en bas lim.

Ely. V. Palh , R.

PALHADA, s. f. d. bas lim. Espace de terre qu'on laboure ou qu'on sème sans abandonner: N'ai cubert una bona palhada, j'ai couvert la semence d'un gros morceau de champ.

Éty. Parce qu'on marque ces espaces avec des poignées de paille. V. Palh, R.

PALHADA, s. f. (paliade), d. bas lim. Airee. V. Airoou.

PALHADA, s. f. (paillade); PALLADA, PALIADA, PAIADA, SOULEMEA. Jonchée de paille ; lorsqu'un homme a été congédié par nne fille qu'il avait fait demander en mariage, on dit, dans la montagne, qu'on lui a donné l'ane, L'an dounat l'ai, et l'on répand de la paille sur le chemin, depuis sa porte jusqu'à celle de la demoiselle, ce qu'on appelle faire la palhada. On fait la même cérémonie, en Languedoc, aux hommes qui se laissent battre par leurs femmes.

Ety. de palha, et de la term. pass. ada, paille saite, paille jetée. V. Palh, R.

Palhada, est aussi le nom que l'on donne, dans la commune des Saintes Maries, au premier jour de carême, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rb.

PALHAIROUNS, s. m. pl. (paillairóus), dg. PALHAIBOUS. Meulons de paille qu'on fait sur l'aire, d'où on les transporte sur la grande meule.

PALHAR, m. s. que apalhar. V. Palh, Rad.

Dans le d. bas lim. mûrir sur la paille : (

Vin palhat, vin fait avec des raisins conservés pendant quelque temps sur la paille.

PALHAR, v. a. vl. Empailler, garnir de paille, de nattes. V. Palh, R.

PALHARADA; s. f. (paillarade); Grande quantité de paille répandue.

PALHARDARIA, s. f. vl. Pillerie, pil-

Ety. du lat. palearius, employé dans la basse lat. pour désigner les routiers ou brabançons. Rayn.

PALHARDISA, s. f. (paillardise); PA-LHARDANIA. Paillardise, goût, habitude de l'impudicité.

Ety. Parce que les femmes impudiques n'avaient pour lit que de la paille. V. Palh, Rad.

PALHARD, ARDA, s. et adj. (paillár, arde). Paillard, arde, luxurieux, qui est déréglé dans ses plaisirs charnels, il ne se dit que des hommes un peu agés.

Éty. de palha et de ard, parce que les femmes impudiques étaient couchées sur la pail-

le. V. Palh, R.

PALHARD, ADA, adj. dl. Ce mot ne désigné, en Languedoc, qu'un galopin, un garçon du peuple qui couche ordinairement sur la paille.

PALHARGA, s. f. (paillargue), dl. Voy.

Palhas et Palh, R.

PALHARISSA, s. f. (paillarisse), d. toulous. V. Milharassa et Palh, R.

PALHAS, s. m. (pailias); FALHARDA LHIER, PALHARGA, PALLET. Palhagem, port. Un pailler ou grand tas de paille dressée en gerbier; balayures. V. Escoubilhas.

Ety. de palha et de l'augm. as. V. Palh, R. PALHASSA, s. f. (paillasse); PALIASSA, PALMASSIERA, MARFUGA, SOULIA. Pagliericcio, ital. Paillasse, amas de paille enfermée dans une toile pour servir à un lit; on le dit aussi du sac pris séparément, et fig. d'une personne qui reste longtemps au lit, d'un dormeur, en yl. chaume.

Éty. de palha et de l'augm. assa. Voy. Palh, R.

PALHASSA, s. f. vl. Palhaça, port. Pagliaccia, ital. Chaume, litière. V. Palh, Rad.

PALHASSETA, s. f. (paillasséle); PAIAS-SETA. Petite paillasse ou sac de toile rempli de paille sur lequel on couche les enfants au

Éty. de palhassa et de eta. V. Palh, R. PALHASSETA, s. f. d. bas lim. Petit panier de paille, très-plat, dans lequel les jardinières placent les légumes d'un petit

PALHASSIERA, s. f. (paillassière), dl. m. s. que Palhassa, v. c. m. et Palh, R.

PALHASSO, s. m. (paillasse); Pallasso, cat. Payasso, esp. Pagliaccio, ital. Paillasse, bouffon, bateleur qui contrelait gauchement les tours d'adresse ou de force de ses camarades.

Éty. V. Palh, R.

PALHASSOUN, s. m. (paillassoun); ns-pas, fournada, pateur. Paillasson, espèce de couverture en paille dont les jardiniers couvrent les plantes, pour les garantir de la gelée, natte en paille qu'on place à l'entrée des appartements pour s'y essuyer les pieds.

Éty. de palhassa et de la term. dim. oun. V. Palh, R.

PALHASSOUN, s. m. dl. zerom. Jatte de paille, paillon ou panneton, où les boulangers mettent la pâte pour donner la forme au pain; c'est aussi une espèce de corbeille faite avec des rouleaux de paille fixés les uns contre les autres au moyen de brins d'osier refendus.

On donne le nom de rondeau, en français, à un grand paillasson, qu'on place sous une table à manger, pour y poser les pieds. V. Palh, R.

PALHASSOUN, s.m. dl. Pour cupule du gland. V. Capelet, R. 2.

PALHASSOUNET, s. m. (paillassouné). Dim. de Palhassoun, v. c. m. pour cupule du gland. V. Palh, R.

PALHAT, adj. m. (paillá). Paillet, vin paillet, vin rouge très-peu foncé en couleur. Garc. V. Palhet.

PALHAT, ADA, adj. et p. vl. Garni, ie, de paille, de nattes. V. Palh, R.

PALHAY, s. m. vl. Palais, v. c. m. et Palad, R.

PALHEGEAIRE, s. f. (pailledjáiré), dl. et impr. PALIEJHAIRE. Pailleur, euse, qui vend ou qui voiture de la paille.

Ety. de palha et de egear. V. Palh, R.

PALHEGEAR, v. n. (pailledjá), dl. On le dit aussi de la carphologie, ou mouvement continuel des mains et des doigts d'un malade qui est à l'agonie ou dans un état presque désespéré. V. Fatetas et Palh, R.

PALHEGEAR, v. (pailledjá); PALHEXAR. Sauter la paille, c'est après qu'on a battu ou foulé l'airée, lever la paille avec la fourche, en la faisant sauter plusieurs fois, pour faire tomber le grain qui y est mêlé. V. Palh, R.

PALHEIRETA, s. f. (pailleiréte), dl. Dim. de palhiera, un caveau. V. Palh, R.

PALHENC, V. Palenc.

PALHER, vl. V. Palhier et Palh. R. PALHET D'UN VASSEOU, S. M. (paillé). Défense d'un vaisseau. Garc.

PALHET, s. m. dl. Une natte de paille ou de jonc. V. Palhassoun et Palh, R.

PALHET. ETA, adj. (paillé, éte); Palhete, port. Paillet, qui a la couleur de la paille. V. Palh, R.

PALHETA, s. f. (pailléte); ESCARPA. Pa-glioula, ital. Palheta, port. Palleta, cat. Pajuela, esp. Paillette, petit brin, petite parcelle d'or, d'argent ou d'un autre métal.

Ety. du lat. paleola, ou de palha et du dim. eta. V. Palh, R.

PALHETA DE BALOUN, s. f. dl. La soupape d'un balon.

PALHETA DE FUSIL, s. f. dl. La détente d'un susil, d'un pistolet. V. Guignocha.

PALHIER, s. m. (paillié); PALLIER. Paller, cat. Palheiro, port. Pagliaio, ital. Grenier à paille, V. Palhiera; meule de paille et Palhas.

Ety. du lat. palearium, m. s. V. Palh, R. Pour reposoir d'un escalier. V. Palier.

PALHIERA, s. f. (paillière); Palheira, port. Fenil, grange. V. Feniera.

Ety. de palha et de la term. mult. lieu qui contient beaucoup de paille. V. Palh, R.

PALHIERA, s. f. dl. Mesure de vin contenant quarante-huit pintes ou pichés. Sauv.

PALHIERA, Pour repos d'escalier. Voy. Palier, Trepadour et Pal, R.

PALHIERA, s. f. (paillière), dl. Cuve à fouler la vendange. V. Tineiroun et Tina.

PALHIERAS, s. m. (paillieras), dl. GAR-BEIBOURAS. Augm. de palhiera, grand tas, grand gerbier de paille.

Éty. de palhiera et de l'augm. as. Voy. Palh, R.

PALHOCA, s. f. (pailloque); coulhora. Nom toulousain de la balle du maïs. V. Palhade-mil et Palh, R.

PALHOLA, s. f. (paillole). Paillole, filet à mailles étroites et déliées dont on fait usage aux Martigues.

PALHOLA, s. f. (palióle), d. bas lim. Queifa de palhola, chapeau de paille.

Ely. V. Palh, R.

PALHOLA, s. f. Nom que l'avoine éle-vée porte, aux environs de Toulouse. Voy. Froumentara.

Ety. de palha et de ola, dim. petite paille, paille menue. V. Palh, R.

PALHOM, vl. Ils ou elles parlent.

PALHOOU, s. m. (pailloou). Le plancher d'un vaisseau, d'un bateau; parcloses, deux planches mobiles du vaigrage, qu'on laisse dans la cale, des deux côtés de la carlingue, pour les lever toutes les fois qu'il est nécessaire de nettoyer les anguillières. V. Pal, Rad.

PALHOUA, s. f. (pailloue); PALISSOUN. Espèce de corbeille, grande et évasée, faite avec de la paille.

Ety. de palha. V. Palh, R.

PALHOUERA, s. f. (paillouere), d. m. PALHOURAU. Nouvelle accouchée, V. Accouchada.

Ely. de palha et de ouera, qui est sur la paille ou qui garde la paille, c'est-à-dire, qui est au lit. V. Palh, R.

PALHOUN, s. m. (pailloun). Nom qu'on donne, aux Martigues, à une variété du mu-ge ordinaire connue sous la dénomination de muge à l'œil noir. V. Mugeou.

PALHOUN, s. m. dl. Grande bouteille de verre nattée ou garnie de paille. V. Qamajana.

Ely. de palha el de oun. V. Palh, R. PALHOUNS, s. m. pl. (paillouns). Paillons, petites feuilles carrées de cuivre battu, très-mince et coloré d'un côté, que l'on met par petits morceaux au fond des chatons des pierres précieuses et des cristaux.

Ely. de palha et de oun, dim. V. Palh, Rad.

PALHOURADA, s. f. (paillourá de); JOURADA. Collation à l'occasion d'un baptême. Garc.

PALHOURIER, s. m. (paillourié); Ety. V. Palh, R.

Ou dins lou paillourie rejounh dins lets sepieros Reymonenq.

PALHOUS, OUSA, OUA, adj. (paillous, ouse, oue); PALMERC. Pailleux, qui est couvert ou parsemé de paille, fig. coupable, craintif, timide.

Aver lou cuou palhous, se sentir coupable.

Ély. de palha et de la term. ous, de la nature de la paille. V. Palh, R.

Fems palhene, sumier de paille.

Aver la coua palhoua, avoir la queue bouchonnée, c'est-à-dire, garnie d'un bouchon de paille, qui indique que le mulet qui le porte est à vendre.

PALHOUSSAS, s.m. (pailloussas), dl. Tas de vicille paille.

Ety. de palha et du péjor. as, oussas. V.

PALHUCS, s. m. pl. vl. Paille menue. V. Palh, R.

PALHUI, s. m. (païuï); PARUI. Nom de l'hortolan, a Valensoles. Aub.

PALI, PALLI, radical dérivé du latin palla, pallium, pâle, pallium, manteau, d'où palliare, pallier, couvrir d'un manteau.

De pallium, par apoc. palli, pali; d'où: Pali, Palli-ar, Palli-atif, Pals.

PALI, s. m. vl. Pali, anc. cat. Palio, esp. ital. Pallio, port. Pali, tapis, étoffe, drap de soie.

PALI, s. m. (páli); pari, des, baldaquir, pr. Poèle ou drap mortuaire que l'on porte devant le cercueil des personnes de distinction.

Ely. du celt. pali, étoffe de soie. Ach. V. Pali, R.

Anciennement des personnes de distinction portaient elles-mêmes le corps d'un mort d'un rang distingué; trouvant ensuite cette fonction trap pénible, elles se contentèrent de faire le semblant seulement, en tenant le coin du poêle placé sur la bière; pour se mettre plus à l'aise encore, ils marchent aujourd'hui devant le corps, avec leur poèle qui ne porte plus sur rien.

PALL, s. m. Dais, poèle soutenu par quatre colonnes sous lequel on porte le Saint-Sacrement. V. Baldaquin et Pali, R.

PALI, s. m. vl. Drap de soie, tapis, soie,

En 1 coichi de pali ses lo reis sostengutz, Sur un coussin de soie s'est le roi appuyé. Hist. Crois. Albig.

PALIBRAR, dl. m. s. que Palegear, v. c. m.

PALINODIA, s. f. (palinoudie); PALINOU-BIA. Palinodia, ital. port. esp. cat. Palinodie, désaveu, rétractation de ce qu'on a dit.

Ety. du lat. palinodia, dérivé du grec πάλιν (palin), de nouveau, et de ωδή (ôđệ), chant, nouveau chant, nouvelle version.

PALIR, v. n. (palir); FALEGEAR. Impalli-dire, ital. Palir, devenir pale; act. rendre påle.

Ety. du lat. pallescere, V. Pal, R. 2. PALISSADA, s. f. (palissade); Palizzata, ilal. Palissada, port. cat. Palizada, esp. Palissade, clôture faite avec des pieux.

Ely. de palicellum, dim. de palus et de la term. ada, fait avec des pieux. V. Pal, R.

PALISSADAIRE, s. m. (palissadaïré); Palissadum. Ouvrier qui travaille à des palissades. Garc.

PALISSADAR, v. a. (palissadá); Arareissophar , Palissau , Palissouhar. Palissader, faire des palissades. V. Clausurar.

Ély. de palissada et de la term. act. ar. V.

PALISSANDRO, s. m. (palissándre). Un des noms du bois de violette. V. Bosc de viouleta.

PALISSAR, Aub. V. Palissadar.

PALISSOUN, s. m. (palissoun); PALEIS-SOUR, PAREISSOUR, APAREISSOUR, PALIGA, PAISSEL, PAREISSAS. Pulo, ital. esp. Echalas, baton ou pieu qui sert à soulenir les branches de la vigne, les haies, etc.

Ety. du lat. palus et du dim. oun, petit pieu. V. Pal, R.

En terme de tanneur, paisson, est un fer arrondi, en manière de cercle, aminci et non tranchant, qui sert à déborder et à quvrir le cuir.

Pour slèche-plate, V. Escouden. Passar au palissoun, paissonner.

Aux environs de Fayence, selon M. Garcin, on donne le nom d'apareissoun, à la ramée. V. Rrounda.

PALISSOUN, S. M. PAREISSOUR, PALENC, PAREICHOUR, APAREISSOUN, ESTRAPAS. Palis, pièce de bois plus ou moins large et plus ou moins lougue, se terminant en pointe, dont on fait des palissades.

Ely. V. Pal, R.

PALISSOUN, s. m. (palissoun). Corbeillo de paille. V. Palhoua et Palh, R.

PALISSOUNAR, v. a. (palissouná); PAREISSOUNAR. Palificare, ital. Empalizar, esp. Palissader, échalasser la vigne, ramer les légumes. V. Palissadar.

Ety. de palis instruere, m. s. ou de palissoun et de ar.

PALITA, s. f. (palite), d. bas lim. Tresso de paille. V. Trena et Palh, R.

PALIZA, vl. V. Palissada.

PALLA, s. f. (pále); Palla, port. Palle, carton carré et couvert de linge, qu'on met sur le calice.

Ety. du lat. palla, m. s.

PALLADIUM, s. m. (palladión); Palladio, port. Palladium; réduit à l'état de pureté, ce métal est blanc, dur, très-mailéable et à cassure fibreuse. Son poids spécifique est de 11, 3 à 11, 8, l'eau étant 1. Découvert par Wollaston, en 1803, dans

la mine de platine.

PALLAS, (pallas); Palas, esp. Pallas, port. Pallas, Minerve, déesse de la guerre. Ety. du lat. pallas, m. s.

PALLAS, s. f. (pallas). Nouvelle planète dont la distance moyenne du soleil est de 95,890,000 lienes, et la révolution périodique de 4 ans, 221 jours, 17 heures, 1 minute ; elle est inclinée de trente-cinq degrés sur l'éclyptique.

Ety. de la décsse Pallas.

M. Olbers, médecin et astronome de Brémen, découvrit cette planète le 28 mars, 1802. PALLES, adj. vl. Palente, anc. esp. Pallente, ital. Palido, cat. Pale. V. Pale.

Ely. du lat. pallens, m. s.

PALLEY, dg. Pailler. V. Palhas.

PALLI, s. m. vl. PALI. Palio, cat. esp. Pallio, port. ital. Pallium, sorte de manteau.

Ety. du lat. pallium, m. s. PALLIA, s. f. d. vaud. Paille. V. Palha

et Palh, R.

PALLIACIO, s. f. vl. Paliació, cat. Paliacion, esp. Palliação, port. Palliation, déguisement, adoucissement.

PALLIAR, v. a. (pallia); PALIAN. Palior, esp. cat. Palliare, ital. Palliar, port. Pallier, déguiser, couvrir une chose qui est mauvaise, adoucir, mitiger. V. Curbir et

Ety. du lat. palliare, fait de pallium, manteau, et de are, couvrir d'un manteau.

V. Pali, R.

PALLIAT, ADA, adj. et p. (palliá, áde).

Pallié, ée.

PALLIATIF, IVA, adj. et s. (palliatif, re); Palliatiu, cat. Pallivo, ital. port. Paliativo, esp. Palliatif, ive, remède ou moyen qui ne guérit pas à fond, qui ne fait que pallier le mal ou détourner la difficulté.

Etv. V. Pali, R.

PALLIATIU, IVA, adj. vl. Palliatiu, cat. Paliativo, esp. Palliativo, ital. port. Palliatif. V. Palliatif.

PALLIURE, s. m. vl. Ronce. V. Arna-TEOM.

Ety. du lat. paliurus, m. s.

PALLOR, vl. V. Palour.

PALLOUN, s. m. (palloun). Nom nicéen du milandre. V. Pal.

PALLOUNA, s. f. (palloune). Nom nicéen de l'émissole lisse, Mustelus lævis, Risso.

. PALM, PAUM, radical pris du latin palma, paume de la main, palmier, dérivé du grec πάλάμη (palamė), paume de la main, main.

De palma, par apoc. palm; d'où: Palm-a, Palm-ier, Palm-isto, Palm-ada, Palm-

De palm, par le changement de l'en u, paum; d'où: Paum, Paum-a, Paum-e, Paum et, Paum-ier, Em-paum-ar, Empaum-at.

PALM, S. m. vl. PALMAT. Palm, cat. Palmo, esp. port. ital. Palme, empan.

PALMA, s. f. (pálme); Palma, ital. esp. port. cat. Palme, branche de palmier, et fig. victoire, avantage, soit à la guerre, soit dans une dispute littéraire, remporter la palme.

Ety. du lat. palma, qui désignait, dans l'antiquité, le dattier, dont les branches étaient regardées comme le symbole de la gloire. Il était ainsi nommé parce que ses feuilles sont divisées comme la main. V. Pulm, R.

C'est d'après cette tradition que les triomphateurs de tous les genres portaient et portent encore, en certains pays, une palme à la main, et c'est peut-être même de cette destination que le mot palma lui a été donné, parce que ce mot en latin désigne l'intérieur de la main.

Les martyrs sont représentés avec une palme à la main, pour indiquer la victoire qu'ils ont remportée; on met encore une palme sur la tombe des vierges, d'après les mèmes idées.

PALMA, s. f. vl. V. Palmier.

PALMA, s. f. Palma, cat. esp. port. ital. La paume de la main, et par ext. la main. V. Paume et Palm, R.

Palma, palme, est aussi une mesure commune, en Italie, de huit pouces trois lignes et

demie, à peu près l'étendue de la main. Éty. de l'ital. palmo, formé du lat. palma,

paume de la main.

PALMA, dl. Pour balle à jouer, Voy.

PALMA-camieri, s. m. (palma-christi); CACAPOCA, LANGASTEER. Palma-christi, mot conservé du latin, pour désigner le ricin commun, Ricinus communis, Lin. plante de la fam. des Euphorbiacées, originaire d'O-

Ety. du lat. palma christi palme de christ.

Ce végétal offre une particularité bien remarquable, relativement à l'influence du climat. Non-seulement il est vivace dans les pays chauds, mais il prend un développement extraordinaire et devient un arbre de moyenne taille, tandis qu'il est herbacé et annuel chez nous.

Ses semences fournissent une huile grasse, douce et bonne à manger, quand on leur a enlevé leur embryon; mais elles en donnent une forte, âcre et purgative, quand on a

négligé de prendre cette précaution.

PALMADA, s. f. vl. Palmada, port. cat. esp. Palmata, ital. Coup du plat de la main, peumée: Ferir la palmada, toucher dans la main. V. Palm, R.

Feron la palmada per ferma stipulacion.

PALMADOIRA, s. f. vl. Fouet de cuir. Éty. Probablement ainsi nommé, parce qu'il est divisé en lanières comme une feuille de palmier. V. Palm, R.

PALMAR, vl. V. Pasmar el Pamar, R. PALMAT, vl. V. Palm.

PALMENC, s. m. vl. Date, fruit du

Palma.... sos frugs.... so nomnatz pal-Vie de Saint Honorat.

PALMER, vl. Palmer, cat. V. Palmier. PALMERIN, d. bas lim. V. Parmerin et Lapin de Barbaria.

PALMES, s. m. vl. Palmite, ital. Sarment, branche de vigne.

Ety. du lat. palmes, m. s.

Palmes es ram de vit. Eluc. de las propr.

PALMIER, s. m. (palmié); Palma, ital. Palmera, esp. cat. Palmeira, port. Palmier, nom d'une famille nombreuse d'arbres exotiques, de la classe des Monocotylédones.

Ety. du lat. palma, m. s. V. Palm, R.

#### On nomme:

PALMÉRIER , un lieu planté de palmiers.

PALMIER, s. m. (palmié); PAUMIER, dl. Noms des pélerins qui reviennent de Jerusalem avec une palme; d'où le nom de palmier. V. Palm, R.

PALMISTO, s. m. (palmiste). Palmiste. Ety. de palma. V. Palm, R.

PALMO, s. m. vl. Poumon. Voy. Pooumoun et Pulm, R.

PALMON, dl. V. Palmoun.

PALMOULA, s. f. (palmoule), d. de Toulouse. V. Paumoula.

PALMOUN, s. m. (palmoun), dl. Alt. de Pooumoun, poumon, v. c. m. et Pulm, R.

> Man-ja les palmouns, regarda la tripallio, Dal bestial qu'es tout caut e qu'encaro badallio,

Bergoing.

PALMOUNIQUE, s. et adj. (palmouniqué). Pulmonique; alt. de Pooumounique, v. c. m. et Pulm, R.

PALOT, s. m. (paló). Pitaud, audepaltoquet. rustre, grossier, malotru, lour, daud; coëffe ou panier d'une fronde. Doujat.

Ety. de pal, pieu, qui est planté, inanimé comme un pieu. V. Pal, R.

PALOTARIA, s. f. (paloutarie); PALOU-TARIA. Manières des gens grossiers.

PALOTARIA, s. f. (paloutarie); PALOU-TARIA. Grossièreté, action d'un lourdaud,

PALOTEIAR , V. n. vl. PALOTESAR. Palotear, esp. Escarmoucher, faire la petile guerre, la guerre à la légère.

PALOTIAR, v. n. (paloutiá); PALOUTIAR. Se conduire comme des rustres, des manants. Garc.

PALOUGNER, dl. V. Palounier.

PALOUMBA, s. f. (paloumbe); rouloum-BA, POULOUMA. Paloma, cat. esp. Palombe, pigeon sauvage, plus petit que le ramier, qui a le bec et les pieds rouges, la tête d'un bleu pâle, le jabot rougeatre, la poitrine et le ventre cendrés, de même que la queue, dont la pointe est noire.

Ety. du lat. palumba.

PALOUMEOU, s. m. (paloumeou). Palonneau ou palonnier. V. Peynard.

PALOUNIER, s. m. (palounié). Palonnier. V. Reynard.

PALOUNIER, s. m. (palounié); PALOU-GREER. Palonnier, bâton avec une encoche à chaque extrémité, dans laquelle entrent les traits qui sont ainsi tenus écartés du ventre du cheval.

PALOUR, s. f. (palour); PALUEI. Palidesa, cat. Palor, esp. Pallore, ital. Pallider, port. Pâleur, teinte blanchâtre de la peau, provenant d'une cause maladive.

Ety. du lat. pallor, m. s. V. Pal, R. 2. PALOUSA, s. f. (palouse). Un des noms languedociens de la raie clavelée. V. Clavelada.

Ety. Ce mot ne viendrait-il pas du grec παλός (palos), pour πελὸς (pélos), boue, marais.

PALP, radical dérivé du lat. palpare; palpo, palper, toucher doucement, caresser, formé, selon M. Ferri de St. Const. de palma, paume de la main.

De palpare, par apoc. palp; d'où : Palp, Palp-able, Palp-ar, Palp-ae, Palp-at, Palp-ugar, Palpugn-cgear.

De palp, par le changement de l en u, paup; d'où: Paup-aissada, Paup-ar, Paup-at, Paup-as, Paup-egear.

**PALP**, s. m. (palp), dl. Palp, eat. Le tact, le toucher, l'attouchement. V. Tact.

Ety. du lat. palpare, toucher. Voy. Palp, Rad.

PALPABLE, ABLA, adj. (palpáble, able); Palpabile, ital. Palpable, esp. cat. Palpavel, port. Palpable, ce qu'on peut apercevoir par le sens du toucher; fort évident, très-clair.

Ety. du lat. palpabilis, m. s. V. Palp, R. PALPAMENT, s. m. vl. Palpament, cat. Palpamiento, esp. Palpamento, ital. Attouchement, loucher.

Ety. du lat. palpamentum, m. s.

PALPAR, v. a. vl. Palper, manier; fig. examiner, apprécier, peser; ménager, épargner; s. l'un des cinq sens, le toucher.

PALPAS 4, adv. (à palpes), dl. A TAS-Tous. A tâtons, en tâtonnant, dans l'obscurité: Cercar à palpas, chercher à tâtons.

Ely. V. Palp, R. PALPAT, ADA, adj. et p. vl. Palpado, port. Touché, ée.

Ety. du lat. palpatus. V. Palp, R. PALPATIU, IVA, adj. vl. Palpatif, propre au toucher, tactile.

PALPEBRA, S. f. VI. PALPEBRE, PALPET, PALPELA. Palpebra, anc. cat. esp. port. ital. Paupière. V. Parpela.

Ety. du lat. palpebræ, m. s. PALPEBRE, vl. V. Palpebra et Parpela.

PALPELA, vl. V. Palpebra et Parpela.

PALPELADA, s. f. vl. Mouvement des paupières, clin.

PALPET , vl. V. Palpebra et Parpela. PALPIT, radical pris du latin palpitare, palpito, palpiter, battre, avoir un mouvement fréquent : forme de palpare , battre ,

De palpitare, par apoc. palpit; d'où: Palpit-ar, Palpit-ation.

PALPITANT, ANTA, adj. (palpitán, ánte). Palpitant, ante.

PALPITAR , v. n. (palpita) ; Palpitare , ital. Palpitar, esp. port. cat. Palpiter, se mouvoir d'un mouvement régulier comme le cœur, ou d'un mouvement irrégulier, comme il arrive à certains muscles dans quelques circonstances particulières.

Éty. du lat. palpitare, m. s. V. Palpit,

PALPITATION, s. f. (palpitatie-n); BATAMENT, PALPITASSIEN, PALPITATION. Palpitazione, ital. Palpitacion, esp. Palpitação, port. Pálpitació, cat. Paípitation, mouvements désordonnés, spontanés et successifs, qui ont lieu dans une partie du corps humain, et principalement dans la région du cœur.

Éty. du lat. palpitatio, de palpitare, actio. V. Palpit, R.

PALPITATIU, IVA, adj. vl. Palpitatif, qui fait palpiter.

PALPUGAR, di. m. s. que palpar et Palp, R.

PALPUGUEGEAR, Doujat. V. Palpar et Palp, R.

PALPUT, adj. dl. V. Pouput.

PALS, s. m. vl. Robe, manteau. Ety. du lat. pallium. V. Pali, R.

PALTRADA, s. f. (paltrade), dl. Chétive couche de paille, lit en désordre.

Éty. du lat. paliæ-stratum. V. Palh, R. PALTRE, s. m. (paltré), dl. syn. de Chineira, chenil, v. c. m. et Palh, R.

PALUD, m. s. que Palun, v. c. m. PALUDAL, adj. vl. Paludale, ital. Marécageux, de marais.

Ety. de palud et de al.

PALUDOS, OZA, adj. vl. PALUDAL. Marécageux, euse.

Ety. du lat. paludosus, m. s. PALUDOZ, vl. V. Paludos.

PALUEZIR, v. n. vl. Pálir. V. Pal, R. 2. PALUN, s. m. (palun); PALUD, MARREScaci. Marais, marécage; ancien marais.

On a particulièrement conservé le nom de palun, en Provence, aux marais desséchés que l'on a mis en culture, les autres s'appellent sagna, lac, negadis.

Ety. D'après l'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône, t. 1, p. 51, le mot palun, n'est pas dérivé du lat. palus, mais bien celui-ci de palun, dont le radical celt. pal ou bal, est passé des peuples sabins et ombriens, dans la langue latine, de cette même racine viendrait le mot beal.

Palun, peut bien être dérivé du grec παλὸς (palos), boue, marais.

PALUNARI, adj. m. (palunéri). Palunaire? qui conserne les marais (paluns); terrains palunaires. Garc.

PALUS, s. f. vi. PALUTE. Palude, anc. esp. ital. Palus, marais.

Ety. du lat. palus, m. s.

PALUSSAR SE, v. r. (palussá, se), dl. Se frotter le dos par le mouvement des épau-les. V. Graoumilhar, faire un tour d'hôpital. Dovjat.

PALUSTRE, adj. vl. Palustre, esp. ital, Marécageux, de marais.

Éty. du lat. palustris, m. s. PALUTZ, s. m. vl. V. Palus.

#### PAM

PAM ET PAN , S. m. vl. Portion , segment , le quartier d'un terrain, d'une ville.

Ely. du lat. pagina, selon Rochef. ou de la basse lat. panicus, portion. V. Pan, R.

PAMAR SE, v. r. (se pamá); Pasmar, esp. port. cat. Spasimare, ital. Se pamer ou pâmer, tomber en pâmoison, en défail-lance. V. Estavanir.

Ety. du grec σπασμός (spasmos), spasme. PAMENS, conj. (pameins); FAMEN. Néanmoins, pourtant.

Ety. Composé de pa, pas et de mens,

PAMOULA, dl. V. Paumoula.

PAMOULIERA, dl. V. Paumouliera.

PAMPA, s. f. (pampe); BAUSA. Pampano, ital. esp. port. Pampa, cat. Pampre, branche de vigne avec ses feuilles ; pampe fane, feuilles des plantes, particulièrement du blé.

Éty. du lat. pampinus, m. s.

Bela pampa pauc rasin, belle apparence et peu de réalité.

PAMPA, s. f. (pámpe), d. béarn. Poupée. V. Piteta.

PAMPAIECHAR, et

PAMPALHECHAR, v. n. (pampaille-chá); PAMPALECHAR, dl. Briller.

Riy. de pampalheta, paillette, et de echar, briller comme des paillettes d'or, etc. Voy. Palh, R.

> Pioi sous yols pampaïéchérou Coum'un poulit vespré fai La lusern'aou mes de maï. Rigaud.

PAMPALHETA, s. f. (pampailléte);

PAMPALIGO, s. m. (pompolique), d. bas lim. Un grand homme malpropre, pares-

PAMPALIGOSSA, dl. m. s. que Pampaligousta . v. c. m.

PAMPALIGOUSTA, esp. d'adv. (pampaligouste); Pampalicossa, Pampare Bien loin, au diable, pays imaginaire tel que celui de cocagne: Te mandarai à pampaligousta, je t'enverrai à Cancale pecher des bultres.

Ély. de Pampelune, ville d'Espagne, pris vaguement pour un pays éloigné.

Au pays de Pampaligoussa. Qu noun poou carregear trigoussa. Prov.

PAMPALONA, nom de lieu, vl. Pampelune, ville d'Espagne.

PAMPALOTI, s. m. (pampaloti). Nom niceen du pleuronectes bosquien, Pleuronceles boscii, Risso, Fletan, Cuv. pois-son de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Hétérosomes (à corps dissemblable), qui atteint la longueur de quatre décimètres : Hippoglossus Boscii, Risso, Histi Nat. et du sletan macrolépidote, Hippoglossus citharus, Lacep. Risso.

PAMPARIGOUSTA, Voy. Pampali-

PAMPARRUGA, s. f. dl. m. s. que Parruca et Chevelura, v. c. m.

De roumes de doulou moun amo randurado Fugie del grand soulel la pemparrugo d'er.
Goudelin,

PAMPHILO, nom d'homme (pamphile); PANFILO. Panfilio, ital. Pamphile.

£ty. ?

L'Eglise honore cinq saints de ce nom, les 16 février; 28 avril; 1 mai; 1 juin; 12 août ; 7 septembre.

PAMPINACIO, s. f. vl. Épamprement, action d'épamprer la vigne ; ébourgeonnement.

Éty. du lat. pampinatio, m, s. PAMPINAR, v. a. vl. Epamprer, ef-feuiller la vigne, ébourgeonner.

Ély. du lat. pampinare, m. s. PAMPINAT, ADA, adj. et p. vl. Épam-

pré, ée, ébourgeonné, ée.

PAMPOL, s. m. vl. Pampol, cat. Pam-

pre. V. Pampa.

PAMPOULHA, s. f. (pampouille), dl. Noyau de griote. Doujat. C'est aussi le nom de la griote.

PAMPOUS, OUSA, adj. (pampous, ouse). Blé en herbe, blé ayant beaucoup de grandes feuilles.

PAMPRE, s. m. (pampré); and pam-PRE. Poupard, enfant gros et gras. Cast.

PAN, radical pris du latin panis, pain; et dérivé du grec πανὸς (panos), m. s. formé de πάς (pas), tout, parce que le pain est la nourriture la plus commune de tous les hommes, ou de πάω (paô), vivre de, selon Varron, panis à pascendo; d'autres ont cru qu'il dérivait du dieu Pan: Qui primus PAMPAYETA. Paillelle. V. Palheta et Palh, R. | conspersat fruges et panes coxisse perhibetur, unde et nomine ejus panis est ap- 1 pellatus. Cassiodore, lib. 6.

De panis, par apoc. pan, d'où: Pan, Pan-ada, Pan-el, Pan-ags, Pan-at-iera, A-pan-ar, Pan-et, Pan-iera, Pan-iesa-Paneir-ada, Paneir-et, Panir-ada, Pan, oun, A-pan-agi, Com-pan-agi, Coumpan-agi, Coum-pagn-a, Coumpan-egear, Coumpan-aige, Coumpanaig-egear, Pangoi, Pan-iss-ier, Panieir-as, Pagn-er, Pagn-eira, Pagn-ota.

De pan, par le changement du p en b, ban; d'où: Ban-acha.

PAN, 2, PANN, radical pris du lat. pannus. i, drap, étoffe, linge; qui, dans la basse lat. signific étendue, portion, segment, dérivé du grec πᾶνος (panos), pour πῆνος (pênos), tissu, toile; d'où: Panniculus, étoffe légère : Pannulus , haillon , lanibeau.

De pannus, par apoc. pan; d'où: Pan, Pan-a, Pan-el, Pan-eou, Pann-a, Panoucha, Panouch-assa, Panouch-oun, Panouch-ier, A-panouch-ir, Pan-achoun, Palans-eou, Panam-an, Pan-ar, Pan-at, Panouch-iar, Panouch-oue, Pas.

De panniculus, par apoc. pannicul, par la suppr. de cu, pannil, et par le changement de i en e , pannel ou panel, pan ; d'où : Pan-ier , Pan-el.

De panel, par le changement de p en b, banet, et par le changement de l en ou : Baneou, Ban-ayre. PAN, 3, radical pris de la basse lat. pa-

nera, rapine, ou de panar, voler, mot celtique, selon M. Astruc.

De panera, par apoc. pan; d'où: Panadour, Pan-ar, Pan-at, Pan-aleri, Pan-

PAN, PART, mots prépositifs dérivés du grec παν (pan), tout, et de παντός (pantos), génit. de πᾶς (pas), qui a la même signification.

Ces mots ajoutent une idée de totalité ou de généralité à ceux qu'ils concourent à former. V. Pancarta, Panegyrique, Panegyristo, Pantaloun, Pantheoun, Pantheoun mina, Panorama,

PAN, 8. m. (pan); page, paie, pee, pae, pae, pa, pp. artoue. Pane, ital. Pan, csp. Pao, port. Pa, cat. Pain, aliment fait de farine pétrie avec de l'eau et cuite au four.

Ety. du lat. panis. V. Pan, R.

L'espèce de cicatrice qui reste dans l'endroit où un pain en touchait un autre au four, se nomme baisure.

Faire lou pan, boulanger.

Pan qu'a fach crousta leva, ou pan treboulit, di pain qui a trop de chapelle, dont la croûte s'est trop élevée et a abandonné la mie.

Pan suspres per lou four trop caut, pain avi, pain morfondu.

Pan ben traucat, ou pan carelhat, ben escurat, pain œilleté, pain qui a des yeux. qui est bien levé.

Pan sec, pain sec, pain que l'on mange sans pilance.

Pan tendre , pan dur.

Trois kilogrammes de farine en font quatre

de pain, et six de pâte en font cinq. L'usage de faire le pain comme nous le faisons maintenant, fut inventé en Orient,

et il ne passa en Europe que vers l'an 583 de la fondation de Rome.

Aver lou pan ame lou couteou, avoir le temps et les movens.

Faire un pan mau talhat, mau coupat, ou de besaços, faire une cotte mal taillée. c'est-à-dire, arrêter un compte, en rabattant de part et d'autre quelque chose, sans en examiner les détails.

Pan signat, ou pan benit, pain bénit.

La distribution de ce pain rappelle l'usage dans lequel les premiers fidèles étaient, lors de la primitive Eglise, de participer tous à la communion, quand ils assistaient à la messe. Pan qu'es pas cuech dessous, pain qui

n'a point d'âtre.

Pan que sembla de pasta, pain grascuit, qui est encore pâteux par manque de cuisson. Pan brulat dessous, pain ferré.

Pan doux, pain doux-levé, dont la pâte n'a pas assez fermenté.

Dessous doou pan, queue de pain. Dessus doou pan, bouche du pain. On nomme buée, l'évaporation de l'humidité du pain.

Pan de tamingeat, d. bas lim. pain de seigle dont la farine a été tamisée, et qu'on nomme aussi panioun.

Pan de tourta, d. bas lim. le pain le plus

grossier.

L'art. 30 du titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791, donne aux officiers municipaux la faculté de taxer le pain.

Athence, dans son Traité des aliments, compte jusqu'à soixante-douze sortes de pains qui étaient en usage chez les Grecs.

PAN-D'AUSSEOU, s. m. Nom qu'on donne, à Valensoles, à la sume-terre officinale et capréolée. V. Fuma-terra.

PAN-mearc, V. Boula de negea.

On donne improprement ce nom au pastel, aux environs de Sisteron. V. Mes-de-mai.

PAN-BLANC, S. M. CHAUBRESOUN. NOM qu'on donne, à Aiglun, près de Digne, au chou des champs : Brassica arvensis, Lin. plante de la fam. des crucifères siliqueuses.

On donne aussi le même nom, dans la Basse-Provence, à la clypéole maritime. V. Herba-blanca.

PAN-BLANC-B'ASE, S. m. nom languedogien du panicaut commun ou chardon roland. V. Panicaut.

PAN sourmer, s. m. (pan-bouilli); ran-curcm. Pain cuit, soupe que l'on fait avec du pain bouilli dans l'eau, et qu'on assaisonne avec un jaune d'œuf ou avec un peu d'huile; fig. brouillamini, affaire embrouillée.

PAN-DE-COURSE, s. m. Nom qu'on donne, à l'Esperou, selon M. Amoreux, à l'alleluia.

V . Alleluia.

Ety. Pan-de-couent, est probablement une alt. de pan-de-couvent, parce qu'on y chante souvent Alleluia.

PAN-DE-COUGUOU. V. Couguou.

PAN-BE-GRAVLA. S. m. Nom qu'on donne, dans le bas lim. au tale, pierre composée de feuilles très-minces, superposées les unes aux autres, luisantes, douces au toucher et faciles à se séparer. V. Escaiola.

PAN-DR-HOSTER-SEGNE, S. m. Nom qu'on donne, dans le Var, à la gomme de cerisier, et de prunier. Garc.

PAN-BLANC, s. m. Pain blanc, pain de première qualité.

En 1760, avant Jésus-Christ, Arcas, fils de Jupiter et de Calisto, apprend aux Arca-diens à semer du blé et à faire du pain. En 1423, les Grecs attribuent à Tripto-

lème l'art de faire le même aliment.

Fai soun pan, manger un pain différent de celui du reste de la famille, d. bas lim.

Afanar soun pan, d. bas lim. gagner son pain à force de travail.

Qu nourris lou pan? à qui fait-on manger

le pain?
Mingear un pan mau efanat, d. bas lim. manger un pain non sué, jouir d'une siné-

PAN-D'AROURA, S. III. Second pain. Aub. PAN-DR-REIN. Pain de son. PAN-BRUR. V. Pan-negre.

PAN-me coussesau, Pain de méteil, Cast. PAN-countous, s. m. Pain de seconde farine. Aub.

PAN-EME-SOUN-TOUT, S. M. PAN-EN-TOUT, PAN-LOU-TOUT, PAN-A-SOUN-TOUT. Pain à tout, celui qu'on fait avec la farine dont on n'a enlevé que le gros son.

PAN-EN-TOUT, V. Pan-eme-soun tout.
PAN-DE-FORGAT. V.

PAN-DE-GALERA, S. M. PAN-DE-MUNITION. Pain de munition.

PAN-D'HOUSTAU, V.

PAN-DE-MAINAGI, S. M. PAN-DE-BASSIEBA. Pain de ménage, pain de cuisson.

PAN-MAJOOU, et
PAN-MAJAH, V. Pan-rousset.

PAN-HEGRE, S. M. PAN-REUM, PAN-DEszeuz. Pain bis, pain de seigle ou de méteil. PAN-DR-BASSIERA, V. Pan-de-mainagi.

PAN-BOUSSET, S. M. PAN-MEJAN, PAN-MAJOOU. Pain bis blanc.

PAN-DE-SEGUE. V. Pan-negre.

PAN-SENSA-LEVAN, S. M. COMBOLA. Pain azyme on sans levain.

PAN-sneouse, Pain de seconde qualité. PAN-sus-l'Alega. Pain de première qualité. PAN, s. m.

Il se dit aussi pour : Pan de liech, pan de lit.

Pan d'una rauba, d'un manteou, pan d'une robe, d'un manteau. V. Lest.

Pan de muralha, pan de mur. Pan d'escura, d. bas lim. côté, partie, grange.

Ce mot signifie aussi côté, en bas lim. lou me virarai de vostre pan, je mé tournerai de votre côté.

Agachar de pan, regarder de côté. Marchar de pan, marcher de côté.

Per totz pans, en tous sens, de tous côtés.

PAN, mot Inventé pour exprimer la roideur avec laquelle un coup est porté : Pan, n'in douneri un bon, flan, je lui en appliquai un rude, sous-entendu coup.

Ely. C'est une onomatopée.

PAN, s. m. Marquette, pain de cire-vierge. Ely. du lat. panis. V. Pan, R.

PAN, Ce mot s'applique encore à une foule d'objets auquels on donne la forme d'un pain : Pan de graissa.

PAN, s. m. (pán); BADA-HAH, AMPAH. Mesure linéaire usitée dans une très-grande partie de la Provence, avant l'introduction

des nouveaux poids et mesures; c'est la huitième partie de la canne, dont la longueur variait comme celle-ci. V. Cana.

Ety. Ce mot vient de empan, mesure de la distance qu'il y a du bout du pouce au bout du petit doigt, la main étant fortement étendue en largeur ; on disait autrefois espan, de la basse lat. spanna, formé de l'all. spannen, qui signifie étendre.

Le pan vaut, à Montpellier, 2 décim. 48 millim et demi; et à Digne, 9 pouces, 25 centimètres.

PAN, s. m. vl. Paño, esp. Pano, port. Panno, ital. Drap, langes, linge, étoffe, pennon, lambeau.

Ety. du lat. pannus, m. s. V. Pan, R. 2. PAN, s. m. vl. Quartier, bloc d'une chose, pan de mur.

Ety. V. Pan, R. 2.

PAN, s. m. JUGAR AU PAN. Jouer à la patte,

Garc. V. Pantouquet.

PAN, s. m. Pam, port. Pan, dieu des bergers qui préside aux troupeaux, selon la Mythologie.

PAN DE PASSEBOUR, S. M. PAN DE TOURDRE, MERRA D'AMOUR. Pain d'oiseau, amourette, gramen tremblant, Brisa media, Lin. plante de la fam. des Graminées commune dans les champs. V. Gar. VIImo Gram. de la p. 214.

PAN DE TOURDER, V. Pan de passeroun. PAN-DOOU BORDEOU, s. m. Doucette, mà-

che. V. Douceta. PANA, s. f. (pane). Penture. Cast. Voy.

Parna et Palamela.

PANA, V. Panna et Pan, R. 2.

PANACEA, s. f. (panacée); Panacea, lat. ital. esp. port. cat. l'anacée, remède universel, remède qui aurait été propre à tous les maux et qu'on a vainement cherché à trouver.

Éty. du grec πανάκεια (panakéia), dérivé de παν (pan), tout, et de ακέομαι (akéomai, gué-

PANACHAR, v. n. et r. (panatchá). Se panacher, on le dit des oiseaux et des fleurs qui prennent des couleurs variées. Garc.

Ety. de panacho et de ar.

PANACHAT, ADA, adj. et p. (panachá, ade). Panaché, ée, de diverses couleurs.

PANACHO, s. m. (panache); PANACHOU. Penacho, esp. port. Pennachio, ital. Panache, touffe de plumes dont on ombrage un casque, un chapeau, etc.

Ety. du celt. panach, ou du lat. penna, plume. V. Penn, R.

L'usage d'en porter aux casques, date de la

plus haute antiquité. PANACHOUN, s. m (panatchoun). Gar.

V. Panouchoun et Pan, R. 2. PANADA, s. f. (panade); Panata, ital. Panada, esp. anc. cat. port. Panade, sorte de mets fait de pain émietté et longtemps mitonné dans du bouillon; mie de pain mise sur de la viande; à Carpentras, tourte aux

herbes. Ely. de pan et de ada, faite avec du pain. V. Pan, R.

Aigua panada, v. c. m.

PANADELA, s. f. (panadèle); Panadella, cat. Nom qu'on donne, à Toulouse, à la patience crepue. V. Lappas.

PANADOUR, s. m. vl. Voleur. Éty. V. Panar et Pan, R. 3.

PANAGE, S. M. VI. PASHAGI, La paisson des pourceaux ou droit qu'on payait au seigneur d'un domaine, pour le droit de faire paître les cochons sous les chênes de ses forèls.

Ety. de la basse lat. panagium, formé de pan et de agi. V. Pan, R.

PANAMAN, s. m. (panamán); assura-DOUR, EISSUGAMAN, ESSUGADOUR, SECCAMAN, TOUBECAMAN, CAIRIER. Essuie-main, linge auquel on s'essuie après s'être lave les mains.

Ety de pana man, essuie-main, ou de pannus ad manum. V. Pan, R. 2.

PANANNI PANANNA, expr. adv. qui a la même signification que clopin-clopant, c'est-à-dire, l'action de clopiner, de clocher. PANAR, v. a. anc. dg. Nourrir, repaitre.

> Car l'arreproüé lous enseigne. Que qui nou papara l'estiou Nou beyra la caro de Diou. D'Astros.

PANAR, s. m. (paná). Pour boiteux. V. Panard.

PANAR, V. a. SECCAR, MISSUGAR, TOUR-CAR. Essuyer, torcher.

Pana te, essuye-loi. Ety. de pannus, drap, linge, et de ar, essuyer avec un linge. V. Pan. R. 2.

PANAR, v. a. vl. Nourrir, repaitre. V. Pan, R.

PANAR, v. a. vl. Voler, ravir, soustraire à un danger, échapper, éloigner.

PANAR, v. a. (paná), dl. et bas lim. Voler, dérober, enlever par surprise, pour dire qu'un ensant ressemble à son père ou à sa mère, on dit en bas lim. Aquel n'es pa panat, celui-là n'est pas volé.

Que rende le lairou, le cor que m'a panal.

Etv. du celt. selon M. Astruc, ou de la basse lat. panera, rapine; formé de pan, drap, étoffe, et de ar, comme raubar l'a été de rauba et de ar.

PANARD, ARDA, adj. (panár, árde). boiteux, cagneux.

Ety.?

PANARDEGEAR, v. n. (panardedjá); BOUITEGEAR, BOUITOUSEGEAR. Clocher, boiter,

Ety. de panard et de egear.

Vous ses pas proun alerta, Y anariaz tout panardegeant. Favre.

PANARDS, s. m. pl. (panárs). Jeu d'enfant qui consiste à envoyer une balle dans une rangée de trous qui peuvent la contenir. Garc.

PANARICI, vl. V. Panarit.

PANARIT, s. m. (panari); panaris, pa-NET, RODAIRE, LABOURAIRE, BATEDIS, PISSA-CHIN, BRUNET. Panadis, cat. Panarizo, esp. Panaricio, port. Panereccio, ital. Panaris, inflammation phlegmoneuse des doigts.

Ety. du lat. panarilium, formé du grec παρωνυχία (paronuchia), dont les racines sont παρά (para), auprès, et de δνυξ (onyx), ongle.

Quand les stupésiants et les émollients n'ont pu faire avorter les panaris, il faut,

sans attendre que la suppuration soit formée, faire l'ouverture de la partie enslammée, c'est le seul moyen de soulager promptement et de prevenir les suites, quelquesois graves, de cette maladie.

PANAS, s. f. pl. (pánes). Nuages légers. Aub. V. Paras.

PANAS, s. f. pl. (panes); PANAS, PIGES-BAS Rousseurs qui viennent au visage et aux mains : éphelis, éphelides.

PANAT, ADA, adj. et p. (pana, ade), dl. Volé, ée, dérobé.

Ety. de pan et de at. V. Pan, R. 3. PANAT, ADA, adj. et p. seccat, missu-gat, tooncat. Essuyé, ée, séché, ée. V. Pan,

Rad. 2. PANATALHA, s. f. (panataille). Nom languedocien de la pariétaire. V. Esparga.

Ety. Ce mot est dit par corruption de paretalia, formé de paret et de alia, sur toutes les murailles. V. Paret, R.

PANATGE, s. m. vl. La paisson des

pourceaux. V. Pan. R.

PANATIER, IERA, adj. (panatié, iére). Grand mangeur ou mangeuse de pain. Aub.

PANATIERA, s. f. (panatiére); PANA-TIRIBA. Panier ou corbeille au pain, planche ou claie sur laquelle on le pose, lieu où on le renferme.

Ety. de pan, pain, de at, fail, et de iera, fait pour tenir le pain. V. Pan, R.

> Sans pan a la panaliéira, Aco's faire paoura fiéira, Moun fil, dé sé marida. Rigaud.

PANATIERA, s. f. (panaliére); BARBA-BOTA. Noms languedociens de la blatte des cuisines. V. Fourneiroou.

Ety. de panatiere, lieu où l'on tient le pain, parce que ces insectes y habitent de préféren-ce aux autres lieux. V. Pan, R.

PANATIEIRA, s. f. (ponotièire), d. bas lim. Tiroir. V. Tiraire el Pan, R.

PANATORI, s. m. (ponotori), d. bas lim. et lang. Vole, choses volées, larcin.
Aquel ei lous panatoris que lou fan flou-

rir, ce sont ses vols qui le font fleurir.

Ety. de panat, volé, et de ori. V. Panar et Pan, R. 3.

PANAU, s. f. (panáou); PANAL, ESMINA. Mesure ancienne de Provence, pour les grains, dont deux forment le setier et huit la charge ; dans quelques contrées il en faut dix; cette mesure a l'inconvénient de toutes les mesures anciennes, l'irrégularité.

La panal se subdivise en huit quartieras, quatre civadiers ou huit picolins.

Panal, n'est pas français, quoique souvent employé comme tel.

On nomme goussets, les petites bandes de fer ou de tole qu'on met au fond de ces mesures, pour les rendre plus solides.

PANAU, s. f. Se dit encore de l'étendue de terrain dans laquelle on peut semer une panal de blé; elle comprend 160 cannes carrées; c'est la moitié de la sétérée. V. Hes-

PANAUSSAR, v. a. et r. (panaoussa); PANHAUSSAB. Trousser, se trousser, relever les robes, les habits pour qu'ils ne traincnt pas. Garc.

Éty. de pan, dérivé de pannus, drap, et ] de aussar.

PANCAR, et

PANCARA, adv. (pancá, pancáre). Pas encore. V. Pas et Encara.

Éty. C'est une contraction de pas encara. V. Éncara.

PANCARTA, s. f. (pancárte); PLACARD, PLANCARDA. Pancarte, placard affiché pour avertir; grande feuille écrite ou imprimée.

Éty. du grec πάν (pan), tout, et de χάρτης (chartes), papier, papier qui peut contenir tout, c'est-à-dire, grand.

PANCHANT, V. Penchant.

PANCOGOLA, s. m. vl. Cuiseur de pain,

boulanger. Ray

PAN-COUGUQU, s. m. Nom que porte, dans la Basse-Provence, la valériane rouge ou barbe de Jupiter, Centranthus ruber, Dec. Faleriana rubra, Var. a Lin. plante de la fam. des Valérianes, commune dans la Provence Méridionale.

PANCOUSSIER, s. m. (pancoussié); PARCOUSSIES, vl. Boulanger, celui qui fait cui-

re le pain.

Ety. de la basse lat. pancosserius, formé de pan et de cosser, cuire. V. Pan, R.

PAN-CUECH, s. m. (pan-cuétch). Panade, soupe faite avec du pain, de l'eau, du sel, du beurre ou un jaune d'œuf.

Pain cuit, dans ce sens, n'est pas français. PAND, radical pris du lat. pandere, pando, pansum et passum, ouvrir, étendre, déployer, d'où passus, pas; expansio, expension, répandre.

De pandere, par apoc. pand; d'où: Espande-ment, Es-pand-i, Es-pand-idouiras, Es-pand-idor, Es-pand-ir, Es-pandissa-ment, Es-pand-it, Es-pand-re, Espend-ir, Es-pancha-ment, Es-panch-ar, Es pang-erl-ar, Es-pant-oulhat, Es-pantoulh-ar, Es-perc-et.

PANDART, ARDA, s. (pandar, árde); PARDARD. Pendard, arde, mechant, coquin,

vaurien, fripon à pendre.

Ely. de pendre et de art, litt. bon à être pendu, gibier de potence. V. Pend, R. PANDECOSTE, vl. V. Pandecoustas.

PANDECOUSTAS. s. f. (pandecóustes); Pentecoste, lat. ital. Pentecostes, cat. esp. port. Pentecôte, sète que l'Eglise célèbre en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le cinquantième jour après Pâques.

Ety. du grec πεντηχοστός (pentekostos), cinquantième, dérivé de névre (penté), cinq, que les Grecs modernes prononcent Pindecostes.

PANDECOUSTAS, S. M. MARETAS, TAN-TA-COUSTA, PARTA COUSTA. Nom commun à presque tous les chèvre-feuilles et particulièrement aux espèces nommées balearica, etrusca et periclymenum. V. Sabatoun.

Éty. Ainsi nommés parce que ces arbrisseaux deurissent ordinairement vers la Pen-

lecôle.

PENDECTAS, s. f. pl. (pandèctes); Pandectas, port. Nom que Justinien a donné au corps du digeste, pour exprimer que cette collection renferme toutes les questions controversées.

Ély. du grec πανδέκται (pandektai).

En 1133, les Pandectes de Justinien furent retrouvées à Amalfi, royaume de Naples, dans le pillage de cette ville, par Inerius ou Werner.

L'empereur Lothaire II, ne voulut de tout le butin, que cet ouvrage, que l'on conserve encore à Florence comme un monument précieux.

PAN D'OLI, s. m. (pán d'oli). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. au marc de la noix réduit en pain. V. Pastilhoun et Pau, R.

PANDOULO, s. m. (pandoule). Pandour,

homme déguénillé, sans tenue.

Ety. Ce mot viendrait-il de pandoure, soldat hongrois plus propre au pillage qu'au combat, ou du grec πάνδουλος (pandoulos), l'esclave ou le valet de tout le monde.

PANDOUR, s. m. (pandour); PARDOU-BIER, PANDOULA, PANDOURA. Malfaiteur, pillard, qui se livre à toutes sortes d'excès. Garc.

Ety. Ce mot semble dériver de pandoure, soldat hongrois. Garc.

PANDOUREL, s. m. (pandourel); PANEL, dl. Le pan d'une robe, le bas d'une jupe, d'une chemise.

PANDOURIER, s. m. (pandourié). Voy. Pandour,

PANECAU, Altér. de Panicaut, v. c. m. PANEGEAR, v. n. (panedjá), dl. On le dit du blé et de la farine, en parlant de la proportion de pain qu'ils fournissent.

Aquela farina panegea, cette farine foisonne bien.

Ety. de pan et de egear, faire du pain. V. Pan, R.

PANEGYRIQUE, s. m. (panegyriqué); Penegyrico, port. Panegiric, cat. Panegirico, esp. ital. Panégyrique, discours public à la louange de quelqu'un.

Ety. du lat. panegyricus, dérivé du grec πανήγυρις (panègyris), assemblee générale, solemnité, formé de παν (pan), tout, et de αγυρις (aguris), assemblée, parce qu'on prononce ordinairement ces discours dans une grande assemblée.

PANEGYRISTA, s. m. (panégyriste); Panegirista, ital. esp. cat. Panegyrista, port. Panégyriste, celui qui sait un panégyri-

PANEIRADA, s. f. (paneirade); PAREI-RAU, PARIERADA, PAGREIRADO, lang. Pane-rée, ce que peut contenir un panier, plein un panier, et non un plein panier.

Ely. de panier et de ada, panier plein. V. Pan, R.

PANÉIRET, s. m. (paneiré); PANIEIRET, PANEIROUN, BOUSSOUN. Petit panier.

Ely. Dim. de panier, à la rigueur il faut dire panieiret, mais par cuphonie on a préferé paneiret en transposant le i, ou du lat. panariolum. V. Pan, R.

PANEIROUN, s. m. (paneiroun). Dim. de panier. V. Paneiret et Pan, R.

PANEL, s. m. (panèl), dg. Drapeau d'enfant. V. Pedas.

Ety. du lat. pannue et du dim. el. V. Pan . R. 2.

Bien encoueat dins de panels groussiers. Jasmin.

PANBL, s. m. vl. PARREL. Panellet, cat. D.m. de pan, petit pain, lambeau; pennon, girouette. V. Pan, R. 1 et 2.

PANEL, s. m. vl. Panneau, espèce de selle sans arcons.

PANEL, Pour panneau. V. Paneou; plus usité et Pan, R. 2.

PANEL, s. m. (ponèl), d. bas lim. Piége, filet: Dounar dine lou panel, donner dans le panneau. V. Pan, R. 2.

PANEL, di. (panèl). V. Pandouler et Pan, R. 2.

Panel de camisa, les bouts inférieurs d'une chemise.

PANEL, s. m. dl. Claie à sécher les

PANELIER, IERA, s. (panelié, iére). Négociateur, trice, entremetteur de mariages. V. Poutingoun

PANEN, s. m. (panéin). Panais. Cast. V. Pastenarga.

PANEOU, s. m. (panèou); PANEL. Panneau, pièce de bois ou de vitrage enfermée dans une bordure ou cadre.

Éty. du lat. pannellus, dim. de pannus, drap, parce qu'un morceau de drap tint d'abord lieu de la planche qu'on emploie aujourd'hui. V. Pan, R.

#### En terme de menuiserie on nomme:

PANNEAU DE HAUTEUR, celui qui est plus haut que

PANNEAU D'APPUI, celui qui est an bas d'une porte à cadre , on d'une porte vitrée.

PANNEAU DE FRISE, celui qui est entre le pauneau de hauteur et celui de frise, ordinairement transversal.

PANNEAU D'ÉPAISSEUR, celui qui atfleure le bâti des deux côtés on parements RAVALEMENT, la diminution d'épulaseur du bord des

PLATE BANDE, quand ce ravalement est entouré d'un

PANEOU, s. m. Panneau, en term. de maçon, une des faces d'une pierre taillée; en terme de sellier, chacun des coussinets qu'on place sous la selle; en terme de chasseur, filet dont on se sert pour prendre les lapins, d'où l'expression: Dounar dins lou paneou, donner dans le panneau, dans le piége; fanon d'une étole, d'un manipule.

PANEOU, s. m. Empennelle, petite ancre qu'on mouille devant une grosse pour la rendre plus solide.

C'est aussi un assemblage de planches

qui ferme les écoutilles.

PANEROU, s. m. dg. Aller. de Paneiroun, v. c. m.

PANES, V. Pastenarga et Past, R. PANET, s. m. (pane). Dim. de pan, petit pain. V. Pan, R.

PANET, s. m. Un des noms du panais. V. Pastenarga.

PANETA, s. f. (panéte), dl. Pain de boulanger.

Ety. de pan et de eta, dim. petit pain, parce que le pain de boulanger est plus petit que le pain de ménage. V. Pan, R.

PANETER, vl. V. Panelier.
PANETIER, IERA, s. et adj. (panelié, iére). Celui, celle qui mange beaucoup dé pain.

PANETIER, S. m. vl. PANETER. Panicer, anc. cat. Panadero, esp. Panattiere, ital. Panetier; boulanger.

PANETOUN, s. m. (peneloun); pare-roum. Panneton, partie élargie de la clef qui entre dans la serrure et qui pousse le pène.

Éty. du lat. pessulus, pène, dérivé du lat. penis, queue des animaux.

PANEU, s. m. (panèou). Un des noms toulousains du panais. V. Pastenarga et Pact . R.

PANEY, dg. Panier, v. c. m. et Pan, Rad.

PAN-FROUMENT, S. M. PANFOURMENT un des noms languedociens de la mâche. V. Douceta.

Ety. Ainsi nommée de sa bonne qualité, qui la fait distinguer des autres salades comme le pain de froment se distingue des autres

Magnol dit, qu'on donne le nom de panfourmen, à Montpellier, au Samolus valerandi.

PANGA, s. m. vl. Estomac, panse. V. Pansa.

PANGOI, OIA, adj. (pongói, óie), d. bas lim. PARGOUSSIER, POUTINGA. Celui, celle qui tripote les sauces; celui, celle qui manie mal proprement les choses qu'il touche, qui les pétrit comme de la pâte, du pain. V. Pan, R.

PANGORA, s. f. (pangore). Morille, Cast. V. Mourilha.

PANGOUNS, s. m. pl. (paugouns). Attelles du joug de la charrue. V. Estelas.

Tirar de pangouns, être dans l'incertitude si l'on doit agir ou non. Garc.

PANGOUSSAR, v. a. (pongoussá), d. bas lim. Manier quelque chose maladroitement. V. Mastroulhar et Pan, R.

PANGOUSSIER, d. bas lim. V. Pangoi et Pan, R.

PANGOUSSIER, m. s. que Pancoussier, v. c. m. Ce mot signifie en dl. regrattier dé pain, et désigne celui qui le vend de seconde main.

Éty. V. Pan, R.

PANHARMONICON, s. m. (panharmonicón). Instrument qui fait entendre tous les sons des divers instrumens à vent, et tous ceux des cymbales, du triangle, des timbales, de la grosse caisse, etc.

Ety. du grec παν (pan), tout, et de αρμονικός (armonikos), harmonique.

M. Maelzel, fit connaître cet instrument merveilleux, en 1806 et 1807.

PANIAIRE, s. m. (paniaïré). Avril. V. Panieiraire et Pan, R.

PANIC, PANIS, PANISS, radical dérivé du latin panicum, panici, panic, plante qui ressemble au millet, formé de paniculus, panicule, à cause de la forme de son épi selon Pline. M. Théis, pense qu'il vient de panis, parce qu'on faisait anciennement du pain avec sa graine.

De panicum, par apoc. panic el panis; d'où : Panic-i, Panis, Paniss a, Panissiera, Paniss-el,

PANIC, s. m. vl. Panis, cat. Panizo, esp. Panico, ital. Panic. millet.

Ety. du lat. panicum, m. s. PANICA, Panique.

PANICAUT, s. m. (panicáou); PAN-

BLANC-D'ASE , PARRICAU , PARICELU , CLOUCA. Chardon-roland, chardon à cent têtes, panicaut des champs, Eryngium campestre, Lin. Plante qui appartient à la fam. des Ombelliseres, quoiqu'elle ait toute l'apparence d'un chardon, et qu'on trouve le long des chemins, ainsi que sur le bord des champs. V. Garid. Eryngium vulgare, p. 163.

La racine du chardon-roland faisait partie, antrefois, des cinq racines apéritives mineures, mais son usage en médecine est presque nul aujourd'hui, quelques personnes m'ont assuré que le suc de ses seuilles était un remède souverain pour faire disparaître les taies des yeux, ce qui a besoin d'être comfirmé par l'expérience.

PANICAUT-D'ASE, s. m. (panicáou d'ásé). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la centaurée galactite, Centau-rea galactites, Lin, Galactites tomentosa, Mœnch. plante de la fam. des composées Flosculeuses, qui croît dans les lieux secs

des provinces méridionnales.

PANICHAU, s. m. Aub. V. Panicaut. PANICI, s. m. (panici). Nom qu'on donne, à Vallensoles, au panic vert, Panicum viride, Lin. plante de la fam. des Graminées, commune dans les champs.

Ély. du lat. panicum, m. s. V. Panic, R. PANIEIRADA, s. f. (panieirade); PA-GWEIRADA. Panérée, ce qu'un panier peut

Ety. de panier et de ada. V. Pan, R. PANIEIRAIRE, s. m. (panieiráire); PAGNEIRAIRE. Vannier, qui fait des ouvrages d'osier. V. Vanier.

Ely. de panier et de aire. V. Pan, R. PANIEIRAS, s. m. (paneiras). Aug. de panier, grand ou gros panier. Ety. de panier et de as. V. Pan, R.

PANIEIRET, V. Paneiret et Paneiroun.

PANIEIRET, s. m. (panieiré). V. Paneiret et Pan, R.

PANIEIROLA, s. f. (panieirole). On donne ce nom, a Nismes, au Tenebrio mauritanicus, Lin. insecte de l'ordre des Coléoptères et de la fam. des Ténébricoles, quand il est à l'était parfait, parce qu'il se nourrit de pain; sa larve porte le nom de Cadela, v. c. m. et Pan, R.

PANIEIROUN, V. Paneiroun.

PANIELONCADA, s. f. (panielouncade); PAGNELOUNCADA. Plein un panier long. Ety. de panier-long et de ada. V. Pan, Rad.

PANIER, s. m. (panié); GARRABUSTA, CAVAN, PAREY, PAGNER. Paniere, ital. Paner, cat. Panier, espèce de corbeille avec une anse en demi-cercle, servant à transporter différentes choses du ménage; ce qu'un panier peut contenir.

Éty. du lat. panarium, corbeille à pain; ou de pan, pain, et de la term. ier, qui sert à contenir du pain; premier usage des paniers. V. Pan, R.

Virgile, attribue l'invention des paniers et des corbeilles à Célée, père de Triptolème. Es un panier traucat, Prov. c'est un pa-

nier percé, c'est un prodigue.

Sot commo un panier, sot comme un panier, fort sot.

Panter per leis goubelets, verries. Panier à carba ou pagner à carbo, panier à anse ou ceuilleir.

Panier long et estrech, mannequin. Panier long ou faissilhau, dl. Panier long, sorte de manne faite de coton, deux fois plus longue que large. Sauv.

On nomme:

PANNETON, celui dout les boulangers se servent pour enfourner la pâte.

Le croc ou crochet, auquel on suspend les paniers dans les cuisines, porte le nom de porte-panier.

PANIER, s. m. PAGRER, dl. Un épi ou batardeau, ouvrage fait dans une rivière pour en détourner l'eau. Sauv. V. Banasta et Pan, R.

PANIER, s. m. vl. Panneau, tromperie, embûché.

Ety. de panar, tromper. V. Pan, R. 3. PANIERA, s. f. (paniére). Panier fermé. Aub. Cabas, à Vinon, Var.

PANIERA, s. f. (panière). Panetière, sac ou panier pour y tenir le pain. Claie suspendue au plancher sur laquelle ou place le pain. Avril. V. Trantoul.

Éty. de pan et de iera, litt. lieu où est le pain. V. Pan, R.

Mies vau pan à la paniera que bel home à la carriera, l'aisance vaut mieux que la

PANIS, s. m. (panis). Un des noms lang. du panic. V. Panissa, Melh-pichot et Panic, R.

PANISSA, s. f. (panisse). V. Melh-pichot, Panis et Panic, R.

Dans le département des Bouches-du-Rhône on donne aussi le même nom au panic verticillé, Panicum verticillatum, Lin. plante de la fam. des Graminées.

Dans l'Hérault, panissa est le nom de toutes les espèces du genre panicum, setaria. Éty. V. Pan, R.

PANISSA, s. f. Nom qu'on donne, à Marseille, à un e espèce de gâteau, que les Génois préparent avec de la farine de pois chiches et du mais, dont les pauvres se nourrissent. V. Pan, R.

PANISSET, s. m. (panissé). Un des noms lang. du panic-vert. V. Melaucha et Panic, R.

PANISSIER, s. m. vl. Panetier. V. Pan. Rad.

PANISSIERA, s. f. (panissière); PANIcreza. Champ de panis.

Ely. de panissa et de iera. V. Panic, R. PANISTER, s. m. vl. Panier. V. Pan; Rad.

PANJAT, s. m. (pandjá), dl. Caillette de porc. Doujat.

PANLE, adj. (panlé), dl. Pâle. V. Pale et Pal, R. 2.

PANLEGA, s. f. (panlègne). Violette de montagne, Viola montana, Lin. Plante de la fam. des Violacées, qu'on trouve, sclon Gar. au bois de Pourrières et à la Garduelle. V. Gar. Viola martia arborescens, p. 488. t. 99.

On donne le même nom à la Viola canina. selon M. Negrel, dans le même département.

PANNA, S. f. (pine); PANA. Melire on panna, mettre en panne, disposer la moitié des voiles au vent et l'autre moitié contre, afin d'arrêter le vaisseau ; fig. être immobile, fixe, stationnaire. V. Pan, R. 2.

PANNA, s. f. (panne), d. m. Pour pen-

ture, alt. de parna, V. Palamela.
PANNA, s. f. (páne); PANA. Panno,
port. Panna, cat. Pana. esp. Panne, espèce de velours grossier fait avec de la laine.

Éty. du lat. pannus, qui désigne toute espèce d'étoffe de laine. V. Pan, R. 2.

PANNA, s. f. PAMA. Panne, graisse dont la peau du cochon et de quelques autres animaux est garnie; iron. graisse.

Ety. de pannus, toile. V. Pan, R. 2. PANNA, s. f. Rousseurs. V. Panas.

PANNET, s. m. vl. Pelit pain, pelit morceau , lambeau.

Éty. Dim. de Pan, v. c. m.

PANNICOL, s. m. vl. Pannulo, esp. port. Pannicolo, ital. Panicule, membrane, enveloppe, tunique, terme de médecine.

Ely. da lat. panniculus , m. s.

PANORAMA, s. m. (panorama). Panorama, vaste tableau circulaire où sont représentées des villes, des campagnes, la mer, etc., qu'on applique dans l'intérieur d'une tour ronde, qui reçoit le jour d'en baut, et qui offre, lorsqu'on se place au centre, l'illu-sion la plus complète. Le spectateur se croit transporté à Londres, à Paris, au milieu de l'Océan, etc.

Ety. Ce mot est nouveau et composé du grec παν (pan), tout, et de δραμα (horama), vue, vue de la totalité, voir tout d'un coup d'æil.

Le panorama fut inventé, en 1787-1790, par Robert Barker, d'Edimbourg. Il fut perfectionné, en 1799, par Robert Fulton, américain, qui l'importa en France en 1804; Prevot y ajouta le dernier degré de l'illusion en 1816.

PANOUCHA, s. f. (panouche). Au propre, vieux linges, chiffons, et au fig. femme de mauvaise vie, espèce d'imbécile, de niaise.

Ety. de pannuceus, slétri, ride, formé de pannus, drap, mauvais drap ou lambeau de drap, et dans le sens figuré, parce qu'on emploie les chiffons aux usages les plus sales. V. Pan, R. 2.

PANOUCHAR. v. a. (panoutchá). Essuyer avec un chiffon. Garc.

Ety. de panoucha, chiffon, et de ar.

PANOUCHARIA, s. f. (panoutcharie). Rodotage, rabachage, discussion sur des minuties, sur des riens.

Éty. de panoucha et de aria, choses équivalentes à des chiffons. V. Pan, R. 2.

PANOUCHAS, ASSA, s. m. (panoutchas , asse). Péjoratif de panoucha, gros chiffon, et fig. gros nigot.

Ety. de panoucha et de as. V. Pan, R. 2. PANOUCHASSA, s. f. (panoutchásse). Pejoratif de panoucha, gros chiffon, et fig. grosse femme, imbécile ou de mauvaise vie.

Ety. de panoucha et de assa. V. Pan, R. 2.

PANOUCHIAR, v. n. (panoutchiá). Chiffonner; niaiser, s'occuper à des riens. On le dit aussi d'un mourant qui a la car-

PANOUCHIER, IERA, adj. (panoutchié, ière). Nom qu'on donne aux bœufs et aux vaches qui mangent les chiffons. Voy. Drapier et Pan, R. 2.

PANOUGHOUE, adj. (panoulchoué). Avril. V. Boutis, Charbons et Pan, R. 2.

PANOUCHOUN, s. m. (panoutchoun); PARACROUR, PELBOUR, TOURCHOUR. Torchon, chiffon, linge en lambeaux.

Ety. de Panoucha, v. c. m. et Pan, R. Aver un panouchoun en cade bugada, se mêier de tout, se trouver dans toutes les affaires désagréables.

PANOUCHOUN, S. M. PRISOT, PRISOTE. Morceau de linge qu'on place à l'ouverture du cuvier pour diriger la lessive dans le baquet. V. Pan, R. 2.

PANOUCHOUN, s. m. Magot, amas

d'argent caché.

Ety. Parce qu'on l'enveloppe ordinairement dans un terchon, panouchoun. Voy. Pan. R. 2.

> Mai de quatre fan quinguinello. Qu'an lou panouchoun ben garnit. Brueys.

PANOUCHOUN, s. m. On le dit aussi pour nouet ou petit sachet dans lequel on enferme quelques drogues ou quelques aromates pour les faire infuser ou bouillir dans un liquide. V. Pan, R. 2.

PANOUCHOUN, OUNA, s. (panoutchoun, oune); pasoccast, sta. Imbécile, niais, tatillon, qui s'occupe à des minuties, qui a des scrupules ridicules.

Ely. V. Pan, R. 2.

PANOUCHOUS, s. m. (panoutchous). Un fainéant, un débauché, Garn. déguenillé. PANOUIA, V. Panoulha et Pans, R.

PANOULHA, s. f. (panouille). Talle, rejetons des céréales. Garc.

PANOULHA, s. f. (panouille); PAROUIA. Un gros ventre, une grosse bedaine.

Lou trop pinta ye crebet la panouia. Tandon.

Ety. V. Pans, R.

PANOULHA, s. f. (panouille), dg. Panolla, cat. Épi de millèt.

PANOULHAR, dl. PANOULIAR. Pour taller. V. Gaissar.

PANOUN, Moitié d'un pain double, Garc. petit pain. Dim. de Panet, v. c. m. et Pan, R.

PANOUS, OUSA, OUA, adj. (panous, ouse, oue); covcounsou. Couvert de taches de rousseur; en parlant du ciel, couvert de légers nuages.

Ety. de pana et de ous.

PANOÚTEGEAR, v. a. (panoutedjá), dl. Griveler, escroquer. Doujat.

Ety. V. Pan, R, 3.

PAN-PAN, Onomatopée du bruit que fait un tambour; en terme de nourrice, la caisse même: Lou-pan-pan.

PANPOL, s. m. vl. Sarment. PAN-QUARRAT, s. m. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux briques carrées servant pour les constructions.

PANS, radical dérivé du latin pantex.

icis, panse, gros ventre, ventre gonllé.
De panticis, par la suppr. de tici, pans.
d'où: Pans-a, Pans-eta, Pans-ard, Pansada, Es-pans-ar, Es-pans-at, Pans-el, Pans-ut, Es-pans-ar, Pans-ar-ut, Pansiera , Pantar-e , Pan-ouia , Pan-oulha , Pass-ard.

PANSA, s. f. (pánse); separa, palsa. Pancia, ital. Pansa, esp. Pança, port. Panxa, cat. Panse, le bas ventre, quand il est gros; en français, le mot panse désigne plus particulièrement le plus gros estomac des ruminants.

Pansa plena, son souen mena.

Éty. du lat. panticis, gén. de pantex, gros ventre, panse. V. Pans, R.

PANSADA, Panxada, cat. V. Ventrada et Pans, R.

PANSARD, ARDA, adj. (pansár, árde); PARSUT, PARSARUT. Panzud, cat. Pansude, esp. Pansard, arde, ventru, ue, pansu, ue, qui a une grosse panse.

Ety. de pansa, gros ventre, et de ard, pointu. V. Pans, R.

PANSARD, s. m. Nom nismois du pleuronecte carrelet. V. Larba

PANSARUT, UDA, adj. et p. (pansarú, úde). Pansu, ue. V. Pansart et Pans, R.

PANSAS, s. f. pl. (panses); passasumas, passumulas. Passas, esp. Raisins secs, raisins de cabas, passes et panses.

Ety. du lat. uva passa, m. s.

Pansas muscadas, raisins muscats dessé-

PANSEA, s. f. (pansee); PANSEYA, PAN-Niolette tricolore, pensee, Viola tricolor, Lin. plante de la famille des Violacées, cultivée comme fleur d'ornement.

Éty. Mot pris du français qui en en altérant l'orthographe a fait disparaître les traces de son origine. Ce mot vient de paon sea, de paon, faisant allusion aux couleurs qui brillent sur la queue de ce bel oiseau.

PANSEJA, s. f. (pansèïe). Nom toulou-sain de la pensée. V. Pansea.

PANSEL, s. m. pansel), dl. Rame pour les poids, les baricots, etc. V. Garda et

Gardoun. Pour fagot de rames, V. Gaveou.

Ety. Dit pour paiesel, pieu. V. Pal, R.

PANSEL. s. m. (pansel), d. bas lim. Estomac, et plus particulièrement celui du cochon: Remplir lou pansel, remplir la panse.

Ély. Dim. de pansa. V. Pans, R.

PANSETA, s. f. (panséte); Panæeta, cat. Dim. de pansa, petite panse, petit ventre; bomme court et ventru; ventre de mouton.

Ety. de pansa et du dim. eta. V. Pans, Rad.

PANSETA, s. f. (ponséte), d. bas lim. Ventre, panse de mouton.

PANSEYA, V. Pansea.

PANSIERA, s. f. vl. panciena. Cuirasse, ou partie de la cuirasse qui couvrait le ventre.

Ety. de la basse lat. pancerea ou panseria, m. s. dérivé du lat. pantex, panse. V. Pans, Rad.

PANSIERA, s. f. (pansiére), panssiera. Ecluse, digue, chaussée.

> Coumo uno furiouso riviero Quand a fach sauta la panssieira Trad. de Virg.

Ety. Dit pour passiera. V. Pass, R. PANSSIEIRA, dl. Alt. de Pansiera,

PANSUT, UDA, adj. et s. d. bas lim. V. Pansard et Pans, R.

PANTA, s. f. (pante). Pente, bande d'étoffe qui pend autour du ciel d'un lit, d'un dais, qu'on nomme aussi cantonnière et retombée.

Panta d'un coutilhoun d'une rauba,

falbala.

Ety. de pendere, qui pend. V. Pend, R. PANTA, s. f. (pante), d. bas lim. Sorte de mesure, Ampan, v. c. m.

PANTACOUSTAS, V. Pandecoustas. PANTAI, s. m. (pantaï); PANTAILE, PANTAILE, REVE, REVE, Rève, songe qu'on fait en dormant; chimère, châteaux

Ety. L'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône, dit que ce mot est ligurien, mais il nous paraît bien plus naturel de le faire dériver du grec φαντασμα (phantasma), fantôme, spectre.

Dérivés : Pantai-geaire, Pantai-gear, Pantai-lhaire, Pantai-lhar.

PANTAIGEAIRE, s. f. (pantadjáïré); PARTAILMAIRE, PARTAYAIRE, SONGEA-PESTOS. Réveur, qui est sujet à rêver, radoteur.

Ety. de pantai, rève, et de egeaire, qui fait.

PANTAIGEAR, v. n. (panteidjáíré); PANTAILMAR , PANTAISAR, PANTAYAR, SOUNGEAR, BEVAR. Pantexar, cat. Rever, songer, faire un rêve, radoter, dire des choses sans fondement.

Éty. de pantai et de egear.

Fa pantaisar, dl. saire longtemps attendre.

PANTAILHAIRE, s. m. (pantailláiré). V. Panlaigeaire.

PANTAILHAR, v. n. (pantaillár). V. Pantaigear.

PANTAIS, S. M. VI. PARTAYS, PARTEX. Souci, tourment, engoisse, trouble, agita-tion, embarras, incertitude. V. Pantai; essoufflement, respiration brnyante; cauchemar.

Pantaissa, il ou elle s'émeut, s'agite.

Éty. du grec φαντάζω (phantazô). Rêver, troubler par des songes.

PANTAISAR, dl. V. Pantaigear.

PANTAISSAR, v. n. (pantaiseá); acsmarman, sourrean. Panteler, haleter, être hors d'haleine, respirer avec peine et avec fréquence, comme les chiens après une longue course. Doujat.

PANTALI, nom d'homme (pantali); Pantaleone, ital. Pantaléon.

L'Église honore ce saint le 17 juillet.

PANTALOUNIER, s. m. (pantalounié). Tailleur qui ne fait ou ne vend que des pantalons. Garc.

PANTALOUNS, s. f. (pantalouns); Pantaloni, ital. Pantalon, cat. esp. port. Pantalon, culotte longue qui couvre la cuisse et la jambe. Pantalons au pluriel ne se dit en français que lorsqu'on parle de plusieurs; on fait une faute toutes les fois qu'on dit mes pantalons, quand il ne s'agit que d'un seul.

Éty. Ce mot serait-il formé de l'adjectif παντελής (pantelès), totalement, entièrement, parce que le pantalon couvre en entier la cuisse et la jambe, ou de Pantalon, personnage comique.

Les Troyens, les Phrygiens, les habitants de la Tauride, en un mot tous les Barbares portent sur les monuments grecs des chausses longues, semblables à nos pantalons.

PANTALOUNS, s. m. pl. (pantolóuns). Pantalons, anciennement, habit tout d'une pièce qui s'étendait depuis le cou jusqu'aux pieds; aujourd'hui culotte longue qui recouvre toute la jambe.

Ety. de pantalone, nom que les Italiens donnent à ce vêtement, parce que c'est celui des bouffons qu'ils appellent pantaloni, surnom des Vénitiens qui fournissent ces sortes de batteleurs. Ceux-ci ont été ainsi nommés de saint Pantaleon, qui est en grande vénération chez eux, Pantaleon, d'où l'on a fait pantalone par corruption, dérive lui-même de pantelemone, qui signifie tout miséricordieux.

On croit généralement que ce vêtement a été inventé par les Vénitiens quoi qu'on en voie sur les monuments grecs.

Le mot pantaloun, est presque toujours employé au pluriel en provençal : Ai mes de pantalouns, Tr. j'ai mis un pantalon, ce mot ne prend le pluriel en français que lorsqu'on parle de plusieurs. Il en est de même de culotte. V. Brayas.

PANTAB, v. a. et n. (pontá), d. bas lim. Mesurer avec la main pour savoir combien une chose a de pans. V. Panta.

PANTARE, s. m. (pontaré), d. bas lim. Ventre. V. Ventre.

Éty. du lat. pantex, panse, ventre. V. Pans, R.

PANTARI, s. m. (pontári), d. bas lim. Espèce de jeu qui consiste à approcher le plus possible d'un but, et qui exige qu'on mesure. V. Panta.

PANTAYAR, vl. V. Pantaigear. PANTAYS, vt. V. Pantais.

PANTAYSAR et

PANTAYZAR, V. D. VI. PARTEYAR. Pantexar, cat. Pantoiser, rever, s'agiter. V. Pantaigear.

PANTEISAR, V. Pantaigear.

PANTEJAR, v. n. vl. Etre effrayé,

PANTENA, s. f. (panténe). Pantène ou pantenne, nasse ou verveux qu'on place à l'extrémité des bourdigues pour retenir le poisson.

PANTERA, Pantera, cat. esp. ital. V. Panthera.

PANTERNA, s. f. (pantèrne), dl. Voy. Fouterla, Farfantela et Badau.

> Mone yole me fan ti panterna? Rigand.

PANTERON, s. m. vl. Panteron, sorte de pierre précieuse.

PANTES, s. m. Avril. V. Pantou. PANTEYAR, vl. V. Pantaigear.

PANTHEON, s. m. (pantheoun); Panteone, ital. Panthéon, port. Panteon, cat. esp. Panthéon, temple consacré à tous les dieux.

Ety. du lat. pantheon, dérivé du grec παν (pan), tout, et de θεὸς (théos), dieu.

Le plus célèbre panthéon connu, est celui qu'Agrippa, gendre d'Auguste, fit construire à Rome, et qui existe sous le nom de Sainte-Marie-de-la-Rotonde, depuis que le pape Bonniface IV le consacra à la Sainte-Vierge et à tous les Saints.

PANTHERA; s. f. (pantère); Pantera, ital. esp. cat. Panthera, port. Panthère, Felix pardus, Lin. mammière onguiculé de la famille des Digitigrades ou Carnivores, qui habite les forêts de l'Afrique. La pan-

Ely. du lat. panthera, dérivé du grec πανθήρ, ήρος (panther, eros), formé de παν (pan), tout, tout à fait, et de θηρ, gén. θῆρος (thèr, thèros), farouche, bête farouche.

PANTIMAR, v. a. (pantima), dl. Elar-gir les fils d'un écheveau, en détacher la centaine, soit pour le décruser, soit pour le mettre à la teinture. Sauv.

PANTEN, s. m. (pentin); PARTER. Pantin, figure de carton plat, peint et découpé qu'on fait mouvoir avec des fils; fig. personne dégingandée; personne d'un caractère saible qu'on fait agir comme on veut.

Ety. de pan, tout, et de tin, qui fait tous

les gestes, toutes les grimaces. La postérité aura de la peine à croire, dit l'auteur du Dict. des Orig. de 1777, in-8que, pendant un temps assez considérable, de graves personnages français, aient pu s'occuper sérieusement de ces jouels ridicules, et qu'il ait été commun de rencontrer dans la poche d'un respectable magistrat un beau pantin à côté d'un papier qui devait décider de la vie, de la réputation ou de la fortune des plus illustres citoyens.

PANTOISAR, v. n. vl. Perdre l'esprit,

le sens ; extravaguer ; rèver.

PANTOMIMA, s. f. (pantoumime); Pantomimo, ital. Pantomimo, port. cat. esp. Pantomime, expression muette du visage et des gestes qui supplée à la parole.

Ety. du lat. pantomimo, dérivé du grec παντομιμος (pantomimos), dérivé de πᾶς (pas), gén. παντὸς (pantos), tout, et de μιμέομαι (miméomai), imiter, contrefaire.

La pantomime était en usage sur les théatres grecs et romains. Ces derniers la pousserent, dit-on, à un point de perfection incrovable.

PANTOMIMO, s. m. Pantomimo, ital. esp. port. cat. Pantomime, acteur qui imite toutes sortes d'actions par des gestes.

Éty. V. le mot précédent.

PANTOU, s. m. (pantou); PARTES. Rustre, sot, mal-vêtu, déguenillé, paltoquet, pataud, palot.

Éty. du grec παντοτος (pantoios), varié, qui change, de toute sorte.

PANTOUPLA, s. f. (pantoufle) ; Pantu-

fola, ital. Pantouflo, esp. Pantufo, part. Pantoulle, sorte de chaussure qui est ordinairement sans quartiers et dont on ne se sert que dans l'intérieur de la maison.

Biy. du celt. pantofa, ou de l'all. pantoffel, qui signifie la même chose. Ce mot pourrait aussi venir du grec παντός (pantos), tout, et de φελλός (phéllos), liége, parce que les semeiles des pantoulles sont souvent faites avec cette matière.

PANTOUFLAR, v. a. (pantoufliá), dl.

Gripper, attraper. Doujat.

PANTOUFLETA, s. f. (pantoufiéle). Nom languedocien du musle de veau. Voy. Tetarelas.

Ety. Dim. de pantoufia, à cause de la

forme de la fleur.

PANTOUFLIAR, v. n. (pantoulliá); Etre mal chaussé, faire entrer et sortir les

sonliers des pieds en marchant.

PANTOUFLIER, s. m. (pantouflié); ESCROSENA. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhone, selon M. Roux, au squale pantouslier, Squalus tiburo, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Plagiostomes (à bouche transversale), qui a quelque ressemblance avec le marteau.

Ely. de pantousta et de la term. ier, qui porte des pantoulles, à cause de sa forme.

PANTOUMIMA, s. f. (pantoumime); Pantomime, expression muette du visage et des gestes qui supplée à la parole ; acteur qui s'exprime par des gestes; espèce de drame où l'on ne s'exprime que par des gestes.

Ety. du lat. pantomimus, m. s. dérité du grec παν, παντός (pan, pantos), tout, et de μιμέομαι (mimeomai), imiter, contrefaire.

PANTOUQUET, ETA, Dim. de Pantou, v. c. m.

Door exiré de Sant-Just, sus la nouvello berbetto, Après vespros véses lon jouine pantouquet Datisar moudestament énié sa pantouqueto Oou soun doou galoubet. Bellot. Jairet.

PANTOUQUET, s. m. (pantouqué); Le jeu de la palte; jeu d'écolier où l'on jette une pièce de monnaie contre un mur, et où l'on gagne quand il n'y a que l'extension de la main entre la dernière pièce jetée et l'autre.

PANTOUQUETA, s. f. (pantouquéte). Chanson à boire des paysans : Cantar la pantouquela, chanter et boire; pour castagnettes, V. Castagnetas.

Chanson du bon vieux temps, que l'on chante pour endormir les enfants. Avril.

PANTOUQUIERA, s. f. (pantouquiére). Pantoquière, corde de moyenne grosseur, entrelassée entre les haubans, pour les tenir plus fermes.

PANTOUSTIER, s. m. vi. Boulanger. Biy. de la basse lat. pantosserius. V. Pan, Rad.

PANTRALHA, s. f. (pantráille). Canaille, bélitre.

PANTUERLA, s. f. (pantuérle). Femme malpropre, mai vetue. Aub.

PANTURLA, s. f. (panturle). Femme ou fille de mauvaise vie. Garc.

#### PAO

PAO, s. m. vl. Paon. V. Pavoun. PAOC, adv. vl. Petit, peu. V. Pauc. PAONAT, adj. vl. Nuancé comme le paon, d'un rouge brun. V. Pan, R.

PAOR, s. f. vl. Por, cat. Peur. Voy.

Paour, R.

PAORLIOS, adj. vl. V. Paoros, Paourous et Paour, R.

PAOROS, adj. vl. PAORLIOS, PAORUC. Peureux. V. Paourous et Paour, R.

PAOROZAMENS, adv. vl. PAOROSAMEN. Pavorosament, cat. Pavorosamente, esp. port. Paurosamente, ital. Timidement, craintivement.

PAORUC, adj. vl. Peureux. V. Paourous et Paour, R.

PAOU..., V. à Pau..., les mots qui manquent à Paou.

PAOU, Alt. de Paul, nom d'homme, de Pal, pieu: de Pauc, peu, v. c. m.

PAOULUT, UDA, adj. (paoulu, ude), d. bas lim. Craintif, timide, V. Paourous; on le dit aussi d'un éndroit solitaire qui inspire

Aquel bosc es paoulut, ce bois inspire la

Aquela maisoun es paouluda, on a peur dans cette maison. V. Paour, R.

PAOUN, V. Pavoun.

PAOUNAR SE, v. r. V. Se pavanar. PAOUR. PAUR, POUV, radical dérivé du lat. pavor, pavoris, peur, épouvante, frayeur, formé de pavere, être saisi de peur.

De pavor, par la suppression de v, paor; d'où: Paor, Paor-os, Paor-uc, Es-paord-

ir, Es-paoritz, Es-paorz-ir.

De paor, par le changement de r en l: Paoul-uc.

De paor, par le changement de o en ou, paour; d'où: Paour, Paour-ous, Paourous-a, Es-paour-ir.

De pauor, par la suppression de o, paur; d'où: Paur, Paur-ous, Paur-uga, Espaur-ir, Es-paur-il, Es-paur-ug-ar, Eypaur-it.

De pavor, par apoc. pav; d'où : Es-pavant-os, Es pav-ant, Espavant-ar, Es-pavent, Es-pavent-er, Es-paent-ier, Es-pavardir, Es-pant-ar, Es-pant-at, Es-pravant-au, Es-pavent-al, Es-povent-ar, Es-paventos, Es-pavour-dir, Es-pavour-dit, Es-plavant-aire, Es-plavant-ar, Es-pouv-anta, Es-pouvant-able, Es-pouv-ant-alh, Espouvant-ar, Es-pouvantabla-ment, Es-pouvant-au, Es-prav-ant, Es-prav-antar.

De paur, par le changement de p en b, baur ; d'où : Em-baur-ar , Em-baur-at. PAOUR, s. f. (paon); Pooun, Pou, Poop.
Paura, ital. Paor, anc. cat. Pavor, esp.
port. Peur, vive appréhension d'un danger,

crainte.

Ety. du lat. pavor. V. Paour, R. Qu'arez paour, de quoi avez-vous peur, que craignez-vous, et non qu'avez-vous peur.

Ai paour que toumbe, je crains qu'il ne tombe, et non je crains qu'il tombe.

Se dounar à la paour, s'effrayer, et non se donner à la peur.

PAOURS LAS, M. Béronie, dit dans son

Dict. qu'on désigne par las paours, les peurs, l'époque de 1789, qu'on nomme ailleurs l'année des brigands.

PAOUROUS, OUSA, adj. (paourous, OUSE); PAURUC, POOUBOUS, PAURUE. Pauroso, ital. Pavoros, cat. Pavoroso, esp. port. Peureux, euse, craintif, timide, poltron, lache; ombrageux, en pariant des chevaux.

Éty. de paour et de ous. V. Paour, R. PAOZA, s. f. vl. Pause. V. Pausa.

#### PAP

PAP, radical pris du latin papa, papa. pape, prêtre , et dérivé du grec πάππας (pappas), père.

De papa, par apoc. pap; d'où: Pap-a, Pap-al, Pap-el-ina, Pap-au-tat, Pap-assou, Pap-at, Pap-et, Pap-oun, Pap-at.

PAP, 2, ros, radical dérivé du latin pappa ou papa, bout de la mamelle, et bouillie que l'on donne aux enfants, en celtique; d'où pappare, manger des choses qu'on n'a pas besoin de mâcher.

De papa, par apoc. pap; d'où: Pap-ach, Pap-adour , Pap-aire , Pap-ar-ela , Papar, Papar-el, Papar-ina, Papar-ot, Pap-as, Pap-at, Pap-et, Pap-ola, Em-pap-oular, Papa-ver, Pav-ot, Popa, Pop-ar, Pop-ard, Pop-el, Poup-el, Poupel-oun, Poup-eou, Poup eta, Poup-ou.

PAP, 3, PAPER. PAPAR, PAPET, radical pris du lat. papyrus, nom d'une espèce de cyperus, dont on faisait des feuilles sur lesquelles les anciens écrivaient, et dérivé du grec

πάπυρος (papyros), m. s.

De papyrus, parapoc. papyr, paper et papar, par le changement de y en e ou en a. pap; d'où: Papa-fard, Papar-assa., Papar-ina, Papa-ss-ard, Paper, Paper-assa, Papet, Papet-aria, Papet-ier, Pap-ey, Pan-ier.

PAPA, s. m. (pápe et papá); Babba, ital. Papa, esp. cat. Pai, port. Père, trois mots sont employés en provençal pour saluer celui à qui l'on doit l'existence; les petits enfants disent papa, mot facile à prononcer puisqu'il suffit d'écarter deux fois les lèvres pour l'articuler; dans un âge plus avancé, les fils des paysans disent paire, et les autres papa. ceux de la classe moyenne prononcent papa, pape; on dit aussi père, mais ce mot est purement français.

Ety. du grec πάππας (pappas), père, en

terme enfantin. V. Pap, R.
PAPA, s. m. (pape); Papa, lat. ital. cat. esp. port. Pape, le chef de l'Eglise catholique.

Éty. de papa, père. V. le mot précedent et Pap, R.

Le titre de pape était commun autrefois à tous les évêques et il ne devint particulier à celui de Rome que depuis le synode tenu en 1070 (1074), où Grégoire VII, ordonna qu'il n'appartiendrait plus à l'avenir qu'à l'évêque de Rome, comme une prérogative et une distinction particulière.

Jusqu'à Jean XII, qui fut élo le 20 mars 956, les papes avaient transporté leur nom dans la chaire de saint Pierre, celui-ci en changea, et laissa celui d'Octavien qu'il avait. pour prendre celui de Jean.

Quand dans une conversation deux personnes ayant la même idée, prononcent le même mot, elles disent : Auriam fach un papa, nous auriens fait un pape, faisant al-lasion à l'accord qui doit régner dans un conclave.

PAPA, s. f. (pápe), dl. V. Tunduda. PAPACH, s. m. (papaich), di. Gorge,

gosier. V. Gousier et Gavai.

Ety. de papar, manger. V. Pap, R. 2. PAPA-CHANTEOU, s. m. (pape-tchanteou). Nom qu'on donne, à Barcelonnette, à une grosse espèce d'agaric qui croît sur les saules.

PAPADOUR, Garc. V. Papaire.

PAPAFARD, s. m. (papafar); PAPASS langued. Une paperasse, des papiers inutiles, un écrit long et ennuveux.

Éty. V. Pap, R. 3.

PAPAFIGA, s. f. (pápefigue). Voile de perroquet, petites voile que l'on place audessus des huniers. V. Papagay.

Éty. du portugais papafigo.

PAPAGAI, S. m. (papagai); PAPAGAY, PAPAGAY, PAPAGAI. Papagall, Cat. Papagayo, esp. Papagaio, port. Papagallo, ital. Nom qu'on donne souvent aux perroquets. V. Perrouquet.

Ety. du celt. pape gault, oiseau vert.

PAPAGAI, s. m. PAPAGAT. Papegai, oiseau de carton ou de bois peint, planté au bout d'une perche, qui sert de hut pour tirer de l'arc.

Sembla aquit lou papagay, il est là assis

en pape-colas.

PAPAGAY, V. Papagai.

PAPAGEOUN, OUNA, s. Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, aux babitants de Languenne, gros bourg près de Tulle.

Ety. Ce mot paraît venir de papegaut, qu'on trouve souvent dans Rabelais.

PAPAGNA, Pour pas paina ou pas una. V. Pas.

PAPAGUAI, vl. V. Papagai.

PAPAI, s. m. (papai), d. toulous. Mon

Éty. do grec πάπας (papa), papa. V. Pap, Rad.

PAPAIRE, ARELA, s. (papáiré, arèle); PAPADOUR. Gouliafre, gros mangeur, glouton. V. Pap, R. 2.

Bon papaire
Fouguet jamai bon donaire. Prov.

PAPAL, ALA, adj. (papál, ále); Papale, ital. Papal, esp. port. cat. Papal, ale, qui est du pape ou qui appartient au pape.

Ely. du lat. papalis, m. s. V. Pap, R. PAPALANDA, s. f. vi.

Tounin d'ave la plaço caudo. Ero per cou la papalanda. Contes.

PAPALHO, s. m. vl. Papillon. Voy. Parpalhoun et Papilh, R.

PAPALLO, vi. V. Pavilhoun.

PAPAMANOLI, s. m. (papemanóli); moir.

Ety. ?

PAPAR, v. a. vl. Attraper.

PAPAR, v. a. (papà); Papar, port. cat. esp. Manger avec avidité, d'une manière gloutonne.

Ety. du lat. pappare, manger. V. Pap,

Papa, était un nom donné par les anciens au mammelon des nourrices, ainsi qu'à la soupe des petits enfants, papare, manger de la bouillie: Papare, puerorum est sicut manducare virorum. Papias. Gloss.

PAPARASSA, s. f. (paparásse). Alt. de Paperassa, v. c. m. et Pap, R. 3.

PAPARASSAR, v. n. (paparassá). Paperasser, réunir, feuilleter des paperasses, faire des écritures inutiles, écrire longuement. Gar. V. Pap, R. 3.

PAPARASSIAIRE, s. m. (paparassiáiré). Paperassier, celui qui aime à feuilleter, à consulter des paperasses. V. Pap, R. 3.

PAPAREL, s. m. (paparèl), dl. Celui qu'on appâte avec de la bouillie. Sauv.

Ety. de papar, manger, et de l'art. el, ce-lui qui mange. V. Pap, R. 2. PAPARELA, s. î. (paparèle). Mangeu-

se, gloutonne.

Ety. V. Papaire et Pap , R. 2.

PAPARINA, s. f. (paparine). Nom qu'on donne, dans plusieurs endroits, à la toile des araignées, par comparaison au tissu mince qu'on nomme Papelina, v. c. m. et Tararina.

Éty. de papar, manger, et de ina, qui sert à préparer à manger, comme de couire, cuisina, V. Pap, R. 2. ou peut-être de pa-pirus, délié comme une feuille de papy-rus. V. Pap, R, 3.

PAPAROT, s. m. (paparó), dl. Paparo-tac, cat. Un petit enfant; bouillie trop épaisse. Aub.

Éty. de papar, manger de la bouillie. V. Pap, R. 2.

PAPAROTIAR, v. n. (paparouliá); pa-

PAPAROTIER, s. m. d. de Carp. Voy. Falabrequier.

PAPAROUS, s. m. (paparous). Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, au rouge-gorge. V. Rigau.

PAPARRAUGNA, s. f. (paparráougne), dl. Fantôme, moine bourru. V. Barban.

PAPARUDA, s. f. (paparude); mou Nom qu'on donne à presque toutes les espèces de Morgelines, Alsine, Lin. mais plus particulièrement à la morgéline moyenne, mouron des petits oiseaux ou mouron blanc, Alsine media, Lin. plante de la fam. des Cariophyllées. V. Gar. Alsine media, p. 24.

Paparuda, est encore le nom que porte, dans la Basse-Provence, la véronique à feuilles de lierre, Veronica hederafolia, Lin. plante de la fam. des Rhimanthacees. V. Gar. 3 Veronica de la p. 485.

PAPARRY, s. m. (paparri). Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, au grenadier à fleur double ou balaustier. V. Migranier.

Dans le même département on donne aussi ce nom, selon M. Negrel, au pavot ordinaire, V. Pavot, et dans le Var, selon M. Garcin, au pavot sauvage ou coquelicot. V. Rouala.

PAPARRY, s. m. On donne aussi ce nom à des feuillages dessinés, brodés ou peints sur une étoffe.

PAPAS, s. f. (papes); Papas, cat. Bouil-lie. V. Farineta, Soupeta et Pap, R. 2.

Ety. du portugais papas, m. s PAPASSARD, s. m. (pepassár), dl. Paperassa, grande affiche. V. Paperassa et Pap, R. 3.

PAPASSOU, s. m. (papassou). Papas, nom que plusieurs peuples d'Orient dennent à leurs pretres.

Éty. du grec πάππας (pappas). Père. Voy.

Pap, R.

PAPAT, s. m. (papá), dl. Le jabot des oiseaux. V. Gavoi et Pap, R. 2.

Papat. cat. Papado, PAPAT, s. m. vl. Papat, cat. Papado, esp. Papato, ital. Papaute. V. Pap, R.

PAPAUTAT, s. f. (papaouta); rarcocrat. Papot, cat. Papado, esp. port. Papato, ital. Papauté.

Ety. du lat. papatus, m. s.

PAPAVER, s. m. vi. Papoula, port. Papavero, ital. Pavot.

Éty. du lat. papaver, m. s. formé du celt. papa, bouillie, parce qu'on en mettait au-trefois le suc dans la bouillie des enfants pour les endormir.

> Papaver.... val a far oli. Eluc. de Las Propr.

PAPAX, s. m. (papáx), dl. Jabot des oi-seaux. V. Gavai.

PAPEGAI, s. f. (papegai). Nom béarnais du perroquet. V. Perrouquet.

Ety. V. Papagay.

PAPELINA, s. f. (papeline); rarama. Papeline, étoffe dont la chaîne est de soie et la trame de seuret : par extension, étoffe trèsmince.

Éty. Parce qu'elle fut fabriquée à Avignon, dans le temps que cette ville était terre papale; d'où : papaline et papeline. V. Pap,

PAPER, s. m. (papé); PAPE. Paper, cat. Papier. V. Papier et Pap, R. 3.

PAPERASSA, s. f. (paperasse); PAPA-BASSA, PAPASSAND. Paperada, cat. Papelera, esp. Papelada, port. Paperasse, pa-pier écrit qui n'est plus d'aucun usage; grande affiche.

Ety. de paper pour papier, et de la term. dépress. assa, mauvais papier, papier inutile. V. Pap, R. 3.

PAPET, s. m. (papè), dl. De la bouil-e pour les enfants. V. Soupeta et Poupelie pour les enfants. la, dont papel, paraît être une altération.

Ety. V. Pap, R. 2.

PAPET. s. m. (papè), dg. Papier. Voy. Papier et Pap, R. 3

PAPET, s. m. dl. Le grand-père, en terme de nourrice.

Éty. du lat. pappus, ajeut, grand-père. V. *Pap* , R.

PAPETARIA, s. f. (papetarie); PAPERA. Papetterie, manufacture ou commerce de papiers.

Ety. de papet pour papier, et de la term. mult. aria, lieu où l'on fait, où l'on vend du papier. V. Pap, R. 3.

#### Dans les papetteries, on nomme :

ARMURE, l'enveloppe des rames de papier. BACHASSON , une petite enve de bois qui donne de l'ess

BALLON , le quantité de papier qui renferme denz porses. BATTERIE, l'accemblage des rousque et des machines qui servent à triturer les chiffons pour les réduire en pâte; elles se composent des roues, des piles et des maillets.

FEUTRES, les morces au d'étoffe de laine que le conc étand sur shaque fenille de papier, en la détachent de

FORMES, les moules sur lasquels on fait le papier ; elles sent composées d'un fill, d'une toile en fil de lakton , qu'en nomme rergeure, des poniuseaux et d'une couerte on cadra.

FLORAN, la pile où l'on met la matière pour être rafinée. MAILLETS, les petites massues qui foulent les chiffons dans les piles , on nomme queue le menche auquel elles

MOULIN, le grande machine où l'ou triture les chiffens il y en a à mailless et à cylindre.

PILE, la fosse où jouent les maillets, ou celle où tour nent les cylindres.

POBSE, du lat. portfo, cortaine quantité de feuilles, on couchées entre les foutres , qu'on nomme alors persesfeutres, ou forment des paquets sans leur interposition, et partent siers le nom de perses blanches.

PONTUSEAUX, les verges de bois on de métal qui traversent les vergreres des fortnes.

POURRISSOIR, le lieu où l'on met les shiffons pour les faire fermenter; on nomme menillée la quantité qu'on en met à la fois.

QUATT, le nombre constant de 26 feuille

RAMB , la réssion de viegt mains ou de 500 fouilles. SALLERANT, l'ouvrier qui préside aux travaux de la

SALLERANT : , 1 ouvrer que pro-sallo et aux préparations en général. VERGEURE, la toile de fils de laiton, planés parallèlem servant à garnir les formes.

PAPETIAIRE, s. m. (papeliálré); PA-Plane. Papelier.

PAPETIER, s. m. (papelié). Papelier, marchand ou fabricant de papier.

Ety. de papet, pour papier, et de la term. mult. ier. V. Pap, R. 3.

PAPHY, s. m. (papèi), dg. Papier. V. Papier et Pap, R. S.

PAPIER, s. m. (papié); parer. Papel, esp. port. Paper, cat. Papier, feuille mince, sèche, faite avec des chiffons réduits en pâte; par ext. billet, acte, journal.

Ely, du lat. papyrus. V. Pap, R. 3.

On distingue un grand nombre d'espèces de papier, les principales sont : le papier

ATLAS, d'un très-grand format, destiné sux cartes de

geographie.

BAS D'HOMME's: BAS DE FERIME, demi-blone, collé, qui sert particulièrement à cuvolopper la hométerie. BATARD, une espèse moyenne, destinée à l'impression. BROUILLARD, grossier, non sollé, ordinair

eculeur grice. BOMBYCIN , qui est fait avec du soton.

A CALQUE, que l'on a rendu tremparant, et qu'es ess plois pour calquer.

CARTIER , bon à faire des cartes à joner.

A CHASSIS, qui est durtiné à faire des chânis, des en

A CLOCHE, propre à dorire.

FLUENT, colai qui n'a pes reçu l'apprét de la colle. GRAND-AIGLE, la principale des grandes sertes. GRIS, de couleur grise, non collé, servant à filtrer, à emballer, à dessécher des plantes, etc.

MARBRÉ, point de menière à représenter le merbre; ou nessese dossinoterie la fahrique ob on le fait, et le com-

merce qui s'en corepe. MARROQUINE, fait en façon de sucresquis.

PAP

RÉACTIF, papier coloré en bleu, pour recommaire la présence des acides et des alhalfs. DE TENTURE, pour faire des trapseries.

VELIN , qui n'a ni vergeures , ni pontures vélia pess. VELOUTÉ , celui sur lequel on a collé de la bourre de

#### Dans le papier considéré comme tel, on nomme:

ANDOUTLLES, des espèces de nemde ou pâtone qui y aont adhérents.

BARBES, la partie du bord des seuilles où la disposition régulière et la transparence de la pâte out été détruites. BRULÉ DE COLLE, celui qui a des taches rousses, com-

me el elles étalent faites avec de l'huile.
GOUTTES, les marques roudes et presque transparentes qu'on y observe.

GRAIN, les raies ou relief, résultant des vergeures. FILAGRAMME, les figures demi-transparentes qu'on

aperçoit dans l'intérieur.
PONTUSEAUX, les emprejates tramparentes qu'on y voit proisant les vergeures, et distantes d'envire cestimètres.

VERGEURES, les raiss rapprochées , un pen plus trans rentes qu'on voit sur le papier.

ENSEIGNE, l'assemblage d'un tissu de laiton qui en

GODAGE, FAUX-PLI, BOURSOUFLURE, defaut qu'on appelle encore godée.

Dounar de papier, exploiter; faire dounar de papier en quaucun, faire donner un exploit à quelqu'un.

La première substance qui ait servi de papier aux anciens, paraît être le papyrus ou souchet à papier, Papyrus domesticus, Cy-perus papyrus, Lin. de la fam. des Cypéracées: mais plusieurs expressions des vieux écrivains annoncent qu'on employait d'autres plantes ou d'autres arbres au même usage : ils parient souvent par exemple, de seconde écorce, ou liber, ce qui se rapporte à un arbre dicotyledone et non au eyperus. On a la certitude que le papyrier du Japon, Papyrus Japonica, Poir. Morus paperifera, Lin. de la fam. des Urticées, sert, non-seulement à faire du papier, mais même des toiles sans tissu, feutrées.

Vers l'an 200 avant Jésus-Christ, les Chinois inventèrent le papier de soie.

En 750 de notre ère, on fit, en Orient, du papier avec du coton.

#### Histoire chronologique du papier.

En 138 et 201 avant Jésus-Christ, invention, en Chine, du papier de soie.

En 750 depuis Jésus-Christ, on commence à se servir d'un papier fait avec du coton, broyé ou réduit en bouillie; on l'appelait le papier bombycien.

En 1170, invention du papier, en chissons de toile, par des Grecs, réfugiés à Bâle, ou apportée par des Arabes en Europe.

En 1301, un nommé Pax établit, à Padoue, la première manufacture de papier fait avec du linge pilé et bouilli.

En 1390, Fabrique de papier de chiffon établie à Nuremberg.

En 1620, Invention du papier velouté, par François de Rouen.

En 1780, Invention du papier velin, par Ambroise Didot, imprimeur.

En 1786, Découverte d'un papier fait avec des plantes et des végétaux, par Léorier de

En 1790, le 8 janvier, Louis Robert, mé-canicien à Essonne, invente une mécanique propre à faire, sans ouvriers, du papier d'une grandeur indéfinie. Sa méthode a été persectionnée en 1815 par MM. Berte de

Grevenich, Porlier et Darieux. En 1800, le 16 novembre, invention d'un papier sabriqué avec de la paille, par le

marquis de Salisbury.

En 1815, le 10 mai, Berte, négociant à Paris, fait construire une machine, pour fabriquer du papier d'une longueur indéfinie, et d'une largeur de plus d'un mètre, sans ouvriers et à froid.

Un manuscrit de 1228, existant dans les archives de Marseille, annonce, selon M. Paul Ricard, archiviste de la préfecture de cette ville, que le papier de coton y était

connu à cette époque. Pierre le vénérable, abbé de Cluny, rapporte que les Arabes fabriquaient du papier

avec de vieux chiffons, en 1142.

On n'a aucune donnée certaine sur l'époque où l'on a commencé à faire du papier de chiffe ou de chiffon. Les uns en attribuent l'invention à des Grecs refugiés à Bâle, en 1170 ; d'autres à des Arabes ; d'autres enfin en font honneur à Padouan, nommé Pax, en 1301; mais ce ne sut que sous le règne de Philippe de Valois, vers 1340, que des manufactures de papier s'établirent en

Noël, dans son Dict. des Orig., dit que la plus ancienne feuille de papier de chiffons est de 1319, et que c'est M. de Murr qui l'a déterrée dans les archives de Nuremberg.

En 1786, Leorier de L'Isle, parvint à fabriquer du papier avec diverses espèces de

végétaux. En 1794, M. Masson trouva le moyen de papier manuscrit et imprimé.

En 1813, M. Leistenschneider, inventa une machine qui, travaillant seule, fournit une grande quantité de feuilles de papier.

Dans ces derniers temps, M. Laforêt a trouvé le moyen de faire de très-beau papier avec la chenevotte non rouie.

En 1813, on est parvenu à faire du papier avec la filasse extraite de la paille des feves

qu'on a nommé papier de filasse.

Le papier imperméable est dû à M.
Mons, 1802.

Le papier maroquiné, à MM. Roederer et Boehm , en 1806.

Le papier de paille, à MM. Salisbury et Seguin, en 1800 et 1801.

Le papier syrien, propre à recevoir la peinture à l'huile, à M. Couder, en 1809. Le papier de tenture, inventé à la Chine,

fut introduit en Europe par les Hollandais et les Espagnols , en 1555.

Le papier velin, à Baskerville, selon les uns, en 1757, et à Didot, selon les autres, en 1780.

Le papier velouté; un nommé François, de Rouen, en 1620, découvrit l'art de faire une étoffe sans fil, et une peinture sans pincean, en inventant ce papier.

L'art de marbrer le papier a pris naissance en Allemagne, et il n'est pas ancien.

MM. Peclet et Toulouzan avaient, dès 1823, fait du papier avec l'algue marine, qui était un peu jaune : mais en 1832, M. Maxime Delestrade en a présenté de fait avec la même substance qui est d'une blancheur parfaite.

Dans son rapport sur le papier d'algue M. Toulousan fait remarquer que le papier coton, d'abord substitué au parchemin, eut sa première fabrique établie à Marseille après les croisades.

PAPIER-FOURL, s. m. Papier gris, papier brouillard, papier joseph, et non

papier fou.

PAPIER-MARCAT, S. M. (papié-marca). Papier timbré, celui qui est marqué du timbre royal, dont on est obligé de se servir pour la rédaction des aetes publics.

Ety. papier marcat, papier qu'on a marqué d'un timbre particulier.

Dites papier timbré et non papier marqué,

qui est un provençalisme.

Le premier timbre a été établi par l'empereur Instinien; il recommande ce signe dans la Nouvelle 44, publiée l'an 537, comme étant déjà en usage ; il en prescrit même un d'une forme particulière.

En 1555, le papier et le parchemin timbrés forent établis en Espagne et en Hollande. En 1668, à Bruxelles et en Allemagne.

En 1655, un édit ordonna l'établissement d'une marque ou timbre, en France; mais il resta sans effet jusqu'en 1673.

Si l'on en croit, dit Coriolis, le défenseur du fermier, dans une cause plaidée au Parlement d'Aix, en 1676, le timbre du papier ou du parchemin aurait déjà existé du temps

de Justinien, en 537.

PAPIERA, s. f. (papière). Garc. V. Papetariu.

PAPIERS, s. m. pl. (papier). Papiers, titres, memoires, ecrits divers, journaux. PAPILH, PAVILE, PARPALE, radical dé-

rivé du latin, papilio, papilionis, papillon. De papilionis, gén. de papilio, par apoc. popili, et par le changement de li en lh, papilh: d'où: Papilh-oun, Papilh-ota.

De papilh, par le changement de i en a el addition de r, parpalh; d'où: Parpa-lh-o, Parpalh-au, Parpalh-ol, Parpa-lh-ora, Parpalh-oun, Parpalhoun-ar, Parpalhoun-egear, Parpalhoun-iar, Empapilhout-at.

PAPILHOTA, s. f. (papillole); Papilote, port. Papillote, morceau de papier dans lequel on roule les cheveux pour les friser; les cheveux frisés eux-mêmes; cotelette grillee dans du papier.

Éty. de papilhoun, papillon, à cause de la ressemblance qu'on y a cru trouver avec cet insecte. V. Papilh, R.

Faire leis papilhotas, papilloter, faire

les papillotes.

PAPILHOTAR, v. s. (papilloutá); papi-LEGETAR. Papilloter, mettre les cheveux. les dragées dans des papillotes; v. n. être toujours en mouvement, en parlant des paupières; en terme d'imprimerie, marquer double. Garc.

PAPILHOTAR SE, v. r. Se papilloter, enfermer ses cheveux dans des papillotes.

PAPILHOTAR, v. a. et sz, v. r. (papillouta). Faire ou se faire des papillotes.

PAPILHOUN, s. m. (papilhoun). Voy. Parpalhoun; on le dit aussi d'une mèche de l

papier qu'on met dans un vase où il y a de [ l'huile; d'une croix en diamants que les femmes portent au cou.

Éty. du lat. papilionis, gén. de papilio. V. Papilh, R.

PAPILHOUNAR et

PAPILHOUNIAR, v. n. (papillounia); PAPIOUNIAR, PAPIEMOUNEGEAR. Papillonner, imiter l'inconstance du papillon, papilloter, parlant des yeux.

PAPIRI, s. m. vl. Papiro, esp. ital. Papyro, port. Papyrus.

Ety. du lat papyrus, m. s.

PAPISME, s. m. (papismé). Papisme, catholicisme, en terme de mépris.

PAPISTO, s. m. (papiste). Ironiquement dit pour catholique.

PAPO, s. m. anc. lim. Aïeul. Voy. Papoun.

PAPO, V. Capa.

PAPOFIGA, V. Papagga.
PAPOGAY, V. Papagay.
PAPOLA, s. f. (papole); Papas, port.
Petite soupe, bouillie pour un enfant, de la pâtée pour la volaille.

Ety. de Pap, v. c. m. et de la term. dim. ola. V. Pap, R. 2.

PAPOMANOLI, V. Papamanoli.

PAPON, W. V. Papoun.

PAPOROUGNA, s. f. (papaorougne). Nom qu'on donne, dans les environs de Toulouse, à l'inule dyssentérique. V. Herbade-Sant-Roc.

PAPOUN, S. M. PAPET, BABETO. Se prend quelquefois dans un sens diminutif, et signifie petit papa, terme enfantin et de caresse. V. Pap, R.

PAPOUN, s. m. (papoun), d. béarn. Aleul, grand-père. V. Paire grand, vieux papa.

Ely. du grec πάππος (pappos), aïeul, grand-père. V. Pap, R.

PAPPABAR, v. n. (pappaba), dl. m. s. que cascalhar.

#### PAQ

PAQUEBOT, s. m. (paquebo); Packet-boat, angl. Packebotto, ital. Paquebot, cat. esp. Paquebote, port. Paquebot ou paquetbot, bâtiment léger qui sert à transporter les paquets, les dépèches, et conduire les passagers d'un lieu à un autre.

Eiy. de l'angl. packet-boat, formé de packet, paquet, et de boat, bateau; bateau

pour les paquets.

PAQUET, PACOUT; on a fait dériver ce radical de la basse latinité paculum, petit sac, qu'on tire du grec πάχος (pachos), grosseur, épaisseur (lié, serré, Roq.) Ménage le fait venir de pactelum, dim. de pactum, fait de pangere, lier. Wachter le tire du saxon pack, faisceau, paquet, d'où l'all. pack, m. s.

De pack, par imitation de la pron. paquel; d'où : Paquet . Paquet-as, Paquet-oun, Paquel-iar, Paquel-ur, Paquel-a, Despaquel-ar, Paquel-ier, Subre paquel, Empaquet-ar, Des-empaquelar, Em-paquetat, Re-paquet-ar, Pacout-ilha.

PAQUET, s. m. (paqué); Pacchello ital. Packet, angl. Paquete, port. esp. Paquét, cat. Paquet, assemblage de choses attachées ou enveloppées ensemble; en terme d'imprimerie, certain nombre de lignes liées.

Ety. de l'all. pack, m. s. V. Paquet, R. Paquet d'aumarinas, gerbe d'osier. Paquet de brouquetas, d'aspergeas,

botte d'allumettes, d'asperges.

Faire un paquet, faire un paquet à quelqu'un, lui imputer quelque chose de blamable.

Dounar soun paquet en qu'auqu'un, donner à quelqu'un son paquet.

PAQUETA, s. f. (paquéte), d. bas lim, Les pois verts qui, sur la fin de mai, vien-nent à Tulle, du Midi du département, sont réunis en paquets de forme particulière qu'on nomme paquetas. V. Paquet, R.

PAQUETAS, s. m. (paquetas). Gros

paquet, paquet mal fagoté.

PAQUETIAR , v. n. (paquetia). Médire , faire des paquets aux autres, leur attribuer des choses déshonnèles ou désagréables.

Ety. de paquet et de la term. act. iar. V. Paquet, R.

PAQUETIER, IERA, s. (paquelié. iére). Qui fait des fagots, des paquets. Voy. Paquelur.

En terme d'imprimeur, paquetier, compositeur qui travaille au paquet. V. Paquet, R. PAQUETOUN, s. m. (paquetoun); Pa-

colinho, port. Petit paquet.

Ety. de paquet et de la term. dim. oun. V. Paguet. B.

PAQUETUR, USA, s. (paquetur, use); PAQUETIER. Médisant, ante, qui a l'habitude de faire des paquets aux uns et aux autres.

. Éty. de paquel et de ur, 116, qui fait des paquels. V. Paquel, R.

#### PAR

PAR, PAR, radical dérivé du latin par, paris, égal, semblable, pareil, qui égale, pair, ou peut-être du grec πάςίσος (parisos), égal, d'où comparare, comparer.

De paris, gen, de par, par apoc. pari, par; d'où : Par. Par-ier, Parier-a, Parielat, Pari-ou, Pari-oun, Par-el, Ap-parieir-ar, Ap-pari-aire, Ap pari-ar, Des-appariar, Par-equ, Parei-ar, Par-ell, Aparelh-ar, Des-aparelh-ar, Par-i-ar.

De par, par le changement de a en ai, pair; d'où : Pair , Impuir ; Par-age , Paragi, A-par-ilh-ar, Coum-par-able, Compar-ar, Coum-par-ar, Coum-par-asoun, Coum-parat-if, Coum-par-esoun, Des-pari-ar, Des-pari-ier, In-coum-par-able, In-coum-par-abla, Noum-parelha. Ap-parelha-ment, Ap-parelh-ar, Pari-aire,

Par-ier, Par-iera.
PAR, 2, pen, nen, radical dérivé du latin parere, pario, partum, engendrer, produire, enfanter, causer, d'où les sous rad. aperire, aperlura, reperlorium, cooperire, coopertus, cooperculum, reperire.

De parere, par spoc. par; d'où : Ovi-par-a, Vivi-para, et Vi-pera, par le changement de a en e.

De aperire, produire ou mettre au jour, découvrir, ouvrir, par apoc. aperir, aper; d'où : A-per-uif.

De aperir, par le changement de a en ou. et du p en v, et suppr. de c: Ouvrir.

De aperir, par le changement de a en u, et du p en b, uberir, par la suppr. de e et transposition de r. arbir.

De apertura, ouverture, par le changement de a en ou, et du p en v : Ouvertura.

De repertorium, répertoire : Re-pertori, Repert-oiro.

PAR.... V. en Par.... les mots qui manquent en Par....

PAR, vi. Il ou elle parait.

PAB, adj. vl. Par, cat. esp. port. Pare et Pari, ital. Comparable, pareil, semblable, pair, égal; subst. compagnon, époux; pair, dignité : membre de la cour de Charlemagne.

PAR, par. Par, préposition qui exprime la chose efficiente: Tout a estat creat par lou bouen Diou, le motif qui fait agir, par envegea; c'est aussi une préposition de lieu: Anar par leis carrieras, ou de temps, anar par un bedutemps.

Par aquit, là, là, cousi, cousi.

Par aquot, par rapport à cela, cependant. Par orta, V. Orta.

Par sant Jean, par sant Peire, à la saint Jean, à la saint Pierre, sous-entendu fête de.

Ety. du grec παρά (para), au-delà, à côté. Nous croyons devoir consacrer cette proposition à la traduction de par, français, et réserver per, pour rendre pour. Comme la prononciation de par et de per se rapprochent beaucoup, ces deux prépositions sont souvent confondues par les auteurs qui ont écrit en provençal.

PAR, 3, radical dérivé du latin parare, paro, paratum, apprèter, préparer, disposer,

De parare, par apoc. par; d'où : Paradoun, Par-and-urier, Par-ant, Para-pet, Para-pinia . Par-ar , Para-col , Para-chuta, Para-tounerro. Para-banda, Parabandoun, Par-ador, Par-aire, Pre-paral-if, Pre-par-ar, Prepar-ation, Prepar-at, Reparar, Re-par-at, Re-par-ation, Re-paralour, Se-par-ur, Desse-parar, Par-at, Se-par-ation, Se-par-able, In-se-parable, Des-emparar, Par-ar, Ampar-adar, Ampar-ar, A-parar , Ap-par-elh , Des-par-ar, Em-pim-parar, Par-and-ier, Ir-reparable, Par-un, Par-ura.

FAR, s. m. vl. Apparence, conjecture,

PAR, s. f. vl. Compagnon, compagne: Sa par, sa compagne: Josta sa par, auprès de sa compagne ; père. V. Par, R.

PAR, Coye, pour parte, il part.
PARA, s. f. (pare); LA PARA. dl. Petite étendue de terrain près d'une ferme, ou maison de campagne où il crolt de l'herbe, V. Couder ; terrasse de jardin pour la commodité de la promenade : terrasse de vigne, de châtaigneraie, etc, pour retenir les terres des terrains en pente. Sauv. V. Faissa.

PARA, vi. li ou elle paraitra.

PARA, initiatif pris du grec παρά (para), à côté, proche, au-delà.

Para-pha, trait de plume mis à côté de la signature.

Para-doxo, de para, contre, et de dosa, opinion, contre opinion reçue.

Para-grapho, de para, proche et de grapho, j'écris.

Paraphernaus, de para, au-delà, et de

PAR pherne, dot, biens qui ne sont point partie. de la dot.

, Para-phrasa, de para, selon et de phrazó, parler.

Parasito, de para, proche, et de sitos, blé, qui est près du blé.

PARA, V. Pala.

PARABANDA, s. f. (parabande); PARAvanna. Garde-sou de pont, parapet d'un quai, rampe d'un escalier. V. Parapies et Par, R. 3.

PÁRABANDOUN, s. m. (parabandoun); ESCALAS, RIDELA, RADELA, CHADALIER. Ridelle, pièce de bois qui règne le long d'un charriot ou d'une charrette. V. Par, R. 3.

PARABOLA, s. f. (parabóle); Parabola, ital. esp. port. cat. Parabole, allégorie sous laquelle on enveloppe quelque vérité importante; telles sont les paraboles de l'Écriture Sainte.

Éty. du lat. parabola, dérive du grec παραδολη (parabolè), comparaison, dérivé de παραδάλλω (paraballo), comparer.

En géométrie, ligne courbe formée par la section d'un cône, parallèlement à l'un de ses côtés; ainsi appelée du verbe παραδάλλω (paraballo), égaler, parce que, dans cette courbe, le carré de l'ordonnée est égal au rectangle du paramètre par l'abcisse, au lieu que dans l'ellipse, il est moindre.

On en doit la connaissance à Appollonius de Perge qui découvrit aussi les deux autres sections coniques, l'ellipse et l'hyperbole,

250 ans avant J.-C.

Paraboloïde, solide, produit par la révolution d'une parabole autour de son axe.

Reparler, parler de nouveau.

PARABOLIQUE, ICA, adj. (parabou-liqué, ique); PARABOULIQUE. Parabolico, ital. esp. port. Parobolic, cat. Parabolique, qui tient de la parabole.

Éty. du lat. parabolicus, m. s.

PARACENTESA, s. f. (paracentèse); Paracentese, port. V. Pounction.

Ety. du lat. paracentesis, dérivé du grec παρα (para), à côté, et de κεντέω (kenteô), piquer, parce que c'est sur l'un des côtés du ventre qu'on fait cette opération.

PARACHUTA, s. f. (paratchute). Parachute, appareil dont les aéronotes se servent pour descendre, sans danger, d'une grande hauteur.

Ety. de para chuta, qui pare ou préserve des accidents de la chute. V. Par, R. 3.

On en doit la première idée à M. Lenor-mand, en 1784; M. Blanchard s'en est occupé ensuite; mais c'est M. Garnerin qui s'en est le premier servi avec avantage, en 1799, et qui en a inventé un en 1802.

PARACIOS, OSA, adj. vl. Noble, il-

PARADA, s. f. (parade), dl. Pour escousse, V. Escoussa et Van; pour pellée. V. Palada et Pal, R.

PARADA, s. f. Garc. Une nagée. Voy. Nadada.

PARADA, s. f. Parata, ital. Parada, cat. esp. Parade, montre, étalage de quelque chose que ce soit : Faire parada, faire parade, montrer avec ostentation; montre que font sur la place d'armes, les troupes qui vont monter la garde; action par laquelle on pare un coup à l'escrime.

Ety. du lat. apparatus, m. s. V. Pareiss. Rad.

PARADIERA, s. f. (paradiére). Paradière, filet dont on forme une enceinte, en le tendant sur des pieux; un des noms de la pariétaire. Garc. V. Esparga.

Ety. Ce mot est probablement dit pour paladiera, V. Pal, R.

#### - On nomme:

PAUX, les piquets on pieux qui en forment la châsse ou la muraille.

PARADIGMA, s. m. vl. Paradigma, esp. port. cat. Paradigme.

Éty. du lat. paradigma, m. s. dérivé du grec παράδειγμα (paradéigma), exemplaire, modèle, dérivé de παρά (para), préposition qui indique une comparaison.

PARADIGMALMEN, adv. vl. Par para-

digme, par comparaison.

PARADIS, s. m. (paradis); Paradiso, ital. Paraiso, esp. port. Paradis, cat. Paradis, chez les Chrétiens, lieu de délices où les âmes des justes juiront de la présence de Dieu et d'un bonheur éternel; par analogie, pays délicieux où l'on trouve tous les agréments de la vie.

Éty. du lat. paradisus, dérivé du grec παράδεισος (paradeisos), jardin, dérivé de l'hébreu pardes, m. s.

David a fait sur le paradis la strophe soi-

Tu sies lou coumble dei desirs. Lou prix de la souffranso: Tu sies lou centre deis plezis, Lou luec de l'aboundanso. L'on jouisse din toun sejour D'una clartat entiero, L'astre que nous douno lou jour Li perdrié sa lumiero.

PARADIS, s. m. Paradis, dans un théatre, le plus haut rang des loges, ou espèce d'amphithéâtre place au-dessus des loges.

PARADIS TERRESTRE, s. m. Paradis terrestre, séjour délicieux dans lequel Dieu avait placé Adam et Eve, après leur création ; fig. lieu agréable.

PARADOR, s. m. vl. V. Paradis.
PARADOR, s. m. vl. Parador, esp. Appréteur, foulon, architecte, apprétoir. V. Paraire el Par, R. 3.

Pes de parador, marteau à foulon. PARADOSSAS, s. f. (paradósses), di. Paradis imaginaire, faux-paradis. Sauv.

PARADOUIRA, s. f. (porodouire), d. bas lim. ARROL-PARADOUX, TORALIA. Drap, pappe, rideau, destiné à parer le devant des maisons, lors des processions du saint Sacrement. V. Pareiss, R.

PARADOUR, s. m. (paradou). Pour moulin à foulon. V. Paraire et Par, R. 3.

PARADOUR, s. m. dl. Coulet para-

dour, ou simplement paradour, un paroir, conteau avec lequel on pare les peaux; dont les sabotiers se servent pour donner la dernière facon aux sabots.

Ely. du lat. parare et de our. V. Par,

PARADOUR, s. m. dl. Tisseur de couvertures de laine. Sauv.

PARADOUR-LUSSI, d. bas lim. V. Paradouira.

PARADOURIAIRE, dg. V. Parandurier.

PARADOURIER, V. Parandurier.

PARADOXO, s. m. (paradóxe); Paradoxa, cat. esp. port. Paradosso, ital. Paradoxe, proposition avancée contre l'opinion reçue et commune.

Ety. du lat. paradoxum, dérivé du grec παραδοξον (paradoxon), formé de παρά (para), contre, et de δόξα (doxa), opinion.

PARAFA, V. Parapha.

PARAFERNAL, ALE, adj. (parafernál, ale): Parafernali, ital. V. Paraphernaus.

PARA FIOC, dl. V. Para-fuec.

PARA-FRED, s. m. (pára-fré); paraFRED, para-rescen, Tout habillement destiné
convenie de foot mais plus para-

à garantir du froid, mais plus particulière-ment celui qui n'a que cette destination, comme les fourrures.

Ety. Para-fred, pare froid.

PARA-FUEC, s. m. (parafuec); PARA-FUEC, S. arde feu, grille de ferque l'on met devant l'âtre d'une cheminée pour empêcher que les enfants ne tombent dans le seu; c'est aussi le nom que l'on donne à un écran; petit mur devant les ouvreaux, en t, de verrier.

Ety. Para-fusc, qui défend du feu.

PARAFULHAR, v. a. (parafuilla), dl. Boiser, lambrisser, faire une couverture de maison. Sauv.

PARAGANTOU, s. m. (paragántou). Paraguante, présent que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance de quelque service qu'il a

Ety. de l'esp. dar para guantes, donner pour des gants. V. Gant, R.

PARAGARA, s. f. (paragare). Algarade, réprimande.

Éty. de parar, défendre, et de gara, menace. Avril.

PARAGE, s. m. vl. PARATGE. Parage, noblesse, honneur, dignité.

Ely. de la basse lat. paragium, sait de par, paris. V. Par, R.

PARAGES, vl. Qu'il ou qu'elle egalât, qu'il ou qu'elle allat de pair.

PARAGE; s. m. (paradgi); PARAGE. Paraggio, ital. Parage, esp. Parageni, port. Parage, extraction, naissance, autrefois la haute noblesse, V. Parage; en t. de mar. espace ou étendue de mer sous quelque latitude que ce puisse être, foulage.

Ety. de la basse lat. paragium, m. s. formé de par, paris. V. Par, R.

PARAGIS, s. m. pl. (paradgis); PARAczs. Contrée, bords, rivages.

PARAGNA, s. f. (parágne); PALAGNA PARADA. Peilée, pellerée et pelletée, autant qu'il en peut tenir sur une pelle.

Ety. de para, pelle, et de la term. gna. V. Pal, R.

PARAGNA-DE-PAR, l'angée de pains en pâte qu'on place sur une planche pour les porter au four. Garc.

PARAGOGE, s. f. vl. Paragoge, cat. esp. port. ital. Paragoge, addition à la fin d'un mot.

Éty. du lat. paragoge, m. s. dérivé du grec παραγωγή (paragogé), accroissement; formé de παράγω (paragô), avancer, et de άγω (agó), mener.

PARAGOJAR, v. a. vl. paragojan. Pa-

ragoger, accroitre.

PARAGOJAT, ADA, adj. et p, vl. Paragogé, ée.

PARAGRAIFO, vl. V. Paragrapho, PARAGRAPHO, s. m. (paragraphe); Paragrafo, ital. esp. port. Paragraphe, petite section d'un discours, d'un chapitre dans un ouvrage; marque qui l'indique: § Voy. Parapha.

Ety. du lat. paragraphus, dérivé du grec παραγραφη (paragraphė), formė de παρά (para), proche, et de γράφω (graphô), l'écris; signe posé près de l'écriture. Dérivés: Parapha, Paraphar, Patara-

PARAI, s. m. (parái). Fretin, menu poisson.

PARAIRE, s. m. (paráiré); PARADOUR, PARADIS, TROULHADOURA, RAISSA, BATANAIRE. Foulon ou moulin à foulon, machine propre à fouler les draps.

Ety. du lat. parare, appreler, préparer, ou de la basse lat. paratorium, lieu où l'on prépare les draps, ou de batatorium, à cause du bruit que font les marteaux du moulin. V. Par, R. 3.

li y a des moulins à foulon à pilons et d'antres à maillets; nous nous bornerons à donner les détails de ces derniers comme les sculs usités en Provence.

#### Dans ces foulons on nomme:

PILE on POT , l'auge qui reçoit le drap.

JOUES, les deux madriers élevés de chaque côté de la pile entre lesquels se megvent les maillets.

MAILLETS, pièces de bois dur, de 10 à 12 centimètres de face, au nombre de deux dans chaque pot , munics d'un long manche, ayant une tête taillée carrément à augles rabattus, avec des dents qui co rent afaire tourner l'étoffe dans la pile. Le partie dentée de la tôte, porte le nom de nes.

ROUE, elle est composée comme les roues en général, et pourvue d'aubes et d'un arbre.

ARBRE, cylindre qui tourne avec la roue. Il est m de plusieurs leviers nonumés carnes ou levées dentinés à soulever les maillets.

PARAIRE, s. m. En term. de chapelier et de bonnetier, fouloir, lieu où ils foulent. C'est aussi le lieu où l'on foule les draps, ou

Pline, liv. 7. chap. 56 et liv. 35. chap. 17. attribue l'invention des foulons à Nicias, fils d'Hermias.

L'art de fouler les étoffes n'a été connu en Europe que depuis le siége de Troye. Goguet. Orig. des Lois, t. 1. p. 273.

PARAISSOUN, s. m., d. de Grasse. V. Palissoun et Pal, R.

PARALAXA, s. f. (paralaxe); Paralaxe,

port. esp. Paralasse, ital. Parallaxe.
PARALEL, vl. V. Parallele.
PARALITIC, vl. V. Paralytique.

PARALITICAMENT, S. M. VI. PALATI-CAMERT. Paralysie. V. Paralysia.

PARALITICAR , v. a. et n. vl. PALATIcan. Paraliticar, cat. esp. Paralyser, être, devenir paralytique.

PARALITICAT, ADA, adj. et p. vl. V. Paralysat.

PARALLELE, BLA, adj. et s. (paral-lèlé, èle); Paralello, ital. Paralelo, esp. cat. Parallela, port. Parallèle, ligne ou surface qui est également éloignée d'un autre dans toute son étendue.

Éty. du lat. parallelus, dérivé du grec παραλληλος (parallelos), m. s. V. Par, R.

PARALLELAMENT, adv. (parallela-méin). Parallèlement, d'une manière parallèle.

PARALLELOGRAMMO, s. m. (parallelograme); Paralelógrano, cat. esp. Parallelogrammo, ital. Paraliélogramme.

Ety. du lat. parallelogramma.

PARALOGISME, s. m. vl. Paralogisme, cat. Paralogismo, esp. port. ital. Paralogisme, faux raisonnement, raisonnement qui porte à faux.

Ety. du lat. paralogismus, m. s. dérivé du grec παραλογισμός (paralogismos), formé de παρά (para), mal, et de λογίζομαι (logizomai), raisonner.

PARALYSAR, v. a. (paralysa); Paralisar, cat. Paralysar, esp. Paralyser, rendre paralytique; et fig. neutraliser, rendre inutile.

Ety. de paralysia et de ar.

PARALYSAT, ADA, adj. et p. (para-

lysa, ade). Paralyse, ée.

PARALYSIA, s. f. (paralysie); Paralysia, port. Paralisia, ital. esp. lat. Paralysie, abolition ou affaiblissement notable de la sensibilité ou du mouvement volontaire, dans une partie quelconque du corps.

Ety. du lat. paralysis, dérivé du grec παράλυσις (paralusis), formé de παραλύω (paraluô), relacher, dont la racine est λύω (luô), délier, dissoudre.

Quand la paralysie n'affecte qu'un côté du corps, elle porte le nom d'hémipligie, et quand c'est la moitié inférieure qui en est atteinte, celui de paraplégie.

PARALYTIQUE, CA, adj. Paralytico, port. Paralitico, ital. esp. Paralitic, cat. Paralytique, qui est atteint de la paralysie.

Ély. du lat. paralyticus, dérivé du grec

παραλιτικος (paralitikos), le même.

PARA-MAM, V. Man-cauda.

PARAMARD, V. Palamera.

PARAMELA, V. Palamela.

PARAMELA, s. m. (paramento esp. port.)

Ew. Parament, cat. Paramento, esp. port. ital. Parement, partie qui recouvre le bout de la manche d'un habit : le devant d'un autel, fait d'une étoffe belle ou riche; ornement; côté d'une pierre de taille qui fait

Ety. de parar, parer, orner. V. Pareiss, Rad.

Parament de chamineya.

PARAMENT, 8. m. vl. PARAMER. Ornement, parure, atour. V. Pareiss, R.

PARAMIDA, s. f. (paramide). Un des noms de la pélamide. V. Pelamida.

PARA-MOUSCAS, s. m. (pare-mous-Ques); PARA-MOUISSAS, et impr. CAPARACOUN. ouscal, coucha-mouscas. Emouchette, sorte de caparaçon en réseau, avec des bouts de cordes pendants, qu'on nomme volettes,

dont on couvre les chevaux quand il sont en voyage, pour les garantir des mouches.

Ely. de parar, défendre, et de mouscas, les mouches.

PARAN, Alt. de Palan, v. c. m. PARANGADOUIRA, s. f. Garc. Voy. Estancadouira.

PARANDIER, Avr. V. Parandurier et Par , R. 3.

PABANDURIER, s. m. (parandurié); PARADOURIAIRE , PARADOURIER , PARAUDIER. Foulon, celui qui dirige un moulin à foulon, foulonnier, ouvrier qui apprête les draps pour les disposer à être foulés.

Ety. de parare, préparer, parando, et de

wrier, qui prépare. V. Par, R. 3.

PARANGOUN, s. m. (parangoun); pa-RAVOUR. Sarment vert, bourgeon de vigne. Garc. V. Bourra.

Éty. Probablement du grec παράγειν (paragein), mettre à côté l'un de l'autre.

PARANGOUN, s. m. Parangona, cat. esp. Parangone, ital. Parangon, grand et petit, le troisième des corps sur lesquels on fond les caractères d'imprimerie.

Éty. V. le mot précédent.

PARANGOUNAR, v. a. (parangouná). Parangonner, remédier à l'inégalité d'épaisseur des caractères d'imprimerie.

PARANGRE, V. Palangra.
PARANGROTA, s. f. (parangróte). Lon-

gue ficelle de pêche.

PARANOMAZIA, s. f. vl. Paranomasia, cat. esp. Paronomasia, port. Paranomase, figure de rhétorique, qui consiste à réunir, dans la même phrase, des mots dont le son est à-peu-près le même, quoique le sens en soit différent.

Éty. du lat. paranomasia, m. s. dérivé du grec παρά (para), proche, et de δνομα (onoma), nom.

PARANOMEON, s. m. vl. Paranoméon.

Paranomeon, es can motas dictios Comenso per una meleyssha lettra. Leys d'Amors.

PARANT, ANTA, adj. (parán, ánte). Parant, ante, qui orne, qui pare.

Ety. de Parar, v. c. m. et Par, R. 3. PARANTELA, V. Parentagi.

PARANTHESA, s. f. (paranthèse); Parentesi, ital. Parentesis, esp. port. Parenthèse, mots insérés dans une phrase où ils forment un sens à part. () demi-cercles ou crochets [] dans lesquels on les enferme.

Etv. du lat. parenthesis, dérivé du grec παρένθεσις (parenthésis), formé de παρά (para), entre, de εν (en), dans, et de τίθημι (tithèmi), placer.

PARANTOUN, s. m. Cast. V. Paran-Lout.

PARANTOUT, s. m. (parantou); soris, THE DEBLETS, TRAUC, CROUES, CLOTETS, PARAFcreuser neuf fossettes disposées en échiquier sur trois lignes, et à faire tomber une boule qu'on lance de loin dans l'une de ces fosseties.

PARAPET, s. m. (parapè); Parapetto, ital. parapeto, esp. cat. Parapeito, port. Parapet, élévation de terre ou de pierre au- l'la pluie.

dessus d'un rempart pour couvrir le canon et les combattants; muraille à hauteur d'appui au-dessus d'une terrasse, d'un pont, etc.

Ety. de l'ital. parapetto, de parare, parer, garantir, et de petto, poitrine. V. Par,

Rad. 3.

PARAPET, s. m. en term. de marine, Vibord, muraille du vaisseau au-dessus du pont supérieur et des gaillards lorsque l'appui est lisse et vaigré en plain.

PARAPHA, s. f. (paráphe). Paraphé, ou parafe, marque en trait de plume, par-ticulière à chacun, qu'on met après sa si-

gnature ou qui en tient lieu.

Etv. Corruption de Paragrapho, v. c. m. Paraphe, fem. en provençal, est masculin en français: Ai fach ma parapha, Tr. j'ai

fait ou mis mon paraphe.
Sous-dérivés: Paraphar, Patarapha. Le mot subscripsi, que chaque signataire d'un acte mettait anciennement après son nom, mais la plupart du temps en abrégé par deux SS liées et entortillées, a donné lieu sans doute, aux paraphes, qui d'abord tenaient toujours de ces deux SS liées, et qui s'en sont écartés ensuite, lorsqu'on a perdu de vue leur origine.

Dict. des orig. de 1777, in-8°. PARAPHAR, v. a. (paraphá). Parapher,

apposer son paraphe.

PARAPHERNAUS, s. m. pl. (paraphernaous); Parafernals, cat. Parafernaes, port. Parafernales, esp. Parafernali, ital. Paraphernaux, on le dit des biens dont une femme, par contrat de mariage, s'est reservé la jouissance et la disposition.

Ely. du grec παρά (para), au-delà, et de φερνή (phernė), dot, parce qu'ils ne font point partie de la dot.

PARAPHRASAR, v. a. (paraphrasá); Parafrasare, ital. Paraphrasear, esp. port. Parafrasar, cat. Paraphraser, faire des paraphrases.

Ety. de paraphrasa et de ar.

PARAPHRASE, s. f. (paraphrase); Parafrasi, ital. esp. port. Parafrasa, cat. Paraphrase, explication, étendue d'un texte.

Ety. du lat. paraphrasis, dérivé du grec παραφρασις (paraphrasis), explication, développement, formé de παρά (para), selon et de φράζω (phrazô), parier.

PARAPIES, s. m. (parapie); PARAPET, PARAPED, PARABANDA. Parapetto, ital. Parapeto, esp. Parapeito, port. Parapet, petit mur qui sert d'appui et de garde-fou à un quai, à un pont, à une terrasse, etc.

Ety. de l'ital. parapetto, qui préserve la poitrine, ou de para et de pies, qui sign. la même chose. V. Par, R. 3.

PARAPIES, s. m. Appui, accoudoir de fenêtre, morceau de toile triangulaire dont l'un des côtés est garni de dentelle.

Ety. de parar, orner, et de pies, poitrine,

dans le dernier sens. V. Par, R. 3.

PARAPLEXA, s m. dg. V. Parapluía. PARAPLUIA, s. m. (parapluïe); PARA-PLUEGEA, PARAPLUETA. Parapluja, cat. Parapluie, espèce de pavillon, formé d'une toile ou d'un taffetas élendu sur des balcines, qu'on tient par le moyen d'un manche, au-dessus de la tête, pour se garantir de Ety. de parar, défendre; préserver, et de pluia, pluie. V. Par, R. 3.

L'usage en était déjà connu dans l'ancienne Persepolis. Elien parle de ceux que les filles, à Athènes, faisaient porter au-dessus d'elles, dans les cérémonies sacrées. On en voit aussi de gravés sur des vases étrus-

# Dans un parapluie on nomme:

MANCHE ou BATON, la tige qu'on divise en truis parties : 1. la poignée, qu'on tient dans la main; 2. le milieu, qui s'étend de la polgnée su mêt; 3. le mat, ou partie su é ieure sur laquelle joue la noix.

CHAPITAU, le bout de métal évasé, muni d'un anneau qui termine le sommet du mêt.

BRANCHES on BALEINES, les fils on baleines sur lesquels le taffetas est tendu.

ARCS-BOUTANTS, les petites tringles métalliques qui de la noix vont s'ajuster au milieu des branches per une ar-

NOIX, le rond de métal coupé par des crans qu'on place au haut du mât, où viennent s'articuler les arcs-bouts BOUT, le petit morceau de cuivre qui garnit l'extrémité de cheque baleine.

RESSORT, le fil de fer élastique qu'on fixe le long da manche pour arrêter la virole de la noix.

COULANTS, les viroles du mât et du haut du manche-POINTES, les triangles de taffetas qui recouvrent les baleines.

PARAR, v. a. (pará); Abelan, enginan, asengan, asengan, asengan, asengan, asengan, asengan, asengan, esp. cat. Parer, orner, embellir; garnir un magasin; préparer, apporter.

Ety. du lat. parare, préparer, apprêter, disposer. V. Par, R. 3.

PARAR, v. a. REPARAR. Reparar, port. Parar, cal. Tendre.

Parar la man, lou capeou, lou faudau, etc. tendre la main, le chapeau, le tablier, pour recevoir quelque chose.

Qui te fera à la tua gauta destra para sutra. N. T. Matth. 6. l'autra.

PARAR, v. a. Parer, en lerme de corroyeur, donner une certaine façon au cuir; et en terme de sellier, ravaler, amincir le

Ety. du lat. parare, préparer, parer, orner. V. Par, R. 3.

PARAR, v. a. dl. Ecremer. Voy. Escramar.

PARAR, V. a. MALHAR, MOULINAR. Fouler, dégraisser les draps dans les foulons.

Éty. de parare, préparer. V. Par, R. 3. PARAR LOU, s. m. L'action de souler les draps, que plusieurs auteurs rendent par le mot foulerie, qui n'indique, d'après l'Académie, que le lieu où l'on foule, lou paraire. Les Grecs attribuent l'art de fouler les

draps à un certain Nicias de Mégare.

PARAB, v. a. et n. (para); Parare, ital. Parar, esp. cat. Reparar, port. Parer, éviter un coup ; garantir, protéger, défendre.

Ely. On fait dériver ce mot du lat. parare, préparer, apprêter, disposer. V. Par, R. 3. Parar las mouscas, chasser les mouches.

Para-te, défends-toi. Parar lou ben de quauqu'un, respecter,

désendre le bien, les propriétés de quelqu'un. Parar la man, tendre la main.

Dérivés: Para-chula, Para-pluia, Para-sol, Para-fuech, Para-fred, Paramouscas, Para-vent.

· Parar l'aurelha, prêter l'oreille.

Me semblo que pari l'aurillo A la musico que rebeillo Le berge prep de soun troupel. Goud.

Parar lou fret, Trad. désendre, garantir du froid; parer le froid, n'est pas français. PARAR, v.a. PALAR. Enlever la neige avec la pelle.

PARAR, v. a. (porá), d. bas lim. Parar lous sous, polir les sabots. V. Aparar et

PARAR, v. a. Parer, couper les sarments, enlever proprement les chicots et le vieux bois de la vigne, avec la serpe; ragréer, polir avec une serpette l'endroit d'un arbre coupé avec la hâche ou la scie. Avr. V. Par, R. 3.

PARAR SE, v. r. Se parer, s'ajuster, se mettre ses plus beaux ornements.

Éty V. Pareis, R.

PARAR SE, v. r. Se défendre, se garantir, se préserver, se venger, ou résister quand on vous attaque.

Éty. V. Par, R. 3.

PARARIA, s. f. vl. Apprétoir, lieu où l'on apprête les draps.

PARAS, s. f. pl. (pares); PARAS, PARAS. Nuages légers qui flottent dans les airs.

PARASITO, s. m. (parasite); Parassito, ital. Parasito, port. Parasite, celui qui flatte les riches pour s'introduire à leur table.

Éty. du lat. parasitus, m. s. dérivé du grec παρα (para), proche, et σίτος (sitos), blé, celui qui est près du blé, près des vivres, παράσιτος (parasitos).

PARASOL, s. m. (parasól); PARASOULEL. Parasole, ital. Quitasol, esp. Parasol, cat. Parasol, espèce de petit pavillon qu'on porte pour se garantir des ardeurs du soleil : ombrelle.

Ety. de parar, parer, défendre, et de sol, soleil. V. Par, R. 3.

Voyez, pour les détails, Parapluja.

On n'a commencé à se servir de parasols, en France, qu'en 1680; leur usage est beaucoup plus ancien, dans les pays chauds; il était connu chez les Grecs et ensuite chez les Latins.

PARASOULEL, dl. V. Parasol. PARASOULEOU, V. Parasol, Para-

pluia et Par, R. 3.

PARAT, ADA, adj. et p. (pará, áde). Paré, ée; foulé, ée, etc., selon le verbe. V. Par, R. 3.

En vl. distingué, bonoré, élevé.

PARAT, s. m. (pará). Un des noms lang. du moineau. V. Passerart.

PARATGE , s. m. vl. PARBAGE. Parage , esp. Paraige, cat. Parenté, affinité, paternité; race, lignée, noblesse, dignité, parure. V. Paragi.

Éty. du lat. parens, entis, parent. V. Parent, R.

PARATGE, s. m. vl. Parage, ce terme désignait, dit M. Faurier, les diverses classes de l'ordre féodal, soit les qualités et les vertus chevaleresques, accompagnement obligé de la noblesse. V. Parage et Pur, R. PARATEDA, Alt. de parotide. V. Cour-

nudas.

PARATJOS, adj. vl. Distingué, honoré, élevé. V. Paragi.

PARATOUNERRA, s. m. (paratounèrre). Paratonnerre, barre métallique, qu'on élève au-dessus d'un édifice, et qui communique, sans solution de continuité, dans l'eau d'un puits ou dans un sol humide, où elle conduit le fluide électrique qui constitue la foudre.

Ety. de parar, désendre, et de tounerra. V.. Par, R. 3.

#### Dans un paraionnerre on nomme:

TIGE . la barre de ser amincie de sa base à son sommet , laquelle est ordinairement terminée par une pointe de cuivre doré, et ayant, près du gros bout, une embase. COLLIER, l'espèce d'anneau qu'on place au-dessus de l'embase, pour y fixer le conducteur.

CONDUCTEUR, la barre de fer qui, du pied de la tige ou du collier , se rend dans le sol ou dans l'eau. AUGET, conduit ou petit cenal en brique où l'on enferme l'extrémité inférieure du conducteur.

C'est au célèbre Franklin qu'on doit la connaissance raisonnée des paralonnerres, ce qui a fait dire de lui : Eripuit cœlo fulmen ; il fit cette découverte vers l'année 1757 (1752).

Le premier paratonnerre, inventé par Franklin, fut placé sur la machine de Marly.

PARAULA, s. f. (paráoule); PARAUHA. Parola, ital. Palabra, esp. Palavra, port. Paraula, cat. Parole, la voix articulée, la faculté de s'énoncer, le son de voix, le discours, la promesse donnée; en vl. parabole.

Ely. du lat. parabola. V. Par, R. Paraola, dans le vieux lang. paraula, signifiait parabole; en vl. proposition; loi,

commandement, ordre:

Paraulas longas, fan leis jours courts.

PARAULAGE, s. m. (paraoulátge), dg. Palevrorio, port. Verbiage, conversation. V. Parl, R.

PARAULAR, v. n. vl. Parler, traiter. V. Parl. R.

PARAULASSA, s. f. (paraoulásse); PA-BAUDASSA, GROSSA PARAULA. Palaurada, port. Paraulada, cat. Palabrada, esp. Parole indécente, obscène ou injurieuse.

Ety. de paraula et de la term. dépréc. assa. V. Parl, R.

PARAULETA, s. f. (paraouléte) : Palavrinha, port. Parauleta, cat. Palabrito, esp. Paroletta, ital. Parole mignone, parole d'enfant, douce parole.

Ety. de paraula et du dim. eta. V. Parl, Rad.

PARAULETAS, s. f. pl. (paraulétes), dl. Discours vains, frivoles, discours en l'air, paroles emmiellées.

Parauletas venals, mauvais propos, caquets.

Éty. Dim. de paraulas. V. Parl. R. PARAULIER, IERA, s. (paraoulié, iére), dl. Babillard, arde. V. Parlaire.

Ety. de paraula et de ier. V. Parl, R. PARAULOUS, OUSA, s. (paraoulous, ouse), dl. Parleur, babillard. V. Parlaire.

Ety. de paraula et de ous. PĂRAULUN, s. m. (paraoulun), dl. Verbiage, abondance de paroles.

Ely. de paraula et de un. V. Parl, R. PARAULUR, s. m. (paraoulur). Parleur, parler. V. Parlaire.

Éty. de paraula et de la term. ur. Voy. Parl, R.

Grand paraulur grand hablur. Prov.

PARAVANTA, s. f. (paravánte), dl. V. Parabanda et Par, R. 3.

PARAVENT, s. m. (paravéin) : costravent. Paravento, ital. Contrevent, volet que l'on place en dehors des fenêtres, et qui sert à garantir du vent, du soleil et de la pluie.

Ety. de parar, désendre, et de vent. Voy. Par, R. 3.

PARAVENT, s. m. Paravent, suite de châssis de bois: unis par des charnières, garnis d'étoffe ou de papier, que l'on place à l'entrée des appartements pour se garantir du

Éty. V. le mot précédent.

D'après les vers suivants de Lemierre, ce meuble aurait été inventé par les Chinois :

Ce mobile rempart qu'inventa le ch Près de nous pour abri déployé sous nos toits. Interdisant au froid l'accès de nos seiles, En écarte des veuts les atteintes aubtiles.

PARAVENT D'EGLISA, Tambour, porche. PARAVIRAR, v. n. Pare-à-virer, commandement de l'officier de quart pour disposer l'équipage d'un navire à virer de bord, revirer de bord.

Éty. de l'impér. para-à-virar, pare-à-virer, c'est-à-dire, prépare toi à revirer de bord; ou de parare. V. Par, R. 3.

PARAVIRAT, s. m. (paravirá). Soufflet, camouflet, coup sur la figure du revers de la main. V. Par, R. 3.

PARAVIS, s. m. vl. Alter. de Paradis, v. c. m.

PARAVOUN, Avril. V. Parangoun. PARAYRE, s. m. vl. PARADOR. Apprèteur, pareur. V. Paraire,

PARAYRITZ, s. f. vi. Appréteuse. PARAZEN, PAREZER, SOL, VI. SOU-

parisis. PARBIOU, Alt. de Pardiou, v. c. m. PARBLU, V. Pardiou.

PARBOULHIT, V. Preboulhit.

PARC, PARG, radical sur l'oridine duquel les étymologistes ne sont pas d'accord, le dérivant comme Caseneuve, de la basse lat. parcus, toute sorte de clôture, servant à la ménagerie des champs, qui aurait été fait du teuton parch, m. s. Ménage d'après Vossius, le fait venir de l'all. phirch, d'où le flamand perch, parch, et l'angl. parke; M. de Ro-quefort, fait figurer parc, à la suite des dérivés de courir.

De parcus, par apoc. parc; d'où : Parcar, Parc-at.

De parc, par le changement de c en g, parg; d'où : Pargue, Parg-ada, Pargagi, Parqu-egear, Parg-ar, Parg-ou, Parqu-egear, Parqu-et.
PARC, V. Pargue.

En vi. il ou elle épargne; palissade, retranchement.

PARCA, s. f. (parque); Parca, ital. esp. port. cat. Parque, nom des trois filles de l'Erèbe et de la nuit, que les anciens croyaient présider à la vie et à la mort. Clotho tenait la quenouille, Lachesis tournait le fuseau et Atropos coupait le fit avec des ciseaux. La

longueur de ce sil représente, d'une manière allégorique, la vie des hommes.

Řty. du lat. parta, m. s.

PARCAGE, s. m. (parcádgi); PARCAGE. Parcage, séjour des moutons parqués, sur des terres labourables.

PARCAR, v. a. (parcá). Parquer, mettre dans un parc; v. n. ètre dens un parc.

PARCAR SE, v. r. (se parca); Pargan sa. Se camper sur ses jambes, se placer dans un lieu élevé, fig. se panader, se pavaner. V. Parc, R.

PARCAT, ADA, adj. et p. (parcá, áde). Perché, campé, placé do manière à être en

vue. V. Parc, R.

PARCELA, s. f. (parcèle); Parlicella, ital. Partecilla, esp. Parcella, port. Parcelle, partie d'un tout.

Éty. du lat. particula, m. s. V. Part, R. PARCENEIANSA, s. f. vl. Participation.

Ety. du lat. participatio, m. s. V. Part, Rad.

PARCENEIAR, v. n. (parceneiá); PARcanen, vl. pancenjan. Avoir part, communiquer, participer.

Ety. Alt. du lat. participare, m. s. Voy. Part, R.

PARCENEJAIRE, s. m. vl. Co-sei-gneur, qui a part à... V. Part, R. PARCENER, vl. V. Parceniar et Part,

PARCENJANSA, s. f. vl. Participation. V. Parceneiansa et Part, R.

PARCENJAR, v. n. vl. Participer. V. Parceneiar et Part, R.

PARCE QUE, conj. (parce qué); Perciocche, ital. Porque, esp. port. Parce que, attendu que, par la raison que.

PARCER, v. a. vl. Epargner, ménager,

Ety. du lat. parcere, m. s. formé de parcus, avare.

PARCERER, et

PARCERIER, s. m. vl. Parcer, cat. V.

PARCHEMIN, V. Pergamin. PARCIAL, vl. V. Partial.

PARCIALITAT, vl. V. Partialitat. PARCIER, s. m. vl. Parcer, cat. Co-par-

tageant, ayant droit, contendant. V. Part, R. PARCILHAS, s. f. pl. (porcilies), d. bas lim. Parcelles.

A gagnat de vendre soun ben a parcilhas, il a gagné en vendant son bien par parcelles. Ety. parcilhas, est un dim. de part. Voy.

Part, R.

PARCILHIER, s. m. (parcilié), d. bas lim. Celui avec qui on partage, ou avec lequel on a quelque chose à partager.

Ety. de parcitha et de ior. V. Part, R. parciliage, s. m. (porciliadze), d. bas lim. Partage. V. Partagi et Part, R.

PARCIMONIA, s. f. (parcimounie); Parcimonia, ital. esp. port. Parcimonia, cat. Parcimonie.

Éty. du lat. parcimonia, m. s.

PARCIMONIOUS, GUSA, s. et adj. (parcimounious, ouse); Parcimonioso, ital. esp. port. Parcimonieux, euse.

Éty. du lat. parcimoniosus, m. s.

PAR-CI-PAR-LA, exp. adv. Ni bien, ni mal; ni grand, ni petit; ni riche, ni pau-

PAR

vre, par-ci, par-là.

PARCIR, v. a. (porci), d. bas lim. PAR-cum. Epargner. V. Espragnar.

Ety. du lat. parcere, m. s. Pode parcir aquot, je puis épargner cela. Pode pas me parcir de tabac, je ne puis pas me passer de tabac.

PARCITAT, s. f. vl. Parcidad, esp. Parcità, ital. Epargne, modération.

Ely. du lat. parcitatis, gén. de parcitas, m. s.

PARCOURRER, v. a. (percourre). Parcourir, aller d'un bout à l'autre; courir càet-là ; visiter , lire rapidement.

PARCOURS, s. m. (parcours). Parcours, vaine pâture , droit qu'une commune a de mener paltre ses troupeaux dans les terres d'une autre commune.

Éty. de parcourir. V. Courr, R.

PARCULHER, s. m. (parcuille), dg. culman. Tarière du cultivateur, servant à faire des trous dans la terre pour planter des boutures.

Éty. de par, augm. et de culher, cuiller, parce que sa cuiller est plus grosse que dans les tarières ordinaires.

PARDAL, s. m. vl. Pardal, cat. esp. Moineau. V. Passerart.

Éty. du portugais pardal, m. s. fait de pardel, roussâtre, gris, brun, noirâtre.
PARDALUM, s. m. vl. Pardo, port.

Girafe. V. Girafa.

PARDIE.

PARDIENA, et PARDIERI, V. Pardiou.

PARDIGALET, s. m. (pardigalé). Dim. de Pardigau, v. c. m.

PARDIGAU. V. Perdigau.

PARDIGOUNA, s. f. (pardigoune). Perdrigon, espèce de prune, perdrigon violet. V. Apruna.

Perdigone, n'est pas français.

PARDIOU, interj. affirm. (pardiou); PARRIOU, PARDIE, PARDIS, PARDISCA, PARDIO BI, PAREIOU, PARDIERI, PARDIERA. Pardieu, pardi, sorte de jurement, dérivé de per diis, par les dieux, certainement, oui bien.

Pardiou-pas! Oh non! point du tout.

PARDIOURI, et PARDISCA, V. Pardios.

PARDON, s. vl. Indulgence, pardon. V. Pardoun.

PARDOUN, radical pris de la basse latinité perdonare, qui a été souvent employé par les écrivains du moyen âge, dans le sens de pardonner, et qui paraît dérivé du lat. parcere, qui a la même signification, et dont le supin parcitum, par la suppression de ci, fail parlum, et par le changement du t en d, pardum; d'où: Pardoun, Par-doun-able, Pardoun-ar, Pardoun-at, Par-don.

De perdonare, par apoc. perdon; d'où: Perdo, Perdon, Perdon-ador, Perdon-aire, Perdona ment, Perdon-ansa, Perdon-ant, Perdon-ar, Perdonn-anza, Perdoun, Perdoun-able, Perdoun-ar.

PARBOUN, s. m. (pardoun); PARDOUN. Perdono, ital. Perdon, esp. Perdão, port. Perdo, cat. Pardon, remission d'une faute, d'une offense; indulgence.

Ely. de la basse lat. perdonare. V. Pardon R.

Vous demandi pardoun, je vous demande pardon, ou simplement pardon, par ellipse.

Cet adjectif ne doit jamais se joindre aux personnes, ainsi traduisez: Es pas perdoumable, par il n'est pas excusable, et non il n'est pas pardonnable.

PARDOUNABLE, ABLA, adj. (pardounable, able); rendounable. Perdonabile, ital. Perdonable, esp. Perdoavel, port. Pardonnable, qui mérite d'être pardonne, ex-

Éty. de pardoun et de able, qui mérite le pardon. V. Pardon, R.

PARDOUNAR, v. a. (pardouná); \*\*za-DOUNAM. Perdonare, ital. Perdonar, esp. cat. Perdoar, port. Pardonner, accorder la rémission d'une faute; excuser; excepter, épargner.

Ety. de la basse lat. perdonare. Voy.

Pardoun, R.

L'home es jamai pus grand que quan saou perdouna.

PARDOUNAT, ADA, adj. et part. (pardouná, áde); Parbounat. Pardonné, ée. V. Pardoun, R.

PARDRIS, s. m. V. Perdris. PARDUT, V. Perdut.

PAREA, s. m. (paréa), d. m. Couple. V. Pareou.

PAREC, adj. (parèc), d. m. Stupéfait, interdit, immobile; en vl. il ou elle parut.

PAREC, s. m. vl. Troupeau.

Tot parec de fedas , complit de c bestias , o de plus, que jaga en cledas, pague V. sols. Arch. d'Albi.

PARECHER, dg. V. Pareisser. PARECHUT, d. béarn. Pour Pareissut,

v. c. m. et Pareis , R.

PAREÇOSAMENT, adv. vl. Paresseusement. V. Parelha.

PARED, vl. Pared, cat. esp. V. Paret. PAREDALHA, s. f. (paredaille). Nom languedocien de la pariétaire. V. Esparga.

Ety. de paret ou pared, maraille. Voy. Paret, R

PAREDAR, v. a. (pareda), di. Paredar, cat. V. Muralhar et Paret, R.

PAREDOUN, s. m. (paredoun), dl. Dim. de paret, petite muraille ; siège de brique ou de terre devant une maison. Doujat. Voy. Paret, R. et Acol.

PAREGEAR, PAREJAB. V. Palegear. PARRI, s. m. (parèl), d. lim. Parell, cat. Pour père, Voy. Paire; pour paire, Voy. Pareou et Par, R.

PAREIAR, v. a. anc. béarn. Égaler. V. Par, R.

PAREICHER, v. n. vl. Paraitre: Parei-chent, paraissant. V. Pareisser et Pareiss, Rad.

PAREICHOUN, d. m. V. Palassoun. PAREIRA-BRAVA, s. f. (parèïra-bravá). Pareira brava.

PAREISS, PARMEN, PARAN, radical pris du latin parere, pareo, paraître, se montrer; et dérivé du grec παρετμι (parcimi), m. s. d'où : Apparentia , apparence , Apparere, apparaltre, Apparitio, apparition.

796

De parere, comparare, par apoc. parer, et par le changement de er en eis; d'où : Pareiss-er , Pareiss-ut , Des-pareisser , Re-pareisser, Coum-pareisser, A-pareisser, Parech-ut.

De pareiss, par le changement de eis en sich: Pareich-er, et ses composés, Pareicher, Para-ment.

De apparentia, par spoc. apparent, apparenti; d'où: A-parent, Trans-parença, A-parens-a, Trans-par-ant . Appar-ition, A-parv-ent, Apparam-ment, Trans-parent, Apparer, Appar-oun, Par-ada, Parers, Par-ula.

De apparitionis, gén. de apparitio, par apoc. Apparition, Compar-ent, Coumparant, Parv-ent, Par-uta, Parv-ensa.

PAREISSAR, V. Palissounar et Pal, R. PAREISSAS, s. m. (pareissás). Palis. V. Palissoun et Pal, R.

PAREISSER, v. n. (parèïssé); pareignen, PAREISSE, PARECHER. Parexer, cal. Apparire, ital. Parecer, esp. port. Paraltre, se faire voir, se montrer, se présenter, s'offrir à la vue; avoir l'air, l'apparence : Me parei, il me semble ; l'y parei , il y paraît , imp.

Ety. du lat. apparere ou parere. Voy. Pareiss, R.

Paraltre, étant un verbe neutre, ne doit point avoir de régime ; ainsi, trad. Pareissia la testa, par il montrait la tête, et non il paraissail la têle, etc.

PAREISSOUN, V. Palissoun et Pal, Rad.

PAREISSOUNAR, V. Palissounar et Pal, R.

PAREISSUT, UDA, adj. et p. (paréissú, ude). Paru, ue, qui s'est montré.

PAREJAR, vl. V. Parelhar.

PAREJAR, v. a. vl. Assortir, comparer. V. Par, R.

PAREL, s. m. Parelha, port. Parell, cat. Pour paire, V. Pareou et Par, R.

PAREL, adj. vl. Pareil, égal. V. Par, Rad.

PARELA, s. f. (parèle). Nom toulousain de la patience aiguë. V. Renebre.

PARELA, s. f. (parèle); comeza. Liourbe, entaille que l'on sait pour enter un bout de mât sur la partie qui est restée debout, lorsque le mât a été rompu par un accident ou un gras temps.

PARELH, ELHA, adj. (paréill, éille). Pareil. V. Parier.

PARELH, s. m. vl. Pareil, mesure équivalente au setier.

PARELH, s. m. (pareill): Paio, ital. Par, esp. port. Parrell, cat. Une paire. V. Pareou, comme plus usité.

Éty. du lat. par, paris . m. s. V. Par , R. PARELHA, s. f. vl. Parella, cat. Pareja, esp. Parelha, port. Paire, couple, compagne, semelle. V. Pareou et Par, R.

PARELHA, s. f. (parèille). Pareille, la même chose: Rendre la parelha, rendre la pareille.

PARELHADURA, s. f. vl. Accointance, accouplement. V. Par, R.

PARELHAMENT, adv. (pareillaméin); EGALAMENT. Parimente, ital. Pareillement, également, semblablement.

PAR Éty. du lat. pariter, m. s. ou de parelha | et de ment, d'une manière pareille.

PARELHAN, s. m. (pareillán), d. béarn. Un égrillard, un bon compagnon. V. Par, Rad.

PARELHAR, V. A. VI. PARRILLAR, PA-REIAR, PAREJAN. Parear, esp. Pareggiare, ital. Apparier, assortir, accointer, unir; v. r. se comparer, s'égaler. V. Par, R.

PARELHARIA, s. f. vl. Compagnie, société.

PARELISI, vl. V. Paralysia. PAREN, vi. V. Parent.

PARENT, radical dérivé du latin parens, parentis, parent, formé de pario, produire.

De parentis, gén. de parens, par apoc. parent; d'où : Parent, Parent-a, Parentage, Parent-agi, Parent-at, Em-parent-ar, Em-parent at, Par-atge.

PARENT, ENTA, s. (parèin, èinte); Parente, ital. port. Pariente, esp. Parent, cat. Parent, ente, qui est uni par le sang; on le dit aussi de ceux de qui l'on descend , Lou premier parent, Adam.

Ety. du lat. parentis, gén. de parens, m. s. V. Parent, R.

Aguem d'argent, mancarà pas parents.

PARENTAGE et PARENTAGI, s. m. (pareintádgi); PARESTAGE, PARESTELA, PARESTAGRA, PARES TAL, PARAFTELA, PAREFTAIA, PAREFTALMA.
Parentado, ital. Parentesco, esp. Paren-

talha, port. Parentage, parenté, les parents en général.

Ety. de parent et de agi. V. Parent, R. PARENTALHA, s. f. (pareintáille);
Parentalha, port. V. Parentagi.
PARENTAT, s. f. (pareintá). m. s. que

parentagi. V. Parent, R.

PARENTELA, s. f. (pareintèle); Parentela, cat. esp. port. ital. Parenté. V. Parentagi et Parent, R.

PARENTESC, s. m. vl. Parentesco esp. port. ital. Parenté, alliance, union. V. Parent. R.

PARENTESC, s. m. vl. Parentesco, esp. port. ital. Parenté, alliance, union. V. Parent, R.

PARENTET, s. f. vl. Parenté. V. Parentagi et Parent, R.

PARENTHESA, s. f. (parenthèse); Parentesi, ital. Parentesis, esp. cat. Parenthesis, port. Parenthèse, mot ou phrase courte, qu'on insère dans le discours et qui forme un sens à part ; on renferme ordinairement la parenthèse entre deux crochets de cette forme ( ), qu'on nomme aussi paren-

Éty. du lat. parenthesis, dérivé du grec παρενθεσις (parenthesis), interposition, formé de παρά (para), entre, de ἐν (en, dans), et de τιθημί (tithèmi), je place.

PARENTHEZIS, vl. V. Parenthesa. PARENTIU, s. m. vl. Parentiu, cat. Parenté, alliance. V. Parent, R.

PARENTOR, s. m. vl. Parenté, famille. Éty. de parentis. V. Parent, R.

PAREOU, s. m. (poréou); PAREL, PAI COUBLA, PAREA, PA, PAREE Paio, ital. Par,

esp. port. Couple de choses de même espèce qui vont ensemble; le mâle et la femelle, dans les animaux qui s'accouplent; deux choses qui vont nécessairement ensemble, comme les bas, les bottes, les souliers, etc., chose unique composée de deux parties; Un pareou de ciseous.

Éty. du lat. par. V. Parel et Par, R. Un pareou de buous, une couple de bouss.

Couple, féminin en français, est masculin lorsqu'on parle de l'assortiment de deux personnes unies par le mariage : Aquot es un poulit pareou, cela forme un joli couple.

Pareou, se dit souvent en provençal pour deux : Siam un pareou, nous sommes deux; N'en voli un pareou, j'en veux deux.

PARER, v. n. vi. Parer, anc. cat. Parere, ital. Paraltre. V. Pareisser et Pareiss, Rad.

PARER, adj. vl. Egal. Voy. Parier et Par.R.

PARERGAT, s. m. (parergá), dl. Discours diffus. Hy. Morel.

PARERS, s. m. pl. vl. Semblants. V. Pareiss, R.

PARÉSCAUME, s. m. (parescáoume); PARESCAUMA, S. f. Garc. Gros et large bateau qui sert pour la pêche de la madrague. Garc.

PARESOSAMENT, adv. vl. Paresosament, cat. Peresozamente, esp. Paresseusement, indolemment.

PARESSA, s. f. (parèsse); PEREA, PR-LODIRA, PENEANTISA, PIGRIGE, PERESA, PIGRESSA Paresse, fainéantise, nonchalance, négligence ou lenteur blamable.

Ety. du grec παρεσις (parésis), relâchement, langueur, abattement.

PARESSOUS, OUSA, adj. et s. POLLE, PIGER, PERESONS, PERENOUS, PEREOUS, PERECUS. Peresons, ital. Preguicoso, post. Paresseux, euse, fainéant, qui craint la fatigue, qui n'aime pas le travail.

Ety. de paressa et de la term. Osus, v. c. m.

PARESSOUSAS, s. f. pl. (paressouses). Bouts d'ivoire ou de buis, percès d'an côté, dans lesquels les personnes qui tricotent fixent le bout des aiguilles quand elles cessent de travailler.

Éty. de paressa et ousas, parce que ces petits instruments ne sont employés que pendant qu'on se repose.

PARET, radical dérivé du latin paries, parietis, mur, muraille, paroi, formé de paro, préparer.

De parietie, gén. de paries, par apoc. pariei, et par supp. de i, paret; d'où : Paret, Paret-age, Paret-i-aire, Pared-alha, Pared-ar, Pared-oun, Pan-at-alha.

PARET, s. m. (paré); PARETS, PARED.
Parete, ital. Pared, esp. cat. Parede, port.
Mur, muraille, paroi. V. Muralha.

Ety. du lat. parietis, gén. de paries, m. s. V. Paret, R.

Uno blanquo paret es los papter d'un met. La-Bellaudière.

PARET, s. f. vl. pages. Amnios, enveloppe membraneuse qui contient les eaux dans lesquelles le fœtus est placé.

PARET, d. m. V. Pulet. PARET-DE-FAISSA, S. f. (paré-dé-faisse) ou de revêlement. PARETA, Alt. de Paleta, v. c. m.

PARETADA, V. Palada.

PARETAGE, s. m. (paretádgé). Un des noms de la pariétaire, à Nismes. V. Espargà. Ety. de paret, mur, et de age. V. Paret, Rad.

PARETAIRE , s. m. V. Parieliaire. PARETEGEAR, v. n. (paretedjá). Faire des murs, des murailles dans les champs.

PARETIAIRE, s. m. (paretiáiré); =--BALMAIRE, PARETAIRE, PARETIER. Maçon grossier qui fait des murs à pierre sèche.

Ety. de paret, mur, et de iaire, qui sait des murs. V. Paret, R.

PARETIER, Garc. V. Paretiaire.

PARETOUN, s. m. (paretoun). Verge de fer, servant à remuer la braise. Aub.

PAREYLLAR, vl. V. Parelhar.
PAREYSSER, V. Pareisser.
PAREZA, vl. V. Peresa.
PAREZO, vl. V. Peresas.

PARFES, adv. (parfés); peares. Parfois,

quelquefois, de temps à autre.

PARFET, s. m. V. Parfet, adj. En terme de gram parfait ou prétérit parfait, prétérit qui marque une chose faite ou arrivée dans un temps qui n'est ni précis ni déterminé. V. Fac, R.

Plusque parfait, ou prétérit plus que parfait, prétérit qui marque une chose faite ou arrivée dans un temps plus éloigné que le temps marqué par le prétérit parfait.

PARFET, Ali. de Prefect, v. c. m. PARFET, ETA, adj. (parfe, ête); accounter. Parfet. cat. Perfetto, ital. Perfecto, esp. Perfeito, port. Parfait, aite, qui réunit toutes les persections qu'il doit avoir, achevé; iron. qui a tous les défauts.

Ety. du lat. perfectus, m. s. V. Fac, R. PARFETAMENT, adv. (parsetamein); Persettamente, ital. Persetamente, esp. Perseitamente, port. Persetament, cat. Parfaitement, d'une manière parfaite.

Ety. de parfeita et de ment. V. Fac, R.

PARFI, vl. V. Parfin.

PARFILURA, s. f. (parfilure). Vieux gallons d'or ou d'argent, toute sorte de passementerie en or ou en argent. V. Fil, R.

PARFIN, (parsin). Afin, enfin, parfin que, afin que. V. Perfinque et Fin, R. PARFUM, s. m. (parfom); reserve. Pro-

fumo, ital. Perfume, esp. port. Perfum, cat: Parfum, toute odeur suave ou délicieuse; exhalée des corps au moyen de la

Ety. du lat. per, au milieu, à travers, et de fumum, sumée. V. Fum, R.

# On nomme:

PARFUMOIR, la sessolette dans laquelle on brâle les

Moïse donne la composition du parfum qu'on offrit au Seigneur sur l'autel d'or, et de tout temps les odeurs snaves ont été regardées comme des offrandes dignes de la divinité.

Les Ioniens sont regardés comme les inventeurs des parfums en général, 1077, avant Jésus-Christ.

PAR

PARFUMAR, v. a. (parfuma). Profumare, ital. Persumar, esp. port. Parsumer, répandre une bonne odeur dans l'air.

Ety. de parfum et de la term. act. ar. V. Fum, R.

PARFUMARIA, s. f. (parsumarie); Perfumeria, cat. esp. Parsumerie, fabrication, commerce des parfums, pommades, eaux de senteur, etc.

Ety. de parfum et de aria.

PARFUMAT, ADA, adj. et p. (parfumá, áde); Parfumado, esp. Parfumé, ée, qui a bonne odeur.

Ely. de parfum et de at, ada.

PARFUMOUR, s. m. (parfumour); PARFUMOUR. Profumiere, ital. Perfumador, esp. port. cat. Parfumeur, euse, celui, celle qui vend ou qui compose des parsums, et par extension sabricant ou marchand de senteurs.

Ety. de parfum et de la term. our, qui fait le parfum. V. Fum, R.

Quoique l'art du parfumeur ne soit pas de première nécessité, il ne laisse pas que d'être ancien parmi nous, les statuts de la société datent du mois d'octobre 1190, sous le règne de Philippe-Auguste.

PARFUMUR, V. Parfumour. PARGADA, s. f. (pargade). Parquée, selon M. de Sauvages, certain espace de terrain parqué et amendé par le crottin et l'urine des brebis.

Ely. de parque et de ada, parc fait, qui

a eu le parc. V. Parc, R.

PARGAGI, s. m. (pargadgi); PARGOU. Parcage, le séjour des moutons parqués sur les terres que l'on veut engraisser ou amender.

Ely. de pargue et de agi, faire le parc. V. Pare, R.

PARGAM, dl. Alt. de Pergamin, v. c. m.

PARGAMÉ, vl. PARGAMI, vl. et

PARGAMIN, s. m. vl. et composés. V. Pergamin.

PARGAMINIER, vl. V. Peryamentier. PARGAR, V. Parguegear et Parc, R. PARGAR SE, Se pavaner, parlant do paon. V. Parcar, se.

PARGE, s. m. vl. Basane, parchemin. V. Pergamin.

PARGOU, s. m. (párgou). V. Pargagi, Pargin et Parc, R.

PARGUAMINA, s. f. vi. V. Pargamin. PARGUE, s. m. (pargué); PARC, PARGOU. Parco, ital. Parque, esp. cat. port. Parke, angl. Parc, enclos d'une certaine étendue, formé avec des claies mobiles où l'on renferme les brebis dans les champs. V. Parc. Rad:

On fait les parcs avec des claies soutenues par des fourches ou par des pieux, ou avec un long raiseau de corde, soutenu également par des pieux.

Virar lou pargue, changer le parc.

### On appelle:

CROSSES, les bâtens qui soutlement les elales en de-

PARGUEGEAR, v. a. (parguedjá); SAR, PARQUEGRAR, PARGAR. Parquer, faire

parquer les brebis, les faire coucher dans les champs, enfermées dans un parc.

Ety. de parque et de egear, mettre dans le parc. V. Parc, R.

PARI, s. m. vl. Pario, esp. port. Paros, marbre précieux.

Éty. du lat. parius, m. s.

PARI, Pour pari. V. Escoumessa.

PARI, Dais. V. Pali.

PARIA, s. f. vl. Comparaison, ressemblance, parité, société, compagnie, co seigneurie, co-suzerainelé; compérage; alliance, accouplement. V. Par, R.

Aver paria, être engagé.

PARÎADGÉ, s. m. vl. Pariage, sorte de contrat.

PARIADOR, vl. V. Pariaire.

PARIAGE, s. m. dg. Pari. V. Escou-

PARIAIRE, S. M. VI. PARIAGIRE, PARCEnesame, pariador. Co seigneur, ou celui qui était en pariage d'un fiel avec un autre seigneur ou co-seigneur; sociétaire, associé, confrère, compagnon.

Ely. du lat. pariare. V. Par, R.

PARIAIRB, V. Pariur et Manteneire. PARIAISSENT, s. m. (pariaïsséin), dl. m s. que Malhoou, v. c. m.

PARIAR, v. a. vl. Co-partager, co-posséder, être co-possesseur. V. Par, R.

PARIAR, v. a. (pariá); JUGAR, ESCOU-Somme, ou quelqu'autre objet au hasard d'un évènement, contre une autre somme ou un autre objet.

Ety. de pari et de ar. V. Par, R.

PARIAT; s. m. vl. Commerce avec quelqu'un : Li Jeseus no an pariat ab los Samaritans, les Juiss n'ont point de commerce avec les Samaritains.

PARICHER, v. n. (pariché), dg. Paraître. V. Pareisser et Pareiss, R.

PARIHIRA, s. f. vl. Accouchée:

Ety. du lat. parturire, accoucher.

PARIER, IERA, s. Pareil, pareille, semblable: Vostres pariers, vos pareils; Rendre la pariera, rendre la pareille; Lou parier manca, le pareil manque ; Anar ame sous pariers, aller avec les siens, avec ses semblables, ses égaux.

Ety. V. Par, R.

PARIER, IERA, adj. (parié, ière); Pareil, conforme, égal, semblable, qui assortit : Aquot m'es parier, cela m'est Egal.

Ety. du lat. par, m. s. V. Par, R.

PARIER, s. m. vl. Familier, co-proprietaire, sociétaire, feudataire ; compagnon, ègal, camarade; rival. V. Par, R.

PARIER, adv. d. de Barc. Egalement, pareillement.

Éty. du lat. Par, v. c. r.

PARIERA, s. f. (parière). Comme dans les campagnes il est rare que la maîtresse d'un ménage fasse seule une fournée de de pain, ellé s'associe avec un autre ou avec plusieurs autres, et ce sont celles-là qu'on appelle pariera, camarade. V. Par. R.

PARIETAT, s. f. (parieta); Parità, ital. Paridad, esp. Paridade, port. Parité,

Éty. du lat. paritatis, gén. de paritas. V. Par, R.

PARIETES, s. f. vl. Pariète, sorte de

pierre précieuse.

PARIO, adj. vl. Parion. Pario, cat. Pareil, égal, correspondant. Fl. del Gai Sab. Subst. correspondance.

PARION, vl. V. Pario.

PARIOU, adj. dl. Pareil. V. Parier et Par, R.

PARIOUN, OUNA, dg. m. s. V. Par,

PARIOUNA, adj. dl. V. Parier, iera et Par, R.

PARIR, v. dg. Faire périr?

PARIR, v. n. (pari), d. béarn. Parir, port. cat. esp. Accoucher. V. Accouchar.

Ety. du lat. parturire, m. s. PARIS, nom d'homme (paris); Paride,

ital. Paris.

L'Eglise célèbre sa fête le 5 août.

PARIS, Juzc Dz., s. m. Mérelle. V. Capela, juec de la.

PARISIEN, IENA, s. et adj. (parisièn, ène); Parisienc, cat. Parisien, enne, qui est de Paris.

Éty. du lat. parisiensis, m. s.

PARISIENA, s. f. (parisiène). Parisienne ou sédanoise, nom de l'un des caractères de l'imprimerie, plus petit que la nom-

PARISIENA, s. f. Nom d'une chanson faite à l'occasion de la révolution de 1830, par M. Alexandre Dumas.

PARITARIA, s. f. vl. Parietaria, esp.

port. ital. Pariétaire.

Éty. du lat. parietaria, m. s. formé de paries, muraille, parce que cette plante croît naturellement sur les murs.

PARITAT, s. f. vl. Parità, ital. Paridad, esp. Paridade, port. Parilat, cat. Parité, égalité.

Ety. du lat. paritatis, gén. de paritas,

PARIUR, USA, s. (pariur, use). Celui, celle qui parie. V. Sousteneire.

PARIUR, Parieur. V. Manteneire. PARJAMIN, V. Pergamin.

PARJELA, s. f. (pardgèle), dl. Taille, impôt. V. Part, R.

PARJURAR SE, (pardjurár sé); PEResp. port. Se parjurer, faire un parjure, violer son serment, en faire un faux.

Ety. du lat. perjurare, m. s. V. Jur, R. PARJURO, RA, s. ét adj. (pardjúre); Spergiuro, ital. Parjure, celui où celle qui a fait un faux serment, ou qui a violé celui qu'il avait fait.

Ety. du lat. perjurus, m. s. V. Jur, R. PARJURO, s. m. (pardjure); Pergiurio, ital. Parjure, faux serment.

Ety. du lat. perjurium, m. s. V. Jur, R. Les anciens avaient conçu une si grande horreur pour ce crime, qu'ils ne croyaient pas que les lois humaines pussent lui infliger la peine qu'il méritait, sans l'intervention d'une punition surnaturelle qu'ils regardaient comme inévitable. On voit même par un passage d'Hésiode, qu'on était, de son temps, dans la persuasion que cette peine s'étendait même sur les enfants : « Quiconque, dit-il,

fait sciemment un faux serment attire sur lui un châtiment inévitable, sa génération après lui tombera dans l'obscurité. »

Chez la plupart des peuples de l'antiquité la peine de mort était encourue par ce crime. PARL, HABL, radical pris du latin parabola, parabole, allégorie, comparaison, dérivé du grec παραδολή (parabolé), formé de παραδάλλω (paraballó), comparer, d'où paraula, en prov. parolo, en ital. et palabra, en esp. Les auteurs ecclésiastiques, dit M. de Roquesort, ayant sait un srequent usage de la parabole, donnèrent par extension, à tous les mots, le nom de parole.

De parabola, par apoc. parabol, par le changement de s en u, et suppr. de b, paraul; doù: Pauraul-a, Paraul-assa, Paraul-eta, Paraul-ur, Paraul-age, Paraul-ar, Paraul-etat, Paraul-ier, Paraul-un, par le changement de au en o: Parol-i, Parol-a.

De parabol, on a fait parabolare, par la suppr. du b, paraolare, par spoc. paraolar, et par la suppr. de ao, parlar; d'où : Par-lar, Des-parlar, Parl-aria, Parl-ant, Parl-aire, Parla-ment, Em-parl-at, Mal-parl-ier, Parlament-ari, Parlament-ar, Parl-oir, Parl-ada, Parl-atori, A-parlieyra, Parl-adis, Parladiss-a, Parl-ador, Parl-adre, Parl-adura, Parl-atye, Parlier, Parl-ur, Parl-eri, Parl-ivol, Parlufegear , Parl-after.

De parabola, par la suppr. de par, abola, par apoc. et sync. de o, abl, d'où habl, avec le signe de l'aspiration habl: Habl-ar,

Habl-aria, Habl-ur.

**PARLABLAMENT**, adv. vl. Disertement, verbeusement. V. Parl, R.

PARLADA, m. s. que Parladissa, v. c. m. et Parl, R.

PARLADIS, s. m. (parladis), et

PARLADISSA, s. f. (parladisse); PARLADA, PABLARIA, CHARRADISSA. Grands et longs verbiages, parlerie, parlage. V. Charradissa.

Ety. du part. inusité parlat, ada et de issa. V. Parl, R.

PARLADOR, s. m. vl. Parlador, cat. esp. Parlatore, ital. Entremetteur, courtier, parleur, parlement, réunion, lieu où l'on parle, messager : Mal parlador, médisant; Parlans parladors, messagers parlants.

PARLADRE, s. m. vl. Parleur, orateur. V. Parlaire et Parl, R.

PARLADURA, s. f. vl. Parladuria, esp. Palradura, port. Parladura, ital. Langage, manière de parler. V. Parl, R.

En la nostra parladura a nom cade. Deudes de Prades.

PARLAIRE, RELA, s. (parláïré, rèle); CHARRAISE, PARLUR, PARAULOUS, PARLURI, PARLURIER, PARLUFIER, PARAULIBE. Palreira, port. Parlatore, ital. Parlador, cat. esp. Pallador, port. Parleur, euse; qui ame à parler beaucoup, jaseur, babillard, parlier.

Ety. de parlar et de aire, qui parle, c'està-dire, qui parle beaucoup. V. Parl, R.

En vl. parloir, salle de conférence. PARLAIRE, LOU, S. m. Lou juec doou parlaire, la quadrette ou la sisette.

Ety. Parce qu'on parle beaucoup à ce jeu. PARLAMEN, vi. V. Parlament.

PARLAMENT, s. m. (parlaméin); Parlament, cat. Parlamento, esp. ital. Pourparler, entretien, conversation, discours; vl. assemblée. V. Charissada.

Bly. de parlar et de ment. V. Parl, R. En vl. babil, caquet, bavardage, étoquence.

Iou non sariou plus you, après ton parlament.

Ichir a Parlament, vl. aller en parlementaire, sortir pour parlementer,

PARLAMENT, s. m. (parlaméin); Parlament, cat. Parlamento, esp. port. ital. Parlement, cour souveraine pour rendre la justice; sa juridiction, son ressort. V. Cour royala.

Ety. de la basse lat. parlamentum, dérivé de Parlar, v. c. m. Ce qui justifie cette étymologie, c'est qu'anciennement, le mot parlement, signifiait conversation, con-

férence. V. Parl, R.

Dès le commencement de la monarchie. les souverains ont eu des hommes destinés par eux à rendre la justice et à vérifier même la conduite et les actes de ceux qui la rendaient. Les assemblées de la nation qu'on nommail champ de mars, champ de mai, étaient des espèces de parlements, cependant elles ne prirent ce nom que sous Pépin.

A cette époque et longtemps après, les parlements étaient des cours ambulantes composées de commissaires, appelés missi dominici, qui, à des époques déterminées, se réunissaient apprès du Souverain, et formaient ces assemblées célèbres, qu'on a nommées cours plénières, plein parlement.

Les évêques et autres ecclésiastiques qui y avaient assisté, pour la première fois, en 750, cessèrent d'en faire partie en 1319, d'après une loi de Philippe-le-Long.

Quelques-uns souliennent que le parlement ne commenca à être sédentaire qu'en 1305, sous Philippe-le-Bel; mais on peut assurer que le parlement, tel qu'il subsiste aujourd'hui, existait dès l'an 1294. Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Il y avait en France treize parlements, avant la révolution; ils furent créés dans l'ordre

spivant

Celui de Paris, établi par Philippe IV, dit le Bel, en 1302; il devint cour de justice, en 1302 (édit du mois de décembre 1303).

Celui de Toulouse, le second des parlements du royaume, fut institué, selon la chronique manuscrite de Bardin, en 1031; il avait été supprimé et rétabli par Philippe'-1303, et rendu sédentaire par Charles VII, en 1443. le-Bel, par un édit du mois de décembre

Celui de Grenoble, connu anciennement sous le nom de conseil delphinal, fut institué par ordonnance du Dauphin Humbert II, en date du 22 février 1337, Dict. des Dates. D'autres l'attribuent à Charles VII, en 1453.

Celui de Bordeaux; on en attribue la fondation, tantôt à Philippe-le-Bel, en 1306; tantôt à Charles VII, en 1444, et même à Louis XI, en 1462.

Celui de Bourgogne, dont il est fait mention dès le temps de Clotaire II, mais il disparut avec le royaume de ce nom.

Celui de Normandie, qui (irait son origine de la cour de l'échiquier, instituée, en 912, par Raoul ou Rollon, premier duc de Normandie, rendu sédentaire à Rouen, par Louis XII, en 1499.

Celui d'Aix, le septième, dans le rang d'ancienneté, fut également érigé par Louis XII,

le 14 août 1415.

Celui de Bretagne ou de Rennes, qui doit son origine aux grands jours, ne prit le nom de parlement que par édit de Henri II, en date du mois de mars 1553.

Celui de Pau; il succéda à la cour majour, et fut définitivement institué par Louis XIII,

en 1620.

Celui de Metz, par le même, en 1633.

Celui de Besançon, longtemps connu sous le nom de parlement de Dôle ou de Salins, institué définitivement par Louis XIV, en 1674.

Celui de Douai, par le même, en 1686. Tous ces parlements ont cessé d'exister, vers la fin de 1789; ils sont remplacés aujourd'hui par les cours royales.

PARLAMENT, s. m. se dit, à Marseille, d'une espèce de vêtement des enfants, qui leur couvre la tête et le cou, selon Achard.

PARLAMENTAR, v. n. (parlameintá); Parlamentare, ital. Parlamentar, esp. cat. Parlamentear, port. Parlementer, faire et écouter des propositions, pour rendre une place; entrer en voie d'accommodement.

Ety. de parlament, dans le sens de conférence, et de la term. act. ar. V. Parl, R.

PARLAMENTARI, s. m. (parlameintári). Parlementaire, vaisseau qu'on envoie porter des papiers, un négociateur, etc.

Ety. de parlament et de la term. ari. V.

Parl. R.

PARLANT, ANTA, adj. (parlán, ánte). Parlant, ante, verbal, qui parle; portrait parlant; armoiries parlantes.

Ety. de parlar. V. Parl, R.

PARLAR, v. n. (parlé); pivisan. Parlare, ital. Hablar, esp. Fallar et Palrar port. Parlar, cat. esp. Parler, proférer ou articuler des mots; manifester ses pensées par le moyen de la parole.

Éty. du lat. parabola et de ar, parabolar, d'où, supprim. abo, reste parlar. V.

Parl, R.

Parlar per respect, parlant en respect, ou Parlant sans respect, révérence parler, sauf le respect dû à la compagnie.

Aquot s'appela parlar, voilà parler comme

il faut, c'est parler cela.

Aquet parla soulet, cela va sans dire. Parlar d'aise, siau ou douçament, parler

Parla coumo la bela Jeana, il habille comme une commaire.

Parla li que noun s'endorme, parler à

l'ane, il fera des pels.

Parla se sies bona causa, si tu es de Dieu, parle; si tu es de l'autre, va-t-en; espèce de conjuration.

Parla-me que sabia la nouvela, le bon de l'affaire c'est qu'il savait la nouvelle.

En qu parli ou à quau parli, iou, à qui

parlé-je.

Quand se parle, quend on pense! voyez ce que c'est.

Parlar de testa, delirer. Parlar soulet, parler avec les anges.

Parlar gras, grasseyer. Parla-me d'un tau per ben faire aquot, Tr. vive un tel pour bien faire cela.

A pas parlat que fouguesse estat malaut, Tr. il n'a pas dit qu'il eut été malade.

Parlar à l'aurelha, chuchoter. Parlar doou nas, nasiller. Parlar entre dents, bougonner. Parlar mau de quauqu'un, médire.

Parlar soulet, monologuer.

PARLAR, v. a. Parler une langue, parler grec, latin, français, etc. V. Parl, R. PARLAR LOU, s. m. Le langage, la ma-

nière de parler. Aver soun franc parlar, avoir son franc

parler.

PARLARIA, s. f. (parlarie); Parleria, cat. esp. m. s. que Parladissa, v. c. m. En vl. langage, manière de parler; bavar-

dage.

Ety. de parl et de aria, V. Parl, R.

PARLATORI, V. Parloir. PARLATORI, adj. vl. Parlatoire, qui est pour parler, pour articuler. V. Parl, R.

PARLATYE, s. m. d. béarn. Délibération. V. Parlagi et Parl, R.

PARLAZUROS, adj. vl. Paralytique. PARLEMENTAR, vl. V. Parlamentar. PARLER, vl. Parler, cat. V. Parlaire et Parl, R.

PARLERI, EIRA, s. vl. Causeur, euse. V. Parlaire et Parl, R.

PARLIEIRA, s. f. et adj. vl. Parlera, esp. Parleuse, bavarde. V. Parl, R.

PARLIER, IERA, s. et adj. vl. PARLER. Parliere, anc. ital. Parler, cat. Parlero, esp. Paroleiro, port. Babillard, arde; parleur, euse. V. Parlaire et Parl, R.

### Bessai tu noun sies qu'un parlier. Bruyes.

PARLIVOL, adj. d. vaud. Qu'on peut dire: Non parlivol, dont il ne faut pas parler. V. Parl, R.

PARLLAM, vl. Parlons, nous parlons. PABLOIR, s. m. (parlatóri et parloir); Parlatorio, ital. Parloir, lieu destiné, dans les monastères et dans les communautés religieuses, pour parler aux personnes de dehors.

Éty. de parlar et de la term. tori ou oir, lieu où l'on parle.

PARLOUNGAR, Alt. de Prolongar, v. c. m.

PARLUFEGEAR, v. n. (parlufedjá); PARLATEGEAB, dl. Chuchoter; causer. caqueter. V. Parl, R.

PARLUFIER, s. m. (parlufié), dl. Causeur. V. Parlaire et Parl, R.

PARLUN, s. m. (parlun). Babil impor-

PARLUR, V. Parlaire et Parl, R. PARMENAB CI PERMENAR. V. Prou-

> L'amour d'intre de moun cerveou D'ordinari se l'y permeno. J. M. Pr.

PARMERIN, s. m. (parmerin); PALME pur, d. bas lim. Porc d'inde. V. Porc d'inda.

Éty. Ce mot est un synonyme de porcmarin. V. Porc, R.

PARMESAN, s. m. (parmesán); Parmesa, cat. Parmegiano ,ital. Parmesano, esp. Parmesan, fromage qui vient et qui tire son nom du duché de Parme.

PARMETTRE, et comp. Altér. de Permettre . v. c. m.

PARMI, prép. (parmi); enven, prame, mure. Parmi, entre, au muieu.

Ély. du lat. per medium, m. s. V. Medi, Rad.

PARMOUN, s. m. Alt. de Pooumoun, v. c. m. et Palm, R.

PARMOUNAR SE, v. r. V. Espooumounar s' et Pulm, R.

PARMULA, s. f. vl. Membrane, na-

Ety. du lat. parmula, m. s.

PARNA, s. f. (parne). Penture, dans la Haute-Provence. V. Palamela.

PARNASSO, s. m. (parnásse); LA COLLA DIVINA. Parnasso, ital. Parnaso, esp. port. Parnas, cat. Parnasse, célèbre montagne de la Phocide qui était consacrée à Apollon et aux muses.

Ely. du lat. parnassus, dérivé du grec παρναςὸς (parnasos), m. s.

PARNICIOS, vl. V. Pernicious.

PARO, V. Para par un a, V. de même les autres mots que vous ne trouverez pas par Paro.

PAROC, s. m. vl. PAREC. Troupeau, ouailles, paroissiens.

PAROEMIA, s. f. vl. Parémie, fig. de rhétorique.

Ely. du lat. paroemia, m. s.

Vol dire , paroemia , proverbis apropriats , a temps o a cauza. Leys d'Amor.

PAROENT, s. m. anc. béarn. Meurtrissure, blessure.

En ço que loqua et concernex lé feit de plaguos leiaus, aleps, 6 paroëntz, que seran estatz feitz et cometutz en la terra deus genlius. Fors et cost. de Béarn.

PAROFFI, s. f. (porófi), d. lim. Pa-

PAROFIA, s. f. (parólie), d. lim. V. Paroissa.

PAROLI, s. m. (parouli); PAROULIT. Paroli, ital. esp. port. cat. Paroli, terme de certains jeux : faire paroli, jouer le double de ce qu'on a joué la première fois. V. Par, R.

On le dit aussi d'un langage slatteur et séduisant. V. Parl, R.

PAROLLA, s. f. d. vand. Parole. V. Paraula et Parl, R.

PARONIL, adj. vl. Paternel.

Ety. du lat. paternus, m. s. V. Pater, R. Paronil leg, loi paternelle.

PARONOMAZIA, s. f. vi. Paronoma-sia, cat. esp. port. Paronomase, paronomasie, figure de rhétorique qui consiste à réunir dans la même phrase des mots dont le son est à-peu-près le même, quoiqu'ils

présentent un sens bien différent. Éty. du lat. paranomasia, m. s. dérivé du grec παρα (para), proche, et de δνομα (ono-

PARONOMEON, s. m. vl. Paronoméon, figure de rhétorique.

Paranomeon, es can motas dictios Comenso per una meteyssha lettra. Leys d'Amors.

Éty. V. Paranomazia.

PAROPLUEGEA, V. Parapluia.
PAROQUIA, s. f. vl. Paroisse. Voy. Parroissa.

PAROQUIAN, vl. V. Parroissien. PAROT, s. m. Bélier qui marche à la tète du troupeau.

Éty. du grec πάρος (paros), devant.

PAROUDIA, s. f. (paroudie); Parodia, ital. esp. cat. Parodie, imitation bouffonne d'un ouvrage sérieux.

Ety. du lat. parodia, dérivé du grec παρωδία (parôdia), dérivé de παρά (para), contre et de ωδή (odé), chant, poëme; c'està-dire, poëme composé à l'imitation d'un autre.

La parodie sut inventée chez les Grecs, vers l'an 740 avant J.-C. La Batrachomyomachie d'Homère, qu'on croit être une parodie de quelques endroits de l'Iliade, est le premier ouvrage que l'on connaisse en ce genre.

PAROUDIAR, v. a. (paroudiá). Parodier, faire une parodie.

Ety. de paroudia et de l'act. ar.

PAROUDIAT, ADA, adj. et p. (paroudiá, áde). Parodié, ée.
PAROULIT, V. Parolit.

PAROUN, s. m. (paroun). Nom que porte dans le Départ. des Bouches-du-Rhône. Le milandre. V. Pal.

PAROUN, s. m. Paroun de lichet, monture de la pellé forte.

PAROXISME, s. m. (parouxismé); PA-BOUXISME. Paroxismo, esp. port. Parossismo, ital. Paroxysme, accès, redoublement d'une maladie ou d'une douleur, et particulièrement de la fièvre.

Éty. du lat. paroxysmus, m. s. dérivé du gree παροξυσμός (paroxysmos), irritation, tiré de παροξύνω (paroxynô), irriter, aigrir ou de παρά (para), beaucoup, et de δξύς (oxus), aigu.

PARPAI, s. m. (parpái), d. lim. Poi-trail, estomac. V. aussi Boula.

PARPAILLO, vl. V. Parpalhoun.

PARPAL, s. m. (parpal); Parpal, cat. Pince. V. Pau-ferre et Pal, R.

PARPALHAU, s. m. (parpailláou), d. lim. Papillon. V. Parpalhoun et Papilh, R. PARPALHEGEAR , v. n. (parpailledjá), dl. Papilloter. V. Parpalhounegear.

Éty. de parpela et de egear. V. Parpel, R. PARPALHOL, dl. (parpaillol). V. Parpalhoun et Papilh, R.

Dans le d. bas lim. cils. V. Celhas.

PARPALHOLA, s. f. vl. Parpaillole, sorte de monnaie.

PARPALHOOU, s. m. (parpailloou); qu'on donnait autrefois aux calvinistes.

Éty. On prétend que ce sobriquet tire son origine de ce que François-Fabrice Ser-bellon, parent du Pape, sit décapiter, à Avignon, en 1562, Jean Perrin, Seigneur

plus dangereux chefs des Calvinistes du pays. Dict. des Orig. de 1777, in-8º.

En d. béarn. Papillon. V. Parpalhoun. PARPALHORA, s. f. (parpaillore); PAR-PALOBA. Papillons de nuit, teignes et phalènes, qui voltigent autour des lampes.

Ety. Dim. de Parpalhoun. V. Papilh,

Aver leis parpalhoras, n'y voir pas clair. Selon M. Garcin, slegme, gros crachat, socon de neige; chassie des yeux.

PARPALHOUGEAR, dg. V. Parpalhounegear.

PARPALHOUN, s. m. (parpailloun); PARPALHAU, PAPILHOUN, PARPALHOL, PARPALHOU, Parpaglione, ital. Papalló, cat. Papillon, genre d'insectes de la classe des Lépidoptères et de la famille des Ropalocères, (à entennes terminées par une petite massue) qui comprend un très-grand nombre d'espèces qu'on désigne sous le nom de papillons de jour ou diurnes, pour les distinguer de ceux de nuit ou nocturnes.

Éty. du lat. papilio, ou de l'ital. farfalla.

V. Papilh, R.

Ces insectes qui font par leurs brillantes couleurs et par leurs formes élégantes l'ornement des cabinets d'histoire naturelle, se montrent à nous sous quatre états différents, et l'on nomme métamorphoses le passage de l'un à l'autre. La femelle pond d'abord des œufs qui deviennent chenilles en éclosant ; celles-ci , après avoir changé plusieurs fois de peau et avoir acquis tout leur accroissement se transforment en chrysalides, desquelles sortent les papillons parfaits au bout d'un espace plus ou moins long selon les espèces; mais cet état, dans lequel ils se montrent dans toute leur splendeur, est malheureusement de courte durée; car ils ne sont que paraître, briller, se perpétuer et mou-

Le papillon était le symbole de l'âme chez les anciens et celui de son immortalité quand

il était posé sur une tête de mort.

PARPALHOURS DE HUECH, papillons de nuit ou nocturnes, insectes de la même famille, mais appartenant à des genres différents. Leurs antennes ne sont plus terminées en massue et leurs chrysalides sont en général renfermées dans une enveloppe qu'on nomme cocon dans les vers à soie. Les principaux genres que comprend celte division sont les Bombix, Geometra, Noctua, etc.

PARPALHOUN, nom qu'on donne, à la douve ou fasciole du moulon; Fasciela hepatica, Muller; dans la Haute-Provence, à cause de la ressemblance qu'on croit lui trouver avec un papillon. V. Arapeda.

PARPALHOUN, Plante. V. Herba de parpalhoun.

PARPALHOUNAR, et

PARPALHOUNEGEAR, v. n. (parpalhounedja); PARPALHOULEGRAR, PARPALHOU-NIAR , PARPALHEGRAR , PARPAIOUNIAR , CIGALAR , CIGALEGEAE. Papillonner, voltiger d'objets en objets; roder tout autour, cligner. ciller, en parlant du mouvement des paupières. V Parpeliar; éclore, en parlant des vers à soie.

Ety. de parpalhoun et de egear, lit. Gare. V. Parpel, R.

de Parpaille, président à Orange, et l'un des 1 faire le papillon. Et dans le second sens, de parpela et de egear, jouer de la paupière. V. Papilh, R.

PARPALHOUNIAR. V. Parpaloune-

PARPALHOUNAR, v. n. (parpaillouna), di. Percer: Lous coucouns parpalhounoun, les cocons percent, les papillons éclosent.

Éty. de parpalhoun et de ar, saire le pa-pillon. V. Papilh, R.

PARPALHOUNET, s. m. (parpaillouné); PARPAIOUNET. Petit papillon, dim. de Parpalhoun, v. c. m.

PARPALIOLA, s. f. (parpalióle); d. de

Carp. Gros crachat.

Éty. de parpalhoun, papillon, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre l'un et l'autre.

PARPANTELA, s. f. dl. Berluc. Voy. Barluga

PARPEL, radical dérivé du lat. palpebra, paupière, formé de palpo, palpare, toucher doucement.

De palpebra, par apoc. palperbr, par suppr. du b, palper, et par métathèse de r avec l, parpel; d'où: Parpel, Parpel-a, Parpel-iar, Parpel-ous, Parpel-egear, Parpel-ugas, Parpel-ier, Parpoul-iar, Des parpel-ar , Parpalh-egear , Des-parpelar , Es-parpelar.

De parpel, par le changt. de a en e, et de e en i; Perpil, Perpill-ar, Perpil, Per-

pel-ugas.

PARPEL, s. m. (parpèl). Un des noms lang. du coquelicol. V. Rouala.

PARPEL, dl. V. Reouma et Lagagna. Ety. de parpela, organe qui produit cette sécrétion. V. Parpel, R.

PARPELA, s. f. (parpèle); PAUPERLAS, PERPELS, PE voile membraneux et mobile qui couvre l'œil. il est divisé transversalement par une ouverture qui fait distinguer la paupière en supérieure et en insérieure ; pour cils. V. Celhas,

Ély. du lat. palpebra, le même. Voy. Parpel , R.

Jugar de la parpella, dormir.

#### Dans les paupières on nomme:

TARSE, le cartilage qui se trouve sur leur bord libre CILS, les poils qui sont implantés dans ce cartilage. POINT LACRYMAL, le petit trou qu'on apperçoit près du grand angle de l'œil, du côté du nez, destiné à pomper les larmes.

PARPELADA, s. f. vl. Clin, mouvement des paupières.

PARPELEGEAR, v. n. (parpeledja); PARPELIAR, PARPOULIAR, PERFILLAR, PERFE-ERYAR. Papilloter, ciller, ou clignotter, remuer fréquemment et rapidement les paupières.

Ety. de parpela et de egear, remuer la paupière. V. Parpel, R.

PARPELHA, s. f. vl. Paupière; cils.

V. Parpela, Celhas et Parpel, R. PARPELIAR, d. m. V. Parpelegear et

Parpel, R.

PARPELOUS, adj. dl. Chassieux. V. Lagaignous, qui a de grosses paupières.

PARPELUGAS, s. f. pl. (parpelúgues), dl. V. Parpela, Celhas et Parpel, R.

PARPEOU, s. m. (perpeou). Chassie, Avril. V. Lagagna et Parpel, R.

PARPOULIAB, d. bas lim. Clignoter. V. Parpelegiar et Parpel, R.

PARQUE, V. Perque.
PARQUEGEAR, V. Parguegear et Parc, R.

PARQUET, s. m. (parqué); Palchetto, ital. Parquet, en terme de menuis. assemblage de planches en compartiments, sur

Ely. de parc et de et, dim. petit parc, petite enceinte. V. Parc, R.

### On appelle:

PARQUET A FRISE, celui qui est composé de planches étroites, d'un décimètre environ, blen corroyées et ntes è rainure et à languette.

PARQUET A PLANCHES D'ALAISE, celui dont les planebes sont posées obliquement, à fougère.

PARQUET, terme de menuis. s. m. Epitie, retranchement fait le long d'un vaisseau pour contenir les boulets.

PARQUET, s. m. Parquet, espace fermé où sont les juges, le ministère public et les avocats, dans une salle de justice. Les gens du roi; partie d'une salle de spectacle, plus basse que le théâtre, où l'on est assis.

Ety. de parc, et du dim. et, petit parc. V. Parc, R.

PARQUETAGI, s. m. (parquetadgé); PARQUETAGE. Parquetage, l'ouvrage qui forme

PARQUETAR, v. a. (parquelá). Par-

PARQUETAT, ADA, adj. et p. (par-

queta, ade). Parqueté, ée. PARRA, s. f. (parre), dg. Moineau? V. Passerart.

La parro seguo, lou bichaut, Lou pinsau enemic deou caul. D'Astros.

PARRABAST, (parrabás), dl. PARRABIST. Expression qui repond à patatau, à bas, à bas la boutique, pour exprimer le bruit de quelque chose qui tombe.

PARRABASTADA , dl. V. Tarabastada.

PARRABASTAR, v. a. (párabastá), dl. PARABISSAR. Bouleverser, déranger.

PARRABISSAR, v. a. (parrabissá), dl. m. s. que Parrabastar.

PARRABIST PARRABAST, express. prov. (parrabis, parrabás), dl. Sens dessusdessous. V. Parrabast.

PARRAGAGAN, s. m. vl. Galon effilé, bordure, filet.

Ety. du lat. paragauda, m. s. PARBAN, s. m. (parran), dl. Petit jardin silué derrière une maison, où il y a ordinairement des treilles.

Ety. de l'espagnol, parra, treille, cep de vigne élevé le long des murailles d'un

jardin, dérivé du lat. pergula, m. s.

PARBANA, s. f. (parrâne). Mauvais lerrain, terre qui coûte beaucoup d'entretien et donne peu de produit. Garc.

PARRANQUET, s. m. (parranqué), dg.

A parranquet, à clochepied. Jasm. Voy. Ped-couquet.

Ety. Ce mot est une alt. de Ped-ranquet. PARRANTAN, s.m. (parrantan). Quantité, étendue : Aqueou mainagi à un grand parranian de ben, cette ferme a une grande étendue de terrain. Avril.

PARRAPATAPAN, Terme inventé pour désigner le son du tambour.

PARRASINA, s. f. (perasine); mousina, PERUINA, PERBASINA, PEROUSINA, PERASINA, PARESINA, PARRASINA, PERUIRA, PEROUIRA. Poix résine, ou résine, c'est le résidu de la distillation de la térébenthine; colophane.

Éty. Alt. du lat. piæ resina, ou de pegaresina.

PARRAT, s. m. PARRA. Nom béarnais du moineau. V. Passerart. PARRATE, Moineau?

> Ni l'esparbe lou parraté. D'Astros.

PARRATOUN, s. m. (parratóun), dg. Petit moineau.

Lou parratoun peous traucs deou mur. D'Astros.

PARRICIDE, IDA, s. et adj. (parricidé, ide); Parricida, ital. port. esp. cat. Parricide, celui ou celle qui a tué son père ou sa mère.

Notre Code Pénal, qualifie de parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime, Art. 299.

Ety. du lat. parricidium, formé de paler, père, et de codere, tuer. V. Paler, R.

Les Athéniens n'eurent point de loi contre ce crime, parce que Solon ne crut pas qu'il pût jamais se commettre; il n'y en avait point encore à Rome, lorsqu'en 652, un Publicius Maléolus, tua sa mère. Ce monstre fut condamné à être noye, cousu dans un sac de cuir de bœuf.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Le premier parricide dont l'histoire ait conservé le souvenir est celui que commit par mégarde, Lamec, l'an du monde 688, sur son grand-père Cain.

PARRIER, s. m. (parrié). Pierrier, petit canon, famil. les fesses. Garc.

PARRIERA, s. f. (parriére). Outil de fer ou de bois qui sert à déboucher le trou, par lequel la matière fondue doit couler.

PARROCHIA, vl. Parrocchia, ital. V. Parroissa.

PARROCHIAN, edj. vl. panoquian. Parrocchiano, ital. V. Parroissien.

PARROFIANATGE, s. m. vl. Droit de

PARROISSA, s. f. (parroisse); PEROPIA, PAROTEI, PAROFIA, PARROQUI. Parrecchia ital. Parrochia, port. Parroquia, cat esp. Paroisse, territoire dans la dépendance spirituelle d'une cure; son église principale, le corps des paroissiens.

Ety. du lat. parochia, dérivé du grec παροικία (paroikia), formé de παρά (para), proche, voisin, et de olxos (oikos), maison, tain nombre de maisons ou de hameaux voisins.

Cadun prega per sa parroqui. Prov.

« Lorsque le christianisme eut fait quelques progrès, on érigea des paroisses dans les grandes villes. Il y en avait déjà 40 à Rome avant la fin du III- siècle. On en complait plusieurs à Alexandrie sous Constantin. Les campagnes en étaient pourvues lors des Conciles d'Elvire, en Espagne, et de Néocésarée dans la Cappadoce; et celui de Vaison, qui se tint l'an 442, en fait une mention expresse. »

Dict. des Orig. de 1777, in-12. PARROISSIAL, ALA, adj. (parroissial, ale); Parrocchiale, ital. Parroquial, esp. lat. port. Paroissial, ale, appartenant à la paroisse.

Éty. du lat. parochialis, m. s.

PARROISSIEN, IENNA, s. (parrouassièn , iènne) ; parroussian , peroupien , par-Parochiano, port. Parroquiano, esp. Parroquia, cat. Paroissien, iènne, habitant d'une paroisse; livre qui contient les prières qu'on dit dans la paroisse.

Ety. de parroissa et de la term. ien, ou du grec παρά (para), près, et de οτκος (olkos), habitant, cohabitant.

PARROPIA, s. f. anc. béarn. V. Par-

roissa.

PARROPIANT, vl. V. Parroissien. PARROQUIA, vl. Parroquia, cat. V. Parroissa.

PARROQUIAL, adj. vl. Parroquial, cat. Paroissial. V. Paroissial.

PARROT, s. m. (parró); PERSOT, di. Un agneau, un bélier.

Mais souy pertus couma una leda Que separon de soun *parrol*. Fabre.

PARROUN, V. Perroun, PARROUQUET, V. Perrouquel. PARROUQUIAL, et PARROUQUIER, s. m. dl. Paroissien. V. Parroissien.

PARROUSSIAN, V. Parroissien.

PARROXISME, vl. V. Paroxisme.

PARRUCA, s. f. Se dit souvent pour reprimande, reproche, remontrance, mercuriale. V. Perrucca.

PARRUCCASSA, s. f. (parrucasse);

Ety. de parrucea et de la term. dépréc.

PARRUQUETA, s. f. (parruquéte); PERBUQUETA. Petite perruque, perruque mignone.

Ely. de parrucca et de la term. dim. eta. PARRUQUIER, V. Perruquier.

PARS, Pour part, vi. Il partage, de partir. V. Part, R. Il ou elle épargne, pardonne, du lat. parcet.

PARSAN, anc. bearn. V. Parsat. PARSAT, s. m. d. béarn, Parsan. Pays.

Villas, locs, parsans et communautatz. Priv. et Régl. du pays de Béarn.

PARSELIER, S. M. VI. PARSONER, PARparce qu'une paroisse se compose d'un cer- I son, parsonien, parcerire, parcerire. Qui est en part, participant, cohéritier, co-partageant; complice, camarade, associé. Voy. Part, R.

PAR

PARSI, s. m. vl. Prase, sorte d'agate. PARSO, s. f. vl. Part, participation, partie. V. Part, R.

PARSONAIRIA, S. f. vl. PARZON. Union, association, partie, portion, participation. V. Part. R.

PARSONER, adj. et s. vl. PARSONIER, PARTENDEIR, PARTINEZ, PARSONIER. Parsoner, anc. cat. Parcionero, esp. Associé, qui partage, participant, complice, cohéritier, contendant, compétiteur. V. Parselier.

Éty. de pars, partie. V. Part, R. PARSONIER, vl. V. le mot précédent. PARSONIERA, s. f. vl. Parcionera, esp. Cohéritière, co-partageante, participante. V. Part, R.

PARSOUER, EIRA, adj. (parsoué, éïre), d. béarn. Associé, ée. V. Assouciat.

Ety. Alt. de Parsoner, v. c. m. et Part, Rad.

PARSOUNIER, s. m. (parsonnié), d. lim. Co-partageant, associé.

Ely. V. Part, R.

PARSSA, s. f. vl. Epargne, économie. PART, PARS, PARTIS, PARTI, radical dérivé du latin, pars, partis, part, partie; d'où les sous-radicaux, particula, portio, participare, partire.

De pars : Pars-oner, Pars-ouer, Parsoun-ier, Pars-onner, A-pars-on-ar.

De partis, gén. de pars, par apoc. part; d'où : Part, Part-agear, De-part, Partia, Part-agi, Part-en-eire, Part-ir, Despartir, Re-partir, Com-partir, Dessou-partir, De-partir, De-partit, Part-ida, Des-sou-partida, Parti-al, Partial-itat, Im-partial, Parti, Im-partiala-ment, Parti-tion, Re-partition, Ap-parta-ment, Comparti-ment, De-parta-ment, Re-partit-our, Coum-partiment.

De particula, particule, petite portion, par apoc. particul; d'où: Particul-a, Particul-ier , Particul-aritat , Particulierament, Parc-ela, Parsel-ier.

De part, par la suppression du t, par; d'où: S'em-par-ar, Des-emparar, A-par-cela-ment, Parcen-er.

De partis: Partis-an, Partis-oun.

De participare, faire ou rendre participant; d'où par apoc. particip : Participant, Particip-ar, Particip-ation, Parti-

PART, s. m. vl. Part, cat. Parto, esp. port. ital. Enfantement, accouchement, portée des animaux.

Ety. du lat. partus, m. s.

PART, s. f. (par); Parte, ital. esp. port.
Part, cat. Part, portion d'une chose divisée, partie d'une chose commune à plusieurs; intérêt que l'on prend à une chose; influence, force, action, lieu, endroit.

Éty. du lat. partis, gén. de pars, m. s. V. Part, R.

Faire part, faire part, communiquer. De part-en-part, de part-en-part, d'outre en outre.

De tres parts una, le tiers. De tres parts doues, les doux tiers. De quaire parts una, le quart.

De cinq parts doues, les deux cinquièmes, etc.

La plupart, la maje part, la plupart ou

le plus grand nombre.

Ma part, je retiens ma part, dit-on à quelqu'un qui a ramassé quelque chose en notre présence. Le droit de part est en vigueur dans certains pays où les juges obli-gent celui qui a fait la trouvaille de la partager avec celui qui en a été témoin.

De part me, vl. de la part de moi.

Ely. du lat. de parte mei.

PART, adv. et prép. vl. Par, entre, parmi, du côté, vers, à travers, parmi, au-delà; à l'écart, outre: Part la mar, part la flum, au-delà de la mer, au-delà de la rivière; contre; Part de ver, plus que je ne dois, d'abondance.

Éty. du lat. partim. V. Part, R.

PART, vl. Je propose.

PART, s. m. vl. du lat. Pardus, léo-

pard, v. c. m.

PARTAGEAR, v. a. (partadjá); PARTER, PARTER, Spartire, ital. Partir, esp. port. Partager , diviser en plusieurs parts , les distribuer; séparer en parties opposées; donner en partage.

Éty. du lat. partiri, m. s. ou de part et de agear pour egear, litt. faire des parts.

V. Part, R.

PARTAGEAR SE, v. r. Se partager, se diviser.

PARTAGEAT, ADA, adj. et p. (partadjá, áde); PARTIT, IDE. Partagé, ée, divisé, ée.

Éty. de partagi, de at, ada, litt. qui a subi le partage. V. Part, R.

PARTAGI, s. m. (partadgi); partage. Spartimento, ital. Partimiento, esp. Par-tage, division d'une chose en plusieurs portions, entre plusieurs personnes; action de partager; portion de la chose partagée.

Ely. du lat. partitio, ou de part et de agi, litt. je fais les parts. V. Part, R.

PARTANIT, adj. vl. Égal en partage.

V. Part, R. PART-AQUOT, dl. D'ailleurs.

PARTEGA, s. f. (partégue). Perche ou corde sur laquelle on place le linge sale; lieu où l'on le serre.

Éty. du lat. pertica, perche.

PARTEGA, s. f. Croc ou harpon de fer
propre à retirer les choses qui flottent sur l'eau.

Ety. du lat. pertica.

City. Cit 181. Province.

Pu dur qu'un rabeyé nascu din Vallabregou .

Me menacé d'abord d'un grand cop de partegou.

Caye.

PARTEGEAR, v. a. V. Partagear, comme plus usité.

Ély. de part et de egear, litt. saire des parts. V. Part, R.

PARTEGUE, s. m. (partégué). Longue perche dont on se sert pour pousser et diriger les pelits bateaux qu'on appelle vulgairement nega-chins.

Ely. du lat. pertica, perche. PARTENARI, s. m. (partenári). Partenaire, qui parie pour quelqu'un, qui joue de moitié.

Éty. du lat. pars, partem, et de ari, litt. qui est pour une partie. V. Part, R.

Partenaire, souvent employé comme français, est un barbarisme.

PARTENDEIR at

PARTENDER, s. m. vl. Participant, sociétaire. V. Personer et Part, R.

PARTENEMENT-DE-TERRA (parteneméin-dé-tèrre), dl. Un grand domaine, une certaine étendue de terrain; département, juridiction. Sauv. V. Part, R.

Ety. de l'anglais partner.

PARTENS, LES, s. m. pl. (parteins). Les mineurs donnent ce nom, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux fentes qui se trouvent dans les carrières, par où les eaux s'écoulent.

Éty. de part et de ens, qui part, lieu d'où l'on part. V. Part, R.

PARTENSA, s. f. (parleinse); parterss, espartensa, despartission. Partença, cat. Partance, départ, sortie d'un lieu pour aller dans un autre; en terme de marine, départ d'un vaisseau, d'une flotte.

Ety. de part et de Ensa, v. c. m. et Part,

Rad.

Coou de partensa, coup de canon de partance, coup de canon que le vaisseau tire en mettant à la voile.

Siou de partensa, je suis sur mon départ.
PARTENSI, V. Partensa.

PARTEOUS, s. m. pl. (partèous), d. lim. Quartiers. V. Quartier et Part, R.

PARTERRA, s. f. (parterre); Parterre, ital. Parterre, jardin ou partie d'un jardin où l'on cultive des fleurs.

Éty. de partiri, partager, parce que le parterre est divisé en compartiments. Voy.

Part, R. PARTERRA, s. f. Parterre, dans les salles de spectacle, aire ou espace qu'on laisse vide au milieu de l'enceinte des loges, entre

l'orchestre et l'amphithéatre; collection des spectateurs qui sont au parterre. Ety. Ainsi nommé parce que cet emplace-ment est sur le sol et non élevé comme les loges, le théâtre par terre.

PARTESANA, s. f. (partesane). Voy. Pertusana.

PARTIA, s. f. vl. Est synonyme de Tenson, chez les Troubadours, v. c. m.

> Sordel. . Jutge, si il platz Essa nostra partia.
>
> Guil. de Montagnagout.

Sordel.... juge, s'il lui plaît cétait notre

PARTIA, s. f. d. vaud. et m. Partie. V. Partida et Part, R.

PARTIA, adj. f. vl. Fendue, partagée. V. Part, R.

PARTIAL, adj. vl. Partial, cat. esp. port. Parsiale, ital. Partial, divisible. Voy. Part, R.

PARTIAL, ALA, adj. (partial, ale); PARTIAU. Parsiale, ital. Parcial, esp. port. Partial, ale, qui, par inclination ou par affection, se décide en faveur d'une chose plutôt que d'une autre.

Ety. de partis et de si, qui tient pour une partie. V. Part, R.

PARTIALAMENT, adv. (partialaméin);

Parsialmente, ital. Partialement, avec partialité. V. Part, R.

PARTIALITAT, s. f. (partialitá); Parzialità, ital. Parcialidad, esp. Parciali-dade, port. Parcialitat, cat. Partialité, attachement aux intérêts d'un parti ou d'une personne, qui n'est pas dicté par les lois de l'équité, mais par quelque prévention.

Ety. de partial et de itat. V. Part, R. PARTÍAR, Aub. V. Partagear.

PARTIARI, adj. (partiari). Partiaire, fermier partiaire, d'une partie seulement. V. Part, R.

PARTIBUS m, (in partibus); Evesque in partibus: on désigne ainsi les évêques dont le diocèse est au pouvoir des infidèles, in partibus infidelium.

PARTICEPS, adj. vl. Participant.

Ety. du lat. particeps, m. s. V. Part, R. PARTICIO, S. f. vi. PATISO, PARTIEO, PARTISON, PARTISON. Partició, cat. Particion, esp. Partição, port. Partisione, ital. Division, partage, séparation; tenson, contesta-tion; départ, éloignement.

Ety. du lat. partitio, m. s. V. Part, R. PARTICIP, s. m. vl. Particip, cat. V. Participo.

Es ditz particips, quar en partida participa Am lo verbe et en partida am lo nom. Leys d'Amor.

PARTICIP, p. pr. vl. Particip, cat. V. Participant.

PARTICIPANT, ANTA, (participan, ante); Participant, cat. Participante, esp. Partecipante, ital. Participant, ante, qui participe à quelque chose.

Ety. du lat. participare. V. Part, R. PARTICIPAR, v. n. (participa); Participare, ital. Participar, esp. port. cat. Participer à.... avoir part à.... prendre part, s'intéresser à.... participer de.... tenir de la nature de quelque chose.

Ety. du lat. participare, m. s. V. Part, Rad.

PARTICIPATION, s.f. (participatie-n); PARTICIPATIEN. Participazione, ital. Participacion, esp. Participação, port. Participació, cat. Participation, part que l'on prend à une chose; action de communiquer.

Éty. du lat. participationis, gén. de participatio, m. s. V. Part, R.

PARTICIPATIU, IVA, adj. vl. Parti-

cipatif, ive. qui participe.
PARTICIPATIVAMENT, adv. d. vaud. Avec participation.

Éty. de participar. V. Part, R.

PARTICIPIAL, adj. vl. Participal, qui vient du participe. V. Part, R.

Noms participials es can se deriva de particip. Leys d'Amors.

PARTICIPIALMEN, adv. vl. Participalement, par le participe.

PARTICIPIU, s. m. vl. V. Participo.

Participiu es dits quar pren l'una part del nom et l'autra del verbe, del nom rete cas et genus; del verbe reten temps e signi-Acacio. Donatus provincialis.

PARTICIPO, s. m. (participe); rasticipe. Participi, ital. esp. port. Particip,

cat. Participe, partie du discours qui tient du verbe et de l'adjectif.

Éty. du lat. participium, m. s. V. Part, Rad.

PARTICULA, s. f. (particule); Particola, ital. Particula, esp. port. cat. Particule; en terme de grammaire, petite partie du discours indéclinable et monosyllabique.

Éty. du lat. particula, m. s. V. Part, R. PARTIGULADAMEMT, adv. vl. Par particules, par parcelles. V. Part, R.

PARTICULAR, vl. V. Particulier. PARTICULARAMENT, adv. anc. béarn. Particulièrement.

Éty. V. Part, R.

PARTICULÁRISAR, v. a. (particularisa); Particularisar, cat. Particolarizzare, ital. Particularizar, esp. port. Particulariser, entrer dans le détail des circonstances d'un événement qu'on raconte, d'une affaire qu'on rapporte, d'un objet dont on parle.

Éty. du lat. particularis et de ar. Voy. Part, R.

PARTICULARITAT, s. f. (particularità); Particularità, ital. Particularidad, esp. Particularidade, port. Particularitat, cat. Particularité, circonstance particulière secrète, d'un évènement, d'une affaire.

Éty. du lat. particularis, dont on a fait paranal. particularitas, atis, inus. Voy. Part, R.

PARTICULARMENT, vl. Particularment, cat. V. Particulierament

PARTICULIER, IERA, adj. (particulie, iére); Particular, ital. Particular, esp. port. cat. Particulier, ière, qui appartient proprement et singulièrement à certaines choses et à certaines personnes, et qui n'est pas commun à d'autres de la même espèce : extraordinaire; l'opposé de général, l'opposé de public, l'opposé d'universel; bizarre

Éty. du lat. particularis, m. s. V. Part, R. PARTICULIER, s. m. Particulier, personne privée, on le dit par opposition à personne publique.

Ety. V. Part, R.

PARTICULIBRAMENT, adv. (particulieramein); masament. Particolarmente, ital. Particularmente, esp. port. Particularment, cat. Particulièrement, singulièrement.

Ety. de particuliera et de ment, d'une manière particulière. V. Part, R.

PARTIDA, s. f. (partide). On donne ce nom dans plusieurs endroits du Bas-Lim. aux créances actives. V. Creança.

PARTIDA, s. f. vl. Parte, ital. esp. port. Part, portion, partie, départ; côté; parti, avantage, société, séparation, départ: Departida, imperfait. V. Pars, R.

PARTIDA, s. f. (partide); roustion,

PARTIA. Parte, ital. esp. port. Partie, ce qu'on détache, ou ce qu'on considère comme détaché d'un tout ; article d'un compte ; l'un des deux plaideurs, celui pour ou contre qui l'on plaide

Éty. du lat. partis, gén. de pars. V. Part, Rad.

PARTIDA, s. f. Partie, projet d'un divertissement, le divertissement même; repas que des amis font hors de chez eux; coups au jeu jusqu'à ce que l'on est perdu ou

PARTIDAMENT, adv. vl. Partidamente, esp. port. Partitamente, ital. Séparément.

PARTIDAS, LEIS, s. f. pl. (léï portide). Les parties naturelles, nobles ou honteuses. PARTIDOR, s. m. vl. Sociétaire, copartageant, contendant.

Bly. du lat. partitor, m. s. V. Part, R. PARTIDOUR, s. m. Couperet. Voy. Marras, Esquinadour et Pari, R.

PARTIDURA, s. f. vl. Partic, fragment, pièce, morceau séparé. V. Part, R.

PARTIEL, ELA, adj. (partièl, èle). Partiel, èle, qui fait partie d'un tout.

Etv. V. Part. R.

PARTIELAMENT, adv. (partielaméin). Partiellement, par parties. Garc.

PARTILHA, s. f. anc. béarn. Partage. V. Part, R.

Éty. du portugais partilha, m. s.

PARTIMEN, s. m. vi. Ce mot a la même signification que Tenson, v. c. m.

Ety. de partir, séparer, diviser, proposer. V. Part, R.

PARTIMENT, s. m. vl. PARTIMEN. Par-timento, esp. ital. Partimen, départ, partage, division; jeu, parti. V. Part, R.

PARTINER, s. m. (partiner). V. Parsoner et Part, R.

PARTIR, v. a. (partir); Partir, port. cat. esp. Partire, ital. Séparer, éloigner, partir, diviser, partager. V. Partagear.

Ety. du lat. partiri. V. Part, R. Partiria un peou en dous, il partirait une

maille en deux. La testa mi parte, Tr. la tète me fend.

Partir plait, en vl. proposer une thèse. PARTIR, v. n. Partirsi, ital. Partir, esp. port. Partir, se mettre en marche, en voyage; venir, tirer son origine; mourir, cesser; avoir des dispositions pour telle ou telle chose.

Parte pas per aquot, Trad. il n'en prend pas le chemin, et non il ne part pas pour

PARTIR, v. a. vi. Ce mot a souvent le même sens que proposer, chez les troubadours.

> E si me partetz un juec d'amor. Comte de Poitiers.

Et si vous me proposez un jeu d'amour.

PARTIR LOU, s. m. Le départ. Voy. Depart et Part, R. Al partir, à la fin.

PARTISAN, ANA, s. (partisán, áne); Partigiano, ital. Partidario, port. Partisan, qui est attaché au parti de quelqu'un ; amateur de.... anciennement, ce mot désignait les gens de finance.

Éty. de partis, dans le sens d'offre; qui faisait des offres au prince pour obtenir telle ou telle ferme. Etienne Pasquier dit que le mot partisan fut inventé sous Henri III... La malignité du temps, dit-il, dans une lettre à M. de Ste-Marthe, produisit une vermine de gens que nous appelames par un nouveau mot partisans, qui avançaient la mot-tié ou tiers du denier, pour avoir le tout. Noël, Dict. des Orig. V. Part, R. PARTISO, vl. V. Particio.

PARTISON, s. f. (partisóun), dl. PARTIsoun. Division, séparation: La partisoun deis camins, sortie. V. Particio.

Éty. V. Part, R.

PARTISSIPAR , vl. V. Participar.
PARTIT , s. m. (parti); PARTI. Partid , cat. Partido, esp. port. Partito, ital. Parti, réunion de plusieurs personnes dans un même intérêt ou une même opinion, contre d'autres personnes qui ont un intérêt ou une opinion contraire ; résolution, détermination, avantage; personne à marier : Aquela filha es un bon partit, cette fille est un bon parti.

Ély. V. Part, R.

PARTIT, IDA, adj. et part. (parti, ide); Partido, port. Partagé, ée; divisé, réparti, fendu, séparé. V. Part, R.

PARTITIF, IVA, adj. (partitif, ive);
Partitivo, ital. esp. port. Partitiu, cat. Partilif, ive, en t. de grammaire.

Éty. du lat. partitivus, m. s.

PARTITION, s. f. (partitie-n); Partizione, ital. Particion, esp. Particão, port. Partition, collection des parties d'une composition musicale, mises au-dessus l'une de l'autre.

Éty. du lat. partitionis, gén. de partitio. V. Part, R.

PARTIVOUIRA, s. f. (partivouïre). Coupe-pâte. Garc. V. Part, R.

PARTIZO, s. f. vl. partizos. Partage. V. Part, R.

PARTIZON, vl. V. Particio.

PARTOURIR, v. a. (partourir). Accoucher. V. Accouchar.

Ety. du lat. parturire, m. s. fait de partus, accouchement.

PARTOUT, adv. (partou). Partout, en tous lieux, en quelque lieu que se puisse être. Ety. de part et de lout, de toutes parts.

V. Part, R. Departout, Tr. de toutes parts: de par-

tout n'est pas français.

PARTRAY, vl. Syncope de partirai,

je séparerai, je partagerai.

PARTRE, d. m. V. Partir, Partagear et Part, R.

PARTUIS, Alt. de Pertuis, v. c. m. PARTUS, s. m. d. m. Alt. de Pertus, v. c. m.

A Thorame, on désigne par le mot partus, la chatière. V. Catouniera.

PARTZ, s. f. vl. Partage; enfante; espèce de rudiment; pars, qu'il ou qu'elle parte. V. Part, R.

PARUD, Alt. de Palud, v. c. m.

PARUDA, s. f. vl. Paruta, ital. Apparence. V. Parula et Pareiss, R.

PARUN, s. m. (parún). Parure de peau de veau; ce que le relieur en détache avec le couteau, avant que de l'employer; autours d'une femme. V. Par, R. 3.

PARUN, s. m. dl. La crême qui se forme

sur le lait.

PARURA, s. f. (parure); AJUSTAMENT. Parure, tout ce qu'on ajoute à une chose pour l'embellir et la faire valoir ; ajustement, ornement pour parer. V. Par, R. 3.

PARUTA, s. f. (parute), d. m. Avors.
Paruta, ital. Carrure, apparence: Que paruta qu'aquot fai, quel volume que cela présente. V. Pareiss, R.

PARVEN, S. M. VI. PARVERSA, PARUDA. Parvente, ital. Apparence, semblant, avis, sentiment, probabilité, marque, indice. V. Pareiss, R.

PARVENGUT, UDA, adj. et p. (parvenú, úe). Parvenu, ue, arrivé à ses fins.

V. Ven, R.

PARVENGUT, s. m. (parvengù); PROU REVERGOT. Parvenu; on le dit d'un homme qui, étant né dans un état obscur, a fait une grande fortune; il ne se prend qu'en mauvaise part. V. Peou-revengut et Ven, R.

PARVENIR, v. n. (parvenir); ARRIBAR, AVENIR. Pervenire, ital. Pervenir, cat. esp. Parvenir, arriver au terme que l'on se proposait; obtenir, s'élever, faire fortune.

Ety. du lat. pervenire, m. s. V. Ven, R. PARVENSA, S. f. VI. PARUERSA. Parvenza, ital. cat. Apparence, avis, manière de voir, semblant, opinion. V. Parven et Pareiss, R.

PARVENT, adj. vl. PARVEN. Evident, apparent, et subst. apparence, semblant. V. Pareiss , R.

Aisi co lher parvent.

Ainsi comme il lui sera évident, comme il lui semblera. Hist. Crois. Alb. vers 5493.

PARVENTA, s. f. vl. Apparence, semblant.

PARVES, vl. Qu'il ou qu'elle parût, semblåt.

PARZONNIER, adj. pr. d. vaud. Parlicipant. V. Parsoner et Part, R.

#### PAS

PAS, s. m. (pás); PASSO. Passo, ital. port. Paso, esp. Pas, cat. Pas, mouvement du pied en avant ou en arrière pour marcher; vestige du pied sur la terre; enjambée; le marcher; espace entre les pieds en marchant ; passage ; défilé entre des montagnes; mesure; préséance; mouvement de danse.

Ety. du lat. passus, m. s. V. Pass, R. Faire lou pas, enjamber un ruisseau, un fossé.

Prendre seis quinze passes, faire ses quinze tours, s'en aller.

Pas d'una serra, voie d'une scie, écartement latéral que l'on fait éprouver aux dents du feuillet.

PAS, part. negative, cas, men, pa, pars. Pas. cat. Pas, non, point: N'en voli pas, je n'en veux point; L'y vau pas, je n'y vais pas.

Ety. de pas à passu, selon Gébélin, Il n'y en a pas, c'est comme si l'on disait, il n'y en a trace, il n'y en a pas de vestige, d'après le principe que tous nos mots négatifs sont empruntés des mots positifs.

PAS, en terme de jeu, je passe, je ne fais ou ne tiens pas le jeu.

PAS, s. m. anc. lim. Pain. V. Pan.

PAS, vl. Qu'il ou qu'elle passe; pain; paix; point, patience.

PAS, s. m. vl. PA, PAN. Étoffe, drap. Ely. du lat. pannus, m. s. V. Pan, R. 2.

PAS, s. m. dl. Brèche, ouverture, passage, éboulement : Lou pas, le vagin. V. Pass, R.

PAS-DE-CALES , Despartament doou. Paso de-Cales, esp. Pas-de-Calais, département du.... dont le chef-lieu est Arras.

Ety. du Pas-de-Calais, canal qui sépare la manche de la mer du Nord.

PAS DOOU CALICI. V. Palena.

PASC, s. m. vl. Pacages, pâtis; il ou elle nourrit. V. Past, R.

PASCA, s. f. vl. Pâques; qu'il ou qu'elle paisse. V. Pascas.

PASCADA, s. f. (pascade), dl. PASCHADA. Omelette au lard qu'on fait à Pâques; œufs qu'on mange à cette époque.

Éty. de pasca et de ada. V. Pascas. PASCAGE, s. m. (poscádzé), d. bas lim. Pacage. V. Pasquier et Past, R.

PASCAGEAR, v. n. (poscodzá), d. bas lim. Paitre. V. Pasqueirar et Past, R.

PASCAL , ALA , adj. (pascal , ale) ; PAS-QUIER . PASCAU. Pasquale , ital. Pascual , esp. Pascal , port. Pascual , cat. Pascal ; ale , qui est de Paques ou qui appartient aux

Éty. du lat. paschalis, fait de pascha et de is, litt. il est de Pâques. V. Pascas.

Agneou pascau, agneau pascal, celui que les Juis immolaient lors de cette sète.

Ciergi pascau, cierge pascal.

cérémonies de Paques.

PASCAL, nom d'homme. PASCAU, PASCA-LET, PASCALHOUN, PASCALETI. Pascal.

Patr. de Saint Pascal. L'Eglise honore trois saints de ce nom , les 11 , 14 et 17 mai.

PASCALA, s. f. (pascale). Nom qu'on donne, aux environs de Brignoles, à l'alleluia, selon M. Amic, v. c. m.

Éty. Parce qu'elle fleurit au temps de Pâ-ques. V. Pascas.

PASCALET, nom d'homme (pascalé). Dim. de pascal. V. Pascal, Pascau et Pas-

PASCALETI, et PASCALHOUN, nom d'homme, dim.

de Pascal, v. c. m.

PASCAS, s. f. pl. (pasques); PASQUAS. PASCHA. Pasca, cal. anc. Pascha, lat. Pasqua, ital. Pascua, esp. Pascoa, port. Paque, jour de la Résurrection de Notre Seigneur J.-C. et fète qu'on célébre à cette occasion.

Éty. de l'hébreu pesahh ou phase, qui signifie passage. Par le changement de l'hheth en  $\chi$  (chi), et en ajoutant à la fin un aleph, à la manière des Chaldéens, les Grecs ont fait πάχα (pacha), d'où le latin Pascha, Pascas et Paque.

Faire seis pascas, faire ses pâques, communier pendant la quinzaine de Pâques.

Les anciens donnèrent le nom de passage à cette fête pour rappeler le passage de l'ange exterminateur qui mit à mort tous les premiers nés des Egyptiens, et épargna ceux des Israëlites, dans la nuit qui précéda leur sortie d'Egypte. Ce miracle fut d'ailleurs suivi du passage de la mer rouge.

En célébrant la même fête, les Chrétiens célébrent aussi un passage, celui de la mort

à la vie de J.-C.

Dérivés : Pascal , Pascau , Pascala , Pasca, Pasc-ada , Pascal-et , Pasc-au .
Comme la fête de Paques est la règle de toutes les autres sêtes mobiles de l'année,

le Concile de Nicée, tenu l'an 325. fixa Páques au dimanche d'après le 14 de la lune de mars, c'est-à-dire, après la pleine lune, la plus proche de l'équinoxe du printemps, Dict. des Orig. de 1777 in-8°.

On dit la Paque au singulier quand on parle de la Pâque des Juifs. Notre Seigneur J.-C. mangea la Paque avec ses disciples.

On met Paques au pluriel sans article, et au masculin quand on parle de la Pâque des Chrétiens; dites à Paques prochain, et non à la Pâque; c'est aujourd'hui Pâques et non la Páque.

PASCAU, s. m. Espèce de raisin. Voy.

Rasin.

PASCAU, nom d'homme. V. Pascal. PASCAU, adj. vl. Pascal. V. Pascas. PASCAU-BLANC, s. m. Espèce de raisin blanc. Garc.

PASCAXOU, s. m. (pascatsou), dg. Crêpe. V. Crespeou.

PASCER, vi. V. Paisser.

PASCHA, s. f. vl. Páques. V. Pascas. PASCHA-CLUSA, s. f. vl. Se disait du

premier dimanche après Paques. Éty. Paque clause.

PASCHADA, s. f. (postsade), d. bas lim. V. Pascada.

La paschada, manger l'œuf pascal.

PASCHAL, vl. V. Pascal.

PASCHEIR, vi. Parcours. V. Pasquier.

PASCIEN, vl. V. Patient.

PASCIENCIA, s. f. vl. et PASCIENSA, vl. V. Patiença.

PASCITIU, IVA, adj. vl. Alimentaire. PASCOR, s. m. vl. Retour du pâturage; Paques, printemps: Temps de pascor, le temps où les animaux paissent; le printemps; prairie. V. Pascas.

> A lintrar de caresma cant baicha la freidor, E commensa a venir lo dous temps de pascor. Hist. Crois. Albig. v 1427.-8.

PASCUAL, adj. vl. De påturage, propre au pálprage.

PASCUOS, adj. vl. PASCUOZ. Fécond en paturage, propre au paturage.

Ety. du lat. pascuosus, m. s.

PASCUT, adj. et p. vl. PASCUTZ. Repu, nourri, part. passé de pascer ou paisser. V. Past, R.

PAS-D'ASE, s. m. (pas-d'asé). Nom languedocien du tussilage. V. Tussilagi. Rty. Parce que la seuille de cette plante a quelque ressemblance avec la trace que

laisse le sabot d'un âne.

PASER, vl. V. Passer. PASIBLAMENT, adv. anc. béarn. Pai-siblement. V. Paci, R.

PASIGRAPHIA, s. f. (pasigraphie). Pasigraphie, l'art d'écrire en une langue, de manière à être lu et entendu dans toute autre langue, sans traduction.

Ety. du grec πάσι (pasi), à tous, et de τάφω (graphô), j'écris.

M. D. M. A. de Maimieux, inventa cette

méthode en 1796, et en 1803.

En 1818, Riem, publia un système de pasigraphie dans lequel il n'emploie que des chiffres arabes et deux lignes l'une perpendiculaire et l'autre horizontale.

PASIMENT, s. m. (paziméin), dl. PASI-

men. Carrelement et carreau de terre cuite. V. Maloun.

Ély. Ce mot dit pour paviment, dérivé du lat. pavimentum, m. s.

PASIMENTAR, v. a. (pazimeintá), dl. Carreler. V. Malounar.

Éty. Alt. du lat. pavimentare, w. s. PASIMENTAT, ADA, adj. et p. dl. Carrelé, ée. V. Malounat.

Ety. Alt. du lat. pavimentatus.

PASMAR, v. n. et r. vl. PALMAR. Pasmarse, cat. esp. port. Pamer, se pamer. V. Pamar.

PASMAT, ADA, adj. et p. vl. Pamé, ée. PASMAZON, S. f. vl. PLASMAZO. Pasmo, port. Pamoison, défaillanse.

Ély. du lat. spasmus.

PAS-PERDUT, s. m. (pas-perdú). Déversoir, endroit par où l'eau d'un moulin, surabondante se perd. Avr. puits perdus. Garc.

PASQUA, vl. V. Pasca.

PASQUEGEAR, v. n. (pasquedja), dl. Se décarémer à Pâques. V. Descaremar et Pascas.

PASQUEIRAR, v. n. (pasqueĭrá); pas-QUIRIRAR, PASCAGRAR, PASTURGAR. PACAGET, paltre, påturer.

Ely. de pasquier et de ar. V. Past, R. PASQUETA, s. f. (pasquete). Un des noms qu'on donne, au narcisse des poëtes, parce qu'il sieurit au temps de Pâques. V. Dona el Pascas.

PASQUETAS, s. f. pl. (pasquétes), dl. Pâques closes, ou le dimanche de Quasimodo. Sauv.

PASQUIAR, s. m. vl. Fourrage, pâturage. V. Pasquier et Past, R.

PASQUIEIRAR, V. Pasqueirar.

PASQUIER, s. m. (pasquié); pastur-GAGI, PASTURGAGE, PASTURGI, BARGELADA, VELHADA, PATUS, PATIS, PASCAGE, PAYSSRI, BOUIGEA , PASTIS , PASTURGAU , PASTURAU , PAS-TURAL, PESCHADGE. Pascolo, ital. Pasto, esp. port. Pacage, paturage, herbages, parcours; lieu où les bestiaux vont paltre; fourrage vert : escourgeon quand c'est de l'orge.

Ce fourrage est ordinairement un mélance de vesses et d'avoine qu'on coupe au mo-

ment de la sleuraison.

Éty. du lat. pascuus, m. s. pasquerium, en basse lat. V. Past, R.

PASQUIER, adj. dl. Pascal, v. c. m. PASQUIN, s. m. (pasquin), PASQUINO. Pasquino, port. Pasquin, bouffon satirique, qui fait et dit des choses pour amuser.

Ety. Nom d'un cordonnier de Rome, fameux par ses railleries et par ses lardons. après sa mort on trouva en creusant devant sa boutique, la statue mutilée d'un gladiateur qu'on a conservée à Rome, et sur laquelle on a coutume d'attacher des placards plaisants et satiriques; on lui a donné le nom de pasquin, pour conserver le souvenir du plaisant cordonnier

Dérivés : Pasquinada;

PASQUINADA, s. f. (pasquinade); pascomana. Pasquinada, port. cat. esp. Pasquinata, ital. Pasquinade, bouffonnerie mordante, par allusion aux placards satiriques qu'on attache à la statue de Pasquin.

Ety. de pasquin et de la term. pass.

PASS, pas, radical dérivé du latin passus, pas, démarche, trace, vestige, formé de pandere, pando, pansum et passum, ouvrir, étendre, déployer.

De passus, par apoc. pass, pas; d'où: Tras-pas, Trans-pas, Tre-pas, Pas, Coumpas, Entre-pas, Pass-a, Sur-passar, Pass-ar, Des-passar, Em-passar, Empass-aire, Re-passar, Pass-able, A-pas, Com-pas, Re-passada, Tras-passa-men. Tres-passament , Pass-ada , Passag-ier , Passament, Passament-ier, Pass-ant, Passa-passa, Passa-partout, Passa-poil, Passa-port, Passar-ela, Passa-res, Repassat, Pass-avant, Pass-egear, Pass-oira, Tre-passament, Tre-passar, Trepassal.

PASSA, s. f. (passe). Impératif du verbe passar, passe : Aucels de passa, oiseaux de passage, dl. V. Pass, R.

PASSA, s. f. Rencontre, occasion favorable; droit de passage; partie. Jasm.

Ety. de passar. V. Pass, R.

At agut una bona passa, j'ai eu une bonne rencontre.

PASSA, s. f. Passe, le devant d'un bonnet de femme. V. Pass, R.

PASSA , S. f. MOUNTAGHARD , PAVARY , PASSENASSA, à Nice. Nom que porte, dans le département des Bouches-du-Rhône, la soulcie ou gros bec soulcie, Fringilla patronia, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique), qui ne quitte point nos climats.

La femelle fait ses œuss dans les creux des arbres, ils sont au nombre de 4 à 5, piqués de blanc sur un fond brun.

PASSABLAMENT, adv. (passablaméin). Passablement, d'une manière supportable.

Ely. de passabla et de ment. V. Pass, R. PASSABLE, ABLA, adj. (passablé, áble); Passable, cat. Passable, qui peut-être admis comme n'étant pas mauvais dans son espèce; qui peut passer. V. Pass, R.

PASSA-BOURGES, s. m. (passebourdgés). Nom qu'on donnait autrefois, dans le Bas Lim. à un bourgeois qui hantait la noblesse.

Ety. de passa et de bourges, bourgeois, qui passait ou dépassait les bourgeois.

PASSA-CARREOU, s. m. Passe-carreau, morceau de bois qui sert à repasser les coulures. Garc.

PASSA-CHIN, s. m. (pásse-tchīn), dk Le jeu de coupe tête. V. Gogis.

PASSA-CORDA, S. M. PASSA-COUARDA.
Passe corde, outil de bourrelier; grosse aiguille à enfiler. Garc.

PASSADA, s. f. (passade); Passada, port. Passade, aumône demandée ou faite à un passant; action de passer; espace de temps un peu considérable; séjour, séance : Una bona passada, une bonne séance, un bon moment.

Ety. de pas et de la term. pass. actus, acta, pas faits, le pas est dans ce sens pris pour mesure du temps. V. Pass, R.

Passada, est aussi le nom que l'on donne à l'un des jeux que l'on exécute à Aix lors

de la Fête-Dieu. Il consiste particulièrement I dans une promenade que les bâtonniers de l'Abbadie et de la Bazoche, font la veille de cette fête, dans les rues de la ville.

PAS

PASSADA, s. f. (passade), d. bas lim. Portée, étendue d'une pièce de bois en place: Aqueous traus plegeoun perço que an troou de passada, ces solives plient parce qu'elles ont trop de portée, le pas trop long. Voy. Pourtada et Pass, R.

On le dit aussi pour séveronde pour la partie d'un toit qui déborde le mur.

PASSADA, s. f. (passade), dl. Passada, cat. port. Pasada, esp. Passata, ital. Passage d'eiseaux; allée de maison, corridor. V. Pass. R.

En vl. traversée, transit; transition.

PASSADAMEN, adv. vl. Entièrement, totalement passé, en passant. V. Pass, R.

PASSADETA, s. f. (passadéte). Petit intervalle, dim. de Passada, v. c. m. et Pass,

PASSADOR, s. m. vl. Passador, cat. ital. Pasadero, esp. Passatore, ital. Passage; passant, passager. V. Pass, R.

PASSADOUIRA, V. Passarela et Pass, Rad.

PASSADOUIRA, dl. Passadora, cat. m. s. que Tamisavouira; v. c. m. et Pass, Rad.

PASSA-DOUMA, adv. d. bas lim. Alt. de Passat-deman, v. c. m.

PASSADOUR, s. m. d. bas lim. Chambre ou autre réduit où l'on passe la farine et où l'on cuit le pain. V. Pass, R.

PASSADOUR, s. m. Garc. V. Cruveou et Vanet.

PASSADOUR, s. m. (passadóu), dl. Passage, trou ou trouée à travers un mur ou une haie de clôture. V. Pass, R.

PASSADOUR, s. m. vl. Passador, port. Flèche. V. Flecha et Pass, R.

Per me raflamma de noubelo D'un passadou brazat encaro m'ajustié. Bergevret.

Si pour m'enflammer de nouveau D'une sièche embrasée encore m'aiustait.

PASSA-DRECH, s. m. (pásse-drétch). Passe-droit, grace accordée contre l'usage et au préjudice d'un ancien ou de qui il appartient.

Ety. de passar et de drech, passer sur le droit.

PASSA-ESTACA, s. m. (pásse-estáque). Passe-lacet.

PASSAGE, V. Passagi.

PASSA-GENS, s. m. (passe-dgèins), dl. Le jeu de coupe-tête. V. Gogis.

PASSAGI, s. m. (passádgi); PASSAGE Passaggio et Passo, ital. Pasage, esp. Passagem, port. Passage, cat. Passage, action, moment de passer, de traverser; lieu par où l'on passe; voyage, traversée, défilé, détroit ; droit payé pour passer ; citation qu'on transporte d'un livre dans un autre; chose qui dure peu; esprit follet, lutin; corridor.

Éty. de pas et de agi, je franchis le pas. V. Pass, R.

Sous-dérivés : Passagi-er.

PASSAGIER, IERA, adj. (passagié, iére); Passagiero, ital. Pasagero, esp. Passageiro, port. Passaiger, cat. Passager, ère, qui ne fait que passer, qui dure peu; qui fait route d'un lieu à un autre; sans demeure fixe, qui s'embarque sur un vaisseau.

Éty. de passagi et de ier, qui est de passage. V. Pass, R.

Camin passagier, chemin passant.

PASSAIRE, s. m. (passairé). Passeur, batelier qui conduit un bac, un bateau, pour passer d'un bord à l'autre d'une rivière; on le dit aussi de celui qui passe les voyageurs sur ses épaules. Garc.

PASSA-LIS, s. m. (passe-lis), dl. La passe ou le pertuis d'une chaussée de moulin qui traverse une rivière et à travers laquelle les bateaux passent. Sauv. V. Pass, R.

PASSA-LIS, s. m. dl. Le radier, rigole de bois ou de pierre qui sert à faire tomber l'eau sur la roue d'un moulin. V. Pass, R.

PASSA-MAN, s. m. (passe-man). Fraude, tromperie, action de filou, tour de passe-passe. V. Pass, R.

PASSAMENT, s. m. vi. PASSAMEN.
Passament, cat. Passamiento, esp. Passamento, port. ital. Passage, trépas. V. Pass, Rad.

PASSAMENT, s. m. (passaméin); Passamano, ital. Pasamano, esp. Passamane, port. Passement, ouvrage de passementier; tissu plat et étroit, en or, argent ou soie, pour servir d'ornement. V. Pats, R.

PASSAMENTIER, s. m. (passaméintié); Pasamanero et Passamaneiro, port. Passementier, celui qui faitou qui vend des passements, des rubans dorés ou argentés, des franges et autres ouvrages pareils; on le dit aussi pour rubanier.

Ety. de passament et de la term. ier, ouvrier en passements. V. Pass, R.

PASSANT, ANTA, adj. (passán, ánte). Camin passant, carriera passanta, chemin passant, rue passante, par lesquels il passe beaucoup de monde. V. Pass, R.

PASSANT, s. m. (passán); passagien. Passant, qui passe, qui est de passage, qui ne demeure pas.

Éty. de pas et de ant. V. Pass. R.

En passant, adv. en passant, chemin faisant.

PASSANT, s. m. PASSAN. Soulier de paysan, piqué ou garni de gros clous. Ety. ?

Van leou esparmar meis passants.

PASSA-PAISAN, s. m. (passa-païsan). Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, à un paysan qui commence à faire le bourgeois. V. Pinar et Pass, R.

Ety. Qui passe le paysan, qui s'élève audessus de lui.

PASSA-PARTOUT, s. m. (passe-partou). Passe-partout, clef qui sert à ouvsir plusieurs serrures, clef commune à plusieurs personnes pour ouvrir une même

A Marseille, on donne le même nom à un morceau de molleton que les femmes passent sur la peau pour prendre les puces. V. Pass, R.

PASSA-PARTOUT, s. m. Nom que les fendeurs de bois donnent à une espèce de bache dont la lame n'est guère plus large du côté du tranchant que du côté de la douille : elle pénètre plus facilement dans le bois; d'où le nom de passe-partout.

PASSA-PASSA, tour de, s. m. (passe-passe); Passa-passa, port. Tour de passe-passe, tour d'adresse et de subtilité des joueurs de gobelet; filouterie, tromperie adroite.

Éty. de passe, passe, expression dont se servent souvent les joueurs de gobelets en faisant passer les balles. V. Pass, R.

PASSA-PASSA-GROULA, s. f. dl. Espèce de jeu.

> Aici se forma un gros moulou Ounte se joga aou coutelou, A la man caouda a pigeoun voula . Aou rat, à passa-passa-groula. A Rigaud.

PASSA-POIL, s. m. (passe-póil); passa-poual. Passe-poil, petit bord d'or, d'argent, de satin, de taffetas, etc. qui sort un peu des coutures en dedans desquelles il est applique. V. Pass, R.

PASSA-PORT, s. m. (passe-por); Passa-porto, ital. Pasaporte, esp. Passaporta, port. Passaport, cat. Passeport, permission par écrit donnée au nom du gouvernement, de circuler librement d'un lieu dans un autre ou de passer à l'extérieur quand cela est nécessaire. V. Pass, R.

PASSAR, V. á. TRENCHAR. Passare, ilai. Pasar, esp. Passar, port. cat. Passer, traverser, transporter, surpasser, enfiler. mettre son habit, employer, consumer, préparer, pardonner, approuver, dépasser, transgresser, etc. V. Pass, R.

Passar la farina, tamiser, passer. Passar de blad, cribler du blé.

Passar de fiou à una agulha , enfiler une aiguille.

Passar, pour estimer, vendre, quant me passar aquot? Combien vendez-vous cela? PASSAR, v. n. (passa); Passare, ital. Pasar, esp. Passar, port. Passar, cat. Passer, porter ses pas d'un lieu dans un autre; parcourir, couler, aller au-delà; être admis, changer d'emploi, s'établir dans un autre pays ; échoir en partage, changer de possesseur; surpasser, omettre, ne point jouer le coup; cesser, mouvoir, périr, se faner, percer, en parlant de la pluie.

Éty. de pas et de ar, litt. faire le pas.

V. Pass, R. Dérivé: Passar-ela. Passa defouera, sors.

Passar per huelh, disparattre.

L'a passada bela, il l'a échappée belle. La durença passa pas, Tr. le bac ne passe pas.

Passar, vl. mourir : Passar d'aquest segle, passer de ce monde à l'autre, mourir. Passar flour, déflourir.

Passar franc, être exempt. Passar la rega , outre passer.

Passer, en français, sans régime prend, dans ses temps composés, l'auxiliaire être; ainsi trad. Quand auran passat, par quand ils seront passés; Quand tout aqueou mounde aura passat, par, quand tout ce monde sera passé.

Mais il prend l'auxiliaire avoir quand il a un régime direct, j'ai passé par la ville, et non je suis passé; j'ai passé chez vous.

PASSAB, v. n. vl. Souffrir; repaire. Ety. du lat. patior, souffrir, dans le premier sens, et de pascere, paltre, dans le se-cond. V. Past, R.

PASSAR SE, v. r. PAIRAR SE. Se passer, se priver, n'avoir pas besoin de quelque chose : Se seriam ben passats d'aquela visita. V. Pass, R.

PASSAR-TEMPS, v. n. (passá-téims), dl. Prescrire. Sauv. V. Pass, R.

PASSARD, s. m. (passar). Nom langued. du turbot, V. Turboi, et de la plie. Voy. Larba.

Ety. Passard, est une alt. de pansard. V. Pans, R.

PASSARDOUR, s. m. dl. Flèche. Douj.

V. Flecha, Matras et Pass, R.

PASSARELA, s. f. (passarèle); passa-POURRA, PASSAS, PLANCHA, PALANCA. Passadeiras, port. Planche sur laquelle on passe un ruisseau, un torrent.

Ely. de passar et de ela, litt. elle passe ou elle sert à passer. V. Pass, R.

On donne aussi ce nom aux passes d'un ruisseau ou pierres que l'on place d'espace en espace dans l'eau pour que les gens de pied puissent y poser les pieds pour passer.

PASSA-RES ? (passe-rès) : PASSA-REN Interrogation qui signifie ne passe-t-il rien? gare l'eau; employée substantivement elle désigne un pot de chambre versé, une potée d'ordures.

Ety. de passa, troisième personne du singulier de l'indic. du verbe passar et de res, chose, ne passe-t-il aucune chose ? V. Pass, R.

L'énigme suivante de Gros, sur le passares, serait un modèle en ce genre, si par le vice d'orthographe que nous avons signalé, il ne faisait pas rimer les participes avec les infinitifs, et le singulier avec le pluriel.

un ourigino n'es pes puro, Somerti tonjour d'uno prisonn oubscuro; Cependant qu mi fa espeli, Li prend souven fonesso plesi. L'a qu'un pais, ount'an la coumpleset De mi douna renoum et de mi respect Car d'abord après me neisse Aurès dins l'air de tout coustn , Parfumi leis zephirs d'une condo ur senso egalo , Prezi moun vouel senso aver d'alo. sm mi gueiro. A l'un ma presenci fa gau , Et de m'ave fa tont sous capitan. L'autre como la pesto, Mi fuge et mi detesto. Lettour s'apres tout es que disou Pouedes pas devina qu. sicon, Per va mies sampre, vers lou sero, Qu'es lou temps que commenci à mi manifesta er moun cemin, venti mettre à l'espero, Seras prous. leos paga de ta curicousi

PASSARETA, s. f. et adj. (passaréte). Nom d'une espèce de raisin blanc, à Nice. V. Rasin pascau blanc.

PASSARETA, s. f. vl. Passaretta, ital. ] Petit passereau, petit moineau.

Éty. de passera.

PÁSSAŘILHAR, v. n. (passarillá), dl. Sécher ou mettre sécher des grappes de raisins; flétrir, faner, rider.

Éty, de passarilhas, raisins secs, et de ar, faire des raisins secs ou faire devenir comme ces raisins, du lat. passulæ, raisins séchés

Las annadas li an passarilhat lou mourre, les années lui ont flétri le visage.

PASSARILHAS, s. f. pl. (passarilles),

dl. V. Pansas.

PASSARILHAT, ADA, adj. et p. (passarillá, áde). Séché, ridé, flétri.

PASSA-ROSA, s. f. Guimauve alcee, rose trémière, passe-rose, mauve rose, bourdon de Saint-Jacques, Alcea rosea, Lin. Althea rosea, Cavan, plante de la fam. des Malvacees, dont on cultive les nombreuses variétés comme fleurs d'ornement.

Ety. Passa-rosa, plus belle que la rose. Cette plante est originaire de la Syrie d'où les Croisés apportèrent des graines.

PASSAROTAS, s. f. pl. (passarótes), d. bas lim. Allées et venues que l'on fait dans un endroit pour venir à bout de quelque chose.

Far las passarotas, aller et venir. Voy. Pass, R.

PASSAS, s. f. pl. d. vaud. Passa, port. Raisins secs. V. Pansas.

Ety. du lat. uva passa, m. s.

PASSAS, s. f. pl. (passes), dl. Passa-deiras, port. Passes d'un ruisseau. Voy. Passarela et Pass, R.

PASSA SOLITARI, s. f. Nom qu'on donne, en Languedoc, selon M. d'Anselme, au merle de roche. V. Coua-roussa-monta-

PASSA-SOULITARIA; 8. f. MERLE SOU-LITARI, SOULITARI. Passera-soulitaria, à Nice. Merle ou paisse solitaire, Turdus solitarius, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres ou Glyphoramphes (à bec à entaille), dont le chant est trèsagréable.

Dans le départ. des B.-du-Rh. on donne le même nom au merle bleu. Turdus cyaneus, qui est le mâle de l'espèce précédente.

PASSAT, s. m. (passa). Passé, le temps écoulé; en terme de gram. l'opposé du futur, le prétérit.

PASSAT, prép. Passé, excepté; au-delà

PASSAT, ADA, adj. et p. (passá, áde); Passado, port. Passad, cat. Passé, ée, qui n'est plus, qui est vieux.

Ely. de pas et de at, qui a fait le pas, le dernier pas. V. Pass, R.

Passat-deman, après-demain.

Passat-hier, avant-hier. Passat-hui ou hui passat, aujourd'hui

passé.

Lou temps passat, anciennement.

PASSATA, s. f. vl. Le droit de passade qu'on levait en Albigeois. Sauv. V. Pass, R. PASSA-TALOUN, s. m. (passe-taloun). Passe-talon, cuir ou peau dont on couvre les talons des souliers, quand ils sont de bois.

RASSAT-ANTAN, adv. (passa:t-aután), d. bas lim. Il y a deux ans; antan, désignant l'année dernière.

PASSA-TEMPS, Passa-tempo, port. ital. Passa-temps, cat. Pasa tiempo, esp. Passe-temps, amusement.

Éty. de passa-temps, qui fait passer le temps. V. Pass, R.

PASSA-TEMPS, s. m. (passe-tèins). A Toulouse et aux environs, on appelle ainsi une poignée de pois chichés frais.

PASSATGE, s. m. vl. Passaggio, ital. Passatge. cat. Passage, détroit, traversée, péage. V. Passagi et Pass, R.

PASSAT-HIER, adv. d. bas lim. Avanthier , v. c. m.

PASSATION, s. f. (passatie-n). Passation, l'action de passer un contrat. V. Pass, Rad.

PASSAVANT, s. m. (passe-avan). Passavant, billet que délivrent les préposés de l'État, portant permission de transporter certaines marchandises.

Éty. de passar et de avant. V. Pass, R. PASSA-VELOURS , s. m. (passe-velours); passa-voulum, ulmet-d'espacea, ci-bouplada-d'espacea. OEillet-d'Inde, passevelours, Tagetes patula, Lin. plante de la fam. des composées Corymbifères, originaire du Mexique, et cultivée comme seur d'ornement.

Éty. A cause du beau velouté de sa fleur. qui semble surpasser celui du velours.

PASSA-VOULANT, s.m. (passe-voulan), d. bas lim. Passe-volant, homme qui, sans être enrôlé, se présente dans une revue pour faire paraître une compagnie plus nombreuse, et pour tirer la paye au profit du capitaine; homme qui s'introduit dans une partie de plaisir, sans y avoir été appelé, et sans participer à la dépense. V. Bardot. On donne encore, dans le même pays, le même nom aux charlatans. V. Chartatan.

Éty. de passa et de voulant, qui passe en volant. V. Pass, R.

PASSAZ, imp. du verbe passar, (passás). Passaz, passaz, tirez, tirez, en parlant aux chiens; faites votre chemin, en parlant aux personnes. V. Pass, R.

PASSECOT, s. m. d. béarn. Action d'avaler.

Éty. Alt. de passa-col, passer par le cou. V. Pass, R.

PASSEGEADA, s. f. (passedjáde); Passeggiata, ital. Pasco, esp. Passeio, port. Promenade, action de se promener.

Éty. de passegear et de ada. V. Pass, R. PASSEGEADA, s. f. (passegeáde), dl. Passejada, cat. Passeggiata, ital. Promenade, un promenoir. V. Pass, R.

PASSEGEAR, v. n. (passedja); PASSEYAR. Passejar , cat. Pasear , esp. Passeggiare , ital. Se promener, parcourir un lieu en divers sens; mesurer à pas. V. Proumenar, pour les provençalismes.

Ety. de passus et de agere, ou de pas et de eyear; litt. faire des pas. V. Pass, R. Fabre a employé ce verbe activement:

> E lou mendre ven que fazié, Lous passejava ounté voulié.

PASSEGEAR SE, v. r. Se promener. PASSEGEAR SE, v. r. (sé possedzá), d. bas lim. S'amuser, se divertir. Voy. Espassar s'.

PASSEGRE, s. m. (passègré), dl. Alt.

de Pessegui, v. c. m.

808

PASSEGRIER, s. m. (passegrié). Nom lang. du pêcher. V. Pesseguier.

> Quand lou passegrier es en sour Jour et nuech mema longour. Prov. des Cevennes.

PASSER, radical dérivé du lat. passer, eris, moineau, passereau; d'où l'inusité passerellus, diminutif.

De passer: Passer-a, Passer-art, Passerat, Passer-assa, Passer-eta, Passer-iera, Passer-ina, Passerin-eta, Passer-oun, Passeroun-et.

PASSER, s. m. vl. Moineau. Voy. Pas-

PASSERA, s. f. (passere); Passera, ital. Nom nicéen :

1º Du moineau franc. Voy. Passerart et

Passer, R. 2º Du moineau cisalpin, Pyrgita cisalpina, Stor. degl. ucelli, Risso, sédentaire sur les montagnes des environs de Nice.

3º C'est aussi un des noms langued. du merle de roche. Voy. Coua-roussa-mountagnarda.

PASSERA, s. f. Nom que porte, dans le Gard, la fauvette d'hiver ou mouchet. Voy.

Chic-d'avaus et Passer, R.
PASSERA, s. f. dl. V. Merle-rouquier. PASSERA-BLANCA, s. f. (passére-blanque).

Nom nicéen du moineau à queue blanche: Fringilla Leucura, Lin. Gm. Pyrgita Leucura, Risso.

PASSERA-MOUNTAGNERA. Nom nicéen du friquet. V. Passeroun-fer.

PASSERAL, s. m. (passerál). Un des noms has limousins du moineau. V. Passerart et Passer, R.

PASSERART, S. M. PACEBOU, PACEBAT, PASSEROUN DE TEOULE, PASSEROUN DE TEOULIERA, PASSEROUM DE PASSERIEDA, PASSEROUM DE MU-BALMA, GRANGIER, PARAT, PASSERAT, PASSE-BAL, PASSEBOUR DE TAULIS, APARRA, APARRAT, esp. Moineau, moineau franc, Fringilla domestica, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux, et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique); le moineau pépie.

Ety. de passer, oiseau, et de Art, nourri, v. c. m. oiseau domestique. V. Passer, R.

Les moineaux habitent tous les pays où il croît du blé, grain qui fait presque leur unique nourriture, et dont chaque individu consomme de 10 à 20 livres par an, d'après les expériences qui ont été faites à cet égard.

Cet oiseau fait ordinairement son nid dans un trou de muraille; la femelle y pond de 4 à 8 œufs, d'une couleur cendrée-pale, avec beaucoup de taches brunes; son chant s'appelle guilleri.

PASSERA-soulitaria. Nom nicéen de la paisse solitaire. V. Passa-soulitaria.

PASSERASSA, s. f. (passerásse). Nom nicéen de la soulcie. V. Passa et Passer, R. PASSERAT, s. m. Un des noms du moineau. V. Passerart et Passer, R.

PASSERETA, s. f. (passeréte). Un des noms du mouchet, d'après M. d'Anselme. V. Chie-d'avaus et Passer, R.

PAS

En vl. femelle du moineau. V. Passerart. PASSERIERA, s. f. (passeriére). Trou, ou pot à moineaux que l'on pratique dans les murailles, pour engager les moineaux à y nicher.

Éty. de passer, oiseau, et de iera, lieu propre aux oiseaux. V. Passer, R.

PASSERIN, INA, adj. vl. De passereau,

PASSERINA, s. f. (passerine); PASSERI-HETA, PASSEROUNETA, BOSCARIDETA, BOSCAR-LA-PASSERIERA. Passerinette ou petite fauvette grise ou grisette, Molacilla passerina, Lin, oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bee en alène).

Cet oiseau, qui est un peu plus gros que le rouge-gorge, est recherché à cause de la

délicatesse de sa chair.

La femelle pond quatre ou cinq œufs d'un gris verdâtre, tachetés de roussatre et d'une couleur marron.

Ety. V. Passer, R.

PASSERINA, s. f. Serait aussi le nom qu'on donnerait, dans les Bouches-du-Rhône, selon l'auteur de sa Stat. à la Motacilla sulvia. V. Bichot.

PASSERINETA, s. f. (passerinéte). Un des noms de la petite fauvette grise. Voy. Passerina et Passer, R.

PASSERQ, s. m. vl, Pelit moineau. V. Passer, R.

PASSEROUN, s. m. (passeroun). Nom commun à tous les petits oiseaux en général, et qu'on emploie quelquesois pour désigner le moineau franc. V. Passerart.

Ely. Dim. du lat. passer, gén. passerie, petit oiseau, passereau; formé de passim çà et là, ou du grec πὰω (paô), paitre. V. Passer , R.

PASSEROUN-GAVOURT, Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon l'auteur de sa Statistique, au passereau sauvage, Fringilla fera, Roux.

PASSEROUN-PER, S. M. PASSEROUN-DE-HOUGUIER, PASSEROUN-DE-SAUER, PASSERA-MOUN-TAGHERA, SAUZIE, SAUSIE. Friquet, moineau de campagne, moineau de noyer, Fringilla montana, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux, et de la fam. des Conirostres.

Le friquet vit loin des habitations, ce qui lui a valu l'épithète de fer, sauvage; il fait son nid dans des trous d'arbre, et sa couvée est ordinairement de cinq à six œufs d'un blanc-sale . marqués de petites taches rougeatres et cendrées.

Cet oiseau vit longtemps; jen ai vu un, à Digne, en 1820, qui était âgé de 17 ans.

PASSEROUN-DE-MURALHA. On donne, dans plusieurs pays, ce nom, au moineau franc, parce qu'il habite presque toujours dans les trous de muraille, Voy. Passerart; et dans d'autres au friquet, Voy. Passeroun

PASSEROUN DE PASSERIERA, Un des noms du moineau. V. Passerart.

PASSEROUN-SOULITABI, V. Soulitari. PASSEROUN-DE-TROULIERA, Un des noms du moineau. V. Passerart.

PASSEROUN-DE-HOUGUIER, S. M. Garc. et PASSEROUN-DR-SAUZE, 8. m. Un des noms du friquet. V. Passeroun-fer.

PASSEROUN-DE-TAULIS, DE TROULE, OU DE TEOULISSA. Un des noms du moineau franc, selon M. d'Anselme. V. Passerart.

PASSEROUNET, s.m. (passerouné). Petit passereau, petit oiseau.

Ety. Dim. de passeroun. V. Passer, R. PASSEROUNETA, s. f. (passerounéte). V. Passerina et Passer, R.

PASSEROUNIEB, s. m. (passeronnié). Celui qui cherche des nids, qui fait la chasse aux pelits oiseaux, Aub.

PASSEROUNIERA, s.f. (passerouniére). Enduit, composition propre à attirer les moineaux. Aub.

Éty. de passeroun et de iera.

PASSEROUNIERA, s. f. (passerouniére). Trou à moineau. Cast.

PASSEROUNS LOUS, s. m. pl. (passerouns), el impr. passerous, gruisseta. Nom qu'on donne, à Montpellier, à la mâche ou valerianelle couronnée, Valerianella Coronata, Dec. petite plante de la fam. des Valérianées, qu'on trouve dans les champs.

PASSET, s. m. vl. Passet, cat. Pasito.

esp. Passetto, ital. Petit pas.

Ety. de pas et du dim. et. V. Pass.

PASSETA, s. f. passéte); reprita. Nom qu'on donne, à Digne, à la giette, instrument de lisserand, percé d'autant de trous que doit avoir de fils la portée, servant à ourdir la chaîne.

Ety. de passar, parce qu'on y passe tous les fils dedans. V. Pass, R.

PASSEYAR, v. n. (passeya), d. béarn. Se promener. V. Passegear et Pass, R.

PASSI, s. m. (pássi). Le jeu du cheval fourchu. Garc.

PASSIBILITAT, s. f. vl. Passibilitat, cat. Pasibilidad, esp. Passibilidade, port. Passibilità, ital. Passibilité, sensibilité.

Éty. du lat. passibilitatis, gén. de passibilitas, m. s.

PASSIBLE, IBLA, adj. (passible, ible); Passibile, ital. Pasible, cat. esp. Passivel, port. Passible, capable de souffrir; en terme de palais qui peut être condamné à une peine.

Ety. du lat. patibilis, m. s.

PASSIDURA, s. f. (passidure). Flétrissure, état d'une chose flétrie où fanée, et par extension, maigreur, sièvre hectique.

Éty. de passid et de ura, état de la

chose letrie, du lat. passus.

PASSIEN, vl. V. Patient.

PASSIER, vl. V. Pasier.

PASSIEU, d. bas. lim. V. Passion et Pati, R.

PÁSSIF, IVA, adj. (passif, ive); Passivo, ital. port. Pasivo, esp. Passiu, cat. Passif, ive, en général ce qui est opposé à actif, qui souffre l'action au lieu de la faire; substantif, en terme de gram. le passif.

Ety. du lat. passivus, fait de passum, supin de pati, patior, souffrir, supporter. V. Pati. R.

PASSIFFIC, et PASSIFIC, vl. V. Pacifique.

PASSENÇA, s. f. (possince); d. lim. Patience. V. Patiença et Pat, R.

PASSIO, s. f. (passie); passion, vl. Passio, cat. Passion, esp. Mal, douleur, souffrance, maladie.

Éty. du lat. passio. V. Pat, R. PASSION, s. f. vl. Paisson, pâturage. Ety. du lat. pastio, pascuum. V. Past.

PASSION, s. f. (passie-n); passins.

Passió, cat. Pasion, esp. Passione, ital.

Passion, les souffrances de J.-C. sermon que l'on prêche le Vendredi-Saint, sur la ssion de Notre-Seigneur; la partie de passion ue monte son de l'Evangile où elle est racontée, etc.

Éty. du lat. passionis, gén. de passio, de passum, supin de pati, souffrir. Voy.

Pati, R.

PASSION, s. f. (passie-n); passing. Passio, cat. Passion, esp. Paixão, port. Passione, ital. Passion, mouvement impétueux de l'âme, colère, amour ou penchant irrésistible pour quelque objet on quelque occupation.

Éty. du lat. passio, le même, parce que toutes les passions font ou peuvent faire souffrir. V. le mot. précédent.

Aver passion en quauquaren, Tr. être passionné pour quelque chose, et non avoir

PASSIONAMENT, adv. (passiounamein); passounament, andamment. Apassionatamente, ital. Apasionadamente, esp. Apaixonadamente, port. Passionnément, avec beaucoup de passion. V. Pati, R.

PASSIONAR, v. a. vl. Passionare, ital. Tourmenter, supplicier.

PASSIONAR SE, v. r. (se passiouna); narse, esp. Apaixonarse, port. Se passionner, se laisser aller à sa passion; s'emporter; s'intéresser très-fortement pour.

Ely. de passion et de ar. V. Pati, R.

PASSIONAT, ADA, adj et p. (passiouná, áde); PASSIOURAT. Appassionato, ital. Apasionado, esp. Apaixonado, port. Pas-sionné, ée, animé d'une passion. V. Pati, R.

PASSIONAT, ADA, adj. vi. Souffrant, qui a souffert, passion, tourmenté. V. Pati, Řad.

PASSIR, SE, v. r. (se passir); Espaulan, manrin. Appassirse, ital. Se flétrir, se faner; commencer à se dessécher.

Éty. du lat. passus, séché, et de ir, litt. devenir sec, se dessécher. Dérivés: Passid-ura, Passit.

PASSIT, IDA, adj. et p. (passi, ide); PLACIT, MARTASISLE, MARFIL, MARSIT, CHAU-MIMAT, PROTEIT. Flétri, ie, fané, passé, une feuille flétrie, de l'herbe fanée, une fleur passée, une pomme ridée.

Éty. de passus et de it, ida, desséché. En parient des racines des plantes arrachées qu'on veut transplanter, on dit

éventée.

PASSIT, s. m. et plus souvent passirs, au pl. On donne le nom de slétris, aux vers à soie qui ne prennent pas l'accroissement ordinaire, malgré la chaleur et la nourriture abondante qu'on leur distribue. Cette maladie des passis est une espèce de phthisie qui les dessèche, d'où le nom qu'on leur a donné.

PASSIU, vi. Passiu, cat. V. Paissiu. PASSIU, IVA, adj. vl. Passiu, cat. V. Passif.

PASSIVAMEN, adv. vl. Pasivamente, esp. Passivamente, port. ital. Passivement. PASSO, s. m. (passe), dg. Pour pas.

Éty. de l'ital. passo, m. s.

PASSOIRA, s. f. (passoire); PASSOUARA. Passoire, mot français, introduit mal à propos dans le provençal moderne. V. Coulaire. Passouira et Pass, R.

PASSOLIS, s. m. (passólis), dg. Pertuis, ouverture faite à une digue, pour laisser

pesser les bateaux.

PASSOUIRA, s. f. (passouire); PASSOURA, PASSOURN, PASSOIR. Passoire, ustensile de cuisine, percé d'un grand nombre de petits trous, servant à passer le bouillons et les légumes pour en retirer la purée.

Ety. de pas et de ouira, qui sert à passer.

V. Pass , R.

PAST, PAISS, radical pris du latin pastus, de, nourriture, pâture, action de paître, formé de pascere, pasco, pastum, faire paltre, paltre, et dérivé du grec πάω (paô). vivre de , manger , ou de δόσκω (boskô) , m. s. d'où pascuum, pastor, pasta.

De pastus, par apoc. past, radical qu'on peut diviser en deux samilles, la première désignant la pâte, comme aliment, et la se-conde, la pâture: Past-aria, Past-a, Pastarot, Past, Past-aire, Past-ar, Des-pastar, Em-pastar, Re-pastar, Em-pastat, Repastat, Past-adour, Past-el, Past-eou, Past-ilha, Pastilh-oun, Pastr-ojalhar, Past-iera, Past-oun, Past-ous, Past-enarga, Em-past-at, Past-ador, Past-et.

De pascere, par apoc. pasc, et paiss, par le changement de a en ai : Paiss-er, Paiss-age, Paiss-e, Pass-io, Paiss-ent, Paiss-oun, Paiss-ut, Pag-ut, Paich-er, Pais, Pasc, Pasc-age, Pasc-agear, Pascut, Pass-ion.

De pascuum, pacage, par apoc. pasq, pasqu; d'où: Pasqu-ier, Pasqu-iar, Pac-

oira, Pasqu-eirar.

De pastor, berger: Pastor, Pastor-tor-a, Pastor-ela, Pastor-essa, Pastor-eta, Pastor-il, Pastop-iu, Pastod; par le changement de o en ou, pastod; d'où: Pastour, Pastour-el, Pastour-ela, Pastour-eou, Pastourel-et, Pastourelet-a, Pastour-ala, Pastour-a, Pastour-al, Paslour-ela.

De pastor, par la suppr. de o, pastr; d'où : Pastr-e, Pastr-essa, Pastr-as, Pastroun, Pastr-egear, Pastr-ilha, Pastrilh-

oun

De past, dans le sens de pâture, d'aliment: Past-ura, Pastur-iera, Pastur-agi, Pastur-ar, Pastur-gar, A-pasturar, Pastis, Pasturg-age, agi, Past-eca, Past-enada, Past-en-arga, Pasteng-ar, Re-past, Past-org-ar, Ro-pass-oun, Re-pais, Pest-our-essa, Pest-our-issa, Pestr-e, Pestr-it. Past-is, Pastiss-aria, Pastiss-oun, Pas-tiss-ier, Pastiss-ar, Pastiss-iar, Pastissaire, Pastiss-egear, Pastoulh-ous, Pastouira, Past-oun, Past-oul, Pastoun-ar, Pastoun-egear, Postour-issa.

PAST, s. m. (past); Past, cat. Pasto. esp. port ital. Patee, pate que l'on donne à

la volaille, pour l'engraisser; mélange de mie de pain et de viande dont on nourrit les animaux domestiques; etc. anciennement repas, nourriture, pature; mangeaille.

Ety. du lat. pastus, nourriture. Voy.

Past, R.

PASTA, s. f. (paste); Pasta, cat. esp. ital. port. Pâte, farine détrempée et pétrie, pour faire du pain, et par extension tout ce qui y ressemble.

Ety. du lat. pasta, m. s. V. Past, R. Mettre en pasta, mettre en bouillie.

. Bona pasta, fig. bonne pâte, heureux naturel, bon homme.

Pasta per la voulailha, pâtée.

Bassiner la pâte, c'est répandre des bassines d'eau par-dessus.

Battre la pâte, prendre la pâte par pâ-tons et la porter d'un côté du pétrin à l'au-

Fracer la pâte, c'est y ajouter de la farine pour l'épaissir.

Estendre la pasta eme lou bistourtier, abaisser la pâte.

De la pasta de moun coumpaire, grossa poumpa à moun filhoou; prov. du cuir d'autrui , large courroie.

On dit d'un homme puissant, dans le Bas-Limousin: a quel home poou far la pasta

dura ou mola.

PASTA-COURTA, s. f. (páste-courte). On donne ce nom, dans le Bas-Lim. à une espèce de bouillie qu'on prépare en faisant fermenter de la farine dans l'eau qui a servi à faire cuire les châtaignes sèches, eau que l'on nomme las tanadas, et dont on se régale comme d'une crème. V. Past, R.

PASTADA, s. f. (pastade); PASTOUL. Ce que l'on pétrit de farine en une seule fois. Ély. de pasta et de ada. V. Past, R.

Non es course s'y deou jamays ben enfourseda. La Bellaudière.

On le dit aussi d'une pâtée ou mélange de pain et de viande qu'on donne à manger aux animaux.

PASTADOR, s. m. vl. Pastadór, cat. Boulanger, panetier. V. Past, R.

PASTADOUR, s. m. (pastadóu), di. Fournil. V. Pastaire et Past, R.

PASTAGE, s. m. (pastadgé). L'action de pétrir. Garc. V. Past, R.

PASTAIRE, s. m. (pastáiré); pasta-DOUR, PRESTIDOUR, PARINIER, SLOURIETA. FOUTnil, lieu où est le four et où l'on pétrit la pâte. On le dit aussi de la boulangerie ou du lieu où se fait le pain, et de celui qui pétrit.

Ety. de pasta et de airs. V. Past, R. PASTA-KEICHA, s. f. (páste-kèïche), d. lim. Pâte de farine de blé sarrasin, bouillie dans l'eau. Foncaud. V. Past, R.

PASTA-MOURTIER, s. m. (pastemourtié); mus. Rabot, houe, selon qu'il est en bois ou en fer ; outil en forme de pèle , dont les macons se servent pour corroyer le mortier.

Ety. de pastar, pétrir, et de mourtier, mortier. V. Past, R.

PASTANARGA, Pastanaga, cal. Voy. Pastenarga, Carrola et Past, R.

PASTAR, v. a. (pasta): razsera. Impastare, ital. Pastar, cat. Pétrir, detrem-

per de la farine avec de l'eau et la remuer pour en faire de la pâte; réduire en pâte.

Éty. de pasta, pâte, et de la term. act. ar, faire de la pâte. V. Past, R.

Pastar de mourtier, corroyer du mortier. Pastar de gip, Gacher du platre.

Es soun paire pastat, c'est son père tout craché.

Sabe pas ce que se pasta, il ne sait ce qu'il dit, ni ce qu'il fait.

PASTAR, v. a. (pastá); Pastar, cat. Pétrir, mèler artistement la farine avec de l'eau pour faire de la pâte; gâcher, délayer.

Ety. de pasta et de ar, pastam agere, faire de la pâte. V. Past, R.

Lou pastar, le pétrissage ou l'action par laquelle on fait la pâte, se compose de cinq opérations différentes:

La délayure, qui consiste à délayer le levain dans l'eau.

La frase, au moyen de laquelle on mêle toute la farine avec l'eau.

La contre frase, qui a pour but de produire une union intime de toutes les parties, de l'eau de la fraime de toutes les parties,

de l'eau, de la farine et du levain.

Le bassinage, ou l'action de l'arroser,

quand elle a reçu trois tours.

Le battement, qui se fait en battant fortement la pâte après l'avoir lavée.

PASTARIA, 8. f. (pastarie); PASTARIS. vl. Boulangerie: Carriera de la Pastaria, rue de la Boulangerie. V. Past, R.

PASTAT, ADA, adj. et p. (pastá, áde); pastar. Pétri, ie, réduit en pâle; gâché, en parlant du plâtre, corroyé, quand il s'agit du mortier.

Éty. de pasta et de at, ada. V. Past, R. En vl. Empâté.

PASTECA, s. f. (pastèque); cirra, cirrouna, cirrouna, cirrouna, cirrouna. Pastèque, melon d'eau; Cucurbita anguria, Dec. Cucurbita citrul-

lus, Lin. plante de la fam. des Cucurbitacées, cultivée dans la Prov. Mérid.

Sa chair porte le nom de corail. Éty. de pastus, aliment, nourriture. V.

Past, R.

PastECA, s. f. citaa. Nom qu'on donne, en Languedoc an faux melon d'ou comme.

en Languedoc, au faux melon d'eau, ou melon d'Amérique, selon M. de Sauvages. Il diffère particulièrement de la vraie pastèque par sa chair ferme et verdâtre, tandis que celle de la première espèce est rose, sucrée et fondante.

PASTEIN, s. m. (pastèim), d. béarn. Pâturage. V. Pastura et Past, R.

PASTEL, s. m. (pastel); Pastello, ital. Pastel, crayon fait avec des couleurs broyées, pulvérisées et mises en pâte; peinture faite avec ces crayons; plante. V. Mes de mai.

Éty. de pastellus pour pastillus; dérivé de Pasta, v. c. m. et Past, R.

La peinture au pastel eut très-longtemps l'éclat et la fragilité de la beauté; mais en 1753, le nommé Loriot, de Paris, trouva le moyen de la fixer sur toutes les parties des tableaux, sans en ternir les clairs ni en altérer les nuances. Dict. des Orig. de 1777, in-12. V. Pintura.

PASTEL, s. m. (pastèl). Pour pène, V. Pasteou.

Éty. du grec πάσσαλος (passalos), ou πάτταλος (pattalos), cheville, pal, pieu.

Dérivés : Pasteou, Pastel-ar, Pastel-at, Des-pastel-ar, Des-pastel-at, Pastel-adura.

PASTEL, ELA, s. (postèl, èle), d. bas lim. Personne désœuvrée qui rode dans une maison, qui y tient, y adhère, comme le pène à une serrure. On donne, ailleurs, à ces sortes de gens, le nom de pega.

PASTELA, s. f. (pastèle). Le pène d'une serrure. Garc. V. Pasteou.

PASTELA, s. f. vl. V. Pastilha.

PASTELADURA, s. f. (pasteladure); PELLADURA, dl. La fermeture d'une porte, d'une armoire.

Ety. de pastelat et de ura.

PASTELAR, v. a. (pastelà); PRILAR, PESTELAR. Fermer une porte à clef, mettre les verrons dans les creusets. Garc.

Éty. de pastel et de la term. act. ar, mettre le pastel, le pène.

PASTELAT, ADA, adj. et part. (pastelà, ade). Fermé à clef.

Éty. de pastel, pène, et de at, ada, pène mis.

PASTENADA, s. f. (pastenade). Nom lang. du panais cultivé. V. Pastenarga et Past, R.

PASTENAGA, s. f. (pastenague). Nom lang. du panais. V. Pastenarga et Past, R. C'est aussi un des noms de la raie paste-

nague. V. Pastenaigua.

PASTENAGA, s. f. vl. PASTENEGIA. Pastanaga, cat. Pastinaca, port. ital. Carolte. V. Carrota.

Ely. du lat. pastinaca.

PASTENAIGUA, s. f. (pastenáigue);

PASTENARA, VASTRANGA, RASTARGA, VAUTANGA, RATA, Raie pastenague, Raia pastinaca,
Lin. poisson de l'ordre des Trématopnés et
de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), qu'on trouve dans la Méditerranée,
où il parvient au poids de 10 à 15 livres; sa
chair est grasse, dure, huileuse et d'une saveur désagréable.

Éty. du lat. pastus, aliment, et de aigua, eau, aliment d'eau; c'est-à-dire, qu'on tire

de l'eau. V. Past, R.

PASTENARGA, s. f. (pastenárgue); PASTANARGA, PASTENAGA, JACARRYA, GIROUNDA, GIROURA, PAREOU, ESCARABIC, PASTENARE, PAST. Pastinaca, ital. Pasteney, all. Panais cultivé, pastenade, grand chervi, Pastinaca sativa, Lin. plante de la fam. des Ombellifères, qu'on trouve dans les champs, et qu'on cultive à cause de sa racine qui est un aliment sain et nourrissant. Cette racine, traitée par l'alkool, donne 12 p. 0,00 de sucre. On en cultive trois espèces.

Éty. du lat. pastinaca, formé de pastus, nourriture. V. Past, R.

Pasienarga et pastanarga, est aussi le nom que l'on donne à la carotte dans plusieurs contrées. V. Carrota.

PASTENARGA-rema, s. f. Nom que porte, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon M. Négrel, la carotte sauvage, Daucus carotta, Lin, plante de la fam. des Ombellifères, commune dans les prés et dans les champs.

PASTENARGA, s. f. Un des noms de la raie pastenague. V. Pastenaiga et Past, R. PASTENARGA-sauvagra, s. f. Nom

qu'on donne, dans le déparlement de l'Hérault, à la caucalide, Caucalis leptophylla, Lin. plante de la fam. des Ombellifères, qu'on trouve dans les champs, et dont les feuilles ressemblent un peu à celles de la carotte; d'où le nom qu'elle ports.

PASTENC, s. m. vl. Pacage, pâlurage,

aliment, pature. V. Past, R.

E las viandas son pastenc d'oracio. E de bos pessamens e de devocio. Fl. del Gay Sab.

PASTENEGLA, s. f. vl. Carotte, panais. V. Past, R.

PASTENGÁR, v. n. (pasteingá), dl. Alt. de Pasturgar, faire paltre, v. c. m. et Past, R.

PASTENGUAR, v. a. vl. Nourrir, repaitre.

PASTENGUAT, ADA, adj. et p. vl. Nourri, ie.

PASTEOU, s. m. (pastèou); chel, chel, chel, pastela, pestela, pest

Ety. du lat. pastell, ou du lat. pessulus, m. s. dérivé du grec πάσσαλος ου πατταλος (passalos ou pattalos), cheville, pieu.

# Dans un pene on nomme :

BARBB, la partie dentée que la clef rencontre. COURSE, l'espace que le pène peut parcourir.

On nomme arret-de-pène, le petit talon qui entre dans les encoches du pène pour l'empècher de courir.

PASTEOU, s. m. Matière composée et prête à mettre en fonte pour en faire du verre.

PASTEOU, s. m. PASTET. Tourleau, marc, en général, ce qui reste de plus grossier d'un fruit, d'une herbe qu'on a pressés.

Éty. de pasta, pâte. V. Past, R. Pasteou de nose, marc de noix.

Pasteou ou pastet de lin, marc de la graine de lin.

Pasteou doou fruit doou fau, tourteau, Dict. Sc. Nat.

Pasteou de veirier, verron.

**PASTET**, s. m. (pasté). Soupe faite avec de la farine d'ers, erres, délayée dans de l'eau ou dans un bouillon quelconque.

Éty. du grec πάστη (pastê), bouilion mêlé de farine. V. Past, R.

PASTIERA, s.f. (pastiére); razerneun, rammen, pastra, cat. Pétrière, boulangerie, lieu où l'on fait le pain; on le dit aussi pour Pastaire, v. c. m. et Mastra.

Éty. de pasta, pâte, et de la term. muit. tera, lieu où l'on fait, où l'on travaille la pâte. V. Past, R.

PASTIERA, s. f. dl. La huche d'un tueur de cochons, dans laquelle on les échaude et on les dépile. V. Mastra et Past, R.

PASTIERA DE MOULIN, s. f. La huche d'un moulin à farine.

PASTI-FASSIT, et PASTI-FASTIT, e. m. d. bas him. Voy. Maquilhage, on le dit aussi pour salmigon-dis.

PASTILHA, s. f. (pastille); Pastilha, port. Pastilla, cat. esp. Pastiglia, ital. Pastille, composition pharmaceutique, ayant le sucre pour excipient.

Ety. du lat. pastillus, petit gâteau rond, on de pasta et de la term. dim. ilha, petite pâte ou petite masse de pâte. V. Past, R.

PASTILHAGI, s. m. (pastilládgi); pas-THEREE. Pastillage, petites figures de sucre.

PASTILHOUN, s. m. (pastilloun); PAS-TEOU DE BOSE, TOURTADA. Marc de la noix, ce qui reste de la noix quand on en a exprimé

Ety. de past, pâte, nourriture, et de la term. dim. oun, petite pate ou pastille. Voy. Past, R.

PASTIS, s. m. (pastis); Pasticcio, ital. Pastel, esp. port. Pastis, cat. Pâté, pièce de pâtisserie qui renferme de la viande, du poisson, etc., cuits dans de la pâte; fig. barbouillage, confusion.

Ety. de pasta, pâte. V. Past, R.

# Dans un pâté on nomme :

ABAISSE, la croûte de dessous.

PASTIS, S. M. dl. MATAPLET, PATAPLET. Gros pâté, enfant joufflu, dodu et potelé, mais cacochyme et stupide. V. Bidouire et Past. R.

PASTIS D'ANCRA, S. M. POURRC. Un pâté d'encre, une goutte d'encre tombée syr le papier. V. Past, R.

PASTIS, vl. s. m. Accord, convention, pacte.

Ety. du lat. pactionis, gén. de pactio. V. Pach, R.

PASTIS, s. m. vl. Pâturage. V. Pasquier et Past, R.

PASTIS, s. m. dl. V. Fougassa; Faire lou pastis, mouiller la paille à l'aire. Voy.

Past, R. PASTISSAIRE, USA, s. (pastissairé, úse). Patineur, qui paline, qui manie peu délicatement les choses, comme s'il pétrissait, et fig. qui brouille, qui fait des fagots.

Éty. de pastis et de la term. Aire, v. c. m. et Past, R.

PASTISSAR, v. a. (pastissa); PASTISSE-GRAB, APACHOUNAB, PASTROULHAR, PASTISSIAR, TOUQUEEEAN, APECHOUNAN. Patiner, patrouiller . manier malproprement, remuer avec la main ou avec les pieds de l'eau bourbeuse ou sale. gâter, faire un pâté, par la surabondance d'ornements.

Ety. de pastis, pris dans le sens de barbouillage, confusion, et de la term. act. ar, ou du grec πατησα (palêsa), sans augm. de πατεω (pateô), fouler aux pieds. Thomas. V. Past. R.

PASTISSARIA, s. f. (pastissarie): Pasticceria, ital. Pasteleria, esp. port. Pastisseria, cat. Pâtisserie, pâte préparée et assaisonnée à la manière des patissiers, l'art du patissier; fagot, confusion.

Éty. de pastis et de la term. aria, qui indique la généralité. V. Past, R.

Winckelmann a vu, dans le cabinet de Portici, une grande quantité de moules propres à faire de la pâlisserie, qu'on avait tirés d'Herculanum.

PASTISSAT, ADA, adj. et part. (pastissa, ade). Platré, confus, fagoté, surchargé d'ornements.

Ety. de pastis, de at et de ada, pâté fait. V. Past, R.

PASTISSEGEAR, dl. Pastisser, cat. Pasticciere, ital. m. s. que Pastissar, v. c. m. et Past, R.

PASTISSIER, s. m. (pastissié); Pasticciere, ital. Pastelero, esp. Pasteleiro, port. Patissier, ière, celui ou celle qui fait de la patisserie, fig. brouillon, homme qui cherche à brouiller, à mettre la discorde.

Éty. de pastis, pâté, et de la term. mult. ier, celui qui fait les pâtés, pistorius, lat. V. Past. R.

PASTISSOUN, s. m. (pastissoun); Pastelinho, port. Petit paté.

Éty. de pastis et du dim. oun. V. Past, R. PASTISSOUN, s. m. (pastissou); pas-Tissov. Nom languedocien du pastisson, bonnet d'électeur, bonnet de prêtre, couronne impériale, artichaud de Jérusalem, artichaud d'Espagne, arbousse d'Astracan, Cucurbita melopepo, Lin. Var. plante de la fam. des Cucurbitacées.

PASTISSOUN, s. m. (pastissóu), dg. Pâté, morceau de terre non remuée par la charrue, que le laboureur maladroit a oublié.

PASTISSOUNA, s. f. (postissoune), d. bas lim. Patissière, qui fait ou vend des gâteaux aux enfants. Béron. V. Past, R.

PASTITENPOT, s. m. (pastiteinpó), d. bas lim. Pâté en pôt, viandes hachées, que l'on fait cuire dans un pôt.

Ety. C'est une alt. de pastis en pôt. Voy. Past, R.

PÁSTOCHA, s. f. (pastótche). Sornette, faribole.

Dire de pastochas, conter des sornettes.

Étv.? PASTOO, s. m. anc, béarn, Berger. V.

Pastre et Past, R. PASTOR, s. m. vl. Pastor, esp. port.

cat. Pastore, ital. Patre, berger. V. Pastre.

Ety. du lat. pastor, m. s. V. Past, R. PASTORA, s. f. vl. Pastora, cat. esp. port. Pastourelle. V. Pastourela et Past, R. PASTORAL, adj. vl. Pastoral, cat. esp. port. Pastoral.

Éty. du lat. pastoralis, m. s.

PASTORAU, s. m. vl. Pacage, paturage. V. Pastural.

PASTOREL, vl. V. Pastourel.

PASTORELA, s. f. vl. Pastorella, cat. esp. ital. Espèce de poésie ou églogue dialoguée entre le poëte et une bergère ou un berger. V. Pastourela.

Etv. du lat. pastoralis. V. Past. R.

PASTORELA, s. f. vl. Pastorel-la, cat. Pastorela, esp. Pastorela es un dictatz que pot haver VI, o VIII, o X, coblas o mays, so es aylantas cum sera vist al dictayre mas que no passe lo nombre de trenta, e deu tractar desquern per donar solas, etc.

Fl. del Gay Sab.

La pastourelle est une composition qui peut avoir six ou huit ou dix couplets ou davantage, savoir autant qu'il plaira à l'auteur, pourvu qu'il ne dépasse pas le nombre de trente ; elle doit traiter de raillerie pour amuser.

PASTORELLA, S. f. VI. PASTORELA, PAS-TORELA, PASTORA, PASTORESA, PASTORETA. Paștora, port. Bergère.

Éty. de pastor et du dim. fém. ella. Voy.

Past, R.

PASTORESSA, s. f. vl. V. Pastorella et Past, R.

PASTORESSA, S. f. Vl. PROTORESA. Pétrisseuse, boulangère.

PASTORET, S. m. vl. PASTORIU. Pasto-rel, cat. Pastorello, ital. Bergerot, pastoureau. V. Past, R.

PASTORETA, s. f. vl. Pastorela, cat. Petite pastourelle. V. Pastorella et Past, R.

PASTORGAR, V. n. VI. PASTORIAR. Paltre. V. Pasturgar et Past, R.

Mon aver menant Per las montagnas pastorgant. Trad. d'un Evang.

Menant mon troupeau pâturant sur les montagnes.

PASTORI, s. m. vl. Paturage, pacage, herbe. V. Pastural et Past, R.

PASTORIAR, vl. V. Pasturgar et Past,

PASTORIL, adj. vl. PASTORIU. Pastoril, cat. esp. Pastoral, de berger. V. Past, R.

Subst. bergerie. PASTORIU, vl. V. Pastoril, Pastoret.

et Past, R. PASTOUIRA, adj. PASTOURIRA. Brut, en

terme de maçon, pierre brute. Voy. Peira pastouira.

Subst. bauge, torchis. V. Past, R.

PASTOUL, s. m. (pastoul), dl. Tas de mortier corroyé et prêt à être employé, ce qu'on en corroie en une fois. V. Pastoun et Past, R.

PASTOUL, s. m. Un patrouillis. V. Pautruelh et Past, R.

PASTOULHOUS, QUSA, adj. (pastouillous, ouse), m. s. que Pastous, v. c. m. et Past, R.

PASTOUN, s. m. (pastoun). Paton, bloc de terre que le potier met sur la roue pour le travailler; quantité de pâte que le boulanger travaille à la fois.

Ely. de pasta et de la term. dim. oun, portion de pâte. V. Past, R.

PASTOUN, s. m. (postou), d. bas lim. Petit morceau de pâte aigrie qui sert de levain. V. Levam.

Boutar pastoun, mettre le levain. Voy. Mettre levam.

Quand une femme éprouve les premiers symptômes de la grossesse on dit qu'a boutat pastoun.

Gardar lou pastoun, fig. garder une poi-

re pour la soif.

Pastoun, se dit aussi de la quantité de mortier que l'on corrole à la fois.

PASTOUNAR, v. a. (pastouná); pastounada. V. Couchar la pasta et Past, R.

PASTOUNEGEAR, Voy. Couchar la pasta et Past, R.

PASTOUR, s. m. (pastour); Pastore, ital. Pastor, esp. port. cat. Pasteur, pour berger, V. Pastre et Pastoureou; fig. ecclesiastique qui a charge d'ames.

Ety. du lat. pastor, m. s. V. Past, R.

PASTOURA, s. f. (pastoure), dl. Terme poétique pour désigner une bergère. Voy. Pastourela et Past, R.

PAS

Taime l'adore, ma pastoura, B l'aimarai tant que viourai; Quand noun te veiria qu'un quart d'houra, Tout lou resto dei jour soui gai. d. bas lim.

PASTOURAL, ALA, adj. (pastoural, ale); PASTOURAU. Pastorale, ital. Pastoral, cat. esp. port. Pastoral, ale, qui a rapport à la vie des pasteurs, des bergers.

Éty. du lat. pastoralis, m. s. V. Past, R. PASTOURALA, s. f. (pastourále); Pastorale, ital, Pastorela, esp. Pastorel, port. Pastorale, pièce de théâtre dont les person-nages représentent des bergers et des bergères; air dans le genre pastoral.

Ety. du lat. pastoralis, de berger. Voy.

Past, R.

PASTOUREL, s. m. (pastourel); PASrounzou. Pastorcillo, esp. Pastorello, ital. Dim. de pastre, jeune et gentil berger. Voy. Pasloureou.

Éty. du lat. pastor, d'où pastour, et du dim. el. V. Past, R.

PASTOURELA, s. f. (pastourèle); pasital. Bergère, pastourelle, bergerette.

PASTOURELET, s. m. (pastourelé). Autre dim. de pastre. V. Past, R.

PASTOURELETA, s. f. (pastoureléte); Pastorella, ital. Dim. de pastourela, petite ou jeune bergère.

Ely. de pastourel et de eta. V. Past, R.

Vos tu te lougar. Jouina pastourellela, Vos tu te lougar, Per moun bestiau gardar? d. bas lim.

PASTOURELETA, S. f. BOUYOURETA, BARGRIERTA, BERGEIRETA OU GUIGNA COUA BERJESETA , BERGEROUNETA JAUNA , BOUTOU-META, BATACA, BRANLACOUA, GISCLET, BRANLAcourta, chinchountha. Nome qu'on donne indistinctement à plusieurs espèces de bergeronnettes, mais plus particulièrement à la bergeronnette grise, Motacilla cinerea, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes ( à bec en alène ), qu'on distingue des autres à la couleur grise de son dos, aux couvertures noires de sa queue, à ses ailes brunes et au gris blanc qui domine sous son corps.

Éty. Le nom de pastourelle lui a été donné comme à la suivante, parce qu'on la voit souvent dans les troupeaux.

La femelle pond cinq à six œufs d'un gris bleuâtre et fait plusieurs pontes par an.

Pastoureleta et bergeireta, est aussi le nom qu'on donne, par les mêmes raisons, à la bergeronnette jaune, Motacilla bærula, Lin. oiseau du même genre que le précédent, qui se fait remarquer par la longueur de sa queue qui a près d'un décimètre, par la cou-leur gris-olive qui domine sur le corps et par les plumes du croupion qui sont jaunes.

La femelle pond, à chaque couvée, six, sept ou buit œufs, d'un blanc sale, taché de jaunåtre.

V. pour les autres espèces Bargeireta et

Guigna coua.

PASTOUREOU, ELA, s. (pastoureou, èle); PASTOUREL. Pastoureau, elle, jeune berger et jeune bergère. V. Pastroun et Pastourel.

Éty. du lat. pastor, formé de past, nourriture, et de la term. or, contract. de actor, celui qui donne ou fournit la nourriture. V. Past, R.

PASTOURESSA, s. f. (pastourésse), di. Boulangère. V. Past, R.

PASTOURETA, s. f. d. béarn. Bergerette. V. Pastoureleta et Past, R.

PASTOUS, OUSA, adj. (pastous, ouse); PASTOVEROUS. Pâteux, euse, qui a le goût de la pâte.

Ety. de pasta, pâte, et de ous. V. Past, R. Pera pastousa, poire pâteuse.

PASTRAS, ASSA, s. (pastrás, asse). Augmentatif dépréciatif de pastre, gros et vilain berger, bergère lourde et dodue.

Ety. de pastre et de la term. dépréc. as. V. Past, R.

PASTRE, ESSA, s. (pástré, ésse); PAS-TRA, REBERER, MAJOURAL, AULEER. Berger, bergère, qui garde des brebis, des moutons; patre, en français, ne se dit que de ceux qui gardent des troupeaux de bœufs, de vaches, de chevaux, etc.

Ety. du lat. pastor, formé de pastus, nour-riture. V. Past, R.

La profession de berger est aussi ancienne que l'homme; Abel, second fils d'Adam, gardait les troupeaux.

PASTREGEAR, v. n. (pastredja). Faire le berger.

Ety. de pastre et de egear. V. Past, R. PASTREIROUN, d. de Carp. V. Pastrilhoun.

PASTRESSA. PASTRE. Bergeronnelle. Cast. V. Pastoureleta.

PASTRILHA, s. f. (pastrille). Les bergers pris collectivement, tous les bergers.

Ety. de pastre et de la term. ilha, qui indique l'universalité. V. Past, R.

PASTRILHOUN, s. m. (pastrilloun). Petit berger. V. Pastroun et Past, R.

PASTROULHAR, Garc. V. Pastissar et Past, R.

PASTROUN, s. m. (pastroun); PASTRI-LECUN, PASTOURROU. Pastoureau, jeune ou petit berger.

Ety. de pastre et de la term. dim. oun. V. Past, R.

PASTURA, s. f. (pasture); Pastura, cat. esp. port. ital. Pature, nourriture des bestiaux, on le dit plus particulièrement de la paille et du foin, du fourrage en général; vl. pacage, pâturage.

Ety. du lat. pastura, le mème, formé de

pastus, aliment. V. Past, R.

PASTURAGI, s. m. (pasturádgi); Pasturatge, cat. Pasturage, esp. Pâturage, V. Pasquier; on le dit aussi pour droit de pacage. V. Past. R.

PASTURAL, S. M. VI. PASTORAU, PASTERC, PASTURGUE, PASQUEER, PASCHERR, PAICHIO, PAS-TOBL. Pacage, pâturage. V. Past, R.

PASTURAR, v. a. (pasturá); Pasturar, anc. cat. Pastorar, port. Pasturare, ital. Påturer, pattre, donner de la pature aux bestiaux, affourager, V. Pasturgar; v. n. ramasser le fourrage, la pastura, fourrager.

Ety. de pastura et de ar. V. Past, R. PASTŪRGAGE, Garc. V. Pasturasi, Pastura et Past, R.

PASTURGAGE, et

PASTURGAGI, s. m. (pasturgådge et pasturgådgi); Pasto, port. Påturage. Voy. Pasquier et Past, R.

PASTURGAR, v. n. (pasturgá); pastonsan, pastengan, apastungan. Pattre, en parlant des animaux qui broutent l'herbe; mener paître et faire paltre, en parlant du berger qui conduit les troupeaux, fig. grappiller, faire paître dans des lieux défendus.

Ety. du lat. pascere, ou de pastus et de la term. act. ar, pastum dare. V. Past, R.

Les chevaux pâturent, les brebis paissent.

PASTURGAR, v. n. (pasturgá); PACAesan. Pasturar, eat. Pastorear, esp. port. Pasturare, ital. Pacager, pâturer, prendre la pâture, en parlant des animaux qui vont paitre. V. Past, R.

PASTURGAR SE, v. r. Se paitre, se nourrir. Avr.

PASTURGAU, s. m. (pasturgaou), dl. Herbage, paturage. V. Pasquier et Past, R. PASTURGUE, s. m. vl. Paturage, pacage. V. Pasquier.

PASTURIAR, vl. V. Pasturgar. PASTURIER, IERA, adj. (pasturié. iére). Propre au fourrage, drap ou gros sac oùles paysans portent le fourrage. Dioul. V.

Buchau. Ety. de pastura et de ier. V. Past, R. Lincoou pasturier. V. Buissau.

Terra pasturiera, qui produit naturellement du foin, ou beaucoup de foin.

PASTURIERA, s. f. (pasturière); mouseen forme d'armoire, qui établit une communication entre l'écurie et le grenier à foin et par laquelle on fait descendre le fourrage.

Éty. du lat. pastura et de la term. mult. iera. V. Past, R.

PASTUROUN, s. m. (pasturoun); parunor. Pastoja et Pasturale, ital. Paturon, la partie de la jambe des chevaux, des mulets et des ânes, comprise entre le boulet et la couronne du sabot. V. Ped. R.

PAT, radical dérivé du grec πατέω (patéo), fouler aux pieds, manier souvent; se promener, d'où, πάτος (pates), chemin battu, chemin fréquenté, route publique; poussière dont se frottaient les athlètes après s'être oings avec de l'huile.

Le mot pata, prov. patte, et ses composés, dériveraient plus naturellement de pated, fouler aux pieds, parce que c'est la patte qui foule, que de pous, podos, mais comme tous les élymologistes le font venir de ce dernier, nous nous conformerons à leur sentiment.

De patos, par apoc. pat; d'où : Patoulha, Pategue, Pat-oulh, Patoulhage, Patoulh-aire, Patoulhar, Patoulha

aria, Patoulh-ous, Paleg-ar, Pat-in, Patin-ar, Patin-egear, Patoulh-oun, Pat-us.

De patos, poussière, par apoc. pato, par la transposition de o, paot et paout ou paut; d'où : Paut-a, Em-paut-ar , A-paut-ar, A-paut-as, Paut-as Pautr-uelh , Pat-y, Pautassa, Paulass iar, Paul-ous, Paulr-a Pautr-ada, Pautr-ir.
PAT, 2, radical de pata, chiffon, que je ne

puis faire dériver que du grec πάτημα, ατος (patêma, atos), ce qu'on foule, chose vile et

abjecte, homme de rien.

De patéma, par apoc. pat; d'où: Pat-a, Pat-aras, Patarass-a, Patarass-ar, Pata rass-iar, Patarass-sun, Pata-rocas, Patayoun, Palayoun-ar, Pat-iaire, Pat-un.

PAT, vl. lim. V. Pax.

PAT, s. m. Pat, échec inévitable au roi s'il remue, au jeu des échecs.

PAT, s. m. dl. La tique des brebis. Voy. Barbesin et Ped , R.

PAT, s. m. vi. V. Parte.

Faire pat, faire pacte, s'accorder. Ety. du lat. pactum. V. Pach, R. PATA, V. Pachau.

PATA, Pour épacte. V. Epacta.

PATA, dl. Pour morpion. V. Peoulh-court et Ped, R.

PATA, S. f. PELMA, CHIPPOUN, CITRASSA? BOUDOUSERA. Chiffon , morceau de vieux linge qui n'est bon qu'à faire de la charpie ou à servir de torchon : Rabalhar seis patas, avoir la carphologie, être près de mourir. V. Pat, R. 3.

PATA, s. f. dl. Terme de maître d'écri-

ture, un cadeau, grand trait de plume hardi.

PATA, s. f. (pate); PAUTA, FOOT. fam.
FOTS, en ancien français; Pfots, all. Pata, esp. cat. Pied de certains animaux tels que les chiens, les chats, les lièvres, etc.

Ety. Nous ferious volontiers venir ce mot du grec πατέω (patéd), fouler aux pieds, parce que c'est la patte qui foule, si presque tous les étymologistes ne le dérivaient de podos, gén. de pous, pied. V. Ped, R.

PATA, s. f. Patte, est aussi le nom que l'on donne à des espèces de clous qu'on plante d'un côté dans le mur ou dans le bois, et dont on fixe la tête aplatie avec un clou; à la partie élargie du bras d'une ancre, etc. Parce qu'elles ont quelques ressemblance avec la patte d'un animal.

PATA-BEL-BLABLE, S. f. (pate-dél-diablé). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse,

au cactus. V. Raqueta.

PATA-pa-lapin, s. m. (páte-dé-lapin). Nom qu'on donne, aux environs de Tou-louse, au trèlle des guérêts ou pied de lièvre, Trifolium arvense, Lin. plante de la famille des Légumineuses, commune dans les champs.

PATA-D'ours, s. f. Nom que porte, aux environs de Brignoles, selon M. Amic,

l'acanthe. V. Acantha.

PATA DE LION, S. f. Pied de lion, sichimille commune, Alchimilla vulgaris, Lin. plante de la fam. des Rosacées, commune dans les lieux humides de la Haute-Provence. V. Gar. Alchimilla vulgaris, p. 15.

Riv. De la ressemblance qu'a sa feuille avec la patte de l'animal dont elle porte le nom.

PATA-DE-RAYA, s. f. Nom qu'on donne, aux environs de Valensoles, à la clavaire coralloide. V. Barba.

PAT

PATAC, s. m. (patá). Un pata. V. Pachau.

N'en dounarjou pas un patac, je n'en donnerais pas un double denier.

PATAC et patacs, s. m. dl. Coups de poing ou de bâton; le bruit d'un soufflet.

Éty. du grec πατάσσω (patassô), frapper; M. Astruc croit que patac est celtique.

PATAC, s. m. d. béarn. Eclat : Patacs de rire, éclats de rire.

PATACAT, ADA, adj. et p. (palaca,

áde). Tacheté, pommelé PATACHA, s. f. (patátche); Patacho,

port. Patache, espèce de voiture non sus-pendue; en term. de mar. bateau couvert, servant de corps-de-garde à l'entrée d'un

Éty. Probablement du grec πατέω (pateô), fouler aux pieds. V. Pat, R.

#### On nomme:

PATACHON, coini qui condaît une patache, on qui ger-

PATAGLAMUS, Avr. Altér. de Calaplamus, v. c. m.

PATÁCLAN , s. m. (pataclán) ; BATACLAW. Apanage, bien, tout l'avoir d'une personne: A escudelat tout soun pataclan, il a dissipé tout son bien.

Éty. ? PATACLAN, s. m. Fatras, anticaille, vieux meuble, qui n'est plus de mode; bruit, tapage, vacarme, etc. Garc. pataud Avril.

Ély. du grec παταμος (patamos), bruit,

fracas, craquement.

PATACLAU, V. Pataflau.

PATACLET, s. m. (palaclé) Un des noms du spare smaris. V. Gerre.

PATACLET, s. m. C'est, selon M. Roux. le nom qu'on donne au spare puntazzo, dans le département des Bouches-du-Rhône. V. Sargou rascas.

PATACUELA, s. f. (patacuèle), m. s. que patelada, v. c. m.

Ety. de pata et de cuela, coup, sur le cui. PATACUELAR, v. a. (patacuelá). Fesser, donner des coups sur les fesses.

PATACULA, s. f. (patacule). Nom qu'on donne, aux environs de Toulon, au fruit du micocoulier. V. Darboussa.

PATADA, Patada, port. cat. V. Patelada, Tapa et Ped, R.

PATAFIOLAR, v.a. (patafioula); patadans la phrase suivante : Que lou bon diou te patafiole, paraît signifier donner du bon sens.

PATAFLAU, s. m. (patafláou); patatbas, PATALAN , PATAPLAS , PATATOU , PACHACHA , PATAPLEE , PATAPLOOU , PATACLAU . Palaflas! , cat. Mots inventés et employés pour exprimer le bruit que fait une chose en tombant,

Éty. du grec πατάσσω (patassó), je bats, je frappe, ou de πάταμος (patamos), bruit, fracas, craquement.

Avec un fort grand bruit voil patatras l'esprit à bas. Folies Amoureuses.

PATAFLESC, s. m. (palasics), dl. m. s. que patastau.

PATAFLET, s. m. (pataflé), dl. V. Pas-

PATA-LAGAIGNA, s. f. (páte-lagsi-gne); pata lagagna. Un des noms toulousain du pissenlit. V. Pourcin.

PATALEY, Garc. V. Patelin. PATALHOUN, s. m. (patailloun). Chif-

Cependan lou couse, lou tape (1) Li boule une pate dedin, Que sentié un pau lou tamarin; Coum'ere à la precipitade, Avien saisi lou patailloun Younte passoun lei purgatioun; Despiei l'aigue n'es infectade A lou gous dou catolicoun. Et lei persoune coustipade N'an pas besoun d'autre infusioun. La pata enlevada.

(1) Le trou de la fontaine de Carpentras

PATALHOUN, s. m. (patailloun); ralangue babillarde à Manosque.

Ély. de pata, chisson. V. Patasson.
PATALINEGEAR, V. Patelinegear.
PATALINEGEARIA, V. Patelinegea-

ria. PATAN, Contr. de pastant, pas autant. V. Pas.

PATANA, s. f. (patane). Nom toulou-sain de la pomme de terre. V. Truffa.

PATANTAN, s. m. Vieifferie, drogaille, marchandise de rebut. Garc.

PATANTAN, s. m. (patantan). Nom que l'Helix algira, porte à Grasse. V. Escargot.

Éty. Ce mot vient-il da latin patentis, gén. de *paiens* , ouvert , parce que son ombilic est beaucoup plus grand que ceux des autres espèces; ou du grec πατάσσω (patassô) ου πατάττω, alt. (patatto), faire du bruit, ce qui confirmerait la première étymologie donnée à bazanet, et celle-là, celle-ci.

PATANTEINA, s. f. (patantèine); PA-TINTEINA, POTANTELA, PATANTENA. Prétantaine et prétentaine, courir la prétentaine, aller, venir, courir cà-et-là, sans sujet et sans dessein.

Éty. Onomatopée du bruit, pretantran, que les chevaux font en galopant, que Virgile a cherchéà imiter dans ce vers si connu.

Quadropedante putrem sonitu quatit angula campuna

PATANTENA, V. Patanteina.
PATANTEROU, s. m. (patantérou).
Homme qui court à cheval. Sauv.

PATANTIN, s. m. (patantin). Mot dont on se sert à Thorame, Basses-Alpes, pour désigner une grande étendue de terrain.

PATAPAN, s. m. (patapan). Nom par lequel les enfants désignent ordinairement le tambour. C'est une onomalopée.

PATAQUEGEAR, v. n. (pataquedjà), di. Débattre, palpiter. Doujat.

Ety. C'est une onomatopée.

PATAQUELA, V. Palelada et Ped, R. PATAQUELAR, v. n. V. Palacuela et

PATARAS, s. m. (patarás), d. de Barcelonnette, chiffon.

Ety. C'est un augmentatif de pata, chiffon. V. Pat, R. 3.

PATARAS, ASSA, adj. (patarás, ásse). Bon homme, bonne femme; personne sans malice et assez bornée: Es un bon pataras, c'est un bon humain.

Éty. du grec πανταλάς (pantalas), qui souffre toute espèce de maux, ou de pataras, chiffon, dont on fait tout ce qu'on veut, comme d'un chiffon. V. Pat, R. 3.

PATARASSA, s. f. (patarasse). Chiffon, mauvais linge, V. Pata; femme de mauvaise vie; femme couverte de haillons, femme simple et sans malice.

Ety. V. Pataras et Pat, R. 3.

PATARASSA, s. f. Patarasse, fer de calfat, cannelé dans sa partie tranchante, dont on se sert pour enfoncer l'étoupe dans les coutures ou franc bord des grands vaisseaux. V. Pat, R. 3.

PATARASSAR, v. a. (patarassá). Patarasser, mettre les étoupes avec la patarasse. V. Pat, R. 3.

PATARASSIAR, v. n. (patarassiá). Manier et remanier du linge, avoir la carphologie, en parlant des malades. V. Pat, R. 3.

PATARASSOUN, s. m. (patarassoun), d. m. Petit chiffon, dim. de patarassa. V. Pat, R. 3.

Ecouvillon du four. Aub.

**PATARD**, s. m. (patár). Patard; on donne aussi ce nom à un gros sou, ou pièce de 10 centimes.

PATARELOUS, adj. (palarelóus). Temps à demi-couvert. Aub.

PATABI, s. m. vl. Paterin, sectaire vaudois.

PATARIN, INA, s. (patarin, ine), dl. Vagabond, gueux qui court le pays. Sauv. V. Patari.

PATARINAGE, s. m. (potorinádzé), d. bas lim. Bruit, tapage, dispute. Voy. Tapagi.

PATARIS, s. m. vl. V. Patari.
PATAROGAS, s. f. pl. (pataróques), dl.
Petites nippes et guenilles d'enfant. Doujat.
V. Pat. R. 3.

**PATARRAMANTA**, s. f. (patarramante). Boutade, caprice, saillie d'esprit, emportement, grain de folie.

Éty. Onomalopée.

PATARRAS, s. m. pl. (patarrás); Patarras, cat. Patarraez, esp. Galaubans, cordes qui prennent depuis les hunes jusqu'aux deux côtes des vaisseaux.

PATARRAS, s. m. (palarrás). Usité seulement dans cette phrase: Faire patarras, acheter en bloc, acheter sans peser ni mesurer.

PATARRASSA, s. f. (patarrásse). V. Patarassa et Malabesti.

PATASSA, s. f. (patasse). Grosse main, gros pied, grosse patte.

Ety. de pala et de assa.

PATAT, s. m. (pata), dg. Coup.

PATATÁ-PATATA, s. m. (patatá patatá). Mots inventés pour exprimer le galop du cheval.

PATATA, s. f. (patâte). Liseron patate, Convolvulus batatas, Lin. plante de la famille des Convolvulacées, originaire de l'Inde, qu'on cultive depuis plusieurs années dans la partie Méridionale de la Provence, à cause de la bonté de sa racine qui est infiniment plus agréable que la pomme de terre. Les Espagnols l'apportèrent des Antilles en Europe.

V. sur sa culture le mémoire publié par M. Robert, directeur du jardin de la marine

à Toulon.

Ety. de batata, nom malais de cette plante. **PATATA**, s. f. (patate). Patata, cat. esp. En Languedoc, on donne ce nom au topinambour, V. Toupinambour, et aux pommes de terre. V. Truffa.

Ety. de batatas, qui est le nom mexicain de la pomme de terre, selon Nieremberg.

PATATAU, s. m. (patatáou); PATACLAU, PATALOOU. Mots qui expriment le bruit que fait un corps en tombant.

Éty. du grec πατάσσω (patassó), frapper.

PATATIN-PATANTENA, (patatin, patantène), d. bas lim. Locution adverbiale sans ordre, sans arrangement.

PATATOUF, Onomatopée du bruit que fait une chose en tombant. V. Patatau.

PATATRAS, onomatopée. Patatras. V. Patatau.

PATAUD, AUDA, s. (paláou, áoude). Au positif, jeune chien à grosses pattes; fig. pataud, sot, grossier, nigadd.

Éty. de pata. V. Ped, R.

PATAUDA, s. f. (pataoudasse). Femme grosse, lourde et pesante, personne mal faite.

Éty. de pataud et du péjor. assa. V. Ped, Rad.

PATAYOUN, Alt. de de Patalhoun,

PATAYOUN, s. m. (palayóun). Écouvillon. Avril. V. Escoubilhoun; fig. et iron. langue bien effilée, pissot d'un cuvier.

Ely. de pala, chiffon, et du dim. oun. V. Pal, R. 3.

PATAYOUNAR, v. a. (palayouná). Ecouvillonner, balayer le four. V. Pat, R. 3.

PATEC, s. m. (patéc); PATEQ. Parterre devant une maison de campagne; aire plate et unie. Garc. V. Pategue.

PATEGURA, s. f. (patecure). Gar. Micocoule. V. Fabrigoula.

PATECURIAR, v. a. (patecuria). Voy. Patequelar.

PÂTECURIER, s. m. (patecurié). Nom du micocoulier, à Toulon, selon M. Garcin. V. Falabreguier.

PATEGAR, v. vl. Fréquenter, commercer.

Pategat et comersat, commercé et traité. Ety. du grec πατέω (pateo), fouler aux pieds. V. Pat, R.

PATEGUE, s. m. (patégué. Le tour de l'échelle; espace qu'on laisse autour d'une maison, ou à côté d'une muraille pour recevoir l'égoût et servir de passage; lieu trèsfréquenté.

Éty. V. Pat, R.

PATEGUE, s. m. (patégué). Se dit encore pour pâtis, ou lieu où l'on fait paltre les

bestiaux; pour terrain de vaine pâture, parcours; fig. d'un lieu, d'une place qu'une personne fréquente habituellement; de l'action de passer fréquemment en un lieu sans eu avoir le droit; d'un chemin très-fréquenté.

Éty du grec πατος (patos), chemin battu, chemin fréquenté, route publique. V. Pat, Rad.

PATEJAR, v. n. vl. Pacliser, traiter, contracter. V. Pach, R.

PATELA UN, Espèce de jeu. V. Vingtmans et Ped, R.

PATELADA, s. f. (patelade), et par syncope parallau, parada, paracunia, parac

Ety. de patela et de ada,

PATELADA, s. f. (patelade); PATADA, coussada. Coups sur les fesses.

PATELAS, s. f. pl. (patèles); PADELAS, POLLA, PATELAS, POLLA. Les fesses, la saillie arrondie et charnue que font les cuisses à leur partie supérieure, le fessier.

Éty. Ce mot serait-il dérivé du lat. patella, qui désigne la rotule ou petit os arrondi qui forme la partie saillante du genou, comme les fesses forment celle de la cuisse.

Ety. de patela et de ada,

PATELETA, s. f. (pateléte); PATALETA.
Patte d'un gousset ou d'une poche,
petit morcean d'étoffe qui couvre l'ouverture
de la poche ou du gousset.

Pateleta d'una estola, fanon, le bas de l'étole où est une croix, où est un galon. V.

Ped, R.

PATELIN, s. m. (patelin); PATALBY,
MARGOU. Patelin, homme souple et artificieux.

Etw. de la farca de mattre Pierre Patelin.

Éty. de la farce de maître Pierre Pathelin, rajeunie sous le titre de l'avocat Patelin, en 1906, par Brueys.

PATELINAGEARIA, s. f. (patelinadjarie); patalinegrafia, patelinagi, patelinage. Patelinage, manière insinuante et artificieuse d'un patelin.

Ety. de patelin et de egearia, tout ce que fait un patelin.

PATELINAGI, V. Patelinegearia.

PATELINAR et

PATELINEGEAR, v. n (patelinedja);
PATALINEGEAR, PATELNIAR. Pateliner, agir en
patelin, Faire lou maneou, v. c. m.

Ety. de patelin et de egear, faire.

PATELINUR, USA, s. et adj. (patelinur, use). Patelineur, euse, patelin, flagorneur.

PATEN, PADER, PADEL, radical pris du latin patens, entis ouvert, part. de patere, pateo, être ouvert, étendu, évident, d'où patera, vase à large ouverture, coupe, tasse, patère, et patina, vase large et peu profond, patène, et dérivé du grec πετανα (petaô), déployer, étendre, ouvrir, d'où πετανη (petanê), plat évasé.

Patent, Patent-a, Pat-i, Paden-a, Paden-ada, Paden-ar, Paden-at, Paden-egeada, Paden-egear, Paden-eta, Paden-our, Pader-a, Padel-a, Pou al-a, Poual-oun, Pouel-oun, Padel-ada, Padel-a, Padet-in, Pal-et, Palet-a, Palet-iar, Palet-ouns, Pei-la.

PETENA, s. f. (paténe); PADELA, PA-

Patena, port. cat. esp. ital. Patène, vase sacré en forme de petite assiette, qui sert à couvrir le calice.

Éty. du lat. patena , m. s. de patere, être ouvert, on du grec πατάνη (patane), plat évasé, dérivé de l'hébreu pala, être ouvert,

PATENT, ENTA, adj. (patèin, èinte); Patente, ital. esp. port. Patent, cat. Patent, ente, terme de chancelier, scellé du grand sceau.

Éty. du lat. patentis, gén. de patens, ouvert, parce que les lettres patentes se délivraient ouvertes, par opposition aux lettres closes ou lettres de cachet. V. Paten, R.

PATENTA, s. f. (pateinte); Patente, ital. port. Patente, brevet délivré par le roi ou par une université; permission de commercer, d'exercer certaines fonctions, moyennant un droit annuel payé au gouvernement.

Ety. de patens, patentis. V. Patent et Paten, R.

Patenta neta, en terme sanitaire, billet de ænté.

Les patentes furent établies lors de la suppression des mattrises et jurandes, par la loi du 17 mars 1791; elles furent ensuite supprimées, et enfin recréées par les lois des 6 fructidor an 4, 9 frimaire, 9 pluviole an 5, 7 brumaire an 6, lesquelles ont été remplacees par celle du 1er brumaire an 7.

PATENTABLE, ABLA, adj. (pateint-table, able). Patentable, qui doit être soumis

à la patente.

PATENTAR, v. a. (pateintá). Patenter, soumettre à la patente, la délivrer.

PATENTAT, ADA, adj. et p. PATER, PATE, PAIE, PAE, PATE, radical pris du latin pater, patris, père, et dérivé du grec πατηρ (patèr), m. s. d'où paternus, patria, patrimonium, patronus, impetrare.

De paler: Pater, Paler-noster, Paler-nostri-ar, Paler-oun, Patr-as.

De paternus, paternel, par apoc. patern; d'où : Palern-a , Patern-el , Paternel-a , Paternela-ment, Patern-egear, Patern-itat,

Pater-oun. De pater, par la suppr. de te, et le changement de a en at, pair; d'où : Cou-paire, Pair-e, Pair-astre, Pair-in, Pair-en, Pair-oun, Pai, Pair-enal, Cou-paire, Coum-paire, Coum-pair-agi, Com-pai, Patriarch-al, Patri-arche, Paron-il, Parricide . Payr-in , Peyr-on , Peir-au , Perela , Pero, Peyrin.

De patria, patrie: Patria, Patri-oto, Patriot-isme, Patriot-ique, Pat-ois, Coum-

De patrimonium, patrimoine, biens du père, par apoc. Patrimoni, Patrimoni-o, Patrimoni al.

De patronus, patron, par apoc. patron, patroun; d'où: Patroun, Patroun-a, Patroun-agi, Em-patroun-ar, Em-patroun-at, Em-patrounis-at, Empetrare, Empetrar, Im-patrounis ar.

PATER, s. m. Pater, ornement de cuivre servant de tête à un long clou, qui soutient

PATER, s. m. (pater); paren nostren. Paternostro, ital. Pare nostre, cat. Padremestra, esp. Padre-nosso, port. Le paler, l'oraison dominicale; grain du chapelet plus gros que les autres à la rencontre duquel on

Ety. du lat. pater, qui est le premier mot de cette prière. V. Pater, R.

J.-C. enseigna de sa propre bouche, cette oraison à ses disciples et la leur recommanda comme la prière par excellence.

PATER-BLANC, S. m. (pater-blan), dt. La patenôtre blanche, prière superstitieuse et ridicule qui fait promettre le paradis à ceux qui la disent, par les zélateurs de cette superstition. Sauv.

PATER-DE-LACE, S. m. (patèr-dé-là). Pater de lait; grain de verre, d'émail ou d'agate que les semmes superstitieuses portent au cou lorsqu'elles sont nourrices, pour faire monter le lait au sein, pour en avoir beaucoup et ensuite pour le faire passer.

PATER-NEGRE, s. m. (patèr-négré); PATERLAS, s. f. pl. (patèrles), dl. Les

PATERNA, s. f. vl. Pour paternité, V. Paternitat et Pater, R. adj. paternelle.
PATERNA, s. f. vl. Dieu le Père, le Créaleur. V. Paler, R.

PATERNAL, ALE, adj. vl. Paternal, port. V. Paternel et Pater, R.

PATERNELAMENT, adj. (paternela-méin); Paternamente, ital. Paternalmente, port. Paternellement, en père.

Ety. de paternela et de ment, d'une manière paternelle. V. Pater, R.

PATERNEGEAR, v. n. (paternedjá), dl. m. s. que Paternostriar, v. c. m. et Pater, Rad.

PATERNEGEAR, v. n. (paternedjá). Tatillonner, lambiner, vétiller, agir avec nonchalance; s'amuser à des bagatelles, agir lentement comme un grand-père.

Éty. de palerna et de egear. V. Paler. R. PATERNEL, ELA, adj. (paternèl, èle); PATERNAU, PAIRAL, PAIROULAU. Paternale et Paterno, ital. Paternal, esp. cat. port. Paternel, elle, tel qu'il convient à un père, à la qualité de père.

Ety. du lat. paternus, m. s. V. Pater,

PATERNELAMENT, adv. (paternela-mein); Paternamente, ital. Paternalmente, port. Paternalment, cat. Paternellement, en père.

Ety. de palernela et de ment.

PATERNITAT, s. f. (paternità); PAI-Paternidade, port. Paternità, ital. Paternidad, esp. Paternitat, cat. Paternité, l'état, la qualité de père.

Éty. du lat. paternitatis, gén. de paternitas, affection paternelle. V. Pater, R. PATERNO, s. m. (patèrne). Le Père-

Éternel; lambin, lendore. V. Pates.

Vielh coumo paterno, vieux comme les rues.

PATER NOSTER, S. M. PATER HOSTES, PARTE - NOSTRE, PATER. Pare-nostre, cat.
Padre nuestro, esp. Padre nosso, port.
Paternostro, ital. Notre père, pater noster, patenôtre, la prière que J-C. enseigna aux fidèles, l'oraison dominicale.

Ety. Des premiers mots de cette prière.

PATER-NOSTER, s. m. Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Gouan, à l'azedarach, Melia azedarach, Lin. arbrisseau de la fam. des Meliacées, originaire de l'Asie.

PATER NOSTRE, vl. V. Pater noster. PATERNOSTRIAIRE, s. m. (paternostriáïré); patemboustriaire. Celui qui a souvent la chapelet à la main, qui prie à chaque mstant.

PATERNOSTRIAR, v. n. (paternoústria); PATERFEGEAR, PATERFOUSTRIAR. Dire des patenôtres, prier continuellement; il ne se dit qu'en mauvaise part, marmotter des prières.

Éty. de Pater, R. de nostri, gén. de noster et de ar.

PATEROUN, s. m. dl. Un pérot ou petit père ; le frère qui accompagnait un religieux.

Ely. de pater et de oun. V. Pater, R. PATEROUN, OUNA, s. (pateroun,

oune), di. Un béat, une béate. Ety. Dim. de pater. V. Pater, R.

PATES, s. m. (patés), dl. V. Patois et Pat, R.

PATESCA, anc. béarn. Qu'il ou qu'elle souffre.

PATET, ETA, adj. et s. (paté, éte); LOTHGAGNA, ESPEDIDAIRE, BESUCOUS, ESPIN-POUSEGRAIRE, ESPEPIDAIRE, PATIAU, PATIAN. Barguigneur, un lambin, un radoleur; indécis, tatillonneur, minutieux, difficile, scrupuleux, timoré, qui a des peines de conscience ridicules.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

Siaz un patet, vous êtes un bon garçon. Dérivés: Patet-aria, Patet-iar, Patet-

iar, Patet-oun, Patet-un.

PATETA UN, s. f. (patete ün), dl.
Le jeu du pied de bœuf. V. Vingt-mans et Ped , R.

Éty. Parce qu'en jouant, on dit à mesure qu'on retire les mains, pateta-un, patetadous, jusqu'à neuf; celui à qui ce nombre échoit dit: pateta-noou, tene moun ped de bioou, et il retient la main de celui qui est dessous, qui est condamné à mettre un gage.

Pateta, est un dim. de pata et signisse petite main.

PATETARIA, s. f. (paletarie); PATETUR. PATUPELABIA. Barguignage, lenteur, indécision, radotage, scrupules malentendus; lambinerie, simplicité.

Éty. de patet et de aria. PATETAS, ASSA, s. (patetás, ásse). Augm. de Patet, v. c. m. gros lambin, etc. PATETEGEAR, v. n. (patetedja), dl. Lambiner, etc. V. Patetiar.

Ely. de patet et de egear, faire lou patet. PATETI, s. m. et adj. (patèti). Îmbé-cile, nigaud, qui semble privé de sentiment. Ety. de patet.

PATETIAIRE, V. Patet.

PATETIAR, v. n. (paletia); patetecean, ESPERIDAR, RESUGUESCAR, REPOUNDOUNDSCHAR, PATETAR, PATETOURSAR, ESPEDIDAR. Faire le lambin, lambiner, radoter, s'occuper à des riens, barguigner.

Éty. Patetiar, est dit pour patetegear, forme de patet et de iar, faire lou patet.

PATETOUN, OUNA, adj. (pateloun, oune); minimous. Dim. de Patet, v. c. m.

PATETUN, s. m. (patetiin). Le même que Patetaria, v. c. m.

PATHETICAMENT, adv. (patheticaméin); Pateticamente, ital. esp. port. Pathétiquement, d'une manière pathétique.

Ety. de pathetica et de ment, ou du lat.

pathetice, m. s.

PATHETIQUE, ICA, adj. (pathétiqué, ique); Pathetice, port. Patetico, esp. ital. Patetic, cat. Pathétique, qui affecte, qui touche, qui émeut les passions.

Ety. du lat. patheticus, dérivé du grec παθητικος (pathêtikos), formé de πάθος (pathos), passion, émotion; dérivé de πάσχω (paschô), souffrir, être affecté.

PATHOS, s. m. (pathós). Pathos, mot purement grec πάθος (pathos), qui signifie passion, mais que nous n'employons dans notre langue, comme en français, que dans un sens ironique pour désigner un discours ambigu, ridiculement sérieux ou affecté.

PATI, PASSI, radical pris du latin pati, patior, passus, souffrir, endurer, supporter, et dérivé du grec παθετν (patein), m. s. d'où passio, passionis, passion, pa-

tientis, patient.

De pati, pati ou pat; d'où: Pati-ent, Pali-am-ment, Pali-ença, Palient-ar, Pati-ment, Pat-ir, Im-palientar, Im-patient-at, Pati-ssent, Coum-palissent, Coumpatir, Coum-pat-ible.

De pationis, gén. de patio.

De passus, par apoc. pass; d'où: Passion, Passioun-ar, Passioun-at, Coumpassion, Pass-ien, Pass-if, Passio, Passion-at, Paci-ent, Passiouna-ment, Passioun-ar, Passioun-at.

PATI, s. m. vl. Pacte, traité, condition.

V. Pacte et Pach, R.

PATI, s. m. Pati, cat. Patio, esp. Dans le vl. ce mot désignait une place dans un village où l'on faisait reposer le menu bétail, et même un pays; on le dit aujourd'hui d'une fosse où l'on jette les immondices, d'un lieu d'aisance, des latrines : pour pacage, pâturage. V. Pasquier et Paty.

PATI, s. m. vl. Pays.

PATI-PATA-PAREN, expr. adv. Rien du tout, peu de chose.

Ety. du grec παντι (panti), les Grecs disaient avec une négation παντή, παντως (panté, pantôs), ou πανταπάσι (pantapasi).

PATI ES, (és páti), d. bas lim. Dans le jeu nommė escoundudas, V. Escoundalhas; lorsqu'il est temps que celui qui cherche les autres se découvre, on lui crie es pati.

Ety. du lat. patet, on voit, il est clair. V.

Paten, R.

PATIAIRE, s. m. (patiáiré). Chiffonnier, Drillier, celui qui ramasse les chiffons dans les rues ou par la ville.

Ety. de pata, chiffon, et de iaire. V. Pat.

Rad. 3.

Cridar coumo un patiaire, crier comme un sourd.

On le dit aussi pour frippier.

Un brouccantur ches un patiaire. Crompe un tableou mesquin et pla. Hy. Morel.

PATIAN, ANA, adj. (patián, áne). Avr. V. Patet.

PATIBULERQ, s. et adj. (patibulère) PATIBULANI. Patibular, port. Patibulaire, qui appartient au gibet, qui y est destiné; on le dit d'un homme indolent qui ne se décide jamais à rien.

Éty. du lat. patibulum, gibet, potence.

PATIEMMENT, adv. (patiemméin); pa-TIAMMENT. Pazientemente, ital. Pacientemente, esp. port. Pacientment, cat. Patiemment, avec patience.

Ety. Sync. de patientment, fait de patienta et de ment, d'une manière patiente. Voy.

Pati, R.

PATTENÇA, s. f. (paciéince); passinga. Paciencia, port. esp. cat. Pazienza, ital. Patience, vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, etc., avec modération et sans murmure.

Ety. du lat. patientia, formé de pati,

souffrir, supporter. V. Pati, R.

PATIENÇA, S. f. FURILMAS AIGRAS. Pa tience ou parelle, Rumex patientia, Lin. plante de la fam. des Polygonées qu'on trouve dans les lieux gras et montagneux et qu'on cultive dans les jardins, soit à cause de l'usage qu'on fait de ses feuilles dans la cuisine, soit pour ses racines souvent employées en médecine comme toniques et dépuratives.

D'après les recherches de M. Deyeux, la racine de patience contient du soufre, ce qui expliquerait les avantages qu'on en retire quelquefois, dans le traitement des maladies

de la peau.

PATIENMENT, v]. V. Patiemment.

PATIENT, ENTA, adj. et s. (pacien, éinte); paciant, auta. Paziente, ital. Paciente, esp. port. Pacient, cat. Patient, ente, qui souffre les maux, les injures avec patience, qui supporte les fautes, les défauts, etc., avec bonte, avec douceur, s. celui qu'on va supplicier.

Ely. du lat. patientis, gén. de patiens. V. Pati, R.

PATIENTAR, v. n. (paciéntá). Patienter, prendre patience, attendre patiemment. Ety. V. Pati, R.

PATILHA, s. f. (pastille). Nom qu'on donne, à la lentille, dans le département du Tarn. V. Lentilha.

PATILHOUS, OUSA, adj. (patillous óuse), dg.

Et s'estari tres cols, cada journado, Sur un oubratge, patillous. Jasm.

PATIMENT, s. m. (patiméin). Souffrance, misère, disette.

Ety. de pati et de ment, action, manière de souffrir. V. Pati, R.

> Et se ne vezès un que saute N'y a pron dedins lou patimen. Michel.

PATIN, s. m. (patin). Patin, espèce de pantoufle, vieux souliers éculés qu'on porte en guise de pantousles.

Ety. du grec πατέω (pateô), fouler aux

pieds. V. Pat, R.

Mourre de patin, museau de vieux soulier, t. injurieux.

Patin-coufin, ceci, cela, le reste.

Baisar patin, baiser le babouin, trouver fermée la porte de la maison où l'on voulait entrer.

On donne le nom de babouin à une figure grotesque charbonnée sur les murs d'un cornsde-garde et qu'on fait baiser aux soldats qui ont fait quelque faute légère.

PATIN-course, expr. prov. qui signifie ceci, cela, le reste.

PATIN-PATOURIA, expr. prov. qu'on emploie pour désigner une grande volubilité de langue, pati pata, ou bredi breda.

PATINAR, v. n. (patiná). Patiner, glisser sur la glace avec des patins, et activ. manier indiscrètement, d'où l'expr. prov. Lou diable lou patino, le diable le pousse, le tourmente. V. Pat, R.

PATINEGEAR, v. n. (patinedjá). Marcher avec de mauvais souliers qui ne tiennent plus aux pieds, comme si c'êtait des pan-

. Éty. de patin et de egear, V. Pat, R. pour patiner, manier maladroitement. V. Tourchouniar.

PATINTEINA, V. Patanteina.
PATINUR, s. m. (patinur); PATINARE. Patineur, celui qui patine.

Ety. de patin et de ur.

PATIPATA-PAS-REN , ( palipata-parèin). Rien du tout, absolument rien.

PATIR, v. n (patir); Patire, ital. Padecer, esp. port. Patir, cat. Patir, souffrir un mal considérable et particulièrement par la privation des choses indispensables, des ali-

Éty. du lat. pati, m. s. V. Pati, R.

Patir lou fam, pati famen, lat. souffrir la

Patir coumo las peiras ou coumo las toueras, souffrir le martyre.

Lou pode pas patir, dl, je ne puis pas le souffrir.

Pode pas patir la vianda, d. bas lim. j'ai de l'aversion pour la viande.

Patir coumo una serp, souffrir comme un serpent, parce que les serpents ne mangent pas souvent.

PATIS, s. m. (pális), dl. V. Patus.

PATISCES, s. m. pl. vl. Pantoudes, patins. V. Pat, R.

PATISSENT, ENTA, adj. (patissèin, èinte). Qui souffre, qui pâtit.

Ety. du lat. patissentis, gén. de patissens, m. s. V. Pati, R.

PATOC, s. m. dg. (patóc); RRASSEL. Meulon de foin qu'on fait dans le pré, quand on

craint la pluie, ou pour le préserver de la rosée, Un patoc de hen. D'Astros. V. IIemereras.

PATOFIA, s. f. (patófie), d. lim. Baliverne, conte en l'air.

PATOFIA, s. f. (patófie), dl. V. Petofia. PATOFIER, s. m. (patofié), dl. PATOU-PATOI, s. m. Avril. V. Petofier.

PATOI, s. m. Avril. V. Patoulh et Pat.

Rad. 2.

PATOIS, s. m. (patóis); patours, pates, PATOURI. Patue, esp. Patois, langage grossier qui n'est soumis à aucune régle fixe ou qui n'est que l'altération d'une langue régu-lière.

Ely. Je ne demande pas, dit M. Nodier, si trouille, qui agite avec ses mains de l'eau mot tire son origine à patria ou à pata- sale V. Pat, R. ce mot tire son origine à patria ou à patavinitate, la langue du père ou de la patrie, je demande si le dictionnaire, concordant des patois d'une langue, ne serait pas un des plus beaux monuments qu'on put élever à la lexicologie. Je connais tel de ces singuliers idiomes qui fournirait à l'explorateur habile, plus de curiosités et de richesses que cinquante de nos glossaires. V. Pater, R.

PATOLA, s. f. (patole), dl. Taloche, coups de fouet. Doujat.

PATORA, s. f. (patore), d. m. REDABIDA, carchona, Baudada. Flamme vive de peu de durée, regalade.

Faire una patora, faire un feu de paille,

une regalade.

PATOT, V. Pataud.

PATOUEI, s. m. (patouel), d. lim. Voy.

PATOUES, s. m. (patoués), dl. Voy. Patois.

PATOUFIER, dl. V. Petofier.

PATOUFLET, s. m. (patouflé), d. bas lim. Joufla. V. Gautarut.

PATOULEAIRE, s. m. Patollaire, en cat. signifie donneur de nouvelles populaires.

PATOULEAR, Patollar, en cat. signisie jaser, babiller. bagager, qui bagage.

PATOULH, s. m. (patouill); PATOUILE, MARGOULRIS, PATROULRIS, PATOUI, PATOI, SUT. Patrouillis, boue, crotte, gachis qu'on trouve dans les chemins et dans les rues ; lieu bourbeux, margouillis.

Éty. du grec πάτος (patos), chemin battu, chemin fréquenté, parce que c'est là, qu'on trouve de la boue en grande quantité. V. Pat, R.

Dérivés : Patoulhaire, Patoulhar, Pa-

troulhis, Patroulha.

PATOULHAGE, s. m. (potouliadzé), d. bas lim. Mic-mac, propos qui n'ont pas de suite. V. Pat, R. Patrouillage, saleté qu'on fait en patrouillant.

PATOULHAIRE, s. m. (patouillairé). Qui se plait à patrouiller, à marcher dans la boue; personne qui agit sans discernement.

Ely. de patoulh et de aire, qui patrouille. V. Pat, R.

PATOULHAR, v. n. (patouilhá); man-GOULHAR, MASTROULHAR, PESCASSIAR, PATOUIAR, PATOUJAB. Palauger et patrouiller, marcher dans la boue, dans une eau bourbeuse, ou l'agiter avec les mains; manier malproprement.

Ety. de patouilh et de la term. act. ar,

agiter la boue. V. Pat, R.

PATOULHARD, s. m. (patouillá), dl. Le plumitif, papier original sur lequel on écrit le sommaire des arrêts, des sentences. V. Pat, R.

PATOULHARD, s. m. Gacheur, celui qui vend à vil prix, Avr. V. Pat, R.

PATOULHARIA, s. f. (patouilharie), dl. Patrouillage, saleté, malpropreté qu'on fait en patrouillant.

Éty. de patoulh, et de aria. V. Pat, R. PATOULHIER, s. m. (patouillié). A Ussel, ce mot est synonyme de marre, bourbier. V. Pet, R.

PATOULHOUN, OUNA, s. (patouilloun , oune) ; parourous. Celui , celle qui pa-

PATOULHOUS, OUSA, adj. (palouillous, ouse); parouvous. Boueux, euse. Voy. Pautous.

Ety. de patoulh et de ous. V. Pat, R. PATOULIARIET, s. m. (patouliarié), dl. Un lavoir. V. Pat, R.

PATOUN, s. m. (patoun). Paton, petit morceau de cuir qu'on met en dedans du soulier, au bout de l'empeigne, afin de conserver la forme.

Éty. du celt paton, Ach.

PATOUN, OUNA, adj. (patoun, oune); PATOINA, d. de Barc. m. s. que Patet, eta, v. c. m.

PATOUS, OUSA, adj. (patous, ouse), dl. Qui est attaqué par l'espèce de ipou qu'on nomme pata. V. Peoulh-court.

Éty. de pata et de ous. pâteux, qui n'a pas assez d'apprêt, parlant d'un tissu, Aub. PATOUS, Avr. Alt. de Pastous, v. c. m. et Past, R.

PATRACA, s. f. (patráque); PATROUNCAN, POUTROUNCAN, MANBEGA. Patreca, cal. Patraque, un emplâtre; on le dit d'une personne qui n'a ni santé, ni vigueur: Sias una bela patraca, tu es un fier emplatre; d'un instrument détraqué, d'une montre qui va mal; de toute machine détraquée; patraque est dit pour mauvaise patte. V. Ped, R.

PATRAMAND, ANDA, adj. (patramán,

ánde. Brocanteur, gaspilleur, euse.
PATRAMANDEGEAR, Cast. V. Patramandiar.

PATRAMANDIAR . v. n. (patramandiá); PATRICOULIAR, PATRAMARDEGRAM. Gaspiller, brocanter, dissiper son bien en brocantant, Avril: brocanter; bavarder, Cast.

PATRAS s., m. (patra). Moine ou reli-

gieux très-gras, sale, gueux.

Ety. Augm. de pater, père. V. Pater, R. PATRASSALHA, s. f. (patrassaille). Les choses sales ou de peu de valeur; en général, les personnes grasses et dégoûtantes.

PATRASSARIA, s. f. (pairassarie). Chose de peu de valeur, sale, manière de gueux.

Garc.

PATREMONI, vl. V. Patrimoni. PATRE-NOSTRE . vl. V. Pater noster et Pater.

PATRIA, s. f. (patrie); Patria, ital. esp. port. cat. Patrie, société politique dont on est membre; pays, lieu où l'on est né.

Éty. du lat. patria, dérivé du grec πάτρα ου πάτρη (patra ou patrê), m. s. ou de πατριά (patria), famille. V. Pater, R.

PATRIAL, adj. vl. Patrial, qui appartient à la patrie. V. Pater, R.

Nome patrials es nome d'un pays. Leys d'Amor.

PATRIARCAL, ALA, adj (patriarcal, ale); PATRIARCAD. Patriarcule, ital. Patriarcal, esp. port. cat. Patriarcal, qui appartient, qui tient au patriote.

Ely. du lat. patriarchalis, m. s. V. Pater,

PATRIARCAT, s. m. (patriarca); Patriarcato, ital. Patriarcado, esp. port. Patriarcat, cat. Patriarcat, dignité et juridiction du patriarche.

Ety. du lat. patriarchatus, m. s. Voy. Patriarche.

PATRIARCHA, s. m. vl. V. Patriarche. PATRIARCHE, s. m. (patriarché); Patriarca, ital. esp. port. cat. Patriarché, nom commun à plusieurs saints personnages de l'Ancien Testament, qui ont vécu avant Moïse, et qu'on donne ensuite, par analogie. aux évêques des premières Eglises d'Orient, et aux hommes d'un grand age, et qui inspirent une grande véneration.

Ety. du lat. patriarcha, dérivé du grec πατριαρχης (patriachês), chef de famille, formé de πατριά (patria), famille, et de άρχὸς

(archos), chef. V. Pater, R.

PATRICAINA, s. f. (patricaine). Nom que porte, aux environs de Toulouse, la matricaire, Matricaria parthenium, Lin. Pyrethrum parthenium, Smith. Plante de la fam des composées Corymbifères, qui croît dans les lieux incultes et pierreux.

Ety. Patricaina est une alter. de matri-

caria.

PATRICI, n. pr. vl. Patricio, esp. port. Patrizio, ital. Patrici, cat. Patrice. Voy. Pater, R.

Patr. St. Patrice.

l'Église honore neuf saints de ce nom, et particulièrement Saint Patrice, évêque, les 17 mars et 9 juin.

PATRICIAT, s. m. (patricia); Patriziato, ital. Patriciado, esp. port. Patriciat, cat. Patriciat, dignité de patrice.

Éty. du lat. patriciatus, m. s.

PATRICIEN, ENA, s. et adj. (patricièn, ène); Patrizio, ital. Patricio, esp. port. Patricien, enne, qui était issu des premiers sénateurs institués par Romulus.

Ety. du lat. patricius, m. s.

PATRICOLIAR, v. n. (patricoulià);
PATRICOULIAR, PATRICOULIAR. Troquer des
nippes, des bijoux. V. Patramandiar, Avr.

PATRICOLIARELA, s. f. (patricouliarèle). Femme tracassière, médisante, rapporteuse; commère babillarde, Avril.

PATRICOT, s. m. (patricó); PATRIGOT, PATRIPASSIT, PETOFIA, PETOFICE. Melange, bouleversement; fig. tripotage, intrigue, manigance, troc, échange.

Etv. ?

PATRICOTAGI, s. m. (patricoutádgi); PATRICOUTAGE. Désordre, brouillerie, tripotage.

Ety. de patricot et de agi.

PATRICOTAR, v. n. (patricoutá); PA-TRICOUTAR. Tripoter, faire des tripotages.

Ety. de patricot et de ar. PATRICOULIAIRE, s. m. et PATRICOUTIER, V. Patrigorier.

PATRIFASSIT, s. m. (patri-fassi), dl. PATRIPASSI. Un mic-mac, maquignonage, tripotage, manigance; tracas, embarras. Sauv.

PATRIGORIER, s. m. (patrigourié); PATRICOUTUR, USA, PATRICOULIAIRE, PATRICOU-Luza. Brouillon, faiseur de tripotages.

Éty. de patrigot et de urier; lit. qui fait des tripotages.

PATRIGOT, s. m. (patrigó); PATRICOT. Tripotage, fagot, invention, medisance. PATRIMONI, s. m. (patrimóni); PATRI-

могно, ратымочана. Patrimonio. ital. esp. port. Patrimoni, cat. Patrimoine, bien de famille; ce qui est venu par succession ou donation en ligne directe.

Ety. du lat. patrimonium, m. s. formé de pater et manus, biens de ses pères. V.

Paler, R.

PATRIMONIAL, ALA, adj. (patrimoniál, ále); PATRIMOUNIAU. Patrimoniale, ital. Patrimonial, esp. port. cat. Patrimonial, ale, qui est du patrimoine.

Ety. du lat. patrimonialis. V. Pater, R. PATRIMONIAU, vl. V. Patrimonial. PATRIOTIQUE, ICA, adj. Patriottico, ital. Patriotico, esp, port. Patriotic, cat. Patriotique, patriote, de la patrie.

PATRIOTISME, s m. (patriotisme); Patriottismo, ital. Patriotismo, esp. port. Patriotismo, cat. Patriotisme, amour de la patrie mis en action.

Éty. de patrioto et de isme. V. Pater, Rad.

PATRIOTO, s. m. (patriote); Patriotto, ital. Patriota, cat. esp. Patriote, dans le sens naturel, celui qui aime sa patrie, qui est du même pays, de la même patrie, qui cherche à être utile à son pays. Pendant la révolution, ce mot était synonyme de républicain et même de jacobin, ce qui a fait dire à M. Sablier. « Ce mot s'est réveillé dans nos oreilles pendant qu'il s'est éteint dans nos cœurs. »

Ety. du grec πατριωτής (patriôles), qui est de la même patrie, du même pays. Voy. Pater, R.

Ce mot était déjà connu du temps d'Henri IV. On le trouve dans une lettre de Canaye, embassadeur à Venise.

PATRO, vl. V. Patron.

PATROCIN, s. m. vl. Patrocini, cat. Protrocinio, esp. port. ital. Salaire, droit de patronnage.

Et si per aventura y intervenia, son patrocin el trabalh non si deia point taxar en despensa de proces. Stat, de Prov.

Éty. du lat. patrocinium, m. s. V. Pater, R.

PATROCINAR, v. a. vl Patrocinar, cat. esp. port. Patrocinare, ital. Protéger, servir de patron, répondre.

Ety. du lat. patrocinari, m. s. V. Pa-

PATRON, s. m. vl. PATRO. Padro, Patro, cat. Patron, esp. Patrono, port. Padrone, ital. Patron, ancien maitre d'un affranchi, protecteur, guide, conducteur; mo-

Ety. du lat. patronus, m. s. V. Pater, R. PATRONAT, 8 m. vl. Patronat, cal. Patronato, esp. Padronato, ital. Patronat, sorte de dignité.

Ely. du lat. patronatus, m. s. V. Pater, Rad.

PATRONIMIC, adj. vl. Patronimic, cat. Patronimico, esp. ital. Patronymico, port. Patronymique.

Éty. du lat. patronymicus, m s. V. Pater, R.

Noms patronimics . . . es aquel que s deriva e pren nom dels noms dels payros nostrės. Leys d'Amors.

PATROULHA; s. f. (patrouille); patrulha, port. Patrouille, guet ou gens armes qui font des tournées dans les rues, pendant la nuit, pour le maintien du bon ordre.

PAT

PATROULHAR, v. n. (patrouilla); Patrulhar, port. Patrullar, cat. Patrouiller, faire des patrouilles; marcher dans la boue.

PATROUN, OUNA, s. (patroun, oune); Patrono, ono, port. Putro, cat. Patron, esp. Padrone, ital. Patron, onne, saint ou sainte dont on porte le nom, et qu'on invoque comme un protecteur.

Éty. du lat. patronus, patrona, formé du lat. pater ou du grec πάτρων (patron),

protecteur. V. Pater, R.
PATROUN, s. m. Patron, modèle, papier ou carton découpé de manière à représenter les contours qu'on veut suivre. On le dit fig. d'une personne mal-adroite, gauche, faisant mal ce qu'elle fait.

PATROUN, s. m. Patron, capitaine d'une barque, d'un bateau pêcheur.

Ély. de pater, père.

PATROUN-EEL BOURA, S. m. Lanternier, négligent, qui ne peut jamais se décider

PATROUN-PARCEET, 8. m. dl. Vétilleux. V. Besucous.

PATROUNAGI, s. m. (patrounadgi); =A-TROUBAGE. Padronato, ital. Patronato, esp. padroado, port. Patronage, droit qui appartient au patron; droit de nommer à un bénéfice.

Liy. de patroun et de agi. V. Pater, R. PATRUEL, ELA, adj. (patruèl, èle). Scrupuleux, ridicule, benet.

PATS, s. f. vl. pars. La paix, accord. Ely. du lat. pax, pacis. V. Paci, R. PATTA, V. Epacia.

PATUAR, v. n. (paluár); PATUSCLAR. Deguerpir, partir à la hâte; prendre la fuite.

Ety.du grec πατέω (pateò), fouler aux pieds, se promener, marcher, aller. V. Pat et

PATUFEL, ELA, s. (palufèl); parueuse, tatilien, diseur de riens; niais, benèt.

PATUFELARIA, s. f. (patufelarie). Tatillonnage. V. Patetaria.

PATUFELAS, ASSA, s. (patufelás, ásse. Augmentatif de Patufel, v. c. m. PATUFEOU, V. Palufel.

PATUN, s. m. (palün), dl. Torchon. Ely. V. Pat, R. 2.

Quand n'auriaz qu'un palup, lou fauregoubya. Truchet.

PATUROT, s. m. (paluró). V. Pastu-

PATUS, s. m. (patus); paris, dl Pâturage où vont paltre les bœufs, les brebis, les cochons; Sauv. mauvais pâturage. Voy. Pasquier.

Ety. du lat. pastus, m. s. V. Past, R. PATUS, s. m. dl. Basse cour d'une écurie; un chemin. V. Past, R.

PATUSCLAR, V. Patuar et Past, R. PATUT. UDA, UA, adj. (patů, úde, úe); Patudo, esp. port. Patu, ue, qui a des plumes jusqu'au bout des pattes; on le dit

particulièrement des pigeons; fig. lourd, pa-Laud.

Éty. de pata et de ut, remarquable par les pattes. V. Ped, R.

PATUT, s. m. Pour pigeon patut. V. Pigeoun et Ped, R.

PATY, s. m. (páti). Dans la Camargue. à Arles, on donne le nom de paty, à des terres vagues où l'on fait pattre les trou-

Ety. du lat. pastus, nourriture ou plutôt du grec πάτος (patos), chemin battu, chemin fréquenté. V. Past et Pat, R.

D'après l'auteur de la Statistique du Dépt. des B.-du-Rh. les bergers et les troupeaux, a vaient anciennement, dans les bourgs et dans les villages, un quartier affecté pour leur logement qui portait le nom de paty, nom qui s'est conservé dans les vieux quartiers et qui d'après l'étymologie grecque que nous en avons donnée signifierait bien fréquente.

PATY, s. m. PATE. Basse cour, latrines. V. Privat et Androuna.

Ety. V. le mot précédent, Curaire de patys, vidangeur. V. Past, R.

PATZ, s. f. vl. Patz, cat. Accord, paix, impôt, abonnement, octroi; capitation. V. Pax et Pael, K.

#### PAU

PAU, s. m. (páou), d. bas lim. Pouf. V. Patastau.

En vl. paix qu'on fait baiser à l'églisc. PAU, s. m. (paou), dg. Un des noms du paon. V. Pavoun.

PAU, s. m. (páou). Pour pieu, V. Pal, broche. V. Aste et Pal, R.

PAU, s. m. Chevalet, en terme de chaudronnier.
PAU, Nom d'homme. V. Paul,

PAU, Per dounar vocula à un veisseou, Corps mort, pièce de bois plantée en terre pour amarer un vaisseau.

PAUA, s. f. (páoue), dl. V. Pausa. PAUBER, s. m. (paouber); vl. Pauvre. Ety. du lat. pauper, m. s. V. Paur, R. PAUBRA, s. f. (paoubre), d. bas lim. Pour pauvresse. V. Paura et Paur, R.

PAUBRAMEN, vl. V. Paurament. PAUBRAR, s. m. (paoubrá), d. bas lim. Ce mot donne l'idée de pauvre, accompagnée de celle de fainéantise : Fai lou paubrar, il fait le fainéant, et quelque fois celle de saleté; Sembra un paubrar, il a l'air d'un mendiant.

Ely. V. Paur, R.

PAUBRE, BRA, s. et adj. vl. et dl. V. Paure et Paur, R.

PAUBREIRA, vl. V. Pauretat et Paur,

PAUBREIRAT, s. f. (paoubreirá), vl. Pauvreté.

Ety. du lat. pauperlatis, gén de pauper-

tas. V. Paur , R. PAUBRERIA, vl. V. Pauriera et Pau-

PAUBRETAT, s. f. vl. Paubertals, cat.

anc. Pauvreté. Éty. du lat. paupertatis, gén. de pau-

pertas. V. Pauretat et Paur, R. PAUBREZA, s. f. vl. PAUBEZA. Pobresa, cat. Pobreza, esp. port. Poverezza. ital. Pauvreté, indigence. V. Pauvetat.

PAUBREZIR, v. a. vl. Appauvrir, ruiner.

PAUBREZIT, IDA, adj. vl. Appauvri, ie. PAUBROT, OTA, s. (paoubro, ote), d. bas lim. Alt. de paurot, V. Pauret, petit pauvre; il est employé le plus souvent comme terme d'amitié et de compassion; un confesseur dit à une jeune pénitente, dans une chanson patoise: V. Paur, R.

Avez pechat filhola, Countre lou sauvadour; Repentez-vous, paubrota, Lou cor plen de doulour.

PAUC, PAUQU, PAU, radical pris du latin paucus, a, um, peu, en petite quantité, en petit nombre; qu'on fait dériver du grec πχυω (pauco), finir, cesser, ou de πχυρον (pauron), peu: Paue, Ata-pauc, Entampau, Tam-pau, Pauca, Paucubal, Pauquet, Pauquina-ada, Pauqu-eza, Pauquina, Pau-vourras, A-poqu-ir.

PAUG, adv. (pâou); cmc, pau, poco, pouc. Poco, ital. esp. Pouco, port. Poc, cat. Peu, en petit nombre ou en petite quantité, l'opposé de beaucoup.

Éty. du lat. paucus, pauce, parum. Voy. Pauc, R.

Per pauc que, pour peu que. Pauc à pauc, peu à peu. Pauc souvent, peu souvent.

Entre trop et pauc mesura li cau, entre trop et peu, le juste milieu.

Ab pauc, vl. et Am pauc, peu s'enfant.

Auzier, dans un sonnet qu'il adressa au capitaine Paul, à l'occasion de ses poésies qu'il avait fait imprimer à la suite de celles de son oncle de Labellaudière, joue sur le mol Pau ou Paul, de la manière suivante : je conserve son orthographe.

Trop és vicioux, mais hounest-és un pau, Un pau de pan, lou paure nous demando, Un pau son drech, l'amyc nous recoumando, Un pau amy, l'enfan crido à l'houstau.

Quand nous manjan, un autre dis un pau Un pau et bon, voudrié la bouquo friando, Un pau d'amour vou la cyprino banda; Un pau de caut, pau frech, n'isto pas mau.

Un pau de ben, un paure home desiro, Un pau de pax, tout lou monde respiro, Un pau dourmir, vou lou paure malau.

Lou pau, cent fes d'au jour douno à l'aurillo Non s'y fau pas donques dounar merveillo, Si cadun amo aquestou Pierre pau.

Iou en tant pauc, Trad. ni moi non plus, et non moi non plus.

Laissar me un pauc passar, Tr. laissez moi passer s'il vous plait.

Dounaz me un pauc aquot, donnez moi

cela, je vous prie, etc.
Siam trop paue, Trad. nous sommes en

Siam trop pauc, Trad. nous sommes en trop pelit nombre, et non nous sommes trop peu.

PAUC, CA, adj. vl. Petit, court. V. Pauc, Rad.

Enfants paucs, petits enfants.

Li pauc el majoral, les petits et les grands.

PAUG s'arana, s. m. (paou s'afane), d. bas lim. Fainéant, paresseux. V. Paressous.

Éty. de pauc, peu, et de afanar, se pres-

PAUC DESTRES, s. m. (páou destréin), d. bas lim. Celui qui se donne bien de la peine pour faire peu de chose.

ser an travail.

PAUCA, s. f. (paouque), d. bas lim. Mesure de vin qui contient demi litre, on dit à Tulle, Anem beoure miech quart, et à Argentac, Anem beoure la pauca. V. Pauc, R.

PAUCHA, s. f. (paoutche), d. bas lim. Servante, domestique. V. Chambriera et Serventa.

PAUCIBAL, s. m. (paoucibál), dl. Vaurien, lâche, fainéant.

Ély. de pauci, peu, et de bal, all. lang. de ral, qui vaut peu. V. Pauc, R.

PAUDRADA, s. f. (paoudráde), dl. Lie ou marc de vendange. V. Raca.

PAUFERRE, s. m. (paoufèrré); Parpal, MARELHA, PALFER, PALFERRES, PED-DE-POUERC, PAUFEREI, RELHA. Levier ou pince de fer, dont on se sert pour faire des pesées, pour remuer des pierres, etc.

Ety. du lat. palus, pieu, et de ferrum, fer, pieu de fer. V. Pal, R.

Plantar una vigna au pau ferre, planter une vigne à la barre ou à l'avant pieu.

PAUFERRE, s. m. dl. L'axe de fer d'un moulin, qui porte l'anille et la meule. Voy. Aubre de moulin.

PAUFIC, s. m. (paoufic), d. m. rouric, roouric. Pieu, pal, qu'on ensonce en terre.

Sies plantat aquit coumo un paufic, lu es plante là comme un terme.

Éty. du lat. palus, m. s. pal, pau et de fic, contr. de ficare, enfoncer. V. Pal, R.

Et meuort, non sies presatz l'esclapo d'un pausie.
Lubellaudière.

PAUFICAR SE, v. r. (paouficá sé). Se planter ou s'arrêter immobile comme un pieu, comme un terme, demeurer longtemps dans un endroit.

Ety. de pausic et de ar. V. Pal, R. PAUFICHA, s. f. (poousitse), d. bas lim. Fiche. V. Ficha, espèce de penture.

Éty. V. Pal, R.

PAUFIR SÍ, v. r. (si paoufir), et impr. roowen, qui ne signific rien. Se gonsler, se gorger, se remplir jusqu'à la gorge. Garc.

Ely. de pau, pal, pieu, et de fir pour ficare, planter.

PAUFIT, s. m. (paoufi), et mieux pauric.
Morceau de bois pointu que les enfants s'amusent à enfoncer en terre en le lançant, t.
de Draguignan, selon M. Garcin.

Ety. de pau et de fil, pal siché, planté. V. Pal, R.

PAUFIT, IDA, adj. (paoufi, ide). Immobile, épais, joufflu, hébèté.

Ety. de paufit, planté comme un pieu. V. Pal, R.

PAUL, nom d'homme (paou); PAU, POL. Paulo, ital. port. Pablo, esp. Paul, dont les dim. sont Paulet, Pauloun et Pauloti.

Ely. du lat. Paulus.

L'Eglise honore 53 saints de ce nom et fait la fête de saint Paul apôtre, le 29 juin, et sa commémoration le 30 id. PAUL, Pour pieu et 'échalas. V. Pal et Garda.

PAULA, nom de semme (páoule); rola. Paula, ital. Paule.

L'Eglise honore cinq saintes de ce nom, les 26 janvier, 3, 18 et 22 juin, 20 juillet et 10 août.

**PAULETA**, s. f. (paouléte). Paulette, droit annuel qui se payait pour certains offices de justice et de finance.

PAULIAGUET, nom d'homme (paouliagué). Dim. de Paulian, v. c. m.

PAULIAN, nom d'homme (paoulián); PAULIAG, PAULIAG, PAULIAG, PAULIN. Paulino, ital. Paulin.

L'Eglise honore 16 saints de ce nom, et saint Paulin de Nole, le 22 juin.

PAULINA, nom de femme (poouline);
POULINA, POLINA, Polina, ital. Paulina, port.
Pauline.

L'Eglise honore quatre saintes de ce nom, les 14 mars, 6 juin, 2 et 31 décembre.

PAUM, s. m. anc. béarn. Palme.

Ety. V. Palm, R.

PAUMA, s. f. (paoume). Balle à jouer au jeu de longue ou courte paume, ce jeu même.

Jugar à la pauma, jouer à la paume.

Lity. de pauma, paume de la main, parce que c'est avec cette partie qu'on renvoie la balle quand on ne se sert pas de la raquette. V. Palm, R.

#### Dans une balle on nomme:

BARRURES, les handes de drap ou de peau qui forment une double croix, la crousiera.

Paume en français ne s'applique qu'au jeu et non à la balle, comme en provençal.

Durbir d'huelhs coumo de paumas, ou-

vrir des yeux grands comme des salières.

Faire la pauma, on le dit des oiseaux malades qui hérissent leur plumes et s'arrondissent comme une balle; pauma, fig. mou-

rir, tomber dans une maladie de langueur.

Hérodote attribue l'invention du jeu de paume aux Lydiens, peuple d'Asie, et Pline a un certain Pythus. Ce jeu était déjà en usage du temps d'Homère, on voit dans l'Odyssée, livre 8, que ses héros s'y exerçaient.

PAUMA DE LA MAN, V. Paume.

PAUMARD, dl. V. Pooumard.

PAUMARD, s. m. (paoumar), dl. Estomac?

Vous ye bufa dins lou poumard L'esprit dan verme galavard. Rayre

PAUMA VOLA, s. f. PAUMA VOMA. Nom de la coccinelle à 7 pointes, dans la flaute-Provence. V. Catarineta.

PAUME, s. m. (pâoumé); PAOUME DE LA MAR, PAUMA, PALMA. Paume de la main, sa partie plate et concave, soufflet appliqué avec la main ouverte.

Dounar un paume, palma perculere, lat. Ély. du lat. palma, m. s. V. Palm, R.

Lou paume d'un gant, l'empaumure d'un gant.

Paume, masculin en provençal, et féminin en français.

PAUMELA, s. f. (paoumèle). Pommelle, table de plomb battue en rond, ayant beau-

coup de petits trous, qu'on met à l'embouchure d'un tuyau, pour empêcher les ordu-

PAUMELA, s. f. Paumelle, espèce de penture. V. Palamela.

PAUMET, s. m. (paoumé). Paumet et paumelle, espèce de dé ou de manique dont les voiliers se servent pour pousser les aiguilles.

Ety. Dim. de pauma, paume de la main.

V. Palm, R.

PAU-METEN, dl. V. Emperi.

PAUMIER, dl. V. Palmier et Palm, R. PAUMOULA, s. f. (paoumoule); BALMARD, PAMOULA, POMOULA, POOUMOULA, POOUMOURA, PALMOULA. Orge distique, orge à deux rangs, sans barbes, paumelle, Hordeum disti-chum, Lin. plante de la fam. des Graminées, originaire de Tartarie. V. Gar. deuxième hordeum de la pag. 232.

PAUMOULIERA, s. f. (paoumoulière); PAMOULIERA, lang. Paumelière, champ ou

terroir à paumelle.

Ety. de paumoula et de iera.

PAUNIERAS, Les Pléïades. V. Pouiniera.

PAUPAISSADA, s. m. (paoupeissade). Paysan qui se repose volontiers et souvent.

Éty. de paupar, ménager, et de aissada, marre, bèche, qui ménage sa bèche. Voy.

PAUPAR, v. a. (paoupá). Palper, toucher avec la main, manier; dans le sens neutre, tâtonner; et dans le Bas-Lim. mesurer le terrain.

Ety. du lat. palpare, ou de paupa, la paume de la main, et de l'act. ar. V. Palp, R. ou du grec ποππύζειν (poppuzein), m. s. Thomas.

PAUPAR, v. a. Poupar, port. Epargner, épauler, ménager, soulager, soustraire: La mort paupa degun, la mort n'é-pargne personne; L'avarici de ma grand que per paupar leis escaliers sauta de l'esīra.

Éty. V. Palp, R.

PAUPAR, v. n. Dit par alter. pour Poumpar, v. c. m.

PAUPAS A, dl. V. Palpas, à et Palp,

PAUPAT, ADA, adj. et p. (paoupá, áde). Ménagé, épargné; pompé, etc. selon le verbe.

Ety. du lat. palpatus, flatté, caressé. V. Palp, R.

PAUPEGEAR, v. n. (paoupedjá). Se reposer mollement, se ménager, se doriotter.

Ety. de Paupar, v. c. m. et Palp, R. PAUPERACIO, s. f. vl. Pauvreté, appauvrissement.

PAUPERLAS, s. f. pl. (paoupèrles), dl. V. Parpela, Celhas et Parpel, R. PAUPERTAT, vl. Nudité. V. Pauretat. PAUPIERA, V. Parpela et Parpel, R. PAUPER, vl. V. Paure.

PAUPREIRA, vl. V. Pauretat.

PAUPRES, A, alt. de a-pauc-près, à peu près.

PAUPRETAT, vl. V. Pauretat.

PAUPRIER, s. m. vl. Pauvreté, misère; V. Paur, R.

PAUPUT, alt. lang. de Pouput, v. c. m. PAUQUESA, vl. V. Pauquesa.

PAUQUET, s. m. (paouqué); rouquer Poucachinho, port. Poquet, cat. Poquitto, esp. Pochetto, ital. Dim. de paue, un pauquet, bien peu, très-peu, une petite quantité, et non un petit peu, qui est un provençalisme; en vl. petit, mince, faible.

Ety. de pauc et du dim. et. V. Pauc, R. PAUQUEZA, s. f. vl. paugursa. Poquea, anc. cat. Poqueza, anc. esp. Pochezza, ital. Le peu, la petite quantité, petitesse.

Ety. du lat. paucitas, m. s. V. Pauc, R. PAUQUINADA, s. f. (paouquinade). Peu de chose, presque rien. Garc.

PAUQUIS, adv. (paouquis); PAUCAS, dl. Peu, en petit nombre.

Ety. de pauc et de is. V. Pauc, R. En pauquis de mestiers on gardo l'inoucenca.

PAUR, PAUSE, radical pris du latin pauper, pauperis, pauvre, indigent, nécessiteux, dérivé selon les uns de paulula res, et selon d'autres du grec παῦρος (pauros), peu, ou de απορος (aporos), qui manque.

De pauper, par la suppression de pe, paur; d'où : Paur-e, Paur-as, Paurament, Paur-et, Paur-etat, Paur-ilha, Paur-oun, Paur-ot, A-paur-ir.

De pauper, par le changement de p en b.

pauber.

De pauber, par la suppression de e, paubr; d'où: Paubr-e, Paubr-etat, etc.

PAUR, s. f. d. vaud. Paura, cat. Peur, V. Paour', R.

PAURA, ma! interj. dl. V. Paures. PAURA, s. f. (paoure), fem. de paure. Une pauvre, une pauvresse.

Ety. V. Paur, R.

PAURAMENT, adv. (paouraméin); Pobremente, esp. port. Pobrement, cat. Poveramente, ital. Pauvrement, dans la pauvreté, d'une manière pauvre, misérablement.

Éty. de paure et de ment. V. Paur, R. Mouret paurament, il mourut malheureusement, tragiquement.

M'en dounet tant paurament, il m'en donna si peu.

Bol rendre pauromen ma persuto buleco. Gendelin.

PAURAS, ASSA, s. (paouras, ásse); et impr. roounas. Poveraccio, ital. Augmentatif péjoratif de paure, mandiant dégoutant, très-pauvre.

Ety. de paure et de as. V. Paur, R.

Sabes ben qu'ai l'esprit pauras.

PAURE, RA, s. et adj. (páouré, áoure); port. cat. Pauvre, pauvresse, qui est dans le besoin; qui possède peu, qui n'a pas ce qui lui est absolument nécessaire; infortuné, qui est à plaindre; mendiant; qui demande son pain; faible, chétif, médiocre, mauvais, détestable.

Ety. du lat. paupere, abl. de pauper, par la suppression de pe. V. Paur, R.

Paure, se prend encore dans une infinité d'autres acceptions :

Moun paure paire, devant Diou fougue, feu mon père que Dieu absolve; il se rend en français par feu, dans ce sens.

De pauras resouns, de mauvais propos, de mauvais moyens de défense.

Lou paure! lou plagni ben, le malheurenx, je le plains bien!

Es una paura, Tr. C'est une pauvresse, ou bien un panvre, mais non une pauvre. Paure ion , interj. malheureux que je suis. Paure vous, que je vous plains.

# On appelle:

PAUPÉRISME, l'état du peuvre à la charge du public-

PAURE-AVEGEAIRE DE, expr. adv. (páouré avedjáïre dé); m. s. Que espres, per rire; L'a fach de paure avegeaire, il l'a fait en badinant, par feinte, sans attention.

PAURES, interj. de crainte et d'étonnement (páourés) ; PAURA. V. Paur, R. Paures nautres que surà tout aiçot? ha! qu'est-ce que tout ceci deviendra?

Ah paures, aiçot anarà mau! ha! ceci

tournera mal: Ah paures que serà tout aigot, ha! qu'est-ce que tout ceci deviendra. PAURES-PELERINS, S. M. PAUREI-PREMIUM. Métier devine, espèce de jeu. Cast.

PAURET, ETA, s. m. (paogré, éte); PAUTOT, PAUROUN. Poverino et Poveretto, ital. Pobrete, port. Pobret, cat. Panvret, ette, terme de commisération.

Ety. de paure et du dim. et. V. Paur, R. Pauret et alegret, exp. qu'on trouve dans l'Iliade, tome 1. V. 167. ολιγον τε φιλον τε.

PAURETAT, s. f. (paoureta); paurera, praurera, Povertà et Poverezsa, ital. Pobredad, esp. anc. port. Pobretat, anc. cat. Pauvreté, indigence, manque de biens, des choses nécessaires à la vie.

Éty. du lat. paupertatis, gén. de pauper-tas, m. s. V. Paur, R.

Pauretat n'es pas vici, Prov.

Sonnel sur la pauvrelé, par Jean de Chazelles.

Troupa de quinclas orgalilouse paurille , Que tant fomert d'aqueou men moustres de vons piquer ? Pauretat es un man que noun se poon liquar, Mai noun offenço pes l'hounour d'uno famillo.

Au countrari leis dens que mousetro la roupille D'un paure que partout se laisso publicar , Soun d'armos que lon fan tallamen respectar Qu'es un grand cop d'hasse si qu'anqu'un lou goupillo.

Eon poon sense regret roads tout l'univers, Et laissa sonn boustau et ses coffres onbers Fan Ben per lon voular qu'un larroun siège habile.

Tan ben per cadenan n'a Besonn que d'un faus. Pulsque lon seon don rey serie meme inutile, Ounte la pauretnt a deja mes lou sion.

PAUREZA, vl. Pobresa, cat. Pobresa, esp. V. Paurelat.

PAURHOME, s. f. (paourhómé). Expression qui, dans le Gevaudan, a la même signification que mon ami, mon cher, mon camarade; paura femna, paura persouna, sont employées dans le même sens.

PAURICOUS, OUSA, adj. d. béern. Peureux, euse. V. Paourous et Paour,

Rad.

PAURIERA, s. f. (paouriére), di, pau-Pobreria, esp. Misère, pauvreté. V. Paurelat.

Tout aquot poon arriber mai la penriere es encara pire. Favre.

Éty. de paure et de iera. V. Paur, R. PAURIEYRA, dl. Pauvrelé. V. Pauriera et Paur, R.

PAURILHA, s. f. (paourille); raovna. Pobressalla, cat. Les pauvres en général.

Éty. de paure et ilha, tous les pauvres. V. Paur, R.

PAUROT, s. m. (paourot), dg. Pobreto, cat. Pauvre petit. V. Pecaire.

PAUROUN, OUNA, V. Pauret, eta et

Paur, R. PAUROUS, V. Paourous et Paour, R.

PAURUC, UCA, adj. d. béarn. Peureux, ense. V. Paourous et Paour R.

PAURUC, UCHA, adj. vl. PAORUC, PAUproce. Pauruch, cat. anc. Peureux. Voy. Paourous.

PAURUGAS, s. m. (paourugas), dl. Augm. de Paurous, v. c. m. et Paour, R. PAURUGI, s. m. (paourudgi), dl. Pauvreté, les pauvres en général.

Éty. de paure et de ugi. V. Paur, R. PAURUGOS, adj. vl. Peureux.

PAURUT, UDA, adj. et s. (paouru, ude), d. lim. Peureux, euse. V. Paourous et Paour, R.

Moun diu! sé difio-t-éu, né counéiesé dégu De pue malhurous qu'un pauru. Foucaud.

PAUS, PAUV, MAOV, radical pris du latin pausa, pause, repos, ceesation, et dérivé du grec παῦσις (peusis), repos, ou de παύω (pauò), faire cesser.

De pausa, par apoc. paus; d'où: Paus-a, Paus-ar, Re-pausar, Des-pausar, Entre-pausar, Entre-paus-ur, Re-paus, Entrepaus, Re-paus-oir, Paus-ada.

De paus, par le changement de s en v, pauv; d'où: les mêmes mots que par paus.

De passo, par le changement de p en b, bauv; d'où: A-bauvu-ment, A bauv-ar, A-baus-ment, A-baus-ar, A-baus-ar, A-baus-os, Abaus-ous, Paus-ada, Pausa-men, Paus-ar. Paux-at.

PAUS, s. m. vl. Ais, planches, pron, paix, pause, repos. V. Paus, R.

Que je mette, qu'il ou qu'elle mette.

PAUSA, s. f. (páouse); ravva. Pausa, esp. port. cat. Posa, ital. Pause, action de se reposer, le lieu où l'on se repose habituellement, suspension, cessation d'une action, pause, travail pour poser les pierres; en peinture, attitude, situation, la méri-

Ety. du lat. pausa, m. s. V. Paus, R. Faire una pausa, se reposer, pausam facere, lat.

Faire pausar lou vin, laisser rasseoir le vin d'une bouteille qu'on avait secoué.

Pausar lou doou, quitter les habits de devil.

Pausar sa coulera sus cauqu'un, passet sur quelqu'un sa colère.

PAUSA-BELA, s. f. (páouse-bèle), di. Tout-beau, arrêtez, patience, on le dit parti-

culièrement en frappant sur des vases d'érain, pour inviter les essaims à se reposer.

PAUSADA, s. f. (paousade), dl. TIRAR A LA PAUSADA OU AU JAS. Tirer à la reposée ou au repos, pour les bêtes fauves, à la remise, pour les perdrix. Sauv.

A ma pausada, à tête reposée, à main

Ety. V. Paus, R.

PAUSADAMENT, adv. (paouzadaméin), dl. Pausadamente, port. esp. Posadament, anc. cat. Posément.

Éty. de pausada et de ment. V. Paus, R. PAUSADIS, ISSA, adj. (paousadis, isse); roouvadus. Reposé, tranquille, oisif ou qui se repose depuis longtemps.

Éty. de Paus, R. et de adis.

PAUSADOUR, s. m. (paousadour); PAUvanour, poolvanour, repoolsanour. Reposoir, V. Repausar; lieu où l'on se repose, V. Pausa, celui où l'on repose quelque

Ety. de Paus. R. et de adour, lieu où l'on pause quelque chose.

PAUSAGI, s. m. (paousadgi); rawace, PAQUEAGE, POQUEAGE. POSage, travail et dépense pour poser certains ouvrages.

Ety. de pausa et de agi, pausam ago, je pose. V. Paus, R.

PAUSAMENT, S. M. VI. PAURAMEN. Posamento, ital. Repos, délassement, suspension, césure; convention, stipulation, traité. V. Paus, R.

PAUSAMENT, adv. (paousaméin); pau-SANAMENT. Pausadamente, port. Reposadamente, esp. Posadament, cat. Posément, d'une manière posée.

Ety. de pausa et de ment. V. Paus, R.

PAUSAR, v. a. (paousa); pauvan, poou-san, poouvan. Posare, ital. Posar, esp. cat. Pausar, port. Poser, placer sur, établir, mettre une chose sur une autre, fixer en un lieu, convenir, établir, supposer, déposer. V. Paus, R.

Ety. de pausa et de ar, agere posam, poser.

Laissar pausar lou vin d'una boutelha, Trad. laisser rasseoir le vin d'une bouteille.

En vi. mettre au nombre; se mettre à

PAUSAR SE, v. r. se pasvasa. Se reposer, prendre du repos.

Pausem se un pauc, reposons nous un

PAUSAR, vl. rauxan. V. le mot précédent. Poser, placer, mettre, planter; fixer, convenir, établir, supposer, reposer, prendre du repos; percher, déposer, quitter: apposer, imposer, appliquer, soumettre. Voy. Pausar

PAUSAT, ADA, adj. et part. (paousá, áde); pauvat, ada, pourat. Pausado, port. Pausad, cat. Posé, ée, reposé, tranquille, sensé, prudent, placé.

Éty. de pausa et de la term, pass. al, ada, sujet au repos. V. Paus, R.

PAUSILHEMENT, adv. vl. Paisiblement. V. Paci, R.

PAUSINIERAS, s. f. pl. (pagusiniéres), dl. V. Cousignieras.

PAUSOTA, s. f. d. béarn. Petite pause, petit espace de temps.

Éty. de pausa et de ota. V. Paus. R. PAUSSA, V. Pousses.

PAUSSIGAR, v. a. (paoussiga), dl. Alt. de Caussigar, v. c. m.
PAUSSOUS, V. Poussous.

PAUTA, s. f. (paonte), dl. PAUTOUR. Patte des animaux, V. Pata; et par extension, main. V. Man.

Éty. V. Pala et Ped , R.

Tombar de pautas, Doujat, cheoir sur ses

PAUTA, d. bas lim. Pour Pata, v. c. m. PAUTA, s. f. (paoute); ranga, nouldra, BOURBA, BRAC, BRAUDA, BROUDA, CROTA, CACA-LEA. Boue des chemins, des rues, fange.

Éty. du grec πόλτος (poltos), bouillie, ou plutôt de πατέω (patéô), fouler aux pieds. V.

PAUTA-mora, s. f. (paoute-móle); pagra-sourra. Lambin, non chalant, lent à se déci-

PAUTADA, s. f. (paoutáde), di. Une claque, coup de patte.

Ely. de pauta, patte, main, et de ada, fait ou donné avec la main. V. Ped, R.

PAUTADA, s. f. (pooulade), d. bas lim. Poignée. V. Pougnada et Ped, R.

PAUTARD, S. M. VI. PAUTOS, PAUTIAS. Homme à grosses et lourdes mains; grossier, stupide.

Éty. de paula, main, et de ard. V. Ped,

PAUTAS, s. m. (paoutas); tautas, BRANma. Bourbier, tas de boue, lieu bourbeux. V. Pat, R.

PAUTASSA, s. f. (paoutasse). Augm. dépr. de Paula, v. c, m. et Pal, R

PAUTASSIAR, v. n. (paoutassia); manu-DECEAR. Marcher dans la boue, dans le gachis. Ety. de paulassa et de iar. V. Pat, R. PAUTAU, s. m. (paoutáou), di.

Lou pu loougier de sous pautaus Pesa des ou douge quintaus. Favre.

PAUTEGEAR, v. a. (paoutedjá), dl. Fouler avec la main. Sauv.

Ety. de pauta, main, et de egear, faire. V. Ped, R.

PAUTIAS, ASSA, adj. et s. (paoutiás, ÁSSO); PAUTIASSA, POUTIAS, PAUTIAN, ANA, d. m. Lourdaut, lache, benet, nigaud. Voy. Patut et Pautard. V. Ped, R.

PAUTIGNA, s. f. (paoutigne). Chassie, Garc. V. Lagagna.

PAUTIGNOUS, OUSA, OUA, adj. (paontignous, ouse, oue). Chassieux, Garc.

PAUTILHA, V. Poutilha. PAUTILHAS, V. Poutilhas.

. Lagagnous.

PAUTILHOUS, V. Poutilhous.

PAUTIRAR, v. a. (paoutirá), dl. Tiraifler. Sauv.

Ety. de paula, main, et de tirar, tirer. PAUTOM, s. m. vi. Palione, ital. Pautonier, gueux.

PAUTONEB, vi. V. Pautonier.

PAUTONIER, s. m. vl. PAUTONER. Paltoniere, ital. Au pl. gens de néant, misérables, canaille; goujat, coquin, maraut, manant, vaurien, libertin.

Éty. Ce mot viendrait-il du grec πάτηματος | gén. de πάτημα (patêma), chose vile, abjecte: homme de rien. V. Pat, R. 2.

PAUTOUN, s. m. (paoutoun), dl. Main. V. Pauta, Man et Ped, R.

PAUTOUS, OUSA, adj. (paoutóus, óuse); PATOULHOUS, REORDOUS. Boueux, cuse, fan-

Ety. de pauta et de ous. V. Pat, R. PAUTRA, s. f. (páoutre), dl. La lie du vin. V. Pautrada et Grea.

Éty. Paulra est une alt. de Paula, v. c. m. ei Pat, R.

PAUTRADA, s. f. (paoutrade); PAUTRA. La lie du vin. V. Grea, Doujat; boue, margouillis, Sauv.

Ety. de pautra et de ada. V. Pat, R. PAUTRALHA, V. Pooulralha.

PAUTRE, V. Ponutre.

PAUTRIR, v. a. (paoutrir), dl. Fouler, petrir avec les pieds, avec les mains; patrouiller, manier malproprement.

Éty. du grec πατεω (pateô), fouler aux pieds. V. Pat, R.

PAUTRUELH, s. m. (paoutruéil); PASTOUL, TROULHADIS. Bourbier, patrouillis, lieu où l'on patrouille. V. Pat, R.

PAUTUD, UDA, adj. (paoulu, ude), dl. Patu, grossier. V. Paulard.

Éty. de pauta, main, et de ut. V. Ped, R. Pigeoun pautut, V. Patut.

PAUVA, PAUVADOUR.

PAUVAGI et

PAUVAR, PAUSADOUR, PAUSAGI, PAUSAR. V. Pausa.

PAUVAU PAUVOOU et

PAUVOURRAS, s. m. (paouvourrás), et mieux pauvaussas. Augm. de pauvau, qui vaut peu, vaurien; qui a peu de santé; malingre.

Ety. de pau pour pauc, peu, et de vau, vaut, qui vaut peu. V. Pauc, R. PAUX, vi. V. Pauc.

PAUZÁ, vl. V. Pausa.

PAUZADA, s. f. vl. Supposition. Voy. Paus, R.

PAUZAMEN, s. m. vl. Le repos: Lo jorn per afanar, la nuegz per pauzamens; le jour pour fatiguer, la nuit pour reposer. V. Pausament.

Ety. de pauxa et de men. V. Paus, R. PAUZAR, v. a. vl. Poser, supposer; asseoir, mettre au nombre. V. Paus, R. et Pausar.

PAUZAT, adj. et p. vl. Supposé, statué, ordonné : compté. V. Paus, R.

PAUZER, vl. V. Pouce.

#### PAV .

PAV, PAVILE, PAVES, radical dérivé du lat. papilio, tente, d'où l'italien padiglione, pavillon.

De papilio, par apoc. pap, et par le changement du p en v, pav: d'où : Pav-alho, Pav-alhoun, Pav-es, Paves-ada, Pavesar, Paves-ier, Pavilh-oun, Pav-ois-ar, Parois-at, Pabalhoun.

PAVAGI, s. m. (pavádgi); PAVAGE. Pavage, ouvrage de paveur.

PAVAILHO, vl. V. Pavilhoun.

PAVALHO, s. m. vl. V. Pavilhoun et Pav, R.

PAVALHOUN, s. m. V. Pavilhoun el Pav, R.

PAVAMENT, S. M. VI. lim. PAVAMEN. Pavé, l'action de paver, l'ouvrage du paveur, carreau. V. Payment.

PAVANAR, SE, v. r. (se pavaná); PA-VOUNAR, PAGUNAR, PALATZAR SE, Pavonearse, port. Se panader et se pavaner. marcher d'une manière sière et superbe comme un paon qui fait la roue.

Éty. de pavan, pour pavoun, paon, et

de ar, faire comme le paon.

PAVAR, v. a. (pavá). Paver. V. Cala-

Ely. de la bass. lat. pavare, pavimentare, ou du lat. pavire, battre pour applanir, paver. Qu'après iou pavoun lous prads, saçon de parler du d. bas lim. pour dire après moi le déluge.

PAVAT, s. m. (pava); PABAT. Le pavé. V. Calada.

PAVE, s. m. (pavé). Pavé. V. Calada. PAVER, vl. V. Papaver.

PAVES . s. m. (pavés) ; PAVET , dl. Paves, cat. esp. Pavese, ital. Pavois, espèce de grand bouclier dont les anciens se servaient pour se garantir des traits de l'ennemi dans l'attaque des places; une targe de jouteur.

Ety. de l'ital. pavese, m. s. V. Pav, R. PAVESADA, s. f. (pavesade). Pavesade, pavois, bandes d'étoffe dont on entoure le plat-bord d'un vaisseau, les jours de réjouissance ou pendant les combats, pour cacher à l'ennemi les mouvements intérieurs.

Éty. de paves et de ada. V. Pav, R. PAVESAR, v. a. (pavesá); PAVOISAR ABANDEIRAR. Pavoiser, pavoyer, mettre un tour de drap rouge ou de toile au bord

d'un vaisseau pour cacher les soldats. Ety. de paves et de ar. V. Pav, R.

PAVESIER, s. m. (pavesié), dl. Soldat armé d'un pavois.

Éty. de paves et de ier. V. Pav, R. PAVET, s. m. (pavè). Pavé, Garc. V. Calada.

PAVIA, s. f. (pavie). Nom de la pavie, pêche, dans le Bas-Limousin.

Ety. Ainsi nommée de la ville de Pavie, d'où l'on croit qu'elle nous est venue.

PAVIER, s. m. (pavier), d. bas lim. Pêcher. V. Pesseguier.

PAVILHOUN, s. m. (pavillóun); PA-PALHOUN, PATIOUN, PAVALHOUN, PAVALOUN, Padiglione, ital. Parelhão, port. Pabellon, esp. Pavello, cat. Pavillon, grand étendard, qu'on fixe à l'un des mâts d'un vaisseau.

Ély. du lat. papilio, tente. V. Pav, R. L'usage des pavillons paraît aussi ancien que celui des étendards. V. Drapeou.

La mode de porter les pavillons en pointe, comme ils sont aujourd'hui, vient des Arabes Mahométans, quand ils s'emparèrent de l'Espagne ; auparavant , les pavillons étaient étendus sur des traversiers, comme les ban-nières des églises. Dict. des Orig. de 1777, in-80; Dict. de Trévoux.

PAVILHOUN, s. m. Pavillon se dit atrespour désigner une tente carrée, l'extrémité evasee d'un cor, d'une clarinette; un petit corps de bâtiment carré, un lit suspendu au plancher, etc.

Ety. V. le mot précédent et Pav, R. PAVILHOUN-CHINOIS, S. m. Pavillon chinois, instrument de musique de percussion.

Il est composé d'un chapeau de cuivre entouré de clochettes et d'une tige de fer supportant le chapeau.

PAVILHOUNAR, v. a. (pavillouná). Arborer des pavillons, pavoiser. Garc.

PAVIMENT, s. m. vl. Pavimento, esp. port. Paviment, cat. Pavé.

Ety. du lat. pavimentum, m. s. PAVOIS, s. m. (pavois); pavouas. Pavois, déploiement de pavillons au jour de

PAVOISAR, v. a. (pavoisá); pavouasan. Pavoiser, mot pris du français pavoiser. V. Abandeirar et Pav, R.

PAVOISAT, ADA, adj. et p. (pavoisá, áde); PAVOUASAT. Pavoisé, garni de pavillons. V. Pav, R.

PAVOR, s. f. vi. PAOB. Povor, cat. esp. V. Paour.

PAVOROS, OZA, adj. vl. PAOROS. Pavoros, cal. Pavoroso, esp. V. Paourous.

PAVOT, s. m. (pavo); PAROT. Papig Angl.-Sax. Poppy, angl. Pavot, pavot somnifère, Papaver somnifèrum, Lin. plante de la fam. des Papavéracées, cultivée dans les jardins, à cause de la beauté de sa fleur, dont les couleurs varient à l'infini.

Ely. du lat. papaver, paver et pavot, forme, selon Lemery, de papa, celt. bouillie, parce que les nourrices en mélaient autrefois, à la bouillie des enfants pour les

Le pavot est originaire du Midi de la France et de l'Orient, sa graine très-pe-tite, mais contenue en grande quantité dans les capsules, puisqu'on a calculé qu'un seul pied pouvail en produire trente-deux-mille, fournit une buile agréable connue sous le nom d'huile d'œillet. Le suc qui découle par incision de la tige et des capsules, épaissi en extrait, donne l'opium du commerce. Ce dernier produit se recueille en Crient, où, selon M. Allibert, les pavo.s acquièrent jusqu'à 12 mètres d'élévation.

PAVOT DOUBLE, s. m. Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Gouan, à la pivoine. V. Peouna.

PAVOUIRA, s. f. Aub. Serpe de vigneron. V. Poudadouira.

PAVOUN, s. m. (pavoun); PAV, PAODE.
Pavone, ital. Pavão, port. Pago, cat.
Pavon, esp. Paon, qu'on prononce pan:
Pavo cristatus, Lin. oiseau de l'ordre des Gallinacés et de la famille des Domesliques ou Alectrides, (ressemblant aux poules), re-cherché pour l'éclat de ses couleurs et la beauté de son plumage.

Éty. du lat. pavonis, gén. de pavo; ou du grec ταὧν (taôn), paon.

Ce bel oiseau est originaire des Indes et particulièrement de Guzzaratte, de la côte de Malabar et du royaume de Siam, d'où il fut apporté dans l'Asie-Mineure, puis à Samos, ensuite dans la Grèce où il était encore rare du temps de Périclès. Il ne fut introduit à Rome que lors de la décadence de la république.

On attribue l'introduction des paons blancs en France, qui ne sont d'ailleurs qu'une simple variété des autres , au roi Réné.

La femelle du paon ou paone, pond cinq ou six œufs de la grosseur de ceux du dindon, blancs et tachetés de brun, qu'elle couve pendant 27 à 30 jours.

Les jeunes paons portent le nom de paon-

neaux.

Il faut lire dans les œuvres de Buffon, la belle description que Gueneau de Montbeillard a faite de cel oiseau, pour s'en former une juste idée.

On écrit paon en français et l'on prononce

pan.

#### On nomme:

PAONNIER, celui qui a soin des paons dans les basses

PAVOUNAR, SE, V. Pavanar. PAVUB, V. Caladaire.

#### PAX

PAX . s. m. dl. La tique des brebis. Vov. Barbesin.

PAX, s m. (pas); pas. Pace, ital. Paz, esp. port. Patz, anc. cat. Paix, tranquillité dont une société politique jouit, soit au dedans soit au dehors; concorde qui règne dans les familles; tranquilité de l'âme et du corps; calme, silence, éloignement du bruit.

Ety. du lat. pax, m. s. V. Paci, R. Pax dicta est à pactione, selou Festus, PAK, interj. PAS. Paix, paix-là, silence. Ely. du lat. Pax ou du grec πάξ (pax), interj. qui a la même signification. V. Paci, Rad.

# PAY

PAY, PAG, radical dérivé de la basse latinité pacare, appaiser, selon Vossius, parce qu'on appaise le créancier en le payant, et Saumaise de pactare; traiter.

PAY, s. m. (pai), dg. Père. V. Paire et Pater, R.

D'un pay boussul, d'uno may torto. Nasquet un drolle, aguel drolle. aco-jou.

Jasmin. Parlant de lui-même.

PAYA, s. f. vl. Paye. V. Paga et Pag; Rad. 3.

PAYA et

PAYAN, vl. V. Pagan et Payen. PAYANIA, B. f. vl. Paiennie, V. Pag. Rad. 2.

PAYANIL, vl. V. Payen.

PAYANOR, adj. vl. PAYANIL. Pain. PAYAR . vl. V. Pagar.

PAYAS, s. m. pl. vl. Païens. V. Pag,

PAYCHEL, s. m. (païchel), dg. Echalas. V. Garda et Pal. R.

Un fagot de payelièls ligats dambuno endorto. Jasmin.

# PAY PAYCHERA, s. f. (païchère), dg.

Tabe, sa taulo es no paychéro De passo tens é bouno chéro. D'Astros.

PAYEN, YENNA, s. et adj. (paiein, iènne); Pagano, ital, esp. Pagao, port. Païen, ïenne, idolâtre des temps anciens.

Ety. de paganus, paysan, par le changement du g en y, parce que les soldats de Constantin qui ne voulurent pas se faire baptiser lorsqu'il alla combattre contre Maxence, furent renvoyés chez eux et rendus à l'état de paysan, paganus. C'est l'avis de l'abbé Fleuri, d'autres disent que ce nom fut donné aux idolâtres, parce que les paysans furent les derniers à embrasser le christianisme : Pagani ex pagis atheniensium dicti, ubi exorti sunt. Isidore. V. Pays. Le nom de palen ne date d'ailleurs que du temps de Théodose-le-Jeune. V. Paganisme et Pag,

PAYER, ERA, adj. dl. Alter. de Parier, v. c. m. et Par, R.

PAYERAR, v. a. d. béarn. Mesurer, égaliser. V. Par, R.

PAYMENT, 8. m. vl. PAVAMENT. Paviment, cat. Pavimiento, anc. esp. Pavimento, esp. mod. ital. port. Pavé, carreau.

Ety. du lat. pavimentum, m. s. PAYNA, s. f. anc. lim. Page. V. Pagea. Éty. du du lat. pagina, en supprimant

le g. PAYOLA, s. f. (payóle). Nom nismois du canard morillon.

PAYOU, dl. Alt. de Palha, v. c. m. et Palh, R.

PAYR, s. m. anc. lim. Père. V. Paire. PAYRAR, SE, dl. Se garder de. Fl. del g. sab. V. Pairar.

PAYRE, vl. V. Paire.

PAYREN, d. vaud. Pour Parent, v. c. m. PAYRENAL, V. Pairenal.

PAYRI, s. m. et

PAYRIN, s. m. (payri), dg. Parrein. V. Pairin et Pater, R.

PAYRO, vl. V. Pairon.

PAYROL,

PAYROLA et

PAYROULIER, dl. V. Peiroou, Peirol et Peiroulier.

PAYS, 8. M. Vl. PAIS, PAES, PARIS, V.

PAYSAN, Paysa, cat. V. Paisan. PAYSANDA, Employé par Le Sage, pour Paisana, v. c. m. et Pag, R. 2.

PAYSEL, vl. V. Paisselh. PAYSHELADAR, v. a. vl. Echalasser. V. Paisselar.

PAYSHERA, s. f. vi. Barrage; clôture. PAYSSEI, s. m. (passèi), d. lim. Pacage. V. Pasquier et Past, R.

PAYSSEL, dl. Echalas. V. Garda et Pal, R.

PAYSSER, V. Paisser. PAYSSIERA, dl. V. Paissiera. PAYSSO, s. m. vl. Piquet, pieu. Voy. Pal, R.

# PAZ

PAZ, s. vl. Paix, il ou elle pacifie. Voy. Pax et Paci, R.

PAZIBLAMENT, adv. PAZIBLAMEN. VOlontiers, paisiblement. V. Paci, R.

PAZIBLE, IBLA, adj. vl. PAIZIBLE, PAISIBLE. Pacifique, tranquille, calme. V. Pau, R.

PAZIBLETAT, s. f. vl. Tranquillité, paix.

PAZIER, s. m. vl. Pacier, officier de l'institution de la paix: fermier ou collecteur des impôts. V. Paci, R.

PAZIMENT, S. M. VI. PAZIMENS. PAVÉ, carreau; lieux battus, fréquentés, cour.

Ety. du lat. pavimentum, m. s. PAZIMENTAR, v. a. vl. Paver.

#### PE

PE, Pe, port. Pied: Anar à pe, aller à pied. V. Ped.

PE, s. m. ou ras, d. bas lim. Pois. V.

PE, pr. pers. d. béarn. et après un mot qui se termine par une voyelle p. Vous.

El per pé dise qui ey, et pour vous dire qui il est.

Aici que pé beni mes cansouelles, ici que je vous vend mes chansonnettes.

PE, Dans le dialecte arlésien, est souvent employé pour pas: Y voou pe, je n'y vais pas. Avril.

#### PEA

PEA, s. f. (pée); PIA. Trousseau ou mateau de chanvre. V. Coulougnoun.

PEADA, s. f. (peade); PETADA, PEISSADA, PIABA, PEOU, PEAYA, PESADA, PETADA, PESA-GADA, PEHADA. Peljada, cat. Pisada, esp. Pegada, port. Foulée, trace, empreinte que les pieds laissent sur la neige, sur la terre et sur le sable où ils sont appliqués.

Ety. du lat. peda, m. s. ou de ped et de ada, pied trace, ou du grec πεζα (peza), pied. V. Ped. R.

Pedam vestigium humanum appellabant:

Festus.

Peada doou senglier, trace. Peada d'un home, vestige ou pas.

Peada doou gibier, piste. Peada deis luris, marche.

Segre la peada, etraquer, suivre sur la

neige un animal à la trace. PEADA, Pour montée, V. Pouada.

PEADGER, s. m. anc. béarn. PEATGIER. Celui qui perçoit le péage, receveur. V. Ped, R.

PEAGE; vl. V. Pezatge.

PEAGI, s. m. (peadgi); PIAGE, PEAGE. Pedaghio, ital. Peage, esp. Peatge, cat. Pedagio, port. Peage, droit de passage levé d'abord sur les bêtes de somme, sur les bestiaux et ensuite sur les marchandises qui passent d'une contree à l'autre, lieu où il se prélève.

Ety. de la basse lat. pedagium, pesagium, d'où peagium et peagi, forme du lat. pes, pedis, pied, et de agi, droit sur les pieds, c'est-à-dire, sur les passants. V. Ped, R.

Cet impôt paralt avoir été créé par les Romains qui, après avoir construit leurs chemins, imposèrent les marchandises qui y étaient voiturées et ils établirent des officiers pour percevoir ces droits, qu'ils nommèrent

PEA mancipes, lesquels étaient chargés en même | temps de veiller à l'entretien des routes.

PEAGHER, s. m. (peadgié); Plagies. Peagero, esp. Pediagiere, ital. Péager, celui qui est préposé pour recevoir le péage. Bly. de peagi et de ier. V. Ped, R.

PEAGIR, v. n. anc. bearn. Payer le

péage. V. Ped, R.

PEAGNA, s. f. (peagne); LIASSA, LIAGRA, d. m. Battée, paquet de loquettes de laine cardée ; certaine quantité de poupées de laine liées ensemble.

PEAN, Cochemar. V. Pesant.

PEAN, s. m. Chiffon, gros flocon de laine, à Barcelonnette. V. Estrassa et Psc, R. PEANS, s. m. pl. (peans). Haillons, chiffons. V. Pec, R.

PEAR, v. a. et n. d. m. V. Pesar. PEAR, d. m. Pour cheveu, poil, Voy. Peou et Pel, R. 2,

PEARAGNA, s, f. (pearàgne), d. m. Peiure. V. Peiura et Pel, R. PEARAIRE, s. m. (pearàire), d. de

Digne. Petit couteau à manche de bois et à lame large, servant à peler les prunes.

Ety. de pearar et de aire. V. Pel, R. PEARAR, v. a. d. m. Pour peler, Voy. Pelar et Pel, R.

PEARAT, s. m. (pearái): A loumba un pearat de neou, dit-on dans la montagne. pour indiquer qu'il en est tombé si peu qu'elle n'a pas recouvert la terre.

Rty. de pear, poil, et de la term. pass. at, de l'épaisseur d'un poil. V. Pel, R. 2.

PEARAT, ADA, adj. Pelé, ée. Voy. Pelat et Pel, R.

PEARDRE, d. m. V. Perdre.

PEAROTA, s. f. (pearôte), d. m. Pelotte ou petite boule, formée de poils roulés et aglomérés, qu'on trouve dans la caillette des agneaux égagropiles. V. Pel, R. 2.

Faire pearola, s'englober.

PEAROUTOUN, d. m. V. Peloutoun et Pel, R. 2.

PEAS, contr. de Pedas, v. c. m. et Pec, Rad.

PEASO, vl. V. Peazo.

PEASSAR, vl. V. Pedassar.

PEATGE, s. m. vl. V. Peagi et Peratge. PEATGIER, S. M. VI. PRATGUIER, PEApéage. V. Peadgier et Ped, R.

PEATGUIER, vl. V. Peagier.

PEATJAR, v. n. vl. Lever le péage, rançonner.

PEAYA, s. f. (peaïe), d. de Barcel. V. Prada et Ped , R.

PEAZO, s. m. vl. PRASO. Base, fondement; empreinte du pied; domicile. \oy. Ped, R.

#### PEB

PEBA, s. f. (pebe), d. bas lim. Chevelure. V. Chevelura, Criniera et Peous.

Ety. du lat. pubes, pubis, poil sollet. PEBE, nom béarn. du poivre. V. Pebre ct Pebr, R.

PEBERINA, s. f. (peberine), dg. Espèce d'oiseau. D'Astros.

PEBERINA, s. f. (peberine). Nom lang. du poivron. V. Pebroun et Pebr, R.

PEBEROU, s. m. (peberóu). Alt. de j peberou, dl. le même que Pebroun, v. c. m. et Pebr, R.

PEBEROUN, s. m. (peberóu). Nom lang, du poivron . V. Pebroun : et de l'épurge . V. Calapuça el Pebr , R.

PEBR, radical pris du grec πέπερι (peperi), poivre, dérivé de l'arabe babari, m. s. d'où les Latins ont forme piper, piperis.

De peperi, par apoc. peper, et par chan-gement du p en b. peber; d'où : Pebe, Peber-

ina, Peber-ou, Peber-oun.

De peber, par suppression du dernier e, pebr; d'où : Pebr-e, Pebr-ar, Em-pebrar, Pebr-at, Em-pebrat, Pebr-ada, Pebr-egear, Pebr-iana, Pebr-ina, Pebr-ier, Pebr-iera, Pebr-oun, Pebr-ot.

Du lat. piper : Piper-aire . Peveir-ela ,

Pever-eta,

PEBRADA, s. f. (pebrade); Pebrada cat. esp. Pevirada, port. Peverada, ital. Poivrade, sauce faite avec du poivre, du sel et du vinaigre, à laquelle on ajoute quelquefois de l'huile; civet.

Ety. de pebre et de ada, litt. fait avec du poivre. V. Pebr, R.

PEBRAR, v. a. (pebrá); PEBREGEAR. /mpepare, ital. Poivrer, assaisonner avec du polvre ; iron. communiquer la maladie syphilitique ; fig. survendre ou acheter chèrement.

Éty. de pebre et de ar, litt. mettre du poivre. V. Pebr, R.

PEBRARIA, s. f. vl. Poivrerie, commerce.

PEBRAT, ADA, adj. et p. (pebrá, áde). Poivré, ée, où l'on a mis du poivre ou trop de poivre, qui a été vendu trop cher; qui a contracté une maladie syphilitique.

Ety. de pebre et de at, ada, ou du lat. piperatus. V. Pebr, R.

PEBRE, s. m. (pébré); PEOURE, PERE.
Pebre, cat. esp. Piper, lat. Pepe, ital. Pepper, angl. Pimienta, esp. Pimenta, port. Poivre, nom du fruit du poivrier aromatique ou poivre blanc et noir, Piper aroma-ticum, Lam. Piper nigrum, Lin. arbrisseau de la fam. des Urticees ou des Piperitées, originaire des Indes.

Éty, du grec πέπερι (peperi), poivre. V. Pebr, R.

Faire de pebre, pester, enrager.

Culhir, ramassar coumo de pebre, recueillir, ramasser comme si c'était du poivre, c'est-à-dire, soigneusement.

E pebre e candelas e los frugs dels fruchiers. Et polvre, et chandelles et les fruits des fruitiers. Hist Crois, Albig.

Le poivre noir, celui qui est le plus en usage, est appelé poivre blanc, quand on l'a dépouillé de son écorce ; il était déjà connu du temps de Théophraste et de Dioscoride.

Le poivre contient un principe particulier qui a été découvert par Olrstedi, et auquel on a donné le nom de piperine.

PEBRE, s. m. Un des noms du gatilier. V. Pebrier et Pebr, R.

PEBRE D'AI, S. M. SENDREJA, SAERISTA, PREME-D'AY, SABRUEGEA, SARRUICHA, SACRIEGE, SAGRIECHA, SAUBIAGHA. On donne ce nom, dans la Basse-Provence, à la sarriette des jardins, Satureia hortensis, Lin. et dans la l

Haute, à la sarriette de montagne, Satureia montana, Lin. plantes de la fam. des Labiées, communes sur les coleaux arides : la première dans la Basse-Provence, et la denxième dans la Haute. V. Gar. Salureia sativa, p. 486.

Ety. Le nom de pebre a été donné à cette plante, parce que, desséchée et pulvérisée. elle peut en tenir lieu, et de ai, parce que les ânes en mangent, ou parce qu'on la considère comme un poivre de très-basse qualité.

PEBRE D'AI, s. m. est encore le nom que porte, dans la Basse-Provence, le poi-

vre d'inde. V. Psbroun.

PEBRE D'AIGUA, s. m. Nom qu'on donne, à Nismes, à la renouée acre.

PEBREGEAR, v. n. (pebredja). Piquer comme le poivre, pris activ. fig. être colère. V. Pebrar.

Éty. de bebre et de egear, faire comme le poivre. V. Pebr, R.

PEBRETA, s. f. (pebréte). Nom toulousain de la nielle des champs. V. Barbua.

PEBRIANA, s. f. (pebriáne). Un des noms langued. du thym, qu'on lui donne à cause de sa saveur forte, comme celle du poivre.

Ety. V. Pebr, R.

PEBRIER, s. m. vl. Epicier, marchand de poivre. V. Drouguisto.

Ety. de pebre et de ier. V. Pebr, R.

PEBRIER, s. m. (pebrié); peans, Ausan PR PERE. Gatilier, gatilier commun, agneau chaste, arbre au poivre, Vilex agnus castus, Lin. arbrisseau de la famille des Pyrenacées, qu'on trouve dans les lieux humides de la Provence Méridionale, Aix, Grasse, etc. V. Gar. Vilex, p. 491.

Éty. Ses fruits ont un goût âcre et aromatique, et ressemblent d'ailleurs à des grains de poivre, d'où le nom de pebrier, poivrier.

V. Pebr, R.

PEBRIERA, s. f. (pebriére); Pebrèra, cat. Poivrier, s. m. petit vase où l'on met du poivre, et poivrière, s. f. espèce de salière à compartiments où l'on sert le poivre broyé sur la table.

Ety. de bebre et de la term. mult. era. V. Pebr, R.

PEBRINA, s. f. (pebrine); Pebrina, cat. Nom du poivron, aux environs de Tou-

louse. V. Pebroun et Pebr, R,
PEBROT, s. m. (pebro): Pebrot, cat.
Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au poivron à petit fruit. V. Pebroun et Pebr, R.

PEBROUN, s. m. (pébréun); couralm, PRESENTOUR . PIMENTOUR , PERENOU , PERENIRA , PROBINA . Pebrot , cat. Piment , poivre long , poivron, corail des jardins, poivre de Guinée, corais; Capsicum annuum, Lin. plante de la famille des Solanées, originaire des Indes, d'où elle a été transportée en Amérique et ensuite en Europe, cultivée partout.

Ety. Pebroun, augm. de pebre, gros poivre. V. Pebr, R.

Les piments macérés dans le vinaigre et ceuillis en vert, servent d'assaisonnement comme les capres et les capucines, quand ils ont acquis toute leur maturité; ils sont d'un beau rouge et d'une saveur extrêmement acre. C'est alors qu'on les appelle corail de

#### PBC

PEC, per, pen, penass, radical dérivé du celtique peccel, pièce, partie d'un tout, d'où la basse latinité a tiré petacia et petacia, morceau de drap, pièce, et les Espagnols pedazo, morceau, pièce, fragment, partie.

De petacia, par apoc. petac, et par la suppr. de ta, pec; d'où : Es-peçaire, Peç-a, el ses composés Peç-aire, Peç-ar, Es-peçar, Pec-at, Es-peçat, Pec-eiar, Pec-eiat, Peciar, Ans-pess-ada, Peça-couel, Pec-eta.

De petacia, par apoc. petac, et par changement du t'en d'et du c'en s, ss, pedas, pedass; d'où : Pedas , Pedass-ar , Re-pedass-ar, Ra-pedass-agi, Pedass-agi, Pe-dass-oun, Re pedass-a, Peda-lagna, Pedass-

De pedas, par la suppr. du d: Peas, Pean, Peans.

De petacia, par apoc. petac, et par changement du c en s, ss. petas, petass; d'où : Petas, Petass-a, Petase-age, Petass-ar, Petass-oun.

PEC, 1, PRCUR, PRCUL, radical dérivé du latin pecus, pecoris, troupeau, bétail, toute sorte d'animaux qu'on élève, qu'on fait aussi dériver du grec nexes (pekein), tondre, d'où pecunia, monnaie pecune, et peculium, pécule.

De pecoris, gén. de pecus, par apoc. pecor; d'où : Pecor-a, Pecol-a; par le changement de r en l, Pecoul-a, Pecoul-ar, Pecoul-at. De peculium, par apoc. pecul-e.

De pecunia, par apoc. pecun; d'où: Pecun, Pecuni, Pecunia-la.

De pecus, par apoc. pec; d'où : Pec, Pec-a, Pegu-esar, Pegu-essa, Pic-oureya, Picourey-ur.

PEC, 2, PECCAT, PECE, radical dérivé du latin peccare, pecco, peccatum, pecher, faire One faute.

De peccare, par apoc. pecc ou pec; d'où : Pecc-airis, Pec-a, Pec-at, Pecc-able, Peccadour, Im-pecable, Pecc-aire, Pecc-ar, Peccal, Peccal-as, Peccal-ilha.

De pec, par le changement du c en ch, pech; d'où : Pech-aire, Pech-at, Pech-et, Pech-ador, Pech-adre.

PEC, ECA, Garc. V. Gobi.
PEC, s. m. Faute, manquement.

Ety. du lat. peccatum, m. s.

PEC, ECA, adj. (pèc, èque). Engourdi par le froid : Mans pecas, mains engourdies. V. Gobi.

Ety. Man peca, signifie litt. main sotte, qui ne sait rien faire. V. Pec, R.

PEG, EGA, adj. (pèc, èque), dg. Pech, cat. Idiot, imbécile, niais. V. Nigaud.

Éty. Ce mot désignait encore, dans le vl. un mauvais cheval; M. de Roquefort le fait venir de pecus, troupeau, bête du troupeau. V. Pec.

E bé me tingren per un péc De dessara tan sulomens lou bee Per bituaillo si niayso. Bergeyret.

En vl. il ou elle péche, je péche. PEGA, s. f. vl. PECHA. Pecca, ital. Pecha, esp. port. Paule, manquement; amende, impôt; il ou elle pêche.

PEÇA, S. f. (pèsse); petas, pessa, plisca. Pezza, ital. Pieza, esp. Peça, port. Pessa, cat. Pièce, partie d'un tout, formant ellemême un tout, ou qui doit être ajoutée à une autre ouvrage d'art ou d'esprit; pièce d'argent, de drap, de toile, de terre, etc.; lambeau. N'employez jamais le mot pièce dans le sens de lambeau ni dans celui de chiffon.

PEC

Ety. du celt. pecell, m. s. V. Pec, R. Faire peça, faire une mauvaise plaisanterie à quelqu'un.

Aquot es una fina peça, c'est un fin matois.

Mechanta peça, méchante pièce. Ha la bona peça! ha! le bon sujet. Toumbar en peças, tomber en lambeaux. Peça d'una semela, hausse.

Peça de blad, partie d'un champ ensemencé en blé.

#### On dit en bas limousin:

Mars poniverous, abrial plujous, en mai noun cu Lon palsan dei chantel copa una bela pera.

Le mois de mars sec, celui d'avril pluvieux. et qu'il pleuve sans cesse en mai, le paysan pourra couper de gros morceaux de pain. Béronie.

PEÇA, s. f. (pèce). Inflammation de la rate, chez les brebis.

PECA-court, s. m. (pèce-couel); PESSAcours. On le dit d'un homme extrêmement fort et courageux : Es un peça-couel, c'est un tranche montagnes.

Ety. de perçar, casser, briser, et de couel, col, montagne. V. Peç, R.

PEÇA-DE LA-CROUS, S. f. (pesse-dé-lacrous), dl. Le gras double, terme de boucherie, partie de la panse du bœuf, ou ligament en croix de son premier ventricule.

PECA-DE-LA-GALHA, 8. f. (pèsse-dé-lagaille), dl. Autre morceau du gras-double.

PEÇA-oliva, s. m. (pèsse-oulive); anos nuc, pessa-nos, à Nice. Loxia coccolhraustes, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique).

Éty. On croit qu'il se nourrit de l'amende contenue dans le noyau de l'olive, d'où son

nom. V. Pec, R.

PECA-OLIVA-GAVOURT, S. M. PESSA-UAS, à Nice, punnec. Nom du durbec rouge, Loxia enucleator, Lin. Strobilifaga, oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique).

PEÇA-PIGNA, S. M. BEC-CROUSAT, PESSA-PIR, à Nice, mec-pe-cissors, dans le Gard, Presa-pigna. Bec croisé, Loxia curvirostra, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Controstres ou Conoramphes.

La femelle pond de trois à cinq œufs presque ronds, de la grosseur d'une noisette, d'un gris blanchâtre avec des taches et de petites raies rouges vers le gros bout; l'incubation ne dure que quatorze jours.

Cet oiseau passe quelquefois dans nos

pays, mais il n'y séjourne point.

Il se nourrit en grande partie des noyaux de pins, qu'on nomme pignas, d'où son

PECA-rin, s. m. Nom qu'on donne, d Nice: 1º au bec croisé, V. Pessa-pigna. 2º au bec croisé des sapins, Loxia pytiopsittacus, Risso. Loxia curvirostra, Lin. Gm. Var. Y. oiseau de la même famille que le précédent.

PECA-vos, s. m. (pesse-ues). Nom Nicéen: 1º du gros bec, V. Pessa-oliva. 2º du durbec, V. Pessa-oliva-gavouet.

PECA-DE-DOUS-SOOUS, Pièce de dix centimes, portant L. N.

Elles furent fabriquées en 1807. L. N. sont les initiales de Napoléon.

PECADOS, OSA, adj. vl. Pécheur, euse, PECAIRE, s. m. (pessaïré); PESSAIRE. Brisoir; casse-amande. Avril. V. Pec, R. PEÇAIRE, s. m. Bûcheron, celui qui fend le bois. V. Espeçaire et Pec, R.

PEÇAIRE, ARELA, s. Celui, celle qui casse les amandes, les noix, casseur! Voy.

Pec, R.

PECAIRITS, adj. f. vl. paccairitz. Peccadora, port. Pécheresse.

Ety. du lat. pecatrix, m. s. V. Pecc, R. PEÇAR, v. a. (peça); pessan. Casser, rompre : on le dit plus particulièrement de l'action de casser les noyaux des fruits, de rompre le pain, de mettre en pièces. V. Es-peçar, Peçar de bosc et Peç, R.

Ety. de peça, pièce, morceau, et de ar,

mettre en morceaux.

Se faria peçar davant de capounar, d. bas lim, il se laisserait mettre en pièces, plutôt que de faire une lâcheté.

PECAT, ADA, adj. et p. (peça, ade); PESSAT. Cassé, rompu. V. Pec, R.

PECAT, s. m. vl. Pecat, cat. Péché, dommage. V. Peccat et Pecc, R.

PECCA, s. f. (peque), dl. Manquement, faule, absence: à fach una grand pecca, il a fait une grande faute; faire pecca, faire l'école buissonnière, fripper la classe, s'en absenter: La vigna a pres pecca, la vigne

Ety. de peccar, manquer. V. Pecc, R. PECCA-LEBRE, 8. m. (péque-lèbre), dl. Tirailleur, apprenti chasseur.

Éty. pecca-lebre, qui manque le lièvre. PECCABLE, ABLA, adj. (pecablé, áble). Peccable, capable de pécher.

Éty. de peccabilis, m. s. qu'on retrouve dans impecabilis. V. Pecc, R.

PECCADOR, s. m. vl. V.

PECCADOUR, s. m. (pecadóu); peccaine. Peccator , ital. Pecador , esp. cat. Peccador, port. Pécheur, celui qui commet des peches, qui est enclin au péché.

Éty. du lat. peccator, m. s. V. Pecc, R. PECCAIRE, s. m. vl. PECHADRE, PECCA-DOR. Pécheur. V. Peccadour.

Éty. du lat. peccator et Pecc, R.

PECCAIRE, interj. PECHAIRE. Poverello, Porverello et Porverino, ital. Interjection de compassion, d'amilié, de tendresse et iron, de dédain. Pauvret en français, ne rend pas bien cette expression remarquable.

Éty. Ce mot paraît bien venir de peccaire, dans le sens de pécheur ; parce qu'un pécheur est digne de compassion, est à plaindre. V. Pecc, R. ou selon M. Thomas, du grec πη (pê) χατρε (chaire), ayez un peu pitie.

Es ben-de plagner, peccaire, il est bien | cat, quel dommage : est un peccat. il est à plaindre le pauvre homme.

S'es tout estroupiat, peccaire, il s'est tout fracassé le pauvre.

Siou ben malaut, peccaire, hélas! je suis bien malade.

PECCAIRETA, Dim. de Peccaire, v.

PECCAIRIS, s. f. (peccaïris); pechairis, equeiris, peccairitz. Peccadora, cat. port. Peccatrice, ital. Peccadora, esp. Pècheresse.

Ely. du lat. peccatrix, m. s. V. Pecc, Rad.

PECCAIRITZ, vl. V. Peccairis.

PECCANT, ANTA, adj. (peccan, ánte). Peccant, ante, humeur peccante, en style de la vieille médecine.

Éty. du lat. peccante, gén. de paccans, m. s. V. Pecc, R.

PECCAR, v. n. (peca); PECHAR, PECAR, PECCAR, ital. Peccar, esp. Peccar, port. Pécher, transgresser la loi naturelle ou positive dont Dieu est également l'auteur. Faillir contre quelque règle de morale. En d. bas lim. faillir, manquer, de pauc s'en es peccat, peu s'en est fallu. Échapper, l'a peccada bella, il l'a échappé belle.

Éty. du lat. peccare, m. s. V. Pecc, R. Se peccar de camin, dl. se tromper de

chemin, s'égarer.

A peccat à la virada, d. bas lim. Litt. il a manqué au tournant, mais fig. cette manière de parler signisse, il a échoué dans une affaire, dans une entreprise.

PECCAT, s. m. (peca); FECHAT. Peccato, ial. Pecado, esp. Peccado, port. Pecat, cat. Péché, transgression de la loi religieuse, faute grave contre le devoir; mauvaise habitude.

Éty. du lat. peccatum, délit, erreur. V. Pecc, R.

PECCAT MORTAU, Pecat mortal, cat. Pecado mortal, esp. Peccato mortale, ital. Péché mortel, celui qui prive de la grâce sanctifiante.

PECCAT VERIEL, Pecat venial, cal. Pecado venial, esp. Peccato veniale, ital. Celui qui ne prive pas de la grâce.

PECCAT ACTUEL, Pecal actual, cat. Pecado actual, esp. Peccato attuale, ital. Celui qui se commet volontairement.

PECCAT ORIGINAL, Pecal original, cal. Pecado original, esp. Peccato originale, ital. Peché originel, celui que nous apportons en venant au monde.

Es peccat, il est dommage, fâcheux, que telle chose soit ainsi.

Per mous pecals, Permos pecals, cal. Per mis pecados, esp. Pour mes péchés malheureusement pour moi.

Peccal cacha es mital pardounal, Pecal amagad es pardonad, cat. Péché caché est à demi pardonné.

Laid coumo lou peccat, Lleij, com un pe-

cat, cat. Laid comme le péché.

Aquot est un pecat vielh, c'est un vieux péché, une ancienne habitude.

Peccat mignoun, Péché mignon, mauvaise habitude dont on ne veut pas se corri-

FECCAT, Pour dommage, quante pec-

dommage, seria peccat de li faire de mau, ce serait un crime, de lui faire du mal, il serait affreux, etc.

En vl. Perte, dommage, péché. V. Pecc,

PECCATAS, s. m. (pecatás); PECHATAS. Peccadoça, port. Gros peché, grande faute. Ety. de peccat et de as. V. Pecc, R.

PECCATILHA, s. f. (pecatille); PETA-TIA, PECADILHA. Peccadiglio, ital. Pecadillo. esp. Peccadilho, port. Peccadille, péché léger, faute légère.

Éty. de peccat et de ilha. V. Pecc, R. PECCATOUN, s. m. (peccatoun). Dim. de peccat, petit péché. V. Peccatilha et Pecc, R.

PECCAVI, s. m. (pecávi). Peccavi, aveu qu'un pécheur fait de ses fautes devant Dieu, regret qu'il a de les avoir commises. Un bon peccavi, un sincère repentir.

Ély. du lat. peccavi, j'ai péché. V. Pecc. Rad.

PECCAYRITZ, vl. V. Peccairis.
PECCUNIA, vl. V. Pecuni.
PECCUNIAL, vl. V. Pecunial.

PECCUNIALMENT , adv. vl. Pecunialmente, Pécuniairement.

PECCUNIARI, vl. V. Pecuniari. PECEGEAR, Garc. Pecejar, cat. Voy. Pedassar.

PECEGUE, V. Pessegui. PECEGUIÉR, V. Pesseguier. PECEIADOR, adj. vl. Briseur, casseur, coupeur. V. Pec, R.

PECEIAIRE, vl. V. Peceiador.

PECEIAR, V. S. VI. PESSEIAR, PEZEIAR, PESEGAR, PESEGGUAR, PECSAR. Pecejar, anc. cat. Pizzicare, ital. Briser, mettre en pièces, rompre, mutiler, déchirer.

Ely. de peça et de eiar. V. Pec, R.

PECEIAT, ADA, adj. et p. vl. Brisé, ée. dépécé, mis en pièces.

Ety. de peça et de eiat. V. Peç, R. PECEIRIS, V. Pecaire, arela.

PECEJADOR, s. m. vl. Qui met en pièces. V. Peç, R.

PECETA, s. f. (pecéle); PESSETTA. Petite pièce. V. Pec, R.

Una peceta, une petite pièce d'argent. PECETEGEAR, v. a. (pecetedja). Rapièceter. Gar. V. Repedassar

PECH, V. Puech et Pod, R. PECH, s. m. (pétch), dg. Poisson. V. Pey, Peissoun et Peissoun, R.

S'y tenebe a ses fesses Quatre lioures de pech de toutes les espèces.

PECHA, vl. Faute. V. Pecca. PECHADOR, vl. V. Pechaire, Peccadour et Pecc, R.

PECHADRE, vl. V. Peccaire, Peccadour et Pecc, R.

PECHAIRE, V. Pecaire et Pecc, R. PECHAIRE, s. m. vl pechadon, pecha-der. Pecheur. V. Peceadour et Pecc, R.

PECHAIRITZ, s. f. vl. Pécheresse, délinquante, coupable. V. Peccairis.
PECHAS-L-BOS, s. m. (pètches-l-bós),

d. hm. Fendeur de bois. V. Espessaire et

PECHAT, d. m. V. Peccat et Pecc, R. PECHAU, s. m. (petchaou), dl. Poitrine. V. Petrina et Pecc, R.

PECHAURE, (pelcháouré); Mandar à pechaure, envoyer paltre, envoyer aux antipodes. Garc.

PECHE, s. m. anc. lim. Amende, défaut, manque.

Et qui foro lou countrary paye cinq soulz de peche.

PECHEIRADA, s. f. (petcheirade); PEneirada, ourjoulat, pichieyrada, pecheiraya. Cruchée, plein une cruche.

Ety. de pechier, par la transposition eu-phonique de e et de ada. V. Pich, R.

Cruche faite, cruche pleine.

PECHEIRAYA, s. f. (petcheirále), d. de Barc. V. Pecheirada et Pich, R.

PECHEIRET, s. m. (petcheiré). V. Pecheiroun et Pich, R.

PECHEIROUN, s. m. (pelcheiróun); PECHEIRET, PICHABOUR, PICHERA, PICHABOTA, DOURNET, DOUBQUET, PICHERROUN, PECHIELEET, caucust. Petite cruche ou cruchon.

Éty. de pechier et du dim. oun, ou du grec Bixlôiov (bikidion), petite mesure pour le vin. V. Pich, R.

**PECHER**, s. m. (péché). Nom toulou-sain du pécher. V. Pesseguier.

PECHET, s. m. vl. Péché. V. Peccat et Pecc, R.

PECHIEIRADA, Voy. Pecheirada et Pich, R.

PECHIEIRET, V. Pecheiret et Pich, Rad.

PECHIER, s. m. (petchié); carascou, OURJOOU, PICHER, PICHERA, PETIEERA, PICHEY, BICHER, PICHER, GADOUN. Pichel, port. Cruche, vase de terre destiné à transporter l'eau; dans la B.-Pr. on donne le même nom à une mesure de vin qui équivaut, à-peu-près, à la pinte de Paris, un peu plus d'un litre.

Ety. du ligurien ou du colt. picher, m. s. V. Pich, R.

### Dans une cruche on nomme:

PANSE, le ventre ou partie évasée. COL, la partie rétrécie, près de la bouches PIKD, la partie qui porte ser la table. ANSE, V. Manelha.

PECHIER, s. m. M. Garcia, qui plece ce mot dans son Dictionnaire, le définit ainsi : Grand narcisse simple (plante à fleur); c'est probablement du narcisse faux poële qu'il veut parler, parce que sa fleur simple a quelque repport avec un pot à l'eau. V. Troumpoun.

PECHIERA, s. f. (petchiére). Cruche à trois anses. 'Garc.

PECHIN, adj. (petchin). Petit, de courte taille, terme de fayance, selon M. Garc. Voy. Pichoun.

Ety. V. Petit, R.

PECHINCHIN, INA, s. (petchintchin, Ine). Hargneux, euse, chicanier, ière, chicheface, qui maigrit par avarice. Avril. V. Petit, Rad.

PECHINCHINARIA, s. f. (petchintchinarie). Petitesse, avarice, scrupule, inquiétude, mauvaise humeur. Avr. V. Petit, R.

PECHINITAT, s. f. d. vaud. Pelilesse. V. Pichounetal et Pelil, R.

PECHIT, ITA, adj. V. Pichot, Pichoun

PECHOT, s. m. d. béarn. Petit poisson. Ety. de pech et du dim. ot. V. Peissoun, Rad.

PECHUGAR, dg. Jasm. V. Pessugar. PECIAR, v. a. vl. PECOIAR. Briser, mettre en pièces. V. Peceiar et Pec, R.

PECIGAR, dl. V. Pecilhar et Pec, R. PECILHAR, v. a. (pecillá), d. bas lim. PECIGAN, PESSILAAR. Réduire en petites pièces; se gercer, en parlant de la peau.

Ely. de peça et de ilhar, mettre en pièces.

V. Pec. R.

PECILHOUN, s. m. (pecillóun); PECIOUN. Arrèt, renfort d'une chemise, Cast.

Ety. Dim. de peça, petite pièce.

PECOLAR, vl. V. Peciar.

PECOLA, s. f. (pecóle), dl. Pour crotte
et crottin, V. Peta; pour simple d'esprit, V. Pecora et Pec, R.

PECOLS, s. m. pl. vl. Quenouilles de lit. PECORA, s. f. (pecore); PECOULA, PEcoura, PECOLA, PETOLA. Crotte qui s'attache à la laine des brebis, et par extension au bas des robes, crottin. V. Peta.

Éty. du lat. pecora, brebis. V. Pec, R. PECORA, s. f. PECOLA Pécore, sot, solle, qui n'a point ou peu d'esprit, avec des pré-

Éty. du lat. pecora, bétail. V. Pec, R. PECORIN, adj. vl. Pécorin, de menu bétail.

Ely. du lat. pecorinus.

PECOROUS, OUSA, adj. (pecourous, ouse); pecousous. Rempli de crotte.

PECOUI, s. m. (pecoui). Voy. Pecoul et Ped, R.

PECOUL, s. m. (pecou); PECOUT, PECOUT, PECOUT, PECOUT. Pécut, le pédicule d'un fruit, qu'on nomme ordinairement queue; le pétio-le d'une seuille, la quenouille d'un lit, le pied d'un banc; et iron. grosse jambe, bras dodu.

Ety. du grec πῆχυς (pêchus), manche, ou du lat. pediculus. V. Ped, R. PECOULA, s. f. (pecoule), dl Pour crottin de brebis. V. Peta; boue, crotte qui

s'attache aux habits. Ety. du lat. pecus, troupeau. V. Pec. PECOULAR, v. n. (pecoulá). Lácher du

crottin. Ety. de pecoula et de ar. V. Pec, R.

PECOULAT, s. m. (pecoulá), dí. Fumier de crottin. V. Migoun.

Ety. de pecoula et de at, formé de crottin. V. Pec. R.

PECOULET . ETA . adj. (pecoulé , éte) ; PRCOUVEY. Mûr, ûre, confit, ride par excès de

Faire lou pecoulet, se dit des figues lorsqu'étant tout à fait mûres, elles se dessèchent et se penchent, en faisant plier leur pédicule. V. Ped, R.

PECOULHAR, v. a. (pecouillá); PECOU-LAR, d. bas lim. Mettre un pied ou l'un des pieds à un meuble.

Pecoulhar un banc, meltre le pied à un

Ety. de pecoul et de ar. V. Ped, R.

PECOULHAT, ADA, adj. et p. (pecouilla, ade); PECOULIAT, d. bas lim. Bien jambe, on le dit d'une personne qui a la jambe bien fournie. V. Ped, R.

PECOULHET, s. m. (pecouilié). Dim. de pecoul, petit pédicule, petit pied. Voy. Ped, R.

PECOURA, V. Pecora et Pec, R. PECOURIAS, s. m. (pessourias); pessoumas. Grande pièce de terre. Aub. Voy. Pecasse.

PEÇOURIER, s. m. (pessourié); pessoumm. Lieu où l'on a cassé les amandes, les noix, etc. Aub.

PECOUYADA, s. f. (pecouïáde). Sorte de figue à long pédicule. Garc.

PECOUYET, s. m. (pecouïé). V. Pecoulet et Ped, R.

PECOUYET, ETA, adj. (pecouyé, éle); PIGOGIET. Figue mi-seche, dont le pédicule plie. V. Ped, R.

PECS, s. m. pl. (pècs), d. m. Faire de pecs, faire des lamentations, des exclama-

PECT, PEITE, POITE, PICE, PIES, Tadical dérivé du latin pectus, péctoris, poitrine, estomac, sein, gorge; formé de pecten, parce que les côtes sont rangées comme les dents d'un peigne, d'où despectus, dépit, mépris.

De pectoris, par apoc. pector; d'où : Pec-lor-al, Ex-pector-ant, Ex-pector-ar, Ex-

pector-ation.

De pector, par suppression de o et de c et changement de e en ei, peitr; d'où : Peitral, Peitr-au, Peitr-ina, Peitrin-ari, Despeitrin-ar, Des-peitrin-at, Des-peitr-ol-iar, Des-peitren-at, Peytrin-al.

De pect, par le changement de e en i et de et en ch, pich; d'où : Des-pich-ar, Des-pichat, Des-pich-ous, Pieit, Pies, Piess-a, Pieyt, Des-piech, Mau-despiech, Des-pieich-ous, Des-pieit, Des-pieg, Des-pieiss-ar, Des-pieyt, Peich, Pech-au, Des-pecha men, Despit , Des-pit-ar, Pitr-al, Des-pech-ar, Pitz, Pitr-e, Peit.

PECTAVI, s. m. vl. Poitevin, sous-enten-

PECTENAR, v. a. vl. Peigner. Voy. Penchinar.

Ety. du lat. peclinare, m. s. V. Pench, R. PECTORAL, ALA, adj. (pectourál, ále); pectourau. Pettorale, ital. Pectoral, esp. port. Peitoral, port. Pectoral, ale, qui concerne la poitrine, remède propre aux maladies de la poitrine.

Ety. du lat. pectoralis, m. s. V. Pect, R. PECTRINA, vl. V. Peitrina.

PEÇUAGNA, Garc. V. Pessugada.

PEÇUC, V. Pessuc.

PEÇUGADA, V. Pessugada. PEÇUGAR, V. Pessugar.

PECULAT, s.m. (peculà); Peculat, cat. Peculado, esp. Peculato, ital. port. Péculat, concussion, vol de deniers publics fait par un administrateur.

Ety. du lat. peculatus, m. s.

Peculatus furtum publicum a pecore dictum sicut et pecunia. Festus.

PECULE, s. m. (peculé); PECULO. Peculio, ital. esp. port. Peculi, cat. Pécule, bien qu'a acquis par son travail, son industrie et son épargne, celui qui est en puissance d'autrui.

Éty. du lat. peculium, fait de pecunia, argent. V. Pec, R.

PECULI, s. m. V. Pecule.

PECUN, et

PECUNI, s. f. (pecuni); PECUNIA, Pecunia, port. esp. ital. anc. cat. Pécune, argent monnoyé.

A de pecuni, il est riche, il a beaucoup

d'argent.

Ety. du lat. pecunia, formé de pecus, bre-

bis. V. Pec, R.

La première monnaie dont se servirent les Romains fut l'as; elle était de cuivre, du poids d'une livre, et ne portait aucune empreinte; celui qui avait cent as avait cent livres, d'où probablement le mot français livre, donne à une monnaie de compte. Servius Tullius, donna le premier une forme et une empreinte à l'as, en y faisant représenter une brebis, pecus, d'où la dénomination de as signatus et pecunia, dont on diminua peu à peu le poids, en lui conservant toutesois la même valeur.

Avant l'invention de la monnaie on ne connaissait, dans le commerce, que le moyen des échanges et particulièrement celui des bestiaux, bœufs et moutons, connus en latin sous la dénomination collective de pecudes.

C'est probablement pour rappeler ce fait, que Servius fit graver une brebis, sur la première monnaie qu'on frappa d'une empreinte.

PECUNIA, V. Pecuni.

PECUNIAL, et

PECUNIALA, adj. vl. PECCURIAL. Pecuniaria, port. Pecunial, anc. esp. Pecuniale, ital. Pena pecuniala, cat. Peine pécuniaire.

Éty. du lat. pecunia. V. Pec, R.

PECUNIARI, adj. (pecuniari); Pecuniario, ital. esp. port. Pecuniari, cat. Pécuniaire, qui consiste en argent.

Ety. du lat. pecuniarius. V. Pec, R. PÉCUNIOS, vl. V.

PECUNIOUS, OUSA, adj. (pecunious, ouse); Pecunioso, ital. port. Pecunios, anc. cat. Pécunieux, euse, qui a beaucoup d'argent.

Ety. du lat. pecuniosus, m. s.

# PED

PED, POD, PES, PET, PAT, PRT, FRICAL pris du latin *pedis* , gén. de *pes* , pied , dérivé du celtique ped, m. s. ou du grec ποδος (podos), gén. de πους (pous), d'où podium, Basselat, pediculus, pou.

De pedis par apoc. ped; d'où: Ped, et

ses nombreux composés, Ped-ala, Ped-agna, Ped-estal, Ped-oun, Em-ped-ir, Em-pedouire, Em-ped-egar, Ex-ped-iar, Exped-ilion, Ex-ped-ilif.

De podos, par apoc. pod; d'où: Anti-pod-as, Pod-agre.

De ped, par le changement de d en t, pet; d'où: Pet, Pet-as, Pet-oun, Pet-et, Petoun-egear, Re-pet-enar.

De pet, par le changement de e en a, pat; d'où: Pat-a, Pat-assa, Pat-ouna, Es-pat-ar, Pat-ut. Pat-aud, Pat-ada, Patel-ela, Pata-cuela, Em. Estar-pa-r.
De ped, par la suppression du d, pe;

d'où: Pe-ada, Pe-agi, Pe-agier, Pe-coui, Pe-couyet , Pe-coul.

De podium, par aphérèse dium, par apoc. diu, par transposition de i, dui, et par changement de d en p, pui; d'où: Ap-pui, Ap-puiar, ap-puiat.

De pediculus, par apoc. pedicul, par syncope de dic, peul, et par le changement de u en ou, peoul et peoulh; d'où : Peoulh, Peoulh-as, Peoulh-et, Peoulh-ina, Es-peoulh-ar, Peoulh-ous, Es-peoulhaire.

De pediculus, par sync. de di, pecul; d'où: Pecoul, Pecoul-et, Pecoulhar.

De pad ou pat, par le changement de d ou de t en ch, pach; d'où: Em-pach, Em-pach-ar, Despach-ar, etc.

De pe par le changement de e en i, pi; d'ou: Tre-pi-ada, Tre-pi-ar, Tre-pi-l, Tre-pi-r, Pi-on, Piet-oun.

A peds-juls, a pieds joints.

Tenir ped, au jeu de boules, piéter, ou tenir jeu, jouer du lieu convenu; marcher aussi vite qu'un autre, le suivre à pied.

Anar de quatre peds, marcher à quatre palles.

Anar d'à ped, aller à pied, marcher.

Prendre lou ped, en parlant d'un chien qui suit le gibier à la piste, haleiner; fig. prendre de l'ascendant, de l'empire sur quelqu'un; contracter une habitude.

Se crei as pes doou bon Diou, dl. il croit

tenir Dieu par les pieds.

Sautar à peds jounchs, sauter à pieds ioints.

Li passet de peds jounchs, il y passa de plein saut, sans intermédiaire.

Faire ped bourdoun, tenir pied à boule,

être assidu à son travail.

Ped batre, gagner au pied, s'ensuir. PED, s. m. rac, ras, gén. Pedis, lat. Piede, ital. Pie, esp. Pe, port. Pe et Peu, cat. Pied, partie du corps sur laquelle les animaux marchent.

Éty. de Ped, R. v. c. m.

Le pied, dans l'homme est formé de 26 vs : il se divise en trois parlies qui sont:

LE TARSE, ou partie qui s'articule avec la jambe et avec

LE MÉTATARSE, qui est entre le tarse et les orteils. LES ORTEILS , V. Arteou.

La partie supérieure du pied se nomme dos, l'inférieure, plante, et la postérieure talon.

### Le pied est sujet à quelques maladies particulières qu'on nomme:

CORS. V. Agassin.

DURILLON, callosité qui se formé à la plante des pieds de ceux qui ont marché pendant longtem OIGNON, tumeur codémateuse placée sur les nœuds des

ENGELURES. V. Tignas.

Faire lou ped, saluer en trainant le pied par derrière.

Tirar lou ped, boiler, pedem trohere, lat.

Dounar leis peds à un enfant, velir un enfant, lui donner la première robe.

Faire peds et mans à ce que l'on dis, broder son recit.

Troubar sabata à soun ped, trouver chaussure à son pied.

Mettre sous leis peds, cacher, oublier, une insulte, assoupir une affaire.

Meure ped sur banc, en terme de marine, c'est mettre le pied sur le petit banc qui est devant le siège des rameurs, pour faire plus de force; et fig. travailler avec ardeur.

Virar de ped en autre, d. bas lim. chan-

ger le sens de ce qu'on a dit.

Gagnar doou ped, Tr. gagner au pied, s'enfuir.

Prendre ped, on le dit de la neige qui tombe, quand elle commence à couvrir la

Anar d'à ped, aller à pied.

Estre en ped, être en bonne voie, reussir dans son metier.

Faire un ped de porc, il a fait chape chute, un pas d'écolier.

Anar, marchar, estre sur un grand ped, être sur un grand pied dans le monde.

Cette façon de parler tient à une mode que Charles VI, abolit, et qui consistait à porter des souliers nommés polaine ou poulanie, parce que la mode en était venue de Pologne, dont la pointe était d'autant plus longue que le rang de l'individu était plus élevé; longue de six pouces pour les particuliers, elle l'était d'un pied pour les gens riches et de deux pieds pour les princes, qui marchaient, comme on voit, sur un grand pied.

PED, s. m. PE, PET. Pour montagne, colline, mamelon. V. Mountagna et Puech. Dérivés les noms de lieu : Ped-d'escalas.

Ped-sant-clar et Ped-couguou.

PED, s. m. Pied, se dit encore, des traces qu'une bête fauve laisse. V. Peada, du bas d'un arbre, d'une montagne, d'un mur, des supports d'une chaise, d'une table, de la partie d'un lit qui est opposée au chevet, etc.

Dounar de ped à une muralha, donner du talus à un mur, à un pieu, etc.

PEDA, s. f. vl. Dans les anciens actes, ce mot équivaut à quartier d'une ville, et chez les troubadours cheville, mots ou phrase inutile dans un vers.

PEDAGNA, s. f. (pedagne). Pédagne, appui sur lequel posent les pieds des forçats qui rament.

Ety. de ped, pied, et de Agna, v. c. m. et Ped, R.

PEDAGO, vl. Pedagog, cat. V. Pedagogo.

PEDAGOGO, s. m. (pedagógue); Pedagogo, ital. esp. port. Pedagog, cat. Pédagogue, celui qui enseigne les enfants; précepteur.

Ety. du lat. pædagogus, m. s.

PEDALA, s. f. (pedale); Pedale, ital. Pedal, port. Pédale, gros tuyau d'orgue, touche mue par le pied, pièce d'un tour sur laquelle on pose le pied, pour le faire tourner.

Éty. de l'ital. pedale, formé de ped, pied. V. Ped, R.

PEDALAGNA, s. m. Nom qu'on donne, à Grasse, aux langes des enfants, et probablement à ceux de laine. V. Pedas-lani, dont pedalagna n'est qu'ene altération. V. Pec, R.

PED'ANCRA, Garc. V. Ancoula.

PEDANT, s. m. (padán); Pedante, ital. esp. port. Pedant, homme d'une présomption babillarde, qui fatigue les autres par l'affectation de son style et de ses manières; instituteur vain, minutieux et tranchant.

Ety. du grec πατς (pais), enfant, qui enseigne les enfants.

PEDANTARIA , s. f. f. (pedantarie) ; Pedanteria, ital. esp. port. Pédanterie, vice du pédant.

PEDANTESQUE, ESCA, adj. (pedan-tèsque, èsque); Pedantesco, ital. esp. port. Pedantesque, qui tient du pédant.

PEDANTISME, s. m. (pedantisme); Pedantismo, esp. port. Pedantisme, caractère et manières du pédant.

PEDAS, s. m. (pedas): BRAPEL, BRINGRA, RALLER. Pedago, port. Pedas, cat. Vieux linge propre à panser les plaies, lambeau d'étoffe.

Ety. de la basse latinité petacia. V. Pec, Rad.

PEDAS, S. M. DRAPEL, PRAS, PAREL. Lange , couche, drapeau d'un enfant.

Ety. du grec παιδικος (paidikos), qui convient aux enfants, ou de la basse latinité petacia. V. Pec , R.

Pedas de tela, couche ou drapeau.

Pedas lani ou d'estofa, lange.

PEDAS, s. m. vl. Cheville, remplissage dans une phrase.

PEDASSADA, s. f. (pedassade); PRAMAU. Plein un maillot, en parlant des excréments dont un enfant à la mamelle a rempli son maillot.

Ety. de pedas et de ada. V. Pec, R. PEDASSAGI, s. m. (pedassadgi); parassage. Rapiècetage, l'action de rapièceter.

Ety. de pedas, pièce, et de agi, l'action de mettre des pièces. V. Peç, R.

PEDASSAR, v. n. vl. Remplir ses écrits de chevilles, faire du remplissage.

PEDASSAR, v. a. (pedassá); PETASSAR, PEDAGAR, RESILHAR, BOURDASSAR. Rappeszare, ital. Pedazar, esp. Rapiècer et rapetasser, racommoder, mettre des pièces pour couvrir les trous et les déchirures du linge et des vetements; fig. rabiller, rectifier, justifier.

Ety. de pedas, pièce, et de l'act. ar, litt. mettre une pièce. V. Peç, R.

PEDASSAT, ADA, adj. (pedassá, áde). Rapetassé et rapiécé. V. Platelat.

Pourtan leis coudes pedassats, Leis capevus quatre fee refats, Et leis brayas viradas, Leis basses soun descourdurats, Leis sabatas estrassadas. J. M. Pr.

PEDASSOUN, s. m. (pedassoun); Pedacinho, port. Pièce destinée à rapiécer ce qui est déchiré ou percé; petit maillot.

Éty. Dim. de Pedas, v. c. m. et Pec, R. PEDASSOUN, s. m. Un des noms du bouillon blanc, plante. Garc. V. Boulhounblanc.

PEDASSUSA, s. f. (pedassúse). Ravaudeuse, celle qui rapièce, qui racommode les hardes trouées ou déchirées. Garc.

PED-BLANC, On donne ce nom aux chevaux, qui ont une tâche de poils blanc à leurs pieds.

PED-BLANC, s. m. (pè-blan). Plein pouvoir, carte blanche, faculté donnée à quelqu'un d'agir selon sa volonté. Garc.

On dit, a lous peds-blancs, pour dire que quelqu'un a le droit, la permission de passer partout.

PED-GOUQUET, s. m. (pè-couqué); cov-LOUMBET , CHAMBA-TENGUETA , PED-RANQUET , PED-CAUQUET, A B'ESCAPELETA, PAREANQUET, PED-GARCET, AMAR OU SAUTAR A PED-COUQUET. Sauter à cloche pied, c'est-à-dire, en se tenant sur une seule jambe.

A ped couquet se fa pas grand journada. Prov.

PED-D'ANO, s. m. Pas-d'ane, sorte de mors de bride.

PED-D'ARAIRE, s. m. Age, timon.

PED-D'AUCA, s. m. Pied d'oie.

PED-D'AUQUETA, s. m. Pied-de-canne; racines d'un arbre qui jettent beaucoup de branches filamenteuses. Ach.

PED-D'AUZEL, s. m. (pè-d'aouzèl). Nom que porte, à Toulouse, l'ornithope délicat, Ornithopus perpusillus, Lin. petite plante de la famille des Légumineuses, qu'on trouve dans les lieux sablonneux.

Ety. Ped d'auxel, pied-d'oiseau, est la traduction du latin ornithopus, on le donne aussi à l'ornithope scorpioide. V. Amaroun.

PED-D'AY, s. m. (pè-d'ai). Pied-d'ane, espèce d'huitre.

PED-DE-BICHA, s. m. Pied-de-biche, support en forme de pied de biche; barre pour fermer une porte; espèce de marteau : instrument de dentiste.

Éty. A cause de sa forme.

PED-DE-BIOU, s. m. (pé-dé-bióu), ou moou, dl. Nom d'une espèce de figue peu délicate, la grosse violette plate.

PED-DE-BUGADA, s. m. (pè-de-bu-gade). Selle, sorte de trépied, ordinairement d'une seule pièce, sur lequel les lessiveuses élèvent le cuvier. Avr.

PED-DE-CABRA, s. m. Ped-de-cabra, cat. Pie de cabra, esp. Pied-de-chèvre; pièce de la machine appelée chèvre; petit levier; instrument d'imprimeur.

PED-DE CAT, 8. M. PED DE GAT, PED DE cmar. Pied de chat, Gnaphalium dioicum, Lin. plante de la famille des Composées Corymbifères, commune dans les pelouses de la Haute-Provence. V. Gar. Elichrysum montanum, p. 157.

Ety. Sa fleur a quelque ressemblance avec la patte du chat.

PED-DE-CHAT, s. m. V. Ped-de-cat. A Seyne, on donne aussi le nom de pedde-chat, à la vulnéraire. V. Gealassouns.

PED-DE-DIOU, s. m. Nom qu'on donne, à Allos, à l'hisorc noir. V. Maneta.

Éty. Ainsi nommée parce que la bulbe de cette plante est palmée ou divisée en trois ou quatre doigts qui la font ressembler à un pied ou à une main

La bulbe de l'année est blanche et c'est celle qu'on nomme ped-de-diou, l'ancienne est noire, c'est le pied-du-diable.

PED-FOURCHUT, s. m. Peu forcad, cat. Pied-fourché, droit d'entrée, imposé

fourchu, tels que les bœufs, les moutons, etc., qu'on tue hors de la boucherie.

PED-DE-GAU, S. M. OU DE GEAU. NOM qu'on donne, dans la Haute-Provence, à la grande marguerite. Voy. Margarideta granda.

PED-DE-GOURDA, s. m. (pè-dé-gourde), dl. V. Ped-touert.

PED-DE-LEBRE, s. m. (pè-dé-lèbré); GROSSA-TESTA, CO-DE-GARRI. Nom languedo-cien du dactyle pelotonné, Dactylis glomerata, Lin. plante de la famille des Graminées, qui, comme le pissenlit, s'accommode de tous les climats, et de toutes les situations; elles croissent l'une et l'autre au bord de la mer et je les ai retrouvées à 3,000 mètres d'élévation, ce sont des cosmopolites végétaux.

Éty. L'épillet de cette plante ramassé en tête et tourné d'un seul côté, ressemble à la patte d'un lièvre, d'où son nom.

PED-DE-MOUSCA, s. m. Pied-de mouche, traits d'écriture mal formés; caractère d'imprimerie qui indique les renvois, ¶.

PED-DE-MULA, s. m. (pè-dé-mule). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au nénuphar jaune, Nymphæa lutea, Lin. plante de la fam. des Papavéracées, que l'on trouve dans les étangs.

Éty. A cause de la forme de ses feuilles. PED-DE-PERDRIS, s. m. Nom qu'on donne à l'érodier ou geranion, bec de grue, Geranium ciconium, Lin. Erodium ciconium. Willd, plante de la fam. des Géraniées, commune le long des chemins et dans les champs de la Prov. Mérid. V. Gar. Geranium cicutæfolio et Acu longissima, p. 207.

PED-DE-PERDRIS, s. m. A Volonne, Basses-Alpes, on donne ce nom à plusieurs espèces de clavaires.

PED-DE-PORC, s. m. PED-DE-POURSC. Cric, terme de charretier, Garc.

Faire un ped de pouerc en quauqu'un. jouer un mauvais tour à quelqu'un, lui manquer de parole.

PED-DE-POUERC, Se dit aussi d'une pince. V. Pauferre.

PED-DE-POUL, s.m. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, su panic-pied-de-coq, Panicum crus galli, Lin. plante de la fam. des Graminées, commune dans les champs.

Ety. Son épi ressemble un peu à un pied de coa.

PED-DE-POULA, s. m. Nom que porte, dans le département des Bouches-du-Rhône, le trèsse puant. V. Balicot fer ; et à Larche, arrondissement de Bacelonnette, le trèfle des Alpes, Trifolium alpinum, Lin. plante de la fam. des Légumineuses, commune dans les pelouses des hautes montagnes.

Ety. Les trois folioles qui composent la feuille de ces plantes, longues et étroites, représentant assez bien le pied d'une poule, d'où son nom.

PED-DE-REY, V. Pied.

PED-DE-RODA, s. m. Chaise de roue, deux jumelles où la roue est posée, avec uné manivelle pour la tourner, t. de coutelier.

PED-DE-ROUMI, s. m. impr. PEI-DRnoum. Nom qu'on donne, dans plusieurs endroits de la Basse-Provence, à l'asperge à dans les villes, sur les bêtes qui ont le pied I feuilles aiguës. V. Aspergea sauvagea.

Éty. Ainsi nommée parce qu'elle croît au pied des ronces, roumi.

PED-DE-SANT-JEAN, s. m. Nom qu'on donne, à Digne, au chèvre-seuille. V. Sabatoun.

Éty. de Ped, montagne.

PED-D'ESCALA, s. f. (pè-d'escale); PED-D'ESCHALA. Tour d'échelle, espace de terrain qui est nécessaire pour appuyer l'échelle, lorsqu'il faut réparer un bâtiment.

PED-DESCAUS, s. m. (pé-descáous). Pied-nu; un va-nu-pieds.

Ely. de ped, pied, et de descaus, déchaussé.

Leis penilents van à peds nus à la proucession, les pénitents vont nu-pieds aux processions.

Camina à peds descaus, il marche ou il

Les paysans languedociens n'appellent le loup par superstition, que par le nom de pe-descaus.

PED D'ESTAL, S. M. PED-D'ESTAU. Pedestal, cat. esp. Piedestallo, ital. Piedestal, support d'une colonne, d'un pilastre, d'une statue.

PED-DRECH, s. m. (pé-dréih): Peudret, cat. Pied-droit, jambage d'une baie de porte ou de croisée; il comprend le chambranle, le tableau, la feuillure, l'embrasure et l'écoinçon.

PED-DRECH, s. m. (pé-drétch); Peu-dret, cat. Pointal, toute pièce de bois qui, mise en œuvre à plomb, sert d'étaie aux poulres qui menacent ruine, ou à d'autres usages. On le nomme étais, étançon, lorsqu'il est destiné à soutenir un mur, des terres, etc.

PED-DRECH-DE-L'ENTREMUYA s. m. Machine qui sert à donner, ou distribuer du grain aux pigeons.

PEDEN, adj. d. d'Arles. Sale, mal-

Ce mot paraît venir de pædor, oris, saleté, et être tiré du grec παις (pais), παιδος (paidos), enfant ; pædor signifiait, dans l'origine, la malpropreté ordinaire aux enfants. Ce mot peut n'être aussi qu'une altération de pudent.

PEDENENSA, s. f. vl. V. Penilenci et Pen, R.

PEDEROT, s. m. d. béarn. Petit-pied. V. Petit et Ped , R.

PEDESTAI, (pedestái), et

PEDESTAL, s. m. (pedestál); Piedes-tallo, ital. Pedestal, esp. port. Piédestal, support isolé avec base et corniche, qui soutient une statue, une colonne, un vase, un candélabre, etc.

Ety. de ped et de estal. V. Ped, R.

#### On nomme piédestal:

DOUBLE, celui qui soutient deux colonnes. EN ADOUCISSEMENT, celui dont le dé ou le trone

est en gorge. EN BALUSTRE, éclai dont le profil est contourné en manière de balustre.

EN TALUS, celui dont les faces sont inclinées.

FLANQUÉ, celui dont les encoigneres sont flanquées de quelque corps: IRRÉGULIER, celui dont les faces sont cintrées par la

sujétion de quelque corps , et dont les angles ne sont res droits.

ORNÉ, celui dont les tables en saille sont enrichies de bas reliefs , chiffres , armes , etc.

PEDESTAL, s. m. (pedestál). Piédestal, e'est un corps carré avec base el corniche, qui porte la colonne, ou qui lui sert de soubassement.

PED

Éty. de ped, pied, et du grec στύλος (stulos), colonne. V. Ped, R.

## Dans un piédestal on nomme:

BASE , la partie in'érieure. CORNICHE, la partie supérieure, DEZ ou DE, la partie carrée qui est entre la corniche et

Voyez, pour les proportions, au mot Coulouna

On donne le nom de piédouche, à une petite base ronde ou carrée, qui sert à porter une figure ou un buste.

PEDESTRE, ESTRA, adj. (pedèstré, estre); Pedestre, ital. esp. port. cat. Pédestre, statue pédestre, qui pose sur ses pieds.

Ely. du lat. pedestris, m. s. V. Ped, R. PED-GANCET, d. m. V. Ped-couquet. PEDILHAR, S. M. PERILHAR, PEZILLAR. Pôle, le pôle du monde.

PEDIN, s. m. d. béarn. Dim. de ped, petit pied. V. Petet et Ped, R.

PED-JAUNE, s. m. (pé-djauné). Nom

qu'on donne, à Berre, au garot.

PEDOLLOS, adj. vl. Pouilleux. Voy. Peoulhous et Ped, R.

PEDOUEYRA, s. f. (pedouèire), d. lim. Vessie. V. Boufiga.

PEDOUN, s. m. (pedoun); PIETOUN. Pedone, ital. Peon, esp. Peao, port. Peo et Penon, anc. cat. Pedon, courrier à pied, homme qu'on envoye pour en appeler un autre.

L'avem mandat un pedoun, nous lui avons envoyé un exprès.

Ety. du grec πεζός (pézos), qui va à pied, ou de πὲδον (pédon), terre, qui marche sur la terre; pédestre. V. Ped, R.

PEDIR, v.a. vl. Demander.

Éty. de l'esp. pedir, m. s. PED-NEGRE, s. m. Nom qu'on donne, dans le Languedoc, à la mésange charbonnière, V. Testa-negra; au motteux, V. Cuou-blanc; et à la motacilla rubicola, V. Blavet.

PED-NEGRE, s. m. Un des noms lang. du cul-blanc ou motteux. V. Cuou-blanc.

PED-RANQUET, dl. V. Ped-couquet. PED-REDOUN, s. m. (pé-redoun). Nom qu'on donne, dans le Var, à la marouette, selon M. Noyou.

PEDRE-MESCAP, expr. adv. vl. Se méprendre, se tromper.

PEDRILHA, s. f. (pedrille); PEDRIA. Penaillon, guenille, haillon; pied plat, homme méprisable. Garc.

PEDRILHA, s. f. (pedrille). Pied-plat, gens du petit peuple, gueux ramassés.

Éty.? PED-ROUGE, s. m. (pé-roudgé). Un des noms du chevalier aux pieds rouges. Voy. Cambet.

PED-ROUSSET, s. m. Tringa cocorli, oiseau de passage. Garc.

PEDRUSCADA, s. f. vl. Grêle.

PED-SUS-FIELHA, s. f. (péd-sus-fiéille), dl. Terme de sorcellerie et formule dont on croit que les sorciers se servent pour aller au sabat. On a prétendu qu'en mettant le pied sur la crémaillère et prononçant ces mots, ils disparaissaient par le tuyau de la cheminée et qu'ils se trouvaient au sabat d'un seul bond.

On dit proverbialement ped-sus-fielha, pour disparattre promptement comme les sorciers.

Lou traite deloyal aura fa pe-su-fielio. Bergoing.

PED-TERROUS, s. m. (pè-terrous); PErzanous. Pied-poudreux, terme de mépris par lequel on désigne un paysan. Avr.

PED-TOUERT, s. m. (pé-louér); PED-DE GOURDA. Pied-bot, pied de forme ronde on mal tourné.

#### PEE

PEE ou »18, s. m. (péé ou pié). Trousseau de chanvre ou matteau qu'on divise en blestouns, pour filer.

PEE, s. m. d. béarn. Pied. V. Ped, R. PEES, s. m. anc. béarn. Poids. V. Pes.

En tout bearn no habera que un peès et una mesura qui seran los de mortaas

Fors et Cost. de Béarn.

#### DEF

PEFOU, dl. V. Pefoun.

PEFOUN, s. m. (pefoun), dl. PEFOU. Bon drille, bon compagnon, Doujat.

PEFOUNAR, v. n. (pefouna); perouna-GRAR. dl. Donner du bon temps, Doujat.

Éty. de pefoun et de ar. PEFOUNARIA, s. f. (pefounarie), dl. Raillerie, plaisanterie, bouffonnerie, Doujat.

Ety. de pefoun et de aria. PEFOUNEGEAR, V. Pefounar.

#### DEG

PEG, radical dérivé du grec πεύκη (peukê), résine de picea, de mélèse; ou de πίσσα

(pissa), poix.

De peuke, par apoc. et suppr. de u, pek, et par le changement du k en g, peg; d'où: Peg-a, Peg-adour, Peg-ar, A-pegar, Rampegar, Em-pegar, Des-pegar, Peg-as, Pegass-oun, Peg-at, Em-pegat, Peg-ot, Peg-oum-ar, Peg oum-as, Peg-oun, Pegous, Peg-our-ier, Pegu-eta, Pegu-iera, Pegu-et, Pegoul-egear, Em-pegouire, Despeg-ouire.

De peg, par le changement du p en b, beg; d'où: Beg-oum-ard.

PEG, s. f. anc. béarn. Feuille.

Si la scriptura no contien que una peg de pargamy.

Fors et Cost. de Bearn.

PEGA, s. f. (pégue); Pece, ital. Pega, cat. esp. Pez, port. Pix, lat. Pech, all. Pek, flamand. Poix, substance, résineuse, provenant : la blanche ou jaune , de la térébenthine épaissie, et la noire, du mélange de plusieurs produits de cette même substance altérée par le feu.

Ety. du grec πίσσα (pissa), ou du rad. Peg, et de la term. fem. a, ou de πεπηγα (pepêga), parf. moy. ou passif de πεγυνυμί (pegumini), l attacher, fixer. Thomas.

La poix donne au vin un goût de vieillesse que les anciens avaient su déjà lui procurer par ce moyen.

Negre coumo la pega, noir comme de l'encre ou comme du jayet.

PEGA, s. f. méconium, excrément noir et gluant que rendent les enfants nouveauxnés.

Éty. De la ressemblance qu'a cette matière avec la poix noire. V. Peg, R.

PEGA, s. f. On le dit d'une personne lente dans ses actions, ou même d'un individu ivre : Es pega, parce qu'une per-sonne ivre ne peut plus se remuer et semble collée avec de la poix; on le dit encore pour nuit close: Es pega, il fait noir comme poix.

PEGA, s. f. dl. l'asphalte, bitume minéral.

Ély. V. Peg, R.

Roc de la pega, rocher bitumineux, rocher d'où dégoutte de l'asphalte; tels sont ceux qui sont près de Servas et d'Auzon, aux environs d'Alais.

PEGA, dl. V. Pegal, Pegas et Peg, R. PEGA, S. f. vl. PEJA. Résine, poix, colle, glu. V. Pega, Resina, Cola et Visc.
PEGA, s. et adj. vl. Niaise, sotte.

PEGA-DE-BOURGOUGHA, S. f. (pegue-de-bourgougne). Poix blanche, poix de Bourgogne, suc résineux de plusieurs espèces de pins, lorsqu'on en a extrait la térébenthine.

PEGA REGRA, s. f. Poix noire, suc résineux que l'on prépare au moyen de la combustion étouffée de différents débris résineux, qui proviennent de la confection de la poix blanche, de la térébenthine, du galipot, etc. C'est celle que les cordonniers emploient pour poisser leurs ligneuls.

PEGADOUR, s. m. (pecadou); masca. Marque de fer ou de bois, formée ordinai-rement de la lettre initiale du propriétaire. dont on empreint, avec de la poix, le dos des bêtes à laine, pour les reconnaître.

Ety. de pega et de our. V. Peg, R. PEGAIROS, adj. vl. Marchand, fabricant de poix. V. Peg, R.

PEGAL, 8. m. (pega); PEGA, PEGAU. Un broc, un pot de vin, mesure de Toulouse, pesant huit livres. V. Dourga.

PEGAMENT, adv. vl. recamen. Pegament, anc. cat. Sottement, niaisement, bêtement.

PEGAR, V. a. (pegá); pegoulegean, E PEGAR, ENDIMAR. Pegar, cat. esp. port. Poisser, enduire de poix; goudronner; attraper, tromper, Aub.

Ety. de pega et de la term. act. ar, ou du

lat. picare. V. Peg, R.
Pegar l'aver, lou bestiari, poisser les
brebis, le bétail, les marquer avec de la poix.

PEGAR, v. n. Rendre le méconium, en parlant des enfants nouveaux-nés. V. Peg, R.

PEGAS, s. m. (pegás), dl. PEGOUMAS, d. bas lim. Se dit de tout ce qui est brouillé, mèlé, embrouillé. V. Peg, R.

PEGASO, s. m. (pegase); PACOULET. Pegaso, ital. esp. port. Pegas, cat. Pégase, cheval ailé, souvent célébré par les poètes; c'est lui qui, sur le mont Hélicon, fit, d'un coup de pied, sourdre la fontaine Hippocrène.

Ety. du lat. pegasus, dérivé da grec πηγη (pègè), fontaine, en mémoire de celle qu'il fit sourdre; d'où πήγασος (pegasos),

PEGASSOUN, s. m. (pegassoun), dl.

Petit emplatre de poix.

Ety. de pegas et du dim. oun. V. Peg, R. C'est aussi un terme injurieux par lequel on désigne un cordonnier.

PEGAT, s. m. (pega). Nom d'une mesure du vin qui contient, à Toulouse, huit

livres pesant.

Ety. Ce mot est celt. selon M. Astruc. PEGAU, s. m. (pagáou), dl. Vase où l'on fait couler le vin qu'on soutire.

Ety. du grec πήγη (pêgê), source, fontaine, ou plutôt de πηγαζω (pegazô), répandre. Thomas.

PEGE, s. m. (pègé). Le tronc des arbres. V. Peroun.

En vl. poitrine, estomac. V. Pies et Pei-

PEGE, s. m. vl. Crépi, badigeon, parement, revêtement.

PEGE, s. m. vl. V. Peich. PEGER, vl. V. Peger.

PEGERS, adv. vl. Pire.

PEGIN, s. m. (pedgin); rugin, charpin, CHAGRIN, MOURBIN, PIGIN, PAGIN, CHARRIN. Tristesse, chagrin, ennui, mélancolie, inquiétude dont on ne peut déterminer la cause.

Éty. du grec πένθος (penthos), deuil, tris-

tesse, désolation.

PEGINAR, v. n. (pedginá); pugman, pagman. Se livrer au chagrin, à l'ennui, à l'inquiétude.

Bly. de pegin et de la term. act. ar.

PEGINOUS, OUSA, OUA, adj. (pedginous, ouse, oue); puginous, emampinous sounmous, pagmous. Sujet au chagrin, à l'ennui.

Rty. de pegin et de ous.

PEGNE, s. m. (pégné), dg. Peigne. V. Pigna, Penchi et Pench, R.

PEGNER, V. a. VI. PRIGNER, 1 m, PENCHER. Peindre, farder. V. Pintar et Pint, R.

PEGNORA, S. f. VI. PERHORA, PIGHORA, шова, рене, рянеования. Репуста, cat. Penhora, port. Gage, assurance, saisie, nantissement, promesse.

Ety. du lat. pignoris, gén. de pignus,

m. s. V. Pign, R.

PEGNORAMENT, S. M. VI. PEINORAMENT, PEREDORAMEN. Engagement, action d'hypothèquer, gage, nantissement.

Ety. de pegnora et de ment. V. Pign, R. PEGNORAR, V. a. V. PRINORAR, PIGNOman, PERMORAN. Pengorar, anc. cat. Penhorar, port. Pegnorare, ital. Saisir, mettre en gago, nantir, appeler en garantie; mettre à l'amende.

Ety. da lat. pignerare, m. s. V. Pign, R. PEGOT, S. m. (pego); GROULIER, SABAvuz, recoumes. Terme de mépris par lequel on désigne les mauvais cordonniers, les savetiers.

Ety. de pega, poix, à cause de l'usage continuel que les cordonniers en font; ou du grec πισυγγοι (pisuggoi), savetier. V. Peg, Rad.

PEGOT, V. Rouchassier.

PEG PEGOT, s. m. d. arl. Torche. V. Pegoun et Peg, R.

PEGOTARIA, s. f. (pegoutarie); PEGOU-TARIA. Le corps des cordonniers, en t. de

PEGOULEGEAR , AVI. PEGOUREGEAE. V. Pegar et Peg, R.

PEGOUMAR, et

PEGOUMARS, s. m. (pegoumárs). Enchiffrènement ou rhume occasionné par une trop longue exposition au soleil, particulièrement au mois de mars.

Ety. de pegoun, emplatre, et de mars. V. Peg, R.

> Lou souleou de mars Laissa lou pegoumars. Prov.

PEGOUMAS, s. m. (pegoumás); PEGAS. Emplatre de poix; torchon; personne maussade, sotte ; rhume opiniatre.

Éty. de pegoun, augm. de pega et du péj. as, gros emplatre de poix. V. Peg, R.

PEGOUN, s. m. (pegoun); PEGOT. Flambeau ou torche enduite de poix qu'on allume pour s'éclairer.

Ety. de pega, poix, et de l'augm. oun. V. Peg, R.

PEGOUN, OUNA, adj. (pegoun, oune). Importun, une; fâcheux, ennuyeux. V. Pega et Peg, R.

PEGOUREGEAR, Garc. V. Pegouriar. PEGOURIAR, v. n. (pegouriá); PEGOU-BEGEAR. Etre gluant comme de la poix. Garc.

PEGOURIER, s. m. (pegourie). Ouvrier qui travaille à l'extraction de la poix. Voy. Pegot.

Ely. de peg, poix, et de ourier, ouvrier. V. Peg, R.

PEGOUROUS, OUSA, adj. V. Pegous et Peg, R.

PEGOUS, OUSA, OUA, adj. PREOUDOUS, RAMPEGOUS, GLAPI. Pegadico, port. Poissé, gluant, tenace comme de la poix, et fig. fàcheux, importun.

Ety. de pega, poix, et de la term. Ous, v. c. m. qui est de la nature de la poix. V.

Peg, R.

Roquefort, dit que dans le sens d'importun, ce mot est dérivé de pejus, lat. mais il se trompe; c'est de poix qu'il vient, parce que d'un homme tenace, importun, on ne peut pas plus se débarrasser que de la poix.

PEGOUSA, s. f. (pégouse), et par sync. PEGOUA. Nom qu'on donne, en Provence, et en Languedoc, à la pégouze: Solea ocellata, de Rondelet; Solea peguza, Dict. Sc. Nat. et Pleuronectes peguza, Lacép. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Hétérosomes (à corps dissemblable), qu'on trouve dans la Méditerranée.

Éty. de pega, poix, et de la term. Ousa, v.c.m. qui est de la nature de la poix, parce que ses écailles adhèrent tellement à la peau, qu'elles y paraissent fixées avec de la poix. V. Peg, R.

PEGUA, s. f. vl. Peguea, cat. Poix. V.

Pega et Peg, R. Pegua-gent, solle gent.

PEGUA-ROCHA, nom de lieu. vl. Puyla-Roque.

PEĞUE, EGA, adj. (pégùé, égue), d. de

Barcel. Ivre mortel. V. Empegat, Enubriat et Peg, R.

PEGUEIAR, v. n. vl. peguejan. Niaiser, divaguer, déraisonner.

PEGUESAR, v. n. vl. Étre sot. V. Pec, Rad.

PEGUESSA, s. f. vl. PRGUESA. Sollise. Ety. de pei, pega, sot. solle, et de esa, action d'un sot. V. Pec, R.

PEGUET, s. m. d. béarn. Emplaire.

Éty. de pega et du dim. et, parce que la poix entre dans la composition des emplatres. V. Peg, R.

PEGUET, s. m. Dans l'ancien dialecte de Carpentras, ce mot désignait la huppe, oiseau. V. Peluga.

PEGUETA, TIRALA, (tire la peguéte). Nom par lequel on désigne ironiquement, un savetier en Languedoc.

Ély. de pega et tira la, tire la poix. Voy.

Peg, R.

PEGUEZA, s. f. vl. Peguesa, anc. cat. Sottise, niaiscrie, bêtise.

PEGUIERA, s. f. (peguiére). Fabrique de poix, lieu où l'on recueille et prépare la poix dans une foret.

Éty. de pega et de iera. V. Peg, R. PEGUILHETA, s. f. anc. bearn.

Per cargue de pequilhete, quoate diners morlaas. Priv. et Régl. du Pays de Béarn.

PEGULHIERA, s. f. vl. lim. PEGULHERYma. Dot.

PEGZ, vl. Poix. V. Pega.

#### PEH

PEH , s. m. vl. V. Peit.

PEI, s. m. vl. Nom du P.

Pei grese, P grec.

PEI, PIEI el PUIS, adv. de temps (péi; piéi et púi); Pioi, Poch, Apei, Pey, Peisses, Preissa, Apeissas, Puei, Pois. Poi et Poscia, ital. Despices, esp. Depois, port. Puis, ensuite, après, tantôt.

Éty. du lat. post, m. s:

Cet adverbe doit toujours précéder en français, le verbe auquel il se rapporte, exprimé ou sous-entendu.

Fau que fassi aquot, l'anarai pei, Trad. il faut que je fasse cela, puis j'y irai ou bien 'y irai ensuite, mais non j'y irai puis, provençalisme très-commun.

Au farem pei, Trad. nous le ferons ensuite et non puis.

PEI, Pour monticule, élévation. V. Puy. PEI, s. m. d. lim. Poids. V. Pes.

PEI, s. m. (pèi). Poisson, V. Peissoun, dont pei est une contraction. V. Peissoun, R.

PEI-D'AMERICA, S. m. Nom nicéen du stromatée paru, Stromateus paru, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Pantoptères (à toutes nageoires).

On donne le même nom dans le département des B.-du-Rh. selon M. Roux, à la ba-

liste vieille. V. Fanfre.

Dans son Hist. Nat. de Nice, M. Risso, donne le même nom à la Diana semilunata, et au chostodon bride, Chostodon capistratus, Lin. Gm. poisson.

PEI-ARGE, S. M. ARGE, Angel, esp. L'angelot ou ange de mer, Squalus squalina Lin. Squatina lævis, Cuv. Squatina vulgaris, Risso, poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), qu'on trouve dans la Méditerranée où il atteint la longueur de 2 mètres et le poids de 75 kil. environ.

Ety. Le développement de ses nageoires pectorales, qui les fait ressembler à des ailes d'ange, lui a fait donner le nom qu'il porte.

La peau de ce poisson est très-employée dans les arts; elle sertà polir les corps durs, à garnir des étuis, à couvrir des fourreaux, .10 elc.

PEI-D'ABGENT, S. m. Meletta, à Nice. L'argentine hautin, Argentina sphyrona, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Gymnopomes (à opercules nues), dont la chair est assez bonne et qui atteint un décimètre de longueur.

Ety. Le nom de poisson d'argent lui a été donné à cause de l'éclat de ses écailles.

PEI-BARBARRSC, S. m. Nom nicéen de l'ausonie de Cuvier, Ausonia Cuviera, Risso.

PEI-BLANC, s. m. Nom par lequel on désine, dans le département des B.-du-Rh. selon M. Roux:

1º le Gymnètre Lacépède. V. Argentingros.

2º le Spare Osbeck, V. Gora. et 3º le Spare Caissoti. V. Padreta.

PEI-can, s. m. Squale Rondelet, Squalus Rondeletti, Risso, poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), qu'on trouve dans la Méditerranée où il parvient au poids de dix myriagrammes, mais dont la chair est dure, d'un rouge pâle et très-indigeste, d'après M. Risso.

PEI-cot, s. m. (pèi-cói). Nom que porte, dans le département des B.-du-Rh. le spare, haffara. V. Esperlin.

PEI-ESCODE OU ESCOME, 8. m. (pei-escodé ou escômé). Lussi, à Nice. Le spet, Sphyrana spet, Lac. Esox sphyrana, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Siagonotes (à mâchoires remarquables), qui atteint quatre ou cinq décimètres de lon-

gueur.

PEI-ESPASA. S. M. V. Emperour.

Éty. Le mot espasa, épée, n'est que la traduction du mot grec ξιφιας (xiphias), par lequel les anciens désignaient le même poisson, à cause de l'espèce d'épée que représente son museau extrémement allongé et tranchant.

PEI-rounan, s. m. Nom nicéen de leptère fetule, Lepterus fetula. Risso.

Éty. Les pêcheurs donnent le nom de fouran à ce poisson, selon M. Risso, parce qu'il ne s'approche jamais du rivage.

PEI-rouncar, s. m. Nom nicéen du Malarmat, v. c. m. et du péristidion chabrontère, Peristidion chabrontera, Risso, poisson du même genre que le précédent.

Ety. Fourcat, fourchu, à cause des deux espèces de cornes qu'il a au-devant de la tête et qui ressemblent un peu à une fourche.

PEI-JUDIOU, S. M. PEI-JUSIOU, PEI-LIMA OU Marteau ou squale marteau, Squalus zygona Lin. Zygæna vulgaris, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), dont la longueur atteint jusqu'à cinq mètres et dont le poids s'élève quelquesois à 500 kilogr.

On dit que le nom qu'il porte, en Provence, lui a été donné à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre un dessein qu'il a sur la tête et la coiffure que les Juiss portaient autrefois dans ce pays, selon Brochart, dans son Hierozoicon.

Les autres noms sont tous relatifs à sa forme, ζυγαινα (zugaina), en grec, signifie joug ou sléau; Balance fish, en anglais, poisson ba-lance; Pesce martello, en italien, poisson marteau.

PEI-LIMA, s. m. (pei-lime). Un des noms toulonnais du poisson marteau. V. Pei-judiou.

PEI-DE-PASSAGI, S. M. Poisson de passage, on nomme ainsi ceux qui ne paraissent sur nos côtes qu'à des époques déterminées comme les maquereaux, les harengs, les thons, etc.

PEI-POUREC, S. M. PRI-PORC. Nom que portent, à Nice et dans quelques ports de la Pro-

vence, les:

Lépadogastère Govan, Lepadogaster Govani. Lacép. poisson de l'ordre des Téléobranches et de la fam. des Plécoptères (à nageoires réunies), dont la longueur ne dépasse pas trois décimètres.

Lépadogastère Wildenow, Lepadogaster Wildenowii, Risso, du même genre que le précédent, mais dont la taille n'est que d'un

décimètre environ.

Lépadogastère réticulé, Lepadagaster reticulatus, Risso, du même genre que les deux précédents, atteignant à peine trois centimetres de longueur.

Callionyme slèche, Callionymus sagitta, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Jugulaires ou Auchénoptères (à nageoires au cou), qui atteint la taille d'un décimètre

Ety. Le nom de pouerc, cochon, a été, je crois, donné à ces poissons à cause de la forme de leur tête qui a quelque ressemblance avec celle de l'animal de ce nom.

PEI-POURRC, 8. m. Est encore le nom que M. Risso donne dans son Hist. Nat. :

1º au lépadogastère bicilié, Lepadogaster bicilialus;

2º au lépadogastère de Brown, Lepadogaster Brownii;

3º au lépadogastère de Mirbel, Lepadogaster Mirbelii.

PEI RATA, s. m. (pèi-rate); pei-natou. Nom nicéen du squale renard, Squalus vulpes, Lin. poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), dont la chair est bonne et qui parvient jusqu'au poids de trente myriagrammes, selon M. Risso.

Ety. Le nom de poisson souris, lui a été donné tant à cause de sa couleur qu'à cause de la sorme de sa tête.

PEI-DE-BOCCA, S. m. Nom commun à plusieurs espèces de poissons qui se tiennent habituellement dans les rochers. V. Roucau,

PEI-DE-ROUMS et PRI-DE-ROUESC, Nom qu'on donne, à la Ciotat, à l'asperge sauvage.

Ety, C'est une alt. de Ped-de-roumi, v. c. m. et Aspergea-sauvagea.

PEI-salat, s. m. (pèl-salá). Poisson salé. celui que l'on conserve dans la saumure on tout simplement salé, par opposition à poisson frais.

PEI-SANT-PRINE, S. M. TRUYA, BOTA, GAL, TRURSA. La dorée, la zée forgeron ou poisson de saint Pierre, Zeus faber, Lin. poisson de la fam. dec l'ordre des Holobranches et de la fam. des Leptosomes (à corps mince), qu'on trouve dans la Méditerranée.

Ety. Le nom de poisson Saint-Pierre lui a été donné parce qu'on a cru que c'était un poisson de cette espèce que saint Pierre avait pris d'après le commandement de J.-C. pour tirer de sa bouche une pièce de monnaie qui devait leur servir à payer le tribut.

L'auteur de la Stat. du département des B.-du-Rh. dit t. 1, p. 801, que ce nom lui vient de ce que les pêcheurs croient trouver dans les os de sa tête, la forme de tous les instruments qui ont servi à la passion de J.-C. ce qui ne paralt pas avoir un rapport bien direct avec le nom de saint Pierre.

La chair de ce poisson est très-estimée.

PEI-saut-peine, s. m. Est aussi le nom qu'on donne à Nice, selon M. Risso, Hist. Nat. 1º au lépadogastère de Jussieu. Lepadogaster Jussiei:

2º au lépadogastère de Balbis, Lepadogas-

ter Balbis;

3º au lépadogastère olivatre, Lepadogaster olivaceus :

4º au lépadogastère de Desfontaines, Lepadogaster Desfontanii;

5º au lépadogastère de Décandolle, Lepadogaster Decandolii;

6º au lépadogastère de Wildenow, Lepadogaster Widelnowii, Risso, poissons de l'ordre des Téléobranches et de la fam. des Piccoptères (à nageoires réunies).

PEI-suvanzou, s. m. Nom nicéen du citule de Bancks, Citula Bancks, Risso.

PEI-voulant, s. m. Un des noms du muge volant. V. Lendola.

PEICH. 8. m. vl. Peir, Piece, Pier, Pier, Pier, Pier, Piece, Pit, cat. Pecho, esp. Peito, port. Petto, ital. Pis, poitrine, estomac. V. Pect, Rad.

PEICHAIRE, el

PEICHAR, Aub. V. Pescar et Pescaire. PEICHER, d. m. V. Paisser.

PEICHES, s. m. pl. d. m. (péichés). Pois. V. Pesc et Pes, R.

PEICHIOUL, s. m. (peitsioul), d. bas lim. Fusée. V. Patelada et Sus-lou-couou. PEICHO, s. m. vl. Poisson. V. Peissoun, R.

PEICHONARIA, vl. V. Peissounaria. PEICHOUN, s. m. (peichoun); d. m. et comp. V. Peissoun, ainsi que pour les composés.

PEICH-ROUGE, s. m. (pèi-roudgé). Nom qu'on donne dans le Départ. de l'Aude, au Cyprin-doré de la Chine. V. Peissoun, Rad.

PEICHS, s. m. vl. Poitrine. V. Pect, R. PEICOULOUMBA, s. f. (peicouloumbe); PLASCOPSAME. Nom qu'on donne, à Toulon, au tétrodon hérissé, Tétrodon hispidus.

PEIG, anc. béarn. Pied. V. Ped et Ped,

PEIGNER, vl. V. Pegner. PEIGZ, adj. vl. Plus mal, pire. PEIL, vl. V. Pelh.

PEILA, s. f. (pèlle), dm. V. Sartan et Paten . R.

PEILADURA, (peiladure), dl. V. Pas-

PEILARD, (peila), dl. V. Pastelar. PEILAT, Fermé su vérou. V. Pastelat. PEILE, s. m. (pèilé), dl. Pour pène. V. Pasteou.

PEILLA, s. f. vl. Guenille. V. Pelha. PEILOT, s. m. vl. Haillon. PEIN, vl. V. Peing.

PEINA, s. f. (péine), d. bas lim. Poupée, V. Pipada, Pileta, Peine de pori, poupée qu'on vend dans les boutiques.

Faire las peinas, faire des poupées. On donne aussi ce nom à une fille qui met de la recherche dans sa parure, et les nourrices s'en servent à l'égard de leurs nourris-

PEINA, d. lim. Pour pas una. V. Paina. PEINA, part. d'adm. (pèine); malaprina.

Peina on malapeina qu'aquot es beou, peste que cela est beau; Peina me fasez maou! foin, vous me failes mal. La malapeina l'estoufe, la male-rage de la faim te

Ety. du grec πείνα (peina), faim. PEING, s. m. vl. PENM. Peinture, fardement, fard.

Éty. du lat. pigmentum, m. s.

PEING. s. vl. rem, remo. Peño, esp. Penhor, port. Pegno, ital. Gage, nantissement, assurance.

Ély. du lat. pignus, m. s. PEINGNER, vl. V. Pegner. PEINGESON, s. f. vl. Peinture, fardement, action de s'appliquer du rouge.
PEINHER, V. Pegner et Pintar. PEINOORA, s. f. vl. V. Pegnora.

PEINORAMEN, s. m. vl. V. Penhora-

PEINORAB, v. a. vl. V. Pignorar.
PEINTURA, vl. V. Pintura. PEINUD, s. m. (peinu); dg. Peynut. Va-nu-pieds, vagabond, homme très-misé-

Ely. de pei, pour ped, pied, et de nud, pied nu.

PEIOR, vl. V. Pieger.

PEIQUE, conj. (péï-què); PEI-QUE. Poiche, ital. Pues, esp. Pois, port. Puisque, landis que. Cette conjonction marque la cause, le motif, la raison qui fait agir.

Pei-que m-en souveni, tandis que je me le rappelle.

Pei-que li siam, tandis, ou puisque nous y sommes.

PEIRA, s. f. vl. Dans le moyen âge le mot peira, servait à désigner un poids qui variait de huit jusqu'à quinze livres, c'était aussi une espèce de mesure, celle du froment s'appelait petrata et perrea.

PEIRA, s. f. (pèire); PEYRA. Pietra, ital. Piedra, esp. Pedra, port. cat. Pierre, corps dur, pesant inanimé, ayant pour base constituante une terre; caillou.

Ely. du lat. petra. V. Petr. R.

Peira plata, Dalle. V. Lauva. Considérées sous le rapport de la taille ou de la batisse. V. Peira de tailh.

Peira au juec, expression dont se ser-vent les joueurs de boules, dans la montagne, pour dire que la personne qui a arrêté une boule, ne l'a pas fait à dessein et qu'on ne doit pas rejouer.

Proverbes:

Peira à peira, clapiers se fan. Peira tracha es de mau retenir. La peira vai toujour au clapier.

PEIRA-A-L'HOLL, D'OOU LEVANT. Pierre à l'huile ou pierre du Levant. C'est un calcaire très-compacte qui ne sait qu'one effervescence lente et tardive avec les acides et qui ne se laisse rayer qu'avec peine par un burin d'acier. Elle est d'un blanc sale ou d'un jaune pâle.

On s'en sert en la mouillant avec de l'huile, pour aiguiser les instruments tranchants, elle

nous vient dit-on, de Smyrne.

PEIRA-AMOURA. V. Peira-mouela. PEIRA-BUGADIERA, S. f. (pèire-bugadiére). Cuve à lessive. Cast.

PEIRA-DB-LA-BOUPICA. Pierre, pierre de la vessie, calcul, calcul vesical, corps plus ou moins dur, plus ou moins volumineux, lisse ou raboteux qui se forme dans la vessie de l'homme et de plusieurs animaux.

Les anciens et jusqu'à ces temps modernes, les médecins croyant que les calculs étaient tous composés de la même substance, ont cherché divers moyens pour les dissoudre, auxquels ils on donné les noms de lithontriptiques ou brise pierres : mais la chimie ayant démontré aujourd'hui que ces pierres pouvaient être d'une nature si differente, qu'elles exigeraient des dissolvants diffé-rents, dissolvants qui détruiraient d'ailleurs plutôt la vessie que le calcul, on a abandonné ces réveries et l'on n'a plus recoura qu'aux deux opérations connues sous les noms de lithotomie et de lithotritie. V.

La première, dont il est déjà sait mention dans le serment attribué à Hippocrate, consiste à ouvrir la vessie en dessous ou en dessus du pubis pour en extraire la pierre. Celse proposa ensuite et décrivit le procédé qu'on nomme petit appareil ou méthode de Celse; malgré ces données, l'opération de la taille n'est devenue familière en France, que depuis la famille des Colot, qui s'y rendirent célèbres à dater de la fin du XV me siècle.

On assure que Germain Colot et autres chirurgiens et médecins de Paris, repré-sentèrent à Louis XI, au mois de janvier 1474, que plusieurs personnes de considération étaient travaillées de la pierre, colique, passion et mal de côlé, qu'il serait très-utile d'examiner l'endroit où s'engendraient ces maladies; qu'on ne pouvait mieux s'éclaircir qu'en opérant sur un homme vivant, et qu'ainsi ils demandaient qu'on leur livret un franc-archer qui venait d'étre condamné à être pendu pour vol et gui avait été souvent fort molesté desdits maux : la demande ayant été accordée, on fit publiquement cette opération, Peira liesa et plata dei ribieras. Galet. la première qu'on ait vu faire en France,

dans le cimetière de saint Severin. Après qu'on eut examiné et travaillé, ajoute la chronique, on remit les entrailles dedans le corps dudit franc-archer, qui fut re-cousu et par l'ordonnance du roi, trèsbien pansé et tellement qu'en quinze jours il fut guéri et eut rémission de ses crimes sans dépens, et lui fut même donné de l'argent. Dict. des Orig. de 1777, in-80.

Vers l'an 1520, Jean de Romani, médecin de Crémone, inventa le grand appareil; vers 1697, Jacques Baulot, connu sous le nom de frère Jacques de Beaulieu, ima-gina la méthode latéralisée, et Bambert, chirurgien anglais, retrouva le procédé de Rau, connu sous le nom de Métode latérale.

Vers 1570, Pierre Franco, pratiqua l'opération de la taille par le haut appareil.

Dans ces derniers temps, le docteur L. J. Sanson a proposé la taille postérieure ou méthode par le rectum.

En 1822, le docteur Amussat, inventa un instrument pour briser les calculs urinaires dans la vessie. V. Lithotritia.

DEIRA-DE-CALISSAVA. Pierre de Calissane, calcaire coquillier dont on fait un grand usage comme pierre à bâtir.

PEIRA-D'AFFILAR OU D'AFFIRLAR. Quiosse, sorte de pierre à aiguiser, avec laquelle on quiosse le cuir.

Ety. Peira d'affilar, pierre pour donner le fil aux tranchants.

PEIRA DE CANTOUNAU. Pierre de l'angle.

PEIRA-DE-CARTOUS, s. f. Borne. Voy. Buta-roda.

PEIRA-DE-CAUS OU PRIBA DE CAUSSINA. Pierre à chaux, toutes les variétés de chaux carbonatée et même tous les marbres mériteraient ce nom puisqu'ils sont tous propres à donner de la chaux par la calcination, mais on le donne plus communément aux roches de calcaire alpin et jurassique.

PEIRA-A-courano. Oxyde de potassium, potasse, pierre à cautère, c'est la potasse du commerce dont on a séparé l'acide carbonique au moyen de la chaux, et qui est devenue par la beaucoup plus caustique.

Ety. Le nom de pierre à cautère lui a été donné parce qu'elle est employée pour établir les exuloires ou cautères.

PEIRA-DE-DAILE OU DE DAYOUR. Pierre à faux, dalle qui sert à éguiser les faux. On les fabrique ordinairement avec le grès psammite, mais on en fait aussi de toutes pièces avec un grès pulvérulent, dont on forme une pâte que l'on cuit comme de la poterie après lui avoir donné une forme convenable.

PEIRA-PRECEA, FREDA OU PRECEAU. PIETTE ou roche vive, on comprend sous cette dénomination, les granites, les calcaires durs et les grès vifs et anciens.

PEIRA-FREERA, dl. La grêle, ou pour mieux dire les gros grelons, à Milleau,

PEIRA-DE-FORC, (péire de fuéc); PEIRA-E-FORACHA. On donne ce nom au liais. espèce de grès propre à bâtir des fours et aux différents silex. La première est ainsi nommée parce qu'elle résiste au feu et la seconde parce que, frappée avec l'acier, elle donne abondamment des éteincelles,

PEIRA-DE-FUGACEA, s. f. Nom qu'on donne, à Digne, au liais ou grès qui résiste au feu. V. Peira de fuec.

PEIRA-DR-SANTA-REDAGOUNDA, S. f. NOM du talc, selon M. Castor.

PEIRA-A-russou, (péire à fusióu). Pierre à fusil, silex pyromaque dont on retire par éclats les pierres qu'on met aux armes à feu et particulièrement aux fusils. V. Peirart.

PEIRA-suora, s. f. (peire-djióne), dl. Espèce de châtaigne. V. Castagna.

PEIRA-gravada, Pierre-gravée, pierre

ornée de sculptures en bosse ou en creux.

L'art de graver les pierres remonte à la plus haute antiquité. On lit dans l'Histoire Sacrée, que le souverain pontife avait deux onyx à sa tunique sur lesquels étaient gravés les noms des douze tribus.

Les anciens, et particulièrement les Grecs, ont porté cet art à un point de perfection qui fait le désespoir des modernes.

PEIRA-INFERNALA, Pedra-infernal, port. Pierre infernale, c'est le nitrate d'argent fondu et coulé dans une lingotière, on l'emploie, en chirurgie, pour brûler les chairs fongueuses.

Éty. Le nom d'infernale, lui a été donné

parce qu'elle brûle.

Cette composition fut découverte au VIII siècle, par un alchimiste juif nommé Géber ou Giaber, en cherchant la pierre philoso-

En 1822, le professeur Sementini, proposa pour certaines maladies, l'usage interne de cette composition, que M. Lallemand, de Montpellier, a employée ensuite avec succès contre les catarrhes chroniques de la vessie, et d'autres contre les ophthalmies.

PEIRA-DOOU-JANOUL, S. f. (péire doou djanoul), d. bas lim. La rotule. V. Jugadour. PEIRA-LADA, nom de lieu, vl. Pierre-

PEIRA-MALA, nom de lieu (pèire male). Mauvais rocher, roche escarpée et inacces-

Ety. de peira, pierre, et de mala, mauvaise.

PEIRA-mola, s. f. (pèire móle), d. bas lim. V. Peira-de-moulin; on donne aussi ce nom aux pierres à aiguiser. V. Peira mouela.

PEIRA-MOURLA, MOLA, PEIRA MOURRA, ES-TOURRAT, PRIRA-MOLA. Pierre des remouleurs, nom commun à toutes celles dont on fait des meules pour aiguiser, ce sont ordinairement des grès plus ou moins fins, selon la forme et la nature des instruments auxquels on les destine. Les plus estimées sont celles près de Langres, celles de Marsilly et de Passavant près de Vauvilliers, etc.

## On appelle:

CEIL, le tron qui est an milieu de la moule. ARBRE on EPINE, l'ession qui la traverse. V. Tour

PEIRA-DE-HOULES, S. f. PAMSIERA, PEIRAmolaire, pierre destinée à moudre.

### Dans une meule on nomme:

BORD, la circonférence extérieure. FEUILLURE, la partie qui s'étend depuie le bord jusqu'à 15 centimètres environ de l'œillard.

ORILLARD on ORIL, le tron du centre. COBUR, la partie qui entoure l'usil.

#### On nomme:

MEULE GISSANTE on GITE, la meule inférieure.

MEULE COURANTE, la supérieure. MEULARE, une meule de grand diamètre.

MEULEAU, une petite meule.

MEULIERS, coux qui les taillent.

BOURRAGE, les diverses pièces qui remplissent l'aillard de la menle gissante, ne laissant que le jeu du gros fer, il se compose de la boite, des boitillons et des fauz-boi-

ARCHURES, l'espèce de calese ronde qui savironne les

COUYERCEAUX, les planches avec lesquelles on souvre

Encapar ou enchapar la peira doou moulin, piquer, rabattre ou repiquer la

Baissar lou moulin, atterrer les meules, les rapprocher, pour rendre la farine plus

On fait des meules avec beaucoup de pierres de nature différente, mais les meilleures sont celles de silex, et de ce silex particulier qui présente des cavités favorables à l'opération de la mouture.

Les uns attribuent l'invention des meules, et par conséquent l'art de moudre le grain au lieu de le piler, à Myletas, fils de Mélèges, premier roi de Lacédémone; d'autres, tels que Pline et Virgile en font honneur à Cères.

Peira de moulin d'holi, tordoir. PEIRA-HEGRA, Pierre noire, c'est le schiste alumineux noir, que les charpentiers et les tailleurs de pierre emploient pour tracer leur ouvrage, on s'en servait jadis pour des-

PEIRA PASTOURNA, Pierre brule. Voy. Peira pastoulha.

PEIRA PASTOULHA, S. f. Blocage, pierre brute. V. Massacan.

PEIRA-PHILOSOPHALA. Pedra-filosofal port. Pierre philosophale, préparation qui selon les alchimistes avait la propriété de changer en or ou en argent des matières communes de différente nature ou transmutation des métaux en or.

Éty. L'épithète de philosophale a été donnée à cette pierre, parce que les alchimistes qui prétendaient avoir le secret de sa composition s'étaient approprié le nom de vrais sages, d'où la pierre des sages ou philoso-

On croit que c'est Geber, Gebert ou Giaber, médecin chimiste, arabe ou maure d'Espagne, qui travailla le premier à la recherche de cette réverie.

PEIRA-PLANTADA, s. f. (pèire-plantade), dl. Poteau de chemin ou de bivoie, espèce de cippe ou de pierre milliaire sur laquelle on écrit quelque indication de lieu ou de distance.

PEIRA-POURÇA, Piedra-pomez, esp. Pomice, ital. Pierre ponce, malière volcanique, vitrifiée en partie, remarquable par sa grande légéreté.

PEIRA-DE-BASOUR. Pierre à rasoir, cos, schiste argilo siliceux, Schiste coticule, d'un jaune chamois et d'un grain imperceptible à l'œil. Cette pierre, mouillée avec de l'huile,

ENTRE-PIED, la surface qui est entre le cour et la feuil- a sert à affûler les instruments tranchants et particulièrement les rasoirs, d'où le nom qu'elle porte.

On nous l'apporte de Namur, mais la carrière est à Salm, château, près de Liège. J'en ai trouvé d'excellentes à Barles, village du département des B.-Alpes.

PEIRA-nassima, s. f. (pèire-rassière), dl. Du moellon, ou quartier de pierre brute, qu'on emploie pour les murailles ordinaires. PEIRA-pass-ass, s. f. (pèire dei réin).

Gravier.

PEIRA-sacrada, s. f. (pèire-sacrade). Pierre sacrée.

PEIRA DE SANT-VINCENS, S. f. Nom qu'on donne, à Digne, aux débris sossiles des encrines, qu'on a tour à tour nommées astroîtes, étoiles de mer pétrifiées, penta-crimes, etc. Dans l'état de pétrification, ce sont de petites pierres à cinq angles saillants représentant une étoile, gravés sur leur surface d'une suite de points enfoncés, on les nomme troques, quand les pièces sont séparées, et entroques quand il y en a plusieurs de réunies.

Éty. Le nom de pierre de Saint-Vincent, leur a été donné, à Digne, parce qu'elles sont abondantes sur la montagne de ce nom, mais on les trouve également répandues ailleurs surtout à Courbons, à Saint-Génies, etc.

Ces restes ont appartenu à un genre d'animaux, nommés encrines, de l'ordre des Zoophytes.

PEIRA-DE-TALE, S. f. PEIRA-DE-TAILEA. Pierre de taille ou pierre d'appareil, celle qui est propre aux édifices et aux monuments décorés, qui supporte, non seulement la taille, mais qui peut résister aux diverses intempéries de l'air, et soutenir la vive arète, sans s'égrener par l'action du ciseau; elles sont en général tirées des roches calcaires.

## On nomme pierre:

D'ATTENTE, celle qu'on a laissée en bossage pour recevoir des ornements , ou en barpe pour se lier avec celle du mar voisia.

BIENFAITE, celle qui éprouve peu de déchet en l'équar-BLOC, celle qu'on tire de la carrière avant qu'elle ais

subl ancune opération.
BOUTISSE ou PARPAING, celle qui traverse l'épais-

sour d'un mur et qui fait parement des deux côtés. BRUTE, celle qui n'est point taillée et qui est jetée au

CARREAU, celle dont la plus grande dimension est posée on parement et la plus petits en boutisse.

CARREAU DE BOSSAGE, celle qui est tailiés en bos-

sage avec refend, qui entre dans la composition d'un pied droit, d'une chaine ou d'une encoignare.

CLE, la dernière qu'on met pour fermer une voûte, un

COQUILLEUSE, celle dont les parements taillés sont remplis de trons on de coquillages.
FEINTE, celle qu'on simule en peinture sur les mars.

FIÈRE, celle qui résiste au closau, à cause de sa dureté. HARPE, celle qu'on laisse en suille pour lier ce raver avec un autre.

LAYÉE, celle dont les parements sont travaillés au martesa brételé.

MOELLON, celle qui est propre à bâtir, muis qui n'est pas talilée, et plus petite que la pierre de taille. PARPAING , V. Boudisse.

PREMIÈRE, celle qui, dans la fondation, est destinée, à recevoir les médailles on les inscriptions.

EN DÉLIT, celle qui est placée dans le muraille co sens contraire de sa conche.

## Dans une pierre taillée on nomme:

BOSSE, petit bossage que l'ouvrier laisse sur le par d'une pierre, pour marquer que la taille n'en est pas

ARÈTE, les bords transi

BRETURE, la marque que le riflard on la ripe, avec lequels on a loyé les plerres, laissent sur leur pare-

CHAMP, la face la plus étroite; posée de champ, c'est mettre la face la plus étroite en dessous.

CHANFREIN, la petite aurface formée par une arête

CISELURE, la bende d'environ trois centim. de largeur faite de chaque côté de l'arête et taillée au cisteu. ÉCORNURE, les éclats qui se détachent par accident aux

arètes des pierres, en les taillant ou après. ÉPAUFRURE, l'éclat du bord du parement emporté par

un coup de marteau mal don LAYE, les dentelures ou brételures que laisse le martean

de ce nom. LIT, la surface de dessus et de dessous d'une plerre.

MIROIR, une exvité produite dans le perement per un éclat, en millent la pierre.

PAREMENT, la surface apparente et travaillée de la pierre mise en place.

PLUMEE, l'espèce de ciselure de 6 à 10 centim. de largeur que l'on fait avec le ciseau et le maillet en pourteur du lit brut d'une pierre pour le dégauchir avant que d'en faire la taille.

QUEUE, la pertie taillée on brute qui entre dans le mut et qui est opposée à la tête on perement.

## Les tailleurs de pierre nomment les pierres:

FIÈRE, celle qui est dure et difficile à travailler.

FRANCHE, celle qui est pariaite en son espèce

PLEINE, celle qui est dure et qui n'a ni cailloux, ni trous, ai coquillages.

GELISE-VERTE, celle nouvellement tirée de la carrière. EN BINARD, tout gros bloc qui se peut-être apporté qu'en bimard. DEBITÉE, celle qui est sciés.

DECHANTILLON, bloss de grosseur déterminée.

D'ENCOIGNURE, celle qui ayant deux parements, peut-être placée dans un angle. ÉBOUZINÉE, celle dont on a ôté le bousin ou le tendre.

EN CHANTIER, celle qui est celée et disposée à être . مشالات

ÉMILLÉE, celle qui est grossièrement équarrie avec le mariess.

HACHÉE, celle dont les parements ont été dressés avec la hache.

LAYEE, celle qui a été travaillée à la laie.

LOUVÉE, celle dans laquelle on a fait un trou pour recevoir la louve.

NETTE, celle qui est équarrie et atteinte jusqu'au vil. PARPAING, celle qui traverse l'épaisseur d'un mur. PIQUÉE, celle qui a été piquée.

RAGRÉÉE AU FER, celle qui est passée au riflard. RETOURNÉE, celle dont les parements opposés sont d'équerre et parallèles.

RUSTIQUÉE, celle qui après avoir été dressée et hachée, est piquée greatièrement avec la pointe. TRAVERSÉE, celle dont les traits des brettelures sont

VELUE, tonte pierre brute telle qu'on la sort de la car-

FICHÉES, celles dont le devant des joints est rempli de mortier clair et de coulis.

JOINTOYEES, celles dont les dehors des juints sont bonchés et ragréés de mortier, de plâtre ou de ciment. DÉLLITÉE, celle qui est fendue à l'endroit d'un fil délit. EN DÉLIT, celle qui n'est pas posée sur son lit de car-

MOYEE, celle dont la moye ou le tendre est abattu avec perte.

MOULINÉE, celle qui ont gravelouse et qui s'égrène

V. aussi Coupur de peira.

Les Égyptiens faisaient honneur de la dé- !

couverte de la taille des pierres à Vosorthus, successeur de Menès, et premier roi d'Egypte.

Les Anciens, pour conserver les arêtes des pierres, les portaient à parements bruts, et les retaillaient ensuite sur le tas, ce qui est cause qu'on n'observe point de ciselure sur les anciennes pierres taillées.

PEIRA-DE-TOUCHA OU DE TOCCA. Pedra de toque, port. Pierre de touche, nom qu'on donne à des cornéennes, à des schistes noirs endurcis, et à des jaspes noirs que l'on emploie pour essayer les titres de l'or au moyen de l'acide nitrique affaibli, ou eau forte.

Éty. Ce nom leur a été donné parce que c'est en les touchant avec l'or et l'acide que l'opération a lieu.

PEIRA-DE-TOURERDO, Pierre de foudre ou de tonnerre, nom que le vulgaire donne aux bélemnites et aux pyrites de fer, croyant qu'elles ont été lancées par la foudre : mais les premières qui ont en général la forme d'une quille, appartiennent ou ont appartenu à un genre de mollusques dont on ne connaît plus d'analogue vivant, et elles ne sont que les moules pétrifiés de l'une de leurs parties, les secondes sont des espèces de rognons de fer sulfuré, mêlé avec quelques autres métaux, également étrangères au lonnerre.

PEIRA-DE-VEROLA, PERA-DE-LA-ROUGHA. Pierre de variole ou de la petite vérole, noms qu'on donne à la variolite de la Durance, qu'on trouve, en rognons arrondis, le long de cette rivière. C'est une roche particulière dont la pâte pétro-siliceuse renferme des noyaux de pétro-silex d'une couleur différente.

Éty. Les tubercules de pétro-silex blanchâtres dont elle est parsemée, l'ont fait comparer à la petite vérole, d'où le nom de peira de la veirola.

La variolite est susceptible d'un très-beau poli et peut-être employée comme objet d'ornement.

PEIRADA, s. f. (peiráde), dl. Une buvée, ce qu'on fait cuire à la fois dans un chaudron, pour le repas des pourceaux.

Éty. Peirada est une alt. de Peiroulada, v. c. m.

PEIRADA, s. f. dl. Chemin pierreux.

Ety. de peira et de ada, fait, couvert de pierres. V. Petr, R.

PEIRADIS, adj. vl. Pierreux, couvert de pierres. V. Peirous et Petr. R.

PEIRAGE, s. m. (peirádzé), d. bas lim. Le travail du maçon.

Éty. de peira et de age, agir, travailler

sur la pierre. V. Petr, R. PEIRAGORC, nom de lieu, vl. Périgord.

PEIRAGORZIN, s. m. vl. Périgourdin, qui est du Périgord.

PEIRAL, s. m. (peirál); mannela, nouvil, chaza. Margelle d'un puits, pierre taillée qui en termine le bord supérieur ou le haut du parapet; tablette d'appui d'une fenêtre, d'un balcon, d'une rampe d'escalier.

En vl. carrière.

PEIRAGORDI et

Ety. de peira et de al. V. Petr. R. PEIRALADA, s. f. vl. Pierrelate, bourg du Dauphiné.

PEIRALH, s. m. vl. V. Peirat.

PEIRAMAGADA, s. f. (peiramagade), dl. V. Rescossa et Niquet-niquet.

Ety. de peira et de amagada, pierre cachée. V. Petr, R. PEIRAR, V. Peirart.

PEIRART, s. m. (peirar); PEIRARD, maque, taillé de manière à pouvoir être ajusté facilement à la machoire du chien de la platine d'une arme à seu.

Éty. de peira, pierre, et de la term. art, aiguë, pointue. V. Petr, R.

#### Dans une pierred fusil on nomme :

MÈCHE, la partie tranchente. FLANCS, les bords latéranz. TALON, le bord postérieur. ASSIS , la facette supérieure. DESSOUS, la face inférieure.

On donne le nom de caillouteurs à ceux qui les taillent.

Les différents instruments tranchants faits avec du silex, que l'on trouve dans la terre, prouvent que les anciens connaissaient déjà l'art de le tailler.

PEYRART, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, dans le département des Bouchesdu-Rhône, au marneux contenant du silex.

PEIRAS, s. m. (peiras). V. Peirassa. PEIRAS-D'ALZONA, s. f. pl. vl. Pierres de touche.

PEIRAS-PRECIOUSAS, Pedras preciosas, port. Pierres précieuses, nom qu'on donné celles qui par leur couleur, leur limpidité, leur pureté et leur rareté sont recherchées comme objet d'ornement et de luxe. Le dia-

mant est au premier rang. V. Peiras-finas.
PEIRAS-rmas, (peires-fines). Pierres fines, elles ne différent des pierres précieuses que par leur petit volume, et par un plus grand éclat dans les couleurs, le diamant, l'émeraude, le saphir, le rubis, la topaze, etc., sont des pierres fines. V. Peiras preciousas.

PEIRASSA, s. f. (peirasse). Grosse pierre, pierre malfaite qu'on ne peut pas employer.

Éty. de peira et de la term. augm. as, assa. V. Petr, R.

PEIRASTRE, V. Pairastre.

PEIRAT, S. M. VI. PRIRATE, PRIRALE. Roche, masse de rochers.

Ety. de peira et de at, formé par des pierres. V. Petr, R.

PEIRAU, s. m. (peiráou), dl. Pour carrière, V. Peiriera et Petr, R.

PEIRAU, adj. Paternel, qui est ou qui vient du père. V. Pater, R.

PEIRAUBA (peiraoube). Nom propre

qui signifie pierre blanche, dérivé de peira et de auba, formé de alba, blanche. V. Petr, Rad.

PEIRE, vl. V. Pieger.

PEIRE, nom d'homme (péiré). V. Pierre. PEIREGADA, s. f. vl. Chûle de grêle: Peiregada dessendec del cel; il tomba du ciel une grosse grêle.

Éty. de peira. V. Petr, R.

PEIREGEAS, s. m. (peiredjás). Augm. dépréc. de peira, terre, champ couvert de pierres. V. Petr, R.

PEIREGEOUS, adj. Garc. V. Peirous. PEIREGOUS, V. Peirous et Petr, R.

PEIREGUIER, s. m. (peireguié). Lieu, terrain pierreux; pierraille. Garc. V. Petr, Rad.

PEIREIRA, s. f. vl. V. Peirier.

PEIRELA, s. f. (peirèle); PRIROCUELA.
Nom languedocien de la parelle, ou orseille d'Auvergne; patellaire parelle; Patellaria parella, Hoff. plante qui croît sur les rochers sous forme d'une croûte blanchâtre; de la famille des Lichens.

Ety. de peira, pierre, ou de l'adj. peirel, pierreux. V. Petr, R.

Ce lichen donne une belle couleur rouge étant macéré dans l'urine. On l'emploie dans la teinture.

Ce nom est commun à quelques autres es-

pèces de patellaires.
PEIRELAIRE, s. m. (peirelaïré). Nom qu'on donne, en Languedoc, aux hommes qui ramassent la peirela ou parelle.

Ety. de peirela et de aire. V. Petr , R. PEIRETA, s. f. (peïrete); PRIBOTA. Pedrinha, port. Pedreta, cat. Pierrette, petite pierre ; jeu d'enfant.

Éty. Dim. de peira. V. Petr, R.

PEIRIER, s. m. (péirié). Maçon qui fait des murs à pierre sèche.

Ely. de peira et de ier. V. Petr, R. PEIRIER, Carrier, ouvrier qui extrait

les pierres de la carrière. V. Peirounier. Ély. de peira et de ier. V. Petr. R.

PEIRIER, s. m. (peirrié); parsur. Petriere, ital. Pedrero, esp. Pedreiro, port. Pedrer, cat. Pierrier, petite pièce d'artillerie dont on se sert particulièrement dans les vaisseaux pour tirer à l'abordage et à mitraille.

Éty. de peira et de ier, parce qu'on char-

geait ce canon avec des pierres.

PEIRIER, S. M. VI. PRINCIPA. Pedrer, cat. Pedrero, esp. Pedreiro, port. Petriere, ital. Pierrier, machine à lancer des pierres. V. Petr, R.

PEIRIERA, s. f. (peiriére); PEIRAU. Pedreira, port. Pedrera, cat. esp. Petriera, ital. Perrière, carrière, lieu d'où l'on tire les pierres pour bâtir. C'est aussi un nom de lieu qui désigne un endroit pierreux, où dans lequel on exploite quelque carrière.

Éty. de peira et de la term. mult. iera. Lieu abondant en pierres, V. Petr, R.

PEIRIGAL, s. m. (peirigal), dl. Pierraille, menu cailloutage.

Ety. de peira. V. Petr, R.

PIERILHA, s. f. (pierille). Pierraille, gravier.

Êty. de peira et de ilha.

PIERIN, s. m. (pierin). Dent de lion. Garc. V. Percin.

PEIRIN, INA, adj. vl. De pierre, bâti en pierre.

Ely. V. Petr, R.

PEIRIN, Parrin. V. Pairin.

PEIRINEGEAR, V. Pairinegear.

PEIRO, s. m. vl. Perron. V. Peiron.

PEIROL, passous et mieux passous, ra-

dical pris de l'hébreu, parour, chaudron, marmite, par le chang. de a en ei; l'auteur de la Statistique du Dépt. des Bouches-du-Rhône, le fait venir du ligurien. M. Diouloufet, du grec πυρείον (pureion), pot dans

lequel on met du feu. Sauvage de peira, pierre, qui appuye son opinion sur ce que dans un canton de la Lombardie on fait encore des ustensiles avec la pierre appelée serpentine, et pierre ollaire, Lapis ollaris,

pierre à pot.
Pairol, Pairoul-ier, Peiroul-ada, Peiroul-au, Peiroul-aya, Pairoul-as, Peiroul-et, Peirol-a, Peiror-a, Peiroou, Pei-

roul-aria , Peiroulet-oun.

PEIROL, s. m. (peirol). Pour chaudron, comme plus usité. V. Peiroou et Peirol, R. PEIROLA, s. f. (peiróle); PAIBOLA. Grande chaudrière de cuivre, grand chaudron.

Ety. de peirol et de la term. fém. a. V. Peirol, R.

PEIROLADA, s. f. (peiroulade); pre-MOULADA, PRINCULAU, PEIROULADA, PEIROURAU, PRIBOURAYA. Chaudronnée, ce qu'un chaudron peut contenir; espèce de matelotte de poisson.

Un plein peiroou, une chaudronnée.

Ety. de peirol et de la term. pass. ada peiroou fach, peiroou ramplit. V. Peirol,

PEIROLARIA, s. f. (peiroularie); par-BOULARIE, PEIBOULIERAS, PEIBOULARIA. Chaudronnerie ou fabrique et fabrication de chaudrons.

Éty. de peiroul et de aria. V. Peirol, R. PEIROLAS, s. m. (peiroulas). Augm. dépr. de peirol, gros chaudron. V. Peirol, Rad.

PEIROLAS, s. m. (peiroulás); ramouas, PEIROURAS. Gros chaudron.

Ety. de peirol et de as.

PEIROLAU, s. f. (peirouláou). Sync. de Peiroulada, v. c. m. et Peirol, R.

PEIROLET, s. m. (peiroulé); PEIROURET, CHAUDEIBOUR, PEIBOLET. Dim. de peirol, petit chaudron. On donne aussi ce nom, par analogie de forme, aux bulles que les gouttes de pluie font élever sur une eau tranquille, en tombant; et à celles que les enfants font avec de l'eau de savon. V. Peirol, R.

PEIROLETOUN, Sous-dim. de pei-

roou. V. Peirol, R.

Peiroulier ambulant, drouineur, chaudronnier qui n'ayant point de boutique, court les campagnes pour offrir sa marchandise. Le havre-sac dans lequel il la porte se nomme drouine.

PEIROOU, s. m. (pejróou); pribol, pai-ROL, PRIRAOU. Perol, cat. esp. Chaudron, vasc de cuivre, servant à contenir et à faire chauffer de l'eau, soit dans les cuisines, soit dans les fabriques et usines.

Ety. de peirol, par le changt. de l en ou. V. Peirol, R.

> Au peiroou dei doulours, Avem tous nostr'escudela.

Dans un chaudron on nomme:

ANSE , V. Manetha.

OREILLE, le petit cercle de ser dans lequel tient l'anse. CARRE, l'endroit où le fond se joint au bord,

Peiroou rout à brasar; casserola à estamar, est le cris ordinaire des chaudronniers, catalans et du Cantal, quand ils parcourent les rues.

PEIRORA, V. Peirola et Peirol, R.

PÉIRORA, S. M. Vl. PRINOS, PRINO, PER PRYMON. Perron, balcon; cour; banc de

Ety. de peira et de os, fait de pierres. V.

Petr , R.

On donnait anciennement ce nom à de petits escaliers en pierre, placés aux portes des villes, des châteaux, ou sur les routes, de distance en distance, pour que les voyageurs pussent monter plus commodément à cheval.

PEIROS, vl. V. Peiron et Pelr, R. PEIROS, adj. vl. PEYROS. V. Peirous. PEIROTAS, s. f. pl. (pelrótes), d. bas lim. Petites pierres. V. Petreta et Petr. R.

Las peirotas, est un jeu auquel les petites filles du Bas-Lim. donnent ce nom, parce qu'elles se servent de cinq petites pierres pour le jouer; elles les lancent en l'air, et elles les ramassent, quand elles tombent, ou sur le dos de la main ou dans la main-même. Ce jeu porte, à Digne, le nom de magnan.

PEIROULADA, s. f. (peiroulade); PEI-ROULAYA. Plein une marmite, chaudronnée.

PEIROULIER, s. m. (peiroulié); ===nounce, painailien. Chaudronnier, artisan qui sait et vend des chaudrons, des marmites et autres ustensiles de cuisine en fer on en cuivre.

Ety. de peirol et de la term. mult. ier, qui fait des chaudrons. V. Peirol, R.

PEIROUN, s. m. (peiroun). Nom d'homme, qu'on donne aux personnes âgées qui s'appellent Pierre. C'est aussi un nom de famille.

Êty. C'est une espèce d'augm. de peira et de peire. V. Petr. R.

PETROUN, s. m. Oignon germé qu'on transplante; tronc d'arbre. Garc. V. Peroun et Pairoun.

PEIROUN, s. m. Nom que les habitants d'Allos donnent aux petits llots qui paraissent dans leur lac.

Ety. de peira et de la term. oun, qui est dim. et quelquefois augm. comme one, ital. V. Petr, R.

PEIROUNELA, s. f. (peirounèle). Un des noms lang. de la parelle. V. Peirela et Petr. R.

PEIROUNENC, ENCA, ENCHA, adj. (peirounein, einque, eintche). Pierreux, de la nature de la pierre, pétrifié : Bos peirou-nenc, bois pétrifié; Terra peirounencha, terre pétrifiée. Sauv.

Ety. V. Petr, R.

PEIROUNIER, s. m. (peirounié). Carrier, l'ouvrier qui tire les pierres de la car-rière, de la petriera. V. Petrier.

Ély. de peiroun, grosse pierre, et de la term mult. ier. V. Petr, R.

PEIROUR .... et comp. V. Peirol ..... PEIROURADA, V. Peiroulada. PEIROURAS, V. Peirolas.

PEIROURET, s. m. V. Peiroulet. PEIROURIER, V. Peiroulier.

PEIRQUS, OUSA, adj. (peirous, ouse); Pietroso, ital. Pedrigos, cat. Pierreux, euse, couvert de pierres.

Éty. de peira et de ous, ou du lat. dérivé du grec πετραίος (petraios), m. s. V. Petr.

PEIROUTOUNA, nom de femme, (peiroutoune). Perette.

Ety. de peira. V. Petr, R. PEIRRERA, vl. V. Peiriera. PEIRRERA, s. f. vl. Pierrier. Éty. de peira et de era. V. Petr , R.

PETRUGAR, v. a. (peirugá). Mettre des pierres dans un lieu, faire un empierrement. Garc.

PEIS, s. m. vl. Pour poisson, V. Peissoun; pour poitrine, V. Peitrina; pour estomac, V. Estoumac; pour pays, V. Pais; il ou elle peignit.

PEIS, pour pays et comp. V. Pais. PEISAN, V. Paisan.

PEISANÁS, dl. V. Paisanas.

PEISH, s. m. vl. Poisson. Voy. Pei et Peissoun.

PEISONEIR, vl. V. Peissonier. PEISONET, V. Peissonnet.

PEISSADA, s. f. (peissade), d. bas lim. Empreinte laissée par les pieds. V. Peada et Ped, R.

PÉISSALHA, s. f. (peissáille); PEISILHA, PEISSAYA, MAVAN, MENUDALMA, MAPATALMA. Fretin, petit poisson de rebut; nadelle; menuaille.

Ety. de pei, poisson, et de la term. alha, tout, toute sorte de poisson de peu de valeur. V. Peissoun, R.

PEISSAMENT, adv. d. vaud. Méchamment.

PEISSAR, v. a. (peissa); Peissar una dinda, appåter un dinde. Cast. V. Paisser. PEISSAR, v. a. vi. Mettre en pièces. V. Peç, R.

PEISSE, s. m. (pèlssé). Poisson. V. Peissoun, R.

PEISSEL, s. m. (peissel), dl. PARSEL. Petit pieu; rame à tamer des pois; en bas lim. échalas. V. Garda et Pal, R.

PEISSELAR, v. a. (peissela), d. bas lim. Échalasser, garnir une vigne d'échalas : Mettre las gardas, V. Gardonnar, Paisselar et Pal, R.

Ely. de peissel et de ar.

PEISSELIERA, s. f. (peisseliére), d. bas lim. PEISSELIEIRA. Anneau en fer, fixé aux côtés de la charrette, pour assujétir les pieux qu'on y adapte.

Ety. de peissel et de iere. V. Pal, R.

PEISSENT, s. m. (peissein); PRISSEN.
Fond de la grande auge d'un moulist à huile, d. de Toulon. Garc.

PEISSER, Peixer, cal. V. Paisser.

PEISSIERA, s. f. (peissière), dl. PEIS-Petite chaussée de moulin, ou celle que l'on fait pour l'arrosement d'un pré. Sauv.

Ély. de peissel, pieu, échalas, parce que ces petites chaussées sont ordinairement soutenues par des pieux. V. Pal, R.

PEISSIME, adj. superl. d. vaud. Pire.

Ety. du lat. pessimus. PEISSO, vi. V. Peissoun.

PEISSONEIR, vl. V. Poissounier.

PEISSONET, S. M. VI. PEISORET. Peaet. cat. Pececillo, esp. Peiainho, port. Pesciolino, ital. Fretin, petit poisson. V. Peissoun, Rad.

PEISSONIER, S. M. VI. PETSSONIER, PRISsomm. V. Peissounier.

PEISSOUN, Pusc, PRI, PRICE, radical dérivé du latin *piscis* , poisson ; d'où : en basse lat piscio, piscionis, m. s. et l'augm. ital. percione.

De piscionis, par apoc. piscion, par changement du premier i en e et transposition du second i, peiscon, et changement du c en s et de o en ou: Peissoun, Peissounalha, Peissoun-aria, Peissoun-ier, Peissoun-iera, Peissoun-ous, Em-peissoun-at, Em-peissoun-ar , Peisso , Peisson-el.

De peissoun, par apoc. peiss, et par changement de ss en ch : Peich , Peich-o , Peichoun, Peychonier.

De peiss, par apoc. pei; d'où : Pei et ses composés.

De peissoun, par apoc. peiss; d'où: Peiss-alho, Perss-e, Pech, Pech-ot.

De piscis, par apoc. pisc, et par changement de i en e, pesc; d'où : Pesc-a, Pescadour, Pesc-aire, Pescair-ola, Pescair-oou, Pesc-ar, Pescar-ia, Pesc-ass-iar, Pesqu-edour, Pesqu'eirola, Pesqu-ier, Pesch-a, Pesch-aire, Pesch-ar, Pesch-etral.

PEISSOUN, s. m. (peissoun); prisse, PRICE, PET. Pesce, ital. esp. Peixe, port. Pex, cat. Poisson, animal vertébré, à bran-chies et à sang froid, sans poumons, ni poils, ni plumes, ni mamelles, vivant dans l'eau-

Ety. du lat. piscis, m. s.

Les poissons forment la quatrième classe du règne animal, que M. Duméril, dont on a adopté la méthode dans cet ouvrage, divise en huit ordres :

to Trématopnés, cartilagineux, à branchies, sans opercule et sans membrane.

Ely. du grec τρημα (trêma), trou, et de πνέος (pnéos), qui respire.

2º Chismopnés, cartilagineux, à branchies, sans opercule, mais à membrane; ouverture des branchies en fente sur les côtés du cou; quatre nageoires paires.

Éty. du grec χίσμη (chismé), fente, et de

πνεος (pnéos), respirant.

3º Eleuthéropomes, cartilagineux, à branchies, à opercule et sans membrane.

Ety. du grec eleuberos (eleutheros), libre, et de πῶμα (pôma), opercule.

4º Téléobranches, cartilagineux, à bran-chies, à opercule et à membrane.

Ety. du grec τελεος ( teleos ), complète, parfaite, et de δραγκια (bragkia), branchie. 5º Holobranches, osseux, à branchies, à opercule et à membrane.

Ety. du grec ολος (olos), entière, universelle, et de δραγκια (bragkia), branchie.

6º Sternoptyges, osseux, à branchies, à opercules, sans membrane.

Ety. du grec στερνον (sternon), sternum, et de πτυξ (ptyx), pli.

7º Cryptobranches, osseux, à branchies, sans opercule et à membrane.

Éty. du grec κρυπτος (kryptos), caché, el de δραγχια (bragchia).

8 Ophichthytes, osseux, à branchies, sans opercules et sans membrane.

Ely. du grec opic (ophis), serpent, et de ιχτυς (lchtys), poisson.

La science qui traite des poissons, nomme ichthyologie, et les hommes qui s'en occupent, ichthyologistes.

Les poissons que l'on trouve pétrifiés portent le nom d'ichthyolites.

Peissoun qu'a d'uous, poisson œuvé. Peissoun qu'a de lach, poisson laité. Pei macat, poisson hoyé, qui a été meurtri.

On considère dans un poisson :

1º La tête, où l'on distingues les yeux, la langue, la gueule, les dents, les narines, les nageoires et les opercules ;

2º Le corps, où l'on remarque le dos, les oules ou branchies, les écailles, la ligne latérale, les nâgeoires du dos ou dorsales, celles de la poitrine ou pectorales, celles du ventre on ventrales, celles de l'anus ou anales; l'anus et enfin la queue.

Phidippas fut, dit-on, le premier des Grecs qui s'avisa de saler le poisson; mais il ne paraît pas que cet art précieux ait été connu en France avant le règne de Louis-le-Jeune.

### En terme de commerce on nomme:

POISSON MARINÉ, du poisson frais, assaisonné et frit. POISSON SEC, colui qui après avoir été salé a été desséché par le soleil ou le feu.

POISSON VERT, celui qui vient d'être salé et qui est encore tout humide.

POISSON A LARD, les baleines, marsonins, etc.

Esboulhenthar lou peissoun per enlevar la bava, limoner.

PEISSOUN D'ADRIOU, Poisson d'avril, attrape, bourde, fausse-nouvelle, présent simulé que l'on fait ou que l'on donne le premier jour d'avril.

Ety. Cet usage, connu depuis long-temps, et très-répandu en Provence, ne serait, d'après plusieurs auteurs, qu'une allusion indé-cente de la passion de Jésus-Christ, arrivée le 3 avril, époque à laquelle les Juiss envoyèrent le Sauveur d'un tribunal à l'autre, et lui firent faire plusieurs courses inutiles, par manière d'insulte et de dérision. D'après cette version, le mot poisson serait une altération de passion, et l'on dirait poisson d'avril, au sieu de passion d'avril.

L'origine donnée à la même coutume par l'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône, nous paraît beaucoup plus naturelle et plus vraissemblable : « Elle fait allusion au temps où l'année commençait au mois d'avril. Les étrennes qu'on donnait alors ayant été renvoyées au premier janvier, on ne fit plus, le premier avril, que des félicitations de plaisanterie à ceux qui n'adoptaient qu'avec regret le nouveau régime ; et comme au mois d'avril le soleil vient de quitter le signe des Poissons, on donna à ces simulacres le nom de poissons d'avril. » T. 3, p. 257

PEISSOUNALHA, s. f. (peissounáille). Poissonnaille, le petit poisson, le fretin.

Ety. de peissoun et de alha. V. Peissoun, Rad.

PEISSOUNARIA, s. f. (peissounarie). V. Pescaria.

Ety. de psissoun et de la term. aria, lieu où l'on vend et expose le poisson. V. Peissoun, R.

PEISSOUNIER, s. m. (peissounié); Pesciaiuolo, ital. Pescadero, esp. Peixinheiro, port. Poissonnier, marchand qui achette le poisson des pêcheurs et qui le transporte au loin. On le nomme aussi chassemarée.

V. Peissoun, R.

PEISSOUNIERA, s. f. (peissouniére); PRISSOURIMA. Poissarde, poissonnière, semme qui vend le poisson au marché; on donne le même nom à un ustensile de cuisine dans lequel on fait cuire le poisson entier.

Ety. de peissoun et de la term. iera. Voy.

Peissoun, R.

PEISSOUNOUS, OUSA, adj. (peissounous, ouse). Poissonneux, euse, qui abonde en poisson, qui en est bien peuplé.

Ety. de peissoun et de la term. Ous, Ousa,

v. c. m. el Peissoun, R.

PEIT, s. m. vl. Poitrine. V. Peich. Ety. du lat. pectus, m. s. V. Pect, R. PEFT, s. m. vl. Pet, v. c. m.

PEITA-PEITA, impér. du verbe peilar (pèlle, pèlle), dl. Arrête, arrête, cri des muletiers pour faire arrêter leurs mulets.

PETTAR, v.a. (peita), dl. Attendre : Peita un pauc, attends un moment. V. Esperar.

Ety. du lat. espectare, m. s. PEITAU, nom de lieu, vl. Parteu. Poi-

PEITAVI, S. M. VI. PEITAVIS, PEITAVIS. Poitevin, habitant du Poitou.

Éty. du lat. pictavus.

PEITEUS, nom de lieu, vl. PERTIEUS. Poi-

PEITIEU, nom de lieu, vl. Poitou. Voy. Peilau.

PEITRAL, s. m. (peitrál); PRITRAU. Pitrat, cat. Petral, esp. Peitoral, port. Pettorale, ital. Poitrail, poitrine. V. Pettrau et Peitrina.

Ety. du lat. pectoralis, m. s.

PETTRAU, s. m. (peitraou); TIRA, PRI-TRAL, PETRAL, PITRAL, RASSEGUE. Pello, ital. Pecho, esp. Peito, port. Se dit quelquefois iron. poitrine. V. Peitrina.

Ety. du lat. pectus et de au. V. Pect, R.

PEITRAU, s.m. PITRAL. Petto, ital. Pe-cho, esp. Pestoral, port. Poitrail, partie du cheval comprise entre les deux épaules, audessous de l'encolure; partie du harnais qui passe sur le poitrail, à laquelle les muletiers suspendent ordinairement des grelots. Voy. Pect, R.

PEITRAU, s. m. Espèce de sangle munie d'une corde de chaque côté, servant à fixer les charges qu'on met sur les bêtes de som-

me, sans bât ni selle.

PEITRAU, s. m. Est encore le nom que l'on donne, dans quelques pays, aux auses ou joug de la partie inférieure de la scie des scieurs de long. V. Serra.

D'où le proverbe: L'un tira a rassa et l'autre à peitrau, l'un tira à dia et l'autre à hustaul, l'un à gauche et l'autre à droite.

PEITRINA, s. f. (peitrine); PIES, PEIS, PECHAU, PERTEAU, PETTRIBAL, PITE, et impr. Poirrama. Pecho, esp. Petto, ital. Peito, port. Poitrine, grande cavité du corps qui s'élend depuis le cou jusqu'au diaphragme et qui contient les poumons, le cœur et le thymus.

Ety. du lat. pectus, pectoris, ou du celt.

peutrin. V. Pect, R.

PEITRINA. s. f. En terme de boucherie, poitrine ou bas côté de mouton; c'est la !

Ety. de peissoun et de la term. mult. ier. | partie qui est au-dessous du haut côté ou du | brou. V. Peet, R.

PETTRINARI, ARIA, s. et adj. (peitrinári, árie). Poitrinaire, qui est atteint de la phthisie. V. Pooumounique et Pect, R.

PEITRINIERA, s. f. (peitrinière). Poitrinière, planche qui se trouve au-devant de certains métiers, sur laquelle les ouvriers appuyent la poitrine. Garc.

PEIX, s. m. vl. Poisson. V. Peissoun.

PEIZ, vl. V. Peissoun.

PEIZAN, All. de paisan, v. c. m.

#### DEJ

PEJ, radical pris du latin pejor, pejoris, pire, qui semble formé de pessior, plus bas, plus au fond, inférieur.

De pejor: Pejor, Pejor-ar, Pior, A-pejurar, Pejur-ansa, Pejur-ar, Pejur-azo, Pe-jur-os, Pez-ura, Pieg, Pieg-ers, Pieg-i, Pieg-s, Pig-oir-azo, Pieit, Pietz, Piez, Pis, Pir-e, Pir-i.

PEJA. vl. V. Pega. PEJER, vl. V. Piegar.

PEJOR, vl. Pejor, anc. cat. V. Pieger, PEJORAR, v. n. vl. Pejorar, cat. Empirer. V. Pej, R.

PEJORET, vl. li ou elle empira.

PEJURAMEN, s. m. vl. Pejorament, anc. cat. Peoramento, esp. Peggioramento, ital. Détérioration, délabrement. V. Pejuransa et Pej, R.

PEJURANSA, 8. f. vl. PRJURAZO, JEJURA-. Détérioration, infériorité, déchet, déla-

brement. V. Pej, R.

PEJURAR, v.n. vl. Pejorar, anc. cat. Peorar, anc. esp. port. Peggiorare, ital. Empirer, devenir pire, se détériorer, se gåler.

Ety. du lat. pejorare, m. s. V. Pej, R.

PEJURAZO, vl. pesunien. V. Pejuransa

PEJURIER, s. m. vl. Détérioration. V. Pejurazo.

PEJUROS, OZA, adj. vl. Empiré, ée. V. Pej, R.

## PEL

PEL, PELM, PROU, PULM, PEAM, Tadical dérivé du lat. pellis, is, peau, fourrure, ou du grec φελλός (phellos), écorce d'arbre, d'où spolium, peau de bête écorchée.

De pellis, par apoc. pel, pelh; d'où : Pel, Pel-oun, Pel-assa, Pel-ar, Pel-at, Pel-ada, Pel-agi, Pelat-ier, Pel-ucha, Pel-aus, Pel-

eta, Pelet aria, Pel-ier.

De pellis, par apoc. pell, et par le changement, des ll en lh, pelh; d'où : Pelh, Pelha, Pelh-andra, Pelh-ar, Es-pelhar, Espelh-oft, Des pelhar.

De pel, par le changement de l en r: Esperagn-ar , Pear-agna.

De pellis, Peliss-a, Peliss-aria, Pelissier, Pel-ucar, Pellic-ier, Sur-pelis, Des-poilla-ment, Des-poill-at, Des-poulh-ar, Des-poulh-a, Des-pulh-ar, Pel-oun-ear.

De pel, par le changement de l en ou : Espel-oufir, Peou. Es-pelouf-it, Es-pel-tirar, Es-peluch-ar, Pel-uegna, Pello, Pellet-icr,

Pear-agna, Pear-aire, Pear-ar, Pear-at, Pes-sur-ar, Pes-suc, Pes-sug-ada, Pes-sug-aire, Piet-ous, Pes-suge-ar, Piet-achoun, Piet-lar, Pier-uegna.

achoun, Pie-lar, Pier-usyne.
PEL, 2, PRAN, PROU, PAL, radical pris du latin pilus, i, poil, formé, selon Isidore et Perolti, de pellis, peau, parce que le poil en provient, mais ce mot paraît plutôt dérivé du

grec πτίλον (ptilon), plume, duvet. De pilus, par apoc. pil, et par le changement de i en e, pel; d'où: Pel, Pel-ada, Pelad-ura, Pel-agi, Pel-ar, Pel-ech-oun, Pel-enc, Pel-et, Pelh-ar, Pelhar-ot, Pel-ia, Pel-os, Pel-ou, Pelh-eta, Pelh-ofas, Pel-ous, Pelhs, Pel-ousa, Pel-oufa, Pel-tirar.

De pilus, par apoc. pil; d'où : De-pil-atiu

Es-pal-oufir.

De pel, par le changement de l en ou, peou; d'où: Peou, Peou-de-couguou, Peou-rouge, Peou-foulet, Peou-fouletin, Peou-de-luch, Peoulh-a, Peou-lina, Peoul-ut, Peou-tirar, Peou-revengut, Es-peou-tirar.

De pel: Pel-tiraments, Pel-uc-ar, Pelucat, Peluch-at, Pelud ela, Peouf-as, Piel, Pial, Pial-adis, Pial-ar, Pial-issoun, Pialut, Poum-iar; et par le changement de el, en ear, pear; d'où : Pear, Pear-at, Pear-

ota, Pear-out-oun, Per-ota.
PEL, s. f. (pèl); Pelle, ital. port. Piel et Pellajo, esp. mod. Pell, cat. Pel, anc. esp. Peau. V. Peou, comme plus en usage.

Ely. du lat. pellis, m. s. V. Pel, R.

PEL, s. m. vl. Pelo, port. esp. ital. Pel, cat. Poil, et fig. chevelure. V. Peou, plus usité.

Éty. du lat. pilus, m. s. V. Pel, R. 2

PEL, Souvent employé par contraction, pour per-lou ou per-la, pel camin, sur le chemin, per el, per il.

PEL, s. m. vl. Tente, pavillon.

PEL-DE-LES, s. m. (pel-de-li), d. de Toulouse. V. Cuscuta.

PEL-pn-mu, s. m. (pél-dé-mil). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, aux pistils du mais. V. Blad de turquia. PELA, V. Pasteou.

PELA, (pèle). Garc. expr. adv. A pela, mangea, en parlant des pommes de terrepelées et mangées sans assaisonnement, pele-mêle. V. Pastel.

PELA, s. f. d. bas lim. Poèle à frire. V. Sartan et Palen, R.

PELAGAN, s. m. (pelacán). Nom qu'on donne, dans le département du Gard, au catharte alimoche, Cathartes percnoplerus, Cresp. V. Aigla-harpia, et au pelican. V. Pelican.

PELACHOUN, Avril. V. Peluchoun.

Éty. Dim. de pel. V. Pel, R.

PELACILH, vl. V. Pellacilh.

PELADA, s. f. PELLE. Ventrée : Na pres una bela pelada, il s'en est donné une belle ventrée. V. Ventrada.

Éty. de pel, peau, et de ada, peau remplie. V. Pel, R.

PELADA, s. f. (peláde). Pelade, avalie, laine qu'on enlève des peaux au moyen de la chaux, Abat-chauvée.

Ety. de pel, poil, et de la term. pass. ada, poil fait, poil coupé. V. Pel, R. 2.

PELADA . S. f. PELADURA, PELAZOU. Peladura, port. Est aussi le nom d'une maladie connue sous le nom de pelade ou d'alopécie, parce qu'elle fait tomber les poils et les cheveux.

Éty. V. le mot précédent et Pel, R. 2.

PELADA, s. f. Pelotte, poil grossier du chameau, dont les chapeliers se servent.

Ety. de pel et de ada, formé de poils. V. Pel, R. 2.

PELADA, s. f. (peláde), dl. Pelada, cat. Écorchure ; coup de fouet, coup d'étrivière. Sauv.

Riy. de pel et de ada, peau enlevée. Voy. Pel, R.

PELADA, s. f. dl. Ce mot est quelquefois employé pour poil, peau.

Li a empourtat la pelada, il l'a mordu

PELADURA, s. f. d. béarn. PELASOU. Peladura, port. Alopécie, chute de cheveux. V. Pelada et Pel, R. 2.

PELAFOUS, adj. (pelajous), dl. Cossu, qui a beaucoup de cosse, on le dit des sèves, des haricots et des pois; fig. homme riche.

Ety. de pelofa, cosse des pois. V. Pel, Rad.

PELAGGE, vl. V. Pelagi.

PELAGI, nom d'homme (peladgi); Pelagio, ital. esp. port. Pélage.

L'Eglise honore cinq saints de ce nom, les 25 mars, 26 juin et 5 octobre.

PELAGI, s. m. (peládgi); PELAGE. Pelage, cat. Pélage, couleur du poil de certains animaux, comme du cheval, du cerf, etc.

Éty. du lat. pilus, poil, et de agi. V. Pel, Rad. 2.

PELAGIA, nom de femme (peladgie); PELASIA. Pelagia, ital. esp. port. Pélagie.

Ety. du lat. Pelagia.

L'Église honore sept saintes de ce nom, sainte Pélagie d'Antioche, le 10 juin.

PELAGNA, V. Pelura et Pel, R.

PELAGOUSTA, s. f. (pelagóuste), dl. V. Pelhandra, pour pelures. V. Peluras et Pel. R.

PELAIGNA, d. de Carp. V. Pelagna et Pelura.

PELALHA, vl. Pelure, écorce. V. Pelura.

PELAMIDA, s. f. (pelamide); PALAMIDA, PARAMEDA. Bonite, Somber pelamis, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes (à corps en fuseau), qui atteint le poids de six kilogrammes et dont la chair est fort bonne.

Ety. du latin pelamis, dérivé du gree πελαμώς (pelamys), m. s.

PELAMIDIERA, s. f. (palamidiére). Combrière, filet propre à pécher la bonite ét le thon.

Ely. de pelamida et de la term. iera.

PELANS, s. f. pl. vl. Les peaux en général. V. Peou et Pel, R.

PELAR, v. a. (pelá); PRABAR, BAIRE, PIALAR, PELLAR, PELLAR. Pelare, ital. Pelar, tsp. port. cat. Peler, ôter le poil, la peau : Pelar una pouma, peler une pomme, en enlever la peau; on dit souvent et improprement *plumar*, dans le même sens.

Pelar un aubre, écorcer un arbre.

Ety. de pel et de ar, ôter le poil ou la peau. ou du grec λέπω (lepô), m. s. par métathèse. Thomas. V. Pel, R. 1 et 2.

Pai un fred que pela, il fait un froid gla-

Pelar l'herba, couper l'herbe avec la faucille.

La rasca la pelat, la teigne lui a pelé la tète.

Pelar un porc, dépiler un porc.

Pelar leis peous ame la caus, plamer. PELAS, s. f. pl. (péles), dl. Le gratin ou la partie de la bouillie qui reste attachée au fond du poèlon. Sauv.

Ely. V. Pelau.

PELAT, s. m. anc. béarn.?

Un pelat val une baquelle.

PELAT, ADA, adj. et p. (pelá, áde); a ôté la peau, l'écorce ou le poil, terrain nu.

Éty. de pel et de at, ada. V. Pel, R.

Testa pelada, tete chauve.

Bose pelat, pelard, branches de chêne dont on a ôté l'écorce pour faire du tan.

PELATARIA, s. f. (pelatarie). V. Pele-

taria.

PELATIER, s. m. (pelatié); Peller, cat. Pelletier, peaussier, tanneur, marchand de peaux. V. Pelissier, Tunur et Pel, R.

PELAU, s. m. (peláou). Pilau, riz mis dans une petite quantité de bouillon, qu'on assaisonne avec du beurre et du safran.

Ety. du grec πηλός (pêlos), boue, bourbe, à cause de la consistance de cette soupe.

PELAU, s. m. dl. Un avare; un gredin, un malotru, un bélitre.

PELAUDAR, v. a. (pelaoudá), dl. PELE-GRAB. Peloter, battre, maltraiter quelqu'un.

PELAUDOUS, s. m. pl. (pelaoudous), dl. Petits fromages ronds, en forme de gáteaux.

Ety. du grec πελανους (pelanóus), gâteaux pour les sacrifices, écume ou suc condensé. Thomas.

PELAZOU, s. f. d. béarn. Calvitie. V. Peladura, Pelada et Pel, R. 2.

PELE, s. m. (pèlé). Pène d'une serrure. PELEA, s. f. vl. Peleja, port. Pelea, cat. esp. Procès, lutte, démêlé.

PELEARE, s. m. vl. PELES. Mer, hautemer. V. Peleg.

Éty. du lat. pelagus, m. s.

PELEC, vi. V. Peleg.

PELECAN, s. m. (pelecan). V. Pelican. PELECH, s. m. vl. Pelech, cat. Eau. V. Peleg.

En lo gran pelech de la mar. Dans la grande eau de la mer. V. de saint Honorat.

Ely. du lat. pelagus, la mer.

PELECHOUN, s. m. (peletchoun); pager. peau mince, envies, la barbe des plumes. Ely. de pel ou pelucha et du dim. oun. V.

Pel, R. 2.

PELEG, s. m. vl. PELECH, PELEC. Pelech, anc. cat. Pielago, esp. Pelago, port. ital. Gouffre, mer, eau. V. Pelagre.

Ety. du lat. pelague. PELEGA, vl. V. Peleia.

PELEGANTA, s. f. (pelegante); PRLIN-Peaux flasques, joues flétries, chairs pendantes. Garc. V. Pelhandra et Pel, R.

PELEGEAR . v. a. (peledjá), dl. Dauber, battre quelqu'un à coups de poing. Sauv.

Se pelegear, se quereller, se taquiner. PELEGIEU, s. et adj. vl. rausaro. Querelleur, chicaneur.

PELEGRA, s. f. vi. Querelle, brouillerie.

PELEGRI, s. m. vl. PRIRGEIS. Pélerin, croisé. V. Pelerin.

Ety. du lat. peregrinus, m. s. V. Peregrin, R.

PELEGRIN, s. m. (pelegrin); paleau, VI. PELEGRI, PELLEGRIN, PELLEGRI. Pelegri, cat Etranger, pélerin, voyageur. V. Pelerin. Ely. du lat. peregrinus, m. s. V. Pere-

gri, R. C'est aussi le nom du châtaignier qui porte les châtaignes, pelegrines, V. le mot suivant. PELEGRINA, s. f. (pelegrine), dl. Nom

d'une espèce de châtaigne velue et presque aussi délicate que les marrons. Sauv.

Ety. de pel, poil. V. Pel, R. 2.

PELEGRINATGE, S. M. VI. PELERMAY-GE, PELLERIHATGE, PERELIHATGE. Peregrinage, esp. Pellegrinaggio, ital. Pélérinage, voyage.

PELEGRINATIO, vl. V. Pelegrination.

PELEGRINATION, S. (. V). PELEGRISA-710, peregrinatio. Pelegrinació, cat. Peregrination, esp. Peregrinação, port. Pellegrinazione, ital. Pelerinage, pérégrination, voyage fait dans des pays éloigés.

Ety. du lat. peregrinationis, gen. de peregrinalio, voyage en pays étranger. Voy. Peregrin, R.

PELBI, s. m. et

PELEIA, S. f. VI. PELETA, PELEGA, PELICIA Pelea, cat. esp. Pelejà, port. Débat, dispute, chicane, querelle, procès.

PELEIA, adj. f. vl. Pelée. V. Pelat, ada et Pel, R.

PELEIAR, V. D. VI. PELEYAR. Pelear, cat. esp. Pelejar, port. Disputer, quereller, débaucher.

PELEN, V. PELENC, s. m. (peléin). Plein, fosse de tanneur. V. Plen.

PELENC, s. m. dl. Un patis, terre où l'on fait paltre le bétail; une pelouse. V. Deven; pour gazon. V. Germe.

PELEOU, adv. dl. Alt. de pu leou, plutôt. PELE-PORG, s. m. (pelé-por), dg. Espèce d'oiseau. D'Astros.

PELERI, s. m. vl. Alt. de Pelerin, v. c. m. el Peregrin, R

PELERIN, INA, s. (pelerin, ine); soumov. Pellegrino et Peregrino, ital. esp. port. Pelegri, cat. Pélerin, ine, celui qui va en pélérinage, fig. personne adroite et dissimulée, voyageur, étranger.

Ety. du lat. peregrinus, voyageur, étranger, sormé de ager, agri, champ. V. Pere-

grin, R.

PELERINA, s. f. (pelerine). Peigne gigantesque, Pecten maximus, Lin. et peigne de saint Jacques, Pecten Jacobeus, Lin. mollusque de l'ordre des Acéphales, dont les pélerins ornent leur pélerine d'où le nom donné à ces coquiffes. V. Peregrin, R.

PELERINA, B. f. Pélerine, grand colet de femme, rabattu, qui couvre la poitrine et les épaules.

Ety. De sa ressemblance avec celle des pélerins. V. Peregrin, R.

PELERINAGI, s. m. (pelerinági); Pellegrinaggio, ital. Peregrinage, esp. Pélerinage, voyage de dévotion, lieu de sainteté que l'on visite. V. Roumavagi.

Ety. du lat. peregrinatio, ou de pelerin et de la term. agi, de ago, je fais le pélerin; voyage. V. Pelegrin, R.

Dieu commande aux Israélites, de se trouver trois fois l'année au lieu où était le tabernacle de son temple, à Pâques, à la Pentecôte et à la fête des Tabernacles, les Juiss'y rendaient comme en pélerinage, de tous les endroits de la terre.

Les pélerinages les plus célèbres parmi les Chrétiens, étaient autrefois ceux de la Terre-Sainte, de Notre-Dame-de-Lorette, de Saint-Jacques-de-Compostelle, et celui des Tombeaux des Saints-Apôtres à Rome. Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

En Provence, nous avons eu jadis celui de Correns qui jouissait d'une grande célébrité, car selon le rapport d'Honoré Bouche, qui parle d'après des auteurs contemporains, on compta à Montmajor, le 3 mai, 1409, 150 mille pélerins, parmi lesquels se trouvaient Louis, comte de Provence et son épouse Yolande. V. Hist. de Pr. T. 2. p. 434.

Achard, cite un verbal authentique de l'année 1613, qui constate qu'à cette époque il vint à Correns 50,000 personnes en dévotion.

PELERINATGE, vl. V. Pelerinagi. PELET, s. m. (pelé). Nom de la cuscute, dans le dépt. de Vauciuse. V. Cuscuta.

Ety. Pelet, dim. de pel, poil, petit poil. V. Pel, R. 2.

PELET, s. m. vl. PELET. Pelet, cat. Pelito, esp. Peletto, ital. Barbe, poil.

Ety. de pel, poil, et de et, dim. V. Pel, Rad. 2.

PELETA, s. f. (peléte); PELETA. Pelesinha, port. Pelleta, cat. Peau mince, surpeau, épiderme, pellicule mince et transparente qui recouvre la peau.

Ety. de pel et du dim. eta. lit. petite peau, ou du lat. pellicula. V. Pel, R.

PELETARIA, s. m. (peletarie): PELATARIA, PELISSARIA. Pellicceria, ital. Peleteria, esp. Pelleterie, art d'accommoder les peaux et d'en faire des fourrures; marchandises de pelletier; le corps des pelletiers.

Éty. de pel-eta-aria. V. Pel, R.

PELETIER, s. m. (peletié); Peletero, esp. Pelleteiro, port. V. Pelissier et Peletier.

PELEUS, nom pr. vl. Pélée, le père d'Achille. On l'a dit aussi pour Achille.

PELEYA, vl. V. Peleia. PELEYAR, vl. V. Peleiar.

PELFERIT, IDA, adj. et p. (pelferi, ide), dl. Engourdi par le froid. V. Gobi.
PELGRI, et

PELGRIN, V. Pelegrin. PELH, vl. V. Pel et Poil.

PELHA, s. f. dl. Feu volage, échauboulures; croûle de lait. V. Raissa et Pel, R. PELHA, s. f. d. béarn. Penus. Peau. V. Peou, pour panse. V. Pansa et Pel, R.

PELHA, s. f. (péille), dl. PELHANOT, PE-LHANDRA, PERRIE. Haillon, petit morceau de linge éffilé. V. Pelhs et Pesen.

Sautar sur la pelha, houspiller quelqu'un.

Éty. du bas breton pillen, m. s. ou du lat. spolia. V. Pel, R. 2.

PELHA-LINGUA, s. (péille-lingue), d. lim. Babillard, arde.

PELHANDRA, s. f. (peillándre); PELE-CARTA, PELIGOUSTA, TIRAS, RHPIEGHA, PELAGOUSTA. DRA, PELEGARTA, PELIGGARTA, PELAGOUSTA. Membranes spongieuses et aponévroliques, qui se trouvent dans la viande.

Ety. de pel, peau. V. Pel, R. PELHANDRA, s. f. dl. Guenille, chifon, haillon; un déguenillé. Sauv. V. Pelha, estrassa.

Ély. de pilus, poil. V. Pel, R. 2.

PELHAR, v. a. (peillá); ratas, dl. Boucher, calfater avec du vieux drapeau un tonneau qui s'enfuit. Sauv.

Ety. de pelh, filaments de linge, et de ari. V. Pel, R. 2.

PELHAR, v. a. vl. Peler, écorcher. V. Espelhar, piller, Pilhar et Pel, R.

PELHAREI, adj. (peillarei). d. lim. Déguenillé. V. Espelhandrat et Pel, R. 2. PELHARIA, vl. V. Peletaria.

PELHAROT, s. m. (peillaró). dl. Chiffon, vieux drapeau. V. Pelha et Pel, R. 2. PELHAROT, et

PELHAROTAIRE, s. m. (peillaroutáiré); ratains. Marchand de chiffons.

Éty. de pelharot et de aire. V. Pel. R. 2. PELHER, s. f. (peillé), dg. V. Pilier. PELHERET, s. m. (peilleré), dg. Gambade: Fa lous pelherets, gambader. Jasm. V. Cambada.

PELHETA, s. f. d. béarn. Dim. de pelha, petite peau, peau mince. V. Peleta et Pel. R.

PELHETA, s. f. (peilléte), dl. Dim. de pelha, petit chiffon; fig. rabat, petit collet. V. Panouchoun et Pel, R. 2.

PELHETS, s. m. pl. (peilléts). Pennes. V. Pesen et Pel, R. 2.

PELHIER, s. m. vl. V. Pelatier. PELHIER, s. m. vl. Lim. Foulon, ou-

vrier.

PELHOFAS, s. f. pl. (peillofes), dl. V. Peloufas et Pel, R. 2.

**PELHOT**, s. m. (pelhó), dl. Vieux chiffon, V. *Pelha*; fig. le magot, parce que les pauvres gens l'enferment ordinairement dans un chiffon de linge. V. *Pel*, R. 2.

**PELHOUN**, s. m. (peilloun). Découpure, taillades faites sur quelques parties du corps d'un cheval, où il y a une meurtrissure: paille qu'on trouve dans le fer.

Dim. de pelh. V. Pesen et Pel, R. 2, PELHOUNOUS, adj. (peillounous). Pailleux, euse, fer ou acier qui a des pailles, des poils.

Ely. de pilus, poil. V. Pel, R. 2.
PELHOUS, OUSA, adj. dl. Déguenillé, éc.

Ety. de pelha et de Pous. V. el, R. 2. PELHS, V. Pesen et Pel, R. 2. PELIAR, v. a. (peliá), dl. Piller, Voy. Pilhar, maltraiter.

PELICAN, s. m. (pelicán); PELOQUET, CANTOU, PELECAN, BELIGAN, CHAMP-COUSIMA, PELACAN. Pelicano, ital. Pelicano, esp. port. cat. Pélican ordinaire, Pelecanus onocrotalus, Lin. oiseau de l'ordre des Palmipèdes ou Podoptères (à pieds en nageoires), remarquable par la poche membraneuse qu'il a sous la gorge; fig. mendiant.

Ety. du lat. pelecanus, formé du grec πελεκαν (pélékan), qui désigne le même oiseau, dérivé de πελεκως (pélékys), hache.

Cet oiseau appartient aux pays chauds, et ce n'est qu'en passant qu'on le voit quelquefois dans nos contrées.

PELICAN, s. m. Pélican, instrument propre à arracher les dents.

PELICAN, s. m. PELOUQUET, PELOREVET, dl. Un va-nu-pied, un poiloux, un homme de néant, de basse condition.

Ety. Ce mot est une corrup. de poblican, ou publicain, nom qu'on donnait dans l'Albigeois aux Manichéens décriés et hals. Sauv. PELICOUN, s. m. (pelicoun). Un brin,

un morceau. Garc. Ety. de pilus, poil. V. Pel, R. 2.

PELIEIA, vl. V. Peleia.

PELIER, 8. m. vl. PELIET, PELISSIER, PELISSIER, PELISSIER, PELISSIER, PELISSIER, S. PELISSIER, PELI

PELINGANTA, Avril. V. Peleganta, Pelhandra et Pel, R.

PELINGANTIER, s. m. (peligantié), dl. V. Pelissier et Pel, R.

PELINGOUSTA, s. f. (pelingóuste), dl. Membranes de la viande. V. Pelhandra et Pel, R.

**PELIO**, s. m. vl. Cils, sourcil, paupière. V. Pel, R. 2.

PELICOU, s. m. (pelicou), dl. La coque de l'œuf; pelure de châtaignes. V. Crouveou. Ety. de pel, peau, et de toou, œuf. Voy. Pel. R.

PELISSA, s. f. (pelisse); Pelliccia, ital. Pelissa, cat. Pellica, esp. Pellissa, port. Pelisse, robe, habit ou manteau doublé d'une fourrure.

Ety. de pel et de issa. V. Pel, R.

PÉLISSA, s. f. dl. Les cheveux; la peau. Éty. V. Pel, R.

PELISSARIA, V. Peleteuria et Pel, R. PELISSIER, s. m. (pclissié); PELICIER, PELITIER, PELITIER,

Ety. de pellis et de ier. V. Pel, R.

Barbier sensa glori, Noutari sensa escritori, Pellissier sensa peou, Valoun pas un cascaveou. Prov.

On nomme:

FOURREUR ou PELLETIER FOURREUR, celul qui prépare les peaux avec leur poil.

PEAUSSILR, l'ouvrier qui prépare les peaux pour en faire des cuirs propres à certains mages, comme : gants, bourses, ruliures de livres, etc. MÉGISSIER, V. Poussier.

CORROYEUR, celui qui corrole les cults en sortant de la main de tanneur.

841

PELITIER, s. m. (pelitié), dl. V. Pelis- 1

PELITRE, s. m. vi. Pelitre, cat. esp. port. Ache, persil sauvage ; pyrèthre.

Ety. du lat. petroselinum, m. s.

PELLACILH, s. m. vl. PELACILE. Pelisse, fourrure. V. Pel, R. PELLAR, vl. V. Pelar.

PELLE, ELLA, adj. (péllé, élle), d. bas lim. Personne qui a pris son aise, sa réfraction : Ai talament mingeat que siou pelle, j'ai tellement mangé que je crève dans ma peau.

PELLEBAR, v. n. (pellebá); EMPELAR. Engloutir, avaler avidement. Sauv.

PELLECIER, vl. V. Pelissier.

PELLEGRI, vl. et

PELLEGRIN, vl. Voy. Pelegrin et Pelerin.

PELLERA, s. f. (pellére), dl. Fainéantise: Faire la pallera, vivre dans l'oisiveté. PELLERET, PAR LOU, (pelléré), dg. Expr. prov. pour dire gambader, sauter, s'amuser.

Èty. de pellera, oisivelé.

PELLERI, vi. et

PELLERIN, vl. V. Pelegrin et Pelerin. PELLERINATGE, vl. V. Pelegrinalge el Pelerinagi.

PELLETIER, V. Pelissier et Pel, R. PELLICA, vl. V. Pelican.

PELLICIER, s. m. vl. Pelisser, cat. V. Pelissier et Pel, R.

PELLICULA, s. f. vl. Pelicula, esp. Pelicula, port. ital. Pellicule. V. Peleta.

Ely. Dim. de pellis, pellicula, lat.

PELLISARIA, vi. et

PELLISSARIA, S. f. VI. PELLIVARIA. V. Peletaria.

PELLUT, vl. V. Pelut.

PELOFA, s. f. (pelofe), d. de Carp. Pellofa, cat. Gousse des légumes. V. Gova.

Ety. du lat. pellicula.

PELONGUET, s. m. (pelongué), dl. Poileu. V. Pelican.

PELOS, vi. V. Pelous.

PELOS, s. m. vl. Satyre, demi-dieu des Païens.

PELOS, vi. Souvent employé par contr. pour per los.

PELOS, adj. vi. Velu, sale, malpropre. V. Pel, R. 2.

PELOTA, s. f. PEROTA. Noix de galle du chène, servant à la teinture noire. Garc. Voy. Gala et Pel, R. 2.

PELOTA, s. f. (pelóte); Pelota, esp. port. Petite masse, en forme de boule, dont le volume et la figure varient selon les usages auxquels on la destine.

Ety. du lat. pila. V. Pil, R. 2

PELOTA PAGAMENT DE LA, Étrennes que les jeunes gens exigent d'un jeune homme qui a été chercher une femme hors du pays. On donnait autrefois une pelotte ou petit cofstel à la nouvelle mariée, et on n'ossre aujourd'hui qu'un bouquet, en exigeant encore un butin pour le passage de la barrière qu'on fait ordinairement avec un ruban. Les Athéniens connaissaient cet usage, et les Phocéens qui l'avaient reçu des Grecs l'établirent à Mar-

Le roi Réné faisait payer à Aix, par les | princes d'amours, un droit nommé pelota, aux vœuss ou veuves qui passaient à de secondes nôces.

PEL

On donne encore le nom de pelota, aux épingles.

Don pécuniaire ou présent de nôces qu'une nouvelle mariée est en usage de faire à la congrégation ou société pieuse dont elle faisait partie étant demoiselle. Avril.

PELOTOUN, s. m. (pelouloun); PRA-BOUTOUR, HEVASSADA, HESASSADA, REC CALBORA, PELOUTOUN. Pelotte, boule de neige propre à être lancée avec la main.

Tirar de peloutouns, lancer des boules de

neige, peloter.

Éty. Dim. de Pelota, v. c. m. et Pil, R. 2. Un peloutoun, Trad. une pelotte et non un peloton.

Tirar de peloutouns, peloter.

PELOTOUN, Pour peloton de fil, Voy. Cabudeou et Pil, R. 2, groupe, petite réu-

PELOU, d. bas lim. V. Pelous et Pel, Rad.

PELOUA, s. f. (peloue). Nom d'une es pèce de châtaigne. Voy. Castagna et Pel, Rad. 2.

PELOUPA, s. f. (peloufe). Homme mou, lache, indolent.

PELOUFA, dl. Pour hérisson de châtaigne. V. Herissoun.

Ely. de pilus, poil. V. Pel, R. 2.

PELOUFAS, s. f. (peloufes); PELHOFAS, PELOUFA, CULEFA. Les écales des pois ou la peau qui s'enlève de ceux qui cuisent, Voy. Gruelha, la peau du raisin.

Éty. V. Pel, R.

PELOUFRE, adj. (pelóufré), dl. Voy. Pelous; et pour hérisson de châtaigne. Voy.

Ety. de pel et de oufre. V. Pel, R.

PELOUIRA, s. f. (pelouïre). Paresse. V. Perea.

PELOUIRAS, s. f. (pelouïres), dl. Pelures, peau dégoûtante des viandes, peau flasque et pendante des vieillards. Sauv.

Ely. de Pel, R.

PELOUN, s. m. (peloun), d. m. et l. Peau d'agneau avec sa laine.

Ely. de pel, peau, et du dim. oun. V. Pel,

Mai vers la fin de l'an quaou se trobataloun? Aqueou qu'a gis d'agneou et qu'a forço peloun. Truchet.

PELOUNEAR, v. n. (pelounéá). d. de Barcel. Neiger a flocons. Voy. Nevalhar et Floucounar.

Ety. de peloun, petite peau. V. Pel, R. PELOUNGA, s. f. (peloungue), dg. Espèce d'oiseau. D'Astros.

PELOUQUET, s. m. (pelouqué), dl. m. s. que Pelican, v. c. m. pauvre, chétif.

PELOURLINA, s. f. (pelourline). Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, à Alauda campestris.

PELOUS, s. m. (pelou); PELOU, d. bas lim. PREU. Plaque de fer sur laquelle on fait cuire des gâteaux de blé noir qu'on appelle Tourtouns, v. c. m. Béron.

On donne le même nom à un petit ustensile de ser plat dont on se sert pour retourner les tourtouns.

PELOUS, OUSA, OUA, adj. (pelóus, ouse, oue); pranous, proulous, prius, priu-lur, pialur, priut. Peloso, ital. esp. Peludo, port. Pelos, cat. Poilu, velu, couvert de poils.

Ély. de pel. poil, et de ous, ou du lat. pilosus, m. s. V. Pel, R. 2.

PELOUS, OUSA, adj. vl. Poiloux, sale, vilain, malpropre.

Ety. V. Pel, R. 2.

PELOUS, s. m. dl. Hérisson de châtaigne. V. Herissoun et Pel, R. 2.

PELOUSA, s. f. (pelouse); campas. Terra pelousa, terrain inculte couvert d'herbe menue.

Ety. du celt. pelosen, pelouse, Ach. ou du lat. pilus, poil. V. Pel, R. 2.

PELOUSTIOUN, s. m. (peloustióun), dl. Petite hultre qui tient à une plus grosse.

PELOUTOUN, V. Pelotoun. PELOZ, vl. V. Pelos.

PELS, vi. Souvent employé pour per els, pour eux, par contr.

PELTIRAMENTS, s. m. pl. (peltiramèins), dl. Tiraillements. Doujat. Voy. Pel, Rad. 2.

PELTIRAR, dl. V. Peoutirar, Tirapeous et Pel, R. 2.

PELUCAIRE, s. m. (pelucăiré). Celui qui picote une chose ca et la, enfant espiègle qui attaque les autres, qui se bat toujours. Garc.

PELUCAR, v.a. (peluca); PELUGAR. Picoter, béqueter une chose en différents endroits. Sauv. éplucher, nettoyer.

Ety. de pel, peau. V. Pel, R.

En vl. pincer, épiler.

PELUCAR SE, v. r. Se dit des enfants qui se battent souvent et qui se meurtrissent ou s'égratignent.

PELUCAT, ADA, adj. (pelucá, áde). Béqueté. V. Picoutat et Pel, R. 2.

PELUCHA, s. f. (pelutche); Peluzzo, ital. Pelussa, port. Peluche, panne ou étoffe veloutée du côté de l'endroit.

Ety. du lat. pellicia, le même, ou de Pel. v. c. m.

Pelucheux, qui peluche.

Les uns prétendent que cette espèce d'étoffe a été inventée en Angleterre; d'autres disent en Hollande, et particulièrement à Harlem. On n'a commence à en fabriquer en France qu'en 1690.

PELUCHAR, v. n. (pelutchá). On le dit des étoffes qui se couvrent de peluche.

Ély, de pelucha et de ar.

PELUCHAT, ADA, adj. (pelutchá, áde). Peluché, ée, il se dit des étoffes et de quelques plantes qui sont velues V. Pel, R. 2.

PELUCHOUN, s. m. (peluichoun); pa-V. Pauerres, filet des gousses des pois, des haricots, etc. V. Pelechoun.

Éty. Dim. de Pelucha, v. c. m. et Pel, R. PELUCHOUNS, s. m. pl. (pelutchouns). Nom qu'on donne, à Seyne, aux pucerons qui se nourrissent sur les plantes potagères. V. Mouissoun,

PELUCHOUNS, s. m. pl. (peluichouns); POURERES, PUPIDAS, PEPIDAS, PUTAMIER, ERVE-GRAS, MESSOURGAS. Envies, petits filets ou extrémités fibreuses qui se détachent des ongles.

Ety. de pelucha, petite peau, et du dim. oun. V. Pel, R.

PELUDELA, s. f. (peludèle). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à l'épervière piloselle, Hieracium pilosella, Lin. plante de la fam. des composées Chicoracées, commune sur les côteaux et dans tous les lieux arides.

Éty. Peludela, est une alt. du lat. pilosella, formé de pilosus, poilu, à cause des poils dont cette plante est couverte. Voy. Pel, R. 2.

Il paralt, d'après M. Tournon, que dans le même pays on donne le même nom à l'helminthie vipérine. V. Rougna.

PELUĖGNA, vl. V. Pelura et Pel, R. PELUGAR, v. a. PRLUGAR. Vétiller, éplucher. V. Pelucar et Pel, R.

PELUGNA, (pelugne), et PELUGUET, ETA, s. et adj. (pelugué, éte). Vétilleux, euse; qui s'attache à des minuties. Garc.

PELURA, S. f. (pelure); PEARAGHA, PELLALI, PELURGHA. Pellejo, esp. Pelladura, port. Pelure, peau des légumes et des fruits qui se pèlent.

Éty. de pel, peau, et de ura. V. Pel, R. PELUS, Garc. V. Pelous et Pel, R. 2. PELUT, UDA, adj. et p. d. béarn. Peludo, port. esp. Pelud, cat. Poilu, ue. V.

Pelous et Pel, R. 2. PELUT, s. m. Quantité, nombre : Que pelut? qu'elle quantité.

## PEM

PEMENTOUN, d. du Vard. V. Pimentoun et Pebroun.

PEMPILHA, s. f. (peimpille), dg? Ni mes lou loup que la pinpillo.

#### PEN

D'Astros.

PEN, som, radical pris du latin pana, peine, et dérivé du grec ποινή (poine), peine, punition, châtiment, réparation, d'où panitere, se repentir.

De pana, par apoc. et changement de æ en e, pen; d'où: Pen, Pen-a, Pen-able, Pen-ar, Pen-ec-ar, Penibla-ment, Pen-aire, A-pena, Punha. V. Pun, R.

De panitere, par apoc. et changement de ce en e, penil : Penil-enci , Penilenci-a , Penilenc-ier, Penil-ent, Im-penilenci, Empenilent, Penl-it, Penl-ous, Penl-ensa, Pent-ent, Penti-ment.

De penit, par le changement du t en d, penid; d'où: Penid-ença, Penid-ent, Pendamens.

De penit, par le changement de i en e et du i en d, pened; d'où: Pened-en, Pened-ensa, Penedens-ar, Penedens-at, Penedens-ir, Penedr-e, Poin-a, Poin-ar, Ponh-a, Ponhar, Ponh-at, Pent-ir, Re-pentir, Re-pent-

enci, Re-pentidas, Re-penti-ment.

PEN, s. f. (pé-n). Mot qui, en vieux
provençal, était synonyme de limite, selon

l'auteur de la Stat. du département des Bouches-du-Rhône.

Éty. La racine pen, limite, sert aussi à marquer tout ce qui ferme ou défend, selon le même auteur, de l'hébreu penah, garder, conserver; le latin penus, provision, réserve; penarius, garde-manger; penas, logis; penates, dieux protecteurs, et le français pène, tige de fer qui sert à fermer la serrure. Dérivé : Pena.

PEN, s. m. (pén); pren, pean, pesant, GREOU, PLOUMS, CAUCA-VIELA, GAUCHA-VIELHA, PAN. Cochemar.

Ety. de Pena, v. c. m. et Pen, R. Estre caucat per leis maissas, d. m. avoir le cochemar.

PEN, vl. Il ou elle pend, dépend, penche. PEN, d. lim. Pour pas un, V. Pain. Pen-piau, point du tout.

Léi bé coum-un sail, meinojéro (la fourmi) Más lo néi pen-piau éixuriero. Foucaud.

C'est-à-dire :

Ella es ben coumo l'on sau mainagiera Mai ella noun es ren usuriera.

PEN, Pain. V. Pan.

PENA, s. f. (pene); Pena, ital. esp. port. cat. Peine, punition, chatiment; sentiment douloureux ou pénible, dans le corps, dans l'esprit; inquiétude; travail, fatigue, soin; difficulté, obstacle que l'on rencontre dans l'exécution d'un projet; répugnance d'esprit.

Éty. du lat. pæna, m. s. V. Pen, R. Tirar pena, être en peine, avoir des craintes sur...

Vau pas la pena de... ce n'est pas la peine de . . .

Se n'avem la pena, si nous sommes en vie.

A pena, presque point.

Se me foussa mouert una filha A pena qu'aguessi jamai Tant plourat coumo ai fach noun ai. J. M. Prov.

Se mettre en pena, être en peine, être inquiet, sur le comple de quelqu'un.

Es dins la pena, se dit d'une fille qui est enceinte.

Se mettre dins la pena, se mettre dans l'embarras, s'exposer pour un autre.

Dounas vous la pena de vous assetar, Tr. Veuillez bien vous asseoir, veuillez prendre une chaise.

Si es grassa li prend pena, si elle est grasse, c'est qu'elle fait ce qu'il faut pour cela.

PENA, s. f. Penne, le point ou le coin d'en haut des voiles latines ou à tiers-point. PENA, vl. Panneau. V. Paneou.

PENA, vl. Penna, port. ital. V. Pluma et Penn, R.

Éty. du lat. penna, m. s. ou du port. pena, m. s.

PENA, s. f. Foie de cochon, en bas lim. Pena de gagnoun, on dit d'un fainéant: Ama ben la pena mas aquei aquele de gagnoun, il aime la peine (le travail), mais c'est celle du cochon (le foie).

PENA, s. f. vl. Le comble d'un édifice, la façade, le piguon; fort.

Éty. de pen, limite, terme, ou de la basse lat. pigna, pignon. V. Pen, R.

E fo ben establida la pena e lo cloquier Et fut bien établie la sommité et le clocher. Hist. Crois. Alb.

PENA-rossepassa, s. f. (pène fourmidéble). Cette expression est souvent employée dans les Statuts de Provence comme synonyme de grande peine, ou peut être maximum de la peine.

PENA-pa-rose, s. f. di. Panne du porc. V. Sain.

PENA-perman, s. f. (péne-dé-ribán), dl. Le pène d'une pièce de ruban ou les restes du fii de la chaîne, qu'on ne peut tisser et qui demeurent attachés à l'ensuble.

Ety. du lat. penna, parce qu'il ressemble aux barbes d'une plume. V. Penn, R.

PENABLE, ABLA, adj. (penáblé, áble), dl. Panala. Infatigable, laborieux, V. Labourious; vl. pénible, fatiguant, tourmentant.

Ety. de pena et de able. V. Pen, R. Habile à la peine, qui en prend beaucoup, qui peut la supporter.

Aquel home es ben penable ou penible. cet homme est très-laborieux, et non pénible, qui est un gasconisme en ce sens.

Siaz ben penable, vous prenez bien de la peine, vous êtes bien bon d'en prendre autant.

Aquot es un pays penable, e'est un pays montueux, escarpé, qu'on ne parcourt qu'avec peine, dont les accès sont difficiles, pénibles.

PENACHO, V. Penacho.

Éty. du lat. penna, plume. V. Penn, R. PENADA, s. f. (penade), dl. Trace du pied. V. Peada et Ped, R. PENADOR, vi. et

PENAIRE, s. m. vl. Qui porte la peine; expiateur. V. Pen, R.

PENAISA, s. f. (penaise). Alt. de Punaisa, v. c. m. et Sumi, R.

PENAL, ALE, adj. (penal, ale); PRRAV. Penale, ital. Penal, esp. cat. port. Pénal, ale, qui assujétit à quelque peine; qui concerne la peine.

Éty. du lat. pomalis, m. s. V. Pen, R. PÉNALH, radical pris du latin penula, s., manteau grossier, et dérivé probablement du grec φαινόλης (phainolès), casaque, manteau pour la pluie.

De penula, par apoc. penul, et par le changement de u en a et de l en lh, penalh; d'où : Penalh, Es-penalh-at, Es-penl-ori.

PENALH, s. m. (penáill), d. m. Penalh doou fourn. V. Escoubalhoun et Penalh, R. PENALH, s. m. d. béarn. Gueux. Voy.

Penalh, R. PENALITAT, s. f. (penalitá); Penalitat,

cat. Penalidad, esp. Penalidade, port. Penalità, ital. Pénalité, qualité de ce qui est pénal; assujétissement à la peine.

En vl. Peine, douleur. PENAR, v. n. (pena); Penare, ital. Penar, esp. port. cat. Peiner, causer de la fatigue ou du chagrin ; travailler péniblement, souffrir pour faire quelque chose; en vl. v. n. s'affliger, affliger, tourmenter;

souffrir la peine. Ety. de pena et de ar. V. Pen, R.

PENAR, vl. Penar, cat. esp. port. Penare, ital. Punir, appliquer une peine. Voy. Pen, R.

PENAR SE, v. r. APERNAR s'. Se peiner, se donner de la peine; s'appliquer.

En vl. Se repentir.

PENARD, s. m. (penár). Penard, viellard rusé, vieux libertin, vieux penard; vieux radoleur. Garc.

Ely. La mode de porter un poignard, appelé penard, étant passée, on regarda cette arme comme rouillée dans son fourreau et hors de service, ce qui fit donner figurément, le même nom aux vieillards qui ne sont plus propres à rien.

PENARD, s. m. dl. Espèce de sabre ou

de coutelas. Sauv.

Éty. Ce mot est une altération de poignard et pougnard, V. Pugn, R. penardus, en basse lat.

PENARIA, s. f. (penarie); PENARIE, VI. Peine, travail.

Ety. de pena et de aria. V. Pen, R. PENARTZ, s. m. vl. Faisan, oiseau.

V. Penn, R.

PENAS, s. m. (penas). Nom bas limousin des genels. V. Ginesta.

Ely. du lat. penna, plume, parce que les rameaux du genêt y ressemblent un peu. V. Penn, R.

PENÁT, ADA, adj. et p. (pená, áde). Qui a des peines, des chagrins; en vl. puni,

Ely. V. Pen, R.

PENATOS, s. m. pl. (penátes); Penati, ital. Penates, esp. port. cat. Pénates, dieux domestiques; dieux du foyer des anciens Païens.

Ety. du lat. penates, m. s.

PENAU, s. m. (penaou), d. lim. M. Foucaud traduit ce moi par genêt. V. Penas et Penn , R.

D'aümin s'ài tranquil-é-méitre Dis lou foun de moun pénau.

PENCH, PIENCE, PIGE, PENCHIE, radical pris du latin pecten, pectinis, peigne, et dérivé du grec πεκτέω (pektéð), formé de πεχω (pekô), peigner, corder, tondre.

De pectinis, gén. de pecten, par apoc. pectin, par le changement de ct en ch et addition d'une n, penchin et pench, par une \*Pocope; d'ou : Peclen-ar , Pench-e, Penchen-ar, Pench-i, Penchign-er, Penchin-ada, Penchin-aire, Penchin-ar, Penchin-at, Penchin-eda, Penchin-ier.

De pench, par le changement de e en i, pinch; d'où : Pinch-inat-ura, Pinchin-aire, Pinchin-ar, Pinchin-at.

De pecten, par apoc. pect, et par le changement de et en gn, et de e en i, pign; d'où : Pign-a, Pign-aire, Pign-ar, Pign-at, Pign-oun.

PENCH, CHA, adj. et p. vl. Peint, einte. Éty. V. Pint, R.

PENCHA, s. f. vl. Peinture, encre.

PENCHANT, s. m. (peintchan); pan-chant. Penchant. V. Inclination, Penta et Pend, R.

PENCHAR, v. a. (peintchá). Pencher. V. Cleinar.

Ety. du lat. pensare, fréquentatif de pendere. V. Pend, R.

PENCHE, s. m. (péinxé), dg. Peigne de douve. V. Penchi.

PENCHE, Peigne. V. Penchi et Pench,

PENCHEIRE, s. m. vl. Peintre. Voy. Pintre et Pint, R.

PENCHENA-BELETA, s. f. (peintchéne-beléte). Littéral. peigne belette; on donne ce nom, dans le Bas-Lim. à un ouvrier qui travaille lentement pour prolonger l'ouvrage; fainéant.

PENCHENACIO, s. f. vl. Peignage. PENCHENADA, dl. V. Penchinada et

PENCHENADA, s. f. vl. Cardée. Voy. Pench, R.

PENCHENADOR, vi. et

PENCHENAIRE, s. m. vl. Pentiner, cat. Peinero, esp. Pentieiro, port. Peigneur, cardeur. V. Pench, R.

PENCHENAR, v. a. vl. Peigner. Voy. Penchinar et Pench, R.

PENCHENAT, ADA, adj. et p. vl.

Peigné, ée; fig. élimé, lache. PENGHENILH, s. m. vl. PRICERRIL.

Éty. du lat. penis, la queue des animaux. PENCHENILHA, (peintchenille). Nom qu'on donne au chardon à bonnetier, dans les environs de Toulouse. V. Carda.

Éty. Parce qu'il sert à peigner les draps,

à penchinar. V. Pench, R.

PENCHENILHA, s. f. (peintchenille). Nom qu'on donne, aux environs de Tou-louse, à l'hydne sinué. Hydnum repandum, Lin. plante de la famille des Champignons.

Éty. Parce qu'il est garni en dessous d'un grand nombre de pointes, comme celles d'un peigne, penche ou pienchi. V. Pench, R.

PENCHER, vl. V. Pegner et Pintar. PENCHES, s. m. pl. (peintches), dl. Les dents de la roue de champ d'un puits à roue; elles sont perpendiculaires au plan de la roue et s'engrennent dans les fuseaux de la lanterne. Sauv. V. Pench, R.

En vl. peignes.
PENCHEYRE, vl. Voy. Penheire et

PENCHI, s. f. peintchi); PIERTI, PIERCHI, PIGNA, PENCHE, PEGNE. Pettine, ital. Peyne, esp. Pente, port. Pinte, cat. Peigne, s. m. instrument de bois, de corne, d'ivoire, d'écaille ou de métal, servant à démèler les cheveux et à décrasser la tête.

Ety. du lat. pecten, m. s. V. Pench, R. Pecten quod per eum explicatur capillus. Ter. Varro.

Penche à grosses puas, peigne clair, peigne à démêler.

Penche à picholas puas, peigne un ou à décrasser.

Penche bercada, peigne édenté.

## Dans un peigne on nomme:

CHAMP, le milieu ou le corps de ceux qui ont deux rangées de dents. DENTS , V. Pus.

DOS, le côté solide, opposé aux dents, dans les peignes qui n'en out qu'une rangée.

ORKILLES, les dents plus fortes et plus larges qui sont à l'extrémité du peigne.

Penche, est féminin en provençal et masculin en français : La penche, Trad. le peigne.

PENCHI, s. f. d. bas lim. Morceau de bois qu'on place soit au-dessous d'un pied droit, soit dans les fentes d'une voute, pour les serrer et leur donner plus de force.

PENCHI DE TRISSERBARD, S. M. PIGRA, PIERCEEL. ROS OU PEIGNE POUT les étoffes ; espèce d'échelle, couchée dans le battant du métier à tisser, entre les échelons de laquelle passent, de deux en deux, tous les fils d'une chaine, et qui conserve leur position respective. Il sert aussi à serrer les fils de la trame les uns contre les autres.

Ety. A cause de sa forme qui la fait ressembler à un peigne ordinaire. V. Pench, R.

#### On nomme:

DENTS, les échelons ou lames qui le composent. JUMELLES, les tringles réunies deux à deux, entre lesquelles les dents sont fixées.

LIGNEUL, le fil poissé qui, en fixant les dents, déter-mine par son épaisseur leur distance.

GARDES, les deux montants latéraux des jumelles. CHAMBRE, l'espace qu'il y a entre les dents.

Les dents des ros ordinaires sont faites en roseau, mais depuis quelque temps on en fait aussi avec des metaux.

On croit que les peignes à dents métalliques ont été inventés en Italie. M. Jean-Louis Vion, de Lyon, a perfectionné ce genre de fabrication des ros. MM. Culhat, de la même ville, Spear, Laverrière, fils alné, Gen-telet, Barnet Chatelard et Perrin, ont aussi apporté des perfectionnements à cette partie essentielle de la machine à tisser.

Tester un peigne, c'est le rétablir en lui substituant d'autres dents.

L'art de les saire se nomme art du peigner ou du parfaiseur de peignes.

PENCHI, s. f. PIRRCEI. Seran, pièce de bois ou de fer, en carré long, garnie de longues pointes en fer, entre lesquelles on passe le chanvre et le lin pour les dégager des restes de la chènevolle et les affiner.

Ety. V. Pench, R.

PENCHI ou president, La partie d'une planche qui n'a pas été sciée afin qu'elle reste unie aux voisines, et qu'on fait éclater quand on veut les séparer.

PENCHIGNER, dl. V. Penchinier et Pench, R.

PENCHINACIO, s. f. vl. Penteadura, port. Peignure.

Ety. V. Pench, R.

PENCHINADA, s. f. (peintchinade); PIGHADA, PENCHENADA. Coup de peigne; un coup d'étrille: S'en soun dounats una penchinada, ils se sont étrillés d'importance ou comme il faut.

Ety, de penchi, peigne, et de ada, fait avec le peigne. V. Pench, R.

PENCHINADA, s. f. (peintchinade). Nom langued. du chardon à bonnetier. V. Carda.

Éty. Parce qu'il sert à peigner. V. Pench. Rad.

PENGHINADURA, s. f. (peintchinadure); риксинарова, высачова. Regayure, ce qui reste dans le séran appelé regayoir, quand on regaye le chanvre. V. Estoupa.

Ely. de penchinar et de ura. V. Pench, Rad.

PENCHINAIRE, s. m. (peintchináiré); PERCENTER. Un chanvrier, un filassier, ouvrier qui sérance le chanvre; fig. ivrogne, biberon.

Ety. de penchina, pour penchi et de aire. V. Pench, R.

PENCHINAIRE, DE TANA, dl. V. Car-

PENGHINAR, v. a. (peintchiná); PIN-Pentear, port. Pentinar, cat. Peigner, démèler avec un peigne ; fig. battre, maltraiter.

Ety. du lat. pectere, m. s. V. Pench, R. Penchinar de lin, de canebe, sérancer du lin, du chanvre; on donne en français le nom de pignarisse, à celle qui sérance.

Penchinar de lana, peigner ou carder de la laine.

Penchinar à rebours de peou, peigner à rebrousse poil.

Fa penchinar las dents, dl. jouer de la máchoire.

PENCHINAR SE, v. r. Se peigner, démèler ses cheveux; fig. se battre, se trainer par les cheveux.

PENCHINAT, ADA, adj. et p. (peintchiná, áde); PIGNAT, PINCHINAT. Peigné, ée; bien arrangé, bien ajusté.

Ety. du lat. pectinatus, m. s. V. Pench, Rad.

PENCHINAT, s. m. Pinchina, grosse étoffe de laine dont on fait les capes pour les bergers. V. Pench, R.

PENCHINEDA, s. f. (peintchinéde); PERCHINADA. Noms languedociens du chardon à bonnetier. V. Carda.

Ety. Parce qu'il sert à peigner. V. Pench,

PENCHINIER, s. m. (peintchinie); PENCHINAIRE, PINCHINAIRE, PINCHINIER. Peignier, celui qui fait ou qui vend des peignes; pour chanvrier. V. Penchinaire.

Éty. de penchina, peigne, et de ier. V. Pench, R.

Plourar coumo un penchinier, Pleurer à chaudes larmes.

D'autras fes d'una mina trista Sur la mar gittava la vista (Didon). Et de joya, quand la vesie Plourava coumo un penchinie. Favre.

PENCHINIER DE CAMEBE, V. Penchi-

PENCHINIER , s. m. Canebassier. Sauv. V. Pench, R.

PENCHINILHA, s. f. (peintchinille), dl. V. Penchinilhat et Pench, R.

PENCHINILHAT, s. m. (peinchínillá); PERCHINELHA. Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'hydne hérisson, Hydnum erinaceus, Bull. espèce de champignon qui a un peu l'air d'une perruque suspendue à un arbre, qu'on trouve ordinairement sur les vieux chenes.

Ety. Penchenilhat est synonyme de malpeigné. V. Pench, R.

PENCHOUN, s. m. (peintchoun), d. bas

On dit d'un homme en colère : Tuaria un merchand per un penchoun, il tuerait un marchand pour un peigne.

Ety. V. Pench, R.

PENCHURA, s. f. vl. Peinture. Voy. Pintura et Pint, R.

PEND, PENDR, PENS, PERCE, radical derivé du latin, pendere, pendeo, pendre, être pendu, et de pendere, pendo, pensum, pendre, act. d'où pendulus, pendant, qui est en pente, pensars, peser. V. Pes.

De pendere, par apoc. pend; d'où: Pendeire, Pend-ent, Pend-is, Pendor-is, Suspendut, De-pend-ensa, Inde-pendent, Cepend-ant, In-de-pendem-ment, In-depen-

De pendere, par suppr. de l'e du milieu : Pendre, Sus-pendre, Pendr-ilhar, Pendr-

ilhat, De-pendre, Pendul-ina.

De pendulus, par apoc. pendul et pendoul, par le changement de u en ou ; d'où : Pendaul-ia, Pendel-ota, Pendilh-ar, Pendilh-ada, Pendoul-au, Pendoul-ar, iar, Pendoul-ier, Pendul-a, Pendul-au.

De pend, par le changement du d en g, peng; d'où : Penge-ar, Pengea-col, Penge-adissa, Pengeourl-ar, et par celui du g, en j : Penj-ar, Penj-ai, Penj-ourl-ar.

De pend, par le changement de e en i, pind; d'où : Pind-oul-ar.

De pensare, peser, penser à.... In-dis-pens-abla-ment, In-dis-pens able, Despens, Des-pens-a, Des-pens-aire, Des-pendre, Des-pens-ar, Des-pens-ier, Despendoul-iar, Sus-pens-a, Sus-pens, Pensivou, Sus-pant-a.

PÉNDAIRE, V. Pendeire.

PENDAMENS, s. m. vl. Pénitence. V. Penitença et Pen, R.

PENDANT, s. m. vl. Pente, colline. Ely. du lat. pendulus, qui va en pente. V. Pend, R.

PENDAULIA, s. f. (peindáoulie), d. bas lim. Brandilloire, escarpolette. V. Balançadour et Bindoussa.

Éty. de Pendouliar, v. c. m. et Pend, R. Les dangers de la brandilloire sont bien décrits dans ce couplet bas-limousin.

La pendaulias per la santat Presenta ren d'utile; Quand vostre cor es agital, Lou cuer n'est pas tranquille; L'hounour es adounc en suspens, El se la corda cassa. Quei toujour à votre despens Oue l'amour vous ramassa.

Vaudeville des vendangeurs, Piis et Barro. PENDEGUEILLAR, vl. V. Pendilhar.

PENDEGUILHAR, v. n. Garc. V. Pen-

PENDEGUILHOUN, s. m. (peindeguilloun). Lambeaux qui pendillent, chiffons qu'on suspend. Garc. V. Pend, R. PENDEILLAR, v. n. vl. V. Pendilhar.

PENDEIRE, s.m. (peindèiré). Pendeur, bourreau, homme sanguinaire et cruel.

Ely. de pendre et de aire ou eire, qui pend. V. Pend, R.

PENDEIRE, s. m. (peindeire) ; PENDUR. PENCHOUN, s. m. (peintchoun), d. bas lim. Penchou, dim. de Penchou, petit peigne. Avr. V. Pend, R.

PENDELOTA, s. f. (peindelote); PRI-DEST D'AUBELHA, PENDENT, BOUCLA. Pendant d'oreille, pierreries, etc. que les femmes portent aux oreilles suspendues à une boucle ou anneau. On les nomme pendeloques, quand ils sont composés d'une seule pièce.

Ely. de pende, qui pend, ou du lat. pendulus, m. s. V. Pend, R.

## On appelle:

FERMOIR, le ressort qui fixe la pendeloque à la Belière. BELIERE, le petit anneau qui passe dans l'anneau principal et qui soutient la pendele TALON, la partie inférieure de la brisure où s'attache la

· belière.

PENDELOQUE, l'espèce de poire suspendue à la be-

L'usage de cet ornement est très-ancien et se fetrouve chez tous les peuples, chez la plupart, il est meme commun aux deux sexes. On voit dans la Gen. chap. 24 y 22 et 53, que Eliezer, offrit à Rebecca, avec des vases d'or, des pendants d'oreille.

PENDEMEN, s. m. vi. PENDEMEN. Pendaison. V. Pend, R.

PENEDENSA, s. f. vl. Pendença, port. Pénitence, repentir, peine.

Ety. Alt. du lat. panitentia, m. s. Voy. Pen, R.

PENEDENSAR, v. n. vl. Être absous. faire pénitence de ses péchés.

Ety. de penedensa et de ar. V. Pen, R. PENDENT, ENTA, adj. (peindéin, èinte); Pendente, ital. port. Pendiente, esp. Pendent, cat. Pendant, ante, qui pend. V. Pendis et Pend, R.

PENDENT, pr. DUBART. Pendant, dans le temps que, pendent que, tandis que, pendant que. V. Durant et Pend, R.

PENDENT, s. m. Pendant, ce qui assortit une autre chose, qui pour la régularité doit être double. On le dit particulièrement en parlant des tableaux et des gravures.

PENDENTS, s. m. pl. sous-entendu d'aurelhas; Pendents, port. Pendants d'oreille. V. Pendelotas.

PENDESOUN, s. f. (peindeséun). Pendaison, l'action de mettre au gibet, de pendre quelqu'un. V. Pend, R.

PENDIGOULAB, v. n. (peindigoulá). V. Pendigouliar.

PENDIGOULHA A, s. (peindigóuille); celui, celle, dont les habillements mal ajustés, semblent pendiller de tous côtés. V. Pend. Rad.

PENDIGOULHOUN, s. m. (pendigonilloun); PENDEGUIOUN. Lambeau, haillon, chiffon qu'on suspend au dos de quelqu'un en signe de dérision. V. Ped, R.

PENDIGOULIAR, V. Pendilhar et Pend, R.

PENDILHA, s. f. (peindille), dl. Un croc, un crochet à pendre de la viande. Voy. Croc et Pend, R.

PENDILHADA, s. f. (peindillade), dl. PENDOU. Liam de rasin, grappe de raisin, qu'on suspend.

Ety. du lat. pendulus, pendant. V. Pend,

PENDILHAR, v. n. (peindillá); pan-DOGULIAR , PENJOULAR , PENDELHAR , PENDI-GOULAR, PINDOULAR, PENDOULAR, PENDOULIAR, PERDOUBLAR, PERGEOUBLAR, PERDEGULHAR. Pen-zolare, ital. Pendiller, être suspendu en l'air et agité par le vent.

Ety. de pendre et de ilhar.

Se pendigoular, se suspendre par les mains à une barre. V. Pend, R.

PENDIS, adj. (peindis); PENDET BOULER. Pendant, penché, incliné, Voy. Cleinat, et subs. Penchant.

Ety. du lat. pendentis, gén. de pendens, par la suppress, de ent. V. Pend, R. PENDISSION, s. f. (peindissie-n), et

impr. rendissiou, rengnadissa. Pendaison: La mala pendission ti venga, puisse-tu être pendu.

Éty. V. Pend, R.

PENDOI, s. m. (peindói). Dans le d. de Grasse, ce mot signifie la même chose que Grapa, v. c. m. et Pend, R.

PENDOOULIAR, Voy. Pendouliar et Pend, R.

PENDORIS, s. m. pl. (peindóris). On le dit de toutes les choses qui pendent désagréablement d'une autre.

Ety. du lat. pendulus, per le changement de l'en r et de u en o. V. Pend, R.

PENDOU, s. m. (peindou). Une grappe de raisin, un raisin entier. Garc.

Ety. de pendre. V. Pend, R.
PENDOULAR, V. Pendouliar.
PENDOULAT, ADA, adj. et p. (peindoula, ade). Pendu, ue. V. Pendul.

PENDOULAU, s. m. (peindouláou). Espèce de raisin. V. Rasin.

Éty. de pendre, pendouliar, du lat. pen-dulus. V. Pend, R.

Pendre, parce que ses longues grappes pendent de la treille comme si elles y étaient suspendues avec une attache.

PENDOULIAR, V. Pendilhar, Pendre, el Pend, R.

PENDOULIER, IERA, adj. (peindoulie, iere); prepountes, coulour. Barlong, on le dit d'un habit dont l'un des côtés est plus long que l'autre; d'un terrain qui est en pente. V. Pendis.

Ely. de pendouliar et de ur, qui traîne ou a l'habitude de trainer. V. Pend, R.

PENDOURAR et

PENDOURAR SE, Voy. Pendre et Pend, R.

PENDOUREL, s. m. dl. V. Pend, R.

De soun habillomen, le doublé pendourel. Sen ba deçà, delà, tabé coumo soun el. Hillet.

PENDOURIAR, V. Pendouliar, PENDOURIAR, V. Pendilhar et Pend, Rad.

PENDOURIAS, s. m. (peindouriás); PEN-PENDOURIER, V. Pendoulier.

PENDOUYA, s. f. (peindoule). Femme degreenillée, V. Pandoula, dont ce mot n'est qu'une alteration, ou de ce que ses habillements semblent pendre comme des haillons.

V. Pend, R. PENDRE, v. a. (peindré); PENDOULAR, SUDOULAR, PENGEAR, PENE. Pendere, ital. Pender, esp. Pendurar et Pender, port. esp. Pendrer, cat. Pendre, attacher une chose en haut, suspendre ; attacher à un j gibet; fig. durer, trainer, en parlant d'une

Ety. du lat. appendere, pendere ou suspendere. V. Pend, R.

Pendre mens, en vl. Estimer moins.

PENDRE, v. n. Pendere, ital. Pendurar, port. Pendre, être suspendu; tomber trop, descendre trop bas, pencher, incliner. Éty. du lat. pendere. V. Pend, R.

PENDRE SE, v. r. Se pendre, se donner la mort en se suspendant par le cou à une corde ou en s'étranglant.

PENDRILHAR, v. n. d. béarn. Pour pendre, V. Pendilhar et Pend, R.

PENDRILHAT, ADA, adj. et p. (peindrillá, áde). Pendu, suspendu.

Éty. V. Pend, R.

PENDULA, s. f. (peindule); Pendulo, ital. Pendula, port. Pendula esp. cat. Pendule, horloge à poids ou à ressort, dont les mouvements sont réglés par une pendule.

Ety. de pendule, qu'on a sjouté à cette es-pèce d'horloge; V. Balancier et Pendre, du lat. pendulus. V. Pend, R.

Pendule, est masculin en français quand il désigne le balancier, et féminin lorsqu'il in-

dique l'horloge. V. pour les détails, Mouestra. Vincent Galilée, fils du célèbre physicien de ce nom, appliqua, le premier, le pendule aux horloges, en 1649. Huyghens perfectionna ensuite cette découverte précieuse.

La première pendule qu'on ait vue, en Angleterre, fut faile en 1662, par M. Fromentil,

hollandais.

PENDULAU, s. m. et adj. (peinduláou). Nom d'une espèce de raisin, à Nice. V. Rasin-

de pansa. V. Pend, R.

PENDULIER, s. m. (peindulié). Pendulier, horloger qui ne fait ou ne vend que des pendules. Garc.

PENDULINA, s. f. (peinduline); rigna. Nom qu'on donne à la mésange penduline, parce qu'elle suspend son nid aux branches des arbres, et où elle est comme suspendue. V. Pend, R. et Debassiaire.

PENDULOS, adj. vl. Pendulo, esp. ital. Pendant, qui pend.

Éty. du lat. pendulus, m. s. PENDUR, V. Pendeire.

PENDUT, s. m. (peindu). Pendu, celui qui est mort de strangulation par suspension.

Ety. de la basse lat. pendutus, formé du lat. pendere, pendre. V. Pend, R. Sitot pres, sitot pendut, aussitôt pris,

aussilöt pendu.

Allusion à la fin tragique de trois membres du Parlement du Châtelet : Brisson, Larcher et Tardif, qui, dans les temps orageux de la ligue, arrèlés par ordre des Seize, à 9 heures du matin, le 16 novembre 1591, furent confessés à 10 heures et pendus à 11.

PENDUT, UDA, adj. et part. (peindù, ude); Pendurado, port. Pendu, ue, attaché en haut, étranglé à une potence; suspendu, ue. V Pendre.

PENE, v. a. (péné), dg. Pendre. Voy. Pendre et Pend, R.

Triste coum'un jutiat a pene.

D'Astros.

Triste comme un jugé à être pendu.

PENEC, s. m. (pené); pourma. Léger sommeil qu'on fait élent levé.

Éty. On fait dériver ce mot du celt. pen, branler, pencher, parce qu'on remue la tête en dormantainsi.

PENEC, ECA, adj. (pené, éque). Fané, flétri, en parlant des fruits trop murs : Figa peneca, figue mûre, pendante, qui a séché sur l'arbre.

PENECAR, v. n. (penecá); PENECHAR, SOURECHAR, SOURESTAR, SOUMILHAR, SOUME-LHAR, SECILBAR, BICOUCAR, GRALBAR, PENEQUE-GRAB, REVERTAR. Sommeiller, roupiller, faire un léger sommeil; se faner, se flétrir par excès de maturité, en parlant des fruits; peiner, avoir de la peine; être à l'étroit, souffrir, avoir du mal.

Ety. de penec et de ar.

PENECAS, s. f. pl. (penéques), dl. Figues sèches, figues de cabas.

PENECHA, adj. Gauche. V. Gaucha. PENECHAR, V. Penecar.

PENECUN, s. m. (penecún); PERECUET. Sommeil accablant, grand besoin de dormir. Garc.

Lty. de penec et de un.

PENEDAR, v. r. vl. Se repentir.

Ety. du lat. panitere, m. s. V. Pen, R. Peneda, qu'il ou qu'elle se repente.

PENEDEMEN, s. m. vl. Penediment. anc. cat. Repentance, repentir. V. Pen, R. PENEDEN, adj. vl. Pénitent, repentant.

Éty. du lat. pænitens, m. s. V. Pen, R. PENEDENCIER, s. m. vl. PENEDERSIER.

Penitencier, cat. Penitenciero, anc. esp. Penitenciero, port. Penitenziere, ital. Penitencier, pénitent, pèlerin.

Éty. du lat. pænitentiarius, m. s. PENEDENSA, s. f. vl. Penedenza, cat. V. Penitenci

PENEDENSAT, S. M. VI. PENEDENSATE. Repenti, repentant, celui qui a fait péni-tence, ou à qui une pénitence a été imposée, qui a été pardonné.

Ely. de penedensa et de at. V. Pen, R. PENEDENSIER, S. M. VI. PENEDENCIES. Pénitencier, pénitent, croisé, pèlerin.

Ety. de penedensa et de ier, du lat. pænitensiarius. V. Penitencier et Pen, R.

PENEDENZA, s. f. vl. Penedenza, cat. V. Penitença et Pen, R.

PENEDENZAR, v. a. vl. Penitenciar, cat. esp. port. Penitenziare, ital. Punir, châtier, faire faire pénitence; se repentir; absoudre, acquitter. V. Pen, R.
PENEDENZER, s. m. vl. Pénitent, ce-

lui qui fait pénitence.

Liy. de penedensa et de er, pour ier. V. Pen, R.

PENEDER, v. n. vl. PENEDIR, SE PENE-DES. Penedir, cat. Se repentir, faire pénitence; absoudre.

Ety. du lat. panitere, m. s. V. Pen, R. PENEDIR, v. n. vl. V. Peneder et Pen,

PENEDRE SE, v. r. vl. Se repentir. V. Peneder et Pen, R.

Éty. du lat. paniters, m. s. PENEGEAR, v. n. (penedja), dl. Gambiller, ruer.

Éty. V. Ped, R.

PENEIRIS, V. Accouchada.

PENEL, S. M. VI. PEROL, PERO, PEROS, PERON, PERORCEL. Pennonceau, girouette, pennon, étendard. V. Penn, R.

PENEOU, s. m. (penèou). Pennon, girouette, plumet de pilote, paquet de plumes qu'on fait voltiger dans l'air pour connaître d'où vient le vent. Garc.

PENEQUET, s. m. (penequé). Petit homme, petit sommeil. Garc.

Ety. Dim. de penec. V. Penecun.

PENET, s. m. V. Panaris.

PENET SE, vi. Il ou elle se refuse, se repent.

Ely. V. Pen, R.

PENETA, s. f. vl. Penneta, ital. Pelite plume, petite penne.

PENETOUN, s. m. (peneloun). Peneton, partie de la clef qui entre dans la serrure.

PENETR, radical dérivé du latin penetrare, entrer dans l'intérieur, pénétrer; formé de penes, dans, chez, en la puissance

De penetrare, par apoc. penetr; d'où: Penetrar, Penetrat, Penetration, Impenetr-able, Penetr-atiu.

PENETRABLE, ABLA, adj. (penetráblé, áble); Penetrabile, ital. Penetrable, esp. cat. Penetravel, port. Pénétrable, qui pentêtre pénétré.

Éty. du lat. penetrabilis, m. s.

PENETRAR, v. a. (penetrá); такраван. Penetrare, ital. Penetrar, esp. port. cat. Pénétrer, s'insinuer dans l'intérieur; parvenir à connaître ; découvrir les sentiments de quelqu'un; toucher vivement, sensiblement.

Ety. du lat. penetrare. V. Penetr, R. Penetravi pas aquit, dl. je ne portais pas jusques là mes vues.

PENETRAR, v. n. Penetrare, ital. Penetrar, esp. port. Pénétrer, entrer bien avant.

PENETRAR SE, v. r. Penetrar se, cat. Se pénétrer, remplir son âme, son esprit,

PENETRAT, ADA, adj. et p. (penetrá, ade); Penetrado, port. Pénétré, ée, imbu, trempé.

Ety. du'lat. penetratus. V. Penetr, R. PENETRATIEU, vl. V. Penetratiu.

PENETRATION, s. f. (penetratie-n); PERETEATIER. Penetrazione, ital. Penetracion, esp. Penetração, port. Penetració, cat. Pénétration, la vertu et l'action de pénétrer; facilité dont jouit l'esprit de saisir avec promptitude les choses les plus difficiles, les rapports les plus cachés.

Ety. du lat. penetrationis, gén. de penetratio. V. Penetr, R.

PENETRATIU, IVA, adj. vl. PENETRA-TIEU, PERETRATIF. Penetratiu, cat. Penetra-tivo, esp. port. ital. Pénétratif, qui a la faculté de pénétrer.

Éty. V. Penetr, R.

PENETS, s. m. pl. (penés). Petits pieds. V. Penoun et Ped, R.

PENG, s. m. vl. Gage, assurance, nantissement.

Ety. du lat. pignus. PENG, vl. V. Peing.

PENGAR, v. a. vl. PERJAB. Penjar, cat. Pendre. V. Pendre.

PENGEA-COL, s. f. (péindje-cól), dl. Figue à col tors ; figue mûre pendante ; fig. torticoli, hypocrite, faux dévot.

Ety. de pengear, pencher, et de col. V. Ped , R.

PENGEADISSA, s. f. (peindjadisse), dl. V. Pendission et Pend, R.

PENGEOURLAR, dl. m. s. que Pendi-lhar, v. c. m. et Pend, R.

PENGER, vl. Peindre. Voy. Pintar et Pint, R.

PENH, s. f. vl. Peinture. V. Pint, R. PENH, vl. V. Peing,

PENHEDOR, s. m. vl. renemos. Pein-tre. V. Pintre et Pint, R.

PENHEIRE, S. M. VI. PERREYRE, PERCHETER, PERHEDOR, PERHE

PENHER, v. a. vl. PERGER. Peindre. V. Pintar et Pint, R.

PENHERA, s. f. anc. béarn. Saisie. Ety. du lat. pignerare, hypothéquer, engager, de pignus. V. Pign, R.

Augun no deu far penbera en maison on ha femna jasenta. Fors et Cost. de Béarn.

Lo baile mediæ den far las penheras.

PENHERADOO, s. m. Saisisseur, celui qui saisit. V. Pign , Ř.

PENHERAR, v. a. md. Saisir, faire une saisie.

Éty. du lat. pignerare, hypothéquer. V. Pign, R.

PENHERAT, ADA, adj. et p. md. Saisi, ie.

Éty. du lat. pigneratus, mis en gage. V. Pign, R.

PENHIDOR, vl. V. Penheirs et Pintre.
PENHORA, s. f. vl. V. Pegnora.
PENHORAMEN, vl. V. Pegnoramen.
PENHORAB, vl. V. Pegnorar.

PENI, vl. Je souffre, je suis dans la

PENIBLAMENT, adv. (peniblaméin); Peniblement, cat. Penosamente, ital. esp. port. Péniblement, avec peine.

Éty. de penibla et de ment, d'une manière pénible. V. Pen, R.

PENIBLE, IBLA, adj. (peniblé, ible); cat. Pénible, qui donne de la peine, qui se fait avec peine; infatigable, laborieux. Voy. Penable.

Ety. de pena et de ible, susceptible de peine. V. Pen, R.

Pris absolument, cet adjectif ne s'applique qu'aux choses et non aux personnes ; Ainsi traduisez : Aquel home es penible, par cet homme est laborieux et non est pénible.

PENIDENÇA, d. bas lim. Pour pénitence, V. Penitenci et Pen, R.

PENIDENT, ENTA. d. bas lim. Penident, cat. V. Penilent et Pen, R.

PENIEIRAS, s. m. (penieïras), d. bas lim. Lieu couvert de genêls. Voy. Ginestiera. Ety. de penas, genêt, et de ieiras. Voy. Penn , R.

PENINSULA, s. f. (peninsule); Penin-

sula, cat. port. Penisola, ital. Peninsola, esp. Péninsule, portion ou étendue de terre jointe au continent par un col étroit, tout le reste étant environné par l'eau.

Ety. du lat. peninsula, fait de penè, presque, et de insula, 1le.

PENIOU, s. m. (peniou). Pénil, pubis. Éty. du lat. penis, m. s.

PENIOU, adj. Pour penible, Voy. Pe-

nible et Pen, R.

PENIOUS, Garc. V. Penible.

PENITENCI, s. f. (peniteinci); panyramça, Penidença. Penilenza, ital. Penilencia. esp. port. cat. Pénitence, repentir, regret d'avoir fait, agi ; sacrement ; peine , châtiment imposé par le confesseur; punition méritée; mortifications et prières volontaires, expiatoires,

Éty. du lat. pænitentia, dérivé de pæna. V. Pen, R.

Jusqu'au VIIme siècle, la pénitence pour les grands crimes était publique; on croit que c'est à Théodore, archevêque de Can-torbery, que l'on doit la suppression des pénitences publiques, en Occident, pour les péchés secrets.

PENITENCIA, d. vaud. Penitencia, port.

V. Penilenci et Pen, R.

PENITENCIAL, adj. vl. Penitencial, cat. esp. port. Penitenziale, ital. Pénitenciel, de pénitence.

PENITENCIER, s. m. (penitencié); Penilenziere, ital. Penilencieiro, port. Penilencier, cat. Penilenciero, anc. esp. Pénitencier, prêtre commis par l'évêque pour absoudre les cas réservés.

Éty. de penilenci et de la term. ier, celui qui ordonne les pénitences ; ou du lat. pœnitenciarius, m. s.

Anciennement, tous les confesseurs portaient le titre de pénitenciers; mais vers le milieu du troisième siècle, sous le pontificat de Corneille, les évêques instituèrent dans leur cathédrale, un pénitencier en titre, pour les cas réservés, et on le nomma Grand pénitencier.

PENITENT, ENTA, adj. (penitein, einle); PENIDENT. Penitente, ital. esp. port. Penilent, cat. Pénitent, ente, qui se repent ou fait pénitence; qui confesse ses péchés.

Ety. du lat. pænilens. V. Pena, Penilenci et Pen, R.

Impenitent, qui est sans regret pour ses péchés.

PENITENT, s. m. Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, au bulime radié: Bulimus radialus, Brug, petit mollusque de l'ordre des Gastéropodes et de la fam. des Adélobranches (à branchies non apparentes), très-commun dans les lieux arides du département des Basses-Alpes.

Éty. Sa forme allongée et sa couleur blanche lui ont fait donner le nom de pénitent. V. Pen, R.

PENITENT-BLANC, s. m. (peniteinblan). Nom qu'on donne, à Avignon, à l'ornithogale en ombelle, ou dame de onze heures, Ornithogalum umbellatum, Lin. plante de la fam. des Liliacées, qu'on trouve dans les champs.

Les fleurs de cette plante ne s'épanouissent que vers onze heures du matin, d'où le nom

de dame de onze heures : celui de pénitent ; blanc lui vient de ses fleurs blanches.

PENITENT-BLUR, s. m. Nom du vacet ou ail de chien, selon M. Avril, plante qui nous paralt être le Muscari comosum. V. Barrelets gros.

Éty. L'épi de sleurs de cette plante a été comparée à un pénitent bleu.

PENITENTIAL , adj. vl. Penilencial , cat. esp. port. Penitenziale, ital. Pénitentiel, de la pénitence. V. Pen, R.

PENITENTS, s. m. pl. (peniteins). Pénitents, nom qu'on donne aux membres de certaines confréries qui font profession de pratiquer la pénitence publique, en allant dans les rues couverts d'un sac ou habit de pénitent.

Les Hébreux donnaient le nom de silics à leurs habits de deuil; mais les Septante appellent ces mêmes habits des sacs, parce qu'ils en avaient la forme, d'où est venu la déno-

mination de sacs des pénitents. V. Pen, R. L'institution des Pénitents commença à Péronne, en 1229, à la suite des prédications d'un ermite qui exhortait à la pénitence.

Les Pénitents Gris furent établis à Avi-

gnon, en 1226, par Louis VIII. Les Pénitents de la Magdeleine furent institués, vers l'an 1272, par un bourgeois de Marseille, nommé Bernard, pour travailler à la conversion des courtisannes de cette ville.

PENIZO, S. f. vl. PENIZOS. Repentir, pénitence. V. Penitenci et Pen, R.

PENJAL, s. m. (peindjál), dl. Penchant d'une montagne, d'une colline. V. Pend, R. PENJAR, v. a. et n. dl. Penjar, cat. V. Pendre et Pend, R.

PENJAT, adj. et p. vl. PROJATE. Penjad, cat. Pendu. V. Pendut et Pend, R.

PENJOURLAR, V. Pendilhar et Pend, Rad.

PENLORA, s. m. (peinlore), d. bas lim. •conona. Homme qui, par paresse et négligence, va les bras pendants.

Ey. V. Pend, R.
PENN, pan, pan, radical pris du latin
penna, plume, aile, dérivé du grec πετεινὸς (péleinos), qui vole, volatile, oiseau.

De penna, par apoc. penn, pen; d'où: Pen-a, Pen-acho, Pen-as, Pen-au, Penieir-as, Penn-eou, Penn-os-ilat, Pen-o, Pen-on, Penone-el, Penone-eu, Pen-oun, Empen-at, Enco-pen-at, Pen-arts, Pen-el, Panacho, Pinh-os, Pin-ula.

PENNA, s. f. vi. PENA. Panneau, paroi, V. Pansou; panneau, sorte de fourrure. V. Pana.

PENNA, s. f. d. béarn. Rocher.

Éty. de l'esp. peña, rocher.

PENNAT, adj. vl. Pennato, ital. Empenné, emplumé.

Ety. du lat. pennatus, m. s.

PENNEGAR, v. n. vl. Rèver, sommeiller.

PENNEGEAR, dl. Voy. Cambegear et

PENNEOU, s. m. (peinneou); Panneou. Penon ou pennon, espèce de girouette faite avec des plumes attachées de distance en dislance à une ficelle qu'on laisse flotter pour indiquer le côté d'où vient le vent.

PEN Éty. de penna, plume, et de la term. dim. cou. V. Penn, R.

PENNICAR, v. n. (peinnica), dg. Piaffer. PENNOSITAT, s. f. vi. Plumage, pennosité, abondance de plumes.

Éty. du lat. pennos, plumeux, et de itat. V. Penn , R.

PENO, s. m. vl. PEROH. Panó, anc. cat. Pendos, esp. Pendão, port. Pennone, ital. Pennon, flamme, banderole. PENON, vl. V. Peno.

PENONCEL, s. m. vl. Pennoncello, ital. Panonceau. V. Pan, R. 2.

PENONEL, s. m. vl. Petit pennon, petile banderole, petite flamme.

Éty. Dim. de Penon, v. c. m.

PENOS, OZA, adj. vl. Penós, cat. Penoso, esp. port. ital. Pénible, douloureux. V. Pen, R.

PENOTIS, s. m. pl. (penótis). Petits-pieds. V. Penoun et Ped, R.

PENOUN, s. m. (penoun), plus en usage au pl. PERCURS, PRINTS, PERCUS. Peton, petit pied, terme de nourrice pour désigner les pieds d'un enfant.

Ety. Dim. de ped. V. Ped, R.

PENOUN, s. m. En terme de boucherie, morceau de viande auquel tiennent des glandes et un morceau de foie, un lobe du foie ou du poumon.

PENOUN, s. m. En terme de marine,

guidon, vergue. V. Penn, R.

PENOUTEGEAR, v. n. (penoutedjá), d. bas lim. Remuer, agiter les pieds.

Ety. de penot, penoti et de egear. V. Ped, Rad.

PENOZ, vl. V. Penos.

PENOZAMENT, adv. vl. Penosament, cat. Penosamente, esp. port. ital. Péniblement. V. Pen, R.

PENRE, v. a. vl. Penre, cat. Prendre, il prend, je tâcherai. V. Prendre. PENRRE, vl. V. Prendre.

PENS, s. m. vl. res. Poids, pesenteur, V. Pes; pensée, réflexion. V. Pensada.

PENS, s. m. vl. Vieux mot qui signifiait pensée, examen, réflexion; il s'est conservé dans guet-à-pens, en français, guet réfléchi, prémédité. V. Pensament.

Ety. du lat. pensatio ou pensare. Voy. Pend, R.

PENSA, s. f. vl. PESSA, PEZA. Pensa, anc. cat. Pensée, idée, mémoire, souvenir, esprit,

PENSABLE, ABLA, adj. (peinsáblé, áble), dl. Présumable, probable. V. Pend, R.

Es pa dich se la planigueroun; Mais és pensable qu'ou fagueroun. Fabre.

PENSADA, s. f. (peinsade); persava. Pensiero, ital. Pensamiento, esp. Pensamento, port. Pensée, opération de l'âme, tout ce que l'âme éprouve, soit par des impressions étrangères, soit par l'usage qu'elle fait de sa réflexion; acte particulier de l'esprit; opinion; dessein, projet.

Ély. de pensar et de ada, chose pensée. V. Pend, R.

PENSAGE, s. m. vl. Pensée. V. Pensament et Pend, Ř.

PENSAGI, s. m. (pensadgi). V. Pensa-

PENSAIRE, Garc. V. Pensur.

PENSAMEN, vl. et

PENSAMENT, s. m. (peinsaméin); Persien , persage , persament. Pessamiento et Pensamiento, esp. Pensament, cat. Pensamento, port. ital. Souci, embarras, peine d'esprit, chagrin.

Ely. de Pens, v. c. m. et de la term. ment, pensée. V. Pend, R.

Pensament, se dit aussi pour pansement, ou action de panser une plaie.

Tout li fai pensament, tout le peine. PENSAMENTIT, IDA, adj. (peinsameinti, ide). Avril. V. Pensatiou el Pend,

PENSANSA, s. f. vl. PESANSA. Pesansa, ital. Pensée, peine, chagrin, tristesse, inquiétude, affliction. V. Pend, R.

PENSAR, V. a. VI. PESSAR, PEZAR. Peser, reconnaître le poids; v. n. avoir du poids; facher, chagriner, être pénible, souffrir, déplaire.

Éty. du lat. pensare, m. s. V. Pesar.

PENSAR, v. n. (peinsà); rassan. Pensare, ital. Pensar, esp. port. cat. Penser, avoir ou former des pensées; former dans son esprit l'idée ou l'image de quelque chose; croire, juger, être sur le point de... résléchir; songer.

Ety. du lat. pensare, peser, examiner. V.

Pend, R.

Les Provençaux disent souvent ce que me pensi, pour ce que pensi.

Dis pas jamai ce que si penso, Gros. Tr. il ne dit jamais ce qu'il pense, et non ce qu'il se pense.

En français, le verbe penser ne s'emploie jamais dans le sens réciproque; ainsi traduisez: Iou me pensavi, par je pensais, je faisais réflexion; Tau es boussut que noun s'oou pensa, tel est bossu qui ne s'en doute

PENSAR, v. a. (peinsa); Pensar, esp. port. Panser, appliquer les remèdes nécessaires à une plaie ; soigner un cheval.

PENSASON, s. f. vl. Reverie. V. Pend,

PENSASOS, adj. vl. Pensif, triste, rêveur. V. Pend, R.

PENSAT, s. m. vl. Pensee. V. Pend, R. PENSAT, ADA, adj. et p. (peinsa, ade); Pensado, port. Pensé, ée; pensé, suivant le verbe. V. Pend, R.

PENSATGÉ, s. m. vl. PESSATES. Pensée. V. Pensada.

PENSATIOU, IOUVA, adj. (pensatióu, ióuve); pensier, apersamentit, empensat, APRESATIT, PESSAMENTOUS, PENSIVOU, PENSAmanter, Pansarison. Pensif, ive, reveur, qui pense, qui réfléchit, qui est fortement occupé d'une idée; subst. penseur.

Ety. de pensar et de atiou. V. Pend, R. PENSAZO, s. f. vl. Pensagione, ital. Pensée, propos, réflexion, résolution, tristesse.

PENSIEN, V. Pension.

PENSIER, s. m. (pensié). Souci, pensement, peine d'esprit. Garc. V. Pensament.

Ety. de pensar et de ier, litt. qui donne à penser, qui donne du souci. V. Pend, R.

PENSIER, IERA, adj. Pensif. V. Pensation.

PENSIO, vl. Pensió, cat. V. Pension. PENSION, s. f. (peinsie-n); PENSIOUN PERSIEM. Pensione, ital. Pension, esp. Pensão, port. Pensió, cat. Pension, prix qu'on donne pour être logé et nourri; maison d'éducation où les jeunes gens sont logés, nourris et instruits; rente annuelle que l'on paye en retour de quelque chose que l'on a reçue.

Ety. du lat. pensio, loyer, formé de pendo,

pensum, payer. V. Pend, R.

Demi-pension, demi-pension, ce que donne un écolier ou un autre particulier qui ne fait que diner au lieu où il est en pension. Dérivés : Pensioun-ar, Pensioun-ari, Pensioun-at.

PENSIONAR, v. a. (peinsiouná); pen-Pensionner, donner, faire une pension à

quelqu'un.

Ety. de pension et de ar. V. Pend, R. PENSIONARI, s. m. (peinsiounari); PERSIOURERA. Pensionario, ital port. esp. Pensionari, cat. Pensionnaire, celui ou celle qui est en pension, ou celui qui reçoit une pension.

Ety. de pension et de ari. V. Pend, R. PENSIONAT, s. m. (peinsiouna). Pensionnat, lieu où logent les pensionnaires d'un collège ou d'une autre maison; établissement où l'on prend en pension.

Ety. de pension et de at.

PÉNSIONAT, ADA, adj. (pelnsiouná, ade); Pensiounat. Pensionad, cal. Pensionado, esp. Pensionné, ée, qui jouit d'une pension.

Ety. de pensioun et de at. V. Pend, R. PENSIS, adj. vl. V. Pensiu et Pend, R. PENSIU, IVA, adj. vl. PERSSIU, PESSIU. Pensiu, anc. cat. Pensivo, ital. Pensif, résléchi, triste, reveur, inquiet. V. Pensatiou et Pend, R.

PENSIVOU, IVA, adj. d. bas lim. Pensif. V. Pensation et Pend, R.

PENSOS, adj. vl. Pensoso, anc. esp. ital.

Pensif, triste, soucieux.

PENSOUN, s. m. (peinsoun): PERSUM. Pensum, mot emprunte du latin où il signifie tache, besogne à faire, qui désigne dans notre langue un surcroit de travail qu'on donne à un écolier pour le punir.

Ety. du lat. pensum, fait de pendere. V.

Pend, R.

PENSSIU, vl. V. Pensiu.

PENSUR, s. m. (peinsur); PERSAIRE. Penseur, qui a l'habitude de réfléchir.

PENTA, mot radical dans notre langue, dérivé du grec πέντε (penté), cinq ; d'où sont dérivés : Pentateuco , Pandecoustas.

PENTA, initiatif pris du grec πέντε (penté), cinq, il concourt à former plusieurs mots.

Penta-edre, de hedra, siége, base à cinq faces.

Penta-gono, de gônia, angle, à cinq an-

PENTA, s. f. (peinte); cloueta. Pendice, ital. Pendiente, esp. Pendor, port. Pente, tout ce qui s'écarte de la ligne horizontale pour devenir incliné; le penchant d'une montagne. V. Pend, R.

Dounar de pente, incliner.

PENTACOUSTA, s. f. (pentacouste). Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Magnol, au chèvre-seuille des bois. Voy. Sabatoun.

PENTAGONO, s. m. (peintagone); Pentagonus, lat. Pentagono, ital. esp. cat. Pentagone, figure qui a cinq côtés et cinq angles.

Ety. de πέντε (penté), cinq, et de γωνία

(gônia), angle.

PENTAMETRO, s. m. (peintamètre); Pentametro, cat. esp. ital. port. Pentamètre.

Ety. du lat. pentameter, m. s.

PENTATEUCO, s. m. (peintaleuque); Pentateuco, ital. cat. esp. Pentatheuco, port. Pentateuque, nom que les Grecs et après eux , les Chrétiens ont donné aux cinq livres de Moïse qui sont au commencement de l'ancien testament, savoir : la Genèse, l'Exode, la Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.

Éty. du lat. pentatheucus, dérivé du grec πεντε (penté), cinq, et de τεύχος (teuchos), livre. Les cinq livres, sous-entendu de Moïse.

PENTECOSTA, 8. f. VI., PERTHACOSTA, PANDECOSTE. Pentecostes, cat. esp. Pentecoste, ital. Pentecôte. V. Pandecoustas.

PENTENILH , s. m. vl. Pénil.

Ély. du lat. penis, m. s. PENTENSA, s. f. vl. Repentir. V. Pen,

PENTENT, ENTA, adj. (peintèin, èinte). Repentant, ante. V. Pen, R.

PENTENZA, s. f. vl. Repentance. V. Pen, R.

PENTHACOSTA, vl. V. Pentecosta. PENTIMENT, s. m. (peintimein); ==-PENTIMENT. Pentimento, ital. Remords, regret qu'on éprouve d'avoir commis une mauvaise action.

Elv. de pentir el de ment. V. Pen, R. PENTIR, S'EN ou SE, v. r. (s'ein peintir); BEPENTIR, SE. Pentirsi, ital. Se repentir, avoir un véritable regret d'avoir ou de n'avoir pas fait quelque chose.

Ety. de pænitere, m. s. ou du grec πενθέω (penthéô), je pleure, je suis dans le deuil.

. Pen , R.

T'en farai pentir, je t'en ferai repentir. PENTIT, IDA, part. (peinti, ide). Puni, ie, attrapé: Siou ben pentit, je suis bien

Ely. de pentir et de it. V. Pen, R. PENTOUS, OUSA, OUA, adj. (peintous, ouse, oue); EMPERTOUS, REPERTOUS; PERTENTS. Repentant, ante, qui se repent, qui a du regret.

Ety. du grec πένθος (penthos), deuil, tristesse. V. Pen, R.

PENTS, adj. (pèints); reirs, vl. Pire, encore plus mauvais

Ety. du lat. pejus. V. Pej , R.

**PENTU** et

PENTURA, adj. (peinture). Mot em-ployé dans le Var pour Bessai et Beleou, v. c. m.

PENULTIEME, EMA, s. et adj. (penultièmé, ème); Penultimo, ital. esp. port. Penultim, cat. Pénultième. V. Avant-dar-

Ety. du lat. penultimus, m. s.

PENULTIM, vl. Penultim, cat. V. Pe-

PENULTIMA, adj. f. vl. Penultima, cat, Pénultième : Denan penultima , antè-pénultième.

PENURIA, s. f. (penurie); Penuria, cat. esp. ital. port. Pénurie, extrême disette, pauvreté.

Éty. du lat. penuria, m. s.

Penuria estid quod pene minus sit, quam necesse est. Festus.

PENUT, UDA, adj. anc. béarn. Pendu, ue. V. Pend, R.

PENZANZA, s. f. vl. Pensée. V. Pensada et Pend , Ř.

PENZAR, v. s. vl. Peser, examiner. V. Pend, R.

PENZENAT, adj. et p. vl. Peigné. V. Penchinal et Pench, R.

## PEO

PEO, a. expr. prov. vl. Peó, cat. A pied. V. Ped, R.

PEOILL, s. m. vl. rross. Pou. Voy. Peoulh et Ped, R.

PEOILLET, s. m. vl. Petit pou. Voy. Ped, R.

PEOILLIA, s. f. vl. Piogeria, esp. Piolharia, port. Maladie pédiculaire. Voy. Ped . R.

PEOILLOS, adj. vl. Pouilleux. V. Ped. Rad.

PEON , s. m. vl. Pazo. Peó , cat. Peon , esp. Pedone, ital. Piéton, fantassin; pion. V. Ped, R. et Pedoun.

PEONET, s. m. vl. Dim. de peon, pion, au jeu des échecs. V. Ped, R.

PEOOULIAS, ASSA, s. (peoculias, asse), et impr. PEOOULIAR, d. bas lim. augm. de peoulhous, terme injurieux. V. Ped, R. PEOOULIOUS, d. bas lim. V. Peou-

lhous et Ped, R. PEOR, adj. vl. Pire.

PEOU, S. m. (péou); PEL, PEAR, PIAL, PIOL, PIEL. Pele, ital. esp. port. Poil, corps en forme de fil, ordinairement très délié, de substance cornée ou analogue à la corne, sortant de la peau des animaux.

Ety. du lat. pilus, m. s. V. Pel, R. 2. Dans chaque poil on distingue une racine qu'on nomme bulbe, une tige ou filament, et une cavité intérieure dans laquelle se trouve une substance molle qui paraît être la cause de la couleur des poils.

On dit d'un homme tenace que partiria un peu, qu'il tondrait sur un œuf.

Fach à rebours de peou, esprit de tra-

vers. L'y a pas peou de ma testa que li pense, je n'ai pas veine de mon corps qui y tende.

Estre doou bon peou, être dans de bons sentiments, d'une tige honorable.

Aver de peou sous lou nas, ètre brave. courageux.

Peou, pial, pris dans le sens d'humeur a donné lieu aux dictons suivants.

Es pas de bon peou, il n'est pas de bonne

A rebours de peou, à rebours de poil. Mountar à peou, monter à cru (à cheval),

**PEOU**, s. m. Brin de quelque chose; petite quantité, fente, fèlure.

Un peou de jouvert, un brin de persil. On peou d'aura ou de vent, un souffle de vent.

Peou d'una lama , paille dans la lame d'un instrument, dans une glace ou dans une pierre précieuse.

Tirar un peou, coucher un sarment pour

le provigner.

Ely. du lat. pilus, poil. V. Pel, R. 2. PEOU, s. m. Fil, séparation naturelle dans une pierre de taille et sujette à se fen-

PEOU-rousants, (pèou fouladis).
PEOU-rousar, (pèou-foulé), et

PEOU-rouletin); PEOU-fouletin); PEOU-POULATIN, TAMAS, BOURRA-FOLA. Poil follet, poil qui vient avant la barbe ou avant les plumes.

Ety. Foulet, parce qu'il est si léger qu'il voltige facilement comme un esprit follet. V. Pel, R. 2.

PEOU, s. f. (pèou); PEL. Pelle, ital. port. Pellejo, esp. Peau, enveloppe générale du corps de l'homme et des animaux ; fig. gouine, prostituée.

Éty. du lat. pellis. V. Pel.

La peau des animaux est essentiellement composée de trois parties :

1º De l'épiderme, peleta ou premiera peou, la pellicule que les vésicatoires et les brûlures font soulever:

2 Le tiesu réticulaire qui se trouve entre l'épiderme et le derme :

3º Le derme ou la peau proprement dite, la partie qui lui donne de la consistance. Peou eme sa lana, mélote.

Peou deis fruits, pelure.

Peou de cabrit, peau de chevreau ou cabrown.

Peou fresca, carbatine, peau de bète nouvellement écorchée, ou peau verte.

Pearar leis peous, débourrer les peaux. Prendre una peou, fig. s'enivrer.

Peou de serp, mue de serpent, quand on parle de la peau dont il se dépouille.

Les petites bulbes noires qui se forment dans les aréoles de la peau, surtout sur le dos et les ailes du nez, et que l'on fait sortir sons forme de vers quand on les presse, portent, en français, le nom de tannes.

On attribue au fondateur de la dynastie des Chang, l'invention de l'art de préparer les peaux et d'en ôter le poil avec des rouleaux de bois, 1766 ans, avant J.-C.

Dans les peaux tannées on nomme fleur, le côté du poil.

PEOU, prép. et art. réunis (pèou), dg. Pour le, dit pour per oou, peous, au plur.

PEOU, s. f. dm. Trace que les animaux laissent sur la neige, Segre la peou, suivre la trace, étraquer. V. Peada et Ped, R.

PEOU, Lou, s. m. d. du Var. Espèce de cochenille qui attaque les jeunes châtaignes el qui nuit beaucoup à leur accroissement. V. Ped , R.

PEOU-DE-CHEE, S. m. Nom avignonnais du paturin annuel, V. Margau; et du brome siérile, Cast. V. Espangassat.

PEOU-DE-COUGUOU, s. m. Nom qu'on donne, à Valensoles, à deux plantes très différentes : 1. A la cuscute. V. Cuscuta.

2º Au gramen ailé. V. Bauca à plumet. Ety. du lat. pilus, poil, les filaments de cette plante étant très-fins. V. Pel, R. 2.

PEOU-count, V. Peoulh-court.

PEOU-DE-DAMA, s. m. Cuscute. Cast. V. Cuscuta.

PEOU-DE-LACE, S. m. (péou-dé-latch). Le poil ou inflammation du sein, et la sièvre qu'elle occasionne aux nouvelles accouchées.

Ély. de peou, parce qu'on croit qu'un poil en est la cause. V. Pel, R. 2.

PEOU-MORTA, S. f. (peou-morte); PEL-MORTA, PEOU-MOURHTA. Durillons insensibles qui se forment dans l'épiderme des pieds et des mains.

PEOU-mevengut, S. M. PROULE-REVENGUT. Gueux revêtu, nom insultant qu'on donne à un homme de néant, qu'un coup de la fortune

Ety. Peou revengut, signifie, poil qui est revenu, qui a poussé de nouveau. V. Pel,

Asperius nihil est humili cum surgit in altum, Claud. Rien de plus insupportable qu'un gueux revêtu.

PEOU-aouas, s. m. (pèou-roudgé). Un rousseau, homme qui a les cheveux rouges ou roux.

Ety. V. Pel , R. 2.

PEOUFAS, s. f. pl. (péoufes); PIOUFAS. V. Pel , R. 2.

PEOUGE, GEA, adj. (péoudgè, oudge). Pesant, ante, lourd.

Ely. de pes.

PEOULH, PUOULE, PROILL, SOUS-Fadical dérive du latin pediculus, pou, dim. de pes,

pedis, petit pied. V. Ped, R.

De pediculus, par apoc. pedicul, par la sync. de dic, peul, et par la prononciation de u en ou, peoul, peoulh; d'où: Peoulh, Peoulh-as, Peoulh-et, Peoulhe-ier, Peou-lh-oun, Peoulh-ina, Peoulh-ous, Es-peoulh-ar, Es-peoulh-aire.

De peoulh, par l'interposition d'un s, pesoulh; d'où : Pesoulh, Pesoulh-iera, Es-pesoulh-ar, Pesoul-ina.

De peoulh, par l'addition d'un v, pe-voulh; d'où : Pevoulh. Pevoulh-et, Pevoulh-ina, Pevoulh-ous, Es-pevoui-ar.

De peoulh, par la suppression de u et le changement de lh en ill, peoill; d'où: Peoill, Peoill-et, Peoill-ia, Peoill-os, Peo, Peon, Peon-et, Peoouli-as, Peoouli-ous, Peou, Es-pesout-ar, Es-pesout-at.

De peoulh, par le changement de e en u. puoulh; d'où: Puoulh, Puoulh-et, Puou-lhet-ier, Puoulh-as, Es-puoulh-ar, Espuoulh-aire.

De pediculus, par apoc. pedic, et par le changement du c en d. pedid; d'où : Espedid-aire, Es-pedid-ar, Pedvolh-os.

De pedid, par le changement du premier d en p, pepid; d'où : Pepid-oun, Es-pepid-ar.

De pepid, par la suppression du d, pepi; d'où: Es pepi-oun-aire, Es pepioun-ar, Es-pepi-ssoun-ar.

PEOULH, s. m. (péouil) ; PROU, PUOULE, PRIOULE, PRIOU, PRVOU, PRVOULE. Pidocchio,

ital. Piojo, esp. Piolho, port. Pou, nom d'un genre d'insectes Aptères, sans mâchoires, ayant un bec ou suçoir d'une seule pièce, de la famille des Rhinaptères ou parasites.

Éty. du lat. pediculus, m. s. V. Ped., R. Pour désigner la misère dans laquelle quelqu'un est plongé, on dit que Lous peous lou mangeoun.

Si un nouveau riche prend de la morgue et s'habille magnifiquement, on dit dans le Bas-Limousin, que Lous peoulhs an mountat sus lou velours.

Les œufs des pous portent le nom de lentes. V. Lendes.

PEOULH-DOOU-comps, s. m. Le pou du corps, Pediculus humanus, D. Sc. Nat. il a le corps blanc, étoilé, avec les yeux brunâtres et les incisions de l'abdomen, à bords denteles.

PEOULH-DE-LA TESTA, S. m. Le pou de la tête, Pediculus-capitis, D. Sc. Nat. différent du pou du corps ; il est gris et coloré de brunâtre.

PEOULH count, s. m. (peouil-cour); Morpion ou pou du pubis, Pediculus pubis, Dict. Sc. Nat. qui s'attache aux parties poilues du corps humain.

Ély. A cause de sa forme qui, au lieu d'être allongée, est presque carrée.

PEOULHA, s. f. (péouille), dl. Lien de cheveux, ruban de fil. Sauv.

Ety. de peou, poil, cheveu. V. Pel, R. 2. PEOULHET, ETA, adj. (peouillé, éte). Entêté. Garc. V. Peoulhous.

PEOULHET, S. M. PUOULHET. Piojillo, esp. Pidocchino, ital. Pelit pou.

Faire lou peoulhet, se frotter les épaules en les portant d'un côté à l'autre, comme les mendiants qui sont couverts de poux. V. Ped, R.

PEOULHETIER, V. Puoulhetier et

PEOULHIERA, s. f. (peouilliére); PEsouzzena, dl. Piolharia, port. Un pouillier ou pouillis, terme de mépris qu'on emploie pour désigner un lieu qui n'est habité que par les pauvres; méchante hôtellerie.

Ety. de penulh, R. et de iera. V. Ped, R. PEOULHINA, s. f. (peouilline); PROUpoux en général, les pucerons qui attaquent les plantes.

Éty. de peoulh et de ina. V. Ped, R. PEOULHOUN, s. m. (peouilloun). Dim. de peoulh, petit pou. V. Ped, R.

PEOULHOUS, OUSA, adj. (peouillous, Ouse); PROULEUS, PROULEUS, REVOULEURS, PROULEURS, PROULEUR. Pidocchioso, ital. Piojoso, esp. Piolhoso, port. Pouilleux, euse, qui est sujet aux poux, pris subst. ce mot désigne un mendiant.

Ety. de peoulh et de ous. V. Ped, R.

PEOULHS-DEIS-AUSRES, ET DEIS PLANTAS, s.m.pl. Nom qu'on donne aux diverses espèces de pucerons, qui constituent un genre très-nombreux en espèces, chaque plante ayant pour ainsi dire la sienne.

PEOULHS-DE-BOURSE, S. m. pl. Nom qu'on donne aux différentes espèces de psocus, dans le département des B.-du-Rh. selon l'auteur de sa Stat. insectes de l'ordre des . Névroptères.

PEOULHS HIRRAS OU HIRRAS D'ALGUA. NOMS par lesquels on désigne, dans le département des B.-du-Rh. les insectes arachnides qui appartiennent aux genres Smynthure, Podure et Machide. Lam.

PEOULITA, s. f. (peoulite), et impr. PEOOULITA, d. bas lim. Petit ruban de fil, qui sert à différents usages, et particulièrement à assujétir la coiffe sur la tête au moyen d'une coulisse qui la serre.

Ety. de peou, cheveux, et de lita, pour lia, lier. V. Pel, R. 2.

**PEQULUT**, **UDA**, adj. (peoulú, úde), dl. Velu. V. *Pelous* et *Pel*, R. 2.

PEQUMUDAR, v. a. (peoumudá); PLOOU-MUDAR. Muer. Cast.

Éty. du lat. pilum mulare.

PEOUNA, s. f. (péoune); PIVONI, PIOUNA, PEMPANELA GRANDA, PAVOT-DOUBLE, COUCOURSOU. Peonia, ital. port. Feonia, arab. Peonien, all. Pivoine, pivoine officinale, anciennement peone ou pione, Pasonia officinalis, Lin. plante de la fam. des renonculacées, cultivée comme seur d'ornement.

L'espèce qui croît naturellement sur les coteaux du Fugeret et de Tartonne, Basses-Alpes, appartient à la Pæonia peregrina,

Lob. et porte le même nom.

On donne ordinairement le nom de pivoine mâle, à la variété dont les graines sont d'un rouge luisant, et celui de pivoine femelle, à celle qui les a d'un bleu noirâtre, quoiqu'elles soient hermaphrodites, l'une comme l'autre.

Ety. du lat. pæonia, du médecin Pæon, qui, selon Pline, liv. 25, cap. 3, employa le premier cette plante. La tradition grecque ajoule, qu'il s'en servit pour guérir Pluton, d'une blessure que lui avait faite Hercule; mais comme la pivoine croît spontanément sur les montagnes de la Pæonie, au Nord de la Macédonie, elle pourrait bien en avoir tiré son nom.

Les anciens avaient une grande vénération pour la pivoine qu'ils regardaient comme un remède universel et comme un don des Dieux. Elle était déjà employée du temps d'Hippocrate, mais c'est surtout Galien qui l'a préconisée comme un anti-épileptique souverain, réputation qu'elle a perdue aujourd'hui.

PEOUNA, s. f. Repos, Desanat.

PEOUTIRAR, v. a. (peoutirá); pel-tirar, especutirar, tirapecus. Tirer les cheveux ou par les cheveux.

Se peoutirar, jugar à la peoutira ou a tira-peous, se tirer par les cheveux. Voy. Tira-peous.

Ety. de peou, cheven, et de tirar, tirer. V. Pel. R. 2.

PEOUTIRUR, Garc. V. Tirapeou.

## PEP

PEPE, s. f. (pépé). Bouillie ou potage pour les enfants. V. Poupou.

PEPELOUN, s. m. (pepeloun), dl. Mamelon. V. Mameloun.

PEPELUT, UDA, adj. vl. Pelud, cat. Peludo, esp. port. Poilu, velu; pattu.

PEPEZUC, s. m. (pepezuc). Célèbre statue en pierre, qu'on voit à Beziers, et | silagi, et Pepouli.

qu'on croît représenter un vaillant capitaine qui sauva cette ville du ravage des Anglais. On la pare chaque année à la fête de l'Ascension, et elle est toujours le sujet de quelque divertissement. Sauv.

PEPI, adj. (pèpi), dl. Sot, égaré, Doujat. V. Pec.

PEPIA, s. f. Pour pépie. V. Pepida. PEPIA, adj. f. de PEPI, dl. Une begueule, une pecque; injure des halles. Sauv.

PEPIAGE, s. m. (pepiádgé), dl. Rado-

tage. V. Repepiagi.

PEPIDA, s. f. (pepide); PEPIA, GLOUTA, PIPIDA, PIFIDET. Pipita, Nal. Pepita, esp. Pevide, port. Pepida, cat. Pépie, maladie des poules dont on croit vulgairement que la langue est le siège, et qu'on reconnaît à une pellicule blanche, mince et demi-transparente, qui la recouvre, ce qui est une erreur.

Ety. Par corruption du lat. pituita, que Columelle a employé dans le même sens.

Grouar la pepida, avoir soif, parce qu'on croit que cette maladie est occasionnée par le manque d'eau.

Ni enfant ni pepida, ni enfant, ni petit-

fils, ni petit-neveu. Garc.

PEPIDAS, s. f. pl. (pepides), dl. Envies. V. Peluchouns.

PEPIDEGEAR, v. n. (pepidedjá), dl. Avoir la pépie, être souvent et longtemps malade.

Ety. de pepida et de egear.

PEPIDOS, adj. vl. Pepitoso, esp. Pevidoso, port. Qui a la pépie, ayant la pépie.

PEPIDOUN, s. m. (pepidoun); purinoun, PIPOOUDOUM. On donne ces noms aux pous des poules et des autres oiseaux, insectes de l'ordre des Aptères et de la fam. des Parasi-

Ety. du lat. pediculus, petit pou. V. Ped,

Le pou de la poule est le Pediculus gallina, Lin. et le pou du chapon, le Pediculus caponis. id.

PEPIDOUNIAR, Garc. V. Espeoulhar. PEPIN, nom d'homme (pepin); Pepino,

port. Pepin. Patr. Le bienheureux Pepin, maire du palais, dont l'Eglise fait la mémoire le 21 février.

PEPIN, s. m. (pepi); Pepita, esp. Pevide, port. Pepin, semence qui se trouve dans le fruit de certains arbres, tels que les pommiers, poiriers, coignassiers, etc. V. Grana.

PEPINIERA, s. f. (pepinière); BASTAR-DERM. Pépinière, terrain où l'on a semé des pepins, des noyaux, etc., pour obtenir de jeunes arbres, ces jeunes arbres eux-mêmes, par extension lieu, pays qui fournit en abon-dance des soldats, des grands hommes, etc.

Ety. de pepin et de iera.

PEPINIERISTO, s. m. (pepinieriste). Pépiniériste, celui qui soigne une pépinière. PEPOULI, s. m. et mieux PEPOULII.
Nom que le tussilage ordinaire porte, aux environs de Toulouse. V. Tussilagi.

Éty. On donne, ailleurs, le nom de pas-d'âne à cette plante, pe de pouli ou poulin, signifie pied de poulain, ce qui revient au même.

PEPOULIU, s. m. (pepouliu). Nom toulousain du tussilage ordinaire. Voy. Tus-

## PEO

PEQUAR, vI. V. Peccar. PEQUEIRIS, s. f. Alt. de Peccadour. Garc. v. c. m.

PEQUINAGE, s. m. (pequinádge). Éty. du port. pequice, ignorance, stupidité, sottise, folie.

> Classi de bon counseou. Per nous leva dod pequinage. Epitro à Me Chansad.

PEQUINIC, s. m. (pequini), dl. Piquenique. V. Pic-nic.

PEQUIS, adv. (pequis); PRQUIST. Même Es pequis ben bon, il est même très-bon. Pequis que n'en vau la pena, comme s'il

en valait la peine?

Ety. On disait anciennement perchrist. mais pour masquer ce juron, comme on l'avait fait pour pardieu et parbleu, on dit pequist et pequis, et même pecrous.

PER, initiatif pris du latin per, dont la valeur générale est très-marquée, dit M. Le Mare, il signifie au travers, et par résultat beaucoup, entièrement, tout-à-fait, il varie quelquesois en par, comme dans:

Par-courir, courir au travers.

Par-fet, de perfectus, fait dans tout son trajet, tout-à-fait.

Per-cebre, de percipere, de per et de capere, prendre tout, tout-à-fait.

Per-mettre, tout-à-fait libre, de mitio. Per-ir, aller tout à-fait, de per et de ire.

Per orason, de per, parfait, et de oreson, fin de l'oraison.

Par-jura, de par et de jurar, qui passe par delà, qui viole le serment.

Par-courrer, courir de tous les côtés. Ces prépositions ont quelquefois un sens négatif, comme dans : par-juro, per-fide.

PER, radical dérivé du cellique peren, poire, d'où les Latins ont fait pirum, poire, pirus, poirier ; les Anglo-Saxons, pere ; les Anglais, pear.

De peren, par apoc. per; d'où : Per-a et ses composés; Per-as, Per-assa, Per-at, Per-eta, Per-ota, Per-ouli, Per-oun, Per-us, Perussier, Perar-ada, Per-ier, Periera, Pirnigu-ela, Pyr-ola.

PER, prép. vl. Per, cat. ital. Por, esp. Par, pour, afin de, en échange de, au lieu de, après, d'après, selon, suivant, dans, en, moyennant, parmi, pendant, à travers, sur, à cause de, afin de, au nom de, comme, de même que, pendant, quant à, pourquoi, puisque; c'est pourquoi, pour, devant le présent de l'infinitif, remplace le gérondif en dum, per servir, per sofrir.

Ety. du lat. per, m. s. dérivé du grec περι (péri), autour.

Per rire, pour rire, per risum. Per afin que, afin que, pour que. Per quant, quant à cela. Per aquit, lala, tout doucement. Per aquot, pourtant, néanmoins. Per tal estre, par aventure.

Per aquot d'aquit, pour cela, à cause do cela.

Per amor que, à cause que, parce que. Per aquot pamens, cependant, quoiqu'il en soit.

Per aquot mens, si ce n'eut été cela, mal-

gré cela.

Per aiçot, c'est pourquoi. Per lou mens, à tout le moins. Per lou mai, tout au plus.

Per que el

Per tal. c'est pourquoi.

Per ensems, conjointement, ensemble, de

compte à demi-

PER, adj. (pèr). Pair: Jugur à per ou imper, ou à per ou noun, jouer à pair ou impair. V. Par, R.

PER, s. m. Pair, membre de la Chambre-

haute, en France.

PER, vi. il ou elle perd.
PER-AVENTURA, vi. Tems que per aventura, il craignit que peut-être; Per canttems, vl. tant que, durant.

PER-EXEMPLE, Locution souvent mai employée par les Provençaux.

Ho per exemple me li esperavi pas! vraiment je ne m'y attendais pas, et non par exemple.

Per exemple vous admiri, Trad. en vérité

je vous admire.

Aquot per exemple es un autre affaire, Trad. ho! pour le coup, c'est un autre affaire. PER-QUART-TERFS, vl. Tant que, durant le temps : Per quant temps viou, tant qu'il

vit ou vivra, quandiu vivit.

PERA, s. f. (pere); Apera. Pera, ital.
esp. port. cat. Pere, anglo-sax. Pear, angl.

Poire, fruit du poirier.

Ety. du celt. peren, m. s. V. Per, R.

Il est peu de fruits qui offrent autant de variétés que celui-ci; Marcel, de Serre, en citait 62: Duhamel en a décrit 129, et Rosier 120; mais en ce moment plus de deux cents, bonnes à manger, sont connues des agriculteurs, nous ne citerons ici que les suivantes :

Sept en goula, petit muscat, poire de saint Jean, sept en gueule; elle vient par bouquets

el murit en juin et juillet.

De la Magdeleine, citron des Carmes ou magdeleine, ayant cinq centimètres de hauteur elun de diamètre presque égal, mûrit en juillet.

De sant Jean, hativeau.

Sant Germain d'estiou, Saint Germain d'été; elle a environ buit centimètres de hauteur, sur cinq de diamètre, mûrit au commencement d'août.

Le nom de Saint Germain lui a été donné parce qu'on l'a, dit-on, trouvée dans la forêt

de ce nom.

Burre gris, beurré gris; elle a sept centimètres de hauteur, sur six de diamètre, murit dans le courant de septembre.

Burré blane ou dayounet, doyenné, beurré blanc, Saint Michel ou bonne ente, haute de six centimètres, murit à la fin de septembre. On dit une poire de beurré, et non beurrée.

Bouen christian d'estiou, gracioli ou bon chrétien d'été, haute de onze à douze centimètres, large de sept centimètres, mûrit en

septembre.

PERA-BE-BOUEN-CHRESTIAN, Pera de bon cristia, cat. Pera del buen cristiano, esp. Pera buon cristiano, ital. On lit au chap. 54, du livr. 4, de Pantagruel :

« Vraiment, dit Pantagruel, parlant des poires qu'on venait de lui servir, quand je serai en mon mesnaige, j'en affieray et enteray en mon jardin de Tourraine, sur la rive de Loire, et seront dictes poires de bon christian; car oncques ne veids christians meilleurs que sont ces bons papinanes. »

PER

Crassana, crasanne on bergamotte crassanne, large de huit centim, et un peu moins

haute, murit à la fin d'octobre.

Messira Jean, messire Jean doré, baute de sept centimètres, largede six à buit, mûrit en octobre et novembre.

Burre d'hiver, beurré d'hiver, Chaumontel, bezi de Chaumontel, de huit centim. de hauteur, sur cinq de largeur, mûrit en décembre.

Martin sec, martin sec, sept centimètres de hauteur, sur cinq de largeur, mûrit en novembre, décembre et janvier.

Ainsi nommée d'un nommé Martin qui

nous la procura.

Virgoulusa, virgouleuse, huit centimètres de hauteur, sur six à sept de diamètre, mûrit

en décembre et janvier.

Ainsi nommée du village de Virgoulée. Bon chrestian d'hiver, Pera de bon cristia, cal Pera del buen cristiano, esp. Bon chrétien d'hiver, onze centim. de hau-teur, sur huit de diamètre, murit en février, mars, avril et mai

Éty. de saint François de Paule, dit le bon chrétien, qui fit apporter cette espèce de poirier de Naples, seion les uns, et de bona crustimiana, poire vantée par Virgile, qu'on croit être la même, selon d'autres.

L'humble François de Paule était, par excellence, Chez nous nommé le bon chrétien Et le fruit dont le Saint fit part à notre France De ce nom emprenta le sien.

Muscadela, poire muscade; elle a un peu le goût du musc, d'où son nom.

Blanchana, blanquette à longue queue.

Brignolla, grise d'hiver à longue queue. Avril.

Cougourdana, commune, graveleuse. Cremesina, perle ou muscat robert. De bitrouyoun, angélique de Rome. Daurada, de rousselet, hative. Muscada, muscadelle rouge. Angonissa, poire d'angoisse. Cast. Blanqueta, blanche.

Laurensa, poire de Saint Laurent. Cast. Le poëte d'Astros a nommé dans les vers

suivants, une grande partie des poires connues de son temps en Gascogne.

Aquots tout per gourmandino. Pero d'ouignon ou grapautino. Pero d'enroquo, pero sartéou. Noir-sucre, paréso, ratéou, Oranjo, guilhasso, coudoigno Bouen-chrestian que nou cau bergougno De la bouta daaüant un rey, Car nado nou li hé la ley, Poueytoubino, pero de Roumo, E bergamoto.

Pera secada au four, poire tapée. On fait avec les poires une liqueur fermentée qu'on nomme poiré et que beaucoup de gens présèrent au cidre. Cette liqueur est claire, limpide, semblable à du vin blanc.

PERA, s. f. vl. Pierre. V. Peira. PERAÇA-JAUNA, s. f. Nom nicéen de la bergeronnette du printemps. V. Bargeireta.

PERAÇA-ROUSSA, s. f. (perace-róusse). Nom nicéen de la bergeronnette jaune. V. Pastour el eta.

PERADES, adv. comp. vl. Parfois. PERADILHAS, dl. V. Peridihas.

PERA-GOLLA, s. f. (pére-gólle), dg. V. Pera-glouta.

PERALDOUN. s. m. (peraldoun); PERALDOUN, dl. Un péraldon, Sauv. pelit fromage de lait de chèvre, sec et piquant, propre aux Cevennes.

Ety. Peraldoun, est dit pour pebraldoun, formé de pebre, à cause du goût piquant de ce fromage.

PERAMBULAR, v. n. et a. vi. Parcourir, faire des progrès.

Ely. du lat. perambulare, m. s. V. Ambl. Rad.

PERA-PERUS, s. f. Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, à une espèce de poire sauvage un peu plus grosse et plus douce que la poire d'etranguillon. V. Perus.

PERAR, et comp. V. Pelar.

PERARÁDA, s. f. (peraráde). Nom qu'on donne au poirier commun, à Toulouse. V. Periera et Per, R.

PERAS, s. m. (perás). Nom langued. du poirier sauvage. V. Perussier.

Ely. de pera et du dépréc. as. V. Per, Rad.

PERASSA, s. f. (perásse). Augm. dépr. de pera, grosse et mauvaise poire. V. Per, R. PERASSA, s. f. dl. Fruit du peras. V. Perus et Per, R.

PERAT, s. m. (perá), dl. Du poiré, confiture de poires.

Éty. de pera et de at, sait avec la poire. V. Per, R.

PERATGAR, v. a. vl. Achever, terminer, mener à fin.

Ety. du lat. peragere, m. s.

PERAVANT, adv. anc. lim. Auparavant. PERBALEGE, s. m. (perbalédgé), dl. Privilége. V. Privilegi.

PERBESIOUN, s. f. (perbesiou), dg. Provision.

Éty. Alt. de Prouvision, v. c. m. PERBESIR, dl. V. Pourvesir. PERBESIT, dl. V. Pourvut.

E sa carnassero rapino. Teng perbesido la cousino. D'Astros.

PERBOUCAR, v. a. (perboucá). Crépir. V. Crespir et Reboucar.

PERBOULA, s. f. (perboule), d. bas lim. REBATUA. d. m. Rabat, on le dit au jeu de quilles par opposition à venue, il désigne le coup qu'on joue du lieu ou la boule s'est arretée après avoir abattu des quilles : A fach doues quilhas de cop et quatre de perboula ou de rebatua, il a abattu deux quilles du coup et quatre en rabattant. V. Bol, R.

PERBOULAR, v. n. (perboulá), d. bas lim. BEBATTRE, d m. Rabattre, tirer une seconde fois aux quilles, quand on en a abattu quelqu'une au premier coup; quand on fait chou blanc, on ne rabat pas. V. Bol, R.

PERBOULIR, v. a. (perboulir), dl. Faire blanchir quelque légume dans l'eau bouillante. V. Blanchir: Faire perboulir la vianda. Etourdir la viande. V. Bulh, K.

PERCA, s. f. (pèrque); PERGA, PERCHA. Percha, port. esp. Perca, cat. Pertica, ital.

Perche, mesure, long bålon.

PERCA, s. f. (pèrque). La perche, Perca fluviatilis, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), qui habite les rivières, et les lacs, dont la chair est blanche, ferme et de bon goût.

Éty. du lat. perca, dérivé du grec πέρκη (perkė), m. s. formé de πέρχος (perkos), ta-

cheté de noir, moucheté.

PERCA, s. f. Nom nicéen du crénilabre on lutjan écriture: Crenilabrus scriptura, Dict. Sc. Nat. Lutjanus scriptura, Lac. Perca scriba, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), Serranus scriba, Risso, Hist. Nat. nageoires caudales et pectorales jaunes, tête écrite, longueur deux décimètres; et du serran à bandes, Serranus fasciatus, Risso.

PERCA-DE-MAR, S. f. Holocentre à bandes, Holocentrus fasciatus, Lac. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), dont la longueur atteint deux décimètres et demi.

PERCALA, s. f. (percále). Percalle, toile de coton, plus fine que le calicot.

Ety. C'est le nom indien de cette toile.

Les premières pièces qui ont été portées en France, nous vinrent des Indes-Orientales et particulièrement de Pondichery, où il paralt que cette toile a été imaginée. Dict. Techno-

PERÇAMENT, s. m. (perçaméin). Percement, action de percer; ouverture faite en

PERCANT, ANTA, adj. (perçan, ante). Perçant, ante, qui perce, qui penètre, voix percanté.

Ety. du lat. pertundere, percer, pertusus, percé.

PERCANTAR, v. a. vl. Desservir.

Ety. de per et de cantar, chanter. V. Cant, Rad.

PERCANTAT, ADA, adj. et part. vl. Desservi, ie. V. Cant, R.

PERCAS, s. m. (percás), dl. Recherche, perquisition, fréquentation, poursuite. Voy.

En gens de toun bras fai toun percas, ne

fréquente que tes pareils.

PERCASSAR, v. a. vl. Procacciare, ital. Pourchasser, tracasser, chercher, poursuivre. Ety. de per, augm. et de cassar, chasser. V. Čass, R.

PERGAT, S. M. VI. PERCHAT, PERCATE. Procaccio, ital. Quête, profit, poursuite.

Ety. de per et de cat pour cassa, chasse. V. Cass, R.

PERCAT, V. Trancal.

PERCATORI, Alt. lang. de Purgatori,

PERCAZ, vl. V. Percat. PERCE, (percé), di. Pour cause. Perce que, parce que.

PERCEBRE, v. a. vl. Percebre, anc. cat. Percebir, esp. Perceber, port. Apercevoir, distinguer, comprendre.

Ety. du lat. percipere, m. s. V. Cap, R. 2. PERCEBRE, v. a. (percébré); Percibir, cat. esp. Perceber, port. Percevoir, recevoir, recueillir, il ne se dit que de certaines choses, comme revenus, impôts, etc., faire la récolte.

Ety. du lat. percipere, m. s. V. Cap, R. 2. PERCEBUT, UDA, adj. et p. vl. Percebido, port. Percebud,, cat. Percu, ue. Voy.

Cap, R. 2.

PERCEPTIBLE, IBLA, adj. (perceptiblé, ible); Percettibile, ital. Perceptible, cat. esp. Perceptivel, port. Perceptible, qui peut être perçu, aperçu, qui tombe sous les sens: Quod percipi potest.

PERCEPTION, s. f. (perceptie-n); Percezione, ital. Perception, esp. Percepção, port. Percepció, cat. Perception, recette, recouvrement de deniers, de fruits, de revenus; impression faite sur l'âme par les objets.

Ety. du lat. perceptionis, gén. de perceptio, m. s. V. Cap, R. 2.

PERCEPTIU, IVA, adj. Perceptivo, esp. Perceptiu, cat. Perceptif, ive, qui a la faculté de percevoir. V. Cap, R. 2.

PERCEPTOUR, s. m. (perceptour). Percepteur, celui qui est commis, préposé pour la récette ou le recouvrement des impôts dans les communes. V. Cap, R. 2.

PERCEUBUT, adj. vl. PERCEUBUTE. Avi-

sé, prudent. V. Cap, K. 2.

PERCEUT, PERCEBUT, adj. et p. Aperçu, ue. V. Cap, R. 2.

PERCEVRE, Garc. V. Percebre. PERCHA, Percha, port. V. Perca. PERCHAR SE, v. r. (sé pertchá). Se percher, se mettre sur une perche, et par ext. sur un lieu élevé, sur la branche d'un

Éty. de percha et de ar.

arbre.

PERCHAR, s. m. (pertsa), d. bas lim. Mouvements qu'on se donne pour se procurer quelque chose.

Ely. du vieux mot pourchas, qui signifiait

recherche. V. Quer, R. Se bailar dei perchas, travailler pour réussir dans une affaire.

PERCHASSAR , V. 8. VI. PERCHASAR. Procurer, obtenir, faire qu'une chose arrive, tenter, essayer de faire. V. Cass, R.

PERCHASSAR SE, v. r. (se pertsassá), d. bas lim. Se perchassar de quauqua ren, se procurer quelque chose en se donnant du mouvement. V. Quer, R.

PERCHAT, s. m. anc. béarn. Profit. V. Percat et Cass, R.

E no vivion d'autra renda ni d'autre perchatz. Fors et Cost. de Béarn.

PERCHEGUIR, dg. V. Poursuivre. PERCHOIR, s. m. pr. mod. (pertchoir); PERCHOUAR. Percha, esp. Perchoir, baton sur lequel les oiseaux se perchent; lieu dans une basse-cour où la volaille se perche. Garc.

PERCIBILITAT, s. f. vl. Percibilité. V. Cap, R. 2.

PERCLUS, USA, adj. (perclús, úse). Perclus, use, qui est privé de l'usage d'un ou de plusieurs de ses membres.

PERCOLAR, v. a. vl. Embrasser, accoler, presser, battre, frapper, maltraiter.

Ety. de per, de col et de ar. V. Col, R. PERÇONNIER, p. pr. d. vaud. PARE ninn. Participant : Perconnier deli pecca. V. Parconnier et Part, R.

PERCREGUDA, adj. vi. Trop accrue. V. Creiss, R.

PERCREISSER, v. a. vl. Accroitre, augmenter.

Ety. de per, augm. et de ereisser. Voy. Creiss, R. PERCUCIO, s. f. vl. Fléau. V. Percu-

cion et Cul, R. PERCUCION, s. f. vl. V. Percusio et Cui, R.

Éty. du lat. percuesio, action de frapper-V. Čut, R.

PERCURA, Ait. de Proucura, v. c. m. et Cur, R.

PERCURAIRE, Alt. de Proucurour, v. c. m. et Cur, R.

PERCURAR, Alt. de Proucurar, v. c.

m. et Cur, R. PERCUSSIEN, s. m. vl. Frappeur, exterminateur.

Ety. du lat. percussiens. V. Cui, R.

PERCUSSIO, s. f. vl. PERCUTIO, PERCU-CIO. Percussió, cat. Percusion, esp. Percussão, port. Percussione, ital. Percussion, frappement, coup, heurt; fig. séau, maladie, plaie.

Ety. du lat. percussio, m. s. V. Cul, R. PERCUSSIU, IVA, adj. Percussivo ital. Percussif, ive, propre à frapper. V. Cui, Rad.

PERCUTIO, s. f. vl. V. Percussio. PERCUTIR, v. vl. Percudir, esp. Percuotere, ital. Heurter, frapper, meurtrir, détraire.

Ety. du lat. perculere, m. s.

PERD, PEARDE, PERDE, PERT, radical dérivé du lat. perdere, perdo, perdre, détruire, formé de per et de do, mettre à travers, ou du grec πέρθω (perthô), ruiner, ravager, piller, détruire, faire perir.

De perdere, par apoc. et suppression de s, perdr; d'où : Perdr-e, Tras-perdut, Peardr-e, Es-perd-ut, Es-perdre, Es-perec-ar, Es-perec-at, Perg-ut.

De perdere, par apoc. perd; d'où : Perda, Perde-ment, Perd-ent, Perd-ition, Perd-on, Perd-ut, Es-perdut, Perd-able, Perdicien.

De perd, par le changement de d en t, pert; d'où: Pert-a, Pert-en-encia.

PERDA, s. f. (pèrde), d. lim. V. Perta

et Perd, R.

Éty. du port. perda, m. s. PERDA, s. f. (perde); responsana, di.

Indulgence, pardon. PERDABLE , ABLA , adj. (perdable ,

áble). Perdable, qui peut se perdre.

PERDAMENT, s. m. vi. Perte. Voy. Perdement.

PERDEA, vl. V. Perta.

PERDEDOR, vl. Perdedor, cat. esp. Perditore, ital. Qui est perdu ou doit être perdu, périlleux, celui qui perd.

Ety. de perdre et de edor. V. Perd, R. PERDEMENT, S. m. vl. PRADEMEN, PER-DEMENS, PERDAMENT. Perdimiento, esp. Perdimento, port. ital. Damnation, perdition,

Ety. de perde pour perda et de ment. V.

Perd. R.

PERDENT, ENTA, s. (perdèin, einte). Perdant, ante, celui, celle qui perd, au jeu ou dans une faillite, perte; conduit par où l'eau se perd. Garc.

Ety. de Perdre, v. c. m. et Perd, R.

PERDI, s. m. d. bas lim. V. Perdris. PERDIA, s. f. (perdie), dl. Perte, dommage: Aquot fet sa perdia, cela causa sa perte.

Ély. V. Perd, R.

PERDIC, dl. V. Perdris.

PERDICION, adj. vl. PERDICIEN. De per-dition, réprouvé. V. Fardition et Perd,

PERDIGAL, s. m. (perdigal). PERDIGAU, PARDIGAU, PERDIJAL. Perdigaina, cat. Perdigon. esp. Perdigoto, port. Perniciotto, ital. Perdreau, jeune perdris.

Ely. du grec περδίχιον (perdikion), m. s. PERDIGAL, s. m. (perdigál). Nom qu'on donne, dans le Gard, à la perdris rouge. V. Perdris-rougea.

PERDIGAL-GRIS, s. f. Voy. Perdris-

PERDIGALH, s. m. vl. V. Perdigal et Perdigau.

PERDIGAU, s. f. (perdigáou). V. Perdigal.

PERDIGAYRE, s. m. (perdigálre).

Ni tant d'autes boulurs de l'ayré, Coumo l'astou, lou perdigayre. D'Astros.

PERDIGO, s. m. vl. V. Perdigau. PERDIGOLA, s. f. (perdigóle); rous, cassas. Aigrette des graines de certaines plantes, telles que les composées.

PERDIGOUNA, s. f. (perdigoune); Pernicone, ital. Perdrigon; c'est l'espèce de prune dont on fait les pruneaux dans les Basses-Alpes. V. Pruna.

Ety. du lat. prunum ibericum.

PERDLIAL, s. m. (perdidzál), d. bas lim. Pour perdreau, V. Perdigau. PERDIS, V. Perdris.

PERDIS-DE-MAR, s. f. Nom nicéen de la perdrix de mer. V. Picca-en-terra.

PERDISE, s. f. (perdisé). Un des noms lang. de la perdrix. V. Perdris.

PERDIT, s. f. (perdi), dg. Nom de la perdrix, selon d'Astros. V. Perdris.

PERDITION, s. f. (perditie-n); printerns. Perdisione, ital. Perdicion, esp. Perdição, port. Perdició, cat. Perdition, perte, ruine; mauvais emploi de son bien: Va tout mes en perdition, il l'a tout dissipé, tout frippé; état d'un homme qui est hors des voies du salut.

Ely. du lat. perditionis, gén. de perditio, m. s. V. Perd, R.

PERDITZ, s. f. vl. V. Perdrie.

PERDO, s. m. vl. Perdo, cat. Voy. Pardoun.

PERDOA, s. f. vl. Perte. Voy. Perts et Perd, R.

PERDON, s. m. vl. Perdao, port. Perdó, cat. Perdon, esp. Perdono, ital. Pardon,

indulgence ecclésiastique, rémission des péchés, à condition du service militaire contre les hérétiques. V. Pardoun et Pardoun,

PER

PERDON, s. m. vl. Pour perte, dommage, V. Perta et Perd, R.

En perdo, en vain, gratuitement, inuti-

PERDONADOR, S. M. VI. PERDONAIEE. Perdonatore, ital. Perdoador, port. Perdonador, esp. cat. Indulgent, celui qui par-donne. V. Pardoun, R.

PERDONAIRE, s. m. vl. PERDONNAIRE. V. Perdonador et Pardoun, R.

PERDONAIRITZ, s. f. vl. Perdonatrice. ital. Pardonatrice, indulgente, pardonneuse.

V. Pardoun, R. PERDONAMENT, S. M. VI. PERDONAMEN PERDONANSA. Perdonament, anc. cat. Perdo-

namiento, esp. Perdonamento, ital. Pardon. V. Pardoun, R.

PERDONANSA, Perduança, port. Perdonansa, anc. cat. Perdonansa, esp. ital. V. Pardoun, R.

PERDONANT, part. prés. vl. Qui pardonne. V. Pardoun, R.

PERDONANZA, s. f. d. vaud. Voy.

Perdonament et Pardoun, R. PERDONAR UN DECUTE, VI. PERDONAR LO DEUTE. Perdoar, port. Perdonar, cat. Re-

mettre une dette; pour pardonner, V. Pardounar et Pardoun, R.

PERDOS, vl. expr. adv. EN PERDOS. Gratuitement, inutilement. V. Perd, R.

PERDOUN, V. Pardoun.
PERDOUNABLE, V. Pardounable. PERDOUNAR, V. Pardounar et Pardoun, R.

PERDRE, v. a. (pèrdré) ; PRANDRE. ESCA-Pantan. Perdere, ital. Perder, esp. port. Perdrer, cat. Perdre, cesser d'avoir une chose en sa possession sans échange ni dédommagement; être privé pour toujours d'une personne qui nous était chère; être privé de quelqu'une de nos facultés; faire une perte, un mauvais emploi.

Ety. du lat. perdere, m. s. V. Perd,

Perdre ped, perdre terra, perdre pied, perdre terre, ne plus trouver le fond de l'eau avec les pieds.

Perdre la testa, perdre la tête. Perdre la vista, perdre la vue.

PERDRE, v. n. Répandre, s'enfuir, en parlant des tonneaux qui laissent couler le liquide qu'ils contiennent; perdre son sang. Éty. V. Perd, R.

PERDRE LOU, S. m. dl. Se dit pour lo-chies, menstrues, Lou perdre rouge; et pour leucorrhée, Lou perdre blanc.

PERDRE SE, V. I. SE MARRIE. Perdrerse, cat. Perderse, esp. Se perdre, se ruiner, se débaucher; ne trouver plus son chemin, disparaître, s'égarer.

Ety. V. Perd, R.

PERDRIS, s. f. (perdris); PARDRIS, PER-MG, PEROIS, PERDISA, PERDIT, PERLIT, PERDIC. Perdice et Pernice, ital. Perdiz, esp. port. Perdiu, cat. Perdrix, nom commun à plusieurs oiseaux du genre Tetrao, de Lin. de l'ordre des Gallinacés, et de la fam. des Domestiques ou Alectrides.

Ely. du lat. perdiæ, formé du grec πέρδιξ (perdix), qui désigne les mêmes oiseaux.

Le bruit que font les perdrix avec leurs ailes, en partant, s'appelle bourrir; les perdrix bourrent. Le temps de leur accouplement se nomme pariade, ainsi que les perdrix appariées : Il y a trois ou quatre pariades dans ce champ.

Leis perdris cantoun, les perdrix cacabent.

PERDRIS, s. m. (perdris), dl. En terme de boucherie, poumon de mouton. V. Leou.

PERDRIS-BARTAVELA, ou simplement santavela. Perdrix bartavelle, Perdix saxatilis, Meyer. Perdix graca, Briss. Tetrao rufus, Lin.

Cette espèce est la plus grosse de nos pays, où elle atteint le poids d'un kilogr. c'est aussi celle dont la chair est la plus délicate. On la distingue, au premier coupd'œil, des perdrix rouges, non-seulement à sa taille, mais à ses plumes de la poitrine qui ont une double maille, c'est-à-dire, qu'elles sont terminées par deux lignes noires qui en encadrent une autre d'un blancsale.

Éty. L'épithète de bartavelle lui vient probablement de l'habitude qu'elle a de déposer ses œufs sous un buisson, bartas, en vieux langage.

La femelle pond de 18 à 20 œufs. d'un jaune-roussâtre, avec de faibles taches rousses, peu distinctes, qu'elle couve pendant trois semaines.

On dit généralement que l'on doit l'introduction de cette perdrix au roi Réné, ce qui

ne semble pas vraissemblable, cet oiseau paraissant indigène de nos montagnes. PERDRIS-BLANCA, s. f. V. Gealabra. PERDRIS-COLUMBALA, s. f. (per-

dris-couloumbále). Nom nicéen de la perdrix grecque, Perdix græca, Briss. Risso, sédentaire sur les hautes montagnes.

PERDRIS-GRISA, 8. f. PERDIGAL-GRIS.
Perdris treboula, à Nice. Perdrix grise, Perdix cinerea, Lath. Tetrao perdix, Lin.

Éty. Elle a le bec et les pieds gris, d'où

Cette espèce pond de 15 à 25 œufs de couleur jaunatre, teintés de verdatre, sans aucune tache. L'incubation dure de 20 à 21 jours.

PERDRIS - GRISA - PICHOTA , La petite perdrix grise ; c'est une variété de la précédente.

PERDRIS - ROUGEA, s. f. Perdrix rouge, perdrix franche, Perdix rubra, Briss. Te*trao rufus*, Lin.

Éty. Elle a le bec et les pieds rouges, d'où le nom qu'elle porte.

Cette espèce est plus grosse que la perdrix grise; sa chair est aussi plus délicate, et elle est beaucoup plus commune dans les Basses-

La femelle pond de 15 à 18 œufs, d'un jaune sale, marbrés de grandes taches rousses et semés de petits points cendrés.

PERDRIS-TREBOULA, s. f. Nom nicéen de la perdrix grise. V. Perdrisgrisa.

PERDRIS-VENTRE-BLANC. Nom nicéen du tridactyle tachydrome, Hemipodius tachydromus, Risso. Tetrao andalusiacus, Lin. Gm. De passage.

PERDUIRE, vl. V. Perdusir.
PERDUMENT, vl. V. Perdement.

PERDURABLAMENT , adv. vl. Perdurablemente, esp. Perdurabilmente, ital. Eternellement.

Etv. V. Dur, R.

PERDURABLE, ABLA ajd. vl. Perdurable, cat. esp. Perduravel, port. Perdurabile, ital. Perdurable, éternel, perpétuel. V. Dur, R.

PERDURABLETAT, s. f. Perdurabi-lità, ital. Longue durée, éternité.

Éty. du lat. perdurare, m. s. V. Dur, R. PERDURRE, v. a. vi. Prolonger.

Etv. du lat. perducere, m. s. V. Duc, R. PERDUSIR, v. a. vl. PERDUIRE. Perdurre, ital. Conduire : Perdusent, conduisant.

Ety. du lat. perducere, m. s. V. Duc, R. Perduc-me, conduis, mène-moi.

PERDUT, UDA, adj. et p. (perdú, úde);
PARDUT. ESCABARTAT, MARRIT. Perdido, port. Perdud., cat. Perdu, ue, qu'on ne retrouve plus. V. le verbe, ruiné, sans réputation.

Etv. de Perd, R. et de ut.

Placar soun argent à founs perdut, placer son argent à fonds perdu.

PERDUYRE, vl. V. Perduire. PERE , s. m. (pèré). V. Paire.

PEREA, s. f. (perée), d. m. Paresse.

V. Paressa et Pigr, R. PEREGAL, loc. adv. vl. PERENGAL. Egalement.

Éty. du lat. peræquus, fort égal. V. Equ, R. 2

PEREGEAR, v. n. (peredjá), Lanterner, mettre de la lenteur dans l'exécution d'un projet. V. Lanternegear.

Ely. de perea, paresse, et de egear, faire, mettre. V. Pigr, R.

PERE GRAND, V. Paire-grand.

PEREGRIN, PELENIN, radical dérivé du latin peregrinus, voyageur, étranger. pèlerin, fait de per eger, comme si l'on disait perager, de per, par, et ager, champ.

De peregrinus, par apoc. peregrin, par le changement de r en l, pelegrin, et par suppression du g, pelerin; d'où: Peleri, Pelerin, Pelerin-a, Pelerin-agi; et les noms propres: Pelegrin, Pelgri, Pelgrin.

De peregrinus, par apoc. peregrin; d'où: Peregrin-a, Peregrin-acio.

PEREGRINA, s. f. (peregrine). Nom qu'on donne, à Nismes, à l'alouette lulu.

Ely. du lat. peregrina, coureuse. Voy. Peregrin, R.

PEREGRINACIO, 8. f. vl. PELEGRINAтюн. Peregrinació, cat. Peregrinacion, esp. Peregrinaggio, ital. Pèlerinage.

Ety. du lat. Peregrinatio, m. s. V. Pe-

PEREGRINAR, v. n. vl. Pelegrinar, cat. esp port. Pellegrinare, ital. Pérégriner, voyager, aller en pèlerinage.

Ety. de peregrinare, m. s. PEREGRINATGE, vl. V. Pelegrinatge. PEREIRAS, s. f. pl. vl. Pierriers, anciennes machines de guerre. V. Petr., R. PEREL, s. m. (perél), dl. Certain mal

qui vient au sein des nourrices. Sauv.

PERELHOS, adj. m. pl. vl. Dangereux, périlleux.

Ety. du lat. periculosus. V. Perir, R. PERELINATGE, V. Pelerinagi.

PEREMOUNIA, s. f. (peremounie); Peripneumonia, port. Alt. de peripnumounia, Péripneumonie, maladie inflam-maloire du poumon et de la plèvre, caractérisée par une douleur profonde, correspondant à l'un des côtés de la poitrine ; par la difficulté de respirer, la toux, et l'expectoration de matières muqueuses, quelquesois sanguinolentes, et accompagnée de sièvre ai-

Ety. du lat. peripneumonia, dérivé du grec περί (péri), autour, et de πνέυμον (pneumôn), poumon. V. Pulm, R.

PEREMPT, A, adj. vl. Périmé, ée.

Ety. du lat. peremptus, m. s.

PEREMPTOIRO, adj. (peramptoïre); ital. esp. Peremptorio, port. Péremptoire, décisif, qui est sans réplique.

Ety. du lat peremptorius, m. s.

PEREMPTORI, vi. Peremptori, cat. . Peremptoiro.

PERENGA, s. f. (peréingue), dl. Biset, espèce de pigeon. V. Pigeoun-biset.

PERENSEN et

PERENSIN, conj. et adv. (pereinsīn). Ensemble, conjointement; ainsi.

Ety. de per et de ensin, pour ansin. V. Simil, R.

PEREOS, adj. vl. Paresseux. V. Paressous et Pigr, R.

PEREOU, conj. (peréou). Expression très-usitée à Digne, aussi, iou pereou, moi aussi. V. Tamben , Atout.

Ety. du lat. pariter. V. Par, R. PEREOUS, V. Paressous.

PEREQUITAR, Cast. Alt, de Pereclilar, v. c. m.

PERESA, s. f. (pereze); PEREZA. Peresa, port. cat. Pereza, esp. Paresse. V. Paressa et Pigr, R.

La peresa es la maire de tout vici. Pr.

Mi fai peresa, la parresse me tient.

PERESAS, s. f. pl. (peréses), dl. PARESsa. Cals, durillons qui viennent aux genoux et aux coudes de ceux qui s'appuient fréquemment sur ces parties.

Éty. V. Pigr, R.

PERESAS, s. f. pl. dl. Gringuenaudes, grain de morve desséchés qu'on détache des narines; saletés des environs de l'anus. Sauv. V. Peloula.

PERESOUS, OUSA, adj. d. de Barcel. Peresoso, port. Peresos, cat. Peresoso, esp. V. Paressous et Pigr, R.

PERESSILH, s. m. vl. V. Persil.

PERESTATGE, s. m. vl. Jambage. PERETA, s. f. (peréte); PEROUNA, PER-

вта, ревота, ревоин. Pereta, cat. Perilla, esp. Dim. de poire, petite poire. V. Per, R.

C'est aussi le nom de la courge pyriforme, dans le département de l'Hérault.

PERETA, s. f. Nom qu'on donne, dans le département de Vaucluse, au fruit de l'aubépine monogyne. V. Perelier et Per, R.

Ely. Pereta, petite poire,

PERETA-DE-SANT-JEAN, Nomiang. de l'amelanchier. V. Amelanchier.

PERETIER, s. m. (peretié). Nom qu'on donne, à Avignon et à Tarascon, au Crategus monogyna, Lin. arbrisseau de la fam. des Rosacées.

Éty. de pereta et de la term. mult. ier, qui produit les peretas, V. Per, R.

PERETO, s. m. (peréte), dl. Moun pereto, mon cher petit papa, V. Pairot et Pater, Rad.

PEREVOUS, OUSA, adj. (perevous, ouse). Paresseux, euse. V. Paressous.

Éty. de perea et de ous. V. Pigr, R. PEREY, Nom bordelais du poirier. V. Periera.

PEREZEZA, s. f. vl. Paresse, lenteur, loisir. repos.

PERÈZIN, adj. vl. Porrosin, qui tient du porreau.

PEREZOS, adj. vl. PAREPOS, PIEREZOS. Peresos, cat. Perezoso, esp. Paresseux, fainéant, lent, tardif.

PERFAIG, vl. V. Perfeit. PERFAIRE, vl. V. Perfar.

PERFAIRES, S. M. VI. PERFAREMENT. Achèvement, accomplissement. V. Fac, R. PERFAR, v. a. vl. PERFAIRE. Perfazer, port. Perfectionner. V. Fac, R.

Ety. du lat. perficere, m. s.

PERFAZEMENT, s. m. vl. Achèvement, accomplissement. V. Fac, R.

PERFECH, ECHA, adj. vl. V. Parfet, ela et Fac. R.

PERFECTIBILITAT, s. f. (perfectibilità). Persectibilité, qualité de ce qui est susceptible de perfection.

PERFECTIO, vl. V. Perfection.

PERFECTION, s. f. (perfectie-n); ren-PECTIC, PERFECTION. Perfezione, ital. Perfeccion, esp. Perfeição, port. Perfecció, cat. Perfection, qualité de ce qui est parfait.

Ély. du lat. perfectionis, gén. de perfec-tio, m. s. V. Fac, R.

A la perfection, en perfection, parfaitement. PERFECTIONAMENT, adv. (perfec-

tionnamein): PERFECTIOURAMENT. Perfezionamento, ital. Persectionnement, action de perfectionner.

Ety. de perfectionar et de ment. V. Fac.

PERFECTIONAR, v. a. (perfectionná); PERFECTIOURAR. Perfezionare, ital. Perficionar, esp. Aperfeicoar, port Perfeccionar, cat. Persectionner, corriger les désauts, saire avancer vers la perfection, rendre moins impar-

Ely. du lat. perficere ou de perfection et de l'act. ar, porter à la perfection. V. Fac. Rad.

PERFECTIONAR SE, v. r. Se perfectionner, acquérir de la persection.

PERFECTIONAT, ADA, (perfectiouná, áde); perfectiounat. Perfeiçoado, port. Perfectionné, ée, porté à la perfection. Voy. Fac. R.

PERFECTIU, dl. Alt. de Perfection, v. c. m. et Fac, R.

PERFEIT, EITA , adj. vl. PREFINIT , PERFIEC, PERFAIG. Parfait, accompli. Voy. Parfet.

PERPEIT, s. m. vl. Profit. V. Proufit et

PERFEITAMENT, adv. vl. PERFIECHA-Pac. R.

PERFENDRE, v. a. vl. Pourfendre. PERFENDUT, UDA, adj. et part. vl. Pourfendu, ue.

PERFER, s. m. vl. Offre.

PERFERIMENT, s. m. (perferiméin), dl. Crépissure. V. Reboucagi.

PERFERIR, v. a. (perferir), dl. V. Re-

boucar et Crespir.

PERFIAT, (perfia). Expression adv. du Bas-Lim. qui répond à la provençale: Per los fet d'aquot, quant à cela, pour ce qui est de ... V. Fac, R.

PERFICADAMENT, adv. vl. Parfaitement. V. Fac, R.

PERFICIENT, adj. vl. Perficiente, esp. ital. Efficient.

Éty. du lat. perficientis, gén. de perficiens, m. s.

PERFIDAMENT, adv. (perfidaméin); Persidamente, ital. esp. port. Persidement, avec perfidie.

Ely. de perfida et de ment, d'une manière

perfide.

PERFIDE, IDA, adj. (perfidé, fde); manque à sa foi, à sa parole, en affectant les dehors de la fidélité et de la probité.

Ety. du lat. perfidus, m. s.

PERFIDIA, s. f. (perfidie); Perfidia, cat. ital. esp. port. Persidie, sausselé noire et profonde qui emploie, pour mieux tromper, toutes les apparences de la fidélité, de la loyauté, de la franchise.

Ely. du lat. perfidia.

PERFIECH, ECHA, adj. vl. PERFIEC, PERFIETZ, PERFIETZ, PERFIETZ. Parfait, aite. V. Fac, R. PERFIECHAMEN, adv. vl. Parfaitement. V. Fac, R.

PERFIEG, vl. V. Perfeit et Fac, R. PERFIETT, vl. V. Perfeit et Fac, R. PERFIEYTAMENT, adv. anc. béarn. V. Parfetament et Fac, R.

PERFICIR, v. a. anc. béarn. Parfaire. V. Fac, R.

PERFIL, s. m. vl. penfila. Perfil, cat. esp. port. Parfilure.

PERFILA, s. f. vl. V. Perfil.

PERFILAR, v. a. vl. Perfilar, cat. esp. port. Proffilare, ital. Parfiler.

PERFILURA, s. f. (perfilure), dl. Par-filure, du vieux galon: Marchand de parfilura, marchand de vieux galons d'or et d'argent. V. Fil, R.

PERFOCACIO, s. f. vl. Suffocation, élouffement.

PERFOGEIRE, s. m. (perfodgéïré), dl. V. Prefachier.

PERFOND, ONDA, adj. vl. PERFON. Profond, onde. V. Found, R.

PERFONDAL, vi. V. Proufound. PERFORACIO, s. f. vl. Perforação, port. Perforazione, ital. Perforation, trou. Ety. du lat. perforatio, m. s.

PERFORADOR, S. M. VI. PERFORAIRE. Qui perfore, opérateur.

PERFORAIRE, vl. V. Perforador.

PERFORAR, v. a. vl. Perforar, port. Perforare, ital. Perforer, percer.

Ely. du lat. perforare, m. s.

PERFORAT, ADA, adj. et p. vl. Perforé, ée.

PERFORATIU, IVA, adj. vl. Perfo-

ratif, ive, propre à perforer.

PERFORÇAR SE, v. r. (sé perfourça);

PREFORÇAR SE, v. r. (sé perfourça); toutes ses forces; faire un effort trop grand, qui nuit à la santé et blesse quelque partie du corps.

Ety. de per, très, beaucoup, et de fourçar,

forcer. V. Fort, R.

PERFORÇAT, ADA, adj. et p. (perfourçá, áde); passourçar. Forcé au travail. V. Port, R.

PERFORSAR, vl. V. Perforçar. PERFORSAT, ADA, adj. vl. V. Perforçat.

PERFORSSAR, vl. V. Perforçar. PER FORT, expr. adv. vl. PER FORSA. De force, violemment; il ou elle souffre,

supporte, endure.

PERFOUNDAR, Alt. de Proufoundar,

v. c. m. et Pound, R.

PERFOURNIR, v. a. (perfournir). Parfournir, fournir en entier, aller jusqu'au

Ely. de per et de fournir. V. Fourn, R. 2.

> Cridares: Abraham bon pere, Un fin cuisan me desespere Coumes que pourrai perfourni, El qu'au vendra me beni. Boissier.

PERFUI, s. m. vl. Flux, écoulement, perte. V. Fug. R.

PERGA, interj. (pérgue); PERCA, PEINA. Peste: La perga qu'aquot es beou, la peste que cela est beau; Mala perga, malepeste.

Ety. Perga, n'est probablement qu'une altération du mot pesta, comme cadebiou, de cap de Diou.

PERGA, Pour perche, V. Perca et Lata; pour perte, V. Perta.

PERGAFUIT, nom de lieu, vl. Pierrefeu, Basses-Alpes.

PERGAIRE, s. m. vl. Arpenteur.

Éty. de perga, perche, mesure, et de aire, qui se sert de la perche.

PERGAL, vi. Pour perga el, perda el, perde le.

PERGAME, vl. et

PERGAMEN, s. m. vl. vl. Parchemin. V. Pergamin.

PERGAMENTIER, s. m. (pergameintié); pergamentier, pregamentier, pergammire Pergamenaio, ital. Pergaminero, csp. Pergaminheiro, port. Pergaminer, cat. Parcheminier, celui qui apprète et vend le parchemin.

Éty. de pergamin et de la term. mult. ier, le t s'est introduit par corrup. dans ce mot.

## Les parcheminiers nomment :

BAUDRUCHE, le parchemin destiné aux batteurs d'or HERSE, le grand châssis avec des chevilles sur lequel lle étendent le parchemin pour le raturer. SOMMIER, la peau de veau fixée sur la herse. RACLOIR, le couteau propre à racler.

V. Tanur.

PERGAMIN, s. m. (pergamin); PREGAmm, Pargamin, Pargamino, esp. Pergamina, port. Pergamino, cat. Parchemin, pesu de moulon préparée pour écrire, titres de noblesse.

Ety. du lat. pergamena charta, de pergamene, ville de Pergame où il a été inventé, selon Pline, et suivant Isidore, parce que les rois de Pergame furent les premiers qui, à défaut de papier, se servivent de cette peau pour écrire.

Dérivés : Pergaminier, Pergaminiera.

On attribue l'invention du parchemin à Eumenès, roi de Pergame, vers l'an 263, avant J.-C. qui ne pouvant se procurer du papyrus, pour faire copier des manuscrits, employa au même usage la peau des bêtes préparée. On appela d'abord cette peau papier de Pergame.

PERGAMINA, s. f. vl. V. Pergamin. PERGAMINARIA, s. f. (pergaminarie); le parchemin, le lieu où on le prépare.

Ety. de pergamin et de la term. aria. PERGAMINIER, s. m. (partcheminié), dl. Pergaminer, cat. V. Pergamentier.

PERGOSTAR, v. a. vi. Gouler avec attention, savourer.

PERGUA, s. f. vl. Perche. V. Perca.

**PERGUES**, vl. Il ou elle perdit. PERGUESSOUS, d. bearn. V. Paressous et Pigr, R.

PERGUETA, s. f. vl. Baguette, petite perche, dim. de perga.

PERGUT, UDA, adj. et p. vl. Perdu, ue. V. Perd, R.

Contra charta perguda. Fors et Cost. de béarn.

PERHEMTORIALMEN, adv. vl. Peremptoriament, cat. Perentoriamente, ital. esp. Peremptoriamente, port. Péremptoirement, d'une manière décisive.

PERHOCS, s. m. pl. d. béarn. Dangers. obstacles, impressions promptes et douloureuses.

PERI, initiatif pris du grec περι (péri), autour

Peri oda, de hodos, chemin, chemin que Fon fait en tournant.

Peri-osto, de ostéon, os, autour des os. Peri-pateticiens, de patés, se promener autour.

Peri-phrasa, de phrazó, parler, paroles mises autour, circonlocation.

Peri-pneumonia, de pneumon, le pou-mon, inslammation de la plèvre, qui est autour du poumon.

PERICLADA, s. f. (periclade), dl. Orage, tempête. Doujat. V. Ouragi.

Ety. de periclet et de ada. V. Periclar et Clap, R.

Qui fait des tonnerres, qui tonne. PERICLAR, v. imp. (periclá), dl. Faire

de grands éclats, en parlant de la foudre. Éty. du grec περικλάω (periclao), briser au tour V. Clap, R.

PERICLET, s. m. (periclé), dl. La foudre, celle qui tombe avec la grèle. Doujat.

Dessarra periclets, foudroyant qui foudroie. V. Periclar et Clap, R.

PERICLITAR, v. n. (periclità); ress-OUTTAR, Pericolare, ital. Peligrar, esp. Perigar, port. Periclitar, cat. Péricliter, être en péril, il ne se dit que des choses : Aquot periclita pas, cela ne souffre pas, n'est pas en danger.

Éty. du lat. periclitari, fait de periculum, péril. V. Perir, R.

PERICOULERI, Avril. V. Cabrimet.

PERIDILHAS, s. f. pl. (peridilles), dl. PERADILHAS, PERILHAS. Pelures d'ail ou d'oignon. V. Pel, R.

PERIDOR, adj. vl. Qui doit périr, pé-

rissable.

Ety. du lat. periturus, m. s. V. Perir, R. PERIDURA, s. f. (peridure); saurussi. Salissure, c'est moins qu'une tâche.

PERIER, s. m. Poirier. V. Periera et Per, R.

Sautar de la cabra au perier. Prov.

Faire des coq à l'âne, passer brusque-ment d'une chose à l'autre.

PERIER, s. m. (perié); GRESIER, JOR-DIER, PEIRIER, GRESSIER. Gésier, nom du se-cond estomac des oiseaux, extrêmement fort chez les granivores, il leur sert à broyer les aliments; fig. et iron. le cœur de l'homme, la rate.

Éty Peirier, parce qu'on y trouve souvent des pierres. V. Petr, R.

Se regalar lou perier, signifie s'épanouir la rate, se réjouir.

Ti regalaves lou perier.

Vous proumetti que beouriou Doou milhour vin que se vendessa, Car lou vin soustent la jouinessa, Ten gai lou couer et lou perier. J. M. Pr.

A lou perier dur, il a bon estomac, il ne s'effraie pas facilement; il est dur à mourir.

PERIER-DE-SANT-JEAN, Nom qu'on donne, à Nismes, à l'aubépine. V. Acinier.

PERIERA, s. f. (periére); PERABADA, PERER. Peral, esp. Pereira, port. Perer, cat. Poirier, poirier commun, Pyrus communis, Lin. arbre de la sam. des Rosacées. dont la culture a produit plus de deux cents variétés, qu'on distingue. plus particulière-ment, par les fruits. V. Pera.

On croit que le poirier est originaire du

Mont-ida.

Éty. de pera, poire, et de la term. mult. tera, qui produit les poires. V. Per, R.

On dit. fig. à quelqu'un qui vous secoue lourdement: Me prenez per una periera?
PERIFRASIS, s. f. vl. Perifrasis, cat. V. Periphrasa.

PERIGEO, s. m. (perigée): Perigeo, ilal. esp. port. cat. Périgée, point de l'orbite d'une planète, où elle est à sa plus petite distance de la terre.

Éty. du grec πεπί (pépi), autour, et de γη (gê), la terre, c'est l'opposé d'apogée.

PERIGOLAR, v. n. vl. Pericolare, ital. Etre en danger, en péril, culbuter, anéantir. Ety. du lat. periculari. V. Perir. R.

PERIGOLAT, ADA, adj. et p. vl. Culbuté, ée, anéanti, ie.

PERIHELIO, s. m. (perihelie); Perihelio, port. Perihelis, cat. Perielio, ital. Périhélie, point de l'orbite d'une planète où elle est à sa plus petite distance du soleil.

Ety. du lat. perihælium, dérivé du grec περι (péri), autour, et de ήλιος (hélios). le soleil, il est opposé à aphélie.

PERIL, s. m. (peril), dg. Dévidoir. V. Debanaire.

PERIL, s. m. d. vaud. Malheur, perilli, au pluriel. V. Perilh.

Éty. du lat. periculum, m. s. V. Perir,

PERILAR, vl. V. Perilhar.

PERILH, s. m. (perill); PERIL, DANGE misqua. Periglio, ital. Peligro, esp. Perill, cat. Perigo, port. Péril, situation où l'on est menacé de perdre, au moment même, la vie, l'honneur, ou quelqu'autre chose d'un grand intérêt.

Ety. du tat. periculum, m. s. V. Perir,

PERILHAR, v. n. d. bas lim. Commettre un infanticide.

Aquella malheirousa a perilhat dous coous, cette malheureuse a fait périr son fruit pendant deux fois.

Ety. de Perilh, R. et de ar, se mettre en péril. ou du lat. periclitari, mettre en péril. PERILHAR, v. n. (perillá); PERILLAR. Perillar, cat. Peligrar, esp. Perigar, port. Péricliter, se mettre en péril; risquer, courir risque: Aquel malaut perilha, Tr. ce malade est en danger, et non est dangereux.

Ety. du lat. periclitari, m. s. ou de peri-

clare. V. Perilh , R.

PERILHAR SE, v. r. vl. S'exposer au péril.

Ety. V. Perilh, R.

PERILHAS, dl. V. Peridilhas.

PERILHAT, adj. et p. vl. Mis en péril. Ely. V. Perilh , R.

PERILHOS, vl. V. Perilhous.

PERILHOUS, OUSA, adj. (perillous, ouse); Dangeimous, Mausegue. Periglioso, ital. Peligroso, esp. Perigoso, port. Perillos, cat. Périlleux, euse, où il y a du péril, du danger.

Ély. du lat. periculosus, ou de perilh, et de ous. V. Perilh. R.

PERILHOUSAMENT, adv. (periliousamein): Perillosament, cat. Perigliosamente, ital. Peligrosamente, esp. Perigosamente, port. Périlleusement, avec péril.

Éty. du perilhousa et de ment, d'une

manière périlleuse.

PERILHOZ, vl. Perillos. V. Perilhous. PERILIOS, USA, adj. vl. Périlleux. V. Perilhous et Perilh, R.

PERILLANS, vl. En péril. V. Perir

PERILLAR, v. n. vl. Périr, pericliter. V. Perir, R. et Perilhar.

PERILLOS, vl. V. Perilhous.
PERIMAR, v. n. (perimá). Périmer on le dit d'une instance qui n'a pas été poursuivie en temps utile : d'une lettre de change dont on n'a pas operé le recouvrement au terme indiqué.

Ety. du lat. perimere, détruire, abolir. PERIMAT, ADA, adj. (perimá, áde). Périmé, ée,

**PERIMETRO**, s. m. (perimètre); Perímetro, port. cat. Périmètre, périférie, circonférence, contour d'une figure ou d'un corps quelconque.

Éty. du lat. perimetros, m. s. dérivé du grec περὶ (péri), autour, et de μέτρον (métron), mesure; c'est-à-dire, ligne qui mesure tout autour.

PERIMOUNIA, Rap. Peremounia. V.

PERIODA, s. m. (perióde); Periodo, ital. esp. port. cat. Période, le plus haut point de quelque chose ; un certain espace de temps vague, révolution d'un astre.

Ety. du grec περι (péri), autour, et de οδος (odos), chemin, circuit, circulaire.

PERIODA, s. f. ou crezz. Période, époque ou intervalle de temps, par lequel on compte les années, ou une suite d'années, et au moyen duquel le temps est mesuré de différentes manières, dans différentes occasions, et par des nations différentes.

Après avoir divisé en 24 heures la révolution apparente du soleil autour de la terre, on reconnut dans la suite qu'il était impossible de mesurer exactement les révolutions annuelles du soleil, au moyen de cette division, à cause des fractions qui en résultaient. On a donc cherché à faire disparaltre ces fractions, en les convertissant en nombres entiers qui ne renfermassent que des années et des jours; c'est à quoi on est parvenu par le moyen de cycles ou périodes, qui sont des espaces de temps après lesquels les choses recommencent dans le même ordre.

La plus ancienne est celle de 60 années, qu'emploient encore aujourd'hui les Chinois. Elle fut inventée sous le règne de Hoang-

Ti, 2687 ans avant J.-C.

La période ou Cycle caniculaire, fut inventée par les Egyptiens, 1322 ans avant J.-C. elle était composée de 1461 années, de 365 jours, répondant à 1460 années juliennes de 365 jours un quart.

L'Octateride ou Cycle de 8 ans, au bout desquels on ajoutait trois mois lunaires, fut inventée par Cléostrate et Haspalus, dans le V<sup>me</sup> siècle, avant J.-C.

Démocrite en proposa, à la même époque, une de 82 ans.

Le Méthonique, cycle de Methon, cycle lunaire ou nombre d'or, est de 19 ans ou de 6930 jours, dans laquelle les lunaisons se remontrent 235 fois; de sorte que tous les 19 ans, les nouvelles lunes arrivent au même degré du Zodiaque, et par conséquent au même jour de l'année que 19 ans auparavant. Cette période fut publiée en Perse, par l'athénien Méthon, 430 ans avant J.-C. Les Grecs en furent si satisfaits qu'ils l'afficherent dans les rues en lettres d'or, d'où cette période a pris le nom de nombre d'or; elle fut introduite à Rome, 6 ans av. J.-C. et adoptée en 325, par le Concile de Nicée.

La calliptique, n'est autre chose que le cycle de Methon, quadruplé pour en recti-fier les irrégularités ce qui lui donne 76 ans. L'athénien Callippus l'inventa 330 ans, avant

Celle d'Hipparque, est une suite de 304 années solaires, qui reviennent continuellement, et qui, selon Hipparque, son inven-

857

leur retour, les pleines et les nouvelles lunes au même jour de l'année solaire.

Celle de 28 ans ou cycle solaire, fut établie à Rome, 14 ans avant J.-C. elle avait pour but de ramener aux mêmes époques les dimanches, appelés alors jours de soleil.

La Dyonisienne ou cycle pascal, ainsi appelée de Denis le petit, son inventeur, est un intervalle de 532 années juliennes, au bout desquelles les nouvelles et les pleines lunes reviennent au même jour de l'année julienne.

Celle des indictions ou cycle des indictions, est de 15 ans, qui a le même but que les autres, et qui commence 3 ans av. J.-C.

La période julienne, est le produit des trois cycles solaire, lunaire et d'indiction ou de 28× 19× 15, formant un espace de 7980 ans, dans laquelle il ne peut y avoir une année qui ait le même nombre pour les trois cycles, qui reviennent ensemble au bout de ce lemps. Elle fut proposée en 1583, par Jules Scaliger ; l'épithète de julienne, lui sut donnée à cause du calendrier Julien, dont Scaliger fit usage. Boquillon, Dict. des Inv. Dict. des Orig. de 1777, in-8.

PERIODICAMENT, adv. (periodicamein); perioudicament, regulienament. Periodicamente, ital esp. port. Periodiquement, d'une manière pérodique.

Ely. de periodica et de ment.

PERIODIQUE, ICA, adj. (perioudiqué, que); Periodico, ital. esp. port. Periodic, cat. Périodique, qui revient à des temps marqués, à des époques régulières.

Ety. du lat. periodicus ou de perioda et de

PERIOSTO, s. m. (perióste); Periostio, port. Périoste, membrane qui recouvre immédiatement les os.

Éty. de περί (pèri), autour, et de οστέον (ostéon), os. V. Os, R.

PERIPATETICIEN, s. m. (péripateticièn); Peripatetico, port. Péripateticien, phi-lesophe de la secte d'Aristote.

Ety. du grec περί (péri), autour, et de πατέω (patéo), se promener, parce qu'ils disputaient

dans le Lycée en se promenant.

PERIPHRASA, s. f. (periphrase); Perifrasi, ital. Perifrasis, cat. esp. Perifrase, port. Périphrase, figure par laquelle on exprime en plusieurs paroles, ce qu'on aurait pu dire en moins.

Éty, du lat. periphrasis, dérivé du grec περίφρασις (périphrasis), circonlocution, détour de mols, dérivé de περί (péri), autour, et de φράζω (phrazô), parler.

PERIPHRASAR , v. a. (periphrasá); Perifrasare, ital. Perifrasear, esp. port. Periphraser, parler par periphrases, employer des circonlocutions.

Etv. V. Periphrasa.

TERIPLEUMONIA, vl. V. Peremounia. PERIR, PERIT, PERILE, PERT, PERIN, Tâdical pris du lat. perire, périr, se perdre, etre perdu, et dérivé du grec mespa (peira), essai, épreuve, risque, danger; perir, essayer tenter ; d'où : Periculum , essai , péril; Peritus, qui a essayé, expérimenté; Expertus, expert, qui a éprouvé; Ex-

PER leur, II- siècle avant J.-C. donnent, par | perientia , expérience ; Experimentum ,

De periri, par apoc. Perir, De-perir, De-perisea-ment, De-per-it, De-per-enc, Per idor , Per-it.

De periculum, par apoc. pericul, par la suppr. de cu, peri, et par le changement de l en lh: Perilh, Perilh-ar, Perilh-at, Perilh-ous, Perili-os, Perilh-os, Perilh-ans, Periclitar, Perilh-ar, Perigol-ar, Perissable, Per-izon.

De expertus, par apoc. expert ou espert, par le changement de x en s; d'où: Expert, Expert-isa, Expertis-ar, Expertis-al.

De experientia : Experiença.

De experimentum, par apoc. Experimentar, Experiment at, Per-il, Per-ut.

PERIR, v. a. vi. Tuer, occire, détruire. PERIR, v. n. (perir); PIRIR, MOURIE, FIRIR. Perire , ital. Perecer , esp. port. Perir, anc. cal. Perir, prendre sin; mourir de mort violente ; faire naufrage.

Ety. du lat. perire, m. s. V. Perir, R. PERIR, v. a. dl. Salir, gâter, tâcher. V. Embrutir, Gastar et Perir, R.

PERISSABLE, ABLA, adj. (perissable, able). Perissable, sujet à périr. V. Perir, R. PERISTYLO, s. m. (peristile); Peristilo, esp. Peristilio, ital. Peristylio, port. Peristil, cat. Péristyle, galerie à colonnes isolées, construite autour d'une cour ou d'un édifice.

Éty. du lat. peristylium, m. s. dérivé du grec περίστυλον (peristylon), formé de περί (péri), autour, et de στύλος (stylos), colonne.

PERIT, IDA, adj. et p. (peri, ide), dl. Sali, gâté, tâché. V. Embrutit et Perir, R.

Siou touta perida, dl. je suis toute salie. Aquel chin fangous, m'a perit touta ma rauba, ce chien crotté m'a gâté entièrement ma robe. Sauv.

Transi, ie de froid; d'une maigreur ex-

PERIT, adj. vl. Perit, cat. Perito, ital. Instruit, savant.

Ety. du lat. peritus.

PERITOINO, s. m. (peritoine); Peritoneo, port. Péritoine, connu vulgairement sous le nom de Crespina, v. c. m.

Éty. du lat. peritonœum, m. s. dérivé du grec περί (péri), autour, et de τείνω (teinô), tendre, parce que cette membrane est naturellement tendue par le poids des boyaux. V. Tend, R.

PERIZOLOGIA, s. f. vl. Redondance, périssologie, discours superflu.

Ety. du lat. Perissologia, m. s. dérivé du grec περισσός (perissos), superflu; formé de περί (péri), outre mesure, et de λόγος (logos), discours.

PERIZON, s. m. vl. Danger, péril. V. Perir, R.

V. Perca. PERGA.

PERJUDICIAL, adj. vl. Perjudicial, cat. esp. Prejudicial, port. Pregiudicial, ital. Préjudiciable.

Ety. du lat. præjudicialis, m. s. V. Jur, R. PERJUR, s. m. vl. Perjur, cat. Perjuro, esp. port. Parjure. V. Perjuri et Jur, R.

PERJUR, adj. vl. Perjur, cat. Perjuro, esp. port. Spergiuro, ital. Parjure.

Ely. du lat. perjurus. V. Jur, R.

PERJURAMENT, s. m. Parjure. Voy. Jur, R.

PERJURAR, vl. Perjurar, esp. port. V. Parjurar et Jur, R.

PERJURAT, adj. et p. vl. Parjuré. V. Jur, R.

PERJURI, S. M. VI. PERSUR, Perjuri, cat. Perjurio, esp. port. Pergiuro, ital Parjure. V. Parjuro.

Éty. du lat. perjurium. V. Jur, R.

PERJURIA, s. f. vl. Parjure. V. Jur, R. PERKINISME, s. m. (perkinismé). Perkinisme, moyen thérapeutique, consistant à faire de légères piqures sur une partie atteinte de douleurs, avec deux aiguilles de métaux différents, et dont l'une est aimantée.

Ety. de Perkins, médecin à Plainfeld, dans l'Amérique Septentrionale, qui a fait connaître ce moyen en 1800, qu'il regardait aussi comme un spécifique contre la fièvre jaune, dont il est mort malgré son emploi.

PERLA, s. f. (pèrle); Perla, ital. cat. esp. port. Perle, corps blanc, brillant, dur, ordinairement sphérique, qui se forme dans l'intérieur de certaines coquilles nacrées, et particulièrement de la perlière, Mytilus margaritiferus, Lin. avicule perlière de Bru-guière, et de l'Unio margaritifera, molusques de l'ordre des Acéphales.

Éty. de l'angl. a-pearl, de l'all. berlen. du pol. perla, qui désignent la même chose, ou du lat. pirula, d'où : Pirla et Perla, petite poire, à cause que les perles en ont

souvent la forme.

Perlure, grumeaux sur le bois des cerfs. Eperlan, poisson de la couleur des perles.

#### On nomme:

PERLES FINES, celles que l'art n'a pas imitées, qui sont naturelles.

PERLES BAROQUES, les perles fines qui ne sont pas régulières, qui sont raboteuses. SEMENCE DE PERLES, celles qui sont extrêmement

petites. CEIL, l'ouverture où passe le fil ou soie,

L'usage des perles, comme ornement, remonte à sa plus haute antiquité; il en est souvent parlé dans la Bible, et particulièrement dans le livre des proverbes. Les Romains y attachaient un grand prix, Jules-César en donna une à Servilie, mère de Brutus, et sœur de Caton, qui avait coûté près de onze cent mille livres tournois. Celles qui ornaient les oreilles de Cléopâtre, coûtaient trois millions huit cent mille livres.

PERLAS-FAUSSAS, Perles fausses; on donne à ce nom des bulles de verre, enduites en dedans avec de l'essence d'Orient, espèce de vernis fait avec les écailles de l'ablette, Cyprinus alburnus, poisson de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Gymnopomes (à opercule nu).

C'est à un nommé Jaquin, français, qu'on doit cette découverte. Il s'aperçut, en 1680, que le sédiment de l'eau dans laquelle on avait lavé des ablettes, avait le lustre des perles, ce qui lui donna l'idée d'en induire l'intérieur des bulles de verre de la grosseur des perles.

PERLAT, ADA, adj. et p. (perlá, áde); Perlato, ital. Perle, ée, orné de perles, en

forme de perles.

PERLIC, s. f. (perli), dl. Perdrix. Voy. Perdris.

Cal estre pla moussur per crompar la perlic. Goud.

· PERLINA, s. f. d. béarn. Pour Pralina, v. c. m.

PERLIT, s. f. d. béarn. Perdrix. Voy. Perdris.

PERLOINJANSA, vl. Voy. Prolonga-

PERLONGAMEN, s. m. vl. Prolon-

PERLONGAR, vl. Perlongar, cat. Voy. Prolongar.

PERLONGUAR, vl. et

PERLONJAR, vl. V. Prolongar. PERMAFES, dl. (permafes). V. Par ma fe, au mot Fe ou Fer.

PERMANEN, vi. V. Permanent.
PERMANENÇA, s. f. (permaneince);
PERMASERSA. Permanenza, ital. Permanencia, esp. port. cat. Permanence, durée, constance d'une chose; état d'une assemblée constamment en fonction.

PERMANENCIA, vl. Permanencia. cat.

V. Permanença.

PERMANENT, ENTA, adj. (permanein , einte); Permanent, cat. Permanente, tal. esp. port. Permanent, ente, persistant, immuable.

Éty. du lat. permanere.

PERMANER, v. n. d. vaud. Permanecer, esp. port. Permanexer, cat. Demeurer, durer, persévérer.

Ety. du lat. permanere, m. s.

PERMANSIU, IVA, adj. vl. Durable, immuable, propre à la durée.

PERMAQUE, conj. (permaqué), dl. D'autant que.

PERMEI, vl. V. Permieg.

PERMENADA, s. f. (permenade), dl. Pour promenade, V. Proumenada et Men,

Be sen ba debes l'ort prene la permenado. Oun remiro se nays la planto semenado. Goudelin.

PERMENAR, V. Proumenar et Men, Rad.

PERMES, s. m. (permés). Permis, permission; en t. de marine, droit sur le chargement et le déchargement d'un navire.

PERMES, ESSA, adj. (permés, ésse); Permes, cat. Permitido, esp. Permis, ise, qui n'est pas défendu, licite.

Ety. du lat. permissus, m. s. V. Mettre Rad.

PERMESSO, s. m. (permesse); Permesso, port. Permesse, fleuve de Béotie, qui coule du Mont-Hélicon, dont parlent souvent les poëtes quand ils n'ont rien de mieux à

Ély. du lat. permessus, m. s.

PERMEST, prép. vl. Parmi. PERMETER, v. a. anc. béarn. Permettrer, cat. Permettre, v. c. m. et Mettre, R.

PERMETTRE, v. a. (permétré); Permettere, ital. Permitir, esp. Permittir, port. Permetrer, cat. Permettre, donner la liberté, le pouvoir de dire, de faire, ne pas empècher, tolérer; autoriser, donner le moyen, le loisir de....

Ety. du lat. permittere, m. s. V. Mettre,

PERMETUT, UDA, adj. et part. anc. bearn. Permittido, port. Permis, isc. Voy. Mettre, R.

PERMI, d. béarn. Pour Parmi, v.c.m. PERMIEG, adv. vl. PERMEI. Per meio, port. Au milieu, par la moitié. V. Medi, R.

PERMIEIRENC, dl. V. Premeirenc et Prim, R. 3.

PERMIER, V. Premier et Prim, R. 3. PERMIERAMENT, V. Premierament et Prim, R. 3.

PERMISSIEOU, s. f. vl. Permission, v. c. m. et Mettre , K.

PERMISSION, s. f. (permissien); ---missien. Permissione, ital. Permission, esp. Permissão, port. Permissió, cat. Permission, congé, licence, liberté, pouvoir accordé par un supérieur à un inférieur de faire une chose.

Ety. du lat. permissionis, gen. de permissio, m. s. V. Mettre, R.

PERMIXTIO, s. m. vl. Permistion, esp. Permistao, port. Permistione, ital. Permistió, cat. Mixtion, mélange.

Éty. du lat. permistio, m. s.

PER-MO, V. Per-mor.

PER-MOIA, ou per-moi. dl. En vérité, certainement, manière d'affirmer, dans le Bas-Languedoc.

Ety. de per me, mea fide, ou de permaho, per-mahou, par Mahomet.

PER-MOR, Doujat. Per-mor, par amour. Ely. Alt. de Per-amour, v. c. m. Per-mo

del qual, pour lequel. V. Am, R.

PER MOR DE DIOU, V. Per l'amour de Diou, au mot Amour.

PERMUTA, s. f. vl. Permuta, cat. esp.

ital. Echange, troc. PERMUTABLE, ABLA, adj. vl. Per-

mulabile, ital. Permutable, changeable. Ety. du lat. permutabilis, m. s.

PERMUTADOR, S. M. VI. PERMUTAIRE. Permutatore, ital. Troqueur.

PERMUTAIRE, vi. V. Permutador. PERMUTAR, v. a. (permutá); Permutare, ital. Permutar, esp. Permudar, port. Permuter, échanger, faire une permutation.

Ety. du lat. permutare, m. s. V. Mut, R. PERMUTAT, ADA, adj. et p. (permutá, áde); Permutado, port. Permuté, ée. V. Mut, R.

PERMUTATIO, vl. V.

PERMUTATION, s. f. (permutatie-n); PERMUTATIEN. Permutazione, ital. Permutacion, esp. Permutação, port. Permutació, cat. Permutation, échange.

Ély. du lat. permutationis, gén. de permutatio, m. s. V. Mut, R.

PERMUTATIU, IVA, adj. Permutativo, ital. Permutatif, ive, propre à permuter.

PERNA, s. f. (perne), dl. Un couvrechef ou bavolet, coiffure de villageoise; linge des enfants au maillot. V. Pedas; pour siente, V. Fienta.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

PERNA, s. f. d. lim. Perle. V. Perla. PERNA-BATRE, v. n. (perna-bâtré), dl. Se débattre des pieds; mourir.

Ety. du lat. perna, jambon, pris pour jambe: et de baîre.

PERNADOUR, S. M. VI. PERNADOS. Fendoir, morceau de bois rond dont un bout a trois coches, servant à fendre les brins d'osier.

PERNAR, v. a. (perná), dl. Fendre, couper, diviser en long.

Lou toupin es pernat, le pot est fendu. Cal forsa cuns per pernar aquella fus-ta, il faut beaucoup de coins pour fendre cette pièce de bois. Sauv. V. Fendre et Esclapar.

PERNE, d. béarn. PERRE BATTUYS, Battuà plate couture, étendu sur le dos.

E dab dus autres chacs d'espade. Espert qu'estou perne batut. Fabl. de la Font.

PERNE-BATUT, UDA, adj. (pernébatú, úde), d. béarn. Renversé sur le dos. V. Revers.

PERNETA, s. f. (pernéte), dg. Espèce de coiffe.

> Ay et eou moun nada hemneto, Que nou si boutez la perneto?
> D'Astros.

Y-a-t-y au mounde deguna femneta, Que noun si boutes la perneta.

PERNETA, s. f. (pernéte); PERETA. di-Villageoise affublée d'un couvre-chef ou d'un bavolet.

Éty. de perna.

PERNICIA, s. f. vl. Perte, ruine, mort. Ety. du lat. pernicies, m. s.

PERNICIOS, adj. vl. Parricios, Perre-

PERNICIOUS, OUSA, adj. (pernicious, ouse); Pernicios, cat. Pernizioso, ital. Pernicioso, esp. port. Pernicieux, euse, capable d'entraîner la perte de quelque chose; sièvre pernicieuse.

Éty. du lat. perniciosus, m. s. dérivé de pernicies, ruine, perte, calamité, et formé de per et de nex, necis, la mort.

PERNUNCIAMEN, s. m. vl. Prononciation. V. Noune, R.

PERO, s. m. (père). Père, nom que les sils des bourgeois ou des artisans, donnent à leurs pères. V. Paire, Papa et Pater, R.

Iou vaou d'aqueste pas tout Escrire à ma mero. Ma tremole de paour que zou Dija à moun pero. Poëme bas lim. des Ursulines. Pero se dit aussi pour confesseur.

> Iou me counfesse, pero. Lou cor plen de doulour, D'aver sur la fouigiero Escoutat un pastour. d. bas lim.

On dit, dans ce pays, lou pero saula, pour dire que le gros orteil a percé le bas et qu'il se trouve capuchonné comme un père.

PERO, adv. cond. (père); EMPERO. dl. et vl. Pero, cat. esp. ital. Néammoins, mais, pourvu que ; cependant , pourtant , pour ce, pour cela.

Etv. de per joint à l'o, roman-

PEROFIA, s. f. (perófie), d. bas lim. Paroisse. V. Paroissa.

Éty. Alt. de Parocchia,

PEROL, s. m. vi. Perol, cat. esp. Chaudron, marmile. V. Peiroou.

PEROLIAMEN, s. m., vl. Extrême-onction. V. Oli, R.

PERONH, s. m. vl. Tique au croupion. Gloss. Occ.

PERONHER, vl. et

PERONNER, vl. V. Perunger. PEROPS, dl. (pèr óps), dl. Pour la dernière sois, une sois pour toutes. Doujat.

PEROTA, s. f. (pérote). V. Pelota. Ety. Perota est une alter. de pelota. Voy. Pel , R. 2.

PEROTA, s. f. Dim. de pera. V. Pereta

el Per, R.

PEROU. La richesse de ce pays a donné lieu à quelques locutions proverbiales : Aquot es pas lou Perou, ce n'est pas le Pérou, ce n'est pas grand chose.

Il sut découvert par Don Pizzarre de Truxillo et Almageo de Magalon, en 1525.

PEROUFIEN, IENA, s. (perousien, iène), d. bas lim. Paroissien, ienne. V. Parroissien.

PEROULI, s. m. (perouli). Nom bas limousin des fruits de l'aubépine. V. Acinas.

Am lous peroulis l'on atriva lou merle.

Ély. Perouli est un dim. de pera. V. Per, Rad.

PEROUN , S. M. VI. ROUB , APEVOUR , PEG Le tronc principal d'un arbre, d'un arbris-

PEROUN, V. Pairoun, Perela et Per, R. PEROUBAR, v. n. (peroura); Perorar, port. cat. esp. Perorare. ital. Pérorer, parler pour convaincre; parler beaucoup et de

Ety. du lat. perorare, achever, conclure, finir un discours.

PEROURASOUN, s. f. (perouresoun); PERCURESCUM. Perorazione, ital. Peroracion, esp. Peroração, port. Péroraison, terme de rhétorique, conclusion ou dernière partie du discours dans laquelle l'orateur résume en peu de mots, les principaux chess qu'il a traités avec étendue dans le corps de son discours, et tâche d'émouvoir les passions de ses auditeurs.

Ely. du lat. perorationis, gén. de peroratio. V. Pur , R.

PEROUSINA, dl. V. Perrasina. PERPARANSA, s. f. vl. Offrande, des-

tination, intention, offre, proposition. PERPARAR, vl. V. Preparar. PERPAUS, alt. de Prepaus, v. c. m.

et Pos , R. PERPAUSAMENT, s. m. vi. PERPAUSA-

r. Propos, dessein; projet, résolution. V. Pos , K.

PERPAUSAR, vl. V. Perpausar. PERPAUZAMEN, vl. V. Propausamen.

PERPAUZAR, vl. V. Prepausar. PERPEL, dl. V. Parpela et Parpel, R. PERPELUGAS, V. Parpelas et Par-

PERPENDICULAR , vl. Perpendicujar, cat. V. Perpendiculari.

PERPENDICULARI, IA, adj. (perpendiculari , arie) ; PERPENDICULARO. Perpendicolora, ital. Perpendicular, esp. port. cat. Perpendiculaire, ligne qui tombe d'aplomb sur un plan horizontal et fait de chaque côté un angle égal de 90 degrés.

PER

Ety. du lat. perpendicularis, m. s. sait de perpendo. V. Pend. R.

PERPENDICULARIA, s. f. (perpendiculárie). Perpendiculaire, la ligne qui coupe à plomb la ligne horizontale. V. Pend, Rad

PERPENDICULARIAMENT, adverbe (perpeindiculariamein): D'APLOUM. Perpen-dicolarmente, ital. Perpendicularmente, esp. port. Perpendicularment, cat. Perpendiculairement, à plomb, verticalement.

Ely. de perpendicularia et de ment. V. Pend, R.

PERPENDICULARMENT, vl. Perpendicularment, cat. V. Perpendicularia-

PERPENDRE, vl. V. Perprendre. PERPENSADA, s. f. vl. Pourpensée. V. Pes, R.

PERPENSAMENT, s. m. vl. Médita-tion, volonté réflechie, ferme propos.

PERPENSAR, v. a. et n. vl. PERPESSAR. Penser, imaginer, méditer, peser, considérer; rèver, méditer. V. Pes, R.
PERPERA, d. béarn. V. Parpela et

Parpel, R.

PERPEREYAR, d. béarn. Clignoter. V. Parpelegear et Parpel, K.

PERPESSAR, v. n. vl. Méditer, pro-jeter, réslechir. V. Perpensar.

Éty. du lat. propendere, propensare. V.

Pes, R.

PERPET, radical dérivé du lat. perpetis, én. de perpes, continuel, sans interruption, formé de per, marquant persévérance, continuation, et de petere, aller vers, c'est-à-dire, qui va toujours, qui dure toujours.

De perpetis, par apoc. perpet; d'où: Perpel-u-al, Perpelual-ment, Perpelu-itat, Perpetu-ar, Perpetu-at, Perpetu-el, Perpetuel-a, Perpetuela-ment, Perpetu-au.

PERPET, s. m. (perpè). Nom bordelais du pourpier. V. Bourtoulaigua.

PERPETIA, nom de femme (perpètie), dl. Perpétue ; une bigote.

PERPETRAR, v. a. vl. Perpetrar, anc. cat. esp. port. Perpetrare, ital. Perpetrer, commettre, consommer, accomplir.

Éty. du lat. perpetrare, m. s. PERPETUAL, ALA, adj. anc. béarn. Perpetual, cat. V. Perpetuel et Perpet, R.

PERPETUALITAT, s. f. Perpetualità, ital. Perpétuité. V. Perpetuitat.

PERPETUALMENT, adv. d. vaud. Perpetualment, cat. Perpétuellement. Voy. Perpetualament.

Ely. de perpetual et de ment. V. Perpet, R. PERPETUAR, v. a. (perpetuá); Perpetuare, ital. Perpetuar, cat. esp. port. Perpetuer, rendre perpetuel, faire durer toujours.

Ety. du lat, perpeluare, m. s. V. Perpet, PERPETUAR SE, v. r. Se perpétuer,

durer toujours ou se renouveler sans cesse. PERPETUAU, ALA, adj. dg. V. Per-

petuel et Perpet, R.

PERPETUEL, ELA, adj. (perpetuel, èle); PERPETUAU. Perpetuale, ital. Perpetuo, port. Perpetual, anc. cat. anc. esp. Perpéluel, elle, qui dure toujours, qui ne finit jamais; qui sans être continu revient souvent. Ety. du lat. perpetualis, m. s. V. Perpet,

PERPETUBLAMENT, adv. (perpetuelamein); Perpetualment, cat. Perpetuamente, ital. esp. port. Perpétuellement, sans cesse, habituellement.

Ety. de perpetuela et de ment, d'une manière perpétuelle. V. Perpet, R.

PERPETUITAT, s. f. (perpetuitá); Perpetuità, ital. Perpetuidad, esp. Perpetuidade, port. Perpetuitat, cat. Perpetuité, durée sans interruption, sans discontinuation : A perpetuitat, à perpétuité, toujours.

Ety. du lat. perpetuitatis, gen. de perpetuitas, m. s. V. Perpet, R.

PERPIL, s. m. dg. Paupière. V. Parpela et Parpel, R.

PERPILLAR, dg. Voy. Parpeliar et Parpel, R.

PERPLEXE, EXA, adj. (perplèxé, èxe); Perplesso, ital. Perpleco, esp. port. Per-

plexe, qui est dans la perplexité. PERPLEXITA. s. f. (perplexita); Perplessità, ital. Perplexidad, esp. Perplexidade, port. Perplexité, irrésolution facheuse, incertitude pénible, anxieté.

PERPOING, vl. V. Perpong.

PERPONG, S. M. PERPOURS, PERPONE, Brune, PERPONTA. Perpunte, esp. Pourpoint, sorte d'habillement.

PERPONH, vl. V. Perpong. PERPONS, 8. m. vl. PERPONTE. Pour-

point. V. Perpong.

PERPONTA, vl. V. Perpong.

PERPOUNT, s. m. (perpoun), d. bas
lim. Pourpoint, partie de l'ancien habillement qui couvrait depuis le cou jusqu'à la ceinture : A bourla pourpount, à brûle pourpoint.

PERPRENE, v. a. vl. Prendre, entreprendre. V. Prendre et Entreprendre.

Ety. du lat. perprehendere. V. Prend, R. Perpren, il où elle prend, environne,

PERPRENDRE, V. a. VI. PERPENDRE, PERPRESES. S'emparer, se saisir; couvrir, occuper, recueillir, comprendre, environner, contenir, concevoir.

Éty. V. le mot suivant et Prend, R. PERPRES, ESA, adj. (perprés, ése), dl. Surpris, interdit; occupé, circonvenu. V. Prend, R.

PERPRESAS, s. f. pl. (perpréses), dl. Entreprises; faux-bourg. Sauv. V. Prend, R.

PERPREZA, s. f. vl. Saisie, occupation.

PERPRISO, s. f. vl. Occupation, site. PERPUCI, vl. V. Prepuci. **PERPUNG** et

PERPUNH, s. m. vl. Pourpoint.

PERQUE, conj. ou part. interr. (perqué); Perchè, ital. Porque, esp. port. Perque, cat. Pourquoi, pour quelle chose, pour quelle

Sensa dire perque, sans dire pourquoi, parce que :

Lous rele non sount ta fiere que perque l'on lous creigne. D'Anhane.

PERQUE, s. m. Le pourquoi, la raison, la cause.

PER-QUI-N'AMOUNT, dl. Alt. de perailamount, par là haut, vers là haut, sans déterminer le lieu.

PERQUISITION, s. f. (perquisitie-n); PERQUISITIEN, RESSERCA. Perquisizione, ital. Pesquisa, esp. Pesquiza, port. Perquisició, cat. Perquisition, recherche exacte et rigoureuse.

Éty. du lat. perquisitionis, gén. de perquisitio, m. s. fait de perquirere, formé de per augm. et de quærere, chercher. Voy. Quer, Ř.

PERRAGORZIN, nom de lieu, PERIGORC,

vl. Perigord.

PERREC, s. m. (perré), dl. Haillon, lambeau, guenille, chiffon. V. Pelha et Estrassa.

PERREGIR, v. a. vl. Diriger, conduire, exercer.

PERREMIER, vl. V. Premier et Prim, R. 3.

PERRET, s. m. (perré), dl. Révérence, salut: Faire lou perret, saluer, et propre-ment, faire le pied derrière.

Ety. de ped et de retro. V. Ped, R.

PERRO, vl. V. Peiro. PERRO, vl. V. Peiron.

PERROCHIAN, s. m. d. vaud. Parois-

PERROU, s. m. (perrou). Nom qu'on donne aux chiens dans quelques endroits. à l'imitation de l'espagnol, perro.

**PERROU** et

PERROUN, s. m. dl. Homme gaillard. plaisant; un drole de corps.

PERROUN, s. m. (perroun); PARROUN. Perron, sorte d'escalier découvert et en dehors, pour un étage peu élevé.

Éty. du grec πετρον (petron), gén. de πετρος (petros), pierre, parce que ces sortes d'escaliers sont ordinairement en pierre. V.

PERROUQUET, s. m. (pérrouqué), et PAT COTTUP. PARROUQUET, PAPAGAI, PAPEGAI Perroquet, Psittacus, Lin. genre d'oiseaux très-nombreux en espèces, de l'ordre des Grimpeurs et de la famille des Lévirostres ou Cénoramphes (à bec léger), qui habitent en général sous la zône Torride. Le Brésil et la Guiane sont les pays qui enfournissent le plus.

Ety. du celt. perroqued, selon Achard, ou de perrot, dim. de Pierre, nom qu'on a donné à cet oiseau, comme celui de sansonnet, dim. de Samson, à l'étourneau, de margot, à la pie, etc. selon Gattel.

Parlar coumo un perrouquel, répéter ce que l'on a oui dire, parler comme un perroquet. Soupa de perrouquet, soupe de perroquet,

pain trempé dans le vin.

PERROUQUET, s. m. (perrouqué); PARROUQUET. Perroquet, les plus petits mâts et les plus petites voiles d'un vaisseau que l'on place sur les huniers.

## On nomme:

PERROQUET DE FOUGUE, le hunier d'artim PERROQUET VOLANT, des voiles plus petites que les erroquets au dessus desquelles on les orients en les bissant sur les flèches des mâts de perroquet.

Perrouquet de bopre, tourmentin.

Per debita touto l'annado Perrousino per de flambeous, D'amelons per de bisqueteoux. Michel.

PERRUCA, s. f. (perruque); PARRUCCA, PAMPARRUGA. Purrucca, ital. Peluca, esp. Peruca, port. Perruca, cat. Perruque, coiffure de faux chevaux; fig. réprimande.

Ety. L'étymologie prise du grec purrhichos, forme de purrhos, fauve, jaune, parce qu'on fit d'abord les perruques de cette couleur, nous paralt ridicule. Ceux qui prennent ce mot de barr, qui signifie chevelure, en irlandais, et de uc. uch, élevé, chevelure élevée, approchent sans doute plus de la vérité, de barrueh, on fit perrique, dans le Xme siècle, et les Italiens en composèrent leur mot parrucca.

Denina donne plusieurs preuves qui attestent que le mot perruque s'appliquait autrefois aux longues chevelures qu'on laissait flotter sur les épaules, d'où il pense que le mot perruque, peut venir de per et de rücke qui, en gothique ou teutonique, signifiè épaules, qui tombe sur les épaules, sousentendu chevelure. On nommait encore, dans le XVIIme siècle, fausse perruque ou perruque seinte, les perruques proprement dites.

#### Dans une perrugue on nomme :

COFFE, le réseau de soie ou de fil qui en garnit l'intérieur. COQUE, les tresses de cheveux qui forment le milieu du

CORPS DE RANGS, les tresses qui forment les côtés. DERRIERE DE BOURSE, les cheveux longs et lisets qui étaient destinés à entrer dans la bourse. DESSUS DE TÈTE , les tresses du sommet. ÉCHANCRURE, le haut de la tempe.

Dérivés : Perruquier, Perruquiear, Perruqueta, Perrucassa.

L'usage des faux cheveux remonte à une très haute antiquité. Il était général chez les Medes, les Perses, etc., et selon le disciple d'Aristote, Cléarque, les Japigiens, furent les premiers à s'en servir. Mais le véritable art de faire des perruques ne remonte qu'au siècle de Louis XI, et selon d'autres, qu'à l'année 1616.

PERRUCA, s. f. (perrúque). Nom qu'on donne à la cuscute, dans les départements du Tarn et Tarn -et-Garonne.

PERRUCASSA, s. f. perrucasse); Perrucassa, cat. Parrucaccia, ital. Grosse et laide perruque, tignasse.

PERRUCHA, s. f. (perrutche). Perruche, femelle du perroquet; section du genre Psittacus, perroquet, très-nombreuse en espèces, qui se distinguent à la longueur de leur queue, qui dépasse souvent celle du corps, et qui n'est jamais carrée, elles habitent la zone Torride.

Ety. Perrucha, sem. de Perrouquel, V. C. m.

PERRUQUETA, s. f. (perruquéte); Perruqueta, cat. Parrucchino, ital. Dim. de perruca, petite perruque.

PERRUQUIER, IERA, s. (perruquié, ière); PARRUQUIAR, BARBIER. Parruchiere, ital. Peluquero, esp. Cabelleireiro, port.

PERROUSINA, s. f. (perrousine), dl. 1 Perruquèr, cat. Perruquier, ière, celui, celle Pour poix résine, V. Perasina qui fait des perruques, et par extension celui qui peigne, qui rase, qui coiffe.

Ety. de perruca et de ier, litt. ouvrier en perruques.

PERS, s. vl. PERSET. Sorte d'étoffe.

PERS, adj. vl Perso, ital. Pers, bleu azuré, violet.

PERSAVALS, nom d'homme, vl. PERSA-VAUS. Perceval, héros de roman.

PERSEGUCIO, vl. Persecució, cat. V. Persecution.

PERSECUTAR, v. a. (persecuta); DES-POUTENTAR, SEGUTAR. Persecutar, cat. anc. Perseguitare, ital. Perseguir, esp. port. Persecuter, tourmenter par des poursuites injustes et violentes ; importuner continuellement. V. Secar.

Ély. du lat persequi, fait de per, augm. et de sequi, suivre, suivre avec acharnement. V. Segû , Ř.

PERSECUTAT, ADA, adj. et p. (persecutá, ade); Perseguido, port. Persécuté, ée. V. Segu, R.

PERSECUTION, s. f. (persécutie-n); PERSECUTION. Persecuzione, ital. Persecucion, esp. Persequição, port. Persecució, cat. Persécution, vexation, poursuite injuste et violente; par exag. importunité continuelle dont on est excédé. V. Secugi.

Éty. du lat. persecutionis, gén. de perse-cutio, m. s. V. Sequ. R.

PERSECUTOR, s. m. vi. PERSEGUETER PERSEQUEDOR, PERSECULOR. Persecutor, Cat. V. Per secutour.

PERSECUTOUR, s. m. (persecutour); Persecutor, cat. Persecutore, ital. Perseguidor, esp. port Perséculeur, persécutrice au fem. celui ou celle qui persecute par des voies injustes.

Éty. de persecutar et de our, celui qui persecute. V. Segu, R.

PERSEGRE, v. a. vl. PERSEGUR. Perseguia, esp. port. Poursuivre. V. Poursuivre et Pequ, R

Persec, il ou elle poursuit.

Persega, qu'il ou qu'elle poursuive.

PERSEGU, UA. adj. et p. d. vaud. Pour persegut, uda, perséculé. V. Perseculat et Pegu. R.

PERSEGUCION, s. f. d. vaud. V. Persecution et Sequ. R.

PERSEGÜIER, dg. V. Pesseguier. PERSEGUIEYRE, s. vl. V. Persecutour et Sequ. R.

PERSEGUIOR, s. m. vl. Perseguidor, port. Perséculeur. V. Persecutour et Sequ, Rad.

PERSEGUIR, v. a. vl. Perseguir, cat. esp. port. Poursuivre, persécuter. V. Persecular el Segu, R.

PERSEILANSA, s. f. vl. Longanimité, persévérance. V. Sever, R.

PERSEQUEDOR, vl. V. Persecutor et Persecutour.

PERSEQUEDOR, vl. V. Perseguieyre. PERSERVIR, v. a. vl. Mériter. Voy.

PERSERVIT, part. vl. Mérité.

PERSET, s. m. vl. PRESERT. Perse. perset, drap de Perse. Sorte d'étoffe. V. Pers. PERSEU, adj. et p. vl. Apperçu, ravisé. verant, ante.

Ety. du lat. perseverabilis, m. s.

PERSEVERADOR, S. M. VI. PERSI manus. Persévérant, constant, qui persévère. V. Sever , R.

PERSEVERAIRE, vl. V. Persevera-

PERSEVERANCA, s. f. (perseverance); Persevenença, perpeveransa. Perseveransa, ital. Perseverancia, esp. cat. Perseverança, port. Perseverencia, cat. Persévérance, qua-lité de celui qui persévère; vertu chrétienne qui nous rend capables de persister jusqu'à la fin, dans la voie du salut.

Ety. du lat. perseverantia, m. s. V. Sever, Rad.

PERSEVERANCIA, vl. Perseverancia, tat. V. Perseverança.

PERSEVERANSA, vl. V. Perseverança. PERSEVERAR, v. a. (persevera); Perseverare, ital. Perseverar, esp. port. cat. Persévérer, continuer avec attache, poursuivre avec une longue constance, persister dans le bien.

Ety. du lat. perseverare, fait de per, aug. et de severus, rigoureux, qui ne se relâche point. V. Sever, R.

PERSEVERENCA, V. Perseverança.

PERSEVERENT, ENTA, adj. (perseverèin, èinte); Perseverant, cat. Persévérent, ente, qui persévère.

PERSEVERIER, adj. vl. Perceverante, port. Perseverant. V. Sever, R.

PERSIEGUECION, s. f. vl. Persecu-

tion, v. c. m. et Sequ, R.

PERSIENNA, s. f. (persiènne); Persiana, cat. esp. ital. Persienne, sorte de jalousie qui est montée sur un chassis.

PERSIFFLAGI, s. m. (persiffladgi) lang. mod. PERSIFFLAGE. Persissage, ironie fine et soutenue, raillerie adroite.

PERSIFFLAR, v. a. (persiffla). Persif-Ger, se moquer de quelqu'un par des louan-

ges outrées. PERSIL, s. m. (persil); Perrexil, port. Perejil, esp. Petroselline, ital. Un des noms du persil. V. Juvert.

Ety. du lat. petroselinum, de petra, pier-

re, parce qu'il vient dans les lieux pierreux. PERSIL SALBATGE, s. m. Nom que porte, aux environs de Toulouse, l'éthuse sche-des-chiens, ou petite ciguë, Æthusa cynapium, Lin. plante de la famille des ombellifères qu'on trouve dans les lieux cultivés.

Ety. A cause de la ressemblance qu'ont ses feuilles avec celles du persil.

PERSISTANCA, s. f. (persistance). Persistance, action de persister. V. Sist, R.

PERSISTAR, v. n. (persista); Persistere, ital. Persistir, cat. esp. port. Persister, demeurer ferme, garder avec constance et opiniatreté, le même état d'âme, d'esprit et de corps.

Éty. du lat. persistere, fait de per, augm. et de sistere, retenir, arrêter. V. Sist, R.

PERSO, adv. vl. razso. Pour cela, à cau-

PERSON, prasoun, radical dérivé du lat. persona, personne, personnage, masque de théitre.

De persona, par apoc. person el persoun,

PERSEVERABLE, ABLA, adj. Persé- 1 par le changement de o en ou; d'où : Persona, Person-al, Person-at, Person-alge, Personnala-ment, Persoun-a, Persoun-agi, Persoun-etat, Persounal-itat, Persoun-el, Persounce a. Persouncea-ment, Im-persounce, Pressoun-a.

PERSONA, vl. Persona, cat. esp. ital. V. Persouna.

PERSONAGE, V. Persounagi.

PERSONAL, ALE, vi. Personal, cat. V. Persounel, ela et Person, R. PERSONALITAT, vl. V. Persounali-

PERSONALMENT, vl. V. Persounelament.

PERSONALMENT, vi. Personalment, cat. V. Personnalament.

PERSONAT, S. VI. PERZONAT. Personat, cat. Personado, esp. Charge, dignité, fonction, caractère, personne; bénéficier.

Ely. V. Person, R. Adj Personat. cat. Personado, esp. Qualifié, élevé en dignité.

PERSONATGE, s. m. vl. Personalge, cal. V. Persounagi el Person, R.

PERSONNALAMENT, adv. anc. béarn. Personnellement.

Éty, de personala et de ment. V. Person, Rad.

PERSOUNA, s. f. (persoune); GENT, PRESSOUNA. Persona, ital. esp. cat. Pessoa, port. Personne, un homme ou une femme. V. Gent.

On le dit souvent pour corps : A touta sa persouna couverta de boutouns, il a tout son corps couvert de boutons; individu.

Ély. du lat. persona, m. s. V. Person, R. PERSOUNAGI, s. m. (persounadgi); PERSOURAGE. Personatge, cat. Personaggio, ital. Personage, esp. Personagem, port. Personatge, cat. Personnage, ce mot est syno-nyme d'homme, mais avec une idée accessoire qui en modifie la signification.

Ely. V. Person, R.

Se creyre un persou¤agi el fort common en França. Foucaud.

PERSOUNALISAR, v. a. (persounalisá). Personnaliser, appliquer des généralités à un individu. V. Person, R.

PERSOUNALITAT, s. f. (persounalitá); Personalitat, cat. Personalità, ital. Personalidad, esp. Personalidade, port. Personnalité, trait injurieux et personnel, caractère de ce qui est personnel.

Ely. de persounal et de itat, ou du lat. personalitatis, gén. de personalitas. Voy. Person, R.

PERSOUNAT, s. m. (persouná). Voy. Personat.

PERSOUNEL, s. m. (persounèi). Le personnel, naturel, manière d'être d'une personne, l'ensemble des personnes qui composent une maison, une armée, etc. V. Person, R.

PERSOUNEL, ELA, adj. (persounel, ele); Personale, ital. Personal, esp. cat. Pessoal, port. Personnel, elle, qui concerne et regarde particulièrement les personnes; en terme de gram. qui est relatif aux personnes; le personnel, est employé subst. quand il désigne la collection des personnes employées à un service quelconque.

Ety. du lat. personalis, m. s. V. Person.

PERSOUNELAMENT, adv. (persounelamein); Personalment, cal. Personalmente, ital. esp. Pessoalmente, port. Personnellement, en propre personne, en personne.

Ety. de persounela et de ment. V. Persoun. Rad.

PERSOUNETA, s. f. (persounéte). Dim. de persouna, nom dont on se sert pour désigner le corps des petits enfants, ou les petits enfants eux-mèmes, petite personne.

Ety. V. Person, R.

PERSOUNIFIAR, v. a. (persounifiá).
Personnifier, altribuer à un être idéal ou nanimé, les sentiments, le langage, etc., d'une personne : transformer en personnages des êtres métaphysiques. V. Person, R.

PERSOUNIFIAT, ADA, adj. et p. (persounifiá, ade). Persounifié, ée. Voy. Person, R.

PRESPECTIU, IVA, adj. vl. Perspectiu, cat. Perspectif, qui a rapport à la perspective.

Ely. du lat. perspectus, m. s.

PERSPECTIVA, s. f. (perspective); PROUSPETIVA. Prospettiva, ital. Perspectiva. cat. port. Perspective, art de représenter les objets selon la différence que l'éloignement et la position y apportent, soit pour la figure, soit pour la couleur; ce qui doit être dans l'avenir.

Ely. du lat. perspectus, pour perspecto, connaissance approfondie ; fait de perspicere, voir clairement, distinguer, apercevoir.

L'art de la perspective, appliqué aux décorations théâtrales, est du au grec Agatharque, 450 ans avant J.-C. Les premières leçons de perspective surent données à Paris, en 1650, par Abraham Bosse, de Tours.

PERSPICUITAT , s. f. vl. Perspicuitat, cat. Perspicuidad, esp. Perspicuidade, port. Perspicuité, perspicacité.

Ety. du lat. perspicuitatis, gén. de perspicuitas, m. s.

PERSUADAR, v. a. (persuadá); Persuadere , ital. Persuadir , cat. esp. port. Persuader, déterminer quelqu'un à croire, à faire quelque chose, en lui en faisant sentir les raisons et les avantages.

Ety. du lat. persuadere, fait de per, augm. et de suadare, conseiller, porter à. V. Suad, R.

PERSUADAR SE, v. r. (persuada sé); Persuadir se, port. Se persuader, s'imaginer, croire.

PERSUADAT, ADA, adj. et p. (persuada, áde); Persuadido, port. Persuade, ée. V. Suad, R.

PERSUASIF, IVA, adj. (persuasif, ive); Persuasivo, ital. esp. port. Persuasiu, cat. Persuasif, ive, qui a la force de persuader.

Ely. du lat. persuasorius, m. s. Voy. Suad . R.

PERSUASIO, vl. Persuasió, cat. Voy. Persuasion.

PERSUASION, s. f. (persuasie-n); PERSUASIEN. Persuasione, ital. Persuasion, esp. Persuasão, port. Persuasió, cat. Persuasion, moyen puissant et victorieux, de faire croire fermement ou adopter pleinement à quelqu'un ce qu'on veut même malgré des préjugés ou des préventions contraires, plus par le charme du discours que par la force des raisons.

Ety. du lat. persuasionis, gén. de persuasio, m. s. fait de per, augm. et de suadere, conseiller. V. Suad, R.

PERSUASIU, IVA, vl. Persuasiu, cat. V. Persuasif.

PERSUTA, s. anc. béarn. Poursuite. V. Segu, R.

PERTA, s. f. (pèrte); PERDA. Perdita, ital. Perdida, esp. Perdua, cat. Perda, port. Perte, privation de quelque chose d'avantageux, d'agréable ou de commode qu'on avait: en terme de commerce, dommage que l'on souffre, diminution de gain; écoulement de sang, hémorragie; événement malheureux; mort de l'un de ses parents.

Éty. du grec πέρσις (persis), ravage, destruction, ou de  $\pi\epsilon\rho\theta\omega$  (pertho), ruiner, saccager. V. Perd. R.

PER TAL ESTRE, dl. (pér-tal-èstré); PER TAL ASTRE. D'aventure, par hasard. Douiat.

PERTANHER, V. n. VI. PERTAYNGER. Pertanguer, cat. Appartenir, convenir. V. Appartenir.

Ety. du lat. pertinere, m. s.

PERTANT, dg. Pourtant, v. c. m. PERTAU, prép. (pertaou). Parce que, afin de. à cause de.

PERTAYNHER, vl. V. Perlanher. PERTEGUA, s. f. vl. Perche.

Éty. du lat. pertisa, m. s. PERTENEMENT, s. m. vl. V. Per-

PERTENENSA, s. f. vl. PERTENEMENT, PERTENEMEN. Pertinencia, cat. esp. Pertença, port. Pertinenza, ital. Appartenance, dépendance.

PERTENER , v. n. vl. PERTARHER. Pertanyer, cat. subst. Appartenance, dépen-dance. V. Appartenir.

PERTERIR, v. n. vl. Passer, disparaltre, se dissiper, tarir.

Beuretz a la fontana que nos pot perterir, Vous boises à la fontaine qui ne se peut tarit. v. 7349. Hist. Crois. Albig.

PERTERIT, adj. vl. Affaibli. PERTGA, s. f. vl. Perche.

PERTI, (pèrti), et
PERTIA, s. f. (pèrtie); PROUT. Le timon de la charrue.

Ety. du lat. pertica, perche.

PERTIA, s. f. BAUGOU. Pertica, ital. esp. Percha, Perche, brin de bois, long de trois à quatres mètr. environ, et épais d'un décimèlre ; gros bâton.

Ety. du lat. pertica, m. s. fait de pertingo, atteindre, per-tango.

Longa pertia, se dit d'un homme trèsgrand et très-mince.

PERTINACIA, s. f. vl. Pertinacia, cat. esp. port. ital. Opiniatreté, obstination.

PERTINEMMENT, adv. (pertineimmein); Pertinentemente, esp. port. Pertinemment, ainsi qu'il convient, comme il faut, avec jugement.

PERTINENT, ENTA, adj. (perlinein, einte). Erudit, savant, instruit; pertinent, en français, signifie qui est tel qu'il convient.

Ety. du lat. pertinens, enlis, de pertinere, appartenir, concerner.

> Et tan crey d'estre pertinent, Que prend lou fege per la rata, Cove.

PERTIZO, s. f. vl. lim. Partage. PERTONOPIEU DE BLEI, nom d'homme, vl. Parthénopex de Blois, heros de roman.

PERTOUCAR, v. n. (pertoucá), dl. Pertocar, cat. Toucher, concerner, regarder. Doujat. V. Tocc, R.

PERTRACTAR, v. a. (pertractá); Pertrattare, ital. Traiter, arranger, négocier: Si dejon pertractar, Stat. Pr. soient traitées. V. Tra, R.

PERTRACTURA, s. f. vl. Portraiture,

PERTRAG, vl. V. Pertrait.

PERTRAIRE, v. a. vl. PERTRAYRE. Entrainer, retirer, arracher; tirer, lancer des traits; munir, approvisionner. V. Tra, R.

Ety. du lat. pertrahere, m. s. PERTRAIT, S. f. VI. PERTRAG, PERTRAY. Fascines, matières jetées dans les fossés d'une place assiégée, pour les remplir et les franchir; convoi, bagage, attirail, machines, munitions.

Éty. du lat. pertractus.

PERTRAY, vl. V. Pertrait.

PERTRAYRE, vl. V. Pertraire. PERTUIS, vl. V. Pertus.

PERTURBACIO, vl. Perturbaciò, cal. V. Perturbation.

PERTURBAR, v. a. vl. Perturbar, port. Pertorbar, cat. esp. Perturbare, ital. Troubler, renverser, chasser.

Ety. du lat. perturbare, m. s. V. Turb, R. PERTURBATIO, vl. V. Perturbation. PERTURBATION, s. f. (perturbatie-n);

PERTURNATION. Perturbazione, ital Perturbacion, esp. Perturbação, port. Perturba-ciò, cat. Perturbation, trouble, émotion de l'âme, à l'occasion de quelque mouvement extraordinaire dans le corps.

Ety. du lat. perturbationis, gén. de perturbatio, m. s.

PERTURBATIU, IVA, adj. vl. Perturbatif, ive, propre à troubler.

PERTURBATOUR, s. m. (perturba-tour); Perturbatore, ital. Perturbator, cat. esp. port. Perturbateur, celui qui cause du trouble.

Ely. du lat. perturbator, m. s.

PERTUS, radical pris du lat. pertusus, percé, formé de pertundere, percer, trouer. De pertus: Pertus-ana, Pertus-ar, Pertus-al, Pertus-os.

PERTUS, s. in. (pertus); partus, par-TUIS, PRATUIS. Perluso et Pertugio, ital. Pertuis, trou en géneral. V. Trauc.

Ety. du lat. pertusus, m. s. V. Pertus, R. Derivés : Mau-pertus, maupertuis, mauvais trou.

Roca pertusa, roche percée.

PERTUSANA, s. f. (pertusane); PARTE-BAHA. Partigiana, ital. Partisana, esp. Partasana, port. Pertuisane, sorte d'arme composée d'une hampe et d'un ser large, aigu et tranchant, espèce de pique destinée à arrêter la cavalerie.

Éty. de pertus, trou, et de ana, qui sert à percer, à faire des trous; ou da lat. persus, percé. V. Pertus, R.

PERTUSAR, v. a. vl. (pertusa); Pertugiare, ital. Pertuiser, trouer, percer. Voy. Traucar et Pertus, R.

PERTUSAT, adj. et part. vl. PERTUSAT, PERTUSAT. Percé, ée, fendu, ouvert. Voy, Traucat et Pertue, R.

PERTUSOS, vi. V. Pertusos. PERTUSSAR, vl. V. Pertusar. PERTUZAR, vl. V. Pertusar.

PERTUZAT, ADA, vl. V. Pertusat.
PERTUZOS, AS, adj. vl. PERTUSOS. Poreux, euse. V. Pertus, R.

PERUEC, vl. V. Sentrogai. PERUEGNA, s. f. V. Peluegna et Pel,

PERUINA, s. f. (peruine). Un des noms lang. de la poix résine. V. Perasina.

PERUNGER, V. a. VI. PEROPERA, PEROP wan. Oindre, enduire

Ety. du lat. perungere, m. s.

PERUNXIOS, s. f. vl. Extrême onction. V. Ougn, R.

PERUS, s. m. (perus); Betharsoulivas. PERUSSA, PERAS, PERUS BOSCAS. Poire sauvage, poire d'étranguillon.

Ety. du lat. pyrus, le poirier souche, celui qui n'a pas subi l'influence de la culture. V. Per, R.

Poids sur l'estomac. Désanat,

PERUS BOSCAS, Avril. V. Perus.

PERUS BOURAU, S. m. Poire bonne eau, ou ronde hative. Avril.

PERUS-MUSCAT, s. m. Poire muscate on ronde hative odorante, poire ronde de Chio. Avril.

REBUSINA, s. f. (perusine), d. bas lim. Poix résine. V. Perrasina.

PERUSSIER, s. m. (perussié); PERAS. Poirier sauvage, Pyrus sylvestris, C. B. var. du Pyrus communis, Lin. arbre de la fam. des Rosacées qui croît naturellement dans les champs. Voy. Gar, Pyrus sylvestris, p. 384.

Ély. de perus et de la term. ier, qui produit les perus. V. Per, R.

A Marseille, on donne le même nom au poirier amandier , Pyrus amygdaliformis , Dec. et au poirier à fruit rond, Avril.

PERUT, adj. et p. vl. Péri. V. Perir, R. PERVADA, s. f. vl. lim. Alt. de privada. V. Privat et Latrine.

PERVALENÇA, s. f. (pervaleince), d. bas lim. Valeur de quelque chose : Co que plaidsoun n'es pas de la pervalença d'un escut, l'objet du procès n'est pas de la valeur d'un écu. V. Val. R.

PERVANCHA, s. f. (pervantche); PER-VENCHA, PROUVENCA, PERVINCA. Pervinca, esp. ital. Vinca major, Lin. plante de la fam. des Apocynées qu'on trouve dans plusieurs endroits de la Basse-Provence.

Ety. du lat. pervinca, m. s. de vincere, lier, selon les uns, parce que ses branches sexibles peuvent servir de liens, et de vincere. vaincre, selon d'autres, parce que ses seuilles se conservent en hiver; les Grecs la nommaient χαμαι δαφνη (chamai daphnė), laurier de terre.

PERVEABLE, adj. vl. Prévoyant.

PERVEER, v. a. vl. Voir, apercevoir, prévoir. V. Vis, R.

PERVEIRE, s. m. vl. Prêtre, curé, ec-

Ély. All. de preire, ou du lat. provisor,

PERVEIRIAL, s. m. vl. Sacerdoce, les ordres sacrés, et adj. sacerdotal.

PERVELIABLE, adj. vl. Très-vigilant. PERVENCA, s. f. (perbeinque). Nom toulousain de la petite pervenche. V. Prou-

PERVENCIO, s. f. vl. V. Prevention.

PERVENDA, s. f. vl. Préhende. PERVENIR, Pervenir, cat. V. Parvenir. PERVENS, adj. vl. Savant, prudent, prévoyant. V. Vis, R.

PERVENTION, S. f. vl. PERVERCIO. V. Prevention.

PERVENTURA, V. Bessai. PERVERS, adj. vl. Fin, rusé; changeant, habile, circonspect.

PERVERS, ERSA, adj. (pervers, erse); ECHANT. Perverso, ital. esp. Pervers, cat. Pervers, opposé au bien, ennemi du bien, il est quelquefois subst. un pervers.

Ety. du lat. perversus, m. s. V. Pervertir et Vert. R.

PERVERSAMENT, adv. vl. Perversament, cat. Perversamente, esp. ital, port. Perversement.

PERVERSEDAT, vl. V. Perversitat.
PERVERSION, s. f. (perversie-v); PERVERSIEN. Perversió, cat. Perversione, ital.
Percersion, esp. Perversão, port. Perversion, changement de bien en mal.

PERVERSITAT, s. f. (perversitá); Perversità, ital Perversidad, esp. Perversida-de, port. Perversitat, cat. Perversité, le dernier degré de la corruption de l'esprit et du cœnr.

Ety. du lat. perversitatis, gén. de perver-sitas, m. s. V. Vert, R.

PERVERTIR, v. a. (pervertir); GASTAR, counnoumens. Pervertire, ital. Pervertir, cal. esp. Perverter, port. Pervertir, rendre pervers, amener insensiblement à l'amour du desordre et du vice, celui qui aimait la vertu; troubler un ordre établi, aftérer un passage.

Ely. du lat. pervertere, sait de per, augm. et de vertere, tourner, renverser. V. Vert, Rad.

PERVERTIT, IDA, adj. et p. (perverti, ide); Pervertido, port. Perverti, ie, gâté, corrompu. V. Vert, R.

PERVEZENSA, s. f. vl. Pénétration, clairvoyance.

PERVEZER, v. a. vl. Percevoir, distinguer, apercevoir, pourvoir, aviser, éclairer. V. Vis. R.

PERVIGIL, adj. vl. Vigilant, qui veille

PERVINCA, s. f. (pervinque). Nom nismois de la petite pervenche. V. Pervancha. PERVIS. adj. vl. Habile, capable, prudent, avisé. V. Vis, R.

PERVIST, ISTA, adj. vl. Prévu, ue. V. Vis, R.

PERVOUGAR, dl. V. Reboucar. PERYODUS, s. m. vl. Périodus, sorte

de ponctuation qui correspondait au point et virgule.

# PES DES

PES, PERS, PERD, sous-radical pris du latin pensare, penso, pensatum, peser, formé de pendo. V. Pend, R.

De pensare, par apoc. pens, et par suppr. de n, pes; d'où : Subre-pes, Pes-ansa, Pes, Pes-agi, Pes-ant, Pesant-our, Pes-ar, Re-pesar, Sus-pesar, Pes-ada, Pes-adour, Pes-aire, Ap-pesant-ir, Pre-pound, Coumpes, Coumpens-ation, Dis-pensa, Dis-pensar, Pens-ada, Pens-able, Pens-ar, A-pensat-it, Pensament-it, Pens-ier, Pez-ansa, Pezans-os, Pez-ar, Pez-ada, Pess, Pess-a, Pessa-ment, Pessament-ous.

PES, 2, radical dérivé du celt. pis, pisen, pois, légume, d'où les Grecs on fait πίσον (pison), les Latins pisum; les anglo-saxons pisa; les Anglais pea, pease, qui ont la même signification.

De pis, par le changement de i en e, pes; d'où: Pes-e, Pes-assa, Pes-egna, Pes-er-ouns, Pes-iera, Pes-ota, Pese-rota.

De pes, par le changement de e en ei et de s en ch : Peich-es, Pez-eou.

PES, s. m. (pés); PEI. Peso, ital. port. esp. Pes, cat. Poids, pesanteur, qualité de ce qui est pesant; fig. importance, considération; force, solidité.

Ety. du lat. pondus, ponderis, dérivé de pendere. V. Pendre et Pend, R.

PES, s. m. Poids, ce qu'une chose pèse. balance, instrument pour peser.

Lou gros pes, le côté fort. Lou pichot pes, le côté faible, en parlant

d'une romaine. De pes, debout.

En pes, en équilibre. Selon l'historien Josèphe, Caïn aurait été l'inventeur des poids et des mesures, environ 3600 ans avant J.-C. Les Chinois en font honneur à leur empereur Hoang-Ti, 2601 ans avant J.-C. et l'empereur Chun, 2282 ans avant J.-C. en établit l'uniformité dans tout l'empire. Les Grecs attribuent cette gloire à Palamède, 1240 ans avant J.-C. ou à Pheidon ou Phedon, tyran d'Argos, mais cette version n'est pas vraissemblable comme le fait observer M. Boquillon, Dict des Orig. puisque Homère qui lui était antérieur parle souvent de poids et de mesures. Charlemagne établit en 800, l'unisormité des poids et mesures dans ses vastes Etats, que le système féodal détruisit peu à peu et que Philippe-le-Long tenta inutilement de rétablir en 1321. Cette utile réforme fut opérée de nouveau en 1790, par l'Assemblée Constituante.

PES-DE-MARC, S. M. et non pes-DE-MAR comme plusieurs disent.

Le poids de marc n'a commencé à être en usage en France que sous Philippe Ier, l'an 1075à l'an 1093, jusqu'alors la livre poids. n'était composée que de douze onces.

## Chronologie.

3600 ans avant J.-C. Cain invente les poids et mesures, selon Josèphe.

2601 ead. Hoang-Ti fait la même invention parmi les Chinois.

2282 ead. Chun établit chez les Chinois l'uniformité des poids et des mesures.

1240 ead. les Grecs attribuent cette invention à Palamède.

800 ans depuis J.-C. Charlemagne établit leur uniformité dans tous ses Etats.

1110 ead. Henri établit leur uniformité en Angleterre.

1790 ead. le 18 mai, leur uniformité est établie en France par l'assemblée constituante.

PES, vl. Je pense, de pesar, il ou elle pense, il ou elle pèse; déplait. V. Pend, R. PES, s. f. vl. PEZ. Pex, esp. port. Pece, ital. Poix, glu, colle. V. Pega, Visc, Cola et Pens.

Éty. du lat. pix, m. s.

PES, Prendre lou pes, haleiner, parlant d'un chien qui poursuit le gibier à la piste. Garc. V. Ped.

PES, prép. dg. Préposition employée au lieu de per ou par.

Pes ans blanquido, par les ans blanchie.

PES-ET-MESURAS, 8. m. pl. (pés-et-mesures). Nom qu'on donne au nouveau système des poids et des mesures qui en établit l'unifor-mité dans toute la France.

Une loi du 4 juillet 1837, prescrit qu'à dater du 1er janvier 1840, tous les poids et toutes les mesures, autres que ceux établis par les lois du 18 germinal an 3 et du 29 frimaire an 8, constitutives du système métrique décimal, seront interdits.

PESADA, s. f. (pesade), dl. Le giron d'une marche d'escalier.

Ety. de pes, pied, et de ada, fait pour le pied. V. Ped, R.

PESADA, s. f. (pesade); PESAU, PESAYA. Pesada, cat. esp. Pesée, l'action de peser; quantité de ce qui a été pesé en une fois; paquel de laine cardée, d'un poids déterminé.

Ely. de pes et de ada. V. Pend, R. PESADA, Pour empreinte du pied, V. Peada.

PESADOR, vl. Pesador, cat. V. Pesaire. PESADOUR, s. m. (pesadour); PESAIRE. Pesatore, ital. Pesador, esp. port. cat. Peseur juré, peseur public.

Ety. du lat. pensator, ou de pes et de adour. V. Pend, R.

PESAGADA, s. f. (pesagade), dl. m. s. que Peada, v. c. m. PESAGE, (pesàdgé), et

PESAGI, s. m. (pesadgi). L'action de peser; salaire du peseur public.

Ely. de pes et de agi. V. Pend, R. PESAIRE, V. Pesadour et Pend, R.

PESAIRIS, s. f. (peseïris). Femme qui pèse. V. Pend, R.

PESAMMENT, adv. (pesamméin): Pesantemente, ital. Pesademente, esp. Pesadamente, port. Pesamment, d'une manière pesante. V. Pes, R.

PESANSA , vl. V. Pensansa. PESANSA, s. f. vl. Pesadumbre et Pe-

same, port. Chagrin. V. Pes, R. PESANT, Pesadelo, port. Pour eauchemar, V. Pen.

PESANT, ANTA, adj. (pesán, ánte); PERUT. Pesante, ital. Pesado, esp. Pezado, port Pesant, cat. Pesant, ante, qui pèse, jourd.

Ety. V. Pes, R.

PESANT, vl. Pesanteur. V. Pesantour ; et Pes, R.

PESANTOUR, s. f. (pesantour); Pesantor et Pesantes, cat. Pesantezza, ital. Pesanteur, au positif, tendance qu'ont tous les corps à tomber vers le centre de la terre, qualité de ce qui est pesant; au figuré, indisposition qui fait qu'on ressent un poids dans quelque partie du corps ; paresse d'esprit.

Ety. de pes, poids, ou de pesant et de our, qui est pesant. V. Pes, R.

PESANTOUR-SPECIFICA, On nomme ainsi le rapport du poids à volume égal, des différents corps avec l'eau distillée à 12 degrès. Tout corps que l'on plonge dans l'eau déplace un volume de ce liquide égal à celui de sa masse, et perd, par conséquent un poids égal au volume d'eau déplacé, d'où la comparaison suivante : un corps qui pesait deux livres n'en a plus pesé qu'une, étant plongé dans l'eau, donc il a perdu la moitié de son poids, et l'on dit alors que sa pesanteur spécifique est à celle de l'eau, comme un est à deux, etc. Ainsi quand on dit que la pesanteur spécifique de l'or est 21. L'on veut faire entendre si le même volume d'eau pèse un, celui de l'or pèsera 21, ou que plongé et pesé dans l'eau l'or ne perdra que le vingt-unième de son poids. Cela est cause que tout corps qui à volume égal, pèse moins que l'eau surnage.

C'est 210 ans avant J.-C. qu'Archimède découvrit l'équilibre des liquides, et qu'il se servit de cette découverte pour reconnaître l'alliage des métaux.

PESANTURA, s. f. vl. V. Pesantour. PESAR, v. a. (pesá); Pesare, ital. Pesar, esp. cat. Pezar, port. Peser, examiner la pesanteur de quelque chose, la confronter avec un poids certain règlé, et connu; examiner de quel poids est un raisonnement, un motif.

Ety. du lat. pensare, m. s. V. Pes, R.

PESAR, v. n. Pesar, cat. esp. Pesare, ital. Peser, avoir du poids, peser à quelqu'un, lui être à charge.

PESAR, v. a. vl. Ennuyer, chagriner, accabler, peser, facher. V. Pes, R.

PESAROTA, s. f. (pesaróte). Pois gris,

Cast. V. Pesota. C'est le nom de la vesce, Vicis sativa,

aux environs d'Aix. PESAROUN, s. m. (pesaróun). Petit galetas, terme de Marseille. Garcin.

PESASSA, s. f. (pesasse), d. bas lim. La paille, le feuillage sec des pois. Me siou cougeat sur la pesassa, je me suis couché sur la feuille de pois. V. Pesegna.

Ely. de pes, pois, et de la term. dépr. assa. V. Pes, R. 2.

PESAT, ADA, adj. et p. (pesá, áde); Pesado, port. Pesé, ée. V. Pes, R.

PESAT, s. m. vl. Pensée. V. Pensada et Pes . R.

PESCA, s. f. (pésque); PESCHA. Pesca, ital. esp. port. cal. Peche, l'art, l'exercice ou l'action de pêcher du poisson; le poisson que l'on a pris; le droit de pêche.

Ety. du lat. piscatura, formé du lat piscis, poisson. V. Peissoun, R.

Sous-dérivés: Pescar ame lou fuec, Phas-

cassiar, Pescairola, Pesquier.

Suivant les traditions chinoises, l'invention de la pêche appartient à Fou-hi, premier roi de la Chine, vers l'an 2914, avant J.-C. et selon Eusèbe aux Phéniciens.

V. sur les pêches de la Provence, Duhamel, cité à l'art. Peissoun; Darluc, Hist. Nat. de la Provence, t. 3. p. 84, et suiv. L'Encyclopédie Méth. article poisson; Noël, Histoire des pêches; Risso, Ichthyologie de Nice.

PESCADA, s. f. vl. Droit de pêche. PESCADOIRA, s. f. vl. Pescateria, cat. Pescaderia, esp. Pescadaria, port. Pê-

Ety. du lat. piscatoria, m. s.

PESCADOR, vl. Pescador, cat. V. Pes-

PESCADOUR, s. m. (pescadour), PESCALEE. Pescatore, ital. Pescador, esp. port. cat. Pecheur, qui fait profession de la pêche.

Ety. du lat. piscutor, le même, ou de pesca, et de la term. Dour, v. c. m. et Peissoun, R.

PESCAIRE, s. m. (pescaïré); peschaire. Dans plusieurs pays ce mot est synonyme de pescadour, dans d'autres il ne désigne que ceux qui ne font de la pêche qu'un amuse-

Éty. de pesca, pêche, et de la term. aire, celui qui pèche. V. Peissoun, R.

PESCAIRE, s. m. Candelette, corde garnie d'un crampon de fer par le moyen duquel on accroche l'anneau de l'ancre, quand on la tire de l'eau pour la mettre en place.

Éty. de pescar et de aire, qui pêche. Voy. Peissoun, R.

PESCAIROLA, s. f. (pesqueiróle), et impr. PESQUEYBOLO. Nom qu'on donne, à Avignon, au grand pluvier, V. Pluvier coulassat, et au petit pluvier à collier. Voy. Couriola et Courentin.

Etv. Pescairola est un dim. de pescaire, petit pêcheur. V. Peissoun, R.

PESCAIROLA, s. f. (pesqueirole), et impr. PESQUEIROLA, qui n'est que la prononciation figurée. Nom qu'on donne, aux environs d'Annot, aux différentes espèces de poules d'eau.

Ety. de pescaire, pêcheur, et de la term. dim. ola, petit pêcheur, parce que ces oiseaux se tiennent le long des rivières et vivent de poisson. V. Peissoun, R.

PESCAIROOU, s. m. (pesqueiroou). Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'alouette de mer. V. Pescheirola et Peissoun, R.

PESCAJOUN, s. m. (pescadjóun), dl. Beignet, pate frite à la poèle. Doujat. Voy. Bigneta.

PESCAJOUN, s. m. (pescodzóu), d. bas lim. et lang. Espèce de patisserie où il entre beaucoup d'œuss; beignet, crèpe. V. Paschada.

A l'houro oun fan saouta lou pescajou. Jasm.

A l'heure où l'on fait sauter le crêpe.

PESCA-PEI, s. m. (pésque pèi). Nom qu'on donne, dans les environs d'Aix, selon M. Boyer de Fonscolombe, à l'araignée d'eau, Gerris lacustris, insecte de l'ordre des Hé-

quier, Pescaire, Pescar, Pescaria, Pes- miptères, et de la fam. des Frontirostres, qui vit sur les eaux stagnantes.

> PESCAR, v. a. (pesca); peschar. Pescare, ital. Pescar, esp. port. cat. Pecher, prendre du poisson; prendre, apprendre: Ounts as pescat aquot, où as tu pris cela; patrouiller.

> Ety. du lat. piscari, ou de pesca, et de la term. act. ar, faire la pêche. V. Peissoun, Rad.

Pescar à la ligna, pêcher à la canne. Pescar à l'aigua treboua, pecher en eau

Pescar entre doues aiguas, pêcher à la bélée, placer des lignes entre deux eaux. Pescar au plat, pêcher au plat, prendre à

discretion dans un magasin inépuisable. Sabe plus ce que se pesca, il ne sait plus ce qu'il fait.

PESCAR, v. n. Pescar una ribiera, passer une rivière à gué; marcher dans l'eau.

Ety. Par analogie, parce que ceux qui prennent du poisson sont souvent obligés de marcher dans l'eau. V. Peissoun, R.

PESCARIA, s. f. (pescarie): PESCARIE, PRISSOUHARIA. Pescheria, ital. Pescadeira, esp. Pescaira, port. Pesqueria, cat. esp. Poissonnerie, lieu destiné à la vente du poisson; pêcherie, lieu propre à la pêche.

Ety. du lat. piscaria, ou de pesca, et de la term. aria, lieu où la pêche se vend. V. Peissoun, R.

PESCASSIAR, v. n. (pescassia). Patrouiller, marcher dans l'eau.

Ety. de Pesc, R. de pesca, de la term. dépress. asi, et de l'act. sar, mot à mot, faire une mauvaise pêche, marcher dans l'eau trouble. On dit pescar dans ce sens par analogie, parce qu'il faut se mouiller pour prendre du poisson, selon le proverbe: Qu voou de pei fau que se bagne. Voy. Peissoun, R.

PESCHA, s. f. (pestsa), d. bas lim. Peche. V. Pesca et Peissoun, R.

PESCHA-BERNARD, Nom Bas-Lim. du héron. V. Heroun; on donne par ironie le mème nom à une personne fluette qui a de longues jambes.

PESCHA-GAULHAS, s. m. (pesise-gaouliás); BATLAS-BOUDBAS, d. bas lim. BALA-BOUpras. On donne ce nom à un homme qui, marchant sans précaution, se jette dans la boue, ce qu'on rend, dans la H.-Pr., par Esclapa-fangeas.

PESCHADGE, s. m. anc. béarn. Pâturage. V. Pasquier et Past, R.

PESCHAIRE, d. bas lim. V. Pescaire et Peissoun, R.

PESCHAR, v. a. (pestsá), d. bas lim. V. Pescar el Peissoun, R.

PESCHEIROLA, s. f. (pestcheiróle et pesqueiróle). Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Řisso :

1º à l'alouette de mer, ordinaire, Pelidna subarcuata, Risso, Scolopax africana, Lin. Gm. et Scolopax subarcuata, id. presque

sédentaire aux environs de Nice; 2º au combattant vulgaire, Tringa pugnax, Lin. Machetis pugnax, Risso. Voy. Sourda;

3º au tourne pierre à collier, Strepsilas collaris, Risso, Tringa interpres, Lin. de

4º à l'alouette de mer platyrhinque, Pelidna platyrhincha, Lat. Risso, de passage, sur les bords du Var, en avril et en mai, oi-seaux de l'ordre des Échassiers et de la fam. des Ténuirostres (à bec flexible).

Ety. Parce que ces oiseaux vivent de péche. V. Peissoun, R.

PESCHEIROLA-BERETA, S. f. Nom nicéen de l'alouette de mer à collier, Pelidna variabilis, Briss. Risso, de passage.

PESCHEIROLA-GROSSA, 8. f. Nom nicéen du chevalier à gros bec, Totanus glottis, Briss. Risso, de passage, oiseau de la même famille que les précédents.

PESCHEIROLA-PIEC-BEGRE, 8. f. Nom nicéen du combattant plastron, Macheles torquatus, Risso, qu'on trouve, dans les prairies marécageuses, au printemps.

PESCHIER, vi. V. Pesquier.

PESCHOUN, s. m. (pestsou), d. bas lim. Piége. V. Piegi, Paneou et Embarras.

PESCIER, s. m. vl. Vivier, poissons en général. V. Peissoun, R. PESCIORA, dl. V. Taskiera.

PESEGAR, et

PESEGUAR, vl. V. Pesseiar.

PESE, S. M. PEZE, PRICHE, PRIZEOU. Pisa, angl-sax. Pease, angl. Pesol, cat. Pisello, ital. Pois, pisum, lat. genre de plantes de la fam. des Légumineuses, dont on connaît plusieurs espèces et beaucoup de variétés, on en cultive plus de trente.

Ety. du lat. pis, pisen. V. Pes, R. 2. PESE-ascor, V. Cese.

PESE-DRIS-CHAMPS OU PRICHES. Pois nain, var. du Pisum sativum, Lin. et pois des champs, pois gris, pois de pigeon, pois de brebis ou pisaille, Pisum arvense, Lin.

On fait, dans la montagne, avec la farine de cette espèce de pois, une bouillie connue sous

le nom de Poutilhas, v. c. m.

PESE-BASSET, s. m. d. du Var. Pois nain. V. Pese-deis-champs.

PESE DE LA FREITA, S. m. Pois secs de la meilleure qualité connue, dont on fait une purée excellente. V. Freta. Avril.

PESE-coulut, V. Pese-yourmand.

PESE-GOURMAND, S. M. PESE-GOULUT, PESE-SHOUMAND. Pois goulu, pois gourmand, pois sans parchemin, pois mange tout, Var a, du Pisum sativum, Lin. Garid. Pisum cortice eduli, p. 365.

On en connaît un grand nombre de variétés.

Éty. Ainsi nommé parce qu'on en mange les cosses, que tout est bon dans cette espèce.

PESE-DE-SERTOUR, S. M. CEZE-D'OOUDOUR. Pois de senteur, pois musqué, pois à sleur, pois odorant, gesse odorante, Lathyrus odoratus, Lin. plante de la fam. des Légumineuses dont on cultive deux variétés, l'une à fleur bleue et pourpre qu'on croit originaire de Cicile, et l'autre rose et blanche qu'on regarde comme indigène de Ceylan.

PESEGAR, vl. V. Peceiar.

PESEGNA, s. f. (peségne), dl. PEREGRA. La paitle des pois.

Éty. V. Pes, R. 2.

PESEGRE, v. a. vl. Poursuivre. Voy. Sequ, R.

PESEL, V. Pesen et Pezel.

PESELIERAS, s. f. pl. (peseliéres), dg. l

Peselières, espèce de réseau qu'on met sur le devant de la tête des bœuss pour les garantir des mouches.

Ety. de pesel, pesen, pennes, bout de la chaine d'une toile, parce qu'on se servait d'abord de ces pennes pour le même usage.

PESEN, s. m. (peséin); PESEOU, PERSE, PESER, PERA, PELES, PEZEL, PRIMETS, PEZES, PESEL Pennes, paines, pesnes, bouts de laine ou de fil qui restent attachés aux ensuples lorsque l'étoffe ou la toile est levée de dessus le métier.

Ety. de pen, extrémité, bout,

PESEOU, s. m. (peseou). Pennes. Voy.

PESEROTA, s. f. (peseróle). V. Pesota et Pes, R. 2.

PESEROUNS, s. m. pl. (peseróuns), et impr. PEZEROUS, dl. Petits pois, dim. de pese. V. Pes, R. 2.

PESI, dg. V. Pesen.

PESIBLAMENT, adv. (pesiblaméin); тванопламент. Paisiblement, d'une manière paisible. V. Tranquilament et Paci, R.

PESIBLE, IBLA, adj. (pesiblé, ible); Placido, ital. Paisible, qui aime la paix, qui est d'une humeur douce et paisible; où l'on jouit du repos, de la tranquillité.

Éty. du lat. placidus, m. s. V. Paci, R. PESIERA, s. f. (pesiere); PERIERA, PESE-

ena, dl. Un champ de pois.

Ety. de pese et de iera. V. Pes, R. 2. PESILHAR, s. m. vl. PESILHIAR. Pôle, . Polus, gond, pivot, l'Antartic pesilhar. PESMA, adj. sup. vl. Très-mauvaise.

Ely. du lat. pessima. PESME, adj. sup. vl. Le pire, le plus

mauvais. Ety. du lat. pessimus, m. s. V. Pej, R.

PESOILL, vi. V. Pesolh.

PESOTA, s. f. (pesóle); garouca, sega, BELLA-VIANDA, VESSA, PESEROTA, ESCAIRA. Vesse, vesse cultivée, Vicia sativa, Lin. plante de la fam. des Legumineuses qu'on cultive

Ety. de pese et du dim. ota. V. Pes, R. 2. PĖSOŪ, et

PESOULH, V. Peoulh et Ped, R.

PESOULIER, s. m. (pesoulié); PEZOU-LER, dl. Faire pesoulier, faire de vains efforts pour se vanger ou pour témoigner son dépit, en faire de petits dans l'impuissance d'en faire de plus grands ; contester opiniâtrément et contre toute raison. Sauv.

PESOULHIERA, dl. V. Peoulhiera et

Ped, R.

PESOULINA, (pesouline). V. Peoulina et Ped, R.

En Languedoc, on donne encore ce nom aux branches chiffonnes, ou menues branches inutiles dont on débarrasse les arbres.

PESOULS, s. m. pl. (pesouls); PEZOULS, dg. Nom des pucerons qui vivent sur les plantes légumineuses.

PESQUEDOUR, s. m. d. béarn. Pêcheur. V. Pescadour et Peissoun, R.

PESQUEIROLA, s. f. (pesqueiróle). Un des noms du pluvier à collier. V. Pluvier coulassat et Pescairola, dont pesqueirola, est une alt. V. Peissoun, R.

PESQUI, conj. (pesqui). Aussi. Aub. Pesqui pas, certes pas.

PESQUIEIRA, s. f. vl. Pesquera, cat. esp. Pecherie. V. Pescaria.

PESQUIER, s. m. (pesquié); vivier, PRECEIRE. Réservoir, vivier, bassin où l'on nourrit du poisson.

Ety. de pesca et de la term. mult. ier. où la pêche abonde. V. Peissoun, R.

L'invention des viviers est due à Hirrius, édile romain et fournisseur de la table de César.

**PESQUIER**, s. m. (pesquié). Vivier, réservoir où l'on nourrit du poisson.

Ety. de pesca et de ier. PESQUIEU, vl. V. Pesquiu.

PESQUI-PAS, adv. (pesqui-pa). Point du tout, ce n'est pas cela, vous vous trompez, parbleu pas.

Meise pesqui-pas, demoiselle mijaurée,

façonnière.

PESQUIU, s. m. vl. PESQUIEU. Droit de

PESSA, s. f. vl. L'âme, la pensée, l'examen. V. Pensada.

Amaras Deou de tota tua pessa, tu aimeras Dieu de toute ton âme.

Aias en pessa, souvenez-vous.

Éty. du lat. pensatio, V. Pes, R.

PESSA, s. f. vl. Il ou elle pense.

PESSA, Pessa, cat. Pour pièce et composés. V. Peça.

PESSA-GRAM, expr. prov. vl. Espace de temps, longtemps, durant un long espace.

Una granda pessa, un bon espace de

A pessa, depuis longtemps.

PESSA-COUEL, V. Peça-couel. PESSAMEN, vl. V. Pensament.

PESSAMENSA, s. f. vl. Peine, souci,

inquiétude.

PESSAMENT, S. M. VI. PROSAMEN. VOY. Pensament, souci, pensée, vl. chagrin. Voy. Pes. R.

> Nous risea, nous centau a m E per vioure pu donesomen, Din lou remouli d'uno tass Tenen negat le pessomen. Quand n'ay l'espoir lous pessomens s'oublidon.

PESSAMENTOUS, adj. (pessameintous), dl. Soucieux, qui a du souci. V. Pensatiou ct

Pes, R. PESSA-PIGNA, V. Peça-pigna. PESSAR, et composés. V. Peça, Peçar,

PESSAR, v. a. (pessá), dl. Choyer, soigner et bien nourrir ; on le dit des nourrices

qui donnent de la bouillie à leurs nourrissons. PESSAR, v. n. vl. Penser réfléchir, Voy. Pensar, méditer, et Pes, R.

PESSAR, s. m. vl. Méditation. V. Pes,

PESSAT, adj. et p. vl. Brisé, rompu. V. Peçat.

PESSAT, s. m. vl. PESSATZ. Peine, chagrin. V. Pes, R.

PESSATGE, vl. V. Pensatge et Pensada. PESSEG, ví. Qu'il ou qu'elle brise, écrase, détraise.

PESSEGAU, AUDA, adj. (passegaou, aoude); ressecus. Fou, éccryele, folatre.

PESSEGRE, s. m. (pessègré), dl. Alt, de Pessegui, v. c. m.

PESSEGRIER, s. m. (pessegrié), dl. Alt. de Pesseguier, v. c. m.

PESSEGOUN, s. m. (pessegoun), dim.

de pessegue, petite pèche.

PESSETA, s. f. (pessète). Dim. de pessa, petite pièce. V. Peceta.

C'était anciennement une monnaie qui valait cinq sous.

Amic, adiou, ten ti countent, Bouen ped, bouen hueilh et boueneis dent-s, Bouena santat, foueça pessetas. Gros.

PESSEGUE, s. m. (pességué); PRESSEC PESSEGDI, PASSEGRE, PESSEGRE, BROUCET. Persica , ital. Pessego , port. Peach , angl. Presseg, cat. Pêche, s. f. Fruit du pêcher; on en connaît un très-grand nombre de variétés, qu'on divise en deux classes : les Durans et les Moulans.

Pessegui duran, ce nom est commun à toutes les pavies ou alberges dont la chair adhère au noyau.

Pessegui moulan, nom générique des pêches, proprement dites, dont la chair se sé-

pare facilement du noyau. Aubergea, pêche de Troye, auberge, ou peche de Saint-Jean.

Aubergea de pessegui, avant-pêche.

Muscat, brugnon musqué.

Madalenenc rouge, la magdeleine rouge, ainsi nommée, selon Ménage, parce qu'elle se fond en eau comme la Magdeleine se fondit en larmes.

Duhamel, distingue un très-grand nombre de variétés de pêches, dont on peut voir la description dans son ouvrage, ainsi que dans le Dict. des Sc. nat. au mot Amandier. Nous rapporterons ici les noms des principales :

L'avant-pêche blanche, petite, blanche,

peau velue, chair blanche.

L'avant-pêche rouge, peau velue, d'un rouge vif du côté du soleil.

La petite mignone, peau d'un beau rouge du côté du soleil, chair ferme et blanche.

Madalanenc-jaune, pavie de la Magde-leine, ou l'avant-pêche jaune, peau d'un rouge brun, du côté du soleil, couverte d'un

épais duvet, chair d'un jaune doré.

Pessegui jaune, l'alberge jaune ou pêche jaune, d'un rougé foncé du côté du soleil,

chair fondante.

La rossanne, plus grosse que la précédente à laquelle elle ressemble.

Rouge muscat ou pavie alberge, chair couleur de buis, adhérente au noyau, peau d'un rouge obscur.

La magdeleine blanche, plus grosse que l'alberge jaune.

Pessegue blanc, le pavie blanc, ou pavie Magdeleine, même grosseur que la précédente.

La magdeleine rouge, ronde, un peu applatie du côté de la queue, peau rouge, chair blanche, entremêlée de veines rouges.

La pêche de Malte, ressemble beaucoup à la magdeleine blanche.

La belle chevreuse, peau jaune, rouge,

brillante du côté du soleil.

La chevreuse pourprée, un peu applatie, peau d'un beau rouge du côté du soleil, chair blanche.

Pessegue pruna, la petite violette hative, peau lisse, jaune du côté de l'ombre, rougé violet du côté du soleil, chair ferme et adhérente au noyau.

Rouge muscat, pavie rouge, pavie alberge Moulan jaune, l'admirable jaune, la molle jaune tardive, ou l'admirable, d'un rouge vif du côté du soleil, chair ferme et fine.

Moulan. la royale, pèche molle, ou le téton de Vénus, presque ronde, ayant souvent, à son extrémité, un mamelon assez remarquable.

La royale, arrondie, un peu oblongue, d'un rouge foncé du côté du soleil.

La belle de Vitry, grosse, presque ronde, d'un rouge gai, marbré de pourpre.

La persique, un peu oblongue, garnie de quelques côtes, et parsemée de petites bosses.

La sanguinole, dite betterave et drubelle; velue partout, d'un rouge foncé, chair rouge. La cardinale, plus grosse que la sanguinole.

La pêche est un fruit agréable et sain, pris en pelite quantité.

PESSEGUIER, s. m. (pességuié); prov-CEDIER, PASSEGRIER, PECHER, PRESSEGUIER, PESSEGRIER. Persico, ital. Pessegueiro, port. Presseguer, cat. Pècher, Amygdalus per-sica, Lin. Persica vulgaris, déc. arbre de la fam. des Rosacées, originaire de la Perse, et cultivé dans toute la partie méridionale de la Provence.

Ély. de persica, de Perse, nom d'une contrée de l'Orient.

Voyez, pour les variétés, au mot Perse-gue et Gar. Persica, p. 353.

PESSEGUIER, s. m. Le tourmentin ou perroquet du mât de Beaupré, en terme de marine.

PESSEIAR, V. 3. VI. PECIAR, PESSEYAR, PESSIAN. Mettre en pièces, déchirer, couper. V. Peceiar.

Éty. de Pessa et de eiar, faire des pièces. V. Pec, R.

PESSEIAT, ADA, adj. et p. vl. PECIAT, PRESERVAT. Coupé, ée, mis en pièces. Voy. Pec, R.

PESSEJAR, vl. V. Pesseiar.

PESSET, s. f. vl. Pensée, dessein... que vous pensiez. V. Pes. R.

PESSETA, Pesseta, cat. V. Peceta. PESSEYAR, vl. V. Pessetar.

PESSEYAT, ADA, adj. et p. anc. béarn. V. Pesseiat.

PESSIAR, vl. V. Pesseiar.

PESSIER, s. m. vl. Chagrin, pensée. V. Pes, R.

PESSIGAR, v. a. (pessigá), vl. Mettre

en pièces. V. Pecigar et Peç, R.

PESSIN, V. Pissin

PESSIU. IVA, adj. vl. Pensif, rêveur, euse. V. Pes, R.

PESSIU, vl. V. Pensiu.

PESSOMENT, s. m. (pessoméin), dg. Affliction, souci, inquiétude.

PESSONIER, vl. Pieton. V. Pedoun. PESSUAR, Sync. de Pessugar, v. c. m. et Pes, R.

PESSUC, s. m. (pessú); PRESUGADA, PES-SUGAGNA, ESPESSUG, EMBRUSSIDA, ROQUICHOUN EMBOURGIBA, PRESUG. Pinçon, l'action de pincer la peau avec l'index et le pouce ; la meurtrissure qui en résulte.

Ety. de pellem sugere, d'où: par contract, pelsug et pessuc, ou selon M. Thomas, du grec πίεζω (piezô), presser, serrer avec force.

PESSUC DE-MODERT, Échymoses ou taches livides qui surviennent après la mort dans les parties les plus déclives des cadavres.

Ety. Le peuple attribuait ces taches aux revenants, d'où la dénomination de pessucde-mouert. Ces échymoses sont un puissant moyen, en médecine légale, pour reconnaître la position dans laquelle le cadavre d'un homme s'est refroidi. On peut hardiment conclure qu'on cadavre a été retourné ou changé de place, quand la partie sur laquelle il est couché n'a pas de taches et qu'on en trouve à la partie opposée.

PESSUC, s. m. PICOUNADE. Pizzico, ital. Pizca, esp. Pitada, port. Pincée, ce que l'on peut prendre entre le doigt index et le pouce; on le dit aussi d'un morceau réservé.

Que pichot mouceou triat ! sh'! sies hen doon pessuc.
Dioul.

Éty. du lat. pugillus, petite poignée. **PESSUG**, V. Pessuc.

PESSUGADA, s. f. (pessugade). Voy. Pessuc et Pel, R.

PESSUGAGNA, V. Pessuc.

PESSUGAIRE, s. m. (pessugáiré);

PESSUGALA, s. f. (pessugale). Nom qu'on donne, aux Mées, à une espèce de froment sans barbe, dont la tige haute et épaisse prend une couleur rouge à la maturité.

PESSUGAR, v. a. (pessugár); EMBOURCER, ESPESSUGAR, PESSUAR, PREGUNAR, PECHUGAR Pressugeam. Pecilgar, esp. Pizzicare, ital. Pissigar, cat. Percer, serrer entre l'index et le pouce ou autrement; critiquer, railler.

Ety. de pessuc et de la term. act. ar, faire un pessuc, un pinçon, ou du lat. pellem sugere, ou de l'esp. pecilgar. V. Pel, R.

PESSUGEAR, v. a. (pessudjár). Voy. Pessugar.

PESSUGNA, V. Pissuegna. PESSUGUAR, vl. V. Peceiar.

PEST, PROTI, radical dérivé du latin pestis. peste, désastre, fléau, d'où pestilentia, pes-

De pestis, par apoc. pest; d'où : Pest-a, Pest-ar, Em-pestar, Pest el-encia, Pestil-enci, Pestitenti-el, Pesti-ferar, Pesti-feras, Em-pest-at.

PESTA, s. f. (peste); Peste, ital. esp. port. cat. Peste, fièvre adéno nerveuse de Pinel, maladie terrible et éminemment contagieuse, qui se manifeste par une fièvre plus ou moins aiguë, à laquelle se joignent bientôt le délire, les bubons et autres symptômes alarmants.

Éty. du lat. pestis, formé de pessimun, sous entendu malum. V. Pest, R.

Originaire du Levant, la peste a souvent exercé ses cruels ravages en Provence.

En décembre, 1803, on fit quelques expériences qui tendaient à prouver que la vac-cine êtait un préservatif de ce terrible fléau, mais sans résultat.

Liste des ouvrages qui traitent em prafesso, des maladies pestilentielles qui ont régné en Provence.

Pestalozzi Jean, Avis de précaution contre la maladie contagieuse de Marseille, etc., in-12. Lyon, 1721.

Pestalozzi Jean, Opuscule sur la maladie contagiense de Marseille de 1720, in-12. Lyon, 1723.

Chicoyneau François, Observations et réflexions touchant la nature, les évènements et le traitement de la peste de Marseille, in-12. Lyon et Paris, 1721.

Bertrand Jean-Baptiste, Relation historique de la peste de Marseille, in-12. Cologne, 1721

Astruc Johany, Sur la peste de Provence,

in-8. Montpellier, 1792.

Gassendi, Relation de la peste qui ravagea Digne, en 1629, insérée dans son ouvrage intitule: Noticia ecclesia Diniensis.

PESTA, s. f: On donne aussi ce nom à la peste des brebis, qu'on nomme aussi lou man.

Pesta, se dit encore de tout ce qui nuit, d'une personne médisante, d'une plante nuisible, etc.

PESTA-RECHUTA, (pèste-reichúle). Pour comble de malheur. Garc.

PESTAR. V. n. (pestá); BLASTEMAR, BIScan, nuran. Echar pestes, esp. Pester, ma-nifester par des gestes ou par des paroles, qu'on souffre de voir, d'entendre quelque chose.

Éty. de pesta et de ar, faire peste. Voy, Pest. R.

En vl. piler.

PESTAR, vl. V. Pistar.

PESTEIL et

PESTEL, dl. Pilon. V. Trissoun.

Ety. du lat. pistillum, m. s. dérivé du grec πασσαλος (passalos), pieu.

PESTEL, dl. Pestell, cat. V. Pasteou. PESTELÁR, dl. V. Pastelar.

PESTELENCIA, s. f. vl. Pestilence, peste, contagion.

Ety. du lat. pestilentia, m. s. V. Pest, R. PESTENENCIA, S. f. VI. PESTENBARCIA. Peste. V. Pesta et Perd, R.

Ety. du lat. pestilentia.

PESTEOU, s. m. dl. Pestell, cat. Verrou. V. Ferroulh.

Ety. du grec πήσσω (pêssô), sicher, planter; pour pène, V. Pasteou; sig. lourdaud. Aub.

PESTIFERAR, v. a. (pestiferá). Empester, communiquer la peste, et par excl. infecter. V. Empestar.

Pestiférer, n'est pas français, quoique pestiféré le soit

Éty. de pestis et de fero, porter la peste. V. Pest, R.

PESTIFERAT, ADA, adj. et p. (pestiserà, ade); Pestifera, port. Appestato, ital. Pestiféré, ée, qui produit, porte, communique, répand la peste, la contagion.

Ety. du lat. pestifer, fait de pestis, peste, et de fero, porter. V. Pest, R. PESTILEN, vl. V. Pestilent.

PESTILENCI, s. f. (pestileïnci); com-

l'air, peste qui y est répandue.

Ety. du lat. pestilentis, gén. de pestilens, m. s. V. Pest, R.

. PESTILENCIA, vl. V. Pestilentia. PESTILENCIAL, vl. V. Pestilentiel. PESTILENSA, vl. V. Pestilentia.

PESTILENT, adj. vl. Pestilent, cat. Pestilente, esp. port. ital. Pestilent, empesté. Ety. du lat. pestilentis, m. s.

PESTILENT, adj. vl. Pestilent, cat. Pestilente, esp. port. ital.

PESTILENTIA, s. f. vl. PESTILENCIA, PESTILENSA. Peste, contagion. V. Pestilenci. PESTILENTIEL, ELA, (pestilenciel, èle); Pertilenziale, ital. Pestilencial, esp. cat. port. Pestilentiel, elle, infecté de peste, contagieux.

Ety. du lat. pestilentis, gén. de pestilens, m. s V. Pest, R.

PESTILHANSA, s. f. (pestillánse); pes-TANÇA. Pétulance, importance; caractère de celui qui est vif, impétueux, brusque. Avril. Ely. du lat. petulantia. V. Petulença et Ped R.

PESTORESSA, VI. PESTERESA. V. Pas-

PESTORIA, s. f. vl. Boulangerie. V. Pasi, R.

PESTOURESSA, s. f. d. bas lim. V.

Pestourissa et Past, R.

PESTOURISSA, s. f. vl. PESTOURESSA. Boulangère.

Ety. du lat. pistor, boulanger. V. Past, Rad.

PESTRE, s. m. vl. Prêtre, Alt.de prestre. Pestre-Jean, prètre-Jean, grand négus. PESTRE, s. m. vl. Pistore, ital. Patissier, boulanger.

Ély. du lat. pistor. V. Past, R.

PESTRIN, s. m. (pestrin), d. de Carp. Pétrin V. Pastiera.

PESTRIR, v. a. vi. PRESTIR. Pétrir, faconner.

Ely. du lat. pistrina.

PESTRIT, dg. V. Pastat et Past, R. PESUC, adj vl. Pesant?

PESUCAS, Bent pesucas. D'Astros. PESUR, s. m. (pesur). Peseur, le peseur public. V. Pesadour et Pes, R.

# PET

PET, 1, radical formé par onomatopée du bruit que fait un pet, ou pris du latin pedere, pedo, dérivé du grec πέρδω (perdo), faire un pet, d'où peditus et peditum, lat. m. s.

De peditus, par apoc, et suppr. de di, pet; d'où; Pet, Pet-acha, Pet-adour, Pet-aire, Re-petar, Pet-ar, Pet-ard Petard-ier, Petarr-ada, Pet-ega, Pet-egar, Pet-iaire, Peti-ar, Pet-ilhar, Petou acha, Pet-uerri, Re-pet-en-ar, Pet el-in, Es-pelourniar, Pel-a, Peta-souira, Petoulier . Petour-ier.

PET, 2, parry, radical pris du latin petere, peto, petitum, demander, désirer, aller vers et dérivé du grec ποτέω (potheô), désirer, avoir envie, d'où les sous-radicaux latins, petitio, demande, petition; appetitus, appétit; competere, demander ensemble, compéter; TAGEOR. Pestilenza, ital. Pestilencia, cat. esp. I repetere, redemander, répéter; repetition,

port. Pestilence, corruption, infection de , répétition; impetus, mouvement violent : emporté. loujours prêt à attaquer, pétulant.

De petitionis, gen. de petitio, par apoc. petition; d'où : Petition, Petition-ari.

De appetitus, par apoc. Appetit, Appetiss-ent.

De competere, par apoc. compet et coumpet, par le changement de o en ou : d'où : Coumpet-ar, Coumpet-ença, In-coumpetent, Coumpet-itour.

De repetere, par apoc. repet; d'où: Repel-ar, Repet-ition, Repet-itour, Repeti-er. Repet-iera.

De impetus, par apoc. impet, impetu! d'où : Impetu-ous, Impetuous-itat, Impetuous-a, Impetuousa-ment.

De petulantis, gén. de petulans, par apoc. petul; d'où: Petul-ança, Petul-ant.

PET, s. m. (pét); ESPET. Peto, ital. Pet, cat Pedo, esp. Peido, port. Pet; c'est un vent échappé par en bas; il faut ajouter, avec bruit.

Ety. du lat. peditus, m. s. V. Pet, R. Faire un pet, au jeu, c'est faire une dévole.

PET, s. m. ESPET, ESPERIENC. Pétard, sorte d'étincelle ou d'éclat de la braise qui s'élance avec explosion. Les pétards sont différents des gendarmes, V. Espagnoous, qui ne s'élèvent que de dessus les charbons sur lesquels on souffle; éclat, tout ce qui fait du bruit en éclatant.

PET, s. m. d béarn. Alt. de pel, poil, peau. V. Peou et Pel.

PET, prép. d. lim. Tout auprèt, tout auprès.

PET, s. m. (pèt), dg. montagne. Voy. Ped.

Pets et coumbas, Jasm. montagnes et valions

PETA, s. f. (pèle); pecola, petola, pe-COULA, PECORA, CHOTA. Crotte, crottin, fiente que rendent, sous une forme ronde, plusienrs animaux, tels que les brebis, les chèvres, les lapins, les lièvres, les rats, etc.

Ety. Alt. de pecora.

Ce mot paralt venir de pet, parce qu'en les rendant, les animaux font de petits pets. V. Pet. R.

PETA, s. f. Se dil aussi pour crotte, houe qui s'attache au bord des robes, des habits, etc. V. Paula.

PETA-BARRAU, S. m. Avril. V. Meritapa. PETA-DE-COUNIOU, S. f. Nom qu'on donne, à Valensoles, aux fruits du micocoulier, à cause de la ressemblance qu'on croit leur trouver avec la crotte de lapin. V. Peta,

PETA-rica, s. Espèce d'oiseau. d'Astros. PETA-rouna, s. f. (pète fourre). Nom qu'on donne, à Barcelonnette, au fruit de l'argousier.

Ety. de peta, crottin, et de fouira, diarrhée, soit qu'on lui attribue la vertu de donner la diarrhée, soit parce que ses fruits s'écrasent facilement en une espèce de bouillie. V. Pet, R.

PETA-rousies, s. m. (péle-fouré). Nom de l'argousier, à Barcelonette. V. Agranas.

PETACHA, s. f. (petatche), d. m. PETA-CHOU, PETOVACHA, POULTROUP: Sies una petacha, tu es un poltron; es una pelacha, c'est un lache.

Éty. de pet, parce que ceux qui ont peur petent. V. Pet, R.

C'est aussi un sobriquet donné aux habitants d'Avignon.

> . . . . Nous quau fa veire, Que lous petachous d'Avignoun Jogoun pas toujour dau guignoun. Favre.

PETACHOU, V. Petacha.

PETADA, s. f. (petade). Voy. Peada, Petarrada et Pet, R.

PETADA, s. f. (petade), d. bas lim. Bruit que fait un fusil, un canon, le tonnerre. V. Petarrada.

Comme les coups qu'on donne à quelqu'un font du bruit, on donne aussi le nom de petada à une rossée, à une volée de coups, et par une analogie encore plus éloignée, on dit buoure una bouena petada, pour boire un bon coup, un grand verre de vin.

Ety. de pet et de ada, pet fait. V. Pet, R. PETADIS, s. m. (petadis). Rendez-vous suspect, Avril. V. Pelourier et Pet, R.

PETADOUR, s. m. (petadou); Petador, cat. On le dit en général de toute arme à feu, relativement au bruit qu'elle fait quand on la tire; iron. le fondement.

Ety. de pet et de adour. V. Pet, R.

Mais jou, paouras, fil d'un paoure taillur Nat petadou, n'anouncet ma bengudo. Jasmin.

PETADOUR, s. m. (petadóu); EISSOP, BOUMBARDELA, ESCARBUTA, PETARD. Canonnière, cylindre de sureau dans lequel on introduit des balles de papier mâché ou d'étoupe, que l'on pousse avec un piston : l'air com-primé lance la balle de l'extrémité avec vio-lence et explosion.

Éty. de pet et de adour, qui pête. Voy.

Pet, R.

Petadour de papier, seuille de papier pliée en triangle, qui claque en l'agitant; l'anus, en style libre.

PETAIRE, s. m. (petaire); PETIAME, PE TABELA, au fem. Péteur, euse, qui a l'habitude de péter, qui pète souvent.

PETAIRE, s. m. (petairé); PETADOUR.

Le derrière, le fondement.

Si parles pas francès, ti viri lou petaire. Bellot. Dialoguo.

Ely. de pet et de aire. V. Pet, R. PETAIRE, ARELA, s. (petaire, arèle). Péteur, euse. V. Petiaire.

PETAR, v. a. (petá); ventouras, petiar, port. Petar, cat. Péter, faire un pet; il se dit aussi de tout ce qui produit un bruit éclatant; claquer; iron. mourir; se rompre, se casser; faire la dévole.

Ety. de pet et de ar, ou du lat. pedere, m. s. V. Pet, R.

Faire petar sa noublessa, se targuer de sa noblesse.

Faire petar une effa , lacher une effe; jurer, sacrer.

Pete fred, nargue l'hiver; litt. que le froid pète.

Faire petar soun fouit, faire claquer son fouet.

PETARD, s. m. (petar); Petardo, ital. esp. port. Petart, cai. Pétard, machine de métal, creuse, que l'on remplit de poudre, et qu'on fait éclater pour rompre les portes, les barrières, etc. papier en plusieurs doubles garni de poudre à canon; mine qu'on fait dans une pierre pour la briser.

Ety. de pet et de la term. art, dans le sens de fort, gros pet. V. Pet, R.

Petard-ier, celui qui fait jouer le pétard. Cette machine de guerre fut inventée, en France, par les Huguenots, en 1579, et l'année suivante, Henri IV, alors roi de Navarre, s'en servit pour faire sauter les portes de Cahors qu'il prit par surprise. Dict. des Orig. de 1777, in-12.

Faire un petard dins la fanga, saire une cacade, échouer dans une entreprise.

PETARD, s. m. Dans le Bas-Lim. ce mot est syn. de canonnière. Voy. Eissop et Pet, R.

PETARD, s. m. MINE. Une mine de carrier, de chaufournier, pour faire sauter les pierres; on donne aussi ce nom à la mèche d'un fouet.

Éty. V. Pet, R.

PETARD, s. m. Nom qu'on donne, à Sisteron, au motteux ou cul blanc. V. Cuoublanc.

PETARDA, s. f. (petarde), dl. Voy. Brounsidour et Pet, R.

PETARDAR, v. a. et n. (pelardá), dl. Faire jouer la mine; miner un rocher, le percer pour y faire une mine.

Ety. de petard et de ar. V. Pet, R.

PETARDIER, s. m. (petardié); Petar-deiro, port. Mineur, qui fait des mines, des pétards; on le disait anciennement et ironiquement pour bombardier, canonnier, soldat ; d'où le refrain d'une chanson fort célèbre dans les Annales de Castellanne, Basses-Alpes:

D'un coon de bugeier n'en tuet lou petardier.

Ety. de petard et de ier. V. Pet, R.

PETABEL, s. m. (petarèl). Nom que porte, aux environs de Toulouse, la lychnide dioïque, Lychnis, dioica, Lin. plante de la fam. des Caryophyllées, qu'on trouve le long des haies, dans les lieuxisecs, etc.

Ety. Parce qu'on peut faire éclater avec bruit ses calices, comme ceux du Carnilhet, v. c. m. et Pet, R.

PETARELA, s. f. (petarèle). Larme de verre. Garc.

PETAREOU, s. m. (petareou). Nom qu'on donne, à Tarascon, à la variété de cerises connue, en français, sous celui de bigarreaux. V. Agruffion.

PETAREOU, s. m. TRIBET, dl. Le lieu où les lapins vont fienter.

Ety. de pelar et de eou, el ; le lieu où l'on dépose les crottins. V. Peta.

PETARIER, s. m. (petarié). Nom qu'on donne, à Avignon, au proyer. Voy. Chicperdris.

PETAROUN, s.m. (petorou), d. bas lim. On donne ce nom, dans le Haut-Lim. aux habitants de la partie basse du département, qui leur apportent du vin.

PETARRADA, s. f. (petarrade). Pétarade, plusieurs pets de suite que font les chevaux en ruant; la quantité de crottins (pelas), qu'ils rendent à la fois; fig. et fam. bruit que l'on fait de la bouche, imitant des pets, par mépris pour quelqu'un.

Ety. de petar et de la term. pass. ada,

pétard fait. V. Pet, R.

En Prouvença s'es fach la premièra alliança Doou Grec, doou Latin, doou Gaulois, Es aquit que la rima es estado inventado; Tantia qui tratara ma lengo de patois, Iou li farai la petarado. Gros.

PETARRADOUN, s. m. (petarradoun), d. m. Pétard. V. Garot et Pet, R.

PETARRAS, Garc. V. Poutarras. PETARRET, s. m. (petarré). Un pot à

l'eau; terme d'Arles et de Tarascon, selon M. Garcin; le derrière. Aub.

PETARRUFA, s. f. (petarrufe). Fâcherie, mauvaise humeur, colère: M'a fach venir la pelarrufa, il m'a fait prendre la colère; homme sans conséquence, dl. M'enchaute coumo de pelarrufa, je m'en soucie comme de Jean-le-Vert.

Ély. de Pet, R.

PETAS, s. m. (pelas). Gros pied, vilain pied.

Éty. de pet, pour ped, et de as. V. Ped, R. PETAS, s. m. dl. Pièce destinée à rapiècer; haillon. V. Peça et Peç, R.

PETAS, s. m. dg. V. Pedas. PETASSA, s. f. (petásse), d. bas lim. Augm. de petas, Gros morceau, grosse pièce. V. Pec, R.

PETASSAGE, s. m. (petassádgé), dl. et bas lim. V. Petassaria et Pec, R.

PETASSAL, dl. V. Petassau. PETASSALHA, s. f. (petassáille), d. bas lim. Nom collectif des personnes méprisables, canaille. V. Racalha et Canalha.

Ety. de petas, pièce, guenille, et de alha, la gent déguenillée, rapetacée. V. Peç, R. PETASSAR, V. Pedassar et Peç, R.

PETASSARIA, s. f. (petassarie); PETAS SAGE, dl. impr. PETASSARIE, PETASSUN. Rapiécetage; l'action de rapiécer ou de rapiéceter. Aquot es que de petassage, dl. ce n'est que du rapiécetage. V. Pedassaria.

Éty. de petassa pour pedassa, et de aria, toutes sortes de pièces. V. Pec, R.

PETASSAU, s. m. (petassáou); petassal. dl. Un grand coup, l'action de frapper, et pour ainsi dire, frappement: Auras de petassaus, lu seras rossé.

Et pelassaus sus sa femna, et de rosser sa femme, et coups de bâton de trotter.

Ety. du grec πατάσσω (patassô), frapper avec bruit, battre,

> Au pu vile portoun sas claus. Per prevenir lous pelassaus. Favre.

PETA-SAUMA, S. f. BAGAMMA. NOM QU'ON donne, à Seyne, à la renoncule bulbeuse, Ranunculus bulbosus, Lin. plante de la fam. des Renonculacées, commune dans toutes les prairies humides.

PETASSEGEAR, v. n. (petossedzá), d. bas lim. Chipoter, faire lentement et à diverses reprises ce qu'on a à faire. V. Fichamassiat.

Ely. de pelassa, grosse pièce, et de egear, comme si l'on disait, s'amuser à coudre des pièces. V. Peç. R.

PETASSOUN, s.m. (petassóun), dl. Petite pièce; un ravaudeur, un fripier; un arlequio. Sauv.

Éty. de petas, pièce, et du dim. oun. V. Pec. R.

End. bas lim. on le dit d'un enfant qui se conduit mal, qui est un mauvais garnement. PETASSUN, s. m. (petassún), d. m. m. s. que petassaria. V. Peç, R.

PETA-VANTA, s. m. (péte-vánte), d. lim.

Un orgueilleux.

PETAVIN, s. m. (pelavin). Nom qu'on donne, à Valensoles, à la ronce bleue, Rubus cosins, Lin. plante de la fam. des Rosacées, commune partout le long des haies.

Rty. de peta, parce que ces fruits sont de la grosseur d'un crottin de brebis, et de vin, dont elles ont la couleur. V. Pet, R.

PET-BIRAR, v. a. (pét-birá), d. béarn. Culbuter, faire pirouetter.

PETÉ, s. m. (pété), d. bas lim. Soul, autant ou'il suffit.

Nai moun pete, j'en ai mon soul.

PETE, ETA, adj. (pété, éte), d. bas lim. V. Sadoul.

PETEGA, s.f. dl. PETELEGA. Grand désir de manger que ressentent les gourmands quands ils voient les viandes sur table : Lous iole li fan petega, ils les dévorent des yeux. Sanv. V. Pet, R.

PETEGA, s. f. (pelégue); PETOUACHA. Pour inquiétude, frayeur: Aver la petega, estre en petega, avoir la peur dans le ventre. ne savoir où donner de la tête à cause de quelque accident imminent; noise, bruit.

Ety. Probablement de petegar, péter, làther des vents par en bas, qui est l'un des esset ordinaires de la peur. particulièrement chez certains animaux. V. Pet, R.

PETEGAR, v. n. (petegá); PETEGEAR, PETILBAR, PETELBAR, PETERBERAR. Graqueler, petiller, éclater en faisant du bruit à plusieurs reprises : éclater de rage ; travailler, faire de grands efforts pour se tirer d'embarras. Sauv.

Ety. de pet et de egear, faire des pets. V. Pet, R.

PETEGARELA, s. f. (petegarèle). On donne ce nom à l'écorce du pin parce qu'elle pélille en la mettant au feu.

Riy. de petegar et de ela. V. Pet, R. PETEGEAR, Pelejar, cat. V. Petegar et Pet. R.

PETEGUE, V. Petadis et Pet, R. PETEIROLA, s. f. (peteiróle), d. bas lim. Syn. de vessie. V. Boufiga.

Ely. de petar, parce qu'on la fait peter. V. Pet, R.

PETEIROLAS, s. f. pl. Endroits où le fil étant plus mince se casse facilement, peta, d'où le nom de peteirolas. V. Primachola et Pet, R.

PETELEGA, s. f. (petelégue), dl. Désir, envie. V. Petega et Pet, R.

Et n'a pas mén la pétélega, D'aquel tant dous plesi d'aima. Rigaud.

PETELEGA, (petelégue); PETEGA, dl. Démangeaison ou envie démesurée de dire ou de faire quelque chose; on dit aussi les pieds lui brûlent d'aller en tel endroit. Sauv. V. Pet, R.

PETELICAT, s. m. (petelica). Emplatre de bétoine.

PETELIN, s. m. (pétélin); REPETELIE. Térébinthe, pudis ou pistachier térébinthe, Pistacia terebinthus, Lin. petit arbre de la fam. des Térébinthacées, commun sur les côteaux de la Basse-Provence.

Éty. de petelin et de petar, péter, claquer, à cause du bruit que font les vésicules, dont cet arbre est quelquefois chargé, quand on les presse avec violence. V. Pet, R.

C'est de cet arbre que provient la térében-thine de Chio, dans l'Orient; elle s'échappe naturellement à travers l'écorce, pendant les grandes chaleurs, et ensuite par les incisions qu'on fait au tronc de l'arbre pour en avoir une plus grande quantité.

Les vésicules ou espèces de cornes ressemblant à des gousses dont se couvre quelquefois le térébinthe, sont dues à la piqure d'une espèce de puceron que l'auteur de l'art. Insectes de la St. des B.-du-Rh. a nommé Psylla viridis; en piquant l'écorce de cet arbre, l'insecte y dépose ses œufs qui s'y développent ensuite et d'où sortent les insectes parfaits.

On dit, à Cuges, d'une personne brasque et emportée, A lou petelin encagnat.

PETENAR, v. a. vl. Peigner.

Ety. du lat. pectinare, m. s. V. Pench, R. PETENEGEAR, Avril. V. Petegar et

PET-EN-GOULA, s. m. (pet-én-goule); PET-EN-GOUBA, ESCAMPA-BARRIOU, QUATRE-PIPOTS, QUATRE-PIPOTI, DESCARGA-BARRIOU. Peten-gueule, jeu d'exercice qui consiste à soulever quelqu'un avec les jambes en l'air et à se renverser ensuite sur un troisième qui fait le pont, pour que celui qui avait les jambes en l'air touche terre avec ses pieds et soulève à son tour celui qui le portait, et ainsi de suite.

Éty. Ainsi nommé, parce que le derrière de celui qui est porté correspond à la bouche de celui qui porte et que ses pels vont dans sa gueule, d'où pet-en-gueule. V. Pet.

PET-EN-L'ER, s. m. (peteinlèr). Sorte d'habillement que les femmes ne portent ordinairement qu'au lit et qui ne descend que jusqu'aux reins, c'est une espèce de casaque de nuit.

PET-EN-PLAÇA, dg. V. Palet-en-placa au mot Pulet.

PETENVIADURA, s. f. (peteinviadure); GASTADOR, ERVEADISA. Inquiétude, mauvaise humeur des enfants gatés, mal élevés. Avril.

PETENVIAT, ADA; adj. (peteinvia, ade); producerand, enverant. Refrogné, ée, rechigné, taciturne, patelin, enfant gâté. Avril. PETET, ETA, adj. (peté, éte). Délicat,

ate, qui aime ses aises et à se mitonner.

**РЕТЕТ**, s. m. (peté); ренови, реноти, реточи, ределот, ределот, ределот, ределот, ределот, ределот, реновить становить пределогия предоставляющих предоставл pied: Leis petets, les pieds des petits ani-maux. V. Ped, R.

Petoun petet, chose de peu d'importance. PETETA, s. f. (petète). V. Piteta. PETGE, s. m. vì. Pénil.

PETHS, s. m. vl. Poitrine. V. Psitrina et Pect, R.

PETIAIRE, s. m. Nom qu'on donne, à Allos, à l'ellebore blanc, parce qu'en détachant une gaine de ses feuilles et la nouant à son extrémité, si on la presse fortement, après l'avoir gonssée de vent, elle éclate en produi-sant une détonation assez forte. V. Varaire et Pet, R.

PETIAIRE, s. m. (petiaire); PETAIRE. Péteur, celui qui pète souvent.

PETIAIRES, s. m. pl. (peliairés). Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, au behen blanc à cause que ses calices, non encore ouverts, éclatent avec bruit lorsqu'on les presse contre un corps dur. V. Carnilhets et Pet. R.

PETIAR, d. m. V. Petar et Pet, R. PETICIO, vl. Petició, cat. V. Petition. PETIE, V. Petier.

PETIEÍRA, s. f. (petiéire), d. bas lim. Cruche. V. Pechier.

On dit de quelqu'un qui a fait une fortune rapide: Qu'a troubat la petieira, parce qu'on trouve quelquefois de ces sortes de vases remplis de monnaies, dans la terre.

PETIEIRADA, s. f. (petieirade), d. bas lim. Cruchée. V. Pecheirada.

PETIEIROUN, s. m. (petieiroun), d. bas lim. V. Pecheiroun.

PETIER, s. m. (petié), d. bas lim. Vase de terre ou de métal servant à divers usages. V. Pot et Pot-de-chambra.

Un caga dins lou petier, un fainéant qui présère d'être insecté, à la peine de se lever pour jeter son vase de nuit.

Éty. Ce mot paraît être une altér. de Pechier, v. c. m.

Faire un coou de petier, faire un coup de maladroit.

PETIER, IERA, IEIRA, adj. vi. Péteur, euse. V. Pet, R.

PETILHAMENT, s. m. (petillaméin). Pétillement, action de pétiller. PETILHAR, V. Petegar et Pet, R.

PETIN, s. m. Alt. de epithymus, un des nems de la cuscute. V. Rasca. PETINAR, dl. V. Vesiadar.

PETINGLORA, s. f. (petinglóre). Un des noms lang. du lésard-gris. V. Lagramusa.

PETIT, pre, picm, radical dérivé du latin petilus, petit, mince, délié, du celt. pichon, m. s. ou de l'hébreu pethi.

De petilus, par apoc. petil, et par le changement de l en t, petit; d'où: Petit, Petit-a, Petit-et, Petit-oun, A-petis-ir.

De petilus, par apoc. double, pet, par le changement de t en ch, pech; d'où: Pechin, Pechin-itat, Pechin-chin, Pechinein-aria, Pechit.

De pech, par le changement de e en i, pich; d'où: Pich-ot, Pich-oun, Pichoun-a, Pi-choun-et, Pichoun-stat, A-pichoun-ir, Pichoul-ina, Pitit, Pit-ouet, Pitouet-as, Pi-

De pich, par le changement de p en b, bich; d'où : Bich-ot.

PETIT, ITA, adj. Petit, cat. Petit, ite;

vl. faible; adv. vl. peu.

PETITA, s. f. (petite); PUPILLA. Pupille ou prunelle de l'œil, c'est l'ouverture qui est 870

au centre de l'iris et qui nous paraît comme une petite tache noire.

Éty. Altér. du lat. pupilla.

En l'an VIII de la république, M. Nemours fit connaître le procédé au moyen duquel on fait une pupille artificielle.

PETITAS, s. f. pl. (petites). On donne ce nom à des boyaux cuits que l'on a enlacés sous forme de poupée.

Éty. Dans cette acception, ce mot est pris du français petite, petite poupée. V. Petit, Rad.

PETITAMENT, adv. vl. Petitement. PETITET, adv. vl. Petitet, cat. Legèrement, petitement.

Ety. Dim. de petit, un peu, un petit peu. V. Petit, R.

Un petitet, un petit moment.

PETITET, adj. vl. Petitel, cat. Tout petit, très-petit. V. Petitoun et Petit, R.

PETITFILH, s. m. vl. Petit-fils.

PETITION, s. f. (petitie-n); PETITION, petitione, ital. tion, esp. Petição, port. Pétition, demande, il ne se dit que des demandes faites par un ou plusieurs citoyens, aux autorités constituées.

Ety. du lat. petitionis, gén. de petitio, fait de petere, demander, et de ion, action de...

V. Pet. R. 2.

PETITIONARI, s. m. (petitióunari). Petitionnaire, celui ou celle qui fait, qui adresse une pétition.

Éty. de petition et de ari. V. Pet, R. 2. PETITOUN, OUNA, adj. (pelitoun, oune); Petitonet, cat. Bien pelit, très-petit, mignon. V. Petit, R.

PETIT-PIED, s. m. (peti-piè). Nom collectif des petits-oiseaux, Mangear de pe-

PETOFIA, 8. f. (petofie); PATOFIA, PATRI-GA, PETOUPIUE, dl. Une médisance, une tracasserie, et non un plat ni un pot pourri; discours ou rapports qui tendent à jeter du ridicule sur quelqu'un ou à le brouiller avec un autre : M'a fach aquela petafia, il m'a fait cette tracasserie. V. Patricot.

Éty. du celt. selon M. Astruc.

PETOFIAS, s. f. pl. (petofies); PATOFIAS, dl. Sornettes, entretiens sur des riens ou sur des inutilités.

PETOFIEGEAR, v. n. (petofiedjá); PE-TOUTEGRAR. dl. Faire des tracasseries ou des rapports indiscrets et proprement, dauber

Ely. de petofia et de egear.

PETOFIER, s. m. (petofie); PATOUPIER, et impr. PRTOUPER. Tracassier, rapporteur, flagorneur, daubeur.

Ety. de petofia et de ier.

PETOLA, s. f. (petóle), dl. Une taloche ou coup de la main donné sur la tête; un coup de fouet. Doujat.

Ety. de pet et de ola, dim. V. Pet, R.

PETOUA, s. f. (peloue); VACCA-PETOUA, TRAUCA BARTAS, PETOUSA, HOUSILMA, VACMARI-HA, BACHARINA, CAGADAULETA, FIFI. Troglo-dyte, Motacilla troglodytes, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec en alêne), dont la couleur ressemble tout à fait à celle de la bécasse.

Éty. de pela, crottin, pas plus gros qu'un crottin.

Ce petit oiseau habite les trous des murailles et des rochers comme son nom grec Troglodytes, l'indique; la femelle pond neuf ou dix œufs, d'un blanc terne, avec une bande de points rougeatres vers le gros bout.

PETOUA, S. f. PETOUVIN, REGRIA, REI-DE-LET, BEIATOU, BEINATOUN, REINET, REI-PETIT, REPETIT. Est aussi le nom que l'on donne, dans beaucoup d'endroits, et très-improprement au roitelet, Motacilla regulus, oiseau du même genre que le précédent, dont on le distingue aisément, parce qu'au lieu d'être de la couleur de la bécasse, il est d'un vert olive, et surtout par l'espèce de crête, de couleur orange, qu'il a sur la tête, qu'on a comparée à une couronne, ce qui lui a valu le nom de roitelet, petit roi.

La femelle pond six ou sept œufs, presque sphériques et guère plus gros que des pois,

ils sont blancs et lavés de rose.

PETOUACHA, s. f. (petouátche); PETA-CHA, PRIBGA, PRIOUCHA. Poltronnerie, peur, crainte.

Aver la petouacha, être pris d'une grande peur; poltron, lache.

Ely. de Pet, R.

PETOUCHA, V. Pelouacha.

PETOUFIEGEAR, V. Petofiegear. PETOUFIER, V. Petofier.

PETOUFIU, s. m. (petoufiú), dl. Vov. Petofia.

PETOUIRAR, v. a. (petouirá), d. m.

Pour chasser, chasser vite.

Petouirar lou bestiari, pousser vite les bestiaux.

Ety. Ce mot ne viendrait-il pas de l'ancien petor, qui désignait un char.

PETOUIRE, s. m. (petouré), dl. Tracas, trouble, bruit, désordre, embarras.

PETOUIRE, OUIRA, s. d. bas lim. Gros homme, grosse femme.

Ety. de petar, crever, et de ouire, outre, outre qui crève pour être trop remplie.

PETOULA, s. f. (petoule); PERESES. Gringuenaude, crotles qui s'attachent au derrière des animaux. V. Peta et Pet, R.

PETOULEGEAR, v. n. (petouledjá). Fienter, en parlant des animaux qui font des crotes. Garc.

PETOULIER, V. Petourier et Pet, R. PETOUN, s. m. (petoun). Dim. de ped, V. Petet, peton et Ped, R. Le culoi, le dernier né d'une famille nom-

breuse. Garc.

Petite epingle, camion, à Thorame.

PETOUNAR, v. n. (petouná), d. bas lim. Pétiller. V. Petilhar et Repetenar.

Ety. de petoun, pelit pet, et de ar, faire de petits pets. V. Pet, R.

PETOUNEGEAR, v. n. (petounedjá), dl. Se dépiter, regimber. V. Repetenar.

Ety. de petoun, pelit pet, et de egear, faire des pelits pets. V. Pet, R.

PETOUNIAR, v. n. (petouniá). Commencer à marcher. Aub.

Ety. de petoun, petit pied, et de iar. PETOUN-PETET, expr. prov. PETOU-

noun. Obragi de petoun petet, affaire de petoun petet, ouvrage, affaire de peu d'importance, une vétille.

PETOURA, s. f. (petoure); parovana, Crote de menu bétail. Garc.

Ety. Dim. de Peta, v. c. m. et Pet, R.

PETOURIER, s. m. (petourié); perou-LIES, PETADIS, PETEGUE. Juchoir, trace de crottin, abondance de crottin de lapin ou de lièvre; sig. endroit très-fréquenté.

Éty. du grec πὲταυρον (pétauron), juchoir, ou de peta, crottin, et de ier, lieu abondant

en crolin. V. Pet, R.

On donne aussi le nom de petourier, à ceux qui ramassent les crotins sur les routes, morveux, blanc bec. Garc.

PETOURLINA, s. f. (petourline). Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier. à la spipolette.

PETOUROUN, s. m. (pelouróun); pa-Peu de valeur. Garc. V. Pet, R.

PETOURRA, Garc. V. Peta.

PETOUS, OUSA, adj. (petous, ouse). Peteux, suse, terme de mépris. V. Pet, R.

L'an couchat coumo un petous, on l'a chassé comme un péteux.

PETOUSA, s. f. (petouse). Nom Aviguonnais du troglodyte. V. Petous, Peta et Pet, et du petit grimpereau en Languedoc. V. Escala peroun el Pet, R.

PETOUVA, s. f. (petóuve). Nom nicéen du pouillot. V. Fi-fi, Peta et Pet, R. PETOUVIN, s. m. (petouvin). Nom qu'on

donne, à Avignon, au framboisier. V. Framboisier et Pet, R.

PEPOUVIN, s. m. (petouvin). Nom nicéen du roitelet vulgaire, Motacilla regulus, Lin. Regulus vulgaris, Risso. V. Petoua et Pet, R.

PETR, PEIR, PIER, radical du latin petra, pierre, rocher, et dérivé du grec πέτρα (petra),

De petra, par apoc. petr; d'où: Petr-i-fiar , Petrific-ation , Petr-oli , Des-petr-ar , Petri-flat.

De petr, par la suppr du t, et le changement de e en ei, peir; d'où : Peir-a, et ses nombreux composés; Peir-as, Peir-assa, Peir-eta, Peir-iera, Peir-art, Peir-ier, Peir-ous, Es-peir-egar, Peir-oun, Peir-ada, Peir-ola, A-pedr-egar, Peir-os, Peir-oun, Peir-ous, Em-peir-ar, Peyr-a, Peyronet, Perr-oun, Des-em-peit ar, Des-em-pey-trar, Pereir-as, Per-ier, Petronille, Pernella, Peirauba, et les noms propres; Pierre, Pierroun. Pierreta ou Piarre, etc.; Lapierre, Pierret, Perrier, Laperriere, Desperriers, Pierrot, Perron, Perrot, Perrotin, Perelle, Pernot, Peonot, Perronet. PETRA, vl. V. Peira.

PETRICAR, (petrica), dg.

Tout apres jou bado é ganito Per petriqua sa prauba bito. D'Astros.

PETRIFIAR, v. a. (petrifiá); EMPEIRAM, AROUQUIR. Impietrire, ital. Petrificar, esp. port. cat. Petrifier, changer en pierre; on le dit particulièrement des êtres organisés qu'un suc lapidifique a pénetrés au point de faire disparattre presque entièrement leur propre substance, sans en altérer notablement les formes; fig. interdire, rendre immobile d'étonnement.

871

Ety. de petra, pierre, et de ficare, pour facere, faire pierre, ou du grec πετραω (petrao), m. s. V. Petr, Rad.

PETRIFIAT, ADA, adj. el p. PETRIFIcar, anouquir. Petrificado, port. Petrifie, ée, changé en pierre. V. Petr, R.

PETRIFICATION, s. f. (pétrificatie-n); Petrificazione , ital. Petrificació, cat. Petrificación, esp. Petrificação, port. Pétrification, état des végétaux et des animaux qui, par la suite des temps et des circonstances qui sont encore loin d'être bien connues, ont acquis la nature de la pierre, sans perdre leurs formes naturelles.

Ety. du lat. petra, pierre, de ficare, pour facere, faire, et de actio, action de faire de

pierre. V. Petr, R.

Les anciens et les modernes, jusqu'au dixhuitième siècle, ont cru que les corps plus ou moins durs que l'on trouvait dans les rochers ou dans la terre, représentant des animaux ou des plantes, n'étaient que des pierres figurées par le basard des jours de la nature; mais les naturalistes sont bien convaincus avjourd'hui, que ces restes ont appartenu aux êtres qu'ils simulent et dont la plus grande partie paraissent ne plus exister à l'élat vivant.

Winckelmann, dans son recueil de lettres, sur les découvertes d'Herculanum; Pompeii, Slabia, p. 77 et 81, parle d'un morceau de bois encore attaché au fer d'une roue trouvée dans les ruines d'Herculanum qui était pétrifié. Ce qui prouve, contre l'opinion de plusieurs géologues, qu'il ne faut pas un grand nombre de siècles pour que ce phénomène

PETRILHAIRE, adj. dg. V. Pelilhaire

et Pet, R. qui pétille.

Lou house lou petrilhaire. D'Astros.

PETRILHAR, dg. Alt. de Petilhar,

PETRO, s. m. (pètre). Poisson qui resemble à une sole, mais qui a les côtés plus élargis, Lingula. Ach.

PETRO, s. m. vl. Perron. Ety. de petra, pierre. V. Petr, R. PETROCS, vi. Tu précipites.

PETROLI, s. m. (petróli); nou pe re-mou. Petrolio, ital. Petroleo, esp. port. Petrol, cat. Petros oleum, lat. Pétrole, espèce de bitume liquide, d'une consistance buileuse, brunâtre, d'une odeur forte, un peu plus léger que l'eau, se rapprochant beaucoup du naphte, dont il paraît n'être qu'une

Ety. du grec πέτρος (pétros), pierre, et de Elziov (élaion), huile de pierre, parce que le pétrole découle des rochers. V. Petr. R.

M. Jenès a appliqué, avec avantage, l'huile de pétrole à l'illumination des villes, en

PETROLO. Garc. V. Poulenta.

PETRONILHA, nom de femme, (petrounille); Petronilla, ital. Petronilha, port. Petronille.

Patr. L'Eglise honore cette sainte le 31

PETROULIAR, v. n. (petrouliá); rou-

PET raoussai. Péter souvent, en faisant de petits

PETROUSSIER, s. m. (petroussié). Nom qu'on donne, à Larche, près de Barcelounette, au vaciet uligineux, Vaccinium uliginosum, Lin. plante de la famille des Ericacées, commune dans les bois élevés.

Éty. du lat. petrosus, pierreux, qui croit

dans les lieux pierreux.

PETUERRI, s. m. (petuérri); PETURBI, PRIVE. Vacarme, bruit, tapage, terreur. V. Pet. R.

PETUGA, s. m. (petúgue); sousouma, a Nice. La huppe ou puput, Upupa epops, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Ténuirostres ou Leptoramphes (à bec étroit).

Éty. du lat. upupa, onomalopée ou imitation de son chant.

Cet oiseau est de la grosseur d'une tourterelle et remarquable par la belle huppe de plumes qu'il porte sur sa tête. Il fait son nid dans des trous d'arbre ou de roche. La femelle y pond quatre ou cinq œufs d'un gris blanchâtre, un peu plus gros que ceux du

La huppe arrive dans notre pays au commencement du printemps, et le quitte en automne pour se rendre en Afrique.

PETUGA, s. f. Terme injurieux qu'on donne aux femmes qui ont un air suffisant, présomptueux ou coquet, faisant probablement allusion aux allures de l'oiseau qui porte ee nom.

PETUGA, s. f. C'est en terme de serrurier une espèce d'arc-boutant, qu'on mettait autrefois aux fenêtres pour les fermer.

PETULANÇA, s. f. (petuláince); PETU-LENÇA. Petulanza, ital. Petulancia, esp. port. ital. Pétulance, vivacité impétueuse.

Ety. du lat. petulantia, de petere. Voy. Pet, R. 2.

PETULANT, ANTA, adj. (petulán, ante); PETULANT, Petulante, ital. esp. port. Petulant, cat. Pétulant, on le dit d'une personne incommode par l'agitation continuelle, où elle est, le mouvement qu'elle se donne et le trouble où elle tient les autres.

Ety. du lat. petulantis, gen. de petu-lans, m. s. V. Pet, R. 2.

PETUN, s. f. (petún). Bruit, tapage, vacarme pour une chose qui n'en vaut pas la peine. V. Petuerri.

Tu que menes soueço pelun, Gros: toi qui fais graud carillon.

Éty. de pet et de un. V. Pet, R.

PETUN, s. m. Nom du tabac dans la floride, dont on s'est servi chez nous pendant longtemps. V. Tabac.

PETUNIAR, vl. V. Prisar.

PETUVET, s. m. (petuvé). Un des noms du grand duc. V. Dugou. PETZ, s. f. vl. Poix. V. Pega et Peg,

PEU, s. f. vl. Peau; V. Pel et Peou, pieu; Pal, pied, et Ped.

### PEV

PEVEIRETA, s. f. (peveiréte). Nom languedocien de l'épurge. V. Catapuça. Etv. C'est une altération de pebreireta,

petit poivre. V. Pebr, R.

PEVERETA, s. f. (peveréte). Un des
noms languedocien de l'épurge. V. Catapuça et Pebr, R.

PEVOUINA, Garc. V. Peoulhina. PEVOULH, V. Peoulh.

PEVOULHET, S. M. PEVOUYET. Avril. V. Peoulhets et Ped, R.

PEVOULHUNA, et
PEVOULHOUS, V. Peoulh, Peoulhina,
Peoulhous et Ped, R.

Dehrada

PEVRADA, vi. V. Pebrada.

PEXE, v. n. anc. béarn. Papoys. Paitre. V. Past, R.

### PEY

PEY, Pex, cat. Per, esp. Peix, port. Pesce, ital. V. Pei et Peissoun.
PEY, adv. Puis. V. Pei.

PEY, nom d'homme, dg. Pierre. Voy. Peire.

P'EY, d. béarn. Pour je vous ai. PEYCH, s. m. (peïch), dg. Peichis au pl. Poisson. V. Peissoun.

> La baleno peych nompareil Dessus las bestios ayasseros. D'Astros.

PEYCHER SE, v. r. (pèlcher), dg. Se nourrir. V. Past, R.

PEYCHONIER, s. m. vl. Poissonnier. V. Peissounier et Peissoun, R.

PEYE, d. béarn. Pire, v. c. m. PEYE, s. m. (péyé). Employé pour pilier, par Desanat.

Soun lei péyé dei cafes.

PEYMENTADA, s. f. vl. Pinergie. V. Pineda.

PEYOUN, s. m. (peroun). Balle du blé, Avril. V. Espigalh el Pousses.

PEYR, uom d'homme, lim. anc. Pierre. V. Peire et Piarre.

PEYRA, vl. Peyra, anc. cat. V. Peira et Petr, R.

PEYRALIER, s. m. vl. Pedrero, esp. Pedreiro, port. Maçon.
PEYRAT, s. m. (pelra), dg. Cour et

basse cour. PEYRE, Far de bel peyre, dl. Faire

le roger-bon-temps. Doujat. PEYREBA, vl. V. Peirela.

PEYREE, s. m. anc. bearn. Macon? V. Petr, R.

Psyratonus, en basse lat.
PEYRENAT, ADA, adj. vl. Sauvage, qui vit au milieu des rochers.

Éty. de peyra, et de nat, né dans les rochers et dans les pierres.

PEYRESSILH, s. m. vl. V. Persil. PEYRETA, vl. V. Peireia.

PEYRIENT, adj. vl. De pierre. PEYRIER, vl. V. Periera. PEYRIER, s. m. (peirié), dl. Basse-cour. V. Bassa-cour. PEYRIGNA, s. f. (peirígne), dg. ?

L'autouno a demuchat ta plan

La richesso de las peyrignos. D'Astros.

PEYRIN, adj. vl. De pierre. PEYRIN, s. m. (peyri), d. lim. Parrain. V. Pairin et Pater, R. PEYRON, vl. V. Peiron. PEYROS et PEYROUNA, nom de femme. Pétronille. PEYROZ, vl. V. Peirous. PEYS, vl. V. Peissoun. PEYS, s. m. (pèis). Payel et comp. V. Pais.

PEYSAN, V. Paisan. PEYSHO, vl. V. Peissoun.

PEYSON, s. m. vl. Poisson. Voy. Peissoun.

PEYSSAGEA, s. f. Garc. Mauvais poisson. V. Peissalhá.

PEYSSAROUAT, s. m. (peyssarouá). Fouace aux anchois. Garc.

PEYSSAS, Garc. Gros et mauvais poisson. V. Peissounas.

PEYSSHO, s. m. vl. Poisson. Voy. Peissoun.

PEYSSO, vl. V. Peissoun. PEYSSONARIA, vl. V. Peissounaria. PEYSSONIER, vl. V. Peissounier.

PEYSSOUMBET, s. m. (peissounbé), dl. Chasse-marée. V. Peissoun, R. PEYSSOUN, V. Peissoun.

PEYTIEU, vl. Pour Poitou, province de France.

PEYTOR, s. m. anc. lim. Boulanger. PEYTRINAL, s. m. (peïtrinal), dl. Poitrine. V. Peitrina et Pect, R. PEYS, vl. V. Peissoun.

PEZ, s. m. vl. Pois, V. Pese; poids, Pes, R. 2 et Pega.

Il ou elle pèse. PEZA, vi. V. Pensa et Pensada.

PEZADA, vl. Trace du pied. V. Peada. Ety. du grec πεζα (peza), plante du pied.

PEZADA, s. f. vl. Les revenus de la paix, droit domanial établi pour la paix de lieu.

Ety. de pez, paix, et de adu, fait, levé pour la paix. V. Paci, R.

PEZADOUR, s. m. (pezadou), d. d'Arles. L'empreinte du pied.

Ety. du grec πέξα (peza), pied, plante du pied. V. Ped, R.

PEZAGE, s. m. (pezádgé); PIAGE, dl. Droit de passage, droit qu'on percevait sur les chemins.

Ety. du grec  $\pi \epsilon \zeta \alpha$  (péza), pied, et de age. V. Ped. R.

PEZANSA, s. f. vl. PEZAR LOU. Chagrin, ennui, souci, poids, affliction, soin. V. Pes,

> Oue reston à sa pezansa. Aimeri de Bellinoy.

PEZANSOS, adj. vl. Triste, pensif, rêveur, malheureux, chagrin. V. Pes, R.

PEZANTURA, s. f. vl. Pesadura, anc. esp. Pesanteur, lourdeur, poids.

PEZAR, 10, vl. Chagrin. V. Pezansa et Pes, R.

Mal lor pezar, quoiqu'il leur en coûte, quel que cela soit.

PEZAT, s. m. vl. Pensée. V. Pes, R. PEZATGE, s. m. vl. Droit de poids, droit de passage, péage. V. Peagi et Pes,

PEZATGIER, vl. V. Pealgier. PEZATGUIER, vl. V. Peagier.

PEZE, et

PEZEGNA, dl. V. Pese el Pesegna. PEZEIAR, vl. V. Peicear.

PEZEL, s. m. (pezél), dl. Pennes d'une pièce de toile. V. Pesen.

Les volettes d'une émouchette ou petits cordons qui pendent tout au tour.

PEZEOU, s. m. (pezèou), d. lim. Pois. V. Pese et Pes, R. 2. PEZEROS, adj. vl. Pesant, lent, lourd. PEZI, vl. A pied. V. Ped, R. PEZIL, s. m., vl. Péril, danger.

Ety. Alt. de periculum, m. s. V. Peril, Rad.

PEZILHAR, vl. V. Pedilhar. PEZILLAR, vl. V. Pedilhar. PEZIS, s. m. (pezi), dg. Les pennes. V. Pesen.

> Et debanan lou pesi que nous aben Nous au , setuts sul souquet , escoutaben Lous countes biels qu'uno biellio dizio.

PEZO, s. m. vl. PEZOS, PEZOBER. Piéton, fantassin. V. Ped, R.

PEZOILL, S. M. VI. PEZOLE, PEOILL. Pou. V. Ped, R. et Peoulh.

PEZOLH , vl. V. Peoulh PEZOLHOS, vl. V. Peoulhous. PEZONAT, vl. V. Personat.

PEZONER, s. m. vl. Piéton. V. Pezo et Ped, R.

PEZONIER, vl. Piéton, fantassin. V. Pedoun. PEZOR, s. m. vl. Pesanteur, acca-

blement. PEZUC, UGA, adj. vl. rzzug. Pesant,

ante. V. Pesant.

PEZUC, s. m. vl. Pour pinçon. Voy. Pessuc; pour crâne. V. Crane.

PEZUN, s. m. vl. Poids, pesanteur. V. Pes, R.

PEZURA, vl. Il ou elle empire, va plus mal. V. Pej, R. PEZUT, UDA, adj. dg. V. Pesant.

# PHA

PHAETON, (phaetoun); Facton, esp. Phaetonte, port. Phaeton.

PHALANGEA, s. f. (phalange); Falange, ital. esp. Phalange, port. Phalange, corps d'infanterie macédonienne, qui avait plus de front que de hauteur; bataille, corps de troupes, en style poët.

Éty. du lat. phalangis, gén. de phalanæ, m. s. dérivé du grec φάλαγξ (phalagx), m. s. PHANTASMAGORIA, s. f. (phantasmagourie). Phantasmagorie, mot nouveau qu'on a créé pour désigner un spectacle !

physique, qui consiste à faire apparaître, dans un lieu obscur, des images de corps humains, qui produisent de l'illusion.

Ely. du grec φάντασμα (phantasma), fantôme, et de ayopà (agora), assemblée, réunion de spectres.

Robertson a beaucoup perfectionné ce genre de spectacle, tout-à-fait merveilleux pour les personnes qui n'ont aucune con-

naissance de la catoptrique.

PHANTOMO, V. Fantomo, plus usité. PHARAOUN, s. m. (pharaoun). Pharaon, espèce de jeu de carles, qui se joue à peu près comme la bassette.

PHARISIEN, s. m. (pharisièn); Phariseo, port. Pharisien, nom d'une secte, chez les Juis, qui affectait de se distinguer par la saintelé extérieure de leur vie; fig. hypocrite, faux dévot.

PHARISIEN, s. m. (pharisièn). Pharisien, sectaire juif qui affectait le rigo-risme; fam. hypocrite, faux dévot.

PHARMAC, radical pris du lat. pharma-cum, médicament, remède, et dérivé du grec φάρμακον (pharmakon), m. s. d'où: pharmacia, pharmacie.

De pharmacia, par apoc. pharmac; d'où: Pharmac-ia, Pharmac-ien, Parmac-ot.

PHARMACIA, s. f. (pharmacie); Pharmacia, port. esp. Farmacia, ital. Pharmacie, art de connaître, de recueillir, de choisir, de conserver et de préparer les médicaments ; la boutique du pharmacien.

Ety. de pharmacia, m. s. V. Pharmac, Rad.

Les anciens ne connaissaient et ne pratiquaient qu'une pharmacie simple; celle qui s'est aidée de la chimie est beaucoup plus moderne et nous vient des Arabes.

La loi du 21 germinal, an 11, créa six écoles de pharmacie en France.

PHARMACIEN, V. Bouticari et Pharmac, R.

PHARMACOT, s. m. (pharmacó); rosмасот, голмасо. Triapharmacum, emplatre résolutif que les semmes appliquent sur les mamelles lorsqu'elles y ont reçu quelque con-

Ety. du grec φάρμακον (pharmakon), remède. V. Pharmac, R.

PHARO, s. m. (pháre ou pháró); Faro, anc. cat. ital. esp. Farol, port. Phare, lumiere placée sur une tour élevée au bord de la mer pour signaler les écueils aux vaisseaux. pendant la nuit, la tour même.

Éty. de l'île de Pharos, où Ptolémée sit élever une tour célèbre à laquelle on donne le nom de l'ile.

Le plus ancien dont l'histoire ait conservé le souvenir est celui du promontoire de Sigée et le plus fameux celui de l'île de Pharos, que Ptolémée Philadelphe sit élever 283 ans avant J.-C.

Pendant la captivité du roi Jean et de la guerre avec les Anglais, vers le milieu du XIVme siècle, le vicomte de Narbonne, capitaine général du Languedoc, ordonna de construire des tours sur les lieux élevés pour transmettre les signaux; tours qui existent encore en grande partie.

PHARO-DE-MESSINA, s. m. (fare-demessine); Faro-di-messina, ital. Fare-deMessine le, détroit de la Méditerranée; entre la Sicile et la Calabre ultérieure.

Éty. d'un phare qui indiquait Messine.

PHASA, s. f. (phase). Phase, apparence de la lune et des autres planètes, ou formes diverses sous lesquelles elles se montrent.

Ety. du grec φάσις (phasis), apparence, de φχίνω (phainô), paraître, se montrer.

PHASQUIER, s. m. (phasquié). Pèche au flambeau; pharillon, petit rechaud percé à jour, dans lequel on fait du feu pour attirer et voir le poisson pendant la nuit. Garc. Voy. Sartan.

Ely. du lat. fax, facis, flambeau, torche, dérivé du grec φάω (phaô), briller.

## PHE

PHEBUS, (phebus); Febo, ital. Phebo, port. Phébus.

PHENIX, s. m. (phénix); rams. Fenix, cat. esp. Fenix, port. Fenice, ital. Phénix, oiseau allégorique de la mythologie égyptienne, qu'on dit être unique de son espèce, et renaître de ses cendres; fig. personne ou chose unique, extraordinaire.

Ety. du grec φοῖνιξ (phoinix), qui signifie rouge, couleur de pourpre, à cause de la cou-

leur de son plumage.

PHENOMENO, s. m. (phenoumène); PHENOUMENO. Fenomeno, ital. esp. Phenomeno. port. Phénomène, tout ce qui paraît de nouveau et d'extraordinaire dans le ciel; ce qui surprend dans la nature, ce qui est contre l'ordre naturel.

Ety. du grec φαίνομαι (phainomai), apparaltre.

PHESIC, adj. vl. V. Physique. PHESICA, vl. V. Physica.

PHIALA, vl. V. Fiala.

PHILANTROPIA, s. f. (philantroupie). Philanthropie, caractère ou vertu du philan-thrope. V. Philantropo et Philo, R.

PHILANTROPO, s. m. et adj. (philantrope); Filantropo, esp. port. ital. Philanthrope, ami de l'humanité, qui est disposé a aimer tous les hommes, c'est l'opposé de misanthrope.

Ety. du grec φίλος (philos), ami, et de ανθρωπος (anthropos), homme. V. Phila, R.

PHILANTROPOS, vl. V. Philantropo.

PHILARIA, V. Phylaria.

PHILIP, nom d'homme (philip); PHALIP, PHARIPO, PHILIPE, PALI, FARIPO, FALIP, FALIPOU. Filipo, ital. Filipe, esp. Philippe, port. Philippe.

L'Eglise honore 25 saints de ce nom, et saint Philippe, apôtre, le 1er mai.

PHILLIS, nom d'héroine de roman ou d'églogue (phillis); Fillide, ital. Phillis.

PHILO, radical et préposition, qui entre dans la composition d'un grand nombre de mots scientifiques, pris du grec φίλος (philos), ami, dérivé de φιλέω (philéô), ou de φίλώ (philô), aimer.

De philo: Phil-antropia, Phil-antropo, Philo-sophala, Philo-sophar, Philo sophia,

Philo-sophique, Philo-sopho.

PHILOSOPHALA, adj. (philosophále); philosophale, prétendue, transmutation des métaux en or, on dit d'une chose difficile ou impossible à trouver que c'est la pierre philosophale. V. Philosopho et Philo, R.

PHILOSOPHAR, v. n. (philousouphá); PHILOUSOUPHAR. Filosofar, cat. esp. Philosophar, port. Filosofars, ital. Philosopher, raisonner sur les matières de philosophie.

Ety. du lat. philosophari, m. s. ou de philosopho, et de ar, faire le philosophe. V. Philo, R.

PHILOSOPHE, vl. V. Philosopho.

PHILOSOPHIA, s. f. (philousouphie); Рицоворния. Philosophia, lat. port. cat. Filosofia, ital. esp. Philosophie, ce mot ne signifiait primitivement et ne signifie encore littéralement qu'amour de la sagesse ou des sciences; mais depuis sa création on lui a donné d'autres acceptions et on l'emploie aujourd'hui dans le sens de connaissance des choses par leurs causes et leurs effets, étude de la nature et de la morale, élévation d'esprit qui porte à se mettre au-dessus des préjugés vulgaires, des faiblesses humaines, etc. C'est aussi un caractère d'imprimerie qui est entre le cicéro et le petit romain.

Ēty. du grec φίλος (philos), ami, et de σοφία (sophia), sagesse. V. Sophia et Philo,

Rad.

Les premiers savants de l'antiquité se nommèrent sages ou sophistes, mais Pythagore, trouvant ce titre trop fastueux, prit celui de philosophe et son exemple a été suivi de-

Dans son principe la philosophie embrassait toutes les sciences, on la restraignit ensuite à la morale, et de nos jours elle com-prend la logique, la physique, la morale et la métaphysique, en style de colége.

PHILOSOPHICAMENT, adv. (philousouphicamein); PHILOUSOUPHICAMENT. Filosoficamente, ital. esp. port. Philosophiquement, en philosophe.

Ety. de philosophica et de ment, d'une manière philosophique. V. Philo, R.

PHILOSOPHIQUE, adj. (philousouphiqué); Filosofico, ital. Philosophico, esp. Philosophique, qui appartient à la philosophie, qui la concerne.

Ely. du lat. philosophicus ou de philosoph et de la term. ique. V. Philo, R.

PHILOSOPHO, s. m. (philosophe); Filosofo, ital. esp. Philosopho, port. Philosoph, cat. Philosophe, étymologiquement parlant, ce mot désigne un homme ami de la sagesse, qui la met en pratique, mais rien n'est plus curieux que les définitions qu'en ont donné les philosophes eux-mêmes.

Selon d'Ablancourt, c'est un homme mai-

tre des passions.

Selon Dumarsais, un apôtre de la vérité. Selon Montaigne, un sage qui se prépare à la mort.

Selon d'Alembert, un être raisonnable qui applique son intelligence aux objets qu'elle peut embrasser.

Selon Huet, la Harpe et quelques autres. celui qui étudie la sagesse.

Selon Marmontel, Pompignan, Thomas celui qui la pratique et qui l'enseigne.

Selon Houteville, qui n'entend ou du moins ne désigne qu'un homme simplement judicieux, celui dont l'exacte raison rapporte chaque idée à des principes clairs.

Selon Pascal, celui dont la vie est natu-

relle et paisible.

De nos jours ce mot désigne un impie, un incrédule, un athée, un esprit prétendu fort.

Éty. du grec φίλος (philos), et de σοφός (sophos), sage. V. Philo, R.
PHILOZOFE, vl. V. Philosopho.
PHILOZOFIA, vl. V. Philosophia.

PHILTRO, s. m. (filtre); PHILTRO. Filtro, ital. esp. Philtro, port. Philtre, breuvage qu'on suppose propre à donner de l'amour; manche, papier, etc., à travers lequel on fait passer les liquides pour les clarifier.

Ety. du lat. philtrum, m. s. PHIZICA, vl. V. Physica.

PHIZICIA, s. m. vl. Phisicien, médecin. V. Physicien.

PHIZICIAN, s. m. vl. V. Physicien. PHIZONOMIA, vl. V. Physionomia.

### PHL

PHLEGETOUN, s. m. (phledgétoun); Phlegetonte, port. Phlégéthon, un des sleuves des ensers, dont les poëtes parlent souvent.

Éty. du lat. phlegeton, m. s. dérivé du grec

φλεγεθω (phlégéthô), je brûle.

PHLOGISTICO, s. m. (flodgistique). Phlogistique, fluide ou principe qu'on supposait exister dans les corps combustibles et qui se dégageait à mesure qu'il brulaient ce qui est une erreur. V. Oxygeno.

Ety. du grec φλογιστός (phlogistos), brû-

L'an 1020 de notre ère, Avicenne, annonca l'existence du phlogistique dans tous les corps simples.

# PHO

PHOCEENS, s. m. pl. (phocééins); Phocences, port. Phocéens, peuples qui habitaient la Phocide, dans la Grece.

Ety. Phocis, lat. m. s.

Le Phocus qui la peupla, en y amenant une colonie.

PHON, ros, radical dérivé du grec φωνή (phônė), voix, son, parole, langue, idiome, de φωνέω (phôneô), dire, parler, chanter.

De phone, par apoc. phon: Anti-phon-

·De phon, par le changement de ph en f. fon; d'où : Anti-fon-a, Anti-fon-ari, Anti-

PHOSPHORIQUE, ICA, adj. (phousphouriqué, ique); PHOUSPHOURIQUE. Phosphorique, qui tient du phosphore, qui en con-

PHOSPHORO, s. m. (phosphore); Phosphorus, lat. Fosforo, ital. esp. Phosphoro, port. Phosphore, corps réputé simple, non métallique, incolore quand il est pur, répan-dant une odeur d'ail bien prononcée, et brûlant à une légère température, ce qui le rend précieux pour faire les briquets qu'on nom-me phosphoriques, etc.

Ely. du grec φως (phôs), lumière, et de φορός (phoros), qui porte, porte lumière.

Ce corps fut découvert en 1669 par Brandt, alchimiste de Hambourg, auquel le hasard le fit connaître, en cherchant la pierre philosophale dans l'urine.

En 1677, on apprit à le préparer artificiellement.

### PHR

PHRASA, s. f. (phráse); Frase, ital. esp. Phrase, port. Phrase, assemblage de mots qui expriment une idée quelconque et forment un sens complet.

Ety. du lat. phrasis, dérivé du grec opasis (phrasis), locution, manière de parler, dérivé φράζω (phrazô), je parle.

PHRASA, s. f. dl. Embonpoint. Peyrol. PHRENESIA, s. f. (phrenesie); FRENE-TEGA. Frénésie et mieux phrénésie, délire, fureur violente, occasionnée par l'inflammation des membranes du cerveau.

Éty. du lat. phrenesis, dérivé du grec φρένησις (phrénesis), et de φρενττις (phénitis), formé de φρήν (phrên), gén. de φρενὸς (phrénos), esprit.

### PHT

PHTHISIA, s. f. (tisie); succasessa, TIsia, Tisi. Phthisie, ce mot désigne en général toute sorte de maigreur et de dépérissement, mais plus particulièrement la phthisie pulmo-

Éty. du grec φθίσις (phthisis), corruption, amaigrissement, langueur.

PHTHISIQUE, ICA, adj. (tisiqué, ique). Phthisique, atteint de phthisie.

PHURFURE, adj. vl. Furfuracé, qui est de la nature du son.

Ety. du lat. furfureus, m. s.

# PHY

PHYLARIA, s. m. (phylaria); FIELAGRA, DARADEL. Nerprun alaterne ou simplement alaterne, Rhamnus alaternus, Lin. arbrisseau de la fam. des Frangulacées, commun dans les lieux secs de la Provence. V. Gar. Alaternus, p. 14.

Éty. du grec φύλλον (phyllon), feuille, à cause du feuillage brillant et permanent qui distingue les arbustes de ce genre. V. Fulh.

PHYSICA, s. f. (physique); FISICA. Physica, lat. port. Fisica, ital. cat. esp. Physique, science des choses naturelles et de leurs effets; classe où on l'enseigne ; livre qui en

Éty. du grec φυσική (physikė), dérivé de φῦσις (physis), nature, c'est-à-dire, science de la nature.

Dérivés: Physicament, Physicien, Physiologia, Physionomia, Metaphysica, Physique, et leurs sous-dérivés.

La physique a pris naissance chez les Grecs, selon les uns, et chez les Brachmanes selon les autres. Pythagore, Thalès, Aristote, Platon et Archimède, ont été chez les anciens les vrais fondateurs de cette science.

Bacon, Polinière, Galilée, Toricelli, Descartes, Leibnitz, Newton, Huyghens, Franklin, et de nos jours, Lavoisier, Laplace, Biot, etc., etc., l'ont portée au haut degré de perfection où nous sommes étonnés de la voir.

601 ans avant J.-C. Thalès fonda l'école ionique, à Milet, pour la physique et les mathématiques.

PHYSICAMENT, adv. (physicaméin); Fisicamente, ital. Physicamente, port. Physiquement, d'une manière réelle et physique.

Ety. de Physica, v. c. m. et de la term.

PHYSICIEN, s. m. (physiciéin); resicies. Physicus, lat. Fisiciano, ital. esp. port. Physicien, qui est habile dans la science de la physique.

Éty. de Physica, v. c. m. et de la term.

ien, qui sait la physique.

PHYSIOLOGIA, s. f. (physioulougie);
PHYSIOULOUGIA. Physiologia, port. Fisiologia, ital. esp. Physiologie, partie des sciences naturelles qui traite de la connaissance des différentes parties des corps organisés et de leurs fonctions.

Éty. du lat. physiologia, dérivé du grec φύσις (physis), nature, et de λόγος (logos),

discours, traité. V. Physica.

Les mêmes causes qui s'opposèrent chez les anciens, aux progrés de l'anatomie, mirent obstacle à ceux de la physiologie, parce que ces deux sciences ne peuvent pas marcher l'une sans l'autre. La Grèce fut leur commun berceau.

Au VIm siècle, avant J.-C. Almaen, disciple de Pythagore, reconnaît que le cerveau

est le siège de l'âme.

Un siécle après, Empédocle, annonça que les œufs des animaux sont analogues aux graines des plantes, d'où le precepte omnia ex ovo; à peu près à la même époque, il découvrit que tous les sens se réduisent au toucher.

Ariste, reconnaît une grande vérité, qu'un canal digestif est le signe le plus constant de l'animalité.

Dans le XVIme siècle, Vésale s'apperçoit que le sang veineux retourne au cœur.

En 1628, Harvey démontre la circulation du sang et ouvre, par cette importante découverte, la vraie route de la physiologie que Boerhaave, Haller et une foule de savants modernes ont parcourue avec les plus brillants succès.

PHYSIONOMIA, s. f. (physiounoumie); PALOUMIA. Phisionomia, port. Fisonomia, ital. esp. Phisonomia, cat. Physionomie, expression des traits du visage, air, attidude; art de juger du caractère par les traits exté-

Éty. du lat. physionomia, dérivé du grec φυσιογνωμονία (physiognômonia), indication du naturel, formé de φύσις (physis), nature de γνώμων (gnômôn), indice.

PHYSIONOMISTO, TA, adj. (physiounoumiste); Fisonomista, ital. esp. Physionomisto, port. Physionomiste, qui juge d'après la physionomie.

Éty. V. le mot précédent.

PHYSIONOMOTYPO, s. m. (physionomotype). Physionomotype, instrument compose d'une plaque et d'un grand nombre

de petites tiges métalliques mobiles, propre à prendre l'empreinte exacte et mathématique du visage et a en donner ensuite des moules autant qu'on en peut désirer.

Ety. de physionomie et de type.

M. Sauvage a fait connaître cet instrument. en 184....

PHYSIQUE, ICA, adj. (physiqué, ique); Fisico, ital. cat. esp. Physico, port. Physique, naturel, qui appartient à la physique. En vl. à la médecine.

Ety. du lat. physicus, m. s.

PHYSIQUE LOU, s. m. Physique, la constitution naturelle des ètres vivants; physionomie, caractère.

Ety. du grec φύσις (physis), nature.

PI, s. m. vl. Pi, cat. Pin, v. c. m.

### PIA

PIA, s. f. (pie), d. bas lim. Pointe faite en forme de dent. V. Pua.

PIA, adj. vl. Douce, bonne. V. Pious.

PIA, d. mars. Pour Pilha, v. c. m.

PIA, s. f. (pie); cossa. Dans la montagne on donne ce nom aux égrugeoirs ou mortiers en bois; quand ils sont en marbre ou en pierre on les nomme Mourtiers, v. c. m.

Ety. Pia, en portugais désigne une auge

en pierre.

PIABLE, ABLA, adj. vl. Digne de pitié, de commisération.

PIADA, s. f. V. Peada.

PIADA, s. f. (piáde). Un des noms du bernard l'hermite. V. Bernard-l'hermito.

Ety. Ainsi nommé à cause de la longueur de ses jambes. V. Ped, R.
PIADA, s. f. dg. Empreinte des pieds.

V. Peada et Ped, R.

PIADAR, v.a. vl. Rendre pieux, affectueux; expier, purifier; légitimer. V. Pious,

PIADOR, adj. vl. PIADORS. Propice. V. Pious, R.

PIAGI, V. Peagi.

PIAGNA, s. f. (piágne). La quantité de marc des raisons que l'on presse à la fois, et par extension le vin. Ach.

PIAL, s.m. (piál), d. bas im. Poil, cheveu. V. Peou.

Éty. du lat. pilus. V. Pel, R. 2. PIALA, s. f. vl. Alt. de Piela, v. c. m. PIALADIS, ISSA, adj. (pialadis, isse),

d. bas lim. L'espace de terrain dont on a enlevé le gazon.

Éty. de pielat pour pelat, pelé. V. Pel, Rad. 2.

PIALAR, v. a. (pialá). V. Pelar et Pel, Rad. 2.

PIALAS, s. f. pl. (piáles), dl. Auges de pierre scellées dans les marchés; mesures publiques des grains dont les vendeurs et les acheteurs sont obligés de se servir, et sur lesquelles on ne tire point, chaque année, un droit d'échantillonnage. Sauv.

Éty. V. Pielo. PIALET, s. m. (pialé). Alt. lang. de Piela, v. c. m.

PIALHAIRE, s. m. (piailláiré); PIALHUN, manaire, crimaire. Piailleur, celui qui a l'habitude de piailler.

PIALHAR, v. n. (piaillà); PIAIAR. Piar, port. Piailler; on le dit particulièrement des cris que poussent les enfants méchants.

Ety. du lat. pipire ou pipilare, c'est une onomalopée.

PIALHARIA, s. f. (piaillarie). Piaillerie,

crierie, criaillerie.
PIALHUR, V. Piailhaire.

PIALISSOUN, s. m. (pialissóu), d. bas lim. Dim. de pial, petit poil. V. Pel, R. 2.

PIALOUN, s. m. (pialoun); Planeum, FIEROUM, PILOUM. Etai, étançon, pièce de bois debout, qu'on met pour soutenir une poutre ; un mur en sous œuvre, de la terre qui s'éboule, etc. V. Pounchier et Fourcora.

Ety. V. Piloun et Pil, R.

Lou pialoun doou liech, la quenouille du

PIALOUN, s. m. L'étai ou l'étançon, portent le nom d'étrésillon, lorsqu'ils sont places à peu près horizontalement.

PIALUT, UDA, adj. (pialú, úde), dl. Velu. V. Pelous et Pel, R. 2.

PIAMEN, adv. vl. Pieusement, bonnement, religieusement. V. Pious, R.

PIAMENT, adv. vl. Plament, Piament, cat. Piamente, esp. port. Pieusement, religicusement.

PIAN, s. m. Nom par lequel on désigne

le cauchemar, à Cuges. V. Pesant.
PIAN, s. m. (pian); VEIROLA D'AMERICA. Pian, nom d'une maladie qui régne en Amérique et qui se manifeste par des excroissances fongueuses qui ressemblent à des fraises, d'où le nom qu'elle porte; pian, désignant ce fruit parmi les naturels du pays.

PIANCHA, s. f. (piantche), dl. La liqueur bachique ou le vin. Sauv. V. Pin, R. 2.

PIANISTO, s. m. (pianiste). Pianiste, celui, celle qui touche du piano.

PIANO, adv. (piano). Ter. de mus. emprunte de l'italien doux, doucement. On le met dans les pièces de musique pour faire adoucir le ton.

PIANO, Pour Forte-piano, v. c. m.

Piano, cat. esp. Posa-piano, v. c. m. PIANO-PIANO, adv. Sans faire du bruit, doucement, en tapinois.

PIAR, V. Pilhar. PIAROUN, s. m. V. Pialoun. PIARRE, Nom d'homme. V. Peire. PIARROUN, Nom d'homme. V. Pei-TOUR.

PIAS, PIASSES. pl. Langes. V. Pedas. PIASOUN, s. f. (piasou), d. bas lim. et impr. Presev. Prener piasoun, se dit des

maux, des mauvaises coutumes, des mauvaises habitudes qui s'accroissent et se fortifient par le laps du temps; s'enraciner, s'invétérer.

Il signifie aussi s'impatroniser; se rétablir, remonter sur sa bète, rétablir ses af-

PIASTRA, s. f. (piastre), Piastra, ital. Piastre, monnaie d'argent, d'abord frappée en Espagne, et ensuite dans plusieurs autres élats; fig. gros crachat.

Ely. Roquefort dérive ce mot de πλασσω (plasso), former, fabriquer, mais outre que

n'est plus employé que directement, comme pantheon, kilogramme, L'analogie n'est pas assez directe pour qu'on puisse adopter cette étymologie ; d'autant mieux que ce mot a une terminaison dont la signification est bien connue, qui est astra, augm. dépréciatif, qui joint à pi, contraction de pièce, désigne une grosse et laide pièce.

PIA

Depuis 1772, les piastres d'Espagne va-

lent 5 fr. 45 c. de notre monnaie.

PIASTRA, s. f. (piastre), dl. Pièce de deux liards. V. Dardena.

PIATABLE, ABLA, adj. vl. Digne de pitié, de commisération. V. Pious, R.

PIATADOS, adj. vl. PIETADOS, PIATOS, PIATOS, PIETOS, PIETOS, PIETOS. Piados, cat. Piadoso, esp. port. Piatoso, ital. anc. Pieux, compatissant, miséricordieux. V. Pietous et Pious,

PIATANSA, S. f. VI. PIATAT, PIDARSA, PIDAT, PIEDANSA, PITANSA. Pitié, miséricorde, compassion. V. Pious, R.

PIATAT, vl. V. Pietat.
PIATOS, OSA, adj. d. vaud. V. Pia-

tados et Pious, R.
PIATOUS, V. Piatos.

PIATOZAMENT, 8dv. VI. PIDOSAMENT Piadosament, cat. Piadosamente, esp. port. Pietosamente, ital. Miséricordieusement. pieusement.

PIATRE, ATRA, Avril. V. Pietre. PIAU, s. m. (piaou), d. lim. Cheveux, poil. V. Peou et Pel, R. 2.

PIAULAR, d. lim. Siffler. V. Siblar.

PIBA, s. f. (pibe). Nom Avignonnois du peuplier noir. V. Piboula.

PIBAR, v. a. (pibá), d. béarn. Monter. V. Mountar.

PIBLA, s. f. (pible), V. Piboula, dont pibla est une syncope.

> oum em'aqueou de cloris, Leis avie, de sa man, sur cade piblo escris. Gres.

Éty. Altér. de populus.

PIBOL, vl. V. Piboula.

PIBOLA, s. f. (pibóle), dg. Coccinelle, bête à Dieu. V. Catarinela.

> Nou me picquo la gloriolo. D'un rimayre à cap de pibolo. Bergeyret,

PIBOU, V. Piboula.

PIBOU-BASTARD, s. m. Nom qu'on donne, à Agde, au peuplier noir. V. Piboula. PIBOUENA, Nom Gascon, de la pivoine. V. Peouna.

PIBOUES, s. m. (piboués), dl. terme d'argot, du piot ou du vin. Sauv.

PIBOUL, s. m. (piboul). V. Piboula.
PIBOULA, s. f. (piboule); PIBOUL, BIOU-

LE , PIBLA , PIBOURA , PIVA , PIVOU , PIBA . PI-BOU, PUBLIER, PIBOU-BASTARD. Penplier noir, peuplier franc, Populus nigra, Lin. arbre de la fam. des Amentacées, commun dans toute la Provence. V. Gar. Populus nigra, p 375.

On confond, dans nos pays, sous la même dénomination, le peuplier pyramidal ou peuplier d'Italie, Populus fastigiata, Poir. dont

depuis l'invention de cette monnaie le grec, la tige la plus élancée et les rameaux plus rapprochés, en lui donnant un peu la forme du cyprès, le font aisement distinguer du peuplier noir ordinaire.

Ety. Alt. de populus, nom lat. de ces

arbres.

PIBOULADA, s. f. (piboulade). PIVOU-LADA. Espèce de champignon qui croît au pied des vieux peupliers, qu'il faut rapporter à l'Agaricus umbilicatus de Scopoli et de Gouan. Ce nom est commun aussi à quelquesautres espèces, qui n'ont d'autre analogie que celle de leur habitation. V. Gar. Fungus umbilicatus, p. 196; et Fungus umbilicatus parvus et multiplex, Tourn. inst. 557.

Ety. de piboula, peuplier, et de la term.

ada, fait sur le peuplier.

PIBOULADA D'EOUSE, s. f. M. de Belleval dit qu'on donne ce nom, en Languedoc, aux Agaricus ilicinus et Agaricus socialis, qui croissent sur l'Yeuse, d'où le nom distinctif de eouse, qu'ils portent.

PIBOULADA-DE-SAUZE, s. f. Nom qu'on donne, en Languedoc, selon M. de Belleval, aux Agaricus translucens, Cortinellus, Cylendraceus et Attenuatus, qu'on trouve ordinairement sur le saule.

PIBOURA, s. f. (piboure). C'est, d'après M. Aubert, le nom qu'on donne, à Valensoles, au peuplier blanc. V. Aubera.

PIC, mot radical qui indique toujours une pointe, un dard, un instrument qui sert à frapper, à piquer, et qui paraît dériver du bas breton pik ou pigel, pic, pique, pioche; selon M. Roquesort; ce mot serait une onomatopée du bruit que le pic fait en frappant sur la terre ou sur une pierre.

Dérivés: Pic, Pic-a, Pic-adour, Pic-adura, Pic-aire, Re-pic, Pic-ar, Pic-ola, Pic-ossa, Pic-oussin, Pic-ot, Pic-ota, Pic-outat, Pic-outament, Pic-outar, Piq-ueta, Piq-uet, Pic-atas, Pic-nic, Pi-cur, Pic-adis, Pic-adiss-a, Pic-adour, Picass-ouns, Pic-at. Picat-al, Picat-as, Picat-at, Picat-eou, Pic-ola, Picouss-ar, Picouss-in, Pich-adis, Pich-ar, Picouta-ment, Picoular, Pig, Pig-alh, Pigalha, Pigalhar, Pig assa, Pig-assoun, Pige-at, Pige-airas, Pig-ota, Pigat-ous, Pit-ar, Pit-at, Pit-assat, Pit-chou, Re-piqu-et.
PIC, adj. vl. Pie, changeant; pie, en

français, ne se dit plus que d'un cheval à deux

couleurs dont l'une est le blanc.

PIC. s. m. (pi); Aissoun, Picoun, Issoun, BECAT. Pico, cat. esp. Pição, port. Piccone, ital. Pic, instrument de fer, acéré à la pointe, servant à piocher la terre, à briser ou à remuer des pierres.

Éty. du bas bret. pik, le même. V. Pic, R. En vl. Tu frappes.

PIC, s. m. dl. Un coup d'épée de la pointe, un coup d'estoc.

PIC, s. m. Pic, coup du jeu de piquet, où si celui qui a la main compte jusqu'à trente, en jouant les cartes, avant que l'autre joueur ait marqué, il passe de 30 à 60; sommet élevé, pointe de rocher qui domine.

PIC, s. m. PICATAS, PICATEOU. Picol et Pigot, cat. Pico, esp. Picchio, ital. Pic, nom d'un genre d'oiseaux de l'ordre des Grimpeurs et de la fam. des Cunéirostres ou Sphénoramphes (à bec en forme de coin), dont on distingue plusieurs espèces.

Ety. A cause de la forme de leur bec, qui ressemble à l'instrument de ce nom. Voy. Pic. R.

PIC, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, à Nice :

1º A l'épeiche ou pic varié, Picus major, Lin. V. Pigrat;

2º Au pic varié, à tête rouge, Picus medius, Lin.

3º A l'épeiche ou pic varié ondé, Picus tridactylus, Lin.;

PIC, s. m. Marteau de porte. V. Martel. PIC, s. m. (pi); PIVOU. Pic, montagne très-élevée et terminée en pointe comme un pic à piocher. V. Pic, R,

PIC, s. m. (pi), dl. Un lardon; fig. brocard.

PIC, s. m. d. béarn. Piqure. V. Picadura et Pougnedura.

PIC, s. m. dl. Aquot es lou pic, c'est là le hic, ou le point, ou la principale difficulté; c'est le nœud de l'affaire, Doujat.

PIC, s. m. dl. Pour bec, V. Bec.

Ben n'aurai pic ou pelada, j'en tirerai cuisse ou aile, j'en tirerai parti.

Ety. de pic, bec, et de pelada, poil, bec ou poil, poil ou plume.

PIC-DE-COURS-DB-SEEP, S. m. Un des noms lang. du torcol. V. Tira-lenga.

Ety. Le cou allongé de cet oiseau, sa couleur grise variée, et les mouvements de torsion qu'il lui imprime, l'on fait comparer à un serpent.

PIC-DE-M ountagna, s. m. Nom nicéen du

pic noir. V. Pic-negre.

PIC-MEGRE, Pic de mountagna, à Nice. Le pic noir, Picus martius, Lin. Il est tout noir, excepté le dessus de la tête et l'occiput, qui sont d'un beau rouge.

PIG-PICHOT, PICHOT PIC, OU LONGUAPLENGUA Le pic petit épeiche, Picus minor, Lin. Il est varié de blanc et de noir, et a le sommet de la tête rouge.

La femelle fait son nid sur les pins ou les sapins, où elle pond quatre ou cinq œufs,

blancs, teintés de verdâtre.
PICA-RH-TERRA, S. f. (pique-einterra); PICA-TERBA. Perdis de mar, à Nice. Nom arlésien de la perdrix de mer, à collier, Glareola torquata, Briss.

Ély. Pica-en-terra, qui pique la terre. PIC-variat, s. m. (pic-varia). Nom nicéen de la petite épeiche, Picus minor, Lin. V. Longa-lengua.

PIC-VERD, S. M. PICATAS, PICATAL, PICATEOU. Pico-verde, esp. Picoxo, ital. Le pic-verd, ou pic-verd à tête rouge, Picus viridis, Lin

Cet oiseau fait son nid dans le tronc des vieux arbres qu'il creuse avec son bec; la femelle y pond de quatre à cinq œuss verdatres, tachetés de points noirs.

Les pics ne se nourrissent preque que d'insectes, et lorsqu'ils frappent les arbres à coups répétes avec leur bec, c'est pour en faire sortir ceux qui sont cachés sous l'écorce.

PIC-verb, s. m. est aussi le nom qu'on donne, à Nice, au pic-vert à tête grise, Picus canus, Lip.

PICA, s. f. (pique); Picca, ital. Pica, port. cat. esp. Pique, espèce de lance munie d'un long manche.

Ety. V. Pic, R.

Pline attribue l'invention de cette arme aux Lacédémoniens.

Les Français n'ont commencé à l'adopter que sous Louis XI.

PICA, s. f. Pica, ital. Pique, celle des deux couleurs noires des carles, qui a la forme d'un fer de pique. V. Cartas.

PICA, s. f. Pique, brouillerie, discussion, légère inimitié, dépit.

Éty. de pic, pointe, pris fig. se blesser, se piquer, comme avec quelque chose de pointu.

Anar de pica, jalouser, rivaliser.

Aquot fara una pica, cela occasionnera une brouillerie.

PICA, s. f. PICCA. espèce de houe ou de magau, terminé par une pointe mousse, de 45 millimètres environ, dont on se sert dans les environs de Nice. V. Pic, R.

PICA-BOUNET, s. m. (pique-bouné), d. bas lim. Contestation, dispute d'égal à égal.

PICACUANA, s. m. (picacuana). Alt. de Hipicacuanha, v. c. m.

PICA-CROUSTAS, s. m. (pique-croustes), dl. Couteau dont on se sert pour chapeler la croûte d'un pain; iron. épée rouillée.

PICADIS, ISSA, adj. (picadis, isse). Disposé à frapper, à battre. V. Pisadissa et Pic, R.

A la man ben picadissa, il a la main toujours prête à frapper.

PICADISSA, s. f. dl. (picadisse); PICAment, picabis. Frappement fréquent du marteau ou du maillet du chaudronnier, du ferblantier, etc.

Ety. de picar et de issa. V. Pic. R.

PICADOUR, s, m. Nom que les savonniers donnent au magasin à soude.

PICADOUR, s. m. (picadour). Foulon, moulin où l'on bat le sparte; Picadour d'auffa. V. Basseou et Batadour.

Ely. de Pic, rad. et de la term. adour, qui

frappe. V. Pic, R.

PICADURA, s. f. (picadure); PICURA, Picadura, port. esp. Piqure, légère blessure faite avec un instrument pointu, ou avec l'aiguillon de quelque insecte; art de piquer à l'aiguille, travail d'une étoffe piquée.

Ely. de Pic, rad. et de la term. ura. V. Pic, R.

PICADURA, s. f. (picadure); PIQURA. Piqure, travail d'une étoffe piquée.

Ely. de picada et de ura.

PICA-ESTRECHA, s. f. (pique estrétche). Pic courbe. Cast.

PICAGNAR, v. a. (picagna). Chercher noise ou querelle; picoter. V. Capignar, Picoutar et Pic, R.

PICAGNEGEAR, v. a. (picagnegeá), dl. Ilérat. de picar, battre doucement et sans malice. V. Pic, R.

PICAGNIER, s. m. (picagnié), dl. Enfant qui se plait à battre ses compagnons. . Picagnous.

Éty. Alt. de picar et de ier. V. Pie, R.

PICAGNOUS, OUSA, adj. (picagnóus, ouse), di. capiquies, capiquaire, picace Mutin, querelleur.

Éty. de picagna, dérivé de picar et de ous. V. Pic, R.

PICALHOUN, s. m. (picaillóun). Picaillon, petite monnaie de cuivre du Piémont, valant deux deniers; fig. Es un bon picalhoun, c'est un bon garçon. Garc.

PICALHOUNS, s. m. pl. (picaillouns);

PICAIRE, s. m. (picaire); PION. Ecang,

morceau de bois cylindrique ou tranchant. propre à faire détacher la chènevotte du lin et du chanvre.

Éty. de Pic, rad. et de la term. aire, qui sert à frapper.

Celui qui a l'habitude de frapper; qui écorce le chêne pour faire du tan, lieu où on le pulvérise. Aub.

PICA-MANDIL, A, expr. adv. dg. A qui mange le plus. Jasm.

PICAMENT, s. m. (picaméin). Frappement. Aub.

PICAMPANSA, s. f. (picampánse), d. bas lim. Abondance de mets, tables remplies de viandes: N'y avia de la picampansa an d'aquellas noças, il y avait beaucoup de mangeaille à ces nôces.

PICANIC, V. Pic-nic.
PICANT, ANTA, adj. (piquán, ánte);
Piccante, ital. Picante, esp. port. Picant, cat. Piquant, ante, qui pique, vin piquant, sausse piquante; fig. choquant, offensant; qui plait, qui surprend, style piquant.

Ety. de Pic, rad. et de la term. adj. ant,

anta.

On le dit encore d'une personne qui n'entend pas la plaisanterie, qui se pique facilement, qui se formalise de tout.

PICA-PEBRE, s. (pique-pébré). Rabacheur, celui dont les redites imitent le redoublement des coups de pilon d'un homme qui broie du poivre dans un mortier. Avril.

PICAPLAG, vl. V. Picaplait. PICAPLAIT, .. m. vl. PICAPLAG. Pique procès, chercheur de procès.

PICA-POUL, s. m. (pique-poul), dl. Pica-poll, cat. Pique-poule, espèce de rai-

sin fort aimé des poules, d'où le nom qu'il porte, variété de chasselas. PICAR, v. a. (pica); clapar, pichar.

Picar, cat. esp. port. Picchiare, ital. Frapper, battre, donner des coups, heurter,

Ety. de Pic, rad. et de la term. act. ar, se servir du pic, frapper.

Picar lou lin, lou canebe, écanguer le lin, le chanvre.

Picar à la porta, heurter à la porte.

Picar un peiroou, etc., lanter, faire avec la tête du marteau de petits agréments sur le cuivre.

Picar un chivau, enclouer un cheval.

Picar un ase, un muou, toucher, et non chasser.

Picar deis peds, battre des pieds, trépigner.

Picar un dalh, rebattre une faux. Voy. Encapar.

Las houras picoun, les beures sonnent.

coups l'horloge a-t-elle sonné.

Picar deis mans, battre des mains, applaudir.

PICAR, v. a. Picar, esp. port. Piquer, offenser, facher, faire des piqures.

Ety. V. les mots précédents et Pic, R. PICAR SE, v. r. pourreman se. Picarse, port. cat. esp. Se piquer, se facher, s'offen-

ser, se piquer de quelque chose, faire prolession d'y exceller; se donner des coups.

Se picar de la testa, se cogner la tête. PICAR, v. a. vl. Abattre, démotir, frap-per avec le pic. V. Pic, R.

PICAR, v. a. Picar, cat. esp. port. Picchiare, ital. Piquer, entamer avec quelque chose de pointu; mordre, en parlant des serpents; piquer, quand il s'agit des insectes qui ont des aiguillons; larder de la viande; piquer des étoffes à points symétrisés. Voy. Pic, R.

PICAR, v. a. d. lim. Poser, placer. V. Mettre.

Jamei tro près d'un fan né piques votre sello. Foucaud.

Jamais trop près d'un feu ne placez votre escabelle.

PICARD, ARDA, s. et adj. (picar, arde); Picard, cat. esp. Picard, arde, qui est de la Picardie.

PICARDANT, s. m. (picardán). Nom qu'on donne, à Nismes, à un vin doux et pi-quant clarifié, fait avec les raisins blancs les plus sucrés et les plus parfumés.

On donne le même nom, à Montpellier, à un raisin blanc, connu ailleurs sous celui d'Augebil, v. c. m.

PICARDAU, s. m. (picardáou). Picardant ou picardeau, nom d'une espèce de raisin muscat connu à Montpellier.

PICAREL, s. m. (picarèl). Un des noms lang. de la mendole. V. Mendola.

PICA-RESTA, ou PECA-REST, S. M. Action de caller une boule, de faire rester la boule qu'on tire à la même place qu'occuppait celle qu'on a chassée.

Faire un pica-resta, rester en place. V. Palet.

PICAS, v. a. (picas), d. lim. Mettre. V. Mellre.

PICASA, s. f. vl. Pioche. V. Pic, R. PICASOUN, s. m. (picasoun), di. V. Picoulament et Pic, R.

PICASSAL, s. m. (picassál); PIGASSAL, PEASSAU, dl. Coup ou impression que fait un corps sur un autre en le frappant, le perçant, le divisant. V. Pic, R.

PICASSAB, v. a. (picassá), Becqueter, marqueter, tacheter, d. bas lim.

Ety. de l'esp. pico, bec, ou de picas, angm. et d'ar. V. Pic, R.

PICASSAT, ADA, adj. (picassá, áde), dl. Tacheté de diverses couleurs. V. Bigalhat, Ticoulat et Pic, R.

PICASSAU, s. m. (picassáou), dl. Coup. V. Picassal et Pic, R.

PICASSOUN, s. m. (picassoun), dl. Endurar lou picassoun, essuyer une grosse

PICASSOUNS, s. m. pl. (picassous) d. bas lim. Petits pieds ou coins de fer

Quant a picat d'houras? combien de 1 dont on se sert pour sendre le bois. Voy.

Aquel qu'a fach quela chansoun Aguei un jouine home d'Esclaire; N'en fai valer sous picassouns, Lou pu souvent sens emoulaire.

PICAT, ADA, adj. et p. (picá, áde); Picado, port. Piqué, ée, selon le verbe, grenu, De fousels picats, dl. des cocons grenus et comme chagrinés. Sauv. V. Pic,

PICATAL, s. m. (picotál). Nom bas lim. du pic vert. V. Pic et Pic, R.

PICATAS, s. m. (picatás). Nom des pics dans la H.-Prov. V. Pic et Pic, R.

PICATAT, ADA, adj. (picatá, áde). Tiqueté, tacheté. V. Ticoutat et Pic, R.

PICATEOU, s. m. Un des noms du pic. V. Pic-verd, et du Picus-minor. V. Longa lengua et Pic, R.

PICATEOU-NEGRE, V. Pic negre. PICA-TERRA, V. Pica-en-terra.

PIC-DE-COL-DE-SERP, s. m. Un des noms lang. du torcol. V. Fourmiguier.

PICH, PROES, radical pris du ligurien ou du celtique picher, cruche, ou du grec βικίον (bikion), petit vase, petite, urne d'où l'espagnol pichel, vase propre à contenir de l'eau ou du vin.

De picher, par apoc. pich; d'où: Pich-ar-oun, Pich-er, Picherr-a, Picherr-oun, Pich-ey, Pich-ier, Pich-ieyr-at, Pichier-a.

De pich, par le changement de i en e, pech; d'où: Pech-ier, Pech-eir-ada, Pecheiraya, Pecheir-et, Pecheir-oun, Pech-ieirada, Pechieir-et.

PICHA, s. f. (pitche). Pioche, pie. Voy. Issoun et Pic, R.

PICHADIS, s. m. (pitsodi), d. bas lim. Sable, gravois, debris que produit le piquement des pierres, et particulièrement de ceux qui proviennent des meules de moulin,

quand on les pique. V. Pic, R.

PICHAR, d. m. et comp. Pixar, cat.

Pour pisser, V. Pissar; pour frapper. V. Picar.

PICHAR, v. a. (pitsá), d. bas lim. Piquer, creuser, unir à coups de pics: Nostras peiras soun difficilas à pichar, nos pierres sont difficiles à piquer; fig. sonder, chercher à faire parler quelqu'un.

Éty. Pichar, est une alt. de piouchar, agir avec le pic. V. Pic, R.

PICHAR, v. a. et n. Aux environs de Sisteron, signifie frapper, sonner: Na pichal un, n'a pichat doux, il en a sonné un, il en a sonné deux.

PICHAROUN, s. m. (pitchároun), dl. V. Pecheiroun et Pich, R.

PICHAT, ADA, adj. et p. (pitchá, áde), d. lim. Pioché, ée.

Ély. de picha, et de at. V. Pic, R. PICHATAR, v. a. et n. vl. Tacheler;

être, rendre pie. PICHATAT, adj. et p. vl. Tacheté, ée. PICHAU, Alt. de Piechaut, v. c. m.

PICHER, s. m. anc. béarn. Pichel, port. Cruche. V. Pechier et Pich, R.

PICHERRA, s. f. (pitchèrre), dl. Pichel, port. Cruche. V. Pechier et Pich, R.

PICHERBOUN, s. m. (pilcherroun), dg. Pichel, port. Petit broc. V. Pecheiroun et Pich, R.

E non y a milhou scauho lieyt, Ses poou que la calou s'eybente Qu'un picherroun de bin eou bente. D'Astros.

Il n'est pas de meilleur chauffe lit. Sans craindre que la chaleur s'évente, Qu'un petit broc de vin au ventre.

PICHEY, dg. Pot à l'eau. V. Pechier et Pich, R.

Pichier, s. m. (pitchie); ricrana, dl. Pichier, port. Bicchiere, ital. mod. Mesure de vin, qui est la même que la Pinta, v. c. m. vase qui contient cette mesure; broc. Voy. Pechier.

Ety. de l'esp. picher, pot d'étain, propre à mettre de l'eau ou du vin. V. Pich,

PICHIERA, s. f. (pitchiére). On donne ce nom, à Saint Paul, arrondissement de Barcelonnette, au pic. V. Pic, Aissoun et Pic, R.

PICHIERA, s. f. d. de Grasse, m. s. que Pechier, v. c. m. et Pich, R.

PICHIEYRAT, s. m. (pitchieïra), dl.
Plein un broc, une pinte. V. Pich, R.
PICHIN, V. Pissin.
PICHIN, INA, adj. Garc. V. Pichoun.

PICHIOT, Alt. de Pichot, v. c. m. Pi-choun et Pitit, R.

PICHOLS, A, (a pichols), dg. A gros bouillons.

Et lou sang à pichois inoundo lou terren. Jasmin.

PICHOT, adj. Voyez les mots qui commencent par cet adjectif au substantif qu'ils modifient, Pichot sambequier, cherchez

Sambequier pichot, etc.

PICHOT, OTA, adj. (pitchó, óte). V.

Pichoun, qui a ses composés et Petit, R.

PICHOTAMENT, adv. (pitchotaméin). Pichounament.

PICHOT-CANOUN, s. m. Pelit canon caractère d'imprimerie dont le corps répond à deux Saint-Augustin.

PICHOT-CHAYNE, s. m. (pitchótchaïné). Nom qu'on donne, en Languedoc, à la véronique petit-chêne, Veronica cha-madrys, Lin. plante de la famille des Rhimanthacées, qu'on trouve dans les haies et dans les prés.

Ety. Sa feuille a quelque analogie avec celle du chêne, d'où son nom.

PICHOU, s. m. (pitchou). Pichou ou pichon, nom de la quatrième chambre de la Madrague.

PICHOULINA, s. f. (pitchouline). Espèce d'olive. V. Oliva-pichoulina et Petit, Rad.

PICHOULINA, s. f. (pitchouline). Manière de confire les olives. V. Oltva-pichoulina et Petit, R.

Ety. Dim. Pichouna, parce que les olives que l'on confit ainsi sont de la plus petite espèce.

PICHOUN, OUNA, adj. (pitchóun, oune); PICHOT, OTA, PECHIT, PICHOT. Picolo,

Pequeno, port. Petit, ite, qui a peu d'étendue ou de volume dans son genre.

Ety. du celt. pichon. V. Petit, R.

Dérivée .

Se faire pichoun, se rapelisser.

Se veire pichoun, se trouver dans un danger imminent.

Faire pichoun, économiser.

PICHOUN, OUNA, CRIC, PICHOT, OTA PITIT, MISTOUM. Petit, qui est nouvellement né, petit ensant, petit animal : Qand avez de pichots ou de pichouns? combien avez vous

On dit encore leis pichots, par opposition eis grands, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les puissants et les sujets.

Ety. du lat. petilus. V. Petit, R.

PICHOUNAMENT, adv. (pitchounamein); PICHOTAMENT. Petitement, d'une manière pauvre ou mesquine.

Éty. de pichouna et de ment. V. Petit, R. PICHOUNEL, ELA, adj. (pitsounèl, èle), d. bas lim. Petit, petite. V. Pichounet et Petit, R.

> Tant que l'argent durarà, La pichounella, la pichounella, Tant que l'argent durarà, La pichounella dansarà.

PICHOUNET, ETA, adj. (pitchouné, éte); PICHOUNEL, PICHOUTEL. Pequenino, port. Très-petit, le plus petit.

Ety. de pichoun et de la term. dim. et, eta. V. Petit, R.

PICHOUNETAT, s. f. (pitchouneta); d'étendue ou de volume ; bassesse de sentiments.

Éty. de pichoun et de itat, état de ce qui est petit. V. Petit, R.

PICHOUNIAR, v. a. (pitchouniá). Gratter légèrement avec la pioche, Aub. serfouetter.

Éty. de pichoun, petite pioche, et de iar. PICHOURET, s. m. (pitchouré), d. m. Pistole. V. Pissourlet.

PICHOURIER, s. m. (pitchourié); PI-CHOUBET. La verge des animeux; chantepleure. Aub.

PICHOURLIT, s. m. (pichourli): PI-CHOURLE. Nom qu'on donne au pissenlit aux environs de Toulouse. V. Pourcin.

Éty. Pichourlit, est une altération de pissa au lit, pissenlit. V. Piss, R.

C'est encore le nom qu'on denne, dans le même pays, au laitron des champs, V. La-cheiroun, et au liondent d'automne, V. Fuelharaca.

PICHOUTAS, s. m. (pitchoutá), dl. PICHO. Grand garçon.

Ety. de pichot et de as. V. Petit, R.

PICHOUTET, ETA, s. m. V. Pichounet et Petit, R.

PICHOUTIA, s. f. (pitchoutie), Bas age, enfance; petitesse.

PIC-NIC, 8. m. (pik-nik); ESCOTISSOUN, PIQUINIC, PICA-NIC, PEQUINIC. Pique-nique, repas où chaque convive paie son écot.

Ety. de l'angl. pick-an-each, qu'on pro-nonce pik-enn-ich, litt. où chacun est piqué, où chacun paie.

PICOLA, s. f. (picóle); PICORA, TRENCA, ramca. Houe carrée, pioche, instrument propre à fouir la terre, V. Pic, dont picola, ne paralt être qu'un dim. V. Pic, R.

PICOLA, s. f. PICORA. Picola, cat. Petite

hache, hachette.

PICOPOULA, s. f. (pique-poule). Un des noms lang. de la micocoule. V. Falabrega.

PICOPOULIER, dl. V. Falabreguier. PICOSSA, s. f. (picosse). Hache a deux mains servant à fendre le bois. V. Destrau et Pic, R.

PICOSSIN, s. m. (picoussin), et impr. PICOUSSIN. Dim. de picossa, petite hache, couperet, hachereau, hachette. V. Hapia et Pic, R.

PICOT, s. m. (picó). Picot, petite engrelure qui est au bas des dentelles. V. Pic, R.

PICOTA, s. f. (picále); marandra, caa-VEOU, MAGAGNA, PIGOTA, CHAS, MALANDRA. Clavelée, maladie éruptive et contagieuse des moutons, qui se maniseste par des pustules plus ou moins saillantes, arrondies, dont le siège ordinaire est dans les parties dénuées de laine; on le dit aussi, en Gascogne, de la petite vérole.

Éty. de picoutar, picoter, faire des piqures.

V. Pic, R.

Inoucular la picota, claveliser, innoculer

la clavelée. Le traitement préservatif est celui qui mérite de fixer plus particulièrement l'attention des propriétaires. Il consiste à séparer soigneusement les bêtes malades des autres et à ne laisser entre elles aucune sorte de communication, à ne pas leur faire fréquenter des quartiers où des troupeaux suspects ont passé, à les nourrir moins que de coutume, et à désinfecter les bergeries avec de l'eau bouillante et de l'eau de chaux, mais le moyen le plus sûr de faire cesser le mal est de sacrifier les individus malades.

Ouoique les expériences faites insqu'à ce jour laissent encore quelques incertitudes sur l'utilité de la vaccine, pour préserver de la clavelée, on ne doit pas négliger de l'em-ployer, cette opération n'offrant d'ailleurs

aucun inconvenient.

Lorsque la maladie s'est déclarée on doit donner, aux bêtes malades, des boissons tièdes, de l'eau d'orge ou de son, et quand l'inflammation est forte et l'animal robuste avoir recours à la saignée quoiqu'avec ménagement, mais si l'animal est au contraire trop faible, il faut relever ses forces par des boissons diaphorétiques et toniques, comme l'infusion de sureau, une eau vineuse miellée,

Le seton employé dès le début de la maladie la rend beaucoup moins dangereuse.

La température des bergeries doit être douce, également éloignée du chaud et du froid.

Ceux qui voudront avoir des détails satisfaisants sur cette maladie, les trouveront dans l'instruction sur le claveau, de M. Gilbert, publiée en 1796 et 1807, in-12.

PICOTA, Est aussi le nom de la petite vérole, à Nismes. V. Veirola.

PICOTA, s. f. dg. Court-baton, espèce de jeu. V. Bisoc.

PIBOUIET, V. Pecouyet et Ped, R. PICOULETS, s. m. pl. (picoulés). Picolets, crampons qui conduisent la queue de la clé dans la serrure.

PICOUN, s. m. dl. Petit pic, piochon, Cast. pour Pic, v. c. m. et Pic, R.

PICOUN, s. m. dl. La feuille de sauge; outil de labour pour les terrains pierreux, il est plus large au milieu qu'aux extrémités.

PICOUN, s. m. Turbulent, étourdi. Ach. Éty. de picoun, sonnaille.

PICOUN, s. m. (picoun). Pour sonnaille, V. Sounalha; pour battant de cloche, Voy.

Ety. de picar, frapper. V. Pic, R. PICOUNE GEAR, v. n. (picounedjá). Folatrer, se battre pour jouer; fripper ses vêtements. Garc. V. Pic, R.

PICONIAIRE, s. m. (picouniairé). Sonneur, celui qui se platt à faire sonner les cloches, etc. Garc. V. Pic, R.

PICOUNIAR, v. a. (picouniá). Sonner une cloche, agiter des sonnettes; donner à quelqu'un de petits coups répétés, Garc. V. Pic .R.

PICOUNIER, s. m. (picounié). Fabricant de sonnailles et de clairines.

Ety. de picoun et de ier, qui fait des sonnailles. V. Pic, R.

PICOUN-PICARD, Locution proverbiale, que l'on adresse à celui qui ramasse quelque chose qui avait été perdue : picounpicard ma part, maltre renard, je retiens ma part, Avril.

PICOUN-PIQUETI, s. m. Jeu d'enfant,

espèce de jeu de barres, Avril. PICOUREA, V. Picoureya.

PICOUREGEAIRE, s. m. (picouredjáïré). Celui qui travaille la terre avec le pic.

PICOUREGEAR, v. n. (picouredja). Travailler la terre avec le pic. V. Fouire. PICOURELA, s. f. (picourèle), dl. Une serpette. V. Tranchet.

PICOUREYA, s. f. (picourèye); PICOUREA. Picorée: Courrer la picoureya, aller en maraude, à la picorée.

Ety. du lat. pecora, pl. de pecus, troupeau; d'où Pecorare, basse lat. enlever les troupeaux. V. Pec, R.

PICOURETUR, s. m. (picoureïur), dg. Picoreur, qui va à la picorée.

Ety. de picoureya et de ur. V. Pec. R. PICOUSSAR, v. a. (picoussá), d. lim. Becqueter. V. Pitar et Pic, R.

PICOUSSIN, V. Picossin et Pic, R. PICOUSSOUN, s. m. (picoussoun). Hache en forme de couteau, usitée à Cuges. V. Pic, R.

PICOUTAMENT, s. m. (picoutamein); Picasoum, Prusquet, Prusoum, Prusiquet. Picaziore, ital. Picazon, esp. Picada, port. Picotement, impression incommode et peu douloureuse sur la peau, comme si l'on y faisait des piqures.

Ety. de picoutar et de ment. V. Pic, R. PICOUTAR , v. a. (picouta); Pizzicare, ital. Picar et Picotear, esp. Picoter, piquer légèrement, causer sur la peau une impression semblable à la piqure d'une puce; tacheter.

Éty. Picoutar est un dim. de picar. Voy. Pic, R.

PICOUTAT, ADA, adj. et part. (picouta, ade); PREATAT, TROUTAT, PREGOUTAT. PICOte, ée, tacheté, marqué de la petite verole; tigré ; grivelé.

Éty. de picota, petite tache, et de at, ada. On dit qu'un oiseau est tiqueté, quand les taches, dont son plumage est marqué, sont très petites, et qu'il est grivelé, quand les taches sont allongées comme dans les grives; becqueté par les oiseaux; coti par la grêle.

PICOUTIN, s. m. (picoutin); QUARIERA. Picotin, mesure ancienne qui est la ration ordinaire de l'avoine, qu'on donne à un cheval; il en faut huit pour une panal, et il correspond à trois litres et un quart des mesures nouvelles.

PICTA, s. f. vl. Pite, sorte de monnaie, autrefois le quart du denier.

PICTAUS, s. et adj. vl. Poitevin, du Poitou.

Éty. du lat. pictavi.

PICTOR, vl. V. Pintor et Pintre.

PICTURA, vl. V. Pintura. PICTURAR, vl. V. Pintar.

PICTURATIU, IVA, adj. vl. Picturatif, propre à peindre, à orner.

PICUN, s. m (picun). Terre qui doit être travaillée à la bêche ou à la pioche. Aub.

PIDANSA, s. f. vi. et

PIDANZA, vl. V. Piatansa et Pious, R. PIDAT, s. f. vl. PIDATE. V. Piatanea et Pious, R.

PIDAT , vl. V. Pielat.

PIDOS, OSA, adj. vl. Voy. Piatados et Pious, R.

PIDOSAMENT, adv. vl. Avec clémence, bonnement V. Pious, R.

PIDOSAMENT, vi. V. Piatosament.

# PIE

PIE, V. Puech.

Quand low pie prend sown capel, Lou pastre poou prene soun mantel. Prov.

PIE, s. f. (pie); run. Matteau de chanvre, dont on fait les Blestouns, v. c. m. Ach. premier brin du chanvre, la partie la plus longue: Tela de pie, toile de brin. PIECH, dl. V. Puech.

PIECH, s. m. vl. poitrine; pic. Voy. Peich.

PIECH-Acor, nom de lieu, (piech-agu), dl.

Montaigu; litt. mont-pointu. PIECH-AUROUS, nom de lieu, m. (pietch-aourous), dl. Mont venteux.

PIECHAUT, nom de lieu, (pietch-háou),

dl. PERAUT, POJAUT, POJOL. Haute montagne, baut-mont.

Rty. de piech, et de haut. V. Puech. PIECHET, s. m. (pieiché), dl. Dim. de piech, V. Puget.

PIED, s. m. (piè); PED-DE-REV. Pied de roi, mesure de longueur composée de douze pouces, et qui forme la sixième partie de la loise; elle équivant à 3 décimètres et 1/4, ou 3,24839 décimètres.

PIED-ALOUETTA, s. f. Nom pris du français. V. Flour de l'amour.

PIEDANSA, vl. V. Piatansa.

PIED D'ESTAI , s. m. Aub. V. Pedestal. PIED-VERD, s. m. (pié-vèr). Nom qu'on donne, dans le département du Gard :

1º Au chevalier Stagnatile, Totanus stagnatilie, Bechet;

2º Au chevalier Silvain, Totanus Glarcola, Cresp;

3º Et au chevalier Guignette, Totanus hypoleucos, Cresp.

Oiseaux de l'ordre des Échassiers et de la

fam. des Cultirostres (à bec tranchant). PIEG, adv. comp. PIEGE, PIETZ, PIETZ. Pire.

Ety. du lat. pejus, m. s. PIEGEA, s. f. (piédje); PIEGEA, dl. Étai, étançon. V. Pounchier.

PIEGEAR, v. a. (piedjá), dl. Étayer, étançonner. V. Apouncheirar.

PIEGER, adj. comp. vl. PEGER, PIEJE, PEJER, PIEIER, PEJOR, PEIOR, PEIRE. Pejor, anc. cat. Peor, esp. Peior et Peor, port. Peggiore, ital. Pire, plus mauvais, detestable.

Ety. du lat. pejoris, gén. de pejor, m. s. PIEGI, comparatif de marrit (pièdgi); pini, pinz. Peggiore, ital. Peor, esp. Peior, port. Pire, plus méchant, plus mauvais, et au superl. Lou piegi, le pire, le plus mauvais.

Ety. du lat. pejor. V. Pej, R.

PIEGI, 8. M. LECA, PESCHOUR, PIEGE. Piège, toute machine, toute invention destinée à surprendre et à attraper des animaux; fig. dessein concerté, machination pour tromper; embische.

Ety. du gree πάγη (pagè), lacet.

PIEGIR, v. n. (piedgir). Penser, songer, réfléchir, etc. Garc.

PIEGZ. vl. Pire, plus mal. V. Pire, Piegi et Pej, R.

PIEI, adv. de temps. (pièi); PIOI. Puis, ensuite. V. Pei.

Éty. du grec ἐπει (epei), m. s.

PIEI, nom de lieu, dl. V. Puech. PIEI, s. f. d. bas im. Pis. V. Poussa et Tetina.

Ma vacha bola pisi, Le pis de ma vache commence à grossir. V. Faire poussa, au mot Poussa.

PIEIER, vl. V. Pieger.

PIEIS, s. m. (pièïs), d. de Barcel. V. Pis et Poussa.

PIEIT, vl. V. Peich.

PIEIT, s. m. vl. Sein, poitrine. V. Pei-trina et Pect, R.

PIEITZ, vl. Pire. V. Pieg.

PIEJER, vl. V. Pieger.

PIEL, s. m. (pièl), dg. Cheveu. V. Peou, Chevu et Pel, R.

PIEL, s. m. dg. Poil. V. Peou et Pel, R. 2. PIELA, dl. nom de lieu. V. Pielat.

PIELA, s. f. Pile. V. Pila.

PIELA, s. f. (piéle); PIERA, BACHAS, TOU-MOUN, PIALA, PIALET, PIZA, PISA, LAURIOT. AUge où l'on abreuve les bestiaux, lavoir, celui dans lequel les boulangers lavent l'écouvillon porte le nom de lauriot.

Ety. du grec πύελος (puélos), baignoire, bassin à laver les pieds, ou de πιλὸω (piloò). fouler.

On donne le même nom à une grande citerne post l'huile, à la quantité de rasse qu'on va pressurer, etc. Garcin. V. Pila.

PIELACHOUN, s. m. (pielatchoun); PERACHOUN. Pellicule, filet, file qui entourent les gousses de plusieurs légumes.

On donne le même nom aux envies ou portions de la peau qui se détachent autour des ongles. Avril. V. Pel, R.

PIELADA, d. bas lim. V. Pelada.

PIELALI, s. f. (piéláli), d. bas lim. Pe-lure. V. Pelura et Pel, R.

On le dit aussi de l'écorce des arbres et de l'épiderme de la peau.

PIELAR, v. a. (pielá), d. bas lim. Peler. V. Pelar et Pel, R.

Me sei fa pielar, je me suis sait raser ou couper les cheveux.

Pialar la terra, défricher, enlever le gazon, pour piler. V. Pilar.

PIELAR, v. a. d. bas lim. Peler les chátaignes.

Las pielaz, est le mot de salut d'étiquette. que fait un paysan en entrant dans une veillée, et on lui répond, à votre service.

PIELAR, V. Pilar et Pelar.

PIELAT, nom de lieu, (pielá), dl. PIELA. Nom propre qui paraît avoir signifié large montagne ou longue colline. Sauv.

Ety. de pie, montagne, et du lat. latus, large.

PIELAT, ADA, V. Pelat.
PIELOUN, V. Piloun et Pil, R.
PIELOUS, V. Pelous et Pel, R.

PIE-MEJÁN, nom de lieu, (pié-medján), dl. Montagne moyenne entre deux autres.

Ety. de pie pour Puech, v. c. m. et de mejan, moyen.

PIENCHI, V. Penchi, Penche et Pench, R. PIENCHI, s. m. Penchant, inclination, caractère; espèce, sorte, genre, façon de penser. Avril.

PIENCHUT, UDA, adj. et p. d. béarn. Piqué, ée. V. Pounch et Pic, R.

PIENTI, s. f. anc. béarn. Peigne. Voy. Penchi, Pigna el Pench, R.

PIEOU, V. Piou.

PIEOULA, s. (pieoule). Un des noms de l'alouette rousseline, selon M. d'Anselme. V. Fist.

PIEOULANA, s. f. Un des noms de l'An-thus richardi. V. Fista-gavota. PIEOULAR, V. Pioular et Pioutar.

PIEOUNADA, s. f. (pieounade), d. bas lim. Pincée. V. Pessuc et Pinçada.

PIEOUNAR, v. a. (pieouna), d. bas lim. Pincer. V. Pessugar.

PIERA, V. Pila.

PIERACHOUN, V. Pielachoun et Pel, R. PIE-REDOUN, nom de lieu, (pié-redoun), dl. mont-announ. Mont-redon, monlagne ronde.

Ely. de pie pour puech et de redoun.

PIEREZOS, vl. V. Perezos. PIEROUN, V. Piloun. PIEROUS.

Aro que lou vin vou set pierous la fuillette-La Bellandière

PIERRE, nom d'homme, (pièrré); PIER-RE, PEV, PRIER. Pietro, ital. Pedro, esp. port. Pierre, dont les dim. sont : Pierroun, Pierrot, Pierroto, Pierrassoun, Peyrot et l'augm. Pierras.

Ely. du lat. Petrus.

L'Église honore 116 saints de ce nom : saint Pierre, apôtre, le 29 juin, sa chaire à Antioche, le 22 février, sa chaire à Rome, le 18 janvier, et saint Pierre-aux-Liens, le premier août.

PIERRETO, nom d'homme, (pierrète). Dim. de Pierre. V. Pierre.

PIERROT, nom d'homme, (pierró). Dim. de Pierre, nom qu'on donne aux enfants qui s'appellent Pierre.

Ely. du lat. petrunculus.
PIERROTA, nom de femme, (pierrote). La femme de Pierre ou de Pierrot.

PIERROUN, nom d'homme, (pierroun). Dim. de Pierre.

PIERUEGNA, s. f. V. Peluegna et Pel, Rad.

PIES, s. m. (piès). Poitrine, poitrail, gor-

ge, sein.
Un pies farcit, une poitrine de veau farcie; fig. quelque argent pour se divertir.

Ety. V. Pect, R.

PIESSA, s. f. (pièsse). Pièce d'étoffe ou de toile, que les femmes portent devant la poitrine; bavette d'un tablier quelconque.

Ety. de pies, poitrine. V. Pest, R. PIESSA, s. f. (pièsse), dl. Une vigne, une terre à blé. V. Pessa et Peca. PIET, vl. Poitrine. V. Peich.

PIETADOS, OZA, adj. vl. PIATADOS. Sensible, attaché à..., miséricordieux, com-

Ely. de pietas. V. Pious. R. PIETADOUS, adj. (pietadous), dl. V. Pietous et Pious, R.

PIETANSA, S. f. VI. PITERSA, PITANSA. Pitié, commisération, compassion.

Ety. du lat. pietas. V. Pious, R.

PIETAT, s. f. (pieta); PITAT, PIATAT. Pieta, ital Piedad, esp. Piedade, port. Pietat, cat. Piété, dévotion, respect pour les choses saintes, pitié, compassion, merci, commiseration.

Éty. du lat. pietatis, gén. de pietas. Voy. Pious, R.

Aquot fai pietat, cela fait compassion. PIETOS, OSA, adj. vl. Tendre, miséricordieux. V. Pietous.

Éty. de pietas. V. Pious, R. PIETOUN, V. Pedoun et Ped, R.

PIETOUS, OUSA, adj. (pietous, ouse); Cordieux, tendre, sensible au malheur des autres; qui excite la compassion, plaintif,

Éty. de pietat et de ous. V. Pious, R. PIETOUSAMENT, adv. (pietousamein); Piedosamente, port. Piteusement, de manière à faire pitié.

Éty. de pietousa et de ment. Voy. Pious, PIETRAMENT, adv. (pietramein). Piétrement, chétivement, pauvrement.

Ety. de pietra et de ment. V. Ped, R. PIETRE, IETRA, adj. (piètré, iètre);

Ety. Chose qui a été foulée aux pieds ou qui mérite de l'être, selon le Duchat. V. Ped, Rad.

Pietra mina, pauvre ou chétive mine. PIETZ, adj. vl. Pire. V. Pieg et Peg, R. PIEUCEL, vl. V. Piucel et Pioucel.

PIEUCELA, s. f. vl. V. Pioucela et Piucela.

PIEUCELATGE, vl. V. Pioucelatge. PIEUSEL, PIEUSELE, VI. Voy. Piucel et Pioucel.

PIEUSELLATGE, vl. V. Pioucelalge.
PIEUSELLA, vl. V. Pioucela et Pioucela.
PIEUZELA, vl. V. Pioucela. PIEUZELATGS, vl. V. Piucelatge. PIE-VERD, Alt. de Pic-verd, v. c. m. PIEYT, s. m. vl. Poitrine. V. Peitrina et Pect, R.

PIEZ, vl. V. Pire, m. s. V. Pej, R.

PIFACH, s. m. (pifatch), dl. Jabot. Voy. Gapai.

PIFART, adj. vl. PIFARTS. Gros-piffre, replet, t. injurieux.

PIFAU, s. m. (pifáou), dl. Gros joufflu, gros piffre.

PIFFRAYRE, s. m. Jasm. V. Pifraire. PIFRAIRE, s. m. (pifráiré); purpayes. Joueur de musette, de fifre.

Ety. de pifre, fifre, et de aire.

PIFRAR, Le même que Brafar, v. c. m. PIFRE, s. m. (pifré); Pifaro, port. Pifre, cat. Piffero, ital. Glouton, grand mangeur ; fifre, en langued. V. Fire.

Toucar doou pifre, jouer du flageolet; et

fig. ronger son frein, croquer le marmot.

### PIG

PIG, s. m. vl. Pic, outil de maçonne-tie. V. Pic, R.

PIGA, s. f. vl. Picaza, esp. Pega, port. Pica, ital. Pie, agace. V. Agassa.

Ety. du lat. pica, m. s. PIGA, s. f. Piga, cat. V. Pigea.

PIGAL, s. m. et PIGALHA, s. f. (pigáille), dl. Taches, bigarrures. V. Pigeairas et Pic, R.

PIGALHAR, v. a. (pigaillá), dl. Bigar-rer de diverses couleurs. V. Bigalhar,

Éty. de pigalh et de ar. V. Pic, R. PIGALHOUNS, s. m. pl. (pigaillous), d. lim. Les écus, le trésor.

Aver de pigalhouns, avoir des écus. PIGALOUN, s. (pigalou), d. bas lim. Objet petit, mais précieux: Troupa de pigalouns, troupe d'enfants: Aquel home a força pigalouns, cet homme a beaucoup de louis.

PIGAR, Avr. V. Pigalhar, Picoutar et Pic, R.

PIGASSA, s. f. (pigasse), dl. Houe. V. Magau.

Ety. de pic, et de l'augm. assa, gros pic ou large pic, ou du bas breton piguel. V. Pic, R.

PIGASSA, 's. f. dl. Pour Cognée. V. Destrau et Pic, R.

Les souldax son al buse qu'à grand copx de pigasso, Coupon de grandis mats e les porton à brasso. Bergoing.

PIGASSOUN, s. m. (pigassoun), dl. Pour hachereau. V. Hapia et Pic, R. PIGAT, V. Pigeat.

PIGAU, s. m. (pigáou). Nom qu'on donne, à Montpellier, selon Magnol, à un

olivier qui porte des olives rondes, petites, d'un rouge noiratre.

PIGE, s. m. vl. Pire?

Pos per lo pige no se castia. Cardinal.

PIGEA, s. f. (pidge), dl. V. Pounchier, Pigeairas et Pounet, R.

PIGEAR, v. a. (pidja), dl. V. Apoun-cheirar, Apountelar et Pounet, R.

PIGÉAIRAS, s. f. pl. (pidgéires); PIGAL, PIGEAS, PIGALMA, PANAS, PIGEIRA, TARSELA-DUBA. Pigas, cat. Rousseurs, taches irré-gulières, de la grandeur d'une lentille (d'où le nom de *lentigines*, qu'elles portent en latin), de couleur jaune, sans élévation, recouvrant la peau de certaines personnes, particulièrement celle de la face et des mains. Ety. du lat. impetigo. V. Pic, R.

PIGEAT, ADA, adj. (pidjá, ade); PIGAT. carsellar. Dont la peau est marquée par des

rousseurs.

Ety. de pigea, et de la term. pass. at, ada. V. Pic, R.

PIGEOUN, s. m. (pidjoun); PIYOUR, COULOUMB. Piccione, ital. Pichon, esp. Pigeon, Columba, Lin. genre d'oiseaux de l'ordre des Gallinacés, et de la fam. des Colombins, dont on distingue plusieurs espèces et un grand nombre de variétés.

Ety. du lat. pipio, pipionis, pigeonneau d'où l'on a fait suivant Borel, pigion et en suite pigeon. V. Pip, R. Le pigeon roucoule: Jouine pigeoun,

pigeonneau.

On dit une paire de pigeons, quand on vent parler d'un mâle et d'une femelle vivants et appariés; et une couple de pigeons, quand il est question de deux pigeons pour manger.

On prétend que lorsque les jeunes pigeons tournent la tête du même côté dans le nid, ils sont de même sexe, et qu'il y a un mâle et une femelle, lorsqu'il sont placés autrement.

PIGEOUN-BISET, PIGEOUN SAUVAGE, à Nice, BISET, Gard. PIGEOUNTRAMIER, AVIGNOD, PERENGA, RAMIER. Pigeon biset ou le biset, Columba livia, Lin. on le distingue facilement à deux bandes noires qu'il a sur chaque aile. Il est regardé comme la souche du pigeon domestique. V. Pigeoun-coumun.

Ety. La couleur grise de son plumage lui a valu l'épithète de biset.

PIGEOUN-commun, Le pigeon domestique ou de colombier, Columba domestica, Lin dont Gmelin décrit 20 variétés, est celui qui peuple presque toutes les volières et qu'on entend désigner quand on emploie le mot pigeon sans adjectif.
Il pond ordinairement deux œufs, qu'il

couve de 17 à 18 jours, suivant la saison.

PIGEOUN-PAVART, d. m. FAVAS OU COU-LOUMBA. Pigeon ramier, Columba palumbus. Lin. il est beaucoup plus gros que le pigeon biset, et vit à l'état sauvage dans nos bois élevés où il niche au sommet des arbres; faisant deux pontes par an, une en avril, ct l'autre en août.

Éty. PIGEOUN-MARIN, s. m. Nom qu'on donne, dans le département de l'Aude, à une espèce de goéland.

piGEOUN-saror, (pidjoun-palu). Le pigeon palu ou mondain, patu ordinaire, Columba mansuefacta plumipes, c'est une espèce de biset de colombier, modifié par la domesticité.

PIGEOUN-RAMBER, s. m. Nom qu'on donne, improprement, au pigeon biset, à Avignon. V. Pigeoun-biset.

PIGEOUN-SCOTVAGE, BMRT. Nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh. à la colombe cenas ou colombin, Columba enas, Lin. oiseau du même genre que les

PIGEOUNEOU, s. m. (pidjounèou); Piccioncello, ital. Pichoncito, esp. Pigeon-

neau, jeune pigeon.

. Ety. dim. de pigeoun. V. Pip, R.

PIGEOUNET, s. m. (pidjouné). Dim. de pigeoun, petit pigeon. V. Pip., R. PIGEOUNIER, s. m. (pidjounié); coudes pigeons.

Ry. de pigeoun et de ier. V. Pip, R,

On nomme généralement et plus particulièrement:

COLOMBIES, un pigeounier à pird et bolé VOLKT ou FUIE, une simple sollère existant dens une

Tout le monde pouvait avoir autrefois des volets, le colombier supposait un droit de fief.

# Dans un pigeonnier on nomme:

BOULIN, le trou dans lequel les pigeons font leur sid. TRAPE, la grille mobile qui forme l'entrée de la volière.

PIGEOUNIERA, s. f. (pigounière), dl. Fuie, pigeonnier qui fait partie d'un autre

PIGEOUN VOLA, s. m. (pidjoun vóle); ARCIOT-VOLA. Jeu d'enfant dans lequel chacun pose le doigt indicateur sur un point déterminé, sous l'obligation de le lever, quand celui qui commande nomme un animal qui vole, et a de ne pas le remuer, quand l'objet nommé ne vole pas, celui qui fait le contraire met un gage.

PIGMENT, vl. V. Piment.
PIGMENTARI, adj. vl. Pimentaire,
foi concerne l'épicier, le droguiste; subst.

epicier, droguiste.

PIGN, recen, rame, radical pris du latin Pignus oris, gage, caution, ce qu'on donne pour sûreté, dont le radical est page, pour Pango, d'où pactum, accord, convention, Parce que les gages donnés et reçus, sup-posent nécessairement un accord, une con-Vention.

De pign, par le changement de i en e, pegn; d'où: Pegn-ora, Pegnora-ment, Pegnor-ar.

De pegn, par le changement de gn en nh, penh; d'où: Penh-era, Penher-ador, Penher-ar, Penher-at, Penh-ora.

PIGNA, s. f. Pomelle, plaque métail-ique, percée de beaucoup de trous, qu'on applique au bout d'un tuyau; crapaudine. Garc.

PIGNA, s. f. (pigne). Pour peigne. V. Prenchi et Pench, R.

PIGNA, s. f. courseours. Pinha, port. Pinya, cat. Piña, esp. Pina, ital. Noms qu'on donne aux pommes des pins, cônes ou strobiles des botanistes, et particulière-ment à celles du cembrot, Pinus cembra, Liu. qui fournit des pignons ou noyaux bons à manger.

PIG

Ety. du lat. nux pinea. V. Pin, R. On donne encore le nom de pigna, selon M. Avril, à un trochet ou bouquet de fruits.

PIGNADA, s. m. (pignade); PERCEIa coups de poing, se prendre par les cheveax.

Éty. du lat. pugnare.

On donne encore ce nom, selon M. Garcin, à la quantité de chanvre ou de laine qu'on a apprétée en une seule fois.

PIGNADAT, s. f. d. béarn. Forêt de pins. V. Pineta et Pin, R.

PIGNADURA, Garc. V. Pignuras et

PIGNAGI, s. m. (pignádgi); PIGNAGE. Peignage? façon donnée avec le peigne ou avec le seran. Garc.

PIGNAIRE, s. m. (pignáiré). Peigneur de chanvre: Pignaire de lana. V. Cardaire et Pench, R.

PIGNÁR, v. a. (pigná). Pour peigner. V. Penchinar et Pench, R.

PIGNAR, v. n. et r. dl. PEGNOURAM. En terme de magnanerie: Lous fousels se garnissoun ben, les rameaux se garnissent bien.

PIGNASTRE, adj. (pignástré), dl. Tétu, opiniåtre.

Éty. Alt. de oupiniastre.

PIGNASTRIGE, s. m. (pignastridgé), dl. Opiniatreté.

PIGNAT, ADA, adj. et p. (pigna, ade); Penteado, port. Pour peigné, V. Penchinat et Pench , R.

PIGNAT, ADA, adj. et part. dl. Terme de magnanerie, garni. V. Pignourat.

De fousels ben pignats, des rameaux bien garnis.

PIGNATA, s.f. (pignáte); PIGNATA. Marmite. V. Oula.

PIGNATAIRE, V. Pignatier, Garc. PIGNATASSA, s. f. (pignatásse). Augmentatif de pignala, grosse marmite.

PIGNATELA, s. f. (pignatèle). Flegme, caractère indolent d'une personne flegmatique.

PIGNATEOU, s. m. (pignatèou). Petit

PIGNATETA, s. f. (pignatéte); PIGNArousa. Dim. de pignata, petite marmite,

PIGNATIER, IERA, (pignatié, iére); PIGNATAIRE. Potier qui fait des marmites, marchand, marchande qui les vend.

Ety. de pignata et de ier.

PIGNATOUNA, Garc. V. Pignatela. PIGNAU, Avril. V. Pignoun.

PIGNEIREDA, dl. V. Pineda et Pin, B. PIGNEL, s. m. (pignel), dl. V. Brout et BouqueL

Ety. de pin, pign, semblable à un rameau de pin. V. Pin, R.

PIGNEN, s. m (pignein); PAGEST. Nom générique des champignons comestibles,

dans le département des Bouebes-du-Rhône, où l'on en vend pour environ 18,000 fr. par an selon l'auteur de sa statistique. Voy. Champianoun.

Ce nom s'applique, plus particulièrement, à l'agaric delicieux, Agaricus deliciosus.

PIGNET, s. m. (pigné). Un des noms lang. du pin sauvage. V. Pin et Pin, R.

PIGNET, s. m. (pigné). Voy. Pignen et Champignon.

PIGNETA GRATAR . V. Pineda et Pin , Rad.

PIGNOIR, s. m. (pignóir); psancuan. Peynador, esp. Penteador, port. Peignoir, linge dont on se couvre les épaules en se peignant.

Ety. du français. V. Pench, R.

PIGNOL, s. m. (pignel), dl. Dim. de pigna, petite pomme de pin; pomme de sa-pin. V. Pin, R.

PIGNOOU, a. m. V. Pignoum.

PIGNORA, s. f. vl. rumona, rumona. Penyora, cat. Penhora, port. Gage, assurance, saisie.

PIGNORAR, V. a. Vl. PERROBAR. Penyorar, anc. cat. Penhorar, port. Pegnorare, ital. Nantir, gager, appeler en garantie, mettre à l'amende.

Ety. du lat. pignorare. PIGNORAT, ADA, adj. et part. vi.

PIGNOULET, S. M. PINSAN. Espèce de raisin. V. Rasin.

PIGNOUN, s. m. (pignoun). Pignon, la plus petite des deux roues qui engrènent l'une dans l'autre, et pagnones, pièces de bois qui forment la fusée ou le rouet d'un moulin.

Éty, du lat. tignun, poutre, suivant Bochart, par le changement du t en p.
PIGNOUN, s. m. d. m. PIGNA, PINOUN

PIGNOOU. Trochet, fleurs ou fruits ramassés comme par bouquets sur les rameaux. Voy. Rrout

Ety, par analogie avec la pomme du pin. V. Pin, R.

Pignoun, se dit aussi pour noyau d'un fruit, dans quelques pays.

PIGNOUN, 8. m. (pignoud); TRAMA. Peignon, laine grossière ou de rebut, qui s'arrête au bas du peigne du cardeur.

Ety. Dim. de pigna. V. Pench, R. A pignoun, expr. adv. en grande quantité, Aub.

PIGNOUNS, s. m. pl. (pignouns); PIGNOUNS, cisors. Pinhão, port. Pignons, amandes des pommes de pin, qu'on nomme aussi pignons doux ou pignons blancs; ils proviennent du pia pinier. V. Pin.

Ety. du lat. pineus, sous-entendu nucleus, noyau de pin. V. Pin, R.

PIGNOURAT, ADA, adj. et p. (pignourá, ade); pignat, clasit. Apinhoado, port. Garni, charge de fruit, en parlant des arbres, garni de cocons, en parlant des rameaux des vers à soie.

Ety. de pigna et de ourat, serré comme les écailles des pommes de pin. V. Pin, R.

PIGNOURIER, s. m. (pignourié), dl. Galopin, jeune garçon qu'on envoie faire des commissions.

PIGNUDA, V. Pineda et Pin, R. PIGNUB, Garc. V. Pignaire.

PIGNURAS, s. f. pl. (pignures). Peignures, les cheveux qu'on enlève en se peignant. PIGOIRAZO, s. f. vl. Pire; détérioration. V. Pej, R.

PIGOTA, s. f. (pigote), dl. Pigeta, cat. Petite verole. V. Feirola, Picota et Pic, R. PIGOU, s. m. (pigou). Pigou, chandelier à deux pointes, dont on se sert dans les

eales des vaisseaux. Éty. ?

PIGOU, s. m. Nom de chien, en béarn. PIGR , PAR , PARESS , radical dérivé du lat. piger, pigra . pigrum, paresseux, lent, tardif; d'où : Pigritia, paresse.

De pigrum, par apoc. pigr; d'où: Pigr-e, Pigr-a, Pigra-ment, Pigr-ige.

De pigritia, par apoc. pigrit, pigric on pigriss; d'où: Pigric-ia, et par le changement de i en e, Pigr-ess-a.

De pigress, par le changement de i en a, el suppress. du g, paress; d'où : Paress-a,

De paress, pares, par le changement de a en e, peres; d'où : A-peres-ir, A-perev-

De paress, par le changement de a en e, et suppress. d'une s, Peresa, Peres-as, Peres-ous.

De paress, par le changement de a en e, et suppress. des sa, pere; d'où : Pere-a, Per-egear, Pere-vous, Pere-os, Perquessous.

PIGRA, s. f. (pigre); Purena. Nom qu'on donne, à la crau d'Arles, à la penduline. V. Debassiaire.

PIGRAMENT, adv. vl. Pigramente, ital. Négligemment, indolemment, lâchement,

Éty. du lat. pigrè, avec paresse, ou de pigra et de ment. V. Pigr, R. PIGRAT, s. m. (pigrà). Pio, l'épeiche

ou pic varié, Picus major, Lin. V. Pic, R. PIGRE, IGRA, adj. (pigré, igre), dl. Pigro, ital. esp. Paresseux, euse, négligeant, tardif. V. Paressous.

Ély. du lat. piger, pigra. V. Pigr, R. PIGRESSA, s. f. (pigrésse), dl. Paresse.

V. Paressa et Pigricia. Ety. du lat. pigrilia. V. Pigr, R.

PIGREZA, vl. V. Pigricia el Paressa. PIGRICIA, S. f. VI. PIGRISSIA, PIGRESSA, PIGREZA, Pigricia, anc. cat. esp. Prequiça, port. Pigriza, ital. Négligence, lenteur, paresse. V. Paressa, Pigressa et Pigr, R.

PIGRIGE, s. f. (pigridge), dl. Pigrizia, ital. Paresse. V. Paressa et Pigr, R. PIGRISSIA, vl. V. Pigricia.

PIGRITAR, v. n. vl. Paresser, être paresseux, faire le paresseux. V. Pigr, R. PIGUASSA, s. f. vl. Epieu.

PIGUE, IGA, adj. (pigué, iga), d. bas lim. On le dit des bêtes à cornes, dont la couleur fauve est mouchetée par des taches blanches. V. Pic, R.

PIGUETA, s. f. Nom de chienne, en Béarn.

# PIH

PIHT, s. m. vl. Poitrine. V. Peitrina et Peit, R.

PIJ

PIJON, vl. et PIJEOUN, V. Pigeoun.

# PIL

PIL, 1, radical pris du lat. pila, grand mortier à piler; pilier, pilastre, et dérivé du gcec πιλόω (piloô), fouler; d'où oppilare.

De pila, par apoc. pil; d'où: A-pilar, Pil-a, Pil-ar, Pil-at, Pil-astre, Pil-ier, Pil-ot, Em-pil-ar, Pil-oun, Pil-out-is,

A-piel-ar, A-pilar.
De piel, par le changt, de l en r, pier; d'où: A-pier-ar, A-pier-at, A-pier-ation,

Em-pier-ar.

De oppilare, boucher, fermer, par apoc. oppil et dupil; d'où : Oupil-ar, Oupil-at, Pial-oun, Piel-oun, Pier-a.

PIL, 2. PILM, PEL, PEAM, radical dérivé du lat. gila, halle à jouer, boule, ballon, bille, d'où bilha, gros bâton court pour serrer les ballots, et billus, en hass. lat. qui désignait aussi un tronc d'arbre, et pilula, du grec πιλος (pilos), balle de laine.

De pila, par apoc. et changt. de l en lh, et de p en h, bilch; d'où: Bilh-a, Bilh-ar, Bilh ard, Bilhard ar, Bilh-oun.

De pila, par le changt. de i en e, pel : d'où: Pel-ota, Pelout-oun, Coum-pt-ot, Coumplot-ar, Pil-ota, A-pil-ar, Pilhoun et ela, Pindol-ela, Bilhoun-a, Bilhoun-et, Es-bilhounar, Bill-aire, Goubilhar.

PIL, 3. rum, radical pris du lat. pilare, pilo, serrer, presser, fouler, fourrer, presser plusieurs choses pour les emporter; et dérivé du grec πιλέω (pileô), m. s. ou peutêtre aussi du lat. pilare, pila, arracher le

De pilare, par apoc. pil; d'où: Coum-

pil-ar, Coum-pil-ation, Coum-pil-atour.
De pil, par le changt. de l en h, pilh;
d'où: Pilh-a, Pilh-agi, Pilh-ard, Pilh-ar, Pilhard-as, Gas-pilhar, Gas-pilhagi.

PILA, s. f. vl. Pila, anc. cat. esp. ital. Mortier; sanctuaire.

Ety. du lat. pila.

PILA, s. f. (pile); rusor. Pilha, port. Pila, cat. esp. ital. Pile, amas de plusieurs choses placées les unes sur les autres; pile de cabas d'un moulin à huile.

Ely. du lat. pila. V. Piela et Pil, R. Pila de pont, pile.

En vl. pilier, auge.

PILA, s. f. vl. Porte.

Ely. du grec πύλη (pylė), m. s. V. Pil, Rad.

M. de Sauv. dit Lou pila Sant-Geli La porte Saint-Gilles, ce qui ferait pila, du genre m. mais il faudrait alors écrire pilat, ce qui serait contraire à l'étymologie.

PILA, s. f. dg. DIZERA, MEANT. Dizeau, tas de dix gerbes forme sur le champ moissonné. V. Gramuel.

PILA, s. f. (pile); PILLA. Pile, celui des deux côtes d'une pièce de monnaie où sont empreintes les armes du souverain.

Ěty. V. Pil, R.

Crous ou pila, croix ou pile, espèce de jeu de hazard.

PILA-BIAD, s. m. Nom niceen du bruant ortolan. V. Hortoulan serralhier. PILADOUR, s. m. (piladóu), dg. Pilon.

V. Piloun.

PILAR, s. m. vl. Pilar, cat. esp. Pilastro, ital. Pilier, poteau, pile, soutien. Voy. Pil, R.

PILAR, v. a. (pilá); APILAR. Pilar, esp. port. Piler, broyer. V. Trissar.

Ety. du grec πιλέω (pileô), m. s. Voy.

Pilar de pebre, exp. ag. pour dire faire de petits pas en marchant.

PILASTRE, s. m. (pilastré); Pilastro, ital. Pilastra, esp. port. cat. Pilastre, pilier carré auquel on donne les mêmes proportions et les mêmes ornements qu'aux colonnes. V. Coulouna.

Ety. de l'ital. pilastro. V. Pil, R.

PILAT, ADA, adj. et p. (pila, áde). dg. Bergeyr. Place, rangé en pite. V. Plaçai et Pil, R.

PILATA, s. m. (pilate). Pilate, ce mot, outre sa signification ordinaire, sert encore a désigner un homme long et éffanqué, Es un long pilato.

PILATGE, s. m. V. Pilhagi.

PILH, s. m. anc. lim. Pillage. Voy. Pilhagi.

PILEIA, s. f. (pille). Capture, prise. Avem fa pilha, nous avons fait capture. Ety. du lat. pilare, arracher le poil, l'en-lever, le voler. V. Pil, R.

PILHA, imp. du verbe pilhar. Prends, on se sert de ce mot pour exciter les chiens les uns contre les autres.

PILHA, s. f. Pour chiffon. V. Guenilha. Pilha de vaiscela, d. bas lim. Torchon. PIHLA-PINIA, Nom langued. du jeu de la gribouillette. V. Reire-tirapsou.

On dit aussi pilha pilha, pour exciter un chien à se lancer sur la proie, pille-pille.

Éty. V. Pil, R.

PILHAGI, s. m. (piládgi); GRAFFA, PILT maux. Pillatge, cat. Piglio, ital. Pillage, esp. Pilhagem, port. Pillage, dégat, rauge, enlèvement que le soldat fait à la guerre, désordre, mauvaise administration.

Ely. de pilha et de agi. V. Pilh, R PILEAIRE, s. m. (pilhaire). V. Pilhard.

Dans le d. bas lim. ce mot désigne un pelit marchand qui court les campagnes pour acheter les chiffons et vendre de petites merceries. V. Estrassaire et Pilh, R.

PILHAR, v.a. (pelhá); PELIAR. Pillar, esp. cat. Pilhar, port. Pigliare, ital. Piller, emporter publiquement et avec violence les biens d'une ville, d'une maison ; commettre des extorsions et des concussions; en litt. donner la composition d'un autre pour la sienne.

Ety. de pilha et de ar. V. Pilh, R.

PILHAR, v. a. Piller, se jeter sur, en parlant des chiens, on ne l'emploie qu'à l'impér. Pilha-pilha, v. c. m.

Éty. V. Pilh, R.

PILHARD, ARDA, s. et alj. (pillar, arde); PALHARD, PLANE. Pillador, esp. Pilhador, port. Pillard, adre, qui aime à piller et substantivement, gueux, mandiant, galo-

Ety. du vieux mot pilha, guonille, chiffon, et de ard, ou de pilha, capture.

Pilhard de moulin d'oli, dl. V. Chour-

PILHARDAS, ASSA, s. (pillardás, ás-se). Augm. de pihlhard, mai vétu, ue, déguenillé, ée comme un mendiant.

PILHAROOU A, adv. (pilioroou), d. bas lim. Pourtar à pilharoou, porter sur les

épaules. V. A chabra mouta.

PILHOUN, s. m. (pilióu), d. bas lim. Compresse ou linge dont on se sert pour panser les plaies. V. Peça; c'est aussi un synonyme de chiffon.

Dins las pilhas Se nourrissoun las bellas filhas, Et dins lous pilhouns, Lous beous garçouns.

Pilhoun, se dit encore pour argent amassé. V. Panouchoun.

Éty. Dans ce dernier sens pilhoun, est évidemment dérivé du lat. peculium, pécule.

PILIER, s. m. (pilié); pelusa. Pilar, cat. esp. port. Pilastro, ital. Pilier, sorte de colonne ronde ou carrée, sans proportions et quelquefois sans ornements, qui sert à soutenir un édifice quelconque.

Ety. du lat. pila. V. Pil, R.

PILLAR, vl. V. Pilhar.

# On nomme:

PILIER BUTANT, le corpe de meçonnerie élevé pour

PILLART, vl. V. Pilhard. PILLARGE, vl. V. Pilhagi. PILLORET, s. m. anc. béarn. Pilori. Ely. V. Pil, R. PILLULA, vl. V. Pilula. PILO, vl. Piló, cat. V. Piloun. PILO, s. m. vl. PILON. Pilo, port. ital. cat. Dard, trait, flèche, javelot des soldats ro-

Ety. du lat. pilum, m. s. PILOT, s. m. (piló), dl. Une pile, un tas, en corps, en masse. V. Pila et Pil, R. A pilot, à foison, en corps.

Nat obstacle lous arresto Proche del rey de la festo Arribon touts à pilots.

PILOT, PILOTO, s. m. (piló ou pilóte); Piloto, ital. esp. port. Pilot, cat. Pilote, celui qui dirige la marche d'un vaisseau.

Ety. Corrup. du lat. proreta, timonier, selon Ménage, dérivé de prora, proue. Dérivés : Piloto, Piloutin.

# On nomme:

PILOTE COTTER, celui qui navigue en vue des côtes

PILOTE-HAUTURIER, celui qui va dans la haute mer.

PILOTA, s. f. Lamaneur, locman, pilote qui connaît particulièrement l'entrée d'un port qui y réside pour conduire les vaisseaux étrangers à l'entrée et à la sortie.

PILOTA, s. f. vl. PELOTA. Pilota, cat. Pelota, esp. port. Pelotte, paume, balle, pilule, peloton, troupe, masse, tas, pile. Voy. Pelota.

Ety. du lat. pila. V. Pil, R.

PILOTAGI, s. m. (pilouladgi): FILOUTAGI, FILOUTAGI, Pilotagem, port. Pilotage, cat. Pilotage, esp. Palée, pilotage, ouvrage de piletis sur lequel on bâtit dans l'eau; en terme de marine, l'art de conduire un vais-

PIL

Éty. de piloutis et de agi, litt. faire avec des pilotis, dans le premier sens, et de piloto et de agi, dans le second. V. Pil, R.

Piloter, enfoncer des pilotis, en terme de marine, conduire un navire. V. Pil, R.

### On nomme:

PILOTS DE REMPLAGE, ceux qui sont dans l'intérie PILOTS DE RETENUE, coax qui sont en dehors des fondations, pour souteuir le terrain.

PILOTS DE SUPPORT, ceux qui portent la maçonne-

PILOTET, s. m. (pilouté), dl. et impr. V. Pil, R.

PILOTETA, s. f. vl, Piloteta, cat. Pilotilla, ital. Dim. de pilota, petite balle, petite pilule. V. Pil, R. 2.

PILOTIN, s. m. (piloulin); PILOUTIE.

Aide à pilote, apprenti pilote.

Ety. de piloto, pilotin, et de la term. dim.

oun. V. Pīl, R. PILOTIS, s. m. (piloutis); PILOUTIS. Pilotis, pieu qu'on enfonce en terre, pour as-

seoir les fondements d'une construction. V. Pil, R. PILOTO, s. m. PARPER. Le pilote ou pilote de requin, Centronotus conductor, Lac.

Gasterosteus conductor, Lin. Scomber ductor, Bloc. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes (à corps en fuseau), dont la longueur atteint trois decimètres.

Éty. Ce poisson suit ordinairement les vaisseaux et les requins, dans l'intention de profiter des matières qu'on jette des premiers et du reste des victimes immolées par les seconds; dérobé par son exiguité aux attaques des tyrans des mers, se confiant dans la vivacité de ses mouvements, il s'approche sans trouble et sans crainte de la proue qui fend les eaux, ou des troupes redoulables des grands squales.

Cette sorte de tranquillité au milieu des plus réels dangers, n'a pas manqué de frapper l'imagination des matelots, qui ont attribué à cet animal les fonctions de conducteur, de pourvoyeur, etc., d'où le nom de pilote qu'il porte. Dict. Sc. Nat.

PILOUN, s. m. (piloun); PILABOUR, TRIS-Pilon, esp. Pilao, port. Pillo, ital. Pilon, instrument pour piler dans un mortier; barre de fer avec laquelle on remue le verre fondu.

Ety. Dim. de pila et de Pilier, v. c. m. ou du lat. pistillum et pilum, m. s. V. Pil, R.

PILOUN, s. m. (piloun); PILLOUN, PILLOU ital. Pilier, petite colonne.

Ety. Dim. de pila. V. Pil, R.

Sant piloun, on donne ce nom à la partie la plus élevée de la montagne de la Sainte-Baume, où l'on dit que les anges transportèrent sainte Magdeleine.

A Saint-Maximin, on donne le même nom à une petite bolte d'os ou d'ivoire, surmontée d'une croix et renfermant un chapelet, que l'on vend à ceux qui vont visiter la belle Eglise de cette ville.

On donnait aussi le nom de piloun, autrefois, à des piliers de bois ou de pierre que les seigneurs faisaient placer dans leurs terres, pour servir de bornes.

PILOURIS, s. m. (pilouris): Pelouri-nho, port. Pilori, sorte de machine qui tourne sur un pivot et qui sert à la punition des personnes diffamées, que la justice fait exposer à la risée du public.

Éty. du lat. pilu, pilier. V. Pil, R.

PILOUT..., V. à Pilot..., les mots qui manquent à Pilout...

PILOZITAT, s. f. vl. Pilosité, qualité de ce qui est poilu. V. Pel, R. 2.

PILULA, s. f. (pilule); BALOTA. Pillola, ital. Pildora, esp. Pilula, port. Pilule, médicament d'une consistance un peu ferme, ayant la forme sphérique destiné à être avalé entier.

Éty. du lat. pilula, le même, dim. de pila, balle à jouer. V. Pil, R. 2.

On nomme pilulier, un instrument que les Allemands ont inventé, qui coupe et arrondit à la fois un assez grand nombre de pilules.

PILULIER, s. m. (pilulié). Pilulier, pot à pilules, instrument pour les faire. V. Pil, Rad. 2.

PILUR, s. m. (pilút); mans. Celui qui pile, pileur.

Pilur de pebre, homme fatigué par la marche, qui ne fait plus que de très-petits pas. Garc.

# PIM

PIMA, s. f. (pime); PIQUIERA. Inquiétude. A pres una terribla pima, il s'est mis dans une grande colère; rixe, dépit.

Ėty.

Dérivés: Pimar, Pimat. PIMAR SE, v. r. (si pima). S'affecter, s'inquiéter, s'occuper trop d'une chose.

Se pima de tout, il s'affecte de tout, il s'impatiente pour rien.

Éty, de pima et de ar.
PIMAT, ADA, adj. et p. (pimá, áde).
Agité, troublé, affecté.

PIMENT, S. m. Vl. PIMEN, PIGMENT, PI-MENTA. Piment, on donnait ce nom à une composition de vin, de miel et d'épiceries : nectar, potion.

Aquot es de piment, c'est du neclar, pommade, onguent.

Ety. du lat. pigmentum.

PIMENTA, s. f. vl. Piment, sorte de boisson. V. Piment, épicerie.

PIMENTIER, s. m. vl. Pimentier, arbre de douceur, fig. et par allusion à la blessure de J.-C.

PIMENTOUN, V. Pebroun.

PIMENTUM, s. m. Pimento, ital. Pimiento, esp. Pimenta, port. V. Pebroun.

Ety. du lat. pigmentum, fard, parce qu'à sa malurité le piment et rouge; ou de pimenta, poivre, en portugais.

PIMPA, s. f. (pimpe), d. béarn. Morue sèche. V. Merluça.

PIMPA, s. f. vl. Pipeau, cornemuse, instrument de musique de Berger.

PEMPALHAR, v. a. (pimpaillá), dl. Otner, charger de colifichets. V. Pimparrar.

PIMPALHETA, s. f. (pimpailléte), dl. de métal, colifichet, clinquant.

PIMPANELA, s. f. (pimpanèle); Pimpi-nella, cat. Nom languedocien de la petite pimprenelle. V. Armentela.

PIMPANELA GRAPDA, Nom languedo-cien de la pivoine. V. Peouna.

PIMPANELA, s. f. Nom de la paquerete, aux environs de Toulouse. V. Margarideta.

PIMPANT, ANTA, adj. (pimpan, ante). Pimpant, ante, il se dit d'une personne mise avec plus d'élégance et de recherche qu'à l'ordinaire.

Ety. Corrup. de pompant, fait du lat. pompa, pompe.

PIMPAR, v. a. vl. PIPAR. Rendre pim-

pant, pomponner, égayer.

PIMPAR SE, v. r. V. Pimparrar se. PIMPARAR, v. a. et r. (pimpará); \*\*\*\* PARAR SE, PIMPALMAR, PIMPERLAR, PINCAR, PIM-PARRAR, EMPERARAR. Attifer, ajuster, parer avec recherche et affectation, il s'emploie le plus souvent au réciproque, se donner des airs en marchant.

Éty. du grec πιμπράω (pimpraô), ensier,

gonsler.

PIMPARAT, ADA, adj. (pimpara, ade); PIMPERLAT, PIMPARRAT. Altifé, pimpant, élegant, recherché dans sa parure.

Ety. V. le mot précédent, et de la term. pass. at, ada.

PIMPARELA, s. f. (pimparèle). Nom qu'on donne, en Lenguedoc, et dans les contrées voisines, à la paquerette. V. Margarideta.

Ély. de pimparar, parer, parce que cette fleur est agréablement ornée.

PIMPARELA, s. f. (pimparèle), dg. Paquerette, marguerite des prés. Jasm. V. Mar-

A toun aspect, poulido pimparelo, Moun co n'esplus dins lou rabissomen. Jasmin.

PIMPARRIN, s. m. (pImparrin); Un des noms de la mésange bleue. V. Guingarroun.

PIMPEGEAR, v. n. (pimpedjá). Boire.

A taulo souto aquesto trelio Vole pinpeja tou lou jour. Aubanel.

PIMPERLAR, d. bas lim. V. Pimpa-

PIMPERLAT, V. Pimparat.

PIMPIGNO, IGNA, s. (pimpigne), d. bas lim. Celui qui mange peu et à petits morceaux, qui vit de régime.

Es tant pimpigna que li chal charchar sous boussis, il est si délicat qu'il faut lui chercher, lui choisir les morceaux.

PIMPIGNOUN, s. m. (pimpignoun). Pimpignon, anse ou anneaux de fil qu'on fait pour joindre les unes aux autres les nappes des trémaillades.

PIMPINELA, s. f. (pimpinele); Pimpinella, port. Nom avignonais de la pimprenel-le. V. Armentela.

Ety. D'après Linnée, ce mot est une altér. de bipennula, bipinnée, deux fois silée. PIMPOOU, Avr. V. Meritapa.

Ely. Onomatopée du bruit que fait la boue qui porte ce nom.

PIMPOOUGNAR, v. a. (pimpoougná), d. bas iim. Manier indiscrètement. V. Mastroulhar.

PIMPOOUNIAIRE, adj. (pimpoouniai-ré), d. bas him. Patineur. V. Mastroulhaire. Ely. de pimpoougnar et de aire.

PIMPOUNAR SE, v. r. V. Pimpoune-

PIMPOUN-D'OR, s. m. (pimpoun-d'or). dg. Bouton d'or. Jasm. V. Bouton-d'or. PIMPOUNEGEAR SE, v. r. (pimpounedja). Se dorlotter. V. Mitounar se.

### DIN

PIN, 1, radical pris du latin pinus, i, pin, arbre, et dérivé du celtique pin; d'où pin, en armorique; peinge, en langue erse; pinwidden, arbre pin, en gallois; pinua, en cantabre; pinn, en anglo-saxon; pyne, en anglais; pyn-baum, en allemand. Tous ces mots sont dérivés du primitif pin, qui l'est peut-être à son tour de pen, montagne, rocher. Théis.

C'est donc à tort que plusieurs auteurs veulent tirer ce mot du grec; les uns de πιναρός (pinaros), sale, crasseux, gras, et les autres de πίτος (pitus), pin. Thophraste s'est servi, pour désigner le pin, du mot nivos (pinos).

De pin: Pin, et ses composés; Pin-a, Pin-astre, Pin-at-ela, Pin-at-eou, Pin-c-as, Pin-ea, Pin-eda, Pin-eireda, Pinh-a, Pin-ier, Pin-sot.

De pin, par le changement de n en gn, pign; d'où : Pign-a, Pign-adat, Pign-eireda, Pign-el, Pign-et, Pign-ol, Pign-oun, Pign-ouns, Pignour-at, Pign-uda.

PIN, 2, radical dérivé du grec mivo (pino), boire, avaler.

De pino, par apoc. pin; d'où: Pin-ara, Pin-arar, Pin-ard, Pin-c-arda, Em-pimpoun-ar, Em-pim-poun-at.

De pin, par l'addition d'un t euphonique, pint; d'où : Pint-a, Pint-ar, Pint-ier, Pint-oun, Pianch-a, Poun-ar, Poun-et.

PIN, s. m. (pin); PIGNET, PINIER. Pino, ital. esp. Pi, cat. Pinheiro, port. Pyne, angl. Pin-baum, all. Pinus, lat. Pin, nom d'un genre d'arbres de la famille des Conifères, dont on connaît sept à buit espèces en Provence.

Éty. du lat. pinus. V. Pin, R.

Voyez Dict. sc. nat. Pin maritime, pour les produits de cet arbre.

Le fruit des pins porte le nom de pomme ou de cône en français, et l'amande qu'il renferme celui de pignon.

PIN-SAUVAGE, COUMUN, PINASTRE, PIGNET, эксмот-эк ; Pin sauvage, pin vulgaire, pin de Genève, pin de Russie, pineastre, etc., Pinus sylvestris, Lin. V. Gar Pinus sylves-Iris, p. 351.

Ce pin, qu'on rencontre dans toute la Provence, mais plus particulièrement dans les forets de la partie Septentrionale, fournit

mais moins abondamment. C'est de la partie inférieure de son tronc qu'on retire le tæds des latins, la Tea ou Thea, v. c. m.

Aux environs de Sisteron, on greffe sur ce pin une autre espèce plus grasse que je crois être le mugho, pour se procurer de la meilleure thea. Cette opération se pratique pendant l'hiver. V. Mele.

PIN, Ce mot employé sans épithète désigne, dans la Basse-Provence, le pin d'Alep, Pinus alepensis, Wild. commun sur nos côtes maritimes. Cette espèce est une de celles qui fournissent le plus de résine.

PIN-BLANC, s. m. Nom qu'on donne, dans le département du Var, au pin d'Alep ou pin de Jerusalem. V. Pin-doou-Leberoun.

PIN-DOOU-LESSEROUM, s. m. Nom qu'on donne, à Avignon, au pin d'Alep, Pinus alepensis, Lin.

PIN-MARIN, ou simplement Pin. Pin maritime, Pinus maritima, Lois, arbre com-mun aux environs de la mer, où il forme des forets connues sous le nom de Pinedas, v. c. m. et Gar. Pinus sylvestris maritima, p. 361.

Cette espèce est une des plus précieuses, tant par les bonnes qualités de son bois que par les divers produits qu'elle fournit. Par des incisions qu'on fait à son écorce et qui pénètrent jusqu'au bois, on en obtient une résine qu'on appelle barras, lorqu'elle se fige le long des entailles, et galipot, lorsque plus liquide elle coule dans de petites fossettes disposées pour le recevoir.

Le brai est un mélange de barras et de galipot ; l'huile essentielle de térébenthine, est le produit de la distillation du galipot avec l'eau.

Le goudron, est encore un produit de ce pin. V. Goudroun.

PIN-PIGHTER, PIN-PIGHOUN, PIN, PINCAS. Pin pinier, pin pignon, pin bon, pin cultive, Pinus pinea, Lin. arbre assez commun dans la Provence Méridionale, qui produit des cônes ou strobiles très-gros, renfermant des amandes connues sous le nom vulgaire de pignons doux, dont le goût approche de celui de la noisette. V. Gar. Pinus sativa, p. 361.

Le cône, ou fruit de cet arbre, est connu sous le nom de pigna, qui joint à la term. mult. ier, compose la qualification qui le distingue; pignoun est le nom des amandes isolées.

# Les divers produits qu'on obtient des pins, sont:

L'ARCANÇON, V. Arcançoun

LE BARRÁS, v. c. m.

LE BRAI SEC, sue résineux ou areauçon battu avec eine ou six fois son polds d'enu. ENCENS BLANC, sue résigneux en croute soche, blanche

L'ENCENS MADRE, la même croète quand elle cot de eculeur brune.

LE GALIPOT, V. Gouden

L'HUILE DE POIS, V. (Mi de pegn. L'HUILE DE TÉRÉBENTHINE, V. Oli de tercbenthine. LE NOIR DE FUMÉR.

LA PALIMPASSE, V. Palimpassa.

LA POIX, V. Pega. LA RESINE, V. Parasina.

LA TEREBENTHINE.

PIN-A-PIGNOUNS, Est aussi le nom qu'on aussi de la résine comme le pin maritime, l'donne, dans la Haute-Provence, au pin

cembrot, valier, tinier, etc., Pinus cembra, Lin. arbre moyen, qu'on rencontre assez abondamment dans les forêts de Chasse et d'Allos. Haute-Provence.

Ses cônes sont plus petits que ceux du pin pinier, ils portent les noms de pignas, Allos, et de courreounas, à Colmars et à Chasse. On fait avec ses amandes, qui sont très-douces, une huile fort agréable.

PINA, s. f. (pine), d. bas lim. Pomme de

Ely. du lat. pinea. V. Pin, R.

PINACLE, s. m. (pinaclé); Pinacolo ital. Pinaculo, esp. port. cat. Pinacle, il n'est guère en usage que dans ces phrases : Mettre au pinacle, pourtar au pinacle, mettre sur le pinacle.

Ély. du lat. pinaculum, m.

C'était un comble terminé en pointe que les anciens mettaient au hauf des temples pour les distinguer des maisons dont les combles étaient plats. Le sénat romain accordait quelquefois cette faveur à un particulier. César, par exemple, jouissait de la faveur du pinacle, d'où l'expression porté au

PINADA, (pináde). Bois de pin. Voy.

Pineda.

PINAIROL, nom de lieu, vl. Pignerol. PINA-MARINA, s. f. (pine-marine). Pinne-marine.

PINARA, s. f. (pinare), d. bas him. Bon vin: Ves atil de bona pinara, voilà du bon

Éty. du grec πίνω (pinô). Boire. V. Pin, R. 2.

PINARAR, v. a. (pinará), d. bas lim. Boire avec excès.

Ély. de pinara et de ar. V. Pin, R. 2

PINARD, s. m. (pisár), d. bas lim. Un bon pinard, on appelle ainsi un cultivateur

qui, dans l'aisance, est bon enfant.

Éty. On fait dériver ce mot du lat. propimare, boire, soit parce qu'il n'y a que les gens aisés qui puissent boire de bon vin dans ce pays, soit parce qu'on regarde ordinairement les buveurs comme de bons enfants; on dit d'un homme qui a trop bu. A pinarat. V. Pin, R. 2.

PINASTRE, s. m. (pinastré); Pinheiro-

brave, port. Pin sauvage.

Ety. du lat. pinaster, nom que Pline donne à cet arbre, formé de pin et de aster, astre, qui ressemble au pin. V. Pin, R.

PINAT, ADA, adj. (piná, áde), d. lim. Épais, aisse. V. Espes.

Éty. du grec παχὺς (pachus), épais.

PINATELA, s. f. (pinatèle). Foret de pins ou de jeumes pins. V. Pineda et Pin, R.

PINATELAS, s. f. pl. (pinatèles), dl. Anciennes pièces de six-blancs ou dix liards, frappées à Sisteron et à Toulon, pendant la ligue.

Éty, du nom de Pinatel, officier de la monnaie qui fut pendu ensuite pour en avoir fait de fausses.

PINATEOU, s. m. (pinateou). Jeune

pin ; jeune homme grand et mince.

Ely. de pin ej du dim. el, eou. V. Pin, Rad.

PINAUT, s.m. (pinaout). Nom qu'on

donne, à Allos, à l'euphraise jaune, Euphrasia lutea, Lin. plante de la fam. des Rhinauthacées, commune dans les moissons. Voy. Ardena

Ety. Probablement dérivé du grec πίνος (pinos), ordures, crasse, saleté, ou de πινω (pino), je bois, parce que cette plante dessèche les autres.

D'après M. Aubert, pharmacien, on donne le même nom à Valensoles, au Melampyrum arvense, Lin. plante de la fam. des Rhinanthacées, commune dans les champs et qu'on nomme cascavela, ailleurs; à Digne, on donne ce nom à la crète de coq. V. Tartarieya.

PINAUT, s. m. Propolis, matière résineuse ductile et odorante, d'une couleur brune rougeatre, dont les abeilles enduisent l'in-

térieur des ruches.

Ety. On croit qu'elles ramassent cette matière sur les plantes du même nom, d'où celui

qu'elle porte.

PINAUZEL, s. m. (pinaouzèl). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au dorycnium ligneux, Dorycnium suffruticosum, Vill. Lotus dorycnium, Lin. plante de la fam. des Légumineuses qu'on trouve dans les lieux secs ; au lotier à petites cornes. V. Embriaga; et au lotier hérissé, Lotus hirsutus, Lin. plante de la même fam. qu'on trouve dans les lieux humides.

PINCA, s. f (pince); Pinza, esp. Pinsa,

port. Pince. V. Pauferre.

En terme de relieur, espèce de tenailles avec laquelle on serre les nerfs d'un livre.

PINCA, s. f. Pince, le bout du pied des animaux solipèdes ou qui ont le sabot d'une seule pièce ; le devant du fer d'un cheval.

PINCADA, s. f. (pincade); PINSADA. Pincée ce que l'on prend d'une chose entre deux doigts.

PINCAR, v. a. (ploca). Pincer, presser, avec la pointe des doigts ou autrement, Voy. Pessugar; saisir avec la pince.

Ety. de pinça et de ar

PINCAR, v. a. (pinca), dl. Parer. Voy. Pimparrar.

PINCAR SE, v. r. dg. Se percher. Voy. Ajoucar se.

PINÇARD, s. m. (pinçar). Nom qu'on donne, aux environs de Moutpellier, au pin-con. V. Quinsoun.

PINÇARD D'ESPAGNA, S. f. Nom que porte

dans le même pays, le pinçon mâle.

PINCARDA, s. f. (pincárde). Nom d'un excellent vin blanc du département de l'Aude.

Éty. du grec πίνω (pinô), boire, et de arda pour ardens, le c serait euphonique. V. Pin. Rad. 2.

PINCAS, s. f. pl. (pinces); Pinsa, port. Pinza, ital. Pince, espèce de tenaille.

PINCAS, s. m. (pincas). Nom qu'on donne, à Montpellier, au pin pinier. V. Pin-pignier et Pin, R.

PINÇAT, adj. (pînça), di. Pincé, épuré, Sauv. affecté, rechercé dans sa parure.

PINCAT, adj. et part. dg. PINQUAT. Monté sur, perché.

PINCEL, s. m. (pincel). Voy. Pinceou, comme plus usité.

PINCELIER, s. m. (pincelié); Pincelei-

ro, port. Pincelier, vase dans lequel les peintres lavent leurs pinceaux.

Ety. de pincel et de ier.

PINCEOU, s. m. (pinceou); pincel. Pinsell, cat. Pennello, ital. Pincel, esp. port. Pinceau, petite touffe de poils réunis en faisceau, dont se servent les peintres pour étendre les couleurs.

Ety. du lat. penicillus pour peniculus, qui a la mème signification, formé de penis. queue des animaux, dérivé de pendere, pen-

PINCETAS , s. f. (pincétes) ; gaptet. Pincettes, ustensile dont on se sert pour arranger les tisons du feu. V. Mouchetas.

Petites tenailles à mors allongés, arrondis ou applatis, servant à divers usages et particulièrement à travailler le fil de fer.

PINCHINADURA, s. f. (pintchinadure). Regayure, ce qui reste dans le regayeur quand on regaye le chanvre. V. Pignuras.

Ely. V. Pench, R.

PINCHINAIRE, Voy. Penchinaire et Pench, R.

PINCHINAR, V. Penchinar et Pench,

PENCHINAT, s. m. V. Cadis, Burata et Pench, R.

PINCHOUN, dl. V. Espinchoun.

PINCHOUNAR, dl. V. Espinchar.

PINCOU, s. (pincou); progra, pe Pink, angl. Pinco, ital. cat. Pinque, esp. Pinque, petit vaisseau à fond plat, dont l'arrière est rond et élevé; il porte deux mâts et quelquefois trois.

Ety.?

PINCURA, s. f. (pincure). Pincura, faux plis que les draps prennent quelquefois au

PINCTURA, vl. V. Pintura.

PINDE, s. m. (pinde); Pindo, port. Pinde, montagne d'Epire ou de Théssalie, consacrée aux muses.

Ety. du lat. pindus, m. s.

PINDEL, s. m. (indèl), dg. Trochet de

PINDOLETA, s. f. vl. Pindola, cat. Pilula. V. Pil, R. 2.

PINDOULAR, dl. V. Pendilhar et Pend, Rad.

PINEA, d. m. V. Pineda et Pin, R.

PINEDA, s. f. (pinéde); PINATELA, PIGNE-TA, PIGNADA, PINUDA, PINETA, PINEA, PINEBEDA, PIGHEIREDA, PIGHUDA. Pineda, cat. Pinar, esp. Lieu planté de pins ou forêt de pins. V. Pinetier.

Ety. du lat. pinetum, m. s. V. Pin, R.

Gratar pineda, el impr. pigneta, fuir, décamper, gagner les champs, les bois de pin comme plus obscurs que les autres, d'où l'expression proverbiale.

PINEDA, Nom qu'on donne dans la Basse-Provence, à l'espèce d'agaric que Pauli a décrit sous la dénomination d'entonnoir de Provence et qui croît au bas des pins.

Ety. de pineda, lieu où il se trouve.

La chair de ce champignon est agréable et elle se conserve longtemps sans se corrompre. V. Gar. p. 196, dernière espèce.

PINEIREDA, V. Pineda et Pin, R. PINEL, s. m. vl. Bouquet, paquet.

PIN PINELA DE BASIN, S. f. (pinèle), dl. Voy. Liame de rasin.

PINENC, adj. vl. De pin, conique comme un pin.

PING, s. m. vl. Poing. V. Pugnet et Pugn. Rad.

PINGOU, Garc. V. Pincou.

PINGOURLAT, ADA, adj. et p. (pingourlá, ade), d. béarn. Peint de diverses couleurs, émaillé.

Ety. du lat. pingere. V. Pint, R.

PINGRAULA, s. f. (pingráoule), d. lim. Faire faire la pingraula, faire faire de petits sauts.

PINGRE, adj. V. Pietre.

PINGUESA, s. f. vl. Graisse. Ety. du lat. pinguis.

PINHA, S. f. VI. PINHOL, PINA, PINHOS. PIN, pomme de pin. V. Pigna.

I.e haut, le falte, le pinacle; membre viril.

Ety. du lat. pinea, m. s. V. Pin, R.

PINHE, vl. V. Pin.

PINHEDOR, vl. V. Penheire.

PINHEDOR, vl. V. Penheire et Pintre. PINHEL, s. m. vl. Bouquet. PINHEYRE, vl. V. Penheire et Pintre.

PINHO, s. m. vl. Pinon, petite penne. V. Pinhos.

PINHOLA, s. f. vl. Pilule.

PINHOLETA, s. f. vl. Petite pilule, boulette. V. Pil, R. 2.

PINHOS, s. m. pl. vl. Proc. Certaines petites plumes de l'aile d'un oiseau de proie. V. Penn, R.

PINHOS, s. m. vl. Pignon, amande de la pomme de pin.

Ety. du lat. pineus, m. s.

PINHOS, s. m. vl. V. Pinha.

PINIER, s. m. (pinié). Nom Bas-Lim. du pin. V. Pin, R.

PINNA DEL TEMPLE, S. f. vl. Le haut, le faite du temple.

PINNAR, v. n. d. béarn. Aller à pied. Ety. de pid, pin, pied, et de anar. V. Ped,

Rad. PINNETS A, expr. adv. d. béarn. A pinnets, à pied.

Ely. de pinnar. V. Ped, R.

PINNULA, s. f. vl. PEUA. Nageoire de poisson.

Ety. du lat. pinnula, m. s. V. Penn, R. PINOUFA, s. f. (pinoufe), d. m. C'est le nom qu'on donne, à Allos, et pays environnants, à la feuille du mélèse.

PINOUN, s. m. (pinoun). Nom Bas-Lim. des pignons de pin. V. Pignoun et Pin, R.

Ety. du lat. pineus, m. s.

PIN-PAN, onomatopée (pin-pan). Mots employés pour exprimer le bruit que rendent des coups frappés sur quelque chose qui retentit, pif, paf, en français.

On le dit plus particulièrement des coups

donnés à une personne.

PINQUE, s. m. (pinqué). V. Pincou. PINQUET, dl. V. Gintet.

PINSADA, s. f. (pinsáde). Pincée. Voy.

PINSAN, s. m. (pinsán), dg. Pinsa, cat. Pinson. V. Quinsoun.

La parro seguo, lou bichaut,

sin. V. Pignoulet.

PINSANAT, s. m. et adj. (pinsana); PARI-SANAT. Bouc qui a été châtré ou bistourné. V. Menoun.

PINSAR, vl. V. Pinçar.

PINSARAD, s. m. Nom du pinson, dans le Rouergue. V. Quinsoun.

PINSARD, s. m. (pinsár). Un des noms languedociens du pinson. V. Quinsoun.

PINSARD, s. f. et

PINSARD D'ESPAGNA, 6. m. (pinçár); Pon-CARD. Nom qu'on donne au pinçon, aux environs de Montpellier. V. Quinsoun.

PINSAT, ADA, adj. et p. (pinsá, áde). Élégant, ante.

PINSOT, s. m. (pinsó). Nom qu'on don-ne, dans le département des Bouches-du-Rhône, au pin sauvage. V. *Pin-sauvagi* et

PINSOUN, s. m. (pinsoun), dl. Un des noms du pincon. V. Quinsoun.

PINSOUN, Un des noms du pinson. V.

PINSOUN, s. m. dl. PINSOUN. Grippe sou, voleur. V. Voulur.

Les plumos qu'à sul cap , marquon l'entendemen Que serbis as pinsous per pana finon

PINT, para, radical pris du lat. pingere, pingo, pictum, peindre, et dérivé du grec πίναξ (pinax), tableau, table où l'on peint, où l'on trace des figures : A pinax quod tabulam signat, in qua pingilur, Voss. d'où pictura, peinture.

De pictum, par apoc. pict, et par suppression de c et addition de n, pint; d'où: Depintar, Pint-ar, Re-pint-ar, Des pint-ar, Pint-ada, Pint-oul-egear, Pint-ura, Pent, Des-pign-aire, Des-pign-ar.

De pictura, par apoc. pictur; par n, mis à la place du c retranché, pintur, et par suppression de u, pintr; d'où: Pintr-e, Pintr-a, Pintr-ar, Pintr oul-egear.

De pingere, par apoc. ping; d'où: Pingourl-at.

De pict, par le changement de ct en ch, et addition de n, pench; d'où : Pench, Pench-a, Pench-oire, Pench-ura.

De pench, par suppression de c: Penh, Penh-edor, Penh-er, Pegn-er, Peng-er.

PINTA, s. f. (pinte); susta. Pinte, ancienne mesure des liquides qui formait la moitié du pot et qui équivaut à 0, 9,313 litre.

Éty. du grec πίνειν (pinéin), boire. V. Pin.

La pinte d'Alais, pesant environ quatre livres, poids de table, vaut un litre, neuf décilitres; celle de Tulle, équivaut à deux litres, mais la pinte d'huile ne vaut qu'un litre.

PINTA-novssa, s. f. (pinte-rousse). Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la petite roussette. V. Catla-rouquiera.

PINTADA, s. f. (pintade); PURTABDA. Pintada, port. Pintade, poule de guinée ou méléagride, Numida meleagris, Lin. oiseau de l'ordre des Gallinacés et de la sam. des Alectrides ou Domestiques, originaire de la Lou pinsan enemic deou caut. D'Astros. I Numidie et des contrées les plus chaudes de

PINSAN, s. m. (pinsan). Espèce de rai- | l'Afrique, elle était déjà commune en France, au XIV= siècle.

Ely. de pintar, peindre, dont pintada, est le participe, parce que la régularité des taches, dont son plumage est varié, semble l'ouvrage d'un peintre. V. Pint, R.

C'est en pintades que Diane changes, selon la fable, les sœurs de Méléagre fils d'ÓEnée. roi de Calyon, qui ne voulurent point quitter la tombe de leur frère : leurs cris représentent des accents de douleur et les taches blanches de leurs plumage, les larmes qu'elles avaient répandues.

La pintade en liberté pond de huit à dix œufs, un peu plus petits que ceux de la ponle, d'un blanc jaunaire, mouchetés de petits points bruns; l'incubation dure de 24 à 26 jours et les petits portent le nom de pintadeaux.

PINTADA, s. f. On donne ce nom, à Arles, à une espèce de poule d'eau bigarrée. Duval.

PINTADEOU, s. m. (pintadèou). Pintadeau, le petit de la pintade, jeune pintade.

PINTAGE, s. m. (pintadgé); PIRTURA. Barbouillage, action de barbouiller, esset ou résultat de cette action, son salaire. Garc.

PINTAIRE, s. m. (pintaire); purronce. Barbouilleur, chopineur, celui qui boit beaucoup et souvent.

PINTAR, v. a. (pinta); PINTAR. Pingere et Dipignere, ital. Pintar, esp. port. cat. Peindre, représenter un objet par des traits et des couleurs; faire le portrait de quelqu'un, enduire de couleur; caractériser, décrire avec précision.

Ety. du lat. pingere, m. s. V. Pint, R. Qu pinta vende, qui embellit débite, vend. PINTAR, v. n. Pinter, chopiner, s'eni-

Ety. de pinta, pinte, et de ar. V. Pin, R. 2.

Lou trop pinta ye crebet la panouia. Tandon.

PINTAR SE, v. r. d. bas lim. S'enivrer. V. Enubriar & et Pin, R. 2. PINTARDA, dg. Altér. de Pintada, v. c. m.

PINTAT, ADA, adj. et p. (pinta, ade; Pintado, port. Pintat, cat. Peint, peinte.

Ety. du lat. pictus, icta, ou de Pint, R. de pintura, et de la term. pass. at, ada, peinture faite. V. Pint, R.

S'aviam leis linelles et la conneciença pura, Dins tout ce que vesem troubariam Dion pintat, Tout nous parlaria d'eou, l'a gis de creatura Que nous sigue un mirau de sa divinitat.

PINTIER, s. m. (pintié), d. bas lim. Nom qu'on donnait anciennement aux fondeurs d'étain, parce qu'ils saisaient les vases nommés pintouns.

Ély. de pinta et de ier. V. Pin, R. 2. PINTOR, s. m. vl. Picton. Pintor, port. cat. esp. Pintore et Pittore, ital. Pintre. V. Pintre.

Ety. du lat. pictor, m. s. V. Pint, R. PINTOULEGEAR, v. a. (pintouledjár); Barioler, peindre de diverses couleurs

Ely. de pintoule, dim. de pintura, et de la

term. egear, faire une petite peinture, de petits traits. V. Pint, R. PINTOUN, s. m. (pintou), et impr.

PIN

Ety. de pinta et du dim. oun, petite pinte.

V. Pin, R. 2.

PINTOUN, s. m. d. bas lim. Petit vase ordinairement d'étain, dans lequel on servait le vin dans les maisons religieuses. PINTOURLIAR, V. Pintoulegear.

PINTOU-ROUSSA, s. f. Nom nicéen de la roussette à petites taches. V. Gat-auguier.

C'est aussi le nom qu'on donne, à Toulon, an male de la roussette. V. Cata-rouquiera. PINTRA, s. f. (pintre), d. bas lim. Les enfants donnent ce nom à la craie dont ils se servent pour barbouiller les murailles.

Ety. de Pintrar. v. c. m. et Pint, R. PINTRAR, v. a. (pintrá), d. bas lim. Peindre, barbouiller. V. Pintar et Pint, R.

Car per pintra cal pintra co qu'on sen. Jasmin.

PINTRAT, ADA, adj. et p. (pintra, ide), dl. Peint, einte. V. Pintat et Pint,

PINTRAYRE, s. m. (pintraïre), dl., Peintre. V. Pintra et Pint, R.

PINTRE, s. m. (pintre); PINTREPILORE, ital. Pintor, esp. port. Peintre, celui dont la profession est de peindre, qui exerce l'art de la peinture; on le dit au masculin et au féminin, cette femme est peintre en miniature; fig. qui représente vivement ses idées.

Ety. du lat. pictor, V. Pintar et Pint, R. PINTROULEGEAR, v. a. (pintruledja), d. bas lim. Pantunlunan. Peindre légèrement sans attention, passer des couleurs au hasard. V. Pintoulegear.

Éty. Iter. de pintrar. V. Pint, R.

PINTURA, s. f. (pinture); Pittura, ital. Pintura, esp. port. cat. Peinture, art de reproduire, sur une surface, les objets visibles, par le moyen des lignes et des couleurs ; fig. description animée.

Éty. du lat. pictura. V. Pintar et Pint, R.

# Dans la peinture on nomme :

COMPOSITION et INVENTION, le choix des objets qui doivent entrer dans un tableau. DESSEIN, leur contour.

DISPOSITION, leur distribution plus on moins heureuse. MANIERE, le ton qui distingue un peintre d'un antre, soit en bien soit en mel.

Corinthe et Sicyone, chez les Grecs, se sont disputé l'honneur d'avoir inventé la peinture, qui ne fut d'abord que linéaire, qu'une espèce de dessein des contours

En 840, avant J.-C. Cléophanès de Corinthe, invente la peinture monochrome.

Cent ans après, le grec Bularchus imagine la polychrome où celle à plusieurs couleurs. Jusqu'à Eumarus on n'avait représenté que

des têtes ou des bustes, celui-ci peint tout le corps et distingue les sexes.

Cimon de Cléone fait ressortir les muscles et les vaisseaux sanguins, donne des attitu-

des aux figures, ombre les draperies.

Vers la 49me olympiade, Apollodore d'Athènes, trouve le secret d'exprimer le clair-obscur

Jusqu'en 1262, de notre ère, la peinture ne

fait plus aucun progrès, mais à cette époque le senat de Florence fait venir des artistes de Grèce, qui en répandent bientôt le goût dans toute l'Europe.

PIN

En 1270, Cimabué, florentin, s'acquiert

une grande réputation dans cet art.

Dans le XVme siècle, Ucello, italien, se soumet rigoureusement aux loix de la perspective, et donne à ses tableaux une profondeur idéale qui est l'âme de la peinture.

Vers la fin de ce XV = siècle, Léonard de Vinci perfectionne les détails; Michel Ange, le dessein; Giorgion, donna plus de brillant au coloris; le Titien, fit remarquer ses ouvrages par la vérité des tons; Barthélemy de Saint-Marc, hissa voir le nu à travers les draperies; Raphaël paralt ensin, et l'art est porté à son plus haut degré de perfection.

# Espèces de peinture :

EN DÉTREMPE, Pinture el tremp, cat. On croit que c'est la plus ancienne ; elle est ainsi nommée parce qu'on détrempe les couleurs dans de l'eau gommée.

ELUDORIQUE, qu'on fait avec des couleurs à l'huile sous et à travers l'ean; elle fut inventée par Vincent de

Montpeller, en 1760.,

ENCAUSTIQUE, dont la cire est la hase, attribuée par les uns à Aristide, peintre de Thèbes, 340 avant J.-C. et par d'autres à Pamphile, maître d'Appelles, on à ilaüs, de Paros, 401 ans avant J.-C.

EN EMAIL, on s'accorde à en attribeur l'invention aux Toscans qui y excellaient déjà du temps de Porsenna,

620 ams avant J.-C.

A FRESQUE, Pintura al fresc, cat. Pintura al fresco, esp. Pittura a fresco, ital. Dont l'origine parait rem ter à la plus hapte antiquité. En 1813, on a trouvé le moyen d'enlever les pointures de dessus les murailles, et de les transporter sur un autre fond; on prétend que Contri , peintre italien , avait trouvé se paoyen dans le ne siècle.

A LA GOUACHE, qui est, une espèse de détrempe aussi

cienne qu'elle.

A L'HUILE, Pintura al oli, cat Pintura al elec., esp. Pittura a olio, ital. Incomme sux anciens, elle fut inventée, en 1340-1410, par Van-Eyck, dit Jean de Bruges, à qui Jean Bellin dérobs ce secret, en se pré-sentant à lui comme un grand seigneur qui vonlait faire faire son portrait.

AU LAIT, inventée par Cadet de Vaux, pour désinf

EN MINIATURE, moderne, sans qu'on puisse en déterminer l'époque. Les Hollandais ont été les premiers à s'en servir avec succès.

AU PASTEL, on l'attribue, les uns, à Thiele, peintre d'Erfort, dans le dix-heltième siècle; les autres, à une demoiselle Heid , de Dantsick.

SUR PORCELAINE, en en doit, ches nons, l'invention à M Taunay, orfevre de Paris, en 1749.

A LA SILHOUETTE, inventée, en 1759, pour tourner en ridicule l'économie du ministre Silhouette, qui vouleit réparer les finances de la France, épuisée par une guerre

SUR TOILE, on erait que son anciens pas au dels du regne de Néron, qui , l'an 66, voulut se faire peindre de 120 pieds de hant.

SUR VERRE, quelques personnes en attrib converte à un pointre marsolllais qui travaillait en Italie, vers l'an 1809.

VITRO-GRAPHIQUE, elle a été importée d'Angleterre en France, par M. Lucas.

V. Boquillon, Dict. des Invent.

Une description d'Ovide, dans le troisième livre des métamorphoses, prouve que les toiles servant de rideaux aux théâtres, étaient déjà peintes du temps d'Auguste.

Chronologie. 840 ans avant J.-C. invention de la peinture monochrone, par Cléophanès de Corinthe.

740 ead. Bularchus emploie, le premier, parmi les Grecs, plusieurs couleurs dans la peinture.

401 ead. invention de la peinture sur cire et sur émail, par Arcésilaus, de Paros.

360 ead. Pamphyle, d'Amphipolis, fait rendre en Grèce une loi qui ne permet qu'aux nobles de s'appliquer à la peinture.

333 ead. Pausias, de Sicyone, invente la peinture encaustique où l'on employait le feu.

66 ans depuis J.-C. on peut rapporter à ce temps la pcinture sur toile, puisqu'il est dit, dans l'histoire, que Néron voulut se faire peindre de 120 pieds de haut.

1020 ead. les Italiens commencent à connaître la détrempe, la fresque et la mosaïque.

1262 ead. la république de Florence appelle des peintres Grecs, et commence à relever en Italie l'honneur des beaux arts.

1270 ead, restauration de la peinture en Italie, par Cimabué, de Florence.

1410 ead. Jean Van-Eyck, peint le premier à l'huile.

1401 ead. fondation de l'école slamande, par Jean Van-Eyck, dit Jean de Bruges.

1410 ead. on commence à peindre sur verre. 1421 ead. les frères Belin établissent l'école vénitienne, que le Titien rend si célèbre ensuite.

1433 ead. Antoine de Messine porte en Italie l'art de peindre à l'huile, qu'il avait

appris à Envers.

1480 ead. Léonard de Vinci se fait admirer à Florence.

1498 ead. le Titien déploie, à Venise, les richesses de la couleur.

1501 ead. fondation de l'école vénitienne, par le Géorgion.

1504 ead. Michel Ange se fait admirer.

1510 ead. Raphaël paraît et débute par son tableau de l'école d'Athènes. Il fonde une école à Rome.

1520 ead. fondation de l'école Lombarde,

par le Corrège.

1554 ead. établissement de l'Académie de peinture à Rome.

1627 cad. Rubens fixe la réputation de 'école flamande.

1628 ead, fondation de l'école française de peinture, par Simon Vouet.

1664 ead, fondation de l'école française de peinture.

1665 ead. à Rome, par Louis XIV.

1722 ead. fondation de l'école de peinture, à Toulouse, par Antoine Rivalz, érigée en academie royale en 1750:

1798 ead. 17 novembre, invention des tableaux à l'huile exécutés par un procédé mécanique, par Berminger de Paris.

1819 ead. invention d'un nouveau procédé pour peindre sur verre, par M. Wynn.

PINTURAGE, Garc. V. Pintage.
PINTURAR, Garc. V. Barboulhar.

PINTUBAR, vl. V. Pintar. PINUDA, V. Pineda et Pin, R. PINULA, Pinula, cat. V. Pinnula.

PINZEL, s. m. vl. Pinceau. V. Pinceou.

PIOC, s. m. (pióc), d. béarn. Poussin. V. Pouin.

PIOCH, nom de lieu (piótch), dl. Voy. Cuech.

A cada coumba ee troba un pioch, on trouve des difficultés partout. PIOI, dl. Prous. V. Pei.

> Et pioy que la gent d'Avignoun Se troboun tant dins lou besoun. Favre.

PIOLA, s. f. (pióle), dl. V. Destrau. Piola testuda, hâche à marteau.

Éty. Piola, est une altération de picola. V. Pic. R.

PIOLA-DE-VIGNA, S. f. COODQUILADA. Nom nicéem de l'alouette coquillade, Alcuda undata, Lin. Gm. oiseau de l'ordre des passereaux et de la famille des Subulirostres (à bec en alène), commun en Provence; on le distingue aisément aux plumes de sa queue brunes, avec les bords roux, à ses pieds jaunâtres et aux plumes de la crête qui sont poires bordées de blanc.

PION, s. m. (pión); Pedone, ital. Peon. cep. Piao, port. Pion, une des petites pièces du jeu des échecs; dame simple, au jeu de dames.

Ety. Alt. de pieton ou de pedon, fait de pied. V. Ped, R.

PION, dm. V Picaire.

PIOR , vl. Pire. V. Piri et Pej, R.

PIOS, vl. Pio, cat. esp. V. Pious. PIOT, s. m. (piót), dl. Un dindon. V. Dindoun.

PIOT salvage, s. m. (piót salbátgé), dl. Outarde.

PIOTA, s. f. (pióte), dl. Une dinde. V. Dinda.

Prendre la piota, s'enivrer. PIOU, vl. il pleut.

PIOU, dl. Pou. V. Peoulh. PIOU, s. m. (piou). Pieu. V. Piquet.

PIOU-PIOU, PIEOU. Piolement, onomatopée qui désigne le cri des poussins, pi-pi, et les plaintes des malades : Piou-piou toujour viou, un pot felé dure longtemps.

Ety. du lat. pipio, pigeonneau, formé par onomatopée, de pi, pi-pi. V. Pip, R.

PIOUCEL, s. m. el adj. (pioucel); PIOUezou. Puceau, garçon vierge.

Ety. du lat. pudicellus, dim. de pudicus. PIOUCELA, s. f. (pioucèle), PULLELLA, PHOUSELLA, PHOUSELLA, PHOUSELLA, PULCELLA, PULCELLA, Ital. Pucelle, fille vierge, vierge, muse.

Ety. du lat. pudicella, dim. de pudica, pudique, selon les uns et de pucella, jeune fille, selon d'autres.

> Per lei pioucellas doou Parnassa Senti plus moun couer transpourtat.

PIOUCELAGI, s. m. (piouceladgi) : I'ulcellaggio, ital. Pucelage, état de virginité, espèce de coquille nommée porcelaine en

français, cyprœa en lat.
PIOUGEOU, V. Pioucel.
PIOUFA, V. Peoufa.
PIOULA, V. Pieoula et Fist.

Ety. Par onomatopée de son cri. V. Pip,

PIOULA, s. f. (pioule). Nom nismois de l'alouette far louse. V. Bedouvida et Pip, Rad.

d. Toulous. V. Pluvier coulassat.

PIOULAIDE, s. m. (pioulaïde). Nom que porte, aux environs de Montpellier, l'Anas penelope. V. Siblaire.

Ely. Alt. de Piousaire, v. c. m. et Pip, Rad.

PIOULAIRE, s. m. (piouláiré). Nom qu'on donne, dans le Gard, au canard sifleur. V. Siblaire et Pip, R.

PIOULAR, v. n. (pioula); PIAULAB Piular, cat. Pipiar, esp. Pipilar, port. Pipilare, ital. Piauler, siffler. V. Siblar.

Éty. du lat. pipilare, m. s. V. Pip, R. PIOULAB, dl. V. Pioutar.

Dans le d. bas lim. Trainer: Val mai qu pioula que qu rioula , litt. mieux vaut celui qui piaule que celui qui rue. V. Pioutar el Pip, R.

PIOULET, s. m. (pioulé), dl. Appeau. V. Chilhet et Pip, R

PIOULETA, dl. V. Hapieta.

PIOULETAR, v. a. (piouletá), dl. Atti-

rer, piper. V. Chillar et Pip, R.
PIOULIN, s. m. (pioulin). Nom nicéen de la farlouse pipi, et. de la farlouse des près. V. Bedouvida et Pip, R.

PIOULIN-D'AIGUA, S. m. Nom nicéen de la farlouse pioncelle, Anthus aquaticus. Bechst. Risso, de passage.

PIOULIN-anos, s. m. Nom nicéen de la farlouse de Richard, Anthus Richardus, Viell. Risso, de passage.

PIOULIN-DE-MOURTAGRA, Nom nicéen de la farlouse rousseline, Anthus refescens, Risso, de passage.

Oiseaux de l'ordre des passereaux et de la fam. des Subulirostres (à bec en alène).

PIOUN, V. Pion. PIOUNA, V. Peouna.

PIOUNAIRE, s. m. (piounáiré). Celui qui, au jeu des dames, sacrifie un pion pour en prendre un autre, sans avantage.

PIOUNAR, (piouna). Pionner, prendre plusieurs fois de suite, un pion pour un antre, sans avantage.

PIOUNIER, s. m. (piounié). Pionnier, ouvrier destiné à la réparation ou construction des routes.

PIOURET, s. m. (piouré). Terrain élevé, et placé sur une éminence. Garc. V. Cresten, crête, faite, comble.

PIOUS, PIETAT, radical pris du lat. pius, a, um, pieux, pie, bon, doux; respectueux envers la Divinité et la religion; qui part d'un sentiment d'humanité ou de religion, d'où: pietas, piélé, expiare, expier.

De pius, par imitation de la prononciation, pious; d'où: Pious, Pious-a, Piousa-ment, De pia: Pia, Pia-d-ar Piad-or, Piamen, Im-pio.

De pietatis, gén. de pietas, par apoc. pietat; d'où: Im-pietat, Piet-ous, Pietousa-

De pietat, par le changt. de e en a, pia-tat, pietad; d'où: Piatad-os, Piat-ansa, Piatos, Pitadous, Pitansa, Pitansa, Pit-at, Pit-az, Pit-ensa, Pit-os, Pid-ansa, Pid-at, Pid-os, Pidos-a. Pidosa-ment, Pitoy-able, Pitoy-abla, Pitoyabla-ment,

De expiare, par apoc. expiar, expi : pig; d'où : Pige-oun, Pigeoun-ed'où : Expiar, Expi-ation, Expi-at, Ex. geoun-et, Piu, Piul-ar, Piyoun.

PIOULA-D'AIGA, s. f. (pioule d'algue), pi-atoire, Im-pietat, Im-pio, Im-pitat-Toulous. V. Pluvier coulassat. pi-atoire, Im-pitoy-able, Im-pitoyable, Impitoy-abla-ment.

PIOUS, OUSA, adj. (pious, ouse); Pio, ital. esp. port. cat. Pieux, euse, qui s'acquitte avec beaucoup de respect et de zèle, du culte que l'on doit à la Divinité, qui observe ponctuellement les préceptes de la religion.

Ety. du lat. pius, m. s. V. Pious, R. PIOUSA. s. f. (pióuse), dg. rivez, PYUSA, Puce. V. Niera.

Na fury pas aqui que biry leou ma facute . Las piouses d'un coustat , las punness de l'aute.

PIOUSAMENT, adv. (piousaméin); Piamente, ital. esp. Piadosamente, port. Pieusement.

Ety. de piousa et de ment, d'une manière pieuse. V. Pious, R.

PIOUSET, s. m. (piousé), dl. Puce. V.

PIOUSOUS, adj. (piousous), dl. Plein de puces.

PIOUSSAR, v. a. (pioussá), dl. Pincer. PIOUTA-PICHOTA, S. f. (pioute-pichote). Nom qu'on donne, à Gignac, à l'Alauda arvensis. V. Calandra et Pip, R.

PIOUTAGI, s. m. (pioutadgi). L'action de piauler.

Ely. de pioutar et de agi. V. Pip, R.

Et moun enfant dins soun pioutagi, Me dis ce qu'avez fach per cou.

PIQUTAIRE, s. m. (pioutáïré). Jeune moineau qui piole toujours; et qui sert d'appeau, fig. inquiet, criailleur.

Ety. de pioutar et de aire, qui piole. V. Pip , Rad.

PÍQUTAR, v. n. (pioutar); PIBOUTAR, PIOULAN. Piauler, crier comme les petits pou-lets, parler avec difficulté. poudi plus proutar, je ne puis plus parler, je n'en puis plus.

Éty. du lat. pipire. V. Pip, R.

Toujour piouta, dit on de quelqu'un qui se plaint toujours : Il ne fait que geindre.

PIP, PIG, PIOUL, radical dérivé du latin pipire, pipio, ou de pipilare, pipilo, pepier, pioler, formé par onomatopée de pi, pi, pi, cri ordinaire des poulets et des pigeonneaux. Ce mot vient probablement du grec πιπίζω (pipigo), pioler.

De pipare, par apoc. pip; d'où: Pip-ar, Pip-eyaire, Pipi-atye. De pipilare, par apoc. et suppr. du p,

pillar, pill, et par changement d'un i en ou, pioular, peilet; d'où: Piou-piou, Pioul-a, Pioul-aire, Piout-a, Ploul-in, Pioul-ar, Pioul-et, Pioulet-ar.

De pioul, par le changement de l en t, piout; d'où : Piout-agi, Piout-airs, Pioutar, Re-pepi-agi, Re-pepi-aire, Re-pepiar, Re-papi-ayre, Re-papi-ar, Re-papige , Re-pap-ir.

De pip, par le changement du p en g, pig; d'où: Pige-oun, Pigeoun-eou, Pi-

889

PIPA, s. f. (pipe); Pippa, ital. Pipa esp. port. cat. Pipe, petit vase dans lequel on allume du tabac, dont on inspire la fumée au moyen d'un tuyau plus ou moins long.

Ety. Les uns font dériver le mot pipa de l'anglo-saxon pipe, qui signifie petit tnyau: les autres de pipeau, chalumeau; mais sa véritable origine paraît venir d'un tube de métal, connu sous le nom de pipa ou pipas, dont les Chrétiens du Bas-Empire se servaient pour pomper le vin dans le calice, au lieu de l'y boire, quand ils communiaient sous les deux espèces: Pipa ad sugendum sanguinem de calice.

# Dans une pipe on nomme:

FOURNEAU, GODET on TÊTE, le vase où l'on met la

TUYAU on CHALUMEAU, le tube qui conduit le fumée. TALON, le petit appendice qui es trouve au bes du four-

COUVERCLE

POMPE, espèce de godet placé sous certaines pipes pour recevoir le jus du tabec.

Selon leur forme, les pipes portent des noms différens.

### On nomme:

ANGLAISES, celles dont le talon est rointu. CROCHES, celles dont le fourneux feit un angle droit avec

BRULE. GUEULE, celles dont le tebe est très-ce GUINGUETTES, celles dont le four CACHOTTES, CAJOTTES on PIPE & LA CAPUCINE,

celles qui n'ont point de talon. CACHIMBO, pipe des négres, dont le fourneau est fait d'une terre rongratre.

CALUMETS, les grandes pipes dont se servent les se vages qui sont ordinaires vent saniptées.

FALBALAS, celles dont le tuyen est courbé en demi-

BIEN FUMÉES, celles qui ont janni ou noirci vers le

ORLANCE, celle de terre blanche.

L'usage de fumer du tabac ou d'autres plantes irritantes, se trouve établi chez presque tous les peuples, même sauvages. En Europe, cette contume est due aux Portu-gais qui l'avaient trouvée établie dans les Indes Occidentales où le Tabac est indigène. mais ce ne fut, en France, que sous le règne de Louis XIII, que l'on commença à fumer.

Après mille et mille disputes sur les avantages et les inconvénients de la pipe, il a été reconnu que son usage est dangereux pour les personnes maigres, nerveuses ou irritables, pour celles surtout qui ont quelque propention aux maladies de poitrine, et pour les jeunes gens en général : qu'en faisaint évacuer une grande quantité de salive, elle nuit à la digestion, diminue l'appetit et contribue pour beaucoup, au déveleppement des carcinomes de la lèvre inférieure : que son utilité se borne à faire passer quelques moments aux oisifs qui sont embarrassés pour employer leur temps. Ce frèle avantage pourrait-il balancer les nombreux inconvenients d'un aussi sale et dégodiant usage! Dire aux fumeurs de ne plus fumer et aux ivrognes de ne plus boire, parents de veiller à ce que leurs enfants n'en contractent pas l'habitude, est un vrai service à leur rendre.

PIP tabac, il ne vaut pas un ognon.

N'en dounariou pas una pipa de labac, je n'en donnerais pas un clou à soufflet.

PIPA, S. f. PIPAR, PIPARDA. Pipa, Cat. esp. port. Pipe, grande futaille propre à contenir du vin ou d'autres liqueurs.

Ety. De sa forme qui ressemble un peu au fourneau d'une pipe.

En vi. barre, bâton, tuyau, tube; gros

PIPA-DE-MAL, S. f. (pipe-dé-mal), d. bas lim. Petite élevure, ou pustule qui vient sur la peau; bule. On le dit aussi pour les croûtes qui viennent sur la tête des enfants. V. Malans.

PIPADA, S. f. QUIERA, QUIERA, CHILA. Pipée, espèce de chasse.

PIPADA, s. f. (pipade); Pipada, cat. Plein une pipe de tabac, ou la quantité de tabac que peut contenir une pipe.

Ety. de pipa, et de la term. pass ada, pipe faite, pipe remplie.

Pipée, n'est pas français en ce sens.

PIPADA, Nom de la fleur du tussilage. dans plusieurs endroits et particulièrement aux environs de Seyne, B.-Alpes. V. Tus-

Ety. de pipada, V. le mot précédent, parce qu'on l'emploie pour fumer, au lieu de labac.

PIPADA, Est aussi le nom qu'on donne, à Seyne, à la fleur du colchique. V. Brama-

Éty. Probablement de la ressemblance que cette fleur a avec une pipe.

PIPADA, s. f. Poupée. V. Piteta.

Ety. du pupa, petite fille, poupée, selon Varron, et de la term. Ada, v. c. m.

On nomme poupetier, le marchand et le fabricant de poupées.

PIPAIRE, s. m. (pipaire); APIPAIRE. Fumeur, celui qui prend du tabac en sumée, qui en a l'habitude; fourbe, pipenr.

Ety. de pipa et de aire, qui sume. PIPAN, s. m. (pipán), dl. Pipe, grand tonneau. V. Pipa.

PIPAR, v. a. (pipá); roman. Pipar. esp. cat. Pipare, ital. Fumer, aspirer la fumée du tabac par la bouche; fig. jeuner, n'avoir pas de quoi manger; attendre; parce qu'on pipa, fume, pour se désennuyer.

Ély. de pipa et de ar.

PIPAR, v. a. Piper, prendre des oiseaux à la pipée, V. Chilhar; piper, tromper, filouter au jeu.

Ety. du lat. pipire. V. Pip, R.

PIPAR, vl. V. Pimpar.

PIPARDA, s. f. (piparde). Poupée. Aub. Ély. Alter. de Pipada, v. c. m. et Pipeta. Pipe, gros tonneau. V. Pipa.

PIPA-SANG, Sangsue, Cast. V. Sansuga.

PIPASSA, s. f. (pipásse). Grosse et laide pipe.

Éty. de pipa et de assa.

PIPAUDOUN, s. m. (pipaoudoun): ri-POODDOUN. Nouet, petit morceau de linge dans lequel on met une substance quelconque, et qu'on fait bouillir ensuite, ou qu'on

Express. prov. Van pas una pipa de ; fait sucer à un enfant ; enfant au maillot.

PIPAUT, s. m. vl. Jouent de corne-

PIPERAIRE, s. m. (piperáîré), dl. Epicier. V. Drouguisto et Pebr, R.

PIPETA, s. f. (pipéte). Dim. de pipa, petite pipe, pipe, en languedoc.

Ety. de pipa et de eta.

PIPEYAIRE, s. m. (pipeiairé), d. lim. Oiseleur, celui qui fait métier de prendre des oiseaux à la pipée, aux filets ou autrement.

Éty. de pipeya, pipée, et de aire. V. Pip,

PIPHANIA, vl. V. Epiphania.

PIPI, s. m (pipi). Terme de nourrice: Faire pipi, faire le pipi, pisser, uriner.

PIPI, s. m. ou manit pipi. Mari complaisant ou commode mari, terme de Marseille, selon M. Garcin.

PIPI, s. m. d. bas lim. Grand père, aïeul. V. Paire-grand.

PIPIATYE, s. m. (pipiátié), d. béarn. Anarchie, confusion, désordre, vertige.

Ety. de pipi, cris des poussins, lieu où chacun piaule. V. Pip, R.

PIPIDA, et

PIPIDET, d. bas lim. V. Pepida.

PIPIDOUN, V. Pepidoun.

PIPOOUDOUN, s. m. (pipooudoun). Petit enfant, jeune nourrisson. Avril. V. Pepidoun et Pipaudoun.

PIPOT, s. m. (pipó), dl. Pipot, petit tonneau, et fig. petit homme trapu.

Ety. de pipa, grand tonneau, et du dim.

Jugar à quatre pipots, jouer à pet-en-gueule. V. Pet-en-goula.

Toutes i perdou la paraula, E la pruzou nous ben as pots, Qan perlics e le braus en faula, Cabusson à quatre-pipots. Goudoulin.

Le pipot, est un petit tonneau dans lequel on met le miel, à Bordeaux, on les nomme ailleurs tiercon.

PIPOT, s. m. d. bas lim. Objet dans lequel la putréfaction ou même quelquefois la suppuration occasionne une enflure.

Esustat coumo un pipot. Béron.

# PIO

PIQUA, vl. Pique. V. Pica, pour pioche.

PIQUA, V. Pica.

PIQUADURA, V. Picadura. PIQUAIRE, V. Picaire. PIQUAR, V. Picar, etc.

PIQUENIC, V. Pic-nic.

PIQUEPOUL-GRIS, s. m. Nom d'une espèce de raisin, connu dans le département de l'Aude.

PIQUET, s. m. (piqué); PIOU. POUPIC, PAL. Pioulo, ital. Piquete, esp. Pao-agudo. port. Piquet, pieu, baton pointu que l'on fiche en terre, étançon;

Ety. de pic et du dim. et. V. Pic, R. Se ten drech coumo un piquet, il se tient droit ou raide comme un pieu.

PIQUET, s. m. d. bas lim. Jeu d'enfants dans lequel l'un deux jette avec force un pieu pointu d'un côté, contre terre, afin de l'y enfoncer, un autre lance le sien contre celui-ci, et s'il parvient à l'arracher il peut le lancer aussi loin que ses forces le lui permettent, et celui à qui il appartient, est obligé de l'aller chercher.

PIO

PIQUET, s. f. Piquete, port. esp. Piquet, cat. Piquet, certain nombre de soldats prets à prendre les armes et à marcher au premier commandement.

PIQUET, s. m. Droit de mouture que l'on

prend au moulin.

PIQUET, s. m. Picchetto, ital. Piquet, sorte de jeu de cartes, qu'on joue à deux personnes, au cent ou à écrire.

Éty. Ainsi dit parce qu'il est très-piquant, d'où pic, repic, qui en sont les coups les plus remarquables. V. Pic, R.

Ce jeu passe pour avoir été inventé sous

Charles VIII.

PIQUETA, s. f. (piquéte); mespien, AGAda, trempa, reibebec, aigada, agada. Piquette, boisson que l'on prépare en faisant fermenter de l'eau sur le marc des raisins, et fig. liqueur ou boisson d'une qualité inférieure, vin de dépense.

Ety. de picoutar, picoler, parce que cette boisson picote la langue comme un léger acide. V. Pic, R.

PIQUETA, s. f. dl. Une serpe, une serpette. V. Tranchet.

C'est aussi te nom qu'on donne, en Languedoc, à une espèce de petite olive.

PIQUETA, s. f. (piquéte). Espèce de jeu; boulette. Cast.

PIQUETADA, s. f. (piquetade). Rangée de pieux. Aub.

PIQUETAR, v. a. (piquetá), d. bas lim. Marquer, borner avec des piquets; soutenir avec des étais.

Ety. de piquet et de l'act. ar, mettre des piquets. V. Pic, R.

PIQUIERA, s. f. (piquiére); PICHIERA. Fâcherie, rixe, débat, querelle, colère, emportement.

Prendre la piquiera, se facher, se mettre en colère.

A pres una piquiera, il a pris une colère. PIQUOT, V. Picot.

PIQURA, s. f. (picure). V. Picadura et Pic, R.

# PIR

PIRAMIDA, Piramide, cat. Voy. Pyramida.

PIRATARIA, s. f. (piratarie); Pirateria, cat. esp. Pirataria, port. Piraterie, métier ou action de pirate.

Ety. de Pirato, v. c. m. et de la term. aria, ou du lat. piratica, m. s.

PIRE, superl. (piré); PIRI, PEYE. Le pis aller, V. Piegi; très, beaucoup, infiniment: Es pire que poulit, dl. il est très-gentil; Soun pire que bels, ils sont fort grands. V. Pej , Ř.

PIRI, Peor., port. V. Piegi et Pej., R. Pire, en français, est le comparatif et quelquefois le superlatif de mauvais, tandis que pis l'est de mal.

Ély. Syn. de pejoris.

PIR PIRINGUETA, s. f. (piringuéte), d. bas lim. Toupie. V. Boudufa.

Ety. de pira, piringa, poire, parce que la toupie en a la forme, et du dim. eta. V. Per , R.

Crestoun de piringueta, tenon de toupie. Clavelde piringueta, pivot de toupie.
PIRIR, d. bas lim. Pour périr. Voy.

PIRLAS, s. f. (pirles), d. béarn. Le devant d'une chose : De pirlas en sus, le visage en haut.

PIROL, dl. V. Fat: Gara lou pirol, voyez ce fat.

PIROL, s. m. dl.

De trufo del pirol qu'aïmo maï s'esclata.

PIROU, s. m. (pirou), dl. impr. PIEROU. Un blanc, ancienne monnaie valant cinq deniers: Pessa de tres pieroouns, pièce qui valait la moitié d'une pinatelle ou de six blancs, ou cinq liards. Sauv.

PIROUETA, s. f. (pirouéte). Pirouette. PIROUETAR, v. n. (piroueta). Pirouetter, faire des pirouettes.

PIRNUTELA, s. f. (piroutèle), dl. Pièce de trois blancs.

### DIG

PIS, adv. et adj. comp. et subst. Pis plus mal; ne confondez pas avec pire qui signifie plus mauvais.

Aquoi es lou pis anar, Tr. c'est le pis qui

puisse arriver.

Au pis anar, locut. adv. au pis aller. De mau en pis, de mal en pis.

Ety. C'est une contr. du lat. pejus. Voy. Pej , R.

PIS , S. M. (pis); PISSAT, PICH, PISSIN, OUmina, Pissagna. Piscio, ital. Pissat, l'urine hors du corps de l'animal. V. Ourina.

Ety. de l'all. pissen, pisser. V. Piss, R.

# Entre la merda et lou pis Lou bel enfant se nourris.

On n'applique ordinairement ce proverbe qu'au temps où l'enfant est au maillot, et l'on s'en autorise mal à propos, quelquefois, pour le laisser croupir dans ses excréments ; tandis qu'il signifie toute autre chose, et qu'il n'est relatif qu'à sa situation dans le sein de sa mère, où il est réellement placé entre l'urine et la merde, c'est-à-dire, entre la vessie et le rectum.

Dérivés: Piss-aire, Piss-ar, Piss-in, Piss-ous, Piss-uegna, Piss-adour.

PIS , S. M. PICI, PIEIS , POUSSA , SOUMES . Pis, tétine d'animal et particulièrement celle des vaches, des chèvres et des brebis.

PIS, s. m. vi Pin, v. c. m.
PISA, s. f. f. (pise). V. Piela.
PISADAS, s. f. pl. (pisádes); PIZADAS, dl. Le battage des châtaignes, ou l'action de les battre ou de les fouler: Per pizadas, à la saison du battage.

Ety. du lat. pinsus, broyé, pilé.

PISADOUR, sac, s. m. dl. Sac à battre les châtaignes.

PISAIRE, s. m. (pisaïré); PIZAIRE. Pisador, port. Batteur de châtaignes : Souca de pisaire, billot à battre les châtaignes.

PISAR, v. a. (pisá); PIZAR, dl. Piljar, anc. cat. Pisar, esp. Pisar, port. Baltre les châtaignes qu'on a fait sécher à la fumée. On les met pour cela dans un sac qu'on pause sur un billot debout et que deux hommes frappent.

Éty. de l'esp. pizsar, fouler aux pieds, ou du lat. pisare, piler, broyer.

Pizam uei, nous battons aujourd'hui. PISAT, adj. et part. vl. Pissé. V. Piss, Rad.

PISCINA, s. f. (piscine); Piscina, ital. esp. port. cat. Piscine, c'était, chez les anciens Romains, un grand bassin dans une place publique découverte, où la jeunesse romaine apprenait à nager; dans les sacristies, lieu où l'on jette l'eau qui a servi à nettoyer les vases sacrés.

Ety. du lat. piscina, fait de piscis, poisson. V. Peissoun, R.

PISCOUALHA, s. f. (piscouaille); dl. BISCOUAILHA. Marmaille. V. Marmalha.

PISON, s. m. vl. Pilon. Voy. Piloun et Pil, R.

PISQUI-PAS, V. Pesqui-pas.

PISS, PICH. radical pris de l'allem. pisse, urine ; d'où : Pissen, uriner, pisser, dans la mème langue; Pisciare, en ital. Pixar, en

De pisse, par apoc. piss; d'où: Pis, Pissar, Es-coum-pissar, Piss-at, Pissa-cat, Pis-at, Pissa-can, Pissa-chins, Piss-adour,

Piss-agna.

De piss: Pissa-ment, Pissa-palha, Pissar, Piss-ar-ada, Pissar-ota, Piss-in, Piss-ous, Piss-uegna; par le changement de ss en ch, pich; d'où : Pichour-et, Pichour-lit.

PISSA, vl. Depuis peu.

PISSA-CAN . S. M. MOOUSSIBLE, PISSA-CHARS, MAUSUBLE, MAUSSUBLE, MASSIBLA, MASSABE, ALIBOB, PISSA-CHINS, MASSIOURE, MARSIOURE, sioune. Pied de griffon, hellébore fétide Helleborus fætidus, Lin. plante de la fam. des Renonculacées, commune dans la H.-Pr.

Ety. Les chiens recherchent cette plante pour y pisser dessus, d'où le nom de pissa-can. V. Piss, R.

PISSA-can, Nom qu'on donne, dans la B.-Pr. à presque tous les champignons qui ne sont pas bons à manger. V. Gar. p. 296.

Selon M. Negrel, on donne aussi le nom de Pissa-can, dans le Dept. des Bouches-du-Rhône, à plusieurs espèces d'euphorbes et particulièrement au chamæsyce, hélioscopia et characias, plantes de la fam. des Euphorbiacées.

PISSA-caw, GROS, Nom qu'on donne à une grosse espèce de champignon dont parle Gardel, p. 197, sous la dénomination de fungus major.

PISSA-CHARS, et
PISSA-CHIRS, V. Pissa-can.

PISSACAN, s. m. Un des noms de la morelle, en Languedoc. V. Mourela et Piss, Rad.

PISSACAT, s. m. (pisse-ca). Hyacinthe a toupet. Garc. V. Piss, R. PISSA-CAUDA, s. f. (pisse-caoude);

CAUDA-PISSA. Chaude-pisse, blennorrhagie ou écoulement de mucosités par l'urêtre, accompagné de douleur et d'inslammation, qui fait paraître l'urine brûlante, d'où le nom de cette maladie. V. Piss, R.

PISSA-CHANS, et

PISSA-CHIN, Se dit aussi pour panaris. V. Panaris; pour pissenlit. V. Pourcin et Piss. R.

PISSA-CHINS, V. Pissa-can.

PISSADOUNADA, s. f. (pissadounáde), dl. Une potée d'urine.

Éty. de pissadour et de ada. V. Piss, R. PISSADOUR, s. m. (pissadou); Pixidor, cat. Pot de chambre. V. Ourinau.

Éty. de pis et de adour, qui sert à pisser V. Piss, R.

Pissadour gresat, pot de chambre enduit de tartre.

**PISSADOUR**, s. m. dl. *Pisciatoio*, ital. Pissoir, lieu destiné, dans quelques endroits publics, pour y aller pisser. V. *Piss*, R.

PISSA-FRED, s. m. (pisse-fré), dl. Un cacochyme, personne d'un tempérament froid. V. Piss, R.

PISSAGNÁ. s. f. (pissagne). L'urine. V. Pis et Ourina.

Pissagna, se dit plus particulièrement de l'urine des animauux ou de l'urine corrompue; besoin d'uriner. V. Pissuegna et Piss, R.

PISSAIRE, ARELA r s. (pissaïré, arèle); picmaire. Pixaîre, cat. Pisseur, euse, qui pisse souvent; canal de l'urine. Garc.

Ety. de pissar et de aire, qui pisse. V. Piss, R.

PISSA-LAIT, s. m. (pisse-laï); reso-LATY. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à une espèce d'agaric qui répand une liqueur blanche comme du lait, quand on le casse. M. Tournon le désigne par l'épithète de lactifuus dont pissa-lait, pisse lait, est la traduction. V. Piss, R.

PISSALAT, s. m. (pissalá); PISSARAT. Sauce piquante, provenant de la macération du poisson salé. Garc.

Ély. Alt. de Pei-salat.

PISSAMENT, s. m. (pissaméin); richamin. Pissement de sang, de pus. etc., écoulement de sang ou de pus par l'urêtre.

Ety. de Pissar, v. c. m. et de ment. V. Piss, R.

PISSA-PALHA, s. m. (pisse-páille). Sas, tamis à large voie, qui ne retient que le gros son.

Éty. pissa-palha, pisse paille, qui laisse passer la paille. V. Piss, R.

PISSAR. V. a. et n. (pissa); unman, preman. Pisciare, ital. Pixar, cat. Pisser, uriner, rendre ses urines. Pissar lou sang, pisser le sang; jailiir en parlant des sources, des fontaines. Lou sang pissava, Le sang jaillissait. V. Ourinar et Piss, R.

Ety. de piss et de gr, lit. faire l'urine, la rendre.

Luec ounte l'on pissa, pissoir.

Difficultat de pissar, dysurie. Remedis que fan pissar, diurétiques. A pissat vergougna, il a bu toute honte.

Dérivés: Pissa-au-liech, Pissa-can, Pissa-cauda, Pissa-chin, Pissa-cat, Pissa-palha, Pissar-eou, Pissar-ota, Pissar-ous, Pissar-ous, Pissar-ota, Pissar-ous, Pissa

PISSARADA, s. f. (pissarade); dl. prcanasoa. Pixarada, cat. Grande quantité d'urine; la tache ou la marque que fait l'u-

rine sur le drap de dessous lorsqu'on à pissé au lit. V. Piss, R.

PISSARASSA, 8. f. PICHARASSA. V. Pissarada.

PISSA-RATA, s. f. (pisse-rate). Nom bas lim. de la chauve souris. V. Rata-pe-nada.

**PISSAREOU**, Canal de l'urine. V. *Urinau* et *Piss*, R.

**PISSAROL**, s. m. (pissoról), d. bas lim. Jet que forme un liquide lancé par une ouverture étroite. V. Pissarota, Chanela et Piss, R.

PISSAROL, adj. d. bas lim. Epithète, qu'on donne au blé noir qu'on sème après la récolte du seigle, parce qu'il est souvent pris par les pluies abondantes de l'automne.

PISSAROTA, s. f. (pissarôte), PISSAROTA, PISSAROTE, PISSAROTE, PISSAROTE, Dans la Haute-Provence, cascade, eau qui tombe de bien haut; pissat des animaux, urine de l'homme qui fait une trainée un peu longue. Éty. de pis. urine. V. Piss, R.

PISSAROUS, OUA, adj. Homme qui pisse souvent, pisseur, euse. Garc. Trempé dans son urine: Era tout pissarous, il était tout trempé dans son urine. Avr. V. Pissous et Piss, R.

PISSA-SANG, s. m. (pisse-sán). Nom qu'on donne, à Nismes, au mal rouge, maladie terrible qui fait périr les brebis dans un ou deux jours.

PISSAULIECH, s. m. (pissaoulié), et impr. PISSENEL. Pixallits, cat. Pissenlit, enfant qui pisse au lit.

Ety. de pissa au liech, pisse au lit. Voy. Piss, R.

PISSAULIECH, MAU DE TESTA, CAMPANETA, JUSIOUVA, JOUNQUILHA SALVAGRA. Est le nom qu'on donne, au narcisse de Constantinople, ou narcisse à bouquet, Narcissus tazetta, Lin. plante de la fam. des Liliacées, division des narcisses, qui croit naturellement dans les prairies de la Basse-Provence.

La variété à fleurs blanches, connue sous le nom de narcisse blanc, Narcissus albus. Clus. porte aussi le nom de pissauliech.

PISSAULIECH, et impr. PISSOLIE. Est aussi le nom que porte, dans plusieurs contrées de la Provence, le pissenlit. V. Pourcin.

PISSAVIN, s. m. (pissevin). Poisson, sorte de maquereau; trachurus. en lat.

Telles sont les notions qu'Achard, donne de ce poisson dans son Dictionnaire. Il parait qu'il veut parler du saurel ou maquereau batard. V. Suvereou.

PISSA-VIN, s. m. (pisse-bi), dl. Marcotte de vigne, enracinée.

PISSA-VINAIGRE; s. m. (pisse-vinăï-gré), d. bas lim. sahageil. Avare, ladre, vilain. V. Piss, R.

PISSEIRA, s. f. (pisséïre); Pixera, cat. Envie de pisser.

**PISSENLICT**, s. m. (pisselnli), d. lim. Pissenlit. V. Pissauliech et Piss, R.

**PISSES**, s. m. pl. vl. *Piscis*, cat. esp. *Pisces*, port. *Pesce*, ital. Poissons, un des signes du zodiaque.

Éty, du lat. pisces, m. s.

PISSIN, s. m. (pissin); PICHIN, PIS, PICH.
PISSUM. Pissum. Pixads, cat. Pissat, urine. Voy.
Urina et Pess, R.

PISSOCOT, s. m. (pissocó). Un des noms langand. du polypore bigarré. Voy. Massa-parent.

PISSOGOT, s. m. dl. Alt. de Pissocot, v. c. m.

PISSOGOUS, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, d'après M. Tournon, à un champignon gris, en forme de cloche, à lames noirâtres et à long pédicule.

PISSOGOUS, s. m. pl. (pissogous). Un des noms du terre noix, selon Tournefort. V. Bisoc.

PISSOIR, s. m. (pissoir); ressour. Pisciatojo, ital. Pissoir, lieu, baquet où l'on pisse dans les endroits publics. V. Piss, R. PISSOL, V. Pissoou.

PISSOLIECH, s. m. dl. Pixallits, cat. Pissenlit. V. Pissaulisch, Pourcin et Piss,

PISSOOU, s. m. (pissoou), dl. Jaillissement: Lou sang rajava à gros pissols, le sang coulait à gros bouillons. V. Piss, R.

**PISSOTA**, s. f. pissote). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au grémil ou herbe aux perles. V. Herba-deis-perlas.

Ety. de pissar, à cause de la vertu diuretique qu'on attribue à ses graines. V. Piss, Rad.

On donne le même nom au grémil violet, Lithospermum purpureo cæruleum, Lin. qu'on trouve dans les champs.

PISSOUA, s. f. (pissoue). Un des noms de la raie oxyhinque. V. Flansada.

PISSOUA, s. f. (pissoue). Le même que Pissarela, v. c. m. et Piss, R.

PISSOUNIAR, v. n. Pissoter, uriner souvent. V. Pissourlegear.

Éty. de pis, urine, et de la term. act. iar. V. Piss, R.

PISSOURET, s. m. (pissouré); procuouser. Pissotière, petit jet d'eau, petit fontaine. V. Piss, R.

PISSOURIAR, Avr. V. Pissourlegear et Piss, R.

PISSOURLEGEAR, v. n. (pissourledjá);

PISSOURIAR, PISSOURIAR, PISSOULIAR. Pissoter,
uriner fréquemment et en petite quantité; ne
donner qu'un filet d'eau souvent interrompu.
V. Piss, R.

PISSOURLET, s. m. (pissourlé); PICHOUMET. Pissote, petite canule de bois, qu'on met au bas d'un cuvier pour donner passage à la lessive; un petit jet; un filet d'eau, une pissotière.

Ety. de pissar et du dim. et. V. Piss, R. PISSOUS, OUSA, OUA, adj. (pissous, ouse, oue); picmous. Pisseux, qui sent le pissat, qui est mouillé d'urine.

Ety. de piss, urine, et de ous. V. Piss, Rad.

PISSOUTIAR, V. Pissourlegear.
PISSOVA, s. f. (pissove). Nom nicéen de la raie oxyrhinque. V. Flansada.
PISSUE GNA, s. f. (pissuégne): PISSEENA,

PISSUEGNA, s. f. (pissuégne); PISSEINA, PESSUGNA, PISSAGNA. Pixèra, cat. Pressant, besoin d'uriner.

Éty. de pis et de wegna. V. Piss, R. PISSUN, s. m. (pissún); PICHUP. Pissat. V. Pissin et Piss, R.

**PISSUR**, USA, s. (pissur, úse). Pisseur, euse; celui, celle qui pisse souvent. Voy. Piss, R.

PIST, sorie d'exclam. (pist). Per aquol pist, il n'en vaut pas la peine

PISTA, s. f. (piste); Pisada, port. Piste, trace: Segre à la pista, suivre à la piste.

Éty. du lat. pista, formé du grec πύστη

(pystê).

PISTA, adj. Sèche, pelée; on ne le dit qu'en parlant des châtaignes : Castagna pista. châtaigne pelée.

PISTACHA, s. f. (pistatche). Pistache, fruit du pistachier, qu'on mange cru comme les amandes et les noisettes.

On donne aussi le nom de pistacha, en Provence, à une espèce d'amande à écale molle. V. Amenda pistacha.

Ety. du lat. pistacia, dérivé du grec πιστακια (pistakia), m. s. qui n'est qu'une altération de l'arabe foustaq ou pustech, qui

désigne le même fruit.

PISTACHIER, s. m. (pistachié). Pistachier, pistachier commun, Pistacia vera, Lin. arbre de la famille des Térébinthacées, originaire de la Syrie, d'où il fut apporté en Italie sous le règne de Vitellius; cultivé depuis longtemps en Provence et naturalisé dans les environs d'Avignon.

Ety. du lat. pistacia ou de pistacha, pistache, et de la term. multipl. ier, arbre qui produit les pistaches.

On donne le même nom à l'amandier qui

porte les amandes pistaches.

PISTACHIER, s. m. Se dit en Provence, sans que je puisse en deviner la raison, d'un homme passionné pour les femmes, d'un hercule en amour.

PISTAGNA, s. f. (pistágne); d. m. POUSTA-GNA. La quantité de graine de lin qu'on met à la fois au moulin, pour la faire réduire en pâte et en extraire ensuite l'huile.

Ely. de pistar, réduire en pâte, et de agna,

ou du lat. pistare, piler.

PISTAR, v. a. (pista); Pisar, port. Pistar, esp. Pestare, ital. Piler, confondre, reduire en pâle, broyer, fonler sous les pieds. Éty. du lat. pistare, piler.

PISTAT, ADA, adj. et p. (pista, ade); Pisado, port. Foulé, ée, pressé sous les

Éty. du lat. pistus, m. s.

PISTOLA, s. f. (pistóle). Pistole, monnaie de compte qui valait dix livres; c'est aussi une monnaie d'or d'Espagne et d'Italie.

Éty. Selon Henri Estienne, on a nommé piste, une monnaie plus petite que les autres, comme on a dit pistolet, pour une petite arquebuse, avant, pour un petit poignard, et aujourd'hui encore pour un petit homme. V. Pistoulet.

PISTOLA, s. f. Espèce de prune. Voy. Apruna.

PISTOLA, s. f. vl. Epistola, cat. esp. port. ital. Epitre, lettre; épitre de la messe. Éty. du lat. epistola, m. s.

Pistola lauxabla, vi. lettre de recommandation.

PISTORI, s. m. (pistóri); PISTRE, PIS-TRESSA, PISTOURIS, PISTOURISSA, VI. Boulanger, angère.

Éty. du lat. pistor, du lat. pistare, piler, paitrir.

PISTOULADA, s. f. (pistoulade). Coup de pistolet; au jeu de quilles, revenue. Voy. Pistouletada.

PISTOULEGEAR SE, v. r. (sé pistouledjá). Se battre au pistolet. Garc.

PISTOULET, s. m. (pistoulé); Pistola, ital. Pistolete, port. Pistolet, cat. Pistolet, arme à feu, à canon court, qu'on tire d'une main; fig. homme de rien.

Éty. Henri Estienne dit qu'on faisait anciennement à Pistoie, ville d'Italie, de petits poignards qui, apportés en France, y prirent le nom de pistoyers, pistoliers et ensin de pistolets, et que ce nom passa ensuite fig. à plusieurs choses de petite dimension et qu'ainsi une petite arquebuse fut appelée pistolet, ainsi qu'un petit cheval, un petit homme et une petite monnaie d'or pistole.

Dérivés: Pistola, Pistouletada, Pistou-

V. pour les détails, Fusiou. Il paraît que cette arme a été inventée à

Pistole, vers l'an 1517. En 1747, invention des pistolets à ressort.

Pistoulet de maçoun, exp. iron. pierre. PISTOULETADA, s. f. (pistouletáde); PISTOULADA. Pistolada, plusieurs coups de

pistolet tirés à la fois.

Ety. de pistoulet et de la term. pass. ada. PISTOULETEGEAR, v. n. (pistoule-tedjá). Pistoleter, tirer fréquemment des coups de pistolet, tirailler.

Ety. de pistoulet, et de la term. egear,

agir du pistolet.

PISTOUN, s. m. (pistoun). Piston, cylindre qui entre dans le tuyau, ou corps d'une pompe, ou qui, étant levé ou poussé, aspire ou pousse l'eau.

Ety. du grec ἐπιστόμιον (epistomion), qui

signifie la même chose.

PISTOURET, d. m. V. Pistoulet.

PIT, vl. Pit, cat. V. Piech. PIT, s. m. dg. Pic, cat. Coup, blessure.

Aquel pit, benguet berenous. Cette blessure s'envenima. Jasm.

Soun pichous, mais a lutos Bous fan de pits ta grans. ldem.

PITA, s. f. (pite). Pite, petite monnaie de cuivre qui valait la moitié d'une obole, ou le quart d'un denier.

Éty. On a dit pita pour picta, de pictaventium, parce que cette monnaie était particulière aux comtes de Poitiers.

PITA-DARDENAS, s. m. (pite-dardène). Gripe-sou.

PITADOUS, OUSA, adj. d. béarn. Compatissant , ante , charitable , piteux , euse. V . Pious. R.

PITADURA, s. f. (pitadure); Piteira et Puntura, ital. Picadura, esp. Picada, port. Piqure de puces, chiure de mouches; partie d'un fruit ou de toute autre chose qui a été

Ély. de pitad et de ura. V. Pic, R. PITAIRE, s. m. (pitaire). Au positif, oiseau qui commence à manger seul; fig. homme simple qui se laisse facilement tromper. Garc.

PITA-MOUFFA, s. m. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on donne ce nom à la sitelle commune ou torchepot: Sitta europæa, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux, et de la fam. des Ténuirostres ou Leptoramphes (à bec grêle), qui ne quitte jamais le pays qui l'a vu naître.

Ety. Ainsi nommé, parce qu'on le voit souvent becqueter la mousse pour y prendre

des insectes.

Cet oiseau fait son nid dans un trou d'arbre, souvent dans celui qu'un pic a abandonné; il y pond cinq, six ou sept œuss grisâtres, marqués de petites taches rouges.

PITAN, vi. Ils ou elles espèrent, attendent.

PITANÇA, s. f. (pitánce); Pietanza, ital. Pitanza, esp. Pitança, port. Pitansa, cat. Tout ce qu'on mange avec le pain comme assaisonnement. V. Coumpanagi.

Éty. de Pit. R. de pitar, becqueter, manger à petits morceaux, ménager, et de ança, chose qu'on ménage, qu'on mange en petite quantité.

Mangear soun pan sensa pilança, manger son pain sec.

A de pan, de vin et de pitança, il a du pain, du vin et de la viande.

Proumettre mai de pitança que de pan, promettre plus qu'on ne peut tenir.

PITANÇA, s. f. (pitance). Pitance; ce mot, en français, n'a pas la même signification qu'en provençal; chez nous, il est synonime de coumpanagi, tandis que dans la première de ces langues, il désigne la portion de pain, de vin et de viande qu'on donne à chaque repas, dans les communautés.

Éty. de la basse lat. pictaneia, ou portion monastique de la valeur d'une picte ou pitte, monnaie des comtes de Poitiers (pictaventium), qui vallait le quart d'un denier.

Denina le dérive de piato, plat, la portion contenue dans un plat.

PITANÇA, s. f. vl. Pitić Voy. Pious, et Piatansa.

Il signifie aussi bombance, distribution de vivres.

PITANÇAR, v. a. (pitança), d. bas lim. Nourrir quelqu'un abondamment, le nourrir avec de bons aliments, avec de la pitance. Éty. de pitança et de ar.

PITANÇAR, v. a. (pitansa); PITANSAB. Ménager, ne mettre, ne donner, ou ne prendre d'une chose quelconque que fort peu, ou comme on dit, que chiquet à chiquet. Sauv.

Éty. de pilança et de ar.

PITANÇAR, V. II. PITANSAR, COUMPAND GEAR. manger du pain avec les mets d'un repas. V. Coumpanegear.

PITANÇAT, ADA, adj. et p. (pitança, áde), d. bas lim. Bien nourri, nourri avec des mêts recherchés.

PITANCETA, S. f. (pitancète); raisse PITANCETA, dl. V. Gintet.

PITANCIER, s. m. (pitancié). Pitancier, office du religieux qui était chargé de dis-tribuer la pitance, c'est-à-dire, la portion de pain, de vin et de viande qui revenait à chacun. PITANSA, s. f. vl. pour Pietansa. Phié.

V. Pitar et Pious, R.

PITAR, V. a. (pità); PICOUSSAR, PITASSAR. Becqueter, prendre sa nourriture avec le bec, en parlant des oiseaux; et fig. manger quelque chose grain à grain, à petits morceaux; donner des coups de bec.

Ety. du grec πίτυρον (pituron), enveloppe du grain de ble, que les oiseaux enlèvent en becquetant. V. Pic, R.

Pitar daise, manger doucement, ménager. PITASSAR, v. a. (pitassá); d. m. ilér. de pitar, donner des coups de bec.

PITASSAT, ADA, adj. et part. (pitassá, ade). Becqueté, ée; piqué par les oiseaux.

V. Pic, R.
PITAT, ADA, adj. et part. (pitá, áde).
Becqueté, ée. V. Pic, R.

PITAT, s. f. vi. Pour Pietat, v. c. m. et Pious, R.

PITAZ, s. f. vl. Pitié, miséricorde. V. Pious, R.

PIT-CHOU, s. m. (pit-tchou); noundas-SIERA, FOURNEIBOUN, CHAUESTIER, BOSCARIDE~ TA. Fauvette de Provence, ou Pit-chou, Motacilla provincialis, Lin. oiseau de l'ordre des Passeraux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec en alène).

Ety. Alt. de pichoun, petit; on l'a fait venir aussi de pita-chaour ou caulet, pite-chou, qui mange les chous ou plutôt les chenilles qui sont sur cette plante. V. Pic, R.

PITENSA, s. f. vl. Pitie V. Pietansa el Pious, R.

PITETA, s. f. (pilèle); PIPADA, POUPBA, PANTA, POUTOTA, POUPADA, POUPOIA, PRINA, PANTA, POUPOTA. Poupée, petite figure humaine qui sert de jouet aux enfants; iron. personne bien parée, petite fille.

Éty. de puppata, fait de puppa, employé dans le même sens par Varron, et non de Poppæa, femme de Neron.

Les enfants des Romains s'amusaient avec des poupées; elles étaient d'ivoire, de plâtre ou de cire. Les jeunes filles nubiles ne manquaient jamais d'aller porter aux autels de Vénus, ces jouets de leur enfance, pour té-moigner que dans la suite elles allaient se livrer aux occupations sérieuses du mariage.

Dict. des Orig. de 1777, in-8.

PITIT, ITA, adj. (piti, ite), d. lim. et g.

FIII. Petit, ite. V. Pichoun et Petit, R.

PITORESQUE, ESCA, adj. (pitourèsque, èsque); Pitoresco, ital. Pintoresco, esp. Pitoresco, port. Pintoresc, cat. Pittoresque, susceptible d'un grand effet en peinture; fig. qui peint vivement à l'esprit.

PITOS, OSA, OZA, adj. vl. Miséricor-dieux. V. Pious, R. PITOT, OTA, Garc. V. Pitouet.

PITOUET, OUETA, s. (pitoué, ette); PITOUR, PHTOUAT, PITOTA. Jeune garçon, jeune fille, mousse, servante, jeune garçon ou jeune fille chargé d'embonpoint.

Éty. V. Petit, R. M. Suou, OEuvres Inédites, a employé le mot pitouas, pour désigner les muses, dans

les vers snivants:

Lou coon de dent Au soumet does parnassa Eis noou pitouas, Serve de passa lemp.

PITOUETAS, s. m. (pilouelás); prroou-TAS. Augm. de pitouet, bon enfant. V. Petit, Rad.

PITOUN, s. m. (pitóun). Ficheron, piton, sorte de fiche au bout de laquelle est un anneau, ou dont la tête est percée en anneau.

Éty. M. de Roquesort, dérive ce mot de

pied. V. Ped. R.

PITOUN D'AFFUT, s. m. Piton d'affut, cheville de fer qui sert à tenir les plates-bandes d'un affut de canon.

PITOUN DE BLOUCA, Piton muni d'une boucle.

PITOUTAS, s. m. (pitoutás). Augm. de pitouet, gros garçon. V. Petit, R.

PITOUYABLAMENT, adv. (pitouiablaméin). Pitoyablement, d'une manière pitoyable, qui excite la compassion; sans aucun goût, d'une manière à provoquer le mépris. Ety. de pilouyabla et de ment. V. Pious,

Rad.

PITOUYABLE, ABLE, adj. (pitouiá-blé, able). Pitoyable, naturellement enclin à la pitié; mais plus communément digne de pitié, révoltant, méprisable. V. Pious, R.

PITRACA, s. f. (pitraque), dl. Mot injurieux qui répond à vieille garce. Doujat.

PITRAL, s. m. (pitral), dl. Pitral, cat. Pour poitrail. V. Peitrau et Pect, R.

Las algos an ta fort crescut le ree mairal Que les paures roussis n'an jusques al pitral.

Bergoing.

PITRALET, s. m. (pitralé), d. de Bar-lonnette. Nom d'une pièce de charpente.

PITRAR, v. n. (pitrá); cmanpan. Se fâcher, piétiner de rage, de colère.

Ety. du grec πιχραίνω (pikrainô), exas-

Aussi qu tron n'aurie pas lou mourbin, Qu pitrarie pas, malo pesto.

PITRASSAR, v. a. (pitrassá), dl. Aprrrassan. Faire, dire, agencer maladroitement quelque chose, la gâter.

PITRE, s. m. (pitré). Pour poitrine. V. eitrina et Pect, R.

Le poitrail des bœufs, leur fanon.

PITRE, s. m. (pitre), d. de Barcel. La poitrine, le gésier, le jabot, l'estomac. Voy. Gavai et Pect, R.

PITRET, s. m. (pitré). Nom qu'on don-ne, aux environs de Montpellier, aux castagneux. V. Castagnous.

PITROU, s. m. (pitrou), dl. Solive. Voy.

PITUITA, s. f. (pituite); PLEOUMA, BILA. Pituita, ital. esp. port. cat. Pituite, humeur blanche et visqueuse du corps humain, dont il est impossible de donner une définition précise; chacun s'en faisant une idée différente.

Ety. du lat, pituita, m. s.

PITUITOUS, OUSA, adj. (pituitous, ouse); Pituitoso, ital. esp. port. Pituitos, cat. Pituiteux, euse, qui est surchargé de pituite. On qualifie, particulièrement de cette épithète, les personnes atteintes de catarrhes chroniques.

Ety. du lat. pituitosus, formé de pituita et de la term. Ous, v. c. m.

PITZ, s. m. vi. Gorge, poitrine, pieds. V.

### PIII

PIU, s. m. vl. Piu, cat. Action de pioler, piolement. V. Pip, R.

PIUCEL, adj. vl. PIEUCEL, PUCEL, PIUSSEL, PIUSEL, PIUSELE, PIEUSEL, PIUEEL, PIEUEEL. V. Pioucel.

PIUCELA, S. f. Vl. PIEUCELA, PRUSELLA, PULSELLA, PIUZELA, PIEUERLA, PUCELA. VOY.

PIUCELATGE, s. m. vl. PIEUCELATGE, PIUSELLATGE, PIEUSELATGE, PIUSELATGE, PIEUZE-LATGE. V. Pioucelagi.

PIULAMENT, s. m. vl. Piaulement, piaillement, tintement.

PIULAR, v. n. vl. Piular, cat. Pipiar, esp. Piailler, brailler, piauler, crier. V. Pioular et Pip, R.

Éty. du lat. pipilare.
PIUMEN, vl. Boisson. V. Pimen.
PIUS, adj. vl. Clément. Ety. du lat. pius, m. s. V. Pious, R. PIUSEL, vl. V. Piucel et Pioucel, PIUSELATGE, vl. V. Piucelatge. PIUSELH, vl. V. Piucel. PIUSELLA, vl. V. Piucela. PIUSELLATGE, vl. V. Piucelatge. PIUSSA, vl. V. Piuse.

PIUSSEL, adv. vl. Puccau, vierge, pur. V. Piucel et Pioucel.

PIUT, vl. V. Puze.

PIUZE, s. f. vl. PITTZ, PIUSSA. Pulce, ital.

Ety. du lat. pulex, m. s. PIUZEL, vl. V. Piucel et Pioucel. PIUZELA, s. f. v). Demoiselle, pucelle. V. Piucela et Pioucela. PIUZELATGE, vl. V. Piucelatge.

PIVA, s. f. (pive); PIVORI, PIVORA, BOU-VET, PIVOUSTA, BELET, QUINSOUN DE LA TESTA NEGRA. Pivouana, à Nice. Bouvreuil, pivoine, Loxia pyrrhula, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique).

On donne le même nom à quelques espèces d'alouettes et particulierement à l'alouette hupée. V. Bedouina; et à la triviale, Voy. Criou, et M. Avril, au becfigue V. Grasset.

M. Roux, Ornithologie provençale, dit que les mots, piva, piva-hourioulana et pivoue-ta, désignent le pipi des arbres, Anthus ar-boreus, Viellot, Alauda arborea, Briss. V. Bedouvidu, 2.

PIVA, s. f. Nom nismois du peuplier noir. V. Piboula.

PIVA, adj. f. vl. Aigre, aiguë. PIVA, s. f. Dent d'un peigne. Garc. Voy. Pua.

PIVAN, s. m. (piyán).

Et vien lou maoufatan Lou poulas à la dent en guiso de pivan. Reymonenq.

PIVELA, Cast. V. Pivelhas. PIVELHAS, s. f. pl. PIVELAS, PIVEOUS. Rejetons, scions, nouveaux jets que poussent les les arbres et les arbustes. Avr.

PIVEOU, s. m. (piveou); PIVOT. Pivot, morceau de fer arrondi qui tourne sur une crapaudine.

Ety. Suivant Huet, pivot est dit pour pieuvot, dim. de pieu.

PIVEOU, s. m. PIVA, PIVOU. On le dit fig. et iron. pour gorge, gosier, voix percante. V. Gousier.

Que piveou, quel gosier, quelle voix ; Mai tout aco saye piei ren Se n'avian pas de bonou pivou.

PIVER, s. m. Nom nismois de la marquette, c'est aussi le nom du Pic-verd, par alt.

PIVOINA, s. f. (pivoine). Nom qu'on donne, dans le Gard et à Avignon, au bou-vreuil. V. Piva.

On le donne aussi à la plante nommée pivoine. V. Peouna.

PIVONI, V. Peouna.

PIVONI, s. m. (pivóni). Un des noms du bouvreuil. V. Piva. PIVOT, V. Piveou

PIVOTA, s. f. (pivóte). Un des noms de l'anthus richardi. V. Fista-govota.

PIVOTA-HORTOULANA, s. f. Pivole ortolane, Sylvia maculata, Lath. Anthus maculatus, Viellot, Motacilla maculata, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec grèle).

PIVOU, dl. V. Piboula.

PIVOU, s. m. dl. Pie, montagne. Voy.

PIVOUETA, s. f. Un des noms du bouvreuil. V. Piva.

PIVOULADA, dl. V. Piboulada.

PIVOUTOUN, s. m. (pivoutoun); CARI-POULETA. Alouette de mer, pélidne ordinaire, Tringa cinclus, Lin. oiseau de l'ordre des Echassiers et de la fam. des Ténuirostres ou Rampholites (à bec flexible), qui passe dans nos pays au printemps et en automne.

Dans le département des B.-du-Rh. on donne le même nom à la farlosue. V. Bedou-

Pivoutoun, est encore le nom qu'on donne à l'alouette de buisson, Alauda sepiaria, Brisson, Anthus sepiarius, Viellot, selon M. Roux.

PIVOUTOUN-GAVOUET, 8. m. cici-del-chos, cici-mountagnand. C'est, selon M. Roux, le nom du pitpit spipolette, Anthus aquaticus, Viellot, oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. de Subulirostres ou Raphioramphes (à bec en alène).

PIXIDA, s. f. vl. Cassette, coffret, bolte. Éty. du lat. pixidis, gén. de pixis.

PIYOUN, s. m. d. béarn. Pigeon, colombe. V. Pigeoun et Pip, R.

PIZA, s. f. (pize), dl. V. Piela. PIZADAS, V. Pieadas. PIZAT, ADA, adj. et p. vl. Broyé, ée.

# DI.A

PLA, adj. vl. Pla, cat. Lisse; plane. PLA, s. m. vl. Plan, plane, uni, simple, bon, juste.

PLA, adv. PLAN, dg. Pla, cat. De plano, esp. Bien, entièrement, clairement, manifestement, simplement, tout-à-fait.

Éty. Ce mot, pris du catalan, a conservé chez nous la même signification et paraît être formé de plan, du lat. planus, uni, et fig. sans difficulté, évident.

Aquot vai pla, cela va bien.

Pla a l'alba, précisément à l'aube. PLAA, adv. d. béarn. PLA, PLAB. Bien. V. Plan et Ben.

PLAC, PLANCE, radical dérivé du grec πλάξ (plax), gén. πλακὸς (plakos), dalle, plaque, surface plane, d'où le sous-radical latin, planca, planche.

De plakos, par apoc. plak, et par changement du k en c ou en qu, plac, plaqu; d'où, Plac-a, Plac-agi, Pla-ard, Placard-ar, Plac-ar, Plac-et, Em-placa-ment.

De plak, par le changement de k en g, plag; d'où : Plage-a, Plagn-ol.

De plac, par le changement du c en ch, et addition d'une n, planch; d'où : Planc-a, Planch-a, Planch-ard, Planch-eta, Planchier, Planch-oun.

PLAC, Il peut. Ety. du lat. placuit.

PLACA, s. f. (plaque); Chapa, esp. port. Plaque, table de métal, en général.

Éty. du grec πλακός (plakos). V. Plac, Rad.

PLACA-DE-LA-CHEMINETA, TRUFET, CHAUPA-PANSA. Plaque dont on revêt le contre-cœur d'une cheminée.

PLACA-cmm, s. m. (plaque-tchin). Plaquesain, petit vase de plomb dans lequel les vitriers détrempent le blanc dont ils marquent le verre.

PLACA, s. f. (place); Piazza, ital. Plaza, esp. Praça, port. Plassa, cat. Place, lieu ou espace que peut occuper une personne ou une chose; lieu public découvert et environné de bâtiments, soit pour embellir une ville, soit pour la commodité du commerce; terrain ou l'on peut bâtir ou qui est déjà bâti, ville de guerre ou de commerce; rang, emploi.

Éty. du lat. platea, formé du grec πλατετα (plateia), de πλατὺς (platus), large, sous-entendu hodos, voie, chemin; platz, en allem. V. Plat, R.

PLACADA, s. f. (plocáde), d. bas lim. et impr. PLOCADA. Coup de main ou d'autre chose à plat.

Ety. de plac, pour plat, et de ada, fait, donné. V. Plat, R.

L'y ai bailat una placada pei choul, je lui ai donné une claque sur les fesses.

PLACADAS, s. f. pl. (plecádes), d. bas lim. m. s. que Man cauda, v. c. m.

PLACAGI, s. m. (placadgi). Placage, espèce de menuiserie qui consiste à plaquer des morceaux de bois sur des membrures ou panneaux, pour y pousser des moulures où y tailler des ornements; recouvrement de menuiserie avec un bois plus précieux.

Ely. de placa et de ar, meltre des plaques. V. Plac, R.

PLACAIRE, s. m. (placáīré). L'enfant qui a déserté de la maison paternelle ou de l'école, déserteur.

Ety. de Placa, v. c. m. et de aire, celui qui déserte.

PLACAR, v. a. (placá). Flacer, situer, mettre dans un lieu, dans une place; donner un emploi.

Éty. de plaça et de ar. V. Plat, R.

PLACAR, v. n. (placá); faire de teoules. S'ensuir de la maison paternelle, de l'école, en parlant des enfants.

Ety. du grec πλασω (plasô), errer à l'aventure, parf. πέπλαγχα (peplagcha).

PLACAR, v. a. (placá). Plaquer, appliquer une lame de bois, d'ivoire, etc., sur un autre corps.

Ety. de placa et de ar, meltre une plaque, V. *Plac* , R. pour plaquer du plâtre, Voy. Embourniar; pour plaquer du platre sur du bois, V. Labarar.

PLACARD, s. m. (placar). Placard, armoire pratiquée dans l'épaisseur d'un mur.

Ely. V. Plac, R.

PLACARD, s. m. Placard, affiche que l'on applique sur un mur pour annoncer ou publier quelque chose. V. Pancarta et Plac, Rad.

PLACARDAR, v. a. (placarda); PLANcampan. Placarder, mettre ou afficher un placard.

Ety. de placard et de at. V. Plac, R. PLACARDAT, adj. et p. (placarda, ade). Placardé, ée.

Ety. de placard et de at. V. Plac. R. PLAÇAT, ADA, adj. et p. (plaçá, áde);

Ety. de plaça et de at. V. Plat, R.

PLACEIADOR et

PLACEIATRE, vl. V. Plasseyaire. PLACEJAR, v. n. vl. Courir les places. Ety. du lat. per plateas ire. V. Plat. R. PLACER, s. m. vl. V. Plaser, plaisir et Plas, R.

PLACET, s. m. (placé). Placet, sorte de requête ou de supplication faite par écrit, que l'on présente au roi, aux grands seigneurs, aux juges, etc.

Ety. du lat. placeat, qu'il vous plaise. V. PLACETA, s. f. (placéte). Dim. de place,

petite place. Éty. de plaça et du dim. eta. V. Plat, R.

PLACH et PLACHT, V. Plait.

PLACIDO, nom d'homme (placide); Placido, ital. Placide.

L'Église honore quatre saints de ce nom, les 5 et 8 juin, 5 et 11 octobre.

PLACIER, s. et adj. vl. PLASSENAVRE. Coureur de places, désœuvré; commission-

PLACS, vl. Il ou elle plut, de plazer. V. Plas, R.

PLACZAMENT, s. m. vl. Plaisir.

Ély. V. Plas, R.

PLAEGAR, vl. V. Plaidegear.

PLAFOUN, s. m. (plafoun); PLAFOURD TRAUS. Pafton, esp. Plafo, cat. Plafond, la partie supérieure d'un appartement qui est l'inférieure du plancher supérieur.

Ety. de plat-fond, fond plat, quoiqu'il soit quelque fois en voûte. V. Plat, R.

### On nomme:

PLAFOND DE PEINTURE, celui qui est enrichi de

PLAFOND DE PIERRE, celui qui est fait avec des

PLAFOND MAROUFLÉ, celui qui est peint sur w toile tendae aur un on plusieurs cadres.

PLAFOUNAGI, s. m. (plafounádgi). Plafonnage.

PLAFOUNAR, v. a. (plafouná). Plafonner, couvrir le dessons d'un plancher, le garnir de plâtre ou de menuiserie.

Ely. de plafound et de ar. V. Plat, R. PLAFOUNAT, ADA, adj et p. (plafouna, ade). Plafonné, ée.

Ety. V. Plat, R.

PLAG, PLAY, radical pris du latin plaga, plaie, blessure, coup qui blesse, et dérivé du grec πλαγά (plaga), m. s. dont la racine est πλήσσω (plêssô), frapper.

De plaga, par apoc. plag; d'où : Plag-a, Plag-adoo, Plag-ar, Plag-at, Plagu-a, Plagada-ment, Plag-ous,

De plag, par le changement du  $g \in y$ : Playa.

PLAG, s. m. vl. V. Plait.

PLAGA, S. f. (plágue); PLAYA, PLAGEA, PLAGEA, Plaga, cat. anc. esp. Chaga et Praga. port. Piaga, ital. Plaie, blessure, solution de continuité sur des êtres organises, produite par une cause externe.

Ety. du lat. plaga, m. s. V. Plag, R.

ll n'y a personne qui ne connaisse quelque secret ou quelque onguent particulier pour la guérison des plaies, et personne encore qui ne soit convaincu de l'efficacité de son remède, parce que, malgré les onguents el malgré les vulnéraires, la plupart des plaies guérissent assez promptement, bien que leur cicatrisation soit ordinairement relardée par les moyens mêmes que l'on emploie pour la favoriser.

Le seul et véritable traitement des plaies consiste à en rapprocher les bords autant que possible, à les maintenir rapprochés et à les préserver du contact de l'air, du froid et d'une châleur trop considérable. Les plaies simples, quoique très-étendues, se cicatrisent souvent par ce moyen, dans l'espace de

24 ou de 36 heures.

PLAGADAMENT, adv. (plagadaméin). Avec difficulté. avec grand peine. V. Pla-guadament et Plag, R.

Plagadament you mastegui la cart, Louis brouis m'y son coumo l'olly de cade. Labellaudière.

PLAGADOO, s. m. anc. béarn. Celui qui a blessé.

Ety. de plaga et de adoo. V. Plag, R. PLAGADOR, s. m. vl. PLAGAME. VOleur d'esclaves, qui vend ou achète une personne libre; plagiaire.

Ety. du lat. plagiarius ou plagiator, m. s. PLAGADOR, vl. V. Plagador.

esp. Chagar, port. Piagare, ital. Blesser, meurtrir. V. Blessar.

PLA

Éty. de plaga et de ar. V. Plag, R.

PLAGAT, ADA, adj. et p. (plaga, ade); Chagado, port. Blessé, ée, plaintif, triste,

Ety. du lat. plagatus, blessé. V. Plag, R. PLAGEA, s. f. (pladge); Plaggia, ital. Playa, esp. Plaga, port. Platja, cat. Plage, rivage de la mer. sans port, sans rade, pour se mettre à l'abri.

Éty. du lat. plaga, m. s. V. Plac, R. PLAGEA, s. f. d. bas lim. Pour plaie. V. Plaga.

PLAGEAR, v. n. vl. lim. Plaider. Voy.  ${\it Plaidegear}$ .

PLAGES, adj. vl. Querelleur, plaideur. PLAGIARI, s. m. (pladgiári); PLAGIAIRE. Plagiario, ital. port. Plagiari, cat. Plagiaire, celui qui pille ou qui s'attribue les ouvrages d'autrui.

Ety. du lat. plagiarius, formé de plaga,

plaie, blessure, fléau.

Les Romains donnaient le nom de plagiarius, à un homme qui vendait comme esclaves, des hommes libres. Ce crime était puni par le fouet; plagis damnabantur, d'après la loi Flavia, d'où plagiarius.

On assure que Martial est le premier auteur, qui ait appliqué ce mot aux écri-

vains pillards.

PLAGIAT, s. m. (pladgi); Plagio, ital. esp. Plagiado, port. Plagat, cat. Plagiat, action d'un écrivain qui pille ou dérobe le travail d'un autre auteur, et qui se l'at-

PLAGN, PLANCE, radical pris du latin plangere, plango, planetum, plaindre, se plaindre, et dérivé du grec πλήσσο (plèssô), frapper, se frapper la poitrine en signe d'affliction.

De plangere, par apoc. plang, et par transposition du g, plagn; d'où: Plagnent, Plagner, Plagnun.

De planctum, par apoc. planct, et par changement de ct en ch, planch; d'où: Planch, Planch-oun, Com-planch-a, Complanh-er.

De planctum, par apoc. et suppr. du c, plant, et par changement de a en e, plent; d'où: Plent-a, Pleinti-ous, Pleint-a, Pleint-if.

De plangere, par apoc. plang; d'où: Plang-ent, Plang-er, Plans.

De plang, par le changement de ng en nh: Planh, Planh-er, Plaing.

PLAGNA, s. f. vl. Plainte: La mendra

plagna, la moindre plainte; plaine. Voy.

Éty. V. Plagn, R.

PLAGNADAMENT, adv. (plagnadaméin); PLAGADAMINT. Avec difficulté, avec grande peine.

Ety. de plagner et de ment, litt. en se plaignant. V. Plagn, R.

PLAGNENT, ENTA, adj. (plagnéin, éinte); PLANGERT. Plaignant, ante, celui qui se plaint, qui porte une plainte.

Ely. V. Plagn, R.

PLAGNER, v. a. (plagner); PLANE, PLANE, PRANCE, PLAGNE. COMPRIGNER, ital.

PLAGAR, v. a. (plaga); Plagar, cat. | Planyer, cat. Plaindre avec compassion; regretter, épargner sa peine.

Ety. du lat. plangere, m. s. V. Plagn, Rad.

Vous oou plagnou, je regrette que vous l'ayez, je vous l'envie.

M'oou plagnes pas, ne me le reprochez pas, ne me l'enviez pas, je l'ai bien gagné. Se plaigne ce que mangea, il regrette ce

ou'il mange.

PLAGNER SE, v. r. Se plaindre, manifester par des paroles ou par des cris, la douleur que l'on souffre, porter une plainte, gémir, soupirer, se lamenter.

PLAGNET, s. m. d. béarn. Plaintes entrecoupées. V. Plagnun, Planchoun et Plagn, R.

PLAGNOL, s. m. (plagnól), et impr. PLANIOL. Petite plaine.

Ety. V. Plac, R.

PLAGNUN, s. m. d. m. (plagnun). V. Planchoun et Plagn, R.

PLAGOUS, s. m. (plagous). Lâche, poltron, fanfaron. V. Pelouacha.

PLAGOUS, OUSA, OUA, adj. (plagous, ousa, oue) Couvert de plaies, d'ulcères. Avril. V. Plag, R.

PLAGUA, s. f. vl. Plaie. V. Plaga et Plag, R.

PLAGUT, UDA, adj. et p. vl. Plu, ue. V. Pluia.

PLAH, NO METTRE EN, esp. prov. vl. Ne pas tenir compte.

PLAI, s. m. (plaï). Erable plane, plane, plasne, faux sycomore, Acer platanoïdes, Lin. arbre de la fam. des Érables, commun dans la Haute-Provence, où il croît naturellement.

Ety. du lat. platanus, platani. V. Plat, Rad.

Cet arbre est l'un des plus utiles de ceux qui croissent dans la montagne. Il vient dans les terrains pierreux et incultes; ses feuilles servent d'aliment aux brebis pendant l'hiver, son bois est excellent pour le chauffage et pour les ouvrages des tourneurs. C'est aussi de ce bois qu'on fait les formes pour les fromages et les écuelles, dont se servent les bergers. Les luthiers en font également un grand usage, parce qu'outre qu'il est susceptible d'un beau poli, il se prête facilement aux formes qu'on veut lui faire prendre sans jamais se fendre.

PLAI, s. m. d. bas lim. Haie, clôture, tertre, séparation de deux propriétés rurales. V. Clausura.

PLAI, s. m. vl. Bois.

PLAI, vl. Pour traité, V. Plait, pour procès. V. Prouces et Plaid, R.

PLAI, interj. (plái). Quoi! qu'est-ce! comment! plait-il!

Ély. du verb. plaire, que vous plai? que vous plait-il? V. Plas, R.

PLAICH, vl. V. Plait.

PLAID, PLAIT, PLAID, radical prie du latin placitare, plaider, d'où placitum, plaids, qu'on dérive de placere, plaire, faire plaisir à quelqu'un.

De placitare, par apoc. placit, par suppr. de c plait, et par le changement du ten d, plaid; d'où: Plaid, Plaid-egea, Plaid-iaire, Plaid-iar, Plaid-egeaire, Plaidegeur, Plaid-efaire, Plat, Plaid-efar, Plaig-ar, Plaid-es, Plaig-ar, Plai-jar, Play, Plays, Plait, Plats, Pleidegear, Pleit-edour, Pleit-eyar.
PLAID, s. m. vl. Plaid, traité, accord.

**PLA** 

V. Plait.

Ety. du lat. placitum. V. Plaid, R. PLAIDE, vi. V. Playde.

PLAIDEGEA, s. f. (pleidédge); PLAIDEGEA, PLAIDEGEAMENT. Il piatire, ital. O pleitear, port. Plaid ou plaidoirie; la profession d'avocat et l'exercice qu'on en fait.

Ety. du lat. placitum, m. s. V. Plaid, R. PLAIDEGEA, s. f. PLEIDEGEA. Piato, ital. Pletto, port. Plaidoyer, discours fait en présence des juges pour la défense d'une

PLAIDEGEAIRE, RELA, (pleidedjairé, rèle); pleidegraire, plaidiaire, plaidiaire, Preyleador, esp. Pleiteante, port. Pledejaire, cat. Piatitore, ital. Plaideur, euse, qui aime à plaider, qui plaide sou-

Ety. de plaidegea et de aire, celui qui plaide. V. Plaid, R.

. Un plaidegeaire es un marrit vesin. Prov.

**PLAIDEGEAMENT**, s. m. (pleidedjaméin). Procès, plaidoirie. V. *Plaidegea*.

Ety. de plaidegear et de ment. V. Plaid, Rad.

Et sur toutos las gens d'affaires, Que servon generalomen Per proces ou plaideiamen. Michel.

PLAIDEGEANT, ANTA, adj. (pleidedján, ante). Plaidant, ante, qui plaide. Voy. Plaid, R.

PLAIDEGEAR, v. a. (pleidedjá); PLEI-DEGEAR, PLRIGEAR, PLRITEYAR. Plaider, défendre quelqu'un en justice: Plaidegear un prad, un passagi.

Éty. du lat. placitare, le même que placere, ou de plaidegea et de ar. V. Plaid. Rad.

PLAIDEGEAR , v. n. Piatire, ital. Pleytear, esp. Pleitear, port. Pledejar, cat. Plaider, soutenir un procès, le défendre devant ses jujes; être en procès avec quelqu'un; hésiter, balancer, ètre indécis, indéterminé sur le parti que l'on doit prendre. V. Plaid, R.

Qu plaidegea mal avegea. Tout ce quemangea li amaregea.

PLAIDEGEAT, s. m. (plaïdedjá); PLAY-DEJAT, dg. Plaidoyer, discours prononcé à l'audience pour défendre le droit d'une partie. V. Plaid, R.

PLAIDEI, S. m. vl. PLAIDEY. Accord, pourparler, causerie, entretien, propos. V. Plaid, R.

Il ou elle plaide.

PLAIDEIADOR, vl. et

PLAIDEIAIRE, vl. V. Plaidegeaire. PLAIDEIAMEN, vl. V. Plaidejamen. PLAIDEIAR, vl. V. Plaidegear.

PLAIDEJAIRE, vl. V. Plaidegeaire et Plaid, R.

PLAIDEJAMEN, S. M. VI. PLAIDEVANER, PLAIBJAMEN. Paix, accord. V. Plait. R.

Plaidoyer, discours, plaidoirie.

PLAIDEJAR, v. n. vl. Parlementer, traiter, s'accorder; appaiser, adoucir, calmer, rendre propice. V. Plaid, R.

PLAIDEJAR, V. a. VI. PLAIDEIAR, PLAI-DETAR, PLEDEIAR, PLATEJAR, PLAEGAR, PLATE-EAR. Plaider, disputer, contester, tourmenter, tracasser, quereller, poursuivre, raccommoder, s'accorder, traiter. V. Plaidegear.

PLAIDERIA, s. f. vl. Plaidoirie, discussion, noces. V. Plait et Plaid, R.

PLAIDES, adj. vl. Contraire, opposant, adversaire. V. Plaid, R.

PLAIDEY, s. m. vl. Pourparler, accord, causerie, entretien, propos.

PLAIDEYAMEN, s. m. vl. V. Plaidejamen.

PLAIDEYAR, vl. V. Plaidegear.

PLAIEADOR, vl. V. Plaideiaire. PLAIEJAMEN, vl. V. Plaideiamen. PLAIGAR, vl. V. Plaidegear et Plaid,

PLAIGNA. s. f. vl. Plaine. V. Plana et Plan, R.

PLAIGNER, vl. V. Plagner.

PLAIGNUT, UDA, adj. et p. d. béarn. Plaint, plainte. V. Planch et Plagn, R.

PLAIJAR, vl. Plaider. V. Plaidegear. Ely. du lat. placitare. V. Plaid, R. PLAIN, s. m. vl. V. Planch.

PLAINER, vl. V. Plagner.

PLAING, s. m. vl. Plainte, complainte. V. Plagn, R.

PLAINGNER, vl. V. Plagner.

PLAIRE, v. a. (pláiré); AGRADAR. Plaurer, cat. Prazer, port. Piacere, ital. Plaire, être agréable au cœur, à l'esprit ou aux sens; impr. vouloir, avoir pour agréable, trouver bon.

Ety. du lat. placere, m. s. V. Plas, R. Si diou plai, s'il plait à Dieu.

Dounaz me aquot si vous plet ou mieux si vous plai.

Une vieille chanson bas lim. dit:

La Jeanetoun me plai, N'es touta poulideta, M'en coustara la vita Ou iou l'espousarai. La Jeanetoun me plai.

PLAIRE SE , V. f. SE COUMPLAIRE. COMpiacersi, ital. Complacerse, esp. Se plaire, prendre plaisir à quelque chose, à la faire, y trouver du contentement, y mettre sa satisfaction.

PLAIS, vl. Il ou elle plut, de plazer. PLAIS. s. vl Bosquet, taillis, plaine. V. Plana et Plan, R.

Bois plié, courbé.

PLAISSA, s. f. (plaïsse), d. bas lim. Ruche de cochon, lorsqu'on a enlevé la tête et les jambons. Béron.

PLAISSADENC PLAISSADIT, et

PLAISSAT, S. M. VI. PLAYSSAT, PLAYSSA. PLAISSADIT, PLATSSADESC. Haie, clôture, taillis, bosquet, fort; et adj. courbé, ployé, entrelacé.

PLAIT, S. M. VI. PLAITZ, PLAS, PLACE, Placet, Plat, Pla, Plaideria, Plaitzio, Pleyt, anc. cat. Pleito, esp. port. Piato, ital.

Plaidoyer, débat, cause, difficulté, différend, procès, contestation, combat, audience, cour plénière, traité, pacification, accord, dispute, demande, poursuite, sollicitation, question, propos.

Éty. du lat. placitum. V. Plaid, R. PLAITZIO, vl. V. Plait.

PLAMENS, adv. vl. De suite, sur le

PLAN, radical pris du lat. planus, plana, um, uni, égal, plan, plaine, et dérivé du gree πλάξ (plax), surface unie. V. Plac, R.

De planus, par spoc. plan; d'où: Plan, Plan-a, Plan-assa, Planas-t-el, Plan-chant, Plan-eta, Plan-ier, Plan-ped, Plan-ura, A-plan-ar, Planh-a, A-plan-ir, A-planit, Em-plan-ar, Es-plan-ada.
PLAN, s. m. vl. V. Planch.

PLAN, ANA, adj. vl. Plano, esp. Piano, ital. Plan, ane, uni, poli, effilé, direct, exact, régulier, fig. simple, pur ; adv. uni-ment, simplement, également, juste. V. le mot précédent et Pla, R.

PLAN, s. m. PLA. Pla, cat. Plano, esp. port. Piano, ital. Plaine, plateau. V. Plana ct Plan, R.

PLAN, s. m. Etage d'une maison. Garc. V. Estagi.

Éty. V. Plan, R.

PLAN, ANA, adj. (plán, ane): Plano, port. esp. Piano, ital. Pla, cat. Plan, ane, uni, plat.

Plan coumo la man, uni comme la main, comme une glace.

Plan-pays, la plaine, vl. clair, aire. poli. Ety. du lat. planus. V. Plan, R.

PLAN, s. m. (plan); Piano, ital. Plan, esp. Plano, port. Plan, délinéation, dessein d'un bâtiment ou autre ouvrage d'architeclure tracé sur le papier seton ses différentes mesures et ses différentes parties; projet que l'on fait pour l'exécution d'un travail quelconque.

Ai fach moun plan, j'ai mon plan arrêlé.

Ety. V. Plan, R. PLAN, s. m. Flegme, sang-froid, nonchalance, indolence.

A un plan tout siou, il est d'un slegme imperturbable. V. Plan, R.

A un famous plan, il a un sang-froid unique.

Restar en plan, rester sur ses dents.

PLAN, adv. (plan); PLO, lang. BEL, DOU-CAMENT, DAISE. Piano, ital. Doucement, lentement, posément, uniment.

Plan-plan, bellement, tout doux, tout

Anar plan, marcher lentement, avec précaution, sans faire du bruit.

Parlar plan, parler bas ou à voix basse. Ety. du lat. planus, égal, uni. V. Plan,

l'ot plan, vl. tout uniment.

PLAN, Pour plainte. V. Planck et Planchoun.

PLAN, adv. et imp. PLA, PLAA. Bien, parfaitement, franchement.

Ety. du lat. planus, uni, non raboteux, pris dans le sens figuré, qui n'offre aucun défaut, qui est parfait dans son genre. Voy. Plan, R.

Aquot es plan fach, c'est très-bienfait.

Aquel es plan bon, cela est fort bon. Plan bo l'an paget, ou vous l'a baillée belle.

O plan, oui vraiment.

Li mostro les tresors que portec de Sidon, De fort belis houstals, la villa pla parado, Plaforto de partout, a mai qu'es pla pausado. Bergoing.

De plan, vl. nettement, clairement. PLANA, S. f. VI. PTANNA, PLANERA, PLAS-V. Plan, R.

PLANA, s. f. (plane); PLAN. Plana, cat. esp. port. Piana el Pianura, ital. Llanada, esp. Planicie, port. Plaine, grande étendue de pays, sans élévation, surface unie.

La plana liquida, poét. la mer.

Ety. du lat. planus ager ou de planitia. V. Plan, R.

Aquot vai en plana, dit on d'une affaire qui marche sans difficultés.

PLANA, s. f. Caresse: Faire la plana, Miler quelqu'un. V. Applanar et Plan, R.

PLANA, s. f. Plaina, port. Plane, espèce de grand rabot qui sert à préparer, à unir et à polir le bois.

kiy. du iat. planula. V. Plan, R.

PLANA, S. f. JOUGHEUY. Colombe de tonnelier, grand rabot dont les tonneliers se servent pour dresser les douves.

Ety. de plan, uni. V. Plan, R.

PLANA, s. f. Nom nismois de la pleuro-necte plie. V. Larba.

PLANA, s. f. anc. béarn. Page.

Los notaris metteran en las copias qui faran de toutas escripturas, vint et sieis linhas en cascuna plana, et en cascuno linha cinq motz outre las dictions monosyllabas. Fors et Cost, de Béarn.

Rubr. de Notaris.

PLANADURA, s. f. (planadure); reaso. Plane, instrument de charron propre à planer, à dresser et à polir une roue de carrosse.

PLANAMEN, adv. vl. Planamente, port. Pianamente, ital. Clairement, plainement, simplement, entièrement.

Ety. du iat. plane et de ment. V. Plan, Rad.

PLANAR, v. a. (plana); Pianare, ital. Planer, unir avec la plane, polir, rendre égal, polir; v. n. planer, se soutenir en l'air sur ses ailes, en parlant des oiseaux, quand ils paraissent immobiles, considérer de haut, dominer sur...

PLANARI, ARIA, adj. anc. lim. Plein, eine, entier, ière.

PLANABIA, s. f. vl. Surface. V. Plan,

PLANAS, s. f. pl. (planes) Les bergers donnent ce nom aux brebis qui poussent les premières dents et qui n'ont pas de lait.

PLANAS, ASSA, s. (planás, ásse). Grande et large plaine; une friche, un vacant en plaine.

Ety. de plana et de l'augm. as, assa. V. Plan, R.

PLANAS, s. f. pl. (planes), pl. de plana. Fat le nom qu'on donne à plusieurs plaines qui se lient ou se tiennent.

Sur leis planas de Valonsola, sur les plaines de Valensoles.

Éty. V. Plan, R.

PLANASTEL, (planastèl), et

PLANASTEOU, s. m. (planastèou); PLApastrov. Plaine, lieu plan et uni placé sur une élévation.

Éty. de planas et de tel, dim. V. Plan, R.

Encin de pas en pas creis-ié nouostre moulloun, A chasque planesteeu, lasian un tonrdilloun. La Bellandière

PLANC, vl. Je plains, il ou elle plaint,

PLANCA, s. f. vl. Planche., grille de couvent. V. Plancha et Plac, R.

PLANCARDA, s. f. (plancarde), d. bas lim. Pancarte. V. Pancarta.

PLANCARDAR, v. a. (plancardá), d. bas lim. V. Placardar.

PLANCAT, s. m. vl. PLANCATE. Echaffaut, plancher.

Ety. de plancha et de at, fait avec des

planches. V. Plac, R. PLANCH, S. M. VI. PLAN, PLANG, PLANK.

Plant, cat. Planto, anc. esp. Pranto, port. Pianto, ital. Plainte, gemissement, lamentation; complainte, sorte de poésie.

Ety. du lat. planctus, m. s. PLANCH, s. m. (plantch). V. Plans et

Plagn, R.

PLANCH, ANCHA, adj. (plantch, antche); PLAN, PLAIGHUT. Plaint, ainte, regreté. Ély. V. *Plagn* , R.

PLANCHA, s. f. (plantche); PLANCA, POS, Pouss, TAULA, PALARCA, POST, POSTS, LRISSA, Plancha, esp. Plancha et Prancha, port. Planca, cat. Planche, ais ou pièce de bois de sciage, large et peu épaisse; plaque de cuivre gravé; les estampes qu'on y imprime; planche de jardin; petit pont de bois.

Éty. du lat. planca , m. s. Curbir de planchas, plancheier.

Planchas de liech, goberges, ais qui soutiennent la paillasse d'un lit.

PLANCHA, 8. f. PLANCA, PALANCA, PAS-SARRLLA. Madrier ou grosse pièce de bois qu'on place sur un torrent, un ruisseau, pour y passer dessus; planche qui sert de pont,

Faire la plancha, faire la planche, tenter le premier une chose périlleuse ou difficile.

Plancha pourria, planche pourrie, s'appuyer sur une planche pourrie, mettre sa consiance sur une personne qui ne la mérite pas ou qui ne peut pas réaliser ses promes-

Ety. V. Plac, R.

PLANT-CHANT, s. m. (plan-tchan); Canto plano, esp. Plaint chant ou pleintchant, le chant ordinaire de l'Eglise catholigae.

Éty. du lat. planus cantus, chant uni. V. Plan, R.

Ce chant dans l'origine était syllabique: li est encore aujourd'hui borné au genre diatonique et assujetti à ce qui nous est resté des modes anciens.

Saint Ambroise, archevêque de Milan, fut, à ce qu'on prétend, l'inventeur du plainchant ; c'est-à-dire, qu'il donna, le premier, une forme et des règles au chant écclésiastique, pour l'approprier mieux à son objet, et le garantir de la barbarie et du dépérissement où tombait de son temps la musique.

Le Pape Saint Grégoire le perfectionna et lui donna la forme qu'il conserve encore aujourd'hui, à Rome, et dans les autres églises où se pratique le chant romain. L'Eglise gallicane n'admit qu'en partie, avec beaucoup de peine, et presque par force, le chant grégorien. Dict. des Orig. de 1777, in-12.

> Vous parlaraï ni de musiquou. Ni de plan-chan dedins meis vers, Vous fayou veni la couliquou Si vous enlamenave un er. Coye.

PLAN-CHANT, s. m. PLANCHOUR et malades, espèces de soupirs; a un marrit

plagnum ou planchant.
PLANCHARD, s. m. (plantchar), dl.

Grande planche.

Ely. de plancha et de ard. V. Plac, R. PLANCHAT, d. béarn. V. Planchier.

Ety. de plancha et de at, sait avec des planches. V. Plac, R.

PLANCHEIRAR, v. a. (plantcheirá); PLANCEZERAR. Planchéier, garnir de planches le sol d'un appartement; construire un plancher. V. Plac, R.

PLANCHETA, s. f. (planchéte); Plancheta; port. Planchette, petite planche; instrument de géométrie propre à lever des plans; marche-pied d'étrier en bois, sur lequel les dames appuyent leurs pieds quand elles se tiennent assises sur la selle.

C'est aussi le nom que l'on donne aux petits ponts qu'on établit sur les ruisseaux, dans le bas lim. parcequ'ils ne sont ordinairement construits qu'avec une petite planche.

Ety. de plancha et du dim. eta. V. Plac; Rad.

PLANCHOUN, s. m. (plantchoun), d. m. Planchette; dans le bas lim. V. Pountin. Ély. de plancho et de oun. V. Plac, R.

PLANCHOUN, 6. m. dm. PLACHUR, PLA-Grav. Soupirs, voix plaintive d'un malade. A un marrit planchoun.

Ely. de planch, plainte et du dim. oun, petite voix plaintive V. Plagn, R.

PLANCHOUN, s. m. dl. Gerbier. Voy. Garbeiroun.

PLANCHIER, s. m. plantchié); roustal, PLANTIER, PLANCHEY, PLANCHAT, SOL, SOULIER, soumen. Plancher, épaisseur faite de solives et de planches qui sépare les étages d'une maison. Le mot plancher s'applique plus particulièrement à la partie inférieure d'un appartement, celle sur laquelle on marche, et plafond, à la partie supérieure qui est l'inférieure du plancher supérieur.

Ety. de plancha et de ier, lit. réunion de planches. V. Plac, R.

Lou planchier deis vaccas, la terre ferme. Lou planchier d'un pastis, abaisse. Lou planchier d'un veisseou, pont.

# On nomme:

FAUX PLANCHER, celui qu'on fait au dessons du plancher ordinaire pour diminuer la hanteur de l'apparte-

PLANCHER CREUX · celui qui n'est pas rempli entre les

898

solives et qui est latté dessus dessous à lattes jointives avec aire en plâtre, pour recevoir le carreau ou le par-

PLANCHER HOURDÉ, celui dont les entredeux des so lives sont remplis de platras et de platre, a fleurant le bois dessus et dessous, routa plata, dans la H.Pr. PLANCHER ENFONCÉ ou A ENTREVOUX, celui

qui est latté jointif ou couvert de bardeau avec aire en platre ou en hauge par dessus et dont les bois sont spparents par dessous.

# Dans ces diverses espèces de planchers on nomme:

AIRE, l'enduit de plâtre ou de mortier dont on rec le plancher en dessus.

BARDEAU, petites planches minees, feudillées qu'on cloue en travers sur les solives pour recevoir le platre

CARREAUX , V. Malouns:

CHEVÊTRE, pièce de bois d'un plancher, retenue par les solives d'encheverure, pour en porter d'autres à tenet mortaise, et laisser une ouverture pour l'âtre et les tuyanz de cheminées , ou pour quelque petit escalier. ENTREVOUX, l'espace qui est entre chaque solive.

HOURDIS, la maconnerie qu'on met entre les solives des planchers hourdés.

JUDAS, l'ouverture pratiquée au plancher, ponr voir ce qui se passe en-dessous

LAMBOURDES, pièces de bois qui portent sur l'aire, or sur lesquelles on fixe les planches du parquet.

LAMBOURDES, pièces de bois placées le long des murs et le long des poutres, sur des corbesux de bois ou de fer, pour soutenir le bout des solives, lorsqu'elles ne portent ni sur les murs , ni sur les poutre

AUGET, un plaquis de platre qui se fait le long des lam bourdes d'un plancher.

LANCOIRS, les pièces de bois qui portent les pieds des chevrons à l'endroit des cheminées.

POUTRE, V. Fusta et Moucla; on donne le nom de poutrelles on petites poutres qui supportent de petits planchers.

SOLIVE, pièce de bois qui sert à sormer les planchers; on nomme : solives d'enchevetrure, celles qui sont partie du chevetre ; solives de longueur , celles qui vont d'un bout à l'autre, et solives de remprissage, celles qui ne portent point sur les poutres. Le partie des solives qui est dans œuvre, ou qui n'est pas soutenue, se nome portée ; doubleaux , les plus fortes solives.

TRAVÉE, rang des sollves posées entre deux poutres, dans un plancher.

PLANER, vl. V. Plagner.

PLANER, ERA, adj. dg. Plan, uni. V.

PLANESA, s. f. (planése), d. bas lim. Petite plaine agréable couverte de verdure. Éty. de plana et de esa. V. Plan, R.

PLANESTEOU, V. Planasteou et Plan, Rad.

PLANET, ETA, adj. vl. Pianetto, ital. Dim. de plan, uni ; et sig. simple, ingénu, simplet.

Ety. V. Plan, R.

Anar planet, expr. adv. aller doucement,

avec beaucoup de précaution.
PLANETA, s. f. (planéte); Pianeta, ital. Planeta, esp. port. cat. Planète, corps céleste qui fait sa révolution autour du soleil et qui change continuellement de position par rapport aux autres étoiles.

Éty. du lat. planeta, formé du grec πλανήτης ( planeles), errant, dérivé de πλανάομαι (planaomai), errer, et de πλανη (plane), erreur, égarement ; c'est-à-dire, étoile errante, parce que les planètes changent continuellement de position

Dérivés : Planeta , Maladia.

Keppler est le premier qui ait découvert la loi de la gravitation des planètes, c'est-à-dire, que les carrés des temps périodiques, ou de la révolution des planètes, sont comme les cubes des distances de ces mêmes planètes, au centre de leur orbite. Boquillon, Dict. des Inv.

PLANETA, s. f. Épidémie, maladie qui atteint à la fois un grand nombre d'individus.

Ety. de Planeta, v. c. m. parce qu'on attribuait les maladies épidémiques ou extraordinaires, au passage d'une planète, ou parce que ces maladies errent comme ces astres.

PLANETA, s. f. PLAGNIOL. Petite plaine.

Éty. de plana et de eta. V. Plan, R. PLANETAT, s. f. vl. Plénitude, perfection, accomplissement. V. Plan, R.

PLANETERO, s. m. (planetère); PLA-METABL. Planetario, ital. esp. port. Planetari, cat. Planétaire, instrument d'astronomie qui représente le mouvement des planètes, soit par des cercles, comme dans les sphères mouvantes, soit par des aiguilles et des cadrans.

Ety. de planeta. En 1747, George Graham inventa le premier des planétaires.

PLANGENT, ENTA, adj. (plandgein, einte). Plaignant. V. Plagnent.

Éty. du lat. plangentis, gén. de plangens, qui frappe, V. Plagn, R.

PLANGER, v. a. vl. Plaindre. Voy. Plagner.

Ety. du lat. plangere, m. s. V. Plagn, Rad.

PANGUT, UDA, adj. (plangu, ude), dl. Plaint. V. Planch et Plangn, R.

PLANH, s. m. vl. Complainte, pièce de vers dans laquelle les troubadours célébraient la mémoire d'une amante, d'un ami, d'un bienfaiteur, ou dans laquelle ils déploraient des calamités publiques ; élégie.

Éty. de planher, ou plagner se, se plaindre. V. Plagn, R.

PLANHA, s. f. vl. Plaine, lieu uni. V.

Ety. du lat. planitia, en bas bret. Plaenen. V. Plan, R.

PLANHER, v. n. vl. plagner, plaigner, PLAINGNER, PLANGAR, PLAINER, PLANER. Plain-dre. V. Plagner et Plagn, R.

PLANIER, IERA, adj. (planié, iére), d. bas lim. Plan, uni, qui est uni, en plaine: Tout lou pais n'es pas planier, tous les pays ne sont pas en plaine; toutes les affaires ont leurs difficultés. V. Plan, R.

PLANIOL, s. m. vl. Petit plateau, esplanade. V. Plan, R..

PLANISSA, s. f. vl. Voy. Esplanada et Plan, R.

PLANITES, s. f. vl. Planite, aérolithe. PLANOIR, s. m. (planoir), Planoir, sorte de ciselet dont l'extrémité est applatie et fort polie.

Éty. de Plan, R.

PLANON, s. m. vi. Doloire, plane, rabot, qui sert à applanir. V. Plan, R.

PLAN-PAIS, s. m. (plan-péïs); PLAN 🗪 🕶 . Pays plat , pays en plaine.

PLAN-PED, s. m. (plan-pe). Rez-dechaussée, étage qui est au niveau du sol.

Plain-pied, en français, désigne une suite de plusieurs pièces sur un même niveau, n'importe à quel étage.

A plan-ped, de plein-pied, les nageurs disent qu'ils sont à plan-ped, lorsque l'eau est assez forte pour les soutenir en nageant.

Ely. V. Plan, R. PLAN-POUN, s. m. (plan-poun), dl. Une poignée, ou plein la main.

Éty. Alt. de plen-poun.
PLANQUA, vl. V. Planca, Plancha et Plac, R.

PLANQUETA, s. f. (planquéle), dl. Une chaufferette. V. Banqueta et Plac, R.

PLANQUETA, s. f. dl. Dim. de planca, petite planche, planqueta de barda, marchepied de barda, qui tient lieu d'étrier pour les femmes assises sur cette espèce de bat.

Éty. V. Plac, R.

PLANS, s. m. pl. (plans); Plaintas, Plantas, Plantas, Plantas, Plantes, gémissements, lamentations.

Eiy. Plans pour plagus, de plagner. V. Plagn, R.

Plans de Sant Estieni, complainte, ou récit en vers provençaux, du martyre de Saint Élienne, qu'on récitait autrefois dans la métropole d'Aix. le 26 décembre, en guise de prose, avant l'Évangile.

PLANSARD, s. m. (plansár), dl. Un blanc-bec, jeune homme sans expérience.

Éty. de plansoun, jeune plant; fig. homme novice. V. Plant, R.

PLANSO, s. f. vl. Planso, cat. Planton, esp. Tige, rejeton, arbrisseau.

PLANSOS, s. m. vl. PLANSO. Bois de lance; épieu. V. Plansoun et Plant, R.

PLANSOUN, s. m. (plansoun); Planso, cat. Planton, esp. Plancon ou plantard, arbre jeune, destiné à être planté, branche de

saule, de peuplier, etc., qu'on plante. Ety. de plan pour plant et de soun, dans

le sens de Petit, v. c. m.

PLANSOUN, s. m. dl. Un poteau. PLANT, PLANS, radical dérivé du lat. planta, plante, plant, ce qui est propre à planter

De planta, par apoc. plant; d'où: Plant, Plant a, Plant-ada , Plant-agi, Plant-aire, Plant-ar, Coum-plantar, Re-plantar, Coum-plantat, Plant-ation, Plant-ier, Plantun, Sus-plantar.

De plant, par le changement de t en s, plans; d'où: Plans ard, Plans-oun.

PLANT, s. m. (plan) ; Pianta, ital. Planta, esp. Plant, jeunes plantes ou jeunes arbres destinés à être transplantés.

Ely. du lat. plantarium. V. Plant, R. Plant de vigna, vignoble.

PLANT. Pour plainte, V. Planch. PLANTA, s. f. (planté); Pianta, ital.

Planta, esp. port. cat. Plante, nom genérique des végétaux herbacés. Ety. du lat. planta, m. s. V. Plant, R.

Une plante en général se compose d'une Racine, d'une Tige, des Feuilles, des Fleurs et du Fruit, v. c. m.

Relativement à sa durée on la nomme:

. ANNUELLE, quand elle ne vit qu'un an ou qu'elle périt après avoir fructifié.

BISANNUELLR, quand elle vit deux ans. VIVACE, quand su durée est indéterminée.

# Où les plantes croissent, on les appelle:

MARINES, quand elles végètent dans la mar. MARITIMES, quand e'est sur les côtes. AQUATIQUES, quand o'est dans l'esu. TERRESTRES , quand c'est sur la terre. FLUVIATILES, quand elles vivent dans les rivières, PARASITES, quand c'est au dépens d'autres plantes. RUPESTRES, quand elles croissent sur les rochers.

# Eu égard aux propriélés dont elles jouissent, on nomme:

CÉRÉALES, celles qui produisent du grain : le blé, l'orge

l'avoine, etc.
CULINAIRES ou POTAGERES, celles qui sont em.

ployées dans la estalas.

ALHEENTAIRES, celles qu'on emplote somme aliment.

ECONOMIQUES, celles qui servent dans l'économie

INSIPIDES , celles qui n'ent ni saveur , ni odeur. MEDICINALES ou USUELLES, celles qui sont em

VENENEUSES, celles qu'on range dans la classe des

TEINTORIALES, celles qui servent à la teinture.

# Par rapport à leur sexe. V. Flour.

# Par rapport à leur nature:

LIGNEUSES, celles qui sont de la nature du bois. HERBACÉES, celles qui ne sont pes ligneuses. GRASSES, celles dont la tige et les fenilles sont ch GRIMPANTES on SARMENTEUSES, celles qui grimpent sor des arbres ou sur d'autres plantes. HIGROMÉTRIQUES, colles qui indiquent l'humidhé de

PLANTA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne, par une analogie plus ou moins frappante, à plusieurs objets, c'est ainsi qu'on

Una bela planta d'home, un beau brin d'homme, et par iron, un petit homme.

Una planta de veirola, un bouton, un grain de petite vérole ou une pustule.

Planta doou ped, Planta, cat. esp. la plante du pied. V. Sola.

PLANTA-BLANCA, S. f. (plante-blanque);
BOUQUETA-SAUVAGEA. Nom qu'on donne, aux environs d'Hiéres, à la roquette des champs, espèce de sisymbrium.

PLANTA-ROALA, S. f. Nom du coquelicot, dans la Basse-Provence. V. Rouala et

Roourela.

PLANTACHE, s. m. (plantatché), d. toulousain. V. Plantagi et Plant, R.

PLANTACHE-D'AIGA, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au fluteau plantain d'eau, Alisma plantago, Lin. plante de la famille des Alismacées, qu'on trouve dans les fossés aquatiques.

PLANTACIO, vl. V. Plantation.
PLANTADA, s. f. (plantade). Vigne plantée depuis un an, plant, en général. V. Plantier.

Éty. de plant et de ada, chose plantée. V. Plant, R.

Lou premier que plantet la vigna, Qu'es la plantada la plus digna. Brueys.

PLANTADA, s. f. dl. Plantada, cat. Un plant d'arbres, ou une plantation, Voy. Plant, R. pour airee, V. Airoou.

PLA PLANTADIU, IVA, adj. vi. Plantureux, productif, ive.

PLANTADOS, adj. vl. Piantadoso, ital. Abondant, ante, fécond, fertile. V. Plant, Rad.

PLANTAGE, s. m. (plantadgé); Plantage, cat. V. Plantagi et Plant, R.

PLANTAGEA, s. f. Plantain. Garc. V. Plantagi.

PLANTAGI, s. m. (plantádgi); PLANTALH, PLANTAGE, MERBA-DE-LAS-CINQ-COSTAS, PLAN-TACHE. Plantagine, ital. Plantage, esp. Plantagem, port. Plantatge, cat. Plantain, nom d'un genre de plantes de la famille des Plantaginées dont on connaît plus de vingt espèces en Provence; celle qui est plus particulièrement désignée par le nom de plantagi, est le plantain à larges feuilles, plantain majeur ou grand plantain, Plantago major, Lin. qui croit dans les champs et sur le bord des chemins; on donne aussi le même nom de présérence au plantain moyen, Plantago media, et au plantain lancéolé, Plantago lanceolata, qui croissent dans les mêmes lieux. V. Garid. Plantago latifolia sinuata,

Éty. du lat. plantago, que Pline fait dériver de planta et de tangere, plante douce, agréable au toucher. V. Plant, R.

PANTAIRE, s. m. (plantaïré); PLANTUR. Piantatore, ital. Plantador, esp. port. Planteur, qui plante des arbres, qui a le goût des plantations.

Éty. du lat. plantator, m. s. ou de plantar et de aire, qui plante. V. Plant, R. En vl. plantain. V. Plantagi.

PLANTAIRE, s. m. Plantoir, outil de bois dont se servent les jardiniers pour faire, dans la terre, le trou dans lequel ils veulent mettre une plante, et pour achever de boucher ce trou quand la plante y a été mise. V. Plant, R.

PLANTA-MA-VIGNA, (planle-ma-bigne), dg. Coupe-tête ou saut de mouton. V.

Gogis.

p. 366.

PLANTAMEN, s. m. vl. Plantament, anc. cat. Plantamiento, anc. esp. Piantamento, ital. Plantement, action de planter, de meltre en terre.

PLANTA-PORTA, et

PLANTA-POUERTA, V. Tanca-porta et Plant, R.

PLANTAR, v. a. (plantá); Piantare, ital. Plantar, esp. port. cat. Planter, mettre une plante en terre pour qu'elle prenne racine et qu'elle croisse; enfoncer en terre, dans un mur, etc., arrêter, fixer.

Éty. du lat. plantare, fait de planta et de ar, mettre la plante en terre. V. Plant, R.

Plantar un claveou, ficher ou mettre un clou.

Plantar de termes, aborner.

Li plantet soun espasa dins lou ventre, il lui enfonça son épée dans le ventre.

Plantar de sauses, fig. fondre du plomb. Plantar de garbas, dresser des gerbes

à l'aire pour les fouler.

Arribe que plante, vogue la galère, ou arrive ce qui pourra.

Va l'ai plantat sus lou nas, je le lui ai reproché en face.

Plantar qu'auqu'un, arrêter quelqu'un.

Plantar ame la mouta, planter en motte. PLANTAR SE, V. I. APPLANCAR SE, AP-PLANTAR SE. Plantaree, cat. esp. S'errèter; se planter devant quelqu'un. V. Plant, R. Planta-te, errète toi.

PLANTÁT, ADA, adj. et p. (plantá,

áde); Plantado, port. Planté, ée.

Éty. V. Plant, R.

Un home ben plantat, un homme bien planté, bien fait.

PLANTAT, vl. V. Plonetat.

PLANTAT, s. f. vl. PLANTATZ. Abondance.

PLANTATION, s. f. (plantatie-n);
PLANTATIEN. Plantagione, ital. Plantio, esp.
Plantação, port. Plantada, cat. Plantation; l'art de planter des arbres; terrain planté d'arbres.

Ety. de plantar et de ation, action de planter, où du lat. plantationis, gén. de plantatio, m. s. V. Plant, R.

PLANTA-VIT, s. m. vl. Vigneron ou planteur de vignes.

Ely. V. Plant, R.

PLANTAVOUIRA, s. f. (plantavouire). Plantoir. Aub. V. Cavilha.

PLANTAYRITZ, s. f. vl. Planteuse, qui fait pousser.

PLANTET, A, expr. adv. vl. Abon-

Ety. de plant et du dim. et, pépinière. V. Pant, R.

PLANTIER, s. m. (plantié); PLANTA. Planter et Plantel, cat. Plantat, nouveau ou jeune plant de vigne, vl. pépinière.

Ely. de plant et de ier. V. Plant, R.

Tau fay quauque plantié per beure de bon vin, Que bastis un procez per li douna chagrin. Michel.

PLANTIER, s. m. (plontié), d. bas lim. Plancher. V. Planchier.

PLANTIN, s. m. (plantin). V. Plantagi et Plant, R.

PLANTIO, s. f. vl. Plantio, esp. Voy.

PLANTOIR, s. m. Plantoir. V. Cavilha. PLANTOULIER, s. m. (plantoulié), dl. Un semis de châtaigniers, de mûriers, d'oignons, de choux, de poireaux, etc.

Éty. Plantoul, dim. de planta et de ier. V: Rlant, R.

PLANTOUN, s. m. (plantoun); Planto, cat. Planton, esp. Planton, soldat de garde chez un chef: Mettre de plantoun, mettre de

PLANTOUNA, s. f. (plantoune); PLAN-TETA, PLANTORA. Plantela, cat. Plantita, esp.

Dim. de planta, petite plante.

PLANTUN, s. m. (plautun). Jeune plant de différentes herbes potagères, et des autres plantes qu'on met en terre avec la racine.

Ety. de plant et de un. V. Plant, R.

PLANTUR, V. Plantaire.
PLANUR, s. f. (planure); Planura, port. cat. Llanura, esp. Plaine.

Anar en planura, marcher sur un chemin plan. Garc.

Éty. de plana et de ura. V. Plan, R. PLAP, s. m. vl. Tache.

PLEPAR, v. a. vl. Tacheter, moucheter. PLAPAT, ADA, adj. et p. vl. Tacheté, ée, moucheté, ée.

PLAPOUN, s. m. (plapoun), d. bas lim. Autant que la main fermée peut contenir de quelque chose. V. Pougnada et Pugn, R.

Ely. de pla, pour plen et de poun, poi-

PLAQUA, V. Placca.

PLAS, PLES, PLAIR, PLAC, PLAZ, PLAIR, T&dical dérivé du lat. placere, placeo, plaire, faire agréer, être agréable, d'où les espagnols ont fait placer, les Italiens piacere, les Catalans placer et les Portugais plazer.

De placere, par spoc. placer; d'où : Placer, Placet, Places, Placea-ment.

De plac, par le changement de c en s, plas; d'où: Plas-en, Plas-ensia, Plas-er, Des-plaser.

De plac, par le changement de c en z, plaz; d'où : Plaz-en, Plaz-enza, Plaz-er.

De plas, par le changement de a en e, ples; d'où: Ples-ença, Ples-ent, Plesent-ar, Plesent-aria, Ples-ir, Des-plesir.

De ples, par le changement de s en z : Plez-

ex. plex-i.

De placere, par apoc. et suppression de ce plar, et par le changement de a en ai, plair; d'où : Plair-e, Des-plaire, Coum-plaire, Coum-plais-ença, Coum-plais-ent, Plai.

PLAS, s. f. vl. Plaine, V. Plana; plaine, V. Plen; simple, V. Simple; clair, V. Clar. PLASEE, s. m. anc. béarn. Plaisir. V.

Ety. V. Plas, R.

PLASEI, s. m. (plazer), d. lim. Plaisir. V. Plesir et Plas, R.

PLASEN, adj. vl. Plasent, cat. Plaisant, ante, agréable.

Ety. du lat. placens, m. s. V. Plas, R. PLASENSIA, s. f. (plasèincie), dg. Jouissance. V. Jouissença.

Éty. du lat. placentia, m. s. V. Plas, R. PLASENTIER, IEIRA, s. vl. Plaisant, ante, agréable, complaisant, ante.

Ety. de placentis, gen. de placens, plai-sant, et de ier. V. Plas, R.

PLASER, s. m. (plazér); Prazer, port. Vieux mot qui signifiait plaisir et auquel les modernes ont mal à propos substitué, plesir, qui n'est que la copie de la prononciation du mot français plaisir.

Ety. du lat. placere, plaire, dont les Esta-gnois ont fait placer, les Italiens placere, les Catalans placer et les Portugais plazer, plaisir. V. Plas, R.

PLASMAR, v. n. vi. Se påmer. V. Pa-

PLASMAZO, s. f. vl. Pasmo, cat. esp. port. Spasimo, ital. Pâmoison, spasme. Plasmei, je me pâmai.

PLASSA, vl. Pour que plassa, qu'il plaise, V. Plas, R. pour place, V. Plaça.

En plassa, hautement, en public. PLASSA, Plassa, cat. V. Plaça. PLASSEIADOR, vl. V. Plasseiayre.

PLASSEIAR, v. n. vi. Etre sur la place, s'y tenir.

PLASSEIAYRE, s. m. vl. V. Placier. PLASSEJADOR, vl. V. Plasseiayre. PLASSEJAR, vl. V. Plasseiar. PLASSEJAYRE, vl. V. Plasseigyre.

PLASTRE, s. m. vl. Platre. V. Gyp. PLASTROUN, s. m. (plastroun); Piastrone, ital. Pechera, esp. Peitaco, port. Plastron, en général, pièce destinée à protéger la poitrine.

En terme d'escrime, plastron ou cuirasse en forme de petit matelas dont les maîtres, en fait d'armes, se couvrent la poitrine.

Les dames donnent le même nom à une plaque élastique de baleine ou d'acier qui soutient leur poitrine, à ce qu'elles disent, mais qui la blesse bien plutôt.

En terme de cordonnier, pâton on petite pièce de cuir fort, dont ils renforcent intérieurement l'empeigne des souliers.

Éty. de l'ital. piastrone, grand emplatre. PLASTROUNAR SE, v. r. (se plastrou-

ná). Se plastronner, se garnir d'un plastron. Éty. de plastroun et de l'act. ar, melire un plastron.

PLASTROUNAT, ADA, adj. et part. (plastrouna), ade). Plastronné, ée.

PLAT, radical dérivé du grec πλατύς (platus), large place, d'où l'allemand platz, m. s.

De platus, par apoc. plat; d'où: Plat, A-plat-ar, Platano, Plat-as, Plat-el, Platel-ar, Plat-eou, Plat-et, Plat-ina, Platituda, Plat-oun, A-plat, A-plat-ir, Plafoun, Plafoun-ar, Plafoun-at.

De plat, par le changement de t en c, plac: d'où : Plaç-a, Plaç-ar, Des-plaçar, Re-plaçar, Rem-plaçar, Plaça-ment, Plaç-at, Plac-eta, Plac-egear.

De plac, par le changement de c en c, plac; d'où: Plac-ada.

De plat, par la suppression de t, et changement de a en ai: Plai, A-plaiss-ar.

PLAT, s. m. (plá); Plat, cat. Piatto, ital. Plato, esp. Prato, port. Plat, vaisselle creuse d'une plus grande dimension qu'une assiette: ce qui est contenu dans le plat.

Ety. du grec πλατύς (platus), large, vaste. V. Plat. R.

PLAT, s. m. vl. Plaid, procès. V. Plait et Plaid, R.

PLAT, ATA, adj. (plat, ate); Piatto, ital. Plano, esp. Chato, port. Plat, ate, dont la surface est unie, ni bombée, ni concave.

Ety. du gree πλάτος (platos), large. Voy. Plut, Rad.

Aquot va plat, cela va bien.

PLAT-A-SARBA, S. m. (plat-á-bárbe). Plat-à-barbe ou bassin, vase propre à laver la figure des personnes qu'on rase; l'échancrure qu'il porte s'appelle gorge.

PLATA, s. f. (plate); Plata, cat. Prix, ce qui est proposé pour récompense, dans les fêtes patronales, à ceux qui reussissent le mieux dans les exercices gymnastiques.

Courre la plata, gagnar la plata, courir le prix, remporter le prix. Avr.

Ély. de plat, parce qu'on donnait ordinairement pour prix, au vainqueur, un grand plat d'étain. V. Plat.

PLATA, s. f. (plate). Solive, Garc. V. Travet; plaque de tole. V. Telai et Plat, R.

PLATA, s. f. vl. Plaque, lame, lingot, plastron, partie de l'armure.

Éty. du grec πλατὸς (platus), large. Voy. Plat, R.

PLATA, s. f. vl. Plata, cat. esp. Prata, port. Argent.

Éty. de l'esp. plata, m. s.

PLATA-BANDA, s. f. (plate-bande). Plate-bande, bande de terre qui, dans un jardin, se trouve séparée par des sentiers ou par des allées.

PLATADA, s. f. (platade). Platée, plein un plat.

PLATA-FORMA, s. f. (plate-forme); Piata-forma, ital. Plata-forma, esp. port. cat. Plate-forme, sorte de terrasse d'où l'on iouit d'une belle vue ; couverture d'une maison sans comble.

PLATANI, vl. V. Platano.

PLATANO, s. m. (platáne); Platano, ital. port. esp. cat. Platane oriental ou platane d'Orient, Platanus orientalis, Lin. arbre de la fam. des Amantacées, qui , cultive d'abord en Perse, selon Pline, fut apporté dans l'île de Diomède, pour orner le tombeau de ce roi; ensuite en Sicile, en Italie, de là en Espagne, et ensin dans toute la Gaule, comme arbre d'ornement.

Ety. du grec πλατανος (platanos), formé de πλατύς (platus), large, à cause de la largeur de ses feuilles. V. Plat. R.

Le platane d'Amérique ou occidental, Platanus occidentalis, Lin. moins répandu,

n'est cultivé en Europe que depuis 1649. Le platane d'Orient peut parvenir à une

grosseur extraordinaire. Pline rapporte que, de son temps, il en existait un en Lycie, dont le tronc creux avait 81 pieds de tour et dont la cime ressemblait à une petite forêt.

M. Élie de Beaumont en cite un qui avait 728 ans d'existence.

On dit que Buffon planta le premier au Jardin des Plantes à Paris, et que Lord Bacon l'introduisit le premier en Angleterre.

PLATAS, s. m. (platás); Platas, cat. Plataro, esp. Piattone, ital. augm. de plat. Grand ou gros plat. V. Plat, R.

PLAT-BORD, s. m. (pla-bor). Plat bord, planche ou bordage qui clôt le vibord d'un vaisseau, par-dessus les bouts des allonges, coupés au ras du vibord, à hauteur convenable.

Éty. ?

PLAT'-DE-VEIRE, s. m. Plat-de-verre, grande pièce de verre que les verriers cou-pent pour en faire des feuilles ou carreaux. PLATEL, s. m. (platèl). V. Plateou.

Ety. du grec πλατύς (platus), large. Voy-Plat, R.

PLATEL, s. m. dm. Gros flocon de laine ou de neige.

Ély. Plat, R.

PLATELA, s. f. (platèle). Hachoir de cuisine. V. Chaplaire.

PLATELA, s. f. Nom qu'on donne, à Toulon, à l'Helix algira. V. Escargot.

Ety. Parce que sa coquille est plus appla-tie que celle des autres espèces. V. Plat, R.

PLATELAGI, s. m. (plateládji); PLATE-LAGE. Rapiécetage, action de rapiéceter: hardes rapiécetées. V. Plat, R.

PLATELAR, v. a. (platefa). Rapiéceter, rapporter une pièce à une étoffe, à un chaudron, etc.

Ety. de platel et de la term. act. ar. V. Plat, R.

PLATHLAT, ABA, adj. et part. Rapetassé, ée, rapiécelé.

Éty. de platel, pièce, et de la term. pass. ot-ada.

PLATEOU, s. m. (plateou); PLATEL, ESranar, mannare. Madrier, planche épaisse de 10 à 12 centimètres; plateau d'une balance.

Liy. de Platel, v. c. m. et Pat, R. Dans le d. de Carpentras, on donne le meme nom à une dosse. V. Escouden.

PLATEOU, s. m. Chiffon pour rapiéceter ou pour faire des poupées. Garc.

Ély. V. Plat, R.

PLATET, s. m. (platé); PLATOUR. Patet, cat. Platito, esp. Piattello, ital. Petit plat. Ety. de plat et du dim. et. V. Plat, R.

PLATINA, s. f. (platine). Platine, la partie d'un fusil, d'un pistolet, etc. destinée à produire le seu nécessaire pour enslammer

Ety. du grec πλάτισμα (platisma), lame-V. Plat, R.

# Una platine ordinaire se compose de vingt pièces, qu'on nomme:

PLATINE ou CORPS DE PLATINE, pièce de fer plate, taillée en louange, percée de plaste écrous, destinés à recevoir les vis des pièces qu'en fixe ser cette plaque.

CHIEN, pièce qui tient la pierre et dans lequel on distinque la machoire supérieure et la machoire inférieure, entre lesquedles la pierre est retenue : la créle on partie qu'on saisit pour armer

LA VIS DE LA MACHOIRE.

LE CLOU DU CHIEN , petite vie qui fixe le chien à la poir.

LE BASSINET.

LA VIS DU BASSINET.

LEGRAND RESSORT.

LA VIS DU GRAND RESSORT.

LE RESSORT DE GACHRITE.

LA VIS DU RESSORT DE GACHETTE.

LA GACHETTE.

LA VIS DE LA GACHETTE. LA NOIX. V. Noui.

LA BRIDE DE LA NOIX.

LA VIS DE LA BRIDE.

LA BATTERIE.

LA VIS DE LA BATTERIE

LE RESSORT DE LA BATTERIE.

LA VIS DU RESSORT DE LA BATTERIE.

La platine des fusils à piston ou à percussion, n'a ni batterie, ni bassinet; le chien n'a pas de mâchoires, ni de vis; il frappe sur la cheminée, qui est coiffée de la capsule.

PLATINA, s. f. Platine; en terme d'imprimerie, partie de la presse qui foule sur le timpan.

Ely. V. Plat, R.

PLATINA, s. f. Platine; en terme de terrurier, plaque de fer sur laquelle est attaché un verrou ou une targette.

Ety. V. Plat, R.

PLATINA, s. f. En terme de charcutier, seche de lard ; les slèches qu'on met sur une volaille portent le nom de bardes, et les petits morceaux qu'on place sur les brochettes, celui de gibolettes.

Rty. V. Plat, R.

PLATINA, s. f. Se dit ironiquement pour langue: Que platine, quelle langue! quelle lame!

Ety. du grec πλατισμός (platismos), loquacilé.

PLATINA, s. f. Terme de mar. Pelardeau pour boucher les trous d'un vaisseau. Garc.

Ely. V. Plat, R.

PLATINAR, v. a. (platiná). Barder de lard une volaille. V. Aub.

PLATINO, s. m. (platine): Platina, cat. Platina, cat. Platina, cat. Platino, esp. Platine, métal d'un blanc d'argent, peu brillant, insipide, inodore, très ductile, très malléable et le plus pesant des métaux connus. Sa pesan-teur spécifique etant presque 21 fois plus considérable que celle de l'eau distillée. Il est très-difficile à fondre et à s'oxyder, ce qui le rend précieux dans les arts.

Ety. de l'esp. plata, argent, dont platino serait le dim. et signifierait petit argent.

Le platine fut d'abord trouvé au Pérou. dans la province de Choco; le premier auteur qui en a donné une notion un peu exacte, est Dom Antonio Ulloa, mathématicien espagnol, dans un voyage qu'il publia en 1748. Charles Wood, métallurgiste anglais, en avait déjà donné une idée en 1741.

PLATISSADA, s. f. (platissáde). Vigne plantée à plein; c'est l'opposé de Oliera, v. c. m.

Éty. V. Plat, R.

PLATISSAL, V. Platissau. PLATISSAU-D'ESPASA, s. m. (platissaou-d'espase), dl. PLATISSAL. Un coup du plat de l'épée.

Éty. V. Plat, R.

PLATITUDA, s. f. (platitude). Platitude, qualité de ce qui est plat ; on ne le dit , au fig. que des ouvrages d'esprit et du discours ordinaire.

Ely. V. Plat, R.

PLATOUN, s. m. (platoun). dim. de plat. Petit emplatre, petite pièce d'étoffe qu'on rapporte pour boucher un trou, Garc. Platet

PLATOUN, s. m. Solive. V. Travet et Plat, R.

PLATOUN, s. m. dim. de plat. Petit plat. V. Platet.

Éty. V. Plat. R.

PLATRARIA, s. f. (plairarie); PLATRAmm, dl. Plåtrage, ouvrage de plåtre. Voy.

Ety. Dérivé du français platre et de aria. PLATS, s. m. pl. (plas). Cause, procès. V. Plag et Plaid, R.

PLATUSSADA, s. f. (plotussáde), d. bas lim. Grand coup que l'on recoit ou que l'on donne, et plus particulièrement chute qu'on fait en tombant sur le derrière ou à plat.

Ety. V. Plat, R. PLAUC, vl. Il plut.

PLAUCA, s. f. (plaouque); carrisoum, gard. Nom arlésien du colymbe à crête, ou grèbe huppe, Podiceps cristatus, Lath. oiseau de l'ordre des Palmipèdes, et de la fam. des Brévipennes ou Uropodes (à pattes près de la queue); on le confond, dans quelques pays, avec le Fumat, v. c. m.
PLAUGADA, s. f. (plaoucade). Marque,

empreinte que laisse une chose qui tache.

PLAUCAR, v. a. et n. (plaouca). Tacher, laisser une grande tache.

PLAUCHA, s. f. (plaouiche). Botte? le même que Socca, v. c. m. la terre qui s'atlache sous la semelle des souliers.

PLAUCHAR SE, v. r. (plaoutchá se). Se botter, se mettre beaucoup de boue aux pieds.

Éty. de plaucha et de ar.

PLAUCHOU, dl. V. Plauchut.

PLAUCHUT, ADA, adj. (plaouchù, úde); PLAUCHOU, PLOOUCHUT. Pattu, en parlant des pigeons, et lourd, pesant, qui a une sotte démarche, quand il s'agit des hommes.

Ėty. ?

Dérivé : le nom propre Plauchu.

PLAURE, Alt. de Plooure, v. c. m. et Plui, R.

PLAUSIBLE, IBLA, adj. (plaousible, ible); Plausible; ital. Plausible, cat. esp. Plausivel, port. Plausible, ce qu'on peut

Ety. du lat. plausibilis, fait de plauders,

PLAVENSA, s. f. vl. Caution, cautionnement.

PLAXAT, ADA, adj. et p. vl. Tacheté,

PLAY, V. Plays.
PLAYA, vl. Plage. V. Plaga; pour plaie, V. Plag, R.

PLAYDE, adj. vl. Discoureur, querelleur, chicaneur, subst. désenseur.

PLAYEJAR, vl. et

PLAYEZAR, v. n. vl. Plaider. V. Plaidegear et Plaid, R.

PLAYS, vl. Procès. V. Prouces, Plait et Plaid, R.

PLAYSSA, s. f. vl. Haie, bosquet. V. Plaissat.

PLAYSSADENC, s. m. vl. Haie, buisson, bouquet de bois. V. Plaissat.

PLAYSSAR, v. a. vl. Garnir d'arbres. entourer de haies, palissader.

Ety. de playssa et de ar.

PLAYSSAT, s. m. vl. V. Plaissat.
PLAZ, vl. V. Plag,
PLAZEJAR, vl. V. Placejar.

PLAZEN, ENTA, adj. vl. Agréable, plaisant, plaisante, qui plait. V. Plesent et Plas. R.

PLAZENMENT, adv. vl. Plaentment, eat. Agréablement. V. Plas, R.

PLAZENSA, S. f. VI. PLAZENZA. Piacenzu, ilal. Plaisance, agrément, plaisir amabilité, aménité. V. Plas, R.

PLAZENTERAMENT, adv. vl. Agréablement. V. Plas, R.

PLAZENTI, nom de lieu, vl. Le plaisantin,

PLAZENTIER, IERA, adj. vl. Piacenter, cat. Placentero, esp. Prasenteiro, port. Piacentiero, ital. Courtois, oise, affable, agréable, favorable; avenant, flatleur.

Ety. de plazer, plaire. V. Pas, R.

PLAZENZA, s. f. vl. Jouissance.

Éty. V. Plas, R.

PLAZER, v. n. vl. Plaire. V. Plaire et

Venir a plazer, venir à plaire, plaire. Plazeria, il on elle plairait. Plazia, il ou elle plaisait.

PLAZEB, s. m. dg. et vl. PLAZE. Plaisir, plaisanterie, joie, contentement. V. Plesir et Plas, R.

Oh! me faxioy dins aquel alge tendre, Un grand plaze del plaze lou pu mendre. Jasmin.

#### PLE

PLE, A, BLE, A, PLIC, désinence prise du latin plex, plicis, qui exprime, comme qua-lité, l'idée d'une unité prise un certain nombre de fois déterminé ou indéterminé, par le terme variable, comme dans: multi-ple, quadru-ple, tri-ple, quintu-ple, sim-ple.

De ple, par le changement du p en b, ble;

d'où : Dou-ble.

De plicis, gén. de plex, par apoc. Plic;

d'où : Coum-plic-i.

PLE, PLET, PL, radical pris du latin plere, pleo, pletum, inusité, mettre la quantité qu'il faut, remplir, et dérivé du grec πλέος (pleos), plein, d'où implere, emplir; replere, remplir ; completus, complet.

De plere, par apoc. ple, pl; d'où : Coumple-ment, Coum-plement-ari, Sup-ple-ar,

Sup-ple-ment.

De pletum, par apoc. plet; d'où : Incoum-plet, Coum-plet, Coum-plet-ar, Coum-pleta-ment, Re-plet, Com-plit, Com-plida-

ment, Coum-pli-as.

De implere, par apoc. impl, et par le changement de i en e, empl; d'où : Des-emplir, Empl-ir, Empl-it, R-emplir, Coum-plit, Ac-coum-plir, Com-pli-ment, Ad-ympl-i, Em-pliss-agi.

PLE, adj. vl. Plein. Ple, cat. V. Ple. PLEAR, v. a. d. bearn. Remplir. Voy.

Emplir et Ple, R.

PLEBIGNAR, v. n. (plebigná), dg. Bruiner. V. Ploouvinegear et Plui, R.

PLEBS, s. m. vi. PLEB. Plebe, port. cat. esp. ital. Peuple. V. Pople.

Ety. du lat. plebs, m. s. PLEC, ples, plis, pli, radical dérivé du grec πλέχω (pleko), nouer, entrelacer, tresser, tisser, ajuster, accommoder, d'où le latin plica, pli; complex, complice; duplex, double; simplex, simple; simplicitas, simplicité; plicare, plisser; applicare, plier contre, appliquer; explicare, développer les plis, expliquer; implicare, mettre dans les plis, impliquer; supplicare, se plier sous, supplier : replicare, émousser, reboucher.

De pleko, par apoc. et changement du k en c, plec; d'où: Plec, Plec-ar.

De plec, par le changement du c en ch, plech; d'où : Plech-a, Plech-ar, Plech-oun. De plec, par le changement du c en g, pleg; d'où: Pleg-a, Pleg-ar, Des-plegar, Re-plegar, Pleg-ada, Plegad-is.

De duplex, par apoc. dupl, par change-ment du p en b, et de u en ou, doubl; d'où: Doubl-e, Doubl-a, Doubla-ment, Doubl-ar, Re-doublar, Des-doublar.

De simplicis, gen. de simplex, par apoc. simplic, simpl; d'où : Simpl-e, Simpl-a, Simpla-ment, Sim-pl-as, Sim plicitat,

Simpl-essa.

De applicare, par apoc. applicar, applic; d'où : A-plic-atiu , Applicar, Applic-ation , Applic-able.

De plic, par le changement du c en s ou ss, plis, pliss; d'où : Plis, Pliss-ar, Des-plissar, Re-plissar, Plissad-ura.

De plic, par la suppr. du c, pli; d'où:

Pli-ant, Pli-ar, Pli-at.

De complicis, gén. de complex, par apoce et changement de o en ou : Coumplic-i, Complic-itat, Coum-pli-ment, Coum-pliment-ar, Coumpliment-at, Coumpliment-ur.

De complicare, par apoc. et changement de o en ou, coumplicar, coumplic; d'où:

Coum-plic-ar, Coum-plic-ation.

De explicare, par apoc. explicar, explic; d'où : Explic-ar, Explic-ation, Esplic-ar, Esplic-ation.

De implicare, par apoc. implicar, implic; d'ou : In-explicable, Em-plic-ar, Em-plic-at, Multi pli-ar, Multi-plic-ation.

De implicare, par apoc. et changement de c en g et i en e, empleg; d'où : Empleg, Empleg-ar, Empleg-at, Emplege-ar, et par suppr. du g, Emple-ar, par le changement du g en j et i, Emplei-ar, Exploit, Exploit-ar, Plug-ar, Plug-oun, Plug-as, Plugu-et, Plugu-eta, Pli, Pli-at.

De supplicare, se plier sous, c'est-à-dire, prier avec soumission, supplier, par apoc.
supplie; d'où : Supplic-ar, Supplic-a,
Supplie ation Supplication, Supplicant, Supplici,

Supplici-ar.

De supplie, par la suppr. du c, suppli; d'ou: Suppli-ar, Suppli-ant, Re-plic, Re-plic-a, Ri-plic-ar, Simpl-eta, Simpl-icitat, Simpl-ige , Sim-pli-fiar , Sim-pli-fiat.

PLEC, s. m. (plé); ples, plis, pleg, rapiduma. Pleg, cat. Piego, ital. Pliegue, esp. Prege, port. Pli, endroit où une chose se plie, double qu'on a fait à une étoffe; marque qui reste à l'endroit doublé.

Ety. du lat. plica, m. s. V. Plec, R. Plec d'un fulhet de libre, oreille.

PLEC A, adv. dl. Abondamment, à foi-

son, parfaitement.

PLECAR, v. a. (plecá); Plegar, esp. Plisser, faire plusieurs plis à une étoffe, à un tissu. V. Plissar et Plec, R. 2.

PLECH, s. m. (plech), d. toulous. Haie,

Ély. du grec πλίξ (plix), pas, l'étendue de la main, selon M. Dumège.

PLECHA, s. f. (pletche). Une bande, un bandeau, un voile, un fichu ; cercle en bois pour les tonneaux.

Ety. du grec πλέχω plekó), nouer, enlacer. V. Plec, R.

PLECHAR, v. a. (pletchá), dl. Lier, serrer avec une bande, avec un cercle.

Plechar una plaga, bander une plaie; garnir de cercles de bois, en terme de tonnelier.

Ety. de plecha et de ar. V. Plec, R.

PLECHAS, s. f. pl. (plétches). Cercles, cerceaux d'un tonneau. Garc.

PLECHAT, s. m. (pletchá). Tonneau cerclé. Garc.

Éty. de plecha, cercle, et de at. V. Plac, Rad.

PLECHOUN, s. m. (pletchoun); PLUснови. Espèce de grande coiffe, ayant la forme d'un voile, que portent les religieuses et

De plica, par apoc. plic; d'où : Plic-abil- | en général les femmes qui affichent leur dé-itat, Plic-able. | votion : A mes lou plechoun, est synonyme votion: A mes lou plechoun, est synonyme de, elle a donné dans la dévotion.

> Ety. Dim. de plecha, voile, tichu, bandeau. V. Plec, R.

PLED, Garc. V. Pledoyer.

PLEDBIAR, vl. Pledejar, cat. V. Plaidegear.

PLEDOYER, s. m. (pledouyé); PLED, PLEDOUVET. Piato, ital. Pleito, port. Plaidoyer, plaid.

PLEDOYET, V. Pleidegea.
PLEG, s. m. Pleg, cat. Pli. V. Plec.

Apleg, maintes fois.

En vl. il ou elle plie, jure, promet. PLEGA, s. f. (plégue). Une main, une levée, au jeu de cartes.

Ai fach ma plega, j'ai fait ma main, et fig. j'ai fait ma course, j'ai rempli ma tache.

Lou juec de plega ma tela, le jeu de la toile.

Jaina que plega, poutre qui arque. Garc.

Éty. de Plec, R. v. c. m.

PLEGADIS, ISSA, adj. (plegadis, isse); Pieghevole, ital. Plegable, esp. Plegadis, anc. cat. Plegadizo, anc. esp. Souple, pliant flexible.

Cadiera plegadissa, chaise pliante.

Ety. de plegad et de is, qui est plié ou facile à plier. V. Pleg, R.

PLEGADOUR, s. m. (plegadóu). Plioir, espèce de couteau de bois ou d'ivoire tranchant des deux côtés, servant à plier et à couper le papier.

Ély. de plegar el de adour, qui sert à plier. V. Plec, R.

PLEGADURA, s. f. vl. Courbure, entrelacement.

PLEGAGI, s. m. (plegádgi); plegaci. Piegamento, ital. Plegadura, esp. Pliage, action de plier ou l'effet de cette action.

Ety. de pleg et de agi. V. Plec. R.

PLEGAIRE, s. m. (plegairé); PLEGUSA et PLEGARELA, fém. Plieur, cuse, celui, celle qui plie.

Ety. de pleg et de aire, celui qui plie. V. Plec, R.

PLEGAMENT, s. m. d. vaud. Plegament, anc. cat. Piegamento, ital. Pliement, souplesse, qualité de ce qui est pliable, ployement.

Plegament de genouilli, vl. génussexion. Ety. de plega et de ment. V. Plec, R.

PLEGA-PAMPA, s. m. Rouleuse, liset. Cast. V. Copa-boutoun.

PLEGAR, v. a. (plegá); PLEGRAE, PLIAE, PLUGAR, GIMBLAR, FIBLAR, BIAQUEGRAB, FLA-Quin. Piegare, ital. Plegar, esp. cat. Pregar, port. Plier, courber un corps sans le briser, faire des plis ou mettre en plusieurs doubles, et fig. enfermer, fermer, emballer.

Ety. du lat. plicare et de ar. V. Plec, R. Plegar un libre, lous uelhs, fermer un li-

vre, fermer les yeux.

Plegar lou ginoulh, fléchir le genouil. Plegar lous brasses, croiser les bras.

Plegar boutiga, détaler, abandonner le. commerce, plegar bagagi.

Plegar l'argentaria, serrer l'argenterie. Plegaz tout aquot, serrez tout cela. Plegar las espalas, hausser les épaules.

Plegar una guma en round, louer un cable.

Faire plegar, faire plier, céder, soumettre. En vl. plegassetz, que vous pliassiez, engageassiez.

PLEGAR, v. n. Plier, devenir courbe, se courber, céder, s'évader, déguerpir. Ety. V. Plec, R.

Un tau plega, un tel se meurt. Fouguet leou plegat, il fut bientôt troussé. PLEGAT, ADA, adj. et p. (plegá, ade); Plegad, cat. Plegada, esp. Plié, éc.

Éty. du lat. plicatus. V. Plec, R. PLEGATA, s. f. vl. Pliée. V. Plec, R. PLEGEAR, vl. Cautionner, promettre. V. Plev, R.

PLEGEAR, v.a. (pledja), d. bas lim. Plier. V. Plegar et Plec, R.

Plegear lous morts, rendre les derniers devoirs à un mort.

Siou pas encara plegeat, je ne suis pas encore mort.

Plegeat dins lou monitori, sert à désigner un homme extenué, qui est menacé d'être excommunié. V. Escoumuniat.

PLEGES, vl. Qu'il ou qu'elle jurât, cau-

PLEGIU, IVA, adj. vl. Capricieux, euse.

Fl. del Gay Sab. PLEGOUN, V. Plugoun et Plec, R.

PLEI, adj. d. béarn. Plein. V. Plen et

PLEIADAS, s. f. pl. vl. PLIADES. Pleiades, cat. Pleyades, esp. Pleiadas, port. Pliade, ital. Les pleiades.

Ety. du lat. pleiades, m. s. PLEIAR, vl. V. Plegar.

PLEIDARIA, s. f. (pleidarie). Brueys a employé ce mot dans le sens de plaidoirie. V.

Plaidegea et Plaid, R. PLEIDEGEA, 8. f. (pleidgedge) : PLE-DUTHT, PLEIDEGEAMEST. Piato, ital. Pleido, port. Plaidoyer, discours d'un avocat devant un tribunal, en faveur d'une cause.

PLEIDEGEAIRE, Pleiteante, port. V. V. Plaidegeaire et Plaid, R.

PLEIDEGEAR, Pleitear, port. V. Plaidegear et Plaid, R.

PLEIGEAT, v. n. (pleïdjá), d. bas lim. Plaider. V. Plaidegear et Plaid, R.

PLEINTA, s. f. (pléinte). Pour plinthe. V. Plintha.

PLEINTA, s. f. (plèinte). Plainte, paroles, cris ou gémissements qui marquent la douleur qu'on souffre. V. Planch et Plagn,

Plaintif, ive, qui a l'accent de la pleinte. V. Doulent et Plagn, R.

PLEIOS, adj. vl. Plié, enclio, porté à....

Tot lo mons es pleios Trop de far falhizos. Nat. de Mous.

Tout le monde est enclein Beaucoup à faire trabisons.

PLEITEDOUR, s. m. d. béarn. Pleiteante, port. Plaideur. V. Plaidegeaire et Plaid, R.

PLEITEYANT, ANTA, adj. anc. béarn. Plaidant, ante: Partida pleiteganta., partie plaidante. V. Plaid, R.

PLEITEYAR, v. a. md. Pleitear, port. Plaider. V. Pleidegear et Plaid, R.

PLEITO, s. m. vl. Pleito, port. Accord, procès. V. Plait et Plaid, R. PLEJA, s. f. (plédje), dl. Pour pluie. V.

Pluia et Plui, R.

Mai be seran trompaz, Car tout d'un cop d'amoun un labassi de pleja, Liour toumbara dessus penden uno bouro e miejo. Bergoing.

PLEJADA, s. f. (pledjáde), dg. Ondée de pluie.

PLEJAR , vi. V. Plegar.

PLEJAR, v. vl. Cautionner.

PLEJAS, s. m. (pledjå), dl. Augm. de pleja. V. Pluias, Pluiassa et Plui, R.

PLEN, p., sous-radical pris du lat. plenus, a, um, plein, pleine, rempli, et dérivé du grec πλεός (pleos), m. s. V. Ple, R.

De plenus, par apoc. plen; d'où: Plen, Plen-a, Plena-ment, Plen-ier, Plen-iera, Plen-ituda, Res-plenit, Plen-our, Plei, Pley, Pley-ar, Pley-er, Ples, Rem-pliss-agi.

De plen, par le changement de p en b, blen et blan, par le changement de e en a;

d'où: Re-blage, Re-bl-ar, Re-bl-at.
De repletus, par apoc. Peplet, Replet-ion, Sup-ple-ar, Sup-ple-at, Sup-ple-ment, Supplement-ari.

PLEN, ENA, adj. (plein, eine); PLEI, PLEY, PLEYA. Pieno, ital. Lleno, esp. Pleno, port. Plen et Ple, cat. Plein, eine, qui contient tout ce qu'il peut contenir, rassasié, comblé.

Ety. du lat. plenus, m. s. V. Ple, R. Un plen capeou, Tr. plein un chapeau et non un plein chapeau, qui est un gasc.

Un plen panier, Tr. plein un panier. Mas plenas pochas, Tr. plein mes poches. Mas plenas mans, Tr. mes mains pleines, du lat. plena manu.

Mous plens souliers, mes souliers en sont pleins.

Plen de vin, ivre, plenus vini, lat. PLEN, s. m. (plein). Plein, l'opposé de

vide; la largeur du trait de plume, dans l'écriture, le massif d'un mur, etc. PLEN , s. m. (pléin). PELEN , PLEIN. Pelin

ou plan, chaux éteinte dans l'eau, où l'on met les peaux pour les peler, cuve qui sert à ce travail.

# On nomme:

PELEN FAIBLE, celui qui a encore une certaine force PELEN MORT, celui qui n'en a plus. PELEN NEUF, celui qui n'a pas encore servi,

PLENA. adj. f. (pléne); APREN. Femela plena, femelle pleine; encuinte, quand il est question d'une femme.

Ety. du lat. plena. V. Ple, R.

PLENAMENT, adv. (plenamein); ENTERAMENT. Pienamente, ital. Llenamente, esp. Planamente, port. Plenament, cat. Plainement, entièrement, tout à fait.

Ety. de plena et de ment. V. Ple, R. PLENAR, v. a. (plená), dg. Remplír.

Ely. de plen et de ar.

PLENDAT, s. f. vl. Abondance, quan-

Ety. Ge mot est dit pour Plenetat, v. c. m. état de ce qui est plein. V. Ple, R.

PLENDENSA, s. f. vl. PLENDENZA. Splendeur, quantité, abondance. V. Ple, R.

PLENDENZA, vi. V. Plendensa.

PLENDOR, s. m. vl. Quantité, espace, étendue. V. Plen, R.

PLENDOS, adj. vl. Comblé de biens. V. Plen, R.

PLENEGA, s. f. vl. Pot à eau. Voy. Pechier.

Ety. de plen et de ega, plein d'eau. Voy. Ple, Ř.

PLENEIRAMEN, vl. V. Plenierament.

PLENER, vl. V. Plenier.
PLENETAT, s. f. d. vaud. PLENETATE, PLENDAT, PLENTAT, PLANTAT, PLENDENSA, PLENEZA. Plénitude, abondance, foison, quantité.

Ety. de plen et de etat. V. Ple, R.

PLENEZA, s. f. vl. Pienezza, ital. Plénitude. V. Plenitat.

PLENIER . IERA , adj. (plenié); Plenero, anc. esp. Plénier, entier, plein.
Plener poder, plein pouvoir, complet,

rempli.

Ety. de plenarius, m. s. V. Pls, R.

Mitan febrier journau plenier. A la mi-février journée entière.

En vl. uni, battu, frayé.

PLENIERA, adj. f. (pleniére); Plenaria, port. Plénière, entière, complète, indulgences plénières, rémission pleine et entière des péchés.

Ely. du lat. plenaria, m. s. V. Ple, R. PLENIERAMENT, adv. vl. PLENIERA-MEN, PLENIEYRAMENS. Pleneramente, anc. esp. Plenariamente, esp. mod. port. Entièrement, pleinement.

Ely. de pleniera et de ment. V. Ple, R. PLENIEYRAMENS, vl. V. Pleniera-

PLENIPOUTENTIARI, s m. (plenipouteintiari); Plenipotenciari, cat. Plenipotenziario, ital. Plenipotenciario, port. esp. Plénipotentiaire, ambassadeur d'un souverain qui a plein pouvoir pour traiter de quelque affaire importante.

Ety. du lat. plena potentia et de ari, celui qui a plein pouvoir.

PLENIR, v. a. vl. Remplir.

PLENISSONAN, adj. vl. Plénissonnante, voyelle qui conserve le son qui lui est propre dans les mots où elle entre. V. Son, R.

PLENIT, IDA, adj, et p. vl. Rempli, ie. V. Emplit et Ple, R.

PLENITUDA, s. f.: (plenitude); Plenitut, cat. Plenitudine, ital. Plenitud, esp. Plenitude, port. Plethore, plenitude, abondance excessive de sang ou d'humeurs.

Ety. du lat. plenitudo, m. s. Y. Ple, R. PLENOUR, s. m. (plenour). En son plein, ce mot n'est usité que dans cette phrase : La luna es en sa plenour, la lune est en son plein. V. Ple, R.

PLENTA, s. f. (pléinte). Ce mot est du nombre de ceux qui sont dérivés du français, et dont le provençal ne peut pas s'emparer sans blesser toutes les régles de l'orthographe et de l'analogie; il signific plainte, la-mentation, mais alors il devrait s'écrire plainta, venant de plagner, mais plainta, en prov. se prononcerait plainte; planch, est dansce sens, le véritable mol de notre langue. V. Plagn, R.

PLENTA, s. f. Patin, toute pièce de bois mi plat, couchée par terre et servant à porter quelque chose.

PLENTA, s. f. Plainte, déclaration par laquelle on défère à la justice quelque injure, dommage ou autre excès que l'on a souffert de la part d'un tiers.

Ety. ou let. planetus, in s. V. Playn, R. PLENTAT, vl. V. Plenetat.
PLENTIF, IVA, adj. (pleintif, ive).
Plaintif, ive, dolent, gémissant, qui se plaint. PLENTIOUS , OUSA , adj. d. béarn. Plaintif, ive. Éty. V. Plagn, R.

PLEONASME, s. m. (pleounásmé); Pleonasmo, ital. esp. port. cat. Pleonasme, figure par laquelle on ajoute des mots qui, sans être nécessaires au sens d'une phrase, lui donnent de la force ou de la grâce; on le dit le plus souvent en mauvaise part, pour superfluité ou surabondence inutife.

Ety. du lat. pleonasmus, dérivé du grec πλεονασμος (pléonasmos), abondance, dont la racine est πλέος (pléos), plein.

PLEOURE, d. bas lim. Pleuvoir. Voy, Plooure et Plui, R.

PLES, ad. vl. ser. Plein. V. Plen.

Ety. du lat. plenus, m. s. V. Ple, R.

PLESEMMENT, adv. (pleseimméin). Plaisemment, ridicplement, bisarrement.

Éty. de plensent et de ment, d'une manière

PLESENÇA, s. f. (pleseince). Plaisance, lieu de plaisance, lieu agréable qui ne donne aucun ou peu de revenu,

Ety. du lat. placentia. V. Plas, R.

PLESENT, ENTA, adj. (pleséin, éinto); Bascouraire, Talounaire, Badin, Plesen-TAIRE. Plaisant, ante, agréable, divertissant. V. Badin et Farcur.

Éty. du lat. placentis, gén. de placens, m. s. V. Plas, R.

PLESENTAR, v. a. et n. (pleseintá); BADINAR, TALOUNAR, Plaisanter, tourner en dérision, en ridicule, badiner, railler, exciter à la joie.

Ety. de plesent et de ar, faire le plaisant.

V. Plas, Ř.

PLESENTARIA, s. f. (pleseintarie); BROULABIA, BADINAGI, TALOUNADA. Plaisanterie, action de faire ou de dire quelque chose plaisante pour réjouir les autres; chose sans conséquence, raillerie.

Ety. de plesent et de aria. V. Plas, R. PLESER, V. Plesir et Plas, R.

PLESIR, s. m. (plezir), PLEZEY, PLASEI. Placer, esp. Piacere, ital. Placer, anc. cat. Prezer, port. Plaisir, sensation agréable joie, amusement, volonté, service, office.

Ety. de placere. V. Plas, R.

Coumo vous farà plesir, Tr. comme vous voudrez.

PLESSIS, s. m. (plessis). Ce mot designait anciennement un parc entouré de claies, ou un lieu de plaisir, d'où sont dérivés les noms de lieu et les noms propres de Plessis, Duplessis.

PLET, s. m. vl. Plet, cat. V. Plait. PLETH, S. M. VI. PLETHZ. Pli. V. Plec, Rad.

PLETHORA, s. f. (plethore); Plethora, port. Pléthore, terme de méd. V. Plenituda.

Éty. du lat. plethera, dérivé du grec πληθωρα (plêthôra), réplétion, formé de πλήθω (plètô), remplie.

PLET-IL, s. m. (plè t-il); cou, que biaz, que-voulez, pleti. Mot dérivé du français plait-il, pour designer la même chose. Voy. Plas, R.

Faire low plet-il, faire la courbette. Garc. Ety. Plet-il, est une syncope de que vous

plait-il, que demandez-vous

Li fau faire plet-il en tout, il faut qu'on soit avec lui à plait-il maître.

PLEU, vi. Il ou elle cautionne.

PLEURESI, vl. V. Pluresia.
PLEURETIC, ICA, adj. vl. Pleuretic, cal. V. Plurelique.

PLEUREZI, vl. Pleuresia, cat. Voy, Pluresia.

PLEV, PLEG, PLIV, radical pris de la basse latinité plevire, employé dans le sens de cautionner, par les écrivains du moyenâge, d'où plegiue, promis, cautionné, et le vieux français pleige, caution, répondant, sureté, garantie.

On a donné de ce mot des éty., plus ou moins controuvées, celle de Wachier, qui le tire de l'all. pflegen, obliger, se-courir, nous paraît la plus vraissemblable.

De pflegen, par apoc. pfleg, et par suppr. de f, pleg; d'où: Pege-ar.

De pleg, par le changement du g en v, plev; d'où: Plev-ensa, Plev-i, Plevi-a, Plev-ida, Plev-ina, Plev-ir, Plev-it, Pli-us, Pliv-ensa.

PLEVENSA, s. f. vl. PLIVERSA. Promesse, confiance, engagement, garantic. V. Plev,

PLEVESI, vl. V. Pluresin. PLEVESIN , V. Pluresin. PLEVEZI, vl. V. Pluresin. PLEVI, s. m. vl. Gage, caution. V.

Plev , R. et Plevil.

PLEVIA, vl. Il ou elle promettait, cautionnait. V. Plev. R.

PLEVIA, v. a. vl. PLIVIA. Donner, engager sa foi, sa parole; garantir, promettre. V. Plev, R. Plevire, en basse lat. PLEVIDA, adj. vl. Promise. V. Plev,

PLEVINA ER, loc. adv. vl. En vérité, par ma foi. V. Plev, R. PLEVIS, vl. Il ou cile assure.

Mas ma fe vos plevis, mais je vous en donne ma foi.

PLEVISO, vl. V. Plevizo.
PLEVIT, IBA, adj. vl. Jurée, jurée, promis, cautionne, convenu. V. Plev, R. Plevit et jurat, engagé et juré.

Amics plevitz, ami jure, vassal.

PLEVIT, s. m. vl. PLEOI, PLEVIZO. Promesse, serment, garantie. V. Plev, Rad.

PLEVIZO, vl. V. Plevit.

PLEXA, dg. V. Pluia.

PLBY, EYA, d. béarn. Plein, pleine. V. Ple, R.

PLEYA, s. f. (plèle). Marrida pleya, mauvais payeur, mauvais garnement. Garc. PLEYAR, d. béarn. V. Remplir.

Ety. de plei, plein, et de ar. V. Ple,

PLEYER, v. a. (plété), dg. remplir. V. Remplir et Ple, R.

PLEYTEGEA, v. n. anc. béarn. Plaider. V. Plaidegear et Plaid, R.

PLEZEY, s. m. (plezèi), dl. Plaisir.

PLEZI, Alt. lang. de Plesir, v. c. m. et Plas, R.

## PLI

PLI, V. Plis et Plec,-R. PLIADES, vl. Pleyades, cat. V. Pleia.

PLIANT, s. m. (plian). C'est le nom d'un lit de sangles, ou d'un cadre gami de sangles ou d'une toile, soutenu par des pieds croisés en X, sur lequel on place des matelats pour établir un lit mobile, qui se plie a volonté, d'où le nom qu'il porte.

Pliant en français, ne désigne qu'un espèce de siége qui se plie en deux.

Ety. V. Plec, R. Plier. V. Plegar et Plec, R.

PLIAT, ADA, adj. et p. V. Plegal et Plec, R.

PLICA-FLAGA, (plique-pláque), d. bas lim. expr. prov. Par laquelle on a cherché à imiter le bruit que fait quelqu'un en marchant dans l'eas ou dans la boue; fig. agir sans attention

PLICABILITAT, s. f. vl. Pliabilité,

flexibilité, faculté de se plier.

Ety. de.plica. V. Plec, R. PLICABLE, ABLA, adj. vi. Pleyable, cat. esp. Pliable, qui est susceptible d'ène plié, Aexible.

Ety. du lat. plicabilis, m. s. ou de plic et de able. V. Plec, R.

PLIEU, vi. PLIU. li ou elle jure, promet,

affirme : engage. PLINTHA, s. f. (plinte), et impr. ress-

TA. Plintho, port. Plinto, cal. esp. Plinthe membre d'architecture ayant la forme d'une petite table carrée, qui se momme aussi socle dans les bases et tailloir dans les chapiteaux des colonnes.

Ety. du latin plinthus, dérivé du grec πλίνθος (plinthos), brique.

PLIOIR, s. m. (plioir); PLIOUAR. Plioir, espèce de couteau de bois, d'ivoire, etc., pour plier et couper le papier, V. Plec, R.

PLIORAI, vi. PLIORAI. Je jurerai. PLIS, V. Plec, R.

PLISSADURA, s. f. (plissadure); passav Plegadura, assemblage de plusieurs plis, manière de faire un assemblage de plis. Ety. de plissada et de ura, chose plissée.

V. Plec, R. PLISSAR , v. . (plissa); PLECAR. Plegar,

esp. Pregar, port. Plisser, faire plusieurs plis à une étoffe, à de la toite, de rang et en long.

Ety. de plis et de ar, faire des plis, ou du lat. plicare, m. s. V. Plec, R.

PLISSAR SE, v. r. Se plisser, se mettre en plis.

Ety. V. Plec, R.

PLISSAT, ADA, adj. et p. (plissa, ade):

Ely. de plis et de at, ou du lat. plicalus. V. Plec, R.

PLISSURA, V. Plissadura.
PLIU, vl. V. Plieu.

PLIU, s. f. vl. Garantie, engagement, promesse. V. Plev, R.

PLIURAI, V. Pliorai.

PLIURE, s. m. vl. Chardon. PLIVA, vl. Qu'il ou qu'elle promette, s'engage.

PLIVENSA, s. f. vl. Caution, cautionnement. V. Plev, R.
PLIVIR, vl. V. Plevir.

PLIVIRA, vl. Il ou elle affirmerait.

### DI.A

PLO, s. m. dl. Carrefour, place, plaine. Plos, plaines.

Éty. Altér. de pla.

PLO, adv. dl. et bas lim. Bellement, dou-cement. V. Plan.

PLOC, s. m. (pló); course. Tronc d'une église. V. Plot.

En vl. il plut, pluit; en lat.

PLOCHA, s. f. (plotche). Alt. de Pluia, v. c. m. et Plui, R.

Per se metre à l'abrie d'una plocha ourageons: Certen moutourn, etc. Tandon.

PLOGUT, p. vl. Plu, part. de plooure.

Abatu, renversé, précipité. PLOIA, vl. V. Pluvia et Pluia.

PLOIOS, adj. vl. prwox, el PLOIOZ, vl. V. Pluvious.

PLOIRE, vi. V. Plooure et Plui, R.

PLOJA, vi. V. Pluia et Plui, R. PLOJOS, adj. vi. Pluvieux. V. Plui, R. PLOM, s. m. vi. Plom, cat. Plomb. Voy. Ploumb, R.

PLOMBAR, vl. Par extens. plonger, jeter le plomb. V. Ploumbar et Ploumb, R.

PLONCHA s. f. (plontche), dl. Plainte. Éty. Alt. de plancha. V. Plagn, R.

PLOOU, trois pers. de l'ind. prés. du verbe, plooure. Il pleut.

Cres que li ploou de crespeous, croit-il que les alouettes y tombent toutes roties.

Se noun ploou degoula, il y a toujours quelque chose à gagner.

PLOOUCHAR, v. n. (plooutchá). Patrouiller. Cast.

PLOOUCHUT, Avril. V. Plauchut. PLOOUCOUN, s. m. (plooucoun). Fer du bœuf. Garc.

PLOOURE, v. n. et impers. (plooure); PLOOURE, Piovere, ital. Llovere, esp. Chover, port. Plourer, cat. Pleuvoir, il se dit de l'eau qui tombe du ciel.

Ely. du lat. pluere. V. Plui, R.

Plou à brassaus ou à faissas, il pleut à brocs.

Escoula si ploou, il écoute d'où vient le vent, en parlant d'un ouvrier qui laisse son travail pour regarder.

Ploou de braza, il sait une chaleur excessive.

PLOOUVINA, s. f. (ploouvine); PLOU-Petite pluie, bruine ou pluie qui tombe en rosée; gelée blanche, à Berre.

Apres tres ploouvinas la pluia. Prov. Dopo tre nube acqua, ital. Ely. V. Plui, R.

TOM. II. 2 PARTIE.

PLOOUVINEGEAR, v. imp. (ploouvinedja); plebighar, plujiniar, rousinar, PLOUVOURIAR , PLOOUVIRIAR , PLOUVOUREGRAR Choviscar, port. Pluinejar, cat. On le dit d'une petite pluie qui tombe en petites goutes, comme de la rosée; bruiner.

**PLO** 

Ely. de ploouvina et de egear. V. Plui,

PLGOUVINIAR, Pluinejar, cat. Voy. Ploouvinegear et Plui, R.

PLOOUVINOUS, Plujos, cat. V. Pluvious et Plui, R.

PLOR, Prova, radical dérivé du latin plorare, ploro, pleurer : d'où les sousradicaux deplorare, pleurer ou regreter amèrement; déplorer, implorare, pleurer pour obtenir, implorer; explorare, sonder en versant des larmes, explorer.

De plorars, par apoc. plorar, plor; d'où: Plor, Plor-ador, Plor-ar, Plor-os.

De plor, par le changement de o en ou, plour; d'où : Plour-aire, Plour-arela, Plour-ar, De-plourar, Im-plourar, Plour-ous, Plour-ousa plour-able, De-plour-ar. Plour-ousas, Plours, De-

De plor, par la suppression de l et changement de o en u, pur; d'où: Pur-aire,

PLOR, s. m. vl. Plor, cat. Pleurs. Voy. Plours et Plor, R.

Il ou elle pleure.

PLORADOR, S. m. et adj. vl. PLORAINE. Plorador, cat. Llorador, esp. Chorador, port. Pleureur, désolé.

Éty. du lat. plorator, m. s. V. Plor, R. PLORAIRE, vi. Ploraire, cat. V. Plorador et Plouraire.

PLORAMENT, s. m. vl. Pleurs, action de pleurer; affliction, désolation.

Ety. V. Plor , R.

PLORAR, vl. Plorar, cat. V. Plourar et Plor, R.

PLORILVOMENT, adv. vl. Lamentablement.

PLORIOS, vl. Douloureux, désolant, déplorable. V. Ploros et Plor, R.

PLORIUNT, adj. vl. Affligé, dans le deuil. V. Plor, R.

PLOROS, OSA, adj. vl. Ploros, cat. Lloroso, esp. Choroso, port. Eploré, désolé; pleureur, euse, déplorable, funcbre, de deuil. V. Plouraire.

PLOSEI, d. lim. V. Plasir et Plesir.

PLOT, s. m. (plo); PLOC, PLO, BILLOT, SEPOUN-DE-BOUCHIEB. Gros billot, sur lequel les cuisiniers coupent leur viande et dont les cordonniers se servent pour battre le cuir.

Plot, Suppl. à l'Acad. est aussi une espèce d'escabeau fort lourd.

PLOU, vi. Il pleut. V. Ploou.

PLOUJADA, s. f. (ploujade). dg. Pluie. V. Plui, K.

PLOUJAS, et

PLOUJASSA, s. f. (ploudjásse), dl. V. Pluiassa et Plui, R.

PLOUJINA, V. Ploonvina.

PLOUJINOUS, adj. dl. Plujos, cat. V. Pluvious et Plui, R.

PLOUJOUS, dl. V. Pluvious et Plui.

PLOUMA et composés, Pluma, cat. Pour plume. V. Pluma et Plum. R.

PLOUMAS, s. m. (ploumás), dl. Du bois pelard, une bûche de pelard; troncs ou jeunes branches de jeunes chènes dépouillés de leur écorce, de ses plumes. V. Plum, R.

PLOUMB, PLOURS, radical dérivé du la-

tin plumbum, plomb.

De ploumbum, par apoc. ploumb; d'on: Ploumb, Ploumb-ar, Sus-ploumbar, Ploumb-at, Ploumb-eou, Des-ploumbar.

De ploumb, par la suppression du b, ploum; d'où: Ploun-et, Ploun-gear, Ploungeat, Ploungeoun, Ploung-eur, Emploumb-adura, Emploumb-ar, Es-ploumbar, Plom, Plomb-ar, Plounch-oun, Plum.

PLOUMB, s. m. (ploum); Piombo, ital. Plomo, esp. Chumbo, port. Plom, cat. Plomb, métal mou, ductile et malléable, d'un éclat argentin, quand sa surface est depuis peu en contact avec l'air atmosphérique, el d'un gris livide ensuite, ce qui est le ré-sultat d'un commencement d'oxydation. Sa pesanteur spécifique est de 11,352.

Éty. du lat. plumbum, m. s. V. Ploumb,

Rad.

Pesa coumo un ploumb, Tr. il pèse comme du plomb.

Le plomb ne se trouve que très-rarement à l'état natif dans la nature : il est presque toujours combiné avec d'autres corps et sur-

tout avec le soufre. Ce métal était connu du temps d'Homère. car il dit que les pêcheurs en mettaient à leurs lignes, pour les faire aller au fonds de l'eau.

L'usage d'écrire sur le plomb, dit Millin, remonte à la plus haute antiquité. Job faisait des vœux pour que ses discours fussent gravés sur le plomb ou sur le marbre.

PLOUMB, s. m. Fil-a-plomb, plomb, instrument de maçon propre à prendre l'a-

Ety. De la manière dont on le fait, et de l'usage auquel il sert. V. Ploumb, R.

# Dans un plomb on nomme:

CORDE on CORDEAU, la ficelle à laquelle il est suspendu. CYLINDRE, le corps même du plomb. CHAT, la petite platine du diamètre du cylindre qui est

mobile sur le cordean. PLOUMB, s. m. Cale, petit morceau de plomb, que les pêcheurs mettent près de

l'hameçon, pour le faire enfoncer dans l'eau. Ety. V. Ploumb, R.

PLOUMB, s. m. Nom qu'on donne, dans quelques pays, au cauchemar. Y. Pen.

Ety. Parce que dans cette maladie, on semble suffoqué par un poids considérable. comme s'il l'on avait une masse de plomb sur la poitrine. V. Ploumb, R.

PLOUMB A, A plomb, perpendiculairement.

PLOUMBAGI, s. m. (ploumbadgi); PLOUMBAGE. Action de douaner les marchandises, de garnir du plomb-timbre, un ballot.

PLOUMBAGINA, s. f. (ploumbadgine). Plombagine, minérais de plomb.

PLOUMBAR, v. a. (ploumba). Impiombare, ital. Plomar, esp. cat. Chumbar, port. Plomber, appliquer du plomb ou un plomb.

Ety. du lat. plumbare, m. s. V. Ploumb, Rad.

PLOUMBAR, v. n. Plomber, prendre l'aplomb d'un mur, d'une chose quelconque qu'on veut placer ou poser perpendiculairement; au jeu de boule, poquer, jouer sa boule en l'élevant, de manière qu'elle tombe justement sans rouler à l'endroit où l'on veut qu'elle demeure, on dit dans le même

sens, en prov. pourtar. V. Ploumb, R. PLOUMBAT, ADA, adj. et p. (ploumbá, ade); Chumbado, port. Plombé, ée, fig.

sensé, ée; couleur de plomb. Éty. V. Ploumb, R.

PLOUMBEL, s. m. (ploumbèl). Poire d'une balance romaine. V. Boulhoun.

Éty. de ploumb, plomb.

PLOUMBEOU, s. m. (ploumbéou), dl. Ploumbeou d'espasa, le pommeau d'une épée. Éty. V. Ploumb, R.

PLOUMBUR, s. m. (ploumbur). Plombeur, celui qui met les plombs aux marchandises. Garc.

PLOUMET, s. m. (ploumé), dl. Plomet,

niveau de plomb. Sauv.

Ety. Alt. de ploumbet. V. Ploumb, R. PLOUNCHOUN, s. m. (plountchoun). Nom qu'on donne, à Montpellier, au Colymbus subcristatus.

Éty. De l'habitude qu'ont ces oiseaux de plonger; c'est une altér. de ploungeoun. V. Ploumb, R.

PLOUNGEAR, v. a. (ploundjá). Plonger, enfoncer quelque chose dans l'eau ou dans un autre liquide, et par extens. en-

Ely. de la basse lat. plumbiare, sait de plumbum, plomb, parce que le plomb gagne promptement le fond de l'eau, ou de ploun pour ploumb, et de gear, pour egear, tomber comme du plomb. V. Ploumb, R.

PLOUNGEAR, v. a. d. bas lim. Enlasser du bois, des gerbes, etc. de manière qu'ils tiennent le moins d'espace possible : Ploungear las gerbas dins lou malliard, arranger les gerbes dans le gerbier: Ploungear lou boi dins lou siele, arranger le bois à brûler dans la stère.

PLOUNGEAR, v. n. (ploundjá). Plonger, descendre dans l'eau jusqu'à une prosondeur considérable, et y rester pendant quelque temps. On dit d'un mauvais na-geur, dans le Bas-Lim. Nada coumo una peira, ploungea coumo un brouchoun, il nage comme une pierre et il plonge comme un morceau de bois.

Ély. V. Ploumb, R.

PLOUNGEAT, ADA, adj. et p. (ploundgá, áde). Plongé, ée.

Ély. V. Ploumb, R.

PLOUNGEOUN, s. m. Nom qu'on donne. à Nice, selon M. Risso:

1. Au grand plongeon, Colymbus immer, Lin. Gm. Colymbus glacialis, Risso, oiseau de passage.

2º Au plongeon à gorge rouge ou petit plongeon. V. Ploungeoun. 2.

3º au grèbe huppé, Podiceps cristalus, Risso. V. Fumat.

4º A l'oreillard, Colymbus auritus, Lin. Podiceps auritus, Risso, de passage.

5º Au castagneux. V. Castagnous.

6º Au podiceps cornu, Colymbus curnu- | Ploriquejar, cat. Pleurnicher. Cast.

tus, Lin. Gm. Podiceps curnutus, Risso, de passage;

7º Au grèbe à jones grises, Colymbus ru-bricollis, Lin. Gm. Podiceps rubricollis, Risso, de passage. Oiseaux de l'ordre des Palmipèdes et de la famille des Brévipennes ou Uropodes(à ailes courtes).

Éty. Ces oiseaux sont ainsi nommés parce qu'ils ont l'habitude de plonger. V. Ploumb,

Rad.

PLOUNGEOUN, s. m. (ploundjour); PLOUNCHOUN. Le petit plongeon, Colymbus stellatus, Gm. qui n'est qu'un individu jeune du plongeon cal-marin ou à gorge rouge, Colymbus septentrionalis, Lin. oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la famille des Brévipennes, qui arrive sur nos côtes avec les macreuses.

Dans le département du Gard et à Avignon, on donne le nom de ploungeoun au

castagneux. V. Castagnous.

PLOUNGEOUN, s. m. d. bas lim. Meule, tas de gerbes auquel on donne une forme conique.

PLOUNGEUR, (ploundjúr). Plengeur, qui sait plonger, qui peut rester quelque temps sous l'eau sans respirer.

Ety. de ploum et de la term. geur, aller en bas comme le plomb. V. Ploumb, R.

PLOURA-MICAS-DEL-CASTEL, (ploure-mi-ques-del-castèl), dl. Pleurard, pleureur. Doujat.

Ely. V. Plor, R.

PLOURADA, s. f. (plouráde), dl. Larmes, cris, action de pleurer.

Ety. de plour et de ada. V. Plor, R.

A ta mendro talèn, à ta mendre plourado, Per courré à toun secours soun toujour preparado.

PLOURAIRE, ARELA, s. (plouráīré, arèle); moundinaire, gangoulaire, puraire, PLOUBAMIQUE, JOURGOULAIRE. Llorador, esp. Chorador, port. Plorare, cat. Pleureur, euse, qui pleure pour peu de chose: Un ploura micas, un pleurard.

Ety. du lat. plorator, ou de plourar et de aire, qui pleure. V. Plor, R.

PLOURAR , v. n. (plourà); PURAB. Piagnere et Plorare, ital. Llorar, esp. Chorar, port. Plorar, cat. Pleureur, répandre, verser des larmes; suinter, en parlant des végétaux.

Éty. du lat. plorare. V. Plor, R. PLOURAR, v. a. PERAR. Plorar, cal. Llorar, esp. Pleurer, déplorer, regretter beaucoup: Plourar seis pecats, soun paire, sa maire, pleurer ses péchés, son père, sa mère. Michel a fait ce verbe réciproque.

> Cepandan dins aquel debris L'nn se plouro, l'autre se ris.

Ety. du lat. plorare. V. Plor, R. PLOURAT, ADA, part. (plourá, áde). Pleuré, regretté.

Éty. de plour et de at, sur qui on a pleuré. V. Plor, R.

PLOURE, vl. Plourer, cat. V. Plooure. PLOURETIC, dg. V. Plurelique.

PLOURINEGEAR, v. n. (plourinedja);

PLOUROMIQUE, ICA, adj. d. béarn. Pleureur, euse, réchigné. V. Plouraire et Plor, R.

PLOURGUNIAR, v. n. Pleurnicher? geindre, pleurer à la manière des ensants

gatés. Avr. V. Plor, R.

PLOUROUS, OUSA, adj. (plourous, ouse); Lloroso, esp. Choroso, port. Ploros, cat. Pleureux, euse, qui pleure facilement, qui est encore en pleurs : Es tout plourous, il a encore les yeux tout pleureux.

Éty. de plour et de ous, litt. qui est de la

nature des pleurs. V. Plor, R.

PLOUROUSAS, s. f. pl. (plourouses).

Pleureuses, chez les Romains, femmes qu'on louait pour pleurer aux funérailles; larges manchettes de batiste qu'on met sur les revers des manches d'un habit de deuil. Voy. Plor, R.

PLOURS, s. m. pl. (plours); LAGREMAS, CHORAS. Plor, cat. Lloros, esp. Choros, port. Plori, anc. ital. Pleurs, larmes répandues en plaignant quelqu'un; fig. rosée: Leis plours de l'aurora, les pleurs de l'aurore.

Éty. V. Plor, R.

PLOURUN, s. m. (plourun). Aver lou plourun on lou plourar, avoir envie de pleurer, pleurer longtemps, sans cause suffisante.

PLOUVERIN, s. m. (plouverin). Ver-

glas.

PLOUVINAR, V. Plouvinegear PLOUVINEGEADA, s. f. dl. V. Ploouvina et Plui, R.

PLOUVINEGEAR, dl. PLOUVINAB. Pluinejar, cal. V. Ploouvouniar.

PLOUVOUNIAR, v. imp. d. m. Voy.

Ploouvinegear et Plui, R.

PLOVILAR, v. n. vl. Plonger. PLOVINAR, vl. Pluinar, cat. V. Ploou-

vouniar et Plui, R. PLOYA, s. f. (ploïe), d. hm. Pluja, cat. Pluie. V. Pluia et Plui, R.

## PLU

PLUA, s. f. (plue). Dent de râteau, de peigne. Aub. V. Pua.

PLUAS, Avr. V. Pua. PLUCHOUN, V. Plechoun. PLUEIA, V. Pluia.

PLUGAIRE, s. m. (plugáiré). Celui à qui l'on bande les yeux au jeu de cligne musette, de colin-maillard. Garc.

PLUGAR, v. a. (plugá); CLIGHAR, CLU-CHAR, CLUGAR, CUGRA, CUTAR. Fermer les yeux, dormir, jouer à cligne-musette. V. Escoundalhas.

Éty. V. Plegar, dont il n'est qu'une altération et Plec, R.

A peina ai coumençat de plugar la parpella. Suou. Inéd.

PLUGAS, s. f. pl. (plúgues), dl. Antoques. V. Lunetas.

PLUGAS, s. f. pl (plugues), dl. cueur-TAS. Les antoques des chevaux, qu'on leur met sur les yeux pour les empêcher de voir.

Éty. de plugar, fermer les yeux. V. Plec, Rad.

PLUGEA, Pluja, cat. V. Pluia et Plui, Rad.

PLUGETA, s. f. (pludgète), d. du Rouergue. Plujeta, cat. Petite pluie.

Ety. Dim. de pluegea. V. Pluia. R. PLUGIN, s. m. (pludgin), d. d'Arl. Petite pluie.

Mes oou mendre plugin vous foou prendre la lanou.

PLUGINOUS, V. Pluvious et Plui, R. PLUGOUN, s. m. (plugoun). Enfant de chœur, t. de Grasse. Garc.

PLUGOUN DE, adv. (de plúgoun); >= plecours, de cucours, a cuquet. A lálods, les veux fermés ou à l'aveuglette.

Rty. de plugar, sermer les yeux. V. Plec, Rad.

Mai madama justici a souvent sa balança Pas ben arriada... ou jugea de plugoun. Dioul.

PLUGUET, s m. (plugué); cliqueta, dl. m. s. que Escoundalhas, v. c. m. clignemusette. V. Plec, R.

PLUGUETA, s. f. (pluguéte). Employé dans cette phrase : Faire pluguela, dormir, faire un somme. Avril. V. Plec, R.

PLUI, PLOUV, PLOOUR, PLUG, radical dérivé du latin pluvia, pluie, et de pluere, pluo, pleuvoir, probablement dérivé du grec βλύω (bluō), couler.

De pluvia, par apoc. et suppression de v, plui; d'où : Plui-a, Plui-assa. Para-pluia, Plui-ous, Pluv-ina, Pluv-os, Pluv-ier, Pluvi - ous.

De plui, par le changement de i en j, pluj; d'où : Pluj-ada, Pluj-in-iar.

De pluj, par le changement de j en g, plug; d'où: Plug-eta, Plug-in ous, Pluege-a, Aplug-it, A-plug-ir.

De pluere, par le changement de us en oou: Plooure.

De pluvia, par apoc. et changement de u en oou ou en ou, ploouv, plouv; d'où: Ploouvoun-iar, Ploouv-ina, Ploouvin-egear, Plouv-oun-iar, etc.

PLUIA, s. f. (pluie); PLUEGRA, PLOUCA, PLEJA, PLOCEA. Pioggia, ital. Lluvia, esp. Chuva, port. Pluja, cat. Pluie, eau qui tombe du ciel.

Éty. du lat. pluvia, par la suppression de v. V. Pluia, R.

La quantité moyenne de pluie, qui tombe dans nos climats, d'après un grand nombre d'observations est de quatre à cinq décimèt.

Sentences et proverbes relatifs à la pluie: Pluia à versa, en tout temps vau ren; Pluia d'abriou douna à buoure. Pluia de febrier,

A la terra vau un fumier. Pluia de jun vau ren.

Pluia de mars, Ren li prend pars. (pour part)

Pluia de mai, Ten lou mounde gai. Pluia d'hyver, Recolta d'estiou. Pluia en janvier de durada,

Tempera touta l'annada.

Pluia menuda Jes de goutta perduda.

Signes qui indiquent que la pluie est prochaine.

Chaque pays et pour ainsi dire chaque famille possède les siens, mais nous ne ferons mention ici que de ceux que l'expérience parait avoir sanctionnés:

Des vents. Les vents qui viennent d'un grand continent, comme le mistral, en Provence, n'amènent jamais la pluie, tandis que ceux qui arrivent de dessus les mers l'apportent presque toujours; on doit aussi s'attendre à la pluie quand le vent change d'un point à un autre et fait le tour de l'horizon. de même que quand il siffle ou quand il produit un grand bruit.

Des nuages. Si un ciel serein se couvre insensiblement de petits nuages blancs qui s'étendent peu à peu et prennent une couleur foncée, on doit s'attendre à de la pluie ; lorsque les nuées forment des flocons profonds, denses au milieu, très clairs sur les bords, dans un ciel azur vif, on peut pronostiquer de grosses ondées, de la grèle ou de la neige, si par un temps couvert on voit circuler avec vitesse de petites nuées noires, il est probable que la pluie va commencer et qu'elle durera longiemps.

De la rosée. Une rosée abondante annonce un beau jour; mais lorsque le lendemain elle ne se renouvelle point, on peut croire à la pluie, le même pronostic peut être porté quand on voit une rosée ou gelee blanche abondante dans une saison qui ne leur est

pas propre. De l'état du ciel. Lorsque les nuages rouges du soir ne disparaissent pas avec le soleil et qu'ils sont encore plus foncés en couleur le matin à l'aurore ils annoncent la pluie, d'où le proverbe :

Nivou rouge lou matin Fai courrer l'aigua au camin.

Quand dans la mauvaise saison le ciel a la teinte verdâtre des eaux de la mer, la pluie continuera et redoublera.

Des animaux. On croit avoir reconnu que le coq de Bruyère annonce le beau temps quand il se pose sur la cime des arbres et sur leurs nouvelles pousses, le mauvais temps quand il se rabat sur les branches inférieures et qu'il s'y tapit. Triste et immobile au bord des marais, le béron prédit les frimats, plus remuant et plus criard qu'à l'ordinaire il promet la pluie. Le paon le présage lorsqu'il grimpe plus haut que de coulume ou qu'il répète ses cris discordants S'il doit pleuvoir, l'ortolan des roseaux gagne les hauteurs, le pincon prend un accent particulier et désagréable, le chant de la mésange ressemble au grincement d'une lime ou d'un verrou; on voit les noires corneilles quitter en troupe la pâture et presser leur vol bruvant vers la futaie antique ou la tour abandonnée; alors les martinets descendent de la région des nuages, volent en foule autour des clochers et l'hirondelle rase en babillant la surface des sleurs, alors aussi le pivert appelé dans plusieurs provinces, le procureur du moulin, jette un cri plaintif et traine, qu'on entend de très-loin.

Du baromètre. L'abaissement du mercure dans le baromètre, annonce en général la pluie ou de grands vents.

Mais malgré la probabilité des divers signes

qu'on vient de mettre sous les yeux du lecteur, il ne doit pas oublier le proverbe qui dit que : Qu voou si faire messongier si fassi devinaire de temps.

PLUIAS, s. m. (pluias), et PLUIASSA, s. f. (pluiasse); PLEJAS, PLOU-JAS, PLOUJASSA. Averse, grosse ou longue

Ety. de pluia et de l'augm. as, assa. V. Plui, R.

PLUIOUS, adj. Plujos, cat. V. Pluvious el *Pl*ui, R.

PLUIOXS, vl. V. Pluvious.

PLUJADA, s. f. (pludjade), d. bas lim. Pluie subite et abondante, averse. V. Raissa

PLUJINIAR, v. n. (pludjiniá). Bruiner, faire une petite pluie. V. Pluouvinegear et Plui. R.

PLUJOS, vl. V. Pluvious et Plui, R. PLUJOUN, s. m. (pludjóun), d. bas lim. et impr. PLUDEOU. La quantité de paille que produit une gerbe, lorqu'on a choisi celle qui n'était pas froissée. Béron.

Ety. Ce mot est une alt. de paluchoun, petit tas de paille. V. Palh, R.

PLUM, radical dérivé du latin pluma,

De pluma, par apoc. plum; d'où: Pluma, Plum-agi, Plum-assa. Plum-et, Plumachou, Plumass-ier, Plumass-cou, Desplumassar, Plum-ar, Em-plum-ar, Plumalh, Plum-ard.

PLUM, s. m. vl. Plomb. V. Ploumb, R. PLUMA, s. f. (plume); Pluma, esp. port. Piuma et Penna, ital. Ploma, cat. Plume, ce qui couvre le corps des oiseaux et sert an vol, et par extension, tuyau taillé pour écrire ; auteur, son style, sa manière.

Ély. du lat. pluma, m. s. V. Plum, R. Considérées comme habillement des oiseaux, les plumes portent les noms des parties qu'elles recouvrent ou des usages auxquels elles servent. C'est ainsi qu'on les nomme abdominales, cervicales, dorsales, fémorales, frontales, etc. selon qu'elles re-couvrent l'abdomen, le cou, le dos, les cuisses, le front, etc. On désigne en général, sous le nom de couvertures, celles qui ne sont que recouvrir, et par celui de pennes,

Considérée séparément, chaque plume est composée:

les grandes qui servent au vol.

DU TUYAU, qui est la partie creuse inférieurement et e supérieurement , où sont implantées les barbes. DES BARBES, ou espèce de filaments attachés un tuyau.

On nomma .

DUVET, celles qui n'ont presque pas de tuyan.

Envisagée comme servant à écrire et taillée, on nomme:

OUVERTURE, l'entaille qu'on fait au devant de la pleme

en la taillant. VENTRE , la partie qui est du côté de l'ouverture. DOS, le côté opposé.

CARNES du pouce et des doigts, les deux angles qui sout-entre la grande ouverture et le bec.

BFC, la partie allongée en pointe fendue en deux.

FENTE, l'ouverture qui divise le bec.
ANGLE du ponce et des doigts , les deux angles du bes, LARRON , la pellicule qui est dans l'intérieur du tuyen. HOLLANDER, hollander une plume, c'est en passer le turpes sous la cendre cheude, pour lui enlever une pellicule qui la recouvre, et de la durcir afin de la rendre propre à écrire.

Proverbes:

La pluma doou medecin Es un couteou d'assassin.

La pluma doou proucurour Es un couteou de vendumi.

La qualité de la plume a toujours été analogue à la nature de la matière sur laquelle on écrivait, pour tracer des caractères sur le bois et sur les métaux, on se servit du burin: le style fut employé quand on voulut écrire sur des tablettes enduites de cire. Le parchemin et le papier exigeant un instrument plus délicat, on prit un roseau, calamus, et dans le Vme siècle, l'usage des plumes d'oiseau parut préférable : elles furent substituées aux roseaux, en 693.

Dict. des Orig. de 1777, in-12. Ce que l'on dit d'Henoc, qui inventa la plume et l'écriture, 3400 ans avant J.-C.

parait peu probable.

Les plumes métalliques furent inventées vers le milieu du XVIII : siècle, par un mécanicien nommé Arnoux.

PLUMACHORA, s. f. Duvet de la volaille, que le vent emporte. Garc.

Éty. de plumachou. V. Plum, R.

PLUMACHOU, s. m. (plumaichou); PLUMARD, PLUMAR, PLUMAR, PLUMAR, PLUMAR, PLUMAR, PLUMAR, Pennacchio, ital. Penacho, esp. Panache, plumet destiné à orner le casque des guerriers, leurs chapeaux et ceux des femmes, dans ce dernier cas, on dit plumes, au lieu de panache; huppe de certains oiseaux.

Éty. de pluma. V. Plum, R.

PLUMACHOU, s. m. (plumatchou). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la linaigrette à plusieurs épis, Eriophorum polystachion, Lin. plante de la famille des Cypéracées, qu'on trouve dans les lieux marécageux.

Ély. Son épi forme une espèce de panache, d'où le nom de plumachou. V. Plum,

PLUMADA, s. f. d. bas lim. Petite correction qu'on fait à un enfant en lui tirant les cheveux, petit combat qui consiste à se. les tirer V. Tira-peous.

Ti bailairai una plumada, je te tirerai

les cheveux.

Ety. de pluma, dit ironiquement pour

cheveux. V. Plum, R.

PLUMADA, s. f. (plumade); TEIRCHADA. Plumée, le bec d'une plume plein d'encre, ce qu'on en prend à la fois pour écrire.

**É**ty. de pluma et de ada. V. Plum, R. PLUMADA, s. f. PLOUMADA, dl. Les plumes détachées d'une volaille ; fig. dépouille, riche succession.

PLUMADAS, s. f. pl. (plumádes); PLOU-MADAS, dl. Châtaignes fraiches, écalées ou pelées. Sauv.

PLUMADILHAS, s. f. pl. (plumadilles); PLOUMADILAAS, dl. Pelures de châtaignes, de pommes, de poires.

Ély. de pluma. V. Plum, R.

PLUMADIS, ISSA, s. (plumadis, isse). Grande quantité de plumes, enlevées depuis peu. Garc.

PLUMAGI, s. m. (plumadgi); PLUMAGE. Plumage, esp. Plumagem, port. Plumage, l'ensemble des plumes d'un oiseau.

Ety. de pluma et de agi. V. Plum, R. PLUMAIET, s. m. (plumagé), dl. Voy. Plumalhet et Plum, R.

PLUMAL, dg. et

PLUMALH, s. m. (plumáil); PLUMAL. Plumero, esp. Plumail, petit balai de plumes.

PLUMALHET, s. m. (plumáillé), dl. Volant à jouer. V. Volant.

Ély. de plumalh et du dim. et, pelit pa-pache. V. Plum, R.

PLUMAR, v. a. (plumá); PLOUMAR, DES-PLUMAN. Spiumare el Spennare, ital. Desplumar, esp. Depennar, port. Plumar, anc. cat. Plomar, cat. mod. Plumer, arracher les plumes à un oiseau; fig. plumer quelqu'un, lui soutirer une partie ou tout son argent, soit au jeu soit par de belles promesses.

Ety. de pluma et de ar. V. Plum, R. Plumar de castagnas, de rabas, de peras,

peler.

Plumar un aubre, effeuiller un arbre. Plumar la galina sensa la faire cridar, plumer la poule sans bruit, faire ses affaires sans qu'on s'en apperçoive.

Fai un fred que pluma, il sail un froid

cuisant.

Plumar qu'auqu'un au juec, plumer quelqu'un.

Leis auceous plumoun, les oiseaux muent. PLUMAR, v. n. Muer, se dépouiller des plumes, en parlant des oiseaux. V. Poumiar.

PLUMARD, s. m. (plumár); PLOUMARD. Plumeau, houssoir de plumes. V. Plumachou et Plum, R.

PLUMASSARIA, s. f. (plumassarie). Plumasserie, métier et commerce du plu-

Ety. de plumas et de aria. V. Plum, R. PLUMASSEOU, s. m. (plumasséou); GALPA, GALGA, GAUPA, CAUCA. Chumacele, port. Plumasseau, tampon de charpie qu'on met sur les plaies quand on les panse.

Éty. de pluma. V. Plum, R.

PLUMASSIER, s. m. (plumassie); Plumagero, esp. Plumaceiro, port. Plumassier. qui prépare et vend des plumes d'autruche et autres, pour la parure.

Ety. de plumassa, grosse plume, et de ier,

marchand. V. Plum, R.

On nomme buchots, les plumes qui servent d'enseigne aux plumassiers et plumasserie, leur commerce.

PLUMASSOL, s. m. vl. Coussin, oreiller de plumes, coussinet. V. Plum, R.

PLUMAT, ADA, adj. et p. (plumá, áde); PLOUMAT, DESPLUMAT. Plumé, ée, privé de ses plumes : Testa plumada, tête chauve.

Ely. V. Plum, R.

PLUMAU, s. m. (plumáou). Pour panache, V. Plumet et Plum, R.

> Capitani senso plumau Sembl' uno barquo senso velo. Bruyes.

PLUMBAR, v. a. et n. vl. Plomber; accabler; plonger, enfoncer, submerger, précipiter, couler à fond.

Et neutr. être lourd, pesant, tomber au

Ety. de ploumb et de ar.

PLUMET, s. m. (plumé); Plomall, cat. Plumero, esp. Plumet per levar la poussiera, plumeau. V. Plum, R.

PLUMETA, s. f. (pluméte); Plometa, cat. Dim. de pluma, petite plume. V. Plum,

PLUMETIS, s. m. (plumetis). Plumetis, sorte de broderie.

PLUMO, s. m. vl. Lim. Plom, cat. Voy. Ploumb.

PLUMOS, OSA, adj. vl. Plumos, cat. Plumoso, esp. Plumeux, euse, garni de plumes. V. Plum. R.

PLUMOZITAT, s. f. vl. Plumosité, plumage, abondance de plumes. V. Plum, R.

PLUMUDAR, v. n. (plumudá). Muer, changer les plumes, en parlant des oiseaux. V. Poumiar.

Ety. de pluma et de mudar, changez. PLUO, vi. li pleut.

PLUOURE, vi. V. Plooure.

PLUPART, 1A, 8. f. La plupart, la plus

grande partie: le plus grand nombre.

PLUR, plus, radical pris du lat., plus pluris, plus, d'avantage, et dérivé du grec πλείων, ονοσ, (pleion, onos), plus nom-

breux, plus grand, plus considérable.

De plus: Plus, Plus-or, plus-ors, Plus-

De pluris, gén. de plus, par apoc. plur; d'où: Plur-al, Plural-itat, Pluri-el.

PLUR, s. m. vl. Pleurs. V. Plours et Plor, R.

PLURAL, s. m. vl. Phural, port cat. esp. Plurisi, v. c. m. et Plur, R

PLURALITAT, s. f. (pluralità); Pluralità, ital. Pluralidad, esp. Pluralidade, port. Pluralitat, cat. Pluralité, le plus grand nombre, multiplicité.

Éty. du lat. pluralitis, gén. de pluralitas.

V. Plur, R.

PLURALMEN, adv. vl. PLURAMERS. Pluralmente, ital. Pluriellement, au pluriel.

PLURESIA, s. f. (pluresie); POINT DE coustat, purest, pulbest, peremounta. Pleu-resia, cat. esp. Plurisia, ital. Pleuresie, inflammation de l'une ou des deux membranes, connues sous le nom de plèvres.

Ety. du lat. pleuritis, formé du grec πλευρττις (pleuritis), de πλευρά (pleurs),

plèvre.

PLURESIN, s. m. (pluresin); PLEVESE, RLUVESIN, ROLLESSI. Pleurodynie, douleur de côté, point de côté, fausse pleurésie; inslammation des muscles de la poitrine, imitant, jusqu'à un certain point, celle de la plèvre ou pleurésie.

Ety. Voy. Pluresia, dont pluresin n'est qu'un diminutif.

PLURETIQUE, ICA, adj. (plureliqué, ique); PLOUBETIC. Pleuretic, cat. Pleuretico esp. port. Pleurétique, qui a, qui est atteint d'une pleurésie.

Ety. du lat. pleuretieus, m. s. PLURIEL , s. m (pluriel) ; Plurale , ital. Plural, esp. port. cat. Pluriel, l'opposé de singulier, en grammaire, nombre pluriel, nombre composé de plus d'un.

Ety. du lat. pluralis, V. Plur, R.

PLUBS, V. Plours.

PLUS , adv. (plus) ; Piss , ital. Plus, point : N'en voli plus, je n'en veux plus; Ny a plus, il n'y en a plus; N'en podi plus, je n'en

PLUS, ros, adv. de comp. vl. Plus, cat. anc. esp. Chus, anc. port. Plu, anc. ital. Piu, ital. mod. Plus, davantage; il est souvent précédé de au, au plus. V. Pus.

Ety. du lat. plus. V. Plur, R.

PLUSIEURS, adj. pl. (plusieurs). Un nombre indéfini.

PLUSOR, el

PLUSORS, pr. vl. PLUSECUS, PLUSECUS PLUSOURS. Plusieurs, la plupart; li plusor.

Éty. du lat. plures. V. Plur, R.

PLUSOURS, vl. (plusours). Pour plusienrs, V. Plur, R.

PLUSQUE-PARFAIT, s. m. (plusqueparsèt). Plusque-parsait, le dernier des temps passés des verbes.

PLUTOUN, s. m. (plutoun); Plutone, ital. Pluto, esp. Plutão, port. Pluton, fausse divinité que les poëtes représentent comme le dieu des enfers,

Ety. du lat. plutonis, gén. de pluto, dérivé du grec πλούτων (plouton), m. s.

PLUTUS, (plutús): Pluto, ital. Plutus.
PLUVACHIOUS, Garc. V. Pluvious.
PLUVEIROTA. s. f. (pluvéiróte). Un
des noms qu'on donne, à Arles, au vanneu varié. V. Éspagnoulet, Pluvier et Plui, R. PLUVESIN, S. m. V. Pluresin.

PLUVIA, vl. PLOIA, PLURIA. Pluja, cat.

PLUVIAL, adj. vl. Pluvial, cat. esp. port. Pluvial, de pluie.

Éty. du lat. pluvialis, m. s.

PLUVIALA AMUA. V. Aigua de pluia et

PLUVIEIRET, s. m. (pluvieiré). Nom nismois du petit pluvier doré. V. Pluvier et

PLUVIER, s. m. (plavié); Piviere, ital. Pluvier, Charadrius, Lin. genre d'oiseaux de l'ordre des Echassiers, et de la fam. des Ténuirostres ou Rampholites, (à bec grêle ou flexible), dont on connaît quelques espèces en Provence.

Ely. de pluvialis avis, parce que c'est en automne, pendant la saison des pluies, que cet oiseau émigre. V. Plui, R.

PLUVIER, s. m. Est aussi le nomqu'on donne, à Nice. au chevalier douteux, Totanus dubia, Risso.

PLUVIER-COULASSAT, S. M. PESCAIROLA, PRIQUEIRGIA, COURIGIA, REVIERBOLA, PROULA-N'AIGA, comora. Le premier de ces noms est celui que porte, dans le département des Bouches-du-Rhône, le grand pluvier à collier, Charadrius hiaticula, Lin. oiseau du même genre que le précédent.

PLUVIER-DAUBAT, s. m. (pluvié-daourá). Le pluvier doré, Charadrius pluvialis, Lin. oiseau de la taille de la tourterelle, célèbre chez les gourmands, à cause de la délicatesse de sa chair.

Ety. l'épithète de doré, lui vient des taches d'un jaune d'or, qu'on voit au-dessus de son

PLUVIER-cais, s. m. Nom qu'on donne,

à Nice et dans le Gard, au pluvrier gris, Squatarola melanogaster, Risso, qui est le même que le vanneau pluvier, vanneau gris, de Buffon, Tringa squatarola, Lin. et e vanneau de Suisse, Buff. Tringa helvetical, Lin. Gem.

PLUVIER-OURDINARI, S. M. V. Coureli. PLUVIGNEOU. V. Ploouvina et Plui, R. PLUVINA, 8. f. vl. Pluie fréquente et abondante. V. Plui, R.

PLUVIOSO, s. m. (pluviose). Pluviose, nom du cinquième mois de l'année de la république française; il commançait le 20 janvier, et finissait le 18 février; mais, dans l'année qui suivait immédiatement l'année sextile, il commençait le 21 janvier et finissait le 19 février.

Ety. des pluies abondantes, qui ont ordinairement lieu à cette époque. V. Plui, R.

PLUVIOUS, OUSA, adj. (pluvious, ouse); PLUIOUS, PLUVINOUS, PLOOUVINOUS, APLUSIT, APLUSIT, PLUGINOUS. Plujos, Cal. Piovoso el Piovignoso ital. Pluvioso, esp. Chuvoso, port. Pluvieux, euse, disposé ou qui tend à

Ety. du lat. pluviosus ou de pluvia et de la term. ous; lilt. qui est de la nature ou qui tend à la pluie. V. Plui, R.

PLUVOUNIAR, Garc. Plumejar, cat. V. Plouvouniar.

PO, PEDO, PODO, désinences dérivées du grec ποῦς (pous), d'où le latin pes, pedis,

Poly-po, de polys, plusieurs, qui a plu-

sieurs pieds.

Poly-podo, plusieurs pieds, polypode, à cause des nombreuses racines de cette plante. Quadrupedo, de quatuor, quatre, animal

qui a quatre pieds.

PO, Dans le Dict. du bas lim. de M. Béronie, un grand nombre de mots commencent par Po, qu'il faut chercher par Pa, comme Po, pain, par exemple. V. Pan.

PO, s. m. vl. Peuple. V. Pople.

POAIRE, s. m. vl. Pompe à tirer de l'eau. V. Pous, R.

POAR, v. a. vl. Poar, cat. Puiser, épuiser, tirer l'eau d'un puits. V. Pous, R.

## POR

POBEL, vl. Peuple. V. Pople et Popul,

POBLACIO, s. f. vl. Poblacion. Població, cat. Peuple, populace. V. Population et Popul. R.

POBLACION, vl. Poblacion, esp. Voy. Poblacio.

POBLADAMENT, adv. vl. Publiquement. V. Popul, R.

POBLAL, adj. vl. Public, municipal, manifeste. V. Popul, R.

POBLAMENT, s. m. vl. Poblament, cat. Logement. V. Popul, R.

POBLAR, v. a. et n. vl. Poblar, cat. V. Puplar.

POBLAT, adj. et p. vl. PUBLATZ. Peuplé. V. Puplat et Popul, R.

POBLE, s.m. (poblé); rosoz, vi. Poble, cat. Peuple. V. Pople.

Ety. Ait. du lat. populus, m. s. V. Popul. Rad.

POBLIAR, vl. V. Poblicar. POBLICAR, vl. V. Publicar.

POBOL, s. m. vl. rosen. Popolo, ital. Alt. de popol, peuple, multitude. V. Pople et Popul, R.

POBOUL, s. m. vl. Peuple. V. Pople et Popul, R.

### POC

POC, vl. Il ou elle put, il ou elle peut, de poder.

Alh pus tost que poc, Philomena, au plu-

tốt quế put.

POCH, radical pris de la basse latinité, punga, puncha, pochia; dérivé du saxon, pung, punz, en anglais, pocke, pounch, en anglo-saxon, poch-cha, pocca, pocha.

Comme il paralt que dans l'origine on ne faisait les poches qu'avec de la peau, coutume qui existe encore dans la montagné, Périon, dit M. Roquefort, a dérivé ce mot du grec πόκος (pokos), peau; Huet, de pascolos, dim. de pasceus, sac de cuir, fait du grec πέσχος (péskos); cuir, d'où, paskolos.

De pochia, par apoc. poch; d'où: Pocha, Poch-ada, Poch-egear, Poch-ar, Poch-

eta, Poch-oun, Em-pochar.

POCHA, s. f. (potche); GATOUR. Poche, petit sac fixé aux habits, faux pli d'une étoffe cousue, sinus dans une plaie, espèce de filet.

Ety. de la basse lat. punga, puncha, po-

chia. V. Poch, R.

Ai mes aquel argent dins la pocha, Tr. ai mis cet argent dans ma poche et non à

la poche.

Ma pleina pocha, Tr. plein ma poche et

non ma pleine poche.

Avia leis mans à la pocha, Tr. il avait les mains dans ses poches et non à la poche.

Les anciens écrivains ne font jamais mention des poches, la ceinture leur en tenait lieu, comme cela a encore lieu chez les Orientaux qui ont conservé l'ancien costume.

Depuis quelques années, les femmes ont abandonné l'usage des poches qu'elles ont remplacées par des espèces de sacs nommés tour à tour, ridicules, nécessaires, indispensables, sacs, etc., qui ne sont d'ailleurs qu'une imitation des escarcelles du moyenåge.

POCHA, s. f. Poche ou pochette, petit violon que portent avec eux les malires à

danser.

Ety. de pocha, parce qu'on peut le mettre dans la poche. V. Poch, R.

POCHA, s. f. vl. Pioche. V. Pic, R.

POCHADA, s. f. (poutchade); roucha-DA. Plein une poche.

Ély. de pocha, poche, et de ada, poche faite, poche remplie. V. Poch, R.

N'avia sei pleinas pouchadas, il en avait plein ses poches ou ses poches pleines.

POCHAR, v. a. (poucha); POUCHAR, dl. Pocheter, porter pendant quelque temps dans la poche, pocheter des olives, des jujubes,

Ety. de pocha et de ar. V. Poch, R.

POCHAS, prép. vl. Puis. V. Pei. POCHEGEAR, v. n. (poutchedjá); rou-CHEGRAS. Mettre la main dans sa poché comme pour en tirer de l'argent.

Ey. de pocha et de egear. V. Poch, R. POCHETA, s. f. (poutchéte); POUCHET TA. Dim. de pocha, petite poche, gousset.

Ety. de pocha et de eta. V. Poch, R. POCHOUN, s. m. (poutchoun); GATOUN, POUCHOUR, POLSEL, PALEET. Borsellino, ital. Bousillo, esp. Bolcinho, port. Gousset, bourson, petite poche de la culotte.

Ety. de pocha et de oun, diminutif. Voy.

Poch, R.

### POD

POD, por, pog, pov, radical pris du latin podium, appui, balcon, et derivé du grec πόδιον (podion), petit pied, qui avance comme un pied; ce nom a servi à désigner ensuite un lieu élevé, en général.

De podium, par apoc. pod; d'où: Poi, Poi-ar, Poiz-ar, Poig, Pog-et, Pog-es, Poges-a, Sobre-poj-ar, Pou-ad-a, Pou-ar, Pou-ayre, Pouz-at, Poug-el, Pougel-as, Pougessa, Pount-in, Pui-ar, Pui-at, Puch, Puch-ol, Puech, Pueg. Pueg-au, Pug, Pug-et, Puoi, Pujol-as, Puj-ador, Puj-ar, Puj-ol.

PODA, s. f. vl. Serpe. V. Put, R. 3.

PODADOIRA, vl. Serpette. V. Poudadouira et Put, R. 3.

PODADOR, s. m. vl. Podador, cat. esp. Potatore, ital. Vigneron. Voy. Poudaire et Put, R. 3.

Ety. du lat. putator, m. s.

PODAGRA, s. f. (podagre); Podagra, anc. cat. esp. port. ital. Podagre, goutte qui attaque les pieds.

Éty. du lat. podagra, m. s. dérivé du grec ποδος (podos), gén. de ποῦς (pous), pied, de ἄγρα (agra), prise, capture, pris par les pieds. Ped, R.

PODAGRIC, ICA, adj. vl. Podagre,

Les castrats no so podagrix. Eluc. de las Propr.

PODAIRE, vi. V. Podador. PODAR, v. a. vl. Podar, cat. esp. Potare, ital. V. Poudar.

Éty. du lat. pulare. V. Put, R. 3.

PODAT, adj. anc. béarn. Impuissant, infirme, coupé, Membre podat. Voy. Put, Rad. 3.

**PODEIRA**, s. f. vl. Pouvoir, puissance. V. Pouss, R.

PODEM, vi. Nous pouvons.

PODER, V. a. (pouder); rouves, rousques, Pours. Poder, cat. esp. port. Potere, ital. Pouvoir, avoir la puissance, la force.

PODER, S. M. VI. PODERAGE. Poder . cat. esp. port. Potere, ital. Pouvoir, puissance, forces; ressort, juridiction. V. Pouder el Pouss, R.

En tant lur ploder seria, autant qu'il

leur sera possible.

No poder mais, ne pouvoir mais.

PODERAGE, vl. PODERAGE. V. Poder et Pouss, R.

PODERAMEN, s. m. vl. Sujétion, soumission. V. Pouss, R.

PODERAR, v. a. vl. Subjuguer, surmonter. V. Pouss, R.

PODERAT, ADA, adj. et part. vl. Vaincu, ue. V. Pouss, R.

PODERATGE, s. m. (poderátge). Puis-

sance, pouvoir.

PODEROS , OSA , OZA , adj. vl. rown, POET. Poderos, cat. Poderoso, esp. port. ital. Puissant, important; possesseur: Poderos l'en fare, je l'en ferai jouir; possible, No poderos, impossible; Si es causa poderosa, s'il est possible; De tot poderos, Tout puissant, courageux.

Ety. du lat. ponderosus. V. Pouss, R. PODEROZAMENS, adv. vl. Poderosament, cat. Poderosamente, esp. port. ital. Puissamment, vigoureusement.

PODESTAT, vl. Puissance. V. Potestat. PODESTAT, s. m. (podestá); Podesta, ital. Podestat, magistrat qui succeda aux consuls à Arles, du temps de la république; c'est encore aujourd'hui un officier de justice et de police dans plusieurs villes d'Italie; en vl. potentat.

Éty. de l'ital. podestà, m. s. dérivé de podesta, pouvoir, puissance, pris du lat. potestatis, gén. de potestas, qui signifie la même chose. V. Pouss, R.

Isnard d'Entrevennes a été le premier po-

destat d'Arles, en 1220.

PODISSA, s. f. vl. Quitlance. V. Quitança , reçu.

PODOR, s. f. vl. Puanteur. V. Pudentour et Put, R.

PODRA, vl. V. Poudra. PODREL, vl. V. Poldreus.

POEME, s. m. (pouemé); Pousse. Poëma, ital. esp. port. cat. lat. Poëme, ouvrage en vers d'une certaine étendue. On donne quelquefois le même nom à un ouvrage en prose, quand il renferme des fictions et de l'invention.

Ety. du grec ποίημα (poiêma), ouvrage; poëme. V. Pouem, R.

# On distingue les poëmes en :

DIDACTIQUES, ou ceux dans lesquels le poète se propose d'instruire.

DRAMATIQUES, cenx qui représentent une action.

ÉPIQUES, ceux qui racontent quelque grande action. HISTORIQUES, coux qui n'exposent que des évènementa réals.

LYRIQUES, ceux qui sont destinés à être mis en mu-

BUCOLIQUES, ceux qui décrivent les mœurs champêtres. ÉLÉGIAQUES, conz qui tiennent de l'élégie.

Ce genre de poésie est très-ancien; on lit sur les marbres d'Arondel : depuis que parurent les poëmes sur l'enlèvement de Proserpine, sur la recherche qu'en fil Cérès, etc. 1399 ans, avant J.-C. POER, s. m. vl. Pouvoir. V. Pouder et Pouss, R.

POESTADIS, s. m. POESTABITE. Haut seigneur, suzerain, homme puissant, preux, maltre, possesseur. V. Pouss, R.

POESTADIT, adj. vl. Puissant, affermi. POESTADOS, adj. vl. Puissant. Voy. Pouss, R.

POESTAT, s. f. vl. Potestà, ital. Potestad, esp. Pouvoir, autorité, domination, volonté, puissance. V. Potestat.

Ety. du lat. patestatis, gen. de potestas.

V. Pouss, R.

POESTAT, s. m. vl. Gouverneur, grand

seigneur, juge, magistrat. V. Pouss, R. POETA, s. m. (pouète); rouss. Poeta, ital. esp. port. cat. Poëte, qui fait des vers, adonné à la poésie.

Ety. du lat. poeta, m. s. V. Pouem, R. Les premiers poëtes furent Moïse et David, chez les Hébreux; Orphée, Homère et Hésiode chez les Grecs; Horace et Virgile, chez les Latins; les Bardes, chez les Gaulois; les Troubadours dans l'ancienne France; Marot, Malherbe, Corneille, Racine, Rousseau, Boileau, Crebillon, Voltaire, Delille, chez les Français modernes; le Dante, Petrarque, l'Arioste, le Tasse et Metastase chez les Italiens; Milton et Pope, chez les Anglais.

POETICAMENT, adv. (poueticaméin); POURTICAMENT. Poeticament, cat. Poeticamente, ital. esp. port. Poétiquement, d'une ma-

nière poétique.

Ety. de pouetica et de ment. V. Pouem, R. POETIQUE, ICA, adj. (poneliqué, ique); roussique. Poetic. cat. Poetico, ital. esp. port. Poeticus, lat. Poétique, qui tient à la poésie.

Éty. du grec ποιητικός (poiêtikos), m. s. V. Pouem, R.

## POG

POG, s. m. vl. Petit trait, point, virgule; il ou elle put.

POGAL, s. m. vl. Pouce, pincée, poi-

gnée. V. Pougnada.

POGALH, s. m. vl. V. Poung. POGES, s. m. vl. POGUES, POUREA. POUgeoise, petite monnaie de cuivre, qui avait cours en Bretagne, et qui valait une demiobole, monnaie du Puy. V. Pod, R.

POGES, s. m. vl. Pogresa. Pougeoise, poyet, pièce de monnaie du Puy.

Poges de creis, poyet de poids. V. Pad, R. Qu'il ou qu'elle montât. POGESA, s. f. V. Poges et Pod, R.

POGET, s. m. vl. Monticule, dim. de pog, puy. V. Pod, R. Il ou elle monta.

POGEZA, vl. V. Poges.

POGLAURENS, nom de lien, vl. Puilaurens ou Piq-Laurens, château dans le Toulousain. V. Pod, R.

POGNADOR, S. M. VI. POMGRADOR, PO-GRAIRE, PORREDOR. Pugnatore, ital. Combattant, guerrier.

Ety. du lat. pugnator, m. s.

POGNAIRE, vl. V. Pognador.
POGNEDOB, adj. vl. Combattant. Voy. Pounct, R.

POGRA, vl. Je pourrais.
POG-SERDAN, nom de lieu, vl. Puycerda, ville dans les Pyrénées. V. Pod. R. POGUES, vi. V. Poges.

## POH

POHT, s. m. vl. Pourz. Pui, pic, sommet d'une montagne.

Ely. Alter. de podium, lat. V. Pod, R.

# POI

POI, s. m. vl. Pays. V. Pais. POI, EL, nom de lieu, vl. Le Puy, ville capitale du Velay. V. Pod, R. POI, s. m. vl. Pic, puis, ensuite, après.

V. Puy et Pod, R.
POIAMENT, vl. V. Puiamen.
POIAB, v. n. vl. Monter, aller en bant.

Ely. de poi, alter. de podium, et de ar. V. Pod, R.

POICHAB, vl. Puis. V. Pei. POIDOUIRA, Garc. V. Pouadouira et Pod, R.

POIG, vl. V. Puech.

POIG, prép. vl. Ensuite, après.

POIG, s. m. vl. Montagne. Voy. Puy et

POIGNA, s. f. vl. PORMA. Punya, anc. cal. Effort, soin, étude; empressement, peine. V. Pugn, R.

POIGNAR, v. a. et r. S'appliquer, étudier, travailler. V. Appouirar s' et Pugn, Rad.

POIGNAR, vl. V. Ponhar. POIGNARD, V. Pougnard.

POIGNARDAR, V. Pougnardar.

POIGNAT, adj. et part. vl. Peiné, travaillé. V. Pounct, R.

POIGNEH, v. a. vl. Piquer. V. Pounct,

POIGNER, vl. V. Pougner.

POIGNET, adj. et part. vi. Il ou elle s'occopa, s'appliqua.

POIGNON, vi. Ils ou elles tachent, s'efforcent.

POILA, s. f. (póile), dl. Pour truie, V. Irma; pour fessier, V. Patelas; pour batcul, V. Fauquiera; pour fainéante. Voy. Paressousa; pour poire à poudre. V. Fiasca.

POIMON, nom de lieu, vl. Piemont. POIN, vl. Il ou elle, s'applique, travaille.

POINA, s. f. vl. Tache, peine. V. Pen, POINAR, v. a. et n. vl. S'appliquer, tra-

vailler, se donner de la peine. V. Poignar. Ely du lat. pæna et de ar. V. Pen, R. POING, adj. et p. vl. Piqué. V. Pounch el Pounct, R.

POINGNADOR, et

POINGNAIRE, vl. V. Pognador. POINGNAR, vl. V. Ponhar. POINH, vl. V. Punh.

POINS, s. m. vl. Le moment, l'instant. Ety. du lat. punctum, le point. V. Pounet, Rad.

POINT, s. m. vl. Pouca, Pouc, Pouca, d'un tout; état, position, situation.

POINT, adv. nég. vl. Point, pas. POINZ, adj. vl. Piqué. V. Pounc, R. POIRIDIER, vl. V. Pourridier.

POIRIDURA, S. f. vl. rumidura, Puri-Podridura, cat, Nourriture, apostume. V. Putr, R. et Pourritura.

POIRIR, v. n. vl. Povnin. Pourrir. Voy. Putri, R.

POIRIT, IDA, IA, adj. et p. vl. Pourri, ic. V. Putr, R.

POIS, s. m. vl. Un point, un petit trait, un accent.

Ety. du lat. punctum, il ou elle piqua. V. Pounct, R.

POIS, prép. et adv. vl. ruois, rueis, ros, rus. Pus, cat. Puer, esp. Poi, ital. Après, pais, ensuite, depuis.

> Quar si fai mal, pois abena. T. de P. D'Auvergne.

Car s'il fait du mal, après il fait du bien. Conj. paisque.

POIS, vl. Il pique.

Ety. de poinher, piquer.

POISANT, adj. vl. Puissant, v. c. m. et Pouss, R.

POISAR, v. a. vl. Percer, trouer, faire un

Ety. de pois, un point, un petit trou, et de ar. V. Pounct, R.

POISAS, vl. Ensuite. V. Poissas.

POISENCZA, s. f. vl. Puissance. Voy. Puissança et Pouss, R.

POISEUR, s. m. (poiseur). Pour peseur, V. Pesadour.

Robert, roi de Sicile, par un privilége, daté de Digne, du 28 mai 1310, accorde aux viguiers d'Aix d'élire annuellement dix d'entre eux, poiseurs et regardeurs.

Ety. du fr. pois et de eur, celui qui pèse. V. Pes, R.

POISO, s. f. vl. Potion, breuvage. Voy. Pouisoun.

POISSANT, ANTA, adj. d. vaud. Puissant, ante. V. Puissant et Pouss, R.

POISSAS, prép. et adv. vl. pozussas, Ety. du lat. post.

POISSES, vl. Que je montasse ; qwil ou qu'elle montat. V. Pod., R.

POISS-QE, prép. vl. Après que.

Ety. du lat. post-quam.

POITOU, nom de lieu, (poitou); Poitù, ital. Poetu, esp. Poitu, port. Poitou, ancienne province de France, formant aujour-d'hui les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée.

Ety. du lat. pictaviensis ager.

POITRALH , s. m. (poitrail); POUATRAL. Poitrail, forte bande de cuir qui passe sur le poitrail des chevaux de voiture et porte les traits.

# On appelle:

GRANDS ANNEAUX, les donz anneaux latéraux dans

BRAS DE BRICOLLE, les pièces qui, de l'anneau, vont

BARRES DE POITRAIL, celles qui s'attachent au poltrail-même et au coussi

POIX, s. m. vl. Cochon, porc. Ety: Alt. du lat. porcus, porci. V. Porc,

POIZAR, v. act. et n. vl. Monter. Voy. Pod, R.

PÓIZO, s. f. vl. V. Poulsoun.

Rad.

POIZONAR, v. a. vl. Empoisonner; médicamenter, donner des potions; enivrer. V. Empouisounar et Pouisoun, R.

POL

POL, soul, soul, radical dérivé du grec πόλις (polis), ville ; d'où πολιτεία (politeia), règlement établi pour l'administration d'une ville.

De polis, par apoc. poli, pol; d'où : Me-

tro-pol a

De poli, pol, par le changement de o en ou, poul, pouli, d'où : Tripouli.
De politeia, par apoc, et changement de

o en ou, poulit; d'où: Poulitica, Pouliti-cament, Poulitic-ar, Poulitiqu-e.

De poulit, par le changement du t en c, poulic; d'où : Poulic-a, Polici-a, Politi-a, Pouliss-oun, Poulissoun-ar, Poulissoun-aria; et les noms de lieu: Tri-poli, Antiboul.

POL, s. m. vl. coo. Coq, poulet; peuplier. Voy. Gal, Poulet et Piboula.

Qu'il ou qu'elle pousse.

POLA, s. f. (pole), d. bas lim. Les fesses. V. Patela et Gautos doou cuou.

Li ai bailat una clapada sur las polas. je lui ai donné une claque sur les fesses. POLA, d. bas lim. Appui, soutien: Faire

pola, prêter l'épaule. Voy. Esquineta et Courta sela.

POLA, vl. V. Poula.

POLARIA, s. f. vl. Polleria, esp. Poulaillerie, commerce de volai le.

POLAVERSAR, v. a. (poloversá), d. bas lim. Bouleverser, jeter par terre, cul par dessus tête, dessus-dessous. Ety. de pola, fesses, et de versar, ver-

ser, renverser.

POLBO, s. m. vl. béarn.

Polbo de grana et coffolho, très liures et detz sols tournez.

POLCE, s. m. vl. POLZER, POUSE, POUS, POUTZ, PAUZZE. POZE, POLGA. POUCE. VOY. Pouce. Ergot.

POLDREUS, s. m. pl. vl. PODERLE. Poulains, jeunes chevaux. V. Poul, R. 2.

POLEMOSCOPO, s. m. (polemoscope). Polémoscope, espèce de télescope ou de lunette d'approche, qui est recourbée, pour voir les objets qui ne sont pas directement opposés à l'œil.

Éty. du grec πόλεμος (polémos), guerre, et de σκοπέω (skopéd), j'examine, parce qu'on se sert de cette lunette dans les armées.

Helvétius l'inventa en 1637.

POLENTA, s. f. vl. Polenta, esp. Polente, sleur de farine.

Éty. du lat. polenta, m. s.

La flor (de farina) ses bren es dita simila o polenta. Eluc. de las Propr.

POLEON, nom d'homme. Aphèr. de

Napoleon, v. c. m.
POLERA, adj. fém. (poulère); Polare, ital. Polar, esp. port. Polaire, appartenant au pôle, voisin du pôle; étoile polaire.

Ety. du lat. polaris, m. s. POLET, 8. m. vl. POLHE, POLLET. POUSsin. V. Poulet et Poul, R. 2.

POLGA, vl. et

POLGAR, s. m. vl. POLGA, POLGUAR. Pulgar, esp. Polgar, port. Pouce. Voy. Pouce.

Éty. de l'esp. pulgar, formé du lat. pollex, m. s.

POLGET, s. m. (polgé); POUG ET, dl. Tertre, monticule. V. Mountet et Puget.

Éty. Alt. de l'ital. poggio. V. Pod, R. POLGUAR, s. m. vl. Pulgar, esp. Polgar, port. Pouce. V. Pouce.

POLHA, vl. nom de lieu. La Pouille.

POLHE, vl. V. Poulet.

POLHES, s. et adj. vl. De la pouille. POLI, POLIE, S. m. (poli, polia), Un poulin. V. Poulin et Poul, R. 2.

POLIBLE, adj. vl. Polissable

POLICIA, s. f. anc. béarn. Policia, cat. esp. Police, taxe. V. Pol et Pouliça.

POLIDAMENS, adv. vl. Pulidament, cat. Pulidamente, esp. Polidamente, port. Pulitamente, ital. Poliment, gracieusement.

POLIDETAMENT, adv. dim. vl. Fort poliment, tout gentiment, tout délicatement.

POLIDOR, s. m. vl. Fossoyeur.

POLIEIA, s. f. vl. Poli, port. Poulie. V. Carrela.

POLIER, s. m. vl. Pollero., esp. Poulailler, marchand de volaille.

POLIERS, adj. vl. Pollero, esp. Menteur, poulailler, marchand de volaille.

POLIEYRA, s. f. vl. Poulaillère, marchande de volaille.

POLIMENT, vl. V. Pouliment.
POLIN, vl. V. Poulin.
POLIP, vl. V. Polypo.

POLIPODI, vl. Polipodi, cat. V. Polypodo.

POLIPPE, vl. V. Polypo.
POLIR, vl. Polir, cat. V. Poulir.

POLISSIA, vl. Polissa, cat. V. Pouliça. POLIT, adj. et p. vi. rouvz. Polido, port. Uni, ras, battu: Camis politz, chemin battu, V. Poul, R. joli, agréable.

POLITIA, s. f. vl. Quittance, délivrée par les agents d'une ville. V. Pol, R.

POLITRI, vl. V. Polytric.

POLIXENA, nom de femme (poulixène); POLISSENA. Polizène.

Patr. Sainte Polixène, que l'Église honore le 23 septembre.

POLLAT, s. m. vl. Pollastre, cat. Pol-

lastro, ital. Poulet. V. Poulet.
POLLET, vl. V. Poulet.
POLLUCIO, Pollució, et

POLLUCION, vl. Polucion, esp. Voy. Poullution.

POLMEN, s. m. vl. Soupe, potage, ragoùt.

Éty. du lat. pulmentum, m. s.

POLMO, s. m. vl. Poumon. V. Pooumoun et Pulm, R.

POLO, s. m. (pole); rozz, rozz. Polo, esp. ital. port. cat. Pole, l'une des deux extrétés de l'axe immobile sur lequel tourne un corps sphérique, extrémité de l'axe sur lequel, suivant le système de Ptolomée, le globe entier du monde tourne en 24 heures.

Éty. du lat. polus, formé du grec πόλος (polos), dérivé de πολέω (poléd), je tourne.

Des deux pôles du monde se nomment: l'un arctique, nord, boréal, et l'autre antartique, sud, austral ou méridional.

POLOGRES, s. m. vi. Prologue. Voy. Prologo.

POLPIL, vl. V. Popil.

POLPRA, s. f. vl. Pourpre. V. Pourpra. POLPRIER, s. m. vl. Pourprier, teinturier en pourpre.

Ety. du lat. purpurarius, m. s.

POLS, s. m. vl. Pols, cat. Poussière, choc, heurt, puces. V. Poussièra et Pulver,

POLS, s. m. vl. Pols, cat. Pouls. Vey. Puls, R.

POLSAMENT, s. m. vl. Pulsation,

**POLSAR**, v. a. vl. Souffler, respirer, V. Souffler; heurter. V. Poussar et Puls, R. POLSET, s. m. vl. POLSETZ. Asthme, courte haleine. V. Puls, R.

POLSOS, adj. vi. Polsos, cat. Poudreux,

euse. V. Pulver, R.

POLUS, s. m. vl. Pôle. V. Polo.

POLVERA, s. f. vi. Polvora, cat. esp. Pocira, port. Polvere, ital. Poudre, poussière. V. Poudra.

POLVERAR, vl. Polvorar, cat. Voy. Pulverisar.

POLVERETA, s. f. vl. Poudrette, poussière, poudre subtile. V. Pulver, R.

POLVERIEIRA, S. f. vl. POLVEMETBA. Polviera, ital. Tourbillon de poussière. V. Poussiera et Pulver, R.

POLVERIT, IDA, adj. et p. vl. Pulvérisé, ée. V. Pulverisat et Pulver, R.

POLVERIZAR, vl. Polverisar, cat. V. Pulverisar.

POLVEROS, adj. vl. PULVEROS. Poudreux, couvert de poussière. V. Poudrous et Pulver, R.

POLVILH, vl. V. Pulvil.

POLX-m-mm, d. bas lim. (polx-èi-mié). Marque que l'on fait au pain en le mettant au four, au moyen du pouce que l'on enfonce au milieu.

Éty. du lat. pollex, pouce, de ei, dans, et de miei, milieu, pouce au milieu.

POLX-A-E'AURIEINA, d. bas lim. On donne ce nom à la marque que l'on fait au bord du pain avec le pouce.

Ély. de polx, pouce, et de aurieira, bord. POLY, initiatif pris du grec πολύς (polys), Plusieurs.

Poly-gamia, de gamo, mariage, plusieurs

Poly-garchia, de arché, pouvoir, pouvoir entre les mains de plusieurs personnes.

Poly-gono, de gónia, angle, plusieurs angles.

POLYCARPO, nom d'homme (poulicar-pe); policarpo. Policarpo, ital. Policarpe,

esp. Polycarpo, port. Polycarpe.
L'Eglise honore six saints de ce nom, les 26 janvier, 26 février, 24 et 27 avril et 7 dé-

cembre. POLYCHRESTO sau, adj. (poulycrèste);

Polycresto, port. Sau polychresto, sel polychreste.

Éty. du lat. polycrestus, dérivé du grec πολύς (polys), plusieurs, et de χρηστος (chrèstos), bon, utile, qui est utile à plusieurs choses ou qui a plusieurs utilités.

POLYGAMIA, s. f. (poulygamie); rou-EVARMIA. Polygamia, lat. port. Poligamia, ital. esp. cat. Polygamie, état d'un homme qui est marié à plusieurs femmes en même

temps, ou d'une femme qui est mariée à plusieurs hommes.

Éty. du grec πολύς (polys), plusieurs, et de γάμος (gamos), mariage.

POLYGONO, s. m. (pouligóne); Polygonus, lat. Poligono, esp. ital. Polygono, port. Polygone, surface qui a plusieurs angles et plusieurs côtés.

Ety. du grec πολύς (polys), plusieurs, de

γωνία (gônia), ángle.

POLYMNIA, nom d'une muse (polymnie); Polimnia, ital. esp. Polymnia, port. Polymnie.

POLYPO, s. m. (poulype), et impr. routero. Polipo, ital. esp. cat. Polypo, port. Polypus, lat. Polype.

On donne le même nom à des excroissances qui se développent sur les membranes musqueuses du nez, de la matrice, etc.

Ety. du grec πολος (polys), plusieurs, et de πους (pous), pieds.

Les polypes d'eau douce, furent découverts en 1703.

En 1740, Trembley, découvre leur reproduction après leur séparation.

POLYPODO, s. m. (polypode); HERBA DE SANT BRANCASSE, à Digne, POULYPODO. Polypodio, port. Polipodi, cat. Polipodio, esp. ital. Polypode, polypode de chêne, polypode commun, Polypodium vulgare, Lin. plante de la fam. des fougères qui croît dans les lieux humides et sur l'écorce des vieux arbres. V. Gar. Polypodium vulgare, p. 374.

Éty. du lat. polypodium, formé du grec πολυς (polys), plusieurs et de πους gén. de ποδος (pous, podos), pied, parce que sa racine s'attache par plusieurs filaments qu'on a comparés à des pieds.

La raoine de cette plante est douceatre et légèrement purgative.

POLYTO, nom d'homme. Aphér. de

Hypolito, v. c. m. POLYTRIC, s. m. (poulitric); routesc. Polytrico, port. Politric doradille, Asplenium trichomanes, Lin. plante de la fam. des Fougères, commune dans les lieux couverts et humides. V. Capillari.

Éty. du lat. polytrichum, dérivé du grec πολύ poly), beaucoup, et de θρίξ (thrix), cheveu, parce que cette plante pousse une grande quantité de petites tiges qui ressemblent à des cheveux.

POLZER, vl. V. Pouce.

POLZIN, s. m. vi. POLZI. Poussin. V. Poul, R. 2.

POLZOS, adj. vl. Essoufflé, poussif. V. Puls, R.

## POM

POM, vl. Pom, cat. Pomme, pommeau, pommette, fiche, fruit. V. Pouma et Poum, Rad.

POMA, s. f. vl. Pomme. V. Pouma. POMADA, anc. béarn. vl. Pomar. Pomada, cat. esp. port. Pomata, ital. Pommes, cidre, bière. V. Poum, R.

O pomada excrescutz en sas vinhas el vergées. Fors et Cost. de Béarn.

POMADAT, s. m. vl. Du cidre. Voy.

Ety. de poma et de adat, fait avec la pomme. V. Poum, R.

POMAT, s. m. vl. Pomato, ital. Pommé, cidre. V. Pouss, R.

POMAT, ADA, adj. et p. vl. Gris pom-melé, ée. V. Poum, R.

POMBROYA, s. f. (poumbroye); poum-BRAGA, BLEDOU, SERISCLET, POUMEROYA. NOM qu'on donne, aux environs d'Aix, à la vul-vaire ou arroche puante, Chenopodium vul-varia, Lin. plante de la fam. des Chénopo-dées, commune le long des chemins. V. Gar. Chenopodium fætidum, p. 105.

Cette plante se reconnait facilement à la

mauvaise odeur qu'elle exhale.

Ely. V. Poumbraga.

POMEL, s. m. vl. Pomell, anc. cat. Pomello, ital. Pomme, boule, petite pomme; pommeau, bouton. V. Poum, R.

POMELAR, v. n. vl. Jeter des pommes en l'air. V. Poum, R.

POMELAT, ADA, adj. et p. vl. Pomar. Pomellato, ital. Pommelé, ée.

POMER, vl. Pomer, cat. V. Poumier. POMETÁ, vl. Pometa, cat. V. Poumeta. POMIAS, nom de lieu, vl. Pamier, ville de France.

POMIER, vl. V. Poumier.

POMULA, d. de Nice. V. Paumoula.

POMP, roum, radical pris du latin pom-pa, pompe, appareil, grande parade, et dérivé du grec πομπή (pompė), pompe, parade, ostentation, impulsion, mouvement qui porte à..., dans le sens de pompe, parade, et de πέμπειν (pempèin), transporter, conduire, faire conduire, dans celui de pompe à tirer de

De pompe, par apoc. pomp; d'où: Poumpa, Poump-ous, Poump-et, Poump-ets, Poumpousa-ment.

De pomp, par le changement des pp en b, bomb; d'où: Bomb-a, Boumb-ança, Boumbanc-ier.

De poumpa, pour tirer l'eau, poump; d'où:

Poump-a, Poump-ar, Poump-at, Archi-poumpa, Poump-ier, Poump-eta. De pomp, par la suppression de m et le changement des pp en b, bob; d'où: Bob-an,

Boban-ier, Bobans-a, Bobans-ar. POMPA, vl. Pompa, cat. esp. port. ital.

V. Poumpa.

POMPEIA, V. Herculanum. POMPEO, nom d'homme (poumpée);

Pompeo, ital. esp. L'Église honore cinq saints de ce nom, les 10 avril, 7 juillet et 14 décembre.

POMPOS, vl. V. Poumpous.

POMPOZITAT, s. f. vl. Pomposità, ital. Pompe, ostentation.

POMSERS, s. f. vl. Pierre-ponce.

## PON

PON, s. m. vl. Pont, v. c. m. il ou elle

met; pona, qu'il ou qu'elle mette.
PONCEJAR, v. a. vl. Pointiller, improuver. V. Pounci, R.

PONCEBA, s. f. vl. romans. Pierre-ponce. PONCH, s. m. vl. Piqué, point. Voy. Pouint, Pounch et Pounct, R.

PONCHA, s. f. vl. Pusta. Pointe, V. Pouncha; piqure, V. Pougnidura; pioche. V. Pie et Pounch, R.

PONCHADAMEN, adv. vl. Puntatamente, ital. A la suite, consécutivement. PONCHADOR, vl. V. Ponchaire.

PONCHAIRE, 8. M. VI. PORCHADOS. Puntador, esp. Pointeur, t. d'église.

PONCHAMEN, s. m. vl. Pointement. PONCHAR, vl. V. Ponhar.

PONCHARIA, s. f. vl. Pontaria, port. Pointage, l'action de pointer les enfants.

PONCHAT, ADA, adj. et p. vl. Pointé, piqué. V. Pounct, R.

PONCHETA, s. f. vi. Petit point, globule.

PONCHETA, s. f. vi. Punteta, cat. Pointe, petite pointe. V. Pouncheta et Pounct,
Rad.

PONCHIA, s. f. vl. Pointe, sorte de clou.

PONCHOR, s. f. vl. Pointe. PONCHT, vl. V. Ponch.

PONCHURA, s. f. vl. PUNCTURA. Puntura, esp. port. ital. Piqure.

Ély. du lat. punctura, m. s.

PONCHUT, UDA, adj. vl. V. Pounchut.

PONCIRA, s. f. (pouncire); Concol, esp. Poncile, ital. Un des noms du limon cédrat ou poncire de saint Remo, qu'on nomme aussi pomme de paradis, il a l'écorce extérieure lisse comme les vrais limons, et l'intérieure épaisse comme celle des cédrats.

Ety. du lat. pomum cereum. V. Poum, R. PONCIRADA, s. f. (ponciráde). Un des noms de la mélisse. V. Melissa.

Éty. Ainsi nommée à cause de l'odeur de citron qu'elle répand. V. Poum, R.

PONCTACIO, vl. V. Punciacio.

PONCTALMENT, adv. vl. V. Pounctuelament. PONDEROS, adj. vl. Ponderos, anc. cat. Ponderoso, esp. port. ital. Pesant.

PONDEROZITAT, s. f. vl. Ponderosidad, esp. Pondérosité, pesanteur.

Ety. du lat. ponderositatis, gén. de ponderositas, m. s.

PONDRE, vl. V. Poundre.

PONDRE, v. a. vl. Mettre, ajouter. Voy. Pon, R.

PONENT, vl. V. Pounent.

**PONG**, s. m. vl. Poing, V. Pugn, R. Poignée, il ou elle piqua, pour point. Voy. Pouin.

PONG, nég. vl. Point, pas.

PONGER, v. a. vl. Poindre, piquer.

Ety. du lat. pungere. V. Pounct, R. PONGILAR, v. a. vl. Etayer, échaffau-

der. V. Apountelar et Pounct, R. PONGURA, s. f. vl. Piqure.

Ety. du lat, punctura. V. Ponct, R.

PONHA, s. f. vl. POISHA. Punya, anc. cat. Hâte, soin, devoir, attention, peine, effort. V. Pen, R.

PONHADA, vi. V. Pougnada.

PONHAL, adj. vl. Comme le poing, de la grosseur du poing. V. Pugn, R.

PONHAR, v. a. et n. vl. POIGEAR, POIN-HAR, PCHHAR, PUNGHAR, PONCHAR, PUN Punxar, cat. Punzar, esp. Puntare, ital. Tarder, s'éfforcer, se peiner, tâcher, se hâter.

V. Pen, R. Ponharai, je tácherai.

PONHAT, ADA, adj. et p. vl. Peiné, travaillé, tardé. V. Pen, R.

PONHAT , vl. V. Pougnada.

PONHÈMEN, vl. V. Ponjement. PONHER, vl. V. Punger.

PONIEMENT, s. m. vl. Pique. Vov. Ponjement.

PONJA, vl. Qu'il ou qu'elle poigne. perce, lue.

PONJEMENT, S. M. VI. PONIEMENT, Pomermen. Pungiment, anc. cat. Pungimiento, esp. Pungimento, ital. Piqure, élancement. V. Pounct, R.
PONJER, vl. V. Pougner.

PONRE, v. a. vl. Pondre. V. Poundre.

Ety. du lat. poners. V. Pon, R.

PONS, nom d'homme, (pons); rours.
Ponzio, ital. Poncio, port. Pons.

L'Église honore trois saints de ce nom, les 11 et 14 mai, et le 29 novembre.

PONS, s. f. vl. Poignée : Pons de l'es-

para, poignée de l'épée.

Ety. de pong, par l's du sujet, pongs, et par la suppr. du g, pons. V. Pugn, R.

PONT, rount, radical dérivé du latin pons, pontis, pont, formé de pendere, pendeo, être pendu, suspendu, parce que le pont est suspendu sur l'eau.

De pontis, gén. de pons, par apoc. pont; d'où : Pont, Pont-et, Pont-oun, Pontounier, Pont-ifo, Pontifical.

De pont, par le changement du t en z: Pouz, Pouant, et les noms propres, Pons, Ponc-el, Poncel-et, Ponc-et, Ponchet, Du-ponch-el, Ponc-el-in, Le-pont, Du-pont.

Plus de 200 villes, villages ou hameaux, ont pris, en France, leur nom du mot pont, soit parce qu'il y en avait quelqu'un de re-marquable lors de l'établissement du lieu, soit parce qu'il fallait en passer un pour y arriver.

PONT, s. m. (pouén); pouzer, pous. Ponte, ital. port. Puente, esp. Pont, cat. Pont, ouvrage en pierre, en bois ou en fer, élevé sur une rivière, un vallon, une excavation, etc., pour en faciliter le passage.

Ety. du lat. pontis, gén. de pons, m. s.

V. Pont, R.

## On nomme:

PONT A COULISSE, celui qu'on fait glisser sur des

PONT DORMANT, colut qui est fixe. PONT-LEVIS, V. Pent-levadis.

PONT SUSPENDU,

PONT TOURNANT, celui qui peut tourner sur un

Le premier pont en chaînes, établi en Angleterre, le fut en 1819.

L'art de construire les ponts remonte à l'origine du monde.

Selon Hérodote, Menès, un des premiers souverains de l'Egypte, avait fait bâtir un pont sur l'un des bras du Nil, et Diodore attribue à l'ancienne Sémiramis la construction de ce pont magnifique qui traversait l'Euphrate à Babylone.

Les Romains en construisirent plusieurs avec beaucoup de magnificence, on cite entre autres le pont Adrien et le pont d'Au-

guste, élevés sur le Tibre.

Les Français se sont particulièrement distingués dans ce genre de construction, et les ponts de Neuilly, de Louis XIV à Paris, en sont une preuve incontestable.

Vers la fin du dernier siècle, les Anglais mirent à exécution l'idée de faire des ponts en fer fondu, qu'un peintre de Lyon avait eue avant eux, mais que le manque de moyens l'avait empêché de la mettre en œuvre.

En août, 1799, invention des ponts en fer

forgé.

Les ponts en fil de fer furent inventés par un habitant des Etats-Unis. Les anciens connaissaient déjà les ponts de chaînes, et les demi-sauvages de l'Amérique se servent des ponts suspendus, faits avec des lianes et des cordages qu'ils attachent aux arbres des deux côtés des rivières qu'ils veulent passer.

En 1820, le capitaine de vaisseau Brown, acheva la construction du pont de chaînes jeté sur la Tweed; c'est le premier de ce genre qu'on ait fait en Angleterre.

On comptait en France, en 1837

1663 ponts remarquarbles, dont :

1189 en pierres.

296 partie en pierres et partie en bois.

93 en bois.

85 en fer.

Tous ces ponts réunis donnent un total de 7825 arches.

PONT, s. m. En terme de marine, pont, plancher des vaisseaux.

# On nomme:

RAMPE, on denne quelquefeis ce nom aux parapets en fer qui sont percés à jour, comme une rampe.

VO(E, l'espace entre les trottoire, sur lequel passent les charrettes.

ABORDS, la disposition du terrain arrangé pour faciliter l'accès du pont.

TYMPAN, l'espace plein entre les arches, an deasna des

piles.
BUTEE, le massif de pierres qui soutient la chaussée CONTRE GARDE, l'espèce de crèche remplie de gros blocs de pierre, qu'on place au pourtour d'une pile.

COUCHIS, la pontre, le sable et la tarre qui sont sous le pavé du pont.

DECHARGE, la pièce posée obliquement dans les pouts de bois, qui, contrebutée par sa correspondante, soulage la charge.

LICE , le garde-fou du pont de bois.

TRAVON, la pièce de bois qui traverse la largeur d'un pont et qui porte les poutrelles des travées. HEURT, l'endroit le plus élevé de la chaussée d'un pont.

LIENS, les pièces de bois qui servent à lier les autres

TETE, la partie antérieure, l'ouverture.

SOUILLARD, la pièce de hois assemblée sur dès pieux, et que l'on pose au devaut des glacis qui sont enire les

TAPECU, la partie chargée d'une bascule, qui sert à lever et ahaisser plus facilement un pont-levis

CROSSETTES, les retours des voussoirs dans lesquels la coupe des ponts n'est pas suivie.

# Dans un pont en bois ou en pierre, on nomme :

AIGUILLE, V. Poinçon.

ARBALETRIER, les pièces de bois qui portent en décharge sous l'entrait.

ARCHE, la volte construite sur les piles on sur les culées.

AVANT BEC, V. Bec.

BEC, la masse de pierres de taille ou assemblage de charpente, disposés à angles saillants sur les piles d'un pont; on nomme avant-becs, ceux de devant et arrièrebecs, ceux de derrière.

BRISE GLACE, la pièce de bois à angle algu, assemblée sur l'avant bec.

CINTRE, l'arcade de bois sur laquelle on bâtit une arche.

CONTREFICHES, les pièces de bols placées oblique qui des culées vont soutenir les sommiers inférieures

COTE DE TRAVÉE, les espèces de sommiers contre butante qui parsent de la culce ou d'une palés.

CRECHE, l'enceinte que l'on fait autour du pied d'une pile ou d'une culée, avec une file de pieux éluignés parallelement d'environ un metre, et que l'on remplit de

CROIX DE SAINT-ANDRÉ, les pièces de bois placées en X entre le sommier supériour et l'inférieur, formant le garde-fow,

CULEE, le massif de maçonnerie qui soutient d'un côté la première on la dernière arche, et de l'autre les terres-FLECHE, les deux longues pièces de bois assemblées parallèlement avec entretoises et croix de Saint-André, qui servent à mouvoir un pout-levis.

GARDE-FOU, les appuis ou espèces de balustres placés de cheque côté du pont pour empécher qu'on ne to MOISE, les pièces perpendiculaires qui servent à lier

celles qui composent le garde-fou.

PALÉE, une pile de pieux enfoncés en terre, à pes de distance les uns des autres, liés par des moises ou liernes boulonnées et chevillées. Les palées sont aux ponts de bois ce que les piles sont aux ponts de pierre:

PARAPET, la muraille à hauteur d'appui, qui remplace dans les ponts de pierre, le garde-fou des ponts de bois. PIÈCE DE PONT, la grosse solive qui traveras une travée et fait saillie en dehors, dans laquelle on assemble les poteaux d'appui.

PILE, le massif en maconnèrie qui supporte les arches d'un post de pierre, et les travées d'un pont de bois.

PIEU, une pièce de bols pointue et ferrée, enfoncée en terre au refus du mouton, pour former les palées d'un pont de bois et les piles d'un pont de pierre.

PIVOT MONTANT, la pièce retenue à plomb par deux contrefiches au dessus du lit, et par deux décharges au dessus du pavé, pour entretenir les liens ou garde-fons. POINCON on AIGUILLE, la pièce de bois de bout soutenne par des arbaletriers, servant à porter les dosses

RACINAL, la pièce de bois assemblée ou attachée sur la tète des pilots d'une fondation.

RADIER, le massif en blocage ou carreaux de pierre compris entre les piles et les culées, pour prévenir que l'eau ne découvre les fondements.

SABLIÈRES, les pièces qui sont posées sous le plancher d'un pout de bois.

TABLIER!, la partie d'un pont-levie qui s'abaisse pour former le passage.

TRAVÉE, la partie du plancher d'un pont de bois, contenue entre chaque palés.

AHLES, les murs qui sontiennent les berges de la rivière vers les têtes des culées.

AIRE, le desens sur lequel ou marche, pavé ou pon: BANQUETTE, l'endroit plus relevé pour le passege des

TROTTOIR, V. Banquette.

BASCULE, le contre poids d'un pont-levis qui sert à le

BAHUT, la grosse pierre taillée en bahnt, qui couvre et termine les parapets en maçonnerie.

PONT, ross, Ont souvent été pris pour eau, rivière, mer, Omnia pontus erant.

Ety. du lat pontus, dérivé du grec πόντος (pontos), mer.

D'où les noms propres, Pont-Euxin, Hellespont, Pont-eau-de-mer, etc., etc.

PONT-DE-SANT-BERNARD, S. M. Un des noms de l'Arc-en-ciel, v. c. m.

PONT, s. m. vl. adv. point, nullement.

# PONT SUSPENDU.

Les principales parties qui sont particulières à ces ponts sont:

LES CABLES, on faisseaux de fil de fer qui vont d'une culés à l'autre et ausquels le pont est suspendu. LES BOITES, dans lesquelles les extrémités des cables LES AMARRES, on pièces de fer fixées dans la culée où viennent s'attacher les cables

LES OBELISQUES, PILIERS on PYRAMIDES, qui soutiennent les cables à une hanteur convenable.

LES FAISSEAUX DE SUSPENSION, ou cordes verticales qui, des cables, vienment se fixer au tablier pour le atre for

LES TRAVERSINES, on pontres transversales qui supportent le plancher. LE TABLIER, le TROTTOIR et le PARAPET, comm

dans les autres ponts,

PONTAGE, s. m. vl. Pontatge, cat. Pontage, esp. Pontage, droit de passage sur un pont.

Éty. du lat. pontaticum, m. s. V. Pont, Rad.

PONTANIER, s. m. (pountanié); POUNtier, pourtagnier, pourtainer. Commis aux ponts, pour recevoir les droits de passage.

Éty. de la basse lat. pontanerius. Voy. Pont, R.

L'antique pountanier reculet son bateon Quand vigaet d'un vivent lon visage nouve Coye, Delire,

PONTAR, v. a. vl. Pointer, piquer. V. Pounct, R.

PONTES, Garc. V. Pontin.

PONTET, s. m. (pounté); pourtet, pourteur, pourtour, pourtileac. Pontet, cat. Puentecito, esp. Ponticello, ital. Ponceau, petit pont.

Éty. du celt. pontellus, ou du lat. ponticulus, ou bien de pont et du dim. et. Voy. Pont, R.

Pontet de viouloun, chevalet.

Pontet de fusiou, sougarde.

Pontet de vitrier, tenons, morceaux de plomb que l'on atlache aux vitrages. Pontet de soulier, haut talon de bois.

PONTET, s. m. POUNTET, Tenon? mor-ceau de bois courbé en forme de boucle, suspendu à un piquet, dans lequel les cordiers passent leurs cordes pour les soutenir.

En terme de vitrier, tenon, pointe, pelits clous sans tête, qui servent à fixer les car-

reaux de verre.

PONTIAS, s. m. Nom d'un vent périodique qui souffle dans le département de la Drôme à des heures régulières; il vient du Nord et est très-froid.

PONTIC, ICA, adj. vl. Pontic, cat. Pointu, piquant, ante.

PONTICITAT, s. f. vl. Pointicité, qualité de ce qui est pointu, piquant.

PONTIER, Garc. V. Pontin.

PONTIFE, s. m. (pountifé); rountifa, rountife, rountife, pountife, ital. Pontifice, esp. port. cat. Pontife, le souverain de l'Eglise, le pape; anciennement, prêtre qui n'était attaché à aucune divinité particulière, mais dont la fonction était d'offrir des sacrifices à tous les dieux.

Éty. du lat. pontifez, pantificis, dérivé de pontem facere, parce que, selon Denis d'Halycarnase, le premier pont qu'on vit sur le Tibre fut construit aux frais des premiers chess de la religion, par la nécessité où ils étaient d'aller saire leurs sonctions en deçà et au-delà de ce fleuve, ce qui les fit appeler pontifes ou faiseurs de ponts. V. Pont et Pont, R.

Les premiers religieux qui occupèrent la

915

chartreuse de Bompas étaient connus sous le nom de frères pontifes; il en est fait mention dans un acte de 1189.

PONTIFIAR, v. n. (pountifiá); rou TIFIAB. Célèbrer pontificalement, en parlant d'un évèque; iron, bien officier à table.

Ely. Sync. de pountificar, faire le poutife ou officier en pontife. V. Pont, R. PONTIFICAL adj. (pountifical); rous-thicat, roustificau. Pontifical, esp. port. cat. Pontificale, ital. Pontifical, ale, qui appartient à la dignité de pontife, d'évêque. Ety. du lat. pontificalis. V. Pountife et Pont, R.

PONTIFICALAMENT, adv. (pountificalmente, esp. ital. Pontificalment, cat. Pontificalement, avec les habits pontificaux.

Ely. de pountificala et de la term. ment, d'une manière pontificale. V. Pountife et Pont. R.

POUNTIFICAT, s. m. (pountifica);
Pontificato, ital. Pontificado, esp. port. Pontificat, cat. Pontificat, la dignité du pape et le temps que dure son règne ; chez les anciens romains, dignité du grand pontife.

Ety. du lat. pontificatus. V. Pountife et Pont, R.

PONTIFICAT, s. m. (pountificá); pountificat. Pontificato, ital. Pontificado, esp. port. Pontificat, cat. Pontificat: Estre sur soun pontificat, être sur son trente et un, en grande toilette.

Ety. du lat. pontificatus, m. s. V. Pont, Rad.

PONTILHAC, s. m. (pountillác); pour

PONTILHAS, s. f. pl. (pountilles). Pointilleries, action de pointiller, de chicaner. V. Pounct, R.

S'ieou parle à mous parens de marida mas filhos, N'y a qu'au lioc d'un conseil me cerquon de pontilhos.

PONTIN, s. m. (pountin); pountis, Perron, escalier en pierres ou en bois, placé en dehors de la maison et terminé par un pallier, au-devant de la porte d'entrée.

Ély. du lat. podium, m. s. dérivé du grec πους (pous); pied, parce que ces sortes de balcons sont soutenus ordinairement par des colonnes qu'on a comparées à des pieds.

PONT-LEVADIS, s. m. (pon-levadis); POTENT-LEVIS, POURIT QUE VIRA. Ponto-leva-lojo, ital. Puente-levadiza, esp. Ponte-levadica, port. Pont-levis, pont sait en manière de plancher qui se hausse et se baisse devant la porte d'une ville ou d'un château, par le moyen de slèches, de chaînes et d'une bascule.

Ety. de pont et de levadis, qu'on peut lever.

PONTOUN, s. m. (pountoun). Pour petit pont. V. Pountet et Pont, R.

PONTOUN, s. m. Ponton, esp. Ponto, cat. Ponton, esp. Pontone, ital. Ponton, barques servant de pont pour traverser les rivières; bateau ayant un mât et servant à amarrer les vaisseaux que l'on met en carène ;

vaisseau démâté et hors de service qui sert de logement aux prisonniers, dans les ports

PON

Éty. Dim. du lat. pons, pontis, pont, c'est-à-dire, petit pont. V. Pont, R.

PONTOUNIER, s. m. (pountounié); rourroumen. Pontonier, celui qui reçoit le droit de pontonage; en d. bas lim. batelier, qui passe les rivières avec un bateau, qui fait, par conséquent, l'office de pont.

Ely. de pountoun, petit pont, et de ier. V. Pont, R.

PONZ, s. m. vl. Pontife, frère pontife. Ety. du lat. pontifex. V. Pont, R.

PONZ, s. m. vl. Point, pointe au jeu. PONZEJAR, v. a. vl. Servir, rendre service aux autres.

PONZILHA, s. f. vl. Il ou elle échaffaude.

### POO

**POOU**, Pour peur, V. Paour; pour peu.

POOUDRAGOUS, OUSA, adj. (pooudragous, ouse). Couvert de plaies; ulcéré, ée. V. Plagous.

POOUFIAS, s. m.

POOUFIASSA, s. f. (pooufiasse); roourı et mieux raurio. Piffre, esse, personne extrêmement grasse et lente dans ses mouvements, lourdaud.

POOUFIC, s. m. (pooufi). Morceau de bois pointu que les enfants fichent en terre pour s'amuser. V. Paufic.

POOUFILAR, v. a. (pooufilá). Faufiler, båtir. Cast. V. Faufilar.

POOUFIRSE, v. r. (pooufir, se). Garc. Se gorger, se gonfler, s'empiffrer.

POOUFIT, IDA, adj. (pooufi, ide). Gorgé, ée. V.

POOUMARD, s. m. (pooumar). Paumard, poumon, et par ext. estomac.

Ely. du lat. pulmo. V. Pulm, R.

E pioy sans avédré vergougna Vous yé bufa dins lou paoumard L'esprit daou verme galavard. Fabre.

POOUMIAR, Muer. V.

POOUMOUN, s. m. (pooumoun); PAR-Polmone, ital. Pulmo, cat. Poumon, organe parenchymateux, placé dans la cavité de la poitrine, dont la fonction est d'absorber un des éléments de l'air atmosphérique, de l'élaborer et de le combiner avec le sang, par le moyen de la respiration. V. Pulm, R.

Ety. du lat. pulmonis, gén. de pulmo,

Les Provençaux emploient presque toujours le pluriel en parlant du poumon ; ils disent : A leis pooumouns gastats. Ce serait une faute de traduire cette phrase en français par il a les poumons gâtés, malades, il faut dire il a le poumon, etc. Quoique cel organe soit partagé en deux lobes comme le foie il ne forme cependant qu'un tout.

POOUMOUNAR, SI, V. S'espooumounar et Pulm, R.

POOUMOUNIA, s. f. (pooumounie). Pulmonie. V. Phthisie, Pluresia et Pulm, R.

POOUMOUNIQUE, ECA, adj. et s. (pooumouniqué, ique); PALMOTRIQUE, POUmoumero. Pulmonique, qui a le peumon affecté.

Eiy. V. Pulm, R. POOUPAR, V. Paupar.

POOUR, Por, cat. Pour peur, V. Paour. POOURAS, V. Pauras.

POOURETAT, V. Paurelal. POOUROUN, V. Pauroun. POOUROUS, V. Paurous.

POOUSADOUR, s. m. (poousadou). Lieu où l'on se repose, où l'on a coutume de se reposer, lieu qui est destiné à cet usage. V. *Pous* , R.

POOUSAGI, s. m. (poousádgi); roovsass. Posage? action de poser, ce qu'il en coûte pour cette opération. V. Pous, R.

POOUSAR, v. a. (poousa); roouvas. Posare, ital. Posar, esp. Pos, port. Poser, placer, mettre sur quelque chose.

Ety. du lat. ponere, posui. V. Pous, R. Poousar levame, mettre levam, détrem-

per le levain.

POOUSAR, v. n. V. Pausar.

POOUSAT, ADA, adj. et p. (poonsá, áde). Posé, ée. V. Pous, R.

POOUSE, s. m. (poousé); rous. La tempe, la partie latérale de la tête qui s'étend depuis l'oreille jusqu'au front.

POOUSSA, s. f. (poousse). Poussière, à Berre, Bouche-du-Rhône. V. Poussiera et Pulver . R.

POOUTILHA, V. Poutilha.

POOUTRALHA, s. f. (pooutraille); quantité d'anes qu'on mène à la suite d'un troupeau pour le transport de l'équipage, iron. multitude ou foule d'enfants mal élevés; lie du peuple.

Éty. de pooutre, âne, et de la term. alha, tout, la généralité. V. Pooutre.

POOUTRAS, ASSA, adj. (pooutrás, ásse). Ignorant, mal élevé.

Éty. Augm. de pooutre.

POOUTRE, s. m. (póoutré). Bourrique, âne de berger, et sig. pauvre hère, malotru. Ety. de l'esp. potro, poulain, dérivé du

lat. polletrus, m. s.
POOUTRILHOUN, s. m. (pooutrilloun). Dim. de pooutre, petit âne. Garc.

POOUTROUN, alt. de Poultroun, v. c. m. POOUVADOUR, V. Pausadour.

POOUVAR, V. Pausar.

POOUVEREOU, s. m. (poouverèou). Tourbillon, vent impétueux qui va en tournoyant. Garc.

# POP

POPA, s. f. vl. Popa, cat. V. Poupa. POPA, s. f. vl. Poppa, ital. La mamelle, le sein, la poilrine. V. Mamela et Poussa.

Ety. du lat. popa, bont de la mamelle. V.

Pop. R. 2.
POPAR, v. a. vl. Poppare, ital. Tèter, remâcher. V. Tetar.

Éty. de popa et de ar. V. Pap, R. 2.

POPARD, s. m. (popar), d. bas lim. Bouillie pour les enfants. Voy. Soupeta et Pap, R. 2.

POPEL, s. m. vl. Mamelon. V. Popa et Pap, R. 2.

POPIL, s. m. vl. Le gras, la partie charnue. V. Poupa.

POPLE, s. m. (poplé); roble, surle. Popolo, ital. Pueblo, esp. Povo, port. Poble, cat. Peuple, habitants d'un même pays ; toutes les familles qui vivent sous l'autorité d'un monarque; gens sans instruction, sans éducation, sans lumières et que les préjugés subjuguent.

Éty. du lat. populus, m. s. V. Popul, R.

A pople Adeou ni citadela, ni casteou. Prov.

POPOOU, dl. Le même que Barban, v. c. m. et Paour, R.

POPUL, radical pris du lat. populus, i, peuple, multitu de réunie sous les mêmes lois, foule; et dérivé du grec πολύς (polus), beau-

De populus, par apoc. popul; d'où: Po-pul-aça, Popul-ar, Popul ari, Popul-ation. De popul, par la suppr. de u, popl; d'où:

De popl, par le changement de o en u, publ; d'où : Pupl-ada, Pupl-ar, Pupl-at, Pupl-e, Des-puplar, Re-puplar.

De popul, par le changement de o et de u en ou : Poupoul-ass-ous, Poupul-ous.

De popl, par le changement de p en b, Pobl-at, Pobla-ment, Pobl-at, Poble, Pobol, Pob-oul, Pobl-acio.

POPULAÇA, s. f. (populace). Popolazza, ital. Poblacho, esp. Populaça, port. Populatge, cat. Populace, le bas peuple, le menu

Ety. Il serait plus convenable d'écrire ce mot par ss., populassa, étant dérivé de po-pulus. popul, et de la term. dépr. assa. V. Popul, R.

POPULAR, adj. vl. Popular, cat. Voy. Populari et Popul, R.

POPULARI, adj. (poupulari); Popular, esp. port. cat. Popolare, ital. Populaire, qui est du peuple ou qui le concerne; qui se fait aimer du peuple, affable.

Ety. du lat. popularis, m. s. V. Popul,

POPULARITAT, s. f. (poupularitá); OUPULARITAT. Popolarità, ital. Popularidade, port. Popularité, caractère d'un homme populaire.

Éty. du lat. popularitatis, gén. de popularitas.

**POPULATION**, s. f. (poupulatie-n); Popolazione, ital. Poblacion, esp. Povoação, port. Població, cat. Population, nombre d'hommes dont un pays est peuplé, quantité d'habitants qu'il renferme.

Éty. du lat. populus et de ation. V. Popul,

D'après le calcul de M. Malte-Brun, le monde aurait à présent de 640 à 650 millions d'habitants, distribués de la manière suivante:

| Asie,                                   | • |   |   |   |   | 340       |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Nouvelle-Hollande.<br>Europe, de 170 à. | • | • | • | • | • | 20<br>180 |
| Afrique                                 |   |   |   |   |   | 70        |
| Amérique                                |   |   |   |   |   | 40        |
| Total.                                  |   |   |   |   |   | 650       |

Population des différents États de l'Europe, en 1820.

| Russie d'I  | Zuro  | pe. |   |   |   |   | 37,000,000               |
|-------------|-------|-----|---|---|---|---|--------------------------|
|             | Lsie. |     |   |   |   |   | 6,000,000                |
| Suède-No    |       | де. | • | • | • |   | 3,331,000                |
| Danemarc    |       | •   | ٠ | • | • | • | 1,703,000                |
| Angleterr   | e     | •   | • | • | • | • | 17,208,918               |
| Allemagn    | е     | •   | • | • | • | • | 30,000,000               |
| Prusse      | •     | •   | • | • | • | • | 10,058,000               |
| Pays-Bas.   | • •   | •   | ٠ | • | • | ٠ | 5,126,000                |
| France.     | ٠     | •   | • | • | • | • | 18,000,000               |
| Espagne.    | •     | •   | • | • | • | • | 29,327,388<br>10,351,075 |
| Portugal.   | •     | •   | • | • | • | • | 3,683,000                |
| r 21.108a1. | •     | •   | • | • | • | • | 0,000,000                |

POPULOS, OSA, vl. Populós, cat. V. Populous.

POPULOUS, OUSA, (poupulous, ouse); Populaso, esp. port. Populos, ital. Populeux, euse, où la population est considérable. V. Popul, R.

POPULOZ, vl. V. Populos.

## POR

POR, pr. vl. Après: Por juisi, après le jugement; pour.

En por, à part, à l'écart, de côté.

POR, adv. vl. ross. Hors, dehors: Gitar por, expr. adv. vl. jeter bas, démolir, mettre dehors, renvoyer au loin.

Si a entre vos albre caia mala sabor, Prendelz ne la razitz e pois gitatz la por. Hist. Crois. Albig. vers, 6782 83.

S'il y a parmi vous un arbre qui aie mauvaise saveur, prenez-en la racine et puis jetez-la au loin.

PORC, POURC, POURC, POURC, PORCE, radical dérivé du lal. porcus, i, porc, pour-ceau, cochon, qu'on fait venir d'un ancien mot grec πόρχος (porkos), qui désignait le mème animal.

De porcus, par apoc. porc; d'où : Porc, Porc-a, Porc-ach-ous, Porc-ada, Porcair-ola, Porc-alha, Porc-aria, Porc-as, Porc-at-ier, Porc-el, Porc-in, Porcina, Porc-iou , Porc-at-iar.

De pure, par le changement de o en ou, les mêmes mots que par porc, puerc.

De porc, par le changement de o en oue ou en oua, pouerc el pouarc : Porch-ier, Porch-in, Pouc-el, Poucel-a, Poucel-ada, Poucel-ar, Poucel-et.

PORC, s. m. (por); rouse, ruse, POURME, POURM, POURM, COUCMOUN, CALOUM HOBLE, GAGNOTH, TESSOTH, GOURGAS, CALIOT, contenum. Porco, ital. port. Puerco, esp. Porc, cat. Cochon commun, cochon domestique, Sus scrofa, Lin. Var. Vulgarie, mammifère onguiculé de la fam. des Pachydermes, dont on distingue six ou sept races, ayant toutes le sanglier pour souche.

La femelle porte le nom de Truia ou Trueja, truic, v. c. m. et le mâle, celui de Verrat.

Le cochon grogne; sa vie ordinaire est de vingt ans, quand elle n'est pas abrégée.

Porcs d'aglan; on donne ce nom à ceux

qui se nourrissent de glands dans les forèts, et qui sont à peu près sauvages. Ils ne se font pas si gros ni si gras, que ceux nourris dans les maisons; mais leur chair est beaucoup plus ferme et plus délicate; on estime particulièrement ceux des environs de Riez. Basses-Alpes.

Ety. du lat. porcus, m. s. V. Porc, R. Estre coumo un porc à l'engrais, être comme un cochon à l'auge.

Faire un ped de porc, faire un pas de clerc.

Jugar un ped de por en quauqu'un, tromper, trahîr quelqu'an, lui manquer de parole.

PORC, S. M. POURC, POUARC, ERCOURGET, GOURGES, ROCEE. Pâlé, tâche qu'on fait sur le papier en y laissant tomber une goutte d'encre.

Ai fach un porc , j'ai fait un pâté.

Ety. De sa couleur noire. V. Porc, R.

PORC, s. m. rousec. Nom par lequel on désigne, à Nice et aux environs, le baliste caprisque, Balistes capriscus, Lin. poisson de l'ordre et de la fam. des Chismopnés (respirant par une fente), qu'on prend, à Nice, pendant les fortes chaleurs.

PORC, CA, adj. (pouerc, pouerque); Porco, port. Sale, malpropre. Cochon. cochenne, ne sont pas français comme adj. V. Pore, R.
PORC-ners, vi. et

PORC-ESPIN , S. M. POURENC-ESPIN. Porcespi, cat. Pouerco-espin, esp. Porco-espiho, port. Porco-espino, ital. Porc-épic, Hystrix eristata, Lin. Mammifère onguiculé, de la fam. des Rongeurs, originaire des climats chauds de l'Afrique et des Indes.

PORC-D'HEDA, S. M. Voy. Lapin-de-Barbaria.

PORC-MARIR, S. ID. POGERG, REIMARD Pour-de-mar, brenadet. Pesce-porco, ital. Cochon marin, porc marin, centrine ou humentin, Squalus centrina, Lin. Centrina vulgaris, Dict. des Sc. nat. poisson de l'or-dre des Trématopnés, et de la fam. des Pla-giostomes (à bouche transversale), qu'on trouve dans la Méditerranée.

Ety. Ce poisson vit dans la fange comme les cochons, d'où son nom. V. Pore, R.

Sa chair est si dure et tellement filamenteuse, qu'il est presqu'impossible de la manger; sa peau sert à polir le bois, et son foie fournit une huile bonne à brûler.

A Marseille, selon l'auteur de la Statist. des B.-du-Rhône, on donne le nom de pouerc-marin, au marsoin. V. Marsouin. PORG-MANI, VI. et

PORC-MARIE, S. III. POREDC-MARIE. Ce nom est donné per M. Risso, dans son Hist. Nat. non à la Centrina vulgaris, mais à la Centrina salviani, Risso.

PORG-MARID, BEHVARD, BERVARDT. Nom-qu'on donne, en Languedoc, au cabiai. V. Lapin-de-Rarbaria.

PORG-senaturn, V. Senglier.
PORGA, s. f. Porca, port. cat. itali Puerca, esp.

Ely. du lat. porca, m. s. V. Porc, R. et Truya.

PORCACHOUS, s. m. (pourcatchous); pouscacnous. Terme de Marseille. V. Borquier et Porc, R. PORCADA, s. f. (pourcade), dk pour taba, roumema. Porcada, port. Troupeau de cochons ; cochonnée.

Ety. de porc et de ada. V. Porc, R. PORCAIROLA, s. f. (pourcairole), di. romeamora. Toit à cochons; bourbier. V. Porcion et Porc, R.

PORCALHA, s. f. (pourcaille); pour causa. Viande de cochon; gens sales, avides et sordides.

Éiy. de pouerc, et de la term. alha. V. Porc, R.

PORGARIA, s. f. (pourcarie); QUISSA, BALOUPARIA, SALOPARIA, GAGNOTHARIA, POURCARIA, POTERCARIA, POURQUIGE, PORQUIGE. Immondice, ordure, saleté, vilenie, co-chonnerie, malhonnéteté; viande de porc.

Ely. de porc et de aria. V. Pore, R. PORCARIA, s. f. vl. Porcherie, rede-vance au sujet des porcs. V. Porc, R. PORCARIA, s. f. vl. Troupeau de co-

chons, et d'autre menu bétail; étable à cochons. V. Porc, R. et Porcada.

PORCARIA, s. f. (pourcarie); pouncaordure, malproprété.

Ely. du lat. spurcities, m. s. ou de porc et de aria. V. Porc, R.

PORCARISSAL, adj. vl. PORCARISSALS. Epithète fréquente d'une espèce de dard ou de pique; peut-être de celle dont on se servait à la chasse du sanglier. Fauriel. Éty. de Porc. R.

PORCAS, s. m. (pourcás); pourcas.
Porcas, cat. Augm. de pouerc, au figuré
comme au positif. V. Porc, R.
PORCASSI, s. m. vl. V. Porcassin.

PORCASSIN, s. m. vi. roncassi. Gardien de porcs, porcher. V. Porquier et Porc. R.

PORCAT, s. m. vl. roncars. Acquisition, profit, gain.

PORCATIAR, v. a. (pourcatiá); roum

PORCATIER, s. m. (pourcatié); rouscarries, rounqueries, Porcater, cat. Porquero, esp. Porcajo, ital. Marchand de cochons, charculier. V. Porquier et Porc,

PORCATIERA, s.f. (pourcatiére); rouscarma, dg. Auge de porc. V. Bachas et Porc. R.

Porcello, ital. Pourceau. Porcell, cat.

Ety. Dim. de porc. V. Porc, R.

POBCELAR, v. n. vl. Mettre bas, en parlant de la truie. V. Porc, R.

POBCELENA, s. f. (pourcelène); Porcelana, ital. cat. Porcelana, esp. port. Porcelaine, pâte de pétun-sé et de kaolin cuite, libe fine blonche de tendri très-fine, blanche et translucide, vases qui on sont faits.

Ety. Le nom chinois de porcelaine est tsehi, celui qu'elle porte chez nous est probablement pris de la coquille on du genre de coquilles qu'on nomme porceilana, en lat. à cause de la ressemblance de leur poli, ou de porcelana, qui veut dire, une tasse en port: ou de porçolana, qui dans la même langue signifie écuelle ou vaisselle de terre. Cette tymologie est d'autant plus vraissemblable The la première porcelaine chinoise fut apporice per les Portugais.

On s'accorde généralement à regarder les Chinois, comme les inventeurs de la porcelaine, et l'on croit que c'est dans la province de King-te-tching, qu'on a commencé à en fabriquer, plus de 2000 ans avant l'ère chrétienne ; celle du Japon est la plus estimée.

En 1676, selon d'autres en 1704, Boélicher, inventa la porcelaine de saxe, dont il trouva la composition en cherchant la pierre philo-

En 1689 ou 1695, le baron saxon Tschirnhausen, découvrit une composition meilleure que celle de Boélicher et qui imite la porcelaine de la Chine.

Réaumur créa cette industrie pour la France, qui rivalise maintenant avec les manufactures étrangères et qui les surpasse toutes pour la peinture.

En 1749, Taunay, orfèvre de Paris, trouva le moyen d'appliquer les couleurs sur la porcelaine et de leur donner un éclat aussi vif que durable.

C'est à la fabrique royale de Sèvres, fondée en 1756, qu'il faut aller apprécier l'importante

découverte de M. Taunay

Le 10 janvier 1808, MM. Stone, Coquerel et Legros d'Anisy, de Paris, firent connaître la manière d'appliquer mécaniquement les couleurs sur la porcelaine.

PORCELENA, s. f. (pourcelène); rouncziewa. Taon, grosse mouche qui ne pique pas. Gare. V. Tavan.

Éty. Je pense qu'elle est ainsi nommée par ce qu'elle à le ventre translucide, comme la porcelaine.

PORCELH, vl. V. Porcel.

PORCELIER, adj. vl. Pourcelier, qui produit de petits cochons.

PORCELIERA, s. et adj. vl. Pourceliè-re, truie séconde. V. Porc, R.

PORCELLA, s. f. vl. Cochonaille, troupeau de porcs, tout ce qui est du porc.

PORCH, s. m. vl. Porphirion, oiseau qui a le bec et les pattes rouges. Gl. Occit.

PORCHE, s. m. vl. Vestibule; porche; portique lieu couvert à l'entrée d'une église. Ety. du lat. porticus, m. s. V. Tambour et

PORCHEIRADA, s. f. (pourtcheiráde); pouncemenada, pouncelay. Portée d'une truié. Aub.

PORCHEIRAR, v. n. (pouricheirá); rouncemman. Porcellar, cat. Mettre bas, en parlant d'une truie.

PORCHIER, IBRA, s. (pourtchié, ié-re); rouscessa, rousquissa. Porcater, cat. Parquero, esp. Porcajo, ital. Porcher, celui, celle qui garde des pourceaux. Avril. Voy.

Pore, R.
PORCHIN, s. m. (pourtchin); revocaus. V. Lapin-de-barbaria et Porc, R.

PORCHUNA, s. f. (pourtchuue); roun-causa. Les porcs en général. Aub. PORCI; adj. vl. V. Porcin.

PORCIN, adj. vl. ronci. Porcino, esp. ital. De porc.

Éty. du lat. porcinus.

PORCIN, s. m. (pourcin); rouncin, moun-RE-POURCH, MARRIT-POURCH, POUCH, MOURES-POUCH, MOURE-DE-POURC, ENGRAISSA-PORC, PAIRIF, PRIRIE, PISSA-CHIE/ PICHOGRAPY, PAYA LAGAMENA, LAGAGNA, PATA-LAGAGNA, CICOUNSTA-

DE-LA-BORA, CICOUREYA-DEIS-PRATS, DENT-DE-LION. Pissenlit ou pissenlit dent de lion, Leontodon taraxacum, Lin. Taraxacum-dens-leonis, obovatum et lægivatum, Déc. plantes de la fam. des composées Chicoracées, communes partout dans les champs. V. Gar. Deus leonis fatiore folia, p. 149.

Ety. Porcin, du lat. porcinus, de porc, herbe de porc, d'où engraissa-porc. Voy.

PORCIN, s. m. souncis. Nom que porte dans la B.-Pr. le cochon d'Inde. V. Lapin de Barbaria.

Éty. Dim. de pourc. V. Porc, R.

PORCINA, s. f. (pourcine), et impr. qu'on nourrit à la fois dans une maison.

Ety. de porc et de ina. V. Porc, R.

La porcina noun s'en vai pas, les cochons n'ont pas de débit.

PORCINA, s. f. (pourcine), dl. POURCINA. m. s. que Porcada, v. c. m. et Porc, R.

PORCION, vl. Porcion, esp. V. Pour-

PORCIOU, s. m. (pourciou); POURCIOU, POUCIOU, POUSSIOU, PORCAMOLA, SOUD, SOUDE, SUDE, SOUDA, SOUT. Toit, étable ou loge à cochons.

Ety. du lat. porcinum, sous-entendu stabulum. V. Porc, R.

PORC-MARI, vl. V. Porc-marin.

PORDALAYGA, s. f. vl. Pordelaygue, Rayn. c'est probablement du pourpier qu'il est ici question. V. Bourtoulaigua.

Ety. du lat. portulaca, m. s.

PORFIL, s. m. vl. Etable à cochons. V. Porc, R.

PORFILI, s. m. vl. Porphyre, philosophe grec.

PORFIRI, vl. V. Porphyro.

PORGADÓR, s. m. vl. Purgatoire. V. Purgatori et Pur, R.

PORGE, s. m. vl. rossus. V. Portegue. PORGEIRE, s. m. (pourdgèiré). Celui qui donne, qui avance les choses pour qu'un autre les prenne; bâton avec lequel on donne les gerbes à celui qui les arrange sur le gerbier.

PORGER, v. a. (pourger); rousses, Poussean. Présenter, donner, avancer la main, apporter, faire passer.

Ely. du lat. porrigere, m. s.

Porgez me la man, donnez moi la main, porrige mihi manum, lat.

Porger la man, tendre la main, mendier. PORGEUT, UDA, adj. et p. (pourjú, úde). Offert, erte, présenté.

PORGI, s. m. vl. lim. errat. Saillie des

PORGITAR, V. a. Vl. PORREGITAR. Jeler

à l'écart, dissiper. PORGITAT, ADA, adj. et p. vl. Jelé, ée, à l'écart.

PORGUATORI, vl. V. Purgatori.

PORGUE, vl. V. Portegue.

PORI, Pole. V. Polo.

PORIE, s. m. vl. V. Poye.

PORIT, adj. vl. Pourri. V. Pourrit et Putr. R.

PORJE, s. m. (pordjé), vl. rosm. Portique, parvis d'une église. V. Porche et Port, R.

PORJE, s. m. pórdgé); dl. Porche, passage étroit à l'entrée d'une maison. V. Port.

POROS, OZA, adj. vl. Poros, cat. Poroso, esp. port. ital. Poreux, qui a beaucoup de pores.

Éty. du lat. Porosus, m. s.

POROS, s. m. pl. (póres); Poras, esp. port. cat. Pori, ital. Pores, petits espaces qui se trouvent entre les mollécules des corps; petits trous de la peau à travers lesquels passe la transpiration.

Ety. du lat. porus, formé du grec πορος

(poros), ouverture, passage.

POROZ, vl. V. Poros.

POROZITAT, s. f. vl. Porositat, cat. Porosidad, esp. Porosidade, port. Porosità, ital. Porosité.

Ety. du lat. porositatis, gén. de porosi-

tas, m. s.

PORPAL, adj. vl. POURMAL. Pourpre. V. Pourpra.

PORPARD, s. m. (porpá), d. bas lim. Portrine, chez les hommes. V. Peitrina. Dans les oiseaux, jabot. V. Gavai.

PORPESSAR, v. n. vl. Penser en soi-même, réfléchir. V. Perpessar et Pes, R.

PORPESSAT, adj. vl. PORPESSATZ. Réfléchi. V. Pes, R.

PORPHYRO, nom d'homme (pourphi-re); rouspusso, Porfirio, ital. Porphyre. L'Eglise honore 8 saints de ce nom

PORPHYRO, s. m. (porphire); Porfiro, esp. Porfido, esp. ital. port. cat. Porphyre, roche formée par une pâte de pétro-silex rouge ou rougeatre, qui enveloppe des cristaux de felspath blanc.

Ety. du lat. porphyrium, formé du grec πορφύρα (porphyra), pourpre, parce que le

plus beau porphyre est rouge.

PORPRA, S. f. vl. POLPRA. V. Pourpra. PORQUACIER, s. m. vl. Charcutier, vendeur de cochons. V. Porcatier et Porc,

PORQUEGEAIRE, s.m. Aub. V. Grou-

legeaire.

PORQUEGEAR, v. n. (pourquedjá); POURQUEGEAR, POURCATIAR. Faire des vilenies des saletés; bousiller un ouvrage, le gâter.

Éty. de porc et de egear. V. Porc, R. **PORQUEIRARGUAS**, nom de lieu, (pourqueirárgues). Champ des cochons Voy. Porci agear et Porc, R.

PORQUEIROLA, s. m. (pourqueiróle), Recherche.

PORQUEIROUN, s. m. (pourqueiroun); rounqueinoun. Jeune porcher.

Éty. de pourquier et de la term. dim. oun. V. Porc . R.

PORQUET, s. m. (pourqué); POURQUET, POUCEL, POUCELET, POURCEOU. LACHEN. Porquinho, port. Porquet, cat. Porchetto, ital. Petit cochon, cochon de lait.

Mangear de porquet, manger du porc

Éty. du lat. porculus, dim. de porcus, ou de porc et de et. V. Porc, R.

PORQUETAIRE, s. m. (pourquetaire), et impr. Ponqueraine, d. bas lim. Charcutier qui tue des cochons médiocres, et qui en débite la chair. V. Porc, R.

PORQUET-DE-CROTA, s. m. (pourqué-dé-crôte); sounquet-me-sant-antons, POUDRC-DE-SART-ARTORI, PORQUET-DE-HOSTRE-SEGNE, TERSETA, THUEGETA, BABAROTA, BAR-BOTA, TRUIA-DE-CEOTA. Porquinha ou Porquinha de santo Antão, port. Nom qu'on donne, aux cloportes, Oniscus et Armadilla, genre de Crustacés de la fam. des Quadricornes.

L'espèce la plus commune, est le cloporte ordinaire, Oniscus asellus, Lin. qu'on trouve sous les pierres et sous les bois,

dans les lieux humides.

PORQUET-DE-NOSTRE-SEGNE, Avril. Un des noms des coccinelles. Voy. Besti-doou-bondiou et Porquet de crota.

PORQUET-DOOU-BONDLOU, s. m.

V. Besti-doou-bondiou

PORQUIER, IERA, s. m. (pourquié, iere); pounquien, ponquiena, fem. pouncachous, poneachous, poneatian. Porcaio, ital. Porquero, esp. Porqueiro, port. Porquer, cai. Porcher, ère, gardeur, euse, de cochons.

Ély. de porc et de ier. V. Porc, R. PORQUIERA, s. f. vl. Porchère. Voy.

Porquier.

PORQUIGE, s. m. (pourquigé); poun-QUIGE, dl. V. Porcaria et Porc, R

PORR, POURE, POURER, radical pris du latin porrum, poireau ou porreau, et dérivé de pour, pouren ou Poaren, qui en celtique désignent la même plante, d'où: selon M. Théis, le cantabre porrua; por, en anglo-saxon, qui ont le même signification; d'où encore poridge, soupe, en anglais; mots qui ont tous pour radical pori, manger, en celtique.

D'autres font dériver le mot porrum, du grec πράσον (prason), qui a la m. s.

De porrum, par apoc. porr; d'où: Porre, Porre-jitar, Porre-jitat, Porr-et, Porreat, Pourr-e, Pourr-et, Pourr-eta, Pourrat, Pourrat-a, Pourri-al, Poyr-s.

PORR, s. m. vl. Porna. Porreau. Voy. Porre.

PORRACHOUN, s. m. (pourratchoun). Poireau sauvage. Aub.

PORRAT, s. m. (pourrá); POURRETA, POURRAT. Porrat, port. Jeune plant de poi-reaux; jeunes poireaux qui l'on transplante.

Ety. de porre et de at, ou du lat. porrina, m. s.

PORRE, adv. vl. V. Por.

PORRE ou POUERRI, s. m. (pouérré ou pouerri); poulars, pes, pours, pousser, POUARRE, POUERRI, POURAT. Puerro, esp. Porro, ital. port. cat. Por, angl. sax. Poireau ou porreau, Allium porrum, Lin. plante potagère de la famille des Liliacées. qu'on croit être indigène de la Suisse,

Éty. du lat. porrum. V. Porr, R.

PORRE-FER, SEBOULHON, CERLISOUN. Ail des vignes, poirean sauvage, Allium vineale, Lin. plante du même genre que la précédente, commune dans les vignes et dans les oliviers.

V. Gar. Porrum Sylvestre, p. 376. L'allium ampelophraeum, Lin. qui paralt n'être qu'une variété du poireau, porte aussi le nom de porre ser, dans les B.-du Rh. selon l'auteur de sa Stat.

L'a porres el porres, il y a sagois et fagots, hommes et hommes.

N'aura pas lou blanc doou porre, il n'aura pas la victoire, il ne s'en ventera pas. PORRE ran, s. m. (pórré-fer); rou cougulou, poussel-res, almassa. Poircau

sauvage.

PORRE-DE-VIGNA, S. M. (porré dé-vigne). Nom nismois de l'ail poireau. V

PORRE-stras, v. a. (pórré-djitá); Pon-REGITAR , JETAR-PORRE , JITAR-POURRE , JITAR . A-rousse. Dissiper, abandonner, dilapider, mettre de côté, prodiguer.

Lo present que jitan a pourre. Gros. Bellaud , ton docte escrich , s'anava gitar pourr e Ruffy

Ety. Probablement de porre, poireau, jeter comme les feuilles des poireaux. Voy. Porr , R.

PORRE-JITAT, adj. et p. (pórré djitá); JITAT-POBRE. Dissipé, ée, mis de côté. V. Porr, R.

PORREGITAR, V. Porgilar.

PORRES, s. m. pl. (pouérres), d. m. pourrages. Envies. V. Peluchouns. PORRET, s. m. vl. Poireau. V. Porre

et Porr, R.
PORRI, 1A, adj. vl. Pourri, ie. Voy.

Pourrit et Putr , R. PORROGAR, vl. V. Prorogear.

PORS, s. m. vl. Porc, v. c. m. et Port. Éty. de porc, par l'addition de s, marquant le sujet, parcs, d'où l'on a supprimé

PORS, s. m. vl. V. Poro.

PORT, POURT, POURRT, radical pris du latin portare, porter, qu'on fait venir du grec φορτίζω (phortizô), charger, forméde φόρτος (phortos), charge, fardesu, dont la racine est φέρω (phérô), je porte, porter; d'où porte sous-radical.

De portare, par apoc. port; d'où : De-port, Sup-port, Trans-port, Transportar, Tras-portar, A-portar, Port, Port-ar, Tra-portar, Importar, Ex-portar, Coumportar, De-port, Deport-ar, Ex-port-ation, De-portat, Im-portat, Sup-portat, Transportat, Ex-portat, Port-able, In-sup-portable, Portat-if, Portat-iva, Port-ada, Portad-ura, Port-ador, Port-airis, Portagna, Port-aire, De-port-ation, Portur, Port-usa, Porta-vista, Porta-ment, Import-ansa, Com-port-anza, Im-port-ant, Im-port un , Im-portun-ar , Im-portun-at , Inoportun-itat , Ra-port , Ra-port-ar , Re-port ar, Raport-ier, Re-port-ier, Raportat, Re-portat.

De port, par le changement de o en ou. oue, oua, à peu près les mêmes mois que par port: Pourtal-oun; Pourt-anel, Pourtegue, Pourt-isseou, Pourt-issot, Col-pour-

tur, Em-pourt-able, etc. Tres-pourtar, PORT, s. m. (por); Puerto, esp. Porto, ital. port. Port, cat. Port, lieu propre à recevoir des vaisseaux et à les mettre à l'abri des tempètes; fig. asile, lieu de repos et de tranquillité.

Ety. du lat. portus, dérivé de portare. porter, parce qu'on y porte sans cesse des marchandises. V. Port, R.

Isti sur lou port, Trad. je demeure au

port, et non sur le port qui est un gasconisme.

Proumenar sur lou port, Tr. se promeper au port, et non sur le port, etc. etc. Arribar en bon port, Trad. arriver à bon port et non en bon port.

## On nomme:

GRANDS PORTS OU PORTS DE ROI, cenz qui se sont destinda qu'aux opérations de la merine militaire. PORTS MARCHANDS, ceux qui ne reçoivent que d hitiments merchands.

PORTS-MIXTES, ceux qui donnent asile aux uns et au

PORT-ABRITE, colui qui est à couvert des vents de

PORT-BRUT, celai qui est formé par la nature. PORT-FERMÉ, celui dont on ne voit pas l'entrée quand

on y est dedan PORT-OUVERT, celui qui n'est fermé que d'un côté. POR-FRANC, celui où les marchandises peuvent entrer

Ceux de Marseille et du Havre, furent déclarés francs et libres pour toutes sortes de marchandises, par un édit du mois de mars 1669. Julien, St. Prov. p. 44.

L'Ecriture-Sainte, fait mention du port de Joppé, bâti par Japhet, troisième fils de Noë. Les ports les plus célèbres dans l'antiquité ont été ceux de Carthage, de Mycènes, d'Alexandrie, de Syracuse, de Rhôdes. de Messine et d'Ostie. Noël, Dict. des Orig. En l'an 42, Claude fit construire un port

à l'embouchure du Tibre.

En 1669, le port de Marseille fut affranchi. PORT, s. m. ou rowser, Porte, port. Pert, cat. Port, ce qu'il en coûte pour faire porter d'un lieu dans un autre, pour asfranchir une lettre ou pour une lettre qu'on recoit non affranchie; au jeu de cartes, celles qu'on réserve quand on écarte ; maintien, manière de porter sa tête, son corps.

Ely. de Portar, v. c. m.
PORT, s. m. Portaiura el Portamento, iul. Porte, esp. Postura, port. Port, ma-nière d'ètre, le caractère, le naturel, la façon de marcher: Aquot es soun port, c'est son

PORT, s. m. d. bas lim. alt. de Porc, v. c. m.

PORT, s. f. vl. Porte, passage, galerie; faveur. V. Port, R.

PORT, s. m. vl. Port, cat. Porte, esp. port. Porto, ital. Port, manière, maintien; agrément de la vie , contentement.

PORTA, PORT, POURET, POURET, SOUS-ndical dérivé du latin porta, porte, formé de portare, porter, parce que la porte est le passage par où l'on porte, importe et ex-porte: Quia, selon Isidore, Potest vel importari, vel exportari aliquid. V. Port,

De porta: Porta el ses composés: Portal, Port-au, Portal-et, Portal-as, Porlal-ier, Portalier-a, Port-eta, Port-en, Porti, Port-ier, Portier-a, Portisson, Port-an-ier, Port-aria, Port-au, Port-er, Emporta-ment, Em-port-ar, Em-port-at. PORTA, S. f. POURRTA. Puerta, esp. Puerta, ital. port. cat. anc. esp. Puerta,

en. Porte, ouverture par où l'on pénètre dans un lieu; vide laissé dans un mur pour en faire une porte ; l'entrée d'une ville ; fig. moyen de parvenir.

Ety. du lat. porta, formé de portare. V. Port, R. ou parce que celui qui traçait l'enceinte d'une ville avec la charrue la soulevait, la portait dans l'endroit où il fallait laisser une porte; ce qui a été cause que pendant longtemps le nom de porta n'a été donné qu'aux portes des villes. Ménage pense que le premier auteur latin qui ait employé ce mot a été Perse.

Faire intrar quauqu'un premier, donner la porte à quelqu'un, le faire passer le premier.

Piccar en toutas las portas, heurter à toutes les portes.

Es anat jusqu'eis portas, il est allé jusqu'aux portes de la mort, à l'extrêmité.

Barrar la porta, Tr. fermer la porte. V. Barrar.

La porta de l'armari, Trad. le volet de l'armoire, etc. Le mot porte, en français, ne s'applique qu'à ce qui sert à fermer une ouverture par où l'on peut entrer et sortir.

Par le mot porte, on désigne deux choses différentes, l'une est l'ouverture et l'autre la cloison destinée à la fermer. Nous donnerons d'abord le détail de la première qu'on nomme baie, en architecture.

## Dans celle-ci on nomme :

anc, la voûle qui termine une porte par en haut, quand elle ne l'est pas par un linteau ou une plate-bande.

ARC-DE-DÉCHARGE, celui qui est pratiqué au-dessus d'une baie, pour soulager la platebande ou le linteau.

ARRIÈRE-vouseurs, la voûte qu'on fait audedans de la baie.

BAIR, l'ouverture pratiquée ou laissée au mur pour en faire une porte ou une fenêtre. Elle est toujours composée de jambages ou pieds droits, avec embrasement, et quelquefois avec tableau et feuillure, linteau et seuil.

BANDEAU, la bande platé et unie faisant saillie sur le nu d'un mur, autour d'une baie de porte ou de croisée, en forme de chambranle.

cui, la pierre qui ferme l'arc.

contra cuar, les voussoirs joignant la clé à droite et à gauche.

coussinat, la pierre qui couronne le pied droit et dont le lit de dessous est de niveau, et celui de dessus incliné pour recevoir le premier voussoir ou la retombée de l'arc d'une voûte.

DOSSERBY, le jambage formant le pied droit. BBRASEMENT, l'élargissement des côtés ou

jambages d'une voûte ou d'une porte. kcomson, pierre qui fait l'encoignure de l'embrasure.

EMBEASURE, l'élargissement intérieur des côtés du jambage.

PRULLURE, entaille pratiquée dans les pieds

souiz, l'épaisseur du mur qui comprend le tableau, la feuillure et l'embrasure.

raisa , V. Frisa.

LANCIS, les deux pierres du jambage plus longues que le pied.

acomson, pierre qui fait l'encoignure de l'embrasure.

PROBTON , V. Frountoun.

LINYBAUX, petites solives élevées au haut de la base.

PAS, la pierre qu'on met au bas de la baie. entre les tableaux : elle diffère du seuil en ce qu'elle avance en delà du nu du mur, en manière de marche.

PIED-DEOIT, la partie du trumeau ou jambage, qui comprend le bandeau ou chambranle, le tableau, la feuillure, l'embrasure et l'écoinson.

PLATE-BANDE . la fermeture carrée qui sert de linteau. C'est une voûte plate dont les pierres portent le nom de claveaux, on nomme portée, la longueur de la plate-bande entre les pieds droits, et clef, la pierre du milieu.

POTEAU, V. Porte.

seul, la partie inférieure, ou la pierre qui est entre les tableaux.

sommen, la première pierre d'une platebande qui porte à plein sur le pied droit et supporte les claveaux.

TABLEAU, la partie de l'épaisseur du mur

qui paraît en dehors.

ARCHIVOLTE, profil de moulure peu sail-lante qu'on forme sur la tête des voussoirs d'une arcade ou d'une autre baie cintrée en suivant son contour jusques sur l'imposte. cumule, arète saillante en plâtre, que les

macons font au moyen d'une règle.

TIMPAN, V. Timpan. socie, V. Socie.

Dans une porte destinée à fermer une baie on nomme :

BATS, l'assemblage des montants et des traverses qui recoivent les panneaux.

BATTANT, les deux pièces de bois placées perpendiculairement. C'est aussi le nom de la moitié d'une porte qui s'ouvre en deux parties.

CHAMBRANLE, l'Ornement en saillie sur le nu d'un mur ou d'un lambris de menuiserie autour de la baie.

cmannonner, le fort montant de bois qu'en met aux portes des fermes du côté des gonds. Il porte au bas le pivot qui roule dans une crapaudine, et taillé en cylindre par le haut où il est reçu dans une bourdonnière.

couver-some, la tringle de bois mince et chanfrénée qu'on rapporte sur les joints des planches.

CHAPAUDINE, le morceau de fer . d'acier on de cuivre au milieu duquel est un trou qui recoit un piveau.

DORMANT, l'ouvrage qui n'est point mobile comme le bâti d'une porte et qui est arrêté dans la seuillure de la baie. V. Durmant et Preissiera.

ÉCHARPE, la barre de bois posée diagona-lement au derrière d'une porte pour maintenir les planches et leur donner plus de so-

revieus, entaille pratiquée à moitié de l'épaisseur du bord des planches qui se rencontrent pour qu'elles s'emboltent.

raiss, un panneau couché qui a plus de longueur que de hauteur.

иности, V. Imposta.

JET D'EAU, la saillie qu'on met au bas de la porte ou du châssis, pour jeter l'eau dehors.

# On nomme porte

verte, un châssis couvert d'étoffe verte qu'on met devant les portes.

A PARS, celle qui a sa fermeture en trois parties.

ARTIQUE, celle dont le seuil est plus long que le linteau, les pieds droits n'étant pas parallèles.

AVEC ORDER, celle qui est ornée de colonnes.

BATARDE, celle qui n'est qu'à l'usage des personnes, trop étroite pour les voitures.

BIAISE, celle dont les tableaux ne sont pas d'équerre avec le mur.

sommés, celle dont la fermeture est en portion de cercle.

nounceouse, celle qui a à-peu-près quatre pieds de large.

CHARRETIÈRE, Celle où les charrettes peuvent entrer, qui leur est destinée, etc.

mussemie, l'assemblage des deux poteaux et d'un linteau, formant la baie d'une porte.

POTEAU, une pièce de bois posée de bout formant l'un des côtés d'une baie, portant ordinairement une feuillure pour recevoir la porte ou le châssis.

PLACARD, l'assemblage de menuiserie qui s'élève au-dessus d'une porte et va ordinairement jusqu'au plafond, porte à placard.

# On nomme:

PORTE BATARDE, SOUSGEOISE OU CHARRETIÈRE, celle qui n'est ni petite, ni porte cochère, qui n'a qu'un battant d'un mètre à un mètre et cinquante centimètres.

PORTA-DE-FOUR, Bouchoir, plaque de fer qui sert à boucher la porte du four.

PORTA-TOUMBANTA, Porte baltante, celle qui se ferme d'elle-même au moyen d'un contre-poids ou d'un ressort.

# On nomme:

valer, le contre poids qu'on met derrière une porte pour la faire fermer.

PORTA-BAGUETA, s. f. (pórte-baguète); POURTA-BAGUSTA. Porte baguette, anneau place sur le canon ou le fut d'un fusil, d'un pistolet, pour recevoir et porter la baguette.

PORTA-CLAUS, S. M. POURTA EL POUARTA-CLAUS. Porte-clefs, guichetier qui porte les clefs.

PORTA-couler, s. m. Porte-collet, pièce de carton ou de baleine recouverte d'étoffe, qui sert à porter le collet ou le rabat.

PORTA-CRAYOUN, S. M. POUARRYA CL POURTA-CRAYOUR. Porte-crayon, instrument de métal dans lequel on met un crayon.

PORTA-CROSSA , S. M. POURETA CL POUAR-TA-CROSSA. Porte-crosse, celui qui porte la crosse devant un évêque ou un archevêque.

PORTA-CROUS, S. M. POURITA EL POUARTAcnovs. Porte-croix, celui qui porte la croix dans les cérémonies religieuses.

PORTACARN, s. m. vi. Porte-chair, pourvoyeur.

PORTADA, s. f. (pourtade); pourtada. Portée, étendué en longueur, considérée relativement à l'action de quelque instrument; en terme de marine, capacité d'un vaisseau : l

quantité de marchandises qu'on permet aux gens de l'équipage d'un vaisseau marchand de porter sans payer le fret; longueur d'un portail entre ses jambages, d'une poutre entre les deux murs; capacité, intelligence; voisinage, facilité: A portada, à portée.

Ety. de portar et de ada, ce qu'on peut porter. V. Port, R.

PORTADA, s. f. (pourtade); POURTADA. Portato, ital. Portée, ventrée ou nombre de petits que la femelle d'un quadrupède porte à la fois..

PORTADA, s. f. POURTADA. Portée, distance où un projectile peut atteindre, et par ext. portée de la voix, de la vue, de l'ouie, de l'intelligence; en terme de manufacturier, certains nombres de fils, dont se compose la chaine d'un tissu.

. PORTADOR, s. m. vl. Portador, cat. esp. port. Portatore, ital. Porteur. V. Port, Rad

PORTADOUR, s. m. (pourtadour), d. du Var. POURTADQUE. Courson de vigne. V. Portadour et Port, R.

PORTA-DRAPEOU, S. M. POUARTA OU ротента-вварног. Porte-drapeau, celui qui porte le drapeau dans un régiment d'infan-

PORTADURA, s. f. vl. Portalura, ital. Transport, frais pour faire transporter d'un lieu dans un autre.

Éty. de portad et de ura, ce qui est porté. V. Port, R.

En vi. ce qu'on a porté, enfant, portée, progéniture.

PORTA-ENSEIGNA, S. M. POUARTA et rouenta-ensegna. Porte-enseigne, autrefois, celui qu'on a appelé depuis enseigne, dans une compagnie d'infanterie.

PORTA-ESPASA; S. M. TROUSSA-CUOU, crouchet, pouerta OU pouarta-espasa. Porteépée, morceau de cuir, d'étoffe ou de métal qu'on attache à la ceinture de la culotte, pour porter l'épée.

PORTA-ESPEROUN, S. M. PORTA OU Pourra-reprison. Porte-épéron, morceau de cuir ou de métal, fixé à la botte du cavalier, pour soutenir l'éperon.

PORTA-ESTAM, S. M. POUARYA OU DUERTA-ESTAM. Outil de fondeur d'étain et de ferblantier, avec lequel ils portent la soudure, qui est composée en grande partie d'étain.

PORTA-FAIS, s. m. (pouérte-fai); POUERTA-FAIS, PORTA-PRYCE, PAILSIER, CAMAsou. Porte-faix, crocheteur, dont le métier est de porter d'un lieu dans un autre, les ballots de marchandises ou autres objets dans l'intérieur d'une ville ou d'un port.

PORTA-FEYCH, s. m. dg. Voy. Portafais.

PORTA-FOUNDS, s. m. (porte-founs); POURRYA-POURDS. Barre, porte-fond, ce qui soutient le fond d'une cuve, d'un tonneau.

PORTA-FUELHA, s. m. (pórte-fuéille) POUBLIA-FUELMA. Porte-feuille, carton plié en deux, couvert de peau ou d'étoffe, servant à renfermer des feuilles de papier.

PORTAGNA, s. f. (pourtágne); rounaction de se porter les uns les autres. Garc.

Ety. V. Port, R. Pour portée, ventrée, V. Pourtada; ponte,

la quantité d'œuss qu'un oiseau fait dans une saison, reussite, produit : Faire sa pourtagna, remplir sa tâche, produire comme à l'ordinaire. Avril.

PORTA-HUILIER, s. m. Porte-huilier. Les plus simples sont composés

D'un plateau inférieur, muni de trois pieds; d'un plateau supérieur, ayant deux trous, pour les flacons; d'une tige qui les traverse, terminée en haut par une poignée.

PORTAIGUA, s. f. (pourtaigue); rounraiga. Aqueduc hors de terre et soutenu par un mur ou par des colonnes.

**PORTAIRE**, V. Portur et Port, R.

PORTAIRIS, s. f. (pourteiris); rousporter des marchandises.

Éty. de portar et de airis, qui porte. V. Port, R.

PORTAL, s. m. (pourtal); POURTAU, POURTAL, POURTALIERA, PORTAL. Porta maestra, ital. Portal, port. cat. esp. Portail, grande porte d'une ville, d'une église, d'une cour; porte cochère.

Éty. de porta et de al, probablement dit pour aut, porte élevée, grande porte. Voy. Port, R.

PORTALET, s. m. (pourtalé); pourra-LET, pourranet. Portalet et Puertecita, cat. Porticella, ital. Petit portail, passage assez large et voûté qui communique d'une rue à une autre.

Ety. de portal et du dim. et. V. Port, R. PORTA-LICOUR, S. M. POURITA OU POUARTA-LICOUR. Porte-liqueur, ustensile de table, sur lequel on pose les verres à liqueur et les carafons qui la contiennent.

# Dans un porte liqueur on nomme:

PIED, la partie inférieure de la tige. TIGE, le cylindre perpendiculaire. POIGNÉE, la partie supérieure de la tige. PLATEAU INFÉRIEUR, celui sur lequel posent les

PLATEAU SUPÉRIEUR, celui qui porte los échanerares OUVERTURES, les trons pour les flacons.

PORTALIER, IERA, S. VI. POUNTALIES. Portaler, cat. Portalero, esp. Portier, ière, de la porte d'une ville.

Éty. de la basse lat. portanarius ou de portal et de ier. V. Port, R.

PORTALIER, IEIRA, s. (pourtalié, iérre). On donne ce nom dans le Bas-Limousin, aux personnes dont la profession est de venir des campagnes voisines à la ville, pour y porter les menues denrées, comme le beutre, les œufs, etc.

Ety. de portar et de ier, par le changement de r en l. V. Port, R.

PORTALIERA, s. f. (pourtaliére); rous-TALERA, dl. Pour portail. V. Portau; portière rideau de porte.

Ety. de portal et de iera. V. Port, R. PORTA MALHUR, S. M. POURETA 01 POUARTA MALEUR. Porte malheur, personne dont la compagnie semble être funeste.

PORTA-MANTEOU, POGENTE MANTEOU. valise destinée à être portée à cheval, ordinairement derrière le cavalier, et sur lequel ou dans lequel on attache le manteau.

On donne aussi ce nom, à une tringle de bois munie de chevilles, qu'on fixe à un mur pour y suspendre les manteaux, les habits.

PORTAMENT, S. m. vl. PORTAMEN. Portamento, port. ital. Purlament, cat. Pousse, reussite, conduite, babitude, coutume, façon. Éty. de portier. V. Port, R.

En l. m. santé, bon état du corps.

PORTA-MISSAU, S.M. POURTA OU POUAR-TA-MISSAU. Porte-missel, petit pupitre pour le missel.

PORTA-MOSTRA, s. m. POURMA, OU POULARIA-MOURETRA. Porte-montre, coussinet sur lequel on suspend une montre.

PORTA-MOUCHETAS, 8. M. POUERTA-MODGEMETAS. Porte-mouchettes, ustensile de metal, en forme de jatte oblongue, sur lequel on pose les mouchettes de la chandelle.

li se compose principalement du plateau ou fund, et de la galerie ou rebord.

PORTA-MOURTIER, s. m. POUEBTAnounties, camatoun. Oiseau, auge de maçon propre à transporter le mortier, l'aide qui le porte. V. Gamata.

PORTA-MOUSQUETOUN, S. M. POTER-TA OU POUARTA-MOUSQUETOUN. Porte-mousqueton, espèce de crochet ou d'agrafe qui est au bas de la bandoulière d'un cavalier, auquel il accroche son mousqueton pour le porter.

PORTANIER, s. m. vl. POURTANIES. COMmis aux portes des villes pour percevoir les droits d'entrée.

Ely. de la basse lat. portanarius, dérivé de porta. V. Port, R.

PORTANT, ANTA, adj. (pourtan, an-le); rountant. Portant, ante, à bout portant, bien ou mal portant.

PORTANT-MORT, adj. vl. Pestilentiel, peste publique.

PORTA-OR, s. m. Porte-or, espèce de marbre dont le fond est noir ou noiratre, parsemé de veines de couleur jaunes, ayant

la couleur de l'or, d'où son nom. PORTA-PAGEA, S. M. FOUERTA OU POUAR-TA-PAGEA. Porte-page, morceau de papier fort ou plié en plusieurs doubles, sur lequel le compositeur pose les pages d'une moyenne

ou pelite forme, après les avoir liées avec une ficelle, pour les imposer ensuite, t. d'impr. PORTA-PECA, S. M. POUABTA OU POUEB-14-1254. Porte-pièce ou emporte-pièce, instrument qui fait un trou en emportant la

PORTA-PLEN, comm. Porte-plein, commandement que le pilote fait lorsqu'il voit que le timonier serre le vent de trop près, Fai portar bon plen.

PORTA-PRESSA, s. m. Porte-presse, meuble de relieur et de papetier, qu'on nomme aussiane et qui sert à porter la presse.

PORTAR, v. a. (pourtá); roustan. Porlare, ital. Portar , port. cat. esp. Porter, soulenir quelque chose de lourd, de pesant; adresser un coup, exprimer, déclarer, favorier, engager, pousser, produire, etc.

Ety. du lat. portare, m. s. ou du grec φόρτος (phortos), fardeau. V. Port, R.

Porta li soun libre, rapporte-lui son livre. L'un portant l'autre, le fort portant le faible.

Portar los cor sus la man, avoir le cour. sur les lèvres.

Portar entre sas brasses, porter à bras. Oou portaras pas en paradis, tu ne porteras pas le péché en terre.

Portar-grava, d. bas lim. terme de plongeur, aller au fond de l'eau et en rapporter du sable.

Portar-peiras, d. bas lim. Lou diable porta peiras, le diable s'en mèle.

Portar-bel, d. bas lim. porter de beaux

Fai portar bel à sas filhas, il fait porter

de beaux ajustements à ses filles.

Portar las bragas, porter la culote, on le dit des femmes qui commandent leurs maris. Portar à tela fina, à l'ori, à même, porter à chèvre morte, Cast. V. Chamba-culiera.

PORTAR, v. n. (pourta); POURTAR. Elre posé, être soutenu, atteindre; être enceinte, en parlant d'une semme qui a conçu, la gestation des animaux.

Se porta ben que quand porta, elle n'est bien portante que lorsqu'elle est enceinte.

Ely. V. Port, R.

PORTAR SE, V. T. SE POURTAR. Portarse, port. Se porter, se rendre en un lieu, être bien ou mai, relativement à sa santé.

PORTARIA, s. f. (pourtarie); POURTA-RIA. Portaria, port. Porterie, vestibule, cabane, hutte, loge de portier.

Ely. V. Port, R.

PORTAROUS, adj. (pourtarous), d. bas lim. Se dit d'une liqueur à laquelle on n'a pas laissé déposer sa lie, ou qui l'ayant déposée, elle s'y est de nouvéau mèlée par l'agitation qu'on a fait éprouver au vase qui la renfermait.

Ety. du lat. polus, boisson. V. Pot, R. PORTAS, s. f. pl. (pertes); PAUBRTAS-Anar per portas, mendier son pain aux portes. V. Port, R.

Aquel home es per las portas, d. bas lim. cet homme est ruiné.

PORTASELH, s. m. vl. Porte-seau. PORTAT, ADA, adj. et p. (pourtá, áde); OURTAT. Porlé, ée.

Éty. du lat. portatus, m. s. V. Port, R. PORTATIF, IVA, adj. (pourtatif, ive); rountatir. Portatile, ital. Portatil, esp. cat. port. Portatif, ive, qu'on peut aisément porter.

Ety. de portat et de if. V. Port, R. PORTATIOU, IOUVA, adj. (pourtatiou, iouve); rountatiou. Arbre qui se charge ordinairement de fruit. Aub. V. Port, R.

PORTA-TOUMBADISSA, s. f. (pórtetoumbadisse), d. bas lim. Porte couchée sur une ouverture, à rez-de-chaussée ou au niveau du plancher.

PORTA-TRETS, s. m. pl. POURTA-TRET, sumos. Porte-trait, petit morceau de cuir plié en deux, qui sert à soutenir les traits des chevaux de carrosse.

PORTAU, V. Portal.

PORTA-VENT, s. m. Porte-vent, tuyau de bois qui porte le vent des soufflets dans le sommier de l'orgue : partie de la musette par où l'on fait entrer le vent avec un soufflet; tuyau de la lampe de l'émailleur.

PORTA VISTA, s. m. (pouerte-viste); cmalor. Lunette, lunette d'approche ou de longue vue, instrument d'optique composé génoises.

d'un ou de plusieurs tuyaux et de deux ou de plusieurs verres, propre à grossir les objets

Ety. de pourtar, porter, et de vista, vue, qui porte la vue, sous entendu plus lota.

# Dans une lunétte on nomme :

TUYAUX, les tubes dans lesquels les verres sont places. PIED, le support qui soutient la lunette. OCULAIRE, la lentille qu'on place près de l'œil. OBJECTIF, celle qui lui est opposée où le verre qui est tourné du côté de l'objet qu'on veut observer. REPERE, la ligne tracés, circulairement sur les tuyaux, pour fudiquer leur degrà d'ouverture.

FOYER, le point où les rayons lumineux se réunissent. CHAMP, l'espace que l'on peut voir en même temps.

Selon de La Hire, la découverte des lunettes de longue, vue est due au hasard. Le fils d'un lunetier d'Almaer, nommé Jacques Metius, ou plutôt Jeab Metzu, de Nord-Hollande, tenant un jour un verre convexe d'une main et un verre concave de l'autre, s'appercut qu'il voyait à travers ces deux verres les objets éloignés beaucoup plus distinctement et beaucoup plus gros. Son père, à qui il communiqua son observation, renferma ces verres dans un tube noirci et voilà une lunette d'approche, qu'on nomma d'abord lunette de Hollande ou de Galilée.

On en vit à Paris, pour la première sois,

en 1609.

En 1777, Rochon inventa la lunette à micromètre, qui sert à mesurer les distances et les grandeurs inaccessibles.

Hook, inventa la lunette de nuit, dans le XVUme siècle.

La lunette périscopique, est due à M. Wollaston, elle a été perfectionnée en 1813, par M. Cauchois, opticien de Paris.

La lunette polyalde, qui donne à volonté toutes les espèces de grossissements, a été inventée en 1815, par M. Cauchois.

Les lunelles achromatiques, sont dues à Dollon, qui en fabriqua en 1758.

PORTA-VITRA, s. f. Porte vitrée. PORTA-VITRA, s. m. Fléaux, cadre que les vitriers portent sur leurs épaules et dans lequel ils mettent les vitres.

PORTA-VOIX, s. m. (pouérte-vois); SARBACARA. Porte-voix, instrument en forme de trompette pour porter la voix au loin, d'où son nom.

Le père Kircher, Samuel Morland, Baronnet, anglais, se disputent l'honneur d'avoir inventé cet instrument, qui fut connu dès l'an 1671.

Il paraît que les Chinois le connaissent depuis longtemps et que les Romains se servaient de quelque chose d'approchant.
PORT-D'ARMAS, s. m. (por-d'armes).

Port-d'armes, droit de porter des armes; autorisation écrite qui y autorise.

PORTEGUE, S. M. VI. PORCE, PORGUE. Portico, cat. esp. port. ital. Portique, porche, cour, passage, vestibule.

Ety. du lat. porticus. V. Port, R.

PORTEIRA, s. f. (pourteire); pour TUIRA. Grossesse, gestation. V. Groussesse et Port, R.

PORTEIRIS, s. f, pl. (porteiris). Nom qu'on donne, à Marscille, aux porteuses

PORTEL, s. m. vl. Portell, cat. Portillo, esp. Portelo, port. Portello, ital. Guichet, petite porte, porte dérobée.

Éty. dim. de porta. V. Port, R. PORTELA, s. f. vl. Portella, ital. Por-

tela, esp. port. Portalet, cat. Portelle, guichet.

PORTENIER, s. m. vl. Portier. Voy. Portier et Port, R.

PORTER, e. m. vl. Porteiro, port. Porter, cat. Portero, esp. Portiere, ital. Portier. V. Portier el Port, R.

PORTESOL, V. Portissot.

PORTETA, s. f. (portete); rouserra. Portinha, port. Porteta, cat. Puertecita, esp. Porticina, ital. Dim. de porta, petite porte. V. Port, R.

PORTEU, s. m. vl. Porte. V. Porta et

Port, R.

922

PORTI, s. m. (pórti), d. m. Portic, cat. Portico, esp. ital. port. Portique, grande porte de basse cour, ou portail de ville.

Ety. du lat. porticus, m. s. V. Port, R. PORTIER, IERA, s. (pourlié, iére); POURTIER, POURTALIER, POURTEY. Portiere, ital. Portero, esp. Porteiro, port. Porter, cat. Portier, ière, personne commise à une porte pour la garder, l'ouvrir et la fermer; l'un des quatre ordres mineurs.

Éty. de porta et de ier, ou du lat. porta-rius. V. Port, R.

PORTIERA, s. f. (pourtiéte): rousmanta.

Portiera, ital. Portillo, esp. Portinhola,
port. Portière, euverture d'un carrosse par où l'on y entre et d'où l'on sort; religieuse qui a soin de la porte; rideau de porte. V. Port, R.

PORTIQUE, s. m. (pourtiqué); roustico, arcadas, pourtique. Portico, ital. esp. port. Portic, cat. Portique, espèce de galerie avec arcades, sans fermeture mobile, où l'on

se promène à couvert.

Ety. du lat. porticus, m. s. V. Port, R. PORTISOOU, s. m. (pourtissoou); ron-TISSEOU, PORTISSOUR, PORTISSAT, PORTABEL, PORTALOUR, POURTISSOOU. Guichet, petite porte qui s'ouvre dans une plus grande.

Éty. de porta. V. Port, R.

Portissoou d'un envant, abattant, volet ferré, par le haut qui s'élève ou s'abaisse, pour donner plus ou moins de jour aux boutiques.

PORTOCOLO, Alt. de Protocolo, v. c. m. PORTOGAL, s. et adj. vl. PORTOGALS.

Portugais.

PORTS, s. m. vl. roszz. Monlagnes en général : Los ports, nom populaire des Pyrénées dans les provinces, soit françaises, soit espagnoles, voisines de ces montagnes. Portz de Lombardia, les Alpes.

PORTUGALA, s. f. (pourtugale); roun-TUGALA. Nom qu'on donne, à Marseille, à la

voirie. V. Prad-batalhier.

Ety. L'endroit qui sut destiné à la voirie portait le nom de porte-galle, corrupt de portus-gallicus ou de porta-gallica.

PORTUGUES, ESA, s. et adj. (pourtugués. ése); Portuguez, eza, port. Portugues, cat. esp. Portughese, ital. Portugais, aise, qui est du Portugal.

PORTULAÇA, s. f. vl. Pourpier. Voy.

Bourtoulaigua.

Ety. du lat. portulaca, m. s.

PORTUR, s. m. (pourtur); roustus.
Portatore, ital. Portador, esp. port. cat. Porteur, celui qui porte; on le dit plus particulièrement d'un homme qu'on envoie pour porter une nouvelle ou faire une commission particulière, et pour les porteurs de chaise. V. Porta-fais et Port, R.

POR

PORTUR-DE-COUNTRENTAS, s. m. pr. mod. Porteur de contraintes, celui qui notifie aux contribuables en retard, les contraintes décernées par le percepteur ou le re-

ceveur des contributions.

Le service de ces agens a été régularisé par l'arrêté du gouvernement, du 16 thermi-

dor, an 8.

PORTUSA, s. f. (pourtuse); rountusa, FOURTAIRES. Porteuse, celle dont le métier ordinaire est de porter des fardeaux. V. Port,

PORYSA. s. f. d. vaud. Pile, petite monnaie. V. Pita.

### POS

POS, POR, POOUS, POUS, PAUS, radical pris du latin ponere, pono, positum, poser, pla-

cer, mettre, asseoir.

De positum, supin, de ponere, par spoc. posit; d'où : Posit-ion, Coum-position, Deposition, Dis-position, Im-position, Ex-position, Op-position, Pre-position, Sup-position, Trans-position; par la prononciation de o en ou : Pousition, etc., etc.; Positio, Pe-positio, Op-positio, Coum-positiour, De-posit, De-posit-ari, Posit-if, Posit-iva. Positiva-ment.

De posit, par la suppression de i, post; d'où : Dis-post, Post-a, Post-ar, Post-at, Ri-posta, Ri-postar, Em-post, Post-e, Post-ul-ant, Postul-ar, Post-ura, Im-post, Impostur, Im-postur-a, Compost-ier, Compost-ur, Im-post-a, Post-ilha, A-post-ilha, A-postilh-ar, Dis-post, Post-agna.

De post, par la suppression de t, pos; d'où: Pos-a, De-pos, Pos-ar, Coum-posar, De-posar, Des-coum-posar, Dis-posar, Impos, Im-posar, Re-coum-posar, Pre-posar, Pro-posar, Sup-posar, Trans-posar, Exposar, Posat, Dis-posat, In-disposat, Reposat, Op-posat, Sup-posat, Ex-posat.

De pos, par le changement de o en diphtongue ou, la plupart des mots en Posit. Post ou Pour.

De pos, par le changement de o en diphthongue oou, poous; d'où : Poous-ar, Entre-poousar, Re-poousar, etc.

De pos, par le changement de o en diphthongue au, paus; d'où : Per-paus, Per-pausa-ment, Re-paus, Pre-paus, Re-pausadour' Re-pausar, Re-paus-al, et la plupart des mols en Pós.

De ponere, par apoc. poner; d'où : Es-

De poner, par la suppression de er, pon; d'où : Pon-ent, Ponent-es, Com-pon-edor.

De ponere, par la syncope de e du milieu. ponre, et par l'interposition de d, pondre; d'où: Ponre, Pondre, A-pondre, Compondre.

De pondre, par la suppression de re, pond; d'où : Pond-ut, Ap-pond-alha.

De pos, posit, post, poudr et pond, par le changement de p en b, bos, bosit, bost,

bondr, bond; d'où: Re-bondre, Re-bost, Re-bost-eri, Re-bond-at.

De post, par le changement de p en v, vost; d'où: Pre-vost, Prevost-at; par le changement de p en b, bost; d'où: Pre-bost, Prebost-at.

De pon, par l'addition du t, final euphonique, pont; d'où : Pont-ar, Pont-iar,

Pont-ou.

POS, s. m. vl. Porte, poterne. V. Porta. Ety. du lat. postis, m. s. V. Post, R. POS, s. m. vl. Puits, V. Pous et Pous,

R. Repos, V. Repaus, tu peux. Poscan, qu'ils ou qu'elles puissent POS, s. f. d. bas lim. Post, cat. Planche. V. Plancha.

Vo tallous sount oou pra, qu'es aoutour de Beousairé, Reis cabanous de por qu'en fieron yé fan faire.

Pos de canoun, bois de fusil.

Pos de felia, planches minces pour des ouvrages légers.

Pos de l'estoumac, sternum, os qui sorme la paroi antérieure de la poitrine.

Pos motieira, ustensile de cuisine sur lequel on hache les viandes. V. Chaplaire. POS, s. m. dg. Poireau. V. Porre.

Mou ailh, mas cebos é mous pos. D'Astros.

POS, conj. vl. Pois, puisque, V. Peique; puis, apres, vl.

Éty. du lat. post.

POS, rus, rois, runs, ruoss, parois, roisses, adv. et conj. vl. Puis, après, depuis, depuis que, puisque. V. Puis.

Ety. du lat. post. POSC, vl. V. Puis.

POSCHABLE, ABLA, adj, vl. Possible. V. Poussible et Pouss, R.

POSCHENS, adj. vl. Puissant.

Ety. du lat. potens. V. Puissant et Pouss, Rad.

POSCOLADA, s. f. (poscoláde), dl. Eclat de rire. V. Cacalas.

POSDEMA, s. f. vl. Apostème. Éty. Alt. de Poustema, v. c. m.

POSESIR, d. vaud. Posséder. V. Poussedar et Poussed, R.
POSICIO, vl. V. Position.

POSITIF, IVA, adj. (pousitif, ive); ==-TIF, COUSTANT, SEGUR, POUNITIF. Positivo, ital. esp. port. Positiu. cat. Positif, ive, certain, constant, assuré, il se dit aussi par opposition à arbitraire et à figuré ; en gram. il est l'opposé de négatif.

Ely. du lat. positious, m. s. V. Pos, R.

POSITIO, vl. V. Position.

POSITION, s. f. (pousitie-n); pousities. POUSITION. Posizione, ital. Posicion, esp. Posição, port. Posició, cat. Position, point où un lieu, une chose quelconque est placée; terrain cheisi par les troupes pour résister à l'ennemi, circonstance où l'on se trouve, moulement parlant, attitude, pose, en peinture, situation.

Ety. du lat. positionis, gén. de positio. V. Pos, R.

POSITIU, IVA, adj. vl. V. Positif. POSITIVAMENT, adv. (pousitivaméin); POUSITIVAMENT. Positivamente, ital. esp. port.

923

Positivement, d'une manière positive, cer-

POSSA, s. f. vl. Mamelle. V. Poussa. POSSAS, s. f. pl. vl. Mamelles. Voy.

POSSECIO, vl. V. Poussession.

POSSEDAR, vl. V. Poussedar.
POSSEDIR, v. a. vl. Possezza, Posseir, port.
Posseir, cat. Posseer, esp. Posseir, port.
Posseder, ital. Posséder. V. Poussedar.

POSSESIA, adj. et p. d. vaud. Pour possesiat, possédé. V. Poussedat et Poussed, Rad.

POSSESSIO, et

POSSESSION, vl. V. Poussession. POSSESSIR, v.a. vl. V. Poussedar et

Poussed, R. POSSESSIU, IVA, adj. vl. V. Pousses-

POSSESSO, s. m. anc. béarn. V. Pous-

sessour et Poussed, R.

POSSESSOIRO, s. m. (poussessoire); der, possession; adj. action possessoire, celle par laquelle on tend à être maintenu dans la possession d'une chose,

POSSESSOR, vl. V. Poussessour. POSSESSORI, s. m. vl. Lou possessori, la possession. V. Poussession et Poussed, Rad.

POSSEZEYRE, V. Possezidor POSSEZIA, vl. Il ou elle possédait.

POSSEZIDOR, s. m. vl. Possesseur, V. Poussessour et Poussed, R.

POSSEZIR, v. a. vl. Posséder. V. Pous-

udar et Poussed, R.
POSSEZIB, vl. V. Possedir.

POSSIBILITAT, vl. V. Poussibilitat. POSSIBLE, vl. V. Poussible.

POSSIL, s. m. vl. Toil à cochons. Voy.

POST, ros, roust, radical pris du latin postis, poteau, jambage de porte, porte, et probablement planche.

De postis, par apoc. post; d'où : Post, Post-an, Post-at, Post-elhas, Post-il.

De post, par la suppression de t, pos; d'où: Pos, Poues, Poust-al, Poust-an, Poustelhas, Poust-at, Poust-ela, Poust-odi, Pout-

POST, s. m. (pós); ros, roszz, roszz, au pl. dl. Post, cat. Poste, esp. port. Planche, ais. V. Taula et Plancha.

Ety. du lat. postis. V. Post, R.

La vido passo coumo un zesto, Piei de que nous foou quatre pos. Aubanel.

En vl. pilier, poteau.

POST, adj. et p. vl. Pondu; il ou elle met, pond. V. Pos. R.

POSTA, s. f. (póste): Posta, esp. Post, ceit. Poste aux lettres, bureau dans lequel on reçoit et distribue les lettres, on le dit également de l'administration en général

D'après M. Gouin, l'établissement des postes en France, date du mois de juin 1464, sous le régne de Louis XI; le gouvernement profita des relais et messagers qui avait éta-blis l'université de Paris, dans toutes les provinces du royaume, au moyen desquels elle entretenait des correspondances avec les

familles qui y envoyaient leurs enfants. V. Essai Historique sur l'établissement des postes en France, par l'auteur cité, in 4º 1823.

POS

La petite poste, à Paris, sut imaginée par Chamousset, en 1759.

Posta, relais de chevaux établis sur les routes, lieu où logent les postillons, espace que parcourt dans chaque course un cheval de poste, qui est ordinairement de quatre mille toises ou 8 mille mètres, environ.

Eiy. du lat. posta.

Dans son expédition contre les Scythes, vers l'an 500 et 530, avant J.-C. Cyrus établit des stations le long des grands chemins, qu'on peut considérer comme des postes.

Charlemagne, souverain de l'Italie, de l'Allemagne et d'une partie des Espagnes, établit trois postes publiques pour aller et venir dans ces trois provinces, d'après Julianus Tabœtius, cité dans l'Ency. Ces établissements se perdirent et ne furent rétablis que

par Louis XI.

La distance qu'on appelle lieu de poste est composée de 4.000 mètres ou 4 kilomètres, la poste est formée de deux ce ces lieues; les relais appelés postes, sont ordinairement écartés les uns des autres d'une à deux postes, plus ou moins, selon les localités. Ces relais sont la propriété des maltres de poste qui s'engagent à fournir au public des chevaux, à toute heure de la nuit comme du jour, et en tout temps moyenant le prix d'un franc cinquante centimes par cheval et par poste.

### On nomme:

PORTEUR, le cheval attelé à une volture que le postil-

MAILLET, solui qui est entre les brancards.

POSTA, s. f. vl. Alt. de poestat, podestat, pouvoir. V. Poder et Pouss, R.

POSTA, s. f. (póste); pousta, dl. La ponte des oiseaux, la pousse des arbres. Voy.

POSTA A, adv. (à poste); a roussta. Exprès, à bien, favorablement, commodement.

Éty. de l'esp. aposta, m. s.

POSTAN, s. m. (poustan), dl. POUSTAN. Terme collectif, par lequel on désigne les planches en général. V. Lou poustan.

Ety. de post et de an. V. Post, R.

POSTAR , v. a. (poustá); POUSTAR. Postar, esp. port. Poster, placer dans un poste, aposter, placer pour observer.

Éty. de poste et de ar. V. Post, R.

POSTAR SE , v. r. Se poster, se mettre, se placer dans un lieu pour observer, pour attendre.

POSTAT, ADA, adj. et p. (poustá, áde); POUSTAT. Postado, port. Posté, ée, placé exprès pour attendre.

Éty. de poste et de at, mis au poste, Voy. Pos, R.

POSTAT, s. m. vl. Lambris, cloison, palissade.

Ety. du lat. postis. V. Post, R.

POSTDATA, s. f. (postdate); Postdata, cat. Posdata, esp. Postdate, date postérieure

POSTDATAR, v. a. (post-data). Postdater, dater un écrit d'un temps postérieur à celui où il a été écrit.

POSTAT, vi. V. Potestat.

POSTAT, s. m. vl. Palissade, cloison Ety. de la basse lat. postatum, m. s.

POSTE, s. m. (posté); rosto. Posto, ital. port. Puesto, esp. Poste, terrain où l'on place un certain nombre d'hommes, pour y rester et s'y fortifier, pour combattre l'enne-mi, lieu où l'on place un factionnaire, d'où un chasseur attend le gibier; place où l'on a quelque devoir à remplir.

Ety. du lat. positus, m. s. V. Pos, R.

POSTEGEAR, v. n. (poustedja); pousteden. Etre en course, faire des commissions, aller d'un lieu à un autre.

POSTEL, s. m. vl. Poteau.

POSTELA, vl. Petite planche. V. Pos-

POSTELHAS, s. f. pl. (poustéilles); POUSTELMAS, dl. Postelas, cat. Des atelles pour maintenir des membres dont les os ont été fracturés. V. Estelas.

Ety. de post, planche, et du dim. elhas. V. Post, R.

POSTELLA, vl. V. Pustula.

POSTEMA, s. f. vl. Postema, anc. cat. esp. port. ital. Apostème. V. Poustema.

POSTEMOS, adj. vl. V. Poustemous. POSTEMOZ, vl. V. Postemos.

POSTERITAT, s. f. (pousterità); pousteritat. Posterità, ital. Posteridad, esp. Posteridade, port. Posteritat, cat. Postérité, suite des descendants d'une même origine, les bommes qui vivront par rapport à ceux qui ont vécu.

Ety. du lat. posteritatis, gen. de posteritas, fait de posterius, après, et de itat, ce qui

viendra après.

POSTERLLA, a. f. vl. Postierla, ital. Poterne, petite porte.

POSTIER, s. m. vl. Petit pain, serte de redevance que percevait le poustier ou gar-con du four. V. Fournagea.

POSTIL, s. m. (poustil), et impr. pous-

Ety. de post, planche. V. Post, R. POSTILLAR, v. a. vl. Postilar, esp. Postillar, port. Postillars, ital. Apostiller, annoter. V. Apostilhar.

POSTOLI, s. m. vl. Pape.

Ety. du lat. apostolus, apôtre.

POSTOT, s. m. d. vaud. Lieu, cité, place: Lo ters non es postot, del purgatori scuma, le troisième ne se trouve pas.

POSTOURISSA, s. f. (poustourisse), di. Boulangère.

Éty. Alt. de Pastourissa, V. Past, R.

POST-SCRIPTUM, s. m. (post-scriptum); - s. Post-scriptum, ce qu'on ajoute au bas d'une lettre, d'un mémoire après la signature.

Ety. Mots latins conservés signifiant, post,

après, et scriptum, écrit.

POSTULANT, ANTA, s. (poustulán, ante); poustulant. Postulante, ital. esp. port. Postulant, ante, qui postule, qui se met sur les rangs pour obtenir une place, un emploi, etc.

Ety. du lat. postulantis, gén. de postu-lant, m. s. V. Pos, R.

POSTULAR, v. a. (poustula); popero-LAR. Postular, esp. port. cat. Postulare, ital. Postuler, demander avec instance.

Ely. du lat. postulare, fait de postum, contr. de poscilum, suppr. de poscere, de-mander. V. Pos, R.

POSTULOS, adj. vl. Postuloz. Pustuleux, couvert de pustules.

POSTULOZ, vl. V. Postulos.

POSTURA, s. f. (pousture); POUSTURA. Postura, ital. esp. port. cat. Posture, attitude du corps.

POSTURA, s. f. (pousture); ATTITUDA, POUSTURA. Postura, ital. esp. port. Posture, position du corps plus ou moins éloignée de son habitude ordinaire.

Éty. du lat. positura, m. s. V. Pos, R. Taisa ti poustura, tais-toi, maussade.

POT, rout, radical pris du lat. polus, boisson, dérivé du grec πόω (poô), inusité, dont πίνω (pinô), boire, emprunte quelques temps; d'où: ποτήρ (potêr), vase dans lequel on boit; et le lat. polio, potion.

De potus, par spoc. pot el pout, par le changement de o en ou; d'où : Pot, Potarrada, Pot-arras, Pot-assa, Potassium, Pot-et, Pot-i, Pot-ier, Des-pot-ar, Pont-able, Pont-ada, Pont-agi, Pontagier, Pont-in-can, Pont-in-cansa, Pont-ion, Ri-bot-a, Ri-bot-ar, Ri-bot-ur, Ri-boutaire.

POT, 2, POUT, POUSS, radical dérivé du basque pot, baiser; poccyn, en gallois, pocq, en bas breton; et pog, en irlandais, bouche.

De pot : pot et pont, par le changement de o en ou; d'où : Pot , Pot-a, Pot-arra , Poten-l'er, Pol-iqueyar, Pot-ot, Pot-on, Pont, Es-pout-ar, Es-pouterl-ar, Es-pouterl-at, Re-pout-egar, Pont-oun, Poutoun-a, Poutoun-ar, Pouloun-egear, Poutoun-et.

POT, s. m. (pô); Pote, port. esp. Pot, cat. Pot, vase de terre ou de métal, destiné à contenir quelque liqueur, quelque plante, etc.

Ely. du lat. potus, boisson. V. Pot, R. Pot à fleurs, pot propre à mettre des fleurs.

Pot de fleurs, pot où il y a des fleurs. Pot à confitures, pot fait pour mettre des

confitures. Pot de confitures, pot rempli de confitures. Pot à l'eau, et non pot à eau.

POT, s. m. vl. L'action de boire.

Ety. du lat. potus, boisson.

POT, d. bas lim. et vl. Il ou elle peut. V. Poou.

POT, s. m. (pot), dl. et béarn. Lèvre, bouche, baiser. Voy. Bouca, Baisar et Poutoun.

Ety du basque pot, baiser V. Pot, R. 2. POT, s. m. vl. Puits. V. Pons, R.

POT, s. m. (pót), dl. Lèvre. V. Pout et Pot, R. 2. Bailar sul pot esquier, mater, humilier.

Rire sus pots de quaucun, rire au nez de quelqu'un.

Ce mot signifie aussi quelquefois ouver-

POT-DE-CHAMBRA, S. M. OURINAU. Pot de hambre, vase de nuit. Cet ustensile était connu des anciens qui les faisaient en verre.

On en voit d'antiques à Portici, trouvés dans les ruines d'Herculanum et de Pompeia: on en faisait encore usage en Italie, du temps de Winckelmann. V. ses lettres sur les découvertes d'Herculanum, etc.

POTA, s. f. (pote), dl. POUPER, POULPA. Nom que porte, aux environs de Montpellier, le noumon de mer de Rondelet, la méduse de mer de Linneus, la gelée de mer de Réaumur, espèce d'ortie de mer errante qui se soutient à fleur d'eau, et qui a la forme d'un champignon ou d'un parasol, Medusa pulma.
POTA, s. f. (póte), d. bas lim. Lèvre.

V. Pot,

Far las potas, avancer les lèvres; faire la moue; Faire la labra, d. m.

Ely. de pot, baiser. V. Pot, R. 2.

POTA, s. f. (pôte). Un des noms langued. du thym. V. Faligoula.

Ety. de pota, lèvre. V. Pot, R. 2. Plante qu'on porte aux lèvres.

POTA-DE-LEBRE, S. f. (pote-dé-lèbre); рота-рендида , d. bas lim. Bec-de-lièvre. V. Bec-de-lebre et Pot, R.

POTABLE, ABLA, adj. (poutáblé, áble); Potabile, ital. Potable, esp. Potavel, port. Potable, qu'on peut boire.

Éty. du lat. potabilis, de pot, ou potus, boisson, et de abilis, propre à être bu. V. Pot, R.

POTADA, s. f. (poutade). Potée, ce qui est contenu dans le moule d'un fondeur ; ce que contient un pot.

Ély. de pot et de ada, pot fait, pot rempli. V. Pot, R.

POTAGE, (potadgé), et

POTAGI, s. m. (poutadgi); Potage, esp. Potagem, port. Ragoût, en général. Le potage, proprement dit, porte le nom de Soupa, v. c. m. en provençal.

Per tout poutagi, pour toute ressource. Éty. de pont, pot, et de agi, fait dans le pot, dans la marmite. V. Pot, R.

POTAGI, s. m. (pouládgi); poutagi. Potage, esp. Potagem, port. Potage, cat. Potage, soupe.

Ély. de pot et de agi, fait dans le pot. POTAGIER, s. m. (poulagié). Potager, foyer de cuisine élevé à bauteur d'appui sur la plate-bande duquel sont des rechauds scellés où l'on fait cuire les ragoûts.

Éty. de poutagi et de la term. mult. ier. lieu où l'on fait les potages, les ragoûts, où l'on met les pots. V. Pot, R.

POTARIA, s. f. vl. Poterie.
POTARRA, s. f. (poutarre); poutarre, POUTARRA. Grosse lippe; terme injurieux. Sauv.

Ély. de pot, lèvre. V. Pot, R.

POTARRADA, s. f. (poutarrade); pou-TADA. Potée, plein un pot de chambre, V Passares; plein une marmite, dépôt de liqueurs. V. Grea.

Éty. de poutarra, pour gros pot, et de ada, gros pot plein. V. Pot, R.

POTARRAS, s. m. (poutarras) Grand broc de vin, grand vase plein d'un liquide quelconque; c'est aussi un terme injurieux qui désigne un ivrogne.

Ety. de poutarra et de la term, augm. et dépress. as. V. Pot, R.

POTASSA, s. f. (potásse); Polassa, cat. ital. port. Potasa, esp. Potasse, alcali végétal, protoxyde de potassium des modernes; oxyde métallique composé de 20 d'exygène, sur 100 de potassium, qu'on retire de la cendre des végétaux.

Ety. de l'all. potasche, cendre de pot, parce que c'était dans un pot que l'on faisait brûler les plantes dont on voulait retirer la potasse. V. Pot, R. et Potassium.

La potasse du commerce est un mélange de sous-carbonate de potasse, de sulfate de potasse et de chlorure de potassium; elle est souvent colorée par un peu d'oxyde de fer ou de manganèse.

POTASSIUM, s. m. (potassium). Potassium, mot nouveau, inventé pour désigner un corps simple, compris dans la deuxième section des métaux, caractérisé par un éclat métallique, semblable à celui de l'argent mat, qui devient d'un gris livide, étant exposé à l'air, et dont la pesanteur spécifique est à l'eau destillée, comme 1000 est à 0 855, un peu plus léger que ce liquide.

Éty. de potassa, parce que c'est de ce protoxyde qu'on l'extrait. V. Pot, R. Ce métal fut découvert, en 1807, par

M. Dawis, qui l'obtint en soumettant la potasse à l'action d'une forte pile galvanique.

POTAU, s. m. (poutaou); poror. Po-teau, pièce de bois placée de bout, à laquelle on attache les personnes qui sont condamnées à l'exposition.

POTAXE, dg. V. Potagi.
POTENCIA, s. f. vl. Potencia, cal.
esp. port. Potenzia, ital. Puissance, propriété, force.

Éty. du lat. Polentia.

POTENCIAL, adj. vl. Potencial, cal. esp. Potenziale, ital. Potentiel, virtuel.

POTENCIALMENT, adv. vl. Potentialment, cat. Potencialmente, esp. Poten-zialmente, ital. Potentiellement, virtuelle-

POTENLER, s. m. (pot-einlèr), d. bas lim. On le dit des personnes qui ont la lèvre supérieure très relevée.

Ety. de pot, lèvre, de en, en, et de er, lèvre en l'air. V. Pot, R.

POTENSA, 8. f. vl. Potencia, port. Puissance. V. Puissança et Pouss, R

POTENT, ENTA, adj. anc. béarn. Potente, port. ital. esp. Potent, cat. Puissant, ante. V. Puissant et Pouss, R.

POTENTAT, s. m. (pouteinta); poutentat. Potentat, cat. Potentato, ital. Potentado, esp. port. Potentat, souverain,

POTENTIA, s. f. vl. Polencia, cal. esp. port. Potenzia, ital. Puissance, faculté, propriété, force. V. Puissança et Pouss, R.

POTESTAT, S. f. VI. PODESTAT, POZES" TAT, POBSTAT, POSTAT. Polestat, Cat. Polestad, esp. Potestade, port. Potestà, ital. Puissance, autorité, juridiction.

Podestas, v. c. m. autorité des magistrats. Rty. du lat. potestatis, gen. de potestas,

m. s. POTESTATIU, IVA, adj. vl. Potestatiu, cat. Potestativo, esp. Potestatif, facultatif. V. Pouss, R. POTET, s. m. (pouté); Pourer. Polet, cal. Potecillo, esp. Petit pot.

Ety. de pot, et de la térm. dim. et. V. Pot, R. POTET, s. m. POUTET, dl. POUTOUR.

Petit baiser.

Ety. de pot. levre, et du dim. et. Voy. Pot. R. 2.

POTHIER, s. m. vl. Potier.

POTI, s. m. (póti); porus, sora. Dette contractée par inconduite, à l'insu des parents et particulièrent au cabaret.

Ely. du lat. potus, boisson, parce que c'est ordinairement pour boire qu'on contracte ces sortes de dettes. V. Sot, R.

POTIER, s. m. (poutié); pourien. Potier, celui qui fait on qui vend de la poterie en étain ou en terre.

Ety. de pot et de ier. V. Pot, R.

POTIQUE YAR, v. d. béarn. Baisoter, baiser souvent. V. Baigeoutiar et Pot, R. 2. POTON, s. m. vl. Un baiser. V. Pot, Rad. 2.

POTOUEI, dl. m. V. Patois.

POTOURAS, s. m. (poutourás). Pourossas, di. Grand broc, qui sert à tirer le vin à la cave; mesure d'un pot de vin. Ety. de pot, et de l'aug. ouras. V. Pot, R. POT-POURRIT, s. m. (po pourri); Olla podrida, esp. Pot pourri, diverses sortes de viandes, d'herbes et d'assaisonnements, qu'on fait cuire dans un pot pendad longtemps, et qu'on sert ordinairement dans le même vase; fig. ouvrage d'esprit composé de plusieurs choses réunies sans ordre.

Ely. du français pot-pourri, parce que les viandes de cette espèce de ragoût, sont tellement cuites qu'elles semblent pourries.

POTS, s. m. (pos), vl. pozz. Un puils. V. Pous, lèvres.

Ely. du lat. puteus; point, virgule. V. Point; ou de punctum; tu peux.

POTE, vl. V. Pots.

POTZ, s. m. pl. vi. Lèvres.

POTZÁDOR, S. M. vl. POTZAME, POZAN-Puiseur.

POTZAIRE, vl. V. Potsador.

## POU

POU, s. m. d. bas lim. Lie. V. Grea. POU, David l'emploie au lieu de pode, poon, il peut.

POU, s. f. d. béarn. Pour peur. V. Paour. POU, d. béarn. Employé au lieu de per lou, par le.

POUACRE, s. el adj. (pouacré); POACRE Pouzcre, on le dit d'un homme gras et bien portant, qui ne se donne aucun souci; en fr. vilain, sale.

Éty. C'est une altération de podagre, atteint d'ulcères ou de paralysie. V. Ped, R.

POUADA, s. f. (pouade); roua, rouara, DORTADA, PEADA, PUADA. Montée, roidillon d'un chemin.

Ely. du lat. Podium, v. c. m. et Pod, R. POUADOUIRA, s. f. (pouadouire); poi-DOUBA, POUSADOUR, POUADOUR, POUAIRE, Potrouma. Espèce de vase, ordinairement de ser blanc, (plongeon, Garc.), muni d'un l

long manche, qui sert à puiser l'huile dans ! les jarres où elle est contenue.

Ety. de pouar et de douira, qui sert à puiser. V. Pous, R. 2.

POUAIRE, s. m. (pouairé); pousaire, POURE, EROC, BOUTIN, PERAT, PE Seau propre à puiser l'eau dans les puits; godet d'une roue.

Ety. de pous, et de aire, qui sert à pui-ser. V. Pous, R. 2.

Pouaire de roda, godet.

Ce mot pouaire, pris fig. signifie, selon M. Avril, cacade, pas de clerc, entreprise manquée.

Faire un pouaire, rester sur ses dents, parlant d'un prédicateur. Aub.

POUAIRE, s. m. d. m. Espèce de pont sur lequel on passe pour arriver de plainpied, dans une grange dont la porte est èlevée.

Éty. de pouar, monter, on a fait pouaire, lieu où l'on monte.

POUAIS, s. m. d. de Carp. Ais, planche. V. Pos.

POUALO, s. m. (pouále); POUALE, POELE, Pouo Poèle, espèce de fourneau de terre ou de métal, dont on se sert pour échauffer les appartements.

Ety. du lat. pyrale, formé du grec πυρ (pur). feu, ou selon Roquefort, de la basse lat. piselum, pisile, dérivé de l'all. püsel, fourneau de cuisine; ce mot ne viendrait-il pas plutôt du grec πὺελος (puélos), coffre, huche.

Les Romains avaient deux sortes de poêles pour échauffer leurs chambres, les uns fixes et les autres portatifs. En France leur usage n'est pas fort ancien, mais il ne l'est que trop pour nos forêts que ces ustensiles dé-

On croit que l'invention des poèles vient de la Chine.

Sur la fin du XVIIIme siècle, M. Thilorier, a inventé des poéles fumivores où la fumée devient elle-même un aliment du feu.

POUALOUN, S. m. (poualoun); Pous-LOUE, PADEROUR, PADET. Padellino, ital. Poèlon, ustensile de cuisine, plus petit qu'une poèle ordinaire.

Éty. Dim. de pouala. V. Palen, R.

POUALOUNET, s. m. (poualouné). Dim. de poualoun, petit poêlon.
POUANT, d. du Var. Pour Pont, v. c.

m. et Pont, R.

POUANT-DE-SERA, s. m. (pouán-désére) Pour pont-de-sera, arc-en-ciel. V. Arcen-ciel.

POUAR, v. a. (pouá); pousar, puman. Pouar, cat. Puiser de l'éau dans un puits, dans une fontaine.

Ety. de pous et de ar, c'est une syncope de pousar, puisar. V. Pous, R. 2.

POUAR, Pour tailler la vigne, V. Poudar; on le dit aussi pour ébrancher. Voy. Esbrancar et Put, R. 3.

POUAR, v. n. (pouá); suas. Monter: Anar à la pouya, aller à la montée. Voy. Mountar.

Ety. de pou, dérivé de podium, montée, et de ar. V. Pod, R.

POUAR, d. du Var. V. Porc.

toulonnais de l'ostracion trigone. V. Coffreà-perlas.

POUARGER, d. du Var. V. Porger.

POUARRE, d. du Var. V. Porre. POUARRI, d. du Var. V. Pouerre. POUARTUA, Garc. V. Catouniera.

POUAT, Garc. V. Pot.
POUATA, s. f. (pouate); ARCOUAS. Morceaux de pommes desséchés au soleil et que l'on conserve pour l'hiver, terme de Grasse.

Garcin. Pomme tapée? Éty. Alt. de Pooumata.

POUAYRE, s. m. (pouáiré). Perron, escalier extérieur pour monter sur un balcon, etc.

Éty. de pouar, pouyar, monter, el de aire. V. Pou, R.

POUBROYA, Avr. V. Poumbroya. POUC, dg. Alt. de Pauc, v. c. m. Peu. POUCANA, s. f. (poucane). V. Poucanaria.

> Un amourous desesperat, Non a pas beson de poucannas. Bruevs.

POUCANARIA, s. f. (poucanarie); por CAMA Obscénité, discours indécent; paroles sales.

Éty. du celt. poukana, bouc.

POUCE, s. m. (poucé); GROS DET. Pulgar, Polegar et Polgar, esp. Polse cat. Pollice, ital. Pouce, le plus gros des doigts de la main. V. Det.

Ety. du lat. pollex, du verbe polere, avoir beaucoup de force, parce que ce doit est plus fort que les autres.

Mettre lou pouce, saigner du nez, céder,

manquer de courage; mettre les pouces.

POUCE, s. m. Pulgada, esp. Pouce,
mesure de douze lignes, la 12m partie du
pied, équivalent à 27 millimètres.

Ety. de pollex, pouce, parce que cette mesure est en effet à peu près celle de cette partie de la main.

Pouce d'aigua, pouce d'eau, la quantité d'eau qui sort, en une minute de temps, horizontalement et d'une vitesse égale, par une ouverture circulaire d'un pouce de diamètre.

POUCEL, s. m. (poucel), dl. Petit pourceau, cochon de lait. V. Pourquet.

Ety. Alt. du lat. porcellus. V. Porc, R. POUCELA, s. f. (poucèle), dl. Jeune truie qui n'a point porté. V. Porc, R.

POUCELADA, s. f. (poucelade), dl. ven-TRADA, POURTADA, TESSOURADA Cochonnée, portée de cochons : ce qu'une truie fait de petits porce en une seule fois.

Éty. poucelada, pour pourcel, petit co-chon, et de ada. V. Pore, R. POUCELAR, v. n. (poucelá), dl. Co-

chonner, mettre bas, en parlant de la truie.

Ety. de poucel et de ar. V. Porc, R.

POUCELET, s. m. (poucele), dl. Poucrov. Petit cochon, goret. V. Pourquet. Ety. Alt. de pourcelet. V. Porc. R.

POUCELIERA, s. f. (poucelière), di. Matrice d'une truie.

Éty. de poucel, petit pourceau, et de tera. V. Porc, R.

POUCEOU, s. m. (poucèou). Avril. Pour-POUARG-DE-MAR, s. m. Un des noms cesu. V. Pourquet et Pore, R.

**POUCET**, s. m. (poucé), dl. l'asthme des brebis; maladie qui les fait périr si l'on y apporte un prompt remède. Gounflugi.

POUCHADA, V. Pochada. POUCHANSA, dg. V. Puissança et

Pouss . R. POUCHANT, ANTA, adj. (pouchán, ánte), dg. Puissant ante. V. Puissant et

Pouss, R. POUCHEGEAR, V. Pochegear. POUCHET, s. m. (poutché), dl. V. Pu-

get et Pod, R.

POUCHETA, V. Pocheta.

POUCHINA, s. f. (poutchine). Ouvrage mal fait.

POUCHINADURA, s. f. (poutchinadure). Ouvrage mal fait, chiffonnage. V. Grifounagi.

POUCHINAIRE, s. m. (poutchinairé); POUCHIBIER. Bousilleur, mauvais ouvrier.

POUCHINAR, v. a. (poutchiná). Faire un pâté, une tache d'encre, à un cahier, sur un livre; fig. faire mal, gâter un ouvrage:

Se pouchinar, s'enivrer.
POUCHINIER, V. Pouchinaire. POUCHIOU, s. m. (poutchiou), dg. Embarras. V. Embarras.

Recebe nous! bous faren pas pouchiou. Jasmin.

# POUCHOU-CHOUE,

Vous glisso bravomen tout dous Et pouchou-choue dins lou pous. Michel.

POUCHOUN, V. Pochoun et Poch, R, POUCHOUN, s. m. (poutchoun), dl. Sorte de vaisseau qui sert à mesurer le vin et qui contient la moitié d'une pinte. Voy. Pochoun.

Ety. Altér. de poutoun, petit pot. Voy. Pot, R.

POUCI, Avril. V. Poussil.
POUCIDURA, V. Poussidura.

POUGIF, V. Poussif.

POUGIOU, V. Pourciou.

POUGIS, V. Pouncis,

POUGIT, V. Poussit

POUCIVÁR, V. Pouncivar.

POUCRAS, s. m. (poucrás), dl. Alt. de Hypocras, v. c. m.

POUDA, s. f. (poude); roudazous, en lang. Poda, port. cat. Temps anquel on doit tailler la vigne, l'art de le faire.

Ety. du lat. potatio, m. s. V. Poudar et Put, R. 3.

POUDA, s. f. (poude), dl. pouda-en-daussa. d. bas lim. Serpe à couper les ronces, emmanchée d'un baton de 12 à 15 décimètres : c'est aussi le nom de la serpe à tailler la vi-

Éty. de l'esp. podar, ébrancher, pris du lat. putare. V. Put, R. 3.

POUDADOUIRA, s. f. (poudadouire); POUDOUIRA, POUDA, POUDARET, POUDET, POU-DAS, COUTEAU, POUDADOUR, TRANCHET, PODETA, POUDOUR, POUDEBBA. Podadeira, port. Podadora, cat. Serpe à tailler la vigne, instrument tranchant à lame large et recourbée, dont le dos ou talon est tranchant.

Ely. de poud et de adouira. V. Put, R. 3.

POUDAGI, s. m. (poudádgi); POUDAGE. Taille de la vigne.

POUDAIRE, s. m. (poudáiré); Podador, port. cat. esp. Potatore, ital. Vigneron qui taille la vigne; bon buveur; Gai coumo un poudaire, gai comme un vigneron,

Ety. de poudar et de aire, ou du lat. putator, m. s. celui qui taille la vigne. V. Put, Rad. 3.

POUDAR, v. a. (poudá); ESPOUDASSAR, PUAR. Puare, ital. Podar, esp. port. cat. Tailler la vigne, en couper les sarments.

Éty. du lat. putare, m. s. ou de l'esp. po-dar, ébrancher. V. Put, R. 3.

On dit récéper, quand on taille la souche

au sortir de la terre. POUDAR, v. a. dl. Former la tête d'un jeune arbre fruitier, récéper la tête d'un osier. franc. La Bellaudière a employé ce mot dans le sens de trancher, dans les vers suivants : V. Recepar,

Car quand lou mortau dall my pouderio la vido-

Ety. du lat. putare, émonder. V. Put, Rad. 3.

POUDAR, v. a. d. béarn. Rompre. V.

Roumpre et Put, R. 3.

POUDARD, s. m. (poudar), dl. DAUSSA, SARTASSIER, DAU, FAUSET. La grande serpe à tailler les haies et les charmilles d'un jardin; elle est emmanchée d'un long bâton, et elle a un fer grand comme une faucille.

Ety. de pouda et de ard. V. Put, R. 3. POUDÂRET, s. m. (poudaré). V. Pou-

dadouira et Pui, R. 3.

POUDAS, s. m. (poudás), dg. V. oPudadouira.

POUDASOUNS, s. f. (poudasouns), dl. Saison où l'on taille la vigne : Per poudasouns, au temps de la taille.

Éty. de poud et de asoun, pour sasoun. V. Put, R. 3.

POUDAT, ADA, adj. et p. Poda, port. Taillé, ée, en parlant de la vigne.

Ely. de pouda et de at, ou du lat. putatus, m. s. V. Put, R. 3.

M'en a poudat una, expr. prov. il m'en a dit une.

POUDELAR, v. a. (poudelá), d. bas lim. Presser quelqu'un comme si on le poursuivait avecune serpe; on dit au figuré: N'y a ren que me poudele coumo aquot, il n'y a rien qui m'affecte aussi désagréablement.

Ety. de poudel, pour poudet, serpe, et de ar. V. Put, R. 3.

POUDER, s. m. (pouder); POUDER, POUDER, POUDER, Potere, ital. Poder, esp. cat. port. Pouvoir, autorité, credit, puissance, autorisation d'agir; acte qui donne, qui autorise de faire.

Ety. du lat. potestas. V. Pouss, R.

POUDER, v.n. (poudér); roben, rouns, consquen. Poter, ital. Poder, esp. port. cat. Pouder, poder, pouire, pousquer, ne sont que des manières différentes de rendre le verhe latin posse, possum, pouvoir, avoir la faculté de... et activement, avoir l'autorité, la faculté, le moyen de.... V. Pouss, R.

N'en podi plus, je n'en puis plus.

Courriam tant que diou pouviam, nous courions à toute jambe, tant que nous

S'en vai tant que poou, il tire sur sa fin. en parlant d'un malade.

Pica tant que poou, il frappe de toutes ses forces.

Les Anglais disent aussi tant que poou: It rains as fast, as can pour, il pleut autant qu'il peut,

POUDER SI, v. r. Si poou, il se peut, cela est possible : Si poou faire, cela peut se faire, cela n'est pas impossible.

POUDEROUS, OUSA, adj. (pouderous, ouse); Poderoso, port. Puissant, ante, redoutable, qui peut beaucoup.

Ety. de pouder, pouvoir, et de ous. Voy. Pouss, R.

POUDET, s. m. (poudé), dl. Serpette à greffer, greffoir; serpe à émonder, Voy. Poudadouira; pour pouvoir, V. Pouder et

Éty. Dim. de Poudadouira, v. c. m. et Put, R. 3.

Ly a de tout (à la fiera de Beaucaire) jusqu'à un clavel. Chacun acheto forsa fardo, Jusqu'au culié per la moustardo, Coutels, poudadouiros, poudets, Virons, virounieros, ressets, etc.
Michel.

POUDETA, s. f. (poudéte); visou. Petite serpe à élaguer. V. Poudet.

Éty. Dim. de poudadouira. V. Put, R. 3. POUDIERA, Garc. V. Poudadouira.

POUDILHAS, s. f. pl. (poudilles); and soudon, hamoundling. Les émondures, les menus brins qu'on retranche d'un arbre avec la serpette; les sarments qu'on coupe sur un cep. V. Broundilhas et Put, R. 3.

Éty. de poudas et de ilhas,

POUDOUIRA, V. Poudadouira el Pui, R. 3.

POUDRA, s. f. (poudre); pous. Poudre, poussière; composition médicale réduite en parties impalpables; ce qu'on met sur l'écriture pour la sécher ; limaille, sciure, etc.

Éty. de Poudr, rad. et de la term. sem. c. V. Pulver, R.

Poudra de ploumb, V. Poussiera.

Poudra d'or, mica de couleur jaune, réduit en poudre servant à dessécher l'écriture. Poudra d'argent, mica blanc, servant au même usage.

POUDRA, POUDRA A POUDRAR, Polvilhos, port. Poudre à poudrer, amidon réduit en folle farine qu'on met sur la tête pour dé-

graisser les cheveux.

Le premier écrivain qui ait parlé chez nous, de la poudre à poudrer est l'Etoile, dans son journal, où il dit qu'en 1593 on vit trois religieuses se promener dans les rues de Paris avec les cheveux poudrés, croyant rem-placer par là, sur leur tête, les cendres de la pénitence. Ce signe d'humilité devint un objet de parure sous la régence. D'autres en attribuent l'invention aux Polonnais, qui s'en servaient dans la maladie connue sous le nom de plique.

POUDRA, S. f. POUDBA A TIRAR. Polvere, ital. Polvora, esp. port. Poudre, poudre à canon, composition de sa'pètre, de soufre et de charbon qu'on réduit en grains plus ou moins fins, dont on charge les armes à feu.

Ety. du lat. pulvis, pulveris. V. Pulver, Rad.

Il paraît certain que les Chinois connaissaient déjà la composition de la poudre à canon, au commencement de notre ère, mais qu'il ne s'en sont servis, pour lancer les projectiles, que depuis 1232.

Il y a deux découvertes bien distinctes et également importantes dans l'histoire de la poudre à canon; celle de sa composition, qu'un nommé Marcus Gracus avait fait connaître il y a longtemps, et dont Roger Bacon avait donné la formule en 1216, et ensuite celle de la granulation, d'où dépend en grande partie sa force.

On s'accorde généralement, en Europe, à regarder, comme l'inventeur de cette dernière découvete, un nommé Bartholde Schwartz, religieux ordinaire de Fribourg, qui en enseigna l'usage aux Vénitiens, en 1380, durant la guerre qu'ils soutinrent contre les Génois.

Les proportions des malières qui entrent dans la composition de la poudre à canon, varient selon l'usage auquel on la destine.

Celle de guerre est faite avec

75 00 de salpètre.

12 50 de charbon.

12 50 de soufre.

100 00.

Celle de mine avec

65 00 de salpètre

15 00 de charbon.

20 00 de soufre.

100 00

Celle de chase avec

78 00 de salpètre. 10 00 de soufre

12 00 de charbon.

100 00 .

POUDRA BLANCA, Poudre blanche, poudre que l'on fabrique par les mêmes procédes que la poudre ordinaire, mais dans la composition de laquelle on remplace le charbon par de la sciure de bois; elle est moins forte et son explosion moins bruyante que celle de la poudre noire.

Elle est composée de

10 de salpètre.

1 de soufre.

2 sciure de sureau.

D'après les expériences les plus précises, il paralt qu'en s'enslammant, la poudre donne naissance à des gaz qui occupent 4 mille fois plus d'espace que n'en occupait la matière ordinaire, ce qui est cause de son étonnante force.

Il est parlé, pour la première fois dans notre province, dit M. de Sauvages, du canon et de la poudre, en 1382.

M. Le Page, doyen des armuriers de France, mort en 1834, a le premier appliqué la pou-dre fulminante aux fusils à percussion.

M. Langlès a pour ainsi dire démontré que les Arabes ont connu la poudre plus de six siècles avant l'époque où l'on a fait vivre Marchus Grœcus, qu'on croit bien antérieur au XIVme siècle. Il y avait des canons à la bataille de Creci, 1346; au siége d'Algesiras, 1342, et même au siège du château de Puy-Guillaume, en Auvergne, en 1338.

On croit que la première application qu'on a faite de la poudre aux armes à feu est de

Roger Bacon en indique l'usage en 1294.

# Chronologie.

En 1232, les Chinois, suivant leurs propres annales, paraissent s'être servis, pour la première fois, de la poudre à canon et de boulets au siège de Caifong, quoiqu'ils sou-tiennent que l'invention de la poudre date de 1700 ans avant.

En 1274, Roger Bacon annonce dans une lettre, qu'il connaît la composition de la poudre à canon.

En 1338, il est fait mention de la poudre à canon dans les régistres de la chambre des comptes, à Paris.

En 1350, invention de la poudre à canon en Europe, attribuée par les uns à Bertholde Schwartz, moine, né à Fribourg, par d'autres à Roger Bacon.

En 1819; le colonel George Gibbs, propose un moyen d'augmenter la force de la poudre à canon; il consiste à y faire entrer une certaine proportion de chaux vive.

**POUDRAR**, v. a. (poudrá); Impolverare, ital. Polverear, esp. Polvorizar, port. Poudrer, couvrir légèrement de poudre; on le dit particulièrement en parlant des cheveux.

Ety de poudra et de ar. V. Pulver, R.

POUDRAR SE, v. r. Se poudrer, mettre de la poudre à ses cheveux.

POUDRAT, ADA, adj. et p. (poudrá, áde). Poudré, ée.

Ety. de poudra et de at, couvert de poudre. V. Pulver, R.

POUDREGEAR, v. n. (poudredjá). Tirailler, tirer beaucoup de coups de fusil.

Ety. de poudra et de la term. egear. V. Pulver: R.

> Mai tamben que de cassaires permès, souvent ès vesoun de tous caires, D'eicit, d'aila ausez que poudregear.

**POUDREL**, s. m. vl. Poulain, joune cheval. V. Poul, R. 2.

POUDRETA, s. f. (poudréte). Poudrette, matière fécale désséchée à l'air, et mise en poudre, dont on se sert pour amender les terres.

Ety. du français poudrette, dim. de poudra. V. Pulver, R.

On doit la découverte du fumier, sous cette forme à M. Bridet, qui la fit connaître le 24 octobre 1796»

POUDRIER, s. m. (poudrié); Polverista, ital. Polvorista, esp. port. Poudrier; magasinier, garde magasin de la poudre à canon; canonnier, pointeur, boute feu. Sauv.

POU Ély. de poudra et de ier. V. Pulver.

POUDRIERA, s. f. (poudriére). Poudrière, lieu où l'on fait la poudre à canon: celui où on la conserve.

Ety. de poudra et de iera. V. Pulver, Rad.

Celle de Saint-Chamas fut construite vers

POUDROI, s. m. Garc. V. Poudrouar et Pulver, R.

POUDROUAR, s. m. (poudróir); pou-DROUER, POUDBOIR, POUDBOI. Bolle à poudre pour les cheveux, contenant aussi la houppe.

Ety. de poudra et de ouar. V. Pulver,

POUDROUER, dl. V. Poudrouar et Pulver, R.

POUDROUS, OUSA, OUA, adj. (poudrous, ouse, oue); routerrous. Polvoroso, port. esp. Polveroso, ital. Poudreux, euse, couvert de poussière.

Ety. du lat. pulverulentus, m. s. ou de poudra et de ous. V. Pulver, R.

POUEIGN, adv. d. béarn. Point, rien.

POUEITROUN, OUNA, d. béarn. V. Poltroun , ouna.

POUEIZOU, s. f. (poueizou), d. lim. Poison. V. Pouisoun, R.

> Co d'au autreis Eiper n'autreis No poueizou. Foucaud.

POUELOUN, s. m. (poueloun). Poêlon. V. Poualoun et Paten, R.

POUEM, POURT, POURS, radical pris du latin poema, poëme; poeta, poële; poesis, poésie, et dérivé du grec ποίημα (poiêma), ποιητής (poiêtês), et ποίησις (poiêsis), ayant la même signification, tous formés de ποιέω (poiéô), faire, composer.

De poema, par apoc. et changement de o en ou : Pouem-e.

De poeta, par apoc. et changement de o en ou : Pouel-a, Pouet-ique, Pouetic-a, Pouetica-ment.

De poesis, par apoci et changement de o en ou : Poues-ia.

POUEME, V. Poeme.

POUENT, s. m. (pouéin); Puente, esp. Pont, v. c. m.

POUER, Paerco, esp. V. Porc et Porc. Rad.

POUERCA, V. Porca et Truya.

POUERGARIA, V. Porcaria et Porc. Rad.

POUERC-DE-SANT-ANTONI, Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, au cloporte des murailles, Oniscus murarius. V. Porquet-de crota.

POUERGER, Alt. de Porger. POUERRI, V. Porre.

POUERRI-covered, Poussei-Pan, Avril. Porreau sauvage. V. Porre-fer.

POUERRI-DRECH, AVr. V. Aubre-drech. POUERT.... V. les mots qui manquent, à Port....

POUERTA, V. Porta.

POUERTA-ESFRAI, V. Porta-esfrai.

POUERTA-FAIS, Voy. Porta-fais et ainsi des autres composés de Porta.

POUES. V. Por, Plancha et Post, R. POUESA, s. f. (pouése), dl. Femme

prostituée.

POUESTA, s. f. (pouesie); Poesis, lat.

Poesia, esp. ital. port. Poésie, art de faire
des vers; versification; ce qui constitue les hons vers ; feu poétique.

Ety. du grec noingic (poiesis), m. s. Voy.

Ponem R.

On doit placer la naissance de la poésie peu après cello du monde. L'homme sorti des mains du Créaleur, fut saisi d'étonnement à la vue des merveilles qui s'opéraient devant lui ; et dans les transports de sa reconnaissance et de son admiration, sa bouche exprima les sentiments de son cœur et les ravissements de son esprit. Les premiers accents de sa voix rendirent hommage au Maltre de l'univers. La poésie a donc été le premier langage de l'homme, parce qu'elle est le langage le plus noble, le plus sublime et celui qui naît de l'enthousiasme et de l'inspiration.

Dans ces jours solennels, où les Hébreux célébraient la mémoire des merveilles que le Dieu d'Israël avait opérées en leur faveur, et où, libres de leurs travaux, ils se livraient à une joie douce et innocente, tout retentissait de cantiques sacrés, dont le style noble, sublime et majestueux, répondait à la gran-deur du Dieu qui en était l'objet. Que de beautés vives et animées dans ces divins cantiques! les sleuves qui remontent vers leur source; les mers qui s'entr'ouvrent et qui fuient : les collines qui tressaillent : les montagnes qui fondent comme la cire et qui disparaissent; le ciel et la terre qui écoutent dans le respect et le silence; toute la nature qui s'émeul et qui s'ébranle devant la face de son auteur; quel homme de goût , quand il ne serait pas plein de respect pour les Livres Saints, et qu'il lirait les cantiques de Moïse ; avec les mêmes yeux dont il lit les odes de Pindare, ne sera pas contraint d'avouer que ce Moise, que nous reconnaissons comme le premier législateur et le premier historien du monde, est en même temps le premier et le plus aublime des poëtes? Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

La poésio, dit La Harpe, so partagea d'abord en deux genres, suivant le caractère des auteurs : l'héroïqus, qui était consacrée à la louange des dieux et des héros; et le satirique, qui peignait les hommes méchants et vicieux. Dans la suite, l'épopée mélant du récit à l'action, produisit la tragédie, et la satire, par le même moyen, fit naltre la comédie.

Cultivée par les Hébreux, les Grecs et les Romains, la poésie le fut aussi par les Bardes on prêtres gaulois, et ensuite par les Trou-vères ou Troubadours, auxquels on doit incontestablement l'invention de la rime.

Parmi les Français, proprement dits, Clément Marot semble être celui qui a tracé et ouvert la véritable route de notre poésie.

Ensin . Malberbe vint , et le beau siècle de Louis XIV fut engendré par son génie.

Tableau des différents genres de poésie, d'après M. Noël :

Hallader, Blason. Cantique. Chanson. Chant-Royal. Complainte. Coq-à l'ane. Déploration. Distique. Eglogue. Elégie. Enigme. Epigramme. Epitaphe. Epitre. Idylle. Inscription. Lai. Madrigal. Ode. Rondeau. Satire. Sonnet. Triolet. Villanelle. Virelai.

Charade. Complainte. Distique. Eglogue. Élégie. Enigme. Epigramme. Epitaphe. Epithalame. Epitre. Idylle. Impromptu. Inscription. Logogriphe. Madrigal. Ode. Oratorio. Qualrin. Satire. Vaudeville.

Madagas

Bouquet.

Chanson.

Cantale. Cantique.

Auxquels on peut ajouteur les bouts-rimés. Interprête des révélations de Sinal, elle a gouverné le monde avec Moyse ; elle a civilisé les Barbares avec Orphée; elle a élevé les villes avec Amphion ; elle a réglé la police des États libres, avec Pythogore. Nodier. Notions de Ling. p. 84.

# Chronologie.

En 1950, avant J.-C. les dactyles de Crète enseignent la poésie et la musique. En 1458, les Grecs commencent à se li-

vrer à cette science et à la musique. En 1461, depuis J.-C. Villon tire la poésie

française du chaos. En 1534, Théophile Folengo, de Mentone,

invente la poésie macaronique. La pouësia es un mestié dé baou, Costa lou sén é ména à l'espitaou.

POUESTA A, V. Posta à. POUET, s. m. (poue); por, vouar. Pol, mesure qui contient deux pintes; mais dout la capacité varie dans différents pays. Ely. V. Pot et Pot, R.

Adiou vau beoure un pouel de vin En esperant lou medecin.

POUETA, V. Poeta et comp. POUFFEYRAR SE, v. r. d. lim. Se piquer. V. Picar es.

POUFIC, s. m. (poulic), d. m. et mieux rauric. Le même que Pau et Piloutis, v. c. m. et Pal, R.

POUFICAR SE, v. r. (pouficá se); rosra comme un pieu : Se poufica pertout, il se fourre partout, il se mèle de tout. V. Pas,

POUFIGEAR SE, v. r. (zi poesidjá). V. Povicar et Pai, R.
POUFINGA, V. Pangoi.

POUPRE, s. m. (poufré), dl. Ortie de mer. V. Pota.

POUGAU, s. m. (pougáou). Grosse anguille de marais, diai. d'Arles et de Taras-

PQUGEA, imp. du v. pougear, (poude). Arrive, V. Pougear; s. f. poge, le côté droit du vaisseau; ce qu'on appelle stribord, sur l'Ocean.

POUGEAR, v. n. (poudja); roceas. Po-jar, port. Pouger, arriver, obèir au vent. Moular en poupa, faire vent arrière; fig. abandonner un projet, tourner le dos, décamper.

Ety.?

Nouestre corps es coumo un vaisseou, Dins lou quan nonestro amo embarquado Povjo vers un monde nouveou. Gautier.

**POUGEL**, s. m. (poudgèl), d. m. On le dit d'une personne lourde, pesante, qui ne se remue qu'avec peine, qui ne se donne accun mouvement, par une espèce de paresse innée.

Ety. Probablement de l'ital poggiolo, petite montagne, immobile comme un rocher. V. Pod .

POUGELAS, ASSA, s (poudgelas, asse), d. m. Augm. de Pougel. V. Pod., R. POUGEZA, s. f. (poudgéze), dl. Ancien nom adjectif de différentes monnaies du temos de Saint Louis : Malha pougeza, ou maille du Puy; très-petite monnaie que la-saient battre les évêques du Puy. Sauv.

Ely. de la basse lat. pogesius, qui est le même que podiensis el podium ou pogium, nom ancien de la ville de Pny. V. Pod. R. POUGN, s. m. dg. Pour point, Voy. Pouint; pour poignet, Voy. Pougnet et Press. P

Pugn, R.

POUGNA, s. f. (póugne). Se dit pour combat, et il dérive alors du lat. pugnes il signifie aussi poing. V. Pugnes, Pour et Pugn, R.

POUGNA, s. f. (pougne). Poing. Voy. Pugnet et Pugn, R.

A bona pougna, il a bon poiguet. Marchand de la pougna, Avril, pelit marchand colporteur.

POUGNADA, s. f. (pougnade); romana-DA, PUSHAOU, PUCHATA, POUGHAU, POUGHAU, PERAPOUR, POUGHAU, Pugnetta, ital. Puñado, esp. Punhado, port. Punyat, cat. Poignes, autant que la main fermée peut contenir: partie d'un instrument qu'on empoigne avec la main.

Ety. de pougn et de ada. V. Pugn, R. Pougnada de palha per fretar un chivan,

bouchon pour bouchonner.
POUGNADIERA, s. f. (pougnadiére); roussantina, roussina. Petite mesure de grains, contenant environ une poignée, ce qui revient à environ le demi-litron de Paris; c'est, dans certains endroits, un boisseau, 32 décilitres.

Éty. do pougnada et de tera. V. Pugn, R. POUGNADOURESSA, nom de lieu. (pougnadourésse), d). On croit que ce poss

ce que c'est. Sauv.

Riy. V. Pugn, R.

pougnadura, s. f. (pougnadure). V. Pougnedura et Pounct, R.

POUGNAL, s. m. (pougnál), dl. Couperet. V. Marras et Pugn, R.

POUGNAR, V. Opougnar.

POUGNARD, s. m. (pougnar). Un des noms du Malarmat, v. c. m.

Ety. Parce qu'il porte deux poignards. V. Pugn, R.

POUGNARD, s. m. (pougnar); FUNIAL, OIGEARD, ESTILET, POUAGEARD. Pugnale, ital. Puñal, esp. Punhal, port. Poignard, espèce de coutelas court et pointu, qui sert d'arme à la main, il diffère du stylet, en ce que ce dernier est long et grèle.

Éty. du lat. pugio dérivé de pungere, piquer, ou de pougn poignet, et de ard, pointu, poignet armé d'une pointe. Voy.

POUGNARDAR, v. a. (peugnardá); rox-GRAEDAR, DAGAR, SAGATAR. Poignarder, frapper, blesser, tuer d'un coup de poignard; fig. causer une extrême douleur, une grande affliction.

Ety. de pougnard et de l'act. ar. Voy. Pugn, R.

POUGNARDAT, ADA, p. (pougnardá, ade); POIGHARDAY, DAGAY, SAGATAY. POIgnardé, ée.

Éty. V. Pugn, R.

POUGNAT, s. m. dl. V. Pougnada et Pugn, R.

L'amour émbe un pougnat de flous, Me piquava dessus l'esquina. A. Rigaud.

POUGNAU, s. f. (pougnáou). Pour poignee, V. Pougnada et Pugn, R. pour cou-peret, V. Marras

POUGNEDISSA, s. f. (pougnedisse), di. Un point, douleur vive qu'on ressent au côté. V. Point et Pounct, R.

**POUGNEDURA**, s. f. (pougnedúre); POTENIDURA, POTENZIRA, POUNIDURA, POUN-CHADA , POUGHEDISSA , FISSASURA , FISSADA , FISsal, POUGNADURA. Puntura, ital. port. Picadura, esp. Piqure, blessure faite par l'aiguillon de quelque insecte, par une épine, une aiguille, etc.

Ely. de pougner et de la term. ura, ou du lat. punctura. V. Pounct, R.

POUGNEGEAR, v. a. (pougnedjá), dl. Foureza. Fouler la pâte avec les poings, quand on veut la rendre dure, on se contente de la braser quand on veut qu'elle soit molle.

Ety. de pougn et de egear. V. Pugn, R. POUGNEIRA, s. f. (pougneire), dl. Pour mesure, V. Pougnadiera et Pounct, R.

POUGNEIRA, s. f. d. m. Pour piqure, V. Pougnedura et Pounct, R.

POUGNENT, ENTA, adj. (pougnéin, éinte); Pungente, ital. Piquant, ante.

Ety. du lat. pungentis gén. de pungens, m. s.

POUGNER, v. a. (pougné); POUGNE, POUCHIR, POUISSAR, POUNELIAR, PUGNIR, POUNGERAR, PUGNERE. Pungere, ital. Pungir, esp. port. Punyir, cat. Piquer, percer, entamer I

répond au latin pugna duricia, teste à savoir | avec quelque chose de pointu; mordre, en | parlant de la vipère; sig. piquer, irriter, fåcher.

Éty. du lat. pungere, m. s. ou de pougn, pour pougnoun, et de l'act. ar. V. Pounct, Rad.

POUGNER SE, v. r. Picar se, esp. port. Se piquer, se faire une piqure; se sentir offensé, prendre en mauvaise part.

POUGNER, v. n. POUNGER. Poindre, commencer à paraître, en parlant du jour. V. Pounchegear et Pounct, R.

POUGNER, Pour pondre, V. Poundre; pour piquer la pâte. V. Pougnegear et Pounct,

POUGNESOUN, s. f. (pougnesoun); Pugnimento, ital. Picazon, esp. Picottement.

Éty. du lat. punctionis, gén. de punctio, m. s. d'où punitionis, pounition, pougnesoun.

POUGNET, s. m. (pougné); PUGNET, POUM, POUNG, POUGH, PUNG, PUNG, POIGNET: c'est proprement l'articulation de la main avec le bras, mais on le dit aussi de la partie de la manche d'une chemise qui correspond à cette articulation.

Ety. de Pougn, v. c. m. et Pugn, R. Aver bon pougnet, avoir beaucoup de force dans les mains.

POUGNIDURA, s. f. V. Pougnedura et Pounct, R.

POUGNOUCOT, »z, expr. adv. d. béarn. En abrégé, brièvement, grâces en racourci. Éty. de pougn, poignée. V. Pugn, R.

POUGNUOR, s. f. (pougnour). Picottement. Garc.

POUGNUT, UDA, adj. et p. V. Pounch. POUGNET, A, expr. adv. d. béarn. A loisir.

POUH, s. m. vl. lim. Point, v. c. m. De pouh-en-pouh, de point en point.

POUIGEOUN, d. m. V. Pouisoun, R. POUIGEOUNIER, s. m. (pouidjounié). Nom qu'on donne, à Allos, au xylostéon, parce qu'on est dans la croyance que ses fruits sont un poison, ce qui est une erreur. V. Escoubier.

Éty. de pouigeoun, poison, et de la term. ier. V. Pouisoun, R.

POUIGNAR SE, v. r. (sé pouigná), d. lim. Se gorger, V. Gavar se; se souler, s'enivrer. V. Enubriar s'

POUILA, s. f. (poulle), dl. POYLA. Fessier. V. Pouiliera et Fauquiera.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

**POUILAS**, s. m. (pouilás), dl. Un gros piffre. V. Poulinas et Pouitre.

Éty. du lat. postilena, croupiera, grosse croupière.

> Dins Argos aquel gourrinas S'era tengut coumo un pouylas. Favre.

**POUILIERA**, s. f. (pouilière), d. m. Polières, courroies ou cordes qui attachent le bat-cul ou fauchère au bât des mulets.

Ety. du lat. postilena, croupière, ou du celt. pouila, fessier, croupière.

POUIN, s. m. (pouïn), d. m. POULET, Poussin, Poussin, Pioc, Pouloun. Poulcino, I au lieu de son abbaye d'Asello.

ital. Pollito, esp. Poussin, poulet nouvellement éclos.

Ety. du lat. plicenus. V. Poul, R.

Lous pouins piouloun, les poussins

POUINIERA, s. f. (poiunière); pousiera, COUSINIZIRA, POUSINIZRA, COUSINEZIRAS, POU-GNIERA, POULZINIERA, PAUNIERAS, POUNSOUNIE-RAS. Nom qu'on donne aux pléiades, ou signe composé de sept étoiles, qui se trouve à la tete du taureau, imitant par leur position une petite chaise; on leur donne aussi celui de poussiniere.

Ety. de pouin, poussin, et de la term. mult. iera, réunion de poussins, parce que les pléiades se suivent comme le feraient des poussins après une poule. V. Poul, R. 2.

Les pléiades représentent les sept filles d'Atlas et de Pléine ; Maia, Electre, Taygète. Astérope, Mérope, Alcyone et Celeno, qui furent changées en étoiles.

POUINOUN, s. m. (pouïnoun), d. m. Petit poussin, poussin qui vient d'éclore, c'est un dim. de pouin. V. Poul, R. 2.

POUINT, s. m. (pouin); rus, rouser; POURIT. Punto, ital. esp. Ponto, port. Punt, cat. Point; en géométrie, ce qui est considéré comme n'ayant point d'étendue; la douzième partie de la ligne; en grammaire, petite marque ronde qu'on met sur les i et à la fin des phrases, quand le sens est achevé; en musique, marque qui, placée à la droite d'une note en augmente de moitié la valeur : aux différents jeux, nombre que l'on marque à chaque coup; marque ou division du compas des cordonniers et des chapeliers ; douleur piquante et bornée qui se fait sentir vivement; endroit fixe et déterminé servant de point de mire; en terme de marine, chacun des angles d'une voile; question; ce qu'il y a de principal dans une affaire; partie d'un discours oratoire; état, situation; degré, période; instant, moment.

Ety. du lat. punctum, m. s. V. Pounct, R. Le point, mis double sur une voyelle, de cette manière ë, i, se nomme tréma.

Per un point Martin perdet soun ase,

pour un point Martin perdit son âne.

Voici l'origine de ce proverbe, Alciat, tome 1, livre 4, édition de 1558.

On lisait autrefois sur la porte de la riche abbaye d'Asello.

Porta patens esto, nulli claudatur honesto. C'est-à-dire, porte soyez ouverte et ne vous fermés jamais, quand il se présentera une personne honnête.

Un nommé Martin, homme dur et avare. fut pourvu de cette abbaye, et la coutume de revevoir les étrangers lui devenant à charge, il voulut l'abolir, en faisant transporter le point après nulli, de cette manière:

Porta patens esto nulli, claudatur honesto, ce qui a un sens tout contraire au premier. Le pape instruit de son procedé en fut si indigné qu'il le priva de son abbaye, on ré-tablit ensuite l'ancienne ponctuation du vers et on y ajouta celui-ci :

Pro solo puncto caruit Martinus Asello. Pour un seul point, Martin perdit Asello, et comme asello, en italien, signifie ane ou petit âne, on a traduit, Martin perdit son âne POUINT, s. m. rouses. Point, piqure faite dans l'étoffe avec une aiguille enfilée de soie, de laine, de fil, etc.; manière de travailler en tapisserie à l'aiguille.

Ety. du lat. punctum. V. Pounct, R.

POUINT - BR - COUSTAT , S. m. (poin-dé-coustà); pougszenissa. Point de côté, nom commun à trois maladies inflammatoires de la poitrine, qu'on distingue en:

Pneumonie ou inflammation de la substance même du poumon, caractérisée par une douleur profonde, obtuse et gravative, accompagnée de fièvre et de la gène de la respiration.

Pleurésie, qui se fait remarquer par une douleur plus vive, moins profonde et téré-

brante comme on dit:

Pleurodynie, ou douleur de côté sans fièvre, sans géne de la respiration, et tout à fait exterieure.

Le crachement de sang ordinaire dans les deux premières de ces maladies, ne se manifeste pas toujours.

Ety. Pouint-de-coustat, parce que dans ces maladies il semble qu'une pointe pique le côté malade.

POUINTAIRE, s. m. (pointairé). Qui joue bien la boule, qui l'approche souvent du but, du point.

Ety. de pouint et de aire. V. Pounct, R. POUINTAIRE, s. m. POURTOU Pointeur, celui qui pointe le canon; chanoine qui pointe ou pique sur une feuille, ceux de ses collégues qui ne sont pas présents au chœur.

POUINTAR, v. a. (pointá); POINTAB. Puntare, ital. Pointer, marquer avec des points: diriger vers un but déterminé; pointer une arme à feu, V. Amirar; jeter une boule près du but pour qu'elle y reste.

Ety. de pouint et de la terminaison act. ar, aller au point. V. Pounct, R.

POUINTAT, ADA, adj. et p. (pointa, ade). Pointé, ée, marqué, ée d'un point.

POUINTILHAR, v. n. (pointilla); Puntear, esp. Punteggiare, ital. Pointiller, faire des points avec la plume, avec le burin; fig. contester sur les moindres choses.

Ety. de pouint et de la term. ilhar. Voy.

Pounct, R.

POUINTURA, s. f. (pointure). Pointure, pointe qui retient la feuille de papier et la fixe sur le tympan, terme d'imprimerie.

Ely. V. Pounct, R.

POUIOUN, s. m. V. Pouisoun.

POUIRE, v. n. (pouïré). Pouvoir. Voy. Pouder et Pouss, R.

POUIRE, s. m. dl. Le pus, le sang corrompu qui sort d'une plaie. V. Pus.
POUIRE, d. arl. Sceau. V. Pouaire.

POUIRIDIER, V. Pourridour. POUIRIR, V. Pourrir. POUIRIT. V. Pourrit et Putr, R.

POUIROUN, s. m. (pouiroun). Poiron, serpette fixée au bout d'un long manche, dont on fait usage aux environs de Nice. V. Veibou.

Ely. Dim. de Poudadouire. V. Put, R. 3. POUISOUN, rouse, Sous-radical, pris du latin potionis, gén. de potie, petion, breuvage. V. Pot, R.

Les anciens auteurs français employaient souvent et indistinctement, les mois potion et poison, dérivés du grec πινω (pinô), boire ; ou peut être dans le sens de poison, de ποιῶ (poið); être un remède contre, parce que les Grecs désignaient par le même mot, poison et remède.

De potionis, par apoc. potion, par le changement de o en ou et de t en s, pousionis, et par la transposition de i, pouisoun; d'où : Pouisoun, Pouisoun-ier, Empuisoun-ar, Em-pouisouna-ment, Empouisoun-aire, Es-pouisounar, Em-pouisoun-ur.

De pouisoun, par le changement de s en ge, pouige; d'où: Pouigeoun, Pouigeounier, Em-pouigeoun-aire, Em-pouigeoun-ar, Em-pouigeoun-at, Em-pouigeounament.

POUISOUN, s. m. (pouisoun); pourizon, POUSOUM , POUTOUM , FOULGEOUM , POUTOUM Ponzoña, esp. Pozione, ital. Peconha, port. Poison, substance qui, introduite dans l'économie animale, même à petite dose, peut donner la mort; fig. maximes dangereuses.

Ely. du lat. potio, potionis. V. Pouisoun. POUISOUN, s. m. n. Un des noms de la morelle noire, à Nismes. V. Moureleta.

POUISSA, s. f. (póuisse). Nom qu'on donne, à Seyne, au sorbier des oiseaux. V. Tuissier.

POUITRE, OUITRA, s. (pouïtré, ouitre); POULLAS, POULLWAS, MQUGEASSA. UB gros piffre, un gros poussif, une grosse dondon.

POUITROLAS, s. f. pl. (pouitróles), dl. Les gros boyaux, tels que le colon, le cœcum et le rectum.

POUJAS, s. f. pl. (póudjes), d. bas lim. Étendue de pays ordinairement en friche, mais traversée par une route ou un chemin.

POUJAU, s. m. (poudjáou); POUGAU. Nom qu'on donne, à Arles, aux grosses anguilles.

POUJET, s. m. (poudjé), dl. V. Puget et Pod, R.

POUL, radical dérivé du latin polire, polio, politum, polir, unir, embellir, rendre clair et luisant.

Plusieurs étymologistes pensent, non sans raison, que ce mot est dérivé du grec πολίς (polis), ville, parce que les gens des villes sont plus polis que ceux des campagnes : d'où l'on a fait par analogie urbanité, politesse, formé de urbs, ville, et rustre, rustique, rusticité, qui en sont les opposés, dérivés de rus., campagne, champ.

De polire, par apoc. et changement de o en ou, poul; d'où: Poul-idour, Poul-ir, Pouliss-ur, Pouliss-ura, A-poulir, Interpolacio, Inter-pol-ar, Pol-it.

De politum, par apoc. polit, par les changements de e en ou, poulit, et du t en d. poulid; d'où: Poulid-a, Poulida-ment, Poulid-et, Poulideta-ment, Poulid-ige, Poulit, Poulit-essa, Im-poul-it, Im-pou-lit-essa, Poulid-etat, Pourida-ment, Pouri-ot, Pour-il.

POUL, 2, radical dérivé du latin pullus, i, petit d'un animal, poulain, anon, pou-

De pullus, par apoc. pul, et par changement de u en ou, poul; d'où : Poul, Poul-a, Poul-et, Poul-icha, Poul-in, Poulin-ada, Poulin-a, Poulin-ar, Poulin-as, Poul-alha, Poulalh-ier, Poul-as, Poulassa, Poulass-ier, Poul-astre, Poli, Poul-eta, Poulin-assa.

De pullus, par apoc. pull; d'où: Pull-ar. De pullus, par la suppression de llu, pus, et par le changement de u en ou, pous; d'ou: Pous-in, Pousin-ada, Pousiniera, Pouin, Pouin-iera, Pouss-in, Poussin-ada. Poussin-iera, Poudr-el, Poul-iquet, Poul-ota, Poul-ou, Poul-oun, Pouloun-a, Pour-alha, Pouralh-ier, Pouz-i.

POUL, s. m. dl. Cochet, jeune coq, V. Galet; pour coq, V. Gau et Poul,

R. 2.

POULA, s. f. (poule); Polla, cat. esp. Pola, port. La femelle du coq. V. Gallina. Ety. du lat. pulla. V. Poul, R. 2.

Gardas vostras poulas, ai largat meis gaus; gardez vos poules j'ai donné la liberté à mes coqs, expr. figur, pour dire que les

parents doivent garder leurs filles.

La poule cretelle, quand elle vient de

pondre. POULA-D'ARGUA, s. f. On donne le nom de poule d'eau à plusieurs oiseaux qui vivent le long des rivières, mais plus particulièrement à la poule d'eau commune, Fulica ou Gallinula chloropus, Lin. oiseau de l'ordre des Echassiers et de la fam. des Pressirostres ou Ramphostènes (à bec étroit), qui est de la grosseur d'un poulet de six mois.

POULA-DE-SANT-JEAN, S. f. Garc. Voy.

Catarineta.

POULA-REGRA, s. f. Un ancien préjugé avait accrédité, dans le Limousin, qu'il y avait des gens qui pactisaient avec le diable au moyen d'une poule noire qu'ils en recevaient, qu'en disant ensuite argent de ma poula negra, ils se procuraient tout l'argent qu'ils désiraient.

POULA-MEGRA, s. f. (poule-négre). Nom nicéen de la poule d'eau ordinaire. V. Pou-

la-d'aigua.

POULA-REGRA-TESTA-ROUSSA, Nom niceen de la poule sultane, Fulica porphyrio, Lin. Porphyrio vulgaris, Risso, de passage, oi-seau de l'ordre des Echassiers et de la famdes Pressirostres (à bec étroi),

POULACRA, s. f. (poulacre); Polacre, angl. Polacre ou polaque, s. m. sorte de bâtiment de charge, en usage sur la Méditerranée, qui porte ordinairement trois mals, dont les deux plus grands sont à pible.

POULACRE, s. et adj. (poulacre); roualas, dl. Sale, dégoûtant.

Ety. de l'ital. polacro, cavalier polonnais. POULAGRA, s. f. (poulagre), b. bas lim. Nom qu'on donne, en quelques lieux, à une grande veste qu'on met sur le gilet.

POULALHA, s. f. (poulaille); POURALHA Poulaile, nomcollectifqui comprend tous les oiseaux de basse cour, la volaille.

Ety. de poula, poule, et de la term. alha, toutes les poules. V. Poul, R. 2.

POULALHIER, s. m. (poulalié); pou-RALHIER. Poleiro, port. Pollajo, ital. Poulailer, lieu où couchent les poules; marchand de volaille. V. Galinier.

Ely. de poulalha et de la term. fer, lieu où l

la volaille demeure. V. Poul, R. 2.
POULAB, v. a. (poula). On le dit, à Thorame, B .- Alp. pour Plumar esculhir, V. c. m. Gagner à quelqu'un tout son argent.

POULARDA, s. f. (poularde). Poularde, jeune poule qu'on a engraissée après lui avoir enlevé les ovaires.

Éty. de poula et de la term. arda, ou du lat. pullastra. V. Poul, R. 2.

POULARDAR, v. a. (poulardá). Châtrer

une poule. Aub.

POULARY, ARIA, adj. (poulári, árie); Polare, ital. Polar, esp. port. Polaire, qui a rapport aux pôles du monde, cercles polaires, étoile polaire.

Éty. du lat. polaris, m. s.

POULAS, s. m. (poulás); poulastes. Jeune con ou gros poulet, coq, vieux coq. Garc. Ety. de poul et de la term. augm. as. V.

Poul, R. 2.

POULAS, s. m. Crustacé. V. Gau. POULA-SENS-OS, s. f. d. bas lim. C'est une espèce de farce faite avec la farine, le lard, l'oignon, etc., qu'on plie dans une feuille de chou et qu'on fait cuire dans le pot.

POULASSA, s. f. (poulásse). Augm. de poula, grosse poule.

Ety. de poula et de assa. V. Poul, R. 2. POULASSIAR, v. n. (poulassiá). Se

plaindre. Aub.

POULASSIER, s. m. (poulassié). Au propre, marchand de poules, et au fig. galant, homme qui court les femmes. Es un bon pou-lassier. V. Poul, R. 2.

POULASTRÉ, s. m. (poulástré). Gros

poulet. V. Poulas.

Éty. de l'ital. pollastro, ou du lat. pollas-tra. V. Poul, R. 2.

Dérivé: Poulastr-oun.

POULASTROUN, s. m. (poulastroun) Dim. de poulastre, petit poulet. V. Poul,

POULBERA, s. f. (poulbère), dl. Voy.

Poussiera et Pulver, R.

POULBEROUS, OUSA, adj. (poulberous, ouse), dl. Alt. lang. de poulverous, poudreux. V. Poudrous et Pulver, R.

POULEGE, s. m. (poulédgé), dl. Poulie. V. Carrela.

POULEGEA, s. f. (poulédge); routes-A. Pour poulie, V. Carrela; cigogne ou bascule de puits ; c'est une barre soutenue par une fourche qui fait l'office de levier, pour tirer l'eau d'un puits qui a peu de profondeur.

Ety. du lat. tolleno, m. s.

POULEGEAIRE, s. m. (pouledjálré). Poulieur. V. Carreliaire.

POULENA, s. f. (pouléne). Poulaine, plate-forme horisontale placée entre les lisses collatérales de l'éperon et à la hauteur d'un vaisseau de 74 canons.

Ély. de Polonia, Pologne, parce qu'on donna d'abord le nom de poulaine, à des souliers fort pointus, dont la mode avait été apportée de Pologne, puis par analogie à la plate forme et à la pièce de bois à l'avant du Vaissean.

POULENTA, s. f. (pouléinte). Polenta, pate cuite de diverses manières que l'on fait avec la farine du mais. V. Blad-de-turquis.

d'Hippocrate, on donnait aux différentes préparations de la farine d'orge. V. Poul, R.

POULET, s. m. (poule) : Pollet, cat. Pollo, ital. Pollito, esp. Poulet, le petit de la poule, le poussin qui est assez gros pour se passer de sa mère.

Ety. du lat. pullus ou de poula et de la term. dim. et, petite poule ou le petit d'une poule, dont l'augm. est Poulas, v. c. m. et

Poul, R. 2.

Poulet, est aussi le nom que l'on donne à un billet amoureux, ainsi qualifié selon les uns, de ce qu'en les pliant on y faisait deux pointes qui représentaient les aîles d'un poulet ou parce que selon d'autres, c'étaient les marchands de poulets qui se chargeaient, en Italie, du transport de cette espèce de contrebande qu'ils cachaient sous les affes de ces volailles.

POULETA, s. f. (pouléte); poulota, pou-LOURA. Poulette, jeune poule.

Ety. de poula et du dim. eta. V. Poul, Rad. 2.

POULETA, s. f. Nom arlésien et nismois

du rale marouette. V. Maroueta. C'est aussi le nom de la poule d'eau Bail-lon, Gallinula Baillonii, Vieill. oiseau de l'ordre des échassiers et de la fam. des Pres-

sirostres (à bec étroit). POULETAR, v. a. (pouletá), d. bas lim. Nourrir quelqu'un avec le même soin qu'on

donne aux petits poulets: Era plan pouletat dins aquela maisoun, il était bien soigné, dorlotté, dans cette maison. V. Poul, R. 2.

POULETAS, s. f. pl. (poulétes). Nom

qu'on donne, à Digne, au cylise à feuilles sessiles. V. Citiso.

Ety. A cause de ses sleurs qui ressemblent un peu à la crête d'une jeune poule. V. Paul, Rad. 2.

POULETOUN, s. m. (pouletoun). Poussin. Cast. V. Pouin.

Ety. Dim. de poulet.

POULHAR, (pouilla). Pouiller, dire des pouilles, des injures. V. Powiar.

Se poulhar, se pouiller, se dire des injures.

Ety. de l'ancien langage dépulier, formé du lat. publicare, publier, divulguer, rendre public ou plutôt de pediculus, pou, traiter de pouilleux. V. Ped.

POULHAS, s. f. pl. (pouilles); rous. Pouilles, reproches amers mèlés d'injures grossières.

Éty. du celt. poulh, Ach. V. Poulhar et Ped, R.

Cantar poulhas, dire des pouilles, pouil-

POULHOT, s. m. (pouilló); rer, roussor. Puleggio, ital. Poleio, esp. Poley, all. Poejo, port. Nom qu'on donne, dans le Languedoc, à la menthe pouliot, Mentha pulegium, Lin. plante de la fam. des Labiées, commune dans le lieux humides, qu'on nomme ailleurs fif.

Éty. de pules, puce, parce que son odeur forte chasse les puces, selon Pline.

POULICA, s. f. (poulice); Polizia, ital. Policia, esp. port. cat. Police, ordre, réglements établis pour la sureté, la tranquilité, la commodité d'une ville, d'une armée, d'une assemblée; délégués qui les maintiennent,

Ety. du lat. polenta, nom que déjà du temps | leur juridiction, local du corps administratif qu'ils composent; jugement, bon ordre; proportion dans le nombre des lettres d'un caractère d'imprimerie; contrat de garantie.

Ety. du lat. politia, formé du grec πολιτεία (politéia), ordre, réglement établi pour l'administration d'une ville, de πόλις (polis) ville. V. Pol, R.

Faire la pouliça, iron. polissonner, faire le polisson, le libertin.

Moise, qui a été le premier législateur, le premier poëte a été aussi le premier qui ait fait de sages réglements de police. Chez les Grecs, la police s'exerçait sur tout, les Romains les copièrent et les Français ont imité

POULIÇAR, v. a. (pouliça); Pulir, esp Polir, port. Policer, mettre, établir une police, soumettre à des lois, civiliser, former à

la politesse.

POULICAT, ADA, adj. et p. (poulica,

ade). Policé, ée.

POULICHA, s. f. (poulitche); POULIRA. Pouliche, les jeunes cavales portent ce nom jusqu'à l'âge de trois ans.

Ety. C'est le fém. de Poulin, v. c. m. et

Poul, R. 2.

POULICHINELA, s. m. (poulichinèle); POULINCHINELA. Polichinel, acteur de farce bossu par devant et par derrière, qui a passé du théâtre italien au théâtre des marionettes; fig. méchant et ridicule bouffon de société.

Ety. de l'ital. pulcinella.

POULIDA, s. f. (poulide). Un des noms lang. de la belette. V. Moustela.

Éty. Poulida, signifie belle, jolie. Voy. Poul, R.

POULIDA, s. f. (poulide). Un des noms lang. du ver luisant. V. Luzerna.

Éty. Jolie. V. Poul, R.

POULIDAMENT, adv. (poulidamein); lement, doucement, prudemment.

Ety. de poulida, et de ment. V. Poul. R. Caminar poulidament, marcher douce-

ment, avec précaution.

N'en ai poulidament, j'en ai raisonnablement, en assez grande quantité.

POULIDET, ETA, adj. (poulide, éle). Dim. de poulit, joli, mignon, bien fait.

Ety. de poulid et de et, dim. V. Poul, R. POULIDETAMENT, adv. (poulidetamein). Petitement. V. Poulidament et Poul, Rad.

Vioure poulidetament, vivoter, vivre petitement.

POULIDETAT, s. f. (poulidetá). Beauté. La poulidetat noun se mangea ni se beou, la beauté ne nourrit ni ne désaltère.

POULIDIGE . s. m. (polididgé); pouli-noun, dl. Beauté, gentillesse. V. Beoutat. Éty. de poulida et de ige, ce qui rend joli. V. Poul, R.

POULIDOUR, s. f. (poulidou), dl. Beauté. V. Beoutat et Poul, R. Polissoir, Doujat.

Éty. Ce qui polit, ce qui rend joli. Voy. Poul, R.

POULIGEA, Garc. V. Carrela.

POULIGRA, s. f. (pouligre). Cordes minces, placées au bas des courbets d'un båt. Garc.

POULIMENT, adv. (pouliméin), Polidamente, port. Puliment, cat. Pulimento, esp. ital. Poliment, d'une manière polie, avec politesse.

Ety. du lat. polite, et de ment. V. Pol,

Rad.

932

POULIN, s. m. (poulin); rours, rours; cat. Potro et Poldro, port. Puledro, ital. Pollino, esp. Poulain, l'académie n'applique ce mot qu'au cheval depuis l'instant de sa naissance, jusqu'à trois ans; mais il est évident qu'on doit l'employer aussi pour le mulet: on le dit aussi quelquefois des anes; fig. jeune homme; éboulis ou partie d'une terre, d'une muraille qui s'est éboulée.

Ety. du lat. pullus, m. s. d'où pullanus, poullan, poulin, πῶλος (pôlos), en grec.

V. Poul, R. 2.

POULIN, s. m. Poulain, en terme de chirurgie, est le nom vulgaire des tumeurs inguinales, qui ont pour cause un vice vénérien, et dont le vrai terme est bubon.

**POULIN**, s. m. dg. Poulin de cave, instrument composé de deux forts limons et de traverses, qui sert à faire descendre les barriques pleines dans les caves.

POULINA, s. f. (pouline). V. Poulicha

et Poul, R. 2.

Le nom de poulina, est donné plus particulièrement aux mules, et celui de poulicha, aux juments.

POULINADA, s. f. (poulinade), dl. Une échappée, une escapade d'écolier ou d'un jeune libertin qui fuit la maison paternelle.

Eyt. de poulin, éboulement, et de ada.

V. Poul, 2.

POULINAR, v. n. (pouliná). Pouliner, mettre bas, en parlant d'une jument; anonner, faire un anon, quand il s'agit d'une anesse. On le dit aussi figurément, d'une charge qui tombe, d'une chose entassée qui s'écroule, et particulièrement par ironie, de quelqu'un qui est tombé de cheval, comme si c'était un poulin que le cheval eut fait.

Ely. de poulin, et de la term. act. ar, faire un poulin. V. Poul, R. 2.

POULINAS, s. m. (poulinas). Gros poulin et fig. jeune homme folâtre qui gambade comme un poulin. V. Poulinassa.

Ety. de poulin, et de la term. aug. as. V. Poul, R. 2.

POULINASSA, s. f. (poulinásse); pou-LINAS, POTLNEE. Chiûre de poule ou de quelqu'autre oiseau de basse cour.

Éty. Poulinassa, augm. dépréc. de poula,

sous entendu excrément.

Pourtar la poulinassa, en d. lim. signifie porter la peine de tous. V. Poul, R. 2. POULINCHINELA, V. Poulichinela.

POULIN-DE-PEZENAS, s. m. (poulindé-pézénás), dl. Poulain artificiel qu'on promène en triomphe à Pézenas, le jour de l'Ascension, à l'imitation du camel de Beziers. Sauv. V. Poul, R. 2.

POULINEGEAR, v. a. (poulinedja). Soigner, ménager. Aub.

POULINIERA, s. f. (poulinière). Poulinière, jument qui fait des poulains.

Ety. du poulin, et de la term. mult. iera. V. Poul, R.

POULINS DE MOULIR D'OLI, S. M. pl. dl. Les clefs d'un pressoir à huile, pièce de charpente d'un décimètre d'équarrissage, qu'on place dans la coulisse des pieds droits ou jumelles, tantôt dessus, tantôt dessous le mouton, selon qu'on veut abaisser ou élèver ce dernier. Sauv.

POU

POULIOT, s. m. (poulió). V. Poulhot.

POULIQUET, s. m. (pouliqué), dl. Co-chet, jeune coq. V. Galei et Poul, R. 2. POULIR, v. a. (poulir); Pulire, ital. Pulir, esp. cat. Polit, port. Polir, rendre net, clair, luisant; brunir, unir.

Ély. du lat. polire.

POULIR, v. a. (poulir); ABELAR, LISAR, APOULIR. Pulire, ital. Pulir, esp. Polir, cat. port. Polir, ôter les inégalités, aplanir la surface et lui donner de l'éclat,

Ety. du lat. polire, m. s. V. Poul, R. POULISSOIR, s. m. (poulissoir); Pulidor, esp. Polissoir, instrument pour polir. Ety. V. Poul, R.

POULISSOUN, OUNA, s. (poulissoun, oune); capoun, picoun, tirassoun Polizon, esp. Polisson, onne, libre dans ses propos, libertin, débauché, petit garçon malpropre, libertin qui se traine dans les rues.

Éty. Ce mot pourrait bien être composé de polis, ville, et de soun, enfant, garçon de rue ou de ville. V. Pol, R. M. de Roquesort le sait venir de pullus, petit d'un animal. V. Poul, R. 2.

POULISSOUNAR, v. n. (poulissouná); POULISSOURIAR. Polissonner, dire ou faire des polissonneries.

Ety. de poulissoun et de ar, faire le po-lisson. V. Pol, R.

POULISSOUNARIA, s. f. (poulissounarie). Polissonnerie, action, parole, tour de polisson; bouffonnerie, plaisanterie

Ety, de poulissoun et de aria tout ce qui a rapport au polisson. V. Pol, R.

POULISSOUNAS, s. m. (poulissounás). Augm. de poulissoun, gros polisson.

POULISSOUNOT, s. m. (poulissouno), Dim. de poulissoun, petit ou jeune polis-

POULISSUR, USA, s. (poulissur, use); Pulitore, ital. Pulidor, esp. Polidor, port. Polisseur, euse, celui ou celle dont le métier est de travailler au poliment.

Éty. du lat. politor, m. s. V. Poul, R. POULISSURA, s. f. (poulissure); 200-2001. Pulimento, ital. esp. Polidura, port. Poliment, l'art de polir ou de donner aux choses un lustre, un éclat particulier; lustre et éclat qu'une chose a reçue de l'ouvrier qui l'a polie, polissure, action de po-

Éty. du lat. politura, propreté, parure. V. Poul, R.

POULIT, IDA, adj. (pouli, ide); rev-mr, mayr, rous, som, smaon. Joli, gentil, charmant, mignon; honnête; poli.

Éty. du lat. politus, uni, poli. V. Poul,

Rad.

Lou poulit casteou, le beau château. Joli ne se dit en général que des petites choses qui sont agréables à la vue; on réserve beau pour celles qui sont grandes et majestueuses.

POULITANA, s. f. (poulitane). Suite, de cartes, terme du jeu des trois-sept ou tres-sept. Gare.

POULITESSA, s. f. (poulitesse); Politezza, ital. Politesse, civilité, manière de vivre, d'agir, de parler, civile, honnête et polie.

Ety. du lat. polities, dérivé de polire, polir. V. Poulir et Poul, R.
Si la politesse, dit Furgault, consiste dans une manière agréable et délicate d'agir, de parler et d'écrire, il faut convenir que les Grecs, en général, ont été les peuples les plus polis de l'antiquité. Athènes fut toujours regardée comme le centre de la politesse, des sciences et des beaux arts.

Faire poulitessa, Tr. faire des politesses. POULITICA, s. f. (poulitique). Politica, cat. ital. esp. port. Politica scientia, cat. Politique, système particulier que s'est fait un gouvernement pour parvenir à ses fins, quelles quelles soient; l'art de gouverner les villes et les Etats.

Ety. du grec πολιτεια (politeia), gouvernement. V. Pol, R.

POULITICAMENT, adv. (pouliticamein); Politicament, cat. Politicamente, ital. esp. port. Politiquement, selon les règles de la politique ; d'une manière fine, adroite, cachée, réservée.

Ety. de poulitica et de ment. V. Pol, R. **POULITICAR**, v. n. (poulitica). Politiquer, raisonner sur les affaires publiques, se mèler de politique.

Éty. de poulitica et de ar. V. Pol, R. POULITIQUE, IGA, adj. (poulitiqué, ique); Politic, cat. Politique, qui concerne la politique; dissimulé, caché dans ses desseins, qui ne dit pas tout ce qu'il pense.

POULLUAR, v. a. (poullua). Polluer,

profaner une église, un temple.

Éty. du lat. polluere, souiller, salir. POULLUAR SE, v. r. Se polluer, se livrer à l'onanisme.

POULLUTION, s. f. (poullutie-D); mas-TURBATION. Polluzione, ital. Pollució, cat. Polucion, esp. Pollução, port. Pollution, masturbation, et mieux manstupration.

Éty. du lat. pollutionis, gén. de pollu-tio, m. s. fait de polluere, souiller, profaper.

POULMOUN, V. Pooumoun.

POULONIA, nom de femme (poulónie); POULONI, APOLONI. Apolline.

Ety. du lat. apollonia.

POULOTA, s. f. (poulôte); poulous, s. m. d. bas lim. Sont des noms d'amitié qu'on donne aux filles, dans les familles comme un nom patronimique, ma poule. V. Poul, Rad. 2.

POULOU, s. m. (poulóu), d. du Rouergue. romoun. Poussin, petit poulet. V. Pouin. Ety. Dim. de poula. V. Poul, R. 2.

E dins bingt é dons jours del clos sort lou poulon. Peyrot.

POULOUM, s. m. M. de Poulouma, v. c. m.

POULOUMA, a. f. (pouloume), dl. V. Paloumba.

POULOUMARD . s. m. (pouloumá);

FOULDUMAR, POULOUMAS, POULOUMAU. Grosse licelle. V. Ficela.

Éty. du lat. polomarium.

POULOUMAS , Avr. V. Pouloumar. POULOUMAU, d. de Carp. V. Pouloumard.

POULOUMBA, s. f. V. Paloumba.

POULOUN, s. m. (pouloun). Nom ni-céen de la poule d'eau grinette, Gallinula

navia. Lin. Gm.

Éty. de poula et du dim. oun, petite poule. V. Poul, R. 2.

POULOUN-ems, s. m. Nom nicéen du râle d'eau nain, Rallus pusillus. Pall. Gm.

POULOUNA, m. s. que Pouleta, v. c. m. et Poul, R. 2.

POULOUNES, ESA, s. et adj. (poulounès, ése). Polonais, aise, qui est de la Po-

POULPRIER, s. m. (poulprié). Nom toulousain du pourpier. V. Bourtoulaigua. Éty. Altér. du lat. portulaca.

POULS, s. m. (pous); rous. Pulso, esp. port. Polso, ital. Pols, cat. Pouls, battement qui résulte de la dilatation et du resserrement des artères. On le dit plus particulièrement de celui qui se fait sentir aux poignets.

Ety. du lat. pulsus, fait de pulsare, bat-

tre. V. Puls , R.

M. Noël, dans son Dict. des Origines, dit que Hérophile, qui vivait près de deux cents ans après Hippocrate, est le premier qui s'adonna à l'étude du pouls. Ce passage prouve que M. Noël est plus versé dans la littérature que dans la médecine.

Les Indiens, du temps d'Alexandre, ne jugeaient les maladies que par le pouls. Les Chinois, qui en distinguent un grand nombre, pretendent, dans leur plus anciens ouvrages, reconnaître non seulement les maladies par l'inspection du pouls, mais même les causes qui leur ont donné lieu.

On a tort d'accuser Hippocrate d'en avoir négligé l'étude ; le fameux de Haën, a noté et cité plus de quarante passages où ce grand homme fait une mention expresse du pouls et des inductions qu'il en tirait. Après Hippocrate, Galien, Prosper Alpin, Baillou, Boerhaave, Solano de Luques, Bordeu, Fouquet, Senac, en ont approfondi la connaissance.

POULS, s. m. Se dit encore pour tempe, ou partie latérale des yeux où l'on sent aussi très-distinctement les pulsasions de l'artère temporale V. Puls, R.

POULS, s. m. dl. Souffle, haleine, respiration.

Tenir lou pouls, retenir son haleine; se laire, garder un profond silence. V. Halen. POULS, s. m. dl. Pour poussière. Voy. Poussiera et Pousses.

POULSAR, v. n. (poulsá), dl. Pour soufser, V. Soufflar; pour respirer, V. Respirar et Halenar.

A lout endurat sans poulsar, dt. if a tout souffert sans souffler.

Se poulses t'enfii, si tu souffles je te donne un soufflet.

rineta et Pulver, R.
POULSOUS, dl. V. Poussous et Pulver,

Rad.

POULSSIEIRA, dl. Alt. de Poussiera, v. c. m. et Pulver, R.

POULTRIR, v. a. (poultrir), dl. Fouler aux pieds. V. Caucar.

POULTROUN, A-poultroun-ir, A-poultroun-it, Poueitr-oun, Pouytroun.

POULTROUN, OUNA, s. et adj. (poultroun, oune); pooutrious, petacha, paou-BOUS, VARELA, SACEMQUELA, GIFFA, BIGHO, PETOUACHA, POUTTROUN, POUETBOUN. Politone, ital. Poltrão, port. Poltron, onne, lâche, pusillanime, qui manque de courage.

Éty. du lat. pollex, pouce, et de truncus, coupé. mutilé, parce qu'autre fois les Romains qui, par lachelé, ne voulaient pas servir dans les armées, se coupaient le pouce, d'où: pollexiruncus, polirunc et poliron.

POULTROUNARIA, s. f. (poultrouna-rie); POOUTROUBANIA. Poltroneria, ital. port. Poltronnerie, lâcheté, manque de courage, vice de poltron.

Ély. de poultroun et de aria.

POULTROUNAS, ASSA, s. (poultrounás, ásse); rooutnounas. Augm. dépr. de poultroun, gros poltron.

POULUT, s. m. (poulut), dg.

Picots tapauc d'arre non soun, Car pouluts, semies ni bermino, Pendent me sesonn (l'hiver) nou camino.

POULY..., V. les mots qui commencent par ces lettres, Poly, orthographe plus conforme à l'étymologie.

POULZIGNERA, s. f. (poulzignère), dg. Un des noms des pléiades. V. Pouiniera. POULZINIERA, s. f. dg. Pléiades. V.

Pouiniera. POUM, radical dérivé du latin pomus, i, toute sorte d'arbres fruitiers, d'où pomum, fruit bon à manger, pomarum, jardin d'ar-

bres fruitiers, ou pometum. De pomus, par apoc. et changement de o en ou, poum; d'où: Poum, Poum-a, Poumada, Poum-ar, Poum-at, Poumar-eda, Poum-astre, Poum-el-at, Poum-eta, Poum-

De pomarum, par apoc. et changement de o en ou, poumar; d'où: Poumar-ada, Poumar-eda.

De pometum, par apoc. pomet, et par changement de o en ou et de s en a, poumat; d'où: Poumat, Poumat-as, Poumat-el, Pom, Pomada, Pomad-at, Pom-at, Pom-el, Pomel-ar, Pon-cira, Poun-cira, Poun-cir-ada, Pounciri.

POUM, Pom, cat. V. Pouma et Poum, Rad.

POUM-newssement, Avril. Pomme sauvage, pour poignet, V. Pugnet.

POUMA, s. f. (poume); Poum, s. m. Po-mo, ital. port. Poma, esp. cat. Pomme, le fruit du pommier.

Ety. du lat. pomum, fruit bon à manger. V. Poum, R.

On connaît sujourd'hui plus de cent variétés de ce fruit produites par la culture. On peut consulter à cet égard Duhamel, qui en a Ety. du lat. pulsare, battre. V. Puls, R. I décrit quarante dans son traité des arbres

POULSES, s. m. (poulsés), dl. V. Fa-, fructiers; le Dict. d'Agriculture de Rosier; Gar. Malus, p. 303 et Suiv. et enfin le Dict. des Sc. Nat. au mot Pomme.

> En provence, on distingue plus particulièrement les suivantes; Marcel de Serres donne

le nom de plus de 40 espèces.

Calvira d'esttou, calville d'été, globuleu-se, un peu conique, relevée de plusieurs cotes peu saillantes, couleur d'un rouge pâle avec des taches allongées d'une couleur plus foncée; murit à la fin de juillet ou au commencement d'août.

Pouma-de-sant-Jean, pomme de saint Jean, un peu cordiforme, ayant 4 cent. de hauteur, couleur d'un blanc jaunatre sans aucun mélange; murit vers la saint Jean d'où

Pouma d'api, pomme d'api, applatie, plus large que haute, 4 centim de diam. sur 3 de hauteur, peau lisse, luisante, blanche ou jaune clair du côté de l'ombre et d'un rouge vif, du côté du soleil; mûrit en décembre et se conserve jusqu'en mai.

Éty. M. Nodier, fait dériver avec beaucoup de vraissemblance, le mot api, du grec απιχρος (apikros), sans amertume.

Court pendut, fenouillet rouge, bardin, capendu et courpendu, 8 cent. de diam. sur 6 cent. de hauteur, peau jaune et lisse avec des taches rouges; murit en janvier et février.

Calvira rougea, calvile rouge, 9 cent. de diam. et de hauteur, peau d'un rouge foncé, du côté du soleil et d'une couleur plus claire du côté de l'ombre; mûrit en novembre et décembre.

Calvira blanca d'hiver, calville blanche d'hiver, 11 cent. et demi de diam. sur 9 cent. de hauteur, relevée de côtes saillantes. peau unie d'un jaune pâle.

Reineta blanca, reinette hlanche, pomme de saint Julien en Normandie, 6 cent. de hauteur sur 7 de diam. blanchâtre parsemée de points grisâtres un peu foncés; mûrit en septembre et octobre.

Bouca preva ou bouca prova, pomme

pétisioque. Coua-longa

Pouma-couchina, pomme de Barden ou de coupendu. Avril.

Pouma sa uvagea, pomme de bois, pomme d'étranguillon.

Pouma de discorda.

Disoun qu'una pouma reineta, Dounada per un franc vaurien A Venus, la bella bruneta, Armet lous Grees et lous Troyen. Poëme de la Moulinado, bas lim.

Le poëte d'Astros, gaseon, a nommé dans les vers suivants, une grande partie des espèces de pommes connues de son temps, dans son pays.

# Per la poumo:

La poumo appio se bey aquiou La melapio, la poumo-Diou, Poumo-roso, poumo-reineto, Biancho de toutas la m'es neto, La mus-de-lebe, touto sang, Lou courpandu-rouge è mes blanc, Aqui se bey la poumo-glasso, La gran-anis, la touto-passo,

La sucrado, poumo d'infer, Que passon més que de l'youer, La susino, la de la liouro, Bouno couyéto lou ten que giouro, La colobino, l'andureou, La roudau douço coume meou, La plato-negro, la poumo pero, Lou mortgilat, encouero aquero.

Nom toulousains.

Pouma rosa, pomme rouge. Poumo inour de labre, pomme à fruit rouge en dehors et rose en dedans.

Pouma-api ou apiou, pomme d'api. Pouma raineta, pomme de rainette.

POUMA-DE-TERRA, s. f. Nom pris du français pour désigner les pommes de terre. V. Truffa.

POUMA, s. f. dl. Le cœur du bœuf ou du mouton. V. Couret.

POUMA-D'AMOUR, S. f. TOUMATA, REFOU-MAGUEL. Pomme d'amour, tomate, Solanum Lycopersicum, Lin. plante potagère de la fam. des Solanées, originaire de l'Amérique Méridionale et cultivée dans toute la Provence Méridionale.

POUMA-DE-PARADIS, S. f. Voy. Carda-

POUMADA, s. f. (poumade); Pomada, esp. port. Pomata, ital. Pommade, composition molle et onctueuse employée en médecine ou comme cosmétique.

Ety. du lat. pomatum, de pomum, pouma, et de ada, fait avec la pomme, parce que enciennement on faisait entrer la pulpe de ce fruit dans cette composition. V. Poum, R.

Mettre de poumada, pommader. POUMADAR, v. a. (poumadá). Pommader, enduire de pommade, v. r. Se pommader, enduire de pommade ses cheveux.

POUMADELA, s. f. (poumadèle), d. de Carp. Claque, fessée.

Dounar una poumadela, donner une fessée.

POUMAR, v. n. (poumá). Pommer, se former en pomme, en têle; on le dit particu-lièrement des choux. V. Cabussar.

Ety. de pouma et de ar, former la pomme. V. Poum, R.

POUMARADA, s. f. (poumarade), d. bas lim. C'est ce qui reste des pommes lorsque le cidre a été exprimé, le marc.

Éty. de pouma et de rada, pour raca, le marc de la pomme. V. Poum, R.

Ce nom désigne, à Toulouse, le pemmier

ordinaire. V. Poumier.
POUMAREDA, s. f. (poumaréde); pou-HABET. Pomar, port. Pommeraie, lieu planté de pommiers, et par extension, un verger. Ety. du lat. pomarium. V. Poum, R.

POUMAS-DE-SANT-JEAN, s. f. pl. Nom qu'on donne aux amelanches et à l'amelanchier lui-même, à Allemagne, près de Riez V. Amelancha et Amelanchier.

POUMASTRE, s. m. (poumastré). Nom que porte, dans le département des Bouches-du-Rhône, le pommier sauvage. Voy. Poumier-fer.

Éty. de pouma et de la term, dépréciative astre, mauvaise pomme ou mauvais pom-mier. V. Poum, R.

POUMAT, s. m. (poumá). Nom du cidre, dans le Bas-Limousin. V. Cidre

Ély. de pouma et de at, fait avec la pom-me. V. Poum, R.

POUMAT, ADA, adj. et p. (poumá, áde). Pommé, formé en pomme. V. Cabussat.

Fol poumat, fou pommé, fou achevé; solise pommée, grande sotlise, sollise grossière.

Éty. de Poum, R.

POUMATAS, s. f. pl. (poumátes), d. bas lim. Jeunes plans de pommiers en pépi-

Ety. de poum et de atas. V. Poum, R. POUMATEL, s. m. (poumatèl), d. bas lim. Jeune pommier mis en place.

Ety. de poumat et du dim. el. V. Poum, Rad.

POUMAU, adj. sub. (peumaou). Sous entendu amourier varietat. La pomme, variété du mûrier blanc, ainsi nommée à Anduze, d'après M. Regis. Elle produit peu de mures et peu de feuilles.

Éty. V. Poum, R.

POUMAU, s. m. (poumáou). Nom d'une poire, aux environs de Toulon. V. Poum, R.

POUMBRAGA, s. f. (poumbrague). Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, à la vulvaire. V. Pombroya.

Ety. de puda braga, qui sent la culotte, c'est en changeant de genre, le même nom que vulvaire.

POUMBROYA, V. Pombroya.

POUMELAR SE, v. r. (sé poumelá). Se pommeler, se couvrir de petits nuages, en parlant du ciel : se marquer de ronds gris et blancs, quand il s'agit des cheveux.

POUMELAT, ADA, adj. (poumelá, áde); Pomellato, ital. Pommelé, ée, taché de gris et de blanc; on le dit aussi du ciel quand il présente de petits nuages arrondis

> Chivau gris poumelat Puleou mort que lassat. Prov.

Ciel poumelat, pouma ridada, Soun pas de longa durada. Prov.

Ety. de pouma, de el et de at, marqué comme avec de petites pommes. V. Poum,

POUMELET, s. m. (poumelé). Faire leu poumelet, serrer les doigts de manière que les bouts rapprochés, fassent le cul de poule ou l'œil de la pomme; quand on a les mains potes on ne peut pas faire le poumelet.

Éty. V. Poum, R.

POUMEOU, s. m. (poumeou); Pomo, ital. esp. Pommeau, partie arrondie qui termine la poignée d'une épée, l'arçon de devant d'une selle, etc.

POUMER, s. m. (poumè). Nom du pom-mier, à Agen. V. Poumier et Poum, R.

POUMERELA, s. f. (poumerèle). Nom qu'on donne, dans le département des Bou-ches-du-Rhône, selon M. Negrel, à la scabieuse à sleurs blanches, Scabiosa leucantha, Lin. plante de là famille des Dipsacées, commune dans les lieux secs de la Basse-Prov. jusqu'à Digne.

Éty. de pouma, parce que ses sleurs en tête ressemblent par leur forme, à de petites pommes. V. Poum, R.

POUMETA, s. f. (pouméle); PICHOTA Pouma. Pelite pomme, pommelette, fruit de l'aubépine. Avr. V. Peoulhets.

POUMETA, Un des noms des azeroles. V. Argeirola et Poum, R.

POUMETA, s. f. Pommette, la partie la plus éminente de la joue.

Éty. de poumeta, petite pomme, parce que cette partie est souvent colorée en rouge comme une pomme. V. Poum, R.

POUMETAS, s. f. pl. (poumétes), et POUMETAS-DE-DOUS-CLOSSES, 8. f. pl. Nom qu'on donne, à Montpellier, aux fruits de l'azerolier. V. Argeirolas.

POUMETAS - DE - PARADIS, Nom que portent, dans la Basse-Prov. et dans le Lang. les fruits de l'aubépine et l'aubépine même, V. Acinas, Acinier et Poum, R,

POUMEY, s. m. Nom bordelais du pommier. V. Poumier.

POUMIAR, v. n. (poumiá); pooumar, paoumar, plumubar. Muer, changer de poil, en parlant de quadrupèdes; fig. tomber sous le coup, mourir; échouer dans une entreprise. Garc.

Ety. du lat. pilum mutare, changer de poil, d'où par apoc. pil-mutar, pilmuar, poumiar, ou de pous, pour plum, et de miar, pour mudar. V. Plumudar et Pel, R.

POUMIER, s. m. (poumié); roumanana, roumer. Pomer, cat. Pomiero, ital. Pommier, pommier commun, Malus communis, Dec. Pyrus malus, Lin. arbre de la famille des Rosacées, dont on distingue plus de cent variétés portant des pommes bonnes à man-ger, sans compter celles qui ne donnent que da frait à cidre.

Éty. du lat. pomus, ou de pouma, et de la term. mult. ier, arbre qui produit des pom-mes. V. Poum, R.

On nomme:

POMMERATE, un lien planté de pommiers.

# POUMIER-BOUISSERENC et

POUMIER-FER OU POUMASTER, Pommier sauvage, pommier d'étranguillon, c'est la souche de toutes les variétés cultivées, celle que donnent ordinairement les pepins quand on les sème.

POUMIERA, s. f. (poumière); rousses. Cui-pomme, ustensile en fer blanc ou en poterie, peur faire cuire les pommes.

Ety. de pouma et de iera. V. Poum, R. POUMINA, s. f. (poumine). Pommeraie, lieu planté de pommiers.

POUMOUNISTO, s. m. (poumouniste), dl. Pulmonique. V. Pooumounique et Pulm,

POUMPA, s. f. Bomba, esp. cat. Tromba, ital. Pompe, machine pour élever l'eau, dans laquelle la pression de l'air est un des principaux agents.

Ély. du grec πέμπω (pempô), conduire. V. le mot précédent et Pomp, R.

## On nomme:

POMPE ASPIRANTE, celle dans laquelle la pesso l'air agit soule pour faire monter l'eau.

POMPE FOULANTE, celle dont le piston presse l'est
pour la faire remouter dans un tuyau latéral. POMPE ASPIRANTE or FOULANTE, selle qui agh par les deux forces à la foie.

# Dans une pompe on nomme:

ARMATURE, lo chiesis, le balancier et la tringla on

BALANCIER, la tringle de fer qu'en fait mouvoir pour

que l'ese monte. BARILLET, la partie du tuyan dans laquelle le piston

BATONNÉE, la quantité d'onn élevée par cheque coup

CLAPET, la valvale de cuir montée à charnière qui s'élève par l'aspiration et s'abaisse par son propre poids ou par celui de l'eau, il est placé àu bus du corps de

COLLIER, la partie comprise entre les deux bourr qui sont sur le corps d'une pouspe. CORPS, la partie que le piston parco

GARNITURE, cette garniture, dans une pe xupe sepirante consiste en un clapet, deux frettes et un morcoau de

cuir qui enveloppe le platon. FRETTE, le cerale en fer ou en onivre dont on renfo

le pieton et le corpa de pempe. MANCHON, cylindre en suivre que l'en rapporte d

l'endroit où joue le piston. PORTE-CLAPET , la pièce de cuivre, de forme circula fixée à un corpe de pompe, sur lequelle est monté le

VERGE, la tringle en bois on en fer à laquelle le piston

POMPE A FEU , zone par l'eau réduite en vapeur. Le

première commus en ce genre, fut construite en Angleterre dans le dix huitième siècle.

Vitrove attribue Finvention de la pompe à Clésibius d'Alexandrie, qui existait dans le IIm siècle, avant J.-C. ce qui fut cause que les Latins lui donnaient le nom de machina Cleribiana, d'autres l'attribuent à Héron, dit l'Ancien, l'an 190 avant J.-C.

En 1456, Otto-Guerik, allemand, inventa

la pompe, à Aix.

En 1662, invention des pompes à feu.

En 1684, Pascal prouve que c'est la pe-santeur de l'air qui produit l'élévation de les dans les pompes.

En 1699 J. Vander-Heyden, hellandais, invente les pompes à incendies.

En 1801, invention d'une pompe, qui tire trois tonneaux d'eau en une minute, par Bidot, français.

POUMPA, S. f. PLAMADA, PRAMEADA, signent un gâteau qu'on nomme fougassa, dans les autres parties de la Prov. Fougassa.

By. du grec πομπή, qui désigne tout ce qui est envoyé avec quelque solemnité, parce qu'avant que la mode de donner des bonbons pour étrennes le jour de l'an, on envoyait des galeaux. Cette coutume est d'origine grecque, selon l'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône, ou de πάπανα (papana), gâteaux larges, minces et ronds, dont on se servait dans les sacrifices.

Poumpa à l'holi, gâteau à l'huile, dans lequel on fait entrer des enchois. V. Pomp,

POUMPA, S. f. PLAMADA, POUMPET, dl. Galette ou morceau de pâte applatie, qu'on fait cuire à l'entrée de la gueule du four. Sauv. V. le mot ci-dessus.

POUMPA, s. f. (poumpe); Pompa, ital. esp. port. cat. Pompe, toute sorte de spectacle public avec solemnité, avec appareil et somptuosité.

Ely. du lat. pompa, dérivé du grec πομπή (pompê), appareil magnifique, fait de πέμπω (pempo), faire porter, conduire. V. Pomp, 1

POUMPAR, v. a. et n. (poumpar); Bombar, cat. Pomper, faire monter l'eau au moyen de la pompe, aspirer, s'imbiber, en parlant de l'éponge, du pain; fig. boire avec

Ety. de poumpa et de la term. act. ar, faire aller ou jouer la pompe. V. Pomp, R.

POUMPET, s. m. (poumpé), dl. Voy.

POUMPETA, s. f. (poumpéte). Dim. de poumpa, petit gåteau.

Ety. de poumpa et de la term. dim. eta. V. Pomp, R.

POUMPETA, s. f. (poumpéte), d. de

Mars. Petit gâteau au beurre. POUMPETS, s. m. pl. (poumpés), dl. Anneaux d'or et d'argent, que les femmes portaient autrefois et qui étaient relevés tout

autour de petites bosses. Sauv. V. Pomp, R. **POUMPETS**, s. m. pl. dl. Espèce de coiffure ancienne. V. Pomp, R.

Ety. de la basse lat. pompeta.

POUMPIDA, s. f. (poumpide), dl. Grand coup, bruit, frappement.

**POUMPIER**, s. m. (poumpié). Pompier, artisan qui fait des pompes, celui qui les fait agir, soldat de milice pour les incendies.

Éty. de Poumpa, v. c. m. et de la term. mult. ier, qui fait ou qui se sert des pompes. V. Poump. R.

Employé adj. ce mot désigné ceux qui aiment les gâteaux nommés poumpas.

POUMPIL, s. m. (poumpil), dl. Mollet. V. Bouteou.

POUMPIR, v. a. (poumpir), dl. Frapper rudement.

Poumpir la porta, heurter à la porte. Poumpir de peses, frapper du pied de dé-

pit, de colère, se dépiter. POUMPOUN, s. m. (poumpoun). Pompon, ornement de laine, rond ou en forme de cone que les soldats portent au chapeau ou au schako.

Ety. de poumpa et du dim. ou, petite pompe, petit ornement. V. Poumpa.

POUMPOUN, s. m. Dim. de poumpa, petit gâteau, Poumpoun de buri, gâteau au beurre, on le dit aussi d'un poids pénible qu'on éprouve sur l'estomac. V. Coudoun.

POUMPOUNAR, v. a. (poumpouna), d. bas lim. Dorloter, caresser, manier délicate-ment et par antiphrase, battre quelqu'un. Voy. Poupounar.

Ety. Par analogie de poumpoun et de ar, pétrir délicatement, comme pour faire les poumpouns, ou ce moi n'est peut-être qu'une altération de poupoun.

POUMPOUNAR SE; v. r. dg. S'endimancher. V. Endimenchar.

POUMPOUNEGEAR, v. a. (poumpounedjá), d. mars. Faire le beurre.

POUMPOUS, OUSA, adj. Pomposo, sa, esp. ital: port. Pompos, cat. Pompeux, euse, où il y a beaucoup de pompe, magnifique.

Éty. du lat. pomposus ou de Poumpa, v. c. m. et de la term. ous, qui est de la nature de la pompe. V. Pomp. R.

POUMPOUSAMENT, adv. (poumpousaméin); Pomposamente, ital. esp. port.

POU Ponyosament, cat. Pompeusement; avec pompe.

Ety. de poumpousa et de ment, d'une manière pompeuse. V. Pomp, R.

POUN, s. m. Pour poignet et poing, V. Pougn, Poung et Pugn, R.

POUN, adv. dl. Point, nullement, Voy. Ren et Ges; pour point de couture, Voy. Pounch.

POUN, s. m. d. bas lim. Pour Pont, v. c. m. POUN, s. m. (poun), d. lim. Pas, Pont, v. c. m. Pour point, V. Point.

POUNAIRE, s. m. (pounairé). Buveur intrépide. Garc.

POUNAR, v. n. (pouná); chouhan. Bien boire, se souler, flûter.

Ety. du grec πίνω (pinô). V. Pin, R. 2. POUNAT, adj. et p. (pouná), d. lim, Posé. V. Pausat.

POUNC, radical pris du latin pumex, pumicis, pierre ponce, d'où pumicare, poncer.

De pumicis, par apoc. pumic, par suppression de i, pume el poune, par le changement de m en n : Peira-pounça, Pounç-agi, Pounc-ar, Pounc-at, Pounc-is, Pounc-ivar.

POUNÇAGI, s. m. (pounçadgi). Ponçage, action de passer la pierre ponce sur un ouvrage pour le lisser.

Éty. de pounça et de agi. V. Pounc, R. POUN CAIRE, s. m. (pounçairé). Polisseur, celui qui passe la pierre ponce. Garc.

POUNÇAR, v. a. (pounça); pouncivan, pounsan. Poncer, se servir d'une pierre ponce pour polir quelque chose; unir, polir, transporter un dessein au moyen d'un poncis. V. Pouncis et Pouncivar.

Éty. de pounça et de ar, ou du lat. pumioare, m. s. V. Pounc, R.

POUNÇAT, ADA, adj. et p. (pounça, áde). Poncé, ée.

Ely. du lat. pumicatus, m. s. V. Pounc, R. POUNCH, s. m. (pountch); rous, rous Point, fil passé dans la piqure d'une aiguille pour joindre des étoffes, pour broder, etc.

Ety. du lat. punctum. V. Pounct, R. De ou à pounch, à propos.

ben massoun touta peira li ven de pounch. POUNCH, s. m. Ponx, cat. Ponche, esp. Ponche et punch, liqueur qui nous vient des Anglais et que l'on prépare en ajoutant à une infusion de thé, du rhum, du jus de citron et du suere.

Ety. de l'angl. punch, m. s.

POUNCH, OUNCHA, adj. (pountch. ountche); FOURCHOUNAT, PLENEHUT. Piqué, ée, qui a reçu une piqure, encloué, en parlant d'un cheval, blessé par un clou.

Ety. du lat. punctus, m. s. V. Pounct, R. POUNCHA, s. f. (pountche); Punta, esp. ital. cat. Ponta, port. Pointe, bout piquant et aigu, l'extrémité d'une chose qui se termine en pointe.

Ety. du lat. punctio. V. Pounct, R. En pouncha, exp. adv. en pointe.

Mountar una pouncha, en terme de mar. passer une pointe de terre ou de rocher qui s'avance dans la mer; fig. surmonter une difficulté.

Fau ben que n'aguos fa calhar, D'agnelei carrelos mau ounchos Per aver mountat aquello pouncha. laire que les femmes mettaient anciennement sur la coiffe, encore en usage dans la montagne; on donne aussi ce nom à un fichu à trois pointes ou triangulaire.

Pouncha doou jour, Tr. le point du jour l'aube, et non la pointe du jour.

Pouncha-testa. V. Testa-pouncha

POUNCHA, s. f. dl. Une piochee. Sauv. Dounar dos pounchas de trenca, donner deux piochées, l'une au-dessous de l'autre.
Una pouncha de luchet, un trait de louchet.

Éty. V. Pounct, R.

POUNCHA, s. f. dl. On dit des fredaines d'un jeune homme: Fau que fague sa pouncha, il faut que jeunesse se passe.

POUNCHA, s. f. (pountche). Couvrechef, espèce de fichu triangulaire en mousseline, dont les femmes de la campagne se couvrent la tête. V. Pounci, R.

POUNCHA, s. f. Chanteau, morceau d'étoffe coupé en pointe, qu'on ajoute à un habit quelconque, pour lui donner plus d'ampleur.

POUNCHADA, s. f. (pountchade), dl. Puntado, cat. Coup d'aiguillon. V. Pougnedura et Pounct, R.

POUNCHAR, v. a. (pountchá), dl. Piquer, aiguillonner. V. Pougner et Pounct, Rad.

POUNCHAB OU POUGRAB, V. D. VI. Tar-

der, retarder, reculer.

POUNCHAS-DE-PARIS, s. f. pl. (pountches-dé-paris). Clous d'épingle, petits clous longs et cylindriques, faits avec du fil de fer de divers calibres.

**POUNCHAU**, s. m. (pountcháou). Bout, pointe de soulier. Avr. V. Pounct, R.

POUNCHEGEAR, v. n. (pountchedjá); POUNCHEIAR, PUGNIR, POUNTEGRAR, POUNCHOU-MIAR, POUGHER, POURGER. Spuntare, ital. Apuntar, esp. Apontar, port. Poindre, commencer à paraître, à sortir.

Ety. de pouncha et de egear, montrer la

pointe. V. Pounct, R.

POUNCHEIRÁR, v. a. (pountcheïrá); APOURCHEIRAR, APIABAR, APIALOUNAR, PIBGEAR, PIGEAR. Etayer, étançonner.

Ety. de pounchier et de ar. V. Pounct, Rad.

POUNCHER, dl. V. Pounchier et Pounct, Rad.

POUNCHETA, s. f. (pountchète). Aub.

Espèce de coiffure. V. Pouncha. POUNCHIER, s. m. (pountchié); roun-

TELM, POUNTEOU, PIEGEA, PIGEA, POUNCHER. Pontalete, port. Puntal, cat. Etai, étançon, pointal, pièce de bois qui, employée à plomb, sert d'étai aux poutres qui menacent ruine, ou soutient quelque chose.

Éty. de pouncha et de ier, qui agit par pointe. V. Pounct, R.

On nomme: étrésillon, les étais qu'on place horizontalement pour soutenir latéralement.

POUNCHINPERLA, dl. V. Buchet.

POUNCHOUN, s. m. (pountchoun). Le sommet, le falte, la pointe; pointe, piquant, aiguillon; pour piquant, V. Poun-cha, Pougnoun et Pounch, R. pour aiguillon, V. Agulhada et Agulhoun. On le

Pouncha, pointe, espèce de voile triangu- 1 dit aussi d'un homme qui est toujours porté | Pouncha-ar, Pouncha-ation, Pouncha-ulli, à faire du mal, à inquiéter les autres.

Ety. Dim. de pouncha.

POUNCHOUNAR, v.a. (pountchouná). Piquer avec une chose aiguë.

Ety. de pounchoun et de ar. V. Pounct, Rad.

POUNCHOUNAT, ADA, adj. et p. Piqué, ée. V. Pounch et Pounct, R.

POUNCHOUNIAR, v. n. (pountchouniá). V. Pounchegear.

POUNCHUT, UDA, adj. (pountchú, úde); rungent. Appuntato, ital. Puntagudo, esp. Pontagudo, port. Pointu ue, terminé en pointe; malin, caustique, pointilleux.

Ety. de pouncha et de ut. V. Pounct, R. POUNCIRA, s. f. (pouncire). Cedrat

poncire. V. Poum, R.

POUNCIRADA. s. f. (pounciráde). Nom qu'on donne à la mélisse, dans la Basse-Provence, à cause de la ressemblance qu'a son odeur avec celle de l'espèce de citron qu'on nomme poncire. V. Pouncira, Melissa et Poum, R.

POUNCIRADA, s. f. V. Poncira et

Poncirada.

POUNCIRI, s. m. Cédratier poncire. V. Poum, R.

POUNCIRI GROS, s. m. Cédratier à gros fruit.

POUNCIS, s. m. (pouncis); poucis. Ponce, nouet d'un morceau de toile claire qu'on emplit de charbon bien pilé, pour poncer les corps blancs, et de terre blanche pour les corps noirs ou de pierre ponce; poncis, dessin piqué sur lequel on ponce. V. Pounc,

POUNCIVAR, v. a. (pouncivá); posci-WAR. Poncer, calquer un dessin ou le transporter sur un autre corps, en en perciliant les contours, et en passant une poudre noire ou blanche, selon la couleur de l'étoffe ou du papier qui doit la recevoir, de manière qu'elle passe à travers les trous faits au dessin. V. Pounc, R.

POUNÇOT, adf. et s. m. (pounçó); co-QUELICOT. Ponso, ital. Ponco, port. Ponceau, couleur qui imite celle du coquelicot. qu'on nomme aussi ponceau.

POUNÇOUN, s. m. (pounçoun); rounsoun. Punzone, ital. Punzon, esp. Poinçon, fer qui sert à percer ou à marquer.

Éty. du lat. pugiunculus, dim. de pugio, dérivé de pungere, piquer. V. Pounct, R.

A Marseille, on dit: Lou pouncoun, pour la maîtresse, parce que chaque maître a son poinçon.

POUNÇOUNAR, v. a. (pounçouná); POURSOURAR. Marquer, percer, piquer avec le poincon.

Ety. de pounçoun et de ar. V. Pounct, Rad.

POUNÇOUNAT, ADA, adj. et part. (pounçouna, ade). Marqué avec le poinçon. Ety. V. Pounct, R.

POUNCT, POURCE, POUGE, POURC, Tadical dérivé du latin , pungere , punyo , punctum, piquer, poindre; percer, aiguillonner; ou du grec αποξύνω (apoxunô), aiguiser.

De punctum, par apoc. punct, par le changement de u en ou, pounct : Pounct-ion, Pounctuel-a, Pounctuela-ment, Counpounction.

De pounct, par le changement de et en ch, Pounch; d'où : Pounch, Pouncha, Pounch-ar , Des-pounchar , Es-pounchar , A-pounchar, Es-pouncha, Es-pounch-at, Es-pounch, Ponch-a, Ponch-ar, Ponch-at, Ponch-eta, Punch er, Pounch-ier, Pouncheir-ar, Pounch-oun, A-pouncheirar, Pounchoun-iar, Pounchoun-at, Pounch-ul.

De pugn, par le changement de gn en nh, punh; d'où : Punh-er, Punh, Pounidura.

De pounch, par la suppression de h, pounc; d'où : Pounc-oun, Pouncoun-ar, Pouncoun-at, Tre-poun.

De pungere, par apoc. pung, et par changement de u en ou , et par transposition du g, pougn; d'où: Pougn-eira, Pougn-er, Pougn-id-ura, Es-pougn-er, Tra-pou-

De pounci, par la suppression du c et addition d'un i , pouint ; d'où : Pouint , Pouint a, Tre-pouint-a, Tre-pouint-ar, Tre-pougner, Tre-pougn-tera, Tre-pouint-at, Pouint-aire, Pouint-ar, A-pouint-ar, Pouint-ilhar, Pouint-at, Pouint-ura.

De pungere, par une double apoc. pung et pun; d'où: Pun, Poung, Poung-er.

De pungere, par apoc. pung; d'où: Pung-ent, Poung-irica, Pong-er, Pongura, Pong-itar.

De punctum, par apoc. et suppression da c, punt; d'où: Punt, Pount-egear, Puntier, Pont-ar, A-pount-ar, A pount-isir, Ap-pouint, Pont-ilhas, Pount-elh, Pounteou, Pount-i, Pouns-ilhar.

De punt, par le changement de u en oui, pouint; d'où: A-pouint-aire, A-pouinta-ment, A-pouint-ar, Ponch, Ponch-ar, Pige, Pige-ar, Pugn.

POUNCTION, s. f. (pounctie-n); rounc-FIEN. Ponction, operation de chirurgie, par laquelle on tire les eaux épanchées dans une cavité, au moyen d'un trois quart qu'on y plonge.

Ety. du lat. punctionis, gén. de punctio. V. Pounct, R.

POUNCTOU, s. m. (pounctou). Ponle? celui qui met son argent sur une carte, par opposition à celui qui tient les cartes et double les mises. Garc.

POUNGTUALITAT, s. f. (pounclusli-tá); Puntualita, ital. Puntualidad, esp. Pontualidade, port. Puntualitat, cat. Ponctualité, grande exactitude, vigilence scru-

POUNCTUAR, v. a. (pounctuá); Puntare et Punteggiare, ital. Punctuar, esp. Pontuar, port. Puntuar, cat. Ponctuer, observer les règles de la ponctuation.

Ety. du lat. punctum, punctu et de ar mettre les points. V. Pounct, R.

Les anciens manuscrits n'en contiennent pas, ce qui a fait dire, au P. Bussière et Restaut, etc. que cette pratique avait été introduite par les grammairiens des derniers siècles. Isidore de Séville, dans le VIIme chap. en parle déjà très-pertinemment. Aristote, il y a plus de 2000 ans, disait qu'il n'osait pas ponctuer les écrits d'Héraclite, craignant de donner dans quelque contre sens. Cicéron connaissait aussi l'usage de la ponctuation.

**POUNCTUATION**, s. f. (pountuatie-n). Ponctuarius. Puniazione, ital. Puniuacion, esp. Poniuacio, port. Puniuacio, cat. Ponctuation, l'art de ponctuer, de mettre les points et les virgules à propos.

Ely. de pounctuar et de la terminaison ation, action de ponctuer. V. Pounct, R.

Ouoique l'utilité de la ponctuation soit telle, qu'elle peut faire totalement changer le sens d'une phrase, comme on peut le voir au mot point: Per un point Martin perdet soun ase, ainsi que dans le subterfuge qu'employa le général Fairfax, qui au lieu de signer simplement la sentence de mort de Charles Ier, roi d'Angleterre, écrivit sans ponctuation au bas de la sentence : Si omnes consentiunt ego non dissentio, se réservant d'interprêter son avis, selon l'occurence en le ponctuant ainsi : Si omnes consentiunt, ego non; dissentio, Si tous consentent, moi non; je suis d'un avis contraire; ou bien de celle manière : Si omnes consentiunt, ego non dissentio, si tous consentent, je consens aussi, quoique cette utilité soit incontestable, disons-nous, les anciens ne l'ont pas connue. On a d'abord ecrit sans ponctuation, sans espaces et même sans distinguer les mots. On laissa ensuite un espace vide entre chaque phrase, et après on mit chaque verset et chaque phrase à l'alinea. Aristophane inventa les points qui, placés au haut, au milieu ou au bas de la ligne, indiquaient des repos différents; Saint Jerôme introduisit la distinction par versets dans l'Ecriture-Sainte.

Les Latins mirent d'abord un point entre chaque mot, ce que l'on voit encore dans beaucoup d'inscriptions, cette méthode vicieuse qui confondait les phrases et les pé-nodes, tut remplacée par notre ponctuation actuelle, vers le VIII siècle, ponctuation qui ne s'est d'ailleurs perfectionnée que pen-à-peu.

POUNCTUEL, ELA, adj. (pountuel, ele); Pontual, port. Puntual, cat. esp. Puntuale, ital. Ponctuel, elle; exact, régulier, qui fait à point nommé ce qu'il doit faire.

Ety. du lat. punetum, point, et de el. V. Pounct, R.

POUNCTUELAMENT, adv. (pountuelamein); Pontualment, cat. Punctualmente, ital. esp. Pontualmente, port. Ponctuellement, avec ponctualité.

Ety. de pounctuela et de ment. V. Pounct, Rad.

POUNDRE, v. a. (poundré); POUGNER PORER, COUCOUMAN. Pondrer, cat. Poner, esp. Por, port. Porre, ital. Pondre, on le dit des oiseaux qui déposent leurs œuss ; sig. fournir, financer.

Ety. du lat. ponere, déposer. V. Pos, R. Faria creire que las calas poundoun duous, il ferait croire que les vessies sont des lanternes.

POUNDUT, UDA, adj. et p. (poundú, ade). Pondu, uc. V. Pos, R.

POUNENT, s. m. (pounein); couchast,

Ponent, cat. Ponant, Occident, le côté de l'hémisphère où le soleil se couche.

On donne le même nom au vent de mer qui suit le cours du soleil, qui est le Zephyros des Grecs, et le Favonius des Latins.

Ety. du lat. ponere, se coucher. Voy. Pos, R. ou du lat. ponentis, m. s.

POUNENTES, s. m (pouneintés). Nom qu'on donne, dans le Midi, aux habitants de Brest, de Bordeaux, qui sont par rapport à eux, situés au Ponant.

Ely. de pounent et de es, qui est du Ponant. V. Pos, R.

POUNET, ETA, s. (pouné, éte). Buveur, euse, biberon, ivrogne. V. Ibrougno.

Eiy. de Pounar, v. c. m. et Pin, R. 2. POUNG, s. m. (poun): Pung, poun, puen. Puny, cat. Pugno, ital. Puño, esp. Punho, port. Poign, la main fermée.

Ety. du lat. pugnus, m. s. V. Pugn, R. Un coou de poung, un coup de poing. Coubir un pougn, d. bas lim. a la même sign. que Testa-pouncha, v. c. m.

Poun-serrat, Esquicha anchoya, pince maille.

POUNG, dg. Pour point. V. Pouint et Pounct. R.

POUNGEAR, dl. Voy. Pougner et Pounct, R.

POUNGER, v. n. (poundgé), d. bas lim. Poindre. V. Pounchegear.

Lou jour coumençava mas de pounger, le jour ne commençait qu'à paraître, pour piquer. V. Pougner.

Ely. du lat. pungere. V. Pounct, R. POUNGIRICA, B. f. (poundgirique), dg. Pointe de clocher. Jasm.

POUNIDURA, dl. V. Pougnedura et Pounct, R.

POUNJOUNAT, ADA, adj. et part. (poundjouna, ade), dl. Piqué, aiguillonné. V. Pounct, R.

Mais s'es encara pounjounat D'un appelis descurdounat.

POUNSILHAR, v. a. (pounsillá). A Thorame, on emploie ce mot dans le sens d'étanconner. V. Apountelar et Pounct, R.

POUNSOUNIERAS, les pléiades. Cast. V. Pouiniera.

POUNT . . . . V. à Pont . . . . les mols qui manquent à Pount. . . .

POUNT, adv. dg. Point et pas. Voy. Ren et Pas.

POUNTAGNIER, d. arl. V. Pontanier et Pont, R.

POUNTAR, v. n. Pour pointer, Voy. Pouintar; ponter, être ponte, jouer contre le banquier aux jeux de hazard. V. Apointar et Pos, R.

POUNTAT, s. m. dg. (pountá). Brassée. V. Brassada.

POUNTELH, et

POUNTEOU, s. m. d. m. V. Pounchier et Pounct, R.

POUNTI, s. m. (pounti), d. bas lim. Point qu'on place sur l'i. V. Point et Pounct, Rad.

POUNTIAR, v. n. (pountia), d. bas lim. POUNENT, s. m. (pounein); coucmant, Mettre sa portion. son écot. participer à cum. Ponente, ital. port. Poniente, esp. une dépense. V. Pourner et Pos, R. Pountiat-à-pountiat, chacun pour son

Avem merendat pountiat-à pountial nous avons fait collation, chacun pour notre argent.

POUNTIS, m. s. que Pountin, v. c. m. POUNTOU, s. m. (póuntou). Celni qui pointe au jeu de boules; celui qui ponte son argent sur une carte, contre le banquier. V. Apointaire.

Ety. de pontur. V. Pos, R.

POUNTOUN, Ponto, cat. V. Pontel et Pont, R.

POUNTOUN DE POUNTOUN, expr. adv. D'arrache pied, sans interruption.

POUNTOUNIER, V. Pontounier et Pont, R.

POUP, s. m. d. béarn. La balle des graminées et particulièrement celle du blé. V. Pousses.

Et tu quem houeys, perfide, A toi qui me fuis perfide.

Coum dab lou ben lou poup. Comme avec le vent les balles du grain. Despourrains.

POUPA, s. f. (poupe); rours. Polpa, port. Chair, ce qu'il y a de plus solide dans les parties charnues de l'annimal, les muscles proprements dits, la chair.

Ély. du lat. pulpa, le même. Dérivés: Poupeou, Poupis.

POUPA, s. f. (poupe); Popa, cat. esp. Poppa, port. ital. Poupe, l'arrière d'un vaisseau, où est fixé le gouvernail.

Éty. du lat. puppis.

POUPA, s. f. dl. Le filet extérieur du porc, celui qui règne le long du dos de chaque côté de l'épine; les tueurs de cochon appellent filet, le filet intérieur qui répond aux reins.

POUPA, dl. Pour mamelle, V. Poussa. POUPA-CRABA, s. f. (poupe-crabe). Nom qu'on donne, à Toulouse et environs, au chèvre-seuille ordinaire. V. Sabatoun.

POUPADA, V. Pileta et Pup, R. POUPAR, v. a. (poupá), dl. Têter. V. Tetar.

Poupa plan, il tette bien, sucer. POUPAR, SE, V. Poupar.

POUPAS, s. m. (poupas). Morceau de viande sans graisse et sans os.

Ety. de poupa et de as, augment.

POUPEA, s. f. Poupée. V. Pipada. piteta et Pup, R.

POUPEL, s. m. (poupèl), dl. V. Mameloun et Pap, R. 2.

POUPELET et roursious, Dim. de poupel.

POUPELIERA, s. f. (poupelière). Bout de sein, tétine; mammelonnière. Aub.

POUPELOUN, s. m. (poupelóun), dl. Mamelon. V. Mameloun et Pap, R. 2.

POUPEOU, s. m. (poupeou). Mamelou.

V. Mameloun et Pap, R.

POUPERIA, s. f. (poupèrle). Peau du raisin, vide de son jus. Garca de

POUPETA, s. f. (poupéte). Terme de nourrice. V. Soupeta et Pap, R.

POUPETA, s. f. En terme de tourneur, poupée, corps sur lequel le mandrin tourne. Ety. Dim. de poupea. V. Pup, R.

**POUPIN, INA, adj. (poupin, ine). Char**nu. V. Pouput.

Man poupina, main potelée.

L'agrueta era poupina madura et roussetta. Dioul.

POUPIS, s. m. (poupis). Lou poupis de la man, la paume de la main.

POUPOIA, s. f. (poupóïe), dl. Poupée. V. Piteta et Pup, R.

POUPOTA, s. f. (poupóte), dl. Poupée. V. Piteta et Pup, R.

POUPOU, s. f. (póupóu). Terme de nour-rice. V. Soupa et Pap, R. 2.

POUPOULASSOUS, OUSA, adj. dg. Populeux. V. Poupulous et Popul, R. POUPOUN, s. f. dl. Melon. V. Meloun.

Éty. du lat. peponis, gén. de pepo.

POUPOUN, OUNA, s. (poupoun, oune); POUPOURIAR, GOUNGOURIAR, COUCQUEIAR, GASTAR-Poupon, onne, jeune garçon, jeune fille, qui a le visage plein et potelé, que l'on chérit plus que les autres.

Ety. du lat. pupus, pupa, petit garçon, petite fille, ou du grec πέπων (pépôn), doux,

cher. V. Pup, R.

POUPOUNAR, v. a. (poupouná); roum-POURAR, POUPOUNEGEAR, POUPOUNIAR. MILODner, choyer, dorloter, il est aussi reciproque. Ety. de poupoun et de la term. act. ar. V.

POUPOUNAR SE, v. r. Se milonner, se choyer, se soigner avec trop de recherche.

V. Pup, R.

**POUPOUNAT**, **ADA**, adj. et p. (poupouna, ade). Choyé, caressé, élevé avec des soins empressés, comme ceux qu'on donne à un poupon, à un petit enfant.

Ety. de poupoun et de at. V. Pup, R. POUPOUNEGEAR, V. Poupounar el Pup, R.

POUPOURASSA, dl. V. Gapan.

POUPRAT, V. Pourprat. POUPRE, V. Pourpre.

POUPUDA, s. f. (poupude). Huppe. Cast. V. Peluga.

POUPULARI, Popular, cat. V. Populari.

POUPULATION, V. Population.

POUPUT, UDA, adj. (poupu, ude); PAU-PUT, PALPUT, POUPU. Polpudo, port. Poupin, potelé, charnu, dodu, qui a beaucoup de poulpe.

Ely. de poupa et de ut, uda, ou du lat. pulposus.

POUQUET, d. béarn. Poquet, cat. Un petit peu. V. Pauquet.

POUR, s. m. Lou pour et lou contra.

POUR..., Il faut chercher par Por..., les mots qu'on ne trouvera point par Pour...
POURALHA, d. béarn. V. Poulalha et

POURALHIER, s. m. d. m. et béarn. V. Poulalhier et Poul, R. 2.

POURAT, s. m. (peurá). Nom Bas-Lim. du porreau. V. Porre.

POURCACHOUS, V. Porcachous. POURGACHOUS, Voy. Porcalhous et Porc, R.

POURCADA, V. Porcada et Porc, R. POURCAIROLA, V. Porcairola et Porc, Rad.

POURGALHA, V. Porcalha et Porc, Rad.

POURCARIA, V. Porcaria el Porc, R. POURCAS, V. Porcas el Porc, R. POURCATIAR, V. Porquegear et Porc, Rad.

**POURCATIER**, V. Porcatier. POURCATIERA, dg. V. Porcaliera. POURCELANA, s. f. (pourceláne); Por-cellana, cat. Pozzolane. Garc. V. Bourso-

POURCELENA, V. Poursolana. POURCELENA, s. f. Taon, grosse mou-che, Garc. V. Tavan; sesie. Cast. V. Nou-

POURCHIER, V. Porchier.
POURCHIN, V. Porchin.
POURCIN, V. Porcin.
POURCINA, V. Porcina et Porc, R.
POURCIOU, V. Porciou.
POURFIRO, V. Porphyro.

POURFIT, Alt. de Proufit, v. c. m. POURG, adj. V. Pourgus.

POURGAR, v. a. (pourgá), dl. Cribler. V. Moundar et Pur, R.

POURGAS, s. f. pl. (pourgues), dl. Criblures. V. Moundilhas et Pur, R.

POURGEAR, dl. V. Porger. POURGEUT, UDA, V. Porgeut. POURGUE, adj. m. (póurgué); roune. Aigrelet, on le dit des raisins qui commencent à mûrir.

POURE, s. m. d. béarn. Poulin; garçon. Ety. du lat. pullus. V. Poul, R. 2. POURIDAMENT, Voy. Poulidament et

POURIDET, ETA, adj. (pouridé, éte). Joliet, ette, dim. de joli. POURIGINELO, s. m. Aub. Altér. de

Polichinello, v. c. m. POURII, anc. béarn. Poulin, v. c. m.

POURIOT, s. m. d. béarn. Dim. de

pouri, petit garçon. V. Poul, R.

POURIT, IDA, V. Poulit et Poul, R.

POURMGUN, V. Poulmoun. POUROUS, Porós, cat. V. Porous. POURPAL, vl. V. Porpal.

POURPERIN, INA, adj. (pourperin, ine). Purpurin, ine, qui approche de la couleur de pourpre.

Prebale (lou diament), sul rubic al pourperin esclayre.

POURPRA, s. f. (pourpre); Purpura, cat. esp. port. Porpora, ital. Pourpre, couleur d'un rouge foncé, tirant sur le violet, à laquelle les Romains attachaient un grand prix. Étoffe teinte de cette couleur, c'est aussi l'emblème de la souveraineté.

Éty. du lat. purpura, dérivé du grec πορφύρα (porphura), pourpre, porphyre. Malgré tout ce qu'en ont dit, Aristete,

Pline, Oppien, et ensuite Rondelet et Fabius Columna, il est encore difficile de bien déterminer l'espèce de mollusque qui fournissait la pourpre aux Romains.

Il est même certain, d'après les auteurs cités, qu'ils en retiraient de plusieurs. Il paraît très, possible et M. Cuvier était de cet avis, Pour tous ces mots, V. Porc, R.

qu'elle leur était fournie par les Muren brandaris et trunculus, mollusques gastéropo-des de la fam. des Siphonobranches. M. de Blainville, pense qu'ils en tiraient aussi du buccin, lapillus, de Lin. mollusque de la même famille.

D'après la plus ancienne tradition, la découverte de cette belle couleur serait due au hasard; le chien d'un berger ayant brisé un coquillage sur le bord de la mer, en eut la gueule teinte d'un rouge qui fixa l'attention de tout ceux qui la virent et qui cherchèrent dès ce moment le moyen de l'appliquer sur les étoffes.

On fait remonter cette découverte à environ 1500 ans, avant J.-C.

Un roi de Phénicie à qui Hercule, tyrien, sit connaître cette couleur, en devint si jaloux qu'il en défendit l'usage à tous ses sujets, la reservant pour les rois et pour l'héritier présomptif de la couronne, d'où l'épithète de revale qu'on donne souvent à la pourpre.

Voyez les Dictionnaires des Orig. de 1777, in-8º et in-12, et le Diet. des Sciences Nat. au mot Pourpre ; et Goguet Orig. des Lois, t. 3, p. 195 et 196.

POURPRAT, ADA, adj. (pourprá, áde). Pourpré, ée, qui est de couleur pourpre.

POURPRE, s. m. (pourpré), Pourpre, teinture précieuse et couleur d'un rouge soncé, tirant sur le violet; étoffe de cette cou-

Ety. de pourpre, coquille qui fournit celle matière colorante.

POURPRE, s. m. Poulpe, polype de mer, Octopus granutatus et Octopus vulga-ris, Lam. mollusques de l'ordre des Céphalopodes, qu'on trouve dans la Méditerranée.

Éty. Altér. de poulpa, poupa, viande sans

POURPRE, s. m. POURPRE. Pourpre, genre de mollusques de l'ordre des Céphalopodes, dont ontrouve plusieurs espèces dans la Méditerrannée.

Ety. du lat. purpura, ou du grec πορφύρα (porphyra), nom que les anciens donnaient à la couleur pourpre et à l'animal qui la leur fournissait.

Malgré les recherches des savants, on ne connaît pas encore, d'une manière certaine, l'espèce de murex ou de pourpre, dont les anciens retiraient la précieuse couleur de ce nom, pas plus que les procédés qu'ils employaient pour se la procurer.

Pescar un pourpre, s'embourber, mettre la main sur quelque chose de sale, sans le veuloir.

POURPRE, s. m. Pourpre, maladie, ou plutôt symptôme commun à plusieurs maladies, dans lesquelles il survient une éruption de pétéchies de couleur pourpre.

POURQUEGEAR, Avril. V. Groulegear et Porc, R.

POURQUEIRADA, s. f. (pourqueirade), d. de Carp. Troupeau de cochons. V. Porc,

POURQUEIROUN, V. Porqueiroun. POURQUET, V. Porquet. POURQUETIER, V. Porcatier.
POURQUIER, V. Porquier.
POURQUIGE, V. Porquige et Porcaria.

POURRACA, s. f. (pourraque); pourra-TA. POURRACHA. BOURRACHA. Asphodèle rameux, Asphodelus ramosus, Lin. plante de la sam. des Liliacées, et de l'ordre des Asphodèles, qu'on trouve dans les lieux stériles, à Vauvenargues, à Meirargues, à Rians, à Jouques, etc. V. Gar. Asphodelus, 1, p. 46.

Ety. Pourraca, est probablement un dépréciatif de *pouerre*, à cause de la ressemblance qu'ont les feuilles de l'asphodèle avec

celles du porreau.

Pourraca jauna, l'asphodèle jaune ou verge de Jacob, Asphodelus luteus, Lin. plante du même genre que la précédente, originaire de l'Italie et de la Sicile.

POURRACHA, cast. V. Pourraca.

POURRACHA, s. f. (pourratche). Nom qu'on donne, à Larche, près de Barcelonnette, à l'asphodèle blanc. V. Tuberousa fera.

Ety. de pouerre ou porre, porreau, et de acha, espèce de dépréciatif, mauvais porreau, porreau sauvage.

PÓURRACHOU, s. m. (pourráchou), déprécialif de pouerre. Nom qu'on donne, à Valensole, à l'Allium vineale. V. Ailhet fer et Ailhastre.

POURRADA, s. f. (pourrade). Profit, gain, avantage, durée.

Ely. du grec πόρος (peros), gain, profit. Faire bona pourrada, prosperer.

Chambriera relournada Et soupa rescaufada, Fan jamai bona pourrada.

POURRADA, s. f. Nom bordelais du porreau. V. Pouerre.

POURBAT, s. f. (pourrá). Travail que l'on fait en une seule fois, sans désemparer.

POURRAT, V. Porrat.
POURRATA, s. f. (pourrate). Porreau sauvage. V. Pourraca, Porre fer et Porr, Rad.

POURRE, adv. (pourré). V. Porre-jitar et Porr, R.

POURRER, v. n. (pourre). Pourrir. V. Pourrir et Puir, R.

POURRES, s. m. pl. (pourrés). Porreaux et mules, maladies des chevaux. Garc.

POURRET, s. m. (pourré). Nom que porte, aux environs de Toulouse, l'ail ordinaire, selon M. Tournon, et l'Allium ampeloprasum, suivant M. Noulet. V. Porr, R.

POURRETA, s. f. (pourréte). De la pou-rète, menu plant de murier, arraché du semis pour le mettre plus au large et l'élever dans la pépinière.

Ety. de porre, parce qu'on les vend en petites bottes comme les porreaux. V. Porr, R. ou du grec πυρῆνα (purêna), accusat. de

πυρην (purên), noyau, pepin, grain. Thom. POURRETA, s. f. Jeune plant de por-

reaux. V. Porrat et Porr, R. POURRIDIER, s. m. (pourridié); rou-

Pourriture, putréfaction, infection; fig. enfant gâté.

Ely. de pourrid et de ier. V. Putr. R. POURRIDOUR, s. m. (pourridóu); 2008 amsour, poussimien, punsyan. Pourrissoir, lieu où les papetiers font pourrir les chiffons; fosse à fumier; amas de choses pourries.

Riy. V. Putr, R.

**POURRIOL**, s. m. (pourriól). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au Muscari comosum. V. Barrelet gros; et au muscari à grappes, Muscari racemosum, Mill. Hyacinthus racemosus, Lin. plantes de la fam. des Liliacées, qu'on trouve dans les champs.

POU

POURRIR, v. a. (pourrir); roum, rous-m, rousses. Pudrir et Podrir, cat. esp. Putridire, ital. Pourrir, alterer, gâter, corrompre: L'aigua pourris lou bosc, l'eau pourrit le bois; sig. gâter un enfant; lou pourrisse, elle le gâte, dit-on d'une mère qui a trop de bontés pour son enfant.

Ety. du lat. putrere, m. s. V. Putr, R. POURRIR, v. n. romm, roumen. Pourrir, tomber en putréfaction, se décomposer par une espèce de fermentation qui s'établit dans un corps animal ou végétal, en séparant les mollécules composantes, qui sont rendues par cet acte, à leurs éléments primitifs. V. Mort.

Éty. V. Putr, R.

POURRIR SE , V. I. SE PUBIR , SE POUIRIE. Se pourrir, se décompeser par la putréfac-

POURRISSAGI, s. m. (pourrissádgi); roummeagn. Pourrissage, action dese pourrir, en parlant des chiffons particulièrement.

POURRISSOOU, s. m. (pourrissoou).
Pourrissoir, lieu où l'on fait pourrir les chiffons dans les papetteries.

POURRIT, IDA, IA, adj. et p. (pourri, ide, ie); POUIRIT, PURIT, POUSSIT. Podre, port. Pourri, ie.

Rty. du lat. putridus, m. s. V. Putr, R. POURRITURA, s. f. (pourritura): roussitura, roussitura. Podridão, port. Pudridura, cat. Pourriture, corruption, état de ce qui est pourri.

Ety. du lat. putredo. V. Puir, R.

POURRITURA, s. f. Pourriture, maladie des bêtes à laine. V. Gamadura et Putr. R. C'est aussi une maladie des végétaux.

POURSA, s. f. (pourse)., d. de Barcel. V. Poussa, m. s.

POURSOLANA, s. f. (poursolane); POUBCELERA, POUBCELARA, POUZZOlane ou poussolane, debris volcanique ou Thermentide cimentaire, des minéralogistes, qu'on emploie dans les ciments.

Éty. de *Pouzzole*, ville près de Naples, où l'on trouve ce produit en abondance.

POURSUITA, s. f. (poursuite); sucussa.
Proseguitazione, ital. Proseguimiento, esp.
Seguimento et Prosecução, port. Poursuite, action de celui qui poursuit quelqu'un, qui court après quelqu'un pour l'atteindre; en provençal ce mot ne se dit guère que des poursuites que l'on exerce en justice.

Ety. du lat. prosecutio, m. s.

POURSUIVRE, v. a. (poursuivré); pracuscoir. Perseguire, ital. Perseguir, port. cat. esp. Poursuivre, courir après pour attein-

Ety. du lat. persequi, m. s. V. Sequ, R. POURT..., V. à Port..., les mot qui manguent à Pourt.

POURTADOUR, s. m. (pourtadou). Courson, billon, crossette. Cast.

POURTAGI, s. m. (pourtadgi). Portage, port d'une marchandise, action de la porter. V. Port et Port, R.

POURTALOUN, dl. Gichet. V. Portissoou et Port, R.

POURTANEL, dl. Voy. Portissoou et Port, R.

POURTANT, adv. (pourtan); PERTANT. Pure, ital. Pourtant, néammoins, cependant. POURTEGUE. V. Portalet et Port, R. POURTEY, dg. V. Portier et Port, R.

POURTICAR SE, v. r. (sé pourtica), dg. S'amuser au jeu de l'escarpolette. V. Charrountar se.

POURTION, s. f. (pourtie-n); PART. Porzione, ital. Porcio, esp. Porção, port. Porció, cat. Portion, partie d'une chose divisée réellement ou considérée comme telle. certaine quantité de pain, de vin, de viande, etc., qu'on donne aux repas, dans les communautés, à chacun en particulier.

Ely. du lat. portionis, gén. de portio. V. Pari, R.

POURTISSEOU, V. Portissoou et Pert, Rad.

POURTISSOT, V. Porlissoou et Port, R. POURTOULAIGUA, V. Bourtoulai-

POURTOUR, V. Tour.

POURTRAN, Syncope employée, par M. Bergeyret, pour pourtaran, ils porteront.

POURTRET, s. m. (pourtrè); antracu. Portrait, ressemblance d'une personne retracée au pinceau ou au crayon; description du caractère de quelqu'un.

Ety. Ce mot est moderne et dérivé du français, nos anciens n'étant pas dans l'usage de se faire peindre n'en avaient pas inventé pour cet objet; portractus, en basse lat. V. Tra,

#### On nomme:

PORTRAIT EN PIED, celui fait de grandeur nature lie qui représente une personne de bont. PORTRAIT DE PROFIL, selui qui est vu de côté. PORTRAIT DE TROIS QUARTS, celai dont l'un des côtés est vu de face et l'autre en r

.POURVESIR, v. n. (pourvesit); PRREEsin, prouvin, papuvasin, prouvin. Providere, ital. Proveer, esp. Prover, port. Pourvoir, donner, rétablir ce qui manque, fournir ce qu'il faut, donner de quoi satisfaire aux besoins; prévoir.

Éty. du lat. providere, m. s. V. Vis, R. POURVESIR SE, v. r. sa paouva. Se pourvoir, se fournir des choses nécessaires : intenter une action en justice, en appeler à une autre cour.

POURVESIT, HDA, adj. et p. (pourvesi, ide); PRABELSIT, POURVOT, PROUVESTT. POUT-vu, ue. V. Vis. R.

POURVOUYUR, s. m. (pourvoulur); PITANCIER. Provveditore, ital. Proveedor, esp. Provedor, port. Pourvoyeur, celui qui fournit, une maison, une communauté, une ville même de certaines denrées, du gibier, du poisson, etc. V. Fis, R.

POURYU QUE, conj. (pourvu, qué); mas guz. Purche, ital. Pourvu que, en cas, à condition.

POURY, anc. béarn. Poulin, v. c. m. et Poul, R. 2.

POUS, ros, radical pris du latin puteus, puits, formé de l'inusité poo, boire, dérivé du grec πίνω (pinô), m. s.

De puteus, par la suppression de teu, pus, et par le changement de u en ou, pous; d'où: Pous, Pous-à-l'anca, Pous-à-ranca, Pousaire, Pous-ar, Pous-à-raca.

De pous, par la suppression de s, pou; d'où : Pou-ad-ouira, Pou-aire, Pou-ar.

De putsus, pus, et par le changement de u en ui, puis; d'où: Puis-ar, Es-puis-ar, Es-puis-al, In-es-puis-able, Es-puisament, Puts, Po-aire, Po-ar, Pos, Pous-ar, Poz ar, Poza-rança,

POUS, s. m. dl. Pour poudre, poussière, V. Poudra, Poussiera et Pulver, R.

POUS, Pour pouls, V. Pouls.

POUS, Tempe. V. Pouls.

POUS, s. m. dl. Florescence de verd de gris ou la rouille verte, qui se forme sur les feuilles de cuivre, dans les manufactures de vert-de-gris : Rasclar lou pous d'au verdet, décaper les feuilles de cuivre. V. Pulver, R. POUS, s. m. dg. Piqure de l'aiguillon.

Lou beou cats à la bilo, al pous de l'aiguilo, Trigosso al pichou pas la carreto billado.

POUS, s. m (pous); purca, purs. Pozzo, ital. Pozo, esp. Poco, port. Pou, cat. Puits, trou creusé dans la terre pour avoir de l'eau.

Éty. du lat. puteus, m. s. V. Pous, R. 2. POUS, s. f. dl. Pour planche, V. Pos.

POUS, s. f. pl. (pous), d. bas lim. Bouillie : Far la pous, faire la bouillie. V. Poutilhas, Brigadeous, Bouffa la pous et Bouffa

POUS-PREGRAS, S. f. d. bas lim. Personnes dont la couleur est blasarde, couleur de la bouillie, es coulour de pous frega.

POUS-A-L'ARCA, dl. V. Pous-a-race et Pous, R. 2.

POUS-A-BACA , S. m. (pouzaráque); pou-SALACA, BODA DE-SEIGHA, SEGNA, POUS-A-BANCA, POUS-RODIER, SEIGNA. Puits-à-roue, destiné à faire monter l'eau par le moyen du

Cette machine hydrolique, en usage par-ticulièrement aux environs de Marseille, consiste en une sorte de lanterne ou pignon à jour, garni de fuseaux dans lesquels s'engrènent les dents de la roue dentée, ce qui fait tourner la grande roue de champ, dont l'axe horizontal est commun avec la roue dentée. La grande roue de champ porte, sur ses longues chevilles, le chapelet garni de ses godets, lesquels versent dans l'auge l'eau qu'ils puisent tour à tour au fond du puits. Puils à cau stagnante. Avril.

Ety. Pous-à-ranca est une altération de pousar-aga, puiser de l'eau. V. Pous, R. 2. POUS-A-BARCA, s. m. (pous-à ranque). V. Pous-u-raca et Pous, R. 2.

POUS-nouvers, s. m. dl. Puits à roue. V. Pous-a-raca et Pous, R. 2.

POUSADOUR, s. m. (pousadou); pouanovina. M. de Sauvages traduit ce mot par pousoir, et M. Garcin par plongeon, mots qui ne sont français ni l'un ni l'autre en ce sens. C'est une cuillère pour puiser l'huile dans les jarres. V. Pous, R. 2

POUSAIRE, V. Pouaire plus usité et Pous, R. 2.

POUSAR, v. a. et n. d. vaud. Plonger dans l'eau, puiser.

Éty. de pous, puits, et de ar. V. Pous, Rad. 2.

POUSCA, s. f. (póusque), dg. Poussière. V. Poussiera et Pulver, R.

POUSCOUS, adj. dg. V. Poussous. POUSE, vl. V. Pouce.

POUSIN, s. m. (pousin), d. de Barcel. pour poulin, V. Poulin et Poul, R. 2. et pour éboulis, V. Foungel.

POUSINADA, V. Poussinada.

POUSINIERA, s. f. (pousinière), md. Les Pleiades. V. Pouiniera et Poul, R. 2.

POUSITA, s. f. (pousite); POOUSITA. Chaland, ande, qui se sert habituellement chez un marchand; la quantité de marchandises à vendre qu'un propriétaire, qu'un marchand a en sa possession.

Ety. du latin positor, fondateur, parce que les chalands étant les soutiens des marchands sont comme les fondateurs de leur commerce.

POUSOUN, s. m. dg. Poison. V. Poui-

POUSQUE, OUSCA, adj. (pousqué, ousque), d. de Carp. Aigre, qui commence à s'aigrir.

Éty. du lat. posca, boisson composée de vinaigre et d'eau.

POUSQUER, v. n. (pousqué). Pouvoir, V. Pouder; auquel il fournit quelque temps. Ety. du lat. posse et Pouss , R.

POUSS, PUISS, POUSQU, POT, POD, POSCH, POUIR, POUT, SOUS-radical derivé du latin possum, posse, pouvoir, avoir la puissance, formé de posse et de sum, je puis, j'ai le pouvoir de potens ; d'où : Potentia.

De possum, par apoc. poss, et par le changement de o en ou, pouss; d'où: Pouss-ible, Im-poussible, Poussibil-itat, Impoussibilitat, Posch-able, Posch-ens, Pouch-ansa, Pouch-ant, Pousqu-er.

De potentis, génitif de potens: Polis-ens, par apoc. potens, poutens; d'où: Des-poutent-ar, Im-pout-ent, Ni-poutent, Omni-potent, Potensa, Pot-ent, Pot-entia, Pout-

De pot, par le changement du ten d. pod; d'où : Pouder, Pod-er, A-pouder ar, Pouder-ous, Poder-ar, Poder-at, Poer, Po-estadis, Poes-tat, Pois-ant, Pois-encsa, Poiss-ant, Post-a, A-post-at.

De pouss, par le changement de ou en ui, puiss; d'où : Puiss-ança, Im-puissança, Puiss-ant, Im-puissant.

De polestas, par apoc. polest, et par supp. du t, poest: d'où : Poest-at, Des-poest-adis, Des-poest it.

POUSSA, s. f. (pousse); mamela, poussa, tetina, pouana, popa, titina. Mamelle, teton; pis en parlant des vaches et des chèvres; organe glanduleux dans lequel se se-crète le lait. On nomme tetine, les pis des vaches et des chèvres quand ils sont destinés à être mangés.

Ety. de poussar, crolire. V. Puls, R.

Faire poussa, on le dit de presque toutes les femelles des mammifères, lorsque étant pleines, leurs mamelles commencent à prendre de l'accroissement.

POUSSA, s. f. Pousse, maladie des chevaux caractérisée par la tension et le battement des flancs, un halètement continuel. une paresse excessive, elc.

Éty. du lat. pulso, de pulsare, pousser.

V. Puls, R.

POUSSA-CUOU, s. m. (péusse-cuou); Pousse-cul, nom populaire qu'on donnait aux archers de la pousse, probablement parce qu'ils étaient souvent obligés de pousser par derrière, les hommes qu'ils conduisaient.

POUSSADA, s. f. (poussade); heurt, secousse, coup de coude. Poussés, ne se dit en français qu'en parlant des voûtes.

Ety. de poussar et de ada. V. Puls, R. POUSSADOUR, s. m. (poussadou), dl. Un cognoir, un chassoir, outil de tonnelier: coin de bois dont ces artisans se servent pour chasser les cerceaux avec le maillet.

Ety. de poussar et de adour, qui sert à pousser. V. Puls, R.

POUSSADOUR, V. Repoussadour. POUSSAIRE, s. m. (poussairé); EMPU-RAPOUR. Celui qui pousse, qui excite, qui

suscite une querelle, qui conseille de malfaire Éty. de poussar de aire et de Puls, R.

POUSSA-PEDS, s. m. (pousse-pés). On donne ce nom à plusieurs espèces d'anatises ou glands de mer, mais particulière-ment au pouce-pied, Lepas pollicipes, Lin. mollusque de l'ordre des Brachiopodes. V. Agland de mar.

Ety. de la ressemblance que les anciens ont cru lui trouver avec l'ongle du pouce ou avec le pouce du pied.

Sa chair sert d'aliment dans plusieurs contrées où on la regarde comme aphrodisiaque?

POUSSAR, v. n. Pousser, en parlant des plantes qui végètent ; se jeter en dehors, faire ventre, en parlant d'un mur qui perd son aplomb; souffler, respirer avec peine, haleter.

Ély. V. Puls, R.

POUSSAR, SE, v. r. Se pousser, se heurter, se presser les uns contre les autres : s'avancer dans le monde, y acquérir des honneurs ou de la fortune.

POUSSAR, v. a. (poussá); soundin. Pujar, esp. Empurar, port. Pousser, faire effort pour ôter de sa place une personne ou une chose; faire aller, faire avancer; exciter; porter plus loin; faire faire des progrès.

Ety. du lat. pulsare, m. s. V. Puls, R. Poussar una bocha per l'aprouchar doou bochoun, aller à l'appui d'une boule.

On dit à quelqu'un qui manie imprudamment des armes: Si lou diable vous poussava, vous ne savez pas ce qui peut arriver.

Jugar à poussar, jouer à la poussette. POUSSARUDA, s. et adj. f. (poussarude); roussanua, roussounda. Mamelue, qui se distingue par une grosse gorge, par un gros pis.

Ely. de poussa et de aruda. V. Puls, Rad.

POUSSA, s. f. Pousse, les jets, les petites branches que les arbres poussent au printemps. V. Giet, Broca, Nouvelun et Puls, R. Poussasses, s. f. pl. (poussasses). Augm. de poussa, tétasses, grosses mameltemps. V. Giet, Broca, Nouvelun et Puls, R.

POUSSAT, ADA, adj. et p. (poussa, | Possessor, cat. port. Pessessore, ital. Pose-1 ade). Poussó, ée, excité, ée.

Ety. du lat. pulsatus, m. s. V. Puls, R. POUSSED, pousser, radical dérivé du lalin, possidere, possideo, possessum, posséder, avoir en son pouvoir, formé de potis et de sedeo, parce qu'il s'est dit pro-prement des immeubles dans lesquels on a le droit de s'asseoir, c'est à dire, de s'établir, de fixer sa demeure. Bond.

De possessum, par apoc. et changement de o en ou . poussess ; d'où : Poussess ion, Poussess-if, Poussess-iva, Poussess-our.

POUSSEDAR, v. a. (poussedá); AVER. Possedere, ital. Poseer, esp. Possuir, port. Posseir, cat. Posséder, avoir en son pouvoir, être libre d'en jouir et d'en disposer; exceller, savoir parfaitement.

Ety. du lat. possidere, m. s. V. Poussed, Rad

POUSSEDAR SE, v. r. Se posséder, ètre maître de soi, ne pas se laisser emporter par ses passions.

POUSSEDAT, ADA, adj. et p. (poussedá, ade); Possessor, port. Possédé, ée. possédé du démon ou par quelque grande passion.

Éty. du lat. possessus. V. Poussed, R. POUSSEGEAR, v. imp. (poussedjá); rossian. Faire élever ou exciter de la poussière; fig. brainer.

Ély. de pous, poussière, et de egear.

laire. V. Pulver, R. On le dit d'une femelle dont les mamelles commencent à se gonsier, possegea, fai

POUSSELADA, s. f. (pousselade), d. de

Carp. Ventrée de truie, cochonnée.

POUSSELAR, v. n. (pousselá). Mettre bas. Cast.

POUSSELASSO, s. f. (pousselasse), dl. La porcelaine, légère maladie de la peau sur laquelle il se fait une éruption vésiculaire, accompagnée de démangeaisons et qui disparaît en peu de temps. Sauv.

POUSSES, s. m. pl. vl. dl. De la pousse ou du grabeau de châtaignes, débris de leurs peaux, provenant du battage des basanes ou thataignes sèches. Sauv. V. Pulver, R.

POUSSES, s. m. pl. (póussés); rouls, MOUPA, BOULOPAS, ABETS, PRIMA-POUS, POUP, POUPSIER, PAUSAA. La balle des céréales; la paille réduite en petites parcelles.

Ely. de pous, poussière. V. Pulver, R. POUSSESSIF, IVA, adj. (poussessif, ive); Possessivo, ital. port. Posesivo, esp. Possessif, ive, qui marque quelque posession.

Ety. du lat. possessivus, m. s. V. Poussed, Rad.

POUSSESSION, s. f. (poussessie-n); Poussessum. Possessione, ital. Posssion, esp. Possessão, port. Possessió. cat. Possession, jouissance, liberté, faculté actuelle de disposer et de jouir d'un bien.

Ely. du lat. possessionis, gén. de pos-

POUSSESSION, s. f. d. de Barcel. La propriété dont on jouit, le domaine qui vous 400arlient.

POUSSESSOUR, s. m. (poussessour);

sor, esp. Possesseur, celui qui possède quelque bien, quelque héritage.

Ety du lat. possessor. V. Poussed, R. POUSSET, s. m. (poussé). Nom qu'on donne, dans le département de la Drôme, à la graine de kermès.

POUSSETA, s. f. (pousséte). Dim. de poussa, petite mamelle; c'est aussi un terme de nourrice pour désigner le sein.

Ely. V. Puls, R.

POUSSETA, s. f. Poudre de bois vermoniu. V. Pulver, R.

POUSSETA, s. f. dl. Dim. de pos, pe-tite lèvre, petite bouche. V. Pot, R. 2.

POUSSETA, s. f. Poussette? jeu d'enfant qui consiste à pousser chacun une épingle, celui qui les fait croiser gagne. Avr. V. Puls, R.

PÓUSSIAR, v. n. (poussiá), d. m. Faire, donner de la poussière.

POUSSIBILITAT, s. f. (poussibilitá); Possibilità, ital. Posibilidad, esp. Possibilidade, port. Possibilitat, cat. Possibilité, qualité de ce qui est possible.

Éty. du lat. possibilitatis, gén. de possi-bilitas, m. s. V. Pouss, R.

POUSSIBLE, IBLA, adj. (poussiblé, ible); Possibile, ital. Posible, esp. Possivel, port. Possible, cat. Possible, qui peut être ou qui peut se faire.

Ely. du lat. possibilis, m. s. V. Pouss, Rad.

POUSSIDURA, s. f. (poussidure). Pourriture. V. Pourritura et Putr, R.

POUSSIDURA, s. f. La pousse, espèce d'asthme des chevaux.

Ely. de poussis et de ura. V. Puls, R. POUSSIEIRA, s. f. dl. et bas lim. Poussière. V. Poussiera et Pulver, R.

POUSSIEIROUS, dl. et bas lim. Voy. Poussiera, Poussous et Pulv, R.

POUSSIER, s. m. (poussié); poussiou. Poussier, poussière de charbon; menue paille ou balle des grains criblés. V. Pulver, Rad.

POUSSIERA, s. f. (poussière); poussiera, POUSSA, POULSERA, POULS, POUS, POUSCA poorssa. Poetra, port. Poussière, terre réduite en terre fort menue.

Ély. de pulveris, gén. de pulvis. Voy. Pulver, R.

Faire forsa poussiera, fig. faire l'important, faire beaucoup de bruit pour peu de

POUSSIERA, S. f. CENDRALMAS, GRANA-Menuise, cendrée, le plus menu plomb à giboyer. V. Pulver, R.

POUSSIERAS, s. m. (poussieras).
Augm. de poussiera, grande poussière, poussière épaisse. V. Pulver, R.
POUSSIF, IVA, adj. (poussif, ive);
Poussivous, poussis. Poussif, ive, on le dit

d'un cheval atteint de la pousse, ou gène de la respiration; et par ext. d'une personne qui respire avec difficulté, d'un asthmatique.

Ety. du lat. pulsious, de pulsare. Voy. Puls, R.

POUSSIN. s. m. (poussin). Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, au pissenlit, parce que le bouton de sa fleur paraît d'abord dans le centre de la plante comme le mammelon du sein, poussa. V. Porcin et Puls. Rad.

POUSSIN, s. m. (poussin). Poussin. V. Pouin et Poul, R. 2.

POUSSINADA, s. f. (poussinade), d. bas lim. Couvée ou poussins éclos de la mêmie couvée. V. Poul. R. 2.

POUSSINIEIRA, s. f. (poussinièire), d. bas lim. Poussinière. V. Pouiniera et Poul, R. 2.

POUSSIOU on PARMOUN, dl. (poussiou de palmoun). L'asthme. V. Asthme. et Puls, R.

POUSSIOU, Loge à cochon. V. Porciou. POUSSIOU, s. m. V. Poussier et Pulver.

POUSSIS, s. m. pl. )poussis), d. bas lim. Sifflement produit par la gène de la respiration commune aux asthmatiques : Aquel home a lous poussis, cet homme à la respiration sifflante. V. Poussif et Puls, R.

POUSSIT, IDA, adj. Pourri, corrompu, cacochyme, mal-sain, Avril. V. Pourrif et Putr, R.

POUSSIVOUS, OUSA, adj. d. bas lim. Poussif, v. c. m. et Puls, R.

POUSSOURUT, UDA, adj. (poussouru,

ude); roussouert. Mamelu, ue. V. Poussaruda et Puls, R. POUSSOUS, OUA, (poussous, oue);

POUSSOUS, PAUSSOUS, POUSSEEEROUS, POGUSSOUS, poursous. Poudreux, convert de poussière. Ely. de pousses, et de la term. Ous,

v. c. m. et Pulver, R. POUST . . . V. à Post . . . les mots qui

manquent à Poust . . . POUSTADET, s. m. (poustadé), di. Dim. de Poustat, petite soupente.

POUSTAGNA, s. f. (poustagne); round'œuss, qu'ils ont dans le corps, ponte. V. Pos, R.

POUSTAL, s. m. (poustal), d. bas lim. Planche grossièrement façonnée, endroit fermé avec ces sortes de planches, Voy.

Poustodi; à Barcelonnette, le mot Poustai, est synonyme de Couvert, v. c. m. Un poustal, un toit, parce qu'anciennement on les faisait avec des planches. V. Post. R.

POUSTAN, V. Postan.
POUSTAR, V. Postar.
POUSTAT, V. Postat.
POUSTAT, s. m. (poustà), dl. Une sou-

pente. V. Suspanta et Post, R.

POUSTAT, s. m. dl. Plancher. Voy. Planchier.

Ely. du lat. positum. V. Post, R.

POUSTAT, ADA. V. Postas. POUSTELA, s. f. (poustèle),

Barcel Attelle pour les fractures, petite plan-che. V. Post, R.

POUSTELHAS, dl. Voy. Postelhas et Post, R.

POUSTEMA, s. f. (poustème); ros, Apostema, esp. Postema, port. cat. ital. Pus, apostème, matière plus eu moins épaisse, blanchâtre et fétide, qui se forme dans un abcès à la suite d'une instammation.

Éty. du lat. apostema, dérivé du grec απόστημα (apostèma), dérivé ἀφίσταμας (aphistamai), s'éloigner, quitter un lieu pour se fixer dans un autre.

POU pousteme GEAR, v. n. (pousteme-djá), dl. Apostumer. V. Apoustemir.

POUSTEMIR, d. bas lim. V. Apous-

POUSTERIOUR, IOURA, adj. (pousteriour, ioure); Posteriore, ital. Posterior, esp. port. cat. Postérieur, qui est après ou derrière.

Éty. du lat. posterior, m. s.

POUSTERIOUR LOU, s. m. Se dit sou-

vent pour les fesses, le cul.

POUSTERIOURAMENT, adv. (pousteriouraméin); Posteriorment, cat. Posteriormente, ital. esp. port. Postérieurement, après.

Ely. de pousterioura et de ment.

POUSTHUME, UMA, (poustume, ume); Postumo, ital. ésp. cat. Posthumo, port. Posthume, qui est né après la mort de son père ; ouvrage qui paraît après la mort de l'auteur.

Ety. du lat. posthumus, fait de post, après, et de humus, terre, après que le père a élé mis en terre.

POUSTIAR, v. n. (poustiá), d. m. Jaillir, en parlant des liquides. V. Gisclar. POUSTICHE, ICHA, adj. (poustitché, itche); Posticcio, ital. Postizo, esp. Postico, port. Postiche, fait, ajouté après coup;

qui ne fait point partie essentielle d'une chose, mais qui y est ajouté artificiellement.

Éty. de l'ital. posticcio, fait du lat. posticus, dérivé de post, sprès.
POUSTIL, dl. V. Postil et Talhadour.

POUSTILHA, s. f. (poustille). Postilla, port. cat. V. Apoustilha et Pos, R.

POUSTILHOUN, s. m. (poustilloun); Postiglione, ital. Postillon, esp. Postilhão, port. Postilló, cat. Postillon, valet de poste qui conduit ceux qui courent la poste; en terme de mar. petite palache, dont on se sert pour envoyer à la découverte, et pour porter quelque nouvelle.

Éty. de l'ital. postiglions. V. Pos, R. POUSTODI, s. m. (poustódi); POUSTAL, d. bas lim. Clôture faite avec des planches.

POUSTULANT, ANTA, s. (poustulánt, ánte); Postulante, ital. esp. port. Postulant, ante, celui, celle qui sollicite à être admis,

reçu, agrégé dans un corps, etc. Ety. du lat. postulantis, gen. de postu-

lans, m. s.

POUSTULAR, v. a. et n. (poustula); Postular, esp. cat. port. Postuler, demander une emploi, solliciter.

Ety. du lat. postulare, m. s.

POUSTUMÉ, UMA, adj. (poustumé, ume); Postumo, cat. esp. ital. Posthume, né après la mort du père; et par ext. publié après la mort de l'auteur.

Éty. du lat. postumus, m.

POUSTUMEGEAR, dl. V. Apoustemir. POUT, PAUT, radical pris du latin pullis, gén. de puls, bouillie, purée, potage, et dérivé du grec πόλτος (poltos), bouillie ou ragoût composé d'eau, de farine, de miel, d'œufs et de fromage.

De pultis, par apoc. pult, par la suppr. de l. et le changement de u en ou et au: Paut-a, Paut-assa, Em-paut-ar, Em-paut-at, Paut-ilha, Es-pautilh-ar, Espaul-ir, Es-pautrig-ar.

De put, par le changement de u en ou, pout; d'où : Pout-ilha, Poutilh-as, Poulilh-ous, Pout-ina, Es-pout-ilh-ar, Es-pout-ir, Es-poutr-igar, Es-poutrilh-ar, Pout-inga, Pouting-ar, Pouting-ous, Poutite, Poutr-inga, Poutring-ar, Poutring-ous, Poutr-oi, Poutr-ola, Poutr-oulha. POUT . . . V. à Pot . . . les mots qui

manquent à Pout . . .

POUT, s. m. (pout); rot, dl. rota. Lèvre. V. Levra, Bouchas et Pot, R. 2.

POUT, s. m. (pout), dg. d'Astros. Coq. V. Gau.

Éty. Alt. de poul.

POUTAIRIA, s. f. (poutairie). Nom que porte, dans les environs de Toulouse, la porcelle à longues racine, Hypocharis ra-dicata, Lin. plante de la fam. des composées Chicoracées, qu'on trouve dans les pres mon-

POUTAIRIA-PUDENTA, s. f. (poutairie-pudèinte). Nom qu'on donne, à Toulouse, à la crépide félide, Crepis fatida, Lin. Barkhausia fatida, Dec. plante de la fam. des composées Chicoracées, qu'on trouve dans les lieux incultes.

POUTAREL, s. m. (poutorèl). Nom générique des champignons, dans le Bas-

Limousin. V. Champignoun.

POUTARGA, s. f. (poutargue); souzana. Botarga, ital. Caviar, botargue, boutargue, ou poutargue, mets que l'on prépare avec les œufs et le sang du mulet et de quelques autres espèces du genre des muges, en les salant fortement après leur avoir fait subir un commencement de décomposition, qui leur donne une odeur d'ammoniaque.

Éty. de l'ital. botarcha, ou du ligurien, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh.

POUTARRA, V. Potarra.

POUTARRADA, V. Potarrada.
POUTARRAS, V. Potarras et Poi, R. POUTARRAS, s. m. (poutarrás). Nom

que porte, aux environs de Toulouse, la chondrille jonc. V. Sauta-oulama.

Éty. de pout, bouche, et de arras, dépréciatif, par la même raison qu'on l'a nommée, mourre-de pouerc. V. Pot, R. 2.

POUTARRI, s. m. (poutárri), dl. Voy.

POUTASSOU, s. m. (poutassou). Nom qu'on donne, à Nice, d'après M. Risso, à trois espèces de gades, poissons de l'ordre des Holobranches et de la famille des Jugulaires ou Auchénoptères (à nageoires au cou):

1º Au gade Pollack, Gadus Pollachius,

Lin. qui est rare dans nos mers.

2º Au gade sey, Gadus virens, Lin. qu'on distingue par l'épithète de vero, poutassou verou, commun.

3º Au merlan, Gadus merlangus, Lin. qu'on nomme poutassou gros, à Nice, et que M. Risso croit être une espèce différente du merlan du Nord.

POUTASSOU GROS, s. m. Nom nicéen du merlan poutassou, Merlangus poutassou, Risso, poisson qui a beaucoup de rapports avec le gade Pollack, ci-dessus.

POUTECOUN, s. m. (poutecou), d. bas | Potin, cuivre jaune, laiton.

lim. Dim. de pouteque, altér. de hypoutheca; on le dit d'un enfant dont la constitution a été affaiblie par trop de soins.

POUTEGA, s. f. (poutégue). Vin qui a le goût du pourri ; mauvais vin. Garc.

POUTENCI, s. f. (poutéinci); poutenca Potence, gibet où l'on exécute les criminels condamnés à être pendus.

Ety. du lat. potentia, puissance, pouvoir, parce que, selon Ménage, les béquilles, qu'on nomme aussi potences, donnent aux impo-tents le pouvoir de marcher, et que la potence en a la forme, le gibet se nomme aussi potence par sa ressemblance avec des bequilles. V. Pouss, R.

Ce supplice, qui avait commencé à être en usage en France, en 1515, a été supprimé, par décret du 21 janvier 1790, qui substitue la guillotine à tous les genres de mort infligés

comme peine capitale.

Noël, Dict. des Orig. POUTENCI, s.f. Porte balance, tige de fer ayant un crochet au bout, et montée sur un pied, qui sert à suspendre les balances à deux bassins.

POUTEOU, s. m. (poutéou). Poleau, pièce de bois posée debout, à laquelle on attache les criminels qui sont condamnés à l'exposition; pour pieu, V. Pal.

Éty. du lat. poetis, poteau, jambage de porte, d'où la basse lat. a fait postellum. V.

Post , R.

POUTEQUE, EGA, s. (poulèqué, èque), d. bas lim. Infirme, impotent, qui est privé de l'usage d'un bras ou d'une jambe; mauvais vin. Garc.

Ety. Ce mot est une alt. de Hypoutheca, V. C. M.

POUTESTAT, s. f. vl. Potestat, cat. Potestad, esp. Potestà, ital. Puissance.

Ety. du lat. potestatis, gen. de potestas, m. s. V. Pouss, R.

POUTET, Polet, cat. V. Polet.
POUTIAN, ANA, Garc. V. Poulias.
POUTIAS, V. Paulias.

POUTICARI, Potecari, et

POUTICAYRE, dg. Apoticaire. Voy. Bouticari.

POUTIGNA, V. Reouma.

POUTIGNOUS, adj. (poutignous). Chassieux. V. Lagagnous.

POUTELHA, s. f. (poutille) : rooutena PAUTILEA. Cataplasme fait avec de la mie de pain bouillie dans du lait ou avec de l'eau et des plantes émollientes, avec de la graine de lin, etc.; marmelade, quand on parle d'un fruit écrasé; fretin du poisson; chassie des yeux. V. Reouma et Lagagna.

Ety. du lat. pultis, gén. de puls. V. Pout,

POUTILHAS, s. f. pl. (paoutilles); par-Provence, à une bouillie faite avec de la farine de pois.

Mangear de poutilhas, manger de la

bouillie. V. Poul, R.

POUTILHOUS, OUSA, OUA, adj. (poutillous, ouse, oue); PAUTILHOUS. Chassieux, euse, qui a de la chassie aux yeux. Ely. de poutilha et de ous. V. Pout, R.

POUTIN, s. m. (poutin), d. bas lim.

Ely. Ainsi nommée de pot, parce qu'on l'emploie à la fabrication des pots. V. Pot,

POUTINA, s. f. (pouline). On donne ce nom, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon M. Roux:

1º A l'ammodytes appât. V. Lassi.

2º Au ruban de mer.

3º A la cépole serpentine. V. Rougeola POUTINA, s. f. Nom nicéen de l'athérine marbrée, Atherina marmorala, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Gymnopomes (à opercules nus), qui ne dépasse pas soixante millimètres de longueur.

POUTINA, s. m. Est encore le nom qu'on donne, en Provence comme à Nice, aux petites sardines que leur taille pourrait

faire confondre avec les enchois.

POUTINA, V. Lagagna et Pout, R. POUTINCAN, s. m. (poutincan). Scha-kot de militaire, casque de cavalerie. Garc. Ety. Ce mot paraît être formé par altér. de

pot en cap, poi en tête.

POUTINGANSA, s. f. (poutincanse).

Drogues, odeur de pharmacie. V. Pot, R. POUTINGA, Potinga, cat. V. Poutringa. POUTINGAR SE, V. Poutringar et Pout, R.

Ety. du grec mutivn (putinê), bouteille couverte pour contenir des médicaments. Thomas.

POUTINGOUN, s. m. (poutingoun); SARLANDIER, BASTOUN-RIMAT, TRATAIRE. Renoueur, rabilleur, bailleul, qui remet les membres disloqués; fig. qui ourdit ou fait conclure des mariages.

POUTINGOUS, V. Poulringous et Pout,

Rad.

POUTION, s. f. (poutie-n), et par corrup. returnen, rountien. Pocion, esp. Potion, médicament liquide, que l'on prend ordinairement par cuillerées.

Ety, du lat. potio, sormé de potare, boire.

V. Pot, R.

POUTITE, s. m. (poutité), d. m. Marmelade, magma, paté, brouillamini, gachis; fig. récit confus. On le dit aussi d'un remède, d'une potion prise ches un apothicaire. Voy. Pout, R.

A Barcelonnette, ce mot désigne un ragoût fait avec des pommes de terre écrasées.

POUTOTA, s. f. (poutôte), dl. Pour poupée. V. Piteta et Pup, R.

POUTOU-Pourou, (poutou-poutou), d. bas lim. Mots inventés pour imiter le son que produit le trot de l'âne. Ari poutou. V. I.

POUTOUN, V. Polet. POUTOUN, s. m. (poutoun); pourre. Un

baiser, une caresse. Ety. de pot on pout, lèvre, dont poutet, est un dim. petite lèvre ou baiser donné sur la

lèvre. V. Pot, R. 2. POUTOUNA, s. f. (poutoune). Mot de caresse, mignonne, petite bonne. V. Pot, Rad. 2.

POUTQUNAR, et

POUTOUNEGEAR, v.n. (poutounedja); routousas. Baisoter.

Ety. de pouloun et de egear; Faire de poulouns.

Se poutounegear, v. r. V. Pot, R. 2.

**POUTOUNET**, s. m. (poutouné). Dim. de poutoun, petit baiser, V. Pot, R. 2. poupon, jeune enfant gras et potelé. Avr. Voy. Pup, R.

POU

POUTOURAS, V. Polouras.

POUTRANCA, s. f. (poutranque), d. bas lim. Aliment préparé avec des tranches de pain de froment, du fromage, du beurre, du sel et de l'ail, qu'on fait bouillir ensemble dans l'eau jusqu'à ce que tout soit réduit en bouillie; fig. homme qui n'a pas plus de consistance que la bouillie. V. Pout, R.

POUTRAGOUS, OUSA, d. de Carp. et POUTRAS, s. m. (poutrás). Ablais, dé-pouille des blés. V. Margoun et Poussiou.

Meltre una cauva au poutras, la prodiguer, l'abandonner.

Estre dins lou poutras, être dans la poussière.

POUTRASSAR, et

POUTRASSIAR, v. n. (poutrassá et poutrassia). Prodiguer, friper, livrer à l'usage sans ménagement. Avr.

POUTRASSOUN, s. m. (poutrassoun). Petite lessive. Aub.

POUTRIGOUS, V. Poulringous.

POUTRIN, Nombril. V. Embourigou.

POUTRINGA, s. f. (poutringue); rou-THEA, SAUSSET. Polinga, cat. Mauvais ragout, mélange désagréable de boissons ou d'aliments, un remède, un lavement, un médicament en général.

Ely. du celt. pot, pout, et du teuton trank,

boire. V. Poutinga et Pout, R.

POUTRINGAIRE, s. m. (poutringálré). Mauvais médecin qui médicamente trop ses

Ety. de poutringa et de aire.

POUTRINGAR, v. a. (poutringá); pov-THEAR. Abreuver, droguer, mal arranger, faire maladroitement, bousiller. V. Pout, R.

POUTRINGAR SE, V. P. POUTR Se droguer, se médicamenter sans nécessité.

POUTRINGOUS, OUSA, OUA, adj. (poutringous, ouse, oue); rottaacous, roumal sain, chassieux. V. Pout, R.

POUTROI, OIA, s. (poutroï, óïe). Lourdaud, aude, grossier, maladroit, Avr. mou comme de la bouillie. V. Pout, R.

POUTROLA, s. f. (poutróle); routrona, routrolas, anicadeous. Bouillie épaisse faite avec de la farine et plus particulièrement avec la farine de pois, V. Pautilhas, on le dit aussi pour Poutringa, v. c. m. fig. mauvaise sau-ce, mauvais ragout, lie. V. Grea et Pout,

POUTROULHA, s. f. (poutrouille), dl. Lie, ou ce qu'il y a de plus grossier dans un

liquide. V. Pout, R.

POUTROUNCAN, dl. V. Patraca.

POUTROUNIERA, s. f. (poutrounière). Le sein d'une fomme, Garc. dans la Haute-Provence, ce mot désigne la fente latérale que les femmes ont à leur robe.

POUTROY, s. et adj. (poutroi). Gros, chargé d'embonpoint, espèce de fatee. Garc. V. Pont, R.

POUTURA, V. Boutura. POUTZ, s. m. pl. vl. Aliments. Ety. du lat. pultis. V. Pout, R. Pons, nom d'homme.

POUVEREOU, s. m. (pouvereou); recuver de l'eau sur la mer et qui la divise en goutelettes imperceptibles comme de la pous-

Ely. du lat. pulvis, poussière, gén. de pulveris. V. Pulver, R.

POUVEREOU, s. m. d. mars. Neige, glaçons durcis. Désanat.

POUVERIER, s. m. (pouverié). Fier par fatuité ou par étourderie, qui néglige les bienséances.

Ety. du lat. pulvis, eris, poudre, chose

légère. V. Pulver, R.

POUVERIN, s. m. Pulverin, poudre trèsfine qui sert à amorcer les armes à feu, poussière fine qui s'élève dans l'air par l'action

Ety. V. le mot précédent et Pulver, R. **POUVERIN**, s. m. dl. Quille de poudre à canon en pâte sèche. V. Pulver, R.

POUVOUXOUN, s. m. (pouvouyoun); Digne, à une serpe à deux tranchants dont l'un est courbé en faucille et l'autre droit. V. Put, R. 3.

POUYOUN, Alt. de Pouisoun, v. c. m. POUYRE, (pouiré), d. m. et g. rousen, rouseum. Pouvoir. V. Pouss, R.

POUYTROUN, s.m. (pouytrou), dg.

Alt. de Poultroun, v. c. m.

POUZAR, v. a. vl. Pozas. Puiser. Voy. Pous, R. 2.

POUZE, s. m. vl. Gros doigt. V. Pouce

POUZI, s. m. vl. Poussin, poulet; je puise. V. Pouin et Poul, R. 2. POUZOU, dl. Alt. de Pouisoun, v. c. m.

## POY

POYLA, s. f. dl. V. Pouila. POYNH, vl. V. Pouint.

POYRE, s. m. Liquide purulent, virus.

Éty. du lat. putroris.

POYRE, s. m. vl. Poireau. V. Porre et Porr, R.

POYREGOS, adj. vl. Formé de pourritare. V. Putr, R.

POYRIMEN, vl. V. Puirimen. POYRIR, vl. V. Poirir.

POYSANÇA, s. f. d. vaud. V. Puissança et Pouss, R.

POYSON, vl. V. Poiza et Pouisoun. POYSSAN, adj. vl. Paissant. V. Pouss, Rad.

POYZON, vl. V. Pouisoun.

## POZ

PGZADIS, adj. vl. Depuis. V. Puteal. POZANDIER, vl. V. Potzador.

POZANDIEYRA, s. f. vl. Puiseuse. POZAR, v. a. vl. Pouar, anc. cat. Pui-

ser. V. Puisar et Pous, R. 2.

POZARANCA, s. f. vl. Marc, fosse, citerne, cleaque, privé. V. Pous, R. 2.
POZE, vl. V. Pous.

POZESTADOS, adj. vl. Puissant. Voy. Pouss, R.

POZESTAT, vl. V. Potestat.
POZESTAT, s. f. vl. Pouvoir, puissance

potentat.

Ety. Ce mot est dit pour podestat. Voy. Pouss, R.

POZI, vl. Je m'en remets, je m'en rap-

POZICIO, s. f. vl. Supposition. V. Pos. Rad.

#### PRA

PRA, V. Prat et Prad, R.

PRA, d. béarn Pour pra-bous, pour

PRACO, di. Contr. de per aquot.

PRACTIC, ICA, adj. vl. Practic, cat. Practico, esp. Pratico, port. ital. Pratique. Éty. du lat. practicus, m. s.

PRAD, radical dérivé du latin pratum, i.

pré, prairie.

De pratum, par apoc. Prat, Prat-iera. De prat, par le changement de t en d, prad; d'où: Prad, Prad-a, Prad-aria, Prad-as, Prad-el, Prad-ela, Prad-et, Pradin-as, Prad-oun, Prad-eta, Prad-ier, Ap-

prad-ir, A-pre-ir,
De prad, par la suppression de d et le
changement de a en ai: Prai-ria, Prai-ri al. PRAD, Pré. V. Prat et Prad, R.

PRADA, s. f. (práde), dl. et g. Prairie, suite de plusieurs prés dans le voisinage d'une rivière, pré en général. V. Pradaria et Prad Rad.

### Lou bestiar et dessus la prada. D'Astros.

PRADAL, s. m. vl. Pradal, anc. esp. Pré, prairie. V. Pradaria et Prad, R.

PRADARIA, s. f. (pradarie); PRADA.
Prateria, ital. Praderia, port. cat. esp. Pré, prairie, prairies, suite de prés, quartier qui n'est qu'une enfilade de pres.

Ety. de prad pour prat, et de aria, lieu abondant en pres. V. Prad, R.

PRADAS, s. m. (pradas); PRADIRAS. Grand et mauvais pré.

Éty. de prad et du péjor. as. V. Prad, Rad.

PRADEL, s. m. (pradèl), dl. Préau, petit, pré. V. Pradelet et Pradoun.

PRADELA, s. f. (pradèle); PRADA. Mauvais pré, pré qui donne peu de foin.

Ety. Pradela, est un dim. de prat, mais qui ne s'applique qu'à la qualité. V. Pradoun et Prad, R.

En vl. prairie.

PRADELET, s. m. (pradelé), dl. Dim. de prat. V. Pradoun et Prad, R.

PRADELET, s. m. (pradelé). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, selon M. Tournon, à un champignon à lames rosées. PRADELH, vl. V. Pradel.

PRADELOUN, s. m. (pradeloun), d. bas lim. Dim. de prat. V. Pradoun et Prad, R.

PRADEOU, s. m. (pradeou). V. Pradoun el Prad, R.

PRADET, Pratet, cat. Pradito, esp. Dim. de Pradoun, v. c. m. et Prad, R.

PRADETA, s. f. Dim. de Prad. R. pré, joli petit pré, jolies prairies. V. Prad, R.

PRADIAL, s. m. (prodiál). d. bas lim. Allonge qu'on met au timon d'une charrette, lorsqu'on est obligé d'y mettre plus d'une paire de bestiaux; fig. personne très-grande el très-mince.

PRADIER, IERA, adj. (pradié, iére), dl. De pré, qui croît dans les prés; s. celui qui est chargé d'arroser les prés. Aub. V. Prad, R.

PRADINAS, s. m. (pradinás), dl. Péjor. de prad. V. Pradas et Prad, R.

PRADOUN, s. m. (pradoun); PRADET PRADEL, PRADELET, PRADEOU, PRADALOUN. Petit pré, un coin de pré.

Éty. de prad et de la term. dim. oun. Voy. Prad, R.

PRADOUN, s. m. (pradoun); \*\*\* PRADELET, PRADEL. Pradillo, esp. Pratello, ital. Petit pré, préau.

Ély. de prad et du dim. oun.

PRAICI, adv. vi. Par ici, contr. de per-

PRAIRE, s. m. d. vaud. Prêtre. Voy. Preire.

PRAIRIA, s. f. vl. Prairie. V. Prat et Prad, R.

PRAIRIAL, s. m. (prérial). Prairial, nom du neuvième mois de la république française, il commençait le 20 mai et finissait le 18 juin.

Éty. de prairie, parce que c'est en général, pendant ce mois, qu'on fauche les prés. V. Prad, R.

PRAITAR, d. lim. Prèter. V. Prestar. PRALINA, s. f. (praline); PERLINA. Praline, amande rissolée dans du sucre.

Ety. d'un sommelier du maréchal du Plessis-Prâlin, qui le premier prépara les amandes de cette manière pour en servir à son maître.

PRAMO, d. béarn. et g. BRAMO. A cause,

Pramo que m'aperi lioun. A cause que je m'appelle lion.

Fabl. de Lafont. Pramo de you dats lou le bite.

A cause de moi donnez lui la vie. Ibid.

Ety. de per aquot, praquot, pramo. PRANDIEIRA, s. f. (prandièire), d. bas lim. Court sommeil après le diner, méridienne, V. Miejour; heure de la journée où les cultivateurs font leur second repas, espace de terrain qu'on peut labourer depuis cette heure jusqu'à la nuit.

Éty. du lat. prandium, repas.

PRAQUEL, dg. Contr. de per aquel. PRAQUESTE, dl. Contr. de per aquest. PRAQUIT, dg. et m. Pour per aquit.

PRAS, Verdier, dg. Pour per lous, per las, pras peous, traynar, trainer par les cheveux.

PRAT, S. M. (prá); PRATZ, PRAD. Prato. ital. Prado, esp. port. Prat, cat. Pré, étendue de terre où l'on récolte du foin, on dit aussi prairie.

Ely. du lat. pratum, dérivé de paratus, préparé. V. Prad, R.

# On nomme:

PRAIRIE NATURELLE, celle que l'on n'a point seme que la nature des lieux a produite telle qu'elle existe. PRAIRIE ARTIFICIELLE, celle que l'agriculteur eres

Prat secau ou sec, celui qui n'est arrosé que par la pluie ; sécheron en français.

Prat noou, pré nouveau.

Dérivés : Prad-as, Prad-aria, Prad-ela. Prad-oun, Prai-ri-al, Prad-inas, Praa-a.

PRAT-BATALHIER, s. m. (prá-bataillié) ; Postugala, Escourgeadour, Escourtegapour. Rouseussa, Baracau. Lieu commun à tout le monde, espèce de champs de bataille, le lieu où se tiennent les foires; la voirie, le lieu où l'on traîne les animaux morts.

Ely. Prat-batalhier, signific littéralement pré ou champ de bataille.

PRAT-DE-FIERA, s. m. (prá-dé-fiê-re); FIERAL, FIEIRAL. Pré de foire et non pré de la foire, lieu, place où l'on tient la foire.

PRATICA, s. f. (pratique); Practica, cat. esp. Pratica, ital. port. Pratique, ce qui se réduit en acte, dans un art, dans une science, c'est l'opposé de théorie.

Éty. du lat. practica, ce qui donne la raison de l'ancienne orthographe de ce mot, practique, dérivé du grec πρακτική (praktikê), formé de πράσσω (prassô), j'agis.

Dérivés: Pratic-able, Im-praticable, Pratic-ar, Pratic-ien, Pratic-ous.

PRATICABLE, ABLA, adj. (praticable, áble); Praticabile, ital. Praticable, esp. Praticavel, port. Praticable, qui peut être pratiqué, employé, exécuté.

Ety. de pratica et de able.

PRATICAMEN, s. m. vl. Pratique, ce

qui regarde le praticien.

PRATICAR, v. a. (pratica); Praticare, ital. Practicar, cat. esp. Praticar, port. Pratiquer, mettre en pratique; v. n. exercer un art, fréquenter, hanter.

Ety. de pratica et de ar.

PRATICIEN, s. m. (praticien); Pratico, ital. port. Practico, esp. Praticien, celui qui est versé dans la pratique, on le dit particulièrement des médecins.

Ely. de pratica et de ien, qui est habile dans la pratique.

PRATICOUS, OUSA, adj. (praticous, ouse), dl. Industrieux, euse, pourvoyeur. Aub. Ely. de pratica el de ous.

PRATIERA, s. f. (pratiére). Un des noms du bruant fou, selon M. d'Anselme. Voy. Chic-cendrous.

Ely. de prat et de iere, qui fréquente les prés. V. Prad, R.

PRAU, adj. vl. Prau, cat. Pravo, esp. ital. Pervers, méchant.

Ety. du lat. pravus, m. s.

PRAUBE, AUBA, s. et adj. dg. Pauvre. Ely. Ail. de Pauvre, v. c. m. el Paur, R. PRAUBESSA, s. f. d. béarn. Pauvreté. V. Pauretat et Paur, R.

PRAUBOT, OTA, s. d. béarn. Pauvrel. ette. V. Paur, R.

PRAUTIDOUR, s. m. (praoutidou), dg. Fouloir, cuve où l'on foule le raisin.

PRAUTIR, v. a. (praoutir), dg. Fouler

le raisin. V. Caucar. PRAV, radical pris du lat. pravus, diffor-

me, mal conformé, mal fait, faux, erroné, vicieux, pervers, corrompu.

De pravus, par apoc. prav; d'où: A-dsprav-ar, A-de prav at.

PRAVAMENT, adv. vl. PRAVAMEN. Pravamente, ital. Méchamment, mal, perversement.

Ety. do lat. prave et de ment.

PRAVETAT, vl. V. Pravitat.

PRAVITAT, 8. f. vi. PRAVITA, PRAVETAT. Pravidade, port. Pravitat, cat. Pravedad esp. Pravità, ital. Dépravation, méchanceté perversité, iniquité.

Ély. du lat. pravitatis, gén. de pravitas, m. s.

PRAYTAL, d. vaud. Pour per aytal, à cause que, parce que.

PRAYZOUN, dg. Prison. V. Prisoun. PRAZIN, s. f. vl. Prasine, terre verte. Ely. du lat. prasina, m. s.

#### PRE

PRE, initiatif pris du lat. præ, devant, avant, il ajoute aux mots qu'il sert à former une idée de primauté, d'avantage, de priorité, d'où résulte quelquesois une idée d'augmentation ou de superlatif.

Pre-adamilo, qui a existé avant Adam. Pre-faça, placé avant l'ouvrage.

Pre sider, de sedere, être assis en avant. Pre-dire, dire avant.

Pre-pousat, posé avant.

Pre-ferar, porter de présérance, aimer

Pre-venir, venir avant.

PRE, d. bas lim. Pour près, V. Prochi et Pres; pour presque, V. Presque.
PRE, PREQUO, vl. Pour ce, pour cela,

contr. de per-aquot.

PREA, s. f. (prée), dm. Syncope de Presa, v. c. m.

Ety. du lat. præda.

En vl. Proie. V. Prendr, R.

PREADOR, S. M. VI. PREAME. Predatore, ital. Ravisseur, pillard.

Ety. du lat. prædator. V. Prendr, R.

PREAIRE , vl. V. Preador. PREALABLAMENT, adv. (prealabla-mein). Préalablement, au préalable.

Ely. de prealabla et de ment. V. An, Rad. 2.

PREALABLE, ABLA, adj. (préaláblé, able). Préalable, qui doit être dit, fait, exa-

Au prealable, au préalable, au paravant.

Ety. du lat. præ, avant et de alable, qui doit aller, V. An, R. 2.

PREAMBULO, s. m. (preambule); Preambolo, ital. Preambulo, esp. port. Preambul, cat. Préambule, espèce d'exorde par lequel on prépare l'esprit de l'auditeur ou du lecteur à apprendre quelque chose.

Ety. de præ, avant et de ambulo, aller, avancer.

PREANT, part. pr. vl. Priant. V. Prec, Rad.

PREAR SE, Garc. V. Prisar se et Prec, Rad. 2.

PREASAN, vl. Prairie. V. Pradaria el Prad, R.

PREAT, ADA, adj. et p. vl. Prié, ée. spac. de pregat. V. Prec, R.

PREBENDA, s. f. (prebánde); PREBARDA. Prebenda, ital. esp. port. cat. Prébende, portions des biens d'une église cathédrale en collégiale, qui est assignée à un ecclésiastique titulaire de cette prébende, pour sa sub-

Ety. du lat præbenda, fait de præbere, donner, fournir.

PREBENDAT, ADA, adj. (prébendá ade); Prebendat, cat. Prebendado, esp. Prebendato, port. Prébandé, ée, qui jouit d'une prébande.

PREBENDIER, s. m. (prebendié), et impr. PREBARDIER. Prebendato, ital. Prebendado, esp, port. Prebendier, ecclésiastique qui, en certaines sonctions, sert au chœur au dessous des chanoines; bénéficier qui jouit d'une prébande.

Ety. de prebenda et de ier. PREBORDE, vl. V. Prebort.

PREBOSDES , s. m. vl. PRESBOIDE. Prévôt.

PREBOST, S. M. VI. PREBORDE. Prebost, cat. Preboste, esp. Prévôt; gouverneur, prêleur. V. Prevost.

PREBOSTAT, s. f. vl. Prebostat, cal. Prétoîre, lieu où se rend la justice.

Ety. du lat. prætorium.

PREBOUISSA, s. f. (prebouisse). Voy. Prebouisset et Bouis, R.

PREBOUISSET, s. m. (prebouissé); PRE-BOUISSA, BERBOUISSET, VERBOUISSET, VERBOUI, VEREUI, BOTIS-POUGRENT, BRESUGOUN, REESE-GOUN , PRESUGOUN , CALENDAU , CALENAS , BOUIS-PUCANT, AGALOUS, AGREVOU, GRETULINA? GRIPOUL? GRETULINA. HOUX freion, fragon piquant, petit houx, housson, Ruscus aculeatus, Lin. plante de la fam. des Asparagées, commune dans la Prov. Mérid. Gar. V. Ruscus myrtifolius. p. 415.

Ely. V. Bouis, R.

La racine du petit houx fait partie des cinq racines apéritives, et ses graines torrifiées se rapprochent beaucoup du café par le goût et par l'odeur.

PREBOULHIR, v. n. (prebouillir). Bouillir, légèrement, blanchir.

Ely. du lat. præ-bullire. V. Bulh, R. PREC, page. radical pris du lat. precari. precor, prier, demander avec prière.

De precari, par apoc. prec; d'où: Pres,

Prec-ari, Im-prec-ation.

De prec, par le chang. du c en g, preg; d'où : Preg-a-diou, Preg-ador, Preg-ar, Preg-aria, Pregu-iera, Pre-ant, Pre-at, A-preg-ador, Pre-ar, Prei-aire, Pre iera, Prey-ar, Prey-ador, Prex-ador, A-prey-

PREC, 2, PREXI, PRES. radical dérivé du lat. pretium et precium, prix, valeur.

De precium. par apoc. prec; d'où: Precious, Preciousa-ment, De-preciar, Appreci-ar, Ap-preci-ation, Des-preci-ar.

De prec, par le changt, du c en s, pres; d'ou Pres, Mes-pres, Pres-age, Pres-ar, Mes-pres-ar, Pres-fach, Presfach-ier.

De pres, par le changt. de e en i, pris; d'où: Pris, Pris-ar, Mes-prisar, Mes-pris, Mes-pris-able, Pris-ur, Des-prez-ar, Des-prezia-ment, Prez-an, Prez-ar, Prez-at, Prear-se.

PREC, vl. Pregs, cat. Prego, ital. Je

Ety. du lat. precarí, precor, prier; subs. prière, adj. précaire. V. Prec, R.

PRECA, DE, expr. adv. (dé préque). Par cœur. V. Cor.

PRECARI, adj. (precári), Precari, cat.

Precario, ital. esp. port. Précaire, dont on ne jouit que par privilége, ou par exception aux réglements.

Éty. du lat. precarius, précaire. V. Prec, R. PRECARI, nom d'homme (precari): PREL PRESTS, PREST. Prix, Prict ou Prest.

Ety. de Saint Prix, Projectus ou Projectus, évêque de Clermont, en Auvergne: martyrisé l'an 674; on célèbre sa sête le 25 janvier.

PRECARIA, s. f. vl. Précaire, manière de posséder.

PRECAS, s. f. vl. Poursuite; acquit. PRECATION, s. f. vl. Pregagione, ital.

Ély. du lat. precationis, gén. de precatio, m. s. V. Prec, R.

PRECATORI, s. m. (precatóri). Akér. de Purgatori, v. c. m.

PRECAUTION, s. f. (precautie-n); parcourson. Precauzione, ital. Precaucion. esp. Precaução, port. Precaució, cat. Précaution, soin pris d'avance contre les inconvénients prévus d'une chose, qu'elle qu'elle soit ; en général circonspection, ménagement, prudence.

Éty. du lat. præcautionis, gén. de præcautio, sait de præcavere, formé de præ, devant, et de cavere, être sur ses gardes.

PRECAUTIONAR SE , v. r. (sé precaoussiouná); procoutroupan. Precaucionar, cat. Precautionarse. Se précautionner, prendre ses précautions.

PRECEDAR, v. a. (precedá); Preceir, cat. Precedere, ital. Précéder, esp. port. Précéder, aller devant, marcher devant; être, avoir été auparavant.

Ety. du lat. procedere, fait de præ, devant, et de cedere, aller.

PRECEDEMMENT, adv. (précedammein); AUPARAVART. Precedentemente. ital. esp. port. Precedentment, cat. Précédemment, auparavant, ci-devant.

Ely. de precedenta et de ment, par sync. PRECEDENT, ENTA, adj. (precedéinéinte); Precedente, ital. esp. port. Precedent, cat. Précédent, ente, qui précède, qui est immédiatement devant, par priorité de temps ou d'ordre.

Ety. du lat. præcedentis, gen. præcedens, m. sign.

PRECEDER, v. a. vl. Preceir, cat. Précéder. V. Precedar.

Éty. du lat. præcedere, m. s. V. Ced. R. PRECEGUIER, Nom ancien du pêcher. V. Pesseguier.

PRECEPTE, s. m. (precepté); PRECEPTE. Precetto, ital. Precepto, esp, Preceito, port. Precèple, cat. Precepte, règle, enseignement.

Ety. du lat. proceptum, fait de proci-

pere, instruire, enseigner.

PRECEPTOUR, s. m. (preceptour); erns. Preceptor, cat. Precettore, ital. Preceptor, esp. port. Précepteur, celui qui est chargé d'instruire et d'élever un ensant avec lequel il est logé dans la maison paternelle.

Ety. du lat. præceptor. PRECET, s. m. (précé).

Coumbien de cols lou precet, l'aourignol, Man feg grimpa coumo un rat esquirol, Jasmin.

PRECHAIRE, s. m. (pretchářré); panente , nounumean. Prêcheur, religieux de l'ordre de Saint-Dominique. V. Predicatour.

Éty. du lat. prædicator, m. s. V. Dire,

Rad.

PRECHAR, v. a. (pretchá); pundican. Predicare, ital. Predicar, esp. cat. Pregar, port. Precher, annoncer au peuple l'évangile on la parole de Dieu, en terme de relig. par ext. exhorter.

Éty. du lat. prædicare, proclamer. Voy.

Dire, R.

Ben precha qu ben viou. Prov.

PRECHE, s. m. (prètché); PREDIC. Pre-dica, ital. esp. port. Prèche, anciennement toutes sortes de sermons; aujourd'hui, instructions données par les ministres protestants; lieu où ils s'assemblent.

Ely. du lat. presdicatio, m. s. V. Dire, R. PRECHUR, V. Prechaire et Dire, R. PRECIDIR, vl. V. Prescindir.

PRECIOS, OSA, vl. Preciós, cal. V. Precios et Prec, R. 2.

PRECIOSITAT, S. f. VI. PRECIOSETAT. Preciositat, cat. Preciositad, esp. Preciosidade, port. Preciosità, ital. Excellence, valeur, grand prix.

Ety. du lat. pretiositatie, gen. de pretio-

silas, m. s.

PRECIOUS, 10USA, adj. (precious, ouse); Precios, cat. Prezioso, ital. Precioso, esp. port. Précieux, euse, qui est de grand prix; on le dit aussi pour affecté dans ses manières.

Ety. du lat. preliosus fait de prelium, prix, et de osus. V. Prec, R. 2.

PRECIOUSA, s. f. Précieuse, semme qui est affectée dans son sir, dans ses manières, et principalement dans son langage.

Ety. de preciousa, qui se croit d'un grand

prix. V. Prec, R. 2.

PRECIOUSAMENT, adv. (preciousamein); Preciosamente, esp. port. Precieusement, avec grand soin.

Ely. de preciousa et de ment. V. Prec,

R. 2.

PRECIOZETAT, vl. V. Preciositat.

PRECIPICI, S. m. (precipici); escuator, sunaus. Precepici, cat. Precipizio, ital. Precipicio, esp. port. Précipice, grand espace vide très-profond, escarpé de tontes parts, et d'où l'on ne peut sortir quand on y est tombé; rocher escarpé; fig. grand élat de misère.

Éty. du lat. præcipitium, m.s. formé de pra, avant, et de cip, pour cap, tête. Voy.

Cap, R.

PRECIPIENT, adj. vl. Ordonnant,

commandant.

Éty. du lat. pracipientis, gén. de pracipiens, m. s.

PRECIPITADA, a LA, adv. (à la precipitade). Précipitamment, avec précipitation, à la hate. V. Cap, R.

PRECIPITAMMENT, adv. (precipilam-méin); Precipilosamente, ital. Precipitadamente, esp. port. Precipitadament, cal. Précipitamment, avec précipitation.

Ely. de precipita et de ment, ou du lat. procipitanler, m. s.

PRECIPITAR, v. a. (precipità); Precipitare, ital. Precipitar, cat. esp. port. Précipiter, jeter dans un précipico. Voy. Debaussar

Ety. du lat. pracipitare, m. s. formé de præ, avant, et de capul, tête, ou occiput, la

tète la première. V. Cap, R.

PRECIPITAR SE, V. T. S'ESCHALASCAB, SE DEGOULAR, SE DEBAUSSAN. Se précipiter, se jeter dans un précipice.

PRECIPITAT, ADA, adj. et p. (precipila, ade); Precipitad et Precipitado, cat.

Précipité, ée.

Ety. du lat. precipitatus.

PRECIPITATION, s. f. (precipitatie-n); PRECIPITATIEM. Precipitazione, ital. Precipitacion , esp. Precipitação , port. Precipitació, cat. Précipitation, extrême vilesse, trop grande håte.

PRECIPITE, s. m. (precipitè). Precipite rouge, mot dérivé du français pour désigner le précipité rouge ou peroxyde de mercure des modernes, qu'on obtient en chauffant le nitrate de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeur nitreuse.

Ety. de précipité, nom qu'on donnait dans l'ancienne chimie aux substances qui se séparaient à l'état solide, d'un liquide qui les

tenait en suspension.

PRECIPUT, s. m. (preciput). Préciput. PRECIS, s. m. (precis); ARREGEAT. Précis, idée succincte du sujét d'un ouvrage de science ou de littérature, ou du fond d'une affaire.

PRECIS, ISA, adj. et p. (précis, ise); Preciso, ital. esp. port. Precis, cat. Précis, ise, déterminé, arrèté.

Éty. du lat. pracisus, m. s. formé de pra, avant, et de cœsus, coupé.

PRECISAMEN, vl. Precisament, cat.

V. Precisament.

PRECISAMENT, adv. (précisaméin); Precisament, cat. Précisément, en parlant du temps, au moment précis, ni avant, ni après; en parlant des choses que l'on dit, que l'on fait, avec précision, exactement.

Éty. de precisa et de ment, d'une manière précise.

PRECISION, s. f. (precisie-n); PRECIsum. Precisione, ital. Precision, esp. Precisão, port. Précision, brièveté convenable, en parlant ou en écrivant.

Ely. du lat. pracisionis, gén. de praci-

sio, m.s.

PRECIZAMEN, vl. V. Precisament.

PRECLAR, adj. vl. parchan. Preclaro, esp. port. ital. Brillant, resplendissant, très-beau.

Ety. du lat. præclarus, m. s. V. Clar, R. PRECOCE, OGA, adj. (precocé, oce), prov. mod. Precoce, ital. Precos, esp. Précoce, mur avant la saison; fig. dont l'esprit et le corps est plus formé que son âge ne le comporte. V. Premeirenc.

Ety. du lat. præcoæ, ocis, formé de præ et de coctus, mûr, cuit avant la saison.

V. Couire, R.

PRECOGNICIO, s. f. vl. Préconnaissance, connaissance anticipée.

Éty. du lat. pracognitio, m. s..

PRECONIBATIO, vi. Preconisació, cal. V. Precounisation.

PRECONOYSHENSA, s. f. vl. Preconoscenza, ital. Préconnaissance, connaissance anticipée.

PRECOOUTION , V. Precaution. PRECOUCITAT, s. f. (precoucitá). Précocité, qualité de ce qui est précoce.

PRECOUNISAR, v. a. (precounisa); Preconizzare, ital. Preconizar, esp. port. Preconisar, cat. Préconiser, louer extraordinairement, donner de grands éloges à quelqu'un, vanter quelque remède.

Éty. du lat. præconisare, m. s. formé de proco, proconis, crieur public. V. Pre-

coun . R.

PRECOUNTSAT, ADA, adj. et p. (precounisá, ade); Preconisado, port. Préconisé, éc. V. Precoun, R.

PRECOUNISATION, s. m. (precounisatie-n); Preconizazione, ital. Preconizacion, esp. Preconização, port. Preconisació, cat. Préconisation, action de préconiser, de publier.

Ety. du lat. proconisationis, gén. de praconisatio, m. s.

PRECOUS, s. m. (précous); RELABOUSE. Préciôture. Cast.

PRECURSOUR, s. m. (precursóur); Precursore, ital. Precursor, cat. esp. port. Précurseur, celui qui précède, qui marche ou qui court devant un autre pour annoncer son arrivée.

Ety. du lat. prœcursor, formé de pre. devant, et de currere, courir. V. Courr. Rad.

PREDA, s. f. (prède); Preda, ital. Presa, esp. Preza, port. Proie, ce que les animaux carnassiers ravissent pour le manger; fig. butin, chose dont on s'empare avec violence.

Éty. du lat. præda, m. s.

Loup ni may renart non pistabo à l'escart, Las predos à la tendro cart. Bergeyret.

PREDECESSOO, s. m. anc. béarn. V. Predecessour et Ced, R.

PREDECESSOR, s. m. vl. Predecessor. cat. esp. Predecesseur. V. Predecessour et Ced, R.

PREDECESSOUR, s. m. (predecessour); Predecessore, ital. Predecessor, cat. port. Predecesor, esp. Prédécesseur, celui qui en a précédé un autre dans les fonctions d'une charge, d'un emploi; au plur. ceux qui ont vécu avant nous.

Ety. du lat. preedecessor, m. s. V. Ced, Rad.

PREDELLI, s. m. vi. Bdellium. PREDESTINACIO, vl. Predestinacio,

cat. V. Predestination et Destin, R. PREDESTINAR, v. a. ( predestina);
Predestinar, cat. esp. port. Predestinare, ital. Prédestiner, destiner de toute éternité

au salut, à faire de grandes choses. Ety. du lat. prædestinare, formé de pra, d'avance, et de destinare, destiner. V. Des-

tin, R.

PREDESTINAT , ADA , adj. et p. (predestina, ade); Predestinade, port. Pre-

destinad, cat. Prédestiné, ée; dont le destin était fixé d'avance.

Éty. du lat. prædestinatus. V. Destin, R. PREDESTINATIO, vl. V.

PREDESTINATION, e. f. (predestinatie-n); Predestinacio, cat. Predestinacion, esp. Predestinação, port. Predestinazione, ital. Predestination, fatalisme, arrangement immuable des événements que l'on suppose arriver nécessairement.

Ely. du lat. prædestinationis, gén. de predestinatio, m. s. V. Destin, R.

PREDIC, s. m. vl. PREDIC. Predica, port. cat. Prédication; discours, sermon, prèche. V. Preche et Dire, R.

PREDICADOR, S: W. VI. PREDMAIRE, PREDICATOR, PREDIQUADOR, PREZICATAR, PREZI CADOR. V. Predicatour.

PREDICADOUR, s. m. anc. béarn. V. Predicatour et Dire, R.

PREDICAIRE , s. m. vl. Prédicateur. V. Predicatour et Dire, R.

PREDICANSA, s. f. vl. Predication, v. c. m. et Dire, R.

PREDICAR, v. a. (predica); Predicar, cat. esp. Prècher.

Ely. du lat. prædicare. V. Prechar et

PREDICATIO, vl. V. Predication. PREDICATION, s. f. (predicatie-n); LOU PRECE. Predicazione, ital. Predicacion, esp. Predicació, anc. cat. Pregação, port. Predication, discours, sermon, instruction prononcée en chaire.

Ety. du lat. prædicationis, formé de predicare et de actio, l'action de précher. V. Dire, R.

On donne plus particulièrement le nom de predications, aux discours faits aux infidèles pour leur annoncer l'Evangile, et celui de sermons, à ceux qu'on débite aux Chrétiens pour næirrir leur piété. V. Sermoun.

PREDICATOR, vl. V. Predicatour. PREDICATORI, s. m. vl. Chaire, tribone. V. Dire, R.

PREDICATOUR, s. m. (prédicatour); PRICHAIRE, PRESICADOUR, PREDICADOUR, PREDIemous. Predicatore, ital. Predicador, esp. Pregador, port. cat. Prédicateur, celui qui annonce en chaire la parole de Dieu.

Ety. du lat. prædicator, formé de prædieare et de actor, celui qui prèche. V. Dire, Rad.

Anciennement il n'était permis qu'aux évêques de prêcher. Saint Jean Chrysostôme selon quelques auteurs, le premier prêtre qui prêcha. Origène et saint Augustin, qui out prêché, n'étant que simples prêtres, ne l'out fait que par un privilége particulier.
Dict. des Orig. de 1776, in 80.

La France peut se glorisser d'avoir produit les plus grands prédicateurs : il suffira de nommer Bourdaloue, Massillon, Bossuet et Pléchier, pour que chacun en soit convaincu.

PREDICH, ICHA, adj. et p. (preditch, Mche); Predit, cat. Predicho, esp. Predito, port. Predetto, ital. Predit, ite, prevu, annoncé d'avance.

Riy. du lat. pradictus, formé de pra, arani, et de dictus, dit. V. Dire, R.

PREDICTION, s. f. (predictic-n);

Predicció, cal. Prediccion, esp. Prédiction, action de prédire, chose prédite.

PRE

Éty. du lat. prædictio, de præ, avant, et de dicere, dire. V. Dire, R.

PREDILECTION, s. f. (predilectie-n); Predilecção, port. Predilección, esp. Predilecção, port. Predilecció, cat. Prédilection, préférence d'amitié, d'affection. PREDIQUADOR, vl. et.

PREDIQUEDOUR, d. bearn. V. Predicatour et Dire, R.

PREDIRE, v. a. (prediré); ANOUNÇAN, DEVIBAR, PROUNOCETICAR. Predire, ital. Predir, cat. Predecir, esp. Predizer, port. Predire, prophétiser, annoncer par inspiration divine ce qui doit arriver.

Ety. du lat. prædicere, fait de præ, avant, et de dicere, dire. V. Dire, R.

PREDIT, adj. vl. Predit, cat. Predicho, esp. Sus dit, devant dit, V. Predich

Ety. du lat. prædictus. V. Dire, R. PREDOUMINANT, ANTA, adj. (predouminan, ante); Predominant, cat. Predominante, esp. ital. Prédominant, ante, qui prédomine.

PREDOUMINAR, v. n. (predouminá); Predominare, ital. Predominar, esp. port. cat. Prédominer, prévaloir, avoir le dessus, être le plus fort, l'emporter.

PREEMINENCIA, s. f. (preemineincie); enumentaga. Preminenza, ilal. Presminencia, esp. port. cat. Prééminence, prérogative, droit, privilége; excellence qui relève une personne ou une chose par dessus les autres.

Ety. du lat. præminencia, m. s.

PREENSION, Garc. V. Prension.

PREER, v. a. vl. Prier. V. Pregar et Prec. R.

PREEXELLENT, adj. vl. Préexcellent. PREEXA, s. f. vl. Vertu.

PREFAÇA, s. f. (preface); Prefazione et Prefazio, ital. Prefacion, esp. port. Prefaci, cat. Préface, avertissement qu'on met au-devant d'un livre pour instruire le lecteur de l'ordre et de la disposition qu'on y a observés, de ce qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité et lui en faciliter l'intelligence.

Ety. du lat. præfatio, fait de præ, avant, et de fari, parler. V. Fa, R.

PREFACA, s. f. Prefaci, cat. Prefacion, esp. Préface, partie de la messe qui précède immédiatement le canon.

PREPACH, V. Presfach

PREFACHIER, V. Presfachier.

PREFECT, s. m. (prele), et impr. par-pect. Prefecte, cat. Prefetto, ital. Prefecto, esp. port. Préfet, dans plusieurs maisons religieuses, celui qui a l'inspection des classes; chez les Romains, titre de celui qui possédait une préfecture.

Ely. du lat. profectus, fait de proficere,

commettre, préposer.

PREFECT, s. m. Préset, premier administrateur d'un département ; le préset maritime est chargé de l'administration et de la surveillance d'un arrondissement maritime.

Éty. du lat. prosfectue. Voy, le mot precédent.

Les présets ont été créés par une loi du Pierran. Predição, port. Predicione, ital. 17 pluvidse, an 8 de la république.

PREFECTURA, s. f. (prefecture); Prefettura, ital. Prefectura, esp. port. cat. Préfecture, dignité de préfet; territoire confié aux soins, à l'administration d'un préfet; l'hôtel où il demeure.

Éty. du lat. presectura. PREFEIT, vi. V. Presect.

PREFERABLAMENT, adv. (preferablaméin) Préserablement, par présérence.

Eiv. de preferabla et de ment. V. Fer, Rad.

PREFERABLE, ABLA, (preferable, able); Preferibile, ital. Preferible, esp. cat. Preferivel, port. Préférable, digne de préférence, qui doit être préféré.

Ety. du lat. præferendus, on de Prefer, rad. de preferar et de able, litt. susceptible

d'être préféré. V. Fer, R.

PREFERAR, v. a. (preferia); Preferire, ital. Preferir, esp. port. cat. Préférer, meltre une chose devant une autre dans son affection ou dans son estime; donner l'avantage sur d'autres, aimer mieux, mettre audessus.

Ély. du lat. præferre, porter devant, formé de præ, devant, et de fero, je porte. Voy-Fer, R.

> Mai se vos aver part à seis bountats divinas, Fan qu'els flours, mon enfant, preferes leis espinas.

PREFERAT, ADA, adj. et p. (preferá, áde); Preferido, port. Préféré, qui a obtenu la préférence.

Éty. de prefer et de at, sur qui a porté la préserence. V. Fer, R.

esp. port. Préférence, choix exclusif par gout, par caprice, ou après examen; droit d'être préféré, témoignage de prédilection.

Ety. de Prefer, rad. de preferar et de enca. V. Fer, R.

PREFERIR, Preferir, cat. V. Preferar. PREFERIT, V. Preferat et Fer, R.
PREFET, V. Prefect.
PREFET, ETA, s. (prefè, ète). Préfet;

femme du préset, et non présette.

PREFOCAR, v. a vl. Suffoquer. PREFOCAT, ADA, adj. et p. vl. Suffequé , ée.

PREFOUNDAR, Avr. V. Proufoundar et Found, R.

PREFOUNDAT, Voy. Proufoundat et Pound, R.

PREFOUNDIT, IDA, V. Proufoundat et Found, R.

PREFOUNS, V. Proufouns, Founds et

PREFOUNSAR, V. Preoundar.

PREFOURSÇAR BE, V. Perfourçar se. PREFUDI, s. m. vl. Debordement, flux, écoulement : Prefudi de sang . du lat. pro-fluvium sanguinis, perte. V. Flu, R. PREFUN, s. m. V. Parfum.

PREGA-DIOU, s. m. (prègue dióu); pas-GRADIOU. Pregadeu, cat. Prie-Dieu, sorte de pupitre qui a par devant un marche-pied sur lequel on s'agenouille pour pier Dieu.

PREGA-DIOU , S. M. DOUMEISBLATA , AGAGNAU, PREMA-DIOU-DE-SESTOUBLE, CHABRE-TA. SART JAQUE, BERGELBOURSTA, CASRA, PRE-

GA-DIOU-BERHADA. Prega deu de rostoll, cat. Nom qu'on donne à la mante orateur, Mantis oratoria, Lin. et à la mante religieuse, Mantis religiosa, Lin. insectes de la fam. des Orthoptères communs dans les champs.

Ety. Les mantes se tiennent presque toujours à genoux, d'où le nom de prie-dicu qu'on leur a donné, on les nomme aussi quelquefois devin, parce que l'on est dans la persuasion qu'elles indiquent le chemin quand on le leur demande, préjugé qui a élé cru par Rondelet lui-même, car il a dit parlant de cet insecte: Tam divina consetur bestiola, ut puero interroganti de via, altero pede extenso reclam monstret, atque rard, vel nunquam fallat.

PREGADIOU-BERNADA, Nom languedocien de la mante religieuse. V. Pregadiou et Prec, R.

PREGADOR, S. m. et adj. vl. PREYADOR. PREIAIRE. Pregador, cat. Pregatore, ital. Suppliant, qui prie, amant, solliciteur.

Ety. du lat. precator, m. s. V. Prec, R. PREGAIRA, vl. V. Priera et Prequiera.

PREGAIRE, vl. V. Preiaire. PREGAIRIA, s. f. vl. Prière.

Ély. du lat. precarium. V. Prec, R.

PREGALHAS, s. f. pl. (pregailles), dl. Longues prières.

Ely. V. Prec, R. PREGANT, part. prés. de pregar (pre-

gan). Priant, qui prie. Ety. du lat. precantis, gén. de precans,

m. s. V. Prec. R.

PREGAR, v. a. (prega); PREGEAR, PREJAR. Pregare, ital. Pregar, cat. Prier, demander par grace, intercéder.

Ety. du lat. precari, m. s. V. Prec, R. En vl. solliciter, faire l'amour.

PREGARIA, s. f. (pregarie); Pregaria, cat. Plegaria, esp. En vl. prière, en dg. prières en général.

Ély. de preg et de aria. V. Prec, R. PREGARIS, d. béarn. Voy. Prieras et

Prec, R. PREGAT, ADA, adj. et p. (prégá, ade).

Prié, ée.

Ety. du lat. precatus, m. s. V. Prec, R. PREGEADIOU, s. m. (predze diou), d. bas lim. Prie-Dieu. V. Prega-diou et Prec, Rad.

On donne encore ce nom à un office qu'on fait faire pour l'âme d'un défunt. V. Cantar et Servici.

PREGEAR, d. bas lim. V. Pregar. PREGEARIA, d. bas lim. V. Priera et Prec. R.

PREGEMIR, v. n. (predgemir). V. Gem, Rad.

> Lou chin meme su sa pailtado Pantailhavo et pregemissio. D'Astros.

PREGES, vl. Priait. Si m'preges, s'il me priait. PREGNA, adj. (prégne), d. béarn. Enceinte. V. Grossa.

Ety. du lat. pregnans, m. s. PREGNAR, v. a. vl. Engrosser. Preyna, il engrosse.

PREGON, adj. vl. Profond. V. Prou- | exquis, qu'on trouve abondamment à Toufouns et Found, R.

PRE

Subst. publication. lls ou elles prient.

PREGONAR, v. a. vl. Publier.

PREGONESSA, s. f. vl. Profondeur. V. Found, R.

PREGONESSA, s. f. vl. Publication, promulgation.

Ety. du lat. proconium, m. s.

PREGOUN, et

PREGOUND, OUNDA, adj. Profond, onde. V. Founs et Found, R.

Lou fuec n'es jamai tant pregoun Que lou fum noun n'en sorte.

PREGUAR, vi. Preguar, cat. V. Pregar, PREGUIEIRA, s. f. vl. Preguiera, cal. V. Priera et Prec, R.

PREGUIERA, s. f. Vl. PREGAIRA, PER-GAIRIA. Preguiera, anc. cat. Pregaria, cat. mod. ital. Prière, supplication. V. Priera. PREGUNDEZA, s. f. vl. Profondeur. V.

Proufoundour et Found, R. PREGUSTAR, v. a. vi. Pregustare,

ital. Déguster, goûter d'avance. Ety. du lat. prægustare, m. s. PREI, s. m. vl. Pré. V. Prad. R.

PREI, nom d'homme, dl. V. Precari. PREIA, s. f. vl. PREA. Prise, butin. Voy. Prendr, R.

PREIA, s. f. vt. Prairie. V. Prad, R. PREIADOR, vl. V. Preiraire.

PREIAIRE, adj. vl. PREIADOR. Suppliant. V. Pregador et Prec, R.

PREIAR, v. a. vl. Prier. V. Pregar et Prec, R. priser. V. Prisar et Prec, R. 2. PREICACIO, s. f. vl. Proclamation, témoignage. V. Dire, R.

PREICHA, s. f. vl. V. Preissa. PREICOUSA, V. Micouqueta. PREIGEOUN, et comp. V. Prisoun et

Prendr, R. PREIERA, V. Priera et Prec, R.

PREIGNER, v. a. anc. lim. Prendre. V. Prendre.

PREIJOUN, s. m. (preidjour). Prison. . Prisoun et Prendr, R.

PREIMAR, v. a. et n. (preïmá), d. lim. Approcher. V. Approuchar.

PREIMIER, EIRA; adj. Altér. de premier. V. Prim, R.

PREING, vl. V. Prenh.

PREINS, adj. vl. Enceinte. V. Prenh. PREIO, s. f. vl. Prison, prisonnier. V. Prendr, R.

PREION, vl. V. Preon.

PREIRA, vl. Je prendrais. PREIRA, s. f. (préire), d. m. V. Presura et Prendr, R.

PREIRE, s. m. (prèiré); pasteo. Voy.

Capelan.

Ety. du grec πρεσδύτης (presbutés), un vieillard, on a fait πρεεδύτερος (presbuteros), un prêtre, comme de senex on a fait senator, à cause que dans la primitive église on n'admettait à la prétrise que les vieillards. Nodier. Le gros ventricule du cochon. Garc.

PREIRE DOUBLE, s. m. (préire doubié). Nom qu'on donne sur nos côtes à la venus verruqueuse, Venus verrucosa, mollusque de l'ordre des Acéphales, d'un goût

PREIS, s. m. vl. Prix, valeur. V. Prec, Rad. 2.

PREISMA, s. f. vl. PREISSA, PR Presse, hâte. V. Pressa et Press, R.

PREISO, vl. Prison, V. Prisoun, prisonnier. V. Prisounier et Prendr. R. PREISON, vl. V. Prisoun et Prendr,

PREISONATGE, s. f. vl. Prison, détention. V. Prendr, R.

PREISONIER, VI. PREZORIER, PRESORIER, PRETO. V. Prisounier,

PREISSA, d. bas lim. et vl. Presse, foule. V. Pressa et Press, R.

PREISSAR, d. bas lim. Presser, håter. V. Pressar et Press, R.

PREISSAT, V. Pressat et Press, R. PREISSIERA, s. f. (preissière); paur cauxa. Huisserie, assemblage de deux poteaux et d'un linteau, formant la baie d'une porte de cloisen.

Ély.? PREISSO, s. f. vl. Prison. V. Prisoun et Prendr, R.

PREIZO, V. Prisoun.

PREIZONER, s. m. vl. Prisonnier. V. Prisounier et Press, R.

PREJAR, v. a. (preïá), d. lim. Prier. V. Pregar et Prec, R.

PREJEIRA, d. lim. V. Priera.

PREJITAR, v. a. (predjitá), Jeter les pierres dans le champ de son voisin, terme d'Arles, Ach. s'accuser soi-même ou accuser son chien pour faire des reproches à unautre, ce qu'exprime bien le proverbe suivant, V. Ject, R.

Va diou à lu filha, entende va tu nouera.

PREJUDICAR, vl. V. Prejudiciar. PREJUDICI, s. m. (predjudici); Pregiudizio, ital. Prejuicio, esp. Prejuizo, port. Prejudici, cat. Préjudice, tort, dommage.

Ety. du lat. præjudicium, m. s. V. Jud, Rad.

PREJUDICIABLE, ABLA, adj. (predjudiciablé, able) ; Pregiudiciale, ital. Perjudiciable, esp. Préjudiciable, qui porte ou cause du préjudice, qui fait tort. V. Jud, R.

PREJUDICIAR, v. n. (predjudiciá); Pregiudicare, ital. Perjudicar, esp. port. cat. Préjudicier, porter préjudice, faire tort ou faire du tort.

Ety. du lat. præjudicare, m. s. V. Jud, Rad.

PREJUGEAR, v. a. (predjudjá). Préjuger, prevoir par conjecture.

Ety. du lat. præjudicare, fait de præ, avant, et de judicare. V. Jud., R.

PREJUGEAT, ADA, adj. et p. (predjudja, åde). Préjugé, ée, jugé d'avance. Voy. Jud. R.

PREJUGEAT, s. m. Pregiudizio, ilal. Préjugé, opinion formée ou adoptée avant que d'avoir jugé, erreur, préoccupation, prévention publique accréditée, chose intérieurement jugée.

kty. du lat. prejudicium, fait, de pra, avant, et de judicium, jugement. V. Jud, R. PREJUR, s. et adj. vl. Parjure. V. Par-

juro et Jur, R.

lacion, esp. Elévation, supériorité.

Ety. du lat. proslatio, m. s. V. Lat, R. 3. PRELAT, s. m. (prela); Prelato, ital. Prelato, esp. port. Prelat, cat. Prélat, supérieur ecclésiastique, constitué dans une éminente dignité de l'Église; dans la cour de Rome, tous les ecclésiastiques qui out le droit de porter le violet.

Ety. du lat. proslatus, fait de pros, avant, dessus. et de latus, porté. V. Lat, R. 3.

PRELATIO, s. f. vl. Prélature, prélation, droit de retenue qu'avaient les seigneurs.

Ely. du lat. prælatio. V. Lat, R. 3. PRELATURA, s. f. vl. Prelatura, ital. esp. port. Prélature, dignité de prélat.

Ely. du lat. prælatura, m. s. V. Lat, Rad. 3.

PRELEVAMENT, s. m. (prelevamein). Prélèvement, action de prélever.

PRELEVAR, v. a. (preleva). Prélever, lever une somme sur le total d'une société, avant que de la partager.

Ely. du lat. præ, avant, et de levar, lever avant. V. Lev, R.

PRELEVAT, ADA, adj. et p. (preleva, ade). Prelevé, ée. V. Lev, R.

PRELIMINARI, ARIA, adj. (preliminari, aric); Preliminare, ital. Preliminar, cat. esp. port. Préliminaire, ce qui précède, cequi sert d'introduction.

Ely. de præ, devant, et de limen, pas, seuil ou porte, qui est devant la porte. Voy. Lim, R. 2.

PRELIMINARIS, s. m. pl. (prelimina-ris); Preliminari, ital. Preliminares, port. esp. Préliminaires, actes, cérémonies qui précedent l'action principale.

PRELUDAR, v. n. (preluda). Préluder, jouer des préludes, essayer sa voix, commencer, s'essayer.

Ely. du lat. præludere, sormé de præ, avant, et de ludere, jouer. V. Lud, R.

PRELUDI, s. m. (preludi); PRELUDO PRELUDE. Preludio, ital. esp. port. Prélude, ce qui se joue ou se chante pour essayer les instruments ou la voix, ce qui annonce, ce qui prépare.

Ely. du lat. præludium. V. Lud, R. PREM, vl. Mince. Voy. Mince et Prim, Rad. 2.

il ou elle presse.

Eig. du lat. premere, presser. V. Press, Rad.

PREMATURAMENT, adv. (prematuramente, ital. Prématurément, avant le temps convenable.

Liy. de prematura et de ment, formé de pre, avant, de malura, mure, avant la malurilé, trop tot.

PREMATURAT, ADA, adj. et p. (prematurá, ade). Prématuré, ée, fait avant le temps, litt. mur avant.

PREME, PREMER. adv. d. béarn. Avant, premièrement. V. Premier et Prim, R.

PREMEDITAR, v. a. (premeditá); Premeditare, ital. Premeditar, cat. esp. port. Premediter, mediter sur une chose avant que de l'exécuter.

Ely. du lat. præmedilari, formé de præ,

PRELACIO, s. f. vl. Prelació, cat. Pre- | avant, d'avance, et de meditari, méditer. V. Medit, R.

PREMEDITAT, ADA, adj. et p. (premeditá, áda); Premeditado, port. Prémedité, ée, médité avant que d'être exécuté. Éty. du lat. premeditatus, m. s. V. Medit,

Rad.

PREMEDITATION, s. f. (premeditatie-n); Premeditazione, ital. Premeditacion, esp. Premeditação, port. Préméditation, action de préméditer.

Ety. du lat. præmeditatio. V. Medit, R. La préméditation, en jurisprudence, consiste dans le dessein formé avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. Code Pénal, art. 297.

PREMEIR, EIRA, nom de nombre, adv. d. béarn. Premier, ière. V. Premier et Prim, R.

PREMEIRAGI, s. m. (premeirádgi). Primeur, première saison de certains fruits, au pl. fruits et légumes précoces.

Ety. de premier et de agi. V. Prim, R. PREMEIRAMEN, adv. vl. Premièrement.

Primeiramen dels autres, avant tous les aulres.

Ely. de premeira et de men. V. Prim, R. PREMEIRAMENT, anc. lim. V. Premierament.

PREMEIRENC, ENCA, adj. (premeiréinc, éinque) ; primagenc, proumier, permisi-RENC, PRIMAIC, PREMEIROUGE, PREMIER, PRIMEI-REMC. Prematuro, ital. port. Precoz, esp. Primerenc, cat. Précoce, hâtif, on le dit des fruits qui marissent les premiers, printanier.

Ety. de premier et de enc. V. Prim, R. Frucha premeirenca, fruit hatif.

PREMEIROUGE, V. Premeirenc.

PREMENAR, V. Proumenar.

PREMER, v. a. vl. Premer, anc. cat. Premere, ital. Presser, fouler, comprimer, persécuter, déprimer.

Ety. du lat. premere, m. s. V. Press, R. PREMERAMENT, adv. d. bearn. Voy. Premierament et Prim, R.

PREMEYR, EYRA, adj. dg. V. Premier et Prim, R.

PREMEYRAMENT, dg. V. Premierament et Prim, R.

PREMI, s. m. vl. Premio, port. ital. Premi, cat. Récompense, salaire. Ety. du lat. præmium, m. s.

PREMICAS, s. f. pl. (premices); resercis. Primizie, ital. Primicias, esp. port. cat. Prémices, présents que les Hébreux faisaient au Seigneur d'une partie des premiers fruits de leur récolte; premiers fruits de la terre, premières productions de l'esprit.

Ety. du lat. primitie, fail de primus. Voy. Prim, R.

PREMICIAR, vl. V. Primicias et Premiças.

PREMIEIR, IEIRA, adj. dl. V. Premier et Prim, R.

PREMIEIRAMENT, adv. vl. V. Premierament et Prim, R.

PREMIER, IERA, adj. (premié, iére); PREMYR, RYRA, PROUMER, PRAMIER, PRUMEN. Primiero et Primo, ital. Primero, esp. Primeiro, port. Primer, cat. Premier,

ière, qui précède par rapport au temps, au lieu, à l'ordre ; qui l'emporte en qualité, en mérite, qui est le plus élevé en dignité.

Ety. du lat. primus et de ier, ou de primarius. V. Prim, R.

Veguem qu sarà premier, voyons qui aura

la primauté.
Siou premier, j'ai la primauté et non je suis premier.

En premier ou d'en premier, loc. adv. d'abord, au commencement, dans le principe. PREMIER, adv. vl. Prima, ital. Aupa-

Éty. du lat. prius, dérivé de primus. Voy. Prim, R.

PREMIERAMENT, adv. (premieraméin); premebament, premeteament, permie-BAMENT. Primieramente, ital. Primeramente, esp. Primeiramente, port. Primerament, cat. Premièrement, en premier lieu.

Ety. de premiera et de ment. V. Prim, R. PREMIEZ, d. lim. Premier. V. Premier et Prim, R.

PREMU, UE, adj. et p. d. vaud. pour premut, uda. Pressé, ée. V. Pressat et Press, Rad.

PREMUNIR SE, v. r. (sé premunir); Premunirsi, ital. Premunir, cat. Premunirse, esp. Se prémunir.

PREN, vl. V. Prenh.

PRENABLE, ABLA, adj. (prenablé, able). Prenable, qui peut être pris.

Ety. de prener, prendre, et de able. V. Prendr, R.

PRENANT, ANTA, adj. Prenant, ante, qui prend, partie prenante.

Éty. V. Prendr, R. PRENCIPAT, s. f. vl. Principauté; province du royaume de Naples.

PRENDA, s. f. vl. Diner, souper, re-pas, le repas du milieu du jour.

Ety. du lat. prandium.

PRENDEDOR, adj. vl. Prendedor, esp. port. Prenditore, ital. Preneur, saisisseur, ravisseur. V. Prendr, R.

PRENDEMEN, s. m. vl. Prendimiento, esp. Prendimento, ital. Saisie, prise. Voy.

Prendr, R.
PRENDR, PRENS, PRES, PRES, PRES, radical dérivé du latin prehendere, prehendo, prehensum, prendre, saisir, s'emparer, qu'on trouve aussi écrit prendere, prendo, formé, selon Denina, de prw et de hand, main, præ manibus, sous-entendu habeo, j'ai sous la main-

De prensum, par apoc. prens; d'où: Coum-prens-ion, Prens-aire, Ap-prension, Re-prens-ible.

De pres, par le changement de e en i : Pris, Pris-ar, Pris-a, Mes-prisa.

De prendr, par la suppression de dr, pren; d'où : Pren e, Pren er, Pren-able, A-pren-er, Entre pren-er, Entre prenent, Sur-pres-a, Entre-pres, Entre-prisa, Em-prisouna-ment, Em-prisoun-ar, Emprisoun-at, A-preison-ar, Prisoun, Prisoun-ier, A preson-ar, A-preson-at. Impren-able, Preis-on, Preison-atge, Preisso, Preizon-er, Prion-ier, Prezon-ier, Presoun-e, A-preison-at, Mes-pres, Re-pres, Sur-pres,

De prendere, par la suppr. des deux der-

niers e, prendr; d'où: Prendr-e, Coumprendre, Entre-prendre, Pe-prendre, Sur-prendre, Ap-prendre, A-prendr-is, A-prendriss-agi, Pris-a, Pris-ar, Prisaire, Pris-ur, Pe-prisa, Pris-on.

De prehendere, parapoc. prehend; d'où: A-prehand-ar, A-prehend-ai, Ap-prehend-

er, A-prehent-iu.

De prens, par suppression de n, pres; d'où: Pres, Coum-pres, Re-pres-alhas, Per-pres, Mes-pres, Press-a, Sur-pres, Ap-pres, Pres-a, Re-pres, Pres-one, Re-prez-a, Pres-soun, Re-presa.

PRENDRE, v. a. (préindré); parsura, parsura, parsura, parsura, parsura. Prendere, ital. Prendere, esp. port. Pendrer, cat. Prendrer, suisir avec la main; dérober, voler; se rendre mettre; surprendre, prendre sur le fait; tirer à part, prendre à partie; s'habiller, prendre ses habits; manger, prend rend, il ne mange rien; exiger un prix; tourner à droite ou à gauche; contracter une habitude; suivre un parti; bien entendre une affaire, la prendre du bom biais, entreprendre avec chaleur, prendre à cœur, etc., etc.

Ety. du lat. prendere, m. s. V. Prendr, R. Prendre sur si, prendre sur soi.

Prendre per força, violer.

Prendre la messa, être ordonné prêtre et non prendre la messe.

Prendre la benediction, recevoir la bénédiction.

Prendre las cendres, recevoir les cen-

dres, prendre les cendres.

Prendre per davant, on le dit d'un vaisseau qui va trop à la bouline, lorsque toutà-coup les voiles portent à faux et qu'il prend vent par devant, c'est-à-dire, parproue. Fig. se fâcher, se rebuter, se dépiter.

Prendre de mau, contracter une maladie,

gagner du mal.

Prendre fred, se refroidir, ètre saisi par le froid.

Prenez vous garda, Tr. prenez garde.

Doon fet au prendre, Tr. au fait et au prendre.

Prendre, signifie aussi épouser, prendre pour semme, pour mari.

Quest le somt de Tholoss pres dons Elienor. Quand le somte de Toulouse épouse dame Eléonore Hist. Crois. A'big. V. 359.

Prendre la debranle, décliner, commencer la déroute.

Prendre à la tasta, prendre à l'essai, à

l'épreuve.

Prendre qu'aucun en desc

Prendre qu'aucun en descassa, s'acharner contre quelqu'un. Cast.

Prendre de sus-en-sus, écrémer, écumer. Prendre la vanada, escoussa, van, prendre son élan, prendre escousse.

PRENDRE, v. n. susses. Prendre, s'attacher, se coaguler, s'épaissir; en parlant des plantes, jeter des racines, pousser après la transplantation; obtenir du succès, avoir la vogue; en parlant d'un remède, d'un vésicaloire, faire son effet.

PRENDRE SE, v. r. Se prendre, s'attacher; s'accrocher: S'en prendre, s'en pren-

dre, imputer à.

PRENE, v. a. (préné). Prendre. Voy.

Prendre et Prendr, B.

PRENEI, v. a. (prénei), d. lim. Prendre. V. Prendre et Prendr, R.

PRENEIRE, s. m. (preneire). On donne ce nom, à La Motte-du-Caire, Basses-Alpes, à une perche fendue en quatre, au bout, servant à cueillir les fruits. V. Culheire.

Éty. de prener, prendre. V. Prendr, R. PRENEMENT, s. m. anc. béarn. Prise; action de prendre.

Ety. de prene et de ment. V. Prendr, R. PRENER, md. V. Prendre et Prendr, Rad.

PRENER, vl. V. Prendre.
PRENEYRE, s. m. vl. Preneur.

PRENH, adj. f. vl. PREMG, PREM, PREMS, PREMS, Prenys, cat. Prenhe, port. Grosse, enceinte, pleine.

Éty. du lat. prægnans, m. s.

PRENHAT, s. m. vl. Fostus, portée. V. Prenh.

PRENHEZA, s. f. vl. Grossesse, portée. V. Prenh.

PRENNO, v. a. (prénne). M. Bergeyret emploie ce mot comme infinitif du v. prendre. V. Prendre et Prendr, R.

PRENOM, vl. V. Prenoum.

PRENOMINATIO, s. f. vl. Pronomination, figure de mots.

Ety. du lat. pronominatio.

Prenominatios es cant hom pauza 1, vocable agradable per no agradable, o pel contrari.

Leys d'Amor.

PRENOUM, s. m. (prenoum); Prenome, port. Prénom, nom qui, chez les Romains, précédait le nom de famille, aujourd'hui nom de baptême.

Ety. du lat. prænomen, fait de præ, avant, et de nomen, nom, avant le nom. V. Nom, Rad.

Prenomen dictors eo quod nemini presponstur.

Lidore.

PRENRE, v. a. vl. Prendre. V. Prendre et Prendr, R.

PRENS, ENSA, adj. (préins, éinsa). Enceinte, en parlant des femmes: Femma prens, on le dit plus souvent des animaux. V. Prenh.

Ety. du lat. prægnans.

Car coumo bierges daban ero Bierges pey fourec, a may prens. (La Sainte-Vierge) Goudelin.

PRENSA, s. f. (prèinse), di. Un marc. V. Destrocha et Press, R.

PRENSA, s. f. dl. Serre, l'action de serrer, de pressurer.

Ety. du lat. pressura. V. Press, R. PRENSA, s. f. dl. Prensa, port. Pressoir de vendange. V. Destrech et Press, R.

Souc de prensa, le mouton du pressoir. Éty. du lat. prælum.

PRENSA, s. f. dl. Graisse.

PRENSA, s. f. dl. PRENÇA. Pour vin de pressurage, V. Vin de destrech.

Ely. de prensa, pressurage. V. Press, R.

Un mioch d'aiguado s'y beguet, Et quauques picharour de prença Qu'ero bono per excellenço. La Saga. PRENSA-BROCAS, c. m. (prémac bróques), dl. Un avare, un fesse-mathien. PRENSAIRE, c. m. vl. Qui prend, qui enlève, preneur.

Ety. du lat. prensans, m. s. V. Prendr, Rad.

PRENSAB, V. Destregner et Press, R. PRENSEON, s. f. (preinsio-n); reassess, reassess, reassess, and prension, aller, agir avec crainte, avec appréhension. V. Prendr, R.

PRENSOYA, s. f. (preinsoye), dl. Fem-

me enceinte, ventrue.

Éty. du lat. prægnans. PRENTI-GARDA, s. m. (preinti-gárde). Admonition, prends-garde; avis.

PRENUR, s. m. (prenur); reserves. Preneur, celui qui prend; celui qui fait un usage habituel de.....

PREOCCUPAR, v. a. vl. resouveres.

Preoccupar, cat. esp. Preoccupar, port.

Preoccupare, ital. Préoccuper, dominer,
prévenir.

Éty. du lat. preoccupare, fait de pre, d'avance, et de eccupare, m. s. V. Occup.

PREOGUPAT, ADA, adj. et p. (preocupá, áde); paroucupar. Preocupá; cst. Préoccupé, éc.

Ety. du lat. prosoccupatus, m. s. Voy. Occup, R.

PREOGCUPATION, s. f. (preoucupatien); panoocupation, panoocupation, Preocupació, cat. Preocupación, esp. Preocupação, port. Preoccupacione, ital. Preocupation, état d'un esprit si plein, si possédé de certaines idées qu'il ne peut plus juger sainement, de tout ce qui a quelque rapport à ces idées.

Éty. du lat. preoccupationis, gén. de preoccupatio.

PREON, adj. vl. PREION, PRIOR. PreoN, cat. Profond. V. Preond.

PREOND, ONDA, adj. vl. PREON, PRICE, PREION. Pregon, and. cat. Profend, creus.

Ety. du lai. profundus, m. s. V. Found. Rad.

PREONDAMEN, adv. vl. PREOFFARENS. Progonament, anc. cat. Profondément. V. Proufoundament et Found, R.

PREONDESSA, s. f. vl. PREORDEZA, PROFILE Profondeza, esp. Profondeza, pert. Profondeur, durée, continuité.

PREONDEZA, S. f. vl. V. Preondessa et Found, R.

PREONIER, adj. et s. vl. Captif, prisonnier. V. Prendr, R.

PREONSAB, v. a. vl. Enfoncer, plonger. V. Found, R.

PREOR, s. m. vl. Présure. V. Preira et Prendr, R.

PREORDENACIO, s. f. vl. Preordinaciò, cat. Preordinacion, esp. Préordination.

PREOU, Alt. de Priou, v. c. m. PREOUCUPAR, et comp. Voy. Preoc-

PREOUPINANT, s. m. (preoupinan). Préopinant, celui qui a opiné avant.

PREGURA, d. m. V. Presura.

PREGURAR, v. a. (pregură). Cafiler le lait, y mettre de la présure pour cet effet.

Arb.

PREP, prép. Pour Pres, v. c. m. Ety. du lat. prope, m. s. V. Proch, R. PREPAL, s. m. Garc. V. Pal-ferre. PREPARACIO, vi. Preparació, cat. V . Preparation.

PREPARANÇA, s. f. anc. béarn. Préparence, sorte de droit qu'on payait au seigneur féodal.

Éty. du lat. præparatio.

Lo gentiu qui a preparança en la causa Fors et Cost. de Béarn.

PREPARAR, v. a. (prepará); Assatus, esena, Aranouin. Preparare, ital. Preparar, esp. port. cat. Préparer, apprêter, disposer, mettre en état de....

Ety. du lat. præparare, formé de præ, d'avance, et de parare, apprêter. V. Par,

PREPARAR SE , V. F. S'ABARGIR. Prepararse, cat. esp. Prepararsi, ital. Se preparer, s'apprêter, se disposer.

Diou voou que creignem sa venguda Nous tent cachat lou jour ounte mourrem, Afin que dins l'incertituda

En tout temps se li preparem.

Paraphrase de cette pensée de Saint Auguslin: Latet unus dies, ut observentur omnes dies.

PREPARAT, ADA, adj. et p. (prepara, ide); PREPARAT, ALESTIT, GARRIT. Preparado, port. Préparé, ée.

Ely. de prepar, R. de preparar, et de at, eda, disposé pour.... V. Par, R. 3.

PREPARATIF, s. m. (preparatif); Preparativo, esp. port. Preparatiw, cat. Préparatif, grand apprêt, disposition pour être en mesure de faire une chose.

Bly. de preparat et de if. V. Par, R. 3. PREPARATION, s. f. (preparatie-n); reseasation. Preparazione, ital. Preparacion, esp. Preparação, port. Preparatió, cat. Préparation, action de préparer ou de se préparer ; disposition ; composition de remèdes.

Ély. du lat. praparationis, gén. de praparatio, formé de preparare et de actio, action de préparer. V. Par, R. 3.

PREPARATOIRO, OIRA, adj. (preparatoire); PREPARATOUARO. Preparatorio, ital. esp. port. Preparatori, cat. Préparatoire, qui prépare.

Ely. du lat. proparatorias, m. s. PREPAU, Pour levier, V. Pauferre.

PREPAUS, s. m. ( prepaud); puse Aus. Propos, discours, entretien, proposition, resolution.

Ry. du lat. propositum, chose proposée, ou de pre, devant, et de pausar. V. Pos, R. Estrepas dins soun don prepaus, avoir perdu la raison, être fou.

PREPAUS A, adv. A proposito, ital.

esp. port. A propos.

PREPAUS, s. m. (prepacus); PERPAUS, dl. Gros instrument de fer avec lequel les vidangeurs débouchent la conduite des latrines obstruées. Sauv.

PREPAUSAR, V. R. VI. PROPAUSAR. Prepoer, cat. ital. Proposer, présenter, offrir; résondre, décider, se proposer, préposer. V. Paus', R.

PREPAUZAMENT, vl. V. Propauzamen. PREPAUSAR, vl. V. Prepausar.
PREPHATIO, s. f. vl. Prefaci, cat.

PRE

Prefacion, esp. Prefação, port. Prefazione, ital. Préface, partie de la messe.

PREPONER, v. a. et r. vl. Proponer, esp. Propor, port. Proporre, ital. Proposer, prendre la résolution, se proposer.

Éty. du lat. præponere, m. s. PREPONTA, s. f. vl. Pourpoint.

PREPOSITIO, vl. et

PREPOSITION, s. f. (prepousitie-n); PREPOUNTINE Preposició, cat. Preposicion, esp. Preposição, port. Preposizione, ital. Préposition.

Éty. du lat. prapositionis, gén. de prapositio, m. s.

PREPOSITIU, IVA, adj. vl. Prepositiu, cat. Prepositivo, esp. ital. V. Prepositif. PREPOSTERATIO, s. f. vl. Preposteracion, esp. Ordre renversé, confusion, terme de rhét.

PREPOTENT, adj. anc. béarn. Prepo-tent, cat. Très-puissant. V. Pouss, R.

PREPOUSAR, v. a. (prepousa); Preporre, ital. Préposer, commettre, établir avec pouvoir de....

Ety. du lat. proponere, m. s. V. Pos, R. PREPOUSAT, s. m. (prepousa); Preposito, ital. Preposto, port. Preposo, celui qui est commis à quelque chose.

Ety. du lat. propositus, m. s. V. Pos, R. PREPOUSITIF, IVA, adj. (prepousitif, ive); Prepositivo, esp. ital. Prepositif, ive, qui sert à être mis en avant, terme de gram.

PMEPOUSITION, s. f. (prepousitie-n); PREPOUSITIEM. Preposisione, ital. Prepousicion, esp. Preposição, port. Préposition; en terme de gram, mot qui sert à exprimer ou à désigner les rapports que les choses ont les unes aux autres.

Éty. du lat. præpositionis, gén. de præpositio, fait de præ, devant, et de positio, dérivé de ponere, placer. V. Pos, R.

Une règle générale veut que les prépositions soient répétées devant les mots qui n'ont pas une signification semblable, ainsi, on parlerait mal, si l'on disait ce bouquet est composé de roses, willets, jasmin, etc. il faut de roses, d'œillels, de jasmin, etc.

PREPUCI, s. m. vl. PERPUCI. Prepuei, cat. Prepusio, ital. Prepucio, esp. port. Le prépuce ; incirconcision.

Ety. du lat. propulium, m. s. PRERA, s. f. vl. Prise. V. Prise et Prendr . R.

PREROGATIVA, s. f. (prerougative); PREBOUGATIVA. Prerogativa, ital. esp. port. Prerrogativa, cat Prérogative, privilège. prééminence, avantage qu'a une personne sur une autre.

Éty. du lat. prærogativa, fait de præ, avant, et de rogare, demander. V. Rog, R. PRES, prep. (près); Pres, anc. cat. Presso, ital. Près. V. Prochi.

PRES, s. m. vl. Un prisonnier, pris,

Ety. du lat. prensus. V. Prendr, R.

Ancia lur es, si, per una rezenson, Soi sai dos yvers pres. Richard cœur de Lion.

C'est une honte à cux si à cause de ma rancon je suis ici prisonnier pendant deux hivers.

PRES, s. m. (pres); ram, rarz. Prezzo, ital. Preu, cat. Precio et Prez, esp. Preço, port. Prix, valeur, ce qu'on estime une chose pour la vendre, pour l'acheter, pour l'échanger.

Ety. du lat. pretium, m. s. V. Prec, R. 2.

Auprès, au prix de, en comparaison. PRES, Près. V. Prochi.

PRES, vl. Il ou elle prit, de prendre.

PRES, ESSA, adj. et p. (près, ésse); Pres, cat. Preso, esp. Pris, ise; volé, ée; arrêté, prisonnier: Sembli tout pres, je suis tout engourdi.

Ety. du lat. prehensus. V. Prendr, R. PRESA, s. f. (prese); raisa, raza, rais.
Presa, cat. Prise d'eau d'un canal, l'endroit d'où il reçoit l'eau d'une rivière ou d'un

torrent; pour prise, V. Prisa. Ety. de prendre. V. Prendr, R.

PRESAGE, s. m. (presadgé); PRESAGE. Terme de cadastre, présage, estimation d'un champ, d'une maison.

Éty. de pres et de agi, mettre le prix. V. Prec, R. 2.

PRESAGEAR, v. a. (presadjá); Presagire, ital. Presagiar, esp. port. Présager, predire, annoncer d'avance,

Éty. du lat. præsagire, m. s. PRESAGI, s. m. (presadgi); Presagio, ital. esp. port. Présage, signe par lequel on juge de l'avenir; conjecture, augure bon ou mauvais qu'on tire de ce signe.

Éty. du lat. præsagium, formé de præ, qui ajoute à la force des mots, et de sagire, avoir de la sagacité, de la pénétration.

Les présages sont aussi anciens que l'idolatrie. La superstition en a fait une science; les Egyptiens l'ont portée dans la Grèce; Tagès l'a communiquée aux Etrusques, et ceux ci l'ont enseignée aux Romains.

Dict. des Orig. de 1777, in-12. Les présages les plus fameux étaient fondés sur le vol des oiseaux ou sur l'examen des entrailles des victimes.

PRESAGIAR, v. a. (presadjá); Presagire, ital. Presagiar, esp. port. Presager, voir hors du présent, anticiper par la pensée sur les évènements futurs, indiquer l'avenir.

Ety. du lat. præsagire, formé de presagium, V. Presagi, et de la term. act. ire, faire un présage.

PRESANT, adv. vl. PERSAN. Louable, prisé, distingué, estimable.

Ety. de pres. V. Prec. R. 2.

PRESAR, v. a. (prexa); preas, presar. Presar, cat. Faire cas, tenir compte, estimer; pour priser, V. Prisar et Prec, R. 2.

PRESAR SE, V. T. SE PRISA, SE PREAR. S'estimer trop, se croire plus estimable qu'on ne l'est en effet; avoir trop bonne opinion de soi-même : Se presa pas, il n'est pas sier, il est affable.

PRESAT, ADA, adj. et p. (presa, ade). Estimé, ée; apprécié. V. Prec, R. 2. PRESBOIDE, s. m. vl. Prévôt. Voy.

PRESBYTERI, s. m. (presbytère); rasserreno, cuna, clastra. Presbiterio, ital. esp. port. Presbiteri, cat. Presbytère, logement du curé d'une paroisse.

Ety. du lat. presbyterium, dérivé du grec πρεσδυτέριον (presbytérion), formé πρέσδυσ (presbys), vieillard ou prêtre.

PRESCEANÇA, s. f. (preséance); Precedenza, ital. Precedencia, esp. port. Préséance, droit de prendre place au-dessus de quelqu'un ou de le précéder.

Éty. du lat. præ, avant, et de sedere, s'asseoir. V. Sed, R.

PRESCHA, s. f. (prèsche), dg. Bergeyr. Presse, empressement. V. Pressa et Press, Rad.

PRESCHET, s. m. anc. béarn. Pèche.

V. Pessegue.

PRESCIENÇA, s. f. (prescièince); Prescienza, ital. Presciencia, cat. port. Preciencia, esp. Prescience, connaissance antérieure de ce qui doit arriver, des choses futares.

Ety. du lat. præcientia, m. s. Voy. Sab. Rad.

PRESCIENCIA, vl. V. Presciença.

PRESCINDIR , V. S. VI. PRECIDIR. Prescindere, ital. Couper d'avance, trancher, séparer.

Ely. du lat. præscindere, m. s.

PRESCRICH, ICHA, adj, et p. (prescritch, itche); Prescripto, port. esp. Prescrit, cat. Prescrit, ite.

Ely. du lat. præscriptus, m. s. V. Scriv.

PRESCRIEURE, vl. V. Prescrioure. PRESCRIOURE, v. a. (prescriouré); Prescrivere, ital. Prescribir, esp. Prescrever, port. Prescriurer, cat. Prescrire, ordonner, marquer, et neut, acquérir un droit ou exclure un autre de celui qu'il avait, par

une possession non interrompue pendant un temps que la loi limite.

Ely. du lat. præscribere, m. s. V. Scriv,

tible, qui peut prescrire.

Ety. du lat. præscriptibilis, m. s. PRESCIPTIO, vl. V. Prescription.

PRESCRIPTION, s. f. (prescriptie-n); PRESCRIPTIEN. Prescrizione, ital. Prescripcion, esp. Prescripção, port. Prescripció, cat. Prescription, manière d'acquerir la propriété d'une chose, quand on l'a possèdée sans interruption et de bonne foi, pendant un temps déterminé par la loi.

Ety. du lat. præscriptio, ou de pres-crioure, et de la term. ion. V. Prescrioure

et Scriv, R.

La prescription a été inventée pour assurer la propriété et pour punir la paresse. Cependant, les possesseurs qui n'ont pas d'autres titres n'en sont pas moins d'honnêtes usurpateurs.

La prescription de trente ans qui s'acquiert sans titre a été introduite par Théodose-le-

Grand. Celle de quarante ans, contre l'église, sut mise en vigueur par l'empereur Anastase,

PRESCRIRE, vl. V. Prescrioure. PRESCRIUT, adj. et p. ancien béarn. Prescrit, cat. V. Prescrich.

PRESEGA, vl. V. Pessegue.

PRESENCI, s. f. (preseinci); presença. Presensa, ital. Presencia, esp. cat. mod. Presença, port. anc. cat. Présence, existence d'une personne dans un lieu.

Ety. du lat. præsentia. V. Present, R.

PRESENCIALMENT, adv. vl. Presencialment, cat. Presencialmente, esp. port. Presenzialmente, ital. Présentement, actuellement. V. Presentament.

PRESENSA zw, vl. D'abord, au premier

moment.

PRESENSA, et

PRESENSIA, vl. V. Presenga.

PRESENT, s. m. (presein); caprou, caрот. Presente, ital. esp. port. Present, tout ce qu'on donne par pure libéralité; le présent, le temps actuel, en t. de grammaire, le premier temps de quelque mode d'un verbe qui marque le temps présent.

Ely. du lat. præsens. entis. V. Present.

Rad.

PRESENT, ENTA, adj. (presein, éinte); PRESERVIOY. Presente, ital. esp. port. Present, cat. Présent, ente, en parlant des choses, qui est dans le temps où nous sommes, et en parlant des personnes qui se rencontre au lieu dont on parle.

Éty. du lat. præsentis, gén. de præsens, formé de præ et de ens, entis, être, être qui est devant et non qui vaut mieux. V. Present,

Rad.

PRESENT, radical pris du lat. præsentare, présenter, offrir, rendre présent à l'esprit, formé de præ, avant, et de ens, l'être, suivant plusieurs, ou selon M. Bondil, de præ, et de sum ou esse, ce qui revient au même, d'où prosentia, présence.

De prasentare, par apoc. present; d'où : Present, Present-able, Present-ation, Re-presentation, Presenta-ment, Present-ar, Representar, Re-present-ant, Re-presentat-if.

De presentia, par apoc. et changement de t en c, presenci; d'où: Presenci, Presen, Prezen men, Prez-ensa, Prezens-ans, Pre-

PRESENT, adv. vl. presen. A découvert, maintenant.

A present, à présent.

Per lou present, pour le présent.

Ety. du lat. ad presentiam. V. Present, Rad.

En vl. à present, découvert, ouvertement. PRESENT, s. m. Present, cat. Presente, esp. ital. port. Présent, le premier temps de chaque mode d'un verbe, celui qui marque le temps présent. V. Present, R.

PRESENT, s. m. Present, cat. Presente, esp. port. ital. Le présent, le temps qui court le temps présent. V. Present, R.

PRESENTABLE, ABLA, adj. (preseintáblé, áble); PRESENTIOUS. Présentable, qu'on peut présenter, qui peut se présenter.

Ely. de presentar et de able. V. Present. Rad.

PRESENTACIO, vl. Presentació, cat. V. Presentation

PRESENTALHA, s. f. vl. Presentalla, cat. esp. Oblation, ex-voto. V. Present, R.

PRESENTAMENT, adv. (preseinta-méin); ADA. Presentemente, ital. esp. port. Présentement, à présent-même, dans le moment, sans délai, sans retard.

Ety. de presenta et de ment. V. Present, Rad.

PRESENTAR, v. a. (preseintá); Presentar, esp. port. cat. Presentare, ital. Présenter, offrir, introduire en la présence de...

Se presentar, v. r. se presenter. Ety. du lat. præsentare, formé par contr. de præsens et de are. V. Present, R.

PRESENTAT, ADA, adj. et p. (preseinta, ade); Presentado, port. Présenté, ée. V. Present, R.

PRESENTATION, s. f. (preseintatie-n); PRESENTATION. Presentación, esp. Presenta-zione, ital. Presentação, port. Presentació, cat. Présentation, action de présenter à un bénéfice, acte pris par un procureur qui se présente pour sa partie.

Ety. de presentationis, gén. de præsentatio, m. s. action de présenter. V. Present,

Rad.

Presentationn de la Viergi, Présentation de la Vierge, fête en mémoire de ce que la Vierge fut présentée au temple, on la célèbre le 21 novembre.

Quelques auteurs pensent que cette féle était déjà observée dans le IXmo siècle par les Grecs; Manuel Comnène, qui commença à régner vers l'an 1143, en fait mention. Il paraît cependant qu'elle a été célébrée en France pour la première fois en 1372, et que ce fut Philippe de Mézières, qui en apporta l'office d'Orient.

PRESENTATIU, IVA, adj. vl. Présentant des formes.

PRESENTEIRA, s. f. vl. Femme qui parle hardiment. V. Present, R.

PRESENTEIBAMEN, adv. vl. Manifeste, manisestement. V. Present, R.

PRESENTIER, adj. vl. Courtois, gracieux sous les armes, manifeste. V. Present, R.

PRESENTIOUS, OUSA, OUVA, adj. presentious, ouse, ouve). Entrant, ante, insinuant, qui aime à se produire, à se présenter, qui n'est ni timide ni embarrassé. Avril. V. Presentable et Present, R.

PRESER, v.a. vl. Priser, apprécier. V. Prec, R. 2.

PRESERVACIO, vl. Preservació, cat. V. Preservation.

PRESERVAR, v. a. (preservá); GARDAR, EBGARDAR. Preservare, ital. Preservar, esp. port. cat. Préserver, pourvoir à la conservation, parer d'avance aux accidents, prémunir contre les dangers, veiller à la sûrelé.

Ety. du lat. pros, par avance, et de servare, sauver, délivrer, d'où præservare. V. Serv,

PRESERVATIF, IVA, adj. et s. (preservatif, ive); Preservativo, va, esp. port. ital. Preservatiu, cat. Preservatif, ive, qui a ou à qui on attribue la vertu de préserver.

Éty. de preservar. V. Serv, R.

On croit généralement que les médecins ne se présentent hardiment chez les malades, que parce qu'ils font usage de préservatifs, ce qui est une erreur. Ils n'en connaissent pas d'autre que le courage qui les anime et celui là est à la disposition de tout le monde.

PRESERVATION , S. f. vl. PRESERVA Preservació, cat. Preservacion, esp. Preservação, port. Preservazione, ital. Préservation, l'action d'être préservé ou de préserver. V. Serv. R. PRESERVATIU, IVA, adj. vl. V. Pre-

servatif.

PRESES, vi. Vous prites.

PRES-PACH, s. m. (près-fatch); PRErace. Cette expression se rend en français de deux manières : par entreprise à forfait, qui se dit de celle dans laquelle, pour un prix convenu d'avance, les ouvriers sont le travail et fournissent plusieurs choses indiquées, et par marché à la tache, quand les ouvriers ne fournissent que leur travail, pour un prix déterminé d'avance, sans égard au temps employé. V. Prec, R. 2.

Prix-fait, en français ne se dit que d'une chose dont le prix est fixé par l'usage, c'est

un prix-fait.

PRES-FACHIER, s. m. (pres-falchié); PERFOCEIRE, PREFACHER. Ouvrier qui travaille à la táche ou à forfait et non à prix-fait.

Ety. de pres-fach et de ier. V. Prec, R. 2. PRESICADOUR, s. m. (présicadou), dg. Predicateur. V. Predicatour et Dire, R.

PRESICES, vl. Qu'il ou qu'elle préchât. PRESIDAR, v.n. (presida); Presedere, ital Presidir, esp. port. Présider, occuper la place de président dans une assemblée, wec le droit d'en recueillir les voix.

Éty. du lat. præsidere, fait de præ, avant, au-dessus, et de sedere, s'assoir, siéger. V.

PRESIDE, s. m. vl. Prefet, gouverneur, president.

Ety. du lat. præsidis, gén. de præses, m. s. V. Sed, R.

PRESIDEN, vl. V. President.

PRESIDENÇA, s. f. (presideince); puresp. port. Présidence, action de présider à quelque assemblée : place, office de président : durée de la charge de président. Voy.

PRESIDENCIA, vl. V. Presidença. PRESIDENT, s. m. (presidéin) : Presidente, ital. esp. port. President, cat. Pré-sident, celui qui préside à une assemblée, le chef ou l'un des chefs d'une compagnie de juges, de magistrats, etc.

Ely. du lat. præsidens ou præses. Voy.

Presidar et Sed , R.

Le premier qui ait porté le titre de premier président, au parlement de Paris, est Simon de Bucy, lequel était président dès l'an 1341.

PRESIDENTA, s. f. (presideinte); Preridenta, cat. Présidente, femme de président, et iron, femme qui se donne les airs de dominer dans une assemblée, de remplir les fonctions de président.

Ely. de president, et de la term. fem. a. V. Sed , R.

PRESIDIAL, s. m. (presidiál) : Presidiale, ital. Presidial, esp. port. Présidial, sorte de juridiction qui jugeait, en dernier ressort dans certains cas et pour certaines sommes; lieu où s'exerçait cette justice.

Ely du lat. præsidialis, sous-entendu cura. V. Sed, R.

L'institution des présidiaux date de 1551, du mois de janvier ; elle est due à Henri II. PRESIDIR, anc. bearn. Presidir, cat. V. Presidar et Sed, R.

PRE PRESIR, v. n. vl. Prêcher, V. Prechar et Dire. R.

PRESO, s. m. vl. Prisonnier. V. Prisounier et Prendr, R.
PRESO, vl. Priso, cat. V. Prisoun.

PRESOMCIO, vi. PRESOMPCIO, vl. et

PRESOMPTION, vl. V. Presoumption. PRESOMTIU, IVA, vl. V. Presoump-

PRESOMPTUOS , vl. V. Presoumptuous.

PRESONE, s. m. anc. béarn. V. Prisounier et Prendr, R.

PRESONER, vl. Presoner, cat. V. Pri-

PRESOUMPTIF, IVA, adj. (presoumtif, ive). Presuntivo, ital. esp. Presumptivo, port. Présomptif, ive, qui doit hériter.

PRESOUMPTION, s. f. (presoumcie-n);

PERSOUMPTIER. Presunction, esp. Presumpção, port. Presumpció, cat. Presunzione, ital. Présomption, conjecture, jugement fondé sur des apparences, des indices.

Éty. du lat. præsumptio, de præ, avant,

et de sumere, présumer.

PRESOUMPTUOUS, OUSA, adj. (presountuous, ouse); Presumptuos, cat. Presuntuoso, ital. esp. port. Présomptueux, euse, qui présume trop de soi, qui en a une trop haute opinion.

Etv. du lat. Præsumptuosus. PRESOUMPTUOUSAMENT, adverbe (presoumpluousamein); Presuntuosamente, ital. esp. Presumptuosamente, port. Présomptueusement, avec présomption.

PRESOUN, s. f. V. Prisoun et Prendr, R. PRESOUN, s. m. d. de Barcel. Présure. V. Presour et Prendr.

PRESOUR, dl. V. Presura et Prendr, R. PRESQUE, adv. (prèsque); QUASI. Pres-

que, quasi. PRESQU'ILA, s. f. (presqu'ile). Presqu'ile, partie de la terre qui ne communique que par un côté au continent, dont elle

fait partie.

PRESS, PREM, PREM, PREMS, radical pris du latin premere, premo, pressum, serrer, fouler, presser; d'où : pressere, presser; pressorium, pressoir, comprimere, comprimer, exprimere, exprimer, pressio, pression, imprimere, imprimer, opprimere, opprimer, supprimere, supprimer, expresse, expressément, etc.

De premere, par apoc. prem; d'où: Es-prem-er, Es-prem-essas, Prem-er, Prem-u.

PRESSA, s. f. (presse); Passsa, Passcha, Teina. Pressa, ital cat. port. Priesa, esp. Presse, foule, multitude de personnes qui se pressent les unes les autres; empressément, diligence, hâte.

Éty. du lat. pressus, a, serré, foulé. V. Press, R.

PRESSA, d. bas lim. Palet, v. c. m.
PRESSA-D'IMPRIMARIA, Presse d'imprimerie, machine qui sert à presser le papier contre les formes pour qu'il s'empreigne des caractères dont elles sont composées.

Dans cette sorte de presses en bois on nomme:

de levier pour serrer.

BOITE, le morcesu de bois en lorme d'ere, qui sert à faire tourner le rouleau CHEVALET, le bois qui porte le timpen. COFRE, le bois où est enchassé le marbre. ÉCROU, le trou dans lequel la vis tourne. ETANÇON, l'appui qui tient les choses en état. JUMELLES, les grosses plèces de bois qui sont à côté de

PLATINE, le morceau de fer eu de fonte quarré, attaché à la boite, qui pose sur le timpan lorsqu'on imprime. ROULEAU, l'endroit où est attachée la corde pour faire mouvoir le train.

SOMMIER, la pièce de bois à laquelle tient l'écross. TABLETTE, la planche qui maintient la boite de la vis. TIMPAN, la feuille de parchemin tendas sur un châssis. TRAIN, le coire, le merbre, le timpan, le chevalet, le rouleau et le pied de la presse. VIS OU ARBRE, la pièce qui tourne dans l'écrou.

L'invention de la presse d'imprimerie, plus ou moins perfectionnée, doit être aussi ancienne que l'art auquel elle sert, mais depuis son origine on lui a fait subir de nombreuses améliorations, dont les plus importantes sont dues à MM. Firmin Didot, Sutorius de Cologne Durand qui en a imaginé une, qui peut imprimer mille feuilles par heures, Lord Stanhope, Wood, Gilbert, Burks, etc. Les Anglais ont été les premiers à employer la vapeur pour la faire mouvoir.

PRESSADA, s. f. (pressade). Ce qu'on

pressure en une seule fois.

PRESSAGI, s. m. (pressádgi). PRESSAGE. Action de presser, emploi de la presse; salaire du pressier.

PRESSAIRE, s. m. (pressáiré); prestaranzina. Pressureur, celui qui a la conduite du pressoir, qui pressure les raisins, le marc des olives . etc.

Ely. de pressar et de aire, qui presse. V. Press, R.

PRESSANT, ANTA, adj. (pressan ante). Pressant, ante, qui presse, qui insiste sans relâche, en parlant des personnes; urgent, qui ne souffre point de délai; aigu, violent. Éty. de press et de ant.

PRESSAR, v. a. (pressá); preissab, enangam. Apressar, port. Pressar, cat. Presser, pousser vivement, solliciter avec importunité, hâter, obliger à se diligenter; pour exprimer, V. Esquichar.

Éty. de pressa et de la term. act. ar . litt.

mettre à la presse. V. Press, R.

PRESSAR, v. n. Lou malaut pressa. le malade, la maladie presse, c'est-à-dire, demande de prompts secours : Aquot pressa, cela presse.

PRESSAR SE, V. T. PREISSA, SE. Se hatter, se presser: Laissax me anar que me pressa, laissez-moi aller, je suis presse.
Aquot me pressa pas, Tr. je ne suis pas presse d'avoir cela.

Si vous pressa pas, Tr. si vous n'avez pas un besoin pressant.

PRESSAT, ADA, adj. et part. (pressa, ade); Pressat. Apressado, port. Pressé, ée, affairé.

Ety, du lat. pressus, ou de pressa et de at. V. Press. R.

PRESSEC, s. m. et

PRESSEGA, s. f. (pressègue); d. Tou-lousin. Presseg, cat. Peche. V. Pessegué.

PRESSEGUIER, s. m. (prességuie), BARREAU, le manche qui tient dans l'aibre et qui sert d. Toulousain, Presseguer, cat. Pècher.

PRESSEIRA, s. f. (presséire); coucha. Action de presser, d'être pressé.

Éty. du lat. pressura, ou de pressa et de eira. V. Press, R.

PRESSENTIMENT, s. m. (pressentimein); Pressentimento, port. Presentimento, ital. Presentimiento, esp. Pressentiment, cat. Pressentiment, sentiment secret de ce qui doit arriver.

Ety. du lat. præsentio, fait de præssentire, pressentir, ou de præ, avant, de sentir et de ment, litt. qui est senti avant. V. Sont, R.

PRESSENTIR, v. a. (presseintir); Presentir, esp. port. Presentire, ital. Pressentir, cat. Pressentir, prévoir confusément quelque chose par un mouvement intérieur, dont on ne connaît pas soi-même la raison.

Ety. du lat. præsentire, sentire præ, sentir, voir par avance. V. Sent, R.

PRESSES, adj. m. vl. De couleur perse. PRESSET, s. m. vl. Drap très-fin. PRESSET, vl. V. Perset.

PRESSIER, s. m. (pressié). Pressier,

ouvrier d'imprimerie qui fait agir la presse. Ety. de pressa et de ier, ouvrier de la

presse. V. Press, R. PRESSIEUS, IEUSA, adj. vl. Précieux,

euse. V. Precious et Prec, R. 2.

PRESSION, s. f. (pressie-n); PRESSIEN.
Pressione, ital. Pression, esp. Pressão,
port. Pressió, cat. Pression, action de presser.

Éty. du lat. pressionis, gén. de pressio, m. s. V. Press, R.

PRESSIU, adj. vl. V. Precious. PRESSO, vl. V. Prisoun.

PRESSOIR, s. m. (pressoir). V. Des-

Ety. du lat. pressorium. V. Press, R. PRESSOUNA, s. f. (pressoune), dg. Alt. de Persouna, v. c. m. et Person, R. PRESSUPAUZAR, v. a. vl. Presuposar, cat. Présupposer.

PRESSUPAUZAT, ADA, adj. et p. vl.

Présupposé, éc. PRESSUPAUZAT, adj. et p. vl. Indiqué

ci-dessus, susdit.

PREST, radical dérivé du latin præstare, præsto, præstatum, être debout devant, surpasser, agir, effectuer, rendre service, donner, offrir, formé de præ et de stare.

De præstare, par spoc. præst et prest; d'où: Prest, Prest-agi, Prest-aire, Prestar, Presta-noum, Prest-ansa, Prest-ant, Prest-as, Ap-prest, Ap-prest-ar, Ap-presat, Ap-prest-agi.

PREST, nom d'homme, dl. V. Precari. PREST, ESTA, adj. et. p. (prèst, èste); Prest, cat. Presto, esp. port. ital. Prêt, ète, qui est disposé pour l'objet ou l'action auquel on le destine; vite, leste; et adv. hardiment, promptement, prestement.

Ety. du lat. præsto esse. V. Prest, R. PREST, adv. Vite, hardiment. Avril. V. Prest, R.

PREST, s. f. (prest); Presto et Prestito, it. 1. Prestam, esp. Emprestimo, port. Prest, anc. cat. Prêt, action par laquelle on prête chose prêtée.

Ely. du lat. præstatio, m. s. V. Prest, R. En vl. Sorte d'exaction.

PRESTA, s. f. (préste); Presto, ital. Prestamo, esp. Emprestimo, port. Presta, cat. Prêt, chose prêtée.

Si leis prestas venion à ben, leis homes prestarion seis fremas. Prov.

PRESTADOR, vl. V. restaPire.

PRESTAGI, s. m. (prestádgi); PRESTAan. Prestagi de sarment, prestation de serment. Garc. V. Prest, R.

PRESTAIRE, ELA, USA, s. et adj. (prestairé, èle, use); restaure. Prestatore, ital. Prestador, esp. Emprestador, port. Prêteur, euse, celui ou celle qui prête.

Ety. de prestar et de aire. V. Prest, R. En vl. usurier.

PRESTAMENT, adv. (prestamein);
Prestamente, ital. esp. port. Prestament, cat. Prestement, à la hâte, habi!ement.

PRESTA-NOUM, s. m. (préste-noum). Prête-nom, celui qui prête son nom à quelqu'un pour tenir un bail, une ferme, un domaine ou un emploi. V. Prest, R.

PRESTANSA, s. f. (prestance). Prestance, bonne mine d'une personne qui a une belle taille accompagnée de gravité et de

Éty. du lat. præstantia, excellence, prééminence. V. Pret, R.

PRESTANSA, s. f. vl. Prestanza, ital. Prêt. V. Prest, R.

PRESTANT, s. m. (prestan). Prestant, nom de l'un des principaux jeux de l'orgue, qui sonne l'octave au-dessus du buit pieds et du clavecin.

Éty. du lat. præstantis, gén. de præstans fait de præstare, tenir le premier rang. Voy. Prest, R.

PRESTAR SE , v. r. Prestarse, cat. esp. Se prêter, ne pas opposer a une chose la résistance qu'on pourait y opposer, seconder les désirs ou les vues de quelqu'un.

PRESTAR, v. a. (prestá); PRAITAR. Prestare, ital. Prestar, esp. port. cat. Preter, donner à condition de rendre à une époque déterminée ou indéterminée, aider, attribuer faussement.

Ety. du celt. prest et de ar, ou du latin præstare, m. s. V. Prest, R.

Prestar, est souvent et improprement employé pour donner, exemple:

Prestaz me lou pan, Tr. donnez moi, faites moi passer le pain.

Aquot es un prestar à pagar jamai, c'est un prêté à ne jamais rendre.

PRESTAR, v.n. Prêter, s'allonger par le tiraillement.

Presta et roumpe pas, il prête et ne romp

PRESTAS, s. f. pl. (préstes). L'action de prêter et les choses prêtées. V. Prest, R. PRESTASOUN, s. f. (prestasoun), d. bas lim. L'action de prèter. V. Prest, R.

Après prestasoun, paysoun venoun, après l'emprunt il faut rendre.

PRESTAT, ADA, adj. et part. (prestà, áde). Prèté, ée.

Ety. du lat. prostatus, m. s. V. Prest, R. PRESTATION, s. f. (prestatie-n); prestation. Prestação, port. Prestation, l'action de prêter serment.

Éty. du lat. præstationis, gén. de præstatio, m. s.

PRESTAYRE, vi. V. Prestaire.

PRESTE, s. m. (prèste), dg. Preste, cat. esp. Alt. de presbiter. V. Pretro. PRESTIDOUR, s. m. (prestidour), d. bas lim. Boulangerie. V. Pastiera.

Ety. de prestir, pastar, et de dour. Voy. Past, R.

PRESTIDURA, s. f. (prestidure), dl. PRESTIDOURA. Un pétrin, blutoir. V. Mastra, Baluteou el Past, R.

PRESTIGI, s. m. (prestidgi); Prestigio, ital. esp. port. Prestige, illusion faite aux sens, par artifice.

Ély. du lat. præstigia. PŘESTINĤ, s. m. vl. Boulangerie. V. Past, R.

PRESTIR, v. a. (prestir); dl. et gasc. Pétrir. V. Pastor et Past, R.

> Quand Diou aoug prestit l'argelo E heyt de l'ome lou moudelo. D'Astros.

PRESTIR, vl. V. Pestrir. PRESTRE, s. m. vl. Preste, cal. esp. port. Prete, ital. Prêtre. V. Pretre et Pretro.

PRESTUR, V. Prestaire.

PRESUMABLE, ABLA, adj. (presumablé, able); Presumible, cat. esp. Presumivel, port. Presumibile, ital. Présumable, que

l'on peut présumer. PRESUMAR, v. a. (presuma); Presumar, anc. cat. Presumere, ital. Presumir, cat. esp. port. Présumer, se former d'avance, d'après des probabilités, une opinion sur le bon ou le mauvais succès d'une affaire, sur ce qui doit arriver de bon ou de mauvais; avoir une opinion avantageuse de ses forces.

Éty. du lat. præsumere, fait de præ, avant, devant, et de sumere, prendre. V. Sum, R. PRESUMAT, ADA, adj. et p. (presuma, ade); Presumido, esp. port. Presumid, cat. Présumé, ée. V. Sum, R.

PRESUMCIO, s. f. vl. Presumption, v. c. m. et Sum, R.

PRESUMIDOR, adj. vl. Présumable, à présumer.

PRESUMIR , v. n. PREZUMIR. Presumir, cat. esp. port. Pressumere, ital. Prendre sur soi , prévenir.

Ely. du lat. præsumere, m. s.

PRESUMPTIO, vl. Presumpcio, cat. V. Presompcio.

PRESUMPTUOSAMENS, adv. vl. Presuntuosament, cat. Presuntuosamente, esp. port. ital. Présomptueusement.

PRESUONE, s. m. (presuoné), dg. Prisonnier. V. Prisounier et Prendr, R.

PRESURA, s. f. (presure); PRESURA, PRIOR, PRESOUR, CAL, PRIURA, PREOUR. Présure, matière qu'on trouve dans la caillette ou quatrième estomac des veaux, des agneaux et des chevreaux qui n'ont pas encore brouté l'herbe, et qui a la vertu de faire cailler le lait.

Éty. du lat. pressura, formé du grec πρίω (prið), serrer, coaguler.

PRESUROUN, s. m. (presuroun), d. de Carp. Nom de la caillette qui contient la presure. V. Presura et Priour.

PRET, s. m. vl. Mérite. Voy. Prets, Meriti et Prec, R. 2.

PRET, adj. et prép. (prêt), dl. Pour près, voisin, V. Prochi et Proch, R.

PRETENDENT, ENTA, s. (preteindein, einte); Pretendente, ital. port. Pretendente, esp. Pretendent, cat. Pretendant, ante, qui prétend, qui aspire à quelque chose, à une dignité, etc.

Éty. du lat. petitor, m. s.

PRETENDRE, v. a. (preteindre); Pretendrer, cat. Pretendere, "ital. Pretender, esp. port. Prétendre, soutenir que l'on a droit à une chose; soutenir affirmativement; aspirer à une dignité, à un emploi; avoir dessein, intention.

Éty. du lat. pretendere, fait de præ, de-vant, et de tendere, tendre devant. Voy. Tend, R.

PRETENDUT, UDA, adj et part. (preteindu, ude); Pretendido) port. Prétendu. ue. V. Tend, R.

PRETENDUT, UDA, s. (preteindu, ude). Un accordé, une accordée, celui ou celle qui est engagé, ée pour le mariage.

Ety. de pretendut, sous-entendu espous. V. Tend, R.

PRETENTALHA, s. f. (preteintaille). Prétintaille, ornement en découpure qui se met sur les robes des femmes; les accessoires

Ély. Espèce d'onomatopée, dont le son exprime assez bien les ornements frivoles et

superflus dont il s'agit. Gat.

PRETENTENA, s. f. (preteintène). Pre-tentaine, ou pretentène, d'usage dans cette facon de parler : Courre la pretentena, courir la pretentaine, aller, courir ca et là.

PRETENTION, s. f. (preteintie-D); PRE-TENTIEN, PRETENTIOUN. Prelensione, ital. Pretensió, cat. Pretension, esp. Pertenção, port. Prétention, droit que l'on a ou que l'on croit avoir de prétendre, d'aspirer à une chose : volonté, dessein; au pl. avoir des prétentions, aspirer à l'esprit, à une naissance elevée. V. Tend, R.

PRETERICION, s. f. vl. Preterició, cal. Pretericion, esp. Preterição, port. Prelerizione, ital. Prétérition, omission; fig. teme de rhétorique.

Ely. du lat. proteritionis, gén. de pro-tericio, m. s. V. Ir, R. PRETERIR, vl. Preterir, cat. esp. port. Preterire, ital. Aller, outre passer, dépasser. Ely. du lat. proterire, m. s. V. Ir, R.

PRETERIT, s. m. (preterit); Preterit cat. Preterito, esp. port. ital. Ancien mot qui indique le passé, inflexion du verbe par laquelle on marque le temps passé : Agueri, manyeri, parleri, j'eus, je mangeai, je parlai.

Ety. du lat. præteritum, fait de præterire, (ire præter), aller, passer outre. V. Ir, R.

PRETERIT, IDA, adj. et p. vl. Preterit, cat. Preterito, esp. ital. Passé, passée; prétérit. V. Ir, R.

PRETEXTAR, v. a. (pretextá); Pretexter, esp. port. cat. Prétexter, prendre pour Prélexie.

Ety. de prétexte et de ar. V. Teg, R.

PRETEXTAT, ADA, adj. et part. (prelexia, ade); Pretextado, port. Prétexté, éc. V. Teg, R.

Pretexto, esp. port. Pretesto, ital. Pretexta, cat. Prétexte, cause simulée et supposée, dont on se sert pour cacher le véritable motif d'un dessein, d'une action.

Éty. du lat. pretextum ou prætextus, fait de protegere, tegere pro, couvrir par-de-vant, voiler. V. Teg, R. PRETIOS, adj. vl. V. Precious.

PRETIOUS, OUSA, adj. (precióus, ouse): V. Precious.

PRETOR, s. m. vl. Pretor, cat. esp. port. Pretore, ital. Préteur.

Ety. du lat. prætor, m. s.

PRETORI, s, m. (pretori); PRETOINO, PRETOINO, Pretorio, ital. esp. port. Pretori, cat. Prétoire, lieu où le préteur rendait la justice.

Ety. du lat. prætorium , m. s.

PRETR, PRESTR, PREVEIR, radical pris du lat. presbyter, ancien, vieillard, person-nage vénérable, prêtre, et dérivé du grec πρεσδύτερος (presbyléros), m. s. formé de πρέσδυς (presbys), vieillard.

De presbyler, par suppr. du dernier e, et de by, prestr; d'où : Prestre, etc.

De prestr, par la suppr. de s, pretr; d'où: Pretr-e, Pretr-isa, Pretr-o, Archi-pretre. De pretr, par suppr. du t, et changement de e en ei, preir; d'où : Preir-e, Arquipreire, Preveir-ia, Prev-er, Prever-e.

De preir, par addition de ve, preveir; d'où: Preveir-age, Preveir-al, Preveir-al,

PRETRALHA. s. f. (pretraille). Prétraille, terme de mépris qui désigne les prêtres en général.

PRETRE, V. Pretro, Capelan et Pretr,

PRETRESSA, s. f. (pretresse). Prêtresse, femme attachée au culte d'une divinité, chez les païens.

PRETRISA, s. f. (pretrise). Pretrise, sacerdoce, ordre sacré par lequel un homme est prêtre de la religion catholique.

Ety. de pretro et de ise. V. Pretr, R. PRETRO , s. m. (prètre) ; PRETRE , PRES-TE. Prete, ital. Preste, cat. esp. port. Prêtre. V. Capelan et Preir, R.

PRETZ, s. m. vl. Mérite, estime, vertu, distinction, prix, valeur, récompense. Je prise, j'estime. V. Pres et Prec, R.

PREUON, adj. vl. Profond. V. Proufouns et Found, R.

PREUS, vl. Il ou elle pressa.

PREVADEZA, vl. V. Privadeza. PREVAGER SE, Aub. V. Prevalher.

PREVALHER, SE, v. r. (se prevaillér); PREVAGER, PREVALER. Prevalere, ital. Prevalecer, esp. port. Prevaler, cat. Se prévaloir, tirer avantage de.... Se targuer, se

Éty. du lat. prævalere, de præ, au-des-sus et de valere, valoir. V. Val, R.

PREVARICADOR, vl. V. Prevaricatour et Prevaricaire.

PREVARICAIRE, vl. V. Prevaricador. PREVARICAR, v. n. (prevarica); Prevaricar, esp. port. cat. Prevaricare, ital. Prévariquer, agir contre le devoir de sa charge, contre les obligations de son minis-

Éty. du lat. prævaricari, dérivé de varicus, qui a de grandes jambes, qui enjambe, usurpe, passe par-dessus ses devoirs.

PREVARICATION, s. f. (prevaricatie-n); Prevaricacion, esp. Prevaricação, port. Prevaricació, cat. Prevaricazione, ital. Prévarication, action de prévariquer.

Ety. du lat. prævaricatio, ou de prevaricar et de actio.

PREVARICATOUR, s. m. (prevaricatour); Prevaricatore, ital. Prevaricador esp. port. cat. Prévaricateur, celui, qui trahit son devoir ou qui y manque.

Éty. du lat. prævaricator, qui prévarique. PREVEIRA, vl. V. Preveiria.

PREVEIRAGE . s. m. vl. Preberatge , cat. Sacerdoce. V. Pretr , Rad. et Preveiria. PREVEIRAL, adj. vl pasveyral. Saccerdotal. V. Pretr, R.

Éty. du lat. presbyteralis, m. s. PREVEIRARIA, vl. V. Preveiria.

PREVEIRAT, s. et adj. vl. Prêtrise. V. Preveiria; ordonné, fait prètre. Voy. Pretr , R.

Ély. du lat. presbiteratus, m. s.

PREVEIRE, v. a. (preveré); pressentia. Preveuror et Prebere, cat. Prevedere, ital. Prever, esp. port. Preveurer, cat. Prevoir juger par avance qu'une chosé doit arriver. Ély. du lat. prævidere, fait de præ, avant et de videre. V. Vis, R.

PREVEIRE, s. m. vl. Prêtre. V. Preire. Éty. V. Pretr , R.

PREVEIRIA, S. f. VI. PREVEIRAGE, PREveira, Preveirania, Preveirar. Prêtrise, sacerdoce. V. Pretr, R. et Pretrisa.

PREVENDA, s. f. (prevende). Portion

ration; ce que l'on donne à une bête de somme, d'avoine ou d'autre grain, outre le foin et la paille.

PREVENDA, vl. V. Prebenda.

PREVENDAR, v. a. vl. Prebendar, esp. Prébender, donner une prébende.

PREVENENCA, s. f. (prevenèince); complaisance pour prévenir.

PREVENENSA, s. f. (preveneince). Prévenance, courtoisie.

PREVENENT, ENTA, adj. (prevenèin, èinte); Prévénant, ante, qui va audevant de ce qui peut faire plaisir aux autres. V. Ven, R.

PREVENGUT, UDA; adj. et p. (preveingu, ude), Prevenido, port. Accusé, prévenu, ue; présomptueux, euse; vain.

Ety. du lat. præventus, m. s. V. Ven, R. PREVENIR, v. a. (prevenir); Prevenire, ital. Prevenir, esp. port. cat. Prévenir, venir, arriver avant, faire avant une autre; aller au-devant de ce qui peut faire plaisir; prendre des mesures de précaution ; inspirer une opinion favorable, instruire quelqu'un d'une chose qui le concerne; accuser.

Ety. du lat. prevenire, fait de præ, avant,

et de venire, avant. V. Ven, R.

PREVENTION, s. f. (preveintien); PREVENTIEN; Prevencion, esp. Prevenção, port. Prevenció, cat. Prevenzione, ital. Prévention, préoccupation de l'esprit en faveur ou contre....

Éty. du lat. præventionis, gén. de præventio, m. s. V. Yen, R.

PRE PREVER , s. m. vl. Prêtre. V. Preire et ! Pretr, R.

PRÉVERE, s. m. d. vaud. Prêtre. Voy. Pretr , R.

PREVESION, vl. Prevision, esp. Voy. Prevision.

PREVEYRAL , vl. V. Preveiral.

PREVEZENSA, s. f. vl. Pénétration prévoyance: prudence, sagesse, V. Vis, R. PREVEZIR, vl. V. Preveire.
PREVILEGI, vl. V. Privilegi.
PREVILIGIAR, vl. V. Privilegiar.

PREVINCA, s. f. (previnque), Alt. du

dl. de Pervinca, v. c. m.

PREVISION, s. f. (previsie-n); pravisien. Previsio, cat. Prevision, esp. Previsão, port. Previsione, ital. Prevision, connaissance de ce qui arrivera, prévoyance.

Ety. du lat. prævisionis, gén. de prævisio, m. s. fait de præ, avant, et de visio, vision, action de voir avant. V. Vis, R.

PREVIST, ISTA, adj. et part. (previs, iste); Previsto, port. Prévu, ue.

Éty. du lat. prævisus, m. s. V. Vis, R.

PREVIZIO, vl. V. Prevision.

PREVOST, s. m. (prevos); Prevosto, ital. Preboste, esp. port. Prebost, cat. Prevot, chef d'un chapitre, dans les collégiales et les cathédrales; juge royal, prévôt des maréchaux de France.

Éty. du lat. præpositus, fait de preponere,

préposer. V. Pos, R.

En 1815, on avait créé des prévôts qui étaient chargés de l'instruction des délits politiques.

PREVOSTAL, ALA, adj. (prevoustál, àle); PREVOUTAL, PREVOUTAU. Prévôtal, ale, qui tient, qui fait partie de la prévôté.

PREVOSTAT, s. f. (prevoustá); par-VOUSTAT, PREVOUTAT. Prevostura, ital. Prebostad, esp. Prévôte, charge, fonction de prévôt, sa juridiction. V. Pos, R.

PREVOYANÇA, s. f. (prévoyance); cia, esp. port. Prévoyance, faculté de prévoir, de juger d'avance ce qui peut arriver, soin de prévoir aux choses nécessaires. V. Vis, R.

PREVOYANT, ANTA, adj. (prevoyán, ante); prevouvent. Provvido, ital. Provido, esp. Provisto, port. Prévoyant, ante, qui juge bien de ce qui doit arriver, qui prend les précautions nécessaires pour l'avenir.

Ely. du lat. providentis, gén. de providens, m. s. V. Vis, R.

PREX, s. m. vl. Prix; prière. V. Prec, Rad.

PREY, dl. V. Pres.

PREYADOR, vl. V. Preiaire.

PREYADOR, s. m. vl. Amant. V. Amant, Calegnaire, Prec et Pregador.

PREYAB, vl. Prier. V. Pregar et Prec, Rad.

PREYMAR, v. a. et r. (preľmá), d. lim. Approcher. V. Approuchar et Proch, R.

PREYO, s. m. vl. Prisounier. PREYSO, vl. V. Prisoun, R.

PREYZONAJE, vl. V. Prisoun.

PREZ, vl. V. Pretz.

PREZA, s. f. vl. Preza, port. Prise, proie, butin. V. Prendr, R. et Prisa. Circuit, enceinte; valeur, prix, mérite. | caillement.

PREZADOR, s. m. vl. Volear? qui prie.

PREZAN, part. prés. vl. PREZANS. Méritant, ante; valeureux. V. Prec. R. 2. Femme enceinte.

PREZANSA, s. f. Estime, appréciation. V. Prec, R.

PREZAR, v. a. vl. Prezar, port, Priser. piller. V. Prec, R. 2.

PREZAR, v. a. vl. Presar, anc. cat. Prezar, port. Prezzare, ital. Priser, apprecier, estimer, évaluer, avoir du prix.

PREZAT, ADA, adj. et p. vl. Prezado, port. Prisé, estime. V. Prisas et Prec, R. 3. PREZEMMEN, vl. V. Presensament.

PREZEN, adv. vl. PREZERS A. Aprezen, a decouvert. V. Present, R. PREZENCIALMEUT, vl. V. Presenta-

PREZENMEN, adv. vl. Évidemment.

V. Present, R. PREZENSA, vl. V. Presensa el Present.

PREZENSANS, adv. vl. En présence. V. Present, R.

PREZENT, vl. V. Present.

PREZENTI, adj. vl. Agréable, gra-cieux. V. Present, R. et Prezenter.

PREZENTIER, EIRA, adj. vl. PREzzari. Gratieux, euse, avenant, prévenant, attentif à plaire, libre, dispos.

PREZEPI, s. m. vl. Pessebre, cat. Pesebre, esp. Presopio, port. Presepio, ital. Crèche.

Etv. du lat. Præsepium, m. s, PREZIC, s. m. vl. Prédication, prêche, sermon. V. Dire, R.

PREZICACIO, s. f. vl. Prédication. V. Dire, R.

PREZICADOR, et

PREZICADOUR, s. m. (prezicadour); PREZICABOR, vl. Prédicateur. V. Predicatour. Ety. du lat. prædicator. V. Dire, R.

PREZICAMENT, S. m. vl. PREZICAMERS. Prédication. V. Dire, R.

PREZICANSA, s. f. vl. Predication, pièce de vers que les troubadours adressaient à des princes ou à des seigneurs, qu'ils exhortaient à se prêter mutuellement des secours dans les guerres qu'ils avaient à soutenir. Rayn.

Éty. V. Prezicar et Dire, R. PREZICAR, v. n. (prezica), vl. Prêcher,

Ety. du lat. prædicare, V. Dire, R. PREZICAT, adj. et p. Prêché. V. Dire, Rad.

PREZICAYRE, vl. V. Predicatour. PREZIDENCIA, vi. V. Presidença. PREZIDENT, s. m. vl. adj. Dominant. V. President.

PREZIQUET, vi. Il précha. PREZIU, vl. V. Precious.

PREZO, s. f. vl. Prise, butin, profit. V. Prendr, R.

PREZONIER, vl. V. Prisounier et Prendr, R.

PREZURA, s. f. vl. Pressura, anc. cat. ital. Presura, anc. esp. Pression, froissement, souffrance.

Ety. du lat. pressura, m. s. PREZURAMENT, s. m. vl. Présure,

PREZURAR, v. a. vi. Pressurer, comprimer, figer, coaguler, cailler. PREZURAT, ADA, adj. et p. vl. Coa-

PRIA, V. Prie.

gulé, ée, figé, éc.

PRIA , PRIE. Garc. V. Prea. PRIADOR, adj. vl. Suppliant, amoureux, galant. V. Prec, R.
PRIE, s. f. prise d'eau. V. Prisa.

PRIERA, s. f. (preiere); pregairia, pregaria, Preiera, Pregiera, Preguiera, Pregeria. Preguiera, cat. Pregaria, esp. port. Preghiera, ital. Prière, acte de religion par lequel on s'adresse à Dieu ou aux Saints, demande à titre de grâce, salut ou prière que l'on fait en commun à l'église.

Éty. du lat. prex., precis, le même, et de la term. mult. iera, comme si l'ondisait sup-plication réitérée. V. Prec. R.

Le premier désir que l'homme fut dans l'Impossibilité de satisfaire, lui montre son impuissance, tandis que la vue de tout ce qu'il admirait et qu'il ne pouvait ni changer ni mème comprendre, lui annoncait un être supérieur, aussi élevé au-dessus de lui que les merveilles qu'il contemplait l'étaient au-dessus des ouvrages de ses mains, de là, l'idee d'un être suprême qui fit nécessairement naitre celle de la prière, aussi la prière est elle commune à tous les êtres raisonnables, ce qui doit le faire regarder comme un résultat de l'intelligence que les religions n'ont fait que modifier en l'appliquant aux diverses croyances, mais dont le but est toujours le même, celui d'implorer le Tout-Puissant.

Les Romains priaient debout et la tête voilée, afin de n'être pas distraits et ils portaient la main à la bouche, d'où le mot aderation.

V. Adorar. Les Grecs priaient debout ou assis et les plus anciens levaient les mains aux cieux, la

paume en haut.

Les Chrétiens conservèrent d'abord cet usage, mais à mesure que la religion de J.-C. s'étendit, on priait avec les bras élendus pour imiter la forme de la croix. Vers le XIIme siècle on commença à croiser les bras sur la poitrine, simulant également une croix, mais d'une manière moins pénible; enfin, la coutume de prier avec les mains jointes, s'introduisit dans toute la chrétienté. Elle n'était pas encore générale en 860, puisqu'on demanda au pape une opinion à ce sujet; Nicolas, occupant alors le saint Siege répondit que joindre les mains en priant n'était point un ordre exprès de l'Église, mais que c'était une attitude convenable à ceux qui prient, et que c'est comme si l'on disait : Seigneur n'ordonne point que les mains me soient liées et qu'on me jette dans les ténèbres; vois, j'ai moi-même lié mes mains, je suis prêt à recevoir tes jugements.

La coutume de prier pour les morts existe presque partout où le dogme de l'immortalité de l'ame est connu, c'est-à-dire, chez la plus grande partie des nations.

PRIFOUND, dl. V. Founds et Found, R. PRIGEOUN, s. f. d. m. V. Presoun et Prendr, R.

PRIGOUN, dl. Profond. V. Founs el Found, R.

PRIGOUNDIS, dg. V. Proufoundour et Found, R.

PRIM, rasm, raus, rameir, radical pris du latin primus, a, um, premier, qui est avant les autres, et dérivé du grec πρὶν (prin), au-

De primus, par apoc. prim; d'où : Prim, Prim-a, Prim-aiga, Prim-airan, Prim-at, Premat-ia, Prim-aut-at, Prima-vera, Prim-er, Prim-itif, Prim-our, Prim-out-

De prim, par le changement de m en n, prin; d'où : Prin, Prince, Princep, Princessa, Princip-al, Princip-autat, Principi, Im-principi-ar, Priour, Priourat, Priour-essa.

De prim, par le changement de i en e, prem; d'où : Prem-e, Prem-eir, Premerament, Prem-iças, Premieira-ment.

PRIM, 2, radical que M. Thomas dérive du grec πρίω (priô), ou πρίζω (prizô), scier, refendre, rendre plus mince.

Aprim-ar, Ap-prim-ar, Ap-prim-at, Ex-prim-ar, Prem.

PRIM, adv. vl. Premier, d'abord, au commencement : Prim premier, tout d'abord; Al prim, au commencement.

Ety. du lat. primun, m. s. V. Prim, R. Al prim de nostr'enamorar, au commencement de notre amouracher.

PRIM, IMA, s. m. vl. Primo, esp. port. Cousin, cousine, proche parent.

> O per frauda lo prim, Lo prim lo podera far interdise. Fors et Cost. de Béarn.

PRIM, IMA, adj. vl. Prim, cat. Primo, esp. port. Premier, ière, printanier. Voy. Premier et Prim, R.

PRIM, TMA, adj. (prin, ime); purn, pin, unez, muncou, minez. Prim, cat. Mince, délié, fin, fluet, léger ; fig. avare ; vl. délicat.

Ety. du bas breton prim, menu, ou du gallois, prin, avare.

Filer prim, filer fin.

Filar prim mouret de fam, filar gros ruquet tout l'an. Prov.

Ventre prim, ventre mince, ventre vide ou affamé.

Obra prima, désigne, à Toulouse, un ourrage fin, bienfait; prima, dans ce cas dérive du lat. psimus, prima.

PRIMA, s. f. (prime); PRIMAvina. Primavera, ital. esp. port. Le prin-temps, la prima. V. Printemps.

Ély. de l'ital. prima vera, m. s. de prima, sous-entendu saisoun. V. Prim, R.

Les pécheurs donnent encore le nom de prima, d'après M. Garcin, à la pêche qu'ils font le matin avant l'aube, Alla prima alba.

Au tens que lous emperadours Amavon leys vers et la rime Apres l'hyver venié la primo. Bruves.

La biouleto de mars que nous meno la primo. Goudelin.

PRIMA, s. f. En terme de commerce, prime d'assurance, somme d'argent que l'on l

donne, à un assureur, pour assurer le retour d'un vaisseau ou d'une marchandise; somme que l'on accorde, par forme de bénéfice, pour encourager quelque opération de finance ou de commerce, prime d'exportation.

Ety. du lat. præmium, récompense.

PRIMA, s. f. dl. Une jeune truie, qui n'a pas encore porté ou qui n'a porté qu'une fois. Ety. du lat. primapara. V. Prim, R.

PRIMA, s. f. Prima, port. cat. esp. ital. Prime, la première des petites heures ou heures canoniales.

Ety. du lat. prima, sous entendu hora. V. Prim, R.

Cette partie de l'office divin se chantait après le lever du soleil, d'après ces paroles du psaume 118: Ad annunciandum mune misericordiam tuam.

PRIMA-AUBA, s. f. (prime-aoube). L'aube du jour, clarté blanche qui précède

l'aurore.

Ety. du lat. prima-alba. V. Prim, R.

PRIMA-BELA, s. f. (prime-bèle). Un des noms toulousains de la primevère officinale. V. Couguou.

PRIMACHA, s. f. (primotse), d. bas lim. V. Primachola.

PRIMACHOLA, s. f. (primatchóle); PRIMACHORA, PRIMACHOUR, PRIMACHA, PRIMOU-Tada, Primetrola, Primetrouera, Primouchora, PETEIBOLA. Înégalité d'un fil qui se trouve plus mince qu'ailleurs ; plante étiolée, c'està-dire, grêle, menue, trop longue pour son épaisseur ; flocon de neige.

Ety. de prima, mince, menue.

PRIMADELA, s. f. (primadèle) : PRIMA-BELA. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la primevère officinale. Voy. Conquou.

PRIMAGI, s. m. (primádgi). Amaigrissement. Aub.

PRIMAIGA, adj. (primaigue), dl. Première.

Ety. V. Prim, R.

Monsels qu'erron ta bius dins ma sazon primaiguo. Hillet.

PRIMAIRAN, ANA, adj. vl. Premier, ière, imitial, ale.

Ety. du lat. primarius. V. Prim, R. PRIMAIRAS, adj. vl. Premier, celui de devant : El primeiros arsos, l'arçon de devant.

Ety. V. Prim, R.

PRIMAIRIAN, vl. V. Primeiran. PRIMAIRIAS, s. f. pl. vl. Prémices.

Éty. du lat. primarice, pour primities. V. Prim, R.

En primairia, premièrement.

PRIMALHA, s. f. (primaille); PRIMAIA. Menu linge que l'on donne à blanchir; planches minces. Aub.

Ety. de prim, menu, et de alha, tout.

PRIMAMEN, vl. Finement, subtilement, délicatement, ingénieusement.

PRIMAMENT, adv. (primaméin); Pri-mamente, anc. esp. ital. Finement, chichement, d'une manière avare, avec trop d'épargne et d'économie ; de près, avec exactitude : Li vau pas tant primament, je n'y regarde pas de si près.

Ety. de prima, menue, fine, et de ment, esprit, manière.

PRIMAMENT, adv. vl. primamens. De nouveau, premièrement, adroitement.

Éty. V. Prim, R.

PRIM ANOUNA, s. f. (primanóune). Nom qu'on donne au blé rouge, à Valensoles. Aub.

PRIMA-POUS, s. f. (prime-pous). Balle du blé, menue paille d'une airée, que le moindre air emporte. Garc.

PRIMAR, v. n. vi. Primer, dominer, tenir la première place. V. Prim, R.

PRIMAR, v. n. (prima); AFFRIMAR, DEsappaiman. d. bas lim. C'est faire manger aux bestiaux les premières herbes que les prés produisent au printemps.

Etv. de prima et de ar. V. Prim, R.

PRIMARI, ARIA, adj. (primari, arie); Primari et Primario, cat. Primario, ital. Primaire, principal.

PRIMAS, adv. vl. D'abord, premièrement.

Ety. du lat. primum. V. Prim, R. PRIMAT, s. m. (grima); Primat, cat. Primado, esp. Primaz, port. Primate, ital. Primat, prélat dont la juridiction est audessus de celle des archevêques.

Éty. du lat. primatis, gén. de primas, dérivé de primus, premier. V. Prim, R.

L'origine des primats, suivant le fameux Sirmond, vient de ce que les grandes provinces avant été subdivisées par les empereurs, les unes s'appellèrent premières, les autres secondes, les autres troisièmes, etc., et les métropolitains furent appelés primats.

Diet. des Orig. de 1777, in-12 et in-8° L'évêque d'Arles est le premier en France qui ait été qualifié de primat, par le Saint Siége.

PRIMATIA, s. f. (primatie); Primazia, ital Primacia, esp. port. Primalie, dignité de primat, élendue de sa juridiction, son siége.

Ety. du lat. primatia, m. s. V. Prim, R. PRIMATIAL, ALA, adj. (primatial, ale); Primaziale, ital. Primacial, esp. port. Primatial, ale, qui appartient au primat.

Éty. de primati et de al. V. Prim, R. PRIMAUDELA, s. f. (primaoudèle). L'endroit d'un fil où il est plus mince que le reste. Aub.

PRIMAUGUERA, dg. Alt. de Prima-vera, v. c. m. et Prim, R.

PRIMAUTAT, s. f. (primaoulá); rai-MOUTAT, PRIMOCUTAT. Primato, ital. Primado, esp. Primacia, port. Primauté, le premier rang, avantage d'être le premier à jouer.

Ely. du lat. primatus, m. s. V. Prim, R. PRIMAVERA, s. f. (primavère); Primavera, cat. esp. port. ital. Mot italien, qui signifie printemps, il n'est gnère usité que dans ce proverbe:

> Sant Valentin de primavera Tau temps fa, tau temps espera.

Ety. V. Prim, R. PRIMAYENC, di. (primayéin). Hátif, précoce. V. Premeirenc et Prim, R. PRIMAYRAN, vl. V. Primeiran. PRIMEIRA, vl. V. Primeiran.

PRIMEIRAMEN, vl. V. Premierament. PRIMEIRAN, ANA, adj. vl. PRIMAI-RIAN, PRIMATRAN, PRUMAIREN, PRIMAIRAN. PICmier. V. Prim, R.

PRIMEIRENC, Avr. V. Premeirenc et

Prim, R.

PRIMER, vl. Primer, cat. V. Premier. PRIMERBAGE, s. m. vl. Printemps. V. Primavera, Printemps et Prim, R.

PRIMER-ENGENERAT, s. m. vi. parmen-enjeunar. Premier né.

Ety. du lat. primo genitus, m. s.

PRIMESSA, s. f. vl. PRIMEZA. Primeuté, petitesse, tenuité, délicalesse.

Éty. V. Prim, R.

Et son ditz bees de primessa et subjects à la dita tornaria los qui son trobatz está posseditz per tres de un medix linage successivament et continuadament sian per linha descendenta, ascendenta 6 collaterala, comprets lo venedó.

Fors et Cost. de Béarn. Rubr. de Contractes. art. 5.

PRIMET, ETA, adj. vl. Primet, cat. Dim. de prim, prima, très-menu.

Ploia primela, pluie fine.

PRIMETA, adj. vl. Dim. de prim, a, fine, subtile, menue.

PRIMEZA, vl. V. Primessa.

PRIM-FILA, s. f. (prim-file), dl. Une coquette, une mijaurée.

Ety. Qui file délicatement, pris dans un sens figuré.

PRIMICIAS, 8. f. pl. vl. PREMICIAS. Primicias, esp. port. cat. Primizie, ital. Prémices. V. Premicas.

Éty. de Prim, R. ou du lat primitias, m. s.

PRIMICIER, s. m. (primicie). Primicier, celui qui a la première dignité dans certaines églises, dans certains chapitres.

Ely. du lat. primicerius, fait du lat. primus, premier, et du grec κηρός (kêros), cire, V. Prim. R.

PRIMIER, adj. et s. vl. V. Premier et

PRIMIERAMEN, vl. V. Premierament. PRIMITIF, IVA, adj. (primitif, ive); Primitiu, cat. Primitivo, ital. esp. port. Primitif, ive, le plus ancien, qui était au commencement.

Ety. du lat. primitious, m. s. V. Prim, Rad.

PRIMITIU, IVA, adj. vl. Primitiu, cat. V. Primitif.

PRIMITIVAMENT , adj. (primitivamein); Primitivamente, ital. port. Primitivement, originairement.

Ety. de primitiva et de ment, d'une manière primitive. V. Prim, R.

PRIMO, adv. (primo); Primo, port. Primo, mot latin conservé pour dire premièrement, d'abord, en premier lieu.

PRIMOGENITURA, s. f. vl. Primogenitura, cat. esp. port. ital. Primogéniture.

Ély. du lat. primogenitura. PRIMOOUCHORA, s. f. (primeout-chóre). Flocon de neige. Avril. V. Primachola.

PRIMORDIAL, ALA, adj. (primourdial, ale); PRIMOURDIAU, PRIMOURDIAL. Primordiale, ital. Primordial, esp. port. cat. Primordial, ale, primitif.

Ety. du lat. primordialis, m. s.

PRIMOUR, s. m. (primou), dl. Mesquinerie, avarice, primeur.

Ely. de Prim, R. v. c. m.

PRIMOURS, s. m. pl. (primours). Primeurs, productions précoces

PRIMOUTADA, s. f. (primoutade), dl. Filar à primoutadas, filer inégalement. V. Primachola.

PRIMOUTAT, V. Primaulat et Prim,

PRIMOUTEGEAR, v. a. (primoutedjá), dl. V. Espepiounar.

PRIMOUTIER, s. m. (primoutié). Avare, qui regarde de trop près. V. Avare.
PRIM-PREON, loc. adv. vl. Très-pro-

PRIMULERA, s. f. (primulère). Un des noms qu'on donne, en Gascogne, à la primevère officinale. V. Couquou.

Ety. Alt. de primavera.

PRIMVER, s. m. vl. ramavena, s. f. Primevère, printemps. V. Primavera.

PRIN, V. Prim, R. PRINCE, s. m. (princé); Principe, ital. esp. port. Princip, cat. Prince, qui possède une souveraineté en titre ou qui est d'une maison souveraine. Celui qui possede une terre qui a titre de principauté, le prince, le souverain dont on parle, on le dit aussi pour premier.

Ety. du lat. princepe, formé de primus, premier, et de ceps, employé dans plusieurs circonstances au lieu de caput, tête, première tête, chef. V. Prim, R.

Le mot ceps ou cep pour caput, se trouve dans cep, pied de vigne, caput vinea, des Latins, expression figurée et très-juste en ce que le tronc ou la souche de la vigne qu'on taille ressemble à une tête, dont les sarments forment la chevelure, on rencontre aussi ce mot dans l'anatomie, le muscle biceps, étant un muscle à deux têtes, etc.

Dans son origine, le mot prince désignait un homme illustre, le principal d'un Etat, un

seigneur titré.

Un prince es grand, may que sie liberau (1) A bel aguer revenguts à miliassos, Terros, casteous et signouriés et plaços, Es un gredin quand lou veiran pas taou. J. de Cabanes.

(1) Le mot liberau, est lei synonyme de généreux.

PRINCEP, s. m. vl. Princep, cat. Principe, esp. port. ital. Prince, principal.

Ety. du lat. princeps, m. s. V. Prim, R. PRINCESSA, s. f. (princesse); Principessa, ital. Princesa, esp. cat. Princeza, port. Princesse, fille ou femme de prince, femme souveraine de quelque Etat, dans un sens badin, femme fière et exigeanté.

Ety. de prince et de esse. V. Prim, R. PRINCILHOUN, s. m. (princilloun).

Principion, petit prince.

PRINCIPAL, ALA, adj. (principal ale); PRINCIPAL. Principal, ital. Principal ale); Principale, ital. Principal, Ety. Ainsi nommées parce qu'elles seucesp. port. cat. Principal, ale, capital, qui est rissent au printemps. V. Prim, R.

le plus considérable, le plus remarquable en son genre.

Ety. du lat. principalis. V. Prim, R.

PRINCIPALAMENT, adv. (principalamein); surrour. Principalment, cat. Principalmente, ital. esp. port. Principalement, particulièrement sur toutes choses.

Ety. de principala et de ment. V. Prim.

PRINCIPALAT, s.m. (principalá). Principalat, charge, fonction de principal dans un collège.

PRINCIPALITAT, s. f. vl. Principalitat, cat. Principalidad, esp. Principalità, ital. Primauté.

Ety. du lat. principalitatis, gén. de principalitas, m. s.

PRINCIPALMEN, vl. Principalment, cat. V. Principalament.

PRINCIPAR, v. a. vl. Primer, surpasser, régir. V. Prim, R.

PRINCIPAT, S. f. VI. PRINCIPATZ. Principat, cat. Principado, esp. port. Principato, ital. Principauté, hiérarchie.

Ety. du lat. principatus. V. Prim, R.

PRINCIPAU, s. m. (principaou); pausci-pal. Principal, port. Principal, ce qu'il y a de plus considérable, de plus important, somme principale d'un produit; dans les collèges, supérieur qui a la direction générale des études et l'inspection sur les professeurs.

Ely. V. Prim, R.

PRINCIPAUTAT, s. f. (principaoutá);
PRINCIPAUTAT, s. f. (principaoutá);
PRINCIPOGRAT. Principato, ital. Principado,
esp. port. Principauté, dignité de prince;
titre d'une terre qui donne la qualité de prince à celui qui en est seigneur ; étendue de la terre qui porte ce titre.

Ety. du lat. principatus. V. Prim, R.

PRINCIPE, V. Principi.

PRINCIPI, s. m. (principi); rancurs. Principio, ital. esp. port. Principi, cat. Principe, commencement, origine, source, première cause; maxime établie pour servir de règle, au pluriel, premiers préceptes, premières règles des arts.

Éty. du lat. principium, formé de pri-mum caput. V. Prim, R. PRINCOLS, s. vl. Mère-goutte.

Éty. de prim, première, et de cols, qui coule.

PRINGA, vl. Qu'il ou qu'elle prenne. PRINGATZ, vi. Que vous preniez.

PRINSANAT, V. Pinsanat. PRINSI, vl. V. Prince.

PRINSOUN, s. m. (prinsoun). Jeune bouc châtré. Aub. V. Pinsanat.

PRINSOUNAR, v. a. (prinsouná). Chátrer les boucs. Aub.

PRINTANIER, IERA, adj. (printanie, iére); vannissanc. Printanier, qui est du printemps.

Ety. de printemps et de ier. V. Prim, R. PRINTANIERA, s. f. (printanière). Printanière, sorte d'étoffe de coton pour l'habillement des hommes.

PRINTANIERA, s. f. (printaniére): Un des noms des primevères, Elatior et Grandiflora. V. Couguou.

PRINTEMPS , s. m. (printein) ; rama. Printemps, l'une des quatre saisons de l'année, qui commence chez nous lorsque le soleil paraît passer de l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal, à l'équinoxe du printemps, ce qui a lieu du dix-neuf au vingt et un mars et dure jusqu'au solstice d'été, qui arrive du 19 au 21 juin : pendant cet intervalle, la terre parcourt les signes de la balance, du scorpion et du sagittaire.

Ety. du lat. primum tempus , premier temps, parce que le printemps était regardé comme la première saison de l'année. Voy. Prim, R.

PRIOL, vl. V. Prior.

PRION, et

PRIOND, ONDA, adj. vl. Profond, onde. V. Preond et Found, R.

PRIOR, s. m. vl. Prior, port. cat.
Priour. V. Priour.
PRIORAT, vl. V. Priourat.
PRIORES vl. Priora cat. V. Prior

PRIORESA, vl. Priora, cat. V. Prioressa.

PRIORESSA, VI. PRIORESA. V. Priou-TESSG.

PRIORITAT, s. f. vl. Prioritat, cat. V. Priouritat.

PRIOU, s. m. (priou); razer, razer, PRIZOU, PRESOUR, MIERETA, PRESUROUN, GALMA, PRIURA, PRIUROUN. Caillette ou quatrième estomac des voeux, des agneaux et des chevreaux quand ils n'ont pas encore mangé de l'herbe, contenant la présure.

Ety. du grec πρίω (prid), serrer, coaguler. PRIOULA, s. f. (prioule); et impr. PRINCULA. Nom qu'on donne, dans le Gard el à Avignon, à la Rousseline, Anthus ruescens, Cresp. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres (à bec en alène). V. Fist.

PRIOUN , vl. Profond. V. Founs et Found, R.

PRIOUNT, dg. m. s.

PRIOUR, s. m. (priour); PRIOU. Prior esp. port. cat. Priore, ital. Prieur, celui qui a la supériorité dans certains monastères de religieux, qui possède un prieuré; dignitaire dans quelques ordres militaires; recteur d'une confrérie de pénitents; marguillier, fabricien. Avril.

Ety. du lat. prior, le premier. V. Prim, Rad.

Le titre de prieur, pour désigner un supérieur de communauté monastique, était inconnu aux dix premiers siècles de l'Église. Né dans l'ordre de Cluni, il ne parut, selon le père Calmet, que vers la fin du XIme siècle. Dict. des Orig. de 1777. in-8°. PRIOUBAR, v. n. (prioura). Employer

la présure pour faire cailler le lait.

Ety. de priou et de ar.

PRIOURAT, s. m. (priourá); Priorat, cat. Priorato, ital. esp. Priorado, port. Prieuré, monastère gouverné par un prieur; ses batiments, son église; maison d'un prieur séculier.

Ély. du lat. Prioratus, primauté. Voy. Prim, R.

PRIOURESSA, s. f. (priouresse); Prioreza, port. Prieure, religieuse qui a la supériorité dans un monastère de filles, en thef ou sous une abbesse. On donne aussi ce nom, en Provence, à la femme qui est priso et prisoun ou presoun, de pres, pris, à la tête d'une congrégation de pénitentes, arrêté. V. Prendr, R. et à celles qui sont chargées de l'entretien des autels.

Ély. du lat. priorissa, m. s. V. Prim, R. PRIOURITAT, s. f. (priourita); Priorità, ital. Prioridad, esp. Prioridade, port. Prioritat, cat. Priorité, primauté dans l'ordre des temps.

Ély. du lat. prioritatis, gén. de prioritas, m. s.

PRIOUSSES, s. m. pl. (prioussés), dl. Épreintes. V. Esquichaments.

Éty. de pressura, action de presser.

V. Press , R.

PRIS, s. m. (pris); soyas. Prix, ce qui est proposé pour être donné à celui qui réussira le mieux dans quelque exercice du corps ou de l'esprit.

Éty. du lat. præmium, récompense. V. Prec, R.

La coutume d'accorder des prix aux vainqueurs d'une lutte quelconque, remonte à la plus baute antiquité; il suffit de lire l'Enéide pour s'en convaincre.

PRIS, s. m. Prix. V. Pres et Prec, R. 2. PRISA, s. f. (prise); presa. Presa, cat. esp. ital. Preza, post. Prise, l'action de prendre; la chose qu'on a prise, la dose que l'on doit prendre: Prisa de tabae, une prise de labac.

Éty. V. Prendr, R. PRISAIRE, V. Tabacaire et Prendr,

PRISAR, v. a. (prisa); netiman, prisan. Priser, mettre le prix à..... faire l'estimation de.... faire cas, estimer, apprécier.

Hty. de pris et de la term. aci. ar. V. Prec , R. 2.

PRISAR, V. n. et a. PRENDRE DE TABAC. Prendre du tabac par le nez.

Ety. de prisa et de la term. act. ar. V.

Priser, n'est pas français dans ce sens.

PRISAR SE, V. se PRESAR. Prisarse, cat. Preciarse, esp. V. Prec, R. 2. PRISME, s. m. (prismé); Prisma, eat.

esp. ital. port. Prisme, solide terminé à ses deux extrémités par deux polygones égaux et paralièles, et sur les côtés par des faces parallélogrammatiques, comme s'il avait été scie ou coupé de toutes parts : on le dit ab-solument en physique d'un prisme de verre triangulaire, servant à décomposer la lumière.

Ely. du lat. prisma, dérivé du gree πριςμα (prisma), formé de πριζω (prizô), scier, couper, parce que ce solide est comme coupé de tous côtés par différents plans.

Pline passe pour être l'inventeur du prisme, instrument de physique.

PRISO, S. f. Vl. PREISO, PREISO, PREISO, PREIO , PRESO , BREISO , PRISOUN , PREISONATER. Prise, capture. V. Prisa.

PRISON, s. f. vl. Prise. V. Prizon.

PRISOUN, s. f. (prizoun); rasesous, PREIGNOW, PRESOUN. GEOLA, PREIJOUN, JOLIA. Prision, esp. Prisão, port. Prigione, ital. Prison, maison de force où l'on détient les accusés et les coupables.

On donne le nom de préau à la cour destinée à laisser prendre l'air aux prisonniers.

La première prison dont parle l'histoire est celle où fut enfermé Joseph, accusé par l'épouse de Putiphar.

L'établissement de ces lieux de force, à Rome, est attribué, selon les uns, à Tarquinle-Superbe, et selon d'autres, à Ancus-Martius.

Il s'est formé, en France, en 1819, une société philantropique, sous la protection du roi, et sous la présidence de M. le dauphin, qui a pour but d'apporter, dans les prisons du royaume, toutes les améliorations que réclament la religion, la morale, la justice et l'humanité.

PRISOUNIER, IERA, s. (prisounié, iére): PRESUONE. Prigioniere, ital. Presoner, cat. Prisionero, esp. Prisioneiro, port. Prisonnier, ière, celui ou celle qui est arrêté pour être mis en prison, ou qui y est détenu; qui est tombé au pouvoir de l'ennemi, en parlant des soldats.

Ety. de prisoun et de la terminaison iere. qui habite la prison. V. Prendr, R.

Autrefois, les prisonniers de guerre et même leurs descendants devenaient les esclaves du vainqueur. Cette coutume barbare, qui fut introduite pour en anéantir une autre plus barbare encore, qui consistait à massacrer les vaincus, a été abolie par les Chrétiens. qui se contentent de garder les prisonniers jusqu'à la paix ou de les échanger contre ceux de leur parti qui se trouvent dans la même position.

PRISUR, USA, s. et adj. (prisur, use); tabac par le nez; qui en fait habituellement usage V. Prendr, R.

PRISOR, adj. m. (prisur); Prezzatore, ital. Apreciador, esp. Priseur, huissier priseur, huissier qui met le prix à ce qui se vend aux enchères par autorité de justice; commissaire priseur.

Ely. de pris et de ur, qui met le prix. V. Prec, R.

PRIUCE, s. f. vl. Femme enceinte. PRIUNDEZA, s. f. vl. Profondeur. Voy.

Preondessa et Found, R. PRIURA, s. f. (priure). Présure. Avr. V. Presura.

PRIURAR, v. a. (priurá). Mettre de la présure dans le lait pour le faire cailler Avr.

Ely. de priura et de ar.

PRIUROUN, s. m. (priuroun). Caillette. V. Priou.

PRIV, APRIV, radical pris du latin privus, a, um, privé, particulier, séparé; et dérivé du grec πρίω (prio), couper, séparer, parce que ce qui est privé, est séparé du reste, du commun; ou de πριόω (priod), acheter, parce que ce qui est acheté appartient en proche à l'acheteur.

De privus, par apoc. priv; d'où : Privada, Privada-ment, Priv-ar, A-privar, A-privad-ar, Priv-ation, Priv-et, Privi-legi, Privilegi-ar, Privat-if, Privilegi-at, Privad-ansa, Privad-eza, Privad-ia, Ap-Ely. du lat. prehensio, d'où la basse lat. I priv-ad-aire, A-priou-as-at.

PRIVACIO, vl. Privació, cat. V. Pri- 1 valion.

PRIVADA, s. f. (privade), d. bas lim. Privad, cat. Privado, esp port. Privata, ital. Lieux communs. V. Privat et Priv, R. vl. aimé : Ma privada, mon amie.

PRIVADAMENT, adv. vl. PRIVADAMEN.
Privadament, cat. Privadamente, esp. port. Privatamente, ital. En confidence, particulièrement, secrètement.

Ety. de privada et de ment, d'une manière

privée, secrète. V. Priv. R.

PRIVADANSA, s. f. vl. PRIVADEZA. Privança, port. Privauté, familiarité, habitude. V. Priv. R.

PRIVADEZA, vi. PREVADEZA. V. ie mot

précédent et Priv, R.

PRIVADIA, s. f. (privadie); PRIVADIR. Friandise, chose délicate et bonne à manger, que l'on réserve pour les grandes occasions, Avril. V. Priv, R.

PRIVAR, v. a. (privá); Privare, ital. Privar, esp. port. cat. Priver, ôter à quelqu'un une chose qui lui était nécessaire, agréable ou utile, ou l'empêcher d'en jouir; apprivoiser, on le dit des animaux sauvages que l'on prive.

Éty. du lat. privare, m. s. V. Priv.

PRIVAR SE, v. r. Privarse, cat. esp. Privarsi, ital. Se priver, s'imposer des privations.

PRIVAS, Garc. Latrine. V. Privat. PRIVAT, ADA, adj. et part. (privá, ade); poumece. Privado, port. esp. Privat, cat. Privato, ilal. Intime, secret, privé, ée, particulier; pour apprivoisé, V. Aprivadat; familier , favori , vl.

Ety. du lat. privatus, V. Priv. R. En vl. Il signifie encore ami, particulier,

parent, prochain, voisin.

Chambra privada, vl. lieu d'aisance.

PRIVAT, s. m. (privá); pati, luci, cou-MUN, COUMOUDITAT, CAGARELA, ANDEOUNA, SUBLINA, ORIVADA, RIBAT, PRIVAS. Privé, latrines, lieux privés, lieux d'aisance.

Éty. du lat. privatus locus. V. Priv, R.

#### Dans les latrines on nomme :

LUNETTE, l'ouverture pratiquée à la planche sur laquelle

BOISSEAUX, les tuyeux de poterie qui condeisent les

FOSSE on GADOUE, le lieu qui reçoit les immondices. DEVANTURE, le devant du siège d'aisance

CHAUSSE D'AISANCE, le tuyau qui va jusqu'à la fosse; on dit qu'il est engorgé, quand des matières s'y sont

Les latrines ou lieux publics étaient trèscommuns dans l'ancienne Rome, où ils portaient les noms de latrinæ et de sterquinilia. Tout semble prouver qu'il n'en existait pas dans les maisons particulières.

En 1817, M. Duplat a obtenu un brevet d'invention pour des latrines inodores dont

il est l'inventeur.

PRIVAT, s. m. vl. Ami, ami particulier, personne de la maison; homme du pays.

Éty. du lat. privatus. V. Priv. R. PRIVATIF, IVA, adj. (privatif, ive); Privativo, esp. port. ital. Privatiu, cat. Privatif, ive, terme de gramm. qui marque privation, particule privative; des, in, etc. sont souvent privatifs.

Ety. du lat. privativus, m. s. V. Priv, R. 1 PRIVATIO, vl. Privació, cat. Voy. Privation.

PRIVATION, s. f. (privatie-n); Privació, cat. Privacion, esp. Privação, port. Privazione, ital. Privation, perte d'un bien, d'un avantage, qu'on avait ou qu'on devait avoir; manque d'une chose nécessaire.

Éty. du lat. privatio, privationis. Voy. Priv, R.

PRIVAUTAT, s. f. (privaoutá). Privanza, esp. Privauté, trop grande familia-

PRIVET, adj. vl. Privé, ami privé. Ety. du lat. privatus, m. s. V. Priv, R.

PRIVILEGI, s. m. (privilèdgi); parvileas. Privilegio, esp. port. Privilegi, cat. Privilegio, ital. Privilege, avantage accordé à un homme, à l'exclusion d'un autre; affranchissement, exemption; distinction honorable ; préférence.

Éty. du lat. privilegium, m. s. formé de privata lex, loi qui ne regarde qu'un parti-culier. V. Priv, R.

Un des plus anciens priviléges d'imprimerie connus , est celui qui se voit en téte du roman d'Isaïe-le-Triste, édition de Galyot Dupré, et daté du 10 novembre 1522, obtenu pour trois ans.

PRIVILEGIAR, v. a. (priviledgiá); Pri-viledgiar, cat. esp. port. Privilegiare, ital. Donner des priviléges, favoriser quelqu'un

au détriment d'un autre.

Éty. de privilegi et de iar. V. Priv, R. PRIVILEGIAT, ADA, adj. et p. (priviledgia, ade); Privilegiato, ital. Privilegiado, esp. port. Privilégié, ée, qui jouit de certains priviléges, de certaines prérogatives.

Éty. de privilegi et de at. V. Priv, R. PRIVILIGIAR . vl. V. Privilegiar. PRIX, Prix, evaluation. Garc. V. Pres

PRIZA, s. f. vl. Prisée, estimation. V. Prec , R. 2.

PRIZADA, adj. f. vl. Prisée. V. Prisat et Prec, R. 2.

PRIZON, s. f. vl. Prison, prise, capture. V. Prendr, R.

Remas a Carcasson e garda sa prizon.

Demeure à Carcassonne et garde sa capture.

PRO, initiatif pris du lat. pro, qui l'a tiré du grec πρὸ (pro), avant, auparavant; il ajoute aux mots qu'il concourt à former une ideé de présence, de [mise en avant ; il se change souvent en prou, à cause de la prononciation sourde de l'o, lorsqu'il ne porte pas l'accent, et quelquesois en pour.

Prou-ces, de cedere, marcher, aller en avant, aller devant les tribunaux.

Prou-cession, marche en avant.

Pro-poser, poser en avant, avancer. Prou-mettre, mellre en avant.

Prou-tegear, couvrir, étant placé en avant.

*Prou-vidença* , qui voit en avant. Pro-specius, de specio, je vois, vue jetée en avani.

Prou-gres, marche en avant. Prou-menar, mener en avant.

Prou-jection, action de jeter en avant.

Prou-venir, qui vient de... Pour-voir,

Pour-suivre.

PRO, adv. PROR, vl. Asser. V. Proun.

Ni a pro, assez, trop.

PRO ou prou, s. m. (pró ou prou), di. PROS. Pro, port. ital. esp. Gain, profit, avantage, utilité.

Ety. du bas bret. profid, ou du lat. pro-

Bon pro vous fasse, grand bien vous fasse. PRO, PROZ. PROZET. adj. vl. Généreux, euse, prudent, sage, vaillant, courageux.

Ety. du bas breton prews, ou du lat. prudens.

PROA, s. f. vl. Proa, cat. esp. Proue. V. Proua; preuve. V. Prova; Sonda. V. Prob. R et Sounda.

PROADOR, vl. V. Proaire.

PROAIRE, s. m. vl. PROADOR. Probador, esp. Provador, port. Provatore, ital. Essayeur, examinateur, qui éprouve, qui fait une épreuve. V. Prob, R.

PROANSA, S. f. VI. PROBARSA, PROVANSA. Probanza, esp. Provanza, port. ital. Preuve, éprouve. V. Prob, R.

PROAR, v. a. et n. vl. Essayer, prouver, démontrer, convaincre. V. Prouvar. Ety. du lat. probare, m. s. V. Prob, R.

Timonier, qui se tient à la proue.

PROAT, adj. et p. Prouvé, démontré. V. Provat et Prob. R. PROATIO, s. f. vl. Lim. Preuve. Voy.

PROAZO, vl. V. Probatio.

PROB, PROU, PROCES, Tadical dérivé du latin probus, a, um, probe, honnète, bon, qui n'est pas défectueux, formé de prohibere, s'abstenir, sous-entendu du mal, d'où probare, vérifier la bonté d'une chose, prouver, reprobare, réprouver.

De probus, par apoc. prob; d'où: Prob-

ation

De prob. par le changement de o en ou. proub; d'où: Proub-able, Proubable-ment, A-prob-atiu, Proubabil-itat, Proub-ital, Im-prob-ation, Re-prob-ation, Re-prou-bation, Ap-proub-ation, Re-proubat. De prob, per le changement de è en v. prov; d'où: Prov-a, Es-prova, Prova-

ment, Prov-ar, Ap-provar, Prov-at, Es-

prov-ar, Es-prov-eta.

De prov, par la suppr. de b: A-prohar, Es-pro-aire, Is-pro-ansa, Es-pro-ar, Es-prob-ar, Pro-at, Proes-a, Proes-a, Proexe-mens, Prou-essa, Prou-exa, Repro-ar, Re-pro er, Re-prouch-ar, Re-prochar, Re-proch-is, Re-proch-es, Re-proch-e, Re-proch-ier, Re-prop-ier, Re-propr-i, Re-propr-iar, Re-proz-ar, A-pro-ar. PROBAGE, s. m. vl. Provin.

Éty. du lat. propaginis, gén. de propago. PROBAINA, s. f. vl. Proxin, bouture, Ety. du lat. propago.

PROBAINAMENT, s. m. vi. receases men. Propagation, multiplication.

PROBAINAR, v. a. vl. Provigner,

PROBAIONAR, vi. et PROBAJONAR, vl. V. Propaginar. PROBANSA, vl. V. Proansa.

PROBATICA, adj. f. (proubatique). Probatique, piscine probatique, dans laquelle on lavait les victimes qu'on immolait dans le temple.

Éty. du grec προδατικός (probatikos), fait de προδατον (probaton), brebis.

PROBATIO, s. f. vl. PROASO. Probació, cal. Epreuve, essai. V. Probation.

PROBATION, s. f. anc. béarn. Approbation, action d'approuver.

Éty. du lat. probâtionis, gén. de proba-tio. V. Prob, R.

PROBATION, s. f. (proubatie-n); PROU-Provação, port. Probasione, ital. Probation, épreuve, temps d'épreuve qui précède le noviciat, dans les maisons religieuses.

Ety. du lat. probationis, gén. de proba-tio, m. s. fait de probare, éprouver. Voy. Prob. R.

PROBCHANAMENT, adv. vl. Prochainement, sous peu. V. Proch, R.

PROBDA, adj. d. v. Proche. V. Proch, Rad.

PROBDAN, PROPER, S. m. vl. Proche parent, prochain.

Ety. du lat. proximus. V. Proch, R. PROBDANA, adj. f. vl. Prochaine, voisine. V. Proch. R.

PROBDANAMEN, adv. vl. PRODERAMENS. Prochainement, incessamment.

Ely. du lat. proxime. V. Proch, R. PROBDENAMENS, vi. V. Probdanamen.

PROBE, OBA, adj. (próbé, óbe). Probe, qui a de la probité.

PROBEDIR, v. a. et r. d. béarn. Pourvoir, se pourvoir. V. Pourvesir et Vis, R. PROBEDIT, adj. et p. md. Pourvu. V.

Pourout et Vis, R. PROBENC, ENGA, adj. Prochain, aine;

proche. Éty. du lat. propinquus, m. s. V. Proch,

PROBENCAR, v. a. vl. Approcher.

Y. Proch, R. PROBENCI, s. f. d. béarn. Pour pro-

vince, V. Provinça.

PROBITAT, s. f. (proubitâ); escesivat.
Probitat, cat. Probita, ital. Probidade, port. Probité, attachement à toutes les vertus giviles.

Éty. du lat. probitatis, gén. de probitas, m. s. V. Prob, R.

PROCASSON, al. lis ou elles pour chas-

PROCATZ, s. vl. Poursuite, qu'il ou qu'elle poursuive. V. Cass, R.

PROCEDER, v. n. vi. Proceder, esp. port. Procedere, ital. Proceir, cat. Proceder, avancer. V. Proucedar.

Ety. do lat. procedere, m. s. V. Ced, R. PROCEDIR, PROCEER, V. n. vl. Proceir, cal. Provenir, preceder, avancer. V. Ced, Rad

PROCES, s. m. vl. Avancement, progrès.

Rty. du lat. processus, m. s. V. Ced, R.

PROCES, s. m. vl. Proces, cat. Voy. Prouces.

PROCESIR, v. n. vl. Procéder, ématter. V. Ced, R.

PROCESSIO, s. f. vl. Processio, cat. Procession, esp. Processão, port. Processsione, ital. Procession, action de procéder; cérémonie religieuse; rassemblement, foule. V. Proucession.

Ély. du lat. processio, m s. V. Ced, R. PROCESSION, vl. V. Processio.

PROCEZIMEN, s. m. vl. Proceiment cat. Procedimiento, esp. Procedimento, port. ital. Procession, action de procéder, progrès. Éty. du lat. processus, m. s. V. Ced, R.

PROCEZIR, V. Procedir et Ced, R. PROCH, PROUCH, radical dérivé du latin

prope, proche, auprès, près; formé de pro et de pes, aux pieds, devant les pieds, d'où appropinquare, s'approcher, s'avancer.

De prope, par apoc. et changement de p en ch, proch; d'où: Proch-an, Proch-e, Proch-i, Re-prochi, Ap-prochi, Ap-prochant. Ap proch-ar.

De proch. par le changement de o en ou, prouch; d'où: Prouch-ain, Ap-prouch-ar, Re-prouchar, Re-prouch-at, A-prousch-ar, Rap-prouchar, A-proch-ador.

De appropinquare, par apoc. A-prob, A-prop, A-propria-ment, A-propri-ar, Prob-enc, Prouch-en, Ap-prouch-able, Irreprouch-able, Ap-prouximativa-ment, Proupici, Ap-prouxim-ation, Prouximitat, Prep, Prop, Prop-char, Prosm-e, Probchana-ment

Du lat. appropinquatio: Apropinquacio, Apropinguar, Apropingu-al.

PROCHAN, ANA, s. et adj. anc. béarn. Prochain, aine; voisia.

Éty. du lat. proximus, ou de proch et de an. V. Proch, R.

PROCHANAMENT, adv. vl. Prossimamente, ital. Prochainement. V. Proch R. PROCHAMS, ANAS, s. pl. (prouchans, ánes). Les proches.

Lous plus prouchans, les plus proches, en affinité. V. Prochi et Proch, R.

PROCHE, V. Prochi.

PROCHEN, s. m. (proutchein), pr. mod. rmoucass. Prochain', un homme ou les hommes en général considérés sous les rapports qui les tiennent les uns avec les autres. V. Proch, Rad.

PROCHENAMENT, adv. (proutchenamèin) Prochainement.

PROCHI, adj. (protchi); rans, rans. Propinquo, ital. port. Proximo, esp. Pro-che, voisin, qui est près de quelqu'un, de quelque chose.

Ety. du lat. proximus, ou du grec προς (pros), près, plus proche. V. Proch, R.

Es moun pu prochi parent, Tr. c'est mon plus proche parent, ou mon parent le plus près.

PROCES, pr.et adv. Presso, ital. Proche, aunrès.

Éty. V. Proch, R.

PROCLAMATION, vl. Proclamació, cat. V. Prouclamation.

PROCONSUL, s. m. vi. Proconsul, cat. esp. port. Proconsole, ital. Proconsul.

Ety. du lat. Proconsul, m. s. V. Conselh, R.

PROCREAB, v. a. vl. Procrear, cat. esp. port. Procreare, ital. Procreer.

Ety. du lat. procreare, m. s. V. Cre, R. PROCREAT, ADA, adj. et p. vl. Procreado, port. Procreé, éée. V. Cre, R.

PROCREATIO, s. f. vl. Procreacio, cat. Procreacion, esp. Procreação, port. Procreazione, ital. Procréation.

Ely. du lat. procreatio, m. s. V. Cre. R. PROCURAÇIO, vl. Procuració, cat. V. Proucuration.

PROCURADOR, vi. Procurador, cat. V. Procuraire.

PROCURADOUR, vi. Procurador, cat,

V. Proucurour et Cur, R. PROCURAIRE, et

PROCURAIRI, d. béarn, V. Proucurour et Cur, R.

PROGURAITZ, s. f. vl. Procuratrice, ital. Procuratrice.

Ety. du lat. procuratrix. V. Our, R.

PROCURAR, vl. V. Proucurar.

PRO-CURAT, s. m. (pro-curá). Un desservant, prêtre qui sert une paroisse en l'absence du curé.

Ély. de pro, pour, et de curat, curé, pour le curé. V. Cur, R.

PROCUBATION, vl. V. Proucuration. PROGURATIU, IVA, adj. vl. Procurant,

qui procure. V. Cur, R. PROCURAYRE, V. Proucurour.

PRODEINGNAR, v. a. vl. Secourir, défendre, protéger.

Ély. V. Dign, R.

PRODHOM, s. m. anc. béarn. Prud'homme. V. Hom, R.

PRODIGALITAT, vl. Prodigalitat, cat. V. Proudigalitat.

PRODIGUE, vl. V. Proudique.

PRODOME, s. m. vl. V. Prudhome et Hom. R.

PRODOMIA, s. f. (prodemie); rapposes.
Prud'homie, probité. V. Hom, R.

PRODUC, PROUDCE, PROUDCEE, radical pris du latin producere, productum, allonger, prolonger, produire, engendrer, élever en dignité, formé de pro, augm. et de ducere.

De producere, par apoc. produc; d'où; Product-iu, Re-production. Produx-to, Produ-ire, Re-proudui-re, Produ-ent, Reprouduch.

PRODUCTIU, IVA, adj. vl. Productiu, cat. V. Prouductif et Produc, R. PRODUIRE, vl. V. Prouduire et Pro-

duc. R

PRODUSENT, ENTA, s. anc. béaru. Celui qui produit, qui avance. V. Produc, Rad.

PRODUXIO, s. f. vl. V. Prouduction et Produc, R.

PROBA, adj. f. vl. Prouvee. V. Prob,

PROEMI, s. m. d. vaud. Proemi, cal. Proemio, esp. ital. Préface, harangue; vL poëme.

Ély, du lat. promium.

PROEMINAR, v. n (prouemina); recon-Proéminer, s'élever au-dessus des objets environnants.

PROEMINEISSER, v. n. vi. Surpasser, saillir. V. Proeminar.

PROEMINENÇA, s. f. (proueminéince);

PROUBERENCA. Proeminenza, ital. Proeminencia, esp. port. Proéminence, chose qui proémine.

Ety. du lat. proeminentia, m. s.

PROBMINENCIA, vl. V. Proeminença. PROEMINENT, ENTA, adj. (proneminein, einte); PROUZEMENT. Proeminente, ital. esp. port. Proéminent, ente, plus élevé que les objets environnants.

Ety. du lat. proeminentis, gen. de proe-

minens, m. 8.

PROENSA, vl. V. Prouvinça. PROENSA, s. f. nom de lieu. vl. Provence, la Provence.

> Ab l'alen tir vas me l'aire Qu'ieu sen venir de Proensa. P. Vidal.

Avec la respiration je tire vers moi. L'air que je sens venir de Provence.

PROENSAL, s. et adj. vl. Provençal. V. Prouvençau.

PROENSALESC, s. m. vl. La langue romane ou provençale.

PROENZA, s. f. vl. Provence. V. Prou-

PROESSA, vl. Proesa, cat. V. Prouessa. PROEZA, s. f. vl. PROESA. Pareza, port. esp. Proesa, cat. Mérite, vertu, haut-fait, belle action, action d'éclat. V. Prouessa.

Valeur, générosité, naturel, caractère, pen-chant. V. Prob, R.

PROEZEMENS, s. m. vl. Profit, prouesse. V. Prob, R.

PROF, prép. vl. Près. V. Proch, R. PROFECH, s. m. vl. PROFEIT. Profit, avantage, utilité. V. Proufit et Proufiech.

Ety. du lat. profectus, m. s. PROFECHABLE, adj. vl. V. Profe-

chos el Proufitable. PROFECHAR, V. n. Vl. PROFICHAR, PROFELTAR, PROFITAR. V. Proufitar.

PROFECHOS, OSA, adj. vl. PROFETCESO, PROFICEOS, PROFICEOS, PROFETCES. Profitable, utile, avantageux. V. Proufitable.

PRÖFECIAMENT, s. m. vl. Prophétie.

V. Prouphetia. PROFEIT, s. m. vl. Utilité, profit. V.

Proufiech. PROFEITABLE, vl. V. Profechos et

Proufitable. PROFEITANCZA, s. f. vl. Profit, avan-

PROFEITAR, v. n. vl. V. Profechar et Proufitar.

Éty. V. Profit, R.

PROFEITAT, ADA, adj. et p. vl. Profité, ée. V. Profit, R.

PROFEITIVOL, d. vaud. V. Profeytivol et Profit, R.

PROFEITOS, vl. V. Profechos et Proufitable.

PROFEITOS, adj. (proufeitous); rnormanne, vl. Utile, profitable, avantageux. V. Profechos.

Ety. du lat. profectitius. V. Profit, R. PROFEITOZAMENT, adv. vl. Profitosament, cat. Provechosamente, esp. Proveitosamente, port. Profilevolmente, ital. Profitablement.

V. Profit, R.

PROFEMA, s. f. vl. Prude femme, femme vertueuse, honnête.

Éty. On a dit profema, comme prud'homme. PROFEMNIA, s. f. vl. Prufemmie, vertu, honnêteté de la femme.

PROFER, vl. Il ou elle profite; s. m. vl. offre.

PROFERE, vl. et

PROFERER, vl. V. Proferre.

PROFERRE, v. a. vi. PROFESS. Proferir, cat. esp. port. Proferire, ital. Proferer, produire, alléguer, présenter, offrir.

Ety. du lat. proferre, m. s. PROFERTA, s. f. vl. Proferta, anc. eat. anc. esp. ital. Offrande.

PROFES, s. m. (profès); Profes, cat. Profeso et Professo, port. ital. Profes, religieux qui a fait profession.

Ety. du lat. professus, m. s.

PROFESSAR, vl. Professar, cat. Voy. Proufessar.

PROFESSIO, vl. Professio, cat. Voy. Proufession.

PROFESSION, S. f. vl. PROFESSIO, PROrussios. Professó, cat. Procession, marche religieuse, cérémonial, cérémonie, office.

Ety. Alt. de Proucession, v. c. m. et Ced. Rad.

PROFETCHOS, vl. V. Prefechos. PROFETISSA, s. f. vl. Profetisa, esp. cat. Profetissa, port. Profetessa, ital. Pro-

Ety. du lat. prophetissa, m. s. PROFETIZAR, vl. Profetisar, cat. V. Prophelisar.

PROFESTIVOL, adj. d. vaud. PROFESTIVOL. Profitable. V. Profit, R. PROFICHABLE, vi. V. Profechos et

Prountable.

PROFICHANT, ANTA, adj. vl. PROFIC cmans. Profitable, utile. V. Profit, R.

PROFICHAR, vl. V. Proufitar. PROFICHAS, vl. V. Profechos.

PROFICHOS, vl. PROFICHOZ. Profitós,

cat. V. Profechos et Proufitable. PROFICHOZ, vl. V. Profichos.

PROFIECHAR, Profiler. V. Proufitar et Profit, R.

PROFIEG, s. m. vl. PROFIETT. Profit. V. Proufit et Profit, R.

Il ou elle profite. PROFIEITABLE. , ABLA , adj anc. béarn. Profitable. V. Profit, R.

PROFIER, vl. li ou elle donne, offre. PROFIETH, vl. V. Proufit et Profit,

PROFIEYT, vl. V. Profieg.

PROFIL, s. m. (proufil); Profilo, ital. Profil, port. Profil, délinéation d'un objet, d'une tête, vu par un seul côté, ou d'un édifice par la section perpendiculaire latérale.

Éty. de filum, fil que les lettres ont employé dans le même sens, et de pro, par, pour, au moyen de. V. Fil, R.

L'ombre naturelle des corps donnant leur véritable profil, cette manière de les dessiner doit avoir été la plus ancienne, et l'histoire de Dibutade, traçant à la lueur d'une lampe le profil de son amant, et celle de Pline, qui en attribue l'invention à Appelle, qui l'aurait

PROFEIZ, s. m. vl. Avantage, profit. ; imaginée pour cacher la difformité du prince Antigone, qui n'avait qu'un œil, doivent être mises au rang des fables. M. Millin a vu des profils sur des monuments et sur des médailles, hien plus anciens qu'Antigone.

PROFIT, PROUPET, PROPERT, radical pris du latin profectus, progrès, avancement, profit.

De profectus, par apoc. profect, par la suppr. du c, profet, et par le changement de e en ei , profeit; d'où : Profeil-ar, Profeilos, Profeiz, Pro fech-able , A-profech-ar.

De profect, par le changement de e en i, et de et en ek, profich; d'où : Profich-ant, Profich-ar, Profieg, Proficis-able, Profich. De profich, par le changement de o eu ou,

proufich; d'où : Proufech-e, Proufich, Proufich-ar, Proufich ous, Prouficich, Prou fil, Proufit-able , Proufit-ar.

PROFITAR, vl. Profitar, anc. cat. V. Proufitar.

PROFONDAMENS, vi. V. Preonda-

PROFONDITAT, s. f. vl. Profondeur. V. Proufounditat et Pound, R.

PROFUNDITAT, s. f. vl. Profunditat, cat. Profundidad, esp. Profundidade, port. Profondità, ital. Profondeur. V. Proufoundour.

PROGENIA, s. f. vl. Progenia, ital. Progéniture, race. V. Progenies.

Ety. du lat. progenies, m. s.

PROGENIES, s. f. vl. Progenie, esp. port. ital. Progéniture, race, famille.

Ety. du lat. progenies. PROGENITURA, s. f. (proudgeniture); PROUGENITURA. Progenie, port. Progenitura, cat. esp. Progéniture, enfants et petits

enfants. Éty. du lat. progenies, m. s. PROGRAMMO, s. m. (prougrame); PROGRAMA. Programma, ital. port. Pro-grama, esp. Programme, écrit par lequel on annonce le sujet d'un ouvrage ou la disposi-

tion d'une cérémonie publique. Ely. du lat. programma, dérivé du grec προ (pro), auparavant, d'avance, et de γράμμα (gramma), écrit, ce qui est écrit auparavant. V. Gramm, R.

PROGRESSIU, IVA, adj. vl. Progressiu, cat. Progressivo, esp. Progressivo, port. ital. Progressif, ive. V. Prougressif.

PROHENSA, vl. V. Prouvinça. PROHENSSA, vl. V. Prouvença. PROHEZA, vi. Y. Prouessa.

PROHIBIR, vl. Prohibir, cat. Prohiber. V. Prohibar.

PROHIBITIO, vl. Prohibició, cal. V. Prohibition.

PROHIBITIU, adj. vl. Prohibitiu, cal. Prohibitif, v. c. m.

PROHOME, vl. Prohom, cat. V. Prud-

PROICENDRE, v. a. vl. Fendre. Éty. du lat. procindere.

PROISMAL, adj. vl. Prochain. Voj.

Proch, R. PROISMALO, s. m. (proismalo); paois;

MANO, PROISME, PROBBAN, PROFBAN, VI. Pro-chain, le plus près, parent, allié, le prochain. Ety. du lat. proximus, m. s. V. Proch,

PROISMANA, adj. f. vl. Prochaine. V. Proch, R.

PROISME, vl. Proisme, cat. V. Proismalo et Proch, R.

PROJECTILE, s. m. (proudjectilé); PROUJECTRO. Projectile, tout corps lancé, particulièrement par la poudre à canon.

PROLATION, s. f. vl. Prolazione, ital. Prolació, cat. Prolacion, esp. Prolation, publication.

Éty. du lat. prolationis, gén. de prolatio, formé de pro et de latum, porté au loin. V. Lat, R. 3.

PROLEC, s. m. vi. Charte, diplôme, acte notarié; discours, propos, raison.

PROLEG, s. m. vl. PROLEGUE. Proleg, cat. Prologue, préface, avant propos. Voy. Prologo.

PROLETARI, s. m. (prouletari); PROU-LETARE. Proletari, cat. Proletario, esp. ital. port. Prolétaire, celui qui n'a aucune pro-

PORLIX, vl. V. Prolixe.

PROLIXE, IXA, adj. (proulixé, ixe); PROULIXE, DIFFUS. Prolisso, ital. Prolixo, esp. port. cat. Prolixe, très long et diffus.

Ely. du lat. prolixus, m. s.

PROLIXITAT, s. f. vl. Prolixitat, cat. Prolifidad, esp. Prolixidade, port. Prolissità, ital. Prolixité.

Éty. du lat. prolixitatis, gén. de prolixitas, m. s.

PROLOGO, s. m. (prológue); PROULOGO. Prologo, ital. esp. port. Proleg, cat. Prologue, préface, avant-propos, ce qui sert de prélude à une pièce de théâtre ou à un autre ouvrage.

Ety. du grec προ (pro), auparavant, et de λέγω (légô), dire, d'où πρόλογος (prologos), discours qui précède.

PROLOGRE, vl. V. Prologo. PROLOGUE, vl. V. Prologo.

PROLONG, s. m. (prolon). V. Prolongation et Long, R.

PROLONGACIO, vl. Prolongació, cat.

V. Prolongation.

PROLONGAMENT, s. ni. (prouloun-gaméin); PROULOUHGEAMENT. Prolungamento, ital. Prolongamiento, esp. Prolongament, cat. Prolongamento, port. Prolongement, continuation d'étendue pareille; délai. Voy. Long, R.

PROLONGAR, v. a. (prouloundjá); raov-LOUNGEAR. Prolungare, ital. Prolongar, cat. esp. port. Prolonger, faire durer plus longtemps; étendre, continuer. V. Pong, R,

Lly. du lat. producere et prolongare, fait de pro, augm. de longus, long, et de l'act.

PROLONGAR SE, v. r. Se prolonger, s'étendre en durée ou en longueur.

PROLONGAT, ADA, adj. et p. Prolongad, cat. Prolongado, esp. Prolongé, ée, différé.

PROLONGATION, (prouloungatie-n); PROLOGE . PROBLOGREATIER. Prolungazione , ital. Prolongacion, esp. Prolongação , port. Prolongació, cat. Prolongation, le temps qu'on ajoute à la durée fixe de quelque chose. V. Pong, R.

PROLONGUAR, vl. V. Prolongar.

PROMES, ESSA, adj. (proumés, ésse); PROUMETUT, PROUMES. Promes, cat. Prometido, esp. Promis, ise.

Ety. du lat. promissus, fait de pro, en avant, et de missus, envoyé. V. Mettre, R.

PROMES, ESSA, s. PROUMES. On le dit quelque fois pour tiancé. V. Novi et Mettre. PROMESSA, s. f. (proumésse); Promessa, ital. port. Promesa, esp. cat. Promesse, action de promettre, la chose promise; obligation par écrit.

Ety du lat. promissio. V. Mettre, R.

PROMESSIO et

PROMESSION, s. f. vl. PROMISSIO. Promessio, cat. Promision, esp. Promissão, port. Promessione, ital. Promesse, assurance, promission.

Ety. du lat. promissio, m. s. V. Mettre, Rad.

PROMETEDOR, s. m. vl. Prometedor, cat. esp. V. Prometeire et Mettre, R.

PROMETEIRE, S. M. VI. PROMETEDOR. Prometedor, anc. cat. esp. Promettedor, port. Promettitore, ital. Prometteur, qui promet légèrement. V. Proumettur et Mettre, Rad.

PROMETENSA, s. f. vl. Prometensa, cat Emission, prononciation. V. Mettre, R.

PROMETEO, nom d'homme (proumetée); Prometeo, ital. esp. Prometheu, port. Prométée.

PROMETRE, vl. Prometrer, cat. Voy. Proumettre.

PROMETRE, v. a. vl. Permellre, emprunter, faire sa declaration, se faire enregis-

Ja nulla ren no us cal prometre. Car nulle chose il ne vous faut emprunter.

Assax aves argent et aur. Assez vous avez d'argent et d'or, Roman de Flameca.

Promezest, vous promites, il ou elle pro-

PROMETTRE, v. a. vl. Prometer, cat. V. Proumeure et Mettre, R.

PROMIERENC, ENCA, Alt. de Premeirenc, v, c, m.

PROMISSIO, vl. Promissió, cat. Voy.

PROMONTOIRO, s. m. (proumountoire); PROUMOUNTOBARO. Promontorio, ital. esp. port. Promontori, cat. Promontoire, cap, pointe de terre élevée qui avance dans la mer.

Ety. du lat. promontorium, m. s.

**PROMOTOI**, s. f. vl. Promoció, cat. V.

PROMOVER, V. S. VI. PROMOVAE. Promourer, cat. Promover, esp. port. Promuovere, ital. Promouvoir.

Ety. du lat. promovere, m. s. V. Mouv, R. PROMOVRE, vi. Promourer, cat. Voy. Promover.

PROMPT, OMPTA, adj. (promt, omte); Prompte, cat. Pronto, ital. esp. Prompto, port. Prompt, ompte, qui ne tarde point, qui fait avec promptitude, actif, diligent; porté à la colère.

Ety. du lat. promptus, formé de promere, PROMES, vl. V. Proumes et Mettre, R. | mettre devant, tirer; disposé, résolu.

PROMPTAMENT, adv. (prountaméin); PROUMPTAMENT, LEOU. Promptamente, port. Prontamente, ital. esp. Promptament, cat. Promptement, d'une manière prompte.

PROMPTET, ETA, adj. (prounté, éte). dl. Dim. de prompt, vif, bouillant, emporté,

PROMPTITUDA, s. f. (proumtitude); PROUMPTITUDA. Promplitut, cat. Prontezza, ital. Prontitud, esp. Promptidao, port. Promptitude, qualité de ce qui agit ou se meut avec vitesse; qualité d'un homme prompt.

Ety. du lat. promptus.

PROMULGAR, v. a. (proumulga); PROUMULHAR. Promulgar, cat. esp. port. Promulgare, ital. Promulguer, publier une loi avec les formalités requises.

Ety. du lat. promulgare, de pro, en, dans. et de vulgare, divulguer, rendre public, ou de promere ad vulgus. Ferr. de Saint Const. V. Vulg, R.

PROMULGAT, ADA, adj. et p. PROU-MULGAT. Promulgado, port. Promulgué, ée.

Ety. du lat. promulgatus. V. Vulg, R. PROMULGATION, s. f. (proumulgatie-n); Promulgació, cat. Promulgacion, Promulgação, port. Promulgazione ital. Promulgation, publication des lois faite avec les formalités.

Ety. du lat. promulgatio, de promulgare et de actio. V. Vulg, R.

PROMUNGTORI, s. m. vl. Promontorio, ital. esp. port. Promontori, cat. Promontoire, pointe de terre qui s'avance dans la mer.

Ety. du lat. promontorium, m. s. Voy. Mont, R.

PRON, adv. vl. PRO. Assez, beaucoup. PRON, s. m. vl. Profit. V. Profit,

Qui fai son pron non creza sas mans. Qui fait son profit ne croise ses mains. Troub. anonyme.

Tener pron, être utile profiter. PRONAR, v. a. (prouna); prousas. Proner, vanter, louer avec exagération, faire le prone.

Ety. de prone et de ar. V. Precoun, R.

PRONE, s. m. (proné). Prone, discours chrétien, que le curé ou le vicaire prononce le dimanche à l'église paroissiale, sur l'épitre ou l'évangile du jour.

Éty. du lat. proconium, proclamation, publication. V. Precoun, R.

PRONOM, vl. PRONOMEN. Pronom, cat. V. Pronoum.

PRONOMEN, vl. V. Pronoum.

PRONOMINAL, adj. (prounouminal); PROUNOUMINAU. Pronominale, ital. Pronominal, esp. port. Pronominal, qui apparlient au pronom; verbe pronominal, verbe résléchi ou verbe réciproque, celui qui se conjugue avec deux pronoms de la même per-

PRONONCIAMEN, vl. V. Pronounciamen.

PRONOSTICACIO, s. f. vl. Pronostieació, cat. Pronosticacion, esp. Pronosticação, port. Pronosticazione, ital. Pronostication, action de pronostiquer.

PRONOSTICAR, vl. Pronosticar, cat. V. Prounousticar.

PRONOUM, s. m. (prounoum); recurrence. Pronome, ital, port. Pronombre, esp. Pronom, cat. Pronom, partie de l'oraison qui se met au lieu du nom.

Ely. du lat. pronomen, m. s.

Pronomen dictum quia pro vice nominis ponitur. Isidore.

PRONUNCIAMEN, S. M. VI. PROBORCIAmen. Pronunciament, cat. Pronunciamiento, esp. Pronunziamento, ital. Prononciation,

PRONUNCIAR, vl. Pronunciar, cat. V. Prounounçar.

PRONUNCIAT, ADA, vl. V. Prounouncat.

PRONUNCIATIO, et

PRONUNCIATION, s. f. vl. Pronunciació, cat. V. Prounounciation.

PRONUNCIATIU, IVA, adj. vl. Précursif, présageant.

PROONDEZA, s. f. vl. Profondeur, cavité.

Ety. du lat. profunditas. V. Found, H.

PROOSAMEN, adv. vl. Valeureusement, conrageusement. V. Proxamen. PROOU, Verdier. A cops de pes proou

euou, à coups de pieds au cul ou par le cul. PROP, prép. vl. Prop, cat. Prope, anc. ital. Près, tout près, proche, auprès, presque.

Ety. du lat. Prope. V. Proch . R.

PROPAGANDA, s. f. (proupagande); Propaganda, cat. esp. ital. port. Propagande.

PROPAGINAR, V. S. VI. PROBAJORAR, PROBAIONAM. Propagar, esp. cat. port. Propagginare, ital. Provigner.

PROPAUZAMEN, S. M. VI. PESPAUZA-MEN, PREPAUZAMENT. Propos, résolution, détermination, intention. V. Paus, R.

PROPCHAM, vl. PROPCHAM. NOUS approchons; ils ou elles approchent; appro-

PROPCHAR, v. vl. Approcher V. Approchar et Proch , R.

PROPDA, adv. vl. V. Propdan.

PROPDAN, ANA, adj. et s. vl. prop-DAS. Prochain, aine, voisin, proche, dis-

Ety. du lat. propè. V. Proch , R. PROPDANAMENT, adv. vi. Prochai-

nement. V. Proch, R.

PROPEIA, vl. Íl ou elle approche. PROPENRE, v. a. vi. Envahir, s'emparer, enlever.

Ety. du lat. proprehendere. V. Prendr, R.

PROPHECIA, vl. V. Prophetia. PROPHESSAR, vl. V. Professar. PROPHETA, vi. V. Proupheto.

PROPHETAL, vl. V. Prophetial et Prophetique.

PROPHETIA, s. f. (prouphecie); Profecia, esp. port. Profezia, ital. Profecia, cat. Prophétie, production des événements futurs par une inspiration divine.

Ety. du lat. prophetia, dérivé du grec προφητεία (prophèteia); formé de πρὸ (pro), auparavant, et de φημί (phêmi), dire, parler.

PROPHETIAL , adj. vl. PROPHETAL. Prophetique. V. Prophetique.

Éty. du lat. prophetialis, m. s.

PROPHETIAR, v. n. vl. Profiter. V. Proußtar et Profit, R.

PROPHETIQUE, ICA, adj. (prouphetiqué, ique); Profetico, ital. esp. port. Profetic. cat. Prophétique, qui tient du prophète, de la prophétie.

PROPHETISAR , v. vl. PROPHETIKAR , esp. port. Profetizar, ital. Prophétiser, prédice l'avenir par une inspiration divine.

Éty. du lat. prophetizare, m. s. PROPHETIZAMEN, s. m. vl. Prophé-

tie, prédiction.

PROPHETIZAR, vl. V. Prophetisar. PROPHETO, s. m. (prouphète); Profeta, ital. esp. port. cat. Prophète, chez les anciens, ministre chargé d'interprêter et surtout de rédiger, par écrit, les oracles des dieux; celui qui fait des prophéties.

Éty. du lat. propheta. V. Prouphetia. PROPI, adj. vl. Propi, cat. Proche. V.

Propre el Prop.

PROPIA, Alt. de Propra, v. c. m.

PROPICE, ICA, adj. (proupici); ravou-passe, racurici. Propici, cat. Propizio, ital. Propicio, esp. port. Propice, favorable, il se dit de Dieu, des astres, du destin, du sort, de la fortune, du basard.

Éty. du lat. propitius, fait de prope, proche, qui est près de nous pour nous aider. V. Proch, R.

PROPICIACIO, s. vl. Propiciacio,

cal. V. Propiciation.

PROPICIATION, s. f. (proupiciatie-n); PROUPICIATIER. Propiciació, cat. Propiciacion, esp. Propiciação, port. Propisiazione, ital. Propitiation, sacrifice de propi-tiation, sacrifice fait à Dieu, pour l'expiation des péchés.

Ety. du lat. propitiationis, gén. de propitiatio, m. s.

PROPICIATOIRO, OIRA, adj. (propiciatoire); Propiziatorio, ital. Propiciatorio, esp. port. Propiciatori, cat. Propiciatoire, fait en vue de rendre propice.

Ety. du lat. propicialorius, m. s. PROPINQUITAT, s. f. vl. Propinqui-lal, cat. Propincuidad, esp. Propinquidade, port. Propinquità, ital. Proximité, voisinage.

Ety. du lat. propinquitatis, gén. de propinquitas, m. s. V. Proch, R

PROPITIATORI, s. m. vl. Propitiatori, cat. Propiciatorio, esp. port. Propiziatorio, ital. Nom que les Hébreux donnaient, à une table d'or, placée sur l'Arche d'alhance.

Ety. du lat. propitialorium, m. s. PROPOLIS, s. m. (propolis); Propolis, lat. Propolis, espèce de résine rouge avec laquelle les abeilles bouchent les fentes de leurs ruches.

Éty. du grec πόλη (polé), porte, et de προ (pro), devant.

PROPORCIO, vl. Proporció, cat. Voy. Proupourtion.

PROPORCIONAL, adj. vl. Proporcional, cat. esp. port. Proporzionale, ital. Proportionnel.

Ety. du lat. proportionalis, m. s. Voy. Part, R.

PROPORCIONALMENT, vl. Proporcionament, cat. V. Proupourtionelament.

PROPORCIONAR, v. a. vl. Proporcionar, cat. V. Proupourtionar.

PROPORTIO, s. f. vl. Proporció, cat. V. Proupourtion.

PROPOZICIO, vl. V. Proposició, cat. Proposition.

PROPR, paouva, radical dérivé du latin proprius, a, um, propre, particulier à.... formé de propè, près, proche, auprès, parce que ce qu'il nous est propre, particulier, nous est attaché, uni; d'où : Proprietas, proprieté.

De proprius, par apoc. propr; d'où: Propr-e, Propr-a . Propra-ment, Im-proprament, Im-propri-etal, Propr-et, Propretat, Propr-ia Propria-ment.

**PROPRAMENT**, adv. (propramein); Propriamente, ital. port. Propiamente, esp. Proprement, avec proprete, avec goût.

Ety. de propra et de ment, d'une manière propre. V. Propr, R.

PROPRE, OPRA, adj. (propré, opre); Propio, esp. Propi, cat. Propre, qui appartient à quelqu'un, à l'exclusion d'un autre: Nom-propre, amour-propre, le sens naturel d'un mot.

Bty. du lat. proprius, m. s. V. Propr

PROPRE, OPRA, adj. Propre, net, ajusté, orné, qui n'est pas sale. V. Propr,

PROPRES, adj. vl. Environné. Voy. Proch.

PROPRET, ETA, adj (proupré, éte); PROUPERT. Propret, ette, bien propre, bien agence, mis très-proprement.

Ety. de propre et du dim. d'agrément et. V . *P*ropr, R .

PROPRETAT, s. f. (prouprets); recv-PRETAT. Propreté, netteté accompagnée d'arrangement, d'une disposition convenable.

Ety. de propre et de etat. V. Propr, R. PROPRI, adj. vl. V. Propre. PROPRI, s.m. vl. Propriété, possession.

Veray religios non ha ren propri en terra. V. et Vert.

PROPRI, adj. vl. Nom propri, nom PROPRIA, adj. anc. béarn. V. Propre,

pra, et Propr, R.

PROPRIAMEN, vl. V. Propriament. PROPRIAMENT, adv. vl. PROPRIAMEN, PROPRIAMENS. Propiament, cat. Propiamente, esp. Propriamente, port. ital. Proprement, proprement pariant. V. Propr, R.

PROPRIAR, v. a. vl. Approprier, attribuer. V. Propr, R. PROPRIARI, s. m. anc. béarn. Celui

qui jouit, propriétaire. V. Prouprietari et

Propr . R. PROPRIETARE, s. m. ( prouprietari ); PROUPRIETAM. Propietari, cal. Proprietario,

ital. port. Propietario, esp. Proprietaire, celui ou celle qui possède quelque chose en

Éty. du lat. proprietarius, m. s. forme de proprius, particulier, dérivé de propè, parce que ce qui nous appartient nous est proche, attaché. V. Propr, R.

PROPRIETAT, s. f. (prouprietà); paor-PRIETAT. Proprietat, cat. Propiedad, esp. Propriedade, port. Proprietà, ital. Propricte, domaine, héritage, ce qui appartient ! essentiellement à quelqu'un, à quelque chose; qualité, vertu particulière des plantes, des remèdes, etc.; qualité, titro.

Éty. du lat. proprietatis, gén. de pro-

pristas , m. s.

PRORATA, adv. (proreta); Prorata cat. esp. Prorata, mot lat. conservé pour désigner une portion arrêtée, déterminée.

Ety. de a pro rata, sous entendu parte. PROBOGAR, vi. Prorogar, cat. Voy.

Prorogar.

PROROGATION, s. f. (prourougatie-n); rnomocarium. Prorogation, esp. Proragazione, ital. Prorogação, port. Prorogació, cat. Prorogation, delai, remise, prolongation de temps, temps qu'on donne audelà da temps préfix.

Ely. du lat. prorogationis, gén. de pro-

rogalio, m. s. V. Rog, R.

PROROGEAR, v. a. (prouroudjá); PROUmoveman.. Prorogar, cat. esp. port. Prorogare, ital. Proroger, donner du temps par delà le terme préfix, remettre à un autre

Ety. du lat. prorogare, m. s. V. Rog, R. PROS, adj. vl. Pro et Prode, ital. Preux, généreux, euse, libéral, vertueux, vaillant,

Éty. du lat. probus.

PROS, s. m. vl. Profit. V. Profil, R. PROSA, s. f. (prose); Prosa, ital. esp. port. cat. Prose, discours qui n'est point assujetti à une certaine mesure comme les

Ely. du lat. prosa, fait de proreus, droit, direct, composé de porrò versus, le contraire des vers, qui s'arrête après un certain nombre de syllabes, tandis que la prose va

La prose a toujours été le langage naturel des hommes, mais, pendant longtemps, la poésie fut seule en droit de propager les ouvrages d'esprit, et de transmettre les faits historiques; Phéréide de Scyros, qui vivait du temps de Cyrus, sut le premier, selon Pline, qui publia un traité en prose, sur des malières philosophiques. Parmi nous, en France, on trouve peu d'écrits en prose, avant œux de Villardouin et Joinville.

PROSA, s. f. Prosa, cat. esp. port. ital. Prose, sorte d'ouvrage latin en rimes, où, sans observer la mesure, on observe le nombre de syllabes, et qu'on chante à la messe immédiatement avant l'Evangile.

Rty. du lat. prosa.

Ce n'est que dans le XI= siècle, que l'on a commencé à chanter des proses dans l'Égli-M. Le premier auteur de ces ouvrages que l'on connaisse, est Notker, moine de Saint-

Gal, qui écrivait vers l'an 880.

On connaît quatre grandes proses qui commencent : celle de Paques, par ces mois : Victime paschali laudes; l'auteur en est incennu; celle de la Pentecôte, par ceux-ci: Veni Sancte Spiritus, que plusieurs attribuent au roi Robert, mais qui paraît avoir été composée par Hermanus Contractus; celle du Saint-Sacrement, Landa Sian Salvalorem, de Saint Thomas d'Aquin; et enfin celle des morts, Dies ira, composée par le

cardinal Frangipani, et qu'on attribue, mal à j propos, à Saint Grégoire ou à Saint Bernard.

PROSAIGAMEN, adv. vi. Prosaiquement. V. Prosa.

PROSAIQUE, ICA, adj. (prousalqué, ique); Prosaic, cat. Prosaico, esp. ital. Prosalque, qui tient trop de la prose.

Ely. de Prosa, v. c. m. et de ique, ou du lat. prosaicus.

PROSEC, vl. Il ou elle procède. PROSELIT, vl. V. Proselyto.

PROSELYTO, s. m. (prouselyte); reconsultro. Proselyto, port. Proselito, ital. esp. Proselit, cat. Proselyte, nouvellement converti, celui qu'on détaché d'une religion pour l'attirer dans une autre.

Ely. du lat. proselytus, dérivé du grec προσήλυτος (prosélytos), étranger, dérivé de πρὸς (pros), près, et du prétérit moyen ήλυθα (élytha), du verbe έρχομαι (erchomai), approcher, venir.

PROSEQUTIO, s. f. vl. Prosecució, cat. Prosecucion, esp. Prosecução, port. Pour-

snites. V. Poursuita et Sequ, R.

PROSERPINA, nom d'une divinité de la fable (prouserpine); Proserpina, ital. esp. port. Proserpine, femme de Pluton, déesse des enfers.

Éty. du lat. proserpina , m. s,

PROSMAN, ANA, adj. f. vl. Prossi-mano, ital. Prochain, aine. V. Proch, R.

PROSMAR, v. a. et n. vl. Approcher. V. Proch, R.

PROSME, s. m. vl. PROSME, PRUM PROINE, PROTEE, PRUETES, PRUEME. Pruyxme, anc. cat. Proximo, esp. port. Prossimo, ital. Prowim, cat. mod. Le prochain, le plus proche.

Éty. du lat. proximus, m.s. V. Proch, R. PROSODIA, s. f. (prousoudie); PROUours. Prosodia, cat. ital. esp. port. Prosodie, partie de la grammaire qui enseigne à prononcer les mois conformément aux accents et à la quantité.

Éty. du lat. prosodia, dérivé du grec προσωδία (prosodia), accent, formé de πρὸς (pros), à ou selon, et de ώδη (ôdė), chant, prononciation conforme à l'accent.

PROSOM et

PROSOME, s. m. vl. V. Prudhome et Hom, R.

PROS-OMES, s. m. pl. vl. Prud'hommes, hommes sages et prudents, qui ont de l'expérience et du savoir; les notables d'un pays. V. Hom, R.

PROSOPOPEA, s. f. (prosopopée); Prosopopea, cat. esp. Prosopopea, port. Prosopopea, ital. Prosopopee, figure de rhétorique qui consiste à introduire, dans le discours, une personne absente ou morte, ou un objet inanimé qu'on fait parler ou agir.

Ety. du lat. prosopopoeia, m. s. dérivé du grec προσωποποιία (prosôpopoia), formé de προσωπον (prosôpon), personne, et de

ποιέω (poies), faire, supposer.

PROSPECTUS, s. m. (prouspècius); Prospecto, port. esp. Prospecte, cat. Prospetto, ital. Prospectus, programme dans lequel on donne une idée de l'ouvrage pro-

Ety. du lat. prospetus, m. s.

PROSPER, nom d'homme (prouspèr); Prospero, ital. port. Prosper.

L'Eglise bonore 5 saints de ce nom, les 25 juin, 29 juillet, 25 novembre et 25 décembre.

PROSPERAR , v. n. (prousperá); rnousrunan. Prosperar, esp. port. cat. Prosperare, ital. Prospérer, avoir la fortune favorable, en parlant des personnes; réussir, avoir un heureux succès, quand il s'agit des choses.

Ety. du lat. prosperari, fait de prosper, prospère. V. Esper, R.

PROSPERE, ERA, adj. (prouspèré, ére); Prospero, ital. esp. port. cat. Prospère, favorable, heureux.

Éty. du lat. prosper, prosperus, m. s. V.

Esper, R.

PROSPERITAT, s. f. (prousperita); esp. Prosperidade, port. Prosperitat, cat. Prospérité, bonheur, heureux état des affaires,; évènements beureux.

Ety. du lat. prosperitas, atis, formé de pro et de spe, selon l'espérance. V. Esper, R.

PROSPEROS, adj. vi. Prospero, port. esp. ital. Prospero, cat. Heureux, prospère.

Ety. du lat. prosperus, m. s. PROSPETIVA, Aub. Altér. de Pers-

pesctiva, v. c. m. PROSSION, s. f. vl. Procession, Altér.

de Proucession, v. c. m. et Ced, R. PROSTRAR, v. a. vl. Prostrar, anc. cat. anc. esp. port. Prostrare, ital. Renverser, prosterner, coucher.

PROSTRAT, ADA, adj. et part. vl. Renversé, prosterné, couché, ée.

Ety. du lat. prostratus , m. s.

PROTECCIO, s. f. vl. Protecció, cat. Proteccion, esp. Protesione, ital. V. Proutection.

PROTECTIO et

PROTECTION, s. f. vl V. Proulection. PROTECTIU, adj. vl. Protectif, propre à protéger.

PROTECTOR, vl. V. Proutectour. PROTEO, nom propre; Proteo, ital. esp. Proteu, port. Protée.

PROTEST, s. m. (proutes); Protesto, ital. esp. port. Protesta, est. Protet, acte fait pour constater qu'une lettre de change ou un billet à ordre n'a pas été payé à l'échéance, cet acte est régi par les articles 129, 126, 173 et 187 du code de commerce.

Ely. de protestar. V. Test, R. 2. PROTESTAR, vl. Protestar, cat. V.

Proutestar.

PROTESTATION, vl. Protestació, cat. V. Proutestation.

PROTHEZIS, s. f. vl. Prothèse, figure

Ety. du lat. prothesis, m. s.

PROTOCOLLE, vi. Protocol, cat. Voy. Protocolo.

PROTOCOLO, s. m. (protocôle); ronzocolo. Protocol, cat. Protocolo, esp. Protecollo, port. Protocole, formulaire pour dresser des actes publics ; registre dans lequel les notaires transcrivaient leurs minutes.

Ety. do gree protocollum, m. s. pris du grec πρώτος (prétos), premier, et de κώλον (kôlon), peau, parchemin, la première feuille d'un livre.

PROTOMARTRE, s. m. vl. Protomartir, cat. Protomartyr.

Ety. du lat. protomartyrium, dérivé du grec πρώτος (prôtos), premier, et de μάρτυρ (martyr), martyr, premier martyr.

L'an VII, del enperi d'Onori foro revelaiz... moiz cor sanh, so es a saber sanh Esteve, protomartre, etc.

Cat. del Apost. de Roma.

PROTOS, s. m. (pról); raoto. Prote, celui qui dans une imprimerie a la direction des ouvrages, le premier ouvrier.

Liy. du grec πρῶτος (prôtos), premier. PROTOU, s. m. (protou). Le premier, le chef, celui qui préside, le principal d'une compagnie.

Ély. V. Prot.

PROU,.... Cherchez par Pro, les mots que vous ne trouverez pas par Prou.

PROU, Pour profit, V. Pro. PROU, Pour assez, V. Proun.

FROUA, s. f. (proue); PROUE. Proa, port. cat. esp. Prora, ital. Proue, la partie du vaisseau qui s'avance la première en mer, l'opposé de la poupe.

Ety. du lat. prora, dérivé du grec πρώρα (prôra), m. s.

PROUB..., V. à Prob..., les mots qui

manquent à Proub...

PROUBABILITAT, s. f. (proubabilitá); Probabilità, ital. Probabilidad, esp. Probabilidade, port. Probabilitat, cat. Probabilité, degré d'évidence, de certitude.

Ety. du lat. probabilitatis, gén. de proba-

bilitas, m. s. V. Prob, R.

PROUBABLAMENT, adv. (proubablamein); Probablement, cat. Probabilmente, ital. Probablemente, esp. Probavelmente, port. Probablement, vraissemblablement.

Ety. de proubabla et de ment, d'une ma-

nière probable. V. Prob, R.

PROUBABLE, ABLA, adj. (proubablé, able); Probabile, ital. Probable, cat. esp. Provavel, port. Probable, qui peut se prouver, qui est vraissemblable.

Ety. du lat. probabilis, m. s. V. Prob, R. PROUBACHAR, dg. V. Proubaginar. PROUBACHA, s. f. (proubádgeá), dl. Provin. V. Cabus.

PROUBAGINAR, v. a. (proubadgina), dl. PROUBACHAB. Provigner. V. Cabussar.

Ety. Alt. de proupagear.

PROUBAINA, s. f. (proubáine), dg. Provin. V. Cabus.

PROUBANDA, s. f. (proubánde), dg. Probande, provision de vivres, mélange de pois, d'avoine, de vesce, etc., qu'on donne aux moutons.

PROUBATJAR, dl. Alt. de Proupagear,

PROUBLEMATIQUE, ICA, adj. (proublematiqué, ique); Problematic. cat. Problematico, ital. esp. port. Problèmatique, qui tient du problème, qui n'est pas prouvé.

Ety. du lat. problematicus, m. s.

PROUBLEME, s. m. (proublême); PROU-BLEMO. Problema, ital. esp. port. cat. Problême, question proposée dont on demande la solution.

Éty. du lat. problema, dérivé du grec προδλημα (problèma), proposition, dérivé de προδάλλω (proballo), proposer.

PROUCEDAR, v. n. (prouceda); Proceir, cat. Procedere, ital. Proceder, esp. Proceder, venir, deriver, tirer son origine, agir, faire, selon certaines formes.

Ety. du lat. procedere, fait de pro, devant, et de cedere, s'en aller. V. Ced, R.

PROUCEDAT, s. m. (proucedá). Procédé, conduite ou manière d'agir d'une personne à l'égard d'une autre; en terme d'arts, méthode pour faire une chose. V. Ced, R.

PROUCEDIER, s. m. (proucedié). Nom bas lim. du pêcher. V. Pesseguier.

PROUCEDURA, s. f. (proucedure); Processura, ital. Procedimiento, esp. Procedure, manière de procéder en justice, acte pour l'instruction et le jugement d'un procès, sac ou dossier d'un procès criminel déposé dans un greffe.

Ety. du lat. procedere, aller en avant, et

de la term. ura. V. Ced. R.

On ne peut douter qu'il y ait eu des formes judiciaires établies chez les Grecs, puisque l'on en trouve chez les Romains dans la loi des douze tables, dont les dispositions furent empruntées des Grecs.

Dans les premiers temps de notre monarchie, la justice se rendait militairement et il était défendu de plaider par procureur, cela ne commença à être autorisé que sous le régne de Saint Louis; mais il fallait une permission du prince, ce qui eut lieu jusqu'en 1518.

Les plus anciennes ordonnances que nous ayons, où l'on trouve quelques régles prescrites pour l'ordre de la procédure, sont dans les établissements faits par Saint Louis, en

Dict. des Orig. de 1777, in-8°. PROUCEGE, s. f. (proucèdzé). Nom bas

lim. des pêches, dont la chair est jaune. PROUCES, s. m. (prouces); PLAY, FLAYS. Processo, ital. port. Processo, esp. Process, cal. Procès, toutes sortes de contestations portées en justice.

Ety. du lat. processus, m. s. V. Ced , R.

### On nomme:

PROCES CIVIL, celui qui a pour objet une matière

PROCES CRIMINEL, colui qui est relatif à quelque

Lou proucès es un aubre aquot doou proucurour, Li prend racion et li dura tovjour.

En canicula ges d'exces,

En tous temps ges de prouces.

Lou piegi deis prouces,

Es que d'un n'en vendes

Lous prouces rouinoun las maisouns,

Vau mai un marrit acoumoudament qu'un bon proucès.

PROUCESSIEU, d. bas lim. V. Proucession.

PROUGESSIF, IVA, adj. (proucessif, ive). Processif, ive, qui aime à intenter, à prolonger des procès.

Éty. de prouces et de if. V. Ced, R.

PROUCESSION, s. f. (proucessie-n), et impr. PROUPESSION, PROUCESSIEU. Processio, cat. Procession, esp. Processione, ital. Procissão, port. Procession, marche religieuse que fait le clergé suivi du peuple, en chantant des prières et des cantiques; multitude qui marche à la file.

Ety. du lat. processio, formé de proceder, aller en avant, et de la term. ion. V. Ced, R.

Il n'est point de peuple, dit Millin, Dict. des Beaux Arts, chez lequel les processions n'aient été en usage, quoique dans des buts différents.

Virgile parle dans ses Géorgiques, de la procession usitée tous les ans en l'honneur

A Lacédémone, dans un jour consacré à Diane, on faisait une procession solennelle.

Dans le Christianisme, on fixe ordinairement au régne du Grand Constantin, l'époque de l'institution des processions. Celles des dimanches furent établies l'an 530, par le pape Agapet; celle de la fête de saint Marc, en 590, par saint Grégoire-le-Grand, à l'occasion de la peste qui faisait alors de grands ravages dans Rome; celle du saint Sacrement, au commencement du XVIme siècle, par Jean XXII; celle enfin de l'Assomption, par Louis XIII. V. Assoumption.

PROUCESSIONELAMENT, adv. (proucessiounelamein); PROUCESSIOUHALAMENT. Processionalmente, ital. esp. port. Processionnellement, en procession. V. Ced, R.

PROUCES-YERBAL, s. m. (proucèsverbal). Exposé par écrit d'un crime, d'un délit, d'un fait quelconque.

PROUCET, s. m. (proucé). Nom bas limousin de la pêche hâtive. V. Pessegue.

PROUGHEN, et comp. V. Prochen, elc. PROUCLAMAR, v. a. (prouclama); Proclamare, ital. Proclamar, cat. esp. port. Proclamer, annoncer une chose à haute voix et avec solennité pour la rendre notoire et publique.

Ety du lat. proclamare, m. s. V. Clam, R. PROUCLAMATION, s. f. (prouclamatie-n); PROUCLAMATIEN. Proclamu, ital. Proclamacion, esp. Proclamação, port. Proclamació, cat. Proclamation, action de faire annoncer une chose à haute voix; écrit qui contient ce qu'on publie.

Ety. du lat. proclamationis, gen. de pro-clamatio. V. Clam, R. PROUCURA, V. Proucuration et Cur, R.

PROUCURAR, v. a. (proucurá); Procurare, ital. Procurar, esp. port cat. Procurer, faire en sort e, par son crédit, par ses bons offices, etc., que quelqu'un obtienne quelque grace, quelque avantage.

Ely. du lat. procurare, soigner, veiller à, fait de pro, pour, et de curare, prendre soin.

V. Cur, R.

PROUCURAR SE, v. r. Se procurer, obtenir ce qu'on n'avait pas.

PROUCURAT, V. Pro-curat et Cur, R. PROUGURATION, s. f. (proucuratie-n); PROUCUBATION, PROUCURA, PERCUBA. Procuració, cal. Procuracion, esp. Procuração, port. Procurazione, ital. Procuration, pouvoir donné par quelqu'un à un autre, d'agir en son nom comme il pourrait faire lui-même; acte qui énonce ce pouvoir.

Ety. du lat. procuratio, formé de pro el de curare, prendre soin pour. V. Cur, R.

Procure en français, désigne l'office de

procureur dans une maison religieuse et le logement particulier où il fait les affaires de la communauté. Employé pour procuration, ce mot est un barbarisme.

faire ou dounar proucura, Trad. donner procuration.

PROUCURAYRE, dg. Procureur. Voy. Proucurour et Cur, R.

PROUCUROUA, s. f. (proucuróue); syncope de raouconousa, inusité. Procuradora, port. Procureuse, la femme d'un procureur, ce mot à vieilli, en français. V. Cur, R.

PROUCUROUR, s. m. (proucurour); PROCURADOUR, PROCURAYRE, PROCURAIRE. Procuredor, cat. esp. port. Procuratore, ital. Procureur, officier civil qui agit en justice pour les parties, connu aujourd'hui sous le nom d'avoué ; en général celui qui est chargé de la procuration d'un autre pour agir en son nom, etc.

Ély. du lat. procurator, le même, ou de proucura, et de la term. our, qui agit par procuration. V. Cur, R.

Les hommes qui remplissaient ces fonctions, à Rome, y portaient les noms de cognilores juris, seu procuratores, Le procurator le chargeait de la défense d'un absent, et le cognitor, de celle de la personne présente.

On obligea pendant longtemps les parties de comparatire en personne au parlement, même les princes et les rois, mais l'ordon-nance de 1290, permit aux évêques, barons, chapitres, cités et villes de comparaître par procureur. Les laïcs qui plaidaient en demandant, eurent d'abord besoin de lettres de chancellerie du grand sceau, pour lesquelles on payait six sous parisis à l'audiencier. Le désendeur n'avait pas besoin de lettre pour plaider par procureur. François Ier, en 1518, abrogea par une ordonnance, la nécessité de prendre ces sortes de lettres, et il autorisa les procurations. Dict. des Orig. de 1777 , in-80.

Chacun sait que les procureurs ont été dans tous les temps, le point de mire des épigrammes, des chansons, des satires et des comédies ; que leur rapacité en a été la principale cause, mais plusieurs personnes ignorent que leur office sétait confié, autrefois, à des mercenaires et à des esclaves, et que cela doit avoir concouru à faire mésestimer une profession, qui aurait besoin de plus d'honneur et de plus de probité que n'en ont eu la plupart de ceux qui l'ont exercée jusqu'à présent.

PROUDIG, radical dérivé du latin prodigere, prodigo, prodiguer, formé de pro et de ago, pousser, faire aller devant soi, mettre en avant; d'où : prodigalitas, pro-

De prodigere, par apoc. prodig, et par thangement de o en ou, proudig; d'où: Proudig-ar, Proudig-at, Proudigu-a.

De prodigalitatis, gén. de prodigalitas, par apoc. proudigalitat.

PROUDIGALITAT, s. f. (proudigalitá); Prodigatità, ital. Prodigalidad, esp. Prodigalidade, port. Prodigalitat, cat. Prodigalité, profusion, dépense excessive en choses vaines et qui ne convient point à celui qui la fait.

PRO V. Proudig, R.

PROUDIGAR, v. a. (proudigá); Prodigalizzare, ital. Prodigalizar, port. Prodigar, Prodiguer, dépenser avec excès; répandre, donner avec profusion.

Ety. du lat. prodigare, m. s. V. Proudig, Rad.

PROUDIGI, s. m. (proudidgi); Prodigia, ital. esp. port. Prodigi, cat. Prodige, évènement surprenant dont on ignore la cause; personne ou chose qui excelle en son genre.

Ety. du lat. prodigium, de prodicere, dénoncer, assigner, marquer, parce que les prodiges étaient regardés comme l'annonce de quelque grand évènement. Ce mot est formé de pro et de ago, agir pour : parce qu'il fallait, d'après le préjugé des païens, s'efforcer d'éloigner ou de détourner l'accomplissement de ces prédictions, de ces sacheux présages. Bond.

PROUDIGIOUS, OUSA, adj. (proudidgióus, ouse); Prodigioso, ital. esp. port. Prodigiós, cat. Prodigieux, euse, qui tient du prodigé.

Éty. du lat. prodigiosus, ou de proudigi et de ous, de la nature du prodige.

PROUDIGIOUSAMENT, adv. (proudidgiousaméin); Prodigiosament, cat. Prodigiosamente, ital. esp. port. Prodigieusement, en grande abondance.

Ety. de proudigiousa et de ment, d'une manière prodigieuse.

PROUDIGUE, IGA, s. et adj. (proudigué , igue) ; DEGALHIER , PROUDIGOU , DISSIPA-TOUR, ESCAMPA-BARRIOU, ESCAMPADOUR, ES-CAMPAIRE , DESCAMPAIRE , PARIER-TRAUCAT. Prodig, cat. Prodigue, qui dissipe son bien en folles et excessives dépenses, dissipateur.

Ety. du lat. prodigus, m. s. V. Proudig, Rad.

PROUDUCH, s. m (proudutch); PROU-Produid, cat. Produit, ce que produit ou rapporte une terre, une ferme, une charge.

Ely. du lat. producere. V. Prouduire et

PROUDUCTIF, IVA, adj. (prouductif, ive); Productiu, cat. Productivo, esp. port. Produttivo, ital. Productif, ive, qui produit, qui rapporte. V. Duc, R.

**PROUDUCTION**, s. f. (prouductie-n); PROUDUCTIEN. Producció, cat. Producción, esp. Producção, port. Produzionne, ital. Production, action de produire; ce qui est produit; ouvrage.

Éty. du lat. productionis, gén. de pro-ductio, m. s. V. Duc, R.

PROUDUIRE, v. a. (prouduïre); Produir, cat. Produrre, ital. Producir, esp. Produzir, port. Produire, donner naissance, engendrer; donner lieu, causer; donner des moyens, des raisons; introduire, faire connaître.

Ety. du lat. producere, m. s. V. Duc, R. PROUDUIT, UITA, adj. (proudui, úile); Producto, cat. esp. Prodotto, ital. Produit, uite. V. Prouduch et Duc, R.

PROUE, V. Proua.

**PROUESSA**, s. f. (prouesse); Proesa,

Ety. du lat. prodigalitas, itatis, m. s. | cat. Prodezza, ital. Proeza, esp. port. Prouese, action de preux, haut fait, belle action, action de valeur, action d'éclat; excès de débauche; vl. honneur, vertu, mérite.

> Ety, du lat. probitas, dont on a fait prouesse, comme de largitas, largesse. V. Prob. R.

> PROUEZA, s. f. (prouéze), dl. Fable. prouesse, conte de vieille, conte à dormir debout. V. Preb, R.

> PROUFANAR, v. a. (proufaná); Profanar , esp. port. cat. Profanare, ital. Profaner, abuser des choses de la religion, les traiter avec irrévérence, les employer à des usages profanes; faire un mauvais usage d'une chose rare et précieuse.

Ety. du lat. profanare, ou de proufane

et de ar; litt. rendre profane.

PROUFANAT, ADA, adj. et p. (proufana, áde); Profanado, port. Profané, ée. Ety. du lat. profanalus, ou de proufane, el de at, ada.

**PROUFANATION**, s. f. (proufanatie-n); Profanacion, esp. Profanazione, ital. Profanação, port. Profanation, action de pro-

· Ety. du lat. profanatio, ou de profanare, actio.

PROUFANATOUR, s. m. (proufana-tour); Profanatore, ital. Profanador, esp. port. cat. Profanateur, celui qui profane quelque chose qu'il devrait respecter.

Ety. du lat. profanator, ou de proufane et de ator, celui qui profane.

PROUFANE, ANA, adj. (prousane, ane); prousane. Profane, ital. esp. port. Profa, cat. Profane, qui est contre la révérence due aux choses saintes.

Éty. du lat. profanus.

PROUFANE, NA, s. Profane, celui qui n'est pas initié aux choses saintes, et par extension, qui est étranger aux choses dont il est actuellement question.

Ety. du lat. profanus, formé de procul, loin, et de fanum, temple: Procul a fano, loin du temple.

PROUFECHABLAMENT, adv. anc, lim. Profitablement, avec économie.

PROUFECHE, s. m. (proufeché), dl. PROUVECHE. Binet de fer-blanc, ou gâte-bout. V. Espargnet.

Ely. du lat. proficio. V. Profit, R.

PROUFERAR, v. a. (prouserá); Proferire, ital. Proferir, esp. port. cat. Proferer, prononcer, faire entendre par le moyen de la voix.

Éty. du lat. proferre, fait de ferre pro, porter devant, avancer. V. Fer. R.

PROUFES, ESSA, adj. et s. (proufès, èsse): Profes, cat. Profeso, ital. Profeso, esp. Profetto, port. Profes, esse, celui, celle qui a fait les vœux par lesquels on s'engage dans un ordre religieux, après le temps du noviciat expiré.

Ely. du lat. professus, fait de profiteri. promettre.

PROUFESSAR, v. a. (proufessá); Professare, ital. Profesar, esp. Professar, port. cat. Professer, pratiquer, avouer, reconnaltre publiquement; exercer; enseigner publi-

Ety. du lat. profiteri, promettre, s'engager; formé de pro, avant, et de fileri, s'en-

gager, se faire tort.

PROUFESSION, s. f. (proufessie-n);
racurassum. Professione, ital. Profession,
esp. Profissão, port. Professió, cat. Profession, état, condition, métier, déclaration publique; acie solennel par lequel un religieux ou une religieuse fait les vœux de religion.

Éty. du lat. professio, m. s. Voy. Prou-

fessar.

Le peuple dit souvent proufession, pour

Proucession , v. c. m.

PROUFESSOUR, s. m. (proufessour); Professor, cat. port. Professore, ital. Profesor, esp. Professeur, celui qui donne des leçons sur un art ou sur une science, dans une chaire où il est placé pour cet objet.

Ety. du lat. professor, m. s. Voy. Prou-

PROUFESSOUBAT, s. m. (proufessoura). Professorat, emploi, fonction de pro-

PROUFETISAR, Profeta, cat. Voy.

I'rouphelisar.

PROUFICH, Profit, cat. V. Proufich. PROUFICHAR, v. n. (proufitchá); Profillare, ital. Provechar, esp. Aproveilar, port. Profitar, cat. Profiter, tirer du profit, du gain de quelque chose, V. Proufitar.

Ely. du lat. proficere, m. s. V. Profit, R. PROUFICHOUS, OUSA, OUA, adj. (proufitchous, ouse, oue). Ménager, économe, qui tire parti de tout, Avr. V. Profit,

PROUFIECH, s. m. (prousiétch); race-rit, racuriart. Profitto, ital. Provecho, esp. Proveito, port. Profit, cat. Profit, gain que produisent les choses; avantage qu'on retire à titre d'émolument.

Ely. du lai. profectus. V. Profit, R.

A taula, au fuec et au liech, En qu liege pauc proufiech.

PROUFIEIT, d. béarn. V. Proufisch ct Profit, R.

PROUFIT, s. m. (proufi); Profit, cat. V. Prousech et Prost, R.

PROUFITABLE, ABLA, adj. (proufitable, able); Profitabile, ital. Provechoso, esp. Proveitoso, port. Profitable, cat. Profitable, utile, avantageux, qui apporte du profit. V. Profit, R.

PROUFITAR, v. n. (proufità), proufitante, propertiena, professas. Profittare, ital. Apropeitar, port. Profitar, anc. cat. Profiter, tirer du prosit, du gain de quelque chose; tirer de l'avantage, de l'utilité de quoi que ce soit; être utile, servir; croître, fortifier.

Ety. du lat. proficere. V. Profit, R. Ce verbe étant neutre, ne doit point avoir de régime; on parle donc mal, quand on traduit ai proufitat aquot par j'ai profité cela,

il faut, j'ai profité de cela, etc.

Vendrà quaouque sabernaou, Qué quand verrà ta manida Degageadet ét poulida Léou sen engauchiara Pioi te la proufitarà.

PROUFOUND, OUNDA, adj. (proufound, ounde); rours, ounsa. Profondo, ital. Profundo, esp. port. cat. Profond, onde, cavité qui s'étend au loin. V. Founs, OWNSO.

Éty. de prou, augm. et de found, ou du cat. profundus. V. Found, R. et Founs, ben.

PROUFOUNDAMENT, Profondamente, ital. Profundamente, esp. port. Profundament, cat.

PROUFOUNDAR SE, v. r. (se proufoundá); perfoundar, prefoundar, proufounzar. Profundar, port. S'engloutir, s'approfondir, tomber dans un gouffre, dans un abime; s'ébouler, en parlant du terrain.

Eiy. de proufound et de ar, aller au fond. V. Found, R.

PROUFOUNDAT, ADA, adj. et p. (proufounda, áde) ; PREFOUNDAT , PREF Profundado, port. Englouti, ie; précipité. V. Found, R.

PROUFOUNDOUR, s. f. (proufoundour); raiscoundis. Profondità, itàl. Profondidad, esp. Profundidade, port. Profunditat, cat. Profondeur, l'étendue d'une chose depuis la surface jusqu'au fond.

Ety. du lat. profundus. V. Found, R. PROUFUSION, s. f. (proufusie-n); PROUFUSION, russan. Profusion, esp. Profusione, ital. Profusão, port. Profusio, cat. Profusion, exces de liberalité ou de dépense.

Éty. du lat. profusionis, gén. de profusio, fait de profundere, verser, répandre en abondance. V. Fus, R.

PROUGRES, s. m. (prougres); Progrès, cat. Progresso, ital. port. Progresso, esp. Progrès, avancement, succès.

Ety. du lat. progressus, fait de progredi, marcher, s'avancer, de pro, avant, et de gradi, marcher. V. Grad, R.

PROUGRESSIF, IVA, adj. (prougressif, ive); Progressivo, ital. Progressivo, esp. Progressiu, cat. Progressif, ive.

PROUGRESSION, s. f. (prougressie-n); venussium. Progrecion, esp. Progresione, ital. Progração, port. Progressio, cat. Progression, mouvement qui porte en avant; en math. suite de termes en proportion

Éty. du lat. progressio, ou de progrediactio. V. Grad, R.

PROUGRESSIVAMENT, adv. (prou-

gressivamein); Progressivamente, ital. port. Progressivamente, esp. Progressivement, d'une manière progressive.

PROUHIBAR, v. a. (prouhibá); PROUE-An, PROMISIM. Prohibir, cat. esp. port. Proibire, ital. Prohiber, défendre, interdire. Ety. du lat. prohibere, m. s.

Derivés: Prouhibat, Prouhibition, Prouhibitif.

PROUHIBAT, ADA, adj. et p. (prou-hiba, ade); Prohibido, port. cat. Prohibid, cat. Probibé, ée, qui est défendu, interdit.

Ety. du lat. prohibitus.

PROUHIBITIF, IVA, adj. vl. Proibitivo, ital. Prohibitivo, esp. port, Prohibitiu, cat. Prohibitif, ive, qui défend, qui interdit, qui restreint.

PROUBIBITION, s. f. (proubibilie-n); PROBERTIES. Prohibició, cat. Prohibicion, esp. Prohibição, port. Proibisione, ital. Prohibition, défense

Éty. du lat. prohibitio,

PROUISSA, s. f. (prouisse). V. Prueissa.

Cadun si mette en provissa a rangear son affaire.

PROUJET, s. m. (proudjé); present, Plan. Projecte, cat. Progetto, ital. Proyecto, esp. Projecto, port. Projet, plan ou arrangement de moyens pour l'exécution d'un dessein ; première pensée.

Éty. du lat. projectum, sous-entendu

consilium. V. Ject, R.

PROUJETAR, v. a. (proudjetá); Progettare, ital. proyectar, esp. cat. projectar, port. Projeter, former un projet.

Ety. du lat. proficere, ou de proujet et de ar. V. Ject, R.

PROULOUNGAMENT, Prolongament, cat. V. Prolongament.

PROULOUNGAR, Prolongar, cat. V.

PROUMENADA, s. f. (proumenade); de se promener; lieu où l'on se promène.

V. Men, B. PROUMENAR, v. a. (proumená); \*\*\* Promener, mener à la promenade.

Anaz proumenar aquel enfant, aller pro-

mener cet enfant.

Ety. du lat. prominare, conduire, mener. V. Men, R,

PROUMENAR SE, v. r. (se proumeni); SE PERMEMAR, SE PASSEGRAR. Se promener, marcher, soit à pied, soit à cheval, soit en voiture, etc., pour faire de l'exercice et pour se récréer. V. Men.

Les Provençaux, se serv ent presque toujours de ce verbe activement, et ils disent improprement: Anem proumenar, allons promener, pour alions nous promener.

On doit employer l'actif quand on promène quelqu'un, et toujours le réciproque quand

on se promène soi-même.

PROUMENUR, USA, s. (proumenur, use); PROUMENUR, Promeneur, euse, celui, celle qui se promène souvent.

PROUMETTEIRE, S. m. (proumetteiré); propriette, vas. Prometedor, catesp. Promettiore, ital. Prometteur, euse? celui, celle qui promet facilement, et tient peu.

PROUMETTRE, v. a. (prouméiré); Promettere, ital. Prometer, esp. Prometter, port. Prometrer, cat. Promettre, donner parole de faire quelque chose, s'engager par écrit à faire ou à dire ; assurer que quelque chose aura lieu ou arrivera; donner des espérances.

Ety, da lat. promittere. V. Mettre, R. PROUMETTRE SE, v. r. Se promelire

espérer, former des espérances.

PROUMETTUR, USA, s. (proumetur. úse); Prometedor, cat, esp. Prometledor, port. Promettitore, ital. Prometteur, euse, personne qui promet légèrement, et sans intention de tenir ce qu'elle promet. Voy. Meure, R.

PROUMETUT, UDA, adj. et p. (proumeta, ade), d. lim. Promettido, port. Voj.

Proumes et Mettre, B.

PROUMIER , V. Premier, Premeirenc el Prim, R.

PROUMOUTION, s. f. (proumoutie-n); Promozione, ital. Promocion, esp. Promoção, port. Promoció, cat. Promotion, cérémonie on action par laquelle certains supérieurs élèvent, ou par justice, ou par grace, quelques uns de leurs inférieurs à quelque titre ou dignité.

Ely. du lat. promotionis, gén. de pro-

motio. V. Mouv, R.

PROUMOUTUR, s. m. (proumoutur); recumouroum. Promotore, ital. Promotor, cat. esp. port. Promoteur, celui qui prend le soin principal d'une affaire; celui qui fait la fonction de procureur d'office, dans une juridiction ecclésiastique.

Ety. du lat. promotor, fait de promovere, morere pro, pousser en avant, faire avancer.

V. Mouv. R.

PROUMPTAMENT, V. Promptament. PROUMPTITUDA, Promptitut, cat. V. Promptituda.

PROUN, adv. Prov. Prou, cat. Assez, suffisamment: N'ai proun, j'en ai assez, il signifie aussi beaucoup.

> Parlar proun et ben, Se troba rarament ensems. Pr.

Proun, est encore employé devant les verbes pour en fortifier l'affirmation :

> Proun v'auria pres. Il l'aurait bien accepté.

Éty.

Pauc ou proun, peu ou prou, plus on

Proun mangeat et proun begut, jeter sa langue aux chiens, avouer qu'on ne peut pas devenis l'énigme proposée.

Nen faire pas soun proun, ne pas y

survivre.

PROUNAR, V. Pronar.

PROUNOUNÇAR, v. a. (prounounça); Pronunziare, ital. Pronunciar, esp. port. cat. Prononcer, articuler distinctement avec la voix et ses organes, les mots d'une langue; réciter, débiter.

Ely. du lat. pronunciare, m. s. Voy. Noung, R.

PROUNOUNÇAT, ADA, adj. et part. (probnounça, ade); Pronunciado, port.

Ety. du lat. pronuncialus. V. Nounc, R. PROUNOUNGIATION, s. f. (prounouciatie-n); Pronunciacion, esp. Pronunziazione, ital. Pronunciação, port. Pronunciació, cat. Prononciation, manière d'articuler les lettres et les mois de façon à les faire entendre clairement; action de prononer un jugement.

Ely. du lat. pronunciationis, gén. de pronunciatio. V. Nounc, R.

Un défaut d'organisation dans les organes de la voix, une mauvaise éducation ou de manvais exemples, introduisent dans la prononciation plusieurs vices qui ont reçu des noms particuliers, dont voici les principaux:

Le bégaiement, ou difficulté qui oblige à répéter plusieurs fois de suite la même syllabe, avant que de ponvoir dire le reste du

Le grassaiement, manière défectueuse d'articuler la lettre r, qui en rend le son bruyant, trainant et sourd.

La lallation, quand on double les il sans nécessité, en les prononçant comme dans fille, ou qu'on les substitue a l'r, comme quand on dit malie pour marie.

Le mogilanisme, ou disticulté de parler, particulièrement de prononcer les lettres labiales B. P. M. comme ceux qui ont le bec

de lièvre.

Le mulacisme, ou espèce de bégaiement qui consiste dans la difficulté de prononcer les lettres labiales b, p, commun aux enfants qui n'ont pas encore leurs dents.

Le psellisme, de ψελλο; (psellos), bégue ou impuissance de prononcer certaines let-

Le platiasme, vice de prononciation occasionné par une trop grande ouverture de de la bouche.

Le sesseyement, ou l'habitude de prononcer trop fortement les consonnes sifflantes, s, c, ceux à qui il manque des dents incisives y sont particulièrement sujets.

La blésité, dans ce vie, le c est prononcé

presque comme une s.

L'hottentotisme, dans cette prononciation, tous les sons et toutes les syllabes laissent entendre un bruit confus de tt. sans cesse répétés.

Le bredouillement, ou action de bredouiller.

Le Jotacisme, ou l'emploi frequent du son i.

Susseyement, vice qui consiste à donner au j et a ge, gi, le son de z, ze, pour je, zène, pour gène; au ch, le son du ç ou de s, sien pour chien, etc. On trouve ce mot, dit M. Raymond, dans les Mémoires de Mile Clairon, l'actrice.

Éty. Il paraît venir de l'espagnol ceceo, qui a la même sign. dans l'une comme dans l'autre langue; ce mot est une véritable

onomalonée.

PROUNOUSTIG, s. m. (prounoustic); Pronostice, esp. ital. port. Pronostic, cat. Pronostic ou prognostic, jugement porté d'avance sur l'issue d'une maladie, et par extension sur le résultat d'un événement.

Éty. du lat. pronosticus, formé du grec  $\pi\rho\delta$  (pro), auparavant, d'avance; et de γινώσχω (ginôskó), juger, connaître.

Au prounoustic si counowis lou medecin.

PROUNOUSTICAR, v. a (prounousticá); Pronosticar, esp. port. cat. Pronosticare, ital. Pronostiquer, faire un pronostic. prédire.

Éty. du lat. prognosticare, ou de prou-noustic, et de la term. act. ar.

Pronostication, est l'action de pronostiquer; celui qui pronostique se nomme pronosliqueur.

PROUNUR, s. m. (prounur); PROUBAME. Prôneur, celui qui vante ou prône quelqu'an, censeur ennoyeux, facteur de remontrances. Garc.

PROUPAGANDA, s. f. (proupagánde); Propaganda, cat. esp. ital. port. Propagande, congrégation établie à Rome, pour la

propagation de la Foi; toute espèce de doctrine, en matière politique, qu'un gouverne-ment ou un parti cherche a répandre, à établir.

Ety. du lat. propaganda fide. V. Proupagear.

PROUPAGANDISTO, s. m. (proupagandiste); Propagandisto, port. Propagan-

diste, membre de la propagande.

PROUPAGEAR, v. a. (proupadjá); Propagar, cat. esp. port. Propagare, ital. Propager, multiplier par voie de génération, de reproduction; fig. répandre, augmenter.

Ety. du lat. propagare, m. s. fait de pangere, provigner, agrandir, multiplier.

PROUPAGEAT, ADA, adj. et p. (proupadja, áde); Propajado, port. Propagé, ée.

PROUPHETESSA, s. f. (prouphetèsse); Profetessa, ital. Profetisa, esp. Profetissa, port. Prophétesse, celle qui prédit l'avenir par inspiration divine.

Ety. V. Proupheto.

PROUPHETIA, s. f. (prouphetie). V. Prophetia.

PROUPOURTION, s. f. (proupourtie-n); PROUPOURTIEN. Proporcion, esp. Proporsione, ital. Proporção, port. Proporció, cat. Proportion, convenance et rapport des parties entre elles et avec leur tout; comparaison de deux rapports égaux entr'eux.

Ety. du lat. proportionis, gén. de propor-tio, m. s. V. Part, R.

PROUPOURTIONAR, v. a. (proupour-tiouna); Proporcionar, esp. cat. Proporsionare, ital. Proportionner, observer la proportion convenable.

Éty. de proupourtion et de ar, litt. mettre

de la proportion. V. Part, R.

PROUPOURTIONAT, ADA, adj. et p. (proupourtiouna, ade); Proporcionado, port. Proportionne, ée, qui est fait avec proportion.

Ety. de proupourtion et de at, ada. Voy. Part, R.

PROUPOURTIONEL , ELA , (proupourtiounel, ele); Proporcional, esp. port. cat. Proporzionale, ital. Proportionnel, elle, qui à rapport à une proportion.

Ety. de proupourtion et de el. V. Part, Rad.

PROUPOUSABLE, ABLA, adj. (proupousáblé, áble). Proposable, qui peut être proposé, qui est raisonnable. V. Pos, R.

PROUPOUSAR, v. a. (proupousá); Proposar, cat. Proporre, ital. Proponer, esp. Propor, port. Proposer, mettre quelque chose en avant pour l'examiner ou pour en delibérer, offrir, promettre.

Ety. du lat. proponere, formé de pro, devant, et de ponere, mettre. V. Pos, R.

PROUPOUSAT, ADA, adj. et p. (proupousá, áde); Proposto, port. Proposé, ée.

Ety. du let. propositus.

PROUPOUSITION, s. f. (proupousitie-n); Proposició, cat. Proposición, esp. Proposizione, ital. Proposiçãe, port. Proposition, discours qui affirme ou qui nie, chose proposée afin qu'on en délibère, vérité qu'on prouve par démonstration.

Ety. du lat. proposition. V. Pos, R.

PROUPR..., V. à Prop..., les mots qui manquent à Proupr.

PROUSCRICH, ICHA, s. et adj. (prouscritch, iche); Proscrit, cat. Proscripto, esp. port. Proscritto, ital. Proscrit, ite, celui qui a été banni de son pays, qui ne peut y retour-

**PRO** 

Ety. du lat. proscriptus, m. s. V. Scriu,

Rad.

PROUSCRIPTION, s. f. (prouscriptie-n); proveniprium. Proscripcion, esp. Proscrizione, ital. Proscripção, port. Proscripcio, cat. Proscription, action de pros-

Éty. de prouscriours et de actio. V. Scriv,

Rad.

On ne sait point à quelle époque on commença d'infliger la peine de la proscription, mais on est certain qu'elle était dejà en vigueur chez les Athéniens et que Sylla l'introduisit parmi les Romains.

**PROUSCRIRE**, v. a. (prouscrire); Proscrivere, ital. Proscribir, esp. Proscrever, port. Proscriurer, cat. Proscrire, éloigner,

chasser.

Éty. du lat proscribere, m. s.

PROUSTERNAMENT, s. m. dl. Révérence. V. Reverança.

Liy. de prousternar et de ment.

PROUSTERNAR SE, v. r. (se prousterna); Prostrarsi, ital. Postrarse, esp. port. Se prosterner, s'abaisser en posture de suppliant, se jeter à genoux, se baisser jusqu'à terre.

Éty. du lat. prosternare, abaitre, renverser, fait de pro, devant, et de sternere, étendre, renverser; derivé du grec πρό (pro), devant, et de στρωννύω (strônnuô), je jette.

PROUSTERNAT, ADA, adj. et part.

(prousterná, áde). Prosterné, ée.

PROUSTITUADA, s. f. (proustituade); Prostituida, port. Prostituée, semme ou fille abandonnée à l'impudicité.

Éty. du lat. prostituta, m. s. V. Est, R. PROUSTITUAR, v. a. (proustituá); Prostituir, cat. esp. port. Prostituire, ital. Livrer à l'impudicité, prostituer.

Éty. du lat. prostituere, formé de pro, devant, et de statuere, mettre, placer, mettre en avant, jeter, abandonner. V. Est, R.

PROUSTITUAT , ADA , adj. (prostituá, áde); Prostituido, port. Prostitué, ée, devoué låchement.

Ety. du lat. prostitutus, m. s. V. Est, R. PROUSTITUTION, s. f. (proustitutie-n);

PROUSTITUTIEM. Prostitucion, esp. Prostituzione, ital. Prostitução, port. Prostitucio, cat. Prostitution, abandonnement à l'impudicité, en parlant des femmes et des filles.

Ety. du lat. prostitutio ou de proustituar, et de la term. tion. V. Est, R.

Dejà du temps des patriarches, il y avait des femmes qui se prostituaient, dit Goguet, l'aventure de Juda avec Thamar en est une preuve.

**PROUTECTION**, s. f. (proutectie-n); PROUTETIER. Protezzione, ital. Proteccion, esp. Protecção, port. Protecció, cat. Protection, appui, secours, action de protéger.

Ety. du lat. protectionis, gén. de protectio, m. s. V. Teg. R.

PROUTECTOUR, s. f. (prontectour); PROUTETOUR, BASOURADOUR. Prolettore, ital.

PRO au fém. celui, celle qui protége.

Ety. du lat. protector, m. s. V. Teg, R. PROUTEGEAR, v. a. (proutedja); Protegir, cat. Proteggere, ital. Proteger, esp. port. Protéger, veiller sur quelqu'un ou sur quelque chose pour le garantir de mal, d'inconvénient et favoriser son accroissement et ses succès.

Ety. du lat. protegere, fait de pro, devant, et de tegere, couvrir. V. Teg, R.

PROUTE GEAT, ADA, adj. et p. (proutedjá, áde); Protegid, cat. Protégé, ée. Voy. Teg, R.

PROUTEST, s. m. (proutest); Protesto, ital. esp. port. Prolesta, cat. Protêt, acte de recours à défaut de paiement d'une lettre de change, d'un billet.

PROUTESTANT, s. m. (prouteslán); Protestante, ital. esp. port. Protestant, cat. Protestant, nom commun aujourd'hui aux Luthériens, Zuingliens, OEcolampadiens, Calvinistes, Presbitérions, Puritains, etc. Voy. Uganau.

Ety. du lat. protestans, antis, qui proteste. V. Test, R. 2.

Les partisans de Luther furent ainsi nommés parce qu'ils protestèrent en 1529 contre un décret de l'empereur et de la diète de Spire, et déclarèrent qu'ils en appelaient à un concile général.

PROUTESTANTISME, s. m. (proutestantisme). Protestantisme, croyance religieu-

se et dogmes des Protestants.

PROUTESTAR, v. a. (proutestá); Protestare, ital. Protestar, cat. esp. port. Assurer, protester, assurer positivement, saire un protêt; v. n. faire une déclaration juridique contre quelqu'un.

Ety. du lat. protestari, m. s. V. Test, R. 2. PROUTESTAT, ADA, adj. et p. (proutesta, ade); Protestado, port. Proteste, ée. V. Test, K. 2.

PROUTESTATION, s. f. (proutestalie-n ); PROUTESTATIEN. Protestazione, ital. Protestacion, esp. Protestação, port. Protestació, cat. Protestation, déclaration publique que l'on fait de ses dispositions, de sa volonté, assurance positive, déclaration en forme juridique par laquelle on proteste contre quelque chose.

Ely. du lat. protestationis, gen. de protestatio, m. s. V. Test, R. 2.

PROUVA, dl. V. Cabus. PROUVAR, V. Provar.

PROUVECHE, dl. V. Proufeche et Pro-

Proveito, profit, en port.

PROUVENÇA, s. f. (prouvèince); Provenza, ital. esp. Provença, port. Provence.

Ety. du lat. provincia, m. s. V. Provinc, Rad.

C'est d'après la division générale du royaume, dit M. de Sauvages, au mot Troubadour, en France et en Provence, que les anciens auteurs, entr'autres Pierre le Vénérable, placent Nismes, Montpellier, Maguelonne et Alest, en Provence, ou dans la marche de Provence.

C'est dans ce sens que les Albigeois étaient appelés les hérétiques Provençaux et que dans

Protector, esp. cat. port. Protecteur, trice, | l'ordre de Malte, la langue de Provence prit ce nom, de ce que les hospitaliers fondèrent leur première maison au lieu de Saint-Gilles, compris alors, ainsi que tous les autres domaines des comtes de Toulouse, dans ce qu'on appelait la Provence en général, Saint Gilles, en Provence, est-il dit partout, dans les anciens titres.

> La Provence fut cédée à Louis XI et à ses héritiers par le testament de Charles III, comte de Provence, à la date du 10 décembre 1481, qui les priait par un fidéicomis de la maintenir dans ses conventions, ses priviléges, ses libertés, ses franchises, ses statuts, ses prérogatives, ses usages, ses coutumes et de les accepter et confirmer comme il avait fait lui-même avec serment, dans la dernière assemblée des trois Etats (novembre 1480).

Et c'est ce qui fut ordonné conformément à la délibération de l'assemblée des trois Etats du mois d'août 1486, par lettres patentes du roi Charles VIII, du mois d'octobre de la même année, contrat solennel et à jamais mémorable par lequel les pays et comté de Provence et de Forcalquier et les terres adjacentes furent unis à la France.

Julien, t. 1, p. 10 de la préf.

PROUVENCA, s. f. (prouveinque). Nom langued. de la pervenche. V. Pervancha. PROUVENCAL, V. Prouvençau el Pro-

vinc, R.

PROUVENÇALA, s. f. (prouvençale). Nom qu'on donne, au Vernet, près de Seyne, à la petite pervenche, Vinca minor, Lin. plante de la fam. des Apocynées commune dans la Basse-Prov. d'où le nom de prouvençala, qu'on lui donne. V. Provinc, R.

PROUVENÇALET, ETA, adj. (prouvençalé, éte). Dim. de prouvençau, jeune provençal, jeune provençale. V. Provinc,

PROVENÇAU, ALA, adj. et s. (prouvençãou, ale); progresçal. Provençal, ale, qui est de Provence.

Éty. du lat. provincialis, fait de provincia, alit, que la Provence nourrit. V. Provinc, R.

PROUVENÇAU, s. m. Le provençal ou la langue provençale. V. Provinc, R.

PROUVENCHEIRA, s. m. (prouveintchèire), dl. Provençale. V. Provinc, R.

PROUVENENT, ENTA, adj. (prouvenèin, èinte). Provenant, ante, qui provient de... V. Ven, R.

PROUVENIR, v. n. (prouvenir); Provenire, ital. Provenir, esp. cat. Provenir, venir de, être produit, être mis au jour.

Ely. du lat. provenire. V. Ven, R. PROUVERBI, s. m. (prouverbi); LARRE-ROUER, REPROUER. Proverbio, ital. esp. port. Proverbi, cat. Proverbe, sentence populaire, mot familier et plein de sens.

Ety. du lat. proverbium, m. s. V. Verb, Rad.

PROUVERBIAL, ALA, adj. (prouverbial, ale); Proverbiale, ital. Proverbiale, esp. port. cat. Proverbial, ale, qui tient du proverbe.

Ety. de prouverbi et de l'art. al, ou du

lat. proverbialis. V. Verb, R. PROUVERBIALAMENT, adv. (prouverbialamein); Proverbialment, cat. Proverbialmente, ital. esp. port. Proverbialement, d'une manière proverbiale.

Ety. de prouverbiala et de ment. V. Verb. Rad.

PROUVESIMENT, Avril. V. Prouviment et Vis, R.

PROUVESION, Avril. V. Prouvision et Fis, R.

PROUVESIR, V. Pourvesir.

PROUVESIT, V. Pourvesitet Vis, R. PROUVETA, s. f. Essai, échantillon, petite bouteille contenant du vin ou de l'huile, pour la dégustation. Avr.

PROUVETA, s. f. (prouvéte). Pour éprouvette, V. Esprouveta; pour pèse-liqueur, aréomètre, V. Prob, R.

PROUVIDENÇA, s. f. (prouvidéince); cia, esp. port. cal. Providence.

Ely. du lat. providentia, m. s.

PROUVIDENCI, s. f. (prouvidèinci); esp. port. Providence, suprème sagesse, de la Divinité qui prend soin de ses ouvrages, tant en les conservant qu'en dirigeant leurs operations.

Ety. du lat. providentia. V. Vis, R.

PROUVIMENT, s. m. (prouvimén); PROUVIMENTA, FARDA, FARDETAS. Provimento, port. Trousseau, approvisionnement, hardes, tout ce qui sert à l'habillement et qu'on donne à une fille en la mariant, à un enfant qui va dans un collége.

Ety. de prouvesir, dérivé du lat. providere, pourvoir, et de ment. V. Vis, R.

PROUVIMENT D'UN BRES, LAYETA, PAR-DETAS, CAUVETAS. Layette, le linge, les langes, le maillot et tout ce qui est nécessaire au trousseau d'un enfant au berceau. V. Vis, Rad.

PROUVINCA, s. f. (prouvince); PROBERel. Provincia, ital. esp port. cat. Province, etendue considérable de pays qui fait partie d'un grand Etat.

Éty. du lat. provincia, de procul vincere, vaincre au loin, parce que chez les anciens, provincia, désignait un pays éloigné, soumis par leurs armes, selon les uns. V. Provenc, Rad.

La France a cessé d'être divisée et administrée en provinces, en vertu d'un décret de l'Assemblée Nationale, du 15 janvier 1790,

qui la divisa en 83 départements.

PROUVINCIAL, s. m. (prouvinciál); esp. port. cat. Provincial, parmi les religieux, le supérieur général qui a inspection sur plusieurs maisons de son ordre dans une province.

Ely. du lat. provincialis. V. Provenc, R. PROUVINGIALAT, s. m. (prouvincia-lat); Provincialat, cat. Provincialado, port. Provincialato, esp. ital. Provincialat, dignité de celui qui est provincial d'un ordre religieux, lemps qu'un religieux est provincial. Voy. Provenc, R.

PROUVINCIAU, ALA, adj. (prouvinciau, ále); Provinciale, ital. Provincial, esp. port. Provincial, ale, qui est de pro-

Ely. du lat. provincialis, m. s. V. Prorenc. R.

PROUVIR SE, V. rPouvesir et Vis, R. PROUVISION, s. f. (prouvisie-n); PRR-BESICUR, PROUVISIER, PROUVESIER. Provisione, ital. Provision, esp. Provisão, port. Provisió, cat. Provision, amas et fourniture des choses nécessaires ou utiles, t. de jurispr.

Éty. du lat. provisionis, gén. de provisio,

m. s. V. Vis, R.

PROUVISIOUNELA, s. f. (prouvisiounèle), dl. Provisional, port. Terme de palais, une provision, acte par lequel on pourvoie à quelque chose ; secours.

Ety. du lat. provisionis, gén. de provisio.

V. Vis, R.

PROUVISOIRAMENT, adv. (prouvisoiramein); prouvisouarament. Provisoirement, par provision, temporairement.

PROUVISOIRO, OIRA, adj. (prouvisoire); PROUVISOUARO. Provisorio, port. Provisoire, qui se règle par provision, en attendant un règlement définitif.

PROUVISOUR, s. m. (prouvisour); Provveditore, ital. Provisor, esp. port. Proviseur, chef d'un collége.

Ety. du lat. provisor, m. s.

PROUVOUCAR, V. Provocar. PROUVOUCAT, V. Provocat.

PROUXIMITAT, s. f. (prouximitá); Prossimità, ital. Proximidad, esp. Proximidade, port. Proximitat, cat. Proximité, la situation peu éloignée entre deux lieux, lorsque la distance qui les sépare est petite;

Ély. du lat. proximitatis, gén. de proximilas. V. Proch, R.

PROUZEYAR, v. n. d. béarn, Passer le temps agréablement.

PROVA, s. f. (prove); PRUBA. Prova, ital. port. Proeba, esp. Proba, cat. Preuve, ce qui constate une vérité, un fait; marque, témoignage; essai.

Éty. du lat. probatio, m. s. V. Prob, R. Faire prova, produire beaucoup, faire merveille, en parlant des grains que l'on sème.

Prova d'houlanda ou aiguardent de prova, eau-de-vie à l'épreuve de l'esprit de

PROVA, s. f. vl. PROA. Proba, cat. Prueba, esp. Prova, port. ital, Eprouvette, sonde.

Éty. du lat. proba, m. s.

PROVAMENT, s. m. d. vaud Provamento, ital. Epreuve, l'action de prouver;

Ety. de prova et de ment. V. Prob, R. PROVANSA, s. f. vl. PROABSA. Preuve. V. Prob, R.

PROVAR, V. a. (prouvá); PROUVAR. Provare, ital. Probar, esp. cat. Provar, port. Prouver, établir la vérité d'une chose par des raisonnements; celle d'un fait par des témoignages ou par des pièces, essayer, faire un essai,

Ety. du lat. probare, ou de prova et de ar, donner, fournir la preuve. V. Prob, R. PROVAT, ADA, adj. et p. (prouvá, ade);

PROUVAT. Provado, port. Prouvé, ée.

Ety. du lat. probatus, m. s. V. Prob,

PROVEDIDOO, s. m. anc. béarn. Pro-

veidor, cat. Proveedor, esp. Proveditore, ital. Pourvoyeur? V. Vis, R.

Ety. du lat. provisor, m. s.

PROVEDIR, v. a. anc. béarn. PROUVEDIR. Proveir, cat. Pourvoir. Voy. Pourvesir et Vis, R.

PROYENC, PROUVINC, radical pris du latin provincia, fait de porro ab oculis ou præ oculis, loin, de loin, au loin; d'autres le dérivent de vincere, pro victa. Festus a dit: Provinciæ appellantur quod populus Romanus eas provicit, hoc est antevicit.

De provincia, par apoc. provinc, prouvinç; d'où : Prouvinç-a, Prouvinci-al, Prouvinci-al-at, Prouvinci-au.

De provinc, par le changement de i en e, provenc; d'où: Prouvenc-a, Prouvenc-al, Prouvençal-a, Prouvençal-et, Prouvenç-au, Prouvench-eira.

PROVENT, s. m. vl. Revenu, abondance. V. Ven, R.

PROVERBI, s. m. vl. Enigme. V. Verb, R. pour proverbe, V. Prouverbi.

PROVERBIAR, v. n. vl. S'apostropher, se disputer; faire des remontrances; sermonner, critiquer.

PROVERBIAT, part. vl. Apostrophé. PROVEZER, v. a. vl. PROVEZIR. Prévoir, pourvoir.

Ety. du lat. providere. V. Vis. R.

PROVEZIR, vl. Proveir, cat. V. Pro-

PROVIDENSSIA, s. f. vl. PROVIDENTIA, vi. et

PROVIDENZA, vl. V. Prouvidença.
PROVINCIA, S. f. vl. PROESSA, PROMESSA.
Provincia, cat. V. Prouvinça.

PROVINCIAL, vl. Provincial, cat. V. Prouvincial.

PROVISIO, s. f. vl. Provisió, cat. et PROVISION, Provision, esp. V. Prou-

PROVIZIO, vl. et

PROVIZION, vl. V. Provisio.

PROVOCAR, v. a. (prouvouca); PROVvoucan. Provocare, ital. Provocar, esp. port. cat. Provoquer, inciter, desier; exciter à.... causer.

Éty. du lat. provocare, fait de pro, devant, et de vocare, appeler. V. Voc, R.

PROVOCAT, ADA, adj. et p. (prouvoucá, áde); prouvoucat. Provocado, port. Provoqué, ée. V. Voc, R

PROVOCATIO, vl. et

PROVOCATION, s. f. (prouvoucatie-n); Provocació, cat. Provocacion, esp. Provocação, port. Provocazione, ital. Provocation, appel.

Ety. du lat. provocationis, gen. de provocatio, m. s.

PROVOCATIU, IVA, adj. vl. Provocatiu, cat. Provocativo, ital. esp. port. Provocatif, ive, propre à provoquer. V. Voe, Rad.

PROXEME, adv. vl. Proximo, port. Proxim, cat. Proche, près.

Éty. du lat. presimus. V. Proch, R.

PROYA, s. f. (próye), dl. Proie. Voy. Prendr, R.

PROYME, s. m. vl. Proisme, cat. Proebain. V. Prosme et Proch, R.

PROZAMEN, adv. vl. PROSAMER. Prodemente, ital. Vaillamment, bravement, courageusement. V. Pros.

PRO.

PROZEL et

PROSELL, s. m. vl. Hymne. V. Prosa. PROZELS, s. m. pl. vl. Preses, prières. PROZENSA, vl. Provence. V. Prouvença et Provenç, R.

PROZOPOPEYA, s. f. vl. Prosopopeya, cat. esp. Prosopopea, port. Prosopo-peia, ital. Prosopopee. V. Prosopopea.

PRU, vl. V. Pruec.

PRUBA, s. f. (prube), dg. Preuve. V. Prova et Prob, R.

PRUD, radical dérivé du latin prudens, prudentis, prudent, sage, prévoyant, avisé, formé de providens, prudent, prévoyant dont les racines sont pro et video, qui voit devant ou avant, qui prévoit.

De prudens, par apoc. prud; d'où: Prud-a, Prud-ença, Prud-enci, Prud ent, Prud-enta, Prudenta-ment, Prud-home, Im-prud-ença, Im-prud-ent, Im-prudentment.

PRUDA, s. et adj. f. (prude). Prude, il se dit d'une femme qui affecte les apparences d'une sagesse sevère; la femme ellemême.

Ély. de prudens. V. Prud, R.

PRUDARIA, s. f. (prudarie). Pruderie, affectation de sagesse, circonspection outrée, relativement à la pudeur.

PRUDENÇA, V. Prudenci et Prud, R. PRUDENCI, s. f. (prudeinci); PPUDENCA. Prudencia, cat. esp. port. Prudenza, ital. Prudence, juste estimation des choses et des hommes, selon Charron; discernement de ce qui convient ou ne convient point, circonspection.

Ety. du lat. prudentia, m. s. V. Prud, Rad.

Caga prudença, personne qui prend un air capable, un maintien composé avec une nuance d'hypocrisie.

PRUDENT, ENTA, adj. (prudein einte); Prudente, ital. esp. port. Prudent cat. Prudent, ente, qui a de la prudence, qui est doué de prudence.

Ety. du lat. prudentis, gén. de prudens, m. s. dérivé de providens, entis, sage, prudent. V. Prud, R.

PRUDENTAMENT, adv. (prudentamein); PRUDAMMENT. Prudentemente, ital. esp. port. Prudentment, cat. Prudemment, avec prudence.

Ety. de prudenta et de ment. V. Prud, Rad.

PRUDENZA, vl. V. Prudença.

PRUDHOME, s. m. (prudome); PROUD-Prud'homme, membre du corps des pècheurs , à Marseille.

Éty. du lat. prudens, qui sait, qui connaît par expérience, et de homo, homme. Voy. Prud, R.

Presque toutes les corporations avaient anciennement leurs prud'hommes à Marseille.

PRUD-HOME, S. M. HERRA-DE-VI ranne. On donne ce nom , en Languedoc , à la sauge verveine, Salvia verbenacea,

Lin. et à l'orvale ou toute bonne, V. Bouens homes blancs, plantes de la famille des Labiées; c'est aussi le nom de la sauge des près. V. Bouens-homes.

PRUDIR, v. n. (prudi), d. béarn. Prwir, port. Démanger, cuire. V. Brusar.

Ety. du lat. prurire, m. s. PRUEC, s. m. vl. Profit, bien,

avantage.

PRUEISSA, S. f. PROUBSA, PRUICHA PRUISSA, PRESSA. Foule, concours, abord de gens qui viennent acheter en même temps dans un magasin, dans un marché, presse, hâte.

Ety. du grec πρυλέες (prulées), troupe,

PRUEP. adj. vl. Près, proche. V. Proch. Rad.

PRUESME, vl. Proche, prochain. Voy. Prosme.

Ety. du lat. proximus, m. s. V. Prech, Rad.

PRUEYME, vl. V. Prosme.

PRUGAR, v. a. vl. Purger, purifier. Ety. Alter. de Purgar, v. c. m. et Pur, Rad.

PRUGNER, s. m. (prugné). Nom toul. du Prunier, v. c. m.

PRUINA, s. f. vl. Pruina, anc. esp. ital. Bruine, gelée blanche. V. Breina.

Ety. du lat. pruina.
PRUISSA, V. Prueissa.
PRUMAIREN, vl. V. Primeirau. PRUME, dg. V. Premier et Prim, R. PRUME, prép. anc. béarn. Avant. Voy.

Prim, R.

PRUMER, ERA, adj. anc. béarn. Pre-mier, ière. V. Prim, R.

En prumer, autrefois, jadis. Jasm. PRUMERAMENT, adj. dg. V. Pre-

mierament et Prim, K. PRUMEY, dg. Pour premier, V. Prim,

PRUMIER, Alt. de Premier, v. c. m. et

Prim, R. PRUMIERAMENT, vl. V. Premiera-

ment.

PRUMS, V. Premier.

PRUN, radical pris du latin prunus, prune, prunier, dont l'origine est inconnue; προυνον (prounoun), m. s.

De prunus, par apoc. prun; d'où: Prun-a, Prun-airola, Prun-areda, Prunel, Prun-et, Prun-iera, Prun-ot.

PRUNA, s. f. (prune); APRUNA. Prugna, ital. Prune, fruit du prunier.

Ety. du lat. prunus, V. Prun, R.

Parmi le grand nombre de variétés de prunes que l'on connaît aujourd'hui, nous citerons les suivantes, comme plus commu-nes en Provence. (Marcel, de Serres, en nommait déjà dix-huit espècés):

Pruna sumiana, Damas noir.

Perdigouna, perdrigon, d'un violet clair, couverte d'une poussière bleuâtre. On en fait les pruneaux, en Provence, et les prunes pelées ou pistoles. V. Pruno et Pistola ; c'est une variété du Prunus insititia, Lin. qu'on nomme improprement prune de Brignolle.

Mirabela, prune mirabelle, d'un jaune d'ambre à la mâturité, guère plus grosse qu'une cerise.

Cette espèce a été introduite, en Provence puis en Lorraine, par le bon roi Réné.
Reina-Glauda, Reine Glaude, dauphine,

abricot vert ; verdâtre , marquée de rougeatre du côté du soleil; c'est la meilleure de toutes les prunes. Elle doit son nom à la première semme de François Ier, fille de Louis XII.

Pruna siblarela, nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la prune sauvage. V. Prunier.

Pruna de Damas. Ce nom lui vient de la ville de Damas, d'où elle a été tirée. On croit généralement que nous en devons l'introduction, dans nos pays, au roi Réné.

Pruna de moussur, prune de Monsieur, ainsi nommée , parce que Monsieur, frère de Louis XIV, les aimait beaucoup.

PRUNA-D'AUCELOUN, S. f. Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. au fruit du prunelier. V. Agrena.

PRUNA-DE-BOURSOUN, S. f. (prune-de-bouissoun), dl. Prunelle. V. Agrena.

Vin-de-pruna, du vin de prunelles, du vin de Bretigni, c'est-à-dire, de très-mauvais vin.

PRUNA-medicinau, s. f. dl. Le petit damas noir, prune légèrement purgative.

PRUNA-nousera, s. f. (prune-rousséle),

dl. Prune de la Magdeleine.

PRUNAIROLA, s. f. (prunairóle), dl. Dim. de Prunareda, v. c. m. et Prun. R. PRUNAREDA, s. f. (prunaréde), dl.

PRUNET, PRUNAIROLA, PRUNEIMEDA. Prunelaie; lieu planté de pruniers.

Ety. de pruna. V. Prun, R. PRUNEL, s. m. (prunel). Nom bas lim. du pruneau. V. Prunot et Prun, R.

PRUNEL, s. m. Un des noms toulousains du fruit du prunelier. V. Agrena et Prun, R. PRUNELA, s. f. (prunèle); visous-de-L'IOL, PETITA, PRUBELA. Prunelle.

PRUNELIER, s. m. vl. Prugnolo, ilal. Prunelier, prunier sauvage. V. Agrenier.

Éty. du lat. prunellus, m. s. PRUNELLA, vl. V. Prunela et Petila. PRUNER, vl. Pruner, cat. V. Pruniera.

PRUNET, s. m. (pruné), dl. Syn. de Prunareda, v. e. m. Ely. du lat. prunetum. V. Prun, R.

PRUNET, s. m. (prune). Nom du prunier, à Agen. V. Pruniera et Prun, R. PRUNIER, vl. V. Pruniera.

PRUNIERA, s. f. (prunière); APROMINA provide, pau, pauset. Prugno, ital. Pruner, cat. Prugno, ital. Prunier, genre d'arbres de la fam. des Rosacées dont on distingue plusieurs espèces et un grand nombre de variétés; on le croit originaire de la Syrie.

Ety. du lat. prunus ou de prune, et de la term. mult. iera, arbre qui porte les prunes. V. Prun, R.

La plupart des pruniers cultivés, ne sont que des variétés du prunier domestique.

Prunus domestica, Lin. leur nombre s'elève déjà à plus de quatre-vingts.

On nomme en français:

PRUNELAIE, un lieu planté de pruniers

PRUNOT, s. m. (prunó); PRUNEL. Pruneau, prune échaudée et séchée, non pas au soleil ou dans un four (du moins en Pro-vence), mais à l'ombre. V. Prun, R.

PRUOUR, d. bas lim. V. Prusour et Prus, R.

PRURER, d. bas lim. Voy. Prusir et

Prus. R.

PRUS, raus, radical dérivé du lat. prurire, démanger, piquer, cnire, par apoc. de ire, et métagr. de p en b et de r en s; M. Raynouard fait venir ce mot de l'all. Brand, v. c. R. d'autres le tirent du grec spateiv (brazéin). V. Braz, R.

Derivés: Brug-irs, Brus-ar, Brus-ir, Brus-our, Bruiz-ar, Pruour, Prur-er, Prus, Prus-ent, Prus-ige, Prus-iquet, Prus-

ir . Prus our.

PRUS. adv. d. vaud. Pour Plus. v. c. m.

Cantel li laysa prus , li mona prus grant festa. Nobla leycon.

Plus il lui laisse, plus de fête il lui fait.

PRUS, s. m. vl. Démangeaison. PRUS, s. m. (prus), di. Le fil d'un outil tranchant. V. Fiou et Prus, R.

PRUSENT, ENTA, adj. (prusein, einte), dl. Hargneux, euse, qui ne peut rien souf-frir. V. Prus, R.

PRUSIGE, s. m. (prusidgé); PRUSIERA, dl. Pruido, port. Démangeaison, prurit.

Éty. V. le mot suiv. et Prus, R. PRUSIMENT, vl. V. Prusiment. PRUSIQUET, s. m. (prusiquè), dl. Voy. Picoulament et Prus, R.

PRUSIR, v. n. (prusir), dl. saussa, sau Ma, PRUREM, COURS. Pruir, port. Déman-

ger, cuire.

Ety. du lat. prurire, m. s. V. Prous, R. Non si cal pas gratar taleou que l'on se prus, dl.

PRUSOME, s. m. vl. V. Prud'home. PRUSOR, vl. V. Prusour et Prus, R. PRUSSIEM, ENA, s. et adj. Prussien, enne, qui est de Prusse.

PRUZENS, s. m. vl. Démangeaison, gale. V. Pruss, R.

PRUZENT, s. m. vl. La gale. V. Prus, R.

Trop es plus dous pruzens, v. 2852,

Plus douce chose serait la gale.

PRUZER, v. n. vl. Pruir, cat. port. Prurire, ital. Démanger.

Ely. du lat. prurire, m. s

PRUZIMENT, s. m. vl. ressmart, resson. Prurit, démangesison.

PRUZON, s. m. vl. Prud'homme, ils ou elles démangent.

PRUZOR, s. m. vl. Prurit, démangeaison. V. Pruziment.

Ely. du lat. prurire.

PRYTANEG, s. m. (prytanée); Prytaneo, port. Prytanée, vaste édifice d'Athènes et d'autres villes de la Grèce, destiné aux assemblées des Prytanes. On a donné le même nom, en France, en 1800, à un établissement sendé à cette époque, pour l'instruction publique.

Ely. du gree πρυτανείον (prytancion).

### DSA

PSALM, S. M. VI. PSALME, SALME. VOY. Psaume.

PSALME, vl. V. Psaume.

PSALMISTA, S. m. vl. salmista. Salmista, cat. esp. ital. Psalmista, port. Psalmiste.

Ely. du lat. psalmista, m. s.

PSALMODIA, s. f. (psalmoudie); PSAL-MOUDIA. Salmodia, ital. esp. cat. Psalmodia, port. Psalmodie, chant ou récitation des psaumes, à l'église; fig. chant, lecture monolone.

Éty. du lat. psalmodia, m. s. dérivé du grec ψαλμός (psaimos), psaume, et de ψόἡ

(ôdė), chant.

PSALMOUDIAR, v. n. (psalmoudiá); Salmear, port. Psalmodier, reciter des psaumes et d'autres parties de l'office divin sans infléxion de voix.

Ety. du grec ψαλμός (psalmos), psaume,

et de aslow (aéido), chanter.

PSALTERI, S. M. VI. SALTERI, SAUTERI. Psautier. V. Psautier; pour psaltérion. V. Psalterion.

PSALTERION, s. m. (psalterioun); Salteri, cat. Salterio, esp. ital. Psalterio, port. Psaltérion, sorte d'instrument de musique à plusieurs cordes de fil de fer ou de laiton, que l'on touche avec une petite verge de fer ou avec un petit bâton recourbé; jouer du psaltérion.

Ety. du lat. psalterium, m. s. dérivé du grec ψάλλω (psallo), chanter, toucher d'un

instrument.

PSAUME, s. m. (saoumé); saume, salm. Psalmo, port. Salm, cat. Salmo, esp. ital. Psaume; les psaumes sont des cantiques et des odes sacrés, par lesquels les enfants d'Israël célébraient, au milieu de leurs assemblées, et dans le secret de leurs maisons, les louanges de Dieu, la sainteté de sa Loi, les témoignages qu'ils avaient reçus de sa bonté, les merveilles de sa puissance, la sagesse et la justice de toutes ses œuvres. Dict. des Orig. de 1777, in-12. On n'applique ce nom, aujourd'hui, qu'à ceux qui ont été composés par David.

Ety. du lat. psalmus, dérivé du grec ψαλμος (psalmos), cantique, dérivé de

ψαλλω , (psallô) , chanter.

Leis sept psaumes, les sept psaumes ou les psaumes de la pénitence; sept psaumes que l'Eglise a choisis pour servir de prière à ceux qui demandent pardon à Dieu de leurs fautes.

PSAUTIER, s. m. (psautié); Salterio, ital. esp. Peallerio, port. Salleri, cal. Psautier, recueil de psaumes.

Ety. du ht. psallerium, m. s.

PSYCHE, s. (psychè). Psyché, glace mobile, montée sur des pieds à roulettes.

PU, adv. Pour plus. V. Pus et Plus. PU, V. Pura. PU, Pour pus, V. Pus.

### PUA

PUA, S. f. (pue); PUGA, PIA, PLUA, PUC, asse. Dent d'un peigne, d'un râteau.

Ety. de l'esp. puia, pointe. V. Pounct, Rad.

Penche de las grossas puas, peigne à démêler; en vl. pointe, pique.

PUA, s. f. vl. Pointe, aiguillon. Voy. Pounct, R.

PUADA, V. Pouada.

PUAI, (puai). Interjection marquant le dégoût, l'indignation; Ouais! V. Put, R. PUAN, adj. vl. Puant.

PUANTOUR, s. f. (puantour); PUDEN-TOUR, PUDEMIA, PUDOUR, PUDESSINA. PUZZURA, ital. Puanteur, odeur forte et désagréable qui s'exhale de quelque corps sale.

Éty. du lat. putor, m. s. V. Put, R. PUAR, V. Poudar.

PUAT, s. m. (puat), dl. PUIAT. Un vilain râtelier, en parlant des dents sales et gâtées.

Éty. de Pua, v. c. m. et Pounct, R. PUAYS, DE, vl. V. Puis et Depuis.

### PUR

PUBARGAS, s. f. pl. (pubargues), dg. Equignons. V. Cochis.

PUBERTAT, s. f. (pubertá); Puber-tad, esp. Pubertà, ital. Puberdade, port. Pubertat, cat. Puberté, âge auquel l'homme et la femme sont pubères, c'est-à-dire, où ils ont acquis toutes les facultés de leur sexe.

Ety. du lat. bubertas, atis.

L'époque réelle de la puberté varie selon les climats, selon les tempéraments, selon l'éducation; etc. elle est en général fixée chez nous, à 14 ans, pour les garçons et à 12 pour les filles. Chez les Romains elle l'était de 15 à 17 ans pour les garçons et de 12 à 14 pour les filles.

PUBLIAL, adj. vl. Public, municipal. V. Public, R.

PUBLIÁR, V. Publicar et Public, R. PUBLIC, radical, dérivé du lat. publi-

cus, public, qui appartient au peuple, commun, formé de populicus et poplicus, de populus, peuple.

De publicus, par apoc. public; d'où: Public, Publica-ment, Public-ar, Publication, Re-publica, Pe-public-an, Re-publican-isme.

De public, par la suppression du c, publi, d'où : les mêmes mots que par Public, Publiar, Publiat, etc.

Public, s. m. (public); Public, cat. Publico, ital. Publico, esp. port. Public, le peuple en général.

Ely. du lat. publicus, m. s. V. Public, R. PUBLIC, ICA, adj. (public, ique). Public, cat. Publico, ital. Publico, esp. port. Public, ique, qui appartient à tout un peuple, qui concerne tout un peuple; généralement connu ; commun : En public , en pu-

Éty. du lat. publicus, m. s. V. Public, Rad.

PUBLICAL, adj. vl. Public.

blic.

PUBLICAMENT, adv. (publicaméin); Pubblicamente, ital. Publicamente, esp-

port. Publicament, cat. Publiquement, en public, devant tout le monde.

Éty. de publica et de ment, d'une manière publique. V. Public, R.

PUBLICAN, s. m. vl. Publicà, cat. Publicano, esp. port. Pubblicano, ital. Publicain, hérétique.

PUBLICAR, v. a. (publicá); Announçan, CRIDAR, TROUMPETAR, PUBLIAR, EMURTAR, PWblicar, esp. port. cat. Publicare, ital. Publier, rendre public, dire hautement et publiquement.

Ély. du lat. publicare, m. s. ou de public et de ar, litt. rendre public. V. Public, R.

PUBLICAS, s. m. vl. Publicain, sorte d'hérétique.

PUBLICAT, ADA, adj. et part. (publica, ade); et par sync. Publiat, ADA. Publicado, port. Publié, ée, rendu public.

Ety. du lat. publicatus, m. s. V. Public, Rad.

En vl. confisqué.

PUBLICATION, s. f. (publicatié-n); Publicacion, esp. Publicazione, ital. Publicação, port. Publicació, cat. Publication, action de publier.

Ety. du lat. publication ou de publicar et

de la term. tion. V. Cublic, R.

PUBLICISTO, s. m. (publiciste); Publicista, cat. esp. ital. port. Publiciste, celui qui enseigne le droit public ou qui écrit sur cette partie.

PUBLICITAT, s. f. (publicitá); Pubblicità, ital. Publicidad, esp. Publicidade, port. Publicitat, cat. Publicité, notoriété.

PUBLICO, s. m. vl. Tresor public, fisc. PUBLIER, s. m. Nom béarnais du penplier. V. Piboula.

Ety. Altérat. du français peuplier, du lat. populus. V. Piboula.

PUCEL, vl. V. Piucel et Pioucel. PUCELA, vl. V. Piucela et Pioucela. PUCH, adv. (putch). Puis. V. Pei. PUCH, adj. vl. Haut, noble: Puche poderos senhor, noble, haut et puissant seigneur. V. Pod, R.

PUCHENÇA, s. f. d. béarn. Puissance. V. Puissança et Pouss, R.

PUCHENTES, adv. d. béarn. Puis. PUCHOL, nom de lieu (putchol), dl. Le mème que pujol, pujau, pichau, piech-haut, haute montagne. V. Pod, R.

## PUD

PUD, por, pop, radical dérivé du latin pudere, pudeo, avoir honte, avoir de la confusion, d'où pudor, pudeur; pudicus, pudique; impudent, impudent; on fait dériver ce mot de putor, synonyme de fætor, dans l'origine parce qu'une chose désagréable devait être cachée.

De pudere, par apoc. pud; d'où: Repudare, Répudier, Pud-ique, Pud-ica, Impudique, Im-pudica, Pud-our, Im-pu-dour, Pudic-ilat, Im-pud-ent, Im-pud-ença, Re-pud-iar, Re-pud-iat, Re-pudiation, Em pud-egear, Em-pudisen-ar, Pu-nais-a, Punais-ier, Punais-ous.

PUDAR, V. Pudir et Put, R. PUDEMIA, s. f. (pudemie), dg. Puanteur. V. Puantour et Put, R.

> E de la terro que diré Sounque que n'es qu'un hemere, Qu'un machoucas de bilanio De grahus é de pudemio? D'Astros.

PUDENT, s. m. vl. Anus, orifice du fondement.

PUDENT, ENTA, adj. (pudein, éinte); PUDEN. Pudent, cat. Puant, ante, qui sent mauvais, qui a une mauvaise odeur.

Ely. du lat. putidus, m. s. V. Put, R.

A la gaugna blanca coumo un peissoun pudent. Prov.

PUDENTOUR, V. Puantour et Put, R. PUDER, V. Pudir et Put, R.

PUDESSINA, s. f. (pudessine), dl. Puanteur, infection. V. Puantour et Put, R.

PUDICAMENT, adv. (pudicaméin); Pudicamente, ital. port. Pudiquement, avec pudicité.

Éty. de pudica et de ment, d'une manière pudique. V. Pud, R.

PUDICICIA, s. f. vl. Pudicicia, cat, esp. port. Pudicizia, ital. Pudicité, pudeur. Ety. du lat. Pudicicia, m. s.

PUDICITAT, s. f. (pudicitá); Pudicizia, ital. Pudicicia, esp. port. Pudicité, chastelé.

Ety. du lat. pudicitia, m. s. PUDIDA, s. f. (pudide). Pepie. V. Pe-

> N'en mouere mai de la pudida, Que per estre trop amourous. J. Mus. Prov.

PUDIN, s. m. (pudin). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. au bourdaine. V. Put, R. PUDIQUE, ICA, adj. (pudiqué, ique); Pudico, ital. port. Pudic, cat. Pudique, qui a de la pudicité; chaste, réservé.

Ety. du lat. pudicus, m. s. V. Pud, R. PUDIR , v. n. (pudir); PUDER , SERTIR-MAR-BIT, PUDAR. Pulire, ital. Heder, esp. Feder, port. Pudir, cat. Puer, sentir mauvais, randre une mauvaise odeur.

Ety. du lat. putere, m. s. ou du grec πυθω (puthò), corrompre, pourrir. V. Put, R, Pudis à vin, il sent le vin, et non à vin.

Paraulas pudoun pas, paroles ne puent

Put qu'envaraira, il pue comme un rat mort.

Aquot me put, cela m'ennuie.

PUDIS, s. m. (pudis); PUDITZ. Pudich, anc. cat. Nom que porte, à Arles, selon Dalechamp, le bois puant, Anagyris fotida, Lin. arbrisseau de la fam. des Légumineuses.

Ely. de pudar, puer. V. Put, R. PUDIS, s. m. Dans le Languedoc, on

donne ce nom au putois, V. Marta; au pistachier et au pistachier sauvage, V. Pista-chier, Petelin et Put, R.

PUDIS, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, en Languedoc, à l'anagyris, V. le mot précédent; au térébinthe, V. Petelin; à l'alisier anti-dysentérique, Cratagus tor- l'rejeter.

minalis, Lin. arbre de la fam. des Rosacées: dans les Cevennes, selon M. Dunal, au genét cendré, V. Genista, et au genet purgatif, Genista purgans, Lin. arbrisseau de la fam. des Légumineuses, commun dans le Languedoc, V. Put, R. PUDISSURA, V. Puantour et Put, R.

PUDIT, s. m. vl. V. Pudis. PUDITZ, s. m. vl. Bois puant. V. Pu-

dis et Put, R. PUDNAIS, adj. vl. Punais au propre; au figuré, détestable, abject, repoussant.

> Escrian li garts tafur pudnais. S'ecrien les bandits voleurs sales. Hist. Croiss. Albig.

Ety. de pud et de nais, pour naz, qui pue du nez. V. Put, R.

PUDOR, s. f. vl. Pudor, cat. esp. Pudore, ital. Puanteur. V. Put, Pudouret Pud,

PUDOUR, s. f. (pudour); Pudore, ital. Pudor, cat. esp. port. Pudeur, honte honnête, mouvement excité par l'apprehension de ce qui blesse ou peut blesser l'honnètele et la modesté; timidité, retenue.

Ety. du lat. pudor, m. s. V. Pud, R. PUDOUR, s. f. (pudour); rubessus. Puanteur, mauvaise odeur. V. Puantour.

Ety. de pud et de our, ce qui pue. Voy. Put, R.

> De cent pudours non tiro la narrado. La Bellandière.

PUEC, vl. Je pus, il put. PUECH, nom de lieu (puétch); PIR, PIECH, PURC, PURC, PED, PURC, PURC, PE, PES, PURC, PURC, PURC, PURC, PURC, PED, PURC, Cat. Poggia, ital. Nom qu'on traduit en général en francais par puy, et qu'on donne aux collines isolées, aux coteaux et aux élévations qui ne méritent pas encore celui de montagne.

Éty. de la basse lat. podium, élévation. V. Pod, R.

PUEG, s. m. vl. Elévation, montagne. V. Puech et Pod, R. Il ou elle élève, monte.

PUEGAU, s. vl. Colline, montagne. V.

Pod, R. PUEGCERDA, vl. nom de lieu. Pui-

PUEGE, vl. Qu'il ou qu'elle élève, fasse monter.

PURIMERS, tachent, s'efforcent. PUEI, Garc. V. Puis. PUEIAR, vl. V. Puiar. PUEIH, Puis, ensuite.

PUBIS, adv. vl. PUBISAS, PUBISAS. PUBIS, après, ensuite, depuis. V. Despei.

PUEISAS, vl. Puis. V. Pucis. PUEISSAS, vl. V. Poissas PUELLA, s. f. vl. Jeune fille.

Ety. du lat. puella, m. s. PUELLAR, s. m. vl. Age puéril.

La segunda etat es puericia o puellar. Eluc. de las Propr.

Ety. du lat. puellaris. PUEOU, V. Puoulh. PUER, vl. expr. adv. estan. Jeter lein ;

975

PUERC, s. m. (puér). Nom du cochon, dans plusieurs lieux. V. Porc et Porc, R. PUERGEA, s. f. (puérdje), dm. Voy.

Purga et Pur, R.

PUERICIA, S. f. VI. PUERITIA, PURRISSIA. Puericia, port. cat. esp. Puerizia, ital. Ensance, V. Enfance, age puéril, puérilité, bas åge.

Éty. du lat. puerilia, m. s.

PUERIL, vi. Pueril, cat. V. Puerile. PUERILE, ILA, adj. (puerilé, ile); Puerile, ital. Pueril, esp. port. cat. Pueril, ile; qui tient de l'enfance; par. ext. digne de l'enfance, frivole, de peu d'importance.

Ety. du lat. puerilis, m. s.

PUERILITAT, s. f. (puerihitá); Puerilità, ital. Puerilidad, esp. Puerilidade, port. Puerilitat, cat. Puerilité, action, discours puéril, pensée frivole et recherchée.

PUERISSIA, et PUERITIA, vl. V. Puericia. PURYSSAS, vl. V. Poissas.

### DITA

PUG, s. m. vl. ross. Montagne. Voy. Puech et Pod, R.

PUGA, vi. Il ou elle monte, grimpe.

PUGET, s. m. (pudge), POULET, POULET, PERCENT, POSCHET, POLGET, MOUNTET. Dim. de puech, tertre, monticule.

Ety. de l'ital. poggiolo, dim. de poggio. V. Pod, R.

PUGIN, V. Pegin. PUGINAR, V. Peginar.

PUGN, POUR, POUR, radical pris du lat. pugnus, i, poing, poignée, et dérivé du grec πουγμή (pougmè), poing; poing fermé, ou selon d'autres de πυχνός (puknos), épais.

De pugnus, parapoc. pugn; d'où: Pugn, Pugn-ar, Pugn-at, Pugn-et, Em pugn-ar, Em-pugn-at, In-ex-pugn-able, Re-pugn-

De pugn, par le chang. de u en ou, pougn; d'où: Pougn-a, Pougn-ada, Pougnal, Pougn-ard, Pougnard-ar, Pougnardai, Pougn-et, Ém-pougn-ar, Poung.

De pugn, par le chang de gn en nh, punnh; d'où: Punnch-al, Punch

De punh, par la suppr. de h, pun; d'où: Pun, Pong, Pung, Ping, Em-pougn-at, A-ponh-er.

PUGN, s. m. d. béarn. Poing, poignée. V. Poung.

Bty. du lat. pugnus, m. s. V. Pugn, R. PUGN, adv. md. Pour point, V. Ren. PUGNADOR, s. m. vi. Combattant. V. Pugn , R.

PUGNAIS, vl. V. Putnais.

PUGNAL, dg. V. Pougnal et Marras. PUGNAR, v. n. vl. Pugnar, port. anc. cat. esp. Pugnare, ital. Combattre, s'efforcer, tacher; tarder.

Bty. du lat. pugnare, m. s. V. Pugn, R. parce que ce fut d'abord à coups de poings que l'on combattit.

PUGNASTRE, ASTRA, adj. dg. (pugnastré, astre). All. de Oupiniastre, v. c. m. PUGNAT, s. m. (pugna), dl. Poignée. V. Pougnada et Pugn, R.

PUGNERA, s. f. d. béarn. Lard et jambon?

**PUG** 

Per pugnere prengoun grèche. Fondeville.

PUGNET, V. Pougnet et Pugn, R. PUGNIR, dg. Alt. de Punir, v. c. m. PUGNIR, v. n. (pugnir), di. Poindre, commencer à paraltre. V. Pounchegear, Pougner et Pounct, R.

PUIAMEN, s. m. vl. POIAMENT, et PUIANSA, s. f. vl. Ascendanse. V. Pod,

PUIAR, v. n. vl. putan, pujan, pueian, poian. Pujar, cat. esp. port. Poggiare, ital. Monter, élever, s'élever. Voy. Mountar et Pougear.

Ety. du lat. podium et de ar. V. Pod, R. PUIAT, ADA, adj. vl. Monté, ée. Voy. Pod, R.

PUILSELLA, Bergoing. Pour Pioucela, v. c. m.

PUIN, s. m. vl. Poing. V. Pugn, R. PUINAT, ADA, adj. (puiná, áde). Puiné, ée, né après. V. Cadet.

Ety. du lat. post-natus, m. s.

PUING, vi. Il ou elle s'applique, travaille. V. Pugn, R.

PUINGNA, vl. ll ou elle tâche, s'efforce. V. Pugn, R.

PUINHAR, v. n. vl. Tacher, s'efforcer. V. Pugn, R.

PUINHOM, vl. Tachons. PUINT, vl. V. Pouint.

PUIOL, s. m. vl. Hauteur, élévation. V. Puech.

PUIRIDURA, s. f. vl. Pourriture. Voy. Putr, R.

PUIRIMEN, S. M. POYRIMEN. Podriment, cat. Podrimiento, esp. Pourriture. V. Putr, Rad.

PUIRIR, v. n. vl. Pourrir. V. Purir et Putr, R.

PUIS, Puisque. V. Pei et Peique. PUISAR, v. a. (puisa). Puiser. V. Pouar.

Ely. de puis et de ar. V. Pous, R. 2. PUISSAMMENT, adv. (puissamméin). Puissamment, d'une manière puissante.

PUISSANÇA, s. f. (puissance); pou-CHANSA, PUCHENÇA. Possanza et Potenza. ital. Potencia, esp. port. Puissance, force, pouvoir, autorité, empire, Etat souverain; les puissances, les souverains en géneral.

Éty. du lat. potentia, m. s. V. Pouss, R. PUISSANT, ANTA, adj. (puissan, ante); poucmant. Possente, ital. Polente, esp. Possante, port. Puissant, ante, qui a une grande puissance, beaucoup de pouvoir, capable de produire un effet considérable, robuste, de taille grande, grosse, avantagense; subst. le Tout-Puissant, Dieu.

Ety. du lat. potentis, gén. de potens. V. Pouss, R.

Puissant de corps, potens corporis, lat. PUISSANS, adv. vi. Plus, d'avantage; ensuite, après.

Ety. du lat. amplius.

PUISSEL, s. et adj. vl. Puceau, exempt.

### LIIG

PUJADOR, OIRA, adj. vl. Qui doit s'élever. V. Pod, R.

PUJAMEN, s. m. vl. Montée, élévation. PUJAR, vl. Monter. V. Puiar et Pod. Rad.

Pujaria, il ou elle monterait.

Pujes, qu'il ou qu'elle montât.

Pujet, il ou elle monta.

PUJAT, adj. et p. vl. Monté. V. Pod, Rad.

PUJHAUT, V. Piechaut.

PUJOL, nom de lieu (pudjól), dl. Pujol, cat. Montagne élevée. V. Piechaut et Pod.

PUJOULAS, nom de lieu (pudjoulás), dl. PUJOLAS. Augm. de pujol, haute et grosse montagne.

Ety. de pujol et de as. V. Pod, R.

### PIII.

PUL, vl. Pour pus li, des que je lui. PULBESI, s. f. (pulbèsi), dl. V. Pluresia.

PULEGI, s. m. vl. Pouliot. V. Poulhot.

Éty. du lat. pulegium, m. s.

PULEOU, adv. (pulèou). Plus tôt, aupa-ravant, plus vîte, il marque aussi la préférence : Puleou mourir, plutôt mourir.

PULLAR, d. bas lim. Germer, V. Grelhar et Poussar, il signisse aussi pulluler.

Ety. du lat. pullare et pullulare, m. s. V. Poul, R. 2.

PULLIFICACIO, s. f. vl. Procréation. PULLIFICAR, v. a. vl. Procréer, pro-

duire des petits. PULLULAR, v. n. (pullula); Pullular, port. cat. Pulular, esp. Pullulare, ital. Pul-

luler, pousser des rejetons, produire beaucoup en peu de temps.

Ety. du lat. pullulare, m. s. V. Poul, Rad. 2.

PULM, POOUM, PALM, radical pris du latin pulmo, pulmonis, poumon, et dérivé du grec πνεύμον (pneumon), formé de πνέω (pnéô), je souffle.

De pulmonis, gén. de pulmo, par apoc. pulmon, par le changement de o en ou, poulmoun; d'où: Pulm oun-ari, Pulmoun-aria.

De pulmoun, par le changement de u en o et de l'en ou, pooumoun; d'où: Pooumard, Pooumoun, Pooumoun-ar, Pooumounia, Pooumoun-ique, Es-pooumoun-ar, Polmo, Palm-o, Palm-oun, Palmoud-ique, Espulmoun-ar, Par-moun, Parmoun-ar, Pere-moun-ia, Peri-mounia, Poumoun-isto. PULMO, vl. Pulmo, cat. V. Polmo.

PULMOUNARI, ARIA, adj. (pulmonari, arie); Pulmonario, port. Pulmonaire, qui

appartient aux poumons, on le dit quelquefois pour phthisique.

Éty. du lat. pulmonarius, m. s. V. Pulm, Rad.

PULMOUNARI, s. f. (pulmounari); HER-BA-DE-PALMOUR, PULMOUNERA. Pulmonaria. ital. esp. Pulmonaire, Pulmonaria officinalis et angustifolia, Lin. plantes de la fam. des Borraginées, communes dans les bois de la Haute-Prov.

Éty. du lat. pulmo, pulmonis, poumon, à cause de ses vertus pectorales. V. Pulm, R. PULPA, s. f. (pulpe). Polpa, ital. port. Pulpa, cat. esp. Pulpe, substance medullaire

ou charnue des fruits.

Ety. du lat. pulpa. PULS, POUSS, POUSC, radical pris du latin pellere, pello, pulsum, mouvoir, pousser, chasser, éloigner, bannir, et dérivé du grec πάλλω (pallô), secouer, agiter, lancer.

De pulsum, par spoc. puls; d'où: Ex-puls-ar, Ex-puls-at, Im-puls ion, Coum-

pulsar, Coum-puls-oira.

De puls, par le changement de u en ou, pouls; d'où : Pouls, Pouls-ar.

De pouls, par le changement de l en s, par attraction, pouss; d'où: Pouss-a, Pouss-ada, Pouss-ar, Re-poussar, Es-poussar, Pouss-if, Pouss-in, Pouss-iou, Es-poussada, Es-pouss-ar, Es-pousc, Es-pousc-ada, Es-pousc-aire.

PULSACIO, S. f. vl. POLSAMENT, et PULSAMENT, vl. V. Pulsation.

PULSAR, v. a. vl. Pulsar, cat. esp. port. Pulsare, ital. Pousser, frapper, heurter, choquer, battre, respirer, souffler.

Ety. du lat. pulsare, m. s.

PULSATIL, adj. vl. Pulsatil, esp. Pul, satile, ital. Pulsatif, agité.

PULSATION, s. f. (pulsatie-n); PULSA-TIER. Pulsacion, esp. Pulsazione, ital. Pulsação, port. Pulsació, cat. Pulsation, on le dit plus particulièrement du battement des artères.

Éty. du lat. pulsationis, gén. de pulsatio, m. s.

PULSELLA, vl. V. Piucella et Pioucela. PULUCHE, s. f. (pulutché), d. bas lim. Châtaignes, marrons cuits dans l'eau, sans être pelés.

Far las puluches, faire cuire des châtai-

gnes dans l'eau.

PULULATIU, IVA, adj. vl. Pullulatif,

ive, propre à pulluler.

PULYER, POUDR, POUSS, POLS, radical dérivé du latin pulvis, pulveris, poudre, pous-

De pulveris, gén. de pulvis, par apoc. pulver; d'où : Pulver-in, Pulver-isar, Pulveris at.

PULVERAGI, s. m. (pulverádgi). Pulvérage, droit que prenaient les seigneurs sur les brebis et les chèvres, qui passaient dans leurs terres, en allant ou en revenant de la montagne; ce droit fut fixé à six deniers par trentenier, par lettres patentes du 16 janvier 1764.

PULVEREIAR, et

PULVEREJAR, vl. V. Pulverisar.

PULVERIN, s. m. (pulverin), d. bas lim. Pulverin, poudre à capon très-fine, servant pour les amorces.

Éty. du lat. pulveris, gén. de pulvis, poudre. V. Pulver, R.

PULVERISAR, v. a. (pulverisá); Polvorisar, cat. Polverizzare, ital. Pulverizar, esp. Polverizar, port. Pulvériser, réduire en poudre, détruire entièrement.

Ety. du lat. pulverars, m. s. V. Pulver, Rad.

PULVERISAT, ADA, adj. et p. (pulverisa, ade). Pulvérisé, ée.

Éty. V. Pulver, R.

PULVEROS, vi. V. Poudrous et Pulveroz.

PULVIL, s. m. vl. POLVILE. Coussinet, petit coussin.

Ety. du lat. pulvillus, m. s. PULVINA, s. f. vl. Coussin. Lity. du lat. pulvinus, m. s.

### PUN

PUN, radical dérivé du latin punire, punio, punir, châtier, dont la racine est pona. De punire, par apoc. pun; d'où: Pun-ir, Pun-it, Pun-ition, Im-punit, Im-pun-itat, Pun-iss-able, Im-puna-ment.

PUN, V. Poung et Pugn, R.

PUN, s. m. (pün), dg. Point, v. c. m. PUN, dg. Point: Al pun, au point. Voy. Pounct, R.

PUNAISA, s. f. (punaïse) V. Sumi. Ety. du lat. putere naso, puer au nez. V. Pud, R.

PUNAISIER, s. m. (punaïsié), dl. Claie ou natte aux punaises ou à prendre les pu-

Éty. de punaisa et de ier. V. Pud, R. PUNAISOUS, OUA, OUSA, adj. (punaisous, ouse). Entiché, plein ou infecté de punaises.

Ety. de punaisa et de ous. V. Pud, R. PUNCCIO, s. f. vl. runcio. Puncion, esp.

Punzione, ital. Douleur poignante, élancement.

Ety. du lat. punctio, m. s.

PUNCELLA, s. f. vl. Punceyla, cat. Demoiselle.

Ety. Alt. de pucella.

PUNCH, adv. vl. ross. Point, nullement. PUNCHADA, s. f. vl. V. Pougnada.

PUNCHAR, vl. V. Ponhar.

PUNCHIER, s. m. vl. Pioche. PUNCIO, vl. V. Punicio.

PUNCTACIO, V. Punctatio. PUNCTAL, vl. V. Pounctuel.

PUNCTATIO, 8. f. PONCTATIO, PUNCTACIO Puntacion, esp. Pontuação, port. Aspérité d'un corps pointu ou hérisse de pointes; poignante, élancement.

PUNCTURA, s. f. vl. Piqure. V. Pon-

chura.

Rad.

Éty. du lat. puctura, m.s. V. Pounct, R. PUNG, s. m. vl. Poignet. V. Pougn et Pugn , R.

Il ou elle s'efforce, tâche, pique.

PUNGENT, ENTA, adj. (pundgèin, èinte), dg. Pungente, port. Pointu. Voy. Pounchut et Pounct, R.

PUNGER, vl. V. Pougner.

PUNGIRICA, s. f. (pundgirique), dg. Pointe d'un clocher.

Ety. V. Pounct, R.

PUNGITIU, IVA, adj. vl. Pungitivo, esp. ital. Excitatif, poignant, stimulatif. PUNGNAR, vl. V. Penhar.

PUNH, s. m. anc. bearn rome, roung, PONH. Poignet. V. Poug et Pugn, R. PUNH, vl. Il ou elle pique. V. Pounci, PUNHA, s. f. vl. Fatigue, peine, travail. Ety. du lat. pæna. V. Pen, R. PUNHADIERA, s. f. vl. Pougnadière.

sorte de mesure.

Punhal, adj. vl. resears, reman.
Punhada, port. Qui s'adapte au poing de.... et de forme à être facilement saisi et lancé par la main.

Peira punhau, caillou.

Ety. de punh et de al. V. Pugn, R. PUNHAR, vl. V. Ponhar.

PUNHEDOR, adj. vl. Pointu. V. Pounct. Rad.

PUNHER, v. a. vl. Poindre, vexet, tourmenter. V. Pougner et Pounet, R. PUNIAL, s. m. vl. Poignard, V. Puon.

PUNIC, ICA, adj. vl. Punic, cat. Punico, esp. ital. port. Ecarlate.

Éty. du lat. punicus, m. s.

PUNICENC, adj. vl. Puniceo, port. Écarlate d'un rouge éclatant.

Éty. du lat. puniceus, m.

PUNICIO, vl. Punició, cat. V. Punition. PUNIMEN, s. m. vl. Punimento, ital. Punition.

PUNIR, v. a. (punir); womm. Punire, ital. Punir, esp. port. cat. Punir, châtier, faire subir une peine à quelqu'un pour un crime, pour une faute.

Ety. du lat. punire, dérivé du grec ποιναιο

(poinaô), m. s. V. Pun, R.

PUNISSABLE, ABLA, adj. (punissa-blé, able); Punibile, ital. Punivel, port. Punissable, qui mérite punition.

Ely. de punir, de is et de able, digne d'être puni. V. Pun, R.

PUNIT, IDA, adj. (puni, ide); Punido, port. Puni, ie. V. Pun, R.

Ely. du lat. punitus, m. s.

PUNITIO, vl. V. Punition.

PUNITION, s. f. (punitie-n); PUNITION. Punició, anc. cal. Punizione, ital. Punicion, esp. Punição, poet. Punition, action de punir quelqu'un ; peine qu'on inslige pour quelque faute.

Éty. du lat. punitionis, gén. de punitio, m. s. V. Pun, R.

PUNT, s. m. anc. béarn. Punt, cat. Point. V. Pouin.

De punt en punt, de point en point. Voy. Pounct, R.

PUNTA, vl. Punta, cat. V. Poncha. PUNTEGEAR, v. n. (puntedja), dg. Poindre. V. Pounchegear et Pounct, R. PUNTIER, dl. V. Drechurier et Pounct, Rad.

# PUO

**PUOI**, s. m. vl. Sommet, sommité de montagne. V. Pusch et Pad, R.

PUOIS, vl. V. Pois. PUOS, vi. Je puis, après.

PUOULH-DE-MAR, s. m. (puoulh de mar). Pou de mer, coquillage.

PUOULHETIER, s. m. V. Acinier et

Ped, R.

PUOULHETS, s. m. pl. (puouillés).

Paris Provence. Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, aux fruits de l'aubépine. V. Acinas et Ped, Rad.

puoulls, s. m. pl. (prouills). Nom qu'on donne, aux environs de Thoard, près de Digne, aux fleurs du colchique, parce qu'on les emploie pour tuer les pous. V. Brama-vacca et Ped, R.

## DIID

PUP, pour, radical dérivé du latin pupus, petit enfant, poupon, et de pupa, petite fille, poupée, d'où pupillus, pupille.

De pupillus, par apoc. pupil; d'où: Pupil, Pupil-a, Pupil-ar-itat.

De pup, par le changement de u en ou, poup; d'où : Poup-ada, Poupe-a, Poup-eta, Poup-oia, Poup-ota, Poupoun, Poupoun-ar, Poupoun-at, Poupoun-egear, Pout-ota, Poutoun-et.

PUPADA, s. f. vl. Poupée. V. Poupada el Pup, R.

PUPIDAS, s. f. pl. (pupides), dl. Envies. V. Pelouchous.

PUPIDOUN, s. m. V. Pepidoun et Ped.

PUPIL, ILA, s. (pupil, ile); Pupillo, ital. port. cat. Pupilo et Pupilo, esp. Pupilla, port. Pupille, enfant en bas âge qui a perdu son père et sa mère, ou l'un des deux, et qui est sous la conduite d'un Inteur.

Ety. du lat. pupillus, m. s.
PUPILA, s. f. (pupile); patita. Pupila, esp. Pupilla, cat. port. ital. Pupille, la pru-Delle de l'œil.

Ety. du lat. pupilla, m. s.

PUPILLARETAT, vl. V. Pupilaritat.

PUPILLARI, adj. vl. Pupillar, cat. port. Pupilar, esp. Pupillare, cat. Pupillaire.

Ely. du lat. pupillaris, m. s. V. Pup, R. PUPILARITAT, s. f. vl. pupillarita. Pupillarité, état de pupille.

Ety. de Pup, R.

PUPITRE, s. m. (pupitré); Pulpito port. Pupitre, petit meuble de bois, destiné particulièrement à soutenir le missel à une certaine bauteur.

Ety. du lat. pulpitum, m. s.

Celui qui soutient le missel sur l'autel n'a pas de pied, et se nomme porte-missel.

# Dans un pupilre on nomme:

CHASSIS, les doux planches inclinées qui soutiennent les caltiers, et qui s'appayent sur une troisième, horisontale, avec lequelle elles forment un triangle.

TIGE, l'arbre sur lequel le pupitre tourne; elle est ordinairement montée sur un pied croisé ou patin.

PUPLADA, s. f. (puplade). Peuplade, colonie d'étrangers qui viennent chercher des

habitants dans une contrée; population. Éty. de puple et de ada, V. Popul, R. PUPLAB, v. a. (puplà); Popolare, ital. Poblar, esp. cat. Povear, port. Peupler, fournir une ville, un pays d'habitants; on le dit aussi des animaux.

Ely. de puple et de ar. V. Popul, R. PUPLAT, ADA, adj. et p. (pupla, ade). Peuplé, ée.

Ely. de puple et de at, fourni de peuple. V. Popul, R.

PUPLE, Peuple. V. Pople et Popul, R. PUPLIER-BITALIA, S. m. Poplar trée, angl. Peuplier d'Italie.

Ety. du lat. populus, dérivé de populus, peuple, parce que les lieux publics de l'ancienne Rome en étaient décorés. Cet arbre nous a été apporté d'Italie, il y a environ 80 ans, d'où l'épithèle d'Italia. V. Popul, Rad.

PUPU, s. m. (pupu); rurrur. Puput, cat. Nom qu'on donne à la huppe, dans le Gard, dans le Bas-Limousin et à Avignon. Voy. Peluga.

### PUR

PUR, pra, radical dérivé du grec πῦρ (pur), feu, considéré comme l'emblème de la pureté, parce que c'est par son moyen qu'on purifie les métaux : d'où le latin purus, a, um, pur, net, sans mélange, qui n'est point souillé; pruina, gelée blanche, et purgare, purger, purificare, purifier.

De purus, par apoc. pur; d'où: Pur, Pur-a, Im-pur, Pura-ment, Pur-etat, Epur ar, De-pur-ar, Empur-aire, Empur-ar, ce qui fait dire au poëte d'Astros,

parlant du feu :

Au countrari pur soun causit. Per purga so qu'es enfecil.

De purgare, par apoc. purg; d'où : Purga, Purg-ar, Es-purgar, Purg-at-if, Purgat-ori.

De purg, par addition d'un e, pour adoucir la prononciation du ge, Purge-a, Purge-

ar, Purg-eta, Purg-a.
De purificare, par apoc. purific, et purifi; d'où : Purifi-ar, Purific-ar, Purific-ation.

De pur, par le changement de u en y, pyr; d'où: Pyr-amida, Pyra-metro, et tous les mots qui commencent par pyr, en provençal comme en français.

De pur : Em-pur-ar, Em-pur-aire, Empur-adour, Brem-a, Brem-ar, Brein-at, Brin-s.

De pruina, par apoc. et changement de u en e et de p en b, brein; d'où: Brein-a,

Brein-ar, Brein-at, Prug-ar.
De pruina, par le changement du p en b: Bruina, Buern-a, Es-buern-ar; Pyr-eotophoro, Pyrethro, Pyro-metro, Pyr-amida, Pyramidala, Pyr-occas.

PUR, URA, adj. (pur, ure); Espouriou. Puro, ital. esp. port. Pur, cat. Pur, ure, qui n'est point alteré par le mélange d'une matière étrangère et hétérogène, qui n'est pas souillé ; vl. vrai , vraie.

Ely. du lat. purus, m. s. V. Pur, R. PUR, vl. Pourtant, cependant, néanmoins, seulement.

PUR TAN QUE, expr. adv. vi. Pourvu que. PURA, adv. (pure); sumo. Tantôt, toutà-l'heure, il n'y a qu'un instant, que quel-ques jours : N'aguessi pura, plût à Dieu que j'en eusse.

> Et moussur Filha recoultava Quand soun vesin pura plantava. Suou.

PURACIO, s. f. vl. Purification. V. Pu-

PURAIRE, V. Plouraire et Plor, R. PURAMENT, adv. (puramein); Puramente, ital. esp. port. Purament, cat. Purement, avec purelè; nettement, avec exacti-

tude, et correction; purement et simplement sans détour, sans réserve.

Ety. de pura et de ment. V. Pur, R. PURAR, v. a. (purá); d. bas lim. Pleu-rer. V. Plourar et Plor, R.

Purar lou pan ou pura pan, pleurer le pain, se plaindre toujours, prêcher misère. V. Plor, R.

PURAR, v. n. Suppurer, Aub. Vov. Suppurar.

PURDAT, s. f. vl. Pureté. V. Puretat et

PUREA, s. f. (purea); roreva. Purée, pois ou autres légumes de cette espèce, cuits dans l'eau, et réduits en pâte; potage à la ourée.

Ety. du lat. purata pisa. V. Pur, R. On nomme ecafilloles ou ecafiottes, ce qui

reste sur la passoire quand on fait les purées. PURESI, s. m. (purèsi), dl. V. Pluresia. PURETAT, s. f. (puretà); Puritat, cat. Purità, ital. Puridad, esp. Puridade, port. Pureté, qualité par laquelle une chose est pure et sans mélange; netteté, exemption, défaite, correction; en parlant des choses morales, innocence, droiture, intégrité.

Ety. du lat. puritatis, gén. de puritas, ou

de pur et de etat. V. Pur, R.

PUREYA, dl. V. Purea et Pur, R. PUREYER, s. m. (puréié), dm. Pourrissoir. V. Pourridour plus usité et Putr, Rad.

PURGA, s. f. (purgue), PURGEA, PURE CEA. Purga, ital. esp. port. cat. Purgation, évacuation procurée par un remède qui purge, le remède même.

Éty. du lat. purgare. V. Pur, R. Prendre una purga, Trad. prendre une purgation. Purge, n'est pas français.
Les Grecs attribuaient le premier usage

des purgations à Mélampe, fils et petit-fils d'Abas, roi d'Argos, qui s'apercut, en gardant les troupeaux, que les chèvres qui mangeaient de l'ellébore étaient violamment purgées; profitant de cette découverte, il en fit prendre aux filles de Proclus qui étaient folles, et par ce moyen il les guérit radicalement.

PURGACION, vl. Purgació, cat. Voy. Purgacio.

PURGADOR, s. m. vl. Purgatif, purgation, purgatoire. V. Pur, R.
PURGAMENT, s. m. vl. Purgamiento,

anc. esp. Purgamento, ital. Purification. V. Purgatio et Pur, R.

PURGAR, v. a. (purgá); PURGRAR. Purgare, ital. Purgar, esp. port. cat. Purger, évacuer le corps au moyen d'un remède purgatif; nettoyer, purifier.

Éty. du lat. purgare, par apoc. formé de purum agere. V. Pur, R.

PURGAR SE, v. r. Se purger, prendre une purgation, un remède évacuant.

PURGAR, v. n. Tourner, changer mûrir, être mûr. On le dit des fruits quand leur couleur commence à prendre celle de la maturité : Leis rasins purgoun, les raisins se colorent. Avril.

PURGATIF, IVA, adj. (purgatif, ive); Purgativo, iva, esp. ital. port. Purgatiu, cat. Purgatif, ive; qui a la propriété de purger.

Éty. du lat. purgativus, qui purge, qui | nettoie. V. Pur, R.

PURGATIO, S. f. VI. PURGACION, PURGAмент. Puryació, cat. Purgacion, esp. Purgação, port. Purgazione, ital. Purgation, purification.

Ety. du lat. purgatio, m. s. V. Pur, R. PURGATIU, IVA, adj. vl. Purgaliu, cat. Purgativo, esp. ital. Purgatif, ive, purificatif, propre à purger, à purifier.

Éty. du lat. purgativus, m. s. V. Pur, R. PURGATORI, IA, adj. vl. Purgatori, cat. Purgatoire, du purgatoire, qui purisse. V. Pur, R.

PURGATORI, s. m. (purgatóri); PRECA-TORI, PERCATORI. Purgatori, cat. Purgatoria, ital. esp. port. Purgatoire, lieu où les âmes des justes expient les fautes légères qui n'ont pas été purifiées durant la vie; fig. lieu de souffrance.

Ély. du lat. purgatorium, dérivé de purgare, purger, nettoyer. V. Pur, R.

Le mot purgatoire ne se trouve point dans l'Écriture Sainte, mais la chose y est clairement exprimee, puisque l'utilité de la prière pour les morts, est recommandée dans le Livre II des Machabées, chap. 12, \*. 43, et dans la deuxième épltre à Timothée, chap. 1, **₩.18.** 

Ce dogme n'était point étranger aux philosophes de l'antiquité, puisque Socrate, avant que de boire la cigue, dit: « Quand les morts sont arrivés au rendez-vous fatal des hommes, au lieu où le démon les conduit, ils sont tous jugés; ceux qui ont vécu de manière qu'ils ne sont ni entièrement criminels, ni absolument innocents, sont envoyes dans un endroit où ils souffrent des peines proportionnées à leurs fautes, jusqu'à ce que, purgés et nettoyés de leurs péchés, et mis ensuite en liberté, ils reçoivent la récompense des bonnes actions qu'ils ont faites. »

PURGATORI, s. m. Est aussi le nom qu'on donne fig. au couvet ou marmite dans laquelle on met du seu pour se chausser, en guise de chaufferette.

PURGEA, V. Purga et Pur, R.

PURGETA, s. f. (purdgéte). Nom par lequel on désigne une espèce d'enphorbe à feuilles linéaires, qui pourrait bien être l'eu-phorbe de Gérard, Euphorbia Gerardiana, Jacq. ou le Garou, v. c. m.

Ety. Purgeta, de purgea, purgation, et de la term. dim. eta, à cause des vertus purgatives de ses semences. V. Pur, R.

PURGUATORI, vl. V. Purgatori. PURIDURA, vl. V. Poiridura et Pour-

PURIFIAR, V. Purificar et Pur, R. PURIFIAT, V. Purificat et Pur, R.

PURIFICACIO, vl. Purificació, cat. V. Purification.

PURIFICAR, v. a. (purifica); Publifian, BETEGRAB. Purificare, ital. Purificar, esp. port. cat. Purifier, rendre pur, ôter ce qu'il y a d'impur, de grossier et d'étranger.

Ety. du lat. purificare, fait de purus, puri, et de ficare, faire. V. Pur, R.

PURIFICAR SE, v. r. Se purifier, devenir pur, se rendre pur,

PURIFICAT, ADA, adj. et part. Purificado, port. Purifié, ée.

PURIFICATIO, vl. Purificació, cat. V. Purification.

PURIFICATION, s. f. (purificatie-n); Purificacion, esp. Purificazione, ital. Purificação, port. Purificació, cat. Purification, action par laquelle on purifie, au physique comme au moral.

Ely. du lat. purificatio, onis, de purificare et de actio, action de purifier. Voy.

Pur , R.

Ce fut Moïse qui institua la cérémonie de la purification pour les femmes qui étaient devenues mères. Elles devaient garder la maison pendant quarante jours, si elles avaient mis au monde un garçon, et cinquante, si c'était une sille ; après quoi , elles se présentaient au temple avec des offrandes.

La purification de la Sainte Vierge, que l'Église romaine célèbre le 2 février, tient à l'exécution de cette ancienne coutume; on croit cependant que cette fête n'a été instituée que par Justinien, l'an 542.

PURIFICATIU, IVA, adj. vl. Purifi-

catif, ive, propre à purifier.

PURIFICATOIRO, s. m. (purificatoire); Purificatoio, ital. Purificador, esp. Purificatorio, port. Purificatoire, linge dont les prêtres se servent à l'autel pour essuyer le calice après la communion.

Ety. du lat. purificatorium, m. s. pour

Vesicatoiro, v. c. m. et Pur, R.

PURIR, v. a. et n. (purir), d. m. Vey. Pourrir, plus usité et Pütr, R.

PURISME, s. m. (purisme); Purisme, cat. Purismo, esp. Purisme, affectation d'une pureté minutieuse dans le langage.

PURISTO, s. m. (puriste); Purista, cat. esp. port. Puritano, ital. Celui qui affecte dans le langage, une pureté minutieuse.

PURIT, LA, adj. et p. (puri, ie), d. m. V. Pourrit et Putr. R.

PURIT, s. f. vl. Purtat. V. Puretat. PURPURENC, ENCA, adj. vl. Purpu-

rin, pourpré, de pourpre.

PURTAT, vi. V. Puretat.

PURULENT, ENTA, adj. (purulèin, èinte); Purulento, esp. ital. port. Purulent, cat. Purulent, ente, qui est melé de pus.

Ety. du lat. purulentus, m. s. V. Pus, R.

### PUS

PUS, won, radical pris du latin pus, puris, pus, et dérivé du grec πύον (puon), ou πύος (puos), m. s. d'où pustula, pustule, purulentus, purulent; suppurare, suppurer.

De pus: Pus.

De pustula, par apoc. pustul; d'où: Pustul-a, et par changement de u en e, Pustell-a.

De puris, gén. de pus, par apoc. pur; d'où: Pur-ul-ent, Sup-pur-ar, Sup-purat, Sup-pur-ation, Sup-purat-if.

PUS, vl. V. Pois.

PUS, s. m. (pus); Pousse. Pus, esp. port. Pus, liquide produit par la suppuration d'une plaie ou d'un ulcère. V. Poustema.

Éty. du lat. pus, m. s. V. Pus, R.

PUS, adv. ru, et impr. raus. Qui ne s'emploie en provençal que comme privatif; il rendre pur, tailler, émonder, nettoyer.

Ety. du lat. purificatus, de puri et de est syn. de Mai, v. c. m. Più, ital. Plus: ficatus, fait, rendu pur. V. Pur, R. Pus haut, plus haut; Pu founds, plus profond; on supprime l's quand le mot suivant commence par une consonne.

Au pus haut, au galetas, à la partie la plus élevée de la maison.

En vl. davantage; puisque, depuis,

PUS, adv. vl. Lorsque, puis, V. Pei; et đenuis, *Despei;* subst. crachat.

PUSAUT, s. m. (pushaou); pus haut. Le galetas, le grenier, le dessous du toit. PUSC, vl. Je puis: Puscan, qu'ils puis-

sent; puscam, nous puissions.

PUSILLANIME, IMA, adj. (pusillanimé, ime); Pusillanimo, ital. Pusilanimo, esp. Pusillanime, port. Pussil-lanim, cat. Pusillanime, qui n'a ni courage dans l'esprit, ni force dans l'ame.

Ety. du lat. pusillanimus, fait de pusillus,

petit, et de animus, courage.

PUSILLANIMITAT, s. f. (pusillanimitá); Pusillanimitat, cat. Pusillanimità, ital. Pusilanimidad, esp. Pusillanimidade, port. Pusillanimité, faiblesse d'esprit, manque de courage.

Ety. du lat. pusillanimitatis, gen. de

pusillanimitas.

PUSILLANIMITAT, VI. Pusillanimilal, cat. V. Pusillanimitat.

PUSQUE, conj. V. Puisque.

PUSTELLA, s. f. vl. Pustela. Pustule, abcès, apostème. V. Pustela et Pus, R.

PUSTULA, s. f. (pustule); noutous, PLANTA. Pustula, esp. ital. port. cat. Pustule, petite tumeur remplie de pus ou de sérosité qui s'élève sur la peau dans différentes maladies.

Éty. du lat. pustela, formé de Pus, R. PUSTULACIO, s. f. vl. Pustulation état de ce qui est pustuleux.

Ely. du lat. pustulatio, m. s. PUSTULOS, OZA, adj. vl. Pustulenz, euse, couvert de pustules.

Éty. du lat. pustulosus, m. s.

## PUT

PUT, rup, ru, radical pris du latin putere, puteo, puer, sentir mauvais, et dérivé du grec πύθω (puthó), pourrir, putréfier, parce que ce qui se pourrit sent mauvais.

De putere, par apoc. put; d'où : Put-nais, Put-ouet, Put, Put-a, Put-assa, Putass-ier, Pul-ana, Pulan, Pulan-ier, Pul-ejar.

De put, par le changement du t en d, pud; d'où : Pud-ar, Pud-emia, Pud-ent, Pud-er, Pud-ir, Pud-is, Pud-nais, Pud-or, Pu-ai, Pu-ant, Pu-ant-our.

PUT, 2, radical pris du latin putare, pulo, penser, croire, juger, estimer, disputer, et dérivé du grec πεύθομαι (peuthomai), demander, s'enquérir, apprendre.

De putare, par apoc. put; d'où : Comput, Dis-pul-a, Dis-put-ar, Im-put-ar,

Sup-put-ar, De-put-ar. De putar, par la suppr. del u : Re-plar,

Re-ptat. De reputare, par apec. reput; d'où:

Reput-al, Reput-ation.

PUT, 8, roup, radical dérivé du latin putus, a, um, pur, purifié, d'où putare,

979

De puius, par apoc. put; d'où: Em-putar, Em-put-ation.

De put, par le changement de u en ou et dutend, poud; d'où: Poud-a, Poud-ar, Poudad-ouira, Poud-et, Poud-eta, Poudilhas, Poud-ouira.

De poud, par la suppr. du d, pou; doù: Pou-ar, Pod-ar, Pod-adoira, Pod-adoira,

PUT, adj. vl. Puant, infect, dégoûtant, vilain, mauvais, qui pue. V. Put, R.

PUT-rox, s. m. (pu-pu). V. Petuga. PUTA, s. (pule); PUTAR. Pulla et Pultara, ital. Pula, esp. port. cal. Pulain, fille ou femme prostituée.

Éty. de l'ital. puttana. V. Put, R.

Le mot puta, fille, en italien, n'est pas pris en mauvaise part.

PUTAFEOU, s. m. (putaféou), d. mars. Importun. V. Patufeou.

PUTAIRE, vl. Mauvaise mine.

Ely. de pul, mauvais, et de aire, air, mine. V. Put. R.

PUTAGE, s. m. vl. Prostitution. Voy.

PUTAIRIA, s. f. vl. PUTARIA. Débauche avec les femmes, état de prostituée, prosti-

Ely. du lat. pulidus, puant, ou de pula et de aria. V. Put, R.

PUTAN, s. m. vl. Potassier, libertin. PUTANA, s. f. vl. Putana, anc. cat. Puttana, ital. Prostituée. V. Puta.

PUTANEIAR, et PUTANEJAR', vl. V. Pulanciar.

PUTANELA, s. f. vl. Dim. de putana, petite prostituée.

PUTANER, s. m. pl. vl. PUTANER. FOr-Dicaleur: Als pulaners sera estanh arden de foce de solper. V. Put, R.

PUTANIER, s. m. (putanier), dl. Envies. V. Peluchouns et Put, R.

PUTANIER, s. m. (putanié); putassier. Pulanheiro, port. Pulanero, esp. Pullaniere, ital. Libertin, putassier, qui est adonné aux femmes de mauvaise vie.

Ely. de putan et de ier. V. Put, R. PUTARIA, S. f. vl. PUTIA. Puleria, cat. esp. Putaria, port. Putanisme, prostitution. PUTASSA, s. f. (putasse). Augm. dépr.

de Puta, v. c. m. et Put, R. PUTASSIER, V. Putanier.

Ely. de putas et de ier. V. Put, R. PUTCH, s. m. dg. Bergeyret. Puits. V.

PUTEAL, adj. vl. POZADIS. Depuis.

Ely. du lat. putealis, m. s.

PUTEGA, s. f. (putégue). Nom nicéen de la buppe. V. Petuga.

PUTEJAR, v. n. vl. Putear, port. Putaniser. V. Put, R.

PUTEIAR, v. n. vl. putameiar, putejar. Prostituer, paillarder, forniquer. PUTIA, s. f. vl. Débauche, libertinage.

V. Putaria et Put, R.

PUTNAIS, adj. vl. PUGBAIS. Puant, impur, punais.

Ety. de Put, R. et de nais pour naz, pu-

PUTOFI, s. m. (putofi), dl. Dégât, dissi-Pation.

fin.

PUT

PUTOUET, s. m. (putoué). Un des noms du putois. V. Marta et Put, R.

PUTR, rom, roun, rom, radical pris du lat. putrere, putreo, pourrir, être pourri, et dérivé du grec πύθω (puthô), m. s.

De putrere, par apoc. putrer, par le changement de u en ou, poutrer, et par la sup-pression de t et de e, pourr; d'où : Pourr-ir, Pourr-it, Pourr-ida, Pourrid-ier, Pourrid-our, Pourr-itura.

De putrere, par apoc. putr, et par sup-pression de t, pur; d'où: Pur-ir, Pur-it, Pur-eyer.

De putrere, par apoc. putr; d'où: Putr-e-facio, Putr-ide, Puir-idura, Puir-ir, Poiridura, Poir-ir, Pouirid-ier, Pouir-ir, Pouir-it.

PUTREFACCIO, s. f. vl. Putrefaccion, esp. Putrefazione, ital. Putrefacção, port. Putrefacció, cat. Putréfaction.

Ety. du lat. putrefactio, m. s. Voy. Putr, Rad.

PUTREFACT, ACTA, adj. et p. vl. Putrefacto, port. Putrefatto, ital. Putréfié, ée. Éty. du lat. putrefactus, m. s.

PUTREFACTIO, vl. V.

**PUTREFACTION**, s. f. (putrefactie-n); pureraction, Putréfaction, action par laquelle un corps se pourrit.

PUTRID, IDA, vl. Putrido, cat. esp. ital. V. Putride.

PUTRIDE, IDA, adj. (putridé, ide); Putrido, da, esp. port. ital. cat. Putride, qui est dans un état de putridité, on ne le dit guère que dans ce sens : Febre putrida, fièvre putride.

Éty. du lat. putridus, m. s. V. Putr, R. PUTRIT, vl. V. Putrid, R.

PUTS, s. m. d. béarn. Puits. V. Pous, Rad. 2.

# PUX

PUXANÇA, s. f. anc. béarn. Puissance, pouvoir. V. Pouss, R.

PUY-DE-DOMO, DESPARTAMENT DOOU..., Puy de Dome, esp. Puy-de-Dome, département du..., dont le chef-lieu est Clermont.

Éty. Nom d'une haute montagne de l'Auvergne. V. Pod. R.

PUYEMONT, nom de lieu, vl. Piémont. PUY-MIN, s. m. Nom de lieu.

Éty. du lat. podium Minervæ, hauteur consacrée à Minerye. V. Pod, R.

PUZA, s. f. vl. Bouton, germe. PUZAT, adj. et p. vl. Monté, élevé, exalte. V. Pod, R.

# DYE

PYECTAVIN, s. et adj. vl. Poitevin, qui est du Poitu.

### PYG

PYGMEO, s. m. (pygmée); Pigmeo, port. ital. esp. port. Pigmeu, cat. Pygmée, petit thre.

Faire putoh, finir mal, faire une mauvaise | homme fabuleux, d'une coudée de haut, et par ext. nain, très-petit homme.

Ety. du lat. pygmæus, m. s. dérivé du grec πυγμαΐος (pygmaios), qui n'a qu'une coudée de haut, fail de πυγμή (pygmè), le poing.
PYGMEU, vl. V. Pygmeo.

PYLORO, s. m. (pylore); Pyloro, port. Pylore, orifice inférieur ou duodénal de l'estomac.

Ety. du lat. pylorus, dérivé du grec πύλη (pylė), porte, et de ουρος (ouros), garde, parce que c'est par le pylore que les aliments passent de l'estomac dans les intestins, ce qui l'a fait comparer à un portier.

PYRAMIDA, s. f. (pyramide); PIRAMIDA. Piramide, ital. Pyramide, esp. port. Pyramide, corps solide dont la base est carrée et qui se termine en pointe.

Ely. du lat. pyramis, dérivé du grec πύραμὶς (pyramis), formé de πῦρ (pyr), feu, selon les uns, parce que les pyramides se terminent en pointe comme les flammes, ou de bouramis, bouramit, qui dans le langage de la palestine signifie, selon Volney, bour, sépulcre, a-mil, du mort, bouramil, caveau du mort, la plupart des pyramides des anciens, ne sont autre chose que des tombeaux. V. Pur, R.

PYRAMIDAL, ALA, adj. (pyramidal, ale); Pyramidal, Pyramidale, ital. Pyramidal, port. Piramidal, esp. cat. Pyramidal, ale, qui a la forme d'une pyramide.

Éty. du lat. pyramidatus, m, s.

PYRAMIDALA, s. f. (pyramidále). Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Gouan, à la campanule pyramidale, Campanula pyramidalis, Lin. plante de la fam. des Campanulacées que l'on cultive comme fleur d'ornement. V. Pur, R.

PYRENEAS - AUTAS , DESPARTAMENT DRIS..., Pireneos Altos, esp. Hautes-Pyrénées, département des..., dont le chef-lieu est Tarbes.

Ety. de la chaîne des Pyrénées.

PYRENEAS-BASSAS , DESPARTAMENT DELS..., Pirineos Baxos, esp. Pyrénées-Basses ou Basses-Pyrénées, département des..., dont le chef-lieu est Pau.

Éty. de la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne, ou du lat. Pyrenœi.

PYRENEAS-OURIENTALAS, DESPAR-TAMENT DEIS ..., Pirineos Orientales, esp. Pyrénées-Orientales, département des.., dont le chef-lieu est Perpignan.

Éty. des Monts-Pyrénées.

PYREOTOPHORO, s. m. (pyreotophore). Pyréotophore, moteur qui a pour principe la raréfaction de l'air dilaté par le feu.

Éty. V. Pui, R.

Cette invention a été publiée le 15 décembre 1806, par les frères Niepce, de Châlonssur-Saône.

PYRETHRA, s. f. (pyrètre); Piretro, port. Pirethro, anc. ital. Pelitre, esp. Pyrè-

Éty. da lat. pyrethrum, dérivé du grec πυρεθρον (pyrethron), don le radical est πυρ (pyr), feu. V. Pur.

PYRITA, s. f. (pyrite). Pirite, combinaison du soufre avec un métal.

PYROLA, s. f. (pyróle). Pyrole unilatérale, Pyrola secunda, Lin. plante de la fam. des Ericacées qu'on trouve dans les bois de la Haute-Prov.

Éty. du lat. pyrus, poirier, sa feuille ressemble à la feuille de cet arbre, et du dim. ola. PYROMETRO, s. m. (pyromètro); Pyrometro, port. Pyromètre, espèce de thermomètre qui sert à mesurer les hapts degrés de châleur.

Éty. du lat. pyrometrum, m. s. dérivé du grec πῦρ (pur), feu, et de ηέτρον (métron), mesure. V. Pur, R.

Les thermomètres ordinaires ne pouvant servir qu'à apprécier de basses températures. Masschenbrock en inventa un fondé sur la dilation que la chaleur fait épropver aux métaux, et après lui, Wedgwood en imagina un autre plus exact et d'un usage plus facile, en 1782, calculé sur le retrait que l'argile éprouvé par l'action

La Lettre P contient 10,098 Mots ou Articles.

0

Q, Dix-septième lettre de l'alphabet et la treizième des consonnes, presque toujours suivie d'un u dans la composition.

Devets saber que q et k han motas vetz

so de c.

QAL

- QAL, vi. V. Qual et Quau.

QAN

QAN, adv. vl. V. Quand.

QAR

QAR, vl. V. Quar.

QE, Employé pour Qu, v. c. m.

QU

QU, pr. rél. Qui. La traduction de ce qu, fait commettre une

faute grave dans les locutions suivantes : Apres lou dinar qu passet d'un coustat, qu passet de l'autre, sprès le diner qui passat d'un côté, qui passat de l'autre, Tr. après le diner les uns passèrent d'un côté les autres de l'autre.

Qu parlava d'una cauva, qu parlava de l'autra, les uns parlaient d'une choses, les autres d'une autre et non qui parlait d'une chose, qui parlait d'une autre.

QU, pr. rel et interr. cv. Chi et Che, ital. Quien, esp. Quem, port. Qui, lequel, que.

Ety. du lat. quis. Qu siaz? qui êtes vous.

Qu viourà veirà, celui qui vivra verra.

QU, pr. rel. (qú); qs. Chi, ital. Quiem, esp. Quem, port. Qui, lequel, laquelle, lesquels. V. la Grammaire.

Ety. du lat. qui.

QUA

QUABELLIER, vl. V. Cabelhier. QUACHIERA, s. f. Alt. de Quechiera, Y. c. m.

QUAD, vl. QUADA. Chaque. V. Cade.

QUADA, V. Couada. QUADAÚN, pr. vl. quadau. Chacun. QUADE, ADA, V. Cade, ada et Cadun,

QUADENOUN, V. Cadenoun.

Ai lou degoust lou quadenoun, Lou ventre plen coumo un baloun. Dans ce vers, le mot cadenoun signifie inquiétude, impatience.

Gros.

QUABERN, vl. V. Cazern. QUADERN, S. ID. VI. QUAZERE, QADI Quaderno, esp. Quadern, cat. ital. port. Cahier, v. c. m. tableau à quatre colonnes.

Éty. du lat. quaternio, m. s. V. Quat, R. QUADR, CADR, QUADRU, QUARR, CARR, CAIR, SOUS-radical dérivé du latin quadrus, carré, formé de quatuor, parce que ce qui est carré est composé de quaire côtés et a quaire angles.

De quadrus, par apoc. quadr ; d'où : Quadr-e, Quadr-an, Quadr-ar, Quadr-atin, Quadr-eta.

De quadr, par le changement de qu en c, cadr; d'où: Cadr-e, Cadr-an, Des-cadran-ar, En-cadr-ar, Es-cadr-oun, Escadr-a.

De quadrupes, par apoc. quadru; d'où: Quadru-pedo, Quadru-mano.

De quadr, par la suppression de d et redoublement de r, quarr; d'où: Quarr-al, Quarr-a-ment, Quarr-at.

De quarr, par le changement de qu en e, carr, d'où : les mêmes mots qu'en Quarr et Carr-eou, Carr-el, Carr-el-et, Carr-iera,

Carr-ura, Carr-el-ar. De quarr, par la suppression d'un r, quar; d'où: Quar-ar, et par la transformation de la voyelle a, en dipthongue ai ou ay, quair, quayr; d'où : Es-quair-ar, Quayret, et par le changement de qu en c, cair; d'où: Cair-e, Cair-el, Cair-oun, Cayr-at, Cayr-ut.

De cair, par le changement de ai en ei et

de c en g, gueir; d'où : Gueir-oun.
QUADR, cann, couan, quann, cann, sousradical dérivé du latin quadrus, a, um, carré, formé de quatuor, parce que ce qui est **OUA** 

carré est composé de quatre côlés égaux et qu'il a quatre angles droits.

De quadrus, par apoc. quadr; d'où: Quadr-an, Quadr-ar, Quadr-at, Quadr-at-in, Quadrat-ura, Quadr-e, Quadr-ilha, Quadr-eta, Es-cadroun-ar, Quair-il, Escouad-a.

De quadr, par le changement de quen c, cadr; d'où : Des-cadran-ar, Des-cadr-ar, Cadr-e, Cadr-ar, En-cadrar, Cadr-an, Cadr-at, Cadrat-in, En-cadr-at, Es-cadroun, Es-cadr-a.

Ce quadr, par la suppression de d et re-doublement de r, quarr; d'où: Quarr-al, Quarr-a-ment, Quarr-ar, Quarr-at, Qu-

ar-ar, Quayr-el, Ee-queir-a, Es-queir-ar. De quarr, par le changement de qu en c: Carrel, Carreou, Carrelet, Carrelets, Carr-iera, Carr-oun-ar, Carroun-at, Descadrar, Carr-eou, Cair-e, Carr-ura, Cairad-es, Cair-at, Cair-el, Cairel-ar, Cairelat, Cairel-ada, Cair-o, Cairon-et, Cair-oun, Gueir-oun, Car-al, Cayr-ad-ura, Cayr-at, Cayr-ut.

QUADRAGESIMA, s. f. (quadradgesime); quadragesima, port. Quadragésime, le dimanche de la quadragésime, le premier dimanche de carême.

Éty. du lat. quadragesima, m. s. Voy. Quat, R.

QUADRAN, s. m. (cadrán); cadran. Quodrante, port. esp. ital. Quadrant, cat. Ca-

dran, horloge solaire. Ety. du lat. quarantis, gen. de quadrans. QUADRANGLE, s. m. Quadrangul, cat. Quadrangulo, esp. port. Quadrangolo, ital.

Quadrangle, qui a quatre angles. Ety. du lat. quadrangulus, m. s. Voj.

Quadr, R. QUADRANGULARI, ARIA, adj. (couadrangulari, arie); Quadrangolare, ital. Quadrangular, esp. Quadrangul, cat. Quadrangulo, port. Quadrangulaire, qui a quatre angles.

Ety. du lat. quadrangulus, m. s. QUADRANT, S. M. VI. CADRAS. V. Quadran, il signifie encore quart, quatrième partie.

Ety. du lat. quadrantis.

QUADRAR, Quadrar, esp. V. Cadrar et Ouadr. R.

QUADRAT, s. m. (quadrá); Quadrado, port. Cadrat, en terme d'impr. morceau de fonte, de la même épaisseur que le corps de la lettre ou du caractère auquel il se rapporte, mais plus bas de quelques millimètres, des tiné à remplir les lignes ou les portions de lignes qui doivent rester blanches.

Ety. du lat. quadratus. V. Quadr, R.

QUADRATIN, s. m. (quadratin); Quadratin, port. esp. Cuadrad, cat. Quadrati, ilal. Cadratin, espèce de cadrat dont la forme est exactement carrée ou mieux celle d'un prisme quadrangulaire.

Ély. de quadrat et du dim. in. V. Quadr. Rad.

QUADRATURA, s. f. (quadrature); Quadratura, ital. esp. port. Quadrature, ce mot n'est d'usage qu'en parlant de la quadrature du cercle, c'est-à-dire, la recherche du carré dont la surface est exactement égale à celle d'un cercle donné qu'il est impossible d'obtenir avec la règle et le compas mais dont les calculs algébriques donnent la solution à une fraction infiniment petite près.

Ety. du lat. quadratura, m. s. V. Quadr. Rad.

QUADRATURA, s. f. (quadrature); Quadratura, ital. esp. port. Cuadratura, cat. Quadrature, réduction géométrique de quelque figure curviligne à un carré. V. Quadr,

Ely. du lat. quadratura, m. s. QUADRE, V. Quadr, R.

QUADRETA, s. f. (quadréte); capanta Quadrille, jeu de cartes qu'on joue à qua-tre, et qui est différent de l'ombre.

QUADRIGAL, adj. vl. De quadrige. Ety. du lat. quadrigalis, m. s. V. Quat, Rad.

QUADRILATERO, s. m. (couadrilatère); Cuadrilatero, cat. esp. Quadrilaterò, ital. Quadrilatère, figure qui a quatres côlés.

Ely. do lat. quadrilaterus, m. s.

QUADRELESA, s. f. (cádrille); Cuadrilla, cat. Quadrille, espèce de jeu d'ombre qui se joue à quatre.

Ely. de quadrus, composé de qualre. V., Quadr R.

QUADRUPEDAL, adj. vl. Quadrupède, qui a quatre pieds.

QUADRUPEDI, vl. V. Quadrupedo. QUADRUPEDO, s. m. (couadrupède); Cuadrupedo, cat. Quadrupede, ital. port. Quadrupedo, esp. Quadrupède.

Ely. du lat. quadrupedis, gén. de qua-drupes, qui a quatre pieds. V. Quatr, R.

QUADRUPLA, s. f. (couadruple); QUAmuria. Quadruple, monnaie d'or d'Espagne, qui vaut de 80 à 84 francs. C'est une double pistole.

Ely. du lat. quadruplex, parce qu'elle vant quatre louis. V. Quatr, R.

QUADRUPLAR, v. a. (quadruplá); qua-TELLE. Quadruplicare, ital. Quadruplicar, esp. port. Cuadruplicar, cat. Quadrupler, ajouter trois fois autant à un premier nombre, le prendre quadruple.

Ety. du lat. quadruplicare. V. Quadr,

QUADRUPLE, UPLA, s. et adj. (couadruplé, uple); quaranza. Quadruplo, esp. port. ital. Cuodruplo, cat. Quadruple, quatre fois autant.

Ety. du lat. quadruplea. V. Quatr., R. QUAERSIM, vl. nom de lieu. Querci. QUARRA, vi. li su elle cheoira, tombera.

QUAIRADA, s. f. (ceiràde); marrada, camada, di. La buche ou plutôt la maie d'un pressoir à huile.

QUAIRAR, v. a. (quaira), d. bas lim. et impr. gumman. Dresser du bois, former les côtés. V. Dressar

Éty. de quaire et de ar, faire les côtés, les dresser. V. Cair, R.

QUAIRE, V. Caire et Cair, R. QUAIREL, ELA. adj. (que Irel, èle), et impr. que mal. V. Cairel.

QUAIRELADA, V. Cairelada. QUAIRELAR, V. Cairelar. QUAIRELAT, V. Cairelat.

QUAIRMAL, s. m. (caïriál), et impr. amal. d. bas lim. Place carrée, entourée de bâtiments.

Li avia un grand home de peira. Tout ei mitan d'un grand quairal.

Il y avait un grand homme de pierre au milieu d'une grande place.

Ety. du lat. quadratus, ata. V. Quatr, Rad.

QUAIS, conj. vl. Quasi, presque, ainsi, comme.

Ely. du lat, quari.

QUAISH, adv. vl. Quaays anc. cat. Presque. V. Quasi.

QUAISQUE, vl. V. Quaysque. QUAITIU, IVA, adj. vl. Chétif, ive. Ety. du lat. captivus. V. Cap, R. 2. QUAFTZ, vl. V. Quet.

QUAL, cal, cas, radical dérivé du lat. qualis et de qui, que, quis, quel, d'où qua*litas* , qualité.

De qualis, par apoc. qual; d'où: Qual, Bi-qual-as, Ei-qual-eis, Ei-quaus, Qua-li-fiar, Quali-fiat, Qualific-ation, Qualilat, Qual-que-qual, Quau, Quauquaren, Quas-cun.

De qual, par le changt. de qu en c, cal; d'où: Cal, Cal-que, Cal-res, Cals-que, Cauqu-e, Cante, Cascun.

De cal, par le changt. de l en r, Car-a QUAL, Daubasse l'emploie pour cal, il faut, fau.

QUAL, ALA, pr. rel. vl. Quale, ital. Qual, cat. port. Cual, esp. Quel, quelle, qui s'applique aux personnes et aux choses ; il se rapporte toujours à un substantif.

Ety du lat. qualis, m. s. V. Qual. R. QUAL, Qui, Qui, vl. Pronom interrogatif relatif, quel, quoi.

QUAL, quas, pr. int. dg. Quel, quels, quau, quaus.

QUALA COM, vi. V. Qualaquom. QUALACUM, V. Qualaquom.

QUALAQUOM, pr. indef. vl. quasacom, QUICOM, QUECUM, CALSACOM, CALSACOM, QUALAcum. Quelque, chacun; subst. quelque chose.

Éty. du lat. qualiscumque. QUALCATRIX, vl. V. Calcatria. QUALER, vl. V. Caler.

QUALIDITAT, s. f. vl. Calidità, ital. Chaleur.

Ety. V. Cal, R.

QUALIFIAR, v. a. (califiá); calificar. Qualificare, ital. Calificar, esp. cat. Qualificar, port. Qualisser, marquer, indiquer de quelle qualité est une chose, une proposition, donner un titre à quelqu'un.

Éty. du lat. qualitas et de ficare, mettre une qualité. V. Qual, R.

QUALIFIAR SE, v. r. Se qualifier, prendre un titre.

QUALIFIAT, ADA, adj. et p. (califia, ade): Qualificado, esp. port. Calificat, cat. Qualificato, ital. Qualifie, ée, les personnes les plus considérables d'un pays sont les personnes qualifiées. V. Qual, R.

QUALIFICAR, Calificar, cat. V. Qua-

lifiar.

QUALIFICATION, s. f. (calificatié-n); TITRE, QUALIFICATIEN. Qualificazione, ital. Calificacion, esp. Qualificação, port. Calificació, ital. Qualification, attribution d'une qualité, d'un titre.

Éty. de qulificar et de ation. V. Qual, R. QUALITAT, (calità); Calitat, cat. Qualità, ital. Calidad, esp. Qualitatz es diversitatz, per laqual una cauxa se divaria es destria de las autras; o qualitatz es la proprielalx de cascuna causa.

Fl. del Gay Sab. La qualité est la différence par laquelle une chose se distingue et se sépare des autres ; ou bien la qualité est la propriété de chaque chose.

QUALITAT, s. f. (calità); Qualitat, cat. Qualità, ital. Qualidad, esp. Qualidade, port. Qualité, ce qui modifie l'essence des choses, ce qui fait qu'elles sont bonnes ou mauvaises, grandes ou petites, chaudes ou froides, etc; talent, disposition; no-blesse distinguée, titre d'honneur.

Éty. du lat. qualitatis, gén. de qualitas, m. s. formé de qualis. V. Qual, R.

Plusieurs personnes, et les marchands en particulier, confondent ensemble qualité et espèce. Ils demandent souvent, en voyant une plante, un animal, de qu'elle qualité est il ? au lieu de quelle espèce.

QUALITATEU, IVA, adj. Qualitativo, ital. Qualificatif, ive.

QUAL-LUN, vl. Tandis que, pendant le

temps que. QUALQUE, pr. indéf. vl. Qualque, cat.

anc. V. Quanque.

QUALQUEQUAL, vi. Qualquequal, cat. anc Qualquier, esp. Quiconque, tout ce que, quoi que ce soit.

El es poissant per complir qualquequal cosa el promet. Catéchisme.

Il (Dieu) est puissant pour accomplir tout ce qu'il promet. V. Quai, R.

QUALV, V. Calv.

QUAM-QUAM, s. m. Rap. Can-can. QUAN, conj. et adv. vi. V. Quand et Quant.

QUAN, s. m. vl. Chien. V. Can.

QUAND, adv. (can); quan, quant, can, can. Quand, cal. Quand, lorsque, en quel temps.

Ety. du lat. quando, m. s.

il en faut 64 on 80, pour la charge, selon | que celle-ci est composée de 8 ou 10 paneaux. Ety. da lat. quartarium. V. Quot, R.

QUARTIN, s. m. (cartin). Mesure pour les liquides. V. Quat, R.

QUARTUMPBAR, v. a. vl. V. Quadru-

plar.

QUAS, s. m. vl. Al cas, dans le cas. V. Cas.

QUASCUN, UNA, vl. Quascun, cat. V. Chascun.

Ety. du lat. qualiscumque, m. s. V. Qual, Rad.

QUASCUN, vl. Chacun.

QUASCUS, vl. V. Chascun.

QUASI, adv. (cási); conca, cairebe, cais, casi, Quasissent, Quera. Quasi, ital. port. cat. Casi, esp. Quasi, presque; peu s'en

Ety. du lat. quasi, dit elliptiquement pour quá ratione st, commi si, de même que si. QUASIMENT, adv. (casiméin); quasi-

men. Presque. V. Quan.

Éty. de l'ital. quasimente.

QUASIMODO, LOU DIMERCHE DE. Quasimodo, port. cat. Le dimanche de Quasimodo, le premier dimanche après Paques.

Ety. Parce que l'introît de la messe commence ce jour là par ces mots : Quasi-modo geniti infantes...

QUASSAR , vl. V. Cassar. QUASSO, s. m. anc. béarn. Chène.

Qui escorchera quassò, o taussin, sup-

pausat y agossa servitut de pexe. Fors et Cost. de Béarn.

QUASTIAZO, s. f. vl. Castigation, anc.

esp. Castigazione, ital. Correction. Éty. du lat. castigatio, m. s. V. Castig,

QUAT, QUATE, QUART, QUADE, QUAR, CART, radical dérivé du lat. quatuor, quatre ; d'où : Quartus, quart, Quadraginta, quarante.

De quatuor, par apoc. quat; d'où: Quatorge, Quat-orze, Quatorg-ena, Quatorz-ena, Quatorg-ieme, Quatorz-al, Quatorzen, Quators-ieme, Quatre-dian, Quouat-e, Quater-na, Quat-erno.

De quatuor, par suppr. de uo, quatr; d'où: Quatr-e, et ses composés; Quatrieme, Quatriem-a, Quatriema-ment, Quatriple, Quatri-pl-ar, Quatr-in.

De quatr, par le changt. de t en d, quadr; d'où: Quadr-angle, Quadru-peda, Qua-drupla, Quadrupl-ar, Quadrupl-e.

De quartus, par apoc. quart; d'où: Quouart, Quart, Quart-a, Quart-airoun, Quarta-ment, Quart-ana, Quart-au, Quartair-ola, Quartair-oun, Quart-al, Quarteir-ada, Quart-eiroun, Quart-el-age, Quart-en-ier, Quart-er, Quart-et, Quarter-00, Quart-ier, Quart-iera, Quart ar,

De quadraginta, par apoc. et suppr. du d et do gi, quarant; d'où: Quarant-a, Quarant-en, Quarant-ena, Quarant-esme,

Quarant-ieme, Quarant-in.

De quarant, par apoc. quar; d'où: Quar-

De quatr, par la suppr. du t et l'interpos. d'une r, querr, et par le changt. de qu en c, carr; d'où: Carr-ilhoun, Carrilhounar, Carrilhoun-ier, Catr-e, Cart, Carta,

Cart-airola, Cart-airoun, Cart-au, Carteirada, Cart-eiroun, Cart-ar, Cart-en-ier, Cart-er, Cart-iera, Cart-o, Cartoun, Cartoun-ada, Cart-s, Es-cart-air-ar, Es-cartel-ar, Es-cartel-at, Quad-ern, Quadra-gesima, Quoat-e.

QUAT, ATA, adj. vi. Parlant peu, si-

lencieux.

Éty. du lat. quietis, gén. de quies, repos. V. Quiet, R.

QUATERNA, adj. vl. Quatrième. Voy. Quatrieme et Quat, R.

QUATERNARI, adj. vl. Cuaternario cat. Quaternario, port. Quaternaire, qui vaut quatre.

Ety. du lat. quaternarius, m. s.

QUATERNO, s. m. (quouaterne); Quaderno, port. Quaterne, mise à la loterie sur quatre numéros sortants; au loto, quatre no sur la même ligne. V. Quat.

QUATORGE, V. Quatorse.

QUATORGENA, V. Quatorsena.

QUATORGIEME, Quaterceno, esp. V. Quatorsieme et Quat, R.

QUATORZAL, nombr. ordin. anc béarn. Quatorzième. V. Quatorzième.

Ety. V. Quat, R.

QUATORZE, nom de nombre (catórzé); QUATORGE. Quattordici, ital. Catorse, esp. Quatorze, port. Catorse, cat. Quatorze, dix plus quatre ou deux fois sept.

Éty. du lat. quatuor decim, quatre et dix.

V. Quat, R.

QUATORZEN, ENA, adj. vl. Quatorzième. V. Quatorzieme et Quat, R.

QUATORZENA, s. f. (catorzene); QUA-TORGERA. Quatorzaine, l'espace de quatorze jours, le nombre de quatorze.

Éty. V. Quat, R.

QUATORZIEME, IEMA, adj. (catorziémé, ième); quatonomme. Calorsé, cat. Quatorseno, port. Quatordicesimo, ital. Cuatorceno, esp. Quatorzième, nombre ordinal qui suit le treizième; subst, la quatorzième partie, un quatorzième 1/14.

Éty. du lat. quatuordecimus. V. Quat, Rad.

QUATRA, vl. trois. pers. du sing. du futur. Tombera.

QUATRE, nom de nombre (quatré); Cuatre, cat. Cuatro, esp. Quattro, ital. Quatre, deux fois deux.

Ety. du lat. quatuor, m. s.

QUATRE, adj. num. (quátré); quouors. Quattro, ital. Quatro, esp. port. Quatre, cat. Quatre, deux fois deux.

Ety. du lat. quatuor, m. s. V. Quat, R. Les anciens employaient ce mot adject. en ajoutant une s, los quatres elements.

QUATRE, s. m. Quatro, port. Quatre, le caractère qui marque en chiffres le nombre quatre, 4.

QUATRE-CANTOUNS, JUEC DESS, Le jeu des quatre coins ; il se joue à cinq personnes, dont quatre occupent les coins et la cinquième, dite pot de chambre, occupe le milieu. A un signal donné chacun change de place, et celui qui ne peut pas avoir un coin devient pot de chambre.

QUATRE-CANTOUNS, s. m. pl. (quátré-cantouns). Carrefour, c'est dans les villes, les bourgs et les villages, l'endroit où se l

croisent plusieurs rues, et à la campagne, celui où se rencontrent plusieurs chemins.

QUATRE-DE-CHIFFRA, s. m. Quatre de chissre, espèce de piége soutenu par de petits bâtons disposés comme un quatre de chiffre 4, d'où le nom qu'il porte.

QUATREDIAN, adj. vl. Cuatridiano anc. esp. Quattridueno, ital. Qui a duré quatre jours, de quatre jours.

Ety. du lat. quatriduanus, m. s. Voy. Quai, R.

QUATRE-PIPOTS, s. m. (catré-pipós), dl. Pet-en-guenie, V. Pet-en-goula.

QUATRE-TEMPS, s. m. pl. Quatre-temps, trois jours de jeune dans chaque saison de l'année.

Ce jeane, qui avait le triple motif d'appeler les bénidictions du ciel sur les fruits de la terre, d'implorer les grâces du Saint-Esprit dans les ordinations des prêtres, et de consacrer à Dieu les quatre saisons de l'année, était déjà observé dans l'Eglise romaine du temps de saint Léon, et il a commencé à être pratiqué en France vers l'an 806.

Dans l'origine, ce jeune avait lieu la première semaine de mars, la seconde de juin, la troisième de septembre et la quatrième de décembre. Le pape Grégoire VII le fixa comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire, au mercredi qui suit la fête de la Pentecôte, au mercredi qui suit l'Exaltation de la sainte Croix, au mercredi de la troisième semaine de l'Avent, et enfin au premier mercredi qui suit la semaine des cendres.

Les Juiss avaient aussi leurs quatre-temps. On attribue l'institution du jeune des quatre-temps au pape Caliste I. martyrisé le 14 octobre 222.

QUATRE-VINGTS , adj. num. (cátrévin). Quatre-vingts. V. Huitante.

QUATRE-YOLS, s. m. (quatre-yols); Quatri occhi, ital. Nom qu'on donne, à Montpellier, au garrot et à l'anas clangula. V. Miou-miou.

QUATRIEMA, s. f. (catrième). Quatrième, quatre cartes de même couleur qui se suivent, la classe qui précède la troisième.

QUATRIEMAMENT, adv. (catrièma-méin). Quatrièmement, en quatrième lieu.

Ety. de quatriema et de ment. V. Quat. Rad

QUATRIEME, IEMA, adj. (catrièmé, ième); quouatau. Quarto, ital. esp. port. Quatrième, nombre d'ordre qui suit le troisième.

Ety. de quatre et de ieme. V. Quat, R. QUATRIN, s. m. (catrin); Quartina, ital. Quatrin, esp. Quarteta, port. Quatrain. stance ou strophe composée de quatre vers.

Ely. V. Quat, R. QUATRIPLAR, V. Quadruplar.

QUATRIPLE, IPLA, adj. et s. (catriplé, iple); Quadruplo, ital. esp. port. Quadruple, quatre fois autant.

Ety. du lat. quadruplus. V. Quat, R.

QUATRUPLA, V. Quadrupla.

QUATUOR, s. m. (quatuor); Quartello, ital. Cuartelo, cat. Quatuor, morceau de musique vocale ou instrumentale, qui est à quatre parties récitantes.

QUAU, QUALA, Dr. (Cáou, ále); tans, cav, CARTE, QUARTE, CAGRE, QUAS, QUAGR, AGRA. Quale, ital. Qual, port. cat. Cual, esp. 1 Ovel, quelle, lequel, laquelle. Ely. du lat. qualis, m. s. V. Qual, R.

Ougu, signifie aussi celui qui.

Quan voou faire grand journada Fau que parte de matin. Saboly.

Quau que siegue, quel qu'il soit ; du lat. qualis cumque; qualquer, port.

QUAUCAFES, adv. (caouquefés); quauqueviagi, quauquecoou. Qualche volta, ital. Algunavez, esp. Alguma-vez, port. Quelquefois, de temps à autre.

Ely. de quauca et de ses, ou du lat. ali-

quoties.

QUAUCOUMET, s. m. (caoucoumé), dg. Quelque petite chose.

QUAUQUAREN, s. m. (caoucarein); QUICON, QUAUCABREN, COOUCABREN. Quelque chose.

Ély. du lat. quaquam res.

Ai vist qu'auquaren, j'ai beaucoup vu, j'ai vu quelque chose. V. Qual, R.

QUAUQUE, QUAQUA, pr. indef. (cáouque, caonque); cauca. Qualche, ital. Qualque, anc. cat. Cualque, anc. esp. Qualquer, port. Quelque, certain, un ou plusieurs, entre un plus grand nombre.

Quaqua fes, adv. quelquefois. Quauque pauc, quelque peu.

En quauqu'endrech, quelque part, en quelque endroit.

On le dit quelquefois dans le sens de plusieurs.

M'en dounet qu'auquas dougenas, il m'en donna plusieurs douzaines.

QUAUQUEDUN, dg. V. Quauqu'un. QUAUQU'UN, UNA, s. (caouqu'un, une);

CAUCUS, CAUCUS, QUICOM, OMA, QUAUCUS, AUGUM. Qualcheduno, ital. Alguno, esp. Algum, port. Quelqu'un, une; un homme, une femne, un entre plusieurs.

Ély. du lat. aliquis. QUAUS, vl. V. Calz.

QUAYRAT, s. et adj. vl. Carré. Voy. Carrat et Quadr, R.

QUAYREL, s. m. vl. Carreau. Voy. Carreou et Quadr, R.

QUAYS , vl. V. Quasi.

QUAYSH, adv. vl. Quasi, presque. QUAYSQUE, conj. comp. vl. cauque cance. Quasi comme, presque comme, de même que.

Ely. du lat. quasi.

QUAZERN, ERNA, adj. vl. Quaterne, quatre à quatre.

Ety. du lat. quaterni. V. Quat, R. QUAZERNE, ERNA, adj. vl. Quadraple.

# QUE

QUE, pron. rel. ou absolu, conj. (qué); Che, ital. Que, esp. port. cat. Avez fach ce que vous ai dich? avez vous fait ce que je vous ai dit de faire?

Es aqueou que voulion, c'est celui que je Youlais.

Ety. du lat. gui.

TOM. II. 2 PARTIE.

QUE, sorte d'int. Que, esp. ital. Che cosa, che, ital. Quoi, quelle chose, quels et quelles.

OUE

Que marrit temps! quel mauvais temps! Que fremas, bon Diou! quelles semmes, grand Dieu!

Deque avez paour? que craignez vous, n'ayez pas peur?

Que fasex aquit? que faites vous la?

QUE, interrog. Qu'houra es? quelle heure est-il?

Que disex? que dites vous?

Que te cousta aquot? combien cela te coûle-1-il?

Les Provençaux font un grand usage de ce que même en français, pour dire quoi, comment, qu'avez-vous dit, hem.

Les Languedociens disent de que, au lieu de que; de que voulez, de que disez.

QUE, employé pour au quau, à la quala.

Veicit bergier una nouvella Que segur vous allendiaz pas. Peyrol.

QUE pr. r. vl. qu, ce me, caan, qui, mi, qu. Que, cat. esp. port. Che, ital. Qui, que, lequel; quoi, quelle chose, ce que; conj. que, alin que, pour que; tandis que, parce que, vu que, de manière que, de sorte que; adv. de temps ou de lieu, où.

QUE, pron. indécl. (qué), d. béarn. Il,

elle, ils , elles.

QUE, vi. Pour afin que, vu que, pour.

QUE, De que, aver de que, n'aver pas de que, de quoi, avoir de quoi, sous entendu manger; n'avoir pas de quoi, c'est-à-dire, de quoi s'alimenter, de quoi subsister; a pas lou de que, il n'a pas de quoi vivre.

De quoi, quelque chose, aver que beure que manjar; vl. avoir de quoi boire, de quoi manger.

QUE-que, esp. d'ad. (qué-qué). Quoique : Que mangearez, que que sia, que mangerezvous, quoique ce soit.

QUE, vi. Que, ayant que pour corrélatif, signifie tant: Que peros que sirvent, tant piétons que servants.

QUE, dl. Souvent employé pour qu.

## Que beou trop per la rezoun. Fabre.

QUE, Employé pour doou quau, et qu'on doit traduire en français par dont.

Causa que l'on s'en sierve per, Tr. chose dont on se sert pour.

M. Garcin a dit, dans son Dict. prov: Arrapoman, manique, chiffon de cuisine qu'on se sert pour, etc., au lieu de, dont on se scrt.

QUE-que, (qué-qué). Tout ce que, toutes les choses que, quoique.

> Esconto me, ma neco Janetona, Proufito ben de ma liçoun :

Si ta sies sagi eh ben! que que qu'ague toun pairé, Que que qu'ague ta souer, que que qu'ague ta mairé, Esconto ben ce que te dion :

Que que qu'agui tout sera tion. L'abbé Vigne.

Le jeu de mots que contiennent ces vers se sent de reste.

Que que om vos en dia, quoique l'on vous en dise.

QUEACOM, vl. V. Qualaquem. QUEACOMET, adv. dim. vl. Quelque pelit peu. V. Quaucoumet. QUEAQUOM, vl. Quelque chose.

QUEBRAR, v. a. vl. Quebrar, port. esp. Rompre, crever.

Ety. du portugais quebrar, formé de

quebra, rupture, fracture, et de ar. QUEC, ECA, adj. (kèc, èque), dl. Bègue. V. Bret.

Éty. Par onomalopée.

QUEC, pron. ind. vl. Quece, ECHA. Chaque, chacun : Quec jorn, chaque jour.

Ety. du lat. quisque.

QUECH, ECHA, adj. (quetch, etche); covar. Coi, coite: Restar quech, se tenir quech, demeurer coi, se tenir coi; ètre interdit, stupéfait.

Ety. Alt. du lat. quietus, calme, paisible. V. Quiet, R.

Fiera quecha, fin de la foire; foire tom-

bée, le lendemain de la foire. Garc. QUECH, ECHA, pron. vl. V. Quec. QUECHIERA, s. f. (quetchière). V. Qui-

chiera et Quich, R.

QUECOU, s. m. (quicou). Un jeune filou, terme de Marseille. Gar.

QUECUN, pr. vl. Quelque chose. QUECUN, vl. V. Qualaquom QUECX, prop. indét. vl. Quiconque, chaque, chacun.

Éty. du lat. quisque.

QUEDAMENT, adv. vl. Paisiblement, silencieusement.

QUEHAS, s. f. pl. d. bearn. Affaires, occupations.

Ety. de l'esp. quaja, plainte, lamentation, dérive du lat. querela, questus, m. s. V. Querel, R.

QUEI, dl. Pour qu'es, qui est. QUEI, vl. Pour que i, qu'il y, qui. QUEI, EICHA, adj. (quèi, èitche). Tom-bé, ée : Es quei, il est tombé par terre; Fiera queicha, foire tombée; aller après temps, après coup. Garc.

Ety. Alt. du lat. caducus, m. s. V. Cad,

QUEI, Pour quai. V. Quey. QUEI, vi. Coi, tranquille. V. Quet et

Quiet, R. QUEICH, EICHA, adj. (queich, eiche), d. lim. Cuit, uite. V. Cuech.

Arbitre de pruna queicha. Foucaud.

Arbitre de peu de valeur, de peu de poids. V. Couire, R.

QUEIGN, EIGNA, pr. d. béarn. Quel, quelle. V. Quau.

QUEIR, com, com, radical dérivé du grec, χείρ (cheir), main, bras, είς χείρας έλθετν (eis cheiras elthein), en venir aux mains, se battre, ou de σχίρος (skiros). moellon, morceau de marbre.

De cheir, par le changement de ch en qu, queir; d'où: Chir-agra, Chiro-mancia, Chir-o-graphero, Chir-urgia, Cir-agra, Cirurgia, Cirurg-ien.

De cheir, par le changement de ch en gu, gueir; d'où : A-gueir-ada, A-gueir-ar. De queir, par le changement de qu en c

124

et de e en a, cair; d'où : Cair-el, Cayreliera, En-cairelar, En-queir-ada, Esqueir-aire, Es-queir-ar, En-queir-adas, Es-queir-egeada, Es-queirege aire, Es-

queir-egear, Es-queir-ier, Gueir-egear.
QUEIR, v. Cuir. V. Cuer et Cor, R. 2.
QUEIRA, s. f. vl. Carquois; qu'il ou qu'elle recherche, s'informe.

QUEIRADA, s. f. (queirade), dl. Voy. Bidourlet.

QUEIRADA, s. f. (queïrade). Nom qu'on donne, à Marseille, à des blocs de pierre de taille d'environ 75 centim. de long, sur six décim. de large et 3 décim. d'épaisseur ; mur ou terrain éboulé.

Éty. Ce mot est probablement dérivé du grec oxipos (skiros); moellon, éclat de marbre.

Dérivés : Queiradela, Queiroun.

QUEIRADETA, s. f. (queïradéte). Dim. de queirada, est le nom des moellons d'une plus petite dimension que la queirada.

QUEERE, v. a. vl. Cuire. V. Couire et Couire, R.

QUEÍREGEAR, v. n. (queiredjá), dl. Bégayer. V. Bretounegear.

Ety. Par onomatopée. QUELREL, V. Cairel.

QUEIRELADA, V. Cairelada. QUEIRELAR, V. Cairelar. QUEIRELAT, V. Cairelat.

OUEIRELETS, V. Keirelets.

QUEIRER, v. n. (quèïré). Choir, tomber, se précipiter d'un lieu élevé; tomber, en parlant d'une carte qu'on force. Garc.

Ety. du lat. cadere, m. s. V. Cad, R. QUEIRIAL, V. Quairial.

QUEIROUN, s. m. (queiroun). Gros quartier d'une pierre brute; pierre qu'on place en dehors des murailles, borne.

Ety. Probablement du grec oxipos (skiros),

moeilon, éclat de marbre.

QUEIROUN, s. m. Nom de la larve de la mouche à dard qui mange les olives.

Ety. du grec κείρω (kéiré), couper, manger gloutonnement.

QUEIROUNIER, s. m. V. Peirier et

Queiroun. QUEISA, s. f. vl. Chemiso: En queisas,

en chemise.

QUEISSA, s. f. (quèisse), d. bas lim. Cuisse. V. Cuissa et Cuiss, R.

QUEISSAU, Garc. V. Cuissau et Cuiss. R. QUEISSELAS. s. f. (queissela). Dent molaire. Gar. V. Geisselas.

Derrabar un queisselas à un avare, arracher une somme d'argent à un avare.

QUEISSELAU, s. m. (queisseláou). Cercueil, bière.

QUEISSELAU, s. f. (queisseláou), dl. Dent molaire. V. Geisselas. Cercueil, biere, Avril.

Queixada, mâchoire, en port.

QUEISSELIN, V. Caissetin, QUEISSETA, V. Caisseta. QUEISSIER, V. Caissier. QUEISSOUN, Garc. V. Caissoun.

QUEIT, EITA, adj. vl. Cuit, cuite. V. Cuech et Couire, R.

QUEITIVIER, s. f. (queitivié). Misère, pauvreté; vilenie, malpropreté. Avril.

Ely. de Cap, R. 2, dans le premier sens. L'Ac-quis, En-quit-aire, Con-ques.

QUEL, dg. Bergeyret emploie ce met au r lieu de Aquel, v. c. m.

QUE'L, pr. vl. Pour que le, que la, qui

QUELI, s. m. (queli). En style badin, habit : Ai mes lou queli, j'ai mis l'habit, j'ai fait toilette; pot de chambre, vase de nnit. Cast.

QUELS, ad. vl. Avec un peu.

QUEM, vi. Pour que em, que nous som-

QUEM, vi. qu'am. Pour que me, qui me, que me.

Arano sai quem diga, maintenant je ne sais ce que je me dis.

QUENIT, adj. vl. Lo pal quenitz.

QUENOTA, s. f. (quenote). Quenote, petite dent. V. Dentouna.

Ety. de l'hébreu shen, dent, d'où quen et le dim. quenota.

QUENOULHETA, s. f. (quenouilléte). Quenouillette, longue verge de fer dont l'un des bouts arrondi sert à fermer l'ouverture des godets, par où les fondeurs jettent le métal dans les moules. V. Coulougn, R.
QUENOULHETA, s. f. Pour petile que-

nouille, V. Coulougneta et Coulougn, R.

QUENOUNSAI, (quenounsai). Grande quantité.

QUENS, vl. Pour que nos, qui nous, et

en d. béarn. pour que nous. QUENT, d. bearn. Pour quend, Voy.

QUENTINA, s. f. (queintine), dl. Grande bouteille de verre, de forme cylindrique; ce qui la distingue des dame-jeannes.

Éty. de l'ital. cantina, cave, fait de canàva, qui signifie en basse lat, petite cave.

QUENZENA, vl. V. Quinzena et Quingena.

QUEQUE, conj. (quéqué). Quoique. Queque faguez, quoique vous fassiez. Queque digues, quoique vous disiez, bien que, encore que.

QUEQUEGEAR, v. n. (quequedjá). Bégayer. V. Bretownegear.

Ety. Onomalopée, ou de quec, queq et de

QUER, QUERR, CERC, QUEST, QUET, QUELLIT, Quier. radical dérivé du lat. quærere, quæro, quasitum, chercher, demander, amasser, quérir, formé selon, Varron, de qua sit res,

De quærere, par apoc. quer; d'où: Rejuer-er, En quer-ir, Quer-er, Ac-querir, Re-querir, Ac-quer-our, Coum-quet-a.

De quærere, par apec. et suppression de e du milieu querr; d'où : Querr-e, Querr-er, Con-quir-ent, Queze-men, Quiel, Quier-a,

De quasitum, par apoc. et suppression de i, quest; d'où : En-questa, Quest-ion, Question-aire, Question-ar, En-quest-a, Conquest-ar, Re-questa.

De quest, par la suppression de s. quet; d'où: Quet-a, Quet-ar, En-serc-ador, Enserc-ar, En-serc-ai, Per-char, Per-chas-ar Cerc-ar, Es-sercar.

De quer, par le changement de que en c, cer; d'où: Cerc-ar, Re-cerca, Re-cercar, En-cercar, Sere-ar, Sereat, En-quis-ir,

De quæsitum, par apoc. quæsit et quesit. et par le changement de e en i, quisit; d'où : Ac-quiell-ion, In-quieit-ion, In-quieit-our, Per-quisit ion, Re-quisit-ion, Re-quisit-oiro.

De quisit, par la suppression du dernier i, quist; d'où : Quist-a, Es-quist, Re-quist, Con-quist-ar, Quist-oun.

QUER, s. m. (quèr). Solive, pièce de charpente d'un plancher, soliveau. Avril.

En vl. il ou elle cherche. QUER, dl. Cuir. V. Cuer.

QUEBA, s. f. (quère), dl. et béarn. Artison, ver qui ronge le bois, poussière de bois vermoula. V. Chiroun.

Ety. M. Astruc, pense que ce mot vient du celt. quer, chêne. Quera, indique le bois vermoulu.

QUERAT, ADA, adj. et p. (querá, ade), dl. Vermoulu. V. Chirounat.

QUERBA, s. f. (querbe), dl. Pour ansede chaudron ou de panier, V. Manelha; pour tendons du cou, V. Tendas doou couel.

Ety. Ce mot viendrait-il du grec xépxos (kerkos), queue, anse d'un pot.

QUERHAS, s. f. pl. (quèrbes), dl. varas. Charpente ou carcasse d'un panier et de tout autre ouvrage de vannerie ; d'où l'expression proverbiale: N'a que la pel et las querbas, it n'a que la peau et les os. QUERE, V. Querrer.

QUEREDOR, s. m. vl. Quantou, qua-ERTIO. Chieditore, ital. Chercheur. rechercheur, solliciteur, demandeur. V. Quer, R. QUEREGRA, vl. Je regretterais, je demanderais.

QUEREIQUE, adv. (quéréiqué), et ensuite commy on, dl. Foucaud, commy out. Apparemment, sans doute.

QUEREL, radical dérivé du lat. querela, plainte, querelle, et formé de queri, queor, se plaindre, gémir, déplorer.

Do querela, per spoc. querel; d'où: Querel-a, Querel-aire, Querel-ar, Querel-a, Querella, Querellar, Quehas.

QUERELA, s. f. (querèle); mispura, sas-BIOULHA, BOULHA, GARBURH, BAGHH, MOTA, BIOUTEMA. Querella, anc. est. esp. Querella, port. ital. Querelle, dispute aigre, véliémente et animée.

Ety. du lat. querela, plainte, lamentation. V. Ouerel, R.

En vl. plainte, réclamation. QUERELAIRE , s. m. (quereláiré); zanrezous. Querelleur, querelleuse, au fém. qui aime à querelles.

Ety. de querela et de aire. V. Querel, R. QUERELAR, v. a. (querela); Querellar, anc. cat. esp. Querelar, port. Querelare, ital. Quereller, faire ou chercher querelle à quelqu'un.

Ety. da lat. querela et de ar. V. Querel, R. QUERELAR SE, v. r. Querellarse, cal. Se quereller, se disputer, se dire des injures: se plaindre ou porter plainte, en vi. QUERELET, V. Ketrelete.

QUERBLEA, s. f. vl. . Querela, port. Querella, esp. Lamentation, plainte, doléances

Ety. du lat. querela, m. s. V. Querel, R. QUERELHAMEN, s. m. vl. Récismation, plainte. V. Quérellia.

Eiy. de querelha, pour querela, et de men. V. Querel. R.

QUERELHAR, v. a. et a. vl. V. Quereler; chagriner, plaindre, porter plainte. V. Querel.

QUERELLAR SE, vl. Querelar, port. Querellarse, esp. cat. Se plaindre, se quereller. V. Querellar et Querel, R.

Parler discourir.

QUEREMEN, s. f. vl. Chiedimento, ital. Recherche, demande.

Éty. du lat. quærere, demander. V. Quer, Rad.

QUERENTIS, s. m. pl. vl. Pauvres, mendiants.

Rty. du lat. quærentis, gen. de quærens, cherchant, qui cherche. V. Quer, R. QUERENTES, adj. vl. Rechercheur, convoiteur, amasseur. V. Quer, R. et Que-

QUERER, v. a. vl. Queaun, guenna. Querer, port. esp. cat. Demander, chercher, cherr, convoiter. V. Querrer.

Ety. du lat. quærere. V. Quer, R. Queres, to cherches.

QUERERS, s. m. pl. vl. Querers, port. Demandes.

Éty. du lat. quærere, chercher. V. Quer, R.

QUERE, vi. Je chéris. QUEREC, vi. Il ou elle cherchs.

By. de querre ou querer. V. Quer, R. QUERIDOR, vl. V. Queredor. QUERIMONIA, s. f. vl. Querimonia,

anc. cat. ital. Plainte. Ety. du lat. querimonia, m. s.

QUERIQUETA, s. f. dg ? Sel mi lecha na d'ariqueto, Ni mes la mendre queriqueto.

D'Astros.

QUERIR, v. a. vl. Querir, anc. cat. Chercher, queter, demander exiger. Voy.

Ely. du lat. quarere, m. s. V. Quer, R. QUEBOUS, OUSA, adj. et p. (querous, use), di. Vermoulu. V. Chirounat et Quer.

QUEBOY, a. m. vl. Carrefour. QUBRRE, v. a. vl. Quérir, chercher. V.

Querrer et Quer, R. QUEBREN, part. prés. vl. Cueillant, cherchant.

Ety. du lat. quærens, m. s. V. Quer, R. QUERRER, v. a. (quèrre); Quana, Qua-. Querer, anc. cat. esp. port. Chiedere, ital. Quérir, chercher, aller prendre, charrier: Mandar querrer, envoyer, quérir, il n'est d'osage qu'à l'infinitif. V. Cercar.

Que l'y anavaz querrer, qu'y sliez vous

Ety. du lat. quærere, m. s. V. Quer, R. QUERSADA, s. f. (quersade). Travée, espace qui se trouve entre deux poutres parallèles. Avr.

QUERULOS, adj. vl. quantiez. Querelloso, esp. Quereloso, ital. Chagriné, plaintif. Ely. du lat. querulus, m. s. V. Querel, R. QUEBULOZ, vi. V. Querulos.

QUES, s. m. (ques). Solive, Cast. Voy. Rouasta.

QU'Bo, pr. intér. (qu'és). Qu'est-ce. Ely. du lat. quid-est.

de quoi pleures tu, de quoi grognes tu. QUES, vl. Pour que se, qui se, qu'il se.

Qu'es pot bede en deques mirall. Qui se peut voir dans ce miroir. Fab. de la Font. d. béarn.

QUES. Devant un mot qui commence par une voyelle au lieu de que.

QUES, vi. Il ou elle demanda.

Ai ques, j'ai demandé. A ques, il ou elle chercha

QUES vm, s. m. (un qués). Une rangée de pains à quatre. V. Paragna, Terna, Garc. et Tiera.

QUE S-ES-QUE-S-ES, Mots en usage,

en Languedoc, pour dire, devinez.
QUESSA, s. f. (quésse), d. bas lim. Quantité de blé qu'on envoie à la fois au moulin pour le faire moudre.

N'ai pu mas qu'una quessa, je n'ai de blé que pour faire moudre une fois.

La quessa, dans les environs de Tulle, est ordinairement de trois setiers.

Ety. Ce mot traduit par quesse, dans l'ancien français signifiait, caisse, coffre.

QUESSO, et

QUESSON, vi. Pour que so, que son, qui sont.

QUESTA, s. f. vl. quista. Questa, anc. cat. esp. Chiesta, ital. Quete, perquisition, demande, requete, queste, droit de fouage.

QUESTA, (quéste). Cette.

QUESTABLE, adj. vl. Questable, sujet à la quête.

QUESTALITAT, s. f. anc. béarn. Questabilité, questalité, servitude, état d'un ques-table. V. Questan et Quer, R.

QUESTAS, s. f. pl. (quéstes); QUISTAS, vl. Tailles, impôts; on disait anciennement questas et toltas, questas, pour les impôts velontaires, toltas, pour ceux qui étaient forcés; un seigneur avait sur ses vasseaux le droit de queste et de tolte.

Ety. du lat. quærere, chercher, demander, on de quæstus, profit. V. Quer, R.

QUESTAU, s. m. anc. bearn. questai. Questable, sujet, vassal, sujet à la taille ct autres impôts, homme de basse condition, qu'un seigneur pouvait réclamer quand il était sorti de son fief sans sa permission, pour aller s'établir dans un autre. V. Quer, R.

Los questaus no poden dexá la terra de la questalitat per and..... Fors et Cost. do Béarn.

QUESTE, BETA, pr. vl. Ce, cet, cette. QUESTIEU, d. bas lim. Question. Voy. Question et Quer, R.

QUESTIO, vl. Questio, cat. V. Question. QUESTION, s. f. (questie-n); quastrau, questione, ital. Question, esp. Questão, port. Questió, cat. Question, demande pour s'eclaireir sur une chose; proposition sur laquelle on dispute ou sur laquelle en peut disputer.

Éty. du lat quastionis, gén. de quastio,

m. s. V. Quer, R. QUESTION, s.f. (question); TOURTORA. Question ou torture, supplice que l'on faisait subir aux présenus d'un crime pour en obtenir l'aveu, ou pour les contraindre à révéler

Quesque ploures, quesque renes, etc. Tr. 1 leurs complices ; methode barbare qui n'était propre qu'à Assolvere i robusti scellerati et à condennare i debolt innocenti, comme le dit l'éloquent Beccharia, d'après La Bruyère.

Ety. Ce genre de tourment a été appelé question, parce que l'accusé était interrogé à mesure qu'il l'éprouvait. V. Quer, R.

Cette cruelle manière d'obtenir des aveux, dans laquelle,

La torture interroge et la douleur répond, Ray.

fut inconnue aux Juifs, les Grecs l'exercèrent souvent et les Romains quelquesois. Elle a été en usage en France avec beaucoup d'adoucissement, jusqu'au 24 août 1780, époque à laquelle l'infortuné Louis XVI, la supprima, par une déclaration qui fut enregistrée au parlement, le 5 septembre suivant.

O Français! Français! quelle a été notre

reconnaissance!!

QUESTIONAIRE, s. m. (questiounairé), et impr. Questionneur, questionneuse, au fém. celui ou celle qui fait sancesse des questions.

Ety. de question et de aire. V. Quer, R. QUESTIONAR, v. a. (questiouna); ques-TIOUMAN. Questionar, port. esp. Questionares ital. Questionner, faire des questions à quelqu'un pour apprendre de lui ce qu'on a intérèl à savoir.

Ety. de question et de ar. V. Quer, R. En vl. mettre à la question, torturer.

QUESTIONAT, ADA, adj. et p. (questiouna, ade); questiounat. Questionado, esp. port. Questionné, ée, celui à qui l'on a fait des questions.

Ely. V. Quer, R.

En vl. mis à la question, torturé.

QUESTIONS, s. f. pl. (questie-ns). Dispute, altercation.

An agut de questions, ils on eu des altercations.

QUESTUR, s. m. (questur); Questore, ital. Questor, esp. port. Questeur, à Rome, c'était un magistrat chargé de la garde du trésor public.

Ety. du lat. questor, m. s. V. Quer, R. QUESTUBA, s. f. (questure); Questura, port. esp. Questure, charge du questeur.

Ety. du lat. quæstura , m. s. V. Quer, R. QUESUT, adj. et p. vl. Recherché, prie. Ety. du lat. quæsitus. V. Quer, R.

QUET ou qua't, vl. Pour que te, qui te. QUET, adj. vl. Quarze, quarze. Quiet, cat. Quieto, esp. port. ital. Coi, tranquille, taciturne, silencieux.

Tro que lo jorne es quelz. V. 8105. Jusqu'à ce que le jour vienne à poindre.

Ely. du lat. quietus, m. s. V. Quiet, R. QŬET, ETĂ, dg. Pour Aquel, ela, v.c. m.

Quet rougnous, ce galeux. QUETA, s. f. (quete); questa. Questa, esp. anc. cat. Chiesta, ital. Quete, action de chercher, de demander des aumônes pour quelque œuvre.

Faire la quela, quêter.

Ety. du lat. quaeita, part. de quarere, chercher. V. Quer, R.

QUETARE, s. m. (quetaire); Captador, cat. Cuestor, esp. Queteur, qui fait la

QUETAR, v. a. (quela); quistan, faine an queta. Captar, cat. Accattare, ital. Queter, chereher, demander l'aumône, demander humblement.

Éty. du lat. quærilare, m. s. V. Quer, R. QUETIVIA, s. f. (quelivie); Querivien. Saleté, ordure, vilenie.

Ou premier ou darrier Putas toumboun en quelivier. Prov.

QUETIVIER, V. Quelivia. QUETS, s. m. (quès); ques. Rangée.

Cast. V. Tiera. QUETZ , vl. V. Quet.

QUEUQUI, d. lim . Employé pour aqueou-

que, celui qui, par Foucaud.
QUEUS, vi. Pour que eus, que vous ou qui vous.

phonique, qu'on.

QUEUTE, EUTA, pr. dl. Pour quel,

quelle, V. Quau et Quala.

QUEY, s. m. (quei); evez. Quai, gros mur en talus, élevé au bord d'une rivière, pour retenir les terres et empêcher les débordements; rivage d'un port de mer, qui sert pour la charge et la décharge des marchandises, qu'on embarque ou qu'on débar-

Ety. Scaliger, dit. M. de Roquesort, le dérive du vieux latin caïare, arrêter, retenir, parce que le courant de l'eau d'une rivière se trouve resserré entre les quais.

QUEYREFORN, s. m. vl. Carrefour. QUEYVONIA, s. f. vl. Plainte, remontrance.

QUEYSSA, s. f. (queïsse), dl. Cuisse. V. Cuissa et Cuiss, R.

QUEZEMEN, s. m. vl. Demande, solli-

citation. V. Quer, R. QUEZOM, vl. Pour que om, le z est eu-

# QUH

QUEOURA, adv. (coure); coma., coura. comas. Quand, tantôt : Quhoura vendras ? quand viendras-tu? Quhoura ris, quhoura ploura : tantôt il rit, tantôt il pleure.

Ety. Quhoura, est dit pour que houra, ou en que houra, à quelle heure. V. Hour, Rad.

### QUI,

QUI, pron. rel. vl. Qui, cat. Quiem, esp. Quem, port. Chi, ital. Qui.

Ety. du lat. qui, m. s. QUI, dg. Pour Qu, v. c. m.

En discutant qui s'escacula ès coupables

Qui, dans l'ancien langage béarnais, est toujours employé pour qui, français.

QUI, d. béarn. Pour Que, v. c. m. et en gascon de Bordeaux, aquit.

> Soun qui cur countre cur. Garráu.

QUIA, s. f. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à une espèce de citrouille.

QUIA, (quià); ESTRE A QUIA, METTRE A quia. Etre ou mettre à quia, réduire à la misère, au silence, être sans ressource.

Ely. du lat. quia, parce que, comme si on ne pouvait pas achever de conclure.

QUIALAIRE, s. m. Criard. V. Quielaire et Crid, R.

QUIALAR, Glapir. V. Quiounar. En vl. crier. V. Cridar et Crid, R.

QUIAR, v. a. et n. vl. Poser, reposer, percher. V. Quilhar et Se quilhar.
QUIAT, ADA, vl. V. Quilhat.

QUIB, d. béarn. Pour qui bous, qui vous.

QUIBUS, s. m. (quibus). Mot latin, qu'on emploie dans le sens d'argent comptant : A de quibus, il a de l'argent.

Ety. Ellipse du lat. quibus emilur, avec lesquels on achèle : Quibus faciunt omnia, avec lesquels on fait toutes choses.

QUICH , QUIES , QUECH. Quich-ada , Quich-ad-ura, Quich-ar, Quich-at, Quich-et, Quich-iera, Quech-iera, Quicha-ped, Es-quich, Es-quicha-anchoya, Es-quichada, Es-quich-adura, Es-quich-aire, Esquicha-ment, Es-quich-ar, Es-quich-at, Es quich-oun, Es quich-ouns, Es-quichabigneta, Quichet-ier, Es-quiss-ar, Es-puiss-at, Guicha-ped.

QUICH, s. m. (quitch); ESQUICH. Pression, coup de presse, action de presser.

Êly. ?

QUICHA-QUICHOUN, 8. m. (quitche-quit-choun); PICA TALOUNS, dl. Jeu d'attrape, parmi les écoliers, dont l'un dit savoir une nichée de quicha-quichoun ; si quelqu'un prête son dos au dénicheur, il en est puni par quelques coups de genou sur les épaules et sur le dos. Sauv. V. Quich, R.

QUICHADA, s. f. (quitchade) Une serre, l'action de serrer : Ai agut una bona quichada, j'ai été fortement pressé ou serré. V. Quich, R.

QUICHADURA, s. f. (quitchadure); CACHADURA, ESQUICH, SOUNCIDA, QUICHADA. Contusion, meurtrissure, pinçon.

Ély. de quichar, meurtrir, et de ura. V. Quich, R.

Au debastar de l'ai si ves la quichadura. Prov.

QUICHAIRE, s. m. (quitchairé). Bâton, lévier qui sert à faire tourner la vis d'un pressoir. Garc.

QUICHAPED, s. m. (quitchepè). Traquenard, piège en fer et à ressort, pour prendre les bètes fauves; on nomme traquet celui qui sert à prendre les rats: Quicha-ped, qu'on presse avec le pied. V. Quich,

QUICHAR , v. a. (quitcha); sequicman. Presser, meurtrir, serrer, pincer: Si qui-char leis dets, s'écacher, se meurtrir les doigls. V. Esquichar et Espoutir.

Ely. V. Quich, R.

Au quichar de la clau, au moment de conclure, au moment qu'il faut se présenter, au moment favorable. Garc.

QUICHET, s. m. (quitché); Guicher Targette, petit verrou appliqué à une plaque de fer, servant à fermer les fenêtres, les portes des placards, etc., qu'on relève en pressant. V. Quich, R.

Quichet à-ressort, loqueteau. QUICHETAR, v. a. (quitchetá). Fermer avec la largette.

QUICHETIBH, s. m. (quichetié). autcaerina. Guichetier, celui qui a soin de la porte d'une prison.

Éty. de quichet et de ier. V. Quich, R. QUICHIER, IERA, s. (quitchié, iére). On donne ce nom, à Marseille, aux étrangers qui y viennent à la foire de Saint-Lazare

QUICHIERA, s. f. (quitchiére), dm. ca-CHIERA, QUECHIERA, QUACHIERA. Faire quichiera en quouqu'un, le bien recevoir, lui témoigner beaucoup d'amitié; il est synonyme de caresse; bon accueil, réception amicale.

Ety. Probablement de quichar, serrer, presser. V. Quich, R.

Si faire quichiera, se témoigner de l'amitié, s'embrasser étroitement.

Lou chin de Gaspardoun, fa quichiera en cadun. Prov.

QUICHOU, s. m. (quitchou), dg. Es-pèce d'oiseau. D'Astros.

QUICOLA, s. f. (quicole). Coquille des colimaçons. V. Cruveou et Gangaura.

Vulcain, aqueou goi rababeou, Pourtet un papier d'espingolo Per les tirar de la quicolo. Germ. Bourr. deis Dious.

QUICOM, S. (quiqu'on); concon, quat-QUARER. Quelque chose, expression très-familière, à Avignon, à Arles, dans tout le Languedoc et dans le Bas-Lim.

Quicom mi v'a disia, le cœur me le disait, j'en avais un pressentiment.

Ou farem coussi quicom, dl. nous le ferons d'une façon ou d'autre.

L'y a ben quicom mai, il y a bien autre chose.

QUICOM, OMA, dg. Quelqu'un, une. V. Quauqu'un.

QUICOMA, adj. (quicóme), dg. Certaine.

Lou recit de quicomo fablo. Bergeyr.

QUICOUMET, dim. de quicon, (quicoume), et impr. quicounst. Quelque petite chose, un pauvre dit : Dounas me quicoumet, donnez moi quelque chose, un morceau de pain, un pauvre liard.

QUID-PRO-QUO, Rapportes, qui-proco. QUIDAM, s. m. (cuidan); Quidam, cat. esp. Quidam, quelqu'un, mot conservé du latin, dont on se sert pour désigner une personne dont on ignore le nom, qu'on ne veut pas nommer ou qui mérite peu de considération.

QUIDAMENT, adv. vl. Tout coi, en secrei, secrètement.

Ely. Quidament, est dit pour quietament. . Quiet, R.

QUIEL, s.m. vl. Demande. V. Quer, R. QUIELA, Pipée. Garc. V. Pipada.

QUIELAIRE, adj. et s. (quielairé); quia-Laire, quiaraire, quieraire. Criard, braillard, arde, pisilleur, euse.

Ety. de quielar et de aire. V. Crid, R. QUIELAR, v. n. (quiela); Quienan. Giapir, crier fort, pousser des cris aigus. Voy. Quiounar.

Ety. du lat. quiritare, ou peut être du grec καλεω (kaléô), appeler, implorer. V. Crid, Rad.

QUIELET, Pipeau. Garc. V. Chilet. QUIENGE, V. Quinze. QUIENGENA, V. Quinzena. QUIENGIEME, V. Quinzieme. QUIENZE, nom de nombre. Quinze. V. Quinze et Quinqu, R. QUIEOU, d. arl. V. Cuou et Cul, R.

> Lectour siou d'avis quant à iou. Que devem pas petar pu haut que noste quieou.
>
> Morel:

QUIEOU, V. Quiour et Crid, R. QUIEOUNAR, V. Quiourar et Crid, R. QUIER, vl. Pour quer, vl. je demande, je cherche.

Ety. du lat. quæro.

QUIERA, s. f. (quière). Pipée, chasse. V. Pipada et Cimeou.

Ety. du lat. querere, chercher. V. Quer,

QUIERA, Pipée. Garc. V. Pipada. QUIERAR, V. Quiounar et Crid, R. QUIERET, Pipeau. Garc. V. Chilet. QUIERET, V. Chilet et Crid, R. QUIEBO , s. m.

Diou lou hec tust'an un arroc Arit é sec coumo lou quiero. D'Astros.

QUIET, gort, radical dérivé du lat. quietis, gen. de quies, repos, tranquillité.

De quietis, par apoc. quiet; d'où: Requiem, Re-quien, Quiet, Quiet-a, In-quiet-n-quiet-ar, In-quiet-at, In-qu iet-at, In-quiet-ant, Quiet-isme, En-quetz, En-quiet, Rn-quiet-ar, En-quiet-at, Rasquet-iar, Res-quet-iar, Res-quiet-ar.

De quiet, par la suppression de e, quit; d'où: Quit-is, Quit-ança, Quitanç-ar, Quilang-at, Quit-ar, Quit-at, Quit-e, Quit-a, Ra-quitar, Ra-quitat, Ac-quit, Ac-quit-ar, Bs-quitar, Es-quit-at, Ac-quiessa-ment, Ac-quiess-ar, Ac-quilla-ment, Couet, Quitin, Quat, Quech, Quei, Quida-ment, Re-catiar, Res-cat-iar.

QUIET, IETA, adj. (quié, ète); quer. Quiet, ta, cat. Quieto, port. esp. ital. Quiet, de, tranquille, calme, point agité. V. Quet, Rad.

Bly. do lat. quielus, fail de quier, repos. V. Quiet, R.

İsta quiet apres dinar.

Et proumena apres soupar. Prov. QUIETAMENT, adv. vl. Quietament, cat. Quietamente, ital. esp. port. ital. Paisi-

QUIETISME, s. m. (quietismé); Quietieme, cat. Quietismo, port. ital, esp. Quié-

Ely. du lat. quietismus, m. s. V. Quiet, R. QUIEUS, vl. Pour Que ieu us, que je

QUIFERY, s. m. vl. prov. Main chaude; V. Man-cauda; ce mot était en usage en 1000, selon M: Bérorie.

Ety. Qui fery, qui frapé. V. Fer, R. 3. QUIGN, IGNA, pr. rel. dg. Quel, elle. V. Quau et Quala.

De quinha condision que sian, anc. béarn. De quelle condition qu'ils soient, QUIGNA, vl. Qu'elle est.

QUIHA, s. f. (quia). Nom qu'on donne, à Gignac, au traquet. V. Blavet.

QUIL, s. m. vl. Quill. Gazonillement, piaillement, murmure, exclamation.

QUILAR, v. n. vl. Quillan. Piailler, babiller, murmurer, exclamer.

QUILGA-moutas, s. m. (qu'a-moutes). Nom que porte, aux environs de Montpellier, le cul-blanc roux. V. Laureta.

Éty. Parce qu'il se perche comme une quille

sur les mottes.

QUILH, radical de quilha, quille ou cône de bois servant à jouer; Ducange fait dériver ce mot de la basse lat. squilla, cloche, parce que les quilles en ont la forme, Huet le regarde comme une corruption de esquilles, dérivé du grec σχίδη (schidè), éclat de bois; d'autres le font venir de l'all. kegelen; du flam. Reghelen; en angl. kilos; et en bas breton kil, m. s.

Dérivés: Quilh-a, Quilha-moutas, Quilhaire, Quilh-andra, Quilh-ar, Quilhar-et, Des-quilhar, Quilh-at, Des-quilhat, Quilh-

ol-al.

QUILHA, s. f. (quille). Quille, morceau de bois long et arrondi en forme de cône, servant au jeu de quilles dans lequel on en dresse neuf sur trois rangs, pour les abattre ensuite avec une boule.

Ély. du bas brelon kil ou quille, m.s. on fait dériver aussi ce mot de esquille, par corruption. V. Quilh, R.

Au jeu de quilles, on nomme:

QUILLIFR, l'espace où l'on range les neuf quilles. QUILLER ou ABUTER, l'action de tirer chacun une quille vers un but pour déterminés le rang des joneurs. MAILLER, V. Laurer.

RABAT, le coup que le joueur tire de l'endroit où sa bou de s'est arrêté après avoir abatta quelque quille. VENUE, le coup de premier tir.

A fach doues quilhas en tirant et quatre en rebatent, il a fait deux quilles de venue et quatre de rabat.

Jugaire de quilhas, quillard.

Quilha, au fig. signific jambe mince, d'où le proverbe:

Prend toun sac et teis quilhas.

QUILHA, s. f. Outil de gantier;

QUILHA OU QUILHA DE SANT ESTEVE, S. f. Nom qu'on donne, dans le département des Basses-Alpes, aux bélemnites qui y sont trèsabondantes, particulièrement aux environs de Digne, de Chardavon, de Chaudon, de La Garde, près de Castellanne, etc.

Ce sont des portions d'os pétriliées de forme cônique, droite et allongée, ressemblant à une thie mouscla, dont on ne retrouve plus les analogues vivants; on croit être certains maintenaut que ces restes appartiennent aux sèches.

QUILHA, s. f. Chiglia, ital. Quilla, esp. cat. Quilha, port. Quille, longue pièce de bois qui va de la poupe à la proue d'un vaisseau et qui en commence l'édifice.

Ely. du grec xothos (koilos), creux, ou de xοίλη (koilė), espace creux renfermé par les

Aancs du vaisseau.

La quille supporte la contrequille qui reçoit les entailles sur lesquelles on place les membres; elle est garnie, en dessous, d'une planche de chêne de 5 ou 6 centim. d'épaisseur, appelée fausse quille.

QUILEA, s. f. d. bas lim. Plantoir, plantar à la quilha. V. Cavilha.

QUILHA-BOURA, s. m. d. bas lim. Mélange confus de choses qui ne sont pas à leur place.

QUILHA-BOUMBA, s. f. (quille-boum-be), d. bas lim. Culbute. V. Cambada. Faire la quilha boumba, tomber la tête la

QUILHAIRE, s.m. (quillairé); quyams. Un des noms du traquet, selon M. d'Anselme. V. Blavet, Quilha-moutas et Quilh, R.

QUILHA-MOUTAS, s. m. dl. (quilhe-moutes); quia-moutas. V. Reynaubi.

QUILHANDRA, s. f. (quillandre). Toupie. V. Boudufa.

Fa ninar la quilhandro, Hillet, faire dormir la toupie.

Ety. Parce qu'elle se tient debout comme une quille. V. Quilh, R.

QUILHAR, v. a. (quilà); QUIAR. Dresser les quilles, les mettre à leur place dans le quillier, et non quiller, qui signifie abuter; par ext. dresser, placer debout.

Ety. de quilha et de ar. V. Quilh, R.

Que l'asele quilhe, espèce d'impr. que le bon sens te vienne; v. n. quiller, jeter une quille près d'un but pour voir qui jouera le premier.

QUILHAR SE, v. r. (sè quilha). Se percher, en parlant des oiseaux; sig. se jucher bien haut, se placer dans un lieu élové et apparent, se tenir bien droit.

QUILHARET, s. m. (quillaré), d. bas lim. Bâton de la grosseur d'une quille à jouer. Ely. de quilha. V. Quilh, R.

QUILHAT, s. m. (quiá); quia, dl. Traquet. V. Blavet.

QUILHAT, ADA, adj et p. (quillá, áde); assimeblat, ajoucat, marlat, deessat. Relevé, ée, en parlant des quilles; perché, juché, planté comme une quille. V. Quilh, R.

M'a quilhat aquit, il m'a planté là. QUILHOLAT , s. m. (quillolá) , d. lim.

Batonnet. V. Bisoc.

Ety. Dim. de quilha. V. Quilh, R. QUILL, vl. V. Quil.

QUILLAR, v. n. vl. Gazouiller. QUILLAR, vl. V. Quilar.

QUIN, s. m. (quin), d. bearn. Bord. V. Riba.

Saou quin, sur le bord.

QUIN, INA, pr. rel. dl. comm. Quin, cat. Quel, quelle. V. Qu'au et Quint.

QUINA, s. f. Nom qu'on donne, à Grasse selon M. Garcin, à la grive mauvis. V. Tourdre-chicaire.

QUINA, Quina, esp. cat. Pour quinquina. V. Quinquina.

QUINA, s. f. vl. Cuisine.

Éty. du lat. Coquina; quelle. V. Quinha et Couire, R.

QUINAMENT, adv. (quinaméin), di. Comment, en quelle façon. V. Coumo.

QUINAREDOUN, s. m. (quinaredoun). Cynorrhodon ou rose sauvage, rose de chien.

Ety: du grec κυνός (kynos), gén. de κυων (kyôn), chien, et de possov (rhodon), rose. V. Chin et Ros, R.

QUINARODOUN, d. bas lim. V. Coural. QUINAUT, adj. (quináou), dl. Gueux, coquin, chétif, misérable. Douj.

**OUI** 

Ety. du vieux mot français quinaut, qui I saient les dames en croupe, portaient le nem

avait la même signification.

QUINCALHA, s. f. (quincáille); quincara Chincaglia, ital. Quincalla, cat. esp. Se dit quelquesois pour Quincalharia, v. c. m. mais plus souvent pour un outil, un instrument ou un meuble, dont les parties, mal unies ou rendues mobiles par l'usure, ne tiennent presque plus ensemble.

QUINCALHAIRE, Le même que Quin-

calhier, v. c. m.

990

QUINCALEARIA, s. f. (quincaillarie); Quinquillaria, cat. Chincaglieria, ital. Quinquilleria, esp. Quincalheria, port. Quincaillerie, marchandise de toute sorte de quincaille.

Ety. de quinçalha et de aria,

QUINCALHIER, s. m. (quincailié); Quiscalhaire, Quiscaire. Chincagliere, ital. Quinquillero, esp. Quinquilheiro, port. Quincaillier, marchand qui vend de la quincaillerie.

M. de Sanvages fait observer qu'en Lenguedoc on ne donne ce nom qu'aux petits merciers, bijoutiers, etc.

Ety. de quincalha et de ier.

QUINCAR, v. n. (quinca), dl. QUINQUAR.

Souffler, ouvrir la bouche, murmurer.

N'ausa pas quincar, il n'ose pas souffler ou dire le moindre mot.

Les Provençaux, disent : Ausa pas levar lengua, dans le même sens.

> L'enfan adourable Encheinou lou diable, Pourra plus quinqua. Mathieu.

Degus de long temps quinquet pas. Favr.

QUINCARLOTAS, s. f. pl. (quincarlótes), dl. Des haricots bariolés.

QUINCARLOTAS, s. f. pl. (quincarlótes). Nom qu'on donne, en Languedoc, aux haricots bariolés.

QUINCHAR, v. n. (quintchá). Cligner les yeux, pencher, incliner. V. Clinchar et Clin, R.

QUINCHOU, s. m. (quintchon), dl. Cochonnet. V. Let.

QUINET, s. m. (quiné). Nom qu'on donne, dans le département de Vaucluse, selon M. d'Anselme, au mauvis. V. Tourdre siblaire.

QUINGE, et dérivés, V. Quinzs. QUINH, INHA, pr. vl. Quin, cat. Quel, quelle, lequel, laquelle. Per quinha que sia. , Quint, inta.

QUININA, s. f. (quinine); Quinina, eat. esp. Quinine, un des principes immédiats du quinquina.

QUINO, s. m. (quine). Quine, combinaison de cinq numéros pris à la loterie qui sortent à la fois, au jeu de tric-trac, deux cinq.

Ely. du lat. quinio, composé de cinq. V.

Quingu, R.

QUINOI, a. m. (quinola). Quinola, c'est le nom qu'on donne au valet de cœur, au jeu de reversi.

Ety. On croit que ce nom vient du celt. kinnol, soutenir, parce que avant l'établissement des voitures les écuyers qui conduide quinola, d'où l'esp. quinola, écuyer. Comme ces valets n'étaient point en selle

pour eux, de la est venu aussi qu'on a dit d'un homme inutile, dans un entreprise quelconque, que c'était un quinola.

QUINO, radical. V. Cinq et Quinqu, R. QUINQU, cmg, radical dérivé du latin quinque, cinq, d'où quintus, cinquième.

De quinque, par apoc. quinqu; d'où : Quinq, Quinqua-gezima, Quinqu'an-ela, Quinqu-in-ela, Quinquinel-aire, Quinquenn-al.

De quintus, par apoc, quint; d'où: Quint, Quint-a, Quinta-ment, Quint-ana, Quint-essença, Quint-ar, Quint-o, Quinz.

De quint, par le changement de t en z, quinz; d'où: Quinz-al, Quinz-au, Quinz-e, Quinz-ena, Quinzen-ada, Quinzen-ar, Quinz-ieme, Quinz-in, Quienz-e, Quieng-e.

De quinqu, par le changement du premier qu en c, cinqu, cinq; d'où : Cinq, Cinc, Cinq en, Cinqu-anta, Cinquant-en, Cin-quant-ena, Cinqu-ieme, Cinquiem-a, Cinquiema-ment, Quin-a.

QUINQUAGEZIMA, s. f. (quinquadgezime); Cuincuagessima, cal. Quinquagesima, port. Quincuagesima, esp. Quinquagésime, il se dit du dimanche qui précède le premier dimanche de carème.

Ely, du lat. quinquagesima, m. s. Voy. Quinqu, R.

Quar ha V vetz X dias ayshi es apelada. Eluc. de las Propr.

QUINQUANELA, di. V. Quinquinela et Quinqu, R.

QUINQUE, pr. rel. (quinqué), dl. Quinque se sia, lequel que ce soit, le premier venu. V. Quau quesia.

QUINQUEIREL, s. m. (quinqueirèl), dl. Le croupion. V. Croupion.

QUINQUENNAL, adj. vl. QUINQUERNAU. Quinquennal, port. Quinquennal, ale, qui dure cinq ans, ou qui se fait de cinq en cinq

Ely. du lat. quinquennalis, m. s. Voy. Quinqu, R.

QUINQUENNAU, vl. V. Quinquennal. QUINQUET, s. m. (quinqué). Quinquet, nom qu'on a improprement donné aux lampes à double courant d'air.

Éty. de M. Quinquet, artiste qui eut l'heureuse idée de substituer aux cheminées de verre de forme cylindrique, qu'avait em-ployées Argant, la cheminée coudée dont on se sert généralement aujourd'hui, On dit d'abord lampe à quinquet et ensuite un quinquet.

Son invention est due à M. Ami-Argant. QUINQUET, s. m. (quinqué), dl. De la faveur : le plus étroit des rubans après la nompareille : petit ruban de couleur, trèsétroit, pour les sinets des livres.

Éty. du bas breton kinsleres, affiquets. QUINQUILHARIA, s. f. anc. bearn. V. Quincalharia.

QUINQUINA, s. m. (quinquinà); essa, esp. Quinaquina, port. Quina et quinquina ou écorce du Pérou; nom qu'on donne à une écorce éminemment fébrifuge et tonique que fournissent plusieurs arbres du genre cinchena, de la fam. des Rubiacées, et tous indigènes de l'Amérique Méridionale et particulièrement du Pérou.

Éty. du lat. Chinchona ou Cinchona, nom de la comtesse Chinchon, épouse du vice-roi du Péron, qui, en 1638, fut guérie d'une sièvre intermittente opiniatre, par l'usage de cette écorce dont elle fit connaltre publiquement la précieuse vertu.

Dans le pays, le mot kina signifie écorce, et kina-kina, ecorce des écorces, l'écorce

par excellence.

Quelques années après, le docteur Juan de Vega, médecin de cette même comtesse en rapporta à son retour en Espagne, qu'il vendit sous le nom de poudre de la comtesse. En 1649, le procureur général des jésuites en rapporta à Rome, et l'usage s'en répandit sous le nom de poudre des jésuites.

Cette précieuse découverte subit, comme beaucoup d'autres , un grand nombre de contrarietés , jusqu'à ce que Louis XIV , acheta, d'un anglais nomme Talbot, la ma-

nière de l'employer.

C'est à M. de La Condamine que l'on doit la première description de l'arbre qui produit cette écorce, et c'est sur cette description que Linnée crea, en 1742, le genre Cinchona. Quelques après Joseph de Jussieu fit connaître deux espèces nouvelles, et l'on en compte aujourd'hui de vingt à vingt-cinq parmi lesquelles on distingue: Le quinquina brun ou gris, Cinchona offi-

cinalis. Lin. Le quinquina orangé, Cinchona lanci-

folia. Mutis

Le quinquina rouge, Cinchona oblongifolia. Mutis.

Le quinquina jaune, Cinchona cordifolia. Mutis.

Le quinquina blanc, Cinchona ovatifolia. Mutis.

On a découvert, dans l'écorce de quinquina, deux alkalis particuliers, ou principes immédiats et chinconines qu'on a nommés quinine. V. Quinina et Cinchonine.

# Chronologie:

En 1526, le quinquine est apporté du Pérou en Europe.

En 1639, le quinquina est apporté de Lima à Rome par des jésuites.

En 1640, il est apporté en Espagne. En 1650, on l'emploie en France.

QUINQUINAR, v. n. (quinquina), d. bas lim. Kendre un son. V. Resounar. Aquot quinquina coumo de l'argent, cela

tinte comme de l'argent..

QUINQUINELA, s. f. (quinquinèle); comovamita. Cession de biens, banquerou-te, faillite: Faire quinquinela, faire banqueroute.

Ety. du lat. quinquennium, cinq ans, parce qu'on accordait autrefois, aux débiteurs cet espace de temps qu'on nommait quinquenelle, après lequel, s'ile ne payaient pas, on les exposait à cul nu sur upe pierre, ce qui a fait dire dans le même, sens : Moustrar lou cuou. V. Cuou et Quinqu, R.

Mai de quatre fan quinquineis Qu'an lou pouchoun ben garnit. Brueys.

quinquinella, raime, term. de Dra-guignan, d'après M. Garcin. Ni d'un côté ni de l'autre; pièce de monnaie qu'on fait tourner en l'air et qui, en tombant, reste de bout ou de champ.

QUINQUINELAIRE; s. m. (qu'inqui-

nelairé). Banqueroutier.

Ely. de quinquinela et de aire. Voy. Quinqu, R.

Vou deys barlans de baratiers Que fan das puissans heiritiers Dins un ren de quinquinelaires. Brueys.

QUINS, vl. Pour qui nous, V. Quinz. QUINSARD, s. m. (quinsar). Nom que porte le pinçon, dans le département du Gard. V. Quinsoun.

QUINSARD-ROUQUIER, s. m. Nom qu'on donne, dans le département du Gard et a Avignon, au pinçon d'Ardennes. Voy. Quinsoun gavouet.

QUINSE, vi. Quinse, cat. Quince, esp.

V. Quinze.

QUINSENA, Quinsena, cal. V. Quinzena. QUINSOUN, s. in. (quinsoun); quin-MARD , QUINSUM , PINSARD , PINSOUN , CHENCOUN , PHILADARD, PRIBARI. Pincon, pincon commun, Fringilla cælebs, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique), très-commun dans nos contrees.

Ely. Probablement de l'all. pinck, mot dont la prononciation imite assez bien le chant de cet oiseau, ou de quin, quin, ono-

Le pincon établit ordinairement son nid sur les arbres fruitiers, la femelle y pond de quatre à cinq œufs d'un gris rougeatre, semés de tâches noirâtres; qu'elle couve pendant quinze jours. Les pinçons vivent sept à huit ans ; leur chair est peu délicate.

Le pinson fringolte. QUINBOUN-savor, s. hr. (quinsoun gavot); gelesour-gavourt, guingare-mou-QUIER; QUINSOUR-ROUQUIER, CRIMSOUR-CORSOU. Pincon d'Ardennes, pincon de montagne eu montain, Fringilla montifringilla, Lin. oiseau du même genre que le pincon ordinaire, que nous ne voyons dans nos climats que lors de son passage et quand les hivers sont très-rigoureux dans le Nord.

QUINSOUN-LAVOURT. V. Quinsoun-ga-

QUINSOUN-novembre, s. m. Un des noms du pinson d'Ardennes, à Avignon. V. Quinsoun gavot.

QUINSOUN DE LA TESTA HEGRA. Un des noms du bouvreuil. V. Piva.

QUINSOUNALHA, s. f. (quinsounaille).

Toutes les espèces de pinsons, les pinsons en général.

QUINT, s. m. (quint); Quinto, ital. esp. port. Quint, cat. Quint, la cinquième partie d'un tout divisé en cinq parties égales: Interessat per un quint, intéressé pour un cinquième; Lou quint en sus, le quint en sus.

Ety. du lat. quintus, cinquième. Voy:

Quinqu, R.
QUINT, INTA, adj. (quin , inte); quin-ree, quen, quinas, pl. V. Quan, ala.

QUINTA, s. f. (quinte); Quinta, esp. cat. port. ital. Quinte, en musique, intervalle qui comprend trois tons et demi ou cinq degrés: du lat. quinta, sous-entendu nota, cinquième note. V. Quinqu, R.

Au piquet, suite de cinq cartes de la même

couleur.

En médecine, toux violente, précipitée, convulsive et sonore; fig. caprice, bizarrerie, mauvaise humeur.

QUINTAL, radical dérivé du grec κεντινάριον (kentinarion), qui, selon Scali-ger, de re nummaria, p. 64, désigne cent livres d'or : Centum autem libras auri signati xevtevápiov vocabant, etc.

Scaliger, in verbo libralis, dit que le mot quintal vient de l'hébreu kékac, cent

livres.

De quentinarium, par apoc. quentinar, par la suppression de in, quentar, et par le changement de cen i et de r en l, quintal: d'où: Quintal, Quintal-enc, Quin-tal-ier, Quintal, et par le changement de l en u, quintau.

QUÍNTAL, Quinta, cat. Quintal. Voy.

Quintau, plus usité et Quintal, R.

QUINTALENC, ENCA, adj. (quinta. léin, éinque), dl. Quintaleno, esp. D'un quintal, du poids de cent livres.

Ety. de quintal et de enc. V. Quintal, R. Une cougourda quintalenca, citrouille

d'un quintal.

Roumana quintalenca, romaine qui pese

un quintal.

QUINTALIER, s. m. (quintaliér), dl. On donne ce nom à des hommes qui, pendant l'éducation des vers à soie, ramassent la feuille du mûrier à tant le quintal.

Éty. de quintal et de ser, ouvrier au quintal. V. Quintal, R.

QUINTAMENT, adv. d. vaud. Cinquièmement,

Ety. de quinta et de ment. V. Quinqu, R. QUINTANA, adj. vl. Quintane, quinte, qui revient tous les cinq jours, en parlant de

Ety. de quint et de ana. V. Quinqu, R. QUINTANA, s. f. vl. Quintana, ital. Quintaine, sorte de mannequin, figurant un homme armé, le bouclier d'une main et l'épée

de l'autre. QUINTAR, v. B. vl. Quintar, esp. Quinter, donner cinq labours à la terre.

Ety. du lat. quintus, cinquième. V. Quinqu. Avoir, prendre le quint.

QUINTAR SE, v. r. (sé quinta). Se raidir, s'opiniatrer, s'entêter. Cast. V. Entessar s'.

QUINTAU, s. m. (quintáou); Quintal, QUIRTAL. Quintale, ital. Quintal, esp. port. Quinta, cat. Quintal, le poids de cent livres.

Ety. du grec κεντινάριον (kentinarion), cent livres, mais comme la livre varie, le quintal suit les mêmes variations.

Celui d'Alfos . . . . . . . 42 kil. QUINTEL, pl. de Quint, v. c. m. QUINTEL, dg. Pour quintel, V. Quin-

tan el Quintal, R. QUINTESSENÇA, s. f. (quintesceince);

Quinta esencia, esp. Quintessenza, ital. Quinta-essencia, port. Quintessence, la partie la plus subtile des corps, des parfuns particulièrement, ce qu'il y a de plus exquis dans un livre, dans l'esprit, etc.

Ety. du lat. quinta essentia, cinquième essence, parce que dans l'ancienne philosophie la substance éthérée qu'on supposait placée au cinquième rang d'élévation, portait le même nom. V. Quinqu, R.

QUINTETA, s. f. (quintéte). Dim. de

quinta. Garc.

QUINTINA, V. Cantina.
QUINTO, adv. (cuinto), sous-entendu 2000. Mot adopté du latin pour dire en cinquième

Ély. V. Quinqu.

QUINTOU, INTA, INTEIS, exclam. QUINT, QU'UN, QU'UNA. Quel, quelle, quels, quelles.

Quintou malhur! quel malheur! Quinta femna, quelle femme!

QUINTUPLAR, v. a. (quintuplà). Quintupler, ajouter quatre fois autant.

QUINZ, vl. Quint, cinquième. V. Quinqu,

QUINZAL, nombre ordin. anc. béarn. comzac. Quinzième. Ety. de quinze et de al. V. Quinqu, R.

QUINZÂU, anc. béarn. Voy. Quinzal et Quinqu, R.

QUÎNZE, vl. Quinze. V. Quinge.

QUINZE, adj. num. (quinze); quince, quinne, quinne, quinne, quinne, esp. Quinze, port. Quinze, nombre contenant dix plus einq, ou trois fois cinq.

Éty. du lat. quindecim, cinq et dix. Voy.

Quingu, R.

QUINZE-vmors, s. m. pl. (quinze-vins). Nom d'un hôpital fondé à Paris par saint Louis, en 1260, pour trois cents aveugles; on dit quelquefois un quinne-vingts, pour un aveugle.

QUINZEN, adj. vl. Quinzième. V. Quingena.

QUINZENA, (quinzéne), et

QUINZENADA, s. f. (quinzenade); quin-GREADA, QUINGERA. Quinzena, port. Quinsenada, cat. Quinzaine, nombre collectif qui renferme quinze unités; le travail où le salaire de quinze jours.

Ety. de quinzena et de ada. V. Quinqu. Rad.

La quinzena de Pascas, la quinzaine de Paques, les quinze jours depuis le dimanche des Rameaux, jusqu'à celui de Quasimodo, inclusivement.

QUINZENAR, v. n. (quinzená). Produire le quinze pour un, en parlant des grains.

Éty. de quinzena et de ar., faire la quinzaine, le quinze. V. Quinqu, R.

Un meinagier deven gaillar Quand sa resolto ly quinzeno. Brueys.

QUENZIBINE, TEMA, adj. n. (quinzième, ième); gomerame, gomera, Quindecimo, ital. Quinceno, esp. Decimo-quinto, port. Quinzième, nombre d'ordre qui suit immediatement le quatorsième.

992

Ety. du lat. quindecimus, cinquième et

dixième. V. Quinqu, R.
QUINZIN, INA, nombre ordin. vl.
Quinzième. V. Quinzième et Quinqu, R.

QUIOCH, OCHA, adj. et p. dl. Cuit, uite. V. Cuech et Couire, R.

QUIOISSA, s. f. (quioïsse), dl. Cuisse. V. Cuissa et Cuiss, R.

Sas quioissas son de quior boullit, Que semblo aquel que fan lous flasquous. Michel.

QUIOPPE, part. explect. (quióppé);

QUIOR, dl. Pour cuir, V. Cuer et Cor, Rad. 2.

QUIORASSAIRE, vl. V. Curatier el Cor, R. 2.

QUIOU, s. m. (quiou). Cris perçant, glappissement. V. Crid, R.

QUIOU, s. m. (quion). V. Cuou et Cul,

QUIOU-BLANC, 8. m. (quióu-blán). Nom qu'on donne, à Nismes, au motteux et au bécasseau. V. Cuou-blanc.

QUIOU-FREGAR, dl. Remuer sans cesse en incommodant les personnes que l'on a auprès de soi.

QUIOU-PLOUMBAT, dl. Sobriquet qu'on donne aux singes qui ont les fesses nues. V. Mounina-cuou-pelat.

QUIOU-PELET, s. m. dg. Sorte de jeu.

D'acutes, su lou gazonn , féden lou quien-peley.

QUIOU-nous, s. m. Nom qu'on donne, à Nismes, au rossignol de muraille, V. Roussignou de muralha, et au rouge queue. V. Cuou-rousset.

QUIOUL, dl. V. Cuou.

QUIOULARD, adj. m. (quioulá), d. bas lim. Budel quioulard, le rectum.

Ety. de quioul et de ard, qui appartient, qui arrive au cul. V. Cul, R.

QUIOULCOIT, s. m. (quioùlcoït). Nom qu'on donne, dans les environs de Toulouse, au Polygonum hydropiper. V. Cul, R.

QUIOUN, quiov, radical qui paraît dériver de crid, venant de quiritare, et être pris immédialement du grec κιναθίζειν (kinalhizein), se plaindre d'une voix lamentable, dont la racine est χινέω (kineô), émouvoir.

De kin, par le changement de i en diph, iou eu icou, kioun et quioun; d'où : Quioun-

ar, Quieoun-ar, Quiou, Quieou.
QUIOUNAR, v. n. (quioura); QUIOURAR, QUIEQUEAR, QUIALAR, JANGLAR, QUIELAR, GI-SELAR, PIOUTAR, MEOUNAR, Crier, pousser des cris vifs et perçants, comme ceux des chiens.

Ely. du grec xιναθίξειν (kinathizein), se plaindre d'une voix lamentable, dérivé de

κινέω (kineδ), émouvoir. V. Quioun, R. QUIOUR, V. Quiou et Crid, R. QUIOURAR, V. Quiounar et Crid, R. QUI-PRO-QUO, s. m. (qui-pro-quo), et mieux quin-pno-quo. Quidproquo, esp. cat. Quiproco, ital. Quiproco, mot latin dont on se sert pour désigner une méprise; c'est-à-dire, l'emploi, de qui au lieu de quo.

> Diou nous garde de quiproque d'apouthicul, Et d'etcetera de poutari.

Ety. du lat. quid pro quo, m. s.

QUIQUIRIQUI, s. m. (quiquiriqui). Le 7 coquericot des cochets, ou jeunes coqs.

Ety. Par onomatopée.

QUIQUIRIQUI, s. m. Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, aux quartiers des noix, lorsqu'ils restent réunis après qu'on les a épluchées, parce qu'ils ont alors quelque ressemblance avec un petit coq.

QUIRA, s. f. vl. Cilice, calice amer. QUIRAT, s. m. (quira). Quirat, intérêt qu'un particulier a sur le corps d'un navire. QUIRDAR, dl. V. Cridar et Crid, R. QUIRIR, v. a. vl. Chercher, demander.

Ety. Alt. du lat. quærere. V. Quer, R.

QUIROL, s. m. vl. gomors. Ecureuil.  ${f V}$  . Esquiroou. QUIS, vl. Il ou elle requit, demanda;

qui est. QUI S vor, vl. Quiconque, qui que ce

soit. QUIS, pron. d. lim. Foucaud emploie ce

mot pour aqueleis, ces, ceux. QUISCABEL, s. m. (quiscabél), dl. Pour

grelot. V. Cascaveou et Cascavel, R. QUISCABEL, s. m. (quiscabel). Nom

toulousain de la crête de coq. V. Tartarieya. Éty. Altér de cascavel, grelot, parce que ses péricarpes en ont la forme. V. Cascavel, Rad.

QUISQUILA, s. f. vl. Calle. V. Calha. QUISQUILHA, s. f. vl. Quisquillia, ital. Criblure, balayure, immondice.

Éty. du lat. quisquilia, m. s.

QUISSOUN, s. m. (quissoun), dl. Quissou. Un importun; un artisan. V. Courcoussoun et Courcoul, R.

Qu'es aqui coum'un quissou ma mèra. Et que cade soir m'espèra, Après yèou cranaria prou. Rigaud.

QUISSOUNAT, adj. et p. (quissouná). V. Courcoussounat et Courcoul, R.

QUIST, ISTA, adj. vl. Quisto, port. esp. Quist, cat. Demandé, ée, cherché, recherché, enquis, requis, de querrer, d'où requits.

Ely. du lat. quæsitum, m. s. V. Quer, Rad.

QUISTA, s. f. (quiste). V. Queta et Quer, R.

QUISTAIRE USA, (quistăiré use); quistoun, quistan, quistaira, fém. quistur. Quêteur, euse, qui va à la quête, qui mendie pour ainsi dire ce qu'il demande.

Ety. du lat. quæstor, m. s. V. Quer, R. QUISTAR, v. a. (quista); Quistar, cat. Queter, faire la quete, mendier, demander avec instance.

Ety. du lat. quæritare, de quærere, chercher, demander. V. Quer, R.

QUISTOUN, s. m. (quistoun). Frère queleur. V. Quistaire et Quer, R.

QUITA, s. f. (quite), d. bas lim. Queue. V. Coua.

QUITA-quita, d. bas lim. Mots inventés pour appeler les poules. V. Cota-cota.

QUITAMEN, adv. vl. Quitiament, anc. cat. Quitamente, anc. esp. Quittement, entièrement.

QUITAMENT, S. M. VI. QUITAMEN. QUItamento, en port, signifie divorce, répudiation, abandon; quitamiento, esp. quittance, décharge, remise, acquitlement.

Ely. de quitar, laisser, abandonner.

QUITANÇA, s. f. (quitance); Quitança, cat. Quitanza, ital. esp. Quitação, port. Quittance, acte par lequel le créancier reconpalt avoir reçu, et tient son débiteur quitte. V. Quiet. R.

QUITANÇAR, v. a. (quitança); Quitare, ital. Quitar, esp. Quittancer, donner une quittance, un reçu, un acquit au pied ou au dos de l'acte par lequel un débiteur était obligé à son créancier.

Éty. du lat. quietare, fait de quietum facere, rendre ou laisser tranquille, laisser en repos les débiteurs, ne pas les poursuivre, les libérer. V. Quiet, R.

QUITANÇAT, ADA, adj. et p. (quitança, ade). Quittance, ée. V. Quiet, R.

QUITANIA, vl. Aquitaine. QUITAR, v. a. dl. Quitar, esp. Emporter enlever, ne rien laisser, laisser.

Ety. de l'espagnol quitar, ôter, arracher, enlever.

> Dins un moument tout seguet net Ye quiteroun pas un caulet. Et ailleurs; Mais eles pires que lou fioc Quiteroun pas res dins lou lioc.

QUITAR, v. a. (quita); Quittan. Quielar, anc. cat. esp. port. Quitare, ital. Quitter, se séparer de quelqu'un ou se retirer de quelque lieu; se dépouiller : Ai quitat l'habit, j'ai quitlé l'habit; lacher prise; se désister; décharger, acquitter.

Favre.

Éty. du lat. quietare, laisser tranquille, qu'on n'a dit d'abord que des créanciers qui cessaient de poursuivre leurs débiteurs. V. Quiet, R.

En Languedoc, on emploie souvent le verbe quitar, dans le sens de poser: Ai quitat ma clau sur la chamineya, j'si laissé ou posé ma cléf sur la cheminée.

QUITAR SE, v. r. Se quitter, se séparer, faire divorce.

QUITARRA, dl. Guimbarde. V. Guilarra et Champorgna. En vl. Guitarre, harpe, luth.

QUITAT, ADA, adj. et p. (quitá, áde). Quitté, ée. V. Quiet, R.

QUITE , ITA . adj. (quité , ite); gum, Quitti. Quiti, cal. Quitte. V. Quitis el Quiet, Rad.

Siam quites et lites, nous sommes quittes et libérés.

Quite per recoumençar, sauf à recommencer.

Dans le d. lim. il signisse aussi meme, jus-

qu'à, seul.
N'ai pas un quite liard, je n'ai pas même un liard.

Dounaz-me una pouma, n'ai pas una quita, je n'en ai pas une seule.

La pu quito, la plus chétive. La quili groulier, jusques aux savetiers.

Tu n'ovios pas no quito plasso Un quilé bôs Un quité eros Per dire sai ségur d'étr'en vilo tanto

Foucaud.

QUITIS, adj. pl. (quitis); ourres, ourras, our Quite, port. Quitte, qui est libéré de ce qu'il devait, qui ne doit plus rien ; par ext. délivré, débarrassé de...

Éty. du lat. quietus, tranquille, parce qu'il n'y a que l'homme qui ne doit rien qui puisse jouir d'une véritable tranquillité. V. Quiet, Rad.

N'es quilis à bon marcat, qu perde que leis arras. Pr.

N'es estat quitis per la paour.

Jugar quite ou double, jouer à quitte ou double; quite ou double, quitte ou double. Siam quitis, nous sommes quitte à quitte,

nous ne nous devons plus rien.

QUITOUN, s. m. (quitoun), d. bas lim. Petite queue. V. Coueta.

Ey. de quita et du dim. oun. QUITRAN, coupeous, radical pris de l'arabe quitran, quitran, gottran, goudron; d'où : Quitran , Quitran-ar , Quitran-at, En-quitran-ar , En-quitran-at.

De l'arabe quitran, par le changement de q en g, de o en ou, de t en d et de a en o, et ou, goudroun; d'où: Goudroun, Gou-

droun-ar.

QUITRAN et mieux KITRAN, s. m. (quitran); Alquitran, esp. Quitra, cat. Catrame, ital. Goudron, matière résineuse, liquide noirâtre que l'on obtient par une combustion lente et graduée du bois des vieux pins, qui ont fourni de la résine pendant longtemps. Le goudron, que l'on emploie dans la marine, est un mélange de cette résine de suif et d'huile de poisson.

Ety. de l'arabe quitran, qui désigne la même

substance. V. Quitran, R.

QUITRANAR , ENQUITRABAR , V. a. (quitraná ou einquitraná); Alquitranar, esp. Goudronner, enduire de goudron.

Ety. de quitran et de la term. act. ar. V.

Quitran , R.

QUITRANAT, ADA, adj. et p. (quitraná, ade): Alquitranado, esp. Goudronné, ée, enduit de goudron. V. Quitran, R.

QUITTANSA, et QUITTANÇA. VI. VOY. Quitança.

QUITXAT, adj. et p. vl. Ecrasé, épâté. V. Esquichat et Quich, R.

QUIU, vl. Pour queiu, que je, et pour qui o, qui le. QUIUS, vl. Pour qui ue, qui vous. QUIX, vi. Chacun.

OUI

# QUO

QUO, vl. Comme. V. Coumo. QUO, dl. Pour queue, V. Coua. QUOA, Pour queue, V. Coua. QUOAND, anc. béarn. V. Quand. QUOATE, nom de nombre, anc. béarn. V. Quatre et Quat, R.

QUOCAUSA, d. béarn. Pour quelque

chose, V. Quauquaren.

QUOCOP, d. bearn. Quelquefois. QUO DE GIROUNDA, Nom qu'on donne, dans le Gard, au canard pilet. V. Alalonga. QUOLIBET, s. m. (quolibé); comer-Quolibet, plaisanterie basse et ridicule, comme des équivoques, des pointes, etc.

Ety. du lat. quod libet, ce qu'il vous plaira. QUOLIBOT, s. m. (colibó), d. du Rouer-gue. Caillebote. V. Calhat et Calh, R.

> Cal gorda susqué tout lous quolibets pel pastre. Peyrot.

QUOM, conj. vl. quo, quon. Comme, comment.

Ety. du lat. quomodo. QUOM, vl. Pour que hom, qu'où. QUOQUE, d. bearn. Pour Quauque,

v. c. m. QUORA, et QUORA, interj. vl. Quoras. Employé pour

qu'houra, quand. V. Cora et Qu'houra. QUORAÛS, vl. Pour quora vos, quand vous.

QUOSSON, vl. Pour quo son, comme je

QUOT, radical dérivé du latin quot, combien; d'où; quotidianus, quotidien, quota, quot-itat, quot-e-dian, quot-i-dian.

De quot, par le changement de qu en c, cot; d'où : Cot, Cot-a, Cot-is-ar, Cotis-at, Cotis-ation, et par le changement de o en ou, les mêmes mots: Cout ar, Cout-at.

QUOTA, s. f. (quote); Quota, esp. Quote, la part que chacun doit payer ou recevoir dans la répartition d'une somme totale.

Éty. du lat. quota, sous-entendu, part. V. Quot, R.

QUOTA, vl. V. Cota.

QUOTAR, v. a. vl. Côter. V. Cotar. Ety. du lat. quot.

QUOTEDIAN, (couledián), et QUOTIDIAN, ANA, adj. (quotidián,

áne); journaliem, quodyidiam, couvidiem, COTIDIAN. Quotidiano, ital. esp. port. Cotidia, cat. Quotidien, ienne, de chaque

Ety. du lat. quotidianus, m. s. V. Quot,

Rad.

QUOTIENT, s. m. (quocièin); Cuo-cient, cat. Cociente, esp. Quoxiente, ital. Quotient, nombre qui résulte de la division d'un nombre par un autre.

Ety. du lat. quoties, m. s. QUOTITAT, s. f. (coutita). Quota, ital. Quotité, la somme fixée à laquelle monte chaque quote-part.

Ety. V. Quot, R. QUOUA, V. Coua.

QUOUART, s. m. d. béarn. Le quart.

V. Quart et Quat, R.

QUOUATA, Gar. V. Couata. QUOUATAU, nom de nombre ordin. d. béarn. Pour quatrième, V. Quatrième et

QUOUATE, dg. Quatre, v. c. m. et Quat, R.

QUOUNOUL, dg. V. Coulougna. QUOURA, V. Qu'houra QUOUTIDIAN, V. Quotidian.

OUS

QUSQECS, vl. Chacun, quiconque.

QUTA, QUTE, pron. dial. arl. V. Quinta, Quala et Quan.

QU'UN, UNA, pr. adm. (cun, une); Quei, elle: Ho lou qu'un! ho le beau! ho le gros!

Qu'una masca! quelle vieille sorcière! Qu'un marrias! Quel mauvais sujet! QU'UNIE, UNIA, pr. int. dl. Quel, quelle.

La Lettre Q contient 710 Mots ou Articles.

K. s. f. Una erra, une erre ou un re, suivant la nouvelle appellation.

C'est la dix-huitième lettre de l'alphabet et la quatorzième des consonnes.

L'R est composée d'une haste, d'une panse

et d'une queue.

On attribue l'invention de cette lettre à Appius Claudius, au rapport de Pomponius. R. Cette lettre est souvent employée dans

le poeme de la croisade contre les Albigeois

par Raymond.

La lettre R est de toutes celle qui joue le plus grand role dans la composition des langues, car elle est la caractéristique de tous les infinitifs des néo-latines et le signe non seulement de l'actif, mais même de l'action.

RA, s. m. (ra). Sperme, semence.

RA, Pour auprès, V. Ras.

RA, Pour rat, V. Rata.

RA, s. m. et mieux mas, d. bas lim. Mesure de grains et d'autres matières sèches. Un ra de civada, une mesure d'avoine.

RA, s. f. vl. Verge.

Ely. de rhabdos, il ou elle rase.

RAB, may, radical pris du latin rapa, rave, et dérivé du celt. rab, ni. s. d'où les Grecs ont fait βάπυς (rhapus), et βάφυς (rhaphus), mots qui désignent la même plante, d'où raphus, lat. et βάφανος (raphanos), grec, radis.

De rab, celt. ou de rapa, lat. par apoc. et changement de p en b, rab; d'où : Rab-a, Rab-assa, Rabass-et, Rabass-iera, Derr-

ab-ar, Rab-eta.

De raphanus, par apoc. raphan, Ra-fanage, Rafe, Raf-et, et par le changement de ph en v, ravan; d'où : Ravan-ela, Ravanet, Rap-ounchoun.

De ravan, par le changement de v en b, raban; d'où : Raban-ela, Raban-el, Raban-enca, Rabi-cau, Rabi-e, Rabi-ura.

RABA, s. f. (rabe); ARRADISSA, RABIRA. Rapa, ital. Rabano, esp. Rabão, port. Rueben, all. Rabe, cat. Rave, grosse rave ou ra-bioule, Brassica rapa, Lin. Brassica asperifolia, var, y. rapæ, plante de la fam. des Crucifères, cultivée pour la bonté de sa racine.

Éty. du lat. rapa, dérivé du celt. rab, V.

Rab, R.

La culture des raves et des navets était regardée autrefois, comme le plus utile après celle des blés et des sèves.

Raba boutissa, rave cordée.

Serà damnat couma una raba, il sera damné comme Judas.

Raba, est dit pour arabe, arabe. En vi. chose de rien, de peu de valeur.

RABA DE LA-COSSA, 8. f. (rabe-dé-la-cosse). Nom que porte, à Agde, et dans les envi- 1 Bal, R.

rons, une grande espèce de raifort blanc trèsestimé.

Éty. Cosse, est le lieu où il est plus particulièrement cultivé.

RABABEOU, ELA, s. (rababèou, èle); rerocumen. Rabacheur, euse, radoteur. V. Repepiaire.

Ety. Onomatopée, de ba, ba, ba, syllabes que font souvent entendre ceux qui ne par-

lent pas distinctement.

RABACHAGI, s. m. (rabatchági); RABA-CHAGE. Rabáchage, défaut, discours de celui qui rabáche.

RABACHAIRE, s. m. (rabatcháiré); RA-BACHUR. Rabacheur, euse, celui qui rabache. RABACHAR, v. a. et n. (rabatchá). Rabâcher, répéter souvent la même chose.

RABAGNAR, v. n. (rabagná), dg. Gro-

gner. V. Grougnar.

RABAIAIRE, V. Rabalhaire.

RABAIAR, V. Rabalhar.

RABAIOUN, V. Rabalhaun.

RABAIS, S. m. (rabáis); RABES, MENDICHA, RABAISSAMENT. Ribasso, ital. Rebaxa, esp. Rebate, port. Rabais, diminution de valeur ou de quantité, diminution, l'opposé d'en-chère. V. Bas, R.

RABAISSAR, v. a. (rabeissá); massissam. Rebaxar, esp. Rabaisser, récéper, tailler une vigne jusqu'au pied, couper un arbre au-dessus de l'enfourchure, pour qu'il pousse avec plus de vigueur. Avr. V. Bas, R. RABAIUN, V. Rabalhun.

RABALAR, v. a. (rabalá), di. Trainer. V. Rebalar.

RABALH, s. m. (rabáil). Ce qui est entraine par l'eau, le vent, le balai, etc. Garc.

RABALHADA, s. f. (rabaillade); REBA-BEADA, REBAIADA, RABAIDA. Cueillette, choses éparpillées qu'on ramasse, rafle, enlèvement total de quelque chose, débit complet de quelque marchandise.

Ety. de rabalhar et de ada, chose ramassée.

RABALHAIRE, s. m. (rabailláiré); na-BAIAIRE. Accepareur, celui qui ramasse tout, qui fait rafle, qui enlève tout l'argent du jeu.

Éty. de rabalhar et de aire, celui qui ramasse.

RABALHAR, v. a. (rabailia); maranar, BRALHAR, BERAIAR. Ramasser, faire un amas de... un ramas de plusieurs choses, relever de terre, emporter, raffer.

RABALHAT, ADA, adj. et p. (rabaillá, áde). Ramassé, ée, réuni en un seul endroit.

RABALHET, s. m. (rabailé); RABAIST. Sounar lou rabalhet, sonner le dernier de la messe ou des vêpres, battement des cloches qui annonce qu'on a tout sonné. Garc.

Éty. de rabalhar, ramasser.

RABALHETA, s. f. (raballéte); RESALES BE, REBAMETA. De rabalheta, expr. adv. pour dire terrre à terre, comme en se trainant. V.

Gribouillette: Jitar à la rabalheta, jeter à la gribouillette.

RABALHOOU, Garc. V. Rabalhoun.

RABALHOUN, s. m. (rabailloun); maa-BLE, BAVALHOUN, RABALHOOU. Ramoneur, morceau de planche fixé au bas de l'arbre d'un moulin à huile, opposé à la meule, et servant à repousser la pâte. Garc.

Ety. Rabalhoun, que rabalha.

De rabalhoun, enlever une chose en faisant glisser le projectile comme par ricochet.

RABALHOUN, s. m. (raballoun); nava-LEOUE, dl. Récolte de raves.

Éty. de raba. V. Rab. R.

RABALHUN , s. m. (tabailiún); maratur, BABAIUN, BEBARUN. Ce qui a été emporté, rabalhat, par l'eau ou par le vent; balayures.

RABAN, s. m. (raban); Rope-band, angl.

Raban, les rabans et commandes, sont de petites cordes de différentes espèces, propres à amarrer certaines choses.

Ety. de l'angl. rope-bond, qu'on prononce rapeban, de rope, corde, et de band, lien, attache, corde qui sert à lier.

## On nomme:

RABANS DE FERLAGE, coux destinés à server les voiles

et les ferier sur leurs vergues. RABANS DE FEZ, des bouts de quarantenier qu'en met dans chaque œillet de la tétière d'une voile pour l'amarrer à sa vergue.

RABANS DE PAVILLON, des bagues de ligne que l'on passe dans les coillets de la gaine du pavillon , pour le . tanir contre ace mát.

RABANS DE POINTURES, conz qui sont placés sur les

pattes de pointures des volles que l'on doit enverguer.
RABANS DE SABORD, des cordages que l'on épises s les deux boucles du dedans des mantelets des sabords pour les fermer.

RABANS DE VOLÉE, des cordages épissés sur un organcen pour tenir la volés du canon fixée sur la serre.

RABANAT, ANA, adj. et p. (raboná, áde), d. bas lim. On le dit de celui qui s'est dégoûlé d'un mels pour en avoir fait usage pendant trop longtemps.

RABANEL, dl. (rabanel). V. Fuec-desant-Jean.

RABANEL, s. m. (rabané); Rabanillo, esp. Dim. de raba. V. Raifouert et Rab,

RABANELA, s. f. (rabanèlle). Lasci ou lascena, moutarde sauvage, Sinapis arcensis, Lin. plante de la famille des Crucifères siliqueuses, très-commune dans les champs. Ety. Rabanela, dim. de raba, petite rave.

petit navet. V. Rab, R.

Les graines de cette plante fournissent une buile propre aux usages de la cuisine et bonne pour brûler.

On donne le même nom, aux environs de Toulouse et ailleurs, au Raphanus raphanistrum, Lin.

RABANELA, s. f. (rabanèle) . di. Grillade de châtaignes. V. Castagnada.

Éty. Rabanela est dit impr. pour rabinela, dérivé de rabinar, rôtir, charbonner.

RABANELA, s. f. (rabanèle), d. bas lim-Espèce de teigne des enfants nouveaux nés.

RABANENCA, s. f. (rabeneinque). Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'ombre. V.

Éty. Probablement à cause de sa forme. V. Rab, R.

RABANIS, nom propre, vl. Rabaniste, homme à rabat. V. Abat, R.

RABAS, s. m. (rabás). Nom qu'on donne an blaireau, dans le département des Bouches-du-Rhône. V. Taissoun.

Éty. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône.

RABAS, s. m. Cast. Truffe. V. Rabassa. BABAS, di. Mouton à laine pendante. V. Ravas et Abat, R.

RABAS, Un des noms lang. du putois. V. Marta.

RABASSA, s. f. (rabasse); TRUFFA-REGRA BABAÇA, BABAS. Truffe, truffe noire, truffe comestible, Tuber cibarium, Bull. Dec. Lycoperdon tuber, Lin. plante de la famille des Champignons, qui végète dans la terre sans racines et sans seuilles. Elle ne paraît être qu'un simple tubercule organisé. Voy. Gar. Tubera, p. 474.

Ety. de raba, rave, et de la term. augm. el dépréc. assa, grosse ou mauvaise rave, parce que, comme cette plante, la truffe croît sous terre. V. Rab, R.

Les truffes sont abondantes dans les environs de Riez, et particulièrement à Montagnac; on en trouve aussi dans le département des Bouches-du-Rhône.

Rabassa bessouna, truffe jumelle. V. Gar. Tubera testiculorum forma, p. 475.

On doit aux Espagnols la connaissance de l'usage des truffes.

RABASSA, s. f. Nom de la pomme de terre, dans le département de Vaucluse, V. Truffa et Rab, R.

RABASSET, ETA, adj. (rabassé, éte); BARASSOT, RABASSAUDA, RAGOT, RABOUN, RE-BARRET, BOURGOT. Rabassud, cat. Redoblado, esp. Courtaud, aude, trapu, homme ou femme de petite taille qui a le ventre gros.

Ély. de rabassa et du dim. et. V. Rab, Rad.

RABASSIAIRE, (rabassiáïré), et

RABASSIER, s. m. (rabassié). Marchand de truffes noires, celui qui les fait fouiller par des cochons; en lang. un pic, outil de labour. V. Pic, R.

Ety. de rabassa, truffe noire, et de ier. V. Rab, R.

RABASSIERA, s. f. (rabassière). Trufsère? terrain où l'on trouve des truffes en assez grande quantité.

Ely. de rabassa et de iera.

RABASSOT . AUDA , adj. (rabassó , aoude), dl. V. Rabasset et Rab, R.

RABAST, MABAT, TABABAST, TABABUST, radical dérivé probablement du grec ραδάσσω ου ραδάττω (rhabbassô ou rhabattô), aller de bas en haut et de haut en bas, ne faire que monter et descendre, sauter, frapper la terre avec les pieds.

De rhabassó, par apoc. et changement du dernier s en t, rabast; d'où : Rabast-aire, Rabast-egear.

RAB

De rhabatto, par apoc. rabat; d'où: Rabat-as, Rabat-on.

TA, S. I. VI. Querolle, dispute, chamaillis.

RABASTA, s. f. (rabáste), dl. Un sommier, pièce de charpente, de moyenne grosseur, entre la poutre et la solive.

RABASTAIRE, s. m. (rabastáiré), dl. Tracassier. V. Tracassier et Rabast. R.

RABASTAS, s. f. pl. (rabastes), dl. Traverses du plancher d'une charrette, sur lesquelles portent les pieux qui retiennent les ridelles. V. Ranchier.

RABASTAS, s. f. dl. Débris du filage de la soie, tels que les côtes, les frisons, les bassinés, les restes des cocons filés ou la dernière pellicule, ce qui fait les trasses proprement dites. Sauv.

RABASTEGEAR, v. a. (rabastedja), dl. Troubler, ravauder. V. Tracassar, Tarabustar et Rabast, R.

RABASTINAR, v. a. (rabastiná), di. Pour griller, rôtir sur le gril, V. Rabinar, Grilhar; pour brouir, V. Gresilhar.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

RABASTINAT, ADA, adj. (rabastiná, áde), dl. Grillé, V. Grilhat; broui, V. Gresilhat.

Visage rabastinat, visage hålé, brulé par le soleil.

Aubre rabastinat, arbre broui par la gelée.

RABAT, s. m. (raba); PICHOT COULT manor. Rabat, morceau de toile qui fait le tour du cou, monté sur un porte-rabat, et qui descend divisé en deux portions ayant la forme d'un carré long ; quand il n'a point d'ailes pendantes on le nomme collet et petit collet.

Éty. Ainsi nommé, parce que autrefois ce n'était que le col de la chemise rabattu, en dehors. V. Abat, R.

Anciennement tous les hommes portaient le rabat, mais depuis longtemps il n'est plus d'usage que parmi les ecclésiastiques et les gens de robe.

RABAT, adj. vl. Enragé. V. Enrabiat. RABAT, s. m. (robá), d. bas lim. Graine de raves.

Éty. de raba et de at, qui fait les raves ou fait par les raves. V. Rab, R.

RABAT, s. m. (raba), dl. RAVAT. Mouton malingre. V. Ravas et Abat, R.

RABATAGI, s. m. (rabatadgi); RABA-TAGE. Rebat, action de rebattre les tonneaux; salaire.

RABATAMEN, s. m. vl. Rabattement, V. Abat, R.

RABATAS, s. f. (rabátes), dl. Troupeau de brebis qu'on mène paltre de la plaine sur les montagnes des Cevennes, pendant les grandes chaleurs, et qu'on ramène ensuite dans la

Éty. Probablement du grec ράβάττω (rhabattô), aller de bas en haut et de haut en bas. V. Rabast, R.

RABATEGE, s. m. (rabatédgé), dl. Le reliage des futailles.

RABATON A, expr. adv. (rabatoun).

Courrer à rabaton, courir ça et là, avec précipitation.

Éty. V. le mot précédent et Rabast, R.

RABATRE, v. a. (rabátré). Rabattre, abaisser, diminuer du prix, déduire, aplatir. Ety. de re, iter. de abatre. V. Abat, R.

RABATUT, UDA, adj. et p. (rabatů, úde). Rabatu, ue, déduit, déduite. V. Abat, Rad.

RABAUDIN, V. Rebaudin. RABAYAR, V. Rabalhar.

RABBIN, s. m. (rabīn); Rabino, esp. ital. Rabi, cat. Rabbi, port. Rabbin, docteur de la loi judaïque.

Éty. du lat. rabbinus, formé de l'hébreu rabbi ou rabboni, qui signifie maltre ou docteur.

RABEG, s. m. vl. RASEY, RABEE. COUrant, torrent, rapidité.

Ety. de raptus. V. Rap, R.

RABEGEA, s. m. (rabédge ou rabejó). Nom bas limousin de la rave sauvage. Voy-Rab, R.

Lour rabegeos nous tion lous blas negres. Les raves sauvages étouffent nos blés noirs.

RABEGEAR, v. a. (rabedjá), dl. Rabejar, cat. Gueer un cheval, le baigner, le faire promener dans l'eau, dans une rivière.

Ety. Rabegear, est probablement dit pour ribegear, aller d'une rivière à l'autre. V. Rib. Rad. ou de rabeig, courant de l'eau, et de egear, mettre au courant de l'eau.

BABEH, vl. V. Rabeg.

RABEI, s. m. vl. Rebec, violon. V. Rebec. RABEIG, s. m. vl. Cours de l'eau.

RABEIRENC, s. m. (rabeirein), dl. zz-BIRIRAU. Galet ou pierre roulée qu'on trouve le long des rivières.

Ety. Rabeirenc, est le même que riberol, qui se trouve le long des rivières ou pour mieux dire sur les bords. V. Riba et Rib,

RABEIRIER, V. Rabeiroou et Rib, R. RABEIROLA, s. f. (rabeirole). Un des noms de l'hirondelle à croupiou blanc. Voy. Cuou-blanc et Rib, R.

RABEIROOU, s. m. Oiseau. V. Ribairoou et Rib, R.

RABEIROOU, s. m. (rabeiroou); BABEI-BIER, BABEYE. C'est le nom qu'on donne par ironie, à Marseille, aux porte-faix, qui ne font pas partie du corps de saint Pierre.

Ety. du celt. rabia, rivière, et de la term. eiroou ou de ribeirier, riverain, qui fréquen-te les rivières; on a dit par dérision portesaix de rivière, comme on dit matelot d'eau douce. V. Rib, R.

RABEISSAR, V. Rabaissar et Bas, R. RABEL, adj. vl. Enragé. V. Enrabial et Rabi, R.

RABELAR, v. a. et n. (rabelá). A Barcelonnette, ce mot a le sens de trainer et à Allos, de fatiguer, se donner beaucoup de peine : A rabelat touta sa vida.

RABELIAR, v. a. (rabeliá), d. m. Trainer en longueur.

RABENT, ENTA, adj. dl. et vl. Raide, rapide, vîte, en dg. furieux, euse : Aigua raenta, eau courante, rapide. V. Rabi, R.

RABER, v. n. et a. vl. Etre furieux, impétueux, ravager, entraîner.

Éty. du lat. rabers, être furieux. V. Rabi, prauque, il chancelle et finit par succomber du Rad.

RABES, V. Rabais.

**BABET**, s. m. (rabé). Nom languedocien du raifort. V. Raifort et Rab, R.

Éty. de raba et du dim. et, petite rave. RABETA, s. f. (rabète); Rabanilla, esp. Petite rave. V. Rab, R.

RABETA, s. f. (rabéte). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au Myagrum paniculatum, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliculeuses, commune dans les champs, et au Myagrum sativum, Lin. on donne le même nom au Cakile perennis. V. Lascena.

RABEY, s. m. vl. V. Rebec.

RABEY, s. m. vl. Rabel, esp. port. Ribeca, ital. Rebec, instrument de musique. V. Rebec.

BABEYE, s. m. d. arl. Pour rabeirier. V. Rabeiroou et Rib, R.

Pu dur qu'un rabere nascu din Vallabregon. Me menacé d'abord d'un grand cop de partegon. Coye.

RABI, mace, radical dérivé du lat. rabies, rabiei, rage.

De rabies, par apoc. rabi; d'où : Rabi, En-rabi, En-rabi-ar, Rabi-a.

De rabi, par le changement de b en g, ra-gi, rag; d'où: Ragi, Rage-a, En-rage-ar, En-rage-at.

De rabi, par la suppression de b et le chan-gement de i en j: Raj-ous, Rach-a, Raugea, Rauge-ar, Rauj-a, Rauya, Ar-rany ous, Ar-rauy-a, Rauge-ous, Rauge-os, Rauj-ous, Ravi-os, Ravois-e, A-ravios.

RABI, s. f. (rabi); RABIA, ARBABI, AR-RAUYA, RAUGEA, RAUYA, RAGEA. Rabia, esp. cat. port. Rabbia, ital. Rage, maladie terrible, toujours occasionnée chez l'homme, par la morsure d'un animat enragé, et particulièrement caractérisée par une horreur invincible pour l'eau, d'où le nom d'hydrophobie qu'on lui a aussi donné.

Éty. du lat. rabies, m. s. V. Rabi, R.

Comme on a observé que l'hydrophobie ou horreur de l'eau pouvait être l'effet de plusieurs maladies ou celui d'une imagination fortement frappée par la crainte, on est convenu aujourd'hui de conserver le nom de rage à l'hydrophobie contagieuse et celui d'hydro-phobie à l'horreur de l'eau symptomatique.

Les chiens étant de tous les animaux ceux qui sont les plus sujets à être atteints de la rage, et ceux en même temps, qui la transmettent le plus facilement à l'homme, il importe à chacun de pouvoir reconnaître au premier aspect l'état maladif de ces utiles et dangereux

animaux.

Le chien atteint de la rage est triste, il recherche la solitude et l'obscurité, il s'agite, refuse les aliments et les boissons, porte la tête basse, la queue serrée entre les jambes, il quitte la maison de son maltre, sa gueule est remplie d'écume, sa langue est pendante et sletrie, ses yeux sont brillants, sa marche est indécise, il frissonne à l'aspect de l'eau et éprouve de temps en temps des accès de fureur, il se jette sur les animaux qu'il rencontre, sans distinction; les autres chiens le fuyent les menaces ne font que l'irriter, ainsi que la lumière vive, il n'aboie point, sa voix est I dité. V. Rib, R.

4me au 5me jour de la manifestation des accès.

De tous les remèdes proposés jusqu'à ce jour, la cautérisation des plaies est le plus certain.

De rabi, de rage, on s'en seit sussi pour exprimer l'excès d'une chose.

Ny à arabi ou à ragis, il y en a beaucoup. N'y a de rabi, d. bas lim. il y a du mal.

Me n'an fach veire de rabi, ils m'en ont fait voir jusqu'à enrager.

RABI A, dg. et impr. ARRABI. Tout anaba à rabi, tout allait à merveille. V. Rap, R. RABI, s. m. dl. Rable. V. Rable.

> Dei levadoun avié la gayou, Et lou rabi dei lapereou. Hy. Morel.

RABI, vl. Pour rabbin. V. Rabbin.

RABIA, V. Rabi, R.
RABICAU, s. m. (rabicaou). Nom toulousain de la roquette sauvage. V. Rouqueta sauvagea el Rab, R.

BABIERA, s. f. (rabiére); BABINA. Ravière, champ semé de raves.

Ety. de raba et de iera. V. Rab, R. RABIDOT, s. m. (rabidó), dl. V. Bedin-bedos.

RABIGOT, dl. V. le mot précédent. RABIGOUTAR, v. n. (rabigoutá), dl. Jouer aux osselets. V. Bedin-bedos.

RABILHAGI, s. m. (rabilládgi); mma-BILEAGE, BABILHAGE. Rhabillage, raccommodage d'un ouvrage gâté ou dérangé salaire de ce travail, la chose raccommodée.

Éty. de re itér. et de habilhagi. V. Hab, Rad.

RABILHAIRE, s. m. (rabilláfré, d. bas lim. Raccommodeur, celui qui raccommode la faïence, les tamis, etc.

Éty. de rabilhar et de aire, qui rhabille. V. Hab, R.

RABILHAR, v. a. (rabillá), et mieux Rhabiller, habiller de nouveau, fournir de nouveaux habits; raccommoder, rajuster, remettre un membre démis.

Ety. de re itér. et de habilhar. V. Hab,

RABILHAR SE, v. r. Se rhabiller, re-prendre les vêtements que l'on avait quittés; se remettre en habits neufs. V. Hab, R.

RABILHAT, ADA, adj. et p. (rabillá, áde). Rhabillé, ée. V. Hab, R.

RABILHOUN, s. m. (rabilloun); manious Dim. de raba, petite rave. V. Rab, R.

RABIN, s. m. V. Rabbin. RABIN, s. m. (rabi). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. à la rave, avec sa fane, qu'on donne aux bestiaux, au printemps. . Rabissana et Rab, R.

RABIN, INA, adj vl. Ce mot pris comme adjectif, paralt signifier, dans le poëme de de la Croisade contre les Albigeois, escarpé,

situé sur une pente rapide, ravine. V. Rib, Rad.

RABIN, s. m. (rabin). V. Rampelaire. RABINA, s. f. (rabine), d. bas lim. V. Rabiera et Rab, R.

RABINA, s. f. Ardeur, impétuosité, rapidité.

RABINA, s. f. vl. Creux, ravin; rapi-

RABINADOR, vi. V. Rabinaire.

RABINAGI, s. m. (rabinádgi); manifage. Ustion, résultat d'une chose brûlée. Garc. BABINAIRE, adj. vl. BARMADOR. Impé-tueux, pmpanis, avi , production de l'abina.

RABINAR SE, v. r. (se rabiná); nesman, BAPACHINAB. Se brûler, se réduire en charbon; se roussir en parlant du linge; se rissoler, se surprendre au feu; ce verbe est aussi actif dans cette phrase: Rabinar lou linge en l'estirant, roussir le linge en le repassant, et en parlant de l'action d'un soleil ardent sur les arbres et les plantes, rouir, håler.

Ety. M. Thomas fait venir ce mot du grec γράδιον (grabion), torche ou flambeau fait d'un bois résineux.

RABINA-SARDAS, s. m. (rabine-sárdes); chema-sardas. Avare.

Ety. Rabina sarda, qui brûle les sardines au lieu de les frire, pour économiser l'huile.

RABINAT, ADA, adj. et part. (rabiná, áde). Brůlé, charbonné, rissolé.

Lou rabinat, le gratin qui s'attache au fond d'un poëlon.

Sentir lou rabinat, sentir le brûlé. Aqueou fege es rabinat, ce foie est rissolé.

Éty.? RABINER, adj. vl. namum. Impétueux,

rapide, emporté, pétulant, semblable à un torrent.

El sums rabiners, aiga rabineira. V. Ris, R.

RABINIER, vl. V. Rabiner.

RABIOS, OSA, adj. vl. mavios. Rabios, cat. Rabioso, esp. Raivoso, port. Rabbioso, ital. Enragé, ée, furieux.

Ety. du lat. rabiosus, m. s. V. Rabi, R. RABISCOULAR, dg. V. Reviscoular et Viv, R.

RABISSANA, s. f. (rabissáne), dl. La fane d'une rave, d'un navet. V. Rab, R.

RABLAT, ADA, adj. (rabla, ade). Rablu, ue, robuste, court et vigoureux. qui a le râble épais, qui est bien fourni de râble: Un home ben rablat, un homme bien

Ety. de rable et de at, pourvu de râble. RABLE, s. m. (rablé). Nom de l'érable champêtre dans le départ. des B.-du-Rh. V. Agas.

RABLE, s. m. neste. nast. Rable, région lombaire, chez les animaux, ou la partie qui s'étend des épaules aux cuisses et qui passe sur les reins, on le dit plus particulièrement du lièvre, du lapin, du chat et du chien.

Éty. du grec βάχις (rhachis), la colonne vertébrale, ou plutôt du lat. rapulum, dim. de rapum, racine, petite rave, et par ana-logie queue, d'où l'espagnol rabo, queue d'un animal.

RABLE, s. m. (riáblé), d. m. mases, REDIAMLE, RIABLE, MEDABLE, BADABLE, SEEX, BEELE, MOADLE, TIRA-BRASA. Rable, instrument de boulanger, propre à tirer la braise du four-

Ety. du lat. rutabulum, m. s. forme de ruers, tirer, parce qu'on s'en sert pour tirer la braise du four.

On donne le même nom à une espèce de rabot qui sert à retirer la lie des tonneaux.

RABLURA, s. f. (rabiure). Ráblure, entaile que l'on fait à la quille d'un vaisseau pour y embolier les gaber de la term. ura, la quille étant comparée ici au râble des animaux. V. Rab, R.

RABONIR, v. a. (rabounir). Rabonir, rendre meilleur.

Biy. de ra, iter. de bon, et de ir, redevenir bon. V. Bon, R.

RABONIR SE, v. r. Rabonir, n. devenir

Veiran per voste grand exemple Que devoun veni din lou temple Ame fe per se rabouni, Ou'autramen Dicou y es pa beni.

RABOT, s. m. (rabó); Ribot, cat. Rabot, outil de menuisier, etc. servant à corroyer le bois et à le rendre uni.

Éty, du lat. radula, radulum, de radere,

recier. V. Ras.

Voy. pour les détails au mot Varlopa, dont le rabot ne diffère qu'en ce qu'il est plus petit et qu'il n'a point de manche.

BASOT, s. m. (rabó). Le petit collet. V. Rabat.

RABOTAGI, s. m. (raboutádgi); masourans. Action de passer le rabot, de rabo-

RABOTAR, v. a. (raboutá); Ribotejar, cat. Raboter, polir le bois avec le rabot, le corroyer, en enlever la superficie, avec le rabot.

Ety. de rabot et de la term. aci. ar. Voy. Ras, R.

RABOTAR, v. a. Étriller : donner les étrivières, la bastonnade à quelqu'un. Garc.

RABOUGHIR SE, v. r. (sé rabougrir). Se rabougrir, se rapetisser, devenir noueux. se charger de branches jusqu'au bas, comme

Ety. de ra, de bougre et de ir, être contre nature, pe pas suivre les lois naturelles, rela-

tivement à l'accroissement.

RABOUGRIT, IDA, adj. et p. (rabougri, ide); RABBUGAT, RABUGASSIT. On le dit des arbres qui ne prennent point d'accrois-sement, qui ressemblent à des buissons.

RABOUN, s. m. (rabou), d. bas lim. Dim. de raba. V. Rabouna.

On donne aussi le nom de raboun à une personne courte et épaise. V. Rabasset et

RABOUNA, s. f. (rabone); manoum, Petite rave.

Ely. de raba et du dim. ouna. V. Rab, R. BABOUNA, s. f. (raboune). Espèce de châtaigne. V. Castagna-rabouna.

Ety. de raba, petite rave. V. Rab, R. RABOUNAB, v. a. (rabouna), d. bas lim. Croître en rond comme les raves, forer dans la terre une tête ronde et charnue : Mous ignouns coumençoun de rabounar, mes oignons commencent à former leur tête.

Éty. de rabouna et de ar. V. Rab, R. RABROUSTERI, s. m. dl. V. Rebous-

RABRUGAT, ADA, (rabrugá, áde), dl. Noueux, inégal. V. Rabougrit.

Ety. de ra, itér. de brug, bruyère, et de at, devenu comme le bruyère. V. Brusc.

on exhiugasser, dl. Voy. Rabougrit et

RAB

RABUN., s. m. (rabún), d. bas lim. Odeur forte de la rave, sente lou rabun.

Rty. de raba. V. Rab, R.

RABURDIN , V. Rebaudin.

RABUSAR, v. n. (rabusá), dl. Radoter. V. Repepiar et Radoutar.

Anar en rabusant, empirer, devenir pire, reculer au lieu d'avancer en quelque art, dans quelque science. Sauv.

RABUSAR SE, v. r. (sé robusa), d. bas lim. Se négliger, s'occuper moins exactement de son travail ; devenir négligent.

Ety. de raba et de usar, s'amuser aux raves. V. Rab, R.

RAC, radical de racar, vomir, rejeter, sur l'origine duquel on n'est point d'accord; M. Dioulouset dit qu'il est ligurien; d'autres, comme M. Béronie, pensent qu'il peut venir du syriaque raca, mot que les Juiss avaient déjà en horreur. Nous trouvons en effet. dans Saint Mathieu, c. 5, 7. 22 : Celui qui dira à son frère raca, sera punissable par le conseil ou en justice; ne pourrait-il pas venir aussi du grec ρακος (rhakos), habit déchiré, chiffon, homme de rien, un gueux.

De raca ou de rhakos, par apoc. rac; d'où : Rac-ad-ura, Rac-aire, Rac-ar, Racalha.

RAC, 2, MACH, MAPUG, MASIN, radical pris du latin racemus, grappe de raisin, et dérivé du grec ρὰξ, ραγὸς (rhax, rhagos), grain de raisin, gousse, d'ail, etc.

De racemus, par apoc. rac; d'où : Rac-a, Rac-ad-ura, Rac-aire, Rac-ar, Rac-ada, Rac-in, En-rac-ar, Rach-a, Rai, Rain-el, Rait-a, Rapug-a, Rapug-aire, Rapug-ar, Rapug-oun, Rapu-egeaire, Rapu-egear, Rasin, Rasin-et, Razin, Raz-it, Rin, Rasim-ar, Rasim-iera.

RACA, s. f. vl. macca. Rosse, bête maigre.

Éty. Peut-être du syriaque raca, vide, et fig. de peu de prix.

RACA, 8. f. (FÁQUE); BACHA, BACADA, GRAPA, DRACA, GASPA, VISADA, PAUDRADA MESQUE, LIRPI, MERPI, AZENA. Rafle, grappe de raisin dont on a enlevé les grains; marc de vendange.

Éty. du lat. racemus. V. Rac. R.2.

RAÇA, s. f. Un des noms d'une espèce d'amande mi-fine. Voy. Amenda-mieja pistacha.

Ety. Raça, sous entendu de bona. Voy. Radic, R.

RAÇA, s. f. (race); ENGRA, TUSTA. Rassa, cat. Razza, ital. Raza, esp. Raça, port. Race, extraction, lignée, tous ceux qui vien-nent d'une même famille; on le dit aussi pour espèce.

Ety. du lat. radia, radicina, racine, ce qui vient de la même racine. V. Radi, R.

Es de la grossa raça, il est de la grosse espèce.

Vendre en raça, vendre en bloc.

Cassar de raça, chasser de race, avoir les mauvaises qualités de ses parents.

Race, Pour écart, V. Rassa.

RACA-DERARO, dl. (ráque-denáre), el RACA-DENHERS, s. m. (ráque-déniés); BACA-DENIEIROUS, RACA-DENABO. Ávare, ladre, tenace, duquel on ne peut obtenir qu'un denier après l'autre, un pince maille.

Ety. Raca deniers, qui vomit les deniers, pour exprimer la peine avec laquelle il les

Racar leis deniers, grapiller des deniers. V. Rac. R.

RACA-DEMIZIROUS, dl. V. Raca-deniers.

RACACA, s. f. (racasse). Rebut. Garc. RACADA, s. f. (rassade), et impr. RAS-SADA, dl. Race, séquelle, parenté, lignée.

Éty. de raca et de ada. V. Radi, R. RACADA, s. f. (racáde), dl. m. s. que Moustada, v. c. m. et Rac, R. 2.

RACADURA, s. f. (racadure); maqueina, regoulige, racaehas, badodis. Matières vomies, dégobillis.

Éty. de racar, vomir, et de la term. ura choses vomies. V. Rac, R.

RACADURA, s. f. dl. Grapillage, ce qu'on trouve en grapillant.

Ély. de raca et de ura. V. Rac, R. 2. RACAGI, s. m. (racadgi); CHAPPLET,

BACAGE. Racage, assemblage de petites boules, pommes et bigots enfilés dans un cordage nommé bâtard, autour d'un mât, formant une espèce de collier ou chapelet, qui facilite les mouvements des vergues.

Éty. du celt. racage.

RACAGNER, adj. (racagné), dl. RACAIEOU, s. m. (racaièou). V. Recaliou.

RACAIRE, s. m. (racairé). Vomisseur? qui est sujet à vomir, qui vomit souvent; fig , menteur; hableur.

Ety. de racar et de aire, celui qui vomit. V. Rac, R.

RACAIRE, AIRA, dl. Grappilleur, euse. V. Rac, R. 2.

RACALHA, s. f. (racaille); BAFATALBA, DOUDOURE. Racaille, le rebut et la lie du peuple, et par extension tout ce qui est mauvais ou de rebut.

Éty. du grec βακος, un homme de rien, un va-nu-pieds, un gueux, et de la term. Alha, v. c. m. ou de racar, vomir, rejeter, et de alha, tout ce qui est rejeté, le rebut. V. Rac, R.

M. Béronie pense que ce mot pourrait venir de raca, que les Juiss avaient déjà en horreur, puisque l'Ecriture défend d'appeler son frère raca, d'où le mot grec rhakos pourrait dériver.

RACALIOU, V. Recaliou.

RACAMBOLA, V. Rocambola.

RACAMIAUNA, s. f. (rocomisoune), d. bas lim. Espèce de redingote destinée à tenir le corps chaudement.

RACAMPAIRE . V. Recampaire. RACAMPAR , V. Recampar.

RACANET, s. m. (racané), dl. Terme de mépris. V. Tracanet et Rac, R.

RACANTOUNAR SE, V. P. S'ACANTOUNAR, SE BANCOUGHAR. Se rencoigner, se cacher, se mettre dans un recoin; s'acculer.

Ety. de ra, pour re, de cantoun, coin, et de la term. act. ar. V. Cant, R. 2.

sauffaf, tiesetuer." Daear. cat. Souffrir, RACAR, v. a. (raca). Vomir, rejeter par le vomissement; il signifie aussi grapiller. V. Rapugar.

Éty. Ce mot est ligurien, selon M. Diou-loufet. V. Rac, R. ou de l'hébeu raquaq, cracher.

Qu mangea lou gau doou seignour. Cent ans après raca leis plumas. Proy.

RACAR, v. a. (rocá), d. bas lim. Manquer, laisser aller une chose que l'on devrait saisir avec empressement.

RACASSAR, V. Recassar. RACCA, vl. V. Raca.

RACEGEAR, v. n. (racedjá). Tenir de sa race, en avoir les bonnes ou les mauvaises qualités.

Éty. de raça et de egear; litt. agir comme ceux de sa race. V. Radic, R.

Raça racegea, les enfants tiennent de leur père.

RACET, s. m. (racé); RESSET, RUSCHA, RECET, REGRES, BREN, REPRIN Son; c'est l'enveloppe du grain que le tamis retient.

Ety. du grec ράσσω (hassô), briser. On en distingue de trois sortes :

1º Le commun, celui qui contient l'écorce du grain; on le nomme gras, quand il est mèlé avec de la farine, et lorsqu'il en est bien privé gros son, son sec, ou bran;

2º Le remoulage ou fleurage, plus fin que le précédent; on l'emploi pour fleurer le dessous des pains, en les mettant dans les pannetons.

3º La recoups, recoupadura, composée de farine, de germes de grain et de peu d'écorce.

RACH, s. m. (rátch), dl. m. s. que raïoou et rai. Rayon. V. Radeou et Radi, R.

RACHA, s. f. (ráiche), dl. Pour ragea, V. Rabi et Rabi, Rad.

RACHA, s. f. (ratche); RAPUGA. Racimo, esp. Grappe de raisin.

Ety. du grec βάξ (rhax), grain de raisin. V. Rac, R. 2.

RACHA-PED, DE, adv. (d'arrâtche-pé). D'arrache-pied, de suite, sans discontinuer. RACHALANDAR, v. a. (ratchalandá).

Rachalander, faire revenir les chalands à une boutique.

Ety. de re et de achalandar. Voy. Cal, Rad. 4.

RACHAT, (ratchá), et

RACHET, s. m. (ratchè); Riscatto, ital. Rescate, esp. Resgate, port. Rachat, recouvrement d'une chose qu'on a vendue, en payant le prix qu'elle a coûté, action de racheter.

Ety. de re, itér. et de achat, nouvel achat. V. Cap, R. 2.

RACHETABLE, ABLA, adj. (ratchetáblé, áble). Rachetable, qu'on peut racheter.

RACHETAR, v. a. (racheta); RIBERTAR, Riscattare, ital. Rescatar, esp. Resgatar, port. Racheter, acheter ce qu'on avait vendu.

Ety. de re, itér. et de achetar, acheter de nouveau. V. Cap, R. 2.

BACHETAT, ADA, adj. et p. (ratchetá, ade); Racheté, ée. V. Cap, R. 2.

RACIERA, V. Coundiera, Garc.

RACINA, s. f. (racine); sinct Rac, R. 2. mazic. Radice, ital. Raiz, esp. port. Razits, cat. Racine, partie du végétal qui supporte la tige, et lui transmet les sucs nourriciers qu'elle prend dans le sol; base des cheveux, des dents, etc.

Ety. du lat. radicina, m. s. pour radix. V. Radic , R.

# Dans une racine on nomme :

COLLET, la partie supérieure qui est intermédiaire entre la racine et la tige.

CORPS, la partie moyenne.

CHEVELU, les fibres ou spongioles qui pompent les sues dans la terre.

PIVOT, la racine principale qui s'enfonce dans la terre presque perpendiculairen

Dérivés : Racin-assa , Racin-eta , Deracin-ar, Enracin-ar.

# On dit qu'une racine est:

ÉVENTÉE, quand elle sort en partie de la terre et qu'elle est exposée à l'air.

CORDÉE, V. Charbug.

OSSEUSE, quand elle est plus dare que le bois. RAFRAICHIR UNE RACINE, c'est en retrancher l'extrémité fanée ou gercée avant que de la mettre en terre.

RACINA, s. f. Dans le Bas Lim. ce nom est donné souvent à la carotte : Boutaz una racina dins la soupa, mettez une carotte dans la soupe; Marrida racina, mauvaise engeance.

Éty. Voy. le mot précédent et Radic, R. RACINAGI, s. m. (racinadgi); RACIBAGE. Racinage, opération par laquelle le relieur orne la couverture des volumes qu'il relie; grande quantité de racines qui se touchent presque toutes, Garc.

Ely. des racines qu'on y figure souvent. V. Radic, R.

RACINASSA, s. f. (racinásse); Raigon, esp. Radiaccia, ital. Grosse racine.

Ety. de racina et de l'augm. dépr. assa. V. Radic, R.

RACINETA, s. f. (racinéte); BACINOUNA. Raicilla, esp. Radicina, ital. Petite racine. Éty. de racina et du dim. eta. V. Radic,

R. ou du lat. radicula, m. s.
RACINOUNA, s. f. (racinouná). V. Raci-

RACIOCINACIO, s. f. vl. Raciocinació, cat. Raciocinacion, esp. Raciocinação, port. Raisonnement, argument.

Ety. du lat. ratiocinatio, m. s. V. Rason, Rad.

RACIONAL, vl. Racional, port. cat. esp. V. Rational.

RACOLAR, v. a. (racoulá); RACOULAR d. bas lim. Racoler, engager forcément : fig. racoler quelqu'un pour en tirer du profit ou du plaisir.

Ely. de ra, itér ou augm. de col et de ar, saisir par le cou. V, Col, R.

RACOLUR, s. m. (racoulur); ascentious Racoleur, celui qui racole. V. Col, R.

RACOMTAR, vi. V. Racontar.

RACONTAR, v. a. (racounta); costar, BACOUSTAR. Recontar , port. Raccontare ital. Contar, esp. Raconter, faire le récit d'un fait, narrer.

Éty. de ra, iter. et de contar. V. Cont,

au ACONTAT, ADA, adj. et p. (racounta, ée. V. Cont, R.

RACONTUR, USA, s. (racountur, use); ласочития. Raconteur, euse, qui aime à гаconter.

RACORNIR SE. v. r. (sé racournir); MACOURNIE SE. Se racornir, se retirer, se replier, devenir dur comme de la corne

RACOUCHET, s. m. (racoutché). Nom du roitelet, à Agen. V. Lagagnoua.

RACOUMOUDAGI, s. m. (racoumoudadgi); aboubagi, Rebilmagi, Raccoumoudage. Rhabillage, raccommodage, rapiécetage; fig. A fach un bon rabilhage, il a fait une bonne carrelure de ventre. V. Coumod, R.

RACOUMOUDAIRE, s. m. (racoumou, dáïre). Raccommodeur, celui qui raccommode, Garc.

RACOUMOUDAMENT, 8. m. (racoumoudamein). Raccommodement, réconciliation. Garc.

RACOUMOUDAR, v. a. (racoumoudá); ADOUBAR , ALOUAR. Racconciare, ital. Remendar, esp. port. Raccommoder, remettre en état ce qui est dérangé; réparer; mettre d'accord des peronnes brouillées.

Éty. du lat. commodare, et de l'iter. ra, rajuster. V. Coumod, R.

RACOUMOUDAR SE, v. r. Se raccommoder, se réconcilier.

RACOUMOUDAT, ADA, adj. et p. (racoumoudá, áde). Raccommodé, ée. V. Coumod, R.

RACOURCHIR, Garc. V. Escourchar et Court, R.

RACQUITAR, Garc. V. Resquetiar. RACROC, s. m. (racró). Raccroc, coup inattendu dans certains jeux d'adresse; c'est un raccroc. V. Croc, R.

RACROUCHAR, v. a. (racroutchá); ma-EROCHAR. Raccrocher, accrocher de nouveau. s'aider de quelque chose pour se sauver d'un inconvénient; solliciter dans les rues, en parlant des femmes publiques.

Ely. de re, iter. et de acrouchar. V. Croc, Rad.

RACZO, s. f. vl. Raison. V. Rasoun et Rason, R.

RAD, radical, pris du latin ratis, radeau, train de bois, navire, et probablement dérivé du grec ρέω (rhéo), couler, ou selon quelques-uns du celt. radal, radeau.

De ratis, par apoc. rat, et par le changement du t en d, rad; d'où: Rad-a, Rad-el, Radel-ier , Rad-eou.

RADA, s. f. (rade); Rada, esp. Rade, espèce de mer enfoncée dans les terres où les vaisseaux sont abrités et peuvent jeter l'ancre.

Ély. du gaulois ratis, qui avait la même signification, selon les uns, ou de l'anglais road, le même, selon d'autres; il nous parait plus naturel de faire venir ce mot de rates, vaisseau, par le changement ordinaire du é en d, lieu où sont les vaisseaux. V. Rad, R.

## On nomme:

RADE CLOSE, une rade fermée qui est à l'abri de tons les vents et dont en ne veit pas l'entres.

RADA FOURANA, rade foraine, une rade en pleine côte qui n'est à l'abri que des vents de terre:

RADABLE, s. m. (radáble), dl. Pour rable, V. Riable.

RADABLE, s. m. (radáblé), dl. Riotte, hardelle, Sauv.

RADAR, v. n. (rodá), d. bas lim. Planer. V. Tamisar.

Elv. du lat. radere, fendre l'air en planant. V. Ras, R.

RADAR, v. a. d. bas lim. Raser, toucher légèrement la superficie. V. Rasar, Esflourar et Ras , R.

RADASSA, s. f. (radásse); rausent. Faubert ou vadrouille, balai fait avec de vieux cordages, dont on se sert pour nettoyer le tillac et les ponts des vaisseaux.

Ely. augm. de radula, ratissoire, amassette. V. Ras , R.

RADASSA, s. f. Ecouvillon, V. Escoubilhoun; fig. vaurien, homme de néant, qui n'est bon à rien ; mauvaise rosse, rossinante.

Anem boulego-ti... mai ti fas ben radasso! Bellot.

RADASSAIRE, s. m. (radassáiré). Vadrouilleur, celui qui passe la vadroville dans une barrique.

Ety. de radassa, écouvillon, et de la term. eire. V. Ras, R.

RADASSAR, v. a. (radassá). Vadrouiller, balayer avec la vadrouille.

Ety. de radassa et de ar. V. Ras, R.

RADEEN, s. m. (radéen). Sorte de crampon qui sert à attacher quelque chose au mur. Àch.

RADEGOUNDA, nom de femme (radegounde). Radegonde. Patr. L'Eglise honore trois saintes de ce

nom, les 29 et 30 janvier et 13 août. RADEIRE, s. m. vl. Barbier, qui rase.

V. Ras. R.

RADEL s. m. (radel), dl. HADEAU. VOY. Radeou, comme plus usité et Rad, R.

RADELADA, s. f. vl. Ratelée, roideur, abondance, débordement.

RADELAS, s. f. pl. (radèles), dl. Les ri-delles d'une charrette. V. Parabandoun.

Ety. du lat. ridica, échalas de vigne, parce que les ridelles leur ressemblent.

RADELH , vl. V. Radel.

RADELIAIRE, s. m. (radeliairé). Voy.

RADELIER, s. m. (radelié); RADELIAIRE. Nocher, celui qui conduit un radeau.

Ety. de radel et de ier. V. Rad, R.

BADEOU, s. m. (radèou); RADEL. Radeau, assemblage de poutres formant une espèce de plancher ou de pont, qu'on fait descendre sur les rivières.

Ely. du cell. radal, ou du lat. ratis, abl. rete. V. Rad, R.

L'usage des radeaux a été connu des anciens; Annibal fit passer le Rhône à ses élé-Phants sur des radeaux.

Les anciens ne connurent pas même d'autre manière de naviguer; les premiers peuples qui s'en servirent furent les Phéniciens, les Ethiopiens et les Gorrhéens.

RADI, mas, mass, may, men, see, radical pris du lat. radius, radii, rayon, rais, trait de l

lumière, demi diamètre du cercle, et dérivé } du grec βάδδος (rhabdos), verge ou baguette dont les géomètres se servent pour tracer ou mesurer, raie.

De radius, par apoc. radi; d'où: Radious, Radious-a.

De radi par la suppression de d, rai, raj, ray; d'où: Rai, Rai-or, Rai-oun, Rai-a, Raj-ar.

De rai, par le changement de i en y : Ray. Ray-a, Ray-ar, En-ray-ar, Ray-oun, Rayoun-ar.

De ray, par le changement de c en e et de y en g, reg; d'où : Reg-a, En-reg-ar, Reg-ar, En-re-ar, Rej-a, Rej-ar, Rach.

RADIATION, s. f. (radiatie-n); Radiazione, ital. Irradiacion, esp. Radiação, port. Radiation, action de rayer un article d'un compte, un nom d'une liste.

Ety. du lat. radiationis, gén. de radiatio, m. s.

RADIC, BACIN, RAI, RHI, RAZIG, RAC , TADIcal pris du latin radicina, dim. de radia, radicis, racine, et dérivé du grec βάδιξ (rhadix), rameau, parce que les racines se subdivisent en une infinité de rameaux.

De radicis, gén de radix, par apoc. radic; d'où: Radic-al, Radicala-ment.

De radicina, par apoc. radicin, et par suppression de di, racin; d'où: Racin-a, Racin-assa, Racin-ela, De-rasig-ar, Enrazig-ar.

De radic, par la suppression de dic, ra, et par le changement de a en ai, rai; d'où: Rai-fouert, En-raig-at.

De racin, par apoc. rac; d'où: Rac-a, Rac-ada, Rac-egear.

De rai, par le changement de a en e, rei; d'où : Rei, Rei-fouert, Rei-gear, Rei-geat. De radic, par la suppression de d, raic,

raiss, par le changement de c en ss; d'où: Raiss-ouras, Rais, Rahitz, Raiz, Raiz-ela. De raic, par le changement de a en e, reic,

reich; d'où : Reich-ouras, Ar-reich. RADICAL, s. m. (radicál); Radical, cat. esp. Radicale, ital. Radical, en chimie on donne ce nom à tout corps qui, par sa combinaison avec l'oxygène, constitue un acide, ainsi le phosphore est le radical de l'acide phosphore est le radical de l'acide phosphorique, comme le soufre est celui de l'acide sulfurique, etc.

Éty. du lat. radicalis, formé de radia, racine, base. V. Radic, R.

RADICAL, ALA, adj. (radicál, ále) ; RADICAL. Radicale, ital. Radical, esp. port. cat. Radical, ale, qui est comme la base, la racine de quelque chose.

Éty. du lat. radicalis, dérivé de radia, racine. V. Radic, R.

RADICALAMENT, adv. (radicalaméin); Radicalmente, ital. esp. port. Radicalment, cat. Radicalement, jusques dans les racines, complétement.

Éty. de radicala et de ment. V. Radic, R. RADICAR, V. D. VI. BARICAR, BARIGAR. Radicare, cat. esp. port. Radicare, ital. Enraciner, prendre racine, arracher. V. Enracinar et Derrabar.

BADICAU, V. Radical.
BADICAUS, s. m. pl. (radicaous). Radieaux, nom par lequel on désigne, en Angleterre, les partisans d'une réforme radicale du

système de gouvernement et du mode d'élection.

RADIN, dg. Pour Rasin, v. c. m. RADIOS, OZA, adj. vl. V. Radious. RADIOUS, OUSA, adj. (radious, ouse);

Radioso, ital. esp. Radiante, port. Radieux, euse, rayonnant, brillant, qui jette des rayons de lumière, et fig. avoir un air, une figure brillante de santé.

Ety. du lat. radiosus, m. s. V. Radi, R. RADITZ, S. f. vl. BARITE, BARTZ. Razitz, anc. cat. Racine. V. Racina.

Éty. du lat. radix, m. s. V. Radic, R. RADOUB, s. m. (radoub). Radoub, travail qu'on fait pour réparer ce qu'il y a de brisé dans un vaisseau.

Éty. V. Adob, R.

RADOUBAR, v. a. (radoubá). Radouber, donner le radoub à un vaisseau, et par extension, réparer, raccommoder.

Éty. de ra pour re, iter. et de adoubar.

V. Adob, R.

RADOUBUSA DE DANTELAS, S. f. (radoubuse dé dantèle). Remplisseuse, raccommodeuse de dentelles.

RABOUCIR, v. a. (radoucir); Raddol-cire, ital. Adoucir, rendre plus doux, appaiser, calmer.

Éty. de re, itér. et de adoucir, adoucir une seconde fois. V. Douc, R.

RABOUCIR SE, v. r. Se radoucir, se calmer, en parlant du temps et du caractère.

ADOUCIT, IDA, adj. et p. (radouci, ide). Radouci, ie, temps, caractère, radouci. V. Douc, R.

RADOUIRA, Avr. V. Rascla et Ras, R. RADOULET, s. m. (radoulé), dl. Plis, rouleau.

De radoulets, en roulant.

Ety. Alt. de roudoulet. V. Rot, R.

RADOUTAGI, s. m. (radoutádgi); man-moutage, manoutage, Radotage, discours sans suite et dénué de sens, radoterie est l'action de radoter.

Éty. V. Radoutar.

RADOUTAIRE, s. m. (radouláiré). V. Radoutur.

RADOUTAR, v. n. (radoutá); RAPEPIAR. RADUSAR. Radoter, tenir des discours dépourvus de suite et de sens, effet ordinaire de la

Éty. de l'anglais to dote, qui signifie à peu-près la même chose ou d'Hérodole, selon Casaubon, parce que cet historien se plaisait à faire des contes sans sujet; Ménage le tire du latin readduditare, parce que dans la Normandie on dit redouter, pour radoter.

RADOUTUR, USA, s. (radutur, use); BADOUTAIRE, HABABROU, REPEFIAIRE. Radoteur, euse, celui ou celle qui radote.

Éty. V. Radoutar.

RAENCION, s. f. (raencie-n); BAENCON, maamson, vl. Rancon, redemption.

Ety. du lat. redemptionis, gén. de redep-tio. V. Em, R.

## RAF

BAFA, s. f. (ráfe), dl. Engin ou grande corbeille de marchand de verre, ambulant.

RAFA, s. f. dl. Petite tablette triangulaire de paysan, suspendue par un clou à sa cuisine sur laquelle il place un verre à boire pour les étrangers de distinction. Sauv.

RAFA, s. f. dl. Paquet qu'on porte derrière le dos, manière de porter ce paquet.

Pourtar en rafa, porter à travers les épaules comme les soldats portent leur havresac. Sauv.

RAFALA, s. f. (rafale); Rafaga, esp. Rafale, bouffée de vent subite et violente.

RAFALAR, v. n. (rafalá). Estre rafalat, être réduit à la dernière misère, après avoir dissipé son avoir.

Ety. Par allusion à un vaisseau qui, jeté trop près d'une côte, ne peut plus s'en éloigner.

RAFALAT, ADA, adj. et p. (rafala, ade); acrapulit. Ravili, ie, avili, ie, ruinė, ée, tombé dans la misère.

RAFANAGE, s. m. (rafanádgé). Nom languedocien de la ravenille. V. Ravanela et Rab, R.

Ety. Probablement du lat. raphanus. V.

Rab, R.

RAFANELA, s. f. (rafanèle). Nom qu'on donne, en Languedoc, au cranson de Bretagne, grand raifort, raifort sauvage, cranson rustique, moutarde des capucins, cram des Anglais, etc., Cochlearia Armoracia, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliculeuses, qu'on trouve dans les lieux humides.

Éty. Rafanela, est une altération de rabanela, rave sauvage. V. Rab, R.

RAFAR, s. m. (rafà), di. Mulet qui a cinq ans passés, fig. vieux reitre, vieux rocantin, vieux rodrigue.

RAFASTIGNOUS, et'

RAFASTINOUS, OUSA, adj. et p. (rafastinous, ouse), dl. Fantasque, difficile à contenter. V. Fantasc.

RAFATALHA, s. f. (rafatáille); maratun, BAFATAIA, GARGALBARIA. Fretin, choses de rebut, restes ou parties d'instruments, outils, meubles, etc., V. Racalha; fig. la lie du

RAFAU, s. m. (rafaóu), dg.

E jou lebes, é jou lebraus, E jou counils, é jou rafaus. D'Astros.

RAFE, s. m. (rásé). Nom du raisort en bas lim. V. Ravanet et Rab, R.

RAFEG, s. m. vl. Encombrement, choses qui ne sont pas à leur place. Garc.

RAFEGAIRE, ARELA, s. (rafegairé, arèle). Fureteur, euse, qui fouille partout dans la maison. Gare.

RAFEGAR, v. s. (rafegá). Brouiller, déranger, fouiller, V. Farfoulhar.

RAFEL et

BAFEOU . V. Raphael.

RAFERMIR, v. a. (rafermir); BARFER-MIR, BAFFERMIR, AFFERMIR. Refirmar, esp. Firmar, port. Raffermir, rendre plus ferme, plus solide, au phy. comme au moral.

Ély. de ra, ilér. ou augm. de ferme et de ir, litt. faire devenir plus ferme. V. Firm, R.

RAFERMIR SE, v. r. SE BANFERIE. Se raffermir, devenir plus ferme.

RAFERMIT, IDA, adj. et p. (rafermi, ide); RABPERMIT, AFFERMIT. Raffermi, ie. V. Firm, R.

RAFET, s. m. (ráfé). Un des noms languedociens du raifort. V. Raifouertet Rab, R.

RAFET SALVAGE, (rafé salbatgé). Nom qu'on donne, à Toulouse, à une espèce de raifort dont la racine est presque noire.

RAFI, s. f. (rafi). Greffe. Avr. V. Ente.

Ety. Alt. de grafi.

RAFIDURA, s. f. (rafidure), dl. Plis, rides. V. Plec.

Ety. du grec ραφή (rhaphė), suture, couture, ou de ράχος (rhakos), ride, rugosité.

BAFIER, s. m. (rasié), dl. Marchand de verre ambulant.

Éty. de rafa et de ier, qui porte l'engin ou la rafa.

RAFIN, s. m. (rafin); marrin. Ce qui a subi l'opération du raffinage, poudre très-fine pour les amorces des armes à feu, fig. homme fin, rusé. Garc.

RAFINAGI, s. m. (rafinadgi); Affinamento, ital. Refinadura, esp. port. Reffinage, action de purifier une substance, comme le sucre, les métaux.

Éty. de ra, îter. de fin et de agi, act. de rendre plus fin. V. Fin, R. 2.

RAFINAMENT, s. m. (rafinaméin); Ra-finadura, esp. port. Rassinamento, ital. Rasfinement, affectation des écarts de la simplicité dans la conduite, dans les actions, dans les choses dont on fait usage, dans la manière de parler ou d'écrire. V. Fin, R. 2.

RAFINAR, v. a. (rafina); Raffinare, ital. Rafinar, port. Refinar, esp. cat. Raffiner, purifier, rendre plus fin, dans le sens n. s'ecarter de la simplicité, de la conduite ordipaire.

Ety. de ra, itér. augm. de fin et de ar, rendre encore plus fin. V. Fin, R. 2.

RAFINAR SE, v. r. Se raffiner, devenir

plus adroit, plus subtil, plus circonspect, moins simple.

RAFINARIA, s. f. (raffinarie). Raffinerie, nom de l'établissement où s'opère le raffinage du sucre, cette désignation comprend le local, les ustensiles et souvent même, lorsque l'exploitation est en activité, les matières premières.

Ety. de raffinar et de aria. V. Fin, R. 2. RAFINAT, ADA, adj. et p. (rafina, ade); Rafinado, port. esp. Raffiné, ée, et fig. fin, rusés, on le dit quelquefois subst. Lou rafinat, en parlant du sucre, on dit aussi : Aquot es doou rafinal, c'est du recherché. V. Fin, Kad. 2.

RAPINUR, s. m. (rafinúr); BAPPINEUR, BARINAIRE. Raffinatore, ital. Refinador, esp. Rafinador, port. Raffineur, celui qui raffine. Ely. de rafinar et de ur. V. Fin, R. 2.

RAFIR, v. a. (rafir), dl. Rafir lou nas, tordre le nez, dédaigner.

RAFISSOUS, OUSA, adj. (rafissous, ou-se), d. bas lim. Vétilleur, euse, V. Patetoun, pointilleux et Espimpounegeaire.

RAFIT, IDA, adj. et p. (rafide, ide). Havi, desséché, ridé, chiffonné, ratatiné, moisi. V. Frouncit et Rafidura.

La vieieta touta rasida. Passida, estequida et frounzida E t quissounada et déglésida Çai vén per sé rebiscoulà. A. Rigaud.

RAFITET, s. m. (rafilé); merous, dl. Un soufflet, un horion, une gourmade, Sauv. V. Soufflet.

RAFLA, s. f. (rálle). V. Rafle.

RAFLAR, v. s. (raffá). Rafler, emporter tout avec violence et promptement.

Ety. de l'all. raffen, rappen ou rauben, enlever promptement ou de force, selon Jault, de rapere, suivant Ménage, et de raffare, ital. suivant Le Duchat.

RAFLE, s. m. (ráflé); BAFLA, BAUFA. Rafle, coup où tous les des viennent au même point.

Faire rafta, faire rafte, emporter tout, ne rien laisser.

Lorsque dins lei villes vesines Lou desastre lou plus affroux. Lou mounstre lou plus venimoux, La maladie la plus funeste Et per tout dire enfin la peste Faguet rafle en chasque cantoun. Désastres de Barbacan.

RAFOLIR, v. n. (rafoulir), et impr. na-FOULIR, RAFFOULAR. Raffoler, se passionner follement pour quelqu'un ou pour quelque chose.

Éty. de ra, itér. de fol, fou, et de ir, devenir. V. Fol, R.

Pode plus retenir mon zele Leis homme an perdu la cervelle, N'y a même que soun rafouli De ce que Diou n'es pas beni. Boissier.

RAFOULAR, V. Rafolir. RAFRESCAR, et RAFRESQUIR, dg. Voy. Refrescar et Fred, R.

## RAG

RAGACH, s. m. (ragatch), dl. V. Ragassoun et Ragach.

RAGAGE, s. m. (ragadgé); RAGAGI. Synonyme de Avenc, v. c. m. gouffre ou abyme dans lequel les eaux se perdent, trou dans lequel le poisson de la mer se réfugie sur les bords.

Ély. da grec ραγάς (rhagas), rupture, crevasse, fente.

RAGAGI, V. Ragage.

RAGAGNOUS, OUSA, OUA, adj. (ragagnous, ouse, oue). Raboteux, euse; epineux, euse. Cast.

RAGALHARDIR, v. a. (ragaillardir). Ragaillardir, donner de la gaiete, des forces.

Ety. de ra, augm. de galhard et de ir, rendre plus gaillard. V. Galh, R. RAGANELA, s. f. (raganèle), d. béarn. Rabachage, discours d'une personne qui revient souvent et inutilement sur ce qu'on a

Aqu'ei toujour la mema raganela, c'est toujours la même chanson.

On le dit aussi d'un long récit de choses

peu intéressantes.

RAGAS, s. m. (ragás); RISSARRIADA. In-nondation causée par le débordement d'un torrent, d'une rivière; ravin creusé par une ravine.

Éty. du grec ραγάς (rhagas), rupture, crevasse, fente.

RAGAS, s. m. Chasse-mulet, valet de meunier. Garc.

RAGASSA, s. f. (ragasse). Dindonnière, domestique semelle d'une serme.

Éty. de l'ital. ragazza.

RAGASSAIRE, s.m. (ragassáiré); BA-GASSAEYBS.

Après m'agé brouillat dam noste histounseyre Que passe dens lou bourg per un franc ragassaeyre.

RAGASSOU, ASSA, s. (ragassou, asse). Dindonnier, ière, celui, celle qui garde les dindons. Garc.

RAGASSOUN, s. m. (ragassoun); masacn, dl. Goujat d'armée, valet de çavalier. Éty. de l'ital. ragazzo, jeune garçon.

RAGE, V. V. Arage.

RAGEA, V. Rabi, Raia et Rabi, R.

RAGEAR, V. Raiar.

RAGEIROOU, s. m. (radgeiroou), et MICUX, BAJAINOOU, BAGINOOU, RAGETHOOU. Ruisseau. V. Riou et Rh, R.

> Doou clar rageiroou lou murmure, Vo doou roussignoou amourous S'entendien leis accords tant dous. Truchet,

Anaren aoutour d'obu bouscagge Vo su leis bords d'un ragerroou. Escouta lou tendre lengagge De l'agréable roussignoou. Coye.

RAGES A, V. Ragis.
RAGI, s. f. (rådgi). Pour rage, V. Rabi,
Rad. pour rayons, ardeur du soleil. V. Raia et Radi, R.

N'ai à ragi, expr. adv. j'en ai en ahon-dance. V. Ragis, R.

RAGIROOU, V. Rageiroou.

RAGIS A, expr. adv. (rádgis á); mages BAGE A. A foison, à l'abandon, en désordre,

RAGJE, vl. Rage. V. Rabi.

RAGNA, s.f. vl. Iraignon, filet, araignée. V. Aragn, R.

RAGOT, OTA, adj. Trapu, gros et court. V. Rabasset.

RAGOUST, s. m. (ragous); secoust. Ragoût, mets apprêté pour irriter le goût, pour exciter l'appétit, on le dit aussi pour assaisonnement. V. Sauça.

Éty. de ra, itér. et augm. et de goust, qui réhausse le goût. V. Goust, R.

Ragoust fach ame de restas de vianda, salmigondis.

Ragoust fach de differentas viandas, galimafrée.

RAGOUSTANT, ANTA, radj. (ragoustan, ante). Ragoutant, ante, qui ragoute, qui excite l'appetit, fig. qui flatte, qui intéresse. V. Goust, R.

RAGOUSTAR, v. a. (ragousta); mecous-TAR. Ragoûter, remettre en appétit, réveiller le désir, flatter les sens.

Ety. de ra, itér. de goust et de ar, donner de nouveau le goût. V. Goust, R.

RAGOUSTAT, ADA. adj. et p. (ragousta, ade). Ragouté, ée. V. Ragoust, R.

RAGOUSTOUS; OUSA, adj. (ragoustous, ouse). Ragoutant, ante, qui excite l'appétit.

RAG Ety. de ra, iter. ou augm. de gous et de | ous. V. Goust, R.

Enfin, dins lous founsils fau bouli de cronstous Que sou per l'houstoladoun bouet rogoustous. Pegrot.

RAGRIOULE, s. m. (ragrioulé). Nom qu'on donne, en Languedoc, au rat d'eau. V. Garri d'aigua.

Éty. Rat grioule, est un mot composé de rat et de grioule.

RAGRIOULE, s. m. BATAUPIER. Nom languedocien du liron, espèce de loir. Sauv. RAGUARRIA, s. f. vl. Fente, crevasse. Éty. du lat. rhagadia.

BAH, vi. Rayon. V. Rai. RAHITZ, s. f. vl. Racine. V. Radie. RAHUSAR, v. a. vl. manuzam. Rogner, gruger, ronger. V. Ras, R. RAHUZAR, vi. V. Rahusar.

# RAHUZAT, vl. V. Rauzat et Ras, R. RAI

RAI, d. béarn. Pour Frai et Fraire, v. c. m.

RAI, S. M. el f. vl. BAY, BAIG, BAIT, BACH, или. Radio, cat. Rayo, esp. port. Raggio, ital. Rayon, trait de lumière, soleil, ligne, direction, fil, filet, courant des rivières.

Éty. du lat. radius. V. Radi, R.

A rai, adv. impétueusement, à grands flots.

BAI, Aquat es rai, facon de parler adverbiale, commune à Toulouse, pour dire cela est aisé, cela est facile.

Ety. du gallois rhad, ce qui est facile, ce qui est aisé, ce qui est à hon marché, probablement pris du grec βαδιος (rhadios), facile, aisé, ou de òaî (rhai). Astruc.

RAI, s. m. d. de Grasse. Pour raisiu. V. Rac, R. 2.

RAI, s. m. (rái); nav. Rais; cylindre de bois qui s'étend du moyeu aux jantes d'une roue de voiture, de charrette.

Éty. du lat. radius, m. s. V. Radi, R. RAI, s. m. Troupeau, multitude. Un rai d'aver, un troupeau de brebis. Un rat de porce, un troupeau de cochons.

Ety. L'auteur de la St. des B.-du-Rh. regarde ce mot comme ligurien; il paralt dériver du grec βέω (rhed), couler, parce qu'un troupeau en marche, ressemble à un torrent qui coule.

RAI Lou, s. m. La voirie, term. de Grasse. Garc.

RAI, s. m. vl. Flamme, clarté, rayon. Ety. du lat. radius, m. s. V. Rad, R. RĂIA, V. Raya.

En vl. rayon, lumière, éclat. V. Radi, R. RAIADA, s. f. (raiade). Una raiada d'oli, de vinaigre, un filet d'huile, de vinaigre, c'est-à-dire, une petite quantité.

RAIADA, s. f. vl. Raja et Raida, cat. Raya, esp. Raia, port. Razza, ital. Raie, poisson,

Éty. du lat. raia.

RAIAR, V. Rajar.

En vl. rayonner, couler, ruisseler, raser.

KAIAR, Pour rayer, biffer. V. Barrar, Escaffar, Regar et Radi. R.

RAIAT , V. Regat et Radi, R.

RAIBE, s. m. (raibé), d. lim. Rêve. Voy. Pantai.

RAICHA, V. Rasqueta.

- RAICHOURAS, d. m. V. Raissoura. RAIDAR, v. n. (raidá), dl. S'échapper, se dérober, s'en aller sans rien dire. Voy. Descampar et Gilhar.

En vi. rayonner, du lat. radiare.

RAIFORT; s. m. (reifort); REIFOURNT, RAFET, RIPOURT, RABET, RABAKET, RAVANET, ARRIFOURT , REIFOUART , ARREIFOUERT , RAIsourt, armifort. Rofano, ital. Rabano, esp. Rabo, port. Raphanus, lat. Radis, raifort, petite rave, Rafanus sativus, Lin. V. y. Radice oblonga, plante de la fam. des Crucifères siliqueuses, dont on mange la racine crue.

Ety. de rai, racine, et de fouert, fort, racine qui a un goût fort, piquant, ou du grec ράφανος (rhaphanos), qui désigne la même plante. V. Radic, R.

RAIFORT-A-RACINA-RONDA, 8. m. Radis noir, raifort cultivé, raifort des parisiens, Raphanus sativus, radice extus nigra, Lin.  $V. \beta$ .

RAIG, vl. Rayon. V. Rai.

RAIGNA, s. f. (raigne). Nom limousin de l'araignée. V. Aragna et Aragn. R.

RAI-GRAS, s. Un des noms de l'ivraie. V. Juelh.

RAIL, s. m. V. Rayan.

RAILHAR, etc. V. Kalhar.

RAIMACH, s. m. (raimatch), dl. Coupe pâte. V. Ruscla.

RAINA, 8. f. vl. BAYNA. Dispute, diffé-

rend, débat, querelle, discussion.

RAINA, s. f. (reine). V. Raineta et Ran,

RAINAL, vl. Grognard. V. Rainos. RAINAR, v. a. et n. vl. Contester, dispater.

RAINAR, vl. Gregner. V. Remar. RAINART, s. m. vl. RAINARTE. Renard. RAINARD, Nom propre. V. Reinaud.

RAINET, s. m. (raîné). Un des noms de la petite joubarbe. V. Rasinet et Rac, R.

RAINETA, s. f. (reinéte); BAINA, BEInera, Bale, Broussa. Rauilla, esp. Rainela, port. Ranella , ital. Rana arborea . Liu. Hyala viridie, Dict. Sc. Nat. Reptile de l'ordre des Batraciens, et de la fam. des Anoures (sans queue), facile à reconnaître à sa belle couleur verte.

Ety. Raineta, dim. de rana, grenouille. V. Ran, R.

RAINETA, s. f. dl. Petite crecelle, ou moulinet de bois avec quoi les enfants font du bruit aux offices de la semaine sainte. V. Estenebras.

Ety. Parce que cet instrument imite, en quelque sorte, la voix de la grenouille de ce nom. V. Ran, R.

RAINGNA, s. f. vl. Araignée. V. Aragna et Aragn, R.

RAINOS, OSA, GEA, adj. vi. nanos, BAMAL. Querelleur, hargneux, grognard, mécontent.

Ely. de raina, dispute.

RAIOOU, s. m. (raioou), dl. Royaliste, sobriquet donné aux habitants des Cevennes,

sous les Valois, à cause du zèle qu'ils montrèrent pour les intérêts du roi leur souverain. Le peuple qui n'en comprend plus la signification, regarde comme une injure ce qui fut et doit être encore un titre d'honneur. V. Reg. R.

RAIOOU, S. M. (raioou); RAJOOU, BAI, RAJOL, RACH. Fuseau de moulin à vent; le jet d'une fontaine ; le tuyau par où l'eau jaillit ; le courant de l'eau. V. Fiou et Rajoou.

Éty. de Raiar, v. c. m. et Rh, R. Au rai de la tina, ou au raioou de la font, au couler de la cuve ou de la fontaine.

RAIOULET, s. m. (raïoulé); majoulet. Petit filet d'eau, petit tuyau.

Ety. de raioou et de la term. dim. et. V. Rh, R.

RAIOUN, s. m. (raïoun). V. Rayoun et Radi, R.

RAIRE, V. Q. VI. MATRE, RAUME, MEIRE. Raer, esp. Radere, ital. Rayer, retrancher, effacer; trancher, couper; raser, tendre, racler, effleurer.

Ety. du lat. radere. V. Ras, R. fig.priver, dépouiller.

RAIRESTEOU, Gar. V. Rastelet.

RAIS, s. vl. Raiz, port. Racine, rayons, il ou elle rayonne, coule; sorte de mesure. RAISA, s. f. vl. Scie.

RAISETA, s. f. vl. Petite racine. Voy. Radic. R.

RAISFINAR, v. a. vl. Raffiner. V. Rafinar et Fin, R.

RAIS-PASSIT, s. m. (raïs-passi). Nom qu'on donne, à Avignon, à l'euphraise à feuilles de lin. Euphrasia linifolia, Lin. plante de la famille des Rhinanthacées, quand elle est sèche.

Éty. de rais, racine, et de passit, sétri, sec. V. Radic, R.

RAISSA, S. f. (TÄÏSSE); GIEGULADA, FLUJADA, RADASCLADA, BIRÇADA, AGASSIS, AIGALOSSI, AVAISSA, AVESSA, CHAVARA, REJISCLADA, RE-SISCLADA, RASCLE, RAICHA, RAMADA, BAMAT, AIGADINA, RAVASCLAS, ELAVASSA, ELAVASSA, BEDOULADA, RAMASSADA, REVES, MEVESSADA, DOGRMASSADA, LABASSIS, GROUPADA, BAVASCLA-DA, RESISELADA, LAVASSE, QUILLES. Averse, ondée de pluie, une pluie orageuse et subite; ravine qui emporte les terres.

Éty. du grec ρεω (rhéô), couler. V. Rh, Rad.

Raissa de vent, rafale, coup de vent qui donne sur la côté.

Raissa de cops, volée de coups.

Unou rayssou de cops n'en sugué lou prémice.

Raissa de soutisas, bordée d'injures. RAISSA, s. f. (raïsse), dl. Le cri, le gémissement d'un essieu de roue qui n'est pas graissé; sig. Menar de raissa, rechigner, se dit de ceux qui se plaignent d'être contraints à faire quelque chose qui leur dé-

RAISSA, Pour teigne, V. Rasca. RAISSALHADA, s. f. (reissailláde); RAISSALMAU, MAISSALMAYA, MASAL, DOU, RESA-MADA, VALAT, CROSA. Ravin, ravine, lieu que les eaux d'une ravine ont creusé ; espèce de canal creusé par un orage dans les champs qui sont en pente.

Éty. de raissa, ondée, et de ada, fait par l'ondée. V. Rh., R.

RAISSALHÁR, v. a. (reissaillá), et impr. BAICHALHAR. Creuser des ravins dans les terres, en parlant des ravines. V. Rh, R.

Raviner, n'est pas français, quoique souvent employé comme tel.

RAISSALHAT, ADA, adj. et p. (reissailla, ade). Creusé par des ravins, par les eaux des ravines. V. Rh, R.

RAISSAS, s. m. (raissás). Lavasse, augm. de Raissa, v. c. m. et Rh, R.

RAISSEGEAR, v. n. (raissedja), dl. Etre en différent, contester; hésiter, balancer, marchander, rechigner.

RAISSETA, s. f. (raïsséte). Dim. de raissa, petite ondee. Garc.

RAISSOLA, s. f. (raissóle); BAICHOURAS, michounas. Espèce d'hameçon dont on se sert pour prendre le poisson nommé Tautena, v. c. m. Ach.

RAISSOS, OSA, adj. vl. Envieux, euse, rechignant, avide, empressé; exact, ponctuel.

RAISSOURAS, s. m. (raissouras); mm CHOURAS, et mieux RAMSOULAS. Vieille semelle de soulier.

Éty. de rais, racine, reste, et de souras, pour soulas, péj, de sola, semelle. V. Radic, R.

RAIT, vl. Crayon. V. Rai.

RAITA, s. f. (ráite). Espèce de capilotade qui se fait avec du poisson frit à la poèle, auquel on ajoute une sausse au vin et aux capres, dont on fait particulièrement usage la veille de la Noël.

Éty. du grec ραίτης (rhaitês), qui désignait une sausse au vin, formé de βὰς (rhax), raisin, selon l'auteur de la Stat. des Bouches-du-Rhône. V. Rac, R.

Selon le même auteur, ce ragoût nous a été apporté de la Grèce par les Phocéens.

RITZ, s. f. vl. marz. Racine; base, fon-dement. V. Radic, R.

RAIVASSEGEAR, dl. V. Ravassegear. RAIZ, s. f. vl. Racine. V. Racina et Radic, R.

Éty. de l'esp. raiz.

RAIZETA, s. f. vl. Petite racine, dim. de raiz. V. Radic, R.

RAIZO, vl. V. Rasoun.

### RAJ

RAJA, s. f. (rádje), dl. Rayon de lumière, rayon du soleil. V. Raya et Radi, R.

RAJADA, s. f. (radjède); mayada, majau-EADA, RALHADA. Filet, petite quantité d'un liquide: Una rajada d'holi, un filet d'huile. Ety. V. Rejar et Rh, R.

RAJAL, s. m. (radjal), dl. Ravin creusé par une ravine. V. Raissalhada et Rh, R.

RAJANT, ANTA, adj. et p. (radján, ante). Trempé, ée; coulant. Garc. V. RA, Rad.

RAJANT, ANTA, dg. Rayonnant. V. Rayounant et Radi, R.

RAJAR, v. imp. (rodza), d. bas lim. Darder, en parlant du soleil et même de la lune: A husch houras lou soulel raja à ma fenestra, à huit heures le soleil darde à ma fenêtre.

Éty. du lat. radiare, rayonner. V. Radi.

RAI Rajar de fet, Jasm. laisser tomber de torrents de feu.

RAJAR , v. m. vl. masan , mayan. Rajar , cat. Radiar , esp. port. Radiare , ital. Luire, rayonner, briller, couler.

Éty. de raja, rayon, et de ar. V. Rad, R. RAJAR, v. n. (radja); RAGAR, RAGEAR, coular, TREVISAR. Couler en général, jaillir, jeter, fuir : Aquela oula, aqueou touneou raja, ce pot, ee tonneau fuit; La fouent raja, la fontaine coule : Aquela plaga raja, cette plaie ou cet ulcère jette ou suppure ; Les uelhs li rajoun, les yeux lui coulent où il a les yeux larmoyants; La bouta raja, le tonneau fuit ou s'enfuit.

Ély. du grec ραίνω (rhainô), arroser, mouiller, répandre sur, ou mieux de ρέω (rhéo), couler, ruisseler. V. Rh. R.

RAJAS, s. m. (radjás). Troupeau de menu bétail, de brebis et de moutons. Garc.

RAJAT, s. m. (radjà); masar, di. Pour grille de fer. V. Cledat.

RAJAULADA , dl. V. Rajada.

RAJOL, s. m. (rodzól), d. bas lim. Le courant d'une rivière. V. Rajoou et Rh, R.

RAJOLA per souler, s. f. (rodzóle dei soulèl), d. bas lim. C'est le moment où le soleil darde ses rayons avec le plus de force. Voy. Raja, Ray el Radi, R.

RAJOOU, s. m. (radjóou), dl. Rajoli, cat. Le jet, le coulant d'une fontaine. V. Raiou et Rh. R.

Rajoou de ribiera, le fil, le courant de l'eau. V. Fiou de l'aigua.

RAJOOU, s. m. dl. Fuseau de la lanterne d'un puits à roue.

Ety. du lat. radius. V. Radi, R.

RAJOUINIR, V. Rejouinir et Jour, R. RAJOULET, dl. V. Rajoulet et Rh, R. RAJOUS, OUSA, adj. (rodzón, ónse), d. bas lim. Enragé, ée. V. Enrageat, Enrabiat et Rabi, R.

RAJUSTAR, v. a. (radjustá); RADOUBAR. Raggiustare, ital. Rojuster, sjuster de nouveau, raccommoder, remettre en bon état, remettre dans l'ordre, parer, agencer.

Éty. de ra, itér. de just et de ar, rendre juste, ajusté de nouveau. V. Just. R.

On dit raccommoder les personnes et rajuster les affaires.

RAJUSTAT, ADA, adj. et p. (radjustá, áde). Rajusté, ée. V. Just, R.

### RAT.

RALANQUIR, V. Relenquir. RALE, s. m. (rálé). Rále, Rallus, Lin. nom d'un genre d'oiseaux de l'ordre des Echassiers et de la fam. des Pressirostres ou Ramphostènes (à bec étroit).

Éty. Ce nom leur a été donné à cause du cri qu'ils font entendre et qui ressemble à une espèce de râlement.

RALE, s. m. Nom bas lim. de la grenouille reinette. V. Raineta.

RALE, ALA, adj. md. Pour rare. Voy.

RALE-D'AIGUA, S. M. BASCLET, CARUSser. La râle d'eau, Rallus aquaticus, Lin. cette espèce vit le long des ruisseaux, ce qui est probablement cause que sa chair est moins délicate que celle du râle de terre.

RALE DE GINESTA, V. Rey deis caihas.

RALEGA, s. f. (ralégue). La graisse blanche, terme du Fugeret. V. Graissa

RALENTIR, v. a. (raleintir); RALANTIR. Rallentare, ital. Relaxar, esp. port. Ralentir, rendre plus lent, se ralentir, devenir plus lent.

Éty. du lat. raientescere, ou de re, duplicat. de lent et de ir, litt. devenir plus lent.

RALENTISSAMENT , s. m. et impr. BALANTINS AMERIT. Rallentamento, ital. Relaxacion, esp. Relazação, port. Ralentissement, diminution de mouvement, d'activité.

Etv. de relentir et de ment.

BALETA, s. f. (raléte), dl. Le faite d'une maison.

RALETAT, s. f. (roleta), et impr. mota-TA, d. bas lim. Rarelé. V. Raretat.

RALH, s. m. (raill), dl. Babil, conversation. V. le mot suivant et Rir, R.

RALHA, s. f. (raille), dl. RALH. Conversition enjouée, propos joyeux, entretien familier et badin; raille, en vieux français. V. Rir. R.

RALHA, s. f. Changement des gardes d'une serrure, en terme de serrurier. V. Rir,

RALHA, s. f. (ráitle); Ralla, cat. Raya, esp. Raie, trait de plume, de crayon, ligne sur la peau, les étoffes, etc. Garc.

Ety. du lat. riga.

RALHADA, s.f. (railláde). V. Rajada. BALHAIRE, V. Ralhareou et Rir, R. RALHAR, v. a. (raillá). Railler. V. Badinar et Si truffar.

Ely. du lat. ridiculare ou de ralh et de ar. V. Rir, R.

RALHAREOU, ELA, adj. (raillarèou, èle); BALMAIRE, BASAREOU, BALMUR. Railleur, ense, qui a l'habitude de railler. V. Badinaire. Trufareou et Rir, R.

RALHAREOU, s.m. Gar. Pour rayareou. V. Boussoun et Rir, R.

RALHARIA, s. f. (raillarie). Raillerie. V. Truffaria, Badinagi et Rir, R.

RALHIERA, s. f. (raillière). Petite gor-ge sur le penchant d'une montagne, d'une colline; clarté du soleil qui perce à travers un nuage. Garc.

RALIAMENT, s. m. (raliaméin). Ralliement, action de rallier, de se rallier, réunion de troupes dispersées.

RALIAR, v. a. (raliá). Rallier, rassembler des troupes en déroute, remettre les navires au vent; se rallier, se réunir.

RALINGA, s. f. (ralingue); GRATIOU. Ralingue, corde cousue autour des voiles pour en renforcer les bords, on donne le même nom à celle dont on entoure les filets, pour les fortifier.

Ely. de ra, pour re, augm. et de liar,

lier plus fortement.

RALIROUN, s. m. (raliroun), d. bas lim. Dim. de rat, furet qui s'introduit partout. V. Rat, R. 2.

RALUMAB, v. a. (ralumá); Rallumnare, ital. Railumer, allumer une seconde fois.

Ely. de re, iter. et de alumar. V. Luc, R. RALUMAR SE, v. r. Se rallumer, reprendre seu, au propre comme au siguré.

### RAM

RAM, radical pris du lat. ramus, rami, rameau, branche d'arbre, seuillage, et dérivé du celt. ram, branchage, ou du grec δραμνος (oramnos), feuille, petite branche, amir, en bébreu signific cime, rameau.

De ramus, par apoc. ram; d'où: Ram, Ram-a, Ram-ar, De-ramar, Ram-ada, Ram-agi, Ram-as, Ram-age, Ramass-ar, Ramass-oun, Ramelet, Ram-eou, Ram-ier, Ram-ilha, Ramoun-ur, Ram-pan, De-ramar.

RAM, s. m. (rám). Branche, rameau, en ancien prov. Loù dimergue das Rame, le dimanche des Rameaux.

Ety. du lat. ramus, m. s. V. Ram, R. RAM , s. m. vl. marr. Ram , cat. Ramo, esp. port. ital. Rameau, branche, verge, brin baguette, tige; la fète des Rameaux; signe et gage de paix. V. Ram, R.

RAM, s. m. vl. Cuivre, Airain, v.c. m. RAMA, s. f. (rame); HAMADA, HAMADETA. Rama, port. esp. cat. ital. Ramée, feuillage des arbres, toute sorte de verdure et de branchages; pousse.

Ety. du lat. ramus, feuillage. V. Ram, R. Anar à la rama, aller ramasser de la

Bela rama pauc rasins, belle montre peu de rapport.

Rama courta vendumi longa. Pr.

Sau plus que rama torser, il ne sait plus de quel bois faire feu.

RAMA, s. f. (rame). Pour avison. Voy. Rema et Kam, R.

RAMA, s. f. RAMADUTA. Rama, port. cat. La feuille des arbres en général, ramée, branches coupées avec leurs feuilles vertes.

Ety. du lat. ramus, rameau; division de la branche. V. Ram, R.

Anar à la rama, aller à la ramée.

Fais de rama, fagot. Rama de magnan, fenilles de murier.

RAMA, s. f. Resma, port. esp. Rame, vingt mains de papier attachées ensemble.

Ety. du chiffre du papier qui était entouré de deux rameaux. V. Ram, R.

RAMA, s. f. d. bas lim. Masse de suif ou de cire qui n'est pes fondue.

Ai vendut ma cira en rama, j'ai vendu ma cire en rame. Béron.

RAMA, s. f. Nappe, cardée de coton. Coutoun en rama, coton en nappes ou cardé ou en laine.

RAMA-COUNIL, s. f. Nom lang. de l'asperge à feuilles aiguës. V. Aspergea-sauvagea et Rama-couniou.

Etv. V. Ram. R.

RAMA-COUNIOU, V. Aspergea-sauvagea.

Éty. de rama, ramée, et de couniou, lapin. V. Ram, R.

RAMADA, s. f. (ramade); Ramada, esp. port. Ramée, feuillée, branches d'arbres nouvellement coupées.

Ety. de rama et de ada, ou du lat. ramalia. V. Ram. R.

En vl. baraque faite avec de la ramée.

RAMADA, s. f. Tonne couverte de ramée, chambre ou cabinet de verdure, couverture faite avec des branches vertes.

Ety. V. Ram, R.

RAMADA, s. f. Douleurs fortes qu'éprouve une femme qui est en travail d'enfant. RAMADA, Pour ondée. V. Raissa.

RAMADA, s. f. Nom qu'on donne, à Nice. selon M. Risso, à une variété remarquable du muge ordinaire, V. Mugeou : dont cet auteur en a fait une espèce dans son Hist. Nat. sous le nom de muge ramade, Mugil ramada, Riss.

RAMADAN, s. m. (ramadan); noumadan, ROMADAN, BOUMEDAN. Ramadan, port. Sabat, bruit que font les chats pendant la nuit, dans le temps de leurs amours.

Ety. Ce mot paraît dérivé de ramadan. V. Ramazan.

RAMADAN, S. M. HAMAEAN. Ramadan, esp. ital. Ramadà, cat. Ramazan et ramadan, mois que les Juis consacrent à un jeune qui est une espèce de carême pour eux.

RAMADETA, s. f. (ramadéte), dl. Dim. de ramada, petite ondée, ramée, jonchée. V. Rama el Ram, R.

RAMADOUR, adj. m. pl. (ramadours). d. bas lim. On le dit des pois quand leurs vrilles commencent à pousser et à s'accrocher à la ramée. V. Ram, R.

Mous peses soun ramadours, mes pois ont besoin d'être ramés.

RAMAGE, s. m. vl. Ramatge, cat. Ramaje, esp. Ramage, ital. Ramée, branchage.

Ety. du lat. ramus, m. s. V. Ram, R. Adj. branchier, oiseau.

RAMAGEAR, v. n. vl. Gazouiller, en parlant des oiseaux.

A peno per un truen l'ocubeto pranchegenve Que dine lou bouse deja lou quinsoun ramage avo-Bellot.

Ety. de ramage et de ar. V. Ram, R. RAMAGI, s. m. (ramàdgi); namaca. Ramage, le chant des petits oiseaux, leur gazouillement.

Éty. de ramagi, pris pour feuillage, lieu où les oiseaux se tiennent ordinairement quand ils font entendre ses sons ravissants que leur inspirent l'amour et le plaisir. V. Ram, R.

Faire soun ramagi, en parlant des oiseaux, ramager, gazoviller.

RAMAGI, Pour feuillage. V. Fulhagi, Ramilha et Ram, R.

RAMAGNOOU, s. m. (ramagnoou), dl.

Un tau ramagnoou me counfoun.

H. Morel.

RAMAISAR, v. a. (ramáisá), dl. namau-BAR, REMAISAB, REMAUSAR, ACALAR. Adoucir, appaiser, calmer. V. Amaisar et Abaucar.

RAMALHAR, v. a. (romoliá), d. bas lim. Houssiner, battre quelqu'un à coups de gaules.

Ely. de ramalkat et de ar. V. Ram, R. RAMALHAT, s. m. (rômoliá), d. bas lim. Branche d'arbre qui sert à ramer les pois; branchages. V. Garda, Ramilha et Ram, Rad.

RAMANTELOU, s. m. (ramanteloú). Nom qu'on donne, dans le département du Tarn, à l'agrostème des blés. V. Niella.

RAMAR, v. n. Tirer à la rame. V. Remar.

RAMAR, v. n. Ramer, soutenir des pois ou autres plantes avec de petites rames (de petits rameaux), qu'on plante en terre; tirer et étendre fortement les draps sur la rame.

Éty. de rama et de la term. act. ar. Voy.

Ram, R.

RAMAR, v. n. namelan, espansian. Feuiller, en parlant des arbres, se couvrir de feuilles, reverdir.

Leis aubres an pas encara ramat, les arbres n'ont pas encore feuille, ce mot signifie aussi monter, grimper, quand il s'agit des plantes qui filent sur des rames.

Ety. de rama et de ar. V. Ram, R.

RAMAS, s. m. (ramás); RAMEGO. Bouchon, branches d'arbre réunies en fagot que l'on suspend devant la porte ou la fenètre d'une maison pour indiquer qu'on y vend du vin.

Éty. de rama, ramée, et de as, augm. V.

Ram, R.

RAMAS, s. m. Balai de ramée, de bruyère ou de genêt; grosse branche d'arbre.

Éty. de rama et de l'augm. as. V. Ram, R. RAMASSA, s. f. (ramasse); Ramera, esp. Terme injurieux pour désigner une femme prostituée, une guenipe.

Ety. Femme qu'on ramasse. V. Ram, R. RAMASSADA, s. f. (ramassade), dl. Ondée. V. Raissa et Ram, R.

RAMASSAR, v. a. (ramassá). Ramasser, faire un ramas, rassembler, réunir, récolter, recueillir.

Éty. V. Ram, R.

RAMASSAR, v. a. dl. Ramasser ou tralner sur la neige, au moyen d'une ramasse, comme on le pratique pour les voyageurs et pour les marchaudisés, au temps des neiges, sur les montagnes des Alpes. Sauv.

Ety. Les premiers traineaux ne furent autre chose que de grosses branches d'arbre ou ramasses, augm. pl. de ramas. V. Ram, R.

RAMASSAT, ADA, adj. et p. (ramassa, ade). Ramassé, ée, trapu, vigoureux.

HAMASSES, s. m. pl. (ramássés); anvecus par mama. De la ramée pour affourrager le bétail pendant l'hiver.

Éty. Augm. de ramas. V. Ram, R. RAMASSETA, s. f. (ramasséte). V. Ver-

gela et Ram, R.

RAMASSILHA, V. Ramilha et Ram, Rad.

RAMASSILHAS, s. f. pl. (ramassilles); BAMASSIAB. Broutilles. Voy. Broundilhas et Ram, R.

RAMASSIS, s. m. (ramássis). Ramassis, assemblage de choses de peu de valeur, d'hommes de peu de mérite et de vertu suspecte.

RAMASSOUN, s. m. (ramassoun); zs-courra. Petit balai dont se servent ceux qui filent la soie.

Ety. Dim. de ramas. V. Ram, R.

RAMASSOUN, s. m. (ramassoun). Nom par lequel on désigne, dans les environs de Digne, les petits balais de gênet. V. Escoubeta.

Éty. de ramass et du dim. oun. V. Ram, Rad.

RAMAT, ADA, adj. et p. (ramáde, ade);
FULHAT, RAMUT. Ramoso, port. esp. ital. Ramos, cat. Feuilié, ée, qui a des rameaux verts.
Rad.

Ussas ramadas, sourcils touffus.
Coua ramada, queue bien garnie.
Ety. de rama et de at, áda. V. Ram, R.
RAMATGE, adj. vl. Farouche, sauvage.
RAMAU, d. m. V. Ramada.

RAMAUSAR, dl. Le même que Amaisar

v. c. m. et Abaucar.

RAMBADA, s. f. (rambade). Rambade, espèce de garde-fou autour des fronteaux des gaillards et des dunettes. t. de mar.

Éty. du verbe Arrambar, v. c. m. RAMBAL, V. Rambalh.

RAMBALAR, v. a. (rombolá), d. bas

lim. Réprimander.

RAMBALH, s. m. (rambál), dl. mannoul,
mandas, mandal. Filasse de chanvre de rebut,

manda, namal. Filasse de chanvre de rebut, mèlée et tortillée, dont on ne retire qu'une étoupe grossière.

Ety. du grec βέμδω (rhembô), rouler, entortiller, brouiller.

RAMBALH, s. m. dl. nameat, train. Embarras, tracas, embrouillement, brouillamini.

Tout es en rambal, tout est en désordre. RAMBALHADA, s.f. (rambsillade); mapur la planta de la rambalhada, Semer à pleines mains ou à terre perdue. Voy. Boudres.

RAMBALHAIRE, dl. V. Tracassier. RAMBALHAR, v. a. (rambaillà), dl. BAMBULHAR, BAMBAIAR, BAMBAIEJAR. Mèler, et fig. tracasser, brouiller, se mèler mal à propos dans quelque affaire. V. Embulhar et Rambalh.

RAMBALHEGEAR, V. a. et D. RAMBARE-JAR. V. Rambalhar.

RAMBALHOUS, OUSA, adj. (rambaillóus, óuse), dl. Embarrassant, qui occupe beaucoup d'espace, qui est d'un grand volume avec peu de matière.

Ety. de rambalh et de ous.

**RAMBAU**, s. m. (rambáou). Ais qui forme le devant de l'auge d'une écurie, grosse pièce de bois non encore équarrie. Garc.

RAMBERGA, s. f. (rambèrgue). M. Tournon, dans sa Flore de Toulouse, donne ce nom à la Mercurialis sylvatica, qui n'est pas une espèce botanique et qui ne peut désigner que la mercuriale ordinaire, croissant dans les bois.

RAMBLAR, v. a. (ramblá). Acculer, pousser quelqu'un dans un recoin, ôter quelque chose du passage.

RAMBLAR SE, v. r. ARRAMBLAR s'. S'acculer, s'adosser, s'abriter de quelqu'un ou de quelque chose, se presser contre un mur.

RAMBOURRAR, v. a. (rambourra). Rabrouer. V. Rebrouar et Bourr, R.

RAMBOURRAR, v. a. et mieux armourman. Rembourrer, garnir de bourre, de laine, de crin.

Ety. de re, itér. de en, dans, en, de bourra et de l'act. ar, mettre de nouveau de la bourre dans. V. Bourr, R.

RAMBOURSAMENT, V. Remboursament et Bours, R.

RAMBOURSAR, Voy. Remboursar et Bours, R.

RAMBOUSTIAR, v. a. (ramboustiá), d. lim. Regorger.

RAMBUL, s. m. (rambúl). Désordre. Éty. de ram, augm. et de bul. V. Broulh, Rad. RAMBULHAR, v. a. (rambuillá), dl. Embrouiller. V. Embulhar et Broulh, R.

RAMBULHAT, ADA, adj. et p. (rambuilla, ade), dl. Embrouille, brouille. Voy. Embulhat et Broulh, R.

Oun qui s'arresto d'un eilhado Y bey son armo rambulhado. Goudelin

RAMEGEAR, v. n. (ramedja), dl. Donner à la vigne ou à un champ à blé une première façon.

RAMEISSAR, v. n. (rameissá). Calmer, radoucir, cesser, parlant dè la pluie et du vent. Garc.

RAMEL, s. m. (ramèl), di. Rameau, branche. V. Rameou et Ram, R.

En vl. haie, bouquet.

RAMELAR, v. n. (ramelá), dl. EMMANI-LAR. Se couvrir de feuilles et de fleurs. Voy. Ramar et Ram, R.

RAMELET, s. m. (ramelé), dl. Raminho, port. Ramillete, esp. Ramellet, cat. Petit rameau. bouquet.

Ramslet moundi, le bouquet toulousain de Goudelin, est le titre de ses poésies. Voy. Ram, R.

RAMELET, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, à Toulouse, à une fête, à un bal, dans lequel on exécute une espèce de danse dans laquelle les danseurs portent des cerceaux où ils passent avec une légéreté extraordinaire.

Éty. On raconte que le peuple et la bourgeoisie de Toulouse, voulant rendre à Constance, sœur de Louis-le-Jeune, qui avait épousé Raymond, V. Comte de Toulouse, en 1154, un hommage que la noblesse lui rendait avec les armes, réunirent tout ce que la ville renfermait de jeunes personnes, leur donnèrent un costume élégant et mirent dans leurs mains des cerceaux, des violettes et des roses. Les danses qu'elles exéculèrent sous ce costume furent depuis appelées ramelet, petit bouquet. V. Ram, R.

RAMENAB, v. a. (ramená); Rimenare, ital. Ramener, amener de nouveau; remettre à l'endroit d'où l'on était parti; faire revenir avec soi; fig. faire revenir au point dont on s'était écarté; faire revenir de l'erreur.

Éty. de ra, itér. et de menar. V. Men, R. RAMENAR, v. a. Herser, passer la herse Avr.

RAMENAT, ADA, adj. et p. (ramená, áde). Ramené, ée. V. Men, R.

RAMENC, adj. vl. Auzel ramenc, oiseau branchier, qui va de branche en branche. V. Ram, R.

RAMENDAL, v. a. (rameinda). Provigner. V. Remendar et Cabussar.

RAMENTA, s. f. (raméinte). Peu de chose, bagatelle.

Éty. du lat. ramentum, raclure.

RAMENTAR SE, v. r. Se souvedir. V. Souvenir se.

RAMEOU, s. m. (ramèou); RAMPAU, RAMPAU, RAMPAN, BAMEL, RAMP. Ramatho, port. Rameau, petite branche d'arbre vert qu'on bénit solennellement à l'église, le dimanche avant Pâques.

Éty. de rama, seuillage, ramée, et de la term. dim. el, eou. V. Ram, R.

Rameou deis marchands de vin ou ramel | de loungeira, bouchon ou enseigne de houchon.

RAMBOUS, DIMENCES DEIS, RAMPAU. Domingos-de-ramos, port. Le dimanche des Rameaux ou Pâques sleuries, ainsi nommé parce que les Chrétiens portaient ce jour là des palmes ou des rameaux bénis en procession, pour honorer l'entrée triomphante de J.-C. dans la ville de Jérusalem.

Ety. du lat. dominica palmarum. Voy. Ram, R.

RAMET, s. m. vl. Ramel, cat. Ramilo, esp. Raminho, port. Rametto, ital. Petit rameau, baguette. V. Ram, R.

RAMETA, s. f. (ramète). Terme d'impr. ramelle.

RAMETS, s. m. pl. (ramés). Graisse des boyaux des porcs, pliée dans la crépine ou portion libre de l'épiploon, dont les pauvres gens se servent pour assaisonner leur soupe.

RAMIAT, ADA, adj. et p. (ramia, ade). Trempé, tout mouillé. Avr. V. Bagnas et Trempat.

RAMIER, s. m. dl. lle formée dans une rivière. V. Iscla.

Ety. de rama et de ier, qui fournit de la ramée. V. Ram, R.

RAMEER, s. m. vl. Rameau, feuillée, ramée, fourré. V. Rama et Ram, R.

RAMIER, adj. vl. Rameux, branchu; branchier. V. Ram, R.

RAMIER, s. m. (ramié). V. Pigeoun favart; c'est aussi le nom du colombin. V. Pigeoun sauvagi et Ram, R.

RAMIER, s. m. Tas de fagots de ramée, dépose au pied d'un arbre. V. Ram, R.

RAMEERA, s. f. (ramière), d. de Carp. Oseraie ou saussaie, endroit près d'une rivière où les osiers et les saules sont abondants.

RAMIFIAR SE, v. r. (ramifiá sé); mamirican. Ramificarse, esp. cat. ital. Se ramifier, se diviser en plusieurs branches ou rameaux. V. Ram, R.

RAMIFIAT, ADA, adj. et p. (ramifiá, ade); Ramificado, esp. Ramifié, ée. Voy. Ram, R.

RAMIFICAR, vl. V. Ramifiar.

RAMIFICATION, s. f. (ramificatie-n); BAMETICATION. Ramificazione, ital. Ramificacion, esp. Ramificaça, port. Ramificació, cat. Ramification, division d'une veine, d'une artère, en plusieurs branches, subdivision des branches d'un arbre.

Ely. du lat. ramificationis, gén. de ramificacio, m. s. V. Ram, R.

RAMEL, s. m. vl. Ramée, bourrée. V. Ramilha et Ram, R.

RAMILHA, s. f. (ramile); mamassilha, PARIA. Brouilles, ramilles, branches d'arbres qui restent dans les bois après qu'on en a tiré le bois de corde ; bourrée, fagot de menu bois ou de broussailles; fig. en dl. de l'argent.

Ety. de rama et du dim. ilha. V. Ram, Rad.

RAMILLA, vl. V. Romilha. RAMIS , adj. vl. V. Ramos et Ramat. RAMIZON, s. f. vl. Súreté.

RAM Raymond, comtes de Toulouse.

RAMONNET, dl. V. Baile.

RAMOOUNIAR, v. n. (ramoounia). Murmurer entre ses dents, grogner. Avr. V. Marrouniar.

RAMOS, OSA, adj. vl. mamor, mamis. Ramas, cat. Ramoso, esp. port. ital. Rameux, euse : branchu.

Ety. du lat. ramosus, m. s. V. Ram, R. RAMOUCHINADA, V. Remouchinada.
RAMOUCHINAR, V. Remouchinar.
RAMOULADA, Garc. V. Remoulada.
RAMOULIR, V. Remoulir et Mol, R.

RAMOUNADA, s. f. (romounade), d. bas lim. Réprimande. V. Ram, R.

RAMOUNAGI, s. m. (ramounádgi); RAMOUNAGE. Ramonage, action de ramoner les cheminées, ses effets.

RAMOUNAR, v. a. d. bas lim. Se dit aussi pour émonder, élaguer un arbre.

Ety. V. Ram, R.

**RAMOUNAR**, v. n. d. bas lim. Murmurer, grommeler. V. Marrouniar.

RAMOUNAR, v. a. (ramouná). Ramoner, nettoyer le tuyeau d'une cheminée, en ôter la suie, soit en y passant dedans et en le raclant, soit en le balayant au moyen d'un balai.

Ety. de ramon, vieux mot français qui est un augm. de rameou, et qui désignait un balai fait avec des branchages, et de la term. act. ar. V. Ram, R.

RAMOUNAT, ADA, adj. et part. (ramouna, ade). Ramoné, ée.

Ély. de ramon et de af, ada, où l'on a passé le ramon. V. Ram, R.

RAMOUND, nom propre (ramoun), dl. Raymond.

Mesure doou comte Ramound, mesure de vin de Raimond V, comte de Toulouse; elle était d'un cinquième plus grande que les autres, ce qui sjoutait, dit M. de Sauvages, à la vénération qu'on portait à ce prince.

BAMOUND, nom propre. Raymond; ce nom est resté dans l'expression proverbiale suivante, en usage dans le Languedoc : Aquot es comte Ramond, pour dire cela est exact, clair, juste, faisant allusion aux excellentes qualités de Raymond, V. de Toulouse.

REMOUNDILHA, dl. V. Poudilhas et

Ram, R.

RAMOUNIAR, v. n. (ramouniá). Marmonner, murmurer sourdement.

RAMOUNUR, s. m. (ramounúr); rascla-CHAMINETAS. Ramoneur, celui qui fait profession de ramoner les cheminées.

Ety. de Ramon, v. c. m. et de ur. Voy. Ram, R.

## On nomme:

GENOUILLERES , les morceaux de cuir on de peau que les ramoneurs placent sur leurs gentoux. RACLOIRE ou GRAPPIN, le ser recourbé dont ils se servent pour détacher la suie.

La méthode de ramoner les cheminées au moyen d'un fagot, est beaucoup plus ancienne que l'autre, aussi, a-t-elle donné le nom à l'opération et à l'opérateur.

RAMP, radical pris du lat. repere, repo, RAMONDENC, ENGA, adj. vl. De reptum, ramper, se trainer, se glisser en grappin. V. Peg, R.

Raymond, Raymondin, qui appartient aux rampant, et dérivé du grec ἔρπω (herpô), m. s. par métath. du p.

De repere, par apoc. rep, et par le changement de e en a, et add. d'une m, ramp; d'où : Ramp-a, Ramp-ar, Ram-pecou, Ramp-eou.

RÂMP, vl. V. Ram et Rampau.

RAMPA, s. f. (rampe); Rampa, esp. cat. Pour crampe, V. Crampa, RAMPA, s. f. (rampe); visita, viseta. Branea, ital. Rampa, port. Rampe, suite de degrée d'un cacilier de la contra d'un cacilier de la care d'un cacilier de la care de degrés d'un escalier, droite ou circulaire, par laquelle on monte ou l'on descend d'un palier à un autre; balustrade à hauteur d'appui que l'on met le long d'un escalier pour prévenir les chutes.

Ety. de Rampar, v. c. m. et Ramp, R. RAMPAGNA, s. f. (rampágne), dl. Malaise, tracasserie; maladie des arbres. Voy. Mal-aise et Ramp, R.

L'soubré tout coumo l'hommé es sutget o rampagno. Peyrot.

RAMPAIRE, s. m. (rampáiré). Rampant, qui rampe, qui travaille beaucoup, laborieux.

RAMPAL, s. m. (rompál), d. bas lim. Remeau qu'on bénit. V. Rampau, Rameou et Ram, R.

RAMPALM, s. m. vl. Rampalm, cat. Rameaux, dimanche des.

Éty. du lat. ratus palmos.
RAMPAN, s. m. (rampan); mampau. Voy.

Éty. Sauvages fait dériver ce mot de ram, rameau, et de pan, pain, à cause du pain bénit qu'on y suspend. V. Ram, R. ou peutêtre du roman. ramp, qui a été dit pour ram, rameau.

Aquot vai coumo rampau à bacoun, Pr. Cela va comme laurier à porc salé.

RAMPAR, v.n. Ramper, se trainer sur le ventre ; fig. s'humilier , s'abaisser excessivement devant les grands ou les puissants; en parlant des plantes, se trainer sur terre.

Ety. du lat. repere, ou de reptare, m. s. V. Ramp, R.

RAMPART, s. m. (rampar); Remparo, esp. Muraille ou levée de terre qui environne et défend une place; par extension tout ce qui sert de défense.

Sémiramis, reine des Assyriens, sit clore Babylone de murailles qui avaient 160,000 pas de circuit, 200 pieds de hauteur, et 50 d'épaisseur. Hérodote, Liv. 2.

Paris fut clos de murailles, en 1185.

RAMPAU, s. m. BAMPAN. Un des noms du laurier. V. Laurier.

Ety. Parce qu'on emporte des branches à l'Église le jour des Rameaux. V. Ram, R.

RAMPECOU, s. m. (rampècou). Un des noms du petit grimpereau. Voy. Escalaperoun.

Éty. Rampecou est dit pour Rampa-pecoul.

V. Kamp, Ř. RAMPEGAR, v. a. (rampegá). Coller, fixer avec de la colle, Garc. V. Collar, Empegar et Peg. R.

RAMPEGOL, s. m. vl. Crochet, croc,

RAMPEGOUS, OUSA, OUA, adj. (rampegous, ouse, oue). Qui se colle, qui s'attache de lui-même. Garc. V. Pegous et Peg, Rad.

RAM

RAMPEL, s. m. (rampèl), di. Rampeau, Sauv. On fait rampeau au jeu des trous ou de la fossette, lorsque les deux contendants amènent le même point.

RAMPELADA, s. f. (rampelade). Trémoussement; on le dit de certains oiseaux ou de certains insectes qui battent de l'aile, Avr.

grand bruit. Desanat.

RAMPELAIRE, s. m. (rampelaire); RAM-PELOUS, OUSA, RAMPIGNOUS, RAMPIN, RABIN, BANGANEOU, RANCHIN. Grognard, grogneur, inquiet, grondeur, qui se plaint toujours, marmotteur; tambour.

Ely. de rampelar et de aire. V. Appell, Rad.

RAMPELAR, v. n. (rampela). Rappeler, battre l'appel sur la caisse; fig. gronder, murmurer, parler entre ses dents; tremblotter la fièvre, Gar. trémousser, battre de l'aile.

Éty. de rappel et de ar, appeler de nouveau. V. Appell, R.

RAMPELAR, v. n. Renvier? au jeu de cartes, recommencer le jeu; se caver de nouveau à la bouillotte, Avr. V. Appell, R.

RAMPELIN, s. m. (rampelin), dl. Coquin, mesquin; rampant.

RAMPELOUS, OUSA, adj. (rampelous, ouse). V. Rampelaire et Appell, R.

RAMPEOU, s. m. (rampéou); RAPELAIRE Appeau, oiseau qui appelle et fait venir les autres par son chant, pour les faire tomber dans le piège; courcaillet, espèce de sifflet garni d'une bourse, servant d'appeau pour les cailles; regret d'avoir fait ou d'avoir omis quelque chose; en t. de joueur, action de mettre sur une carte une plus forte somme, et au jeu de la fossette, rampeau, lorsque les deux contendants font le même point.

Ety. de rampelar, rappeler. V. Appell, R. Faire rampeou, imiter, faire ce qui vient d'être fait. Jasm.

RAMPEOU, Inquiet. V. Rampin.

RAMPEOU, s. m. Un des noms du petit grimperau. V. Ramperon, Escala-peroun et Ramp, R.

RAMPEU, s. m. (rampèou), dl. Jeu de longue boule.

RAMPI, Cast. V. Crampa.

RAMPIN, INA, s. et adj. (rempin, ine); mamprov. Inquiet, grogneur. Avril.

RAMPINEGEAR, v. n. (rampinedjá); BAMPINIAR. Faire l'inquiet, murmurer continuellement, gromeler.

Ely. de rampin et de egear, faire lou rampin.

RAMPIRSE, v. r. (rampir, sé). Prendre la crampe, s'engourdir un membre. Voy. Enrampir s' et Endurmir s'.

RAMPLAÇAMENT, s. m. (ramplaça-méin); REMPLAÇAMENT. Rimpiaszamento, ital. Reemplazo, esp. Remplacement, action de mettre une chose à la place d'une autre; substitution d'un homme de bonne volonté à un conscrit.

Ety. de re, iter. de en, de plaça et de ment, action de remettre en place ou à la place. V. Plac, R.

Remplacant, celui qui remplace un conscrit, qui marche pour lui.

RAMPLAÇAR, v. a. (ramplaçá); RAMPLA-An. Rimpizzare, ital. Reemplazar, esp. Remplacer, remettre une chose à la place d'une autre ; succéder à quelqu'un dans un emploi; faire une chose pour une autre personne qui en est empêchée; acheter de nouvelles marchandises pour remplacer celles qui ont été vendues.

Éty. de re itér, signifiant ici pour, de en, de plaça et de ar, mettre en place pour.... sous-entendu un autre. V. Plac, R.

REMPLAÇAT, ADA, adj. et part. (ramplaca, ade); Reemplazado, esp. Remplace, ée. V. Plac, R.

RAMPLEGAR , Remplier. V. Replegar. RAMPLI, V. Ramplis.

RAMPLIMENT, s.m. (rampliméin), dl. La quantité suffisante d'aliments qu'on prend pour se rassasier. V. Sadoul.

Ely. de ramplir et de ment. V. Plen, R.

Car aurien parlat autrament S'avian mangeat soun rampliment. Favre.

RAMPLIR, v. a. (ramplir); EMPLIR, CAPrin , Playen. Riempire , ital. Rellenar , esp. Remplir, emplir de nouveau, achever de rendre plein; emplir, Voy. Emplir; rendre complet; exercer, occuper un emploi; mettre ce qui manque à un écrit, à un état; faire son devoir.

Ety. du lat. implere ou replere, m. s. V. Plen, R.

RAMPLIR SE, v. r. Se remplir, se

RAMPLIS, s. m. (rampli); RAMPAI. Rempli, terme de taill. plis que l'on fait à de la toile ou à de l'étoffe, pour la racourcir.

Éty. Remplis est dit pour replis, fait de re itér. et de plis. V. Plec, R.

RAMPLISSAGI, s. m. (ramplissadgi); Emplissagi , Rampliseage. Riempitura , ital. Remplissage, action de remplir, chose dont on remplit; choses inutiles dans un ouvrage d'esprit. V. Plen, R.

Lou ramplissagi d'un touneou, le remplissage. V. Uliar.

RAMPLIT, IDA, adj. et p. (rampli, ide); BERLIT. Relleno, esp. Rempli, ie. V. Plen, Rad.

RAMPNE, s. m. vl. Nerprun. V. Aiguespouncha.

Ety. du lat. rhamnus, m. s.

RAMPOCHOU, Garc. V. Rapounchoun. RAMPOGNA, s. f. (rompógne), d. bas lim. Mot générique qui désigne toutes les petites incommodités humaines.

RAMPOGNA, s. f. (rampógne), dl. Différent, noise, querelle : Cercar rampogna, chercher noise.

RAMPOGNA, s. f. dl. Ruses, détours: Faire la rampagna, finasser, chercher des détours pour venir à ses fins.

RAMPOINA, s. (rampóine), dl. Ralentissement ou reliquat de sièvre

RAMPONAR, v. a. vl. Railler, se moquer, gronder, quereller.

RAMPORTAR, v. a. (rampourtá). Rem-

RAMPLACANT, s. m. (ramplassán). porter, obtenir ce qu'on désire, gagner le prix, remporter la victoire.

RAMPOUCHOU, et

RAMPOUCHOUN, V. Rapounchoun. RAMPOUGNAR, (rampougná), dl. EAR-POURAR. Gronder, quereller,

Ety. de rampogna, querelle, et de ar. RAMPOUS, OUSA, adj. (rampous, ouse), Qui a la crampe, infirme; fig. paresseux, euse, négligent.

Ely. de rampa, crampe, et de ous. BAMSES, s. m. pl. vl. Branches, rameaux, brins. V. Ram, R.

RAMTZ, s. m. vl. Airain. V. Aran. RAMUNDET, s. m. vl. BANGUDET. Pelit

Raymond.

RAMUR, s. m. (ramur). Rameur, celui qui tire la rame dans un bateau.

RAMUS, USA, adj. Rameux, eusc. Garc. V. Branchut et Ramat.

RAMUT, UDA, adj. V. Ramat et Ram,

RAMUT, s. m. vl. Agilation, murmure. RAMUT, adj. vl. Rameux. V. Ramat.

### RAN

RAN, RANDROUL, GRANDULM, REN, ROUN, radical dérivé du latin rama, grenouille, mot qui paraît avoir été fait par onomatopée, d'où ranula, petite grenouille, et ranunculus, plante qui vit a vec les grenouil-les, dans les lieux marécageux, on de l'hébreu ranan, chanter, crier.

De rana, par apoc ran; d'où : Ran-a, Ran-ada, Ran-ous, Ran-eta, Rain-eta.

De ranunculus, par apoc. ranuncul, par la supresa du dernier a et changt, de l'autre en ou , ranouncl; d'où: Ranoundes, Ranouncul-a, Ranuncul-ier.

De ranuncul, par les changements de a en e, renoncul; d'où : Reno-cul-a, Renouncl-e.

De ranula, par apoc. ranul, par add. d'un g, granul, et par changt. de u en ou mouill. de l, granoulh; d'où: Granoulh-a. Granoulh-ela, Granoulh-ar, Granoulh-ier.

De ran, par changement de a en e, ren: d'où : Rein-eta , Ren-a , Ren-aire , Ren-ar, Ren-aria, Ren-et, Ren-osi.

RAN, s. m. dg. Un des noms des sarments. V. Vis.

RAN, Employé par Jasm. et Hillet, au lieu de rende, il ou elle rend.

RAN, Jasm. Pour Rang, v. c. m. BANA, s. f. (ráne); Ra, port. Rana, esp. ital. Nom qu'on donne, à Bordeaux, à

la grenouille. V. Granoulha. Éty. du lat. rana, m. s. V. Ran, R.

RANADA, s. f. (ronade), d. bas lim. Mouvement d'humeur qu'on manifeste contre quelqu'un.

Ety. de ranar, grogner, faire comme les grenouilles. V. Ran, R.

RANAIL, s. f. vl. Plainte. V. Ran, R. RANAIRE, s. m. (ronairé), d. bas lim. Pleureur. V. Plouraire, Renaire et Ran, K. RANAR, v. n. (roná), d. bas lim. Gro-

gner, V. Renat et Ran, R.

De rancor, par apoc. ranc; d'où: Ranc-i, Ranç-a, Ranc-ir, Rancid-ura, Rancor, Ranc-una, Rancun-ous, Rancur-ar; et les noms propres : Rancurel, Rang-ori.

De ranc, par le changement de a en e, rene : d'où : Renc-una , Renc-ura , Rencur-ar.

RANC, s. m. dl. man. Roche, rocher, écueil.

Dal ran, n. pr. du rocher ou de la roche. V. Roc. R.

Eq vl. royaume.

BANG, ANGA, s. et adj. carde, vl. Boiteux, contresait. V. Goi et Bouisous. Rance, gâté.

Éty. du lat. rancidus, m. s.

RANCADERA, s. f. (rancadére), dl. noucana, et mieux nocanena. Rocher calciné ou émié, qui se délite, qui se réduit ou en petites écailles ou en poussière; de cette nature sont les rochers schisteut, connus sous le nom de Roubina, v. c. m.

Éty. de ranca, alt. de roca et de areda, brûlée. V. Roc, R.

RANCANTOUNAR SE, v. r. (sé rancontouna). Se rencoigner, se cacher, se mettre dans un recoin. V. Cant, R. 2.

RANCAR, v. n. (ranca). Travailler sans relache, avec ardeur.

Ely. Peut être de l'espagnol rancar, arracher.

BANCHERIR, v. n. (rantcherir); and cutain, encanesin, encanestin. Renchérir. V. Car, R.

RANCHES, s. m. pl. (rantchés), dl. V. Rancier.

RANCHIEM, V. Escalassoun.

Ety. du grec ρύγχος (rhugchos), bec doiseau, parce que la tige du rancher est garnie de chevilles qui ressemblent un peu a des becs.

RANCHIER, s. m. (rantchié); RANCHES. Les pieux des ridelles d'une charrette; il y en a quatre fichés, ou dans les traverses du plancher ou dans des anneaux de fer cloués au brancard. Els servent à tenir les ridelles de

Éty. V. le mot précédent.

RANCHIN, INA, adj. (rantchin, ine). Inquiet, iette; chagrin. Cast. V. Rampelaire.

RANCI, ANÇA, ANCIA, adj. (ranci, ance, ancie); mance, garrangous, mançou, PARCID. Rancio, ital. esp. Ranci, cat. Ranço et Rançoso, port. Rance, qui a contracté un goût et une odeur désagréables, comme celle que répand le vieux lard ou la vieille buile.

Ély. du lat. rancidus, m. s. V. Ranc, R. BANCIDURA, s. f. (rancidure); mancisma. Rancidume et Rancidezza, ital. Rancio, esp. Ranço, port. Rancissure et rancidité, ce qui fait qu'un corps est rance ; rancissure, l'effet éprouvé par le corps ranci-

Ely. de rancid et de ura, ou du lat.

rancer, V. Ranc, R.

La rancidité est due à la combinaison d'une trop grande quantité d'exygène avec le psincipe extractif des huiles, etc.

RANCIO, s. m. (ranció). Sous-entendu vin. RANCIR SE, v. r. (se rancir); /mrangar se, port. Rancir, v. n. devenir rance.

Ety. du lat. rancescere, m. s. V. Rane, R. BANGIT, V. Ranci et Ranc, R.
RANÇONAR, vl. V. Rancounar.
RANCOR, s. f. vl. Rancor, port. esp.

cat. Rancore, ital. Rancune, haine invétérée, ressentiment.

Ety. du lat. rancor, m. s. V. Ranc, R. RANCOUGNAR, v. a. (rancougná). Rencogner, pousser, serrer quelqu'un dans un coin, placer quelque chose dans un lieu écarté.

Ety. de re, augm. de an, pour en, dans, de cougn, coin, et de l'art. ar, pousser, mettre dans un coin. V. Cougn, R.

RANCOUGNAR SE, v. r. Se rencogner, se mettre, se cacher dans un coin.

RANCOUGNAT, ADA, adj. et p. (rancougná, áde). Rencogné, ée. V. Congn, R.

RANÇOUN, S. m. (rançoun); mansous. Rançon, prix qu'on donne pour la délivrance d'un eaptif ou d'un prisonnier de guerre.

Ety. du lat. redemptio, rachat. V. Em, R. RANGOUNAB, v. a. (rançouna); man-sousam. Raçonner, exiger par force, d'un pays ou des particuliers, des vivres ou de l'argent qui ne sont pas dus.

Faire rançounar, rançonner, exiger plus que la valeur réelle de quelqu'un qui a un besoin pressant de ce qu'on lui vend. V. Em,

L'an fach rançounar, Tr. on l'a rançonné. RANCUNA, s. f. (rancune); mancuna. Rancura, ital. Rencor, esp. Rancune, haine invétérée, ressentiment profond et caché; souvenir d'une offense, mêmoire de la baine, désir de la vengeance.

Éty. du lat. rancor, d'où rancuria, rancura et rancuna; rancum, en bas bret. V.

Ranc, K.

RANGUNOUS, OUSA, OUA, adj. (rancunous, ouse, oue); Rencoroso, esp. Qui garde la rancune, rancunier, qui est sujet à la rancuae.

Éty. de rancuna et de la term. ous, ousa, nature, qui est de la nature de la rancune. V. Rane, R.

RANGUOILLAR, v. n. vi. Ráler. RANCUR, (rancur), d. de Bord. Regret. V. Ranc, R.

En vl. qu'il ou qu'elle se plaigne.

HANGURA, s. f. (rancure); Rencura, anc. esp. Rancura, ital. Regret, plainte, haine, rancune, ressentiment, différent, contestation, tristesse. V. Rancuna et Ranc, R.

RANÇURA, s. f. Levure, rancidité, la partie rance d'un morceau de lard ou de viande salée. Avr. V. Ranc, R.

RANCURAR SE, v. r. (se rancurá). Se plaindre continuellement, se facher, ne parler qu'avec humeur; en vi. gronder, plaindre, protester, réclamer.

Ety. de rancor, d'où rancur et de la term. act. ar. V. Ranc, R.

Aquest doune se playni, toujours se roncurard.
Dioui.

Dion n'es qu'amour Per sa treaturo Et si rencuro De la langour. David.

RANCURAR, v. a. (rancurá), d. lim-Rancurare, ital. Reprocher, plaindre, regretter. V. Rancurar se et Ranc, R.

RAN

RANCUREL, ELA, adj. (rancurèl, èle), dl. Grondeur, euse.

Eig. de rancura et de el, ela. V. Ranc, Rad.

RANCUROS, adj. vl. Rencoroso, esp. Rancuneux, soucieux.

Éty. du lat. rancor. V. Ranc, R.

RAND, radical pris de la basse latinité randollus, espèce de bâton, pieu, morceau de bois cylindrique; d'où l'italien randello. båton, garot.

De randallus, par apoc. rand; d'où: Rand-al, Rand-ura, Randur-ar.

RANFORÇAR, v. a. (ranforça); RENFOURÇAR, ENFORCER. Rinforzare, ital. Reforzar, esp. Reforçar, port. Reforsar, cat. Renforcer, fortifier, rendre plus fort.

Éty. de ra, augm. de en, de força et de ar, augmenter en force. V. Fort, R.

RANFORÇAR SE, v. r. Reforçar se, port. cat. esp. Se renforcer, devenir plus fort.

RANFORCAT, ADA, adj. et p. (ranforça, ade); manrounçar. Reforçado, port. Renforcé, ée, devenu plus fort. V. Fort, R.

RANFORT, s. m. (ranfor). Renfort; pâton, morceau de cuir dont on renforce le bout d'un soulier.

RANFORT, s. m. (ranfór); Rinforzo, ital. Refuezo, esp. Reforcs, port. Renfort, augmentation de force; partie plus épaisse d'un mur, d'une pièce de canon, etc.

Ety. de ran pour re, augm. et de fort, plus fort. V. Fort, R.

RANDA, s. f. vl. Arrane, cat. Arranque, esp. Randa, anc. ital. Fermeté, résolution, hardiesse, violence.

RANDA, s. f. (rande); RAVODIRA, RASA-Bouma, REVOURA, RASOURA. Rasero, esp. Racloire, planchette ou rouleau qui sert à racler le dessus d'une mesure de grains; on dit radoire quand il s'agit des mesures de sel.

Éty. du lat. radere, raser. V. Ras, R.

A randa, vl. entièrement. RANDAIRE, s. m. (randáiré); ABRAR-

DAIRE. Radeur, racleur, mesureur de sel ou de grains.

Éty. de randa et de aire, qui rade. V. Ras, R.

RANDAL, s. m. (rondál), d. bas lim. Clôture faite avec des buissons et des pieux; lisière des bois, dg. V. Clausura et Rand,

RANDALMAR, v. a. (randalmá), dl. V. Randurar, Clausurar et Rand, R.

RANDALME, s. m. (randálmé), dl. V. Clausura et Rand, R.

RANDAR, v. a. (randá); ABRANDAR, BEvouinan, navouinan. Rader, racler, selon qu'il s'agit du sel ou des grains, passer la radoire ou la racloire.

Éty. de randa et de ar. V. Ras, R.

RANDAR, v. a. vl. Arranger, ajuster, disposer, preparer, border.

HANDAT, ADA, adj. et p. (randa, ade); ABRAHBAT, REVOURAT. Radé ou raclé, selon le verbe. V. Ras, R.

BANDEZ-VOUS, s. m. (randè-vous). Rendez-vous, désignation d'un lieu pour s'y trouver à heure fixe, le lieu même.

RANDISSA, s. f. (rondisse), d. bas lim. Clôture faite avec des pieux siches en terre, dans lesquels on entrelace des branches. V. Rand. R.

RANDO, vl. V. Randon.

RANDOLA, s. f. vl. V. Hiroundela. RANDOLA, s. f. (randóle). Un des noms de l'hirondelle de mer. V. Roundola.

RANDOLA, s. f. vl. Rondine, ital. Hirondelle.

RANDOLEGEAR , v. n. (randouledjá) , et impr. mandoulegean, mandounegean. Roder, tourner à l'entour. V. Redegear.

Ety. de randola, hirondelle, et de egear, faire comme les hirondelles.

RANDOLO, s. m. vl. Hirondeau, petit d'hirondelle. V. Iroundat.

Éty. Alter. du lat. hirundo, m. s.

RANDOLOS, s. m. pl. vl. Hirondeaux. RANDON, DE, expr. adv. vl. manpo. De randon, esp. Di randone, ital. De suite, avec impétuosité : A gran rando, avec grande impétuosité, de suite, sans relâche, vivement : De rando, précipitamment.

RANDON, s. m. vl. marbo. Impétuosité, effort, élan: En un randon, de suite, en une course.

RANDONADA, s. f. vl. Randonnée,

impétuosité, rapidité, vitesse, violence. V. Randa.

RANDONAR, v. n. vl. Randonner, courir, s'empresser, aller avec impétuosité, prendre un grand élan.

Ety. de Randa, violence, v. c. m.

RANDOUBLAR, v. a. Rendoubler. V.
Remplegear et Plee, R.
RANDOULETA, V. Dindouleta.
RANDOULETA, s. f. (randoulete). Un
des noms des hirondelles, V. Dindouleta.

RANDOUN, s. m. vl. Force, courage, vitesse, impétuosité. V. Randon.

RANDOUREGEAR, v. n. (randouredjá), dl. V. Randolegear et Rodegear.

Éty. de randouret, coureur.

RANDRE, V. Rendre, RANDURA, s. f. (randure), dl. Haie. V. Clausura et Rand, R.

RANDURAR, v. a. (randurá), dl. RAN-DALMAR. Environner, enlourer, clore de haies sèches ou vives. V. Clausurar.

Éty. de randura, haie, et de l'act. ar. V. Rand, R.

RANDURAT, ADA, adj. et p. (randurá ade); RANDALMAT. Environné, entouré. V. Rand, Rad.

De roumecs de doulou moun amo randurado. Goudelin.

RANETA, s. f. (ranéte), dg. Petite grenouille.

Ety. Dim. de rana, ou du lat. ranula,

m. s. V. Ran, R. RANFERMIR, V. Rafermir et Firm,

Rad.

BANFERMIT, V. Rafermit et Firm, Rad.

RANG, radical pris de l'allemand ring, ordre, arrangement, ou du bas breton renc, m. s.

De ring, par le changement de i en a, rang; d'où: Rang, Range-ar, Rang-iera, Ar-rangea-ment, De-rrangear, A-rengear, Reng, Reng-ela, Ren, Ar-renc.

RANG, 2, radical pris du latin rancare. crier comme le tigre, et pris dans le sens de stertere, ronsler, en basse lat.

De rancare, par apoc. ranc, et par le changement de c en g, rang; d'où: Rang-an-eou, Rang-ouiar, Rang-oulhoun, Rang-our-iar, Rangu-ilh, Rangu'aire.

RANG, s. m. (ran); RENG, REND, RENGA.
Rango, ital. Rang, ordre institué entre les choses ou par la nature ou par l'art ou par des conventions ou par la justice, ordre pour les places, suite d'objets placés sur une mème ligne.

Ety. de l'ail. ring, ou du bas breton rene, m. s.

En terme de tisserand, mesure égale à la longueur du métier à tisser, on paye à Thorame vingt sous le rang, pour la façon de la toile.

RANG, s. m. Nom qu'on donne à une mesure de trois mètres environs, à Seyne, en parlant des toiles, c'est la longueur de l'ourdissoir.

**BANGAGNA**, s. f. (rangágne). Chose de peu de valeur, personne peu estimable.

RANGANELA, s. f. (ranganèle). Cinquième carte au jeu de la vendôme. Garc.

RANGANEOU, ELA, s. (ranganèou, èle). Grognard, grogneuse. V. Rampelaire et Ram, R. 2.

RANGEADA, s. f. (randjade). Rangée. V. Tiera.

RANGEAR, v. n. (randjá). Ranger, placer dans son rang, mettre en rang. V. Arrangear et Rang, R.

On range pour mettre de l'ordre et on arrange pour donner de l'agrément, soumettre, réduire.

RANGEAT, ADA, adj. et p. (randjá, ade); RENJAT. Sage, range, ée : Home ben rangeat, homme bien rangé, qui a beaucoup d'ordre dans ses affaires. V. Arrangeat et Rang, B.

RANGIERA, s. f. (rondgiere); mangpie-BA, TIERA, CARBANGIERA, RENQUETA, RENGIERA, FILA, REHGEIERADA. Ringlera, esp. Rangée, suite de choses mises sur une même ligne. Ety. de rang et de iera. V. Rang, R.

RANGORI, s. m. (rangori); RANGOSI. Personne qui se plaint toujours, qui est toujours souffrante. V. Carrela et Ranc, R.

RANGOUIAB, V. Rangouriar et Rang, Rad. 2.

RANGOULHAR, v. n. (rangouilla). Râler, avoir le râle. V. Rounchouriar.

RANGOULHOUN, s. m. (rangouilloun); MARGOURUR, BARCHOURUR, BOURCHOURUR, MARsourous, suasoumas. Le râle de l'agome, le bruit que fait la respiration quand les branchies sont remplies de matières glaireuses, le bruit que font les chats quand on les caresse. V. Granoulhas el Rang, R. 2.

RANGOUREGEAR, v. n. (rangouredjá). Kåler. V. Rounchouriar.

RANGOURGEAR, y. a. (rongourdzá), d. bas lim. Rendre gorge, vomir pour avoir trop mangé ou trop bu. V. Regourgear et

RANGOURGEAR, v. a. md. Rangourgear sas paraulas, ravaler ses paroles, les retenir lorsqu'on était prêt à les lâcher. V. Gorg, R.

RANGOURGEAR SE, v. r. (se rangourdjá). Se rengorger, on le dit des femmes. lorsque pour avoir une meilleure grâce, elles avancent la gorge et retirent la tête un peu en arrière, on le dit aussi par ext. des hommes qui font les importants. V. Gorg, R.

RANGOURIAR, v. n. (rangouriá); RAN-GOUIAN. V. Rounchouriur et Rang, R. 2.

RANGUEINA, s. f. (ranguèine). Nom qu'on donne, au Fugeret, à une personne qui est toujours malade. V. Patraca, Carrela et Ranc, R.

RANGUILH, s. m. (ranguill), dl. Difficulté de respirer, enrouement, le râle de la mort. V. Granouilhas et Rang, R. 2.

RANGUILHO, et

RANGUILHOUN, s. m. (ronguille et ronguiliou), d. bas lim. Homme qui n'étant content de rien, chicane sur tout, chicaneur. V. Ranc. R.

RANGURAR SE, v.r. vi. Se (Acher. V. Ranc, R.

RANH, et

RANHA, s. f. vl. Araignée. V. Ragn, R. RANIMAR, v. a. (ranimá); mevioudar, EVISCOULAR. Ravvivare, ital. Ranimer, rendre la vie, l'activité, l'ardeur, la vigueur, la chaleur, l'éclat, fig. exciter de nouveau.

Éty. de re, itér. et de animar. V. Anim, Rad.

RANIMAR SE, v. r. Reanimar-se, port. Se ranimer, reprendre courage.

RANIMAT, ADA, adj. et p. (ranima, ade); Reanimado, port. Ranime, ec. Voy. Anim, R.

RANISSAR, v. n. (ronissá), d. bas lim. Traîner: En ranissant, on le dit des personnes qui trainent malheure usement leur vie, qui sont accablées d'infirmités, on le dit aussi des plantes qui languissent.

RANLA, s. f. (rónle), d. bas lim. Voy.

C'est encore une espèce de jeu dans lequel on lance de petits corps ronds sur un plan incline, si le second joueur touche avec sa pièce celle qui était à terre, il la gagne.

RANLA, s. f. d. bas lim. On donne aussi ce nom aux endroits où l'eau s'arrèle el se glace en hiyer. Aquel chamin aqu'ei ma una roula, ce che-

min n'est qu'une glacière. RANOUNGLES, s. m. (ranounclés). Nom

qu'on donne, en Languedoc, à la grenouillette, espèce de renoncule.

Ety. Alt. de ranunculus, renoncule. V. Ran, R.

RANOUNCULA, Ranunculo, port. esp. V. Renouncula, plus usité et Ran, R.

RANOUNCULIER, s. m. (ranounculié). Nom qu'on donne, à Foulouse, au Chrysan-themum indicum. V. Ran, R.

RANOUS, OUSA, adj. (ronou, ouse), d. bas lim. Grogneur, euse. V. Renaireel Ran, Rad.

RANQUAIRE, vl. Ronfleur. V. Rang, Rad. 2.

RANQUAR. V. Rancar.

RANQUEGEAR, v. n. (ranquedja); \*\*\*

Rouitar.

Rty. de ranc, boiteux, et de egear. BANQUEIAR , V. B. VI. BANQUEJAR. Ranquejar, cat. Ranquear, esp. Boiter.

Éty. de ranc, boileux.

RANQUEJAR, BARQUEIAB, VI. Ranquejar, cat. V. Ranquegear.

RANQUEJAB, v. n. vl. Grogner, être fiché, chagriner, ruminer.

RANQUET, ETA, adj. (ranqué, éte). Boiteux, cuse, Sautar à ped ranquet.

Éty, de ranc, boiteux, et du dim. et. RANQUILHOS, OSA, adj. vl. Boiteux,

BANQUILLAR, v. a. vl. Chagriner, affliger. V. Ranc, R.

RANQUINOT, s. m. d. béarn. A qui l'on fait le charivari.

RANSAN, ANA, adj. vl. Façonné, ée; damassé, garni d'or ou d'argent.

RANSEIGNAMENT, s. m. (ranségnaméin). Renseignement, indice propre à faire connaître; document propre à donner des éclaircissements.

BANSON, s. f. vl. Ranzo, cat. Rancho, esp. Troupe, compagnie, bande, société. RANSONAB, v. a. vi. Ranconner.

RANSUN, s. m. (ransún), dl. Du rance, du lard rance, odeur du lard rance. V. Ranc,

RANTAR, v. a. vl. Arracher subitement des mains.

Ety. de l'espagnol arranear ou rancar, m. s. dérivé du lat eradicare.

RANTELA, s. f. (rantéle), dl. Toile d'araignée. V. Terarina; fig. Avez de rantelas davant lous els, dl. votre esprit est préoccupé, vous avez un bandeau devant les yeux.

Ety. de ran, contr. de aranes et de tela. V. Aragn, R.

RANTELAT, ADA, adj. (rantelá, åde); BARTELOUS. COUvert de toiles d'araignée. V.

RANTIALA, s. f. (rantiale), d. bas lim. Toile d'araignée. V. Teranina.

Ety. de ran, pour ragna ou araigna, araignée, et de tiala, toile. V. Aragn, R.

RANTIALADOUB, s. m. (rontialadour), d. bas lim. Houseoir, Voy. Desterarmaire; par ironie, homme ou femme d'une taille très-clancée. V. Aragn, R.

RANTIALAR, v. a. (rontialá), d. bas lim. Enlever les toiles d'araignée. V. Desteraninar et Aragn, R.

BANTIALAT, ADA, adj. et p. (rontialá, ade), d. bas lim. Nettoyé, balayé. V. Deste-

raninal et Aragn, R.

RANULA, s. f. vl. Ranula, esp. port.

cat. Ranella, ital. Ranule, tumeur qui se dé-veloppe sous la langue. V. Granoulheta. Riv. du lat. ranula, m. s.

RANVERS, s. m. (ranvèrs), Le revers d'une étoffe. V. Envers.

RANVERSA A LA, expr. adv. A la renverse, sur le dos.

BANVOI, s. m. (renvoi), prov. mod. Bapport, vents ou aliments qui remontent de l'estomac dans la bouche. V. Via, R.

RANVOI, S. M. (180761); RETOUR, RETVOI, PARVOUA. Renvoi, envoi d'une chose déjà en-

orman, dl. manguesan. Clocher, boiter. Voy. | voyée à la même personne, au même lieu; action de faire retourner.

Ely. de re, iter. et de envoi. V. Via, R. RANVOIS, s. m. pl. (renvois); næno-cess. Renvois, rapports acides ou amers qui partent de l'estomac et vont jusqu'à la bouche.

Ety. Ce mot est dérivé du français renvoyer. V. Via, R.

RANK, adj. et s. (rank), vl. Boiteuk. V. Ranc et Bouitous.

### RAO

RAOUL, nom d'homme, (raoul); Raolo,

ital. Raoul, port. Raoul. L'Église honore quatre Saints de ce nom : les 30 avril, 16 août et 30 décembre.

### RAP

RAP, ARRAP, RAPAC, RAV, radical pris du latin rapere, rapio, raptum, ravir, prendre de force, enlever, emporter par violence, et dérivé du grec ἀρπάω (harpað), m. s. d'où: Rapaæ, rapace, Rapina, rapine, Rapidus, rapide.

De rapere, par apoc. rap; d'où : Rapequiou, Rap-at-ela, Ar-rap-ar, Ar-rapaman , Rap-arela.

De rapacis, gén. de rapax, par apoc. rapa; d'où : Rapac-e, Rapac-ilat, A-rap-

De rapidus, par apoc. rapid; d'où: Rapid-e, Rapida-ment. Rapid-itat.

De raplum, par apoc. rapt; d'où : Rapt. De rapina, par apoc. rapin; d'où: Rapin-a, Rapin-ar, Ropin-ur, Rapioun-ar.

De rap, par le changement dup en v, rav; d'où : Rav-ir, Rav-issa-ment, Raviss-ent, Rav-it, Ravage-ar, Rav-agi, Rab-i. RAP, vl. V. Rapt.

RAPACE, ACA, adj. (rapácé, áce); Rapace, ital. Rapax, esp. port. Rapace, avide, ardent à la proie.

Ety. du lat. rapacis, gén. de rapax, ou du grec ἄρπαξ (harpax), m. s. V. Rap.

Dérivés : Rapac-itat, Rap-ina. RAPACHINAR, V. Rabinar. RAPACI, vl. V. Rapatz.

RAPACITAT, s. f. (repacitá); Rapacità, ital. Rapacidad, esp. Rapacidade, port. Rapacitat, cat. Rapacité, inclination à prendre et à ravir.

Ety. du lat. rapacitas, italis, m. s. Voy.

Rap, R.
RAPADOR, vl. V. Rapayre.

RAPALHOUN, s. m. (rapalhou), dg. Roidillon, petite portion de chemin dont la pente est très-rapide. RAPAR, vi. V. Rampar.

RAPAR, v. a. vl. Rapar, cat. esp. port. Rapire, ital. Ravir, prendre, saisir, enlever.

Ety. du lat. rapere, m. s. V. Rap, R. RAPARELA, s. f. (raparèle). V. Arrapaman et Rap, R.

RAPAT, ADA, adj. et p. vl. Enlevé, ée, saisi, ie. V. Rap, R.

RAPATANARDA, s. f. (rapatanárde). Chauve-souris. Cast. V. Ratapenada.

RAPATEOU, ELA, s. (rapateou, èle). Avare, malotru, qui enlève, emporte tout. V. Rap, R.

BAPATZ, vl. V. Rapace.

RAPAYRE, vi. V. Raptor.

BAPEDASSAGI, et comp. V. Repedassagi et Pec, R.

RAPEGOUS, OUSA, OUA., adj. (rapegous, ouse, oue). Sali, poissé par quelque chose de gluant. V. Pegous et Peg, R.

RAPEGUE, s. m. (rapégué). Un des noms du grateron. V. Arrapaman et Rap, R.

RAPEGUIOU, s. m. (rapeguiou). Pour garance. V. Rubi et Rap, R.

RAPELAIRE, V. Rampeou et Appel,

RAPEQUIEOU, s. m. Un des noms de la garance. V. Rubi et Rap, R.

RAPHAEL, nom d'homme (raphaèl); =a-PREOU, HAPEL, BATEOU, RAPHSLOUR, dim. RA-PARLAS. augm. Raffaele, ital. Rafael, esp. Raphael, port. Raphaël.

Ely. du lat. Raphaël.

Patr. Saint Raphaël Archange, dont on fait la fête les 12 et 19 septembre, et 20 nov. RAPHE, vl. V. Ravanet.

RAPHEOU, s. m. (raphèou). Nom d'bom-

me. V. Raphael. RAPIAÇUN, Garc. V. Rapedaçun.

RAPIAMUS, (rapiamus). Faire rapiamus, tout prendre, tout enlever.

Ety. du lat. rapiamus, prenons, de rapere, prendre. V. Rap, R.

RAPIDAMENT, adv. (rapidaméin); Rapidamente, ital. esp. port. Rapidament, cat. Rapidement, avec rapidité.

Ety. de rapida et de ment, d'une manière rapide. V. Rap, R.

RAPIDE, IDA, adj. (rapidé, ide); Rapido, ital. esp. cat. port. Rapide, extrêmement vite.

Ety. du lat. rapidus, le même, de rapere, qui enlève, qui emporte, c'est-à-dire, impétueux, véhément. V. Rap, R.

RAPIDITAT, s. f. (rapidità); Rapidità, ital. Rapidez, esp. port. Rapiditat, cat. Rapidité, célérité, vitesse.

Ety. du lat. rapiditatis, gen. de rapidi-tas, le même. V. Rap, R.

RAPILHAR, V. Grapilhar.
RAPINA, s. f. (rapine); Rapina, ital. cat. port. Rapiña, esp. Rapine, action de ravir, par la violence, ce qui est ravi de cette manière, pillage, velerie, concussion.

Éty. du lat. rapina, fait de rapere, prendre. V. Rapace et Rap, R.

RAPINAR, v. a. et n. (rapina); Rapinare, ital. Rapiñar, esp. Rapinhar, port. Rapinyar, cat. Rapiner, voler avec adresse, avec finesse, en abusant de l'emploi dont en est chargé.

Ety. de rapina et de l'act. ar. V. Rap, R. RAPINUR, s. m. (rapinur). Nom qu'on donne, dans le département du Gard, à la pie-grièche écorcheur. V. Escourchura et Rap, R.

Ety. Parce qu'elle vit de rapine. RAPIOLAT, ADA, adj. (rapiola, ade), d. lim. Établi, rattrapé, remis sur pied. V.

RAPIOUNAR SE, v. r. d. de Barcel. V. Arrapiounar, m. s. et Rap. RAPIR, s. vl. Réprimande.

RAPOUNCHOUN, s. m. (rapountchoun); bapounchou, bampouchoun, befounchoun. Rampon, en piém. Ruiponæ, esp. Raiponse, Campanula rapunculus, Lin. plante de la fam. des Campanulacées, dont on mange la racine. V. Gar. Campanula radice esculenta.

RAP

Éty. du lat. rapunculus, dim. de rapa, rave, sa racine est blanche et longuette comme une petite rave. V. Rab, R.

RAPOUCHOUN SALVAGE, s. m. (rapountchou salbatgé). Nom toulousain de la lobélie brûlante. V. Lobelia urens.

RAPOUNTINAT, ADA, adj. et p. (ra-

pountina, áde), dg. Rebondi, ie.

RAPPEL, s. m. (rapèl). Rappel, action par laquelle on rappelle ceux qu'on avait envoyés en quelque endroit; manière de battre la caisse pour faire assembler les soldats. V. Aubrel.

Éty. de re, iter. et de appel. V. Appel, R. APPELAR, v. a. (rapela); cridan, souesp. Rappeler, appeler de nouveau, on dit plutot, en provençal, Crida lou mai ou sona lou mai, que rapela lou, pour rappeler faire revenir dans la mémoire. Voy. Souvenir et Appel, R.

RAPPELAR SE, v. r. Rappeler, se re-présenter le souvenir des choses passées.

Éty. de re, itér. et de appelar, appeler de nouveau. V. Appel, R.

On dit se rappeler quelque chose et non de quelque chose, je ne me rappelle pas cela, et non je ne m'en rappelle pas, on se le rappelle et on s'en souvient.

RAPPORT, s. m. (rapór); Rapporto, ital. Rapport, récit verbal ou par écrit de ce

qu'on a vu ou entendu.

Ety. de ra, itér. et de port, porter de nouveau, parce que ce qu'on dit dans un rapport avait déjà été fait ou dit. Voy. Port, Rad.

RAPPORT, s. m. REVENGUT. Rapport, ce que rapporte, ce que produit une terre à celui qui la cultive, une maison à celui qui l'a donnée en location, un emploi, une charge à celai qui l'exerce.

RADPORT, 8. m. varous, nor. Rapport, vents ou vapeurs qui remontent de l'estomac dans la bouche. V. Port, R. et Renvoi.

RAPPORT, s. m. componentar. Rapport, conformité d'une chose à un autre, convenance, analogie. V. Port, R.

Par rapport, par rapport, pour ce qui est

RAPPORTAIRE, Garc. V. Rapportur. RAPPORTAB, v. a. (rapourta); BAP-POURTAR. Riportare, ital. Reportar, cat. esp. port. Rapporter, apporter une chose du lieu où elle est, au lieu où elle était auparavant; apporter avec soi d'un lieu d'où l'on est revenu,

Ety. de l'itér. ra, et de portar, porter, ou du lat. reportare, m. s. V. Port, R.

RAPPORTAR, V. a. REPOURTAR. Rapportare, ital. Rapporter, raconter, répéter ce qui s'est passé. V. Port, R.

RAPPORTAR, v. a. Rapporter, produire, rendre. V. Port, R.

RAPPORTAR S'EN, v.r. Se rapporter, avoir confiance, ajouter foi.

RAPPORTAT, ADA, adj. et p. (rapourtá, ade). Rapporté, ée, selon le verbe. V. Port, R.

RAPPORTIER, IBRA, s. (rapourtié, iére). V. Rapourtur et Port, R.

De fes leis rappourtiers passoum pas ben son

RAPPORTUB, USA, s. (rapourtúr, úse); RAPOURTUR, RAPOURTIER, EXPOURTIER, RAP-PORTAIRE. Rapporteur, euse, celui, celle qui par légèreté ou par malice, a coutume de rapporter ce qu'il a vu ou entendu.

Ety. de rapport et de or, celui qui rap-

porte. V. Port, R.

RAPPOURTAB, V. Rapportar.
RAPPOURTUR, V. Rapportur.
RAPPROCHAMENT, s. m. (rapprost-

chaméin). Rapprochement, action de rapprocher, ses effets; réconciliation, comparaison.

RAPPROCHAR, v. a. (rapproutchá); APPROCHAR MAI. Rapprocher, approcher davantage, procurer une réconciliation; comparer.

RAPSOUDIA, s. f. (rapsoudie); RAP-SOUDIE. Rapsodia, ital. port. Rapsodie, mauvais ramas de prose ou de vers.

Éty. du lat. rapsodia, dérivé du grec ραψωδία (rhapsodia), formé de ράπτω (rhaptô), coudre, et de ඨර්ඨ (ôdê), chant, c'est-àdire, chants cousus ensemble.

RAPT, s. m. (rapt); Rapto, esp. port. cat. Ratto, ital. Rapt, enlèvement d'une fille pour l'épouser; et par extension, enlèvement,

butin.

Éty. du lat. raptus, m. s. V. Rap, R. RAPTAR, vl. V. Reptar.

RAPTILIÁS, s. m. pl. d. vaud. Reptiles. Éty. du lat. reptilis, reptilia, qui ram-pent. V. Ramp, R.

RAPTOR, S. m. vl. RAPAYES. Raptor, cal. esp. port. Rattore et Rapitore, ital. Ravisseur.

Éty. du lat. raptor, m. s. V. Rap, R. RAPTOR, s. m. Raptor, cat. esp. port. Rattore, ital. Ravisseur.

RAPUGA, s. f. (rapugue); GRAPA, ARLOT, ARA-DE-RASIN, CHARRIOULET. Grapillon, petite grappe de raisin ; raisin d'arrière saison ; on le dit quelquelois d'une grappe entière ou d'une partie de la grappe et de la rasse.

Ety. du celt. rap, m. s. V. Rac, R. 2. RAPUGAIRE, s. m. (rapugaire); LAM-BRUSCAIRR, BACAIRE. Grapilleur, celui qui ramasse les grappes de raisin qui sont res-tées sur les souches après la vendange; celui qui cueille après les autres.

Éty. de rapuga et de aire. V. Rac, R. RAPUGAR, v. n. (rapugá); cmannou-LAR, LAMBRUSCAR, RAGAR, REGLAHAR, ARLOTAR, BOUTELHAR Grappiller, cueillir les raisins qui sont restés après la vendange; se contenter d'un petit gain.

Ety. de rapuga et de ar. V. Rac, R. 2. On lit dans le règlement de police de la ville d'Aix, de 1569, art. 42:

« Et n'oseront aller rapugar raisins, elives ni amandes sans qu'il soit permis par une crie publique, à son de trompe, à peine du fouet et autre arbitraire. »

RAPUGOUN, s. m. (rapugoun); LAMBRA, MODISSOLA, MODISSELA, REPUGDETA, ALA-DE rases. Dim. de rapuga, petite grappe ou reste de grappe, grapillon. V. Ras, R. 2.
RAPUGUETA, V. Rapugoun.

## RAQ

RAQUA, V. Raca. RAQUAIRE, Menteur. V. Racaire. RAQUAR, V. Racar.

RAQUEGEAIRE, AIRA, s. (raquedjáīré, áīre), dl. Celui, celle qui nettoie les rafles.

Éty. de raca et de egeaire. V. Rac, R. 2. RAQUEGEAR, v. a. (raquedjá), dl. Nettoyer les rasses de raisin pour les employer à faire le verdet.

Éty. de raca et de egear. V. Rac, R. 2. RAQUETA, s. f. (raquéte); Raqueta, esp. port. cat. Raccheta, ital. Raquette, instrument dont on se sert pour jouer à la paume ou au volant.

Ety. du lat. reticulum, m. s. On nomme raquetier, l'ouvrier qui sabri-

que les raquettes.

# Dans une raquelle on nomme:

COLLET , le bas de la raquette près du man JAMBES, les deux côtés.

MANCHE, la partie qu'on tient dans la main. MONTANTS, les rangs de mailles qui vout de bes en

TRAVERS, celles qui oroisent les montants.

RAQUETA, s. f. d. bas lim. Crécelle. V. Estenebras.

RAQUETA, s. f. (raquéte); PATA DEL DIABLE. Raquette ou cactier en raquette, Cactus opuntia, plante de la famille des Cierges ou Nopalées, qui croit sur les rochers de la Basse-Provence, elle est originaire de l'Amérique.

La cochenille se nourrit sur plusieurs espèces de cactiers, mais particulièrement sur le Cactus cochenilifer, Lin. ou Nopal. V. Cochenilha.

Éty. A cause de la forme des lobes de sa tige, qui ressemblent à des raquettes,

RAQUITAR SE, v. r. (se raquita); ===-CATIAR , BASQUETIAB , BECATAB , BECATIAB , DESQUITAR, ESCUAR, REPATIAR, ESCABASAR. Racquitter se, réparer une perte faite, particulièrement au jeu.

Ety. de ra, itér. et de quitar. V. Quiel,

Rad.

RAQUITAT, ADA, adj. et p. (raquitá, áde); assourtat, asscatian. Racquitte, éc. V. Quiet, R.

### BAR

RAR, radical pris du latin rarus, a, um. rare, peu épais, peu serré, qui n'est pas condensé; planté de loin en loin, et dérivé du grec ápatos (araios), m. s.

De rarus, par apoc. rar; d'où: Rar-e, Rar, Rara-ment, Rare-fiar, Rar-etat, Ar-rar-ir.

RAR, ARA, (rar, are); Raro, cat. esp. port. ital. Clair, liquide: Soupa rara, soupe liquide ; clair semé, peu fourni.

Ety. du lat. rarus. V. Rar, R.

RA-RA, s. m. (rá-rá). Moulinet fait avec deux noix vides, ou avec un morceau de tuyau de roseau, couvert de parchemin; joujou d'enfant. Garc.

Ety. Ra-ra, est une onomatopée.

RARA, s. f. (ráre). Sentier, petit chemin pour communiquer d'un champ à un autre; clairière, endroit dégarni.

Éty. V. Rar, R.

RARAMENT, adv. (raraméin); Raramente, ital. esp. port. Rarament, cat. Rarement, peu souvent, peu fréquemment.

Ely. de rara et de ment, litt. d'une ma-

nière rare. V. Rar, R.

RARE, A, adj. (raré, áre); Raro, ital. esp. nort. Rare, qui n'est pas commun, qui arrive peu souvent ; excellent, précieux.

Ety. du lat. rarus, m. s. V. Rar, R. RAREFACCIO, vl. Rarefacció, cat. V.

Rarefaction.

**RAREFACTION**, s. f. (rarefactie-n); Rarefacció, cat. Rarefaccion, esp. Rarefaccio, port. Rarefacione, ital. Rarefaction.

Ety. du lat. rarefactionis, gén. de rare-

factio, m. s. V. Rar, R.

RAREFACTIU, IVA, adj. vl. Raréfactif, ive, propre à raréfier.

Ety. du lat. rarefactivus, m. s. V. Rar, Rad.

RAREFIAR, v. a. (rarefiá); Rarificare et Rarefare, ital. Rarefazer, port. Rarefacer et Rarificar, esp. Raréfier, dilater, sans augmentation de matière.

Ety. de rare et de fiar, pour ficar ou facere, faire, rendre plus rare, moins dense. V. Par, R.

HAREFIAT, ADA. adj. et p. (rarefia, ade); Rarefeito, port. Rarefacto, esp. Raréfié, ée, dilaté par le moyen du colorique ou par une diminution de pression.

Ety. de rare et de fiat, factus, fait, de-

venu rare. V. Rar, R.

RARETAT, s. m. (rareta); BALBTAT. Rarità, ital. Raridad, esp. Raridade, port. Raretat, cat. Rareté, disette; singularité; qualité de ce qui est rare.

Ely. du lat. raritatis, gén. de raritas. V.

Rar, R.

RARIFICAR, v. a. vl. Rarificar, esp. Rarificare, ital. Raréfier.

Etv. du lat. rarefacere, m. s.

RARIFICAT, ADA, adj. et p. vl. Ra-

RARITAT, vl. Il signifie encore pelit nombre.

### RAS

RAS, masce, man, mast, radical dérivé du latin radere, rads, rasum, racler, ratisser, êter en raclant. Ménage le fait venir de radisulare, dim. de radere, et Wachter lui donne une origine teutonique et le tire de rachen, râteau, race, en anglo-saxon, d'où le latin rastellum, petit rateau.

De rasum, par apoc. ras; d'où: Ras, Ras-a, Ras-ada, Ras-ar, Ar-ras-ar, Raseta, Ras-ibus, Ras-ier, Ar-rasa-ment.

De raders, par apoc. rad, et par addition de s, rasa; d'où: Rasd-ouira, Rad-ar, Rad-assa, Radass-aire, Radass-ar, Radeire, Rad-ouira.

De rastellum, par apoc. rastel; d'où: Rastel, Rastel-ar, Rastel aire, Rastel-ier,

De radiculare, dim. invaité, par apoc. radicul, par suppr. de di, racul, par celle de l qui sont rases. V. Ras, R.

u, rael, et par addition de s, raecl, ou de j cette manière, radiculars, par addition de s, rasdiculare, rasculare, rascul, rascl; d'où: Rascl-a, et ses composés, Rasclada, Rascl-ar, Rasclad-ura, Rascl-aire, Rascie, Rasciet.

De rascl, par une nouvelle apoc. rasc, rasqu; d'où : Rasc-aire, Rasqu-ilha, Rabol, Rabot-ar, Rahus-ar, Rahus-at.

De rad, par l'interposition d'une n, rand; d'où : Rand-a , Rand-aire , Rand-ar , Rand-at ; Rat-ura , Ratur-ar ; Rav-ouira , Ravouir-ar; Raz-a, Raz-ier, Raz-or, Razouer, Raz-ura.

RAS, s. m. vl. Ras, esp. Setier, mesure de capacité, dont on se sert dans les Basses-Alpes, pour les fruits à coquille, elle équivaut à deux panaux deux doubles décalitres et forme la cinquième partie de la charge. Avr.

RAS, ASA, adj. (rás, áse); Raso, ital. esp. port. Ras, cat. Ras, ase, tondu de près, qui a le poil fort court.

Ely. du lat. rasus, m. s. V. Ras, R.

Rasa campagna, rase campagne, campagne unie.

Mesura rasa, mesure rase, mesure remplie sans être comble.

Mesura couma qu accuchada, mesure comble.

Vin de ras de cuva, vin de mère goutte. Plen de ras en berla, plein bord à bord.

Lou temps ei bien ras, d. bas lim. le temps est bien couvert.

RAS, prép. Res, port. Ras, cat. Rez, tout contre, joignant.

Ety. du lat. rasus. V. Ras, R.

Ras de terra, rez de terre.

Coupar un aubre ras de terra, couper un arbre rez pied ou rez terre.

RAS, s. m. Avril. Pour glane d'aulx ou d'oignons, V. Rest.

RAS-DE-SOOU, 8. m. d. d'Avignon. Rez-dechaussée. V. Pland ped.

RAS, Pour raia, coule, troisième pers. de l'ind. pr. du verbe raiar.

Casseto, grazau, poutarras, Penden qu'un verso l'autre ras. Michel.

RAS-DE-TULLE, s. m. Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. à une étoffe qui se fabrique à Tulle, avec la laine des brebis et des moutons du Lot.

Éty. du lat. rasus, ras. V. Ras, R.

RASA, s. f. C'est le nom qu'on donne, aux environs de Tulle, à des espèces de terrasses que l'on soutient au moyen d'un mur.

Rasa-de-vigna, dans les vignes en pente on forme des espèces de degrès au moyen des fossés, qu'on nomme de las rasas. Bér.

RASA, s. f. (rase), dl. Talus de verdage. V. Riba.

Causignet (die la fabla), una rese espignouse, S'en sourtiguet ben see, mes perdet sa toison.

Éty. du lat. rasa, tondu, uni. V. Ras, R. RASA, s. f. (ráse). Résine, colophane, terme de Cuges.

Ély. Alt. de resina.

RASA, s. f. Les bergers donnent ce nom aux brebis qui ont atteint l'âge de cinq ans,

RAS RASA, s. f. d. de Barcel. Rigele qui sépare deux propriétés.

En vi. fossé, canal.

Ety. Rasa, en catalan désigne un ravin, une fondrière.

RASADA, s. f. (rasade). Rasade, verre de vin ou de liqueur plein jusqu'au bord.

Éty. de ras et de ada, rendu ras. V. Ras,

RASADOUIRA, s. f. (rasadóuire), dl. V. Randa et Ras, R.

BASADURA, s. f. (rasadure). Lanture d'un chaudron, en terme de barbier, la barbe qu'on a coupée; en terme de macon, arrase-

Ety. de ras et de adura, l'action de rendre ras. V. Ras, R.

RASAL, dl. Esprevier, filet.

Ety. Alt. du lat. retis, filet.

RASANT, ANTA, adj. (rasán, ánte). Ras, ase, plein jusqu'aux bords. V. Ras, R.

RASAR, V. a. (1884); BARBIFIAB. Radere, ital. Rasurar, esp. Raser, couper la barbe, les cheveux, avec un rasoir.

Ety. de ras et de ar, couper ras, ou du lat. radere. V. Ras, R.

RASAR , v. a. Arrasar, esp. Arrasar et Rasar, port. Abattre une chose au ras d'une autre, raser une édifice, l'abattre à ras de terre, receper, couper près de la souche; pour rader, V. Arrandar.

Ely. de Ras, R.

RASAR, v. a. Rasentare, ital. Rasar, esp. port, Raser, passer tout auprès avec ra-pidité.

Éty. de Ras, v. c. R.

RASAR, v. a. Lanter, faire avec le marteau de petits agréments sur un chaudron, une bassine, etc.

RASAR, v. a. Rasar, cat. Arraser, en t. de maçon, couronner ou faire le cordon d'un mur de cloture, achever l'assise d'un mur, l'arraser.

Éty. de ras et de ar, rendre uni, égal. V. Ras, R.

RASAR SE, V. P. SE BARRIPIAN. Se FESET, se faire la harbe.

RASAR, di. Pour ensevelir, V. Enterrar. BABAT, ADA, adj. et p. (rasa, ade). Rasé, ée, tondu, demoli jusqu'à terre.

Ety. du lat. rasus, ou de Ras, v. c. m. et de la term. pass. at, ada, rendu ras. V. Ras, Rad.

RASAT, s. m. (rasa); noumerta. Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, à la raie raboteuse, Raia aspera, dont la chair est dure et coriace et qui dépasse rarement le poids d'un kilogramme.

Éty. Probablement nommée rasé, à cause que les tubercules qu'on observe sur la ligne médiane de son dos, sont glabres. V. Ras, R.

RASATS, s. m. pl. vl. BAZATS Nom qu'on donna, vers 1580, aux habitants de Provence. qui avaient été ruinés par les énormes impôts que le comte de Carces, grand sénéchal et lieutenant du roi, leur avait fait payer.

Ety. de rasats, rasés, tondus, à qui il ne restait rien.

RASAZIAR, V. a. VI. BESAZIAR, BESACIAR. Rassasier. V. Rassassiar et Sat, R.

RASAZIAT, vl. V. Rassasiat.

RASC, masou, on fait dériver ce radical du celt. rach, ou du bas breton rasch, gale, teigne, ou du latin radere, racier, ratisser. d'où l'espagnol rasca, étrille, et rascar, étriller.

De rasch, par la suppression de h, rasc; d'où : Rasc-a, Rasc-as, Rasc-assa, Rascass-eta, Rascass-ets, Rascass-ouira, Rascass-ous, Rasc-ous, Rasqu-ela, elc.

RASCA, s. f. (ráque); maissa, maissa fina, movia. Raschia, anc. ital. Teigne, maladie du derme chevelu et du bulbe des cheveux, qui se manifeste par une éruption d'écailles et par des tubercules en forme de godels, glo-buleux et irréguliers.

Éty. du celt. rach, ou du bas breton rasch.

gale, teigne. V. Rasc. R.

1012

RASCA, s. f. PASQUETA, BOUGHA. Nom-qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, à une maladie de l'écorce des oliviers qui produit une extravasation de la sève, extraordinairement nuisible à ces arbres.

Éty. V. Rasc, R.

RASCA, s. f. Nom qu'on donne, dans la Haute Prov. à la cuscule. V. Cuscula.

Éty. de rasca, teigne, parce que c'est une espèce de teigne pour les plantes. V. Rasc,

RASCAGNADURA, s. f. (rascagnadure), dl. Egratignure. V. Grafignadura et Rasc, Rad.

RASCAGNAR, v. a. (rascagná), dl. Voy.

Grafignar et Rasc, R.

RASCALADA, s. f. (rascalade). Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Gouan, à la touzelle. V. Froument, Blad-blanc et Touzela.

RASCALAR, V. 8. (1850alá); BASSALHAR, dl. Ecaler des noix, des amandes.

RASCALAR, v. a. dl. Tondre, raser la

Ety. V. Ras, R.

RASCALAÚ, s. m. (rascaláou). Nom qu'on donne, en Languedoc, à la prune de damas noir ou absolument du damas noir, petile espèce, d'un violet foncé, commune et peu délicate; on donne aussi ce nom à une noix sèche.

RASCALIOU, et RASCARIA, V. Recaliou.

RASCAS, ASSA, adj. (rascás, ásse); mascassous, mascart, mascous, moutous. Tel-gneux, qui est atleint de la teigne; avare, crasseux; rude, piquant.

Ety. de rasca, teigne, et de as. V. Rusc,

Rad.

RASCAS, s. m. (rascás); susmora. Nom d'une espèce de figue, à Nice.

RASCAS, s. m. (rascas), dl. Large croûte de teigne.

Ety. de rasca et du dépr. as. V. Rase, R. RASCAS, s. m. dl. RASCASSA. Une pier-

rée, chaussée de ruisseau ou de ravin, mur de souténement d'une terrasse.

RASCASSA, s. f. (rascásse). Arceau de maçonnerie pratiqué au-dessus d'une porte ou d'une senètre, pour en décharger le linteau. V. Rascas et Regola.

RASCASSA, s. f. (rascásse); ascourfera, mascassouma. Crapaud de mer, scorpine, scorpene rascasse, Scorpana porcus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Céphalotes (à grosse tête), dont la l

chair savoureuse est de bon goût, et qui pèse de cinq hectogrammes jusqu'à un kilogram. Ety. de raseas, rude, piquant. V. Rasc,

RAS

RASCASSA-BLANCA, S. f. TAPA-COURS RASPECOUR, RASPECOU. Muau, à Nice. Le Taspeçon, tapeçon ou le rat, Uranoscopus sca-ber, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la sam. des Jugulaires ou Auchénoptères (à nageoires au cou), qui parvient jusqu'à la longueur de trois-décimètres.

Ely. V. Rascassa.

RASCASSA-ROUGEA, s. f. Un des noms de la truie de mer. V. Essourpena et Rasc,

RASCASSETA, 8, f. (tascasséte); mascasser. Dim. de rascas, teigneux; on donne le nom de rascassetas, à une troupe de polissons qui se trainent dans la boue, devant la procession qui se fait à Aix le jour de la fête Dieu. C'est l'un des jeux ou amusements de cette procession qu'on croit avoir été instituée par le roi René, pour rappeler les plaies de l'Egypte.

Ely. de rascas et de eta. V. Rasc, R. RASCASSETS, s. m. pl. V. Rascassela

et Rasc. R.

RASCASSOUIRA, s. f. (rascassouire). Teigneux. V. Rascassa et Rasc, R. Espitau deis rascassous, teignerie.

RASCAUT, s. m. (rascaou), dl. V. Re-

RASCAYRE, s. m. (rascairé), dg. Voy. Rasclaire et Ras, R.

RASCHA, s. f. (rástse). On donne ce nom, dans le Bas-Lim. au fromage qu'on laisse dans le beurre, lorsque la crême a été mai battue.

RASCHA-PRO . d. bas lim. V. Arrachaped d'.

RASCHAL, s. m. (rostsál), d. bas lim. Cendres chaudes. V. Rascaliou.

RASCIAS, s. f. pl. (ráscies), d. bas lim. V. Rascladura et Ras, R.

RASCLA, s. f. (ráscle), dl. maspoura, RASCOMAX, RASPA, RASPLA, RADOGIRA, PARTI-VOUIRA, RAIMACE, RASCLETA, RAIMATS, TALHEwa. Raedera, esp. Ratissoire, coupe-pate, instrument de fer ou de cuivre, servant à détacher la pâte de la huche; ratissoire des

Éty. de rasclar. V. Ras, R.

RASCLA-CHAMINEYA, V. Ramounur et Ras, R.

RASCLADA, s. f. (rasclade), dl. Atteinte on maladie passagère; rude secousse, volée de coups de bâton.

Ety. de rasclar, ratisser, effleurer. Voy. Ras, R.

RASGLADA, adj. dl. TOUSELA-BASCLADA. Froment ou touselle à épi ras et sans barbe. Ety. de rasclat, ada. V. Ras, R.

RASCLADOUIRA, s. f. (rosclodouire), d. bas lim Rascador, port. Racloir, instrument avec lequel on racle; racloire du ramo-Deur.

Ety. de rasolad et de ouira. V. Ras ; R. RASCLADURA, s. f. (rascladure); RASceura , rascias, rasclas , rascluira . Raschiatura, ital. Raedura, esp. Raspadura, port. Rascladura, cat. Raclure, ratissure, petites parties qu'on enlève en raclant.

Ety. du lat. rasura, ou de rasclada et de ura : litt. chose raclée. V. Ras. R.

Rascladura deis curatiers, surpoint. RASCLAIRE, s. m. (rascláiré); PASCAYRE. Racleur, celui qui racle; fig. mauvais violon.

Ety. de rasclar et de aire, qui racle. V. Ras, R.

BASCLAR, v. a. (rascla); masclaman, masse. Raschiare, ital. Raer, esp. Racker, ratisser, enlever la superficie.

Ety. du lat. radere, m. s. V. Ras, R. Rasclar de rabas, ratisser des raves. Rasclar la paret, frotter contre le mur. Rasclar un pei, écailler un poisson. Raselar la chamineya, ramoner la cheminée.

Rasclar lou naveou, attendre à la porte, narquetter; s'enfuir, s'échapper sans dire mot. Dérivés : Rascla-chamineya, Rascladura , Rascla-ire , Rascle , Rascl-et.

RASCLAS . s. f. pl. (ráscles) , d. baslim. Raciures. V. Rascladura.

Faire raselas, ne rien laisser, faire maison nelte.

Éty. de rascier. V. Ras, R.

BASCLAT, ADA, adj. et part. (rasclá, áde); Raspado, esp. Raclé, ée. V. Ras, R. RASCLAUSA, V. Resclausa et Claus, R. RASCLAUSADA, dl. V. Resclaudada et

Claus, R. RASCLAUSAR, dl. V. Resclaudar.
RASCLAUVA, V. Resclause et Claus,

Rad. RESCLAUVAR , v. n. (resclaouvá); 245

CLAUSAIS. Moudre par éclusées. Éty. de resclauva et de ar. V. Claus, R.

RASCLE, s. m. (rásclé). Ondée de pluie violente et de peu de durée. V. Raissa.

Éty. de rasclar, qui racle, V. Ras, R. RASCLE, s. m. Râte, oiseau. V. Raled'aiga.

RASCLET, s. m. Un bouquin eu le mâle du lièvre ; fig. vieux débauché.

RASCLET, S. M. BASCLETA, Racloir, espèce de baguette de fusil, servant à racler l'intérieur du canon ; ratissoire de tonneau, de ramoneur, couteau à parer, paroir.

Ety. de rasclar, ratisser. Faire rasclet ou moussen rasclet, décamper, s'en aller. V. Ras. R.

Aurion moussen rasclet fach en autre terraire. La Rellandière.

RASCLET, s. m. Un teigneux, une tête pelée. V. Rascas.

Ety. de rasclat, rasé. V. Ras, R. RASCLET, s. m. (rasclé). Un des noms du râle d'eau. V. Rale-d'aigua.

RASCLET-PICHOT, s. m. Nom qu'on donne, dans le département du Gard, au Poussin, Ralus pusillus, Gm. Gallinula pusilla, Beschst; oiseau de l'ordre des échassiers, et de la fam. des Pressirostres ( à bec étroit).

RASCLETA, s. f. (rascléte). Ratissoire d'un ramoneur, V. Rasclet; coupe-pâte, V. Rascla et Ras, R.

RASCLILHOUN, S. M. RASCLIYON. NOM que porte, selon M. D'Anselme, le Rallus stellatus.

RASCLURA, V. Rascladura et Ras, R. RASCOMAX, dg. Ratissoire. V. Rascia.

1013

HASCOUALHA, s. f. (rascouaille), dg: 7 Provision d'hiver.

RASCOUALHAR, v. n. (rascouaillá). Blossis; on le dit des fruits acerbes qui achevent de mûrir étant cueillis, comme les

nėfles.

RASCOUS, V. Rascas et Rasc, R.
RASCOUS, OUSA, adj. (rascous, ouse),
dl. Pour teigneux, V. Rascas et Rasc, R. rude au toucher; on nomme rascousas, les bajanes qui ne sont pas entièrement dépouillées de leur pellicule intérieure, Sauv. RASCUNDRE, v. a. vl. cacher. V. Res-condre et Escound, R:

BASDOUIRA, s. f. (rasdouire), dm: Conpe-pate. V. Rascla.

Ety. du lat. rasorius, qui sert à raser. V. Ras . R.

RASEGEAR, v. a. (rasedjá), dl. Effleurer, raser, passer tout près; cotoyer, mar-cher sur les bords d'un chemin.

Ety. de ras et de egear. V. Ras, R. RASEL, s. m. (rosèl). Réseau, tissu de fil, et par analogie, les réseaux que les in-

sectes forment sur les végétaux.

RASET, ETA, adj. (rasé, éle); Razuv. Rase, jusqu'aux bords. Garc.

RASETA, s. f. (raséte); manura. Ratisseire des poliers. Garc:

RASETA, s. f. (roséte), d. bas lim. Rasade : Beoure raseta, boire à rasade.

Ély. V. Ras, R.

RASETA, s. f. Serge, légère étoffe de laine, mince et croisée, qu'on fabrique en Languedoc. Avril. V. Ras, R.

RASIBUS, prép. (rasibús); masou, mas: Tout près, tout contre; ras, rase, mesure

bien plei no.

Éty. V. Ras, R.

RASIER, IERA, adj. (rasie, iere), dl. Rampant, ante.

Ety. V. Ras, R.

RASIM , vl. Raisin. V. Rasin.

RASIMAR, v. n. (rasimá), impr. zmaz di. Fleurir, pousser des grappes; on le dit particulièrement, en parlant des oliviers : An ben rimat, ils ont bien sieuri.

Éty. de rasim, grappe. V. Rac, R. 2. RASEMAT, s. m. (rasimá), dl. Du raisiné.

V. Rasinet el Rac, R. 2.

RASIMIBRA, s. f. (rasimiére); impr. man, maurin. Une vigne haute, un hautin, espèce de treille ou cep qu'on laisse grimper sur un arbre ; le raisin qu'elle produit donne un vin de mauvaise qualité et qui a toujours le gout de la lambruche.

Éty. de rasim, grappe, et de ura, parce que cette espèce de ceps en produit beaucoup.

V. Rac , B. 2.

RASEN, S. M. (rasin); HIM, HEIN, ARE Rahim, cat. Racimo, esp. port. Racemo, ital. Raisin, fruit de la vigne.

Ety. du lat. racemus, grappe. V. Rac, Rad. 2.

Rasin agibit, raisin desséché. Gafa, peou doou rasin, peau.
Agi de rasin, grain de raisin.

Mangear de rasins, Tr. manger du raisin. Mangear un rasin, manger une grappe de raisin et non un raisin.

Leis rasins coumençoun à changear, le raisin commence à tourner.

Il est peu de fruits qui offrent une aussi rande variété que le raisin, Virgile en regardait déja le nombre comme incalculable.

RAS

Sed neque quam multæ species, nec nomina que sint, Est namerus, neque enim numero comprenders refert, etc. Georg. II, vers. 103 et suiv.

Pline en cite 80 et quelques variétés; Garidel, dans son Histoire des plantes des environs d'Aix, caractérise 46 espèces de vigne; et M. Audibert, en cultive à Tonelle, près de Tarascon, 270 variétés; Enfin, M. Bosc, qui avait été chargé d'un travail général à ce sujet, en avait réuni, dans la pépinière du Luxembourg, à Paris, près de 1,400 espèces.

Nous donnerons ci-après les noms vulgalres de celles décrites par Garidel, avec la traduction de la phrase latine qu'il leur à consacrée et nous y ajouterons les espèces les plus communes qui se sont introduites dans notre agriculture depuis cet auteur. V. Gar. p. 492 et suiv.

Aubier, à grains ronds, blancs et doux, commun à Aix.

Ouliveta ou testicule de gau, à grains oblongs pointus, d'un noir rougeatre, saveur

Oulivetà-blanca, à grains blanchâtres, se terminant en cône pointu, cultivé à Venelles, à Rogues, etc.

Oulivela-negra,

Aragnan, à grains ronds, verdâtres, mous, de saveur douce.

Barbaroux, à grappes grosses et à grains d'un rouge clair, souvent marbré, mous, ronds et très-doux.

Barlantín, vigne en treille, grappes volumineuses, grains d'un noir rougeatre et du volume d'une prune.

Boutelhan, à grains gros, d'un noir rou-geâtre, peau tendre, saveur un peu austère

Brun, grains noirs, ronds, très-mous. Catalan, grains presque ronds, noirs et mous. V. Mourvegue.

Clareta, tardif, à petits grains, pointus, d'un blanc jaunatre, très-doux.

Coucourdier, à grains très-gros et blancs. Crouchut, à grains oblongs, courbés, longs de 4 centimètres, d'un verd blanchâtre et d'une saveur douceâtre.

Couloumbau, variété cultivée à Cuges, res-

semblant au Páscau, v. c. m.

Douceagna, précoce, à grains ronds, ver-dâtres et très-doux.

Espagnencou espagnin, à très-gros grains, noirs, ronds et durs, saveur agréable, quoiqu'un peu acerbe, recouverts d'une légère fleur.

Fouiraire, V. Aragnan. "

Gran guilheoume, rognon de coq, à grap-pes très-longues et très-grosses, à grains noirâtres, du volume d'une petite prune.

Gres ou gree, à grains ronds, durs et de saveur douceatre.

Gris, à grains petits, de couleur grise et de saveur douce.

Jouanens ou juanens, précoce, à grains pointus, verdâtres, à peau molle, à saveur doncestre.

Le nom de jouanens, leur a été donné parce qu'ils commencent à murir à la saint Jean. Jouanens negres, précoce, à grains ronds

noirs et doux.

Lard-de-pouert, grappes volumineuses grains presque ronds, très-gros, blancs et

Manousquin, V. Plan de Manosca.

Matinier, précoce, à grains ronds, blancs et doux:

Mourvegue, mourvede ou catalan, à grains noirs, ronds et mous, il est moins agréable au goût que le boutelhan.

Muscat ou muscadeou, le muscal, à grains blancs ou jaunatres, très-doux, saveur parti-

On croit devoir l'introduction de ce raisin en France, au roi Réné.

Muscat negre, à grains noirs, saveur musquee, sujet à être piqué par les abeilles.

Muscat-de-pansas, à grains très-gros,

durs, ovales ou peintus, blancs; vigne en treille.

Museat rouge, muscat rouge, à grains d'un rouge noirâtre, saveur musquée. De pansa, V. Pendoulau.

Pascau, grappes grosses, à grains ronds et verdåtres:

Pascau-blanc, grappes très-grosses, à grains ronds, blanchâtres, plus doux que les

précédents. Pendoulau ou rin de pansa, à grappes volumineuses, à grains oblongs, très-gros, verdâtres, à peau dure, vigne en treillage.

Pignoulet ou pinsau, à petits grains, oblongs et en grappes serrées, saveur trèsdouce.

Pinsan, V. Pignoulet.

Plan d'Arles, à grains oblongs, moins aigus que ceux de l'ouliveta, noirs et doux.

Plan de Bourgougna, plan de Bourgogne. Plan estran ou estrani, grappes volumi-neuses, à grains ronds et jaunâtres, marqués d'un point noir, saveur douce et agréable.

Plan de Manosca ou pimbert, à grains noirs, ronds, un peu durs, rendant un suc noir qui tache les lèvres, saveur agréable. Plan de sant Jean, à grains ronds et de

couleur blanche.

Roubier,

Roudelhat, à grains ronds, blancs ou jaunătres, à peau dure et à saveur douce.
Rousseli, à grains d'un rouge clair, com-

mun à Cuges, d'après M. le docteur Reimo-

Sale, à grains noirs, presque ronds, mous, d'une saveur moins agréable que le boutelhan, et le mourvegue.

Taulier ou taurier, grains noirs, ronds, peau dure, saveur douce, agréable.

Testicule de gau, V. Ouliveta.

Unis, à grains ronds, blancs, d'une saveur aigre-doux.

Unis negres, grappes très-allongées, grains éloignés, d'un rouge noirâtre, un peu acerbe. Unis rouges, grappe très-longue, à grains roux et de saveur douce.

Unis rouges de Pertus, grappes très-longues, à grains presque ronges, de saveur douce.

Verdau, vigne en treille, grappes volumineuses, à grains oblongs, verds et de consistance ferme.

Tardarier, à grains petits, jaunâtres, durs, de saveur douce, commun à La Ciotat.

Les vins célèbres de l'Hermitage, se font : le rouge, avec deux espèces de raisins qu'on

nomme la petite et la grosse syras, et le blanc, avec la petite et la grosse roussane, et la petite et la grosse marsanne.

Les espèces de raisins les plus connues à Nice, sont celles désignées par les noms suivants: muscateo-blanc, pendulau, clareta, verlantin, espagnoou, passareta, braquet, sauvatiet, rossea, rossan, bumestia, uni, neare.

Rasin de paura, tardif, à grains gros, ronds et serres.

Rasin de la magdeleine, très-hatif, grains movens ronds et serrés.

Ugné, très-hâtif, grains gros, ronds et séparés.

Muscat, bâtif, grains médiocres, ronds, très-serrés.

Malvoisie ou marnésie, bâtif, grains petils et très-serrés.

Muscat Grec ou d'Espagne, hâtif, à grains très-gros, allongés et séparés.
Jubi, hâtif, à grains très-gros, ronds et

séparés.

Doucet, hâtif, grains petits très-ronds, très-séparés.

Calitor, bâtif, grains médiocres ronds et séparés.

Colombeau, pen hatif, grains petits, allongés et séparés.

Galet, peu hâtif, à grains gros, allongés et séparés.

Servan, peu hâtif, grains très-gros, allongés et séparés.

Clarette, tardif, à grains petits longs et séparés.

Muscat de madame, tardif, grains moyens, ronds et séparés.

Sadoula bouvier, hatif, grains très-gros, ronds, très-serrés.

Raisins connus aux environs de Nismes, d'après sa Statistique.

Espar, très-hâtif, grains petits, très-ronds très-serrés, donnant un vin très-coloré.

Ulliade, très-hatif, gros, grains allongés, séparés.

Pique-poule, hâtif, grains très-petits, ronds peu serrés.

Ugnet, hâtif, grains gros et séparés. Califor noir ou Saure, bâtif, grains ronds

el séparés Moulan, hâtif, grains ronds et séparés, donnant un vin paillet.

Spiran, peu hâtif, grains médiocres, ronds

peu serrés. Terré, peu hátif, grains gros, très-serrés.

Maroquin, tardif, grains frès-gros, séparés, peau dure.

Muscat rouge, hatif, grains serrés. Spiran verdau, peu hâtif, grains médio-

cres, ronds, peu serrés.

Pique-poule-bourret, tardif, grains médiocres, ronds.

Terre-bourret, tardif, grains médiocres, ronds.

Clareta, tardif, à grains petits, longs et séparés.

Maroquin bourret, tardif, grains trèsgros, séparés, peau dure.

Raisins classés dans l'ordre observé dans le catalogue de M. Audibert, de 1834 et 1835.

# Variétés à grains noirs, ronds.

| rartetes a grain                 | s noirs, ronas.              |  |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| Alicant,                         | Lot.                         |  |
| Aramon noir,                     | Gard.                        |  |
| Biron.                           | Lot.                         |  |
| Bouteillan,                      | Var.                         |  |
| Brun fourcat,                    | Bouches-du-Rhône             |  |
| Brun gros,                       | -                            |  |
| Calitor noir,                    | Gard.                        |  |
| Camareze noir,                   | · <del></del>                |  |
| Causeron,                        |                              |  |
| Canut noir,                      | Lot.                         |  |
| Catalan,                         | Bouches-du-Rhône             |  |
| Clairette de Die,                | Hérault.                     |  |
| Coneze noir,                     | Gard.                        |  |
| Doucinelle noire,                | Bouches-du-Rhône<br>Hérault. |  |
| Espar,<br>Estranger,             | Lot-et-Garonne.              |  |
| Grand plant,                     | Gard.                        |  |
| Grenache,                        | Ualu.                        |  |
| Grosguillaume,                   | Vaucluse.                    |  |
| Iragnan noir,                    | Gard.                        |  |
| Manosquain,                      | Bouches-du-Rhône             |  |
| Marfenille noir,                 | Gard.                        |  |
| Maroquin espagnin,               |                              |  |
| Marseillais,                     | Vaucluse.                    |  |
| Materot,                         | Gard.                        |  |
| Mausac noir,                     | Lot.                         |  |
| Mounesten,                       | Var.                         |  |
| Moustardié,                      | Provence.                    |  |
| Muscat rouge,                    |                              |  |
| Negret,                          | Haute-Garonne.               |  |
| Negrette,                        | Bouches-du-Rhône             |  |
| Panpegat,                        | Gard.                        |  |
| Pascal noir,                     | Var.                         |  |
| Peyran d'Espagne,                | Gard.                        |  |
| Picardan gros,                   | Vaucluse.                    |  |
| Piquepoule noir,                 | Gard.<br>Vaucluse.           |  |
| — sorbier,<br>Plant droit, •     | v auciuse.                   |  |
| Radavelle noir.                  | Gard.                        |  |
| Raisin panaché,                  | Bouches-du-Rhône             |  |
| Rive d'Alte,                     | Lot.                         |  |
| Saint Jean rouge,                | Hérault.                     |  |
| Sparce grose,                    | Vaucluse.                    |  |
| menue.                           | _                            |  |
| Tercia,                          | _                            |  |
| Tinto,                           | <b>∆</b> rdèche.             |  |
| Terre moureau noir,              | Gard.                        |  |
| _ de barri noir,                 |                              |  |
| Tibourenc,                       | Var.                         |  |
| Touzan,                          | Lot-et-Garonne.              |  |
| Tripier,                         | Alpes-Maritimes.             |  |
| Trompe chambrière,               | Bouches-du-Rhône             |  |
| Ugne noir,                       |                              |  |
| Variétés à grains ovales, noirs. |                              |  |

| Aspirant,             | Hérault.          |
|-----------------------|-------------------|
| Carignan,             |                   |
| Grand guillaume,      | Bouches-du-Rhône, |
| Malaga,               | Lot.              |
| Moulas,               | Gard.             |
| Negron',              | Vaucluse.         |
| Oulivenc,             | Bouches-du-Rhône  |
| Raisin noir de Pagez, | Gard.             |

Servent noir, Bérank. Soule bouvier, Teinturier. Vaucinse. Ulliade, Bouches-du-Rhône. Ulliade rouge. Héranit. Variétés à grains blance ou dorés, ronds. Assadoule bouvier. Gard. Augibert blanc . Bourboulenque frappade Vaucluse. Clairette de Limoux, Hérault. Courtanet. Lot-et-Garonne. Doucet. Gard. Gros alicant blane. Lot-et-Garonne. Guillandoux. Haute-Garonne. Galard Malaga blanc, Gard. gros, Hérault. Maroquin blanc, Mausac blanc, Int. Muscat tokai, Gard. Bouches-du-Rhone. Pascal blanc, Pignolet, Piquepoule, Haute-Garonne. Bouches-du-Rhone. Plant de demoiselle, Plant de Languedoc, Lot. Prunvéral. Raisin del rapaud, Raisin de Notre-Dame, Bouches-du-Rhône. Roudeillat. Gard. Lot. Rougeasse, Lot-et-Garonne. Semillon, Hérault. Bouches-du-Rhône. Servant blanc. Ugne blanche, Vaucluse. Ugne lombarde, Bouches-du-Rhône. Ugne de malade. Variétés à grains blancs ou derés, ovales.

Bouches-du-Rhône.

Hérault.

Hérault.

Vaucluse.

Aragnan blanc,

Aramon blanc.

Picardant,

Ayme d', Gard. Bourbonnais, Calitor blanc, Haule-Garonne. Cecan . Bouches-du-Rhône. Clairette blanche, Columbau, Gard. Bouches-du-Rhône. Dure peau, Galet blanc Gard. Haute-Garonne. Grand blanc, Bouches-du-Rhone. Joannen blanc Olivette blanche, Panse commune, - musquée, Basses-Alpes. Piquant paul, Lot-et-Garonne. Piquepoule.

Bouches-du-Rhône. Plant pascal – de salés . venel, Raisin blanc de pagez, Gard. des dames, Bouches-du-Rhône.

Bajoulenc, Lot. Vaucluse. Rousseau. Ulliede blanche, Gard. Ver at, Vaucluse.

Variétés à grains gris ou roses.

Bouches-du-Rhône. Barbaroux rose, Bourboulenque grise, Vaucluse. Chasselas rose, Hérault. Bouches-du-Rhône. Clairette rose, Damas violet, Hérault. Grec rose, Gard.

Bouches-du-Rhône. Maroquin gris, Martinenc, Provence. Piquepoule gris, Hérault. Gard. rouge, Bouches-du-Rhône. Plant de barre rouge, Terré bourre, Gard. Provence. Tresdur ou de poche, Bouches-du-Rhône. Uni rose, V. Dict. Sc. Nat. tome 58, page 124.

Chacun sait qu'on améliore la qualité des vins, en exposant les raisins pendant quelques jours au soleil avant que de les fouler. Cette pratique était déjà connue du temps d'Hé-

siode, car ce poëte dit:
α Lorsque Orion et Syrius seront parvenus au plus haut du ciel, et que Arcturus paraîtra avec l'aurore, il fant cueillir les raisins, les exposer au soleil pendant dix jours, les mettre à l'ombre pendant cinq, et verser le vin dans des vases. »

RASIN-D'AMERICA, S. M. (1881n d'Améri-

due). Phytolacca.

RASIN - BASTARD, s. m. Nom qu'on donne, le Nismes, à l'orpin à feuilles cylindriques.

RASIN-DR-SERF, S. M. Un des noms de la joubarbe, Avril. V. Rasinets; et du pied de veau, Cast. V. Fugueiroun.

RASINA, s. f. (rasine); coursias, s. f. pl. Noms qu'on donne à la fetuque dorée, Festuca spadicea, Lin. plante de la fam. des Graminées, qu'on trouve sur les montagnes de la Haute-Provence.

RASINET, s. m. (rasiné); masimat, mo, Aux. Raisiné, mout cuit en confiture.

Ety. de rasin, et du dim. et. V. Rac, R. 2. On nomme moustarda, le raisiné aiguisé avec un peu de moutarde ce qui le rend piquant, et certifie l'authenticité de l'étymologie que nous avons donnée à moustarda de mustum ardens.

RASINET, s. m. Rahinet, cat. Racimito, esp. Dim. de rasin, grapillon; bouquet, trochet d'olives; petit raisin, Avr. V. Rac,

Rad. 2.

RASINETS , s. m. pl. (rasinés); masses BABI, MAINET, RASIN-DE-SBEP, RIZ-DELS-PARETS, www. Orpin à fleurs blanches, petite joubarbe, trique madame, vermiculaire, Sedum album, Lin. Plante de la fam. des Crassulacées, qu'on trouve sur les vieux toits et sur les vieux murs. V. Gar. Sedum minus tereti folium album, p. 437. On denne le même nom, à toutes les espèces du même genne, qui ont les feuilles pleines et arrondies ou ovales.

Ety. Dim. de rasin, petit raisin. V. Rac, Rad. 2.

RASINETS 4200, Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, à l'orpin résléchi, Sedum reflexum, Lin. plante du même genre que la précédente, qu'on trouve dans les mêmes lieux et sur les rochers.

RASINS-RABIS, S. m. pl. V. Rasinets. RASO, vl. Raison. V. Rasoun.

BASOIR, V. Rasour et Ras, R. BASOIRA, s. f. vl. Rasoura, port. Racloire, radoire.

Éty. du lat. rufellum, m. s. V. Ras, R. RASON, masoum, masoum, radical dérivé du latin ratio, rationis, raison, sens, jugement, formé de reor, ralus sum, croire, penser, s'imaginer.

De rationis, gén. de ratio, par apoc. ràtion, et par changement de ti en s, rason; d'où : Rason, Rason-ar, Ration-al.

De rason, par le changement de o en ou, rasoun; d'où: Rasoun, Rasoun-able, Rasounabla-ment, Rasoun-ar, Rasouna-ment, Rasoun-ur.

De rasoun, par le changement de a en e, resoun, d'où les mêmes mots que par rasoun, et: De-resoun-ar, Rezoun, Rezoun-adour, Rezoun-ar.

RASONABLAMEN, vl. V. Rasounablament.

RASONAR, v. n. (rasona), vl. Rahonar, cat. Défendre, alléguer; payer l'impôt. V.

RASONNAT, ADA, adj. anc. béarn. Raisonné, ée.

Éty. de rason et de at. V. Rason, R. RASOR, vl. V. Rasour et Ras, R.

RASOUER, s. m. (rasouer), Reseau: Tela de rasouer, toile de réseaux, ou de carrés en réseaux ou en dentelle, mêlés alternativement de carrés de toile unie, employée dans le dernier siècle à des garnitures de lit, des tapis de table et de toilette. Sauv.

RASOUIRA, s. f. (rasouire). Racloire.

V. Randa et Ras, R.

Tau se dis bon tourneur que fai que de rezouiros, Et tau bon conteiler qu'on fai que poudadouiras.

RASOUIRAR, V. Randar et Ras, R. RASOUN, s. f. (rezoun); RASOUN, BESOU Ragione, ital. Razon, esp. Razdo, port. Raison, faculté naturelle par laquelle l'homme peut diriger les opérations de son âme ; bon sens, équité, justice.

Ely. du lat. rationis, gén. de ratio, m. s.

V. Řason, R.

Vostra rasoun es bona, vous avez raison, vous dites d'or.

Aquot es una bona rasoun, c'est bien dit; c'est bien pensé.

Aver de rasouns, se prendre de bec, avoir une altércation, un démêlé.

Faire la rasoun, faire la mesure, selon le droit et la raison.

Aquot es la rasoun, c'est juste.

De rasouns traucadas, des propos insensés.

RASOUNABLAMENT, adv. (rasouna-blaméin); RESOUNABLAMENT. Ragionevolmente, ital. Razonablemente, esp. Razoavelmente, port. Rahonablement, cat. Raisonnablement, avec raison.

Ety. de resounabla et de ment. V. Rason, Rad.

RASOUNABLE, ABLA, adj. (rasounablé, able); mesounance. Ragionevole, ital. Razonable, esp. Razoavel, port. Rahonable, cat. Raisonnable, susceptible d'entendre raison, il est souvent employé par opposition à brute.

Éty. do lat. rationabilis, m. s. V. Rason, Rad.

RASOUNADOUR, s. m. (resounadou), dl. BESOURADOUR, BEZOURADOUR. Un défenseur, un protecteur, un appui, personne qui prend nos intérêts, et qui est en état de nous soutenir; procureur, en vl.

Ety. de rasoun et de adour, celui qui rai-sonne, sous entendu pour nous. V. Rason, R.

RASOUNAMENT, s. m. (rasounamèin); Rahonament, Baronament, Arresourament. Rahonament, cat. Razonamiento, esp. Razonamento, port. Ragionamento, ital. Raisonnement, la faculté ou l'action de raisonner; argument.

Éty, de rasoun et de ment. V. Rason, R. RASOUR, s. m. (razour); nazounn, na-soun. Rasojo, ital. Raso, anc. cat. Rasoir, instrument dont le tranchant est très-fin, servant à raser.

Ety. de ras, et de la term. Our, v. c. m. ou du lat. rasorius, m. s. V. Ras, R.

Dans un rasoir on distingue: la lame et le manche qu'on nomme chasse.

### On nomme:

PROPTOIR:, le linge sur lequel les barbiers essuyent les

RASOUR, s. m. Razour, à Nice. Nom du rasoir, Coryphona novacula, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Lophionotes (à crête sur le dos), rare dans nos mers.

Ety. De la forme de son dos qui se ter-

mine en arète aiguë. V. Ras. R.

RASP, radical dérivé de l'allemand ou du samand raspen, d'où les Anglais ont tiré to raspe; les Espagnols raspar; et les Italiens raspare, qui ont la même signification; radical que Ménage croit être dérivé du latin radere, rasicare, raspare, raspar.

De raspen, par apoc. rasp; d'où : Rasp-a, Rasp-ar, Rasp-ada, Rasp-agn-ar, Rasp-al, Rasp-alh, Raspalh-ar.

RASPA, s. f. (raspe); Raspa, ital. Râpe, ustensile de cuisine. V. Gratua.
Pour coupe pâte, V. Raspla, R.

Éty. de l'all. raspen, raper. V. Rasp, R. **BASPA**, s. f. Ustensile de fer battu ou de tôle percée d'un grand nombre de trous avec avec un poinçon dont les asperités qui sortent au revers, servent à raper le tabac, à réduire les caroles en poudre grossière.

Ety. V. Rasp, R. Raspa, cat. Rape, outil d'acier trempé, en forme de lime, dont les dents grossières servent à limer le bois, la corne, et à dégrossir le fer; fig. taquin, avare.

Raspa de maçoun, ripe.

Éty. V. Rasp, R. RASPA, s. f. En terme de mar. morceau de fer muni d'un manche, servant à nettoyer les vaisseaux.

Éty. V. Rasp, R. RASPA, s. f. Coupe pate. V. Rascla. RASPADURA, s. f. (raspadure); mas-Raspadura, port. cat. Râpure, ce que l'on enlève avec la râpe ou en grattant.

Éty. de raspa et de ura. V. Rasp, R. RASPAGNAR, v. n. (raspagná). Toucher légèrement, glissser.

Ety. de raspalhar, balayer, toucher en frottant, comme avec un balai. V. Rasp, R. RASPAGNOUS, OUSA, OUA, adj. (raspagnous, ouse, oue). Raboteux, euse. Cast.

RASPAIRE, AIRA, Celui, celle, qui faisait profession de raper du tabac.

RAS Éty. de raspa et de aire, ouvrier de la râpe, ou celui qui râpe. V. Rasp, R. RASPAL, (raspál) et

RASPALH, s. m. (raspáilh), dl. DALACH, BALACHA. Raspall, cat. Ramon, Sauv. balai usé: balai de menus scions ou de brins d'arbres. Sauv. Chènevotte, Doujat. Balle, pellicule qui couvre le grain du blé. vl.

Ély. V. Rasp, R. RASPAU. Les épis qui restent à l'aire après qu'on a dressé les gerhes. V. Rasp, R.
Proupheto raspalh, prophète de malheur,

faux prophète. vi. la balle du blé.

RASPALHADA, Garc. V. Resquilhada. RASPALHAR, v. a. (raspailhar), dl. Balayer avec un ramon, ou amasser en un tas, nettoyer; fig. rafler, faire rafle. Voy. Escoubar et Resquilhar.

Ety. de raspalh et de ar. V. Rasp, R. RASPALHAT, ADA, adj. et p. (ras-pailla, ade), dl. Balayé, nettoyé. V. Escou-bat et Rasp, R.

RASPALHEGEAR, v. n. (raspaillejá), dl. Suinter. V. Espirar.

RASPALHETA, expr. adv. (dé raspail-

léte). En glissant.

RASPALHOUN, Garc. V. Rabalhoun. BASPAR, v, a. (raspá), Raspar, cat. esp. port. Raspare, ital. Råper, mettre en poudre avec la râpe; polir un corps avec la råpe.

Kly. de l'all. raspen, m. s. ou de raspa et de ar. V. Rasp, R.

RASPAT, ADA, adj. et p. (raspa, ade); Raspado, port. Rapé, ée.

Ely. V. Rasp , R.

RASPAU, s. m. (raspaou). Cribkure, menu grain. V. Raspalh.

Ety. du lat. res parva, chose de peu de valeur.

Que fasias, Il dis, ma brunesto, Quand cadun carregeavo ou raspau ou grapier.

RASPEGOU, s. f. (raspècou), et RASPECOUN, s. m. (raspecoun), Voy. Rascassa-blanca.

RASPELA, s. f. (raspèle). Nom langue-docien de la mâche. V. Doucets.

BASPELAR, V. Espirar.

RASPET, s. m. (raspé), dl. maspec. Du râpé, ou vin qui a passé par le râpé, c'est-àdire, sur du raisin nouveau.

Éty. de grapa, dérivé de racemus. Voy. Rac, R. 2.

RASPET, s. m. (raspè), d. bas lim. Monticule, colline, petite montagne qui s'élève doucement au-dessus de la plaine.

RASPETA, s. f. (raspéte). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à l'Asperu-

go procumbens, Lin.

Ety. de rapeta, dim. de raspa, petite rape, parce que ses fruits sont raboteux. V.

RASPETOUN, s. m. (rospetoun), d. bas lim. Dim. de raspet, petit coteau.

RASPIERA, s. f. (raspière). Rapière, vieille et longue épée.

RASPINA, s. f. (raspine), dl. Un fauchet ou râteau à dents de bois. Voy. Rasteou et Rasp, R.

Rascla et Rasp, R.

RASQUA, V. Rasca et Rasc, R.

RASQUAS, V. Rascas et Rasc, R.

RASQUETA, s. f. (rasquéte); BAICHA; Achores, teigne humide, petite teigne des enfants ou teigne muqueuse; on donne aussi le même nom à la croûte laiteuse, qui diffère des achores, parce qu'elle n'attaque que les enfants à la mamelle, que les écailles qu'elle fournit sont sèches et sans ulcération.

Ety. du lat. crusta lactea ou de rasca, et du dim. eta. V. Rasc, R.

RASQUETA, s. f. (rasquéte). Nom qu'on donne aux excroissances qui viennent sur les oliviers. V. Bosserla.

RASQUETIAR SE, d. m. V. Raquitar se et Quiet, R.

RASQUILHA, s. f. (rasquille), dl. Rá-pure, ratissure; sciure. V. Serritha et Ras, Rad.

RASSA, s. f. (rasse); massn. Faire rassa, faire place, fai me rassa, fais-moi place; faire écarter la foule.

Ety. du grec βάσσω (rhassô), arracher, ruiner renverser.

RASSA, Rassa, cat. Pour race, Voy. Raca.

RASSA, s. f. vl. Extorsion.

RASSACIAMENT, s. m. vl. Rassasiement. V. Sat, R.

RASSADA, s. f. (rassade), dl. Un des noms du gros lézard vert. V. Limbert.

RASSADA, s. f. V. Racada. RASSAIRE, s. f. (rassáiré), d. de Barcelonnette. Hache-paille.

Ety. de rassa, scie. V. Rassaire.

RASSAIRE, s. m. (rassaire). Nom arlé-sien du harle commun. V. Bievre.

RASSAR, v. a. (rassá). Scier. Voy. Sarretar.

RASSAR, v. a. (cassá), d. de Thorame. Retirer avec un balai le blé qui est sous la paille, quand on foule.

RASSAR, v. a. d. de Barcel. Hâcher la paille, les gerbes. V. Ressar.

RASSAS, s. m. vl. Pénis.

RASSASSIAR, v. a. (rassassiá); Saziare, ital. Saciar, esp. port. cat. Rassasier. Voy. Sadoular.

Éty. du lat. satiare, dérivé de satis, assez, et de l'iter. ra pour re. V. Sat, R.

RASSASSIAT, ADA, adj. (rassassiá, áde); Saciado, port. Rassasié, éc. V. Sadoulat.

Éty. du lat. satiatus et de re, iter. Voy. Sat, R.

RASSEGA, s. f. (rasségue), dl. Scie. V. Serra, Ressa et Ress, R.

RASSEGAIRE, s. m. (rassegairé), dl. Scieur de long. V. Serraire et Ress, R.

RASSEGAR, v. a. (rassegá), dl. Scier. V. Serrar et Rese, R.
RASSEGEAR, V. Racegear.

RASSEMBLAMENT, s. m. (rasseimblaméin). Rassemblement, action de rassembler ce qui est épars; réunir, faire amas de....

Ety. de re, de assemblar et de ment. V. Simil, R.

RASSEMBLAR, v. a. (rasseimblá); RA-

RASPLA, s. f. (rásple). Coupe-pâte. V. MASSAR, RESOUGHER. Rassembrare, ital. Rassacia et Rasp, R. sembler, rapprocher des éparses; réunir ; faire amas de ; mettre en ordre.

Ety. de re, itér. ou augm. et de assem-blar. V. Simil, R.

RASSEMBLAR SE, v. r. Se rassembler, se réunir, s'assembler de nouveau. RASSEMBLAT, ADA, adj. et p. (rasseimblá, áde). Rassemblé, ée. V. Simil, R. RASSET, V. Racet.

RASSIER, IERA, s. (rassié, iére). En langage de fournier, pratique; chaland, ande, qui fait cuire son pain au même four. Avr.

RASSIERA, s. f. (rassière): Pan de rassiera, pain de ménage.

Ety. Rassiera paraît dérive de rasel ou rasset, son.

RASSIS, 18A, adj. (rassis, ise), pr. m. Epuré, ée, rassis, ise, on le dit des liqueurs, mais particulièrement du pain qui n'est plus tendre : Pan rassis; en parlant des personnes, calme, non émue, de sang froid.

Ety. de re et de assis, qui est assis, qui

est solide.

RASSIT, s. f. vl. massrez. Racine.

RASSOL, s. m. (rassol), dg. maxol. Le lieu d'une rivière où l'eau coule plus rapidement qu'ailleurs ; le rapide.

RASSON, Alt. de Rason, v. c. m. RASSURAR, v. a. (rassura); massicurare. Rassicurare, ital. Assegurar, esp. Assegu-

rar, port. Rassurer, rendre la tranquillité à celui qui est abandonné à l'incertitude, à la crainte, à la terreur.

Ety. de re, augm. et de assurar, assurer d'avance. V. Segur, R.
RASSURAB, v. r. Se passurer, se re-

mettre de quelque trouble.

RASSURAT, ADA, adj. et p. (rassura, ade). Rassuré, ec. V. Segur, R.

RASTAGAGNA, s. f. (rastagagne), dl. Le bois mort des vieux arbres, et plus particulièrement les troncs d'arbre et toutes les matières ligneuses qu'une rivière débordée entraine; les menues broutilles, les pailles, etc. Ces matières, en se déposant au bord de l'eau, quand elle baisse, indiquent jusqu'où elle a été.

Ely. du lat. stagnatio, débordement, inendation.

RASTANGA, V. Vastrange. RASTE, ASTA, adj. (ráste, áste).

Vida tous graniers Quand lous blads soun rastes. Prov. des Cevennes.

RASTECAR, Garc. V. Crespir. RASTEGAGNA, s. f. (rastegagne);
AZENADA. Brochée, quantité de petits oiseaux que l'on met à la fois à la broche; tout ce qu'on ramasse d'un coup de râleau. V. Rastelada.

Ety. de aste et de agna, dans le premier cas, et de rastel, dans le second, avec la même terminaison.

RASTEGNA, s. f. (rastègne). Espèce d'actinie.

RASTEGUE, s. m. (rastégué). Charnaigre, homme maigre, décharné et d'humeur chagrine. V. Charnigou.

RASTEL, s. m. (rastèl); RASTEGO. RGS-

trello, ital. Rastrillo, esp. Râteau, instrument d'agriculture servant à ramasser le foin éparpillé dans les prés et à égaliser la terre des jardins.

Ety, du lat. rastellum, dim. de rastrum, m. s. V. Ras, R.

Resteou qu'a de dents de chaque coustat, fauchet.

Rasteou de courdier, râteau, chevalet et tâlelier.

## Dans un râleau on nomme:

TABLE, PELLE on ANTENNE, le partie on les dents sont implantées , pala. DENTS , leis dents , dents , pivas.

CELL, les trous du manche, trans.
MANCHE, los manche.

RASTEL, s. m. nasmou. Râteau, en terme de serrurier, garniture ou gardes

Ety. A cause de la ressemblance qu'il a avec un râteau. V. Ras, R.

BASTEL, s. m. BASTELE, RASTELLA, BASTELLA, SASTEOU. L'épine du dos, la colonne vertébrale; en terme de boucher, le quarré du mouton, l'échinée d'un porc.

Rasteou descouvert, haute-côte, la partie du quarré qui est immédiatement au-dessous de l'épaule.

Éty. A cause de la ressemblance qu'a cette partie avec un râteau dont les côtes formeraient les dents. V. Ras, R.

BASTEL pa l'ascama, d. bas lim. Colonne vertébrale. V. Rasteou.

RASTELADA, s. f. (rastelade); RASTELADA, Râtelée, ce que l'on peut ramasser en un coup de râteau ou de fauchet: Dire sa rastelada, parler librement, dire sa râtelée.

Éty. de rastel et de ada.

D'autro part, tau voudrie dire sa rastellado, Que restara camus, et la gorgeo sarrado. La Bellaudière.

Un home n'es pas trop badau Quand sçau dire sa rastelado. Brueys.

RASTELAIRE, USA, AIRA, s. m. (rastelairé, úse, áire). Faucheteur, euse, rateleur, qui râtelle le foin.

Éty. de rastel et de aire, celui qui se sert du riteau ; le français n'a point de féminin.

RASTELAR, v. a. (rastelá); RESTELAR, MASTELOR, Rastrellare, ital. Rastrillar, esp. Rasclar, cat. Râteler, amasser avec le râteau, faucheter, quand c'est avec le fauchet qu'on agit.

Rty. de rastel et de ar, litt. agir avec le râteau. V. Ras, R.

En vl. ratisser, herser.

RASTELARÉLA, V. Rastelaire et Ras, Rad.

RASTELAT, ADA, adj. et p. (rastelá, ade). Rátelé, ée; en vl. hersé, ée.

MASTELER, dg. Pour râtelier, V. Raslelier et Ras, R.

**RASTELET**, s. m. (rastélé). Nom qu'on donne, dans quelques pays, à la garance sauvage. V. Araparela.

RASTELLER, s. m. (restelié); naszratus, Râtelier, espèce d'échelle couchée ratifié.

obliquement et suspendue sur la mangeoire dans les écuries, à travers les barreaux de laquelle les bestiaux prennent le foin qu'on leur donne à manger.

Ety. de rastel et de la term. ier. V. Ras, Rad.

Râtelier, se dit quelquesois pour l'ensemble des dents.

Hissar lou rastelier, éloigner les aliments, les donner en moindre quantité.

Le rátelier est composé de boûlons ou fuseaux verticaux et de deux chevrons horizontaux ou entretoises.

RASTELLER, s. m. Porte-menteau, planche garnie de chevilles pour y suspendre les habits.

Éty. De sa ressemblance avec un râteau. V. Ras, R.

RASTELLER, s. m. PASTILLER. Espèce de claie horizontale que l'on suspend au plancher pour y placer le pain, dans la plupart des maisons habitées par les gens de la campagne ou par des ouvriers.

Ety. V. Ras, R.

RASTELUR, Garc. V. Rastelaire.

MASTELUSA, s. f. (rasteluse); MASTELLISA, lang. Celle qui râtelle, qui amasse le foin avec le râteau. Le mot fancuse, qui est le seul qui réponde à rasteluso, ne signifie pas la même chose; faner, c'est retourner le foin pour le faire sécher.

Éty. de rastel et de usa. V. Ras, R. RASTENCLE, s. m. (rastéinclé). Nom que porte, à Montpellier, selon Magnol, le lentisque. V. Lentisque.

RASTEOU, s. m. Espèce de filet. Voy. Gangui; pour râteau, V. Rastel.

RASTIA, et

RASTIDA, V. Roustida et Rost, R. RASTILIER, d. bas lim. V. Rastelier et Ras, R.

RASTINAR, v. a. (rastina). Réchausser la viande cuite sur le gril ou dans la poèle. Garc. V. Roustinar et Rost, R.

RASTINCLE; dl. V. Lentisque. RASTIR, V. Roustir et Rost, R.

BASTIVOU, IVA, adj. (rastivou, ive), d. bas lim. Rétif. V. Rest, R.

**BASTOUBLAR**, V. Restoublar et Estoubl, R.

RASTOUBLE, V. Restouble et Estoubl, Rad.

RASTOUL, et

RASTOULÉ, s. m. (rastouill), dl. Rastolho, port. Chaume. V. Estoubla et Estoubl, Rad.

RASTOULHAIRE, dl. V. Restoulhaire et Estoubl, R.

RASTOULHAR, dl. V. Restoulhar et Estoubl, R.

BASTOULIAR, d. bas lim. m. s. que

RASURA, s. f. vl. RAZURA. Rasura, port. cat. esp. ital. Rapure, raclure, rature.

Éty. du lat. rasura, m. s. V. Ras, R.

### BAT

RAT, radical dérivé du latin reri, reor, ratus-sum, croire, penser, s'imaginer, d'où ratus, persuadé, assuré, constant, approuvé, ratifié.

De rains, par spoc. rai; d'où: Rati-ficar, Rati-fication, Rati-fiar, Rati-ion, Pro-rai a.

RAT. 2. radical pris de la bassa latinité

RAT, 2, radical pris de la basse latinité ratus, rat, qu'on fait dériver du latin rasus, à poil ras, ou de radere, racler, gratter la terre avec les pieds.

De raius, par apoc. rat; d'où: Rat, Rata, Rat-oun, Rat-ela, Rat-ad-ura, Rat-ar, A-ratoun-it, Des-rat-at, Rat-assa, Rat-atet, Ratat-in-ar, Rat-er, Rat-ier, Rat-eta, Ratier-a, Ratoun-a, Rat-un.

RAT, s. m. dl. Espèce de jeu.

RAT, s. m. (rá); Rato, port. Pour rat, souris. V. Rata; pour mulot. Voy. Rata-courta.

A bon cat, bon rat, prov. bien attaqué, bien défendu.

Éty. de la basse lat. ratus, ou de l'all. rats, m. s. V. Rat, R. 2.

Aver de rats en testa, avoir des rats, avoir des caprices, des fantaisies.

Rat de cava, dénomination injurieuse qu'on a donnée aux employés des droits réunis ou des contributions indirectes, parce qu'ils fréquentent les caves.

RAT-surou, s. m. Un des noms languedociens du loir. V. Greoule.

RAT-CHARMOURIER, S. M. (rat-chabrounié). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. aux plus gros rats, parce que, habitant dans les granges, on les voit souvent sur les chevrons. V. Garrí.

BAT-DOURNAME, s. m. (rá-dourmèiré). Un des noms lang. du loir. V. Greoule.

BAT-SHOULE, S. M. Nom du rat d'eau, dans le Languedoc, V. Garri-d'aigua, et du loir. V. Greoule.

RATA, s. f. (rále); ruest, ruesa, ruesta, misca, miscusta, musca, na, assar. Rata, esp. port. cat. Ratto, ital. La souris, Musmusculus, Lin. petit mammifère onguiculé de la fam. des Rongeurs qu'on ne trouve que trop abondamment dans les lieux habités.

Éty. de la basse lat. ratus. V. Rat, R. 2. La souris se reproduit avec une étonnante promptitude. Aristote dit qu'ayant mis une souris pleine dans un vase à serrer du grain, il s'y trouva peu de temps après cent vingt souris, toutes issues de la même mère.

RATA, s. f. Nom qu'on donne aussi, à Nismes, à la torpille, V. Dourmilhousa, et à la raie pastenague. V. Pastenaga.

RATA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne, à Avignon, à la musaraigne. V. Musaragna.

RATA, s. f. Rata, port. cat. esp. ital. Vieux mot qui signifiait portion, valeur, proportion, évaluation, contingent: Per ma rata, pour ma part, d'où Prorata, v. c. m.

Éty. du lat. ratum.

RATA, Pour rate. V. Ratela.

RATA ou matas, (râte ou râtes). En terme de nourrice, quenoites. V. Ratounas.

RATA-courte, s. f. (râte-courte); sames des champs, rat, dansour. Mulot, Mus sylvaticus, Lin. petit mammifère onguiculé de la fam. des Rongeurs, qui est plus petit que le rat et plus gros que la souris et qui n'habite point dans les maisons.

RATACOUNAB, v. a. (ratacouna); netacouran. Ratacouner, raccounter, raccommoder des bas, des souliers.

Etv. de ra, iter. de tacoun, morceau, et de ar, mettre de nouveaux morceaux, rapetasser. RATADA, V. Ratadura et Rat, R. 2.

RAT

RATA-D'AIGUA, s. f. Nom que porte, dans les B.-du-Rh. la musaraigne d'eau, Sorex fodicus, Pall. petit mammifère onguiculé de la fam. des Plantigrades.

BATADURA, s. f. (ratadure); BATADA. Mangeure de rats, MM. Sauvages et Garcin, traduisent ce mot par rongeure, qui n'est

pas français.

Éty. de ratad, rongé par les souris. et de ura, litt. la chose rongée. V. Rat, R. 2.

BATAFIAT, s. m. (ratafia); BATAFIA.

Ratafia, cat. esp. Ratafia, liqueur composée d'eau-de-vie, de sucre et des sucs de certains fruits.

Ety. de ratafia, mot venu des Indes-Orientales, selon Ménage; corruption du français-rectifié, suivant Leibnitz, mais la véritable origine de ce mot est tirée de res rata fiat, mots consacrés par nos anciens pour indiquer qu'un acte ou convention quelconque était prêt à être signé. Alors l'amphitrion ou la personne en faveur de laquelle on contractait, offrait un verre de liqueur à tous les assistants après le repas et avant que de signer, d'où le mot ratafiat, qui n'est qu'une altération de res rata fiat.

**RATAIROL**, s. m. vl. Petit rat, taupe,

émouchet. V. Rat, R. 2.

RATALHOUN, s. m. (ratailloun); seca-TALMA, RATAILLOUN, RETALEQUN, RETAIOUN, RE-TALE, EOUGNADURA , RATAYOUN , RESSOUNSALEA. Rognures, retaille, restes d'une étoffe que l'on a coupée.

Ety. de ra, iter. et de talhoun, morceau.

rognure. V. Talh, R.

Quauque fachier de la couelo divino Va larga d'aperei lamoun De soun esprit un ratalhoun. Gros.

BATAPAR, V. Retapar. RATAPAT, V. Retapat.

BATA-PENADA, s. f. (ráte-pénade); BAPATANARDA, BATA-PENAU, PISSA-BATA, BA-TA-PIGHATA, à Nice, BATA-PENA, BATA-PEN-MADA. Ratapinyada, cat. Chauve-souris, Vespertilio, Lin. nom d'un genre de mammifères onguiculés de la famille des Alipèdes ou Cheiroptères (à mains ailées), dont on connaît plusieurs espèces.

Éty. de rata, souris, de penna, plume ou aile, et de la terminaison ada, souris

pourvue d'ailes.

Ces petits animaux ont des dents, des mamèles et en général les mêmes organes que les autres mammifères, desquels ils ne diffèrent que parce que leurs membres sont pourvus de larges membranes qui leur servent d'ailes.

L'espèce la plus commune, la chauvesouris, proprement dite, est le Vespertilio murinus; Lin. Celle qui a de très-grandes oreilles, l'oreillar, est le Vespertilio auritus, Lin. on voit encore dans nos climats les Vespertilio nocticula et serotinus.

**EATA-PENADA** , s. f. Nom qu'on donne, dans le département des Bouchesdu-Rhône, à l'aigle-poisson. V. Lanceta.

RATAPENNADA, vl. V. Ratapenada.

RATA-PIGNATA, dial. de Nice. Voy. Rata-penada.

RATAPOURTION, s. m. (rata-pour-tie-n); matapourcien. Cast. exp. prov. au prorata, à proportion.

RATAR, v. a. (ratá); Ratonar, esp. Ratar, cat. Ronger comme les rats ou en parlant des rats.

Ety. de rata, souris, et de l'act. ar. V.

Rat, R. 2.

RATAR, v. n. Rater, manquer le feu, en parlant d'un fusil, d'un pistolet, etc. fig. manquer son coup, ne pas réussir.

RATAS, s. f. pl. (rates). V. Ratouras

et Rai, R.

RATASSA, s. f. (ratásse). Augm. de rata, gros rat; grosse souris. V. Rat, R. 2. RATASSOUIRA, s. f. (ratassouire);

BATASQUIBA. On le dit particulièrement d'un vieux chien, pelé, fainéant et qui n'est plus bon à rien, et sig. d'un fainéant, d'un sali-

Tout bon chin devent ratassouira.

RATAT, ADA, adj. et part. (ratá, áde); Ratado, port. Ratonado, esp. Rongé par

Ety. de rata, rat, et de la term. pass. at, ada, fait, c'est-à-dire, rongé par les rats. V. Rat, R. 2.

Quantei n'a de teis beous esprits. Dount leis ouvragis soun pecaire, Ratals deis garris vo mousits. Din la boutica d'un libraire. Gros.

Creusé, marqué par la petite vérole, en parlant du visage, grêlé, picoté.

RATATET, s. m. (rataté). Un des noms languedociens du petit grimpereau. V. Escalaperoun; pour roitelet, V. Lagagnoua.

Que toutes les aoussels a coumpta daon monyaset . Jusques son simple ratalet.

Ety. Sous-diminutif de ratet, petit rat. V. Rat, R. 2.

RATATINAR SE, v. r. (se ratatiná); S'AMOULOURAR. Se ratatiner, se raccourcir, se resserrer, se retirer au feu comme le parchemin mouillé qu'on y expose.

Éty. Par allusion aux rats qui semblent rentrer en eux-mêmes quand ils sont pris. V. Rat, R. 2.

RATATINAT, ADA, adj. et p. (ratatina, ade); AMOULOUMAT, RETITIGNAT. Ratatiné, ée, rapetissé, racorni; vidé, slétri, raccourci. V. Rat, R. 2.

RATATOULHA, s. f. (ralatouille); ... TATOUIA. Rogatons, restes d'un repas, salmigondis, galimafrée, aliments réchauffés, mauvais ragout; soupe pour les rats.

Éty. Ce nom a probablement été donné à des ragoûts faits avec la rate des animaux. V. Rat, R. 2.

RATAYOUN, V. Ratalhoun et Talh, R. BATEIRA, s. f. vl. Ratera, cal. Souricière. V. Ratiera et Rat, R. 2.

RATEIROOU, s. m. (rateiroou); RAramoou. Nom arlésien du grand martinet. V. Martinet, oiseau.

C'est aussi, d'après M. Requien, le nom qu'on donne, à Avignon, à l'hirondelle de rivage. V. Ribairoou; et selon M. d'Anselme, celui de l'hirondelle des rochers. V. Arendoula-de-roca.

Éty. Le nom de rateiroou et mieux ratairoon, a été donné à ces oiseaux, particulièrement au premicr, au martinet, parce qu'on croit qu'il fait la chasse aux rats. Voy. Rat, R. 2.

RATEIROOU, Nom que M. Avril applique à des oiseaux qui n'ont aucun rapport entre eux. V. Petowa.

RATELA, s. f. (ratèle); secussa, se-DOUSSA, MEOUPA, MEOUSSA, MIALSA, BESCLA, BLESQUE. Rata, MELSA, MEGUSA, BLESQUET, BLESQUE. Rate, viscère impair, situé dans l'hypochondre gauche, entre le disphragme et l'estomac.

Ety. A cause de la forme oblongue qui lui donne l'apparence d'un rat. V. Rat, R. 2. RATER, s. m. pl. vl. Rats. V. Rat, R. 2. RATET, s. m. (rate). Un des noms lang. du petit grimpereau. V. Escala-peroun.

Ety. Dim. de rata, petit rat. V. Rat, R. 2. RATETA, s. f. (ratéle); Rateta, cat. Ratoncito, esp. Nom nicéen de la souris. V. Rata. C'est aussi une petite souris.

Ety. de rata et du dim. eta. V. Rat, R.2. RATETAS, s. f. pl. (ratétes). Les que-nottes ou dents des petits enfants. V. Ratounas et Rat, R. 2.

RATGE, A, V. Ragis, à.
RATIAL, s. m. (rotial), d. bas lim. Membrane qui enveloppe les intestins des animaux, péritoine, épiploon, mésentère.

Éty. Probablement du lat. rete, relis, filet, formé du verbe retinere, retenir.

RATIC, V. Retif. RATIEIRA, di. et bas lim. V. Ratiera et Rat , R. 2.

RATIER, s. m. (ratié); Pour ratière,

V. Ratiera et Rat, R. 2.

RATIER, adj. Lieu peuplé de rats:
fig. homme fantasque, fin, rusé; pierrée ou tranchée couverte de pierres pour faci-liter l'écoulement des eaux. V. Garrilhous et Rat, R. 2.

RATIER, s. m. segamol. La cresserelle: Falco tinnunculus, Lin. oiseau de l'ordre des Rapaces et de la fam. des Plumicolles, commun dans toute la France, qu'on nomme Ratier roux, dans le département du Gard.

Ety. de rata, souris, parce qu'il en fait sa principale nourriture. V. Rat, R. 2.

RATIER, s. m. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon l'auteur de sa Statistique, à la soubuse. V. Soubusa; et à Avignon, à la Cresserelette. V. Mouisset-rous.

BATTER-GROS, nom qu'on donne, dans le même département , d'après le même auteur, à l'autour. V. Autour.

RATIERA, s. f. (ratière); matier, matiere, matiere, cat. Ratonera, esp. Ratoeira, port. Ratière, souricière, engin pour prendre les rais.

Ety. de rata et de iera. V. Rat, R. 2. RATIF, Alt. de Retif, v. c. m.

RATIFIAMENT, s. m. vl. V. Ratifica

RATIFIAR , v. a. (ratifiá); couspirmas , BATTICAB. Ratificare, ital. Ratificar, cat. esp. port. Ratificar, faire un acte par lequel on approuve un acte qui a été passé pour **50**i.

Éty. du lat. ratum facere, de ratus, as-suré, invariable, et de facere, faire. Voy. Rat, R.

RATIFIAT, ADA, adj. et p. (rátifiá, ade); courpirmat, approuvat el micux ma-EFFCAT. Ratifié, ée.

Ety. V. Rat, R.

**RATIFICAR**, V. Ratifiar, comme plus usité.

RATIFICAT, V. Ratifiat, comme plus

RATIFICATION, s. f. (ratificatie-n); Ratificazione, ital. Ratificacion, esp. Ratificação, port. Ratificació, cat. Ratification, acte par lequel quelqu'un approuve un acte qui avait été passé pour lui.

Ety. de ratificar et de ation, action de ra-

tifier V. Rat, R.

RATIGAS, s. m. (ratigás), dl. Atteinte, ressentiment de quelque maladie, accès de sièvre, tremblement qui survient pendant l'accès.

Rty. du grec ράθαγος (rhathagos), claquement des dents. Thomas.

BATINA, s. f. (ratine); Ratina, esp. cat. Retina, port. Ratine, étoffe de laine, croisée et tissée, à quatre marches, et souvent frisée. V. Ratinar.

Éty. Suivant le P. Oudin, du celt. ras,

qui signifie laine.

M. de Roquesort donne pour radical à ce mot retz, filet.

RATINAR, v. a. (ratina). Ratiner, soumettre un drap à la frise pour donner à ses poils réunis par petits pelotons, la forme de petits boutons.

RATINIER, IERA, adj. vl. BAVIER.

Capricieux, fantasque.

RATIO, vl. V. Razo et Rasoun.

RATION, s. f. (racie-n): macron, ma-THER, MACIEN. Racion, esp. Ração, port. Razione, ital. Racció, cat. Ration, portion de pain, de viande, de vin, de fourrage qui se distribue à chaque soldat, cavalier ou matelot.

Éty. du lat. ratio, dans le sens de me-sure, règle, proportion, ou de ratus, rè-glé, arrêté. V. Rat, R.

MATIONAL, adj. vl. macional. Racional, esp. cat. port. Rationale, ital. Raisonnable, rationnel.

Ety. du lat. rationalis, m. s. V. Rason, Rad.

RATIONATIO, s. f. vl. Rationation, fig. de rhétor.

Rationatio, es cant hom demanda razo a se meteysh. Flos del Gay Sab.

RATJAR, vl. V. Raviar et Enrabiar. BATJE, vl. V. Ragea.

RATO, vl. V. Raton.

**BATOIRE**, s. m. vl. Nid à rats; propos indécent. V. Rat., R. 2.

BATORI, s. m. (ratóri), dl. Cautère. V. Cautero.

RATOUERA, s. f. (ratouére), dl. Cautère. V. Cautero.

RATOURA, s. f. (ratouire). Râteau de T jardin. Ach. V. Ras, R.

BATOULHA, adj. des deux genres (ra-touille), d. bas lim. Personne marquée de la petite vérole.

RATOUN, s. m. (ratoun). Dim. de rata. V. Ratouna et Rat, R. 2. furet, homme qui cherche partout, qui furette, Garc nom des chats, d'après M. Reymonenq. V. Rat, R. 2.

**BATOUNA**, s. f. (ratoune); miscusta, MATOUR, PURETA. Petit rat, petite souris.

Ety. de rata et du dim. ouna.

RATOUNAS, s. f. pl. (ratounes); matas, BAYOURETAS, BATETAS. Quenolles, les nourrices donnent ce nom aux huit premières dents que les enfants poussent ; ce sont les incisives.

Ety. Ainsi nommées, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre ces dents et celles des petites souris, ratounas. V. Rat, R. 2.

RATOUNEGEAR, v. n. (ratounedjá). Fureter, se fourrer partout.

Ety. de ratoun, petit rat, et de egear; litt. faire le petit rat ou comme les petits rats. V. Rat , R. 2.

BATS, sove, s. m. pl. Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, selon M. Gouan, à la panisse, Cynosurus paniceus, plante de la fam. des Graminées.

RATTRAPAR, v. a. et r. (ratrapá). Rattraper, attraper de nouveau, atteindre, recouvrer ce qu'on avait perdu.

RATUN, s. m. (ratún). Nom collectif qui comprend toute l'engeance des rats, la gent

trote-menu de Lafontaine. V. Rat. R. 2. BATURA, V. Escafadura. Ety. du lat. rasura. V. Ras, R.

RAU, s. m. (ráou), dl. Du rôt. V. Roustil et Rost, R.

BAU, adj. vl. Lent, difficile.

RATURAR, V. Escafar.

RAU, s. m. (ráou). Vent qui vient de l'Occident, approchant du Nord, appelé Ouest, Nord-Ouest, et en latin circius. Sénèque, dans ses questions naturelles, Liv. V, art. 17, en parlant des vents qui ne soussent qu'en certains endroits, dit : Galliam Circius infestat, cui ædificia quassanti, tamen incolæ gratias agunt tanquam salubritatem cæli sui debeant ei, divus certé Augustus templum illi, cum in Gallid moraretur et vovit et fecit. Pline, Aulu-Gelle parlent aussi de ce vent, comme particulier à la Gaule-Narbon-naise. Voy. Mistrau, et Ducange, au mot Circius, Suppl. à Pellas. Circius, Suppl. à Pellas.

RAUB, radical pris de la basse lat. rauba,

raupa, robe, dérivé du celt. et de l'allem. raub, dépouille, rapine, volerie, ou de

'arabe roubd , hardes.

De rauba, par apoc. raub; d'où : Raub-a, Raub-ar, Raub-aria, Des-raubat, Raubeta, Raub-ilha, Rooub-ar, Rooub-ilha, Roup-a, Roup-ilha.

RAUBA, s. f. (ráoube); moouma. Roba, ital. cat. Ropa, esp. Roupa, port. Robe, vêtement long ayant des manches; habillement des femmes en particulier.

Ety. du celt. raub, qui en all. signifie encore dépouille.

Raubade dessoutg. V. Jupoun et Raub, R.

## Dans une robe on nomme :

POCHE, la sente latérale où l'on passe la main et qui correspond à la poche.

RAUBA, s. f. Roba, ital. Roupa, port. Ce mot désignait anciennement toute sorte de couverture, de meuble ou d'ustensile; d'où le verbe Raubar, v. c. m; vl. butin, bagage.

Ety. de l'arabe rauba, hardes. V. Raub, Rad.

Les bergers d'Arles donnent encore aujourd'hui, le nom de rauba, dans leurs voyages, à la réunion des objets qu'ils transportent avec eux. A la rauba, crient-ils à leurs chiens, quand ils s'écartent de leur

Les vignerons donnent aussi ce nom à la partie du champ où ils déposent leurs vêle-

ments, souquenilles et vestes.

Au mes d'octobre Qu noun a rauba que n'en trobe. Pr.

RAUBACHIOU, Garc. V. Raubadis RAUBADIS, ISSA, adj. et p. (raoubadis, isse); RAUBATION, ROOTBATION, ROOTBA-DIS, BAUBACHIOU. Facile à voier ou à être voie; qui excite à voler, tentatif.

Éty. de Raubar, v. c. m. et de is. Voy.

Raub, R.

RAUBADOO, s. m. anc. bearn. Volcur. V. Raub, R.

RAUBADOR, S. M. VI. HAUBAIRE. Robador, cat. esp. Roubador, port. Rubatore et Robbadore, ital. voleur, ravisseur.

Ety. de raubar et de ador, celui qui vole. V. Raub, R.

RAUBAIRE, vl. V. Raubador et Raub, Rad.

RAUBAMEN, s. m. vl. Robament, anc. cat. Robamiento, esp. Robamento, ital. Pillage, volerie. V. Raub, R.

RAUBAR, v. a. (raoubá); noowan, vou-Lan. Robar, cat. esp. Roubar, port. Rubare, ital. Voler, dérober, escroquer, prendre ce qui ne nous appartient pas pour se l'approprier, ravir.

Éty. de rauba, équipage en général, et de ar. Ce mot n'a du signifier, dans le principe, qu'enlever les habillements, seule propriété que l'on eut de mobilière. V. Raub, Rad.

RAUBARIA, s. f. (raoubarie). V. Raubilha et Raub, R.

RAUBARIA, s. f. vl. Rubaria, cat. Roberia, anc. esp. Ruberia, ital. Volerie, pillage, brigandage, usurpation.

Ély. de raubar, voler, et de aria. V. Raub , R.

RAUBAT, ADA, adj. et part. (raoubá, áde): Robado, esp. Roubado, port. Volé, ée. V. Raub. R.

Janui lou pa rauba né sai de bouno greisso.

RAUBATIOU, 10UVA, adj (raoubatiou, iouve). V. Raubadis et Raub, R. RAUBATORI, s. m. (raoubatóri). Vol, larcin, chose volée, volérie.

Éty. de raubat et de ori. V. Raub, R. En vi. volerie, pillerie.

RAUBETA, s. f. (raoubéte); sourceur, SIRGAUDEL. Petite robe; jaquette.

Éty. Dim. de rauba. V. Raub, R.

RAUBILHA, s. f. (raoubille); RAUBARIA, modusilha, modusia, modulia, vinsti. Ropilla, esp. Nom collectif qui désigne tous les habillements, toutes les hardes des femmes, et par extension, celles des hommes,

Éty. de rauba, robe, habillement, et de la term. ilha, tout. V. Raub, R. RAUBIMEN, s. m. vi. Ravissement.

V. Raub, R.

RAUBIR, v. a. vl. Dérober, enlever, ravir. V. Raub, R.

RAUBIT, IDA, adj. et p. vl. Ravi, ie, enlevé, dérobé.

RAUBOR, s. m. vl. Ravage, pillage, brigandage. V. Raub, R. RAUBULA, s. f. vi. Petite robe. Voy.

Raub, R.

RAUC, naucer, naugu, radical pris du latin raucus, a, um, enroué, qu'on fait venir de ravus, qui a la même signification, et dérivés l'un et l'autre du grec βράγχος (bragchos), enrouement; roukel, en bas bret. signifie, râle de la mort ou des mou-

De raucus, par apoc. ou de bragchos, par apoc. et suppr. de b, rageh, et chan-gement du g en u, rauch; d'où: Rauc, Rauc-a, Rauca-ment, Rauch, Rauch-a, Rauch-un, Rauc-ugi, En-rauch-ir, Rauguige.

De ravus, par apoc. rav, rau; d'où: Arrau-c, En-rav-agn-at, Rauf-el, Raufelet, Raufel-egear, Raufel-ous.

RAUC, AUCA, adj. (ráouc, áouque); RAUCH, RAUCOUS, RAUQUILMOUS, RAUFRILOUS, RAUFRILOUS, ARRAU. Ronco, esp. Rouco, port. Rauco, ital. Ronc, cat. Rauque, enroué, enrhumé, dont la voix est âpre.

Éty. du lat. raucus, m. s. dérivé de ravus, enroué. V. Rauc, R.

RAUCAMENT, adv. vl. Rauquement. Éty. de rauca et de ment. V. Rauc, R. RAUCH, CHA, adj. (raoutch, tche). V. Rauc, R.

RAUCHUN, s. m. (raoutchún), et RAUCOUS, V. Ranc, R.

RAUCUGI, s. m. (raoucudgi); MADQUIGE, RAUQUILIGE, ROOUCUEI, ROAQUESOUR. Rauquice, port. Raucité, enrouement, altération de la voix qui est rauque et embarrassée, produite par un rhume.

Éty. du lat. raucitas, le même, de rau-cari, être enrhumé. V. Rauch, R.

Car par ma figa lou vielhugi Noun tirassa que raucugi. Brueys.

RAUDEL, S. M. VI. RAUSEU, BAUS, RAUSA. Roseau.

Éty. Ce mot ne viendrait-il pas de l'esp. raudal, torrent, sur les bords desquels les roseaux croissent?

RAUFA, s. f. (raoufe), d. bas lim. Faire raufa, faire rafle. V. Rafla.

RAUFEL, s. m. (raoufel); nouvez, dl. Le râle de la mort. V. Granoulhas.

Éty. du bas breton roukel. V. Rauc, R. RAUFELEGEAR, v. n. (raoufeledjá), dl. Râler. V. Granoulhar et Rauc, R.

BAUFELET, s. m. (raoufelé), di. Dim. de Raufel, v. c. m. petit rale. V. Rauc, R.

Ploura, gemis, et presque au raoufelet, Es ti, sou dis, aco que me gardavon? Tandon.

RAUFELOUS, OUSA, adj. (raoufelous, ouse), dl. Qui a le râle: Vois raufelousa, voix cassée, voix rauque.

Campana raufelousa, cloche felée, qui sonne creux. V. Rauc, R.

RAUGEA, s. f. (raoudge), dl. Pour rage. V. Rabi et Rabi, R.

RAUGEAR, v. n. (raoudiá), dl. Pour enrager. V. Enrabiar et Rabi, R.

RAUGEAR, v. n. (raoudjá), dg. Désirer ardemment, brûler d'envie.

> Reougeaby dens ma pet d'entende la musique. Verdier.

RAUGEOUS, adj. et n. pr. vl. maujous. Enragé; qui a la rage; furieux. V. Rabi, R.

> Dis l'animal raujous à l'agnel espaurit. Bergeyret.

RAUGNAR, v. n. (raougna), dl. Pressentir: Lou cor me raugna, j'ai un pressentiment.

RAUGOR, OSA, adv. vl. Enragé. V. Raujous et Rabi, R.

BAUGUELHAR, v. n. vl. Råler. Voy. Rauc, R.

RAUJA, s. f. (raoudge), dl. Pour rage. V. Ragea et Rabi, R.

> Més quin bomé es aquel que ben enferonnit, De coulere et de raujo es tout estahournit.

RAUJAR, vl. V. Enrabiar et Rab, R. RAUJEN, adj. vl. Rosé, de rose, vermeil, parlant du teint. V. Ros, R.

RAUJOUS, V. Raugeous et Rabi, R. **BAULET**, s. m. (raoulé). Nom qu'on donne, dans plusieurs contrées de la Provence, au roscau ordinaire. V. Canabiera salvagea.

RAUMA, s. m. vl. Rhume. V. Rhooumas. BAUMARIA, s. f. vl. Pélérinage. RAUMAS, V. Rhooumas et Rh, R.

RAUMASILHAS, s. f. pl. (raoumasilles), dl. macrouslesours. Reliefs de table, ce qui reste des viandes servies.

Éty. de l'esp. remanecer, rester, être de reste.

RAUMAT, s. m. vl. Råle, rålement. V. Rauc, R.

RAUMATIC, ICA, adj. (raoumatic, ique). Solitaire, désert.

Ety. du lat. eremus, désert, solitude.

Mais si lon segnour fa que d'aquesto n'escapy Et qu'en luec raumatic aquel pendut attrapy Ben ly faray sentir la mittat de mon man. La Bellandière

RAUMATS, vl. V. Rhooungs. RAUMI, s. m. (ráoumi), dl. V. Roustun. RAUMIDA, s. f. (raoumide), dl. On dit au propre, la roussissure du linge, le grillage d'une volaille, la brouissure des arbres ou des feuilles, et au fig. Raumida de febre, une atleinte de sièvre.

Raumida de som, envie de dormir. La fuelha a agut una raumida, la feuille de mûrier a été furieusement brouie.

BAUMIR, v. a. et n. (raoumir), dl. vectar Roussir, faire devenir roux au feu, le linge une étoffe, du papier que l'on approche de trop près. V. Roussir.

BAUMIR, v. a. dl. Griller, flamber, V. Flambar.

RAUMIR . v. n. dl. Brouir. V. Gresilher et Neblar.

RAUMIT, IDA, adj. et p. (raoumi, ide), dl. Rissolé. V. Roussit.

RAUQUAMEN, adv. vl. Roncamente, esp. Rauquement. V. Rauc, R.

RAUQUEGEAR, v. n. (raouquedja); RAU-SALEGEAR, RADQUILHEGEAR. Ronquear, esp. Parler avee la voix rauque comme une personne qui est enrhumée.

Éty. de raue, rauque, et de egear. Voy. Rauc, R.

RAUQUERA, vl. et

RAUQUERIA, vl. V. Rauquiera.

RAUQUESOUN, s. f. (raouquesoun). Cast. V. Raucugi.

RAUQUET, adj. vl. Rouquito, esp. Dim. de Rauc, v. c. m. un peu roque, rude ou sourd.

RAUQUEZA, vi. V. et BAUQUIAR , vl. V. Rauquegear.

RAUQUIERA, S. f. VI. RAUQUEEA, RAD-

QUERIA, RAUQUEZA. Ronquera, cat. esp. Eqrouement. V. Rauc, R.

RAUQUIGE, s. m. (raouquidgé), dl. V. Raucugi et Rauc, R.

RAUQUILHEGEAR, dl. V. Rauquegear et Rauc, R.

RAUQUILHOS, vl. V. Rauc. RAUQUILHOUS, di. nouquilmos. V. Rauqua et Rauc, R.

RAUQUILIGE, s. m. dl. V. Raucugi et Rauc, R.

BAURE, vl. Raser. V. Raire.

RAUS, nauz, radical pris de la basse lat-raussa, que Ducange fait venir du français roseau, et que Vossius tire de l'allemand raus, d'où les Belges ont pris réis, sarment, jet, scion.

De raus: Raus, Raus-a. De raus, par le changement de sen s, raus; d'où : Raus, Raus-el, Raus-et.

RAUS, s. m. vl. nos. Roseau. V. Raus, Rad.

Raoul, nom d'homme.

RAUSA, s. f. (ráouse), dl. nauza. Lie, tartre. V. Grea.

Ety. du celt. seron, M. Astruc. Dérivés : Raus-at, Raus-ous.

RAUSA, s. f. vl. mausan. Natte de roseaux. RAUSA, s. f. d. bas lim. Fane. V. Pam-

pa et Raus, R. BAUSAN, vl. V. Rausa.

RAUSAR, dl. V. Gresar; pour rogner. V. Rouigar.

RAUSAT, ADA, adj. et p. (raousa, ade), dl. Enduit de tartre. V. Gresat et Rausa.

RAUSOUS, OUSA, adj. (taousous, ouse), dl. Plein de lie, bourbeux, tartareux. Voy. Rausa

RAUST, AUTA, adj. vl. Rost, anc. cat. Rôti, ie, brûlé, aride; raide, rude. V. Rost, Rad.

RAUSTIR, v. a. vl. Rôtir. V. Roustir et Root, R.

BAUT, s. m. vi. Rôti.

RAUT, vl. Il ou elle romp, sépare. BAUTA, s. f. vl. Cithere, harpe, guitare. BAUYA, s. f. d. béarn. BAUYA. Rage. V. Rabi. R.

BAUZA, vl. V. Rausa.

RAUZA, s. f. vl. Roseau, jonchaie. Voy. Bausel et Raus, R.

RAUZAR, v. a. vi. Battre, atterrer, terrasser, regner.

RAUZAT, adj. et p. vl. mauzatz, mauzet. Chassé, mis en déroute.

RAUZEL, s. m. vl. RAUZEU. Roscau. V. Raus et Raus, R.

RAUZEL, S. M. VI. RAUZELS, RAUSEUS. Campagne, la pleine campagne, Faurier; rosean. V. Raus, R.

E lerba els rauxeus.

RAUZET, s. m. (raousé). Nom qu'on donne, à Nismes, au roscau à balais. V. Raulet et

RAUZET, vl. adj. et p. V. Rauzat. RAUZEU, vl. V. Rauzel et Raue, R. RAUZIER, s. m. vi. Nattier, ouvrier en

macaux.

Ety. de raux, roseau, et de ier. V. Raus, Rad.

RAVAGEAR, v. a. (ravadjá); castar, bevastas. Ravager, faire du ravage, dévas-

Éty. de ravagi et de ar. V. Rap, R. BAVAGEAT, ADA, adj. et p. (ravadjá, ade). Ravagé, ée. V. Rap, R.

RAVAGEUR, USA, s. (ravadjúr, úse).

MAVAGEAGE, Ravageur, euse, celui, celle qui rayage.

RAVAGI, s. m. (ravádgi); mavaen. Ravage, dégât fait avec violence et rapidité, désordre causé par les maladies, par les passions. Liv. de la basse lat. rapagium, formé de

rapere. V. Rap., R.

BAVAIRB, Pour rèveur. V. Revaire.
Ravaire de boutas, jaugeur.

RAVALAB., v. a. (ravalá). Ravaler, avilis, abaisser, déprimer.

Éty. de ra, itér. et augm. de val, en bas, et de ar, mettre plus bas. V. Val, R. 2. Ravalar una muralha, ravaler un mur, le

crépir de haut en bas.

RAVALETA, dl. V. Rebaleta.

REVALMA, s. f. (raváille), dl. Fretin, alevin. V. Ravan et Val. R.

RAVALHAR, v. a. (ravaillá), d. m. Fouil-ler, creuser. V. Val, R. 2.

RAVALHOUN, dl. V. Rabalhoun et Varalh; Tout vai à ravalhoun, tout est à vau-l'eau. V. Val, R. 2.

RAVAN , S. M. (ravan); BAVALHA , VEI <sup>2003</sup>, RAPATALHA, GARABUSTA, GULRSONta, merupalma, pressalma, mayanema. Fre-in, blanchaille, petits poissons de différentes espèces, que les pècheurs vendent à bas pris,

alevin, petit poisson qui sert à peupler. RAVAN, s. m. Se dit aussi d'une infinité de choses mêlées et de peu de valeur, des

chissons, des rebuts des marchandises, etc. RAVAN, s. m. Mouton de Savoie. Voy.

RAVAM, s. m. Le pignon, espèce d'étoupe qui se sépare du chanvre quand on

RAVANASSA, s. f. (ravanasse). Nom qu'on donne, aux environs d'Hières, au rai-fort sauvage. V. Ravanela et Rab, R.

RAV

**BAVANASSA-FERA**, s. f. (ravanasse-fère). Fausse roquette. Garc. V. Rab, R.

BAVANELA, s. f. (ravanelle). Nom avignonnais du Cakile rugola, Myagrum rugosum, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliculeuses, qu'on trouve parmi les moissons.

Éty. Dim. de raba ou rava, petite rave. V. Rab, R.

RAVANELA, S. f. RAVANASSA, RAVANISE-LA. Est aussi le nom qu'on donne au fauxraifort, Raphanus raphanistrum, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliculeuses. Voy. Rab, R.

RAVANET, s. m. (ravané). V. Raifouert. Ety. Dim. de rava ou raba. rave. V. Rab, Rad.

RAVANILHA, V. Ravan.

BAVANISCLA, s. f. (ravaniscle). Nom langued. de la ravenille. V. Ravanela et Rab, R.

RAVAR, et comp. V. Revar. RAVAS, s. m. Peau de blaireau. Avr.

RAVAS, ASSA, s. (ravás, ásse); mavan, MABAS, MABAT. Mouton et brebis à laine grossière et à tête pelée, commun dans le Piémont et dans la Savoie.

Riy. V. Rabas.

Une ordonnance de Jean, duc de Calabre, du 10 décembre 1456, en défendait l'entrée en France.

RAVASCHADA, s. f. (ravasciade); mavasceas. Ondée, averse, V. Raissa; volée de coups de baton. Garc. V. Resclauvada et

RAVASCIAS, s. m. (ravasclás), d. m Lavasse. V. Raissa et Rh, R.

RAVASSAR,

RAVASSEGEAR, et

RAVASSIAR, itér. de Revar, v. c. m. et

BAVASSOUS, OUSA, (ravassóus, óu-se), d. bas lim. Réveur, rabacheur. V. Rev,

RAVAUDAGI, s. m. (ravaoudádgi). Ravaudage, raccommodage de méchantes hardes à l'aiguille, besogne malfaite, faite grossièrement. V. Val, R.

RAVAUDAIRE, s. m. (ravaoudáiré); na-DOUDAIRE, RAVAUDEGRAIRE. Rabacheur. Voy. Rababeou et Val, R.

RAVAUDAR, v. n. (ravaoudá); RAVAU-DEGRAR, RAVOOUDAR, TRASSEGRAR. RAVAUDET, tracasser dans une maison, fouiller partout, acranger des hardes, les placer, raccommoder, revenir sur ce qu'on a dit. V. Ravagear.

Ély. du lat. readvalidare, fait de re, itér. et de validars, formé de validus, solide, rétabli. V. Val, R.

RAVAUDARIA, s. f. (ravaoudarie). Ravauderie, discours niais, begatelles, choses de rebut. V. Val. R.

RAVAUDEGÉALRE, V. Ravaudur et Fal, R.

RAVAUDEGEAR, V. Ravaudar et Val. Rad.

RAVAUDUR, USA, s. (ravaoudúr, úse); BAVARDAME. Ravaudeur, euse, qui dit des balivernes, des sornettes. V. Val, R.

RAVE, s. m. vl. Radis. V. Raifort et Ravanet.

RAVELIN, V. Revelin. RAVELA, s. f. (ravèle); Baparage. Nomnicéen du sparus hurta, Sparus hurta, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Léiopomes (à opercules lisses), dont la chair est tendre et a la longueur de trois décimètres.

RAVENAS, s. m. (ravenás). Garc. Voy.

Raifort et Raba.

BAVENTAR, v. n. (raveintá). Abonder, en parlant d'une marchandise ou d'une denrée, c'est-à-dire, qu'il y en a pour choisir et pour rejeter. Garc.

RAVENTAT, ADA, adj. et p. (raveintá, áde); mavantan. Rebuté, ée, rejeté.

RAVENTAT, s. m. (raveinta). Rebut,

chose rebutée, rejetée. Garc.
RAVIA, vl. V. Bagea.
RAVIAR, vl. V. Enrabiar.

RAVIDAS, dl. (ravidás). V. Charpinous. RAVIDET, s. m. (ravidé), dl. V. Bedin-

RAVIGOUTAR, v. a. et r. (ravigoutá). Ravigoter, rétablir les forces, remettre en

RAVIN', s. m. (ravin); Raum. Ravin, lieu que la ravine a creusé. V. Vabre.

Ety. du celt. rabin. Ach. V. Rh, R.

RAVINAGI, s. f. (ravine). Ravine, dé-bordement d'eau de pluie qui se précipite des montagnes. Garc.

RAVIOLA, s. f. (ravióle); neviola, navo-la, nejouena. Rissole, viande hachée qu'on fait cuire dans la poèle enveloppée dans de la påte.

Ety. du lat. radiatus, d'où radiola, raviola.

RAVIOS, adj. vl. Enragé. V. [Enrabiat, Rabios, vl. et Rabi. R.

RAVIR, v. a. (ravir); ENLEVAR. Ravir, enlever de force, causer un transport de ravissement et de joie.

Éty. du lat. rapere, m. s. V. Rap, R. RAVISAR SE, v. r. (ravisa); navisan. Se raviser, changer d'avis, prendre un meilleur p**ar**ti.

Éty. de ra, iter. et de visar. V. Vis, R. RAVISSAMENT, s. m. (ravissaméin). Ravissement, enlèvement fait avec violence, extase, transport d'admiration, de joie.

Ety. V. Rap, R.

RAVISSANA, s. f. (ravissáne). Un des noms que porte la clématite, en Languedoc. V. Entrevadis.

RAVISSENT, ENTA, adj. (ravissein, èinte); RAVICHENT. Ravissant, ante, qui enlève par force, qui transporte de joie, d'admi-ration, agréable et réjouissant.

Ety. de ravir, V. Rap, R.

RAVISSUR, s. m. (ravissur); Rattore et Rapitore, ital. Raptor, esp. Ravisseur, celui qui ravit.

Éty. du lat. raptor, m. s.

RAVIT, IDA, IA, adj. et p. (ravi, ide, ie). Ravi, ie.

Éty. V. Rap, R.

RAVITALHAMENT, s. m. (ravitaillaméin). Ravitaillement, action de ravitailler.

RAVITALHAR, v. a. (ravitaillá); Vettovagliare, ital. Ravitailler, pourvoir une place de guerre de nouvelles provisions de houche.

RAVIVAR, v. a. (ravivá); Ravvivare, ital. Avivar, esp. port. Raviver, rendre plus vif, redonner de l'éclat à une couleur. RAVOI, V. Revoi.

RAVOISE, adj. vl. Enragé. V. Enrabiat et Rabi, R.

RAVOUERTA, s. f. (ravouérte). Nom qu'on donne, à Allemagne, près de Riez, à l'herbe aux gueux. V. Entrevadis et Tors,

RAVOURA, s. f. (ravouire). Radoire, rouleau ou planchette pour raser les mesures de sel. V. Ras, R.

RAVOUIRAR, v. a. (ravouirá). Doler, en terme de maçon, aplanir un appartement pour le carreler ensuite. V. Revouirar et Ras, R.

BAYUB, Garc. V. Revur.

RAXIO, vl. V. Razo et Rasoun.

### RAY

RAY, dl. Aquot ray, c'est tout un. c'est peu de chose, il n'en vaut pas la peine.

BAY, s. m. Coulant, jet par où coule ou jaillit l'eau d'une fontaine ou de tout autre endroit. Avril.

Ray-premier, premier vin, mère-goutte. V. Rh, R.

RAY, S. M. (rái); Bais, Babreta, Batour, Annai. Rayon, rais, pièce de bois qui entre par un bout dans le moyeu d'une roue et de l'autre dans les jantes. V. Rai.

Éty. du lat. radius, m. s. V. Radi, R.

Rayon, parce que ces pièces rayonnent autour du moyeu comme les rayons de lumière autour d'un corps lumineux.

RAYA, s. f. (ráie), d. m. rai, rair, raja, BAGI, BAGEA, BAYOUN. Raggio, ital. Raya, esp. Raia, port. Raja, cat. A la raia doou souleou, aux rayons ou à l'ardeur du soleil, trait de lumière, rayon de lumière.

Éty. du lat. radius, m. s. V. Radi. R. Ce mot est quelquesois pris pour le soleil lui-même.

La raja venia d'espelir, le soleil commençait à paraltre.

RAYDA, V. Rajada.
RAYAH, V. Rajant.
RAYAH, Rayar, port. esp. V. Rajar, Regar et Radi , R.

RAYAREOU, s. m. (reyarèou). Tuyau d'une sontaine ; pissot d'un cuvier de lessive. Garc.

RAYAS, s. m. (raïás), d. de Carp. Lavasse, grosse pluie. V. Raissa.

RAYAT, s. m. (rala). Etoffe qui a des

raies de diverses couleurs. Garc.

RAYAT, ADA, adj. et p. Rayado, port. esp. V. Regat, R. 2.

RAYMONDIS, s. m. (reïmoundis). Raymondis, nom d'une pièce de monnaie d'argent qui avait cours autrefois en Provence.

RAYMOUND, nom d'homme (reimoun); nemous. Raimondo, ital. Raimundo, esp. Raymond.

L'Église honore 9 saints de ce nom.

RAYNA, vl. Dispute. V. Raina.

RAYNA, vl. Grenouille. V. Rana. HAYNART, s. m. vl. Ranart, anc. cal.

Renard; fig. fin, rusé, matois. V. Reinard. BAYOLA, V. Raviola.

RAYOOU, s. m. (rayoou); RAYOULET, RAYOURET, RAY. Coulant? jet du bassin d'une fontaine. V. Rh, R.

**BAYOULADA**, s. f. (raïoulade). La quantité d'eau qui sort du tuyau d'une fontaine. Garc. V. Rb, R.

RAYOULET, s. m. (rayoulé); RAYOUREY. Dim. de riou, petit ruisseau. V. Rivachoun, Rayoou et Rh, R.

RAYOUN, s. m. (rayoun); salous. maxoums. Nom qu'on donne, à Valensoles et au Fugeret, etc., au grateron. V. Arrapaman.

RAYOUN, s. m. (rayoun). Rayon.

RAYOUNANT, ANTA, adj. (reyounan, ánte); majant. Rayonnant, ante, qui émet plusieurs traits de lumière, qui est environné de rayons; qui est au comble de la joie, rayonnant de joie.

Éty. du lat. radiantis, gén. de radians, m. s. V. Radi, R.

BAYOUNAR, v. n. (reïouná); Radiare, ital. Radiar, port. Rayonner, jeter des rayons.

Ety. de rayoun et de ar. V. Radi, R. RAYOURET, V. Rayoulet.

RAYRE, vl. Rayer, raser. V. Raire. RAYS, s. m. vl. Rayon. V. Rai, Rajoou

el Radi, R. RAYSFINAR, v. a. vl. Rafinar, cat.

esp. port. Raffinare, ital. Raffiner. Voy. Rafinar. RAYSSA, V. Raissa.

RAYSSAR, v. a. vl. Scier, couper, déchirer, tourmenter.

Ety. de rayssa ou raissa et de ar.

BAYURA, (refúre); Rigatura, ital. Rayadura, esp. Riscadura, port. Rayure, manière dont une étoffe est rayée.

Ety. de ray et de ura. V. Radi, R.

RAZ-A-sos, expr. adv. En bas. RAZ, prép. V. Ras.

RAZA, s. f. vl. Compte : Pauzar la raza, faire rendre compte. Sauv. V. Ras, R. pour race, V. Raça.

RAZAIN, vl. V. Rasin.

RAZAS, s. f. pl. vl. Droits, impositions, d'où razounar, payer les droits ou les imposilions.

RAZEDOR, s. m. vl. Raedor, esp. Raseur, coupeur, rogneur. V. Ras, R. RAZIC, s. f. (razic), dl. Racine. V. Ra-

cina et Radic, R.

Razic de cueissa, l'aine. V. Lengue. RAZICAB, vl. V. Radicar.

RAZICAT, ADA, adj. et p. vl. Enraciné, ée; arrache, ée. V. Enracinat et Derrabat. RAZIER, adj. vl. mazzens. Ras, de ni-

veau avec le sol, Valatz raziers. V. Ras, R. RAZIERA, s. f. (rasiére). Conduit de

Ety. de rhec. V. Rh, R.

RAZIGAMENT, s. m. vl. Racine. V. Racina.

RAZIGAR, vl. V. Radicar. RAZIGAT, ADA, adj. et p. vl. RAZIMAT. Enraciné. V. Enracinat.

Ety. du lat. radicatus. V. Radic, R. RAZIM, s. m. vl. Raisin. V. Rasin et Rac, R. 2.

RAZIMAR, v. n. vl. Racimar, esp. Produire des raisins; vendanger. RAZIMET, s. m. vl. Petit raisin. V.

Rasinet.

RAZINA, s. f. vl. Réglisse. V. Racina et Radic, R.

RAZINAT, vl. V. Razigat et Radic. R. RAZIR, v. a. vl. Déraciner. V. Deracinar, Derrabar et Radic, R.

BAZIT, s. m. vl. Raisin. V. Rasin et Rac, R. 2.

RAZIT, s. m. vl. Racine, souche, prin-

cipe, race, source. V. Radic, R.
RAZITZ, vl. V. Racina.
RAZO, S. f. vl. RASO, RATEO, RANO. Raho, cat. Razon, esp. Razao, port. Ragione, ital. Raison, sens, bon sens; avis, motif, opportunité; raisonnement, argument, pour parler; sujet, en parlant d'une composition littéraire; propos, parole, langage; calcul, combinaison; justice, légalité, garantie; ration, portion, part.

A ma razo m'entorni . vl. je reviens à mon

sviet. V. Rason, R.

RAZOIOS A, vl. En bas.

Mete à razoios, jetez vous d'ici en bas: Mitte te hinc deorsum.

RAZON ESCRICHA, S. f. vl. Le droit écrit. RAZONABLAMENT, adv. vl. RABORA-BLAMEN, RAZONABLAMENE. Raisonnablement. V. Rasounablament et Rason, R.

RAZONABLE, vl. V. Rasounable et Rason, R.

RAZONADOR, S. M. VI. BAZONAIRE. RGzonador, esp. Ragionatore, ital. Raisonneur, argumentateur, discuteur, avocal.

V. Rason, R.
RAZONAIRE, s. m. vl. Avocat. V. Razonador et Rason, R.

RAZONAMEN, S. m. VI. REZONAMEN. Raisonnement; reproche, réprimande, observation; discours, défense, prétexte. V. Rasounament.

RAZONANSA, s. f. vl. Observation, remontrance, réprimande, correction. Voy. Rason, R.

RAZONAR, v. n. vl. MASONAR. Razonar, esp. Raisonner, expliquer, exposer, discourir; act. vanier, proner, célébrer; jus-tifier, disculper; blamer, accuser, répri-mander, médire; avouer. V. Rason, R. et Resoun.

RAZONAT, ADA, adj. et p. vl. Raison-

né, ée; justifié, V. le verbe.

RAZOR, vl. V. Rasour et Ras, R. RAZOS, s. f. pl. vl. Droits, impositions

RAZOUER, dg. Rasoir. V. Rasour et Ras, R.

RAZURA, s. f. vl. V. Rasura. RAZZA, s. f. (rátse); Razza, ital. Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, à la raie ronce, Raia rubus, Lin. poisson de l'ordre des Trématopnés, et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), dont la chair est d'un bon gout, et dont le poids va jusqu'à dix kilogrammes.

Ety. de l'ital. razza, raie.

A la raie mozaïque, Raia mosaica, Lacep. Risso, à la raie bicolore, Raia bicolor, Risso, poissons du même genre.

RE, vl. Pour rein. V. Rens.

RE, s. f. vl. Ren, Re, Res, anc. cat. Chose; objet, personne; s. m. rien, quel-que chose. V. Ren, gran re, grande quantilé; précédé d'une négation, nulle chose, rien du tout; adv. pas point, nullement.

RE, dl. Fait en re, recule. RE, radical dérivé du latin res, rei,

chose, ou du grec ρίζω (rhezo), faire. De res, par apoc. re; d'où : Re, Ren, Re-el, Reela-ment, Re-al-itat, Re-al-siar, Ar-ren, Re-publica, Re-public-ain. RE, s. m. (ré); Re, ital. esp. port. cat.

Re, la seconde note de la gamme, ut, re.
RE, s. m. vl. Roi. V. Rey et Reg, R.
RE, initiatif, pris du latin qui marque

réduplication, retour, renouvellement et quelque fois augmentation.

RE, itératif, paraît être une abréviation de rursus lat. qui signifie, de nouveau, une seconde fois, et par extension, à plusieurs reprises.

Re-dire, dire une seconde fois.

Re-faire, faire de nouveau.

Re-cercar, rechercher, chercher avec sein. Re-pastar, pétrir de nouveau.

Re-tegner, teindre une seconde, une troisième fois.

RE, indiquant retour, en arrière, vient probablement du lat. retro.

Re-flux, reflux, flux, en arrière.

Re-poussar, repousser, pousser en ar-

Re-ferar, référer, de re, et de fero, porter en arrière.

Re-tour, tour en arrière.

Re-cusar, de re et de cudo, frapper en

RE, augmentalif, vient du lat: re, il se change quelquesois en red.

Re-tournir, relentir.

Redoundant, de unda et de re, abondant. De re, par l'addition euphonique de d, red; d'où: Red-emption, rachat; Red-action.

De re, par suppr. de e devant les radicaux qui commencent par une voyelle.

R-abattre, abattre de nouveau, une seconde fois, ou abattre tout à fait, complétement.

R-appelar, appeler de nouveau.

REABLE, s. m. V. Rabalhoun et Rable. REACTIF, s. m. (reactif). Réactif, on donne ce nom, en chimie, à tout corps qui, en agissant sur un autre, en décèle la nature.

Ety. de re, iter. et de actif, qui agit sur ou reagit. V. Act, R.

REACTION, s. f. (reactie-n); macrien. Reazione, ital. Reaccion, esp. Reacção, port. Reacció, cat. Réaction, action réci-

proque. V. Act, R.

REAL, ALA, adj. vl. Reale, cat. esp. port. Reale, ital. Reel, v. c. m. et Re, R. REAL, ALA, adj. Real, port. esp. cat. Royal, ale. V. Royal, ala et Rey, R. Galera reala, galère royalo.

REALA, s. f. Coquelicot, Avr. Voy. Rouala et Rh. R.

REALA-JAUNA, s. f. Pavot cornu, Avril. V. Herba-de-peiriera.

REALGAR, s. m. (realgá); Rejalgar esp. cat. Risigallo, ital. Réalgar, nom que les anciens donnaient au sulfure rouge d'arsenic ou arsenic sulfuré rouge natif, il est d'un beau rouge, et sa poussière est janne orangée. Cette substance est composée de 70 parties d'arsenic et de 30 de soufre, ce qui doit montrer à ceux qui l'emploient en peinture, avec qu'elle prudence ils doivent s'en servir.

Éty.

REALH, vl. V. Royal.

REALISAR, v. a. (realisa); Realisar, port. cat. Realizar, esp. Réaliser, rendre réel et effectif, convertir en argent comptant.

Ety. de realis, réel, et de ar, rendre réel. V. Re, R.

REALISAT, ADA, adj. et part. (realisá, áde ) ; Realizado , port. Réalisé , éc. V. Re ,

REALISATION, s. f. (realisatie-n); Realisação, port. Réalisation, l'action de réa-liser. V. Re, R.

REALITAT, s. f. (realitá); Realta, ital. Realidad, esp. Realidade, port. Realitat, cat. Réalité, existence réelle et effective.

Ety. du lat. realitas, itatis, m. s. Voy.

REALME, vi. Realme, cat. V. Royaume. REALMENS, adv. vl. mealment. Realment, cat. Réellement. V. Reelament et Re. R.

REAUME, s. m. vl. Royaume. V. Reg, Rød.

REAVER, v. a. (reávé). Ravoir, avoir de nouveau, recouvrer.

Ety. de re et de aver, avoir de nouveau. V. Hab, R.

### RER

REBA, s. f. (rèbe), dg. Tribut des paysans à leur maître. Jasm.

Éty. Reba est une alter. de Reva , v. c. m. REBABBOU, V. Repepiaire.

REBAGNA, adj. et part. (rebagne), dl. Etre humide ou le devenir. V. Bagn, R.

REBAILAR, v. a. vl. Redonner, rendre. Ety. de bailar et de re, itér.

REBAIRE , dl. V. Revaire et Rev , R. REBAISSAR, v. a. (rebeissá); nausmean. Rebaxar, cat. Rebassare, ital. Dégorger, terme de tanneur. Garc.

Éty. de re, itér. et de baissar, baisser. V. Bas, R.

REBALADA, s. f. (rebaláde), dl. Femme perdue, une gourgandine, femme qu'on ramasse en passant. V. Bal, R.

REBALADIS , s. m. (rebaladis); TOTAanno, nevaladis, dl. Tintamare, bruit qu'on fait en trainant quelque chose; train, embarras, remue-menage : L'a de rabaladis, il y a du train.

> Aqui non n'y a quazi persouno Qu'on sach aquest rebaladis. Michel.

REBALADIS, adj. (reballis). Ramassé, objet trainé. Desanat...

REBALAR, v. a. (rebalá). Relancer, rabrouer, repousser par des paroles dures. V. Rambourrar et Bal, R.

REBALAR, V. S. RESAMAS, TRASSAS, RA-BALHAR, BEBALHAR, MABALAR, EMBARAR. Entrainer, emmener; racler: Rebalar l'oula, racler le fond de la marmite; Rebalar qu'auqu'un en passant, entraîner quelqu'un en passant.

Ety de re, iter. de bal, formé de bala et de ar, entraîner comme une balle, emporter comme un fagot. V. Bal, R.

REBALAR SE, v. r. dl. Se trainer avec peine; et sig. ramper devant quelqu'un.

REBALETA DE, expr. adv. (dé rebaléte) ; DE REBARRITA OU DE REVALETA. Terre-à-terre : Jitar una peira de rebaleta, jeter une pierre à terre ou à la surface de l'eau pour lui faire faire des ricochets; Lou juec de rebaleta, le jeu d'écorche-cul. V. Resquilheta. De rebaleta, au figuré, signifie avec une entière sou-

mission, avec révérence.

REBALHAR, V. Rabalhar et Bal, R. REBALHET, s. m. (rebaillé). Son de cloche que l'on donne au moment où le prêtre va monter à l'autel.

Ély. de rabalhar, ramsser, rassembler, parce que c'est à cette sonnerie que les per-sonnes entrent dans l'Église. V. Bal, R.

REBALUN, s. m. (rebalun). Restes d'un repas. V. Ratatoulha.

REBAN, vl. Ils ou elles perçoivent. REBAR, dl. V. Revar et Rev, R.

REBARAR, V. Rebalar et Bal, R. REBARBA, V. Rhubarba.

REBARBEOU, s. m. (rebarbeou). Barbillon ou dardillon, petite languette aiguë du hameçon, située près de la pointe, et dirigée, en sens contraire, servant à empêcher le poisson de se débarrasser une fois qu'il est pris.

Ety. de barbel , barbeou , petite barbe , et de la prép. itér. re, double pointe. V. Barb, Rad.

REBARBEOU, s. m. Le grain que l'on fait tomber, en battant les gerbes. V. Barba.

REBARDELAR, v. a. (rebardelá). Battre les gerbes pour en faire lomber le grain, Garc. V. Esbarbar.

Se rebardelar, v. r. se rebéquer. REBARIR, v. a. (rebarir); ESTREMAB,

BECATAR, REJOUGNER. Renfermer, mettre en lieu de sûreté, rassembler ce qui était épars.

Éty. de re, itér. et de abarir, conserver. REBARIT, IA, adj. et p. (rebari, ie); place : Ben rebaril, bien mis, bien habillé, vétu proprement.

REBARRAR, v. a. Rembarrer, rejeter avec indignation. Avr. V. Barr, R.

REBASSET , V. Babasset et Bas, R. REBASSITE, Alt. de Rebussite, v. c. m. REBASTIR , V. a. (rebastir); BASTIR MAI. Rebâtir, bâtir de nouveau, bâtir une seconde

Éty. de re, itér. et de bastir. Voy. Bast, Rad. 2.

REBASTIT, IDA, adj. et p. (rebasti, ide). Rebati, ie. V. Bast, R. 2.

REBAT, s. m. (rebà), dl. munn-sount. La réverbération du soleil. V. Reverberation.

Ety. de re, itér. et de batre, renvoyer. V. Batr, R.

REBAT, s. m. et rabat, terme du jeu J. de quilles et du jeu de paume, action de rebattre. V. Batr, R.

REBATEGEAR, v. a. (rebatedja); Rebaptizar, esp. Rebatezar, port. Ribattezzare, ital. Rebatejar, cat. Rebaptiser, réitérer le baptême.

Ety. de re et de bategear. V. Bapt, R. REBATEGEAT, ADA, adj. et p. (rebatedjá, áde); Rebatizado, port. Rebaptisé, ée, baptisé une seconde fois. V. Bapt, R. REBATEIAR, yl. V. Rebategear et

Bapt, R.

REBATEMENT, s. m. vl. Rebatiment, cat. Rebatimento, esp. port. Rebattement. Ety. de re, iter. et de balement. V. Batr.

Rad. REBATRE, V. Reballre et Batr, R. REBATTAGI, s. m. (rebatádgi); BEBAT-

TAGE. Rabat, reliure d'un tonneau. Garc. REBATTRE, v. a. Rabattre, diminuer, retrancher du prix demandé; en terme de tailleur, rabattre, aplatir les contures. V. Batr, Ŕ.

REBATTRE, v. a. (rebatré); Shattere, ital. Rebater, port. Rebatrer, cat. Rabattre;

de nouveau, battu et rebattu. Robattre un matalas, rebattre un matelas,

le refaire. Rebattre un touneou, relier un tonneau.

Rebattre la pauma, lou voulant, etc., renvoyer la balle, le volant.

Rebattre la palha de l'airoou, relever. Éty. de re, iter. et de Battre, v. c. m. et

Batr, R.

Rebattre au jeu de quilles, rabattre, le coup de rabat, est celui que le joueur joue de l'endroit où la boule s'est arrêtée, c'est l'opposé de venue, de coou.

REBATTUT, UDA, adj. et p. (rebattu, ude); Rebatido, port. Rebatud, cat. Rebattu, renvoyé, selon le verbe. V. Batr, R.

BEBATUA, s. f. (rebatue), d. m. Recepée, la partie du bois qu'on a recepée; on le dit plus particulièrement de la souche des arbres qu'on coupe près de terre, après qu'on en a coupé l'arbre à une certaine hauteur.

Ety. Rebatua, est dit pour rebatuda, formé de re, iter. et de abatuda, abattue, c'est-à-dire, abattue une seconde fois. V. Abat R.

REBATUA, s. f. Terme du jeu de quilles. V. Perboula et Batr, R.

REBAUDIN, s. m. (rebaoudin); BABAU-DIN , RABURDIN , RESCOUDIN. Nom qu'on donne, aux environs de Riez et de Greoulx, et presque tout le long de la Durance, à l'argousier. V. Agranas.

REBAUSSAR, v. a. (rebaoussa), dl. Pour retrousser, V. Retapar et Retroussar.

Ety. de re, iter. et de aussar, hausser, rehausser, relever, le b est euphonique. V.

REBAUSSET, s. m. (rebaoussé). Ta-blette: Rebausset de terra, tertre; Rebausset sus la peou, protubérance. Cast.

REBAVAR, v. n. (rebavá). Bavocher, on le dit des inégalités que laisse le burin, des rebords inégaux qui restent après la taille. V. Bav, R.

REBAVURA, s. f. (rebávure). Ebarbure, bavochure, on le dit des inégalités ou barbes que laisse le trait du burin, des rebords que le marteau fait faire sur la tête des ciseaux, etc. Avril. V. Bav, R.

REBAYZAR, v. a. vl. Ribaciare, ital. Rebaiser, baiser de nouveau.

Ety. de re, et de bauzar. V. Bais. R.

REBEC, s. m. (rebèc), dl. Rebeca et Rabeca, port. Rabel, csp. Ribeca, ital. Aujourd'hui mauvais violon de village.

Anciennement ce mot désignait un violon sans autre acception. V. Rossa et Bouquin.

Ély. du port. rebeca, rabeca ou arrabeca, probablement dérivé de arlabeca, chant lugubre.

REBECAIRE, ARELA, s. (rebecáiré, arèle); manegusa, menecaira, rengue, arreques, arrecus. Qui se rebéque, raisonneur, qui épilogue sur tout, qui a toujours la dernière parole.

Éty. de rebecar et de aire, qui se rebéque. V. Bec, R.

REBECAR, v. n. (rebecá); REBEQUAR ERPETAR. Se rebéquer et non rebéquer, se rebéquer contre quelqu'un; répondre avec fierté à ceux à qui l'on doit du respect : Rebeques, tu raisonnes, tu oses repartir.

Éty. de re, iter. de bec et de ar , litt. faire aller le bec de nouveau. V. Bec, R.

REBECHINAR, dl. Retrousser. Voy. Revertegar.

REBECUR, Cast. V. Rebecaire.

REBEILLER, s. m. (rebeillé), et mieux REVELUIER, dl. Crieur des trépassés, clochetteur. Hillet. V. Vigil, R.

REBEISSAR, Garc. V. Rebaissar et

Bas, R.

REBEL, adj. vl. Rebel, port. V. Rebelle

REBELENCIAL, ALA, adj. dl. Courtois, grand faiseur de révérences. V. Ver,

REBELHER, s. m. (rebeillé), dl. Clocheteur, crieur des trépassés. Doujat. Voy. Figil, R.

REBELL, vl. V. Rebel.

REBELLACION, s. f. vl. Ribellazione, ital. Rébellion. V. Rebellion et Bell, R.

REBELLAR SE, v. r. (se rebeliá); RE-BRLAR. Ribellarsi, ital. Rebellar, cat. Rebellarse, port. Rebelarse, esp. Se rebeller, se révolter contre.

Éty. du lat. rebellare, formé de rureus bellare, recommencer la guerre. V. Bell, R.

REBELE, ELA, adj. (rebèlé, èle); Ribello, ital. Rebelde, esp. Rebel et Rebelde, port. Rebelle, cat. Rébelle, qui désobéit à l'autorité légitime, qui se soulève contre elle.

Ety. du lat. rebellis, m. s. V. Bell, R. REBELLIO, s. f. vl. Rebellió, cat. Rebellion, v. c. m.

REBELLION, s. f. (rebellie-n); REBELLION, s. f. (rebellie-n); Rebellio, cat. Rebellion, esp. Rebelliao, port. Ribellione, ital. Rébellion, résistance, refus.

Ety. du lat. rebellionis, gén. de rebellio. V. Bell, R.

REBENBRAR, v. r. vl. Se ressouvenir. V. Mem, R.

REBENDEIRE, dl. V. Revendeire. REBENESIR, v. a. (rebenesir); management BENESIR MAI. Rebénir, bénir une seconde fois. Éty. de re, ilér. et de benesir. V. Dire, R. REBENJA, dl. V. Revenge.
REBENS, dl. V. Grapasses et Moun-

REBEQUET, s. m. (rebequé). Dim. de rebec, mauvais violon de village.

Io mi semblo vezer intrar timbous, timballos, Violous et rebequets, ristres et vertegallos. La Bellaudière.

REBERTAR, v. n. (reberta), dl. Ressembler: Reberta Cupidoun, on le prendrait pour Cupidon. V. Bessemblar et Retraire.

REBERTAR, v. n. vl. Se souvenir: Reberta te, souviens-toi.

REBERVELHAR, dl. V. S'esperlugar et Vigil, R.

REBES, dl. V. Reves.

REBESSINAR, v. a. (rebessiná), d. bas lim. Retrousser pour donner le fouet; fig. faire à quelqu'un une sévère réprimande. . Vert, R.

REBEURE, v. a. vl. Boire, élider.

Dou a miei votz pronunciar la vocal que s'esbeu. Fl. del Gay Sab.

REBICHOUNAT, ADA, adj. et p. (rebitchouná, áde), dg.

Toutes an de bets peous, bien frisats, bien bouclats, Semble qu'un peruquey lous a rebicheunets.

REBIEIRAU, s. m. (rebieiráou), dl. V.

Éty. de rebiera et de au, V. Riv. R.

REBIFAR SE, v. r. (si rebifa); Rebifarse, cat. Se requinquer, se parer, plus qu'il ne convient, se rehausser, Garc., et activement, rabrouer, relancer. Avril. Éty.?

REBIFAT, ADA, adj. et p. (rebifa, ade). Requinqué, retroussé, le premier se dit des personnes et le second des choses.

REBILHAGE, s. m. (rebillådgé), d Rhabillage. V. Racoumoudagi et Hab, R.

REBILHAR, v. a. (rebillà), dl. Raccommoder, rapiècer un habit; lancer, appliquer. V. Pedaçar et Hab, R.

> L'hoste saisis un tabouret Lou li rebillo sur la testo. Michel.

REBILHOUNAT, ADA, adj. et p. (Rebillouna, ade), dg. Récoquille, ée. REBINAB, Avril. V. Rabinar.

REBIRAL, dl. V. Revirada.

REBISCOULAR, dl. V. Reviscoular.

REBLAGE, s. m. (reblàdgé); BEBLAGE, REBLAGE, d. Le remplage, le blocage d'un mur. V. Plen, R.
REBLAN, vl. BEBLANDA. Il ou elle cares-

se, flatte, cajole, ménage.

REBLANCHIR, v. a. (reblantchir); BLANCHIR MAI. Reblanchir, blanchir une seconde, une troisième fois.

Ety. de re, iter. et de blanchir. V. Blanc, Rad.

REBLANCHIT, IDA, adj. et'p. (re-blantchi, ide). Reblanchi, ie. V. Blanc, R. REBLANDAR , V. a. VI. RESLANDER. Flatter, caresser.

Ety. de re, iter. et de blandiri, flatter. V. Bland, R.

REBLANDIR. vl. V. le mot précédent. REELAR, v. a. (reblá). Bloquer, remplir de blocaille, faire le remplage d'un mur. V. Plen, R.

REBLARIA, s. f. (reblarie), dl. V. Re-

blage et Plen, R.

RELAT, di. V. Rablat et Plen, R. REBLE, s. m. (rèble), dl. Pour rable, V. Rable.

REBLE, s. m. dl. Pour caillou, blocail-

le, V. Massacan et Plen, R.

REBLO, a. m. vi. Remblai, matériaux pour remplir l'intérieur d'un mur, blocage, cailloutage. V. Plen, R.

REBOCHAR, v. a. vl. Émousser, répri-

Ety. de re pour retro, de boch, bouche, et de ar. V. Bouc. R.

REBOLTAR, v. a. vl. Ribaltare, ital. Repousser, réprimer.

REBOLTAT, ADA, adj. et p. vl. assonтава. Repoussé, ée.

REBON, vi. Il ou elle enterre, ensevelit. REBONAR, v. a. vl. Améliorer.

Éty. de re, iler. de bon et de ar, rendre meilleur. V. Bon, R.

REBONDRE, v. a. vi. Rejeter, repousser, ensevelir, déposer. V. Reboundre. Ety. du lat. reponere. V. Pos, R.

REBONER , VI. V. Reponer.

REBOOUDIN , Avril. V. Rebaudin. REBORG, adj. vl. nusones. Rebotado, port. Obtus, replié. V. Bouc. R.

REBORCADO, adj. vi. Hebeté. Sen reborcado, sens hébété, sans intelli-

gence.

Éty. de re pour retre et de borcado. Voy. Boue, R.

REBORCAR, v. a. vl. Émousser, se fausser, se reboucher. V. Boue, R.

REBORD, s. m. (rebor); RELAI. Rebord, partie saillante du bord de quelque ouvrage, partie rebordée d'un vêtement.

Éty. de re, augm. et de bord, bord en saillie. V. Bord, R.

Rebord d'una cabucela, avissure.

REBORDAR, v. a. (rebourdá); masoum BAB. Reborder, mettre un nouveau bord.

Éty. de rebord et de l'act. ar. V. Bord. R. REBOST, adj. et p. vl. Enterre, mis, déposé en terre.

Éty. du lat. repostus. V. Pos, R.

REBOSTA, s. f. (reboste), dl. et g. Provin. V. Cabus.

Ety. V. Rebost.

REBOTAR, v.a. vl. Rebotar, cat. Ributtare. ital. Repousser, rebuter.

REBOTAT, ADA, adj. et p. vl. Repoussé, ée, rebuté.

REBOU, s. m. Tas de paille. Avril. V. Capalet.

Ety. du lat. repositio, amas, meule de foin. REBOUCAGI, s. m. (reboucádgi); manou-CHAGI, PERFERIMENT, CRESPISSAGI, BEROUCAMENT, REBODUAGE. Reboco et Rebocadura, port. Crépi, crépissure, l'action de crépir, l'enduit de mortier qu'on applique grossièrement; on le nomme enduit, lorsqu'on l'unit avec la truelle.

Éty. de reboucar et de agi. V. Bouc, R.

RER

Crepissage, est un barbarisme. REBOUCAMENT, Avr. V. Reboucagi et

REBOUGAR, v. a. (reboucá); REBOUCHAR, PERFERIR, PARVOUGAR, CRESPIR, GROUSSAR, GROSSAR. Rébocar, port. Crépir une muraille avec la truelle, boucher les joints et les trous que les pierres laissent entre elles.

Ety. de re, iter. de bouca, pour trou, et de

ar. V. Bouc, R.

Recrepir, signifie crépir de nouveau. Reboucar a peira vista, hourder.

REBOUGAT, ADA, adj. et p. (rebouca, ade); ansoucmar, casser. Rebocado, port. Crépi, enduit. V. Bouc, R.

REBOUCHAT, ADA, adj. et p. (reboutchá, áde) V. Reboucat et Bouc, R.

REBOUFAR, dl. V. Refoufar.

REBOUICHAIRA, s. f. (rebouitchèire); nenovicarina. Talus qu'on fait au bout des planches que l'on emploie pour les toits. V. Bouc, R.

REBOUICHAR, v. a. (rebouitchá). Couper en talus le bout des planches que l'on

emploie pour les toits.

Ety. de re, de bouich, pour bouca et de ar,

couper la bouche ou le bout.

REBOULA, s. f. (reboule); ERROULETA. La caillette ou quatrième estomac des animaux ruminants. V. Bol. R.

REBOULA, s. f. Un des noms languedo-ciens du grateron, V. Arrapa-man, et de la

garance, V. Bol, R.

REBOULA SALVAGEA, s. f. (reboule salvatje). Nom toulousain de l'aspérule des champs, Asperula arvensis, Lin. plante de la fam. des Rubiacées, qu'on trouve dans les

REBOULAT, ADA, adj. et p. (reboulé, ade), d. bas lim. On le dit des arbres sur le tronc desquels il croft des loupes, et des choux

quand ils se gottrent.

Ety. de re, de boula et de at, sait en boule. V. Bol, R.

REBOULET, Garc. V. Robasset.

REBOULETA, s. f. (rebouléte). Caillette ou quatrième estomac du bœuf; on emploie celui des veaux, sous le même nom, pour faire cailler le lait; on le dit aussi pour boyau, tripe, gras-double.

Ety. Dim. de reboula. V. Bol. R.

REBOULETAIRE, s. m. (rebouletaire); nanouarriainn. Tripier, celui qui vend des tripes, des fressures, des pieds et des têtes de mouton.

Ety. de rebouleta et de la term. aire. V. Bol, R.

REBOULHIR, V. Rebulhir et Bulh, R. REBOULHISSAMENT, V. Rebulhissament et Bulh, R.

REBOULIBRE, s. m. (reboulibre). Alt.

lang. et gasc. de Revioure, v. c. m.

BEBOULINAR, dg. V. Remoulinar.

REBOUMBELAB, V. Reboundar, Repoumpelar et Bound, R.

REBOUMBELAT, ADA, adj. et p. (reboumbela, ade), Ajusté; pour dodu, potelé.

V. Moufet et Bound, R. REBOUMBETA, V. Escudeleta. REBOUMBILAR, v. a. (reboumbilá), dl.

Parer, ajuster, requinquer. REBOUMBIR, v. n. (reboumbir), d. bas

lim. Retentir. V. Resounar, Resclantir et Bound, R.

REBOUND, s. m. (reboun). Rebondissement. V. Repoumpel.

Ety. de re, iter. et de bound, bond. V. Bound, R.

REBOUNDAR, v. n. (reboundá), Re-bondir, rejailtir. V. Repoumpelar et Bound, Rad.

REBOUNDIN , INA , adj. (reboundin , ine), dl. Quinteux, euse.

La vouliou canta l'autre jour, Quan tou d'un co ma lyro reboundino, Me jougue pa que d'ers d'amour. Auhanel.

REBOUNDRE, v. a. (reboundré), dl. et bas lim. Cacher, ensevelir, ensoncer dans la terre, égarer dans un amas d'autres choses. V. Escoundre et Enterrar.

Ety. du lat. recondere, par le changement du c en b, ou de reponere, selon Astruc. V. Pos, R.

REBOUNDUN, dl. V. Remoundilha. REBOUNDUT, UDA, adj. et p. (reboundú, úde). Enterré, enseveli. V. Enterrat, Escoundut et Pos, R.

Jouls aqueste grand roces rebounded l'osso D'Encelado le fier , la glorio des Gigans. Gondeli.

> L'home del bé dron aci reboundut. Jasm.

REBOURLIOUNAR, v. n. (rebourliouna); menourouman, d. bas lim. Repousser, pousser de nouveaux jets, des rejetons, de nouvelles branches, de nouvelles feuilles. V. Rearilhar.

Ety. de re, itér. de bourliounar et de bourgeounar, bourgeonner de nouveau; re-

paraître, revenir, en parlant des maladies. REBOURS, s. m. (rebours); nancus, nasus, masussits, massa, masoun. Rebours, le contre-poil; fig. le contre-pied.

Ety. On dérive ce mot, dit M. Roquefort, de burrus, brosse, ou du grec parsoc (raibos), oblique, courbe, tortu, qui a les pieds tournés; mais il vient de la basse lat. reburrus, velu, hérissé, dérivé de burrus,

A rebours et de rebours, à rebours et au rebours, à contre-poil.

hourre.

Es fach à rebours de peou, c'est un esprit rebours.

A rebours de peou, contra peou, à rebours de poil.

REBOUSSOUIRE, s. m. (rebouxoulté);

REBOUSTERI, s. m. (reboustèri), di. BARBOUSTERS. Repas qu'on donne à ceux qui ont assisté au convoi d'une personne morte à la campagne. Sauv.

Éty, du lat. repositus, déposé, repas qu'on donne quand on a déposé le cadavre. Voy. Pos . R.

REBOUSTIAR, v. a. (reboustiá), d. lim. Rebrousser; rapporter. Foucaud.

REBOUSTILHAR, v. a. di. Retrousser. V. Retroussar.

REBOUSTILHAT, dl. Retroussé. Voy. Retroussal.

REBOUTAR, v. a. vl. Repousser. Ety. du lat. repulsare, m. s. V. Puls, R. REBOUTIGNAR, dl. V. Fougnar.

REBOUTILHAR, v. a. (reboutillá), dl. Reboutilhar lous iols, tourner les yeux, comme il arrive dans la pâmoison, et populairement, rebouiller les yeux comme un chat qui se meurt.

REBOUYCHER, ERA, adj. (rebouicher, ére), dg. Revêche.

> Non a resonablo creaturo Ta rebouychero de naturo Que nou sio de soun abis. D'Astros.

REBRASSAR SE, v. r. (se rebrassá). Lever la main contre quelqu'un. Garc.

Ety. de re augm. de bras et de ar, litt. relever beaucoup le bras. V. S'esbrassiar et

REBREC, s. m. (rebrèc), dl. Rebreg, cat. Haillon, vil reste de quelque chose.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

REBREGAR, v. a. (rebrega); Rebregar, cat. Chiffonner, bouchonner, froisser, faner. Eiy. de rebrec et de ar.

REBREGAT, ADA, adj. et p. (rebregå, ade). Chiffonné, ée.

Ety. de rebrec et de at.

REBRIDAR, v. a. (rebridá); sridas mai. Rebrider, brider de nouveau.

Ely. de re, itér. et de bridar. V. Brid, R. REBRODAR, v. a. (rebroudá); BROUDAR wai, Rebroder, broder de nou-veau ou sur ce qui a déjà été brodé.

Ety. de re, itér. et de brodar. V. Bord, R. REBRONDACHAS, s. f. pl. (rebroundatches), Avr. V. Rebrondalhas et Brond, R. REBRONDADA, s. f. (rebroundade); et d'émonder les arbres. V. Rebrondar.

Ety. de re itér. de bronda, branche cou-pée, et de la term. pass. ada. V. Brond, R. REBRONDAGI, Voy. Rebrondada et

Brond, R. REBRONDALHAS, s. f. pl. (rebroundáilles); BRONDILHAS, REBENDACHAS, RE-

MOUNDILMAS, REBOUNDUN, REBROUNDILMAS, RE-CRUM, POUDILMAS, MECUMADIS. Émondes, branches superflues qu'on a retranchées des arbres; les élagures.

Ety. de re, de brondas, branches, et de la term. alha, toutes les branches inutiles qu'on a coupées. V. Brond, R.

REBRONDAIRE, s. m. (rebrondairé); BEOURAIRE, RIBUSCAIRE, SECURAIRE. Emondeur, celui qui émonde, élague ou taille les arbres.

Ély. de re, iter. de bronda, branche, et de la term. aire. V. Brond, R.

REBRONDAR, v. a. (rebrounda); SUCURAR, SECULAR, RESEONDAR. Emonder, ôter les branches superflues d'un arbre ; élaguer, en couper les branches inutiles. On élague en retranchant, et on émonde en nettoyant; fig. polir, donner la dernière main.

Ety. de re, iter. de bronda, branche, et de la term. act. ar, retailler les branches. V. Brond, R.

Sachez, que per vous agradar Aquesteis vers vau rebroundar.

REBRONDUN, vl. d. de Carp. Voy. Rebrondalhas.

REBROUADA, s. f. (rebrouade). Rebuffade, rebut dur et méprisant; mauvais accueil.

REBROUAR, v. a. (rebrouá); RAMBOUR-BAR, RESALAR, REGAUGNAR, REVIRAR, REMOU-CHAR, REMODEMNAR. Rabrouer, rebuter avec rudesse et mépris, relancer.

Ety. du lat. reprobare, repousser. M. de Roquefort le fait venir de bruire.

REBROUAT, ADA, adj. et p. (rebrouá, áde), d. béarn. Repassé, châtié, rabroué.
REBROUFAR, v. n. (rebroufa). Éclater

de rire, Garc. V. Esbroufar.

REBROUS, s. m. (rebrous); anovests, BROUS , CACHETA , CACHETI , FROUMAGI-CACHAT , PROUMAGE-COUYERT, COUSSINOUS. Lait cailleboté et épissé; rhubarbe de fremege. Garc. V. Cacheua.

REBROUTAR, v. n. (rebroulá); Rebrotar, cal. Repousser, pousser de nouveaux bourgeons.

REBRUGIRE, v. n. vl. assaums. Bruire de nouveau.

Ely. de re, iter. et de brugire. V. Brul, R. REBUCADA, s. f. (rebucade), dl. De rebucada, par contre coup.

REBUCITE AU, expr. adv. (aou rebucitè), Avr. A rebours. V. Rebours.

REBUFELAR, V. Espeloufrir. REBUFELAT, V. Espeloufrit.

**REBUFFADA**, s. f. (rebufade), d. bas lim. BEBUFADA. Rebuffade, mouvement de mauvaise humeur ou de colère qu'on témoigne à quelqu'un. V. Bouff, R.

REBUFFAR, v. a. (rebufa), d. bas lim. BUFAR. Repousser quelqu'un avec aigreur. V. *Bouff* , Ř.

BEBUGA-BARTAS, s. m. (rebugue-bartas, dl. et gasc. BOULAN. Croissant, instrument en forme de faucille, emmanché sur une perche, dont on se sert pour émonder les haies et les arbres épineux.

REBUGAR, v. a. (rebugá), dl. et gasc. Émonder, ébrancher. V. Esbranchar.

REBUGAT, ADA, adj. et part. (rebugá, éde), dg. Emondé, ée, taillé, ée, élagué.

REBULET, ETA, s. et adj. ( reboulé , ate); minourr. Courtaud, aude; trapu, ue. V. Tap-de-bouta.

Ely. All. de reboulet, formé de re, de boula et de et, petite boule. V. Bol, R.

ma, menovia. Rebullir, cat. Ribollire, ital. Rebouillir, bouillir de nouveau; fermenter; on le dit particulièrement des végétaux, qui, étant entassés encore verts, entrent en fermentation et s'échauffent; on le dit aussi du fumier, et dans le Bas-Lim. de la pâte qui lève trop, ainsi que du vin qui fermente trop long-temps; retremper, vl.

Ety. du lat. rebullire, ou de re, itér. et de bulhir. V. Bulh, R.

REBULHISSAMENT, s. m. (rebuillissaméin). Fermentation; mouvement violent de l'âme à l'aspect d'un danger pressant. Voy. Bulh, R.

REBULHIT, adj. et part. vl. Rebouilli retrempé. V. Bulh, R.

REBULLIR, vi. V. Rebulhir et Bulh,

REBUS, adv. (rébus). V. Rebours et Rebussite.

REBUS, s. m. (rebus). Rébus, jeu d'esprit : assemblage de lettres, de syllabes ou de figures, qui compose un mot ou une

100-d- et une tour, est un rébus qui signifie sans détour.

Ety. D'après Ménage, ce mot est tiré du tifre d'une brochure que les ciercs de Picardie publiaient tous les ans au carnaval, intitulée : De rebus quæ gerentur, mais M. Eloi Johanneau, dit que ce mot vient de res, chose, parce que ces rebus peignent des choses et non des mots.

On en trouve quelques traces dans l'anti-

REBUSSINAT, dl. V. Reveissinat. REBUSSITE, DE, adv. (rebussité dé), d. m. BEBASSITE. A rebours, à contre-sens. V. Rebours.

REBUT, adj. vl. annur. Racheté. REBUT, s. m. (rebu). Ributtamento, ital. Rebut, marchandise qui n'est plus de mise, qui est altérée ou passée de mode, que tout le monde rejette; action par laquelle on rebutte; dans les postes on nomme rebuts, les lettres tombées en rebut ou refusées.

Riy. de rebutar, ou du lat. repuisa, refus. V. But, R.

REBUTAR, v. a. (rebuta); ansura. Ribbuttare, ital. Regouler, rebuter, éloigner avec rudesse, V. Escalustrar; refuser, empêcher qu'une chose ne pénètre; rejeter, repousser.

Ety. du lat. repulsare, reponsser. Voy. But, R.

REBUTTR, v. a. (rebutir), d. bas lim m. s. que Rebutar, v. c. m. et But, R.

REBUZAR, v. a. vl. Rebuter, repousser; émousser, détériorer; radoter.

REBUZAT, ADA, adj. et p. vl. Rebuté, ée. V. le verbe.

REBUZO, s. f. vl. Radotement, de rebuzar, radoter.

REBUZON, A, expr. adv. vl. A rebours, à reculons.

## REC

REC, s. m. (rèc), dl. Ruisseau qui coule au milieu des rues. V. Valat. Rec mairal, ruisseau principal.

Las aigos an ta fort crescut le rec mairal, Que les peures roussis n'an jusques al pitral. Et ailleura:

L'un tomba dins un rec, l'autre dins un fangas. Les recs an debourdat per toutas las carrieras. Bergoing.

REC, s. m. d. vaud. Filet, ret. RECABALAR, v. a. (recabalá); ascava-LAR. Remonter ou pourvoir de nouveau une ferme de campagne; la fournir de tout ce qui est nécessaire pour qu'on la fasse valoir. . Acabalar.

Éty. de re, iter. de cabal, capital, cheptel, et de ar, rétablir le capital. V. Cap, R.

RECABALAT, ADA, adj. et p. (recabalá, áde), dl.

> Sé trouvét lou léndéman Un paouquet recabalada. Mai toujour espaourugada. Rigaud.

RECADELAR, v. n. (recadelá). Récidiver, rechuter, retourner, revenir, parlant d'une tache mal effacée ou d'une humeur mal guérie. Garc.

Éty. de re, itér. et de cadere, tomber. V. Cad, R.

RECALADAR, v. a. (recaladá). Repa-

ver, paver une seconde fois. Ety. de re, iter. de calada, pavé, et de la

term. act. ar, mettre le pavé de nouveau. V. Cal. R. 3. RECALAR, v. a. vl. Recalar, esp.

Se calmer, s'apaiser. Ety. de re, iter, et de calar, se taire. V.

Calar, R.

RECALAR SE, v. r. dl. Se remettre sur pied, s'équiper, rattraper ce qu'on avait perdu. V. Resquetiar se.

RECALAT, ADA, adj. et p. (recalá, ade). Bien loti, bien partagé: Sion pas mau recalat! me voilà bien loti!

RECALCITRANT, ANTA, adj. (recalcitran, ante); Ricalcitrante, ital. port. Récalcitrant, ante, qui résiste avec humeur et opiniåtreté.

Éty. du lat. recalcitrare et de ant, fait de re, itér. et de calcitrare, ruer, lancer les pieds. V. Calc, R.

RECALCITRAR, v. n. (recalcitrá); Recalcitrar, port. esp. Récalcitrer, régimber.

Éty. du lat. recalcitrare, formé de re, iler et de calcitrare, de calcis gen. de cala, talon. V. Calc, R.

RECALIBAR, dl. V. Recalivar et Cal, Rad.

RECALINAR, v. p. vl, Rechuter. Voy. Rechutar.

RECALIOU, s. m. (recaliou); CALIBADA, CALLOT , RASCALIOT , RESCALIOT , RASCARIOT , BACALSOU, RASCAUT, CALUIU, RASCARIA, RACALEOU. Rescoldo, esp. Caliu, cat. Débris de braise, cendre chaude, reste de feu caché sous la cendre ; langueur.

Éty. du lat. recaleo, être échausse, ou du roman caliu, braise. V. Cal, R.

RECALISSI, V. Regalissi.

RECALISSI-REGRE, Jus de réglisse. Avril.

RECALIU, s. m. vl. Braise, langueur, chaleur.

RECALIU, s. m. vl. Action de se re-chausser; rechute. V. Cal, R.

RECALIVADA, s. f. (recaliváde); RECA-LIBADA, lang. Rechute. V. Rechuta.

Ety. V. Recalivar et Cal. R.

Ou pensa estre lou mies garit Tirassa una recalivada. Bruevs.

RECALIVAR, v. a. (recalivá); RECALI-BAB. Réchausser, rallumer, récidiver, rechuler. V. Rescaufar.

Ety. du lat. recalere, être réchauffé.

Aquot recalive, cela se ranime. V. Cal, Rad.

RECALIVAR, v. n. Avoir ou faire une rechute, retomber, rechuter. V. Rechutar et Cad. R.

RECALIVAR SE, v. r. Se réchausser, se rallumer, se ranimer, en parlant d'une querelle assoupie, d'une amitié refroidie, d'une Rad.

haine ralentie qui reprennent de nouvelles forces. V. Cal, R.

RECAMBIAR, v.a. vl. Recambiar, esp. port. cat. Ricambiare, ital. Changer, rechanger.

Ety. de re et de cambiar. V. Cambi, R. RECAMPA-PETAS, s. m. recampepétes). Balayeur de rue, qui ramasse du fumier le long des chemins.

Ety. de recampar, amasser, et de petas, crottes. V. Camp, R.

RECAMPAR, v. a. (recampa). Ramasser, amasser, recueillir : Recampar de ben, amasser du bien, thésauriser.

Ely. de re, iter. de camp, champ, et de ar, litt. rapporter du champ. V. Camp, R.

Serai proun bouen retouricien Per far soun haranga funebra, (de l'ai) Siou d'avis de picar tenebra, Per far recampar fouessa gen. Jard. m. pr.

RECAMPAR SE, v. r. Se rassembler, se réunir. V. Camp, R.

RECAMPAT, s. m. (recampá). Etranger admis dans un pays par commisération ou par charité.

Éty. de recampar et de at. V. Camp, R. REGAP, dl. Pour recebe, reçoit. Voy. Cap, R. 2.

RECAPITOLAR, vl. V. Recapitular. RECAPITULAR, v. a. (recapitula); Recapitolare, ital. Recapitular, esp. port. cat. Récapituler, résumer, redire sommairement ce qui avait été dit.

Ety. du lat. recapitulare, de re, itér. et de capitulum, chapitre, reprendre par chapitre. V. Cap, R.

RECAPITULAT, ADA, adj. et p. (recapitula, ade); Recapitulado, port. esp. Récapitule, ée. V. Cap, R. RECAPITULATION, s. f. (recapitula-

tie-D); BECAPITULATIEN. Ricapitolazione, ital. Recapitulacion, esp. Recapitulação, port. Récapitulation, répétition sommaire de ce qui a été dit.

Ely. de recapitulare et de tion. V. Cap,

RECAPTAR, v. a. vl. Recaptar, cat. Riscattare, ital. Receler, rétablir, racheter. Ely. de re, iter. et de captar. V. Cup, R. 2.

RECAPTAR, v. a. d. béarn. Marier. V. Maridar et Cap, R. 2.

RECAPTE, s. m. V. Recate et Cap . R. 2.

RECARAR, v. n. (recará). Redescendre quelque chose ; refaire un vieux mur de soutenement des terres, Garc. se taire. Voy. Recalar.

RECARDEIRA , RECARDETRA.

Dis mé doun , a cos ta, mechante recarde yes. Recardeyre d'un jour ! la suey toujours estade , Car l'ery en sourten daou bentre de ma may.

RECARGAR, v. a. (recargá); necman-GRAR , CARGAR-MAI. Recargar , esp. cat. Ricaricare, cat. Recharger, charger de nouveau, imposer une nouvelle charge.

Ely. de re, iter. et de cargar. V. Carg,

RECARGAT, ADA, adi et p. (recargá, ade); BECHARGEAT. Recargado, esp. Rechargé, ée. V. Çarg, R.

RECARIGI, s. m. d. de Grasse. Alt. de Regalici, v. c. m.

RECARTENIER, IERA, adj. (recartenie, iére). Récalcitrant, ante, têtu.

RECASSAIRE, s. m. (recassairé). Celui qui empaume, qui reçoit dans sa main ou dans sa bouche, une chose jetée en l'air.

Ety. de recassa, temps du verbe recassar et de aire, celui qui reçoit.

RECASSAR, v. a. (recassá); EESCASSAR. Prendre de bond ou de volée ce qu'on jette, recevoir, recueillir avec la main, avec la bouche, etc. quelque chose qu'un autre a lancée: Recassar à la voulada, prendre à la volée; happer, parlant d'un chien qui recoit dans sa gueule.

RECASTENANS, part. prés. vl. RECAS-TIMANS. Disputant, reprochant.

RECASTENAR, V. a. VI. RECASTINAR. Reprocher.

Ety. de re, iter. et de castigare, lat. reprendre.

RECASTENAT, ADA, adj. et p. (recastená, áde). Reproché, ée.

> Contr'un ben fach recastenat Si poou dire ni grat ni graci. Brueys.

RECASTINANS, part. prés. vl. Reprochant.

RECASTINAR , vl. V. Recastenar.

RECATADOUR, dl. et

RECATAIRE , dl. V. Recelur.

RECATAIRE, d. bas lim. m. s. que Regratier, v. c. m.

RECATALHA, s. f. (recotalie), d. bas lim. Retaille, morceau qu'on retranche d'une chose en la faconnant. V. Retalhoun et Talh, R.

RECATALHAS, s. f. pl. (recotailles). Restes ramassés d'un repas, rogatons: Recatalhas d'una noça, restes d'un repas de nôce. V. Renoues et Talh, R.

RECATAR, v. a. (recata); RECATOUIAB, dl. Recatar, cat. esp. Serrer, ramasser quelque chose qui traîne et qui peut servir, cacher. V. Rejougner, Estremar et Rebarir; pour recéler, loger, marier. V. Cap, Rad. 2.

Éty. de l'espagnol racatar, cacher avec soin.

RECATAR, v. a. dl. macatan. Choyer, soigner quelqu'un, l'équiper, le rapiècer, pourvoir à ses besoins : Li fau una femna per lou recatar, il lui faut une femme pour avoir soin de lui. V. Cap, R. 2.

RECATAB, SE, v. r. Se pourvoir de hardes, se rapiécer; s'établir ou se marier.

V. aussi Raquitar se et Cap, R.
RECATAR, v. a. (recatá). Recueillir,
abriter quelque chose. Desan.

RECATAR, v. n. (recata). Réclamer et avoir obtenu ce qu'on avait perdu, Garcin.

V. Cap. R. 2.
RACATAT, ADA, adj. et p. (recatá, áde), dl. Pourvu, ue, marié, iée, placé. V. Cap, R. 2.

RECATE, s. m. (recate); ascati, me-EAPTE, dl. Recato, port. cat. esp. Ordre, sûreté, ménage, économie, soin, attention pour que rien ne se perde dans un ménage : Vioure de recate, vivre d'économie. Voy. Mainegi.

Donar recapte, donner ordre, pourvoir, porter remède; ressource, secours. V. Cap,

Rad. 2.

RECATE, S. M. dl. BASASTA, BAUBA Provision de bouche, le boire et le manger qu'un journalier porte aux champs. V. Rauba.

Pourtar soun recate, porter son nécessaire; Sa femna li fai soun recate, sa femme a soin de son ménage.

Éty. de l'espagnol recato, précaution.

RECATI, Cast. Pelite provision de bouche. V. Recate.

RECATI, s. m. (recáti), d. de Carp. Ressource.

RECATIAR, SE, Avril. V. Raquitar se et Quiet, R.

RECATOUS, OUSA, adj. (recatous, ouse). Soigneux, ménager, économe. Voy. Cap , R. 2.

RECAUCAR, v. n. (recaoucá); RECHAU-CHAR, BECARGAR. Remetire par-dessus, doubler la dose d'un mets : Recaucar las boutas, achever de remplir les tonneaux. Voy. Uliar.

RECAUFFAR, V. Rescauffar. RECAUFFAT, V. Rescauffat.

REÇAUGUT, UDA, adj. et part. d. bas lim. et imp. sessooveur. Reçu, ue. V. Recut et Cap, R. 2.

REÇAUPRE, v. a. (reçaoupré); micova-mans et micovanne, ital. Recobrar et Ricu-perar, esp. Recevoir. V. Recebre, recou-vier et Recoubrar.

Degun se pourria creire Eme que graci, eme qu'er dous Elle avia recauput seis vus et seis ooumagi. Gros.

Éty. du lat. recuperare. V. Cap, R. 2. RECAUPUT, UDA, adj. et part. (reçaou-pu, úde). Reçu, ue. V. Reçut et Cap, R. 2.

Graci noun attenduda Es la miou reçaupuda. Prov.

RECAUQUET, V. Revelhoun.

RECAUQUILHAR, V. Recouquilhar. RECAUSSET, s. m. (recaoussé). Espace de terre d'environ 6 décimètres de largeur qu'on laisse cultivé, sans être semé, entre la vigne et le blé.

BECAVALAR, v. a. (recavalá). Bien loti. V. Recabalar.

> Lou soulda que fai la guero Es pas mai recavala. Boufounadas.

RECAVAR, v. a. (recava); Recavar, esp. cat. Recreuser. V. Recurar et Cav, R. RECCIO, s. f. vl. Direction.

Ety. du lat. rectio, m. s. V. Reg, R. RECEBEDOR, V. Recebeire.

RECEBEDOUIRA, s. f. (recebedouire); SEAULA. Sébille, petite cuve ou baquet qui recoit le vin au sortir de la cuve. V. Cap, R. 2.

RECEBEDOUIRA, DOOU CARGADOUR. V. Cargadour.

RECEBEIRE, s. m. vl. Receptor, cat. esp. Recebedor, port. Recipitore, anc. ital. Ricevitore, ital. mod. Receveur, récipient; qui fait acception, qui distingue.

REC

Ety. Rad. Cep pour Cap. V. Cap, R. Adj. recevable.

RECEBEMEN, V.

RECEBIMEN, s. m. vl. RECEBIMEN. Recebimento, port. Acception, réception.

Ety. De Cep ou Cap, R. 2.

RECEBRE, v. a. (recébré); asquipes, mussauram. Ricevere , ital. Recibir , esp. Receber, port. Recevoir, prendre ce qui est donné, présenté, offert, envoyé, sans être dû : toucher ce qui est dû; accueillir, admettre, initier, installer dans un emploi, dans une société, et dans un sens neutre, recevoir, avoir société chez soi.

Ety. du lat. recipere. V. Cap, R. 2. RECEBUT, adj. et p. vl. Recebido, port.

Recu. V. Recut et Cap, R. 2.

Ety. du lat. receptum.

RECEGE, et comp. V. Ressege.

RECEL, s. m. vi. Recel, cat. Reselo, esp. Discrétion, soupçons, défiances.

Ety. de re et de cels, dérivé de celar, cacher. V. Cel, R. 2.

RECELADA, s. f. vl. Embûche, cachette. Éty. de re et de celada, cachée. V. Cel, Rad. 2.

RECELAIRE, V. Recelur.

RECELAMENT, s. m. (recelaméin); Celamento, ital. Recèlement, action de recéler, cacher un accusé pour le soustraire aux poursuites de la justice.

Ely. de recelar et de ment. V. Cel, R. 2. RECELAR, v. a. (recela); seceras, se-CAPTAR, SOUSTRAISE, PAIRE DA MAR. Celate, ital. Recéler, cacher un voleur ou une chosé qu'on croit avoir été volée, se faire le dépositaire des objets volés pour en relirer un bé-

Éty. de re, iter. et du lat. celare, cacher. V. Cel, R. 2.

RECELUR, USA, s. (recelúr, úse); az-CATAIRE, RECATADOUR, RECELAIRE. Receleur, euse, celui ou celle qui recèle. V. Cel, R. 2.

RECEMBLADOR, vl. V. Ressemelador. RECEMBLAR, vi. V. Ressemblar.

RECEMIT, vi. Il ou elle rachela.

RECENGER, et.

RECENHER, v. a. vl. Ceindre, enceindre, entourer.

Éty. de re et de Cenher, v. c. m. et Cench, Rad.

RECENHS, mesewas, adj. et p. vl. Entouré, ée. V. Cench, R.

RECENSA, s. f. (receinse); RESSANÇA. Usine où l'on lave le grignon pour en retirer l'huile.

RECENSAGI, s. m. (receinsádgi); az-CERSAGE. Action de laver le marc des olives pour en retirer l'huile qui s'y trouve encore. Garc.

RECENSAIRE, s. m. (receinsáiré). Ouvrier qui lave le marc des olives pour en retirer l'huile qui y était restée. Garc.

RECENSAMENT, s.m. (receinsaméin). Recensement, dénombrement d'effets, de suffrages, de personnes.

RECENSAR, v. a. vl. Recenser, faire un recensement ; extraire l'huile du marc des olives.

Éty. de re, iter. de cens et de ar. V. Cens. Rad.

RECENT, ENTA, adj. (recéin, éinte); Recente, ital. port. Reciente, esp. Recent, cat. Récent, ente. V. Fresc et Nouveou.

Éty. du lat. recens, entis, m. s. formé de re, augm. et de candere, tout en feu, trèsembrasé, tout chaud. V. Can, R. 3.

RECEP, s. m. (recép), d. m. Recepée tronc ou souche d'arbre que l'on coupe plus bas qu'il n'avait d'abord été coupé. V. Recepar et Cap , B.

RECEP, vi. Je reçois. V. Cap, R. 2.

Recepchas, que tu reçoives. Receput, qu'il recut.

RECEPAGI, s. m. (recepádgi); azcz-PAGE. Recepage, action de receper, son effet.

RECEPAR, v. a. (recepá); cspan. Receper, tailler une vigne jusqu'an pied en coupant tous les sarments, il se dit aussi des bois taillis qu'on coupe par le pied, afin qu'ils poussent mieux.

Éty. de re, iter. de cepa, bas du tronc, souche, et de l'act. ar, couper de nouveau plus près de la racine. V. Cap, R.

RECEPAT, ADA, ndj. et p. (recepá áde); cepat. Recepé, ée, fig. dodu, bien nourri. V. Cap, R.

RECEPISSE, s. m. (recepissé). Récépissé reçu donné par écrit pour attester qu'un dépôt, qu'un versement a été fait.

Ety. du lat. recipere, recevoir. V. Cap. Rad. 2.

RECEPTA, s. f. vl. Recepta, cal. Voy. Receta et Cap, R. 2.

RECEPTABLE, adv. vl. Recevable. RECEPTACLE, s. m. vl. Receptaculo, esp. port. Ricellaculo, ital. Receptacle, cat. Réceptacle, lieu où se rassemblent plusieurs choses de divers endroits, il se prend ordinairement en mauvaise part.

Ety. du lat. Receptaculum, R. V. Cap, Rad. 2.

Adj. recevable, convenable.

RECEPTE, s. m. vl. Ricetto, ital. Recepto, esp. Réceptacle, asile. V. Receptacle.

Rty. de re et de cept. V. Capr, R. 2. RECEPTIO, vl. V. Reception et Cap, Rad. 2.

RECEPTION, s.f. (receptie-n); Acousta, RECEPTION. Ricevula, ital. Reception, esp. Recepcio, cat. Reception, action par laquelle on reçoit, accueil, manière de recevoir.

Éty. du lat. receptionis, gén. de receptio. V. Cap, R. 2.

RECEPTIU, IVA, adj. vl. Ricettivo, ital. Réceptif, qui a la faculté de recevoir.

Ely. de re, de cep et de iu, qui peut rece-

voir. V. Cap, R. 2. RECEPTIVA, s. f. vl. Receveuse. V. Cap,

RECERCA, s. f. (recèrque); Ricerca, ital. Recherche, perquisition, examen, poursuite. Éty. de re, iter. de Cerca, v. c. m. et Quer,

RECERCAIRE, s.m. (recercáiré). Explorateur, celui qui fait des recherches, Garc. rechercheur en français ne s'applique qu'à

1029

l'ouvrier qui voiture au fourneau ce qui entre 1 dans la composition de la brique. V. Quer, Rad.

RECERCAR, v. a. (recerca); messancan. Ricercare, ital. Rechercher, chercher de nouveau, avec plus de soin qu'on n'avait cherché, tacher d'avoir, d'obtenir.

Éty. de re, iter, de Cercare, v. c. m. et

RECERCAT, ADA, adj. et p. (recerca, ade). Recherché, ée, rare, qui n'est pas ordinaire. V. Quer, R.

RECERCELAR, v. a. vl. Friser, reco-

RECERCELAT, ABA, adj. et p. vl. Frisé, recoquillé.

RECETA, s. f. (recète); Recepta, cat. Ricetta, ital. Receta, esp. Receita, port. Recelle, recouvrement de deniers dus, lieu où les receveurs tiennent leur bureau, charge, fonction de receveur, l'argent qu'il fait ren-

Éty. du lat. recepta, chose reçue, admise. V. Cap, R. 2.

Faire la receta. V. Recetar.

Marchandisa de receta, marchandise de qualité requise.

RECETA, S. L. ORDOURANÇA. Receitado, port. Receta, esp. Recette, formule pour la composition d'un médicament, d'une liqueur, etc. V. Cap, R. 2.

RECETAR, v. a. (receta). Faire l'examen d'une marchandise, pour s'assurer si elle est de qualité requise, éplucher la laine, les cocons, en ôter ce qui est de rebut, avant que de les pesèr.

Riy. de receta et de ar, procéder à la recette. V. Cap, R. 2.

RECHUBUT, UDA, adj. et p. vl. Recu,

ue. V. Cap, R. 2.
RECEUP, vl. trois. pers. du sing. du

parfait simple, de recebre, il ou elle recut. RECEVABLE, ABLA, adj. (receváblé,

able); Recibidero, esp. Receptivel, port. Recevable, qui a les qualités nécessaires pour ètre reçu, admis. V. Cap, R. 2.

RECEVOR, s. m. (recevur); Ricevilore, ital. Recibidor, esp. Recebedor, port. Receveur, personne chargée de recevoir des deniers dont le paiement est ordonné, on dit receveuse, au f. en français.

Ety. de recebre et de ur, celui qui reçoit. V. Cap, R. 2.

RECHAL, FIOUDE, V. Fiou d'archal. RECHALIDA, adj. et p. vl. Rechutée. V. Cad, R.

RECHANGI, s. m. (retchándgi); wacmanen. Recambió, esp. Rechange, second droit de change : Causa de rechangi, un chose qu'on a double, pour en remplacer un autre en cas de besoin. V. Cambi, R.

BECHANTAR, v. a. vl. Ricantare, ital. Faire écho, répéter, resonner.

Ety. de re, itér. et de chantar. V. Cant. R.

RECHAP, vl. V. Rescap. RECHAU, s. m. (retchaou). Sorte de pio-

che. Garc. RECHAUCHOUN, s. m. (reichaont-choun). Réveillon. V. Rejauchoun et Gaud,

Rad. RECHAUD, s. m. (retcháou); RICHAUD. Rechaud, ustensile dans lequel on allume du

REC charbon pour chauffer les fers à repasser, etc. V. Escaufeia et Cal. R.

BECHIGNAR, V. Rechinhar. BECHINEGEAR, v. n. (retchinedjá). Ricaner. V. Rechinhar.

RECHINHAR, v. n. vl. nacmonan. Re-chinar, esp. Ringhiare, ital. Rechigner, ricaner, faire les choses de mauvaise grâce.

RECHOOUCHOUN, Cast. V. Rejau-

RECHOUNGHOUN, s. m. Avr. V. Revelhoun, Rejauchoun et Gaud, R.

RECHUTA, s. f. (relchule); macauvada. Ricaduta, ital. Recaida, esp. Recahida, port. Rechute, retour d'une maladie dont on n'était pas encore bien guéri.

Ety. de re, part. itérat. et de Chula, v. c. m. nouvelle chute. V. Cad, R.

RECHUTAR, v. d. (reichulá); recalivar. Avoir ou faire une rechute.

Éty. de rechuta et de l'act. ar, pour far, litt. faire une seconde, une autre chute. V. Cad, R.

Ceux qui parlent français disent avoir une rechute, faire une rechute, mais c'est parler gascon que de dire, il est tombé en rechute, et c'est parler barbare que de dire, il est rechuté. Desgrouais.

RECIDIVA, s. f. (recidive); Recidiva, ital. Recahida, esp. port. Récidive, rechute dans une faute, retour d'une maladie.

Ety. du lat. recidivus, recidiva, m. s. RECIDIVAR, v. n. (recidiva); Reincidir, port. Récidiver, retomber dans la même faute, commettre le même délit.

Éty. du lat. recidere, retomber, formé de re, iter. et de cadere, tomber. V. Cad, R. RECIENT, s. m. vl. Refuge, asile.

Ety. de Recipere, R. V. Cip et Cap, R. 2. RECIF, s. m. (recif); mesor. Récif, rescif, ressif, écueil, banc de sable. V. Seca.

Éty. du lat. rescissus, coupé, taillé. RECIMAR, v. a. vl. Remonter, retourner.

Éty. V. Cim, R.

RECINGLAR, v. a. vl. Recinchar, esp. Ricignere, ital.

RECIPE, s. m. (recipe); Recipe, cat. esp. ital. Récipé, en t. de méd. ce mot signifie prenez, mais il désigne souvent l'ordonnance toute entière.

Éty. du lat. recipe, prends, prenez, parce que les ordonnances commencent ordinairement par ce mot recipe. V. Cap, R. 2.

RECIPIANT, s. m. (recipian); macurant. Recipiente, ital. esp. port. Recipient, cat. Récipient, partie de l'alambic qui reçoit la liqueur qu'on en distille. V. Cap, R. 2.

REGIPIENDARI, s. m. (recipiendari). Récipiendaire, celui qui se présente pour être reçu dans une compagnie.

RECIPROC, vi. Reciproc, cat. V. Reci-

RECIPROCAMENT, adv. (reciprocamein); Reciprocamente, ital. esp. port. Reciprocament, cat. Réciproquement, d'une manière réciproque.

Ety. du lat. reciprocè, m. s. ou de reciproca et de ment, fait de recipere, reprendre.

RECIPROCITAT, s. f. (reciprocità) Réciprocité, état, caractère de ce qui est réciproque.

RECIPROQUE, OCA, adj. (recipróqué, oque); Reciproco, ital. esp. port. Reciproc, cat. Réciproque, mutuel.

Ety. du lat. reciprocus, m. s. formé de re, iter. et de procus, celui qui demande, qui demande à son tour.

RECISCLANT, adj. vl. abcisclantz. Sifflant, rendant un son aigu. V. Sibl, R.

RECIT, s. m. (reci); provon. Récit, narration d'un fait.

Éty. V. Recitar et Cit, R.

RECITAMEN, s. m. vl. Recitamento, ital. Exposition.

Ety. de recit. V. Cit, R.

RECITAR, v. a. (recita); Recitare, ital. Recitar, esp. port. Reciter, prononcer quelque discours qu'on sait par cœur, raconter, répéter ce qu'on a appris par cœur.

Éty. du lat. recitare. V. Cit, R.

RECITAT, ADA, adj. et p. (recita, ade); Recitado, port. esp. Récité, ée.

Éty. du lat. recitatus, m. s. V. Cit, R.

RECITATIF, s. m. (recitatif); Recitad. cat. Recitado, esp. Recitativo, ital. Récitatif. chant débité, qui n'est pas sujet à la mesure.

RECITATIO, s. f. vl. Recitação, port. Recitacion, esp. Récit, débit.

Éty. du lat. recitationis, gén. de recitacio, m. s. V. Cit, R.

RECLAM, s. m. vl. Reclam, cat. Recla-mo, esp. port. Richiamo, ital. Reclamation, plainte, rappel, réclame.

Ety. de re et de Clam, R.

Il ou elle appelle.

RECLAMA, s. f. (reclame); Reclamo, port. esp. Reclam, cat. Réclame, mot que l'on metau bas de la page verso et qu'on replace au commencement de la page auivante, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruption. . Clam, R.

Cet usage est tiré des anciens manuscrits; le premier emploi connu qu'on en ait fait dans l'imprimerie, est dans le Tacite publié à Venise, par Voudelin de Spire, sans date, mais qui est de 1469 ou 70. Ce signe n'est cependant devenu d'un usage commun qu'en 1480.

RECLAMA, s. f. (reclame). Réclame, les imprimeurs nomment ainsi un mot ou un demi-mot mis au-dessous de la dernière ligne d'une feuille d'impression pour marquer le commencement de la suivante.

Ety. V. Reclamar et Clam, R.

La réclame était déjà en usage en Italie en 1468. mais en France on ne s'en servit que vers 1520.

RECLAMAR, v. a. (reclamá); melourar. Richiamare, ital. Reclamar, cat. esp. port. Reclamer, appeler à son secours, redemander une chose sur laquelle on a des droits et s'opposer à l'usurpation qui en a été saite.

Riy. du lat. reclamare, fait de re, iler. et de clamare, crier, appeler, invoquer. Voy. Clam, R.

On dit réclamer quelque chose de quelqu'un et non à quelqu'un.

RECLAMAR, v. n. Réclamer, contredire, s'opposer de paroles, revenir contre un acte.

RECLAMAT, ADA, adj. et p. (reclama, ade); Reclamado, port. esp. Réclamé, éc. V. Clam, R.

RECLAMATION, s. f. (reclametie-n); RECLAMATIES. Reclamo, ital. Reclamacion, esp. Reclamação, port. Reclamació, cat. Réclamation, action de réclamer, de revendiquer, de s'opposer, de revenir contre quel-

Rty. du lat. reclamationis, gén. de reclamacio, m. s. V. Clam, R.

RECLARA, s. f. (reclare). Espèce de pêche qu'on pratique aux environs de Nice, dans laquelle on se sert d'un filet à mailles plus grandes que ne le sont celles de la mugliera. on y prend des spares, des holocentres, des centropomes, etc.

Éty. de re, itér. et de clar, a, plus clair, plus lâche. V. Clar, R.

RECLAURE, v. a. (reclaouré). Jachérer, donner le second labour à la terre. V. Binar. Serfouir, Avril.

Reclure, renfermer dans une clôture étroite

et rigoureuse. Garc. RECLAURE LOU, s. m. La jachère, le

second labour qu'on lui donne. RECLAURE SE, v. r. vl. S'enfermer. V.

Enclaure s' et Claus, R. RECLAUS, AUSA, adj. (reclaous, aouse). Reclus, use, étroitement ensermé. Voy. Reclus.

RECLAVAR, v. a. vl. Refermer.

Ety. de re, iter. et de clavar. V. Clav, R. REGLINAR , v. a. vl. Reclinar, cat. esp. port. Reclinare, ital. Reposer, incliner, pencher.

Ely. du lat. reclinare, ou de re, ilér. et de clinare. V. Clin, R.

RECLUN, s. m. (reclun). Relent. V. Estuch.

RECLURE, vl. Reclourer, cat. V. Reclaure.

RECLUS, USA, s. et adj. (reclus, use); SOULITARI, MECLAUS. Reclos, cat. Recluso, esp. port. Richiusa, ital. Reclus, use, enfermé, qui vit seul, solitaire, moine.

Ety. du lat. reclusus, fait de recludere, enfermer. V. Claus, R.

RECLUSION, s. f. (reclusie-D); RECLUsizm. Reclusão, port. Reclusion, esp. Reclusió, cat. Réclusion, emprisonnement.

Éty. du lat. inclusionis, gén. de inclusio, m. s. V. Claus, R.

RECOBRADA, s. f. vl. V. Recobrament et Recuper, R.

RECOBRAMENT, s. m. vl. Recobrament, cat. Recobramiento, anc. esp. Recobramento, port. Ricoperamento, ital. Rachat, recouvrement, reprise.

Ety. de re, itér. de cobrar et de ment. V. Recuper, R.

RECOBRAR, vi. Recobrar, cat. V. Recoubrar et Recuper, R.

RECOBRE, dl. (recobré); Recobró, cat. esp. A pate de recobre, à faculté de rachat. Ety. du lat. recuperare, m. s. V. Recuper, R. RECOBRER, s. m. vl. Remède, ressour-

ce. V. Recuper, R.
RECOBRIR, vl. V. Recurbir.
RECOGNOSCER, vl. V. Recounouisser. RECOILLIR, V. a. VI. RECUELMIR, RECU-LMIE. Recullir, cat. Recoger, esp. Recolher, port. Raccogliere, ital. Recueillir, récolter, accueillir, donner l'hospitalité, recevoir. V. Reculhir.

RECOINTA, adj. vl. Raconté, ée. RAGOIRE, dl. (recoiré), dl. V. Recouire et Couire, R.

RECOLAMENT, s. m. (reconlamein); RECOULAMENT. Récolement, vérification de quelque chose, action de récoler des témoins.

Ety. de recolar et de ment. V. Cult. R. RECOLAR, v. a. (recoulá); RECOULAR Récoler, lire à des témoins qui ont déjà été entendus dans une procédure criminelle, leur déposition, pour voir s'ils y persévèrent.

Éty. du lat. recolere, rappeler à sa mémoire, fait de re, itér. et de colere, cultiver, cultiver une seconde fois. V. Cult, R.

RECOLAT, ADA, adj. et p. (recoulá, ade); RECOULAT. Récolé, ée. V. Cult, R.

RECOLETA, s. f. (recoulète), d. m. Cheveux qu'on laisse tomber sur le front.

RECOLLECTIO, s. f. vl. Recollecció, cat. Recoleccion, esp. Réunion, rassemblement, ramas, assemblage.

RECOLLEGIR, V. a. VI. MECOLLIGIR. Recolegir, esp. Colliger, recueillir, rassembler, ramasser, réunir.

Ety. du lat. recolligere, m. s.

RECOLLIGIR, vl. V. Recollegir.

RECOLTA, s. f. (recolle), et impr. mecon-

TA. Récolte, dépouille des biens de la terre, les fruits qu'on recueille, action de recueillir.

Éty. du lat. recollecta, sous-entendu messis ou poma. V. Cult, R.

Faire la récolte, récolter. Faire recolta, faire une bonne récolte.

Recolta en herba, empouille, en t. de palais, les fruits, la récolte, moisson encore sur pied.

RECOLTAR, v. n. (recoultá). Récolter, faire la récolte.

Ety. du lat. recolligere ou de recolta et de la term. ar, litt. faire la récolte. V. Cult, R. RECOLTAT, ADA, adj. et p. (recoultá, áde). Récolté, ée.

Éty. de recolta et de at, ada, litt. récolte faite. V. Cull, R.

RECOMANDAR, vl. V. Recoumandar. RECOMANDATIO, vl. V. Recoumandatien.

RECOMBOLIT, p. (recoumboli), dl. Rétabli.

RECOMBRER, v. a. vl. Reprendre. Recombret, il ou elle a repris, recouvré.

RECOMENSAR, vl. V. Recoumensus. RECOMMANDAR, vl. V. Recoumandar. RECOMPENSACIO, vl. V. Recompensalio.

RECOMPENSAR, vl. V. Recompensar. RECOMPENSATIO, 8. f. vl. acco sacio. Récompense, compensation. V. Recoumpensa.

RECOMPTAR , v. a. (recountá); ascoun-PTAB. Recontar, esp. Recomptar, cat. Ricontare, ital. Recompter, compter de nouveau, une seconde fois. V. Compt, R.

RECOMTABLE, adj. vl. Exprimable,

Ety. de re, iter. de comt et de able, propre à être raconté. V. Cont, R.

RECOMTAMEN, s. m. vl. Récit, nar-

Éty. de recomtar et de men. V. Cont, R. RECOMTANSA, S. f. VI. RECOMTARZA. Récit.

Ety. de re, de comt et de ansa, chose qu'on raconte. V. Cont. R.

RECOMTAR, VI. RACONTAR. V. ROCONlar et Cont, R.

RECONCELIAMENT, s. m. vl. Riconciliamento, ital. V. Recounciliation.

RECONCILIAR, v. a. vl. Reconciliar, cat. V. Recounciliar et Conselh, R.

RECONCILIATIO, s. f. vl. Reconcilia. ció, cat. V. Recounciliation et Conselh. Rad.

RECONCILIATIU, IVA, adj. vl. Qui réconcilie, conciliant, ante, qui est propre à concilier les esprits.

Ety. de re, iter. de consiliatio et de in, de nature à réconcilier. V. Conselh, R.

RECONEXENÇA, s. f. anc. bearn. Reconnaissance. V. Recouncissença.

RECONFORTAB, v. a. vl. Riconfortare, ital. Reconforter, consolider, raffermir. V. Fort, R.

RECONJA, s. f. vl. Enjolivement. Ety. de re, iter. et de coindia, grâce.

RECONJAR, v. a. vl. Riconciare, itel. Rapprocher, rajuster, par affection, agencer, approprier, enjoliver.

RECONNOISSEMENT, S. M. VI. RECOnorsemun. V. Recouncis sença.

RECONNOISSENSA, vi. V. Recouncissenca.

RECONNOISSER, vl. V.

RECONOSCER, vl. V. Reconneisser. RECONOYSSEMEN, vl. V.

RECONOYSSENSA, vl. V. Recouncissenca.

RECONPRAR SE, v. r. vl. Se récupérer. Ety. de re et de comprar, acheter, se racheter. V. Compr, R.

RECONSILIAR, vl. V. Reconciliar. RECONSILIATIO, vl. V. Reconciliatio. RECONSILIATIU, IVA, adj. vl. Qui réconcilie.

RECONTA, s. f. vl. Renommée.

RECONTAR, v. a. vl. Recontar, port. Imputer, raconter. V. Racontar et Cont,

RECONTRALS, adj. vl. Boiteux. RECONTRE, dl. V. Rescontre.

RECONVENCION, s. f. vi. Reconvenció, cat. Reconvencion, esp. Reconvenção. port. Reconvention

Ety. du lat. reconventionis, gén. de reconventio, m. s.

RECOOUGUET, Avril. V. Revelhoun. RECOR, dl. Tardif. V. Regor.

RECORDA, Altér. de Recolta, v. c. m. RECORDAMEN , s. m. vl. Recordamiento, anc. esp. Ricordamento, ital. Record, cat. Souvenir.

Ety. de recordar et de men, action de se souvenir. V. Cor, R.

RECORDAMENT, vl. V. Recordamen. RECORDANSA, S. f. VI. BECORDANIA. Recordança, anc. cat. Recordanza, anc. esp. Ricordanza, ital. Commémoraison, commémoration, mémoire.

Ety. de record et de ansa, chose rappelée. V. Cor, R.

RECORDAR, SE, v. r. (recourdá sé); et impr. BECOURDAR. Recordar, cat. esp. port. Ricordare, ital. Se ressouvenir, se

rappeler. V. Souvenir.

Rad.

Etant que le bon Dine me laisere alsi bas You m'en recorderat mai qu'on non penes pes-Bergoing.

RECORDATIO, s. f. vl. Recordació, anc. cat. Recordacion, esp. Recordação, port. Ricordazione, ital. Souvenir, remémoralion.

Éty. du lat. recordatio, m. s. V. Cor, R. RECORDATIU, IVA, adj. vl. Recordatif, Remémoratif, ive, qui sert à rappeler à la mémoire. V. Cor, R.

RECOREDOR, s. m. vl. Secoureur, qui porte secours.

Ety. de re, de core, pour corre et de or, qui court pour , sous-entendu , secourir. V. Courr , R.

RECORPORATIU, adj. vl. Récorporatif, rétablissant le corps.

RECORRE, v. n. vl. Recorrer, port. cat. Recourir. V. Recourir et Courr, R.

RECORS, s. m. (recors); GAPPETTA. Recors, celui qu'un huissier mène avec lui pour servir de témoin dans les exploits d'exécution, et pour lui prêter main forte en cas de besoin.

Ély. de re, itér. et de cors.

RECORSA, s. f. vl. Retour. V. Courr, Rad.

RECORT, s. m. vl. Record, cat. Recuerdo, esp. Ricordo, ital. Souvenir, souvenance.

RECORTA, V. Recolla. RECORTZ, s. m. vl. Ressouvenir. RECOSER, vl. V. Recouire.

RECOSTE MENT, adv. vl. Secrètement,

RECOUBRAMENT, s. m. (recoubramein); mocouvament. Ricuperamento, ital. Recobro, esp. Recobramento, port. Recouvrement, action de recouvrer.

Ely. du lat. recuperatio, m. s.

RECOUBRAR, v. a. (recoubrá); macu-Ricuperare, Blal. Recobrar, esp. port. cat. Recouvrer, rentrer en possession, en jouissance d'une chose que l'on avait perdue; faire la levée, la perception des deniers imposés.

Éty. du lat. recuperare, m. s. V. Recuper , R.

RECOUBRAR, v. a. d. bas lim. Relever, remplacer quelqu'un dans le moment qu'il travaille ; prendre la corde plus près de la poulie, à mesure qu'on la tire, reprendre.

RECOUBRAT, ADA, adj. et part. (recoubra, ade); Recobrado, port. esp. Recouvré, éc.

Ety. du lat. recuperatus, m. s. V. Recuper , Rad.

RECOUCHOUN, s. m. (recoutchoun), dl. Un jeune apprenti.

RECOUIFFAR, v.a. (recouifa); courran mai, mecouram. Recoiffer, coiffer une seconde

Éty. de re, iter. et de couiffar. V. Couiff,

REGOUIFFAT, ADA, adj. et p. (re-couifa, ade). Recoiffe, ée. V. Couiff, R. REGOUIN, s. m. (recouin); Rincon,

Ety. du lat. recordari, m. s. V. Cor, j esp. Recanto et Renção, port. Recoin, coin caché. V. Cantoun et Cant, R.

RECOUIRE, v. a. (recouiré); RECOURS. Recourer, cat. Recocer, esp. Recozer, port. Ricuocere, ital. Cuire une seconde fois, cuire de nouveau ce qui n'était pas assez cuit. On le dit particulièrement des métaux et surtout du fil de fer qu'on passe au feu pour le priver de son élasticité et pour lui donner une plus grande flexibilité.

Ety. de re, iter. et de couire, ou du lat. recoquere, s. m. V. Couire, R.

RECOUIRE, v. n. mecoum. Picoter le gosier, faire éprouver un goût de rance et d'acre qui semble brûler le gosier.

Aqueou ragoust recoui, ce ragoût prend à la gorge.

Aquel oli recowi, cette huile picote le gosier. RECOULAR, Roucouler. V. Roucoular.

**RECOULAR**, Pour recoler, V. Recolar. RECOULETS, s. m. pl. (recoulés); Recoletos, port. esp. Recollets, religieux réformés de l'ordre de Saint-François, qui portaient aussi le nom de Frères mineurs de l'étroite observance.

Ety. Ces religieux ne recevaient parmi eux que ceux en qui ils reconnaissaient l'esprit de récollection, d'où le nom de recollets, recollecti.

lls s'établirent d'abord en Espagne et en Portugal, s'introduisirent en Italie, en 1525, et 67 ans après furent attirés à Nevers par Louis de Gonzague.

RECOULINA, s. f. (recouline). Peignures du chanvre; menus brins qui tombent sous le séran, Avr. V. Estoupa. RECOULTAR, V. Recoltar.

RECOUMANDABLE, ABLA, adj. (recoumandable, able); Commendabile, ital. Recomendable, esp. Recommendavel, port. Recommandable, digne de recommandation, digne d'estime.

Ety. du lat. commendabilis et de re, aug. V. Mand, R.

RECOÚMANDAR, v. a. (recoumandá); ARRECOUMANDAN. Rascomandare, ital. Recomendar, esp. Recommendar, port. Recomanar, cat. Recommander, exhorter, charger de faire en ordonnant; prier d'être favorable.

Ety. de re, iler. et de commendare, lat. V. Mand, R.

RECOUMANDAT, ADA, adj. et p. (recoumandá, ade); Recommendado, port. Recomendado, esp. Recommandé, ée.

Ély. de re et du lat. commendatus, m. s. V. Mand, R.

RECOUMANDATION, s. f. (recoumandatie-n); Raccomandazione, ital. Recommendação, port. Recomendacion, esp. Recommendació, cat. Recommandation, action de recommander.

Éty. du lat. re, iter. et de commendationis, gén. de commendatio. V. Mand, R.

RECOUMANDATIONS, s. f. pl. (re-coumandatie-ns). Compliments. V. Mand, R.

Leougier coumo de recoumandations, léger comme la plume.

RECOUMENÇAR, v. a. (recoumença); coumençar-mai. Recommencer, commencer de nouveau à faire ce qu'on a dejà fait.

Ety. de re, iter. et de coumençar. V. Ir. Rad.

RECOUMENÇAT, ADA, adj. el p. (re-coumença, áde). Recommencé, ée. V. Ir, R.

RECOUMPENSA, s. f. (recoumpéinse); Ricompensa, ital. Recompensa, esp. port. cat. Récompense, prix, salaire.

Ety. de re, de coum et de pensa, chose qu'on a pesée avec, sous-entendu les services rendus. V. Pend, R.

RECOUMPENSAR, v. a. (recoumpeinsa); Ricompensar, ital. Recompensar, esp. port. cat. Récompenser, reconnaître une bonne action, un service rendu par des distinctions, de l'argent, etc.

Éty. du lat. re, iter. et de compensare,

compenser. V. Pend, R.

RECOUMPENSAT, ADA, adj. et p. (recompensa, ade); Recompensado, port. esp. Récompense, éc.

Ély. de re, iter. et de compensatus. V. Pend, R.

RECOUMPOUSAR, v. a. (recoumpousa); coumpousan-mai. Recomposer, composer une seconde fois, réunir les parties d'un corps qui avaient été séparées et dispersées.

Ety. de re, itér. et de coumpousar. Voy. Pos . R.

RECOUMPOUSAT, ADA, adj. et p. (recoumpousá, ade). Recomposé, ée. Voy. Pos, R.

RECOUNCILIABLE, ABLA, adj. (recounciliablé, able). Réconciliable, qui peut être réconcilié. V. Council, R.

RECOUNCILIAR, v. a. (recounciliá); Riconciliare, ital. Reconciliar, esp. port. cat. Réconcilier, remettre en bonne intelligence des personnes brouillées.

Ety. du lat. reconciliare, m. s. formé de re, iter. et de conciliare, conseiller, ajuster. V. Council, R.

RECOUNCILIAR SE, v. r. Reconciliar-se, cat. esp. Riconciliarsi, ital. Se réconcilier, se remettre bien avec quelqu'un; se confesser des péchés qu'on avait oubliés dans la confession. V. Council, R.

RECOUNCILIAT, ADA, adj. et part. (recounciliá, áde); Reconciliado, port. esp. Réconcilié, ée.

Éty. du lat. reconciliatus, m. s. V. Council, Ř.

RECOUNCILIATION, s. f. (recounciliation); BECOUNCILIATIES. Reconciliazione, ital. Reconciliação, port. Reconciliacion, esp. Reconciliació, cat. Réconciliation, accommodement de deux personnes qui étaient mal ensemble.

Ety. du lat. reconciliatio, m. s. V. Council, R.

RECOUNECHENÇA, s. f. d. béarn. Reconnaissance. V. Recouneissença et Nosc, Rad.

RECOUNEGUER, v. a. (recouneguér). Verbe inusité à l'infinitif et dont on n'a conservé que les prétérit : recounegueri, recouniguere, recounegut, recounegueriam, ias, gueron. V. Nosc, R.

Lou meme jour que lou croumperi. Continent iou recounegueri, Qu'era partit de bouen houstau. Testament de l'ai. J. M. Pr.

RECOUNEISSABLE, BLA, adj. (recouncissablé, able); aucounoussants. Riconoscibile, ital. Reconocible, esp. Reconhecivel, port. Reconnaissable, qu'on peut reconnaîțre, facile à être reconnu.

REC

Ety. de recouneisser et de able, suscep-

tible d'être reconnu. V. Nosc, R.

RECOUNEISSENÇA, s. f. (recouneissèince); aucounouissunça, aucounucuunça. Riconiscimento et Riconoscenza, ital. Reconocimiento, esp. Reconhecimento, port. Reconnaissance, action par laquelle on reconnaît; gratitude, souvenir des bienfaits reçus, récompense.

Éty. de re, iter. de counsiss et de ença.

V. Nosc, R.

RECOUNEISSENT, ENTA, adj. (recouncissein, einte); mcounousseur. Reconoscente, ital. Reconocido, esp. Reconhecido, port. Reconnaissant, ante, qui a de la reconnaissance.

Ely. de recouncisser et de ent, litt. être qui reconnaît. V. Nosc, R.

Vous en serai ben recouneissent, Trad. je serai bien reconnaissant envers vous, et non, je vous en serai bien reconnaissant.

RECOUNEISSER, v. a. (recouncissé); macounousean. Riconoscere, ital. Reconocer, esp. Reconhecer, port. Reconnaitre, se mettre dans l'esprit l'idée d'une chose, d'une personne, quand on vient à les revoir ; decouvrir; observer; avouer; vérisser, comparer.

Ety. du lat. recognoscere, formé de re, iter. et de cognoscere, connaître, connaître

une seconde fois.

Recouncisser la dot. V. Dot et Nosc, R. RECOUNEISSUT, UDA, adj. et p. (recouneissú, úde); Reconnecido, port. Reconocido, esp. Reconnu, ue, avoue pour; récompensé.

Éty. du lat, recognitus, ou de re, iter, de councisser et de ut, uda. V. Nosc, R.

RECOUNFORTAR, v. a. et r. (recounfourta); Riconfortare, ital. Confortar, esp. port. Réconforter, se réconforter, rétablir les forces ou ses forces.

RECOUNOUISSER, V. Recouncisser. RECOUNVIDAR, v. a. (recounvidá), Garc. Réinviter, inviler de nouveau..

Éty. de re, îtér, et de counvidar. V. Vit, R.

RECOUPADURA, s. f. (recoupadure); GRICOU, GRUCE, REPRIF, RECOUPETA, RECOUPA. Les recoupes, le son gras où il reste encore beaucoup de farine, la farine qu'on tire du son remis au moulin. V. Cop, R.

RECOUPAMENT, s. m. (recoupaméin). Redoublement, accès, paroxysme de sièvre.

V. Redoublament.

Eiy. de recoupar et de ment. V. Cop, R. RECOUPAR, v. n. (recoupá). Redoubler, augmenter, en parlant de la fièvre, d'une douleur qui vient par accès, Voy. Redoublar, couper de nouveau, au jeu de carles. V. Cop, R.
RECOUPETA, Garc. V. Recoupadura.

RECOUPLAR, v. a. (recoupia); Ricopiare, ital. Recopier, transcrire, copier de

nouveau.

Ety. de re, iter. et de coupiar, copier une seconde fois. V. Copi, R.

Quilla 80); mecauquilman , necoouquilman , REPLEGAR SE , RECOURQUIEAR , RECOURQUIAR. Se remettre, rétablir ses affaires, se remplumer; se recoquiller, se croqueviller.

Éty. de re, iter. de couquilha, coquille, et de ar, refaire sa coquille, faisant allusion à ce qui se passe chez les mollusques qui ont la faculté de rétablir ou de refaire leur coquille quand elle a été cassée. Voy. Conc, R.

RECOUQUILHAT, ADA, adj. et p. (recouquillà, ade), et impr. ancangument. Recoquillé, ée, retroussé en forme de coquille, ratatinée par le froid, en parlant d'une feuille; fig. remis, rétabli dans ses affaires. V. Conc, R.

RECOURAR, v. a. (recourá). Rechercher, réparer un toit; l'examiner pour rem-

placer les tuiles rompues.

En terme de tonnelier, doler, égaler, aplanir les douves. Avr.

RECOURBAR, v. a. (recourbá). Recurvar, port. Recourber, courber en rond par le bout.

Ety. du lat. recurvare, m. s. ou de re, itér. et de Courbar, v. c. m. et Curv, R.

RECOURBAT, ADA, adj. et p. (recourbá, áde); Recurvado, port. Recourbé, ée. Ety. du lat. recurvatus, m. s. V, Curv, Rad.

RECOURCHOUNAR, v. a. (recourtsouná), d. bas lim. Tortiller. V. Torser.

RECOURDAR, V. Ricordar se, Se souvenir et Cor, R.

RECOURDANÇA, V. Memourança et Cor, R.

RECOURDURAR, v. a. (reconrdura); BECOUSER. Recoser, esp. Recoudre, sur cou-

dre, coudre ce qui est décousu ou déchiré. Éty. de re, iter. et de courdurar, litt. coudre de nouveau; resuere, lat. V, Coser.

RECOURDURAT, ADA, adj. et part. (recourdurá, ade); Recosido, esp. Recousu, ne.

Ety. du lat, resulus.

RECOURIR, v. n. (recourir); RECORDE.

Ricorrere, ital. Recurrar, esp. Recorrer,
port. cat. Recourir, avoir recours.

Éty, du lat. recurrere, m. s. V. Courr, Rad.

RECOUROUGNIERA, Garc. V. Courougnera.

RECOURQUILHAR, V. D. RECOURQUIAR.

Cast. V. Recouguilhar.

RECOURREGUT, UDA, adj. et part. (recourregu, úde). Part. de recourrer, relaché, ée, qui s'est pourvu en appel, qui a pris son recours. V. Corr, R.

RECOURRER, v. n. (recourré), dl. Terme de ramasseuse de châtaignes; rechercher. repasser, revenir sur ses pas, pour ramasser de suite avec plus d'exactitude, afin de n'y plus revenir ; relâcher, se relâcher en parlant d'un nœud, d'une corde, recourir en

Ety. de re, iter. et de courrer, ou du lat. recurrere. V. Courr, R.

RECOURS, s. m. (recours); arcous, arcons. Ricorso, ital. Recurso, esp. port. Recors, anc. cat. Recours, action par la- | Rad.

RECOUQUILHAR SE, v. r. (recou- 1 quelle on recherche de l'assistance, du secours; refuge; asile, protection.

Ety. do lat. recursus, reflux, relour. V. Courr. R.

RECOURSAM, v. a. (recoursa), d. bas lim. Replier, relever en haut. V. Retroussar V. Courr, R.

RECOURSOUN, s. m. (recoursoun), d. bas lim. Replis qu'on fait en retroussant quelque chose, V. Troussis; en parlant des lacets des chemins, V. Zig-zagues et Courr,

RECOUSER, v. a. (recónzé). V. Recourdurar et Coser, R.

RECOUTIR, d. béarn. Aboutir, v. c. m. RECOUVRABLE, ABLA, adj. (recouvráblé, áble). Recouvrable, qui peut être re-

RECOUVRAMENT, s. m. (recouvra-mein); Ricuperamento, ital. Recobro, esp. Recobramento, port. Recouvrement, action de recouvrer, la chose recouvrée.

Éty. du lat. recuperatio, m. s. RECOUVRAR, V. Recoubrar et Recu-

RECOZER, d. bas lim. Recozer, port. V. Recouire et Couire, R.

Recozer las chastagnas, presser trop le feu du séchoir des châtaignes.

RECRE, vi. Il ou elle lasse, cesse, recrée,

réjouit. RECREACIO, s. f. vl. Recreació, cal.

V. Recreation et Cre, R. RECREAMEN, s. m. vl. Ricreamento,

ital. Délassement, récréation. V. Cre, R.

RECREAR, v. a. (recreá); AMBRESTAS. Ricreare, ital. Recrear, esp. port. cat. Récreer, divertir,

Éty. du lat. recreare, m. s. signifient litt. creer de nouveau. V. Cre, R.

RECREAR SE, v. r. (se recrea); Ricrearsi, ital. Recrearse, esp. port. Se recreer, se divertir, prendre quelque récréation. V. Samusar et Se diverlir.

Ety. du lat. ricreare. V. Cre, R.

RECREAT, ADA, adj. et p. (recrea, ade); Recreado, port. esp. Récréé, éée, rejoui.

Éty. du lat. recreatus, m. s. V. Cre, R. RECREATIF, IVA, adj. (recreatif, ive); Recreativo, port. Récréatif, ive, qui récrée. V. Cre, R.

RECREATION, s. f. (recreatie-n), el impr. BECREACIEN, BECREATER. Ricreazione, ital. Recreacion, esp. Recreação, port. Recreació, cat. Récréation, action de se récréer, passe temps, divertissement pour se délasser du travail.

Éty. de recrear et de tion, action de ré-créer. V. Cre, R.

RECRED, macuag, radical dont l'origine est incertaine, mais qui paralt venir de reddere, rendre, être rendu, n'en pouvoir plus, d'où rendu, signifie encore en français accablé de fatigue.

Dérivés : Recred-ent, Recred-ut, Recr-eire, Recreze-men, Rrecrez-ensa, Recrez-enl,

Recres-uda, Recres-ut.

RECREDENT, ENTA, adj. vl. Lassé, ée, récréant, en vieux lang. V. Recred, R.

RECREDUT, adj. et p. vl. accamput RECRESSUT, RECREUT. RECRU, lassé. V. Recred,

RECREIRE SE, v. a. et r. vl. Ricredere, ital. Recroire, lasser, fatiguer, décourager, délaisser, se lasser, se décourager. V. Recred, R.

RECREISSER, v. n. (recrèïssé); Recrexer, cat. Recrecer, esp. port. Ricrescere, ital. Repousser, recreitre, prendre une nouvelle croissance.

Ely. du lat. recrescere, ou de re, iter. V. Creies, R.

RECRESPIR, v. a. (recrespir). Récré-

pir, crépir de nouveau. Ety. de re, itér. et de crepir V. Cresp. R. RECRESPIT, IDA, adj. et p. (recrespi, ide). Récrépi, ic. V. Cresp, R.
RECREYRE, vl. V. Recreire.

RECREYSHER, vl. V. Recreisser.

RECREZECION, vl. V. Recrezensa. RECREZEMEN, s. m. vl. Voy. Re-

RECREZENSA, s. f. vl. MECREZEMEN, BECREZUDA, BECREZECION. Lassitude, fatigue, découragement, dédain; molesse, lâcheté. V. Recred, R.

RECREZENT, s. m. vi. RECREZEN. Recru, changé, découragé, reculant, cédant, lache, lasse, rendu, soumis, vaincu, abaltu. V. Recred, R.

> E'l clamet vil recrezen. Fors et Cost de Béarn.

RECREZUDA, s. f. vl. Retraite. Voy. Recrezensa et Recred, R.

Cornar la recrezuda, sonner la retraite. RECREZUT, UDA, adj. et p. vl. Quitté, dédaigné, ée, rebuté, rendu; las, recru, battu, défait, vaincu. V. Recred, R. RECRIAR SE, V. Recrédar se et Crid,

RECRIDAR SE, v. r. (sé récridá); sa MENDAR, SE RECRIAS. Se récrier, exprimer la louange ou le blâme par des cris, ou à très-baute voix.

Éty. de re, augm. et de cridar, crier. V. Crid. R.

RECRIMINAR, v. n. (recrimina) Recriminer, accuser son accusateur, opposer injure à injure, répondre à des reproches par d'autres reproches.

RECREMINATION, s. f. (recriminalie-n); necummarum. Recriminazione, ital. Recriminacion, esp. Recriminação, port. Récrimination, accusation, reproche, fait pour en repousser un autre. V. Crim, R.

RECROUCHETAB, v. a. (recrouchetá). Agrafer de nouveau, et non crocheter. Voy. Groc, R.

RECROUSTILHOUNS, s. m. pl. (recroustillouns), dl. V. Raumasilhas, Crousulhouns et Crust, R.

RECROUQUILHAR SE, v. r. (recrouquilla); mesculture en, s'epquatisourie, excuoqueriller, on le dit de a contraction que fait éprouver le feu aux peaux mouillées; on le dit aussi des feuilles, des plantes et des arbres, lorsque le soleil les a trop desséchées.

Ety. Recrouquilhar, est dit ici pour recouquilhar, se replier comme une coquille. V. Croc, R.

RECROUQUILHAT, ADA, adj. et p. (recrouquillà, ade); necoulumat, menatmoulit, methoussit, mechooquiat. Recroquevillé, éc. V. Croc, R.

RECRU, s. m. (recru); meenus, meen Relent, mauvais goût que contractent les viandes enfermées.

RECRUA, s. f. recrue); Rectuta, ital. esp. port. cat. Recrue, nouvelle levee de gens de guerre pour remplacer les soldats morts ou libérés du service; l'un de ces soldats nouvellement levés.

Éty. V. Recrutar, ou de re et de cresco, je crois, j'augmente. V. Creiss, R. RECRUBAR, d. béarn. V. Recoubrar

et Recuper, R.

RECRUBIR, V. Recurbir et Cobr, R. RECRUBY, s. m. anc. béarn. Retour, droit de recours ou retour.

RECRUN, Garc. V. Reclus et Estuch. RECRUSAR, v. n. vl. Excéder, être

Ety. du R. Crus, Crud.

RECRUTAMENT, s. m. (recrutaméin). Recrutement, action de recruter.

RECRUTAR, v. a. (recrutá); Reclutare, ital. Reclutar, esp. port. cat. Recruter, faire des recrues pour remplacer les soldats qui manquent dans les régiments. V. Creiss, R.

RECRUTAT, ADA, adj. et p. (recruta, ade); Reclutado, port. esp. Recruté, ée. V. Creiss, R.

RECRUTUR, s. m. (recrutú); Reclutatore, ital. Reclutador, esp. port. Recruteur, qui fait des recrues. V. Creiss, R.

RECTA, adv. (recta). Recta, port. En droite ligne, exactement, sans détour.

Ety. du lat. recta, sous-entendu vid. Pagar recta, payer exactement.

RECTANGLE, adj. (rectanglé); Rettangolo, ital. Rectangulo, esp. port. Rectangul, cat. Rectangle, qui a un angle droit, un triangle rectangle.

Éty. du lat. reclus, droit, et angulus, angle, d'où rectangulus. V. Angl, R. RECTANGLE, s. m. V. le mot précé-

dent pour les synonymes. Rectangle ou carré-long, c'est un parallélogramme qui a ses quatre angles droits.

RECTETUT, vl. V. Rectituda et Reg, R. RECTIFIAR, v. a. (rectifià); BECTIFICAR, BECTIFICAR, RECTIFICAR, ital. Rectificar, esp. port. cat. Rectifier, corriger ce qu'il y a de défectueux dans une chose; distiller une seconde fois les liqueurs.

Ely. du lat. rectum facere, rendre droit. V. Reg, R.

RECTIFIAT, ADA, adj. et p. (rectifiá, áde); Rectificado, port. esp. Rectifié, ée. V. Reg, R.

RECTIFICAR, Rectificar, cat. Voy. Rectifiar et Reg. R.

RECTIFICACIO, Reclificació cat. et

RECTIFICATIO, vl. V. Rectification. RECTIFICATION, s. f. (rectificatie-n); BECTHICATIEN. Rectificació, cal. Rectificacion, esp. Rectificação, port. Rettificazione, ital. Rectification, action de rectifier. V. Reg,

RECTIFIQUAR, vl. V. Rectificar.

RECTITUDA, s. f. (rectitude); Rectitud, esp. Rectitut, cat. Rettitudine, ital. Rectitude, droiture, équité.

Ety. du lat. rectitudo, m. s. V. Reg, R.

RECTOR, s. m. vl. Rector, esp. cat. Curé, gouverneur, supérieur; directeur, guide. V. Rectour et Reg, R. RECTORIA, s. f. vl. Rectoria, cat. esp.

port. Rittoria, ital. Rectorie, office de direc-

leur. V. Reg. R.

RECTOUR, s. m. (rectour); RETTOUR, BESTOUR, MITOUR. Rector, esp. cal. Reitor, port. Rettore, ital. Recteur d'une confrérie. directeur ou administrateur d'un hôpital, etc.

Ety. du lat. rector, m. s. V. Reg., R. RECTOUR, s. m. (rectour); arrows, serrous. Rector, port. Rector, esp. cat. Rettore, ital. Recteur, curé d'une paroisse rorale.

Éty. V. Reg, R.

RECUBERT, EBTA, adj. et p. (recu-bèr, èrte). Recouvert, erte. V. Cobr. R.

RECUBIR, v. a. vl. Herser, briser les mottes d'un champ.

RECUBRIR, v. a. (recubrir). Remanier à bont, ôter les tuiles d'un toit et les replacer de suite, en en ajoutant de neuves, pour remplacer celles qui sont cassées.

RECUECH, UECHA, adj. et p. (recuetch, uétche); maquisca. Recosido, port. Recocido; esp. Recuit, cat. Recuit, uite.

Rty. du lat. recoclus, m. s. V. Couire,

RECUEG, adj. v). Recuit. V. Recuech et Couire, R.

RECUEICHA, s. f. (recueitche), dl. V. Broussa et Couire, R.

RECUEILLIR, vl. V. Recoillir.

RECUELH, s. m. (recneill); secure, RECUL. Raccolta, ital. Recueil, amas de choses recueillies.

Éty. V. Reculhir et Culh, R.

RECUELHAMENT, s. m. (recueilla-mein): Raccoglimento, ital. Recogimiento, esp. Recolhimento, port. Recueillement, action de se recueillir, état de l'esprit re-

RECUELHIR, V. Reculhir et Culh, R. RECUERADA, V. Reculada et Cul, R. RECUERAMENT, d. m. V. Reculament et Cul, R.

RECUL, s. m. dl. Recueil. V. Recuelh et Culh, R.

RECULADA, s. f. (reculade); BECUERADA, REQUERADA Reculada, cat. esp. Rinculata, ital. Reculade, recul, reculement, action, mouvement d'une chose qui recule; froid, gelée tardive qui recule les récoltes. V. Cul.

RECULADOUR, s. m. (reculadour). Nom de deux tours des bourdigues. Voy. Bour-

Éty. de recular et de la term. dour. Voy. Cul, R.

RECULAMENT, s. m. (reculamein); BECUELAMENT, RECUARAMENT. Recuo, port. Reculament, cat. Reculement, action de reculer; pièce du harnais du cheval, qui sert à reculer ou à retenir la voiture à la descente.

Etv. de recular et de ment. V. Cal. R. RECULANT, s. et adj. (reculán); zzcvz-BART, REQUERARY. Fuyard; on le dit d'un écolier qui suit l'école ou la maison pater-nelle. Avr. V. Teoule, Fai de teoules et Cul,

RECULAR, V. a. (reculá); REQUALAR',

BECUARAR, BEQUERAR. Rinculare, ital. Recular, esp. cat. Recuar, port. Reculer, tirer en arrière; éloigner, retarder.

Ety. de re, itér. de cul et de ar, aller en arrière. V. Cul, R.

RECULAR LOU, s. m. V. Reculament. RECULAT, ADA, adj. (reculá, áde); Recuado, port. Reculé, ée; éloigné, lointain. V. Cul, R.

RECULHAMENT, s. m. (recuillamein); RECULEIMENT. Raccoglimento, ital. Recogimiento, esp. Recolhimento, port. Reculliment, cat. Recueillement, action de l'esprit qui se recueille en lui-même.

Ety. de reculhir et de ment. V. Culh, R. RECULHIR, v. a. (recuilir); Raccoglierel, ital. Recoger, esp. Recolher, port. Re-cullir, cat. Recueillir; pour faire la récolte de... V. Ramassar, Culhir; recevoir, donner l'hospitalité.

Éty. du lat. recolligere. V. Culh, R.

RECULHIR SE, v. r. Recueillir se, cat. Recogerse, esp. Se recueillir, rassembler en soi-même toute son attention, pour ne s'occuper que d'une seule chose.

RECULHIT, IDA, IA, adj. et p. (recuilli, ide, ie); Recolhido, port. Recullid, cat. Recogido, esp. Recueilli, ie, V. Culh, R. RECULHIT, IDA, adj. et p. vl. Assem-

blé, ée. V. Culh, R. RECULIR, vl. V. Reculhir.

RECULOUNS A, adj. (a reculoun), A RECURROURS. A reculóns, cat. A reculons, en reculant, en allant en arrière: Anar à recu-louns, aller en reculant; fig. en empirant. V. Cul, R.

RECUN, dg. V. Recouin, Cantoun et Cougn, R.

RECUPER, RECOURS, RECORD, CORR, Fâdical pris du lat. recuperare, récupérer, ré-couvrer, comme si l'on disait, selon M. Bondil, reciperare, de recipere, reprendre, recevoir, dont les radicaux sont re et capio, ou plutêt re et ci, syllabe ajoutée, et paro, parere, dans le sens d'acquérir: Recuperalio, Recuper-ar, Recuper-at.

De recuperare, par apoc. recuperar, par sync. de e, recuprar, et par le changement du p en b et de u en ou ou en o, recoubrar, Recoubr, R. d'où : Recoubr-ar, Recoubr-at, Recobra-men, Recobr-ada, Recobr-ar; par la suppr. de re: Cobr-ar, Cobr-a, Cobranza, Re-crub-ar.

RECUPERAR, v. a. el r. (recuperá); Recuperar, esp. cat. Récupérer, recouvrer : se récupérer.

Ety. du lat. recuperare, m. s. V. Recuper, Rad.

RECUPERAT, ADA, adj. et p. (recu-pera, ade); Recuperado, port. esp. Récu-péré, ée, recouvré. V. Recuper, R.

RECUPERATIO, s. f. vl. Recuperació, cat. Recouvrement. V. Recuperation.

Ety. du lat. recuperatio, m. s. V. Recuper, R.

RECUPERATION, s. f. vl. Recuperaciò, cat. Recuperación, esp. Recuperação, port. Recuperazione, ital. Recouvrement.

Ety. du lat. recuperationis, gén. de recu-peratio, m. s. V. Recuper, R.

RECURADA, a. f. (recuráde), dl. Retranchement, déchet.

Ety. de re, itér. et de curar. V. Cur, Rad.

RECURADA, s. f. dl. Mortalité des vers à soie, épizootie qui en fait périr une grande quantité.

RECURADIS, d. bas lim. V. Recurun, Rebroundalhas et Cur, R.

RECURAGE, s. m. (recurádgé). Émondage, l'action d'émonder, de nettoyer un arbre des branches mortes ou inutiles. Voy. Rebroundada et Cur, R.

RECURAIRE, s. m. (recuráiré), dl. Un

Ety. de recurar et de aire. V. Cur, R. RECURAR, v. a. (recura); BECAVAR. Curer un fossé, un canal. Recurer n'est pas français en ce sens.

Éty. de re, itér. et de curar, curer une seconde fois. V. Cur, R.

RECURAR, v. a. dl. REMOURDAR. EMODder, retrancher les branches inutiles.

Recurar, se dit pour les branches.

Rebroundar, pour la tige.

Sagatar, pour les jets du pied. V. Cur, Rad.

RECURAT, ADA, adj. et part. (recurá, ádé), dl. Gentil, propre. V. Courous et Cur, Rad.

RECURBIR, v. a. (recurbir); mecausus. Ricobrir, anc. cat. Ricoprire, ital. Recouvrir, couvrir de nouveau.

Ety. de re, itér. et de curbir. V. Cobr, R. RECURBIT, IDA, adj. et p. (recurbi, ide). Recouvert, erte. V. Cobr, R.

RECURUN, s. m. (recurun), di. necura-pis. Les émondes. Voy. Rebroundalhas et Cur, R.

RECURUN, s. m. dl. REMOURDUS. Le rebut des grains et des fruits. V. Cur, R.

RECURVAR, v. a. vi. Recurvar, port. Recourber. V. Recourbar et Curv, R.

RECURVATIO, s. f. vl. Recurvação, port. Recourbement, action de recourber. Ely. de recurvar et de atio. V. Curv, R.

RECUSAR, v. a. (recusá); Ricuzare, ital. Recusar, esp. port. cat. Récuser, alleguer des moyens pour obliger un juge de se déporter d'une affaire.

Éty. du lat. recusare, m. s. de re pour retrè. en arrière, de causa, cause, et de ar, act. renvoyer la cause en arrière. V. Caus, R.

RECUSAT, ADA, adj. et part. (recusa, ade); Recusado, port. esp. Récusé, ée.

Ety. du lat. recusatus, m. s. V. Caus, Rad.

RECUSATIO, vl. V. Recusation.

RECUSATION, s. f. (recusatle-n); Recusació, cat. Recusacion, esp. Recusação, port. Ricusazione, ital. Récusation, action par laquelle on récuse.

Ety. du lat. recusationis, gen. de recusatio.m. s. V. Caus, R.

RECUT, UA, UDA, (recu, ue, úde); RESPONDENT, RECAUGUT, RECAUPUT. RECU, UC.

Ety. du lat. receptus, m. s. V. Cap, R. 2. RECUT, s. m. Ricevuta, ital. Recibis, esp. port. Reçu, quittance sous seing privé, par laquelle on reconnaît avoir reçu. V. Cap, Rad. 2.

RECZON, s. f. vl. Rançon. V. Rançoun et Em, R.

### RED

RED, adj. d. béarn, ser. Froid, roide. Ety. de fred, par la suppression de f. V. Fret et Rig, B.

REDABLE, s. m. (redable), dl. Fourgon, rable. V. Riable.

Éty. du lat. rutabulum, m. s.

REDACTION, s. f. (redactie-n); REDAC-TIER, REDACTION. Redazione, ital. Redacció, cat. Redaccion, esp. Rédaction, action par laquelle on rédige, manière de rédiger.

Ety. du lat. redigere. V. Ag, R.

REDACTOUR, s. m. (redactour); Redactour, cat. esp. Rédacteur, celui qui rédige. V. *Ag*. R.

REDAMENT, adv. (redaméin), dl. Trèsfort, beaucoup, infiniment.

Nous triga redament, il nous tarde beaucoup.

Ely. de reda et de ment. V. Rig, R.

REDARGUIRE, v. a. vl. REDARGUIR. Redarguir, esp. cat. Redarguire, ital. Blamer, réfuter, rétorquer.

Éty. du lat. redarguere, m. s. V. Argu, R. REDDIFICAR , v. a. vl. Redificar , cat. Reedificar, esp. port. Riedificare, ital. Réédifier, rehatir.

Éty. du lat. reudificare, m. s. V. Ed, Rad. 2.

REDDITION, s. f. (reditie-n); nameparticulièrement en parlant des places, reddition d'un compte.

Ety. du lat. redditionis, gen. de redditio. V. Doun, R.

REDDRE, vl. V. Rendre.

REDE, EDA, adj. (rédé, éde); segs, as-REDIT. Rigido, ital. Roide, raide, fort tendu et qu'on a de la peine à plier, droit, difficile à monter, parlant d'un chemin, fig. inslexible, qui ne plie pas, fort, orte.

Éty. du lat. rigidus, ou du celt. red, m. s. V. Rig, R.

REDE, adv. Roide.

Menar rede, mener raide, mener vite, rudement.

Tustar rede, frapper fort.

Toumbar redemort, tember raide mort. Lou mena rede, il le traite durement. Caminar rede, marcher fièrement.

REDEBRE, vl. V. Rezemer et Em, R. REDEC, vl. Il ou elle rendit, produisit. REDELHAR, v. a. vl. Frapper rudement. V. Rig, R.

REDEMANDAR, v. a. (redemanda). Redemander, demander de nouveau.

REDEMENT, vi. V. Rendement. REDEMER SE, v. r. anc. béarn. Redemir, port. esp. Se racheter. V. Em, R.

REDEMPCIO, s. f. vi. sesses, sez so, nurmeo. Redempció, cat. Redemption, rançon, rachat, délivrance. V. Redemption et Em. R.

REDEMPTION, s. f. (redeincie-n); ==meren. Redenzione, ital. Redencion, esp. Redempção, port. Redempció, cat. Redemption, rachat du genre humain par Notre-Seigneur J.-C.

Éty. du lat. redemptionis, gen. de redemptio, m. s. V. Em, R.

REDEMPTOR, vl. Redemptor, cat. V. Redemptor.

REDEMPTOUR, s. m. (redeimtour); Redentore, ital. Redentor, esp. Redemptor, port. cat. Rédempteur, celui qui rachète, il ne se dit guère que de Notre-Seigneur J.-C.

Éty. du lat. redemptor, de re, iter. et de emptor, acheteur, litt. qui achète une secon-de fois, qui rachète. V. Em, R.

REDEMS, adj. vl. Redemido, port. esp.

Racheté.

Ety. du lat. redemptus, m. s. V. Em, R, REDENCIO, s. f. vl. V. Redemption et Em, R.

REDESIR, v. n. (redesir), d. bas lim. Devenir raide par le froid. V. Enredir, En-

regouire et Rig, R.

REDEVABLE, ABLA, adj. (redevablé, áble). Redevable, reliquataire ou débiteur d'un reliquat de compte, débiteur sous quel-que titre que se puisse être. V. Deb, R.

REDEVANÇA, s. f. (redevance); papevesça. Redevance, dette, rente ou autre char-

ge que l'on doit annuellement.

Ety. de re, iter. et de devança. V. Deb, R. Les rois de la première race, à leur avènement à la couronne recevaient les hommages des grands du royaume, et chaque année, au champ de Mars, ils recueillaient les dons qu'on leur faisaient publiquement sous le nom d'annualia dona, qu'on a traduit par redevance; à l'exemple des rois, les seigneurs exigèrent aussi des redevances, dont plusieurs ont été perçues jusqu'au moment de la révolution.

REDHIBITOIRO, OIRA, adj. (redhibitoire); Redhibitori, cat. Redhibitorio, esp. port. Redibitorio, ital. Rédhibitoire, qui peut opérer la rédhibition, qu'on peut faire repren-

dre à celui qui a vendu l'objet.

Éty. dul at. redhibitorius, m. s. V. Doun, R. REDIABLE, s. m. V. Riable.

REDIARAMENT, adv. vl. Dernièrement. V. Reir, R.

REDÍCIO, s. f. vl. Retour.

Éty. du lat. reditio. V. Ir et Doun, R. REDIER, IERA, adj. (redié, iére). Qui vient après. V. Darmier et Reir, R.

Lou bon sens ven toujours redier.

REDIERAMENT, adv. (redieraméin). Dernièrement.

Éty. de rediera et de ment. V. Reir, R. REDIGEAR, v. a. (redidja). Rédiger, mettre en ordre et par écrit.

Éty. du lat. redigere, réduire. V. Ag, R. REDIGEAT, ADA, adj. et p. (redidjá, ade). Rédigé, ée. V. Ag, R.

REDIMAR SE , v. r. (redima) ; Redimersi, ital. Redimirse, cal. esp. Remirse, port. Se redimer, se racheter, se delivrer.

Éty. du lat. redimere se, fait de re, iter. et de emere. Ach. V. Em, R.

REDINGOTA, Redingót, cat. V. Regwingota, plus usité.

REDIR, vl. V. Redire.

REDIRE, v. a. (rediré); aspersa. Redir, anc. cat. Redecir, esp. Ridire, ital Redire, dire une seconde fois, révéler ce qu'on avait appris, raconter, reprendre, blamer, censurer.

Ety. de re, iter. et de dire, ou du lat. redi-cere. V. Dire, R.

REDO, vl. Ils ou elles rendent.

REDOLADA, s. f. (redoulade); Redoulada, d. bas lim. Chute que l'on fait en roulant. V. Rat, R.

REDOLA, s. f. (redole), d. bas lim, Petite élévation de terre; monticule dont la pente est si forte qu'on risque de rouler quand on veut en descendre. V. Rot, R.

REDOLAR, v. n. (redoulá), d. bas lim. BEDOULAB. Rodolar, cat. Rodear, esp. port. Rotolare, ital. Avancer en tournant sur soimême, rouler, V. Regoular; fig. descendre pour aller dans la plaine. V. Rot, R.

REDOLAT, ADA, adj. et p. (redoulá, áde); REDOULAT, d. bas lim. Terme injurieux pour désigner une personne sans aveu, une temme qui vient d'où je ne sais où, une coureuse. V. Rot, R.

REDOLEN, vl. V. Redolent. REDOLENCIA, vl. V. Redolentia.

REDOLENT, ENTA, adj. vl. medolen. Odorant, ante, parfumé, éc.

Ety. du lat. redolentis, gen. de redolens, m. s. V. Odor, R.

REDOLENTIA, S. f. VI. REDOLENCIA. Odeur.

Éty. du lat. redolere, avoir de l'odeur. V. Ødor, R.

REDOLESSA, s. f. (redoulesse); manouet Roi, R. Brouette. V. Charrousset

REDOLIER, s. m. (redoulié); amouting, d. bas lim. Lieu escarpé, chemin ou rue en pente rapide. V. Regoulier.

Ety. de redola et de ier. V. Rot, R. REDOLOUNS, s. m. pl. (redoulous), d. bas lim, appoulous. Faire lous redolours, rouler dans un lieu en pente. V. Rot, R.

REDON, vi. et REDOND, ONDA, adj. vi. BEDOW, BEppm. Redondo, port. esp. Rond, onde; arrondi. V. Redoun,

Ety. du lat. rotundus, m. s. V. Rot, R. A la redounda, expr. adv. vl. à la ronde, à l'entour.

REDONDAMENS, adv. vl. Rondement, en rond. V. Roundament.

REDONDAR, v. n. Redundar, port. Redonder, rejaillir.

La qual causa redonda en grant domma qe, Stat. Prov. ce qui tourne au grand dommage.

Éty. du lat. redundare, m. s. formé de retro undo. V. Ound, R.

REDONDEL, s. m. yl. Rondeau, sorte de poésie. V. Rot, R.

REDONDET, ETA, adj. vl. Rondelet.

REDONDETA, s. f. vl. Rondelette. V. Rot, R.

REDONDEZA, S. f. vl. BEDONESSA, RE-DIORDEZA, REDONEZA. Redondeza, port. esp. Rondeur, rotondité; tour, contour. V. Rot, R. et Roundour.

REDONESSA, yl. et REDONEZA, Voy. Redondeza, Rot, Rad. et Roundour.

REDONHAR, v. n. vi. Rayonner; retrancher; chasser, expulser; couper, tondre. V. Rouig, R.

REDONHAR , V. a. Vl. REZONAR , BEZOT-MAR. Rogner, tondre, couper. V. Rowig, Rad.

REDONSAR, v. a. vl. Couper, rogner. V. Rouig, R.

REDOPTABLE, adj. vl. V. Redoutable et Dub, R.

REDOPTAR, v. vl. Ridottare, anc. ital. Etre pris de crainte, s'esfrayer, redouter. V. Redoutar et Dub, R.

REDORTA, s. f. vl. Terme de fortification dont M. Faurier ne peut préciser le sens, il pense qu'il désigne un défilé par lequel on passait d'une première enceinte à une seconde.

REDORTA, s. f. (redorte); REDOUBETA. Hart, riorte, lien fait avec une branche pliante ou avec un jeune jet d'arbre dont on se sert pour lier les fagots; corde à prendre; dans le Bas-Lim. corde faite avec du foin grossier, dont on lie les trousses de foin, tortis.

Ety. du lat. retortus, retorta, sous-entendu virga, fait de re, itér. et de torta, tordue. V. Tors, R.

En vi. redoute, fort, forteresse, limite, circonscription, territoire.

REDOTABLE, adj. vl. V. Redoutable et Dub, R.

REDOU, V. Roudoa, et pour sumac, V. Fauvi.

REDOUBLAMENT, ascourances, s. m. (redoublamein); Raddoppiamento, ital. Redoblamiento, esp. Reduplicação, port. Redoublement, accroissement, augmentation, paroxysme, en parlant de la fièvre.

Éty. de redoublar et de ment. V. Du, R. REDOUBLAR, v. a. (redoubla); pacou-ran. Raddoppiare, ital. Redoblar, esp. Reduplicar et Redobrar, port. Redoubler, réitérer avec augmentation, augmenter, accroltre.

Éty. du lat. reduplicare, formé de re, itér. de duplex, double, et de l'act. ar, doubler de nouveau. V. Du, R.

REDOUBLAT, ADA, adj. et p. ( redoubla, ade); Redobrado, port. Redoblado, csp. Redoublé, ée.

Ety. du lat. re, et de duplicatus, m. s. V. Du , R.

REDOUELA, s. f. (redouéle). Coureuse, qui change souvent de maison, de maître. V. Redolat, ada et Rot, R.

REDOUERTA, Clématite, selon M. Avril. V, Redorta, Entrevadis et Tors, R.

REDOUGNADURAS, s. f. pl. (redougnadures), dl. V. Rougnadura et Rouig, R. REDOUGNAB, dl. V. Rougnar et Rouig,

REDOULADA, V. Redolada et Rot, R. REDOULAR, v. n. (redoula); RULLAR. Rouler, circuler, aller de côté et d'autre. V. Redolar et Roular.

Éty. du lat. inus. rotulars pour rotare. V. Rot. R.

REDOULESSA, s. f. (redoulésse), d. bas lim. V. Redolada, Redolessa et Rot, R. REDOULET, s. m. (redoulé), dl. Rou-

lade, action de rouler du haut en bas; plis; rouleau. V. Rot, R.

REDOUN, s. m. BEDOURA. Nom que les bergers donnent à une grosse sonnaille qu'ils suspendent au cou des boucs châtrés, menouns, les sonnaillers ou conducteurs du troupeau.

Ety. A cause de sa forme arrondie. Voy. Rot, R.

REDOUN, OUNA, adj. (redoun, ouné); port. Redo, cat. Rotondo, ital. Rond, onde; cylindrique, circulaire, orbiculaire.

Ety. du lat. rotundus, m. s. V. Rot, R. Dérivés: Casteou-Redoun, Champ-Redoun, Mont-Redoun, Chambou-Redoun, Ped-Redoun.

REDOUNA, s. f. (redoune). Nom qu'on donne, en Provence, au squale nez, Squalus cornubicus.

On en trouva un dans les derniers jours de décembre 1827, dans le Thonaire de la Madrague de Lestaques, qui pesait 1,800 kilogrammes. Il avait 5 mètres du bout du museau au bout de la nageoire caudale;

REDOUNAR, v. a. (redouná). Redonner, donner une seconde fois la même chose; dounar mai.

Éty. du lat. redonare. V. Doun, R. REDOUNDA, s. f. (redounde), dl. Rouleau de toile, pièce de toile; un potiron.

Ety. Fém. de redoun. V. Rot, R. REDOUNDA, s. f. (redounde), dg. Redonde, anneau fait de cuir ou avec une branche de bois flexible entortillée, qu'on accroche à la méjane, et dans lequel passe le bout du timon de la charrette; il y a ordinairement

deux redondes: une en avant et l'autre en arrière du joug. V. Cordelh. REDOUNDANÇA, s. f. (redoundance); Redundancià, port. esp. cat. Ridondanza,

ital. Redondance, superfluité de paroles dans un discours.

Éty. du lat. redundantia, m. s. V. Ound, Rad.

REDOUNDAR, v. n. Redundar, port. esp. cat. Ridondare, ital. Redonder, ètre superflu, surabonder dans un discours.

Éty. du lat. redundare, m. s. déborder, regorger, formé de retrò undare. V. Ound. Rad.

REDOUNDIR, v. a. (redoundir), dl. Redondear, port. esp. Faire devenir rond, arrondir. V. Arroundir et Rot, R.

REDOUNET, ETA, adj. (redouné, éte); Redondete, esp. Redondilho, port. Riton-detto, ital. Dim. de redoun, un peu, ou pas tout à fait rond, rondelet.

Ety. de redoun et de et, eta. V. Rot, R. REDOUR, s. f. (redou). Roideur, état d'une chose roide.

Éty. du lat. rigor, m. s. V. Rig, R.

REDOUTA, s. f. (redoute); Ridotto, ital. Reducto, esp. port. Redoute, pièce de fortification détachée.

Éty. de l'ital. ridotto, réduit. V. Dub. R. REDOUTABLE, ABLA, adj. (redoutáblé, áble); Ridottabile, ital. Redoutable, fort à craindre, qui est à redouter. V. Dub, Rad.

REDOUTAR, v. a. (redoutá); crecses. Ridottare, ital. Redouter, appréhender extrèmement. V. Dub, R.

REDOUTAT, ADA, adj. et p. (redouta, ade). Redouté, ée. V Dub, R.

REDOUX, s. m. (redoux). Nom avignonnais de la corroyère à seuilles de myrte. V.

REDRA, vl. Il ou elle rendra. REDRAIAR, v. a. (redrafá). Cribler de nouveau. V. Drai, R.

REDRASSAMENT, vl. V. Redressa-

REDRE, v. a. d. bas lim. et l. Redre, cat. Rendre, V. Rendre; lasser, fatiguer. V. Doun, R.

REDREISSAMENT, Garc. V. Redres-

REDREISSOIR, s. m. (redreissóir). Redressoir, instrument dont les potiers d'étain se servent pour redresser la vaisselle qui est bossuée. V. Reg, R.

REDRESSAMENT, s. m. (redressaméin); ELDRESSAMENT. Enderezamiento, esp. Endirectamento, port. Redressement, action de redresser. de corriger; ses effets. V. Reg, R.

REDRESSAR, v. a. (redressá); appares san, mednissan. Raddrizzare, ital. Enderezar, esp. Endireilar, port. Redressar, cat. Redresser, rendre droite une chose qui l'avait été auparavant ou qui devait l'être; rendre uni ce qui était bossué; fig. corriger, relever.

Éty. de re, ital. et de dressar, dresser de nouveau. V. Reg, R.

REDRESSAT, ADA, adj. et p. (redressá, áde). Redressé, ée. V. Reg, R.

REDUCCIO, vl. Reducció, cat. Voy. Reduction.

REDUCH, UCHA, adj. et part. (reduich, utche); appurr. Reduzido, port. esp. Reduid, cat. Kidotto, ital. Réduit, uite, ramené à un plus petit volume; rentré dans le devoir.

Ety. du lat. reductus, m. s. V. Duc, R. REDUCTIO, vl. V.

REDUCTION, s. f. (reductie-n); nepuc-CIEN. Riduzione, ital. Reduccion, esp. reducção, port. Reducció, cat. Réduction, action de réduire.

Éty. du lat. reductionis, gén. de reductio, m. s. V. Duc, R.

REDUCTIU, IVA, adj. vl. Réductif, ive. V. Duc, R.

REDUIRE, v. a. (reduïré); Reduir, cat. Reducir, esp. Ridurre, ital. Reduzir, port. Réduire, diminuer.

REDUIT, s. m. (redoi); Ridotto, ital. Retrete, esp. port. Reduit, petite habitation, petit logement, retraite.

REDUIT, UITA, adj. V. Reduch.
REDUN, vl. V. Redon.
REDUNDEZA, s. f. vl. V. Redondeza et

REDUPTANSA, s. f. vl. Puissance, force. V. Dub, R.

REDUPTAR, vl. V. Redoptar.

REDUPTAT, ADA, adj. vl. Redouté, ée. V. Redoutat et Dub, R.

REDUR, s. m. vl. Retour.

REDURBIB, v. a. (redurbir). Rouvrir, ouvrir une seconde fois.

Ely. de re et de durbir. Voy. Aper, Rad.

REDURE, v. a. vl. Reduxir, port. Réduire; résumer. V. Duc, R.

Al redure, en somme, en résumé.

REDUSIR, vl. V. Reduire.

REDUT, UDA, adj. et p. (redú, úde), dl. Rendu de fatigue. V. Rendut et Doun, R. REDUYRE, el

REDUZIR, vl. V. Reduire.

### REE

REEDIFIAR, v. a. (reedifiá); Riedifieare, ital. Reedificar, esp. port. cat. Réédifier, rebâtir, reconstruire.

Ety. du lat. readificare, m. s.

REEL, ELA, adj. (réèl, èle); marir, iva. Reale, ital. Real, esp. port. cat. Réel, elle, qui est en effet, il est opposé à seint, simulé,

Éty. du lat. realis, fait de re, res, de al et de is, chose qui est. V. Re. R.

REELAMENT, adv. (reelaméin); FETE-VAMERT. Realmente, ital. esp. port. Realment, cat. Réellement, effectivement, en effet.

Ety. de reela et de ment, d'une manière reelle. V. Re, R.

REELECTION, s. f. (reelectie-n); Reeleccion, esp. Reelecció, cat. Reeleição, port. Réélection, action et effet de réélire, d'élire de nouveau.

REELIRE, v. a. (reelire); Reelegar, port. Reelegir, cat. Réélire, élire de nouveau.

Ety. du lat. re et eligere. V. Leg, R. 2. REELUT, UDA, UA, adj. (reelu, ude, ue); Reeleito, port. Reelegid, cat. Reelegido, esp. Reelecto, ital. Réélu, élu de nouveau.

Ety. du lat. re et de electus. V. Leg, R. 2. REEMADOR, s. m. vi. Rédempteur. V. Em, R.

REEMBRE, v. a. vl. Reembre, cat. Racheter. V. Em, R.

REEMER, vl. V. Rezemer et Em, R. REEMSO, vl. V. Redempcio, Redemption

REENPRENHAR, v. n. vl. Réengrosser, redevenir grosse, pleine, enceinte.
REENZON, s. f. vl. Rançon, rachat. V.

## REF

REF, s. vl. Maladie des oiseaux de proje. REFACH, ACHA, adj. et part. (refa, atche); Refeito, port. Rehecho, esp. Refait, aite, reparé, rélabli : S'es ben refach. il s'est bien rétabli.

Ety. du lat. refectus, m. s. ou de re, itér. et de fach, fait, fait une seconde fois.

REFACHAR, v. a. (refatchá), dl. Rha-

REFACIER, s. m. vi. Regrattier, revendeur. V. Fac, R.

REFAIRE, v. a. (refairé); navan. Refer, cat. Rifare, ital. Rehacer, esp. Refaser, port. Refaire, faire une seconde fois; réparer, raccommoder; recommencer, remettre en élat.

Ety. de re, itér. et de faire, faire de nouveau. V. Fac, R.

Refaire leis matalas, rebattre les ma-

REFAIRE SE , v. r. Rehacerse , esp. Referse, al. Se refaire, reprendre ses forces, se mieux porter.

Ety. du lat. reficere.

REFALAT, ADA, adj. et p. (refalá, áde). Echiné, ée; il s'emploie aussi au moral. Garc.

REFANFAR, v. a. (refanfa). Repasser; enlever les tâches et réparer les plis d'un chapeau; on le dit aussi des habits. Avr.

REFANFAR SE, v. r. Se remonter, s'equiper, s'habiller de nouveau et proprement. Avr.

REFAR, v. a. et impr. nera, d. bas lim. Pour refaire, V. Refaire et Fac, R. REFARNIR, V. Refrenir.

REFASTIGOUS, OUSA, adj. (refasti-gous, ouse), dl. amc, negrat. Délicat, dédaigneux, difficile sur le manger, fantasque.

Ety. de re et du lat. fastidium. REFATALHA, d. bas lim. V. Rafa-

talha.

REFECTIO, s. f. vl. V. Refection. REFECTION, s. f. (refectie-n); Refecció, cat. Refeccion, esp. Refeição, port.

Rifezione, ital. Réfection. Ely. du lat. refectionis, gén. de refectio.

V. Fac, R.

BEFECTOIRO, s. m. (refectóire); REFETTORE, REPETTORE, REPECTOURIA. Refectorio, esp. Refettorio, ital. Refeitorio, port. Refector, cat. Refectoire, le lieu où les gens qui vivent en communauté prennent leurs repas.

Éty. du lat. refectorium, fait de reficere,

rétablir, restaurer. V. Fac, R.

REFECTOR, s. m. vl. Couvent. Voy. Refectoiro et Fac, R.

REPECTORI, s. m. anc. béarn. Refectori, cat. Réfectoire. V. Refectoiro et Fac, Rad.

REFECY, anc. lim. V. Reflexion.

REFEITOR, s. m. vl. Refeitorio, port. V. Refectoire et Fac, R.

REFENDRE, v. a. (refeindre). Refendre, fendre de nouveau, scier ou couper en long. Ely. de re, iter. et de fendre. V. Fend,

REFENDUT, UDA. adj. et p. (refendú, úde). Refendu, ue. V. Fend, R.
REFENTA, e. f. (reféinte). V. Serra à

resendre et Fend, R.

REFERAR, v. a. (referà); Riferere, ital. Referir, cat. esp. port. Référer, rapporter une chose à queiqu'un.

Ety. du lat. referre, m. s. V. Fer, R.

REFERE, vl. V. Referre.
REFERENDARI, s. m. (refereindári); Referendario, ital. esp. port. Référendaire. efficier, dans les chancelleries royales, qui fait les rapports, rapporteur en général.

Éty. de re, iter. de ferendus, qu'il faul porter, et de ari. V. Fer, R.

REFERIR, vi. Referir, cat. esp. port. Referire, ital. Tourner; rendre, rapporter.

Ely. du lat. referre. V. Fer, R. REFERIR, v. a. vl. Refrapper, frapper de nouveau, à son tour.

Ety. de re, ital. et du lat. ferire, frapper. V. Fer. R. 3.

REFERMAR, V. &. VI. BEPTERMAR. Refermar, cat. Refirmar, esp. Rifermare, ital. Raffermir, reparer, renforcer, confirmer, rassurer, rélabhr, remetire.

Ely. de re, ilér. et de fermar. V. Firm, Rad.

REFERMAT, adj. et p. vl. Caillé, coagulé, raffermi. V. Firm, R.

REFERRE, vl. V. Referir. REFFAR, vl. V. Refar.

REFFECTIO, vl. V. Refectio.

REFFERAR, v. a. vl. Refaire; assister. V. Refferrar et Fac, R.

REFFERMAR, vi. V. Refermar.

REFFERRAR, v. a. vl. REFFERAR. Referrare, ital. Referrer, ferrer de nouveau, remettre dans les fers. V. Ferr, R.

REFFEU, s. m. vl. Arrière-fief.

REFIECHOR, s. m. vl. REPRICEON. Réfectoire de couvent. V. Fac, R.

REFIER, vi. Il ou elle rend, rapporte. REFIERAT, s. m. (refiera). Corde faite avec du chanvre provenant de vieilles cordes défilées. Garc.

REFIEROUA, Garc. V. Courougniera. REFIGURAR SE, v. r. (se refigurá); Refigurar, esp. Se figurer de nouveau, rappeler dans son esprit. V. Fig, R.

REFILAR, v. a. vl. Refiler, filer de nouveau.

REFINAMEN, s. m. vl. Soulagement, terme, répit, fin. V. Fin, R.

REFINAR, v. a. vl. Refinar, cat. esp. port. Cesser, discontinuer, arrêter. V. Fin,

REFISTOULAR, v. a. (refistoulá), d. bas lim. Remettre en force, en vigueur, ravigoter: Un veire de vin m'a tout refistoulat, V. Reviscoular; ragaillardir, donner de la galté; réparer, orner, embellir.

Ety. Refistoular, est une alter. de Revis-coular, v. c. m. et Vit, R.

REFISTOULAT, ADA, adj. et p. (refistoulá, ade) Ravigoté, ragaillardi, réparé. V. Reviscoulat et Vit, R.

REFIZAR, vl. Refiar, cat. Confier. V. Fisar et Fid, R.

REFLAMAMEN, s. m. vl. Echausse-ment, inslammation. V. Flam, R.

REFLAMBAR, v. n. vl. Rifiammegiare, ital. Reluire, étinceler. V. Flam, R.

REFLECHIR, v. a. (refletchir); Riflettere, ital. Reflectir, esp. port. cat. Réfléchir, penser mûrement et plus d'une fois à une

Ety. du lat. reflectere, formé de re, pour retard, en arrière, et de flectere, fléchir. V. Flech, R.

REFLECHIT, IDA, adj. et p. (reflechi, ide). Réslèchi, ie, qui agit avec réslexion, qui a l'habitude de réslèchir. V. Flech, R.

REFLECTIR, vl. marinemen. Reflectir, cat. port. Reflechir, renvoyer. V. Flech, R. REFLET, s. m. (rellè); Riflesso, ital. Reflexo, esp. cat. port. Reflet, terme de peint. réverbération de lumière, de couleur.

Éty. du lat. reflectio. V. Flech, R. REFLETAR, v. a. (refletà); Reflectio, esp. port. Réfléter, renvoyer la lumière, une couleur sur...

Éty. du lat. reflectare, m. s. REFLEXE, adj. vl. Reflezo, cat. port. Reflejo, esp. Reflesso, ital. Flexible, recourbé, frisé.

Éty. du lat. reflexus, m. s.

REFLEXION, s. f. (reflexic-n); narraxxxx. Riflessione, ital. Reflexion, esp. Reflexão, port. Reflecció, cat. Réflexion, action de l'esprit qui réfléchit, pensées qui résultent de cette action.

REF Ély. du lat. reflexionis, gén. de reflexio, m. s. V. Flech, R.

REFLEXIU, IVA, adj. vl. Reflexiu, cat. Reflexivo, esp. port. Riflessivo, ital. Réflexif, flexible. V. Flech, R.

REFLOURIR, v. n. (rellourir); Re-florir, cat. Rissorire, ital. Restorecer, esp. port. Refleurir, fleurir de nouveau, fleurir une seconde fois dans la même année.

Ety. de re, itér. et de flourir. V. Flor,

REFLOUTAR, v. a. (reflouta). Écheveler, déranger la coiffure. Garc.

REFLUAB, v. n. (reflua); Riffuire, ital. Refluir, port. cat. esp. Refluer, en parlant des eaux, retourner vers le lieu d'où elles ont coulé.

Ety. de re, pour retrò, et de fluar, couler, couler en arrière, ou du lat. refluere, m. s. V. *Fl*u, R.

REFLUX, s. m. (reflus); Riflusso, ital. Refluxo, esp. port. cat. Reflux, mouvement de la mer qui se retire après le flux; vicis-

Ety. du lat. restumue, de re, pour retro,

et de fluxus. V. Flu, R. REFOIRE, dl. V. Refouire et Foir, R. REFOLEIAR, v. n. vl. Redevenir fou. V. Fol, R.

REFOLEJAR, vl. V. Refoleiar.

REFONDRE, v. a. vl. Détruire, fondre entièrement. V. Refoundre et Found, R. 2. REFONDUT, UDA, adj. vl. Refondu, ne. V. Found, R. 2.

REFOOUDLER, IEIRA, s. (refooudié, ielre), d. bas lim. Rabacheur, qui revient continuellement sur ce qu'il a déjà dit. Voy. Rababeou.

Un conte refooudier, un conte rabattu, un vieux conte.

Éty. Ce mot doit venir de refoundre, sur ajouter. V. Found, R. 2.

REFORMA, s. f. (reforme); Riforma et Reforma, esp. cat. port. Réforme, rétablissement de l'ordre, de l'ancienne forme, retranchement des abus qui se sont introduits, etc.

Ety. de re, iter. et de forma, nouvelle forme. V. Form, R.

Le mot réforme s'applique plus particulièrement au changement que les hérétiques du XVI siècle ont voulu introduire dans la doctrine et dans la discipline de l'Église.

Tout était tranquille dans l'Europe, toutes les Églises étaient unies par la même foi, par les mêmes sacrements; toutes étaient soumises au souverain pontife et le regardaient comme le chef de l'Eglise.

Léon X, qui occupait alors le siège de Rome, envoya ses indulgences en Allemagne et en Suisse. Un intérêt sordide en abuse : Luther s'élève contre cet abus et attaque ensuite les indulgences mêmes, le pape et l'Eglise; la moitié de l'Allemagne s'arme pour Luther et se sépare de l'Eglise romaine; le Danemark, la Suède, une partie de la Hongrie et de la Pologne sont entraînes dans le chisme.

REFORMACIO, vl. Reformació, cat. V.

Reformation et Form, R.

REFORMAR, v. a. (resourmà); Risor-mare, ital. Resormar, esp. port. cat. Resormer, rétablir dans l'ancienne forme ou donner une forme nouvelle ou meilleure, retrancher ce qui est mauvais ou superflu.

Éty. du lat. reformare, formé de re, itér. de forma et de la term. act. ar. V. Form, R. REFORMAT, ADA, adj. et p. (refourma, ade); Reformado, port. esp. Réformé, ée, qui a subi une réforme.

Ety. du lat. reformaius, ou de re, de forma et de at, ada. V. Form, R.

REFORMATION, s. f. vl. perounacio.

Reformació, cat. Reformacion, esp. Reformação, port. Riformazione, ital. Réformation, réforme, renouvellement, rétablissement.

Ety. du lat. reformationis, gén. de reformatio, m. s. V. Form, R.

REFORMATOUR, s. m. (refourmatour); Riformatore, ital. Reformador, esp. port. cat. Réformateur, réformatrice, celui, celle qui opère une réforme, qui rétablit l'ordre.

Éty. du lat. reformator, on de re, itér. de forma et de la term. ator, litt. celui qui réforme ou acteur de la réforme. V. Form, R.

REFORMATS, s. m. pl. (refourmás). On nomme ainsi les Augustins, réformés.

**REFORSAB**, vl. Reforsar, cat. V. Ranforsar et Fort, R.

REFORTIR, v. a. vl. Renforcer. Voy.

REFOUFAR, v. n. (refoufa); manouram, manuscam, measuram. Regorger, on le dit d'une liqueur qui se répand quand on l'entonne dans un vase dont le gouleau est trop étroit pour recevoir toute la quantité qu'on lui donne.

Lou vin refoufa, le vin regorge; refoulement de l'eau qui trouve un obstacle dans sa source et revient sur elle-même, de la fumée qui ne neut monter par la cheminée.

qui ne peut monter par la cheminée.

Lou fum refoufa, la fumée se refoule, fig. refoufar de ben, regorger de biens.

REFOUIRE, v. a. (refouiré); arronn.
Fouir de nouveau, faire un second labour avec la pioche.

Éty. de re, itér. et de fouire. V. Foir, R. REFOULERIS, s. m. pl. (refoulèri). Inconvénients, suites fâcheuses, choses incommodes, qui gênent, qui pressent.

Ety. de foular, presser, opprimer. Voy. Foul, R.

De l'amour soun leis refouleris.
Bruevs.

REFOULOIR, s. m. (refouloir); Refouloir, bâton muni à l'une de ses extrémités d'un gros boulon, servant à bourrer les pièces de canon. V. Foul, R.

REFOUNDRE, v. a. (refoundré); Rifondere, ital. Refundir, esp. port. Refondrer, cat. Refondre, fondre une seconde fois, ajouter, verser de nouveau sur, ajouter.

Ety du lat. refundere, formé de re, itér. et de fundere, verser, V. Found, R. 2.

Refoundre leis despens, vl. refonder les depens, les rembourset.

REFOUNDUT, UDA, adj. et p. (refoundu, ude); Refundido, port. esp. Refondu, ue, fondu de nouveau, qu'on a ajouté. Voy. Found, R. 2.

REFOURPUN, et mieux repouren, s. m. (refourfun et refoufun), dl. Surabondance, énorme quantité.

REFOURMAR, V. Reformar. REFOURMAT, V. Reformat.

REFRACCIO, vl. Refracció, cal. Voy. Refraction.

REFRACTARI, ARIA, s. et adj. (refractari, árie); Refractari, cat. Refrattario, ital. Refractario, esp. port. Réfractaire, désobéissant, rebelle aux ordres supérieurs, qui romp et enfreint les ordonnances.

Éty. du lat. refractarius, m. s. V. Frag, Rad.

REFRACTION, s. f. (refractie-n); Refracció, cat. Rifrazione, ital. Refracción, esp. Refracção, port. Réfraction, inflexion, detour ou changement de direction des rayons de lumière, qui passent dans un milieu plus ou moins dense que celui d'où ils sortent; ils s'approchent de la perpendiculaire si le milieu est plus dense et ils s'en éloignent s'il est plus rare.

Éty. du lat. refractionis, gén. de refractio. V. Frag. R.

La science qui s'occupe des phénomènes de la réfraction s'appelle dioptrique. C'est en 1622 que Willebroc-Snellius, de

Leyde, découvrit les lois de la réfraction.

REFRAGNER, v. a. vl. V. Refranher et

REFRAGNER, v. a. vi. V. Refranher el Fren, R.

RÉFRAIG, vl. Je retiens, il ou elle retient.

REFRAIGNEMEN, s. m. vl. Soulagement, action d'arrêter. V. Fren, R.

REFRAING, vl. Il ou elle apaise, soulage, console, répare, compense, répète son chant.

REFRAIT, adj. vl. auguarra. Brisé de nouveau.

REFRAN, s. m. (refrán); anraza. Refrain, un ou plusieurs mots ou vers qui se répètent à chaque couplet d'une chanson, d'une ballade, d'un rondeau, et par extension, chose qu'une personne ramène sans cesse dans le discours.

Ety. de l'esp. refran, le même, probablement dérivé du lat. referaneus, proverbe, adage, parce que les refraises contiennent toujours quelque chose de sententieux.

REFRANCAR, v. a. vl. Soulager, ranimer, réprimer. V. Fren, R.

REFRANDRE, s. m. vl. Adoucissement, soulagement. V. Fren, R.

REFRANH, s. m. vl. narram. Refra, cat. Refran, esp. Refrão, port. Refreno, ital. Refrain, fanfare, fredon; il ou elle soulage, console,

REFRANHAMEN, s. m. vl. Refrenamiento, esp. Soulagement. V. Fren, R.

REFRANHER, v. 2. vl. auragema. Refranger, port. Rifrangere, ital. Refrenar, esp. Tempérer, adoucir, soulager, réfréner, frédonner.

Éty. du lat. refrenare. V. Fren, R.

REFRECHISSENT, ENTA, adj. (refretchissein), et impr. nerescenseer. Rafratchissant, qui a la vertu de rafratchir.

Ety. de re, de fresc et de ent, V. Fred,

REFRECHOR, s. m. vl. sersarous, sersarous, sersarous. Réfectoire, endroit où une communauté prend ses repas. V. Fac, R.

REFREDAR, Refredar, cat. V. Refregear et Fred, R.

REFREDAT, V. Refregoat et Fred, R. REFREDISSAMENT, Resfriado, esp. Refredament, cat. V. Refregeament et Fred, Rad.

REFREGAR, vl. V. Refregear et Fred, Rad.

REFREGEAMENT, (refredjaméin); apparent, autre des ament, autre des ament, autre des aments, autre des aments, especial de la Resfriaments, esp. Resfriaments, port. Refredament, cat. Refroidissement, action par laquelle une personne se refroidit, affaiblissement dans l'amitié; maladie occasionnée par une impression de froid.

Ety. de refregear et de ment. V. Fred, R. On le dit anași d'une suppression de la transpiration.

REFREGRAR, v. a, et n. (refredja); nerenan, nerenscan. Raffreddare, ital. Resfriar, esp. port. Refredar, cat. Refroidir, rendre froid, devenir froid, après avoir été chaud, froidir.

Laissez pas refredar lou dinar, ne laissez pas froidir le diner.

Ety. du lat. frigefacers ou de refrigerare. V. Fred, R.

REFREGEAR SE, v. r. se serredan, se serredan, se serredan. Resfriar, port. Resfriarse, esp. Refredarse, cat. Se refroidir, devenir froid. V. Fred, R.

REFREGEAT, ADA, adj. et p. marsspar, apa, maynesscar. Resfriado, port. esp. Refroidi, ie, au positif, comme au figuré.

Ety. du lat. refrigeratus, m. s. V. Fred, Rad.

REFREGERI, vl. V. Refrigeriet Fred, Rad.

REFREGIR, vl. V. Refrigerar, Refregear et Fred, R.

**REFREIAR**, vl. V. Refregear. **REFREIDAR**, vl. V. Refregear et Fred, Rad.

REFREITOR, s. m. vl. Réfectoire. V. Fac, R.

REFREJAR, vl. V. Refregear. REFREN, vl. Je retiens, il ou elle refuse, résiste.

REFREN, Refrain. V. Refran.
REFRENADOR, s. m. vi. Refreador,
port. Modérateur, dompteur. V. Fren, R.

REFRENAIRE, vl. V. Refrenador. REFRENALH, s. m. yl. V. Refrenamen et Fren. R.

REFRENAMEN, S. B. VI. BEFFERBALL.
Refrenament, cal. Refrenamiento, esp. Roffrenamento, ital. Relepue, ménagement. V.
Fren. R.

REFRENAR, v. a. vl. Rrefrenar, cat. esp. Refrear, port. Raffrenare, ital. Réfrener, mettre un frein, modérer, arrêter.

Ety. du lat. refrenare, m. s. V. Fren, R. REFRENIMENT, s. m. (refreniméin); passison, raussisis, raussisament. Fremissement involontaire que le froid, la peur ou un sentiment d'horreur, occasionnent. Voy. Frein. R.

REFRENIR, v. n. (refrenir); REFRENIR, Frissonner, trembler de froid ou de peut. V. Frem, R.

REFRESCADA, s f. (refrescade). Chatiment, punition. Avril. V. Fred, R. REFRESCADOUR, s. m. (refrescadou);

narrancanon, esp. cat. Petit lavoir situé à côté d'un plus grand, dans lequel on égaye le linge qui a déjá été lavé; en languedocien, sceau à rafraichir, celui qui rafraichit.

Ety. du lat. refrigerator, m. s.

REPRESCADURA, s. f. (refrescadure); Refresco, port. Refrescadura, esp. Réfri-gération, rafraichissement, ringure des tonneaux, des bouteilles, etc.

Riy. de refrescar et de la term. wra. V. Fred , R.

REFRESCAGE, et

REFRESCAGI, s. m. (refrescadgi). Linge ou lessive essangée à laquelle on donne un léger blanchissage : Blanc de refrescage, premier blanchiesage ; réprimande , volée de coups. V. Refresqueri et Fred , R.

REFRESCAMENT, s. m. (refresca-mein); sermescamen. Refrescament, cat. Refrescamiento, anc. esp. Rinfrescamento, ital. Rafralchissement, ce qui rafralchit, ef-

set de ce qui rafraichit.

Ely. de refrescar et de ment. V. Fred. R. REFRESCAR , v. a. (refresca); marmus-CHAR, REFERENCE, MAPRESQUIR, RATERSCAR, rancan. Infrescare, ital. Refrescar, esp. port, cat. Refraichir, rendre frais, diminuer la chaleur ; réparer , rélablir , nelloyer en lavant : rappeler , renouveler.

Ety. du lat. refrigerare, ou de re, iter. de frese et de ar, rendre plus frais, ou rafralchir de nouveau. V. Fred, R.

Refrescar lou talh d'un aubre, couper les jets inutiles, les racines trop abondantes d'un arbre que l'on transplante.

Refrescar um goubelet, rincer un gobelet. Refrescar de linge , égayer du linge , l'essanger avant que de le mettre dans le cuvier pour le lessiver.

Refrescar lou countrat de mariagi . bat-

tre sa femme.

Refrescar la memori, rappeler quelque chose à quelqu'un.

Refrescar leis goubelets, fringuer les ver-

Refrescar lou levam, rafraichir, ramollir. REFRESCAR, SE, v. r. Refrescarse, esp. cat. Rinfrescarsi, ital. Se rafralchir, boire un coup, faire une légère collation.

REFRESCAT, ADA, adj. et p. (refresta, ade) ; maransquir. Refrescado , port. esp. Rafralchi, ie.

Ety. du lat. refrigeratus, m. s. V. Fred, R. REFRESCHAR, d. bas lim. V. Refrescar et Fred , R.

REFRESQUERI, s. m. (refresquèri), d. sarazacada. Réprimande, correction : Li baileri un refresqueri, je lui donnai une rincee. V. Remouchinada et Fred, R.

REFRESQUIR, v. a. vl. Rafralchir. V. Refrescar et Fred , R.

REFRESQUIT, HDA, adj. et p. d. bean. Rafralchi, ie. V. Refresçat et Fred,

REFRESTIR, v. a. (refrestir), d. bas im. Rendre frais. V. Refrescar et Fred, R. REFREYDIR, vl. V. Refrigerar, Refrigerar et Fred, R.

REFREYDOR, s. m. vl. V. Refectoire

el Fac, R. REFREZIR, vl. V. Refrigerar, Refregear et Fred . R.

Rad.

REFRIGERACIO, s. f. vl. Refrigeracion, esp. Refrigeração, port. Refrigge-razione, ital. Réfrigeration, refroidissement.

Éty. du lat. refrigeratio, m. s. V. Fred, Rad.

REFRIGERAR, v. act. et n. vi. nevas-OTE, REFREIER, REFREYDIR, REFREIDAR, RE-BEPREGAR. Refrigerar, cat. esp. port. Refriggerare, ital. Kefroidir, rafralchir. V. Refregear et Refrescar.

Ety. du lat. refrigerare, m. s. V. Fred, Rad.

REFRIGERATIU, IVA, adj. vl. Refrigeratiu, cat. Refrigerativo, esp. port. Rifrigerativo, ital. Réfrigératif, ive. Voy. Fred, R.

REFRIGERI, s. m. vl. REFRIGERI. Re-frigeri, cat. Refrigerio, esp. port. ital. Réfrigérant, adoucissement.

Ety. du lat. refrigerium, m. s. V. Fred, Rad.

REFRIM, vl. marann, maran. Refrain, ramage, retentissement, bruissement, agitation, frémissement. V. Refran.

REFRINHAR, v. n. vi. Retentir, résonner, bruire, frémir.

Ely. de refrin et de ar.

REFRIRE, v. n. vl. Retentir, résonner. REFRITOS, s. m. pl. vi. Réfectoires. V. Fac, R.

REFROUGNAR, SB, v. r. (se refrougna); s'escanamian. Se refrogner, faire plisser la peau de son front, en signe de mécontentement.

Éty. du lat. fronten contrahere. V. Front, Rad.

REFROUGNAT , ADA , adj. et p. meca-BARLAT. Refrogné, ée; ridé, qui fait rider la peau de son front. V. Front, R.

REFU, s. m. vl. Repudiacion, v. c. m. et Fut, R.

REFUCH, vl. V. Refugi; Pour refus. V. Fut, R.

REFUDA, s. f. vl. Befus, dédain. Voy.

Refus et Fut, R.
REFUDAMEN, S. m., vl. marudamens. Réprobation ou l'action de rejeter. V. Fut,

REFUDAR, v. a. vl. Refugar, port. Rejeter, refuser: Refudar la paraula de Diou, rejeter ou anéantir la parole de Dieu. V. Ful, R.

REFUDAT, ADA, adj. et p. vl. Refugado, port. Sens refudat, sens réprouvé; Refudada vira la fe, réprouvé relativement à sa foi. V. Fut, R.

REFUG, s. m. vl. narov, narucm, narov. Refuge. V. Refugi et Fug, R.

REFUGERY, s. m. d. vaud. Refuge. V. Refugi et Fug, R.

REFUGI, s. m. (refudgi); Refugi, cat. Refugio, ital. Refugio, esp. port. Refuge, asile, lieu où l'on se met en sureté.

Éty. du lat. refugium, m. s. Lou refugi, est, à Marseille, une maison de ferce où l'on renferme les filles de mauvaise vie. V. Fug, Rad.

REFUGIAR, SE, v. r. (se refudgiá); REFU Rifugiarsi, ital. Refugiarse, esp. port. Fut, R.

REFRICHOR, vl. V. Refrichor et Fac, a cat. Se réfugier, se retirer en lieu de sûreté.

> Ety. du lat. refugere, formé de re pour retrò, en arrière, et de fugere, fuir. V. Fug.

> REFUGIAT, ADA, adj. et s. (refudgiá, áde); Refugiado, port. esp. Réfugié, ée; celui qui a été obligé de quitter sa patrie pour habiter dans un autre pays, est un réfugié pour l'endroit qu'il habite. V. Fug, R.

> REFUGIR, v. n. (refudgir). Retirer promptement son corps, son pied, sa main, etc. de crainte d'un accident. Garc.

> REFUL, s. m. vl. Asile, refuge; refus, rebut. V. Fug, R.

REFUIAMEN, s. m. vl. Refuge, V. Refui et Fug, R.

REFUIDAR, v. a. vl. Refuser, fuir, rejeter, réprouver ; réfuter. V. Fut. R.

REFULGENCIA, s. f. vl. Refulgencia, esp. Eclat, splendeur.

Ety. du lat. refulgentia, m. s.

REFUS, s. m. (refus); Rifiuto, ital. Refus, cat. Refusa, port. Refus, action de refuser : Aquot es pas de refus, cela n'est pas de refus, je l'accepte volontiers.

Ety. du lat. refutare. V. Fut, R. A refus, adv. en abondance, à foison. V. Refoufa à.

Toulei li toccoun seis mans blancas. Seis coumpliments soun à refus. Gros.

REFUSAIRE, s. m. (refusáiré). Celui qui a l'habitude de refuser ce qu'on lui demande.

Ety. de refusar et de aire. V. Fus, R.

A bon refusaire, bon demandaire A hardit demandaire, prompt refusaire. Prov.

REFUSAR, v. s. (refesa); Rifiutare, ital. Refusar, cat. esp. port. Refuser, ne pas accepter ce qui est offert, ne pas accorder ee qu'on nous demande.

Éty. du lat. refutare, employé dans le sens de rejeter. V. Fut, R.

REFUSAR SE, v. r. Se refuser le nécessaire, ne pas se prêter à.....

REFUSAT, ADA, adj. et p. Refusado, port. Refusé, éc. V. Fut, R.

REFUT, s. m. vl. sares. Refus; répudiation, dédain, divorse : Carts de refus, acte de divorse; il ou elle refuse.

Éty. du lat. refutare . m. s. V. Fut. R. REFUTAR, v. a. (refuta); Refutar, esp. cet port. Réfuter, détruire par des raisons solides ce qu'un autre a avancé.

Ety. du lat. refutare, m. s. V. Fut, R. REFUTAT, ADA, adj. et part. (refulá, áde); Refulado, port. esp. Refusé, ée, combattu par de meilleures raisons.

Ety. du lat. refutatus, m. s. V. Fut, R. REFUTATION, s. f. (refutatie-n); Refulazione, ital. Refutacion, esp. Refutação, port. Refutació, cat. Réfutation, discours par lequel on réfute.

Ety. du lat. refutatio. V. Fut, R. REFUUS, s. m. anc. bearn. V. Refus et

REFUY, vl. V. Refugi et Fug, R. REFUYDAR, v. a. vl. Refudar et Refusar, v. c. m.

REF

REFUYDAT, **ADA**, adj. et p. vl. Refusé, ée, dedaigné.

REFUZAMEN, s. m. vl. Rifiutamento, ital. Refus, v. c. m. et Fus, R.

### REG

REG , rect , direct , drech , drept , dret , men, radical dérivé du latin regere, rego, rectum, régir, conduire, gouverner, diriger ; d'où : regimen, régime ; regula , règle ; regnum, règne ; rex, roi; rector, recleur; corrigere, corriger; correctio, correction; dirigere, diriger; directio, direction; exigere, exiger; erectio, erection; registrum, registre.

De regere, par apoc. reg; d'où: Reg, Reg-ença, Reg-ent, Regent-a, Regent-ar, Reg-i-a, Reg-ir, Reg-issur.

De corrigere, correg, par apoc. et changement de o en ou, courrig; d'où : Courrigear, Courrigeat, In-courrig-ible.

De correctionis, gén. de correctio, par apoc. et changement du premier o en ou : Courrection, Courrect, Courrecta-ment.

De erigere, par apoc. erig; d'où; Erige-ar.

De dirigere, par apoc. dirig; d'où: Dirige-ar.

De regularis : Regularis-ar.

De regularis, par apoc. regular; d'où: Regular-itat.

De directus, dirigé, droit, direct, par apoc. direct; d'où : Direct , Directa-ment , In-directament, Direct-our, Direct-oiro.

De direct, par sync. de i, drect, et par le changement de ct en ch , drech ; d'où : Drech, Drech-a, Drech-ura, En-drech, En-drechiera, Drech-ier, A-drech, A-drecha-ment.

De direct, par la suppression du c et la transposition de i, dreit; d'où : Dreit, Dreit-a, Dreita-ment.

De dreit, par la suppression de i, dret; d'où : Dret, Dret-a , Dret-ura.

De reclum, par apoc. recl; d'où: Rectour , Rect-anyle , Recti-fiar , Recti-ficar , Recti-fication , Rectit-uda , Rect-our.

De regina, par la suppression du g, reina; d'où : Reina, Rein-aloun, Rein-age, Reinet-a, Re-petit, Rouy-al, Rouy-au, Rouyala-ment, Rouyaume, Rouyal-isto.

De regula, par apoc. regul; d'où: Irregulier, Regulier, Reguliera-ment, Irregular-itat.

De directionis, gen. de directio, par apoc. Direction,

De regnum, par apoc. regn; d'où: Regn e, Regn-ar, Inter-regne.

De reg, par la suppression du g, re; d'où: Re, Re-al, Re-aume.

De regula, par suppression de u, regl; d'où : Regl-a, Regl-ada, Regla-ment, Reglar, De-reglar, Regl-et, Reglet-a,

De regis, gen. de rex, par apoc. reg; d'où : Reg-esme , Regi-cide , Reg-ime , Regisme.

De regina, reine, par apoc. regin; d'où: Regin a.

De regimen, par apoc, regim; d'où:

Regim-e, Regim-ent, En-regiment-ar, Enregiment-at, Reg-ion.

De regis, par apoc. reg, et par le changement du g en y : Rey, et de l'y en i: Rei, Rei-al, Rei-atou, Rei-au, Rei-aume.

De registrum, par apoc. registr; d'où: Registree, En-registra-ment, En-registrar, En-registr-at, Registr-ar.

BBG, s. m. vl. Roi, rois. V. Reg, R.

REGA, s. f. (régue); mia, mara. Reja, Regea et Raya, esp. Raie de plume, de crayon, etc. bande étroite.

Ety. du grec ρηγή (rhêgê), fente, crevasse, ou du lat. riga, dor. ρηγά (rhêga). V. Radi, Rad.

Rega que fa l'araire, sillon; sa profondeur se nomme entrure.

Rega que fan leis rodas deis carrelas,

Rega que separa dous champs, dérayure. Rega d'un houert, plantar à regas, planter à rayons ; le côté ou talus qui tourne vers le Midi, s'appelle ados.

Rega que fai un veisseou sus l'aigua, sillage.

Regas doou papier, vergeures.

Regas doou visagi, rides.

Dounar doues regas, faire deux labours l'un sur l'autre en sens inverse.

Arrousar a regas, arroser à rigole.

Passar la rega, expression fig. que l'on emploie souvent pour dire que la chose dont on parle dépasse les bornes.

Ah! per aiçot passa la rega! tenir rega,

tenir pied à boule.

Dérivés : Enregear.

REGACH, s.m. (regaich); ваваси, ка-распори, выпаснор. Un goujat.

Éty. de l'ital. ragazzo, jeune enfant. REGACHAR, v. a. (regatchá); Regarder en arrière, jeter un regard, faire atten-

Éty. de re pour retro, et de gachar, regarder. V. Gait, R.

REGACHAR, v. n. dl. Muer, en parlant

des poules. REGACHOUN, dl. V. Regach.

REGAGNADAMENT, s. m. (regagnadaméin), di. De mauvaise grâce, en réchignant.

Ely. de regagnar et de ment. V. Gaugn, Rad.

REGAGNAR, v. a. (regagná), dl. Tendre, montrer: Regagagnar lou quiou, presenter le derrière. V. Gaugn, R.

REGAGNAR, v. n. dl. BEGANHAB. Réchigner. Sauv. V. Regaugnar et Gaugn, Rad. En vl. braire, hurler.

REGAGNAR, v. dl. Regagnar las dents. V. Virar las dents.

Ely. de l'esp. resgagnar, grincer des dents. V. Gaugn, R.

REGAGNAR, v. a. (regagna). Regagner, gagner ce qu'on avait perdu.

Ety. de la part. iter. re et de gagnar. V. Gagn, R.

REGAGNAS, s. m. (regagnas). Regagnas, nom qu'on donne, dans les Bouchesdu-Rhône, à la chaîne des montagnes qui joint celles de l'Étoile à celles de l'Olympe.

Éty. de reganeou, chêne au kermès Quercus coccifera, Lin. et non Quercus Ilex,

comme l'a écrit l'auteur de la St. des B,-du-Rhône, t. 2, p. 188.

REGAGNAS, s. m., dl. Rire moqueur. V. Gaugn, R.

REGAGNAT, ADA, p. (regagná, ade). Regagné, ée; Hagard, farouche, réchigné, dl. V. Gagn, R.

REGAGNOUN, s. m. (regagnoun), dl. Réveillon ou collation après le souper. Voy. Revelhoun.

Que coumo sez dins l'aboundanca Faguez faire au mens regagnoun A nostra vila d'Avignoun. Favre.

REGAGNOUN, S. M. POURMENT, BLAD-PE-TRES-MES. En Languedoc, ce mot désigne le froment barbu, le froment à épi gris et à longues barbes et raboteuses, à épi carré, dont le grain est plus gros que celui de la touzelle ; et dans la Haute-Provence , le blé trémois ou froment de Russie. V. Blad-detres-mes.

REGAINAT, adj. vl. argamatz. Cagneux, lourné en dedans.

REGAL, s. m. (regal); assou, resum, BROALE Regalo, esp. port. cat. Regal, festin, grand repas, grand plaisir.

Éty. de l'esp. regalo, m. s. ou du lat. regalis, sous-entendu coma, coma regalis, repas royal, somplueux, magnifique, ou de gal, gala. V. Reg, R.

REGALA, s. f. (regále); BEGALA. Rega-

lia, port. esp. cat. Régale, droit de, c'était le droit qu'avait le roi de France de percevoir le fruit des évêchés vacants, des abbayes vacantes, et de pourvoir, pendant ce tempslà , aux bénéfices qui étaient à la collation de l'éveque.

Éty. du lat. regalis, royal. V. Reg, R. REGALA BON TEMPS, s. m. (regalebon tein); GALABOURTAN, GARABOUTIN. Roger Bontemps, homme qui aime la bonne chère, les plaisirs, et qui est d'une humeur gaie et joviale.

Éty. Cette dénomination vient d'un seigneur nommé Roger, de la maison des Bontemps, fort illustre dans le Vivarais, dans laquelle le nom de Roger est propre à l'ainé depuis plusieurs siècles, et parce que le chef de celle maison fut estimé par sa valeur, sa belle humeur et sa bonne chère; on tint à gloire, dans ce temps-là, de l'imiter en tout.

REGALADA, s. f. (regalade); carcater, gargal , gargalmeta , gargata. Étal commode et agréable.

Ety. de regarlar. V. Reg, R.

Beoure à la regalada, Beurer à la regalada, ou Beoure-à galet, Beurer à yalet, cat. boire au galet, c'est faire tomber l'eau ou le vin dans la bouche, sans toucher le verre ou la bouteille d'où elle coule.

Farai aquot à la regalada, je serai cela à mon aise.

REGALAR, v. a. (regalá); Regalare. ital. Regalar . esp. port. cat. Regaler, donner un régal, un festin, un grand repas.

Ety. de regal et de ar, saire un régal. V. Reg, R.

REGALAR, V. a. REGARTAR, dl. Regreiter la bonne chère. V. Roumiar.

REGALAR, v. n. dl. Vomir, rendre

gorge: Mangea cat que vou regalaras, mange chat, mais il te faudra rendre gorge.

REGALÁR SE, v. r. (se regalá); malan se, calamman se, se divertir. Regalarse, csp. cat. Se régaler, se divertir. v. Reg, R. REGALAT, ADA, adj. et part. (regalá, ide); Regalado, port. esp. Régalé, ée; trailé magnifiquement. v. Reg, R.

REGALAT, s. m. angalom. Un réjoui, homme gai, enjoué, qui est toujours content V. Reg, R.

REGALE, Lieu de plaisance. Avr. Voy.

Regal et Reg , R.

REGALET, s. m. (regalé). Rançonnement, enchérissement: Fairs passar per lou regalet, rançonner, faire surpayer. Avril.

REGALEIAR, v. a, (regaillá), dl. Regorger.

Le sol regalhio del sang qu'avio begut.

REGALHISSA, s. f. (regaillésse), dl. et gasc. V. Regalissi.

REGALI, Garc. V. Regoli et Regal. REGALIA, s. f. vl. Regalia, cat. esp. port. Régale. V. Regala et Reg, R, REGALICIA, vl. V. Regalisea.

REGALISZA, anc. héarn. V. Regalissi,

REGALISCA, et

REGALISSI, s. f (régalissi); mascapier, manusia, mascapier, meanista, mascapiera, meanista et Regaliss , esp. Regolisia , ital. Regalis, port. Réglisse, Glycyrhiza glabra, Lin. plante de la fam. des Légumineuses, cultivée dans la Provence-Méridionnale.

Ély. du grec ρίζα (rhiza), racine, et de γλυχύς (glucus), doux, racine douce.

C'est de la racine de cette plante qu'on retire, par ébullition, l'extrait qu'on nomme jus de réglisse.

La douceur cle la racine et de l'extrait de réglisse, est due à une matière particulière

qu'on a nommée glycyrrhise.

REGALISSI FER, autrasses salvarra. Réglisse sauvage, astragale à feuilles de réglisse, Astragalus glycyphyllos, Lin. plante de la même famille que la précédente, à laquelle elle ressemble par ses feuilles, d'où son nom. On la trouve dans les bois, à Barcelonnette, à Digne, à Rians, à Pourrières, etc.

REGALOTI, Garc. V. Regalat.
REGALUSSIA, s. f. Nom qu'on donne,
Montpettier, selon M. Gouen, à la réglisse.

V. Regalissi.

REGAN, s. vl. Courroie. REGANAR, vl. V. Reganhar.

REGAMELA, s. f. (reganèle), dl. LA REAL L'entre-deux des fesses, la raie qui les Separe. V. Radi, B.

BEGANETA, s. f. dl. Regard, aspect, exposition: Era à la reganela doou sourel, il était exposé aux rayons du soleil. V. Radi, Rad.

REGANEOU, s. m. (reganèou). Un des nome du chêne kermês. V. Avaux.

On donne également ce nom à tens les abres rabongris.

REGANMAR, v. n. vl. Regungur, cat. Rechigner, montrer les dents; braire; être ipre, rude, raboteux,

REGANS, s. m. vi. Courroie.

REGANTAR, v. a. (regantá), di. Regretter, se repentir trop tard.

Fricasses town ben low regantaras un jour, tu dissipes ton bien, tu le regretteras un jour.

REGANTAR, v. a. dl. Fouler de nouveau la partie du grain qui demeure couvert de sa balle, pour l'en détacher. Sauv.

REGANX, adj. et s. vl. Bourru.

REGAR, v. a. (regá); naian, navan. Rigare, ital. Rayar, esp. Riscar, port. Rayer, faire des raies, on le dit anssi pour planter en rayons.

Ety. de rega et de ar. V. Radi, R.

REGARD, s. m. auc. béarn. Égard:
Per aquet regar, à cet égard. V. Egard.
REGARDA

**REGARDA**, s. f. vl. Reguarda, anc. esp. V. Regard.

REGARDADOR, s. m. v]. assemandados. Examinateur.

REGARDADOUR, s. m. (regardadour); Riguardatore, ital. Celui qui est chargé par la police de la surveitlance des poids et mesures, sur les places publiques et dans les boutiques. Gar.

Éty de regardar et de our, celui qui regarde. V. Gar, R.

REGARDADURA, s. f. (regardadure),

dl. Regard. V. Gar, K.

Que de l'el yeu courro pu bas
Ni que parle per conjecturo

Ni que parle per conjecturo De ço que cren regardaduro. Goudelin.

Que los magé fissos de to regordoduro Toumbé o ploumb sus l'espigo, e lo beyren moduro. Peyrot.

REGARDAIRE, ARELA; s. (regardairé, árèle); Riguardatore, ital. Musard, qui s'amuse à regarder an lien de travailler, on le dit aussi pour langueyeur ou inspecteur de la langue des porcs. V. Lenguegeaire.

Éty. de regard et de aire, qui regarde. V. Gar, R.

REGARDAMENT, S. M. REGARDAMEN.
Regardament, anc. cat. Riguardamento, ital. Regard, vue, jugement, l'action de regarder. V. Gar, R.

REGARDAR, v. a. (regardá); ARZGAR-DAR, REGATTAR, ALUCAR, LUCAR, GACHAR. Riguardare, ital. Reguardar, anc. esp. Regarder, jeter la vue sur quelque chose, considérer, prendre garde, concerner; pour langueyer, V. Lenguegear.

Ety. de regard et de ar. V. Gar, R.

REGARDELAS, s. f. pl. (regardèles); REALEDEUC, REALEDEUC. Un plat de regarde-las, un plat pour les yeux.

Mangear de regardelas, diner des yeux. Éty. de regardela, plante imaginaire. V.

Gar, R.
REGARDEOUS, dl. V. Regardelas et

Gar, R.

REGARDIU, IVA, adj. vl. Exposé, ée, découvert, disposé. V. Gar, R.

REGARDONAR, v. a. vl. Récompenser. REGARDOUNS, dl. V. Regardelas et

Gar, R.

REGARDURS, s. m. pl. (regardurs). Regardsurs, inspecteurs des objets qui se ven-

daient au marché, dans plusieurs villes de la Provence. V. Regardaire.

Ety. de regardadour. V. Gar, R.

Robert, roi de Sicile, par un privilége, daté de Digne du 28 mai 1310, seconde année de son régue, accorde aux viguiers d'Aix, d'élire annuellement dix d'entre eux poiseurs et regardeurs.

Dans le réglement de la police de la ville d'Aix, de 1569. « Il est enjoint aux regardeurs et députés de la ville de se trouver aux heures que l'on délivrera la chair et y assister sans en bouger durant le dit temps, pour peser la dite chair. » Art. 70.

« Et l'art. 95, fait commandement aux rsgardeurs de se prendre garde, sous peine de privation, de leur état et 25 livres d'amende. »

Cette police valait bien la nôtre.

REGART, s. m. vl. naccarr. Reguard, anc. cat. Reguardo, anc. esp. Riguardo, ital. Egard, considération, respect, défiance, danger, péril, peur. V. Gar, R.

No avian de lui ni regart ni temor. V. 351. N'avaient de lui défiance ni crainte. Hist. Crois. Albig.

Aver regart, courir risque, être en danger. A tols fay regartz la morts.

**REGAS**, s. f. pl. (régues), d. m. On désigne, par ce nom collectif, les brebis et les moutons, qui viennent de la Basse-Provence, passer l'été sur les montagnes des Basses-Alpes.

REGASSAR, v. a. (regassá), dl. Regassar lous iols, regarder d'un air menaçant, avoir un regard faronche. V. Gar, R.

Se regassar, v. r. regarder avidement, REGAT, ADA, adj. et p. (regá, áde); RAYAT, RAIAT. Rayado, port. Rayé, ée, qui a des raies.

Ety. de rega et de at, fait en raies. Voy. Radi, R.

REGATAR, v. a. (regatá), d. lim. Revendre. V. Revendre.

Éty. de l'esp. regatear, marchander.

Un jour un fau bramavo per las ruas, Qu'au regatavo lo sogesso. Foucaud.

REGATIER, IERA, s. (regatié, iére), d. lim. Regatão, port. Regatero, esp. Revendeur, euse. V. Repetier et Regratier.

BEGAUGNADA, s. f. (regaougnáde), dl. magaussada, magaussada. Brusquerie, brusque incartade, rebuffade. V. Gaugn, R.

REGAUGNAB, v. n. (regaougna), dl. measuan. Ringhiare, ital. Grommeler, rechigner, temoigner par l'air de son visage la mauvaise humeur où l'on est, le chagrin, la répugnance qu'on a,

Éty. de re, de gaugna et de ar. V. Gaugn,

REGAUGNAR, v. a. Rabrouerquelqu'un. V. Rebrouar, Grougnar, Engaugnar et Gaugn, R.

REGAUSSADA, s. f. (regsoussáde), dl. Regard effrayant. V. Regaugnada et Gaugn, Rad.

REGAUSSAR, v. a. (regaoussá); maganaan, dl. Regarder de travers ou d'un œil dédaigneux, regarder de bien près. V. Gaugn, Rad. Regaussar lous uelhs, montrer le blanc des yeux.

REGAUSSAR SE, v. r. Érailler les yeux, renverser les paupières de manière que les yeux paraissent érailles, se rechigner.
REGAYTAR, dg. V. Regardar.

REGAZARDONAIRE, s. m. vl. Rémunérateur. V. Gagn, R.

REGAZARDONANSA, s. f. vl. Récom-

pense, rétribution. V. Gagn, R. REGAZARDONAR, v. a. vl. Rendre, donner, récompenser. V. Gagn, R.

REGAZERDONAR, v. a. vl. BEQUIZAR-BONAB. Récompenser, rémunérer. V. Gagn, Rad:

REGE, V. Rede.

Ety. du lat. rigidus, m. s. V. Rig, R. En vl. rigide, rude.

REGEAMENT, adv. vl. negramen, nequestamen, negressament. Regeament, anc. cat. Avec roideur, vivement, rudement, rigidement. V. Rig, R.

REGEEZA, s. f. vl. Rigidesa, cat. Rigidesza, ital. Rijeza, port. Roideur, rigidité, rigueur. V. Rig, R.

REGEME , vl. V. Regisme.

REGENCA, s. f. (redgémes); Reggenza, ital. Regencia, cat. esp. port. Régence, gouvernement d'un état pendant la minorité ou l'absence de son souverain, temps que la regence dure.

Biy. du lat. regere, gouverner. V. Reg, R. REGENERAMENT, s. m. vl. V. Regganeration et Gen, R.

REGENERAR, v. a. (regenerá); Rigenerar, ital. Regenerar, esp. cat. port. Régénérer, faire renaître en J.-C. en parlant du baptême; changer de race, de génération, améliorer.

Ety. du lat. regenerare, formé de re, itér. et de generare, litt. engendrer ou produire de nouveau. V. Gen, R.

REGENERAT, ADA, adj. et p. (redgenera, ade); Regenerado, port. esp. Régénéré, éc.

Ety. du lat. regeneratus, m. s. V. Gen, R. REGENERATION., s. f. (redgeneratie-n); Regeneració, cat. Regenerazione, ital. Regeneracion, esp. Regeneração, port. Régénération, reproduction, action de régénérer; en parlant du baptême; renaissance.

Ety. du lat. regenerationis, gén. de regeneratio. V. Gen, R.

REGENERATOUR, s. m. (redgeneratour); Rigenerators, ital. Regenerador, esp. port. Régénérateur, celui qui régénère.

Ety. du lat. regenerator, m. s. REGENT, ENTA, s. Regent, cat. Reggente, ital. Regente, esp. port. Régent, ente, qui régit, qui gouverne l'Etat pendant la minorité ou l'absence du souverain; celui qui enseigne dans un collège.

Éty. de regentis, gén. de regens, part. act. de regere, régir, gouverner. V. Reg., Rad.

REGENTAR, v. n. et a. (redgeintá); Regentar, port. esp. cat. Régenter, enseigner en qualité de régent; fig. aimer à-dor miner.

Ety. de regent et de ar, faire le régent:. N. Reg, R.

REGESME, s. m. vl. Royaume.

Éty. V. Reg, R.

REGASSAMENT, vl. V. Regeament. REGET, s. m. vl. Ruade, regimbement.

REGETÁR, v. a. et n. vl. Regitar, anc. cat. Rejeitar, port. Rigettare, ital. Ruer, rejeter.

Éty. de re, pour retrè, et de jetar, lan-

cer en arrière. V. Ject, R.

REGETAT, s. m. (redgetat). Espèce de trebuchet.

REGEZAMEN, vl. V. Regeament.

REGIA, s. f. (redgie); Regimiento, esp. Régie, administration de biens à la charge d'en rendre compte; administration de ceux à qui est confiée la perception des droits d'enregistrement, par exemple.

Éty. de regere, régir, administrer. Voy. Reg, R.

REGICIDE, s. m. (redgicide); Regicida, ital. esp. port. Régicide, attentat qui prive un roi de la vie; celui qui commet cet atten-

Éty. du lat. regis, gén. de rex, roi, et de cædere, tuer, massacrer. V. Reg, R.

REGIDOR, s. m. vl. Regidor, esp. cat. Regidor, port. Reggitore, ital. Chef, celui qui régit, régisseur, gouverneur, patron, commandant.

Ety. V. Reg., R.. BEGIEB, prép. vl. Ensuite, après. Ety. Alt. de redier. V. Reir, R.

REGIET, V. Rejiel et Ject, R. BEGIMBAR, V. Reguignar.

Éty. de re, itér. de gimb pour jamb, et de ar, jouer de la jambe; V. Camb, R. REGIME, s. m. (redgimé); Regimen,

REGIME, s. m. (redgimé); Regimen, esp. cat. Reggimenta, ital.. Régime, réglement, ordre établi dans un État:

Éty. du lat. regimen, m. s. V. Reg., R. REGIME, s. m. (redgimé); Regimen, esp. Regime, port. Régime, règle à observer dans la manière de vivre par rapport à la santé; en terme de grammaire, mot qui restreint et détermine la signification d'un autre mot.

Éty. du lat. regimen, formé de regere, régir, gouverner. V. Reg, R.

REGIMEN, et

REGIMENT, s. m. vl. Regiment, cat. Regimiento, esp. Regimento, port. Reggimento, ital. Gouvernement, administration.; Régime, conduite; principes, rudiment.

Éty. du lat. regimentum, m. s. V. Reg, R. REGIMENT, s. m. (redgiméin); Regimiento, esp. Régiment, corps de gens de guerre, composé ordinairement de trois bataillons et commandé par un colonel; fig. multitude.

Éty. de la basse latinité regimentum, dérivé de regimen, gouvernement. V. Reg, Rad.

A la fin du XV<sup>mo</sup> siècle, l'infanterie était divisée en compagnies et non encore en régiments. Le plus ancien, en France, date du XVI<sup>mo</sup> siècle, c'est le régiment de Picardie, mais ce ne fut que sous Charles IX, qu'on mit un colonel à leur tête.

REGINA, s. f. anc. béarn. Regina, cat. Reine. V. Reina.

Ety. du lat. regina, m. s. V. Reg, R.

REGINATGE, s. m. vl. Royaume, pays, contrée. V. Reg., R.

REGIO, vl. Regió, cat. meso. V. Region. REGION, s. f. (redgie-n); pare, countrada, regien, recien, Regione, ital. Region, esp. Região, port. Regió, cat. Région, grande étendue céleste, terrestre ou adrienne; pays, contrée; certaine partie du corps.

Éty. du lat. regionis, gén. de regio, m. s. V. Reg, R.

**REGIR**, v. a. (redgir); Reggere, ital. Regir, esp. cat. Reger, port. Soutenir, supporter; tenir en état, appuyer; gouverner, administrer, exiger tel ou tel régime, grammaticalement parlant; il est aussi réciproque.

Ety. du lat. regere, m. s. V. Reg, R. REGIRAR, v. a. vl. Regirar, cat. Rigirare, ital. Relourner, revirer, tournoyer. V. Vir. R.

REGIRAT, ADA, adj. et p. vl. Retourné, ée. V. Vir, R.

REGIRE, s. m. vl. mannen. Qu'il ou qu'elle retourne. V. Vir, R.

REGISME, s. m. vl. mcenne. Royaume; État monarchique. V. Reg, R.

REGISSENT, ENTA, adj. (redgisséin, éinte). Assez solide, assez épais pour ne pas couler, pour ne pas plier: Soupa regissenta, soupe épaisse et nourrissante.

Éty. du lat. rigere, être roide. V. Rig, R. REGISSUR, s. m. (redgissúr); Regedor, port. Régisseur, celui qui régit par commission et à la charge de rendre comple. V. Reg, R.

REGISTEL, s. m. (redgistèl). Nom qu'on donne à la garance dans le Languedoc et dans quelques unes des contrées de la Provence, V. Rubi, et au grateron, V. Arrapa-man.

REGISTRAR, v. a. vl. Registrar, cal. esp. Registrare, ital. Registrar, port. Enregistrer. V. Enregistrar et Reg, R.

REGISTRE, s. m. (redgistré), Registre, cat. Registro, esp. ital. Registo, port. Registre, livre où l'on inscrit les délibérations des corps, les actes publica et les affaires de chaque jour.

Ety. du lat. registrum, rapporté ou du grec ρέγιστρον (rhégistron). V. Reg, R.

Sous-dérivés : Enregistran , Enregistra-

L'empire romain vit naître les registres publics: les Grecs, dès le VII siècle, avaient suivi cet exemple. Il en existait déjà en France, sous Philippe-Auguste, qui furent pris par les Anglais, à la bataille de Fretteval.

On n'a pas de preuves que les registres de baptêmes et de mariages soient plus anciens que le XV<sup>mo</sup> siècle. Le synode du diocèse de Séez, célébré en 1524, ordonne aux curés et aux vicaires, sous peine de cinquante sols tournois, de tenir des registres de baptêmes et d'y inscrire les noms et surnoms de l'enfant, ainsi que ceux du père et de la mère. Dict. des Orig. de 1777, in-8-

REGIT, IDA, adj. et p. (redgi, ide). Régi, ie, gouverné; selon le verbe. V. Reg,R. REGITAR, V. Rejitar, en vl. ruer, re-

gimber, vomir.

Ety. de re et de gitar, lancer en arrière. V. Ject, R.

REGITEOU, s. m. (redgitèou). Avorton, fruit tardif, produjt par un rejeten. V. Autoun. Avr.

Ety. de re, en arrière, et de giteou, jet, pousse tardive. V. Ject, R.

REGITIU, IVA, adj. vl. Régulatif, ive; propre à régler. V. Reg. R.
REGITOUN, V. Rejitoun et Ject, R. REGLA, s. f. (règle) : Regola, ital. Regla, esp. cat. Regra et Regoa, port. Rè-gle, instrument long, droit, plat ou carré, de bois ou de métal, servant à tirer des lignes droites, et par extension, principe, maxime, loi; bon ordre, exemple, modèle, précepte; statuts d'un ordre religieux.

Ety. du lat. regula, m. s. V. Reg. R. Rhycus, architecte du labyrinthe de Samos,

passait chez les Grecs pour l'inventeur de la règle, VIIImo siècle avant J.-C.

RÉGLA, s. f. vl. Partage.

REGLA-DE-TRES , s. f. (règle-dé-tres) ; Regla-de-tres , cat. esp. Règle de trois , ou de proportion, au moyen de laquelle on peut tronver le dernier terme d'une proposition arithmétique, quand on connaît les trois premiers. On pose les nombres de la manière suivante: 3:24::5:40, c'est-à-dire, trois est à 24, comme 5 est à 40; parce que trois est contenu 8 fois dans 24, comme 5 dans 40.

On obtient ce dernier terme en multipliant par eux mêmes les deux derniers termes connus 24 par 5, ce qui donne 120, et en divisant ce nombre par le premier, 3 dont le

quotient est 40.

Éty. Regle-de-tres, parce qu'on opère sur trois nombres.

Les questions d'intérêt, d'escemple, et une foule d'autres, dépendent de cette théorie.

REGLADA, s. f. (reglade). Tasseau, support fait en plâtre pour soutenir des ais, ou en bois pour supporter des tablettes.

Ety. de regla, règle, et de ada, litt. fait avec la règle. V. Reg, R.

REGLADAMENT, adv. vl. Reglada-ment, cat. Regladamente, esp. Regradamente, port. Regolatamente ital. Régiement. V. Reg, R.

REGLAMENT, s. m. (reglaméin); Regolamento, ital. Reglamento, esp. Regulamento, port. Règlement, ce qui est ordonné pour maintenir l'ordre et la règle, les ordonnances et edits, qui ont cet objet en vue.

Ety. de regla et de ment. V. Reg, R.

REGLAR, V. a. (reglá); BARBAR, CRAYOUman. Regolare, ital. Reglar, esp. cat. Regrar et Regular, port. Régler, tirer des li-gnes droites avec la règle.

Ety. du lat. regulare, ou de regla et de ar,

faire avec la règle. V. Reg, R.

REGLAR, v. a. BEGLIAR. Régler, diriger suivant certaines règles, prescrire, arrêter, déterminer régulariser. V. le mot précéd. Éty. V. Reg, R.

REGLAR SE, v. r. Reglarse, esp. Se régler, se diriger d'après la conduite d'un

autre, prendre quelqu'un pour modèle. REGLAR, adj. vl. Regular, port. esp. cat. Regolare, ital. Régulier, ière.

Éty. du lat. regularis, m. s. V. Reg, R. REGLAR, v. a. vl. Partager.

REGLARMEN, vl. V. Regulierament. REGLAS, s. f. pl. (règles); ourdinants, maladias, cauvas. Regla, esp. Règles, menstrues, écoulement périodique et mensuel, des femmes.

REG

Éty. de regla, parce que cet éconlement paraît régulièrement dans l'état ordinaire de

la santé. V. Reg, R.

REGLAT, ADA, adj. et p. (reglá, áde): Reglado, esp. Réglé, ée, dressé à la règle, constant, régulier, sage, rangé, arrêté, résolu, en parlant des femmes, régulièrement men-

Ety. de regla et de at. V. Reg, R.

REGLAYRITZ, s. f. vl. Regolatrice, ital. Régulatrice. V. Reg, R.

REGLET, s. m. (reglé); Reglet, cat. Réglet, en t. d'impr. petite règle de fonte dont les imprimeurs se servent pour marquer des lignes droites, ligne marquée au moyen de cette règle ; transparent, papier rayé à l'encre qu'on place sous la feuille où l'on veut écrire et qui sert de règle.

Ety. de regla et du dim. et. V. Reg, R. REGLET, s. m. Règle qui sert à faire la division des chapitres, dans l'imprimerie.

REGLET, s. m. En terme d'église, directoire, et dans le style fam. guide-ane, livret qui indique l'ossice de chaque jour. V. Guidano et Reg, R.

REGLET, s. m. Lorsque M. de Sauvages, mit entre les mains de ceux qui élevaient des vers à soie, le thermomètre pour régler le dégré de température qui leur convenait, il lui donna le nom de reglet, qui règle ou petite règle, comme étant mieux à la portée des gens auxquels il le destinait. V. Thermometro et Reg, R.

REGLETA, s, f. (reglète); Regleta, cat. Reglita, esp. Regletta, ital. Terme d'imprimerie, lame de fonte ou de bois, réglette.

REGLIAR, d. lim. V. Reglar et Reg, R. REGLOT, s. m. (reglo). Petite règle dont se servent les maçons. Garc.

REGLOUN, s. m. (regloun). Petite règle; fond d'une petite vallée, rigole. Garc.

REGLURA, s. f. (reglure). Réglure, ouvrage du régleur, manière dont le papier est réglé.

REGN, s. f. vl. et

REGNA, s. f. vl. Regna, cat. Rêne, bride. V. Renas et Reg, R.

REGNADOR, S. M. VI. BETNADOR, RE-GHAIRE. Regnatore, ital. Roi, dominateur.

Éty. du lat. regnator, m. s. V. Reg, R. REGNAIRE, vl. V. Regnador.

REGNAL, vl. Bride, rene.

Ety. du lat. regers. V. Reg, R.

REGNANT, ANTA, adj. (regnan, ante); Reinante, port. Regnant, ante, qui règne, fig. qui est de mode, en parlant des maladies qui existe dans le pays, dans la saison dont on parle.

Ety. du lat. regnantis, gén. de regnans, m. s. V. Reg, R.

REGNAR, v. n. (regná); Regnare, ital. Regnar et Reynar, esp. cat. Reinar, port. Régner, régir, gouverner, commander sou-verainement à un peuple, durer longtemps, exister présentement, en parlant d'une maladie épidémique, dominer, être en honneur, en vigueur.

Ety. du lat. regnare, m. s. V. Reg, R. En vl. vivre, agir, prospérer, profiter.

REGNAR, v. n. et r. vl. Se conduire, se comporter. V. Reg, R.
REGNAS, s. f. pl. vl. megna. Rène. V.

Renas et Reg, R.

REGNAT, s. m. vl. Regnat et Reynat, cat. Reinado, esp. port. Règne, royaume, roi, souverain. V. Reg, R.

REGNATGE, s. m. vl. Royaume, pays. V. Regnat et Reg, R.

REGN'AUSSOR, s. m. vl. Royaume des cieux, paradis. V. Reg, R. et Au, R.

REGNE, s. m. (règné); mono. Regno, Reyno et Reynado, esp. Reino et Reinado, port. Regne, cat. Règne, gouvernement d'un roi. d'une reine ou de tout autre prince souverain qui n'a pas le titre de roi; on le dit aussi des choses qui ont de l'autorité, de l'influence, qui sont en vogue ; royaume, en vl.

Ety. du lat. regnum, m. s. V. Reg, R. REGNIA, s. f. (règne). Nom nicéen da troglodyte. V. Petoua.

Ety. Regnia, est dit pour reina, reine. V.

REGNON, vl. Ils ou elles vivent, se conduisent.

REGOLA, V. Rigola. En vl. brique, tuile.

Ety. du lat. tegula.

REGOLAMENT, s. m. (regoulaméin); BIGOURAMENT, REGOURAMENT. ROulade. V. Roulada.

Ély. de regolar et de ment. V. Rot, R.

REGOLAR, v. n. (regoulá); REDOULAR, BIGOULAR, REGOULAR, REGOURAR, RODALAR, ROU-GAR, BOULAR, BOUMBAR. Rouler, avancer en tournant; vomir, couler, dégoûter, dl.

Ely. de la basse lat. rotulare, fait de rotula, dim. de rota, roue. V. Rot, R.

En d. bas lim. ravaler, rengorger. REGOLAR SE, v. r. Se rouler, se vau-trer dans la boue. V. Rot, R.

REGOLAT, ADA, adj. et p. (regoulá, ade). Roulé, ée, selon le verbe, être rassasié jusqu'au dégoùt. V. Rot, R.

REGOLET, s. m. (regoulé); RECOULET, RECOURET. Rouleau, petite roue pleine, que les enfants font rouler pour s'amuser. Avril.

REGOLI, s. m. (regoli); REGAIL. Syn. de Regal, v. c. m. et Reg, R. capilotade, gali-

mafrée, salmigondis, Avr. mauvais régal. REGOLIER, s. m. (regouriá); megou-mun, migoumen. Lieu ou champ en pente où l'on est exposé à rouler. V. Escarrana.

Ety. de rotula et de ier, lieu où l'on roule. V. Rot, R.

REGONESSER, v. a. vl. REGONESSE. Reconexer, cat. Reconnaître. V. Recounouisser et Nosc. R.

REGONOYSSENSA, vl. V. Reconeis-

REGOR, adj. (regór), dl. Agnesti de l'arrière saison, celui qu'une brebis met bas dans un âge où communement elles ne portent plus; fig. enfant né sur le déclin de l'âge de sa mère. V. Tardoun.

REGORGAR, vl. V. Regorgear el Corg,

REGORGEAR, v. n. (regoutdjá); \*\*-COUNCEAR, EDVOURAB. Ringorgart, ital. Regolfar, esp. Régorger, déborder, s'épancher hors des bornes ; fig. abonder en richesses ;

Éty. de re, iter. de gorgea et de ar, faire passer de nouveau par la gorge, c'est-à-dire, vomir. V. Gorg, R.

REGOT, s. m. vl. Gouttière. V. Esgout. REGOTZ, s. m. pl. vl. Tresses, boucles de cheveux.

REGOUBILHAR, v. a. (regoubillá), dl. RECOURTA. Utiliser, soigner?

Quand n'auriez qu'un patun lou fau regoubyu.

REGOUBILHAT, dl. Recourbé. Éty. Alt. de recourbat.

REGOUIRAR, v. n. (regouirá); masou-LAR. Couler, subverser, en parlant d'un vase

quelconque, d'un bassin.

REGOULIGE, s. m. (regoulidgé), dl.

Dégobilis, V. Racadura; fig. bondissement de cœur: Aquet fai venir lou regoulige, cela fait bondir ou soulever le cœur. V. Bomi.

Éty. de re, de goul et de ige, qui sort par la bouche. V. Goul, R.

REGOULUMAT, dl. V. Recrouquilhat. REGOUMAS, s. m. (regoumás), dl. uzcounteou, mioulous, micounteou. Anguille, grimace, bourrelet que fait un habit mal fait ou une pièce mal posée.

REGOUMIGOU, d. m. V. Regoumas. REGOUN, s. m. (régou), dg. meou. Billon, c'est l'ados, la partie relevée d'une terre labourée en planches étroites, tandis que le sillon, rega est la raie profonde qui sépare les billons.

REGOUNA, s. f. (regoune), dl et g. movs-SADA. Planche, espace de terre labourée plus large que le billon, regoun, et séparée des autres par des raies ou sillons.

REGOUNFLAMENT, s. m. (regounflaméin). Regonslement, élévation des eaux parce qu'elles ont été arrêtées dans leur cours.

REGOUNFLAR, v. n. (regounfla). Regonsler, resluer, on le dit des eaux courantes qu'un obstacle empêche de couler et fait remonter vers leur source.

Éty. de re pour retrò, en arrière, et de gounstar. V. Fl, R.

BEGOUNFLE, s. m. (regounflé); nrdes eaux dont le cours est retenu par quelque obstacle. V. Fl, R.

REGOUNFLE, s. m. Heurt, partie d'une conduite d'eau qui est plus élevée qu'elle ne devrait l'être, relativement à son niveau de pente. V. Fl, R.

REGOURDAN, adj. (regourdán), dl. Camin regourdan, nom qu'on donne, dans les cadastres, à une ancienne voie romaine dont on voit les restes dans les Cevennes, et qu'on croit avoir été faite par l'empereur Gordien, dont le nom se reconnait encore dans regourdan. Sanv.

REGOURGEAR, Regurgitar, esp. V.

REGOURTILHAR SE, v. r. (sé regou-rillà), dl. S'entortiller. V. Entourtilhar s'et Tors, R.

> Cado serpen se regourtillo, Al lour de sa pauro familio. Trad. de Virg.

REGOUST, et comp. Voy. Ragoust et 1: REGRETAT, ADA, adj. et p. (regreti, Goust, R.

REGRADADOR . vl. V. Regardador. REGRANDIR, v. a. (regrandir). Agrandir, rendre plus grand.

Ety. de re, augm. et de grandir, faire, devenir plus grand. V. Grand, R.

REGRANDIR SE, v. r. S'agrandir, devenir plus grand, augmenter, étendre ses possessions.

REGRANDISSAMENT. V. Agrandissament et Grand, R.

REGRANDIT, IDA, V. Agrandit et Grand, R.

REGRASSIAR, v. a. vl. Regraciar, cat. esp. Remercier. V. Grat, R.

REGRAT, s. m. (regrá); mangounaria REVERDARIA. Regrat, petit negoce qui se fait en détail et à petites mesures ou à petit poids, on le dit particulièrement en parlant du sel.

Éty. de gratar, parce que le commerce du regrat, ne se fait que sur les marchandises de mauvaise qualité, sur les restes, sur les rapures, ou de l'esp. regatear, marchander. V. Grat. R. 2.

REGRATAIRE, s. f. (regratairé), d. bas lim. m. s. que Regratier, v. c. m. et Grat, Rad. 2.

REGRATIER, s. m. (regratié); angasties, mangounier, regrataire, recataire. Regatero, esp. Regrattier, ière, celui ou celle qui vend à petites mesures, à petits poids, petit marchand qui vend des denrées en détail. . Mangounier, Revendeire et Grat, R. 2. Ety. de l'esp. regatear, marchander.

Il fut permis aux consuls et communautés de la province de nommer des regretiers ou revendeurs de sel, à petite mesure, par arrêt du conseil d'Etat, du 6 juillet 1666.

REGRAULIA, v. a. (regrooulir), d. bas lim. Faire que quelque chose se fronce ou se racornisse. V. Retirar et Recouguilhar.

REGRAULIR SE, v. r. Se froncer. V. Retirar se.

REGRELHAR, v. n. (regrillá); angustas, ancantan. Reparaître, reverdir, en parlant d'une éruption, pousser de nouveau, quand il s'agit des végétaux.

Ety. de re, iter. de grelh, rejeton, et de la term. act. ar. V. Grelh, R.

REGREOUS, s. m. pl. (regreous). Rejetons, nouvelles posses. Garc.
REGRES, V. Raiet.
REGRET, s. m. (regré). Regret, souvenir pénible d'avoir fait, dit ou perdu quelque chose, ou de n'avoir pas dit ou fait, telle autre chose, repentir.

Éty. du lat. regressus, retour.

A regret, à regret, avec répugnance.

REGRET, s. m. et monse, dl. Sorte de romance ou chanson d'amour, dont l'air et le sujet sont plaintifs; lamentation.

REGRETABLE, ABLA, adj. Regretiable, qui mérite d'être regretté.

Ély. de regret et de able.

REGRETAR, v. a. (regreta). Regretter, être faché, affligé d'une perte qu'on a faite ou d'avoir manqué un bien qu'on pouvait acquérir, ou de n'avoir pas fait quelque chose.

Ety. de regret et de ar, ou du lat. requirilari, forme de queri, queritari, se plaindre, faire des plaintes. Roq.

ade). Regretté, ée. REGRETIER, V. Regretter et Gret. Rad. 2.

REGRETOUS, OUSA, adj. (regretous, onse). Qui regrette, qui a du regret.

Etv. de regret et de ous.

REGRILHAR, v. n. (regrilla). V. Regrelhar et Grelh, R.

REGROSSAR, v. a. anc. béarn. Rétablir la grosse, rétablir un acte.

Ety. de re, de grossa et de ar. Item per vidima et regrossa instruments antice... Fors et Cost. de Béarn.

REGRUPIAR, v. n. (regrupiá). Manger le foin ou le paille qui sont restés dans le créche, manger les restes. Garc.

REGRUPIS, s. m. pl. d. m. nomas. La paille ou le foin que les animaux laissent dans la mangeoire. V. Curilhas et Grupi.

Ety. de re, iter. et de grupi, ce qui revient de la crêche.

REGUA, s. f. vl. Sillon, rais, rigole. V. Rega et Radi, R.

REGUARDADOR, vI, et REGUARDAIRE, vl. V. Regardaire. REGUARDAR, vl. V. Regardar.

REGUARDAR, vi. V. Regardar et Gar, Rad.

REQUART, s. m. vl. Danger.

Ses reguart, sans danger.
REGUART, vl. V. Regart et Gar, R.
REGUEGEAR, v. a. (reguedjé), dl. Sillopper.

Éty. de rega et de egear, faire des raics. V. Radi, R.

REGUELISTA, vl. V. Regalissa.
REGUERGUE, ERGA, adj. (reguèrgué, èrgue); ansors, dl. Rude, fácheux, revêche, qui a un abord repoussant: Esser reguergue, rebuter, Sauv. apre au goût, en parlant des fruits; difficile a travailler, quand il est ques-

tion du bois. V. Rig, R. REGUERGUILHAR, Y. 9. (Teguerguilha); maguillam, dl. Regaillardir, réjouir; prendre de l'embonpoint, Sauv.

REGUERGUILHAT, ADA, adj. (10guerguilla, ade), dl. Joyeux, rejoui; qui a de l'enbonpoint.

REGUESOUNS, V. Rougueisours.
REGUESSAMEN, adv. vl. Avec roiden, durement. V. Rig, R.

REGUIARDONANÇA, s. f. d. vaud. Récompense, loyer. V. Gagn, R.

REGUIGNADA, s. f. (reguignade); sr RAWA, LANGADA, BEGUNADA, COL Ruade, action du cheval, du mulet, etc.; qui allonge subitement les deux jambes de derrière pour frapper quelqu'un ou seule-ment pour gambader; fig. emportement de colère.

Ety. de reguign, et de ada, chose faile en ruant, en arrière. V. Guign, R. et Reguignar.

REGUIGNAIRE, ARELA, adj. et s. (reguignáiré, arèle); meviname, m LANGAIRE, LANCHONAMER. Sujet à Puer, et non rueur; fig. qui regimbe, qui ne fait rien de bonne grace.

Ety. de reguigna, et de aire, qui rue, qui regarde, qui frappe en arrière. V. Guign, Řad.

REGUIGNAR, v. n. (reguigná); meum-HAR, BEHINGAR, LANÇAR, REGULEGAR. REGUNYAY, cat. Récalcitrer, ruer, en parlant des che-vaux et autre bêtes de somme qui lancent les pieds de derrière en l'air avec force; fig. regimber, résister aux ordres de ses supéricurs.

Ety. Ce mot ne serait-il pas pris du grec ρηγνύω (regnuo), faire éclater, faire jaillir? V. Guign, R. REGUIGNEOU, V. Reguineou.

REGUILHAR SE, v. r. (se reguillá), dl. Se ragaillardir.

REGUILHAT, IDA, adj. et p. (reguillá, ide). dl. Ragaillardi, ie.

REGUINDAR, v. a. (reguindá), dg. Re-

monter, recharger.

Éty. de re, itér. et de Guindar, v. c. m. REGUINEOU, s. m. (reguineou); cuicazou. Riblette, tranche mince de viande de cochon que l'on met sur le gril ou dans

REGUINGAR, v. n. (reguingá), d. bas lim. Ruer. Voy. Espingar, Reguignar et

Guign, R.

REGUINGOTA, s. f. (reguingote); Redingot , cat. Redingote , esp. Redingote , espèce de casaque dont on s'est d'abord servi poor aller à cheval. V. Faquina.

Éty. de l'anglais riding-coat, formé de to ride, aller à cheval, et de coat, habit, habit pour aller à cheval.

Ce vêtement, d'origine anglaise, n'a commence à être en usage en France, qu'en 1725. REGUINNADA, dl. V. Reguignada.

REGUINNAIRE, dl. V. Reguignaire. REGUINNAR, dl. V. Reguignar et Guign, R.

REGUIZARDONANSA, s. f. vl. Rétri-

bution, récompense. V. Gagn, R.
REGUIZARDONAR, vl. V. Regazerdonar et Gagn, R.

REGULAR, vl. Regular, port. esp. Régulier. V. Regulier et Reg, R.

REGULARISAR, v. a. (regularisá); Regular, cat. Régulariser, rendre régulier ce qui n'a point été fait dans les règles.

Ety. du lat. regularis, et de ar, rendro

régulier. V. Reg, R. REGULARISAT, ADA, adj. et p. (regu-

larisa, ade). Régularisé.

Éty. de regularis et de at, rendu régulier. V. Reg, R.

REGULARITAT, s. f. (regularità): Regolarità, ital. Regularidad, esp. Regularidade, port. Regularitat, cat. Regularité, qualité relative à un ordre naturel ou de convention, et à des règles établies; juste proportion; observation des règles.

Éty. de regularis et itat. V. Reg, R. REGULARMEN, vl. Regularment, cat. V. Regulierament.

REGULATOUR, s. m. (regulatour). Régulateur, balancier et spirales des montres, verge et lentille des pendules; fig. celui qui règle.

REGULECIA, 8. f. V. BEGARICIA, BEGUEvana. V. Regalissa.

REGULH, s. m. vi. Regulo, cat. esp. port. Regolo, ital. Roitelet, petit roi. Ety. du lat. regulus. V. Reg, R.

REGULHOSA, adj. f. vl. Regullòs, osa, cat. Enrouée.

REGULIER, IERA, adj. (regulié, iére); Regolare, ital. Regular, esp. port. cat. Régulier, ière, proportionné, symétrique, fait selon les règles de l'art ; réglé ; conforme à l'ordre de la nature; exact, ponctuel.

Éty. du lat. regularis, m. s. V. Reg, R. REGULIERAMENT, adv. (regulieraméin); Regolarmente et Regolatamente, ital. Regularmente, esp. port. Regularmente, esp. port. Regularment, cat. Régulièrement, avec régularité, selon les règles.

Éty. de reguliera, et de ment, d'une ma-

nière régulière. V. Reg., R. REGUSSAR, dl. V. Retroussar. REGUSSAT, V. Retroussat.

REHABILITAR, v. a. (rehabililá); Riabilitare, ital. Rehabilitar, esp. port. cat. Réhabiliter, rétablir, remettre dans son pre-mier état. V. Hab, R.

REHABILITAT, ADA, adj. et p. (rehabilitá, áde); Rehabilitádo, port. esp. Réhabilité, ée. V. Hab, R.

REHABILITATION, s. f. (rehabilita-cie-n); RAMABILITATION. Riabilitazione, ital. Rehabilitacion, esp. Rehabilitação, port. Rehabilitació, cat. Réhabilitation, rélablissement, dans le premier état. V. Hab, R.

REHEDIFICATION, s. f. vi. Reedifieació, cat. Reedificacion, esp. Reedificação, port. Riedificazione, ital. Réédificalion.

Éty. de readificationis, gén. de readificatio, m. s. V. Ed, R. 2.

REHUZAR, v. a. vl. Repousser. V. Puls,

## BEI

REI, s. m. (rèi); anv. Re, ital. Rey, esp. cat. Rei et Rey, port. Roi, celui qui, dans un royaume, exerce la puissance souversine.

Ely. du lat. rea, regis, d'où reis et rei, fait de regere, régir, gouverner. V. Reg, R. Sous dérivés: Reina, Real, Royal, Roya-

listo, Royaume.

Le titre de roi, est très-ancien dans l'histoire, il existait déjà parmi les Hébreux, l'an du monde 2900, il était plus ancien encore chez les Egyptiens. Tous les états de la Grèce avaient leur roi. Cecrops fut le premier qui régna à Athènes, Romulus à Rome, Pharamond en France.

Ce titre se confondit souvent avec celui d'empereur, et quelque fois avec celui de prince : Marie de Hongrie et Marie-Thérèse d'Autriche le portérent aussi; on le profana ensuite au point d'avoir un roi de la basoche, un roi des ribands, un roi des merciers, etc.,

> Colui qui règne, Ne saurait oublier quelles étroites lois Doit s'imposer un roi digne du diedême Qu'un roi sage, suivant que Dieu l'a dit lui-roime. Sur la richesse et l'or ne met point son appul, Craint le seigneur son Dieu , sans cesse a devant lui Ses préceptes, ses lois, ses jugements sévères, Et d'injustes fardeaux n'accable point ses frères.

Et surtout, que:

A l'exemple does rei leis esjets si conseguertous.

REI, vi. Pour rei, rien y. REI, prép. (rèl), d. bas lim. Contraction

de Reire, v. c. m.
Rei-belet, bisaleul, arrière grand père. Rei-petit-fil, arrière petit fils.

REI, s. f. d. bas lim. et vaud. Pour racine. V. Racina el Radie, R.

Cubilicia es reis de tuit li mal. d. vand. De la temor del segnor.

Convoitise cet racine de tous maux.

On donne aussi le nom de rei, roi, à la principale pièce du jeu des échecs et à la première figure du jeu de cartes.

BEI DE LA PAVA, Toi de la fève, chef sans autorité au fig. au propre, c'est la personne à laquelle est échue la fève du gâteau qu'on partage dans les familles la veille ou le jour de la fête des Rois.

« L'usage de faire des rois, nous est venu des saturnales que les Romains célébraient aux calendes de janvier.... pendant ces fêtes, en certains endroits, on partageeit un gâteau; un enfant placé sous la table représentait Apollon, et on le consultait en criant: Phæbe domine (seigneur Apollon) pourqui? afin que les portions du gâteau fussant distribuées par le sort. »

Lamesangère, Dict. des Proverbes. nus uns, les rois, la fête des Rois ou

l'Epiphanie.

NEI DE MADRAGA, on donne ce titre au chef ou commandant d'une madrague.

REI, Pour roi, V. Rey.

REI-DRIS-FRANCAS, Un des noms de la double macreuse. V. Rey-deis-saucres.

REE-parre, s. m. (rèi-peti). Un des noms languedociens du troglodyte, V. Petoua, et du roitelet. V. Lagagnoua.

REI-PICHOT, S. M. Espèce d'oiseau. Voy. Escala-peroun.

REI-DEIS-SAUCRES, S. M. REY-DEIS-FRAU-CAS, GATOURIANDA, RRI-BE-SAUCRET. DOUble macreuse, Anas fusca, Liu. oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Serrirostres ou Prionoramphes (à bec en scie).

Cette espèce est plus rare que la macreuse

commune.

REIADOR, s. m. vl. Dominateur.

Ety. V. Reg, R.

REIAL, ALA, adj. vi. smau, seate, stat, BONAU. Royal, ale, royaliste, V. Royal; subst. royauté, cri de guerre; sorte de monnaie. V. Reg. R.

RELATOU, s. m. (reislou). Un des noms languedociens du troglodyte. V. Petoua.

Éty. Dim. de rei. V. Reg, R.

RELAU, s. m. vl. Enfant, marmot, et adj. royal. V. Reg, R.

RELAUME, s. m. vl. Reyaume. V. Reg, Rad.

REIBAN, s. m. vl. Arrière-ban. V. Reire-ban et Reir, R.

melbassan, v. n. (reibassa), d. lim. Revassor. V. Revar et Rev, R.

REIBASSIAR, v. n. (reibassiá), d. lim. Revasser. V. Ravassiar, Revar et Rev, R. REI BELET, s. m. (rèi-bélé). Un des

noms bas limousins du troglodyte et non du roitelet comme le dit M. Béronie. V. Retous. et Reg, R.

REIBURE, s. m. (rèiburé), d. bas lim. La partie caséeuse du lait, après qu'on en a séparé le beurre.

Ety. Rei-bure, arrière-beurre. V. Reir, Rad.

REI-CAGLIARI, s. m. (rèi-cailliári). Nom nicéen du râle de genêt. V. Rei-deiscalhas et Reg, R.

REICHALHAR, V. Reissalhar. REICHOURAS, V. Raichouras, Raissouras et Radic, R.

REICHALHAU, d. m. V. Reissalhada. REI-COR A, adv. (rèi-cor à), d. bas lim. A contre cœur. V. Contra-cor à.

Éty. de rei, arrière, contre, et de cor, cœur. V. Reir, R.

REID, EIDA, adj. d. vaud. Raide, dur.

Ety. du lat. rigidus, m. s. V. Rig, R. REIDAMENT, adv. vl. Rudement. V. Rig, R.

REIDAR, v. a. vl. Éveiller. REIDE, vl. V. Rede.

REI-DEIS AUCEOUS, s. m. Un des nome du roitelet. V. Lagagnoua.

REI-DEIS-CALHAS, s. m. (réi-dei-cáilles); Bale-de-Ginesta, Bel-Cagliari, Pangassren. Râle de terre ou de genêt, vulgairement roi des cailles, Rallus crex, Lin.

Éty. Cet oiseau, qui est un peu plus gros qu'une caille, vit en solitaire dans les mêmes lieux, ce qui lui a probablement valu l'honneur d'être appelé roi.

REIDENO, s. m. (rèidéne), d. bas lim. Arrière-nôce, fête que, dans certaines communes, les jeunes gens qui ont assisté à la nôce, donnent aux nouveaux mariés. V. Reir, R.

REIERME, vl. V. Royaume.
REIFOUERT, V. Raifouert et Radic, R. REIGEAR, v. n. (reidzá), d. bas lim. Pousser des racines. V. Enracinar s'.

Ely. de rei, racine, et de gear pour egear faire. V. Radic, R.

REIGEASSOUN, s. m. (reidzassóu), d. bas lim. Petite racine d'un arbre qui reste dans la terre quand l'arbre est arraché; on donne aussi le même nom aux chicots des dents.

Éty. V. Radic, R.

REIGNAR, Alt. de Reinara, v. c. m. REIJOUR A, adv. (á reidzóur), d. bas lim. A contre jour. V. Reir, R.

Li vese pas sei à reijour, je n'y vois pas je suis placé à contre jour.

REILA, s. f. vl. Soc; et REILHA, vl. V. Relha.

REIM, s. m. (réim). Raisin, au Fugeret. V. Rasin et Ras, R.

REIMA, Aviron, poutrelle, longue perche servant à construire des échaffaudages. Avril. V. Rama et Ram, R.

REIMAR, v. a. d. vaud. Racheter. Ety. du lat. redimere, m. s. V. Em. R. Car il reim nos del sio propi sang.

REIMER, v. a. (rèmé), d. bas lim. Ra-cheter ce qu'on avait vendu. V. Rachetar et Em, R.

Éty. du lat. redimere, m. s. fait de re, itér. et de emere, racheter, acheter de nouveau.

Il signifie aussi remplacer, dans une fonction penible, Quand aurai fach moun tour me vendra reimer.

REIMUT, UDA, adj. et p. (reimu, ude), d. bas lim. Racheté, ée. V. Rachetat et Em, Rad.

REIMPRIMAR , v. a. (reimprimá); Reimprimir, cat. esp. port. Réimprimer, imprimer de nouveau.

Ety. de re, îtér. et de imprimar, imprimer une seconde fois. V. Rress, R.

REIMPRIMAT, ADA, adj. et p. (reimprima, ade). Réimprimé, ée. V. Rress, R. REIMPRIMIB, v. a. anc. béarn. Voy.

Reimprimar.

REINA, nom de femme (rèine); Regina, ital. Reine.

Patr. L'Eglise honore quatre saintes de ce nom, les 17 et 22 mars, 7 septembre et premier juillet.

REINA, s. f. (réine); BROINA, BETNA. Reina, esp. Reyna, cat. Rainha, port. Regina, ital. Reine, femme de roi ou celle qui de son chef gouverne un royaume.

Ety. du lat. regina, par la suppression de g. V. Reg, R.

Reina de fava, reine de la fève, celle qui trouve la fève dans sa part du gâteau.

Reina saba, la reine du sabbat, jeu que le roi René introduisit avec beaucoup d'autres, dans les cérémonies de la procession de la fête Dieu. V. Festa-de-diou et Ais.

Reina deis abelhas, gouver, reine ou mère abeille.

REINA, s. f. vl. Reine, machine de guerre.

E dressa sos calubres e fai mala vezina. Et dresse ses calabres et fait méchante voisine. E sos autras peireiras e dona et reina. Et ses autres pierriers et la dame et la reine, Hist. Crois. Albig. V. 1962, 3.

Résine; il ou elle régne.

REINA-MARGARIDA, S. f. (rèine-margari-de). La reine marguérite, Aster chinensis, Lin. plante de la fam. des composées Corymbifères, qui donne des variétés blanches, violettes, rouges, panachées, anémone, à tuyaux d'été, semi doubles, pleines, etc.

Éty. Margarida, à cause de la ressemblance qu'elle a avec les fleurs de ce nom, et

reina, à cause de sa beauté.

Les graines de cette plante furent envoyées de la Chine, vers 1728, par le père Dincar-ville, missionnaire jésuite, résident à Pékin et adressées à M. A. de Jussieu, qui les fit semer dans le jardin du roi.

En 1734, on obtint la variété à sleur vio-

lette.

En 1750, on avait déjà quelques sleurs doubles et des variétés rouges, violettes et blanches

En 1772, Parut à Trianon, la variété anémone.

REINA-DEIS-PRATE OU REINA-DEM-ARPAS, s.f.(reine-dei-prás ou reine-deis-alpas). Nom qu'on donne, à Larche, au panicant ou eryngium des Alpes, Eryngium alpinum, Lin. plante de la fam. des Ombellifères, qui fait l'ornement de ses prairies, elle croît en abondance dans le vallon du Lauzanier, à Larche, seul pays de la Provence où je l'aye trouvée.

Éty. Le nom de reina, lui a été donné tant à cause de sa taille élevée qu'à cause de la beauté de ses bractées bleues qui forment, par leur réunion autour de la Heur, une tête aussi grosse qu'une rose.

REINAGE, s. m. (reinádgé), dl. La royauté du repas des rois ou de la fête de l'Epiphanie; on le dit aussi du repas que le roi donne à cette occasion.

Ety. de rein pour rei et de age, faire le roi. V. Rog, R.

Pagar lou reinage, payer la royauté.

Boutar lou reinage, mettre la royauté à l'encant, d. bas lim.

Prener lou reinage, s'en rendre adjudicataire, d. bas lim.

RÉINABD, s. m. (reinad); guerme, mar-PRA, REIGHAB, REHABY, RIBARY, REYRAL. Ranart, anc. cat. Renard, Canis vulpes, Lis. mammifère enguiculé de la fam. des Digitigrades ou Carnivores, qu'on a dans tous les temps présenté comme l'emblème de la ruse et de la finesse.

Éty. de renald, nom propre, selon Huet, de la même manière qu'on a donné celui de Martin à l'âne et celui de Bertrand au singe; ou selon Wachter de l'all. rein, fin, rusé.

La femelle du renard ou renarde, recoit le mâle en hiver et met bas vers le commencement du printemps, quatre ou cinq pelits que les chasseurs appellent cheaux, renardeaux. Ils naissent, comme les chiens, avec les yeux fermés, et comme eux ils ont terminé leur accroissement à l'âge de trois ans et leur carrière à celui de 12 ou 13.

Le renard glapit on aboie, et son cri porte le nom de glapissement. Le trou dans lequel il se retire s'appelle tanière. W. Rei-

nardiera.

On nomme renardiers, ceux qui sont chargés de faire la chasse aux renards.

Le nom, de renard, n'est pas plus ancien, à ce qu'on assure, que le roman de ce nom (qui est du moyen age), c'était le nom d'un homme rusé qu'on fait figurer comme un renard, car celui-ci s'était appelé jusqu'alors, volpil et goupil.

REINARD, s. m. Renard ou renard de mer, carcharias.

REINARD, s. m. en term. de mar.

REINARD, s. m. Queue de renard, on donne ce nom à des filaments de racines incrustées, qu'on trouve dans les tuyaux qui conduisent les eaux.

REINARD, s. m. ou seela a plouss. Pierre attachée au bout d'une ficelle servant à prendre l'aplomb.

REINARD, s. m. Nom d'une espèce de jeu de dames dans lequel un des pions s'appelle renard.

REINARD, s. m. Dénomination ironique des menstrues : A lou reinard, elle est réglée.

REINARD, S. M. TOURCAT. Palonnier de charrue.

REINARD, s. m. (reiná). Un des noms toulonnais du porc marin. V. Porc-marin. REINARD, s. m. (reina). Croc de fer, servant à divers usages dans la marine.

REINARD-CARBOUNTER, s. m. s. nart-carrounter, dial. nicéen. Nom qu'on dome, à Nice, au renard charbonnier. Canis alopes, Lin. qu'on distingue facilement du renard ordinaire en ce que le bout de la queue est blanc dans celui-ci, tandis qu'il est brun ou noir dans le charbonnier.

REINARDIERA, s. f. (reinardiére); REMARDIERA, REMARDIEVA. Renardière, tanière de renard, trou dans lequel il se retire; sonouverture porte le nom de mère; fig. appartement où il fume beaucoup.

Etv. de reinard et de iera.

REINARDIOU, OUVA, adj. (reinardiou, ouve). Tardif, ive; avorté; qui monte en graine. Avr. V. Reir, R.

REINARDOUN, s. m. (reinardoun); MANDRAT. Petit ou jeune renard , renardeau. Ety. de reinard et du dim. oun.

REINATOUN, s. m. (reinotou). Un des noms bas limousins du troglodyte. V. Petoua, et non du roitelet.

Éty. Dim. de reina. V. Reg, R.

REINAUD, nom propre (reinaou) et impr. Rainaud.

Éty, de la basse lat, reginaldus, royal, d'où par sync. Reinald, Reinaud.

REINET, s. m. (reiné). Un des noms languedociens du troglodyte. V. Petoua.

Ety. de rei et de et. V. Reg, R.

REINETA, s. f. (reinéte). Moulinet de bois, sorte de crécelle dont le bruit imite assez bien le croassement de la grenouille, d'où son nom. V. Estenebras et Ran . R.

REINETA, s. f. (reinéte). Espèce de pomme. V. Rouma.

On dit pomme de rainette et non gomme

Éty. de reina, et du dim. eta, petite reine, V. Reg, R. Pour grenouille, V. Ruinela.

REING et

REINH, s. m. vi. mesc. Royaume, pays, règne, pouvoir, domination. V. Reg, R. REINHA, vl. Conduis-toi; pour soc de

charrue, V. Relha.

REINOS, adj; w. Rogneux, galeux. V. Rougn, R.

REINTEGRAR, v. a. (reintegrá); Reintegrar, cat. esp. Reintegrar, port. Reintegrare, ital. Réintégrer, rétablir quelqu'un dans la possession d'une chose dont il avait été dépouillé.

Éty. du lat. redintegrare, formé de re, iter. et de integrare, rétablir, réparer, dérivé de integer, entier. V. Integr, R.

REINTEGRAT, ADA, adj. et p. (reintegrá, ade); Reintegrado, port. Réintégré, ée. V. Integr, R.

REINTEGRATION, s. f. (reintegratie-n: Reintegració, cat. Reintegracion, esp. Reintegrazione, ital. Reintegração, port. Réintégration, action de réintégrer.

Éty. du lat. redintegrationis, gén. de redintegratio, m. s.

REINTRAB , v. n. (reintrá); Rientrare, ital. Rentrer, entrer de nouveau; revenir à son devoir.

Éty. de re, itér. et de infrare, enfrer. V. Int. R.

REINURA, Garc. V. Renura...
REIO, s. m. vl. V. Region.

REIR, ARREIR, DARREIR, DARR, DARRIER, ma, radical dérivé du latin retrò, derrière, en arrière, dont le radical est re.

De retrò, par apoc. retr, par suppression du &, rer, et par le changement de e en ei.

reir; d'où : Reir-e , Ar-reire , En-dar-reirar, Ar-reir-agis, Ar-reir-et, Ar-rier, Ar-rair-ouge, Ar-ries.

REI

De darrier, par l'insertion d'une n, dar-nier, d'où: Darnier.

De darreir, par la transposition de i, darrier; d'où: Darrier, Darrier-a, Enda-rrer, En-da-rrier.

REIRASTEOU, s. m. Nom qu'on donne, à Grasse, selon M. Aubin, à la garance. V. Rubi.

REIRATGE, S. M. VI. REYRATGE. ATTÉrages. V. Reir, R.

REIRAVIS, s. m. vl. Bisaïeul.

Éty. de reir, et du lat. avis, aïeul. Voy. Reir , R.

RÉIRE, vl. Raser. V. Raire.

REIRE, adv. vl. Arrière. V. Reire, en. REIBE, prép. (rèïré); ERSIRE, ERREIRE, REL, BAIRE, REYRE. Arrière, derrière.

Étv. du lat. retrò. V. Rèir, R.

Çai en reire, ci-derrière ou par le passé. Aquot es toujour à reire, dl. c'est touiours à recommencer.

En reire, en arrière; en vl. jadis, au-

trefois, de nouveau, postérieurement.
REIRE-ACAPTE, s. m. vl. ArrièreAcapte, c'était un droit d'Acapte exigé du sous-feudataire.

REIRE-BAN, s. m. (rêire-ban). Arrière-ban, convocation, assemblée des gentilshommes qui n'avaient point de fiefs ou qui'ne possédaient que des arrière-siefs.

Ety. du lat. retro, arrière, et de bannum, ban, appel à ceux qui sont restés en arrière. V. Reir, R.

Il n'y a plus eu de publication d'arrièreban, depuis celle que Louis XIV fit faire pour la guerre qui se termina en 1697, par le traité de Ryswik.

REIRE-BEC, s. m. (rèïré-bè). Arrièrebec, partie de la pile d'un pont qui est du côté d'aval. V. Reir, R.

REIRE-BOUTIGA, s. f. Rebotiga, esp. Arrière-boutique, magasin situé derrière la boutique qui est exposée au public. Voy. Reir , R.

BEIRE-COR, A, adv. d. bas lim. nei-con. A contre-cœur. V. Contra-cor, Reir et. Cor, R.

REIRE-COUR, s. f. Arrière-cour, petite cour qui, dans un corps de bâtiment, sert à dégager les appartements. V. Reir

REIREEXAMINAR, v. a. vl. Réexaminer, examiner de nouveau.

Ely. de reire et de examinar, revenir sur l'examen. V. Reir.

REIRE-FEUSAL, s. m. vl. Arrièrevassal. V. Reire.

REIRE-FIERA, s. f. (rèiré-fiére). Arrière-foire, le lendemain d'une foire. Avr. V. Reir.

REIRE-GARDA, s. f. (reïré-garde); Retraguarda, cat. Retaguarda, esp. port. Retroguardia, ital. Arrière-garde, dernière partie d'une armée marchant en bataille.

Éty, de reire, en arrière, et de garda. V. Reir.

REIRE-GOUST, s. m. (rèiré-gous). Arrière-goût, goût désagréable que laissent. dans la bouche, certains aliments ou certaines liqueurs. Y. Reir et Goust, R.

REIRE-GRAND, s. (rèïré-gran). Bisaïeul, eule, arrière grand-père ou grand'mère. V. Reir.

REIRE-GUACH, s. m. vl. Arrièreguet. V. Reir.

BEIRE-MANCHE, s. m. (rèire mantché); BEIRE-MARGUE. Arrière-manche? fig. le bras. la main; le biais d'une personne; son savoir faire, quand une chose est mal faite par la faute de l'ouvrier; on dit que s'apprend au reire manche. V. Reir et Man. R.

REIBE-NEBOUT, s. m. (rèïré-nebou). Arrière-neveu, le fils du neveu. V. Reir. REIRE-NOUTARI, Devant notaire.

REIRE-OS, s. m. (rèïre-os); meire-ours, sumours, sumourser. Calus, nœud et dureté qui se forme à la jonction des deux portions d'un os qui avait été fracturé.

Ety. Reire-os, os formé après. V. Reir et Os, R.

REIRE-PENSADA, s. f. (rèiré-peinsade). Arrière-pensée, pensée intérieure, vue secrète, qui détermine une action, une conduite. V. Reir.

REIRE-PEOU, s. m. d. m. A contrepoil. V. Tira peous.

REIRE-POUNCH, s. m. (rèire-pountch); WEIRE-POINT, BEIRE-POUN. Arrière-point, rang

de points continus qu'on fait avec une ai-guille et du fil, sur le piqué de la manche d'une chemise, etc. V. Retr.

REIRE-SESOUN, s. f. (rèïré-sesoun); ABREIRE-SESOUN, DARRIERA-SESOUN, ABRIERA-SESOUN. Arrière-saison, la fin de l'automne; fig. le dernier âge de la vie. V. Reire.

REIRE SOUREL, dl. V. Rebat et Reir. REIRE-TANTA, s. f. (rèiré-tante).

Grand'tanto. V. Reir.
REIRE-TAULE, dl. V. Retable et Reir. REIRE-TIRAPEOU, s. m. (rèïré-tirepéou); TIRA-PEOUS, PILMA-PILMA, TIRA-PEARS.
TIRA-PIAL. Gribouillette, jeu d'enfant, qui consiste à jeter une pièce de monnaie en avant, aux conditions que celui qui la prend ne peut la gagner qu'en venant toucher celui qui l'a lancée; quoique les autres le retiennent par les cheveux pour la lui faire låcher.

Éty. Reire-tira-peou, signifie litt. tirer les cheveux en arrière. V. Reir.

REIRE-TRAMETRE, v. a. vl. Ren-

Ety. de reire, de trans et de mettre, mettre au delà, en arrière. REIRE-VIT, s. m. vl. Renvi; je renvie.

V. Reir.

REIROPIOS, IA, adj. vl. Retif, ive. V. Reir, R.

RÉIRUELHAR, v. n. vl. Regarder de travers, en arrière, blâmer.

Ety. de reir, de uelh et de ar.

REISCA, s. f. d. vaud. Scie. V. Ressa et

REISCA, adj. et p. md. Pour reiscat, V. Reiss, R. scié, coupé avec la scie, Ysaia fo reisca, vl.

REISCAR, v. a. md. Scier, conper avec la scie. V. Ressar et Ress, R.

REISDAR, v. a. vl. Eveiller. REISDER, V. Reisidar.

REISEDAR , v. Eveiller. V. Residar. REISIDAR, v. a. vl. Réveiller.

REI REISIDAT, ADA, adj. et p. vl. Rejeté, , jaillir étant repoussé, en parlant des liquides, ée. V. Ject, R.

REISSA, s. f. (rèïsse), d. de Barcel. Regain. V. Revioure.

Éty. de reiscar, couper. V. Ress, R.

REISSALHADA, s. f. (reissailláde); BEICHALHAU, BISSARRIADA, BOSARBIADA, MASA-BIADA. Ravine, fossé que fait un torrent en s'introduisant dans les champs cultivés.

REISSALHAR, v. a. (reissailla); auten parlant des torrents qui ruissellent dans les terres cultivées.

REISSALHAT, ADA, adj. (reissaillá, ade); missanniat, meichalha. Creusé de ravines.

REISSIAR, v. n. (reissia), dm. Ramasser le regain. V. Ress, R.

REISSIDAR, V. a. Vl. BEYSSIDAR. Réveiller, ranimer.

REISSIDAT , ADA , adj. et p. vl. Éveillé, ée.

REISSOLA, s. f. (reissole); RAISSOLA, missola. Filet qu'on emploie à la pêche des enchois, il ressemble à la bastude.

Selon Achard, on donne le même nom à une espèce d'hameçon dont on se sert pour prendre le poisson qu'il nomme tautena.

REISSOOU, s. m. (reissoou). Au four tombant, terme de boulanger. Garc. Voy. Ressoou.

REISSOURAS, s. m. (reissourás); meismouras, dm. noussouras. Restes de vieux souliers, semelle de soulier abandonnée.

REISTRE, s. m. (rèistré). Instrument de musique ancien.

Io mi semblo vezer intrar timbous, timballos, Violons et rebequets, reistres et vertegallos. Labellaudière.

REITA, s. f. (rèite). V. Capiloutada.
REITA, s. f. (rèite). Court-bouillon, manière d'apprêter le poisson. V. Courthoulkon.

REITERAR, v. a. (reilera); seraise. Reiterare, ital. Reiterar, cat. esp. port. Réiterer, faire de nouveau une chose qui a

Éty. du lat. reiterare, fait de re, iter. et de ilerare, refaire.

REITERAT, ADA, adj. et p. (reiterá, áde); Reiterada, port. esp. Réiteré, ée.

Ety. du lat. iteratus et de re.

RETTOUR, dl. V. Rectour et Reg, R. REITRE, s. m. (réitré). Reitre, vieux mot qui signifiait cavalier, et particulière ment cavalier allemand.

Etv. de l'all. reuter ou reiter, cavalier.

Vieilh reitre, vieux reitre, homme sin et rusé.

REI-VENT, s. m. (rèï-vèin), d. bas lim. Ce qui dans les grains demeure sous le vent, quand on les vanne. V. Moundilhas.

Ety. de rei, arrière et de vent. V. Reir, R. REIX PAUS, s. m. vl. Roitelet, petit roi; officier subalterne. V. Reg, R.

## REJ

REJA, s. f. (rédze), d. bas lim. Raie, ligne, trait. V. Reja et Radi, R. REJALHIR, v. n. (redjaillir). Rejaillir,

être réfléchi, etc.; fig. retomber sur.

Éty. du lat. resilire, m. s.

REJAR, v. a. (redzá), d. bas lim. Rayer. V. Regar et Radi, R.

REJAUCHOUN, s. m. (redjaoutchoun), dl. RE-CHAUCH-OUN, RECHOUNCHOUN, RECHOOU-CHOUN, REVELHOUN. Le par-dessus, la bonne mesure, la réjouissance.

Éty. de re, iler. de jauch, et du dim. ou, petite réjouissance. V. Gaud, R. REJET, V. Rejiet.

REJETAL, s. m. (redjetál), dl. Sorte de filet de pêcheur. Sauv.

REJETAR, V. Regitar

REJIET, s. m. (redgié); sester, sest-TOUR, REJET. Rejet, nouvelle pousse d'une plante, drageons, branches gourmandes des arbres; œilletons des plantes.

Ety. de rejitar, formé de re, itér. et de jitar, jeter ou pousser de nouveau. V. Ject,

REJISCLADA, s. f. (redjisclade), dl. Rejaillissement, éclabonssure. V. Rejiscle et Ject, R.

RÉJISCLADA, s. f. dl. Pour lavasse, ondée, V. Raissa.

REJISCLAR; v. n. (redjiscla). Rejaillir, si c'est de l'eau : éclabousser si c'est de la boue.

Ety. de re, itér. de jiscle et de ar L'aigua a rejisclat, l'eau a rejailli. Voy. Ject, R.

REJISCLE, s. m. (redjisclé); REJISCEADA, JISCLE. Rejaillissement, éclaboussure, pluie poussée obliquement par le vent; une flaquée d'eau ou une certaine quantité de ce liquide jeté avec impétuosité.

Éty. de jiscle, et de re, iter. V. Ject, R. Ai agut doon rejiscle, j'ai en des éclaboussures.

REJITEL, V. Registel et Rubi.
REJITADA, s. f. (redjitade), dl. De
rejitada, de bricole, par bricole. V. Ject, R. REJITAL, s. m. (redjital), dl. Un tra-quenard pour prendre les bêtes fauves; un traquet pour les rats; engin composé de deux machoires et d'un ressort qui les fait mouvoir. V. Quichaped.

REJITAR, v. a. et n. Regitar, esp. Vomir, rendre, rejeter ce qu'on avait dans

l'estomac. V. Ject, R.

REJITAR, v. a. (redjila); REGIRTAR, BEBUTAN. Riggettare, ital. Regettar, port. Rejeter, jeter une seconde fois, chasser, éloigner, désapprouver, refuser; pousser de

Ety. du lat. re, itér. et de jacio, je jette. V. Ject, R.

REJITAT, ADA, adj. et p. (redgitá, áde); Regeitado, port. Rejeté, és.

Ety. du lat. rejectus.

REJITOUN, s. m. (redgitoun); marrous. Rejeton, nouveau jet que pousse un arbre par le pied ; progéniture, lignée.

Éty. de Regiet, v. c. m. el de oun, dim. V. Ject, R.

Derrabar leis rejitouns, rejetonner. REJLANAR, dl. Pour grapiller, Voy. Rapugar.

Éty. Reglanar, glaner de nouveau. Voy. Glan, R.

REJOINDRE, (rejoindré). Rejoindre, se rendre à son corps, à son poste.

REJOLA, s. f. (redjóle). Esse, cheville de fer que l'on met au bout de l'essieu d'une charrette, pour empêcher que la roue ne s'échappe.

REJOOUVIR, d. bas lim. V. Rejouir et Gaud, R.

REJOOUVISSAMENT, s. m. d. bas lim. V. Rejouissença et Gaud, R.

REJOOUVISSENT, adj. d. bas lim. V. Rejouissent.

REJOOUVIT, V. Rejouit et Gaud, R. REJOSTAR, v. a. vl. Raggiustare, ital. Rassembler; réunir. V. Just, R.

REJOUERA, V. Raviola.

REJOUGNER, v. a. (redjóngué); maca-TAR, RETREMAR, REJOURNE. Rigiugnere, ital. Rejoindre des parties qui avaient élé séparées; ratteindre, retrouver des personnes dont on s'était séparé; serrer, ramasser, récolter, mettre en lieu de sareté.

Éty. du lat. re, itér. et de jungere, joindre, ou de res jungere. V. Jougn, R.

REJOUGNER SE, v. r. Rentrer, se

renfermer. V. Retirar se. REJOUGNUT, UDA, part. pen usité.

V. Rejounch et Jougn, R. REJOUGNIGUT, UDA, part. de re-

jougner. V. Rejounch et Jougn, R. REJOUINIB, v. n. (radjouinir); majourma. Ringiovenire, ital. Rejuvonecer, esp. Rejuvenir, anc. esp. Rajeunir, redevenir

Ety. de re, itér. de jouine, jeune, et de ir, devenir jeune, de nouveau. V. Jouv, R.

REJOUINISSAMENT, s. m. (redjouinissaméin ). Rajeunissement, action de

Ety. de re, itér. de jouine et de ment, action de devenir jeune. V. Jour, R.

REJOUIR, v. a. (redjouir); caras, ma-Ralleyrare, ital. Alegrar, esp. port. Rejouir, donner de la joie, du plaisir.

Ety. de re, aug. et de jouir, jouir beau-coup. V. Gaud, R.

REJOUIR SE, V. T. 92 ANDRAUSER. Se réjouir, se livrer à sa joie, se divertir; se proposer du plaisir au suiet de quelque chose.

REJOUISSAMENT, s. m. (redjouissamein). Plaisir. V. Rejouissensa. En dg. V. Gaud, R.

REJOUISSENÇA, s. f. (redjouisséince); Regozigo, port. Réjouissance, actions par lesquelles on marque sa joie. V. Gaud,

REJOUISSENT, ENTA, adj. (redjouissein, einte). Réjouissant, ante, qui réjouit, qui fait rire. V. Gaud, R.

REJOUIT, IA, s. (redjoni, ie); anjou-var. Regocijado, esp. Rejoui, ie, bon vivant, personne d'une physionomie gaie et de bonne

humeur. V. Gaud, R.
REJOUNCH, OUNCHA, adj. et part. (redjountch, ountche); masoucaux. Réduit,

uite, ramassé, ée, rangé, serré. Éty. Part. de rejougner. V. Jougn, R. REJOVENIR, v. n. vl. Rejuvenir, anc. esp. Ringiovenire, ital. Rajeunir. Voy. Rejouinir el Jouv, R.

1049

#### REL

REL, s. m. (rèl), d. bas lim. Outil composé d'une planche à peu près circulaire, et d'un manche servant aux mêmes usages que le rabat des maçons. V. Pasta-mourtier.

RELACHADURA, s. f. (relatchadure); RELASSADURA, RELACHAMERT. Hernie, relache-

Ety. de relachar et de ura. Voy. Lach, Rad. 2.

RELACHAMENT, s. m. (relatchamein); Relaxamiento, esp. Relaxação, port. Relâchement, diminution de tension, de douleur, etc. action de relâcher; hernie.

Etv. du lat. relaxatio, ou de Relachar et de la term. Ment, v. c. m. et Lach, R. 2. RELACHANT, ANTA, adj. et part. (relatchan, ante). Laxatif, médicament qui procure la liberté du ventre, qui relâche. Voy.

Lach, R. 2. RELACHAR, V. a. (relatchá); ESLASSAR, Relaxar, esp. port. cat. Relassare, ital. Relacher, faire qu'une chose soit moins tendue : remettre un prisonnier en liberté.

Éty. du lat. relaxare, le même. V. Lach,

Rad. 2.

RELACHAR, v. n. Relâcher, en terme de mar. discontinuer sa route et se retirer à l'abri pour ceder à la tempête, pour se radouber ou pour renouveler ses provisions; diminuer de sa première ardeur. V. Lach, Rad. 2.

RELACHAR SE, v. r. Se relacher, se détendre, s'amollir, n'être plus si ferme dans ses résolutions, se ralentir dans l'exercice de ses devoirs; gagner une hernie. V. Relassar et Lach, R. 2.

RELACHAT, ADA, adj. et p. (relatcha, áde); Relaxado, ada, esp. port. Relaché, ée, qui n'est plus si tendu, si sévère, si persévérent; on le dit aussi, en provençal, pour berniaire. V. Relassat et Lach, R. 2.

RELACHE, s. m. (relaxé), dg. Voy. Tourna-brocha.

RELACHE, s. m. (relátché); melan, ne-128. Rilascio, ital. Relache, repos. V. Reles; en t. de mar. action de relacher, d'entrer dans un port; lieu propre à cet effet; interruption dans les représentations théâtrales. . Lach, R. 2.

BELAI, s. m. (relai); melas, melais. Relais, chevaux frais, de selle ou d'attelage, placés en queique endroit pour attendre des vovageurs et remplacer ceux qui les ont conduits jusques-là; lieu où le relais est placé.

Ety. dulat. relaxus, relache. V. Lach, R. 2. RELAI, s. m. d. bas lim. Ressentiment léger, retour d'un mai qu'on a eu. Voy. Ressentiment.

RELAI, s. m. (relái), dl. Rebord, v. c. m. el Relaisset.

Rebord de chamineya, corniche qui est au-dessous de la tablette.

Relai de fenestra, la tablette d'apui.

Relai d'una porta, l'imposte d'une porte cintree. V. Lach, R. 2.

RELAIS, s. m. vl. melavs. Rilascio, ital. Relachement, divertissement; relache: Ad un relais, ensemble, d'une seule voix. V. Lach, R. 2.

RELAIS, s. m. vl. Relais, élan.

RELAISSADA, s. f. vl. Une veuve; la semme de celui qui, étant entré dans l'état ecclésiastique, a promis de vivre chas-tement. V. Lach, R. 2.

REL

RELAISSAT, ADA, adj. et part. vl. Abandonné, ée. V. Lach, R.

RELAISSET, s. f. (releissé); RELEISSET, BELEICHET , RELAI. Releixo , port. Relief ; tablettes fixées dans une muraille pour y déposer certaines choses. V. Lach, R.

Éty. de re, itér. de Laiss, R. de laissar et du dim. et, petite chose laissée, petit

RELAMBI, s. m. (relambi), dl. Relache, soulagement: Dounazmeun pauc de relambi, donnez-moi un moment de repit. V. Reles et Lach , R. 2.

RELAN, s. m. (relan), d. bas lim. Relent, mauvaise odeur que contracte une viande enfermée. V. Estuch.

Éty. du français relent.

RELANAT, ADA, adj. et part. (relana, áde). A qui la laine a déjà poussé; on le dit aussi pour ébourifé. V. Espeloufit.

Éty. de re, itér. de la na et de al, qui a re-fait sa laine. V. Lan, R.

RELANE, ANA, adj. (reláne, áne), d. bas lim. On le dit de la laine dont les brins s'arrangent facilement, en tournant le fuseau. C'est l'opposé de Reguergue, v. c. m. et Lan, R.

RELANCAR, v. a. (relancá). Relancer, lancer de nouveau, répondre vertement et durement à quelqu'un qui vous attaque.

Biy. de re, iter. et de lançar. V. Lanc, Rad.

RELANÇAT, ADA, adj. et p. (relançá, áde) Relance, ée. V. Lanc, R.

RELANÇURA, Ait. de Renouncula, v. c. m.

RELANGUIR, V. Relenquir.

RELANGUIT, et
RELANGUIT, V. Relenquit.
RELAPS, adj. vl. Relapso, cat. esp. port. Relaps, qui retombe dans un vice, dans une erreur.

Ety. du lat. relapsus.

RELAR, s. m. (relá). Pour relâche, V. Relache; pour repos, Voy. Reles et Lach, Rad. 2.

RELARG, s. m. (relar); RELARGUI. Espace, et en général, espace qu'on a gagné en s'agrandissant; on le dit particulièrement des terres. V. Relarguier et Larg, R.

RELARGAGI, s. m. (relargadgi). Elargissement. V. Larg, R.

RELARGAR, v. a. (relargá); RELABGEAB. Elargir, rendre plus large, ouvrir le bercail aux brebis, les mener au pâturage.

En vi. Relacher, lacher.

Éty. de re, augm. de larg et de ar, rendre plus large. V. Larg, R.

RELARGAR SE, V. T. SE BELARGEAR S'étendre en propriétés, faire une grande dépense, en parlant d'un avare : L'a rend de tau qu'un vilen quand s'eslarga. V. Larg, Rad.

En vl. Relâcher.

RELARGAT, ADA, adj. et p. (relargá, áde); RELARGEAT. Élargi, ie. V. Larg, R. RELARGUI, V. Relarg, et Larg, R.

RELARGUIER, s. m. (relarguié); BELANG. Pacage, pâturage, pâtis, lieu où l'on peut faire paltre les bestiaux. V. Larg, R.

RELARS, s. m. pl. (relars). Jours tempérés; les beaux jours du printemps.

Éty. de relâche, jours de relâche, de repos, de beau temps. V. Lach, R. 2.

RELASSAR SE, v. r. (sé relassá). Gagner, se donner une hernie. Voy. Lach, Rad. 2.

RELASSAT, ADA, adj. Hernieux. Voy. Herniari et Lach, R. 2.

RELATAR, v. a. (relatá); Relatar, esp. cat. port. Relater, raconter. V. Lat, R. 3.

RELATAT, ADA, adj. et part. (relatá, áde); Relatado, esp. Relaté, raconte. Voy. Lat . R. 3.

RELATIF. IVA, adj. (relatif, ive); Relatiu, cat. Relativo, ital. esp. port. Relatif, ive, qui a relation ou rapport à quelque chose, ou qui sert à l'expression de quelque rapport; qui se rapporte à....

Ety. du lat. relativus, m. s. Voy. Lat, Rad. 3.

RELATIO, vl. V.

RELATION, s. f. (relatie-n); BELATIEN Relacion, esp. Relação, port. Relation, rapport d'une chose à une autre, ou ce qu'elle est par rapport à l'autre; commerce, liaison, correspondance; récit de ce qu'on a vu ou entendu.

Éty. du lat. narrationis, gén. de narra-tio. V. Lat, R. 3.

RELATIU, adj. vl. Relatiu, cat. Relatif. V. Relatif et Lat, R.

RELATIVAMEN, vl. et

RELATIVAMENT, adv. (relativamein); Relativamente, ital. port. Relativement, eu égard, par rapport.

Ety. de relativa et de ment, d'une manière relative. V. Lat, R. 3.

RELAVAR, v. a. (relavá); Relavar, esp. Relaver, laver de nouveau.

Ety. de re itér. et de lavar, ou du lat. relavare. V. Lav, R.

RELAVAT, ADA, adj. et part. (relava, áde); Relavado, esp. Relavé, ée. V. Lav, Rad.

RELAXACIO, s. f. vl. Relaxació, cat. Relaxación, esp. Relaxação, port. Relassazione, ital. Relâche, relâchement.

Ety. du lat. relaxatio, m. s. Voy. Lach, Rad. 2.

RELAXAMEN, s. m. vl. Relaxamiento, esp. Relaxamento, port. Relassamento, ital. Relachement, rémission. V. Relachament.

RELAXAR, v. a. vi. Relaxar, cat. esp. port. Relacher, desserrer, détendre, élargir, ébranler; mettre en liberté; remettre, pardonner, faire grace, acquitter. V. Relachar.

RELAXATIU, IVA, adj. vl. Relaxatif, ive; propre à relâcher.

RELAXI, s. m. vl. Relache, répit.

RELAYAB, v. a. (releyà); ELLEGEAR. Relayer, occuper les uns après les autres; v. n. prendre des relais; v. r. se relayer, se remplacer au travail.

BELAYS, s. m. (reláïs), dl. Mauvais accent, accent long. Douj.

En vl. V. Relais.

RELEGAR, v. a. (relega); Relegare,

ital. Relegar, csp. Reléguer, envoyer en exil. envoyer dans un lieu déterminé jusqu'à nouvel ordre.

Éty. du lat. relegare, m. s. V. Leg. R. RELEGAR SE , v. r. Se reléguer, se retirer entièrement, se fixer dans un lieu isolé.

RELEGAT, ADA, adj. et p. (relegá, ade). Relégué, ée.

Ety. du lat. relegatus, m. s. V. Leg, R. RELEGEAR, Garc. V. Relayar. RELEGIOS, vl. V. Religious.

RELEGIR, v. a. (reledgir); BELIGIR. Relire, lire une seconde fois.

Ety. de re, itér. et de legir. V. Leg. R. 2. RELEGUAR, vi. V. Relegar.

RELEISSET, Releixo, port. V. Relaisset et Lach, R. 2.

RELENQUIR, v. n. (releinquir); BELAN-QUIR, BELANGUIR, BALANQUIR. Derelinquir, anc. cat. Relinquere, ital. Abandonner le travail par excès de fatigue, défaillir, être abattu accablé; redevenir humide par l'exposition à l'ombre, en parlant du linge.

Ely. du lat. relinquere, s'abandonner, se

laisser abattre. V. Lingu, R.

RELENQUIT, IDA, adj. et p. (relein-Qui, ide); BALANQUIT, BELANGUIT, ARBELENQUIT. Paible, languissant, exténué; molasse, en parlant du pain, et humide quand il s'agit du linge. V. Linqu, R.

RELENTIR, V. Ralentir et

RALENTISSAMENT, V. Ralentissament et Lent. R.

RELES, s. m. vl. Rellent, cat. Relent, chose échauffée ou gâtée par l'humidité et la fermentation.

RELES, s. m. (relés); BRLAMBI, BELACEE, RELAN. Relâche, repos, cessation de travail.

Estre de reles, être désœuvré, disponible, non occupé.

Cauva de reles, chose de rechange.

Ety. du lat. relaxus, relache. V. Lach. R. 2. RELES, Pour relais. V. Relai.

RELEU, s. m. vl. Relleu, cat. Relieve,

esp. Rilievo, ital. Relief, reste d'un repas. Ety. du lat. relevium, m. s. V. Ringu, R.

RELEVADA, s. f. (relevade). Relevée, à une, deux, trois heures de relevée, c'est-àdire, en terme de palais, à une, deux et trois heures après-midi ou de l'après-dinée.

Ely. On se couchait anciennement après diner, sur un lit de repos, d'où on se levait ensuite pour vaquer à ses affaires et comme s'était pour la seconde fois qu'on se levait on disait relevée. V. Lev, R.

RELEVAMENT, s. m. vl. Rilevamento, ital. Soulagement, secours.

Ety. du lat. relevamentum, m. s.

RELEVAR, v. a. (relevá); mesar, ezvar, estevar. Rilevare, ital. Relevar, esp. port. cat. Relever, remettre dans sa première situation une chose ou une personne qui était tombée par terre, rétablir ce qui était tombé en ruines, hausser, rendre plus haut, rétablir une fortune, faire valoir, donner plus d'éclat, faire remarquer, répondre vivement à quelqu'un, mettre à la place d'un autre, replacer un fer de cheval, faire un rassis, etc., etc. Ety. du lat. relevare, fait de re, itér. et de

levare. V. Lev, R.

RELEVAR, v. n. (relevá). Relever, sor-tiz de maladie. V. Lev, R.

RELEVAR SE, v. r. (se relevá). Se relayer, travailler alternativement, se relever, se remettre dans son ancienne position, rattraper ce qu'on a perdu. V. Lev, R.

RELEVAT, ADA, adj. et p. (relevá, ade); Relevado, port. esp. Relevé, ée, rassis, en parlant d'un fer qu'on a replacé, sorti de maladie.

Eiy. du lat. relevatus, m. s. V. Lev, R. RELEVATION, s. f. vl. Relevacion, esp. Soulagement.

Ely. du lat. relevationis, gén. de relevatio. m. s.

RELHA, S. f. (réille); SELOUIRA, ABET, APLEY, GABEN. Rella, cat. Reja, esp. Relha, port. Soc de la charrue, longue pièce de fer. pointue à l'extrémité antérieure, élargie en ailes vers son milieu et terminée par une queue qu'on pose sur le cep.

### Dans un soc on nomme:

POINTE, la partie aigue qui entre dans la terre-QUEUE, la partie postérieure qui entre dans une mortaise de l'age.

AILES, la partie plate et élargie, plata.

Apounchar la relha, rebattre le soe. Dans l'épreuve du fer chaud, en usage dans nos provinces au onzième et douzième siècles, il fallait, pour être innocent d'un crime, dont on était accusé ou avoir raison dans un procès, marcher nu-pieds, sans se brûler, sur neuf soes de charrue rougis au feu et posés

sur le champ à terre à la file l'un de l'autre. RELHA, s. f. d. bas lim. Pour coutre, V. Béron. pour levier, pince, V. Pauferre, dg. pour penture. V. Parna et Paramela.

RELHAGE, s. m. (relhátgé ou reliádzé),

d. bas lim. Prix qu'on donne à un taillandier par abonnement pour l'entretien des instruments tranchants servant à l'agriculture.

RELHAR SE, v. r. vl. S'allier, se liguer. RELHASSA, s. f. (reillasse). Augm. de relha, gros soc.

RELHEU, s. m. anc. béarn. et vl. Relief, c'était un droit qu'un fief devait au seigneur dominant, il signifie aussi restitution, rescision, rachat, droit seigneurial qui se payait aux mutations des propriétaires.

Éty. du lat. reliquiæ. V. Linqu, R. Item per charta de relheu et garentia un sob mortad. Fors et Cost. de Béarn. RELIA, s. f. dl. V. Palamela.

RELIAIRE, s. m. (reliairé); neum. Legatore, ital. Relieur, celui dont le métier est de relier les livres.

Ély. de re, itér. et de liar, lier de nouveau. V. Lig., R.

# Les relieurs nomment:

ANE, l'espèce de coffre où tombent les rognares des livres. BATTÉE, la quantité de seuilles qu'ils liattent à la fois. BRUNISSOIR, dent de losp ou pierre qui en a la forme servant à polire

CHEVILLETTE, le petit morceau de cuivre plat et troue qu'ils mettent sons le consoir et où ils attachent les nerfs des livres qu'ils cousent.

COUCHOIR, le morocau de beis avec lequel ils prennent les feuilles d'or.

COUSOIR, l'espèce de petite table, sur laquelle ils con

FROTTOIR, l'outil dont île frottent le don des livres GREQUE, la petite scie qui leur sert à faire les entailles da dos des volumes, ses entailles elles mêmes.

RELIAR , v. a. (relia); Legare, ital. Religar, esp. Relligar, cat. Relier, lier de nouveau; coudre ensemble les feuillets d'un livre et les recouvrir d'une couverture en peau ou en papier; mettre des cercles à un tonneau.

Ety. de re, iter. et de liar, lier, ou du lat. religare, m. s. V. Lig, R.

RELIAT, ADA, adj. et p. (reliá, áde); Religada, esp. Relié, ec. V. Lig, R. RELICA, V. Reliqua.

RELICARI, V. Reliquari et Lingu, R. RELICLE, s. m. (reliclé). Cast. Voy. Religua.

RELIEF, s. m. (reliéf); Rilievo, ital. Relieve, esp. Relevo, port. Relief, bosse; fig. importance. V. Linqu, R.

RELIEGE, s. m. (reliédzé), d. bas lim. C'est dans une église, la balustrade qui est devant le chœur, où l'on reçoit la commu-

nion. V. Santa taula.

RELIG, radical dérivé du latin religio, religionis, religion, formé de religare, lier de nouveau ou plus fortement, qui est composé de re et de ligare, parce que la religion est un lien qui attache la créature au créateur.

De religionis, gén. de religio, par apocreligion, religi; d'où: Religion. Religionari, Religious, Religious-a, Religiousament, Ir-religion.

RELIGIO, s. f. vl. Religió, cat. Monas-

tère, couvent; ordre religieux.

Religione, ital. Religion, esp. Religião, port. Religió cat. Religion, cuite qu'on rend à la divinité; piété, dévotion.

Éty. du lat. religiones, gén. de religio,

m. s. V. Relig, R.

Dans quelque pays qu'on se transporte, à quelque époque que ce soit, on trouve des prêtres et des fêtes, des sacrifices et des cérémonies religieuses, des temples et des lieux consacrés à la religion; partout les peuples rendent à un être suprême des hommages et des honneurs; dans tous leurs besoins cette puissence est invoquée; les mariages, les alliances, les marchés se règient sous ses auspices; c'est par là que commencent et que finissent les repas...... Un consentement si général, si uniforme, si constant, de toutes les nations de l'univers, n'a donc pu venir que d'un premier principe qui fait partie de la nature de l'homme et d'une tradition primordiale aussi ancienne que le monde même. Partout l'homme reconnaissant sa faiblesse a dû se recommander à un être plus puissant, aussi voit on que malgré les noms différents sous lesquels le créateur est invoqué, ils se réduisent tous à la même signification de seigneur ou de mattre, ainsi :.

Le Knef des Egyptiens. L'Adoni des Syriens.

Le Baal, Bel, Melch on Moloch, des peuples voisins de la Syrie.

Le Papée des Scythes, n'en ont pas d'autre.

La religion existait, mais l'homme, abusant de tout, profanait son culte en l'étendant non seulement à ses semblables, mais même aux animaux les plus immondes. Jésus-Christ parut et bientôt le monde changea de face. Il ne s'était point encore écoulé deux mois depuis sa mort. Lorsque tout-à coup les apôtres se montrent et enseignent publiquement, au milieu de Jérusalem : de là leur doctrine se répandit dans toute la Judée et dans les provinces circonvoisines; bientôt elle pénètre dans la Grèce, dans l'Italie et jusque dans l'Epagne, saint Irénée, en 177, et saint Denis en 275 l'établirent en France, et saint Donin, saint Vincent et saint Marcelin, l'apportèrent dans nos pays au commencement du IV me siècle.

# Les principales religions connues aujourd'hui sont:

1º LE POLYTHÉISME, qui reconnaît plusieurs dieux, on y distingue:

1º Le fétichisme, ou adoration des choses animées ou imaginées, que les peuples sau-

vages ont déifiées.

2º Le sabéisme, ou l'adoration des corps célestes, culte très-répandu autrefois et restraint aujourd'hui à quelque peuplades.

3º La mythologie, ou la religion des Egyptiens, des Grecs, des Romains et des Celtes.

4º Le bramisme, en vigeur dans l'Inde. 5º Le boudhesme, ou l'adoration de Boudha, en usage à Siam, à Ceylan, à la Chine et chez les Birman.

6º Le chamanisme, qui a pour chef le Dalai-lama, relégué en Tartarie et dans

quelques contrées de la Russie.

20 an Turisma, qui n'admet qu'un Dieu,

on y distingue:

1º Le judaisme, qui ne reconnaît que l'Ancien Testament, koraites, ou le talmed rabbinistes.

2º L'Ilanisme, fondé par Mahomet, en 620

3º Le christianisme, ou religion de J.-C. qui se subdivise en deux branches, en grecque ou orientale, et en latine ou occidentale, qui est elle-même divisée en catholique, apostolique et romaine, dont le pape est le chef spirituel, et en protestante qui ne re-connaît pas l'autorité du pape, et qui a trois branches principales qui sont le lhutéranisme, le calvinisme et l'église anglicane.

M. Letronne dit que des calculs assez exacts donnent à penser que sur à peu près sept cents millions d'hommes qui peuplent la terre. Il y a environ deux cent trente millions de Chrétiens, cinq millions de Juis, cent quinze millions de Mahométans et trois cent cinquante millions de Polythéistes.

Noël. Dict. des Orig.

RELIGIONARI, s. m. (redligióunari); RELIGIOUHANI. Religionario, esp. Religionari, cat. Religionnaire, celui qui fait profession de la religion réformée.

Ety. de religion et de ari, qui fait de la religion, qui invente une religion. V. Relig, Rad.

**RELIGIONS**, s. f. pl. vl. Convents; ordres monastiques. V. Relig, R.

BELIGIOS, vl. Religiós, cat. V. Religious.

RELIGIOUS, OUSA, adj. (relidgious, ouse); Religioso, ital. esp. port. Religios, cat. Religieux, euse, qui appartient à la religion, qui s'y rapporte.

Ety. du lat. religiosus. m. s. V. Relig, R. RELIGIOUS, s. m. Religioso, esp. Reli-

gieux, homme qui a fait vœu de vivre selon les règles d'un ordre monastique.

RELIGIOUSA, s. f. (relidgiouse); Religiosa, ital. esp port. Religieuse, personne du sexe féminin qui s'est engagée par des vœux, à un ordre religieux.

Ety. du lat. religiosa ou de religion, et de la term. Ousa, v. c. m. V. Relig, R.

L'origine des religieuses est presque aussi ancienne que celle des religieux. Il y eut d'abord des vierges voilées qui renonçaient au mariage et au commerce du monde, et qui ne suivaient d'ailleurs aucune règle; dans la suite elles en adoptèrent une à l'imitation des moines, firent des vœux et se soumirent à une supérieure.

Les religieuses de Saint-Cesaire d'Arles

furent établies en 540.

**BELIGIOUSAMENT**, adv. (relidgiousaméin); Religiosamente, ital. esp. port. Religiosament, cat. Religieusement, avec religion, exactement, régulièrement.

Ety. de religiousa et de ment. V. Relig, R. RELIGIOZAMEN, adv. vl. meliciosa-MENS. V. Religiousament.

RELIGIR, V. Religir.

RELIGUAR, vl. V. Reliar.

RELINHAR, v. n. vi. Ressembler.

RELINQUIR, vl. Abandonner. V. Re-lenquir et Linqu, R.

RELIOSITAT, s. f. vl. Piété, dévotion. RELIOURAMENT, s. m. (reliouramein). Action de s'assurer, avec l'étalon, si uné mesure, une balance est juste, action de refaire le cadastre d'une commune. Garc.

RELIOURAR, v. n. (reliourá), d. m. Ne labourer un champ qu'après y avoir pris un second foin : Laissi reliourar, je laisse pousser le second foin avant que de labourer.

Ety. Alt. de reviourar, revivre.

RELIQUA, s. f. (relique); BELICA, BELIgon Reliquia, cat. esp. port. ital. Relique, ce que l'on conserve des saints après leur mort, reste de quelque chose de grand, d'i lustre.

Ety. du lat. reliquia, reliquium, reste, résidu, restant. V. Lingu, R.

La vénération pour les reliques est trèsancienne. Les premiers chrétiens recueillaient le sang qui coulait des plaies des martyrs et le conservaient dans des fioles qu'ils mettaient dans les sépulcres. L'usage d'en porter sur soi était très-commun, même avant l'établissement du christianisme, on conservait déjà les restes des morts sous le nom de reliquiæ defunctorum.

RELIQUARI, s. m. (relicári); BELIQUERO, port. Reliquiari, cat. Relicario, esp. port. Reliquiario, ital. Reliquiire, bolte ou cadre où l'on enchasse des reliques.

Ely. de reliqua et de la term. Ari, v. c. m. el Lingu, R.

RELIQUAT, s. m. (relica). Reliquat, reste de compte, suite d'une maladie.

Éty. de reliqua et de la term. pass. at. V. Lingu, R.

RELIQUATARI, adj. et s. (relicatári). Reliquataire, débiteur d'un reliquat de compte.

Ety. du lat. reliquator on de reliquat, et de la term. ari, celui qui doit le reliquat. V. Lingu, R.

RELIQUIA, s. f. pl. vl. Reliquia, cat. esp. ital. Reliquias, port. V. Reliqua et Lingu, R.

RELIQUIARI, s. m. vl. V. Reliquari et Lingu, R.

RELIQUIAS, s. f. pl. vl. V. Reliqua. RELIUR, V. Reliaire et Lig, R.

RELIURA, s. f. (reliure). Reliure, manière et façon dont un livre est relié; l'ouvrage du relieur.

Éty. de Reliar, v. c. m. et de la term. ura, la chose reliée. V. Lig, R.

L'art de la reliure doit sa naissance à la découverte du papier et de l'imprimerie; avant on se bornait à rouler les feuilles de parchemin, volvere, d'où volume.

RELLA, vl. Rella, cat. V. Relha.

RELLIA, s. f. vl. Fer, pointe, penture; soc de charrue.

RELOGE, s. m. (relódge), dl. Rellotge, cat. Pour horloge, V. Relogi et Hour, R. Reloge d'araire, l'anneau ou le crochet en

S d'une charrue, auquel on attache le timon. Éty. du lat. horologium, m. s.

RELOGEUR, Rellotger, cat. V. Relogiaire et Hour, R.

RELOGI, s. m (relodgi); RELOGE. Relox, esp. Relogio, port. Orologio, ital. Rellotge, cat. Horloge, s. f. machine qui marque et qui sonne les heures; fig. personne toujours souffrante.

Éty. du lat. horologium, dérivé du grec ώρολόγίον (ôrologiom), le même, d'où horologi, rologi, dérivé de ώρα (hôra), heure, et de λέγω (legô), dire, annoncer, d'où ωρολογίον (ôrologion). V. Hour, R.

Tous les historiens s'accordent à dire que les horloges d'eau ont été les premiers instruments que l'on a employés pour mesurer le temps; on les nomme clepsydres.

Les horloges à rouages dont on ne peut fixer l'origine d'une manière positive, n'ont été connues en France qu'en 760, époque à lequelle le pape Paul Ier en envoya une à Pepin le-Bref, en 786. Le calife Aaroun-al-Raschid, fit un pareil présent à Charlemagne. Pacificus, archidiacre de Vérone, mort en 846, est regardé comme le propagateur de ces sortes d'horloges, dont il retrouva le secret, ce qui l'en a fait regarder comme l'inventeur.

Les horloges à sonnerie n'ont été inventées que vers le milieu du XIVme siècle. Avant on était dans l'usage d'entretenir des hommes qui annoncaient l'heure pendant la nuit en parcourant les rues, usage qui existe encore en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en Flandres, en Angleterre et à Marseille.

En 1647, Huyghens, perfectionna l'horlogerie au point qu'on peut regarder cette époque comme une nouvelle création de cet art. Il fit l'application du pendule pour régler. les mouvements. V. pour les détails Mouestra et Pendula.

RELOGIAIRE, s. m. (reloudgiáïré); RELOGEUR, RELOUGEUR, MOURLOUGEUR. Relojeiro, port. Reloxero, esp. Horloger, celui qui fait ou racommode les montres ou les horloges.

Éty. de relogi et de aire, litt. qui fait les horloges. V. Hour, R.

RELOPI, OPIA, adj. (relopi, ópie), dg. 1 Lent, paresseux. V. Requergue.

> Ome, reprocho à la couscienço Ta relopio aupignastelat. D'Astros

RELOUGAR, v. a. (relougá). Relouer, louer de nouveau.

Ety. du lat. relocare ou de re, iter. et de lougar. V. Loc, R.

RELOUGEUR, dl. Voy. Relogiaire et

RELUCAR, v. a. (reluca). Reluquer, regarder d'une manière affectée, du coin de l'œil.

Ety. de re, iter et augm. et de lucar, regarder. V. Luc, R.

RELUIZIR, vl. et

RELUSIR, v. n. (relusir); Reluzir, port.
Relucir, esp. Rilucare, ital. Relluir, cat.
Reluire, briller, luire par réflexion.

Ety. du lat. relucere, m. s. iter. de lucere. V. Luc, R.

RELUZER, vl. et RELUZIR, vl. V. Relusir.

#### REM

REM, s. m. Employé pour re ou ren, chose, par M. Reymonenq, dans le vers suivant:

Es toujour bouan de sacher quauque rem

C'est l'accusatif de res.

REM, vl. Rem, cat. Pour rame. V. Rem.

REM. s. m. ou.

REMA, s. f (réme); REM, RAMA. Remo, port. esp. ital. Rem, cat. Aviron et rame dans le langage vulgaire, longue perche de bois, aplatie d'un côté, servant à faire aller les bateaux.

Ety. du lat. remus, m. s. dérivé du grec έρετμὸς (érélmos), rame, aviron. V. Ram, R.

# Dans un aviron on nomme:

POIGNÉE, la partie que le rameur tient dans la main. MANCHE, la partie qui s'étend de la poignée à la pelle. PELLE ou PALE, la partie aplatie qui entre dans l'eau.

On dit une rame sur la mer et un aviron sur les rivières. Sauv.

REMA, vl. Pour reman, il ou elle reste. cesse, finit, de remaner ou remandre.

REMA, s. f. Bouloir, outil dont les mégissiers se servent pour délayer la chaux dans les pelins ou plains.

REMADOR, S. M. VI. BEMADORS. Rematore, ital. Remador, cat. esp. port. Rameur. Ety. du lat. remex. V. Ram, R.

REMAINER, vl. V. Remaner.

REMAISSAR, v. n. V. Remausar.

REMANC, vi. Il ou elle demeure, de Remaner, v. c. m.

REMANCINA, s. f. (remancine), d. béarn. Châtiment, correction; manuelle. V. Mau, R.

REMANDAR, v. a. (remanda); REMBIAR. Rimandare, ital. Renvoyer, ajourner, envoyer de nouveau, refuser, congédier.

Ety. de re, iter. et de mandar. V. Mand, Rad.

REMANDAR, vl. V. Remendar.

REMANDAT, ADA, adj. et p. (remandá, ade); nembiat. Renvoyé, congédié. V. Mand, Rad.

REMANDRE, v. n. vl. Remandrer, cat. Demeurer, rester; remedier. V. Remaner et Mas, R.

REMANEGEAR, v. a. (remanedjá), et par sync. nemanian. Remanier et remaniement, termes d'impr. par lesquels on désigne l'action par laquelle on change de justification une composition déjà faite.

Ety. de re, itér. et de manegear, manier

une seconde fois. V. Man, R.

On dit aussi dans le même art, remanier le papier, pour le retourner après qu'il a été tremné.

REMANEN, vl. V. Remanent.

REMANENSA, s. f. vl. Rimanenza, anc. ital. Séjour, demeure.

REMANENT, S. M. VI. BEMANEN. Remanent, cat. Remanente, esp. Remanecente, port. Rimanente, ital. Le reste, le surplus, le restant.

Éty. du lat. remanentis, gén. de remanens, qui demeure, qui reste. V. Mas, R.

REMANER, V. D. V. REMESER, REMANDRE, BEMAINER, BOMAFORE, REMANHER. Rimanere, ital. Remanecer, port. Rester, demeurer, cesser, se fixer.

Ety. du lat. remanere, m. s. V. Mas, R.

Remanha, il ou elle cesse.

Remanra, il ou elle cessera.

Remas, il ou elle demeura, resta, cessa. Remasegron, ils ou elles restèrent.

REMANHER, vl. V. Remaner.

REMANIAR, v. a. (remaniá); nemanegrar. Remanier, manier de nouveau, changer de justification ou de format une composition déjà faite, remanier, le papier après qu'il a été trempé, le retourner en different sens.

Ety. de re, iter. et de maniar. V. Manegear et Man, R.

REMANJAR, v. a. vl. Manger de nouveau, ranimer.

RÉMANOUGUIAR, Garc. V. Debanar. REMANSUT, UDA, adj. et p vl. BEWANzuda Demeuré, ée, resté, ée. V. Mas, R.

REMAR, v. n. (rema); RAMAR. Remare, ital. Remar, esp. port. cat. Ramer, faire aller un bateau ou un petit vaisseau au moyen de la rame. V. Vougar.

Éty, du lat. remigare, m. s. ou de rema et de la term. act. ar, agir avec la rame. Voy. Ram, R.

REMARAR SE, v. r. (remará sé), dg. Se souvenir. V. Souvenir se.

REMARCA, s. f. (remarque), et impr. BEMARQUA Remarque, observation singulière sur queiqu'un, sur queique chose.

Éty. de re, augm. et de marca. V. Marc, Rad.

REMARCABLE, ABLA, adj. (remarcáble, able). Remarquable, qui mérite d'être remarqué. V. Marc, R.

REMARCAR, v. a. (remarcá); Remarcar, cat. esp. port. Remarquer, marquer de nouveau, faire quelque remarque, distinguer quelque particularité.

Ety. de remarca et de ar. V. Marc, R. REMARCAT, ADA, adj. et p. (remarcá, áde). Remarqué, ée. V. Marc, R.

REMARCHE, s. m. (remártché), dj. Truble, filet attaché au bout d'une perche. V. Mancha.

REMARCIAMENT, s. m. Remerciment. V. Gramacis et Merc, R. 2.

REMARCIAR, v. a. (remarcia), et mieux REMERCIAE. Remercier, rendre graces d'un bienfait, refuser honnètement, témoigner de la reconnaissance. V. Gramacis et Merc, R. 2.

REMARCIAT, ADA, adj. et p. (remarciá, áde). Remercié, ée. V. Merc, R. 2. REMARIDAR SE, v. r. (remarida sé). Se remarier, passer à de secondes, à de troisièmes nôces.

Éty. de re, itér. et de maridar. V. Marit, Rad.

Celui qui se marie avant que sa femme soit morte ou la femme qui passe à d'autres nôces avant la mort de son époux, est nommé, bigame, et l'action ou le crime qui en résulte. bigamie.

REMARIDAT, ADA, adj. et p. (remarida, ade) Remarie, ée. V. Marit, R.

REMAS, temps du verbe remanre, vi. Lou vent remas, le vent calma, Cessavii ventus. Sauv.

REMAS, ASA, adj. vl. Resté, ée, subst. reste. V. Mas, R.

REMASILHAS, s. f. pl. vl. Restes, reliefs.

Éty. de re, augm. de mas et de ilhas, litt. toutes les choses qui restent. V. Mas, R.

REMASTEGEAR, v. a. (remastega). Remâcher, mâcher de nouveau.

Ety. de re, iter. et de mastegar, macher. V. Masteg, R.

REMASULAR, dl. m. s. que Remembrar, v. c. m.

REMAUMIAR, v.n. (remáoumiá). Pour radotter, V. Remenar; pour ruminer. Voy. Roumiar

REMAUSAR, v. a. (remaousá); memaisan, dl. semaissan. Adoucir, apaiser, calmer, faire cesser, cesser de pleuvoir.

Remaissa, il cesse de pleuvoir.

Et de la voix et de l'actieou Ven remausa la sediticou. Trad. de Virg.

Éty. du lat. remulcere, adoucir, apaiser. REMAZILHA, S. f. vl. BEMASILLA. Resle, relief, débris.

Ely. de remaner.

REMAZUT, UDA, adj. et p. vl. Demeuré, resté, part. de remandre, remaner. Voy. Mas, R.

REMBERS, s. m. d. béarn. Revers. V. Reves.

REMBIAR, v. a. d. béarn. Renvoyer. V. Remandar et Via, R.

REMBIAT, ADA, adj. et p. md. V. Remandat et Via, R.

REMBOURSAMENT, s. m (ramboursaméin); RAMBOURSAMENT. Rimborso, ital. Reembolso, esp. Embolso, port. Remboursement, paiement que l'on fait pour rendre une somme que l'on doit.

Ety. de re, iter. de en, de boursa et de ment, litt. action de remettre dans la bourse.

V. Bours, R.

REMBOURSAR, v. a. (ramboursá); BOURSAR. Rimborsare, ital. Reembolsar, esp.

Embolsar, port. Rembourser, rendre à quelqu'un l'argent qu'il a déboursé ou avancé.

Ely. de re, en, de boursa et de ar, remet-

tre dans la bourse. V. Bours, R.
REMBOURSAT, ADA, adj. et p. (ramboursá, ade); Reembolsado, esp. Remboursé, ée. V. Bours, R.

REMBRAR, vl. V. Rememorar.

REMBRAR, VI. V. Remembrar.

REMEDI, s. m. (remèdi); MEDICAMENT. Remedio, esp. port. Rimedio, ital. Remède, ce que l'on emploie pour guérir une maladie physique ou morale.

Ely. du lat. remedium, de remediare, re-

médier, guérir. V. Med, R.

## On nomme:

SUDORIFIQUES, les remèdes qui font suer. DIURÉTIQUES, coux qui provoquent les urines. CÉPHALIQUES, coux qu'on croît propres aux maladies de la tête.

CATHARTIQUES, coux qui purgent.

MAGISTRAUX, cenx qu'on ne compose qu'au moment où ils sont prescrits.

OFFICINAUX, com que l'on conserve tout fait dans les

SECRETS, cenx dont la composition n'est pes connue

REMEDIABLE, ABLA, adj. (remediablé, able); Remediable, cat. Rimediabile, ital. Remedianel, port. esp. Auquel on peut re-

Ély. du lat. remediabilis ou de remedi et de abilis, susceptible de remède, de guérison.

V. Med, R.

REMEDIAR, v.n. (remediá); Rimediare, ital. Remediar, esp. port. cat. Remédier, apporter remède, au propre comme au figuré.

Ely. du lat. remediare ou de remedi et de

ar, donner remède. V. Med, R.

REMEDIAT, adj. Remediado, port. esp. Remédier.

Éty. du lat. remediatus, m. s. V. Med, R. REMEIS, vl. V. Remedi et Med, R.

REMEISSA, s. f. (remèisse). Calme de la pluie. Garc.

REMEJAR, vl. V. Remar.

REMEMBRADOR, adj. vl. assaussason. Mémoratif.

REMEMBRAMENT, S. M. VI. REMEM-BRAMEN. Ressouvenir.

REMEMBRANÇA, s. f. (remeimbrance); REMEMBRANÇA. Remembrança, cat. port. Remembraza, esp. Rimembranza, ital. Ressouvenir, la mémoire éloignée que l'on conserve d'une chose, souvenance.

Éty. de l'ital. rimembranza, m. s. Voy. Mem. R.

Doou dangier qu'es passat douça es la remembrança. Prov.

REMEMBRANSA, vl. V. Remembrança. REMEMBRAR, v. n. (remeimbrá); DE-REMBRAR, REMASULAR, REMEMOURIAR, REMOURAR. Remembrar, cat. Remembrar, anc. esp. Se souvenir, rappeler à sa mémoire, ramentevoir, remettre en mémoire.

Ety. du lat. rememorare. V. Mem, R.

REMEMBRAR SE, v. r. vl. sz memouman. Revenir à soi, reprendre ses sens, sa ré-Sexion. V. Mem, R.

REMEMBRE, adj. vl. nama nama. Remémoratif, souvenant, ressouvenant.

REMEMBRIU, vl. V. Remembrança. REMEMBRIU, vl. V. Remembre.

REMEMORACIO, s. f. vl. Mention, ressouvenir.

Éty. du lat. rememoratio, souvenir. Voy. Mem, R.

REMEMORAR, V. Rememoriar.

REMEMORIAR, v. n. (rememourià). Pour rabacher, répéter, V. Remenar; pour rappeler. V. Remembrar.

Ety. du lat. rememorare, remettre en mémoire. V. Mem. R.

REMENADOR, s. m. vl. Chemin, sentier. V. Men. R.

REMENAB. v. a. vl. Rimenare, ital. Ramener, introduire, repasser, remonter, rebrousser.

REMENAR, v. a. (remená); BEMAUMIAB, mepepian, nememounian, nepoutsgan, man-mourian. Redire, rabacher, répéter souvent la même chose, chanter la même game. V. Ramenar.

Éty. de re, iter. et de menar, amener la même chose. V. Men, R.

Fai pas qu'au ramenar, il dit toujours la même chose.

Au ramenava desempiei un an, il en parlait depuis un an.

REMENAR, v. a. (remená), dl. nema-MAR. Remenar un couvert, remuer ou rechercher une couverture de maison, y remettre de la tuile.

REMENAB, v. a. dl. Remenar, cat. Remuer une liqueur en rond ou circulairement.

REMENAR, v. a. dl. Remenar lou qiou, tortiller le derrière en marchant. V. Boulegar.

REMENAR UN, s. m. dl. Un remaniement, la recherche d'un toit, d'un pavé de rue.

REMENDADOR, adj. vl. Qui anime, qui excite, boute en train.

REMENDADORS, s. m. pl. Bouffons. REMENDAIRE, vi. V. Remendador.

REMENDAR, v. a. (remeinda); REMAN DAR, dl. RAMENDAR. Remendar, esp. cat Réparer, raccommoder, remplacer, satisfaire.

Éty. de re, iter. et du lat. emendare. Voy. Mend, R.

Remendar una vigna, faire des provins. Ramendar una bouta, réparer un tonneau y remettre des douves.

Remendar un plantier, remplacer les arbres morts d'une plantation.

En vl. ranimer.

REMENTA, s. f. (reméinte). Balayure. V. Escoubilhas.

Ety. du lat. ramentum, raclure, ratissure. V . Ras. R.

REMENTIDA, s. f. (remeintide), dl. Remords, repentir.

REMÉBCIAR, vl. V. Remarciar.

REMES, ESSA, adj. et p. (remés, ésse); \*\*\*SCOUTIT. Remettido, port. Remitido, esp. Remes, cat. Remis, ise, replacé en son lieu, rétabli d'une maladie, pardonné.

Ety. du lat. remissus, m. s. V. Meur, R. REMESCLAR, v. a. (remesclá); mesclar mai Remexer, port. Remèler, mêler de nouveau, une seconde fois.

Ety. du lat. remiscere, mêler, ou de re, itér. et de mesclar. V. Mescl, R.

REMESCLAT, ADA, adj. et p. (remes-

clá, áde); Remexido, port. Mêlé de nouveau, confondu.

Éty. du lat. remislus, m. s. ou de re, iter. el de mesclat. V. Mescl, R.

REMESESSEN, vl. Qu'ils ou qu'elles. cessassent.

REMESI, nom d'homme (remèsi). Voy. Remi.

BEMETRE, vl. V. Remettre.

REMETTRE, v. a. (remétré); Remetrer, cat. Remitir, esp. Remittir, port. Remittere, ital. Remettre, mettre une chose au même endroit où elle était auparavant, donner à quelqu'un, différer, rendre, pardonner.

Ety. du lat. remittere, m. s. V. Mettr, R. Remettez-vous, pour assayez-vous, n'est pas français, dites assayez-vous.

REMEZI, s. m. vl. Remi, nom d'homme. V. Remedi.

REMI, nom d'homme (remi); nemess. Remigio, ital. esp. port. Remy.

Ely. du lat. Remigius. L'Eglise honore trois saints de ce nom, le

11 et 28 octobre, 13 et 19 janvier. REMI, nom d'homme. V. Remezi,

REMIAR, v. a. (remia); BEMOULHAR, lang. Mouiller, tremper.

Siou tout remiat de pluia ou de susour.

Éty. Remiar est une altération de remoulhar, mouiller de nouveau. V. Mol, R. 3.

> Toussans espera Que boutares aquesta sera À remiar lou bacalhau. Gros.

REMIAT, Remojado, esp. Trempé. Avr. V. Ramait el Mol, R. 3.

REMILHAB, v. a. (remillá); AREMLHAB. Remojar, esp. Tremper. V. Mol, R. 3.

Quioboutaras aquestou sero. Aremilha lou bacalhau. Gros.

Bouta que remilha, tonneau qui suinte. REMILHAT, V. Kemoulhat et Mol, R. 3. REMINISCENCIA, s. f. vl. Reminiscencia, esp. port. cat. Reminiscenzia, ital. Réminiscence, ressouvenir.

Ety. du lat. reminiscentia, m. s. V. Mem, Rad.

REMIRAR, v. a. vl. Remirar, cat. esp. port. Rimirare, ital. Remirer, regarder attentivement, considérer, examiner, contempler.

Éty. du lat. mirari ou de re, itér. et de mirar. V. Mir, R.

REMISA, 8. f. BALET, BEMESA, CHAY, MAN-GAB. Remise, lieu destiné à mettre les voilures à couvert; don, abandon; en terme de chasse, endroit ou une perdrix se repose après avoir fait son vol; au jeu, sorte d'amende qu'on met au panier.

Ety. du grec ἡρεμίζω (êrémizô), mettre en repos, par la suppression de n ou du lat. missum, de millere, mettre. V. Mettr, R.

REMISAR, v. a. (remisa). Loger, éberger, mettre à l'abri, enfermer dans une remise.

Éty. de remisa et de ar. V. Mettr, R. REMISAR SE, v. r. Se mettre à l'abri.

REMISSIBLE, IBLA, adj. (remissiblé, ible); Remissibile, ital. Remisible, esp. Remissivel, port. Remissible, cat. Remissible, qui peut être remis, pardonné.

REM

REMISSIO, vl. Remissió, cat. V. Re-

REMISSION, s. f. (remissie-n); memis-SIEM. Remision, esp. Remissão, port. Remissione, ital. Remissio, cat. Rémission, grâce, pardon, absolution, et en med. diminution dans l'intensité des symptômes d'une maladie.

Éty. du lat. remissionis, gén. de remissio, m. s. V. Mellr, R.

REMISSIU, IVA, adj. vl. Remissiu, cat. Remisivo, esp. Rémissif, ive, qui relâche, qui décroit.

Ety. du lat. remissivus, m. s.

REMOCIO, vl. Remoció, cat. V. Remotio. REMOIL, et

REMOILL, vl. V. Remuyll. REMOIRE, dl. Enlever, ôter. V. Remooure et Mouv, R.

REMONER, v. n. vl. Rester, demeurer. Ety. du lat. remanere, m. s.

REMONSTRAR, v. a. anc. béarn. Remontrer, représenter. V. Monstr, R.

REMONSTRATION, s. f. anc. béarn. Observation. V. Monstr, R.

REMONTRANÇA, s. f. d. vaud. Remontrance. V. Monstr, R.

REMOOUMIAR, v. a. (remooumiá). V. Marrouniar.

REMOOURE, v. a. (remoouré); REMOIRE. Nom qu'on donne, en Languedoc, au dernier labour que l'on fait avant que de semer.

Ety. du lat. removere, m. s. V. Mouv, R. REMORCA, s. f. (remorque); REMOUC BEMOURCAGI. Remolque, esp. Reboque, port. Rimorchio, ital. Remorque, action de remorquer, un bâtiment à la remorque est celui qui est trainé par un autre.

Ety. du lat. remorq, m. s. d'où le lat. re-

mulcus. V. Remorcar.

REMORCAGI, s. f. (remourcági); ne-MOUCAGE. Action de remorquer. V. Remouc.

REMORCAR, v. a. (remourcá); REMOU-CAR. Remolcar, esp. Remorquer, tirer un vaisseau par le moyen d'une corde qui tient à un autre vaisseau qui va à rames ou à voiles, répliquer, repartir vivement.

Ety. du lat. remulcare, dérivé du grec ρομα (rhuma), cable propre à remorquer, et de έλχω (helkô), tirer, d'où ρυμουλχειν (rhumoulkein).

REMORCAT, ADA, adj. et p. (remorca, ade); Remolcado, esp. Kemorqué, ée.

Ety. du lat. remulcatus, m. s. V. Remor-

REMORDRE, v. a. vl. Remordir, cat. Remorder, esp. port. Remordere, ital. Martyriser, dechirer, bourreler.

Ety. du lat. remordere, m. s.

BEMORS, s. m. (remors); Rimorso, ital. Remordimiento, esp. Remorso, port. Remords, reproche secret de la conscience.

Ety. du lat. remordere, bourreler, causer des remords. V. Mord, R.

REMORSA, s. f. (remorse). Retraite, diminution d'épaisseur d'un mur.

REMOTA, s. f. vl. Trouble, remuement, agitation.

REMOTA, s. f. vi. Tumulte, remuement. I rouetter, on le dit de l'eau qui, tournant en Éty. de remotum, remué, dérangé. Voy. Mouv, R.

REMOTIO, s. f. vl. Remoció, cat. Re-mocion, esp. Rimozione, ital. Remuement, deplacement, secousse, extraction, arrache-

Éty. du lat. remotio, m. s.

REMOTIU, IVA, adj. vl. Expansif, ive, qui se propage.

REMOUC, s. m. V. Remorca.

REMOUCHAR, v. a. (remoutchá), d. m. Remachar, esp. Rabrouer, river les clous à quelqu'un.

Éty. V. Muc. R.

REMOUCHINADA, s. f. (remoutchinàde); namouchinada, remounfrika, refresquem. Mercuriale, réprimande, paroles dures.

Ety. de re, itér. de mouch, mêche, et de ada, remoucher, employé fig. V. Muc, R. REMOUCHINAB, v. a. (remoutchinà);

BAMOUCHINAB, BEMOUCHAB, REMOUNTRINAB. Réprimander durement, repousser quelqu'un, lui river ses clous. M. Diouloufet traduit ce mot par rebrouer, qui n'est pas français, c'est rabrouer qu'il fallait. V. Rebrouar et Muc,

REMOULADA, s. f. (remoulade); nou-MOULADA. Rémolade et rémoulade, sauce piquante où l'ail entre dans une grande pro-

portion.

On donne aussi ce nom à un cataplasme que l'on applique sur les ougères des chevaux. REMOULAT, s. m. (remoulá). Remoulut, celui qui fait, vend ou prend soin des rames.

REMOULHAR, v. a. (remouillá); ==-MULHAR, REMUIAR. Remojar, esp. Remolhar, port. Remullar, cat. Tremper de nouveau, retremper, remettre dans l'eau.

Ety. de re, iter. et de moulhar. V. Mol, Rad. 3.

REMOULHAR, v. n. (remoulia), d. bas lim. REMUIAN. Remolhar, port. On le dit des murailles sur lesquelles il paraît de l'humidité pendant le dégel.

Éty. de re, itér. et de moulhar, mouiller de nouveau. V. Mol, R. 3.

REMOULHAT, ADA, adj. et p. (remouilla, ade), dl. REMOULIAT, REMULHAT, RE-MILHAT. Remolhat, port. Mouille, ée, humecté de nouveau. V. Mol, R. 3.

Pessegres remoulhats, pêches sèches et

ramollies dans le vin.

REMOULIGE, s. m. (remoulidgé), dl. Avidité du bien, désir insatiable d'en acquérir, mêlé de jalousie. Sauv.

REMOULIMENT, s. m. (remouliméin); REMOULISSENT, ESMOURIMENT, EMOULIENT. Remoliment, cat. Emollient, nom qu'on donne aux médicaments qui ramollissent, relachent et adoucissent les parties sur lesquelles on les applique, action de ramollir et effet de cette action.

Éty. du lat. emollire, m. s. V. Mol, R. 3. REMOULINADA, s. f. (remoulinade); REMOULIS, REMOULUN, REMOURINADA, REMOURIN, REMOURENT. Remolino, esp. Tourbillon, vent impétueux qui va en tournant, tournoyement de l'eau. V. Remoulis et Mol, R.

REMOULINAR, v. n. (remouliná); ==-BOULHAR. Remolinarse, esp. Tournoyer, piREM

rond, laisse voir un entonnoir au milieu du tourbillon.

Éty. de remoulin et de ada. V. Mol. R.

REMOULIR, v. n. (remoulir); RAMOULIR, ESMOURIR. Emollire, port. Remollir, cat. Ra-mollire, ital. Remullir, esp. Ramollir, rendre mou, amollir, adoucir.

Éty. du lat. emollire, remollire, fait de re, augm. et de mollis, mou. V. Mol. R. 3.

REMOULIR SE, v. r. Remollirse, cat. Rammolarsi, ital. Se ramollir, devenir mou. Éty. du lat. remolescere, m. s. V. Mol, Rad. 3.

REMOULIS, s. m. dl. (remoulis); cm-BELET, EMBOUTAIRE, REMOULINADA', TOURSI-LBOUN, VIROULET. Rembli, cat. Remolino, esp. Tournant ou tourbillon en entonnoir, fait dans une eau dormante qui s'échappe par le fond. V. Mol. R. 3.

REMOULISSENT, V. Remouliment et Mol, R. 3.

REMOULIT, IDA, adj. et p. (remouli, ide); AREMOULIT. Ramolli, ie, amolli.

Éty. du lat. remollitus, m. s. V. Mol, Rad. 3.

REMOULUN, V. Remoulinada et Mol, Rad. 3.

REMOULUT, UDA, adj. (remoulu, úde), dl. ARREMOURT. Avide, insatiable. V. Aloubil. Ely. de remoulige et de ut.

REMOUMIAR, v. n. (remoumiá). Mar-

murer, grogner. V. Marrouniar.
REMOUNDAR, dl. Remondar, esp. Emonder. V. Recurar.

Éty. de remundare, formé de re, iter. et de mundare, nettoyer. V. Mound, Ŕ.

REMOUNDILHA, s. f. (remoundille). V. Rebroundalhas et Mound, R.

REMOUNDUN, dl. V. Recurun et Re-moundar; pour l'éty. V. Remoundilha et Mound, R.

REMOUNFRINA, s. f. (remounfrine), dl. Réprimande. V. Remouchinada.

Aurez la remounfrina.

REMOUNTRINAR, v. a. (remounfrina). Réprimander. V. Remouchinar.

REMOUNTA, s. f. (remounte), d. bas lim. Réprimande que l'on fait à quelqu'un. V. Escalustrada et Remouchinada.

REMOUNTAR, (remountá); REPISAB. Rimontare, ital. Remontar, port. Remuntar, cat. Remonter, monter une seconde sois, retourner vers le lieu d'où l'on était descendu, s'élever, faire un mouvement de bas en haut; tirer son origine, remonter une chose détériorée, la remettre à neuf, rétablir la fortune, restaurer.

Remountar, est souvent employé en provençal, pour restaurer, ravigoter, réjouir.

Ety. de re, itér. et de Mountar, v. c. m. et Mont. R.

Aquot m'a remountat, cela m'a ravigolé,

m'a réjoui le cœur. Milla francs me remountarion, mille francs me remettraient sur pied.

Lou vin remounta l'estoumac, le vin fortifie l'estomac.

Siou tout remountat, je suis tout refail, tout restauré, dit-on quand on a pris un bouillon dont on avait besoin.

Aquela pluia a remountat lous blads,

cette pluie a remis les blés.

REMOUNTATION, s. f. (remountassie-n), dl. nemoustatien. Fortune, richesse, restauration : Aquot es la remountation doou pays, c'est la richesse du pays ; Aquot seria ma remountation, ce serait une fortune pour moi. V. Mont, R.

**BEMOURAR SE**, v. r. (se remourá); Se rappeler, se ressouvenir. V. Remembrar. Ely. Alt. du lat. rememorare. V. Mem,

Rad.

REMOURENT, Avr. V. Remoulinada el Mol, R.

REMOURIN. et

REMOURINADA, V. Remoulinada et Mol, R.

REMOURIR, V. Remoulir et Mol, R. 3. REMOURRAR SE, v. r. Se vautrer le visage contre terre. Garc.

REMOUS, (remous); reme namous, dl. Tenir quelqu'un en crainte et dans le devoir.

Éty. Cette expression figurée paralt être une alt. de remouctenir quauqu'un remouc, c'est-à-dire, le tenir, le mener, à la re-

BEMOUS, adf. dl. Précieux, renchéri;

REMOUSTRANÇA, s. f. (remoustrance); Rimostranza, ital. Remontrance, discours par lequel on remontre, représentation, avertissement.

Ety. de remoustrar et de ança. V. Moustr, Rad.

REMOUSTRAR, v. a. (remoustrá). Remontrer, représenter à quelqu'un les incon-vénients d'une chose qu'il a faite eu qu'il est sur le point de faire.

Ety. de re, augm. et de moustrar, mon-trer d'une manière plus particulière. Voy.

Monstr, R.

REMOUX, s. m. (remous). Remous et houache, tournoiement d'eau occasionné par la rencontre des filets d'eau, qui venant à s'échapper des deux côtés du vaisseau, pour remplir le vide qu'il laisse derrière lui lorsqu'il cingle avec vitesse, s'entrechoquent et tourbillonnent les uns sur les autres.

REMOVEMEN, s. m. vl. Removimiento, esp. Rimovimento, ital. soustraction, déplacement, remuement. V. Mouv, R.

REMOVER, v. a. vl. nemovar. Remouzer, cat. Remover, esp. port. Rimovere, ital. Renouveler, recommencer; remuer, déplacer, retirer.

Éty. du lat. removere, m. s. REMOVEE, v. V. Remover.

REMPEMPIAB, v. n. Cast. V. Repepiar. REMPLEGEAR, v. a. (rémpledzá), d. bas lim. Rendoubler, remplier, rentrer une étoffe en la cousant afin de rendre la couture plus solide.

Ety. de re, iter. de en, dans, et de plegear, replier en dedans. V. Plec, R.

REMPLIE, vi. V. Ramplir.

REMPLIS, et REMPLISSAGI, V. Ramplis, Ramplissagi et. Plen, R.

REMPLUMAR, v. a. (ramplumá); mam PLEMAN. Remplumer, regarnir de plumes.

Éty. de re, de en, de pluma et de ar, regarni en plumes. V. Plum, R.

REMPSIST, vl. Tu rachetas. V. Em, R. REMS, s. vl. Rames. V. Ram, R.

Rheims, ville.

REMUDA-BENUDA, s. f. (remude, remude); d. bas lim. Remuda, cat. esp. Changements successifs que l'on fait éprouver à une chose.

Éty. de remulare, rechanger. V. Mut, R. REMUDADOUR, OUIRA, adj. (remudadour, ouïre), d. bas lim. Qui est facile à remuer, quand un homme âgé meurt, on dit: Era remudadour, il était chancelant.

Ety. de re, iter. et du lat. mutator, qui change. V. Mut, R.

DAGE. Rassis, relevé, action de relever et de replacer le fer d'un cheval.

Éty. de re, iter. et du lat. mulatio, ou de mutare et ago. V. Mut, R.

REMODAMEN, et

REMUDAMENT, s. m. vl. Remudamiento, esp. Remutamento, ital. Remuda, cat. Remuement, mouvement, agitation, changement.

REMUDAR, v. a. (remudá); MUDAR. Remudar, esp. cat. Réemmailloter? changer de lange à un enfant; transplanter un arbre avec sa racine; l'ôter d'un lieu pour le placer dans un autre; rasseoir un fer qui loche. V. Relevar; remuer. V. Boulegar.

Éty. de re, iter. et de Mudar, v. c. m. ou du lat. remutare, m. s. V. Mut, R.

REMUDAS, s. f. pl. (remudes), d. bas lim. Habits que l'on fait passer d'un enfant à qui il est déjà étroit à un autre plus jeune et plus petit: Pourtar las remudas, porter les restes. V. Mut. R.

REMUDAT, ADA, adj. et p. (remuda, ade); Remudado, esp. Changé, transplanté, rassis, selon le verbe. V. Mut, R.

Remudat de jarman, cousin issu de ger-

REMUDAT, s. m. (remudá). Un rassis ou un relevé, on fait un rassis ou l'on rassied un fer de cheval lorsqu'on remet les clous qui y manquaient et qui le-faisaient locher. V. Mut, R.

REMUEDAS, et

REMUEGEAS, s. f. pl. (remuédjas). Vieilleries, friperies; vieux linge, vieilles bardes. Garc.

REMUEIL, s. f. vl. Humidité. V. Mol, Rad. 3.

REMUELHAR, vl. V. Remulhar.

REMUEYLL, S. m. vl. assoit. Remull. cat. Remojo, esp. Remolho, port. Humidité, détrempe.

REMUTAR; V. Remoulhar et Mol, R. REMULHAR, v. a. (remuilla); Remullar, cat. Remojar, esp. Remolhar, port. Rimollare, ital. Mouiller, tremper, imbiber; éteindre la chaux vive.

En vl. mouiller, détremper.
REMULHAT, Être moite, dl. Soui remulhat de susour, je suis moite de sueur. V. Remoulhat et Mol, R. 3.

REMUNERATION, s. f. vl. Remuneració, cat. Remuneracion, esp. Remuneração, port. Rimunerazione, ital. Rémunération, récompense.

Ety. du lat. remunerationis, gén. de remuneratio , m, s.

REMUT, vl. Je casse, je change, et adi racheté.

### BĖN

REN, novas, radical pris du latin ren, renis, rein, reins, rognon, qu'on fait dériver du gree ρέω (rhéo), couler, parce que c'est des reins que l'urine découle.

De ren: Rens, A-ren-ar, A-ren-at, Des-ren-ar, Ei-renat, Es-ren-ar, De-renat . E-ren-ar . E-ren-ta . E-ren-t-at . Renh-o.

REN, s. m. (rein); mas, sous-entendu pas, POUN, GIS, GES, RE, ARREW, POURIGR, PUGH, ARREI. Ren. cat. Rien. nulle chose : Un ren. un rien, peu de chosé.

De deguna ren non ai fan, je n'ai faim d'aucune chose, Roman de Flamenca.

Ety. du lat. rem, accusatif de res, chose. V. Re, R.

Ai pas ren; non habeo rem, lat. je n'ai rien.

Quaqueren, quelque chose. Se n'es fagut de ren, il ne s'en est rien

fallu, et non, fallu de rien. L'a ren de nouveou? y a-t-il quelque chose de nouveau.

Aquot fai pas de ren, Tr. cela ne fait rien, peu importe.

Ou n'a ren et deou ren es mitat riche. Dunte l'a ren lou rei perde seis drechs.

Ren se dit aussi pour pas et point.

Tou noun cregni ren leis despens. Se per ren n'aviam de besoun. J. m. Pr.

Amere mai vous ren escreoure, Que de vous escreoure de ren. Cove.

Gran ren, vl. beaucoup.

Sonnet de Pierre-Paul, sur le mot ren.

Ren n'es tant precious que la perlo orientalo, Ren n'es tant estimat que lou beou nom de ren: De ren es istat fach tout so que nantre aven, Enfin non sarian ren per la pounto fatalo.

Mais lou payre Pilot qu'es dessus la grand sullo, Que de son ren sagrat nons a fach tant de ben , Non nous leissera pas , mais nous rendra conten , Coumo un jouine poulin qu'a tetat la cavallo.

Et puis , ben te diray , non t'y sabriou dounar Per mon barbouiliament qu'un beou ren tan gaillar Despuis que de mon ren Dion a fach tout lou moun

Aquest libre es un ren , que rejouls lou couos , You to downy aquest ren (legidonr) si tu vouos,
Ren es plus beou prezen , que ren que nous abondo.

REN, Contraction de rende, rend, Voy. Rendre: pour raisin, V. Rasin; pour rein, vl. V. Rougnoun; pour Rang, v. c. m. et Rens.

BEN, s. m. vl. Rangée, nombre : Gran-ren, grand nombre. V. Reng, R.

Pour reins. V. Rena.

RENA, s.f. réne), dl. et g. nazosa, nazza. Rafle, espèce de rateau sans dents, dont on se sert pour amonceler le blé repandu sur l'aire, avec la balle.

RENA, s. f. (réne), dl. Plainte, soupirs d'un malade, pleurs trainants d'un enfant gâté; le cri des gonds d'une porte, de l'essicu d'une roue.

Ély. de l'esp. riña, m. s. dérivé probablement du lat. rixa, ou plutôt de rana, grenouille. V. Ran, R.

RENABIER, s. m. (renabié), dl. Usurier. V. Usurier.

RENADIER, IERA, adj. (renadié, iére); BEHADIVA, ARREIBOUGE, BEDIER. On le dit des fruits tardifs, de ceux qui ne mûrissent que dans l'arrière-saison.

Ely. Alt. de redier et de darnier. V. Reir, Rad.

Ceba renadiera ou renadiva, ognon remonté, Renadiu, en cat. désigne le rejeton d'une plante.

RENADIVA CEBA. V. Renadier.

RENADOUB, s. m. (renadóu). Garc. V. Arrenadour.

RENAIRE, ARELA, s. (renáïré, arèle); ROUNAIRE, RENOUS, RENET, RENOSI, ROUNDINAIRE, ROUNDINOUS. Grognard, inquiet, grondeur, qui se plaint toujours.

Ely. de rena et de aire, que rena, qui grogne. V. Ran. R.

Femnas, rodas et carrelas Se noun soun ounchas soun reparelas. Prov.

RENAISSAMENT, s. m. vl. Renacimiento, esp. Renascimento, port. Renaxement, cat. Rinascimento, ital. Renaissance. V. Nat, R.

RENAISSENCA, s. f. (reneissèince); Rinascimento, ital. Renacimiento, esp. Renascimento, port. Renaxensa, cat. Renaissance, nouvelle naissance, renouvellement.

BENAISSENT, ENTA, adj. (renaissèin, èinte). Renaissant, ante, qui renaît à mesure qu'il est détruit, renouvelé depuis peu.

Éty. du lat. renascentis, gen. de renascens. V. Nat, R.

RENAISSER, v. n. (renaïssé); RENAISSE, BENEISSE. Rinascere, ital. Renacer, esp. Renascer, port. Renaître, naître de nouveau; repousser, revenir d'un état désespéré.

Ety. du lat. renasci, ou de re, iter. et de naisser, naltre. V. Nat, R.

RENAISSER, v. n. (renáissé); Renaxer, cat. Renacer, esp. Renascer, port. Rinascere, ital. Renaltre, naître de nouveau.

Elv. du lat. renasci, m. s.

RENAR, v. n. (rená); GROUGNAR, BOUN-DINAR, REPOUTEGAR, GESPINAR. Gronder, grogner, geindre, murmurer, se plaindre continuellement, sans sujet raisonnable; réchigner.

Ety. de l'esp. rena, querelle, et de ar, ou de rana, grenouille; ce mot est celt. selon M. Astruc. V. Ran, R.

Lou ventre mi rena, le ventre me grouille. De que renes, qu'as-tu à geindre, de quoi te pleins-tu?

La pipa rena, la pipe râle.

Rena coumo un porc, il grogne comme un cochon.

RENAR, v. a. vl. Croasser, råler, gronder, quereller par mauvaise humeur. Voy. Ran, R.

RÉNAR, v. a. (rená), dl. et gasc. BRESSAR, BREZAR. Raffler, action de ramasser le blé et la balle qui sont restés sur l'aire, quand on a enlevé la paille.

RENARD, s. m. d. béarn. V. Reinard. RENARDIERA, et

RENARDIEVA, Avr. V. Reinardiera.

RENARIA, s. f. (renarie); munmumm. Murmure, plainte continuelle, mauvaise humeur manifestée par des paroles offensantes et mal articulées; le grognement des pourceaux.

Ely. de renar et de ja ou aria. V. Ran, Rad.

RENABIE, V. Renaria et Ran, R.

RENART, s. m. (renar). Nom du renard, à Bordeaux. V. Reinard.

RENAS, s. f. pl. (rénes); Regnas, cat. Redine, ital. Riendas, esp. Redeas, port. Rènes, les courroies de la bride; fig. les moyens de gouverner, la force pour le faire. RENASCER, vl. V. Renaisser.

BENASSA, s. f. (renasse). Grognement. Desanat.

RENAUBI, s. m. (renáoubi). Nom qu'on donne, dans les environs de Montpellier, au cul-blanc roux. V. Laureta.

RENAUBI, s. m. (renáoubi), dl. Veuf, qui a épousé une veuve. V. Reynauvi.

RENC, s. m. vl. maine. Renc, cat. Bord, confins, limites, frontière; royaume, état; pour rang, ligne, V. Rang.
RENC, vl. V. Reing et Royaume.

RENCA, s. f. (réinque). Bouloir, instrument pour remuer les peaux et la chaux, quand on l'éteint.

RENCHAS, vi. Tu règnes, lu vis.

RENCHERIR, v. n. (rantcherir); ENCHE-BIR , ENCARESTIR, ESCARESIR. Rincarare, ital. Encarecerse, esp. port. Enchérir, renchérir, devenir plus cher, en parlant des denrées et des marchandises.

Ety. de re, iter. de en et de chier. V. Car, Rad.

RENCONTRE, dl. Rencontre, cat. V. Rescontre et Contra, R.

RENCUNA et RENCUBA, s. f. anc. béarn. Plainte. V. Ranc, R.

Officiée qui prenera homi sens decret o Fors et Cost de Béarn. rencura.

RENCURA, Rencor, esp. V. Rancuna. RENCURAN, vl. S'affligeant. V. Ranc, Rad.

**HENCURAR**, V. Rancurar et Ranc, R. REND, sous-radical pris du latin reddere, reddo, redditum, rendre, resti-tuer, formé de re ou retro, de nouveau, et de do, donner.

De reddere, par apoc. redd: Redd-ition, Red-ibit-oiro, Red-icio, Red-ut.

De redo, par add. d'une n, rend; d'où: Rend-a, Renda-ment, Rend-ier, Rend-re, Rend-ut; Rens-a, Rent-a, Rent-ar, Rentat, Rent-ier, Sur-rentar.

REND, s. m. (rénd), d. bas lim. Rang. V. Rang et Rang, R.

Venir da rend, venir à son tour; pour endam, V. Endan.

RENDA, s. f. (rèinde); RENTA, LOUGUIER. Rendita, ital Renta, esp. Renda, port. cat. anc. esp. Rente, revenu annuel qu'on retire d'un fond aliené, cédé ou affermé, fermage, loyer.

Ety. du lat. reddita, m. s. V. Rend, R.

On dit: La rente d'une somme d'argent aliénée.

Le fermage d'un champ, d'une mélairie. Le loyer d'une maison.

Renda à la mitat, à moitié des fruits. La renda d'una annada, le fermage d'une année, dit un fermier.

Pagui una forta renda, je paye un gros loyer, dit un locataire.

RENDAMENT, s. m. vl. REDEMEST. Rendiment, cat. Rendimiento, esp. Rendimento port. ital. Arrentement, rente. Voy. Rend , R.

REDEN, s. m. vl. Revenu, profit; part. prés. rendant, rapportant, V. Rend, R.

RENDENSA, s. f. vl. Egard, attention, prévenance. V. Rend, R.

RENDEZ-VOUS, s. m. (randè-vous). Rendez-vous, assignation que deux ou plusieurs personnes se donnent pour se trouver en un certain temps, à certaine heure, en un lieu dont elles conviennent, le lieu où l'on doit se rendre. V. Rend, R.

RENDIER, s. m. (reindié); nerres, res-MIER, MASIER, BORDILER, BOURIAISE. ATTERDAdor et Rentero, esp. Rendeiro, port. Render, anc. cat. Fermier, celui qui a un domaine à ferme, locataire, celui qui loue une maison, une chambre.

Ely. de renda et de ier. V. Rend, R. Rentier, en français, ne se dit que de celui qui a des rentes constituées sur l'Etat. Voy-Pensiounari.

RENDIERETA, s. f. (reindieréle). Mount a passa lou tens qu'onyeou fa plaçou netos-

Que poutargou, canar, bon vin et rendierelou. Oduyen disparegu dins leis Eustans bouras Qu'un canonnge podu mettre à ses disciplinos-Coye.

RENDOR, s. m. vl. Rédempleur. Voy. Redemptour et Em, R.

RENDRE, v. a. (rèindré); audes. Render, port. Rendir, cat. esp. Rendere, ital. Rendre, restituer une chose que l'on avait empruntée ou trouvée, à son propriétaire, rendre justice, avoir pour quelqu'un les égards qu'il mérite, lui rendre les civilités d'usage, rendre compte, rendre service, exprimer, représenter, produire, en parlant des terres, lasser, fatiguer un cheval, rejeter par les conduits naturels, revaloir, rendre la pareille, répondre, raconter.

Ety. du lat. reddere. V. Rend, R. Rendre l'ama, reddere animam, lat. rendre l'âme.

RENDRE, v. n. Rendre, aboutir.

RENDRE SE, v. r. Rendirse, esp. cat. Rendersi, ital. Se rendre, se transporter dans un lieu, se constituer prisonnier, accéder à une invitation, n'en pouvoir plus, se vouer, re rendre utile.

RENDUT, UDA, adj. et p. (reindú, úde); Rendido, esp. Rendu, ue, selon le verbe. V. Rend, R.

RENDUT, UDA, adj. et p. (reindú, úde); REDUT. Rendido, port. esp. Rendid, cal. Rendu, ue, fatigué, qui n'en peut plus.

Ety. V. Rendre et Rend, R. Siou rendut, je me rends, je n'en puis plus, je suis rendu.

RENDUT, s. m. Rendu, c'est un rendu, fête ou tour que l'on rend à quelqu'un. V. Rend, R.

RENDUT, UDA, s. vl. Religieux, euse. V. Rend, R.

RENEBRE, s. m. (renèbré); PARELA. Nom languedocien de la patience aiguë, Rumex aculus, Lin. qu'on trouve dans les fossés, et de plusieurs autres espèces du même genre, plantes de la famille des Polygonées. RENEBRAR, v. n. et r. vl. Se rappeler.

V. Mem. R.

RENEC, (renèc), dl. Renèg, cat. Reniego, esp. Rinnegamento, ital. Juron, jurement, reniement, blasphème, imprécation. V. Neg, Rad.

Faire jougar lou renec, jurer, renier. RENEGABLE, V. Niable et Neg, R. RENEGADA, adj. f. vl. Reniée, renoncée. V. Neg, R.

RENEGADOO, s. m. anc. béarn. Renegador, cat. Rénégat. V. Neg, R.

RENEGAIRE, s. m. (renegairé); Renegador, cat. Jureur, celui qui jure, qui blasphème, homme mal embouché.

Éty. de re, augm. de negare, nier, et de aire, celui qui renie. V. Neg, R.

RENEGAMENT, s. m. (renegaméin); megamento, ital. Reniement, jurement, blasphème, imprécation.

Éty. de renegar et de ment, l'action, la manière de renier. V. Neg, R.

En vl. renoncement.

RENEGAR, v. a. (renega); ARMEGAR. Rinnegare, ital. Renegar, port. esp. cat. Renier, méconnaître son Dieu, sa patrie, ses parents, abandonner la religion chrétienne pour en professer une autre, et plus communement, jurer, blasphémer.

Ety. de re, augm. et de negare, désavouer, nier. V. Neg, R.

RENEGAT, s. m. (renega); Renegado, esp. port. Renegad, cat. Rénegat, ate, celui, celle qui a renié la religion chrétienne, on le dit plus particulièrement de ceux qui se font mahométans, on nomme les autres apostats; jureurs, blasphémateurs.

Ety. de renegar et de at, litt. qui a renié.

En vl. ruiné.

RENEGUAR, vl. V. Renegar.

RENEGUET, s. m. (renegué). Cheval, mulet coupé à moitié. Garc.

RENEISSER, et dérivés, Renaxer, cat. V. Renaisser.

RENEJAMEN, vl. V. Renegament. RENEJAR, vl. V. Renegar.

RENENBRADOR, vl. V. Remembrador. RENENBRANÇA, s. f. Alt. de Remembrança, v. c. m. et Mem, R.

RENENBRAR, v. n. Alt. de Remembrar, v. c. m. et Mem, R.

RENET, nom d'homme (rené); BENE. Renato, ital. port. Réné.

Ety. du lat. Renatus.

L'Eglise honore deux saints de ce nom, le 12 novembre.

RENET, V. Renaire, Estenebras et Ram, Rad.

RENETA, s. f. (renéte), dg. Renette, instrument d'acier dont on se sert pour reconnaître une enclouure dans le pied d'un cheval, etc., on dit renetter un cheval, pour sillonner la corne de son pied pour chercher la trace d'un clou qui l'a blessé.

RENEYAMEN, vl. V. Renegament.

RENEYAR, vl. V. Renegar. RENFERMAR, V. Estremar, Rejougner et Firm, R.

RENFLAR, vl. V. Ronflar. RENFORGAR, V. Ranforçar.

RENG, s. m. dl. (rèin). Pour endain. V. Endan et Rang, R.

Piey per bira lous rengs ben de moundé un troupel. Peyrot.

RENGA, s. f. (réingue), dg. Rang, v. c. m. RENGAR, v. a. vl. Rengar, anc. cat. Ranger, aligner. V. Rangear.

RENGAT, adj. et p. vl. Rangé, ée. Voy.

Rangeat et Rang, R.

RENGEA, s. f. (réindze), d. bas lim. Renque, port. Rangée, ordre, rang. V. Rang, Rad.

RENGEAR, d. bas lim. V. Rangear et Rang, R.

RENGEAT, V. Rangeat et Rang, R. RENGETA, s. f. (reindzéte), d. bas lim. Mérelle. V. Marrelas et Rang, R.

On donne le même nom à un autre jeu que les enfants jouent en placant plusieurs noix sur la même ligne, et en en tirant ensuite une autre, afin de lui en faire toucher les plus grand nombre possible, parce que celles qui sont touchées sont gagnées par le joueur.

Ety. de reng, rang, et de eta, petit rang. RENGIERA, Garc. V. Rangiera.

RENGIERADA, s. f. (reindgierade). Rangée, enfilade, suite de plusieurs choses mises sur une même ligne. V. Tiera.

RENGLAVA, s. f. (reingrave). Ringrave, ancienne culotte fort large, garnie d'aiguil-

lettes et de rubans.

Ety. de ringrave, formé de rhein et de graff, juges, gouverneurs d'une ville sur la rive de ce sleuve, qui introduisirent proba-blement l'usage de ce vêtement.

RENGLORA, s. f. (reinglore). Un des noms languedociens du lésard gris. V. La-

RENGNAS, s. f. pl. vl. Rênes.

RENGUA, s. f. vl. Rangée, ligne, file. RENGUEINAR, v. a. (rengueiná); Envaynar, esp. Embainhar, port. Rengalner, remettre dans la gaine, remettre dans le fourreau, fig. supprimer ce qu'on avait envie de dire, ne pas l'achever.

Ety. de re, iter. de en, de gueina et de ar, remettre dans la gaine. V. Guein, R.

RENGUETA, s. f. (reinguéte), dl. BAN-GIERA, RENGULETA. File ou suite de choses ou de personnes disposées en long, l'une après l'autre.

Anar de rengueta, aller à la file. Cap de rengueta, chef de file.

Jugar a la rengueta, jouer à la mérelle. RENGUIEIRADA, Avril. V. Rangiera et Rang, R.

RENGUIERA, V. Rangiera et Rang.

RENGUILETA, s. f. (reinguiléte), dg. V. Renguela et Rang, R.

RENH, s. m. vl. Royaume. V. Rig, R. RENHAMEN, s. m. vl. Regnamento,

ital. Règne. V. Regne et Reg, R. RENHAR, vl. V. Regnar et Reg, R. RENHO, s. m. vl. Rognon. Voy. Rougnoun et Ren, R.

RENIBLET, s. m. (reniblé). Nom qu'on

donne, à Nismes, à la patience sauvage. Voy.

RENIERS, s. m. pl. Renégats, apostats. V. Neg. R.

RENIEU, vl. V. Renou.

RENIEU, s. f. vl. Usure, intérêt. Voy. Neg, R.

RENIFLAMENT, s. m. (renislamein). Renislement, bruit que l'on fait en renislant.

RENIFLAR, v. n. (renissá); TIMAR LA RESSEGA, MIFAR, MIPLAR, INFLEGEAR, TIRAN LOU CASTEOU, MOUFIDAR, MOUCIDAR. Renifler, aspirer avec force par les narines; on le dit plus particulièrement des liquides.

Éty. du lat. renasiculare, formé de re, itér.

et de nasiculars. V. Nas, R.

RENJAT, V. Rangeat.

RENNAGONILH, s. vl. Nom ancien de l'asperge ou de l'asperge sauvage.

RENOIER, s. m. vl. assouvies. Renove-

ro, esp. Usurier.

Éty. de la basse lat. renegatus, renégat, rejeté, renié. V. Neg, R.

E tuit li renoier lo renou laicharan.

E tous les usuriers l'usure laisseront. Hist. Crois. Albig. V. 1395.

RENOM, vl. V. Renoum. RENOMADA, vl. V. Renoumada. RENOMANSA, s. f. vl. Rinomanza, ilsl. Renommée. V. Renoumada.

RENOMENAR, vl. V. Renoumar. RENOMENAT, adj. vl. Renommé, fa-

meux. V. Nom, R. RENOMINADA, s. f. vl. Réputation, et

adj. celebre, renommée. V. Nom, R.
RENOMNADA, vl. V. Renoumada.
RENOMNAR, v. a. vl. RENOMPNAR, RE-

RENOMPNAB, vl. V. Renoumar.
RENOMPNAB, vl. V. Renoumar.
RENON, s. m. vl. Reniement. V. Neg,

Rad.

RENOS, OSA, adj. d. vaud. Argneux, euse, grondeur, querelleur. V. Ran, R. RENOSI, V. Renaire et Ran, R.

RENOU, s. m. vl. ansnev. Usure, pret à usure; reniement, intérêt, courtage. V. Neg, R.

RENOUAR, v. a. (renouá). Renouer, nouer une seconde fois une chose qui s'est dénouée.

Ety. du lat. renodars, m. s. V. Nous, R. RENOUAT, s. m. (renoua). Fracture mal réduite qui laisse un calus très-apparent. V. Reiroues.

RENOUBET, DE, expr. adv. (dé renoubét), dg. De nouveau. V. Nov. R. 2.

RENOURS, s. m. (renoues); negataleas, jacoulina, nouisses, nerouas. Desserte, rogatons, restes d'un repas de nôces.

Ety. de re, iter. et de nuptie. V. Nub, R. RENOUES, s. m. Petites nôces ou second repas de nôces que l'on fait dans la montagne, le dimanche après la nôce.

Ely. de re, iter. et de noces, ou de renoues, restes du repas, parce qu'on y mange souvent les restes de la nôce. V. Nub, R.

RENOUIAR, v. n. renouia). Voy. Renouriar et Renar.

RENOUIER, s. m. vl. Renégat, usurier, créancier. V. Neg, R.

RENOUM, s. m. (renoum); Rinomansa.

ital. Renome, port. Renom, cat. Renombre, esp. Renom, réputation; sans adj. il se prend toujours en bonne part.

Éty. de re, particule augmentative, et de noum, qui a un grand nom, ou de re, itér. parce que autrefois on était dans l'usage de répéter à grands cris le nom du vainqueur dans les Tournois. V. Nom. R.

Aquem bouen renoum et durmen. Bouen renoum segound patrimoni.

D'aqueou qu'a marrit renoum Fagues jamai toun coumpagnoun. Prov.

RENOUMADA, s. f. (renoumade); Rinomata, ital. Renommée, divinité allégorique qui publie toutes choses.

Ely. de renoum et de la term ada. Voy. Nom, R.

Bouena renoumada Vau mai que centura d'aurada. Prov.

RENOUMAR, v. a. (renoumá); Renombrar, esp. Rinomare, ital. Renommer, donner du renom, de la réputation.

Ety. de renoum et de la term. act. ar. V. Nom, R.

RENOUMAT, ADA, adj. et p. (renouma, ade). Renomme, ée, qui est célèbre, connu, venté.

Ety. de renoum et de at, ada. V. Nom. Rad.

RENOUNÇA, s. f. (renounce); Renuncio, esp. Renonce, absence dans la main du joueur, de la couleur de la carte jouée, ce qui donne droit à couper, ou absolument d'une des quatre couleurs : Ai una renounça, j'ai une renonce.

Ély. du lat. renuntiatio, refus. V. Nounc.

RENOUNÇAMENT, s. m. (renounça-méin); Rinunziamento, ital. Renunciamento, esp. port. Renoncement, action de renoncer, renonciation.

Ety. de renounçar et de ment. V. Nounç, Rad.

RENOUNÇAR, v. n. (renounçá); велоинcian. Rinunziare, ital. Renunciar, esp. port. cat. Renoncer, se désister, se déporter de quelque chose; quitter, abandonner; mettre une carte d'une autre couleur que celle dont on joue; act. renier, désavouer.

Ety. du lat. renunciare, m. s. V. Nounc, Rad.

En vl. rapporter, annoncer, renoncer.

RENOUNÇAT, ADA, adj. et p. (renouncá, ade); BENOUNCIAT. Renunciado, port. esp. Renoncé, abandonné, mis hors de service, dans les rebuts. V. Nounc, R.

RENOUNCIAR, V. Renounçar et Nounç,

RENOUNCIATION, s. f. (renounciatie-n); RENOUNCIATIEN. Rinunziazione, ital. Renunciacion, esp. Renunciação, port. Renunciació, cat. Renonciation, acte par lequel on renonce à quelque chose.

Ety. du lat. renunciationis, gén. de renunciatio, m. s. V. Nounc, R.

RENOUNCLE, s. m. (renounclé). Alter. languedocienne de Renouncula, v. c. m. et Ran, R.

RENOUNCULA, s. f. (renouncule); xx-LANCURA. Ranunculo, ital. Renunculo, esp. Rainunculo, port. Renoncule, Ranunculus, nom d'un genre de plantes très-nombreux en espèces, qui forme le type de la fam. des Renonculacées.

Quoique le nombre des renoncules qui croissent spontanément, en Provence, soit de plus de trente, on n'y entend désigner par le mot renouncula, que la renoncule d'Asie, Ranunculus asiaticus, Lin. Originaire du Levant et du Nord de l'Afrique, cultivée avec ses nombreuses variétés, comme fleurs d'ornement.

Ety. du lat. rana, grenouille, parce que les renoncules sauvages croissent en général, dans les lieux marecageux, habitation ordinaire de ce reptile. V. Ran, R.

Ce ne fut que sous le règne de Mahomet IV, en 1683, que la renoncule commença à être cultivée à Constantinople, d'où elle fut apportée en France par M. Malaval, d'autres assurent que les Croisés l'y avaient introduite mais qu'on ne put les multiplier. Cette sleur se trouve maintenant dans tous les jardins.

RENOURIAIRE, Itératif de Renaire,

RENOURIAR, Itér. de Renar, v. c. m. RENOUS, adj. (renous) Argneux, inquiet, triste. V. Renaire et Ran, R.

Leis vers soun frets coumo la glaçou Quand leis rimaires soun renous.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

RENOUVELAMENT, s. m. (renouvela-méin): Rinnovellamento, ital. Renovament, cat. Renovacion, esp. Renovamento, port. Renouvellement, rétablissement d'une chose dans un nouvel état ou dans un meilleur.

Ety. de renouvelat et de ment. V. Nov, Rad 2

RENOUVELAR, v. a. (rénouvelá); Am-REHAUIR. Rinnovellare, ital. Renovar, esp. port. Renovellar, cat. Renouveler, rendre nouveau, en substituant une chose à une autre de même espèce, remettre en vigueur.

Etv. du lat. renovare, m. s. V. Nov, R. 2. RENOUVELAT, ADA, adj. et p. (renouvelá, ádej; Renovado, port. Renouvelé, ée. V. Nov. R. 2.

RENOUVIER, s. m. vl. Renovero, esp. Usurier. V. Renoier.

RENOVACIO, s. f. vl. Renovació, cat. Renovacion, esp. Renovação, port. Rinnovazione, ital. Rénovation, renouvellement.

Éty. du lat. renovatio, m. s.

RENOVAR, vl. Renovar, cat. esp. port. Rinnovare, ital. V. Renouvelar.

RENOVATIU, IVA, adj. vl. Renovatif, ive, propre à renouveler.

RENOVELAMENT, vl. Renovelament, cat. V. Renouvelament.

RENOVELAR, vl. V. Renouvelar. RENOVELATIU, IVA, adj. vl. Renou-

vellatif, restauratif, propre à restaurer. RENOVER, s. m. et

RENOVIER, s. m. vl. Renovero, esp. Creancier, usurier, prêteur sur gages. Voy. Nov, Ray et Neg, R.

RENPROIER, s. m. vl. Proverbe, sentence.

Éty. du vieux français réprovier, réprover ou réprouvier, m. s.

RENQUALLOS, OSA adj. vl. Déhanché. Éty. de re, employé comme priv. de enqua et de os.

RENS, s. m. pl. (réins); LOUMS, TROUES-DE-MIET. Rent, ital. Rins, port. Rens, anc. cat. Renes, anc. esp. Reins. V. Rougnouns.

Leis rens, en provençal, désignent plus particulièrement la région lombaire, la région des reins.

Mau de reins, lumbago.

Ety. du lat. renes, m. s. V. Ren, R. A leis rens feibles, il est faible de reins.

En vl. Rangs, rames.

RENSA, vl. V. Renda et Rend, R.

RENSEGNAMENT, s. m. (reinseignamein). Renseignement, tout indice, toute observation, toute remarque qui peut fournir des éclaircissements sur une affaire, sur un fait.

Ety. de re, augm. et de ensegnament. V. Sign, R.

RENTA 5 º/º, s. f. Renta, esp. La rente cinq pour cent est un intérêt fixe que le gouvernement paie annuellement pour un capital représenté par cent francs, mais dont la valeur réelle subit de grandes variations. Les intérêts de ce capital sont payes aux créanciers par semestre, le 22 mars et le 22 septembre

En 1738, la somme totale de celle rente s'éleyait à deux milliards, huit cent millions. La loi du 9 vendémiaire la réduisit de deux tiers, c'est-à-dire, à 933 millions environ. Elle prit alors le nom de tiers consolidé, et à dater du 29 mai 1802, celui de cinq pour cent.

Le registre sur lequel ces créances sont inscrites s'appelle Grand livre.

Le minimum des inscriptions est de 10 fr. de rente.

Ces rentes sont réputées meubles, et par

conséquent insésissables. En 1829 on créa, dans chaque département,

un livre auxiliaire du grand livre, qui donne la facilité non seulement de faire des placements chez le receveur général, mais d'y retirer les intérêts qui en proviennent. La masse actuelle en 1837, du 5 pour %

était de 140 millions de rente, au capital nominal de trois milliards environ.

La valeur du capital, produisant cinq francs de rente a eu de nombreuses et remarquables fluctuations.

# Il est descendu :

En 1798 . . . . à 17 fr. 7 fr. 25 c. En 1799, octobre, à 69 fr. En 1800 . . . . à En 1807 . . . . à 92 fr. En 1814 . . . . à 50 fr. Et monté: En 1830 . . . . à 109 fr. En 1847 . . . . à 120 fr.

RENTA, V. Renda.

RENTAR, v. a. (reinta). Renter, assigner un revenu certain à un établissement, à une institution.

Ety. de renta et de ar, donner une rente. V. Rend, R.

RENTAT, ADA, adj. et p. (reintá, áde). Renté, ée, celui, celle qui a de bonnes rentes. V. Rend, R. commencement de la pente d'une colline.

RENTIER , V. Rendier et Rent, R. RENTRADURA, s. f. (reintradure) Rentraiture, couture de ce qui est rentrait.

RENTRAIRE, v. a. (reintrairé). Rentraire, rejoindre deux morceaux de drap de manière que la couture ne paraisse pas. Garc.

RENTRE, Garc. V. Rente.

RENUAR, v. a. vl. Renoncer, refuser. Ety. du lat. renuere, m. s. V. Noung, R. RENUMERAR, v. a. vl. Compter de nonveau.

RENUMERAT, ADA, adj. el parl. vl. Recomplé, ée.

RENUMERATION, s. f. vl. Comple

RENUNCIAMEN, s. m. vl. V. Renoun-

çament. RENUNCIAR, vl. Renunciar, cat. Voy.

Renounciar. RENUNCIATIO, vl. Renunciació, cat.

anc. V. Renounciation.

RENURA, s. f. (renure); mainura. Rainure, petite entaille faite en long dans un morceau de bois pour y assembler une autre pièce. V. Radi, R.

### REO

REON, adj. vl. Rond. REOULH, V. Roulha.

REOULHOUS, V. Roulhous et Roulh, Rad.

REOUMA, s. f. (réoume); LAGAGNA, CIRA, PARPEL, POUTIGNA. Chassie, humeur grasse, onclueuse et jaunâtre, ressemblant à de la cire, qui s'écoule du bord des paupières.

Ety. du grec ρέω (rhéô), couler, d'où l'on a formé ρευμα (rhéuma), fluxion ou έυμμά (rhumma), ordure, raclure. V. Rh. Rad

## REP

REPAIMAR, vl. V. Repazimar.

REPAIRAR, v. n. et r. vl. nepaisen. Se retirer, se réfügier, se reposer, se loger; revenir, retourner, rentrer.

REPAIRAT, ADA, adj. et p. vl. BEPAY-RAT Rentré, ée, selon le verbe.

REPAIRAZON, s. f. vl. Retraite, retour. V. Pater, R.

REPAIRE, s. m. vl. arrais. Asile, retraite, demeure, repaire, héritage, maison, pays. V. Pater, R.

REPAIREN, vl. Ils ou elles reviennent, retournent.

Ety. de la basse lat. repatriare et repa-

REPAIS, s. m. (repais), dl. Repas. V. Repart et Part, R.

REPAISSUDA, s. f. (repeissude); et impr. merassuna. Repas, festin, franche-li-

Eiv. de re, iter. de paisser et de uda. V. Past, R.

Foulque, coura anaren fuire una repeissudo Dessoulo lou treillat de ton poulit jardin. La Bellaudière.

REPAPIAGRE, AGRA, adj. et s. (re- | Repartition, division, distribution.

RENTE, s. m. (rèinte); RESTER. Faite et | papiagré, agre), dl. Rabacheur, euse. V. Repepiaire et Pip, R.

REPAPIAR, dl. Repapiejar, cal. Voy. Repepiar.

Ety. M. de Sauvages fait dériver ce mot de re, iter. de papa, père, et de ar, répéter

le mot papa, comme les enfants, devenir enfant, tomber dans l'enfance. V. Pip, R. REPAPIGE, s. m. (repapidgé), dl. Radotage. V. Repepiagi et Pip, R.

REPAPIR, dl. V. Repepiar et Rip, R. REPAQUETAR, v. a. (repaqueta). Rempaqueter, remettre en paquets, en ballots.

Ety. de re, iter. de paquel et de ar. V. Paquet, R.

REPARA, dl. V. Reprin.

REPARABLE, ABLA, adj. et p. (reparablé, able); Riparable, ital. Reparable, esp. cat. Reparavel, port. Reparable, qu'on peul reparer.

Ety. du lat. reparabilis, de reparat et de abilis, susceptible d'ètre réparé. V. Par, Rad. 3.

REPARACIO, Reparació, cat. et REPARACION, vl. Reparacion, esp. V. Reparatio.

REPARADOR, vl. Reparador, cat. esp.

REPARAIRE, V. Reparatour.

REPARAR, v. a. (repará); Reparar, esp. cat. port. Reparare, ital. Réparer, remettre en son premier état ce qui a souffert quelque dommage, rétablir.

Ety. du lat. reparere, m. s. V. Par. R. REPARAT, ADA, adj. et p. (repará, áde); Reparado, port. esp. Reparad, cat. Reparé, ée. V. Par, R. 3.

REPARATION, s. f. (reparatie-n); az-PARATIER, TACOURAGE. Reparacion, esp. Reparazione, ital. Reparacion, port. Reparació, cat. Réparation, ouvrage qu'on fait ou qu'on fait faire pour réparer; satisfaction donnée ou exigée.

Éty. du lat. reparatio, ionis, m. s. de reparare et de actio. V. Par, R. 3.

REPARATORI, adj. vl. Réparatoire, propre à réparer.

REPARATOUR, s. m. (reparatour); Reparador, esp. cat. port. Riparatore, ital. Réparateur, qui répare.

Ety. du lat. reparator, m. s. V. Par, R. 3. REPARE, s. m. (répáré). Nom qu'on donne, à Toulouse, à la bête qui a la côte pleine. V. Bleda carda.

REPAREISSER, v. n. (reparèissé). Reparaître, paraître de nouveau.

Ety. de re, iter. et de pareisser. Voy. Pareiss, R.

REPARTIA, V. Repartida et Part, R. REPARTIDA, s. f. (repartide); mapartia. Repartie, réponse prompte et vive, pleine d'esprit, de sel et de raillerie. V. Part, R.

REPARTIR, V. Replicar. REPARTIR, v. n. (repartir); PARTIA Repartir, retourner ou partir de nouveau.

Ety. de re, iter. et de partir. V. Part, R. REPARTITION, s. f. (repartitie-n); RIPARTITIEN Ripartimento, ital. Reparticion, esp. Repartição, port. Repartició, cat.

Ety. du lat. re, et de partitionis, gén. de partitio. V. Part. R.

REPARTITOUR, s. m. (repartitour); Repartidor, port. esp. cat. Répartiteur.

Ely. du lat. partitor et de re, iter. Voy. Part, R.

REPASSA, s. f. (repasse). Repasse, grosse farine qui contient du son; seconde distillation de l'eau-de-vie. Garc.

REPASSADA, s. f. (repassade). Unc revue, une réprimande, une mercuriale, un vif reproche; partie de piquet à plus de deux joueurs; volée de coups, correction. Garc.

Ety. de repassar et de ada. V. Pass, R. REPASSAGI, s. m. (repassádgi); me-PASSAGE. Repassage, action de repasser des chapeaux, etc.

REPASSAR, v. a. (repassa); Repassar, port. esp. cat. Ripassare, ital. Repasser, passer de nouveau; aiguiser sur la meule des instruments tranchants; passer le fer chaud sur du linge humide pour lui donner du lustre et de la solidité, etc., etc.; fig. frotter houspiller; labourer la terre, biner; tamiser de nouveau.

Ely. de re, iter. et de passar, passer, passer de nouveau. V. Pass, R.

REPASSAT, ADA, adj. et p. (repassa, ade); Repassado, port. Repasado, esp. Repassé, ée, dans les différentes acceptions du verbe. V. Pass, R.

REPASSOUN, s. m. (repassoun). Dim. de repas, petit repas, collation. V. Past, R. REPASSUSA, s. f. (repassuse). Repasseuse, celle qui repasse le linge.

REPAST, s. m. (repás); REPAIS Pasto, ital. Repas, réfection, nourriture que l'on prend à des heures réglées; on le dit particulièrement du diner et du souper.

Ély. du lat. re, part. itérat. et de pastus, nourriture, fait de pascere, nourrir. V. Past,

Il parait par beaucoup de passages des auteurs anciens, que les premiers peuples ne faisaient qu'un repas par jour, mais déjà l'on en faisait deux, le diner et le souper, du temps d'Homère et d'Hippocrate. Rien n'a plus varié que les heures auxquelles on les prenait, il serait trop long et trop inutile d'en faire mention ici.

Homère parle déjà des repas où chacun payait son écot.

Faire lou repas de l'ai, faire le repas de la brebis, manger sans boire.

L'usage de faire une lecture pendant le repas, borné aujourd'hui aux maisons religieuses, était plus général anciennement. C. Nep. dit Neque unquam sine aliqua lectione apud Atlicum conatum est, Atlicus se faisait toujours faire quelque lecture pendant le repas.

REPASTAR, v. a. (repastá); Repastar, esp. Repétrir, pétrir de nouveau.

Ety. de re, iter. et de pastar. V. Past, R. REPATIAR SE, v. r. (repatia se); apporlicar se , se repaire , se repatinae. Se remplumer, se refaire, regagner ce que l'on a perdu, revenir d'une maladie, se réconcilier, se reposer de ses fatigues. V. Raquitar se et Repatriar se.

Ety. M. Diouloufet fait dériver ce mot de re, qu'il prend ici comme priv. et de patior, patir, souffrir, cesser de souffrir, mais dans le génie de la langue, re est augm. et le plus souvent itér. ce qui laisse beaucoup de doute sur l'exactitude de cette étymologie, il vient plutôt de Repatriar, v. c. m. dont il serait une altération.

REPATINAR SE, v. r. (sé repatiná). Cast. V. Repaliar se.

REPATRIAR SE, v. r. (se repatriá); BEPATIAN SE. Repairiar, esp. Se rapatrier, se réconcilier, se raccommoder avec des personnes avec lesquelles on était brouillés; retourner dans sa patrie.

Ety. de la basse lat. repatriare, fait de re. iler. de patria et de ari, retourner dans sa

patrie. V. Pater, R.

REPATRIAT, ADA, adj. et p. (repatriá, ade). Rapatrié, ée, reconcilié. V. Pater, R. REPAUS, s. m. (repaous); Riposo, ital. Reposo, esp. Repouso, port. Repos, cat. Repos, cessation de mouvement, de travail; tranquillité d'esprit, sommeil.

Ety. de pausa et de re, itér. V. Pos, R. Demouraz en repaus, finissez, restez tranquille.

REPAUS, s. m. Pour repos d'escalier, V. Palier.

REPAUS, vl. Il ou elle reste, demeure,

REPAUSADOUR, V. Repausoir et Pos, Rad.

REPAUSAR, v. a. (repaousá); mercousan, merauvan. Riposare, ital. Reposar, cat. esp. Repousar, port. Reposer, mettre dans une situation tranquille.

Ety. du lat. reponere, ou de re, iter. de pausa, repos, et de la term. act. ar, poser de nouveau ou assez longtemps. V. Pos, R.

REPAUSAR, v. n. Repousar, port. Reposar, cat. esp. Reposer, dormir; être en jachère, en parlant des terres; en vl. se mettre à table. V. Pos, R.

REPAUSAR SE, v. r. Reposarse, cat. Riposarsi, ital. Se reposer, cesser de tra-

vailler, d'agir.

REPAUSAT, ADA, adj. et p. (repaousá, ade); Repousado, port. Reposado, esp. Reposad, cat. Reposé, ée, tranquille. Voy. Pos. R.

REPAUSOIR, s. m. (repaousoir); xx-PAUSADOUR. Reposoir, autel temporaire où l'on repose le Saint Sacrement dans les processions.

Éty. de repaus et de oir, où l'on repose. V. Pos, R.

REPAYRAR, v. a. vl. Donner ssile,

REPAYRE, s. m. vl. Repaire, gite. REPAZIMAR, v. a. et r. vl. REPAIMAR. Apaiser, cesser, délaisser, se désister.

REPEDASSAGI, s. m. (repedassådgi).; LOU REPEDASSAR, RAPEDASSAGI. Rapiécetage, raccoutrement, action de rapiéceter, de racoutrer, de raccommoder en recousant.

Éty. de pedassar et de agi, qui se fait en rapiécetant. V. Pec, R.

REPEDASSAR, v. a. (repedassá); an-PRIAMAR, PROAMAR, PETAMAR, RAPEDAMAR. Rappezzare, ital. Rapiécer, raccommoder en mettant une pièce ou des pièces, rapetasser, mettre grossièrement de grosses pièces sur d'autres pièces ; rapiéceter, mettre sans cesse de petites pièces; fig. arranger une affaire mal commencée; en d. bas lim. gronder, dire des injures à quelqu'un.

Ety. de re, itér. de pedassa, grosse pièce, et de l'act. ar, litt. remettre de grosses pièces. V. Pec, K.

REPEDASSAR LOU, s. m. V. Repedassagi, m. s.

REPEDASSAT, ADA, adj. et p. (repedassá, áde). Rapetassé, rapiéce ou rapiéceté, selon le verbe. V. Pec, R.

REPEIS, vl. V. Repaire.

REPEISSUDA, V. Repaissuda et Past, Rad.

REPELLIR, v. a. vl. Repellir, cat. port. Repeler, esp. Rejeter, repousser, chasser. Ety. du lat. repellere, m. s.

REPENADA, s. f. vl. Regimbement, ruade, riposte.

Ety. de re, itér. de pen, pour ped, et de ada. V. Ped, R.

REPENAR, v. n. vl. Ruer, regimber. V. Ped, R.

REPENDABLE, vl. V. Reprendable. REPENEDRE, v. n. vl. Repenedir se, cal. V. Repentir.

REPEÑER, vl. Alt. de Reprendre, v. c. m. et Prendr, R.

REPENRE, v. a. vl. Rependrer, cat. Convaincre, reprendre. V. Prendr, R.

REPENSAR, v. n. vl. Repensar, cat. esp. port. Ripensare, ital. Repenser, réflechir.

REPENTENCI, s. f. (repeintéinci), Ripentenza, ital. Repentance, regret.

Éty. de repentis et de enci. V. Pen, R. REPENTENSA, s. f. vl. V. Repentensi. REPENTIA, vi. V. Repentenci.

REPENTIDA, s. f. vl. Repentir, repentance. V. Pen, R.

REPENTIDAS, s. f. pl. (repeintides). Ordre de religieuses. V. Pen, R.

REPENTIMEN, s. m. vi. Arrependimento, port. Repentance. V. Repentanci et

REPENTIMEN, s. m. vl. REPERTIZOR. Ripentimento, ital. Rependimento, port. Repentir, repentance.

REPENTIR, SE, v. r. (si repeintir); Ripentirsi, ital. Arrepender-se, port. Repentir, anc. esp. Arrepentires, esp. mod. Arrepentir, cat. Se repentir, avoir un véritable regret, une véritable douleur d'avoir commis une faute.

Éty. de re, iter. et du lat. panitere, m. s. V. Pen, R.

Que totz om camt se coita tart es el repentiz v. 7390. Car tout homme quand il se presse tardif est le repentir. Hist, Crois, Alb.

REPENTIZON, vl. V. Repentiment. REPENTOUS, V. Pentous et Pen, R. REPEPIAGI, s. m. (repepiadgi); PEPIA-GR, RADOUTAGI, PATETARIA, REPAPIGE. Rabâchage, radotage, verbiage, discours désordonné, privé de sens et de raison.

Éty. de repepiar et de agi. V. Pip, R. REPEPIAIRE, s. m. (repepiáïré); ms-PSPIARELA, REPEPIRES, REPAPIAGRE, BEOU, REBABBOU. Radoteur, euse, qui répéte toujours la même chose, qui ne dit que des

Éty. de repepiar et de aire, litt, qui radote. V. Pip, R.

REPEPIAR, v. n. (repepiá); REMPEMPIAR, REPAPIAR, REPAPIR, CHAPUBEAR, REMEMAR. Ra-doter, rabacher; dire souvent la même chose. V. Remenar.

Ety. de re, iter. et de pepiar, faire comme les poussins qui répètent toujours le

même son. V. Lip, R.

REPER, v. n. vl. mapan. Ramper, raser, se trainer. V. Rampar.

Ety. du lat. repere, m. s.

REPERC, vi. Il ou elle loge ou logea. REPERCUSSIO, vl. Repercuesió, cat. V. Repercussion.

REPERCUSSION, s. f. (reperculie-n); EXPERCUSSIEN. Repercusion, esp. repercussione, ital. Repercussão, port. Repercussio, cat. Répercussion. V. Repoumpel.

Ety. du lat. repercutio, ionis, m. s. V. Cut, R.

REPERCUSSIU, IVA, adj. vl. marracussiu, merancussoni. Repercusivo, esp. Repercussivo, port. Ripercussivo, ital. Repercussiu, cat. Répercussif, ive, propre à réperculer.

REPERCUSSORI , adj. vl. Répercussoire. V. Repercussori.

REPERCUTAR, v. a. (repercutá); Ripercutere, ital. Repercutir, esp. port. cat. Répercuter, renvoyer, réfléchir.

Ety. du lat. repercutere, m. s. V. Cut, Rad.

REPERCUTAT, ADA, adj. et p. (repercutá, áde); Repercutido, port. Répercuté, ée.

Ety. du lat. repereussus, m. s. V. Cut, R. REPERCUTER, vl. Repercutir, cal. V. Repercutar.

REPERTORI, s. m. (repertóri); \*\*\*\* TOUANO. Repertorio, ital. èep. eat. port. Répertoire, table ou recueil où les choses sont rangées dans un certain ordre qui fait qu'on les retrouve aisément.

Éty. du lat. repertorium, de reperire, retrouver. V. Par, R. 2.

REPESAR, v. a. (repesa); Repesar, port. esp. cat. Ripesare, ital. Repeser, peser de nouveau. V. Pes, R.

REPESAT, ADA, adj. et p. (repesa, ade); Repesado, esp. Repese, pesé de nouveau. V. Pes, R.

REPETAR, v. a. (repeta); Ripelere, ital. Repetir, esp. port. cat. Repeter, redire, dire ce qu'on a déjà dit ; dire ou faire plusieurs fois la même chose, pour pouvoir la prononcer ou la faire en public; recommencer; expliquer plus amplement.

Éty. du lat. repetere, m. s. V. Pet, R. 2. REPETAR, v. n. dl. Regimber, ruer. V. Repetenar et Pet, R.

Murmurer, se rébéquer. V. Rebecar. REPETASSAR, V. Repedassar et Pec,

REPETAT, ADA, adj. et p. (repela, ade); Repetido, port. esp. Répeté, ée. Voy. Pet, R.

Ety. du lat. repetitus.

RÉPETEIRE, vl. V. Repetitour. REPETELIN, V. Petelin.

REPETENAR, v. n. (repetená); paros-NEGRAR, REPOUTEGAR, REPETAR, REPETE REPETENIAR, REPETOURIAR. Pétiller; on le dit particulièrement du sel qu'on jette sur les charbons, ou des lampes quand la mêche en a été mouillée; trépigner, agiter les pieds; se désespérer de ce qu'on ne peut pas venir à bout de ses desseins; regimber, ruer.

Ety. de re, iter. et de petenar; pour petegar, dans le premier sens, V. Pet, R. et pour pietinar dans le second. V. Ped, R.

> Aquot faguet coumo una mecha Lou medecin repetenar.

Brueys.

REPETI, aspontes, dl. N'avez repeti, c'est vous même qui mentez, ou vous mentez doublement.

REPETIER, IERA, s. (repelié, iére); REGATION. Repetier, ière, ce nom était commun autrefois à tous les marchands qui revendaient des denrées ou des marchandises. V. Pet. R. 2.

On lit dans le règlement sur la police de la ville d'Aix, de 1569.

« Semblablement est prohibé et désendu à

tous revendeurs et repetiers, de n'acheter, dans ladite ville et son terroir, aucunes denrées ni marchandises qui n'ayent demeuré 24 heures au marché public.»

REPETIERA, s. f. (repetiére). Nom qu'on donne, à Marseille, aux revendeuses, aux harengères et en général à toutes les femmes qui revendent des fruits, des légumes, etc.

Éty. de repetar et de iera, dont le métier est de demander ou de vendre de nouveau, de répéter l'action de vendre. V. Pet, R. 2.

REPETIR, vl. Repetir, cal. esp. Voy.

REPETIT, s. m. (repeti), d. du Ruergue. Alt. de rei-petit, V. Reg, R. roitelet. Voy. Lagagnoua.

REPETITIO, vl. Repetició, cat. Vov.

Repetition.

REPETITION, s. f. (repetitie-n); and rrism. Repetició, cat. Repeticion, esp. Repeticão, port. Repetizione, ital. Répetition, redite : leçon qu'on fait à des écoliers pour leur expliquer plus amplement celle qu'ils ont reçue à l'école; figure de rhét.

Éty. du lat. repetitionis, gen. de repetitio,

m. s. V. Pet, R.

REPETITOUR, s. m. (repetitou); Repetitore, ital. Repetidor, cat. esp. port. Répétiteur, celui qui répète, qui fait répéter les leçons aux écoliers

Éty. du lat. repetitoris, gén. de repetitor, m. s. V. Pet, R. 2.

REPETNAR, v. n. vl. Ruer, trépigner. V. Repetenar.

REPETOULIAR, V. Repetouriar.
REPETOUNIAR, Avril. V. Repetenar. REPETOURIAR, v. a. (repetouliá et repetouria). Répétailler, répéter jusqu'à sa-tiété. Avr. V. Pet, R. 2.

REPEYCH, s. m. (repeich), dg. Voy.

Past, R.

Que l'autouno bout à l'engreich, Es tout au moun per moun repeych. D'Astros.

REPIBAR, v. n. (repibá), d. béarn. Remonter. V. Remountar.

Éty. Alt. de repuyar. V. Pod, R.

REPIC, s. m. (repic); maragon. Repic, t. du jeu de piquet, et se dit, lorsque avant de jouer aucune carte, l'un des joueurs peut compter jusqu'à trente, sans que l'adversaire ait pu rien compter, ce qui fait qu'au lieu de

compter trente il compte quatre-vingt-dix.
REPIC, s. m. (repi), di. anguar. Repic,
cat. Renom. V. Replica et Pic, R.

En vl. carillon.

REPICADOUR, s. m. (repicadóu); ==-Poussanous. Chassoire, instrument dont les tonneliers se servent pour relier les tonneaux, pour chasser les cerceaux. V. Pic, R.

REPICAR, v. a. et n. (repica); Repicar, cat. esp. Sonner la répétition, en parlant des horloges. V. Replicar.

Repicar de boutas, relier des tonneaux.

V . *P*îc, R .

REPIG, s. m. vl. nerce. Bruit d'instruments, carillon. V. Pic, R.

Tal repig, telle musique.

REPIMPINADA, s. f. (repimpinade). Gaspillage, gribouillette, jeter à la volée. Garc.

REPIMPINADA, s. f. (repimpinade). Lutte, batterie. V. Tirassada.

REPINSA, s. f. (repïnse), dl. Une pince, pli large et plat que les tailleurs et les couturières font aux habits et au linge trop amples pour les rétrécir.

REPINTAR, v. a. (repintá); Repintar, port. cat. esp. Ripingere, ital. Repeindre, en-

duire de nouvelles couleurs.

Ety. de re, iter. et de pintar, peindre une seconde fois, ou du lat. repingere. m. s. V. Pint, R.

REPIQUET, s. m. vl. Repique, port. Carillon des cloches. V. Pic, R. REPIT, Répit. V. Relache.

REPLANTAR, v. a. (replanta); mansital. Repiquer, transplanter, repiquer des plantes, transplanter des arbres. V. Plant, R. REPLEC, s. m. vl. Repli, pli, sinuosité.

REPLECIO, Repleció, cat. et REPLECIO, vl. Replecion, esp. V. Re-

pletion.

REPLEGAR, v. a. (replega); namplegan. Replegar, esp. cat. Replier, plier de nouveau doubler à un ou plusieurs doubles, remplier.

Ety. de re, iter. et de plegar, plier. Voy.

REPLEGAR SE, v. r. Se recroquiller, se rouler par un bout. V. Recouquilhar et Plec. R.

REPLENIA, adj. f. vl. sapreser. Remplie. V. Plen, R.

REPLENIR, vl. Replenir, cat. Rellenar, esp. Remplir une seconde fois. V. Ramplir. REPLENIT, IA, adj. et p. vl. Rempli, ie. V. Plen, R.

REPLET, ETA, adj. (reple, ète); Repleto, esp. port. Replet, anc. cat. Ripieno, ital. Replet, ette, qui a trop d'embonpoint, trop de graisse.

En vl. rempli.

Ety. du lat. repletus, m. s. V. Plen.

REPLETIO, vl. BEPLECIO. V. Repleccio. REPLETION, s. f. (repletie-n); Repleció, cat. Replecion, esp. Repleção, port. Ripiezione, ital. Réplétion, abondance de sang et d'humeurs, excès d'embonpoint, surcharge d'aliments.

Éty. du lat. repletionis, gen. de repletio. V. Plen, R.

REPLETIU, IVA, adi, vl. Réplétif, propre à remplir.

REPLIC, d. arl. V. Replice et Plec, R. REPLICA, s. f. (replique); maplic, mapric, mapric, mapric, mapric, mapric, maprica, ital. esp. port. cat. Réplique, seconde réponse à une seconde objection, réponse à ce qui a été dit ou écrit: en parlant de l'horloge, d'une pendule qui sonne les heures une seconde fois, répétition.

Éty. de re, itér. et de plica pour pica, qui frappe pour la seconde fois. V. Plec, R.

Esperem la replica, attendons la répétition et non la replique, qui n'est pas français, en parlant d'une horloge, d'une pendule qui répète les heures.

La replica ou lou repit sona, la répétition sonne.

REPLICAMEN, s. m. vl. Replicamento, ital. Redoublement, répétition.

REPLICAR, v. a. et n. (replicá); REPIcan. Replicare, ital. Replicar, esp. port. cat. Répliquer, répondre sur ce qui a été répondu à ce qu'on avait dit, répondre contre le respect dû; sonner la répétition, en parlant d'une horloge et non repliquer.

Ety. du lat. replicare, m. s. V. Plec, R.

REPLICATIO, s. f. vl. Replication, esp. Replication, réitération, redoublement, figure de rhétorique.

REPLICATIO, IVA, adj. vl. Réitératif, ive, réduplicatif.

REPONER, v. a et n. vi. BEBONER. Reponer, esp. Repor, port. Riporre, ital. Reposer, déposer, coucher, enterrer.

Éty. du lat. deponere, m. s.

REPOOUSADOUR, Avr. V. Pausadour et Pos. R.

REPOOUSAR, V. Repausar et Pos, R. REPOOUSAT, V. Repausat et Pos, R. REPORTAR, vl. Reportar, cat. V. Raportar.

REPORTAR, v. a. vl. Réciter.

REPOST, s. m. vl. Riposte, ritournelle,

REPOSTURA, s. f. vl. Une cache, lieu secret, intérieur. V. Pos, R.

REPOTIS, s. m. (repólis), dl. Horion, coup déchargé rudement sur le visage.

REPOULICAR, v. a. (repoulicá), d. bas lim. Remettre en vigueur, en bon état. V. Refaire et Repatiar.

REPOULICAR SE, v. r. Se rétablir. V. Se restablir et Se refaire; regagner ce qu'on avait perdu au jeu. V. Resqueliar.

REPOUMPEL, s. m. (repoumpèl); se-BOURD. Rehondissement, action d'un corps qui rebondit, l'effet de cette action. Voy.

REPOUMPELAR, v. n. (repoumpelá); BESOUNDAR, BESOUMBELAR. Rebondir, faire un ou plusieurs bonds après avoir frappé à terre ou sur un corps quelconque. V. Boumb, R.

REPOUMPIDA DE, (de repoumpide), dl. Par bricole. V. Bricola de et Boumb, R. REPOUMPIR, v. n. (repoumpir), dl. Retentir. V. Ressonar et Boumb, R.

REPOUNCHOUN, s. m. Nom langue-docien de la raiponce. V. Rapounchoun.

REPOUNTIR et marounem, dl. Mentir doublement, V. Repeti.

**REPOUPET**, s. m. (repoupé), d. bas lim. Ripopée, mélange que font les cabaretiers de différentes espèces de vin ; ce mot se prend toujours en mauvaise part.

Éty. Selon Ménage, de ripopatum, en sous-enlendant vinum, formé de re, itér. de popalum, venu de popa, d'où le dim. popi-

na, cabaret.

REPOURTAR, Avr. V. Rapportar. REPOUTIER, IERA, Avr. V. Rapportur et Port. R.

REPOUS, s. m. (repous). Reslet, la réflexion du soleil, etc., Garc. contre-coup. Avr. V. Puls, R.

REPOUSCAR, d. de Carp. V. Espouscar. REPOUSSA, s. f. (repousse); Repulsa, port. Action de repousser, fig. semonce. V. Puls. R.

REPOUSSADOUR, s. m. (repoussadóu); REPOUSSAIRE, POUSSADOUR, REPOUSSOUAR. On donne ce nom à une gouge de sculpteur et au chassoir des tonneliers. V. Repicadour.

Ety. de repoussar et de adour, qui sert à repousser. V. Puls, R.

REPOUSSAIRE, V. Repoussadour et Puls, R.

REPOUSSAR, v. a. (repoussá); RESTAR. Rispignere, ital. Rempujar, esp. Empuxar et Repulsar, port. Repousser, rejeter, renvoyer, faire reculer, n. pousser de nouveau après avoir été coupé. 🕨

Ély. du lat. repulsare, m. s. V. Puls, R. REPOUSSAT, ADA, adj. et p. (repoussa, ade); Repulsado, port. Repousse, ee.

Ety. du lat. repulsus, m. s. V. Puls, R. REPOUTEGAR, v. n. (repoutega), dl. Murmurer, pester, se plaindre, répliquer brusquement. V. Remenar, Marmouliar, Repetenar et Renar, R.

Ety. de re, iter. de pout, lèvre, et de egar. V. Pot, R. 2.

REPOUTIS ou assesses, (repoulis ou réspoutis), dl. Mentir deux fois ou doublement.

REPRAZIMAS, v. a. d. lim. Foucaud. Pour réprimer. V. Reprimar.

REPREENSIO, vi. V. Reprehensio. REPREHENDRE, vl. V. Reprendre. REPREHENSIBLE, V. Reprensible.
REPREHENSIO, s. f. vl. seprensio,

REPRENCIO, REPRENDEMEN. Reprensio, cat. Reprension, esp. Reprehensão, port. Riprensione, ital. Réprimande, correction.

Éty. du lat. reprehensio, m. s REPREM, vl. Il ou elle réprime.

REPRENCIO, vl. V. Reprehensio.

REPRENDABLE, ABLA, adj. vl. Répréhensible, réprénable.

REPRENDEDOR, s. m. vl. Reprehendedor, port. Censeur.

Etv. du lat. reprehensor. V. Prendr, R. REPRENDEDOR, s.m. vl. Reprendedor, anc. esp. Reprenedor, anc. cat. Reprehendedor, port. Riprenditore, ital. Réprimandeur, censeur, correcteur.

REPRENDEMEN, s. m. vl. Reprendimiento, anc. esp. Reprendimento, ital. Voy.

Reprehensio.

REPRENDRE, v. a. (repréindre); naesp. Reprendre, prendre de nouveau, regagner l'avantage qu'on avait perdu, continuer une chose qu'on avait interrompue, recommencer, revenir, reparaltre en parlant des maladies, réprimander, corriger.

Ety. de re, itér. et de prendre, prendre de nouveau. V. Prendr, R.

REPRENDRE, v. n. Reprendre, prendre racine de nouveau; recommencer, en parlant du froid, de la pluie. V. Prendr, R.

REPRENDRE SE, v. r. Se reprendre, se corriger soi-même après avoir mai dit.

REPRENENT, ENTA, adj. et p. (reprenèin, èinte), d. bas lim. Reprehendedor. esp. Personne qui aime à reprendre, à avertir les autres des fautes qu'ils commettent.

Ely. de reprendre. V. Prendr, R.

REPRENER, V. Reprendre et Prendr, Rad.

REPRENNAMENT, s. m. d. vaud. Réprimande. V. Prendr, R.

REPRENRE, vl. V. Reprendre.

REPRENSIBLE, IBLA, adj. (repreinsible, ible); merammensible. Riprensibile, ital. Reprehensible, cat. esp. Reprehensivel, port. Répréhensible, blamable, qui mérité reprimande. V. Prendr. R.

REPRES, ESA, adj. vl. Replié, ée, bro-ché, brodé. V. Prendr, R.

REPRES, ESSA, adj. (reprès, ésse); Reprehendido, port. esp. Repris, ise, pris une seconde fois, reprimandé. V. Prendr, R.

REPRESA, s.f. (représe), dl. Represa, cat. Reprise. V. Reprisa et Prendr, R.

REPRESAILHAS, s. f. pl. (represailles); Represalia, cal. esp. Represalias, esp. port. Ruppresaglia et Rappresaglie, ital. Représailles. V. Prendr, R.

REPRESENTACIO, s. f. vl. Representació, cat. V. Representation et Present, R.

REPRESENTANT, s. m. (represeintan); Representant, cat. Representante, esp. port. Rappresentante, ital. Représentant, celui qui en représente un autre, qui tient sa place, celui qui est appelé à une succession, du chef d'une personne prédécédée et dont il exerce les droits ; député.

Ély. de representar et de ant, celui qui represente. V. Present, R.

REPRESENTAR, v. a. (represeintá); ARBEPRESERTAR. Rappresentare, ilal. Representar, esp. port. cat. Représenter, rendre présent par une action, par une image sensible, être le type, la figure de quelque chose, débiter sur la scène un drame, exposer, remontrer.

Ety. du lat. repræsentare, fait de præsens, présent. V. Present, R.

REPRESENTAR, v. n. (represeintá). Représenter, faire les honneurs d'une place, avoir un grand train.

REPRESENTAT, ADA, adj. et p. (represeints, ade); Representado, port, esp. Représenté, ée. V. Present, R.

REPRESENTATIF, IVA, adj. (represeintatif, ive); Rappresentativo, ital. Representativo, esp. port. Representatiu, cat. Représentatif, ive, qui représente, on le dit particulièrement d'un gouvernement dans lequel le peuple délègue le droit de le représenter dans les fonctions de l'autorité suprème, qui consiste à faire des lois et à en surveiller l'exécution. V. Present, R.

REPRESENTATION, s. f. (represein-

tatie-n); nepresentation. Representació, cal Reppresentuzione, ital. Representacion, esp. port. Representação, port. Representation. image, peinture d'une chose, action de représenter, exhibition d'une pièce, remontrance respectueuse; port d'une personne; état de maison d'une personnagee distingué.

Ely, du lat. repræsentationis, gen. de repræsentatio, m. s. V. Present, R.

REPRESENTATIU, IVA. adj. vl. Representativo, esp. Representatiu, cat. Voy. Representatif et Present, R.

REPRESSIF, IVA, adj. (repressif, ive). Répressif, ive, qui réprime.

REPRESSION, s. f. (repressie-n); me-PRESSIEN. Repressió, cat. Represion, esp. Repreção, port. Répression, action de réprimer,

REPRETZA, s. f. vl. Ripresa, ital. Réprimande, correction.

REPREZA, s. f. vl. Répréhension, réprimande. V. Prendr, R.

REPRIMANDA, s. f. (reprimande); Reprimande, esp. Ripresa, ital. Réprimande. V. Press, R.

REPRIMAR, v. a. (reprimá), dl. Unir le terrain d'un jardin, donner la seconde facon à une planche de jardinage. Sauv. Voy. Press, R.

REPRIMAR, v. a. (reprima); Reprimere, ital. Reprimir, esp. port. cat. Réprimer, empêcher que quelque chose qui tend au désordre ne prenne cours; arrêter les progrès, contenir.

Ety. du lat. reprimere. V. Press, R.

REPRIMAT, ADA, adj. et p. (reprima. áde); Reprimido, port. esp. Réprimé, ée.

Ely. du lat. repressus ou de reprim et de at, ada. V. Press. R.

REPRIMER, vl. Reprimir, cat. V. Reprimar

REPRIN, s. m. (reprin); REPARA, GRIOU. BOSSETA, BOUSSETA. Recoupe, ce qui sort du son lorsqu'on le repasse, son dont on a tire la fleur et qui contient encore beaucoup de farine; cette recoupe repassée au moulin donne une autre farine qu'on nomme recoupeta.

Ety. ? REPRIN, dl. Regrain. V. Revioure.

REPRISA, s. f. (reprise); REPRISA. Ripresa, ital. Reprise, action de reprendre, de prendre de nouveau, la seconde partie d'un couplet, la continuation d'une chose interrompue, l'action de reprendre un vaisseau à l'ennemi.

Ety. de re, itér. et de prisa, prise. Voy. Prendr, R.

REPRISA, V. Sarcit.

REPROAR, v. a. vl. Réprouver. V. Reprobar et Prob, R.

REPROBAR, v. a. (reproubá); REPROU-BAR. Riprovare, ital. Reprobar, esp. cat. Reprovar, port. Réprouver, condamner aux peines éternelles, en parlant de Dieu; rejeter. désavouer.

Ety. du lat. reprobare, m. s.

REPROCHABLE, ABLA, adj. (reproulchable, able): REPRODUEBABLE. Reprobavel, port. Reprochable, qu'on peut reprocher, récusable.

REPROCHAMENT, s. m. vl. Repro-

PAGEGRAB. Reprochar, anc. esp. Reprocher, faire des reproches, remettre devant les yeux un service rendu.

Ety. du lat. reprobare, le Duchat fait observer que anciennement on disait reprover; M. de Roquesort le fait venir de proximus. V. Prob. R.

Leis cauleis me reprochoun, Tr. les choux me donnent des renvois ou me causent des rapports.

REPROCHAR, v. n. Donner lieu à des rapports nidoreux, aigres, etc. V. Prob, R. Aquot me reprocho, cela me donne des rapports.

REPROCHE, V. Reprochis.
REPROCHES, s. m. pl. (reprotchés), dl.
Rapports d'estomac. V. Renvois et Prob, R. REPROCHI, s. m. (reprotchi); marmocan Reproche, esp. Reproche, blame.

REPROCHIER, s. m. vl. nernorium. Reproche, proverbe. V. Reprochi, Prouverbi et Prob. R.

Mays say ben yeu qu'el reprochier dis ver. Peyrot.

REPROCHIS, s. m. pl. (reprotchis); Reproche, esp. On n'emploie ce mot que dans le sens de réprimande. V. Prob, R

M'a fach de reprochis, on m'a fait une réprimande, on m'a grondé.

REPROER, s. m. vl. narrouss, narronouvelle. V. Prob, R.

REPROIER , vl. V. Reprochier.

REPROMISSIO, s. f. vl. Repromision, esp. Repromissione, ital. Engagement mutuel, promesse réciproque.

Éty. du lat. repromissio.

REPROPCHAR, vl. V. Reprochar. REPROPCHE, s. m. vl. Réprobation.

V. Reprochi et Prob, R.
REPROPIER, vl. Voy. Reprochier et

Prob. R. REPROPRI, s. m. vl. Reproche, repro-

ches. V. Reprochi et Prob, R.

REPROPRIAR, v. a. d. vaud. Reprocher. V. Prob, R.

REPROUBAT, s. et adj. (reproubá); \*\* PROUVAT. Reprobato, ital. Reprobo, port. Reprobad, cat. Reprobado, esp. Réprouvé, celui qui n'est pas élu, qui est damné.

Ely. du lat. reprobatus, m. s. V. Prob, R. REPROUBATION, s. f. (reproubatie-n); MINOCENATIES. Reprobacion, esp. Riprova-tione, ital. Reprovação, port. Réprobation, action de réprouver.

Ety. du lat. reprobatio, ionis, m. s. REPROUCHAR, V. Reprochar et Prob,

REPROUDUCH, UCHA, adj. et p. (reproudutch, utche); marmounerr. Reproduzido, port. Reproducido, esp. Reproduit, uite, produit de nouveau. V. Produc, R.

REPROUDUCTION, 8. f. (reprouduc-lie-n); REPROUDUCTION, Reproducció, cat. Riproduzione, ital. Reproduccion, esp. Reproducção, port. Reproduction, action de reproduire et l'effet de cette action. V. Produc, Rad.

REPROUDUIRE, v. a. (reprouduiré); Reproduir, cat. Reproduzir, port. Reprodu-

REPROCHAR, v. a. (reproutchá); me- 1 cir, esp. Riprodurre, ital. Reproduire. V. 1 Produc, R.

REPROVAR, vl. V. Reprobar.

REPROVER, s. m. vi. REPROVIER, RE-PROMER. Proverbe, sentence, bon mot. Voy. Prouverbi.

Éty. du lat. proverbium, par apoc. prover et par l'addition de re, augm. V. Verb, R.

REPROVERBI, s. m. vl. Proverbe, adage, sentence, propos, fable. V. Prouverbi et Verb, R.

REPROVIER, vl. V. Reprochier. REPROZAR, vl. Reprocher. V. Prob, Rad

REPTAR, v. n. vl. Ramper, raser. Etv. du lat. reptare, m. s. V. Ramp, R.

REPTAR, v. a. vl. Reptar, anc. esp. cat. port. Accuser, blamer, imputer, reprendre, reprocher.

Ety Probablement du lat. reputare. Voy. Put, R. 2.

Reptar, en port. signifie défier, provoquer. Ill crozat vau reptan, les croisés je vais

Repte, qu'il accuse. Reptes, qu'il imputat.

REPTAT, ADA, adj. et p. vl. Accusé, ée, condamné. V. Put, R. 2.

REPTIL, s. m. et adj. vl. Reptil, cat. V. Reptile.

REPTILE, ILA, adj. (reptilé, ile); Reptil, cat. esp. port. Rettile, ital. Reptile, qui rampe, au positif comme au figuré.

REPTILE, s. m. Rettile, ital. Reptil, esp. port. cat. Reptile, classe d'animaux.

Ety. du lat. reptilis, m. s. V. Ramp, R. REPTILIA, s. f. vl. Reptile, v. c. m.

REPUBLICA, s. f. (republique); Republica, cat. esp. port. Repubblica, ital. République, forme de gouvernement dans lequel le peuple en corps ou seulement une partie du peuple, à la souveraine puissance.

Ély. du lat. respublica, m. s. formé de res, chose, et de publica, publique. V. Pu-

REPUBLICAN, ANA, s. (republican, ane); marcualiques. Republica, cat. Republic cano, esp. port. Républicain, aine, celui ou celle qui est partisan du gouvernement républicain, celui qui fait partie d'une république.

Ély. de republica et de an. V. Public, R. REPUBLICANISME, s. m. (republicanismé). Républicanisme, qualité du républicain; par dénigr. opinions outrées de quelque démagogues.

Éty. de republican et de isme, système du républicain. V. Public, R.

REPUDIAR, v. a. (repudia); Repudiar, cat. esp. port. Ripudiare, ital. Répudier, ren-voyer sa femme, lui déclarer qu'on fait divorce avec elle; renoncer à une succession.

Ély. du lat. repudiare, m. s. rendre honte pour honte, renvoyer honteusement. V. Pwd,

REPUDIAT, ADA, adj. et p. Repudiado, port. Répudié, ée.

Ety. du lat. repudiatus, m. s. V. Pud, R. REPUDIATION, s. f. (repudiatie-n); BRPUDIATIEN. Repudiacion, esp. Repudiação et Repudio, port. Ripudio, ital. Repudi, cat. Répudiation, action de répudier.

Éty. du lat. repudiatio, ionis, m s. Voy. Pud. R.

REPUGNANÇA, s. f. (repugnance); Repugnancia, cat. port. Ripugnanza, ital. Répugnance, sorte d'aversion pour quelque chose à faire.

Ety. du lat. repugnantia, m. s. de re. de pugn et de antia, action de résister en se battant à coups de poing.

REPUGNANCIA, vl. Repugnancia, cat. V. Repugnença.

REPUGNAR, v. n. (repugná); Repugnar, esp. port. cat. Repugnare, ital. Répugner, ètre en quelque façon contraire à... ne s'accorder pas avec... avoir de la répugnance.

Ety. du lat. repugnare, m. s. V. Pugn, R. REPULSA, s. f. vl. Repulsa, cat. esp. port. ital. Képulsion, refus, opposition.

Etv. du lat. repulsa, m. s.

REPUTAR, v. a. (reputá); Riputare, ital. Reputar, esp. port. cat. Réputer, estimer, présumer, croire, regarder comme.

Ety. du lat. reputare, m. s. V. Put. R. 2. REPUTAT, ADA, adj. et p. (reputá, áde); Repudo, port. esp. Qui a de la réputation, qui est célèbre dans son art.

Éty. du lat. putare, considérer, et de re, augm. qui est très-considéré. V. Put, R. 2.

REPUTATIO, vl. Reputacio, cat. V. REPUTATION, s. f. (reputation); mr-PUTATIEN. Reputacion, esp. Riputazione, ital. Reputação, port. Reputatió, cat. Réputation renom, estime, opinion publique.

Ety. du lat. reputatio, ionis, m. s. V. Put, Rad. 2.

# REQ

REQUATIAN, V. Resquetiar et Repa-

REQUENQUILHAR SE, v. r. d. m. S'ajuster, s'habiller avec soin.

Ety. Alt. de Recouquilhar, v. c. m. et Couc, R.

RÉQUENQUILHAT, ADA, adj. et p. (requeinquillà, ade); nequenquiva. Retapé, ée, bien mis, bien habillé.

Éty. Requenquilhat, est une alt. de recouquilhat, relevé, retapé. V. Conc, R.

Faitoujour ben plesi d'estre, requenquiya. Truchet.

REQUER, vl. Il ou elle requier.

REQUEREMENT, s. m. vl. REQUERE-MEN. Requiriment, cat. Requerimiento, esp. Requerimento, port. Richiedimento, ital. Requerement, requisition, sommation, signification, réclamation, demande.

Ety. du lat. requirere et de men. V. Quer, Rad.

REQUERENÇA, vi. V.

REQUERENSA, s. f. vl. REQUERENSA. Requête, demande, sollicitation, réquisition. V. Quer, R.

REQUERER, vl. V. Requerir et Quer, Rad.

REQUERIDOR, s. m. vl. Exacteur. V. Quer, K.

REQUERIR, v. a. (requerir); Requerir, cal. Richiedere, ital. Requirir, esp. Requerer, port. Requérir, demander quelque chose en justice.

En vl. demander vengeance.

Éty. du lat. requirere, m. s. V. Quer, R. REQUERIT, IDA, adj. et p. (requeri, ide); Requerido, port. Requis, ise.

Ety. du lat. requisitus, m. s. V. Quer, R. REQUERRE, vl. V. Requerir.

REQUESSAS, s. f. pl. d. vaud. Richesses. V. Rich, R.

REQUESTA, s. f. (requèste); Richiesta, ital. Requesta, esp. port. cat, Requête, prière, demande verbale ou par écrit, en juris. réquisition.

Ely. du lat. requisita, de requisitio, m. s.

V. Quer, R.

REQUESTAR, v. a. (requestá), d. bas lim. Requestar, cat. Rechercher quelqu'un chercher à lui complaire. V. Amadouar et Quer, R.

REQUET, s. m. (requé), dl. Dim. de rec,

ruisseau, petit ruisseau.

REQUIBILI, s. m. (requibili), d. bas lim. Bâtonnet. V. Bisoc.

REQUIEM, s. m. (requièm); mrssa-prmont, sanvici. Requiem, messe de requiem, qu'on dit pour le repos des âmes des morts.

Éty. C'est l'accus. de requies, repos. V. Quiet, R.

REQUIETA, V. Resquilheta.

REQUIN, s. m. (requin). Un des noms provençaux du requin, qui paraît venir du

français. V. Lami.

Ety. D'après l'Encyclopédie méth. on fait dériver le mot requin, de requiem, comme pour désigner la prière lugubre qu'il faut chanter pour ceux dont il s'est emparé, qui sont perdus sans ressource. V. Quiet, R.

REQUINCAR, V. Requinquilhar se. REQUINQUETA, s. f. (requinquéte). Nom des deux tours du milieu d'une bourdigue V. Bourdiga.

REQUINQUILHAR SE, v. r. (se requinquilla); requincan, requinquian. Se requinquer, se parer avec affectation; on le dit plus particulièrement des vieilles femmes qui prennent un grand soin de leur parure. V. Recouquilhar, pour les autres significations et Conc, R.

REQUINQUILHAT, ADA, adj. et p. (requinquilha, ade); ARREQUINCAT. Requinqué, ée, paré, parée avec affectation. V. Conc, R.

REQUIOCH, adj. dl. Recuit. V. Recuech et Couir, R.

REQUIQUE, s. m. (requiqui); Rrquiqui. On donne ce nom , dans le style familier , à la liqueur ou à l'eau-de-vie qu'on prend après le repas.

REQUIRAMENT, s. m. d. vaud. Requiriment, cat. Requerimiento, esp. Réquisilion, demande : Lo requirament de li pairin, Caléch. Ce que l'on requiert des par-rains. V. Quer, R.

REQUISICIO, vl. Requisição, port. Y. Requisition.

REQUISITIO, vl. V. Requisition.

REQUISITION, s. f. (requisitie-n); neevisirium. Requisicion, anc. esp. Requi-sizione, ital. Requisição, port. Réquisition, demande faite par autorité publique, qui met une certaine chose à la disposition de l'État; il se dit aussi des personnes.

Éty. du lat. requisitionis, gén. de requi-sitio, m. s. V. Quer, R.

REQUISITIONARI, s. m. (requisitiounári); arquisitionnaire, Réquisitionnaire, soldat de la réquisition.

REQUISITOIRO, s. f. (requisitoire); toria, port. Requisitori, cat. Réquisitoire, acte de réquisition qui se fait par écrit.

Ety. du lat. requisitorium, m. s. V. Quer,

REQUIST, ISTA, adj. (requis, iste); azgors. Requisit, cat. Rare, recherché, précieux, exquis. V. Quer, R.

Filha pauc vista, filha requista.

REQUIST, ISTA, adj. vl. Requerido, esp. Vérifié, examiné, recherché, requis. . Ouer , R.

REQUISTAR, SB, v. r. dg. V. Resquetiar se.

### RER

REREGARDA, s. f. vl. Arrière-garde. V. Reir et Gard, R.

### RES

RES, Res, cat. Pour rien, V. Ren; res est dit ici pour nulla res ; res pour glane ; chose, personne. V. Rest.

Ety. du lat. res, chose.

Non res, vl. néant, rien.

RES, s. m. vl. Corde, tresse. V. Rest. RESACIAMENT, s. m. d. vaud. Rassassient. V. Sat, R.
RASACIAR, vl. V. Rassassier,

RESAIGUAR, v. n. (resaigá); RESSEGUER. Resaiguer, Encyclopédie poiss. jeter des pierres autour d'un filet tendu pour effrayer le poisson afin de le faire donner dans le piége.

Ety. de re, iter. et de aiguar, arroser, faire courir l'eau, l'agiter de nouveau. Voy.

Aigu, R.

RESAUGUT, UDA, adj. et p. (resaougú, úde), d. lim. Résolu, ue. V. Resoulut. RESAUT et

RESAUTAR, vl. V. Ressaut et Ressautar.

RESAZIAR, vl. V. Rassassiar. RESBLANDIR, v. n. vl. Resplendir.

Éty. du lat resplendere, résléchir, l'éclat. RESCALAR, v. a. (rescolá), d. bas lim. On le dit de l'action d'enlever la seconde peau de la châtaigne, le zeste ou tan, qui est collé immédiatement sur le fruit.

Ety. de re, itér. et de escalar, écailler une seconde fois. V. Escalh, R.

RESCALIOU, Rescoldo, esp. V. Recaliou et Cal, R.

RESCAP, s. m. vl. RECHAP. Rechef : De rescap, de rechef, encore.

Éty. de res, ilér. et de Cap, R. RESCASSAIRE, V. Recassaire. RESCASSAR, V. Recassar.

RESCAT, s. m. vi. Rescate, esp. Rescat, cat. Riscatto, ital. Recouvrement, rachat.

RESCATAR, v. a. (rescatá); Rescatar, esp. cat. Riscattare, ital. Resgatar, port. Racheter. V. Rachetar.

RESCATIAR SE, V. Raquitar se el Quit, R.

RESCAUFAR, v. a. (rescaoufa); and COOUPPAR, RECALIVAR, RECAUPPAR. Rescalder, esp. Rescalfar , cat. Riscaldare , ilal. Réchauffer, échauffer, chauffer, ce qui était refroidi ; fig. exciter de nouveau.

Ely. de re, ilér. el de escaufar. V. Cal,

RESCAUFAR SE , V. I. S'ESCALOURAR. Se réchauffer, reprendre sa chaleur naturelle ou s'échauffer après s'être refroidi. V. Cal, Rad.

RESCAUFAT, ADA, adj. et p. (rescaoufá , áde) ; necaurrat. Réchauffé , ée. V. Cal, Rad.

RESCAUSSAR, v. a. (rescaoussá). Ré-chausser, chausser de nouveau; butter un arbre, méttre de la terre autour de son pied. Avr. V. Calc, R.

RESCINDER, v. a. vl. Rescindir, cat. esp. port. Rescindere, ital. Couper, tailler, trancher. V. Scind, R.

RESCLANTIR, V. Esclantir et Ressonar.

RESCLANTISSAMENT, s. f. (resclantissamein). Retentissement, son répercuté et renvoyé avec éclat.

RESCLABIR, v. a. vl. Éclairer, éclaircir, donner du lustre, de l'éclat. V. Clar, Rad.

RESCLAURE, y. a. vi. BESCLUBE. Reclourer, cat. Recluir, esp. Richiudere, ital. Fermer, enfermer.

Ety. de re, iter. et de claure, fermer. V. Claus, R.

RESCLAUS, AUSA, adj. (resciaou, aouse), dl. Clos, ose. V, Claus et Claus, Rad.

Prad resclaus, pré clos.

RESCLAUSA, s. f. (resclaouse); szava, SEEBA , SERVI , TAMPA , BASCLADYA , RASCLAUSA, BESCLAUVA, BESTANC, BESLOSA, RESCLAUMBA-Resclosa, cat. Esclusa, esp. Ecluse, tout ouvrage de maconnerie, de charpenterie ou de terrassement destiné à soutenir, à amasser et à soutenir des eaux, pour être employées ensuite ou à l'arrosage ou à la navigation.

Éty. du lat. reclusa, renfermée. V. Claus,

Dans les grandes écluses on nomme:

TETE D'ÉCLUSE on PORTE DETE, la porte d'es

PORTE DE MOUILLE, celle d'en bas. CHUTE DE L'ÉCLUSE, la différence de niveau. BAJOYERS , les murs latéraus.

RADIER, le plancher.

SAS on NEPTUNE, les bassins qui sont entre les écluses.

Diodore de Sicile parle d'un canal de communication qu'on avait construit entre le golfe Plusiaque et la Mer Rouge, que Darius fit interrompre dans la crainte que l'Egypte ne fut inondée, parce que les ingénieurs l'avaient trouvée plus basse que la Mer Rouge. Ptolémée second, le fit achever et y établit des barrières ou écluses.

L'invention des écluses à doubles portes pour la navigation des rivières et des canaux, ne date, suivant le père Frisi, auteur italien, que de l'année 1481. C'est sur la Brenta, près de Padoue, que les premières surent établies par deux ingénieurs de Viterbe. Les

premières construites en France, furent celles des canaux de Briare et d'Orléans, qui joi-gnent la Loire et la Seine. Dict. Technologique. Art. Ecluses.

RESCLAUSA, s. f. masclausa, dl. Chaussée de moulin qui sert à élever l'eau d'un raisseau ou d'une rivière; retenue ou légère chaussée de beue ou de fumier qu'on fait dans une rue pour retenir l'eau. V. Claus, Rad.

RESCLAUSADA, s. f. (resclaousade);
RASCLAUSADA, RESCLAUVADA. Eclusée, plein
une écluse, la quantité d'eau qui coule depuis qu'on a lâché l'écluse. V. Claus, R.

RESCLAUSAIRE, V. Restancaire et Claus. R.

RESCLAUSAR, nestancan. Moudre par éclusées. V. Claus, R.

RESCLAUVA, s. f. Endroit de la mer ou au bord de la mer où l'on parque les coquillages pour les faire engraisser. Garc. Voy. Claus, R. et Resclausa.

RESCLAVADA, V. Resclausada.
RESCLAUVAIRE, V. Restancaire et

Claus, R.
RESCLAUVAR, V. Restancar et Claus,

Rad.

RESCLAUZA, s. vl. V. Resclausa et

Claus, R.

RESCLAUZADA VI V Resclausada

RESCLAUZADA, vl. V. Resclausada. RESCLAUZURA, vl. V. Resclausa et Claus, R.

RESCLURE, vl. V. Resclaure et Claus, Rad.

RESCOLA, s. f. (rescóle), d. bas lim. Glissoire, surface glacée sur laquelle on glisse par amusement.

Far la rescola, se pousser volontairement sur la glissoire. V. Col, R. 2.

RESCOLADA, s. f. (rescoulade), d. bas lim. mescoulada. Glissade. V. Resquilhada et Col., R. 2.

RESCOLAR, v. n. (rescoula), d. bas lim. RESCOLAR. Glisser. V. Resquilhar et Col, Rad. 2.

RESCON, s. m. Caché. V. Rescounduda. RESCONDRE, v. a. (rescondré). Nascondere, ital. Cacher. V. Escoundre.

> Aquela flou que se ten ras daon sous, Que se rescon souven chout l'herba. Tandon.

Ety. du lat. condere et recondere, m. s. V. Escound, R.

RESCONDRE SE, v. d. vaud. Se cacher. V. Escound, R.

**RESCONDUT**, part. vl. Caché. V. Escoundut; s. m. vl. cligne-musette. V. Escound, R.

RESCONTRAR, v. a. (rescountrá); RECOUNTRAR, RESCOUNTRAR. Rincontrare, ital. Encontrar, esp. port. Rencontrer, trouver par hasard; deviner, réussir dans quelque entreprise.

Ety. de rescontre et de ar. V. Contra, R. Ai ben rescontrat, j'ai bien réussi.

Si aquot se rescontra, si l'occasion présente, cela se compensera; Rescontrar, esp.

A ben rescontrat lous magnans, il a bien réussi aux vers à soie.

Me rescontreri aquit, Tr. je me trouvai là par hasard, et non je me rencontrai là.

RESCONTRE, S. m. (rescontré); REN-CONTRE, RESCOURTRE, RESCOURT TRE, MECONTRE, RESCOURTER. Incontro, ital. Reencuentro, esp. Encontro, port. Rencontre, aventure par laquelle on rencontre fortuitement une personne ou une chose; hasard, occasion, conjoncture. V. Contra, R.

Au premier rescontre, à la première occasion, à la première entrevue.

L'ai agut de rescontre, j'ai cu cela de hasard ou de rencontre.

RESCOS, adj. (rescós); mascos, mascost, mascosto, vl. Retiré, caché: En de rescort, en cachette, A rescos, en cachette, secrètement. V. Escound, R.

RESCOSSA, s. f. vl. Recousse, délivrance.

RESCOST, V. Rescos.

RESCOSTAMENT, adv. vl. RESCOSTAMEN. Secrètement, en cachette. V. Escound, R.

RESCOTAMEN, vl. V. Rescostament. RESCOUANTRE, d. du Var, V. Rescontre et Contra, R.

RESCOUNDAL, dg. V. Escoundalha. RESCOUNDAL, s. m. (rescoundal), dg. Cligne musette ou cache-cache, jeu dans lequel, un des joueurs ayant les yeux fermés, est obligé d'en prendre un autre pour le faire mettre à sa place.

RESCOUNDOUNS, DE, dl. A la dérobée. V. Escoundouns d'et Escound, R.

RESCOUNDRE, v. a. dg. Cacher. Voy. Escoundre et Escound, R.

RESCOUNDUDA, vl. V. Escoundalhas et Escound. R.

RESCOUNSALHA, s. f. (rescounsaille), dl. Trésor ou autre chose cachée. V. Escound, R.

RESCOURRER, v. a. (rescourré). Égoutter.... glaner les olives, Garc. V. Escourrer.

RESCOUSTIERA, s. f. (rescoustière), dl. Cachette. V. Escoundalha et Escound, k. RESCOZEM, vl. Nous cachâmes.

**RESCRICH**, s. m. vl. Rescrit, cat. Rescripto, esp. port. Rescritto, ital. Réponse contraire; monitoire, rescrit, ordonnance.

Éty. du lat. rescriptum, m. s. V. Scriv, Rad.

RESCRIDAR SE, v. r. (se rescrida); DESCREIDAR. Se récrier; faire une exclamation sur quelque chose qui surprend et qui paralt extraordinaire. Avr. V. Recridar se et Crid, Rad.

RESE, s. m. (résé); REZE. Un des noms languedociens de la tique du chien. Voy. Lingasta.

Ten coumo un rese, il tient comme teigne. RESEGAR, v. n. vl. nezegan. Dessécher, déperir, tarir. V. Sec, R. 2.

RESECAT, ADA, adj. et p. vl. Séché, ée, tari, ie. V. Sec, R. 2.

RESECAT, ADA, adj. et p. anc. béarn. Tranché, ée; supprimé, éc.

Ety. du lat. resecutus, m. s. V. Sec, R.

RESEDA, s. m. (reseda); Reseda, esp. Réséda, réséda odorant, Reseda odorata, Lin. plante de la famille des Capparidées, originaire de l'Egypte et de la Barbarie, qu'on cultive partout à cause de l'odeur suave que ses sleurs répandent.

Éty. du lat. resede, sedare, appaiser, parce qu'on s'en servait autrefois pour appaiser les inflammations, et de la part. itér. re. d'où reseda.

RESEDA-BASTARD, Nom du réséda. Avril.

RESEGUAR, vl. V. Resegar.

RESEING, vl. RESENS. Il ou elle racheta. RESEMSOM, s. m. vl. Rançon. Voy. Rançoun et Em, R.

RESENTIR, v. a. vl. Entendre, tâter, essayer, reconnaître. V. Sent, R.

RESENTIR , vl. V. Ressentir.

RESERVA, s. f. (resèrve); Reserva, cat. esp. port. Riserva, ital. Réserve, action de réserve; choses réservées; partie d'une armée réservée en cas de besoin, lieu réservé pour la chasse, la pèche, etc.; prudence.

Ely. V. Reservar et Serv, R.

RESERVAR, v. a. (reserva); GARDAR, SAUVAR. Riservare, ital. Reservar, esp. port. cat. Réserver, garder une chose pour un autre temps, pour un autre usage, la ménager pour certaines occasions, pour certaines personnes.

Éty. du lat. reservare, fait de re, itér. et de servare, garder, conserver. V. Serv, R. RESERVAR SE, v. r. Reservarse, esp.

cat. Se réserver, retenir quelque chose d'un total; rétenir pour soi, livrer à condition d'une retenue.

RESERVAT, ADA, adj. et p. (reservá, ade); Reservad, port. esp. Réservé, ée; circonspect, discret. V. Serv, R.

RESERVATIO, s. f. vl. Reservacion, esp. Reservação, port. Riservazione, ital. Réserve. V. Serv, R.

RESERVOIR, s. m. (reservoir); Reservatorio, port. En provençal moderne, réservoir, enfoncement pratiqué au bord de la mer, d'un lac ou d'une rivière, pour y conserver le poisson dans l'eau; les grands portent le nom de viviers et les petits celui de huche, quand ils sont faits avec une caisse. V. Serv, R.

RESESTIR, Garc. V. Resistar et Sist, Rad.

RESIDAR, v. a. et n. vl. Réveiller, s'éveiller. V. Ressidar.

**BESIDAR**, v. n. (residá); Residere, ital. Residir, esp. cat. port. Résider, faire sa demeure en quelque endroit; sans régime, il se dit d'un évêque, d'un curé, qui réside dans son évêché, dans sa paroisse.

Éty. du lat. residere, m. s. dérivé de sedere, être assis. V. Sed, R.

RESIDAT , adj. vl. Réveillé.

RESIDENCA, s. f. (residèince); mezipursa, mezidencia, Residencia, cat. esp. port. Rezidensa, ital. Résidence, demeure habituelle et fixe en quelque lieu.

Ety. de residar et de ença. V. Sed, R. RESIDENCIA, vl. Residencia, cat. V. Residenca.

RESIDENSA, vl. V. Residença.

RESIDENT, ENTA, adj. (residein, èinle); Residente, port. esp. ital. Resident, cat, Résidant, ante, qui réside, qui demeure.

Ety. du lat. residentis, gen. de residens, assis. V. Sed, R.

RESIDU, s. m. (residu); Residuo, esp. ital. cat. port. Résidu, ce qui reste d'un

RES

compte; d'une matière après la distillation,

Éty. du lat. residuus, m. s. V. Sed, R. RESIES, s. m. (resiés). Agneau de trois ans. Garc.

RESIEUT, s. m. vl. Résidence, retraite. V. Residença.

RESIGNACIO, Resignació, cat. et RESIGNACION, vl. Resignacion, esp. V. Resignation.

RESIGNAMENT, s. m. Rassegnamento, ital. Resignation, v. c. m.

RESIGNAR, v. a. (resigná); Rassegnare, ital. Resignar, cat. esp. port. Résigner, se démettre d'une dignité, d'un office, en faveur de quelqu'un; renoncer.

Ety. du lat. resignare. V. Sign, R.

En vl. marquer, réprouver.

RESIGNAR SE, v. r. Resignarse, port. cat. esp. Se résigner, se soumettre avec résignation. V. Sign, R.

RESIGNAT, ADA, adj. (resigná, áde); Resignado, port. esp. Resignad, cat. Résigné, ée. V. Sign, R.

RESIGNATIO et

RESIGNATION, s. f. (resignatie-n);
RESIGNATIEM. Rassegnazione, ital. Resignacion, esp. Resignação, port. Resignació,
cat. Résignation, entière soumission, sacrifice absolu de sa volonté à celle d'un supérieur; démission d'un bénéfice. V. Sign, R.

RESILIAR, v. a. (resiliá). Résilier, casser, annuler un acle.

RESILIATION, s. f. (resiliatie-n); mest-LIATIEN. Résiliation, résolution d'un acte.

RESIMEILLAR, v. n. d. vaud. Ressembler, faire comme. V. Simil, R.

RESIMILLADOR, s. m. vl. Imitateur. V. Simil, R.

RESIMILLAMENT, s. m. d. vaud. Imitation. V. Simil, R.

RESIN, radical pris du latin resina, résine, et dérivé du grec ἡητίνη (rhêtinê), m. s. formé de ἡὲω (rheò), couler.

De resina, par apoc. resin; d'où : Resina, Resin-ous, Resinous-a.

De resin, par le changement de e en a ou en ou, rasin; d'où : Pa-rasin-a, Rousin-a, Roz-ina.

RESINA, s. f. (resine); Resina, esp. cat. port. ital. Ratin, arabe. Résine, substance d'origine organique, solide à froid, fusible par la chaleur, inflammable, insoluble dans l'eau (ce qui la distingue des gommes), soluble dans l'alcool, l'éther et les huiles volatiles. La résine élémi, le mastic, etc., sont de cette nature.

Ety. du lat. resina, m. s. V. Resin, R. RESINGUS, OUSA, OUA, adj. (resinous, ouse, oue); Resinos, cat. Resinoso, esp. port. ital. Résineux, euse, qui contient de la résine ou beaucoup de résine.

Éty. du lat. resinosus, m. s. V. Resin, R. RESIOS, adj. vl. Retiré, écarté.

RESIS, adj. vl. Rétif.

RESISCLADA, s. f. (resisclade), dl. Ondée. V. Raissa et Ject, R.

RESISTAR, v. n. (resistà); massern.
Resistere, ital. Resistir, cat. esp. port. Résister, faire effort contre, supporter facilement la peine, le travail.

Ély. du lat. resistere, de re, itér. et de sistere, arrêter, retenir. V. Sist, R.

RESISTENÇA, s. f. (resistéince); massança, massança, Resistencia, esp. port Resistenza, ital. Resistencia, cat. Résistance, défense, opposition.

Éty. du lat. resistentia, m. s. V. Sist, R. RESISTENCIA, vl. Resistencia, cat. V. Resistença.

RESISTIR, v. n. vl. Resistir, cat. esp. port. Resistere, ital. Résister.

Éty. du lat. resistere, M. Rayn. le fait venir de assistere. V. Sist, R.

RESIT, vl. Je m'éveille.

RESMER, v. a. vl. Racheter.

Ety. de re, itér. et de emere. V. Em, R. RESO, s. m. vl. V. Resson.

RESOLUTIU, IVA, adj. Resolució, cat. V. Resolutif.

**RESON**, vl. Ils ou elles rasent, coupent, scient. V. Resson.

RESONAR, vi. V. Ressonar.

RESORLZ-SUS, et

RESORS, adj. et p. vl. axssoms. Ressuscité, il ou elle ressuscite ou ressuscita. V. Surg, R.

RESORZEMENT, s. m. vl. RESORZEMEN.
Risorgimento, ital. Résurrection. V. Resurrection et Surg, R.

RESORZER, v. n. vl. Ressusciter. V. Surg, R.

Resorsura, ressusciterait.

RESOUDRE, v. n. (resoudré); Resolver, esp. port. Risolvere, ital. Résoudre, déterminer à faire.

Éty. du lat. resolvere, m. s. V. Solv, R. RESOUDRE, SE, v. r. Resolverse, esp. port. Risolversi, ital. Se résoudre, se déterminer.

RESOULUT, UDA, UA, adj. et part. (resoulu, úde, úe); RESAUGUT. Resoluto, port. esp. Resolut, cat. Résolu, ue, déterminé, hardi.

Éty. du lat. resolutus, détaché, dégagé. V. Solv, R.

RESOULUTIF, IVA, adj. vl. Resolutiu, cat. Resolutivo, esp. port. ital. Résolutif, ive, propre à résoudre, à dissiper. V. Solv. R.

RESOULUTION, s. f. (resoulutie-n);

RESOULUTIER. Resolucion, ital. Resolucion,
esp. Resolução, port. Resolució, cat. Résolution, dessein que l'on forme, parti que
l'on prend; fermeté; décision d'une question, d'une difficulté.

Éty. du lat. resolutionis, gén. de resolutio. V. Solv, R.

RESOUN,

RESOUNABLE,

RESOUNAMENT et

RESOUNAR, V. tous ces mots par rs, rasoun, rasounable et ressonar.

RESOUNAR, v. n. (resouná); quinquiman, menounsin, noumain, menounan, metounain, metounain. Resonar, esp. port. Risonare, ital. Résonner, retentir.

Êty. de re, itér. et de sounar, d'où resonare, lat. V. Soun, R.

RESOUR, V. Rasour et Ras, R.

RESPALHANT, EN, expr. adv. (ein respaillan). En frolant, en ne faisant que toucher

RESPALHAR, v. a. (respaillà); naspa-LHAR, NESPAIAR. Fròler, toucher legèrement en passant. V. Frisar.

En respalhant, en frolant.

RESPÂLHETÁ, s. f. (respailléte). Ricochets, sauts, bonds que fait une pierre lancée horizontalement à la surface de l'eau.

Éty. de Respalhar, v. c. m. De respalheta, de ricochet.

RESPAUS, s. m. (respaous); RESPAU. Criblure, menus grains qui tombent du cribe. V. Moundilhas.

Éty. du lat. res pauca, peu de chose. **RESPAUSSAR**, v.a. (respaoussá). Vanner, cribler, monder les grains. V. Moundar, Criblar et Drayar.

Éty. de respaus et de ar.

RESPECT, s. m. (respèt); assesct. Respècte, cat. Rispeto, ital. Respeto, esp. Respecto, port. Respect, soumission volontaire, déférence que l'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose, à cause de son mérite ou de sa supériorité; respect humain, égards que l'on a pour le jugement des hommes.

Ety. du lat. respectus, fait de respicere, regarder, avoir égard à ...... V. Espect, R. Parlant per respect, sauf votre respect, et.

Parlant sensa respect.

Tenir en respect, tenir en respect, conte-

nir, imposer.

Ety. de respect et de able. V. Espect, R. RESPECTAR, v. a. (respecta); massertan. Respectar, cat. Rispettare, ital. Respetar, csp. Respectar, port. Respecter, porter respect, épargner, ne point endommager, ne point porter atteinte.

Ety. de respect et de ar. V. Espect, R. RESPECTAR SE, v. r. an nassentar. Se respecter, garder les bienséances convenables à son état. V. Espect, R.

RESPECTAT, ADA, adj. et p. (respecta, ade); Respectado, port. Respetado, esp. Respecte, es. V. Respect, R.

RESPECTIF, IVA, adj. (respectif, ive), Respectiu, cat. Respettivo, ital. Respectivo, esp. port. Respectif, ive, qui a rapportà chacun en particulier, qui concerne reciproquement les parties intéressées, les choses correspondantes.

Ety. du lat. respectivus, m. s. V. Espect, Rad.

RESPECTIU, IVA, adj. vl. Respectiu, cat. V. Respectif.

RESPECTIVAMENT, adv. (respectivamein); Respectivament, cat. Respettivamente, ital. Respectivamente, esp. port. Respectivement, d'une manière respective.

Ety. de respectiva et de ment, d'une ma. mère respective. V. Espect, R.

RESPECTUOUS, OUSA, adj. (respectuous, ouse); Respectuos, cat. Rispettoso, ital. Respectoso, esp. Respectoso et Respectuoso, port. Respectueux, euse, qui porte respect, qui a du respect.

Ety. de respectu et de ous. V. Espect, R. BESPECTUOUSAMENT, adv. (respec-

tuousamein); Respectuosament, cat. Rispettosamente, ital. Respetosamente, esp. Respeitosamente, port. Respectueusement, avec respect.

Éty. de respectuousa et de ment, d'une manière respectueuse. V. Espect, R.

RESPEIG, vl. V. Respeit.

RESPEIT , s. m. vl. BESPEIG. Respecto , esp. En respect, exp. adv. eu égard; Per respect, par égard. V. Respect et Espect, R.

RESPENDRE, Garc. V. Rependre. RESPENDUT, V. Rependut.

RESPERCUSSIU, vl. V. Repercussiu. RESPERIR, v.a. vl. Ranimer, reveiller, ressusciter : Al resperir, au réveil.

RESPERIT, adj. et p. vl. Ranimé, ressuscité, revenu de l'autre monde; guéri, délivré, débarrassé, soulagé.

RESPESSAR, dl. V. Refoufar.

RESPET, s. m. (respè), dl. Fouet ou corde à fouet, V. Chassa, pour respect, V. Respect.

RESPIECH, vl. V. Respieg. BESPIECH, vl. V. Respieg.

RESPIEG, S. M. VI. BESPIEIT, BESPIECE, BESPELV. Respecte, cat. Respecto, esp. Respeito, port. Rispetto, ital. Répit, espoir, grace, délai, remise, égard, considération.

Ety. du lat. respectus, parce que c'était par considération ou respect que les Romains accordaient le délai ou répit. V. Espect, R.

RESPIEIT, s. m. anc. béarn. Répit, grace. V. Respieg.

RESPIER, s. m. (respié), dl. Piquette ou buvande de la seconde cuvée; espoir, ressource. Cast. V. Piquela.

RESPILHOUN, s. m. (respilloun); An-

GUILLOUN. Pelit vent frais.

RESPINLAR, v. n. (respinlá), d. bas lim. Rejaillir. V. Espouscar et Repoumpe-

RESPIRACIO, s. f. vl. Respiració, cat. V. Respiration et Spir, R.

RESPIRALH, Garc. Respirall, cat. V. Soupiralh.

RESPIRAMENT, s. m. vl. Respiration, souffle. V. Respiration et Spir, R.

RESPIRAR, v. n. (respirá); Respirare, ital. Respirar, esp. port. cat. Respirer, attirer l'air dans les poumons par l'inspiration et l'en repousser par l'expiration, fig. prendre un peu de relâche.

Ety. du lat. respirare, formé du grec σπώ (spo), aspirer et de αίρα (aira), air. V. Spir, R.

La difficulté de respirer, quand elle est

considérable s'appelle dyspnée.

**RESPIRATION**, s. f. (respiratie-n); Respirazione, ital. Respiracion, esp. Respiração, port. Respiració, cat. Respira-tion, action ou fonction par laquelle l'air est introduit dans les poumons des animaux ou dans les organes qui en tiennent lieu, pour y être mis en contact avec le sang ou avec les liquides qui le remplacent chez certains ètres. Cette importante fonction se compose de l'inspiration, de l'expiration et de l'assimilation. C'est par elle que la chaleur des animaux s'entretient en grande partie, que le sang veineux ou noir, impropre à la vie, devient sang rouge, vivisiant et réparateur, sa privation donne lieu à l'asphyxie.

Éty. du lat. respirationis. V. le mot précédent et Spir, R.

RESPIRATIO, adj. vl. Respiration, qui sert à la respiration. V. Spir, R.

RESPLANDEMENT, s. m. vl. Resplendimento, ital. Resplendissement, éclat de lu-

RESPLANDENSA, vl. V. Resplendor. RESPLANDENT, ENTA, adj. vi. Resplandent, cat. V. Resplandissent.

Éty. V. Splend, R.

RESPLANDIAMENT, adv. vl. Esplendidement.

RESPLANDIR, v. n. (resplandir); ans-plandia. Resplandir, cat. Risplendere, ital. Resplandecer, esp. port. Eclater, briller avec éclat, resplendir.

Ety. du lat. resplendere, fait de re, augm. et de splendere, briller. V. Splend, R.

RESPLANDIR, v. a. Publier, répandre, faire courir un bruit quelconque.

Éty. Dans ce sens ce mot est une alt. de

respandir. V. Espandir.

RESPLANDISSAMENT, s. m. (resplandissamèin). Resplendissement, grand éclat, formé par la reflexion de la lumière. Voy. Splend, R.

RESPLANDISSENT, ENTA, adj. (resplandissein, einte); Resplandent, cat. Resplandecente, port. Resplandiciente, esp. Resplendissant, ante, qui resplendit, qui brille.

Éty. du lat. resplendescentis, gén. de res-

plendescens, m. s. V. Splend, R.

RESPLANDOR, s. f. vl. Resplandor, cat. V. Resplendor et Splend, R.

RESPLANDRE, vl. V. Resplandir. RESPLANDRES, Voy. Resplendor et

Spland, R. RESPLANGER, v.n. (resplandré), d. bas

lim. Retentir, en parlant des cris, des plaintes. Ety. de res, iter et de planger, plagner, plaindre. V. Plagn, R.

Lou mau d'aquel det resplang dins tout lou bras, la douleur que j'ai à ce doigt se fait sentir dans tout le bras.

RESPLENDENSA, vl. Resplendenzia, ilal. V. Resplendor et Splend, R.

RESPLENDIR, V. Resplandir et Splend, Rad.

RESPLENDOR, S. f. vl. RESPLANDOR, BESPLANDRES. BESPLENDENSA. Resplandor, cat. esp. port. Risplendore, ital. Splandeur, éclat vive clarté, lustre, gloire, brillant.

Ety. du lat. splendor, m. s. de re, iter. V. Splend, R.

RESPLENIT, IDA, adj. et p. vl. Rempli, ie.

Ety. de res pour re, augm. de plen et de it, rendu très-plein. V. Plen, R.

RESPOND, messons, sous-radical dérivé du lat. spondere, spondeo, sponsum, promettre, d'où respondere, s'engager de son côté, répondre, responsum, réponse

De respondere, par apoc, respond; d'où: Respond edor, Responde men. Respond-ent, Respond-eire, Respond-re, Respond-ut.

De responsum, par apoc. respons; d'où: Respons, Respons-a, Respons-able, Resport, Respost-a, Respost-ura, Respouand-re, Respouend re.

RESPONDEDOR, s. m. vl. Répondant, interlocuteur. V. Respondent.

Éty. du port. respondedor, m. s. formé du lat. respondens. V. Respond, R.

RESPONDEMEN, s. m. vl. Réponse, correspondance. V. Respond, R.

RESPONDEIRE, s. m. (respondeiré). Caution, garant. V. Respondent et Respond. Rad.

Ou voudra mourir à l'espitau, Fau que si fasse respondeire. Prov.

RESPONDENT, s. m. (respoundein); RESPONDEURE. Risponditore, ital. Respondedor, port. Répondant, celui qui répond ou s'engage pour un autre, celui qui répond dans un examen.

Ety. du lat. respondentis, gén. de respondens, m. s. V. Respond, R.

RESPONDRE, v. a. (respondre); \*\*\*-POULEMBRE, RESPONDERE. Rispondere, ital. Responder, esp. port. Responder, cat. Répondre, faire une réponse à une demande, à une question, alléguer des raisons, correspondre à telle ou telle partie, en parlant d'une douleur, remplir, accomplir, être caution, assurer.

Ety. du lat. respondere, m. s. V. Respond, R.

RESPONDRE, v. n. dl. Commencer à éclore ou à répondre, en parlant des vers à воје.

En vl. sortir, aboutir.

RESPONDUT, UDA, adj. et p. (respondu, ude); assecundur. Respondido, esp. Répondu, ue. V. Respond, R.
RESPONER, anc. béarn. V. Respondre

et Respond, R.

RESPONRE, v. a. vl. Répondre. Voy. Respondre et Respond, R.

RESPONS, s. m. (respons); Responsa, cat. esp. Réponse, paroles qui se chantent après les leçons, à l'office de matines.

Éty, du lat. reponsorium. V. Respond, Rad.

RESPONSA, s. f. (response); RESPONSE sa, responses, responsera. Risposta, ital. Respuesta, esp. Responsa, port. Respons, cat. Réponse, ce qu'on répond à une demande ou à une question, lettre en réponse à un lettre reçue, réfutation.

Éty. du lat. responsum, responsis, m. s.

V. Respond, R.

RESPONSABILITAT, s. f. (repounsabilitat); RESPOUNSABILITAT. Responsabilitat, et Responsabilidad, cat. Responsabilidade, port. Responsabilité, état de celui qui est responsable, obligation de répondre.

RESPONSABLE, ABLA, adj. (respounsable, able); mespounsable. Risponsabile, ital. Responsable, cat. esp. Responsavel, port. Responsable, qui est garant de quelque chose, qui doit réndre compte de son administration. V. Respond, R.

RESPONSIER, s. m. vl. maspossien. Risponsorio, ital. esp. Responsori, cat. Livre d'église contenant les réponds, répondeur.

Ety. du lat. responsorium, m. s. V. Respond, R.

RESPONSION, 8. f. massomiva, vl. Responsio, anc. cat. Responsion, anc. csp. Risponsione, ital. Réponse, réplique.

Ety. du lat. responsionis, gen. de responsio, m. s. V. Respond, R.

RESPONSIVA, s. f. vl. Réponse écrite, lettre. V. Respond, R.

RESPOS, s. m. vi. RESPOST. Réponse. V. Responsa et Respond, R.

Il ou elle répondit.

RESPOSSET, s. m. vl. Verset. V. Respond, R.

RESPOSSIER, s. m. vl. V. Responsier, Respondent et Respond, R.

RESPOSSIU, IVA, adj. vl. Responsif, qui sert à répondre. V. Respond, R.

RESPOST, s. m. et

RESPOSTA, s. f. vl. RESPOSTURA. Resposta, cat. port. Respuesta, esp. Risposta, ital. Réponse, réplique, V. Responsa, riposte, arrêt de lance, refrain. V. Respond, R.

RESPOSTURA, s. f. vl. Réponse. V. Resposta, Responsa et Respond, R.

RESPOUANDRE, et

RESPOUANSA, d. du Var. Alt. de Respondre et Responsa, v. c. m. et Respond, R. RESPOUENDRE, et

RESPOUENSA, Alter. de Respondre et Responsa, v. c. m. et Respond, K.

RESPOUESTA, V. Responsa et Respond, R.

RESQUET, ETA, adj. d. béarn. Pour Fresquet, v. c. m. et Fred, R.

RESQUETIAR SE, v. r. (se resquetiá); PRODISTAB. Ricattarsi, ital. Desquitarse, esp. Le même que Raquitarse, v. c. m.

Ety. de ses pour re, iter. de queti pour quili, quitle, et de l'act. ar, redevenir quitle. V. Quiet, R.

RESQUETIAT, ADA, adj. et p. (resquetia, ade); Desquitado, esp. Riscattato, ital. Raquitté.

RESQUIAR, d. mars. V. Resquilhar. RESQUILHADA, s. f. (resquiliáde) : mas-QUINLADA, MESQUIADA, GLISSABA, MECABLIMPA-DA, ESPARRADA, CARLIMPADA, LAGURNADA, RES-COLADA, COULIEPADA. Resquillada, cat. Glissade, faux pas que l'on fait en glissant.

Ely. de resquilhar et de ada. V. Esquilh, Rad.

RESQUILHADOUR, s. m. RESQUILHAN-TA, PEIRA RESQUILHOUA, RESQUINLADOUR, LAGUE-NADOUR. Glissoire, chemin frayé sur la glace pour y glisser, lieu où l'on glisse par divertissement.

Ely. de resquilhar et de adour. V. Esquilh, R.

RESQUILHAIRE, s. m. (resquilláiré); Esquimaine. Glissoire, on le dit aussi de quelqu'un qui disparaît sans payer, qui s'en va sans acquitter son écot.

Ely. de resquilhar et de aire. V. Esquilh, Rad.

RESQUILHANT, ANTA, adj. et part. (resquillan, ante); Glissant, ante, où l'on peut facilement glisser.

Éty. de resquilh et de ant. V. Esquilh, Rad.

RESQUILHAR, v. a. (resquillá); coulse-PAR, RESQUIAR, REQUIRER, RESQUIRER, GLIS-SAR, LISTAR, LISTAR, ESCARLISPAR, ESPARRAR, LEQUERAR. Resquillar, cat. Glisser, metire le pied sur une chose glissante, chanceler ou tomber.

Éty. de re, itér. ou augm. de esquilh, et de ar, act. ou du bas breton risglar ou risclein, m. s. V. Esquilh. R.

Dérivés: Resquilhada, Resquilhadour, Resquilhaire, Resquilhant, Resquilheta, Resquilhous, Resquilhoun.

RESQUILHETA, s. f. (resquilléte); mus-QUIETA. Petit galet plat, propre à faire des ricochets, quand on le lance sur l'eau.

Ety. de resquilhar, glisser. V. Esquilh, Rad.

De resquilheta, en glissant.

RESQUILHETA, s. f. (resquilléte); RESQUIOUN, RESQUIRLETA, RESALETA, REQUIETA. Glissoire, chemin fraye sur la glace pour y glisser, espèce d'exercice qui consiste à glisser sur un corps poli et incliné.

Jugar à resquilheta, anar à resquilhetta, jouer à écorche cul, glisser, se traîner sur

le derrière.

De resquilheta, de ricochet, en glissant. Ély. de resquilhar et de eta, dim. V. Esquilh, R.

RESQUILHOUS, OUSA, OUA, adj. (resquillous, ouse, oue); RESQUIRLOUS, LE-GUERT, LIGUERT. Glissant.

Éty. de resquilhar et de ous. V. Esquilh,

RESQUINLADA, s. f. (resquinláde), dl. V. Resquilhada et Esquilh, R.

RESQUINLADOUR, V. Resquilhadour et Esquilh, R.

RESQUINLETA, s. f. dl. V. Resquihela el Esquilh, R.

RESQUINLOUS, ... (de resquinlous), dl. En glissant. V. Esquilh, R.

RESQUITAR SE, v. r. (sé resquitá), et IMPL. BASQUETIAR , REPOULICAR SE , REPATIAN ESCUAR. S'acquitter, se rendre quitte, se libérer, gagner ce qu'on avait perdu au jeu.

Ety. du lat. quietus, tranquille, d'où le latin barbare acquietare, rendre tranquille

ou quitte. V. Quiet, R.
RESS, mass, mass, radical de ressa, scie, dérivé probablement du grec ohors (rhèssô), rompre, frapper avec force, ou de passou (rhassô), renverser, briser, parce que la scie sert à couper, à diviser.

De rhessó, par apoc. ress; d'où: Ress-a, Ress-adour, Ress-aire, Ress-ar, Resseg-ar, Rasseg-a, Rasseg-aire, Rasseg-ar.

RESSA, s. f. (rèsse), dl. Le racloir d'une porte de jardin, d'une porte cochère, qui lient lieu de marteau.

Ety. du grec ἡήσσω (rhêssô), frapper avec force. V. Ressar et Ress, R.

RESSA, s. f. (rèsse), dl. Scie. V. Serra et Ress, R.

L'un tira la ressa l'autra lou peitrau. Pr. RESSADOUR, s. m. (ressadou), dl.

Baudet des scieurs de long. V. Ress, R. RESSAIRE, s. m. (ressairé), dl. Scieur de long. V. Serraire.

Éty. de serrar et de aire. V. Ress, R. RESSAIRES, s. m. pl. (ressaïrés), dl. V. Serraires.

RESSAMENAR, v. a. (ressamená). Semer de nouvezu, remplacer une première semence qui n'a pas levé ou qui a été emportée.

Ety. de re, iter. et de samenar. V. Semen,

RESSANÇA, s. f. (ressance). Usine où l'on lave le marc des olives; huile qui en

RESSANSAGI, s. m. (ressansádgi); BESSAUSAGE. Action de laver le marc des olives. Garc.

RESSANSAIRE, s. m. (ressansáiré). Ouvrier qui lave le marc des olives.

RESSANSAR, v. a. (ressansá). Laver le marc des olives pour en retirer l'huile qui y est restée.

RESSANSOUTAR, v. a. (ressansoulá), d. bas lim. Ravigoter, rendre la vigueur, la sanlé

Éty. de re, iter. de sanus, sain, et de outar, act. V. San, R.

RESSAR, v. a. (ressá), dl. Scier. Voy. Serrar.

Ety. du grec phoow (rhèsso), couper, rompre; gratter à une porte avec l'anneau qui y tient lieu de marteau. V. Ress. R.

RESSART, s. m. (ressar). Pour réverbération, V. Reverbaration.

Ety. de rhéssó, frapper avec force. Voy. Ress. R.

RESSA SAGNA, s. f. (rèsse sagne). Nom de la fauvette effarvatte ou petite rousserolle, Motacilla arundinacea, Gm. Sylvia arundinacea, Lath. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Subulirostres, qui construit son nid dans les roseaux, où la femelle pond de quatre à cinq œuss d'un blanc verdatre, avec des taches vertes et brunes. V. Boscarida.

RESSAUNAR, v. a. (ressaouná). Ressaigner, saigner de nouveau.

Éty. de re, iter. et de saunar. V. Sang, Rad.

RESSAUPRE, v. a. vl. Recevoir. Voy. Recebre et Cap, R. 2.

RESSAUSSILHAT, s. m. (ressaoussilhá). Un éveillé, un escarbillard.

RESSAUT, s. m. (ressaout); RESSAOUT, RESSAUTAMENT. Risalto, ital. Resalto, port. esp. Ressalt, cat. Ressaut, contre-coup, rebondissement, sursaut, réveil subit et instantané; réverbération du soleil.

Ety. de re, augm. et de saut. V. Salt.

Ressaut d'una voitura, cahot, cahotage. RESSAUT, s. m. (ressaou). Un des noms de l'espèce de filet qu'on nomme épervier. V. Esprevier.

RESSAUT, s. m. Ressaut, avance ou saillie d'une corniche. V. Salk, R.

RESSAUTAMENT, V. Ressaul et Salh,

RESSAUTAR, v. n. (ressaoula); Resaltar, port. esp. Ressaltar, cal. Risaltare, ital. Avoir ou éprouver des sursauts, faire de petits bonds, en parlant d'un corps qui roule; vl. trépigner, bondir.

Ety. de re, iter. de saut et de ar, faire de nouveau des sauts. V. Salh, R.

La voitura ressaula, la voiture donne des soubresauts.

Aquot m'a fach tout ressautar, cela m'a

fait tressaillir, m'a fait trembler. Lou rabot ressauta, le rabot brette.

RESSAUTELAR, v. n. vl. RESSAUTELLAR. Bondir, tressaillir, V. Salh, R.

RESSAUTOUN DE, adv. Sursaut, sur le qui vive.

> Manges toujours de ressautoun. Dioul.

RESSAZIONDAR SE, v. r. vl. Se rétablir, prendre des forces.

RESSEAR, v. a. d. de Barc. V. Ressecar et Sec, R.

RESSÉBRE, vl. V. Recebre.

RESSECAR, v. a. (ressecà); RESSEAR. Émonder, ébrancher. Voy. Talhar et Esbrancar.

Éty. du lat. resecare, couper, roguer, retrancher. V. Sec. R.

RESSEGA, s. f. (rességue), dl. Scie. V. Serra et Riss, R.

RESSEGAGI, s. m. (ressegádgi); nxssxgasz. Hersage, action de herser la terre.

Garc.

RESSEGAR, dl. V. Serrar et Ress, R.

RESSEGAU, s. m. (ressegaou), dl. Scie

RESSEGE, s. f. (recédzé), d. bas lim.

RESSEGE, s. f. (recédzé), d. bas lim.

RESSEGE, s. f. (recédzé), d. bas lim.
RECER. Scie, V. Serra et Serreta. Engagear la racege, engager la scie. fig. rester
court, demeurer sur ses dents. V. Ress, R.
RESSEGEAGI, s. m. (recedzódzi), dl. ma-

RESSEGEAIRE, s. m. (recedzalré),
RESSEGEAIRE, s. m. (recedzalré),

d. bas lim. senertaine, aucuseaine. Scieur et scieur de long. V. Serraire et Ress, R.

RESSEGEAR, v. n. (ressedjá), dl. Côtoyer, passer par les bords d'un champ.

RESSEGEAR, v. a. (recedza), d. bas hm. archerar. Scier, couper avec la scie. Fig. rabacher. v. Serrar et Ress, R.

RESSEGEOUN, s. m. (recedzóu), d. bas lim. macranour. Dim. de recege, petite scie. V. Serreta et Ress, R.

RESSEGRE, v. a. (ressègré); nesseaum, ressau-moutas, escentas. On le dit des vendangeurs qui après avoir ramassé le raisin repassent dans la vigne, grapiller: en term. de laboureur. rompre les mottes après la charrue: rechercher à la pioche ce qu'on n'a pu labourer avec la charrue, revenir sur un ouvrage mal fait, en d. bas lim. donner des coups sur tout le corps.

Ety. de re, itér. et de segre, suivre. V. Segu. R.

RESSEGUER, v. a. (rességué). Battre l'eau, faire du bruit, effrayer le poisson, pour qu'il se jette dans les filets. Garc. V. Resaiguar et Ress, R.

Ety. de rhéssé, frapper fortement. RESSEGUIER, s. m. (resseguié), dl. Scieur de long. V. Serraire et Ress, R.

RESSEGUIR, le même que Ressegre, v. c. m. et Sequ, R.

RESSEMBLADOR, S. M. VI. RESSEM-

PLANE. Imitateur. V. Simil, R.
RESSEMBLAIRE, vl. V. Ressemblador.

RESSEMBLAMENT, s. m. vl. BRESSEM-BLANCEN, RESSEMBLANCET. Ressemblance. Voy. Ressemblança et Simil, R.

RESSEMBLAMENT, Garc. V. Rassemblament.

RESSEMBLANÇA, s. f. (resseimblance); SEMBLANÇA. Rassomiglianza, ital. Semejanza, esp. Semelhanza, port. Ressemblance, rapport, conformité entre des personnes ou des choses.

Éty. de re, augm. de semblar, sembler et de ança. V. Simil, R.

RESSEMBLANT, ANTA, adj. (resseimblán, ánte); Rassomigliante, ital. Semejante, esp. Semilhante, port. Ressemblant, ante, qui ressemble. Voy. Simil, Rad.

RESSEMBLAR, v. n. (resseimblá);
RESSEMBLAR, SEMBLAR. Risembrare et Rassomigliare, ital. Resemblar, anc. esp. Semejar, esp. mod. Ressembler, avoir de la ressemblance avec quelqu'un, avec une chose; représenter.

Ety. de re, augm. et de semblar, sembler beaucoup. V. Simil, R.

RESSEMBLAR SE, v. r. Se ressembler, avoir de la conformité dans les traits, se rapporter.

RESSEMELADOR, s. m. vl. RECEMBLA-DOR. Imitateur, semblable. V. Simil, R.

RESSEMELAGI, s. m. (ressemeladgi);
RESSEMELAGE, RESSOOU, SEMELATTE, SEMELAGI,
SOULETAGE. Carrelure des souliers, semelle
qu'on ajoute à un soulier quand la première
est usée.

Ély. de re, itér. de semela, semelle, et de agi, litt. mettre une autre semelle.

RESSEMELAR, v. a. (ressemelá); ressoular, semelar, soular, Ressemeler, meitre de nouvelles semelles à un soulier.

Éty. de re, itér. de semela et de l'act. ar. RESSEMELAT, ADA, adj. et part. (ressemelà, àde); ressourat. Carrelé, ée, auquel on a mis une semelle.

Éty. de re, itér. de semela et de al, ada. RESSEMENAR, v. a. (ressemená); Resembrar, esp. Ressemer, rensemencer, semer une seconde fois la même terre.

Éty. de re, itér. de semença, semence, et de la term. act. ar, litt. semer de nouveau. V. Semen. R.

RESSEMLAMENT, vl. Ressemblance. V. Ressemblament.

RESSEMLAR, vl. V. Ressemblar. RESSENH, vl. II ou elle enceint, envionne.

RESSENTIDA, Garc. V. Ressentiment.
RESSENTIMENT, s. m. (resseintiméin);
RESSENTIMENT, cat. Risentimento,
ital. Ressentimento, esp. Ressentimento, port.
Ressentiment, léger renouvellement d'une
douleur, d'un mal; souvenir d'une injure avec désir de s'en venger; souvenir

Éty. de re, itér. et de sentiment. V. Sent, Rad.

RESSENTIR, v. a. (resseintir); Ressentir, cat. Risentire, ital. Resentir, esp. port. Resseutir, sentir vivement, éprouver.

Éty. de re, augm. et de sentir, sentir fortement. V. Sent, R.

RESENTIR SE, v. r. Resentirse, esp. cat. Se ressentir, avoir un ressentiment, éprouver les suites; avoir part à quelque chose, avoir le désir de se veuger.

RESSENTIT, IDA, adj. et part. (resseinti, ide); Resentido, esp. Ressenti, ic. V. Sent. R.

RESSERCAR, V. Recercar et Quer, R. RESSERRAR, v. a. (resserrá); massarman. Resserrer, serrer davantage, rendre le ventre moins libre, constiper, restreindre, rétrécir. V. Serr, R.

RESSET, s. m. (ressé), dl. Une scie à main. V. Coutsou serra et Ress, R.

Lous menusiers armats d'ayssets, De manayras et de ressels, Mai sans couragi s'avanceroun. Favre.

RESSET, s. m. vl. Son. V. Racet. RESSIDAR, v. a. et r. vl. missidan, neisedan, neisedan, Réveiller, éveiller, s'éveiller; revenir, sortir, retirer. V. Seder, R.

RESSIDERAR, v. a. vl. Eveiller. Voy. Sider, R.

RESSIER, s. m. (ressié); massier, dl. Celui qui nourrit le bétail d'autrui pour le seul profit du fumier.

RESSIF, V. Recif.

RESSILHA, s. f. (ressille), dl. Sciure. V. Serrilha.

Ety. de ressa, scie, et de ilha, tout, tout ce qui tombe de la scie. V. Ress, R.

RESSIS et

RESSIT, adj. vl. Faible, infirme, cacochyme, perclus, impotent, lâche, piteux.

RESSIEAR, vi. Retrancher, separer: Ressiza, il ou elle retranche.

RESSIZAR', v. a. vl. Séparer, retrancher. V. Scind, R.

RESSO, s. m. vl. Resso, cat. V. Resson.
RESSON, s. m. vl. masso, masso, nasso.
Resso, cat. Resonacion, esp. Risonanza, ital. Retentissement, bruit, rumeur, tumulte, renommée.

Éty. de re, iter. et augm. et de son. V. Son, R.

RESSONAMENT, s. m. (ressounaméin); RESSON, RETROBIMENT, RESSOUNTIMENT, RESSOUNTIM

Éty. de ressonar et de ment. Voy. Son, Rad.

Aquella gleia n'a pas de resson, cette église ne résonne pas.

RESSONAR, V. n. (ressouná); Ressou-MAR, RESOUNAR, REFERTIR, RECLANTIR, RETROU-NIR, RESOURAIR, RESTOUR, RESSOUNTIR, REPOUM-PIR, RESCLANTIR, QUINQUINAR, RESOUREIR, RES-CLANTIR, RESTOURTIR. Risonare, ital. Resoar, port. Ressonar, cat. Resonar, esp. Retentir, résonner, renvoyer un son éclatant.

Éty. du lat. retonare et resonare, ou de re, itér. de son et de ar, faire entendre le son une seconde fois. V. Son, R.

RESSOOU, s. m. (ressoou); nassour. Four-tombant, terme de boulanger, on le dit de l'état du four, quand la grande chaleur est tombée: Pan doon ressoou, pain cuit au four-tombant.

Éty. de re, augm. et de soou, qui est bien tombé. V. Sol, R. 2

RESSOOU, s. m. (ressoou), dl. Carrelure de vieux soulier. V. Ressemelagi.

Éty. de re, itér. et de soon, le sol, la sola, mettre une seconde pièce du fond. V. Sol, R. 2.

RESSOCUTAR, V. Ressaular et Saut. RESSORGER, V. D. VI. RESSOREER. Resurgir, anc. esp. port. Risorgere, ital. | Suinter, filtrer, rejaillir; ressusciter. Voy. | Surg, R.

RESSORS, adj. et p. vl. Ressuscité. V. Resors et Surg, R.

RESSORS, adj. et p. vl. assonzer. Res-

RESSORSA, s. f. vl. Ressource; adj. ressuscitée. V. Surg, R.

RESSORT, s. m. (ressór); Ressort, cat. Resorte, esp. Ressort, lame métallique, ordinairement d'acier, de forme diverse suivant les usages, qu'on destine à reprendre, par sa force élastique, la figure qu'elle avait avant que d'être forcée; on le dit aussi pour ressort, élasticité en général, et sig. pour intrigue, moyen dont on se sert pour faire réussir une entreprise, un dessein; étendue de juridiction : droit de connaître des causes d'appel.

Ety. du lat. resurgere, se relever, se rétablir, formé de re, iter. et de surgere, se

lever. V. Surg, R.

On donne le nom de ressort-à-boudin, à un fil métallique, tourné en spirale, formant un cylindre creux.

RESSORT, s. m. vl. Ressort, rebondissement, contre-coup, résistance. V. Surg,

RESSORT, s. m. Ressort doou souleou, réverbération du soleil.

Éty. Altér. de l'esp. resel, formé de re, itér. et de sol, réflexion du solcil. V. Sol.

RESSORTIR, v. n. (ressourtir); agssourrie. Ressortir, sortir après être entré ou sortir de nouveau ; être de la dépendence de telle ou de telle juridiction.

Ety. de re, iter. et de sortir. V. Sort, R. En vl. relever; rejaillir, rebondir. Voy. Surg, R.

RESSORZER, vl. V. Ressorger.

RESSOS, s. m. vl. Bruit, renommée, il ou elle redit.

RESSOULAR, v. a. (ressoulá), dl. Cueillir les feuilles de mûrier à poignées, ou dépouiller un scion d'un coup de main, en tirant à soi.

RESSOULAR, dl. Pour ressemeler, V. Ressemelar et Sol, R. 2.

RESSOULAT, ADA, adj. et p. (ressou-lá, ade). Carrelé, ressemelé. V. Sol, R. 2. RESSOUN, V. Resson et Son, R.

RESSOUNAMENT, V. Ressonament et Son, R.

RESSOUNAR, V. Ressonar et Son, R. RESSOUNSALHA, s. f. (ressounzaille), d. bas lim. Rognure. V. Ratailhoun et Restos.

Éty. du lat. rescissus, tranché, coupé, et de alha.tout.

RESSOUNSAR, v. a. (ressounzá), d. bas lim. Couper, tailler quelque chose, pour lui faire prendre une forme déterminée.

Elv. du lat, rescindere, m. s.

RESSOUNSAR, v. a. (ressounsa), dl. Raccourcir, rogner. V. Escourchar.

Ety. du lat. rescindere, m. s.

RESSOUNTIMENT , V. Ressonament et Son. R.

RESSOUNTIR, V. Ressonar et Son, R. RESSOURÇA, s. f. (ressource); Risorsa, ital. Recurso, port. Ressource, moyen de se relever d'un malheur, d'un désastre, d'une term. Ment, v. c. m. action par laquelle on perte; ce à quoi on a recours.

RES

Ety. du lat. resurgere, se relever, se rétablir. V. Surg, R.

RESSOURTIR, V. Ressortir. RESSOUVENIR SE, v. r. (sé ressouvenir). Se ressouvenir, se rappeler. V. Souvenir se.

RESSUAR, v. n. (ressuá), d. bas lim. Il se dit des corps qui laissent sortir leur humidité interieure et particulièrement des murs nouvellement construits.

Las plegeas fan ressuar las muralis, les plaies font ressuer les murs.

Éty. de re, itér. et de suar, suer. V. Sud, Rad.

RESSUAR, v. a. d. bas lim. Acierer. V. Aceirar.

RESSUAT, ADA, adj. et p. (ressuá, ade), d. bas lim. Ridé, fletri, ratatiné. V. Sud, R. RESSUSCITAMEN, s. m. vl. Resurrection, action de ressusciter.

RESSUSCITAR, v. a. et n. (ressuscitá); Resucitar, esp. Ressuscitar, port. Risuscitare, ital. Ressusciter, ramener ou retourner de la mort à la vie, revenir d'une maladie dangereuse.

Ely. du lat. resuscitare, formé de la part. itér. re, et de suscitare, animer, susciter, ou

de re, sursum-excitare.

RESSUSCITAT, ADA, adj. et p. (ressuscitá, ade); Resucitado, esp. Ressuscité, ée. V. Ressuscitar.

REST, radical dérivé du lat. restis, corde, cordage, câble, formé de restare, resto, rester, être de reste, demeurer en arrière, s'arrêter. V. Arrest, R.

Do restis, par apoc. rest; d'où : Rest-o, Rest, Rest-a, Rest-anc, Rest-anca, Restancar, Rest-ant, Rest-ar, Ar-restar, Ar-restament, Ar-rest-ation.

REST, S. M. (rès); RES, RAS, ARREST, FOR, FOUR, COUBLA. Reste, port. Glane, tresse, corde ou chapelet d'oignons, d'aulx, attachés par leur fane entremélée de glui ou paille longue; paquet, botte.

Éty. du lat. restis, corde, restis alliorum,

V. Rest, R.

RESTA, s. f. vl. Resta, ital. Pause, repos. V. Rest, R. RESTA, s. f. dl. (reste); Resta, esp. cat.

Le reste. V. Resto et Rest, R.

Toutos las restos, tous les restes. Trad. de Virg.

RESTABLIR, v. a. (restablir); Rista-bilire, ital. Restablecer, esp. Restabelecer, port. Restablir, cat. Rétablir, remettre au premier état, en bon ou en meilleur état, rétablir sa santé.

Éty. de res, itér. et de stabilire, établir, élablir de nouveau. V. Est, R.

RESTABLIR SE , v. r. Restablirse, cat. Restablecerse, esp. Ristabilirsi, ital. Se rétablir, revenir dans son premier état, dans son état naturel, se remettre d'une maladie.

RESTABLISSAMENT , s. m. (restablissamein); Ristabilimento, ital. Restablecimiento, esp. Restabelecimento, port. Resta-bliment, cat. Rétablissement, action de rétablir les choses dans leur premier état, retour à l'état de santé naturel.

Ety. de res, itér. de Stabilire, et de la

établit de nouveau. V. Est, R.

RESTABLIT, IDA, adj. et p. (restabli, ide); Restablecido, esp, Rétabli, ie, réparé, revenu en santé.

Ély. de restablir et de la term. pass. ii, ida. V. Est, R.

RESTADA, s. f. (restade). Sejour, demeure, action de demeurer dans un pays, ce mot n'est guère d'usage que dans cette phrase: Faire la mala restada, ne plus revenir, périr, rester dans l'endroit où l'on est allé. V. Rest, R.

RESTAIG, vi. Il ou elle console.

RESTANC, s. m. terme de Grace. Garc. Pour réservoir. V. Resclausa et Rest, R.

RESTANCA, s. f. (restanque); BESTAR-GLA, BEBUTA. Arrêt, digue, tout ce qui empêche l'eau de couler, écluse.

Ety. de re, augm. et de estanchar, élancher, ou plutôt de restar et de aqua, eau, arrêter l'eau. V. Rest. R.

RESTANCA, di. Barre pour barrer une porte, V. Tanca; arrêt pour la pâte, en terme de boulanger. V. Rest, R.

RESTANCAIRE, s. m. (restancairé); BESCLAUVAIRE, BESCLAUSAIRE. Celui qui retient l'eau. Garc.

Ely. de restancar et de aire. V. Rest, R.

RESTANCAR, v. a. (restancá); aescladvan, aescladvan, reschadsan. Retenjr l'eau avec une digue ou arrêt, clore une écluse.

En vi. apaiser, arrêter.

Ely. de restança et de ar. V. Rest, R. RESTANGLA, V. Restanca et Rest, R. RESTANQUA, s. f. vl. Ecluse. V. Restanca et Rest, R.

RESTANSA, s. f. (restanse), dl. Pause, interruption, cessation d'une action.

Ety. V. Rest, R.

RESTANT, s. m. (restan); Restante, ital. port. esp. Restant, cat. Restant, ce qui reste d'une somme, d'une quantité, le reste.

Ety. du lat. restantis, gen. de restans, m. s. V. Rest, R.

RESTAR, v. n. (restá); ABBALIR. Restare, ital. Restar, esp. port. cat. Rester, demeurer, tarder, loger.

Ety. du lat. restare, formé de re pour retre, derrière, et de stare, être debout, demeurer, s'arrêter.

Le mot rester, donnant lieu à un grand nombre de provençalismes ou gasconismes, nous citerons ici les plus remarquables.

Rester pour demeurer. V. Rest, R. Ounte restaz? Tr. où demeurez-vous? et non où reslez-pous?

Restarai aicit jusqu'a deman, Tr. je demeurerai ici jusqu'à demain.

On dit cependant:

Leis autres parteroun et iou resteri, les autres partirent et je restai.

La fatiga l'a fach restar en camin, la faligue l'a fait rester en chemin.

Ai restat longtemps am'ellei, j'ai demeuré longtemps avec eux.

Ai restat dous ans dins aquella carriera, j'ai demeuré, etc.

Qunte restaves avant? où demeurez-tu avant?

Rerter pour redevoir.

Me restax deoure cinq francs, Tr. vous me redevez cinq francs, ou vous me devez encore cinq francs.

Rester pour tarder.

Restoun ben de sounar la messa. Tr. on tarde bien à sonner la messe.

Resta ben de venir, Tr. il tarde bien à venir.

Avez ben restat, Tr. vous avez bien tardé. Avoir resté pour être resté.

Anet per qu'auqueis jours à Marselha et l'y a restat, Tr. il alla pour quelques jours à Marseille et il y est resté:

Ai restat soulet, Tr. je suis resté seul. A restal tres-houras en faction, Tr. il est

resté trois heures en faction.

Rester, se conjugue en français avec avoir, quand il marque l'action, et avec être, quand il indique l'état ou la position dans laquelle on se trouve.

Restar sur seis dents.

Restar en sisia, rester en repos. Desanat. RESTAR , v. n. V. Soubrar et Restar. Rad. rester, être de reste. V. Rest, R.

N'en a restat des, il en est resté dix. RESTAUR, radical pris du lat. restaurare, restaura, restauratum, rétablir, refaire, remettre sur pied, rebâtir.

De restaurare, par apoc. restaur; d'où: Restaur, Restaur-acio, Restaur-ant, Reslaur-ar, Restaur-alour, Restaur-ation.

RESTAUR, vl. V. Restaurament et Reslaur, R.

RESTAURACIO, vl. Reslawració, cat.

V. Restauration et Restaur, R. RESTAURADOR, Restaurador, cat. et

RESTAURAIRE, vi. V. Restauratour. RESTAURAMENT, S. M. VI. RESTAUS, assyaumanen. Réparation, rétablissement. V. Restaur, R.

RESTAURANT, s. m. (restaourán); Restaurante, port. Restaurant, aliment ou remède qui répare les forces abattues, nectar, consommé succulent; établissement de traiteur.

Éty. de restaur et de ant. V. Restaur, R. RESTAURAR, v. a. (restaura); amorecu-AR, ARRESTAURAR, RESTOOULAR. Rislorare, ital. Restaurar, cat. esp. port. Restaurer, reparer, rétablir, redonner des forces ; sentir bon.

En vl. restituer.

Ety. da lat. restaurare, m. s. V. Restaur, Rad.

RESTAURAR, v. a. vl. Rendre. RESTAURASO, vl. V. Restauracio.

RESTAURAT, ADA, adj. et p. (restaourá, áde); Restaurador port. esp. Restauré,

Éty. du lat. restauratus, m. s. V. Restaur, Rad.

RESTAURATION, s. f. (restaouratie-n); ERTAUZATIEN. Ristorazione, Ital. Restauracion, esp. Restauração, port. Restauració, cat. Restauration, action de restaurer, rétablissement, réparation.

Bly. du lat. restaurationis, gén. de restau-

ratio, m. s. V. Restaur, R.

RESTAURATIU, 1VA, adj. vl. Reslauratiu, cat. Restaurativo, esp. port. Ristorativo, ital. Restauratif, ive, restaurant, propre à restaurer.

RESTAURATOUR, s. m. (reslooura-lour); Ristoratore, ital. Restaurador, port. esp. cat. Restaurateur, celui qui restaure, qui rétablit, et dans un sens tout moderne, traiteur qui donne à manger à toute heure du jour et à plats détachés.

RES

Ety. de restaurar et de la term. atour, de actor, celui qui restaure. Voy. Restaur, R.

Le mot restaurateur, pris dans le sens de traiteur, ne remonte pas au delà de 1765, époque à laquelle un nommé Boulanger, fonda, à Paris, rue des Poulies, un établissement de ce genre. Il mit pour devise à son ensei-gne: Venite ad me, omnes qui stomache laboralis, et ego restaurabe vos, venez à moi vous tous qui avez l'estomac faible et je vous restaurerai, d'où restaurateur. Noël.

RESTAZO, s. f. vl. Arrestation, v. c. m.

RESTELADA, V. Rastegagna.
RESTELADA, V. Rastelada.
RESTELAIRE, V. Rastelaire.
RESTELAR, V. Rastelaire.
RESTELET, V. Rastelet, est aussi l'un des noms de la garance. V. Rubi.

RESTELIER, V. Rastelier. RESTELUSA, V. Rastelusa.

RESTENCLE, s. m. (resteincle). Nom qu'on donne, à Nismes, au lentisque. Voy. entisque.

Éty. Alt. du lat. lentiscus.

RESTEOU, V. Rasteou. RESTIDA, V. Roustida.

RESTINCLE, s. m. (restinclé). Nom lan-guedocien du lentisque. V. Lentisque.

Ety. Alt. du lat. lentiscus.

RESTINCLIERA, s. f. (restincliére), dl. Lande couverte de lentisques.

Ély. de restincle et de iera.

RESTIR, d. mars. V. Roustir et Rost, Rad.

RESTITUAR, v. a. (restituá); REEDRE. Restituire, ital. Restituir, esp. port. cat. Rertituer, rendre ce qui a été pris ou possédé indûment, injustement.

Ety. du lat. restituere, fait de re, iter. et de statuere, établir, rétablir. V. Est, R.

RESTITUAT , ADA, adj. et p. (restituá, áde); Restituida, port. esp. Restitué, ée.

Ety. du lat. restitutus, rétabli. V. Est, R. RESTITUCIO, vl. Restitució, cat. Voy. Restitution.

RESTITUIR, vl. Restiluir, esp. port. cat. V. Restituar.

RESTITUO, vl. et

**RESTITUTION**, s. f. (restitutie-n); mestitutien. Restituzione, ital. Restitucion, esp. Restituição, port. Restitució, cat. Restitution, action de rendre une chose à celui à qui elle appartient.

Éty. du lat. restitutionis, gén. de restitu-

tio, m. s. V. Est, R.

Restitution ou damnation, pr. restitution on dannation.

RESTITUYR, vl. V. Restituar. RESTIU, IVA, adj. vl. V. Retif. RESTIU, IVA, adj. vl. Restio, ital.

Rétif, récalcitrant. RESTO, s. m. et Resta, s. f. (réste); Resto, ital. esp. port. Resta, cat. Reste, ce qui demeure et qui reste de quelque chose; ce que quelqu'un a abandonné ou laissé.

Eir. V. Restar et Rest, R.

Jugar de soun resto, jouer de son reste, employer ses dernières ressources.

> N'importa, jugui de moun resto Malaval, es a vouestr'honour Qu'emprunti encara estou lengagi, Vouestei vers mi dounoun couragi, Et mi boutoun de bouen'humour. Grae

Labellaudière a employé ce mot au féminin. Siege pron dich et persiguen la resta.

RESTOBLE, s. m. vl. Restoll, cat. V. Restouble et Estoubl, R.

RESTOL, Restoil, cat. V. Restouble et Estoubl, R.

RESTOLH, s. m. vl. Restoll, cat. Paille. Ety. du lat. stipula, m. s. V. Estoubl. R. RESTOS, s. m. pl. (réstes). Reliefs, reli-

quats. V. Resto et Rest, R. RESTOUBLA, s. f. (restouble); mastou-Rostoll, cat. Restrojo, esp. Chaume, champ qui vient d'être moissonné, V. Estoubla;

pour jachère, V. Estoubl, R. RESTOUBLADA, s. f. Garc. V. Res-

touble.

RESTOUBLAIRE, USA, s. (restoublářré, úse). Celui, cellé qui coupe ou arrache le chaume après la moisson.

RESTOUBLAR, v. a. (restoublá); TOUBLAR, RESTOULHAR, RASTOULHAR. Remblaver, ressemer, sursemer, jachérer, surchaumer, semer sur chaume, semer un champ qu'on a moissonné la même année, le faire porter tous les ans; on le dit aussi pour chaumer ou arracher le chaume quand on a moissonné; fig. revenir à la charge. Voy. Rastoulhar.

Éty. du lat. restibilis, qu'on sème tous les ans, ou de restoubl et de ar.

*Ou restoubla noun doubla.* Prov. '

CHINA, RASTOUBLE, REMSLAVURE, RESTOURLADA. Champ qui porte une seconde récolte sans s'êtte reposé, champ sursemé, qui porte sur le chaume; terre en jachère, en chaume.

Éty. du lat. restibilis, qui porte toutes les années. V. Estoubl, R.

Restibilis ager fit, qui biennio continuo seritur farreo spico, id est aristato. Festus. RESTOUBLION, s. m. (restoublie-n),

d. m. Chaume. V. Estoubla, Estoublions et Estoubl. R.

RESTOULHAIRE, s. m. (restouilláiré), dl. BASTOULIAIRE, BASTOULBAIRE. Celui qui coupe ou qui arrache le chaume.

Ely. de rastoulh et de aire. V. Estoubl, R. RESTOULHAR, v. a. (rastouilla); =as-TOULIAR, RESTOUBLAR, RASTOULHAR. Chaumer, arracher le chaume.

Ety. de rastoulh et de ar. V. Estoubl, R. Les paysans de la Champagne-Pouilleuse n'ont pas d'autre ressource que le chaume pour faire du feu. Sauv.

RESTOUNTIR, dl. Retentir. V. Res-

RESTOURNIR, V. Relournir.

RESTRANGLAR, v. a. (restrangiá). Rétrécir, serrer, étrangler plus fortement. V. Restregner.

RES Ety. de re, augm. et de estranglar. V. Estrangl, R.

RESTRECH . V. Restrench et Stregn,

RESTREGNEIRE, Voy. Desirech et Stregn, R.

RESTREGNER, v. a. (restrégné); pes-TRESCRIER, DESTRESSIR, ESTREGHER, RE Restringir et Estreitar, port. Restrenyer, cat. Ristrignere, ital. Eleindre, serrer fortement; limiter, borner; constiper.

Éty, du lat. stringere et restringere, ou de re. iter. de strech, étroit, serré, et de er, act. V. Stregn, R.

Restregner lou creissier, rentrer les figues

du séchoir, t. de Grasse. Garc.

RESTREGNER SE, v. r. Restrenyerse, cat. Restrenirse, esp. Restringersi, ital. Se rétrécir, en parlant des vètements; se réduire, faire moins de dépense.

RESTRENCH, ENCHA, adj. et p. (restreintch, éintche); RESTREGUUT, RESTRECH. Restret, cat. Restringido, port. Restricto, esp. Ristretto, ital. Restreint, einte.

Éty. de re, augm. et de estrech, rendu plus

étroit. V. Stregn, R.

RESTRENGEIR, v. a. vl. Repousser. RESTRENGEMENT, s. m. vl. Restrenyment, cat. Restreñimiento, esp. Ristringimento, ital. Rétrécissement, resserrement. V. Stregn, R.

RESTRENHER, vl. V. Restregner et

Stregn, R.

RESTRICCIO, S. f. vl. RESTRICTIO. Restriccio, cat. Restriccion, esp. Restricção, port. Restrizione, ital. Resserrement, ré-

Éty. du lat. restrictio, m. s. V. Stregn, R. **RESTRICTION**, s. f. (restrictie-n); Restrizione, ital. Restriccion, esp. Restricção, port. Restricció, cat. Restriction, action de restreindre, de modifier ce qu'on dit. V. Stregn, R.

RESTRICTIU, TIVA, adj. vl. Restrictiu, cat. Restrictivo, esp. Restrittivo, ital. port. Restrictif, ive, qui resserre, qui contracte, qui limite. V. Stregn, R.

RESTRICTORI, s. m. vl. Compresse,

compression. V. Stregn, R. RESTRIGERER, Voy. Restregner et Stregn, R.

RESTRINGIR, v. a. vl. Restringir, esp. port. cat. Restringere, ital. Restreindre, limiter.

Ely. du lat. restringere, m. s.

RESUDACIO, s. f. vl. Resudacion, esp. Resudação, port. Ressuage.

RESUDAR, v. n. vl. BEZUDAR. Resudar,

esp. port. Risudars, ital. Ressuer.

Ety. du lat. resudare, m. s. V. Sud, R. RESUIDAR, v. a. vl. Rejeter, réprouver. RESULTAR, v. n. (resultá); Risultare, ital. Resultar, cat. esp. port. Résulter, s'en

Ety. du lat. resultare, rebondir. V. Salh, Rad.

RESULTAT, s. f. (resulta); Resultat, cat. Risultamento, ital. Resulta, esp. port. Resultat, ce qui résulte en définitif d'une cause ou du concours de plusieurs causes.

Ety. de resultatum, sup. de resultare, rebondir, rejaillir. V. Salh, R.

RESUMAR, v. a. (resumá); Riassumere, ital. Resumir, cat. esp. port. Résumer, reprendre sommairement les principaux points d'un discours, d'un argument, de plusieurs avis.

Ety. du lat. resumere, fait de re, itér. et de sumere, prendre. V. Sum, R.

RESUMAR SE, v. r. Resumirse, cat. esp. Se résumer, présenter en peu de mots, les principaux points d'un discours que l'on a fait, et en exposer le résultat.

RESUMAT, s. m. (resumá); Resumen, esp. cat. Resumido, port. Résumé, précis d'un ouvrage, d'un discours. V. Sum, R.

RESUPINAR, v. a. vl. Coucher, renver-

Ély. du lat. resupinare, m. s. V. Super,

RESUPINAT, ADA, adj. et p. vl. Couché, ée.

RESURECTIO, s. f. vl. Resurrecció, cat. V. Resurection.

RESURECTION, s. f. (resureccie-n); meaunectien. Resurrection, esp. Resurreczione, ital. Resurrecção, port. Resurrecció, cat. Résurrection, retour de la mort à la vie, par extension, guérison surprenante, tableau qui représente la résurrection de Notre-Seigneur J.-C.

Ety, du lat. resurrectio, ionis, m. s. fait de resurgere. V. Ressuscitar et Surg, R.

RESUSCITAR, vl. V. Ressuscitar. RESVIDAR, v. a. vl. Rejeter, refuser, blåmer, improuver.

## RET

RET, vl. ll ou elle rend.

RET, s. m. vl. BETH. Ret, cat. Red, esp. Rede, port. Rete, ital. Filet, reseau.

Éty, du lat. rete, retis, filet, rets, fait de retinere, retenir, formé de re, et de tenere, c'est-à-dire, bien tenir.

RET, vl. Il ou elle rend. RET, adj. d. béarn. Froid.

Ety, de fret, par la suppression de f. Voy. Fret.

RETABLE, s. m. (relablé); RETAU, TAULE, BEIRE-TAULE. Rétable, le rétable d'un autel se dit en français et pour l'ornement d'architecture contre lequel est appuyé l'autel dans une église ou dans une chapelle, et du tableau qu'on y applique ordinairement, mais en provençal, ce mot ne désigne que le tableau.

Éty. du port. retabolo, peinture, tableau. V. Est, R.

Brueys a dit, en parlant d'une personne påle.

Semblo un retable despintat.

RETACOUNAR, V. Ratacounar et Tacoun, R.

RÉTAL, s. m. (retál), d. bas lim. Vidange, état d'un vase qui n'est pas plein et qui est bouché; pour morceau. V. Retalh et Talh, Rad.

RETALH, S. m. (relail); RETAL, PETAS. Retall, cat. Retalho, port. Retal, esp. Ritaglio, ital. Partie, morceau qu'on retranche d'une chose en la faconnant, rognures; le revenu d'un domaine provenant des choses de detail. V. Retalhoun.

Éty. de retalhar, recouper. V. Talh, R.

RETALH, s. m. vl. Retall, cat. Retal, esp. Retalho, port. Ritaglio, ital. Taille, tranchant. V. Talh, R.

RET

RETALHAR, v. a. (retailla); Retallar, cat. Retajar, esp. Retalhar, port. Ritagliare, ital. Retailler, tailler de nouveau.

Ety. de re, iter. et de talhar. V. Talh, R. RETALHOUN, V. Ratalhoun et Talh. Rad.

RETAMIAR, v. a. (retamiá). Ressasser, tamiser une seconde fois.

Éty. de re, iter. et de tamiar, sync. de tamisar.

RETAPAR, v. a. (retapa); REBAUMAN, RETAPAR, CATALANAR. Reboucher, boucher une seconde fois, retaper, retrousser les bords d'un chapeau contre la forme, mountar, fig. répondre vertement.

Ety. de re, itér. et de tapar, boucher, dans le premier sens. V. Tap, R.

RETAPAT, ADA, adj. et p. (retapá, ade); mountat, catalanat, matapat, bou MAT. Retapé, ée, retroussé, en parlant des chapeaux ; fréluquet, étourdi, en parlant d'un jeune homme : rusé, ée, fin, adroit. Avr. V.

Tap, R. RETAPINAT, adj. vl. Misérable.

RETARD, s. m. (retar); BETARDAMENT. Retard, cat. Ritardo, ital. Retardacion, esp. Tardança, port. Retard, retardement, delai, remise.

Ety. du lat. retardatio, m. s. V. Tard, Rad.

RETARDAMEN, vl. et RETARDAMENT, s. m. (retardamein): Ritardamento, ital. Retadacion, esp. Relardamento, port. Retardement. V. Retard, R.

RETARDAR, v. a. (relardá); TABBAR. Ritardare, ital. Retardar, esp. cat. port. Retarder, erreter, suspendre.

Éty. du lat. retardare, fait de re, augu-de lardare, larder, dérivé de lardus, lent. V. Tard, R.

RETARDAR . v. n. Ritardare, ital. Retardar, cat. esp. Retarder, aller trop lentement, en parlant d'une montre, d'une horloge; la lune retarde chaque jour de trois quarts d'heure, la sièvre a retardé, etc. V. Tard, R. RETARDAT, ADA, adj. et p. (retarda,

ade); Retardado, port. esp. Retardé, éc. RETARDATARI, s. m. (retardatári). Retardataire, celui qui est en retard.

RETARDATIU, IVA, adj. vl. Relardatif, ive, propre à retarder.

RETARDATIU, IVA, adj. vl. Retarda-tif, ive, syllabe qui retarde la prononciation. RETARDIU, adj. vl. Relardif, qui est de nature lente.

RETE, vl. Pour retiens.

Éty. de retenir.

Il ou elle retient, accuse.

RETEGNER, v. a. (relégné); series : RETIRTAR. Retenir, esp. Reteindre, teindre de nouveau.

Ety. du lat. retingere ou de re, iter. et de tegner. V. Teing, R.

RETEIRA . s. f. V. Escala-peroun. RETENALH, s. m. vl. Retenue, mena-

gement. V. Ten, R. RETENAU, s. m. (retenaou); EXTENAL, AVANAU. Arrêt, amarre, tout ce qui sert à

retenir, boucheture; tout ce qui sert à sermer

un pré, une terre labourable; ce sont ordinairement de longues pièces de bois soutenues sur des pieux fourchus.

Biy. de retenir. V. Ten, R.

RETENCH, ENGHA, adj. et p. (re-teinich, éiniche); mattemor. Reteñido, esp. Reteint, einte, teint une seconde fois.

Etv. de re, iter, et de lench. V. Ten, R. RETENDA, vl. Qu'il ou qu'elle retienne

RETENDIDA, s. f. vl. BETINDIDA. Bruit. retentissement, fredon.

RETENDIR, vl. V. Retentir et Tint, R. RETENDRE , v. n. vl. Retentir, v. c. m. et Tint. R.

RETENEDOR, et

RETENEIRE, s. m. vl. Retenedor, esp. Ritenitore, ital, Reteneur, qui retient. Voy. Ten, R.

RETENEMEN, Reteniment, cat. et RETENEMENT, S. m. vi. RETENEMENA, RETENEMEN, Riteniment, cat. Ritenimiento, esp. Ritenimento, ital. Retenue, réserve, condition, barrière, restriction. V. Ten, R. RETENENSA, s. f. vl. Retenue. V. Rete-

nement et Ten, R.

RETENENSA, s. f. vl. Ritenenza, ital. Retenue. V. Retenguda.

RETENER, V. Retenir.

En vl. entretenir, réserver, subsister, rap-

peler, se souvenir. V. Ten, R.

RETENGUDA, s. f. (releingude); Ritenutezzo, ital. Ritentiva, esp. Réserve, rete-nue, qualité par laquelle on règle tellement es discours et ses actions, qu'on ne fait rien qui ne soit conforme aux règles de la pruden-ce, de la modération et de la modestie. Voy. Ten, R.

RETENGUT, UDA, adj. et p. (reteingu, ude); Retendo et Retido, port. Retenido, esp. Retenu ue, modéré, circonspect, sobre.

Ety. du lat. retentus, m. s. V. Ten, R. La vigna a retengut, la vigne a noué.

RETENIR, v. a. (retenir); TENIR, RETEra. Ritenere, ital. Retener, esp. Detener et Reter, port. Retenir, cat. Retenir, ravoir, lenir de nouveau, garder en son pouvoir, fare séjourner; en calculant, retenir un nombre pour le reporter; réprimer, modérer, mettre dans sa memoire, empêcher, attraper.

Éty. du lat. retinere, m. s. V. Ten, R. RETENIR, v. n. BETENER. Nouer, on le dit des arbres dont les fleurs n'ont pas coulé. V. Ten, R.

La vigna a ben retengut, la vigne a bien noué, elle a beaucoup de fruit.

RETENIR SE, v. r. Se retenir, s'empê-

cher de tomber, se modérer, se contenir. V. Ten, R.

RETENNO, dg. Employé par M. Bergeyret, pour Retenir, v. c. m. et Ten, R. RETENSAR, v. a. vl. Rincer, frotter, nettoyer.

RETENTIDA, s. f. vl. Retentissement. V. Tint, R.

RETENTIO, vl. et

RETENTION, s. f. (reteintie-n); RETENsun. Ritenzione, ital. Retencion, esp. Retenção, port. Rentenció, cat. Rétention, le contraire d'évacuation, rétention d'urine, retenue. Ely. du lat. retentionis, gen. de retentio,

in, s. fait de retiners, retenir. V. Ten, R.

RETENTIR, v. D. vl. arrandia. Relinir. esp. Retinnir, port. Retentir, rendre un son éclatant et bruyant.

Ely. du lat. tintinare, tinter. V. Tint, R. RETENTISSAMENT, s. m. (retentissemein); Retintin, cat. esp. Tintinio, ital. Bruit renvoyé avec éclat.

RETENTIU, IVA, adj. vl. Ritenitivo, esp. port. ital. Retentiu, cat. Rétentif, ive, propre à retenir.

RETGLA, vl. V. Regla. RETH, vl. V. Ret. RETHINA, s. f. vl. V. Retina.

RETHORICA, s. f. (retourique); BETOU-Retorica, esp. cat. Rethorica, port. Rettorica, ital. Rhétorique, l'art de bien

Ety. du lat. rethorica, m. s.

BETHORICIEN, s. m. (retouricien);

Retorico, esp. Rhétoricien.

RETIC, vl. Je retins; il ou elle retint. RETICENSA, s. f. (reticeinse); Reti-cencia, esp. port. cat. Reticenza, ital. Réticence, figure de rhétorique, suppression ou omission volontaire d'une chose qu'on devrait dire.

Ety. du lat. reticentia, m. s. V. Ten, R. RETIE, IVA, adj. (relif, ive); RATIC, ICA, RATIC. Restio el Ritroso, ital. Retif, cat. Rétif, ive, on le dit d'un cheval indocile, qui recule au lieu d'avancer.

Ety. de la basse lat. retivus, fait de retroire, aller en arrière, reculer.

RETIGNER, V. Relegner.
RETIGNUT, V. Relench et Teign, R.
RETIN, s. m. vl. Relinnid, port. Relinlin, esp. Murmure; chant, air, tintement, modulation, son; retentissement; contenance, maintien. V. Tint, R. il ou elle retentit.

RETINA, s. f. (retine); Retina, esp. port. ital. Retine, une des membranes de l'intérieur de l'œil, formée par l'expansion du nerf optique.

Riv. du lat. retina ou de rete, réseau. RETINDIDA, vl. V. Retendida.

RETINDIR, v. n. vl. Retinnir, port. Retinir, esp. Retentir. V. Retentir et Tint, Rad.

RETINENT, adj. vl. Retentissant. V. Tint, R.

RETINT, vl. Relintar, cat. esp. Il ou elle retentit; retentissement. V. Tint, R.

RETINTAR, dl. Reteindre. V. Retegner et Teign, R.

RETINTIDA, s. f. vl. Retentissement. V. Tint, R.

RETINTOUN, s. m. (retintoun), dg. ritournelle, refrain. V. Tint, R.

En ero atao lou retintoun. Amourt al lignatge bourboun. Bergeyret.

RETIPAR. dl. V. Retraire.

Ety. de re, iter. de tipe et de ar, ressembler au type.

RETIRADA, s. f. (retirade); Retirata, ital. Retirada, esp. port. cat. La retraite, l'heure à laquelle on se retire habituellement; le signe ou le battement du tambour qui l'annonce.

Batre la retirada, battre la retraite.

Ety. de retirar et de ada, l'action de se retirer. V. Tra, R.

RETIRADA, s. f. Retirada, esp. Passade, logement, hospitalité, charité qu'on exerce en recevant un pauvre passant.

Dounar la retirada, donner la passade à un passant, le recevoir pendant la nuit; pied à terre pour un étranger, qui au lieu d'aller à l'auberge, va chez un parent ou un ami

RETIRADA, s. f. dl. Terme d'airier Faire una retirada, ramener la balle du blé au tas, Sauv. la retirer. V. Tra, R.

RETIRAMENT, s. m. (retiraméin); Ritiramento, ital. Retirement, contraction des muscles, raccourcissement.

Étv. de retirar et de ment. V. Tra, R. RETIRAMENT, s. m. L'endroit d'une muraille où l'on commence d'en diminuer l'épaisseur, où elle se retire. V. Tra, R.

RETIRAR, v. a. (retirá). Retirer, recevoir, loger, accueillir; donner retraite, asile, refuge, donner l'hospitalité, mettre en sûreté. Ely. de re, iter. de tirar, tirer à soi. V.

Tra, R.

RETTRAR, v. a. Ritirare, ital. Retirar, esp. port. cat. Retirer, tirer en arrière, tirer une chose d'un lieu où elle avait été mise. d'où elle était tombée; ravoir, reprendre ce qu'on avait mis en gage; tirer une substance d'une autre substance; tirer du profit, de l'avantage : imprimer une seuille de l'autre

Ety. du lat. retrahere ou de re, iter. et de tirar. V. Tra, R.

RETIRAR SE, V. T. REGRAULIE SE. Rilirarsi, ital. Retirarse, esp. port. cat. Se retirer, reculer, quitter le lieu où l'on est; se rendre dans quelque endroit pour y être à l'abri du tumulte, des persécutions, des dangers, pour y vivre tranquille, quitter une profession, un état : rentrer chez soi le soir : quitter la compagnie où l'on était; en parlant des choses, se retirer, se raccourcir, s'étrécir, se rapelisser, se racornir.

Le cuir s'étrécit; la toile se rapélisse, le taffetas se grippe.

RETIRAR SE, v. r. anc. béarn. Se

pourvoir.

Lo querelant se poira retird au superió per oblenir justicia. Fors et Cost. de Béarn.

RETIRAT, ADA, adj. et p. (retirá, áde); Retirado, port. esp. Retiré, ée, qui vit d'une manière solitaire; en parlant des choses, ra-

corni, retiré, rétréci. V. Tra, R. RETIRATION, s. f. (retiratie-n); Retiracion, esp. Retiració, cat. Ritirazione, ital. Retiration, action d'imprimer le verso d'une fenille.

Éty. de re, itér. de tirar, tirer, et de tion, action, action de tirer de nouveau. V. Tra, Rad.

RETITIGNAT, ADA, adj. et p. (retitigna, áde), d. bas lim. Alt. de ratalinat, Raluliné, v. c. m.

RETOMBA, s. f. vl. Pot, bouteille, ampoule, fiole, déchet; chose fragile, V. Toumb, vl. syphon.

RETOMBAR, v. n. vl. Retumbar, esp. port. Tomber, s'abattre. V. Toumb, R.

RETONDRE, v. a. vl. Retondre, tondre de nouveau.

RETORN, s. m. vl. Retorn, cat. Retorno, esp. Ritorno, ital. Retour.

RETORNADA, s. f. vl. Ritornata, ital. V. Retour.

RETORNAMEN, s. m. vi. Ritornamiento, esp. V. Retour.

RETORNAR, v. a. et n. vl. Retornar, cat. esp. port. Ritornare, ital. Retourner, revenir; ramener, remettre; transporter, translater; rendre, répéter, reproduire. V. Torn, R.

RETORNAR, vl. Repasser, examiner. V. Retournar et Torn, R.

RETORS, s. m. (retors). Retors, rusé, artificieux : retorse au fém.

RETORSEDOUR, s. m. (retoursedour), d. bas lim. Fuseau à tordre le fil. V. Tors. Rad.

RETORSER, v. a. (retórsé); nerousses, RETOURSER, RETOUARSER. Ritorcere, ital. Retorcer, esp. port. Retordre, tordre de nouveau, en parlant du fil, de la ficelle, en tordre deux ou trois ensemble; tordre le linge quand il est lavé pour en exprimer l'ean.

Étv. du lat. retorquere, m. s. V. Tors, R. Dounar de fiou à retordre, donner du sil à retordre, donner de l'embarras.

RETORT, ORTA, adj. et p. (retor, orte); Retorcido, port. esp. Retort, cat. Retors, orse, qui a été tordu plus d'une fois; fig. rusé, ée.

Ety. du lat. retortus, m. s. V. Tors, R. RETORTA, s. f. (retorte); autourata, ESTOUARTA. Corde retorse.

RETOUCAR, v. a. (retoucá); RETOUCHAR. Ritoccare, ital. Retocar, esp. port. Retoucher, corriger, réformer, perfectionner.

Ety. de re et de toucar, toucher. Voy. Tact, R.

RETOUGAT, ADA, adj. et p. (retoucá, áde); astroncmat. Retocado, port. esp. Re-

touché, ée. V. Tact, R.
RETOUERSER, V. Retorser et Tors, R. RETOUERT, Reluerto, esp. V. Relort et Tors . R.

RETOUMBAGI, s. m. (retoumbádgi); marchandise en magasin, à un seul négociant, Garcin; action de transvaser les liqueurs d'une futaille à l'autre, c'est-à-dire, de les faire tomber d'un vase, etc. V. Toumb. Rad.

RETOUMBAR, v. n. (retoumbá); Retomber, tomber de nouveau : redevenir malade.

Éty. de re, itér. et de toumbar, tember. V. Toumb, R.

Retoumbar lou caffe, de vin, transvaser le café, du vin, etc.

En vl. transvaser une liqueur. Garc.

RETOUMBET, s. m. (retoumbé). Nom qu'on donne, dans le départ. des B.-du-Rh. selon M. Negrel, à l'euphorbe cyprès, Euphorbia cyparissias, Lin. plante de la fam. des Euphorbiacées, commune dans les champs et le long des chemins.

RETOUMBET-GROS, S. M. GROS NO. recusser. Nom que porte, aux environs de Marseille, le daphné tarton raire. V. Trintanela.

RETOUNDILEIAS et RETOUNDILHS, dl. V. Floucalha et Tond, R.

RETOUQUAR, V. Retoucar. RETOUR, s. m. (retour); Ritorno, ital. Retorno, esp. port. Retorn, cat. Retour, tour contraire ou en sens inverse; action de revenir, de déchoir, de vieillir; changement, vicissitude des affaires; ce que l'on donne pour balancer un échange.

Éty. du lat. reditus, ou de re, iter. et de

tour. V. Torn, R.

Chivau ou carrossa de retour, Tr. cheval ou carrosse de renvoi, et non de retour.

Retour de l'agi, déclin de l'âge.

RETOUBNAR, v. a. (retourna); Retornar, cat. esp. port. Ritornare, ital. Re-tourner, aller une autre fois au lieu où l'on est déjà allé; faire ce qu'on avait déjà fait; revenir. V. Torn, R.

RETOURNAT, ADA, (relourná, áde); Retornado, esp. Qui est revenu dans le même lieu. V. Torn, E.

Chambriera retournada Et soupa rescaufada, Fan jamai bona pourrada. Prov.

RETOURNIR, d. m. Retentir, V. Ressonar et Resounar.

RETOURNISSAMENT, s. m. Retentissement, écho. V. Ressonament.

RETRAÇAR, v. a. (retraçá). Retracer, rappeler, tracer de nouveau.

Ety. de re, iter. et de traçar. V. Tra, R. RETRACAT, ADA, adj. et p. (retraca, áde). Retracé, ée. V. Tra, R.

RETRACH, s. m. (retratch), dl. Rittratto, ital. Retrato, esp. port. Portrait d'une personne fait au pinceau. V. Pourtrait, comme plus usité et Tra, R.

RETRACH, s. f. vl. asteas. Restriction. V. Tra, R.

Il ou elle raconte, reproche.

RETRACHA, s. f. (retratche). Drajeon, rejeton de vigne, sarment qui pousse du bas du cep. Avr. V. Buouvin et Tra, R.
RETRACI, s. m. vl. RETRASS. Rapport,

récit, reproche, insulte. V. Tra, R.

RETRACIOUS, OUSA, adj. vl. Rapporteur.

RETRACTACIO, vl. Retractació, cat. V. Retractation.

RETRACTAR, v. a. (retractá); Retractar, cat. Retrattare, ital. Retratar, esp. Retracter, déclarer qu'on n'a plus l'opinion au'on avait avancée, y renoncer, retirer ce qu'on avait avancé.

Ety. du lat. retracture, m. s. formé de re, itér. et de tractare, manier, toucher, litt. retoucher, remanier. V. Tra. R.

RETRACTAR SE, v. r. Retratarse, esp. Se retracter, se dédire de ce qu'on a dit; détruire ce qu'on avait avancé.

RETRACTAT, ADA, adj. et p. (retracia, ade); Retractado, port. Retratado, esp. Retracté, ée.

Ely. du lat. retractus. V. Tra. R.

RETRACTATIO, vi. et

RETRACTATION, s. f. (retractatie-n); Retractacion, esp. Retrattazione, ital. Retratação, port. Retractació, cat. Retractation, action de se retracter.

Ely. du lat. retractatio, ionis, formé de re, iter. de tractare, et de actio. V. Tra. R. RETRAG, vl. V. Retrah.

RETRAGNER, v. a. vl. Rappeler, rapporter.

RETRAH, s. m. vi. marnag. Retrato, cat. esp. port. Récapitulation, récrimination, bayardage.

RETRAIRE, v. a. (retráïré), dl. man, BEVERTAR, BEBESTAR, BETIFAR. Rifrarre, ital. Retratar, port. Retraar, cat. Retraker, esp. Portraire, faire le portrait de quelqu'un avec le pinceau, le crayon, etc.

Ety. de retrach, ou du lat. retrahere. V. Tra, R.

En vl. retracer, rapporter, raconter, reprocher.

RETRAIRE , v. n. nezipan. Retrahir port. Ritrarre, ital. Retraurer, cat. Tirer de, ressembler : Aquel enfant retrai ben de soun paire, cet enfant ressemble bien à son père; on le dit aussi pour il en a les manières. V. Tra, R.

Aquot retrai sus lou verd . cela tire sur le verd.

RETRAIRE, v. a. vl. Retenir, reprocher; retourner; reprendre, retirer. V. Tra, Rad.

RETRAIRE, v. a. vl. Réciter, retenir, débiter, exposer, expliquer, raconter, retracer, rapporter : Om retrai, on rapporte ; reprocher. V. Tra, R.

Retraissera, il ou elle reprocherait, reprochera.

RETRAISON , S. f. vi. sataasso. Rapport, récit, ressouvenir, reproche. V. Tra,

Rad. RETRAISSO, vl. V. Retraison.

RETRAMETRE, v. a. vl. as \*\*\*. Renvoyer, retransmettre. V. Mettr, R. RETRANCHAMENT, s. m. (retrantchaméin). Retranchement, suppression d'une chose; diminution sur le nombre; travaux militaires pour se mettre à l'abri du seu de

l'ennemi. RETRANCHAR, v. a. ( retranichá ). Retrancher, séparer une partie d'un tout; diminuer, supprimer ; v. r. se retrancher, se fortifier par des retranchements.

RETRANCHAT, ADA, adj. et p. (retrantchá, áde). Retranché, ée ; supprimé, diminué, fortifié.

RETRASSAR, vl. Récapituler. Voy-Retracar.

RETRASSI, vl. V. Retraci.

RETRASSIO, s. f. vl. Récit, mémoire, rapport. V. Tra, R.

RETRAUCAR, v. a. (retraouca). Percer de nouveau, trouer une seconde fois.

Éty. de re, iter. de tranc, trou, et de ar, trouer de nouveau. V. Trauc, R.

RETRAUCAT, ADA, adj. et p. (retraoucá, ade). Percé de nouveau, une seconde

Éty. de re, tranc et at, ada, troné de nouveau. V. Tranc, R.

RETRAYRE, vl. V. Retraire.

RETRAZAMEN et

RETRAZEMENT, s. m. vl. Regret, affliction, reproche, insulte. V. Tra, R.
RETRE, vl. Retrer, cat. V. Rendre.
RETREMPAR, v. a. (retreimpá). Re-

tremper, tremper de nouveau, une seconde

giy, de re, iter. et de Trempar, v. c. m. et

Temp, R. RETRETA, s. f. (retrèle); BETRAITA. Retirata, ital. Retreta, esp. cat. Retirada, port. Dans le sens de retraite, lieu retiré, ce mot est moderne, V. Retirada; mais on l'emploie particulièrement pour désigner une retraite ou l'éloignement momentané du commerce du monde que les personnes pienses s'imposent quelquefois, ainsi que le lien de recueillement on elles s'établissent. V. Tra, R.

Retraite, se dit aussi de la pension accordée aux militaires et aux divers fonctionnaires, après un nombre déterminé d'années de

RETRETANT, s. m. (retretan). Exercitant, celui qui dans une communauté fait la retraite.

Ely. de retreta et de ant, V. Tra, R, RETRETAR, v. a. (retreta). Retraiter,

donner la pension de retraite. RETRIBUAR, v. a. (retribuá); Retribur, cat. esp. port. Ritribure, ital. Rétribuer, donner une rétribution, accorder.

Éty. du lat. retribuere , m. s. V. Tribu

RETRIBUAT, ADA, adj. el p. (retribua, ade) Rétribué, ée, qui reçoit une rétri-

RETRIBUCIO, v). Retribució, cat. V. Retribution.

RETRIBUTE, vl. Retribuir, cat. Accorder, placer. V. Retribuar et Tribu, R.

RETRIBUTION , s. f. (retributie-n); Retribucion , esp. Retribucione , ital. Retribuição, port. Retribució, cat. Retribution, salaire, récompense, honoraire.

Ety. du lat. retributio, ionis, m. s. Voy. Tribu. R.

RETROACTIF, IVA, adj. (retroactif, ive); Retroattipo, ital. Retrotraente, esp. Retroactivo, port. Retroactivo, cat. Rétroactif, ive, qui agit sur le passé.

Ety. de retro, en arrière, et de actif.

SAR, RETROUVAR, TROBAR MAI. Ritrovare, ital. Retrouver, trouver de nouveau, trouver une chose perdue. V. Atrabar.

Éty. de re, itér. et de trobar. V. Trob, R. RETROBAT, ADA, adj. et p. (reirouba, ade). Retrouvé, ée. V. Trob, R.

RETROCEDAR, v. a. (retroucedá). Rétrocéder, rendre ce qui avait été cédé.

RETROCESSION, s. f. (retroucessión); Retrocessio, cat. Retrocession, esp. Retrocessione, ital. Retrocessão, port. Rétrocession, acte par lequel on retrocède.

RETROECHA, s. f. vl. Rétroence, sorle de poésie. V. Reir, R.

RETROENSA, S. S. RETROENCHA. PIÈCE de poésie des troubadours, avec refrain, composée ordinairement de cinq couplets, tous à rimes différentes.

RETROGRADACIO, s. f. vl. setsogra-DATIO. Retrogradació, cat. Retrogradacion, esp. Retrogradação, port. Retrogradazione, ital. Rétrogradation, mouvement rétrograde.

Ety. du lat. retrogradatio. V. Grad. R.

RETROGRADAR, v. n. (retrogradá); ovenaman. Retrogradar, esp. cat. port. Retrogradare, ital. Rétrograder, retourner en arrière, reculer.

RET

Éty. du lat. retrogradi, formé de retrò, en arrière, et de gradi, aller, marcher. V. Grad,

RETROGRADAT, ADA, adj. et p. vl. Rétrogradé, ée. V. Grad, R.

RETROGRADATIO, vl. V. Retrogra-

RETRONCHA, s. f. vl. Rétronence, sorte de poésie.

RETRONCHAR, v. a. vi. Retrancher.

V. Retranchar. RETRONCHAT, ADA, adj. et p. vl. . Retranchat et Tronc.

RETROUNIR, Retronar, esp. cat. V. Ressonar.

Éty. de re, itér. et de troun pour tron, tonnerre.

RETROUS, s. m. (retrous), dl. Débris du foin et de la paille tombés à terre du ratelier. V. Curilhas.

RETROUSSAR, v. a. (retroussá); az-COURSAR, VEVERTEGAR, MESAUSSAR, REGUSSAR, REVERTEGAR, RESOURDAR, REVELISIRAR, REPOTS-TILBAB. Atrossar, cat. Retrousser, replier, relever en haut.

Retroussar las manchas, retrousser les manches.

Éty. de re, iter. et de troussar. V. Turb, Rad.

RETROUSSAR, SE, v. r. Relever ses manches, sa soutane, sa robe.

RETROUSSAT, ADA, adj. et p. (re-

troussá, ade) ; renoussilhat, regussat. Airossad, cat. Retroussé, ée, avoir les manches, la robe relevée. V. Turb, R.

RETROUSSIT, IDA, adj. (retroussi, ide), dl. Retors, V. Retors et Tors, R. fig. un homme retors, fin, rusé.

Vielha retroussida, vieille ratatinée.
RETROUVAB, V. Retrobar et Trob, R.
RETTAMENT, adv. vl. Extrèmement.
RETTOUR, V. Rectour.

RETUMBA, vi. V. Retomba. RETURNAR, v. a. vi. Détourner. Voy. Destournar et Torn, R.

REU, adj. vl. Reo, ital. esp. port. cat. mod. Reu, anc. cat. Coupable, accusé, défendeur.

Ely. du lat. reus.

RÉUBARBA, vl. V. Rhubarba.

REUBERT, adj. et p. vl. Racheté. REUMA, vi. Reuma, cat. Khume. Voy.

Rhooumas.

REUMASSAR, v. r. vl. S'enrhumer. V. Enrhooumar s' et Rh, R.

REUMASSAT, ADA, vl. V. Enrhoou-

REUMATIC, ICA, adj. vl. Raumatic, cat. Reumatico, esp. ital. De rhume, qui tient au rhume.

Ety. du lat. rhumaticus, m. s. V. Rh, R. REUMATIZACIO, s. f. vl. Enrhumere, écoulement de mucus par le nez. V. Rh, R. REUNAR, vl. V. Rouinar.

REUNION, s. m. (reunie-n); ASSEMBLA-DA. Reunio, cat. Riunione, ital. Reunion, esp. Reunião, port. Réunion, action de réunir et l'effet qui en résulte.

Éty. de re, augm. et du lat. unionis, gén. de unio, union, grande union, grand rassemblement. V. Un, R.

REUNIR, v. (reunir); massessmann; ma-JOUGHER, AMOULOURAB. Riunire, ital. Reunir, esp. port. cat. Réunir, rejoindre, remettre ensemble ce qui était auparavant séparé. unir, rapprocher.

Ely. de re, itér. et augm. et du lat. unire, unir. V. Un, R.

REUNIR SE, v. r. Se réunir, se rassembler, se concerter, s'entendre.

REUNIT, IDA, adj. et p. (reuni, ide); Reunido, port. esp. Réuni, ie. V. Un, R. REUPONTIC, s. m. vl. Rapontico, ital.

Rapontic ou rhubarbe des moines. Ety. du lat. rhaponticum, m. s.

REURENSA, s. f. vl. Respect, révérence. Ely. Alt. du lat. reverentia, m. s. V. Ver, Rad.

REUS, s. m. vl. Défenseur,

Ely. du lat. reus , m. s.

REUSAR, v. a vl. Repousser.

Ely. de reus, défendeur, et de ar, se défendre.

REUSOS A, expr. adv. yl. A reculons, à rebours, à revers.

REUSSIR, y. n. (reussir); museim. Riuscire, ital. Réussir, avoir un heureux succès, une issue avantagense, en t. d'agr. venir, pousser bien.

Éty. de re, itér. et de l'ital. uscire, sortir, ressortir, s'en tirer, ou du lat. exirs. V. Ir. Rad.

REUSSIT, IDA, adj. et p. Réussi, ie. V. *Ir*, R.

Aqueou pan es ben reussit, ce pain est bien préparé.

REUSSITA, s. f. (reussite); Riuscita, ital. Réussite, succès final, issue prospère. V. *Ir*, R.

REUZAT, adj. et p. vl. aguzavz. Battu, déconfit, part. de Rausar, v. c. m.

Éty. de reus, coupable, et de at, traité en coupable.

## REV

REV, may, on fait venir ce radical du grec δεμβειν (rhembein), ou de δεμβάζειν (rhembazein), avoir l'imagination errante et vaga-bonde, s'égarer de pensées en pensées, d'où ρεμεχσμός (rhembasmos), réverie, etc.

De rhembein, par apoc. rhemb, par la sup-pression de h et de m, reb, et par le changement de b en v, rev; d'où: Rev-ar, Rev-aire. Rev-aria, Rev-ation, Rev-e.

De rev, par le changement de e en a, rav; d'où : Rav-ar, Rav-ass-ar, Ravass-egear.

De rev, par le changement de v en b : Rebaire, Reb-ar, Reib-assar.

REVA, s. f. (rève); Reva, ital, Imposition levée sur les bestiaux pour subvenir aux besoins des communes.

Cette imposition était levée anciennement, en Provence, sur les fruits, les denrées et les marchandises.

Les Romains levaient un droit sur les bestiaux qu'on menait, paître dans les pacages publics, sous le nom de scriptura, qui ressemblait ou plutôt auquel ressemble notre reve.

REVAIRE, VARELA, s. et adj. (revairé, arèle); mevan, mavaire, mavairela, me-maire. Réveur, euse, qui rêve, qui s'entre-tient de ses imaginations, qui fait des châteaux en Espagne.

Ely. de revar et de aire. V. Rev. R. · REVALADIS, s. m. (revaladis). Tintamare. V. Rebaladis.

> Et qu'un siege das pu poulis Acabe lou revaladis. Favre.

REVAR , v. n. (revá) ; RAVAR, RAVASSIAR, BAVASSAR, RAVASSEGEAR, DELIKAR, PANTAIGEAR, nebus, somias, soumias, vasas. Rèver, avoir l'esprit occupé pendant le sommeil, faire des rèves.

Éty. du grec ρεμδειν (rhembein), avoir l'esprit égaré. V. Rev, R.

REVAR, v. n. (revá); navan, pantajan, PANTRIGEAR, RAVASSIAR, REVASSEGEAR, SAUNE GEAR, REYBAR, RAIVASSECEAR. Rêver, avoir l'esprit occupé pendant le sommeil, être en délire, à cause de la fièvre dont on est atteint, dire des choses tellement déraisonnables qu'elles ont l'air d'un rêve, penser, méditer profondément.

Ély. du grec βεμβειν (rhembéin), avoir l'esprit égaré. V. Rev, R.

REVARIA, s. f. (revarie); mayana. Rêverie, sorte de rêve dont l'esprit se repait et auquel il s'attache comme à une chose réelle. idées extraordinaires, projet sans fondement, situation de l'âme qui s'abandonne doucement à ses pensées, à son imagination. V. Rev, R.

REVASSEGEAR, itératif de Revar, Y. C. M.

REVATION, s. f. (revatie-n); DELINE DELIEI. Délire, égarement momentané de l'esprit cause par une maladie.

Ety. de reve et de actio, l'action de rêver. V. Rev. R.

REVADIAR, v. n. (revaoudiá). Faire des sinuosités en marchant, de manière à revenir presque au même endroit d'où l'on était parti. Garc.

Éty. Revaudiar, est dit pour revocutar. REVAUTA, V. Revocuta.

REVAYRE, s. m. vl. Collecteur de la rève, percepteur.

REVE, s. m. (rèvé). Rève. V. Pantai et Rev. R.

REVE, vl. Pour reven, il ou elle revient,

retourne, récupère, arrange.

REVECHINAR, Garc. V. Reveissinar.

REVEGNA, vl. Il ou elle répare, fasse revenir, rétablisse.

REVEICHINAR, Voy. Reveissinar el Pert, R.

REVEICHINAT, V. Reveissinat et Vert. Rad.

REVEILLAR, vl. V. Revelhar.

REVEIRE, v. a. (reveiré); Rivedere, ital. Rever, port. esp. Revoir, voir de nou-

A reveire, au revoir, espèce de salut, et non à revoir.

Ety. de re, iter. et de veire. V. Vis, R. REVEISSINAR SE, v. r. (reveissina); BEVESSHAR, REVEICHBAR, REVECHBAR. Se ré- I on dort.

trousser, se récoquiller, se friser, se mettre en boule, en forme de coquille, se hérisser.

Éty. de re, itér. de veissin, alt. de vertere, et de ar. V. Vert, R.

REVEISSINAT, ADA, adj. et p. (reves-SIDA, ade); REBUSMNAT, REVESSIMAT, REVERCEST-HAT, REVECHINAT. Rétroussé, relevé, en parlant du nez échevelé, replié, hérissé.

Ety. de reveissin et de at. chose retroussée. V. Vert, R.

REVEL, adj. vl. Revel, port. V. Rebelle et Bell, R.

REVEL, s. m. vl. Révolte, contestation, difficulté, opposition, combat, résistance, joie, gaieté, réveil, désobéissance. V. Vigil, R. REVELACIO, vl. Revelació, cat. V. Re-

REVELAMENT, s. m. vl. REVELAMES. Revelamiento, esp. V. Revelation.

REVELAR, vl. REVELLAR. Révolter, dit pour rebellar. V. Bell, R.

REVELAR, v. a. (revelá); pecharan, pes-

BALAR. Rivelare, ital. Revelar, esp. port. cat. Révéler, déclarer un secret, rendre publique une chose qui auparavant était secrète et in-

Éty. du lat. revelare, dévoiler. V. Vel, R. REVELAT, ADA, adj. et p. (revelà, áde); Revelado, esp. port. Révélé, ée.

Ety. du lat. revelatus, m. s. V. Vel, R. REVELAT, ADA, adj. vl. Rebelle, infi-dèle. V. Bell, R.

REVELATIO, vl. et

REVELATION, s. f. (revelatie-n); Revelação, port. Revelació, cat. Révélation, action de révéler ou de rendre une chose publique, mais plus particulièrement, inspira-tion par laquelle Dieu a fait connaître surnaturellement aux hommes, ses mystères, sa volonté, etc.

Ely. du lat. revelationis, gén. de revelatio, m. s. V. Vel, R.

REVELH, s. m. (reveill); Risvegliamento, ital. Réveil, cessation du sommeil, machine d'horlogerie qui réveille. V. Revelhamatin et Vigil, R.

REVELHA, s. f. vl. V. Revella.

REVELHA-MATIN, s. m. Réveille-matin, sorte d'horloge, de montre qui sonne pendant quelque temps pour éveiller précisément à l'heure sur laquelle on a mis l'aiguille en se couchant, fig. personne ou chose qui trouble le sommeil.

Aver quauquaren sus lou revelha-matin,

avoir l'esprit un peu troublé. REVELHA-PASTRE, s. m. Nom qu'on donne, à Digne, à plusieurs espèces de chardons, parce que leurs épines éveillent les bergers qui s'y couchent dessus.

REVELHAR, v. a. (reveilla); percaudas, REVILHAR, ESVELHAR, REVELAR, DEVELHAR, DEVI-Réveiller, éveiller quelqu'un qui dort profondément ou qui s'est endormi après avoir été éveillé, excher de nouveau, renouveler.

Ély. de re, augm. et de velhar, ou du lat. evigilare. V. Vigil, R.

On donne le nom de reveilleur, en français à celui qui est chargé de réveiller les autres.

REVELHAR SE, v. r. Se réveiller quand

REVELHAT, ADA, adj. et p. (reveillá, ade); auvenat, annest. Réveillé, ée, vif, alerte gai, ardent. V. Vigil, R.

REVELHET, Gare. V. Revelhoun.

REVELHIERS, s. m. pl. (reveilliés), dl. Les réveilleurs de Toulouse que les Capilouis établirent au nombre de quatre, en 1518, à la persuasion d'un prédicateur zèlé pour la dévotion aux âmes du purgatoire; ces réveilleurs qui devaient marcher toutes les nuits, dans les rues de Toulouse, depuis une heure jusqu'à cinq, sonnaient une clochette et chantaient à haute voix. V. Vigil, R.

Réveilles-vous gens qui dormes Priez Dieu pour les trépassez. Sauv

REVELHOUN, s. m. (reveilloun); REVI-LHOUR, RECHAUCHOUR, REGAGNOUR, RECHOURCEOUR REVOSIS, RECOGUEDET, RECAUQUET, BEVELHAT. Réveillon, petit repas extraordinaire qui se fait entre le souper et le coucher.

La médianoche de la nuit de Noël, frairie. Éty. de revelhar, tenir éveillé. V. Vigil, Rad.

REVELHUR, s. m. (reveillur). Réveil-leur, celui qui a soin de réveiller les autres.

REVELIN, 8. m. (revelin); GLORIETA, RA-Pavillon, sorte de bâtiment, ordinairement carré, ou assemblage de harres à jour, sur lesquelles on fait monter des arbrisseaux flexibles.

Ety. Parce qu'on l'a comparé à un ravelin, ravelim, port. ouvrage de fortification.

REVELLA, S. f. BEVELBA. Ritournelle, refrain. V. Revelha et Vigil, R.

REVELLAR, v. a. et n. vl. Révolter. V. Rebellar, Revelhar et Bell, R.

REVELLAT, s. m. vl. Mécréant. Voy. Bell, R.

Des masmutz o de revellatz, des Mameluks ou des mécréans.

REVENANT, s. m. (revenán). Revenant, esprit que l'on croit revenir de l'autre mon-de. V. Ven, R.

REVENANT-BON, S. M. PROUPER. Revenant-bon, profit casuél et éventuel, provenant d'un marché, d'un emploi, etc., deniers qui restent entre les mains d'un comptable après avoir rendu ses comptes.

REVENAR, v. n. (revena). Surgeonner, jeter de petits surgeons d'eau. Garc.

REVENCHE, V. Revenge et Veng, R. REVENDAIRE, AIRA, V. Revendeire et Vend, R.

REVENDARIA, s. f. (reveindarie), dl. BETAIL, MAIGOUNAMA. Revenderia, cal. ital. Rivenderia, ital. Le régrat, petit détail de marchandises; on le dit plus particulièrement du sel. V. Yend, R.

REVENDEDOR, vi. V. Revendaire. REVENDEGEAR, v. a. (reveindedza), d. bas lim. Revendre, faire le métier de re-vendeur. V. Revendre et Vend, R.

REVENDEIRA, s. f. vl. Revendeuse. V. Vend, R.

REVENDEIRE, s. m. (revendèiré); se-TENDAME, REPETIER , SOUTHGUISE , REVENDUR ; REPETIALRE, REGRETIES, MANGOUNIES, REVENDAN nie, nevenduinis, fem. nouriquinne. Revendedor, esp. Rivenditore, ital. Revenedor, cal. Revendão, port. Regrattier, ière, celui ou celle qui vend à petites mesures, à petits poids, petit marchand qui vend des denrées en détail et de la seconde main.

Éty. de re, itér. et de vendeire, qui revend. V. Vend, R.

Revendeire de pourquet, charcutier. Revendeiris de frucha, fruitière. REVENDEYRE, vl. V. Revendeire.

REVENDICAR, v. a. (reveindica); Re-vindicar, port. Revendicar, cat. Reivindicar, esp. Revendiquer, réclamer la propriété de...

REVENDECATION, s. f. (reveindica-(ie-b); revendication, nevendiquation. Reivendicazione, ital. Revindicação, port. Revendicació, cat. Revendication, action de revendiquer.

REVENDRE, v. a. (revoindre); and an-BELLE, BEGATAN. Revendrer, cat. Rivendere, ital. Revender, esp. port. Revendre, vendre ce qu'on a acheté, brocanter.

Ety. du lat. revendere, m. s. V. Vend, R. REVENDUR, V. Revendeire et Vend, Rad.

REVENDUSA, s. f. (reveinduse); Rewadona, port. Revendeuse. V. Vend, R.

REVENDUT, UDA, adj. et p. (reveindu, úde); Revendido, esp. Revendu, ue. V. Vend. R.

REVENEN, adj. vl. Ravissant, se ressou-venant. V. Vent, R.

REVENGAR, vl. V. Revengear.

REVENGE, s. m. (revéindgé) ; \*\*\*\*\*\* vencus. Vendetta, ital. Revanche, seconde partie qu'on fait au jeu, pour se raquitter de ce qu'on a perdu à la première, action par laquelle on se revanche du mai qu'on a recu; en terme de maçon, ce qui borde, ce qui termine les extrémités.

Ety. de re, iter. de Veng, R. de vengear, renger, se venger de nouveau.

Le mot italien vendetta, prouve que c'est bien de venger ou vengeance que revenge est dérivé, ainsi que le français revanche, qu'on écrit mal apropos par un s. V. Veng, Rad.

En revenge, en revanche.

REVENGÉAIRE, s. m. (reveindjáiré). Revancheur, désenseur qui revanche. Avr. V. Veng, R.

REVENGEAR SE, v. r. (se reveindjá); REVERCEAR, S'ATOURRAR, S'APARAR, SE RESQUI man, on meratian. Vendicarei, ital. Revenjar, cat. Se revencher, prendre sa revenche, rendre la pareille, se raquitter au jeu.

Ety. V. le mot précédent et Veng, R.

Il est aussi actif dans ce sens :

Revengear quaucum, vanger quelqu'um. REVENGIAR, vl. V. Revengear.

REVENGUT, UDA, adj. et p. (reveingú, ude). En terme de cuisine, blanchi, refait, se dil de la viande qu'on fait revenir sur la braise ou dans l'eau chaude; ranimé, ée.

Peou revengut, gueux revêtu. En vl. améliore. V. Ven, R.

REVENGUT, s.m. (reveingu) Rapport, revenu, profit annuel que l'on retire de ses lerres, de ses rentes, de ses charges et de ses emplois. V. Fen, R.

REVENIMEN, s. m. vi. Retour, ressource, recours. V. Ven, R.

venire, ital. Revenir, esp. cat. Revenir, ve-nir de nouveau, venir une autrefois, croître de nouveau après avoir été coupé, qui reparaît après avoir disparu, recommencer à dire ce qu'on avait déjà dit, reprendre le même sujet qu'on avait interrompu pour un moment, se rétablir, se remettre, reprendre ses esprits après un évanouissement, se corriger, revenir de ses erreurs, coûter un prix, avoir du rapport, plaire, être agréable, donner des rapports, en parlant de certains aliments.

Ety. du lat. revenire, m. s. V. Ven, R.

REVENIR PAIRE, V. S. FLAMBUSCAR. Faire revenir la viande, la faire rensier sur les charbons ou dans l'eau bouillante.

Faire revenir las herbas, blanchir ou faire amortir les herbes entre deux plats, sur un fourneau.

Faire revenir quauqu'un, ranimer, faire reprendre ses esprits à quelqu'un.

REVENIR SE, v. r. Reprendre ses esprits, après un évanouissement, revenir, se rétablir, se convenir, sympathiser. V. Ven, R. Aquot me reven, cela me plait.

REVENIR, v. a. vl. Encourager, exciter, animer.

REVENJAR, vl. V. Revengear.

REVENTA, s. f. (reveinte); Revenda, cat. Reventa, esp. Revente, seconde vente. Garc. V. Vend, R.

REVENTAR, v.a. (reveintá); Reventar. cat. esp. Eventer de nouveau, passer au vent une seconde fois; abonder. Avril.

Éty. de re, iter. et de ventar. V. Vent, R. Lou reventat, le surané, le rebut.

REVENTAR, v. n. dl. Reveniar, cat. Prendre beaucoup de peine.

REVENTAT, s. m. (reveintá); RAVER TAT. Le rebut, ce qui n'est plus vendable. V. Vend, R.

REVERANÇA, V. Reverença. REVERAND, V. Beverend.

REVERAR, Reverenciar, port. V. Hounourar, Respectar et Ver, R.

REVERBERACIO, vl. Reverberacio, cat. V. Reverberation.

REVERBERAR, v. n. (reverberá); Reverberare, ital. Reverberar, esp. port. cat. Réverbérer, résléchir, il se dit de la lumière et de la chaleur, particulièrement de celle du soleil.

Éty. du lat. reverberare, m. s. sorme de re, augm. et de verberare, frapper, réfléchir, qui est composé de verber, fouet, verge, et de ar.

REVERBERATION, s. m. (reverberatie-n); ressart, ressaut, rabat, reire soumal. Reverberació, cal. Riverberazione, ital. Reverberacion, esp. Reverberação, port. Réverbération, action par laquelle la lumière et la châleur sont réfléchies, particulièrement celle du soleil.

Ely. du lat. re et de verberationis, gén. de verberatio, m. s.

REVERBERO, s. m. (reverbère); Riverbero, ital. Reverbero, esp. port. Réverbère, miroir de métal ajouté à une lampe pour en augmenter la lumière, lanterne suspendue dont on se sert pour éclairer les rues.

Ety. Ce mot pris du français est dérivé du lat. reverberare, fait de re pour retrò, en ar-REVENIR, v. n. (revenir); rouman. Ri- | rière, et de verberare, frapper, réfléchir.

En 1770, on commença à Paris, à substituer les réverbères aux lanternes.

En 1801, Bordier inventa les réverbères à miroirs paraboliques.

REVERDEGEAR , V. Reverdir et Verd, Rad.

REVERDEIAR, vl. V. Reverdir et Verd. Rad.

REVERDEJAR, et

REVERDEYAR, vl. V. Reverdegear. REVERDEZIR, v. n. vl. Reverdecer, esp. port. V. Reverdir et Verd, R.

REVERDIAR, V. Reverdir et Verd, R. REVERDIR , v. n. (reverdir) ; mevandian, iverdiar, reverdegrab, reverdejab. Riverdire, ital. Reverdecer, esp. port. Reverdir, cat. Reverdir, redevenir verd, on le dit particulièrement des prairies lorsque au printemps, l'herbe commence à pousser.

Ety. du lat. revirescere ou de re, iter. et

de verdir. V. Verd, R.

REVERDIT, IDA, IA, adj. et p. (reverdi, ide, ie); Reverdecido, port. Reverdi, ie. V. Verd, R.

REVERENÇA, s. f. (reverèince); REVEinci, reverança, reverencia. Reverenza. ital. Reverencia, esp. port. cat. Révérence, respect qu'on porte aux choses sacrées ; titre d'honneur des religieux qui sont prêtres; mouvement du corps qu'on fait pour saluer, soit en s'inclinant, soit en pliant les genoux.

Éty. du lat. reverentia, m. s. V. Ver, R. REVERENCIA, vl. V. Reverença.

REVERENCIAU, adj. (revereinciaou); Reverencial, esp. Réverencieux, faiseur de révérences. V. Ver, R.

REVEREND, ENDA, adj. REVERAND. Reverendo, ital. esp. port. Reverend, cat. Révérend, ende, digne d'être révéré, titre d'honneur des prélats, des religieux et des religieuses.

Ely. du lat. reverendus, a, m. s. V. Ver, Rad.

REVERENMEN, adv. vl. Reverentemenle, esp. port. ital. Reverentment, cat. Révérencieusement, respectueusement. Voy. Ver, Rad.

REVERENSA, s. f. vl. V. Reverença. REVERENT, adj. vl. Reverent, cat. Reverente, esp. port. ital. Révérent, respectable.

Ely. du lat. reverendus, m. s. V. Ver, R. REVERGAR, v. a. vl. nevessan. Trousser, relever.

Ely. Alt. de reverlegar. V. Vert, R. REVERGAT, ADA, adj. (revergá, áde). Troussé, relevé. V. Revergat et Vert, R.

REVERS, s. m. (revers); Rovescio, ital. Reverso, esp. Revessa, port. Revers, cat. Revers, la partie opposée à l'endroit. Voy. Enves; vl. adj. inverse.

REVERS, s. m. ( revers ); Reves, esp. port. Revers, accident imprévu, disgrâce, conp malheureux de la fortune.

REVERSAL, adj. vl. Reversal, port. Qui vient en revers, poussé en revers. V. Vert,

REVERSALS, s. m. pl. vl. nevensaus. Ce mot désignait, dans le poëme de la Croisade centre les Albigeois, les blocs de pierre qu'on lançait du baut des murs sur les assiégeants.

Ety. V. Vert, R.

17

Ab cairos reversaus, avec des carreaux au'on lance.

Expr. adv. de revers.

REVERSAB, v. a. vl. Reversar, anc. esp. Riversare, ital. Renverser, bouleverser. V. Vert. R.

REVERSARI, s. m. vl. Reversaire, figure de mots, parce qu'on entend le con-traire. V. Vert, R.

REVERSAT', ADA, adj. et p. vl. Renversé, ée.

REVERSI, s. m. (reversi); Revesino, port. esp. Revessi, cat. Revescino, ital. Reversi, sorte de jeu de cartes où celui qui fait le moins de points ou le moins de mains, gagne la partie.

Ety. du lat. reversus, pour retroversus, sous-entendu ludus, parce que ce jeu se joue en sens inverse des autres jeux. V. Vert, R.

Il nous vient d'Espagne où il s'appelle la ganna perde, qui perd gagne. V. Quinola.

REVERSIBLE, IBLA, adj. (reversiblé, ible); Reversibile, ital. Reversible, esp. Réversible, qui doit retourner à.... en terme de droit civil.

Ety. du lat. reversibilis, m. s. REVERSIO, s. f. vl. Reversio, cat. Reversion, esp. Reversão, port. Rerversione, ital. Inversion, rebours, retour involontaire. V. Vert, R.

REVERSION, s. f. (reversie-n); meven-sum. Reversione, ital. Reversion, esp. Reversão, port. Reversió, cat. Reversion, réunion d'un bien à un autre, dont il dépendait auparavant.

Etv. du lat. reversionis, gen. de reversio, m. s.

REVERSO, s. m. vl. Rebours, opposé; adv. A reversos, à rebours.

REVERT, s. m. vl. Retour; il ou elle

revient, retourne; ressemble. REVERTAR, v. n. (revertá), dl. Ressem-

bler. V. Retraire et Vert, R.

Reverta soun paire, il ressemble à son père.

REVERTEGAR , v. a. (revertega); pr-VARTEGAR, DEREVERTEGAR, RESECUISAR. Trousser la jupe : retrousser les bras jusqu'au coude. V. Vert, R.

REVERTEGAT, ADA, adj. et p. (revertegá, ade); nevençar. Troussé, retroussé. V. Vert, R.

REVERTIGOT, V. Vertigot et Vert,

REVERTIGUET, ETA, adj. (reverti-

gué, éte). Folâtre, éveillé, ée. Désanat. REVERTIR, v. n. vl. Rivertere, ital. Retourner, revenir.

Ety. du lat. revertere, m. s. V. Vert, R. REVERTUZAR, v. n. et r. vl. Evertuer, s'évertuer de nouveau, reprendre courage.

REVES, s. m. (reves); maves, mampens. Revescio, ital. Reves et Reverso, cat. esp. Verso, Reverso, Revesso et Rever, port. Revers, partie opposée à l'endroit ; dans les monnaies et les médailles, partie opposée à la face; disgrace, malheur.

Ely. du lat. reversus, m. s. V. Vert, R. De reves de man ou à man revessa, d'arrière-main.

De reves, à rebours, à l'envers. Al revers, esp.

Lou revers d'un fulhet, le verso d'un feaillet.

A reves de peou, à rebours de poil. ou à rebrousse-poil.

REVES, dl. Pour averse, V. Raissa; pour faire la couverture, V. Revessura.

> Comm'un farious revez en sas andos superb Gasto, dine un pais, terros, fruits, aubres, herbos. Michel.

REVESER, v. a. vl. Reviser, revoir, examiner de nouveau.

Ety. de re, iter. et de veser, voir une se-conde fois. V. Vis, R. Revidere, lat.

REVESIR, v. a. (revesir), dl. Jeter au sort : Revesir à la palha courta, tirer à la courte-paille.

REVESSA MAN. V. Man revessa, Reves de man et Vert, R.

REVESSA-PEROUR, s.m. (revesse-penoup); canga-noulina. Cordes qui servent à hisser la voile attachée à la bouline.

REVESSA TOUPIN, s. m. (revesse-toupin). Framboisier sauvage. Cast. V. Roumi.

REVESSADA, s. f. (revessade). Chute. Ety. de revessar et de ada. V. Vert, R.

Un paure borni en cade truc Ez sujet à la revessada. Brueys.

REVESSADURA, s. f. (revessadure). Pour liquide repandu, V. Versadura; repli du drap de lit sur la couverture. Garc.

REVESSAR, v. a. (revessá). Renverser, jeter à la renverse, jeter par terre.

Ety. du lat. retro et de vertere. Voy. Vert,

REVESSAR, v. n. Echouer dans son commerce, Gar. être pire: Un tau es méchant, sa sorre revessa, un tel est méchant, sa sœur est pire encore. V. Vert, R.

REVESSA SE, v. r. Se renverser, se coucher sur le dos, tomber à la renverse. V. Vert. R.

REVESSET, s. m. (revessé). Sauce au gros sel et à l'ail, dans laquelle les pêcheurs font bouillir du poisson frais.

REVESSETA DB., (revessète). Nadar de revesseta, nager sur le dos ou à la renverse. Éty. de reves. V. Vert, R.

RÉVESSINAR , el

REVESSINAT, al. V. Reveissinar, Reveissinat et Vert, R.

REVESSURA, s. f. (revessure). Repli du drap de lit sur la couverture. Voy. Revessadura et Vert, R.

Faire la revessura, faire la couverture, replier le drap du chevet sur la couverture. REVESTIARI, s. m. vl. Vestiaire, sa-

REVESTIMEN, s. m. vl. Revestiment, cat. Revêtement, action de revêtir.

REVESTIR, v. a. (revestir); nive Rivestire, ital. Revestir, esp. port. cat. Revetir, habiller de nouveau, fournir des habillements.

Ety. de re, iter. et de vestir. V. Vest, R. Revestire , lat.

En vl. Investir, dans le sens féodal, prendre l'habit religieux.

REVESTIT, IDA, adj. et p. (revesti, ide); Revestido, port. esp. Revetu, ue. V. Vest, R.

Blad revestit, ble qui n'est pas dépouillé de sa balle.

REVETAR, V. Rivetar et Riv, R. BEVEYAR et composés, V. Renelhar et Velh. R.

REVIDACIO, s. f. vl. Nouvelle vie, renaissance.

REVIDAR, v. a. vl. Repousser, culbuter, V. Revivar.

REVIDAT, ADA, adj. et s. vl. Repous, sé, ée; culbuté.

REVIEOUDAR, d. mars. V. Revioudar. REVIEOURE, dm. Reviurer, cat. Revivre. V. Revioure et Viv, R. REVILHOUN, V. Revelhoun et Velh, R.

BEVINENSA, s. f. vl. Retour, ressource. V. Ven, R.

REVIOLA, V. Raviola.

REVIORE, vl. V. Revioure et Viv, R. REVIOUDAB, v. a. (revioudá); neva-COULAN, MEMISCOPLAN, MEVINOUDAN. Revisurer, cat. Rivivere, ital. Ressusciter, rappeler à la vie, faire revivre, ravigoter. V. Reviscou-

Ety. de rs, iter. de vioud pour viou et de ar, ramener à la vie ou du lat. reviviscere.

REVIOUDAT, ADA, adj. et p. (revioudá, áde). Ressuscité, ravigoté, rappelé à la vic. V. Vit, R.

REVIOUDEC, vl. Il ou elle ressuscita, il est ressuscité.

REVIOURE, v. n. (revioure); Reviver, port. Rivivir, esp. Reviurer, cat. Bevivere, ital. Revivre, retourner à la vie; vivre une seconde fois, remettre en vigueur.

Ety. du lat. revivere ou de re, iter. et de vioure, vivre. V. Viv, R.

REVIOURE, S. M. RISISSA, VOURSON, RESOULIBRE, RESOUSSOURE, REPRIE, TERCEImoov, movimum, maissa. Regain, le dernier foin que l'on fauche et qui est encore en herbe. On donne aussi ce nom au rejet de la feuille de marier ou à la seconde pousse qui a lieu après la récolte des premières feuilles.

Ety. de revioure, revivre. V. Viv, R.

Per segur jamai lou revioure Non poou valer de fen mayenc. Jard. M. Pr.

BEVIRA, s. f. (revire), d. bas lim. Ré-plique, réponse, répartie. V. Vir, R.

REVIRADA, s. f. (revirade); amapa, VIBADA, REBIRAL, DEBALADSIDA. Accès subit, retour de plusieurs symptômes d'une maladie , revers de fortune ; peur , émotion , réprimande.

Ely. de rs, ilér. et de virada, tour, re-tour. V. Vir, R.

Ai agut una marrida revirada, j'ei éprouvé une rude secousse.

> Ara qu'avem lou rey Louis, Et que la pas es arribada , Pourrem rire eme leis amis Sensa poour d'una revirada. Suou, Inéd.

REVIRADURA, s. f. (reviradure). Ce qui a été retourné; liquide qu'on retire au second pressurage des olives. Garc.

REVIRA-GAUD, s. m. (revire-gaou); navana esou. Moulinet, sorte de jouet d'enfant : noix vide et percée dans laquelle est passée une cheville portant un peson à son extrémité qu'on fait tourner avec un fil-V. Vira-gaud et Vir . R.

REVIRA-MAINAGI, s. m. (revire-meinadgi). Remue-ménage, dérangement de plusieurs choses, déménagement, changements notables survenus dans une maison, dans un ménage, revers de fortune.

REVIRAMENT, s. m. (reviraméin). Revirement, changement de route ou de bordée ; action de revirer un vaisseau. V. Vir, Rad.

REVIRA-MENUT, s. m. (revire-menú); schours. Dompte-venin, Asclepias-vince-tosicum, Lin. plante de la fam. des Apocynées, qu'on trouve sur tous les côteaux arides de la Haute-Provence. V. Gar. Ascispias albo flore, p. 44.

REVIRA-PEOU, s. m. (revire-péos);

effroi, trouble, etc. Garc.

Ety. Revira-peou, signific rebours de poil. REVIRAR, v. z. (revirà); ARRESIDAR. Rivoltare et Rivolgere, ital. Volver, esp. Revirar, port. Retourner, tourner d'un autre côté, tourner en divers seus, détourner, relancer, rabrouer : L'a ben revirat, il l'a bien relancé. V. Rebrouar.

Revirar de bord, virer ou revirer de bord,

terme de marine.

Revirar-camin, rebrousser chemin.

Rty. de re, iter. et de virar. V. Vir, R. REVIRAR SE, v. r. s'ARMERITAR. Se relourner, regarder derrière soi ; se défendre, faire tête, tenir tête, montrer les dents.

REVIRAT, ADA, adj. et p. (revirà, ade); Revirado, port. Retourné, ée, en d. bas lim. Prompt à la repartie. V. Vir, R. REVIROLAR, v. a. vi. Tourner, ren-

verser. V. Vir, R.
REVIRONAR, v. a. vl. Parcoerir, entourer, tourner, environner, faire le tour, dérouler. V. Vir, R.

REVIRONAT, adj. et p. vl. nevinomet. Environné, entouré. V. Vir., R.

REVIRONDA, s. f. vl. Circonférence.

REVIROUN, s. m. (reviróun). Action de se retourner, de regarder derrière soi: Anar de reviroun, marcher en regardant derrière soi. V. Vir, R.

REVIROUNAMENT, s. m. vl. Tour, circuit. V. Fir, R.

REVISAR, v. a. (revisá); Revisar, cat. anc. esp. Rivedere, cat. mod. Réviser, revoir, examiner de nouveau.

Ety. du lat. revisere ou de re, itér. et de visar. V. Vis , R.

REVISAR, Garc. pour raviser. V. Ra-

visar se et Vis, R. REVISAT, ADA, adj. et p. (revisá, ade). Révisé, revu. V. Vis, R.

REVISCOLAR, vi. Reviscolar, cat. V. Reviscoular.

REVISCOTA, s. f. (reviscole), di. Détour, adresse, subtilité pour étuder des poursuites ou une difficulté, pour échapper à un péril.

REVISCOULAR, v. a. (reviscoula); ARRESISCOULAR, METETOULAR, REVISCOURAR, EVISCOULIAR , RESISCOULAR , REVIOUDAR , RA-PROCESSAR. Reviscolar, cat. Revivir, esp. Ravvivare, ital. Ravigoter, ranimer, redonner de la vigueur, du courage, des forces, ragaillardir.

REV

Ety. du lat. reviviscere . m. s. V. Viv . R. Aquol m'a tout reviscoulat, cela m'a ranimé le cœur, et dans le sens neutre, revenir à la vie.

REVISCOULAT , ABA , adj. et part. (reviscoulá, áde); maviscoullar, maviscoumay, apprecoular. Ranimé, ravigoté, qui a repris des forces.

Éty. de reviscoul et de at, ada, revenu à la vie. V. Viv, R.

REVISDAR , vl. V. Revivar. REVISION, e. f. (revisio-n); Revisio, cat. Revisione, ital. Revision, esp. Revisão, port. Révision, action par laquelle on

revoit, on examine de nouveau. Ety. du lat. revisionis, gen. de revisio. m. s. V. Vis , R.

REVISITATION, s. f. anc. béarn. Révision. V. Vis, R.

REVIST, ISTA, adj. et p. (revis, iste); Revist, cat. Revisto, esp. Revu, ue, vu de DOUVERU.

Ety. de re, itér. et de vist. V. Vist, R. En vl. il ou elle renvie.

REVISTA, Revista, esp. port. Pour revue, V. Revua, plus usité et Vis, R.

REVIU, vl. Je revis ; il ou elle revit, renalt, ressuscite. V. Vis et Viv, R.

BEVIURE, v. n. vl. Ranimer, raviver. V. Revioure.

REVIVAR . v. a. et n. vl. savispan , sa-VIDAR. Ravvivare, ital. Raviver, ranimer,

REVIVIFIAR, v. a. (revivida). Revivifler. V. Revioudar et Viv, R.

REVOBIS, s. m. (revobis). Régal, ripaille. V. Gaudeamus.

REVOCABLE, ABLA, adj. (revouca-blé, able); Revocable, esp. cat. Revocabile, ital. Revogavel, port. Révocable, sujet à révocation.

Ety. du lat. revocabilis, ile. V. Voc. R. REVOCAMEN, s. m. vl. Rivocamiento ital. V. Revocation.

REVOCAR, v. a. (revouca); Revocar, esp. cat. Revogar, port. Rivocare, ital. Révoquer, en parlant des personnes, rappeler, ôter les pouvoirs qu'on avait donnés : déclarer de nulle valeur à l'avenir, quand il est question des choses.

Éty. du lat. revocare, formé de re pour retrò, en arrière, et de vocare, appeler. V. Voc, R.

REVOCAT', ADA, adj. et part. (revouca, ade); Revogado, port. Revocado, esp. Révoqué, ée.

Éty. du lat. revocatus. V. Voc. R.

REVOCATION, s. f. (revoucatie-n); Revocazione, ital. Revocacion, esp. Revogação, port. Revocació, cat. Révocation. action de révoquer.

Ety. du lat. revocationie, gen. de revocatio , m. s.

REVOI, OLA, adj. (revoi, ole); sever, mavos. Dispos, agile, souple, leste, bien portant ; on le dit particulièrement des vieillards en qui l'on remarque encore ces qualités.

REVOLIN, s. m. vl. anvolin, anvolina. Révolution, changement. V. Fouls, R.

REVOLINA, s. f. vl. Voy. Revolin et

Youlu, R. REVOLINAR, v. a. vl. Replier, retourner. V. Voulu, R.

REVOLOPIR, v. a. vl. Retourner sens dessus dessous. V. Voulu. R.

REVOLOPIT, adj. et p. vl. Tourné sens dessus dessous, enveloppe. V. Vouls, R.

REVOLS, vi. Il ou elle roule, retourne,

Etv. du lat. revolvit. V. Voulu. R.

REVOLTA, s. f. (revolte); Revolta, port. Révolte, soulèvement contre le souverain, contre les lois, contre l'autorité légitime et reconnue.

Ety. de re, pour retro, derrière, confre, et de volta, tourné contre. V. Voulu, R.

REVOLTANT, ANTA, adj. (revoultán, ante); anvoultant. Révoltant, ante, qui révolté, qui choque excessivement, qui indigne, qui fait tourner en arrière, selon l'éthym. V. Voulu, R.

REVOLTAR, v. a. (revoultà); anvoultan, soulevam. Kevoltar, port. cat. Revolver, esp. Révolter, soulever, porter à la révolte; choquer vivement.

Ety. de re, pour retro, en arrière, contre, et de voltar , tourner. V. Voulu , R.

REVOLTAR SE, v. r. Revoltar se, port. Se révolter, réfuser d'obéir à ses supérieurs. V. Foulu, Ř.

REVOLTAT, ADA, adj. et p. (revoulta, áde); Revoltado, port. Révolté, ée. Voy. Voulu, R.

MEVOLUCIO, vl. Revolució, cat. Circonvolution. V. Revolution, m. s.

REVOLUM, s. m. vl. Bruit, fracas, vacarme. V. Voulu, R.

REVOLUTION, s. f. (revoulutie-n); Revoluzione, ital. Revolucion, esp. Revolução, port. Revolució, cat. Révolution, retour d'une planète au même point d'où elle était partie; changement notable et prompt qui s'opère en nous; secousse dans les affaires publiques; changement subit et violent dans le gouvernement d'un peuple.

Ety. du lat. revolutio, onis, formé de re, itér, de volvere, tourner, contracté en volv ou volu, et de la term. actio, nis, contractée en tion; litt. action de retourner, de bouleverser: Re-volu-tion. V. Voulu, R.

D'après un compte fait dans la Quotidisme, du 20 janvier 1829, la révolution française de 89, a fait périr huit millions six cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-trois individus, dont cinq millions cinq cent mille sous le règne de Bonaparte; elle a dépensé seize milliards trois cent quatre-vingt-dix millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent dix-neuf france, et elle a fait promulguer 22,371 lois.

REVOLUTIONAR, v. a. (revolutiouná); evousursouran. Révelutionner, mettre en révolution.

REVOLUTIONARI, s. m. (revoulutiou-

REVOLVER, V. Revolvre.

REVOLVINA, s. f. vl. Ritournelle. Voy. Revella et Voulu, R.

REVOLVER, v. a. vl. Revolver, esp.

port. Rivolvere, ital. Rouler, tourner, retourner, accomplir.

Éty. du lat. revolvere , m. s.

REVOLUS, vi. Pour revolve se, se re-

Ety. du lat. revolvit. V. Voulu, R.

REVOOU, s. m. (revoou); mayoour. Révolution, trouble, changement ou bouleversement dans les affaires, dans la santé; lacet d'un chemin, détour.

Ety. de volvere, tourner, et de re, iter. V. Voulu . R.

REVOOUDARIAS, s. f. pl. (revooudaries). Menuailles,

REVOQUDIAR , v. n. (revooudiá); ma-VAUDIAR, REVOCUDEGRAB. Faire des sinuosilés en marchant, de manière à revenir presque au même endroit d'où l'on était parti; Garc. ravauder, mettre des hardes en ordre. Avr.

Ety. de re, iter, de voou, détour, et de iar, act. litt. faire des tours et des détours. V. Vaulu, R.

REVOOUTA, s. f. (revooule); REVAUTA. Tournant ou rampe en lacet d'un chemin; contours qu'on fait faire à une route pour en adoucir la montée; on le dit aussi pour révolution. V. Revoou et Revolta.

Ety. de revocut et de la term. fém. a. V. Voulu, R.

REVOOUTA, Alt. de Revolta, v. c. m.
REVOOUTAR, Alt. de Revoltar, v. c. m.
REVOQUAR, vl. V. Revocar.
REVOUCABLE, V. Revocable.
REVOUCAR, vl. Revocar.
REVOUCAR, v. Revocar.

TA, BEVOLTA et BIORTA. Branche flexible dont on se sert pour lier des fagots, des gerbes, etc. le lien lui-même.

Ety. du lat. retorta, tordu ou de re vol-vere, parce qu'on tord ces branches pour les rendre plus flexibles, avant que de les employer. V. Voulu, R.

REVOUERTA, s. f. Voy. Revouelta. A Grasse, on donne ce nom à la clématite.

V. Entrevadis et Voulu, R.

REVOUIRA, s. f. (revouïre). Racloire. V. Randa.

REVOUIRAR, v. a. (revouirá); mayouran. Passer la racloire sur les mesures des grains. V. Arrandar et Ravouirar.

Ety. de revouira et de ar.

REVOUIRAR, v. n. Être rassasié, plein, regorger.

Moun couer revouiro de plesir. Gros.

REVOULUM, s. m. (revoulun); TOUR-Tourbillon, vent subit et impétueux qui tourne en rond dans un cercle plus ou moins étroit; rafale, revolin, vent qui choque un vaisseau par réflexion.

Ety. de re, iter. et de volvere. V. le mot suivant et Voulu, R.

REVOULUMADA, s. f. (revoulumáde), dl. Monceau, amas de quelque chose: Revouloumada d'aura, une bouffée de vent; Revouloumada de fum, un tourbillon de fumée : Una revouloumada de mounde, une troupe de gens assemblés; L'aigua venia a belas revouloumadas, l'eau venait par ondées. V. Voulu, R.

REVOULOUMAR, v. a. (revouloumá), dl. Pour ramasser, rassembler. V. Rabalhar

et Amoulunar; pour envelopper, Voy. En-rouar et Agouloupar; pour mettre en désordre, V. Desaviar.

Éty. du lat. revolvere. V. Youlu, R.

REVOULOUMAR SE, v. r. dl. Pour s'accroupir, se mettre en un peloton. Voy. Agroumoulir s' et Youlu, R.
REVOULTAR, V. Revoltar.

REVOULUMAR, v. n. REMOULNIAR. TOUTbillonner, on le dit particulièrement du vent qui se réfléchit contre quelque obstacle, ou des vents contraires qui se choquent et qui soulèvent la poussière en tourbillon. Voy. Voulu, R.

REVOULUN, v. V. Revoulum.

REVOULUN, s. m. dl. Bruit, fracas, vacarme: L'y a aquit de revoulun, il y a la de la bagarre. V. Voulu, R.

REVOULUT, UDA, adj. (revoulu, úde); Revoluto, port. Révolu, ue; on le dit d'un terme accompli, du cours des astres et du temps.

Ety. du lat. revolulus, roulé, qui a fait son tour, sa révolution. V. Voulu, R.

REVOUROUNAR, v. n. (revourouna); BEHOUEINAR. Tourbillonner; on le dit du vent qui, tournant en rond, élève de la poussière. V. Voulu, R.

REVOUT, adj. vl. Roulé, tourné. Voy. Voulu, R.

REVOY, V. Revoi.

REVUA, s. f. (revue); BEVISTA. Revista. ital. esp. port. Revue, examen de plusieurs choses les unes après les autres; en t. militaire, examen d'un corps de troupes.

Ety. du lat. revisio, m. s. V. Vis, R.

# REX

REXUCITAR, vl. Alt. de ressuscitar.

REY\_, Rey, port. cat. esp. Pour roi, V. Rei et Reg, R.

REYA, V. Relha.

REYA, s. f. vl. Grille, porte grillée.

Éty. V. Radi, R.

REYADA, s. f. (relade). Espèce de raisin. Désanat.

REYAL, adj. vl. Reyal, cat. V. Royal et Reg, R.

REYALME, vl. V. Rouyaume.

REYAU, s. m. (relaou), d. béarn. Nom d'une petite monnaie. Ety. V. Reg , R.

REYBAR, v. n. d. lim. Rèver. V. Revar et Rev, R.

REY-BEINEI, s. m. Nom lim. duroitelet. ou peut-être du troglodyle. V. Lagagnoua,

Retoua et Reg, R.
REYC, s. f. vl. Racine.

Ėty. V. Radic, R.

REYMADOR, s. m. vl. Roi indulgent; Pour rey, V. Amador. Éty. V. Reg, R. REYNA, vl. V. Reina.

REYNADOR, s. m. et REYNAIRE, vl. V. Regnador.

REYNAL, s. m. Nom du renard, dans le département du Tarp. V. Reynard.

REYNARD, V. Reinard.

REYNAUBI, s. m. (reináoubi); QUILEA-MOUTAS. Nom qu'on donne, dans le département du Gard :

1º Au stapazin ou cul-blanc roussaire, Saxicola, ou Motacilla stopasina, Gem. oiseau de l'ordre des Passeresux et de la fam. des Subulirostres.

2º A l'oreillard, Saxicola aurita, Cres-pon, oiseau de la même fam. que le précédent.

REYNAUBI, s. m. (reïnáoubi). Nom qu'on donne, au motteux roussatre,

REYNAUD, nom d'homme, (Reináoud); ATHAUD. Rinaldo, ital. Rainaldo, esp. Raynaud.

Éty. ?

L'Église célèbre sa fête le 18 août.

REYNH, s. m. vl. Rameau. V. Rameou

REYOT, s. m. (reijó), dg. Reyezuelo, esp. Dim. de rey, petit roi, roi chéri, terme de caresse.

Ety. V. Reg , R.

REYRATGÉ, vl. V. Reiralage.

REYRAVI, s. m. vl. Bisaicul. Voy. Besavi.

REYRE, V. Reire.

REYRE-AUDITOR, s. m. vl. Sous-auditeur.

REYRE-COSSELH, s. m. vl. Arrièreconseil, arrière-pensée.

Ety. de reure et de cosselh.

REYRE-RENDA, s. f. v!. Arrière-rente. V. Rend, R.

REYRES, vl. V. Reire.

REYRE-VENDA, 8. f. vl. Arrière-vente. REYSSIDAR, vl. V. Reissidar. REYSSONDIR, v. n., vi. Retentir, réson-

ner. V. Son, R,

## REZ

REZA, adj. f. vl. Roide, V. Rede a, et Rig, R.

REZANA-TELA, S. f. vl. Toile claire, fine. REZE, adj. vl. man. V. Rege et Rede. REZEGAR , vi. Resecar.

REZEGUE, s. m. vl. Risque. V. Risque. REZEM, vl. V. Rezemis.

REZEMEDOR, s. m. vl. REZEMEIRS. Rédempteur. V. Redemptour et Em, R.

REZEMER, v. a. vl. REZERA, REDESER. Rembre et Reembre, anc. cat. Redmir, cal. esp. Remir, port. Redimere, ital. Racheter, rédimer.

Ety. du lat. redimere, m. s. V. Em, R. Resemet, il ou elle rédima.

REZEMIT, IDA, adj. et part. vl. assau. Racheté, ée. V. Em, R.

REZEMPSO, vl. Rachat, délivrance. V. Redempció, Redemption et Em, R.

REZEMUT, adj. et part. vl. Rédimé. V. *Em* , R.

REZENDA, s. f. vl. Redevance.

REZENSAR, v. a. vl. Rincer, laver, nettoyer.

REZENSAT, ADA, adj. et part. vl. Rincé, ée; lavé, nettoyé.

REZENSO, vl. V. Redempció, Redemption et Em. R.

REZENSON, s. f. vl. EZZESHOS. Rancon, rachat. V. Em, R.

REZESMER, v. a. vl. Se racheter, payer sa rancon.

Éty. Alt. du lat. redimere, m. s. V. Em.

REZESMOS, s. f. v. Rançon, rachat. V. Resenson et Em, R.

REZIDENCIA, et REZIDENSIA, vl. V. Residença. REZOINAT, adj. et p. vl. Rogné, tondu. Etv. du lat. rosum et de at. V. Rouig, R. REZOLUCIO, S. f. vl. V. Resoulution. REZONAMEN, vl. V. Razonamen. REZONAR, vl. Rogner. V. Redonhar.

REZORZIMEN, s. m. vl. V. Resortemen.

REZOUN

REZOUNADOUR, et REZOUNAB, dl. Resoar, port. V. Rasoun, Rasounadour, Rasounar et Rason, Rad.

REZOYNAR, vi. Rogner. V. Redonhar. REZUDAR, vl. V. Resudar.

REZUIDAR, vl. Rejeter, blamer, im-

REZUL, s. m. (rezúl), dg. Reprise. V. Sarcit.

REZUMPTIU. IVA, adj. vl. Résomptif, ive, propre à rétablir.

Ety. du lat. resumptivus.

RH, mesa, succum, mau, me, mag, radical, dérivé du grec ρέω (rheô), couler, ruis-

seler, s'écouler; fig. passer, périr.

De rheé, par apoc. rh; d'où: Cata-rh-al,
Cata-rrh-i, Cata-rrh-ous, Es-cou-rrh-au,
Dia-rrh-ea, Rhoomm-as, Bn-rhoomm-ar, Rhoum-at-isme, Reoum-a, En-reoum-ar, Rig-ar, En-raum-ar, En-raum-ass-at, En-raum-at, Raum-as, Rav-in, Re-ala, Ras-iera, Ensa-ri-ada, Raj-ada, Raj-al, Roj-ant, Raj-ar, Raj-ol, Raj-oou, Rajoul-et.

De theo, par suppr. de h, et changement de es en au, rau; d'où: Cada-rau, Escourrau; Rav ascl-ada, Ravascl-as, Rag-eiroou, Ray-oou, Rayoul-et, Raiou, Raioul-et, Raiss-a, Raiss-alh-ada. Raissalh-ar, Raissalh-at, Raiss-as, Ray, Rhooumatisme, Roum-at-isme.

# RHA

RHABILHAGI, s. m. (rabillédgi); ma-MLEAGE. Rhabillage, raccommodage. Garc. RHABILHAR, v. a. (rabilla). Habiller de nouveau, fournir de nouveaux vêtements; fig. raccommoder, rectifier.

## RHE

RHEBARBA, V. Rhubarba.

RHETORICA, s. f. (retourique); Rhetorica, port. Retorica, esp. Rettorica, ital. Rhetorique, l'art de parler avec éloquence et avec force, ou l'art de l'éloquence; classe où l'on enseigne cet art, ouvrage qui en traite.

Ety. du lat. rhelorica, dérivé du grec ετιτορική (rhétoriké), sous-entendu τέχνη (technė), art, dérivé de ρέω (rheô), je parle, c'est-à-dire, l'art de bien parler.

Le premier traité de rhétorique dont l'histoire ait conservé le souvenir est celui que

le syracusain Corax, composa cent ans après la mort de Cadmus; traité qui était encore estimé du temps d'Aristote; après lui, Protagoras, Aristote, Ciceron, Horace, etc., etc. ont porté cet art à une grande perfec-tion; ce ne sut qu'en 1521, que parut la première rhétorique française, dont l'auteur est Pierre Fabry.

RHE

#### RHI

RHINOCEROS, s. m. (rinocerós); mmo-Rinoceronte, esp. port. Rhinoceros, genre de mammifères onguiculés de la fam. des Pachydermes, dont on connaît maintenant quatre espèces vivantes et quatre fossiles. La plus commune est le rhinocéros des Indes, Rhinoceros unicornis, Lin. Rhinoceros indicus, Cuv.

Êty. du lat. rhinoceros, dérivé du grec ρινοχέρως (rhinokerôs), formé de ρινὸς (rhinos), gén. de ρίν (rhin), nés, et de κέρας (keras), corne; corne sur le nez.

Cet animal qui, après l'éléphant est le plus grand quadrupède connu, habite les indes et particulièrement dans les contrées situées en delà du Gange.

La corne qu'il porte sur le nez, d'où son nom dérive, fournit un ivoire beaucoup plus estimé que celui que donnent les défenses de l'éléphant.

BHIOUMA, Garc. V. Rhooumas.

### RHO

RHODIUM, s. m. (rodión). Rhodium, métal nouveau, découvert par Wollaston, en 1804, dans la mine de platine; purifié, ce métal est d'un blanc gris, solide, cassant, iufusible, inaltérable à l'air, d'un poids spécifique égal à 11,000, l'eau étant à 1,000.

RHODODENDRON, s. m. Mot grec, latin et français, conservé aussi en provençal.

V. Rourgenc.

RHOMBOIDE, s. et adj. (romboïdé); Romboydes, esp. Rhomboïde, figure de géométrie.

Ety, du lat. rhomboides, m. s.

RHONE, Rhodano et Rhona, esp. Rhône, département du . . . . dont le chef-lieu est Lyon. V. Rhose.

Éty. Du Rhône, sleuve qui le traverse.

RHOOUMAS, s. m. (rhooumas); noov-MAT, ROOUMET, ROOUMAS, CATARRI, REIOUMA, RAUMAS, RAUME. REUMG, ital. esp. cal. Reimas et Rheama, port. Rhume, maladie qui affecte la membrane muqueuse de l'intérieur du nez, de la trachée artère ou des bronces, caractérisée par l'enchifrenement, la toux et l'évacuation d'une matière visqueuse plus ou moins abondante.

Éty. du lat. rheuma, m. s. dérivé du grec ρεῦμα (rheuma), fluxion, formé de ρέω (rheo), je coule. V. Rh, R.

## On nomme:

CORYZA, le rhume qui affecte la membrene pituitaire,

CATARRHE PULMONAIRE, le rhome de le poitrine,

rhoubas toumbat sur la petitina.
PHTHISIE PULMONAIRE AU SECOND DÉGRÉ, chame négligé , rhoumas negligoat.

RHOSE, s. m. (rhôsé); moss. Rhodano, port. Rhône, fleuve qui prend-sa source dans un glacier au pied du Montde-la-Fourche, et qui sépare la Provence du Languedoc.

Ély. du grec ροδανός (rhodanos), ροδανός qui a été dit pour ραδινός (rhadinos), agile, mobile, dont le mouvement est rapide ou peut être de pout (rhuax), torrent, écoulement, débordement.

RHOUM, V. Roum.

RHOUMATISME, s. m. (rhoumatismé); ROOUMATISMB, BOUMATICA, BOUMATISME, DOU-Louns, MAU D'opas. Rheumatismo, port. Reumatismo, esp. ital. Rhumatisme, maladie des systèmes musculaire et fibreux, généralement regardée comme inflammatoire. et particulièrement caractérisée par des douleurs plus ou moins vives, continues ou intermittentes, fixes ou vagues, accompagnées ou non de chaleur, de gonflement et de rougeur.

Éty. du lat. rheumatismus, formé du grec βέω (rhéð), je coule, et de βεῦμα (rheuma). fluxion, comme si l'on disait fluxion qui se répand, qui passe d'un endroit à l'autre. V. Rh, R.

#### RHII

RHUBARBA, s. f. (rubárbe); musmama, REBARDA. Rheubarbo, port. Rusbarbo, esp. Rabarbaro, ital. Riubarbaro, cat. Rhubarbe, nom d'un genre de plantes de la fam. des Polygonées, dont quelques espèces et particulièrement la rhubarbe palmée, Rheum palmatum, Lin. et la rhubarbe ondulée, Rheum undulatum, Lin. fournissent la racine purgative connue sous le même nom. La plus estimée provient de la rhubarbe palmée, dont on fait un grand commerce en Chine.

Éty. du lat. rhubarbarum ou rheubarbarum, formé du grec da (rha), racine, chez les médecins grecs, et de δάρδαρος (barbaros), étranger; racine étrangère, rha, selon d'autres, est le nom ancien du volga, parce que cette plante croît près de ce fleuve.

RHUBARBA, s. f. En Languedoc, on donne ce nom à un mélange de ratissures de fromage, d'eau-de-vie, de vinaigre, de clous de girosse et du sel, pétris ensemble, que l'on conserve dans des vases bien bouchés. Ce mets appétissant porte dans le pays le nom de rhubarbe ou de rhubarbe de frommage, à cause du goût piquant qu'il a, et parce qu'il excite l'appétit.

RI, vl. V. Ris.

# RIA

RIA, V. Rega.

RIABLE, s. m. (riablé); replants, nacx. Instrument qui sert à retirer la braise du

RIABLE, m. s. que Rable, v. c. m. RIABLE, s. m. (riablé). Rabot, instrument qui sert à retirer la lie du vin ou la rasse qui est restée au fond des tonneaux; pour fourgon, V. Rediable.

RIADA, S. f. (riade); malma, misea, miseva, miseva, miaesa, miava. Risala, ital. Risada, esp. port. Rialla, cat. Risée, grand éclat de rire que font en même temps plusieurs personnes; moquerie: Estre la riada, être la

Éty. Riaa, est une sync. de risada, formé de risus et de ada. V. Rir, R

RIAL, dl. Pour ruisseau, V. Riou et Riv, Rad.

RIAL, vi. V. Royal.

RIALA, V. Reala.
RIALGA, s. f. (riálgue). Nom langued. de l'Aloes, v. c. m.

RIALHA, d. m. Rialla, cat. V. Riada et Rir, R.

RIÁLME, s. m. (riálme), dl. Pour rovaume, V. Rouyaume et Reg. R.

Non sonjon a re pus, tout le resto es fort calme E n'an pus dins le cap le soin de liour rialme. Bergoing.

RIANT, V. Risent. RIAOU, Garc. V. Riou.

RIAS, s. m. (riás). Un des noms de l'épervier, filet. V. Esprevier.

RIASSA, s. f. Avr. V. Riada et Rir, R. RIASSAS, s. f. pl. (riasses). Nom qu'on

donne, en Languedoc, aux carex et aux joncs. V. Herba-de-sagna.
RIAU, d. du Var. Pour ruisseau, Voy-

Riou et Riv, R.

RIAUME, V. Royaume et Reg. R. RIAYA, Pour risée, V. Riada et Rir, Rad.

## RIB

RIBA, s. f. (ribe); mata, anna, mond, quan. Riba, port. cat. esp. Ripa, ital. Rive, bord, extrémité; talus de gazon; bord d'un champ que la charrue ne peut pas labourer.

Ety. du lat. ripa, m. s. V. Rib, R. Riba d'una ribiera, berge.

Marrida riba, personne insolvable.

A bon chivau riba segada, un bon cheval vit partout.

Aquella riba es pas per aquel ase, ce

n'est pas viande pour cet oiseau, ou ce n'est pas pour lui que le four chausse. Si l'a una bona riba, un ase la man-

gea, s'il y a un bon emploi, c'est un plat sujet qui l'obtient.

RIBA-TALBADA, S. f. (ribe-taillade), dl. Escarpement d'un rocher, d'une montagne; berge d'une rivière, d'un fossé.

Ely. Riba-talhada, bord coupé, taillé, escarpé.

RIBADOR, s. m. vl. Rivage, bord, abordage. V. Rib, R.

RIBAG, s. m. vl. Rivage. V. Riba et Rib, R.

RIBAGE, s. m. vl. RIBAGE. Ribatge, cat. Rivage. V. Riba, Rivagi et Rib, R. RIBAGI, V. Rivagi et Riv. R.

RIBAIROL, adj. et s. (ribeirol, ole);

RIBERROL. Ribereno, esp. Riverain, situé le long d'une rivière, qui touche au lit de la riviēre.

Ety. du lat. riparius, m. s. V. Rib, R. RIBAIROOU, s. m. (ribeiroou); RIBRI-ROOT, ROUNDELETA, RATEIROOT, BARBASAN,

BARBAZOLET. Hirondelle de rivage, Hirundo riparia, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Planirostres ou Omaloramphes (à bec plat).

Ety. du lat. riparia, rivage, d'où ribeiroou.

La femelle pond dans un trou de rocher cinq ou six œufs blancs, sans tache et demitransparents.

RIBAL, vl. V. Rivagi.

RIBAL, s. m. vl. Rivage, bord, lisière. . Riba et Rib, R.

RIBAMBELA, s. f. (ribambèle); misous-BELA. Una ribambela, ribambelle, kyrielle, longue suite.

Ety. de riban, ruban, long comme un ruban. V. Rubr, R.

Pas un, ne dus, ne tres, mes uno ribambelo. Bergeyret.

RIBAN, s. m. (ribán); RIBLAN. Ruban, tissu mince, long, plat et étroit, ordinairement de soie.

Ety. du lat. rubens, rouge, selon Ménage, du celt. riband, m. s. ou de ru, ri, et de band, qui en all. signifie lien. V. Rubr, R.

Une statue d'Isis qu'on a trouvée, dont les sandales étaient attachées avec des rubans, prouve que leur usage date de la plus haute antiquité; on en a vu aussi dans des momies.

RIBAN-pu-coua, s. m. Ruban noir, servant à attacher les cheveux pour faire la queue; fig. longue étendue de chemin en ligne droile.

Riban de capeou, bourdaloue.

RIBANDAT, ADA, d. bas lim. Voy. Ribantat et Rubr, R.

RIBANDOUN, s. m. (ribandoun), d. bas lim. Dim. de riban, petit ruban, faveur. V. Escaleta et Rubr, R.

RIBANIER, s. m. (ribanié); amantina. Ribanier, qui fait ou vend des rubans.

Ely. de riban et de la term. mult. ier. V. Rubr, R.

RIBANS, 8. m. pl. GASARILHAS, COUGUOUS, ESCALAS. Planures, copeaux, que l'on fait en rabotant le bois. V. Cougueus.

RIBANTAT, ADA, adj. et p. (ribantá, ade); вивівантат, вівандат. Orné ou garni de rubans.

Ety. de riban et de at, le t est euphonique. V. Rubr, R.

RIBANTIER, s. m. Voy. Ribanier et Rubr, R.

RIBAR, vl. Aborder. V. Arribar et Rib, R.

RIBAS, s. m. (ribás); Ribazo, esp. Penchant d'un coteau, d'une montagne, grand talus, sorte de précipice.

Éty. de riba et de l'augm. dépr. as. V. Rib, R.

RIBASSEGEAR, v. n. Cast. Voy. Ribassiar.

RIBASSIAR, v. n. (ribassiá), d. m. Marcher, aller souvent dans les lieux en pente nommés Ribas, v. c. m. et Rib, R.

RIBASSUT, UDA, UA, adj. et p. (ribassú, úde, úe); moornous. Incliné, ardu, rapide, en parlant d'un coteau. V. Rib, R.

RIBATEL, s. m. (ribatel), dl. Petit ruisseau. V. Rivachoun et Riv, R.

RIBATGE, vl. Ribalge, cat. V. Rivaci et Rib, R.

RIBAU, s. m. d. béarn. Rivau, v. c. m. et Riv. R.

RIBAUD, s. m. vl. BIBAUT, RIBAU. Ribaldo, esp. port. ital. Homme fort, robuste et de peine; crocheteur; bandit, voleur, scélérat, méchant, libertin, excommunié, homme qui procure des semmes de mauvaise vie.

Éty. de la basse lat. ribaldus, m. s. fait de ripalis, qui vient de ripa, bord de la mer, d'un fleuve ou d'une rivière, parce que les ribauds auxquels ont succédé les forts de la halle, dit M. de Roquefort, gagnaient leur vie à charger et décharger les marchandises au port de Grève à Paris, ils tiraient même les bateaux. V. Riv, R.

RIBAUDA, s. f. vl. Ribaude, gourgan-

RIBAUDALHA, s. f. vl. Ribaldaglia, ital. Ribaudaille, canaille. V. Rib.

RIBAUDARIA , S. f. Vl. RIBAUDIA, RIBAU Ribaldaria, port. Libertinage, débauche, paillardise, immoralité, dévergondage. V.

RIBAUDERIA, vl. V. Ribaudaria. RIBAUDIA, vl. V. Ribaudaria.

RIBAUDIR, v. a. vl. Débaucher, dévergonder. V. Rib, R.

RIBAUT, s. m. vl. msauve. Ribaud, brigand, bandit. V. Riv, R.

RIBAUTA, nom de lieu (ribáoute). Haute-rive, Rive haute, Rivesaltes.

Éty. de riba, berge, et de hauta, haute. V. Rib, R.

RIBEGEAR, v. n. (ribedjá); REBETAS. Côtoyer, effleurer, passer sur les bords, Garc.; avoisiner. Sauv. V. Counfrountar et Ribassiar.

Ety. de riba, bord, rive, et de egear. V. Rib, R.

RIBEIRA, S. f. vl. MIBEVRA, BIRIEIRA, MIRIEIRA, Rivage, bord, rive, V. Riba; pour plaine, V. Plana, Riviera et Bibiera; pour pêche, V. Pesca et Rib, R.

RIBEIRAR, v. a. (ribeirá), expression de Barcelonnette. Flotter, flotter du bois, le faire descendre sur la rivière, sans bateau.

Ety. de ribiera, rivière, et de la term. act. ar, faire aller sur la rivière. V. Riv, R.

RIBEIRAR LOU, s. m. Flottage, la conduite du bois sur l'eau.

RIBEIROL, V. Ribairol et Rib, R. RIBEIROOU, V. Ribairoou et Rib, R. RIBERET, s. m. (riberé). Petite rive. Désanat. V. Ribeta.

RIBET, Alt. lang. de Rivet, v. c. m. et Riv, R.

RIBETA, s. f. (ribéte); armant. Petile rive, petit bord.

RIBEYRA, vl. V. Ribeira.

RIBIEIRA, s. f. vi. Rive, bord d'un ruisseau.

RIBIEIRA, s. f. (ribiére); ARRIBERA, AR-BIBEIRA, RIBIEIRA, GRAND AIGUA, RIBEIRA, RE NIEBA. Ribera, cat. esp. Ribeira, port. Riviera, ital. Rivière, assemblage considérable d'eaux qui coulent dans un lit ou canal depuis un endroit qu'on appelle sa source, jusqu'à une autre rivière ou fleuve où elle perd son nom.

V. Riv. R.

### Dans une rivière on nomme :

AMONT, la partie en dessus de l'endroit où l'on est ou d'où l'on parle. AVAL, celle qui est en des

ENSABLEMENT, l'amas de sable que la rivière dépose forment un ilot

ATTERRISSEMENT, l'ames de sable ou de gravier qui se forme le long des rivières.

BERGE, le bond relevé d'une rivière.

BORD, le terrain qui la borde.

BAS-FONDS , les endroits où l'ess n'est pas profe CASCADE, l'endruit où elle tombe presque perpendice

CATARACTE, SAUT, l'endroit où les ceux d'une grande

rivière se précipitent d'un lieu élevé. CONFLUENT, le point de réunion où deux rivières n'en

font plus qu'une. COURANT, le fil de l'ess

ECHELLE on FLUVIOMETRE, la ligne perpendieulaire portant des divisions pour messurer la hauteur

BAJOYERS , les bords qui sont près des culées des ponts. AFFLUANT . V. Embouchure.

EMBOUCHURE ou AFFLUANT, son arrivée dans une satre rivière ou dans la mer.

GORE, la flaque d'eau qui s'étend dans les terres.

BRAS, l'une de ses divisions.

ETIAGE, les plus besses caux.

FLAQUE, has fond on il y a encore de l'een , quoique la rivière solt à sec.

GRAVIER, le gros sable mêlé de pierres

GRÉVE, le lieu uni ou plat qui est le long d'une rivière. GUE, le lieu où l'on peut passer à pied ou à cheval.

RAPIDE, le lieu où l'eau enurt rapidement.

RIVE, le rive draite est celle qu'en e à se droite qui on tourne le dos à la source de la rivière, et la rive gauche est l'opposée

GOUR, les croux pleins d'ess qui se trouvent sur ses bords

JAVEAU, l'ile de sable et de limon qui se forme dans

LE on MARCHE-PIED, l'espace de huit mêtres qu'on lalese libre, le long des rivières pour le tirage, LIT, le canal où elle coule.

MIROIR, sa surface quand elle est immobile.

BAIGNOIR, l'endroit propre pour se baigner. GAZOUILLEMENT, brait sourd que produit l'eau en oulant sur le gravier.

MARCHE-PIED . V. La

VIRE-VIRE , l'endroit un l'enu forme des tours

En 1670, Galilée mesura le mouvement des eaux courantes, qu'on apprécie très-bien avjourd'hui.

RIBIEIRA, s. f. (ribièïre), dl. et bas lim. Rivière. V. Ribiera et Riv, R. On le dit aussi pour le valon dans lequel la rivière a son COURS.

RIBIEIRAGI, s. m. (ribieīradgi); miniei-Mes. Productions d'une rivière ; arbres qui croissent sur ses bords; bois qu'on y coupe. Garc.

RIBIEIRAR, v. n. (ribieira). Couper du bois le long d'une rivière. Garc.

RIBIEIROTA, s. f. (ribieirote). Dim. de ribiera, petite rivière.

RIBLA, s. f. (rible), dl. Hie, demoiselle. V. Dameisela.

RIBLAN, et comp. V. Riban, etc. RIBLAR, v. a. (ribla); DERIBLAR. Ribadire, ital. Remachar, esp. Revirar, port, River un clou, en rabattre la pointe, après qu'il a été planté; fig. Riblar leis claveous en qu'auqu'un, river les clous à quelqu'un Li ai riblat sous claveous, je lui ai rivé son

RIB Ety, de riba et de iera, qui a des rives. ¿ clou; battre le pavé; l'ensoncer avec la hie, 1 ame la ribla.

L'expression river son clou, fait allusion à la rivure que l'on fait au clou qui ferme le collier des galériens.

Éty. de ripa, abattre la rive, selon Robert Etienne, ou de l'allemand reiben, frotter, briser, selon Le Duchat.

BIBLE, Garc. V. Rable.

RIBLOUN, s. m. (ribloun). Rivet, outil de maréchal-ferrant.

RIBLURA, s. f. (riblure). Rivure, action de river un clou, la partie du clou qui est

RIBOT, s. m. (ribó), dl. Nom de lieu, Petite-rive.

Ély. Dim. de riba. V. Riv, R.

RIBOTA, s. f. (ribóte). Débauche de table: An fach ribola, ils ont fait grand

Éty. Alt. de riboter. V. Pot. R.

RIBOTAR, v. n. (riboula); PAIRE RIBOTA Se livrer à la débauche, manger ou boire à l'excès ou pendant longtemps.

Ety. de ribota et de ar. V. Pot, R.

RIBOTUR, s. m. (riboulur); RIBOUTAIRE, BIHOUTUR, BOUMBANCIER. Débauché. V. Pot, R. RIBOULET, ETA, V. Reboulet et Bol, Rad.

RIBOUMBELA, Avr. V. Ribambela. RIBOUN-RIBAINE, dl. (riboun-ribainé); minoun-minuma. Bon gré, mal gré, de gré ou de force.

RIBOUTAIRE, V. Ribotur et Pot, R.

### RIC

RIC, cette terminaison, commune à plusieurs noms propres, signific riche, dans les langues du Nord, et ajoute cette signification aux noms qu'elle concourt à former.

Préderic, de frid-rich , riche en foi. Roderic, de raed-rich , riche en savoir. Henric, de reh-rich, riche en honneur.

RIC, adj. vl. Riks, goth. Rica, sax. Rico, esp. port. Ric, cat. Ricco, ital. Noble, puissant, fort, illustre, glorieux, riche, beau, opulent, de grand prix, magnifique; abondant, grand. V. Rich, R.
BICAINA, d. bas lim. m. s. que Ricana,

v. c. m.

RICAIREL; s. m. vl. Petit riche, demiriche. V. Rich, R.

RICAMENT, adv. vl. RICAMERS. Ricament, cat. Ricamente, esp. Riccamente, ital. Puissamment, richement, noblement, imperieusement, superbement. V. Rickament et Rich, R,

RICANA, s. f. (ricane); RICAIRE, d. bas lim. Rabachage, défaut ou discours d'une personne qui rabache, qui revient souvent et inutilement sur ce qu'elle a dit; ricanement, action de ricaner.

Ety. V. Ricanar et Rir, R.

RICAMEN et

RICANA, s. des deux gen. mcama. Ra-bâcheur, euse, V. Rababeou; pour ricaneur, V. Ricanaire et Rir, R.

RICANAIRE, s. m. (ricanairé); mca-HUR, BICARBUR. Ricaneur, celui qui ricane, on dit ricaneuse au fém.

Éty, de ricana et de aire. V. Rir. R.

RICANAR , v. n. (ricaná); aichouresear, michouman. Ricaner, rire à demi, soit par sottise, soit par malice, soit pour se moquer de celui qui parle ou qui agil

Bty. du lat. cachinnari, par la transp. de ri ou de ricana et de ar, ou de ridere et de cachinnari, ridere cum cachinno. Roq. V.

Rir, R.

RICANUR . V. Ricanaire et Rir. R. RIG-A-RIG, expr. adv. (ricaric). Ric-àric, à la rigueur, avec une entière exactitude.

Ety. Par corr. du lat. rigide, selon Mén. ou de ric-à-ric, c'est-à-dire, de puissant à puissant, avec force. V. Rich, R. ou de rigidus, lat. roide, inflexible. V. Rig, R.

RICAUDIA, s. f. vl. Tromperie? vanite,

fierté, prétention. V. Rich, R.

RICAUT, adj. vl. Hautain, fier, altier, prétentieux.

Ely. de ric et de aut. V. Rich, R. RICCAZ, s. f. vl. Richesse. V. Rich, R. RICH, MIC, MIX, MBQU, radical dérivé de l'ancien teuton reich, qui signifie opulent, puissant, magnifique, precieux, abondant, fertile, fécond, rix, ric, donne la même signification à une infinité de noms, tels que Âmbio-rix, Virido-rix, gaulois; Childeric, Chilpe-ric, français; Theodo-ric, Alar-ic, goths ; rik , en arabe a aussi la même signification.

Le poëte Fortunat explique ainsi le nom de Chilperic; Chilpe, adjutor, et ric, fortis.

De reich, par la suppr. de e, rich; d'où: Rich-e, Richa-ment, En-rich-ir, Rich-as, Rich-essa, Rich-issime, Ric, Ric-a-ric, Ricmaniar, Ric-airel, Rica-ment, Rice-az, Ric-ar, Ric-os, En-requ-ir, En-riqu-ir.
RICHAMENT, adv. (ritchaméin); Rica-

ment, cat. Riccamente, ital. Ricamente, esp. port. Richement, magnifiquement.

Ety. de richa et de ment, d'une manière riche, V. Rich, R.

RICHAN, adj. (ritchan). Riche-richan,

riche, opulent.

RICHARD, nom d'homme (ritchar);
Riccardo, ital. Riccardo, esp. port. Richard.

L'Eglise honore 7 saints de ce nom, et le 3 avril saint Richard, évêque de Chichester. RICHAS, ASSA, s. (ritchas, asse); Ricaço, port. Ricazo, esp. Ricas, cat. Riccone,

ital. Richard, celui qui a beaucoup de bien. Ely. de riche et de l'augm. as. V. Rich, R. RICHAUD, Avr. V. Rechaud.
RICHAVANOUN, Garc. V. Debana-

dour.

RICHE, ICHA, adj. (ritché, itche); Ricco, ital. Rico, esp. port. Ric, cal. Riche, qui a beaucoup de biens.

Ety. de l'all. reich, employé dans le même sens, mais qui signisse au propre, sort, puis-sant, royauté. V. Rich, R.

Riche en terras, terrier.

RICHE, adj. vl. Rico, esp. Puissant. V. Ric et Rich , R.

RICHESSA, s. f. (ritchesse); massussa. Riquesa, cat. Ricchezza, ital. Riqueza, esp. port. Richesse, abondance de biens; ce qui enrichit, au pl. grands,

Ety. de riche et de essa. V. Rich, R. RICHISSIME, IMA, adj. (ritchissime, ime); Riquisimo, esp. Très-riche. V, Rich,

BICHOB, vl. Ricor, cat. V. Ricor et | Ridicul, cat. Ridicolo, ital. esp. Ridiculo, Rich, R.

RICHOUNAR, v. n. (ritchouná), dg. Ricaner. V. Ricanar.

RICHOUNEGEA, s. f. (rilchounédgá). Espèce de sourire. Désanat.

RICHOUNEGEAIRE, Garc. Voy. Ri-

RICHOUNE GEAR , v. n. (richounedjeá). Rire faux. V. Ricanar.

Ély, du lat, risum agere: richoun, est un

dim. de vire, petit rire. V. Rir, R. RICHOUNER, ERA, adj. f. (ritchounèr, ère), dg. Rieur, rieuse, qui rit sans cesse. V. Rir, R.

RIC-MANIAR, s. m. vl. Festin, repas splendide.

Éty. de ric, riche, et de maniar, manger. V. Rich, R.

RICOR, s. f. vl. BICHOR, MICTAT. Ricor, anc. cat. Riccore, ital. Richesse, puissance, pouvoir, vertu, noblesse, grandeur, dignité, mérite, perfection; vanité, hauteur, insolence,

témérité, hardiesse, prétention.

RICOS, adj. vl. Ricos, anc. cat. Riche, insolent; hautin, rude, rigoureux. V. Rich,

RICOZIA, s. f. vl. Hauteur, insolence. V. Rich, R.

RICTAT, s. f. vl. Rictat, anc. cat. Richesse, puissance, dignité. V. Richessa et Rich, R.

RICTOS, OSA, adj. vl. Disputé, ée.

### RID

RIDELA, s. f. (ridèle); PARABARDOUN. Ridelle, un des côtés d'une charrette, sait en sorme de ratelier.

Éty. du lat. ridica, échalas.

RIDENT, ENTA, adj. vl. Riant, ante. Ety. du lat. ridentis, gén. de ridens, m. s. V. Rir, R.

RIDEOU, s. m. (rideou); countina, nou-DEL, RIDEL. Rideau, pièce d'étoffe, de toile, etc., qu'on emploie pour cacher, couvrir, entourer ou conserver quelque chose, et auquel sont en général attachés des anneaux qui coulent sur une tringlé, et par le moyen desquels on l'étend ou on le ramasse; chose qui masque la vue.

Ety. de ride et de el, qui fait des rides, qui se plisse.

Rideou de fenestra de voitura, store.

Rideou de theâtre, toile, rideau qu'on élève pour découvrir la scène quand la pièce va commencer, et qu'on baisse dans les entractes ou quand elle est finie.

Tirar lou rideou, lever la toile.

On en connaissait déjà l'usage, du temps d'Auguste, mais on les tirait alors de bas en haut, au lieu de les laisser tomber de haut en bas, on tirait la toile pour fermer la scène, d'où l'expression: Tirez le rideau, pour dire qu'on ne veut pas voir quelque chose, tandis que à présent on le tire pour voir.

RIDICULAMENT, adv. (ridiculamein); Ridicolosamente, ital. Ridiculosamente, esp. Ridiculamente, port. Ridiculement, d'une manière ridicule.

Éty. de ridicula et de ment. V. Rir, R. RIDICULE, ULA, adj. (ridiculé, úle); Radi, R.

port. Ridicule, digne de risée, de moquerie. Ety. du lat. ridiculus, fait de ridere, rire.

V. Rir, R.

RIDICULISAR, v. a. (ridiculisa); Ridiculizar, esp. port. Ridiculizar, cat. Ridiculiser, rendre ridicule, tourner en dérision.

RÍDICULITAT. s. f. (ridiculità); Ridicolosità, ital. Ridiculoz, esp. Ridicularia, port. Ridiculesa, cat. Ridiculité, qualité de ce qui est ridicule, action, parole ridicule.

Éty. de ridicule et de ital. V. Rir, R. RIDORTA, s. f. vl. Rouette, lien, hart de fagot.

Éty. Alt. de retorta. V. Tors, R.

RIDOULET, s. m. (ridoulé). Nom tou-lousain de la pomme épineuse. V. Darboussiera.

### RIP

RIE, contr. de arrie (riè). Terme de charretier, en arrière, espèce d'imp. pour commander aux mulels ou aux chevaux de reculer.

Ety. du lat. retrò. V. Reir, R.

RIEGE, s. m. (rièdge), di. RIEJA. Grille de fer. V. Grilhagi.

Ety. de l'esp. reja, m. s

RIEGEAR, v. a. (riedjá), dl. Griller. V. Grilhar.

RIEIRE, V. Riseire et Rir, R.

RIEISSA, s. f. (rieisse). Nom qu'on don-ne, au reguin, à Barcelonnette et en Lan-

Ety. de ri pour re, iter. et de eisse, sort,

qui sort, qui pouse de nouveau. RIEJA, V. Riegea.

RIEJER, v. a. vl. Régir, gouverner. V.

RIENT, V. Risent et Rir, R.

Draguignan et des environs. Garc.

RIEOU, s. m. (rièou), d. bas lim. Riera, cat. Ruisseau. V. Riou et Riv, R.

RIEOULET, md. V. Rioulet et Riv, R. RIERS, MAN DE, VI. L'Île de Rhé. RIESME, s. m. vl. Royaume. V. Reg,

RIEU, s. m. vl. Ruisseau. V. Riou et

Riv, R. RIEVA, s. f. (riève). Octroi, terme de

### RIF

RIFLA, DE RIFLA OU DE RAFFA, dl. De brie ou de broc, v. c. m.

RIFLA, s. f. (rifle), dl. Meuble de cuisine des paysans, petite table où l'on met la lampe et les cuillers du ménage. V. Coca et Moca.

RIFLAR, v. a. (rifla). Riper, ratisser avec la ripe les pierres que l'on taille.

Ely. de ristard, ripe.

RIFLARD, a. m. (rillar). Riflard ou demi-varlope, gros rabot dont le fer est un peu cintré ou arrondi sur les angles, servant à dégrossir le bois; ripe de tailleur de pierre.

Ély. du celt. riflard, m. s.

Il diffère de la varlope, proprement dite, en ce que son fut est un peu moins long, qu'il a la lumière plus inclinée et le côté du tranchent du fer un peu arrondi.

RIFOUERT, d. du Var. V. Raifort et

### RIG

RIG, mes, ass, radical pris du latin rigere, rigeo, être raide de froid, être durci par le froid, et dérivé du grec ριγόω (rhigoò), m. s. d'où rigidus, rigide, raide, rigor, grand froid.

De rigor, par le changement de o en ou. rigour; d'où: Rigour, Rigour-ous, Rigou-

rous-a, Rigourousa-ment.

De rigidus, par apoc. rigid; d'où : Rigide, Rigid-a, Rigida-ment, Rigid-itat; et par la suppression de gi, Rid, et par le change-ment de o en e, red; d'où: Red, Red-e, Redament, En-red-ir, Des-redir, Red-esir. Red-OUT.

De rig, par le changement de i en e, reg; d'où : En-reg-oui, En-reg-ouire, Reg-e,

Regea-ment, Reg-issent.

RIGAL, s. m. Un des noms languedociens du rouge gorge. V. Rigau et Rubr, Rade

RIGANEOU, s. m. (riganèou). Nom qu'on donne, à Cuges, selon M. le docteur Reymonenq, au chêne kermès. V. Avaus et Rubr, R.

RIGAR, v. a. vi. Regar, cat. esp. port. Rigare, ital. Arroser, mouiller, baigner. V.

Arrousar et Aiguar.

Ety. du lat. rigare, m. s. V. Riv, R. BIGA-BAGA, s. f. (rigue-rague), dg. Cresselle. V. Estenebras.

RIGAU, s. m. (rigáou); nousal, sor. bou-DAU, RIGAL, BARBA-BOUSSA, BOUET, COURLESnous, papamous. Pitiroxo, esp. Pintaroxo, port. Pittirosso, ital. Rouge-gorge, Molacilla rubecula, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec en alêne), qui arrive dans nos climate au printemps pour les quitter en automne.

Ety. du celt. rig, rouge, à cause de la plaque rouge que cet oiseau porte sous la gor-

ge. V. Rubr, R.

La femelle pond six ou sept œufs brunitres. RIGAUDOUN, s.m. (rigaoudéun); \*\*\* coupour, micooupour, mourmera. Rigaudon ou rigodon, sorte de danse, dont l'air se bat de deux temps, d'un mouvement gal et se divise ordinairement en deux reprises.

Ety. de son inventeur nommé Rigaud. RIGUENT, ENTA, adj. (ridgein, einle). Épaissi, ie, qui a de la consistance.

RIGIDAMENT, adv. (ridgidaméin); Rigidamente, ital. port. Rigidement, avec rigidité.

Ety. de rigida et de ment, d'une manière rigide. V. Rig, R.

RIGIDE, IDA, adj. (ridgide, ide); Rigido, ital. esp. port. cat. Rigido, austère, sévère, inflexible.

Ély. du lat. rigidus, m. s. V. Rig, R. RIGIDITAT, s. f. (ridgiditá); Rigidita, ital. Rigider, esp. Rigidesa, cat. Rigidile, austérité, sévérité.

Éty. du lat. rigiditatis, gén. de rigiditas, m. s. V. Rig, R.

REGNACO, s. m. (rignáque). Inquiet, grognard. Garc.

RIGNOCOU, s. m. (rignocou). Bourrelet qui se forme autour d'une plaie. Garc.

RIGOLA, s. f. (rigóle); assora, sesalis-RA, RECORA, RICCOU, RILLORA. Regata, esp. Rega, port. Rigole, petite tranchée, petit fossé qu'on fait dans la terre pour faire couler de l'eau dans un jardin, dans un pré, etc.

Ety. du celt. rigol ou du lat. rigard, arroser, ou de rivola, dim. de rious. V. Riv. Rad.

Rigola de pavat, ruisseau de rue.

RIGOLAR, v. n. (rigoulá); audoulan. Rouler. V. Regolar et Riv, R.

RIGOLOUN, s. m. (rigolóun). Un des noms languedociens du lésard gris. V. Lagramusa.

RIGOLOUS, QUSA, adj. (rigoulous, ouse); mecuacus, mecuacus. Très en pente, très raide.

RIGOOU, s. m. Cast. V. Rigola.
RIGOOUDOUN, Avr. V. Rigaudoun.
RIGOBOS, vl. Rigoros, cat. V. Rigou-

RIGOROZ, vl. V. Rigoros.

RIGOT, s. m. (rigo). Tresse de cheveux, chevelure, frisure.

S'esgrafinio le sels, s'arranca le rigot. Bergoing.

MIGOTAR, v. a. vl. Friser, tresser. RIGOTIEB, s. m. vl. Fer à friser.

RIGOTOU, s. m. (rigótou). Un des noms lang. du lézard gris. V. Lagramusa.
RIGOUDOUN, V. Rigaudoun
RIGOULAM, dl. (rigoulá); V. Sadoular, et pour rouler. V. Regotar et Riv, R. Ruisseler. Desanat.

RIGOULEGEAR, v. n. ( rigouledjá ). Serpenter. Désanat.

RIGOULET, s. m. (rigoulé); mocoulet, mocoulet, becoule d'un petit tableau, baguette d'une carte géographique. V. Riv, Rad.

Petit ruisseau, petite rigole, petit caillou rond. Garc.

RIGOULETA, Garc. V. Esparrada.

BIGOULIER, s. m. (rigoulié). Sol trèspenchant, sur lequel on roule facilement.

RIGOULISTIS, s. m. pl. (rigoulistis), dl. Ripaille, régal, grande chère. Doujat. V. Ripalha.

RIGOUMIGOU, d. m. V. Regoumas. RIGOUNCEOU, Avr. V. Escounceou et Arescla.

BIGOUNCEOU, V. Escounceou et Aresela. Ce mot indique aussi un cereeau de barrique. Garc.

RIGOUNDELA, s. f. (rigoundèle). Nom qu'on donne, à Barcelonnette, à un gâteau fait avec de la farine, du beurre et du sucre, gáleau au beurre.

Ety. Ce mot paraît être une altération de redoundel, dérivé de redoun, rond, redondo,

RIGOUNOUS, OUSA, adj. (rigounous, ouse). Rapide, un roidillon. V. Psada, Garc. Ribassus et Riv, R.

RIGOUR, s. m. (rigour); Rigore, ital. Rigor, esp. cat. port. Rigueur, aprelé, durele; sévérité dure, impitoyable; excessive austérité; apreté du froid de l'hiver, de la

Ety. du lat. rigor, m. s. dérivé du grec ριγος (rhigos), froid, âpre. V. Rig, R.

A là rigour , à la rigueur , à la lettre. RIGOURAMENT, V. Regoulament. BIGOURAR, V. Regolar.

RIG

RIGOURIER, V. Regolier et Riv, R. RIGOURISME, s. m. (rigourismé); Rigorismo, ital. esp. port. Rigorisme, cat. Rigorisme, morale d'une sévérité outrée, affectation de rigidité.

RIGOURISTO, s. m. (rigouriste); Rigorista, ital. cat. port. esp. Rigoriste, qui

outre la sévérité en morale.

RIGOUROUS, OUSA, adj. (rigourous ouse); mems. Riguros, cat. Rigorose, ital. port. Riguroso, esp. Rigourenx, euse, qui a beaucoup de sévérité dans sa conduite, dans ses maximes à l'égard des autres ; en parlant du temps, rude, froid, rigide-

Ety. de rigour et de ous, ou du lat. rigorosus , m. s.

RIGOUROUSAMENT, adv. (rigourousaméin); Rigurosament, cat. Rigorosamente, ital. port. Rigurosamente, esp. Rigoureusement, avec rigueur.

Ety. de rigourousa et de ment, d'une manière rigoureuse. V. Rig, R.

RIIRE , vl. V. Rire.

RIJOULOUN, terme du Fugeret, m. s. que Regoumas, v. c. m.

RIM, now, radical de rimar, brûler, griller, laisser charbonner, dont nous ignorons l'origine; qui est probablement celtique.

De rimar, parapoc. rim; d'où: Rim-ar, Rimar-el, Rim-at, Rim-egear.

De rim, par le changement de i en u, rum; d'où : Rum-adura, Rum-ar.

BIM, S. M. (rim); USCLE, RIMAN Le brûlé: Sents lou rim, il sent le brûlé du linge, du papier, etc. Garc.

Ety. ?

Dérivés : Rimar, Rimat, Rimassiar, Rimar-el.

RIM, s. m. vl. Rim, anc. cat. Poëme, rime. V. Rima.

E devets saber quon pot dire rims o rima.

Ouar lumba differensa no fam entre rims, rime.

Rim-continuat, monorime.

Rima, s. f. (rime); Rima, ital. esp. port. cat. Rime, retour des mêmes consonnances ; unité de son à la fin des vers; mots qui riment ensemble.

Ety. du lat. rhythmus, dérivé du grec ρυθμός (rhuthmos), cadence, accord, vl. Poëme.

Sous-dérivés: Rimar, Rimaire, Rimalha , Rimalhur , Rim-ass-or , Rimass-aire Rim-at, Rim-egear, Rim-egeat, Rims.

On distingue la rime en :

MASCULINE, quand le mot qui la forme est plein et nore, comme dans honneur, benté. FEMININE, lorsqu'elle porte sur un e monet, ee

dans homme , monde.

RICHE, quand la dernière et la pénultième syllabe ent le

même son , comme inoui , ébloui. SUIVIES , quand elles se succèdent deux à deux.

CROISÉES, quand les masculines et les féminines se croisent alternativement.

MÉLÉES, quand le poeme est composé de rimes suivies

Il n'est pas douteux que la rime n'ait été connue des anciens. Le cantique des cantiques de Salomon est écrit en vers rimés. Les Grecs et les Latins l'ont employée : les Arabes s'en sont servis et l'on croit même que ce sont eux qui l'ont transmise aux troubadours qui en ont ensuite généralisé l'emploi.

Les rime était connue des Hébreux. Lorsque les femmes d'Israël voulurent célébrer la victoire que David venait de remporter sur Goliath, elles récitaient des chansons composées sur la mesure des vers trochaïques rimés; Socrate employa la rime, usage que Plutarque a condamné; Perse se moque dans ses satyres, des vers rimés que Néron avait composés; les Romains, chez le peuple au moins, rimaient les vers qu'ils chantaient à l'occasion de quelque réjouissance comme l'a observé Servius. in Georg, II, 386, enfin les auteurs chrétiens des IV=• et V=• siècles s'en servirent souvent.

L'abbé Massieu dit que le plus ancien morceau de poésie rimée qu'il y ait dans toute l'Europe, est la traduction ou le poëme de la grâce, composé par Alfrid ou Olfride, religieux de Vissembourg, qui vivait vers le milieu du IX. siècle, écrit en langue fran-

Aquot rima, fig. ces choses yont ensemble, cela s'accorde.

On doit à Ronsard les rimes alternatives. masculines et féminines.

REMA, commandement à l'équipage qui vogue dans une chaloupe. RIMA, s. f. d. bas lim. Ride. V. Plis.

RIMADA, s. f. (rimade). Dégât fait par un incendie dans une forêt. Garc.

RIMADER, s. m. vl. Rimeur, rimailleur. V. Rim, R.

RIMAGE, s. m. (rimadgé). Ustion, ac-

tion de brûler quelque chose. Garc.
RIMAIRE, s. m. (rimáïré); numassame. Rimador, port. Rimailleur, mauvais poëte, qui fait de méchants vers.

Ety. de rima et de aire.

Trop facha dounc d'estre rimaire, Me doune pas per calculaire.

Coye.

RIMALHAR, V. Rimassar. RIMALHUR, s. m. (rimaillúr); musassama. Rimailleur, mauvais poëte, plat versificateur.

RIMAR, v. n. (rimá); Rimare, ital. Rimar, esp. port. cat. Rimer, se terminer par le même son , par des rimes.

Éty. de rima et de ar.

RIMAR, v. a, Rimar, cal. esp. port. Rimars, ital. Rimer, mettre en rimes, mettre en vers, faire des vers.

RIMAR, V. a. et D. RUMAR, BUMATAR. Rôtir, rissoler, brûler, charbonner; brouir, en parlant de l'action du froid sur les feuilles, se rider; roussir le linge; rissoler; en vl. fendre. V. Rím, R.

Ety. du lat. rimari.

RIMAR, v. n. Approcher d'un lieu ou d'un but, être sur le point de deviner une énigme ou de trouver une chose cachée. V. Brular.

RIMAR, v. n. dl. Syncope de rasimar, fleurir, pousser des grappes. V. Rasimar et Rac, R. 2.

RIMAREL, s. m. (rimarèl), d. m. Morceau de bois qui se charbonne sans donner de la samme. V. Rim, R.

RIMASSAIRE, s. m. (rimassáiré). Rimailleur, mauvais poëte. V. Rimaire.

Éty. de rimassa, augm. dépréc. de rima. et de aire, litt. celui qui fait de mauvaises rimes. V. Rima.

RIMASSAR , v. n. (rimassa); Rimalhab, BIMEGRAB. Rimailler, faire de mauvais vers. Ety. de rimassa et de ar, litt. faire de mauvaises rimes. V. Rima.

RIMAT, ADA, adj. et p. Rimado, port. esp. Rimad, cat. Rimato, ital. Rimé, ée, terminé par des rimes. V. Rim.

RIMAT', s. m. (rimà). Gratin, ce qui est attaché au fond du pot ou de la poêle; Roussissure du linge; grillage d'une volaille; brouïssure des feuilles que le froid a brouïes. V. Rim, R.

Sente lou rimat, il sent le roussi. RIMAT, ADA, part. (rimá, áde). brůlé, ée, charbonné, en d. bas lim. ridé, ée.

> O que de belleis carbounadas Aqueou soir fougueroun rimadas!

Éty. de rim et de at, qui a été brûlé. V. Rim, R.

RIMEGEAR , v. n. (rimedjá). Rimailler, faire de mauvais vers ; brûler, roussir. V. Rimassar.

Ety. de rima et de egear. V. Rima et Rim , R.

RIMEGEAT, ADA, adj. et p. (rimed-ja, ade). Rimaillé, ée. V. Rima.

Eh bou ! vous ouffriral ma proso rimegeado.

RIMETA, s. f. yl. Petite rime, petit poëme. V. Rim, R.
RIMIERA, et impr. Rimieira, dl. Voy.

Rasimiera et Rac, R. 2. RIMOR, vl. V. Rumour.

RIMOUNAR, v. n. (rimouná), dg. Grommeler. V. Grougnar.

RIMOUR, s. f. (rimour). V. Rumour.

Oue sujet as tu de faire, Diga un pauc la verilat, Rimour, contr'un calegnaire, Ramplit de fidelitat. Brueys.

Tau si plas à faire rimour, Que lou ferre l'y es fouort countrari. Id.

RIMS, s. m. pl. vl. Rimes; vers. V. Rima. RIMUR , V. Arrimur et Rimaire.

### RIN

RIN, s. m. (rīn). Raisin. Voy. Rasin et Rae, R. 2.

> Au mes d'aoust Leis rins coumençoun d'aver goust. Prov.

BIN, vl. Pour ri en ou ri ne, il ou. elle en rit.

RIN-VIRGI. S. M. RIN-VIARGE, V. Grame

RINARD, Avr. V. Reinard.

RINART, s. m. Nom nicéen du renard. V. Reinard.

RINÇADA, s. f. (rincade), d. bas lim. Averse, ondée de pluie, V. Raissa; coups qu'on a donnés à quelqu'un. V. Rossada.

RINÇAB, v. a. (rīnçā), d. bas lim. To rinse, angl. Rincer, laver. V. Refrescar. Rinçar las dents. V. Grinçar.

Ely. Ce mot paralt avoir été fait par onomatopée du bruit que font les doigts en frottant contre le verre, d'où le grec paiveix (rhainéin), arroser, mouiller.

RINÇAT, ADA, adj. et p. (rinça, ade), d. bas im. Trempé par une ondée; battu,

RINGA-RANGA, expr. adv. (ringue, rangue), d. bas lim. Onomatopée ou son imitatif que produisent deux corps qu'on fait successivement monter et descendre.

RINHAR, v. a. vl. Corrompre, ronger. RINOCEROS, s. m. V. Rhinoceros. RINTRADA, s. f. (rintrade); Ritorno, ital. Retorno, esp. Tornada, port. Rentrée, action de rentrer; les cartes que l'on prend dans le talon; arrivée des rentes d'un revenu, de l'argent qui était dû.

Ety. de re, iter. et de intrada. V. Int. RINTRANT, s. m. (rintrán). Rentrant, joueur qui prend la place d'un autre.

RINTRAR, v. a. (rintrá). Rentrer, entrer ce qui avait été placé déhors ; au jeu, jouer de nouveau à la place du perdant.

### BIO

RIOGE, s. m. (riódgé), dl. Mésentère. V. Crespina.

RIOS, s. m. vl. Ruisseau. V. Riou et

RIOSTAS, dl. V. Jasenas et Escolas.

Ely. Riostra en esp. signifie un madrier posé obliquement, pour assurer un pied droit.

RIOTA, s. f. (riote); dl. morma. Riotta, ital. Riota, cat. Debat, contestation, querelle, mauvaise humeur; éclat de rire.
De non far riotha en la messa, Tr. de la

confr. du Saint-Esprit d'Avignon.

RIOTOS, OZA, adj. vl. Riottoso, ital. Disputeur, tracassier, ière, chamailleur; contradictoire, incompatible. V. Riota.

RIOTOZ, vl. V. Riolos.

RIOU, S. M. (riou); RIEGU, RIAU, MUI, ABRIGU, Riu, Cat. Ruscello, ital. Rio, port. esp. ital. Ruisseau, courant d'eau trop peu considérable pour mériter le nom de rivière.

Ely. du lat. rivus, m. s. d'où, riv, riou. V. Riv, R.

Rio, en esp. désigne plutôt une grande rivière ou un Aeuve.

Beaucoup de noms de lieu ont pour radical le mot riou:

Riou-bel, beau ruisseau. Riou-mala, mauvais ruisseau. Riou-clar, clair ruisseau. Riou-bourdous, ruisseau bourbeux. Riou-chaud, ruisseau chaud.

Riou-tort, ruisseau tortueux. Champ-riou, champ du ruisseau.

RIOU, s. m. Hurhau, mot doni les rouliers se servent pour faire aller les chevaux à droite.

RIOULE, s. f. (rioule), d. béarn. Fièvre opiniåtre.

RIOULET, ETA, adj. (rioule, ète); dit particulièrement des chevaux.

RIOUSSET, s. m. (rioussé), dl. Ribeirinho, port. Dim. de riou, petit ruisseau. V. Rivachoun et Riu , R.

RIPALHA, s. f. (ripáille); височинни. Ripaille, grande chère, faire ripaille, faire la débauche à table.

Ety. de Ripaille, bourg de Savoie, dans le Chablais, sur le bord du lac de Genève, où Amédée de Savoie, qui fut depuis le pape ou plutôt l'anti-pape Felix V, se retira, pour y mener, dit-on, une vie délicieuse. Le mot ripaille, est dérivé lui-même

selon le père Labbe, du lat. ripa, rive: A ripa lemini lacus, d'où ripalia et ripaille. RIPOLES, s. et adj. vl. De Ripoll en

Catalogne, Espagne. RIPOSTA, s. f. (ripóste); Risposta, ital. Respuesta, esp. Resposta, port. Riposte, reponse vive faite sur le champ, repartie prompte pour repousser quelque raillerie; parer et riposter, en terme d'escrime. Voy. Pos. R.

RIPOSTAR, v. a. (ripousta). Riposter, répondre, répartir vivement et sur le champ pour repousser quelque raillerie.

Ety. de riposta et de ar. V. Pos, R. RIPROEIER, s. m. vl. Proverbe. Voj. Verb.

RIPS, s. vl. Pointe, aiguillon, tranchant,

# RIQ

RIQUESA, s. f. vl. migunza, migunscha. Riquesa, cal. V. Richessa.

RIQUESCA, s. f. vl. Richesse. Voy. Richessa et Rich, R.

RIQUESCHA, vl. V. Richessa.
RIQUET, dl. V. Grilhet.
RIQUETA, s. f. (riquéte), dl. Collation, rafraichissement.

RIQUETAT, S. f. vl. MIQUETATE. Puissance. V. Riqueza et Rich, R.

RIQUEZA, S. f. VI. BICTAL, Riqueza, esp. port. Riquesa, cat. Ricchessa, ital. Richesse, puissance, seigneurie.

Éty. Rich, a signifié prince, chef, puis-sant, avant de signifier riche. V. Rich, R. RIQUIQUI, V. Requiqui.

RIQUIR, v. a. vl. Accrostre, enrichir. V. Rich, R.

RIQUIT, adj. et p. vl. V. Enrichit.

# RIR

RIR, mp, marm, radical dérivé du latin ridere, rideo, risum, rire; d'où risus, ris, risée ; ridiculus, ridicule , qui fait rire , derisio, dérision; arridere, rire, sourire; ridicularia, facéties, ridiculités.

1087

d'où : Rir, Rir-e, Sour-rire.

De risus, par apoc. ris; d'où: Ris. Risea, Ris-eire, Ris-ent, Ris-ible.

De ris, par suppr. de s, ri; d'où: Ri-ada, Ri-alha, Ri-assa.

De ridiculus, par apoc. ridicul; d'où: Ridicul-e, Ridicula-ment, Ridicul-itat, Ridicul-is-ar.

De derisionis, gén. de derisio, par apoc. Derision, Ri-can-a, Ri-can-aire, Ri-canar, Ri-can-ur.

De ridere, par apoc. arrid; d'où: Ar-rid-e, Ar-rid-entou, Ar-rire. De rire, on a fait rialha, par apoc. rialh,

et par suppr. de i , rath; d'où : Rath, Rath-ar, Rathar-eou, Rathar-da.

RIR, s. m. vl. Rir, port. Ris, rire. Voy. Rir. R.

RIRE, v. n. (rire); AMRIOE, MIN, ARRINE, sse. Ridere, ital. Reir, esp. Rir, port. Rivrer, cat. Rire, éprouver dans les muscles du visage un mouvement involentaire qui annonce la satisfaction.

Ety. du lat. ridere, par la suppression de la syllabe de. V. Rir, R.

Je ris, je rizis, nous rions, vous riez; je ris, j'ai ri ; je rirai ; que je rie, que je risse,

Rire, se dit fig. pour plaire aux yeux; samuser, se divertir, railler, badiner, ne parler pas tout de bon, n'agir pas sérieusement, ne point se soucier, se moquer de... en terme de cuisine on dit que l'eau rit, quand elle commence à bouillir; une étoffe rit, quand elle montre la corde.

Rire doou bout deis deints, rire du bout des dents, ne pas rire de bon cœur.

Rire eme leis angis, rire aux anges, paraitre en extase.

Rire soulet, rire seul, comme un niais.

Rire coumo un fouel, rire aux éclats et sans motif suffisant. Ce dicton vient de ce que plusieurs fous, rient continuellement.

Risus sine re signum est stultitiæ. RIRE, LOU, s. m. Riso, ital. esp. port. Ris, anc. cat. Rire et ris, l'action de rire.

Ety. du lat. risus. V. Rir, R.

Rire sardounique, rire sardonique, spasme convulsif des muscles de la face qui simule un ris effrayant. L'épithète de sardonique est dérivée de sardon, nom qu'on donne en Sardaigne à la renoncule scélérate, Ranunculus sceleratus, Lin. dont l'usage inténeur donne lieu à de pareilles convulsions.

Faire bouqueta de rire, sourire.

Faria rire leis mouerts, il ferait rire un

tas de pierres. L'abbé Damascène trouvait dans la vocalisation du mot rire les signes disgnostiques des différents caractères.

Hi-hi-hi, appartenait aux mélancoliques.

He-he-he, aux colériques. Haha-ha, aux flegmatiques.

Ho-ho-ho, aux sanguins.

MRE, v. n. Frémir, en parlant de l'eau qui commence à bouillir; on dit aussi d'un habit vieux coumensa à rire; il commence à montrer la corde, à s'érailler.

Ety. Parce que l'eau en bouillant s'ouvre, comme les lèvres quand on rit; un vieux babit commence à rire, parce qu'il montre

De ridere, par apoc. et suppr. de de, rir; les dents, comme celui qui rit, ce sont des expressions très-figurées. V. Rir, R.

RIRE SE . v. r. Riderei, ital. Rire ou se rire de quelqu'un, s'en moquer : S'en rire, s'en moquer.

> Cepandan dins aquel debris L'un se plouro, l'autre se ris. Michel.

RIROUGHIAR, v.n. (riroutchia). Rioter. Avr. V. Rir, R.

RIS, s. m. vl. Ris, cat. anc. Ruisseau, gué. V. Riou.

Ety. du gallois rhid.

Astruc dit que de ce mot dérive la terminaison de beaucoup de noms de lieux, ritum, Augusto ritum, Poitiers, Anderitum, Camboritum, Diarioritum, etc.

RIS, s. m. vl. Ris, cat. V. Rire.

Ety. du lat. risus, m. s.

RIS, trois. pers. du sing. du parfait simple, de rire, il ou elle rit. V. Rir, R.

RIS, s. m. Ris, bandes de toile à œillets garnis de garcettes, quitraversent les huniers d'une extrémité à l'autre, servant au besoin à rapetisser les voiles.

Prendre un ris, raccourcir la voile d'un ris. Ety. Parce qu'en prenant des ris, on plisse la toile, comme la figure de celui qui rit. V.

RIS, Pour riz, V. Riz.

RISC, radical pris de l'italien rischio, ou de l'espagnol riesgo, risque, hasard, péril, danger.

De rischio, par apoc. risc; d'où: Risc, Risc-ar, Ar-riscar. V. Risque.

RISCAR, v. a. (riscá); Anniscan, Risquan. Arrischiare, ital. Arriesgar, esp. Arriscar, port. Risquer, exposer son bien, ses marchandises, sa vie, etc., sans craindre de les perdre, dans l'espérance d'un profit ou d'un avantage quelconque; courir le risque de....

RISCOUS, adj. (riscous); Rischioso, ital. Risquable, où il y a du risque.

RISE, Risa, esp. Pour ris, V. Rire et Rir, R.

RISEA, Risada, port. V. Riada et Rir, R. RISEIRE, EIRIS, s. (risèire, eiris); BIRERS, RISCULIER, RISCE, RISCULET, Risonho, port. Rieur, euse, celui ou celle qui rit souvent, qui rit volontiers.

Ety. du lat. risor, m. s. V. Rir, R.

RISENT, ETA, adj. RIANT, RIENT, RI-SOULET, ARRISELAT, ARRISENS. Risonho, port. Risueño, esp. Riant, ante, qui marque de la galté, de la joie ; agréable, gracieux à la vue.

Ely. du lat. ridentis, gén. de ridens, m. s. V. Rir, R.

RISEYA, V. Risea et Rir, R.

RISIBLE, IBLA, adj. (risiblé, ible); Risibile, ital. Risible, cat. esp. Risivel, port. Risible, propre à exciter le rire, qui excite le rire; digne de moquerie, ridicule.

Ety. de ris et de ible ou du lat. risibilis, m. s. V. Rir, R.

RISOULET, ETA, adj. (risoulé, éte), d. arl. Pour Risent, enta, v. c. m. et Rir, R.

> Margarida cantava tant , Era jouyousa, risoulella.
> Truchet.

RISOULIER, dl. V. Riseire et Rir, R. RISOUREGEAR, v. n. (risouredjá). Rioter, rire à demi. Cast.

RISPA, s. f. (rispe), dl. Vent glace, bise froide. V. Sisampa.

Ety. du grec ριπή (rhipè), souffle impétueux, coup de vent, fait de βιπίζω (rhipizô),

RISPA. s. f. dl. Pelle à seu ou du seu. V. Pala.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

RISPAIRE, dl. V. Bourreou. RISPET, s. m. (rispè), dl. Un renoueur.

V. Adoubaire.

RISQUAR , V. Riscar.

RISQUE, s. m. (risque); Rischio, ital. Risc, cat. Riesgo, esp. Risco, port. Risque, hasard, danger.

Ety. du grec βίπτω (rhiptô), jeter.

Au risque, A risco, port. au hasard. RISQUOÚS, V. Riscous.

RISSIDAR, v. r. vl. S'éveiller. Voy. Ressidar.

Rissit, se réveille:

RISSOL, s. m. (rissól). Nom de la drozère à feuilles rondes. Drosera rotundifolia, Lin. plante de la famille des Capparidées, qui croft dans les lieux humides

RISTA, s. f. (riste), d. de Barcel. marka. Le chanvré sérancé, le pur brin.

Ety. Ce mot ne serait-il pas une altération de resta, ce qui reste dans la main de celui qui sérance.

RISTANTUR, s. m. (ristantur), di.

Olibrius, v. c. m.

RISTE, s. m. (risté), dl. Grand manteau. Éty. de reistres, cavaliers allemands qui portaient cette sorte de manteau lorsqu'ils vinrent en Languedoc, en 1576.

RISTOUN, s. m. (ristoun), d. de Barcel. Quenouillée de chanvre, et par extension: . Coulougnoun.

RISTRA, s. f. (ristre). Le chanvre sé-rancé, de première qualité. V. Rista.

RISUR, V. Riseire.

RETA, s. f. (rite), dl. La femelle du canard. V. Cana.

RITE, s. m. (rité); Rito, esp. ital. port. Rit, coutume, cérémonie, manière de faire les cérémonies religieuses.

Ety. du lat. ritus, m. s.

RITHMIC, ICA, adj. vl. arrange. Ritmico, esp. ital. Ritmic, cat. Rhytmico, cat. Rbythmique, qui appartient au rhythme.

Ety. du lat. rhylmicus, m. s.

RITOUR', dl. V. Rectour et Reg, R. RITOURNELA, s. f. (rilournèle); Retorneto, esp. Ritournelle, refrain d'un air ou d'une chanson. V. Torn, R. RITUEL, s. m. (rituèl); Rituale, ital.

Ritual, esp. port. cat. Rituel, livre d'église qui contient l'ordre des cérémonies et les prières que l'on doit faire dans l'administration des sacrements.

Éty. du lat. rituale, fait de ritus, céré-

Rituales nominantur etruscorum libri in quibus prescriptum est omnia. Festus.

### BIU

RIU

RIU. vl. Riv. cat. Ruisseau. courant d'eau. bras de mer. V. Riou et Riv, R.

RIV, radical pris du lat. rivus, ruisseau, et dérivé du grec ρύαξ (ruax), torrent, fait de ρεω (rhéô), couler.

De rivus, par apoc. riv; d'où : Mau-riou, Riou, Riv-achoun, Riv-etar, Riv-al, Rivalitat, Riv-et, Rivet-ar, De-riv-ar, De-riv-at, Ar-riou, De-riva.

De riv, par le changement du v en b, rib; d'où: Riba, Rib-at-el, Rib-eira, Rib-agi, Rib-iera, Rib-aud, Ribaud-aria, Rib-aut, Ri-al, Ri-au, Rib-egear, Rib-ot, Ar-roulh-a, par le changement de v en g, Rig-ar, Rig-ola, Rigol-ar, Rigol-et, Rigoul-ar, Roub-in-a, Roubin-iola, Roubin el.

RIVA, s. f. vl. Courtage.

RIVACHOUN, s. m. (rivatchoun); RIVA TEL, RIVOULET, RIGOULET, RIBALOT, RIOUSSET, BAYOULET, ARRIBET. Riacho, port. Riachuelo, esp. Petil ruisseau.

Éty. Dim. de riou, ou du lat. rivulus, m.

s. V. Riv, R.

RIVAIRIEL, s. m. (rivairièl), dl. Rivage

V. Rivagi et Rib, R.

RIVAL, ALA, s. (rivaou, ale); RIVAU, Rivale, ital. Rival, esp. port. cat. Rival, ale, concurrent, celui qui aspire, qui prétend à la même chose qu'un autre, qui la lui dispute.

Éty. du lat. rivalis, m. s. formé de rivus, riv, de al et de is, qui est, qui prend au même ruisseau, fig. qui suit le même cours, qui prétend à la même chose, concurrent. V. Riv. Rad.

RIVAL, V. Rivau, comme plus usité, et Riv, R.

RIVALISAR, v. n. (rivalisa); Rivalisar, port. cat. Rivalizar, esp. Rivalleggiare, ital. Rivaliser, disputer de mérite, de talent,

de gloire, etc.

RIVALITAT, s. f. (rivalitá); Rivalidad, esp. Rivalitat, cat. Rivalità, ital. Rivalidade, port. Rivalité, concurrence de plusieurs personnes qui aspirent, qui prétendent à la même chose.

Ety. du lat. rivalitatis, gén. de rivalitas. V. Riv, R.

RIVATEL, s. m. (rivotèl). Petit ruisseau. V. Rivachoun et Riv, R.

RIVAU, V. Rival.

RIVAYRENC, s. et adj. (rivaïréin). Nom d'une espèce de raisin connu dans le département de l'Aude.

Ety. V. Riv, R. qui vient le long des rivières.

RIVEIRENG, ENCA, s. et adj. (riveiréinc, éinque); mivemen, ana. Riverain, aine, qui habite, qui a des possessions le long d'une rivière. V. Rib, R. RIVESTIR, vl. V. Revestir.

RIVET , s. m. vl. Riuet , cat. Rivetto , ital. Petit ruisseau. V. Riv, R.

RIVET, s. m. (rivé); RIBET. Trépointe, petite bande de cuir que l'on coud avec la première semelle et l'empeigne.

Ety. Dim. de riva, pour ripa, bord. Voy. Rib. R.

RIVETAR, v. n. (rivela); REVETAR. Couler, se répandre; on le dit des liqueurs qui se répandent en coulant le long du vase qui les contient; mettre la trépointe à un soulier.

Éty. de rivet, dim. de riou et de ar. V. Riv, R.

RIVIEIROLA, s. f. (rivieiróle). Nom toul. du pluvier à collier. V. Pluvier-coulassat.

Éty. de rivus, parce qu'il fréquente les rivières. V. Riv, R.

RIVIERA, Rivera, cat. anc. esp. Signifie ruisseau. V. Ribiera.

RIVIEYRA, s. f. dl. V. Ribiera et Riv, Rad.

RIVOUERTA, s. f. (rivouerte). Nom qu'on donne, à Grasse, seion M. Garc. à la clématite. V. Entrevadis, Redouerta et Tors, R.

### RIX

RIXA, s. f. (rixe); Rixa, port. esp. Rixe, querelle accompagnée d'injures, de menaces et quelquesois de coups; débat, querelle; dissention orageuse.

Ety. du lat. rixa, dérivé de riagi, réchigner, froncer le nez en signe de dépit.

### RIZ

RIZ, s. m. (ris); Riso, ital. Reik, all. Rice, angl. Arroz, port. Arros, cat. esp. Riso, ital. kiz, riz cultivé, Oriza sativa, Lin. plante de la famille des Graminées, que l'on cultive dans des terrains couverts d'eau ou très-humides. Originaire de la Chine, elle est abondante aujourd'hui dans les Indes, l'Egypte, la Grèce, le Piémont et l'Espagne.

Ety. du grec ὄρυσα (orysa), que M. De Théis fait dériver de l'arabe éruz ou de arzi, même

langue.

La semence du riz, connue sous le même nom, est un aliment très-sain et très-agréable en même temps.

On nomme rizières, les champs ensemencés de riz.

Quand le riz est encore couvert de ses balles on l'appelle neli.

RIZ-ran, s. m. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, à l'orpin blanc. V. Rasinets.

RIZ-DEIS-PARETS, 8. m. Un des noms de la petite joubarbe. V. Rasinets.

RIZ-PER, s. m. Nom de l'orpin reprise. dans le Var.

RIZ-SAUVAGE, S. m. Nom qu'on donne, à Montpellier, selon M. Magnol et Gayans, à la triquemadame refléchie, Sedum rupestre, Lin. plante de la famille des Crassulacées, qui croît sur les vieilles murailles.

RIZES, s. f. pl. (rizés), dl. Les racines. V. Racina.

Ety. du grec δίξα (rhiza), racine. V. Radi,

RIZET, s. m. vl. Un sourrire léger, petit sourrire; il ou elle rit. V. Risit et Rir, R.

RIZIERA, s. f. (rizière). Rizière, terre semée, couverte de riz.

### 88

BO, vl. Ii ou elle ronge, mange.

### ROA

ROA, s. f. d. vaud. Roue. V. Roda et Rot, R.

ROALS, nom de lieu, vi. Edesse, ville de Mésopotamie.

ROAMS, vi. poars. Rouen, ville de France.

ROAYS, s. m. vl. V. Royaums. ROAZO, vl. V. Rogaso.

ROAZOS, s. f. pl. vl. Rogations. V. Rog, Rad.

### RAR

ROB, non, poun, radical dérivé du latin robur, roboris, chêne rouvre; force, vi-gueur; d'où robustus, robuste; corroborars, corroborer, donner de la force.

De robustus, par apoc. robust; d'où: Robust-e, Robust-a, par le changement de o en ou, Roubust-e.

De robur, par apoc. rob, et par changement de o en ou, roub; d'où : Roub, Roubs.

De robur, par la suppr. de b, rour, et par le changement de o en ou, rour; d'où: Rour-e, Roure-choun, Rour-achoun.

De roboris. gén. de robur, par apoc. robor; d'où : Cor-robor-ar, Cor-robor-al, Cor-robar-alif, Rov-er, Rov-iera, Rouir-e, Rouir-ida, Rouv-aire, Rouv-e, Rouv-eirol, Rouveir-oou, Rouv-et, Rouv-iera.

ROB, s. m. Rob, ital. esp. port. Rob,

suc dépuré de fruits cuits en consistance de

miel ou de sirop épais.

Ély. de l'arabe raub, suc gras, lait caillé. ROBADOR, s. m. d. vaud. Robador. esp. cat. Voleur. V. Raubaire, Voulur et Raub, R.

Éty. du lat. raptor, m. s.

ROBAS, s. f. pl. (robes), d. lim. Far las robas, faire une semonce.

ROBE, s. m. vl. Ronce, baie, hallier. Éty. du lat. rubus ou rubutum,

ROBERT, nom d'homme (rouber); soc-BERT. dont les diminutifs sont ROBERSO BOBBETET, et l'augm. BOBBETAS. Roberto, ital. esp. port. Robert.

L'Église honore 11 saints de ce nom, et le 29 avril saint Robert, abbé, fondateur de Molène et de Citeaux.

ROBERT, s. m. (rober). Terme de cuisine, sauce Robert, qu'on fait avec de l'oignon, du vinaigre, etc. Garc.

ROBIN, ROBINA, et

ROBIS, s. m. vl. V. Rubis et Rubr, R. ROBUSTE, USTA, adj. (roubúste, úste); BOUBUSTE. Robusto, ital. esp. port. Robust. cat. Robuste, fort, vigoureux, bien constitué. Ety. du lat. robustus, fait de robin, chênc, emblème de la force. V. Rob, R.

# ROG

ROC, noce, nouc, nouce, nouce, nouce, radical pris de l'italien rocca, rocha; d'où: rochia, pierre brute, qu'on fait dériver du lat. rupes, rocher, formé de rumpere, rompre, ou du grec ρωξ (rhôx), fente, rocher 1 escarpé, dont la racine est ônosw (rhêssô),

je rozops.

De rocca, par apoc. roe; d'où : Roc, Roca, De-roc-a, De-rocs, Roc-al, En-de-rocar, Roca-fort, Poc-alha, Rocas, Rocassier, Rone-as, Roncass-st, De-rone-ar, Ronchass-oun, Rocass-ier, Roch-a, Rochier, De-roch-ar, Rouc-au.

De rupes, par apoc. rup, et par change-ment de p en b, rub; d'où: De-rub ant.

BOC, Roc, cat. Pour roche, V. Roca; pour rot, V. Rot. En d. bas lim. ce mot est syn. de grosse

pierre, V. Rocas; et même de pierre. Voy. Peira et Roc, R.

ROC, s. m. vi. Rocco, ital. La tour, aux

ROC, nom d'homme, (roc); Rocco, ital. Roque, esp. port. Roch.

L'Eglise honore sa mémoire le 16 soût.

ROCA, s. f. (róque); nocca, nocha, noun-cha. Roccia, ital. Roca, cat. esp. Rocha, port. Roc, rocher, masse de pierre très-dure, qui a sa racine en terre; la roche est un bloc delaché. V. Rocas.

Etv. du lat. rupes. V. Roc, R.

Et les noms propres ou de lieu : Rochas, de la roqueta; Roca-ful ou Roca-foulhousa. roche-seuillée : Raco-cerviera, roche aux cers; Roca-maura, roche brune; Rocal'aura, roche venteuse; Roca pertusa, roche percée; Roc auta, Roucauts ou Rohault, haule-roche; Roca-plana, roche plane; Roca-dura, roche dure; Roca-vaire, Rocha-clina, roche inclinée; Rocha-grand, roche grande.

Le mot roca signisse souvent, comme en ilalien, fort, château fortifie, qu'on nommail en vieux français ferte, parce que ces châteaux étaient ordinairement bâtis au sommet.

ROCAFORT, s. m. (roquefor); moqueroar. Roquefort, fromage très-estimé qui tire son nom d'un lieu du Languedoc où on le fait.

ROCAIROL, adj. (roucairól), dl. Boucai-De Herissé de rochers, rocailleux. Voy. Roc, R.

En vl. sorte d'oiseau.

ROCAIROUN, s. m. (rouqueiroun); impr. ROUGHAIROUR, ROUGAIROUR. Crénilabre ou lutjan œillé, Crenilabrus ocellaris, Dict. Sc. Nal. Lutjanus ocellaris, Risso, Labrus ocellaris, Lin. poisson de l'ordre des Holobranthes et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), qui a été trouvé sous les rochers du lazaret, à Nice, par M. Risso; il alleint un décimètre et demi de longueur.

Ely. Rocairoun, dim. de rocau ou de rocas, rocher, petit rocher. V. Roc, R.

A Nice, on donne le même nom, selon Risso, au Lutjan tancoide, Lutjanus Tinca, Risso, du même genre que le précédent.

ROCAL, s. vl. Roche, masse de rochers. V. Roc, R.

ROCALHA, s. f. (roucaille); Rocalla, esp. Rocaille. V. Clapa, Clapilha et Roc, Rad.

Ety. de roca et de alha, réunion de roches, de grosses pierres.

ROCAMBOLA, s. f. (rocambóle); nema-107A, CHARLOTA, RACAMBOLA. ROCAMBOLE OU

chalottes d'Espagne, Allium scorodopra-sum, Lin. plante de la fam. des Liliacées, cultivée pour l'usage de la cuisine.

ROC

BOGAN, s. m. (roucan), dl. moucan-Augm. de roca; d'où rocantin, vl. habitant des rochers. V. Roc, R.

BOCAS, s. m. (roucas); mouchas et mou-CAS. Roccia, ital. Roca, esp. Rocha, port. Roche, grosse pierre.

Ely. de roc, roca, pierre, roche, et de l'augm. as. V. Roc, R.

ROCASSIAR, v. n. (roucassia); impr. morcassian, norchassian. Marcher, courir dans les rochers, fréquenter les lieux pierreux. Ety. de rocas et de iar. V. Roc, R.

ROCASSIER, s. m. (roucassié); novqua-cis. Nom qu'on donne, dans le Gard, au traquet rieur, Saxicola cachinnans, Cresp. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres. V. Roc, R.

ROCASSOUN, s. m. (roucassoun); movсазвоин, воиснаявони. Dim. de rocas, petit rocher. V. Roc, R.

ROCASSOUS, adj. (roucassous); impr. noucassous. Lieu rempli de pierres, hérissé de rochers. V. Roc, R.

ROCAT, s. m. vl. Rocher. V. Roca.

ROCAU, s. m. (roucáou); PEI-DE-ROCCA BOUCAU, CANUDA. Plusieurs poissons de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Léïopomes (à opercules lisses), portent ce nom sur les côtes de la Méditerrance, et particulièrement les suivantes, qu'on nomme en général rouguiers, à Toulon:

1. Le paon de mer, qu'on nomme tourd. en Languedoc, et sera, à Nice, Labrus

pavo, Lin.

Il est agréablement varié de vert. de bleu. de rouge et de gris-bleu. La beauté de sa parure justifie le nom qu'on lui a donné en français. Sa chair est très-délicate.

2º Le labre rayé, Labrus lineatus, Pennant : on le reconnaît facilement à son museau allongé, à son dos rougeâtre, à sa poitrine jaune, à son ventre d'un bleu-pâle, et surtout à quatre raies vertes longitudinales qu'il a de chaque côté du corps.

3º Le labre tourd. V. Tourdoureou. 4º Le labre livide, Labrus livens, Lin. caractérisé par sa queue arrondie, par l'épine qu'il a sur le dos et par la couleur d'un noir livide qui domine sur tout son corps.

Ety. Le nom de roucau a été donné à ces poissons, à cause de l'habitude qu'ils ont de se cacher sous les pierres et dans les trous des rochers. V. Roc, R.

ROCAU, s. m. Est encore le nom que l'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon M. Roux, à plusieurs espèces de poissons du genre Lutjanus.

ROCAVAIRENC, s. m. vl. Habitant de Roquevaire, V. Roc, R.

ROCE, EA, adj. vl. Rosé. V. Rosenc. ROCEGAR, v. a. vl. Trainer, tirer avec des chevaux; herser.

ROCEZA, vl. V. Rosseza.

ROCHA, s. f. (rótche); nonacma. Tannée, tan mêlé de chaux qui a servi à la préparation des cuirs. V. Moula.

Ety. de rocha, rouge, garance.

ROCHA, s. f. (rotche); Rocha, port. Pour rocher, V. Roca et Roc, R.

ROCHA, s. f. vl. Un des noms de la garance. V. Roga et Rubi.

ROCHAUTA, nom de lieu, (roucáoute); BOUCAUTA. Roche-haute. V. Roc, R.

ROCHIER, s. m. (routchié); impr. nou-causa. Nom nicéen de plusieurs espèces de labres, et particulièrement :

1º Du labrus nereus. V. Rouquier;

2º Du labre perroquet, Labrus psittacus,

3º Du labre rupestre, Labrus rupestris. V. Roc, R.

ROCHIER, s. m. vl. Rocher. V. Roca. ROCI, s. m. vl. Roci, cat. Rocin, esp. Roussin, cheval de voyage. Voy. Rossa, Rossi et Ross, R.

ROCINIER, s. m. vl. V. Rossinier. ROGOU, s. m. (rocou); novcov. Rocou

ou roucou, pulpe d'un rouge de seu qui entoure les graines du rocouyer, Bixa orellana, Lin. arbrisseau de la fam. des Liliacees, qui croît dans les régions chaudes de l'Amérique et de l'Inde, particulièrement à Cayenne.

Éty. de urucou, (ouroucou), nom brésilien de cette substance, d'où , par aphér,

roucou.

On se sert du rocou, pour teindre en rouge orangé.

### ROD

RODA, s. f. (róde); ARRODA. Rota, ital. Rueda, esp. Roda, port. cat. Roue, machine ronde qui tourne sur un essieu.

Éty. du lat. rola, m. s. V. Rot, R. Faire la roda, en parlant des oiscaux qui étalent leur queue, faire la roue.

Dérivés: Roud-aire, Roud-ar, Roud-et, Roud-elar, Roud-ier, Rod-ou.

Roda ou peira de moulin, meule.

Roda per faire mountar l'aigua, puisard. Roda de pastissier, tour, cage en forme de tour au moyen de laquelle un chien peut tourner la broche.

# Dans ces roues on nomme:

MOYEU, la partie du milieu de la roue où s'emboitent

les raies et que traverse l'essies , boutoun
RAIS ou RAYONS , les rayons qui vont du moyen que jantes , syant au bout un tenon à épaulement. JANTES, portions de sercle qui concourent à former le cercle de la roue.

BANDAGE, le cercle de fer qui entoure les jautes endehors ; il conserve le num de cercle quand il est d'une

PRETTES, les cercles qui entourent les moyens.

On attribue à Acali ou Perdix, neveu de Dédale, l'invention de la roue dont se servent les potiers.

Les ropes dentées furent inventées par Héron d'Alexandre, 120 ans avant J.-C. ou par Ctesibius, son maltre, qui, au lieu d'être perpendiculaires au moyeu, sont inclinés endehors.

### On nomme :

ÉCUÉE, roue, decoupada, cella dont les rales sont pen-

CLOU DE ROUE, les clous qui fixent le bendage aux

ESSIEU, essiou, embase, son renflement; on donne le nom de cuiller, au morcesu de fer qui en embrasse le bout, dens les roues de devant d'un caro

RONDELLE, l'anneau de fer que l'on place dens l'intérieur du moves.

DEJOUR, le vide qui existe entre les jantes: EMBOITURE, la boite de métal que l'on encastre dans

EMBATTOIR, la foese dans laquelle on met les roues nour les embattre.

EMBATTRE UNE ROUE, c'est la reveur de son ban-

MOYEU, Boutoun, la partie du centre de la roue où s'emboitent les raies et que traverse l'essieu; ses bouts sont entourés d'un annesu , appelé :

FRETTE, sa partie reuflée porte le nom de : BOUGE, qui est reliée par deux anneaux appelés : CORDONS, il est percé d'un trou qu'on nomme : BOITE, BOUISSE, lequel est ordinairement garni d'une boite en métal.

MORTAISES, les trous où entrent les rais. GOUJON , Touroulkoun , cheville qui joint les jantes. ECUANTEUR, la disposition des rais.

RODA, s. f. vl. V. Roda, Roue; bois fourré, bouquet, touffe: Roda d'espinas, touffes d'épines.

Ety. Parce qu'elles croissent ordinairement en rond, forment un petit cercle. V. Rot, R.

RODA, s. f. Ce mot s'emploie, à Grasse, dans le sens de haras, d'après M. Garcin.

Éty. Parce que les chevaux des haras, dont on se sert pour fouler les gerbes sur l'aire. font la roue en tournant en rond. V. Rot, R.

**BODA**, s. f. d. bas lim. Rouet à filer: Filar à la roda, filer au rouet. V. Tournet et Rot, R.

RODA-DE-CEOUCLES, S. f. dl. BOUDET-DE-CHOUCLES. Botte ou molle de cerceaux.

RODA-DE-POUPA, 8. f. (rode-de-poupe). V. Estambord.

RODA-DE-PRODA, S. f. (róde-dé-proue); Roda, esp. Étrave, principale pièce de l'avant

RODA-DE-SEIGNA, S. f. (rode-de-séigne), dl. V. Pousaraca.

RODA-rountuna, s. Biribi, espèce de jeu. Cast.

RODAIRE, ARELA, s. (roudairé, arèle); BOUDAIRE, BOUDAIRE, Rodeur, Vagabond, coureur, euse, qui perd tout son temps à courir; qui mandie.

Éty. de rodar et de aire. V. Rot, R. RODAIRE, s. m. dl. Pour Panaris, v.

Éty. de rodar, parce que cette inslammation fait ordinairement le tour de l'ongle. V. Rot, R.

RODAMENT, s. m. (rodaméin); dl. et impr. Boudament. Rodament de testa, un vertige; Ai agut un rodament de testa; il m'a pris un vertige. V. Lourdugi.

Ety. de rodar, tourner, et de ment. V. Rot, R.

BODAR, V. n. (roudá); noudar, modele-GEAR, HOURDEYAR. Rodar, cat. esp. port. Rotare, ital. Roder, aller et venir, courir cà et là.

Ety. du lat. rotare, tourner comme une roue. V. Rot, R.

RODAR, v. n. et a. vi. nogan. V. le mot précéd. Il signifie encore arrondir, tourner. RODARIA, s. f. (roudarie); BOUDARIA. Rouages, toutes les roues d'une machine.

V. Rot, R. RODÁSOUNS, V. Rouguesouns.

RODASSIAR, v. n. (roudassiá). Itér. de rodar, ne faire que courir, que tourner, dans les environs d'un lieu déterminé, comme quel-

qu'un qui épie, qui cherche l'occasion de faire une mauvaise action. V. Rot, R.

ROD

RODAT, ADA, adj. et p. (roudá, áde); MOUDAT, dl. Rodeado, port. Ceint, entouré. Éty. V. Rot, R.

RODAT, s. m. dl. Champ en éteule, autour duquel on fait trois ou quatre raies, sur lesquelles on jette quelques grains pour marquer qu'on veut garder l'herbe du champ et empêcher les troupeaux étrangers d'y entrer.

Éty. V. Rot, R.

RODEL, s. m. (roudel); noudel, dl. Rouleau de parchemin.

Ety. de la basse lat. rotulus. Liber rotu-laris. V. Rot, R.

RODELA, s. f. (roudèle); HOUELA, RUELA, MOUDELA. Rouelle, tranche de certaines choses coupées en rond; rouelle de yeau, de mouton, de thon, etc.

Ety. Rodela, dim. de roda, petite rone. V. Rot, R.

RODELA, s. f. vl. Rodela, esp. Rodella, cat. port. Rotella, ital. Dim. de roda, roue, cercle, rond, assemblée; rotule.

Éty. du lat. rotula. V. Rot, R. RODELAR, v. n. (roudelá); noudelan. Rouler, ailer en tournant. V. Regoular et Roular.

Ety. de rodel, roue, rouleau et de ar. V. Rot, R.

RODELEGEAR, v. n. (roudeledjá); BOUDEGEAR, ROUDOULAE, ROUDOUREGEAR, RA DOULEGEAR, RANDOUREGEAR. Rodejar, cat. Rodear, esp. Iteratif de rodar, roder sans besoin, aller, venir sans nécessité, battre le pavé. V. Rot, R.

RODEN . et

RODENC, s. m. vl. Tournant, chemin tournant. V. Rot, R.

RODER, V. 3. VI. BOZER, ROBE, ROYRE, ROSEGAR, ROZEGAS. Rosegar, cat. Ronger, V. Rouigar; Pour rogner, V. Rougnar.

RODER, s. m. vl. Glaïeul? Carga de roder, o de simac o de roia, un denier. Titre du XIIIme siècle.

RODET, s. m. Le hérisson ou la petite roue dentée d'un puits à roue, qui s'engraine avec les fuseaux de la lanterne. V. Rot, R.

RODET, s. m. Une girandole, pièce tournante d'un feu d'artifice. V. Rot, R.

**RODET** DE-CEOUCLES, V. Roda-de-ceoucles. RODET, s. m. (roudé); nour. Rodete, esp. Rouet de moulin, petite roue attachée à l'arbre et munie de dents ou d'alluchons, que l'eau sait tourner. On le nomme aussi lurbine horizontale ou danoïde.

Ély. Dim. de roda. V. Rot, R.

## Dans un rouet, on nomme:

OBIL , le trou dont il est percé à son centre ARBRE, l'arbre vertical qui fait tourner la meule et passe dans l'œil du rouet

PIVOT , l'extrémité inférieure.

CRAPAUDINE, pièce de métal incrustée sur le pallier. PALLIER, lou banc, la torte pièce de bois placée au fend de la cuve.

RODIER, s. m. (roudié); nouven. Charron qui fait les roues des voitures.

Ety. de roda et de ier, ouvrier qui fait des roues. V. Rot, R.

Pous rodier, puits à roue.

RODILHAR, v. n. (roudilhá), dl. et impr. noudileian, noudilian. Regarder autour de soi, tourner les yeux de côlé et d'autre. V. Rot, R.

RODILLAR, v. n. vl. Roder, tourner au tour. V. Roudar et Rot, R.

RODOLAR, v. a. et n. vi. Rouler, Vov. Rot, R.

RODOLAR, Rodolar, cat. vl. V. Redolar.

BODOLPHO, nom d'homme. Rodolfo, ital. esp. Rodolpho, port. Rodolfe et Rodolphe.

L'Église honore cinq saints de ce nom, les 12 nov. et 26 juin.

RODOMEL, s. m. vl. Rodomel, esp. Miel rosat.

Étv. du lat. rhodomeli , m. s.

RODOMONT, s. m. (rodomón). Rodomont, fanfaron, faux-brave, caractère de l'un des personnages de l'Arioste, dans Roland furieux.

Éty. du lat. rodere-montem, ronge-montagnes, nom de guerre, selon Le Duchat.

RODOMONTADA, s. f. (rodomontade). Rodomontade, fanfaronnade.

Étv. de rodomont.

RODOR, s. m. vl. Redoul. V. Roudou. RODOU, s. m. (rédou); nomou. Rodeo, esp. Petite étendue circulaire qui se fait remarquer du reste par quelque particularité: Un rodou de tartarieya, un rond de crète de coq, etc.

Ely. du lat. rolundus, rond. V. Rot, R. Faire venir à rodou, faire ramasser au milieu du van par le mouvement circulaire qu'on imprime au grain en vanant. Fig. faire venir quelque chose à propos dans la conservation.

RODOU, s. m. d. bas lim. Rouleau de toile ou d'étoffe, ou pièce de toile ou d'e-toffe roulée sur elle-même, formant un cylindre plus ou moins volumineux.

Ély. de roda, roue. V. Rot, R. Fig. Aquela filha es es rodou, cette fille est bonne à marier.

RODOU, s. m. Nom bas lim. du Rhus coriaria. V. Fauvi.

RODOU, s. m. (ródou). V. Roudou. RODOULET, s. m. (roudoulé). nossou-let. Petit circuit., Dim. de Rodou, v. c. m. et Rot, R.

### ROE

ROELHA, s. f. vl. Sermon, discours ennuyeux, rabachage.

ROER, v. a. vi. Ronger. V. Rouigar. ROERGAT, s. m. vi. Rouergat, du Rouergue.

ROESTA, s. f. vl. Ravage. ROESTA, vi. V. Rota et Derrouta. ROEYNARD, dg. Verdier. V. Rouinar.

ROFIAN, vl. V. Ruffan. ROFIOLS, s. m. vi. Gâteau de farine el

ROFLAMENT, s. m. vl. Ronflement, explosion. V. Rounflugi et Fl, R.

ROFLAR, v. n. vl. Ronfler, råler, san-gloter, V. Fl. R.

### ROG

ROG, nove, radical pris du latin rogare, rogo, demander, prier, et dérivé du grec όρεγω (orego), tendre la main, désirer, d'où arrogare, demander pour soi, s'arroger; Arrogans, qui s'attribue mal à propos, arrogant; interrogare, interroger, præro-gativa, prérogative; abrogare, abroger; derogare, déroger; prorogare, proroger; subrogare, subroger.

De rog, par le changement de o en ou, roug ; d'où : Roug-asouns , Rougu-esouns. De arrogare, par apoc. et changement de

o en ou : Arrouge-ar.

De arrogantis, gén. de arrogans, par apoc. et changement de o en ou : Arrougant, Arrougant-ations, Arroug-ança.

De interrogare, par apoc. Interroge-ar, Interrog-ation, Inter-rogat-if.

De prærogativa, par apoc. et change-ment de o en ou: Inter-roug-ation, Prerougativ-a, Inter-rougat-oiro, Inter-roug-

De abrogare, par apoc. et changement de e en ou : Abrouge-ar, Abrouge-at, Abroug-

De derogare, par apoc. Deroge-ar, De-

rogat-ion , Derogat-oiro.

De proregare, par apoc. et changement de o en ou : Prourouge-ar.

De sub-rogare, par apoc. et changement de o en ou : Subro-ge-ar, Subrog-alion.
ROG, OGA, adj. vl. Roti, cat. Rojo,

esp. Roggio, ital. Rouge. V. Rubr, R.

Éty. de l'all. rolh, rouge.

ROGA, S. f. VI. BOCHA, BOIA, BOYA. Roja, cat. Robbia, ital. Garance. V. Rubi.

Éty. de l'all. rothe, garance, écarlate. V.

ROGA, s. f. (rógue). Casse nole, espèce de noix de galle, dont on se sert pour la teinture en noir; la tête arrondie d'un os. Garc.

ROGAN, s. m. vl. Blocage, cailloux.

ROGAR, vl. Rap. V. Rougar.
ROGAZO, S. f. vl. BOARO. Rogació, cal. Rogacion, esp. Rogação, port. Rogazione, ital. Rogation.

Éty. du lat. rogatio, m. s.

ROGE, s. f. (rodgé), dl. monzou. Le mésentère sale. Cast. V. Crespina.

ROGENC, adj. vl. Rogent, anc. cat. Rojenc, cat. mod. Rouge. V. Rouge.

ROGEZA, s. f. vl. Rojeza, esp. Rossore, ital. Rougeur. V. Rougeour, Rog et Rous-

ROGIR, vl. V. Rougir.

ROGNOS, adj. vl. nonmos, nummos. V. Rougnous.

ROGOM, s. m. (rogom). Rogomme? toute liqueur forte, particulièrement l'eau-de-vie. ROGOR, s. f. vl. Rougeur. V. Roga et Rougeour.

ROHOS, adj. vl. Rouge; rogneux. Voy. Rubr, R.

ROI

ROI, adj. (roi), dl. Gai, joyeux: Es en roi, il est en goguettes, en belle humeur. V. V. Gai.

ROI, s. m. Nom du rouge-gorge à Nismes. V. Rigau, Roga et Rubr, R. ROI, s. m. (roi), dl. Roi. V. Rei.

M. de Sauvages pense, avec raison, qu'on prononçait autrefois roi, et non pas roi, comme avjourd'hui. Il donne à l'appui de son opinion ce refrain d'un ancien Noël provençal, Oi, oi, oi, mai l'enfant n'es tant poulit, sembl' un roi. On disait aussi roine, qu'on écrivait royne, pour bien saire sentir la prononciation de l'o et de l'i.

**ROIA**, s. f. (róïe), dl. Débauche, réjouis-sance: Faire la roia, faire la débauche.

Disou que l'amour nourris, Yeou soui pas d'aquel avis, Et crésé pû lèou per moia, Qu'aquel diou aima la roia. Rigaud.

ROIA, s. f. vl. Garance, gale, ulcère. V. Rubi, Roga et Rubr, R.

ROIA, s. f. vl. Gale, ulcère.

**ROIA**, adj. vl. Rouge: La mar roia, la mer rouge. V. Rubr, R.

ROIDA, s. f. (roide), d. m. V. Rouada. BOIDOU, Garc. V. Rodou.

ROILH, S. M. VI. BOILL, RULLS, BUYLHA. mozilm, muzil. Rouille, tache, vice. Voy. Roulha et Roulh, R.

ROILHAR, vl. V. Roillar.

BOILHAT, adj. et p. vl. Rouillé. Voy. Roulhat.

ROILL, s. m. vl. Rouille. V. Roilh et Rubr, R.

BOILLAR, V. a. VI. BOILBAR, BOULLAR, BOZILHAM. Souiller, gâter, salir avec de la rouille. V. Enroulhir et Roulh, R.

ROILLOS, vl. V. Roulhous. ROINA, VI. BOTHA. V. Rouing.

ROINE, s. m. vl. Nom du Rhône francisé. ROIRE, v. a. (roïré), dl. Manger, avaler: Noun poou pas roire, il ne peut rien avaler. V. Avalar.

En vl. ronger, limer.

ROIRE, s. m. Un des noms lang. du chêne. V. Roire.

Pauc roure, vl. pelit chène-vert. ROISE, vl. V. Rouser.

ROISSE, s. m. (roïssé). dg. V. Racina. ROITS, adj. vl. norra. Rouge, rubicond. V. Rubr, R.

ROIZE, s. m. vl. Bois taillis, ronce. V. Roumi.

ROIZIR, v. a. et n. vl. Rougir. V. Rubr, Rad.

# ROJ

ROJEIAR , vl. V. Rougegear, Rojeiar , Rojejar, vl. et Roujiar.

ROJOL, s. m. vl. Bojors. Rouget, surmulet. V. Rubr, R.
ROJOR, vl. V. Rougeour.

ROJOU, s. m. (ródjou). Nom qu'on donne à la graisse qui se trouve autour des boyaux du cochon, épiploon et mésantère.

ROL, s. m. (roul), dl. novz. Un gros tronc d'arbre; un rouleau: Roul de tela, pièce de toile. V. Rot, R.

ROLADA, s. f. (roulade); BOULADA, BULLADA, REDOULET, BUILADOURA, REGOULA- MENT. Roulade, action de rouler du haut en bas; plusieurs inflexions de voix sur une mėme svilabe.

Ety. de roular et de ada, action de rou-ler. V. Rot, R.

Faire la roulada, finir certains ouvrages où l'on a travaillé plusieurs ensemble, et les finir par un régal que le maltre donne aux ouvriers, ce qui a lieu à la fin des vendanges, du tirage de la soie et de la récolte des chataignes. Šauv.

ROLAGI, s. m. (rouladgi); noulage, BOULAGI. Roulage, transport des marchan-discs sur des voitures à roues; action de rouler

Ety. de roular et de agi. V. Rot, R.

ROLAMENT, s. m. (rolaméin); DOULA-MERT. Rodadura, esp. port. Roulement, mouvement de ce qui roule; batterie de tam-bour qui se fait en roulant. V. Rot, R.

ROLANT, ANTA, adj. (roulan, ante). BOULANT. Qui roule aisément, sur quoi on roule facilement: Garçoun roulant, garçon, ouvrier qui court le monde. Garc. V. Rot,

ROLAR, V. a. (rolá); ENVERTOULHAR, BOUHLAR, REDOULAR, ROULAR, REGOULAR. ROtolare, ital. Rollar, esp. Rolar, port. Ro-tollar, cat. Rouler, faire avancer en tournant; plier en rond, mettre en rouleau, pris dans le sens n. V. Regoular.

Roular lou mounde, courir le monde; Aquel home a forsa roulat, cet homme a

beaucoup voyagé.

Ety. du lat. rotulare, m. s. V. Rot, R. ROLAT, ADA, adj. et p. (roulá, áde); BOULAT. Roulé, ée, plié en rouleau. V. Rot, R.

ROLE, s. m. (rolé); LISTA. Ruolo et Rol, ital. Rol, port. esp. Rôle, liste, catalogue.

Éty. du lat. rotulus, rouleau, parce que les anciens roulaient les feuilles écrites. V. Rot . R.

A tour de role, chacun à son tour.

ROLE, s. m. Rôle, partie d'une pièce de theatre, qu'un acteur est chargé de débiter; personne qui doit être représentée par un acteur.

Jugar un role, jouer un rôle, figurer pour quelque chose dans une affaire.

ROLE, s. m. Rôle, en terme de palais, un feuillet ou deux pages d'écriture. V. Rot, Rad.

ROLEOU, s. m. (rouleou); ROUL, ROUN-Rottlo, cat. Rotolo, ital. Rouleau, paquet de quelque chose qui est roulé; pièce de bois ronde sur laquelle on fait rouler les fardeaux.

Rouleou de papier, rouleou de louis-d'or; on le dit en général d'un corps cylindrique, d'un volume médiocre.

Elv. de roular. V. Rot, R.

Celui dont se servent les carriers s'appelle

ROLEOU, s. m. (roulèou); ROULEOU. Rouleau à battre le ble, il est le plus ordinairement en pierre.

# Il est composé:

D'un BRANCARD, espèce de chéeils ou cadre dans lequel il roule au moyen de deux tourillons qui entrent dans deux crapaudines, encastrées dans les limons du brancard.

Le rouleau est à battes, lersqu'il a des solives carrées posées sur sa circonférence comme des côtes de melon. V. Rot. R.

ROLET, s. m. (roulé); nover. Rouleau, pièce de bois cylindrique dont les chapeliers se servent pour rouler les chapeaux.

Ety. Dim. de rouleou. V. Rot, R.

ROLETA, s. f. (rouléte); Ruedecita, esp. Rodinha, port. Roulette, petite roue de fer, de cuivre ou de hois servant à supporter et faire rouler la petite machine à laquelle on l'ajuste.

Éty. du lat. rotula, dim. de rota, rone, petite roue. V. Rot, R.

ROLETA, s. f. ROULETA. Jeu de longue boule, dans lequel chaque joueur n'ayant qu'une boule cherche à approcher le plus du but qu'il lui est possible; quand chacun a joué, celui qui s'en trouve le plus éloigné, est marqué d'un point. V. Roi, R.

ROLETA, s. f. Roulette, en term. de patissier, petit instrument composé d'un manche et d'une roue métallique, façonnée de manière à festonner la pâte sur laquelle on la passe. Cette roue tourne dans une chape fixée au manche. V. Rot. R.

ROLLA, v. a. anc. béarn. Enrôler. Voy. Enrolar et Rot, R.
ROLLE, vl. V. Role.

ROLLE, s. m. vl. notle, notle. Rouleau. V. Role et Rot, R.

### ROM

ROM, noun, radical pris du lat. Roma, Rome, la capitale du monde chrétien; dérivé de Romulus, nom de son fondateur, qu'on fait venir da grec ρώμη (rhômè), force, vigueur, puissance.

De roma, par apoc. rom; d'où: Roman, Roman-ia, Romans-ar, Rom-ieu,

Rom-iu, Roma-vatge.

De rom, par le changement de o en ou : Roum-airagi, Raum-an, Rouman-age, Roum-ança, Roumanc-ier, Rouman-el, Rouman-esque, Roum-arin, Rouma-vagi, Roum-siragi, Roum-iou, Roum-elan.

ROM, vl. Il ou elle romp, casse, brise. ROMÁ, vl. Altér. de reman, il ou elle

reste, demeure, manque.

ROMAGNA, vl. Qu'il ou qu'elle cesse. ROMAGUERA, s. f. vl. Buisson.

ROMAN, s. m. vl. Romans, cat. Romance, port. esp. Idiome roman, langue romané, par opposition à l'anglais, à l'allemand, au breton et au latin, Rap. romaan, histoire. V. Rom, R.

ROMANDRE, vl. Romandre, cat. V. Romaner.

ROMANENS, s. m. pl. vl. Les survivants. V. Mas, R.

ROMANER, v. n. vl. Demeurer. Voy. Mas, R.

ROMANI, V. Romanin.

ROMANIA, S. f. VI. BOMANSIA, ROMAVIA, nomivator. Pélérinage.

Ety. de roma, parce que c'est à Rome qu'on allait anciennement ; il ou elle demeurait. V. Rom, R.

ROMANIŃ, vl. Romani, cat. V. Rouma-

ROMANRE, vl. V. Remaner.

ROMANSAR, v. a. vl. Romansar, cat. 1 les mâchoires égales et les opercules bleues. Romanzar et Romancear, esp. Romancear, port. Romanzeggiare, ital. Romancer, Romancier, traduire en roman, écrire en roman, célébrer en roman.

Les Espagnols disent encore romancear, pour traduire la langue latine en langue espagnole, ce qui ne laisse aucune incertitude sur l'origine romane de cette langue. Voy. Rom, R.

ROMANSAT, ADA, adj. et p. vl. Traduit en roman. V. Rom, R.

ROMANSIA, vi. Pélérinage. V. Roma-

Éty. de roma. V. Rom. R.

ROMAS, vl. Romas, cat. Il ou elle res-

ta, demeura. Ety. de Remandre ou Romaner, adj. Romain

ROMATIC, s. m. vl. Aromate. V. Aremato.

Éty. du lat. aromata.

ROMAVAGE, vl. Romiatge, cat. Voy. Romavagi.

BOMAVATGE, s. m. vl. V. Romavagi. BOMAVIA, s. f. vl. Romeria, cat. esp. Romaria, pert. Pélérinage. V. Romavagi et Rom, R.

ROMAZILHAS, s. f. pl. vi. Restes, reliefs. V. Mas, R.

ROMAZUT, adj. et p. vl. Resté, délaissé. V. Mas, R.

ROMB, s. m. (roum); carreser, par-ARD. Le carrelet ou pleuronecte carrelet, Rhombus arbatus, Dict. Sc. Nat. Pleuronectes rhombus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Hétérosomes (à corps dissemblable), qui parvient jusqu'au poids de huit kilogrammes.

On donne le même nom, dans le département des Bouch.-du-Rh., selon M. Roux,

au turbot. V. Rombou.

ROMBOU, s. m. (róumbou). Nom qu'on donne, à Nice, à plusieurs espèces de pois-sons du genre Pleuronectes, de l'ordre des Holobranches et de la famille des Hétérosomes (à corps dissemblable) :

1. Au turbot, Pleuronectes maximus, Lin. Pleuronectes turbo, Lac. Rhombus maximus, Dict. Sc. Nat. corps presque rhomboide, tubercules osseux, ligue latérale arquée dès l'origine, poids 10 kilogrammes.

La bonté de la chair de cette espèce lui a mérité les noms de faisan d'eau et de faisan de mer : les Romains en faisaient le plus grand cas; on lit dans Horace:

> Esuriens fastidit omnia præler Pavonem rhombumque.

2º Au pleuronecte carrelet. V. Roumb.

3º. Au pleuronecte argus, Pleuronectes argus, Bloch. Rhombus argus, Dict. Sc. Nat. qui acquiert, dans la Méditerranée, le poids de trois kilogrammes.

Couleur d'un rouge brunâtre, du côté gauche, qui est parsemé de demi-yeux bleux, et d'un gris cendré du côté droit.

4. Au pleuronecte manchot, Pleuronectes mancus, Lin. qui a des tubercules à la

tête et les nageoires pectorales inégales. 5• Au pleuronecle Léotardi, Pleuronectes Leotardi. Risco, dont le corps cet gris; longueur un décimètre et demi.

6º Au turbot nu , Rhombus nudus , Risso. 7º Au turbot unimaculé, Rhombus unimaculatus, Risso.

8º Au turbot élégant . Rhombus candidissimus , Risso.

9º Au turbot manchot, Rhombus manous, Risso.
10 Au turbot de Gesner, Rhombus Ges-

neri, Risso. 11º Au turbot de Klein, Rhombus Kleinii.

Risso.

ROME, s. m. vl. nouse, nouser. Rome. V. Roumi.

ROMEATGE, vl. Romiatge, anc. cat. V. Romavagi.

ROMEN, Gare. V. Rouman.

ROMENA, Garc. V. Roumana. ROMEST, s. m. vl. nomers. Buisson: De romest non se vendimia rasins, on ne vendange pas sur les buissons. V. Roum. R.

ROMET, vi. V. Rome.

et Roumi.

ROMETZ, s. m. vl. Ronce, buisson. V. Romest et Roum, R.

ROMBU, vl. V. Romieu,

ROMEUA, s. f. vi. Pelerine. V. Roumiouva.

ROMIAR, VI. V. Roumier.

ROMIEU, vl. Pélerin. V. Roumion et Rom, R.

ROMEU, s. m. anc. béarn. Pélerin. V. Roumiou et Rom, R.

ROMIVATGE, vl. V. Romania et Ron. Rad.

ROMPEDO, s. m. anc. béarn. Celui qui romp, qui casse. V. Roump, R.

ROMPEDURA, s. f. Vl. HUMPBOURA. ROMpedura, cat. Fracture, rupture, bernie. V. Roump, R. et Roumpedurg.

ROMPEMENT, S. m. md. noments mermant. Rompiment, cal. Rompimiento, esp. Rompimento, ital. port. Fracture, rupture, cassure, action de rompre. V. Roump, Rad.

ROMPRE, vl. V. Roumpre. ROMPRE, v. a. vl. numera. V. Roum-

BOMS, s. m. vl. Turbot. Ety. du lat. rhombus, m. s. Tr. romps.

RONGIN, vl. nonce. V. Rossin et Ross, R. BONCINIER, vl. Terme de mépris. V. Rossenier et Ross, R.
ROND, s. m. (ron), d. bas lim. Anneau

fait avec une branche tordue, V. Courdeou; la branche elle-même. V. Rot, R.

ROND DE FOULIA, 8. m. d. bas lim. Grain de folie.

BONDAMENT, adv. (roundaméin); ment, sincèrement, franchement.

Éty. de ronda et de ment, V. Rot, R. parce que ce qui est rond roule plus faci-

RONDELA, s. f. anc. béarn. Rodancho, esp. Rondache, rondelle, grand bouclier rond et fort; arme défensive. V. Rot, R.

BONDELEGEAR, v. n. (roundeledjá), dl. Roder. V. Rodar et Rot, R.

1093

BONDOL, Garc. V. Roundsou. BONDOLA, s. f. Pour birondelle. Voy. Dindoouleta.

BONDOLAR, v. n. (rondoulá); nospoulan, d. bas lim. Fainéanter, roder, ne rien faire.

RONDOLO, s. m. (rondóle), d. bas lim. Fainéant, batteur de pavés.

Ety. de rondola, hirondelle.

RONFLAR, vl. V. Rounflar. RONGASSADA, s. f. (rongossáde), d. bas lim. Criaillerie, réprimande qu'on

fait, étant en colère, gronderie. V. Bronc, R. RONGASSAR, v. a. (rongassa), d. bas lim. Réprimander quelqu'un, lui parler avec bumeur, dans le sens neutre, grogner. Voy-Grougnar et Bronc , R.

RONGASSOUS, OUSA, adj. (rongassous, ouse), d. bas lim. Fâcheux, grondeur. V. Grougnoun et Bronc, R.

BONHA, vl. V. Rougna.

RONHO, s. m. vl. numo, nomestal, nome. Rognon, V. Rougnoun; reins. V. Rens.

RONHONADA, s. f. v. V. Rougnounada.

BONHONAL, vl. V. Rougnown.

RONHOS, OSA, adj. vl. Rogneuz, euse, V. Rougnous; il signific encore raboteux, galeux. V. Rubr, R.

RONS, s. pl. vl. Fèves noires; rides. RONSA, s. f. (rónse). Mauvais cheval.

V. Rossa et Ross, R.

BONSAMENT, s. m. vl. BONSAMENT,

Ronzamento, ital. Contournement, renver-

sement. RONSAR, v. a. vl. nonzam. Ronzare, ital. Lancer, renverser, jeter, déjeter, agiter, vomir.

RONSAR SE, v. r. (se reounsá), dl. Se jeler, s'élancer.

RONSER, s. m. vl. norze. Bois taillis,

Ely. du lat. runcina, dim. de runca, instrument propre à raeler, à enlever les aspérités, à sarcier. V. Bronc, R.

RONSIN, s. m. (rounsin); noussis. Ronsin, cheval de vilain, cheval de service. Voy. Ross . R .

RONZAMENT, vl. V. Ronsament. RONZAB, vl. V. Ronsar.

**ECOUBAR**, et composés, Robar, esp. V. Raubar et Raub , R.

ROOUBILHA, s. f. (rooubille). Voy. Raubilha et Raub, R.

BOOULA, s. f. (róoule). Nom qu'on donne au coquelicot, à Moustiers. Voy. Rouala

ROOUMAS, V. Rhooumas et Rh, R. ROOUMAT, s. m. (roouma). V. Rhooumas et Rh , R.

BOOUMATISME, V. Rhooumatisms et RA, R.

ROOUMEL, s. m. (rooumèl), d. bas lim. Rhume, gêne de la respiration. V. Rhoou-mas et Rh, R.

ROOUMELAR, v. n. (rooumelá), d. bas lim. Respirer avec peine. V. Rounchouriar. ROOURELA, s. f. (rourèle). Un des nome du coquelicot. V. Rouala.

ROO BOO

ROQUA, vl. Château-fort, rocher. Voy. Roca et Roc, R.

ROQUET, ETA, 8. BOUQUET, ETA. ROquet, cat. Petite roche, petit roc, pierre plate de grès, dont on se sert pour carreler. Voy.

ROQUETA, s. m. vl. Petite roche. Voy. Roucheta.

ROQUIER, s. m. (rouquié), et impr. mineur, habitant des rochers. V. Roc. R.

# ROS

ROS, nov, radical pris du latin ros, roris, rosée, eau, et dérive du grec δρόσος (drosos), m. s.

De ros: Ros.

De ros, par le changement de o en ou, rous; d'où : Rous-ada, Rousad-eta, Rous-ina, Rousin-ar, Ar-rous-ar, Ar-rous-at, Ar-rous-agi, Ar-rous, Ar-rous-oir, Rou-manin, Rou-maniou, Rou-manis, Rou-marin, Roz-enc.

ROS 2, news, radical pris du lat. rosa, rose, sleur, et dérivé du grec βλδον (rhodon), m. s. ou du celtique rhos, qui désigne la même fleur, formé de rhood, rouge, d'où rufus,

De rosa, par apoc. ros; d'où: Ros, Ros-a, Ros-ari, Ros-eta, Ros-ier, Rosier-a.

De ros, par le changement de o en ou, à peu près les mêmes mots que par ros : Rousagi, Rous-ari, Rous-era, Rous-ela, Rousent, elc.

Du grec rhodon, par apoc. rod; d'où:

Rod-at, Roul-anas.

ROS, vl. Roseau. V. Raus. ROS, s. m. vl. Cheval, destrier. Éty. de l'all. ross, cheval. V. Ross, R. ROS, s. m. Rocio, esp. port. Rosée Aiguagna.

> E jamay nou bous mande ros. Que d'aygo neffo e d'aygo-ros. Goudelin.

Éty. du lat. ros, m. s.

ROS, OSSA, adj. vl. Ros, cat. Roux, ousse, rouge; jaune d'œuf, roseau. V. Rous, Rouge et Rous, R. 2.

ROS, s. m. Feuilles du fustet desséchées. V. Rous et Ros, R. 2.

ROSA, s. f. (róse); Rosa, ital. esp. port. cat. Rosen, all. Rose, la fleur du rosier, la suavité de son parfum et l'éclat de sa couleur lui ont mérité le titre de reine des sleurs. V. pour les espèces au mot Rosier.

Ety. du lat. rosa, m. s. V. Ros, R. 2. Rosa ebriaga, nom qu'on donne à la rose de provins, à Cuges, selon M. le docteur Reimonenq, à cause de la couleur foncée de sa fleur qui la rapproche de celle du vin. V. Rosier de prouvins.

BOSA, s. m. Rose, couleur approchant de celle de la fleur qui porte ce nom

BOSA DE SERICEO, S. f. (rósé dé djéricó); Rosa di Jerico, ital. Rosa de Jericó, esp. cat. Nom qu'on donne improprement dans quelques pays, à la carline acaule, V. Chardoussa; la véritable rose de Jéricho est la

jérose hygrométrique, Anastatica hierocuntica, Lin. plante de la fam. des Crucifères, qui croît dans les lieux sablonneux de l'Arabie.

Ses rameaux dépourvus de feuilles se ranprochent dans les temps secs et s'épanouissent par l'humidité.

ROSA, s. f. dl. Espèce de pomme d'api. inférieure à celle qui porte ce nom à Paris. Sauv.

Ety. A cause de sa couleur. V. Ros, R. 2. ROSA, nom de femme (rose); novera neusoun, nesma, dim. Rosa, ital. esp. port. Rose.

L'Église honore trois saintes de ce nom, les 24 et 30 août, 13 décembre, 8 mars et 4 septembre.

ROSA DE JUNOUN, S. f. Nom qu'on donne. aux environs de Toulouse, au lis blanc. Voy. Yeri.

ROSA DES URRIAGAS, S. f. Rose de provins ou rose foncée. Garc.

ROSA-CROIS, s. m. (rose-cróis). Rosecroix, dignitaire franc-macon.

ROSADA, S. f. VI. MONADA, MOSAL, MOS. Rosée. V. Rousada et Aiguagna.

ROSA-FIN, s. f. (róse-fin), d. bas lim, Ce mot n'a d'abord désigné que les toiles de coton teintes en rose-fin, mais il est devenu ensuite générique pour toutes les toiles de Rouen.

ROSAL, s. m. vl. V. Rosada et Aigua-

ROSAL, adj. vl. nozal. Rosé, rougeâtre. Éty. du lat. rosalis, m. s.

**ROSALIA**, nom de femme (rousalie) ; Rosalia, ital. esp. port. Rosalie

Pair. Sainte Rosalie, dont l'Église honore la mémoire le 4 septembre.

BOSAMOUNDA, nom de femme, Rosamonda, ital. Rosamunda, port. Rosamonde. ROSAN, ANA, adj. vl. BOZAR. Rosé, ée. couleur de rose.

ROSANA, adj. vl. De roses. V. Ros, R. 2. ROSARI, s. m. (rousari); nousari. Rosario, ital. esp. port. Rosari, cat. Rosaire, chapelet composé de quinze dizaines d'ave maria, dont chacune commence par un pater.

Ely. du lat. rosarium, de l'ital. ou de l'esp. rosario, chapeau ou guirlande de roses, parce que ces prières diles en l'honneur de la sainte Vierge lui composent mystiquement parlant, une couronne de roses. V. Ros, R. 2.

Quelques auteurs en attribuent l'origine à saint Dominique, mais don Luc d'Achery, prouve qu'il était en usage dès l'an 1100 et qu'ainsi l'ordre de Saint-Dominique n'a servi depuis qu'à le rendre plus célèbre, surtout par l'institution de la confrérie du Rosaire.

Dict. des Orig. de 1777, in-8° La fête du Rosaire fut instituée par Pie V. et par Grégoire XIII, en mémoire de la célèbre victoire que les Chrétiens remportèrent sur les Turcs, à Lépante, le 7 octobre 1571.

ROSAT, ADA, adj. et p. (rousá, áde); nousar. Rosado, port. esp. Rosad, cat. Rosato, ital. Rosat, fait, préparé avec des roses.

Meou rousal, poumada rousada.

Éty. du lat. rasaceus, m. s. V. Ros, R. 2. ROSE, s. m. (rose); monn. Rhodanus, lat. Le Rhône, fleuve.

Éty. du grec ροθέω (rhotéd), être porté, couler avec impétuosité, à cause de la rapi-

dité de son cours, formé de ¿¿θος (rhothos), 1 impétuosité, bruit des flots.

ROSEGÁR, v. a. vl. Rosegar, cat. Voy. Rouigar et Roder.

ROSEL, s. m. vl. mosert. Roseau, rosier. V. Ros, R. 2.

ROSELH, s. m. vl. Rosal, port. Roseraie, bosquet de rosiers.

Ety. du lat. roseium, m. s. V. Ros, R. ROSENC, ENCA, adj. vl. ROZERC, ROCE. Rosé, ée, couleur de rose, alezan, rouge. V. Ros. R.

Ety. du lat. roseus, m. s.

ROSER, s. m. vl. Roser, cat. Rosier. V. Rosier et Ros, R. 2.

ROSERGUE, vl. nom de lieu, le Rouer-

ROSETA, s. f. (rouséte); nousera. Rosetta, ital. Roseta, esp. port. cat. Dim. de rosa, petite rose. V. Ros, R.

Ce nom est donné à plusieurs choses relevées en bosse dans lesquelles on a cru trouver quelque ressemblance avec la reine des fleurs. C'est tantôt un nœud de ruban, une petite plaque ronde qu'on met sous la tête des clous qui fixent les diverses parties du manche d'un couteau, plaque d'un bouton de serrure, etc.; pour binet. V. Espragna.

Champignon qui se forme au lumignon

d'une chandelle, etc.

ROSETA, nom de femme. Dim. de Rosa, qu'on donne aux jeunes filles qui portent le nom de Rose. V. Ros, R. 2.

ROSETA, s. f. dg. Vivelle, réseau fait à l'aiguille dans de la toile pour fermer un trou sans y mettre une pièce.

ROSIER, s. m. (rousié); nousma. Rosaio, ital. Rosal, esp. Roseira, port. Roser, cat. Rosier, Rosa, Lin. genre d'arbrisseaux de la famille des Rosacées dont on connaît plus de quinze espèces croissant naturellement en Provence.

Ety. de rosa et de la term. mult. ier, arbrisseau qui porte les roses. V. Rosa et Ros, Rad. 2.

Roserai, lieu planté de rosiers.

BOSIEB BLANC, rosier blanc, Rosa alba, Lin. cultivé et sauvage. V. Gar. Rosa alba vulgaris major, p. 405.

BOSIER JAUNE, rosier soufre, rosier jaune, Rosa sulfurea, Alt. ce rosier, à sleurs d'un jaune clair, difficiles à s'épanouir, est dû à Clusius, qui en fit venir de Constantinople, en 1605.

On donne aussi le même nom aux variétés à fleurs jaunes du rosier églantier, Rosa eglanteria, Lin. V. Gar. Rosa sylvestris foliis odoratis, p. 405.

ROSIER DE BERGALO, rosier toujours sleuri, rosier de Bengale, Rosa semper florens, Curt. Rosa bengalensis, Pers. originaire de la Chine et du Bengale, ce rosier fut introduit en Angleterre en 1771, et 20 ans après en France; on en connaît aujourd'hui plusieurs variétés.

mosien de tous leis mes, rosier de tous les mois, rosier bifère, rosier des quatre saisons. Rosa bifera, Pers. Rosa damascena, Mill. on croit que ce rosier est originaire d'Orient et qu'il a été introduit en Europe du temps des Croisades.

ROSIER DE PROUVINS, TOSIET de Provins, ro-

sier de France, Rosa Gallica, Lin. dont la rose bigarrée ou mi-parlie n'est qu'une variété. V. Gar. Rosa rubra multiplex, p. 404.

Ce rosier est varié à l'infini, et si l'on comptait toutes ses nuances on en distinguerait plus de quatre cents : on croit qu'il a été apporté de Syrie à Provins par un comte de Brie, au retour des Croisades, plusieurs auteurs pensent au contraire que cette espèce est cultivée de toute antiquité.

ROSIER POUMPOUN, Rosa burgundica. ROSIER-JAUNE-FER , S. M. AGALANCIER.

Rosier jaune.

ROSIERA FESTA DE LA, S. f. (FOUSIÉTE); La fête de la rosière ou la fête des mœurs.

Éty. de rosa et de la term. mult. iera, parce qu'une couronne de roses était la récompense qu'on décernait publiquement à la fille pauvre que ses vertus avaient fait dis-tinguer. V. Ros, R. 2.

Saint Médar, évêque de Noyon, institua vers l'an 530, cette touchante cérémonie, dans

le village de Salancy, département de l'Oise. On donne aussi le nom de rosière à la personne qui a remporté la couronne.

ROSIERS, s. m. vl. Rosal, port. Roseraie, lieu planté de rosiers. V. Ros, R. 2.

ROSINA, nom de femme (rosine); Rosina, port. Rosine, diminutif de Rosa, v. c. m. et Ros, R. 2.

ROSOUN, nom de femme. Dim. de rosa. ROSS, radical pris de l'allemand ross. cheval, mais en géneral dans un sens dépréciatif; d'où : Ross-a, Ross-ada, Ross-alha, Ross-ar, Ross-at-alha, Ross-in, Rossinanta, Ros, Rons-a, Rons-in.

De ross, par l'addition d'une n et le changement de ss en c, ronc; d'où: Ronc-in, Roncin-iers, Roc-i, Roung-ada, Roung-ar, Roung-in, Roug-alha, Roug-ar, Roug in.

ROSSA, S. f. (rósse); RONSA, PALACHA. Rocim, port. Rozza, ital. Rocin, esp. Rossa, cat. Rosse, cheval vieux, usé, et d'une nature chétive.

Ety. de l'all. ross, cheval, pris dans un sens dépréciatif. V. Ross, R.

ROSSA, s. f. dl. Pour herse, V. Herpi. ROSSADA, s. f. (roussade); TABOULADA, SABOULADA, ROUMBASINA, BOURBASSADA, ES-POUSSADA, EBOURISSADA, ROUSSADA, ROUSSAU, VOULADA, FLANCADA, GINGOULADA, CALOUSSADA, BOUSTA, RINCADA, UPLADA, ESDBOUYA, ROULADA, BOUNLADA, SOUSPESADA. Rossée, volée de coups de bâton, comme on en donne à une rosse. V. Rass, R.

ROSSALHA, s. f. (roussaille), dl. Toutes les rosses, et fig. les mauvaises troupes, les mauvais ouvriers.

Ety. de rossa et de alha, les rosses en général. V. Ross, R.

Car dins un dangier de batalha L'on emplega pas la roussalha. Favre.

ROSSAN, s. m. (roussán). Nom qu'on donne, à Nice, à la même espèce de raisin qu'on appelle barbaroux roux, en Provence Ety. de sa couleur rousse. V. Rous. R.

ROSSAR , v. a. (roussá); moussan, moun-SAR, ESTRILHAR, ESTIBLASSAR, ESCLARISSAR, ESTIVALAR, ACIVADAR, CALOUSSAB, BOURLAR, BOULHAR, SABOULAR, SOURSAB, FRETAR, ALOUE- SAR, ALUDAR, ATUPAR, ESQUIRAR, SIMBAR SQUEAR, DOLAR, UPLAR, GOUNPLAR, CARPAR' ESDROUVAR, Rosser, battre bien quelqu'un, il est aussi reciproque; se rosser, se battre; en vl. roter.

Ety. de rossa et de ar, battre, traiter comme une rosse. V. Ross, R.

ROSSAT, ADA, adj. et p. (roussá, áde). V. Rossar, pour les syn. Rossé, ée. Voy. Ross, R.

ROSSATALHA, s. f. (roussataille), d. de Barcel. Les rosses en général. V. Ross. Rad.

ROSSEGAR, v. a. vl. Rossegar, cal. Ronger, rosser, assommer. V. Assoumar, Rossar et Roung, R.
ROSSENIER, adj. vl. mocumen. Terme

de mépris. V. Rossinier et Ross, R.

ROSSEZA, s. f. vl. ROGRZA. Rousseur. V. Roussura et Rous , R.

ROSSI, s. m. vi. nocz, noncze. Roussin, cheval de peine. V. Roussin, Rossa et Ross,

ROSSIGNOL, vl. mossismol. Rossingol, cat. V. Roussignol.

ROSSIGNOLA, 8. f. vl. mossimuola Fém. de Rossignola, v. c. m.

ROSSIGNOLET, s. m. vl. ROSIGNOLET, ROSSILHOS, vl. V. Rossignol.

ROSSIN , s. m. (roussin) ; Roussin. Rocin, esp. Roci, cat. Rocim, port. Ronzino, ital, Cheval, monture; vieux cheval, vieille mon-

Ety. de rossa. V. Ross, R.

ROSSINANTA, s. f. (rossinante); Rocinante, esp. Rossinante, mauvais cheval.

Ety. de l'espagnol rocinante, cheval de Donquichote, formé de rossin et de antes, rosse avant, c'est-à-dire, avant d'être le cheval de Donquichote.

ROSSINHOL, s. m. vl. V. Roussignol,

ROSSINHOLA, V. Rossignol.

ROSSINHOLET, vl. V. Roussignolel. ROSSINIER, S. M. VI. BOCINIER, BORGINIER. Anier; meneur de roussins. V. Rous, Rad.

ROSSOLIS, s. m. (rossolis); Rosolio, ital. Rosoli, esp. Rossolis ou Rosa-solis, port. Rossolis, sorte de liqueur composée d'eau-de-vie, de sucre et de quelques parfums.

Ety. du lat. rosasolium, ou de l'ilsl. rosso-liguore.

ROSSOR, s. f. vl. Rousseur, rougeur. V. Roussura et Rous, R.

ROST, noust, mast, radical dérivé du teuton rost, gril, et ce qu'on y fait cuire.

De rost, par le changement de o en a, rast; d'où: Rast-ia, Rast-ida, Rast-in-ar. Rast-ir, Rau, Raust-a, Raust-ir; Roust-it, Roust-ida, Roust-iquet, Roust-inar, Roustir, Roust-issur

ROSTIC, adj. d. vaud. Rustique. Éty. du lat. rusticus, m. s.

ROSTIDOR, adj. vl. Rôti, frit. V. Rost, Rad.

### ROT

ROT, mout, mod, moud, modes, med nou, nous, radical pris du lat. rota; roue, et dérivé du grec ροθέω (rhothéô), être porté avec impétuosité, formé de ρόθος (rhothos), impetuosité, d'où rotundus, rond; rotula. petite roue.

De rota, par apoc. rot; d'où: Rot-a.

De rotundus, par apoc. et changement de u el de o en ou, routound; d'où : Routounda, Routound-itat, Rond-ela, Ronda-ment, Round, Round-a, Ar-round-ir, Ar-round-

De rot, par le changement du t en d, rod; doù: Rod-a, Rod-aire, Rod-ass-iar, Rod-ar, Rodel-ar, Rod-et, Rod-ou, Redoul-ar, Brou-ela.

De rod, par le changement de o en ou, roud; d'où les mêmes mots que par Rod, Roud-ar, Roudar-cou.

De roud, par la suppr. du d, rou; d'où:

Rou-ela, En-rou-ar, Rou-ar.

De rod, par le changement de o en u, rud; d'où : Rud-el-ar.

De rotulare, inusité, par apoc. rotular, par suppr. du t, roular, et par une nou-velle apoc. roul; d'où: Roul, Ba-roul-aire, Bar-roul-ar, Bar-roul-iar, Bar-roulh-a, Barroulh-ar, Barroulh-aire, Bar-ral-ar, Roul-ada, Roul-agi, Roul-ar, Roul-eou, Des-roular, Rol-e, En-rola-ment, En-rolar, Re-gol-ar.

De rod, par le changement de o en e, red; d'où : Redond , Redond-eta , Redond-esa .

Redoun.

De roul, par le changement de ou en o, rol; d'où: Rol-e, Conta-rol-ar, Conta-rol-e, Counta-ral-ur, Roll-a, Rounl-ada, Rounler, Round-oun, Roug-ar, Roug-aire, Rouit, Radoulet, Round, Round-a, Round-ela, Round-elegear, Round-ota, Round-our, Round-it.

ROT, adj. vl. Roide. V. Rede.

ROT, s. m. (ró); noc. Arroto, port. Rot, cat. Rutto, ital. Eruto, esp. Rot, sortie bruyante par la bouche des gaz contenus dans l'estomac.

Éty. ructus, m. s. V. Rout, R.

Les rots diffèrent des rapports, en ce que ceux-ci ont toujours un goût plus ou moins désagréable, et ordinairement celui des derniers aliments qu'on a pris.

En vl. il signifie encore soupir.

BOT, OTA, adj. vl. Brisé, rompu. Voy. Roump, R.

**BOTA**. s. f. vl. Rote, sorte d'instrument de musique.

ROTA, s. f. vl. nonerm. Rota, esp. Rotta, ital. Déroute, tumulte, confusion. Voy. Derrouta.

BOTA, s. f. vi. Bande, compagnie

d'hommes armés, foule, multitude, file.

ROTA, s. f. (rôte). Un des noms du
poisson saint Pierre. V. Pei-sant-Pierre.

BOTA, s. f. (rote); Rota, cat. esp. ital. port. Rote, juridiction de Rome composée de 12 docteurs ecclésiastiques, nommés Auditeurs de rote, et pris dans les quatre nations d'Italie, France, Espagne et Alle-

Ety. du lat. et de l'ital. rota, roue, parce que les auditeurs servaient tour à tour, ou parce que le pavé de leur assemblée était en forme de roue. V. Rot, R.

ROTAIRE, ARELA, s. (routáiré, arèle);

mouranes. Qui a l'habitude de roter, qui rote souvent. V. Rout, R.

ROTAR, v. n. (routa); noutan. Rotar, cat. Ruttare, ital. Erutar, esp. Arrotar, port. Roter, faire des rots.

Ety. du lat. ructure, m. s. V. Rout, R. BOTER, s. m. vi. Soldat faisant partie de bandes indisciplinées, routier, cotereau. Ety. de rota, bande, et de ier.

ROTIER, adj. vl. Roteur. V. Rout, R. ROTIRI, nom d'homme (rotiri). Rusti-

Éty. de saint Rustique, évêque de Narbonne, dont on fixe la mort au 26 octobre, 402.

ROTLAR, v. a. et n. vl. nolan. Voler. en mettant son suffrage dans un rouleau creux.

ROTLE , vl. V. Rolle et Role. ROTONDITAT, vl. V. Routounditat.

ROU, V. Riou et Riv, R.

ROU, pour rompu, V. Rout.
ROU-ROU, s. m. Cri amoureux d'une chatte en chaleur.

Etv. Onomatopée.

BOUACHA, s. f. (roualche). Tannée. V. Mouta.

ROUADA, s. f. (rouade); BOIDA, BLAN-CADA, GRALADA, BRRINA, BROUADA. Gelée blanche.

Éty. de l'ital. rugiada, rosée. V. Rig,

ROUADAR, v. n. (rouadá). Faire de la gelée blanche; geler, en parlant de la rosée. Ély. de rouada et de ar. V. Rig, R.

ROUADO, Garc. V. Rodou.

ROUAI, s. m. (rouai). Nom qu'on donne, dans le Var, aux buissons en général. V. Bouissoun et Roumi.

ROUAL, s. f. (roual), dl. Rosée. V Ai-

guagna.

BOUALA, s. f. (rouale); mooula, moun-LA, RUELA, ROUBELA, ROUSA-RELA, BOURA, PLANTA BOUALA, BOUZELA, MAUDUY , MAU D'HUELE, CACARACA , GEULAS , PLOUR DE MAISSA , PARPEL, REALA , RUALA , GRAUSELA, GRAUSELET. Coquelicot, Papaver rhaas, Lin. plante de la fam. des Papavéracées, commune dans les blés, parmi les moissons. V. Garid. Papaver erraticum. p. 347.

Ély. du grec ρόδαξ (rhodax), petite rose, dérivé de ¿coco (rhodon), rose, à cause de la ressemblance qu'a la fleur du coquelicot avec celle de la rose. Dioscoride et Théophraste ont désigné cette plante par le nom de ροιζε (rhoias), formé de ρέω (rheô), couler, tomber, parce que sa fleur tombe facilement

et dure peu.

On assure que l'usage de cette plante, dont la fleur est éminemment sudorifique, donne la dyssenterie aux chevaux.

ROUAN, s. m. (rouan). On le dit souvent, par élipse, pour toile de Rouan.

**ROUANA**, s. f. (rouane). Rouanne, instrument dont on se sert pour marquer les tonneaux: Marcar ame la rouana, rouanner.

ROUANARIA, s. f. (rouanarie). Rouennerie, toiles, indiennes, provenant des fabriques de Rouen.

ROUANES, s. m. (rouanés), dl. Monnaie valant un sou, que M. de Rohan, chef des révoltés, faisait battre, à Nismes, en

ROU

ROUAR, V. Malhucar et Rot, R.

ROUAR . v. a. vl. Plier un cable en rond ; rouler une claie sur laquelle on a mis sécher des figues; bousiller un ouvrage. Garc.

ROUASTA, s. f. (rouaste). Nom que portent les lattes, à Barcelonnelle. V. Lata. Bande de bois qui entoure les claies des vers à soie.

ROUB, s. m. (roub), dl. Un tronc d'arbre. V. Rob, R.

ROUBAL, Un des noms languedociens du rouge-gorge. V. Rigau et Rubr, R.

ROUBARBEL, nom de lieu (roubarbèl), dl. Dit pour roc-barbel, rocher aux barbeaux, c'est-à-dire, sous lequel on pêchait des barbeaux. Sauv. V. Roc, R.

ROUBAU, dl. Rouge-gorge. V. Rigau et Rubr , R.

ROUBAUDA, s. et adj. f. (roubáoude). Nom d'une espèce de figue, connue à Nice. V. Rubr, R.

ROUBE, s. m. dl. Alt. de Roure, chêne, v. c. m. et Rob, R.

ROUBERTA, s. f. (roubèrte). Nom qu'on donne, dans les environs de Brignoles, selon M. Amic, au bec de grue. Voy. Bec de grua.

ROUBIACAS, s. f. pl. (roubiaques) d. bas lim. Vieilles femmes radoteuses et chagrines. Béron.

ROUBICAINAS, s. f. pl. (roubicaines), d. bas lim. Plaintes répétées, faisant allusion à celles de Robin au sujet de ses flûtes.

ROUBILHOUS, OUSA, adj. (roubillous, ouse), dg. Rouilleux. V. Roulhoux et Rubr , R.

ROUBIN, INA, s. et adj. (roubin, ine) et impr. nouss. On donne particulièrement ce nom aux mulets et aux mules de couleur chatain roux, bai-clair, et iron, aux hommes de robe, robin.

Ety. du lat. rubidus, rougeatre. V. Rubr,

ROUBIN, nom d'homme, Robin.

ROUBINA, s. f. (roubine). Canal de rivière, canal de desséchement, robine, selon Sauvages, mais ce mot ne se trouve pas dans le Pict. de l'Académie. V. Riv, R.

ROUBINA, 8. f. TERRAGRAS. Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, aux monlagnes de nature schisteuse. C'est un calcaire seuilleté, plus mou que l'ardoise et qui se délite à l'air.

ROUBINA, s. f. (roubine); Roubine, nom qu'on donne, dans la Camargne, aux canneaux qui communiquent des étangs salés à la mer, ou qu'on fait pour introduire l'eau douce du Rhône, dans les lieu bas; canal de desséchement. V. Riv, R.

ROUBINIOLA, s. f. (roubinióle), d. bas lim. Dim. de roubina, Petite rigole, petit canal, petit ruisseau. V. Riv, R.

ROUBINET, s. m. (roubiné). Robinet, appareil destiné à permettre ou défendre le passage à un fluide, dans un tuyau, selon les divers mouvements de la clef.

Ety. de roubin, petit canal. V. Riv, R.

# Dans un robinet on nomme:

BOISSEAU , la partie du milien , percée d'un trou , dans le milieu, par où passe la clef.

CANNELLE, le tuyau dont le bout est recourbé vers le

ROU

CLEF, la partie mobile qui tourne à volonté dans le bois-

seau. NOIX, V. Clef.

POIGNEE, partie supérieure de la cief où l'on pose la

ROUBISSA, s. f. (roubisse); GATGALIF PAPARRI, GURRINGUINGAU, GALANT. Rubissa et Flour doou masclun, est un nom communà presque toutes les espèces d'adonis ou goutte de sang, mais plus particulièrement appliqué à l'annuel et au printanier, Adonis annua et vernalis, Dec. plantes de la fam. des Renonculacées, communes dans les moissons; leurs feuilles sont très-découpées et leur fleurs rouges ressemblent, pour la grandeur et la forme, à celles de la petite marguerite. Voy. Garidel, Ranunculus arvensis, p. 396.

Éty. du lat. ruber, rouge. V. Rubr, R. ROUBIT, IDA, adj. (roubi, ide), d. béarn.
Broyé. ée, écrasé. V. Espoutit.
ROUBUSTE, V. Robuste et Rob, R.
BOUGAIROL, V. Rocairol.
ROUGAIROUN, V. Rocairoun.

ROUGAN, V. Rocan.
ROUGANT, ANTA, adj. (roucán, ánte),

Joum'pari de riches carcans E de bracelets touts roucans. D'Astros.

ROUCAR, Faire des rots. V. Routar. Ety. du lat. ructare. V. Rout, R. Déplacer le roi, au jeu des échecs.

ROUCARIA, dl. V. Ronchareda,

ROUCAS, et comp. V. Rocas et Roc., R.

ROUCASSET, s. m. (roucassé). Nom que les mineurs donnent, dans le départ. des B.-du-Rh. au calcaire houiller grossier, selon

la Stat. de ce départ. V. Roc, R.

ROUCASSIER, V. Rocassier.

ROUCASSILHAS, s. f. pl. (roucassilles); noucassienas. Blocailles, pierrailles, petits rocs détachés. V. Roc, R. ROUCASSOUN, V. Rocassoun.

ROUCAU, V. Rocau.

ROUCAUTA, V. Rocauta. ROUCHAS, s. m. (routchás). V. Rocas et Roc, R.

ROUCHASSIAR, v. n. (routchassiá). V. Rocassiar et Roc, R.

ROUCHASSIER, s. m. (roulchassié); pégot, Motacilla Alpina, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux, et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec en

Éty. de rouchas ou roulha, rocher, habi-

tant des rochers. V. Roc, R.

Cet oiseau à six pouces et demi de longueur de l'extrémité du bec à celle de la queue; il habite les Alpes et ne descend dans la plaine que losque la neige couvre les montagnes.

ROUCHET, s. m. (routché); noquet, nocuer, Rocchetto, ital. Roquete, esp. Rochete, port. Rochet, surplis à manches étroi- licot à Grasse. V. Rouala.

tes; camail des évêques; colletin de toile cirée que portent les pélerins.

Ety. de la basse lat. rochus, rochetum ou rochettum pouxos (rhouchos), en grec moderne, que l'on dérive da paxos (rakos), habit déchiré; en all. en sued. et en belge rock, habit, vêtement. Roq.

ROUGHIER, V. Roshier. ROUGHOIR, s. m. (routchóir). Rochoir, bolte où les ouvriers en métaux, et particulièrement les orsèvres, tiennent le borax en poudre.

ROUCHOUNGHOUN, Voy. Rechoun-

ROUCOU, Garc. V. Rocou.

ROUCOULAMENT, s. m. (roucoulaméin). Roucoulement, bruit fait en roucou-lant. V. Roucoular.

ROUGOULAR, v. n. (roucoulá); necouqu'ils rendent un son particulier du gosier.

Éty. C'est une onomatopée. ROUD . . . . V. à Rod . . . les mots qui manquent à Roud . . . .

ROUDAR, v. a. (rouda). Condrer, brasser, remuer les cuirs, les mettre en coudrement, les étendre dans la cuve où il y a de l'eau chaude et du tan, pour leur donner le

Éty. du grec ροθέω (rhotéd), être porté avec impétuosité, ou de roudou. V. Rot, R. ROUDAREOU, V. Rodaire et Rot, R. ROUDAU, s. m. (roudáou), dg.

> Un gran roudau de houec. D'Astros.

ROUDEGEAR, Rodejar, cat. Rodear, esp. V. Rodelegear.

ROUDEIROOU, s. m. (roudeiroou). Porte-faix; crocheteur, Avr. V. Rateiroou et Rot . R.

ROUDELAR, v. a. et n. (roudelá); nou-DOULAR. Rouler, dégringoler. V. Regoular, Avr. et Rot, R.

ROUDELHAT, s. m. Espèce de raisin. V. Rasin.

ROUDET, V. Rodet et Rot, R.
ROUDIER, V. Rodier.
ROUDIGNA, s. f. (roudigne). Nom
qu'on donne, à Nismes, à la petite colombaude.

ROUDOU, s. m. (roudou); nopou, napoux, REDOU, UBBIAGA, ROUADO. Corroyère à feuilles de myrthe, Coriaria myrtifolia, Lin. arbrisseau dont la fam. n'est pas encore bien déterminée, et que l'on trouve entre Figanières et Seillans, à l'ermitage de Saint-Arnoux, près Tourettes-les-Vence, et le long de la rivière du Loup. V. Gar. Rhus myrtifolia,

On l'emploie pour tanner, ce qui l'a souvent fait confondre avec le sumac. V. Fauvi.

Ces seuilles qu'on a souvent employées pour falsisser le séné qu'on nomme grabeau, donnent lieu aux accidents les plus terribles et même à une mort prompte si leur décoction est prise à la dose d'une demi-once.

ROUDQULAR, Rodolar, cat. V. Rods-

legear et Rot, R.

ROUDOULEGEAR, V. Rodar. ROUELA, s. f. (rouèle). Nom du coque-

BOUELAR, vl. Rouiller. V. Roillar. ROUBLH, s. m. vl. Rouille, ver, nielle. V. Roulh, R.

ROUEND, ENDA, adj. Rond, onde. V. Round et Rot, R.

ROUERGAS, s. m. (rouergas). Nom qu'on donne, à Nismes, à un vent O.-N.-O. qui souffle souvent en décembre.

Éty. de rouergo et du dépr. as. ROUFIAN, s. m. (roufián). Maquereau, mot injurieux.

Ety. V. Ruffian.

ROUFIAN, s. m. Bougie de coulurière, morceau de chiffon huile qu'on allume pour s'éclairer.

ROUFLAR, dl. V. Rounflar.

ROUFLE, s. m. (roullé). Râle. V. Granoulhas.

ROUGAGNAR, v. a. (rougagna), dl. Ronger. V. Rouigar et Rouig, R.

ROUGAGNOUN, S. M. VI. BASCLAIRE. UR vielleur ou joueur de quelque chétif instrument. V. Rouig, R.

ROUGAGNOUN, s. m. dl. Morceau, reste.

Éty. de rougagnar, ronger. V. Rouig, Rad.

Le fenno qu'à soun grat estante endosfoumo Presento à soun marit un rougagnoun de poume.

**ROUGAIRE**, s. m. (rougairé). Nom de lieu qu'on donne à des quartiers de ville, qui sont situes sur une pente rapide où l'on peut rouler facilement.

Éty. de rougar et de aire. V. Rot, R. ROUGAR, v. n. (rougá). Rouler. Voy. Regoular et Rot, R.

Liv. du lat. rolare.

ROUGASOUNS, s. f. pl. (rougasouns); ROUGUESOUNS, NOUVASOURS, REGUESOURS, ROPAsouss. Rogazioni, ital. Rogaciones, esp. Rogaçãos, port. Rogacions, esp. Rogations, prières publiques, accompagnées de processions, que l'église fait pour la conservation des biens de la terre, pendant les trois jours qui précèdent l'Ascension.

Ety. du lat. rogationes, pl. de rogatio, prière. V. Rog, R.

Saint Mamert, évêque de Vienne, en Dauphiné, institua ces prières, vers l'an 470, à l'occasion des fléaux qui désolaient son diocèse, et en 511, le concile d'Orléans, convoque par Clovis, ordonna qu'elles auraient lieu dans toute la France.

ROUGE, OUGEA, adj. (roudge, oudge) Rosso, ital. Rojo et Roxo, esp. Roggio, port. Rouge, de couleur semblable à celle du sang.

du feu.

Éty. du lat. rubeus, m. s. V. Rubr, R. Es rouge coumo lou fuec, Tr. il est rouge comme du feu.

ROUGE, s. m. Rosso, ital. Rubor, esp. Rouge, la couleur rouge, le fard dont se servent les dames pour réparer des ans l'irréparable outrage. V. Rubr, R.

Rouge, se prend pour horizon rouge dans les proverbes suivants :

> Rouge de matin Bagna lou camin, Rouge de sera Beon temps espera.

ROUGEA, s. f. (roudge). La rouge, en terme de magn. maladie qui atteint et fait perir les vers à soie dans leur premier âge, les chenilles qui en sont affectées deviennent rouges d'où le nom de la maladie. V. Rubr. Rad.

ROUGEAN, s. m. (roudján). Jeune cochon qu'on vend aux foires. Garc. ROUGEAR, v. a. (routjá), dg.

Si dounc azaygoua jou nou boy Lou bosc, per routja la leigno. Calera que lou houec desteigno. D'Astros.

ROUGEGEAR . v. n. (roudgedjá); sovman. Rojejar. cat. Rojear, esp. Rosseggiare, ital. Tirer sur le rouge, paraître rouge.

Ety. de rouge et de egear, donner sur le rouge. V. Rubr, R.

ROUGEASTRE, ASTRA, adj. (roudjastré, astre); movamous. Rossastro et Rosse-giante, ital. Rojenc, cat. Rougeatre, qui tire sur le rouge, qui est d'un rouge sale.

Rty. de rouge et du péj. astre. V. Rubr,

ROUGE D'ANGLETERRA, s. m. Rouge à polir, rouge indien, rouge prussien, rouge anglais, rouge de colcothar, etc., sont les noms par lesquels on désigne, dans le commerce, des oxydes rouges defer ou des péroxydes de ce métal, naturels ou fatices, dont on se sert pour polir les métaux, les glaces, etc.

Ety. Ainsi nommé parce qu'on le tirait pri-

milivement de l'Angleterre.

BOUGEOLA, s. f. (roudjóle). Rougeole. V. Senespion.

Éty. Parce que le corps devient tout rouge. V. Rubr, R.

ROUGEOLA, s. f. (roudjole); FLAMA, coursezona, poursia. Le ruban ou flamme de mer, Cepola tanta, Lin. poisson de l'or-dre des Holobranches et de la fam. des Pétalosomes (à corps en lame), qui habite les cô-tes vaseuses de la Méditerranée, dont la chair pénétrée d'huile est peu estimée.

Ely. A cause de la couleur rouge de ses yeux et de ses nageoires. V. Rubr, R.

Rougeola est aussi le nom de la cépole serpentine, Copola rubescens, Lin. Copola serpentiformis, Lacép. qu'on ne regarde que comme une variété de la précédente dont elle differe par son museau pointu et par sa nageoire caudale fourchue; la chair de ce poisson couvre à peine sa charpente osseuse.

ROUGEOLA, s. f. Nom commun à plusieurs espèces de mélampyres, Melampyrum Lin. plantes de la famille des Rhinanthacées, communes dans les bois et dans les

champe.

Ety. A cause des parties rouges qu'on observe dans les fleurs du plus grand nombre. V. Rubr. R.

ROUGEOUN, OUNA, adj. (roudjoun, onne). Rougeand, aude, qui est un peu rou-3e, c'est-à-dire, un peu plus rouge que dans l'état naturel.

Ety. de rouge et du dim. own. V. Rubr, Rad.

BOUGEOUR, s. f. (roudjour); Rossore, ital. Rubor, esp. Rojor, cat. Rougeur, coulear rouge, devenir rouge, se couvrir de Rougeur des pommettes. V. Rouitas.

Éty. du lat. rubor, m. s. V. Rubr, R. ROUGET, ETA, adj. (roudgé, éte). Rouge, en parlant d'une personne dont la figure a pris la teinte du fard.

ROUGET, s. m. (roudgé); souget DE TARTARA. Le rouget ou petit surmulet, Mullus barbatus, Lin. Mullus ruber, Lacép. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Léiopomes (à opercules lisses), commun dans la Méditerranée.

Ety. de rouget, dim. de rouge, à cause de sa couleur. V. Rubr, R.

Ce poisson joint à la richesse des couleurs et à l'élégance des formes l'excellence de la saveur; la bonté et la beauté se trouvent réu-

nis chez lui à un degré éminent. Il était si recherché par les anciens qu'ils l'achetaient au poids de l'argent, d'où est venu le proverbe, celui qui prend le rouget ne le

mange pas.

ROUGET-DE-BOCCA, S. m. ou simplement ROUGET. Streglia, à Nice. Surmulet, barbarin, mulet barbé, Mullus surmuletus, Lin. poisson du même genre que le précédent, un peu plus gros et plus commun.

Les Romains estimaient tant ce poisson qu'ils l'achetaient au poids de l'argent.

Suétone en cite trois qui furent vendus 30.010 sesterces.

ROUGETA, s. f. Nom toulousain de la Crassula rubens, plante de la fam. des Cras-

sulacées. V. Rubr, R. ROUGETA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne dans le même pays, à la petite centaurée, parce que ses fleurs sont rouges et peti-tes. V. Rubr, R.

BOUGETA, s. f. (roudgéte). Nom que les mineurs donnent, dans le département des B.-du-Rh. au grès houiller schisteux; c'est aussi une espèce d'olive. V. Rubr, R.

ROUGETA, s. f. (roudgéte), dl. Voy. Sofia.

ROUGIAR, V. Rougegear et Rubr, R. ROUGIER, nom d'homme (roudgié); Rogiero, ital. Rogerio, esp. port. Roger.

L'Église honore six saints de ce nom. ROUGINAR, v. n. (roudginá), dl. Faire du bruit comme les roues d'un chariot qui ne

sont pas graissées. Ety. du lat. rugire, rugir.

ROUGINEL, BLA, adj. (roudginel, ele); souccessor. Un peu rouge, tirant sur le rouge. V. Rubr, R.

ROUGINEOU, BLA, adj. (roudgineou,

èle). V. Rouginel et Rubr, R.
ROUGINOUS, dl. V. Rougeastre et

ROUGIR, v. a. (roudgir). Rougir, tein-

dre, peindre en rouge, rendre rouge. Ety. du lat. rubefacere ou de rouge et

de ir, devenir rouge. V. Rubr, R. ROUGIR, v. n. Arossire, ital. Rougir, devenir rouge, avoir honte, être confus.

Ety. du lat. rubescere, m. s. V. Rubr, R. RÓUGEROLA, s. f. (rougirole), dl.

Lei bourgapieres fan lei foles, S'attaquoun fort ei rougiroles. Embarras de la fiera de sant Miqueou.

ROUGIT, p. (roudgi). Rougi. V. Rubr,

ROUGN, radical dérivé du latin rubigine, ablatif de rubigo, rouille, formé de ruber, rouge, parce que la rouille du fer est de cette couleur.

De rubigine, par apoc. et suppr. de i,i et du b, rugn, et par le changement de u en ou, rougn; d'où: Rougn-a, Rougn-ous, Ar-rouign-ous, Rouign-a, Rouig-ous, Rovezir.

ROUGNA, s. f. (rougne).; mouigna, gala, PALOTA, PEROTA. Ronha, port. Rona, esp. Ronya, cat. Rogna, ital. Gale, rogne, eruption cutanée essentiellement contagieuse, se manifestant par de petites pustules accom-pagnées d'une vive démangeaison. Il n'y a que la face qui en soit exempte.

Ety. de l'ital. rogna ou rouigna. V. Rubr, Rad.

Cercar rougna, chercher noise, chercher querelle.

Il est aujourd'hui démontré que la cause de la vraie gale est due à la présence d'un insecte de la classe des Aptères et de la fam. des Acares, nommé par Linnée Acarus scabiei, ciron de la gale, et par M. Latreille, Sarcoptes scabiei, sarcopte de la gale. Cet insecte presque imperceptible à la vue simple, se trouve dans les pustules les plus nouvelles et qui causent le plus de démangeaison. On peut en voir la figure dans le Dict. des Sc. medicales au mot Gale.

Avenzoar, médecin arabe avait le premier annoncé qu'il s'engendrait sous l'épiderme d'une cerlaine maladie, de petits insectes semblables aux pous. Vers le milieu du XVIme siècle, Moufet observa ces insectes sous l'épiderme de ceux qui éprouvaient une très-vive démangeaison aux mains. Après Moulet, Redi, Bonomi. Linnée, et dans ces derniers temps M. Latreille, ont fait connaître l'acare de la gale de manière qu'il ne reste plus aucun doute sur son existence, ni sur le rang qu'il occupe dans la chaîne des

ROUGNA, s. f. Farcin, maladie des chevaux. V. Rubr, R.

ROUGNA-wa-man, s. f. (rougne dé-mar). Gland, Balanus, genre de mollusques de l'ordre des Brachiopodes.

Ety. Ces mollusques se fixent souvent sur la carène des vaisseaux qui ne sont pas doubles en cuivre, comme la gale sur les animaux, d'où le nom de rougna.

ROUGNA, s. f. (rougne); PELUDELA. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, à l'helmintie vipérine, Helminthia veperina, Dcc. plante de la famille des composées Chicoracées.

ROUGNA-cabrau, 8. f. (rougne-cabraou), dl. Espèce de gale des bèles à laine qui a son principal siège sur le nez et sur les joues, qu'on guérit très-promptement au moyen de l'huile de cade.

ROUGNADURA, s. f. (rougnadure); BOUGHURA, REDOUGHADURAS, BATALEOUN, ROUI-GRUBA. Rognure, ce qu'on a ôté ou rogné de quelque chose; rature d'étain, ébarbure de papier, raffes, rognures des peaux. V. Ratalhoun

ROUGNAR, v. a. (rougha); arbournan. Rogner, retrancher quelque chose des extré-mités : Si rougnar leis ounglas, se rogner les ongles, et non rogner ses ongles.

Éty. du lat. rodere, ronger. V. Rouig, R. BOUGNAT, ADA, adj. et p. Rogné, ée, dont on a ôté quelque chose aux extrémités. V. Rouig, R.

ROUGNETA, s. f. (rougnéte); novieurs. Renette, instrument de maréchal pour couper l'ongle du cheval par sillons.

Éty. de rougnar, rogner, et de la term. dim. eta. V. Rouig, R.

ROUGNOULET, s. m. (rougnoulé), d. bas lim. On dit proverbialement, pour exprimer qu'une personne ayant beaucoup de movens n'a su en faire aucun usage : Aqu'ei Pierre Rougnolet que d'un mantel pouguet pas far un bounet, c'est Pierre Rognolei qui d'un manteau ne put pas faire un bonnet.

ROUGNOUN, s. m. (rougnoun); now. Riñon, esp. Ronyo, cat. Rognon, rein des animaux et de l'homme, le premier de ces mots ne s'emploie en français qu'en terme de cuisine, organe double, sécrétant l'urine, et placé de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la région lombaire.

Ety. du lat. renes.

Lou rougnoun d'una terra, en est la meilleure partie.

ROUGNOUNADA, s. f. (rougnounade); novemounal. Riñonada, esp. Partie d'une longe de veau, de mouton, etc., à laquelle tiennent les rognons, le filet, en français.

Éty. de rougnoun.

ROUGNOUNAL, s. m. (rougnounál), dl. La hanche ou le côté. V. Rougnounada.

ROUGNOUNAR. v. n. (rougnouná). Rognonner, gronder, grommeler, murmu-rer entre ses dents. V. Grougnar.

ROUGNOUS, OUSA, OUA, adj. et p. (rougnous, ouse, oue); Ronyos, cat. Roñoso, esp. Ronhosa, port. Rognoso, ital. Galeux, cuse, qui est atteint de la gale, de la rogne.

Ety. de rougna, gale, et de la term. ous, litt. qui est de la nature de la gale ou qui a la gale. V. Rubr, R.

Deoute rougnous, dette véreuse.

ROUGNUR, USA, s. (rougnúr, úse); novenains. Rogneur, euse, celui, celle qui rogne.

Rougnur de pourtions, jeune homme qui a une taille au-dessus de son âge.

ROUGNURA, s. f. (rougnure). Rognure, petite portion rognée à une plus grande; reste.

ROUGUUSOUNS, s. f. pt. V. Rougasouns et Rog, R.

ROUHURAS, s. f. pl. (rouhures). Débris, restes du fourrage que les bestiaux laissent dans la mangeoire. Garc. V. Curilhas.

ROUI , V. Roulh et Roulh , R. De roui en roui, à plein bord. Avr. Tapage, vacarme. Garc.

ROUIBRE, Garc. V. Reviouire. ROUICHES, V. Rouisses.

ROUIG, novem, radical pris du latin rodere, rodo, rosum, ronger, dérivé du grec τρώγω (trogo), ronger, brouter, pattre, manger, par aphérèse.

Rouig-adura, Rouig-ar, Rouign-ura, Rouig-aunta, Rouig-ar, Roug-agnar, Rou-gagn-oun, Rougn-ad-ura, Rougn-ar, Rougn-at, Rougn-ota, Rousicar, Rousig-aria, Rousig-oun, Roz-a.

ROUIGA-nacmas, Un des noms de la courtillière. V. Courtilhiera et Rouig, R.

ROUIGADURA, s. f. (rouigadure. Pour mangeure. V. Mangeadura.

Ety. de rouigar et de ura. V. Rouig, R. ROUIGAR, v. a. (rouigá); ROUMIGAR, BOUSIGAR , BOUSICAR , BRETAR , MOUSSEGAR RAUSAR, ROUGANAR, BOUSINAR, BUIGAR, ROUIRE. Rodere, ital. Roer, esp. port. Roure, cat. Ronger, couper avec les dents d'une manière inégale; mâcher, en parlant des animaux ruminants.

Ety. du lat. rodere, m. s. V. Rouig, R. ROUIGAT, ADA, adj. et p. (rouigá, áde); Roida, port. Rongé, ée. V. Rouig, Rad.

ROUIGNA, V. Rougna et Rubr, R. ROUIGNA, Avr. V. Rougna et Rubr, R. pour grabuge, querelle.

ROUIGNETA, V. Rougneta.
ROUIGNURA, V. Rougnadura et Rouig, Rad.

ROUIGOUN, s. m. (rouigoun); aussa. Trognon, rogaton. Avr. V. Rouig, R.

Rouigoun de pera, de pouma, cœur, trognon.

ROUIGOUS, Avr. V. Roulhous et Roulh . R.

ROUIGUIERA, s. f. (rouiguiére). Voirie, lieu où l'on jette les bêtes mortes. Voy. Prat-batalhier.

Ety. de rouigar et de iera, lieu où l'on ronge, parce que les animanx carnassiers y vont ronger les animaux morts. V. Rouig, Rad.

ROUILH, s. m. vl. Rouille. V. Roulh,

ROUILHAR, v. a. vl. Rouiller, gåter. V. Roulh, R.

ROUILHOS, adj. vl. Rouillé, usé, vieux. V. Roulh, R.

ROUILLOS, vl. V. Roulhous.

ROUIN, radical dérivé du latin ruina, ruine, chute, renversement; formé de ruere, ruo, renverser, tirer avec violence.

De ruina, par apoc. ruin, et par le changement de u en ou, rouin; d'où : Rouin-a, Rouin-ar, Ar-rouinar, Rouin-at, Ar-rouinat. Ruin-a.

**ROUINA**, s. f. Lavasse, pluie subite et impétueuse, tempête; ravine, ravin.

ROUINA, s. f. (rouine); numa. Ruina, ital. esp. port. cat. Ruine, chute, destruction, perte de la fortune, de la réputation.

Ety. du lat. ruina, m. s. V. Rouin, R. ROUINAR, v. a. (rouina); ARROUINAR.
Ruinare, ital. Ruinar, esp. port. cat.
Ruiner, causer la ruine, faire tomber en ruines; détruire la fortune, la réputation, la santé de quelqu'un.

Ety. du lat. ruere, m. s. V. Rouin, R. ROUINAR SE , v. r. s'ARROUINAR. Se ruiner, dissiper, perdre sa fortune, son honneur ou sa santé.

ROUINAT, ADA, adj. et p. (rouina, áde); arroumar. Ruinado, esp. Ruine, ée.

Ety. de rouina et de at, tombé en ruine. V. Rouin, R.

ROUINOUS, OUSE, adj. Ruinos, cat. Ruinoso, esp. port. ital. Ruineux, euse, qui mène à la ruine.

Ely. du lat. ruinosus. m. s.

ROUIR, v. n. (rouir); novins. Gronder. se plaindre continuellement. V. Grougnar. ROUIRE, v. n. (rouiré), d. bas lim. Avaler, manger comme un glouton. Voy, Rouigar, Rouir et Rouig.

ROUIRE, s. m. (rouré). Un des noms languedociens du chêne. V. Roure et Rob, R. ROUIREDA, s. f. dl. V. Rouviera et Rob , R.

ROUIRIOU, s. m. (rouiriou), d. bas lim. Regain. V. Revioure.

ROUISSA, s. f. (rouisse). Branchage ou tige morte d'un arbre. Garc. V. Curilhas.

ROUISSA, s. f. (rouïsse). Nom qu'on donne indistinctement, à Berre, Bouches-du-Rhône, selon M. Porte, au busard des marais, V. Ruissa de palun, à la buse, V. Busa, et à une autre espèce qu'il appelle busard cendré.

ROUISSEGEAR, v. n. (rouissedjá). A Berre, Bouches-du-Rhône, ce mot signifie, selon M. Porte, chercher une proie, le faire avec avidité.

Éty. de rouissa, qui est le nom de plusieurs oiseaux de rapine, et de egear.

ROUISSEIRE, s. m. et adj. (rousseire). Grogneur, inquiet. V. Renaire.

ROUISSES, s. m. pl. (rouiches), d. m. Rogatons, restes d'un repas de nôces. Voy-Rouig . R.

ROUIT, s. m. (roui). Pour rouet de moulin. V. Rodet et Rot, R. pour rouille, Avr. V. Roulha et Roulh, R.

ROUIT, s. m. Rouet, petite roue d'acier qui faisait partie de la platine des arquebuses. V. Rot, R.

ROUITA, s. f. (rouite). Vermillon des joues: Que rouitas! qu'elles joues!

Éty. du grec ἔρευθος (éreuthos), rougeur. ROUL.... V. à Rol.... les mots qui manquent à Raul...

ROULANAS, s. f. pl. (roulánes). Nom qu'on donne aux groseilles rouges, dans la Haule-Provence. V. Agrouvelas roulanas. Éty. du grec poõos (rodos), rouge. V. Ros, Rad. 2.

ROULAND, nom d'homme, (roulan); Orlando, ital. Rolando, esp. Rolando, Orlando et Roldão, port. Rolland.

L'Eglise honore trois saints de ce nom, les 16 janvier et 21 juin.

ROULANDINA, s. et adj. f. (roulandine). Nom d'une espèce de figue, à Nice.

ROULH, RECULE, sous-radical dérivé du latin rubigo, rouille, formé de ruber, rouge, ou plutôt du dim. rubellus, un peu rouge.

De rubellus, par apoc. rubell ou rubelh et par la suppression de be, rulh, roulh; d'où : Roulh-a , Reoulh , En-roulh-a . Roulh , Rouilh , Rouilh-ar , En-rouvel-ir . ROULH , s. m. V. Roulha et Roulh , R.

ROULHA, s. f. (rouille); REOULE, BOCIT Rouile, espèce de poussière ou de croûte rougeatre qui se forme à la surface du fer qui a été exposé à l'humidité. Cette substance est du péroxyde de fer hydralé des nouveaux chimistes, quand c'est à la surface du cuivre que la rouille a lieu, elle porte le nom de Verdet, v. c. m.

Ety. du let. rubellus, un peu rooge. V.

Roulh, R.

Un excellent moyen de préserver les métaux polis de la rouille, consiste à les laver avec une forte lessive alcaline, puis avec de l'eau et à les bien sécher après. On prend ensuite du vernis gras bien blanc fait avec le copal et l'huile, on y ajoute la moitié d'essence de térébenthine bien rectifiée, et avec une éponge, on en passe légèrement sur les pièces que l'on veut préserver de la rouille.

ROULHA, s. f. moule, meoule, mouvia, ramac, menta, meuma. Rouille, on donne ce nom à une poussière brune ou rougeâtre qu'on observe à la surface de plusieurs plantes, ainsi qu'à la maladie qu'elle occasionne.

Ety. de la ressemblance qu'on a cru trouver entre cette poussière et la rouille qui attaque le fer. V. Roulh, R.

Cette malacie des plantes est occasionnée par de très-petits champignons qui se développent sous leur épiderme, surtout pendant les temps humides. Ils appartiennent aux genres Uredo, Puccinia, Xyloma, Erineum, Ecidium et Erysiphe, etc. de Déc. Celui qu'on remarque sur les céréales est l'Uredo rubigo vera; celui des poiriers, l'Ecidium cancellatum; celui de la fève, l'Uredo faba; celui des haricots, l'Uredo phaseolorum, etc.

ROULHAR, v. a. (rouillá), dl. Battre,

rosser. V. Rossar.

ROULHAR SE, v. r. V. Enroulhir s' et Roulh. R.

ROULHAT, ADA, adj. et part. (rouilla, ade); Boussilhat, Bouylhat, Erboulhit. Rouillé, ée, atteint de la rouille; engourdi par la vieillesse ou par les infirmités.

Ety. de roulha et de at. V. Roulh, R. ROULHAT, ADA, adj. et p. (rouillà, ade).

Que vou de baxanos sans tacquos, Que vou de roullados tan ben, De tout s'y trovo per d'argen. Michel.

ROULHIERA, s. f. (rouillière); nou-LERRA, dg. Roulière, manteau des roulièrs, en laine et en crin.

ROULHOUS, OUSA, adj. (rouillóus, éuse); nouveleus, nouseleus, nouseleus, nouseleus, nouveleus, nouveleus, nouveleus, ée, couvert de rouille.

Éty. de roulh et de la term. Osus, v. c. m. et Roulh, R.

BOULHOUS, OUSA, adj. carrourous, messar, meumar. Parlant des graminées atteintes de la rouille.

ROULI, (rouli), et

ROULIAR, (rouliá), d. bas lim. Voy. Roulha. Roulhar et Roulh, R.

ROULIAT, md. V. Roulhat et Roulh,

ROULIER, V. Carrelier et Rot, R.

ROULIS, s. m. (roulis). Roulis, balancement d'un vaisseau dans le sens de sa largeur. V. Rot, R.

ROUM, nom, radical de roumi, roumec, mots gaulois qui désignent les ronces en général, et pris du latin rumex, sorte de dard, dont le radical est ec, pointe en celtique, comme dans ilex, ulex, etc.

De rumex, par apoc. rum, roum; d'où: Roum e, Roum-ec, Roum-eca, Roum-ediera, Roum-egas, Roum-egea, Roum-egeas, Roum-i, Roumi-as, Roumi-ou, Roumiouva.

ROUM, s. m. (roum); amoum. Rom, cat. Ron, esp. Rum, ital. Rum ou rhum, liqueur alcoolique obtenue à l'aide de la fermentation de la melasse ou du jus de la canne à sucre, et de la distillation de ce liquide vineux.

Éty.?

C'est dans les colonies qu'on fabrique cette liqueur. Celle qui nous vient de la Jamaïque est la plus estimée.

ROUMA, s. f. (roume). Rome, anciennement la maîtresse des nations, la ville par excellence; aujourd'hui la capitale des états du pape et la métropole du monde chrétien.

Ety. de Romulus, son fondateur, mot que l'on dérive du grec ρωμή (rhômé), force puissance.

ROUMADAN, V. Ramadan.

ROUMADAU, s. m. (roumadáou). Caprice, accès de mauvaise humeur. Avril. V. Garris.

Aigrette des graines.

ROUMAIRAGI, V. Roumavagi et Rom, Rad.

ROUMAN, Roman, port. Romance, esp. Langue romane, V. Sauv. art. Rouman; Roquefort, Roman; Sauv. Patoues, Troubadours, O et Oc; Noël, Dict. des Orig. au mot Romance. V. Rom, R.

En 813, Charlemagne enjoint aux évêques de traduire leurs instructions en langue tudesque, qui était en usage chez les anciens Francs, ou en langue romaine rustique, qui était le langage des anciens Gaulois romains, afin d'être mieux entendu du peuple, ce qui prouve qu'on ne parlait plus latin.

ROUMAN, s. m. (rouman); Romanso et Ramansi, cat. Romance, esp. port. Romanzo, ital. Roman, récit fictif de diverses aventures merveilleuses ou vraissemblables de la vie humaine, et qui traite ordinairement de galanterie et d'amour.

Ety. de la langue romance ou romane, parce que c'est dans cette langue que nos premiers romans furent écrits. V. Rom, R.

Sous-dérivé : Roumança.

On croit que les Egyptieus, les Arabes, les Perses, les Syriens et les Indiens sont les inventeurs des romans et que les Grecs et les Romains leur ont emprunté ce genre,

Les amours de Dinqce et de Déocillis, par Antoine Diogène, composent, dit-on, le premier roman qu'aient vu les Grecs.

Les Provençaux, selon Winckelmann, furent les auteurs des premiers romans héroïques.

Le premier ouvrage de ce genre, écrit en langue romance ou vulgaire française, est celui qui a pour titre Garin le Lohérans ou le Lorrans, dont l'auleur vivait en 1550.

Les romans de Chevalerie datent du règne de Charlemagne.

V. Noël, Dict. des Orig. et le Dict. des Orig. de 1777, in 8°.

ROUMAN, nom d'homme; noumann, noumann. Romano, ital. port. Romain.

L'Église honore 19 saints de ce nom, et

particulièrement saint Romain et saint David, le 24 juillet.

ROUMAN, ANA, adj. (rouman, ane); Roma, cat. Romano, ital. esp. port. Romain, aine, qui à rapport à Rome, aux Romains; qui est de Rome.

Éty. du lat. romanus, m. s. V. Rom, R. ROUMANA, s. f. (roumane); Romana, esp. cat. V. Escandau et Balança.

ROUMANAGE, dl. V. Roumavagi et Rom. R.

ROUMANÇA, s. f. (roumance). Romance, vieille historiette écrite en vers simples, destinés à être chantés, et par extension chanson tendre et sentimentale.

Éty. de rouman, langue romane, dans laquelle ont été écrits les premiers fabliaux. V. Rom, R.

La première pièce de vers connue en notre langue est, si l'on en croit Berquin, la romance de *Roland*, que les soldats de Charlemagne avaient coutume de chanter en marchant au combat. Noël, Dict. des Orig.

ROUMANCIER, s. m. (roumancié); Romanziere, ital. Romancero, esp. Romancista, port. cat. Romancier, auteur des anciens romans écrits en vieux langage ou en roman

ou langue romance. V, Rom, R.

ROUMANEL, s. m. (roumanel); DORGUE, DORGUET, DOUMERGAL, DOUMERGAL, ENDORGHET, MUGHOLA, DOUMERGAL, JAUNE D'HOOU, ROUMANELA, COUCOU, COUCOUN. Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'agaric oronge, Agaricus aurantiacus, Bull. qu'on nomme jaune d'écou et coucou, avant son entier développement.

Ety. de rouman, roman, champignon romain, ou qui croît aux environs de Rome.

V. Rom, R.

Ce champignon qui croît dans les forêts de pins vers la fin de l'été, est un des plus délicats. On le distingue facilement de la fausse-oronge qui est très vénéneuse, en ce qu'elle a le volva complet, tandis que la fausse n'en a que des lambeaux avec le chapeau tacheté de plaques blanches. Illest d'un rougeorangé uni dans la vraie.

ROUMANESQUE, ESCA, adj. (roumanèsque, èsque); Romanzesco, ital. Romanesco, port. Romanesque, qui tient du roman. V. Rom, R.

BOUMANET, nom d'homme (roumané).

Dim. de Rouman, romain, v. c. m.
ROUMANIER, s. m. (roumanié). Ouvrier qui fait des balances appelées romaines.
V. Balancier.

ROUMANIN, s. m. (roumani), d. toul. V. Roumaniou et Ros, R.

ROUMANIOU, s. m. (roumaniou); ROUMANIN, ROUMANIN, ROUMANIN, ROUMANIN, ROMARIN, ROMARIN, ROMARIN, Rosmarin, Rosmaninho, port. Romarin, Rosmarinus officinalis, Lin. arbuste de la famille des Labiées, commun sur les coteaux de la Basse-Provence.

Éty. du lat. rosmarinus, formé de ros, rosée, et de marinus, de mer. V. Ros, R.

Lou dimergue das roumanis, dl. le dimanche de la Sexagésime. Ainsi nommé parce que les jeunes gens de certains villages portent, de grand matin, du romarin à la porte des jeunes filles de leur connaissance.

ROUMANIOU-COUNIOU, s. m. Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, à l'asperge sauvage. V. Aspergea sauvagea.

Éty. Ainsi nommée d'abord de quelque ressemblance qu'elle a avec le romarin et ensuite parce que les lapins, counils ou coumious, l'aiment beaucoup.

ROUMANIOU-DE-PLAN, s. m. Nom avignonnais de la tanaisie annuelle, Tanacetum annuum, plante de la famille des composées Flosculeuses, commune aux environs d'Avignon.

ROUMANIS, Nom du romarin à Mont-

pellier. V. Roumarin et Ros, R.

BOUMANIS, s. m. (roumoni). Nom bas km. de la sleur de l'aubépine, l'arbrisseau même. V. Acinier et Aubrespin.

**BOUMANTIQUE**, ICA, adj. (roumantiqué, ique). Romantique, qui sent le roman, le genre des romans.

ROUMARIN, s. m. dg. Romero, esp. Pèlerin, romieu.

Éty. V. Roumavagi et Rom. R.

Fadré, per sé poudé sourli d'aquels camins; Esta coume bous aouts sourciers et roumarins. Verdier.

ROUMARIN, V. Roumaniou et Ros, R. ROUMATICA, s. f. (roumatique), dl. V. Rhoumatisme et Rh. R.

**ROUMATIERA**, s. f. (roumatière). Romatière, pêche qu'on fait avec une entremaillade pour prendre des turbots.

ROUMATISME, Romatisme, cat. Voy. Rhoumatisme et Rh, R.

ROUMATYE, s. m. d. béarn. Fromage. V. Froumagi et Form, R.

ROUMAVAGI, s. m. (roumavádgi); pou-MAIRAGI, ROMIVAIGE, ROUMEIRRAGI, VOT., VOTA, resta, tem, maje resta, noumanace. Romeria, cat. Romaria, port. Romerage, esp. Romeaggio, ital. Anciennement ce nom ne s'appliquait qu'aux pélérinages qu'on faisait à Rome ou à Notre-Dame-de-Lorette, mais aujourd'hui il désigne les fêtes patronales des paroisses, où les habitants des lieux voisins se rendent pour invoquer le saint qu'on y sête, ce qui est une espèce de pélérinage pour eux, qui remplace le voyage à Rome.

Éty. de rouma viagi, dont on a fait le mot roumavagi. V. Rom, R.

ROUMB, V. Romb.

ROUMBAR, v. n. (roumbá), dg. Rouler. 🕻 . Regoular .

ROUME, V. Roumec.

ROUME-count, Un des noms languedoeiens de l'asperge sauvage. V. Aspergeasauvagea.

Élv. de roume-counil, ronce de lapin, parce que cette plante est épineuse. V. Roum, Rad.

ROUMEC, s. m. (rouméc), dl. V. Roumias, Roumi et Roum, R.

De roumees, de doulou moun amo randurado.

RQUMECA, s. f. (rouméque), dl. L'ogre, Pogre bourru. V. Barban.

Ély. de roumec, ronce, chose épouvantable. V. Roum, R.

ROUMEDAN, V. Ramadan.

ROUMEDIERA, s. f. (roumedière), d. bas lim. Lieu rempli de ronces, hallier. Voy. Bouissounada.

Ély. de roumeda et de iera. V. Roum, R. ROUMEGAS, dl. Touffe de ronces, ron-

ceraie. V. Roumias, Brouas et Roum, R. ROUMEGEA, s. f. (roumédge). V. Roumi et Roum, R.

ROUMEGEAS, s. m. (roumediás). Nom qu'on donne, aux environs de Seyne, à la clématite. V. Entrevadis.

Éty. de roumegea, ronce, et de la term. dépréc. as, mauvaise ronce, mauvais buisson.

Ce mot désigne ailleurs une touffe de ronces, de paliures et autres buissons épineux, un hallier ou touffe de ronces.

Une ronceraie. V. Roum, R.

ROUMEIRAGI, V. Roumavagi et Rom,

ROUMENC, s. f. (rouméin). Nom Bas-Lim. des ronces, et fig. des difficultés ou embarras.

Ely. V. Roum, R.

ROUMENGAL, s. m. (roumeingál). Nom qu'on donne, à Toulouse, à un champignon bon à manger, dont l'espèce n'est pas assez déterminée pour l'indiquer ici.

ROUMENT, s. m. d. béarn. nouves. Pour Froument, v. c. m.

ROUMES, Garc. V. Roumi.

ROUMESTAN, s. m. (roumestán). Serai-ce le même que romaine ou Gaule-Romaine, que les anciens auteurs donnaient à la première province Narbonnaise, dont le Languedoc faisait une grande partie; la Natolie portait autrefois le nom de roumestan. Sauv. V. Rom, R.

ROUMETA, s.f. (rouméte). Nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh. selon sa St. à la raie raboteuse. V. Rasat et Roum, R.

ROUMETS, s. m. pl. (roumés), dg. Ronces. V. Roumi et Roum, R.

ROUMI, s. m. (roumi); REVESSA-TOUPER, BOUAL, BOUNZE, AMOURIES-DE-BARTAS, AMOURIES-SOOTVAGI, ROUMEGEA, ROUMIA, ROUMES, ROUMEC, BOUMET, BOUNDEIX. Ronce ou arbrisseau, Rubus fruticosus, Lin. arbuste de la fam. des Rosacées qu'on trouve partout dans les haies V. Gar. Rubus vulgaris, p. 414.

La ronce à fruits bleus, Rubus casius, Lin. porte aussi le même nom.

Ely. V. Roum, R.

ROUMIAR, v. a. et n. (roumia); Rumiar, esp. port. anc. Remoer, port. mod. Ruminer, remâcher, opération que font tous les ruminants (bœufs, moutons, chèvres, etc., etc.), elle consiste à faire remonter les aliments de l'estomac dans la bouche pour y étre broyés une seconde fois.

Ely. du lat. ruminare, m. s. V. Rouig. Voles pas mangear, roumia, tu ne veux pas manger? ronge la litière.

ROUMIAR LOU, s. m. Rumia, esp. Ru-

mination, action de ruminer.

Pour se faire une idée de la manière dont la rumination s'opère, il faut savoir que les animaux qui la pratiquent et qui sont pour cette raison appelés ruminants, sont pourvus de quatre estomacs ou qu'ils ont un estomac divisé en quatre parties bien distinctes.

La première, la plus considérable est appelée panse, herbier ou double.

La seconde, bonnet, qui est la plus petite et de forme ronde.

La troisième, le feuillet, lou libre.

La quatrième, la caillette, qui est le presoul, des jeunes animaux.

Leur œsophage est muni de fibres musculaires obliques, formant divers faisseaux qui peuvent se contracter de haut en bas ou de bas en haut.

Ce conduit qui s'ouvre d'abord dans la panse se continue par un canal dans les autres estomacs, de sorte qu'il peut, selon la volonté de l'animal, laisser tomber les aliments dans le premier, ce qui arrive toujours lorsqu'ils sont avalés pour la première fois, ou dans le second quand ils ont été ruminés, la panse et l'œsophage en se contractant de bas en haut font remonter les aliments dans la bouche et en le faisant de haut en bas, ils les précipitent de nouveau dans l'estomac, mais alors l'ouverture de la panse se trouvant fermée ils tombent dans le bonnet et de celui-ci dans les autres.

ROUMIAS, s. m. (roumiás); noumec, not EGAS, ROURSAS, BOURSEG. Un hallier, une touffe de ronces.

Ety. Augm. de roumi. V. Roum, R.

ROUMIASSADA, s. f. (ronmiassade). Egratignure ou accroc fait par les ronces. V. Boumias.

Ety. de roumias et de ada, formé par les ronces. V. Roum, R.

ROUMIASSAR SE ou S'EN , v. r. (si ou s'enroumiassa). Se déchirer dans les ronces, s'accrocher à des buissons. V. Roum, R.

ROUMIAU, s. m. (roumiáou). Le miaulement du chat.

Éty. Ce mot est une enomatopée.

ROUMIECH SANT, nom propre (roumiétch sant). Saint Remi. Garc.

ROUMIGAR, v. a. (roumiga), dg. Rumiar, cat. Ronger, manger. V. Rouigar. Ety. du lat. ruminare.

ROUMIOU, s. m. Nom arignomnais de l'asperge sauvage. V. Aspergea sauvagea et Roum, R.

ROUMIOU, s. m. (roumiou); Romeu, ane. cat. Romero, esp. Romito, ital. Romeiro, port. Pélerin qui va à Rome en pélérina-ge. V. Pelerin.

Éty. du lat. romeus ou de Romam, ire, aller à Rome. V. Rom, R.

L'auteur de la St. des B.-du-Rh. prétend que ce mot est ligurien.

Fau roumiou, hypocrite. ROUMLOURAGE, s. m. dl. V. Rouma-

ROUMIOUVA, s. f. (roumiouve). Nom qu'on donne dans le département des Bou-

ches-du-Rh. à l'asperge sauvage. V. Aspergea-sauvagea et Roum, R.

ROUMOULADA, V. Remoulada et Mol,

ROUMP, murt, mour, nout, radical dérivé du lat. rumpere, rumpo, ruptum, rompre, briser, fracasser, mettre en pièces, d'où ruptura, rupture.

De rumpere, par apoc. rump, et par le changement de u en ou, roump; d'où: Roumpa-ment, Roumpe-cuou, Roump ed-ura, Roump-re, De-roumpre, Inter-roumpre. Cour-roumpre, Cour-rupt-ion, Cour-ruptour, De-roumpre.

De ruptum, par apoc. rupt; d'où: Rupt-

iera, E-rupt-ion, Roump-edura.

De rupt, par la suppression de p et changement de u en ou, rout; d'où : Rout, Routa, De-routa, Rouf-ier, Rout-ina, Routinier, Rot, Rot-a, Rout-ura.

ROUMPABLE, ABLA, adj. (roumpablé, áble), dg. Fragile, facile à rompre. Voy.

Fragile et Roump, R.

BOUMPAMENT, Voy. Roumpiment et

Roump, R.

ROUMPE-CUOU, s. m. (roumpé-cuou); nounez-cout, nounez-quiou. Brise-cou, escalier ou montée fort rapide, où l'on risque de tomber.

La carriera de roumpe-cuou.

Ely. Parce qu'en tombant on frappe ordinairement sur le derrière. V. Roump, R.

ROUMPEDURA, s. f. (roumpedure); womendona, nouncina. Rumpiturra, ital. Rompedura, port. Rotura, esp. cat. Rupture, action par laquelle une chose est rompue. on état d'une chose rompue; hernie, descente, fracture d'un os.

Ety. du lat. ruptura, m. s. V. Roump, R. ROUMPEIRA, Voy. Roumpedura et

Roump, R.

ROUMPEIRE , s. m. (roumpèiré) ; ses couna. Echanyroir, instrument avec lequel

Ety. de roumpre et de eire, qui romp. V.

Roump, R.

ROUMPENTS, s. m. pl. (roumpeins); coous-DE-MAR. Brisants, vagues poussées avec violence contre les rochers.

Ety. de roumpre, parce que les sots se brisent contre les rochers. V. Roump, R.

ROUMPE-VEIRE, s. m. Un des noms des libellules, dans le Var. V. Moungeta et Damaisela.

ROUMPIDA, s. f. (roumpide). V. Routa

et Roump, R.

ROUMPIMENT, s. m. (roumpimein); Rompimento, port. Rompimiento, esp. Rom-piment, cat. Action de rompre: Roumpement où Roumpament de testa, Rompimento di testa, ital. rompement de tète, étourdissement causé par le bruit, chagrin, souci,

Ety. V. Roump, R.

ROUMPRE, v. a. (roumpré); nerssan, meras, rouman. Rompere, ital. Romper, esp. port. Romprer, cat. Rompre, briser, mettre en morceaux, désunir, détourner d'une habitude, en terme d'escrime, reculer, faire un pas en arrière. V. Roump, R.

Roumpre un veire, una assiela, casser un

verre, une assiette.

Ely. du lat. rumpere, m. s. V. Roump, R. Roumpre de coous, Tr. rouer de coups-Roumpre un terren inculte, défricher.

ROUMPRE, V. S. ESPATAR, DEBOUSIGAR. Rolear, port. Essarter, défricher un champ, une terre inculte: Roumpre un prad, le labourer pour y semer du blé, de l'avoine, etc., Roumpre lou canebe, échanvrer. V. Picar, Bregounar et Roump, R.

ROUMPRE, v. n. et

ROUMPRE SE, v. r. Rompersi, ital.

Romperse, esp. Rompre, se rompre, se brouil-

Roumpre busqueta, rompre en visière. ROUMPRE, v. a. MALIUGAR, MALHUCAR. Rouer, rompre, faire subir le supplice de la roue.

Ety. de rumpere. V. Roumpr, R.

On n'est point d'accord sur l'origine de ce supplice. Cujas prétend qu'il était inconnu aux anciens et Furgault dit qu'il est de la plus haute antiquité.

Dans les temps modernes ce supplice a été inventé en Allemagne, où l'on brisait les membres avec une roue d'où le nom de supplice de la roue, jusqu'à François pre-mier on l'insligeait rarement en France, mais ce prince le fit appliquer aux voleurs de grand chemin par un edit de l'année 1534, au mois de janvier. Il a été aboli par la révolution.

ROUMPUD, UDA, adj. (roumpú, úde); Rompido, port. Rompu, ue, brisé, ée, roué. Es un roumpud, c'est un roue, un homme sans principes et sans mœurs.

Éty. du lat. ruptum, m. s. V. Roump, R. ROUMPUDA, s. f. (roumpude). Novale.

V. Routa el Roump, R.

ROUN-noun, s. m. (roun-roun); Runrun, esp. Bruit continu d'un chat qui imite celui d'un rouet; on dit qu'un chat file, quand il fait ce bruit ; fig. bruit confus.

Cependant un roun-roun courre dins Marignana.

ROUNAIRE, dg. V. Renaire et Grougn,

ROUNAR, v. n. (rouna), dl. Clabauder, gronder. V. Grougnar et Grougn, R.

ROUNC, MOUNCH, MOUNTL, radical pris du latin rhonchissare, ronsler, et dérivé du grec ρογχάζω (rhogchazô), ronsier en dormant, retentir, résonner, formé de ῥέγχω (rhegchô), ronsler, hennir.

De rhonchissare, par apoc. rhonch, rhonc et par la suppression de h et le changement de o en ou, rounc, rounch; d'où : Rouncadissa, Rounc-ar, Rounc-aire, Rounc-agi, Rounqu-egear, Rounch-aire, Rounch-ar, Rounch-ugi, Rounch-our-iar.

De rounch, par le changement de ch en fl, ou peut-être, parce qu'on a ajouté à roun, f, de fare, souffler, rounft; d'où : Rounft-a, Rounfl-aire, Rounfl-ant, Rounfl-ar, Rounflugi, Rounfl-oun.

ROUNCA, s. f. (rounque). Gros baton de charrette. Désanat.

ROUNCADISSA, s. f. (rouncadisse), dl. Ronco, esp. Ronslement. V. Rounflagi et Rounc, R.

ROUNCAGE, Garc. V. Rouncament. ROUNCAIRE, s. m. (rouncairé); me

CHAIRE. Roncador, port. Ronfleur, celui qui ronfle en dormant. V. Rounc, R.

ROUNCAMENT, V. Rounflugi.

ROUNCAR, v. n. (rouncá); Roncar, cat. esp. Pour Gronder, V. Grougnar; pour ronfler. V. Rounflar et Rounc, R.

ROUNCAR, v. a. (rouncá), dl. Jeter, lancer. V. Jitar.

Rouncar per sol, jeter par terre.

ROUNÇAR, d. bas lim. Vomir. V. Booumir el Racar.

ROUNCAR, (rouncá); Roncar, port. V. Rounc, R.

ROUNCHAIRE, (rountcháiré); Roncador, cat. V. Roune, R.

ROUNGHAR, (rountchá). V. Rounc, R. ROUNCHOURIAR, v. n. (rountchouriá); BOUNCAR, RANGOURIAR, RANGOUIAR, ROOUMELAR, RANGOUREGEAN. Rouquear, esp. Råler, rendre en respirant un son enroue, ce qui arrive

souvent aux moribonds. V. Roune, R. ROUNCHUGI, (rountchudgi). V. Rounflaire, Rounflur, Rounflugi et Roune, R.

ROUNCIAR-FROUNCIAR, expr. adv. (rounciá-frounciá), d. bas lim. Abondamment, copieusement.

ROUNCUGI, (rouncúdgi); Ronco, port. Ronquedad, esp. V. Rounc, R.

EOUND, OUNDA, adj. (round, ounde); nouse, none, necoun. Rodo, cat. Rotondo, ital. Redondo, esp. port. Rond, onde, il se dit de toute ligne, de tout espace et de tout corps, terminé par un cercle ou une portion de cercle; par ext. potelé, rebondi; fam. sans retour, qui n'est point maniéré.

Ety. du lat. rotundus, dérivé de rota, roue. V. Rot, R.

ROUND, S. m. ROTERD, BORD. Un rond, un cercle, une figure circulaire, boucle d'oreille. V. Rot, R.

BOUNDA, s. f. (rounde); southa, son-BA. Ronda, ital. esp. port. Ronde, visite ou tournée nocturne qu'un officier fait autour d'un camp pour s'assurer si les factionnaires sont à leur poste, allées et venues qu'on fait autour d'une maison, etc., pour épier, surveiller, roder autour. V. Rot, R.

ROUNDA, s. f. Ronde, espèce d'écriture, dans laquelle les jambages doivent être perpendiculaires et non inclinés. V. Rot, R.

ROUNDAMENT, adv. (roundaméin); Rodonament, cat. Redondamente, esp. port. Ritondamente, ital. Rondement, sans façons, franchement, avec rigueur, sans ménagement, en rond. V. Rot, R. ROUNDEIX, s. f. pl. d. lim. Ronces. V.

Roumi et Roum, R.

ROUNDELA, s. f. (roundèle); DOURLOUN. Rouelle, tranche de certaines choses coupées en rond, rouelle de veau, de thon. Ety. de round. V. Rot, R.

ROUNDELA-DE-MAR, Un des noms de l'hirondelle de mer. V. Roundouleta.

ROUNDELEGEAR, v. n. (roundeledzá), d. bas lim. C'est faire le tour d'un endroit pour chercher à y entrer. V. Rodegear et Roudouriar.

Ety. Aller en rond ou circulairement, ro-der. V. Rot, R.

ROUNDELET, ETA, adj. (roundelé, ète); Redondete, esp. Redondilho, port. Ritondetto, ital. Rondelet, ette, qui a un peu trop d'embonpoint. V. Redounet et Rot, R.

ROUNDELETA, s. f. Un des noms de l'hirondelle de rivage. V. Ribairoou.

ROUNDEOU, s. m. (roundèou); RONDOT. Rondó, cat. port. esp. Rondò, ital. Rondeau, petit poëme composé de treize vers sur deux rimes, avec un repos au cinquième vers et un au huitième, et dont le premier ou les premiers mots se répètent après le huitième vers et après le dernier.

Ety. de rond ou de rous, parce que ce

petit poëme semble tourné en revenant aux mêmes mots par lesquels il a commencé. V.

> Le rondeau né Gaulois, à la naïveté. Boileau.

Les premiers rondeaux dont parle notre Histoire Littéraire, ont été composés par Vencesias de Luxembourg, duc de Brabant.

ROUNDEOU, s. m. Est aussi le nom qu'on donne à une table ronde, V. Taulier; et à une planche sur laquelle on porte les gâteaux. V. Rot, R.

**ROUNDEYAR**, v. n. d. béarn. Faire la ronde, roder. V. Rodar et Rot, R.

Ety. de round et de eyar, aller en rond. ROUNDIN, s. m. (roundin). Rondin, bûche ronde, gros bâton. V. Rot. R.

**BOUNDINA**, s. f. (roundine). Plainte, gémissement ordinaire aux enfants gâtés, qu'on appelle par dérision, rounding-pancaud.

Ety. du celt. selon M. Astruc. V. Grougn, Rad.

ROUNDINAIRE, s. m. (roundinaïre), dl. Rondinaire, cat. Pleureur, pleurard. Voy. Plouraire et Grougn, R.

**ROUNDINAR**, Rondinar, cal. V. Renar; d'où groundar, par l'add. du g. V. Grougn, Rad.

ROUNDINOUS, V. Renaire et Grougn, Rad.

ROUNDIR, v. n. (roundir), d. bas lim. On le dit du bruit que sont les portes et les fenêtres; de celui dont on ne peut deviner la cause. V. Grougn, R.

ROUNDOLA, s. f. (roundole); GALLINA, à Nice, mondela, mondola, mandola, mon-DIRE, à Rome. Hirondelle de mer, poisson volant, arondel, pirapède, Trigla volitans, Lin. Dactylopterus pirapeda, Lacep. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Dactylés (à doigts en forme d'ailes).

Ety. du lat. hirundo, hirondelle, parce qu'au moyen de ses grandes nagoirees pectorales, il peut s'élever dans l'air à d'assez

grandes distances.

Ce poisson se trouve dans la Méditerranée, mais ce n'est que sous les Tropiques qu'il est très-abondant; là on le voit voler quelquefois par bandes de plus de mille.

ROUNDOTA, s. f. (roundôle); CHAMECISSA. Nom languedocién du lierre térrestre, Glechoma hederacea, Lin. plante de la fam. des Labiées, commune dans les haies et les lieux couverts.

Éty. Roundota est un dim. de rond, que mérite cette plante à cause de la forme ar-

rondie de ses feuilles. V. Rot, R.

ROUNDOULETA, s. f. (roundouléte); GABIETA, GABIETTA, GAFELA, GASIAR, ROUNDELA BE MAR, MASCARODY, FUMET. Nom qu'on donne, dans le département des B -du-Rh. au pierre garin, ou grande hirondelle de mer, Sterna hirundo, Lin. oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Longipennes ou Macroptères (à longues ailes).

ROUNDOUR, s. m. (roundour); Ritondezza, ital. Redonder, esp. Redondeza, port. Rodonesa, cat. Rondeur, figure de ce qui

est rond.

Ety. de round et de our. V. Rot. R.

ROUNFL, BORTL, Ar-ronft-ant, Arrouft-ayre.

ROUNFLA, s. f. (rounflé); EBOUNEMOUR, BBOURZEIRE, BROURZIBOUIRA. Un loup, lame de bois traversée par deux cordons, qu'on fait tourner avec rapidité en les tordant, ce qui produit un bruit particulier connu sous le nom de ronslement. V. Rounc, R.

ROUNFLAIRE, s. m. (rounflairé) : noun-caire, nounchaire Ronfleur, euse, celui ou celle qui ronsle en dormant.

Ety. de rounflar et de la term. Aire, v. c. m. et Roune, R.

ROUNFLANT, ANTA, adj. et part. (rounflán, ánte); ARROUPLANT. Rouflant, ante, sonore, bruyant.

Ety. de rounstar et de la term. ant, anta,

qui ronfle. V. Rounc, R.

ROUNFLAR, v. n. (rounfla); nouscan, ouncear, rouplar, boumbir. Râter, ronser, faire un bruit sourd et particulier de la gorge ou du nez en dormant; on le dit aussi des autres bruits qui imitent celui là.

En dl. sangloter, s'ébrouer, en parlant du

cheval.

Ety. V. Rounc.

ROUNFLE A, (à rounslé). A foison, abondamment: Na à rounsle, il en regorge, il fait litière d'argent, il en a à gogo: Asaiguar à rounfle, inonder les plantes qui souffrent de la sécheresse.

ROUNFLOUN, s. m. (rounfloun). Sabot, grosse loupie que l'on fait tourner avec un

fouet.

Ely. de Rounflar, v. c. m. et Rounc, R. ROUNFLUGI, s. m. (rounfludgi); nouncuer, nouncaen, nouncapissa. Ronslement, bruit sourd et élevé que produit la respiration chez plusieurs personnes pendant qu'elles dorment.

Ely. V. Rounc, R.

ROUNGAR SE, v. r. (se rounga), dl. Se défier, se douter, soupçonner. ROUNGEAR, V. Rouigar.

ROUNLADA, s. f. (rounlade), d. bas lim. Vive réprimande, volée de coups. V. Rossada et Rot, R.

**ROUNLAR**, v. n. (rounlà), d. bas lim. Faire rouler, V. Roular et Regourar; battre quelqu'un, V. Rossar; aller d'un endroit à un autre. V. Rodar et Rot, R. abonder. V. Aboundar.

ROUNLOUN, s. m. (rounlou); d. bas lim. Paquet de quelque chose qui est roulé, V. Rouleou; morceau rond de quelque chose. V. Tros, Roundela et Rot, R.

ROUNQUAIRE, (rouncaire). Rounflaire. V. Roum, R.

ROUNQUEGEAR, Voy. Rouncar et Rounc . R.

ROUNSADA, s. f. (rounsáde). V. Rossada el Ross, R.

ROUNSAR, v. n. (rounsá). Grogner, marmotter, parler entre ses dents d'un ton faché; pour rosser. V. Rossar et Ross, R.

BOUNSAS, dl. V. Roumias. Ety. du lat. runca, crochet, serpe propre a sarcier.

ROUNSEC, s. m. (rounsé). V. Roumias. ROUNSIN, V. Ronsin et Ross, R.

ROUNZE, s. m. (rounzé). Un des noms languedociens de la ronce. V. Roumi.

M. Gouan, dans sa Flore de Montpellier, donne aussi ce nom au prunelier. Voy. Agrenier.

ROUPA, s. f. (roupe); Roupão et Roupela. port. Sorte de houppelande ou de robe de chambre, espèce de vetement extérieur.

Ety. de la basse latinité raupa, robe. V. Raub, R.

ROUPIA, Alt. de roupilha.

ROUPIADA, d. mars. V. Roupilhada. ROUPILHA, s. f. (roupille). Guenilles, V. Raubilha et Raub, R. roupie, goulle qui tombe du nez.

Ety. de rubia, rouge, parce que cette goutte est rouge chez les personnes qui prennent du tabac, celles chez qui l'on observe ordinairement cette goutte.

ROUPILHA, s. f. (roupille), dl. Ropilla, esp. Vieux manteau, guenille de mandiant; une souquenille, habit de travail. V. Rawl, Rad.

ROUPILHA, s. f. Roupie, goutte d'eau qui distille de la tête et gui pend au nez.

ROUPILHADA, s. f. (roupillade); nov-PIADA. Sommeil pris en roupillant, et iron. long sommeil.

ROUPILHAR, v. n. (roupillà); souras. Ronfler, roupiller, sommeiller à demi.
ROUQUAU, V. Roucau.

BOUQUET, s. m. (rouqué). V. Rouchet. ROUQUET, s. m. (rouqué). Rochet, grosse bohine à deux rebords.

ROUQUET, ETA, s. V. Roquet.

ROUQUETA, s. f. (rouquéle); MASTOUR, BIQUET. Ruqueta, esp. mod. Eruga, anc. esp. Ruccheta, anc. ital. Roquette, Thlaspi sativum et Brassica eruca, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliqueuses, qui crolt naturellement dans les champs de la Provence-Méridionale, et que l'on cultive dans les jardins comme plante potagère. Voy. Gar. Eruca latifolia alba, p. 161.

Éty. du lat. eruca, Isidore de Séville, dit que eruca est dérivé de urica, formé de uro, je brûle. Deléchamp, prétend qu'il vient de eruca, chenille, parce que cette plante produit, en la machant un sentiment de cuisson semblable à celui auguel donne lieu le contact de certaines chemilles.

ROUQUETA D'ASB, S. f. BOUQUETA-SAU-VAGEA, PLANTA-BLANGA. NOM SVIGNONISIS du Sisymbrium angustifolium.

ROUQUETA SAUVAGRA, Voy. Rouquela dase.

ROUQUETA MERA OH BLANCA, S. f. Nom qu'on donne, dans le départ. des B.-du-Rh. selon M. Negrel, à la moutarde fausse roquette, Sinapis erucoïdes, Lin. plante de la même sam. que la précédente, qu'on trouve Foix et dans les B.-du-Rh. On donne le même nom au sisymbre à seuilles menues, Sisymbrium tenuifolium, Lin. aux environs d'Aix.

ROUQUETA JAUNA PERA, ROUQUETA-SAU-VAGEA, 8. f. Nom qu'on donne, dans le même départ. selon le même auteur, au sisymbre à petites seuille, Sisymbrium tenuisolium. Lin. plante de la même fam. que les précédentes, qu'on trouve sur les vieux murs.

ROUQUETA SAUVAGEA, S. f. BABICAU. Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, selon Gouan, à la roquette sauvage, Brassica erucastrum, plante de la fam des Crucifères, qui croît dans les champs, et selon le Bulletin de la Société d'Agriculture de l'Hérault, au sisymbre à petites feuilles. V. Rouqueta fera.

ROUQUETA-SALVAGEA, S. f. (rouquétesalbatgea); novoveta salbatja. Nom toulou-sain du sisymbre irio, Sisymbrium irio, Lin. plante de la fam. des Crucifères siliqueuses, commune dans les champs.

ROUQUIER, s. m. (rouquié). Nom commun à plusieurs poissons qui ont coutame de vivre cachés sous des rochers.

Ély. de rocca, rocher, et de la term. ier. V. Roc, R.

### Tels sont:

1º Le crénilabre ou lutjan cornubien, Crenilabrus cornubicus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus cornubicus, Risso, Labrus cornubicus, Lin. de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux).

Il a une grande tache près de la queue et les premiers rayons des nageoires dorsales noirs,

sa chair est molle et fade.

2º Le crénilabre ou lutjan tacheté, Crenilabrus guttatus, Dict. Sc. Nat. Labrus guttatus, Lin. Lutjanus guttatus, Risso, du même genre que le précédent, à corps rougeâtre varié de noir, une tache obseure au milieu de la base de la queue; longueur un peu plus d'un décimètre.

3º Le crénitabre ou lutjan maillé, crenilabrus reticulatus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus venosus, Risso, Labrus venosus, Lin. du même genre que les précédents; vert, nuancé d'un rose rougeatre, une tache noire aux opercules et aux nageoires du dos, longueur

an décimètre. 4º Le crénilabre ou labre vert, Crenilabrus viridis, Dict. Sc. Nat. Labrus viridis, Bloch. Risso, du même genre que les précédenis; verdown, à Nice, vert, avec une ligne

bleue de chaque côté. ROUQUIER, s. m. et impr. souquis. Est le nom qu'on donne aussi, à Nice, selon

M. Risso.

1º Au labre double tache, Labrus bimaculatus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Léiopomes ( à opercules lisses), qu'on distingue aux taches obscures des parties latérales de la queue ; longueur deux décimètres.

2º Au labre nérée, Labrus nereus, Risso, du même genre que le précédent, il est d'un vert un peu étiolé, ses yeux sont rouges et sa nageoire dorsale est variée de vert, de jaune et de rouge ; longueur deux décimètres.

3º Au labre canude, Labrus cynædus, Lin. du même genre que les précédents; jaune, dos rouge pourpre; nageoire dorsale non interrompue depuis la nuque jusqu'à la queue;

longueur deux décimètres.

4º Au crénilabre ou lutjan Géoffroy, Lutjanus Geoffroyus, Risso, Crenilabrus geoffroyus, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), à corps d'un brun doré sur la partie supérieure, et argenlé sur l'inférieure, avec une légère tache noirâtre sur les ouies et sur la base de la queue; longueur trois décimètres.

5º Au crénilabre ou lutjan queue noire, Crenilabrus melanocercus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus melanocercus, Risso, du même genre que le précédent, rougeatre, varié de brun, de violet et de bleu, queue noire; longueur 80 millimètres.

ROUQUIER, s. m. Est aussi le nom par lequel on désigne, à Toulon, les mêmes poissons qu'on nomme roucaus, à Marseille. V. Roucau.

ROUQUIER, s. m. C'est encore le nom que l'on donne, à Nice, selon M. Risso, Hist. Nat.

1º Au crénilabre Cotta. V. Siblaire 5.

2º Au crénilabre bleu, Crenilabrus cæruleus, Risso.

3º Au crénilabre tigré, Crenilabrus tigrinus, Risso.

4º Au crénilabre mélops. V. Fournachou. 5º Au crénilabre méditerranéen. V. Siblaire.

6º Au crénilabre de Brunnich. V. Siblaire. 7º Au crénilabre sourcil doré, Crenilabrus chrysophrus, Risso.

8º Au crénilabre noirâtre, Crenilabre ingrescens, Risso.

9º Au crénilabre de Bory, Crenilabre boryanus, Risso. 10º Au crénilabre maillé, Crenilabrus ve-

nosus, Brum.

11º Au crénilabre arqué, Crenitabrus arcuatus, Risso.

ROUQUIER, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, au moineau quand il est vieux.

ROUQUIER, Mineur. V. Roquier et Roc.

ROUQUIER, s. m. Un des noms du merle de roche, en Languedoc. V. Coua-roussamountagnarda et Roc. R.

C'est encore le nom qu'on donne au moi-

neau, quand il est vieux.

ROUQUILHOUNS, s. m. pl. d. béarn. Reliess, reste de table.

ROURA-BASTARDA, s. f. Nom qu'on donne, à Valensoles, au coquelicot argémone, Papaver argemone, Lin. plante de la fam. des Papavéracées, qu'on trouve dans les

ROURACHOUN, s. m. (rouratchoun). Chêneau, jeune chêne. Voy. Rourechoun et Rob, R.

ROURE, S. m. (rouré); CHAINE, CHASSAN, MOUIRE, BOIRE, ROUVEI, ROUBE, ROUVE, CASSE, casset, garric, garrig, coural. Route, Cal. Robre et Roble, esp. Roble, port. Rovere et Rovero, ital. Chêne, chêne blanc et chêne rouvre, Quercus robus, Lin. Quercus racemosa et sessilifolia, Dec. arbre de la fam. des Amentacées, commun dans le Midi, il cesse de végéter au-dessus de 600 toises. V. Gar. Quercus, p. 388.

Ety. du lat. robur, dérivé du celt. rov ou derw, chêne. V. Rob, R.

On nomme aglanier, le chêne qui porte du gland, et ramier, celui qu'on ébranche de

temps en temps.

Le chêne domine en roi parmi les arbres de l'Europe, c'est le plus beau comme le plus robuste des habitants de nos forêts, c'est son image qui s'offre d'abord à la poésie quand elle veut peindre la force qui résiste, comme celle du lion pour exprimer la force qui agit.

Loiseleur du Long-Champ.

M. Élie de Beaumont, cite deux chênes: l'un de 1080 ans d'existence et l'autre de 1500.

ROU

ROURECHOUN, s. m. (rouratchoun); Bounacmoun. Chêneau, chêneleau, chêne en baliveau, petit ou jeune chêne, c'est-à-dire, au-dessus de quatre ans.

Ely. de rours et de choun, dim. V. Rob,

ROUREDA, s. f. (rouréde). Chênée, forêt de chênes blancs. Garc.

ROUS, radical dérivé du lat. russus, a, um, roux, rousse.

De russus, par apoc. russ, et par le changement de u en ou, rouss; d'où : Rous, Roussa, Rouss-ari, Rouss-egear, Rouss-el, Rouss-et, Rouss-ura, Rouss-in-eou, Roussir, Rouss-oun, Rouss-in, Ar-rous, Rossan, Rossin-ier, Ross-or.

ROUS, OUSSA, adj. (rous, ousse); novs Ros, cat. Rufo, esp. Ruco, port. Rosso, ital. Roux, rousse, qui est de couleur entre

le jaune et le rouge, blond.

Éty. du lat. rufus. V. Rous, R. Rous d'huou, jaune d'œuf.

Venir-rous, roussir.

BOUS, s. m. Rhu, ital. anc. Un des noms du sumac. V. Fauvi.

Éty. du grec ρους (rhous), qui désigne le même arbre.

Le nom de rous, est plus particulièrement donné à la poudre de sumac, dont on se sert pour tanner.

ROUSADA, s. f. (rousade); Rosada, cat. Rugiada, ital. Rosée. V. Aiguagna.

Ety. du lat. ros, m. s. V. Ros, R.

ROUSADETA, s. f. (rousadéte), dg. Dim. de rousada, petite rosée, légère bruine. V. Ros. R.

ROUSAGI, s. m. (rousádgi). Nom qu'on donne, dans la Basse-Prov. au laurier rose. V. Laurier rosa et Ros, R. 2.

ROUSARELA, s. f. (rousarèle). Nom du coquelicot, à Seyne. V. Rouala et Ros, Rad.

Éty. du grec ροδαρός (rhodaros), rose, vermeil.

ROUSARI, V. Rosari et Ros, R. 2. ROUSAT, ADA, V. Rosat et Ros, R. 2. ROUSELA, s. f. (rousèle); Rorilla, cat. Un des noms langued. du coquelicot. Voy.

Rouala et Ros, R. 2.

BOUSENT, ENTA, adj. (rouséin, éinte), dl. Ardent, rouge. V. Ros, R. 2.

Aquos un fer rouzent, de maissanto figuro, Que non pren qu'al martel uno bono figuro. (l'écolier) Hillet.

ROUSERA, V. Rosari et Ros, R. 2. ROUSERGUE, s. m. (rousergué). Nom languedocien de la patience. V. Lapas.

Ety. de rous, rose, roux, couleur de sa racine. V. Ros, R. 2.

ROUSETA, V. Roseta et Ros, R. 2. ROUSICAR, v. a. (rousicá), d. bas lim. Ronger. V. Rouigar.

Éty. du lat. resecure, couper, rogner. V. Rouig, R.

ROUSIER, V. Rosier et Ros. R. 2. ROUSIGAR, v. a. (rousigá); notreas, dl. Ronger. V. Rouigar et Rouig. 1104

ROUSIGARIA, s. f. (rousigarie), dl. Mangerie; fig. exaction. V. Rouig, R.

ROUSIGNOUN, s. m. (rousignoun). dl. Un trognon de pomme, de poire, etc., reste du pain que l'on a mordu. V. Rouig, R.

ROUSIL, s. m. (rousil), d. de Barcelonnette. Le cœur des fruits où sont les pepins. ROUSINA, dl. V. Perresina ei Resin,

Rad. ROUSINA, s. f. (rousine), d. bas lim. Petite pluie douce qui rafraichit les plantes,

pluie très-fine. Ety. Dim. de rousada, petite rosée. Voy.

Ros, R.

ROUSINAR, v. a. (rousiná), d. bas lim. Faire tomber une petite pluie semblable à de la rosée, bruiner. V. Ploouvinegear et Ros, Rad.

ROUSOUN. Dim. de Rosa, nom de femme. V. Rosa.

ROUSSA D'HUQU, V. Rous d'huou et Rous, R.

ROUSSALHA, V. Rossalha et Ross, R. ROUSSAR, V. Rossar et Ross, R.

ROUSSARI, s. m. (roussári); xac. Pourpre, maladie exanthématique qui se manifeste par de petites taches rouges, de la grosseur d'un grain de millet, et quelquesois comme des piqures de puces.

Ély. de rous, rouge. V. Rous, R.

ROUSSE, OUSA, adj. (rous, ousse), d. bas lim. Roux, ousse. V. Rous et Rous, R. On le dit pour noir dans cette façon de parler: M'en an fach de roussas, on m'a fait

les choses les plus neires. ROUSSEGADA, s. f. (roussegade), dl.

Trainée, trace qu'on fait avec ce qu'on traine. V. Tirassa.

Roussegada de l'araire, légère trace de la charrue qu'on traine sans labourer; on donne le même nom à la partie de la charrue qui fait cette trace.

ROUSSEGAR, v. a. (roussegá), dl. Trainer. V. Tirassar.

Éty. Ce mot vient probablement de rossa et de egear, trainer comme une rosse, mais il faudrait alors écrire rossegear, ou dériverait-il du grec çoos (rhoos), le courant, le

ROUSSEGEAR, v. n. (roussedja); Tirer sur le roux, paraître roux.

Éty. de rous et de egear. V. Rous, R. ROUSSEIROLA, s. f. (rousseiróle). Bruant jaune. Avril. V. Verdoun, 1 et Rous,

ROUSSEL, ELA, s. et adj. (roussèl, èle), dl. Dim. de rous. V. Rousseou et Rous, Rad.

On le dit aussi pour blond.

Quand la planta seguet roussela Qu'era deja presta a coupa. Tandon.

ROUSSEOU, adj. m. (roussèou); noussi-MEOU, MOUSSEL. Qui est d'une couleur approchant de la couleur rousse; bien mur.

> Home rousseou, frema barbuda, De ben bouen couer degun saluda. Pr.

Ety. de rous et de el, dim. V. Rous, R.

ROUSSET, ETA, s. (roussé, ète). Dim. de rous: Pan de rousset, du pain de recoupes, pain blanc de la seconde qualité; écru, ue.

ROU

Ety. de rouss et du dim. et. V. Rous, R. ROUSSET, s. m. (roussé); majuou, Roussa, jaune d'œuf.

Ety. V. Rous, R.

On le dit aussi pour louis d'or, pièce d'or,

en général.

ROUSSETA, s. f. (rousséte). Nom qu'on donne, à Avignon, au bruant jaune. V. Verdoun, 1 et Rous, R.

ROUSSETA, s. f. dl. Les recoupes. V. Reprin et Rous, R.

ROUSSETA, s. f. (rousséte). Roussette,

oiseau de la grosseur du moineau, dont la plus grande partie du plumage est roux. Ach. V. Rous, R.

Ce nom est appliqué à plusieurs oiseaux, on le donne au bruan commun, V. Chic-jaune; au bruan des roseaux et à la fauvelle des bois.

ROUSSETA, s. f. Nom qu'on donne, à Toulon, à la roussette femelle. Voy. Gattarouquiera.

ROUSSIAR, Rossejar, cat. V. Roussegear et Rous, R.

ROUSSIERA, s. f. (roussière), et impr. BOUSSIEIRA. Un des noms lang. du verdier des haies. V. Chic-jaune et Rous, R.

ROUSSIGAR, V. Rouigar.

ROUSSIGNANTA, V. Rossinanta et

ROUSSIGNOL, s. m. (roussignól); AURIGNOL, MOUSSIGNOL, MOUSSIGNOOU. Ruisenor, esp. Rosignuolo, ital. Ruyinol, port. Rossinyol, cat. Rossignol, Motacilla luscinia, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec fin).

Ely. du lat. lusciniola, dim. de luscinia. qu'on prononçait loussignola, d'où l'on a fait loussignol, roussignol et roussignoou, que Noël fait dériver du lat. cano lugens, sub lucem ou in luce, parce que son chant est plaintif, ou de luco canens, chantant dans les bois.

Le rossignol arrive dans nos contrées au mois de mars, ou plutôt, quand les arbres commencent à pousser des feuilles et vers les premiers jours de mai. La femelle fait un nid où elle pond quatre ou cinq œuss d'un brun verdatre, qu'elle couve pendant 18 à 20

La femelle porte le nom de rossignolette son chant celui de rossignolement, le rossignol gringuenote.

Il n'y a point d'homme sensible qui n'ait été quelquefois attendri par le chant du rossignol, qui n'ait admiré ses accents mélodieux et qui ne se soit dit que jamais il ne pourrait peindre par des mots, ce que le gosier de ce musicien des bois exprime d'une manière si touchante. Hé bien! ceux qui ont lu ou qui liront l'illustre collaborateur de Buffon, Montbeliard, avoueront peut-être que la voix de philomèle n'a rien de plus merveilleux que la description qu'en a faite cet éloquent peintre de la nature.

V. pour l'histoire de cet oiseau, l'article rossignol du Dict. Sc. Nat. t. 4, p. 211.

On dit d'une personne qui a une belle voix. Canta coumo un roussignoou.

ROUSSIGNOLET, s. m. (roussignoulé): BOUSSIGNOULET, ARROUSSIGNOULET. Rossignolet. joli, agréable, aimable rossignol.

Ety. de roussignol et du dim. et, d'agrément.

ROUSSIGNOOU, s. m. relipou, reli-roum. Rossinyol, cat. Rossignol, fausse-clef, crochet pour ouvrir les portes et qui s'accommode à presque toutes les serrures.

ROUSSIGNOOU, vl. V. Roussignol. ROUSSIGNOOU, s. m. Se dit aussi. particulièrement en terme d'impr. d'une soulure au poignet qui survient à ceux qui commencent à travailler. V. Enfauchadura.

ROUSSIGNOOU, s. m. m. s. que Cuou-

ds-boutiga, v. c. m.
ROUSSIGNOOU, s. m. Rossignol, est encore le nom d'une petite flûte à piston faite avec un tuyau d'écorce détaché au moment de la sève.

ROUSSIGNOOU, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, dans le Gardon et à Avignon, à la verderolle, Sylvia palustris, Bechst. V.

ROUSSIGNOOU- Argua, Nom qu'on donne, à Avignon, à la rousserole. V. Merle-

ROUSSIGNOOU-D'AGGUA, Nom qu'on donne, à Montpellier, à la rousserole, V. Roussignoou-aigualhier, et aux environs de Montpellier, à plusieurs becs fins de la section des riverains.

ROUSSIGNOOU-AIGUALMIRE, S. M. ROW-BEGEOOU-B'ALGUA. Nom nicéen de la fauvelle rousserole, Motacilla arundinacea, Lin. Gm. Curruca arundinacea, Risso, oiseau du même genre que le précédent. V. Boscarida.

ROUSSIGNOOU-DE-PALUN, s. m. Un des noms de la rousserole, scion M. d'Anselme. V. Merle d'aigua.

ROUSSIGNOOU-DE-PALUN LOU PI-CHOT, s. m. Un des noms de la fauvelle ef-farvalle. V. Boscarida. ROUSSIGNOULET, et

BOUSSIGNOULOUN, V. Roussignolel et Rossianoloun.

ROUSSILHAT, dl. V. Roulhat et Rous, R. ROUSSILHOUN, s.m. (roussilloun), dl. Morceau de fer rouillé.

Éty. de roussilha et de oun. V. Rous, R. ROUSSIN, s. m. (roussin). Pour vieux ou mauvais cheval. V. Rossin et Ross, R.

ROUSSIN, s. m. Ragout d'épinards cuits dans l'huile ou dans le beurre, avec de l'écorce de citron, etc., épinards roussis.

Ety. V. Rous, R. ROUSSINEOU, ELLA, V. Rousseou et Rous, R.

ROUSSIR, v. a. (roussir); vscias, satm, razgin Rossalare, ital. Rissoler, faire frire dans l'huile jusqu'à ce que ce qu'on fait cuire prenne une couleur rousse.

Ely. du lat. rufare ou de rous et de ir, devenir roux. V. Rous, R.

Faire roussir de cebas, d'herbas, Tr. faire rissoler des oignons, des herbes.

ROUSSIT, IDA, adj. et p. (roussi, ide); naumir. Rissolé, ée, qui a pris par la friture une couleur rousse. V. Rous, R.

BOUSSOULINA, nom de femme (roussouline). Rossoline.

Éty, du lat. Rossolina.

L'Église en fait mention le 17 janvier.

ROUSSOUN, s. m. (roussoun). Nom que les mineurs de houille donnent, dans le département des B.-du-R. au catcaire houiller tendre, qui se trouve au-dessous de la bouille.

Éty. Dim. de rous. V. Ros, R. 2.

Ce mot est quelquesois employé pour désigner les pièces d'or.

A força roussouns, il a beaucoup de pièces d'or.

ROUSSOUR, V. Roussura.

ROUSSOURAS, s. m. (roussourás). Voirie, haillon. Cast. V. Reissouras.

ROUSSURA, s. f. (roussure); noussuras, BOUSSOUR. Rossore, ital. Russor, anc. cat. Rousseur, qualité de ce qui est ronx.

ROUSSURAS, Rossori, ital. Rousseurs, taches rousses qui paraissent sur la peau et particulièrement au visage.

Elv. de rous et de-ura, chose rousse. V. Rouss, R.

ROUSTA, s. f. (róuste). Rossée, volée de coups. Avr. V. Rossada.

ROUSTAGNA, s. f. (roustagne). Espèce

de châtaigne. V. Castagna.

ROUSTIDA, s. f. (roustide); mastida, que l'on trempe dans le vin et sur laquelle on met du sucre.

Ély. de rost, rôli, et de ida, chose rôlie. V. Rost, R.

Roustida au burri, tartine, beurrée, tranche de pain rôtie sur laquelle on étend du

ROUSTIDAS, s. f. pl. (roustides); AFA-CHADAS, dl. Châtaignes rôties. V. Rost. R.

De roustidas que fumoun, cri des femmes qui vendent les châtaignes rôtics.

ROUSTINAR, v. a. (roustina), et impr. BASTIMAN. Réchausser, mettre de la viande cuite sur le gril ou dans la poéle pour la réchauffer. V. Rost, R.

BOUSTIQUET, s. m. (roustiqué), d. bas lim. Jeu d'enfants qui consiste à cacher une chose convenue et que l'un d'eux est obligé de chercher; quand celui qui cherche en approche. on lui dit bourles, brules, tu brûles, quand it a trouvé l'objet il en frappe les autres. V. Rost, R.

ROUSTIR, v. a. (roustir); RESTIR, BASm. Arrostire, ital. Rostir, cat. anc. esp. Rôtir, saire cuire à seu nu, à la broche, sur le gril, on dit alors griller; faire cuire dans la braise; en parlant de l'action du soleil et de la gelée sur les plantes, brouir.

Ety. de l'all. rosten, m. s. V. Rost, R. ROUSTIR SE, v. r. Se rôtir, se tenir

trop près du feu, trop de temps au soleil. ROUSTISSOIR, s. m. (roustissoir);

ne dans lequel on fait rôtir beaucoup de viandes à la fois.

ROUSTISSUR, s. m. (roustissur); BESmeans. Rôtisseur, celui qui vend des viandes rôties, on dit aussi rôtisseuse au fem, en français. V. Rost, R.

**ROUSTIT**, IDA, adj. et p. (rousti, ide); PAU. Rostit, cat. Arrosto, ital. Rôti, ie. Voy. Rost, R.

De roustit, adv. d. has lim. t. de macon : Pausar de roustit, poser une pierre de champ, de manière que sa surface, la plus large, paraisse.

ROH

ROUSTUN, s. m. (roustún), dl. BAUME. Odeur de roussi ou de rissolé, odeur désagréable de cuir, de corne ou d'étoffes brûlées. Sauv. V. Rost, R.

ROUT, radical pris du lat. ruclus, rot, rapport, et dérivé du grec épeuyude (éréugmos), m. s. ou de poy bely (rochthein), faire du bruit.

De ructus, par apoc. ruct, et par la suppression de c et changement de u en ou ou en o, rout, rot; d'où: Rot, Rot-aire, Rot-ar, Rot-ier, Ruct-ar, Rout, Rout-aire, Rout-ar, Rouc-ar.

ROUT, OUTA, adj. et p. (rou, oute); noumeur Roto, esp. port. Rot, cat. Rompu, ue. brisé, cassé, fèlé, selon le verbe.

Ety. du lat. ruptus, m. s. V. Roump, R. Canta lou rout, il sonne le cassé, il sonne

creux, en parlant d'un pot fêlé. Les parties d'une chose fèlée sont déjointes et non séparées, les pièces d'une chose brisée sont en plus petits morceaux que celles d'une chose qui n'est que cassée. Sauv.

Rout, dans le dl. est souvent et improprement employé pour déchiré. V. Escarchat. ROUT, V. Rot et Rout, R.

ROUTA, s. f. (route); ROUMPUDA, ROUM-PIDA. BOULET. Roleadura, port. Novale, un défrichement, terre nouvellement ouverte ou défrichée et mise en culture.

Éty. du lat. ruptus, rupta. V. Roump, R. ROUTA, s. f. (route); cames. Rota, port. Ruta, esp. Route, voie pratiquée pour aller d'un lieu dans un autre; direction que l'on suit en mer; cheminet logement des troupes; espace que parcourent les astres; conduite que l'on tient pour arriver à une sin déterminée.

Ely. V. Roump, R.

On nomme routes royales, celles dont l'entretien est à la charge de l'Etat, il y en avait 630 au commencement de 1837, et routes départementales, celles qui sont entretepues aux frais des départements, on en comptait en France, à la même époque, 1,381. V. pour les détails Camin.

ROUTAIRE, s. m. (routairé). Qui rote souvent, qui a l'habitude de roter.

Ely. du lat. ructator. V. Rout. R.

ROUTAIRE, s. m. (routairé). Nom qu'on donne, dans le département du Gard :

1º Au blongios, Ardea minuta, Lin. Voy. Esclapaire.

2º Au crabier, Ardea ralloides, Scopoli. V. Granoulhier.

Ety. A cause du bruit qu'ils font entendre. V. Rout. R.

ROUTAIRE, V. Rotaire.

ROUTAR, v. n. BOTAR, BOUCAR. Roter, faire des rots, etc. V. Rot, R.

Éty. du lat. ructure, m. s. V. Rout, R. ROUTET, s. m. (routé), d. m. Terre nou-

vellement défrichée, terre novale, V. Routa, dont routet, ne paralt être qu'un diminutif. V. Roump. R.

ROUTIER, s. m. (routié). Routier, homme qui a beaucoup d'experience, fin, rusé.

Ety. de routa et de ier, qui connaît bien la route. V. Roump, R.

ROUTINA, s. f. (routine). Routine, capacité, facilité acquise par une longue expérience, sans connaissance des principes ni des règles. V. Roump, R.

Cantar de routina, chanter par routine, sans avoir appris la musique.

En d. bas lim. ce mot signifie encore ennuyeux, euse.

ROUTINAT, ADA, adj. (routiná, áde), dl. Rusé, ée, retard. V. Roump, R.

ROUTINEGEAR, v. n. (routinedzá), d. bas lim. Aller lentement, demeurer en arrière. V. Roump, R.

ROUTINIER, IERA, adj. (routinié, iere). Routinier, ière, ennuyeux, d. bas lim. V. Roump, R.

ROUTOUNDA, s. f. (routounde); Rotonda, ital. esp. port. Rotonde, batiment rond par dedans et par dehors.

Ély. du lat. rotundus, unda, rond. V. Rot. Kad.

ROUTOUNDITAT, s. f. (routounditá); Rotondità, ital. Rotundidad, esp. Rotundidade, port. Rotondité, rondeur, grosseur.

Ety. du lat. rotunditas, itatis, m. s. V. Rot, R.

ROUTRE, dl. V. Roumpre.
ROUTURA, s. f. (routure). Roture, état d'une personne ou d'un héritage qui n'était pas noble.

Éty. du lat. ruptura, que les anteurs de la basse lat. ont employe dans le sens de culture. V. Roump, R.

ROUTURIER, IERA, s. et adj. (routurié, iére). Roturier, ière, on donnait autrefois ce nom à ceux qui n'étaient pas nobles.

Ély. de rotura et de ier. V. Roump, R.

ROUURAS, s. f. pl. (rouures). Restes de fourrage qu'on trouve dans la mangeoire. Avr. V. Curilhas.

Ely. Alt. de rouiguras. V. Rouig, R.

ROUVAIRE, s. m. (rouváíré). V. Rouviera et Rob, R.

ROUVE, Rovero, ital. V. Roure et Rob. Rad. ROUVEI, s. m. d. lim. Chêne. V. Rours

et Rob. R.

ROUVEIREDA, s. f. (rouvéiréde); Roureda, cat. V. Rouviera.

ROUVEIROL, s. m. (rouvéiról); souveinora, dl. nouvernoou. Petite chenaie.

Éty. Dim. de rouviera. V. Rob, R.

ROUVEIROOU, dl. Voy. Rouveirol et Rob. R.

ROUVESOUNS, s. f. pl. All. de rouguesouns. V. Rog, R.

ROUVET, s. m. (rouvé). Nom qu'on donne, à Montpellier, selon Gouan, à l'Osyris alba. V. Brusc fer.

Ety de roure, chêne, et du dim. et, ou du lat. rubetum, petit buisson. V. Rob. R.

ROUVIA. s. f. (rouvie), dl. La rouille des plantes. V. Roulha et Roulh, R.

ROUVIERA, s. f. (rouviére); BOUVEDA, Roureda, cat. Roblido, esp. Rovereto, ital. Une rouveraie, une chénaie, lieu planté de chênes ou bois de chênes.

Ely. de rouve et de iera. V. Rob, R.

ROUVIGOUN, s. m. (rouvigoun). Rogaton, trognon, reste. Cast.

ROUVIL, s. m. (rouvil), dl. Fruit avorté, rouillé, chétif, entiché.

Aquot es pas que de rouvil, ce n'est que du fretin, du fruit de rebut.

Éty. du lat. rubigo, rouille. V. Ruvigo, Rouvil et Roulh, R.
ROUVIL, dl. V. Roulha et Marcela.

ROUVIL, s. m. vl. de Carp. BOND. Margelle d'un puits.

ROUVILHAR, v. a. et n. (rouvillá); sou-VIAR. V. Grougnar.

ROUVILHAT, dl. V. Roulhat et Roulh, Rad.

ROUVILHOUS, adj. (rouvilhous), dl. V. Roulhous et Roulh, R.

ROUYALA, s. et adj. Nom par lequel on désigne, aux Mées, une figue de couleur purpurine en dehors, nuancée de taches verdà-tres et d'un beau rouge à l'intérieur.

Ety. comme cette figue est très-sucrée, on a voulu exprimer par le nom de royale, sa qualité supérieure aux autres. V. Rey, R.

ROUYALAS, s. f. pl. (rouiáles). Moustaches des anciens rois; sig. tache de vin qui reste sur les lèvres en buvant.

ROUYALISME, s. m. (rouislismé). Royalisme, amour de la royauté légitime.

ROUYALISTO, ISTA, s. et adj. (rouialisté, iste); Realista, esp. port. Regalista, ital. Royaliste, qui tient, qui suit le parti du roi.

Ety. de rouyal et de ista. V. Reg, R. ROUZADOUR, s. m. (rouzadóu); nou-TOIR. V. Nai.

ROUZAR, dl. (rouza). V. Naigear. ROUZAS-VALS, vl. Nom de lieu, Ron-

ROUZEGADURE, s. f. (rouzegadure). Rougeur. V. Mangeadura et Rouig, R.

ROUZEGAR, dl. V. Aclapar.

ROUZELA, s. f. (rouzèle). Un des noms languedociens du coquelicot. V. Rouala.

ROUZENT, V. Rousent.
ROUZERBE, s. m. (rouzèrbé). Nom languedocien de la patience crépue. V. Lappas. ROUZOUMEG, s. m. (rouzouméc). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au Rumex pulcher.

Éty. Alt. de rumicis, gén. de rumex.

### ROV

ROVER, s. m. vl. Rovero, ital. Rouvre, chêne-vert, yeuse. V. Rob. R.

ROVEZIR, v. n. vl. Rougir. V. Rubr, Rad.

ROVEZIR, vl. V. Rougir. ROVIERA, s. f. vl. Chénaie. V. Rob, R.

### ROY

ROYA, V. R et Roga.

ROYALAMENT, adv. (rouralamein); ROUTALAMENT. Regalmente, ital. Regiamente. esp. port. Royalement, avec pompe, avec magnificence.

Ety. de rouyala et de ment, d'une manière royale. V. Reg, R.

ROYAU, ALA, adj. (rouiáou, ále); BEAL, BOUTAL, ROUYAU. Reale, ital. Real, esp. port. cat. Royal, ale, qui appartient ou qui concerne le roi; fig. qui a de la noblesse.

Éty. du lat. regalis, m. s. V. Reg, R.

ROYAUME, s. m. (rouiáoumé); ROUYAU-ME, RIALME, RIAUME. Regno et Reame, ital. Reino, port. Realme, cat. esp. Royaume, état régi, gouverné par un monarque qui porte le titre de roi. V. Reg, R.

On donne aussi ce nom au gâteau des rois parce qu'il donne le titre de roi à celui qui en a la fève.

ROYNA, vl. V. Rouina. ROYOS, OZA, adj. et p. vl. Rogneux, euse. V. Rubr, R.

ROYRE, s. m. vl. Rouvre, chêne. Voy. Roure et Rob, R.

ROYRE, v. a. vl. V. Rouigar.

ROZA, adj. vl. Rongée. V. Rouig, R. ROZA, s. f. vl. V. Rosa.

ROZADA, vl. V. Rosada. ROZAL, vl. Rosé. V. Rosal.

ROZAL, s. vl. Campagne, plaine. Voy. Rauzeu.

ROZAMENT, s. m. vl. Rosée. V. Rousada et Aiguagna.

ROZAN, vl. V. Rosan.

ROZAT , vl. V. Rosat.

ROZEGAR, vl. V. Roseyar et Rouigar. ROZELA, s. f. vl. Coquelicot. V. Ros. Rad. 2.

ROZELLA, s. f. vl. Rosella, anc. cat. Roselle, nom de la fleur du pavot. V. Ros, R.

ROZENC, adj. vl. V. Rosenc. ROZENC, adj. vl. Humide de rosée.

V. Ros, R. ROZENDA, s. f. vl. Rongeure, avidité.

V. Rouig, R. ROZER, s. m. vl. Ancien nom proven-

eal du Rhône. V. Roze. ROZER, v. a. vl. Ronger. V. Rouigar

et Roder. ROZER, Nom de lieu, vl. Saint-Gilles.

ville.

ROZETA, vl. Petite rose; il signifie encore, petite rougeur, petit bouton. ROZETTA, vl. V. Roseta.

ROZIL, s. m. vl. mozilm. Rouille, nielle, brouillard. V. Roulh, R.

ROSILH , V. Rosil.

ROZILH, s. m. vl. Rozil. Rouille. Voy. Roulh et Rubr , R.

ROZILHAR, v. a. et n. vl. Rouiller. V. Roulh, R.

ROZILHAR, vl. V. Roissar.

ROZILHAR, v. n. (rouzilha). Rouiller. V. Enroulhir et Roulh, R.

ROZILHOS, adj. vl. nussilos, noullos, noullos, noullos. Rouilleux. V. Roulhous et Roulh, R. ROZILHOZ, vl. V. Rozilhos.

ROZINA, s. f. vl. Résine. V. Resina, Parasina et Resin.

Rozina es la crema distillant d'aybre per susor. Eluc. de las Propr.

Résine est le suc distillant d'arbre par transpiration.

ROZINOS, OZA, adj vl. V. Resinous. ROZONET, vl. Il ou elle appela.

RU, Garc. V. Rasinet.

RU, RU, OOU, Espèce de commandement dont les rouliers se servent pour faire tourner à droite. Cast.

### RITA

RUA, s. f. vl. Ride. V. Ruga.

RUA, s. f. vi. Rua, cat. esp. port. Rue. Carriera.

Ety. de l'ancien italien ruga, rue, chemin, mot qui fut abandonné parce que ruga, se trouve en latin avec la signification de ride. Toujours est-il certain, dit Denina, T. 3, p. 142, que le nom espagnol et français, rua, rue, sont tirés de l'italien, en supprimant le g', intermédiaire.

RUA, s. f. muca. Ruga, anc. cat. esp. port. ital. Ride.

Éty. du lat. ruga.

RUALA, Avr. V. Rouala.

RUAMENT, s. m. vl. Ride. V. Ruga. RUAR , v. n. vl. Rugar , anc. cat. esp. Rider.

Ety. du lat. rugare, m. s.

RUAS, s. f. (rues), dl. Les rides du vi-

RUAT, ADA, adj. et p. vl. Ridé, ée. Ety. du lat. rugatus, m. s.

RUB, Garc. V. Rup. RUBARBA, Ruibarbo, esp. V. Rhu-

RUBER, v. n. vl. Être de couleur rouge, tirer sur le rouge.

Éty. du lat. rubere, m. s.

RUBES, ESSA, adj. (rubés, ésse), dl. V. Rubicond et Rubr, R.

RUBI , S. M. (rubi); AGARANÇA, GARANÇA, BEIRASTEOU, SANKA-LENGA, BESTELET, BASTE-TEL. Rubbia, anc. ital. Rubia. esp. Ruiva, port. Garance ou garance des teinturiers, Rubia tinctorum, Lin. plante de la famille des Rubiacées qui croît spontanément dans plusieurs contrées de la Basse-Provence et qu'on cultive à cause de l'usage qu'on fait de sa racine pour teindre en rouge. V. Gar. Rubia tinctorium, p. 413.

Éty. du lat. ruber, rouge. V. Rubr, R. Dans le commerce on nomme billon, les petites racines de la garance privées de terre et même de leur épiderme ; Garance grappe, la garance moulue, qui est la plus riche en principe colorant, et garance robés, la plus mauvaise espèce, composée des petites racines et de l'épiderme détaché des autres plantes, celle à laquelle on a laissé son écorce.

MM. Collin et Robiquet ont donné le nom d'alizarin à la matière colorante de la garance qu'ils ont obtenue à l'état de purelé dans ces derniers temps.

Depuis 1756, époque à laquelle le gouvernement encouragea la culture de la garance, cette plante est devenue un objet de spéculation pour les agriculteurs. Duhamel publia en 1757 un excellent mémoire sur sa culture; il en donna uue nouvelle édition, en 1765.

Pelar, levar l'escorça à la rubi, rober. Escorçagi de la rubi, robelage.

RUBI, s. m. (rubi). Un des noms du marrube. V. Bouen-riblet.

RUBI, s. m. vl. V. Rubis.

RUBICOUND, OUNDA, (rubicoun, ounde); sums. Rubicundo, esp. Rubicond, onde, rouge, en parlant du visage.

Ely. du lat. rubicundus, m. s. V. Rubr. RUBIFICAR , v. a. et n. vl. Rubificar . esp. Rubificare, ital. Rendre ou devenir rouge. V. Rubr, R.

RUBIFICATIU, IVA, adj. vl. Rubificativo, ital. Rubificatif, ive, propre à don-

ner la couleur rouge.

RUBIS, s. m. (rubi); Rubi, cat. port. esp. Rubino, ital. Rubis, nom commun à plusieurs pierres précieuses rouges, qui n'ont entre elles d'autre ressemblance que la couleur; cependant les joailliers donnent plus particulièrement ce nom au rubis spinelle et au corindon télésie rubis ou rubis oriental.

Éty. du lat. rubius pour rubeus, rouge.

V. Rubr , R.

RUBISSA, s. f. V. Roubissa et Rubr,

RUBOR, s. m. vl. Rubor, cat. esp. port. Rougeur, couleur rouge. V. Rougeour.

Ety. du lat. rubor, m. s.

RUBR, mous, mus, mas, radical, dérivé du latin ruber, rubra, rubrum, ou de rubeus, a, um, rouge, couleur de seu, de sang, plus ou moins soncée, rubigo, rouille.

De rubius, pour rubeus, par spoc. rubi, rub ; d'où : Rub-es , Rubi , Rubis , Rubiss-a.

De ruber, par suppression de e, rubr; d'où : Rubr-ica.

De rubi, par le changement de i en j rubj, el par celui du j en g, rubg, par la suppression du b et le changement de u en ou, roug; d'où: Roug-e, Rouge-astre, astra, Roug-eta, Ronh-os, Reugn-a, Rougn-ous, Roy-os, Roug-egear, Rouge-ola, Rouge-our, Roug-et, Roug-iar, Roug-in-el, Roug-ir, Rog-a, Rog, Rig al, Rig-an-eou, Rig-au, Rob-in, Robin-a, Rob is, Roi, Roi-a, Roiz-ir, Roub-al, Roubl-au.

De rub, par le changement de u en i, rib: d'où : Roubaud-a, Roub-in. Roub-ilhous, Rib-an, En-riban-t-at, Riban-bela, Ribant-at, Riband-oun, Roits.

RUBRICA, s. f. (rubrique); Rubrica, ital. esp. port. cat. Rubrique: ce mot a d'abord servi à désigner une espèce de craie rouge; ensuite, comme on imprimait en rouge les titres du droit civil et du droit canon, le même mot servit à les désigner ; il devint aussi au figuré, un synonyme de ruse, adresse, détour, parce que les gens qui connaissaient les lois; la rubrique, connaissaient des ruses et avaient des ressources que les autres ignoraient; il connaît la rubrique, il a de vieilles rubriques, dit-on de quelqu'un qui n'est jamais pris en défaut.

Ely. du lat. rubrica, m. s. V. Rubr, R. RUBRICA, s. f. Rubrique, règles selon lesquelles on doit célébrer la lithurgie.

Ety. Parce que ces règles sont imprimées en lettres rouges. V. Rubr, R.

RUBRICA, s. f. anc. bearn. Synonyme de chapitre, parce que les titres en étaient ecrits en encre rouge. V. Rubr, R.

Rubrica de executions,

# RIIC RUC

RUCA, s. f. (ruque), dl. Chenille. Voy. Chenilha.

Ety. du lat. eruca, m. s. RUCH, vl. V. Rugit.

RUCHA, s. f. (rutche). Nom qu'on donne à la soubuse, à Montpellier. V. Tartau.

BUCTAR, v. n. vl. Koter. V. Rotar. Ely. du lat. eructare. V. Rout, R.

### RID

RUD, radical pris du latin rudis, brut, raboleux, grossier, et dérivé du grec δάβδος (rhabdos), baguette, d'où rudis, baguette qui n'était pas polie dont se servaient les gladiateurs pour s'exercer, d'où rudimentum, ébauche grossière, rudiment; eruditus, érudit, tiré de l'état grossier, poli.

De rudis, par apoc. rud; d'où: Rud-e, Ruda-ment, Rud-egear, Rud-essa, Rudi-

ment, Rud-ar.

De eruditus, par apoc. : Erudit, Erudit-

RUDA, s. f. (rude); Ruda, cat. port. esp. Ruta, ital. Rue, on donne ce nom à deux espèces différentes: à la rue fétide, Ruta graveolens, Lin. et à la rue à feuilles étroites, Ruta angustifolia, Dec. plantes de la fam. des Rutacées, qui se font également remarquer par une odeur forte et désagréable. V. Gar. Ruta hortensis, p. 416.

Éty. du lat. ruta, dérivé du grec ρυτη (rhulė), de ρύω (rhuô), je conserve, à cause de l'usage qu'on en faisait pour la conserva-

tion de la santé.

On donne le même nom à Valensoles. à la scrophulaire canine, Scrophularia canina, Lin. plante de la famille des Personnées.

RUDAMENT, adv. (rudaméin); Ruda-mente, esp. port. Rudement, d'une manière brusque; beaucoup, considérablement, grossièrement.

Éty. de ruda et de ment, d'une manière rude. V. Rud, R.

RUDAMIA, s. f. (rudamie); audzesa RUDOUR. Rudesse, sévérité, traitement difficile à supporter. V. Rud, R.

RUDAR, V. Bussar.

Ély. du lat. rudis, sleuret, baguette avec laquelle on s'exercait au scrime. V. Rud, K.

RUDE, Est une espèce de prépositif ou superlatif qui indique l'excès de la chose désignée: rude bon, très-bon; rude marrit, très-mauvais. V. Rud, R.

RUDE, UDA, adj. (rudé, ude); Ruvido, ital. Rudo, esp. cat. Rude, port. Rude, apre au toucher, raboteux, qui cause de la peine, qui est pénible à supporter, violent, impétueux ; rigide, austère, difficile.

Ety. du lat. rudis, m. s. V. Rud, R. RUDE, adv. Rudement : Es rude fort . il est rudement fort. V. Rudament et Rud, Rad.

RUDEGEAR, v. a. (rudedjá); sudeias. Rudoyer, dire des duretés, traiter avec rudesse.

Ety. de rude et de egear. V. Rud, R. RUDELA, s. f. vl. Culbute, pirouette, roue, descente précipitée, rude. V. Ros et Rud, R.

RUDELAR, v. n. (rudelá), dl. Dégringoler, descendre avec précipitation les montées.

Ety. Rudelar, est dit pour roudelar, rouler.

V. Rot, R.

RUDESSA, s. f. (rudesse); RUDOUR. Rudesa, cat. Ruvidezza, ital. Rudeza, esp. port. Rozzezza, ital. Rudesse, qualité de ce qui est rude, au pr. comme au fig. V. Rudamia.

Éty. du lat. ruditas, m. s. V. Rud, R. RUDEZA, VI. RUDITAT. V. Rudessa.

RUDIMENT, s. m. (rudiméin); Rudimento, ital. esp. port. Rudiment, cat. Rudiment, livre qui contient les premiers éléments de la langue latine.

Éty. du lat. rudimentum, m. s. fait de rudis, brut, neuf, ignorant. V. Rud, R.

RUDITAT, s. f. vl. V. Rudessa. Éty. du lat. ruditatis, gén. de ruditas. RUDOUR, s. f. (rudour). Rudesse. V. Rudamia, Rudessa et Rud, R.

Leis acables pas de rudour, De graço cedou à meis instançou. Desanat.

### RITE

RUELA, s. f. (ruèle). Un des noms du coquelicot. V. Rouala.

RUELA, s. f. (ruèle); BARBLIA. Ruelle, petite rue; espace qu'on laisse entre un des côtés du lit et le mur.

Éty. Ruela est un dim. du met français rue, qu'on dérive du lat. rupta, et d'autres du grec ρομη (rhumê), rue, de ρόω (rhuð),

RUESTRA, V. Lata.

RUF, UFA, adj. vl. Raboteux, apre, rude. V. Aufe.

RUFA, s. f. (rufe), dl. Ride, plis, froncement, froissement d'une étoffe.

Ety. Ce mot ne viendrait-il pas du gree ρυσα (rhusa), ride, vieillesse, ainsi que les suivants?

RUFADIS, s. m. (rufadis), dl. Froncement.

RUFAR, v. n. (rufa), dl. Réchigner,

RUFE, UFA, adj. (rúfé, úfe), dl. Raboteux, rude au soucher, hérissé de poils, plein d'aspérités; fig. rustre, grossier.

RUFFETS, s. m. pl. (ruffes). Copeaux des menuisiers. V. Couguous et Ribans.

RUFFIAN, s. m. (rufian): ROUNPIAN, ROUPIAM, BUPIAM. Rufia, cal. Rufian, esp. Rufião, port. Rufiano, ital. Maquereau, mot injurieux, rufien, rufian.

Ely. de l'ital. ruffiano, m. s. Juecs à l'eissuch defendus et ruffians non ausoun habitar au pays, les jeux de hasard défendus et les maqueraux ne seront point tolérés dans le pays. St. Pr.

A turd ou a temps

Putas et ruffians auran mau temps. RUFFIN, nom d'homme. Ruffino, ital. Ruftin.

L'Église honore 13 saints de ce nom. RUFIAN , vl. V. Ruffian.

### RUG

RUG, s. m. vl. Ruoghio, ital. Rugisse-ment. V. Rugit.

RUGA, S. f. VI. BUA, BUGAMENT, BUGACIO. Ruga, port. esp. ital. anc. cat. Ride, pli qui se fait à la peau du front ou de la face.

Ely. du lat. ruga, m. s.

RUGACIO, s. f. vl. Ride, V. Ruga.

Ety. du lat. rugatio, m. s.

RUGATIU, IVA, adj. vl. Ridatif, propre à rider. V. Ruga.

MUGEAR, v. a. (rudzá), d. has lim. Nettoyer le blé avec le crible. V. Moundar et Draiar.

RUGEN, vl. Rongeant; rugissant. RUGEUN, s. m. (rudzun), d. bas lim. Les criblures. V. Moundilhas.

RUGIMENT, s. m. vl. Flatuosité, bor-borygme; rugissement. V. Rugit.

RUGIR, v. n. vl. Rugir, esp. port. cat. Ruggire, ital. Rugir.

Ety. du lat. rugire, m. s.

RUGIT, s. m. vl. aug, augment, auch. Rugit, cat. Rugido, esp. port. Rugito, ital. Rugissement; flatuosité, borborygme.

Ety. du lat. rugitus, m. s

RUGLE, s. m. (rúglé), d. béarn. Poisson de mer extrêmement froid au toucher, d'où vient la façon prov. de parler, commune chez les pêcheurs de Bayonne, Qui yéla com le pet dou rougle.

RUGLE, s. m. vl. Globe, planète. RUGLES, anc. béarn. Froid. V. Rugle.

Que los qui seran et se trouvaran morts per rugles el autres accidents.

Priv. et règl. de Béarn.

RUGOZ, OZA, adj. vl. Rugoso, esp. port. Ridé, ée.

Éty. du lat. rugosus, m. s.

RUGOZ , vl. V. Rugos.

RUGOZITAT, s. f. vl. Rugosidad, esp. Rugosité.

Éty. du lat. rugositatis, gén. de rugositas.

RUI, Garc. V. Riou et Riv, R.

RUICHA, s. f. (ruiche), d. m. Écorce des arbres. V. Rusca et Rusc, R.

RUIGAR, Gar. V. Rouigar et Rouig, Rad.

RUIL, s. m. vl. et

RUILLE, s. m. d. vaud. Rouille. Voy. Reoulh et Roulh, R.

RUINA, s. f. vl. Ruina, cat. V. Rouina. RUINA, s. f. (ruine); mumas. Ruina, cat. Rovine, ital. Ruinas, esp. port. Ruines; ce mot se prend dans un sens vague et général pour décombres, débris d'un bâtiment; mais on entend plus particulièrement, en Languedoc, par ce terme, les menus débris de mortier d'un mur démoli, du gravier. Voy. Rouin, R.

RUINAR, et comp. V. Rouinar.

RUISSA, s. f. (ruisse). V. Rouigoun, Rusca, Raissa et Rusc , R.

RUISSA, s. f. Buse ou bondrée. Voy. Busa.

RUISSA-D'AIGEA, s. Nom qu'on donne à la harpaye, dans le Languedoc, selon M. d'Anselme. V. Busa-deis-paluns.

RUISSA-BLANCA, s. f. Nom qu'on donne, en Languedoc, à la soubuse. V. Tartau.

RUISSA-DE-PALUN, 8. f. RUISSA D'AIGA, TARTAU, ROUISSA. Nom qu'on donne à la buse pattue, Falco lagopus, Lin. RUISSIR , V. Reussir.

RUK, m. s. que Rasinet, v. c. m.

### RUL.

RUL, s. m. (rúl), dl. Rouillure; crasse du visage. V. Roulh, R.

RULLAR, dl. ROULAR. Grimacer; en t. de couturière, froncer.

RULLE, adj. (rulé), dl. molla. Plein comme un œuf, se dit de quelqu'un qui a le ventre trop plein.

RULLE, s. m. dl. Le rôle des trois personnes mises dans chaque échelle au rang des consuls qu'on doit élire. Sauv.

RULLE, s. m. dl. La meule d'un moulin

à monder ou moulin à gruau. RULLE, s. m. dl. Le moulin à monder

### RUM

RUMADURA, s. f. (rumadure), dl. Brulure. V. Brulura.

Ély. Altér. dit pour rimadura. V. Rim. R RUMAR, v. a. vl. Brûler, incendier. V. Rimar et Rim, R.

RUMB, s. m. (roumb); Rumo, port. Rumbo, esp. Rhumb ou rumb, c'est l'un des 32 airs de vent, l'une des 32 parties de la boussole.

Ety. du grec ρύμδος (rhumbos), d'où le latin rumbus, m. s.

RUMEGAR, dl. V. Rimar.

RUMINAR, v. a. (rumina); Ruminare. ital. Ruminar, esp. port. Rumiar, cat. Ruminer quelque chose, la travailler dans son esprit, revenir sur une idée, sur un projet; pour remâcher. V. Roumiar.

Éty. du lat. ruminare, m. s. formé de rumen, partie supérieure du gosier des animaux ruminants, par où passent les aliments, ou premier estomac, d'où partent les aliments qu'ils ruminent.

RUMOR, s. m. vl. namon. Rumor, cat. V. Rumour.

RUMOROS, OZA, adj. vl. zvmonoz. Ru-moroso, ital. Bruyant, agité, tumultueux, grondeur, mugissant.

RUMOUR, s. m. (rumour); BRUT, RIMOUR. Rumore, ital. Rumor, esp. port. cat. Rumeur bruit général et sourd, excité par quelque mécontentement dans une ville, dans une maison, bruit qui s'élève tout à coup à l'occasion de quelque accident.

Ety. du lat. rumor, m. s. probablement dérive du grec ρέω (rhéô), couler. V. Rh, R.

RUMPEDURA, vl. V. Rompedura. RUMPEMENT, vl. V. Roumpement et Ruptura.

RUMPRE, vl. V. Roumpre.
RUMPUT, UDA, adj. et p. vl. Rompu, ue. V. Roumput et Roump, R.

### RUN

HUNA, s. f. vl. Combat. RUNDIR, v. n. vl. Grogner. V. Grouonar.

RUNHA, vl. V. Rougna. BUNHOS, vl. V. Rougnous.

### RID

RUP, s. m. (rup); sus. On le dit d'un poids de vingt livres, on s'en sert particulièrement en parlant des cochons.

A pesat quinze rups, il a pesé trois quinlaux.

A Nice, le rup, vaut 25 livres du pays. RUPAR, v. a. vl. Rider, hérisser.

Aquot fai rupar le pel del cap, cela fait dresser les cheveux sur la tête.

RUPCIO, vl. V. Ruptio. RUPTIO, s. f. vl. Rupture. V. Ruptura. Ely. du laf. ruptio, m. s. V. Roump, R. RUPTIU, IVA , adj. vl. Ruptif, ive, pro-

pre à rompre. V. Roump, R.

RUPTURA, s. f. (rupture); Ruptura, cat. esp. Rottura, ital. Rotura, port. Rupture, fracture, V. Roumpedura, fig. division qui arrive entre des personnes qui étaient unies par traité, par amitié, il y a rupture entre eux.

Ety. du lat. ruptura, m. s. V. Roump, R.

### RUR

RURAL, ALA, adj. (rurál, ále); RORAT. Rurale, ital. Rural, esp. cat. port. Rural, ale, des champs, de la campagne, rustique. Ely. du lat. ruralis, m. s.

# RUS

RUSA, a. f. (tase); PIRESSA. Ruse, voic déguisée pour arriver à ses fins.

Ety. de re, augm. et de usus, pratique, expérience.

RUSAT, ADA, adj. (rusa, ade); PAT. Rusé, ée, adroit, qui a de la ruse.

Ety. de rusa et de at.

RUSC, muice, muise, radical dérivé du celt. rusk, ruchia, écorce, d'où le bas breton, ruse, m. s. ou peut-être du grec pussos (rhussos), ridé.

De rusc: Rusc, Rusc-a, Rusc-ada, Ruscar, Rusch-a, Rusch-oun, Rusqu-egeaire, Rusqu-egear, Rusqu-et, Rusqu-ier.

De rusc, par la prép. de b : Brusc, Bruscamb-ilha, Brusqu-et, Buich-a, Buiss-a. RUSC, s. m. (rus), dl. Ecorce, V. Rusca,

fig. habit, justaucorps. V. Rusc, R. RUSC, s. m. dg. Sarche, le cercle en bois

des tamis. V. Ceoucle de tamis.

RUSC, s. m. (rúsc), dl. et g. Archures d'un moulin,

RUSCA, s. f. (rúsque); muissa, muicha, Rusc, Rusca, cat. Ce mot signifie en général écorce grossière, mais on le dit plus particulièrement de l'écorce du chêne mise en poudre, ou du tan.

Ety. du bas breton rusc, écorce. V. Rusc, Rad.

Le tan qui a déjà servi porte le nom de tannée, et quand l'écorce n'est que grossièrement divisée celui de gros tan.

Dérivés: Rusc-ada, Rusc-ar, Rusqu-et,

Rusqu-egear, Rusqu-egeaire.

L'écorce du chêne est employée pour le tannage des cuirs, de temps immémorial, mais ce ne fut qu'en 1765 que M. Ranquin, Irlandais, imagina d'y substituer la bruyère, se qui réussit parfaitement.

En 1794, M. Armand Seguin, inventa un procédé au moyen duquel le tannage des cuirs est réduit à quelques jours, en employant

le tonnin au lieu du tan.

Enfin, MM. Potot, en 1800 Smith et James Thomas, en 1803: Henory, en 1805, et Nebel Crepus, en 1807, ont inventé des procédés de tannage qui rendent les cuirs imperméables.

RUSCA, s. f. dl. Pour tannée. V. Moula

et Rusc, R.

RUSCA, s. f. Est encore, selon M. Garcin, me gouttière en bois pour conduire l'eau du toyau de la fontaine dans un cuvier, une futaille, etc.

Riv. Ainsi nommé parce qu'on a d'abord employé une écorce à cet usage et particuliè rement une écorce de liége qu'on appelle aussi rusca. V. Rusc, R.

RUSCA, s. f. Bousin, espèce d'écorce ou conche plus tendre que les tailleurs de pierre enlèvent aux pierres qu'ils travaillent. Voy.

Il signifie encore en vl. et fig. ventre, bedaine, panse.

RUSCADA, s. f. (ruscade), dl. Lessive. V. Bugada.

Faire la ruscada, faire la lessive.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

RUSCADA, s. f. ROUACHA. FOSSE OÙ le cuir prend son apprêt dans l'écorce de chêne ou de tan.

Ely. de rusca et de ada, mis en tan. Voy. Ruse, R.

RUSCALH, adj. vl. Débile, maigre, dé-

Ely. de rusca, écorce, qui n'a que l'écorce. RUSCAR, v. a. (rusca). Tanner, faire tremper dans la fosse à tan.

Ély. de rusca et de ar. V. Rusc, R. RUSCAR, v. a. (ruscá), dl. Lessiver. V.

Bugadar. RUSCASSIER, s. m. (ruscassié). Nom ni-téen du sacre d'Egypte. V. Capoun-fer.

RUSCHA, s f. (rustse), d. bas lim. Pour écorce des arbres. V. Rusca et Rusc, R.

Lard de cochon entier, enlevé et séparé

Personne maigre, décharnée.

RUSCHAL, s. m. vl. Ecale. V. Crou-

RUSCHOUN, s. m. (rustsóu), d. bas lim. Dim. de ruscha, petite personne maigre, etc. V. Rusc, R.

BUSCHOUN, adj. md. On le dit du bois à brûler pourvu de son écorce. V. Rusc, R.

RUS RUSCLE, s. m. (rúsclé). Appétit dévorant faim canine.

Ai lou ruscle, je meurs de faim. Voy. Rascle.

RUSILLOS, adj. vl. V. Roulhous.

RUSQUEGEAIRE, s. m. (rusquedjaïré), dl. Un écorceur, celui qui écorce les chênes.

Ety. de rusca, écorce, et de egeaire, qui agit. V. Rusc, R.

RUSQUEGEAR, v. a. (rusquedja), dl. Ecorcer un arbre, pour faire du tan de son écorce.

Ely. de rusca et de egear. V. Rusc, R. RUSQUET, s. m. (rusqué), dl. Coin à

écorcer; moulin à tan. Éty. de rusca et de it. V. Rusc, R. RUSQUIER, s. m. (rusquié), dl. Cuvier.

V. Tina. Ety. de rusca, lessive, et de ier. V. Rusc. R. RUSSA-DEIS-PALURS, S. f. (rússe-déi-pulús). C'est le nom qu'on donne, dans le Gard, à la buse pattue, Falco-lagopus, Lin. qu'on nomme silleurs Tartau, v. c. m.

Cette espèce a la cire et les doigts jaunes, la tête, le cou et la poitrine d'un jaune blanchâtre, avec quelques stries brunes, et les plumes de la queue blanches dont l'extrémité est noire.

RUSSA, s. f. (rússe). Nom par lequel on désigne, dans le Gard:

1º La buse commune, V. Busa.

2º La bondrée. V. Boundrea.

RUSSA-D'AIGUA, S. f. (rússe-d'aïgue). Dans le département du Gard, on nomme ainsi le busard harpie, qui porte ailleurs le

nom de Busa deis paluns, v. c. m.
RUSSA BLANCA, S. f. (rússe-blanque). Nom que porte, dans le même pays, le Busard-Saint-Martin. V. Tartau.

RUSSEOU, s. m. (russeou), dl. Du cuir ou de la corne brûlée, les femmes du peuple emploient ce parfum contre les vapeurs hystériques.

RUSSET, s. m. russé), dl. V. Russa, RUSSI, s. f. (rússi). Buse, Cast. Voy.

RUSSO, USSA, s. et adj. Rus, sa, cat. Russa, ital. Russe, qui est de Russie; fig. personne dure et grossière.

RUSTA, s. f. (rúste), dg.

Quan suu coup de Sina la rusto Diou de sa bouquo touto justo, etc. D'Astros.

RUSTA, s. f. (rúste). Poteau de remplissage, pièce de bois qui va perpendiculairement du haut en bas d'une cloison, s'ajuster aux sablières.

RUSTAT, s. f. vl. Grossièreté, rusticité, rudesse.

Ety. du lat. rusticus.

RUSTE, USTA, adj. vl. Rustec, cat. Grossier, rude, violent.

Ély. du lat. rusticus.

RUSTEGAMENS, adv. vl. Rusticament. cat. Rusticamente, esp. port. ital. Grossièrement, rudement.

Éty. du lat. rusticus.

RUSTIC, vl. Rustic, cat. V. Rustique. RUSTICAR, v. a. (rusticá). Rustiquer, enduire à la rustique.

Ety. de rustica et de ar, formé de rus.

champ.

RUSTICITAT, s. f. (rusticitá); Rusticita, ital. Rusticidad, esp. Rusticidade, port. Rusticitat, cat. Rusticité, grossièreté des gens de la campagne.

Éty. du lat. rusticitatis, gén. de rusticitas,

m. s.

RUSTIQUE, ICA, adj. (rustiqué, ique); Rustic, cat. Rustica, ital. esp. port. Rustique, qui appartient à la campagne, grossier, impoli.

Ety. du lat. rusticus, m. s. de rus, champ. RUSTIQUE, nom d'homme (rustiqué); Rustico, ital. Rustique.

L'Église honore 12 saints de ce nom.

RUSTRE, adj. et s. m. (rústré); Rustico, ital. Rustre, fort rustique, fort grossier, très-impoli.

Éty. du lat. rusticus, m. s. formé de rus, champ.

# MITT

RUTELA, s. f. vl. Tarentule. V. Taran-

Ety. du lat. rutela, m. s. RUTHA, vl. Rue. V. Ruda. RUTHAT, adj. et p. vl. Mèlé de rue.

Éty. du lat. rutatus, m. s.

RUTLE, s. m. vl. Rôle. V. Role. RUTLO, s. m. vi. zuvlow. Rouleau, suf-

frage, vote. Éty. du tuyau creux, en forme de rouleau, dans lequel on introduisait le suffrage.

Blanquiers aion V rullos per I consol cascun an, que les corroyeurs aient cinq suffrages pour un consul chaque an. Cast. de Montp.

BUTLON, vl. V. Rutlo. RUTZ, vi. Il ou elle grogne.

### RUY

RUYA, s. f. (rúle), dg. Pour rue. Voy. Carriera.

RUYLHA, vl. V. Roulha.

RUYNOS, OZA, adj. vl. En ruine, dégradé. V. Rouinous.

RUZIL, s. m. vl. Rouille, crasse. Voy. Roulh, R. RUZIL, vl. V. Roill et Ro ulha.

S, s.f. (esse). S, dix-neuvième lettre de l'al-phabet et la quinzième des consonnes.

L'S est composée de deux panses dont l'une tourne à droite et l'autre à gauche, ter-

minées chacune par un crochet.

Comme les Provençaux font presque toujours précéder d'un e l's qui commence les mots, (voyez en les raisons à l'art. S du Traité de l'Orthographe), et qu'ils disent par conséquant escandale pour scandale, espetacle pour spectacle, estatut pour statut, etc., il en est beaucoup qui transportent cette prononciation au français, et font ainsi par un seul mot, reconnaître le pays qui les a vu naître.

8. Remplace quelquefois l'art. pl. les, quand il est placé après une voyelle finale. Tumos' autres, comme les autres. Goudelin.

S, Seule est souvent employée par les Troubadours pour le pron. pers. se, quand le mot suivant commence par une voyelle.

S, pr. pers. vl. C'est une contraction de se ou de si, qu'on plaçait toujours comme affixe, après les mots terminés par une voyelle. Rayn.

Mantas vetz qui s cuida calfar s'art. E. Cairels.

SA, adv. vl. Ici, decà. V. Ca.

SA, Pour c-y-a, il y a ici.

SA, pron. poss. fém. trois. pers. fém. de soun, dont le pl. est sas, seis. soua. Sa, cat. esp. Sug. ital. Sa.

Ety. du lat. sua.

SA, dl. Pour Sap, v. c. m. et Sai. SA, d. de Grasse. V. Sou.

SA, dl. Pour sain. V. San. SA, dl. Pour sac. V. Sac. SA, Pour sapin. V. Sap.

SAB, vl. Il ou elle sait, sent.

S'AB, vl. Pour si ab, si avec. SAB, V. Sap. SABA, s. f. (såbe); sabla, seva, gouma. Saba, cat. esp. Sève, fluide transparent, incolore et limpide qui circule dans les végétaux où il remplit à peu près les mêmes fonctions que le sang dans les animaux.

En vl. humeur.

Ety. du lat. sapa, suc.

Bradley, célèbre auteur anglais, est le premier qui ait développé le système de la circulation de la sève.

Leis aubres fan saba, les arbres sont en sève ou la saba mounta.

Saba marsenca, sève de mars. Saha d'aoust, sève d'août.

SABA, s. m. Un des noms de l'engoulevent, selon M. Garc. V. Tardarassa.

SABACHAR, v. a. (sobotsá), d. bas lim. Secouer dans un sac. V. Ensacar et Sac,

SABAGOL, s. m. (sabagól). Un des noms qu'on donne, en Languedoc, au genet à balais. V. Ginest-gruas.

SAR

SABAR, v.a. (sabá). En termes d'écorceur et de greffeur, tanner, dit M. de Sau-

vages:

On tanne les jeunes tiges et les branches quand elles sont en sève, en frappant à plusieurs reprises sur leur écorce avec un corps plat ou arrondi, après cette opération, en la tordant légèrement elle se sépare facilement: les jardiniers emploient ce procédé pour greffer et les enfants pour faire des sifflets; fig. rosser, donner des coups comme quand on tanne.

Ely. de saba, sève, et de l'act. ar. SABAR SE, V. Tarar se.

SABARNAU, s. m. (sabarnaou), dl. sa-BERNAU. Savetier qui va louant ses œuvres d'un village à l'autre. V. Groulier.

Ely. de Sab, Rad. de sabata et de arnau, arnada, rongée, usée, vieille savate. Voy.

Sabat, R.

SABARQUINADA, s. f. (sabarquinade). Salut, révérence profonde.

Éty. Ce mot est arabe.

Faire la sabarquinada, saluer révérencieusement.

Veni espres de nouestro countrado. Vous faire la sabarquinado. Gros.

SABARTES, vl. Saverdunoix, petit pays du comté de Foix.

SABAT, sasor, radical dérivé de la basse latinité sapata, soulier, qui est un dim. de sapa, lame, tranche mince, parce que, dit M. Roquefort, les souliers étant plats, ressemblent à une lame.

De sapata, par apoc. et changement du p en b, sabat; d'où: Sabat-a, Sabat-assa, Sabat-eta, Sabat-oun, Sabat-ouna, Sabatier, En-sabat-atz, En-sabat-at, Sab-ot, Sabot-iar, Sabat-iar, Rabout-ir, Sabout it, Sapater.

SABAT, p. de sabar, (sabá), dl. Battu, daubé, assommé de coups; on le dit aussi des fruits qui ont perdu leur suc pour avoir été gardés trop longtemps : Arangi sabat, orange sans suc. V. Saba, sève.

SABAT, s. m. Un des noms du crapaud volant. V. Tardarassa.

SABAT, V. Sabbat. SABATA, s. f. Garc. Pour Sabot, v. c.

m. Corna et Sabat, R.

SABATA, s. f. (sabate), et impr. soulien, soulien, qui est pris du français Capata, esp. anc. Sabata, cat. Zapato, esp. mod. Sabato, port. Ciabata, ital. Soulier, chaussure qui couvre le pied et s'attache par dessus; savate en français ne désigne qu'un vieux soulier. V. Groula.

Éty. de sab, mot celtique qui signifie pied en général et de bata. V. Sabat.

# Dans un soulier on nomme :

EMPEIGNE, la partie de dessus qui convre les orteils. QUARTIERS, les parties latérales qui se réunissent derrière le talon.

SEMELLE, la partie inférieure sur laquelle on marche. TALON, la partie ajoutée sur la semelle pour relever le

TRÉPOINTE, V. Rivel.

AVANT-PIED, la partie de l'empeigne qui recouvre l'avant-pied.

TIRANTS ou OREILLES, les bouts des quartiers dans lesquels passent les courroies.

DRESSE, le morceau de cuir qu'on met entre les sem lles pour les redresser quand elles s'inclinent d'un côté.

CAMBRURE, la partie des souliers, bottes, etc., qui correspond à la cambrure du pied et qui ne touche p

CARRELURE, les semelles neuves qu'on met à de viens

FORME, la partie de dessus d'un soulier, le moule en boie sur lequel on l'établit. HAUSSE, le morceau de suir qu'on y ajoute pour hes

une partie. PATON, le petit morcene de cuir dont on renforce le bout

d'un soulier en dedons.

AILETTE ou ALETTE, petit morceau de cuir mince , paré dans son ponrtour, qu'on coud aux parties latérales internes de l'empeigne.

AME, la semelle très-minos qu'on met entre deux fortes.

# Espèces de souliers.

Brodequin, V. Broudequin. Savate, V. Escarpin.
Savate, V. Groula.
Sandale, V. Sandala.
Pantoufle, V. Pantoufla.
Sabot, V. Sabot et Esclot.
Galoche, V. Galocha.

# Properhes.

A pichot pedjamai grossa sabata li vai ben. Touta sabata deven groula.

Trouvar sabata à son ped, trouver chaussure à son pied, c'est-à-dire, à qui parler.

« L'origine du terme sabata, dit Sauvages, se trouve naturellement dans les deux parties dont il paraît être compose; savoir, sa ou sac et bata, ou pied d'animal, en sorte que sabata ou sac de bata, est le même que sac ou étui de pied, ce qui convient on ne peut pas mieux au soulier. »

Cette explication serait assez ingénieuse s'il n'était pas démontre que c'est sab qui signifie pied, comme on peut le voir aux mots Sap, Sapur.

Pendant longtemps les hommes ont marché nu-pieds, et l'usage où étaient les Hébreux d'offrir aux voyageurs qui venaient chez eux de l'eau pour se laver les pieds, est une preuve que celui des souliers n'était pas connu.

On employa d'abord l'écorce des arbres pour se couvrir les pieds et ensuite le cuir diversement configuré selon les temps et les

La forme actuelle des chaussures fut imaginée par les Anglais, en 1633. On ne commença à y placer des boucles qu'en 1670. MM. Gargonne, Moniot et Paradis, établirent, en 1810, à Paris, une fabrique de souliers à la mécanique. Ces souliers dont toutes les parties sont réunies au moyen de petits clous, et qu'on a nommés corioclaves, pour cette raison, ont été inventés dans les Elats-Unis.

SABATAR, v. a. vl. Vexer, agiter, tourmenter. V. Sabbategear et Sabbat.

SABATARIA, s. f. vi. Sabateria, anc. cat. Zapateria, esp. Sapataria, port. Savalerie, cordonnerie, tout ce qui se ratache à la fabrication des souliers.

Ely. de sabata et de aria. V. Sabat, R. SABATARIA, nom de lieu, (sabatarie). Nom propre de rue, de quartier; Tr. la sabalerie et non la savaterie, parce que sabata signifiait soulier et non savate.

Éty. de sabata, soulier, et de aria, lieu où les souliers abondent, où on les fabrique. V. Sabat, R.

SABATAS, s. m. et

SABATASSA, s. f. (sabatásse); sama-rous, camcaman. Sabatassa, cat. Augm. péj de sabata, gros et vilain soulier, soulier malfait et sans grâce. V. Sabat, R.

SABATATZ, ERSABATATZ, adj. m. pl. vl. Insabatés ou ensabatés, épithète qu'on donnait déjà aux Hérétiques vaudois au commencement du XIIIme siècle, comme le prouvent les deux vers suivants du poème sur la Croisade contre les Albigeois:

Anes mais tan 'gran ajust'no vis pos que fus nat , Co fan sobrels eretges e sobrels sabatatz v. 168

Jamais si grand rassemblement (armée) ne vis depuis que je

Comme (celui) qu'on fuit contre les hérétiques et contre les

Éty. Ce nom leur sut donné, dit Bossuet, Hist. des Variat. liv. XI, \$ 71, à cause de certains souliers d'une forme particulière qu'ils coupaient par-dessus, pour faire paraitre les pieds nuds, à l'exemple des apôtres, et comme une marque de leur pauvreté apostolique.

Ce mot est en effet composé de sabata, et de la désinence atz; pourvu de souliers, sous-entendu remarquables, singuliers, comme si l'on disait mau ensabataz; mais il ne vient point de savate ainsi que l'a avance Bergier, dans son Dict. de Théologie, au mot vaudois; parce que sabata, soulier, n'était pas encore pris dans un sens déprécialif à cette époque. Le nom de sabatier ne s'est transformé en savetier qu'après l'introduction du cordouan ou cuir de Cordoue, qui fit d'abord appeler cordonaniers ceux qui l'employaient et ensuite cordonniers. Ce ne sut qu'alors que le nom de savetier sut appliqué aux sabatiers de bas étage.

Il paraît étonnant que le savant M. Faurier, qui a traduit l'histoire en vers de la Croisade contre les Albigeois, n'ait pas reconnu l'éty. de ce mot sabatatz. Voici ce qu'il dit dans

une note sur les deux vers que nous avons cités :

« L'auteur (du poëme) ne donne jamais le nom d'hérétiques qu'aux Albigeois, proprement dits, l'épithète de sabatatz, d'ensabatatz, s'applique toujours aux Vaudois. quant au motif de ce surnom d'ensabatatz,

donné aux Vaudois, je l'ignore. »
SABATELA, s. f. (sabatèle), dl. Dim. de sabata. V. Sabateta, Sabatoun et Sabat,

SABATELA, s. m. Nom languedocien de la sabatèle, champignou bon à manger et d'un genre particulier. Sauvages, Dict.

SABATETA, s. f. (sabatéte); Sabateta, cat. Un des dim. de sabata. V. Sabatoun et Sabat, R.

SABATEY, s. m. (sabater), dg. Savetier. V. Sabatier et Sabat, R.

SABATIAR, v. n. (sabatiá). Courir beaucoup sans motif ou sans nécessité.

Ety. Sabatiar est dit par syncope pour sabategear, formé de sabata et de egear, litt. agir des souliers. V. Sabat, R.

SABATIER , s. m. (sabatie); SABATEY, Sapater. Sapatiero, port. Zapatero, esp. Sabater, cat. Ciabattiere, ital. Cordonnier, et non savetier qui est désigné dans notre langue par le mot Groulier, v. c. m. dans la basse latinité, sabaterius, sabateria, désignaient le nom et la profession du cordonnier; ce mot, cordonnier est d'invention toute française. V. Cordonnier, pour les détails..

Éty. de sabata, soulier, et de ier, ouvrier qui fait des souliers. V. Sabat, R.

SABATIER, s. m. (sabatié). Nom nicéen de l'épinoche aiguillonné, Gasterosteus aculeatus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes (corps en fuseau), qui habite dans les fossés des iscles; il n'atteint que 46 mill. de longueur et sa chair n'est d'aucun usage.

SABATON, S. M. VI. SABATO. Zapaton et Zapato, esp. Sapato, port. Soulier. V. Sabata et Sabat, R.

SABATOUN, s. m. (sabatoun); sabateta, SABATELA. Sapalinho, port. Zapalillo, esp. Petit soulier ou soulier d'enfant.

Éty. Dim. de sabata. V. Sabat, R.

SABATOUN, S. M. PANTACOUSTA, BANETA, PED-DE-SANT-JEAN, POUPA-CRABA, LITSA-CRABA, PAR DE COUSTAS. Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, au chèvre-feuille ordinaire ou chèvre-feuille des jardins, Lonicera caprifolium, Lin. arbrisseau de la sam. des Caprifoliacées, cultivé pour l'ornement des bosquets.

Ety. de sabatoun, à cause de la ressemblance qu'a sa sleur avec un petit soulier.

SABATOUNS, s. m. pl. dl. Gros et vilains souliers; chaussons de peau. V. Sabatassa. SABAUT, s. m. (sabáou), dl. Un savantasse, celui qui affecte de paraître savant, mais qui n'a qu'un savoir confus.

Ety. de sab, radical de sabar et de aut, haut, relevé, ce qui est justifié par ce passage. V. Sap, R.

No vulhas aut saber, mas tem.

Noli altum sapere sed time. V. Sap. R.

SABBAT, s. m. (saba); sabat. Sabbado, port. Sabbato, ital. Sabado, esp. Sabbat, le samedi, dernier jour de la semaine, et jour de repos des Israélites.

Éty. du lat. sabbathum, dérivé de l'hébreu sabbath ou shabbat, repos, cessation de travail.

On voit dans l'Exode 20 et 22, qu'il est ordonné aux hébreux sous peine de mort, d'observer le sabbat en s'abstenant de toute œuvre servile et en le consacrant au Seigneur par des prières.

Dérivés : Sata et Sande.

SABBAT, 8. M. SABAT, CHAURIT. Sabbat, assemblée nocturne des sorciers.

Éty. Parce qu'on supposait que ces prétendues réunions avaient lieu le jour du sabbat, et qu'elles étaient aussi tumultueuses que les réunions des Juiss.

On donne encore le nom de sabbat a une réunion bruyante, où l'on ne saurait entendre, faisant allusion à ce qui se passe dans la Synagogue des Juis le jour du sabbat, où chacun récitant les psaumes à haute voix et sur le ton qu'il lui plait, il en résulte un horrible cacaphonie.

SABBATEGEAR, v. n. (sobotedzá), d. bas lim. Sabbadear, port. Faire du bruit, occasionner du tumulte, comme on suppose que cela a lieu au sabbat, d'où Sabbategeaire, tapageur.

Ely. de sabbat et de egear, faire le sabbat. SABBATINA, s. f. (sabbatine); Sabatina, cat. esp. Sabbatine, exercice qu'on fait le samedi dans certains colléges.
SABBAUTURA, vi. V. Sepultura.

SABEDOIRA, adj. vl. A savoir. V. Sep,

SABEDOR, s. m. vl. Sabedor, port. cat. esp. Savant, sage, devin, instruit, érudit. V. Sap, R.

SABEN, s. m. vl. V. Sabensa. SABENS, adj. vl. Savant. V. Sabent et

SABENSA, s. f. vl. SABEN. Sabedoria, port. Science, instruction, connaissance, savoir.

Ely. du lat. sapientia, m. s. V. Sap, R.

SABENT, ENTA, adj. (sabèin, einte), d. m. Sabent, cat. Savant, ante, V. Savent; comme plus usité et Sap, R.

SABER, s. m. (sabe); Sapere, ital. Saber, esp. port. cat. Le savoir, la science, l'é-rudition, la raison.

Ely. du lat. sapere, employé pour scire. V. Sap, R.

Lou gai saber, la science des Troubadours, leur poésie.

Lou saber faire, le savoir faire, l'industrie, l'adresse.

Lou saber vioure, la connaissance des usages du monde.

SABER, V. a. SAUPRE, SACHER. Sapere, ital. Saber, esp. port. cat. Savoir, connaître. avoir connaissance de..., apprendre, être instruit, être informé de..., avoir dans la mémoire, être instruit dans quelque science.

Éty. du lat. sapere, employé pour scire. V. Sup, R.

Saber ou saupre mau, savoir mauvais gré. Me sabe mau, je suis fâché.

Co es à saber, expression qu'on trouve fréquemment dans les anciens titres et qui correspond à savoir, c'est-à-dire, c'est-à-savoir.

Sabez lou camin? connaissez-vous le che-

Sabez soun lougeament, connaissez-vous son logement et non savez-vous, etc.

Sentir, apprécier, avoir le pouvoir, le moyen, la force, l'adresse, avoir dans la mémoire.

SABER. s. m. vl. Savoir, sens, esprit, raison. V. Sap, R.

SABERNAU, s. m. (sabernáou). Savetier. V. Sabarnau et Sabat, R.

> Vendra quaouque sabernaou, Que quand veira ta manida, etc. Rigaud.

SABERUC, adj. (saberuc), dg. Savoureux. V. Sap, R.

> Saberuc legantge. D'Astros.

SABERUT, adj. vl. Saberud, cat. Savant. V. Sap, R.

SABETUS, s. m. (sabètus), d. m. Petit livret où l'on apprend à lire.

Éty. de saber, savoir. V. Sap, R. SABEZ, adj. vl. Savoureux.

Éty. du lat. sapidus, m. s. V. Sap, R. SABEZUTZ, adj. vl. Sages, savants, habiles. V. Sap, R.

SABI, s. m. et adj. vl. savi. Sabi, cat. Sabio, esp. port. Savio, ital. Sage, savant, prudent.

Éty. de sapiens. V. Sap, R. Je sais.

SABI, SABIA, dl. V. Sagi et Sap. R. SABIEZA , s. f. vl. Sabiesa, cat. Sabiesa, esp. Sabidoria, port. Saviezza, ital. Sagesse, science, prudence. V. Sagessa et Sap, Rad.

SABINA, s. f. (sabine); CHAIRE, MARBEN, CMAIRE, CHINIER . CHAIRE TRAIREL, CADE SABIN, CHAI, CHEIRIER. Sabina, ital. esp. port. cat. Babine ou genévrier sabine. Juniperus sabina. Lin. arbrisseau de la fam. des Conifères, commun sur les coteaux exposés au Midi, dans la partie Septentrionale de la Provence et particulièrement à Allos et à Barcelonnette. V. Gar. Sabina vulgaris, p. 427.

Éty. du lat. sabina, parce qu'on a cru que cet arbuste était originaire du pais des Sabins. SABINA, nom de femme (sabine); Sabi-

na, ital. esp. port. Sabine.
Patr. L'Eglise honore deux saintes de ce nom, les 29 août et 27 octobre.

SABIOY, dg. Jasmin l'emploie au lieu de si aviou, si j'avais.

SABL, radical dérivé du latin sabulum, i, sable, sablon.

De sabulum, par apoc. sabul, et par re-

tranchement de u, sabl; d'où : Sabl-a, Sablas, Sabl-ier, Sabl-ous, Sabl-ar, En-sa-blar, Sabl-at, En-sablat, Sav-eou.

SABLA, s. f. (sable); ARENA. Sabbia, ital. Sable, réunion de particules pierreuses, provenant de l'usure et de l'écrasement de portions plus considérables, dont les grains sont apparents et sensibles au toucher. Voy. Arena.

Ety. du lat. sabulum, m. s. V. Sabl, R. Sable, fém. en provençal, est masc. en francais.

Sabla d'or, sable d'or, mica jaune en poudre, dont on se sert au neu de sable pour mettre sur l'écriture.

On le nomme aussi sable des bureaux, sable de Strasbourg.

Sabla d'argent, sable d'argent ou mica blanc, employe au même usage.

SABLA, Pour sève. V. Sabo.

SABLAR, v. a. (sablá). Sabler, couvrir de sable.

Éty. de sabla et de la term. act. ar. Voy. Sabl, R.

SABLAS, s. m. (sablás). Sablière, lieu d'où l'on tire le sable, banc ou grand amas de sable, ensablement formé par les vents ou par les eaux.

Ety. de sabla et de l'augm. as, grand tas de sable. V. Sabl, R.

On dit sablière, quand c'est du sable qu'on retire de la carrière ou amas, et sablonnière, quand c'est du sablon ou menu sable.

Beoure coumo un sablas, boire comme un trou ou comme un templier.

SABLIER, s. m. (sablié); TARRIER. Sablier, vase destiné à contenir le sable qu'on met sur l'écriture. Il se compose de la boîte et du tamis.

Éty. de sabla et de la term. mult. ier, qui renferme le sable. V. Sabl. R.

SABLIER, s. m. Sablier ou sable, horloge de verre composée de deux fioles, où le sable tombant de l'une dans l'autre, mesure un certain espace de temps.

Ely. de sabla, et de la term, ier, fait avec le sable. V. Sabl, R.

M Millin a vu dans un bas-relief antique. représentant les nôces de Thetis et de Pélée, un sablier semblable aux notres, mais l'usage de cette espèce d'horloge s'était perdu, lorsque des moines l'inventèrent de nouveau pour fixer les heures de leurs offices. Noël.

Sablier d'ampouleta, sablier de marine, ampoulette.

Sablier d'aigua, clepsydre, horloge qui mesure le temps par la chûte de l'eau.

SABLIERA, s. f. (sablière). Sablière, lieu d'où l'on tire le sable. Garc.

SABLO, et SABLON, s. m. vl. Sabbione, ital. Sable, sablon, gravier, campagne, arène.

Ety. du lat. sabulum, m. s. V. Sabl, R. SABLOS, OSA, vl. V. Sablous.

SABLOUN, s. m. (sabloun). Pour savon, V. Saboun; pour sablon, sable. V. Saveou. SABLOUNAR, v. a. (sablouna). V. Sa-

bounar.

SABLOUNOUS, OUSA, adj. (sablounous, ouse); Sabbionoso, ital. Sablonneux, euse, où il y a beaucoup de sable. V. Sablous.

SABLOURIER, s. m. (sablourié). Mélange de sable. Garc. V. Sabl, R.

SABLOUS, OUSA, et par contr. OUA, adj. sablourous. Sabuloso, esp. Sabbionoso, ital. Sablonneux, euse, qui renferme beaucoup de sable, sableux, euse, où il y a du sable melé, terre sablonneuse, farine sableuse.

Ety. de sabla et de la term. ous, ousa, qui est de la nature du sable, qui en contient, ou du lat. sabulosus, m. s. V. Sabl, Rad.

SABO, vl. Sabo, cat. V. Saboun et Saboun. R.

SABOR, s. f. vl. Sabor, cat.esp. Saveur; fig. joic. V. Sabour et Sap, R.

SABOR, s. f. vl. SABRIER. Contentement. douceur, plaisir, odeur; pour saveur. Vov Sabour et Sap, R.

SABORAR, vl. V. Sabourar et Sap. R. SABORAR, s. m. vi Saborar, cat. Percevoir par le sens du goût, donner de la saveur. V. Sap, R.

SABORD, s. m. (sabor). Sabord, embrasure faite dans le côté d'un vaisseau pour y placer le canon en batterie.

### On nomme:

SABORDS DE CHARGE, des ouvertures pratiquées dans l'écusson ou immédiatement au-dessons de la bane d'Hourdy, pour y embarquer des bois de longueur. SABORDS DE CHASSE, les ouvertures faites dans l eloison du coltis , à la prone.

SABORDS DE RETRAITE, ceux pratiqués dans la voûte d'Arcasse au-dessus de la barre d'Hourdy et sur les second , truisirme pont et gaillard à la poupe.

SABORENT, adj. vl. SABORIU. SAVOU-reux, delicieux V. Sap, R. SABORIU, IVA, adj. vl. Délicieux, sa-voureux. V. Saborent et Sap, R.

SABOROS, adj. vl. Suboros, cat. Sabroso, esp. Saproso, ital. Savoureux, sensible, délicieux, délectable. V. Sabourous et Sap, R.

SABOROSAMEN , adv. vl. SAVOROSAmen. Sabrosamente, esp. Saborosamente, port. Saporosamente, ital Savoureusement,

délicieusement. V. Sap, R. SABOROZ, vl. V. Saboros. SABOT, s. m. (sabo). V. Esclot. SABOT, s. m. Sabot ou corne du pied

du cheval.

Éty. du celt. sab, pied, selon Ménage. V. Sabat, R.

SABOT DE LA VIERGE, S. M. Sabot de la Vierge, sabot de Vénus, soulier de Notre-Dame, Cypripedium calceolus, Lin. plante de la fam. des Orchidées, qu'on trouve à Barcelonnette. V. Gar.

Éty. Sa sleur a la forme d'un sabot, d'où son nom.

SABOTAR, v. a. vl. Secouer, ebranler, agiter. V. Sabat, R.

SABOTIER, s. m. (saboulié); sasou-TIER, SOUTIER, ESCLOPIER. Sabotier, qui fait, vend ou porte des sabots.

Ety. de sabot et de ier. V. Sabot, R. SABOULAIRE, V. Assaboulaire et Sup, R.

SABOULAR, V. Assalourar; pour beltre , V. Rossar.

SABOULAT, V. Assabourat, Ceboulat et Sap , R.

SABOULAT , V. Ceboulat et Ceb , R SABOULHOUN. V. Ceboulhoun et Ceb,

BABOULUN, V. Assaboulun et Sap, R. SABOUN, radical pris du latin sopo, saponis, savon, et dérivé du grec σάπων (sapôn), m. s.

De saponis, génitif de sapo, par apoc. sapon, et par changement du p en b et de o en ou, saboun; d'où: Saboun, Saboun-adu, Saboun-agi, Saboun-ar, Saboun-ada, Saboun-eta, Saboun-ier, Sabounier-a, Saboun-ous, Sabo, Sapoun-era, Savouniera

SABOUN, s. m. (saboun); sastour, savour. Sapone, ital. Xabon, esp. Subão, port. Sabo, cat. Savon, combinaison de po-tasse ou de soude avec les corps gras qui contiennent les acides stéarique, margarique et oléique, particulièrement avec l'huile.

Éty, du lat. saponis, gén. de sapo, m. s.

V. Saboun , R.

Pline, liv. 18, chap. 22, en attribue l'invention aux Gaulois, qui le faisaient avec de la cendre et du suif, sabum; d'où: sapo, saboun, et enfin savon. D'autres prétendent qu'il fut inventé à Savone, par l'analogie qu'ils trouvent entre Savone et savon, mais le mot latin. sapo, détruit cette prétendue ressemblance.

### On nomme:

MADRURE, la marbrure dont le savon est varié.

# Les principaux appareils et ustensiles nécessaires pour la fabrication du savon, sont:

LES CUVIERS on RÉSERVOIRS, pour faire et recuelllir les lessives , qu'on nomme barquieux.

LES CHAUDIÈRES, pour empêter et cuire les savon LES MISES, pour couler la pête, dont l'intérieur est divisé en compartiments par des planches à coulisse qu'on

nomme fauques. PILES, grandes citernes qui servent de réservoir pour

les builes

L'ISSUGANA, v. c. m.

LA BATTE , V. Massa.

LA CASSE , V. Cassa.

LE MATRAS, on tige de ler terminée par une rondelle.

### Dans une savonnerie on nomme:

RUSES, les bords renversés du chaudron BOURDE, la soude moins bonne que celle qui provient

BRASSIN, la quantité de savon qu'on cuit à la fois. BUGADIÈRE, les compartiments dans lesquels on me mélange des substances salines dont on veut tirer la les-

CAIROUN , la pierre qui sert à former les bords de la chandière.

CAMPANA, la chaudière où l'on fait enire le savon CYZAGANS, appartements bien aeres dans losquels on fait dessécher le savon, ÉCAILLE, tuile vernissée sur laquelle on assaye le savon

or en reconnaître la cuite. ÉPINE, tayau du chaudron par où l'on fait écouler les

lessives OLI GROUSSAN, huile crasseuse et épaisse.

MILLEROLLE, vase de terre vernissé, dans lequel on met l'huile d'olive.

MISES, caisses de bois dans lesquelles on fait affermir le SETOR

PICADOUR, l'endroit d'une savonnerie, où l'on brise les bourdes , les soudes et les cendres.

RECIBIDOUR, la citerne ou réservoir dans lequel coule la lessive au sortir des cuviers.

SARIOUN, la natte qui sert à emballer et à envelopper le

RADABLE on REDABLE, la planche en bois , traversée ar no long manche.

COUTEAU, ee qui sert à couper le savon dans les mis il est armé de son étrier en fer , d'un bout de chaine et d'une corde double avec des nœuds de 40 centimètres da distance.

PELLE V. Para. DENTIER, servant à diviser chaque pain en loves. TIRETTE. V. Tirata.

POIDOUR , V. Pouaire.

SABOUNADA, s. f. Un des noms lang. de la saponaire. V. Sapounera.

BABOUNADA, s. f. (sabounade) : Insaponata, ital. Xabonadura. esp. Xabonada et Isabonadura, port. Ensabonada, cat. Savonnage, l'eau de savon dans laquelle on

trempe le linge qu'on veut savonner, action 1 de savonner, V. Sabounagi, fig. correction vigoureuse.

L'an dounat una bona savounada, on l'a bien rossé.

Savonnade, n'est pas français.

Ety. de saboun et de ada, litt. fait de savon ou avec le savon. V. Saboun, R.

SABOUNADA, 8. f. SABLOUNADA, d. bas lim. Quantité de menu linge qu'on met tremper à la fois dans l'eau de savon. V. Saboun, Rad.

SABOUNAGI, s. m. (sabounádgi); sa-BOUNAGE. Savonnage, action de savonner, de blanchir au savon. V. Sabounada.

Ety, de saboun et de agi, faire avec le savon, c'est-à-dire, blanchir, etc. V. Saboun, Rad.

SABOUNAIRA, s. f. (sabounáire), dl. V. Blanchissusa, Lavandiera et Saboun, R.

Tant plan l'hiver coumo l'estiou Las sabounairas van al riou.

SABOUNAIRE, s. m. (sabounáiré). Nom qu'on donne, en Languedoc, à la saponaire agrégée.

Éty. V. Saboun, R.

SABOUNAR, v. a. (sabouna); savou-man, sablounan. Ensabonar, cat. Insaponare, ital. Xabonar, esp. Insaboar, port. Savonner, blanchir, dégraisser avec le savon et l'eau; fig. battre, rosser, réprimander.

Ety. de saboun et de ar. V. Saboun, R. SABOUNAT, ADA, adj. et p. Savonné, ée, passé au savon, fig. rossé, battu, répri-mandé. V. Saboun, R.

SABOUNETA, s. f. (sabounéte); Xabonete, port. Savonnette, petite boule de savon purifié et parfumé dont on se sert pour ramollir la barbe; on donne aussi le même nom, à une dissolution de savon dans laquelle on fait tremper le linge avant que de le laver.

Ety. Dim. de saboun, petite pièce de sa-

von. V. Saboun, R.

SABOUNETA, s. f. Est aussi le nom que l'on donne, aux environs de Toulouse, à la saponaire. V. Sapounera.

SABOUNIER, s. m. (sabounié); Saboei-ro et Xabonero, port. Fabriquant de savon, celui qui a une savonnerie.

Ety. de saboun et de ier. V. Saboun, R. Garcoun sabounier, ouvrier des savonneries.

SABOUNIER, s. m. (sabounié). Nom nicéen du muge provençal, Mugil provençalis, Risso, Hist. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Lépidopomes (à opercules écailleux).

SABOUNIERA, s. f. (sabounière); Saponeria, ital. Xaboneria, esp. Saboaria, port. Savonnerie, grand bâtiment en forme de galerie où l'on fait le savon.

Éty. de saboun et de iera. V. Saboun, R. Savonnière, n'est pas français.

SABOUNIERA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne en quelques endroits, à la saponaire. V. Sapounera.

SABOUNOUS, OUSA, adj. (sabounous, ouse). Savonneux, euse, qui tient de la qualité du savon.

Éty. de saboun et de ous. V. Saboun, R. SABOUR, s. f. (sabour); savous, GOUST.

Sapore, ital. Sabor, esp. port. cat. Saveur, qualité qui est l'objet du goût, qui se sait sentir par le goût, appétit.

Etv. du lat. sapor, m. s. V. Sap, R.

A taula coumo en amour Changeament doung sabour. Prov.

Aver sabour, d. bas lim. avoir faim. Faire sabour, md. donner envie de man-

SABOUR, s. f. d. béarn. Odeur. Éty. de sapor. V. Sap, R.

SABOURAIRE, et

SABOURAL, dl. v. a. V. Assabouraire. SABOURAR, v. a. (sabourá); savourar, sapourar. Saporare, ital. Saborear, esp. port. Saborar, cat. Savourer, juger par l'organe du goût de la saveur des corps, goûter avec attention et avec plaisir, on le dit aussi pour assaisonner, donner de la saveur. Voy. Assabourar,

Éty. de sapor, sabour, et de la term. act. ar, ou du lat. sapere. V. Sap, R.

SABOURAU, s. m. (sabouráou), d. lim. Le lard qu'on met à la fois pour assaisonner la soupe.

Éty. de sabour et de au. V. Sap, R. SABOURIAL, dl. V. Assabouraire et

SABOUROUS, OUSA, OUA, adj. (sabourous, ouse, oue); coustous, sabre. Saporoso, ital. Saboroso, esp. port. Saboros, cat. Savoureux, euse, qui a bon gout, qui a beaucoup de saveur.

Éty. de sabour et de ous, ou du lat. sa-

porus, m. s. V. Sap, R.

La car pres de l'os es la pu sabouroua. Prov.

Fig. sucré, précieux, d. bas lim. SABOURUN, s. m. (sabourun). Pour sabouret. V. Assabouraire.

Dans le Languedoc ce mot est aussi un terme injurieux.

Que voou aquel vielh sabourun? Que demande cette vieille rance?

Éty. de sabour et de un. V. Sap, R. SABOURUT, adj. m. (sabouru). Hautin, hableur, arrogant, fin, ruse, malicieux, trom-

Ety. du lat. sapere, être avisé. V. Sap,

Tu me prenes per una drola, Noun fasses tant lou sabourut. Bruevs.

SABOUTIR, v. a. (saboutir), dl. sam-nouvir. Secouer, ébranler. V. Trigoussar, Brandar et Sabat, R.

SABOUTIT, IDA, adj. et p. (sabouti, ide), dl. Secoué, moulu, fatigué par une monture qui a le trot dur. Voy. Esbrigat, Roumput et Sabat, R.

SABR, radical dérivé de l'arabe sabyr, épée, ou de seyf. syf, sabre, mais ces deux derniers mots sont évidemment pris du grec Elpos (xiphos), poignard, glaive. Ménage, fait dériver sabre, de saebel, all.

De sabel, par la suppr. de e, sabl, et par le changement de l en r, sabr; d'où: Sabr-e, Sabr-ar, Sabr-at, Sabre-tacha, Sabr-ot, Sabr-oun, Sabr-ur, En-sabr-at.

SABRA, SAPRA PICOTA! (sabre, sapre picote), d. bas lim. Interj. d'admiration. Ety. de sabre.

SABRADA, s. f. (sabrade). Sabrade; action de sabrer. Garc.

SABRAIRE, V. Sabrur.

SABRAR, v. a. (sabrá). Sabrer, donner des coups de sabre ; fig. juger avec précipitation, sans examiner avec l'attention requise.

Ety. de sabre et de ar, frapper, trancher, avec le sabre. V. Sabr, R.

SABRAT, ADA, adj. et p. (sabrá, áde). Sabré, ée.

Éty. V. Sabr, R.

SABRE, s. m. (sábré); Sciabla, ital. Sable, esp. Sabre, cat. Sabre, grosse épée à lame tranchante, d'un seul côté, épaisse de l'autre, ordinairement un peu courbée, destinée plutôt à frapper qu'à donner de la pointe.

Éty. de l'all. sabel, épée courbe. V. Sabr.

Rad.

Le sabre se compose de la lame, de la poignée, de la garde, du pommeau et de la coquille ou garde-main.

Le sabre est une arme ancienne qui a beaucoup varié dans sa forme, selon les temps et les lieux. Ce ne fut que vers le milieu de l'empire d'Occident qu'on le distingua de l'épée par un nom particulier.

Son usage passa de l'Orient en Allemagne, vers le Vme siècle, et devint presque général au retour de la première croisade. En 1747 on se servit du sabre briquet, et en 1831 du sabre poignard.

SABRE, ABRA, adj. (sabré, ábre), d. béarn. Sain, savoureux. V. Sabourous.

Éty. du lat. saporatus, dont on a relevé le goût, d'où sabrat, sabra, par des sync. répétées. V. Sap, R.

SABRE-DE BOULAND, S. M. (sabré-déroulán). C'est le sabre que le fameux Roland déposa dans la chapelle de Roc-Amadour, dans le département du Lot, auquel on attribue la verlu de rendre les femmes fécondes, quand elles vont le lever avec dévotion, d'où le proverbe Levar lou sabre de Rounland, qui est une altér. de Rouland.

SABRE-PARDINGHA, INCHI, impr. Juron qui répond à sacre bleu.

Éty. Altér. de sacre, par-Diou.

SABREDACHA, s. f. (sabredátche). V. Sabretacha.

SABRENAS, s. m. (sabrenás), dl. Homme rusé, fin.

Éty. du grec σαπέρδα (saperda), voc. de σαπέρδης (saperdès). Thomas.

SABRER, vl. V. Sabrier.

SABRETACHA, s. f. (sabretatehe); sa-BREDACHA. Sabretache, espèce de sac plat qui pend à côlé du sabre d'un hussard, d'un lancier, etc. et qui lui sert de poche.

Ety. Ce mot est allemand. V. Sabr. R.

SABRIER, S. M. VI. SABRER, SABRIERS.

Sauce, gout, saveur. V. Sabor et Sap, R. SABROT, s. m. (sabró); sabroum. Dim. de sabre, petit sabre, briquet. V. Sabr, R.

SABROUN, s. m. (sabroun). Autre dim. de sabre. V. Sabrot et Sabr, R.

SABRUEGEA, s. f. (sabruédge). Nom langued. de la sarriette. V. Pebre-d'ai.

Ety. de sabour et de egea, litt. qui fait, sentir de la saveur, qui est piquant. V. Sap,

SABRUIECHA, s. f. (sabruiètche). Un des noms langued. de la sarrielle. V. Pebred'ai et Sap, R.

SABRUR, s. m. (sabrur); sabraire. Sabreur, fanfaron, faux-brave, et quelquefois guerrier intrépide.

Éty. de sabre et de ar, qui donne du sabre. V. Sabr. R.

SABS, vl. Sapin. V. Sap.

SABTE, V. Sata et Dissata.

SABUC, vl. Alt. de sambuc. V. Sambuquier.

SABUT, UDA, adj. et p. d. béarn. Sabido, esp. Sû, connu de tout le monde, publié. V. Sap, R.

A sabuda, vi. hautement, publiquement.

SAC, radical pris du latin saccus, i, sac, et dérivé du grec σάκκος (sakkos), m. s. qui paraît dérivé à son tour de l'hébreu sak, qui a encore la même signification.

De saccus, par spoc. sac, sacc; d'où: Sac, Sac-a, En-sac-ar, En-sac-at, Sacada, Sac-agi, Sacamand-a, Sacamand-egear, Sac-ar, Sac-ocha, Bassac-ada, Bassac-ar, Bas sac, Bassac-oun.

De sac, par le changement du c en ch, sach; d'où : Sach-a, Sach-oun, En-sach-ar,

En-sach at, Bassach-a.

De sac, par le changement du c en qu, saqu; d'où: Saqu-egear, Saqu-et, Saqu eta, Saquet-ada, Saquet-ar, Bassaqu-eta, Beas-sa, Beass-ier, Bias-sa, Bias-sas, En-sac-adouira, En-sac-adura, Sabach-

SAC, s. m. (sá); sa, bassac. Sacco, ital. port. Saco, esp. Sac, cat. Sac, grande poche faite de cuir, de toile ou d'autre étoffe que l'on a cousu par les côtés et par le bas, de manière qu'il ne reste qu'une ouverture par le haut; silice, vêtement grossier.

Ety. du lat. saccus, m. s. V. Sac, R. Dounar soun sac en quauqu'un, congédier quelqu'un.

Toumbar coumo un sac de culhiers ou coumo un sac de blad, tomber lourdement.

comme un bloc, comme une masse. Dans cette phrase culhiers est probablement une altér. de codiers: Galets, tomber comme un sac de pierres.

Faire soun sac, s'en aller.

Sac de verin, sac à malice. Tenir lou sac, être complice d'un vol.

Sac semencier, semoir.

Le mot sac, se prend souvent pour une mesure, qui vaut alors deux setiers, quatre ou cinq paneaux. Certaines récoltes ne s'estiment qu'en sacs, Avem agut cent sacs de truffas.

### Dans un sac on nomme:

FOND, la partie opposée à l'ouverture, lou founds. OUVERTURE, le coié ouvert, la goula. COIN, le petit carré qu'on ajoute quelquefois à un des côtés de l'ouverture pour l'agrandir, lou gueiroun. CORDON , le lien , l'estaca.

SAC, s. f. vl. Saco, cat. esp. port. Sacco, ital. Saccagement, sac, pillage entier d'une ville. V. Pilhagi et Sac, R.

SACA, s. f. (sáque); sacua, socea. Poche, grand sac où l'on met de la laine, du coton, etc. Sauv. donne pour synon. français le mot bache, qui ne désigne que la toile grossière dont on les fait.

Éty. de sac et de a, signe du féminin. V. Sac, R.

SACADA, 8. f. (sacade); sacada, sac-CAU, SACCAT. Une sachée ou plein un sac.

Ety. de saca et de ada, litt. sac fait, sac plein. V. Sac, R.

SACADA, s. f. Saccade, secousse brusque et violente, coup de bride, volée de coups.

Ety. du lat. succussus, secousse. Mén.

SACAGEAMENT, s. m. (saccadjamein); Saccheggiamento, ital. Saqueo, esp. Saque, port. Saccagement, sac, pillage, devastation.

SACAGEAR, v. a. (sacadjá); Saccheg-giare, ital. Saquear, esp. port. Saccager, piller, dévaster, bouleverser, détruire.

SACAGI ou sacaes, s. m. (sacadgi ou sacádgé). On dit, en Languedoc: Mangear soun sacage, pour manger tout son soul.

Un sacage de noses, une bonne récolte de noix.

Ce mot signifiait aussi saccage ou droit de minage qui se prenait sur un sac de grain.

Éty. de saca et de agi, litt. mettre au sac ou prendre sur le sac. V. Sac, R.

SACAL, s. m. (sacál). En d. langued.

SACAMAN, s. m. (sacamán); sacamen, sacoman, dl. Succo-manno, ital. Volcur, brigand, coupe jarret, criard, créancier dur, impitoyable.

Ety. de sac, pris dans le sens de pillage, et de man, homme, on de l'allemand sac-man, homme de sac. V. Sac, R.

SACAMANDA, s. f. (saccamánde), dl. C'est le fém. de sacaman, mais il ne se dit guère que dans le sens de courcuse. V. Sac,

SACAMANDEGEAR, v. n. (sacamandedjá), dl. Vivre licencieusement ou dans le désordre, faire le métier de voleur.

Éty. de sacamanda et de egear. V. Sac,

SACAPAUTRAS, s. m. (sacapaoutrás), dl. soccoroournas. Personne maussade, sale et malpropre, nigaud, sans adresse et sans esprit, sac rempli.

Ety. V. Sac, R.

SACAR, v. a. (sacá). Fourrer, mettre dedans. V. Ensacar.

Saccar de coous, donner des coups, battre, frapper, jeter.

Sacar aili, jeter loin.

Ety. de sac et de l'act. ar. V. Sac, R.

SACARAN, ANA, adj. (sacaran, ane). Vide, qui n'a rien dans son intérieur: Amenda sacarana, amande vide.

Éty. du lat. sine carne, sans chair, selon

SACARIA, s. f. (saccarie). Tous les sacs nécessaires pour un chargement, dans un ménage, etc. Aub.

Ety de sac et de aria, tous les sacs. SACAS, s. m. (sacás). Grand sac.

Ély. de sac et de as.

SACCAT, s. m. (sacá). Syn. de Saccada, ( v. c. m. et Sac, R.

SACCOCHÁ, s. f. (sacótche). Sacoche ou sacoches, au pl. sacs de cuir joints ensemble que l'on suspend au-devant de la selle.

Éty. Dim. de sac, ou de l'esp. sacocha, poche. V. Sac. R.

SACCOL, dl. La poche des manœuvres. V. Cabussau.

SACCOPOOUTRAS, s. m. (saquepoutrás), dl. V. Saccapautras.

SACCOUN, s. m. (saccou), dl. V. Saquet. SACCOUNET, s. m. (saccouné), dl. Sa-

SACERDOCO, s. m. (sacerdoce); Sacerdozio, ital. Sacerdocio, esp. port. Sacerdoce, le corps des prêtres d'une religion; prêtrise, dignité de prêtre.

Éty. du lat. sacerdotium, m. s. fait de sacris, sacré, et de deditus. V. Sacr, R.

SACERDOT, s. m. d. vaud. Sacerdote, port esp. ital. Sacerdot, cat. Sacerdote, prêtre. V. Sacr, R.

Ély. du lat. sacerdotis, gén. de sacerdos,

SACERDOTAL, ALA, adj. (sacerdoutal, ale); sacendotale, ital. Sacerdotal, esp. port. Sacerdotal, qui appartient au sacerdoce, qui est attaché à la qualité de prêtre.

Ely. du lat. sacerdotalis, m. s. V. Sacr, Rad.

SACERDOTAT, s. m. vl. Sacerdoce, Drêtrise.

Ety. du lat. sacerdotium, m. s. V. Sacr, Rad.

SACERDOTAU, V. Sacerdotal.

SACHA, s. f. (satche). V. Sacca et Sac, Rad.

SACHER, v. a. (satché). Un des verbes qui entrent dans la conjugaison du verbe saber, savoir. V. Saber, Saupre et Sap, R. Faire sacher, annoncer, apprendre.

SACHER LOU, s. m. Le savoir. Voy. Saber lou et Sap, R.

SACHOUN, s. m. (sachoun). Dim. de sac, pelit sac. V. Saquet et Sac, R

SACHUT, UDA, UA, adj. et p. (satchu, ude, ue); sagut. Su, ue.

Ety. V. Sap, R. SACIA, adj. et p. d. vaud. Sociada, esp. Rassasiée.

Ety. du lat. satiatus, m. s. V. Sat, R.

Sacietat, cat. Saciedade, port. Sacietà, ital. Satiété; abondance.

Ely. du lat. satietatis, gen. du satietas, m. s. V. Sat . R.

SACR, SACER, SARR, FAMIN, radical pris du latin sacer, sacra, sacrum, sacré, consacré, el dérivé de l'étrusque, selon Noël, d'où : consecratio, consécration; sacerdotium, sacerdoce; sacrificare, sacrifier; sacrilegium, Mcrilége.

De sacra, par apoc. sacr; d'où: Sacrament, Sacr-ar, Sucr-at, Sacr-e, Sacrebiou, Sacr-egear, Sacr-estan, Sacr-estia, Sacr-is-lan, Sacr-is-lia, Coun-sacrar.

De sacrilegium, par apoc. sacrileg; d'où: Sacrileg-i, Serment, Sar-ment, Sarmentat, In-sarmentat, As-sarment-at.

De consecrationis, gén. de consecratio, par apoc. et changement de o en ou: Counsecration.

De exsecrari, exécrer, délester, par apoc. execr; d'où: Execr-able, Execrabla-ment, Execr-ation.

De sacerdotium, par apoc. sacerdot; d'où: Sacerdot, Sacerdol-au, Sacerdol-ala.

De sacerdot, par le changement de t en c: Sacerdoc-o.

De sacrificare, par apoc. sacrific; d'où: Sacrific-ar, Sacrific-atour, Sacrific-i, Sacri-fizire.

De sacrific, par la suppr. du c: Sacrifiar, etc. Sera-ment, Sero-ment, Sigra-ment, Sagr-a, Sagr-acios, Sagra-fici, Sagra-ment, Sagrament-al, Sagr-ansa, Sagr-ar, Sagr-assio, Sagr-ier, Segrament, Sagr-at.

SACRABIOU, d. mars. V. Sacrebiou et Sacr. R.

SACRAIRE, s. m. (sacraire). Jureur, blasphémateur.

SACRAMEN, vl. V. Sacrament.

SACRAMENT, s. m. (sacraméin); Sacramento, ital. esp. port. Sacrament, cat. Sacrement, signe sensible d'une grace spirituelle instituée par J.-C. pour la sanctification des âmes.

Ety. du lat. sacramentum, m. s. Voy. Sacr, R. ce qui est rendu sacré.

Les sept sacrements de la nouvelle loi,

institués par J.-C. sont :

Le Baptéme, la Confirmation, l'Eucharistie, la Penitence, l'Extreme-onction, l'Ordre et le Mariage.

Lou sant Sacrament, désigne l'Eucharistie, et l'ostensoir. V. Souleou sant.

SACRAMENT, S. m. vi. sagramen. Pour sacrement, V. Sacrament; pour consécration. V. Sagratio et Counsecration.

Eucharistie, serment.

SACRAMENT, s. m. dl. Serment. Voy. Sarment et Sacr, R.

E noun an jamai lou couratge, Quand an fach aquel juramen, D'abusa de lour sacramen. Trad. de Virgile.

SACRAMENTAL, s. m. vl. Sacramental, cat. esp. Serment. V. Sacramentau et Sacr, Rad.

SACRAMENTALAMENT, adv. (sacrameintalaméin); Sacramentalmente, esp. Sacramentalment, cat. Sacramentalement, d'une manière sacramentelle.

Éty. de sacramentala et de ment. Voy. Sacr. R.

SACRAMENTAU, ALA, adj. (sacrameintaou, ále): sacrametal. Sacramental, cat. Sacramentale, ital. Sacramental, esp. port. Sacramentel, elle, qui concerne les sacrements; mots essentiels dans un acte, qu'on ne peut changer.

Ety. du lat. sacramentalis. V. Sacr, R. SACRAR, v. a. (sacrá); Sacrare, ital. Sagrar, esp. port. cat. Sacrer, dédier à Dieu par le sacre ou par la consécration, si c'est une chose; jurer, blasphémer.

Éty. du lat. sacrare, fait de sacer, sacré. V. Sacr, R.

SACRARI, s. m. vi. sagnien. Sacrari, cat. Sagrario, esp. Sacrario, port. ital. Sanctuaire, sacristie.

Éty. du lat. sacrarium, m. s. V. Sacr, R. SACRAT, ADA, adj. et p. (sacrá, áde); sterat. Sacro, ital. port. Sagrado, esp. Sacré, ée, qui a reçu l'onction sainte; qui exige une vénération religieuse; consacré au culte; qu'il n'est point permis de toucher; inviolable.

Ety. du lat. sacratus, fait de sacer. Voy. Sacr, R.

SACRE, s. m. (sácré). Sacre, cérémonie religieuse dans laquelle on donne l'onctionsainte aux rois et aux évêques.

Ety. du lat. sacer, fait de sacrum, fête. solennité. V. Sacr, R.

Saül sacré par Samuel (1080), avant J.-C. nous offie le premier exemple de l'onction des rois, l'an du monde 2962.

Pepin-Le-Bref, second fils de Charles-Martel, monta sur le trône en 751, et fut le premier des rois de France, qui ait employé les cérémonies de l'Eglise à son couronnement. Philippe Ier élu roi à la suite d'une insurrection populaire, arrivée les 27, 28 et 29 juillet 1830, est aussi le premier qui ait méprisé cette auguste cérémonie et qui ne se

SACRE, s. m. Jeune homme méchant; scélérat. V. Sacripan et Sacr, R.

soit pas dit roi par la grâce de Dieu.

Cridar coumo un sacre, Prov. crier de toutes ses forces.

SACRE, s. m. (sácré); Sacre, esp. cat. Sagro, ital. Un des noms du sacre. Voy. Tardaras.

Ety. du lat. sacer, m. s. que l'on dérive de l'arabe sakr, fait du verbe saka, avoir la

SACREBIOU, int. (sacrebiou); sacrabiou. Espèce de juron fréquemment employé 1 ar les Provençaux.

Ety. C'est une altération de sacre-diou. V. Jurar, Juroun et Sacr, R.

SACREBIOU, s. m.

Aver lou sacrebiou, être en colère.

Aver un pauc de sacrebiou, avoir du sang dans les veines, de la vivacité, être actif.

Mi fasses pas venir lou sacrebiou, ne me fais pas mettre en colère.

SACREGEAIRE, s. m. (sacredjairé). Celui qui commet du dégât dans la campagne, dans une maison; qui fripe ses vêtements. qui bousille son travail; jureur, blasphemateur. Garc.

SACREGEAR, v. a. (sacredja). Gåter, bousiller, friper, V. Sacr, R. Détruire, briser, saccager.

SACREGEAR, v. n. sagnesan. Jurer, blasphémer, ne parler que par sacre, comme les soldats et les charretiers qui veulent se faire craindre.

Éty. de sacre et de egear. V. Sacr. R. SACREGEAR SE, v. r. Se ruiner de

fatigue, se fatiguer, s'estropier.

SACRE-MOUN-AMA, s. m. Un jureur, un homme déterminé.

A la sacre moun ama, à la manière des bandits, des hommes déterminés à tout faire.

SACREPACHIN , F. M. SACREPELAR. Sorte de juron, qui répond à morbleu, sacrebleu.

SACRESTAN, V. Sacristan et Sacr. R. SACRESTANA, s. f. (sacrestáne); Sacristine, celle qui dans une monastère de filles, a soin de la sacristie. V. Sacr, R.

SACRESTIA, V. Sacristia et Sacr, R. SACRESTOUN, s. m. (sacrestoun), d. bas lim. Enfant qui sert la messe dans les églises des campagnes. V. Sacr, R.

SACRIFIAMEN, s. m. vi. Sacrifice, offrande. V. Sacrifici et Sacr, R. SACRIFIAR, V. Sacrificar.

SACRIFICADOUR, vl. Sacrificadore, cat. V. Sacrificatour.

SACRIFICADURA, s. f. vl. Sacrificature, chose sacrifiée. V. Sacr, R. SACRIFICAIRE, vl. V. Sacrificador.

SACRIFICAR, v. a. (sacrificá); Sacrificare, ital. Sacrificar, esp. port. cat. Sa-crifier, offrir en sacrifice, immoler; célébrer la messe; renoncer, se priver.

Éty, du lat. sacrificare, fait de sacrum. accusatif de sacer, sacré, et de ficare, pour facere, faire. V. Sacr, R.

SACRIFICAR SE, V. F. SE SACRIFIAR. Sacrificarse, esp. Se sacrifier, se dévouer.

SACRIFICAT, ADA, adj. et p. (sacrifica, ade); sacrificado, port. esp. Sacrifié, ée. V. Sacr, R.

SACRIFICATION, 8. f. vl. SACRIFICA-TIEN. Sacrifice, action de sacrifier.

Éty. du lat. sacrificationis, gén. de sacri-

ficatio, m. s. V. Sacr, R.

SACRIFICATOUR, s. m. (sacrificatour); Sacrificatore, ital. Sacrificador, cat. esp. port. Sacrificateur, celui qui sacrifie, ministre préposé pour faire les sacrifices; on ne le dit qu'en parlant des juis et des payens.

Ety. du lat. sacrificator, m. s. V. Sacr, R. SACRIFICI, s. m. (sacrifici); Sacrifizio, ital. Sacrificio, esp. port. Sacrifici, cat. Sacrifice, oblation solennelle à la divinité; meurtre pieux d'homme ou d'animaux, en l'honneur du vrai Dieu ou des Dieux du paganisme; abandon; renonciation, privation.

Ety. du lat. sacrificium, m. s. V. Sacr, R. Cain offrit au Seigneur des fruits de la terre, et Abel lui fit hommage des premiers de ses troupeaux. Ce sont là les premiers sacrifices dont l'histoire ait conserve le souvenir.

La plupart des peuples de l'antiquité ont partagé l'affreux usage d'immoler des victimes humaines, dont on attribue l'invention, les uns à Saturne et les autres à Lycaon.

SACRIFICIS, s. m. vl. Ordre de prêtrise. V. Sacr, R.

SACRIFISSI, vl. et

SACRIFIZI, vl. V. Sacrifici.

SACRIFIZIRE, v. a. vl. Sacrifier, faire le sacrifice. V. Sacr, R.

SACRILEGI, s. m. (sacrilèdgi); sacri-LEGE. Sacrilegi, cat. Sacrilegio, ital. esp. port. Sacrilege, profanation des choses saintes; celui qui commet un sacrilége.

Ety. du lat. sacrilegium, fait de sacra legere, prendre, voler les choses sacrées, sous-entendu auferenda, pour emporter. V. Sacr. R.

SACRILEGI, EGEA, adj. (sacrilèdgi, edge); Sacrilego, ital, esp. port. Sacrilége, souillé d'un sacrilége. V. Sacr, R.

Ety. du lat. sacrilegus, m. s.

SACRIPANT, s. m. (sacripán); sacre, SACRIPAN. Rodomont, turbulant, homme intrépide et capable de tout faire.

Éty. de l'ital. sacripante, personnage du Roland Furieux de l'Arioste.

SACRISTA, vl. V. Sacristan. SACRISTAN, s. m. (sacristan); sacres-TAN , SACRISTEN. Sagristà , cat. Sagrestano, ital. Sacristan, esp. Sacristão, port. Sacristain, officier ecclésiastique qui a le soin et la garde des vases et des ornements sacrés, et en général de tout ce qui est renfermé dans la sacristie d'une église; d'où son nom, ou du lat. sacristia, m. s. V. Sacr, R.

SACRISTEN , V. Sacrislan.

SACRISTIA, s. f. (sacristie); sacrestia. Sacristia, ital. esp. port. Sagrista, cat. Sacristie, lieu destiné pour serrer les vases sacrés, les ornements d'église, et où les prêtres, les diacres, etc., vont se vétir des habits d'usage pour le service divin ; ce qui est contenu dans une sacristie.

Ety. du lat. sacrarium, m. s. V. Sacr, R.

SADADIER, vl. V. Soldadier. SADANAS, vl. V. Sathanas. SADINA, s. f. vl. Saisine. V. Sazina. SADIS, dl. (sadis). Pour dit-il. Sadise el, dit-il en lui-même.

Puissant Dieu sadiz el, gran mestre del troneire. Que n'ignorax pas res e que poudex tout beire. Bergoing.

SADOL, vl. V. Sadoul et Sat, R. SADOLABLE, et SADOLADOR, adj. vl. Rassasiant. Voy. Sat, R.

SADOLAMENT, V. Sadoulada et Sat, Rad.

SADOLAR, Sadollament, cat. V. Sadolhar.

SADOLEZA, s. f. vl. Satolezza, ital. Rassasiement. V. Sat, R. satiété, réplétion. SADOLHAR, vl. Sadollar, cat. Voy. Sadoular.

SADOLLAMEN, s. m. vl. Sadollament, anc. cat. Satollamento, ital. Rassasiement. V. Sat, R.

SADOLLAR, vl. Sadollar, cat. Voy. Sadouiar.

SADOLLAT, vl. V. Sadoulat. SADON, s. f. vl. Saison.

SADOUL, OULA, adj. (sadoul, oule); SADOUP, SOOULA, SOULA, ABASTAT, SAUL, SADOU, PETE, ABRABAT, ASSADOULAT, MART. Sadoll, anc. cat. Satollo, ital. Soul, soule, pleinement repu. rassasié, fatigué, dégoûté d'une personne ou d'une chose.

Éty. du lat. satullus, dim. de satur, d'où: satoul, sadoul, et le français saoul, soul. V. Sat, R.

Lavare et leis huelhs soun jamai sadouls.

Moun sang es gealat dins meis venous, Et siou tant sadoul de moun sort Que regarde venir la mort Coumou lou terme de meis penous. Coye.

SADOUL, s. m. (sadoul). Soul, autant qu'il suffit, autant qu'on puisse désirer, user, endurer.

N'ai moun sadoul, j'en ai tout mon soûl. Éty. du lat. satullus, soul. V. Sat, R.

SADOULADA, s. f. (sadoulade); sabou-SAGNA, VENTBADA, SADOLAMENT, en ancien languedocien, DADOUL. Sadollament, anc. cat. Satollamento, ital. Rassasiement, état d'une personne rassasiée, action de se rassasier.

Ety. de sadoul et de ada. V. Sat. R. SADOULAR , v. a. (sadoulá); saular, as-Saziare et Satollare, ital. Saciar, esp. port. Sadollar, anc. cat. Rassasier, appaiser la faim, satisfaire l'appétit, fig. lasser, fatiguer, dégoûter.

Ety. du lat. satullare, m. s. ou de sadoul et de ar. V. Sat. R.

SADOULAR SE, v. r. Se rassasier, user immodérément manger son soûl.

SADOULAT, ADA, adj. et p. (sadoulá, áde); saulat, soculat, massasiat. Rassasié, soulé, ée, enivré.

Éty. du lat. saturatus ou de satullus, m.

s. V. Sat. R. SADOUP, d. béarn. Alt. de sadoul, m. s. V. Sat, R.

SADOUT, D'Astros, l'emploie pour Sadoul, v. c. m. et Sat, R.

SADREIA, s. f. vl. Saturcia, ital. Sarriette. V. Pebre-d'ai.

Éty. du lat. satureia, m. s.

SAEL, s. m. vl. Śceau. SAELAT, ADA, adj. et p. vl. Scellé, éc. SA-EN-RETRE, expr. adv. vl. Par le passé.

SAETA, s. f. vi. Seta, port. Saela, esp. cat. Trait, flèche. V. Flecha.

Ety. du lat. sagitta, m. s. d'où sageta et saeta. V. Sagit, R.

SAFAREC, s. m. vl. Safareti, cat. Reservoir pour contenir l'eau.

SAFI et SAFIR, V. Saphir.

BAFOURIAN, Alt. de Symphourian, nom d'homme, v. c. m. SAFRA, vl. V. Safran.

SAFRAN, S. M. (Safran); SAFRAN-PRIMATE. Saffran, all. Azafran, esp. Safra, cat. Aça-frao, port. Safran, safran cultive, Crocus sativus officinalis, Lin. plante de la fam. des Iridées, cultivée dans quelques contrées de la Basse-Provence. On la croit originaire du Levant. V. Gar. Crocus sativus, p. 134.

Ety. du turc safran, ou de l'arabe sapheran, azafran, zahafaran ou zanfaran, m. s.

La substance jaune, aromatique et colorante, connue dans le commerce sous le mème nom de safran, provient des stigmates desséchés de cette plante et non des étamines comme le dit Garidel.

On nomme safranière, un champ planté de safran.

La culture du safran est ancienne en France, mais ce n'est pourtant que depuis 1520 environ, qu'elle est devenue un objet de spéculation, surtout pour l'Angoumois.

Le safran fut introduit en Espagne par les Arabes et en France, dans le courant du XIV = siècle, par un membre de la famille des Porchaires qui en planta les premières bulbes à Avignon.

SAFRAN. s. m. Safrain de gouvernail, la pièce la plus en dehors du gouvernail d'un

Safran d'estrava, safran d'étrave, pièce de bois ajoutée après coup, depuis le dessons de la gorgère jusqu'à la quille.

SAFRAN-BASTARD, S. m. Safra-bord, cat. Azafran-bastardo, esp. Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, au carthame des teinturiers, V. Grana de perrouquet, et au safran sauvage. V. Safran-fer.

Dans le département du Tarn, on le donne anssi, selon M. Poumarède, au colchique d'au-

tonne. V. Brama-vacca.

SAFRAN DERAYER, s. m. (safrá derayé); AAPRA DEBAYE. Nom toulousain du safran d'automne, Crocus automnalis.

Ety. Derayer, dernier, tardif.

SAFRAN-FER, S. M. (safran-fer); safran-BASTARD. C'est le safran ordinaire croissant spontanément.

On donne encore ce nom au safran printanier, V. Nilha de prima, et au colchique d'automne. V. Brama-vacca.

SAFRAN DE MARS APERITIF, S. M. Safran de mars apéritif, oxyde de fer auquel les chimistes modernes donnent le nom de peroxyde de fer hydraté.

Ety. Safran, de sa couleur, de mars, un des noms du fer, apéritif, à cause de ses propriétés.

SAFRAN DE MARS ASTRIBUENT, Safran de mars astringent, oxyde brun de fer, que les chimistes modernes, nomment péroxyde de

SAFRAN-PRIMAYS, S. m. (safrán-primaic)

Nom toulousain du safran. V. Safran. SAFRAN-SALBATEE, S. m. (safran-salbátgé); sapra-salbatse. Nom que porte, à Toulouse, l'amaryllis lutea.

SAFRANADA, adj. vl. Safranée, jaune, couleur de safran.

SAFRANAR, v. a. vl. Azafranar, esp. Açafroar, port. Zafferanar, ital. Safraner, jaunir avec du safran.

SAFRANAT, ADA, adj. et p. (safraná, ade). Safrané, ée, où il y a du safran, jaune comme du safran.

SAFRANIER, s. m. (safranié). Safranière, terre ensemencée de safran, marchand de safran, et fig. banqueroutier, parce que autrefois on peignait en jaune les maisons de ceux qui avaient failli.

Ety. de safran et de ier.

SAFRANIER, s. m. nom de lieu. Lieu abondant en Safre, v. c. m.

SAFRANOUN, s. m. (safranoun). Un des noms du carthame, selon M. Garcin. V. Grana-de-perrouquet.

Éty. de safran et du dim. own, petit safran. SAFRANOUS , adj. (safranous) ; saraous. Jaune, pâle, d'une couleur jaune peu déci-

dée, et fig. personne dont la réputation est un peu ternie, qui est sujette à caution, dangereuse.

Éty. de safran et de ous, litt. ressemblant au safran, parce que la couleur safranée indique en général une mauvaise santé.

SAF SAFRAR, v. a. vl. Broder, garnir d'or-froi, safrer. V. Safran, R.

SAFRAT, ADA, adj. et p. vl. Damasqui-

ne, safré, ée.

SAFRE, s. m. (safré). Dans la Basse-Provence, on désigne par ce nom, un sablon quartzeux, et dans la Haute, la terre glaise ou argile qu'on y emploie au lieu de mortier.

Ely. ?

Dans les arts et en français, on donne le nom de safre à un mélange des trois parties de sable siliceux ou de quartz pulvérisé, et d'une partie du résidu de l'oxyde de cobalt mêlé de silice et d'oxyde de fer.

SAFROUS, OUSA, OUA, adj. (safrous, ouse, oue). Sablonneux, dans la Basse-Provence, argileux, dans la Haute. V. Safra-MOMA.

### SAG

SAG, radical dérivé du latin sagus, sagi, devin, qui pronostique, présage, d'où sagax pénétrant, qui a de la sagacité, prosagium, présage.

De sagi, gén. de sagus, sagi, et par apoc.

De sagacis, gén. de sagaæ, par apoc. sa-gac; d'où : Sagac-itat, Sag-an, Sagan-as. De præsagium, par apoc. presag; d'où: Pre-sagi, Pre-sage-ar.

SAG, s. m. vl. Sac, pillage. V. Sag.

SAGA, S. f. vl. saya, saia, sagel. Saya, cat. esp. port. Saia, ital. Saie, étoffe de laine grossière, sayon, hoqueton; cuirasse, corcelet. V. Sayon.

Ety. du lat. sagus, m. s.

SAGA, s. f. (sague), d. de Barcel. Tas de gerbes placées horizontalement. V. Vacha.

SAGA, s. f. (sague). Garc. Brouillard, vapeur qu'il y a dans les airs. V. Sagares.

SAGACITAT, s. f. (sagacitá); subici, enernation. Sagacità, ital. Sagacidad, esp. Sagacidade, port. Sagacitat, cat. Sagacité, qualité par laquelle l'esprit discerne et saisit vivement ce qu'il y a de plus difficile, de plus caché dans les sciences, dans les affaires, etc.

Ety. du lat. sagacitatis, gén. de sagacitas dérivé de sagus, devin. V. Sag, R.

SAGAGNAR, v. a. (sagagná); sagaigna, SAGAIGNAM. Charcuter, couper avec peine et malproprement, tirailler, agacer, tracasser, ébranler, harasser, secouer.

Éty. de sang et de agnar, ou du grec σάγαρις (sagaris), bache.

SAGAMOUN, s. m. (sagamoun). Voy. Soustina.

SAGAN, s. m. (sagán); sagat, boumbdan, BAHADAH. Au propre, sabat, et fig. vacarme, criaillerie, on le dit aussi d'une personne intrépide, de tout ce qui donne du souci.

Ety. de sagan, sorcier, ou du celt. selon M. Astruc. V. Sag, R.

Sagan et magnan, sagat et magat, désordre, confusion, mélange de toutes sortes de gens.

De sagan, sorcier formé.

De magus, magicien.

SAGANAS, s. m. (saganás). Augm. de sagan, grand bruit, grand vacarme, personne qui ne doute de rien.

Éty. de sagan et de l'augm. as. V. Sag,

SAGAPENUM, s. m. (sagapenóm); Sagapeno, ital. cat. esp. port. Sagapenum. gomme résine, qui nous arrive en assez gros morceaux, roussatres en dehors et cornés en dedans, d'une saveur âcre et mordante et d'une odeur forte et désagréable, approchant de celle de l'ail.

Éty. du lat. sagapenum, et dérivé du grec σαγάπηνον (sagapenon), ou de sagapenion. nom que lui donne Dioscoride.

Ce suc découle d'une espèce d'ombellifère

qui n'est pas encore. bien déterminée et que l'on croit être la Ferula persica, c'est dans l'Egypte et dans la Perse qu'on le recueille.

SAGARES, s. m. (sagarés); saga. Bru-mes, brouillard. V. Nebla et Cegares.

SAGATA, s. f. (sagate); sagatous, cen-MA. Surgeon, drageon, rejeton que les arbres et les plantes poussent de leur pied, fig. rejeton, bourgeon de vigne.

Éty. du celt. sagastra, le même. V. Sagit,

Poussar de sagatas, drageonner.

Aqueou frances dount la douçour vous flatto, Qu'à fouerce d'escura fan venir beon coume es, De ma lengo (du provençal), es una sagato.

SAGATADA, s. f. (sagatáde), dl. Sacu-dida, esp. Secousse. V. Brandada et Sagit, Rad.

SAGATAIRE, s. m. (sagatáiré). Assassin, bousilleur, fripeur, elc., boucher, chez les Juifs.

Éty. de sagatar et de aire. V. Sagit, R. SAGATAIRE, s. m. (sagataire). Nom qu'on donne, dans le Languedoc, à la piegrièche méridionale, Lanius meridionalis, Cresp. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres (à bec-crénelé).

On le nomme Darganas, en Provence, v. c. m.

Ely. V. Sagit, R.

SAGATAR, v. a. (sagalá). Couper les drageons qui poussent àu pied d'un arbre ; le drageonneur.

Ety. de sagata et de la term. ar. Voy. Sagit, R.

SAGATAR, v. a. Poignarder quelqu'un. le saisir au collet, tourmenter, pourchasser, gåter, dégrader.

Ety. du lat. sagittare. V. Sagit, R.

SAGATOUN, s. m. (sagatoun). Dim. de Sagata, v. c. m. petit ou jeune rejeton. Voy. Sagit, R.

SAGATUN, s. m. (sagatún). Terme collectif pour désigner tous les bourgeons de la vigne, tous les surgeons d'un arbre. Garc.

Éty. de Sagata, v. c. m. et de la term. un. V. Sagit, R.

SAGE, V. Sagi et Sap, R. SAGE, adj. des deux genres, vl. Sage.

SAGEA-FREMA, S. f. ACCOUCHUSA, LE-VANDIERA, LEVANDIRIRA; MATBOUNA, LEBA-DOURA. Sage-femme, accoucheuse. V. Baila et Sap, R.

> Timuerunt obstetrices Deum. Exode, cap. 1, 3. 21.

On voit dans ce chapitre, que Siphra ou Saphora et Phua étaient deux célébres sages-femmes, du temps de Pharaon.

SAGEAMENT, adv. (sadjaméin); Sabiamente, esp. port. Saviamente, ital. Sabiament, cat. Sagement, d'une manière sage, prudemment.

SAGECIA, S. f. vl. SAGETIA. Sagetia, cat. Saetia, esp. Saettia, ital. Nacelle, salque, sorte de bateau léger.

Éty. de l'arabe satja, m. s.

SAGEL, s. m. vl. dl. sagell, sagell, sagell, sagell, sager. Sigillo, ital. port. Sello et Sigilo, esp. Sagell, anc. cat. Sceau, cachet, lettre scellée; traité, code. V. Cachet et Boul.

Éty. du lat. sigillum, m. s. SAGELAR, v. s. (sadgelå); SAGELLAR.
Sagellar, anc. cat. Sigilar, esp. Sellar,
port. Sigillare, ital. Sceller, cacheter. V. Cachetar et Boular.

Ety. du lat. sigillare, m. s. SAGELAT, adj. et p. vl. sageleat, sa-CEBAT. Scellé.

# Breu sagelat de mon anel. Arn. de Mar.

Bref scellé de mon anneau. SAGELH, s. m. vl. V. Saga; pour sceau, V. Sagel.

SAGELHAT, vl. V. Sagelat. SAGELL, vl. Sceau. V. Sagel. SAGELLAR , vl. V. Sagelar.

SAGERAT, ADA, adj. anc. béarn. Scellé, ée.

SAGESSA, s. f. (sadgesse); sapiença, SAGETAT. Saviezza, ital. Sabieza et Sabiduria, esp. Sabiesa, cat. Sabedoria, port. Sagesse, prudence, bonne conduite, modération, modestie; habitude constante d'une vie réglée et exempte de vices.

Éty. du lat. sapientia, m. s. V. Sap, R.

Ren n'esgalo la sagesso! Ou l'a poussedo un tresor, Un tresor dount la richesso Voou mai qu'aquello de l'or. Gros. Quatrins.

SAGET, s. m. anc. béarn. Sceau. V. Sagel.

SAGETA, s. f. (sadgéle); sageta, saeta. Sagita el Saeta, esp. Sageta, cal. Saetta, ital. Flèche, dard, trait.

Éty. du lat. sagitta. V. Sagit, R.

Bel agi deis tités, dels flours, dels ausselouns! Passes trop leun, dures pas proun, Voles pu vite que sagetto,

En vl. il désigne encore un signe céleste. SAGETAR, vl. V. Sagitar.

SAGETAT, s. f. (sadgetå), dg. Sagesse. V. Sagessa et Sap, R. SAGETIA, vl. V. Sagecia.

SAGI, AGEA, adj. (sadgi, adge); sagz, SABI, SAVI, SATE. Savio et Sagio, ital. Sabio, esp. port. Sage, qui a l'habitude d'agir et de parler à propos, en suivant les lumières de la raison, réglé dans sa conduite; en parlant d'un enfant, posé, raisonnable; en parlant d'une sille, d'une semme, modeste, chaste, pudique.

Ety. du lat. sapere, avoir de la sagacité.

V. Sap, R.

SAGI, s. m. vl. Sain-doux. V. Sain.

SAGI, s. m. (sádgi). Sage, qui fait profession de sagesse. V. Sap. R.

En vl. ainé.

Sagi de Greça, on parle souvent des sept sages de la Grèce, c'est le nom qu'on donne aux Grecs célèbres, qui durant le VIme siècle avant J.-C. s'illustrèrent par leur morale et leurs vertus. Ce furent, Thales, Solon, Bias, Chilo, Cléobule, Pittacus et Périandre.

SAGIETA, adj. et p. d. vaud. Pour Sagitat, v. c. m. martyrisé à coups de flèches. V. Sagit, R.

# Sant Matio fò sagietà. De las Tribulacions.

**SAGIETAR**, v. a. d. vaud. Percer à coups de flèches. V. Sagit, R.

SAGILLAT, ADA, adj. et p. vl. Scellé, ée.

SAGIN, s. m. vl. Sain-doux. V. Sain. SAGIT, SAGET, SAGAT, radical pris du latin sagitta, flèche, sagette.

De sagitta, par apoc. sagit; d'où : Sagitari, Sagit-at, Sagit-a, Sagiet-à, Sagi-

De sagit, par le changement de i en e, saget; d'où: Saget-a, Saget-a.

De saget, par la suppression de g, saet; d'où : Saet-a.

De saget, par le changement de e en a, sagal; d'où : Sagat-aire, Sagat-a, Sagat-ar, Sagat-ada, Sagat-oun, Sagat-un, Sagougnar.

SAGITAR , v. a. et n. vl. sagittan, sage-TAR Saetear, esp. Saettare, ital. Darder, lancer, percer de sièches.

Ety. du lat. sagittare.

BAGITARI, 8. m. vl. sagittari. Sagittario, port. ital. Sagitario, esp. Sagitari. cat. Sagittaire, archer, soldat qui tirait de l'arc; un des douze signes du zodiaque.

Ety. du lat. sagittarius, m. s. V. Sagit, Rad.

SAGITAT, ADA, adj. et p. vl. Blessé par une slèche. V. Sagit, R.

BAGITTA, s. f. vi. Sagita, esp. Flèche. . Sagit, R.

Sagilla barrada, flèche barbelée.

SAGITTAR, vl. V. Sagitar SAGITTARI, vl. V. Sagitari.

SAGMA, s. f. (sagme). V. Soustina. Gar. SAGN, salen, radical de sagna, marais, en celt.

De sagna, par apoc. sagn; d'où: Sagna, Sagnar, Sagnas, Sagnata, Sagnater, Sugnier-as, Saign-a, Saign-as, Sanh-a.

SAGNA, s. f. (sagne). Marais, terrain abreuve de beaucoup d'eau, lieu où l'eau séjourne.

Éir, du celt. sagna ou saignia. V. Sagn,

SAGNA, S. f. LAMBOURDA, MOZA, BOURSA, COUNCUL-DE-SANTA-ANA, BOLLA, \$28CA, SESCA-DE-PIPOUTIER, FILOUA, SARRETA. Masse d'eau, roseau des étangs, masse au bedeau, Typha latifolia, Lin. plante de la fam. des Typhacees, qu'on trouve dans tous les lieux marécagenx. V. Gar. Typha palustris major, p. 476. Éty. de sagna, marais, lieu où cette plan-

te croit. V. Sagn, R.

Les seuilles du typha servent à faire des

nattes et à recouvrir le siège des chaises : elles donnent au département des B.-du-Rh. un produit annuel et net de 13,000 francs, selon l'auteur de sa St.

SAGNA, s. f. Est encore le nom qu'on donne, à Velensoles, au Sparganium erectum, Var. α Lin. Sparganium ramosum, Dec. plante de la fam. des Typhacées qui croît dans les marais, sagna, d'où son nom. Voy. Gar. Sparganium ramosum, p. 448 et Sag, R.

SAGNA-DEIS-PRADS, s. f. (sagnedeis-pras). Nom par lequel on désigne les laiches ou carex, en général, plantes dont les feuilles triangulaires et tranchantes blessent la bouche des bestiaux qui veulent en manger; elles croissent dans les lieux marécageux, d'où le nom de sagna.

SAGNAR, vl. Sagnar, cat. V. Saunar. SAGNAR, v. a. (sagna), dl. sesquan. Garnir ou empailler des chaises avec les feuilles de la massette d'eau. V. Sagna.

Ety, de sagna et de ar. V. Sagn, R. SAGNAS, s. m. (sagnas). Augmentatif de sagna, gros marais, prairie dans laquelle l'eau est toujours cioupissante. Voy. Sagn. R.

SAGNAS, s. f. pl. (ságnás). Nom de lieu qu'on applique à des localités qui sont ou

qui ont été marécageuses.

Ety. de sagna, marais. V. Sagn, R. SAGNETA, s. f. (sagnéte); sasquil-rin JOUNG A TIMAPOINT. Petite massette, Typha minima, Lin. plante de la famille des Typhacées, qui croît dans les lieux marecageux ; commune aux environs de Digne, et qui ne s'élève pas au-delà de 3 à 4 décimètr.

Éty. Dim. de Sagna, v. c. m. et Sagn, R. SAGNETA, s. f Nom qu'on donne, à Valensoles et aux environs, au souchet. V. Triangle et Sagn, R.

Sagneta, est encore un nom commun à la plupart des carex ou laiches, Carex, Lin. plantes de la sam. des Cypéracées, à feuilles triangulaires, que les bestiaux ne veulent point manger. V. Herba de sagna. SAGNIA, d. béarn. Sagnia, cat. V.

Saunada, m. s. et Sang, R. SAGNIER, s. f. (sagnié); et impr. sacus.

Nattier : ouvrier qui fait des nattes, qui met en œuvre les diverses espèces de feuilles des plantes nommées Sagna, v. c. m.

Ety. de sagna et de ier, litt. ouvrier en sagna. V. Sagn, R. SAGNIERAS, s. f. pl. (sagnières). Nom

de lieu, Sagnières.

Ety. de sayna, marais, plante maréca-geuse, et de ieras. V. Sagn, R.

SAGNOTA, s. f. (sagnote). M. Desanat, a dit : Prendre la sagnota, comme on dit: Prendre lou roussignoou, la cigala, s'enivrer: dans les vers suivants.

> Per pa prendré la sagnotou Quoique buves coum'un traou.

SAGOU, s. m. (sagou). Sagou, espèce de fécule ou amidon que l'on retire de la moelle de plusieurs palmiers, et particuliè-rement du sagonier raphia, Sagus raphia, Lam. et farrinisera, arbres de la samille des Palmiers qui croissent au Malabar, en Afrique, dans les royaumes d'Oware et de Benin.

Ety. du lat. sagus, sagu, sagou.

SAGOUGNAR, v. a. (sagougná). sacovienas. Presser vivement, inquiéter, incommoder, secouer, tirailler.

Éty. de sagittare ou de sagana et de ar, tourmenter à la manière des sorciers. Voy. Sagit, R.

SAGOULHAR, v. n. (sagouillá), dl.

V. Gargoulhar.

SAGOULHAR, v. a. (sagouliá); sagouune bouteille ou dans un autre vase.

SAGOULJAR, V. Sagoulhar.
SAGRA, s. f. vl. Sacra, esp. port. ital.
Consécration. V. Sagratio.

Éty. du lat. sacrum, m. s. SAGRA, s. f. vl. Secrète de la messe; bru. V. Saer, R.

SAGRACIO, s. f. vl. V. Sagratio.

SAGRACIOS, s. f. vl. Choses sacrées. V.

SAGRAFIZI, s. m. vl. Sacrifice, V. Sacrifici et Sacr, R.

SAGRAMEN, vl. V. Sacrament

SAGRAMENT, s. m. (sagraméin); sa-Serment, jurement, promesse. V. Sarment.

Éty. du lat. sacramentum. V. Sacr, R. Pour sacrement, V. Sacrament.

Car sagramen forsat a dreitura no val. Car un serment forcé en justice ne vaut. Hist. Crois. Alb. V. 4800.

SAGRAMENTAL, adj. vl. Sagramental. cat. Relatif au serment. V. Sacramental et Sacr. R.

SAGRAMENTEJAR, v. a et n. vl. sa-CRAMENTELAM. Blasphémer, profaner. Voy.

SAGRANSA, s. f. vl. Consécration. V. Sagratio et Sacr, R.

SAGRAR, v. a. vl. Consacrer. V. Sa-crar et Sacr, R.

SAGRASON, vI V. Sagracio.

SAGRASSIO, s. f. vl. Consécration. V. Sagratio et Sacr, R.

SAGRAT, ADA, adj. et p. vl. V. Sacrat. SAGRATIO, S. f. VI. SAGRACIO, CACRASOU, MARASSIO , SAGRA , SAGRANA , Sagração, port. Sagrazione, ital. Consécration, action de consacrer.

Ety. du lat. sacratio, m. s.

SAGRESTAN, vl. Sagrieta, cat. Voy. Socristan.

SAGRESTIA, vl. Sagristia, cat. Voy. Sceristia.

SAGRIECHA, s. f. (sagriétche), et SAGRIEGE, s. m. (sacriédgé). Noms langued. de la sarriette. V. Pebre-d'ai.

SAGRIER, s. m. vl. Sanctuaire, sacristie. V. Sacrier.

SAGRIFIZI, vl. V. Sacrifici.

SAGROUNLAR, v. a. (sagrouniá); SAGUERI, dg. Pour sacheri, saperi, ie sna.

SAGUES, vi. Qu'il ou qu'elle sût. SAGUT, dg. Pour Saehut, su, v. c. m.

SAHI, s. m. (saï). Chevrotin, peau de chevreau préparée; pour sain-doux. V. Sain. SAHUC et

SAHUQUIER, s. m. Noms langued. du 1 sureau. V. Sambuquier.

SAHUQUIER, s. m. (sahuquié). Nom du sureau commun, dans les environs de Toulouse. V. Sambuquier.

SAHUS et

SAHUT, s. m. vl. Sureau. V. Sambuquier.

# SAE

SAI , Pour sey, se-y.

Que crido, mau despiech la fiero, Jamai pus non sai tournarai. Michel

Un autre qui crie, maudite soit la foire, Je n'y retournerai jamais plus. SAI, d. bas lim. Pour siou, je suis. SAI, adv. vl. Sai, anc. cat. Pour ca, là. V. Aiçai et Aiçà.

SAI, vl. Pour sap, je sais.

Éty. de saber et saupre.

SAI, Troisième personne du sing. du prés. de l'ind. du verbe saber, noun sai, je n'en sais rien.

Qu sai? qui sail?

N'y a que noun sai, il en a beaucoup. SAI, Pour se y.

Sa-y-a degun? n'y a-t-il personne? Diou sai siegue pour Diou se y siegue, Dieu soit céans, salut qu'on fait en entrant dans une maison habitée.

Sai que, sans doute, peut-être, apparamment

SAI, Sain-doux. V. Sain.

SAIA, s. f. (saye); Saio, ital. Manteau de berger, terme des B.-du-Rh. Garc. ancien vetement. V. Saga.

Ély. du lat. sagum, saie, sorte de vêtement dont les Perses, les Romains et les Gaulois se servaient en temps de guerre.

SAIAR, v. a. (saïá); Hisser, tirer en haut d. de Marseille.

SAICA, s. f. (saïque); Saica, esp. Saïque, sorte de vaisseau de charge qui porte deux mâts et beaupré, dont on se sert dans le Levant et particulièrement sur les côtes d'Egypte.

Ety. du turc. saica et du lat. m. s.

SAIET, nom de lieu, vl. La ville de Sidon. Venguem en Saiet, venimus Sidonem.

SAIGNA, V. Sagna. SAIGNAS, V. Sagnas et Sagn, R. SAILAR, v.a. (sailá), dl. Ouvrir. Voy. Sallar.

Ety. de saile et de ar.

SAILE, s. m. (sáilé), d. bas lim. Tout espèce de vêtement dont les pauvres gens se couvrent pour se garantir du froid et de la pluie.

SAILLIR, v. n. vl. Sortir; pour saillir,

santer, V. Salir. Saill, il ou elle saute, sort; tressaillir, frémir. V. Salh, R.

SAIN, (sain), et impr. savin, sagin, sai, bo et Enxundia, port. Grasso di porco et Saime, ital. Sagin, anc. cat. Sain-doux, graisse de porc fondue. V. Graissa-blanca.

Éty. du lat. sagina, graisse, sagn, en bas breton, dérivé du grec σιαλος (sialos), saindoux.

Far sayin, d. béarn. s'engraisser. SAINA, s. f. vl. La Seine.

Il ou elle guérit.

SAINE, s. m. vl. Saxon, né en Saxe. SAINHA, S. f. VI. SAYNA, SABA. Marais. V. Sagna.

SAINS, prép. et adv. vl. saintz, sayes. Céaus, çà dedans, ici dedans.

Éty. du lat. ipsaintus ou de sai et de

Adi. Sensé.

BAINT', vl. V. Sanct.

SAINTZ, vl. adv. Céans. V. Sains.

SAIO o saio, Cris des mariniers pour tirer le sable. Garc. (pour le cable).

SAIOU et

SAIQUE, V. Sayou. SAIQUE, esp. d'adv. (saïque), dl. Apparemment, sans doute, peut-être.

Éty. M. Mazer croit que ce mot peut venir du grec aixé (aiké), si toutefois, si par hasard; mais saique paralt évidemment composé de sai et de que.

SAIS, adj. vl. Gris.

SAISAR, v. n. vl. Grisonner. SAISHO, s. f. vl. Soissons.

SAISONHA, s. f. vl. Saxe.

SAISOU, d. béarn. V. Sesoun, m. s. et Sesoun, R.

SAISSETA, V. Seisseta. SAI-SUS, adv. vl. Ci-dessus. SAITZ, adj. vl. Eveillé. SAIZINA, vl. V. Sazina.

SAJA, s. f. (s'adge). V. Sayoow. SA-JOS, adv. vl. Ici-bas.

SAL, sau, radical pris du latin sal, salis. sel, et dérivé du grec αλς, αλός (hals, halos), m. s. par apoc. et changement de l'esprit rude en s.

De sal : Sal , Sal-abrous , Sal-ada , Salad-eta , Salad-ier , Salad-ura , Sal-Salau-eta, Salau-ter, Suluu-ura, Sulagi, Sal-aire, Sal-ar, Des-salar, Salar-iar, Sal-ari, Sal-asoun, Sal-at, Salien, Sal-esoun, Salier-a, Salin-s, Salin-as, Saliva, Saliv-ar, Saliv-ation, Saliv-ous, Sal-s, Salha, Sals-ar.

De sal, par le changement de s en u, sau; d'où : Sau, Sau-mura, Sau-n-ier, Saucissa, Sauciss-ier, Sauciss-ot.

De sal, par le changement de lenr . sar :

d'où les mots que par sal.

SAL, 2, radical pris de l'allemand ou du teuton sal, ordure, crasse, malpropreté; d'où le verbe sulen, salir, souiller, sole, en angl.-saxon, soyl, en angl. que M. Clavier fait venir du lat. suile, étable à cochons, et Ménage de squalus, pour squalidus, sale, crasseux, malpropre.

De sal: Sal-e, Sal-stat, Sal-ir, Sal-issent, Sal-op, Salop-a, Salop-aria, Sa-

lop-assa , Salop-eta.

SAL, adj. et p. vl. Sauf. V. Salv. SAL, s. m. vl. Salut, protection, garde.

V. Salut, R.

SAL. adj. En vieux langage, sauf, as-suré, sain, dit pour salv: Deus mi sal, vl. Dieu me sauve, ou que Dieu me sauve.

BAL, s. f. Sale, ital. Sal, esp. port. Sal, cat. esp. Sel. V. Sau.

Ely. du lat. sal, m. s. V. Sal, R.

SAL, vl. Sauf, hormis, excepté; au moins, il ou elle sauve, garde, saute. Voy. Salut, R.

SAL AMMOUNIAC, S. m. (sal amouniac); SAL ARMOUNIAC. Sal amoniaca, esp. Sal amoniac, cat. Sale anmoniaco, ital. Sel ammoniac, muriate d'ammoniaque, hydrochlorate d'ammoniaque des modernes : combinaison de l'acide muriatique, hydro-chlorique, avec l'ammoniaque.

Ce sel nous a été fourni pendant trèslongtemps par l'Egypte, mais depuis les travaux de Geoffroy, Duhamel, Bertholet et Fourcroy, on le fabrique en France en très-grande quantité.

SALA, s, f. (sále); Sala, ital. esp. port. cat. Salle, la principale pièce d'un appartement complet et qui est ordinairement plus grande que les autres, particulièrement des-tinée aux réceptions; grande pièce d'un hôpital.

Éty. de l'all. saal, m. s. dérivé de l'anc. germ. sal, demeure, séjour, babitation.

En vl. cour, palais, place d'armes.

SALE D'ASILE, S. f. Sale d'asile, salle où l'on recoit les enfants qui trop jeunes, ont besoin d'être surveillés et où on les garde pendant le jour.

La première idée de cette utile institution est due à madame la marquise De Pastoret.

en 1825.

SALABIDA, s. f. (salabide). Un des noms que porte, en Languedoc, le melet. Voy. Sauclet.

SALABICOUS, OUSA, OUA, adj. (salabicous, ouse, oue). Savoureux, qui a un goût de salaison. V. Salabrous et Sal, R.

SALABRE, s. m. (salábré). Salabre, filet en forme de truble, attaché à un manche, dont on se sert pour prendre le poisson dans les trous des bourdigues, et dans les réservoirs.

SALABRE-DE-FOUNDS, s. m. Salabre de fond, espèce de drague soutenue par des cordes sur le fond de la mer. Ency. Meth.

SALABROUS, adj. (salabrous); sama-BROUS, SALABICOUS. Avoir un goût de salaison, de salure.

Ety. V. Sal, R.

SALACHOUN, s. m. (solotsóu), d. bas lim. Rougeole. V. Senespion.

SALADA, S. f. (salade); sanada, ensala-DA, ABSALADA. Insalata, ital. Ensalada, esp. Salada, port. Salade, mets composé d'herbes ou de légumes qu'on mange assaisonné avec du sel, de l'huile et du vinaigre.

Ety. de sal et de ada, litt. fait avec du sel, c'est-à-dire, assaisonné avec, etc. V. Sal, R.

En Lenguedoc, ce mot est synonyme de Aigua-sau et de Saladura, v. c. m.

Salade, ce dit aussi des herbes non assaisonnées qui doivent être mangées en salade.

On nomme salada fera ou champanela, celle qu'on ramasse dans les champs, et qui se compose ordinairement de mâches, de pissenlits et de barbeboucs.

Mais salade n'est pas français dans ce sens. SALADA, s. f. dl. Pour fourches patibulaires. V. Justicias.

SALADA, Un des noms de la laitue. V. Lachuga.

Éty. Parce qu'on la mange en salade. V. Sal, R.

SALADAIRE, Garc. V. Salur.

SALADASSA, s. f. (saladasse). Augm. de salada, grosse salade. V. Sal, R.

SALADELA, s. f. (saladèle); AURELHA-DE-LEBRE. Plusieurs espèces de plantes du genre statice, de la fam. des Plumbaginées, portent ce nom sur nos côtes maritimes.

Éty. de salada, salée. V. Sal, R.

SALADELA, s. f. (saladèle); AURELEA DE LEBRE. Nom qu'on donne, dans le département de Vaucluse, au Statice limonium, Lin. plante de la fam. des Plumbaginées qu'on trouve dans les lieux voisins de la mer.

Ety. Ainsi nommée de sa saveur qui est un peu salée, de salada, salée, et de la term, dim. eta. V. Sal, R.

SALADET, s. m. (saladé), dg.

Qu'a lou salade plen d'aucats. D'Astros.

SALADETA rema, Nom qu'on donne, à Valensoles, à la laitue vireuse, Lactuca virosa. Lin. plante de la fam. des Composées chicoracées. V. Sal, R.

SALADETA, s. f. (saladéte). Dim. de sa-lada, petite salade. V. Sal, R.

SALADETAS, s. f. (saladétes). Jeunes laitues bonnes à transplanter. V. Sal, R.

SALADIER, s. m. (saladié); Saladeira, port. Saladier, espèce de plat ou de jatte où l'on sert la salade.

Éty, de salada et de ier. V. Sal, R. SALADOUIRA, s. f. (saladouire). Voy. Saladour.

SALADOUN, Alt. de Celadoun, v. c. m. SALADOUR, s. m. (saladou), dl. Saloir, vaisseau ou table qui sert à faire la salaison. C'est aussi le vase où l'on conserve le sel.

Éty. de sal et de our, litt. qui sert à saler. V. Sal, R.

BALADRELA, s. f. (saladrèle). Nom languedocien de la graine de l'oseille longue. Ety. Saladrela, n'est ici qu'un dim. de

salada. V. Sal, R.

SALADRUEGNA, s. f. (saladruégne). Un des noms de la grande chélidoine, en Languedoc. V. Dindoouliera.

Éty. V. Sal, R.

SALADURA, s. f. (saladure); saluna. Insalatura, ital. Saladura, cat. esp. Salgadura, port. Salure, qualité que le sel communique à diverses substances, aux corps qu'on en a empreints, salaison.

Éty. du lat. salitura, ou de salat et de ura.

V. Sal, R,

. . . . Souvenez-vous Que Toussans vous prego et qu'espero, Que boutarez aquesto sero. A remia lou bacalhau Per li leva la saladuro. Gros.

SALAGE, dl. V. Salagi et Sal, R. SALAGI, s. m. (saladgi); salage. Insalatura, ital. Saladura, esp. Salgadura port. Salage, action de saler, salaison, ce qui est salé, saison, temps où l'on sale. V. Salat.

Éty. de sal, sel, et de agi, de ago, litt. ie mets du sel. V. Sal, R.

L'art de conserver les viandes par le moyen du sel, était déjà connu, selon Goguet. des Egyptiens et des Israëlites.

Didymus l'un des trente auteurs des Génponiques, donne déjà les préceptes les plus sages et les mieux entendus sur l'art de saler les viandes.

SALAGIER, s. m. (saladgié); salages. Commis qui levait le droit de salage sur les marchands de sel.

Éty. de salagi et de ier. V. Sal, R. SALAIGNAC, vl. Château en Querci.

SALAIRE, s. m. (salairé); salus. Saleur, qui sale, qui fait métier de saler, particulièrement du poisson.

Éty. de sal et de aire, celui qui met du sel. V. Sal, R.

SALAMALEC, s. m. (salamalèc); gala-MALEC. Salamalec, révérence profonde, adulation.

Ety. de l'arab. salam alaïka, que la paix soit sur toi ou avec toi ou plutôt de l'arab. zalama, flatterie, adulation, formé de zala, adoration, salut.

SALAMANDRA, s. f. (salamandre); Salamandra, ital. esp. port. cat. Salsmandre, un des noms de la salamandre triton. V. Alabrena.

Éty. du lat. salamandra, dérivé du grec σαλαμάνδρα (salamandra), m. s.

On donne le même nom, dans les environs de Nice, et probablement dans plusieurs lieux de la Provence:

1º A la salamandre tachetée, Salamandra maculata, Laurenti.

2º A la salamandre noire, Salamandra

atra, Laur. qui ne paraît qu'une variété de la précédente. 3º A la moige palmée, Molge palmaia,

Risso, espèce de triton. Reptiles batraciens de la fam. des Urode-

les (à queue remarquable).

Ces animaux que l'on a cru pendant longtemps, doués de la faculté non seulement de résister au feu, mais d'éteindre les incendies. et qu'on redoute encore comme portant et exhalant un venin mortel, sont les plus innocents des animaux, et s'ils résistent quelques moments de plus au feu que d'autres, ils ne le doivent qu'à une humeur visqueuse qui transude de leur peau; ainsi disparalt tout le merveilleux que l'on raconte depuis plus de trente siècles de ces salamandres si fameuses dans l'antiquité.

SALAMANDRI, s. m. vl. Salamandrin, petit de la salamandre.

Ety. Alt. de salamandrin, fait de salaman-

dra et de in, dim. SALAMOUN, nom d'homme, Aub. V.

Saloumoun. SALANT, adj. (salán). Salant, marais salant, puits salant, d'où l'on peut tirer du

sel.

SALAR, v. a. (salá); Salare, ital. Salar. esp. cat. Salgar, port. Saler, assaisonner avec du sel, mettre du sel pour conserver les viandes, etc., fig. vendre trop cher.

Éty. de sal, sel, et de l'act. ar, mettre du sel, ou du lat. salire, m. s. V. Sal, R. SALAR LOU, s. m. V. Salagi et Sal, R.

SALARI, S. M. (salári); secoudada, seu-DADA, GAGIS. Salario, ital. esp. port. Salari, cat. Salaire, payement pour travail ou pour service. V. Gagis.

Riv. du lat. salarium, formé de sal, sel, parce que les Romains payaient avec du sel les gens qu'ils employaient. Ils disaient d'un homme: Il gagne son sel, comme nous di-sons il gagne son pain. V. Sal, R.

SALARIAR, v. a. (salariá); Salariar, esp. port. Salariare, ital. Salarier, payer, donner un salaire. V. Sal, R.

SALARIAT, ADA, adj. et p. (salariá, ade); Salariado, esp. port. Leis salariats. on le dit des employés du gouvernement en général, de ceux qui recoivent un traitement. V. Sal, R.

SALAROS, vl. Saragosse. SALARY, vl. V. Salari.

SALASOUN, s. f. (salasoun), et impr. MALESOUR. Salaison, les viandes et le poisson salés. V. Salet et Sal. R.

SALAT, s. m. (salà); sanat. Salato, ital. Salé, viande salée.

Pichot salat, du salé, de la viande salée dont on a enlevé les os.

Le petit salé, en français, est de la chair d'un jeune cochon nouvellement salée.

Ety. de sal et de at, litt. mis au sel. V. Sal, Rad

SALAT, ADA, adj. et p. sanar. Salato, ital. Salgado, port. Salado, esp. Salad, cat. Salé, ce, assaisonné avec du sel ou préparé avec du sel pour ètre conservé; fig. cher, qu'on a trop payé. V. Sal, R.

SALA-TOUPINS, s. m. Tatillon, on le dit par dérision d'un homme qui se mêle des plus petits détails, d'un tâte-poule. V. Jean-

frema.

Éty. Sala-toupins, qui met le sel dans les pelits vases nommés Toupins, v. c. m. et Sal, Rad.

SALBAMENT, s. m. (salbamein), dg. Salut, v. c. m. et Salut, R.

SALBAGE, dl. V. Salvage et Sauvage,

SALBAGEUN, V. Sauvagina et Sautag, R.

SALBAIRE, md. V. Sauvur et Salut. R. SALBAR, di. V. Sauvar et Salut, R. SALBASSIOU, dl. V. Saubassiou.

SALBE, vl. N'a pas sable que li angues, il n'est plus nécessaire que tu y ailles.

Na pas salbe, il n'est plus temps.

SALBIA, s. f. (sálbie). Nom toulousain de la sauge. V. Sauvi et Salut, R.

SALBIA-FERA, s. f. (salbie-fère). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au marrube. V. Bouen riblet.

SALBIA-FOLA, s. f. Nom de la même plante, dans le même lieu. V. Bouen-riblet.

SALBILOME, esp. d'adv. (salbilómé). Néant, au jeu de paume, je romps ce coup au jeu de raffe.

SALCEFIC, s. m. (salcefic), d. toul. Aliér de Salsifi, v. c. m.
SALCLADOR, vl. V. Salclayre.

SALCLAR, v. a. vl. senclar Sercler. V.

SALCLAYRE, s. m. vl. V. Seouclaire. SALE, ALA, adj. (sálé, ále); BRUT. Sale, malpropre, couvert d'ordure.

Aquot creque troou lou sale, Tr. cela est trop salissant.

Èty. de l'all. sol, ordure, saleté, dérivé de salen, salir, souiller. V. Sal, R. 2.

SALE, s. m. Espèce de raisin. V. Rasin. SALEA, s. f. vi. Pour salade. V. Salada et Sal, R.

SALECMALEC, VI V. Salamalec.

SALEGE, s. m. (salédge). Saumure, salaison ou saline. Garc.

Ety. de sal, sel. V. Sal. R. SALEGEAR, V. Assalegear et Sal, R. SALEIRA, s. f. vl. Saleiro, port. Salière. V. Saliera et Sal, R.

SALEIROUN, dl. V. Saliera et Sal, R. SALEP, s. m. (salèp). Salep, nom qu'on donne aux tubercules des orchis qu'on envoie de Perse. V. Salep, R.

Ety. Les mots salep, salop, salap et salab, par lesquels on désigne ces bulbes, sont persans et ont passé sans altération dans notre langue.

SALERS, et

SALERTZ, s. m. vl. Apis, v. c. m. SALESOUN, s. m. (salesoun). Salaison. V. Saladura, Salat et Sal, R.

SALESTRE, s. m. (salèstre). Ce mot est employé dans le sens de ciel-ouvert, par Brueys, dans les vers suivants. V. Ciel-ou-

> L'houstau que n'a ges de salestre, N'a pas gaire de claritat.

SALETAT, s. f. (saletá). Saleté. V. Brutissi et Sal, R. 2.

SALETZ, s. m. vl. Ancien nom du céleri. V. Api.

SALEYAR, v. n. (saleia), d. béarn. Se mouvoir en divers sens.

SALEYE. s. m. (saleyé), d. béarn. Mouvement varié.

SALF, vi. V. Salv.

SALGAR, v. a. vl. Pétrir.

SALGEMA, et

SALGEMMA, s. m. vl. Salgemma, ital. Sel-gemme.

SALH, SAL, SALT. SAUT, SULT, SEL, Tadical pris du latin salire, salio, sallum, sauter, bondir, saillir, couvrir, s'accoupler, et dérivé du grec &langue (hallomai), sauter, bondir, s'élancer, par apoc. et changement de l'esprit rude en s, d'où insultare, sauter sur, insulter, resilire, sauter en arrière, reculer, salmo, saumon, resultare, résulter.

De salire, par apoc. sal; d'où: Sal-ir, Sal-it, Sal ida.

De sal, par le changement de l en lh, salh; d'où : Salh-ida, Salh-ir, As-salhir, As-salhent, Tres-saillir, Tres-salh-ir.

De sallum, par apoc. sall; d'où: Sall-in-banco, A-sall-ador, As-sall.

De salmonis, gén. de salmo, par apoc. et changement de l'en u : Saumoun, Saumoun-

De salt, par le changement de l en u, saul; d'où : Re-ssaut, Soubre-saut, As-saut, Sauta-oulama, Saut-aire, Saut-arell, Saut-ar, Res-sautar, Saut-egear, Saut-et, Sautilh-ar.

De insultare, par apoc. insult, formé de in et de sultare, sauter sur ou devant; d'où: Insult-a, Insult-ar, Insult-at.

De resilire, par apoc. resili; d'où: Resi-

li-ar, Resili-at, Resili-ation, Re-sult-ar. Re-súlt-at.

SALHA, imp. du verbe inusité salhar (saille). A la sulha issa, expression trèsusitée chez les marins pour dire allons, tirez.

Ély. du grec σεὺω (seuô), pousser, exciter, agiter, et de άλαλη (alalê), cri que les soldats poussaient en allant au combat.

SALHA, imp. du verbe salhir (saille). Tire, pousse, isse. Garc.

SALHAR, v. a. (saillá). Tirer ou pousser avec force, pour isser une manœuvre, terme de marine. Garc.

SALHENT, s m. (saillein); mounts-DE-TEOULE, SARIDA. Saillie, saillant d'un toit.

Éty. du lat. salientis, gén. de saliens, qui jaillit. V. Salh, R.

SALHIA, vl. Sortie. V. Salhida.

SALHICOT, s. m. (saillicó). Chevrette, sorte d'écrevisse de mer. V. Carambot.

SALHIDA, s. f. (saillide). Que le sang et saillide qui sortiront de tels pourceaux ladres ne se pourront vendre. Art. 87 du réglement sur la police de la ville d'Aix, de 1569

Éty. V. Salh, R.

SALHIDA, s. f. anc. béarn. salua. Salida, esp. Saillie, sortie, assaut.

Éty. V. Salh, R.

SALHIR, v. a. vl. Assaillir, atlaquer. Ély. du lat. assilire. V. Salh, R.

SALHIR, v. a. et n. vl. salin. Sauler, franchir d'un saut, monter à cheval. V. Salir.

Éty. du lat. salire, m. s. V. Salh, R. SALHIR, v. n. (saillir); samm. La bouta salha, le tonneau fuit, Gar. germer, en parlant des grains.

Ety. du lat. salire, s'élancer au dehors. V. Salh, R.

SALHIR, v. a. et n. anc, béarn. Sortir.

V. Saillir, Sourtir et Salh, R. SALI, s. vl. Sali, cat. Saline. V. Salinas et Sal, R.

SALI, d. bas lim. Salière. V. Saliera et Salh, R.

SALIBERT, s. m. (saliber). Syn. de Ciel-ouvert.

Éty. du lat. soli apertus, ouvert au so-

SALICAR, SE, v. r. (sé salicá). Savourer ce que l'on mange.

SALICINA, s. f. (salicine). Salicine, mot nouveau créé pour désigner un principe organique contenu dans l'écorce du saule, qui lorsqu'il est pur, cristallise en aiguilles blanches et soyeuses, et a une saveur trèsamère et légèrement aromatique.

D'après MM. Pelouze et Jules Gay-Lussac, cette substance est composée de :

55,491. . . . de carbonne. 8,184. . . . d'hydrogène. 36,325. . . . d'oxygène.

Elle est employée comme fébrifuge.

Éty. du lat. salicis, gén. de salix, saule. V. Sals, R.

C'est M. Leroux, pharmacien à Vitry-le-Français, qui est parvenu le premier, à obtenir cette substance cristallisée.

SALICOR, s. m. (salicór). Un des noms de la soude. V. Souda et Sol, R.

SALICOT, dl. V. Carambot.

SALIDA, s. f. (salide): SALEIDA. Sahida, port. Salida, esp. Sortie, issue, saillie, boutade, bon mot, pensée vive et piquante. V. Sourtida et Salh, R.

Aquel oustau a dos salidas.

**SALIEGE**, s. m (saliedge). Un des noms par lesquels on désigne la salsepareille d'Europe, en Languedoc. V. Grams-gros.

SALIEN, s. m. Saloir. V. Saliera et Sal. R.

SALIENS, s. m. pl. (salièns). On donnait ce nom à des prêtres de Mars, surnommés Gradivi, c'est-à-dire, marche à grands pas ; ils furent institués par Numa-Pompilius, 712 ans avant J.-C. pour faire des sacrifices au dieu Mars sur le Mont-Palatin.

Éty. On leur donna le nom de saliens, salii, parce qu'ils célébraient leurs fêtes en dansant, saliendo.

SALIER, s. m. (salié) et

SALIERA, s. f. (saliére); salimana, saliman. Saloir, saunière, espèce de bolte, de caisse ou de coffre où l'on conserve le sel.

Ety. de sal et de iera. V. Sal, R.

SÀLIERA, s. f. (salière); samma, sali, salimoun, salimen, 
Ety. de sal, sel, et de iera, qui sert pour le sel. V. Sal, R.

La partie supérieure qui contient le sel se nomme saleron.

Festus parle déjà des salières comme d'un meuble qui ornait les tables de son temps.

SALZEBAS, s. f pl. (salières). Salières, nom qu'on donne aux creux qu'on observe à un pouce environ au-dessus des yeux des chevaux, et par ironie aux tempes des hommes, quand elles sont enfoncées, ressemblant à une salière. V. Sal, R.

On donne encore le même nom aux creux que l'on observe au-dessus.

SALIERNA, s. f. (salièrne). Nom d'une espèce d'olive connue à Montpellier.

**SALIERNE**, s. m. (salièrné). Olivier qui porte les olives dites saliernas.

SALIN, s. m. (salin); Seli, cat. Salin, esp. Grenier à sel. V. Sal, R.

Ety. du lat. salinus.

SALINAS. s. f. pl. (salines); Salina, port. esp. ital. cat. Saline, lieu d'où l'on retire le sel; marais salants, où l'on fait évaporer l'eau de la mer pour en obtenir du sel. Éty. du lat. salina, sel. V. Sal, R.

Les marais salants sont composés d'un grand réservoir qui communique avec la mer, et de marais, proprement dits, divisés en compartiments par le moyen de petites chaussées.

### On nomme:

ABOUQUEMENT, l'entassement de nouveau sel sur un meulon ou moncese de vieux.

AIRES, les plus petits bassins carrés.

ALTERNONS, les levées qui sont à le travirse des marale saleurs

ANGELOTS, les entillers de fer aves lesquelles on retire l'écume du sel. BAISSOIRS, les réservoirs ou magasins d'esu.

BANC, un lieu convert où l'ou dépose le sel pendant 18
jours, avant que de le porter dans les megasins;

BENATE, une caisse d'osier pouvant contenir 12 pains

BENATON, en panier d'esier. V. Benasteurs. BOSSES, les tonneaux pleins de sel en grain. BOURREAU, le suc garni de paille que l'ouvrier met ser son épanle lersqu'il porte un panier de sel.

CUITE, la quantité de sel que l'un fait dans un juur, EAU-MÉRE, l'eau qui reste au foud de la poèle après la cristallisation du sel.

FRANC-SALÉ, pays de , les pays qui étalent exempts de tout druit de gahelle,

GABELLE, le lieu ou l'on vendait du sel. JAS, nome du premier réservoir du côté de la mer.

# De la mer l'eau est conduite dans un réservoir appelé:

JAS, où l'ean commence à s'évaporer. GOURMAS, tuyan qui conduit l'ean dans des bassime

COUCHES, bassius où l'euu séjourne asssi.

FAUX-GOURMAS, autre tuyan souterrain qui conduit l'eau dans le.

MORT, canal qui mène l'esu dans les nouvesus bassins ; commus sous le nous de :

TABLES, de ceux-el l'eau passe dans une série de nouveaux bassius désignés sous le nous de : MUANT, du mount l'eau graive dans les

AIRES, où s'achève son évaporation et où elle parvient par des canaux nonumés:

BRASSOURS, qui versent chaoun l'eau dans quatre aires, par des couduits souterrains.

SALINER, vl. Saliner, cst. V. Salinier.

SALINIER, s. m. vl. SALIMER. Saliner,
cat. Salinero, esp. Salinier, marchand de
sel, V. Saunier; salière, V. Saliera et
Sal, R.

Ety. du lat. salinarius, m. s.

SALINIER, s. m. (salinié), et SALINIERA, s. f. (saliniére), dl. Voy.

Saliera et Sal, R.
SALINOUN. s. m. (salinou). V. Mour.

SALINOUN, s. m. (salinou). V. Mourtier.

SALINS, V. Salinas.

SALIR, v. n. (salir); saulus, salus. Salir, esp. Sahir, port. Sortir, v. Sourtir; en Lang. on le dit aussi pour chasser: M'an salit de fora, on m'a chassé, on m'a mis dehors.

Ély. de l'esp. salir, m. s. ou du lat. salire. V. Sala, R.

# Noun poou saillir bouena sentena De la testa d'un ignourent. Brueys.

SALIR, v. s. (salir). Salir, rendre sale. V. Embrutir, Ounchar et Sal, R. 2.

SALIR, v. n. vl. salem, salem, samen. Salir, esp. Sahir, port. Salire, ital. Sortir, jaillir, élancer, sauter, bondir, saillir.

Ety. du lat. sahire, m. s. V. Salh, R. SALISSENT, ENTA, adj. (salissèin, èinle); salissent. Salissant, ante, qui se salit aisément. V. Sal, R. 2.

SALIT, IDA, adj. et p. Sauté, élancé, ée.

Éty. V. Salh, R.

SALIT, IDA, adj. et p. vl. Sorti, ie, lancé dehors. V. Salh, R.

SALITRE, s. m. (salitré); Salitre, port. esp. V. Salpetro.

Ély. Alter. de sal-nitre. V. Sal, R.

SALITUDA, s. f. (salitude). Salissure, ordure.

**SALIVA**, s. f. (salive); Saliva, ital. esp. port. cat. Salive, humeur visqueuse, limpide, inodore et sans saveur, sécrétée par les glandes salivaires. V. Escupiegna.

Ély. du lat. saliva, dérivé de sal, sel, ou du grec σίαλον (sialon), salive. V. Sal, Ř.

La salive est indispensable à la digestion et elle aide puissamment à l'assimilation: lorsquelle manque, ces fonctions languissent et finissent mème par ne plus s'exécuter. C'est à quoi s'exposent ceux qui contractent la mauvaise habitude de cracher continuellement.

Faire saliva, l'eau en vient à la bouche. SALIVAL, adj. vl. Salivaire, glandes salivaires. V. Sal, R.

SALIVAB; v. n. (salivá); Salivare, ital. Salivar, esp. port. Saliver, rendre beaucoup de salive; savourer, goûter.

Éty. du lat. salivare, m. s. ou de saliva et de la term. act. ar, rendre la salive. V. Sal. B.

SALIVATION, s. f. (salivatie-n); Salivazione, ital. Salivacion, esp. Salivação, port. Salivation, ptyalisme en terme de l'art; sécrétion plus considérable de la salive que dans l'état naturel.

Éty. de salivar et de la term. ion, action de saliver. V. Sal. R.

SALIVENCA, s. f. vl. Lavande, nard. Ety. du lat. saliunca.

Salivenca, es herba talment dita quer.... fa sautar. Eluc. de las Propr. V. Salh, R.

SALIVERT, s. m. Alter. de Ciel ouverl, v. c. m.

SALIVOUS. OUSA. OUA, adj. (salivous, ouse); Salivoso, esp. Qui provoque la salive, qui excite l'appétit, et fig. qui a du sel, de l'esprit: Prouverbi salivous, proverbe piquant, spirituel.

Ety. de saliva et de la term. analogique ous, qui est de la nature de la salive, qui en produit les effets ou qui la provoque. Voy. Sal, R.

SALLA, nom de lieu (sále); LAS CALLAS. Ce nom commun à plusieurs villages et hameaux, tire son origine des petits prieurés, hospices ou obédiences dépendants d'un monastère, et habités seulement par quelques religieux, dont les logements portaient le nom de cella, cellule; de cella on fit sella et salla, par corruption, ou plutôt par la tendance que l'on a, dans notre langue, de changer le e en a.

SALLAB, v. a (salá); sastan, santas, dl. Couvrir, envelopper: Se sallar d'un maniel, s'affubler d'un manteau.

Uous sallats ou issalhats, œuss pochés. V. Eissalhat.

SALLET, s. m. (salè), dl. La housse d'une mule de charreite. V. Bourassa.

SALLIR, vl. Saillir. V. Salir. SALM, et

SALME, s. m. vl. Salmo, esp. ital. Salm, cat. Psaume.

Liber de salms, psaulier.

SALMEIAR, vi. Salmejar, cat. Salmear, esp. port. Salmeggiars, ital. Psalmodier V. Psalmoudiur.

SALMEJAR, vl. Salmejar, cat. Salmear, esp. V. Salmeiar.

SALMERA, vl. Il ou elle psalmodie.

SALMIERA, s. f. (salmiére), dl. Voy. Saumiere.

SALMIGOUNDIS , m. s. (salmigoundis). Silmigondis, ragoût de plusieurs sortes de viandes réchauffées; discours, ouvrage de littérature où sout entassées, sans goût, des choses qui n'ont aucun rapport entre elles.

Éty, du lat. salgama-condita, fruit, légames preparés avec du sel pour être con-

servės. V. Sal, R.
SALMIS, V. Salmigoundis.
SALMISTA, vl. Salmisla, cal. Voy. Psalmisto.

BALMITE, s. m (salmité), dl. Le rendezvous du jeu de cligne musette, Sauvages. l'aulu, le change. Douj.

SALMO, s. m. vl. Salmo, cat. Salmon, esp. Salamone, ital. Saumon. V. Saumoun.

Ha plus gran gaug . . . . 1 pescayre, cant pren 1 gran salmo . . . . que cant pren 1 salda. V. et Vert. salda.

SALMODIA, vi. V. Psalmodia. SALMOUN, dl. (salmou). V. Saumoun. SALNITRE, s. m. vi. Salnitre, cat.

Salnitro, ital Salitre, esp. port. Sel de nitre, salpètre. V. Saupetro.

Elv. du lat. salnitrum, m. s. V. Sal, R. SALOMON, nom d'homme (saloumoun); Salomone, ital. Salomão ou Salamão port. Salomon.

L'Église honore la mémoire de 4 saints de

ce nom, le 13 mars et 25 juin.

SALONINGS, adj. m. pl. (salonins). Nom qu'on donne, à Nice, aux oliviers qui s'élèvent peu, et dont on peut cueillir les olives sans le secours d'une échelle. Voy.

SALOP, OPA, s. (salóp, ópe). Souillon, salope, malpropre, prostituée, en parlant d'une femme impudique, qui fait des saloperies.

Ély. V. Sal, R. 2.

SALOPA, s. f. (salope); mania-salopa, rassoum. Drague, ponton, mécanique pour recurer les ports, pour enlever les boues qui les encombrent.

Ety. Ainsi nommée à cause de l'usage qu'on en fait. V. Sal. R. 2.

SALOPARIA, s. f. (saloparie); saloura-MA. Saloperie. V. Porcaria.

Ety. de salop et de aria. V. Sal, R. 2.

SALOPASSA, s. f. (saloupásse). Augm. de salopa. V Sal, R 2.

SALOPETA, s. f. (saloupète). Dim. de salopa, petite salope. V. Sal, R. 2.

SALOUIRA, s. f. (salouire), d. de Barc. courses. Chenal dans lequel on donne le sel aux brebis

Ely. V. Sal, R.

SALOUN, s. m. (saloun); sanous. Salone, ital. Salon, esp. Salão, port. Salon, pièce d'un appartement, qui est ornée et qui sert à recevoir compagnie, à jouer, à se reposer.

Elv. de sala et de oun, petite sale.

SALPASAR, vi. Saupoudrer, passer au sel. V. Saupoudrar et Sal. R.

SALPETRIERA, V. Saupetriera et Sal, Rad.

SALPETRO, V. Saupetro et Sal, R. SALPICAR, v. a. vl. Salpicar, cat. port. esp. Saupoudrer, éparpiller. V. Saupoudrar

Ely. de sal, sel, et de poudrar. SALPRES . dl. Salpres, cat. V. Saupres

et Sal. R. SALPUSCAR, vl. Saupoudrer. V. Saupoudrar et Sal, R.

SAL QUAR, expr. adv. vl. Si ce n'est, excepté que.

SALS, saus, radical dérivé du latin salia, salicis, saule, formé de salire, s'élaucer, parce que cet arbre croît rapidement, ou selon M. Théis, du celt. sal, proche, et de lis, eau. De salicis, gén. de salix, par apoc. salic;

d'où : Salic ina.

De salic, par sync. de i et changement de c en s, sals; d'où : Sals-s.

De sals, par le changement de l'en u. saus: d'où: Saus-e, Saus-el, Saus-eda, Saus-eri-na, Saus-in, Saus-enc, Saus-er, Sauz-er, Sauz-e, Sauv-e, Sol-e, Soouz-ela.

SALS, ALSA, adj. vl. Salso, anc. esp. port. ital. Salé, éc. V. Salat.

Éty. du lat. salsus, m. s. V. Sal, R. SALS, s. f. dl. V. Sal, Sau et Sal, R. En vl. sauve.

S'ALS, vl. Pour si als, si antre.

SALSA, s. f. vl. Sauce. V. Saussa et Sal.

SALSAPERELHA, s. f. (salsapareille); Salsapariglia, ital. Sarsaparella, cat. Zarzaparrilla, esp. Nom par lequel on désigne la salsepareille officinale, Smilaz salsaparilla, plante de la fam. des Aspéragées qui croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, au Mexique, au Pérou, dans le Brésil et la Virginie.

Éty. du lat, salsoparilla, formé de zarza, ronce, arbuste épineux, en espagnol.

Cette plante, dont nous ne connaissons que la racine, dans le commerce, fut envoyée en Europe par les premiers Espagnols qui habitèrent le Pérou.

On nomme parigline, le principe immédiat qu'elle contient.

SALSAR, v. a. (salsa); sossan, dl. Goùter d'une sauce, tremper dans la sauce. Voy. Saussar et Sal. R.

SALSAYRON, s. m. vl. Sancier. V. Sal, R. SALSE, s. m. (salse); Salser, cat. Salce, esp. Un des noms languedociens du saule. V. Sauze el Sals. R.

SALSEIROUN, dl. et vl. V. Saliera et Saucier.

SALSEZA, s. f. vl. Salsezza, ital. Salure. Éty. du lat. salsevo, m. s. V. Sal, R.

SALSIER, s. m. (salsié), dl. et g. Salsera, cat. esp. Saucière, vase dans lequel on sert les sauces.

SALSIFIS, s. m. (salsifi); sausifi, sacific, SALSEPIZ. Salsifiz commun.

Étv. de sal.

C'est aussi le nom qu'on donne au Tragopogon porrifolium, Lin. à Montpellier, d'après Gouan , et aux barbe-boucs en général. V. Barba-bouc.

SALSIFRANHA, s. f. vl. Saxifragi, port. Saxifragua, cat. Saxifraga, esp. Sassifraga, ital. Saxifrage, genre de plantes.

Ély. Alt. du lat. saxifraga, saxum fran go, je romps la pierre ; parce que ces plantes croissent ordinairement dans les fentes des rochers et des pierres, on a cru qu'elles les fendaient.

SALSISSA, dl. BALCISSA. Salsilsa, cat. V. Saucissa.

SALSISSIER, s. m. (salcissié), dl. salsicisa. Salsitjer, cat. Charcutier, v. c. m.

Éty. de l'ital. salsiccia, saucisse, et de ier litt. qui fait de la saucisse. V. Sal. R.

SALSUGINOS, OZA, adj. vl. Salsuginoso, ital. Salsugineux, qui a le goût du sel. Ely. du lat. salsuginis, m. s. V. Sal, K. SALSUGINOZ, vl. V. Salsuginos.

BALBUGINOZITAT, s. f. vl. Salsusinosité, qualité de ce qui est salsugineux. V. Sal, R.

SALTERI, s. m. vl. Salterio, port. ital. esp. Salteri, cat. Psaltérion.

Ely. du lat. psallerium, m. s. V. Psaume. SALTIERS, s. m. vl. Salterio, esp. Psautier. V. Psaume.

SALTIMBANCO, s. m. (saltimbánque): SAUTIMBANCO, SAUTIMBANCA. Saltimbane, cal. Saltimbanco, ital. esp. port. Saltimbanque, bateleur. V. Charlatan et Breguetian.

Éty. de l'ital. saltimbanco, fait de saltare in banco, sauter sur un banc, monter sur les trétaux; d'où l'esp. Salta en bancos. V. Salh et Banc , R.

SALUAR, et

SALUAT, syn. de Saludar, Saludat, v. c. m. et Salut, R.

SALUBRAMENS, adv. vl. Salubrement, cat. Salubremente, ital. Salubrement, salutairement.

Éty. de salubra et de mens. V. Salut, R. SALUBRITAT, s. f. (solubrità); Salubrità, ital. Salubridad, esp. Salubridade, port. Salubrité, qualité de ce qui rend une chose salubre.

Éty. du lat. salubritatis, gén. de salubritas, m. s. V. Salut, R. SALUDABLAMENT, adv. Saludable-

ment, cat. Saludablement, esp. V. Salutariament.

SALUDABLE, ABLA, adj. vl. Saludable, cat. esp. Saudavel, port. Salutevole, ital. Salutaire, profitable. V. Salutari et Salut. R.

SALUDADOR, vl. V. Saludaire.
SALUDAIRE, adj. (saludairé); saludaDon. Salutatore, ital. Saludador, cat. esp. Saudador, port. Salueur, qui salue beau-

Ety. du lat. salutator, m. s. V. Salut, R. SALUDAR , V. a. (Saluá); saluar, levar-LOU-CAPEOU. Salutare, ital. Saludar, esp. cat. Saudar, port. Saluer, honorer quelqu'un par quelque marque extérieure de ci-vilité. V. Capeou et Salut, R.

Ely. du lat. salutare, m. s. V. Salud, R. SALUDAT, ADA, adj. et p. (saludá, áde); salvar. Saladado, esp. Salué, ée.

Elv. de salut et de at. V. Salut, R. SALURA, Salsugam, port. Sync. de Sa-

ladura . v. c. m. et Sal , R. **SALUS**, pour salut monnaie. V. Salut,

SALUT, SALED, SALU, SALV. SAUV, SAUR, radical pris du latin salus, salutis, salut, santé, et dérivé du grec σάος, (saos), sain et ( sauf, entier; d'où : σαόω (saoô), sauver, préserver de tout danger, et les Sous-Radicaux latins : salutaris , salutaire ; salubris , salubre; salvus, sauve, sauf.

SAL

De salutis, gén. de salus, par spoc. sa-lus; d'où: Salut, Salut-ari, Salut-ation.

De salut, par le changement du t en d, salud; d'où : Salud-ar, Salud-able, Salud-at, Salud-aire.

De salud, par la suppression du d, salu; d'où : Salu-ar, Salu-at.

De salubris, par apoc. salubr; d'où: Salubr-e, Salubr-itat.

De salvus, par spoc. salv; d'où: Salv, Salv ador, Salva-ment, Salv-ar, Salvator, Sal, Salba-ment, Salv-iu.

De salv, par le changement de e en u, sauv; d'où : Sauv-a-garda, Sauv-aire, Sauva-ment, Sauv-ar, Sauv-e, Sauv-i, Sauv-ur.

De sauv, par la suppression du v, sau; d'où : En-sau-sic, En-saub-ar, Saub-age, Saub, Saub-adour.

SALUT, s. m. (salú) et impr. salus. Salut, ancienne monnaie qui avait cours sous Charles VI, en 1421, ainsi nommée parce que la Salutation Angélique y était représentée. V. Salut, R.

SALUT, s. m. (salu); anc. f. sauvament, SALVAMENT, SAUBASSION, SAUVASSIOUN, SALUD. Salute, ital. Salud, esp. cat. Salvação, port. Salut, conservation, rétablissement dans un état heureux et convenable ; félicité éternelle.

Éty. du lat. salutis, gén. de salus, m. s. V. Salut, R.

SALUT, s. m. (salú); votro, reverança, CAPELADA, SABARQUINADA. Salut, cat. Saluto, ital. Salutacion et Saludo, esp. cat. Saudação, port. Salutation, salut, action de salut, la cerémonie du salut; décharge d'artillerie faite pour saluer.

Ety. de salutis, gén. de salus, m. s. V. Salui, R.

SALUT, s. m. vl. Épitre amoureuse des troubadours qui commençait par une salutation à la dame dont le poëte faisait l'éloge. V. aussi Donaire et Salut, R.

SALUT, (salu); sanur. Santé, profit, bonne fortune: Bona salut li fougue, grand bien lui fasse : A vostra salut, à votre santé ; Bona salut, bonne santé, tant mieux pour lui. V. Salut, R.

L'on a troou quand l'on a salut. Prov.

SALUTACION, vl. Salutació, cat. V. Salutation.

SALUTARI, ARIA, adj. (salutári, árie); Salutare, ital. Saludable, esp. cat. Saudavel, port. Salutaire, utile à la santé, à la conservation : qui peut sauver d'un dommage, d'un accident.

Ety. du lat. salutaris, qui est bon à la santé. V. Salut, R.

SALUTARIAMENT, adv. (salutariaméin). Saludablement, cat. Saludablemente, esp. Saudavelmente, port. Salutevolmente, ital. Salutairement. V. Salut, R.

**SALUTATION**, s. f. (salutatie-n); Salutazione, ital. Salutacion, esp. Saudação, port. Salutació, cat. Salutation, salut par-

ticulier que l'on fait dans certaines occa-

La Salutation Angélique, prière que l'on dit en l'honneur de la Sainte Vierge, plus connue sous le nom de Ave-Maria.

Ely. du lat. salutationis, gén. de salutatio, ou de salut et de ation, action de saluer. V. Salut, R.

SALUTATIU', IVA, adj. vl. Salutatif, ive. V. Salut, R.

SALUTZ, vl. saluza. Saluces, ville du Piémont.

SALV, adj. vl. salr, sal. Salvo, cat. esp. port. ital. Sauf, sauve, sauvé.

Ety. du lat. salvus, m. s. V. Salut, R. SALVA, s. f. (salve); Salva, ital. ésp. port. cat. Salve, salut militaire qui se fait par la décharge simultanée d'un grand nombre d'armes à seu.

Ety. du lat. salve, salut. V. Salut, R. SALVACION, vl. Salvacion, esp. V. Salvatio.

SALVADOR, s. m. vl. salvaine. Salvador, cat. esp. port. Salvatore, ital. Sauveur. conservateur.

Ely. du lat. salvator, m. s. V. Salut, R. Il est quelquesois adjectif: Filhs salvaire, fils Sauveur, Jésus-Christ.

SALVAG, sauvag, radical pris de l'italien selvaggio, sauvage, et dérivé du latin sylva ou silva, bois, forêt.

De salvaggio, par apoc. salvag; d'où: Salvag-e, Salvagg-ina, Salvatg-e, Salvai-es, Salvaiz-ina, Saubatjunn-es, Salvaiz-ina bag e, Salbage-un.

De salvag, par le changement ordinaire de e en u, sauvag; d'où : Sauvag-e, Sauvage-un, Sauvageun-a, Sauvag-i, Sauvag-ina , Selv-a.

SALVAGARDA, vl. Salvaguarda, cat.

V. Sauva-garda et Salut, R.
SALVAGARDIA, vl. V. Sauvagarda et Salut, R.

SALVAGE, s. m. (salvádgé); saleage, SAUBAGE. Salvatge, cal. Salut, protection, défense ; sauvage.

Éty. de la basse lat. salvamentum. Voy.

Salut et Salvag, R.

SALVAGE, vi. V. Salvatge.

SALVAGGA, adj. f. vi. Sauvage. Voy.
Sauvagi, ea et Salvag, R.

SALVAGGINA, S. f. VI. SALVAZINA, SAL-VALERIA, SALVEYRINA. Salvalgina, cal. Sauvagine. V. Sauvagina et Salvag, R.

SALVAGNARGUES, V. Sauvegnar-

SALVAIES, vl. Pour salvages, Voy. Sauvagi et Salvag, R.

SALVAIRE, v. langu. Voy. Sauvur et Salut, R.

SALVAIRE, vl. V. Salvador.

SALVAIZINA, vl. V. Salvaggina et

SALVAJAMEN, vl. V. Salvatjamen. SALVAMEN, adv. vl. Salvamente, esp. ital. Salvament, cat. Salutairement, profitablement, avantageusement.

Ety. de salva et de men, pour ment. V. Salut, R.

SALVAMEN, s. m. vl. V. Salvament. SALVAMENT, S. M. VI. SALVAMEN. Salvament, cat. Salvamiento, esp. Salvamento. port. ital. Sauvement, salut, conservation. félicité, salut, sûreté.

Ety. du lat. salvare et de ment. V. Salut. R. SALVAN, adv. vl. Salvante, esp. Sauf, sauvant; sûr, assuré. V. Salut, R.

SALVAR, v. a. vl. Salvar, cat. Il s'emploie comme préposition, dans le sens de sauf, mettant à part. V. Sauvar.

Salvan s'onor, mellant à part son honneur. SALVAT, ADA, vl. Salvad, cat. Vov.

SALVATGIAMEN, vl. V. Salvatjamen. SALVATIO, s. f. vl. SALVACION. Salvacion, esp. Salvació, cat. Salvação, port. Salvazione, ital. Salut.

Ety. du lat. salvatio, m. s. V. Salut, R. SALVATJAMEN, adv. vl. salvajamen, SALVATGIAMEN. Sauvagement, amèrement. midement.

SALVATOR, s. m. vl. Sauveur. V. Salvador , Salut et Salut, R.

BALVAZINA, vi. V. Salvaggina et Sauvagina.

SALVCONDUCH, s. m. vl. Salvo condueta, cat. port. Salvocondotto, ital. Salvocondicto, esp. Sauf-conduit. V. Salut, R.

SALVE, vl. Sauve, ville du Languedoc. SALVEIA, adj. vl. Sauvée. V. Sauvada et Salat, R.

**SALVE-REGINA**, s. m. Salve, port esp. Ces mots sont le commencement d'une antienne en l'honneur de la Sainte Vierge, dont on attribue mal à propos, la composition à Saint Bernard, puisque selon le Dict. des Orig. de 1777, in-80, Ademar ou Aymar qui vivait au XImo siècle, en est l'auteur. V. Salut. R.

Selon d'autres, Hermand, surnommé le Raccourci, religieux de l'ordre de saint Benolt, composa cette hymne vera l'an 1060, le Dict, des Dates l'attribue à Pierre de Montoro, évêque de Compostelle.

SALVESTRE, nom propre, d. vaud. Sylvestre, v. c. m.

SALVETA, 8. f. vl. saubetat. Salvedad, esp. Salvedat, cat. Santé, raison, bon sens, sauveté, protection, sureté. V. Salut, R.

SALVEYRINA, s. f. vl. Sauvagine, gibier. V. Salvaggina et Sauvagina.

SALVI, vl. Sauge. V. Sauvia.

SALVIA, vl. Salvia, cat. esp. ital. Salva, port. V. Sauvi.

> Salvia dizoli melge, Val contra lo mal de fetge. Brev. d'Amor.

SALVIETA, s. f. vl. Dim. de salvia, petite sauge. V. Salut. R.

### SAM

SAMACIU, IVA, adj. vl. Saumåtre. Ety. du lat. salmacidus, m. s.

SAMBEC . V. Sambic.

SAMBEGEAR, v. a. (sambedjá). Attirer les oiseaux. Desanat.

Éty. de sambuc, chaluméau, appeau. SAMBEGEAR, v. n. (sambedja), et

SAMBEIAR, SAMBEJAR. Essaimer, jeler, action des abeilles lorsque, d'elles-mêmes, elles changent de ruche ou s'envolent en colonie; convoiter quelque chose, terme de Marseille. Garc.

SAMBEQUIER, s. m. (sambequiér). V. Sambuguier.

SAMBEQUIN, s. m. (sambequin). Saméquin, sorte de vaisseau marchand turc, dont on ne se sert que pour aller terre à terre.

SAMBET, Avril. V. Sambic. SAMBET, s. m. (sambé). Bruit, vacarme.

Aub. SAMBIAIRE, V. Sambic.

SAMBIC, s. m. (sambi); sambec, sameet, Appelant, oiseau qui appelle, qui fait venir les autres dans les filets ou sur les gluaux.

Ety. du grec cauboxy (sambukė), instrument de musique semblable à une harpe, ou du lat. sambucus, joueur de harpe.

SAMBILHAR, v. n. (sambiliá). Appeler, on le dit des oiseaux que les chasseurs excitent dans les cages pour les faire chanter.

Ety. de sambic, sambilh et de ar. Essaimer. Garc. V. Bissamenar. SAMBIQUIER, V. Sambuquier. SAMBOUGNA, s. f. (sambougne). Cor-

SAMBOUTIMENT, s. m. (samboutimein), di. sambotament. Secousse, ébranle-

SAMBOUTIR, dl. V. Saboutir.

SAMBRA, s. f. (sambre). Nom qu'on donne, à Caussols, Var, à des creux ou espèces de réservoirs qu'on trouve naturellement dans les rochers et qui se remplissent de l'eau de la pluie. Eau qu'on emploie ensuite pour abreuver les bestiaux.

SAMBUC, s. m. (sambúc); sameuca. Nom qu'on donne, en Prevence, selon l'auteur de la Stat. des B.-du-Rh. à plusieurs montagnes dont les sommets, très-rapproches, ne laissent entre eux qu'une espèce de porte ou de brèche comparable à quelques égards, à un pont levis; fig. passage dangereux, coupegorge.

Ety. du grec σαμδυζ (sambyx), machine de guerre équivalent à un pont levis.

SAMBUC, s. m. Montagne.

SAMBUC, s. m. vl. Nom ancien du sureau. V. Sambuquier et Sampechier; mais il a été donné à plusieurs montagnes et à plusieurs hameaux. V. le mot précédent.

Éty. du lat. sambucus.

Il désignait aussi une harpe, un chalumeau. SAMBUC, s. m. vl. Sambuca, port. esp. Sambuque, harpe, chalumeau.

Éty. du lat. sambuca, m. s.

SAMBUC-nosa, s. f. Un des noms de la boule de neige, en Languedoc. V. Boula-de-

SAMEBUCA, s. f. vl. Sambuca, esp. port. Sambuque, sorte de flûte.

Éty, du lat. sambuca, m. s. de sambucus, parce qu'on la faisait avec des cylindres de sureau, comme le prouve le passage suivant de l'Eluc. de Las Propr. Sauc... del fust si fa un istrument dit sambuca.

SAMBUCA, Passage dangereux, où l'on court risque d'être arrêté. V. Sambuc.

SAMBUCAR, v. a. (sambucá). Arrêter, voler, assassiner sur le grand chemin. Garc. SAMBUQUIER, s. m. (sambuquié); sam-BQUER, SAMPECHIER, SAMBIQUIER, SAMBUC, SAU-

REE, SANUS, SAUC, SICICAR, SOURI, BOUMBAR-SCLUE, SOLC, BOUMBARDIES, COULDUSTINES,

COULD DESIGNEER, CHACOT, SANUQUEER. Sambuco, ital. Sauco, esp. mod. Sabugo et Sabugueiro, port. Sabuco, anc. esp. Sureau, sureau commun, Sambucus nigra, Lin. arbre de la sam. des Caprisoliacées, commun partout. V. Gar. Sambucus fructu nigro, p. 422.

Ety. du lat. sambucus, formé du grec σανδύκη (sambukė), instrument de musique que l'on fabriquait avec le bois de cet arbre, d'où sambuc, et de la term. ier; d'autres prétendent que sambucus, vient d'un mot arabe qui signifie purger.

La verlu éméto-cathartique de plusieurs parties du sureau, et particulièrement de sa seconde écorce ou liber, était déjà connue d'Hippocrate.

On nomme bimbelole, les petits jouets d'enfant que l'on fait avec un morceau de moelle de sureau et un plomb.

SAMBUQUIER PICHOT ou FER. V. Saupuden.

SAMBUS, d. de Carp. V. Sambuquier. SAMDE, s. m. (sándé); samps, d. de Barc. Samedi. V. Dissata et Di, R.

Éty. Ce mot ne paraît être qu'une altération de samedi, par la suppression de e et le changement de i en e.

Grand sande, on donne ce nom à Barcelonnette, au second samedi après les foires du premier lundi de juin et du trente septembre, le lendemain de saint Michel, parce que ce sont deux gros marchés.

SAMENAIRE, V. Semenaire. SAMENAR, V. Semenar.

SAMENAT, V. Semenat et Semen, R. SAMENTERI, V. Cementeri.

SAMIT, s. m. vl. Xamete, esp. Etosse de soie; velours, Satin, v. c. m. bysse, lin trèsfin, vètement, manteau.

SAMOUADAS, D'Astros se sert de ce mot pour indiquer les semailles. V. Semenalhas et Semen, R.

SAMOUAR, dg. V. Semenar et Semen, R. SAMOUAT, md. V. Semenat et Semen, R. SAMPA, s. f. (sompe), dl. Egout. Voy. Esgoul.

SAMPA A, espèce de particule affirmative (sampá), qui signifie sans doute, dans le dl. et qui paraît formée de sans et de pas.

SAMPA, s. f. (sampe), dl. un égout. V.

SAMPAIAR, V. Sambeiar.

SAMPALHAR, Garc. SAMMLMAR. VOY. Esparpalhar.

SAMPECHIER, et

SAMPIQUIER, V. Sambuquier.

SAMSON, nom d'homme, SANSON. Sansone, ital. Sanson, esp. Samsão, port. Sanson et Samson.

L'Église honore la mémoire de Samson, le 5 août et celle de Sanson le 27 juin.

SAMUEL, nom d'homme (samuèl); Samuele, ital. Samuel.

Ety. ?

L'Eglise honore quatre saints de ce nom, les 4 décembre, 17 juin, 8 et 13 octobre et 16 février.

### SAN

SAN, radical pris du latin sanus, sani, sain, qui est en santé, qui se porte bien, et dérivé du grec σάος (saos), sain et sauf.

De sanus, par apoc. san; d'où: San. San-a, San-ar, San-el-ous, San-ic, Sanicla, San-itat, San-tat, San-ador, As-san-ir, As-san-a, As-san-ar, As-san-at.

SAN, Pour Sang, v. c. R.

SAN, San, esp. Pour saint. V. Sant et Sanct, R.

SAN, nom de nombre, vl. Alt. de cent. v. c. m.

SAN, ANA, adj. (san, ane); same, same, SANCHIEN. Sano, ital. esp. São, port. Sain, aine, qui est en santé, qui n'a point de vice morbifique; entier, en bon état, en parlant des fruits et des choses; salubre.

Ety. du lat. sanus, m. s. V. San, R.

SANA, s. f. vl. Champs, V. Champ; pour marais. V. Sagna.

SANACIO, vl. V. Sanation.

SANADELA, (sanadèle). Nom qu'on donne à l'oseille, dans le département du Tarn. V. Oouselha.

SANADOR, adj. vl. Sanable, esp. Guérissable, curable. V. San, R.

SANADOR, s. m. vl. Sanador, esp. cat. Sanatore, ital. Guérisseur, qui guérit.

Ety. du lat. sanator, m. s. V. San. R. SANADURA, s. f. (sanadure), dl. Repri-

se, rentraiture, couture de ce qui est ren-

Ely. de sanad, guéri, et de ura. V. San.

SANA-GRIL, s. m. et f. (saine-gril), d. bas lim. Au propre, châtre grillon; fig. avare, sordide. V. Pissa-vinaigre.

SANAIRE, s. m. (sanáiré), dl. Pour châtreur. V. Crestaire et San, R.

SANAMENS, adv. vl. sanament. Positivement.

SANAMENT, adv. (sanamein); Sanamente, ital. esp. Samente. port. Sainement, d'une manière saine ; fig. judicieusement, selon la droite raison.

SANAR, v. a. (saná); Sanar, esp. port. anc. cat. Sanare, ital. Guérir, rétablir un malade. V. Guarir.

Ety. du lat. sanare, m. s. oude san et de l'act. ar, litt. faire ou rendre sain. V. San,

Sanar lous debasses, dl. boucher les trous des bas, en reprendre les mailles.

SANAR, Pour saigner. Voy. Saunar et Sang, R.

SANARI, nom d'homme (sanári), et imp. serans. Nazaire.

Ety. du lat. Nasarius.

Patr. Saint Nazaire, martyrise à Milan, au premier siècle, dont l'Eglise fait mémoire, le 28 juillet, ou de saint Nazaire, martyrisé à Rome, vers l'an 309, avec saint Nabor, saint Cyrin et saint Basilide, dont la fête se célèbre le 12 juin.

SANAT, ANA, adj. et p. vl. Sanado, esp. Gueri, ie, sensé, ée; eunuque.

Éty. du lat. sanatus, m. s. V. San, R.

SANATION, S. f. vl. SANACIO. Sanazione, ital. Guérison, cure.

Éty. du lat. sanationis, gén. de sanatio, m. s. V. San, R.

SANATIU, IVA, adj. vl. Sanativo, esp. port. ital. Curatif, ive, propre à guérir. Voy. San, R.

BANBUC, vl. V. Sambuc. SANC, s. f. vl. Sang, v. c. R.

E tanta sano esparsa e tant servel fromsit. Et tant de sang répandu et tant de cerveaux froncis. Hist, Crois, Alb. W. 4279.

SAN

SANC, nom pr. vl. Sanche.

SANCA, s. f. vl. Cothurne, main gauche. SANC-DE-DRAGO, vl. V. Sang-dragoun.

SANCE, dg. sames. Sain et sauf.

SANCER, adj. (sancér), dl. sanciem. Sain, entier, où l'on n'a pas touché.

SANC-FOIO, s. vl. Plaie, blessure avec effusion de sang.

SANCGUISUGA, vl. V. Sangsua.

SANCHIER, IERA, adj. (sanchié, iére). d. lim. Sain, aine. V. San.

SANCIER, IERA, adj. (soncié, ièire), d. bas lim. Sain, aine. V. Sancer.
SANCNAB, vl. V. Saunar et Sang, R.

SANCNIA, vl. V. Saunada. SANCNOS, OZA, adj. vl. sancnoz. Voy. Saunous et Sang, R.

SANCS, s. vi. Gaucher.

SANCSUGA, el SANCSBUGA, vl. V. Sangrua.

SANCT, A, 8dj. VI. SANT, SANE, SAINT, SAN TAN, SAYN. Ce mot prenait l'art. fém. quand il précédail un nom propre de saint, parce que festa, était sous-entendu ; c'est ainsi qu'on disait l'autra sanh Joan pour l'autra festa de sanh Joan. V. Sant.

SANCTAMENZ, adv. vl. SANHTAMEN. V.

Santament.

SANCTETAT, S. f. VI. SANCTEZA, SANC-TOR, SANTEZA, SANCTITAT. Sainteté, dévotion. V. Santetat.

Éty. du lat. sanctitatis, gén. de sanctitas. V. Sanct, R.

SANCTEZA, vl. V. Sancielat.

SANCTIFIAR, et.

SANCTIFICAR, V. 8. VI. SANGTIFIQUAR. Sanctifier, rendre saint. V. Santificar.

SANCTIFICAT OU SANCTIFICA, adj. et p. d. vaud. Sanctifié. V. Santificat.

Ély. V. Sanct, R. et Ficat.

SANCTIFICATIO, vi. V. Santification. SANCTIFICATION, etc. V. Santifiar, Santification et Sanct, R.

SANCTIFIQUAR, vl. V. Sanctificar. SANCTITAT, vl. V. Sanctetat et San-

SANCTOR, s. f. vl. santon. Sainteté, corps saint, reliques.

Ely. V. Sanct, R. et or.

Peccatz cassa sanctor, P. Cardinal; le péché chasse saintelé.

SANCTORAL, s. m. vl. sastonal. Santo-ral, cat. esp. port. Livre des actes des saints, action sainte. V. Sant. R.

SANCTUARI, vl. V. Santuari.

SANCTUS, s. m. (sánius); Sancius, esp. cat. ital. Sanctus, mot pris du latin, que le prêtre répète trois fois après la préface, et qui tient lieu, ainsi répété, du superlatif, que les Hébreux n'expriment qu'en répétant trois sois l'adjectif, d'où vient le mot très, qui sorme notre superlatif, sanclus, sanclus, sanclus, trois fois saint ou très-saint.

Dire soun sanctus, expr. adv. et fig. baisser, s'affaiblir, être à l'extrémité.

Cette façon de parler vient de ce qu'après avoir dit la préface d'une voix haute, le prêtre la baisse pour dire sanctus, sanctus, etc.

SANCK, vl. V. Sang, R.

SANDALA, s. f. (sandale); Sandalia, esp. port. cat Sandale, espèce de chaussure qui ne consiste qu'en une semelle attachée au pied avec des courroies et des rubans, de sorte que les doigts du pied restent à nud; petit vaisseau commun dans l'Orient.

Éty. du lat. sandalium, formé du grec σανδάλα (sandala), m. s. ou de σανδάλιον

(sandalion).

Dérivés': Sandaliar.

SANDALEAR, d. de Barcelonnette. V. SANDALIAR, v. n. (sandalia). Aller clopin clopan après quelqu'un, clopiner.

Éty. Sandaliar, est dit pour sandalegear, fait de sandala et de egear, faire aller, jouer de la sandale.

SANDANT, adj. et s. (sándán). Dit pour sans dents, vieille édentée, vieillard édenté. V. Dent, R.

SANDARACA, s. f. (sandaráque); Sandaraca, ital. esp. port. Sandaraque, résine blanche qu'on a cru pendant longtemps être produite par le genévrier, mais que Brous-sonnet dit provenir du Thuya articulata, Desf. arbre de la sam. des Conifères, qui croît dans le royaume de Maroc. V. Destontaines, Fl. Alt. t. 2, p. 353.

Ety. du lat. sandaraca, dérivé du grec σανδαράκη (sandarakė), nom de l'arsenic rouge qu'on a appliqué, on ne sait pourquoi, à celle résine.

SANDAT, vl. V. Santat. SANDE, V. Samde et Di, R.

SANDEBARAT, s. m. (sandebará); san-DIBARRAT. Tromperie, baratterie, fourberie. V. Barat. R.

**SANDIN**, s. m. (sandin). Espèce de juron. V. Sandis et Sang, R.

SANDIS, (sandis); sandin, sanjiu. Espèce de juron très-familier aux Gascons, qui n'est qu'une altération de sang Diou. Voy. Jurament et Sang, R.

SANDRE, s. m. (sandré), d. du Var. Samedi. V. Disata et Di, R.

SANETAT, s. f. vl. Santé, guérison, état sain. V. Santas et San, R.

SANETOUS, OUSA, adj. (sanetous, ouse), dg. Sain, aine, qui donne, qui entretient la santé.

Éty. du lat. sanus. V. San, R.

Jou soun youér lou sanetous. D'Astros.

SAN-FEN, Garc. V. Esparcelh.

SANFLOURAR, v. a. (sanflourá), dl. Prendre la fleur. V. Esflourar et Flor, R.

SAN-FOIN, s. m. (san-fouen), dl. Un des noms de la luzerne. V. Luzerna.

SANFOIN-D'ESPAGNA, 8. m. (san-fouind'espagne). Nom toulousain du sainfoin d'Espagne, Hedysarum coronarium, Lin. Voy. Fen, R.

SAN - FOUEN, S. m. (san-fouen); sanroim. Nom donné improprement à la luzerne. à Toulouse. V. Luxerna.

Rty. San fourn est dit pour sain foin. V. Fen, R.

SANFRESQUIN, V. Fresquin.

SANG, sangum, sagu, radical dérivé du latin sanguis, sanguinis, sang.

De sanguis, par apoc. sang; d'où : Sang, Sang-sua, Sangu-et, En-saunar, En-sanglent-ar.

De sanguinis, gén. de sanguis, par apoc. sanguin; d'où: Sanguin, Sanguin-a, Sanguin-ari, Sanguin-iera, Sanguin-ous, Coun. sanguin, Coun-sanguin-ital.

De sang, par le changement du g en e:

Sanc, Sanca.

De sang, par la suppression du g, san, sann; d'où: Sann-ada, Sann-ar, San-ar, Dan-din, San-dis.

De sang, par le changement du q en qu. Sangu-el.

De sanguinis, par apoc. sanguin, et par supp. de ng et de i, saun; d'où : Saun ada, Saun-ar, Saun-aire, Saun-ea, Saun-ous, En-saun-ir, En-saun-ouire.

SANG, S. M. (San); sam, same. Sangue, ital. port. Sangre, esp. Sang, cat. Sang, liqueur rouge qui circule dans les veines et dans les artères des animaux vertébrés; race,

famille. Éty. du lat. sanguis, m. s. V. Sang, R.

Par le repos, le sang se separe en deux parties: l'une liquide, qu'on nomme serum; l'autre solide, appelée caillot, qui est luimême composés de la matière colorante ou cruor et de la fibrine.

Faire de marrit sang, Tr. se faire de

mauvais sang.

Lou sang n'es pas de l'aigua, un père aime toujours ses enfants, Pr. bas lim.

D'Astros fait le mot sang du genre fem.

E coumo la sang de mas beos. Et comme le sang de mes veines.

La circulation du sang sut découverte par

Harvey en 1619. SANG-aroup, upa, adj. (san-hegú, úde), d. bas lim. Au propre, dont le sang est bu,

qui n's plus de sang ; fig. pâle, blème, glacé de frayeur. V. Sang, R. SANGEDRAGOUN, 8. m. Sans-de-drags,

cat. Sangre de-drago, esp. cat. Sangue-didragone, ital. Sang-dragon: nom qu'on donne à plusieurs substances résineuses rouges qui proviennent de différents arbres. Ety. du lat. sanguis-draconis, m. s.

Le véritable sang dragon est une substance d'abord liquide, qui se condense ensuite en une larme rouge comme du sang et inflammable, et qui devient friable par la dessication. Elle découle pendant le temps de la canicule ; du dragonier gigantesque, Dra-cana draco, Lin. Arbre énorme de la famille des Aspéragées, qui croît dans les Canaries.

On donne aussi, dans le commerce, le nom de sang dragon, à une autre substance résineuse qui provient du Pterocarpus draco. Lin. arbre de la fam. des Légumineuses, commun à Santa-Fé et aux environs de Cartha-

Le sang-dragon contient un principe particulier qu'on a nommé dracine.

SANGAR, s. m. Chavanne, poisson.

Top. de Nismes.

SANGARI, s. m. (sangári); senglas, slav. CACA-CHIN, ARNAL, ESPINANC-BASTARD OU BEF! wanc-sarvace. Bon-henry, toute bonne ou épinard sauvage, Chenopodium bonus-henricus, Lin. Plante de la fam. des Chénopodées, commune dans les lieux gras et éléves de la Haute-Provence.

Ély.?

Les habitants de la montagne la mangent

en guise d'épinards.

SANG-FRED DE, expr. adv. (dé-san-frét); DE SANG-FREY. De sang-froid, sans être agité. Sang-fred est aussi substantif, et signifie alors sang-froid, tranquillité d'esprit, réflexion.

SANGLANT, ANTA, adj. (sanglan-ánte); Sanguinolento, ital. port. Sangriento, esp. Sanglant, ante, qui saigne, qui est couvert

de sang, mêlé de sang.

BANGLAS, s. m. dg. V. Cenglier.

BANGLAT, ADA, adj. et p. (sanglá, ade), dg. Oppressé, ée.

SANGLENTAR, v. a. vl. Ensanglanter. V. Sang, R. et Ensanglantar.

SANGLENTAT, ADA, vl. V. Ensanelentat.

SANGLIER V. Senglier. BANGLOS, vi. V. Janalos.

SANGLOT, s. m. (sanglo). Hoquet. V. Sanglut, R.

SANGLOTAR, vt. V. Sanglutiar.

SANGLOTIR, v. a. vl. Avaler, engloutir. SANGLOUT, s. m. (songlou), d. bas lim. Hoquet. V. Sanglut, R. SANGLOUTAR, V. Sanglutiar.

SANGLOUTIR, v. n. (souglouti), d. bas hm. Sangloter. V. Sanglutiar et Sanglut, Rad.

SANGLUT, radical dérivé du latin singultus, sanglot, respiration violente et entrecoupée; formé de singulus, un à un.

De singultus, par apoc. singult; par transpos. de l, singlut, et par changement de i en a, sanglut; d'où : Sanglut, Sanglut-iar, Sanglut-ar; et par changement de u en o ou en ou : Sanglot, Sanglout, Sanglout-ar, Sanglout-ir, Senglout, Senglut.

SANGLUT, s. m. (seinglú); suserur, SANGLOUT, SENGLOUY, SANGLOT, CHOUQUET, SANGU. Singhiozzo, ital. Sollozo, esp. Singlot, cat. Hoquet, mouvement convulsif du diaphragme, qui, en déterminant l'air à sortir rapidement par la glotte, lui fait produire un son particulier.

En vi. råle, rot.

Ety. du lat. singultus, m. s. V. Sanglut,

SANGLUTAR, V. Sanglutiar et Sanglut, R.

SANGLUTIAR, v. n. (seinglutiá); sas-SCHOLAR, SANGLOUTAR, SENGLOUTAR, SOUMGAR, SOUSCAR, SOFROUNAR. Solucar, port. Sollozar, esp. Singhiozzare, ital. Avoir le hoquet; on le dit plus souvent pour sangloter, pousser des sanglots, ce qui arrive en pleurant à chaudes larmes.

Éty. du lat. singultire on singultare, m. s. fait de singultus, sanglot, et de are. V. Sanglut, R.

SANGNAR. V. a. et D. VI. SANCHAR. SACTAR. V. Saunar et Sang. R.

SANGNIA, S. f. VI. SANGREA, Saignée. V. Saunada et Sang, R.

SANGOUN, s. m. (sangoun). Mastic fail avec du sang et de la chaux vive pour calfeutrer les tonneaux : en terme de nourrice. Moun sangoun, mon petit cour, mon bon. Garc. pour sang d'agneau, de chevreau. V. Sanguet.

SANGSUA, s. f. (sansúe); sanceuca, REGI, TETARELA, ELEUGE, SARRALBOLA, SARSURA, BANBOGUA. Sanguesuga, port. Sanguisugo, ital. Sanguijuelar, esp. Sangsue, sangsue médicale, Hirado officinalis, Lin. ver de la famille des Endobranches (à branchies à l'intérieur), qu'on emploie pour tirer du sang et faire des saignées locales.

Cette espèce est poirâtre avec des lignes de diverses couleurs et des taches jaunes en

Ély. du lat. sanguisuga, formé de sanguinem sugere, sucer le sang. Ce mot n'a commencé à être en usage que du temps de Pline; avant on nommail ces animaux hi-

rudo, hirudines. V. Sang, R.
La sangsue noire, Hirudo sanguisugu, Lin. n'est pas aussi estimée que la précédente, mais elle n'est cependant pas vénimeuse comme beaucoup de gens le prétendent. Elle est noire en dessus et d'un cendré verdâtre en-dessous, avec des taches noires. On les trouve l'une et l'autre dans les eaux stagnantes et bourbeuses des pays tempérés.

Les sangsues, qu'une secte moderne regarde comme un remède universel, et qu'elle emploie aves une profusion ridicule, étaient déjà connues et appliquées du temps de Thémison, contemporain d'Asclépiade. Elles l'ont toujours été depuis, mais ce n'a été que de nos jours qu'on a voulu, dans tous les cas, les substituer à la lancette.

SANGU, d. lim. V. Sanglut.

SANGUET, s. m. (sangué); sanguer, sameour. Le sang d'un agneau, d'un che-vreau, d'une volaille, que l'on fait frire dans la poèle avec des herbes.

Éty. de sang et de et, dim. petit sang. V. Sang, R.

SANGUETAR, v. a. (songueta), d. bas lim. C'est donner plusieurs coups de lancette à quelqu'un, sans pouvoir rencontrer la veine ; fig. piquer, exciter quelqu'un. V. Sangouliar el Sang, R.

SANGUETAR, s. m. (songuétá), d. bas lim. On donne ce nom à un mauvais chirurgien, à un barbier de village qui prescrit toujours la saignée, et à celui qui ne sait pas la faire, sangrade.

Ély. de sanguet. V. Sang, R.

SANGUIAS, s. f. pl. vl. Saignées, Voy. Sang, R.

SANGUILHAR, v. n. (sanguillá), d béarn. Sautiller. V. Sautilhar.

SANGUIN, s. m. (sanguin); cousana-SARGLET, SANGUE, COURMIER-SANGLE, SANGUEN, en Piemont. Sangui, cat. Sanguine, ital. Sanguinho, port. Cornouiller sanguin, cornouiller femelle, bois punais, Cornus sanguinea, Lin. arbrisseau de la fam. des Capri-foliacées, commun partout. V. Gar. Cornus famina, p. 127.

Ety. du lat. sanguineus, de couleur de sang. V. Sang, R. Ses fruits fournissent un tiers de leur

poids d'une huile un peu fétide, mais bonne à brûler.

SANGUIN, INA, adj. (sanguin, ine);

sameumous. Sanguineo, ital. esp. port. Sanguin, ine, chez qui le sang domine, qu'il ne faut pas confondre avec sanguinaire. Voy. Sanguinari.

Ely. du lat. sanguineus. V. Sang, R.

SANGUINA, s. f. (sanguine). Sanguine ou crayon rouge, argile ochreuse rouge

graphique, d'Haüy.
Elle sert à faire des crayons pour le dessin; son nom lui vient de sa couleur qui approche de celle du sang. V. Sang, R.

Bly. du lat. sanguinarius lapis.

SANGUINA, S. f. SANGUMARIA. SERGNÍnaria, esp. Sanguinha, port. Renouée des anciens, c'est la renouée aviculaire. Voy. Tirassa.

Éty. du lat. sanguinaria, nom par loquel on la désignait. V. Sang, R. et Sannousa.

SANGUINADA, s. f. (sanguinade), dl. La sanie qui découle des plaies; sang délayé dans quelque humeur qui le rend d'un rouge sale.

Éty. du lat. sanguinis et de ada, litt. sang répendu. V. Sang, R.

SANGUINARI, IA, adj. (sanguinári, rie); Sanguinario, ital. esp. port. Sanguinari. cat. Sanguinaire, qui aime à répandre le sang; cruel.

Ety. du lat. sanguinarius. V. Sang, R.

SANGUINE, adj. vl. V. Sanguin. SANGUINE, adj. vl. V. Sanguini et

BANGUINEDA, s. f. (sanguinéde); coun-GEAREDA. dl. Lieu couvert de sanguiniers. c'est-à-dire, de cornuillers sanguins.

Ety. de la basse lat. sanguinetum ou de sanguin et de eda. V. Sang, R.

SANGUINENC, vl. V. Sanguinous. SANGUINEOU, adj. (sanguinèou); sancom. Sanguineo, cat. esp. port. ital. Sanguin, couleur de sang.

Ety. du lat. sanguineus, m. s. V. Sang.

SANGUINI, adj. vl. sangume. V. Songuineou.

**BANGUINIERA**, s. f. (sanguinière). Trace de sang considérable qu'on observe sur la terre, sur des pierres, etc.

Éty. de sang et de la term. mult. iera. V. Sang, R.

SANGUINIS, vl. V. Sanguin et Sanauinari.

SANGUINOS, vl. V.

BANGUINOUS, OUSA, adj. (sanguinous, ouse); Sanguinos, cat. Sanguinos, esp. port. ital. Sanguin, sanguine, chez qui le sang abonde.

Ety. du lat. sanguinosus, m. s. V. Sang, Rad.

On le dit aussi pour taché de sang, san-

SANGUISUGA , S. f. VI. SANGUISSUGA , MICEUISUGA, SANCSUGA, SANCSSUCA, SANSUC. V. Sangena.

BANGUISSUGA , vl. V. Sanguisuga. SANGULIAR, v. a. (songoulia), d. bas

lim. Porter plusieurs coups, faire plusieurs ouvertures pour faire eouler le sang d'un homme ou d'un animal. V. Sang, R. SANH, SANHTA, s. et adj. vl. Saint, sainte. V. Sant et Sanct, R.

SANHA, s. f. vl. sausa. Grimace, moquerie.

Éty. Ce mot viendrait-il de l'ital. sanna ou sanna, grosse dent, défense.

SANHA, s. f. vl. Marécage. V. Sagna et Sagn, R.

SANHTAMEN, vi. V. Santament. SANIA, s. f. vl. Sanie, esp. port. ital.

Sanie, pus, sang corrompu.

Éty. du lat. sanies, m. s. V. Sang, R. SANIC, ICA, adj. (sanic, ique). Sain. V. San, R.

SANICLA, s. f. (sanicle); Sanicula, esp. cat. ital. Sanicle, sanicle d'Europe ou sanicle commune, Sanicula europasa, Lin. plante de la fam. des Ombellifères, qu'on trouve en abondance dans les bois de la Haute-Provence. V. Gar. Sanicula officinarum, p. 425.

Éty. du lat. sanicula, formé de sanare, guérir, à cause des grandes propriétés qu'on lui attribuait et qui avaient donné lieu aux deux rimes suivantes. V. San, R.

Qui a la bugle et la sanicle Fait aux chirurgiens la nicle. (pour nique).

SANIOS, OZA, adj. vl. Sanioso, esp. port. ital. Sanieux, euse; corrompu, plein de pus, de sanie.

Ely. du lat. saniosus, m. s. V. Sana. Rad.

SANIOZ, vl. V. Sanios.

SANISSOUN, 6. m. V. Seneçoun et Sen. Rad.

SANITARI, ARIA, adj. (sanitari, árie). Sanitaire, qui a rapport à la conservation de la santé.

BANITAT, s. f. (sanitá); Sanitat, cat. Santé V. Santat, plus usité et San, R.

SANITOR, s. m. (sanitor). Nom du nasitor, dans le département de Tarn, d'après M. Poumarède. V. Nastoun.

SANJIE, interj. d. lim. m. s. que Sandis, v. c. m et Sang, R.

SANLAR, dl. V. Sallar. SANNADA, s. f. (sonnade), d. bas lim. Saignée. V. Saunadà et Sang, R.

SANNADOR, s. m. vl. Saigneur. Voy. Saunaire et Sang, R.

SANNADOUR, dl. Voy. Saunadour et Sang, R.

SANNAIRE, vi. V. Sannador.

SANNAIROLA, dl. V. Sangsua et Sang, Rad.

**SANNALENGUA**, s. f. (sannaléingue). Nom qu'on donne, à Toulouse, au grateron, V. Arrapaman; et ailleurs, à la garance. V. Rubi.

SANNAR, v. a. et n. (sanná), d. bas lim. Répandre du sang, saigner, V. Saunar et Sang, R. d. lim. semer. V. Semenar.

SANNETA, dl. V. Sanceta.

Boutar la sanneta, meltre du vin en

Ely. V. Sang, R.

SANNISSOUN, s. m. (sannissou); sanmissou. Nom toulousain du Paspalum sanguinale, Dec. Panicum sanguinale, Lin. plante de la sam. des Graminées, commune dans les champs, et au Paspalum dactylon. V. Sen, R.

SANNOUS, OUSA, adj. (sonnóu, óuse), d. bas lim. Taché de sang. V. Saunous et Sang, R.

SANNOUSA, s. f. (sannouse). Nom qu'on donne aux environs de Toulouse, à la renouée, V. Tirassa.

Ely. du lat. sanguinaria, nom que Gesner et Lobel ont donné à cette plante, parce qu'on lui attribuait la vertu d'arrêter le crachement de sang et les hémorrhagies. Voy. Sang , K.

SANNURA, s. f. (sonnure), d. bas lim. Saignement, action de saigner. V. Sang, R.

SAN-ONGE, vl. Nom de lieu, Saintonge. SAN-PLUS, part. nég. (san-plu). Uniquement, seulement.

Jugarem una parlida san-plus, nous ne jouerons qu'une partie.

SAN PRESERVE, Garc. On dit ordinairement: Diou nous an preserve, c'est-à-dire,

Diou nous en preserve.

SANQUET, V. Sanguel et Sang, R.

SANS, prép. exclus. V. Sensa.

En vl. sain, saint. V. Sens. SANSA, V. Sassa.

SANSE, adj. (sansè), dg. Sain et sauf, intact. Jasm. V. San, R.
SANSIPLE, dg. V. Sensible et Sent, R.

SANSIR, v. a. (sansir); soursin, dl. Fouler aux pieds.

SANSO, nom d'homme, vl. Sanche.

SANSOGNE, dl. s. f. (sansógne); soqua. Cornemuse. V. Carlamusa.

Chanson ou musique monotone, trainante et désagreable.

Aquol es toujour la mema sansogna, c'est toujours sur la même note.

Aquot es couma un palac dins una sansogna, c'est comme une fraise dans la gueule d'un loup, ou comme un grain de millet dans la gueule d'un âne.

SANSOGNA, dl. V. Sangsua.

SANSOGNA, s. f. (sansogne); GALAMOUN. SAMOUN. Le fanon des bœufs et des vaches. peau làche qui leur pend sous le cou, comme la poche vide d'une cornemuse, d'où le nom de sansogna.

SANSOGNAS, dl. s. f. pl. (sansógnes). Les barbes des cogs ou appendices rouges et charnues qui leur pendent sous la gorge. V. Galietas.

SANSOINA, s. f. (sansóine), dl. Vieille. V. Viela.

SANSOINGNA, vl. La Saxe, royaume. SANSOIRA, s. f. (sansoire); sansouara. Sassoire, pièce du train de devant d'un car-

rosse, qui en soutient la flèche. SANSOUGNAIRE . dl. s. m. (sansougnairé) ; sampougname. Joueur de cornemuse, de vieille.

Ely. de sansogna, cornemuse, et de aire.

On le dit fig. d'un ennuyeux qui répète toujours la même chose, imitant la monotonie de la cornemuse.

SANSOUGNAR, v. a. (sansougnà), dl. Importuner par des instances réitérées, tarder, corner aux oreilles.

Éty. de sansogna et de ar, faire comme la cornemuse.

SANSOUGNARIA, s. f. (sansougnarie), dl. Redite, répétition ennuyeuse.

SANSOUGNETS, s. m. pl. (sansougnés). Les glands ou pendants des chèvres. V. Cincinele.

Ety. de sansogna, cornemuse, parce que ces appendices ressemblent un peu à la poche de cet instrument.

SANSOUIRA, s. f. (sansouire), et mieux sausoussa. On donne ce nom dans la Camargue, selon la St. des B.-du-Rh. à des espaces d'une terre forte et limoneuse qui se couvrent d'efflorescences salines durant les grandes chaleurs, ce qui a lieu par l'évaporation de l'eau qui laisse déposer le sel qu'elle tenait en dissolution.

SANSOUIROUS, OUSA, adj. (sansouirous, ouse). La terra sansouirousa

SANSOUNET, s. m. (sansouné). Voy. Estourneou.

Ety. Dim. de Sanson, nom d'homme.

SANSUC, vl. et

SANSUGA, V. Sangsua.

SANSURA, di. s. f. (sansure). V. Sangsua el Sang, R.

SANSURAR, v. a. (sansurá), dl. Presser, solliciter, importuner.

Éty. de sansura, sangsue, et de l'act. ar, faire comme les sangsues. V. Sang, R.

SANT, SANT, SANTE, Tadical dérivé du latin sanctus, saint, ou de sanctum, sup. de sancire, sancio, rendre respectable, sacré, inviolable.

De sancti, gén. de sanctus, par apoc. sanct et par suppression du c, sant; d'où: Sant, Sant-a, Santa-ment, Sant-e, Santelal, Santi-fiant, Santi-fiar, Santi-fial, Santi-ficar, Santi-ficat, Sant-ana, Santific ation, Santific-etur, Sant-or, Santoun, Sant wari, Sant-us, Santi-belli, Santibell-aire.

SANT, ANTA, adj. et s. (san, sante); et impr. san, sen, sent, sin. Santo, ital. esp. port. Sant, cat. Saint, sainte, qui mène une vie de saint, qui est dans le ciel: en parlant des choses, conforme à la loi de Dieu, consacré à Dieu. On le dit aussi de toutes les choses bénites.

Ety. du lat. sanctus, fait de sancire, rendre respectable, consacrer par une loi, par un sacrifice. V. Sanct, R.

Aquot es la santa veritat, c'est la vérité

Una santa briga, une petite miette, un tant soit peu.

L'a sant ariment, il n'y a rien du tout. Tout lou sant clame doou jour, toute la journée.

Per Sant Jean, per sant Peire, per sant Antoni, Trad. à la saint Jean, à la saint Pierre, à la saint Antoine; on sous-entend à la fète de, et non comme beaucoup disent: pour saint Jean, pour saint Pierre, etc. qui sont des gasconismes.

La festa de tous leis sants, elle fut éla-

blie, en 837, par le pape Grégoire IV. Le cercle de lumière qu'on voit sur la tête des saints, dans les tableaux, s'appelle nimbe, le catalogue des saints fut établi par le pape Jean XV, en 987.

SANT, SANTA, adj. Les adjectifs saint, sainte, joints à un nom de baptème ou prenom, désignent un très-grand nombre de villes, de villages et surtout de hameaux.

noms des lieux pour leur substituer ceux du patron de l'Eglise, ne remonte pas au-delà du X= siècle; ce qui est cause qu'on ne trouve presque pas de grande ville, que deux chefs-lieux de département, sous le nom de saint ou sainte; qu'il n'y a que 16 chefs-lieux d'arrondissement qui les portent; tandis que près de 300 chefs-lien de canton. environ 5.000 communes et plus de 10,000 hameaux les ont adoptés. Cela tient à ce que ces villages ou petites villes se sont formées, ou du moins considérablement agrandies, depuis l'époque indiquée. L'influence de la religion y a contribue pour beaucoup, et il serait curieux de rechercher pourquoi dans les départements de l'Ardèche, du Calvados, de la Charante-Inférieure, de la Creuse, de la Dordogne, etc. les noms de saints y sont si nombreux, tandis qu'on n'en rencontre presque aucon dans ceux du Jura, du Bas-Rhin, etc. Serait-ce parce que ces contrées n'ont été réunies à la France qu'à des époques plus récentes ?

SANT-ALEGER, s. m. (sant-alegrin), dl. Homme maigre, leste; un gueux, un mendiant.

Ely. de sant et du lat. alacris, gén. de

alacer . leste . alègre.

SANT-AUGUSTIN, s. m. Saint-Augustin . le dixième des caractères employes dans l'imprimerie, dont le corps correspond à un petit-texte et à une nompareille.

Éty. Ainsi appelé du livre de saint Augustin intitulé, La cité de Dieu, imprime à Rome, avec ce caractère, en 1467, sous le pontificat de Paul, II.

SANT-CLAME, CXpr. prov. conservée dans cette phrase : Tout lou sant-clame doou jour,

tout le long du jour.

SANT CREBAT, s. m. (san-creba). Nom par lequel on désigne, dans quelques contrées de la Basse-Provence, la veille de Noël, parce qu'on mange ordinairement beaucoup plus qu'à l'ordinaire, ce jour là.

BANT-causem el SANT-PRESQUEE, V. Fresquin. SANT-ESTROPI, V. Estropi.

SANT-sear, s. m. (san-dján). Nom qu'on donne, au Vernet, près de Seyne, à la sauge des prés, parce qu'à celle que l'on recueille et fait benir le jour de la fête de Saint-Jean, on attribue des vertus merveilleuses, V. Bouens homes.

SANT-JEAF, Saint Jean on fète de saint Jean, qui se célébre le 24 juin, est l'une des grandes époques de l'année dont le peuple se sert pour terme de certaines conventions.

> Vert ou madu Sant Jean adu. Prov. des Cevennes.

**BANT**-JEARET, 8. m. Nom que le cytise ordinaire porte, à Allos, parce qu'il fleurit ordinairement à la saint Jean. V. Citiso.

SANT-MIQUEOU, S. M. OU SANT-MICHEOU. Faire sont miqueou, changer de logement, déménager, déloger.

Ety. Dans une grande partie de la Provence, la sète de saint Michel, qui se cétébre le 29 septembre, est le terme des loyers des maisons et celui des domestiques; c'est

synonyme de déloger.

SAN

SANTA PA.... dl. (sánte-pa). Juron étranglé, dit M. de Sauvages, ou arrète à michemin, comme celui de ce vers:

Par la mort..... il n'acheva pas.

Il marque l'étonnement, la surprise et l'indignation.

SANT-SACRAMENT, V. Sacrament et Oslensonr.

SANT-souleou. V. Souleou sant. SANT-vincens. Saint Vincent, la fête de saint Vincent qui se célébre le 22 janvier, est aussi une des grandes époques de l'année dont le peuple se sert comme d'un terme fixe.

Per sant Vincent Cessoun las piegeas ven lou vent. Prov. des Cevennes.

SANT'ARA-D'AFT, Nom de lieu dont on se sert, dans les environs d'Apt, Vaucluse, comme d'une interjection, pour exprimer la surprise; juste ciet! ô mon Dieu.

Ety. de Sainte Anne, patronne de la ville. SANTA, (saute). Interj. qui marque la surprise ou la douleur; certes! diable! Gar.

Ety.?

SANTA-BARBA, 8. f. (sánte-bárbe); Sanla barbara, cat. esp. ital. La sainte-barbe, le lieu où l'on serre la poudre et les ustensiles du canonnage dans un vaisseau.

SANTA-cnoux, s. f. (sante-crous). La croix de par Dieu, la croisette, l'alphabet. SANTA Dez, interj. Certes, ô ciel, mon

Dieu, espèce d'invocation à la sainte Vierge. Etv. du lat. Sancta Dei genitrix.

SANTA-mitoucha, s. f. (sante-mitoutthe); santa nicoutet, maria micas, da-nomis movim. Sainte-nitouche, personne qui a un air de bonté et d'indifférence pour tout le monde qui est trompeur et hypocrite.

Ely. All. de santa-ni-toucha, sainte qui

ni touche pas, par ironie.

SANTA NICOUTET, dl. V. Santa-miloucha. SANTAL, s. m. (santál). Santal, nom de plusieurs bois aromatiques qu'on distingue par leur teinte en blanc, jaune ou citrin et en rouge.

Éty. Le mot santal, est arabe, d'où les latins ont tiré santalum et les Grecs. σάνταλον (santalon): les recherches que l'on a faites sur ces bois portent à croire que le santal blanc et cittin sont fournis par le Santalum album, Lin. arbre de la famille des Santalacées, démembrée de celle des onagres, qui croît dans les îles de Timor et de Solor.

Le santal-citrin ne paraît être que le cœur de l'arbre, tandis que le blanc en formerait l'aubier.

Le santal rouge est produit par le Pterocarpus santalinus, Lin. arbre de la fam. des Légumineuses.

On a retiré une matière colorante particulière du santal-rouge, que M. Pelletier a nommée Santaline.

SANTALIMENT, adv. (santaliméin); SARTARIMENT, SARTARIMENT. Rien du tout, le

La contume d'abandonner les anciens | pourquoi Faire Sant-Miqueou, est devenu | moins du monde, seulement, uniquement. rien de plus.

Éty. de sant et de aliment, pas le moindre saint aliment. V. Ali, R.

SANTAMENT, adv. (santamein); Santamente, ital. esp. port. Santament, cat. Saintement, d'une manière sainte.

Ety. de santa et de ment. V. Sant, R. SANTAN, adj. vl. Saint. V. Sant.

SANTANA, adj. f. Sainte. Gloss. Occit. Ce mot ne signifierait-il pas plutôt sainte Anne? comme on dit encore: Santana d'Apt, pour Sainte Anne d'Apt. V. Sant, R.

SANTAT, s. f. (Sautá); sasitat. Sanilà, ital. Sanitat , cat. Sanidad , esp. Sanidade, port. Santé, état de celui qui se porte bien; état permanent, libre, facile et agréable de toutes les fonctions de l'économie.

Éty, du lat. sanitatis, gen. de sanitas. V. San. R.

SANTAT, s. f. ou sante. Santé, salutation qu'on se fait en buvant.

Ety. Boire à la santé ou porter une santé à quelqu'un, c'est faire des vœux pour sa conservation en général, et pour celle de sa santé en particulier. V. San, R.

Cette contume est très-ancienne ; Homère

en parle souvent.

SANT DIOU-DOOU-JOUR, loc. adv.

Tout le jour, pendant toute la journée. SANTE, dl. (santé), pour saint, sainte. V. Sant, Santa et Sant, R.

Tout le sante batent del jour, tout le long

du jour.

Touta la santa de la neyt, tout le long de

SANTETAT, s. f. (santetà); Santità, ital. Santidad, esp. Santidade, port Santedat, cat. Sainteté, qualité de ce qui est saint; pureté; titre d'honneur et de respect dont on se sert en parlant au pape ou du pape.

Ety. du lat. sanctitatis, gen. de sanctitas,

m. s. V. Sant, R.

SANTEZA, vl. V. Sanctelat.

SANTI-BELLI, s. m. (santi-belli). Statues en platre que les Italiens colportent dans les rues en criant santi-lelli (jolis, beaux saints), d'où leur nom. Fig. personne saus mouvement, à figure plâtrée. V. Sant, R.

SANTI-BELLIAIRE, s. m. (santi-bel-liairé). Mouleur en platre, faiseur de santi-

belli V. Sant, R.

SANTIEIRE, s. m. vl. Psautier. SANTIFIANT, ANTA, adj. (santifián, ante): Santificant, cat. Santificante, port. esp, ital. Sanctifiant, ante, qui sanctifie.

Ely. du lat. sanctificus, m. s. V. Sant, R. SANTIFIAR, sync. de sanctificar.

SANTIFIAT, sync. de sanctificat. v. c. m. et Sant. R.

SANTIFICAR, v. a. (santisica); santi-fian et sanctifican Suntificare, ital. Santificar, cat. esp. port. Sanctifier, rendre saint; célébrer suivant la loi religieuse.

Éty. du lat. sanctificare, fait de sancti, gen. de sonclus, saint, et de ficare, pour facere, faire. V. Sanct, R.

SANTIFICAR SE, Santificarse, Cat. esp. Santificarsi, ital. Se sanctifier, devenir saint.

SANTIFICAT, ADA, adj. (santifica, ade); santifiat, sanctifiat. Santificado,

SAN port. esp. Sanctisié, ée; devenu, déclaré l saint.

Éty, de santi et de ficat, fait saint. V. Sant. Rad.

SANTIFICATIOU, s. f. (sanctificatie-n); Sanctification et Sanctificazione, ital. Santification, esp. Santificação, port. Santificació, cat. Sanctification, justification, grace qui opère en nous le mérite de la justice chrétienne; pratiques pour sanctifier le dimanche, une fète, etc.

Éty. du lat. sanctificationis, gén. de sanc-

tificatio, m. s. V. Sant, R.

SANTIFICETUR, s. m. (santificetur), et par corruption santificetus. Sanctificetur, mot latin qui est devenu en Provence, sans qu'on puisse savoir pourquoi, un synonyme de colère : M'a fa venir lou santificetur, il m'a fait prendre colère; a lou santificetur, il est en colère. V. Sant, R.

SANTIMES, adj. vl. 1210. Saint. V. Sant et Sant, R.

SANTISME, ISMA, adj. sup. vl. Santisimo, esp. Sanlissim, cat. Santissimo, ital. Très-saint, très-sainte.

Éty. de sanctissimus, très saint.

SANTOR, s. f. vl. 1210. Sainteté. V. Sanctor et Sant, R.

SANTORAL, vl. V. Sanctoral.

SANTOT, s. m. (santó). En terme de cabaretier, faire le santot, c'est faire les portions, diviser un mets en autant de portions qu'on a de personnes à nourrir.

SANTOULINA, s. f. (santouline). Santouline, petit cyprès, garde-robe, auronne femelle, Santolina incana el rosmarinifolia. Dec. plantes de la fam. des composées Corymbifères, qu'on trouve sur les coteaux et le long des chemins dans la B.-P.

Ety. du latin santolina, comme qui dirait herbe sainte, à cause de ses vertus, Lemery.

V. Sant. R.

SANTOUN, OUNA. s. et adj. (santoun, oune); Santinho, port. Dim. de sant, santa, beat, ate: petit saint: on le dit particulièrement des petits bustes en platre représentant des saints ou des saintes. V. Santibelli et Sant. R.

SANTOUS, OUSE, adj. (santous, ouse), d. bas lim. Sain, de bonne constitution.

Etv. Ce mot est dit pour sanitous, fait de sanitat et de ous, de la nature de la santé.

SANTOUSTEMP LOW, s. m. (lou santoustéin). C'est l'opposé de mautoustemps; Lou san toustemps, ti vengue, que Dieu te bénisse. De san et de toustemps, sain en tout temps. V. San, R.

SANTUARI, s. m. (santuari); sanctuari. Santuario, ital. esp. port. Santuari, cat. Sanctuaire, chez les Chrétiens, l'endroit de l'église où est le maitre hôtel; par exten-

sion, temple, église, sacerdoce.

Ety. du lat. sanctuarium, m. s. V. Sant, R. SANTUS, s. m. (santús). Un grand coup sur la poitrine ou ailleurs, par allusion, dit Achard, à l'usage où sont les paysans de se frapper la poitrine pendant que le prêtre célébrant dit : Sanctus, sanctus. Sanctus se dit aussi pour la fin d'une affaire, et sig. pour

Ely. du lat. sanctus. V. Sant, R.

Esperas au santus, attendez jusqu'au ! bout pour dire amen.

L'esperi au santus, je l'attends au dénouement; voyons comment il s'en tirera.

SAO, s. f. vl. Saison, temps. V. Sason. Rad.

SAOBRA, s. f. vl. Saburre. V. Sap., R. Je saurais.

SAONA-AUTA (Sone-Haoute), despartament de la. Saona-Alta, esp. Haute-Saone, département de la , dont le chef - lieu est Vesoul.

Éty. La Saone, rivière, lui a donné son nom.

SAONA-ET-LOIRA (Sone et-Loire), despartament de. Saona-y-Loira, esp. Sooneet Loire, département de, dont le chef-lieu est Macon.

Éty. La Saône et la Loire qui le traversent lui ont donné leur nom.

SAORRA, s. f. vl. Sorra, cat. esp. Gros sable, gravier, lest.

Éty. du lat. sabarra.

SAOU, dg. Furen pourtats saou cot. Verdier, furent portés sur le cou.

SAP, san, sav, saq, radical dérivé du latin sapere, sapio, avoir du goût, de la saveur, et sig. avoir du jugement, être sage, avisé; d'où : Sapor, saveur; Insipidus, sans gout , insipide ; Sapiens, sage.

De sapientis, gen. de sapiens, par apoc. sapienti; d'où : Sapienti-a, Sapiens, et par le changement du t en c, Sapienç-a, Sa-

pienci-a, Sap-ut.

De sapiens, par apoc. sapi, par changement de i en j, et du j en g, sapg, et par suppr. du p, sag; d'où : Sag-e, Sag-essa, Sag-etat, Sag-i, Sage-a.

De sapor, par le changement de o en ou,

sapour ; d'où : Sapour-ar.

De sapor, par le changement du p en b : sabor; d'où : Sabor, Sabor-ar, Sabor-os, A-sabor-ar.

De sabor, par le changement de o en ou. sabour; d'où : Sabour, Sabour aire, As-sabouraire, Sabour-ar, As-sabourar, Sabour-ous, As-sabourun.

De sabor, par suppr. de o. sabr; d'où: Sabr-e, Sabr-a, Sabr-ier, Sabr-u-egea,

Sabr-u-iecha.

De sabour, par le changement du b en v, savour; d'où: Savour, Savour-ar, Savour

De sapiens, parapoc. sapi, et par changement du p en v. Savi, Savam-ment, Savia, Savi-eza, et par le chargement du v en b: Sab-i, Sab-ieza, Sab-ezutz, Saye.

De insipidus, par apoc. insipid; d'où:

Su-sipid-e, In-sipid-a.

De sabour, par le changement de r en l, saboul; d'où: Saboul-aire, As-saboulaire, Saboul - ar, As - saboular, Sa-boul-at, Saboul-un.

De sapere, par la suppr. de e du milieu, sapre, et par le changement euph. de a en au, saupre; d'où : Saupre, Des-saupre, Saup-ut, Saobr-a, Saub-uda, Saub-ut, Sav-ent, Sav-amment, Saveni-as, Sav-er. Sania-ment.

SAP, s. m. (sáp); sapm et sapma, sa. Sapin à feuilles d'if, sapin blanc, sapin, sapin commun, sapin argenté; Pinus picea, Lin. Abies vulgaris, Poir. Abies pectinata, Dec. arbre de la famille des Conifères, commun sur les montagnes de la H.-Prov. V. Gar. Abies taxifolio, pag. 1.

Ety. du celt. sabinnen, qui habite au pied des montagnes, tormé de sab, pied, ou du

lat. sapinus.

C'est de cette espèce de pin que découle la térébenthine qu'on nomme bijoun, pour la distinguer de celle du mélèze qui est connue sous le nom d'Escourrau, v. c. m.

Les feuilles de cet arbre ressemblent à celles de l'if; elles sont plates, et chaque gaine

n'en contient qu'une.

SAP et SAB, mote celtiques qui signi-Gent pied, pied de montagne, et dont on a formé : Sap. Sabina, Sabata, Sabot, Sappey et leurs composés.

SAP, dg. Il ou elle sent, platt, trouve bon. Pour il ou elle sait, V. Sau, Sabe et

Sab, R.

SAPA, s. f. (sápe), d m. Sottise, étourderie. Faire una sapa, faire une bévue.

Draque, pelle recourbée pour curer les

ruisseaux, Garc.

Ety. de sape français, qui désigne une tranchée qu'on fait au pied d'un mur pour le saire tomber, dérive de sap, pied.

SAPAGI, s. m. (sapadgi): sapace. Action de calseutrer l'huillet d'un tonneau. Garc.

SAPAIRE, s. m. (sapáiré); ussame. Bondonnier? calfeutreur de tonneaux. Garc. SAPAR , v. a. (sapá); csean. Calfeutrer, boucher les fentes d'une porte, d'un tonneau.

Ety. V. Calfatar; on le dit aussi pour presser la terre, la serrer, parer, habiller. coiffer, poudrer, etc.; pour draguer, curer les ruisseaux, pêcher à la drague. Garc.

SAPAT, ADA, adj. et p. (sapa, ade). En parlant de la terre, foulée, pressée par les pieds, et en parlant des arbres et des plantes, touffu, serré, ramassé.

SAPATER, s. m. d. béarn. Savetier. V. Sabatier et Sabat, R.

SAPDE , vl. V. Dissala.

SAPER, v. n. vl. Saber, esp. Avoir la saveur de... le goût; sentir. V. Saber.

Ety. du lat. sapere, m. s. V. Sap, R.

SAPHIER, vl. V. Saphir.

SAPHIR, s. m. (saphir): sarm Zaffiro, ital. Zufiro, esp. Safir, cat. Safira, port. Saphir, les anciens employaient ce mot pour désigner des pierres bleues et pourpres: les modernes le donnent à des gemmes de couleur bleue et transparentes qui appartiennent à diverses espèces, mais le vrai saphir d'Orient est une espèce de corindon.

Ety. du grec σαπφειρος (sappheiros), m. s.

saphyrus, lat.

On donne aussi ce nom, par ironie, aux bourgeons rouges qui viennent sur la figure. **SAPHIRENC**, **ENCA**, adj. vl. Saphiré, ée, couleur de saphir. V. Saphir.

SAPIDITAT, s. f. vl. Sapidité, saveur.

V. Sap. R.

SAPIEN, vi. V. Sapient.

SAPIENÇA, s. f. (sapicince), et SAPIENÇIA, vl. Sapiencia, port. cat. esp. V. Sagessa et Sap, R.

SAPIENCZA, vi.

SAPIENSA, vl. et

BAPIENT, adj. et s. vl. sapim. Sapiente, port. esp. ital. Sage, savant, prudent.

Ety. du lat. sapientis, gen. de sapiens,

m. s. V Sap, R.

SAPIENTIA, s. f. vl. Sapiencia, cat. esp. port. Sapienza, ital. Sagesse, sapience,

Ety. du lat. sapientia, m. s. V. Sap, R. SAPIN et SAPINA, s. m. et f. (sapin et

sapine). V. Sap.

Sente lou sapin, il sent le sapin; on le dit fig. d'une personne qui est en danger de mort, parce que le sapin sert à faire les cercneils.

SAPINA. s. f. (sapine). Planche de sapin. SAPINET, s. m. (sapiné). Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, d'après M. de Fonscolombe, au sapin à feuilles d'if, ou sapin argenté, Pinus picea, Lin. arbre de la famille des Coniferes.

SAPINIERA, s. f. (sapinière). Sapinière,

lieu planté de sapins. Garc.

SAPJATZ, vi. Sachez. V. Sab, R.

SAPLE, s. m. dg. V. Sabla.

SAPOU, s. m. (sapóu). Nom qu'on donne, à Toulouse, à un vieux crapaud.

SAPOU, s. m. (sapou). Coup qu'une toupie donne à une autre, guiole, selon M. Garcin.

SAPOUNERA, s. f. (sapounère); sapou-MARIA, SAROUNETA, SAROUNIERA, MERSA DE SA-BOUNETA. Saponaria, esp. Xabonera, port. Saponaire, saponaire officinale, Saponaria officinalis, Lin. plante de la famille des Cariophyllées, commune dans les lieux humides et le long des fossés.

Ety. du lat. sapo, gén. saponis, savon, et de la term. mult. era, parce que cette plante est très-savonneuse. V. Saboun, R.

SAPOURAR, V. Sabourar et Sap, R. SAPTE, s. m. vl. Samedi. V. Dissata et Di. R.

SAPUDA, vi. V. Saubuda.

SAPUR, s. m. (sapúr); Zapador, esp. Solapador, port. Sapeur, soldat armé d'une

hache et employé à saper.

L'institution des sapeurs, dans les régiments d'infanterie, ne date que du 7 avril 1806; un décret impérial du 18 février 1808, en fixe le nombre à quatre par bataillon.

SAPUT, UDA, adj. et p. vl. Su, sue; connu, ue. V. Sap.

### SAQ

SAQUEGEAR, v. a. (saquedjá); sacca-Saccheggiare, ital. Saquear, esp. port. Saquejar, cat. Saccager, piller, bouleverser, mettre tout en désordre; en Lang. secouer un sac de blé pour l'entasser; secover quelqu'un. V. Ensacar.

Ety. de sac, pour pillage, et de egear, litt. mettre à sac. V. Sac, R.

SAQUELA, prép. (saquèle), dg. Maigré, quand même, encore, tout de même.

Canti saquela, Jasm. je chante malgré 10ut.

SAQUELAT, espèce de prép. du dl. (saquélà). En outre, d'ailleurs : Fort poulit saquelat, fort gentil, d'ailleurs.

SÃO

Éty. Il paraît que ce mot est composé de ce que l'a, comme on dirait ce qu'il y a de sur, c'est qu'il est fort gentil.

SAQUET, s. m. (saque); saccoun, saccoun. Sacchetto, ital. Saquet, cat. Saquete, esp. Sachet, petit sac.

Ety. du lat. sacculus ou de sac et du dim. et. V. Sac, R.

SAQUETA, s. f. (saquéte). Dim. de saca, petit sac large, dont on se sert, en Languedoc pour cueillir la feuille du mûrier, sac à cueillir. V. Sac, R.

SAQUETA, s. f. (saquéte), dl. Poche, besace, sachet où l'on met la feuille du mû-

rier, le riz, les légumes, etc. Gar.

Ety. Dim. de saca, gros sac. V. Sac, R. Petite paillasse, sac dans lequel on enferme les outres qui contiennent de l'huile. Garc.

**SAQUETADA**, s. f. (soquetade), d. bas lim. Secousse répétée. V. Brandada.

Ety. de saquetar. V. Sac, R. SAQUETAR, v. a. (saqueta), d. bas lim. Secouer, remuer fortement, saccader. Voy. Brandar et Ensacar.

Éty. de saquet, petit sac, et de ar, act. agiter dans un sac. V. Sac, R.

SAQUETI, s. m. (saqueti), dl. Saqueti, cat. Action et effet de saccager.

SAQUIER, Garc. V. Bassaquier.
SAQUIERA, S. f. (83quiere); saquieras. On donne ce nom, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux fourneaux de terre qu'on fait brûler. V. Fourneou.

et Sal. R.

SAR, Poisson. V. Sarg. SAR..., Cherchez en Ser, les mots que vous ne trouverez pas en Sar...

SARA, nom de femme (sará); Sara, ital.

L'Eglise honore quatre saintes de ce nom, les 10 décembre, 13 juillet et 19 mai.

SARADA, V. Salada et Sal, R. SARADETA, V. Saladeta et Sal, R. SARADUEGNA, s. f. (saraduègne). Nom languedocien de la chélidoine. V. Chélidoni

SARADURA, V. Saladura et Sal, R. SARAIJE, Alt. lang. de sarralhier. V. Serralhier et Serr, R.

SARAJUEGNA, s. f. (saradjuégne). Un des noms lang. de la grande chélidoine. V. Chelidoni.

SARALI, s. f. (soráli), d. bas lim. Serrure. V. Serralha et Serr, R.

SARALIAR, V. Serralhar et Serr, R. SARAM, vl. Pour me sera, il me sera.

SARAMENT, vl. V. Sarment et Sacr,

SARAMPIC, s. m. d. béarn. Sarampion, esp. Rougeole.

> La picote et lou sarampic, La frebe la plus hicade Jamey n'oun an dat tau pic. Despourrins.

SARAR, Pour fermer, V. Serrar; pour saler. V. Salar et Serr, R.

BARASINESC, adj. vl. Des Sarrasins. SARAT , ADA , V. Salat et Sal , R.

SARBACANA, s. f. (sarbacáne); seapa-TANA. Cerbollana, ital. Cerbatana, esp. cat. Sarabata, port. Sarbacane, long tuyan au moyen duquel on peut jeter quelque chosc en soufflant. V. Porta-voix.

Ety. de l'ital. cerbottana, puis sarbacana, m. s. fait de carpi et de canna, canne de Carpi, ville de Lombardie où cet instrument

fut inventé. Roq.

SARC, radical pris du lat. sarcire, sarcio, sarcitum, rapetasser, rapiècer, ravauder, ra-commoder, et dérivé du grec σώς (sôs), entier, et de ¿axos (rhakos), habit déchiré, selon Vossius.

De sarcire, par apoc. sarci, sarc; d'où : Sarc-ir, Sarc-il, Sarc-ida, Sarcid-ura, Sarc-ieire.

De sarcitum, par apoc. sarcit, et par la suppression de ci, sart; d'où : E-sart, Sar-

SARCA, V. Cerca. SARCAR, V. Cercar.

SARCASMO, s. m. vl. Sarcasmo, port. ital. Sarcasme.

Sarcasmos vol dire aytan coma mals digs o vilania qu'om ditz ad alcuna persona per escarnimen. Leys d'Amor.

Éty. du lat. sarcasmus, m. s.

SARCEL, s. m. (sarcèl). d. bas lim. Sarcloir, outil de jardinier qui sert à sarcler. V. Aissounet.

Ety. du lat. sarculum, m. s. V. Sarcl, Rad.

BARCELA, s. f. (sarcèle); CACHA-DIOU. Cercella, port. cat. Sarcelle, nom d'une division du genre Canard qui n'en diffère essentiellement que par la petitesse de la taille.

Ety. du celt. sarcel ou du lat. querquedula.

La grande sarcelle est l'Anas querquedula. Lin. et la petite, l'Anas crecca, du même naturaliste.

La chair de ces oiseaux est très-estimée.

SARCELA, s. f. (sorcèle), d. bas lim. Espèce de sersouette un peu grande, servant à former les sillons où l'on sème les pois, les haricots, le maïs, etc.

Ely. du lat. sarculum, sarcloir. V. Sarcl, Rad.

SARCELADA, s. f. (sorcelade), d. bas lim. Espèce de petit filet qui sert à pêcher dans les ruisseaux. V. Escava.

SARCIDOR, s. m. vl. sassidon. Tailleur, ravaudeur, couturier. V. Sartre.

Éty. du lat. sarcitor, m. s.

SARCIDURA, s. f. (sarcidure); sancir. Cirzidura, port. Sarcidura, cat. Vivelle, rentraiture, espèce de tissure à l'aiguille que l'on fait pour réparer un morceau d'étoffe ou d'autre lissu qui a été emporté ou fortement endommagé.

Ety. de sarcid et de ura, chose reprise, ou du lat. sartura. V. Sarc, R.

SARCIEIRE, s. m. (sarcièiré), dl. sanciesun. Rentrayeur, euse, celui, celle, qui sait rentraire, qui est chargé de cette opération.

Ety. de sarcir et de eire, pour aire. Voy.

SARCIR , V. a. (sarcir); omzolam. Cirzir, port. Surcir, esp. Rentraire, reprendre, faire une Sarcidura, v. c. m.

Ely. du lat. sarcire, m. s. V. Sarc, R. SARCIT, s. m. V. Sarcidura.

SARCIT, IDA, adj. et p. (sarci, ide); onzol. Cirzido, port. Kentrait, repris.

Éty, du lat. sartus ou de sarcir et de it.

V. Sarc, R.

SARCL, szoucz, radical dérivé du latin sarrire, sarrio, d'où sarculare, sarcler, arracher les mauvaises herbes, et sarculum, sarcloir, et peut-être du grec galpw (sairô), balaver, nettoyer.

De sarculare, par apoc. sarcul, et par la suppression de u, sarcl; d'où : Sarcl-ada,

Sarcl ar.

De sarcul, par le changement de u en e, sarcel; d'où : Sarcel, Sarcel-a.

De sarci, par le changement de a en e, serel, et par celui de r en l, et de l en ou, seouel; d'où : Seouel ar, Seouel-at, Seouelada, Seoucl-adour, Seoucl-agi, Seoucl-aire, Seoucl-airis, Seoucl-un. Saucl-ela.

SARCLADA, s. f. (sorclade), d. bas lim. Abondance de châtaignes ou d'autres fruits. N'en vai aver una sarclada, il y en aura en abondance.

Ety. V. Sarci, R.

SARCLAR, v. a. (sorclá), d. bas lim. Sar cler. V. Seouclar.

Éty. du lat. sarculare. V. Sarcl, R.

SARCOCOLLA, s. f. (sarcocole); Sarcocolla, ital. port. Sarcocola, esp. cat. Sarcocolle, suc gomme résineux sucré, qui découle de l'écorce du Pencea sarcocolla, Lin. arbrisseau de la tétrandrie monogynie, ana-logue à la fam. des Bruyères, qui croit dans l'Ethiopie et au Cap-de-Bonne-Espérance.

Liy. du lat. sarcocolla, m. s. derivé du grec σαρχος (sarkos), chair, et de χολλα (kolla), colle, parce qu'on croyait cette substance propre à consolider les chairs, à les coller quand elles avaient été divisées.

M. Thomson a trouvé dans la sarcocolle, un principe immédiat qu'il a nommé sarcocolline, et qui forme les deux tiers de la sar-

cocolle.

SARD, sames. radical dérivé du latin sarda el sardina, sardine, ou du grec ozoblivous (sardinous), formé de σαρδινόι (sardinoi), de Sardaigne, sardiniensis, parce que ce poisson était très-abondant sur les côtes de cette lle.

De sarda, par apoc. Sard-a, Sardanh-a, Sardenh-a.

De sardina, par apoc. sardin; d'où: Sardin-a, Sardin-aire, Sardin-au, Sardignau. En-sardin-ar, Sardin-ier.

SARDA, s. f. (sarde): Sarda, port. esp. On donne le nom de sarde à une espèce de sardine que l'on ne connaît qu'imparfaitement et que l'on sale à la manière des anchois et des harengs.

Ety. de sarda, un des noms anciens de la sardine, ou de σάρδα (sarda), de σαρδίνη (sardinė), m. s. V. Sard. R.

Dans les environs de Toulouse et en Languedoc, en général, ce mot désigne la sardine ordinaire.

A la femna la pu galharda N'a pas mai de car qu'una sarda. Favre. l

SARDANAPALO, nom d'homme (sardanapale); Sardanapalo, esp. port. Sardanapale, nom commun à plusieurs princes d'Assyrie.

On donne figurément ce nom à un homme hardi et capable de tout faire.

SARDANHA, vl. nom de lieu. Sardaigne et Sardagne. V. Sard. R.

SARDENHA, V. Sardagna et Sard, R. SARDI, s. m. vl. Surdio, esp. port. Cornaline, sorte de pierre précieuse.

Ety. du lat. sarda, m. s.

SARDIL, s. vl Serge. V. Sargea.

SARDINA, s. f. vl. Sardoine. V. Sardoyne.

SARDINA, s. f. (sardine): chardina Sardina, ital. esp. cat. Sardinha, port. Sardine. (lupea spratus, Lin. petit poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam des Gymnopomes (à opercules nus), commun dans nos

Éty. du lat. sardina, m. s. V. Sard, R.

On nomme les sardines harengudas, quand elles sont très grosses, poutinas, quand elles sont très-jennes, palauas, quand elles ont six mois et nadelas, en langued. quand elles sont fraiches.

Le mot saidinas, au pl. se prend quelque-

fois fig. pour les doigts.

Leis lagremos mi venoun eis velhs doon plesi que ui de li touca leis cing sardinas.

En vi. sardoine. SARDINAIRE, s. m. (sardináiré); Sar-

dinero, esp. Marchand et pecheur de sardines Éty. de sardina et de la term. aire, qui prend les sardines. V. Sard, R.

SARDINAU, s. m. (sardináou); sarbi-GRAO. Sardinal, Ency. filet en nappe simple, dont les mailles sont calibrées pour preudre

les sardines, les enchois, etc. Faire lou sardinau, saire la pêche des sardines.

Éty. de sardina et de l'art. al, au, qui sert aux sardines, sous-entendu à prendre.

SARDINIER, s. m. (sardinié). Nom qu'on donne aux environs de Montpellier, au Mergus merganser, harle commun. Voy. Bievre.

Ety. Probablement parce que l'on croit qu'il mange des sardines. V. Surd. R.

SARDOINA, s. f. (sardoine); sarbouaна. Sardoine, pierre précieuse.

SARDONIC, vl. V. Sardoyne.

SARDOUN, s. m. (sardoun); sandou. Lisière qui borde le silet appelé Entremalhada. Gare.

SARDOUNA, dl. V. Dooufinenca. SARDOUS, dl. V. Dooufinenc et Caluc.

SARDOYNE, 8. f. vl. SARDINA, SARDONIC.

Sardenia, anc. cat. Sardonix, esp Sardonico, ital. Sardoine, sorte de pierre précieuse. Ety. du lat. sardonyæ, m. s.

SARFAR, Garc. V. Escoffar.

SARG, S. M. (SET) : SARGET, SAR, SAUCRET. Sargo, ital. esp. port. Sargou, nice. Sarguet sargue, sargue commun. Sparus sargus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Léïopomes (à opercules lisses), commun dans la Méditerranée.

Éty. du lat. sargus, dérivé du grec σάργος (sargos).

La chair de ce poisson est sèche, dure et peu délicate, il atteint le poids de deux kilogrammes.

SARGALETI, s. m. (sargalèti); BODCAS-

SARGANTANA, s. f. vl. Sarganiana, cat Lesard. V. Lagramusa.

SARGEA, V. Sergea.

SARGEANAS, V. Sergeanas et Serv, Rad 2.

SARGEANT, Sargento, cat. V. Sergeant et Serv, R. 2.

SARGET, V. Surjet; pour sarguet poisson. V. Sarg.

SARGETA, s f. (sardgéle): Sarguela, esp. Sargela, cal. Sergelle, pelile serge, étoffe de laine croisée et légère. V. Sed, Rad 2.

SARGINS, s. m. pl. Alt. de sarrasins. SARGOTAR, v. a. et n. vl. Secouer, sangioter, jargonner.

SARGOU, s. m. (sárgou). Nom nicéen du spáre sargue. V. Sarq.

Éty. du lat. surgus.

SARGOU-BASCAS, 8. m. (sárgou-rascás); PATACLET, B.-du-Rh. Nom nicéen du spare puntazzo, Sparus puntazzo, Lin poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Leïopomes (à opercules lisses), qui parvient jusqu'à trois décimètres de longueur et dont la chair est meilleure que celle du sargue.

SARGOULHAR, v. n. (sargouilia), dg.

V. Seralhar et Serr, R.

SARGOUN, s m. (sargoun). Un des noms du canard garrot. V. Miou-miou.

SARGOUTAR, v. a. (sargouta), dl. Tirailler, houspiller, chissonner : Lous escouliers s'esquissoun en se sargoulissoun, les écoliers se déchirent à force de se tirailler.

SARGUEL, s. m. (sorguèl), d. bas lim. Râle et râlement des agonisants. V. Granoulhas.

SARGUINA, dl. V. Tiranteina. SARIGOT, s. m. vl. sanigor. Pelit lait. V. Gaspa.

Ety. du lat. serum, m. s.

SARIUEGEA, s. f. (sarinèdge). Nom languedocien de la clematile ordinaire. Voy-Entrevadis.

SARJA. V. Sargea. SARJET, V. Surjet. SARJETA, Sarja, cat. V. Sargela et Sed, R.

SARJETAR, V. Surjetar.

SARMENT, s. m. (sarméin): seronent, sanoment, charment. Serment, affirmation d'une chose en prenant Dieu à témoin.

Ety. du lat. sacramentum. le même, on disait anciennement sacrement, puis sarment, et enfin serment. V. Sacr, R.

Tant que l'innocence et la bonne soi régnèrent parmi les hommes il ne fut point question de serment, mais à mesure qu'ils apprirent l'art de tromper, les garanties devinrent de plus en p'us nécessaires, et l'on pourrait juger aujourd'hui de la perversité d'un peuple par la prodigalité que l'on fait chez lui du serment.

Née des vices de l'homme, cette cérémonie doit être fort ancienne, aussi la voyonsnous déjà bien établie du temps d'Abraham, qui dit lui-même au roi de Sodome : Jen lère la main devant le Seigneur, le Dieu très-haut, le possesseur du ciel et de la terre.

Es prailen saromén au homeis au boun-Diu. Coumo qui praitorio uo coupo de blodiu. Rancand

SARMENT, s. m. Sarmento, port. ital. Sarment, cat. Sarmiento, esp. Pour sarment, branche de vigne.

Etv. du lat. sarmentum, m. s. V. Vis.

SARNALHA, s. f. (sarnaille); sannaya. Rebut : Marridan-man, main de papier qui se trouve au-dessus et au-dessous d'une rame. Garc.

Éty. Probablement de cernar, cerner, être autour, mais il faudrait alors écrire ce mot de la manière suivante cernalha; lézardeau, en lang. ou peut-être de l'espagnol sarna,

SARNALHA, s. f. (sarnáille), dg. Un des noms du tézard gris. V. Lagramusa.

SARNILHA, s. f. (sarnille), dg. SARNA MA. Nom qu'on donne, à Agen, au petit lézard gris. Jasm. V. Lagramusa.

SARNILHAIRE, s. m. (sarnilláiré); SARRIAIRE, SARRILISSE. Personne qui furette, qui souille partout.

Etv. Probablement de sarnilha, lézard gris, parce qu'il cherche dans tous les trous des murs.

SARNILHAR, V. n. (sarnilia): sarniar. Fureter, fouiller dans les endroits les plus reculés, comme le lézard.

SARNIR, PAIRE, v. n. Aller ou faire aller à la monte. Garc.

SAROU, s. m. (sarou), dl. Une panetière de berger. V. Biassa.

SARPA, s. f. (sárpe). Nom nicéen de la saupe. V. Saupa.

Eiy. de salpa, par le changement de l en r. SARPANANZA, s. f. (sarpanántse). Nom nicéen de l'apogon rouge, Apogon ruber, Lac. Mullus imberbis, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Leïopomes (à opercules lisses), remarquable par sa belle couleur d'un rouge doré et par l'excellente qualité de sa chair, du Lutjan Anthias, Luljanus Anthias, Risso. de la même samille que le précèdent, qui s'en distingue facilement par les caractères du genre, par sa queue fourchue, et par sa couleur d'un beau rouge.

SARPANTANA, s. f. (sarpantáne). V. Sarbacana et Porta-voix.

SARPANTANA, s. f. (sarpantáne), dl. V. Sarbacana. On le dit aussi d'une semme qui s'en prend à tout. Sauv. SARPANTEOU, V. Serpanteou.

SARPAPIOU, interj. (sarpapiou); sam-PATENA. V. Sacrebiou.

SARPATENA, s. f. (sarpaténe). Sarpejeu, espèce de juron.

SARPEIERA, V. Serpilhiera.

SARPELEIRA, s. f. vl. Sarpallera, cat. Serpillère. V. Serpiliera.

SARPELHEIRA, vl. V. Serpilhiera. SARPENT,

SARPENTEOU, et comp. V. Serpent, Serp, Serpenteou et Serp, R.

SARPENTOUN, s. m. (sorpeintou), d. baslim. Serpenteau. V. Serpenteou et Serp, R.

SARPILHIERA, s. f. (sarpillière); SEEPILHIERA, TRENTAUNA, SHOPILIBIRA, ESTGUPAS, ESTOUPIER, ESTOUPIERA. Arpillera, esp. Serpilheira, port. Sarpallera, anc. cat. Serpillière, sorte de grosse toile de bas prix, qui sert pour emballer les marchandises.

Ely. du gree έρπω (herpů), serpenter parce que dit on, en l'employant sous forme de bandes, elle se roule en spirale. V. Serp, Rad.

SARPILIERA, V. Serpilhiera.

SARPOULET, V. Serpoulet. SARQUAPOUS, V. Cerca pous. SARQUAR, V. Cercar.

SARRA, imp. du verbe sarrar, (sarre), dl. Approche, avance, cri que fait ordinairement le portier d'une ville avant que de sermer la porte dont la garde lui est consiée; il se dit aussi pour paix, silence : Se tenir surrat, se tenir coi. V. Serr, R.

SARRA-BEC, s. m. (sarra bè), dl. Sorte de filet à pécher. Doujat.

SARRADA, s. f. (sarrade). Étreinte, ser-rement, l'action de serrer. V. Serrament et Serr, R.

Ély. de serra el de ada, chose pressée, serrée.

Surradas de ventre, dg. Epreintes. Voy. Esquichaments.

SARRADA, dl. SERRADA. Une ruilée, enduit de mortier ou de pla re mis sur des tuiles ou ardoises, pour les raccorder avec des murs ou des jouées de lucarnes.

La ruilée jette sur le toit l'eau de la pluie

qui coule du mur.

Ély. de sarrar, serrer près du mur. Voy. Serr. R.

Faire la sarrada doou blad, d. de Carp. défendre de transporter le blé d'un pays dans

SARRADAMEN, adv. vl. Serrement, étroitement, d'une manière serrée, en ligne serrée V. Serr, R.

SERRADURA. s. f. (sarradure). Pour meurtrissure, V. Cachadura.

Sarradura d'una frounda, embranchement, l'endroit où les croisillons sinissent et où commencent les bras d'une fronde. Avr. V. Serr, R.

SARRA-ESTOUMAC, s. m. V. Boumbet et Serr, R.

SARRAFINA, Garc. V. Serra-fina. SARRAGIA, V. Sarralhier et Serr, R. SARRAIA. V. Surralha et Serr, R.

SARRAIER, V. Sarralhier et Serr, R. SARRAIS, s. m. (sarrais). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au panic verticillé. V. Miauca.

SARRALH, V. Seralh.

SARRALHA, s. f. (saraille); sarralme, sarralme, sarral, sarrala. Cerroja, esp. Serraglia, ital. Serrure, machine de métal pour fermer avec une clef.

Ety. du lat. sera, fait de serare, fermer, et de la term. alha, tout, qui sert à tout fermer.

### On dislingue plusieurs espèces de serrures et on nomme:

BENARDE, celle qu'on peut onvrir des deux ediés BEC-D'ANE on BEC DE CANE, petite serrore à demitour qui ouvre par le moyen d'une boule ou d'un bouton, dont le pène taillé en biseau se ferme en pouseant. A BOSSE, employée pour les portes des caves.

A CLANCHES, qui a un grand pene et un guichet.

A DEUX FERMETURES, qui se seine par deux endinits dans le bord du palastre.

A HOULETTE on HOUSSETTE, qui se ferme par la chate du convercle des coffres auxquels elle est destinée et qui s'ouvre svec un demi tour à droite

A PENE DORMANT, qui ne se ferme et ne s'ouvre qu'avec la clef.

A TOUR et DEMI ou A DEMI TOUR, elle a un demi tour qui obeit au bouton et qui se ferme par le choc du pone à biseau, contre le sautillon de la gache, et en outre un tour ou deux qu'on ouvre et terme avec la clef.

A RESSORT, qui se ferme en possant la porte et s'ouvre en dehors par un dense tour de clei et en dedans avec un bouton qu'on tire avec la main.

A UN PENE EN REBORD, celle dont le pene est plié en équerre par le bont et recourbé en demi rond pour place an resent.

TREFFILIERE, qui ne s'ouvre que d'un côté.

# Dans ces diverses serrures on nomme:

ARRÈT, le petit talon qui fait partie du pêne et qui est rivé sur le palastre pour l'empêcher de courir.

AUBERON, petit morceau de fer en forme de crampos rivé sur l'auberonnière pour recevoir le pene d'une ser-

AUBERONIÈRE, moraillon ou bande de ser sur lequelle les auberons sont rivés.

BOUTEROLLE, sorte de rouet qui se pose sur le palastre de la serrure, à l'endroit où porte l'extrémité du panneton de la clef qui le recuit et sur lequel elle tourne.

BROCHE, petite tige de fer ronde, sivée sur le palastre, qui entre dans la forure des clefs forées

CACHE ENTRÉE, petite pièce de fer mobile, qui cache l'entrée de la serrure.

BORD on REBORD, le côté de la cloison qui donne pas-age au pêne.

CANON, le petit cylindre creux, attaché sur le foncet. dans lequel entre la clef, et qui tourne quelquelois avec

COUVERTURE, plaque de tôle placée parallèlement au

palastre et qui sach- toutes les parties intérieures. CRAMPONNET ou PICOLET, partie qui tient la queue

CLOISON, ce sont les trois côtés de la serrure qui

forment son épaisseur. ECUSSON, V. Platine.

ENTRÉE, l'ouverture par où entre la clef, lou trauc. ÉTOQUIAUX, espèces de petites équerres qui servent à

tenir la claison avec le paiastre.

FAUCILLON , la muitié de la pleine eroix qui se pese aur les ronets de la serrure.

FAUX-FOND, plaque circulaire de fer ou de cuivre que l'on rapporte sur le palastre et sous laquelle est rivée la

FONCET, plaque de ser perrée pour l'entrée de la clef et sur un cô é de laquelle le canon est rivé.

GACHE, pièce fixée. V. Gacha.

GACHETTE, petit morceau de fer carré fivé au palastre et sous le ressort du pène pour l'arrêter à chaque tour

GARNITURB, pethes lames diversement configurées, rivées sur le palastre et le foncet, qui passent par autant d'entailles pratiquées dans le passeton

GORGE, pièce à deux branches courbes rapportées sous le grand ressort à laquelle répondent les barbes du pène lorsque le panneton de la clef est um pour ouvrir ou

MONTRE , V. Platina.

MORAILLON, petite bande de fer sur laquelle est rivé un crampon qui entre dans la serrure où il est traverse par le pène.

PALASTRE, plaque de tôle qui fait le fond de la serrure et soutient les autres pièces.

PATTE DE FONCET, morocan de fer en forme de quene d'aronde double, sur lequel est monté le foncet.

PENE, la partie mobile qui entre dans la gâche.

CHEF, l'extrémité du pène, du côté du ressort, s'appelle

RATEAU, petit morcess de fer carré rivé sur le palastre, portant des polutes qui passent dans les dents du museau de la clef. RESSORT , V. Ressort.

ROSETTE , V. Rousela.

ROUET, petit morocau de tôle arrondi et rivé sur le foncet on sur le palastre, pour servir de gardes.

COQ, la partie dans laquelle le pène ou la gachette se

PLATINE ou MONTRE, la plaque de métal diversement

ÉCUSSON , il garnit l'ouverture de la serrure du côté par où entre la clef.

GARDES, les garnilures fixées sur le palastre qui corre pondent aux dents du panneton, et qui empêchent qu'on ne nuisse ouvrir avec une autre clef.

PLEINE CROIX, la gerniture que l'on fait sur le ronet. TAMBOUR, le pièce de forme ronde qui en renferme d'autres, dens une serrare de cofre-fort.

TETE DE PALASTRE, le bout qui a fleure l'épaisseur d'une porte, dans lequel est pratiqué le passage du pene.

MELER UNE SERRURE, déranger les pièces intérieures de manière que la olef ne peut plus tourner:

ENGAGER UNE CLEF, une clef est engagée, engageada, enganeda, lorsqu'on ne peut plus la retirer. ENCOCHES, les entailles faites au pène où à la gâchette.

FOLIOT ou FOLIOL , le partie du ressort qui pousse le

GORGE, la partie du ressort à laquelle correspond la

HOUSSETTE , V. Helette.

SERRURE A MORAILLON, PLATE on EN BOSSE, elle s'applique à une malle, à un coffre, à une porte d'écurie, etq.

Les serrures telles que nous les avons aujourd'hui, étant des machine très-compliquées, ont dû être inconnues pendant longtemps. La fermeture la plus anciennement usitée est sans doute celle qu'on opérait au moyen d'une barre de bois placée derrière la porte, soit en travers, soit sous forme d'étancon. Le verbe barrar, mettre la barre, qui désigne encore toutes les manières de fermer dans la bonne langue provençale: Barrar la porta, la fenestra, l'armari, etc., indique que quand il a été créé on ne connaissait d'autre fermeture que la barre, le verrou fut employé ensuite, et enfin les serrures de toute espèce.

SARRALHA, s. f. vl. Serrure et cage. V. Serr, R.

SARRALHAR, v. n. (sarrallá); sarra-Begrar, Serrabegrar, et impl. Sargoulhab. Tourmenter une serrure, agiter la clef dans la serrure sans pouvoir ouvrir.

Éty. du lat. seram agitare. V. Serr, R. SARRALHEGEAR, V. Sarralhar et Serr, R.

SARRALHETA, s. f. (sarrailléte); san-BAIRTA. Dim. de sarralha, petite serrure; fig. gâte-métier, homme de très-minces talents. V. Serr, R.

SARRALHIER, s. m. (serraillié); serra-LHIER, SABAYE, SARRAGIA, SARRAIER. CETTGjero, ital. Cerralheiro, port. Serrurier, ouvrier qui fait les serrures, les cless et plusieurs autres ouvrages en fer, concernant les fermetures.

Ety. de sarralha et de ier. V. Serr, R.

Les serruriers se servent de presque tous les instruments qu'emploient les autres ouvriers qui travaillent sur le fer et ils en ont en outre quelques-uns de particuliers, tels

L'ALESOIR, qui sert à calibrer les trous.

LA BEQUETTE, petite pince à main qui sert à contourner les petits fars des garnitures.

LES LIMES A BOUTER, celles qui servent à limer les nnetons des clefs.

LA CHASSE CARRÉE, merteau à deux têtes carrées dont une est acérée et l'autre non.

LE CHERCHE FICHE, pointe acérée servant à chercher le trou qui est dans l'aile d'une fiche quand elle est enfoncée dans le bois.

LES CROCHETS, introments destités à ouvrir les serra res dont on a perdu la clef.

ETAMPE, ser propre à donner une forme déterminée à celui sur lequel on l'applique

ROCHOIR, la boite qui contient le borax. ROSSIGNOL, espèce de crochet, v. c m.

SARRALHIER, S. M. PED-NEGRE, LAR-DIERA, BESENGEA, S. f. Noms qu'on donne à la mésange charbonnière ou grosse mésange, Parus major, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Subulirostres ou Raphioramphes (à bec fin ou en alène).

Etv. Son chant ressemble un peu au son que produit une lime qu'on passe sur le fer, d'où le nom de serrurier qu'on lui a donné.

V. Serr, R.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, selon l'auteur de sa Statistique, on donnerait le nom de sarralhier à la mésange huppée, Parus cristatus, Lin. oiseau du même genre, qu'on reconnaît aisément à sa huppe, et selon M. d'Anselme, à la petite charbonnière. V. Testa negra.

SARRALHIER BLU, s. m. Nom qu'on donne, à Avignon, à la mésange bleue. Voy.

Guingarroun.

SARRAMEN, s. m. vl. Cerramiento, esp. Serremento, ital. Serrement, retrécissement. V. Serr, R.

SARRAMENT-DE-COR, s. m. (serramein-de-cor). Serrement de cœur, inquiétude, chagrin violent.

Élv. de serrar. V. Serr, R.

SARRAMPION, s. m. (sarrampióu); sar-RAMPIOU. Nom de la rougeole, à Agen. Voy. Senepion.

SARRAN, V. Serran.

SARRA-PIASTRAS , V. Serrapiastras et Serr. R.

SARRAR, Scier, et comp. V. Serraire, SARRAR, Saisir, en dg. V. Serr, R.

Sarrats! sarrats mesto baudet! Bergeyret.

SARRAR, v. a. Couper avec la scie. V. Serrar et Serr, R. 2.

SARRAR, Serrer. V. Serrar et Serr, R. SARRASIN, s. m. (sarrasin). Nom qu'on donne, dans le Gard, au serein vert de Provence. V. Cini.

SARRASIN, adj. et s. (sarrasin). Epithète que l'on donne au blé noir. V. Blad-negre. SARRASINA, s. f. V. Fouterla.

SARRASINA, s. f. (sarrasine); sarrazi-HA, FAUTEREA, CUGEOFELA. Nom que porte l'aristoloche ronde, Aristolochia rotunda, Lin. plante de la fam. des Aristoloches, et l'aristoloche crénelée, Aristolochia pistolochia, Lin.

SARRASINA, s. f. Sarrasine, espèce de grille ou de treillis à grosses pointes de bois ou de fer, placée entre le pont levis et la porte d'une ville fortifiée, qu'on peut élever ou abaisser au besoin.

SARRASINS, s. m. pl. (sarrasins); Sarracenos, port. cat. esp. Sarrasins, peuple d'Arabie.

Ely. du lat. saraceni, ainsi nommés parce qu'ils se disaient descendus de Sara, semme d'Abraham, Scaliger prétend que ce mot vient de l'arabe sarik, voleur, du verbe saraka. dérober, à cause des brigandages exercés par ces peuples; Jauks le fait venir de l'arabe scharaka, se lever, en parlant du soleil, c'està-dire, les Orientaux Roq.

SABRAT, ADA, adj. et p. vl. Serré, ée, enfermé, ée. V. Serrat et Serr, R.

SARRAZINAL, adj. V. Sarrazinesc. SARRAZINESC, adj. vi. sarrazmal, sar-BAZIFIS, SARBAZINOB. Sarrazinesch, cat. Appartenant aux Sarrasins, fait par les Sarrasins, dans le goût sarrasin.

SARRAZINESME, s. m. vl. Sarrasinisme, pays soumis à la loi sarrasine.

SARRAZINIS, adj. V. Sarrazinesc. SARRAZINOR, adj. V. Sarrazinesc.

SARRECH, s. m. (sarrétch). Nom que porte, aux environs de Toulouse, le panic verticillé. V. Miauca et Milhauca.

SARRENOUN, vl. nom de lieu. Séranon, Basses-Alpes.

SARRET, s. m. (sarré); samet. Bonnet de femme pour la nuit.

Ety. Probablement de sarrar, serrer. V. Serr, R.

SARRET , s. m. V. Couleou-serra et Serr, R.

SARRETA, s. f. Typha, plante dont les feuilles servent à rempailler les chaises. V.

SARRETA, s. f. (sarréte). V. Searra et Serr, R. 2.

SARRETAR, v. a. (sarrelá); zassar. Scier, couper avec une scie, gâter, couper mal adroitement. V. Serr, R. 2.

BARRETAT, ADA, adj. et p. (sarreta, ade); Serrado, ada, esp. Scié, ée.

SARRIA, s. f. vl. Sarria, cat. esp. Sarrie, sorte de panier qu'on met sur les bètes de somme. V. Ensarris.

SARRIAN, s. m. (sarrián). Cercar lou vingt un de sarrian, chèrcher de salibi forains, des excuses. Avr.

SARRIAR, v. n. (sarriá). Bisquer. De-

SARRIERA, s. f. (sarriére). V. Serriera. SARRIETA, s. f. (sarriette). Un des noms toulousains de la sarriette. V. Pebre d'ai. Ety. Alt. du lat. satureia.

SARRILHA, s. f. (sarrille). Sciure, bran de scie.

SARRILHAIRE, s. m. (sarrilláiré). Mauvais joneur de violon. Garc.

SARRILHAR, v. n. (sarrillá). Racler, jouer mal du violon. Garc.

SARROT, (sarró), d. bordel. Quantité. SARROT, s. m. (sarró); sarroc. Sarrau, espèce de souquenille que portent les paysans, les rouliers et les soldats. V. Sayou.

SARROU, s. m. (sarrou), dl. Sarro, cal. Gibecière, Doujat. V. Gibaciera.

SARROUN, s. m. (sarroun). Scie à main, petite faucille. Avr. V. Serr, R. 2. SANSIFI, V. Salsifi.

SARSSIDOR, vl. V. Sarcidor.
SARTA, vl. V. Sartan.
SATAGIA, s. f. vl. Scheggia, ital. Éclat,

débris, esquille.

SARTAINAU, V. Sartanada. SARTAIRE, V. Sartan.

Ety. du lat. sartago.

L'auteur de la Statistique des Bouches-du-Rhône, prétend que ce mot est ligurien.

Faire couire d'uous à la sarlan, faire frire ou pocher des œufs.

SARTAR CASTAGNIERA, grel, padela de las afachadas, poèle aux châtaignes, poèle dont le fond est percé d'un grand nombre de trous où l'on fait rôtir les châtaignes.

Affriter une poèle, y faire fondre du beurre quand elle est neuve pour la rendre propre

à s'en servir.

SARTAN, s. f. Pharillon ou farlier, Encyc. méth. espèce de panier en ser, muni d'un manche, dans lequel on fait du feu avec du bois gras pour s'éclaircir quand on pêche la nuit au bord des rivières ou des lacs.

SARTANADA, s. f. (sartanade); santarmau, santamada, santemada, pademada, pademada, pademada. Sarlenada, esp. Quantilé de châtaignes qu'on fait rôtir à la fois dans une poèle.

Ety. de sartan et de ada, litt. poèle remplie.

SARTEN, vl. V. Sartan.

SARTHA, (sárthe), despartament de la... Sarta, esp. Sarthe, département de la.... dont le chef-lieu est Le Mans.

Éty. de la Sarthe, rivière.

SARTHOULETA, s. f. d. béarn. Espèce de valse, formant tableau, que l'on exécute à la fète patronale d'Estos, près d'Oloron.

Éty. de sarthoulet, nom de l'enclos où

l'on célèbre cette fète.

SARTIR, v. a. (sartir). Sertir, en terme de bijouterie, rabattre sur les pierres un rebord qu'on fait à l'extrémité d'une pièce, pour les y retenir.

SARTIS, s. m. (sartis). V. Haubans. SARTISSURA, s. f. (sartissure). Sertissure, manière dont une pierre est sertie.

SARTOR, vl. Tailleur. V. Sartre.

Ety. du lat. sartor.

SARTRE, s. m. (sartré); sastre. Sartore, ital. Sastre, esp. cat. Vieux mot qui signifie tailleur, et qu'on emploie encore dans plusieurs endroits pour désigner un manvais tailleur, un tailleur de campagne; beaucoup de mots anciens n'ont été conserves que dans un sens péjoratif. C'est ainsi que bouquin, que rosse, qui dans les lan-gues du Nord, signifient livre et cheval, ne sont employés par nous que pour désigner un mauvais livre et un mauvais cheval.

Ely. du lat. sartore, abl. de sartor, m. s. de sartore, ôtez o, reste sartre.

SARTRESSA, s. f. (sartrésse), d. lang. Sastressa, cat. Couturière en drap, tailleuse. Elv. V. Sartre.

SARUGUET, s. m. (sarugué), dg. Oisean.

Ni n'alegui la fino toulo Ni lou sarugue l'arralé. Ni l'esparbe, lou parrate. D'Astros.

SARVANTIN, Y. Servantin.

SARVANTINA, V. Servantina. SARVEGANA, Alt. de Cervegana, v.

SARVELA, V. Cervela.

SARVENTA, s. f. V. Servanta, Chambriera et Serv, R. 2.

SARVEOU, V. Cerveou.
SARVICIAU, V. Serviciau et Serv, R. 2:
SARVIETA, V. Servieta.

SARVIR et composés, V. Servir. SARYAN, s. m. d. béarn. V. Sergeant

et Serv. R. 2.

SARZIR, v. a. vl. V. Sarcir, rentraire. Éty. du lat. sarcire. V. Sarc, R.

SAS, adj. vl. Sain. V. San et San, R.

Ety. du lat. sanus. SASON, s. f. vl. Saison. V. Sesoun, R.

SASONADA, adj. vl. Rassasiée.

SASOU, pour Sasoun, v. c. m. et Sesoun, R.

SASOUN, s. f. (sesoun); saisou, sasouw. Sazon, esp. Sazao, port. Stagione, ital. Saison, l'une des quatre parties de l'année, le Printemps, l'Eté, l'Automne ou l'Hiver, temps où l'on a coutume de semer, de recueillir.

Ety. Probablement de satio, action de semer. V. Sesoun, R.

Boutar en sesoun, mettre en rut, en par-

lant des animaux.

Changeament de bouc bouta la cabra en sesoun. Prov.

La durée des saisons n'est pas parfaitement égale, astronomiquement parlant.

Le printemps dure 92 j. 21 h. 74 m. L'été . . . . . 93 j. 13 h. 58 m. L'automne . . . . 89 j. 16 h. 47 m. L'hiver . . . . . . 89 j. 2 h. 02 m.

3020 ans avant J.-C. Uranus avait déjà appris à prédire le retour des saisons au

moyen de l'astronomie.

SASSA, 8. f. (sasse); satea, algalice, egalege , agoutat , egoutal , egalage. Ecope, sorte de pelle en bois et à rebords, dont les bateliers se servent pour vider l'eau des bateaux; et que les marchands détaillants emploient pour prendre les grains, etc. dans les barriques.

Étv. ?

SASSAFRAS, s. m. (sassafrás); Sasafras, cat. esp. Sasafraz, port. Sassafras, nom d'un bois sudorifique provenant du Laurus sassafras, Lin. arbre de la fam. des Laurinées, originaire de l'Amérique Septentrionale.

Éty. de sassafras, altération de salsafras, nom que les Espagnols donnent à la saxifrage, parce qu'ils attribuent à cet arbre les

mêmes propriétés.

SASSENAGI, s. m (sassenádgi); sasse-MAGE. Sous-entendu, froumagi de. Sassenage, port. Fromage renommé qu'on fait à Sassenage, près de Grenoble.

Ety. du lat. sassenagium.

SASSIS, s. m. (sassis), dl. Un grand intervalle, un espace de temps considérable : D'aicit à un assis, dans quelque temps d'ici; L'y ai demourat un bon sassis, j'y ai demeuré bien du temps.

SASTRE, Sastre, esp. cat. Tailleur. V. Sartre.

### SAT

SAT, san, satis, radical pris du latin sat, satis, assez, et dérivé du grec alic (halis), assez, suffisamment, abondamment par le changement de l'esprit rude en s, du à en τ; d'où : Jatiare, assouvir, satur, rempli, rassasié; satullus, soul.

De satis: Satis-fach, Satis-faction, Satis-faire, Satis-fasent, Satis-feit.

De satiare, par apoc. sati; d'où: Sa-sa-ti-ar, In-sati-able.

De satullus, saoul, sou, par apoc. sa-tul, et par le changement du ten d et de u en o ou en ou, sadol, sadoul; d'où: Sadol, Sadolar, Sadoul, Sadoul-ada, Sadoul-ar, Sadoul-at, As-sadoular, Sa-doup, Sadout, alter. Saul-ar.

De sat, par le changement du t en c: Saci-a, Saci-etat, Ra-ssassi-at, Ra-ssasi-ar, Saiz, As-saiz, As-sax, As-soudel-ar.

A-sai.

SAT, dg. Pour sabe, sace, il ou elle sait. SATA, s. m. (sate). V. Dissala et Di , Rad.

SATAGIA, s. f. vl. Schieggia, ital. Esquille, éclat, débris.

Éty du lat. schidia, m. s.

SATAMOU, s. m. (satamou). Casse cul. V. Seta-cuou.

SATAN, s. m. (satán); Satan, ital. cat. Satanas, esp. Salan, nom donné au démon dans l'Écriture, le diable, l'esprit malin.

Éty. du latin satan, dérivé de l'hébreu satan. ennemi, adversaire, opposant, obstacle, d'où le grec σατᾶν (satan).

BATANAS, s. m. (satanás); Satanasso, ital. Satanas, port. Satanas, esp. cat. Aug. de satan, le chef des démons et sig. un homme capable de tout, entreprenant, méchant et bardi.

Ety. de satan, et de l'augm. péj. as, σατανᾶς (salanas), grec, et satanas, lat. signifient la même chose que satan.

SATANIQUE, ICA, adj. (sataniqué, íque). Satanique, infernal, diabolique.

SATANIS, s. m. vl. Satin.

SATANIS, s. m. vl. Satin, étoffe de soi. V. Satin.

SATAR, dl. V. Assatar. SATE, V. Dissata et Di, R.

SATELLITO, s. m. (satellite); Satellite, ital, port. cat. Satelite, esp. Satellite, en astronomie, petite planète qui tourne autour d'une plus grande, la lune est le satellite de la terre.

Ety. du lat. satelles, itis, garde d'un prince. Les satellites de Jupiter au nombre de 4 furent découverts par Galilée, le 7 janvier 1610. Ceux de saturne, au nombre de 7, ont été aperçus le VIme et VIIme, en 1789, par Herschell. Le IVme par Huyghens, le 25 mars 1655 et les quatre autres par Cassini. savoir le 111me en 1671, le cinquième en 1672 et les deux premiers en 1684. Celui de Vénus en 1761. par M. Montegne. Ceux d'Uranus au nombre de 6 par Herschell.

SATHANAS, S. M. VI. SADARAS. V. Sa-

SATIN, s. m. (satīn); Selim, port. Sati, cat. Salin, esp. Salin, étoffe de soie, dans laquelle la trame ne paralt point à l'endroit, ce qui lui donne le brillant et l'éclat qui lui sont propres.

Éty. du lat. satinum, formé de seta, soie. V . Sed, R. 2.

Dérivés: Salin-ada, Salin-ar, Salin-al, Satin-aire.

Le modèle de cette étoffe nous est venu de la Chine.

SATINADA, s. f. (satinade). Satinade, étoffe mélangée de soie et de fil qui imite le

Éty. de satin et de ada, fait en forme de satin. V. Sed, R. 2.

SATINAGI, s. m. (satinadgi); saturage. Action de satiner, le papier, par exemple.

SATINAIRE, s. m. (salinairé). Salinaire, fabricant de satin, ouvrier qui le fait.

Ely. de satin et de aire, qui fait le satin. V. Sed , R. 2.

SATINAR, v. a. (satinà). Satiner. donner à une étoffe, à un ruban, l'œil du satin.

Ety. de satin et de ar. V. Sed, R. 2.

SATINAT, ADA, adj. et p. (satiná, áde). Satiné, ée, fait à la manière du satin ou qui a son aspect.

Ely. de satin et de at, fait en satin. V. Sed, Rad. 2.

SATIRA, Satira, cat. V. Satyra.

SATIRI, vl. V. Satyro.

SATISFACH, ACHA, s. f. (satisfatch); Satisfeito, port. Satisfet, cat. Satisfait, aite, content, qui a obtenu ce qu'il désirait.

Éty. de satis et de fach, on a assez fait. V. Sat, R.

SATISFACTIO. vl. V.

SATISFACTION, s. f. (satisfactie-n); BSTIFACIEN, LATISPACTIEN. Salisfazione, ilal. Satisfaccion, esp. Satisfação, port. Satisfacero, cat. Satisfaction, contentement, action par laquelle on satisfait quelqu'un.

Éty. du lat. satisfuctionis, gen. de satis-

factio, m. s. V. Sat, R.

SATISFAIRE, v. a. (satisfairé): Satisfare, ital. Satisfacer, esp. Satifuzer, port. Satisfer, cat. Satisfaire, contenter, payer ce que l'on doit.

Éty. du lat. satisfacere, fait de satis et de facere, faire assez. V. Sut, R.

SATISFAIRE SE . v. r. Satisfacerse , esp. Satisserse, cat. Se satisfaire, contenter son désir.

SATISFAR , vl. V. Satisfaire.

SATISFABENT, ENTA, (satisfasein, einte) : Satisfaciente, csp. Satisfaisant, ante, qui contente, qui satisfait.

Ély. du lat. satisfacientis, gén. de satisfaciens, m. s. V. Sat, R.

SATISFAZEMENT, s. m. vl. Satisfacimento, ital, Satisfaction, V. Sat. R.

SATISFEIT, adj. anc. béarn. Satisfeito, port. Satisfet, cat. Satisfait. V. Satisfach et Sat, R.

SATO. (sáte); Sabado, esp. Par aphérèse de Dissalo, v. c. m. et Di, R.

SATRE,

La disple de fumade Dens moun sale graneyere bien leon grimpede. Verdier.

SATRIL, s. vl. Petite fiole, fourchette. SATRUSSAR, v.a. vl. Broyer, écraser. V. Espooutir et Escrasar.

SATURAR, v. a. (saturà); Saturar, cat. esp. Saturare, ital. Saturer.

Etv. du lat. saturare, m. s.

SATURAT, ADA, adj. et p. (salurá, áde). Saturé, ée.

SATURATION, s. f. (saturatié-n); satu-MATIEN Saturacion, cat. esp. Saturazione, ital. Saturação, port. Saturation, etat de ce qui est saturé.

SATURITAT, s. f. vl. Saturità, ital. Rassasiement, superfluité.

Éty. du lat. saturitatis, gén. de saturitas, m. s. V. Sat, R.

SATURNALAS, s. f. pl. (saturnales); Saturnals, cat. Saturnales, fètes qu'on célébrait en l'honneur de Saturne; fig. fètes bruyantes, licencieuses.

SATURNIN, nom d'homme, serris. Saturnino, esp. port. Saturnin.

Éty. V. Salurno.

Ce nom a trois patrons, saint Saturnia, martyrisé à Carthage, en 304, dont on célèbre la fète le 11 février; saint Saturnin, premier évêque de Toulouse et saint Saturnin martyrisé à Rome, en 250, dont on fait la fète le 29 novembre.

SATURNIN, INA, adj. (saturnin, ine). Saturnien, enne, sombre, mélancolique, taciturne. Garc.

SATURNO, (saturne); Saturno, esp. cat. ital, port. Saturne, ancien Dieu du ciel, le ciel, le temps, le µlomb.

Ély. du lat. saturnus, fait de satio, satur ou salus, semaille, action de semer, de planter, génération, parce que Saturne enseigna le premier l'agriculture.

SATURNO, s. m. (saturne). Saturno, esp. port. cat. ital. Saturne, plancte entourée d'un anneau lumineux, située à 327, 748, 720 lieues du soleil, en ayant 28,936 de diamètre, faisant sa révolution autour de cet astre, en 29 ans, 173 jours, 23 heures, 16 minutes.

Ety. du lat. salurnus, m. s.

Son anneau fut découvert en 1655 (1680), par Huyghens, et son mouvement de rotation en 1798 par M. de Laplace. V. Satellito.

En 1630 Galilée avait indiqué plusieurs de ses satellites.

En 1798 Pierre Simon de Laplace, découvrit la rotation de l'anneau de saturne.

SATURNUS, s. m. vl. Saturno, cat. esp.

port. ital. Saturne, planète. V. Saturno. SATYRA, s. f. (satyre); Satira, ital. esp. cat. Satyra, port. Satyre, espèce de poëme dont le but est de peindre les travers ou les vices des hommes.

Éty. de certains poëmes mordants des Grees, dont les satyres étaient les principaux personnages, salyra, lat.

La satyre en leçons, en nouveauté fertile, Sait seule assaisonner le plaisant et l'utile, Et d'un vers qu'elle épure au rayon du bon ser Détrumpe les esprits des erreurs de leur tempe. Elle seule, bravant l'orgneil et l'injustice, Va jusques sous le dais faire pâlir le vice, Et souvent sans rien traindre, à l'aide d'un b Va venger la raison des attentats d'un sot. Builcan , Sat. 9.

On donne le nom de satyriste, à celui qui

fait des satyres, à un mauvais plaisant. On croît que ce genre de poésie a pris naissance en Toscane et que le poête Lucilius lui donna la forme sous laquelle Horace, Perse et Juvenal, nous l'ont présentée chez les Latins, Regnier et Boileau parmi nous.

Rabelais est le premier chez nous, qui ait écrit des satyres en prose française.

SATYRIQUE , ICA , adj. (satyriqué, ique); Satiric, cat. Satirico, ital. esp. Saigrico, port. Salyrique, qui appartient aux salyres, et salyrique, qui tient de la salire, qui est porté à la médisance.

Éty. du lat, salyricus.

SATYRO, s. m. (satyre); Satiro, ilal. esp. cat. Sutyro, port. Satyre, demi-dieu du paganisme, moitié homme, moitié bouc.

Éty. du lat. satyrus, dérivé du grec σάτυρος (saturos), m. s.

SATZ, vl. Assez. V. Assaz, assis, place, Éty. du lat, satis. V. Sat, R.

### SATI

SAU, s. f. (saou); sal. Sale, ital. Sal, esp. port. cat. Sel, ce mot employé sans épithète, désigne toujours, en provençal, le sel marin, sel de cuisine, sel commun, muriale de soude, chlorure de sodium ou hydrochlorate de soude, des modernes, que l'on retire de l'eau de la mer, des sources salées, ou en masse solide du sein de la terre, et qu'on nomme alors sel gemme.

Éty. du lat. sal. V. Sal, R.

Le sel marin, composé de 60 parties de chlore et de 40 de sodium, sert à une infinité d'usages, mais particulièrement à l'assaisonnement des mets. Eusèbe et Polydore-Vergile assurent que Misor et Selech, phéniciens, furent les premiers à employer le sel pour rehausser le goût des viandes.

Sel, feminin en provençal, est masculin en français. Li courroun coumo à la sau,

Tr. on y court comme au feu.

Quoique M. Brongniart dise, p. 375 da t. 48, du Dict. des Sc. Nat. qu'on ne connaissait point en France de mine de sel marin avant celle de Vic, découverte en 1819, il n'en est pas moins vrai que le département des B.-Alpes en possède une au quartier de Lambert, dont nous avons depuis longtemps fait passer de très-beaux échantillons à un grand nombre de minéralogistes; c'est ce qu'on nomme sel minéral, fossile ou gemme.

On disait sau pour sel dans le vieux français, et c'est de là que sont venus les mots saunier, saunage, saumure, saumatre, saw nerie, sauce, saucisse, etc.

Le journal intitulé le Progressif du Midi, publié à Nismes, dans son numéro du 26 août 1835, évaluait de la manière suivante la quantité de sel qu'on extrait en France:

2 074 900 Des sels gemmes, laverie des sables. . 23,978 800 Des sources salées . . . . . . 15,370 900 Des mines de sel gemme. . . . .

Total. . . 413.248.000 kil.

SAU, prép. (sáou), dg. Sur. V. Sur. SAU, s. m. d. lim. pour sou, sol. V. Saos. SAU DE GLAUBERT, S. m. Sel de Glaubert, sel de Lorraine, sulfate de soude, Deute sulfate de sodium des modernes. Combinaison du sous-carbonate de soude avec l'acide sulfurique et l'eau, dans les proportions suivantes:

Éty. Ainsi nommé parce qu'il fut découvert par Glaubert, chimiste allemand, qui l'appela sel admirable, à cause des grandes vertus qu'il lui attribuait.

SAU D'IPSOUN, S. M. et impr. SAU-D'ISSOUN. Sel d'Epson, sel d'Angleterre, sel de Sedlitz, sel d'Egra, sulfate de magnésie, combinaisou de l'acide sulfurique avec la magnésie et l'eau, dans les proportions de

38 d'acide sulfurique.

18 d'oxyde de magnesium ou magnésie, 41 d'eau.

Chacun connaît le fréquent usage qu'on fait de ce sel comme purgatif.

· Éty. Ainsi nommé parce que les eaux minérales d'Epson, de Sedlitz et d'Egra lui doivent leurs propriétés.

SAU-DE-LOUP, s. f. (sáou-dé-lou). Nom qu'on donne à Cruis, B.-Alpes, au spath calcaire ou chaux carbonatée cristallisée.

SAU-DEIS-MASCAS, S. f. Sel des sorcières. On donne ce nom, à Cuges, à la chaux carbonatée cristallisée. V. Sau-de-loup.

SAU-BITRO, S. M. (saou-nitre) ou BITRO. Nitro, esp. Nitre, alcali végétal, salpêtre, sel de nitre, nitrate de potasse; sie formé par la combinaison de l'acide nitrique avec la potasse.

Ety. du lat. nitrum, formé du grec vizpov

(nitron), m. s.

Ce sel est employé, lorsqu'il est pur, en médecine; en état de salpètre ou de nitre non purifié, il est employé dans une foule d'arts et particulièrement dans la composition de la poudre à canon.

**SAU** D'OOUSELBA, s. f. Sel d'oseille, s. m. Oxalate acidule de potasse, bi-oxalate de potasse des modernes; combinaison de l'acide oxalique avec la potasse, qui se trouve toute formée dans plusieurs plantes, et particulièrement dans les genres oxalis et rumex.

Chacun connaît l'usage qu'on fait de ce sel dans les arts pour enlever les taches de rouille et d'encre; on fait aussi des limonades séches faciles à transporter, en l'associant à une suffisante quantité de sucre.

SAUB, adj. anc. béarn. Sauf, sans préjudice. V. Salut, R.

SAUBADOUR, s. m. (saoubadóur), dg. V. Sauvur et Salut, R.

SAUBAGARDA, s. f. anc. béarn. Sauvegarde. V. Sauvagarda et Salut, R.

SAUBAGE, dl. V. Sauvament et Salut,

SAUBAR, dg. V. Sauvar et Salut, R. SAUBASSIOU, s. f. (saoubassiou); sauvassou, dl. Salut, félicité éternelle. V. Salut.

Ety. du lat. salvatio, par le changement du v en b. V. Salut, R.

**SAUBATJUNES**, s. f. pl. vl. béarn. Sauvagines. V. Salvag, R.

Per una cargue de saubatjunes, dues liures tournezes. Fors et Cost. de Béarn.

**SAUBERDOUS, OUSA**, adj. (saouberdous, ouse), dl. Effrayant, ante.

SAUBESSES, vl. Que vous sussiez.

Saubessoun, qu'ils sussent.

Saubratz, vous sauriez.

Saubria, il saurait. Saubrou, ils surent.

SAUBETAT, s. f. vl. salvetat. Sauveté, assurance, caution, sûreté, abri, refuge, salut. V. Salvetat.

Éty. du lat. salvatio, m. s. V. Salut, R. SAUBIA, s. f. dl. V. Sauvia et Salut, R. SAUBUDA, s. f. vl. sapuba. Saputa, ital. Connaissance, intelligence. V. Sap, R.

**SAUBUDA**, E, adv. vi. Et saubuda, au su de tout, à découvert. V. Sap, R.

SAUBUDAMENT, ad. vl.; SOUPUDAMEN.
Saputamente, ital. Sciemment. V. Sap, R.
SAUBUT, UDA, adj. et p. vl.; SAUBUTZ.
Su, sue, connu. V. Sachut, Councissut et
Sap, R.

À la saubuda, expr. adv. publiquement; a cellat et à saubuda, en secret et publiquement.

SAUC... V. à Sauss... les mots qui manquent ici.

**SAUC**, s. m. (saou). Sauc, cat. Sauce, esp. Un des noms que porte le sureau en Languedoc. V. Sambuquier.

Ety. de l'esp. sauco, m. s.

SAUCA, Sillon, marque que l'on fait dans un champ pour désigner l'endroit où l'on doit planter les arbres, lavigne, etc. Faire sauca, vivre familièrement. Garc. V. Soca

SAUCA, s. f. (saouque). Sillon qu'un laboureur trace pour aller en ligne droite.

SAUCA, s. f. Pour deux moissonneurs et une lieuse. V. Soca.

SAUÇA-LAMPA (sáouce-lámpe). Nom Nicéen, de l'effraie. V. Beou l'oli.

SAUCI, s. m. vl. Saussaie. V. Sauseda. SAUCINA, V. Soussina.

SAUGLET, s. m. (sauclé); SALABDA, MELETA, en Lang. Le joel athérine ou melet, Alherina hipsetus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Gymnopomes (à opercules nus), qui atteint la longueur d'un décimètre, et dont la chair est très-honne.

**SAUCLET**, s. m. (saouclé), dl. Sarcloir, petite houe à long manche, dont on se sert pour sarcler.

SAUCLETA, s. f. (saoucléte), dl. Serfouette. V. Aissa donn.

Éty. de sauclar, sarcier. V. Sarci, R. SAUCLETIERA, s. f. (saoucletière). Sociètiere, filet d'un fil très-délié qu'on emploie aux Martigues pour prendre de petites sardines.

Éty. Il paraît que dans l'origine ce filet n'a été destiné qu'à la pêche de l'athérine, sauclet, qui avec la term. iera indique un instrument propre aux sauclets.

SAUCOURCIEOU, esp. de prép. (saou-courciéou), d. has. lim. Sauf correction.

Ety. de sauf courrection; dérivé du lat. salva correctione. V. Salut, R.

SAUCRET, V. Sarg.

SAUCX, s. m. vl. Saule. V. Sause.

SAUDA, SAUDASI, SAUDAR. SAUDAT CI SAUDUBA. V. Souda, Sooudagi, Sooudar, Soou-

dat et Socudura, comme plus conformes à l'étymologie.

SAUDA, s. f. V. Souda.

SAUDAN, vl. V. Soudan.

SAUDART, alt. de Souldat, v. c. m. et. Solid. R.

**SAUDAT**, autre alt. de Souldat, v. c. m. et Solid, R.

**SAUG**, Nom ancien du sureau. V. Sambuquier.

SAUGA, s. f. (sáougue). Sauge, bateau de pêcheur en usage en Provence.

SAUGUER, dl. V. Saunier.

SAUGRAS, s. m. (saougrás). Un des noms par lesquels on désigne, en Languedoc, l'arbre de Judée. V. Avelatier.

SAULAR, dm. V. Sadoular et Sat, R. SAULAR, v. a. et n. (saoulá), dl. Sabler un pré, un champ, en parlant des eaux troubles qui y déposent de la vase; mon pré a sablé, mon champ sable souvent.

SAULAT, ADA, adj. et p. dl. (saoula, áde). Sablé, ée.

SAULE, d. toulous. Saule. V. Sause. SAULE-BOUVIER, s. m. Nom d'un raisin blanc, connu dans le département du Var.

**SAULS**, adj. vl. Sauf, sain, sauve, sauvé. V. Salut, R.

SAUM, som, radical de sauma, ânesse, il paraît venir du grec σάγμα (sagma), charge d'une bête de somme; nom qu'on a transporté àcelle qui la porte: Sau-ma, Saum-ada, Saum-al-ier, Saum-assa, Saum-el, Saumeta, Saumet-oun, Saum-ier, Saum-oun.

SAUMA, s. f. (saoume); Bourrisca, Asera, Bourrisca. Sauma, cat. anc. Anesse, la femelle de l'âne. V. Ay et Saum, R.

Éty. du grec σάγμα (sagma), charge d'une bête de somme, ou de σουμμάριον (soummarion), basse grécité, bête de somme. Thomas.

On dit, en provençal, en parlant d'une femme bornée et sans esprit, qu'es una sauma, comme on dit, dans la même circonstance, es un ase, quand il s'agit d'un homme, mais en français dnesse ne se dit point dans le même sens, on lui substitue alors bourrique, quoique bas et populaire.

Sous le rapport de la génération et de la gestation, l'ânesse ne diffère en rien de la jument. V. Cavala.

Le lait d'ânesse est un aliment sain, léger, calmant, qui produit quelquesois des effets surprenants dans les maladies de consomption, dans les phthisies commençantes, dans les hémoptysies, etc. Sa grande réputation, en France, ne date cependant que du règne de François I°. Ce monarque se trouvant extrêmement faible, sans éprouver d'amélioration des traitements qu'on lui avait fait suivre, ordonna qu'on fit venir de Constantinople un médecin qui passait pour trèshabile. Le médecin just arriva et ordonna pour tout remède le lait d'ânesse qui rétabilt parfaitement sa majesté. Toute la Cour, comme de raison, se mit au lait d'ânesse et

le lait d'anesse devint le remède universel. Un malade guéri par son usage exprima sa reconnaissance dans le quatrin suivant:

Par sa bonté, par sa substance, D'une âncese le lait m'a rendu la santé: Et je dois plus, en cette circonstance, Aux ânes qu'à la faculté.

SAUMADA, s. f. Anée, la charge d'un ane, qu'on estime ordinairement, les quatre cinquièmes de celle d'un mulet, en vl. charge, faix.

SAU

Ety. de sauma et de oda. V. Saum, R. SAUMADA, s. f. (saoumade). En Languedoc, une saumée de terrain, dont l'étendue est un carré de 40 arpents, formant 1,600 arpents carrés ou 2,100, 69 toises carrées: 79 ares 999 centiares, en nombres ronds 79, 8 ares.

La saumée se divise en quatre setiers. Le setier est un quarré de 20 arpens de côté, de 400 arpens carrés, 19 ares 95 centiares.

Le setier se divise en deux mines. La mine est la huitième partie de la saumée; elle est composée de 200 arpents carrés, 262, 586 toises carrées ou 9 ares, 97, 5 centiares.

La mine a deux quartes; la quarte a quatre boisseaux ; le boisseau a six destres et un

quart.

L'arpent dont il est ici question n'est pas la mesure ordinaire connue sous ce nom, mais le compas des arpenteurs, qui comprend entre ses pointes 9 pans.

M. Avril, dans son Dictionnaire, donne

une autre évaluation à la salmée, car il dit : Mesure agraire contenant 225 toises ou cannes carrées, valant cinq ares.

SAUMADA,, s. f. dl. Saumée, mesure de grains, de châtaignes, de gland, etc. Elle contient quatre setiers; le setier, deux mines ; la mine, deux quartes ; la quarte, quatre boisseaux; ainsi la saumée, mesure de grains, contient 16 quartes ou 64 boisseaux; ce qui fait la charge d'une bête de somme. Elle équivaut à neuf doubles décalitres dans les arrondissements d'Arles et de Tarascon, et à dix à Tarascon, Avignon,

Ély. du lat. summa, summala, sagma, dérivé du grec σαγμα (sagma), charge d'une bête de somme. V. Saum, R.

La saumée de Touselle pèse communément 400 livres poids de table 160 kilog.

SAUMALIER, s. m. (saoumalié); sau-MATIER, dl. Voiturier, muletier, anier, celui qui conduit les bètes de somme.

Éty. de sauma et de ier ; le l est euphonjque. V. Saum, R.

SAUMAS, s. m. (saoumás). Nom qu'on donne au sumac dans les Hautes-Alpes. V. Fauvi..

SAUMASSA, s. f. (saoumásse). Augmentatif de sauma, grosse ânesse, V. Saum, R. SAUMASTRE, ASTRA, adj. (saou-mastré, astre); Salmastro, ital. Solobre, esp. Salobra, port. Saumatre, qui a un goût approchant de celui de l'eau de mer.

Ety. du lat. salmacidue, m. s. V. Sal, R. SAUMATRE, s. m. anc. béarn. Qui conduit les bètes de somme. V. Saumalier et Saum, R.

SAUMATIER, dl. V. Saumalier et Saum. R.

SAUME, V. Psaume.

SAUME, s. m. anc. béarn. Bête de somme. V. Saum, R.

SAUMEL, ELA, s. (saoumèl, èle), d. has lim. Anon, en âge d'être sevré.

Rty. de sauma et du dim. el. V. Saum, R. lun an, celui de tocan.

SAUMEN, s. m. (saouméin). Agneau de deux ans, terme de berger, Garcin.

SAUMERS, s. m. pl. vl. Animaux, bêtes de somme. V. Saum, R. SAUMET, s. m. d. lim. Anon, petit âne.

V. Saumoun et Aynoun.

Ety. de sauma et du dim. et. V. Saum, R. SAUMETA, s. f. (saouméte). Dim. de sauma, petite anesse. V. Saum, R.

SAUMETAR, v.n. (saoumetá), d. bas lim. Anonner, meure bas un anon, en parlant des apesses.

Éty. de saumela, petite ânesse, ânen,

et de ar, faire un anon. V. Saum, R. SAUMETOUN, s. m. (saoumetoun), d. bas lim. Le petit de l'anesse, tant qu'il tèle. V. Aynoun et Saum, R.

SAUMIEIRA, V. Saumiera.

SAUMIER, s. m. (saoumié); soosmus. Somiere, ital. Saumier, matelas rempli de crin servant de paillasse; en terme de charpentier, pièce de bois qui tient le milieu entre la poutre et le soliveau; première pierre de chaque côté d'un arc, etc., etc.

Ety. de salgma, charge, et de ier, qui

sert à porter. V. Saum, R.

SAUMIER, s. m. vi. Ane, mulet, bête de somme, ânier. V. Saum, R.

SAUMIERA., s. f. (saoumière), dl. saumera. Somera, cai. Pour ânesse, V. Sauma el Saum, R.

> L'aze veguet una saumièro. Et l'y courris tout en braman. Michel.

En vi. Bête de somme.

SAUMIERA, s. f. (saoumière), d. bas lim. salmissa. Saumure, V. Saumura; eau qui s'écoule des viandes salées. V. Sal, R. On donne encore ce nom à une étoffé de laine mince, qui sert pour doublure.

saumilloun, s. m. (saoumilloun); SAUMILION, dl. SAUMIRAT. Dim. de sauma ånen, le petit d'une ânesse. V. Ainoun et Saum, R.

SAUMIN, s. m. (saoumin). Dim. de sau-ma. V. Ainoun et Saum, R.

SAUMIRAT, dl. Anon. V. Aineun et

Saum, R. SAUMIROUN, s. m. (saoumiroun), dl. Anon. V. Aynoun et Saum, R.

SAUMOO, s. m. anc. béarn. Saumon. V. Saumoun.

SAUMOUN, s. m. (saoumoun); Sulmo, cat. Salamone, ital. Salmon, esp. Salmão, port. Le saumon, Salmo salar, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Dermoptères (à nageoires en consistance de peau), sans rayons..

Ety. du lat. salmonis, gén. de salmo, m. s. formé de salice, V. Salh, R. parce que ce poisson s'élance souvent hors de l'eau.

Le saumon atteint la taille de 150 cent. et son poids ordinaire est de 5 à 6 kil.

Ce poisson, dont la chair est rouge et chargée de graisse, est commun sur les côtes Occidentales de la France, mais il ne vient point dans la Méditerrance.

Les jeunes saumons portent le nom de saumoneaux, et ceux qui n'ont pas encore

SAUMOUN', s. m. Saumon, masse de plomb ou d'étain, telle qu'elle est sortie de la fonte.

Éty. Parce qu'on lui donne une forme allongée qui la fait ressembler au poisson de ce nom. V. Salh., R.

SAUMOUN, Pour anon. V. Aynoun et Saum, R.

SAUMOUNAT, ADA, adj. et p. (saoumouná, ade); Salmonado, esp. Saumoné, ée, on le dit de certains poissons et de la truite en particulier, quand la chair en est rouge comme celle du saumon.

Ety. de saumoun et de at, fait comme le

saumon. V. Salh, R.

SAUMURA, s. f. (saoumure); saumura. Salamoia, ital. Salmuera, esp. Salmoura, port. Saumure, eau salée qui reste dans les vaisseaux ou dans les vases où l'on a salé du poisson ou de la viande.

Ely. du grec äλμη (balme), saumure, eau salée, par le changement de l'esprit rude en s. V. Sai, R. ou de sau, sel, et de muria, saumure. V. Sal, R.

SAUN OH saour, S. m. (saun ou saoun), vl. Sommeil: Menat de saun, endormi.

SAUNADA, s. f. (saounade): SAUSHA, SAESIA, SAESIA, SAESIA, SAESIA, d. SARGIA, esp. port. Saignée, ce mot indique à la fois l'opération que l'on pratique pour tirer du sang et l'évacuation sanguine elle-même.

Saunada de la cavilha, Tr. saignée du pjed.

Éty. Saunada, de sanguinis, saun, et de la term. pass fém. ada, mot à mot, sang fait, sang répandu. V. Sang, R.

L'usage de la saignée remonte à la plus haute antiquité; embarrassé pour en découvrir l'inventeur, puisqu'elle était pratiquée longtemps avant Hippocrate, Pline dit qu'on en doit la connaissance à l'Hippopotame qui se saigne avec un roseau fraichement coupé, sur les bords du Nil; mais si, comme le fait observer Monfaulcon, art. phlébotomie, Dict. Sc. Méd. l'illustre naturaliste latin n'avait fait que de pareilles observations, on n'aurait jamais placé son nom à côté de celui d'Aristote. Cette opération est connue dans tous les pays, dans ceux là même, comme en Amérique, où l'on n'avait jamais entendu parler de l'Hippopotame, avant l'arrivée de Colomb. Il est bien plus naturel de penser que les hons effets produits dans les maladies, par les hémorrhagies critiques, ou par celles résultant d'une plaie, ont dû donner l'idée de les imiter.

La première saignée dont l'histoire ait conservé le souvenir est celle au moyen de laquelle Podalyre frère de Machaon, guèrit d'une chute grave, Syrna, fille du roi Da-malhus, antérieur à Hippocrate, environ 1212 ans, avant J.-C.

SAUNADOUR, s. m. (saounadou); sam-WADOUR. Chevalet, banc sur lequel les bouchers égorgent; le bout saigneux, V. Bescouer; le couteau du boucher.

Ety. de saunar et de la term. adour. lieu où l'on saigne, qui saigne ou sert à saigner ou à égorger. V. Sang, R.

Saunadour, est aussi le nom de l'écorcherie ou tuerie.

SAUNA-GARRIS, s. m. (sáoune-gárri).

Paturin roide, Poa rigida, Lin. Plante de l la fam. des Graminées, qu'on trouve dans les lieux arides.

Les enfants se font saigner le nez en introdoisant les épis de cette plante dans les narines. V. Gar. cinquième et sixième gramen de la pag. 215. V. Sang, R.

SAUNAGI, s. m. (saounadgi); sauraus. Action de saigner, saignée; térébration, action de percer un arbre pour en tirer la résine. Garc.

SAUNAIRE, s. m. (saounáiré); Sangrador, post. Saigneur, médecin qui ordonne fréquemment la saignée; chirurgien qui le pralique ; on le dit aussi du boucher qui ègorge dans les tueries.

Ety. de saunar et de aire, celui qui saigne. V. Sang, R.

SAUMAMENT, s. m. (saounaméin). sansena. Saignement, on ne le dit que du saignement du nez.

Ety. de rauna et de ment. V. Sang, R.

SAUNAR, v. a. (Saoudá); sahar, sahar. Sangrar, esp. port. cat. Cavar sangue, ital. Saigner, tirer du sang en ouvrant à dessein une artère ou une veine; égorger, en parlant des bouchers; couper la gorge quand il s'agit d'un assassinat.

Ety. du lat. sanguinem detrakers, on a fait par des syncopes successives, saunar. V. Sang, R.

Les chirurgiens et les vélérinaires saignent, les bouchers égorgent, et les assassins cou-

pent la gorge.

Saunar un moutoun, un buou, Tr. égorger un mouton, un bœuf, et non saigner, à moins qu'on ne leur tirât du sang dans l'intention de les guérir de quelque maladie. V. Sauna da pour l'origine, la nouvelle édition de l'Acad. autorise saigner, pour égorger.

SAUNAR, v. n. V. le mot précéd. Sanguinare, ital. Saigner, jeter du sang, ou naturellement ou par une blessure. V. Sang, R.

Saunar doou nas, saigner du nez. Cette expression signific aussi, en français, manquer

de courage.

Lou nas me sauna, Tr. mon nez saigne ou je saigne du nez, et non le nez me saigne. On dit cependant le cœur me saigne, quand on voit un spectacle affligeant.

Quand me saunuriax n'en poudi pas mai, Tr. quand vous me tueriez, je ne pourrais

rien faire de plus.

SAUNARIA, s. f. (saounarie); saunxeus. Défendu aux bouchers de faire tuer ailleurs qu'à la saunerie de la ville.

Règlement sur la police de la ville d'Aix,

de 1569, art. 76.

Ety. de saunar et de aria. V. Sang, R. BAUNAT, ADA, adj. et p. (saouná, ade): samar. Sangrado, esp. post. Saigné, ée. V. Sang, R.

SAUNEA, V. Saunada et Sang, R. SAUNEGEAR, dg. Songer. V. Soungear et Sang, R.

SAUNIER, s. m. (saounié); saugran Salinero, esp. Saunier, celui qui fait ou vend du sel.

Ety. de sau et de ier, salinarius, lat. V. Sal, R.

On donne le nom de faux-saunier, à celui qui débite du sei en fraude.

SAU SAUNISSA DE MAP, S. f. (saounisse dé nas). Saignement de nez. Cast.

SAUNOUS, OUA, OUSA, adj. (saounóus, oue, ouse): nameous. Sanguigno et Sangui-noso, ital. Sangriente, esp. Sanguinolento, port. Saigneux, euse, teint de sang; sanglant, couvert de sang.

Ely. du lat. sanguinolentus, ou de saun, fait parsync. de sanguinis et de Ous, v. c. m.

et Sang, R.

On dit plaie sanglante, nez saigneux, chemise ensanglantée, bouche saignante, visage tout en sang.

SAUNUR, V. Saunaire et Sang, R.

BAUP, troisième pers du sing. du parfait simple de saber, vi. il ou elle sut; sentit, plut.

Saup bo, sent bon.

SAUPA, s. f. (saoupe); sort, sama, mangra merba. Salpa, esp. Salpa, ital. Sarpa, à Gènes, Vergadella, en Languedoc, quand elle est jeune. La saupe, Sparus salpa, Lin. Boops salpa, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Leïopomes (à opercules lisses), commun dans la Méditerranée, dont la chair molle et fade est peu estimée.

Ety. du lat. salpa, formé du grec σαλπη (salpé), nom sous lequel Athénée a désigné

ce poisson.

SAUPA BASTARDA, SOTTE de Saupe commune dans la Méditerranée, Ach. nous ne connaissons pas ce poisson.

SAUPETRIER, s. m. (saoupetrié). Salpetrier, ouvrier qui travaille à faire du sal-

Ety. de saupetro et de ier. V. Sal. R. -BAUPETRIERA, s. f. (saupetriére); sal-PETAMERA. Salpétrière, lieu où l'on fait le sal-

Ety. de saupetro et de tera. V. Sal. R.

SAUPETRO, s. m. (sáoupètre); sagres. Salpêtre, nitre, nitrate de potasse, combinaison de l'acide nitrique avec la potasse.

Ety. Nommé sel à cause de sa saveur, et petro, de petra, pierre, parce qu'il paraît que le premier qu'on s'est procuré a été pris sur les rochers où il se trouve souvent en effleurescence. V. Sal, R.

C'est du salpêtre qu'on retire le sel nitre, qui-n'est autre chose que le salpêtre purifié; c'est aussi avec ce sei uni au soufre et au charbon, qu'on fait la poudre à canon. Voy. Poudra.

SAUPICAGI, s. m. (saoupicádgi); sau-PICAGE. Action de saupoudrer de sel. Garc. V. Sal, R.

SAUPICAR, v. a. (saoupicá); sauriquan. Saupoudrer, poudrer avec du sel, de la farine, etc.

Ety. de sawet de picar, piquer avec du sel. V. Sal, R.

SAUPIGAGA, s. f. (saoupigague). Un des noms de la jusquiame, selon M. Garcin. V. Jusquiama.

SAUPIGNACA, s. f. V. Sauprignaco. SAUPIGNASTRA, s. f. (saoupignástre).

V. Jusquiama.

SAUPIQUET, s. m. (saoupiqué). Saupiquet, espèce de sauce ou de ragoût qui pique, qui excite l'appétit.

Ely. de sau, sel, et de piquet, piquant. V. Sal, R.

SAUPOUDRAR, v. a. (saoupoudrá). Saupoudrer de sel, de farine.

SAUPRE, T. a. (saupré); sacure, assau-PRE. Sapere, ital. Savoir, verbe qui n'est employé que dans quelques temps. V. Saber et Sacher.

Éty. du lat. sapere, employé pour scire, savoir. V. Sap, Ř.

Saupre dire, savoir, pouvoir dire, et non savoir à dire.

Mi sauprias pas dire, ne pourriez-vous pas me dire si...

M'oou saprez dire, vous m'en donnerez des nouvelles.

Si saupre mau, être laché d'avoir fait ou dit quelque chose.

Saupre mau, savoir mauvais gré, en vouloir à quelqu'un.

SAUPRENDRE, v. n. (saoupréindre); SALPHEIDER, lim. Salpresar, esp. Boutar sal prener, faire prendre un peu de sel à la viande.

Ety. de sau, sel, et de prendre, prendre. V. Sal. R.

SAUPRES, ESA, adj. (saouprés, ése); satrans. Salpreso, esp. On le dit des viandes salées et particulièrement de celle du porc.

Ety. de saw, sel, et de pres, pris, qui u pris du sel. V. Sal, R.

BAUPRESADA, s. f. (Baoupresade); SAUPRESADA. Cervelat, sorte de saucisson épicé, qu'on vend particulièrement à Lyon. V. Sal, R.

SAUPRIGNACA, s. f. (saouprignáque). Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence. & la jusquiame noire, V. Jusquiama, et selon M. Negrel, à la jusquiame blanche, Hyosciamus albus, Lin. plante de la fam. des Solanées qui croît sur les murs dans la Provence-Méridionale.

SAUPRON, vl. Ils ou elles surent.

SAUPTENIR, v. a. vl. Fouler aux pieds. SAUPUDAMEN, vl. V. Saubudament.

SAUPUDEN , s. m. (saoupuden) ; richor SAMBEQUIER, SAMBEQUIER PER, ORGUES, EGOU, ECUTA, EVOUS, GEODLETS, EULE, EBOULS, JEOU-LETS. Yeble, Sambucus ebulus, Lin. plante de la fam. des Caprifoliacées, commune partout. V. Gar. Sambucus humilis, p. 422

Ety. de zau, bois, dérivé du lat. caltus, qui est pris du grec alacos (alsos), m. s. et de puden ou pudent, puant, bois puant.

SAUPUT, UDA, adj. et p. vl. Su sue, découvert, erte. V. Sap, R.

SAUQUENA, s. f. (sabuquene). Nom languedocien de la jeune dorade. V. Daurada.

SAUR, A, adj. vl. son. Sauro, ital. Saure, roux, rousse, blond, onde.

Sauri cri, blonde crimière; brun tirant sur le noir, noir.

SAURA, s. f. (saoure). Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, Hist. Nat. au picarel alcyon, Smaris alcedo, Risso, pois-

SAURATRE, s. m. (saouráiré); soourai-🛥. Bateau pêcheur.

SAURAR, v. a. vl. Saurer, saler, fomer, V. Sal, R.

SAURAR, v. n. vl. Blondir, rajeunir. Éty. de saur et de ar, devenir blond.

SAUREL, s. m. et nom propre, vl. Téte éventée, tête à l'évent.

Etv. Ce mot est probablement dit pour aurel, la preuve en est qu'on dit aurivel, ailleurs, et il dérive alors de aura, vent, et de l'art. litt. au vent.

SAURENCA, s. f. (saoureinque); soounanca. Brebis de quatre ans, en terme de berger.

SAURENGA, s. f. vl. Sauce piquante. V. Sal, R.

SAURENGA, Garc. V. Seringa.

SAURENGADA, s. f. (saoureingade). Soupe préparée avec des choses rissolées.

SAURENGAR, v. a. (saoureingá); sau-RINGAR, PAIRE ROUSSIR. Rissoler, faire cuire à la poèle dans de l'huile, avant d'en faire le potage, V. Fregir, en dl. ce mot signifie préparer un maquereau de la manière indiquée par le mot Sauringar, v. c. m.

SAURENGAR, Garc. V. Seringar.

SAURET, s. m. (saouré). Nom qu'on donne, en Languedoc, au maquereau fendu par le dos, salé et poivré, pour être mangé frais. Sauvage.

Ety. Saur et sauret, signifiait anciennement salé et séché à la sumée. V. Sal, R.

SAURET, s. m. (saouré). Espèce de canard sauvage. Garc.

SAURETA, s. f. (saourèle). V. Eissoourela et Immortela jauna.

SAUREUS, vi. Pour sau-reus, le sol rouge.

Si labat el trebucha qui remaslo sau reus. Hist. Crois. Alb. V. 4570.

Si fort il l'abat et le trébuche que demeure le sol rouge.

SAURIAGEA, s. f. (saouriádge), dl. Nom qu'on donne, à Nismes, à la sarriette. V. Pebre d'ai et Sal, R.

SAURINGAR, v. a. (saouringá). Apprêter au sel et à l'huile, assaisonner avec le sel. V. Saurengar.

Éty. de sau. V. Sal, R.

SAURINS, adj. m. pl. (saourins). Epithète par laquelle on désigne les oliviers qui s'élèvent beaucoup, pour les distinguer des salonings qui s'élèvent peu.

Éty. Ce mot pourrait bien être le même que aurin, dérivé de aura, vent, avec l'addition de s de l'art. lous aurings, lou saurings, ceux à plein vent.

SAURIR, v. a. vl. Saler et enfumer. Ety. de saur, saler. V. Sal, R.

SAURIT, adj. et p. vl. Salé et enfumé. V. Sal, R.

SAURRA, s. f. (saourre). Lest, v. c. m.

SAURRAR, v. a. (saourrá). V. Lestar. SAUS, s. f. vl. Godt, saveur.

SAUSE, s. m. (saouzé); sauve, sauze, salse, sole, saule, alba, assolei. Sauce et Saus, esp. Salgueiro, port. Salzer, cat. Salice, ital. Saul, Salix, lat. nom d'un genre d'arbres et d'arbrisseaux de la fam. des Amentacées dont on connaît une trentaine d'espèces en Provence; mais par le mot sause, employé seul on n'entend, en général, parler que des grandes espèces et en particulier du saule blanc, Salix alba, Lin. V. Gar. Salix vulgaris, p. 419.

Les petites portent le nom de Veze, v. c. m. | Ety. du lat. salia, salicis, m. s. V. Sals,

Le saule croît très-vite, propriété d'où on a fait dériver son nom, eo quod celeritate crescat, ut salire videatur.

M. Théis, fait dériver le mot saule, du celt. sal, proche, et de lis, eau, arbre qui croit près des eaux.

Plançoun de sause, plantard de saule. Endrech plantat des sausse saussaie ou

salaie.

Sause estestat, tetard, on nomme ainsi ceux qu'on étête de manière qu'ils ne poussent qu'une touffe de branches au sommet.

Plantar de sauses, expr. fig. bayer aux

# On appelle:

FAUSSE ROSE, dans les saules, cet assemblage de petites feuilles qui se forme autour d'un rameau disposé co

L'écorce des saules fournit un principe immediat qu'on a nommé salicine, et qui a de grandes analogies avec la quinine.

SAUSE-MUSCAT, s. m. Nom qu'on donne au chalef à cause de la ressemblance qu'ont ses feuilles avec celles du saule, et de l'odeur qu'il répand, Oulivier du bouhema.

SAUSE DE PARADIS, S. M. Nom que porle l'olivier de Bohème aux environs d'Avignon. V. Oulivier de bouhema.

SAUSE-PLOUROUR, SAUSE-PLOURUR. Saule pleurenr, saule de Babylone, Salix Babylonica, Lin. arbre du même genre que le saule blanc, originaire du Levant.

Ety. On le nomme pleureur, parce que ses branches toujours inclinées vers la terre, semblent représenter un voile de deuil.

SAUSEDA, S. f. vl. SAUZEDA, SOCUZETA.
Salceda, esp. Salicale et Salicelle, ital.
Saussaie, lieu planté de saules.

Ety. de sause et de eda, ou du lat. salicetum. V. Sals, R.

SAUSENC, s. m. (saouzèin). Nom qu'on donne, à Vauvert, au friquet, parce qu'il ni-che sur les saules. V. Passeroun fer.

Ety. de sause et de enc, habitant des saules. V. Sals, R.

SAUSER, s. m. vl. Saule. V. Sause et Sals, R.

SAUSERINA, s. f. (saouzérine); sauxe mina, noussignoou. La verderolle, Sylvia palustris, Bescht. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres.

Ety. Parce qu'il se tient ordinairement sur les saules. V. Sals, R.

SAUSET, s. m. (saouzé). Dim. de sause, petit ou jeune saule. V. Sals, R.

SAUSI, Alt. de Sauvi, sauge, v. c. m. et Salut, R.

SAUSIERA, s. f. (saousière); sadziera. Saussaie, lieu planté de saules.

SAUSIN, s. m. (saousin); sausenc. Nom qu'on donne au friquet, dans le Gard et à Avignon, parce qu'il niche sur les saules. V. Passeroun fer et Sals, R.

SAUSSA, (saouce); soovesa. Salsa, esp. ital. cat. Sauce, assaisonnement liquide où il entre du sel, des épices, etc.

Ély. du lat. salsa, par le changement de l en u, de sal, sel.

Saussa rouenda, la croque au sel, manger un oignon, une pomme de terre, à la croque au sel.

Pourtar saussa, porter pièce, eu valoir la peine.

Proumettre saussa, menacer quelqu'un. La saussa vau mai que lou pei.

Pagar la sauça, payer les accessoires d'un repas.

Dérivés: Saussar, Saussat, Sausset, Sausseta, Saussiera, Saussola, Saussoun.

SAUSSAIROUS, s. m. (saoussairous). Nom qu'on donne, en Languedoc, à la bacile. V. Bacillo.

Ety. de saussa et de airous, susceptible d'être mangé en sauce, en salade, parce qu'on mange les jeunes pouces de cette manière. V. Sal, R.

SAUSSAR , V. S. (Saoussá); salsab, sootsan. Saucer, tremper dans la sauce, ironiq. tremper quelqu'un dans l'eau.

Ety. de sauça et de ar. V. Sal, R.

SAUSSAT , ADA, adj. et p. (saussa, ade); sooussar. Saucé, ée, trempé, ée. V. Sal, R.

SAUSSEL, s. m. (saoussèl), d. bas lim. Ragout commun, sauce trop copieuse. Voy. Lagas et Poutringa.

Ety. de saussa et de el, dim. petite ou mauvaise sauce. V. Sal, R.

SAUSSELEGUE, dl. V. Gatilh.

SAUSSETA, s. f. (saoussete); chauchola, sooussera. Dim. de saussa, petite sauce. V. Sal, R.

Faire la sausseta, faire la trampote, Sauv. tremper du pain ou du biscuit dans du vin, faire la soupe au perroquet.

SAUSSIER, s. m. et SAUSSIERA, s. f. (saoussière); Salsera, esp. Salseira, port. Saucière, petit vase dans lequel on sert les sauces.

Ety. de saussa et de iera. V. Sal, R.

SAUSSISSA, s. f. (saoucisse); saucissa. Salciccia, ital. Salchicha, esp. port. Saucisse, boyau rempli de viande crue, assaisonnée et achée, qu'on fait cuire ensuite pour la manger.

Éty. de la basse lat. salsitia, quia salsa est. V. Sal, R.

SAUSSISSIER, s. m. (saoucissié); saucissien. Saucissier, marchand de saucisses, celui qui les fait.

Ety. de saucissa et de ier. V. Sai, R.

SAUSSISSOT, s. m. (saoucissó); saucis-SOUN, SAUCISSOT. Salciccione, ital. Salchichon esp. Salchichao, port. Saucisson, sorte de saucisse fort grosse et de très haut gout qu'on mange crue. V. Sal, R.

SAUSSOLA, s. f. (saoussóle); cmaucmo-LA. Sauce abondante, grande quantité de sauce. V. Sausseta.

Ety. de saussa et de ola, augm. V. Sal, R. Pour soupe au vin. V. Chauchola.

SAUSSOUIRA, s. f. (saoussouire). Nom qu'on donne, en Languedoc, au kali. Voy. Souda et Sal. R.

SAUSSOUIRA, s. f. (saoussouire); sou souina, soussouina, sousouina. Salicor, Sali-cornia herbacea, Lin. plante de la fam. des Chénopodées qu'on trouve sur les côtes de la Méditerranée.

Ély. de sau, sel. V. Sal, R.

SAUSSOUN; s. m. (saoussoun); sooussus. Espèce de sauce faite avec des noix ou des amandes pilées auxquelles on ajoute quelques gousses d'ail, un ou plusieurs enchois, un filet d'huile, un peu de verjus et beaucoup d'eau.

Les paysans des environs de Grasse trem-

pent leur pain dans ce ragoût. Garc.

Éty. de saussa et de oun, dim. ou augm. V. Šal, R.

BAUSSUN, V. Saussonn et Sal, R.

SAUT, s. m. (saou); Salto, ital. esp. port. Salt, cat. Saut, action de sauter, mourement par lequel on saute, chute, bond que l'on fait en sautant.

Éty. du lat. saltus, m. s. V. Salh, R.

### On nomme:

SAUT PÉRILLEUX, celui dans lequel le corpe fait un

SAUT DE MOUTON, celui que fait un cheval pour désarconner son eavalier.

SAUT DE CARPE, les sants que les baladins font sur le

SAUT DE TRIVELIN, celui fait à la manière des bala-

dins.
SAUT DE BRETON, celui qu'on fait faire à un lutteur par un tour de jambe.

Faire lou saut, tomber d'un endroit élevé; fig. mourir; perdre sa virginité, en parlant d'une fille.

Faire de sauls, s'exprimer par des mouvements d'impatience.

Faire lou saut sur l'herba, revenir d'une maladie, être hors de danger.

SAUT, s. m. vl. Saut, bond, élan ; forèt, bois, gorge, défilé. V. Saut.

Éty. du lat. saltus, bois, forêt, dérivé du

grec αλσος (alsos), hois.

SAUT, s. m. Saut de moulin, l'endroit où l'eau commence à tomber, celui où elle se perd quand il y en a trop, cascade, chute d'eau.

Éty. du lat. saltus. V. Salh, R.

SAUT poor ruse, s. m. (saou doou ture); SAUFATURC. Coupe tête. V. Gogis.

SAUTA, imp. du v. sautar (saoute); Sauta sur lou pont, va sur le pont, commande-

ment de marine.

Éty. de sautar. V. Salh, R.

SAUTA-BARRIS, S. m. (saoute-barri); Salta-bardales, esp. Un écervelé, une tête folle. Ety. Sauta-barris, qui saute les murail-

les, les remparts. V. Salh, R.
SAUTA-BARTAS, dl. V. Trauca-bara-

gnada et Salh, R.

SAUTA-none, dl. V. Lengousta.

SAUTA-BORAS, S. M. (saoute-bóres). Nom qu'on donne, à Montpellier, à la fauvette d'hiver. V. Chic d'avaus.

SAUTA-Bovc, s. m. (saoute-bouc), d. bas lim. Sauterelle. V. Langousta.

SAUTA-cm. S. m. (saoute-cin); sautacm-counsent, d. bas lim. saura-cais. Coupe tête. V. Gogia.

SAUTA-capalet, s. m. (saoute-cabalé), dg. Le jeu du cheval fondu.

SAUTA-cmm, Cast. V. Gogis.

BAUTADA, s. f. (saoutade). Sautade, Ency. Méth. nom qu'on donne, au Martigues, à un filet d'entremaillade dont on se sert pour prendre les mages et les loups.

SAUTADOUR, s. m. (saoutadou). Interruption du filon d'une mine, tout endroit où l'on peut et où l'on est obligé de sauter. Garc. V. Salh, R.

SAU

SAUTAIRA, s. f. (saoutaire). La sauteuse, danse des paysans. Peyrot.

Ely. de sautar. V. Salh, R.

SAUTAIRE, s. m. Poisson de mer ou d'étang que l'on nomme en français civade. Telle est la définition que donne de ce mot Achard, dans son Dict. Prov. elle est comme la plupart des autres, tout à fait insignissante.

Trois poissons portent le nom de sauteur en français, le cyprin gonorynche, le spare sauteur, et le pomatome skib. V. Salh, R.

SAUTAIRE, S. m. ARELA, S. f. soot-TAIRE, SAOUTAIRE. Sallatore, ital. Sallador, esp. port. Sauteur, euse, qui s'exerce dans l'art de faire des sauts, bateleur.

Lou sautaire, un rigaudon, ainsi nommé parce qu'on saute beaucoup en le dansant.

Éty. de saut et de aire, celui qui saute. V. Salk, R.

SAUTA-LEBRE, s. m. (saoute-lèbré). Nom qu'on donne, à Gréoux, à la centaurée scabieuse. V. Marsourau.

SAUTA-OULAMA, s. f. (saoute-oula-Me); mousse-de-pousse, poutables, sauta-ousama, sauta-voulama. Nom qu'on donne à deux plantes différentes, de la fam. des composées Chicoracées, communes dans les champs.

La première, celle qui porte plus particulièrement ce nom, est la chondrille effilée ou jonciforme, Chondrilla juncea, Lin. et l'autre est la prénanthe à feuilles menues, Prenanthes lenuifolia, Lin.

Éty. La tige dure de ces plantes résiste au tranchant de la faucille d'où le nom de sauta-oulama, qu'elles portent. V. Salh, R.

On en mange les jeunes pousses en salade au printemps.

SAUTAR, V. D. (Saoulá); sooutar, saou-TAR, TRESSAUTAR. Saltare, ital. Saltar , port. esp. cat. Sauter, s'élever de terre avec effort ou s'élancer d'un lieu en un autre; passer rapidement d'un poste inférieur à un supérieur.

Éty. du lat. saltare, m. s. fait de saltum et de are. V. Salh, R.

SAUTAR, v. a. Sauter, franchir un fossé, un mur, une barrière, omettre quelque chose en écrivant, en lisant ou en copiant. V. Salh, R.

SAUTAR, v. n. (sooutá), d. bas lim. Sortir : Sautar de cha se, sortir de chez soi. V. Sortir et Salh, R.

En vl. s'élancer.

SAUTAREL, dl. Pour bâtonnet. Voy. Bisoc et Salh, R.

SAUTAREL, dl. Jeu. V. Bresca. SAUTARELA, s. f. Tuile fattière, tuile courbée qui couvre le faite des maisons.

Ety. de sautar, parce qu'elle est placée sur les autres. V. Salh, R.

SAUTARELA, S. f. SAOUTABELLA. Sallaregla, esp. Sauterelle ou fausse équerre, équerre dont les branches sont mobiles l'une sur l'autre, propre à prendre l'ouverture de toutes sortes d'angles rectilignes.

Éty. Sautar, sauter. V. Salh, R.

SAUTARELA, s. f. (saoutarèle). Nom d'une grande partie des insectes de l'ordre des Orthoptères. V. Langousta et Cri-cri.

Ety. de sautar, sauter, et de l'art. ela. V. Salh, R.

SAUTARELA, s. f. vl. Saltaregla, esp. Sauterelle, sorte de pantomètre.

SAUTAREOU, s. m. (saoutarèou); Salterello, ital. Sautereau, petite pièce de bois garnie de plume dans une languette, qui, en sautant par le mouvement de la touche, fait sonner la corde d'un clavecin, d'une épinette.

Éty. Parce qu'il agit comme en sautant. V. Salh, R.

SAUTA-ROUBIN, s. m. sourchickour, CHAISSES, ESTRANGLA-CHIVAUS. Nom qu'on donne, à Cuges, selon M. le docteur Reimonen, à l'orge queue de souris, Hordeum murinum, Lin. plante de la fam. des Graminées, commune le long des chemins.

SAUTA-ROUBIN, s. m. (saoute-roubin). Nom qu'on donne, dans le département des Bouches du-Rh. aux taupins, Elater, Lin. genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères et de la fam. des Thoraciques ou Sternoxes (à poitrine pointue), qui ont la singulière faculté de sauter fort haut quad on les renverse, d'où le nom de sauteurs qu'on leur a donné et qui n'est que la traduction du mot grec elater. V. Salh, R.

SAUTA-ROUGAS, s. m. (sáoule-roucás). Alouette des bois. Garc.

SAUTA-SAUTA, s. m. (sáoute-sáoute), d. de Barcel. Bilboquet. V. Bilbouquet et Salh, R.

SAUTA-TURC, Coupe-tèle. V. Gogis. SAUTA-VALATS, s. m. (sáoute-valás). Personne désœuvrée, qui court les rues, ét dont la démarche est leste et ridicule. Garc. SAUTA-VOULAMA, V. Sauta-oulama.

SAUTEGEAR, v. n. (saoutedjá); sauti-LHAR, SAUTABELEGEAR, dl. Sautiller, sauter à petits bonds, faire de petits sauts.

Ety. de saut et de egear ou de sautet. V. Salh, R.

SAUTEIRIS, s. f. d. vaud. Danseuse. Éty. de sautar. V. Sal, R.

SAUTEMBARCA, s. m. (saouteimbárque). Habillement de matelot, fait en forme

Ety. de sauta, de en et de barca, sauter dans la barque, c'est-à-dire, habit marin. V. Salh, R.

SAUTERELEGEAR, dl. V. Sauteretegear et Salh, R.

SAUTERI, vl. V. Psalleri.

SAUTERI, s. m. vl. Psaltérion, psautier; je sautai.

SAUTERISQUEYAR, v. n. d. béarn. Sautiller. V. Sautilhar et Salh, R.

SAUTET, s. m. vl. soouter. Saltille, esp. Petit saut, petit bond.

Éty, de saut et du dim. et. V. Salh, R.

Faire de sautets, en langage de vigneron, aller en sautillant, laisser en bêchant, des espaces non travaillés. V. Cubucelas faire de. SAUTICAIRE, AIRA, adj. et subst. dg.

Sauteur, euse, sautillant.

SAUTICAMENT, s. m. vl. Sautillement, élancement. V. Salh, R.

SAUTICAR, v. n. (saouticá), d. bas lim. Sautiller. V. Sautilhar.

Ety. du lat. saltitare, m. s. V. Salh, R. SAUTIER, s. m. vl.; sautes. Psautier.

SAUTILHA, s. f. (saoutille). Cale, pièce de bois taillée en forme de coin. V. Cougnet. Ety. V. Salh, R.

SAUTILHAMENT, s. m. (saoutillaméin). Saltillo, esp. Sautillement, action de sautiller. V. Salh, R.

SAUTILHAR, v. n. (saoutillá); sauticas, SANGULHAR, SAUTERINQUETAR, GOOUTIAR, SOOU-TRIAR, SAUTILHOUSIAR, SAUTOUNEGRA, SAUTOUman. Itératif de sautar, sautiller, sauter à petits sauts; du lat. saltitare, m. s. V. Salh, R.

SAUTILHOUNIAR Garc. V. Sautilhar. SAUTIMBANCO, V. Saltimbanco et

SAUTIMBARCA. Garc. V. Saltimbanco et Salh, R.

SAUTIQUIAR, v. n. vl. Sautiller. SAUTOUNEGEAR, Garc. V. Sautilhar. SAUTOUNIAR, Gar. et

SAUTOURNA, s. f. (saoutourne). Un des noms de la chicorée sauvage en usage à Grasse, selon M. Garcin. V. Cichori.

SAUTUR, V. Saulaire.

SAUTZ, vl. Saule. V. Sause. SAUVADOR, nom d'homme, vl. Sauveur. SAUVADOUR, s. m. (soouvadour), d. bas lim. Salvador, esp. Le sauveur du monde. V. Sauvur.

Ety. du lat. salvator, m. s. V. Salut, R.

Avez pechat filhota, Contre lou Souvadour; Repentez-vous, paubrota, Lou cor plen de doulour.

SAUVA-GARDA, s. f. (sáouve-gárde); SALVAGARDIA. Salvaguardia, ital. Salvaguarda, port. esp. cat. Sauvegarde, protection accordée par le prince ou par ceux qui ont droit de l'accorder; garde, protection qu'on accorde à quelqu'un ; garantie.

Éty. Sauva-garda, ou garde qui sauve, qui protége. V. Salut, R. SAUVAGEOUN, s. m. (saouvadjoun). Sauvageon, arbre fruitier venu de graine, non greffé.

SAUVAGEUN, s. m.

SAUVAGEUNA, s. f. V. Sauvagina et Salvag, R.

SAUVAGI, AGEA, adj. (saouvádgi, adje); PERCUGE, PER, SAUVAGE, BRAVASCHE. Salvaggio, ital. Salvage, esp. Salvatge, cat. Salvagem, port. Sauvage, qui appartient aux bois, qui n'est pas cultivé, qui n'est pas ap-privoisé; qui vit dans les bois, dans les déserts; qui a des mœurs, des usages barbares.

Ety. de l'ital. salvaggio, dérivé du lat. silvatious, fait de silva, foret. V. Salvag, R.

SAUVAGI, AGEA, s. m. Salvaggio, ital. Salvage, esp. Salvagem, port. Salvatge, cat. Sauvage, homme sans culture et sans lois, qui habite les forêts; fig. homme dur, inabordable, qui a les manières rebar-

batives. V. Salvag, R. SAUVAGIET, s. et adj. (saouvadgié). Nom

qu'on donne à une espèce de raisin qu'on nomme rinbrun, en Provence; c'est le Vilis acino nigro, rolundo, molli. V. Salvag, R.

SAUVAGINA, s. f. pl. (saouvadgine); SAUVAGEURA, SAUVAGEUR, SALVAGEUR. Šalvagina, esp. Salvatgina, cat. Salvazinha, port. Salvaggina, ital. Nom collectif qui s comprend toutes les bêtes fauves, les bêtes sauvages, telles que les ours, les loups, les renards, etc.; en d. bas lim. tous les arbres non greffés.

Éty. de sauvagi et deina, de nature sauvage. V. Salvag, R.

, Sentir la sauvagina, sentir le sauvagin, la sauvagine, c'est-à-dire, l'odeur particulière aux animaux désignés ci-dessus; les oiseaux aquatiques sentent aussi la sauvagine.

SAUVAIRE, nom d'homme (saouvairé); SALVAIRE, SAUBAIRE, SALBAIRE, 2000VAIRE. Sauveur, salvador et salvateur.

Ety..du lat. calvator, m. s. V. Salut, R. L'Eglise honore, le 18 mars, saint Salvador, le bienheureux recollet; le 18 décembre, saint Salvateur d'Afrique, et le 3 janvier, saint Salvateur de Bellune.

SAUVAMENT. s. m. (saouvaméin); SALVAMENT, SAUVAGE, SAUBAGE. Salvamento, esp. Salut, sûreté, assurance.

Ety. de la basse lat. salvamentum, m. s. V. Salut, R.

SAUVAB, v. a. (saouvá); salban, soov-van. Salvare, ital. Salvar, esp. port. cat. Sauver, garantir, tirer du peril; garder, conserver, réserver ; procurer le salut éternel.

Ety. du lat. servare, dans les premiers sens, et de salvare dans le dernier. V. Salut, Rad.

Sauvaz me aquot, gardez-moi cela.

SAUVAR SE, V. I. S'ESCAPAR. Scappare, ital. Escaparse, port. Salvarse, esp. Se sauver, s'enfuir, s'echapper, se retirer promptement; éviter; faire son salut, mériter le paradis.

SAUVAT, ADA, adj. (saeuvá, ade); Salvado, esp. Sauvé, ée, qui a échappé du danger ; qui a gagné le paradis.

Ety. du lat. salvatus, m. s. V. Salut, R. SAUVATERRA, s. f. (saouvetèrre). Nom d'une grosse cloche qu'il y avait à Tulle et que l'on sonnait en temps d'orage pour préserver les récoltes, d'où le nom de Sauva-terra, sauve-terre. V. Salut, R.

BAUVE, VA, adj. (saouvé, touve). Salvo, va, ital. Sauf, sauve, qui n'est point en-

dommagé, qui est hors de péril.

Éty. du lat. salvus, m. s. V. Salut, R. SAUVE, pour saule. V. Sauze et Sals. SAUVECLARA, nom de lieu (saouveclare). Forêt illustre, belle forêt.

Éty. du lat. silva-clara. V. Salvag, R. SAUVEGNABGUES et SAUVEGNAT nom de lieu (sauvegnárgues), dl. Lieu de salut; on le disait aussi d'une espèce d'avoine. Éty. de sauvar. V. Salut. R.

SAUVERT, V. Soouvert.

SAUVERTOUS, adj. (saouvertous), dl. Solitaire, désert, effrayant; lieu qui inspire des sentiments tristes ou une espèce de terreur. Éty. V. Salvag, R.

SAUVETAT, nom de lieu (saouveta); SALVETAZ. Lieu de sûrelé, d'assurance, d'asile, comme il en existait autrefois.

Éty. de la basse lat. salvitatis, gén. de salvitus, m. s. V. Salut, R.

SAUVEZOUN, s. m. vl. Salut. Ely. V. Salut, R.

SAUVIA, S. f. (SÁGUVÍ); SALBIA, SAUBIA sauvi. Salvia, ital. esp. cat. Salva, port. Salbey, all. Sauge, grande sauge, sauge of-ficinale, Salvia officinalis, Lin. plante de la fam. des Labiées, cultivée et sauvage sur les coteaux arides de la Provence.

Ety. du lat. salvia, de salvare, sauver, à cause des grandes vertus qu'on lui attribuait et dont elle jouit en partie. V. Salut. R.

Cur moriatur homo, cui salvia crescit in horto, disent les rédacteurs de l'école de Salerne, et que les Provençaux ont ainsi traduit ou imité:

> Qu a de sauvi din soun jardin, À pas besoun de medecin.

·V. Gar. Salvia major et minor, p. 120.

Salvia, dizo-li melge, Val contra le mal de fetge. Brev. d'Amor.

SAUVIA-BOUSCASSA, s. (820uvie-bouscásse). Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'herbe au vent. V . Herba-batuda.

BAUVIA-SAUVAGEA, 6. f. SAUVI-SAU vacea, Bouscassa, Boscassa. Nom qu'on donne, à Montpellier, selon Magnol, à Cuges, selon M. le docteur Reimonenq, et dans le Languedoc, en général, au Phlomis lichnitis, Lin. plante de la fam. des Labiées, qu'on trouve dans les lieux stériles de la B.-Prov.

SAUVUR, s. m. (saouvúr); sauvades soouvun, gauveun, galvarne. Salvatore, ital. Salvador, esp. port. Sauveur, qui sauve da danger, le sauveur du monde, Jésus-Christ.

Ety. du lat. salvator, fait de salvare, sauver. V. Sálut, R.

SAUVUR, nom d'homme. V. Sauvaire. SAUZE, et composés. V. Sause et Sale, Rad.

SAUZEDA, vl. V. Sauseda. SAUZER, s. vl. Saussaie. V. Sale, R. BAUZIERA, V. Sausiera.

SAVAI, AYA, adj. vl. savav. Méchant, ante, vaurien, fourbe, fripon, lache, fainéant, grossier, vilain, maussade.

SAVALHADA, s. f. (savaillade). Nom avignonnais de la hyscinthe à toupet. Voy. Barralets gros et Ceboulhada, dont savalhada, n'est qu'une altération.

SAVAMMENT, adv. (savammein); Sabiamente, port. Savamment, doctement. V. Sap, R.

SAVARS, adv. vl. V. Sivals. SAVAY, AYA, adj. vl. V. Savai. SAVAYA, s. f. vl. Méchanceté.

SAVE, vi. Alt. lang. de.se aven, il ou clie s'accorde, se convient.

SAVEGA, s. f. (savégne). Seine, nom qu'on donne, aux environs de Nice, à un long filet, formé d'une grande poche, garni de deux ailes sur les côtés, l'aissaugus, en donne une très-bonne idée selon Risso.

Ety. du lat. sagena, seine, dériré du gres

σαγήνη (sagènė), m. s. SAVENA, s. f. vl. Bandeau, voile, mousseline.

Ety. du lat. savena. BAVENAL, adj. vl. De toile, de linge. SAVENT, ENTA, s. et adj. (savein, einle); saveir, esteut. Sapiente, ital. Savant, ante, qui sait beaucoup, qui a beaucoup de science et d'érudition, qui est bien instruit, bien informé.

Ety. de saver pour saber et de ent. Voy. Sap, R.

Faire savent, instruire.

M'an fach sevent, on m'a dit, on m'a ins-

SAVENTAS, s. m. (saveintás). Gtos savant, homme qui a de grandes connaissances. Ety. de savent et de l'augm. as. V. Sap, Red.

Savantasso, eu français, désigne un homme qui affecte d'être savant et qui n'a aucun SEYOIF.

SAVEOU, s. m. (saveou); savet, Bresta, sa. Sablon, sable grossier dont on se sert pour écurer la vaisselle, Ach. terre sablon-

Éty. M. Mazer, pense que ce mot peut bien venir du grec ψαφαρός (psapharos), maigre, raboteux, friable, ψαφαρά χώρα (psaphara chòra), pays maigre, stérile, mais il vient du lat. sabulum. V. Sabl, R.

SAVER, anc. béarn. Savoir. V. Saber et Sep, R.

SAVI, espèce de part. (sávi); dl. Venez çà, m mot, les Italiens expriment la même chose per favorisea.

SAVI, SAVIA, adj. (sávi, sávie); Savio, ital. Sabio, esp. port. Savi, anc. cat. Sage, prodent, habile, savant.

Ety. du lat. sapiens, ou du vieux latin sabius. V. Sap, R.

E tals es savis apellats Que fai e duz de grans foldatz. Pistoleta Manta Gent.

SAVIAMENS, vi. et "

SAVIAMENT, adv. vl. SAVIAMENS, SAVIsa. Sciemment, sagement, prudemment, adroilement. V. Sageament et Sap, R.

BAVIEZA , S. f. vl. saviza. Saviesa, anc. cat. Sagesse; artifice. V. Sagesse et Sap. Rad.

SAVIGNAS, ASSA, adj. (savignás, ássa). Ivrogne, ivrognesse. Voy. Ibrougna et Savinas.

Éty. Probablement de sas et de vinas, sac a vin. V. Vin.

SAVIMEN, adv. vl. V. Sageament. SAVINA, s. f. vl. Arbuste. V. Sabina. SAVINAS, ASSA, s. (savinás, ásse); sarumas. Ivrogne, ivrognesse. V. Vin, R.

Pouerto estandar de la gent savinassa. Contes.

SAVINETE, vi. Pour sai vinets, venez

SAVIT, s. m. dl. (sabit). Savit ou régulateur, morceau de bois garni d'étoupe dont on se sert pour fermer l'ouverture de l'entonnoir, quand on ne veut plus laisser couler le vin.

SAVIZA , vl. V. Sagessa.

mera el Saboun, R....

SAVOROSAMEN, vl. V. Saborosamen. SAVOUNIERA, s. f. (savouniére). Lieu où l'on fait le savon, savonnière. V. Sabou-

SAVOUR, s. f. (savour); sanoun. Saveur, qualité par laquelle les corps affectent le sens du goût, l'impression qu'ils font:

Ety. du lat. sapor. V. Sap, R.

SAVOURAR, V. Sabourar et Sap, R. SAVOURNIN, nom d'homme (savournin). Savournin, pour Saturnin.

Patr. Saint Saturnin, martyrisé à Rome en 250, et dont l'Eglise honore la mémoire le 29 novembre.

SAVOURUN, s. m. V. Sabourun, Assabourun et Sap, R.

SAVOYARD, ARDA, s. et adj. (savouïar, árde). Savoyard, arde, qui est de Savoie. C'est aussi un terme de mépris qu'on donne aux gens peu polis et grossiers qui viennent de la montagne.

SAXABELADA, s. f. (saxabeláde) dl. Une sequelle, une kyrielle.

SAXIFRAGEA, s. f. (saxifrádje); Saxifragia, port. Saxifragà, esp. cat. ital. Saxifrage, Saxifraga, Lin. nom d'un genre de plantes très nombreux en espèces, qui croissent presque toutes dans les fentes des rochers qu'elles semblent briser, ce qu'exprime leur nom, dérivé de saxum, pierre, et de frangere, briser.

### SAY ...

SAY, adv. vl. Ca. V. Aiça. SAY, dg. Pour siou, je suis.

Say l'unique agnel de ma may: Bergeyret.

SAYA, s. f. vl. Saya, cat. V. Saga. SAYE, YA, adj. d. béarn. Sage. Voy. Sagi et Sap, R.

SAYIN, s. m. (sayīn), d. béarn. Saindoux. V. Sain.

SAYLAR, v. a. (saïla), dl. Retrousser autour, couvrir. Douj.

SAYNA, vl. Maris. V. Sagna.

SAYNS, vl. V. Saintz. SAYNT, SAYNTA, d. vaud. Alt. de

Sant, anta, v. c. m.

SAYOU, s. m. (sáyou); salou, sarbot, SAIOUL. Saio, Saione et Saiotto, ital. Saya ou Saia, port. esp. Sayo, cat. Saie ou espèce de sarrau ou de robe que l'on met sur les habits. V. Bloda; c'était aussi la robe qu'on mettait, dans le dernier siècle, aux enfants; avant de leur donner la culotte.

Ety. du lat. sagum, dont les Grecs ont

fait σάγος (sagos), m. s. SAYS, vl. V. Sais.

SAYSIR, v. a. anc. béarn. Saisir. SAYZIR, vl. V. Sesir.

# SAZ:

SAZAT, ADA, adj. et p. vl. Rassasié, ée; plein, eine. V. Sat, R.

BAZIAMENT, s. m. vl. saziamen. Sa-ciament, anc. cat. Saziamento, ital. Rassa-

siement, réplétion. V. Sot, R. SAZIAR, VI. V. Rassassiar. SAZIC, vl. Il ou elle saisit.

SAZID, adj. et p. vl. Investi, saisi.

SAZIDA, s. f. vl. Saisie.

SAZINA, s. f. vl. saisma. Abondance, fertilité, saisme, dépendance, dépôt, possession. V. Sat, R.

SAZION, vi. Ils ou elles rassasient, sassiélé.

SAZIR, dl. savzin. Pour saisir. V. Sesir.

SAZIVOL, adj. d. vaud. Qui peut se ras-sasier: Non sazivol; insatiable. V. Sat, R.

SAZO, et SAZON, s. f. vl. sazos. Sazão, port. Sazon, esp. Saison, temps, V. Sasoun et Sesoun; il signifie fois, dans les express. adv. suiv. Mantas sazos, maintes fois; temps, époque: Sela sazo, à cette occasion: A sazon, à propos, à temps. V. Sesoun.

SAZONAR, v. n. vl. Sazonar, port esp. Stagionare, ital. Assaisonner, murir, Voy. Sesoun.

SBARALHADOR, s. m. vl. Qui romp. qui met en désordre.

SC, V. à Esc. . . . les mots qui manquent à Sc. . . . .

### SCA .

SCALA, vl. V. Escabiousa. SCALA, vl. Echelle, pont d'une galère.

V. Escala et Escal, R.

SCALA-BARRIS, V. Escala - barris et Escal, R.

SCALES; s. m. pl. vl. Echelons, degrés. V. Escal, R.

SCALFURAR, V. Escalfurar.

SCALGAYT, S. M. VI. ESCALGAYT, ESCURcaca. Echauguette, poste de garde, patrouille, ronde.

SCALO, V. Escalo. SCALPRE, s. m. vi. Scalpel.

SCAMONEA, vl. V. Scamouneg.

SCAMOUNEA, s. f. (scamounée). Scammonée, suc concrété, gommo résineux, purgatif provenant de la racine du Convolvulus seammonea. Lin. liseron scammonée, plante de la fam. des Convolvulacées, qui croît dans le Levant.

Éty. de l'Arabe sachmuia, dont les Grecs ont fait σχαγμωνια (skanmônia), et les Lat. scamonia:

On distingue deux espèces de scammenée dans le commerce, l'une connue sous le nom de Scammonée d'Alep, se vend en morceaux gris, faciles à rompre, assez semblable à de l'ambre gris, et l'autre, d'une qualité inférieure, noirâtre, plus compacte et plus lourde. mêlée de beaucoup de corps étrangers, est appelée scammonée de Smyrne.

SCAMOZITAL, s. f. vl. Squammosile. nature de ce qui est écailleux.

Ety. du lat. squamatus, m. s SCAMPAR, v. n. et a. vl. Échapper, répandre. V. Escampar et Camp, R.

SCANDOL, s. m. vl. Scandale, V. Escandale el Escandal, R.

SCANHA, s. f. vl. Peloton.

SCAPEL, vl. V. Escapel.

SCAPHANDRA, s m. (scaphándre). Scaphandre, espèce de corset garni de liége, aumoyen duquel un homme peut facilement se soutenir sur l'eau.

Ety. du grec σκαφη (skaphê), bateau, et d'aνήρ (anér), homme, gén. ανδρός (andros). C'est en 1767 que l'abbé de La Chapelle

inventa cette espèce de corset ou de cornet, auquel il donna le nom de scaphandre.

SCAPOL, adj. vl. Libre, innocent. SCAPUCHIN, s. m. d. vaud. Le capuchon qu'on mettait sur la tête des enfants que l'on baptisait. V. Cap, R.

SCARA, vl. V. Escarra. SCARIFICAR, v. a. vl. Scarificare, ital. Sacrifier.

Éty. du lat. sacrificare, m. s.

SCARIFICAT, adj. et p. vl. Scarifié. SCARIFICATIO, vl. V. Escarificatio. SCARIFIQUAR, vl. V. Scarificar. SCARIOT, OTA, adj. (scariot), dl. In-

humain, barbare. Douj. Ety. Par allusion à Judas Scariote, qui

trahit J.-C.

SCARIS, adj. vl. Écarté, exilé.

SCARMUSSA, s. f. vl. V. Escaramoucha. SCARRA, V. Escarra.

SCASADAMENS, adv. vl. Modérément. SCASSA, s. f. et SCASSIER, s. m. vl. Qui a les pieds tortus.

SCATA, s. m. vi. Écaille, paillette. V. Escalh , R. et Escata, vl.

SCAUHO-LIEYT, dg. V. Escaufaliech et Cal, R.

SCAUMA, s. f. vl. Écaille, maille de cuirasse.

Éty. du lat. squama, m. s. et Escalh, R. SCAVILHA, s. f. V. Escavilha. SCAVILHAS, V. Escavilhas.

SCAY-EN-REYRA, exp. adv. Autrefois, iadis.

SCATRADOR, s. m. vl. Squadratore, ital. Equarrisseur, celui qui met en équerre. SCAYRAIRE, vl. V. Scayrador. SCAYRAR, vl. V. Escayrar.

SCAYRE, vl. V. Escaire.

### SCE

SCELERAT, ATA, s. (scélérà, ále). Scellerato, ital. Scélérat, qui est méchant, pervers.

Ety. du lat. sceleratus, fait de scelus, crime.

SCELERATESSA, s. f. (sceleratésse). Scelleratezza, ital. Scélératesse, méchancelé noire, action de scélérat.

SCELLE, s. m. (scelé); Sugello, ital. Sello, esp. port. Scellé, la cire empreinte d'un cachet qu'on a apposé à des serrures, à un cabinet, etc., par autorité de justice.

Ety. du français, scellé. Mettre lou scelle, sceller, apposer le scellé. SCEM, adj et p. vl. Diminué, amoindri,

dépourvu. SCEMA, s. f. vl. Schéma, figure de rhé-

torique.

Éty. du lat. schema, m. s.

SCENA, s. f. (scène); Scena, ital. port. cat. Escena, esp. Scenc, partie du théâtre où les acteurs jouent: décoration, speciacle, tout ce qui sert sur le théâtre. Lieu où l'action se passe; sous-division d'un acte déterminé

par l'entrée ou la sortie d'un acteur, et par extension, querelle, dispute bruyante.

Ety. du lat. scena, fait du grec oxnyh (skênê), lieu ombragé, dérivé de oxiá (skia), ombre, parce que, dans les premiers temps, les représentations théâtrales avaient lieu en plein air et l'on était forcé d'ombrager le lieu de l'action au moyen de branches d'arbres, pour mettre les acleurs à l'abri du soleil.

SCEND, radical dérivé du latin scandere, scando, scansum, monter, grimper, d'où les sous-radicaux, ascendere pour ad scendere, monter; ascensio, ascension; descendere, revenir du lieu où l'on était monté, descendre; descensus, descente.

De scandere, par apoc. scand, et par le

changement de a en e, scend.

De descendre: Coun-deyssendre, Coundescendre, Coun-de-scendre, Deiscend-ents, Deissendre, De scend, De-scend-eni; se, changé en ch : De-chend-ut, D-einch-es, Disshendo-men, De-scend-ents, De-scend-re, De-scend-ul, De-scent-a.

De scansum, par apoc. scans, scens; d'où:

De-scens-io, De-scis-a.

SCENTENAL, s. m. vl. Centaine. Voy. Cent, R.

SCEPTRE, s. m. (scèptré); Cetro, port. cat. esp. ital. Sceptre, bâton de commandement qui est une marque de la royauté.

Ety. du grec σκήπτρον (skêptron), bâton; de σκήπτειν (skeptein), s'appuyer, parce que dans l'origine le sceptre n'était qu'une canne ou un bâton dont les rois se servaient pour s'appuver.

Homère nous représente Agamemnon, portant un sceptre magnifique, ouvrage de Vulcain. Tarquin l'ancien fut le premier qui

s'en servit à Rome.

Sous la première race de nos rois, le sceptre n'était qu'une verge d'or recourbée au bout en forme de crosse, et dans l'origine ce n'était qu'une canne ou un bâton.

SCEPTRUM, s. m. vl. V. Sceptre. SCESSINOMATON, vl. V. Sessinoma-

### SCH

SCHABRACA, s. f. (chabráque). Schabraque, ornement de selle importé en France par les hussards Hongrois en 1692.

SCHALA, vl. Echelle. V. Escala.

SCHALL, s. m. (chale), et impr. cmals. Schall, longue pièce d'étoffe d'une laine trèsfine dont les Egyptiens ornent leurs turbans; espèce de fichu.

Éty. Les premiers schalls de cachemire furent apportés en France par les ambassadeurs de Tippo-Saëb, mais ce ne fut qu'après l'expédition d'Egypte qu'ils deviprent à la mode.

M. Ternaux est parvenu à imiter de trèsprès, les plus beau schalls de cachemire dont

le prix est excessif.

SCHAPLA, s. f. vl. Chape, manleau. V. Manteou.

SCHELLING, s. m. (chelin); Schilling, shilling, schelling, monnaie d'argent, en usage en Angleterre, qui vaut 12 pinces ou deniers sterlings, et en argent de France, de 1 franc 12 centimes à 1 franc 28 centimes.

Les premiers furent frappés en Angleterre. en 1505.

SCHEREMBERGA, s. f. vl. Épée, flamberge.

SCHISMATIQUE, ICA, s. et adj. (schismatiqué, ique); Scismatico, ital. Cismatico, esp. Schismatico, port. Schismatique.

Ety. du lat. schismaticus. V. Schisme. SCHISME, s. m. (tchismé); Sciema, ital. Cisma, esp. Schisma, port. Schisme, séparation de communion retigieuse; de parlis, d'opinions ; lutte de passions.

Ety. du grec σγισμα (schisma), coupure, division, séparation, dérivé de σχίζω (schizó), couper, diviser.

Dérivés : Schismatique, Schisto. Quatre grands schismes ont eu lieu dans

la religion Chrétienne:

Le premier, celui des Grecs, commencé par Photius, vers l'an 868 et consommé dans le onzième siècle par Michel Cérularius.

Le second, celui des Arméniens occasionné par l'opiniatreté de Narsès à rejeter le concile de Calcédonie, de 451.

Le troisième ou grand schisme d'Occident commencé en 1378 entre Urbain VI et Clément VII.

Le quatrième, celui d'Angleterre, formé sous Henri VIII et consommé sous Elisabeth.

SCHLAGA, s. f. (chelague). Schlague, nom donné par les Allemands à la bastonnade militaire.

Ety. de l'all. schlaguen, battre.

Ce n'est que depuis 1756 que ce mot a circulé, quoique les Grecs, les Romains et les Gaulois qui combattaient en Allemagne, sussent sumis à ce supplice.

SCI, radical dérivé du latin scire, scie, savoir, d'où scientia, science; conscientia, conscience.

De scire, par apoc. sci, sc; d'où: Scienta-

ment, Scient-ia, Scient-os.

De scientia, par apoc. et changement de ! en c, scienc; d'où: Sciença, A-sciençal, Coun-scienç-a, Coun-scienci-ous, Sci-enl, Scient-at, E-cient-ar, Ei-such, Eis-sien, I-scia-men.

SCIATIC, ICA, adj. vl. Ciatico, esp. Sciatico, port. ital Sciatique.

Éty. du lat sciaticus, m. s.

SCIATICA, s. f. (scialique); Scialica, ital. port. Ciatica, esp. cat. Sciatique, douleur vive, aiguë ou chronique qui se fait ressentir le long du trajet du nerfqui porte le même nom, c'est-à-dire, depuis la partie externe et postérieure de la cuisse, jusqu'au côté externe du genou et de là jusqu'au pied. quand la douleur n'affecte que le nerf, la maladie se nomme sciatique vraie, essentielle ou nerveuse, et lorsque ce sont les parties voisines ou musculaires, elle sappelle sciatique fausse rhumatismale ou symptomatique.

Ety. du lat. sciatica, dérivé de ischias, la hanche, formé du grec ισχιον (ischion), m. s.

Cotugno est le premier médecin qui ait donné sur cette maladie des notions précises. RCIENÇA, s. f. (scieince); sciensa. Ciencia, esp. cat. mod. Scienza, ital. Sciencia, port. anc. cat. Science, connaissance certaine d'une chose, fondée sur des principes; instruction acquise par l'étude, savoir, érudition, doctrine.

Éty. du lat. scientia, fait de scire, savoir. V. Sci, R.

SCIENSA, vl. V. Sciença.

SCIENT, vl. Savoir. V. Sci, R. SCIENTAL, adj. vl. Sciemment. Voy. Scientament et Sci, R.

SCIENTALMEN, vl. V. Scientament. SCIENTAMENT, adv. vi. sciestment, SCIENTALMENT, CIENTALMENT. Scientment, cal. Cientemente, anc. esp. Scientemente port. ital. Sciemment, avec connaissance de cause.

Ely. du lat. scient et de ment. V. Sci et Sop, R.

SCIENTIA, s. f. vl. Science. V. Sciença et Sci, R.

SCIENTIFIQUE, ICA, adj. (scientifiqué, ique); Cientific, cat. Cientifico, esp. Scientifico, ital. port. Scientifique.

SCIENTMENT, vl. V. Scientament. SCIENTOS, adj. vl. Savant. V. Sci, R.

SCILLA, s. f. (scille); Esquirla, cat. Esquilla, esp. port. Squilla, ital. Scille, scille maritime, Scilla maritima, Lin. plante de la fam. des Liliacées, qu'on trouve sur nos côtes maritimes, et dont l'oignon est fréquemment employé en médecine comme diurétique.

Ety. du lat. scilla, formé du grec σκιλλη (skille), qui signifie la même chose, et que Miller dérive de σχυλλω (skuliô), je nuis, à

cause de son âcreté.

Vogel a donné le nom de scillitine à un principe particulier qui se trouve dans la scille et auquel M. Fouquier attribue toute son action sur les êtres vivants.

SCINDIR, v. a. vi. Scindere, ital. Scinder, fendre, couper, trancher, diviser.

Ety. du lat. scindere, m. s

SCINTILLA, s. f. (scintilla); Scintilla, port. ital. Centella , esp. ciwilla. Mot latin que les anciens Provençaux ont conservé pour désigner une étincelle. V. Beluga.

Ély. du lat. scintilla , m. s.

SCENTILLACIO, 8. f. VI. SIRTILIACIO. Centilacion, anc. esp. Sintillação, port. Scintillazione, ital. Scintillation, étincellement, pétillement.

Éty. du lat. scintillatio, m. s. V. Scintilla. SCINTILLAMENT, s. m. Scintilla-mento, ital. Scintillement, scintillation, vif mouvement d'agitation qu'on observe dans la lumière des étoiles. V. Scintilla, R.

SCIOURE, s. m. (sciouré). Nom qu'on donne au pied de griffon, dans la Basse-Provence. V. Pissa-chins.

SCIRI, s. f. (sciri). Nom que porte, à Nice, une très-petite espèce de châtaigne; la plus petite que l'on connaisse dans ce pays.

**SCIROLA**, s. et adj. f. (sciróle), Nom qu'on donne, à Nice, à une châtaigne, qui vient après la temporivol, pour la grosseur. SCISMA, s. m. vl. sisma. Chisme, divi-

sion, séparation. V. Chisme.

Éty. de seindere , diviser.

SCISMATIC, ICA, adj. vl. sismatic, cis-MATICE. V. Chismatique.

SCISMATIQ, vl. V. Scismatic.

**SCISSION**, s. f. (acissie n); sission. Scis- écrire. V. Scriv, R.

sione, ital. Scission, separation, division dans un Etat, dans une assemblée politique.

SCI

Ély. du lat. scissionis, gén. de scissio, division, séparation.

SCLARZIR, vl. V. Esclarcir et Clar, Rad.

SCLAU , vl. V. Esclay.

SCLAUMA, s. f. vl. Écaille. V. Escauma et Escalh, R.

SCLE, s. m. vl. Seigle. V. Segue. Éty. du lat. secole.

SCOBAR, vl. V. Escoubar et Escoub, Rad.

SCOFELAR, v. a. vl. Ecosser. V. Desgouvar.

SCOGOSSAR , v. a. vl. Cocufier. SCOILL, s. f. vl. École, leçon. V. Escola.

SCOLASTIC, vl. V. Escolastique. SCOLAT, s. m. vl. Eunuque.

Éty. de s, priv. de cola, queue, et de at. SCOLOPENDRA, s. f. (scolopándre); Scolopendra, ital. Escolopendra, esp. Scolopendra, port. Scolopendre, langue de cerf, scolopendre officinale ou des boutiques, Asplenium scolopendrium, Lin. Scolopendrium officinale, Smith. plante de la samille des Fougères qu'on trouve dans les cavernes humides et sur les murs des puits, dans la Basse-Provence. V. Gar. Lingua cervina, p. 292.

Ely. du lat. scolopendrium ou du grec σκολοπενδρα (scolopendra), m. s.

SCOLOPENDRA, s. f. Insecte. V. Ga-

SCOLOPODIA, s. f. vl. Scolopendre. Ely. du lat. scolopendrium , m. s. SCOLPER, v. a. vi. Sculpter, graver. Éty. du lat. sculpere.

SCOMMOVER, v. a. vl. Émouvoir. V. Mouv , R.

SCOMUNTENCON, s. f. d. vaud. Division, brouillerie.

SCONDIR, v. a. vl. Cacher, refuser, desendre, se dédire, éconduire. V. Escoundre et Escound , R.

SCORCHAT, ADA, adj. et p. vl. Écorché, ée. V. Cor, R. 2.
SCORIAT, ADA, adj. et p. vl. scoreatz.
Excorié, dépouillé. V. Cor, R. 2.

SCORN, s. m. vl. sconiz. Affront, moquerie ; désastre.

SCORPION, vl. V. Escorpion SCORSA, s. f. vl. Ecorce. V. Eccorca. SCORSOLAR, v. a. vl. Fouiller.

SCORTIGA, adj. et p. d. vaud. Ecorché. Sant Bartholome fo batu cun vergas e en après fo scortigà. De las tribulacions.

SCRIMIR, v. a. et n. vl. Escrimer, parer, défendre.

SCRIPTURA, s. f. vl. V. Escritura et Scriv, R.

SCRIPTURAL, adj. vl. A écrire, pour

SCRIRE, vl. V. Escriure.

SCRIT, vl. V. Escrick et Scriv, R. SCRIUT, UTA, adj. anc. béarn. Ecrit, ite. V. Escrich et Scriv, R.

SCRIV, ESCRIV, ESCRIOUR, ESCRIPT, 25 cest, ascasca, scasova, radical pris du lat. scribere, scribo, scriptum, écrire, qu'ou fait dériver de l'allemand schreiben, m. s. mais qui paraît venir du grec γράφειν (graphein), écrire, graver, par le changement du y en e, et le s ajouté au commencement, comme on a fait de γλύφω (glupho), eculpo. V. Vossius; d'où : scriba, scribe; scrip-tura, écriture; scriptum, écrit; describere, décrire ; descriptio, description ; inscribere, inscrire; inscriptio, inscription, etc.

De scribere, par apoc. scrib, par addition de e, initiatif, escrib, et par changement du b en v, escriv; d'où : Escriv-an, Escriv-

ass-ier.

De scribere, par addition de e, escribere, par changement du b en w et de w en ou, et sync. de e du milieu : Escrioure, Escriure, Escri-ut, In-scrioure, Pre-scrioure: sans e init. Sobre scriure, Sobre-scriut, Transcrioure.

De scriptum, par apoc. script, et par addition de e, escript; d'où : Escript, Escript-ura, Descript-if, Description,

Pre-scription, Sub-scripto.

De script, par sync. du p, escrit; d'où : Sotz-escrit, Sotz-escruire, Escrit, Escriteou, Escrit-ori, Escrit-ura.

De escript, par le changement de pt en ch; escrich; d'où : Prou-scrich, Transcrich, Escrich, Descrich, Souscrich, Rescrich, Pre-scrich.

De scriptum, par apoc. script; d'où: Script ura, Scriptur-al, Circoun-scription, Coun-script-ion, Coun-scrit, Inscript-ion, De-script-ion, Pre-script-ion, Pre-script-ible, Prou-script-ion, Sou-scription, Sou-script-our.

SCRIVAN . s. m. vl. Ecrivain. V. Escri-

van et Scriv, R.

SCRIVEO, V. Escriveo. SCROULA, s. f. vl. Ecrouelles. V. Es-

crolas. SCRUPEL, vl. V. Scrupuli.

SCRUPULI, vl. scrupel. Poids de 24 grains. V. Escrupule.

SCUDAR, v. a. vl. Couvrir d'un écu, V. Escut, R.

SCUDIER, vl. V. Escudier. SCULPILCHA, s. f. vl. Saleté.

SCULPTOUR, s. m. (sculptour): score-TUB, ESCULPTUR Sculpteur, celui qui travaille en sculpture, qui en fait profession.

Ety. du lat. sculptor ou de sculptura, et de la term. our.

SCULPTUR, V. Esculptour. SCULTURA, s. f. vl. V. Esculptura.

SCUMINIGA, d. vaud. V. Escoumuniat et Mun. R.

SCUMINIGUIVOL, adj. d. vaud. Excommuniable, et par ext. malheureux, euse. V. Mun. R.

SCUR . URA . vl. V. Escur et Escur, R. SCURILITAT, s. f. vl. Bouffonnerie plaisanterie grossière.

Éty. du lat. sourrilitatis, gen. de scurrilitas, m. s.

SCURLOS, s. m. vl. Écurevil. Voy. Esquiroou.

SCURZIR, v. a. vl. Obscureir. V. Escurcir el Bseur, R.

SE, particule initiale, prise du latin se, qui marque en général séparation.

Se-parar, meltre à part, separare. Se-duire, mener à l'écart, écarter de la voie

de la vertu.

SE, Ce mot, dans le Dict. de Sauvages, fait sentir l'indispensable nécessité d'employer les consonnes finales, sans quoi on ne s'entendrait plus; selon lui ce mot signifie:

Se, soif. V. Set. Se, sein. V. Sen. Se, siège. V. Sed.

Se, se pron. V. Se et Si. Se, si conj. V. Sic. Se, sec. V. Sec.

Se, dg. soir. V. Sera.

En vl. il ou elle s'assied ou est assis, ise; siége, sis, sise.

SE, pron. de la trois. pers. qu'on exprime indifféremment par si et par se; Si, ital. Se, esp. porl. cat. Soi, il, lui, elle, soi, eux, ils, elles.

Ety. do lat. se. V. la Gramm.

Ce pronom entre comme réciproque, dans. nne grande quantité de phrases provençales et languedociennes, qui ne le prennent plus dans leurs correspondances françaises; en l'y faisant entrer on commet un grand nombre de fautes dont voici les principales :

Se vei ben que l'y councissez ren, Tr. on voit bien que vous n'y connaissez rien, et non

il se voit bien, etc.

Sen pensa pas mens, Tr. il n'en pense pas

moins, et non il ne s'en pense.

Se soun disputats, Tr. ils ont disputé, et non il se sont disputés, faute très-commune. V. Dispular se.

S'es toumbat, Tr. il est tombé.

La campana s'ausis d'aicit, Tr. on entend la cloche d'ici, et non la cloche s'entend.

La clau s'es perduda, la clef est perdue. SE, conj. condit. Se l'amavi. V. Si.

SE, pr. sz, vl. Il, lui, elle, ils, eux, se, soi.

SEANÇA, s. f. (seance). Séance, temps pendant lequel un corps politique ou une compagnie réglée est assemblée pour travailler aux affaires; temps pendant lequel plusieurs personnes restent assises. V. Sed, R.

SEANT, s. m. (séant). Posture d'une per-

sonne assise dans son lit.

SEANT, ANTA, adj. (seán, ánte). Séant ante, résident, siégeant, qui sied, qui est décent.

SEARRA, s. f. (scarre). V. Serra el Serr, Rad. 2.

SEARRAGI, V. Serragi.

SEARRAIRE, V. Serraire. SEARRAR, V. Serrar.

SEARRETA, etc. Voy. Serreta, etc. et Serr, R. 2.

SEARRILHA, V. Serrilha et Serr, Bad, 2,

SEAT, Gar. (sea); sna. Tais-toi, finis, cesse, discontinue; en vl. soit; s. m. contestation. Garc.

SEAYN, s. m. vl. Saindoux.

SEAZ, trois. pers. de l'imp. d'un verbe inusité, qu'on emploie, selon Garcin, pour taisez vous, finissez, silence, etc.

SEB, vl. Une haie. V. Baragna et Clau-

Ety. du lat. sepes, m. s. SEBA, et comp. Seba, cat. C'est aussi le nom du jeu du cheval fondu. V. Ceba.

SEBASTIAN, nom d'homme. BASTIAE. Sebastiano, ital. Sebastian, esp. Sebastiao, port. Sébastien.

L'Eglise honore quatre saints de ce nom, les 8 février, 20 janvier et 20 mars.

SEBEIOUN, Avr. V. Cebilhoun et Ceb, Rad.

SEBELHIR, vl. v. a. Ensevelir. V. Sebellir et Sepel, R.

SEBELHIT, IDA, adj. et p, vl. V. Sebelit et Sepel, R.

SEBELIN, S. m. VI. SEMBELI, SEMBELIS. Fourrure de marte zibeline.

Éty. du lat. xibelinus.

Et ac almussa d'escarlata, Tota de sebelin orlada. Roman de Jofre.

SEBELIR, v. a. vl. Ensevelir. V. Sepel,

SEBELIT, IDA, adj. et p. vl. sesett, sensumir. Alt. de sepellit, enseveli, ie. Voy.

SEBELLIR, v. a. (sebellir); sesalem, seszua, vl. Ensevelir.

Éty. du lat. sepelire, m. s. V. Sepel, R. SEBENC, S. M. (sebéin); CEBERC, SUBERC. Foroncle. V. Fourouncle.

Ely. de subciran, élevé, supérieur, dérivé du lat. superius. V. Super, R.

SEBENCAIRE, ENCUSA, s. (sebeincaire, eincuse). Ouvrier, ouvrière qui ébourgeonne la vigne.

SEBENCAR, v. a. (sebeincá); ESBROUTAR, EUROUTAR. Ebourgeonner la vigne, en enlever les jets nuisibles ou inutiles.

Éty. de sebenc, dans le sens de pousse, et de la term. act. ar, ôter les jets. V. Super, Rad.

SEBENCHA, s. f. (sebeinche). Toile d'étoupe. Aub.

SEBENCHOUN, s. m. (sebeintchoun); свяженост. Petit bouton ou bourgeon qui vient sur la peau, petit furoncle.

Ely. de sebenc, furouncle, et de la term. dim. oun. V. Super, R.

SEBENÇOUÑ, s. m. (sebeinçoun). Bourgeon, pousse gourmande de la vigne. Garc. SEBENCS, s. et adj. m. vl. Serf, esclave.

SEBENCUN, s. m. (sebeincun). Les bourgeons de la vigne pris collectivement. SEBICHA, Garc. V. Sebiesa et Baragna.

SEBISSA, s. f. vl. SEBICHA. Haie. Voy. Baragna.

Ely. du lat. sepes, haie.

SEBOULHOUN, V. Ceboulhoun et Ceb. Rad.

SEBOUTURA:, e. f. vl. Alt. de Sepultura, v. c. m.

SEBRADAMENT, adv. vl. V. Separament.

SEBRAR, v. a. vl. Sevrer, séparer, priver.

Ety. du lat. separare, m. s. Sebres, tu sépares, il ou elle sépare. SEBRAT, ADA, adj. et p. vl. Séparé, ée, sevré.

SEBREPELIS, dg. V. Surpelis. SEBULTURA, vl. V. Sepultura.

### SEC .

SEC, sec, secr, radical dérivé du latin secare, seco, sectum, couper, trancher, fendre, scier.

De secare, par apoc. sec; d'où: Res-secar, Dis-sec-ar, Dis-sec-at, Re-secat.

De see, par la suppr. du c, se; d'où: Ense-ar, En-se-al.

De sec, par le changement du c en-g, seg; d'où: Sogar, Seg-ada, Sog-agi, Seg-aire, Coun-segal, Seg-ambounil, Seg-as, Segasous, Seg-e, Seg-aire, Sege-ar, Sege-asouns, Segl-e, Segu-e, Si-al, Si-ar, Si-au, Si-eia, Re-sear.

De sectum, par apoc. sect; d'où: Sect-a, Sect-ion, Di-section, In-sect-i, In-sect-o, Sec-ai, Secai-oun, Sec-alh, Secalh-oun, Sei-a, Seit-re, Seytre, Sex-e, Sexu-el.

SECC, 2, secu, suca, radical pris du latin siccus, sec, qui n'est pas humide, et dérivé du grec σικχός mince, fluet; la sécheresse, dit M. Morin, n'étant que la consommation de l'humidité ou de l'humeur naturelle et un retrécissement causé par l'altération des parties d'un corps, d'où : Siccare, Desiccare, Desicatio.

De siccus, par apoc. et changement de i en e, secc, sec; d'où: Sec, Secc-ada, Seceadour, Secc-ansa, Sec-al, Seca-man, Seccar, Des-seccar, Sec-at, Des-secat, Secar-essa, Sec-ugi, Sec-un.

De sec, par le changement de c en ch, sech : Sech-a, Sech-adour, Sech-ar, Sechar-an, Segu-iera, Sicc-itat.

De sech, par le changement de s en u such; d'où: Ai-sauch, Ei-sauch, Ei-saugaman, Ei-ssug-an, Es-such, Ei-ssugar. De siccus, par apos. sicc; d'où: Des-sicc-

atif, De-zica-men, De-zic-alio. SEC, s. et adj. vl. Cieco, ital. Ciego, esp. Cego, port. Aveugle; il ou elle sèche; suit.

Éty. du lat. cocus, s'asseyait, était assis. sec-sec, tout de suile.

SEC, vi. seguer. Suivit. V. Sequ, R. SEC, vl. troisième personne du sing. du

parfait simple, de sexer, il ou elle s'assit. SEC, sizc, vl. Je suis, du lat. sequi, d'où segre, suivre.

SEC, vl. Assis. V. Sed, R.
SUC, Il suit, Peyrot, au lieu de segus,
du verbe segre. V. Segu, R.

SEC, s. m. Le sec, l'opposé de l'humide. Emplegar lou verd et lou sec, employer le vert et le sec, employer tous les moyens. Éty. du lat. siccus. V. Secc, R.

SEC, ECA, adj. (séc, éque); museucu. Secco, ital. port. Seco, esp. Sec, cat. Sec,

1147

èche, qui n'a point d'humidité, qui n'est pas mouille; l'opposé de vert : Bos sec; desséché, épuisé, décharné, phthisique, sec, stérile, aride, en parlant d'un champ; brusque, sans menagement.

Éty. du lat. siccus, m. s. V. Secc, R. Mangear lou pan sec, manger le pain seul, sans assaisonnement.

SEGANT, prép. vl. Selon, suivant. SECAR, vl. V. Seccar; il signifie encore

cesser, finir.

SECCA, s. f. (séque); secma. Pour rocher, écueil. V. Estron et Secca.

Éty. de l'héhren sekől, rocher.

SECCA, s. f. dl. Chute, dévole, malheur. Faire una secca, tomber dans un piege;

SEGCA, s. f. (séque). Banc de sable formant écueil dans la mer. V. Esteou, chute, dl.

Ety. de sec, secca, à sec, qui n'est pas recouvert d'eau ou d'une assez grande quantité d'eau, ou de l'hébreu schol, rocher. Voy. Sece, R.

Faire una secca, en terme de joueur,

faire une dévole, une perte sèche.

SECGADA, s. f. vl. saiguana. Secada, cat.
Sécheresse. V. Seccaressa et Agout.

Ety. de sec et de ada. V. Secc, R. et Esgout, égout de rivière.

SECCADOUR, S. m. (secadóu); secmadoun, Estui, sécherie et séchoir, lieu aëré et exposé au soleil, où l'on expose des objets qu'on veut faire sécher.

Ély. de seccar el dour, peur importun, V. Šecougi et Secc , R.

SECCA-PEGE, s.m. (séque fedgé); seccarea. Ennuyeux , fâcheux , importun. Vey. Secongi.

SECCAI, s. m. (secăi), d. du Var. Seccal et Secc, R.

Ety. Secai., est dit pour seccalh.

SECCAIOUN, V. Secalh.

SECCAIRE, s. m. (secairé). Ennuyeux, V. Secounsa et Secougi; gros vent qui dessèche promptement.

Ety. de seccar et de aire, kitt. qui dessè-che. V. Secc., R.

SECCAL, s. m. (secal), dl. seccalmoun, secal. Du bois mort; branches d'arbres sèches.

Éty. de sec et de l'art. al, le sec, ce qui est sec. V. Secc, R.

SECCALEI, S. m. (secail); cacas, caccapous, CECCALE. Argots, extrémités mortes et sèches, des branches coupées.

Éty. Ce mot vient probablement du lat. siccus et de alh, ce qui est sec, il pourrait venir aussi de secare, couper. V. Secc, R.

SECCALHOUN, s. m. (seccailloun); szcalour. Dim. de seccalh, petit argot. V. Secc,

SECCALHOUN, s. m. (secailloun). Olive desséchée comme du bois. V. Seccalh.

SECCA-MAN, V. Puna-man et Secc, R. SECCAMBRIN, s. m. vl. Oxymel. SECCAMENS, vl. V. Seccament.

BECCAMENT, adv. (secaméin); Secament, cat. Secamente, ital. port. Secamente, esp. Séchement, d'une manière sèche, rude, incivile, brusque.

Ety. de secca et de ment. V. Secc, R.

SEC Seccugi et Secc, R.

SECCAR, v. a. (secá); Seccare, ital. Secar, esp. Seccar, port. cat. Sécher, rendre sec, mettre à sec, tarir.

Ety. du lat. siccare, m. s. V. Secc, R. Seccar la paraula en guauqu'un, couper la parole; ennuyer, importuner.

Seccar un coou de couteou, donner un coup de couteau, tuer. Lou sequet, il le laissa sur le carreau ; dans ce dernier sens, seccar est pris du lat. secare, couper.

Seccar la bugada, secher le linge et non la lessive.

SECCAR, v. n. Sécher, devenir sec, mourir en parlant des végétaux. V. Secc, R. SECCAT, ADA, adj. et p. Secado, esp.

Ety. du lat. siccatus, m. s. V. Secc, R. M'as deja seccat, tu m'as déjà ennuyé.

SECCARESSA, 8. f. (secaréssé); seguiera. Seca, esp. Sécheresse, état, qualité de ce qui est sec, au propre comme au figuré.

Éty. du lat. siccitas, m. s. ou de seccar, et de essa, ce qui dessèche. V. Secc, R. 2. En vl. désert, terre desséchée.

SECCARESSA, s. f. coursoumerion. Consomption, marasme, langueur, destruction lente de toute l'habitude du corps, accompagnée d'une débilité générale, d'une sièvre lente, continue, quelquefois imperceptible; la phthisie est aussi souvent désignée par le même met.

Ety. de sec, parce que le corps semble se dessécher chez ceux qui sont atteints de cette maladie. V. Secc, R.

SECGLES, s. m. vl. Siècle, monde. V. Secul, R. et Siecle.

SECHA, nom de lieu, rocher. V. Secca Esteou et Secc, R.

SECHADOUR, d. bas lim. Séchoir. V. Seccadour et Secc, R.

SECHAR, (setsa), d. bas lim. Sécher. V. Seccar et Secc, R.

SECHARAN, s. (setsarán), d. bas lim. Personne grande et décharnée. V. Secc, R. SECLE, s. m. vl. Secle, cat. anc. V.

SECODENT, vl. En se secouant. Voy. Secoder et Cut, R.

SECODER, V. a. VI. SECODER, SECOUDER, soconus. Secouer, agiler; rejeter, repous-ser; battre des ailes. V. Brandar et Gangassar.

Ely. du lat. succutere, seconer. V. Cut, R. SECODRE, vl. V. Secoder et Cut, R. SECONDAR, vl. V. Segoundar.

SECONDARIAMENT, adv. d. vaud. Secondement. V. Segoundament et Segound, Rad.

SECONDINA, vl. V. Segundina.

SECORRE, vl. V. Secourir. Secor, il ou elle secourt. V. Courr, R. SECORRER, vl. V. Secourir et Courr, Rad.

SEGORS, s. m. vl. V. Secours et Courr,

SECOUAR, Garc. V. Gangassar.

SECOUDENT, adj. m. (secoudéin), d. bas lim. On le dit des bras pendants. V. Butant et Cut, R.

SECOUDRE, v. a. (secoudré), dl. Jeter,

SECCANSA, s. f. (secance), d. m. V. | lancer, terrasser: Secondre al clos, jeter dans la fosse, mettre au tombeau; il signifie aussi appliquer un coup.

Éty. du lat. succutere, ébranler en secouant. V. Cut, R.

SECOUDURA, s. f. (secondure), d. bas lim. Secousse. V. Brandada.

Ety. du lat. succussus, m. s. V. Cut, R. SECOUPA, V. Soucoup.

SECOURABLE, ABLA, adj. (secouráblé, able); Soccorrevole, ital. Soccorredor, esp. Soccorrente, port. Secourable, qui aime à secourir les autres, à les soulager dans leurs besoins. V. Courr, R.

SECOURIR , V. B. (secourir); Assistan, AJUBAR. Soccorrere, ital. Socorrer, esp. cat. Soccorrer, port. Secourir, s'empresser de porter des secours à quelqu'un dans un danger imminent.

Ety. du lat. succurrere, fait de sub et de currere, courir au-devant de quelqu'un. V. Courr, R.

SECOURIR SE, v. r. Se secourir, se donner mutuellement des secours.

SEGOURS, s. m. (secours); secous, secous. Soccorso, ital. Socorro, esp. Soccorro, port. Socors, anc. cat. Secours, aide, assistance dans le besoin, renfort.

Ety. du lat. succurrere. V. Secourir et Courr, R.

Secours on cridar au secours, à l'aide, au secours, au meurtre, à l'assassin, la garde, etc.

SECOUSSA, s. f. (sècousse); Scossa, ital-Sacucida, esp. Sacudidura, port. Secousse, ébranlement de ce qui est secoué.

Ély. du lat. succussio, m. s.

SECOUSSILHAS, s. f. pl. (secoussilles), dl. V. Floucalha.

Éty. du lat. succussus, secoué, et de ilhas, tout ce qui est rejeté hors. V. Cut, Rad.

SECOUTI, s. m. (secouti). Un des noms toulousains de la petite centaurée. V. Centauri.

SECOUTIR, dl. V. Saboutir et Gangassar.

Ety. du lat. succutere, secouer. V. Cul, Rad.

SECOUTRE, v. a. (secoutré), dl. Secouer, lancer. V. Gangassar, Brandar et Jilar.

Éty. du lat. succutere, m. s. V. Cut, R. SECRET, s. m. (secrè) ; sausst. Secret, cat. Secreto et Segreto, ital. esp. Segredo, port. Secret, ce qui est tenu caché, ce qu'on ne doit pas faire connaître, ce qu'on ne doit pas divulguer ; moyen connu de peu de personnes pour faire de certaines choses, pour produire de certains effets; moyen, invention.

Ely, du lat. secretum, fait de secretus, part. passé de secernere, séparer, meltre à part. V. Cern, R.

Es lou secret de quatorze que quinze lou saboun. Prov.

SECRET, ETA, adj. (secrè, èle) : Secreto, ital. esp. port. Secret, ètc, que l'on tient caché, dont on dérobe la connaissance; peu ou point connu; en parlant des personnes, qui a de la discrétion.

Éty. du lat. secretus, m. s. V. Cern, R. En vl. Baro secret, conseiller intime.

SECRETA, s. f. Secreta, cat. esp. port. Segreta, ital. Secrète, oraison. V. Cern, R. SECRETA, s. f. (secrète). Secret, réduit, lieu caché, connu de peu de monde.

Éty. du lat. secreta, m. s.

En vl. ce mot signifie, décrets, statuts. V. Cern. R.

SECRETAMEN, vi. V.

SECRETAMENT, adv. (secretamein); sucretament. Secretament, cat. Secretamente, port. ital. esp. Secrétement, en particulier, en secret, sans ètre aperçu.

Ety. de secreta et de ment. V. Cern, R. SECRETAR, v. a. (secretà). Sécréter opérer la sécrétion, en t. de méd. et en t. de chapelier, préparer le poil pour le feutre. Garc.

SECRETARI, s. m. sunsou. Secrétaire, bureau sur lequel on écrit et où l'on renferme des papiers. V. Cern, R.

# On appelle:

ABATTANT, la tablette mobile sur ses gonds, qui sert de ports quand elle est levée, et de table quand elle est abattue. V. Coumode.

SECRETARI, s. m. (secretári); Secre-tari, cat. Secretario, ital. esp. port. Secrétaire, celui qui aide à quelqu'un à faire ses expéditions.

Éty. du lat. secretarius, fait de secretum,

secret. V. Cern, R.

Secrétaire d'Etat, ministre qui reçoit directement les ordres du prince et qui expédie les actes émanés de son autorité.

Leur origine ne remonte pas au-delà de l'an 1309, temps auquel Philippe-le-Bel, les institua sous le nom de clercs du secret.

Secretari generau de prefectura, secrétaire général d'une préfecture, dont le principal soin est de garder les archives et d'expédier les actes.

Les secrétaires généraux furent établis par la loi du 28 pluviôso an 8, supprimés ensuite par une ordonnance du 9 avril 1817, et rétablis par une autre du premier août 1020.

En vl. asile, refuge.

SECRETARIAT, s. m. (secretariá); Secretaria, port. esp. Secretariat, cat. Secrétariat, lieu ou bureau où travaillent les secrétaires. V. Cern, R.

SECRETION, s. f. (secretie-n); secar-TIER. Secrecion, esp. Sécrétion, fonction par laquelle les organes des êtres vivants composent des sluides propres à l'entretien de la vie ou en séparent d'autres qui lui seraient nuisibles, l'opération au moyen de laquelle les mamelles forment le lait, le foie, la bile, les reins, l'urine, etc., est une sécrétion.

Ety. du lat. secretio, formé de secernere, séparer. V. Cern, R.

SECRETZ, s. m. pl. vl. Mystères de la foi. V. Cern, R.

SECSEC, adv. vl. Consécutivement, de suite.

SECTA, s. f. (secte); Setta, ital. Secta, esp. port. cat. Secte, doctrine, opinion qui diffère de celle généralement reçue et qu'un certain nombre de personnes adoptent.

Ety. du lat. secta, m. s. V. Sec, R. En vl. hérésie.

SECTATOUR, s. m. (sectatour); Settatore, ital. Sequas, esp. port. Sectateur, qui soutient une secte.

Ety. du lat. sectator.

SECTARI, s. m. (sectari); Settario, ital. Sectario, esp. port. Sectaire, qui fait partie d'une secte.

Ety. du lat. sectarius, m. s.

SECTION, s. f. (sectie-n); section. Sezione, ital. Seccion, esp. Secção, port. Section, portion d'une chose divisée, arrondissement d'une ville.

Ety. du lat. sectionis, gén. de sectio, m. s. V. Šec, R.

SECUGI, s. m. (secudgi); seccausa, sec-CAIRE, SECCUR, SECCADOUR, SECCA-FEGS. CCCCGtore, ital. Un ennuyeux, un importun, sécheresse, importunité, ennui; en dl. homme sec et décharné, phthisique, enfant noué.

Ely de sec et de Ugi, v. c. m. et Secc, R. SECUL, sect, radical dérivé du lat. soculum, saculi, siècle, sormé de sequor, parce que c'est une suite d'années, selon les uns et de secare, couper, trancher, d'où secularis, séculier.

De sæculum, par apoc. sæcul; d'où: Secula, Sæcul-orum, Secul-ier.

De sacularis: Secularis-ar, Secularis-at, Secularis-ation.

De secul, par la supp. de u et addition de i : Siecl-e, Secgl-es, Segl-ar, Segl-e, Seglej-ador, Setgl-e.

SECULAGE, Garc. V. Brounda. SECULAIRE, Garc. V. Rebroundaire. SECULAR, Garc. V. Rebroundar.

SECULAR, adj. vl. Secular, cat. port. esp. Secolare, ital. Séculier, mondain.

Ety. du lat. sacularis, m. s.

SECULARI, adj. (seculari); Secolare, ital. Secular, esp. cat. port. Séculaire, qui a lieu de siècle en siècle.

Éty. du lat. socularis.

SECULARISAR, v. a. (secularisá); Secolarizzare, ital. Secularizar, esp. port. Secularisar, cat. Séculariser, rendre séculier, dégager de la règle monastique.

Ety. de sœcularis, séculier, et de ar. V.

Secul, R.

SECULARISAT , ADA , adj. et p. (secularisa, ade); Secularizado, port. esp. Sécularisé, rendu séculier, dispensé de la règle monastique. V. Secul, R.

**SECULARISATION**, s. f. (secularisatie-n); Secularisaçio, cat. Secolarizzasione, ital. El secularizar, esp. Secularização, port. Sécularisation, action de séculariser.

Ety. de sæcularis et de ation. V. Secul, Rad.

SECULA-SECULORUM, s. m. (seculáseculorum). Vau mai un bon secula que tant de seculorum, il vaut mieux un bon tout que tant de parties.

Faire un secula-seculorum, d. bas lim. terminer à l'amiable une affaire, faisant allusion à ces mots socula soculorum, qui terminent beaucoup de prières. V. Secul, R.

SECULIER, IERA, adj. Secolare, ital. Secular, esp. port. Seculier, ière, qui n'appartient point à la vie religieuse ou monastique.

Ety. du lat. sœcularis, qui est du siècle, l'ada, As-siel-ar, As-sielad-et, As-siel-al,

qui vit dans le siècle, c'est-à-dire, dans le monde. V. Secul, R.

SECULIER, IERA . s. Séculier, ière, laïque, homme du monde. V. Sec. R.

SECUN, V. Seccun.

SECUNDARI, ARIA, adj. vl. Secunda. ri, cal. V. Segoundari. SECURAR, v. a. (securá). Tailler un ar-

bre, t. des environs de Cuges, Var. Ety. du lat. securis, hache, et de ar.

SECURITAT, s. f. (securità); Segurelal, cat. Securità, ital. Seguridad, esp. Segurança, port. Sécurité, confiance bien ou mal fondée qu'on est à l'abri de tout péril.

Éty. du lat. securitatis, gén. de securitas, m. s. formé de sins cura. V. Segur, R. SECUTAB, v. a. (secutá). Poursuivre. V. Persecutar.

Ety. du lat. succutere, m. s. V. Cut, R. SECUTAT, ADA, adj. et p. (secutá, ade), dl. Poursuivi, ie.

Ety. du lat. succussus, seconé. V. Cut, R.

Quand lou saures aures la febre, Èt tramblarés coume una lebre Qu'es seculade d'un lebrie. Tandon.

### SED

SED, sur, sur, sur, radical pris du latin sedere, sedeo, sessum, être assis, s'asseoir. siéger, et dérivé du grec édety (hédein), pour έζομαι (hézomai), être assis, par le changement de l'esprit rude en s, d'où sedein, et les sous-radicaux latins sedentarius, sedentaire, sedimentum, sédiment ; assiduus, assidu, qui demeure auprès ; assessor, assesseur ; presidere, présider; residere, résider, se rassoir.

De sedere, par apoc. sed; d'où: Sed-e, Sed-enz, Sed-ul,

De residere, par apoc. resid : d'où : Resid-ar, Resid-ent, Resid-ença, Resid-u. De sedentarius, par apoc. Sedentari.

De sedimentum, par apoc. Sediment. De sessionis, gén. de sessio, par apoc. Session, Seança, Pre-seança.

De sessum, par apoc. sess; d'où: Sessous, En-sez-ens,

De assiduus, par apoc Assid-ut, Assiduilal, Assidu-os, Assiduosa-ment.

De assessor, par le changement de o en ou: Assessour.

De præsidere, par apoc. presid; d'où: Presid-ar, Presid-ent, Presiden-ça, Presid-ial. Presid-ir.

De sed, par le changement de d en i, sel; d'où: As-seli-ar, Sel-a-cuou, Sel-i, As-setar, Sel-ina.

De sed, par le changement de d en z ous, sez, ses : d'où : A-ses-ir, A-ses, A-seu, Asses-it, Sez-en, A-sezir.

De siedg, par le changement de dg en ch:

Siech, Siech-a. De sed, par le changement de e en ei et de

d en g, sieg; d'où : Sieg-ear, Sieg-i, Atsiegear, A-seg-ar, As-siegi, As-siege-anl, As-siege-at.

De sieg, par le changement de g enj et de j en i, sieir: d'où: Sieir-e, Siej-e, As-sei-re, Siess-ada, Siet-a, Siet-ada, Siet-i, Siety, Siel-oun, Sieloun-a, As-siela, As-sielAs-sielga-ment, A-six-ar, A-six, As-str, As-sis-a, R-assis.

De sed, par le changement de d en g, seg; d'où: As-seg-ut, A-si-a, As-sege, As-segir, As-sieir-ar, As-sieir-al, As-sil-ar, Assiti-ar. Cheyl-ar, Cheyl-al.

SED, 2, sar, sens, radical dérivé du latin seta, poil ou crin rude des animaux, soie, d'où le lat. sarica, serica.

De seta, par apoc. et changement de t en d, sed ; d'où : Sed-a, Sed-aria, Sed-as, Sedoun, En-sed-ar.

De seta, par apoc. et changement de e en a. sat; d'où : Satinum, inus. et par apoc. Satin, Satin-ar, Satin-at, Satin-ada, Satin-aire.

De sed, par le changement de s en c, et add. de u, cend; d'où: Cend-at, Cend-al, Cend-ad, Send-at.

De serica, par apoc. seric, par la suppression de i et changement de c en g, serg; d'où: Sarge-a, Sarg eta, Sarj-a, Sarj-eta, Sardil.

SEDA, s. f. (séde); Seda, cat. esp. port. Seta, ital. Soie, fil délié que l'on retire du cocon des vers à soie, V. Magnan; poil de cerțains animaux, tamis.

Ély. du lat. seta, qui signifie la même chose, ou de sericum, formé du grec σηρικόν (serhikon), dérivé, d'après Pausanias, de one (sêr), nom d'un ver qui faisait de la soie. D'autres sont dériver le mot sericum, de Sérique, ville de Scythie, ou d'un peuple d'Asie d'où provenait la soie chez les Romains. V. Sed, R. 2.

Connu de temps presque immémorial chez les Chinois, l'usage de la soie ne s'établit que beaucoup plus tard à Rome, Héliogabale, fut dit-on le premier qui porta chez eux des habits de soie. Aurélien en refusa une robe à sa femme, parce qu'il ne voulait pas payer du fil au poids de l'or. V. Magnan.

L'art de lustrer les étoffes de soie fut inventé vers le milieu du XVIImo siècle par Octavio Ney ou Mey, négociant de Lyon.

En 1717, le sieur Jurines, maltre passementier de la même ville, inventa le métier actuel pour lisser la soie. V. les divers Dict. des Orig. au mot Soie.

2802 ans avant J.-C. l'éponse d'Hoang-ti inventa la manière d'employer la soie.

1070 ead. Kang-vang, empereur de la Chine, établit des manufactures pour les étoffes en soie.

906 ans ead. Pamphilie, fille de Platis, de I'lle de Cos, enseigne aux Grecs l'art de la

274 ans après J.-C. elle est apportée de l'Inde en Europe par des moines.

461 aus ead. l'épouse de l'empereur des Sang, nourrit des vers à soie.

530 Justinien envoie deux moines à Serica pour chercher des œuss de vers à soie qu'ils font éclore en Europe.

536 ans ead. il s'établit des manufactures à Constantinople pour la façonner.

1130 ans ead. Roger, roi de Sicile, fait venir de la Grèce en Calabre, des ouvriers pour la travailler.

13:8 ans ead. Gin-tsong, empereur de la Chine, fait imprimer un traité sur la manière d'élever les vers à soie.

que de soiries à Tours.

SED

1551 ans ead. Autre établissement de manufactures pour le même objet, en Europe, par des moines.

1603 ans ead. Henri IV, fait établir des manufactures de soie.

1718 ans ead. invention de la machine de Lombe pour sa filature, contenant 26,586 roues, qui occupe un buitième de mille, et fait en 24 heures 247,726,080 aunes de fil d'organsin.

SEDA, S. f. OU SEDA DE COURDOURIER. Soie de cochon, de sanglier, dont les cordonniers se servent au lieu d'aiguille, pour passer le ligneul.

SEDACIO, vl. V. Sedatio.

SEDAN, s. m. (sedan). Sedan, drap de

SEDAR, v. a. (sedá). Ensoyer, meltre la soie au ligneul, en terme de cordonnier. V. Ensedar.

Éty. de seda et de ar. V. Sed, R. 2. SEDAR, v. a. vl. Sedar, esp. Sedare, ital. Apaiser, calmer.

Éty. du lat. sedare, m. s.

SEDARIA, s. f. (sedarie); Setaria, ital. Sederia, esp. Soierie, tout ce qui appartient au commerce de la soie.

Ety. de seda et de aria, tout ce qui tient à la soie. V. Sed, R. 2.

SEDAS, s. m. (sedás), dl. Tamis de soie ou sas. V. Tamis et Sed, R. 2.

SEDASSAT, s. f. (sedassa), dl. V. Sedat et Sed, R. 2.

SEDASSOUN, s. m. (sedassóu); sedont les devins se servent et qu'ils font tourner en présence de leurs dupes, ou qu'ils plongent dans l'eau pour y voir l'image de la personne qu'on désire connaître.

Éty. Sedassoun est un dim. de Sedas, ta-

mis, v. c. m.

SEDAT, adj. et p. (sedá); sedassat, dl. Passé au tamis de soie, au sas.

Pan sedat, pain dont la farine a été passée à un tamis de soie.

Éty. V. Sed, R. 2.

SEDAT, ADA, adj. et p. vl. Apaisé, ée, calmé.

Éty. du lat. sedatus, m. s. V. Sed, R. 2. SEDATIO, s. f. vi. sedacio, cedatio. Calme, tranquillité.

Éty. du lat. sedatio, m. s.

SEDB, s. m. (sédé). Séde, Ency. Méth. nom d'un petit batiment où se logent les bourdiguiers.

Éty. du lat. sedecula, petit siége, petite demeure. V. Sed, R.

SEDEIANT, part. pr. vl. sedejant. Sedejant, cat. Sediento, esp Altéré, ayant soif.

Ety. du lat. silientis, gén. de siliens, qui a soif.

SEDEIAR, vl. Sedejar, cat. V. Sedejar. SEDEJANT, V. Sedeiant.

SEDEJAR, v. n. vl. sedejar, Sedejar, cat. Avoir soif.

Qual sedeia da lui a beoure, donnez à boire à celui qui a soif.

Ely. du lat. sitire, avoir soif. SEDELA, s. f. (sédéle), dl. Un fer maillet; ruban garni de perles ou faconné d'or et de

1480 ans ead. Établissement d'une fabri- , soie que les filles portaient autrefois sur leur coiffure. Sauv.

Éty. de sede. V. Sed, R. 2.

SEDENTARI, ARIA, adj. courret. Sedentari, cat. Sedentario, ital. esp. port. Sé-dentaire, qui est ordinairement assis, renfermé, qui ne sort pas de chez lui.

Ety. du lat. sedentarius, fait de sedere, être assis, dérivé de sedes, siége. V. Sed, R. SEDENZ, adj. vl. Assis, ise. V. Sed, R.

SEDICIO, et SEDICION, vl. Sedició, cat. V. Sedition SEDIEME, EMA, adj. Seizième. Voy.

Sezieme.

SEDIERS, s. m. pl. vl. Sentiers.

SEDIMENT, s. m. (sedimein); Sedimento, ital. esp. port. Sédiment. V. Liech et Depot.

Ety. du lat. sedimentum, m. s. V. Sed, R. SEDITIO, vl. V. Sedition.

BEDITION, s. f. (seditien); secries. Sedicione, ital. Sedicion, esp. Sedição, port.

Sedició, cat. Sedition, trouble, division, émotion, révolte dans un Etat. V. Revolta. Éty. du lat. seditionis, gén. de seditio, fait de se, marquant séparation, et de itio,

action d'aller, aller en sens contraire, ou de seoreum eundo, selon Cicéron. V. Ir, R. SEDITIOUS, OUSA, adj. (seditious, ouse); Sedizioso, ital. Sedicioso, esp. port.

Séditieux, euse, qui a rapport à la sédition, qui attaque l'autorité légitime.

Éty. du lat. seditiosus, m. s. V. Ir, R. SEDOS, s. m. vl. Lacs de crin. V. Sed, Rad. 2.

SEDOUN, s. m. (sedoun); serous, et impr. serous. Selone, ital. Sedal, esp. Sedenho, port. Seton, petit cordon ou mèche qu'on passe à travers la peau pour établir un ulcère artificiel, l'ulcère même.

Ety. du lat. selaceum, dérivé de sela, soie, qui s'écrit seda, en prov. sedoun, est un augmentatif de seda, comme si l'on disait gros cordon de soie. Il paralt qu'on employait autrefois la soie au lieu du linge dont on se sert aujourd'hui, pour établir des setons. Voy. Sed, R. 2.

SEDOUN, s. m. dl. Nœud conlant pour prendre les oiseaux, V. Lacet; lacs ou corde pour abattre les chevaux fougueux. V. Encoublas et Sed, R. 2.

SEDOUN, s. m. (sedoun), d. bas lim. Faire lou sedoun, c'est une friction qu'on fait sur le dos et le long de la colonne vertébrale des enfants nouveaux-nés, quand ils pleurent beaucoup, avec du son de farine de froment, dans l'intention de faire sortir les vers ou les poils seta, qui leur causent des douleurs, ce qui est une erreur très-accrédité dans le Bas-Lim.

Ety. V. Sed, R. 2.

SEDOUNC, V. Sinoun.

SEDOUS, s. m. (sedous), d. lim. Nœuds coulants. V. Las-courrent et Sed, R. 2.

SEDRA, s. f. vl. Harpe. Ély. Alt. du lat. cithara.

SEDRE , vl. V. Cedre.

SEDUCTION, s. f. (seductie-n); serve-TIER, Seduzione, ital. Seduccion, esp. Seduccio, cat. Seducção, port. Seduction, action par laquelle on séduit.

Etv. du lat. seductio, ionis, m. s. V. Duc, R.

SEDUCTOUR, s. m. (seductour); Seduttore, ital. Seductor, esp. port. cat. Séducteur, trice, celui, celle qui séduit, corrupteur. Ety. du lat. seductor, m. s. V. Duc, R.

SEDUIRE, v. a. (seduïré); Sedurre, ital. Seducir, esp. Seduir, cat. Seduzir, port. Séduire, tromper, principalement en parlant des choses qui concernent la religion ou les mœurs, on dit plutôt en provençal, Troumpar.

Éty. du lat. seducere, formé de se, qui marque séparation, et de ducere, mener, conduire, mener à l'écart, ôter du bon chemin. V. Duc. R.

Dérivés: Seduction, Seductour, Seduire, Seduit, Seduisent.

SEDUISENT, ENTA, adj. (seduisein, einte). Séduisant, ante, qui est propre à séduire, à toucher. V. Duc, R.

SEDUIT, UITA, part. (sedui, uile); zpucz. Seduzido, port. Seduit, nite, qui a élé ou qui est trompé.

Ety. du lat. seducius, m. s. V. Duc, R. SEDUT, UDA, adj. et p. (sedú, úde), d. béarn. saest. Assis, ise. V. Assetat et Sed,

SEDZAU, nom de nombre, anc. béarn. Sezieme, v. c. m.

SEDZE, vl. Seize. V. Seze.

SEDZEN, adj. num. vl. savzan. Seizième.

SEELHA, s. f. vl. Siége, trône, chaise. V. Sed. R.

SEP . s. m. vl. Suif.

### SEG

SEG, vl. Il ou elle suivit, s'assit. SEGA, s. f. (ségue), dg. Moisson. Voy.

Ety. de secare, couper. V. Sec, R. SEGA, vl. Qu'il ou qu'elle suive, avengle.

SEGA, s. f. vl. szeva. Clôture, barrière, haic.

Ély. V. Sequ, R.

SEGADA, s. f. (segade); Segada, cat. Fauchée, ce qu'un faucheur peut couper de foin dans un jour, fenaison, temps où l'on coupe et ramasse le foin.

> Si n'era pas que la segada, Mi retendra la semanada. Suou. Inéd.

Éty. de segar et de ada, chose fauchée. V. Sec, R.

SEGADAS, s. f. pl. (segades); segasour, segaci. Segad, port. Segazon, esp. Fauchaison et moisson, temps où l'on fauche, où l'on moissonne.

Ety. du lat. secare, couper. V. Sec, R. SEGADOR, s. m. vl. Segador, cat. port. esp. Secatore, ital. Moissonneur, scieur, faucheur. V. Segaire, Seitre, Meissounier et Sec. R.

SEGAGI, s. m. (segádgi); segage. Segazon, esp. Fauchage. V. Dalhagi et Segadas. Ety. de segar et de agi, action de faucher. V. Sec. R.

SEGAIRE, s. m. (segairé); Segador, esp. V. Seitre et Meissounier.

Ety. de segar et de aire, celui qui fauche. V. Sec, R.

SEGAIRE FARE, Quand le vent emporte les flocons de neige, on dit : Que fai segaire. V. Seya.

SEGAIRIS, s. f. (segáiris). Un poëte anonyme a désigné la mort par la segairis passida. V. Sec. R.

Et que luench d'affrountes la seguiris passido, Em'estadi fugen sels cops de dai mourtaux. Amony. Bouq. Prouv.

SEGAIROL, s. m. (segalrol). Nom qu'on donne, en Languedoc, à la cresserelle, oiseau. V. Ratier.

SEGAIROUN, s. m. (segairóu). Nom qu'on donne, en Languedoc, selon M. d'Anselme, à l'épervier. V. Esprevier.

SEGAL, s. m. (segal). Nom qu'on donne au seigle, en Languedoc. V. Segue.

Ety. du lat. secale, par le changement du c en g, formé de secare, parce qu'en le coupe en moissonnant. V. Sec, R.

SEGALA, s. f. (segále); TERRAIDE DE SEcomme elle l'est en général dans les Cevennes, qui n'est propre qu'au seigle. V. Sec, R.

SEGALAS, V. Segala SEGALAB, s. m. (segala), dg. et lim. segatas. Terrein siliceux qui ne produit que

du seigle et peu de froment.

Éty. du lat. eccale, seigle.

SEGALIER, adj. vl. De seigle: Pa segalier, pain de seigle.

SEGAMBOUNIL, s. m. (segambounil), di. cora vanunas. Couteau de sage femme. Éty. de segar, couper, et de ambounil, nombril. V. Sec, R.

SEGAR, v. a. (segá), d. béarn. Segar, cat. esp. port. Segare, ital. Couper. Voy. Coupar; scier, moissonner, faucher, vl.

Ety. du lat. secare, m. s. V. Sec, R. SEGAR, V. S. (Sega); DALMAR, SIAR, SEeran, cream, baian, rayan. Segar, port. esp. cat. Segare, ital. Faucher, couper le foin, l'herbe, le blé avec la faux.

Ety. du lat. secare, couper. V. Sec, R. SEGAR, v. a. En terme de marine, railier un cable.

SEGARES, s. m. (cegarés); cegares. Brouillard, nuages épais qui gâtent le blé, les fruits, etc.

Éty. du celt. segarbia, immende, Ach. ce mot n'est probablement qu'une alt. de secares, qui dessèche, dérivé de seccar.

SEGAS, s. f. (ségues), dl. Siega, esp. Moisson et temps où elle se fait. V. Msis-

Éty. de segar, couper, ou du lat. seges, m. s. V. Sec, R.

SEGASOUS, dl. Segazon, esp. Voy. Segadas et Sec, R.

SAGAT, ADA, adj. et p. (segá, áde); Fauché, ée, moissonné; usé, souple, en dl. V. Abasit et Sec, R.

SEGAYRE, s. m. (ségairé), dg. Moissonneur. V. Meissounier et Sec., R.

SEGE, vl. Siège d'une place. V. Siegi.

SEGE, Seize. V. Seze.
SEGE, Seigle. V. Segne et Sec, R.

SEGE-man:, s. m. (sedgé-mári); same mans. Nom longuedocien du sceau-de-Salomon, selon M. de Sauvages. V. Herba de la roumpedura; et du sceau de la Vierge, taminier ou sceau de Notre-Dame, Tamus communis, Lin. Selon M. de Belleval, plante de la fam. des Aspéragées, qu'en trouve dans les haies et dans les bois.

Éty. Ce mot paraît être une altér, de Sigillum Marie, sceau de Marie ou de Notre-Dame.

SEGEA, s. f. (sédge). Givre, espèce de glace, de frimats qui s'attache aux branches des arbres. Avril. V. Sist, R.

SEGEAIRA, s. f. (sedjálre). On le dit, à Thorame, de la tourmente qui soulève la neige et de cette neige ainsi soulevée. V. Seya et Siel, R.

SEGEAIRE, s. m. (sedjálré). Faucheur. V. Segaire et Sec, R.

SEGEAR, Pour faucher. V. Segar et

SEGEASOUNS, s. f. pl. (sedzazóus), d. bas lim. Saison où l'on fauche les prés.

Ety. de seg et de asouns, saison où l'on coupe, où l'on moissonne. V. Sec. R.

SEGENA, s. f. (sedzéne), d. bas lim. Quantité de seize: Eram una segena, nous élions seize.

SEGEOUR, Alt. de Sejour, v. c. m. et Di, R.

SEGIEME, EMA, s. (sedgièmé, ème); Sediciesimo, ital. Le seizième, la seizième partie.

SEGIL, s. m. d. vaud. Seau. SEGILLAT, adj. et p. vl. Scellé.

Ety. du lat. sigillatus.

SEGLAR, adj. (segla); Seglar, esp. Séculier: Seglare judicis, des procès sur les affaires de ce monde, mondain.

Éty. du lat. secularis, m. s. secular, seclar et seglar. V. Secul, R.

SEGLE, s. m. (séglé); Seggle, cat. Un des noms du seigle. V. Segue et Sec, R.

SEGLE, s. m. vl. Siècle, V. Siecle; monde, V. Setgle; temps, univers. V. Secul, Rad.

SEGLEIADOR, adj. vl. szcielados. Mondain, homme du monde. V. Secul, R. SEGLEIAIRE, vl. V. Segleiador. SEGLEJADOR, vl. V. Segleiador. SEGLEJAIRE, vl. V. Segleiador.

SEGN, sam, radical sur l'origine duquel on est loin d'être d'accord, le faisant venir les uns du latin senior, plus vieux, plus ancien, vieillard, parce que, dans les premiers ages du monde, la vieillesse était la première et même l'unique dignité; c'était celle des pa-

triarches.

A Rome, du temps même de la république, le respect pour la vieillesse était sans égal, le nom de sénateur en était tiré, d'où l'italien signore et l'espagnol señor, ou du grec xuptos (kurios), maltre, seigneur.

De segn: Segnor-ia, Segnor-il, Segn-t, Segn-er, Segn-or, Segnor-egear, Coun-tegn-our, Mes-siers, Mes-sir-o, Seignor-ejar, Seignour-iau, Senh-or, Sier, Siur. SEGNA, vl. Y. Signa et Signe.

SEGNA, adj. et p. vl. Alt. de segnat. SEGNA ou susua. V. Pousaraca. SEGNADA, adj. f. (segnade). Bénite. Aigua segnada, eau bénite. SEGNADOUR, dl. Voy. Beinechier et

SEGNADOUR, s. m. (segnadóu), et mieux signadoum. Oratoire. V. Ouratori et

SEGNAL, S. D. VI. SERBAL, SEYRAL. Signe: Segnal-de-crist, signe de croix, bannière, tendard. V. Signal et Sign, R.

SEGNAR, v. a. (segna); ssenan. Bénir, jeter de l'eau bénite, faire le signe de la crois sur quelqu'un. V. Sign, R.

SEGNAR SE, v. r. signan. Faire le signe de la croix.

SEGNAT, ADA, adj. et p. V. Signat,

Beinit et Sign, R. SEGNAU, V. Signau et Sign, R.

segne, s. m. (ségné); Signore, ital. Smor, esp. Seigneur, maltre, c'est aussi un titre qu'on donne aux anciens.

Ety. du lat. senex ou senior, vieillard, ancien. V. Segn, R.

Nouestre Segne, Notre Seigneur J.-C. Segne grand, le grand-père. SEGNE, Pour signe. V. Signe et Sign,

Rad.

SEGNE-GRAND, V. Seni-grand. SEGNER, s. m. vl. Maltre, seigneur. V. Seignour et Segn, R.

SEGNOR, S. M. vl. SERMOR, SEYMMER, SEE-SEED. Seigneur. V. Seignour et Segn, R. SEGNOREGEAR, v. n. vl. V. Senho-

rejar. Ely. de segnor et de egear, litt. faire le

segneur. V. Segn, R. SEGNOREIAR, vl. V. Sennorejar. SEGNORIA, vl. V. Seignouria, c'élait

resi un titre qu'on donnait autrefois aux princes et aux rois. V. Segn, R.

SEGNORIL, vl. V. Seignouriau et Segn,

SEGNORIOS, adj. vl. Scharil, esp. Scigneurial. V. Segn, R.

SEGNOUNC, V. Signoun. SEGNOUR, V. Seignour.

SEGNOURA, s. f. (ségnoure). La dame du village, la femme du seigneur. V. Segn, R. SEGNOUREGEAR, v. n. vl. Faire le seigneur, s'en donner les airs.

segnouressa, s. f. (segnourésse), dl. sessonessa, segnonessa. Dame qui possède une seigneurie et non seigneuresse, qui n'est pas français. V. Segn, R.

SEGOL, s. m. (segol); Segol, cat. Un des noms gascons du seigle. V. Segue.

SEGON, pr. vl. Secon, cat. V. Segond. SEGON, adj. num. vl. V. Segound; il siguific encore ; cousin issu de germain, cousin germain, cousin second; seconde farine, recoupe, bis-blane; rival, concurrent.

SEGOND, prép. (segón); sicoun, sicoun, steon, stecourd. Secondo, ital. Segun, esp. Segundo, port. Segons, cat. Selon. V. Selon.

Cadun segon sa qualitat.

Ely. du lat. secundium, m. s. V. Segound Rad.

Il signifie en anc. langage, Suivant, sequens, pregava que al segon sable, rogabat ul sequenti sabato, elc.

Segon que, vl. selon que, ils ou elles suivent.

SEGONDAMEN, vi. V. Segondament. SEGONDAMENT, vl. Segonameni, cat. V. Segoundamen et Segoundameni.

SEGONDAMENT, adv. vl. V. Segoun-

SEGONDAR, vl. V. Segoundar. SEGONDARIAMEN, vi. V. Segundariament.

SEGONHO, s. m. vl. Petit de la sigogne. SEGOR, adj. et p. vl. Assuré. V. Segur et Segur, R.

SEGOUN, Suivant. V. Selon et Segound, R. SEGOUND, radical dérivé du lat. secundus, second, deuxième, qui suit, qui vient après, formé de sequor, suivre.

De secundus, par apoc. secund, et par le changement de c en g et de u en ou ou en o, segound, segond; d'où: Segond, Segound, Segound-a, Segounda-ment, Segound-ar, Segound-ari.

De secundus, par apoc. et changement de wen o, second; d'où : Second-aria-ment.

SEGOUND, OUNDA, adj. (segoun, ounde); Secondo, ital. Segundo, esp. port. Segon, cat. Second, onde, nom de nombre ordinal qui marque le rang qui suit immédiatement le premier, deuxième.

Éty. du lat. secundus, m. s. fait de segui, suivre, qui suit le premier. V. Segound, R. SEGOUNDA, s. f. (segounde). Brebis de

trois ans. Garc.

SEGOUNDA, s. f. (segounde); Segunda, esp. Seconde, la soixantième partie d'une minute, qu'on représente en indiquant les degrés par ce signe

Ety. do lat. secunda, m. s.

SEGOUNDA, s. f. (segounde). Seconde, classe qui précède la rhétorique.

Ety. du lat. secunda. V. Segound, R. SEGOUNDAMENT, adv. Segondamiento, esp. Secondement, en second lieu. Voy. Segound, R.

SEGOUNDAR, v. a. (segounda); AJU-DAR. Secundar, cat. Segundar, port. esp. Secondare, ital. Seconder, aider, favoriser.

Ety. de segound et de ar, tenir lieu de second, ou du lat. secundare. V. Segound, R. SEGOUNDARI, ARIA, adj. (segoundarsrie); Secondario, ital. Secundario, esp. Segundario, port. Sacundari, cat. Secondaire, du second ordre, qui ne vient qu'en second.

Éty. du lat. secundarius, m. s. V. Segound, R.

SEGOUNDARI, s. m. (segoundári). Vicaire d'une paroisse; prêtre qui seconde le

Ety. de secundarius, nom que les Romains donnaient aux sous-acteurs : Qui secundas ferebant partes. V. Segound, R.

SEGOUNDAT, ADA, adj. et p. (segoundá, áde). Secondé, ée. Éty. V. Segound, R.

SEGRAMENT, s. m. anc. béarn. Serment, altér. de Sacrament, v. c. m. et Saer , R.

SEGRAT, ADA; adj. dg. V. Sacrat et Sacr, R.

SEGRAT, s. m. (segrá), d. béarn. Cimetière. V. Cementeri et Sacr. R.

SEGRE, v. a. (sègré); since , secuins , szams. Seguitare et Seguire, ital. Seguir, esp. port. cat. Suivre, aller après quelqu'un ou quelque chose; accompagner; escorter.

Ety. du lat. sequor. V. Sequ, R.

Ce verbe se confond dans la conjugaison avec le verbe Seguir, v. c. m.

SEGRE , se faire , d. m. PAIRE CHASSIERA, ESTRE EN CALOUR, ESTRE EN SUMOUR, TARRITAR. Etre en rut, en parlant des animaux, se faire hurbiller, quand il s'agit des brebis, V. Sequ, R. parce que les bêtes qui sont en rut sont poursuivies par les mâles, ou peutêtre du latin surire, qui signific également être en rut.

SEGREDOR, adj. vl. Secret, intime, discret. V. Cern, R.

SEGREGUAR, v. a. vl. Segregar, cat. esp. port. Segregare, ital. Séparer, diviser, distinguer.

Éty. du lat. secgregare, m. s. formé de se, particule disjonctive, et de grez, gregis, troupeau, séparer du troupeau. V. Greg, R.

SEGRENOUS, OUA, adj. (segrenous, oue). Obscur, sombre, privé de lumière, peu découvert, dangereux. Avril.

segres, s. vl. Poursuite, l'action de suivre. V. Sequ, R.

SEGRET, Segredo, port. V. Secret et Cern, R.

SEGRETARI, s. m. anc. béarn. Secrétaire. V. Secretari et Cern, R.

SEGRIER, s. m. vl. Spivant, coureur. V. Segu, R.

SEGRIERS, s. m. vl. Ancien nom qu'on donnait aux troubadours en Espagne.

SEGUA, vi. Cloture. V. Sega. SEGUA, vl. Qu'il ou qu'elle suive, scie ou s'asseye.

SEGUAR, v. vl. Suivre, venir après. Ety. du lat. sequor, m. s. V. Sequ, R.

SEGUE, s. m. (ségué); secue, secuel, SEGOL, SEGUIA, SEGUIOU, SEGAL, SIAL, SEGEA, SEGLE, SIAL, SIA, SEIA, SELHA, ACEAR, ANOUNA.
ESPIGAU. Segala, ital. Segol, cat. Seigle,
seigle commun; Secale cereale, Lin. plante de la famille des Graminées, qu'on croit originaire d'Orient et qu'on cultive dans les terrains trop froids ou trop maigres pour produire du fromant.

Éty. du lat. secale, fait de secare, couper. V. Sec , R.

seque de sant paul, V. Anoung de sant Paul.

SEGUEIROT, s. m. (segueiró). Mauvais faucheur. Garc.

SEGUEIROUN, s. m. (segueiroun); securrerou, securrerou. Importun, qui suit toujours, quoiqu'on le lui désende. Garc.

Éty. de segre. V. Sequ, R. SEGUEIROUN, Pour pied de veau. V. Fugueiroun.

**SEGUEL**, s. m. (seguel). Nom du seigle, en Languedoc. V. Segue et Sec, R.

SEGUEM, vl. Nous suivons; nous nous assimes.

SEGUENCI, s. f. (seguènci). Escorte, cortège d'un grand; suite.

Ety, de segre ou du lat. sequela. V. Sequ,

SEGUENT, ENTA, adj. (seguéin, einte); Seguinte, port. Seguent, cat. Se-

guiente, esp. Un seguent de souleou, petit vent d'Ouest qui suit le soleil, c'est-à-dire, la direction de ses rayons; en vl. coupant. V. Anguieloun.

Éty. du lat. sequentis, gén. de sequens, m. s. V. Sequ, R.

SEGUENT, s. m. d. bas lim. Animal qui suit encore sa mère : Aquella vacha a un brave sequent, cette vache a un joli veau.

Éty. V. le mot précédent et Sequ, R.

**SEGUENTRE**, adv. et prép. (segueintré), d. vaud. Après, à la suite de, immédiatement : Seguentre tres dias ressussitara; Post tres dies resurget; De seguentre, derrière; Vade retro satanas, prép. à la suite, après, conséquemment, derrière, depuis, selon, suivant.

Ety. du lat. sequens, qui suit. V. Sequ,

Rad.

**SEGUES**, vl. Suivez; qu'il ou qu'elle svivit, s'assit, fut assis.

SEGUETA, s. f. (seguéte), dg. Oiseau.

Que la lauxeto, é la mourenglo Sur la segueto tous en renglo.... D'Astros.

SEGUIA, s. f. (séguie). Un des noms languedociens du seigle. V. Segue et Sec, R. SEGUIDA DE, expr. adv. Seguidamente, port. De seguida, esp. cat. De suite, sans interruption, continuellement. V. Sequ.

SEGUIDA, s. f. (seguide), dl. Seguito, ital. Seguida, esp. Suite, trainée. V. Tirassa el Suita.

Ety. de seguir et de ida, chose, qui suit, qui ne discontinue pas. V. Sequ, R.

SEGUIDOR, s. m. anc. béarn. Seguidor, port. esp. cat. Qui suit. V. Segu, R.

SEGUIERA, s. f. vl. Sécheresse. Voy.

Seccaressa et Sec, R. 2.

SEGUIGNOUERA, s. f. (seguignouére), d. m. Essieu de la roue d'un tour à filer, d'un ventoir, etc.

SEGUIMEN, s. m. vi. Seguiment, cat. Seguimiento, esp. Seguimento, port. Suite, accompagnement. V. Segu, R.

SEGUIN, anc. béarn. Suivant.

Ety. Alt. du lat. sequens, m. s. V. Sequ, Rad.

SEGUINA, s. f. vl. Pinne marine.

SEGUIOL, s. m. (seguiol), et

SEGUIOU, s. m. (seguiou). Un des noms languedociens du seigle. V. Segue et Sec, R.

SEGUIR, v. a. (seguir); Seguire, ital. Seguir, esp. port. cat. Suivre, verbe in-complet qui se conjugne avec la Segre, v. c. m. celui-ci, a plus d'analogie avec le latin sequi, dont il est tiré. V. Sequ, R.

En vl. poursuivre; accompagner; imiter,

copier.

Seguia, je suivais, il ou elle suivait.

Seguic, il ou elle suivit.

SEGUISSA, s. f. d. bearn. Poursuile, V. Poursuila, Seguir et Sequ, R.

SEGUISSI, a. m. anc. bearn. Poulain, nourrisson: Per egoa ab son seguissi.

Ety. de seguir, suivre. V. Sequ, R. SEGUIT, adj. et part. Seguido, port. esp. Suivi.

Ely. du lat. seculum, V. Sequ, R.

SEGUNDARIAMENT, adv. vl. sacon-DARIAMEN, SECONDARIAMENT. Secondairement, secondement. V. Segoundament et Segound, Rad.

SEGUNDINA, s. f. yl. secondina. Secundina, cat. esp. Secundinas, port. Secondina, ital. Secondine, arrière-saix, délivre.

Ety. du lat. secundinæ, m. s. SEGUNHOLA, s. f. vl. Petite cigogne. SEGUNT, prép. vl. Segun, esp. Suivant,

Ety. du lat. secundum, m. s. ils ou elles, suivent, trouvent.

SEGUR, sun, radical dérivé du latin securus, qui se croit en sureté, qui a l'esprit en repos, exempt de soins, formé de sine curd; a curd, dit Vossius, et præpositione loquelari se, pro sine, est securus: Securilāt.

De securus, par apoc. secur, et par changement de c en g, segur; d'où: Segur-aire, Segur, Segur-a, Segura-ment, As-segurar, As-segur-aire, As-segur-ança, Assegura-ment, Segur-ança, Segur-ansa, Segur-ar, Segur-ità.

De segur, par la suppr. de eg, sur; d'où: As sur-ança, As-sur-aire, As-sur-ar, As-sur-at, Ra-ssurar, Ra-ssurat, De-segur,

As-sura-ment.

SEGUR, URA, adj. (segur, ure); Segur, cat. Seguro, esp. port. Sicuro, ital. Sur, ure, certain, ferme, indubitable; auquel on peut se fier, qui est exempt de danger. V. Segur, R.

Jugar à la segura , jouer au certain, ne

rien aventurer.

Éty. du lat. securus, m. s. SEGUR, V. Segurament.

SEGURA, s. f. (segure). A la segura, avec assurance, avec connaissance de cause. BEGURAIRE, V. Asseguraire et Segur, Rad.

SEGURAL, adj. vl. Sår. V. Segur, R. SEGURAMENT, adv. (seguraméin); sz-GUBAMEN. Sicuramente, ital. Seguramente, esp. port. Segurament, cat. Surement, certainement, avec sureté.

Éty. de segura et de ment, litt. d'une manière sûre.

De segur, bien sûr, en vérité.

A coou segur, à coup sur. V. Segur, R. SEGURAMENT, adv. Segurament, cat. Seguramente, port. Sicuramente, ital. Surement, avec assurance.

BEGURAN, adj. vl. Sur, certain, solide,

affermi, ferme.

SEGURAN, ANA, adj. vl. Certain, aine, assuré, ée, solide, affermi. V. Segur, R.

SEGURANSA, s. f. vl. Asseguransa, cat. Seguranza, esp. Segurança, port. Sicuranza, ital. Assurance, garantie. V. Assurança et Segur, R.

SEGURAR, v. a. vl. Segurar, esp. port. anc. cat. Sicurare, ital. Assurer, defendre, rassurer, garantir; segurans, garantissant V. Segur, R.

SEGURISSIME, IMA, adj. Segurissim, cat. Segurissimo, esp. Sicurissimo, ital. Très-sûr.

Ety. du lat. securissimus, m. s. V. Segur, Rad.

SEGURITA, s. f. d. vaud. Seguridad,

esp. Seguretat, cat. Sureté. V. Securitat et Segur, R.

SEGUROS, adj. vl. Sûr. V. Segur, R. SEGURTANSA, s. f. V. Segurtat.

SEGURTAT, S. f. VI. SEGURTARSA. SÉCUrité, sûreté, assurance, caution, garantie. V.

Securitat et Segur, R.

SEGUT, UDA, adj. et p. (segu, ude);
Seguido, port. Suivi, ic. V. Segu, R.

SEI, s. m. (sèi), d. lim. Soir. V. Sero. Quele sei, ce soir.

En vl. ses, soi, soif, ca, ici. Dau sei au mati, du soir au matin.

BEI, vl. Pour six. V. Siei et Sex, R. SEI, s. m. (sei), d. bas lim. Panne de

porc. V. Sain.

SEI, d. lim. Pour sans. V. Sensa. SEIA, S. f. (sèye); secraiba, cira, seta. regainan. Est le nom qu'on donne, dans la Haute-Prov. aux tourbillons de neige que le vent soulève et emporte au loin sous forme d'un nuage, cette neige retenue ensuite dans les vailons forme ce qu'on appelle des Ex-

sias, v. c. m. Ety. du grec σείω (seiô), secouer, ébran-

ler, agiter, remuer.
Tuba seya, fournelar, fai seia, cira, la neige s'élève en tourbillons, en fumée, comme le dit le mot tuba.

Ce mot n'a point d'équivalent en français. SEIA, Un des noms lang. du seigle. Voy.

Segue et Sec, R. En vl. soit.

SEI&M, vl. Asseyons-nous. SEICHANTA, d. m. V. Seissanla et Sez,

Rad. SEIES, vl. Il ou elle suit.

SEIGNA, s. (sèigne), dl. Puils à roue. V. Pousaraca. SEIGNAD, vl. Signé. V. Signal.

SEIGNAL, s. m. vl. Sefial, esp. Signe. marque, preuve, enseigne, bannière, exemple, modèle. V. Sign, R.

SEIGNAR, v. n. vl. Sefiar, esp. Faire signe; se signer, ceindre. V. Sign, R.

BEIGNAR, vl. V. Sinhar. SEIGNE, s. m. (séigné). Noire seigne, Notre Seigneur J.-C. V. Segn, R. SEIGNEIRA, s. f. vl. et

BEIGNEIRA, 8. f. vl. semmera, setemini. na, benneina. Senyera, anc. cul. Señera, esp. Bannière, enseigne. V. Sign, R.

BEIGN'EN , vl. V. Senh'en. SEIGNER, s. m. (seigné). Ce terme, dit

M. de Sauvages, est le titre original d'où l'on a formé ceux de sire et de sicur, en y joignant le pronom possessif, mies ou meis, mon ou mes; on a fait par des changements et des additions de lettres messer, messire, mossen, monsieur, monseigneur. V. Mies, Meis, Senhor et Segn, R.

Ety. Ce mot est dérivé de senex, Senior.

V. Segn, R.

SEIGNOR, vl. V. Senhor. SEIGNORATGE, s. m. vl. V. Senho-

raige. SEIGNOREJAR, v. a. vl. Schorear, esp. V. Senhorejar et Segn, R.

SEIGNORESSA, s. f. vl. Maitresse souveraine. V. Segn, R.

SEIGNORIA, s. f. anc. béarn. Señoria, esp. Seigneurie. V. Seignouria et Segn, R. SEIGNORIL, adj. vl. Sonoril, esp. Sei-

gneurial. V. Segn, R.

seignoriu, s. f. vl. Señorio, esp. Domination, seigneurie. V. Segn, R.

SEIGNOUR, s. m. (seignour); snanous, szenen. Signore, ital. Señor, esp. Senyor, cat. Senhor, port. Seigneur, titre qu'on donne à Dieu, celui qui possède une seigneurie ou un rang élevé dans l'Etat.

Éty. du lat. senior, vieillard. V. Segn, R. SEIGNOURA, s. f. anc. béarn. Señora, esp. La femme du seigneur. V. Segn, R.

SEIGNOURIA, s. f. (seignourie); suria, esp. Senhoria, port. Seigneurie, puissance, autorité qu'un homme a sur la terre dont il est seigneur, terre seigneuriale. Voy. Segn, R.

SEIGNOURIAU, ALA, adj. (seignou-riaou, ale); secones. Signorile, ital. Señoril, esp. Senhorial, port. Seigneurial, ale, qui appartient au seigneur, qui donne des

droits de seigneur. V. Segn, R.

SEIL, vl. Pour se il ou se li, s'il, si le. SEILHOUN, s. m. (seilloun), et impr. seioun, comme l'écrivent Garcin et l'auteur de la Statistique des Bouches-du-Rhône, pot à lait.

Ety. Seilhoun est un diminutif de seilha, vase à traire le lait. V. Set, R.

SEILLA, s. f. vl. Seau. V. Selha et Set.

SEILLER, s. m. vl. Cuve, sellier. V. Set, R.

SEINA, (sene), despartament de la.... dont le chef-lieu est Paris.

Éty, de la rivière de la Seine.

SEINA-ET-OISA, (sene-et-oise), despartament de... Sena y Oisa, esp. Seine-et-Oise, département de.... dont le chef-lieu est Versailles.

Etv. des deux rivières Seine et Oise.

SEINA-ET-MARNA, (sène-et-marne), despartament de.... Sena y Marna, esp. Seine-et-Marne, département de.... dont le chef-lieu est Melun.

Éty. de la Seine et de la Marne, rivières

qui passent dans son territoire.

SEINA-INFERIOURA, (sene-inferiou-te), despartament de la.... Sena-Inferior, esp. Seine-Inférieure, département de la.... dont le chef-lieu est Rouen.

Riv. Parce que ce département est situé sur la partie basse de la Seine.

SEINAL, s. m. vl. Signal, marque, si-

gne. V. Signe et Sign, R.

SEINAR, v. a. vl. Benir. V. Sign, R. SEINE, adj. m. (seïné). OEuf-couvi.

SEINER, vl. V. Seignour et Segn, R. SEING, s. m. vl. Seny, anc. cat. Signe.

V. Signe et Sign , R. SEING , adj. vl. seines. Ceint , enfermé. V. Cench, R.

SEINGNAR, vl. V. Signar.

SEINGNER, vl. V. Seignour, Senhor el Segn , R.

SEINGNOR, vl. V. Senhor et Segnour. SEINGNOREJAR, vl. V. Senhorejar. SEINH, vl. Sens. V. Sens. SEINHA, vl. V. Signa et Signe. SEINHER, vl. V. Segnour et Segn, R. SEINHERA, vl. V. Seigneira. SEINHOREZAR, vl. V. Senhorejar.

SEINNAL, s. m. vl. Enseigne. V. Sign, Rad.

SEINOR, vl. V. Senhor et Segnour. SEINTZ, s. pl. vl. Cloches.

SEIO, s. m. (sèle); selou. Cri que poussent les pêcheurs, à Antibes, et dans d'autres lieux, quand ils tirent leurs filets, pour agir de concert.

Éty. du grec σείω (seiô), agiter, remuer. SEIRA, Pour grive. V. Sera.

SEIRE, v. r. vl. V. Assetar et Sed,

SEIROL, s. m. vl. Espèce d'oiseau. SEIROUN, s. m. (seiroun). Dartre. Gar. V. Dartra.

SEIS, nombre cardinal (sèis), Seis, esp. port. anc. cat. Sei, ital. Six. V. Siei et Sex, Rad.

SEIS, vl. Il ou elle ceint, il ou elle ceignit.

SEIS, pron. poss. pl. des deux genres. suoi, ital. Ses.

Ety. du lat. sui.

SEISSANTA, nom de nombre (seis-Sánie); seichanta , soissanta , sieissanta , SICHARTA. Sessanta, ital. Sesenta, esp. Sessenta, port. Soixante, six fois dix, qu'on représente en chiffres arabes et romains de la manière suivante : 60 et LX. V. Sex, R.

SEISSANTENA, s. f. (seissanténe); ser-CHARTERA. Sessantina, ital. Sesentena, esp. Sexagena, port. Soixantaine, nombre de soixante ou environ, ai la seissantena, j'ai la soixantaine, c'est-à-dire, j'ai soixanté ans. V. Sex, R.

SEISSANTIEME, EMA, adj. (seissantième, ème); Sessantesimo, ital. Sexagesimo, esp. port. Soixantième, qui vient après le cinquante-neuvième ; le soixantième ou la soixantième partie. 1/60.

SEISSETA, s. f. (seisséte), et impr. SAISSETTA. Nom qu'on donne, dans plusieurs contrées de la Basse-Provence, au gros froment. V. Blad, et Gar. Triticum hibernum aristis carens, p. 472.

C'est aussi le nom qu'on donne à la petite touselle qu'on cultive beaucoup dans le Comtat Venaissin; c'est le froment de la plus belle qualité.

SEISSETA-BLANCA, dl. V. Touxela barbuda blanca.

SEIT, vl. Soit. SEITA, s. f. (sèite), dl. Scie. V. Serra et Serr, R. 2.

SEITAIRE, s. m. (seitairé). Scieur. V. Serraire et Serr, R. 2.

SEITRE , s. m. (sèitré); segaire , se-GEAIRE, DALMAIRE, DAIAIRE. Faucheur, qui fauche les près, qui fait profession de faucher. V. Sec, R.

SEIZE, et

SEIZEN, ENA, adj. vl. sersen, serzen, seize, sevze, saize. Dixième.

Substantivement, sixain, droit qui consistait dans la sixième partie des fruits.

SEIZENA, s. f. vi. sevzena, shevzena. Sixaine, strophe de six vers. V. Sex. R. SEIZES, vl. Sixième. V. Seizen et Sex, R. I SEJ

SEJE, (sédgé), dl. Seize. V. Seze el Sex, Rad.

SEJORN, vl. Oisiveté, repos. V. Sojorn , Sejourn et Di , R.

SEJORNADAMENT, adv. vl. En repos. SEJORNADIT, vl. V. Sojornadit. SEJORNAB, v. n. vl. Se reposer, se

plaire, se délecter, se reposer. V. Di, R.

SEJOURN, s. m. (sedjóur); susoum. Sog-giorno, ital. Séjour, demeure, résidence plus ou moins longue dans un lieu, dans un pays, repos que l'on prend en voyage. V. Di, R.

SEJOURNAR, v. n. (sedjourná); su souawan. Sejornar, cat. Soggiornare, ital. Séjourner, demeurer quelque temps dans un lieu, ou s'y arrêter, s'y reposer lorsqu'on est en

Ety. de sejourn et de ar. V. Di, R.

### SEL

SEL, s. m. (sél), d. bas lim. Seau, vase dans lequel on met de l'eau pour le ménage. V. Boutin et Pouaire.

SEL, pr. dém. vl. Aicel. Ce pronom démonstratif est employé souvent comme article En sel dompnhon, dans ce donjon, pour dans le donjon.

SEL, vl. V. Ciel.

SEL, vl. Pour celvi. V. Aquel et Aqueou. SELA, s. f. vl. Celle. V. Cela et Sell, R.

SELADAMEN, adv. vl. smadatames. Secrètement, en cachette. V. Cel, R. 2.

SELADATAMEN, adv. Couvertement, d'une manière cachée. V. Seladamen et Cal, Rad. 2.

SELAIRE, vl. Discret, qui cache. V. Celador et Cel, R. 2.

SELAR, vl. Pour cacher. V. Celar et Cel. Rad. 2.

SELARI, vl. V. Salari.

SELAT, adj. et p. vl. Sellé. V. Cel, R. 2. SELCLE, vl. V. Ceoucle.

SELER, s. m. vl. V. Sellier

SELERAT, et comp. V. Scelerat.

SELERS, vl. V. Sellier. SELH, vl. Pour celui, V. Aquel; pour seau. V. Selha.

SELHA, pr. dém. vl. Pour celle, Voy. Aquella; pour selle. V. Sella.

SELHA, s. f. (séille); suilla, sella, LA, SELMOUN. Selha, port. Secchia, ital. Seille, seau de bois, ayant ordinairement une ou deux douves plus longues, dans lesquelles on pratique un trou pour y passer la main et qui sert d'anse. V. Gerla.

Éty. du lat. situla, seau, formé de sitis, soif, parce qu'on s'en sert pour boire. V. Set, Rad.

SELHADA, s. f. (seillade); serlade. A plein seaux, à plein brocs. V. Selha et Set, Rad.

SELHAS, s. f. pl. (séilles); semmas. Sourcils, poils qui forment une arcade audessus des yeux.

Ety. du lat. cilium, cil.

SELHO, s. f. vl. Salon, ville du département des B.-du-Rh.

SELHOUN, s. m. dl. SEILLEAU. Dim. de

selha, petit seau à traire le lait, ayant la forme de celui appelé selha. V. Set, R.

SELHOUN, s. m. (seilloun); selloun, sesillon, V. Rega; le mot selhoun, dans notre langue, ne se prend guère que pour une longue planche à blé, large de 2 mètres environ. qui s'étend d'un bout du champ à l'autre, on sépare ces bandes les unes desautres par une raie ou sillon plus profond qu'on laisse ouvert. on trace même ces sillons avant que de semer le blé pour diriger celui qui sèmé.

SELHOUNAB, v. a. (seillouná). Sillonner, faire des sillons.

SELHUY, pr. dém. vl. Celui. SELIA, V. Selha.

SELIOU, et

SELIOUN, V. Selhoun et Sel. R.

SELIS, et

SELITZ, s. m. vl. Cilice. V. Cilici.

SELIU, vl. V. Celiu.

SELL, sous-radical dérivé du lat. sella. selle, siège, chaise, sormé de sedere, s'asseoir, ètre assis.

De sella, par apoc. sell; d'où: Sell-a, Sell-eta, Sell-ier, Sell-ar, En-sellar, Sellat, En-sellat, Des-sellar, Des-sellat, En-selar, En-selh-ar, Es-sellat, Sel-oun.

De sell, par la suppression de l, les mêmes

mots: Sel ier.

SELLA, s. f. (sèle); sela, Danchoun. Sella, cat. ital. port. Silla, esp. Selle, siège que l'on met sur le dos du cheval pour la commodité et la sûreté de celui qui le monte, c'est aussi un siège de bois.

Ety. du lat. sella, m. s. V. Sell, R.

Sella appellantur sedilia, inquibus non plures, singulus possint sedere, ideoque sola sternere dicuntur. Festus.

### Dans une selle on nomme :

ARÇONS, les deux pièces de bois courbées en arc dont l'un est placé devant et l'autre derrière, lous arcouns. CHAMBRE, le vide fait dans le coussin d'une selle à l'endroit où le sheval est blessé.

CONTRE-SANGLON, la courroie clonée sur l'arçon de la selle, dans laquelle on passe la boucle de la sangle

pour l'arreter, contra cengioun.

CROUPIERE, la sangle de cuir attachée à l'arçon de der rière, qui porte un bourrelet appelé culeron , qui passe sons la queue du cheval.

CULIÈRE, la sangle de cuir, qui partant des deux côtés de la selle, passe, en forme d'avaloire, derrière les ouisses du cheval, pour soulager la erospière.

ETRIER, V Estrioun.

ÉTRIERE ou PORTE ÉTRIERS, morcean de cuir qui sert à tenir les étriers relevés en arrière.

FONTES, les deux sacs coniques qu'on suspend sur le devant de la selle pour y mettre des pistolets, las fountas. HOUSSE, l'espèce de couverture qui couvre la croupe du cheval et qui tient à l'arçon de derrière, la houssa. PANNEAU, chacun des conssinets de la seile.

POMMEAU, l'espèce de pomme qui est au hant de l'ar-

çon de devant, lou poumeou. PORTE ÉTRIER, V. Etrière.

QUARTIERS, les deux pieces de cuir qui couvrent les penneaux et descendent sur le ventre du cheval, lous

SACOCHES, les deux pièces ordinairement de peau, qu'on suspend devant la selle , las sacochas

SANGLE, la forte lanière de tissu ou de cuir qui passe sons le ventre du cheval, lu cengla.

SIEGE, la partie sur laquelle on s'asseoit, lou siegi. SURFAIX, la sangle qui embrasse le dos et le ventre du

TROUSSEQUIN, la pièce de bois sintrés qui s'élève sur l'arcon de derrière,

CRAMPON, le petit morocan de métal ou de cuir, en forme d'anneau où l'on attache les fontes.

MARTINGALE, la courroie qui tient par un bout à la saugle, sous le ventre du cheval, et par l'autre à la muserolle, pour empêcher qu'il ne porte au vent.

LIÉGE, la partie de l'arçon qui est à côté du pommeeu PORTE ÉTRIVIÈRES, les anneaux carrés de fer, aux-

quels on suspend les étrivières. ETRIVIÈRES, les courroies qui portent les étriers. PORTE-FER, l'espèce d'étui placé sur le côté des selles de cavalerie pour y mettre un ser à cheval.

PINNEAU, une des planchettes de l'arcon.

PLANCHETTE, l'étrier plat, des selles pour femmes. CUSTODE, le chaperon ou cuir qui couvre les fourresus des pistolets.

Les Saliens, anciens peuples de la Franconie en sont regardés comme les inventeurs. Les Grecs et les Romains paraissent avoir ignoré l'usage de la selle. Ces derniers employaient une espèce de coussin qu'ils nommaient ephippium.

La première mention qu'il soit fait de la selle, dans l'histoire, est de 340: il y est dit que Constance renversa son frère Constan-

tin de dessus la selle.

Ce sut en 1380 que les dames commencèrent à monter à cheval sur des seiles, en travers.

SELLA, vi. Pour celle. V. Aquella.

SELLAR, v. s. (sciá); marllan. Sellar, cat. Sellare, ital. port. Ensillar, esp. Seller, mettre et accommoder une selle sur une bête de somme.

Éty. de sella et de ar. V. Sell. R.

Tous lous coous que sella brida pas, pr. bas lim. pour désigner quelqu'un qui entreprend beaucoup sans rien achever.

SELLARIA, s. f. (selarie); selaria. Sellerie, lieu où l'on serre les selles, les harnais; ouvrage et commerce du sellier.

SELLAT, ADA, adj. et p. (selá, áde); Sellé, ée. V. Sell, R.

Sellatbridat, selle bridé, s'emploie souvent pour dire complet, à quoi il ne manque rien.

SELLET, s. m. (selié). Scellé, la cire d'Espagne, empreinte d'un cachet, qu'on a posée sur des serrures, etc., par autorité de justice. V. Sign, R.

SELLETA, s. f. (séléte). Dim. de sella, petite selle ; c'était aussi le siège sur lequel on faisait asseoir, au dernier interrogatoire, l'accusé lorsqu'il paraissait devant les juges qui instruisaient son procès; cet usage a été aboli par un décret de l'assemblée nationale du mois d'octobre 1789. V. Sell, R.

SELLIER, s. m. (selié); Seller, cat. Sellajo, ital Sillero, esp. Selleiro, port. Sellier,

ouvrier qui fait des selles.

Ety. de sella et de ier, indiquant l'ouvrier. V. Sell, R.

SELLIER, s. m. Sellerie, lieu où l'on serre les selles, les harnais en général, et par extension, espèce de cave sèche servant de dépôt à différentes choses du ménage. Voy. Sell, R.

SELON, prép. (sélon); seloun, segoun. Secondo, ital. Segun, esp. Segundo, port. Selon, ainsi que, suivant que, comme, conformément, suivant.

Ety. du lat. secundium.

SELON, s. m. (selon), dl. V. Seloun.

De mouquets per de selons. Michel

SELOUIRA, s. f. (selouire). Espèce de charrue qui est en usage de temps immémorial, dans le département du Var, et particulièrement aux environs de Fréjus, de Cogolin et de Grimaud, et que M. Laure croit être l'aratrum auriculatum, dont parle Palladius. Les noms des parties de cette charrue sont presque tous latins et les mêmes que Virgile leur donne, car on ne peut se refuser à connaître, dit M. Laure, que la bus, ne vienne de buris, l'âge ; dentau, de dentarium, le sep; esteva, de stiva, le manche; useou, de usus, etc., espèce de versoir.

Ety. de l'ital. sloria, que l'on prononce seloria, nom d'une charrue parsaitement semblable.

Avant train d'une charette. Avril.

SELOUN, prép. Selon. V. Selon.

SELOUN, s. m. (selou), d. bas lim. Petite machine en bois qu'on met sur le bât des bètes de somme, lorsqu'on veut les charger. V. Begnas.

Ety. Dim. de sella. V. Sell, R.

SELS, pr. rel. pl. vl. Ceux. Voy. Cels et Aqueleis.

SBLUI, vl. V. Celui.

SELVA, s.f. vl. Selva, port. esp. cat. ital. Bois, forêts. V. Silva.

Éty. V. Salvag, R.

SEM, Contraction de sembla, employée quelquefois par les poëtes; Favre a dit, dans son Siège de Caderousse :

> Toul ye toumba, tout ye peris, Sem una banda d'emperis.

SEM, s. vl. Seme, ital. Race, lignée, semence, fruit.

Ety. du lat. semen, m. s. V. Semen, R.

Per la verges Maria, maire de souratz sens. Pour la vierge Marie, mère de son honoré fruit. Hist. Crois. Alb. V. 4750.

SEM, s. vl. Sein, poitrine. V. Sen et Sin Rad.

Mon cor nai greu e sem.

Mon cœur en ai navré dans le sein. Hist. Crois. Alb. V. 4738.

SEM, EMA, adj. et p. vl. Scemo, ital. Sem, anc. cat. Privé, ée, dénué, défaillant, abattu, dépourvu.

SEMA, s. f. (séme) Vide qui existe dans un tonneau, entre le liquide et le fond supérieur. Garc.

SEMAGE, dl. V. Semenar lou et Semen, Rad.

SEMAINA, vl. V. Setmana et Semana. SEMAINA, vl. V. Semana.

SEMAL, s. m. (semál), dl. SENALOUE. Banne, benne, banne au bouillet, tinète, cuveau où l'on transporte la vendange. Doujat.

Éty. de la basse lat. semalis, semalus, semalum, m. s. que M. Astruc croit dérivé du celt.

SEMALIERS, s. m. pl. (semaliés), dl. Batons aux cornues.

Ety. de semai, cornue, et de iers.

SEMALOUN, s. m. (semaloun); coun-Number, dl. coummer, success, coummunous. Un baquet, cuvier de bas-bord.

SEM

Elv. Dim. de Semau, v. c. m.

SEMANA, s. f. (semane); Settimana, ital. Semana, esp. port. Selmana et Semmana, cat. Semaine, suite de sept jours du dimanche au samedi; les sept jours de suite; travail de sept jours, son prix, paie, gratification pour sept jours; somme donnée par semaine.

Ely. du lat. septimana, formé de septem, sept, et de mana, matin, matinée, sept matinees. V. Sept, R.

Dérivés : Semanier , Semanada , Sema-

La création du monde en six jours et le repos au septième a donné l'idée de la semaine à tous les peuples qui ont eu connaissance de la bible; mais les Egyptiens qui ont auivi la même division ont donné aux sept jours les noms des sept planètes qu'ils connaissaient, ce qui ferait présumer qu'ils ont établi la semaine sur une autre base et probablement sur les quatre quartiers de la lune visible. On a retrouvé la même division du temps, chez des peuples demi-sauvages, qui n'avaient aucune idee de ce qui se passait ailleurs. Les noms égyptiens des sept jours ont été adoptés par nous : ainsi le premier qu'ils dédièrent au soleil fut le dies solis que les Chrétiens ont traduit par jour du seigneur, dies domini ou dies dominica, dont nous avons fait dimenche, dismenge, dimanche; le second à la lune, dies lunæ, diluns, lundi; le troisième à Mars, dies Martii, dimars, mardi; le quatrième à Mercure, dies Mercurii, dimecres, mercredi; le cinquième à Jupiter, dies Jovis, dijoous, jeudi; le sixième à Vénus, dies veneris, divendres, vendredi; et le septième à Saturne, dies Saturni, disata, sa-

SEMANA RANTA, S. f. La semaine sainte, est celle qui commence le jour des rameaux et finit le samedi saint.

Ély. Ainsi nommée à cause des saints mystères qu'on y célèbre.

SEMANADA, s. f. (semanade). Semaine complète : la durce d'une semaine.

Ety. de semana et de ada. V. Sept, R. SEMANAZO, s. m. vl. Semence. V. Semenca.

SEMANIER, s. m. (semanié); Semanero, esp. Semmaner, cat. Semainier, qui est de semaine, hebdomadier, chanoine qui officie pendant la semaine.

Ety. de semana et de ier. V. Sept, R. SEMANOUN, s. m. (semanoun). La pelile semaine, c'est-à-dire, le premier vendredi, samedi et dimanche de carème.

Ely. Comme cette première semaine de carème est plus courte que les autres ; on lui a donné ce nom, qui est un dim de semana. V. Sept, R.

SEMAPHORO; s. m. (semaphore). Sé-maphore, espèce de telégraphe.

Ely. du grec σημα (sèma), signe, et de φέρω (phéro), je porte. V. Sign, R.

SEMAR, v. a. (semá), dl. Semar una lina, tirer le moût d'une cuve trop pleine, pour y remettre de la vendange.

Éty. de l'ital. scemare, diminuer. SEMAR , v.a. vl. Scemare , ital. Retran-

cher, diminuer, dépouiller, débarrasser. SEMAU, s. m. (semaou); semat. dl. V.

Cournuda.

SEMBEL, s. m. (seimbèl), dg. et lim. Moquette, oiseau attaché par les pattes à une verge (paumille) qu'on fait voltiger pour attirer les autres.

SEMBEL, s. m. vl. Combat, tournois, jeu, tour, piège, trébuchet.

SEMBELAR, vl. V. Sembellar.

SEMBELI et

SEMBELIN, s. m. vl. V. Sebelin. SEMBELLAR, v. a. vl. Tonneler, pren-

dre au trébuchet.

SEMBLABLAMENT, adv. (seimblablaméin); Semejantemente, esp. Semelhantemente, port. Semblablement, pareillement.

Éty. de semblabla et de ment. V. Simil, Rad.

SEMBLABLE, ABLA, adj. (seimblablé, able); Semblabile et Somigliante, ital. Semejante, esp. Semelkante, port. Sem-blable, pareil, qui ressemble, qui est de même nature.

Éty. du lat. similis, m. s. V. Simil, R. SEMBLAMEN, adv. vl. semelantment, SEMELARMENT. Semblantment, cat. Aussi, pareillement, semblablement. V. Semblablament et Semil, R.

SEMBLAN, prép. vl. Ainsi, de même que. V. Simil, R.

SEMBLAN, S. m. vl. semlant, semlan. V. Semblant; il signifie encore avis, sentiment. V. Simil, R.

SEMBLANÇA, s. f. (seinblance); Semblansa, cat. Ressemblance. V. Semblança et Simil. R.

Cadun pinta lei gents à sa semblança.

SEMBLANCZA, s. f. vl. Parole. V. Si-

SEMBLANS, s. m. vl. Similitude. Voy. Simil, R.

SEMBLANSA, s. f. (semblance), dl. Semblansa, cat. Semejanza, esp. Seme-lhança, port. Semblanza, ital. Similitude, comparaison, ressemblance, apparence, aspect, sorte, espèce. V. Ressemblança et Simil , R.

SEMBLANT, adv. (seimblán); Semblant, cat. Semblablement, pareillement: Que la hereditat de tal frayre et semblant filhas, Statistique Provençale, que l'hérédité de tel frère et semblablement des filles : Al mieu semblan , vl. à mon avis.

Ety. V. Simil, R.

SEMBLANT, s. m. (seimblan); Sem blant, cat. Sembiante, ital. Semblante, esp. port. Semblant, apparence : Faire lou semblant, Tr. faire semblant.

Éty. V. Simil, R.

SEMBLANTMENT, adv. vl. Semblantment, cat. Semblablement. V. Semblablament et Simil, R.

SEMBLAR, v. n. (seimbla); Sembrare, ital. Semblar, esp. cat. Sembler parattre avoir une certaine qualité ou être d'une certaine manière, imp. y avoir aperçu que..... Me sembla, il me ressemble.

Ety. du lat. simulare, m. s. V. Simil, R. Ce verbe étant neutre doit être employé sans régime, Trad. donc : Sembla un voulur, un mandiant, par il ressemble à un voleur, à un mendiant, et non il semble un.

SEMBLE, adj. vl. semes. Semblable.

V. Simil, R.

Per semble, par exemple.

SEMBRADOR, s. m. vi. Semeur. Voy. Semen , R.

SEMBRIOUS, adv. (seimbrious), d. béarn. Exclamation burlesque.

SEMDER, vl. V. Seindier.

SEMDIER, S. M. VI. SENDIER, CENDIER, SENTIER, SEMDER, SENDA, SENDERA, CENDISTRA. Sentier, chemin. V. Sentier.

BEME, EMA, adj. (sémé, éme). Maigre, sec, sèche; on ne le dit au propre que des fruits à coquille et des châtaignes, dont la peau reste ridée par défaut de mâturité. Avr. SEMEE, s. m. anc. béarn.

Qui deu paga semee si es de porc, o troya saubadge. Fors et Cost. de Béarn.

SEMEILLAMENT, adv. d. vaud. V. Semeillantament et Simil, R.

SEMEILLANT, adj. d. vaud. Semelhanle; port. Semblable.

Ety. du lat. similis, m. s. V. Simil, R. SEMEILLANTAMENT, adv. vi. sement-LAMERT, SEIMELLLATAMENT. Semelhantemente, port. Pareillement, semblablement, de même. V. Simil, R.

SEMELA, s. f. (semèle). Semelle, pièce de cuir qui fait le dessous du soulier, de la botte, de la pantousse; le dessous d'un bas.

Éty. du lat. sapa, dans la signification de lamina, lame de bois, d'où la basse latinité a fait sapella, ou du celt. semellen, m. 8. SEMELAGI, V. Ressemelagi. SEMELAR, V. Ressemelar.

SEMELATYE, s. m. d. béarn. Resse-

melage. V. Ressemalagi.

SEMELHA, vl. Qu'il ou qu'elle assimile. SEMELHA, vl. Que tu assimiles. SEMEN, vl. V. Semença et Semen, R.

SEMEN, semenc, radical dérivé du latin semen, seminis, pour serimen, semence, graine, formé de serere, semer, ensemencer, planter, d'où: sementia, inusité.

De semen: Sem, Semen-contra, Semenador, Semen-adour, Semen-aire, Semenalhas, Semen-ar, Semen-ul, Re-ssemenar.

De sementia, par apoc. et changement de t en c, semenc, d'où: Sement, Semenc, Semenç-a, Semenc-ier, En-senç-ar, En-semenç-at, Semenc-iera.

De seminis, gen. de semen, par apoc. semin; d'où: Semin-ari, Seminar-isto, Dis-semin-ar, Sembr-ador, Semilh-ant, Res-samen-ar, Samen-aire, Samen-ar, Samen-at, Samou adas, Samou-ar, Samou-at, Sem-age,

SEMENADOR, s. m. vl. Sembrador, esp. Semeur. V. Semenaire.

Ety. du lat. seminator, m. s. V. Semen,

SEMENADOUR sac, adj. et s. (semenadou); Sementero, esp. Sac à semence. V. Semencier.

Éty. de semenar et de our, qui seme ou sert à semer V. Semen, R.

SEMENAIRE , s. m. (semenairé) ; same-MAIRE, SEMENATER. Seminatore, ital. Sembrador, cat. esp. Semeador, port. Semeur, celui qui sème du grain.

SEM

Ety. du lat. seminator, fig. dépensier,

prodigue. V. Semen, R.

SEMENALHAS, s. f. pl. (semenáles); sz-MENUELMAS, SEMODADAS, SEMESILMAS, SEME-MAGE. Seminatura, ital. Sementera, esp. Sementeira et Semeadura, port. Semailles, l'action de semer, le temps où l'on sème et les grains semés.

Éty. de semen, semence, et de alha, toutes les graines semées en général. Voy.

Semen, R. SEMENAR LOU, S. M. SEMAGE, dl. L'action de semer, le temps où l'on sème.

Lou semenar et la meissoun, An soun temps et sa sesoun. Prov.

SEMENAR, v. a. (semená); sameran, samouar, disseminar. Seminare, ital. Sembrar, esp. Semear, port. Semenar, anc. cat. Semer, épandre de la graine sur une terre préparée, pour la faire multiplier; fig. répandre, dissiper.

Éty. du lat. seminare, ou plutôt, de semenet de ar, litt. jeter la semence. V. Semen, R.

Semena leou et pouda tard. Prov.

Qui en gaug semena, plazer cuelh. Celui qui en joie seme, plaisir recueille. Arnaud Daniel.

On dit: semer à terre perdue, à champ ou à la volée, quand on jette la semence dans un champ ou dans un jardin à pleines mains.

> Per sant Lu Semena mol ou du, Ou semena trop espes, Kida soun granier dos fes. Prov. des Cevennes.

SEMENAT, ADA, adj. et p. (semená, áde); Semeado, port. Sembrado, esp. Semé,

Ety. du lat. seminatus, ou de semen, semence, et de at, litt. semence faite. Voy. Semen, R.

Birar del semenat, dl. tuer.

SEMENAT, s. m. (semená); samerar. Seminato, ital. Sembrado, esp. Semis, le blé nouvellement semé et lorsqu'il est encore en herbe; emblavure, lieu ensemencé.

Ety. V. le mot ci-dessus et Semen, R. Lha de beous semenats, les semailles sont belles.

SEMENAYRE, vl. V. Semenaire. SEMENC, s. m. vl. Semence. V. Semença et Semen, R.

> Cant lo semenador semena la semena L'use tomba en la peyras oat sia poe aliment.

SEMENÇA, s. f. (seméince); semensa. Semenza, ital. Semen, esp. Semente, port. Sementa, anc. cat. Semence, grains destinés à être semés ou matière reproductive des animaux.

En vl. race, génération.

Ely. du lat. semen, contract. de serimen, formé de serere, semer. V. Semen, R.

En pharmacie on donne le nom de semences froides majeures à celles du concombre, du melon, de la citrouille et de la courge, et celui de semences froides mineures aux graines de laitue, de pourpier, d'endive et de chicorée sauvage.

SEMENÇA, Pour sperme. Voy. Ra et Semen , R.

SEMENCIER, s. m. (semeincié); seme-HADOUR, SAC SEMENCIER OU SEMENCIER. Semoit, sac où le semeur met le grain qu'il veut semer; machine ou espèce de caisse qui sert à semer; homme qu'on loue pour le temps des semences. Aub.

Éty. de semença et de ier. V. Semen, R. SEMENCIERA D'AUTOUNA, S. f. (semeincière d'aoutoune). Nom qu'on donne, au Vernet, près de Seyne, à la sleur du colchique d'automne, parce qu'elle paraît au moment où il faut semer. V. Brama vacca.

Éty. de semença, semence, et de la term. iera. V. Semen, R.

SEMENCIERA DE PRIMA, S. f. On donne ce nom, dans le même pays, au safran printanier, parce que son apparition annonce qu'il faut semer les marsailles. V. Nilha de prima et Semen, R.

SEMENCILHAS, s. f. pl. (semeincilles), dl. Menues semences, menues graines.

Éty. de semença et du dim. ilha. V. Semen, R.

SEMEN-CONTRA, s. m. (sémein-contrá); Barboutina, Bourboutina, Bourbourti-NA, SEMEN-CONTRA, GRANA HARBOURTINA. NOM latin conservé, en provençal, pour désigner la sementine barbotine, poudre à vers ou semen contra des boutiques, Artemesia judaica, Lin. plante de la fam. des composées Corymbifères, indigène de la Judée, de l'Arabie, de la Numidie, etc.

Ély. de semen contra vermes, m. s. V. Semen, R.

Ce sont les sommités de cette plante qu'on emploie pour tuer les vers.

SEMENCZ, vl. V. Semença et Semen, Rad.

SEMENCZA, s. f. vl. Voy. Semença et Semen, R.

SEMENSA, V. Semença.

SEMENT, s. m. vl. Race. V. Semen, Rad.

SEMENTERI, vl. V. Cementeri.

SEMENILHAS, dl. Semilla, esp. Voy. Semenalha et Semen, R.

SEMESTRE, s. m. (semèstre); Semestre, ital. esp. port. cat. Semestre, l'espace de six mois consécutifs, congé accordé pour six mois à un militaire.

Ety. du lat. semestrium, fait de sex, six, et de mensis, mois.

SEMESTRIER, s. m. (semestrié). Semestrier, officier, soldat en semestre.

SEMIBREU, s. m. vl. Semibreve, port. esp. ital. Semibreu, cat. Semi-bref.

SEMIC, dg. D'Astros se sert de ce mot pour désigner la punaise. V. Sumi.

SEMILHANT, ANTA, adj. (semillan, ante). Sémillant, ante, remuant, très-vif, plein de semence. V. Semen, R.

Faire lou semilhant, faire lou vesent.

SEMINAL, adj. vl. Seminal, esp. port-cat. Seminale, ital. Séminal.

Ety. du lat. seminalis, m. s.

Tota bestia que ha trop groyssh pauc habundo en humor seminal.

Eluc. de las Propr.

SEMINARI, s. m. (seminari); Seminario, ital. esp. port. cat. Séminaire, lieu destiné à la dernière instruction des écclésiastiques ; les élèves réunis ; la maison où ils logent.

Ely. du lat, seminarium, pépinière, sour-ce, origine. V. Semen, R.

On donna d'abord le nom de séminaires aux écoles qui se tenaient anciennement dans les églises cathédrales et dans les principaux monastères; mais tels qu'ils existent aujourd'hui ils sont une institution du concile de Trente qui régla que dans chaque diocèse il serait créé un ou plusieurs séminaires. En 1564 Pie IV, en établit dans tout le

monde Chrétien.

Une loi du 15 nivôse, an 12, a ordonné aussi l'établissement des séminaires, en France, et un décret du 30 septembre 1807 a créé des bourses et des demi-bourses, pour être distribuées à dater du premier janvier 1808.

SEMINARISTO, s. m. (seminariste); Seminarista, ital. esp. port. cat. Séminariste, élève d'un séminaire. V. Semen, R.

SEMINATIO, s. f. vl. Seminazione, ital. Sémination, action de semer.

Éty. du lat. seminatio, m. s. V. Semen,

Rad. SEMIPES, adj. vl. Semipede, qui n'a

qu'un pied au lieu de deux.

Ety. du lat. semipes.

SEMIPROVA, s. f. (semiprove); Semiprova, port. Sémipreuve, preuve qui n'est pas suffisante.

SEMISSONANT, adj. vl. semissonan. Semissonant, semi-sonnant, qui sonne à demi, légérement, on marquait quelquefois au-dessous d'un point, les voyelles muettes, pas, vas. V. Son, R.

SEMITAUR, s. m. vl. Semi-toreau, minotaure.

SEMLABLE, vl. V. Semblable.

SEMLAN, vl. V. Semblant.
SEMLANMENT, vl. V. Semblablament.
SEMLANSA, vl. V. Semblansa.

SEMLANT, vi. Alt. de Semblant, semblable. V. Símil, R.

SEMLAR, vi. V. Semblar.

SEMLE, adj. vl. V. Semblable. SEMMANA, d. béarn. Semmana, cat. V. Semana et Sep, R.

SEMNAR, vi. V. Semenar.

SEMONDRE, V. a. V. SOMONDAS, SEMON me. Semondre, avertir, inviter, convier, semoncer.

Éty. du lat. submonere, m. s.

Pris subst. avertissement, invitation.

SEMONRE, vl. V. Semondre.

SEMONS, part. vl. Averti, d'où le français semonce.

SEMOSTA, s. f. vl. Semonce, invitation. Ety. du lat. sub monitio.

SEMOSTA, vl. V. Somosta.

SEMOUNDAR, et SEMOUNDRE, V. Soumoundre.

SEMPERVIVA, s. f. vl. Sempreviva, ital. port. cat. Siemprevivo, esp. Joubarbe. V. Joubarba.

Elv. du lat. sempervivum, m. s.

SEMPITERN, vl. V. Sempiternel. SEMPITERNEL, ELA, adj. (seimpiternál, ále); Sempiternal, port. Sempiterno, esp. ital. Sempitern, cat. Sempiternel, elle, qui dure toujours, qui ne finit pas.

Vielha sempiternela, semme vieille et incommode qu'on voudrait voir morte.

Éty. du lat. sempilernus, qui dure toujours, fait de semper ælernus. SEMPLE, vl. V. Simple.

SEMPRE, adv. vl. szurrzs. Sempre, port. cat. ital. Siempre, esp. Toujours, éternellement, sur le champ, tout de suite, sans eesse, aussitôt.

Ety. du lat. semper, m. s.

SEMPRERA, adv. vi. summenas. Tout d'abord, sur l'heure, à l'instant. V. Sempre.

SEMPRERAS, vl. V. Semprera. SEMS, adj. vl. Exempt, dénué, retranché, et subst. demi, moitié.

Éty. du lat. semis.

SEN, radical dérivé du lat. senex, senis, vieux, vieillard, d'où senator, sénateur; senecio, seneçon.

De senex: Senec, Senech-al, Sench-au, Senechau.

De senecionis, gén. de senecio, par apoc. Seneçon, Seneçoun, Saniss-oun.

De senalus, par spoc. Senat, Senal-our, Senat-us-consulto, Senat-consult, Senet, Senigrand, Sin-i.

SEN, vl. Je sens, senti, de sentir, il est aussi employé pour sente, il ou elle sent.

SEN, s. m. vl. saum, can. Avis, sens, sentiment, raison. V. Sens et Sent, R.

Mo sen, mon sentiment, ce que j'en pense. SEN . Il ou elle sent.

Éty. de sentir.

SEN, Souvent employé pour siam, nous sommes.

Éty. de ser, estre.

SEN, adv. de lieu (sén), d. bas lim. Ici bas: Davalaz sen, descendez ici. V. Aiça-DAK.

SEN, prép. excl: Sans.

Bly. Contr. de Sensa, v. c. m.

SEN, s. m. Pour signature. V. Signatura et Sign.

SEN, s. m. d. bas lim. Rousseur de la

M. Béronie se trompe en citant, à l'égard de ce mot, le proverbe suivant :

### Ou per soun ben, per soun sen.

C'est sens, qu'il faut, ce proverbe dit : Qui perd son bien perd son sens, c'est-à-dire, sa raison.

SEN, s. m. (séin); Seno, ital. esp. cat. Seio, port. Sein, entre deux des mamelles, les mamelles elles-mêmes, on le dit aussi pour la matrice.

Ety. de sinus, m. s. V. Sin, R. SEN, d. lim. vl. Pour saint. V. Sant. SEN, s. m. Pour saindoux. V. Sain.

SEN, titre d'honneur, vi. contr. de Segne, messire, v. c. m.

SENADA, s. f. (senade). Tout ce qu'on peut placer entre la chemise et le sein d'une personne. Garc.

Éty. de sen et de ada. V. Sin, R. SENADOR., vl. V. Senatour. SENAR, vl. V. Cenar et Signar.

SENAR, v. a. et n. vl. Donner, rendre le

sens, être sensé. V. Sent, R.

SENAR, vl. Guérir. V. Sanar et San,

Rad. SENARI SANT, nom d'homme. Voy.

Sanari.

SENAS, s. m. (senás). Augma péjor. de sens, que l'on n'emploie que dans cette phrase : Es un pau de senas. V. Sent. R.

# Ye disia qu'as pau de senas.

SENAS, s. f. pl. vl. Pour senadas, sensadas, bon sens, choses sensées. V. Sent, R. SENAS, s. f. pl. vl. Langes, lisières.

SENAT, s. m. (sena); Senato, ital. Senado, esp. port. Senad, cat. Senat, corps de sénateurs, assemblée de personnes considérables, dans laquelle réside l'autorité suprême en certains états; lieu-de leur réunion.

Ety. du lat. senatus, dérivé de senex, vieux, vieillard. V. Sen, R.

Le sénat fut un des établissements que Solon fonda en Grèce. En France, le sénat conservateur sut créé par la constitution de l'an VIII. Supprimé en 1814, il sut remplacé par une chambre des pairs.

SENAT, ADA, adj. (sená, áde); Senat, cat. Sensé, ée, V. Assenat; doué de sens, prudent, sage. V. Sent, R.

SENAT, ADA, adj. (sená, áde). Rour sensé. V. Sensat et Sent, R.

For senat, qui extravague, d'où le français forcené, mal orthographié, comme cela arrive toutes les fois qu'on ne prend pas l'étymologie pour guide, ce mot devrait s'écrire forséné, deforas sensus.

SENATCONSULT, vl. V. Senatusconsult et Sen. R.

SENATOUR, s. m. (senatour); Senatore, ital. Senador, cat. esp. port. Sénateur, celui qui est membre d'un sénat,

Ety. du lat. senator, m. s. V. Sen, R.

SENATUSCONSULT, S. m. VI. SERAT consult. Sénatus consulte, décision, décret

Éty. du lat. senatus-consultus, fait de senatus et de consultus, arrêté, délibéré par le sénat. V. Sen, R.

SENATUS-CONSULTO; s. m. (senatus consulte). Sénatus-consulte, arrêt du sénat romain, dont S. C. sont les lettres initiales qu'on voit sur la plupart des médailles ro-maines qui ont été frappées d'après une délibération du sénat.

Éty. du lat. senatus-consultum. V. Sen, Rad.

SENBEL, et

SENBELH, s. m. vl. Tonnelle à prendre les oiseaux, combat, tournois.

BENBLANSA, s. f. vl. Semblansa, cat. Ressemblance, portrait, semblant. V. Simil,

SENCER, adj. vl. Pur, sain, qui n'est pas gáté. V. San.

Ely. du lat. sincerus.

SENCH, vl. adj. Saint. V. Sant.

SENCHA, V. Cencha.

SENCHAR, V. Cenchar. SENCHAT, V. Cenchar. SENCHAT, V. Centura.

SENCIA, dl. Alt. de Sciença, v. c. m. SENCLES, prép. (seinclés), d. béarn.

Chacun le sien.

Sancles cops, chacun son coup.

SENCO, et SENCOOU, conj. (seincó); cascoou. Lorsque, quand. V. Sinquo.

SENCZA, vl. Sans. V. Sensa.

SENDA, s. f. vl. Senda, cat. esp. Sentier V. Seindier et Sentier.

Qu'il ou qu'elle fende, cuise.

Ely. du lat. semita, m. s.

SENDAT, s. m. vl. cendat. Drap de soie, tafelas, V. Cendal; drapeaux, étendards. V. Sed, R. 2.

SENDEC, s. m. vl. Syndic.

SENDEGAT, vl. V. Syndicat.

BENDERA, vl. Sendera, cat. V. Semdier et Sentier.

SENDEREYAR, v. n. d. béarn. Senderear, esp. Marcher dans des sentiers, guider par un sentier.

SENDET, vl. Il ou elle fendit, divisa, déchira.

Éty, du lat. scidit.

SENDICAT, vl. V. Syndicat.

SENDIER, s. m. vl. V. Semdier et Sen-

SENDIL, s. m. vl. Cabinet: SENDRE, vl. V. Cenher.

SENDREGEA, s. f. (seindrédje). Un des noms toulousains de la sarriette des jardins.. V. Pebre d'ai.

SENE, s. m. (sèné). Un des noms de la moutarde blanchâtre, Sinapis incana, plante de la fam. des Crucifères siliculeuses qu'on trouve dans les champs.

SENE, s. m. (séné); Sena, ital. esp. Sene, port. Senet, cat. On comprend generalement, sous cette dénomination, les feuilles et les follicules de la classe lancolée ou séné d'Alexandrie, Cassia lanceolata, Forsk. et celles de la casse d'Italie ou séné d'Italie, Cassia senna, Lin. plantes de la fam. des Légumineuses, qui croissent spontanément en Egypte...

Ces feuilles et ces follicules jouissent d'une vertu purgative bien prononcée, qu'elles doivent à un principe particulier nommé cathartine.

Éty. de senna, sienne, ou de sennaar, lieux près desquels croît abondamment le séné, ou de l'arabe senna.

SENE-BASTARD, S. M. BEC DE PASSEBOUN, suns recoverçae. Nom qu'on donne à la glo-bulaire turbith, Globularia alypum, Lin. plante de la fam. des Globulaires qu'on trouve sur les coteaux de la Basse-Prov. à Aix, Mont-Redon, près de Marseille et à Toulon.

Éty. le nom de sene lui a été donné parce que les feuilles sont purgatives.

SENE-PROUVENÇAU, S. m. Nom lang. de la globulaire turbith. V. Bec de passeroun.

SENEC, adj. et s. vl. Sene, anc. esp. ital. | Vieux, vieillard.

Ety. du lat. senex, m. s. V. Sen, R. SENECA, adj. (senéque). Man seneca, main gauche. V. Gauch et Sinistr, R.

SENECHAL, el

SENECHAU, s. m. (senetchál et senetcháou); Seniscalco, ital. Senescal, esp. port. cat. Sénéchal, officier d'épée qui, dans certains ressorts, était chef de la justice ; principal officier de justice dans quelques seigneuries; on le disait aussi impr. pour sénéchaussée, dans la locution suivante : mon affaire est au sénéchal.

Ety. du lat. barbare seniscalcus, formé de senior, ancien, seigneur, chef, et de scalcus, dérivé de l'all. schalk, serviteur, le chef des serviteurs du prince; ou selon Denina, t. 3, p. 172, 3, de Siniscalco on Senescalco, formé de seni ou seno, par all. du gén. cona, do souper, et de schalle, all habile, expert, intendant, préposé, litt. sur-intendant de la table. V. Sen, R.

La France fut divisée en baillages pour les provinces où le droit coutumier était établi, et en sénéchaussées pour celles qui étaient

régies par le droit écrit.

SENECHAUSSEA, s. f. (senetchaoussée); Senescalia, cat. esp. Siniscalchia, ital. Sénéchaussée, étendue de la juridiction d'un sénéchal.

Ety. V. Senechau et Sen, R.

SENEÇOUN, s. m. (seneçóun); lacerta, LACHETET, SAMISSOUR, SERICOUR, CHARISSOUR, SA-MCGUR, SERICOUR, MERSA-DEM-CARDALMAS, SAwissou, seminsoun. Senecon, nom d'un genre de plantes de la fam. des composées Corymbifères, nombreux en espèces; mais en provençal, par le mot seneçoun, on n'entend désigner que l'espèce vulgaire, le seneçon commun, Senecio vulgaris, Lin. avec lequol on confond cependant le seneçon rustique, Senecio squalidus, Lin. qui s'en distingue faci lement en ce que sa fleur est radiée.

Éty du lat. senex, vieillard, ou de senescere, vieillir, blanchir de vieillesse, parce que les aigrettes de cette plante sont blanches comme les cheveux des vieillards. V. Sen, Rad.

Les serins et les chardonnerets sont trèsfriands des graines du seneçon.

SENECTA, s. f. vi. Age mûr.

Éty. du lat. senecta, m. s. V. Sen, R. SENECTUT, s. f. vl. Senectud, anc. cat. esp. Senettu, ital. Vieillesse.

Ety. du lat. senectutis, gen. de senectus, m. s. V. Sen, R.

SENEGRET, s. m. (senegré). Nom lang. du fenu-grec. V. Senigrec.

SENEIA, adj. f. vi. Sage. V. Senada.

SENEPA, s. f. (senépe). Nom par lequel on designe, dans la Haute-Prov. les clous de poids. V. Traficha; à Digne, on doune le nom de senepas, aux clous à tête plate et large qu'on met au-dessous des souliers. Voy. Tacha.

SENEPIA, s. f. (senépie); serepa, dl. Le serein, le froid ou l'intempérie de l'air pendant la nuit. V. Seren.

Endurar la senepia, passer la nuit en rase campagne.

SENEPION, s. m. (senepien); sumsyson, BOUGEOLA, SENERPIEN, SARBAMPIOUM, SERAM-PIOUR, SUNRPION, SENESPIOU, SALAGROUM. ROSOlia, ital. Sarampion, esp. Sarampão, port. Rougeole, éruption cutanée, inflammatoire, se manifestant par des taches rouges, non ou très-peu élevées au-dessus du niveau de la peau, semblables à des piqures de puce et séparces les unes des autres par des espaces anguleux; commençant par la face et suivant ensuite tout le corps.

Éty. Senepion est un dim. de Senepa, v. c. m. petit clou, sous-entendu, tête de..... M. Astruc, croit que ce mot vient de l'arabe. V. Serampioun.

Il paraît que Hippocrate et Galien même, n'ont eu aucune connaissance de la rougeole; originaire d'Afrique, elle s'est répandue en Europe comme la petite vérole, dans les pre-miers siècles de l'ère actuelle.

Rhazès, médecin Arabe, qui vivait dans le neuvième siècle, en a donné la première des-

cription qui nous soit parvenue.

SENEQUIER, IERA, s. et adj. (senequié, ière); SERSIQUEM, SADGMEM. Gaucher, ère, qui se sert de préférence de la main gauche. V. Gauchier.

Ely. du lat. sinister ou plutôt de senec, gauche, et de ier, ouvrier de la gauche. V. Sinistr, R.

SENER, s. m. vl. Seigneur. V. Seignour et Segn, R.

SENES, vl. Senes, cat. Pour sans, V.

SENESCAL, s. m. vl. Senescal, cat. V. Senechal.

SENESCALCIA, S. f. VI. SENESCALQUIA, SENNESCALCIA, SENESCAUCIA. Senescalia, cal. esp. Siniscalchia, ital. Sénéchaussée. V. Senechaussea.

SENESCALQUIA, vl. V. Senescalcia. SENESCALX, s. m. vl. Sénéchal. Voy. Senechal.

SENESCAUC, vl. V. Senechal.

SENESCAUCIA, s. f. vl. V. Senescalcia. SENESCHAL, vl.

SENESES, vi. nom de lieu. Le Siennois.

SENESPION, V. Senepion.
SENESTRE, ESTRA, adj. (senestré, èstre); Sinistre, anc. cat. Siniestro, esp. Sinistro, port. ital. Gauche: Man senestra, main gauche. V. Gauch et Sinistr, R.

SENESTRER, vl. V. Senestrier. SENESTRIER, adj. vl. senestren. De

gauche, du côté gauche, gaucher. Ety. du lat. sinister. V. Sinistr, R. Substentivement, bouf qui ne sait tirer

que du côté gauche. Aub. SENET, s. m. (sené), dl. dim. de sens.

L'intelligence des petits enfants. V. Sent, R. SENET, s. m. Sénat ou conseil des femmes, Sauv. assemblée médisante.

Ety. Ce mot doit être un dim. de senat. V. Sen, R.

En vl. Concile, assemblée convoquée par des lettres closes scellées d'un scesu

SENFUSQUIN, d. lim. Alt. de sanfresquin. V. Fresquin.

SENG, s. m d. vaud. sencs. Signe, marque. V. Sign, R.
SENG, s. m. (séin). Seing; pour signature, V. Sign, R. et Signatura.

Blane seng, blanc seing, papier signé que l'on donne à quelqu'un pour le remplie selon sa volonté.

En vl. marque, signe. V. Signe.

SENGA, vl. Qu'il ou qu'elle ceigne, em-

SENGLA, V. Cengla et Cench, R. BENGLAR . Senglar , cat. V. Cenglar , Cench, R. et Senglier.

SENGLAS, s. m. (seinglás). Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, au ben-henri. V. Sangari.

SENGLE, s. f. anc. béara. Ceinture. V. Cench, R.

SENGLE, adj. vl. V. Single et Singu-

SENGLES, ENGLAS, pron. (seinglés, éingles); Sengles, cat. Singulares, esp. Singolari, ital. Chacun, une: Fo jujat de sengles, judicatum est de singulis, en senglas cioutat, dans chaque ville.

Ely. du lat. singulus, m. s. V. Singul, Rad.

SENGLES, A, expr. adv. d. vaud. En particulier. V. Singul, R.

Sia manifest a tuit e a sengles. Antechrist , d. vaud.

SENGLETA, s. f. vl. Guidon; plume de l'aile.

SENGLIER, s. m. (senglié); senglat, CHROLAR, SINGLAR, SARGLINE, CIRCLAN, CIR-GLIER, POURC-SENGLIER, SENGLAS. Cinghiale, ital. Sanglier, sanglier commun, Sus scrofa, Lin. mammifere onguiculé de la fam. des Pachydermes, très-commun autresois dans les forèts de la Provence et fort rare aujourd'hui.

Ely. du lat. singularis, parce qu'il va ordinairement seul, par opposition aux cochonsdomestiques qui sont presque toujours en troupe. V. Singul, R. ou pluiôt de l'alle-mand, zinken, qui a des dents courbes, formé du grec ζάγκλη (zagklė), une faux.

Le sanglier est la souche d'où sont sorties toutes les races de nos cochons domestiques.

La femelle on laye reçuit le mâle en décembre ou en janvier, et après cent vingt et quelques jours de portée, elle met bas six ou buit petits.

La tête du sanglier porte le nom de hure, et le lieu où il se retire celui de bauge. A l'àge de quatre ans, il se nomme quartenier.

SENGLOUN, s. m. vl. V. Cengloun el Cench, R.

SENGLOUT, et SENGLUT, V. Sanglut.

SENGOUNAIRA, s. f. (seingounaire). Espèce de filet. V. Sengounaire.

Fron tous escartas conmo perdriz ou gairo Ou cumo cambarotz dina uno sengounaire. La Bellaudière.

SERGOUNAIRE, s. m. (seingounairé). Espèce de filet.

Ety. du grec σάγουρον (sagouron), verveux, filet.

SENH, s. m. vl. san, can. Seny, and. cat. Sino, port. Segno, anc. ital. Signum, basse lat. cloche qui appelait les fidèles, cloche, seing; il ou elle se signe, admire; et adj ceint, environné.

SENHA, vl. V. Signa et Signe.

SENHA, S. l. vl. semmera, semmea. Senha, port. Enseigne; drapeau, bannière, étendard, cri de ralliement, V. Sign, R. qu'il ou qu'elle ceigne.

SENHADAMEN, adv. vl. Savamment.

V. Sign, R.

SENHAGOL, s. m. vl. Sceau, cachet.

V. Sign, R.

SENHAL, s. m. vl. Signe, étendard, bannière; blason, armoiries, sceau, cachet. V. Sign, R.

SENHAB, v. a. vl. Bénir, donner la bénédiction; faire le signe de la croix; sceller; admirer, s'étonner. V. Sign, R.

SENHAR, vl. V. Signar.

SENHARER, s. m. vl. Signal. V. Sign, Rad.

SENHAT, ADA, adj. et p. vl. Signé, V. Signat; marqué, ée, V. Marcat; bénit. V. Beinit et Sign, R.

SENHAU, s. m. anc. béarn. Signal. V. Signau et Sign, R.

SENHORE, v. a. vl. Ceindre. V. Cench, Rad.

SENHORE, s. m. vl. Seigneur. Voy. Senhor et Segnour.

SENHEIRA, vl. V. Seigneira.

SENHEIRA, s. f. vl. Enseigne, étendard. V. Senha et Sign, R.

SENHEL, vi. Alt. de Senhal, v. c. m. Seigneur. V. Segn, R.

SENH'EN, s. m. vl. sman'ny. Redondance de politesse; mot formé de senher en, seigner-en, seigneur.

SENHER, Titre d'honneur. V. Senhor et

Segnour.

SENEIERA, s. f. vl. Bannière. V. Sign, R. SENHOR., S. M. VI. SEIGHOR, SEIFHOR, SEIDOR , SERMER, SEIGHRA, SAIRGERA, SERMDRE, semmonar. Senyor, cal. Señor, esp. Senhor, port. Signore, ital. Seigneur, maltre; Dieu. Ety. du lat. senior. V. Segn, R. adj. principal.

SENEIORABLE, adj. vl. Du seigneur.

V. Segn, R.

SENHORAMENT, vl. V. Senhoratge. SENHORAT, vl. Seigneur, maltre. V.

Senhor et Segnour.

SENHORATGE, 6. M. VI. SEIGHORATGE, nomes, sumonamen. Senyoralge, cat. Señorage, esp. Senhioragem, port. Signoraggio, ilal. Souveraineté, puissance, seigneurie; seigneurage, seigneuriage, il se dit du droit qu'un souverain prend sur la fabrication des monnaies. V. Seignouria; pour domination, V. Segn, R.

SENHORAU, adj. vl. V. Segnouriau. SENHOREI, vl. V. Senhoratge et Se-

SENHOREIADOR, s. m. vl. Dominateur. V. Segn, R.

SENHOREJAR, v. n. vl. seigrobie, 421-CHOURLE , SERBORETAR , SEIGNOREJAR , SEGNOrejan, successioned , succession. Senyo-rejar, cat. Señorear, esp. Senhorear, port. Signoreggiare, ital Seigneurier, maltriser, dominer, commander, gouverner, administrer, faire le magnifique, être seigneur; être soumis, se montrer obéissant; entourer de respect.

Rty. de senhor et de eiar. V. Segn, R.

SENHORESSA, s. f. vl. Signoressa, ital. Dame, souveraine. V. Segn, R.

SENHOREYAMEN, s. m. vl. Signoreggiamento, ital. Domination, superiorité, puissance. V. Segn, R.

SENHORIA, S. f. vl. secnousia, Signoria, sucuoma. Senhoria, port. Senyoria, cat. Señoria, esp. Signoria, ital. Domination, puissance, pouvoir, seigneurie, domaine.

Ety. V. Senhor, Seignour et Segn, R. SENHORIL, ILA, adj. vl. Senhoril, port. Senhoril, esp. Signorile, ital. Scigneurial; noble, de qualité, V. Segn, R. souverain, dominateur, subst. seigneurie, pouvoir, domination.

SENHORILMENS, adv. vl. Senhorilmente, port. Signorilmente, ital. En sei-gneur, en maltre. V. Segn, R. SENHORIU, vl. V. Sinhoril.

SENHS, s. m. pl. vl. Cloches, reliques, sanctuaire.

SENI-GRAND, s. m. (séni-gran); sm:-GRAND, SIGNI-GRAND, SEIGHR-GRAND. Le grand père, l'ancien, les anciens.

Ety. du latin. senior, m. s. V. Sen, R.

Bouen counseou vau mai que cent mans. Coumo disoun leis seni-grands.

Avez councissut mestre Pierre Doou terradour lou pus encian; Pecaire era moun signi-grand.

SENIGREC, s. m. (senigré); surnamer, surnamer, dl. aursgar. Fenu-grec, Trigonella fonu-grocum, Lin. plante de la fam. des Légumineuses cultivée et sauvage.

Éty. Alt. de fenugrec (foin grec).

SENIGREC FER, s. m. Fenu-grec sauvage, variété de la précédente, qui croit spontanément dans la Basse-Provence. V. Garc. Fænum græcum sylvestre, p. 188.

SENIL, s. m. (seni). Nom languedocien du serein. V. Cini.

SENIL, adj. vl. Senil, esp. port. cat. Senile, ital. Sénile, de vicillard.

Éty. du lat. sonilis, m. s. V. Son, R. SENILHA, s. f. (senille); seria. Atôme, brin de poussière, poussière qui s'élève du feu et qui tombe sur les corps environnants. SENIQUIEA, V. Senequier, Gauchier

et Sinistr, R.

SENISCLET, s. m. (senisclé); senisclet Puber. Nom qu'on donne, en Languedoc, à l'arroche puante. V. Pombroya.

SENISCLET, s. m. Ce mot désigne, aux environs de Toulouse, plusieurs espèces du genre Chenopodium, telles que le viride, le glaucum urbicum, etc. et l'atriplex hastata.

SENISCLET AUDOUBOUS, s. m. (senisclé aoudourous). Nom que porte, à Toulouse, le Chenopodium botrys. V. Herba doou cor.

SENISSOUN, s. m. V. Senessoun. SENMANA, s. f. vl. V. Semana et Sept,

SENNESCALCIA, vl. V. Senescalcia. SENNIGE, s. m. (seinnidgé). On donne ce nom, à Thorame, aux feuilles des pins et des mélèzes, qu'on va chercher dans les forêts pour faire de la litière. V. Pinoufa. SENOBRE, vl. V. Cinobre.

SENON, V. Sinoun.

SENOT, s. m. (seno). Senau, grand batiment dont on se sert pour la course, il a deux mais gréés de voiles quarrées.

Ety. de l'angl. enow. SENRE, vl. V. Cendres.

SENROS, adj. vl. V. Cendrous. SENS, s. m. (seins), et impr. sen. Senso,

ital. Sentido, esp. port. Sen et Seny, cat Sens, faculté par laquelle l'animal recoit l'impression des corps étrangers, et la juge; jugement, intelligence; bons sens, raison; la vraie signification d'un mot, d'un proverbe ; situation, position; côté.

Ely. du lat. sensus. V. Sens. R.

Es au sens de l'enfant, il est tombé en enfance.

Aquot fa veire lou sens qu'as, cela montre ton peu de jugement.

N'a pastout lou sens que li fau, il n'a pas

du bon sens de reste. Agues mai de sene qu'eou, montrez-vous

plus sage que lui, ayez plus de raison.

Sensa sens ou pauc de sens, insense, écervelé.

Leis cing sens, les cinq sens, c'est-à-dire: la vue, l'ouie, l'odorat, le goût et le toucher.

Quand l'esprit parla, adiou lou sens. Tandon.

SENS, sense, sines, see, vl. Sans. Voy. Sensa.

SENSA, vl. Revenu, pour cens. V. Cens. Rad.

Gran sensa, grand revenu.

SENSA, Pour chisson brûlé. V. Sinsa SENSA, prép. excl. (séinse); chers, set, SET, SAMO, SEN, SENS, SENSE, SENES, SENS. Senza, ital. Sin, esp. Sem, port. Sens, cat. Sans: Sensa sens, insensé; Sensa cessar, sans relache.

Ety. du lat. sine.

SENSA-BIAI, s. m. (seinsa-biai). Maladroit, gauche.

SENSAL, vl. Censitaire. V. Censal et Cens, R.

SENSAMENT, adv. (seinsaméin); sessiadament. Sensalamente, ital. Sensément, d'une manière sensée.

Ety. Ce mot est dit pour sensadament et forme de sensada et de ment. V. Sent, R.

SENSA-PENSAMENT, s. m. (scinsepeinsamein). Sans souci. SENSARAGI, V. Censaragi et Cens,

Rad. SENSARIA, V. Censaria et Cens, R.

SENSA-SENS, s m. Tête folle, tête légère, personne inconsidérée.

SENSAT, ADA, adj. (seinsa, ade); se-pat. ADA, Assenat. Sensato, ital. Sensudo et Sensato, port. Sensat, cat. Sensé, ée, qui a beaucoup de bons sens.

Ety. de sens et de al, sens fait. V. Sent, Rad.

SENSATION, s. f. (sensatie-n); Sensazione, ital. Sensacion, esp. Sensação, port. Sensació, cat. Sensation, impression que l'âme reçoit des objets, par le moyen des

Ety. du lat. sensationis, formé de sens, sens, et de la term. ationis. V. Sent, R. SENSAU, V. Censau et Cens, R.

SENSER, dl. V. Sincere.

SENSERIGALA, s. f. (seinserigále). Nom languedocien de la petite mésange bleue. V. Guingarroun.

SENSERIGALHA, s. f. C'est d'après M. d'Anselme, un des noms de la charbonnière. V. Serralhier.

. SENSIADAMENT, et

SENSIAT, vl. V. Sensament, Sensat el

Sent, R.

SÉNSIBILITAT, s. f. (sensibilità); Sensibilitat, cat. Sensibilità, ital. Sensibilidad, esp. Sensibilidade, port. Sensibilité, propriété inhérente aux corps organisés qui les rend aptes à receveir une impression; compassion, tendresse.

Ety. du lat. sensibilitus, italie, m. s. V.

Sent, R.

SENSIBLAMENT, adv. (seinsiblamein); Sensibilmente, ital. Sensiblemente, esp. Sensivelmente, port. Sensiblament, cat. Sensiblement, qui tombe sous les sens.

Éty. de sensibla'et de ment, d'une manière

sensible. V. Sent, R.

SENSIBLE, IBLA, adj. (seinsiblé, ible); BARSIPLE. Sensibile, ital. Sensible, esp. cat. Sensivel, port. Sensible, qui a du sentiment, qui recoit aisement l'impression des objets; qui est aisément touché, ému, attendri ; qui est vivement touché; qui tombe sous les sens.

Éty. du lat. sensibilis, fait de sensi, gén. de sensum, sentiment, et de bilis, propre au.

V. Sent, R.

SENSIFICAR, v. a. vl. Causer, procurer sensation, rendre sensible. V. Sent, R. SENSITIU, IVA, adj. vl. Sensitiu, cat. Sensitivo, esp. port. Sensitif, ive. Ety. du lat. sensitivus, m. s. V. Sent, R.

SENSITIVA, s. f. (sensitive); Sensitiva, ital. esp. port. cat. Sensitive, acacia sensitive, Mimosa pudica, Lin. ar brisseau de la fam. des Légumineuses originaire d'Amérique.

Ety. du. lat. sensitivus, sensitif. V. Sent,

Rad.

SENSSIBILITAT, vl. V. Sensibilitat. **SENSUAL**, adj. vl. Sensuel, qui tombe sous les sens. V. Sensuel.

SENSUALAMENT, adv. (sansualamein); Sensualmente, ital. port. Sensualment, cat. Sensuellement, d'une manière sensuelle.

Éty. de sensuala et de ment. V. Sent, R. SENSUALITAT, s. f. (sensualità); Sensualità, ital. Sensualidad, esp. Sensualidade, port. Sensualitat, cat. Sensualité, attachement aux plaisirs des sens.

Éty, du lat. sensualitatis, gén. de sen-

sualitas. V. Sent, R.

SENSUEL, ELA, adj. (sensuél, èle); SANSUEL. Sensuale, ital. Sensual, esp. port. cat. Sensuel, elle, voluptueux, attaché aux plaisirs des sens, qui flatte les sens.

Éty. du lat. sensualis, m. s. V. Sent, R. SENT, sens, radical dérivé du lat. sentire, sentio, sensum, sentir, avoir le sentiment, gouter, d'où sensibilis, sensible; sensus, sens; sententia, sentence; sensatio, sensation.

De sensus, par apoc. sens; d'où: Sens, Sens-ament, Sens-at, Sens-ation, Sens-uel, Sensual-ital, Dis-sens-ion, In-sens-at.

De sens, par la suppression de s, sen; d'où : As-sen-at.

De sensibilis, par apoc. sensibil; d'où: Sensibil-itat, In-sensibilitat, In-sensiblament.

De sensibil, par la suppression du dernier i, sensibl; d'où: Sensible, In-sensible.

De sentire, par apoc. sent; d'où : Sent, Sent-ida, Sent-ir, Coun-sentir, Pre-ssentir, Res-sentir Coun-senta-ment, As-sentit, Senti-ment, Pre ssentiment, Coun-sentiment, Ressentiment, De-sens-at, As-senta-ment, Sent-

De senientia, par apoc. et changement de 1 en c, senienc; d'où: Senienc-a, Senienc-i, Senienci-ar, Senienci-ous, Senienci-ousa.

SENT, Jasm. Pour sente, il ou elle sent. V. Sent, R.

En vl. je sais, je connais. SENT, s. m. vl. Le sentiment.

Ely. du lat. sensus. V. Sent, R.

SENT, ENTA, adj. et s. (sein einte), d. bas lim. et g. Saint, ainte. V. Sant et Sant, R. Senta mitoucha. V. Santa-mitoucha.

Sounar lou sent, sonner la cloche. SENTA, dl. Pour Santa, sainte.

SENTAR, v. n. vl. Sentar, cat. esp. port. Etre assis. V. Sed, R. SENTAT, vl. adj. Sentado, esp. Assis.

V. Assetat; pour sainteté, V. Santetat.

SENTE, vl. Le centième. V. Centieme et Cent, R.

SÉNTENA, s. f. (seinténe). Sentine, lieu le plus déclive d'un vaisseau où les caux s'amassent.

Éty. du lat. sentina, dérivé de sentire, selon Vossius, à cause de l'odeur que ces lieux répandent. V. Sent, R.

SENTENA, Pour centaine. V. Centena et Cent, R.

SENTENA, S. f. ossec, sentene. Centaine. V. Centena.

SENTENÇA, (seinteince); Sentença, cat.

SENTENCI, s. f. (seintèinci); serrencia. Sentenza, ital. Sentencia, esp. cat. Sentença, port. Sentence, pensée morale qui est universellement vraie et louable même hors du sojet auquel on l'applique; jugement rendu.

Ely. du lat. centencia, m. s. V. Sent, R. Coundamnar per una sentenci, sentencier. SENTENCIA, Sentencia, cat. V. Sentenci.

SENTENCIAL, adj. vl. Sentencieux. V.

SENTENCIAR, V. a. VI. SENTENSIAR. Sentenciar, cal. esp. port. Sentensiare, ital. Sentencier, donner une sentence contre quelqu'un; juger, prononcer une sentence.

Éty. de sentenci et de ar. V. Sent. SENTENCIOUS, OUSA, adj. (sentensious, ouse); Sentenciós, cat. Sentenzioso, ital. Sentencioso, esp. port. Sententieux euse, qui contient des sentences, qui est de la nature des sentences, qui s'explique par sentences.

Éty. du lat. sententiosus, ou de sentenci et de ous.

SENTENIER, vl. V. Centenier. SENTENSA, vl. V. Sentenci. SENTENSIAR, vl. V. Sentenciar. SENTENTIA, vl. V. Sentenci. SENTERIAS, s. f. pl. (seinteries), en dl. Dyssenterie. V. Flus-de-sang.

SENTIBLE, IBLA, adj. vl. Sentible, cat. esp. Sensible, v. c. m. et Sent, R.

SENTICOUS, OUSA, adj. (scinticous, óuse), dg. Pointilleux, euse.

SENTIDA, s. f. (seintide); Sentid, cat. Sentido, esp. Odorat, la faculté de sentir les odeurs.

Éty. de sentir et de ida. V. Sent, R. Aver gis de sentida, n'avoir point d'odorat.

N'en aver sentida, en avoir un pressentiment, le soupçonner.

A bouena sentida, il a le nez bon. Il signifie aussi odeur, bona, marride,

SENTIER, s. m. (scintié); BRAYCOU. Ser-

der, cat. Sendero, esp. Sentierol, ital. Sentier, petit chemin.

Ety. du lat. semi-iter, d'où semita, m. s. SENTIMENT, s. m. (seintimein); surreman. Sentiment, cat. Sentimiento, esp. Sentimento, port. ital. Sentiment, faculté de sentir, sensibilité morale, sensation, perception, opinion, pensée, avis, bon sens.

Éty. de sentir, et de la term ment, maniè-

re de sentir. V. Sent, R.

SENTIMENTAL, ALA, adj. (scintimeintal, ale); surrementav. Sentimentale, ital. Sentimental, esp. port. Sentimental, ale, qui a le sentiment pour principe.

**SENTINA**, s. f. (sentine, dl. Un appuie-pot, ustensile de cuisine fait de fer ou de terre cuite, en demi-cercle, qu'on met derrière un pot à feu, crainte qu'il ne se renverse. Sauv.

SENTINA, s. f. Sentina, esp. cat. port. ital. Sentine, partie la plus basse d'un navire, lieu plein d'immondices, endroit où se commettent toutes sortes de crimes.

Ety. du lat. sentina, m. s.

SENTINELA, B. f. (sentinele); sasti-Bella. Sentinella, ital. port. Centinela, esp. Centinella, cat. Sentinelle, fantassin qui monte la garde et fait le gué à un poste où il est placé, on fait souvent ce mot masculin.

Éty. de la basse lat. sentinella, m. s. fait selon Vossius, de sentire, qui dans la basse lat. comme en ital. signifie, éconter, entendre, parce que c'est là la principale fonction de la sentinelle. V. Sent, R.

# On nomme:

VÉDETTE, la sentinelle de la cavalerie. VIGIE, celle de la meris

Relevar de sentinella, d. bas lim, reprocher à quelqu'un sa faute.

SENTIR, v. n. Sentir, répandre une odeur bonne ou mauvaise; ce verbe est souvent impersonnel.

Sente bouen, il sent bon, puer, sentir man-

Sentir la sapina, être aux abois. Sentir l'escaufit, sentir le remugle.

Sentir l'uscle, sentir le brûlé. SENTIR LOU, s. m. vl. Sentir, cat.

Le tact, le sens du toucher. SENTIR, v. a. (seintir); PLEIBAB. Sentire, ital. Sentir, esp. port. cat. Sentir, recevoir une impression par le sens, flairer, ré-

pandre une certaine odeur, avoir un certain gout, ressentir, fig. gouter, connaître, remarquer, apercevoir, etc.

Lou podi plus sentir, Tr. je ne puis plus le souffrir.

Lou podi plus ni veire ni sentir, je ne puis plus le voir ni entendre parler de lui.

**SENTIR**, v. a. vl. Entendre, apercevoir. Anem sentir, allons savoir, apprendre, entendre.

Ety. du lat. sentire, m. s. V. Sent, R.

SENTIR SE, v. r. Sentirse, esp. Se sentir, connaître l'état des forces dans lequel onse trouve, connaître ses ressources, participer à un bien ou à un mal commun à plusieurs autres.

Dans la langue d'oc, ce verbe a encore une signification qui n'est pas connue en fran-çais, en parlant d'une fille qui commence à ètre nubile, on dit: coumença à se sentir, se sente dejà, elle commence à avoir du tempérament, à éprouver les effets de la puberté. V. Sent, R.

SENTIS, s. m. (seintis). Nom nicéen du micocoulier. V. Falabreguier.

SENTIT, IDA, adj. et p. (seinti, ide); surve. Sentido, esp. Senti, ie, et non sentu. V. Sent, R.

En vl. découvert.

SENTIX, s. f. vl. Ronce, églantier,

Ely. du lat. sentiæ.

SENTOUR, s. f. (seintou). saurou. Senteur, émanation des corps, sentie par l'odorat, odeur.

Ety. du lat. sentire. V. Sent, R. Aigua de sentour, eau odoriférante. Peses de sentour, pois de senteur.

La noblesso n'y vai que pas (à la foire de Beaucaire), Car la sentou li farie mau.

Michel.

SENTROGAL, s. m. vl. Callitric. SENTURA, vl. V. Centura et Cench, R. SENUT, vl. V. Sensat et Sent, R. D'aquot senut, du sensé.

SEO, vl. Sien. V. Siou.

SEON, d. vaud. Ils ou elles sont assis ou assises.

SEON, nom d'homme. Sehon, roi des Amorrhéens.

SEOU, s. m. (seou); crov. Suif, la graisse du bœuf, de la vache, de la brebis et de la chèvre, qui après avoir été fondue se durcit promptement, ce qui la rend propre à faire des chandelles.

Ety. du lat. sebum, et par contr. seum, sew, seow.

### On nomme:

SUIF DE PLACE, SUIF EN JATTE ou SUIF EN PAIN, le suif qui a été moulé dans une forme de bois. SUIF EN BRANCHE, la graisse desséchée et propre à faire du mif.

PETIT SUIF, in graisse qui se fige sur le bouillon.

SEOU, s. m. (séou). Courée, composition de suif, d'huile, de soufre, de resine, de verre pilé, dont on enduit le fond des vaisseaux pardessous, afin de conserver le bordage.

SEOU, vi. Su ou connu : Al seou de to lo monde, au vu et au su de tout le monde.

Volée de coups. Garc.

SEOU, vl. d. bas lim. Sien. V. Siou.

SEOUCL, radical dérivé du latin saroulare, sarculo, sarcier, et non de circulare, comme on l'a prétendu.

De sarculare, par apoc. sarcul, par suppr. de u, sarci, et par changement de ar en cou, seoucl; d'où : Seoucl-ar, Seoucl-at, Seoucladour, Seoucl-aire, Seoucl-un, et les mots par c, Ceouclar, etc., pour ceux qui ont fait dériver ce mot de Circulare, Cioucleiris, Cioucl-ada, Cioucl-ar.

SEOUCLADA, s. f. (seouclade); s=ov-claci. L'action et le temps de sarcler. Aub. SEOUCLADIS, adj. (seoucladis). Qui est

en état d'être sarcié. Aub.

SEOUGLADOUR, s. m. (seoucladon); ceoucladou, dl. Sacho, port. Sarcioir, serpette à long manche pour sarcler. Sauv.

Éty. de seouclar et de adour, litt. qui sert à sarcier. V. Sarci, R.

SEOUCLADURA, s. f. (seoucladure). Sarclure, action de sarcler; ce qu'on a arraché en sarclant. V. Seouclun.

SEOUCLAGI, s. m. (seoucládgi); Lou SECUCIAR, SICUCIADA, SECUCIAGE. Sachadura, esp. Sarclage? sarclée? l'action de sarcler, d'enlever les mauvaises herbes, temps où l'on sarcle; prix du sarclage.

Ety. du lat. sarculatio ou de Seouclar, v. c. m. et de agi. V. Sarci, R.

SEOUCLAIRE, s. m. (seouclairé); pra-BALBE. Sarchiatore, ital. Sachador, port. Sarcleur, celui qui sarcle.

Ety. du lat. sarretor ou de seouclar et de aire, qui sarcle. V. Sarcl, R.

SEOUCLAIRIS, s. f. (seoucleiris), szov-CLEIRIS, SIOUCLEIRIS. Sarcleuse. V. Sarcl, R.

SEOUCLAR, V. a. (seoucla); CEOUCLAR, CIOUCLAB, SIOUCLAN, SARCLAN, D'HERBAR. Sachar, port. esp. Sarchiare, ital. Sarcler, arracher les mauvaises herbes.

Ety. du lat. sarculare, m. s. V. Sarcl, Rad.

SEOUCLAT, ADA, adj. et p. (seouclá, ade); Sachado, port. esp. Sarclé, ée.

Ety. du lat. sarculatus, ou du rad. Ceoucl et de at, ada, qu'on a sarcle. V. Sarcl, R.

SEOUCLUN, s. m. (seouclun); shoucluna, SHOUCLEIBA, SIGUCLUM, SHOUCLADURA. SATCIUTE, mauvaise herbe arrachée en sarclant.

Éty. du lat. sarritura. V. Sarcl, R. SEOUDADA, vl. Salaire. V. Salari et Solid, R.

SEOUDAR, v. a. vl. Payer. V. Pagar et Solid, R.

### SED

SEPA, V. Cep. SEPA, V. Cepa et Coupa.

SEPADEL, s. m. (sepadèl), dl. Lacs. V. Lacet.

SEPAR, V. Cepar et Coupar.

SEPARABLE, ABLA, adj. (separablé. áble); Separabile, ital. Separable, esp. cat. Separavel, port. Séparable, qui peut être séparé.

Ety. du lat. separabilis.

SEPARACIO, vl. Separacio, cal. Voy. Separation.

SEPARADAMEN, adv. vl. Separadament, cat. V. Separamen.

SEPARAMENT, adv. (separaméin);

Separatamente, ital. Separadamente, esp. port. Separadament, cat. Séparément, à part l'un de l'antre.

Ety. de separat et de ment. V. Part, R. SEPARAR, v. a. (separa); Separare, ital. Separar, esp. port. cat. Séparer, désunir les parties d'un même tout; distinguer, ranger.

Ety. du lat. separare, m. s. V. Part, Rad.

SEPARAR SE, v. r. Separarse, esp. cat. Separsi, ital. Se séparer, se diviser en plusieurs parties; s'éloigner, se détacher les uns des autres.

SEPARAT, ADA, adj. et p. (separá, áde); Separado, port. esp. Séparé, éc.

Ely. du lat. separatus, m. s.

SEPARATIO, vl. et

SEPARATION, s. f. (separatie-n); se-PARATIEM. Separazione, ital. Separacion, esp. Separação, port. Separació, cat. 8éparation, action de séparer, de désunir.

Éty. du lat. separationis, gén. de separatio, m. s. V. Part, R.

SEPARATIU, IVA, adj. vl. Separatiu, cat. Separativo, esp. ital. Séparatif, ive, propre à séparer.

Ety. du lat. separationis, m. s. SEPAUTURA, s. f. (sepaouture). Alt. de Sepultura, v. c. m. et Sepel, R.

L'home es predestinat coumo dis l'escriture, L'un viou dez, vint, trent'ans, l'autre men, l'autre may, L'un plega sous paniers à Paris ou à Zaix, L'autre davan sa monort gravo sa sepauturo.

Labellaudière.

SEPEL, SEBEL, SEPULT, SEPULCE, radical dérivé du latin sepelire, sepelio, sepultum, ensevelir, d'où sepulchum, sépulcre; sepultura, sépulture.

De sepelire, par apoc. sepel; d'où: Sepelire, Sepel-it.

De sepel, par le changement du p en b, sebel, sebelh; d'où : Sebelh-ir, Sebelh-it, Sebel-it, Sebel-ir, Sebell-ir.

De sebel, par le changement du b en v, sevel; d'où : En-sevel-ir, En-sevel-it.

De sepulchrum, par apoc. sepulcr. De sepultura : Sepultura , Sepaut-ura , Sebolt-ura.

SEPELIRE, v. a. (sepeliré), d. béarn. saprelin. Sepelir, esp. Ensevelir. Voy. Enterrar.

Ety. du lat. sepelire, m. s. V. Sepel, R. SEPELIT, IDA, adj. et p. (sepeli, ide), d. béarn. Sepelido, esp. Enseveli, ie. Voy. Enterrat et Sepel, R.

Pris subst. il signific sépulture.

SEPELLIR, vl. V. Sepelir et Sepel, R. SEPI, V. Supi.

SEPIA, dl. Seria, esp. cat. V. Supi. SEPILHOUNS, V. Cepilhouns. SEPIOUN, V. Supioun. SEPMANA, s. f. anc. béarn. V. Semana

et Sept, R. SEPOUN, s. m. V. Cepoun.

Sepoun d'un acte, minute ou original d'un

contrat. SEPS, vl. V. Espèce de peine ; haie.

V. Menotas. Éty. du lat. sepes. SEPI, ser, serrem, radical pris du latin septen, sept, et dérivé du grec ἐπτα (hepta),

De septem: Septembre, Septen, Septen-a.
De septem, par apoc. sept; d'où: Sept,
Sept-anta, Sept-ieme, Septiem-a, Septioma-ment, Sept-ima, Septima-ment,
Sept-uages-ima.

De sept, par la suppression du p, set; d'où: Set, Set-en, Set-mana, Set-tembre. De sept, par la suppression du t, sep:

De sept, par la suppression du t, sep; d'où : Sep-mana, Semana, Seman-ada, Seman-ier, Seman-oun, Subre-semana.

SEPT, nom de nombre (sèt); ser. Sette, ital. Siete, esp. Sete, port. Set, cat. Sept, nombre impair qui suit immédiatement le nombre six ou six plus un; 7, ou en chiffres romains VII.

Ety. du lat. septem, m. s. V. Sept, R.

A cause du sabbat qui revenait le septième jour, le nombre sept a été sacré parmi les Juis, aussi voit-on chez eux une infinité de choses comptées ou ordonnées par sept. La septième année était consacrée au repos de la terre. Il est parlé, dans l'écriture sainte, de sept églises, de sept chandeliers, de sept branches au chandelier, de sept lampes, de sept étoiles, de sept secaux, de sept anges, de sept trompettes, de sept taureaux, de sept béliers, de sept brebis.

Les païens l'avaient aussi en vénération : ils comptaient sept planètes, ils avaient sept autels, ils immolaient sept victimes.

Dans la religion moderne, le nombre sept se treuve partout : aussi, on a distingué sept pseaumes de David, on a sept sacrements, sept péchés mortels, sept œuvres de miséricorde, etc.

SEPTANTA, adj. num. (setánte); suttanta. Settanta, ital. Setenta, esp. port. Setanta, cat. Septante, soixante-dix.

Éty. du lat. septuaginta, m. s. V. Sept, Rad.

En français, ce mot ne s'emploie guère qu'en parlant de la version des septante et en calculant.

On entend par les septante les 72 interprêtes ou traducteurs de l'écriture sainte dont se servit Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, pour traduire l'Ancien testament, d'hèbreu en grec, l'an du monde 2758, 277 ans avant J.-C.

SEPTANTIEME, EMA, adj. Soixantedixième, septantième.

SEPTAS, s. f. pl. vl. Liens.

Éty. du lat. sepes, haie, elôture, chose qui vient.

SEPTAT, vl. V. Exceptat.

SEPTEMBRE, s. m. (seleimbré); Seltembre, ital. Septiembre, esp. Septembro, port. Selembre, cat. Septembre, le neuvième mois de l'année actuelle.

Éty. du lat. september, formé de septem, sept, parce que ce mois était le septième chez les Romains. V. Sept, R.

Ce mois était le second de l'année Egyptienne et le troisième dans le calendrier Athénien. Romulus en fit le septième des Romains et lui donna le nom numérique de september, que César conserva. Il est devenu le neuvième depuis que l'année commence en janvier.

C'est le 22 septembre que le soleil entre dans le signe de la balance, ce qui a fait dire au poëte Castel:

Quand, des jours et des nuits égalant la durés, La balance parait sur la voûte azurés, L'autormue, couronné de pampre et de raisins, Prend des mains de l'été le sceptre des jardins.

**SEPTEN**, nom de nombre ordin. d. vaud. Septième.

Ety. du lat. septenarius, de sept. Voy.

Sept, R.
SEPTENA, s. f. (septène); SETENA. d.
bas lim. L'office des morts qu'on fait célébrer sept jours après l'enterrement.

Ety. du lat. septena, sept en nombre. V. Sept, R.

SEPTENARI, adj. vl. sevenare. Septenari, cat. Setenario, csp. Septenario, port. Settenario, ital. Septénaire. V. Sept, R.

Substentivement: Un septenari, un septé-

**SEPT-EN-GOULA**, s. f. Espèce de poire. V. *Pera*.

SEPTENTRIO, vl. V.

SEPTENTRION, s. m. (seléntrie-n); SETTENTRIOUS, SEPTENTRIOUS. Settentrione, ital. Septentrion, esp. Septembrião, port. Septentrio, cat. Septentrion, le Nord. Voy. Nord.

Ety. du lat. septentrionis, gén. de septentrio, m. s. fait de septem, sept, et de triones, nom que les Romains donnaient aux étoiles de la grande et de la petite ourse. V. Sept, R.

SEPTENTRIONAL, ALA, adj. (septemtriounal, ále); SEPTANTRIOUNAU. Settentrionale, ital. Septentrional, esp. port. Septentrional, cat. Septentrional, ale, du côté du septentrion.

Ety. du lat. septentrionalis, m. s. Voy. Sept, R.

SEPT-HARPAS, s. f. pl. aspancat-jauma. Nom qu'on donne à l'hippocrépide vivace ou fer à cheval, Hippocrepis comosa, Lin. plante de la fam. des Légumineuses, commune partout.

Ety Ses gousses crochues, réunies sept ou huit ensemble lui ont valu le nom qu'elle porte. V. Sept, R.

SEPTIEMAMENT, adv. (selièmamein);
SETIEMAMENT. Septièmement, en septième

Éty. de septiema et de ment. V. Sept, R. SEPTIEME, IEMA, adj. (setième); serieme. Settimo, ital. Septimo, esp. port. Seten, cat. Septième, nombre ordinal qui suit le sixième.

Substantivement, un septième, 1/7.

Ety. du lat. septimus, m. s. V. Sept, R. SEPTIFORME, adj. vl. Septiforme, à sept formes, de sept façons : La létania septiforma so es de VII manieras.

Ety. de sept et de forma.

SEPTIMA, adj. d. vaud. Septimo, esp. Septima, cat. Septième.

Ély. du lat. septima, m. s. V. Sept, R. SEPTIMAMENT, vl. V. Septiemament. Ély. de septima et de ment. V. Sept, R. SEPTMANA, vl. V. Semana.

SEPTUAGENARI, ARIA, adj. (septuagenari, arie); Septuagenario, a, esp.

Septuagenari, cat. Septuagénaire, qui est agé de 70 ans.

Éty. du lat. septuagenarius, m. s.

SEPTUAGESIMA, s. f. (septuadgesime); septuagesima, cat. esp. port. Settuagesima, ital. Septuagesime, le dimanche qui précède la sexagésime et qui est le troisième avant le premier dimanche de carème, le septième avant la quinzaine de Pâques.

Éty. du lat. septuagesima, comme le premier dimanche de carème est appelé quadragesime, parce qu'il est le premier de la quarantaine, ceux qui commençaient à jeuner huit jours plutôt appelèrent quinquagesime ou cinquantaine, le dimanche auquel le jeûne commençait, par la même raison ceux qui commençaient à l'un des deux dimanches précédents, nommèrent l'un sexagésime et l'autre séptuagesime en retrogradant toujours; et ce dernier est en effet septième, avant le dimanche de la passion. Bergier. V. Sept, R.

SEPTUAGEZIMA, vl. V. Sepluage-

SEPULGRAL, ALA, adj. (sepulcral, ále); sepulcral. Sepulcrale, ital. Sepulcral; esp. port. cat. Sépulcral, ale, qui appartient, qui a rapport au sépulchre.

Ety. du lat. sepulcralis. V. Sepulcre et Sepel, R.

SEPULCRE, s. m. (sepúlcré); тоинвюс. Sepolcro, ital. Sepulcro, esp. port. Sepulcre, cat. Sépulcre, tombeau, lieu destiné pour y mettre un corps mort; il ne se dit que dans le style élevé.

Éty. du lat. sepulcrum, fait de sepelirs, ensevelir, qui est dérivé de sepes, haie, parce que les lieux où l'on enterrait anciennement étaient entourés de haies. V. Sepel, R.

Les Hébreux creusaient ordinairement leurs tombeaux dans les rocs, usage que plusieurs peuples ont imité depuis.

SEPULTURA, s. f. (sepulture); SEPAUTURA. Sepultura, esp. ital. port. cat. Sépulture, lieu désigné ou consacré pour rendre les derniers devoirs aux morts, avec les pieuses et religieuses cérémonies de l'inhumation.

Éty. du lat. sepultura, formé de sepelire. V. Sepel, R.

### SEQ

**SEQ**... Cherchez par Cee... les mols que vous ne trouverez pas en Seq.

SEQU, szan, ancer, radical pris du latin sequi, sequor, secutus sum, suivre, venir après, d'où les sous-radicaux latins sequela, sequelle; consequi, aller après; consequent; qui suit, consequent; persecutor, persécuteur; persecutio, persécuteur; persecutio, persécuteur; persecutio, persécutior, subsequens, subsequent.

De secutus, par apoc. secut; d'où: Persecut-ar, Per-secut-at, Per-secut-iar, Persecut-our.

De sequor, par la suppr. de uo, seqr, et par le changement du q en g, segr; d'où : Segr-e, Re-ssegre, Cous-segre.

De secut, par le chapgement du c en g, segut, segu; d'où: Per-seguc-ion, Per-segu-ir, Suit-a, Suit-ar, Suiv-ant, Suivant-a.

De exsequi, par apoc. execut; d'où: Execut-ar, Execut-at, Execut-if, Execution, Execut-oiro, Execut-our, Execut-oo.

De sequor, par apoc. sequ; d'où: Sequança, Sequ-ela, Sequ-estre, Sequestr-ar, Coun-sequ-ant, Counsequ-ança, Suit-a, En-suita, Suivre, Pour-suivre.

De seculus, par apoc. secut; d'on : Persecul-ar, Per-secut-ion, Per-secut-our, Counsecut-if, iva, Counsecutiva-ment.

De sequor, par le changement de o en a, et du q en g: Seguar.

De seguar, par apoc. segu; d'où: Esseguent, Tras-seguen, Segu-eiroun, Seguent, Segu-ida, Segu-ir.

SEQUADA, vi. V. Secada el Seccaressa. SEQUANÇA, s. f. (sequance). Séquence, suite de cartes de la même couleur.

Éty. du lat. sequentia, fait de sequi, suivre. V. Segu, R.

SEQUANÇA, s. f. Un importun, un ennuyeux. V. Sequela et Sequ, R.

Éty. de seccar, sécher, ennuyer.

SEQUELA, s. f. (sequèle); Sequela, ital. esp. port. cat. Séquelle, multitude, grand nombre de gens qui se suivent, qui sont attachés au même parti; conséquence, suite.

Ety. du lat. sequela, m. s. formé de sequi, soivre. V. Segu, R.

SEQUENSSA, s. f. vl. V. Counsequença. SEQUENTRE, vl. prép. Pour après, V. Apres et Sequ, R.

SEQUESTRAGE, dl. et

SEQUESTRAGI, s. m. (sequestrádgi); Sequestro, ital. Seguestracion, esp. Sequestração, port. Sequestre et séquestration, action par laquelle on met quelque chose en Sequestre, v. c. m.

Éty. de sequestre et de agi, litt. mettre en séquestre. V. Sequ, R.

SEQUESTRAR, v. a. (sequestrá); zmezovertan. Sequestrare, ital. Sequestrar, esp. port. Séquesirer, metire en sequesire; separer, isoler.

Ety. du lat. sequestrare, m. s. V. Sequ, R. SEQUESTRAR SI, v. r. Se séquestrer, se mettre à part, se retirer du commerce du

SEQUESTRAT, ADA, adj. et p. (sequestra, ade); Sequestrado, ada, esp. Séquestré, ée.

Éty. du lat. sequestratus, m. s.

SEQUESTRE, s. m. (sequestré); Sequestre, ital. esp. port. Séquestre, dépôt d'une chose litigieuse en main tierce, fait par ordre de justice ou par convention des parties; celui à qui l'on confie le dépôt; fig. ennayeux.

Ety. du lat. sequestrum, m. s. formé de sequor. V. Sequ, R.

SEQUETADA, s. f. (sequetade), d. lim. Seconsse. V. Gangassada.

Ety. du lat. succutere, secouer.

SEQUETAR, v. a. d. lim. Secouer. V. Gangassar.

Ety. du lat. succutere, secouer.

BEQUEZA, vl. Secchezza, ital. Maigreur. V. Seccaressa.

**SEQUIERA**, s. f. (sequière). Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, à un tas d'arbrisseaux qu'on a arrachés en essartant les terres et qu'on brûle ensuite.

Éty. de Sec, R. et de iera.

En vl. sécheresse. V. Seccaressa.

SEQUIN, s. m. (sequin); Zecchino, ital. Sequin, port. Cequi, cat. esp. Sequin, monnaie d'or qui a cours en Italie et dans le Levant, et dont la valeur varie de onze, à douze francs.

Ety. Ce nom vient, à ce que l'on croit, de zecchia, nom de l'hôtel des monnaies à Venise, où le sequin fut frappé pour la première fois.

Or de sequin, or pur.

# SER

SER, sur, saur, radical pris du latin serere, sero, sertum, joindre, approcher, engager dans, continuer, lier; dire, parler, et dérivé du grec ξιρω (éirô), dire, et de ξιρω (éirô), nouer, enlacer, par le changement de l'esprit doux en s, d'où les sous-radicaux desertor, déserteur, qui se disjoint; inserere, insérer, mettre dedans; sermo, sermon, parole, langage; asserere, assurer; dissertare, disserter.

De serere, par apoc. ser; d'où : Ser-ia. De desertor, par apoc. desert; d'où: Desert-ar, Desert-ur, Desert-ion, En-sertir, Is-ser, Issert-ir.

De inserere, par apoc. inser; d'où: Inser-at, Inser-ar, Inser-at, Insert, Insertar, Insert-at, In-ser-ir, In-ser-it.

De sermo : Sermo.

De sermonis, gén. de sermo, par apoc. sermon; d'où: Sermon-ar.

De sermon, par le changement de o en ou: Sermoun, Sermoun-aire, Sermoun-ar.

De asserere, par apoc. asser, et par changement de e en u, assur; d'où : Assur-ar, Assur-at, Assur-ança.

De dissertare, par apoc. dissert; d'où: Dissert-ar, Dissert-ation.

De sert, par le changement de e en a, sart; d'où : En-sart-ar , In-ser-cio , In-sert-ion.

SER, 2, radical dérivé du latin serus, a, um, tardif, qui vient le soir, d'où serum, le soir, et serolinus, du soir.

De serus, par apoc. ser; d'où: Ser, Ser-o, Ser-ada, As-ser-ar.

De serotinus, par apoc. serotin, par suppr. de ot, serin, et par changement de i en e, seren; d'où : Seren, Seren-a, Seren-ada; En-sei, Soir, Souar, Souer.

SER, 3, ustur, suns, us, radical dérivé du latin esse, sum, est, sunt, être, je suis, il est, ils sont, d'où essentia, ce qui fait qu'une chose est, essence; prasens, présent ; absens, qui est loin de, absent.

De esse, par apoc. ess; d'où: Ess-er, Ess-entia, Essenci-al, Essencial-ment, Ser.

De absens: Absenç-a, Absens-a, Absens. De absentis, gén. de absens, par apoc. : Absent, Absentar, Absencia, Absens, Ent-itat, Ento-mens, Ni-en, Nei-en, Ni-ent, Nient-eza, A-ni-ent-ar.

De præsentis, gén. de præsens, par apoc. present; d'où: Present, Presenta-ment, Represent-ar, Re-presentat, Re-present-ation, Present-able, Re-present-ant, Re-present-atif, Pres-ent-ar.

De present, par le changement du t en e: Presença, Sub-st-ança, Sub-stans-a, Sub-stanti-el, Sub-stant-if, Su-st-ent-ar.

SER, s. m. vl. Serra, cat. pork ital. Sierra, esp. Cime, sommet de montague, col, défilé. V. Serre.

SER, Pour serpent, V. Serp, R.

SER, vl. Sieur, sire, il fait aussi partie de mes-ser.

SER, Pour valet, serviteur, V. Varlet et Servitour.

SER, d. bas lim. et vl. Pour le soir, V. Sero et Ser, R. 2.

Grand ser, vl. nuit close.

SER, v. subst. vl. Ser, port. esp. cat. Être, verbe substantif et auxiliaire.

SER, Pour serve, il sert : en vl. cerf.

SERA, s. f. (sère), dl. Colline; en vl. cime, sommet de montagne, col, défilé. V. Serre.

SERA, s. f. vl. Sera, ital. Soir. V. Sero. SERA, S. f. (sére); TRIDA, CERBA, CHACA, CHA-CHA, SESRBA, CERA. Draine, grosse grive ou grive de gui, Turdus viscivorus, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres ou Glyphoramphes (à bec à entaille).

Cette espèce de grive n'habite en général nos climats que pendant l'hiver, mais il n'est pas rare d'en voir cependant qui séjournent toute l'année et nichent parmi nous, sur des arbres élevés, où elles font entendre un ramage assez agréable.

SERA, s. f. Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso, au pan de mer. V. Roucau; au labre louche, Labrus luscus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Léïopomes (à opercules lisses), qui atteint la longueur de deux décimètres; au labre tourd, V. Tourdoureou; au labre saxatile, Labrus saxatilis, Risso, dont le corps est d'un verd brun, la ligne latérale bleue et l'abdomen argenté; au labre paré, Labrus festivus, Risso, à dos et corps obscur, verdâtre, avec des tâches azurées, ligne longitudinale argentée, et à abdomen varié, de couleur d'or, de roux et d'argent; au labre rubigineux, Labrus rubiginosus, Risso, distingué par la nageoire pectorale d'un jaune doré.

SERADA, s. f. (serade); VESPEADA, VE-HADA, SERAU, d. m. Serata, ital. Serão, port. Soirée, veillée, l'espace de temps qui s'écoule depuis le déclin du jour jusqu'à ce qu'on se couche.

Ety. de sera et de ada. V. Ser, R. SERAFIN , vl. V. Seraphin.

SERA-GAVOTA, S. f. SERA-GAVOUETA. Nom qu'on donne, à Avignon et en Proven-ce, à la literne. V. Sera-mountagnarda.

SERA-GAVQUETA, d. m. V. Sera-

SERALH, s. m. (seráil); Serraglio, ital. Sérail, palais de l'empereur des Turcs; ses femmes, ses concubines, et par extension, maison où il y a beaucoup de courtisannes.

Éty. du persan seraï ou saraï, palais. SERAMENT, Alt. de Serment, v. c. m.

SERA-MONTAGNARDA, s. f. d. m. TOURDOU-MOUNTAGNIER, CHA CHA, GRIVA-COU-CHOCHA, SERA-GAVOURTA. Nom qu'on donne à la litorne, Turdus pilaris, Lin. oiseau du même genre que le précédent.

Cet siseau ne paraît dans nos climats qu'au mois de novembre, il habite le reste de l'année dans les Alpes, d'où le nom de sera mountagnarda, qu'on lui donne.

SERAMPION, s. m. (serampióu), dl. SERRAMPIOU. Sarampion, esp. Sarampo, port.

Rougeole. V. Senepion.

Ety. M. Astruc pense que ce mot vient de Jean Serapion, médecin Arabe, qui a parlé de la rougeole dans un de ses ouvrages.

SERAN, dg. Pour serviran, serviront. E bostos traucs tant barrats sion-els.

Ne bous seran de ré.

Bergeyret.

SERAPHIN, s. m. (seraphin); sesareum. Serafin, esp. Seraphim, port. Serafino, ital. Serafi, cat. Séraphin, esprit céleste qui est du premier des sept chœurs des anges.

Éty. du lat. seraphim, dérivé de l'hébreu saraphin, anges lumineux, éclatants comme les flammes; c'est le pluriel de saraph, qui signifie proprement un serpent de seu, dérivé du verbe sarapha, brûler.

Dérivés : Séraphique, qui appartient aux

Séraphins.

SERAPHINA, s. f. (seraphine). Nom qu'on donne, aux environs de Marseille, à une espèce de mésange.

Ety. C'est une altération de Serra-fina,

v. c. m.

Cassaires, cresez mi, Tuéguez pas la cardalino, Passeroun, ni seraphino. Bellot.

SERAPHIQUE, ICA, adj. (seraphiqué, ique); Seraphico, port. Serafico, ital. esp. Serafic, cat. Séraphique, qui appartient aux Séraphins.

Ety. du lat. seraphicus.

SERAUN, vi. lis ou elles seront.

SERAUS, vl. Pour sera vos, vous serez. SERA-VERDA, s. f. (sére-vérde). Nom nicéen du guépier. V. Serena.

SERBA, di. V. Serva, Resclausa et Serv, Rad.

SERBANT, ANTA, s. (serbán, ánte), dg. Serviteur, esclave. V. Servant et Serv, Rad. 2.

SERBAR, dl. Pourgarder, conserver. V. Gardar et Serv, R.

SERBE, s. f. vl. Moutarde. V. Moustarda.

Éty. Alt. de seneve.

SERRICIAL, di. Garde malade. V. Serviciau et Serv, R.

SERBIDOUR, s. m. d. béarn. Pour Servitour, v. c. m. et Serv, R. 2.

SERBIGE, adj. vl. Aquatique, de marais, de rivière.

SERBIN, s. m. (serbin). Nom qu'on donne, dans la Basse-Prov. selon Deléchamp, au genévrier de Lycie, Juniperus lycia, Lin. arbrisseau de la sam. des Conisères, qu'on trouve dans les forets de la Provence-Méridionale.

SERBITOU, Alt. lang. de Servitour, v. c. m. et Serv, R.

SERBITUR, dl. Voy. Servitur et Serv, Rad. 2.

SERCADIS, V. Cercadis.

SERCAIRE, s. m. vl. Sarcleur. V. Seouclaire et Seouci, R.

SERCAR, Chercher. V. Cercar et Quer, Rad.

SERCAT, ADA, adj. et p. vl. Cherché, ée, tourné. V. Quer, R.

SERCLAR, v. a. vl. V. Seouclar. SERCLAT, ADA, adj. et p. V. Seouclat. SERCLE, vi. V. Ceoucle.

SERDENHA, nom de lieu vl. Cerdagne. SERE, ERA, adj. (séré, ére), d. bas lim. Serein, qui est clair, doux et calme, en par-lant de l'air. V. Seren, R.

SEREN, radical pris du lat. serenus, serein, clair, sans nuages, fig. calme, tranquille, et dérivé du grec ξηρός (xèros), sec.

De serenus, par apoc. seren; d'où: Seren, Seren-ar, Seren-al, As-serena, Seren-issime. Seren-itat, A-serenar.

De seren, par la suppression de n, sere; d'où : Sere, Sere s, Ser-ia.

SEREN, s. m. (serein); Serè, cat. Sere-no, esp. port. ital. Serein, vapeur humide et froide, ordinairement malsaine, qui se fait sentir le soir, depuis le coucher du soleil.

SEREN, ENA, adj. Serein, sereine, sans nuages, clair, brillant, en parlant du ciel, tranquille, doux en parlant du visage.

SERENA, S. f. vl. CEBERA. Serena, Cat.

Beau jour.

Ety. du lat. serenum.

SERENA, s. f. (serene); ounguma, oun-gumena. Sirena, ital. esp. port. Siren, lat. Serena, cat. Sirène, monstre fabuleux, moitié femme, moitié poisson, qui attirait les voyageurs par la douceur de son chant, dans les écueils de la mer de Sicile, fig. femme qui a une belle voix.

Ety. du lat. sirena, ou du grec σειρήν (seiren), formé de σετρα (seira), chaîne, à cause du pouvoir de ses charmes.

En vl. sorte de serpent.

SERENA, S. f. MARGEA-MEGU, SERA VERDA, SIRERA, SERENTA. Guépier commun, Merops apiaster, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Ténuirostres ou Léptoramphes (à bec grèle), commun pendant l'été, aux environs de Mezel, d'Estoublon, de Valensoles et beaucoup plus commun en

Ety. Son chant n'a rien d'assez remarquable pour lui avoir valu le nom qu'il porte.

Cet oiseau habite les rives sabionneuses où il pond de 4 à 6 œufs blancs, un peu plus petits que ceux du merle. En Afrique l'incubation dure de 17 à 18 jours.

SERENA, s. f. Est encore le nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon M. Roux, au pic verd. Voy. Pic vert.

Éty. Probablement à cause de la ressemblance de son plumage avec celui du guépier. V. le moi précédent.

SERENA, s. f. vl. Sérénade, pièce de poësie des troubadours dans laquelle l'amant gémissait dans l'attente du soir, et accusait la longueur du jour qui le séparait de sa dame. V. Alba.

Ety. de seratina, du soir. V. Ser, R. 2. SERENA, s. f. (seréne), dl. Serena, cat. La rosée du soir. V. Aiguagnad et Seren. Ély. de seratina. V. Ser, R.

A la serena, au serein, à la belle étoile. BERENADA, s. f. (serenade); Serenala, ital. esp. port. cat. Sérénade, concert d'instruments ou de voix, qu'on donne la nuit sous les fenêtres d'une personne qu'on veut honorer.

Éty. du lat. serotina, sous-entendu musica, musique du soir, ou de seren et de la term. pass. ada, chose faite en plein air; on nomme aubada, celle qui se donne le matin. Voy. Ser, R. 2.

SERENAR, v. a. et n. (serená); marian, Albernunan, missenunan. Serengre, ital. Serenar, port. esp. cat. Exposer au serein, à la fraicheur de la nuit et à la rosée; on expose ainsi les viandes qui ont l'odeur de la sauvagine, pour la leur faire perdre; devenir serein, calmer; faire beau temps.

Ety. de seren et de l'act. ar. V. Seren, Rad.

SERENAT, ADA, adj. et p. (serena, ade); AMSEREMAY. Serenado, port. esp. Rendu serein; exposé au serein.

Éty. du lat. serenatus, m. s. V. Seren et Ser, R. 2.

SEBENAU, s. m. Aub. V. Seren

SERENGAR, v. a. (serengà), dl. Serengar de cebas, roussir des ognons au beurre ou à l'huile. V. Fregir.

SERENISSIME, IMA, adj. (serenissime, ime); Serenissim, cat. Serenissimo, ital. esp. port. Sérénissime, titre d'honneur donné à quelques princes.

Ety. du lat. seronissimus, super. de sere-nus, serein. V. Seren, R.

SERENITAT, s. f. (serenita); Serenitat, cat. Serenistà, ital. Serenistad, esp. Serenistade, port. Sérénité, état de l'air qui est serein ; tranquillité de la physionomie.

Éty. du lat. serenitatis, gen. de serenitas, m. s. V. Seren, R.

SERENTA, s. f. (sereinte); Aser. Faux sapin, pesse, épicéa, sapin gentil, sapin élèvé, Pinus abies, Abies excelsa, Dec. arbre de la fam. des Conifères, commun sur les montagnes de la Haute-Provence.

Ety. SERENTA, s. f. Nom qu'on donne, par altération au guépier, dans les environs de Draguignan. V. Serena.

SERES, s. m. vl. Serein. V. Seren, R. SERESIN, dl. Serein, oiscau. V. Serin et Canari.

SERESTRE, s. m. (serèstré). Séchoir, essui. Cast.

SERETA, s. f. sérete). Nom qu'on donne à l'orphée, Sylvia philomela, Temn. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Ténuirostres.

Éty. Dim. de sera.

SEREZIN, s. m. M. d'Anselme dit qu'on donne ce nom, en Languedoc, au cini. Voy. Lucre.

SERF Que, vl. Qu'il ou qu'elle serve; pour esclave. V. Serv.

SERF-VOULANT, V. Cerf-voulant. SERGA, S. f. VI. SARDIL, SMESA. Serge. V. Sergea.

SERGEA, s. f. (sardge); samua, samesa. Sargia, ital. Sarga, esp. Sarja, port. cet. Serge, sorte d'étoffe croisée, demi-laine, fabriquée à quatre marches, ordinairement en laine, et quelquesois en soie, ou moitié s leine, moitié fil.

Bty. Probablement du lat. serieum, étoffe de soie, par la suppr. de i et changement du c en g, avec l'apoc. ou de l'arabe merica, selon Covarruvias et Skinner.

SERGEA, V. Sargea.

SERGEANAS, s. m. (serdgeanas). Un déterminé, un homme intrépide et indompta-

Éty. de sergeant et de l'augm. dépr. as.

V. Sera, R. 2.

SERGEANT, s. m. (serdján); szaglast, SARJAH, SARGEAHT, FOUROU, SARYAH, GAHAFAT. Sargento, port. Sergente, ital. Huissier, sergent, officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, des assignations, etc. sous-officier d'infanterie au-dessus du caporal; valet de ville.

Ety. du lat. serviens, ientis, dérivé de servire, servir, parce que le sergent est comme le serviteur du juge. V. Serv, R. 2.

SERGEANT, S. M. CABAPAT, DAVI. Davier? sergent, instrument dont les menuisiers et les tonneliers se servent pour rapprocher les pièces qu'ils veulent réunir.

Ety. de serviens, servire, servir, ou selon quelques-uns parce qu'il contraint et presse

comme un sergent.

# Dans le sergent en fer on nomme:

VERGE, la tige on harre de fer coudée à l'une de ses extremités.

TALON ou MENTONNET, la partie recourbée du conde

qui s'applique aur les obj-ts à presser. COULISSE on MENTONNET MOBILE, le morces de for Jens lequel in tige passe et qui porte une vis au bout er serrer les abjets qu'on veut presser.

PATTE, la pertie de la coulisse qui s'appuye sur l'objet à

SERGEANTS, s. m. pl. (serdgeans). Gendarmes, éteincelles qui s'élancent du charbon qu'on allume ou qu'on souffle étant allumé, et qui se divisent en pétillant.

SERGETA, V. Sargeta.

SERIA, s. f. (serie); Serie, ital. esp. port. cat. Série, suite, succession.

Ety. du lat. series, m. s. V. Ser, R. SERIA, adj. f. vl. Claire, sereine. Éty. du lat. serenus. V. Seren, R. Luna seria, lune sereine.

SERIER, susama, s. m. vl. V. Cerisier. SERIESAS, s. f. pl. vl. V. Cerisa.

SERIGAT, s. m. (seriga), dl. Espèce d'oiseau de proie, Sauv. il paralt appartenir au genre falco.

SERIGOT, vl. V. Sarigot.

SERIN, s. m. Serein des Canaries. Voy. Canari.

C'est aussi le nom nicéen du cini. V. Venluroun.

Ély. du lat. siren, sirène. V. Serena. SERINÇOUN, s. m. (serInçoun). Un des noms du seneçon, selon M. Garc. V. Sene-

çoun. SERINETA, s. f. (sérinéte). Serinette, petit orgue propre à instruire les oiseaux.

Ety. de serin, parce que elle sert particuhèrement à l'éducation de cet oiseau. Voy. Serena.

Elle est composée des mêmes parties que l'orgue de Barbarie, Voy. Orgues. On dit l

SER qu'elle fut inventée à Nancy en Lorraine et. qu'elle se nommait turiutaine.

SERINGA, s. f. (seringue); summan, ms-Sourced, escherifed, savringa, escheringa. Seringa, port. ital. Xeringa, esp. cat. Seringue, petite pompe qui sert à attirer et à repousser l'air et les liqueurs, qu'on emploie le plus souvent pour donner des lavements ou pour faire des injections.

Ely. du lat. syringa, dérivé du grec συριγξ (surigx), flute ou corps cylindrique creux.

Selon l'usage auquel on les destine, et la forme qu'elles ont, les seringues portent les épithèles d'anatomique, vaginale, urétrale, auriculaire, oculaire, etc.

# Dans une seringue on nomme:

CORPS DE POMPE, le cylindre croux qui sontient le liquide et dans lequel le platon joue. PISTON, cylindre plein, destiné à pousser le liquide. CANULE. V. Canula.

La seringue que nous venons de décrire est d'invention moderne; du temps d'Hippocrate on se servait d'une vessie munie d'un roseau, pour donner des lavements ple même usage a encore lieu dans plusieurs pays et particulièrement dans les campagnes. Dans le Brésil on emploie un intestin de bœuf, et dans l'Amérique Septentrionale, des bouteilles de gomme élastique. V. Lavament.

M. Boiscervoise, potier d'étain, a inventé, dans ces derniers temps, une seringue à cric et M. Heymann, ferblantier, en a imaginé une à pompe: ces deux grands hommes sont

de Paris.

On a donné des brevets d'invention pour les perfectionnements apportés aux seringues, à MM. Eberhard et Lafitte, à Paris, le 19 décembre 1806; à Boiscervoise, le 12 juin 1807; à Dode et Duverne, le 4 septembre 1807; à Fourchéelchemin, à Paris, le 23 août, 1816; à Négassek, à Paris, le 22 janvier, 1808; à Philippe Millien, à Paris, le 14 sévrier 1822. V. Clyssoir.

De Graaf, Regniar, médecin hollandais, mort le 17 août 1673, est l'inventeur de la

seringue à injections.

SERINGAR, v. a. (seringa); saurengar. Seringar, port. Sciringare, ital. Xiringar, esp. cat. Seringuer, pousser une liqueur avec une seringue, injecter, donner des lavements.

Ety. de seringa et de ar, ou du grec συριζω (surizò), m. s.

SERINGAR SE, v. r. Se seringuer, prendre des lavements.

SERINGAT, s. m. (seringa); LILAC BLANC. Seringat ou seringat odorant. Philadelphus coronarius, Lin. arbrisseau de la fam. des Myrtées, originaire de la Suisse, de la Savoie et du Piémont, qu'on cultive comme plante d'ornement.

Ely. Syringa, nom que les anciens donnaient à cet arbrisseau, dérivé de σύριγξ (surigx), siûte, parce que son bois vidé de sa moelle, est creux comme une flûte.

SERINGUA, vl. V. Seringa. SERINGUETA, s. f. (seringuéte). Dim.

de seringa, petite seringue. SERINSOUN, Garc. Alter. de Seneçoun,

SERIOLA, s. f. (serióle). Nom nicéen du carans Duméril, Carana Dumerili, Risso,

poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. de Atractosomes (à corps en fueçau), qui pèse jusqu'à cent kilog. et de la sériole rafinesque, Seriola rafinesquii, Risse, de la même fam. et du même genre que le précédent, qui est la Seriola Dumerilii de Risso, dans son Hist. Nat. celle-ci a le corns varié de bleu, de fauve, de jaunatre, d'argenté et de brun, la nageoire de la queue courte et la queue en demi-lune.

SERIOUS, OUSA, adj. (serious, ouse), et impr. semous. Serioso et Serio, ital. Serio, esp. port. Seriòs, cat. Sérieux, euse, grave, il est opposé à enjoué; qui peut avoir des suites facheuses; qui n'est pas simulé.

Éty. du lat. serius, m. s. formé selon Nonnius, de se, priv. et de risus, ris, qui ne rit point, M. de Roquesort la sait dériver de

serum, serus, tardif, soir.

SERIOUS , s. m. (serious); Seriedad , esp. Sérieux, gravité dans l'air ou les ma-nières, Prendre soun serious, prendre son sérieux, ne badiner plus, se fâcher presque.

Seriosament, cat. Seriosamente, ital. Seriamente, esp. port. Sérieusement, d'une manière grave, sérieuse, sans rire.

Ely. de seriousa et de ment.

SERISIB, s. f. vl. Cerise. V. Cerisa. SERJANT, s. m. vl. V. Sergeant.

SERMAR, v. a. (serma), di. Tremper le vin , y ajouter de l'eau.

Ety. de l'ital. scemare, diminuer.

SERMAR, v. a. vl. Disposer, préparer,

SERMAT, ADA, adj. et p. vl. Disposé, ée, préparé, orné.

SERMEN, s. m. et

SERMENHA, s. f. vl. Sarment. V. Sacr, Rad.

SERMENHA, s. f. vl. Cerfeuil.

SERMENT, vl. V. Sarment et Sacr, R. pour sarment, jet de la vigne. V. Sis. SERMO et

SERMOCINATIO, s. f. vl. Sermocination, figure de Rhétorique.

Ety. du lat. sermocinatio, m. s. V. Ser. Rad.

SERMO-DE-LIGNADA, vl. Généalo-

Ety. Discours sur la lignée.

SERMON, s. m. vl. Sermo, cat. Sermon, esp. Sermão, port. Sermone, ital. Discours, parole, sermon, langage, narration, remontrance, propos; proverbe.

Ety. du lat. sermo, m. s. V. Ser, R. SERMONADOR, vl. V. Sermonaire. SERMONAIRE, vl. V. Sermounaire. SERMONAMEN, s. m. vl. Prédication,

SERMONAR, v. n. vl. Sermonear, esp. anc. cat. Sermonare, ital. Sermonner, discourir, prêcher.

Ety. de sermon et de ar, ou du lat. sermonicari. V. Ser, R.

SERMONAYRE, S. M. VI. SERMONAURE. Sermoneur, prédicateur. V. Sermounaire. SERMOUN, s. m. (sermoun), et impr. sarmoun, precue. Sermone, ital. Sermon, esp. Sermão, port. Sermo, cat. Sermon, discours chrétien prononcé en chaire, dans

une église, pour instruire et édifier les fidè-

les; fig. remontrance ennuyeuse et importune.

Éty. du lat. sermonis, gén. de sermo, discours. V. Ser, R.

SERMOUNAIRE, s. m. (sermounáiré); Sermonari, cat. Sermonaria, port. esp. Sermonatore, ital. Prédicateur, en vl. aujourd'hui sermonnaire; recueil de sermons et livre qui les contient.

Ety. de sermoun et de aire, qui fait on renferme des sermons. V. Ser, R.

SERMOUNAR. v. a. (sermouna); Sermonar, anc. cat. Sermoneggiare, ital. Sermonear, esp. Sermonner, faire des remontrances ennuyeuses et hors de propos.

Ety. de sermoun et de ar, faire des sermons. V. Ser, R.

SERNALHA, SERVALIA, SARFALEA. Un des noms languedociens du lézard verd. Voy. Letrou et Limbert.

Éty. du celt. selon M. Astruc. SERNER, dl. Sasser, tamiser. V. Tamisar.

Éty. du lat. cernere, m. s. V. Cern, R. SERNIAR, v. a. (serniá), d. de Marseille. Épurer le grain. Désanat.

SERNILHAR, V. Sarnilhar. SERNIN, dl. V. Cerne. SERNIN, nom propre. V. Saturnin.

Sant Lazare vo sant Sernin , Es à dire sant Saturnin. Dageville.

SERNUT, UDA, adj. et p. (sernú, úde), et mieuz cassur, dg. Tamisé, éc. V. Tamisat et Cern, R.

> Be que semble (tant es menudo) A la hario prim sernudo. D'Astros.

Bien qu'elle semble (tant elle est tenue) à la farine finement tamisée.

SERO, s. m. (sere); vesees, sours, sas, sena, ses. Sera, ital. Soir, la dernière par-tie du jour et la première de la nuit.

Ety. du lat. serum, sero, m. s. V. Ser, Rad. 2.

Sus lou sero, sur le soir.

Bona sera, bon soir. Buona sera, ital. A sera ou hier sera, hier au soir, et non hier soir ni hier à soir. Ieri sera, ital.

Rouge de sera beou temps espera, rouge du soir, blanc du matin, fait la journée du pélerin.

SEROMENT, s. m. (seroméin), dl. Serment. V. Sarment et Sacr, R.

SEROR, vl. Pour sœur , V. Souerre, Sorre, Sur et Religiousa.

Éty. Altér. du lat. soror.

SEROU, s. f. d. bearn. Sœur. V. Sora et Sur.

SEROUDELHA, s. f. (seroudeille); se-moudella, senoudella, dl. La seroudelle ou le seigle de mars. Sauv. Dict. Lang.

SEROUS, OUSA, adj. (serous, ouse); Seros, cat. Seroso, ital. esp. port. Séreux, euse, trop chargé, trop plein de sérosité; aqueux

Ély. du lat. sero plenus.

SEROUSITAT, s. f. (serousitá); nomoun. Serosilà , ital. Serosidad , esp. Serosidade, I

port. Serositat, cat. Sérosité, la partie la siers et de la fam. des Cultrirostres ou Ramplus aqueuse des humeurs.

Éty. du lat. serum, petit lait.

SERP, radical pris du lat. serpere, serpo. ramper, se traîner sur le ventre, dérivé du grec ἔρπω (herpo), m. s. par le changement de l'esprit rude en s, d'où : serpens, serpent.

De serpere, par apoc. serp; d'où : Serp, Serp-alas, Serpat-ier, Serpat-iera, Serpat-oun, Serp-ilh-iera, Serp-oulet.

De serpentis, gen. de serpens, par apoc. Sarpent, Serpent, Serpent-eou, Serpent-ina,

Sarpent-eou, Sarpent-oun. SERP, 8. m. (8èr); ASSERP, ASSEARP, SER, CALOBRA. Serpente et Serpe, ital. Serpiente, esp. Serpente, port. ital. Serp et Serpent, cat. Nom commun à presque tous les serpents et particulièrement aux couleurres, reptiles de l'ordre des Ophidiens et de la sam. des Hétérodermes, qui sont privés de crochets venimeux.

Ety. du lat. serpentis, gen. de serpens, formé de serpo, ramper. V. Serp, R.

Meltre au nis de la serp, réduire aux abois, à la misère, mettre sur le grabat.

« Les serpents ont de tout temps inspiré à l'homme et à la plupart des autres êtres animés des craintes justement fondées et une horreur presque insurmontable : horreur tellement innée, tellement préconçue, que les espèces même qui ne connaissent point le danger ou qui n'ont guère à le redouter, sont effrayées à la vue de ces bêtes rampantes, comme on voit les rongeurs s'enfuir à l'aspect du loup, et la souris trembler en apercevant le chat. C'est l'effet d'un instinct inconnu qui met tout être animé à même de conserver son existence, en lui signalant ses ennemis naturels. Cloquet Dict. Sc. nat. Art. serpents, T. 48, p. 521. »

Les espèces venimeuses, abondantes dans les climats brûlant de l'Afrique et de l'Amérique, se réduisent dans nos pays à la Vipère,

V. Vipera.

SERP-DE-MAR, S. f. SERPENT-DE-MAR, SERP, SER et BISSA. Nom commun à plusieurs espèces de poissons qui n'ont souvent entre eux d'autre ressemblance que la forme serpentine tels sont:

Le serpent de mer taché, Ophisurus ophis, Lacép. Murana ophis, Lin. Poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Péroptères (manquant de quelques nageoires), qu'on nomme Bissa de mar, à Nice. Il est rare dans nos mers.

Le serpent de mer unicolore, Ophisurus serpens, Lacép. Muræna serpens, Lin. Poisson du même genre que le précédent, connu aussi à Nice sous le nom de Bissa de mar,

V. aussi le mot Bissa.

SERPAR, v. n. (serpá); sarpar, sevar L'Ancna. Serper, lever l'ancre, t. de mar. SERPATANA, dl. V. Sarbacana.

SERPATAS, s. m. (serpatás); Serpenton, esp. Serpentas, cal. Augm. de serp, gros serpent, serpent effrovable.

Ety. de serp et de atas. V. Serp, R. SERPATIER, s. m. (serpatié); sea-Nom arlésien du héron pourpré, Ardea purpurea, Lin. oiseau de l'ordre des Echasphocopes (à bec tranchant), qu'on nomme, dans le Gard, Bernard-peccaire et Bitor.

Ety. de serp, serpent, et de ier, parce qu'on croit qu'il se nourrit particulièrement de serpents. V. Serp, R.

SERPATIERA, s. f. (serpatière). Repaire ou retraite des serpents; lieu où il y en a beaucoup.

Éty. de serpatas pour serpent, et de la term. mult. iera. V. Serp, R.

SERPATOUN, s. m. (serpatoun). Dim. de serpent, petit serpent, serpenteau. Voy. Serp, R.

SERPEN, s. f. vl. Serpent, cat. Ser-

pent. V. Serp, R.

SERPENT, s. f. vl. Serpiento, esp.

Serpent, cat. Serpent. V. Serp, R.

Ha una serpent mot grand dita boas. Elucid. de las Propr.

Il y a un serpent très-grand, dit Boas.

SERPENT, s. m. Serpent, instrument de musique à vent qui sert à soutenir un chœur de chantres; celui qui en joue.

Ety. de sa forme tortueuse qui le fait ressembler à un serpent. V. Serp, R.

### On nomme :

TUBE, la tige de l'instrument. PERCE, le diamètre du tnyau. COU, la partie supérieure resserrée en un canal plus étroit, et qui est souvent un tuyan de cuivre on d'argent. BOCAL L'embonebure

Le bœuf, dans le premier volume de son Histoire d'Auxerre, dit qu'un chanoine de la cathédrale de cette ville, nommé Edme Guillaume, trouva, vers 1590, le secret de tourner un cornet en forme de serpent, qui, perfectionné peu à peu, a donné lieu à cet instrument.

SERPENTAR, v. n. (serpanta); Serpear, esp. Serpenter, se mouvoir par replis tortueux comme un serpent, aller en serpentant.

Ety. du lat. serpere, m. s.

SERPENTEOU, s. m. (serpanteou). Serpenteau, petite susée volante sans baguette, qui au lieu d'aller droit en haut, monte obliquement en serpentant, d'où le nom qu'on lui a donné.

Éty. V. Serp, R.

SERPENTI, et

SERPENTIN, adj. vl. Serpentino, port. esp. ital. Serpentin, tortueux, euse, de serpent.

Ety. du lat. serpentinus, m. s. V. Serp, Rad.

SERPENTINA, s. f. vl. Serpentina, esp. port. ital. Serpentine, couleuvrine, plante.

Éty. de sa ressemblance avec la peau du serpent. V. Serp, R.

SERPIGE, s. f. vl. Serpige, dartre.

Inpelige... es dita serpige, comme de quæres de quiza et serpent de serpiginoza. Elucid. de las Propr.

SERPIGINOS, OZA, adj. vl. Serpentineux, euse, qui est de la nature du serpent. Ety. du lat. serpere, ramper. V. Serp, R. SERPIGINOZ, vl. V. Serpiginos.

SERPOUL, dl. V. Serpoulet et Serp, R. SERPOULET, s. m. (serpoulé); sarroupol, esp. Serpão, port. Serpillo, ital. Serpol, esp. Serpão, port. Serpoll, anc. cat. Serpolet, Thymus serpillum, Lin. petite plante de la fam. des Labiées commune surtout dans les montagnes de la Haute-Prov. V. Gar. Serpillum vulgare, p. 439.

Éty. du lat. eerpillum, dérivé du grec ἐρπολλος (erpullos), dont la racine est ἔρπο (erpo), je rampe, parce que cette plante est rampante. V. Serp, R.

SERQUA-POUNCHA, V. Cerca-poun-

eha. SERQUAR, vl. V. Cercar.

SERR, radical pris du latin sera, serrore, cadenas, verrou, barre de porte, et dérivé du grec σεφά (seira), serrure, corde, parce que anciennement on liait les portes avec des cordes pour les fermer, d'où le latin serare, fermer à clef, c'est-à-dire, avec la serrure.

De sera, par apoc. et addition de r, serr; d'où : Serr-alha, Serralh-ier, Serralh-eta,

Serralh-egear, Serralhar.
De serra, corde, est venu serrar, tout ce qui sert à fermer, à serrer, et par apoc. *serr* ; d'où : Serr-ar, Des-serrar, Re-serrar, Des serrat, Re-serrat, Serra-ment, Serr-a.

De serr, par le changement de s en a, les mêmes mots.

SERR, 2, radical dérivé du latin serra, scie formé de secare, couper, comme si l'on disait secerra, Isidore pense que ce mot est formé par onomatopée, les deux r, expri-mant le son aigre et dur de la scie.

De serra, par apoc. serr; d'où: Serr-a, Serr-ar, Serr-aire, Serr-agi, Serr ilha, Serr-eta, Serret-ouna, Serr-aires.

De serra, par le changement de a en ea, marra et comp. Searr-ilha.

De serra, par le changement de e en a, sarr; d'où: Sarr-aire, Sarr-ar, Sarr-eta, Sarr-ilha, Sarrilh-egear, Sarr-et, Sarretar, Sarr-oun, Es-serrat, Seil-a, Seil-aire.

SERRA, TERTRA, RUTTE, dl. Serra, port. ital. Sierra, esp. Serrad, cat. Montagne. V. Serra.

Éty. de l'esp. sierra, chaîne de montagnes. En vl. serre, défilé, colline.

SERRA, s. f. (sèrre). Serre, lieu couvert où l'on enserme pendant l'hiver les végétaux pour les mettre à l'abri de la gelée, et où l'on cultive des plantes qui exigent une température plus élevée que celle de nos climats.

Ety. de serrar, serrer, enfermer. V. Serr, Rad.

Quoique l'invention des serres soit récents on n'en connaît point l'auteur, on sait seulement qu'on la doit aux Anglais et aux Hollandais, sous le règne de Louis XIV.

SERRA, S. f. (sèrre); searra, sarra, rassega, messega, messa, seita, sanneta. Sega et Resega, ital. Sierra' esp. Serra, port. cat. Scie, lame de fer longue, plate et dentelée d'un côté, destinée à couper le bois, les métaux, la pierre, les os, etc.

Éty. du lat. serra, formé de secare, couper. V. Serr, R. 2.

Dounar de pas ou de camin à la serra, donner de la voie à la scie.

On nomme en français, trait de scie, le passage que se fait la scie dans le bois, en travers, et voie, celui qu'elle se fraye en long.

On dit la scie s'empâte, quand elle retient

la sciure entre ses dents.

Les traditions grecques attribuent l'invention de la scie, à Acale ou Perdix, élève et neveu de Dédale. Une mâchoire de serpent qui lui servit à couper un morceau de bois lui en donna l'idée, 1290 ans avant J.-C. quoique cet instrument paraisse assez simple il est encore inconnu chez plusieurs peuples et particulièrement dans beaucoup de contrées de la Russie.

On voit des scies gravées sur les obélisques des Egyptiens ce qui annoncerait que la connaissance de cet instrument est plus ancienne qu'on ne le croit communément.

Dans le mois de septembre 1799, invention des scies sans sin, propres à débiter des bois de toutes grosseurs, par Albert, de

SERRA D'AIGUA, S. f. CEITA. Sierra de agua, esp. Moulin à scie, machine mue par l'eau ou par la vapeur, destinée à scier le

# Gelle machine est composée:

D'UNE ROUE, à aubes avec ou sans lantern D'UN CHASSIS, composé de deux jumelles assemblées

per des entretoises. DU PLANCHER,

DU CHARRIOT, composé de deux brancarde unis par des entretoises et gerni de roulettes.

DE LA CORDE ou CHAINE.

DU TREUIL

DU CLIQUET ou VOLET, outil mobile qui entre dans les dentelures de la roue dentée et l'empêche de rétro-

grader. D'UNE ROUË DENTÉE EN ROCHET, qui fait avance

D'UNE BASCULE, espèce de pled de biche qui fait tourner le rochet.

Les scieries à planches, par le moyen d'un cours d'eau, furent établies en Angleterre, par des Hollandais, en 1633.

SERRA ALLEMANDA, S. f. Scie allemande, elle ne diffère de la scie à chantourner que par les dents de sa lame qui sont plus fines et plus rares.

SERRA-A-CHARTOURNAM, Scie à chantourner, scie montée comme la scie simple, mais dont la lame est beaucoup plus étroite et fixée par ses extrémités à deux tourets qui tournent dans les traverses.

SERRA DE CIRURGIEN, Scie de chirurgien ou scie à amputations.

### Elle est ordinairement composée:

BE L'ARBRE, terminé par une branche de chaque côté, l'inférieure a une mitre de laquelle sort la sole qui tra-

DU MANCHE,

DU FEUILLET on LAME, qu'on tend au moyen d'un

SERRA-A-DEPITAR, S. S. SERRETA, SERRAcountra. Scie ordinaire ou scie à débiter, dans cette espèce, la lame forme l'un des côtés du

### Elle est composée :-

DE LA LAME, fixée par ses deux bouts dans les mortalises pratiquées dans les traverses.

D'UN CHASSIS, composé de deux traverses et d'un mon-

SER DE LA CORDE ET D'UN GARROT, qui sert à la ten-

### On nomme:

ARRET, l'échancrure qui est à l'extrémité postérioure des traverses, servant à retenir la corde.

SERRA-courlour, s. m. (sérre-couleloun), dg. Cache couteau, espèce de jeu.

SERRA FINA, S. f. (sèrre fine); SERAPEI-MA. Nom commun à plusieurs espèces de mésanges, mais qu'on applique plus particulièrement à la mésange charbonnière. Voy. Sarralhier, à la nonnette, Parus palustris, et quelquesois encore au Parus caudatus, selon la St. des B.-du-Rh.

Ety. Serra fina, scie fine, parce que cet oiseau fait entendre une espèce de roucoulement qui ne ressemble pas mal au bruit que fait une scie. V. Serr, R. 2.

SERRA-A-REFERDRE, S. f. REFERTA. Scie à refendre, grosse scie à dents triangulaires, comme les scies ordinaires et montée sur un cadre comme celle des scieurs de long, servant aux menuisiers à refendre les grosses pièces. V. Serra-deis-serraires.

SERRA DEIS SERBAIRES, S. f. ou simplement senna et seanna. Scie des scieurs de long, grande scie montée sur un cadre que deux ou trois hommes font mouvoir pour réfendre les grosses pièces de bois et pour les réduire en planches; les dents de cette scie sont en sorme de crochets ou de ..

# Dans cette scie on nomme:

CADRE, le chissis qui maintient la lame.

BRANCHES, les deux côtés du cadre qui sont parallèles à

TRAVERSES, les deux pièces formant le haut et le bas du

BOITES, les deux pièces dans lesquelles la lame est fixée par ses extrémités. HAUT DE LA SCIE, la partie que le scieur supérieur saisis:

BAS DE LA SCIE, l'opposi.

CLAVETTE, le morceau de bois triangulaire qui passe dans la boite supérieure pour tendre la lame, qu'on remplace quelquesois par une vis de pression.

BROCHE, la cheville qui sert de manche et que le scieus tient dans la main.

SERRADA, s. f. (sarrade). V. Sarrada et Serr, R.

SERRADURA, s. f. vl. Cerradura, cat. Serratura, ital. Fermeture, serrure. Voy. Serralha.

Éty. du lat. sera, m. s.

SERRAGI, s. m. (serrádgi); srankar; SERRAGE. Segatura, ital. Aserradura, esp. Serragem, port. Serradura, cat. Sciage, action de scier; travail de celui qui scie; ce qu'il en coûte pour faire scier.

Ety. de serra et de agi. V. Serr, R. 2. SERRAILHA, vl. V. Sarralha.

SERRAIRE, S. M. (SSTTÄITÉ); SEASSAIRE, SARRAJE, BESSAIRD, DESSEGUER, DASSEGAIRE, PISSARD, SRITAIRE, RECEGRAIRE. Segatore, ital. Serrador, esp. port. cat. Scieur-de-long, celui qui scie le bois en long pour en faire des planches.

Ely. de serra et de aire, qui travaille avec là scie. V. Serr, R. 2.

Mangear coums un serraire, manger. comme un ogre.

# Les scieurs de long nomment :

BONDIEU, un coin de bois qui leur sert à écarter les planches qu'ils refendent.

SERRAIRES, s. m. pl. (serráirés); aussame. Moucherons qui volent par troupes, en allant alternativement de haut en bas, imitant le mouvement des scieurs de long, d'où le nom qu'on leur donne. V. Serr, Rad. 2.

SERRALH, s. m. (serráili); Cerralho, port. Serrallo, esp. Serraglio, ital. Sérail, palais de Constantinople où le grand seigneur tient ses femmes.

Ely. du lat. serralium, m. s. ou du turc serai, appartement.

En vl. arsenal, enceinte, clôture.

SERRALHA, et comp. V. Sarralha. SERRAN, s. m. (serran); sarran. Holocentre marin, Holocentrus marinus, Lac. Perca marina, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Acanthopomes (à opercules épineux), dont la taille atteint de 30 à 35 cent.

SERRAN, s. m. Est aussi le nom que l'on donne, à Nice, selon M. Risso, à l'holocentre hépate, Holocentrus hepatus, Risso, Labrus hepatus, Lin. poisson du même genre que le précédent, qui atteint la longueur d'un décimètre, caractérisé par la mâchoire inférieure qui est plus longue que la supérieure et par des lignes ou bandes noires et argentées de chaque côté du corps. A l'holocentre jaune, Holocentrus flavus, Risso, Perca cabrilla, poisson du même genre que l'hépate, dont il se distingue par sa couleur d'un rouge jaunâtre azuré, et par des bandes d'un jaune doré, entremêlées de lignes violettes en dessous ; à l'holocentre serran, Holocentrus serran, Perca cabrilla, Lin. du même genre que les précédents, ayant quatre bandes longitudinales sanguines, longueur deux mètres; au serran argus, Serranus argus, Risso, distingué par sept lignes transversales brunes.

SERRA-PIASTRAS, s. m. (sérre-piástres); sarra-patats, sarra-piastras. Un pince maille, un avare, un ladre.

Éty. Serra-piastras, qui ferme, cache ou resserre les piastres. V. Serr, R.

Un autre qu'era un sarra-piastras Et de l'humur la pu pignastra. Fabre, S. Cad.

SERRAR, v. a. (sarrá); searrae, sarrae. Serrare, ital. Cerrar, port. esp. cat. Serrer, lier étroitement, mettre à l'étroit; mettre à couvert, renfermer; fermer une porte: Qu ben sarra ben duerbe; conclure, arrêter en marche: Sarrar lou marcat, sarrar qu'aucun de prochi, serrer quelqu'un de près, le poursuivre vivement.

Ety. du grec σειρα (seira), chaine, corde, parce que, avant l'invention des serrures, ou attachait les portes avec une corde ou une chaine; pour les autres significations l'étymologie est encore plus directe puisque c'est ordinairement avec une corde qu'on serre, qu'on lie, etc. V. Serr, R.

SERRAR , V. 2. (SCTTÁ); SEARRAR, SAMRAR, PRISAR, RECEGRAR, RESSEGAR, RASSEGAR, Segare, ital. Aserrar et Serrar, esp. port. Scier, couper, refendre avec la scie.

Éty. de serra et de ar, ou du lat. secare et serrare. V. Serr, R. 2.

SERRAR SI, v. r. dl. S'approcher, s'avancer, l'on dit de la foule: L'on poou pas s'en sarrar, on ne peut y aborder, et en parlant de la cherté, l'on ne saurait y atteindre.

Éty. V. Serr. R.

ELY. V. Serr, R.

SERRAT, ADA, adj. et p. (serra, ade);

sannar. Serré, ée, fermé, ée. V. Serr, R.

Nuech serrada, nuit close.

SERRAT, V. Serre.

SERRAT, m. (serrá); sanna, sanna-blanc.

Nom nicéen du labre plombé, Labrus livens, limited de l'adde de Helebranches et

Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Léiopomes (á opercules lisses), dont la longueur est de deux décimètres.

SERRAT, ADA, adj. et p. (serrà, ade), dl. Cerrado, port. Serrado, esp. Scié, ée. V. Serrat et Serr, R.

SERRAZINESCA, adj. vl. Sarrasine, race de Sarrasin.

SERRE, s. m. (sèrté); searre, serra, TAP, CERRA, SEEPAT. Serra, cal. port. ital. Sierra, esp. Serrum, basse lat. Cime, crête de montagne, col, défilé entre deux monts; montagne.

Ety. de l'esp. sierra, ou du cat. serra, qu'on fait venir de l'hébreu tsour, rocher, ou du grec σειρά (seira), chaîne.

SERREA, adj. f. vl. Serrée, fermée. V. Sarrada et Serr, R.

SERRE-BLANC, s. m. (serré-blan). Nom qu'on donne, dans les Bouches-du-Rhône, selon M. Roux, au labre plombé. V. Serrat.

SERRETA, S. f. Serréle); SEARRETA, RE-CEGEOUR, SABRETA. V. Serra-à-debitar.

Ety. Dim. de serra. V. Serr, R. 2. SERRETOUNA, s. f. (sarretoune); Serreta, cat. Petite scie.

Ety. de serreta et du dim. ouna. Voy. Serr, R. 2.

SERRIERA, s. f. (serrière); sannera, neute, caesten. Crète d'une montagne ou suite de crètes. V. Cresten.

Ety. du lat. serra, scie, parce que la crête des montagnes est ordinairement crénelée comme une scie.

SERRILHA, s. f. (serrille); sansuma, PERRILHA, RESSILHA, RASQUILHA, RECEGRAGI. Segatura, ital. Serrin el Aserradura, esp. Serradura, port. Sciure, poudre qui tombe sous l'action de la scie.

Ely. du lat. sectura ou de serra et de ilha. V. Serr, R. 2.

SERS, s. m. vl. Le soir; esclave; cerf.

SERS, s. m. dl. (sèrs). Vent d'Occident, contraire à l'autan. Doujat.

Quand le cel en plen jour s'amantoulo d'oumbratge, E le sers e l'auta se gourmon toutis dous. Gondelin.

SERSELA, s. f. vl. Cercella, cat. Voy. Sarcela.

SERT, Pour certain, V. Segur; fort, profond; ferme, assuré. V. Cert, R.

Et comben que s'you sert qu'el fara diligenso. Labellandière

SERTAN, ANA, adj. vl. Certain, aine. V. Cert, R.

SERTAN, V. Saria.

SERTAS, adv. vl. Certainement, certain. V. Cert, R.

SERTETUT, S. f. vl. sauvaza. Certifut, cat. Certitude. V. Certituda et Cert. R. SERTEZA, vl. V. Certituda et Cert. R. SERTIR, v.a. (sertir). Enchasser. Voy.

Enchassar. SERTIR, dl. Pour servir, V. Servir.

De que sertis que parl z, à quoi bon ces propos.

SERTIT, IDA, adj. et p. (serti, ide). Enchâssé. V. Enchâssat.

SERV, radical pris du latin servare, servo, servatum, conserver, sauver, garder, retenir, observer, et dérivé du grec lous (éruó), garder, défendre, proléger, sauver. par le changement de l'esprit doux en s.

De servare, par apoc. serv; d'où: Serva, Serv-ar, Re-serva, Oub-servar, Coun-servar, Re-servar, Re-serv-o, Coun-serv-a, Coun-serv-ation, Coun-serv-atour, Serv-i, Coun-cierg-i.

De serv, par le changement du venb, serb; d'où: Serb-a, Serb-ar.

SERV, 2, sans, sans, radical dérivé du latin servus, servi, esclave, serviteur, valet, formé de servare, selon Vossius et plusieurs autres étymologistes, parce que ce nom sut d'abord donné aux prisonniers de guerre qu'on avait droit de sacrifier; quand on ne le faisait pas ils étaient sanvés, servati; d'autres l'ont fait venir du même verbe, mais pris dans le sens de conserver, parce que l'office d'un esclave est de garder et de conserver ce qui appartient au mastre, d'où servire, servir; servitudo, servitude; servilis, servile; serviens, servant.

De servus, servi, par apoc. serv, servi; d'où: Des-servant, Serv-ant, Serv-anta, Serv-ici, Servi-eta, Serv-ir, Des-servir, Serv-ilour, Serv-iluda, As-servir.

De servitum, sup. de servia, par apoc. servit, et par la suppr. de vi, sert; d'où: Des-sert, Des-sert-a.

De serv, par le changement du v en b, serb; d'où: Serb-ant, Serb-idour, Serbilou. Cers.

SERV, S. m. vl. sunr, san. Serve, anc. cat. Siervo, esp. Servo, port. ital. Esclave, serf.

Éty. du lat. servus, dérivé de servare, parce que, dit M. Ferri de Saint-Const. on gardait les prisonniers de guerre, au lieu de les faire mourir. V. Sern, R. 2.

Les serfs furent affranchis par Louis VIII, en 1223.

SERVA, s. f. (serve), d. bas lim. Pour

Counserva, v. c. m.
Pouma de serva, pomme qui se conserve. Ety. du lat. servare, m. s. V. Serv, R.

SERVA, s. f. d. bas lim. sunsa. Reservoir. V. Servi, Resclausa et Serv, R.

En d. de Carp. pépinière. SERVA, s. f. vi. Serva, port. Esclave. domestique.

Éty. du lat. serva, m. s.

SERVAN, s. m. (servan). Espèce de raisin blanc, connu, à Montpellier, d'après Magnol. V. Servanta et Sera, R.

SERVANÇA, s. f. anc. béarn. Servencia, port. Service dont on use, usage.

Éty. de servare. V. Serv, R. 2.

SERVANT, adj. (servan); Servente, port. Servant, celui qui sert, chevalier servant; frère servant, membre de l'ordre de Malthe, non assujetti aux preuves.

Éty. de servientis, gén. de serviens, qui

sert. V. Serv. R. 2.

SERVANTIN, s. m. (servantin); san-**VARTIM.** Observantin, cordelier, religieux de l'ordre de St.-François, dit de l'Observance.

SERVANTINA, s. f. (servantine). Espèce

de figue ; cordelière.

SERVANTS, s. m. pl. (serváns), dl. Raisins frais qui se conservent plus longtemps que les autres.

Éty. du lat. servantis, gén. de servans, qui conserve. V. Serv, R.

SERVAR, v. a. vl. Servar, anc. cat. esp. Servare, ital. Observer, jurer de tenir, garder, relenir. V. Jurar, Tenir, Servar et Gardar.

Éty. du lat. servare. V. Serv, R.

SERVAR, d. bas lim. Conserver. Voy. Counservar et Serv, R.

SERVAR, d. bas lim. Conserver. Voy. Counservar et Serv, R.

SERVAT, ADA, adj. anc. béarn. Observé, ée.

Ety. du lat. servatus, m. s. V. Serv, R. SERVEIRE, s. m. vl. Serviteur. Voy.

Servilour et Serv, R.
SERVEL, vl. V. Cervel.
SERVELLA, vl. V. Cervela.

SERVEN, et

SERVENT, S. M. VI. SIRVERT, SIRVER. Servent, cat. Sirviente, esp. Servente, port. ital. Serviteur, valet, servant; sergent; intendant d'une maison; client; fantassin. V. Rigand.

SERVENTA, s. f. (servèinte); servanta, COUGEA, GOUYA, SARVERTA, PAUCHA, DOUMES tica, chambriera, filha. Sarvenia, cat. anc. Servienta, esp. Servante, domestique.

Ety. du lat. serva, m. s. V. Serv, R. 2. Chez les Celtes ou Gaulois, nos aïeux, les femmes, en se mariant, étaient obligées de dire à celui qu'elles prenaient pour mari; vous êtes mon maître et mon époux et moi je suis votre humble servante.

SERVENTES, vl. Servetesi, cat. Voy. Sirventes.

SERVENTIA, s. f. vl. Service. V. Serv, Rad. 2.

SERVENTULA, s. f. vl. Dim. de cervenles. V. Servenia.

SERVEOU, V. Cerveou.

SERVESA, s. f. vl. Cervoise, bière.

Ety. du lat. cervisia , m. s.

SERVESSIALH, vl. V. Servicial.

SERVI, S. f. (Servi); SERVA, SERRA, SERsa, wista. Regard d'une fontaine; petit réservoir établi le long du cours des éaux d'une fontaine, qui est fermé par une porte; on le dit aussi pour réservoir. V. Resclausa.

Éty. du lat. servare, conserver. V. Serv, Rad.

SERVIABLE, adj. vl. Usuel, dent on se sert: subst. servant.

SERVICI, s. m. (servici); sanvici. Servizio, ital. Servicio, esp. Servici, cat. Servico, port. Service, ce que l'on sait ou ce que l'on doit faire pour servir ; fonctions d'un domestique ; condition de ceux qui servent ; ce que l'on fait pour être utile à quelqu'un, pour l'obliger; temps qu'on a passé dans un service militaire ; célébration du culte religieux ; usage, utilité; nombre de plats que l'on sert à la fois sur la table; certaine quantité de vaisselle, etc.

Éty. du lat. servitium, m. s. V. Serv, Rad. 2.

SERVICI. s. m. Haras : Menar una cavala au servici, aller faire saillir une jument.

SERVICIABLE, ABLA, adj. (serviciáble, able); survicious, sarviciante. Servicial, esp. cat. Serviçal, port. Serviable, qui aime à rendre service.

Ety. de servici et de able. V. Serv, R. 2. SERVICIAL, 8. M. VI. SERVESSIALE. Servicial, cat. esp. Serviçal, port. Servigiale, ital. Domestique, serviteur. V. Serv, R. 2.

SERVICIAU, s. f. (serviciáou). Garde malade et plus particulièrement celle qui prend soin des femmes en couche.

Ely. de servici et de l'act. al, au, au service, ou de l'ital. serviziale, domestique. V. Serv, R.

> Per serviciau prenguet roubina, Una sauma de qualitat. M. prouv.

SERVICIOUS, V. Serviciable et Serv, R. 2.

SERVIDO, s. m. anc. béarn. Servidor, esp. Serviteur, domestique. V. Servitour.

Ety. Alt. du lat. servitor, m. s. V. Serv, R. 2.

SERVIDOR, s. m. vl. Servidor, esp. cat. Employe comme regime, et servire, comme sujet. V. Servitour et Serv, R. 2.

SERVIER, adj. vl. V. Cervier. SERVIERS, vl. Pour servileurs, Voy. Servitur et Serv, R. 2.

SERVIES, vl. m. s.

SERVIETA, s. f. (serviele ou sarviele). Serviette, linge dont on se sert quand on est à table et qu'on tient ordinairement sur les genoux.

Ety. de servire, servir, selon Ménage, et de servare, conserver, selon d'autres. Voy. Serv, R. 2.

Serviela que se melle sus la napa, papperon.

L'usage des serviettes ne s'introduisit que très-tard chez les Romains, et il était même convenu que chaque convive portait son linge, ce qui est clairement exprimé dans ce vers de Martial, où il dit que personne ne porta de serviette crainte qu'on ne la lui volat.

Attulerat nappam nemo dum furta timentur.

Les premiers linges qu'on a fait pour serviettes ont été fabriqués à Rheims, avant on n'en employait que de laine.

SERVIETOUN, s. m. (serviétoun); sanvisitour. Bavette, petite serviette que l'on suspend sur la poitrine des enfants pendant qu'ils mangent. V. Serv, R. 2.

SERVIL, adj. vl. V. Servile.

SERVILAMENT, adv. (servilaméin); Servilmente, ital. esp. port. Servilment, cat. Servilement, d'une manière servile.

Éty. de servila et de ment, ou du lat. serviliter, m. s.

SERVILE, ILA, adj. servilé, ile); Servile, ital. Servil, esp. port. cat. Servile, qui tient de l'esclave.

Ety. du lat. servilis, m. s.

SERVILITAT, s. f. (servilità); Servitu, ital. Servitud, esp. Servidão, port. Servilité, bassesse d'âme.

SERVIMENT, s. m. vl. sravimen. Servimento, anc. ital. Servitude, esclavage; service, politesse; mérite.

Éty. de servir. V. Serv, R. 2. SERVIO, s. m. vl. Faon, petit cerf.

Éty. de servi, cerf, et du dim. o.

SERVIR, v. r. Servir, rendre service, aider, être utile, tenir lieu. V. Serv, R. 2. En vl. mériter, être employé à un usage.

SERVIR SE, v. r. Servirse, cat. esp. Servirsi, ital. Se servir, se passer de domestique, prendre soi-même à table ce qu'on désire; employer, se servir de ses mains. V. Servir, R. 2.

SERVIR, v. a. (servir); sarvin. Servire, ital. Servir, esp. port. cat. Servir, ètre attaché à un maître comme domestique, à l'armée comme soldat ou employé; servir une table v mettre les mets que l'on doit manger; au jeu de cartes, fournir des cartes de la même couleur que celles qu'on a jouées, c'est le contraire de renoncer.

Éty. du lat. servire, m. s. V. Serv, R. 2. SERVIRE, s. m. vl. Servage, esclave, serviteur, service. V. Servitour et Serv, R.2.

SERVISE, s. m. vi. Service, obéissance. V. Serv , R. 2. et Servici.

SERVISI, s. m. vl. servizi. Don, present. SERVISSI, s. m. vl. Obeissance. V. Serv, Rad. 2.

SERVIT, part. vl. Mérité, service. Ety. de servici. V. Serv. R.

El est digne de ressebre so qu'a servit. Il est digne de recevoir ce qu'il a mérité. Livre de Sydrac.

SERVITO, s. m. (servite), ou pero DE LAURETA. Servita, port. cat. ital. Servite, religieux suivant la règle de Saint Augustin et attaché particulièrement au service de la Sainte Vierge.

Éty. du lat. servire, servir, servite. V. Serv, R.

Bonfilio Monaldi, marchand de Florence, fut le premier auteur de cet ordre. Il se retira avec six autres marchands au Mont-Sénaire, à deux lieues de Florence, en 1225, et en 1239 ils reçurent de l'évêque la règle de Saint-Augustin.

SERVITOUR, s. m. (servitour); semmi-Doun, sanvitoun. Servitore, ital. Servidor, esp. port. cat. Serviteur, domestique.

Ety. du lat. servus, saint Augustin a dit servitor, ou de servir et de la term. tour, celui qui sert. V. Serv, R. 2.

Grégoire Le Grand, mort à Rome, le 12 mars 604, est le premier pape qui ait pris l titre de servus servorum, serviteur des sert viteurs de Dieu, dont ses successeurs on toujours fait usage depuis

SERVITUDA, s. f. (servitude); Servitut. cat. Servitud, anc. esp. Servitu, ital. Servidão, port. Servitude, esclavage, état de l'esclave.

Service ou condition onéreuse imposée à

une propriété.

Ety. du lat. servitutis, m. s. V. Serv, R. 2. SERVITUR, s. m. (servitur). Salut, révérence : Fex servitur, faites la révérence, saluez.

Ety. du lat. servus, saint Augustin a dit servitor, dans le même sens. V. Serv, R. 2. SERVITUT, s. f. vl. V. Servituda et Serv, R. 2.

SERVITZ, vl. V. Cervis. SERVIZI, vl. V. Servisi.

SERVOS, s. m. pl. (servos), dl. Pots à confitures, pots à olives, etc. soit à l'eau-devie, soit à la saumure. Sauvages.

Ety. de servare, qui sert à conserver. V. Serv, R.

### SES

SES, vl. Pour se es, il s'est, il ou elle s'assied.

SES, Pour sias, tu es.

SES, s. f. vl. saz. Sede, cat. esp. ital. Se, port. Siége, place. V. Siegi et Seli.

SES, pr. poss. Souvent employé pour son, sas, seis, en lang.

SES, Pour sans: Ses fin, sans fin. Voy. Sensa.

> Neguna are es apresa ses maistre. Aucun art n'est appris sans maître. Trad. de Bede.

SES, s. m. sez, sec, vl. Pour siège, trône, place: Eu sei on estaz, ou es la ses de Satanas, je sais où vous habitez, que c'est là où est le siège de Satanas. V. Siegi et Sed,

SES, vl. Pour sens. V. Cens et Censa. SESCA, s. f. (sésque); sesque. Nom lang. et g. des typha. V. Sagna et Filoua.

De mentre qu'atraoües la sesquo. La boutelha se tengue fresquo. D'Astros.

En vl. jonc.

SESCA-DOUÇA, S. f. (sésque-douce); sasca-REGEA. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au Sparganium erectum et au Scirpus holoschænus, Lin.

SESCA-HEGHA, V. Sesca-douça.

SESCA-pa-pipoutina, s. f. (sésque-dépipoutié). Nom que porte, aux environs de Toulouse, le typha à larges feuilles. Voy. Sagna.

ŠESCHA, s. f. vl. Jonc. V. Sesca.

SESCOUA, s. m. d. bas lim. Croupière. V. Croupiera.

SESELHA, s. f. vl. Banc, siége. V. Sed, Rad.

SESER, v. n. d. vaud. Etre assis. Voy. Sed, R.

SESERA, s. f. (sésère). Un des noms lang. de la draine. V. Sera.

SESES. V. Ceze.

SESIDA, s. f. (seside); sesia, esstalea. Saisie, action de saisir, de confisquer le bien de quelqu'un, par autorité de justice. V. Sesir.

SESILHA, s. f. (sesille); sasma, sazula. Tenue: N'a pas ges de sesilha, il n'a aucune contenance. V. Tenguda et Sed, R.

SESIR, v. a. (sesir). Saisir, prendre vive-ment ou avec effort, V. Agantar; arrêter, s'emparer par autorité de justice; concevoir facilement, comprendre.

Etv. de la basse latinité sacire, qui pourrait venir du grec σαχος (sakos), écu, bouclier,

SESIS SE, v. r. Se saisir, s'emparer. SESISSABLE, ABLA, adj. (sesissablé,

áble). Saisissable, qui peut-être saisi. SESISSAMENT, s.m. (sesissaméin). Saisissement, impression subite et violente que cause un grand déplaisir, une grande frayeur.

SESIT, IDA, adj. et p. (sesi, ide). Saisi, ie. SESOUN, radical dérivé du latin satio, sationis, semailles, action de planter; on a dit ager sationarius, pour une terre assaisonnée, c'est-à-dire, préparée, fumée et prête à être ensemencée. Roques.

De sationis, gén. de satio, par apoc. sation, par le changement du t en e, et suppr.

de i : Sason, Sasou, Sasoun.

De sason, par le changement de a en e et de o en ou, sesoun; d'où: Sesoun, As-sesoun-ar, As-sesouna-ment, Des-sesoun, Des-sesoun-ar, Sasou, Sazon, Sazon-ar.

SESOUN, B. f. V. Sasoun et Sesoun, R.

SESQUALTER, adj. vl. Sesquialter, cat. esp. port. Sesquialtère, qui contient une fois et demie autant, ou qui est divisé par trois moitiés.

Éty. du lat. sesquialter. SESQUIAR, dl. V. Sagnar.

SESQUIL, s. m. (sesquil). Un des noms qu'on donne, aux environs de Toulouse, au roseau ordinaire. V. Canabiera salvagea.

**SESQUIL-FIN**, s. m. (sesquil-fi). Nom qu'on donne, à Toulouse, à la petite massette. . Sagneta.

SESQUITERCIU, adj. vl. Sesquitercio, esp. Sesquiters, cat. Sesquiterso, ital. Sesquitercif, qui contient une autre chose, une fois et demie.

Éty. du lat. sesquitertius, m. s.

SESSAL, s. m. vl. Censitaire, esclave. Adj. soumis.

SESSAR, vl. V. Cessar.

SESSAUMES, s. m. pl. Employé pour sept psaumes. V. Psaume.

Éty. Pour sept psaumes.

SESSION, s. f. (sessie n); sessies. Sessió, cat. Sessione, ital. Sesion, esp. Sessão, port. Session, temps pendant lequel un corps délibérant est assemblé, séance d'un concile.

Ety. du lat. sessionis, gén. de sessio, m. s. fait de sedere, être assis. V. Sed, R.

SESSIONOMATON, S. f. vl. scase тон, закимоматон, аспекиюматон. Абоцdance de synonymes, fig. de rhét.

SESSOU, dl. V. Gueiroun.

SESSOUN, s. m. (sessou), dl. sESSOU. Espèce de gousset ou de coin qu'on ajoute à l'ouverture d'un sac, pour la rendre plus large. V. Gueiroun.

**SESSOUS**, vl. Nom propre.

Éty. du lat. sessorium, siège. V. Sed, R. SEST, ESTA, pr. vl. Celui, celle, celleci. V. Aquest, esta.

SESTA, vl. V. Cesta.

SESTAIRADA, S. f. VI. SESTAYBADA. V. Sesteira da.

SESTAIRAL, s. m. vl. sestesor. Sorte de mes ure de capacité. V. Sestier.

SESTAIRO, vl. nom de lieu. Sisteron, ville des Basses Alpes.

SESTAS, vl. V. Cestas.

SESTAYRADA, vl. V. Sesteirada.

SESTEIRADA, s. f. (sesteirade); sestei-BADA, SESTIEMADA, SESTEMAN, SETTEMADA. Setérée, mesure de terrain, qui varie dans les différents pays, mais qui a, en genéral, pour base, l'étendue de terre nécessaire pour recevoir un setier de blé de semence. Cette étendue est de 312 cannes, à Allos, ou la canne est à peu près égale à la toise, à Nismes elle est de 100 destres et à Montpellier de 75.

Éty. de sestier et de ada, plein un setier. V. Sestieirada.

SESTEIRAL, s. m. vl. sestiman. Mesure de grains creusée dans une pierre scellée dans un marché au blé, pour servir d'étalon. C'était aussi une mesure de liquides. Sauv.

SESTEIRAL, s. m. (sesteirál), d. bas lim. Pétrin. V. Mastra.

SESTES, prép. vl. Hormis, si ce n'est. SESTIAR, s. m. vl. Selier; soif. V. Sel, R. SESTIEIRADA, s. f. (sestieirade). C'est ainsi qu'écrit ce mot M. de Sauvages; à la rigueuril devrait s'écrire sestierada, élant composé de sestier et de ada, mais l'eupho-nie en a disposé autrement, et ici, comme dans panier, panierada, on a mis l'i qui était devant, après le e et l'on a dit : Sesteirada et Paneirada, v. c. m. en français on a supprime le i et quoiqu'on dise setier on écrit selérée.

SESTIEIRAL, s. m. vl. Selier.

SESTIER, s. m. (sestié); Sestiere, ital. Sextario, esp. Setier, mesure de grains qui varie un peu selon les lieux, mais qui est en général le quart de la charge ou de la salmée, il vaut deux hémines.

Éty. du lat. sextarius, parce que, ches les Romains, le setier était la sixième partie du

Dans le Bas-Lim. le setier de froment pèse environ 64 livres et celui de seigle 60.

SESTRE , dl. s. m. (sestré) ; cmauve. Chose, expression vague pour suppléer à un nom propre qui ne se présente pas à la mémoire. At vist sestre, j'ai vu... chose... Sauv.

### SET

SET, selm, sellm, radical pris du latin silis soif, d'où: situla.

De sitis, par apoc. sit, et par le changement de i en e, sel; d'où : Sel, Sel-egear.

De situla, seau, fait de sitis, par la sup-pression de tu, sila, d'où seilh et selh, par apoc. et: Seill-oun, Selh a, Selh-ada, Sel-

SET. Sele, port. Sel, cat. Pour sept, nom de nombre. V. Sept. R.

SET, dg. Pour Sec, v. c. m. pour pa sel. V. Pan sec.

SET, s. m. et f. (sé); Sets, ital. Sed, esp. cat. Sede, port. Soif, désir, besoin de boire.

Ety. du lat. sitis, m. s. V. Set, R. SETA, s. f. (séte). Nom qu'on donne, au Martigues, aux chaussées qui sous-divisent les canaux qui forment les bourdigues.

SETA, pron. dém. vl. Cette.

SETA-GUOU, S. M. (sèle-cúou); sata-cuou, satamou. Casse-cui: Se dounar un seta-cuou, se donner un casse-cul, ce qu'on fait faire imprudemment en retirant la chaise de quelqu'un qui va s'asseoir.

Ety. de seta pour asseta et de cuou, qui s'asseoit sur son cul. V. Sed, R.

BETAR, V. Assetar et Sed, R. SETCE, s. m. dg. V. Sexe.

N'aouri jamais crédut Que lou setce à Bourdeou frase estat si cosset. Vardler.

SETE, nombre ordin. vl. seten, setena. Sete, cat. Selimo, esp. Septième. V. Septiè. me et Sept, R.

SETE, adj. num. vl. Alt. de seten. Voy. Septieme.

SETEGEAR, v. n. d. vaud. Souffrir la soif.

Ety. de set et de egear, avoir soif. V. Set, Rad.

El (J.-C.), famege e selege.

Il eut faim et soif.

SETEM, s. m. vl. Septième, sorte de droit.

SETEMBRE, Selembre, cat. V. Sep-

SETEMPTRIO, vl. V. Septentrio.

SETEN, ENA, vl. nombre ordin. sere, certan. Seteno, esp. Seten, cat. Septième. V. Septieme et Sept, R.

SETENA, Selena, cat. esp. port. Espace de sept jours. V. Septena et Sept, R.

SETENA, s. f. vl. Septaine, strophe de sept vers. V. Sept, R.

SETENAMENT, adv. vl. septimament. Septièmement. V. Septiemament et Sept, R.

SETENARI, vl. Selenari, cat. V. Sep-

SETENTA, vl. Selanta, cat. V. Septanta. SETGE, s. m. vl. sersa. Selge, cat. Siege. V. Sed, R.

SETGLE , s. m. vl. sarens Setgle , cat. anc. Siècle, le temps, d'une manière vague et générale, le monde. V. Secul, R.

L'autre seigle, est souvent dit pour l'autre monde.

SETI, s. m. (sèti); ceri, sieri, sedia, sieni, asseti. Sedia, ital. Silio, esp. port. Seti, anc. cat. Siège, mot qui comprend assez généralement tous les meubles sur lesquels on peut s'asseoir, mais plus particulièrement les tabourets, un bloc de pierre, un billot de bois, etc.

Éty. du lat. sedile, m. s. sedi et seti en employant la forte pour la douce. V. Sed, Rad.

SETIAT, ADA, adj. et p. Assiégé, ée. V. Sed . R.

SETI DE BOUTAS, le chantier des tonneaux dans une cave : Seti de vila, dl. pour siège d'une ville. V. Siegi.

SETINA, s. f. (setini). Appuye-pot. Douj. V. Seti et Sed . R.

> Or sa setino é soun repayre Nou pot ésté soun quos en l'ayre.

D'Astros.

SETJE, s. m. vl. Setje, cat. Siége d'une place. V. Siege.

SET SETMANA, vl. Setmana, cat. Semaine. V. Semana et Sept, R.

SETMANIER, vl. V. Semanier. SETOUN, V. Sedoun.

S'ETOUIS, dl. V. d'Asselouns.

S'ETRE , Jasmin , Pour s'asseoir. V. Assetar s' et Sed, R.

SETTANTA, Setanta, esp. Setanta, cst. V. Septanta et Sept, R. SETTEMBRE, V. Septembre, comme

plus conforme à l'étymologie. V. Sept, R. SETUT, UDA, adj. et p. (setu, ude), dg. Assis, ise. V. Assetat et Sed, R.

> Dins uno crambo éren cranto setutz. Jasm.

SETZ, vl. Soif. V. Set.

SETZE, nom de nombre, vl. Seize. Voy. Seze et Sex, R.

SETZEN, ENA, nom de nombre ordinal, vl. Sezième. V. Sex, R. SETZEN, vl. V. Sedzen.

SETZENA, s. f. vl. Seizaine, sorte de poids.

### SEU

SEU, s. m. d. béarn. Suif, en vl. graisse. V. Sain.

SEU, pr. poss. vl. sws. Seu, cat. Sien,

siens, son, ses; subst. Suif.

SEUA, pron. poss. f. vl. Sa, sienne.
SEUDADA, s. f. (seoudade), dl. Gages
d'un valet, salaire. Doujat. V. Gagis, Solda et Sold, R.

SEUDAR, v. a. (soudá), dl. Souder. Douj. V. Soudar.

SEUNIA, adj. et p. d. vaud. Songé, rėvė: Del purgatori seunià.

SEUR, d. arl. Pour Sorre, v. c. m.

SEUS, pron. poss. vl. V. Siou. SEUS, pron. poss. vl. S'eus, cat Siens. V. Seu.

SEVADIERA, s. f. (sevadière); Savadeira, port. Civadière, la voile du beaupré d'un navire.

SEVALS, vl. Au moins, du moins. SEVENAL, adj. vl. De toile, fait de toile.

SEVER, radical pris du latin severus, a, um, sévère, grave, sérieux, triste, chagrin, et dérivé du grec σεδηρός ( sebêros ), m. s. d'où : perseverare, persister sérieusement, persévérer.

De severus, par apoc. sever; d'où : Sever-e, Sever-a, Severa-ment, Sever-ilat.

De perseverare, par apoc persever; d'où: Persever-ança, Persever-ar, Persever-ador, Persever-ier.

SEVERA, nom de semme (sévère). Sévère.

L'Eglise honore trois saintes de ce nom, les 29 janvier et 20 juillet.

SEVERAMENT, adv. (severamein); Severamente, ital. esp. port. Severament, cat. Sévèrement, avec sévérité.

Éty. de severa et de ment, d'une manière sévère. V. Sever, R.

SEVERE, ERA, adj. (sevèré, ère) ; sua, BUDB. Severo, ital. esp. port. Sever, cat. I

Sévère, rigide, rigonreux, qui ne plie point. qui ne fait aucune grace.

Ety. du lat. severus, formé de semper verus, selon Perotti. V. Sever, R. SEVEREOU, Poisson. V. Suvereou.

SEVERIN, nom d'homme. Severino,

ital. port. Séverin. L'Eglise bonore 16 saints de ce nom. SEVERITAT, s. f. (severità); Severità, ital. Severidad. esp. Severidade. port. Severitat, cat. Sévérité, qualité de ce qui est sévère : rigueur, rigidité.

Ety. du lat. severitatis, gen. de severitas, m. s. V. Sever, R.

SEVIR, v. n. (sevir). Sévir, agir avec rigueur, punir sévèrement.

Ety. du lat. sovire, m. s.

SEVRAS DOUAS. (sèvres doues), des-partament deis.... Las dos Sevras, esp. Sèvres, deux, département des..... dont le chef lieu est Niort.

Éty. de deux rivières de ce nom.

### SEX

SEX, sext, sext, radical pris du latin sex, six, et dérivé du grec ξζ (hex), par le changement de l'esprit rude en s, d'où sextus, sixième.

De sex : Sex , Sex agen-ari, Sex-agesi-

De sextus, par apoc. sext; d'où : Sext-a, Sexta-ment, Sext-ant, Sext-ier, Bi sext, Bisext-ile.

De sext, par le changement de x en y, seyt; d'où : Seyt-sirada.

De sex, par le changement de x en x: Sex-en, Sex-e, Sex-ieme, Sex-iema, Sex-esme, Selx, Selx-en.

De sex, par suppression de x et addition de i, i : Siei, Sieis-ena, Sieis, Sia-anta, Six-ta, Sixt-ina, Sies, Siex, Six-eta, Sixiema-ment, Sixieme, Shey, Chich-anta, Chis, Sei, Seich-anta, Seis, Seiss-anta, Seissant-ena, Seis-en, Seis-es, Sej-e, Se-

SEX, vl. Six, du lat. sex. V. Siei et Sex, R.

SEXAGENARI, IA, s. et adj. (sexadgenari, arie); Sexagenario, esp, port. Sessagenario, ital. Sexagenari, cat. Sexagenaire. agé de soixante ans.

Ély. du lat. sexagenarius. V. Sex, R. SEXAGESIMA, s. f. (sexadgesime); Sexagesima, esp. port. Sessagesima, ital. Sexagessima, cat. Sexagésime, le dimanche qui précède les quinze jours, le premier dimanche de carême.

Ety. du lat. sexagesima, m. s. V. Sex, Rad.

SEXE, s. m. (sèxé); sexo, sesse. Sexo, esp. port. cat. Sesso, ital. Sexe, difference physique qui distingue le mâle de la femelle. Le beau sexe ou le sexe tout simplement, désigne les femmes en général.

Ety. du lat. sexus, formé de secare, diviser, parce qu'il divise ou distingue le mâle de la femelle. V. Sec, R.

SEXUEL, ELA, adj. (sexuèl, èlle). Sexuel, elle, qui caractérise le sexe. V. Sec, R. SEXT, EXTA, adj. num. vl. Sexto, cat.

esp. port. Sesto, ital. Sixième.

Riy. du lat. sexius, m. s. V. Sex, R. SEXTA, s. f. (sexte); Sexta, port. cat. esp. Sexte, une des heures canoniales qui, selon l'institution devait se dire à la sixième heure du jour, à compter depuis le lever du

Ety. du lat. sexta, sixième, sous-entendu hora. V. Sex, R.

Il est écrit que Saint Pierre, avant que de vouloir manger, monta au plus haut de la maison pour faire sa prière, circa horam sexta, Art. 10.

**SEXTAMENT**, adv. d. vaud. Sixième-

Ety. de sexta et de ment. V. Sex, R.

SEXTANT, s. m. (sestán); Sextante, esp. port. Sextant, cat. Sestante, ital. Sextant, instrument d'astronomie, d'un grand usage dans la marine, qui contient la sixième partie d'un cercle divisé en 60 degrés.

Éty. du lat. sextans, tis, la sixième partie d'un tout, formé de sextus, sixième. V. Sex, Rad.

SEXTIER, s. m. vl. sesting. Setier.

Ety. du lat. sextarius, setier, mesure romaine qui contenait la chopine de Paris, sixième partie du conge romain. V. Sex, R.

SEXTIL, ILA, adj. vl. Sextil, esp. cat. port. Sestile, ital. Sextil, ile, sixième. Voy. Sex, R.

SEXTO, A, adj. vl. Sexto, port. esp. Sesto, ital. Sixième.

Ety, du lat. sextus, m. s. V. Sex, R. SEXTUPLAR, v. a. (sextuplá); Sextuplicar, cat. esp. port. Sestuplicare, ital. Sextupler, multiplier par six.

SEY, pr. dl. Sans. V. Sensa. SEY, pr. poss. vl. Ses. V. Seis. BEYA, s. f. V. Segue et Selha. SEYAR, v. a. (seyà). Seyar d'uous, po-cher des œufs. V. Escalhar. SEYNAL, vi. V. Segnal et Signal.

SEYNER, vl. Seigneur. V. Seignour. SEYNERA, s. f. vl. Ceinture. V. Ceintura. Ety. du lat. cingere et de era, qui ceint. V. Cench, R.

SEYNHA, vl. V. Signa.

SEYNHER, vl. Seigneur. V. Seignour. SEYNHIEIRA, vl. V. Seigneira. SEYOUN, V. Selhoun et Lachouira.

seyre se, v. r. (séiré sé), di. Pour S'asselar, v. c. m. et Sed, R.

Tout le monde se sey suivant sa qualitat. Bergoing.

BEYHEN, vl. V. Seizen et Sizieme. SEYTEIRADA, d. lim. V. Sesteirada et Sex, R.

SEYTRE, s. m. vl. Faucheur. V. Seitre et Sec, R.

SEYZE, vl. V. Seizen.

SEYZE, adj. num. vl. Alt. de seyzen. V. Sizieme.

SEYZEME, EMA, nom de nombre ord. vl. Sixième. V. Sixieme et Sex, R.

SEYZEN, vl. V. Sizieme. BEYZENA, vl. V. Seizena.

SEZ, s. m. vl. Siége, trône. V. Sed, R.

SEZ, vl. Siége. V. Siegi. SEZA, s. f. vl. Siège, en parlant de la capitale d'un empire. V. Sed, R.

SEZA, adj. f. vl. Sèche.

SEZAIS, adj. vl. Elevé, opulent. Ély. Alter. de ses all, assis haut. V. Sed, Rad.

SEZE, V. Ceze.

SEZE, nom de nombre (sezé); szaz. Sedici, ital. Dezeseis, port. Seize, nombre composé de dix et de six, representé par les chiffres arabe et rom. de la manière suivante, 16, XVI.

Ely. du lat. sex decim.

SEZEN, nom de nombre ord. Sixieme,

v. c. m. et Sex, R.

SEZEN, vl. sezes. Séant. En sezen, en m'asséyant.

Éty. de sezer. V. Sed, R.

SEZER, s. m. vl. Pois chiche. V. Ceze. SEZER, v. a. n. et r. vl. cazan, saine. Seser, anc. cat. Sedere, ital. Asseoir, seoir; siéger, ètre assis. V. Assetar.

Ety. du lat. sedere, m. s. V. Sed, R. SEZESME, ESMA, nombre ordinal vl. Seizième. V. Sezieme et Sex, R.

SEZIA, vl. Il ou elle était assis, ise.

Seziam, nous étions assis.

SEZIDA, adj. f. vl. Saisie. SEZIEMÉ, IEMA, s. Seizième, la sei-

zième partie qu'on représente en chiffres de la manière suivante  $\frac{1}{16}$  ou  $\frac{1}{16}$ . V. Sex, R.

SEZIEME, IEMA, adj. (sezièmé, ième); sezieme, sedzau. Sedicesimò, ital. Seizième, qui suit immédiatement le quinzième. V. Sex

SEZILH, s. m. vl. Siége. V. Sed, R. SEZIR, v. n. vl. S'asseoir, siéger. Ety. du lat. sedere, m. s. V. Sed, R.

SGUARAR, v. a. vl. Couper le jarret.

# SHE

SHEYZENA, vl. Sixaine. V. Seizena.

SI, san, us, radical dérivé du latin esse sum, ero, fui, ètre, je suis, je serai, j'ai été. De esse : Esse.

De sum, par le changement de i en ia ou iou : Siam, Sias, Siaz, Siou.

De ero, par apoc. et add. d'une s, ser; d'où : Serai, Ser-as, Ser-a, Ser-em, Serer, Ser-an, Ser-iou, Ser-ias, Ser-ia, Seriam, Ser-iaz, Ser-ian, Ess-ença, Pre-sent, Ab-sent.

SI, pron. poss. trois. pers. sing. Sa, ses. De sidons, de sa dame.
A si pes m'agenoulharai, à ses pieds je

m'agenouillerai.

SI, adv. vl. Si, ital. esp. port. Assurément, certainement, pareillement, de même, ainsi; pourtant, toutefois, aussi, comme.

Ety. du lat. sic.

SI, part. affirm. Si, ital. esp. port. cat. Si, oui, certes, pardonnez-moi, l'opposé de non.

Si ben, le même, mais cette manière semble être plus affirmative.

Si fel, si, cela est fait.

Éty. de sic, ainsi.

SI, pron. Si, ital. On : Si die, on dit; Si fa, on fait; Que si dis de noon? que diton de nouveau. V. Se.

Éty. du lat. sibi, par la suppr. de bi. SI, adv. vl. Si, tellement, tant. V. Tant. SI, Pour nœud du bois, V. Signeun. SI, conj. condit. Se, ital. port. Si, esp. Si, en cas que, pourvu que, à moins que.

Ely. du lat. ei. L'y anarai si podi, j'y irai si je le puis.

Si l'y vau , si j'y vais. Si me ames, si me amas, lat. si tu m'aimes.

SI, s. m. sic. Tare, vice : Cadun a soun si, chacun a ses défauls : Partout l'y a un si, on rencontre partout des difficultés.

SI, Pour Sic, v. c. m.

SI, part. affirm. d. béarn. Soit. V. Siegue. Si co qui si, soit quoi que ce soit, n'im-

SI, s. m. Si, ital. esp. port. Si, la sep-

tième note de notre musique.

Cette note, connue dès le XI= siècle, n'a porté le nom de si que depuis le XVIII ». nom qui lui fut donné par Le Maire, ce qui l'a fait regarder mal à propos, comme l'inventeur de la note.

SI, pron. pers. trois. pers. du sing. Employé dans plusieurs dialectes au lieu de se. Si, cat esp. port. ital. Se, soi, lui, elle, il, à soi, à lui, à elle, se, soi, eux, ils, elles, à eux, à elles.

Ety. du lat. sibi.

SIA, pron. poss. f. s. vl. sva, soa, sesta. Sua, cat. port. ital. Suya, esp. Sienne, sa-V. Siou et Siouna.

Ety. du lat. suc.

SIA, SINGUE, SINCHE, PODGUE, trois. Pers. du présent de l'optat. du verbe ser, fouguer, qui prend la forme d'une conjonction dans: Sia blanc, sia negre, m'es egau; d'un edv. dans aquot siegue, ansin fougue.

SIA A QUI, dg. A qui que ce soit.

N'angues en parla sio à qui. N'ailles en parler à qui que ce soit. Bergeyret.

SIAGA, stasca, dl. Employé pour sia, fougue, soit.

SIAGNA, s. f. (siagne). Alteration de sagna, nom que porte la massetle d'eau, parce qu'elle croît dans les lieux marécageux, qu'on nomme aussi Sagna, v. c. m.

SIAL, s. m. Un des noms par lesquels on désigne le seigle, en Languedoc. V. Seque et Sec , R.

SIALADA, s. f. (siolade), d. bas lim. Action de cacher quelqu'un ou de se taire sur quelque chose.

SIALAR, v. a. (siola), d. bas lim. Cacher quelqu'un, cacher quelque chose.

SIAMOISA, s. f. (siamoise). Siamoise étoffe de fil et coton, rayée et à carreaux de plusieurs couleurs, que l'on fabrique en France.

Ety. de Siam, pays d'où la mode en est venue.

SIAR, v. n. (siá). Appuyer sur la rame pour faire reculer un bateau. Garc.

SIAR, Pour faucher, V. Segar et Sec, R.

SIATICA, V. Sciatica.
SIAU, adj. (siáou): suau. Calme, serein, coi, tranquille: Parlar siau, parler bas; Estar siau, rester tranquille; Lou temps es siau, le temps est tranquille; Estaz à siau, chût, parlez bas.

Éty. du lat. silere, garder le silence, dérivé lui-mème du grec σιωπάω (siôpaô), m. s. ou de σιωπή (siôpê), silence, calme, tranquillité, ou de σιγάω (sigaô), se taire.

Ce mot pourrait venir aussi de ciel haut, ciel haut, par opposition à ciel bas ou nuageux, mais alors il faudrait écrire siau par on c.

SIAU, s. f. Nom qu'on donne, dans la Haute-Provence, aux parties de montagnes pastorales que l'on fauche.

Ety. Siar, faucher. V. Sec, R.

SIAVET, TOUT, adv. (lou siavé), dl. Bellement, avec modération.

Éty. du lat. suave, agréablement. Voy. Suav, R.

SIB, d. béarn. Mot composé de si bous, si vous.

SIBADA, s. f. (sibáde), dg. Avoine. V. Civada et Civad, R.

SI-BEN, adv. (si-bein). Oui bien, aussi

SIBIER , dl. V. Cibier.

SIBILA, vl. Sibila, cat. V. Sibylla.

SIBILIA, s. f. vl. Séville. SIBILLA, vl. V. Sibylla.

SIBL, SUBL, CRIPL, CRUPL, PIOUL, GISCL, SIBLE, Tadical pris du latin sibilus, sibili, sifflet, sifflement, et formé par onomatopée ou dérivé du grec σιφλώζω (siphlôzô), sif-Øer.

De sibilus, par apoc. sibil, et par suppr. du dernier i, sibl; d'où : Sibl-a, Sibl-aire, Sibla-ment, Sibl-ar, Sibl-et, Siblet-a, Subl-aire, Subl-ar, Subl-et.

De sibl, par le changement de s en ch, et du b en f, chift; d'où: Chift-a, Chift-ar, Chist-et.

De chift, par le changement de i en u, chufi; d'où: Chusta, Chustar, A-chustar, Bs-chust-ada, Chil-a, Chil-ar, Chil-et, Chilh-ar, Chilh-et, Chioul-ada, Cis-clet, Siscl-ar, Siscl-e, Siscl-et, Fioul-ar, Fioulet, Fioulet-ar, Sioul-ar, Siul-et, Es-chufl-ar, Es-chuft-e, Es-chuft-et, Es-chuft-ol SIBLA, s. f. (sible). Augm. de siblet,

gros sifflet; du lat. sibilare. V. Sibl, R. SEBLA, s. f. BLANC. Sible; rond tracé sur du papier ou sur une planche, servant de point de mire à ceux qui s'exercent au tir des

armes à seu. SIBLADA, s. f. (siblade) et

SEBLADURA, s. f. (sibladure). Synon. de Siblament, v. c. m. et Sibl, R.

SIBLAIRE, s. m. (siblairé); sublaire, sublaire. Sibilatore, ital. Silbador, esp. Assoviador, port. Siffleur, celui qui a l'habitude de siffler.

Éty. du lat. sibilator, ou de sibla, sifflet, et de aire, celui qui siffle. V. Sibl. R.

SIBLAIRE, S. M. SUBLAIRE, PROUBLER, PIOULAIDB , CANARD-TESTA-ROUSSA , CANARD-SIBLAIRE. Canard siffleur, Anas penelope, Lin. oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Serrirostres ou Prionoramphes (à bec en scie).

Ety. Le nom de siblaire, siffleur, lui a élé donné à cause de sa voix aiguë et sifflante. V. Sibl, R.

Ce canard, arrive dans nos pays en novembre et les quitte vers la fin de mars, pour retourner dans le Nord, son pays natal.

SIBLAIRE, s. m. Nom que porte, dans le département du Gard, la bergeronnette du printemps. V. Bergeireta.

SIBLAIRE, S. M. SUBLAIRE, à Nice, Lutjan ou crénilabre rougeâtre, Crenilabrus rubescens, Dict. Sc. Nat. Lutjanus rubescens, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Acanthopomes ( à opercules épineux), dont la longueur atteint un décimètre, remarquable par son museau avancé, couvert de petits pores et par son dos de couleur rose.

SIBLAIRE, Voy. Tourdre siblaire et Sibl, R.

SIBLAIRE, s. m. et impr. sublaire. Est aussi le nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso: 1º au crénilabre ou lutjan de la Méditerranée, Crenilabrus Mediterraneus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus Mediterraneus, Lacep, Perca Mediterranea, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Ancanthopomes (à opercules épineux), corps verdâtre, avec des lignes tortueuses d'un bleu indigo sur la tête; longueur, un décimètre et demi.

2º Au crénilable ou lutjan Brunnich, Crenilabrus Brunnichii, Dict. Sc. Nat. Lutjanus Brunnichii, Lacep, Labrus fuscus, Lin. du même genre que le précédent, dont on le distingue à sa tête pointue et à la teinte de son corps qui est d'un brun rougeâtre, et encore à sa taille qui n'est que d'un décimètre.

3º Au crénilabre ou lutjan verdâtre, Crenilabrus virescens, Dict. Sc. Nat. Luljanus virescens, Risso, Labrus virescens, Schneider, du même genre que les précédents; vert, varié de jaune, avec des lignes transversales violettes sur la tête; longueur, moins d'un décimètre.

40 Aulutjan Lamarck, Lutjanus Lamarckii, Risso, du même genre, qu'on distingue à la couleur gris obscur de son corps, variée d'or et d'argent et interrompue par des lignes et des points rouges ; longueur un décimètre.

5ºAucrénilabre ou lutjan Cotta, Crenilabrus Cotta, Dict. Sc. Nat. Lutjanus Cotta, Risso, du même genre ; d'un blanc d'argent, ponctué de brun, ayant la mâchoire inférieure guère plus longue que la supérieure; lon-gueur à peine d'un décimètre.

SIBLANT, ANTA, adj. (siblán, ánte); Sibilante, port. esp. Sifflant, ante, qui siffle, qui fait, qui produit un sifflement.

Ety. du lat. sibilantis, gen. de sibilans, m. s. V. Sibl, R.

SIBLAMENT, s. m. (siblaméin); austada SIBLADURA. Silbido, esp. Sifflement, bruit qu'on fait en sifflant; son aigu produit par une slèche ou autre corps qui se meut avec une grande rapidité; bourdonnement qu'on entend quelquefois dans les oreilles, etc.

Ety. du lat. sibilus et de la term. Ment. v. c. m. et Sibl, R.

SIBLAR, v. n. (siblá); stuplan, pioulan, ESTUPLAN, PLOULAN. Sibillar et Siular, cat. Sibilare, ital. Silbar, esp. Sibilar, port. Siffler, former un son aigu en poussant l'haleine avec force, après avoir serré les lèvres; les serpents siffient, de même que les corps qui sont lancés rapidement; souffler dans un sifflet pour le faire résonner.

Ety. du lat. sibilare, par la suppr. du second i. V. Sibl, R.

Leis ourelhas mi sibloun, tintoun, Tr. les oreilles me cornent, on parle de moi.

Ce préjugé était l'un des trois présages domestiques admis par les Romains, des tria omina, le tinnitus aurium, était même le premier, celui qui annonçait à la personne qui l'éprouvait que l'on parlait d'elle, on croit que c'est en bien qu'on parle quand c'est l'oreille droite qui corne et que c'est en mal quand c'est la gauche.

SIBLAR, v. a. siulan. Siblar, esp. Siffler, chanter un air en sifflant, apprendre à un oiseau à chanter en sifflant; siffler un oiseau; désapprouver avec dérision.

Éty. V. le mot précédent et Sibl, R.

SIBLAR Lou, s. m. V. Siblament et Sibl, R.

SIBLET, s. m. (siblé); storlet, stollet, испоин, гюшент, изтиглент, summer. Siblato, esp. Sifflet, petit instrument à vent qui sert à siffler; on le dit aussi du conduit de la respiration, d'où l'expression proverbiale: Coupar lou siblet, couper le sifflet, pour mettre hors d'état de répondre.

Éty. Dim. de Sibla, v. c. m. et Sibl, R. Greffar au siblet, greffer en flûte. Siblet de crestaire, sifflet de chaudronnier,

flûte de pan.

Il paratt, d'après différents auteurs, que c'est du temps d'Auguste que les battements de mains comme improbation, s'introduisi-rent dans les théâtres. Il est dit d'Hortensius, qu'il parvint à une grande vieillesse, intactus à sibilo, sans avoir été sifflé.

Il y a cependant des auteurs qui assurent que l'usage de siffler les pièces que les spectateurs n'approuvaient pas, était déjà connu des Athéniens, qui portaient même des sifflets pour mieux se faire entendre; le mot grec σιφλωζω, injurier, siffler, semble le prouver.

# Dans un sifflet on nomme :

TUYAU, le corps du siffiet. REC l'embou LUMIERE, l'ouverture qui est en-dessus et au bout du canal.

Un poëte a donné plaisamment une autre

CANAL , l'ouverture du bee.

origine aux sifflets.

Ces jours passes ches un vieil histrion, Un croniqueur mettait en question, Quand à Paris commença la méthode, De ces sifflets qui sont tant à la mode; Ce fut, dit l'un, aux pièces de Boyer, Gens pour Pradon voulurent parier: Non dit l'auteur, voici toute l'histoire, Que par degrés je vous vais débrouiller,

Boyer apprit au parterre à bailler, Quant à Pradon, si j'ai bonne mémoire, Pommes sur lui volèrent largement; Or, quand sifflets prirent commencement C'est, j'y jouais, j'en suis témoin fidelle, C'est à l'Aspar du sieur de Fontenelle.

SIBLET, s. m. On donne ce nom aux mollusques du genre Anatife, Anatifa, de l'ordre et de la famille des Brachiopodes.

Ely. Ainsi nommés à cause de la ressemblance qu'on a cru leur trouver avec un sifflet. V. Sibl, R.

SIBLETA, s. f. (sibléte). Nom qu'on donne, à Digne, au cyclostome élégant, Cyclostoma elegans, Drap, petit mollusque de l'ordre des Gastéropodes et de la famille des Adélobranches (à branchies non apparentes), très-commun dans le département des Basses-Alpes.

Éty. Les ensants s'en servent comme d'un sifflet, d'où le nom de sibleta. V. Sibl, R. SIBLIER, s. m. (siblié). Abée, trou qui

donne l'eau à un canal d'irrigation. Garc.

SIBOT, s. m. (sibó). Nom bas lim. du sabot, espèce de toupie. V. Mouine.

SIBYLLA, s. f. (sibyle); Sibilla, ital. cat. Sibila, esp. Sibylla, port. Sibylle, profetesse chez les Payens, qui prétendait prédire l'avenir.

Éty. du lat. sibylla et dérivé du grec σιδυλλα (sibylla), qu'on croit formé de σιὸς (sios), employé pour θεὸς (théos), Dieu, et de δουλή (boulé), conseil, c'est-à-dire, conseil divin, parce qu'on croyait les sibylles inspirées par quelque divinité an nom de laquelle elles rendaient les oracles.

Dérivés français: Sibyllin, livre qui contenait les prédictions des sibylles.

Sibylliste, qui étudie les livres sibyllins.

### SIC

SIC, s. m. dl. Pour nœud, V. Signoun. SICAMOR, s. m. vl. Sicomore. SICAMOUR, s. m. vl. V. Sicomor.

SICAP, s. m. (sica); sican, sicant, sicau, cica, sicai, cicap, cicar. De soun sicap, de son estoc, de son chef, sans que cela soit suggéré : Aquot ven pas de soun sicap, cela ne vient pas de son estoc, de son chef; Partir de soun sicap, partir de son repos, s'impatienter; A força sicap, il a beaucoup de jugement.

Ety. Ce mot, que l'on écrit de plusieurs de manières encore que nous ne l'indiquons ici, est sujet, comme tous ceux dont l'étymologie n'est pas bien connue, a une foule de variations et d'altérations, nous croyons cependant pouvoir le faire dériver du lat. sic, selon, ainsi, tel, et de cap, tête, à sa tête, de sa tête, comme on dit sic sum, tel est mon caractère.

SICAR et

SICART, V. Sicap.

SICA-SACA, (sique, saque), dg. Expr. prov. pour dire un grand nombre, une immensilé.

> Uno siquo-saque d'estelos. Une immensité d'étoiles. Jasm.

SICCACIO, s. f. vl. Desséchement. Éty. du lat. siecatio, m. s. V. Sec, R. 3. SICCITAT, s. f. vl. Sicchità, ital. Siccité, sécheresse.

> Ariditat, que vol dire siccitat. Eluc. de las prop.

Éty. du lat. siccitatis, gén. de siccitas, m. s. V. Sec, R. 2.

SICHA, nom de lieu, vl. Signe, ville de Provence, dans le département du Var.

SICLAGE, s. m. (sicladze), d. bas lim. Impôt sur la vente du bois, destiné à payer les mesureurs, etc.

Éty. du lat. siclar et de age.

SICLAIRE, s.m. (sicláire), d. bas lim. Mesureur de bois qui prend en serme, de la commune, le droit de mesurage.

Ety. de sicla et de aire, qui mesure. SICLAR, v. a. (siclá), d. bas lim. Arranger le bois entre les quatre barres de fer qui font la mesure.

SICLE, s. m. (sicle), d. bas lim. Siclo, port. Mesure du bois qui avait autrefois cinq pieds et demi de haut sur autant de large, on l'a agrandie pour se conformer aux réglements des poids et mesures, mais dans le patois on lui a conservé son nom de sicle.

SICLIAR, v. a. (sicliá), d. lim. Asseoir,

SICLIAT, ADA, adj. (siclia, ade), d. lim. Assis. V. Assetat.

Rodillard siclia sur soun cu Restavo caucas vé tout un jour à l'offit. Foucaud.

SICOMOR, S. m. vl. SICAMADE. SICOMOro, cat. ital. esp. Sycomoro, port. Sycomore. Éty. du lat. sycomorus, m. s.

SICORI, V. Cichori.

SICOUN, d. béarn. sicoun. Pour Segound

SICOUNA, s. f. (sicoune). Un des noms languedociens de la fourmi. V. Fourmiga. SICOUREIA, Un des noms de la chico-

rée. V. Cicori. SICRETZ, s. m. pl. vl. Secrets. Voy.

SICROI, s. m. (sicrói), d. m. Personne qui souffre toujours.

SICUM, adv. vl. De même que.

Ety. du lat. sic quomodo ou de sicut, m. s.

SIDER, counsiden, desin, radical dérivé du latin sidus, sideris, astre, constellation, d'où considerare, litt. regarder les astres, et par extension, regarder, considérer; desiderare, n'être plus dans la saison marquée par les astres, manquer, et par suite désirer.

De sideris, gen. de sidus, par apoc. sider;

d'où : Considerare.

De consider, par apoc. et counsider, par le changement de e en ou; d'où : Counsider-ar.

De desiderare, par apoc. desider, et par la suppression de de, desir; d'où : Desir, Desir-ar, Desir-able, Desir-ier, De-seig, Deseig-ar, Dexir. Dexir-at, Dexir-at, Dexirier, Desir-os, Desider ar.

SIE

SIE, sia, sinenn, sincun, temps imp. du verbe esser. Soit, j'y consens. V. Soya. Ety. du lat. sit.

SIE, Alt. de Celha, v. c. m.

SIEC DE, adv. (dé siéc), dl. De suite, d'un morceau.

Per l'abala de siec coumo un brin d'ensalada. Hillet.

SIEC, Pour suive.

El lout ço que s'en siec. Et tout ce qui s'en suit. Hillet.

SIEC, vl. V. Sec.

De segre, je suis, il ou elle suit. V. Sequ,

SIECH, IECHA, adj et p. (siètch, etso), d. bas lim. Assis, assise. V. Assetat et Sed. Rad.

SIECH, SIECHE, dl. Soit.

SIBCLE, s. m. (sièclé); sues. Secolo, ital. Siglo, esp. Seculo, port. Segle, cat. Siècle, espace de cent ans. Chacun des quatre âges fabuleux du monde, qui sont : le sieels d'or ou le temps pendant lequel Adam et Eve jouirent d'un bonheur parfait dans le paradis terrestre; le siècle d'argent ou celui qui suivit leur chûte et pendant lequel le travail devint nécessaire et le mal inévitable; le siècle d'airain, ou celui de la corruption des hommes jusqu'au déluge; le siècle de fer ou celui des guerres que les hommes se firent et dans lequel nous vivons.

Par ext siècle se dit d'un temps long et indéterminé, d'une époque célèbre chez un peuple, le siècle d'Auguste, le siècle de Louis XIV.

Éty. du lat. sæclum, syn. de sæculum, m. s. V. Secul, R.

SIEDGE, s. m. anc. béarn. Siege. Voy. Siegi et Sed, R. SIEGEAR, v. n. (siedja); Sedere, ital.

Siéger, tenir le siége pontifical, on le dit également d'un siège épiscopal, d'un juge, d'un juré même qui siége.

Ety. de siegi et de ar, occuper le siège. V. Sed, R.

SIEGI, s. m. (siedgi). Pour siege, meuble pour s'asseoir. V. Séti et Sed. H

SIEGI, s. m. sman. Seggio et Sede, ital. Sede, esp. port. cat. Siége, évêché et sa juridiction.

Lou sant siegi, le saint siège, le siège de Rome occupé par le pape.

Ety. du lat. sedis, gén. de sedes. V. Sed, Rad.

SIEGI, s. m. Assedio, ital. Sitio, port. esp. Siège, campement d'une armée au tour d'une place, à dessein de s'en emparer, soit par famine soit par la force des armes. Voj. Sed, R.

SIEGI, s. m. Lieu où sont réunis les arts, les talents, etc., partie du corps où est fixé le mal ou la cause du mai. V. Sed, R.

SIEGRE, dl. V. Segre et Sequ, R. SIEI, pron. poss. pl. vl. suz. Ses. Voy. SEER, nom de nombre (sièi); siris, siris, siris, carr, carr, cars. Sei, ital. Seis, esp. port. anc. cat. Six, nombre pair composé de deux fois trois, qu'on représente par le chiffre arabe 6 et par les romain VI.

Ety. du lat. sex, m. s. V. Sex, R.

SIEI, pron. poss. vi. Ses.

SIEIA, s. f. vl. Moisson, tas de gerbes. V. Sec, R.

SIEICAR, s. m. (sieicá). Nom bas lim. du sureau. V. Sambuquier.

SIEIRE, (sièiré), et

SIEIRE SE, v. a. et r. d. bas lim. Voy. Asselar, Asselar se et Sed, R.

SIEIS, nom de nombre, vl. Six. V. Sex, Rad.

SIEIROOU, s. f. (sieiroou). Vrilles de la vigne.

SIEIZENA, s. f. (sieizene), d. bas lim. La quantité de six. V. Sex, R. SIEJE, dg. V. Siegi et Sed, R. SIENÇA, V. Sciença. SIENZA, s. f. vl. Science. V. Sciença et

Sap, R.

SIEOU, EVA, V. Siou et Siouna.

SIEOU-sizev, S. m. slov-slov. Nom qu'on donne, dans les environs d'Avignon, selon M. d'Anselme, au sylvain, Totanus glareola, Temn. oiseau de l'ordre des Echassiers et de la fam. des Ténnirostres.

SIEOUCLE, d. de Mars. Alt. de Ceoucle,

v. c. m. et Circ, R. SIER, vl. V. Sieur.

SIER, titre d'honneur, vl. Sieur, sei-gneur. V. Segn, R.

Il ou elle sert.

SIERF, vl. li ou elle sert; Sierva, qu'il ou qu'elle serve; Siervon, qu'ils ou qu'elles servent.

SIES, nom de nombre. Six. V. Siei et Sex, R.

Le sicis de janvier mes adous Mil sies cens cinquanto dous.

Bergeing.

SIESSADA, s. f. vl. Siége. V. Sed, R. SIEST, vl. Tu es.

SIESTA, s. f. (sièste); sista. Siesta, esp. Serta, port. Sieste, sommeil ou repos que l'on prend après-midi. V. Miejour.

Éty, de l'espagnol siesta.

SIET, dg. Jasm. Il ou elle suit.

SIETA, s. f. (siète); sierra, ciera. Assiette, ustensile plat dans lequel on mange. V. Sed, R.

### Dans une assiette on nomme:

PLAT, la partie plate, le fond. BORD on ARÈTE, le bord.

BOUGE, l'endroit où le plat finit, et eu le bord com-

SIETA, s. f. (sièle); PITA-MOUPPA. Nom qu'on donne, aux environs de Nice, selon M. Risso, à la sittelle ou torche-pot, Sitta europea, Lin. Oiseau de l'ordre des Passereaux et de la sam. des Ténuirostres ( à bec grèle), qui habite sur les arbres presque pendant toute l'année.

SIETADA, S. f. (sielade); SIETAU, SIE-TATA, MICOUPIER, SIETAU. Assiétée, plein

une assiette.

Rty. de sista et de ada. V. Sed, R.

SIETOUN, s. m. (sietoun), et

SIETOUNA, s. f. (sietoune). Dim. de sieta, petite assiette. V. Sed, R.

SIETY, anc. béarn. Siège. V. Seti et Sed , R.

SIEU, pron. poss. m. vl. Son, sien.

SIEUA, pron. poss. f. vl. Sienne. SIENA, pr. poss. vl. V. Sia et Siouna.

SIEUN, s. m. (siéun), dl. Adresse, es-prit; pour soin, V. Souin.

L'unou d'elei qu'agué lou sieun de s'enfugi. Hy. Morel.

SIEUTADAN, ANA, s. vl. Citadin, ine.

V. Civ , R. SIEUTAT, s. f. vl. Cité. V. Civ., R. SIEVA, pr. poss. Garc. V. Siou et

Siouna.

SIEY, pr. poss. vl. Ses. SIEZ, dg. Six. V. Siei et Sex, R.

SIFET, V. Si. Ely. du lat. sic-factus, oui-bien. SIFRE, nom d'homme, dl. Sifroy. Voy. Symphourian.

SIGA-cempnada, s. f. (cigue-ceindráde). Nom nicéen du bruant fou. V. Chic-cendrous.

SIGA-DE-MOUNTAGNA, S. f. (cigue-démountagne). Nom nicéen du bruant de neige, Emberiza nivalis, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Conirostres (à bec conique), qui habite le sommet de nos montagnes et qu'on reconnaît aisément à la blancheur des longues plumes de ses ailes, dont les premières sont noires extérieurement, aux plumes de la queue et dont les trois latérales sont blanches.

SIGA-mountagnina, s. f. (cique-mountagnière). Nom nicéen du bruant éperonnier, Emberiza calcarata, Riss. Fringilla lap-ponica, Lin. oiseau de la même fam. que les précédents.

SIGA-HODSTBALA, S. f. (cigue-noustrále). Nom'niceen du bruant commun. V. Chicjaune.

SIGALA, V. Cigala. SIGALOUN, V. Cigaloun.

Ety. Ecrit de cette manière, ce mot pourrait venir du grec σιγαλέος (sigaleos), silencieux, par antiphrase, comme cela a lieu pour d'autres mots, attendu que la cigale chante toujours.

SIGALAS, Garc. V. Masclas. SIGALASTRE, V. Cigalastre.

SIGARET, s.m. V. Cigaret.
SIGAU, V. Cigau.
SIGISMOUND, nom d'homme (sidgismoun): Sigismondo et Sigismundo, esp. port. Sigismond.

L'Eglise honore deux saints de ce nom, les 24 janvier et 1º mai.

SIGLAS, s. f. pl. (sigles). Sigles, s. m. pl. lettres isolées qui servent à exprimer un mot, sans le secours d'autres lettres.

Ély. du grec σιγλαί (siglaí), chisfre.

SIETI, s. m. (siète), dg. Siège. V. Seti | inscriptions, des sigles, nous donnerons ici l'explication de ceux qui sont les plus usités :

A-Augustus, annus, amicus, AA. deux Augustes; A, chez les Grecs, un; chez les romains 500, et avec une ligne au-dessus A. cinq mille; A dans les jugements, j'absous; A. D. avant le jour; A. D. Q. il repose; A. K. avant les calendes : A. M. ami.

B. DD. aux bonnes déesses; B. chez les Romains, 300, avec une ligne dessus B, 3,000; chez les Grecs 2; avec un accent des-

sous B , 200.

C. César, Caïus; dans les jugements, je condamne; C. L. V. Clarissimus vir, homme très illustre; COS, consul; COSS, les consuls; C. R. Citoyen romain; CS. IP. Cesar, empereur: C, dans les nombres 100; CC. 200; CCC. 300; CCCC, 400; I2, 500; Cl2, 1,000; I22, 5,000; CCl2, 10,000; I222, 50,000; CCl2, 10,000.

D. A. Le Divin Auguste; DDVIT, il a

dédié; D. D. N. N. Domini nostri, nos seigneurs; D. M. S. aux Dieux manes; D. O. M. Deo optimo maximo, à Dieu trèsbon et très-grand; DN. Le seigneur: D. N. Notre Seigneur; D. 500; D. 5.000.

E. C. F. ejus causa fecit, il l'a fait en sa faveur; E. M. erexit monumentum, il a choisi ou fait construire ce tombeau; E. T. ex testamento, par testament; E. V. V. N. V. V. E. ede ut vivas; ne vivas ut edas; mangez pour vivre et ne vivez pas pour manger: E. 250.

FEA, femme; F. F. F. ferro, flamma. fame.

GER. ou GERM. germanicus; GNT. gentes, les nations; GL. gloire; G. 400; G. 40,000; H. A. hoc anno, cette année; HA. Hadrien; H. O. Hostis occisus, en-

nemi tué; H. 200; H, 200,000.

JAN. janus, janvier; J. Junius, Jupiter; J. C. Jurisconsulte, Jules César; J. D. inferiis diis, aux dieux infernaux; J. D. M. Jovi deo magno, au grand dieu Jupiter; J. H. jacet hic, il est inhumé ici; II. V. dumvir; III. V. triumvir; IIII. V. quatuorvir; IIIIII. V. sextumvir; IM. Empereur; INL. illustre; J. R. Jovi regi, à Jupiter roi; J. V. justus vir, homme juste.

KA. carissima, très-chère; KAL. KL.

calendes; K. 250, K. 250,000.

L. 50, L, 50,000.

MAX.POT. maximus pontifex, souverain pontife; MAT, mater; MES, mois; M. J. maximo Jovi, au grand Jupiter; M. 1,000 M. mille fois mille.
N. Neptune; NAV. navis, vaisseau; N. F. N.

Nobili familia natus; NVP. noces; N. 900; Ñ, 90,000.

O. B. obiit, est mort; OP. oppidum, ville; O. 11. ō 11,000.

P. A. pater, patricius; PAT. PAT. père de la patrie; PC. procurator, intendant;

P. C. patres conscripti, pères conscrits; PROC, proconsul; P. R. peuple Romain; P. R. C. post roman conditam, après la fondation de Rome; PRR. les préteurs; P. 100, F 400,000.

Q. B. F. qui bixit feliciter, qui a vécu Comme on rencontre partout, dans les heureusement; Q, 500, Q, 500,000.

R. P. ou PESP. république; REQ, il repose; RMS: romanus; R, 80, R 80,000.

SAC. sacerdos, sacrificium; SB. sibi, à soi; S. C. Senatus consulte; S. D. Sacrum diis, consacré aux Dieux; S. M. sacrum manibus, consacré aux manes, S. P. Q. R. Senatus populusque romanus, S. 7.

TB. PL. tribun du peuple; TIT., titre, inscription; T. 160, 7 160,000.

V. vivant; VESP. vespatien; VM. vir magnificus; V. OP. vir optimus; V. V. C. C.

viri clarissimi ; V. 5. V. 5,000.

SIGN, suca, suca, suca, radical pris du latin, signum, signi, signe, empreinte, marque, et dérivé du celt. sign, m. s. ou du grec σημείον (semeion), marque, signe, ou de στίζω (stizô), piquer, pointer, sigillum, sceau.

De signum, par apoc. sign; d'où: Sign Sign-al, Signal-ar, Signala-ment, As-sign-ation, Sign-ar, As-signar, Signal-ari, Signat-ura, As-signat, Coun-signar, Sign-e, Sign-au, De-signar, Signi-fiar, Signi-ficat-if, Signi-fic-ation.

De sign, par l'addition d'un e, seign; d'où: En-seign-a, En-seigna-ment, En-

seign-al.

De sign, par la suppr. du g, sin; d'où: Entre-senha, Des-sin, Des-sin-ar, Dessin-atour, Entre-signes, Des sen, Ensenh-a, En-senh-ador, Cen-ar, En-sehamen, Senha, Re-sign-ar, Resign-ation.

De sigillum, par apoc. sigil: Senhada-men, Senh-agol, Senh-al, Senh-ar, Senhar-er, Senh-ut, Senh-au, Senh-eira,

Senh-era.

De sigil, par sync. de gi, sil, et par le

changement de i en e, sel : Selh.

SIGN, s. m. (sign); serre, serem. Segno, ital. Seing, nom de quelqu'un tracé par luimême au bas d'un écrit quelconque. V. Signatura et Seng, R.

Ety. du lat. signum, m. s. V. Sign, R. SIGNA, nom de lieu, vl. Signe, en Provence.

SIGNA, S. f. VI. SEGNA, SEINHA, SEYNHA, sning, sang. Senya, cat. Seña, esp. Senha, port. Signe, marque, indice; enseigne, étendard. V. Signe et Sign, R.

SIGNAL, s. m. (signáou); szenau. Señal, esp. Sinal, port. Senyal, cat. Segnale, ital. Signal, signe dont on est convenu pour donner quelque avis; marque, signes qu'on

apporte en naissant.

Éty. du lat. signum. V. Signe et Sign, R. L'invention des signaux est due toute entière au Grecs, qui en avaient pour le jour et pour la nuit. Agamemnon en fit usage pour faire savoir la prise de Troye à son épouse, Clytemnestre, qui l'apprit le même jour par ce moyen. Les Romains s'en servirent avec succès particulièrement de ceux que l'on faisait avec le feu.

L'art des signaux en mer, au moyen des pavillons, fut inventé par le duc D'Yorck, en 1673. Il fut ensuite perfectionné par le che-

valier de Tourville.

SIGNAL, s. m. (signal). V. Signau, plus

usité et Sign, R.

SIGNALAIRE, s. m. (signaláiré). Celui qui est chargé de mettre les signaux. Garc. SIGNALAMENT, s. m. (signalaméin);

Segnale, ital. Senalamiento, esp. Sinalamento, port. Signalement, description d'une personne faite par tous ses caractères extérieurs, et que l'on donne pour la faire reconnaître.

Ety. de signalar et de ment, manière de

signaler. V. Sign, R.

SIGNALAR, v. a. (signala); Senyalar, cat. Segnalare, ital. Señalar, esp. Signalar, port. Signaler, donner un signalement; rendre remarquable, prouver avec publicité, donner connaissance par des signaux.

Ety. de signal et de ar. V. Sign, R.

En vl. signer, marquer.

SIGNALAR SE, v. r. Señalarse, esp. Se signaler, se distinguer, se rendre trèsremarquable ou célèbre par des chefs-d'œuvre, par des actions d'éclat ou par de grands crimes.

SIGNALIER, s. m. (signalié); smer, simme. Since ou signet, petits rubans ou filets lies ensemble, qui tiennent à un bouton ou peloton, et qu'on met au haut d'un bréviaire, d'un missel, etc., pour marquer les endroits qu'on veut trouver aisément; petit ruban que les relieurs attachent à la tranche ou au filet du haut d'un livre, pour servir de marque au

Ety. de signal et de ier. V. Sign, R.

SIGNAR, v. a. (Signa); simman. Signar, esp. cat. Segnare, ital. Assinar, port. Signer, mettre son seing à un écrit pour l'autoriser.

Éty. du lat. signare, fait de signum, sign, et de are, mettre son signe, parce que anciennement on ne mettait point son nom, mais un paraphe ou signe, pour toute signature. V. Sign, R.

On dit signer un contrat, quand on signe comme partie intéressée ou comme témoin; et signer à un contrat, quand on ne le fait

que par honneur.

SIGNAR SE, Signarse, esp. Pour faire le signe de la croix. V. Segnar se et Sign, R. SIGNASO, s. f. vl. Signe, marque. Voy. Signe.

Éty. du lat. signatio, m. s.

SIGNAT, ADA, adj. et p. (signá, áde); sunnat. Signado, esp. Signé, éc.

Éty. du lat. signatus. V. Sign, R. SIGNATARI, s. m. (signatari). Signataire, celui, celle qui a signé une pétition, etc. SIGNATURA, s. f. (signature); Signatura, port. esp. cat. Signature, le seing et la paraphe d'une personne; l'action de signer; en terme d'impr. lettres ou chiffres que l'on met au bas de chaque feuille imprimée.

Ety. du lat. signatura, griffe, cachet. V.

Sign , R.

Les anciens ne signaient point leurs actes, leur sceau ou leur cachet tenait lieu de signature. Les contrats n'étaient signés que par les notaires, et ce ne fut que d'après une ordonnance du parlement de Paris, de 1579, que les parties furent obligées de signer ellesmêmes. C'est à cette même époque que l'on vit une classe d'hommes s'énorgueillir de leur ignorance et déclarer formellement au has des actes qu'ils passaient, ne pas savoir signer, allendu leur qualité de gentils hommes.

SIGNAU, s. m. vl. Bouée, morceau de liége ou de bois qui flotte sur l'eau pour indiquer le lieu où sont les filets des pêcheurs.

C'est aussi un sein, un signe ou tache naturelle que les enfants apportent quelquefois en venant au monde. V. Sign, R.

C'est encore le nom que les maçons donnent à une désense, poutre ou perche qu'on appuye sur un mur extérieur pour avertir de ne pas passer, qu'il y a du danger.

SIGNAU, s. m. (signaou). V. Signal.

SIGNE, s. m. (signé); sernal, serne, serne. Segno, ital. Seño et Signo, esp. port. Signe, cat. Signe, marque, indice, présage; démonstration extérieure de ce que l'on pense ou de ce que l'on veut. Une des douze constellations, enfin tout ce qui contribue à la connaissance d'une insigne, marque de destination; en vl. miracle, phénomène.

Ety. du celt. sign, m. s. ou du lat. signum.

V. Sign, R.

La partie de la médecine qui traite des signes des maladies se nomme séméjologie.

Quand leis dindoouletas rasoun lou soon es signe de pluia, quand les hirondelles rasent la terre en volant c'est signe de pluie.

Faire lou signe, menacer du geste ou de la main.

Si fas lou signe farai lou coou, si tu menaces, je frappe.

SIGNET, s. m. vl. Segnetto, ital. Seing, signature, signet. V. Sign, R.

SIGNI-GRAND, V. Seni-grand. BIGNIFIAT, V. Significatif.

SIGNIFIANZA, vl. V. Significansa.

SIGNIFIAR , V. a. (signifiá); ENCAUTAS. Significar, esp. port. cat. Significare, ital. Signifier, être signe de . . . en gram. marquer ce qu'on entend par un mot; en parlant des personnes, déclarer, faire connaître; en justice, notifier.

Ety. du lat. significare, de signum, igni, et de ficare, faire donner signe. V. Sign, R.

SIGNIFIAT, ADA, adj. et part. (signifia, ade); Significado, port. esp. Signifié, notifié.

Ély. sync. de significat. V. Sign, R. SIGNIFICAMEN, S. m. vl. Significa-ment, anc. cat: Significamiento, esp. Signi-camento, ital. Signification. V. Signification et Sign, R.

SIGNIFICANSA, S. f. v. SIGNIFICANIA significanza, esp. ital. Signification. V. Sign, R.

Per la significansa, pour montrer, indi-

SIGNIFICANZA, vl. V. Significansa. SIGNIFICAR, vl. V. Significar.

SIGNIFICAR, Signifiar, cat. V. Signifiar et Sign. R.

SIGNIFICATIF, IVA, adj (significatif, ive); Significativo, ital. esp. port. Significatiu, cat. Significatif, ive, qui exprime

bien la pensée.
Ety. de significat, et par sync. signifiat.
et de la term. if, iva. V. Sign, R.

SIGNIFICATIO, vl. et

BIGNIFICATION, s. f. (significatie-n); Significatione, ital. Significació, cat. Significacion, esp. Significação, port. Signification, ce qui signifie une chose, le sens d'un mot; notification.

Ety. du lat. significatio, de significare, actio. V. Sign, R.

SIGNIFICATIU, IVA, adj. vl. Signifi-

catiu, cat. Significativo, esp. ital. V. Significatif.

SIGNIFICATIVAMENT, adv. vl. Significativamente, esp. Significativement. V. Sign , R.

SIGNOUGNAR, v. a. (signougna), dl. Importuner, incommoder.

Éty. de signoun et de ar, faire comme les nœuds du bois, qui font impatienter ceux qui le travaillent; express. toute figurée.

SIGNOULAR, v. n. dl. V. Jangoular. SIGNOUN, s. m. (signoun); signounc, SEIGHOUH, SI, SIH, SIC, dl. SEGNOUH. Nœud, partie beaucoup plus dure qu'on trouve dans le bois, provenant de la base d'une branche, qui a été recouverte ensuite par diverses couches de bois.

Les marbriers et les tailleurs de pierres donnent le nom de clous aux espèces de nœuds, formés par une substance plus dure

qu'ils trouvent dans les pierres.

SIGNOUNAS, s. m. (signounas). Augm.

de signoun, un gros nœud.

SIGNOUNOUS, OUSA, adj. sinous, cinous. Noueux, bois rempli de nœuds, difficile à travailler.

Ety. de signoun et de ous.

SIGNOUR, et

SIGNOURIA, v. c. m. par Seign et Segn Rad.

SIGOGNA, et

SIGOGNAR, d. bas lim. V. Cigougna el Cigougnar.

SIGOLENT, adj. vl. V. Suzolent. SIGOLENTA, adj. f. vl. Lana sigolenta,

laine en suin.

**SIGON**, prép. vl. Selon. SIGOUS, V. Cicoues.

SIGOUN, d. béarn. Selon. V. Seloun et Suivant.

SIGOUN, s. m. (sigoun). Nom nicéen du bruant mitylène, V. Chic-ourdinari; et du bruant des roseaux, Emberiza schæniclus, Lin. hortolan des roseaux, Buff. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Conirostres (à bec conique), qui habite cons-tamment nos pays, sans emigrer.

SIGRAN, vi. Ils ou elles suivront. SIGROMENT, vl. Alt. de Sacrament, sacrement, v. c. m. et Sacr, R. SIGU, dg. V. Segur.

SIGUEN, prép. vl. Suivant.

SIGUIGNORA, s. f. (siguignore); szem-SPOUSRA. Axe en fer d'une meule de remouleur, d'un rouet à siler, etc.

SIGUR, URA . adj. d. bas lim. Sur, cerlain. V. Segur et Segur, R.

SIL, dl. Cil, sourcil. V. Selhas et Cil. SILABA, Silaba, esp. Alt. de Syllaba, Y. C. ID.

SILABAS, V. Syllabari. SILENÇAS, s. f. pl. (silèinces). Nom qu'on donne aux balais qu'on fait avec le roseau ordinaire, dans les environs de Toulouse.

SILENCI, s. m. (silèinci); Silenci, cat. Silenzio, ital. Silencio, esp. port. Silence, l'opposé du bruit, du tumulte, état d'une personne qui s'abstient de parler, cessation de correspondance par lettres.

Ety. du lat. silentium, m. s. silence, imp. V. Chut.

SILENCIA, vl. V. Silenci.

SILENCIOUS, OUSA, adj. (sileincious, ouse); Silencios, cat. Silenzioso, ital. Silen-cioso, esp. port. Silencieux, euse, où l'on n'entend aucun bruit, taciturne, qui ne parle guère.

Éty, du lat. silentiosus on de silenci et de ous, de la nature du silence.

SILENCIOUSAMENT, adv. (sileinciousameint): Silenciosament, cat. Silenciosamente, esp. Silencieusement. d'une manière silencieuse.

SILENITES, s.m. vl. Silénite, sorte de pierre précieuse.

Silenites si troba en Persa, vert es cum Eluc de las Propr. herba.

SILENO, (silène); Sileno, ital. esp. port. Silène, espèce de satyre qui suivait Bacchus. Ety. du lat. Silenus.

SILENTIA, vl. V. Silenci.

SILH, s. m. vl. Cils. V. Celhas. SILHEIROOUS, s. m. pl. (silheiroous); SIEIROOU. Vrilles ou mains des plantes sarmenteuses, telles que la vigne, etc.

SILHETAT, ADA, adj. (silleta, ade), d. bas lim. Propre, élégant, recherché. V. Courous.

SILHETEGEAIRE, s. m. (silletedzáiré), d. bas lim. Homme minutieux, chicaneur, chipoteur. V. Inquiet.

SILHETEGEAR, v. n. (silletedzá), d. bas lim. S'arrêter à des minuties, chipoter.

SILHOUN, Silló, cat. V. Selhoun. SILIA, s. f. (silie), d. bas lim. Ustensile de cuisine en cuivre, qui sert à transporter de l'eau, seau. V. Selha.

SILIADA, s. f. (siliade), d. bas lim. La quantité d'eau que contient le seau nommé silia.

SILIER, d. bas. lim. Pour sellier. V. Sellier et Sell, R.

SILIOUN, s. m. (silióu), d. bas lim. et impr. siliou. Dim. de silia, petit seau en

SILIQUA, s. f. vl. Silicua, esp. Siliqua, ital. Silique, gousse, cosse.

Éty. du lat. siliqua, m. s. SILL, vl. V. Cil.

SILLABA, et comp. Sillaba, cat. Voy. Syllaba, etc.

SILLABICAR, v. n. vl. Sillabejar, cat. Silabear, esp. Sillabare, ital. Syllaber.

BILLABICAT, ADA, adj. vl. Syllabé, ée. SILLOGISME, vl. Silogisme, cat. Voy. Sylogisme.

SILO, s. m. (siló). Silo, fosse ou grenier souterrain pour la conservation du

Ces sortes de greniers où le blé peut se conserver plusieurs années sans altération, étaient connus des anciens et particulièrement des habitants des pays chauds; on en trouve en Afrique, en Chine, aux Indes-Orientales, en Sicile, à Malte, en Espagne, en Italie, etc. J'en ai vu un très-beau au pied d'une ancienne tour qu'on a démolie il y a quelques années à Digne.

M. Ternaux l'ainé a fait de nombreuses expériences à cet égard qui démontrent toutes l'avantage de ce moyen. Le premier juin 1826 on a procédé chez lui à l'ouverture des silos, qu'il a fait construire à Saint-Ouen, pour la conservation économique des grains, le pre-mier contenait 130 sacs de ble qui y avaient été déposés en 1819, le blé a été trouvé par-failement conservé. V. pour de plus amples détails, Noël, Dict. des Orig.

Etv. du lat. sirus.

SILVA, s. f. vl. sezva. Selva, cat. port. ital. esp. mod. Silva, anc. esp. Forêt, bois.

Éty du lat. sylva ou silva, m. s. SILVOS, OZA, adj. vl. Silvoso, esp. ital. Plein de forets, boisé.

### SIM

SIM, vl. Pour si me, si vous me.

SIM, vl. V. Cim.

SIMA, vl. Sima, cat. V. Cima. SIMAC, s. m. vl. V. Sumac et Fauvi.

SIMAC, s. m. vl. V. Sumac. SIMAGREAS, s. f. pl. (simagrées); si-

magreyas, mingarelas, moias, carpias. Simagrées, minoderies, manières ou caresses affectées, petites façons qui sentent l'enfant

Éty. du lat. simulacrum ou de malè-gratia, selon Barbazan, ou plutôt de simius,

singe, singeries. V. Sing, R.

SIMAROUBA, s. m. (simaroube). Simarouba, nom qu'on donne à l'écorce d'un arbre qui croît à Cayenne et que Linnœus a nommé Quassia simarouba, de la fam. des Simaroubées.

Éty. Simarouba est le nom que les naturels de Cayenne donnent à cet arbre.

Ge ne fut que vers l'année 1713 que l'écorce de simarouba fut connue en Europe, et qu'en 1718 qu'Antoine de Jussieu s'en servit avec un grand succès, contre une épidémie de dyssenterie qui avait résisté à l'ipécacuanha et aux astringents ordinaires.

SIMARRA, s. f. (simárre), et impr. cm-MARRA. Zimarra, ital. Simarra, port. Simarre, habillement long et trainant.

Éty. de l'ital. zimarra, dérivé du grec σύρω (surô), trainer.

SIMBEL, s. m. (simbèl); simplou, cineri. Simbell, cat. Pour appeau, V. Rampeou; signe, enseigne, fig. occasion, cause, sujet.

Ety. du lat. symbolum, signe, indice pour avertir.

Per l'einsegno d'un cabaret N'y a que metton un tabouret, Lous autres de ramo de treillo. Un autre met uno bouteillo. D'autres per servi de simbel Non y melton ren qu'un ramel. Quauqu'un autre qu'es pus fantascou, Met la garnituro d'un flascou, Chacun estalo ce que pot, Un menuzié met un rabol. Un masson la tibl'ou l'escaire, Un tailleur ou un revendaire, Met quicon suivan son mestie, Jusquos au mendre savalié. Que ben souven met uno groulo. Lous veiriés metton un empoulo. Un courdounié son san crespin, Un revendair un gran toupin.

Un tieseran mei sa navello, Un poulié met un'escaufetto. Ou quicon mai de son meslië. Michel.

Vela donc uno grand'bourdouillo Que penset estre lou simbel, D'un grand affaire criminel. Michel.

SIMBELAR, dg. V. Cymbela. SIMBOL, vl. V. Cimbol. SIME, s. m. vl. Le liège, son gland. SIMEOU, V. Cimeou. SIMEOUN, nom d'homme (simeoun);

SIMI, 8. f. V. Sumi.

SIMI, s. m. vl. Singe, v. c. m. Éty. du lat. simia. V. Sing, R.

SIMIA, s. f. vl. Simia, esp. ital. Guenon. Ety. du lat. simia, m. s. V. Sing, R. SIMIAM, Nom propre. V. Simeoun.

SIMIER, s. m. vl. Conducteur de singes, celui qui leur fait faire des tours pour amuser les spectateurs.

Ety. de sim et de ier. V. Sing, R.

SIMIL, summe, radical pris du lat. similis, pareil, semblable, qu'on fait venir du grec τκελος (ikelos), m. s.

De similis, par spoc. simil; d'où: Similituda, Simil-or, As-simil-ar, As-similation.

De simil, par la suppression du dernier i, et le changement du premier en e, seml, et par addition de b, sembl; d'où: Sembl-able, Semblabla-ment, Re-ssemblança, Sembl-ant, Sembl-ar, As-semblar, Ra-ssemblar, Ensems, Seml-ant.

De simil, par le changement du dernier i en u, simul; d'où: Simul-ar, Dis-simular

Dis-simulation.

SIMILA, s. f. vl. Simile, fleur de farine. Ely, du lat. simila.

SIMILICANT, Précieux.

SIMILICANTA, s. f. (similicante); si-POURADA. Pimbèche, terme de mépris qu'on applique à une femme qui fait la précieuse et qui est affectée dans son air et dans ses manières. Avr.

BIMILITUDA, s. f. (similitude); semplan-a. Similitut, cat. Similitudine, ital. Similitud, esp. Simile, port. Similitude, ressemblance, identité des choses qui servent à distinguer les êtres entre eux.

Éty, du lat. similitudo, m. s. V. Simil, Rad.

SIMILOR, s. m. (similor); Similor, cat. esp. Similoro, ital. Similor, alliage de cuivre et de zing qui a l'apparence de l'or.

Éty. du lat. similis et de or, semblable à l'or. V. Simil, R.

SIMITAUR , s. m. vl. Minotaure. SIMMELH, s. m. vi. Coteau.

SIMONIA, s. f. Symonia. Simonia, port. cat. esp. ital. Simonie, convention illicite par laquelle on donne ou on reçoit une récompense temporelle, une rétribution pécuniaire pour quelque chose de saint et de spirituel.

Ety. Symonia et es en ayssi apellada par un encantador que avia nom Symon, que vole acaptar, per deniers, de sant Peyre, la gracia de far miracles. V. et Vert. SIMONIAIC, vl. V.

SIMONIAQUE, AGA, adj. (simouniáqué, aque); simoniac, cat. Simoniaco, ital. esp. port. Simoniaque, en parlant des choses où il entre où il y a de la simonie, ou de la personne qui la commait.

Éty. du lat. simoniacus. V. Simonia. SIMOUN, nom d'homme (simoun); Simone, ital. Simão, port. Simon.

Patr. Saint Simon, apôtre, dont la fête se célèbre avec celle de saint Jude, le 28 octobre, l'Eglise honore huit saints de ce nom.

SIMOUNSA, V. Gimounsa. SIMOURRA, s. f. (simourre), dg. Mor-

ceau de bois. Jasm.

SIMOUS, V. Cimous.

SIMOUSSA, V. Cimoussa.

SIMOUSSAR, dl. V. Cimoussar. SIMOYSSHA, s. f. vl. Lisière. Voy.

Cimoussa. SIMPHONIA, s. f. vl. Tambour de basque.

SIMPLAMENT, adv. (simplamein); sm-PLAMEN. Semplicemente, ital. Simplemente, esp. Simplesmente, port. Simplement, d'une manière simple.

Ety. de simpla et de ment. V. Plec, R. SIMPLARDARIAS, s. f. pl. (simplardaries), dl. Niaiseries, bélises.

Ety. de simple, de ard et de arias, litt. paroles ou actes d'un esprit simple. V. Plec, Rad.

SIMPLANDEGEAR, v. n. (simplardejá); simplegram, dl. Faire le nigaud, s'amuser à des niaiseries.

Ety. de simple, de art et de egear, litt. agir comme un esprit simple. V. Plec, R.

SIMPLAS, ASSA, s. et adj. (simplás, asse). Augm. de simple, hébété, niais, et crédule à l'excès. V. Plec, R.

SIMPLE, IMPLA, adj. Semplice, ital. Simple, esp. cat. Simples, port. Simple, qui n'est point composé, sans ornement, modes-te, franc, sincère, benêt, nigaud, doux, modeste, timide.

Ety. du lat. simplex, formé de sine plicis, sans plis. V. Plec, R.

SIMPLE, IMPLA, s. Un niais, un benêt, un homme qui a à peine les premières notions des connaissances indispensables. V. Plec, R.

SIMPLEMEN, vl. V. Simplament. SIMPLESSA, s. f. (simplésse); Simple-sa, cat. Simpleza, esp. Pour Simplicitat, v. c. m. Simplesse, simplicité naturelle. Voy. Plec, R.

> Oh! que d'esprit, que de simplessa! Que d'agrament, de gentilhessa! Dioul. parlant de la Fontaine.

SIMPLETAT, s. f. dl. et SIMPLEYAR, v. a. d. béarn. V. Simplifiar et Plec, R.

SIMPLEYAT, md. Voy. Simplifiat et

SIMPLEZA, vl. V. Simplessa.

SIMPLEZA, s. f. vl. Simplesa, cat. Simpleza, esp. port. Semplicezza, ital. Simplesse, simplicité, ingénuité.

SIMPLICITAT, s. f. (simplicità); surplu-TAT. Semplicità, ital. Simplicidat, esp. Simplicidade, port. Simplicitat, cat. Simplicité. qualité de ce qui est simple, naturel, franc, non farde ni composé, bonhomie, betise.

Éty. du lat. simplicitatis, gen. de simplicitas, quasi sine plicis, sans plis. V. Plec.

SIMPLIFIAR, v. a. (simplifià); supra-WAR. Simplificar, port. cat. esp. Simplifier. rendre simple, moins composé, moins compliqué.

Ety. du lat. simplificare, m. s. fait de simplicis, gén. de simplex, simple, et de ficare, faire, rendre. V. Plec, R.

SIMPLIFIAT, ADA, adj. et p. (simplisia, ade); smplevat. Simplificado, port. Simplifié, ée. V. Plec, R.

SIMPLIGE, s. m. (simplidgé), dl. Voy. Simplicitat et Plec, R.

SIMULA CIO, et SIMULACION, vl. Simulació, cat. V. Simulation.

SIMULACRA, vl. V. Simulacre.

SIMULACRE, s. m. (simulacré); Simulacre, cat. Simulacro, ital. esp. port. Simulacre, idole, image, fantôme, spectre, vaine représentation de quelque chose. V. Semblant.

Éty. du lat. simulacrum, fait de simulare, feindre. V. Simil, R.

SIMULAR, v. a. (simula); Simulare, ital. Simular, esp. port. anc. cat. Simuler, feindre, déguiser, tromper par des suppositions, par des apparences.

Ety. du lat. simulare, m. s. fait de similis et de are. V. Simil, R.

SIMULAT, ADA, adj. et p. (simulá, ade); Simulado, port. esp. Simulé, ee, feint, caché, qui dit le contraire de ce qu'il pense, où qu'il ne dit pas tout ce qu'il a dans l'idée.

Éty. du lat. simulatus, m. s. V. Simil,

SIMULATION, s. f. (simulatie-n); sust LATIEN. Simulacion, esp. Simulació, cat. Simulação, port. Simulazione, ital. Simulation, déguisement.

Éty. du lat. simulationis, gen. de simulalio, m. s.

### SIN

SIN, sun, radical dérivé du latin, sinus, replis, contour, sein.

De sinus, par apoc. sinu, sin; d'où : In-sinu-ar, In-sinu-at, In-sinu-ation, In-sinu-ant.

De sin, par le changement de i en e, sen; d'où: Sen, Sen-ada, Sinn-e, Sem.

SIN, Pour saindoux. V. Sain. SIN, Pour nœud du bois. V. Signoun.

SIN, dg. Pour saint. V. Sant.

SIN, vi. Pour si n'en, s'ils en.

SIN-secaves, s. m. dg. Qui a les pieds longs et grêles. Bergeyret.

**SINADA**, s. f. (sinade), d. bas lim. Prise de tabac. V. Prisa.

SINAGOGA, vi. V. Synagoga. BINAGREC, Garc. V. Senigrec.

SINAIRE, s. m. (sinairé), md. Personne qui prend beaucoup de tabac. V. Tabacaire el Prisaire.

SINALIMFAMEN, s. m. vl. Elision. SINALIMFAR, vl. V. Sinalinphar.

SINALIMPHA, s. f. vi. Sinalefa, cat. esp. Sinaleffe, ital. Elision, suppression d'une voyelle, à la rencoutre d'une autre.

Éty. du lat. synalæpha, m. s.

SINALIMPHAR, v. a. vl. smalmpar. Elider.

SINALIMPHAT, adj. et p. vl. Élidé. Mot sinalimphat, mot élidé.

SINAPI, s. m. vl. Sénevé, moutarde.

Éty. du lat. sinapi, m. s.

SINAPISAR, v. a. (sinapisá). Sinapiser, appliquer des sinapismes.

SINAPISAT, ADA, adj. et p. (sinapisá, ade). Sinapisé, ée, où l'on a mis de la moutarde.

SINAPISME, s. m. (sinapîsmé); Sinapismo, esp. port. ital. Sinapisme, cat. Sinapisme, bouillie faite avec de la farine de moutarde qu'on applique sur une partie du corps pour en obtenir la rubéfaction.

Éty. du lat. sinapismus, formé de sinapis, moutarde, et dérivé du grec σιναπισμός (si-

napismos), de σιναπι (sinapi).

SINAR, v. a. (sina), d. bas lim. Flairer, Voy. Sentir; pour pressentir, prévoir, Voy. Sentir; pour épier, fureter, V. Gueitar et Espiounar; pour renisser, V. Tirar per lou

SINAS, s. m. (sinás). Un des noms de l'épine blanche, selon M. Garcin. V. Acinier. SINAT, s m. (sina). Nom qu'on donne, à Grasse, selon M. Aubin, à l'epine blanche. SINC, vl. Cinq, v. c. m.

SINCERAMENT, adv. (sincereméin); Sincerament, cat. Sinceramente, ital. esp. port. Sincérement, avec sincérité.

Ety. de sincera et de ment, d'une manière sincère, ou du lat. sincere et de ment. Voy. Cir, R.

SINCERE, ERA, adj. (sincèré, ère); sincere, ital. esp. port. Sincère, véritable, franc, sans artifice, sans déguise-

Ety. du lat. sincerus, fait de sine cerd, sans cire, qu'on a dit d'abord du miel pur, et par ext. de tout ce qui est franc, sans art. V. Cir, R.

SINCERITAT, s. m. (sinceritá); Since-ritat, cat. Sincerità, ital. Sinceridad, esp. Sinceridade, port. Sincérité, candeur, franchise, qualité de ce qui est sincère.

Ety. du lat sinceritatis, gen. de sinceritas, m. s. V. Sincera et Sir, R.

SINCIPUT, s. m. (sincipu). Sinciput mot latin conservé pour désigner le sommet de la tête. V. Suc.

SINCOPA, vl. Sincopa, cat. V. Syn-

BINCOPAMEN, s. m. vl. Syncope, retranchement.

SINCOPAR, vl. Sincopar, cat. V. Syncopar.

SINCOPAT, vl. Sincopado, esp. Voy.

SINCOPI, s. m. vl. cincopi. Sincope, cat. Syncope, évanouissement. V. Syncopa. SINCOPIZAMENT, s. m. Syncope. V. Syncopa.

SINCOPIZAR, v. n. vl. Sincopisar, cat. V. Syncopizar.

SINCOT, prép. (sinco); susquot, micot. Lorsque, quand.

V. Sandaraca.

SINDEGUE, s. m. vl. Sindic, v. c. m. SINDIC, et comp. vl. Sindic, cat. Voy. Syndic.

SINDONE, s. m. vl. Linceul, suaire.

Éty. du lat. sindon, m. s. et dérivé du grec σινδων (sindón), toile fine de lin, linceul, suaire.

SINEDOCHE, s. f. vl. Sinechdoque, cat. Sinecdoque, esp. Synecdoque, port. Synecdoche, figure de rhétorique.

Ety. du lat. synecdoche.

SINEGRE, Un des noms lang. du fenugrec. V. Seni-grec.

SINESTRE, vl. Sinestre, cat. Voy. Se-

SINET, V. Signalier et Sign, R.

SING, sim, radical pris du latin simia, singe, formé de simus camus, et dérivé du grec σιμός (simos), camus, qui a le nez épaté.

De simia, par apoc. simi, et par le changement de m en n, et de i en j, et en g, sing; d'où : Sing e , Singe-aria , Singe-ayre , Singe-oun, Sima-grias, Sim-i, Simi-a.

SINGAT, adj et p. vl. singarz. Enceint, enfermé. V. Couch, R.

SINGE, s. m. (sindge); MODHINA, SIMI. Simia, esp. ital. Singe, nom d'une famille de Mammifères de l'ordre des Quadrumanes, qui comprend un très-grand nombre d'espèces toutes étrangères à l'Europe Septentrionale.

Éty. du lat. simia, m. s. V. Sing, R. SINGEARIA, s. f. (sindjárie). Singerie, grimace, gestes, tours de malice; imitation gauche et ridicule. V. Mouninaria.

Éty. de singe et de aria. V. Sing, R. SINGEAYRE, s. m. (sindjälré), dg. Imitateur, qui cherche à singer les autres. V. Sing, R.

SINGEOUN, s. m. (sindjoun). Dim. de singe, petit singe; on le dit plus particulièrement d'un enfant qui contrefait les gestes de quelqu'un. V. Sing, R.

SINGLA, s. f. d. bas lim. Pour sangle, V. Cengla et Cench, R.

SINGLAR, v. a. (singla), d. bas lim. Singlar, cat. Pour serrer, sangler. Voy. Cenylar et Cench, R.

SINGLAR, s. m. dl. Pour sanglier, V. Senglier.

Ha que desiraria de rencontra un singlo. Ou be calque lyon, per le ponde estrangla. Bergoing.

SINGLE, INGLA, adj. vl. sauces. Singulier, unique. V. Singulier.

Éty. du lat. singuli. V. Singul, R.

SINGLOT, vl. Singlot, cat. V. Sanglut. SINGLOUN, d. bas lim. V. Cengloun et Cench, R.

SINGUL, radical dérivé du latin singulus. a, um, chacun en particulier, d'où singularis, singulier.

De singulus, par apoc. singul; d'où: Singul ier, Singul-iera, Singuliera-ment, Singul-ar, Singular-itat, Singularis-ar, Sengl-es, Sengl-ier.

SINGULAR, vl. Singular, cat. esp. V. Singulier.

SINGULARISAR SE, v. r. (Ingularisá);

SINDARACHA, s. f. vl. Sandaraque. f si distincan. Singolarizzarsi, ital. Singularizarse, esp. port. Singularisarse, cat. Se singulariser, se faire remarquer par quelque singularité, par des opinions, des actions, des manières différentes de celles des autres.

Éty. de singularis et de ar. V. Singul, Rad.

SINGULARITAT, s. f. (singularità); Singolarità, ital. Singularidad, esp. Singularidade, port. Singularitat, cat. Singularité, ce qui rend une chose singulière; affectation; bizarrerie, originalité.

Ety. du lat. singularitatis, gén. de singularitas. V. Singul, R.

SINGULARMENT, adv. d. vaud. Singularmente, esp. Singulièrement. V. Singulierament et Singoul, R.

SINGULIER, IERA, adj. (singulié, iére); Singulare, ital. Singular, esp. port. cat. Singulier, ière, parliculier, qui ne res-semble point aux autres; extraordinaire; rare, excellent, bizarre, capricieux, seul, unique.

Éty. du lat. singularis, m. s. V. Singul, Rad.

SINGULIER, s. m Le singulier, celui des nombres ou des personnes qui marque l'unité.

Ély. V. Singul, R.

SINGULIERAMENT, adv. (singulieraméin); Singolarmente, ital. Singularmente, esp. port. Singularment, cat. Singulièrement, particulièrement.

Ety. de singuliera et de ment, d'une manière singulière. V. Singul, R.

SINHAL, s. m. anc. béarn. Signe, signature. V. Sign, R.

SINHAR, v. n. et a. vi. sugram, segnam, SEMBAR, SEMAR, CENAR. Signer, V. Signar; faire signe, appeler; faire le signe de la croix; bénir par un signe de croix. V. Signar et Sign, R.

SINHAT, ADA, vl. V. Signal.

SINI, s. m. Pour grand-père. V. Seni et Sen, R.

SI NI SI, expr. adv. vl. Quoi ni qu'est-ce. SINISTR, SERESTE, radical dérivé du latin sinister, sinistra, sinistrum, gauche, qui est à gauche, sénestre.

De sinistrum, par apoc. sinistr; d'où: Sinistr e, Sinistr-a.

De sinistr, par le changement des is en e, senestr; d'où: Senestr-a, Senestr-e, Senestr-ier, Senec-a, Senequ-ier, Seniqu-ier.

SINISTRE, ISTRA, adj. (sinistré, istre); Sinistre, cat. Sinistro, ital. port. Siniestro, esp. Sinistre, malheureux, funeste; de mauvais augure, qui présage malheur.

Ety. du lat. sinister, qui signisse proprement gauche, parce que ce côté a toujours éte pris en mauvaise part, d'où l'expression donner à gauche, pour se tromper, se méprendre, ou selon d'autres, de sine astris, sans astres. V. Sinistr, R.

SINNAR, dl. Pour signer, V. Signar et Sign, R.

SINNAT, V. Signal et Sign, R. SINNE, s. m. dl. Pour seing, V. Sen et Sin, R.

SINNE, s. m. dl. Pour signet, V. Signalier et Sign, R.

SINNE, s. m. dl. Pour signe, marque,

V. Signe et Sign, R. SINO, vl. Sino, cat. A moins que, excepté.

Éty. Ce mot est formé de si et de no, si et non.

SINOBRE, V. Cynobre.

BINOCHA, vl. Sinoca, cat. V. Synocha. SINODAL, adj. vl. Sinodal, cat. esp. V. Synodal.

SINONIMAR, v. a. vl. Synonymer, terme de rhétorique.

BINONIMAT, adj. vl. V. Synonyme. SINOPI, s. m. vl. Sinogle, esp. Sinopla, port. Sinopia, ital. Sinope, sorte de craie

SINOUN, sorte de conj. (sinoun); Se non, ital. Sino, esp. Senão, port. Sinon, à défaut, sans cela, sans quoi, autrement.

Ety. Abbréviat. de sinon non, si et non, suivant.

SINOUS, dl. V. Signounous.

SINPHONIA, vl. V. Symphounia.

BINQ, V. Cinq.

SINQUANTENA, s. f. vl. V. Cinquantena et Cinq, R.

SINQUE, adj. numérique, vl. Alt. de cinquen. V. Cinquieme.

SINQUEN, vl. V. Cinquen.

SINQUES, nom de nombre ordinal. sur-SINQUOT, V. Sincot.

SINS, vl. Pour si nos, si nous, et si bien nous.

Sins defendam de lor, si bien nous défen-

dons d'eux. SINSA, s. f. (sinse); cmsa, mecha. Linge charbonné servant au même usage que l'amadou pour se procurer du feu, le linge qu'on fait brûler, atome, grain de poussière. Ety.?

C'est aussi le nom qu'on donne, en Languedoc, au bolet amadouvier. V. Esca.

SINSAIRE, s. m. (sinsáiré). Sondeur, homme qui ne sait jamais se décider, qui hésite touiours.

SINSAR, v. a. (sinsa). Sentir, sonder le terrain, fureter, frapper à toutes les portes pour se procurer ce que l'on désire.

Enfumer en brûlant du chiffon. Garc. SINSOUNETS, V. Sansougnets.

SINTES, vl. Vous sentez, vous pensez. SINTILLACIO, vl. V. Scintillacion.

SINTILLANT, adj. vl. Seintillant. SINTILLAR, v.n. vl. Centellar, esp. Sintillar, port. Scintillare, ital. Scintiller, étinceler.

Ety. du lat. scintillare, m. s.

Sinuoso, ital. esp. port. Sinueux, euse, qui fait plusieurs tours et détours en serpentant.

Ely. du lat. sinuosus, m. s.

SINUOUSITAT, s. f. (sinuousitá); Sinuosità, ital. Sinusidad, esp. Sinuosidade, port. Sinuosité, détours de ce qui est sinueux. SINZILIA, s. f. (sinzille). Nom Bas-Lim. des mésanges. V. Testa-negra.

# SIO

SIO, interj. d. bas lim. qui répond à hors d'ici. Sortez.

SLO, pr. poss. vl. Pour son, sien. V. Siou. Qu'ils ou qu'elles soient.

SIOLON, s. m. vl. Sibilo, ital. Sifflement des vents, ouragan, tourmente. V. Sibl, R.

SIOLONS, vl. V. Fiolons. SION, vl. Soient, de ser.

SIOSQUES, vl. Que tu sois, que vous

soyez.
Non siosques pas amalidas, ne soyez pas irritées, fâchées.

SIOU, prep. d. béarn. Sur, et quelquefois sur le. V. Sus.

> E yamé lous uns ni lous auts Ne beden cla siou nos defauts. Et jamais les uns ni les autres Ne voyons clair sur nos défauts. Fables de Lafont.

SIOU, IOUNA, pron. poss. de la trois. pers. (siou, ioune); slouva, slou, sloura, siu, sieduna, sieduva. Suo, ital. Suyo, esp. Seu, port. cat. Sien, sienne.

Ety. du lat. suus, sua, suum.

Cadun lou siou n'es pas troou, à chacun le sien.

Aquot es siou, c'est à lui, cela lui appartient.

Aquel home es tout siou, cet homme ne pense qu'à lui, il est tout concentré en lui-

Aquot es ben siou ou aquot l'amerita, c'est bien employé.

La siou.

Auses la licoun gue fasié Certeno tanto à la siou neço. Bouquet Prouv.

SIOU, prem. pers. du sing. de l'ind. du verbe ser, estre, souy.

SIOUASA, s. f. (siouase). Le poëte d'Astros écrit ainsi ce mot qui signifie avoine. V. Civada.

SIOUCLADA, s. f. Avr. V. Seouclagi et Seoucl, R.

SIOUCLAR, Avr. V. Seouclar, pour sarcler. V. Ceouclar, pour cercler. V. Seoucl,

SIOUCLEIRIS, V. Seouclaire et Seoucl, Rad.

SIOUCLET, V. Seoucleta.

SIOULAR, v. n. (sioula), dl. sischan Glapir en chantant; pousser un cri aigu et percant; chanter d'un ton de fausset ou d'un ton de voix forcé; siffler.

Ély. du lat. sibilare, siffler, par le changement du b en ou, comme de livra on a fait lioura. V. Sibl, R.

SIOULE, s. m. (sioulé); SISCLE, SISCLAT, dl. QUIOUR, d. prov. Cri aigu et perçant ordinaire aux jeunes filles qui folatrent.

Éty. du lat. sibilus, sifflet; d'où : sibil, par la suppress. de la désin. et sioul, par le changement de b en ou, l'e final est euphonique. V. Sioular et Sibl, R.

SIOURE, s. m. Un des noms que porte, en Languedoc, le chêne-liége. V. Suve. SIOUS, vl. Pour si io vos. si je vous.

SIP, radical dérivé du latin sipare, sipo, jeter, répandre, d'où dissipare, éparpiller, répandre, dissiper; dissipatio, dissipation. I

De sipare, par apoc. sip; d'où: Dis-sipar , Dis-sip-at , Dis-sip-ation , Dis-sipatour, Dis-sip-ant, Dis-sip-ayre, De-sipaire.

SIPHAT, s. f. vl. Ce mot paralt désigner le péritoine.

Hernia es per crebadura de la tela dila siphat. Blucid.

Éty. de l'arabe siphac, péritoine.

SIPHOUN, s. m. (siphoun); TRA-VIE. Siphon, tuyau de verre ou de métal recourbé, formant deux branches de longueur inégale, servant à transvaser des liqueurs.

Ety. du lat. sipho, formé du grec σίφον (siphôn), tuyau.

Le siphon simple n'est composé que de deux branches ou jambes et de la crosse ou courbure; le siphon double a un tuyan d'aspiration de plus et un robinet.

Celui dit de Wurtemberg, fut inventé en 1683, par Jean Jordan, natif de Stuttgard.

Heron d'Alexandrie passe pour l'inventeur du siphon; c'est du moins le premier qui en ait fait connaître les propriétés.

SIPI, SIPIA, et

SIPIOUM, V. Supi.

SIPOURADA, s. f. (sipourade). Mijauree. V. Similicanta. Avril.
SIPRES, vl. V. Cypres.

### SIR

SIRATPA, Avr. V. Sirampa. SIRE, Titre d'honneur, vl. V. Sir.

Ety. du grec xòpoc (kuros), seigneur. V. Segn, R.

SIRENA, s. f. (siréne). Nom qu'on donne, dans le département du Gard, au guépier. V. Serena.

SIRESSA, s. f. (sirésse), dl. Forta siressa, femme absolue, femme maîtresse, qui tient le haut bout dans le ménage; qui sait commander et se faire obéir.

Ety. de sire, seigneur, mattre. V. Segn, Rad.

SIRGUA, s. f. vl. Lierre, sa racine.

Ety. de l'esp. sirga, remarque, action de tirer.

SIRGUA, vl. Serge. V. Sergea.

SIRIGA-MIRIGO, s. m. (sirigue-miri-gue), d. bas lim. C'est le jeu de petit feu vit toujours, dans lequel on fait courir quelque chose d'allumée de main en main, et celui chez qui elle s'éteint met un gage ou subit une peine.

SIRINGA, V. Seringa.

SIRINGADA, V. Seringada. SIRINGAR, V. Seringar.

SIRJAN, s. m. vl. Sergent. V. Sargeant et Serv, R. 2.

SIRMENT, s. m. dl. V. Gaveou et Vils. SIRO, s. m. (sire); sire. Sire, esp. ital. Sire, autrefois seigneur; aujourd'hui ce titre est réservé aux rois de France et d'Angle-

Ety. Ce mot est dérivé de l'hébreu sar, personne distinguée, selon les uns; de xuptos (kurios), seigneur, selon d'autres, et suivant Ménage de seniore, abl. de senior, plus ancien. V. Segn, R.

Anciennement les seigneurs français, distingués par leur naissance, prenaient le nom de sire, qu'ils mettaient devant le nom de leur maison, le aire de Joinville, de Couci, de Créqui, etc., mais depuis le XVI= siècle, il est réservé aux rois.

SEROC, s. m. vl. Siroc, sorte d'échalas.

Siroce, qui so pale agutz. Eluc. de las Propr.

smoc, s. m. (siróc); Siroco, esp. port. Sirocco, ital. Xaloc, cat. Vent du Sud-Ouest, sor la Méditerranée, extrêmement chaud.

Ety. de l'ital. sirocco, m. s. que l'on dérive de l'arabe schorouck, Orient, qui vient de l'Orient, ou du grec σειροω je desséche, dont le radical est σείρ (seir), soleil.

SIROP, s. m. (sirô); Xarobe, esp. Charope, port. Siroppo, ital. Sirop ou syrop, liquide médicamenteux épaissi jusqu'à un certain degré par le sucre.

En 1808, Proust découvrit le sirop de raisin qui peut, dans beaucoup de circonstances, remplacer le sucre.

Ely. du lat. sirupus ou syrupus, m. s. que l'on fait venir du grec σύρο (surô), je tire, el de όπος (opos), suc, ou de συριας (surias), sprien, et de opos, parce que les syriens au-raient fait un grand usage de ces sortes de préparations.

Les sirons ont été inconnus aux Grecs, et sont de l'invention des Arabes, le mot a été fail de l'ital. sciroppo, dérivé de l'arabe scharab, potion, dont la racine est scharabat, boire. Roq.

Dérivés : Sirout-ar.

SIROUTAR, v. n. (sirouta); caroutar. Siroter, boire à petits coups, souvent et avec sensualité. V. Sirop.

SIRPILIEIRA, s. f. (sirpilieïre), d. bas lim. V. Serpilhiera.

sirrou, s. m. (sirrou). Nom nicéen du brunt des haies. V. Chich-jaune.

SIRTITE, s. f. vl. Sirtite, sorte de pierre Préciense.

Ety. du lat. syrtides, m. s.

MRURGIA, vl. V. Cyrurgia et Chirur-

SIRVANTA, s. f. (sirvante); sanvantas. Sirvente, poésie ancienne, écrite en langue romane ou provençale, ordinairement consacree à la satyre, et quelquefois à l'amour et à la louange.

Éty. Borel fait dériver ce mot du provençal servei, cerveau, ouvrage de tête.

Ce genre de poésie nommé anciennement sirventois, parut sous le règne de Guillaumele-Roux.

SIRVEN. vl. V. Sirvent.

SIRVENH, vl. Serviteur. V. Servitour el Serv, R.

SIRVENT , vl. Sirvent, cat. V. Servent. SIRVENTA, s. f. vl. Sirventa, cat. Servanie. V. Serventa et Serv, R. 2.

SIRVENTALHA, s. f. vl. Servantaille, Valetaille. V. Varletalha et Serv, R. 2.

SIRVENTES, S. M. VI. SIRVENTER, SERVEN TESCA, SINVENTE, SERVENTES. Serventese, ital. Sirvente, pièce satyrique des Troubadours, généralement divisée en couplets, qui pouvaient être chantés.

Ety. du lat. servientes, subalternes, par opposition avec le grand chant, le chant d'amour. V. Serv, R. 2

SIR

SIRVENTESC, s. m. vl. Sirvente, v. c. m. Sirventes et Serv, R. 2.

SIRVENTESCA, s. f. v]. V. Sirvente, Siventes et Serv, R. 2.

SIRVENTZ, s. m. vl. Fantassin, goujat. V. Serv, R. 2.

SIRVIR, vl. V. Servir.

### RIR

SIS, Sis, cat. Pour seis, ses. V. Seis. SIS, vl. Pour si se, s'il se.

Adj. monté, situé, assis. pr. cet. SISAMPA, s. m. (sisampe), d. m. smam-

PA, RISPA. Air glacial, vent froid, bise.

SISCLADIS, s. m. (siscladis), dl. Criail-lerie. V. Cridesta et Sibl, R. SISCLAL, s. m. (sisclál), dl. Cri fort aigu.

V. Cris et Sibl, R. SISCLAR, v. n. vl. Glapir, pousser des cris aigus, gazouiller, fredonner. V. Sioular. Ety. du celt. selon M. Astruc. V. Sibl, R. SISCLAT, s. m. vl. pl. Brocard. Voy.

SISCLATO, et

Sisclatou.

SISCLATON, S. M. VI. SISCLATO, CINCLA-TON, CICLATON, Sisclaton, sorte d'étoffe, long manteau de soie ou de tout autre riche tissu. brocard d'or.

Ély. de l'arabe segalaton, qui a la m. s. selon M. Reinaud.

SISCLE, s. m. vl. cuscas. Cri perçant, sifflement, gazouillement, fredonnement, clameurs. V. Sibl, R.

SISCLET, s. m. (sisclé), dl. Un loquet de porte. V. Cadaula et Sibl, R.

SISEN, s. m. (sisèn). Sixain, stance de

six vers, paquet de six.

SISEOUS, V. Ciscous.

SISMA, vl. V. Seisma et Chisma. SISMATIC, vl. V. Chismatique.

SISSA-MERDA, Garc. Alt. de Suçameou ou mela, v. c. m. Tetarelas et Suc, R. SISSION, s. f. (sissie-n). V. Seission.

SISSORLO PAS DE, s. m. (sissórle pas dé). Pas de sissonne, pas de danse, ainsi nommé du comte de Sissonne, qui en est l'inventeur. Raymon.

SIST, radical pris du latin sistere, sisto, arrêter, retenir, s'arrêter, et dérivé du grec lστάω (histao), poser, dresser, fixer, établir. par le changement de l'esprit rude en s.

De sistere, par apoc. sist; d'où : As-sistança, As-sist-ant, As-sist-ar, Coun-sistar, Coun-sist-ança, Coun-sist-oiro, De-sist-ar, Desista-ment, Exist-ar, Exist ença, Insist-ar, Per-sist-ar, Re-sist-ar, Re-sist-ança, Exist-ent, Sub-sistar, Sub-sist-ença, Irre-sist-ible, Sub-sist-ar, Sub-sist-ança, En-si-as, In-sist-ar, Per-sistar, Ir-re-sist-ibl-e, Seya, Se-sist-ar. BIST, n. pr. d. vaud. Sixte.

SIST, pr. dém. vl. Ce, cet, celui-ci. SISTAR, v. n. (sislá). Geindre, gémir. Avr. V. Souinar et Sustar.

SISTET, nom de lieu, vl. Citeaux. SISTOLAR, v. n. vl. Jouer du sistre. SISTOU, s. m. (sistou), d. béarn. sistes.

Panier à provisions. Ely. du grec xioth (kistè), panier, manne. V. Sen, Segne et Segn, R.

SISTOUN, OUNA, adj. (sistoun, oune). Paresseux, euse, qui gémit, qui se plaint souvent, pileux, éuse.

Éty. du lat. sistere, s'arrêter, Tartufe. Avr. V. Quistoun.

SISTOUNAR, Avr. V. Siounar et Sis-

SISTRA, s. f. (sistre). Une manne, berceau en osier. Garc. V. Sistou.

SISTRE, s. m. (sistré). Nom languedo-cien de la Livèche meum. V. Cistra.

SISTRE, s. m. (sistré). Nom que les habitants d'Arles donnent aux poudingues de la Crau, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh.

### SIT

SIT, vl. Employé pour si te, s'il te. SITARA, s. f. vl. Lyre, harpe. V. Cithara.

Ety. du lat. cithara.

SITE, s. m. (sité); suro. Sito, ital. Sitio, esp. port. Site, situation, partie de paysage considéré relativement à la vue.

Éty. du lat. situs, m. s. fait de sito, situm, parce que les choses sont situées là où on les a laissées.

Dérivés : Situ-ar, Situ-at, Situ-ation.

SITOLAR, v. n. vl. situas. Pincer la

SITOT, conj. vl. Quoique, bien que, puisque, quand même.

SITUAMENT, s. m. vl. Situamento, ital. Situation, position. V. Site.

SITUAR, v. a. (situa); PLAÇAR. Situare, ital. Situar, esp. port. cat. Situer, placer, poser en certain endroit, par rapport aux en-

Ety. du lat. situs et de ar, donner une situation. V. Site.

SITUAT, ADA, adj. et p. (situá, ade); Situado, esp. port. Situad, cat. Situé, ée, placé relativement.

Ben ou mau situat.

Éty. du lat. situs. V. Site.

SITUATION, s. f. (situatie-n); struatum. Situazione, ital. Situacion, esp. Situação, port. Situation, assiette, position d'une ville, d'une place de guerre, d'une maison, d'un jardin, etc., posture, en parlant des ètres animés, état des affaires. V. Sile, R.

SIU, dl. Pour sien. V. Siou.

SIU, vl. Cité, ville. V. Cioutat.

SIULADOUR, s. m. d. béarn. siouladou. Siffleur. V. Siblaire et Sibl, R.

SIULAR, vl. Siular, cat. Voy. Siblar et Sibl, R.

SIULET, s. m. d. béarn. Siulet, cat. Sifflet. V. Siblet et Sibl, R.

Siulet crestadou, sifflet de châtreur. SIUN, s. m. (siun), d. arl. Embarras,

Lou souci, lou siun d'un affaire, L'embarras, lou lagous d'houstau, Atoun age n'importoun gaire. Truchet.

SIUR, titre d'honneur (siur); sans. Sieur.

Aujourd'hui ce mot n'est employé, en francais, surtout au barreau, que comme un dim. de monsieur, le sieur un tel.

SIURE, s. m. (siuré). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à presque toutes les euphorbes et particulièrement à l'Euphor-bia helioscopia, Lin. plante de la fam. des Euphorbiacées, qu'on trouve dans les champs, à l'Amygdaloides, Sylvatica, Dulcis, Verrucosa, Esula, Acula, Segetalis, Chamæ-syce, Cyparissias, Peplis, Acuta, Peplus, Falcata, Exigua, etc.

### SIV

SIVADA. vl. Avoine. V. Civada et Civad, R.

SIVADATGE, s. m. vl. Champ d'avoine. Ely. de sivada et de atge. V. Civada,

SIVALS, adv. vl. sivage, savals. Du moins, au moins.

SIVAUS, vl. V. Sivals. SIVECA, V. Civeca. SIVECCA, V. Civecca.

SIVELA, s. f. vl. Cive, ciboule, boucle. V. Civeta, Cebula et Ceb, R. SIVIER, V. Civier.

SIXANTA, nom de nombre, anc. béarn. Soixante. V. Sex, R.

SIXTA, s. f. (sixte). Sixte, en t. de mus. intervalle de six tons. V. Sex, R. SIXTINA, s. f. vl. Sixtine, espèce de

composition poétique, dont on attribue l'invention à Arnaud Daniel, et ainsi nommée parce qu'elle était composée de six couplets, et chaque ceuplet de six vers, qui ne rimaient point entre eux. V. Sex, R.

SIXTO, nom d'homme (siste); suro. Sisto, ital. Sixto, port. Sixte.

L'Eglise honore trois saints de ce nom et fait la fête de saint Sixte, pape, les 3 et 6 avr.

### SIZ

SIZA, adj. f. vl. Assise, attitude, assiette. SIZAMI, s. m. vl. Sesamo, port. Sisamo, ital. Sésame, jugéoline, plante.

Ety. du lat. sesamum.

SIZAMPA, V. Sisampa. SIZETA, s. f. (sizéte); lou parlaire. Sizet-

te, jeu de cartes, ainsi nommé parce qu'il se joue à six personnes. V. Sex, R.

SIZIEMAMENT, adv. (siziemamein). Sixièmement, en sixième lieu. V. Sex, R.

SIZIEME, EMA, adj. (sizièmé, ème); Sesto, ital. Sexto, esp. port. Sixième, nom-bre d'ordre qui suit le cinquième. V. Sex, Rad.

SIZOLIS, s. f. vl. Sison, sorte de plante.

SLIAR, v. a. vl. Délier. V. Desliar.

# SME

SMENDAR, v. a. vl. Amender. SMENDAT, ADA, adj. et p. vl. smenda. Indemnisé, ée.

SMERAGDE, s. m. vl. Émeraude, pierre précieuse d'un beau vert.

Éty. du lat. smaragdus, m. s. et dérivé du grec σμαράγδος (smaragdos), émeraude.

SMERSAMENT, s. m. vl. Prix, salaire. SMETESSA, vl. Elle-même. V. Melesme et Même.

Ety. du lat. semetipse.

80, pr. dém. vl. Ceci, cela, ce. Senhor so lar a dit entendetz ma razon.

Seigneur ce leur a dit, écoutez ma raison. V. 767.

SO, Jasm. l'emploie au lieu de sorre, sœur.

SO, s. m. dl. Pour fosse, Voy. Cros et Croues; pour sillon. V. Rega.

SO, vl. Pour je suis. V. Siou.

Et eissa ora dix lor: aias fe, eu so, no vulhas temer (et statim dixit illis, habet fiduciam, ego sum, nolite timere).

SO, vl. Pour ils sont. V. Soun.

SO, So, cat. Pour son. V. Son.

so, vl. pr. poss. Sien. V. Soun.

SO, dg. Pour sol, terrs. V. Soou.

### SOA

SOA, pr. poss. vl. Sienne, seule. Voy. Siouna et Soua.

SOAGE, vi. Il ou elle soulage.

SOALLADURA, s. f. vl. Souillure, tache. SOAN, s. m. vl. soans. Dédain, oubli, négligence, mépris, malheur, perte, revers,

SOANA, s. f. vl. Rebut, il ou elle déprise. SOANA, s. f. vl. La Saône, rivière de France.

SOANAMEN, s. m. vl. Dédain, mépris, négligence.

SOANAR, v. a. vl. Dédaigner, mépriser. SOANARÉTZ, vl. Vous éconduirez, re-

Soanariats, vous dédaigneriez, négligeriez.

SOANAT, ADA, adj. vl. méprisé, ée, dédaigné.

SOANON, vl. Ils ou elles évitent.

SOANS, s. m. vl. Revers.

SOAU, adv. vi. soaver. Doucement.

Éty. du lat. suave, agréablement. Voy. Suav. R.

SOAVET, vi. V. Soau et Suav, R. SOAVEZA, s. f. vl. Douceur.

Ely. du lat. suavitas, m. s. V. Suav, R.

# SOB

SOBATURAR, v. a. (soboturá), d. bas lim. Mettre sous terre. V. Enterrar.

Ety. de sob, pour sub. dessous, et de aturar, pour aterrar. V. Terr, R.

SOBDAMENT, adv. vl. V. Soblosament.

SOBDANA, adj. f. vl. Soudaine, subite. V. Sobdos.

Ety. du lat. subilanea, m. s. V. Subit, R. SOBDIAGUE, vl. V. Sousdiacre.

SOBDOS, ANA, adj. vi. sorbos, sortes. Soptos, cat. Soudain, aine, subit, ite, prompt. Ely. du lat. subitaneus, m. s. V. Subit. Rad.

SOBDOSAMENT, adv. vl. SOPTOZAMEN. Soptosament, cat. Subitement, tout à coup. Éty. du lat. subitus et de ment. V. Subit. R. SOBDYAGUE, vl. V. Subdiacre.

SOBEIRA, adj. f. vl. Sobirá, cat. Vov. Sobeiran.

SOBEIRAN, ANA, adj. vl. sobetran, SOBERA, SOBERAR, SOBERA, SOBERA. Soberano, esp. port. Sobera, cat. Supérieur, suprème, victorieux, souverain, excellent, ascendant, prodigieusement grand, d'en haut. V. Soubeiran.

Ety. du lat. superans, V. Super, R.

SOBEIRANAMEN , adv. vl. sofraka-MEN. Soberanament, cal. Soberanamente, esp. port. Supérieurement, souverainement, sièrement. V. Super, R.

**SOBEIRANAS**, s. f. pl. vl. Le haut ou la partie la plus élevée de quelque chose.

Ety. V. Soubeiran et Super, R. SOBEIBANETAT, S. (. V). SUBIRARETAT. Soberania, cat. Soberanidad, esp. Hauteur, élévation, pouvoir, souverainelé, sierlé, lé-

mérité. V. Super, R. **SOBER**, vi. D'en haut, de dessus. Ety. du lat. desuper. V. Super, R.

SOBERANS, adj. vl. Le restant. Voy. Super, R.

**SOBERNA**, vl. V. Suberna. SOBEYRA, et

SOBEYRAN, vl. V. Sobeiran.

SOBGEN , s. m. vl. Sujet, v. c. m. SOBINA, adj. vl. sobinas. Sur le dos.

Ely. du lat. supinus.

SOBIRA, et

SOBIRAN, adj. vl. Victorieux, sourerain, le plus élevé en condition, supérieur.

Éty. du lat. superator. V. Super, R. SOBIRANESSA, s. f. vl. Soberania, esp. Supériorité.

Éty. du lat. superans et de essa. V. Super, R.

SOBIRANETAT, 8. f. vi. SUBIRABETAT. Soberanidad. esp. Hauteur, élévation, pouvoir, souveraineté, fierté, témérité.

SOBIRAS, adv. (sobirás). Sur, dessus. Ety. du lat. superius, plus haut. V. Super,

SOBMETRE, v. a. vl. sotzustre, sotzustre, sotzustre. Sobmetrer, cat. V. Soumeilre. SOBNOMMAT, adj. vl. Surnommé. V.

Nom, R. SOBOLTURA, s. f. vl. Sépulture. Voy.

Sepultura et Scpel, R. SOBONTURA, s. f. vl. V. Sepultura. SOBRA, s. f. vl. Sobra, esp. Reste, excès,

excédant. V. Soubras. Il ou elle surpasse, l'emporte.

Ély. de super. V. Super, R.

SOBRADA, adj. f. vi Supérieure, excessive. V. Super, R.

SOBRADEIS , vl. V. Sobransier. SOBRAFAN, s. m. vl. Grand chagrin. Ety. de sobre, sur, et de afan, chagrin.

V. Afan, R. SOBRAPAR, s. m. vl. Surcroit d'affai-

res, extrême souci.

Eiy. de sobre, par-dessus, et de afar, affaire. V. Fac, R.

SOBRAFFECTUOS, adj. vl. Très-affectueux.

Ety. de sobre, sur, et de affectuos. V. Fac Rad.

SOBRAITIEB, adj. vl. Pressant, exigeant.

SOBRALTIU, IVA, adj. vl. Très-haut, très élevé, supérieur.

Ety. de sobre, sur, et de altus, altius, trèsélevé. V. Alt. R.

SOBRAMAR, v. a. vl. Aimer à l'excès, aimer trop.

Ély. de sobra, sur, et de amar. V. Am, Rad.

Subst. sobramars, excès d'amour; trèsamer.

SOBRAMOR, s. f. vl. Amour excessif, passion.

Ély. de sobra et de amor. V. Am, R. SOBRAMENT, adv. (sobramein); Sobramente, ital. esp. port. Sobrement, d'une manière sobre.

Ély. de sobra el de ment, ou du lat. sobriè el de ment.

SOBRAN, adj. vl. sossa. Soberano, esp. Soprano, ital. Surpassant, souverain, suprême, excellent, supérieur. V. Sobeiran.

Rty. du lat. superans, m. s. V. Super, R. SOBRANCEJAR, v. n. vl. S'élever avec orgueil. V. Super, R.

SOBRANGER, adj. vl. V. Sobrancier. SOBRANCIER, IEIRA, adj. vl. Voy. Sobransier.

SOBRANDAR, v. a. vl. Surpasser, aller au-dessus.

Ély. de sobre, sur, au-dessus, et de andar, aller. V. Super, R.

SOBRANSA, s. f. vl. Supériorité, domination. V. Super, R.

SOBRANSAR, V. a. VI. SOBRANZAR. Subjuguer, dominer, surmonter, surpasser. V. Super, R.

SOBRANSARIA, s. f. vl. Extravagance, vanité, jactance, insolence. V. Super, R.

Il ou elle surpasserait. SOBRANSES, vl. Qu'il ou qu'elle surmontát, surpassát.

SOBRANSIER, adj. vl. sorrapzies, so-BRANCIER, SORBANCES. Superbe, dominant, supeneur, arrogant, fanfaron, vantard. Voy. Super, R.

SOBRANZAR, vl. V. Sobransar. SOBRANZIER, vl. V. Sobransier.

**SOBRAPODERAR**, v. a. vl. Surmonter subjuguer.

SOBRAR, v. a. vl. Sobrar, esp. cat. port. Soprare, ital. Subjuguer, dominer, surmonter, vaincre, surpasser, être de reste, régorger, excéder, surabonder. V. Soubrar et Super, R.

Ely. du lat. superare, ou de sobre, dessus, sur, et de ar, aller.

Subst. jactance, arrogance.

SOBRAR, Pour avoir de reste. V. Soubrar et Super, R.

SOBRARDIMEN, s. m. vl. Grande hardiesse, excès d'audace. V. Hard, R.

SOBRARDIT, adj. vl. Très-hardi. Ely. de sobre et de ardit. V. Hard, R.

SOBRAS, Sobras, port. V. Soubras. En vl. supérieur; restes. V. Sup, R. SOBRAT, adj. et p. vl. sossatz. Vaincu, surmonté.

Ety. du lat. superatus. V. Super, R. SOBRAUTIU, adj. vl. Très-élevé, supérieur. V. Alt, R.

SOBRAVANSA, vl. Il ou elle reste, surpasse, l'emporte.

SOBRAVANZAR, v. a. et n. vl. Sopravanzare, ital. Aller devant, surpasser.

Ély. de sobre, sur, au-delà, de avanz et de ar. V. Ant, R.

SOBRAVAR, adj. vl. Excessivement avare.

Ety. de sobre et de Avar, R.

SOBRAVINEN, adj. vl. V. Ven, R.

SOBRAVINENT , adj. vl. sobravines Sur-avenant, très-avenant, très-convenable. SOBRE, prép. vl. Sobre, cat. esp. port. Sopra, ital. Sur, dessus, au-dessus de, pardessus, contre.

Éty. du lat. supra, m. s. V. Super.

Celle préposition entrait dans la composition d'un grand nombre de substantifs, tantôt pour en augmenter l'énergie, et quelquefois pour leur donner un sens opposé.

SOBRE, OBRA, adj. (sóbré, óbre); Sobrio, ital. esp. port. Sobre, qui a de la sobriété.

Éty. du lat. sobrius, formé de sine ebrie-

SOBREACTIU, IVA, adj. vl. Sur actif. SOBREAFFECTUOS, adj. vl. Trèsaffectueux.

SOBREAGUT, adj. vl. Sur-aigu, trèsaigu.

SOBREAMAR , ARA , adj. vl. Trèsamer, excessivement amer.

Ety. de sobre et de amar. V. Am, R.

SOBREAMESURAR, v. a. vl. Sur-me-

SOBREANIMOS, adj. vl. Très-audacieux.

SOBRE-APAREISSENT, adj. vl. Suréminent. V. Pareiss, R.

SOBREAPAREYSER, v. n. vl. Sur-apparaître.

SOBREARBITRE, s. m. vl. Sur-arbitre. SOBREARREFIUAR, v. a. vl. Donner à sur-arrière-fief. V. Fend, R.

SOBREAUNDOSAMEN, adv. vl. Sobreabundaniment, cat. Sobreabundantement esp. Soprabbondantemente, ital. Surabondamment.

SOBREAUNDOZAMEN, vl. V. le mol précédent.

SOBREBAILE, s. m. vl. Bailli, supé-

Éty. de sobre, dessus, et de baile. V. Bail, Rad.

SOBREBAS, ASSA, adj. vl. Très-bas. Éty. de sobre, très, et de bas. V. Bas, R. SOBREBEL, ELLA, adv. vl. Très-beau. Ety. de sobre, augm. et de bel. V. Bel.

SOBREBELLICOS, OSA, adj. vl. Trèsbelliqueux.

Ely. de sobre, augm. et de bellicos. Voy. Bell, R.

SOBREBELLIQUOS, vl. V. le mot précédent.

SOBREBON, adj. vl. Très-bon. SOBRECABAL, ALA, adj. vl. Trèsdistingué, ée, excellent.

Ety. de sobre, augm. et de cabal, tête, dignité. V. Cap, R.

SOBRECABER, v. a. vl. Remplir entièrement, inonder. V. Cap, R. 2.

SOBRECARGAR, v. a. vl. Sobrecargar, esp. Sobrecarregar, port. Sopraccaricare, ital. Surcharger, accabler sous le faix. V. Surcargar.

Ety. de sobre, sur, et de cargar. Voy. Carg, R.

SOBRECAUD, DA, adj. vl. Très-chaud, aude. V. Cal, R.

SOBRE CAUPIR, v. a. vl. Couvrir. surmonter.

Ety. de sobre, augm. et de caupir, pour capere. V. Cap, R. 2.

SOBRECES, s. m. vl. souces. Sur-cens. Ety. De sobre, sur, et de ces pour cens. V. Cens, R.

SOBRECILH, et

SOBRECILHA, S. f. vl. sobressilla. Sobrancelha, port. Sobreceja, esp. Sourcil. V. Celhas.

Éty. de sobre, sur, et de cilha, cil, ou du lat. supercilium.

SOBRECILL, s. m. vl. sobresill, s. m. vl. Sourcil. V. Celhas.

SOBREGOCHAR, v. a. vl. Håter, empresser.

Éty. de sobre, augm. et de cochar, chasser, presser.

SOBRECOMTAR, v. a. vl. Surfaire.

Ety. de sobre, augm. et de comtar, pour comptar. V. Compt, R.

SOBRECORRUMPRE, v. a. vl. Surcorrompre.

SOBRECOT, s. m. vl. suncot ou sun-corrs. Riche velement qu'on meltait pardessus la cotte.

Êty. de sobre, sur, et de cot.

SOBRECOZER, v. a. vl. Sur-cuire.

SOBRECREISSER, v. n. vl. Sobrecrexer, cat. Sobrecrecer, esp. Sur-crollre. augmenter.

Ety. de sobre et de creisser. V. Creiss. SOBRECULAMENT, s. m. vl. Présomp-

Ely. de sobre de cuia, pour cuidar, pen-ser, et de ment. V. Cuid, R.

SOBRECUIAR, v. n. vl. Être présomptueux.

Ety. de sobre et de cuiar, pour cuidar, penser, projeter au delà. V. Cuid.

SOBREGUIAT , adj. et p. vl. sommetujat. Présomptueux, téméraire, arrogant. Voy. Cuid . R.

SOBRECUJAMENT, vl. V. Sobrecuigment.

SOBRECUJAR, vl. V. Sobrecuiar.

SOBBEDAURAR, v. a. vl. Sobredaurar, cat. Sobredorar, esp. Sobredourar, port. Sopraindorare, ital. Sur-dorer.

Ety. de sobre, sur, et de daurar. V. Aur,

SOBREDAURAT, ADA, adj. et p. vl. Sobredorado, esp. Sur-doré, éc. V. Aur, R.

SOR SOBREDEJUNAB , v. n. vl. Sur-déjeû-

SOBREDEMA, vl. V. Sobredeman.

SOBREDEMAN, adv. vl. Après-demain. V. Apres-deman.

SOBREDENT, s. m. vl. sobredens. Sobrediente, esp. Sobredent, cat. Surdent. Fig. obstacle, embarras. V. Subredent et

SOBREDESMESURAR, v. a. vl. Surdérégler, sur-désordonner.

SOBREDESVELHAR, v. a. vl. Sur-

SOBRE-DICH, vl. sommens. Sobredit, cat. Sobredicho, esp. Sopraddetto, ital. Susdit. V. Sus-dich et Dire, R.

SOBREDIFICIL, adj. vl. Très-difficile. V. Fac, R.

SOBREDIG, vl. V. Sobre-dich et Dire,

SOBREDIR . v. n. vl. V. Sobre-dire et Dire , R.

SOBREDIRE, v. n. vl. Sobredir, cat. Sobredecir, esp. Sobredizer, port. Soppraddire, ital. Trop dire, sus-dire, dire de plus; ajouter.

Ety. du lat. superdicere, m. s. V. Dire,

SOBREDOS, vl. Sur le dos.

SOBREEXELLENTMENT, adv. vl. Très-excellemment.

SOBREFAIS, s. m. vl. Surcharge; surcrolt; excès. V. Fais, R.

SOBREFAIT, s. m. vl. Haut-fait, excès. V. Fac, R.

SOBREFER, adj. vl. Très-sauvage. V.

Fer , R. 2. **SOBREFEROGGE**, adj. vl. Sur-féroce,

très-féroce. SOBREFERVENT, adj. vl. Très-ardent.

SOBREFEU, et

SOBREFEUSAR, v. a. vl. Sur-inféoder. V. Feud, R.

SOBREFIEU, s. m. vl. Sur-fief. V. Feud, Rad.

SOBREFLUITAT, s. f. vl. Superfluité,

Ety. du lat. superstuitatis, gén. de superfluitas, m. s. V. Flu, R.

SOBREFLUOS, adj. vl. Superflu.

Ety. du lat. superfluus, m. s. qui coule par-dessus. V. Flu, R.

SOBREFORCIÚ, IVA, adj. vl. Extrême, excessif. V. Fort, R.

SOBREFORCIUS, adj. vl. Très-entralnant. V. Fort, R.

SOBREFORMEN, et

SOBREFORMENT, vl. Très-fortement. V. Fort, R.

SOBREFORT, adj. vl. Très-fort. Voy. Fort, R.

**SOBREFORT**, adj. superl. vl. Très-fort, extrêmement fort. V. Fort, R.

SOBREFRE, s. m. vl. Sur-frein, double

frein; bossette. SOBREFRUCTUOS, adj. vl. Très-fruc-

tueux. V. Fruct, R.

SOBREGABADOR, vl. Voy. Sobregabaire.

SOBREGABAIRE, s. m. vl. Vantard. håbleur, railleur.

SOBREGAI, adj. vl. Très-gai.

SOBREGAJE, et SOBREGATGE, s. m. vl. Sur gage. V.

Gag, R. SOBREGAY, vl. V. Sobregai.

SOBREGLATZ, s. m. vl. Chose très-froide, très-glacée. V. Glac, R.

SOBREGRAN, adj. vl. Sur-grand, trèsgrand.

SOBREHABONDANSA, s. f. vl. Sobreabondancia, esp. Soprabbondansa, ital. Surabondance.

SOBREHABUNDANTIA, s. f. vl. Surabondance

SOBREHABUNDAR, v. n. vl. Surabonder.

SOBREHABUNDOS, adj. vl. Surabondant.

SOBREHABUNDOZ, vl. V. le mot précédent.

SOBREHUMIT, adj. vl. Sur-humide, très-humide.

SOBREIR, vl. V. Sobrier.

SOBREIRA, S. f. VI. SOBRIERA, SOBRIERA. Sobreria, anc. cat. Surabondance, excédent, sierté, arrogance, témérité, excès, outrage. V. Super, R.

Adj. hautaine.

SOBREIRAMEN, adv. vl. Sobrieramen, cat. Supérieurement, souverainement, sièrement. V. Super, R.

SOBRELAU, vi. Il ou elle loue à l'excès. SOBRELAUZAR, v. a. vi. Sur-louer, trop louer, exagérer la louange.

SOBRELAUZOR, s. f. vl. Sur-louange, louange excessive.

SOBRELEU, adv. vl. Trop tôt, aisément. V. Lev, R.

SOBRELIAR, v. a. et n. vl. Sur-lier, s'attacher, s'enraciner.

SOBRELONG, adj. vl. Très long.

SOBRELONGAMENT, adv. vl. Trèslonguement.

SOBRELUMINOS, OZA, adj. vl. Trèslumineux, euse.

SOBRELUMINOZ, et SOBRELUZER, et

SOBRELUZIR, v. n. vl. Sur-luire, briller beaucoup.

SOBREMES, adj. vl. Supérieur.

Ély. de sobre et de mes, mis dessus SOBREMESURA, s. f. vl. Sur-mesure,

sur-plus, surabondance.

SOBREMESURAR, v. a. vl. Sur-mesurer, sur-régler, sur-modérer.

SOBREMESURAT, ADA, adj. et p. vl. Sur-modéré.

SOBREMETRE, v. a. vl. Elever, surmonter, dominer.

Ély. du lat. supermillere, m. s. SOBREMONTA, s. f. vl. Excès.

SOBREMONTABLE, adj. vl. Surmon-

table. V. Mont. R. SOBREMONTAMENT, adv. vl. Abus.

excès. V. Mont, R.

SOBREMONTANT, vl. Surpassant. V. Mont. R.

SOBREMONTAR, v. a. d. vaud. vl. so-BREMUNTAR. Sormontare, ital. Surmonter, surpasser, dominer, vaincre, sur-élever, faire triompher. V. Mont, R.

SOBREMORTAL, adj. vl. Sur-mortel, très-mortel.

SOBREMUNTAR, vl. V. Sobremoniar et Mont, R.

SOBREN, adj. vl. Souverain. V. Super. Rad.

SOBRENAMORAMEN, S. m. vl. Extrême amour.

Ety. de sobre, sur, et de enamorament. V. Am, R.

SOBRENAMORAT, ADA, adj. vl. Exalté en amour.

Ety. de sobre, marquant le superlatif, et de enamorat. V. Am, R.

SOBRENARDIR, v. a. vl. Sur-enhardir, grandement enhardir.

Elv. de sobre et de enardir. V. Hard. R. SOBRENAUT, adj. vl. Sur-haut, trèshaut.

SOBRENAUT, AUTA, adj. vl. Sur-haut. Éty. de sobre et de naut. V. Au, R.

SOBRENDRE, v. a. vl. Circonvenir, soumettre, abattre.

SOBRENDRE, v. a. vl. Circonvenir, soumettre, abattre. V. Rend, R.

SOBRENOBLE, adj. vl. Sur-noble, bein noble.

SOBRENOCIU, IVA, adj. vl. Sur-nuisible, très-nuisible.

SOBRENOM , s. m. vl. Sobrenome , port. Sobrenombre, esp. Sobrenom, cal. Soprannome, ital. Surnom, sobriquet. V. Soubriquet, Surnoum et Noum, R.

SOBRENSEING, S. M. VI. SOBRESEING. Cotte d'armes.

SOBREPARLAR, v. n. vl. Sur-parler, trop parler.

SOBREPAUZAR, v. a. vl. Poser dessus. SOBREPELITZ, s. m. vl. Sobrepelliz, port. esp. cat. Surplis. V. Surpelis et Pel, Rad.

SOBREPENRE, v. a. vl. Surprendre. V. Surprendre et Prendr, R. SOBREPIGNORA, s. f. vl. Sur-gage,

sur-hypothèque.

SOBREPLUS, s. m. vl. Surplus. SOBREPOIAR , V. a. VI. SOBREPUIAR Sobrepujar, cat. esp. port. Surmonter, do-

miner, sur-élever. SOBREPOJAR , v. a. vl. Sobrepojar,

port. Sobrepujar, esp. Surmonter. Ety. du lat. superare. V. Pod, R. SOBREPORTAR , v. a. vl. Transporter.

V. Port, R. SOBREPORTAR, v. a. vl. Surmonter,

dominer, subjuguer.

SOBREPOSAT, ADA, adj. vl. Sobreposto, port. Superposé, posé au-dessus. V. Pos, R.

SOBREPRECIOS, adj. vl. Très-précieux

SOBREPRENDRE, v. a. vl. Soprapprendere, ital. Surprendre, atteindre, entourer. V. Surprendre.

SOBREPRES, adj. et p. vl. Pris, surpris. V. Prendr, R.

SOBREPUIAMENT, DE PESSA, SOBRE-PUJAMENT-DE-PESSA. vl. Ravissement, extase: Super ascensio mentis. V. Pod, R.

SOBREPUIAR, vl. Sobrepujar, cal. V. Sobrepoiar.

SOBRE-QE-TOT, adj. vi. Surtout, avant tout, mais encore.

Ety. de sobre, sur, et de tel, tout.

SOBRER, adj. vl. sonnen. Sobrer, cat. Superieur, vainqueur, éminent, suprême; superflu: A sobrers, à outrance, excessivement. V. Supr, R.

SOBRESABER, v. a. vl. Sur-savoir, savoir beaucoup. V. Sap, R.

SOBRESAILLIR, v. a. vl. Surpasser. V. Salh , R.

SOBRESAN, adj. vl. Sur-sain, très-sain. SOBRESAVI, adj. vl. Sur-sage; très-sage, très-prudent. V. Sap, R. SOBRESCRIG, p. vl. Sobrescrit, cal. V. Sobrescriut et Scriv, R.

SOBRESCRIVERE, vl. Sobrescriure, cat. V. Sobrescriure et Scriv, R.

SOBRESCRIURE , V. a. VI. SORRESCEIRE. Sobrescriurer, cat. Sobrescribir, esp. Sobrescrever, port. Soprascrivere, ital. Ecrire avant, au-dessus, susmentionner. V. Scriv, Rad.

SOBRESCRIUT, p. vl. sobbescere. Sobrescrito, port. esp. Sobrescriut, cat. Susmentionné. V. Scriv.

SOBRESEGNORIR, vl. V. Sobresenhorejar.

SOBRESEIGNORIL, adj. vl. Suprème, supérieur, sur-dominant. V. Segn, R.

SOBRESEINAL, s. m. vl. Sobreseñal, esp. Sopressegnale, ital. Plumet, panache, aigrette. V. Sign, B.

SOBRESEING, s. m. vl. Cuirasse.

SOBRESEN, s. m. vl. Sur-sens déraisonnement, extravagance.

SOBRESENHER, s. m. vl. V. Sobresenhor.

**SOBRESENHER**, s. m. vl. et

SOBRESENHOR, 8. m. vl. sobresenmen. Sur-seigneur, supérieur. V. Segn, R.

SOBRESENHOREIAR, et

SOBRESENHOREJAR, V. a. VI. SOBRE Sur-dominer, surpasser.

SOBRESENHORIR, vl. Voy. Sobrese-

SOBRESENS, s. m. vl. Extravagance,

déraison. V. Sent, R. SOBRESERVIR, v. a. vl. Sur-servir,

bien servir. V. Serv, R. 2. SOBRESFORÇAR, v. n. vl. Faire les derniers efforts. V. Fort, R.

SOBRESFORCIUS, adv. vl. De très-

grands efforts. V. Fort, R. SOBRESFORSAR, v. n. vl. Faire un grand effort. V. Fort, R.

SOBRESFORT, s. m. vl. Grand effort. V. Fort, R.

SOBRESILL, vl. V. Sobrecill. SOBRESILHA, s. f. vl. Le sourcil.

SOBRESINAL, s. m. vl. Cotte d'armes. Ety. de sobre, sur, de sin, ceint, et de al, qui est ceint dessus. V. Cench, R.

SOBRESOTEIRAS, adj. vl. Sens dessusdessons. V. Super, R.

SOBRESOULAT, ADA, adj. et p. vl. V. Ressemelat.

Éty. de sobre, sur, de soul ou sola, semelle. et de at, semelle mise dessus. V. Sol, R. 2. SOBRESSEN, s. m. vl. Sur-sens, déraisonnement, extravagance.

SOBRESSILIA, et SOBRESSILL, vl. Sourcil. V. Celhas et Sobrecilha.

SOBRESTENDRE, v. a. vl. Sur-élen- l'extrêmement vil.

dre, sur-allonger, étendre, allonger beaucoup.

SOBRESTICIOS, adj. d. vaud. Superstitieux, euse. V. Est, R.

SOBRESTICIOSAMENT, adv. d. vaud. Supersticieusement. V. Est, R.

SOBRESTORIAT, adj. et p. vl. Trèshistorié, fort embelli, sur-enjolivé. V. His-

SOBRESUBSTANCIAL, adj. vl. Sursubstantiel. V. Ser, R.

SOBRETALAN, s. m. vl. Désir extrême, sur-désir.

SOBRETANAMEN, adv. vl. Subite-

SOBRETANAMENT, adv. vl. Le même que Subitament, v. c. m.

SOBRETARZAR, v. a. vl. Sur-retarder, retarder beaucoup.

SOBRETARZAT, ADA, adj. et p. vl. sur-retardé, ée.

SOBRETEMER, v. et s. vl. Sur-craindre, craindre extraordinairement.

SOBRETEMOR, s. m. vl. Sur-crainte. excès de crainte.

SOBRETEMPRAR, v. a. vl. Sur-tempérer, sur-modérer, tempérer, modérer beaucoup.

SOBRETEMPRAT, ADA, adj. et p. vl.

Sur-tempéré, ée, sur-modéré. SOBRETRACIMAR, v. a. vl. Dominer, surmonter, surpasser.

Ély. de sobre, sur, de tra, de cima et de ar, aller sur le sommet. V. Cim, R.

SOBREVALEN, adj. vl. sommevers. Plus distingué, ée.

Éty. de sobre, sur, et de valen, valant, au-dessus des autres. V. Val, R.

SOBREVALER, v. n. vl. Sur-valoir, valoir mieux; l'emporter sur, dépasser. V. Val, R.

Sobreval, il ou elle surpasse, vaut mieux,

SOBREVEN, vl. V. Sobrevent.
SOBREVENCER, v. a. vl. Sopravincere, ital. Sur-vaincre, subjuguer, dominer, triompher.

Ety. du lat. supervincere, m. s. SOBREVENIR, v. n. vl. Sobrevenir, esp. cat. Sobrevir, port. Sopravvenire, ital. Survenir, venir à l'improviste, surprendre.

Ety. du lat. supervenire, m. s. V. Ven, R. SOBREVENT, S. m. VI. SOBREVEN. SObrevent, cat. Sopravvento, ital. Sur-vent, vent-arrière.

SOBREVERS s. m. vl. Bouleversement, débordement. V. Vert, R.

SOBREVERSAMENT, s. m. vl. Surabondance, débordement.

SOBREVERSANT, adj. vl. Qui se répand par-dessus.

Ety. de sobre, dessus, et de versant, qui

verse. V. Vert. R. SOBREVERSAR, v. n. vl. Surabonder,

deborder, déverser, renverser. V. Vert. R. SOBREVERSAT, ADA, adj. et p. vl. Débordé, ée, déversé.

SOBREVERTIR, v. n. vl. Sobreverter, esp. Déborder, passer les bords, inonder, répandre. V. Veri, R.

SOBREVIL, adj. vl. Sur-vil, très-vil,

SOBREVINENS, et

SOBREVINENT, part. prés. du verbe sobrevenir, vl. Survenant, arrivant à l'impro-viste. V. Fen, R.

SOBREVIURE, v. n. vl. Sobreviurer, cat. Sobrevivir, esp. Sabreviver, port. Sopravvivere, ital. Survivre.

Ety. du lat. supervivere, m. s.

SOBREXELENT, adj. vl. Très-excellent.

SOBREYSSIR, v. n. vl. sommessen. Sortir au-dessus, sur-élever, surgir. V. Ir, R. SOBREYSSIT, part. vl. Sur-élevé. V. Ir, Rad.

SOBRIEIRA, vl. V. Sobreira.

SOBRIEIRA, s. f. vl. Outrage, excès. V. Sobreira.

Adj. excessive. V. Super, R.

SOBRIER, IERA, adj. et s. vl. sommens. Supérieur, ieure, rude, victorieux. V. Sobrer.

Éty. du lat. superior. V. Super, R. SOBRIER, s. m. vl. Supériorité. Voy. Super, R.

SOBRIERA, vl. V. Sobreira.

SOBRIERAMEN, vl. V. Sobreiramen. SOBRIESCA, vl. Qu'il ou elle déborde, se répande. V. Ir, R.

SOBRIESSIR, vl. V. Sobreyssir.

SOBRIETAT, s. f. (soubriela); soubrie-tat. Sobrietà, ital. Sobriedad, esp. Sobriedade, port. Sobrielat, cat. Sobrielé, tempérance dans le boire et le manger, et non température, comme l'écrit Ach.

Ety. Sobrietatis, gén. de sobrietas, m. s.

V. Super, R.

SOBRISSIR, v. n. vl. Déborder, passer les bornes. V. Ir, R.

**SOBRISSIT**, adj. vl. sobrissitz. Élevé plus qu'il ne doit. V. Ir, R.

SOBRITAS TERES, V. n. et r. S'abstenir. SOBRITAT, vl. V. Sobrietat. SOBRO, vl. V. Sobras.

SOBRON, vl. Ils ou elles vainquent, surmontent.

SOBRONDAMENT, vi. Le même que Innoundation, v. c. m. Ely. de sobrondar et de ment. V. Ound,

Rad.

SOBRONDAR, v. a. et n. d. bas lim. (sobrounda); sobnoundan. Inonder, verser pardessus. V. Desbourdar.

Éty. de sobre, sur, dessus, de onda, onde, eau, et de l'act. ar, les ondes passant dessus, abonder. V. Ound, R. La soupa sobronda, la soupe se répand.

SOBRONDAR, v. n. vl. Sobreabundar, cat. esp. Soprabbondare, ital. Regorger.

SOBRONDAT, ADA, adj. et p. (sobrondá, áde). Inondé, ée. V. Ound, R.

SOBRONRAR, v. a. vl. Sur-honorer, honorer beaucoup. V. Houn, R. SOBRONRAT, ADA, adj. vl. Sur-ho-

noré, ée, extrèmement honoré. V. Houn, R. SOBROR, s. f. vl. Supériorité, élévation.

V. Super, R.

SOBROS, s. m. vl. Reste, surplus, nécessité, besoin. V. Super, R.
SOBROS, s. m. vl. Sobros, cat. Sobre-

hueso, esp. Soprosso, ital. Exostose, tumeur, enflure. V. Os, R. SOBSRIEN, part. pr. Souriant. V. Rir, R.

SOBSRIRE, V. D. VI. SOMBIRE, SORIER, SORRIBE. V. Sourrire.

SOBTAMEN, adv. d. vaud. Subtilement. V. Subtilament el Subtil, R.

SOBTAR, v a. vl. Soumettre, subju-

SOBTE, adv. vl. sunta, surta. Sopte, cat. Promptement, subitement. V. Subit, R. SOBTET, adj. et p. vl. sourse. Soumis.

SOBTIL, vl. Sobtil, cat. V. Subtil. SOBTIVA, adj. f. vl. Prompte, subite. V. Subit, R.

**SOBTOS**, adj. vl. Sobtos, anc. cat. Soudain, subit. V. Subit, R.

SOBTOSAMENT, adv. vl. sobtosamen, sompament. Tout-à-coup, de suite, soudain, subitement.

Sobiozamen fo fait sos del cel (factus est de repente de cælo sonus). V. Subit, R. **SOBTOZAMEN**, adv. vl. Subitement. V. Soptosament et Subit, R.

### SOC

SOC, souce, souc, radical dérive du latin socius, compagnon, camarade, associé, formé de sequor, suivre; on le fait venir du grec olxetos (oikeios), ami, parent, concitoyen.

De socius, par apoc. soci, soc; d'où : Soci, Soci-a.

De soc, par le changement de o en ou, souci, souc; d'où: Souci-etat, As-souci-ar, As-souci-at, As-souci-ation, Souci-able, Souci-al.

SOC, s. m. dl. Soc de charrue. V. Relha. SOC, s. m. vl. Soc, cat, Soco, port. Socco, ital. Socque, sabot, brodequin.

Ety. du lat. soccus.

SOC, V. Soca.

SOC, OCA, s. vl. Soca, cat. Socque, souche, tronc d'arbre.

Éty. de l'all. stock, m. s.

SOCA, s. f. (sóque); savca. Deux mois-sonneurs et une lieuse. V. Solca.

SOCA, vl. Souche. V. Souca.

SOÇA, adj. et p. d. vaud. Pou soçal, souillé.

SOCAMENT, adv. d. vaud. Salement. Viore soçament, vivre dans la souillure.

SOCCAS, s. f. pl. (sóques); Socco, port. Soque, espèce de chaussure, botte, terre qui s'attache aux souliers quand on marche dans on terrain gras.

Ety. de soccus, chaussure basse, en usage chez les Grecs et à Rome, particulière aux soccore. soccore.

SOCCORRE, v. a. vl. secones, secones. Socorrer, cat. esp. Secourir. V. Secourir et Courr, R.

SOCHA, s. f. vl. Nom qu'on donnait anciennement à une bolte placée sur la route, dans laquelle les passants, déposaient le droit de péage, quand les employés qui devaient le recevoir n'étaient pas présents.

SOCI, IA, adj. (sóci, ócie); Socio, port. Intime, ami, compagnon, camarade.

Siam socis, nous sommes grands amis. Ety. du lat. socius, m. s. V. Soc, R.

SOCIETAT, vi. Societat, cat. V. Soucielat.

SOCLE, s. m. (sóclé); Zoccolo, ital. Zocalo, esp. Socle, solide carré qui a moins de 1 rament.

hauteur que de superficie, qu'on met sous les bases des piédestaux, des statues, des colonnes. des vases, etc.

Éty. du lat. soccus, ancienne chaussure des acteurs comiques.

SOCODER, v. a. vl. Secouer.

Ety. du lat. succutere, m. s.

SOCODRE, vl. V. Secoder. SOCORER, vl. V. Soccorre.

SOCORREMEN, s. m. vl. Soccorrimento, ital. Socorro, esp. Secours, assistance.

Ety. de soccorrer et de men. V. Courr, Rad.

SOCORS, s. m. vl. secone. V. Secours et SOCORS, s. m. (socors). Mot employé dans le sens de paresseux, par M. Dioulouset.

Éty. du lat. socors, négligeant, paresseux. SOCRA, s. f. d. vaud. Belle-mère.

E la nora contra la soa socra. Ante-Christ, d. vaud.

SOCURA, s. f. d. vaud. Souillure, laideur, horreur.

Ely. de sus, cochon. V. Soulh, R. SOCZA, adj. vl. Souillé. V. Soza. Lty. de sus, cochon. V. Soulh, R.

SODA, s. f. vl. Migraine.

Ély. de la basse lat. soda.

Dolor capilis, qui dicitur soda sive emigranea. Dūc.

SODA, vl. Soudan, v. c. m.
SODADA, s. f. vl. Salaire. V. Solda, Salari et Solid, R.

SODADIER, vl. V. Soldadier.

**SO-DIS**, vl. Dit-il, il faudrait écrire ce mot, si on l'employait dans ce sens, co-dis.

SODIUM, s. m. (sodium). Métal qui forme la base de la soude, il est solide, d'un grand éclat métallique, inodore, couleur de plomb, mou et ductile, dont le poids spécifique est de 970, celui de l'eau distillée étant

Éty. de soda, soude, d'où on le retire.

Ce métal qui n'existe point à l'état métallique dans la nature fut découvert en 1807, par M. Davy.

SODOMIA, s. f. (soudoumie); soumou-MA. Sodomia, ital. esp. port. Sodomie, crime de ceux qui commettent des impuretés contraires à la nature.

Éty. de la ville de Sodome qui périt par le feu du ciel en punition de ce crime, sodomia,

SODOMISTO, s. m. (soudoumiste); Sodomisto, ital. Sodomita, esp. port. cat. Sodomiste, celui qui est coupable de sodomie. on dit aussi pederaste.

Éty. du lat. sodomita, m. s. SODOMITA, s. m. vl. Sodomita, cat.

esp. V. Sodomisto.

### SOE

SOE, s. f. anc. béarn. Sœur. V. Sorre. BOEIN, s. m. d. béarn. Soin. V. Souin. SOEN , adv. vl. V. Sovent et Souvent.

SOENDEIRAMENT, vl. V. Sovendie-

SOENDERS, adv. vl. Trop frequenment.

Éty. du lat. subinde, coup sur coup. SOENDET, adv. vl. V. Sovendent.

Ety. du lat. subinde, m. s. SOENDIER, vl. V. Sovendier.

SOENDIER, vl. V. Sovendier.
SOENT, vl. Pour souvent. V. Souvent.
SOENTRE, adv. vl. Ensuite.

SOENTRE, adv. vl. Souvent. V. Som-

SOER, s. f. ancien béarn. Sour. Voy. Sorre.

SOES, vl. C'est-à-dire, es-à-dire.

SO ES A SABER, expr. adv. Savoir, à savoir, c'est à savoir, c'est-à-dire.

### SOF

SOFA, s. m. (sofa); sorma. Sofa, port. Sofa, espèce de lit de repos à trois dossiers dont on se sert comme d'un siège.

Ety. du turc qui l'a empranté de l'arabe ssoffah ou sophah, banc, estrade.

SOFANAB, v. a. vl. Condamner? blamer?

SOFARET, dl. V. Chafaret.

SOFEIRA, s. f. vl. Manque. V. Souffr, Rad.

SOFFERTABLE, ABLA, adj. vl. Supportable.

SOFERTADOR, vi. et

SOFERTAIRE , adj. vi. sorrestaire, so PERTAIRE, SUPPERTADOR. Endurant, palientant, souffreteux, résigné. V. Souffr, R.

SOFERTANSA, s. f. vl. Souffrance. V.

Souffr, R.

SOFERTAR, V. a. VI. SOFFERTAR, SUFFEE TAR, SOFFEETAR. Sofertar, anc. cat. Endurer, souffrir, permettre, supporter, tolerer. Veg. Souffr, R.

SOFFERTAR, vi. V. Sofertar.

SOFFERTAR, vi, V. Sofertar. SOFFERTAR, vl. V. Suffertar.

SOFFLAMEN, S. m. VI. SOFLAMES. Soffiamento, ital. Souffle. V. Fl, R. SOFFLAR, V. D. VI. SUFFLAR, V. SOUF-

SOFFLOR, s. f. d. vaud. Soufflement,

aspiration. V. Fl, R. SOFFOGANCZA, s. f. vl. Suffocation,

étouffement. V. Suffoucation. SOFFRETAR, vi. V. Suffertar.

SOFFRIDOR, adj. vl. sorminos, survaire, sormine, surminos. Sufridor, cat. esp. Sofredor, port. Sofferidore, ital. Constant, souffrant, patient, endurant, résigné. Voy. Souffr, R.

SOFFRIR, vl. V. Souffrir et Fer, R. SOFFRIR, V. D. VI. SUFFRIR, SUFFIR, 50rain. V. Souffrir. Ce mot signifie encore consentir; permettre, retenir, empecher, abstenir. V. Souffr, R. SOFI, V. Sophia.

SOFIER, vi. Il ou elle accueille.

SOFISME, vl. V. Sophisme. SOFLAMEN, vl. V. Sofflamen.

SOFOGAR, v. a. vi. Sofocar, esp. Suffoquer, étouffer.

SOFRACHA, s. f. vl. sofrascha, PRACHA, SOFRANCHA, SOFRANTA, SOFRANTA, Di- SOI

sette, indigence, nécessité, besoin, souffrance, pénurie, manque, faute. V. Souffracha et

SOFRACHILLA, s. f. vl. Dénuement, misère. V. Sofracha et Souffr, R.

SOFRACHOS, OSA, adj. vl. sorraitos, sorraitos. Privé, ée, dénué, pauvre, misérable, indigent, souffreteux, nécessiteux, euse. V. Souffr, R.

SOFRAGNER, vl. V. Sofranher.

SOFRAICHA, vl. V. Sofracha.

SOFRAIGNA, VI. SOFRAYA, SOFRAIS. Qu'il ou qu'elle manque, fasse faute. Voy. Souffr, R.

SOFRAIGNER, V. n. VI. SOFRANHER, SOFRAGRER, SOFRAINHER, SOFRAINGREE. Manquer, faire faute. V. Souffr, R.

**SOFRAINGNER** et

SOFRAINHER, vl. V. Sofraigner.

SOFBAIT, vi. V. Sofracha.

SOFRAITA, s. f. vl. Besoin, nécessité. V. Sofracha et Souffr, R.

SOFRAITOS, OSA, OZA, adj. vl. V. Sofrachos et Souffr, R.

SOFRANCHA, vl. V. Sofracha.

SOFRANHER, v. B. vi. V. Sofraigner et Souffr, R.

SOFRANSA, vi. V. Souffransa.

SOFRAYA, s. f. vl. Manque. V. So-fraigna et Souffr, R. SOFRAYTOS, vl. V. Sofrachos.

SOFRAZ, s. m. vl. Manquement, faute. V. Souffr, R.

SOFREC, trois. pers. du sing. du parfait simple, de sofrir, il ou elle souffrit.

SOFRENZA, vl. V. Sufrensa.

SOFRETANS, part. prés. vl. Manquant, souffrant. V. Souffr, R.

**SOFRI**, vi. Il ou elle soutint.

SOFRIMEN, S. m. vl. SUFRIMEN. Sufriment, cat. Sufrimiento, csp. Sofrimento, port. Sofferimento, ital. Souffrance, privation. V. Souffr, R.

sofridor, s. m. vl. Patient, qui

souffre. V. Souffr, R.

SOFRIB, vi. Atlendre, espérer. Voy. Souffrir et Souffr, R.
SOFRIR, vl. V. Soffrir et Souffrir.
SOFRIR, adj. vl. V. Sufridor.

SOFRIRE, s. m. vl. Endurant, patient,

souffrant. V. Souffr, R. SOFROUNAR, d. lim, V. Senglutiar.

### SOG

SOG, s. m. vl. Songe. V. Songi.

SOGET, vl. V. Sujet.

SOGNA, dl. V. Sansogna. SOGNAR, vl. V. Somjar.

SOGNIE, s. m. vl. Songe. V. Songi et

SOGNOS, OZA, adj. vl. Soigneux, euse; se donnant garde.

SOGRA, 8. f. vl. sounces , suzgra. Sogra, port. cat. Suegra, esp. Suocera, ital. Beile-mère.

Éty. du lat. socera, de socrus.

sogre, s. m. (sogré); Suocero, ital. Suegro, esp. Sogro, port. Sogre, cat. Beaupère. V. Sozer.

Éty. du lat. socer , m. s.

SOI, s. m. (soi). Chevrotin, peau de bouc préparée.

SQIA, int. (sole). Soit, j'y consens, tant

SOIE, s. m. Un des noms languedociens du sureau. V. Sambuquier.

SOICEBRE, vl. V. Soissobre.

SOIGNAR, v. a. (souagna); souscear, SOUAGHAR, GOUVERNAR. Soigner, avoir soin de quelqu'un ou de quelque chose; travailler, traiter avec beaucoup de soin.

Ety. de soign, pour souin et de ar. Voy.

SOIGNAT, ADA, adj. et p. (sousgná, áde). Soigné, ée. V. Soin.

SOIGNOUS, OUSA, adj. (souagnous, ouse); sourceous, sourceous. Soigneux euse, qui agit avec soin, avec vigilence; qui prend soin de conserver.

Éty. de soign et de ous. V. Soin.

SOIGNOUSAMENT, adv. (souagnou-samein). Soigneusement, avec soin.

Ety. de soignousa et de ment, d'une manière soigneuse. V. Soin.

SOIL, vi. Pour so il.

SOILL, vi. Souillure. V. Suil.

SOILL, s. m. vl. Boue, limon.

SOIN, S. M. (SOUID); sours, sours, sours. Soin, peine assidue que l'on prend pour la conservation, le maintien, l'administration, la prospérité des personnes ou des choses; inquiétude, peine d'esprit, souci-

Éty. du lat. senium, ennui, selon Ménage, ou de somnium, rêve qui occupe l'esprit,

suivant Le Duchat.

Dérivés : Soign-ar, Soign-at, Soign-ous, Soignousa-ment.

SOINAR, v. n. (souiná). Se plaindre sans cesse.

SOING, vl. V. Sonh.

SOINIA, adj. et p. d. vaud. szuma. Songé, rêvé, inventé. V. Som, R.

SOIR, s. f. (soir). Una soir, une troupe, plus d'un couple, term. de Grasse. Garc. SOIR . V. Sera et Ser, R. 2.

SOIROS, s. m. vi.

Ex as majors cors d'un soiros.

SOIS, vi. Pour so is, c'est, cela est; Sois assaber, c'est à savoir.

SOISCEBRE, V. a. Vl. SOURBER, SOISE-BRE , SOISSEBEE. Prendre , Saisir , s'emparer , attirer, entreprendre, reprendre, recevoir. V. Soissebre.

Éty. du lat. Suscipere. V. Cap, R. 2. SOISEP, vl. Il ou elle prit.

SOISEUBES, vl. Qu'il ou qu'elle choisit , empruntât.

SOISEUBRE, vl. V. Soissebre.

SOISEUBUDA, exp. adv. vl. Faite avec choix, de fantaisie, d'emprunt.

SOISSANTAR, v. n. (soissania); souassantan. Soixanter, faire pic, au jeu de piquet. Garc.

SOISSANTENA, V. Seissantena. SOISSEBRE, vl. V. Soiscebre. SOIVEÇA, 8. f. d. Vaud. soivessa. Dou-

ceur. En sperit de soivessa, de li pastor, d.

Ety. Alter. du lat. suavitas. V. Suav, R.

### LOB

SOJ

**SOJOR**, vl. V. Sojorn et Di, R. SOJORN, s. m. vl. sajona. Sojorn, anc. cat. Soggiorno, ital. Séjour, repos, divertissement, délassement, soulagement, amu-sement. V. Sejourn, Di, R. et Repaus.

SOJOBNADAMENT, adv. vl. En repos. V. Di, R.

**SOJORNADIS** et

SOJORNADIT, adj. vl. sejornadit. Oi-

sif, indolent, paresseux. V. Di, R. SOJORNAR, v. n. vl. sejornar. Soggiornare, ital. Séjourner, se récréer, passer le temps agréablement, reposer, délasser, sou-lager, se complaire. V. Di, R. SOJORNAB, LO, s. m. vl. Le repos,

l'action de se reposer, de se récréer. V. Di.

Rad.

SOJORNAR, v. n. vl. sojornan Sog-giornars, ital. Séjourner, reposer, délasser; faire reposer, soulager; se complaire; se réjouir, se donner du bon temps. V. Di,

SOJORNAT, adj. vl. Frais, reposé. V. Di , R.

### SOL

SOL, soul, soulelm, radical dérivé du latin sol, solis, soleil, formé de solus, seul, selon Cicéron.

De sol: Sol, Sol-air-ol, Sol-elh-ar, Solelher.

De sol, par le changement de o en ou, soul; d'où : Sou, Soul-el, Soul-elh, Sou-lelh-ada, Soulelh-adour, Soulelh-aire, Soulelh-ar, Souselh-oun, Soul-sou, Souliada, Soul-iar, Sour-elh, Sourelh-aire, Sourelh-ar, Sourelh-at.

SOL, 2, soul, radical dérivé du latin solea, sole, semelle, plante du pied, formé de solum, sol, terre, qui est dérivé du grec δλος (holos), tout, par le changement de l'esprit rude en s.

De solum, parapoc. sol; d'où: Sol, Sol-a. Sol-ador, Sol-ar, Sol-batuda. Sol-eta, Sol-ier, De-sol-at, Ses-sol-ar, Entre-eol, As-sol-ar.

De sol, par le changement de o en ou, soul; d'où: Soul-et-ar, Soul-eta, Soulibe, Soul-ier, Soul-is.

De soul, par le changement de l en r, sour ; d'où : As-sour-ar , As-sour-at.

De sol, par le changement de l en ou: Soou, Re-ssoou, Soou-vert, Soll-ars, Soueza, Souez, SOL, 3, souz, radical dérivé du latin

solere, soleo, solitus, avoir coutume, souloir.

De solere, par apoc. sol; d'où: Sol. Sol-er.

De sol, par le changement de o en ou, soul; d'où : Soul-er, En-soul-ent, En-soul-ent, In-soul-ença, In-soulent-a, In-soulenta-ment, En soulent-arias, In-soulam-ment, Suoill.

SOL, s. m. dl. Aire à battre le blé. Voy. Iera.

Lou sol de la renda, l'aire de la ferme. Eig. du lat. sol. V. Sol, R. 2.

SOL, adj. Sol, cat. Seul. V. Soulet et Sout, R. 2.

SOL, Sol, cat. Monnaie. V. Soou. SOL, Suelo, esp. Pour plancher, Voy. Planchier et Sol, R. 2.

SOL, vl. J'ai coutume, il ou elle a coutome.

Éty. de soler. V. Sol, R. 3.

BOL, S. M. VI. SOLEL, SOLELE, SOLEIL, SOL, s. m. Sol, cat. Suelo, esp. Suelo, ital. Sol, terre.

Ety. du lat. solum, m. s. et Sol, R. 2. SOL, adv. vl. Seulement, pourvu que. Ety. du lat. solum, m. s. V. Soul, R. 2.

Ab sol que, pourvu que.

SOLA, s. f. (sóle); Suola, ital. Suela, esp. Sola, port. cat. Sole, le dessous du pied du cheval; la plante du pied chez l'homme; la partie d'un bas ou d'un soulier qui est sous le pied , la semelle.

Ety. du lat. solea, m. s. V. Sol, R. 2. Faire sola, en parlant de la neige, cou-vrir la terre, prendre ped. SOLA, s. f. La partie du pain qui touche

l'aire du four. La croûte de dessous.

Rty. de solum. V. Sol, R. 2.

SOLA, s. f. Sole, certaine étendue de terrain ou d'un champ où l'on fait des assolements, c'est-à-dire, où l'on sème alternativement diverses espèces de grains.

Ety. du lat. solum. V. Sol, R. 2.

SOLA, s. f. dl. Nom d'une sorte de chaussure à semelle de bois, armée de pointes de fer dentelées, qui servent à blanchir les châtaignes, dans quelques cantons des Cevennes. Sauv. add.

Ety. du lat. solea. V. Sol, R. 2.

SOLA, s. f. Sole, plan du premier pont d'un vaisseau; jumelle ou longue pièce de bois de sapin qui sert à fortifier, à affermir le mát d'un vaisseau.

Ety. du lat. solum, sol. V. Sol, R. 2.

SOLA, s. f. (sóle), d. bas lim. Sablière, pièce de bois entaillée par des mortaises, pour mettre des soliveaux, ou creusée dans toute sa longueur pour y placer des planches et former une cloison.

SOLA, s. f. (sóle). Vérin, en term. de maçon, machine composée d'une vis et d'un écrou, servant à élever des fardeaux.

SOLA, s. f. (sole); Solha, port. Sole, sole commune ou perdrix de mer, Pleuro-nectes solea, Lin. Solea vulgaris, Dict. Sc. Nat. Poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Hétérosomes (à corps dissemblable), qu'on pêche dans la Méditerranée et dont la chair est très-délicate.

Éty. du lat. solea, semelle, pantousse, parce que ce poisson est plat comme une semelle de soulier. V. Sol, R. 2.

La sole atteint le poids de deux kilogrammes; gardée pendant quelques jours ou transportée elle est meilleure que mangée au sorlir de l'eau.

SOLA-DE-EOCCA, s. f. Nom nicéen de la pegouse, selon l'Icthyologie de Nice. V. s. f. Nom nicéen de Pegousa.

SOLA, s. f. Est aussi le nom que l'on donne, à Nice, selon M. Risso, à trois poissons de la même fam. et du même genre.

1. Au pleuronectes lascaris, Pleuronectes lascaris, Risso, Solea lascaris, Dict. Sc.

Nat. dont le corps est marbré, la mâchoire supérieure plus longue, la nageoire pectorale jaune, tachée de noir ; longueur 4 décimètres, chair exquise.

2º Au pleuronecte jaune, pleuronectes luteus, Risso, dont le corps est jaune, la nageoire pectorale noire, et la queue tronquée, lon-

gueur 8 cent.

3º Au pleuronectes théophile, Pleuronectes theophilus, Risso, Solea theophila, Dict. Sc. Nat. caractérisé par sa forme oblongue, sa couleur cendrée, avec des points noirs, par ses écailles rudes et ses opercules anguleux, longueur un décim.

SOLACIER, IERA, adj. vl. Seul, eule,

solitaire, alerte, joyeux.

SOLA-D'ARGA, s. f. Nom nicéen du pleuronectes Mangilli, Pleuronectes Mangil-li, Risso, Monochirus Mangilli, Dict. Sc. Nat. poisson du même genre que les précédents, dont la taille ne dépasse pas un décimètre, d'après l'Icthyologie de Nice, et du monachire pegouse, d'après l'Histoire Naturelle du même pays. V. Pegousa.

SOLA-DE-FOUNDS, s. f. Nom nicéen du pleuronectes œillé, Pleuronectes ocellatus, Lin. Solea ocellata, Dict. Sc. Nat. poisson du même genre que le précédent qui n'atteint que de 8 à 10 cent. et 100 gram.

Éty. des lieux qu'elle habite.

SOLA-DE-PLANA, s. f. Nom nicéen de la plie. V. Larba.

SOLADOR, s. m. vl. Bourbier, boue. V. Fangas.

Ely. du lat. solum, sol, terre. V. Sol, R. SOLADURA, s. f. vl. Tache, ordure, d'où le français souillure.

**SOLAIROL**, s. m. vl. Lieu exposé au soleil, étendoir. V. Soulelhaire.

Éty. du lat. solarium, m. s. V. Sol, R. SOLAMEN, adv. vl. Solament, cat. V. Soulament.

SOLAMENCAS, dl. Pour seulement, V. Soulament et Soul, R. 2.

SOLAMENT, adv. (soulamein); soulda-ment, ades, sulament. Solamente, ital. esp. Solament, cat. Somente, port. Seulement, depuis peu, pas davantage, rien que cela.

Ety. du lat. solum ou solummodo, m. s. V. Soul, R.

Seulement en français n'est synonyme ni de tout-à-l'heure, ni de il n'y a qu'un instant. Era aquit soulament, Tr. il était là il n'y a qu'un instant, et non seulement,

SOLAN, ANA, adj. vl. Solitaire. SOLAR, v. s. vl. Tacher, salir.

SOLAR, s. m. vl. Etage.

SOLAR, v. a. vl. Solar, esp. Consolider, établir.

SOLAR, v. a. vl. suzman. Souiller, salir. SOLAR, v. a. vl. Solar, esp. Consolider, établir. V. Sol, R. 2.

SOLAR, s. m. vi. sotlan. Soulier.

Eiy. du lat. solea, espèce de chaussure. V. Sol. R.

SOLAR, s. m. vl. Solariege, esp. Plancher, étage; souche de maison noble, vieille roche. V. Sol, R. 2.

SOLARET, s. m. vl. Petit étage, petit plancher.

Éty. du lat. solum, sol, et du dim. et. Voy. Sol, R.

SOLART, s. m. vl. Soleil. V. Souleon. SOLAS, vi. Solas, cat. Amusement, divertissement, mot pour rire, entretient, conversation, douceur, consolation, allègement, plaisanterie. V. Soulas et Soul, R. 2.

SOLASSAR, v. n. et a. vl. socasar. Solazar, esp. Prendre ses plaisirs, ses aises, amuser, divertir, égayer, réjouir,

Ety. de solas et de ar. V. Soul, R.2. SOLAT , ADA , adj. et p. vl. Souillé , ée. SOLAT, ADA, adj. et p vl. Consolidé, ée. V. Sol, R. 2.

SOLAT, ADA, adj. et p. vl. Sali, ie. SOLATRI, s. m. vl. Solatro, cat. ital.

Solandre, sorte de plante. SOLATZ, vl. Solas, cat. Solaz, esp. Sodlas, agrément, entretient, conversation, joie,

plaisir. V. Soulas et Soul, R. 2. Ety. du lat. solatium, m. s. V. Soul, R. 2. SOLAZ, vl. Solaz, esp. Voy. Soulas et Soul, R. 2.

SOLBA, s. f. (sólbe). Nom toulousain de la sorbe. V. Sorba.

SOLBATUDA, s. f. (solbatude); sousatura, tancada, tancabura. Solbalute, meuttrissure de la chair sous la selle d'un cheval.

Éty. de sola et de batuda. V. Sol, R. SOLBRER, v.a. (sólbré), dl. Moniller, tremper.

L'a solbut dins l'aigua, il l'a trempé dans l'eau.

SOLBRER, v. a. et n. (sólbré); sousse, dl. Tremper, mouiller. Douj.

SOLBUT, UDA, adj. et p. (solbu, ude), dl. Trempé, éc.

SOLCA, s. f. (sóque). Sole, espace labou-

rable entre deux rangs de vigne. V. Auriera BOLGA, S. f. SOCA, SAUCA, SOCOGA. Una solca de meissouniers, deux moissonneurs qui travaillent ensemble, ordinairement accompagnés d'une enjaveleuse.

Éty. du lat. soleus, sillon, parce qu'il en faut deux pour moissonner de front une solca ou auriera, dont la largeur est ordinairement de quaire mètres.

SOLDA, s. f. (sólde); raca. Soldo, port. ital. Sueldo, esp. Soldado, cat. Solde, paye donnée aux gens de guerre, complément d'un paiement.

Ety. du lat. solidum, paye, parce que, dans l'origine, le prèt était d'un sol. V. Sol et Solid, R.

Pendant longtemps, les troupes des anciens ne recurent aucun traitement, Périclés paraît être le premier qui pour les gagner, leur fit donner une solde.

Jusqu'en l'an 440 de Rome, les soldats romains n'en recurent pas non plus. Il en était de même en France avant Philippe-le-Bel, parce que les troupes ne servaient que pendant quarante jours, cependant si on les retenait longtemps ou si on les forçait de dépasser les frontières, elles recevaient une solde on voit par une ordonnance de 1318, du 18 juillet, que ce monarque avait déjà des gens d'armes et des gens à pied à sa solde.

Enfin, sous Charles VII et depuis, les troupes de toutes armes ont toujours été soudoyées par le Prince. Noël, Dict. des Orig.

SOLDADA, s. f. vl. sounana. Soldada, port. esp. cat. Solde, salaire. V. Solid, R. SOLDADAR, vl. V. Soldar.

SOLDADER, s. m. et adj. vl. Salarié. V. Solid, R.

SOLDADIER, S. M. Y. SOCDADIER, SODA-疏. Homme de guerre, à la solde d'un chef, stipendiaire; mercenaire, soudard.

Éty. V. Solid, R.

SOLDAINA, adj. f. vl. Solitaire. SOLDAR, vl. Soldar, cat. esp. V. Soondar.

SOLDAR , v. a. (soulda); sournas. Saldare, ital. Soldar, port. Solder, payer le reliquat d'un comple.

Ety. du lat. solvere. V. Solda et Solid,

Rad.

SOLDAT, s. m. (souldá); sootbat, sous-PAT, SOULDAT. Soldato, ital. Soldado, port. esp. Soldad, cat. Soldat, en général, homme de guerre à la soide d'un Etat et plus particulièrement simple soldat ou sous-officier, fig. homme courageux.

Es um bon soldat, c'est un bon soldat, un

bon guerrier.

Ety. de solda et de at, ou de sol, sou, de dat, donné, selon Sauv. V. Solid, R.

L'an 275 de notre ère, l'empereur Probus, employa les soldats romains à des travaux utiles, à réparer des villes et des chemins, à dessécher des marais et à élever des digues.

SOLDAT, ADA, adj. et p. vl. Soldado, port. esp. Soudé, ée, consolidé, affermi, solidement établi. V. Solid, R.

SOLDATA, s. f. (souldate); socceana et impr. souldara. Le l'ayant été changé en # pour faire sou, il ne peut plus reparaltre, femme de soldat. V. Solid, R.

BOLDATALHA, s. f. (souldataille); sou DATALMA, SOCUBATALMA. Soldatesca, ital. Soldadesca, esp. port. cat. La soldatesque, les simples soldats en général.

Ety. de soldat et de alha, litt. tous les

soldats. V. Solid, R.

SOLDATOUN, s.m. (souldatoun); soor-

Éty. Dim. de soldat. V. Solid, R.

SOLDIER, s. m. vl. Mercenaire, stipendiaire. V. Solid, R.

SOLDOR, s. m. vl. Espèce de monnaie ancienne, sol d'or. V. Solid, R.

SOLE, s. m. (sólé). Nom bas lim. du saule. V. Sauze et Sals, R.

**SOLEIL**, et

SOLEILH, vl. Soleil. V. Souleou.

SOLEILLÁR, vl. V. Solelhar.

SOLEILLET, s. m. vl. Dim. de solelh, petit soleil, soleil doux, tempéré. V. Sol, R. SOLEL, el

SOLELH, vl. Soleil. V. Souleou.

SOLELHAR, v. n. vl. solenlar. Se chauffer, se secher au soleil, rayonner, faire soleil, briller, luire, être au soleil. V. Sol,

SOLELHER, vl. V. Solairol et Sol, R. SOLEMN, soulemn, radical dérivé du lat. solemnis, solennel, ce qui se fait tous les ans, formé de sollus, tout, et de annus, an.

De solemnis, par apoc. solemn; d'où: Solemn-e, Solemnis-ar, Solemnix-ation.

De solemnis, par le changement de o en ou, soulemnis; d'où; Soulemnis-ar, et par apoc. Soulemn-ilat, Soulemn-el, Soulemnela, Solemnela-ment, par le changement de e en a, soulamn : Soulamn-el, Soulamn-itat.

SOLEMNE, adj. anc. béarn. Solemne, port. esp. cat. Solenne, ital. Solennel.

Ety. du lat. solemnis, m. s. V. Solemn, Rad.

SOLEMNISAB, vl. Solennissare, ital. Solemnisar, cat. Solemnisar, esp. V. Soulemnisar et Solemn, R.

SOLEMNITAT, s. f. (soulemnitá); Solemnitat, cat. Solemnidad, esp. Solennità, ital. Solennité, forme et pompe qu'on met dans les cérémonies.

Éty. du lat. solemnitatis, gén. de solem-

nilas.

SOLEMNIZATION, s. f. Solemnisação, port. Solemnizacion, esp. Solennité, solen-

Ety. de solemnis et de ation. V. Solemn, Rad.

SOLER, v. n. vl. Soler, esp. cat. Soer, port. Solere, ital. Souloir, avoir coutume.

Ety. du lat. solers, m. s. V. Sol, R. 3. SOLER, s. m. vl. Chambre haute, saile a manger. V. Sol, R. 2.

Un grand soler aparelha (canaculum

grande).

SOLERS, s. m. pl. vl. Les divers étages d'une maison, d'un édifice quelconque. Voy. Soulier, Planchier et Sol, R. 2.

SOLÉSA, s. f. (solise). Solitude. V. Soul

SOLESTANSA, s. f. vl. Isolement, solitude. V. Soulituda et Soul. R.

SOLET, adj. vl. sourz. Fou, insensé, fat, sot.

Soletz, vous avez coulume.

Pour seul. V. Soulet.

SOLETA, s. f. (souléte); souleta, saumeta, soussa. Solila, esp. cat. Soletta, ital. Semelle d'un soulier, pièce de drap dont on garnit le pied d'un bas, le pied lui-même. V. Semela.

Ety. de sola et du dim. eta. V. Sol, R. 2. SOLETAMENT, adv. vl. solletamens. Solettamente, ital. Solettement

SOLETAR, v. a. (souletá), d. bas lim. SOLETAR. Solstar, esp. Mettre des semelles à des bas.

Éty. de soleta et de ar. V. Sol, R. 2.

SOLETARI, vl. V. Solitari.

SOLEVAR, v. a. vl. Solevar, esp. Sollevar, ital. Soulever, exciter.

Éty. du lat. sublevare, m. s.

SOLEZA, s. f. vl. Désert. V. Soul, R.

SOLFA, s. f. vl. Solfa, cat. esp. port. ital. Solfège. V. Solfege.

SOLFEGE, s. m. (solfedgé); soulres. Solfeti, cat. Solfio, esp. Solfeggio, ital. Solfége, livre d'éléments et de leçons de musiaue.

Ely. V. Solfa.

SOLFIAR, v. a. (soulsiá); soulrian. Solfear, cat. Solfeggiare, ital. Solfear, port. esp. Solfier, chanter un air, en appelant ou prononçant les notes.

Ety. de sol, de fiar, faire les notes.

SOLFRE, s. m. vl. surra, solvas. Sofre, cat. Soufre. V. Soupre.

SOLI ARAN, expr. adv. sons. Anar soli, aller posément, d'un pas lent et assuré.

SOLID, sould, sold, sould, radical dérivé du lat. solidus, a, um, solide, ferme, entier, formé de sollus, tout, entier, qui est pris du

grec 8\sigma\cop (holos), tout, tout entier, d'où solidus ou soldus, sou d'or, ainsi nommé parce qu'il faisait par lui-même un tout entier,! et ne faisait point partie d'une autre pièce. Bond.

SOL

De solidus, par apoc. solid, et par le changement de o en ou, soulid; d'où : Soulid e, Soulida-ment, Soulid-ari, Soulidaria-ment Soulid-itat, Soud-a, Soud-ada, Soud-adeira, Coun-soulid-ar, Coun-souda, Sooudagi, Sooud-ar, Sooud-ura, Coun-sol-a.
De soldus, par apoc. sold; d'où: Sold-a.

Sold-ar, Sold-at, Soldad-fer, Soldat-alha.

De sold, par le changement de o en ou : Sould-at, Souldat-a.

De sold, par la suppression de d et le changement de l'en ou ou en o, soou, soo: Saudat, Seoud-ada.

SOLIDAMENT, adv. Solidament, cat. Solidamente, esp. ital. Pour seulement. V. Solament et Soul, R.

SOLIDAMENT, adv. (soulidamein); soulidamein; Solidamente, ital. esp. port. Solidement, d'une manière solide.

Ety. de soulida et de ment. V. Solid, R. SOLIDAR, v. a. vl. Solidare, ital. Solidar, cat. esp. Affermir, consolider.

Ety. du lat. solidare, m. s.

SOLIDARI, ARIA, adj. (soulidari, árie); soulidari. Solidario, ital. port. Solidare, qui s'engage à payer en cas que celui qui a contracté une obligation ne paye pas.

Ety. du lat. solidare, consolider, fait de

solidus, solide. V. Solid, R.

SOLIDARIAMENT, adv. (soulidariamein ) ; soulidariamente . Solidariamente . port. Solidairement, d'une manière solidaire. Ety. de soulidaria et de ment. V. Solid.

Rad. SOLIDAT, ADA, adj. et p. vl. Conso-

lidé, ée. SOLIDATIU, IVA, adj. vl. Solidatif, iva, propre à rendre solide. V. Solid, R.

SOLIDE, IDA, adj. (soulidé, ide); ren-ma, souline. Solido, ital. esp., port. cat. Solide, qui a de la consistance et dont les parties demeurent naturellement dans la même situation, qui a beaucoup de fermeté; effectif, durable.

Ety. du lat. solidus, m. s. V. Solid, R. SOLIDITAT, s. f. (soulidità); souliditatar. Soliditat, cat. Solidità, ital. Solides, esp. port. Solidité, qualité de ce qui est solide.

Ety. du lat. soliditatis, gén. de soliditas, m. s. V. Solid, R.

SOLIER, s. m. vl. Solero, esp. Charpente, planche, plate-forme. V. Soulier et Sol. Rad. 2.

SOLIER, s. m. (solié). Pour soulier, V. Sabata; pour plancher. V. Planchier et Sol,

En vl. ce mot signifie encore terrasse, plate-forme.

SOLITARI, IA, adj. vl. soletari. Solitari, cat. Solitario, esp. ital. V. Soulitari.

SOLITARIAMENT, adv. vl. Solitariament, cat. Solitariamente, esp. port. ital. Solitairement.

SOLLEMPNITAT, s. f. vl. V. Solemnitat.

SOLLETAMENS, vl. V. Soletament. SOLLICIT, adj. vl. Sollicit, cat. Solicito, esp. port. Sollicito, ital. Soigneux, at- | tentif.

Éty. du lat. sollicitus, m. s.

SOLLICITADOR, s. m. vl. Solicitador, cat. esp. Sollicitadore, ital. V. Soullicitaire.
SOLLICITAIRE, vl. V. Sollicitador. SOLLIGITAR, vl. Solicitar, cat. Voy. Soullicitar.

**SOLLICITUT**, s. f. vl. Solicitud, esp. cat. V. Soullicituda.

SOLOECISME, s. m. vl. V. Soulecisme. SOLOMBBAR, vl. V. Solumbrar.

soloriu, adj. vl. Noble, unique, supérieur. V. Soal, R.

SOLORIUS, adj. vl. Solitaire. V. Soulitari et Soul, R.

SOLPER, s. m. vl. Soufre. V. Soupre et Soupr, R.

SOLPRE, vl. Soufre. V. Soupre et Soupr, Rad.

SOLPROS, adj. vl. Sulfureux. V. Soupr, Rad.

SOLPROS, OZA, adj. vl. V. Sulforous. SOLS, adj. vl. Seul. V. Soulet et Soul, R. SOLS, vl. Troisième personne du sing. du parfait simple, de soler, il ou elle a cou-

SOLS, vl. Il ou elle délivre, délie, détache, pardonne, absout. V. Solv, R.

Solses, qu'il ou qu'elle déliat, délivrat. SOLSTICI, s. m. (soulstici); soulstici. Solsticio, port. esp. Solstizio, ital. Solstici, cat. Solstice, temps auquel le soleil est dans son plus grand éloignement de l'Equateur, c'est-à-dire, à 23 degrés et demi. Le soltice d'été à lieu lorsque le soleil parvient au Tro-pique du Cancer, le 21 juin, et le Solstice d'hiver quand il touche à celui du Capricorne, le 21 décembre.

Éty. du lat. solstitium, formé de solis statio, repos du soleil, parce qu'étant parvenu à la hauteur de l'un ou de l'autre Tropique, il semble s'y arrêter pendant quelques jours. V. Sol, R.

SOLSTICIAL, adj. vl. Sosticial, cat. esp. port. Solstiziale, ital. Solsticial, du solstice.

Ety. du lat. solstitialis, m. s. V. Sol, R. SOLT , V. Soult et Solv, R.

**SOLTA**, s. f. vl. soura. Soulte de compte.

Ely. du lat. soluta. V. Solv, R. SOLTAMENT, s. m. vl. Soulte, pajement. V. Solid, R.

SOLUCIO, vl. V. Solution.
SOLUCION, s. f. vl. Solucion, esp. V.
Soulution et Solv, R.

SOLUMBRAR, v. a. et n. vl. Ombrager, mettre à l'ombre, reposer.

SOLUTIO, et

SOLUTION, 8. f. vl. soprogram. Solució, cat. Solucion, esp. Soluzione, ital. Solution; séparation des parties; relâchement, paiement, acquittement.

SOLUTION, s. f. anc. béarn. solucion. Quittance, acquit; indulgence.

Éty. du lat. solutionis, gén. de solutio, paiement. V. Solv, R.

SOLUTION, s. f. (solutie-n); source-TIER, SOULUTION, EXPLICATION. Solutions, ital. Solution, esp. Solução, port. Solució, cat. Solution, réponse à une question ou résolution d'un problème.

Ety. du lat. solutionis, gén. de solutio, m. s.

SOLUTIO, IVA, adj. vl. Solitiu, cat. Solitivo, esp. ital. Solutif, ive, propre à dissoudre, à résoudre. V. Solv, R.

SOLV, sorv, sour, radical pris du latin solvere, solvo, solutum, dénouer, délier, lâcher, détacher, et dérivé du grec δλος (holos), tout, et λόω (luô), délier.

De solvere, par apoc. solv; d'où: Solver, As-solvé-ment, As-sol, Ab-solv-er, A-solv-er.

De solv, par le changement de o en ou, soulv; d'où: Soulv-able, In-soulvable, Soulv-abil-itat.

De soulv, par le changement de v en u, soulu; d'où: Soulu-ble, In-soulu-ble, Absoulu-tion, Dis-soulu-tion, Re-soulu-tion, Ab-soulut, Ab-soulu-ment, Soulu-tion, Indis-souluble, In-souluble, Re-soul-ut.

De solutum, par apoc. solut; d'où: Solut-

iou, Soluc-ion.

De solut, par suppress. de u : Solt, Sols, Solt-a, Ab-sols.

De solvers, par apoc. solver, par suppr. de solvr, et par changement de l en u et du v en d, soudr; d'où: Dis-soud-re, Absoudr-e, Re-soudr-e.

SOLVEMEN, s. m. vl. Acquittement, remise, décharge, quittance. V. Solv, R.

SOLVER, v. a. vi. sorver, Solver, port. esp. Solvere, ital. Délier, dissoudre, rendre, délivrer, affranchir, absoudre, résoudre.

Ety. du lat. solvere, m. s. V. Solv, R. Sols lui, il le délia, délivra Solverai, j'absoudrai, je délierai. Solvia, il ou elle délivrait, acquittait.

SOLVRE, vl. V. Solver.

SOLZ, s. vl. Viande ou poisson au vinaigre; adj. accoutumé, solide; délié, dénoué.

SOM, soum, some, radical pris du latin somnus, somni, sommeil, et dérivé du grec οπνος (hupnos), par le changement de l'es-prit rude en s, et de u en o.

De somnus, par apoc. somn, som, d'où: Som, Som-i, Somi-ar, In-somn-ia, Somni,

In-soumni-a, Som-elh-ar. De som, par le changement de o en ou, soum; d'où: Soum-elh, Soumelh-ous, Soumilh-ar, Soum-elh-ar; Mes-songe-a, Messong-ier, Mes-sogn-a, Mes-soungea, Messoung-iera.

De somni, par la suppres. de m, et changement de i en j, sounjar, et du j en g, song; d'où: Song-i, Sounge ar, Soung-i.

De somnus, par apoc. Son, Son-elh, Sonelh-ar, Soni-at, Son-ilh-os.

SOM, s. m. son, sour, sour. Sonno, ital. Soueño, esp. Somno et Sono, port. Son, cat. Sommeil, envie de dormir; l'état d'une personne qui dort ; l'assoupissement luimême.

Ély. du lat. somnus, m. s. V. Som, R. Aver som, tr. avoir envie de dormir et non avoir sommeil.

Ai fach un bon som, j'ai fait un bon somme, et non un bon sommeil.

Aver som en quaqu'endrech, être obligé de coucher, de passer la nuit dans quelque lieu autre que sa maison.

Lou som m'arrapa, le sommeil ou l'envie de dormir me prend.

SOM, s. m. vl. Som, cat. Somo, esp. Sommo, ital. Sommité, sommet, bout, extrémité, pointe, fin.

Ety. du lat. summum, m. s. V. Cim, R. SOMA, s. f. vl. Comble.

Son vengut à la soma, ils sont venus à leur comble, (au comble). V. Cim, R. et Somma.

SOMAR, v. a. vl. Sumar, cat. esp. Sommar, port. Sommare, ital. Additionner, requ nir , totaliser.

SOMBLIT, vl. Mot composé, pour se omblit, il ou elle s'oublie.

SOMCIMS, s. m. vl. Le plus haut som-met. V. Cim, R.

SOMEILLAR, vl. V. Somelhar.

SOMEIRA, s. f. vl. Anesse. V. Sauma et Saum, R.

SOMEIRAS, nom de lieu. Sommières, ville du Languedoc.

SOMELH, s. m. vl. Sommet, sommité, bout.

SOMELHAR, v. n. (soumeillá); 200melman, soumeran, merendommen. Sonnec-chiars, ital. Sommeiller, roupiller, dormir légèrement. V. Som, R.

En vi. Ressembler.

SOMELHOS, adj. vl. sommes, sommes. Endormi, assoupi, engourdi.

SOMENAR, v. a. vl. Semer. V. Semenar el Semen, R.

SOMERGIR, vi. V. Submergear. SOMERGOLAR, v. a. vl. Submerger.

Ety. de so, pour sous, de mer et de golar pour coular, couler, tomber sous la mer. . **Mar** , R.

Somerga, il ou elle submerge. SOMETAMENS, adv. vl. Sommairement. SOMI, s. m. vl. Rêve, songe. V. Somgi et Som, R.

SOMIAR, v. n. vl. Somiar, cat. Sognare, ital. Rêver, songer. V. Revar.

Ety. du lat. somniare, m. s. V. Som, R. Somian, songeant.

Somiava, je rėvais.

Somies, qu'il ou qu'elle songeat.

SOMILLOS, vl. V. Somelhos. SOMIS, s. m. vl. Rêve, songe. V. Somgi et Pantai.

Éty. du lat. somnium, m. s. V. Som, R. SOMJAR, V. D. VI. SOGNAR, SOMPHEAR, BOMPHIAM. Somiar, cat. Soñar, esp. Sonhar, port. Sognare, ital. Songer, rever.

Ety. du lat. somniare, m. s. SOMJE, vl. V. Songi.

SOMMA, S. f. Vl. soma, summa. Suma, cat. esp. Somma, port. ital. Somme, comble, sommet.

Éty. du lat. summa.

SOMMA, (some); Soma, esp. Somme, département de la... dont le chef-lieu est Amiens.

Ety. De la rivière de ce nom, connu en latin sous celui de Sumina.

SOMMA, s. f. vl. Anesse. V. Sauma et Saum, R.

SOMMARI, ARIA, adj. vl. Sumari, cat. Sumario, esp. Summario, port. Sommario, ital. Sommaire, succint, court, abrégé, exposé en peu de paroles; en terme de jur. affaire sommaire, qui doit être jugée promptement.

Ety. du lat. summarium, m. s. fait de

SOMMABIAMENT, 8dv. sommanment. Sommariamente, ital. Sumariamente, esp. port. Sumariament, cat. Sommairement, en abrégé.

Ety. du lat. summatim, m. s. ou de sommaria el d**e m**ent.

SOMMARIMENT, adv. anc. béarn. Sommairement. V. Sommariament.

SOMNELHZ, adj. vl. Pris par le sommeil. V. Som, R.

SOMNHAR, v. n. vl. Sonhar, port. Rêver. V. Revar et Som, R.

SOMNHE, S. m. vl. sower, somes, some V. Songi.

SOMNI, s. m. vl. Somni, cat. Sonho, port. Rêve, songe, sommeil: Far somni, dormir. V. Som, R.

SOMNIADOR, adj. vl. Somiador, cat. Soñador, esp. Sonhador, port. Sognatore, ital. Songeur, rèveur.

Ety. du lat. somniator, m. s. V. Som, R. SOMNIAIRE, vl. V. Somniador.

SOMNIANS, part. pr. vl. Songeant, rê-vant; subst. rêveur. V. Som, R.

SOMNOLAR, v. n. vl. Sommeiller, dormir. V. Som, R. SOMNOLAR, vl. V. Soumelhar.

SOMOGUT, adj. et p. vl. somocutz, somonorz. Posté, invité, part. de somoure, exciter, porter, exhorter. V. Mouv, R.

SOMONAMENT, vl. V. Somonement. SOMONDRE, vl. V. Semondre.

SOMONEMEN, S. M. VI. SOMONAMENT. Requête, réquisition.

SEMONEMENT, s. m. vl. somonumen, osomest. Semonce, avérissement, réprimande; requête, réquisition.

SOMONER, v. a. vl. Sommer, avertir, convoquer, requérir, exhorter.

SOMONET, Offert, proposé.

SOMONHA, s. f. vl. Qu'il ou qu'elle avertisse, exorte.

SOMONIC, vi. Il ou elle semonce.

SOMONIMENT, s. m. vl. Appel, invitation, convocation; semonce.

SOMONIR, v. a. vl. Semondre, avertir, sommer, proclamer: Somonis, il ou elle invite, exhorte.

SOMONIT, adj. et p. vl. V. Somonut. SOMONBÉ, vi. V. Semondre.

SOMONSA, s. f. vl. Semonce, avertissement.

SOMOS, adj. et p. vl. Convoqué, invité, et subst. invitation.

SOMOSSA, s. f. vl. somos. Semonce, convocation.

SOMOSSA, s. f. vl. Exhortation, se-

monee, invitation, offre. SOMOSTA, s. f. vl. samosta. Exhorta-

tion, invitation, offre, démonstration. SOMOURE, v. a. vl. Exciter, porter, exhorter.

SOMPNHAR, vl. et

SOMPNIAR, vl. V. Somjar.

SOMPNOLEN, vl. V. Sompnolent.

SOMPNOLENCIA, 8. f. vl. Somnolençia, cat. esp. port. Sonnolenzia, ital. Somnolence, nonchalance, assoupissement

Ety. du lat. somnolentia, m. s. V. Som, Rad.

SOMPNOLENT, ENTA, adj. Somnolent, cat. Sofiolento, anc. esp. Somnolento, port. Sonnolento, ital. Somnolent, ente, nonchalant, assoupi.

Éty. du lat. somnolentus, m. s.

SOMRIRE, vl. V. Sourrire. SOMS, vl. Sommet. V. Som.

SOMSIM, s. m. vl. Sommité, extrémité. SOMSIMEN, s. m. vl. Engloutissement, absortion.

SOMSIR, v. a. vl. sturges. Absorber, engloutir.

SOMSIS, AL, vl. expr. adv. Au fond, dans le plus profond.

### SON

SON, soon, radical dérive du latin sonus, soni, son, bruit, éclat.

De sonus, par apoc. son; d'où : Sonalh-a, Uni-son, Son, Son-ar, Son-ata, Son-et, Coun-son-a, Re-sson-ar.

De son, par le changement de o en ou, soun; d'où : Re-ssoun, Soun, Soun-ada, Soun-aire, Soun-alha, Sounalh-ar, Sounar ,Re-ssounar, Re-sounar, Soun-at, Resounat, Soun-es, Soun-eta, Coun-sounança.

SON, s. m. (son); Suono, ital. Son, esp. Som, port. So, cat. Son, bruit qui frappe les oreilles, produit par l'agitation de l'air.

Ety. du lat. sonus, m. s. V. Son, R.

En vl. air, chant.

D'après les expériences les plus récentes et les plus exactes, le son parcourt 173 toises ou 334 mètres par seconde. Cette connaissance peut-être d'une application journalière pour mesurer l'intervalle qui sépare le lieu où l'on est de celui où une explosion quelconque à lieu, on n'a pour cela qu'à compter le nombre de secondes qui s'écoulent depuis qu'on a vu l'éclair d'un tonnerre, la lumière d'un canon, etc., jusqu'à ce qu'on entende le bruit qu'ils produisent, et multiplier ce nombre par 173. Les pulsations du pouls peuvent à peu de chose près, représenter des secondes et servir à cette expérience.

SON, pr. poss. trois. pers. sing. Son, cat. esp. Suo, ital. Son. V. Soun.

Ety. du lat. suum.

SON, s. m. vl. Le son, l'air d'une chanson. Ce mot a souvent été pris pour chant, par les Troubadours.

Ety. du lat. sonus, m. s. V. Son, R.

SON, vl. Pour sommet, V. Som et Cima. SON, s. m. vl. Sonnet, le mot son ou sonnet, s'appliqua généralement, dans la langue romane, à toute espèce de chant, ce qui n'a aucun rapport avec ce que nous appelons aujourd'hui sonnet.

Éty. V. Son, R.

SON, s. f. dl. Son, cat. Pour sommeil, V. Som, R.

La son non gausa pas s'aprocha de son el. Bergoing.

SON, s. m. Pour songe, V. Pantai et Som, R.

SONADOR, s. m. vl. Sonador, cat. esp. Sonatore, ital. Crieur, celui qui appelle, proneur. V. Son, R.

SONAIL, s. m. vl. V. Sounalha.

SONAILHA, s. f. vl. Sonnerie, bourdonnement. V. Son, R. SONAIRE, vl. V. Sonador.

SONALH, S. M. VI. SONALL. Sonaglio. ital. Clochette, grelot, sonnette. V. Sounalha et Son, R.

SONALH, s. f. vl. sommat. Sonnaille, sonnette, clochette, grelot.

Ety. de son et de alh, ce qui rend un son. V. Son, R.

SONALHA, s. f. vl. Son, sonnette, sonnerie. V. Son. Ŕ.

SONAMENT, s. m. vi. Sonamento, ital. Sonnerie, retentissement, bruit.

Ely. de sonar el de ment. V. Son.

SONANÇA, S. f. vl. souassa. Assonance, consonnance, rime.

SONANSA, vl. V. Sonança

SONAR, v. n. vl. Sonar, esp. cat. Soar, port. Sonare, ital. Sonner, résonner, retentir, prononcer, proférer, dire, sppeler, crier, jouer d'un instrument.

Ety. du lat. sonare, retentir, résonner, rendre un son. V. Son, R.

SONATA, s. f. (sounate); Sonata, ital. esp. port. cat. Sonate, pièce de musique, purement instrumentale, composée de quatre ou cinq morceaux de caractères différents.

Éty. de l'ital. sonata. V. Son, R.

SONELH, s. m. vl. Sonell, anc. cat. Sommeil. V. Som, R. SONELHAR, v. n. vl. Sommeiller, dor-

mir. V. Som, R. SONELHAR, vl. V. Somelhar.

SONET, s. m. vl. Soneto, cat. Chant, air, musique d'un chant populaire; pour sonnet. V. Sounet et Sou, R.

Els sonets, les airs, les fanfares des instruments.

Il ou elle appela. SONGE, V. Songi.

SONGEA-CRUS, s. m. (sondjá-crús). Songe-creux, homme qui forme sans cesse des projets chimériques. Garc.

SONGEA-FESTAS, s. m. (sondge-festes); ARMARAC. Rève creux, fainéant, réveur. qui ne rève que fètes. V. Som, R.

SONGEAIRE, s. m. (soundjairé); sourcraine. Songeur, celui qui raconte ses songes, homme qui a la coutume de rêver.

SONGEAR, v. n. (soundja); souneman, souwan, souncean, qui n'est que la prononciation figurée. Sognare, ital. Soñar, esp. Sonhar, port. Songer, faire un songe, pen-ser, considérer, avoir quelque dessein. Voy. Revar.

Éty. du lat. somniare, faire des songes. V. Som, R.

Sensa songear, sans y penser, par mégarde.

SONGEAR SE, v. r. Mi siou soungeat, j'ai pensé, j'ai fait réflexion, et non je me suis songé.

lou mi soungeavi, je me disais.

SONGI, s. m. (sondgi); EEVE, PARTAL. SORME. Sogno, ital. Sueno, esp. Sonho, port. Somni, cat. Songe, rêve, pensée, imagination d'une personne qui dort.

Ety. du lat. somnium, m. s. V. Som, R. Aquot mi sembla un songi, cela me paraît un songe.

**SONGNA**, s. f. vl. Soin, souci. V. Sonh. SONH, s. m. vl. some, summ. Soin, souci, inquiétude, attention, garde. V. Souin.

SONHAL, s. m. vi. Clochette. V. Sonalh et Son, R.

SONHAVEN, vi. Nous songions, nous révions.

SONIAT, ADA, adj. et p. vl. Sonhado, port. Songé, ée, rêvé, ée. V. Som, R. Soniatz, vl. vous appeliez, vous réviez.

SONICA, t. du jeu de bassette. Sonica, on le dit d'une carte qui vient en gain ou en perte, à point nommé.

Eiy. V. Son, R.

SONILHAR, vl. V. Somelhar. SONILHOS, OSA, OZA, adj. vl. Assoupi, ie. V. Somelhos et Som, R.

SO NI QUE, expr. adv. vl. Quoi ni qu'est-ce.

SONJAMEN, s. m. vl. Songe. V. Songi. SONJART, adj. (soundjár), dl. Soucieux, rèveur.

Ety. de songi et de art. V. Som, R.

Mous amis que m'an vist leste, jouyous, galhart, Me vezon negligent, triste, morne, sonjart.

SONNET, s. m. (sonè). Sonnez, t. du jeu de trictrac, qui se dit lorsque les dés amènent deux six.

SONNI, V. Somni.

SONORE, A, adj. (sounoré, e); Sonoro, ital. esp. port. cat. Sonore, capable de rendre des sons, dont le son est plein, agréable, éclatant.

Ety. du lat. sonorus, m. s.

SONORITAT, s. m. vl. Sonoridad, esp. Sonorità, ital. Sonoritat, cat. Sonoridade, port. Consonnance, sonorité, harmonie, son,

Ety. du lat. sonoritatis, gén. de sonoritas, force du son. V. Son, R.

SONQUE, dg. Pour ce que. SONS, s. m. pl. vl. Songes.

SONSOUIRA, Nom du salicor, à Montpellier, selon Magnol. V. Saussouira.

# 800

500, s. m. anc. béarn. Sou. V. Soon et Solid, R.

Soo morlad, sou de Morlaix, il en fallait 18 pour un écu.

SOOFRE, dg. V. Soupre et Soupr, R. SOOU..., Cherchez en Sou ou en Sau, les mois que vous ne trouverez pas en Soou.

SOOU, s. m. (soou); sours. Suolo, ital. Suelo, esp. Le sol ou la superficie de la terre. d'un plancher, etc, ce qui est sous nos pieds. Ety. du lat. solum, m. s. V. Sol, R. 2.

Soi, en français, ne s'entend guère que du terrain, considéré selon ses qualités, un bon, un mauvais sol.

Toumbar que soou, Tr. tomber à terre ou

par terre. Lou soou es pas traucat, le plancher n'est

pas percé.

Un soou de gip, un plancher de platre. Un soou de peras, une jonchée de poires. SOOU, s. m. (soou); sor, sav. Soldo, ital. port. Sueldo, esp. Sol, cat. Sou, monnaie de compte, qui faisait la vingtième par-

tie de la livre tournois, valant douze deniers, et aujourd'hui cinq centimes.

Ety. du lat. soldus ou solidus, m. s. Voy. Solid, R.

La livre de compte numéraire, composée de vingt sous, et chaque sou de douze deniers. commença à être en usage sous Charlemagne, d'après Boisard.

Il y avait autrefois des sous d'or et des sous d'argent, qui avaient une valeur bien supérieure à nos sous actuels.

Le sou de 1544, valait 20 centimes.

A cha soous leis escuts se fan. Sou à sou les écus se forment.

Les petits ruisseaux forment les grandes

La première monnaie d'or des Romains s'appelait aureus, on fit ensuite des demi et des tiers de aurus, et pour distinguer l'aurus entier on le nomma solidus ou sollus, du grec δλος (holos), tout, entier, d'où notre soou, sou, sol.

SOOUCA, s. f. (soouque). Billon, labourer à billon, c'est faire des planches de 1 m. à 1 m. 50 c. de largeur, plus relevés au centre qu'aux bords, afin de faciliter l'écoulement des eaux, en laissant même de chaque côte un sillon pour les conduire.

BOOUGA, V. Solca et Selhoun

**SOOUCAR**, v. a. (sooucá). Sillonner un champ, le diviser par des sillons. Garc.

**SOOUDA**, V. Souda.

SOOUDAGI, s.m. (sooudádgi); sooupa-sa. Soudoure, travail de celui qui soude.

Éty. de soouda, inusité, pour sooudura, et

de ago, je fais. V. Solid, K.

SOOUDAR, v. a. (soouda), et impr. sau-ar, seudar. Soldar, port. cat. esp. Sodare, ital. Souder, joindre deux pièces de métal ensemble au moyen d'un autre métal plus fusible. Cicatriser, en parlant d'une plaie ou d'un ulcère.

Éty. du lat. solidare, affermir, ou de soouda et de la term. act. ar. V. Solid, R.

SOOUDAT, ADA, adj. et p. (sooudá, ade). Soudé, ée, cicatrise, ée.

Éty. de snouda et de la term. pass. at, ada. V. Solid, R.

Amilie recounciliada Es una plaga mau sooudada.

SQOUDURA, s. f. (sooudure); SAUDURA Soldadura, port. Soudure, matière alliée qui sert à joindre et à unir les parties de quelque ouvrage de métal, travail de celui qui soude, endroit où les deux parties sont fondées.

Ety. du radical Saudar et de la term. ura. V. Solid, R.

Selon Winckelmann, les boucles des cheveux des figures antiques y sont ordinairement fixées par la soudure, et suivant l'auteur des Voyages-du-Jeune-Anacharsis, ce fut un nommé Glacus, de Chio, qui trouva le premier le secret de souder le fer.

SOOUMADA, V. Saumada.
SOOUMIER, Garc. V. Soumier.
SOOUMIER, V. Calamand.
SOOUPRE, Alt. de Saupre, v. c. m.

SOOUPUDENT, V. Saupudent. SOOURAIRE, Désanat. V. Sauraire.

SOOURBNCA, s. f. (sooureinque). Brebis de quatre ans, t. de berger. Garc. SOOURENCA, AVI. V. Saurenca.

SOOURETA, s. f. (soouréte); SAURETA, MOURTELA JAURA, FLOUR DOOU BOURR DIOU. Immortelle, immortelle jaune, Gnaphalium stochas, Lin. Elychrysum stochas, Dec. plante de la fam. des composées Corymbifères, commune dans les lieux secs et exposés au soleil, depuis Digne en bas. V. Gar. Elychrysum seu stachas, p. 157.

Ety. du grec σωρω (sôrô), j'orne, et de la term. dim, eta, petit ornement ou ornement agréable.

SOOURA, V. Souda. SOOURRA, s. f. (sóourre). Avr. Soude, soude factice.

SOOUSSA, sausse et dérivés. V. Saussa et Sal, R.

SOOUTA, V. Absouta.

SOOUVERT, s. m. (soouver), et impr. sauvan, dl. Au propre, terre verte.

Ety. du lat. solum viride. V. Sol, R. Es toumbat de peras que fai soou vert, il

est tombé une si grande quantité de poires que la terre en est couverte, et par extension: Ploou que fai soouvert, il pleut horriblement To shower, angl. pleuvoir à verse.

A toumbat de grela que fai soouvert, il est tombé une grande quantité de grèle.

Aquot fai soouvert, c'est épouvantable.

SOOUZETA, s. f. (soouzete). Alt. de sauzeta. V. Sauzeda et Sals, R.

M. Désanat, qui écrit ce mot de celle manière, a le soin de dire avant :

N'ai jamai din moun escrituro Mescla ni grec ni latin.

ce qui explique tout.

SOP, s. et adj. d. vaud. Boiteux. SOPA, vl. Sopa, cat. V. Soupa. SOPADA, V. Soupada et Soupar, R. SOPAR, vl. Sopar, cat. V. Soupar.

Antiquamen fo costuma de cenar a sopar en loc patent. Eluc. de las Propr.

SOPARTIR, v. a. vl. Diviser, partager, abandonner. V. Part, R.

SOPARTIR SE, v. r. vl. Se quitter l'un l'autre, s'en ailer chacun de son côté. Voy-Part, R.

Act. séparer, répartir, distribuer.

SOPARTIT, adj. et p. vl. Reparti, partagé. V. Part, R.

SOPAS, s. f. vl. V. Soupa.

SOPDANAMEN, adv. vi. sositarianis. Soudainement, subitement. V. Subit, R.

SOPDOS, vl. V. Sobdos.

SOPERBIA, s. f. d. vaud. Orgueil. SOPERLO, dl. A l'envi l'un de l'autre.

SOPHA, V. Sofa.

SOPHI, s. f. (sophi); sors, soria, ABLA, soffia, briefa, brigua, cabeda. Ablette, 80phie ou loche fluviatile, Cyprinus alburnus, Lin. Leuciscus alburnus, Dict. Sc. Nat. poissonde l'ordre des Holobranches et de la sam. des Gymnopomes (à opercules lisses).

Ce poisson vit dans presque toutes les ri-vières de la Prov-Mérid. sa chair est peu délicate, mais ses écailles ou la matière colorante qui les recouvre est recherchée pour la fabrication des fausses perles. Délayée avec de l'eau, cette matière prend le nom d'essence d'Orient.

SOPHIA, s. f. (souphie); soria. Sofia, ital. esp. Sophie, nom de femme.

Éty. du lat. sophia, dérivé du grec σοφία

(sophia), sagesse. Patr. Sainte Sophie, mère des saintes Foi, Espérance et Charité, martyrisée avec ses filles sous l'empereur Adrien; on en célèbre la sète à Rome, le 30 septembre, et dans le reste de l'Eglise latine le premier août, avec celle de ses filles.

SOPHIA, s. f. (souphie); souria, soria, BOUGETA, ABLE. La vandoise ou vaudoise, Cyprinus leuciscus, Lin. Leuciscus vulgaris, Dict. Sc. Nat. poisson de la même fam. que la Sophi, v. c. m. qui vit dans les rivières.

**SOPHIA**, s. f. Est aussi un des noms de l'ablette, V. Sophi, et de l'ombre. Voy. Oumbring.

SOPHISMAR, v. a. vl. Sophistiquer. V. Sonhisticar.

SOPHISME, s. m. (souphismé); soupeusmm. Sophisma, port. Sofisma, cat. esp. Sophisme, raisonnement ou argument faux, mais spécieux.

Éty. du lat. sophisma.

SOPHISTA, vl. V. Sophisto.

SOPHISTICAR, v. a. (souphisticá): Sofisticar, cat. esp. Sophisticar, port. Sofisticare, ital. Sophistiquer, subtiliser avec excès, frelater, falsifier une liqueur, une drogue, dénaturer.

Ety. du grec σοφιστής (sophistès), charlatan.

SOPHISTICATION, s. f. vl. Sophistication, esp. Détour, supercherie, altération.

SOPHISTO, s. m. (souphiste); soupmis-To. Sofista, ital. esp. port. cat. Sophiste, homme dont les raisonnements sont des sonhismes.

Ety. du lat. sophistes, m. s.

SOPIR, v. a. vl. Sopire, ital. Assoupir, engourdir.

Ety. du lat. sopire, de sopor.

SOPIT, IDA, adj. et p. vl. Assoupi, ie, engourdi.

**SOPLEC**, s. m. vl. Soumission, dépendance, sujétion. V. Plec, R.

SOPLEGAR, vl. Soplegar, anc. cat.

V. Suppliar. SOPLEIAN, s. m. vl. Courtisan. Voy. Plec. R.

Adj. soumis, obéissant.

SOPLEIAR, vl. Sopleiar, cat. V. Sup-

SOPLEYAR, v. a. et n. vl. Supplier, soumettre, se soumettre, se courber, s'incliner devant quelqu'un, saluer, remercier.

Ety. de sople, souple, se plier. V. Plec, Rad.

Soplei, il ou elle supplie, s'incline, s'humilie, ploie, fléchit.

SOPOR, s. m. vl. Sopor, esp. Sopore, ital. Assoupissement.

Ety. Alt. du lat. sopor, m. s. V. Soup, R.

SOPORT, vl. V. Sopor.

SOPRANAMEN, vl. V. Sobeiranamen. SOPT, OPTA, adj. vl. Soudain, aine. V. Subit, R.

SOPTAMENT, adv. vl. sostamen, sontozamen, subtrament. Soudainement, subitement. V. Subitament et Subit, R.

SOPTAB, v. a. vi. sustan. Surprendre, assaillir. V. Subit, R.

SOPTES, adj. vl. V. Sobdos.

SOPTES, adj. vl. Prompt. V. Subit, R. SOPTILMEN, adj. vl. Subtilement. V. Subtilament et Subtil, R.

SOPTOS, vi. V. Sobdos. SOPTOZAMEN, vl. V. Sobiosameni.

### 800

**SOQUIER**, s. m. vl. Sabotier, faiseur de sabots.

Éty. du lat. soccus.

### SOR

SOR, adj. vl. Soleil levant, ciel, éther. SOB, s. f. vl. Sor, esp. cat. Pour sœur. V. Sore.

son, Pour Sort, v. c. m.

SOR, vl. Sourd, v. c. m.

**SOR**, adj. vl. Blond.

SORÁSTRA, s. f. (sourástre); sourastra, sourmastra. Sœur qui n'a que le même père ou la même mère, on la nomme sœur consanguine, si elle a le même père, et sœur uterine si elle est fille de la même mère.

Ety. de sore, sœur, et du péjor. astra,

mauvaise.

SORB, sound, radical pris du lat. sorbus, sorbier, et dérivé du celt. sormel, m. s. composé de sor, rude, âpre, et de mel, pomme, à cause de l'apreté de son fruit, d'où le français corme.

De sorbus, par apoc, sorb; d'où : Sorb-a, Sorba-gallina, Sorb-eir-eta, Sorb-es, Sorbiera, Sorb-in, Sorb-er, Souerb-a, Sourbeireta, Sourb-es, Sourb ier, Sourb-iera, Sourb-in.

**SORB....**, V. à Sourb.... Les mots qui manquent à Sorb....

SORBA, s. f. (sorbe); sourrer. Sorva, port. Sorb, angl. Sorb, esp. Corme, sorbe, fruit du sorbier.

Ety. du lat. sorbum, m. s. V. Sorb, R. On obtient par la macération des cormes une liqueur fermentée qu'on nomme cormé. Cette éspèce de cidre est d'un brun jaunâtre, piquante, légèrement acide et un peu acerbe.

SORBA GALLINA, 8. f. SOURBA-GAL-LINA. Un des noms du garou, selon M. Garcin. V. Garou et Sorb, R.

SORBEIRETA, (sourbeiréte); soursei-META, GRIMOUENA, GRIMOINA, AGRIMEN, AGRI-MONA, BERBA-DEL-VEIRE. Aigremoine, aigremoine ordinaire; Agrimonia eupatoria, Lin. plante de la fam. des Rosacées, commune dans les lieux humides et ombragés.

Ély. Sourbeireta, dim. de sourbiera, à cause de la ressemblance que les feuilles de cette plante ont avec celles du sorbier. Voy. Sorb, R. et Gar. Agrimonia officinarum, p. 13.

Dans le département des Bouches-du-Rh. on donne le même nom, selon M. Negrel, à l'argentine, Potentilla anserina, Lin. plante de la même famille que la précédente; qu'on trouve à peu près dans les mêmes lieux et qui s'en distingue au premier coup d'œil par ses feuilles argentées. C'est aussi le nom qu'on lui donne, aux environs de Brignoles, selon M. Amic.

SORBER, s. m. vl. Cormier. V. Sorbier et Sorb . R.

SORBES, s. m. (sourbes); sousses. Nom du cormier à Agen. V. Sourbier et Sorb, R. SORBET, s. m. (sourbé); sourset. Sorbetto, ital. Sorbete, esp. cat. Sorvete, port. Sorbet, boisson composée de citron, de sucre , etc.

SORBICIO, s. f. vl. Breuvage.

Ety. du lat. sorbitio.

SORBIER, V. Sorbiera. SORBIERA, s. f. (sourbière); sourmes, SOURBIRM, SOURBIRM, SOURBIRMA. Sorveira, port. Serbel, esp. Sorbier, sorbier domestique, cormier, Sorbus domestica, Lin. arbre de la famille des Rosacées; cultivé et sauvage dans toute la Provence.

Ety. du lat. sorbus ou de sorba et de la term. mult. iera, qui produit les sorbes.

V. Sorb, R.

Le bois de sorbier est précieux pour les ébenistes, les tourneurs, les menuisiers, les armuriers et pour tous les machinistes en général.

Cet arbre croît lentement et peut acquérir un grand volume. M. Loiseleur Deslongchamps dit en avoir vu un dont le tronc avait 4 mètres de circonférence et auquel on donnait cinq ou six cents ans d'âge. Il fut vendu six cents francs.

SORBIN, INA, adj. (sourbin, ine); soumus. En parlant des fruits, syn. de Blet, v. c. m.

Éty. de sorba, qui ressemble aux sorbes. V. Sorb, R.

SORBIN, s. m. soussin. Un des noms qui désignent le genévrier de Phœnicie, en Languedoc. V. Mourvenc.

Ety. Probablement du celt. Sor, rude, apre. V. Sorb, R.

SORBIR, v. a. vl. Sorver, port. Sorber, esp. Sorbir, anc. cat. Sorbire, ital. Avaler, engloutir, humer, absorber.

Éty. du lat. sorbere.

SORC, vi. Il ou elle s'élève, s'éleva. SORD, ORDA, adj. vl. sont. Sord, cat. . Sourd.

SORDEGIER, V. Sordeier.

SORDEGIERS, adj. vl. somenz. Plus vilains, plus mauvais.

Éty. du lat. sordes, saleté, ordure. SORDEI, adj. vl. sondev. V. Sordide.

SORDEIAR, v. n. et a. vl. sompeyas, sondelhan. Empirer, déchoir, devenir pire, avilir . souiller.

SORDEIAT, ADA, adj. et p. vl. soz-DEVAT. Souillé, ée, avili, devenu pire.

Éty. du lat. sordidatus, m. s.

SORDEIER, adj. comp. vl. somenos, sommeron. Pire , plus vil , plus laid , plus honteux, plus sordide, plus vilain.

SORDEIOR, adj. comp. vl. sonderon. Plus bas, etc. V. Sordeier.

SORDEIS, s. vl. Sordidez, port. esp. I Injure opprobre, saleté.

SORDEIZ, adj. vl. V. Sordegiers. SORDEJAR, v. a. vl. Gåter, salir, souiller, et neutr. empirer.

Ety. du lat. sordescere. Sordei, il ou elle empire, avilit.

Sordejes, qu'il ou qu'elle avilit, déshono-

SORDELHAR, v. n. vl. Déchoir, empirer, s'avilir, se souiller.

SORDEY, vl. V. Sordei.

**SORDEYÁDOR**, vl. V. Sordeyaire.

SORDEYAIRE, adj. vl. sordeyabon. Contempleur, dépréciateur. SORDEYAR, vl. V. Sordeiar.

SORDEYOR, vl. V. Sordeior. SORDEZIR, vl. Avilir, déprécier.

Éty. du lat sordescere, m. s. SORDEZIT, IDA, adj. et p. vl. Avili,

ie, déprécié.

SORDIDAMENT, adv. (sourdidaméin); soundidament. Sordidamente, ital. esp. port. Sordidement, d'une manière sordide.

Ety. de sordida et de ment, ou du lat. sordidè, m. s.

SORDIDE, IDA, adj. (sourdidé, ide); Sordido, ital. esp. port. Sordide, bas, vil, en parlant d'un avare.

Éty. du lat. sordidus, m. s.

SORDIERA, s. f. vl. Sordera, cat. esp. Surdité. V. Sourdugi.

SORE, (soré). Lest des bâtiments de mer. Ety. du grec σωρός (sôros), tas de pierres, d'après M. Mazer.

SORE, adj. vl. son. Blond. SORE, S. f. (SÓTTÉ); SEROU, SOR, SOURMER, SUR. Sorella et Sorore, ital. Soror, port.

Sor, esp. anc. cat. Sœur, celle qui est née d'un même père ou d'une même mère.

Ély. du lat. soror, abl. de sorore.

La man dreche es sore de l'esquera, dl. La main droite est sœur de la gauche.

SORELHADA, s. f. dg. Coup de soleil. V. Sourelhada et Sol, R.

SORETA, s. f. (souréle); sourina, sou-ABTA, dl. Dim. de sore, sœur, ma petite sœur, terme de lendresse.

**SORGA** , (sórgue) , dl. Mot employé dans le sens de tenir tête, faire face : Tenir sorga, tenir tête; en vl. qu'il ou qu'elle s'élève,

SORGER, V. n. Vl. sonzes, sonjes, sonzin. Sorgir et Surgir, cat. Surgir, esp. port. Surgere et Sorgere, ital. Sourdre, sortir, surgir, naltre; jaillir, parlant des eaux; élever, exalter, relever, monter.

Éty. du lat. surgere.

sorgho, s. m. (sorgho). Grand millet d'Inde, millet d'Afrique. Garc.

SORI, esp. d'adv. (sóri); ANAE SORI, MAR-CHAR SOM. Ne point vaciller, se bien soutenir en marchant, de manière à ne pas répandre un liquide qu'on porterait dans un vase bien plein. Garc.

Éty. Sori, en espagnol, est le nom d'une pierre.

SORIGUER, s. m. vl. Soriguer, anc. cat. Crécerelle, oiseau de proie.

Ety. de soris, souris, parce que cet oiseau en mange beaucoup.

SORIRE , vl. V. Sourrire.

SORIS, s. m. vl. sour. Souris; rien.

SORITZ, s. f. vl. Sorice, ital. Souris, rien. V. Soris.

Ely. du lat. sorex, icis, souris.
SOBITZ-PENADA, vl. V. Rata-penada, SORJAM, vl. Nous montions, nous nous élevions.

SORJIR, vl. V. Sorger.

SORN, ORNA, adj. vl. Sournois; sombre, obscur, parlant du temps. V. Sourns. SORNURA, s. f. vl. Ténébrosité, obs-

SORPRENDRE, vi. V. Surprendre. SORRE, V. Sore.

SORRETAS, s. f. (sourréles); sourretas, dl. Les jumelles d'une machine; sœurs jumelles.

Éty. de sorre et du dim. eta.

Aco soun dos gautos sourrelos Poutounetos e bermeilletos. Goudelin.

SORRIRE, vl. V. Sourrire. SOBROLHARIA, s. f. vl. Sorcellerie. sors, vl. Pour sort, il sort, il surgit; part. debout, relevé.

SORS, adj. vl. Elevé, relevé, exalté, vanté, loué.

SORSER, v. a. vl. Ronger, noyer, submerger.

SORSETZ, vl. Vous relevez, yous ressuscitâtes.

SORSIM, adj. sup. vl. somms. La plus haute cime. V. Cim, R.

SORSON, vi. Ils ou elles sourdent.

SORT, sour, sour, sourc, radical dérivé du latin sors, sortis, sort, hasard, destin, fatalité, nécessité, état, condition, rang, d'où sortiri, tirer au sort, aller au-devant de son sort.

De sortis, gén. de sors, par apoc. sort; d'où: Sort, Coun-sorts, Re-ssort-ir, Sorter, Sort-a, En-sourti-ment, En-sourt-it.

De sort, par le changement de o en ou, sourt; d'où: As-sourt-ir, As-sourti-ment, Sourc-ier, Sourc-iera, Des-en-sourcelar, En-sourcela-ment.

De sortiri, par apoc. sortir; d'où : Ressortir, Sortir, Sourt-ida, Sourt-idura, Sourt-ir, Sourt-it.

SORT, s. m. (sor); Sorte, port. ital. Suerte, esp. Sort, cat. Sort, destinée ou effet de la destinée; tirer au sort, manière de décider quelque chose par le hasard.

Ety. du lat. sors, sortis. V. Sort, R.

En vl. magie, sortilege.

Les Israëlites, ainsi que nous l'apprend Josué, liv. VII, avaient souvent recours au sort pour connaître ce qu'ils désiraient savoir. Ce fut le sort qui régla le partage de la terre promise, et le lot des lévites. David distribua par le sort, les rangs aux vingtquatre bandes de prêtres qui devaient servir dans les temples, etc.

SORT, s. et adj. vl. Pour Sourd, v. c. m.

**SORT**, vl. Divination, sortilége, magie. V. Sort, R.

SORT, adj. vi. Sourd. V. Sourd.

SORTA, S. f. (sórte); ESPEÇA. Sorta, ital. Suerte, esp. Sorte, port. Sorte, espèce, genre; manière, rang, condition.

Éty. du lat. sors, sortis, employé quel-quefois dans le sens de condition.

En sorta, en parlant des marchandises est syn. de brut, qui n'a pas été épluché. Mana en sorta.

SORTEIAYRITZ, s. f. vl. Sorcière. SORTER, s. m. vl. southern. Sorter, cat. Sorcier, devin. V. Sort, R.

SORTILHIER, s. m. vl. Sortileg, cat. Sorcier, devin. V. Sort, R.

SORTIR, v. n. Surtir, cat. esp. Sortir, port. Sortire, ital. Sortir, tressaillir, bondir, sauter, jeter. V. Sourtir.

SORZEDOR, adj. vl. Surgidor, cat. esp. Qui sourd, jaillissant. V. Surg, R.

SORZER, v. n. vl. Sourdre, s'élever. Éty. du lat. surgere, m. s.

SORZER et

SORZIR, vl. V. Sorger.

# 808

SOS, pr. poss. m. trois. pers. Sos, cat. Son, ses.

Éty. du lat. suus. V. Soun. 808, s. m. pl. dg.

> Per cams, é per sos é per tout. D'Astros.

SOS, vl. Son, v. c. m. Bruit; air, chant. SOSFOIRE, v. a. vl. Sous-fouir, miner, creuser sous.

Ety. du lat. suffodere, m. s. V. Foir, R. SOSGEIT, EITA, adj. vl. soseer. Soumis, ise, obeissant, ante. V. Ject, R.

SOSGET, vl. V. Sujet et Ject. SOSJASSER, vl. V. Sosjazer. SOSJAZER. vl. V. Sosjazer. SOSMALHEUTA, s. f. anc. béarn.

Qui es metut en possession per lé senhor, no deu rende la causa à sos malheuta.

Fors et cost. de Béarn. Rubrica de sosmalheuta. SOSMES, adj. vl. Soumis. V. Soumes.

SOSMETRE, vi. V. Soumettre. SOSPECHAR, vl. Soupconner. Voy. Soupçounar.

SOSPECHOS, adj. vl. V. Sospectos. SOSPECIO, vl. V. Sospeisson.

SOSPEDATS, adj. vl. Ravi d'admiration: Lo poble sera sospedats en auxiento, le peuple était ravi de l'entendre (suspensus erat). Ety. du lat. suspicere, regarder avec ad-

miration. V. Espect, R.

SOSPEICHOZ, vl. V. Sospechos.

SOSPEISO, vl. V. Sospeisson et Espect,

SOSPEISONAR; vl. V. Sospechar. SOSPEISSO, s. f. vl. V. Sospeisson.

SOSPEISSON, S. M. VI. sosresso, sos-PRISSO, EOSPECIO, SOSPICIO, SUSPICIO, SUSPICIOS. Suspicion, anc. esp. Sospeição, port Sos-

pizione, ital. Soupcon, doute, défiance, attente, espoir. Ety. du lat. suspicionis, gén. de suspicio.

V. Espet, R.

SOSPEISSOS, s. m. vl. Idee, desir,

SOSPEITA, S. f. vl. sospiecha Suspile, cal. Sospecha, esp. Sospeila, port. Suspicion, soupcon, doute. V. Suspicion.

Éty. du lat. suspiciosus, m. s. V. Espect, Rad.

SOSPEYSSO, vl. V. Sospeisso.

SOSPICHOS, adj. vl. V. Sospeilos et Espect, R.

SOSPICIO, vl. V. Sospeisson.

SOSPIECHA, s. f. vl. V. Sospeila el Suspicion.

SOSPIR, s. m. vl. sospine. Soupir, exhalaison, évaporation. V. Souspir et Spir, R.

SOSPIRADA, s. f. vl. Soupir. V. Sospir. SOSPIRADOR, s. et adj. vl. sospinales. Soupirant, qui se lamente, soupireur. Voy. Spir, R.

SOSPIRAIRE, vl. V. Sospirador et

Spir, R.

SOSPIRALH, s. m. vl. V. Soupiralh el Spir, R.

SOSPIRAMEN, s. m. vl. Exhalaison, évaporation. V. Spir, R.

BOSPIRAR, v. n. vl. V. Souspirar el

Spir, R. SOSPIRE, vl. Voy. Sospir, Soupir et

SOSPIROS, OSA, OZA, adj. vl. Suspiroso, esp. Sospiroso, ital. Gémissant. V. Spir, R.

SOSPIROZ, vl. V. Sospiros.

SOSPLANTAMEN, s. m. vl. Subversion, ruine, bouleversement, substitution. SOSPLANTAR, vl. V. Sosplantar.

SOSPRENDRE, vl. V. Surprendre. SOSTA, s. f. vl. Répit, terme, délai. V. Soust, R.

SOSTAMEN, adv. vl. Subitement. Voy. Soptament et Subit.

SOSTANCIA, s. f. d. vaud. Substance. V. Estr, R.

SOSTAR, Donner du temps, accorder des

termes. SOSTCAVAR, v. a. vl. Miner, creuser

en dessous.

SOSTEN, adj. vl. Sosten, esp. Sustento, port. Sostegno, ital. Soutenu, appuyé, solide. V. Ten, R.

SOSTENEDOR, s. m. vl. Sostenidor, cat. Sostenedor, esp. Souteneur, partisan.

SOSTENEMEN, s. m. vl. Sosteniment, cat. V. Soustenament.

BOSTENENSA, s. f. vl. Sostenenza, ital. Soutenance, soutien, appui. V. Ten, R.

SOSTENER, v. a. vl. Sostener, esp. Sostenir, cat. Sostenere, ital. Soutenir, supporter. V. Soustenir et Ten, R.

Ely. du lat. sustentare et sustinere, sostenguis, sostenguist, il ou elle soutient, supporta.

Sostenha, qu'il ou qu'elle soutienne, supporle.

Sostenselz, que vous souffrissiez.

Sostera, sosterra, il ou elle soutiendra. Sosterran, ils ou elles soutiendront.

SOSTENIR, v. n. d. vaud. Sostener, esp. Soutenir, souffrir. V. Ten, R.

Ety. du lat. sustentare, m. s.

SOSTERRAR, V. a. VI. SOTZERRAR, SO-ERRAH. Solerrar, cal. esp. port. Sollerrare, ital. Enterrer, inhumer.

Éty. de sos, sous, de terra et de ar, mel-tre sous terre. V. Terr, R.

SOSTERRAT, ADA, adj. et p. vl. sos-

SOSTERRENH, adj. vl. Sous la terre, en dessous de la terre.

SOSTINOUIR, v. a. vl. Requérir, avertir , mander.

SOSTRA, vi. Il ou elle soustrait, ôte, retire, dérobe.

Sostraia, qu'il ou qu'elle retranche, dimi-

Sostrais, il ou elle soustrait, retrancha. SOSTRACCIO, s. f. vl. Sostracció, cat. V. Soustraction.

SOSTRAIRE, vi. V. Soustraire. SOSTRAT, ATA, adj. et p. Soustrait, aite. V. Tra, R.

SOSTRAZEMEN, et SOSTRAZEMENT, s. m. vl. Sostraimento, ital. V. Soustraction et Tra, R.

SOSTROR, s. f. vl. Infériorité, sujétion. SOSTROR, s. f. vl. Abaissement, mépris. SOSVIGUIER, vl. V. Subviguier.

# SOT

SOT, radical que l'on fait venir, les uns du lat. stultus, sot, fou, imprudent, ou de stolidus, m. s. d'où l'on peut faire par apoc. stolid, sto, et par la transposition de o sot. Le Duchat le dérive du saxon sot, qui a la m. s. d'où: Sot, Sot-a, Sot-as, Sot-isa, Solis ar, Sola-ment, Solis-ier, Sout-aras, Sout-isa, Soutis-ar.

SOT, prép vl. Sous. V. Souta.

SOT, ATA, adj. (sot, ole); LOURT, GROUSsien, Desgausiat. Sot, otte, sans esprit et sane jugement; impertinent, qui n'est pas sage, en langage de nourrice.

Ety. du saxon, sot, m. s. selon Le Duchat. V. Sot, R.

SOT, OTA, S. DURBEC, DUGANEOU. Sot. otte, celui qui a les défauts de la sottise, de la bélise, etc. V. Sot, R.

SOTA, s. f. (sote), d. bas lim. Petit maillet de bois, servant à casser les noix. Voy. Masseta.

SOTA, s. f. md. Compte qu'on laisse accumuler dans une auberge, chez un marchand. V. Poti.

SOTA, s. f. md. Sabot de cheval. Voy. Sabot et Corna.

Levar la sotas, ruer.

Virar las sotas, regimber, et fig. mourir, jeller par lerre.

SOTA, s. f. (sote), d bas lim. V. Sotisa et Sot, R.

**SOTA**, s. f. Marcotte de vigne, Garc. V.

SOTAMENT, adv. (sotaméin). Sotlement, d'une manière sotte.

Ely. de sola el de ment, V. Sot, R.

SOTARAS, ASSA, s. et adj. sourou soutabas. Sournois, taciturne, pensif, morne, caché. Avr.

Éty. Augm. dépréc. de Sot, R.

SOTAS, ASSA, s. (soutas, asse). Augm. de sot. V. Sot. R.

SOTCELLIER, s. m. vl. Faiseur de housses.

SOTEIRA, s. m. vl. Souterrain, adj. inférieur, descendant.

Ety. de so, pour sous, et de teira, altér. de terra. V. Terr, R.

SOTEIRAN, adj. vl. soteira, soteran, sotira, sotran, sotra. Atterré, subjugué, inférieur, ravalé, obscur.

Éty. de so pour sous, de teira, altér. de terra et de ans, qui est mis sous terre. Voy. Terr, R.

SOTERRAR, v. a. vl. Soterrar, port. esp. Enterrer, accabler, opprimer, mettre sous terre. V. Terr, R.

SOTERRAB, vl. Soterrar, cat. V. Sos-

SOTERRAT, ADA, adj. et p. vl. Soter rado, port. Enterré, ée.

Ety. de sot, de terra et de at, litt. mis sous terre. V. Terr, R.

SOTIL . adj. des deux genres , vl. Sotil . port. Subtil, ile, fin, ine, mince, délié, V. Subtil

SOTILAR, vl. V. Subtilisar.

SOTILEDAT, s. f. vl. Subtilité. V. Sub-tilitat et Subtil, R.

SOTILET, ETA, adj. vl. Très-subtil, ile, subtil. V. Subtil, R.

SOTILLET, vl. V. Subtilet.

SOTILIEZA, s. f. vl. Finesse. V. Subtil,

Sotilmen, adv. vl. Subtilement. Voy. Subtilament et Subtil, R.

SOTIRA, et

SOTIRAN, ANA, adj. vl. V. Soteiran. SOTIRAS, adj. vl. Bas, vil. V. Terr, R. SOTISA, s. f. (soutise); Sciocchezza, ital. Sottise, défaut d'esprit et de jugement; faute, injure, obscénité

Ety. de sot et de isa. V. Sot, R.

SOTISAIRE, USA, s. (soulisairé, úse). V. Sotisier.

SOTISAR, v. a. (soutisá). Injurier, dire des injures à quelqu'un.

Se soutisar, s'injurier.

SOTISIER, s. m. (soutisié); sotisaine. Sottisier, recueil de sottises; homme qui se plait à en dire.

Éty. de solisa et de ier. V. Sot, R.

SOTJAZER, vl. V. Sosjázer.

SOTLAR, s. m. vl. Soulier. V. Sol. R. 2. SOTMES, s. m. vl. Sujet: Solmesses, pl. les sujets. V. Sujet et Mettre, R.

SOTOL, s. m. vl. Terrain, emplacement. SOTOL, s. m. vl. Sotillo, esp. Base, fondement, emplacement.

Éty. de la basse latinité solutum, m. s. SOTOLTERCI, s. m. vl. Souterrain.

SOTOLUN, s. m. (soutoulün); sourovnow. Le dépôt qui se forme au fond des liqueurs. V. Solol.

SOTPORRER, v. a. d. vaud. Supposer. V. Suppousar et Pos, R.

SOTRA, et

SOTRAIS, adj. et p. vl. Abaissé, inférieur. V. Soteiran.

SOTRAN , vl. V. Soleiran.

SOTSCAVAR, v. a. vl. Miner,

Ety. de sois, sous, et de cavar, creuser, creuser dessous. V. Cav, R.

SOTSESCRIRE, vl. V. Sotzescriure. SOTSSELLIER, s. m. vl. Faiseur, fa-bricant de housses. V. Sella.

SOTZ, prép. vl. Sotz, cat. Sous. V. Sous.

SOTZACCASAT, s. m. vl. Sous vassal. Ety. de sotz, sous, et de accasat.

SOTZ-AMENAR, v. a. vl. Introduire sous main, par surprise. V. Men, R.

**SOTZAMENAT**, **ADA**, adj. et p. vl. Introduit en fraude.

SOTZ-BAILE, s. m. vl. Sous-bailli. Éty. de soiz, sous, et de bail. V. Bail,

SOTZCELA, s. f. vl. Housse, chabraque.
SOTZESCRIPTIO, s. f. vl. SUSCRIPTIO.
Souscription, signature. V. Souscription et
Scriv. R.

**SOTZESCRIURE**, v. a. vl. Souscrire. V. Souscrioure et Scriv, R.

SOTZINTRAR, v. vl. S'insinuer, se glisser.

Éty. du lat. subintrare. V. Int, R.

SOTJAZER, v. n. vl. sossazer. Sotsjaurer, cat. Soggiacere, ital. Etre soumis, être insérieur.

Éty. du lat. subjacere, m. s. V. Jac, R. SOTZ-MAYER, s. m. vl. Sous-maire. SOTZMES, ESSA, adj. vl. Soumis, ise, mis dessous; catin. V. Mettre, R.

SOTZMETRE, vl. V. Soumettre.
SOTZMINISTRAMENT, s. m. vl.

Sous-assistance.
SOTZPAUZAR, v. a. vl. Mettre audessous.

**Supportar.** V. a. vl. Supporter. V.

SOTZ-PRIOR, s. m. vl. Sous-prieur. SOTZSELA, vl. V. Sotzsella.

**SOTZSELLA**, s. f. vl. sotzsela. Sousselle, housse, chabraque.

**BOTZSENGHA**, s. f. vl. Sous-ceinture. Éty. de sots, sous, et de sencha, ceinture. V. Cench, R.

**SOTZ-SENESCAUC**, s. m. vl. Soussénéchal.

SOTZTERRAR, v. a. vl. Atterrer, accabler, enterrer, abaisser, ravaler, humilier. V. Sosterrar et Terr, R.

# SOU

**SOU**, espèce d'article m. En usage dans la vallée de Castellanne où l'on dit souvent: Lou sou Verdou, lou sou roc, pour le Verdon, le roc.

Si lou Verdou era de vi et lou sou roc de pa, jamai Castellanna prendria fi.

Il paratt, d'après M. Garcin, qu'à Grasse, sou et sa sont souvent employés pour le et

**SOU**, Est aussi un mot qu'on emploie pour chasser les cochons, pour les renvoyer à l'étable.

SOU, pr. poss. d. béarn. Sa. V. Sa. Ab la sou cansoun, avec sa chanson.

Ety. C'est une alt. de soua.

SOU, s. m. d. béarn. Soleil. V. Souleou et Sol, R.

SOU, sa, szis, art. (sou, sa, séis). Le, la, les, il n'est d'usage qu'à Grasse et à Castellanne.

SOU, d. bas lim. Pour sabot, V. Esclots, Caussouns et Sabots.

SOUA, pr. poss. (soue), d. lim. Sienne. V. Soun et Sa.

SOUAGNAR, V. Soignar.

SOUAGNOUS, V. Soignous.
SOUAM, d. du Var. V. Somm, Souen et
Som, R.

SÓUAN, d. du Var. V. Som. SOUAR, s. m. d. du Var. Soir. V. Sera et Ser, R.

> O que de belleis carbounados Aqueou souar fougueroun rimados. Bouquet Prouv.

SOUARBA et SOUARBIERA, Garc. V. Sorbiera et Sorba.

**SOUASTRE**, s. m. (souástré), dm. Cable, grosse corde qui sert à élever de gros fardeaux au moyen d'une poulie.

SOUAT, s. m. (souat), dm. Peau de mouton, préparée à la farine et blanche. V. Soit.

SOUBARBAU, s. m. (soubarbáou); soubarba, dl. sousbarbada. Coup de main donné sous le menton.

Ety. de sou, sous, et de barba, sous la barbe. V. Barb, R.

SOUBASSAMENT, s. m. (soubassaméin); Basamènt, cat. Basamento, ital. Basa, esp. Base, port. Soubassement, large retraite ou espèce de piédestal continu, qui sert à porter un édifice; bande d'étoffe ou de papier qui forme le bas des tapisseries. V. Bas, R.

SOUBATEGEAR, v. a. (soubatedjà), dl. Donner des claques sur les tétins pour leur faire rendre le lait plus abondamment. V. Saboutir.

Ety. de sou, comme dim. de Bat, rad. de batre et de sgear, c'est-à-dire, donner de petits coups. V. Batr, R.

SOUBECHAIRE, s. m. (soubetcháiré), d. bas lim. Personne qui s'endort facilement, dans quelque endroit qu'elle se trouve. Béron.

Éty. de soubechar et de aire.

SOUBECHAR, v.n. (soubetchá), d. bas lim. Sommeiller en baissant la tête. V. Penechar.

SOUBEIRAN, ANA, adj. (soubeirán, ane); subeiran, sobeiran, sobeiran, soubeiran, soubeiran, soubeiran, soubeiran, soubeiran, principal: Soubeiran senhor, souverain seigneur, principal, plus grand; Carriera soubeirana, grande rue; haut, élevé; Prad soubeiran, pré supérieur, pré élevé; Sombeyran gauch, vl. joie souveraine.

Ety. du lat. superans.

Superantissimus mons, la montagne la plus élevée, ou de superius, plus haut. V. Super, R.

**ŜOÚBEN**, dg. Souvent. V. Souvent. **SOUBENGEA-TE**, dl. (soubeindge-té).

SOUBENTAMENT, adv. (soubeintaméin); dg. soubentamens. Fréquemment,

Perden soubentemens à boulgue trop gaigna. Bergeyret.

SOUBIRAN, V. Soubeiran et Super, R. SOUBRAN, ANA, adv. (soubran, ane). En bas, en dessous. Garc.

SOUBRANSARIA, s. f. vl. V. Super-cheria.

**SOUBRAR**, v. a. (soubrá). Garder . réserver pour quelqu'un, V. Super, R.

**SOUBRAR**, v. n. Sobrar, esp. cat. port. Soprare, ital. Etre de reste, rester.

Ely. de soubra, reste, et de ar. V. Super esse, lat. Superare et Super, R.

Lou pan a soubrat, il y a en du pain de reste.

Tout li soubra, il a tout à foison, il regorge de biens.

Il est aussi réciproque : Si soubrar, avoir de reste, faire des économies.

**SOUBRAS**, s. f. pl. (soubres); soumas, vl. Sobras, cat. esp. port. Restes, ce qui est de trop.

Éty. du lat. super es. V. Super, R. N'ay de soubras, j'en ai de reste.

Lous fraires an de temps de sobras, les moines ont du temps de reste.

Buoure las soubras de quauqu'un, boire sur les restes de quelqu'un, ou sans rincer le verre.

Ai de lemps de soubras, j'ai du temps de reste.

**SOUBRASAR**, v. a. (soubrasá). Fourgonner la braise. V. Fourgounegear et Bras, R.

SOUBRAT, ADA, adj. (soubrá, áde), dl. Aisé, riche, qui a du bien de reste.

Éty. de soubrar. V. Super, R. SOUBRE.... V. Subre....

SOUBRE-CARGA, s. f. (soubré-cargue).

Sous-charge, t. de mar. Garc.
SOUBREJOUR, s. m. (soubré-djour).
Jour ouvrable, jour autre que le dimanche

et les fètes.

Ety. de souère, sur, et de jour. Le Dimanche étant regardé comme le jour par excellence, les autres sont des sur jonrs. Voy.

Di, R.
SOUBRE-JOUR, s. m. (soubre-djóu);
SUBJOUR, SUBBEJOUR, JOUR OBBAR, OUBBAR.
JOUR OUVRIER, qui n'est ni dimanche, ni éte.

V. Di., R. SOUBRELIAR, v. a. (soubrelia), d. bas lim. Accoler, relever, attacher la vigne aux échalas lou à d'autres soutiens.

Ély. de soubre, dessus, et de liar, lier par dessus. V. Lig, R.

SOUBRESAUT, s. m. (subrésaout); subsaut, ressaut. Sopprasalto, ital. Sobresalto, esp. port. Soubresaut, mouvement brusque et inopiné résultant de la contraction spoutanée d'un muscle, sans l'intervention de la volonté.

Ety. du lat. subsultus ou de soubre, pardessus, et de saut, saut inallendu. V. Salt, Rad.

SOUBRESCOT, V. Subrescot.
SOUBRETA, s. f. (soubrête). Soubrette, femme de chambre intrigante. On ne le dit anjourd'hui que de celles du théâtre.

SOUBRIETAT, V. Sobrietat.
SOUBRIQUET, s. m. (soubriqué); ==-

CAPHOUM, SOBRIQUET, PAUSSOUM, SURHOUM, ABRENOUM. Soprannome, ital. Sobrenome, port. Sobriquet, surnom donné par dérision et pris ordinairement de quelque défaut physique ou moral.

Ety. du lat. subridiculum, sous-enfenda nomen, nom un peu ridicule, ou du grec δδριστικόν (hubristikon), porté à l'insulte.

υδριττικόν (hubristikon), porté à l'insulte. Il y a encore des pays dans la Haute-Provence, à Colmars et au Villars-de-Colmars, per exemple, où les personnes, les hommes plus particulièrement, ne sont désignés que par des sobriquets. Cet usage s'étend même lous les habitants d'une contrée, d'une ville, d'un pays.

C'est ainsi qu'on dit :

La boualha d'Allos; leis mangea feges de Barcilouneta; leis ventres prins de Riez; leis siblaires de Pumeissoun; leis charrins de Fourcalquier ; leis mangea archicaus de Mana; leis fricassaires de Doouphin; leis neblatz de Nouranta; leis pooutrouns de Barrema. En Languedoc : leis touchins de Benobre; leis assuca-bemi de Sant-Roumau; leis plageaires de Sant-André; Leis creba-bachas d'Anduza; leis écorcha true-geas de Sant-Jean; leis tripies d'Alès; leis pica cezes de Mialet; leis vola bious de Sant-Ambrei ; leis saula-rouquet de Sauvel; les brounsidours de Las Salas; leis cigalets de Sant-Hipoulito; leis toucats d'oou Sant-Esprit; leis branda pintas d'oou Cou-let; leis Baraban de Sant-Cheli; leis targaires de Marvejols; leis esfouira-barris d'Aubenas, leis coufia-tripas de l'Argentiera; leis foutralets de Beziers; leis bilaires de Villafort; leis pica-secal de Mejana; leis galinetas de Bagnoou; leis toundurs de napas de Ginoulha ; leis trebastaires d'oou Luc; leis faus témoins d'Aimargues; leis passerouns de Soumeire: leis escorgea-rossas de Pranlat; leis-mangea meletas d'Uzès; leis petachas d' Avignoun; leis barbas-fourculas de la Garda; leis espaselas de Cava-houn; leisviragaus de Beoueaire; leis sourciers de Boulena; leis oras de Malataverna.

SOUBRIQUET, s. m. (soubriqué). Sobriquet, sorte de surnom où d'épithète burlesque qu'on donne à quelqu'un, le plus souvent pour le tourner en ridicule.

Éty. du lat. subridiculum, un peu ridicale, ou du roman sobre, sur, et de quest, acquis: nom acquis par-dessus celui qu'on

Ces noms sont pris en général de quelque défaut ou de quelque vice physique ou moral. C'est ainsi qu'on appelait Biberius Mero, Neron, à cause de sa passion pour le vin, au lieu de Tiberius Nero, le nez crochu d'Antiochus VIII, lui fit donner, par les Syriens, le sobriquet de gryphus; celui de Barbe-longue, donné à Constantin V; de Crepu, à Boleslas, roi de Pologne; de Grise gonelle, à Geoffroi I et, comte d'Anjou; de Court-mantel, à Henri II, roi d'Angleterre; de Bras de fer, à Baudoin I et, comte de Flandres, etc., ont la même origine. Nos rois n'en lurent pas plus exempts que les autres, Pepin le Bref, Charles le Chauve, Louis le Bèque, Louis le *Débonnaire*, Charles le *Gros*, Charles le Simple, Louis le Fainéant, Hugues Capet, Louis le Gros, Louis le Jeune, Philippe le Hardi et Philippe le Long, mort en 1321, qui paraît être le dernier auquel on ait donné un véritable sobriquet, en furent stigmatisés.

Dans la montagne où les mœurs anciennes se sont mieux conservées, on n'y désigne presque personne par son vrai nom, mais bien par des sobriquets, tirés en général de quelque défectuosité. V. Noum.

SOUBTE, adv. d. béarn. Vite, promptement. V. Subit, R.

**SOUBUSA**, s. f. (soubuse). Soubuse, soubuse commune, Falco-pygargus, Lin. Buteo pygargus, Dict. Sc. Nat. oiseau de l'ordre des Rapaces et de la fam. des Plumicolles ou Cruphodères (à cou recouvert de

La femelle beaucoup plus grosse que le male, a 5 décim. de longueur sur 11 décim. de vol. ils ont l'un et l'autre le bec et les on-

gles noirs, l'iris et les pieds jaunes. Il fait son nid à terre où la femelle pond trois ou quatre œuss roussatres avec des taches rondes plus foncées.

SOUC, soucm, radical que les uns tirent du latin sublica, par sync. de bli, suca, pillotis, pièce propre à soulenir un pont; Ménage le fait dériver de l'all. stock, tronc, souche.

De stock, par sync. de t, sock et soue; d'où: Souc, Souc-a, Souc-ada, Souc-arel, Souc-as, Souc-assa.

De souc, par le changement de c en ch, souch; d'ou : Souch-a, Souch-au, Souchiers, Souch-oun, Souqu-et, Souquet-a, Souqu-ilhoun.

SOUC, s. f. (souc), dl. Bûche, grosse pièce de bois. V. Estela, Souca et Souc, R. pour

billot, V. Sepoun.

SOUCA, s. f. (souque); soucoa, souc, sou, Toursougau. Souche, la partie de l'arbre qui lient au tronc et aux racines, ce qui reste quand l'arbre est coupé; celui d'où sort une génération; billot de cuisine.

Ety. de l'all. stock, tronc, souche. Vov. Souc, R.

Sembla una souca, cet homme est là comme une souche, ou est une souche.

Dourmir coumo una souca, dormir comme un loir.

Pica coumo sur una souca, il frappe comme sur une bête morte.

Derrabar leis soucas, essoucher.

SOUCA, s. f. souca, sixor. Un cep de vigne. V. Souc, R.

Meis soucas soun trop autas, Tr. mes ceps sont trop hants et non mes souches sont; etc.

Picar la souca, battre le cep, espèce de superstition qui consiste à frapper sur un cep recouvert des habillements d'un enfant qu'on croit ensorcelé.

Souca de pizaire, Billot à battre les châtaignes ou le bloc des batteurs de châtaignes. SOUCA, s. f. d. de Vaucl. Ruche à miel,

V. Brusc, parce qu'on les faisait d'un tronc d'arbre creux. V. Souc, R.

SOUCADA, s. f. (soucade). Souchée, Avr. ce qu'un ceps de vigne porte de raisins. V. Souc, R.

SOUCAREL, adj. (soucarél). Epithète que l'on donne, en Languedoc, aux champignons qui viennent par touffes sur les souches des arbres.

Ety. de souca et de l'act. el, le r est enphonique. V. Souc, R.

SOUCAS, s. m. (soucas), et

SOUCASSA, s. f. (soucasse). Augm. de souca, grosse souche. V. Souc, R.
SOUCHA, Pour souche. V. Souce et

Souc, R.

SOUCHA JUGAN A LA, Espèce de jeu qu'on

nomme silleurs cambaleta ou cavaleta toumba, et en français cheval fondu, quelques enfants placés les uns à la suite des autres se courbent en appuyant leur tête sur le dos de celui qui précède, tandis que d'autres sautent dessus en se plaçant comme s'ils étaient à cheval, il en sautent jusqu'à ce qu'ils se précipitent ou que ceux qui soutiennent séchis-

SOUCHA-DE-NADAL, s. f. d. bas lim. La bûche de Noël. V. Gacha-fuec et Souc, R. SOUCHAU, s. f. (soutchaou), d. m. ALA-MOUN, DERTAU, ARAMOUN, CHAUSSADA, DERTAL, ANAST. Le manche et le sep de la charrue. V.

SOUCHEISSEL, s. m. (soutseissel), d. bas lim. Gousset de chemise. V. Gueiroun. Ély. de souch, pour sous, et de eissel, sous

l'aisselle.

SOUCHIERS, s. m. pl. (soutchiés). Nom qu'on donne à la globulaire turbilth, à Sainte-Croix du Verdon, parce qu'on trouve cette plante dans un bois connu sous cette dénomination, probablement à cause du grand nombre de souches qu'il y avait an-ciennement. V. Sene-bastard, Bec-de-passeroun et Souc, R.

Cette globulaire est employée avec succès comme fébrifuge, par les habitants de cette

commune.

**SOUCHOUN**, s. m. (soutchoun). Dim. de soucha, petite souche, bûche à brûler; on dit en bas lim. Aquei una lebre ou un souchoun, c'est un lièvre ou une petite souche, pour dire qu'on n'est pas bien assuré de ce qu'on voit. V. Souc, R.

SOUCHOUN, d. bas lim. Pour billot. V. Cepoun et Souc, R.

SOUCE, s. m. (souci). Souci, plante. Voy. Gauchet.

Éty. du lat. solisequium, solsequium, fait de sol, soleil, et de sequi, suivre, parce que sa fleur, comme celle du tourne sol, suit le cours du soleil ; solci et souloi, en vieux français. V. Sol, R.

SOUCI, Souci, chagrin. Voy. Soucit et Soullicit, R.

SOUCI-salbates, s. m. (souci-salbatgé). Nom que porte, aux environs de Toulouse, le souci sauvage. V. Gauchet-fer.

SOUCIABLE, ABLA, adj. (souciáblé, áble); Sociabile, ital. Sociable, esp. Sociavel, port. Sociable, qui aime la société, qui est ne pour y vivre, qui a les qualités necessaires pour y être admis.

Ety. du lat. sociabilis, m. s. V. Soc, R. SOUCIAL, ALA, adj. (souciál, ále): souciau. Sociale, ital. Social, port. Social, ale, qui concerne la société.

Éty. du lat. socialis, m. s. V. Soc, R.

SOUCIANÇA, et SOUCIANSE, s.f. (souciance), dl. Souci, inquiétude. V. Soucit et Soullicit, R.

En souciansa, en repos, tranquillement, sans bouger de sa place.

SOUCIAR SE, v. r. V. Soucidar et Souil-

SOUCIDAR SE, v. r. (sé soucidá); sou-CITAR, SOCCIAR, SUCIAR SB. Se SOUCIET, S'INQUIÉter, se mettre en peine de quelque chose, y prendre intérêt.

Ety. de soucil et de ar. V. Soullicit, R.

SOUCIETARI, s. m. (soucietári). Sociétaire, appartenant à une société.

SOUCIETAT, s. f. (souciété) ; Sociedade, port. Societat , cat. Sociedad, esp. Società, ital. Société, assemblage d'hommes unis par la nature ou par des lois, union de plusieurs personnes pour quelque objet qui les rassemble, habitude, liaison particulière, ensemble des personnes les plus marquantes du pays, compagnie.

Ety. du lat. societatis, gén. de societas, m. s. V. Soc, R.

Fondation des sociétés savantes :

La société royale de Montpellier, en 1706. La société littéraire de Montauban, en 1730.

Elle fut érigée en Académie de belles-let-

tres en 1744.

Soucielat d'agricultura, la première société d'agriculture qui se forma en Provence, s'établit en 1762, sous le nom de société d'Agriculture et de Commerce.

Coriolis. t. 1, p. 379.

SOUCIL, adj. (souci), dl. Trompeur.

SOUCIOUS, OUSA, adj. (soucióus, óuse). Soncieux, euse, qui a, qui marque avoir du souci, inquiet, pensif, chagrin.

**SOUCIT**, s. m. Un des noms du souci. V. Gauchet, Souci et Sol, R.

SOUCIT, s. m. (souci); PENSAMENT, SOU-CIARSA, SOULLICITUDA, SOUPIC. Souci, fâcheuse sollicitude et inquiétude d'esprit.

Ety. du lat. sollicitum, pour sollicitudo.

V. Soullicit.

SOUCITAR SE , V. Soucidar se. SOUCLAME, s. m. (souclamé), dl. Voy.

SOUCOUPA, s. f. (soucoupe); sacoupa, souscoura. Sottocoppa, ital. Soucoupe, ouvrage d'orfèvrerie, de porcelaine, de faience, etc., en forme de vase ou de petite assiette, qu'on place sous une tasse.

SOUD, S. M. (SOU); SOUDE, SUDE, SOUDA, dl. Toit à cochons. V. Pourciou.

Éty. du lat. suile, m. s. formé de sus, co-

SOUDA, s. f. (soude); SAUDA, SOOURRA, soown. Soda, ital. esp. Solda, port. Soude, alcali minéral, protoxyde de sodium des modernes, qu'on obtient de l'incinération des plantes marines, ou que l'on extrait du sel marin et qu'on nomme alors soude artificielle.

Ety. du lat. soda, m. s.

# Les verriers donnent le nom de :

BARILLE, aux meilleures sondes d'Espagne BLANQUETTE, à une mauvaise qualité de soude provenant de la combustion de la plante connue sous le même

BOURDE, à la mauvaise soude du Lauguedoc. CLAVELS, à la soude de mauvaise qualité provenant de la plante nommée clavels, en Languedoc

DOUCETTE, aux cendres de la plante de ce nom. ROCHETTE, à la soude du Levant.

SALICOR, à la meilleure soude du Languedoe provenan du Kali on Soude.

La soude a été regardée comme un alcali jusqu'en 1807, époque à laquelle Davy parvint à démontrer que c'était un métal oxydé ou protoxydé, qu'on a nommé sodium.

La soude forme la base du savon et celle du verre, c'est dire assez de quelle utilité elle est dans l'économie.

SOUDA, s. f. (soude); BARRILHA, SAUSromma. Soda, esp. ital. Soude, Salsola soda, Lin. plante de la fam. des Chénopodées, dont la cendre procure une grande partie de la soude du commerce.

Éty. du lat. soda.

SOUDA, s. f. vi. La solde. V. Solda et Solid, R.

SOUDADA, s. f. (soudade), dg. Solde, paye, salaire. V. Soldada et Solid, R.

Soudado certo plan petite Punch que nou gaigni que la bito. D'Astros.

SOUDADEIRA, S. f. VI. SOUDADERA. Fille de joie, baladine, prostituée. V. Soltd, R. SOUDADERA, V. le mot précédent.

SORDADIER, s. f. vl. Soldat, compagnon, stipendiaire, gagiste. V. Solid, R.

SOUDAN, s. m. (soudán); Solda, cat. Soldan, esp. Soldão, port. Soldano, ital. Soudan, autrefois général des armées du Calife, prince mahométan; les sultans d'Egypte.

Ety. de l'arabe shallan, domination, puissance, du verbe salta, dominer, schol.an, en chaldeen et schsultan, en syriaque.

SOUDAR, Souder. V. Saudar et Solid,

SOUDAR, Soldat. V. Soldat et Solid, R. SOUDE, DA, adj. (soudé, oude). Rapide, terminé brusquement, raide, rude, droit. Coupat soude, coupé net.

Camin soude, chemin droit, escarpé. Mountada souda, montée ardue.

Ély. du port. açodado, rapide, accéléré. SOUDIACRE, etc. V. Sousdiacre, etc. SOUDOR, s. m. vl. Sou d'or, ancienne monnaie. V. Solid, R.

SOUDOUMIA, V. Sodomia.
SOUDOUMISTA, V. Sodomisto.
SOUDURA, rap. Soldadura, esp. Voy.

Saudura et Solid, R.

SOUEI, s. m. (souèi). Nom limousin du sureau. V. Sambuquier.

SOUEN, dg. Jasm. Pour soin, V. Souin, pour souvent. V. Souvent.

SOUEN, s. m. (souen). Pour sommeil. V. Som et Som, R.

SOUENGEA-FESTAS, s. m. d. m. Négligent, indolent. V. Songea-festas.

Ély. V. Som, R.

SUENGI, s. m. V. Songi et Som, R. SOUER, s. m. d. m. Pour Sol, Soon, v. c. m. et Sol, R. 2.

SOUER, s. m. (souer); Suelos, esp. C'est le nom qu'on donne, à Allos, et en général dans la Haute-Provence, au ble que l'on ramasse dans l'aire, après avoir foulé la paille. V. Sol. R. 2.

SOUER, s. m. dl. Pour soir. V. Sero et Ser, R. 2.

SOUERA, s. f. (souére), d. m. Suela, esp. Pied d'un bas, V. Sola, semelle d'un soulier. V. Semela et Sol, R.

SOUERASTRA, d. m. V. Sorastra.

**SOUERBA**, s. f. Altér. de Sorba, v. c. m. SOUERRE, d. m. V. Sorre, SOUFFIA, V. Sophia. SOUFFIA-FUEC, s. m. (souffle-fuèc);

sourrea-campaes. Tisonneur, gratte cendre, fig. et iron, une fille, Garc. cendrillon. V. Fl, R.

SOUFFLAGI, s. m. (souffladgi); sour-FLAGE. Soufflage, art et action de souffler le verre.

SOUFFLAIRE, s. m. (soufflairé); Soffiatore, ital. Soplador, esp. Souffleur, celui, celle qui soutile, celui qui, au théâtre, aide la mémoire des acteurs. V. Souffur.

Éty. de soufflar et de aire. V. Fl. R. SOUFFLAR, v. n. (souffla); nourran, poulsan. Soffare, ital. Soplar, esp. mod. Suffar , esp. anc. Souffleur , faire du vent en poussant l'air par la bouche, pousser l'air avec force, en parlant du vent d'un sousset, respirer avec effort.

Ely. du lat. sufflare, m. s. V. Fl, R. SOUFFLAR, v. a. Soffare, ital. Souffler, diriger du vent sur le feu, pour l'allumer. V.

SOUFFLE, s. m. (soufilé). Soufile, action de l'air qui entre et qui sort alternativement dans les mouvements de la respiration.

Ety. du lat. sufflatus, m. s. V. Fl, R. SOUFFLEIGHA, s. f. (souffleitche).

Vent impétueux. Aub.

SOUFFLET, S. M. GAUTAT, GAUTAS, BA-VADA, COUFAL, ERGADGRELADA, COURAT, ANTE, TECHOU, TRYLE, EMPLASTRE, GAUGHADA, GAUTADA, MODSCAL, COUPAL, GIFFLA, GIFFA, BACSON. Soufflet, coup du plat ou du revers de la main, sur la joue.

Éty. Lorsque les Gaulois, imitateurs des Romains, voulaient châtier un esclave ou un serf, ils lui faisaient gonfler les joues et ils frappaient ensuite avec une main ou avec les deux sur ces parties, d'où il résultait un bruit qu'on a compare à celui d'un soufflet qu'on presse fortement. V. Fl, R.

De tous les temps un sousset a été regardé comme un outrage, et celui que le pontife donne lors de la confirmation n'est que l'avis ou le présage des humiliations que nous aurons peut-être à souffrir pour la defense de la foi.

La honte qu'on attaché à un soufflet, ne date que de l'époque où les villains combattaient seuls à visage découvert et qu'il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des souf-flets : en souffrir un c'est être traité comme un villain.

Mathieu, en la vie de Louis XI, raconte qu'il disait que la répartie d'un soufflet était le poignard.

SOUFFLETADA, s. f. (soufflétade); BOUFLETADA. V. Fl, R.

SOUFFLETAR, v. a. (souffleta); ANFLAR, ESTIFLAB, GAUTEGEAR , EMPLASTRAR, EFLASRAR, BOUFFETAR. Souffleter, donner des soufflets, souffletade se dit de plusieurs soufflets appliqués de suite.

Ety. de sousset et de la term. act. ar. V. Fl, Ř.

SOUFFLETEGEAR, v. a. (souffletedja). iter. de Souffletar, v. c. m.

SOUFFLETOUN, s. m. (souffletoun); GAUTISSOUN, BOUFFETOUN. Petil soufflet.

Ely. Dim. de sousset, et de la term. dim. oun. V. Fl., R.

SOUFFLETS, s. m. pl. (soufiés); pour-FET , AURIPLAU , BOUPFAL , BUFFARD , BUFFETAL Soffetto, ital. Soufflet, instrument qui attire l'air par le moyen d'une soupape et qui le chasse ensuite, avec violence par la compression opérée par les deux ais qui le composent.

Dans un soufflet commun ou à vent on nomme:

AIS , PANNEAUX on FLASQUES , les deux planches. QUEUE, la partie rétrécie de la planche que l'on tient dans la main.

TUYÈRE , le tuyau par où l'air sort

TROUS, les ouvertures de la planche inférieure par les quelles l'air entre dans le souffiet.

AME, le morosau de cuir mobile, placé intérieurs sur les trous, faisant fonction de soupepe.

QUARTIER, la peau cloués aux deux ais.

VERGES, les baguettes pliées en arc qui soutienment le guartier.

TRAVERSES, les lanières de enir qu'on close sur la peau qui fixe la planche supérioure à l'inférieure , du côté de

ROSETTES, les morceaux de suir qu'on met sons la tête

Ety. du lat. sufflatus, action de souffler. V. *Fl*, R.

On attribue l'invention des soufflets au philosophe Anacharsis, scythe de nation, qui vivait 592 ans avant J.-C. mais les Grecs en connaissaient l'usage avant cette époque.

Le soussiet le plus simple est un tuyau percé par les deux bouts qu'on nomme sar-

bacane dans lequel on souffle.

Pour obtenir un vent continu, on réunit deux soufflets dont l'un aspire quand l'autre souffle; on nomme cet ustensile soufflet à deux vents, à double vent ou à double ame.

Ai croumpat de soufflets, j'ai acheté un souffiet.

Dounaz-mi lous soufflets, donnez-moi le

SOUFFLOUN, s. m. (souffloun). Sou, argent monnaie, t. peu usité.

SOUFFLUR, s. m. (soufflur). Souffleur, ce nom est en général commun aux petits cétacés. Aux environs de Nice on l'applique plus particulièrement, selon M. Risso:

1º Au dauphin nesarnak, Delphinus tursio

ou Nasar nack, Lac.

2º au dauphin de Bayer, Delphinus Bayeri, Risso.

3º Au dauphin à tête ronde, Delphinus globiceps, Risso.

4º Au dauphin de Risso, Delphinus Risso, Cov.

5º Au dauphin de Demarest, Delphinus Demaresti, Risso.

Mammiféres nectopodes de la famille des

Éty. Le nom de sousseur a été donné à ces animaux à cause des jets d'eau qu'ils font sortir de leurs évents, lorsqu'ils nagent à la surface de la mer. V. Doouphin, Balena et

SOUFFLURA, s. f. (soufflure). Cavités, bulles, qui restent dans le verre, qui se trouvent dans la fonte.

SOUFFR, sora, sous-radical dérivé du latin sufferre, sufero, souffrir, supporter, endurer, formé de sub, sous, dessous, et de

ferre, porter étant dessous.

De sufferre, par apoc. et suppr. de la syll. er, suffr, et par le changement de u en ou, souffr; d'où: Souffr-ir, Souffr-ança, Souffr-acha, Souffr-ant, Souffr-e-doulours, Souffr-ir, Souffert.

De souffr, par la suppr. de uf, sofr; d'où: Sofr-achà, Sofrach-illa, Sofrach-os, Soffr-

ir, Sofr-aigua, Sofraign er.

De sofr, par la suppr. de r, sof; d'où: Sufr-idor, Suffri-men, Sof-eiro, Sof-ier, Suffr-ensa, Suffreni, Suffr-ir, Sufr-ensa. De souffert, par la suppr. de uf, sofett; d'où : Sufr-en, Sofert-aire, Sofert-ar,

Suffert, Suffert-ar, Suffrança.
SOUFFRA, V. Suffra.

SOUFFRACHA, s. f. (soufratche); sour-PRASE, SOUPRAITA, dl. Souffrance, manque d'une chose ; besoin.

Ely. de souffrir. V. Souffr, R.

N'en pourries ben aver souffracha, D'un mouceou tant ben apprestat. Brueys.

SOUFFRACHOUS, OUSA, adj. vl. Souffreteux, euse.

SOUFFRAGE, s. m. (souffratgé), di. Souffrance, manque, faute. V. Souffracha et Souffr, R.

Me fara soufrage, Fabr. cela me fera faute.

Lou répaous o lo souquo aro forio souffratge. Peyrot.

SOUFFRAGNA, s. f. (souffrágne). V. Roumia.

SOUFFRAITA, (soufráïle), dl. V. Souffracha, Souffrança et Souffr, R.

BOUFFRANCA, S. f. (souffrance); sofrance, douleur, peine, état de celui qui souffre.

Ety de souffr, et de la term. ança. Voy. Souffr, R.

SOUFFRANT, ANTA, adj (souffrán, ánte); sourrasse. Souffrant, ante, qui souffre; patient, endurant. V. Souffr, R. SOUFFRE-DOULOURS, s. m. (souffré-

doulours). Porte-endosse, souffre-douleur, on donne ce nom à une personne que l'on surcharge de travail et de peines. V. Voy. Bardot et Souffr, R.

SOUFFRIR, v. n. (souffrir); surrain, PATIE. Sufrir, cat. esp. Soffrire, ital. Soffrer, port. Souffrir, pâtir, sentir de la douleur; endurer, supporter; languir, patienter.

Ety. du lat. sufferre, formé de sub, par-dessus, et ferre, porter. V. Souffr, R. SOUFLOURAR, Aub. V. Esflourar.

SOUGAGNAR, v. n. (sougagna), dl. Faire un rire moqueur.

Ely. de sou, pour sous, et de gaugna, rire sous cape. V. Gaugn, R.

SOUGNO, GNA, adj. (sougne), dl. Qui n'a point de cornes. V. Mout.

SOUHAITAR, dg. V. Souhetar.

SOUHET, s. m. (souhè); passa. Souhait, désir, mouvement de la volonté vers un bien qu'on n'a pas.

Etv. V. Souhetar.

SOUHETAR, v. a. (souhetá); souharran, unan. Souhaiter, former un souhait, des souhaits; saluer une personne en formant des vœux pour elle.

Ety. du lat. suboptare, fait de sub, un peu, et de *optare* , plaire , selon Ménage , ou de l'ancien français haitier, plaire, être agréaSOUIARDA, Altér. de Soulharda, v.

SOUIDA, s. f. (souide). Fin d'un travail où l'on employé un grand nombre de journées; repas qu'on donne aux ouvriers à cette occasion. Garc.

SOUIGNAR, V. Soignar.
SOUIN, V. Soin.

SOUINAR, v. n. (souiná); sasta, sastou-MAR, SUSTAR, SOUSOUMIR, GINGIR. Geindre, se plaindre.

SQUIRA, s. f. (soure). Au positif, louve, truie, et au figuré, une femme de mauvaise vie, une salope, petit souillon.

Éty. du lat. suillus, suilla, de cochon, qui tient du cochon. V. Soulh, R.

SOUIRAS, s. m. (souirás). Augm. dépr. de souira. V. Soulh, R.

Siou las coumo un souiras. Peyrol.

SOUISSE, V. Suisse.

SOUL, sor, radical pris du latin solus, seul, et dérivé du grec δλος (holos), par le changement de l'esprit rude en s, parce que ce qui est seul forme, ou parait former un tout entier, d'où solitarius, solitaire.

De solus, par apoc. sol; d'où: Sol, Sola-mencas, Sol-s, Sol-esa, Sol-estansa, Sol-eza, Sol-or-iu, Solori-us.

De soi, par le changement de o en ou, soul; d'où: Soul, Soul-a, Soula-ment, Soulas, Soul-et, Soulet-a, Soul-ida-ment.

De solitarius, par apoc. solit, et par le changement de o en ou, soulit; d'où : Soulit-ari, Soulitari-a, Soulit-uda, Sour-eta, Sul, Sula-ment.

SOUL, 2, sor, sous-radical dérivé du latin solari, solor, solatus, consoler, calmer, diminuer l'affliction, la douleur, formé de solas, seul, d'où: solatium, consolation.

De solari, par apoc. sol, et par le changement de o en ou, soul; d'où: Soul-agear, Soul-ageat, Soul-agea-ment, Coun-soul-ar, Counsoul-at, Coun-soul-ation, Coun-soulatour, Coun-soulable, In-counsoulable, Counsoul-ant, Des-counsoulat.

De solatium, par apoc. solat, et par le changement du t en s: Solas, Solatz, Solasar, As-solass-ar, As-solassi-us.

De solas, par le changement de o en ou: Soulas, Soulass-iar.

De solari, par apoc. sol; d'où: Con-solador, Desol-ant, De-sol-ar, De-sol-at, De-

. V. à Sol . . . les mots qui SOUL . . manquent à Soul . . .

SOUL, A, adj. (soul, soule). Contraction de Soulet, v. c. m.

Ety. du lat. solus. V. Soul, R.

Ce que voues sampre soul, va digues en degun.

SOULADA, s. f. (soulade), dg. Airée. V. Airoou.

Virar la soulada, retourner l'airée.

SOULADA, s. f. (souláde). Souchet, pierre qui se trouve sous le dernier banc des carrières.

Ety. de sol et de ada, qui touche le sol. V. Sol, R. 2.

SOULADA, s. f. Una soulada d'herbas, de flours, une jonchée de fleurs, d'herbe, etc.

Una soulada de garbas, une airée de gerbes : par extension, un abatis, un dégât, une tuerie, une boucherie; Una soulada de morts, une jonchée de morts; Soulada de neou, grande quantité de neige.

Éty. de sol et de ada, sol couvert. Voy.

Sol, R. 2.

SOULAGEAMENT, s. m. (souladja-mein); soulas. Alleggerimento, ital. Alivio, esp. port. Soulagement, diminution de peiné de corps ou d'esprit.

Ety. du lat. solatium, m. s. V. Soul, R. 2. SOULAGEAR, v. a. (souladjá); soulatran. Sollevare, ital. Aliviar, esp. port. Soulager, être une partie d'un fardeau; diminuer une partie de la charge; adoucir les peines, les douleurs.

Ety. du lat. solatiari, m. s. V. Soul, R. 2. SOULAGEAT, ADA, adj. et p. (souladja, ade); soulatrat. Soulage, ée.

Etv. de Soul, R. 2, et de ageat, pour egeat.

SOULAIRAR, dl. Y. Soulethar et Sol, Rad.

SOULAIROOU, dl. V. Soulelhaire et Sol, R.

SOULAMI, V. Soulomi.

SOULAMNEL, V. Soulemnel.

SOULAMNITAS, V. Soulemnitat et Solemn, R.

SOULAR, v. a. (soulá), souletar, dl. Ressemeler. V. Ressemelar.

Éty. de sola, semelle, et de l'act. ar, litt. mettre une semelle. V. Sol, R. 2.

SOULAR, s. m. d. bas lim. Terrain vacant à côté des maisons où l'on dépose les balayures, etc.

SOULAS, s. m. (soulás); solas, saunas. Solaz, esp. Solas, cat. Son plaintif, soulagement, agrément, plaisir, consolation, contentement.

Ety. du lat. solatium, consolation, soulagement, ou du grec ἐάλεμος (ialémos), chant plaintif, l'esprit doux se changeant en s. V. Soul, R. 2.

Ce nom était aussi celui que les troubadours donnaient à leurs chansons tristes qui sont nos romances; tandis qu'ils appelaient lais celles qui étaient gaies.

> Lou soulas dei miserables Es d'aver de semblables. Prov.

En lang, ce mot désigne aussi une assurance contre la peur, un guide qu'on donne à quelqu'un pour le rassurer.

Faire soulas, d. bas lim. en hardir, en-

courager.

SOULAS, adj. (soulás). Augm. de soulet. V. Soul, R.

Tout soulas, tout seul. Hillet.

SOULASSIAR, v. n. (soulassia), dl. Solazarse, esp. Se promener, se récréer. V. Espassar s'.

Éty. de soulas et de iar. V. Soul, R. 2. SOULATIER, s. m. (soulatié), dl. Batteur de blé, journalier qui bat le blé à l'aire.

Éty. V. Sol, R. 2.

SOULATYAR, v. a. et SOULATYAT, adj. et p. d. béarn. Voy. Soulagear, Soulageat et Soul, R. 2.

SOULBIER, s. m. (soulbié). Un des noms i alio. V. Sol, R.

du sorbier, aux environs de Toulouse. V. Sourbiera.

SOULDAT, V. Soldat et Solid, R. SOULDATA, V. Soldata et Solid, R. SOULDATALHA, Voy. Soldatalha et Solid, R.

SOULECISME, s. m. (soulecismé). Solecismo, ital. esp. port. Solecisme, cat. Solécisme, faute grossière contre la syntaxe ou contre la construction d'une langue.

Ély. du lat. solœcismus, m. s. dérivé du grec σολόιχοι (soloikoi), qui signifie habitants de la ville de Soles, en y ajoutant la term. Isme, v. c. m. ces habitants venus de l'Attique perdirent la pureté de leur langage par le commerce qu'ils eurent avec ceux de Soles.

SOULEDRAS, (souledras), et SOULEDRET, s. m. (souledré), dl. Le vent d'Est et d'Ouest, le vent qui suit le cours du soleil et qui est produit par la raréfaction de l'air que la chaleur de cet astre occasionne.

Ety. de soule pour soulelh, soleil, et de dret pour droit, qui vient droit du soleil, c'est-à-dire, du côté du soleil. V. Sol, R.

> Cant è sec lou qu'est de noum E souledre de l'arrenoum. D'Astros.

SOULEL, dl. Sol, port. V. Soulelh et Sol, R.

SOULET, s. m. Nom toulousain du tournesol. V. Tournasol et Sol. R.

SOULELH, V. Souleou, comme plus usité, et Sol, R.

SOULEHADA, s. f. (souleillade); sou-LIADA, SORELHADA, SOULEYADA. Apparition momentanée du soleil à travers les nuages, coup de soleil.

Ety. de soulelh et de ada. V. Sol, R. SOULELHADOUR, V. Soulelhaire et

SOULELHAIRE, s. m. (soulelháiré); SOURCHAIRE, SOULAIROOU, SOURCHADOUR, SOU-LETAIRE. Svalheiro, port. Solanar, esp. Assoleyador, cat. Sécherie, étendoir, lieu où l'on expose au soleil, les choses qu'on veut faire sécher; abri où l'on prend le soleil, où le soleil donne en plein.

Éty. de soulelh et de aire. V. Sol, R. ou du lat. solarium, qui est au soleil.

Solarium, plate forme que les anciens pratiquaient au haut des maisons où ils prenaient le soleil pour s'échausser et pour se promener.

SOULELHAR, v. a. et r. (souleilla); si SOULEILHAR , SOULEIAR , SOULAIRAR , SOULIAR , ASSOULELMAR, ARRAJAR S'. Soleiller, en vieux français. Soalhar, port. Exposer au soleil, prendre le soleil, s'y réchauffer; insoler, en parlant des choses qu'on expose au soleil, aoûter, en parlant des fruits.

Éty. du lat. insolare, formé de in soli, et de la term. act. ar, are. V. Sol, R.

SOULELHAR SE, v. r. Assoleyarse, cat. Soleggiarsi, ital. S'exposer au soleil pour se réchauffer.

SOULELHAR LOU, s. m. L'insolation. l'action de s'exposer au soleil, de s'y chauffer ou d'y faire chauffer quelque chose.

Ely. du lat. insolatio, de insolare et de

SOULELHAT, ADA, adj. et p. (souleillá-áde): Soalhado, port. Qui a subi l'action du soleil, hâlé, brûlé, noirci, par l'action de sa châleur, exposé au soleil.

Ety. de soulelh et de la term. pass. at, ada. V. Sol, R.

SOULELHET, s. m. (souleillé); sou-BELEAT, dg. SOULEYET. Dim. de soulelh, agréa-ble soleil. V. Sol, R.

A quel rire semblabo
Al melingre reyous del soureillet quaed pleon.
Jam.

SOULELHIER, s. m. (soulelhié), dl. Le plus haut étage d'une maison : Lou pus haut.

Ely. de soulelh et de ier, qui est le plus exposé au soleil.

SOULELHOUN, s. m. (souleilloun); SOULEYOUR, COOU-DE-SOULEOU. Coup de soleil, indisposition. Garc. V. Sol, R.

SOULELHOUS, adj. (souleillous); sou-mermous, dl. Serein: Tout aquest mes es estat soulelhous, il a fait un beau soleil pendant tout ce mois.

Ely. de soulelh et de ous. V. Sol, R. SOULELIADA, dl. V. Soulelhaire et Sol, R.

SOULEMNEL, ELA, adj. (soulemnel, èle); saulannel. Solenne, ital. Solenne, esp. port. Solennel, elle, on le dit d'une chose qui se fait avec grand appareil.

Ety. du lat. solemnis, m. s. V. Solema,

SOULEMNELAMENT, adv. (soulemnelamein); Solennemente, ital. Solemnemente, esp. port. Solennellement, d'une manière solennelle.

Éty. de soulemnela et de ment. V. Solemn'. R.

SOULEMNISAB, v. a. (soulannisá); so-LEMEISAN. Solennizzare, ital. Solemnizar, esp. port. Solemnisar, cat. Solenniser, célébrer avec beaucoup d'appareil et de céremonie.

Ety. de solemnis et de ar. V. Solemn, R. SOULEMNISAT, ADA, adj. (soulemnisá, áde); Solemnisado, port. Solennise, ée. V. Solemn, R.

SOULEMNITAT, s. f. (soulennita), et impr. soulamentat, soulamentat. Solennilà, ital. Solemnidad, esp. Solemnidade, port. Solennité, pompe, magnificence, cerémonie qui accompagne quelque action remarquable dans un jour distingué par quelques circonstances.

Éty. du lat. solemnitatis, gen. de solemnitas, m. s. V. Solemn, R.

De solus annus, qui se fait une fois tous les ans; ou de solet annus, qu'on a coulume de faire tous les ans.

**SOULENCA**, adj. (souleinque). Nom de la fête qui, en quelques endroits, se fait après la moisson. V. aussi Palhada.

Ety. Ce mot vient probablement de Soulelh, soleil, fête dédiée au soleil en reconnaissance de ce qu'il a favorisé les moissonneurs. V. Sol, R.

SOULENGUET, s. m. (souleingue), dl. Le filet ou frein de la langue. V. Filet.

Ely. de sou pour sous, de lengua et du dim. et, sous-entendu filet, le petit sijet de dessous la langue. V. Langu, R.

SOULEOU, s. m. (souléou); sourrou, ital. Sol, esp. cat. port. Soleil, astre lumineux qui éclaire le monde et dont la présence sur l'horizon constitue le jour.

Fai bon souleou, le soleil est ardent, il

chauffe bien.

Éty. du lat. sol, solus, unique, sa splendeur effaçant celle de tous les autres astres.

V. Sol, R. Les plus anciens peuples trompés par les apparences, crurent que la terre était immobile et que le soleil tournait autour d'elle en vingt-quatre heures. Les Egyptiens, les Platoniciens, et parmi les modernes Ptolomée, Tycho-Brahé, etc. furent du même avis; quoi-que les Chaldéens, Pythagore, Aristarque de Samos et Philolaus, l'eussent considéré comme un fover immobile au centre du monde. Enfin Copernic et après lui Galilée démontrèrent jusqu'à l'évidence que le soleil était immobile et que la terre tournait.

En 1611, le jésuite Christophe Scheiner observa le premier les taches ou macules qui

existent dans cet astre.

En 1683, Cassini découvrit, qu'outre la lumière ordinaire; le soleil en avait une autre sous la forme d'une lueur blanchâtre, qu'on a nommée depuis tumière zodiacale, parce qu'elle se tient dans le zodiaque.

Sa distance moyenne de la terre est d'environ 34,350,000 lieues, et son diamètre de

300,000 lieues.

Souleou de lebre, soleil terne, pâle, sans force, comme la lune.

Souleou tremoun, soleil couchant; de trans montem. au-delà de la montagne.
Souleou à l'intrar, syn. de souleou tre-

moun.

Souleou intrat, solcil couché.

Coou de souleou, coup de soleil.

536 ans avant Jésus-Christ, Pythagore enseigne aux Grecs le système de l'univers, suivant lequel cet astre est immobile.

1615, depuis Jésus-Christ Galilée décou-

vre ses taches.

1636, Galilée à l'aide du télescope confirme sa découverte sur les taches du soleil.

SOULEOU, s. m. Poisson, sorte d'insecte marin dont la figure approche de celle que nous présente le soleil avec ses rayons.

Voilà encore une de ces définitions ridicules qu'on trouve, à chaque page, dans le Dict. Prov. d'Achard, et qui ne donnent aucane idée de l'objet dont il veut parler. Voy. Sol, R.

SOULEOU, s. m. (souléou). Soleil, fleur. V. Tourna-sol et Sol, R.

SOULEOU, SANT, s.m. (san soulcou); SOULEOU, SANT-SACRAMENT. Oslensoir on Ostensoire, pièce d'orsévrerie dans laquelle on expose l'hostie consacrée sur l'autel, et avec laquelle on donne la bénédiction.

Éty. Le nom de soleil lui a été donné à cause des rayons qui entourent sa lunette.

V. Sol, R.

On nomme:

CONTOUR DE GLOIRE, les rayons LUNETTE, la partie où l'on place l'hostie; Tige et Pied . v. c. m.

SOULER, v. n. (soulér). Avoir coutume. On ne l'emploie que dans ces trois temps :

soou, soulia, il a et il avait coutume, et soulion, ils avaient coutume.

Ety. du lat. solere, m. s. V. Sol, R. 3. SOULERA, adj. f. (soulère); Solare, ital. esp. port. Solaire, qui a rapport au soleil: Mouestra soulera, cadran solaire.

Ety. du lat. solaris, m. s. V. Sol, R. SOULET, ETA, adj. (soulé, éte); sul, soul. Solo et Soletto, ital. So, port. Souret et Solet, cat. Solo et Solito, esp. Seul, scule, qui n'est pas accompagne, qui est unique.

Ety. du lat. solus, m. s. V. Soul, R.

Enfant soulet , fils unique.

**SOULETA**, pour semelle, V. Soleta et Sol, R. 2.

SOULETAGE, s. m. (souletádgé). Carrelure des souliers. V. Ressemelagi.

Ely. de souleta et de age, litt. mettre le pied, la semelle. V. Sol, R. 2.

SOULETAR, v. a. (souletá), dl. V. Res-

semelar, Soletar et Sol, R. 2.

Sollevamento, ital. Sublevamiento, esp. Soulèvement, action de se soulever, de se révolter; sédition, révolte: Soulevament d'estoumac, soulèvement de cœur, mai d'estomac causé par le dégoût; mouvement d'indignation. V. Lev, R.

SOULEVAR , v. a. (soulevá); soustavan, HAUSSAR, CHANLEVAR. Sollevare, ital. Solevar, esp. Levantar, port. Soulever, lever quelque chose de lourd à une petite hauteur; fig. exciter au soulèvement, à la révolte, à l'agression; exciter l'indignation; soulever le cœur.

Ety. du lat. sublevare, fait de sub, un peu, et de levare, lever, selon M. Gattel, ou de sol, le sol, et de levare, lever du sol. V. Lev, R.

SOULEVAR, LOU, s. m. (soulevá), dl. Nom qu'on donne au premier labour des terres qui sont deslinées à porter du ble. V. Garach.

Éty. de soulevar, soulever. V. Lev, R. SOULEVAR SE, v. r. Se soulever, se lever ou s'élever momentanément de soi même, avec effort; fig. se révolter.

SOULEVAT, ADA, adj. et p. (soulevá, áde), Soulevé, ée. V. Lev, R.

SOULFINAR, v. n. (soulfina), dl. Flairer et seurer ou flaire, en percevant l'odeur, on fleure en l'exhalent; un chien flaire la piste, un œillet sleure ou sent bon. Sauv. fig. pressentir, prévoir.

Coumo on bei le tebrié que s'en ba soulfina Per descurbi qualqu'os dount se bol gaudina.

SOULH . SURLE , SOUTE , radical pris du lat. suile, étable à cochons; ou de suillus, de cochons, formé de sus, cochon, et dérivé du grec ὑς ( bus) , sus.

De suile, par apoc. suil, par le changement de u en ou et de l en r; souir ; d'où : Souir-a, Souir-as.

De suil, par le changement de u en ou et de il en lh , soulh; d'où : Soulh-ar, Soulhard, Soulhard-a , Soulhard-aria, Sous, Suy-a, Souss-a, Sousse, Soul, Souy-arda, Souyr-assa, Sos-a, Suelh-a, Suy-a, Suil, Sulh-ada, Sulh-oun, Suy,

SOULHAR, v. a. (souillá). Souiller, gåter, salir; fig. ternir son honneur, charger sa conscience.

Ety. de la basse lat. suillare, fait de suelha, étable à cochons. V. Soulh, R.

SOULHARD, ARDA, s. et adj. (souillár, árde); souland, soulland. Un salope, une salope, et non un salop qui n'est pas français : salope est des deux genres.

Ety. du lat. suillus, de cochon, on a fait Suil, Soulh et Art, v. c. m. litt. à la ma-nière des cochons. V. Soulh, R.

Soulhard, dans le dial. de Carpentras, signifie seuil. V. Lindau.

SOULHARDA, s. f. (souillarde). Salisson, petite fille malpropre, sale. V. Soulh,

SOULARD, ARDA, s. et adj. (soular, árde). Soulard, arde, ivrogne, qui a l'habitude de se souler.

SOULARI, ARIA, adj. (soulari, árie): Solare; ital. Solar, esp. port. Solaire; qui appartient, qui a rapport au soleil.

Éty. du lat. solaris, m. s.

SOULDADAGEA, Garc. V. Soldatalha. SOULELHANT, ANTA, adj. SOULEYART. Qui est exposé au soleil, en parlant d'un lieu. V. Sol. R.

SOULHARDA, s. f. (souillarde); sulhar-DA. Souillarde, pièce à côté de la cuisine où

l'on lave. V. South, R. SOULHARDA, s. f. Une souillon, servante qui n'est employée qu'à laver dans les

cuisines, femme sale malpropre. V. Soulh, Rad. SOULHARDA, s. f. (souillarde); sou-

LIABDA. Laveuse d'assiettes. Désanat. SOULHARDARIA, s. f. (souillardarie);

souiandania. Malpropreté, tache, salissure. Avr. V. Soulh, R.

SOULHET, s. m. (souillé); soullet, dg. Seuil. V. Lintau.

SOULHOUN, s. (souilloun). Souillon, celui, celle qui est malpropre, domestique employé aux bas offices.

SOULHURA, s. f. (souillure). Souillure, tache, saleté, impureté, flétrissure, moralement parlant.

SOULIA, el mieux soulha, (sóulie ou sóuille), d bas lim. Serrepaille. V. Palhassa

Ely. de sou, pour sous, et de lia pour liech, sous le lit ou sol du lit.

SOULIADA, Alt. de Soulelhada, v. c.m. et Sol, R.

SOULIAR, Alt. de Soulelhar, v. c. m. Ely. de souli et de ar, mettre au soleil. V. Sol, R.

SOULIARD, d. bas lim. V. Goulard, md. pour sale, malpropre. V. Soulhard, Sale et Soulh, R.

SOULIBE, IBA, s. d. béarn. Soliveau, solive.

Ety. V. Sol, R. 2.

SOULIEIRA, s. f. (soulière), d. bas lim. Vent du Midi qui amène souvent la pluie dans le Bas-Limousin.

SOULIER, s. m. (soulié). Soulier. Voy. Sabata.

Ety. du lat. solea, semelle, on de solum, sol, et de la term. ier, destiné à fouler le sol. V. Sol, R. 2.

SOULIER, Assoalhado, port. Pour plan-cher, plafond. V. Planchier et Sol, R. 2.

SOULIGNAR, v. a. (souligna); Sosli-near, esp. Souligner, tirer une ligne sous un mot ou sous plusieurs mots.

Ety. de sou pour sous, de ligna et de ar, mettre une ligne sous. V. Lin, R.

SOULIGNAT, ADA, adj. et p. (souli-gná, áde). Souligné, ée. V. Lin, R.

SOULINA, s. f. (souline), d. bas lim. La couche de foin ou de paille qui est au fond d'une meule.

Éty. du soul, sol, le sol. V. Sol, R. 2. SOULIPA, s. f. V. Biganauda. Avr.

SOULIS, s. m. (soulis), dl. Le seuil d'une porte. V. Lintau.

Ety. du lat. solum. V. Sol, R. 2.

SOULITARI, ARIA, adj. (soulitari, arie); Solitario, ital. esp. port. Solitario, cal. Solitaire, qui vit seul, séparé du commerce. de la société des autres hommes, on le dit aussi des choses qui ont rapport à la solitude.

Éty. du lat. solitarius, de solus, seul. V. Soul, R.

SOULITARI, s. m. Solitario, ital. port. esp. Solitaire, anachorête, moine qui vit dans la solitude, diamant détaché, monté seul, sans entourage. V. Soul. R.

SOULITARI, s. m. Ún des noms du mer-

le bleu. V. Passa-soulitaria.

Éty. de solitarius, solitaire. V. Soul, R. SOULITARI, s. m. (soulitari); PASSEROUE, SOULITARI. Merle de roche, Turdus saxalilis, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres ou Glyphoramphes (à bec à entaille), qui niche dans les rochers escarpés.

Ety. Ainsi nommé de la vie solitaire qu'il

mène. V. Soul, R.

Ce nom, comme l'observe l'auteur de la St. du département des B.-du-Rh. t. 1, p. 812, ne s'applique qu'au mâle qui a la tête et le cou cendrés brun, le dos brun, le croupion blanc, le dessous de la queue orange, ainsi que l'avait déjà remarqué M. Cuvier.

La femelle a été désignée par Linnée, sous le nom de Lanius infauetus, son croupion est roux ainsi que sa queue, elle porte le nom de Juou rousset barnat, en Prov. v. c. m.

SOULITUDA, s. f. (soulitude) ; Solitudine, ital. Solitud, esp. Soledade, port. Solitude, état d'une personne qui est seule, lieu éloigné du commerce de la vie, de la fréquentation des hommes.

Éty. du lat. solitudo, m. s. V. Soul, R.

SOULLEOU, s. m. (souléou); souleou dl. Bondissement ou soulèvement de cœur. envie de vomir. V. Bomi.

Aquot mi fa venir lou solleou, cela me donne des nausées, des envies de vomir. Sauv.

Éty. C'est une corrup. de soullevar. Voy. Lev, R.

SOULLICIT, souci, soucit, radical dérivé du lat. sollicitare, sollicito, sollicitatum émouvoir, ébranler, solliciter, formé de sollus, tout, en entier, et de citare, fréquentatif, de ciso, mouvoir, animer, c'est-à-dire, émouvoir fréquemment et en entier, d'où,

sollicitum, pris subst. souci.
De sollicitare, par apoc. sollicit; d'où: Sollicit-ut, et par le changement de o en ou, soullicit; d'où : Soullicit-ar, Soullicit-at, Soullicit-ation, Soullicit-uda, Soullicitaire.

De sollicitum, par apoc. sollicit, par suppression de li, solcit, et par le changement de l'en u, soucit, souci, par apoc. Souci, Souci-ansa, Souci-ar, Soucid-ar, Soucit, In-souci-ant, In-souci-ansa, En-souci-ar, En-soussi-ar, En-soussit-ar,

SOULLICITAIRE, s. m. (soullicitaire); ital. Solicitador, esp. port. Solliciteur, celui qui sollicite un procès.

Éty. du lat. sollicitator, m. s. ou de soullicitar et de aire, qui sollicite. V. Soullicit, Rad.

SOULLICITAR, v. a. (soulicitá); sours-SIDAR. Sollicitor, cat. Sollecitare, ital. Solicitar, esp. port. Solliciter, inciter, exciter à faire quelque chose, demander avec instance.

Ety. du lat. sollicitare, m. s. V. Soullicit, Rad.

Sollicitare, est solocitare, id est, ex suo movere.

SOULLICITAT, ADA, adj. et p. (soullicitá, áde); Solicitado, port. Sollicité, ée.

Ety. du lat. sollicitatus, m. s. V. Soullicit Rad.

SOULLICITATION, s. f. (soullicitation); soullicitaties. Sollecitazione, ilal. Solicitacion, esp. Solicitação, port. Sollicitation, action de solliciter, démarches que font les plaideurs auprès de leurs juges.

Éty. du lat. sollicitationis, gén. de sollici-

tatio, m. s. V. Soullicit, R.

SOULLICITUDA, s. f. (soullicitude); Sollecitudine, ital. Solicitud, esp. Solicitude, port. Sollicitut, cat. Sollicitude. V. Souci et Pensament.

Éty. du lat. sollicitudo, m. s. V. Soullicit. SOULLICITUR, s. m. (soullicitur); Sollecitatore, ital. Solicitador, esp. port. Solliciteur, celui qui sollicite.

SOULOMI, s. m. (soulómi); soumami, soumami. Chant triste et languissant, frédonnement et roulement de voix.

Ety. Ce mot paraît être composé des notes sol, la, mi, cependant l'auteur de la St. des B.-du-Rh. le fait dériver du grec ταλεμος (ialemos), chant plaintif, par le changement de l'esprit doux en s.

SOULOUMBRADA, s. f. (souloumbráde), d. bas lim. Lieu frais, situation ombragée.

Anar a la souloumbrada, se mettre à l'ombre.

Ety. de soul pour sol, sol, de l'oumbrada, sol ombragé. V. Oumbr, R.

SOULOUMBRAR SE, v.r. (se souloumbrá), dl. Se mettre à l'ombre ou à l'abri du soleil.

Ety. du lat. sublus umbram, ou de l'esp. sombra, sombrear. V. Oumbr, R.

SOULOUMBRIER, s. m. (souloumbrié), d. bas lim. Tonnelle en charmille ou en arbrisseaux sarmenteux.

Ely. de souloumbra, ombre, et de ier, qui donne de l'ombre. V. Oumbr, R.

SOULOUMBROUS, OUSA, OUA, adj. souloumbrous, ouse, oue); Ombroso, ital. Sombrio, esp. port. Sombre, obscur, en parlant des personnes mélancoliques, triste, taciturne, sournois.

Éty. de soul pour sol, de oumbra, et de la term. ous, sol ombrage ou personne triste comme l'ombre. V. Oumbr, R.

Inquiet, chagrin et souloumbrous. La revario, leis souspirs et leis larmos, Fasion seis plesirs leis pu dous.

SOULPRAR, V. Souprar et Soupr, R. SOULT , adj. et p. vl. sour. Solto, port. Sollado, esp. Libre, dégagé, détaché, absous, délivré.

Ety. du lat. solutus, m. s. V. Solv, R. SOULTRE, adv. (soultré), di. Decà, endeçá et par deçá.

Soultre lou rose, en decà du Rhône.

Éty. du lat. citra.

SOULVABILITAT, s. f. (soulvabilità). Solvabilité, pouvoir, faculté, moyen de payer, état de la personne solvable.

SOULVABLE, ABLA, adj. (soulvable, áble). Solvable, on le dit de celui qui est en état de payer, qui a les moyens pour le faire. Éty. V. Sol, R.

SOUM, sum, sous-radical pris da latin summus, a, um, le plus haut, le plus élevé, formé de supremus, dont la racine est super.

De summus, par apoc. sum et soum; d'où: Sum, Sum-enc-ar, Summa, Summ-ariament, A-som ar.

SOUM, s. m. d. béarn. Sommet. V. Cim, Rad.

SOUM, s. m. (soun), et impr. sour et sounc. Le bout, l'extrémité d'une chose, on le dit plus particulièrement, du bout du fil d'un écheveau par lequel on commence à le

Trobi pas lou soum, ai pas lou bon soum, je ne trouve pas le bout, je n'ai pas le bon bout.

Éty. du lat. summum, extrémité. V. Cim, Rad.

SOUMA, s f. (soume); Suma, esp. Somma, ital. port. Somme, certaine quantité d'argent.

Ety. du lat. summa, somme.

SOUMAR, v. a. (soumá). Sommer, déclarer à quelqu'un, dans les formes établies, qu'il ait à faire telle ou telle chose, sinon qu'on l'y obligera.

Ety. de la basse lat. summare, m. s.

SOUMATION, s. f. (soumatie-n). Sommation, action de sommer, acte par lequel on interpelle quelqu'un de dire ou de faire quelque chose.

SOUMBRAR, v. n. Sombrer, on le dit d'un vaisseau, lorsqu'étant sous voile, il est renverse par un coup de vent qui le fait périr et couler bas.

SOUMBRE, A, adj. (soumbré, soumbre); Sombrio, esp. Sombre.

Ety.de l'esp. sombrio, de sombra, sombre. SOUMBRE, BRA, adj. (soumbré, soumbre); Ombroso, ital. Sombrio, esp. port. Sombre, qui est peu éclairé, qui reçoit peu de lumière, obscur, ténébreux. V. Souloumbrous.

Ety. du lat. umbra, sumbra. V. Oumbr,

SOUMEISSA, s. f. dl. V. Cabus.

SOUMEISSAR, v. a. dl. Provigner. V.

SOUMELHAR, V. Somelhar et Som, Rad.

**SOUMELHOUS**, OUSA, adj. (soumeillous, ouse). Endormi, assoupi.

Kty. du lat. somniculosus, m. s. V. Som, Rad.

SOUMENÇA, s. f. d. béarn. V. Semença el Semen, R.

SOUMES, s. m. (soumés), dl. Le pis de la vache. V. Pis.

SOUMES, ESSA, adj. (soumés, ésse); Somettido et Submisso, port. Soumis, ise, obéissant.

Éty. du lat. sub-missus, mis dessous. V. Mettre, R.

On disait anciennement solemes.

SOUMESSA, V. Soumeissa

SOUMETTRE, v. a. (soumétré); Sottomettere, ital. Someter, esp. Sometter, port. Sometrer, cat. Soumettre, réduire, ranger sous l'obéissance. V. Doumptar.

Biy. du lat. submettere, mettre dessous. V. Mettre, R.

SOUMIAR, dl. Sync. de Soungear et de Pantaigear, v. c. m.

Éty. du lat. somniare, m. s. V. Som, R. SOUMIER, s. m. (soumié); sooumen. Sommier, pièce de bois à peu près carrée, terminée par deux tenons à chaque extrémité, dans lequel est enchâssé l'écrou d'une presse d'imprimerie.

SOUMIGAR, dl. Sync. de Senglutiar, 7. C. m.

SOUMILHAR, V. Penecar et Som, R. SOUMISSION, s. f. (soumissié-n); Sommissione, ital Sumision, esp. Submissão, port. Submissió, cat. Soumission, disposition à obéir, obéissance sans examen, marque de respect.

Éty. du lat. submissionis, gén. de submissio, m. s. V. Mettre, R.

SOUMISSIONARI, s. m. (soumissiounări). Soumissionnaire, qui fait sa soumis-sion pour une entreprise. V. Mettre, R.

SOUMISSIOUNAR, v. a. (soumissiouna). Soumissionner, s'engager par écrit à exécu-ter un ouvrage, à faire une fourniture moyennant un prix déterminé.

SOUMMARI, IA, adj. (soummari, árie); ouman. Sommario, ital. Sumario. esp. Summario, port. Sommaire, exprimé en peu de mots, court, précis, succint.

SOUMNAMBULO, etc. V. Somnambulo.

SOUMOULA, s. f. (soumoule), et impr. saumoura. Semola, ital. esp. Semoule et se mouille, pâte que les vermicelliers préparent et qu'ils réduisent en petits grains.

Ety. du lat. sumula, employé par Juvénal pour simila, fleur de farine.

SOUMOUNDRE, v. a. (soumoundré); ouman. Offrir, proposer, présenter.

Ety. de super manum dare, mettre dans la main.

SOUMOUST, OUSTA, adj. (soumous, óuste). Offert, èrte.

SOUMOUSTA, s. f. (soumouste). Offre, action d'offrir, ce que l'on offre.

SOUMOUSTAR, v. n. (soumouslá); su-

moustan. Oter le surmoût, tirer le vin de la 1 un dim. plansoun, petit plant ou branches cuve avant qu'il ait fini de sermenter et sans le presser.

Ety. de sou pour sous, de moust, moût, et de la term. act. ar, litt. soutirer le moût.

SOUMOUSTAT, s. m. (soumouslá); susoustat. Surmout, vin tiré de la cuve sans être cuvé ni pressé, on donne aussi le même nom au vin fait avec le moût séparé de la grappe et du raisin, espèce de locane.

Ety. de soumoust et de at, fait avec du surmoûi.

SOUMPTUARI, ARIA, adj. (soumptuári, arie); Suntuario, ital. esp. Sumpluario, port. Somptuaire, qui réforme le luxe et régle la dépense.

Éty. du lat. sumptuarius, m. s.

SOUMPTUOUS, OUSA, adj. (soumptuous, ouse); Sontuoso, ital. Suntuoso, esp. Sumptuoso, port. Sumptuos, cat. Somptueux, euse, magnifique, splendide, de grande dépense.

Ety. du lat. sumpinosus, m. s. V. Sum, Rad.

SOUMPTUOUSAMENT, adv. (soumptuousaméin); Sontuosamente, ital. Suntuosamente, esp. Sumptuosamente, port. Somptueusement, d'une manière somplueuse.

Ély. de soumpluosa et de ment, ou du lat. sumptuose, m. s.

SOUN, s. m. Pour son, V. Son et Son, Rad.

SOUN, som, qui dans les langues du Nord signifie fils, a servi à composer un grand nombre de mots.

1º. Dans sa signification positive il a formé, Robertson, Nelson, Robinson,

Nourrissoun, qui est composé incontestablement de nourissa et de oun, ou de soun; maisoun, oun, n'a que deux significations comme terminaison, celle qui augmente comme dans cartoun, et celle qui diminue comme dans conteloun, et qui ne peuvent être appliquées ni l'une ni l'autre, parce qu'un nourrissoun n'est ni une grosse ni une petite nourrice, tandis que soun, fils, s'y applique exactement parce qu'à l'époque où ce mot a été formé les mères n'avaient pas encore renoncé au devoir de nourrir leurs enfants, et qu'un nourrisson alors était toujours ou du moins en général le fils de la nourrisse comme le dit le mot. Cette explication pourrait se trouver bonne encore, même envers une nourrice étrangère, puisque les enfants l'appellent mère de lait et elles nomment fils de lait ceux qu'elles ont nourris.

Polisson ou poulissoun, quoiqu'hybride. c'est-à-dire, composé d'un mot grec polis et de soun, est encore formé de cette manière et signifie fils de ville, enfant de rue, parce que les enfants des villes étaient plus corrompus, plus bruyants que ceux des campagnes.

Ensuite ici, comme pour la terminaison ier, après le sens propre, les sens figurés sont venues des applications d'analogie. Comme le fils est produit par le père et la mère, on a donné la même terminaison à des choses qui dérivaient naturellement d'une autre, ainsi.

Cansoun, est formé de cant et de soun, le produit du chant.

Par une autre analogie on a dit le fils est plus petit qua le père et ce mot est devenu qu'on plante.

Ces idées sur l'étymologie de cette terminaison sont peut être hasardées mais le résultat qu'elles constatent est constant et invariable, fils, produit ou petit, est la signification invariable qu'elle ajoute aux mots avec lesquels elle se marie.

SOUN, s. f. (soun), dl. Sommeil. Voy. Som, R.

SOUN, Hillet l'emploie pour siou, je suis. SOUN, SA, pr. poss. (soun, sa); sous, sas, sus, au pl. Suo, ital. Su, esp. Seu, port. Son, sa, ses, soun habit, son habit, sa rauba, sa robe, seis bas, ses bas.

Ety. du lat. suus, sua, suum; soun, est employé souvent au pluriel en provençal ce qui fait faire beaucoup de fautes.

Aqueleis enfants amoun ben soun paire, tr. ces enfants aiment bien leur père.

Receberoun sa récompensa, est une phrase, selon le génie de la langue latine , qui traduirait, receperunt merceden suam, tandis qu'il faut leur en français, ils regurent leur récom-

SOUNADA, s. f. (sounade), dl. Coup de cloche: La proumiera sounada, le premier coup d'une messe, d'un office divin quelconque, lou premier; cri pour appeller quelqu'un qui est fort éloigné.

Ety. de soun et de ada, litt. son rendu. V. Son, R.

SOUNADISSA, s. f. (sounadisse); soumania. Soneria, ital. Bruit importun, ou tintamarre des cloches, sonnerie.

Éty. de sounad et de issa, espèce d'augm. grande sonnerie. V. Son, R.

SOUNAIRE, s. m. (sounáiré); soura-LHAIRE, CAMPANIER, TIN-TAN, MAIRILIER, CAM-PAGNEE, CAMPANAME, CLIER. Sineiro, port. Sonneur, celui qui est chargé de sonner les

Ély. de soun et aire, celui qui sonne ou qui produit le son. V. Son, R.

SOUNALHA, s. f. (sounaille); PROOFE cresove. Sonaglia, ital. Sonnaille, clochette que les bergers suspendent au cou des moutons, des ânes et des chèvres, pour qu'ils ne puissent pas s'écarter sans qu'on les entende.

Éty. de soun, son, et de alha, tout, tout son, instrument du son. V. Son, R.

A la sounalha la besti si counoui. Pr. On donne aussi et ironiquement le nom de sounalha à une babillarde, à une causeuse.

SOUNALHAIRE . Garc. V. Sounaire. SOUNALHAR, v. a. et n. (sounaillá); CAMPARIAR, CAMPAREGEAR, SOUNAIAR, CAMPA-HAR. Sonare, ital. Sonar, esp. cal. Soar, port. Sonner, agiter les cloches pour leur faire rendre un son ; appeler. On dit aussi en français, sonner un domestique, phrase éliptique qui signifie sonner la sonnette pour faire venir le domestique; sonnailler, sonner souvent et sans nécessité; ennuyer en sonnant.

Ety. du lat. sonare fait de sonus, son et de l'act. ar; ou de sonalha et de ar. Voy. Son, R.

SOUNALHETA, s. f. (sounailléte), Dim, de sounaille, petite sonnette.

SOU

M. de Sauvages fait observer que les paysans des Cevennes disent appelar pour les animaux et sounar pour les personnes, appela lou chin et sona lou pastre.

Sounar à vant, sonner en branle ou à

volée.

SOUNALHOUNS, s. m. pl. Nom qu'on donne, à Valensoles, aux résédas sauvages, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre leurs fruits et des clochettes, sounalhas et sounalhounas, au dim. V. Son, R.

SOUNANT, ANTA, (sounan, ante); Sonante, esp. Sonnant, ante, qui rend un son clair ; qui sonne.

Ety. du lat. sonantis, gén. de sonans, m. s. V. Son, R.

SOUNAR, v. a. (Souna); CAMPANEGRAR, SOUNAR, v. n. Sonare, ital. Sonar, esp. Soar, port. Sonner, rendre un son, être indiqué par un son. V. Son, R.

La messa a sounat, la messe est sonnée

et non la messe a sonné.

Miejour a sounat, midi est sonné.

Noou houras an sounat, neuf heures sont

SOUNARIA, s. f. (sounarie); sounarie. Sonnerie, le son de plusieurs cloches, le bruit des cloches. V. Son, R.

SOUNAS, s. m. (sounas). Sonnez, t. de tric-trac, deux as.

SOUNAT, ADA, adj. et p. (souna, ada). Sonné, ée; appellé, ée.

Éty. de soun et de at. V. Son, R.

SOUNC, V. Soum.

SOUNCA, adv. (sounque); sourquer. dl. Cet adverbe se rend differemment dans les exemples suivants:

Entre amis tout es coummun sounca las fennas; tout est commun entre amis à la réserve des femmes.

N'a pas pu ren dich sounca que veguessiaz, il n'a rien dit autre, si ce n'est que vous

Degun n'es pas causa d'aquot sounca tu, personne n'est cause de cela que toi.

N'es pas aquel, ni aquel, sounca aquel: ce n'est ni celui-ci, ni celui-ci; c'est celuilà. Sauv.

SOUNCICHEIRE, s. m. (souncitchèiré), dm. souncisseine. Inquiet, grognon, maladif, qui se plaint continuellement.

**SOUNCIDA**, s. f. (souncide), dl. Pression. V. Quichada.

SOUNCIMENT, s. m. (sounciméin). Plainte, gémissement. Aub.

SOUNCIR, v. n. (souncir). Se plaindre continuellement; ce verbe employé activement signifie, en Languedoc, fouler aux pieds. V. Trepiar.

SOUNCIR, SE, v. r. (se souncir), dl. Se morfondre. V. Mourfoundre se.

SOUNDA, s. f. (sounde). Sonde, instrument de chirurgie propre à sonder.

Ety. du lat. funda, m. s. V. Found, R. On voit dans le cabinet de Portici, plusieurs instruments de chirurgie fort curieux, parfaitement semblables à ceux dont on use aujourd'hui, d'un travail très-fini, entr'autres une sonde en argent, damasquinée.

Cicéron, liv. 3. de natura deorum, en attribue l'invention à Esculape, 1310 ans avan t J.-C.

**SOUND** A, s. f. Sonda, port. esp. Sonde, plomb attaché à une corde servant à sonder la profondeur de la mer, des rivières, etc. V. Found , R.

SOUNDA DEIS TOURBOUS, Tâte vin.

SOUNDAR, v. a. (soundá); TASTAR. Sondar, esp. port. Sonder, reconnaître par le moyen de la sonde ; introduire une sonde dans la vessie pour évacuer l'urine ou pour s'assurer de l'existence d'un calcul; fig. tacher de découvrir la façon de penser de quelqu'un.

Éty. de sounda et de ar, de la basse lat. fundare. V. Found, R.

SOUNDAT, ADA, adj. et p. (soundá, áde); Sondado, port. esp. Sondé, ée. Voy. Found, R.

SOUNET, s. m. (soune); somer. Sonello, ital. Soneto, esp. port. cat. Sonnet, ouvrage de poésie composé de quatorze vers, distribues en deux quatrins et deux tercets.

Ely. de son, parce que le récit de ce petit poème était autrefois accompagné du son des

instruments. V. Son, R.

Ce sont les troubadours provençaux qui ont créé le mot sonnet que les Italiens adoptèrent ensuite; Petrarque mit ce genre de poësie en vogue, vers l'an 1325 et Jean Dubellay , l'a fait révivre en France au milieu du XVImo siècle.

On attribue à Jodèle, le premier sonnet qui a paru en langue française. V. un sonnet sur la pauvreté à l'art. Pauretat.

SOUNETA D'APPARTAMENT, ( sounéte ). Sonnette d'appartement, petite cloche suspendue dans l'intérieur des maisons servant appeler les domestiques.

Éty. de son et du dim. eta, petit son. V. Son, R.

# On nomme:

OREILLE, la pièce dont elle est surmontée qui sert à la tenir à la main on à la suspendre.

RESSORT, la pièce élastique à laquelle la sonnette est fixée et qui la fait osciller.
MOUVEMENT, le levier coudé qui sert à faire changer le

cordon de direction.

SOUNG, dg. V. Soin. SOUNGEAR, V. Songear et Som, R. SOUNGI, V. Songi et Som, R.

SOUNGLET, s. m. (sounglé). Grappillon, petite grappe ou partie d'une grappe de raisin. V. Rapugoun.

N'en vole qu'un sounglet, je n'en veux qu'un grappillon, que quelques grains.
SOUNGNIAR, d. lim. V. Soungear et

Som, R. SOUNQUE, SOUNCAS, (sounqué, soun-

ques), dl. Si ce n'est, si non que. SOUNSOUIRA, dl. V. Saussouira.

SOUNT, OUNTA, adj. (soun, ounte), dl. Qui n'a point de cornes. V. Mout.

SOUNUR, V. Sounaire.
SOUNYAR, d. béarn. Pour Songear, v. c. m. et Som , R.

SOUP, sor, radical dérivé du lat. sopire, sopio, sopitum, assoupir, endormir, terminer une affaire.

De sopir, par apoc. sop; d'où : Sopor et Soport.

De sop, par le changement de o en ou, soup; d'où: As-soup ir, As-soup-it, As-soup-issa-ment, As-soupi-ment

SOUP, 2, radical de soupa, qu'on dérive du celt. soup, ou de l'allem. supp., soupe, potage, fait du saxon supan, humer, avaler, boire; d'où: Soup-a, Soup-ad-usa, Soup-ar, Soup-ada, Soupar-el, Soupar-oun, Soup-atori, Soup-eta, Soup-ier, Soup-iera.

SOUPA, s. f. (soupe); Zuppa, ital. Sopa, esp. port. cat. Soupe, aliment préparé avec un bouillon gras ou maigre dans lequel on a fait cuire des légumes, des pâtes.

Éty. du celt. soub, ou de l'anglo-saxon, suplen, tremper dans le bouillon ou dans une matière liquide. V. Soup, R.

Soupa de l'ai, du pain frempé dans du

Soupa courta, potage d'abatis. Soupa mitounada, gonfada ou counfida, potage mitonné.

Talhar la soupa, dresser le potage.

Soupa ecounoumica, soupe économique, on en doit l'invention à M. le comte de Rumford, ou plutôt au médecin Helvétius, en 1756.

Le premier établissement où l'on sit exécuté en grand les procédés de M. de Rumford, a été fondé à Paris en 1800. On y distribuait de quinze à vingt mille soupes par jour, pesant chacune une livre et demie et ne coutant qu'un sou.

Aquot fai bona soupa, Tr. cela fait la sou-

pe bonne.

Soupa de caulets, Trad. soupe aux choux. Soupa de riz, Tr. soupe au riz. Soupa d'herbes, Tr. soupe aux herbes.

SOUPADA, s. f. (soupade); soupada. Sopada, cat. On dit la soupada pour le lieu où l'on soupe ordinairement en voyage, comme on dit la dinada, pour celui où l'on dine. La couchée, le souper : Aven una soupada, nous avons du monde à souper.

Ely. de soupa et de ada, parce que c'est particulièrement à ce repas du soir qu'on mange la soupe. V. Soup, R. 2.

> Mai sigueroun miou tratas A la soupada à Carpentras. Fabre S. Cad.

SOUPADISSA, Garc. V. Soupada. SOUPADISSA, s. f. (soupadisse); soe-PARELLA. Houra soupadissa, l'heure à laquelle on sonpe habituellement.. V. Soup, Ř. 2.

SOUPANTA, V. Suspanla. SOUPAPA, s. f. (soupape); Sopapa, esp. Soupape, espèce de couvercle de tuyau de pompe, disposé de manière qu'il s'ouvre d'un côté et se ferme de l'autre, en sorte qu'après avoir laissé passer le liquide qui circule dans le tuyau, il l'enferme et l'empèche de rétrograder.

Ety. Un auteur, cité par Ménage, dérive le mot soupapa, du grec ὅποσπάω (hupospaô), tirer, retirer de dessous, ou de bas en haut, soustraire, dérober.

SOUPAB, v. n. et r. (soupá). Souper, prendre le dernier repas, le repas du soir.

Se siam soupals, Tr. nous avons soupe. S'anam soupar, Tr. Nous allons souper. SOUPAR, v. n. (soupá); Sopar, cal. Prendre le repas du soir.

Ety. de soupa et de la term. act. ar, parce qu'on ne mangeait anciennement de la soupe qu'à ce repas. V. Soup, R. 2.

On dit plus ordinairement en provençal, se soupar, que soupar, d'où le provençalisme français, se souper, nous nous soupons, etc. pour souper, nous soupons.

SOUPAR, s. m. (soupá); CENADA. Souper ou soupé, repas ordinaire du soir, dans lequel on mangeait de la soupe. V. Soup, Rad. 2.

L'heure du souper, comme celle du dîner a subi de grandes variations, on a soupé à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10 et même à 11, et les gens du bon ton, ont fini par ne pas souper du tout, donnant le nom de dîner au repas de 5 ou 6 heures du soir.

Du temps de François I<sup>er</sup> on dinait à 9 heures du matin et l'on soupait à 5 heures

du soir, suivant ces vers :

Lever à cing, diner à neuf, Souper à cing, coucher à neuf, Fail vivre dans nonante-neuf.

C'est un pléonasme que de dire je ne soupe jamais le soir. Je ne soupe jamais rend la même idée.

**SOUPAREL**, s. m. (souparèl), dl. Dim. de soupar, petit souper. V. Souparoun et Soup, R. 2.

SOUPAREL, ELA, adj. (souparèl, èle); soupanissa. Du souper, qui tient au souper. V. Soup, R. 2.

SOUPAROUN, s. m. (souparoun); mavendoun, soupanne. Réveilion, petit souper, petit repas que l'on fait bien avant dans la nuit.

Ety. de soupar et de la term. dim. oun.

V. Soup , R. 2.

l'habitude de faire de petits soupers, dit Mayer, dans le Mercure de France, ne remonte pas au-delà de Louis XII.

SOUPATORI, ORIA, adj. (soupatori, orie); soupatoria. Qui tient lieu du souper: Goustar soupatori, goûter qui peut tenir lieu de souper. V. Soup, R. 2.

SOUPÇOUN, s. m. (soupçoun), et impr. soussoum. Sospetto, ital. Sospetha, esp. Suspetta, port. Soupçon, défiance sur la probité, sur la sincérité d'une personne ou sur la vérité de quelque chose; croyance désavantageuse, accompagnée de doute.

Ély. du lat. suspicionis, gén. de suspicio.

V. Espect, R.

SOUPCOUNAR, v. a. (soupcouna), et impr. soussouran. Sospettare, ital. Sospethar, esp. Suspeitar, port. Suspitar, cat. Soupconner, avoir une croyance désavantageuse, accompagnée de doute, touchant quelqu'un ou quelque chose.

Éty. du lat. suspicari. V. Espect, R. SOUPÇOUNAT, ADA, adj. et p. (soup-

couná, áde); Suspeilado, port. Sospechado, esp. Soupçonné, ée. V. Espect, R. SOUPÇOUNOUS, OUSA, adj. (soupçounous, ouse): Sospettoro, ital Sospecharo

nous, ouse); Sospettoso, ital. Sospethoso, esp. Suspeitoso, port. Soupçonneux, euse, enclin à soupçonner.

Ety. du lat. suspiciosus, m. s. ou de soup-

SOUPEGEAR, v. a. (soupedjá), dl. Bassiner, fomenter une plaie. V. Bassinar.

**SOUPETA**, s. f. (soupèle); poupera, papera, papera, papera, pouses, parinera, popera, Sopinha, port. Sopita, esp. Bouillie, soupe que l'on fait pour les petits enfants, soupe légère pour un malade.

Ety. de soupa et du dim. eta. V. Soup,

Rad. 2.

Ricochets que l'on obtient en lançant, avec force sur l'eau et presque horizontalement, des pierres ou petits galets plats.

Éty. Ce mot est sans doute une altération de sautareletas, petits sauts, petits bonds.

SOUPETAS, s. f. pl. (soupétes), dl. soucheras. Ricochets, ressauts que l'on fait faire à une pierre plate, en la lançant sur l'eau. SOUPIC, s. m. (soupic), d. béarn. Souci.

V. Soucit.

**SOUPIER**, **IERA**, adj. et s. (soupié, ière); Soupier, ière, mangeur de soupe, celui, celle qui en mange volontiers et beaucoup.

Ety. de soupa et de la term. mult. ier. V.

Soup, R. 2.

**SOUPIERA**, s.f. (soupière); Zuppiera, ital. Sopeira, port. Plato para la sopa, esp. Soupière, vase où l'on sert la soupe.

Ety. de soupa et de iera. V. Soup, R. 2. SOUPIRALH, s. m. (soupirail); EIRIAL. Spiraglio, ital. Soupirail, ouverture, ordinairement en talus, pour donner du jour, de l'air à un lieu souterrain.

Ety. de sou pour sous, de spirare, respirer, tirer l'air, et de alh, qui tire l'air par dessous ou en dessous. V. Spir, R.

SOUPLE, OUPLA, adj. (souple, ouple). Souple, maniable, flexible, qui cède facilement sous l'action des doigts et qui n'y excite aucune sensation de raideur et de résistance, docile, soumis, agile, leste.

Éty. du lat. supplex, fait de sub et de plicare, qui plicat sub, qui plie sous. V. Plec, Rad.

SOUPLECH, (souplétch) et

SOUPLEG, (soupledg); sourloem. Mots languedociens qui répondent à couvert, abri V. Abric et Sousta.

Sem à soupleg, nous sommes à l'abri, à couvert.

Éty. Ces mots paraissent composés de pleg, plegea ou pluegea, pluie, et de sou pour sousta, abri, litt. à l'abri de la pluie. Voy. Plui, R.

**SOUPLEGEAR SÉ**, v. r. (se soupledjá), dl. Se mettre à couvert de la pluie.

Ety. de soupleg et de ear. V. Plui, R. SOUPLESSA, s. f. (souplésse). Souplesse, facilité dans les mouvements, flexibilité du corps. docilité, complaisance.

SOUPLOCH, s. m. (souplotch). Voy. Souplech et Plui, R.

SOUPR, sour, radical pris du lat. sulphur, sulphuris, soufre, dérivé du grec όλον (holon), tout, et de πῦρ (pur), feu, parce qu'il brûle tout sans laisser de résidu.

De sulphur, par suppression de hu, sulpr, par le changement de u en ou, soulpr, et par sync. de l, soupr; d'où: Soupr-e, Soupr-ar, En-souprar, Soupr-at, En-souprat, Soupr-eta, Soupr-in, Soulpr-ar, Solper, Solpr-e, Solpr-os, Sulfur-ous, Sulpr-e.

SOUPRAR, v. a. (souprá); ENSOUPRAR, soulpran. Solforare, ital. Azufrar, esp. Ensofrar et Sulfurar, port. Soufrer, enduire, frotter, passer à la vapeur du soufre.

Ety. de soupre et de ar. V. Soupr, R. SOUPRAT, ADA, adj. et p. (soupra, ade); Sulfurado, port. Soufré, ée.

Éty. du lat. sulfuratus, m. s. V. Soupr, Rad.

SOUPRE, s. m. (soupré); Sofre, cat. Asufre, esp. Xofre, port. Solfo, ital. Soufre, substance simple, non métallique, combustible, d'un jaune citron, répandant une odeur très-pénétrante quand elle brûle.

Éty. du lat. sulphur, m. s. V. Soupr, R.

Le soufre est connu depuis la plus haute antiquité et il est peu de substances qui soient employées à un aussi grand nombre d'usages; les allumettes, la poudre à canon, les acides sulfureux et sulfurique, les différents sulfures, plusieurs médicaments, plusieurs mastics. etc., lui doivent leurs principales propriétés.

Le soufre sert d'ailleurs au soufrage, qu'on

pratique dans un soufroir.

On retire ce corps simple des soufrières.

SOUPRETA, s. f. (soupréte). Allumette.

V. Brouqueta.

Éty. de soupre et du dim. eta, qui prend peu de soufre. V. Soupr, R.

SOUPRETIER, ÉRA, s (soupretié, iére). Celui, celle qui fait ou vend des alumettes enduites de soufre.

Ety. de soupreta et de ier.

**SOUPRIERA**, s. f. Soufrière, mine de soufre.

souprin, s. m. (souprin). Mêche soufrée ou enduite de soufre. Garc. V. Soupr, Rad.

SOUQUET, s. m. (souqué); sourra, cerritour, cercitour, cercitour. Le pardessus, la bonne mesure, la réjouissance, c'est un morceau que le boucher ou le boulanger donne audessus du poids.

Éty. du lat. super qua, ou du grec σηχομα (sêkoma), contre-poids, compensation.

On nomme souquet aujourd'hui, un petit morceau de viande de rebut que l'on ajoute pour compléter le poids, réjouissance.

Dounar à cadun soun souquet, dire à chacun son mot.

> Tamben, din mens de tres semanos N'aven chima doués damajanos E m'un gros flascou per souquet. Bellot.

SOUQUET, Dim. de souca. V. Souqueta et Souca.

**SOUQUET**, s. m. (souqué), dg. Siége en bois.

Ety. Dim. de souca, petite souche. Voy. Souc, R.

SOUQUETA, s. f. d. béarn. Cep de vi-

gne. V. Souca et Souc, R.

SOUQUETA, s. f. (souquéte); souçust.

Dim de couca patit souche patit bloc de

Dim. de souca, petite souche, petit bloc de bois. V. Souc, R. SOUQUILHOUN, s. m. (sonquilloun).

Branche de vigne taillée moins haute que les autres, Avr. crossette. V. Pourtadour.

Ety. Dim. de souca. V. Souc, R.

SOUQUILIOUNS, s. m. pl. (souquillouns), d. bas lim. Petits sabots.

Ety. Dim. de sou. SOUR..., V. à Soul..., les mots qui manquent à Sour...

SOUR, Pour obscur, V. Sourn; pour sourd. V. Sourd.

SOURAGE, s. m. (sourádgé); sourage. Le résidu, ce qui reste au fond d'un vase quand on a versé le liquide qu'il contenait. Garc. V. Escourilhas.

Ety. du grec σωρός (sôros), amas, monceau, ce qui s'est amassé au fond du vase. SOURAMENT, d. m. V. Soulament.

SOURANA, s. f. (souráne). Nom qu'on donne aux lattes, à Colmars. V. Lata.

SOURAS, s. m. (sourás). Augm. dépr. de son, mauvais son de voix.

Marrit souras, son de voix qui annonce une mort prochaine ou une maladie grave. Ety, Ce mot est une altér. de sounas, mau-

vais son. V. Son, R.

SOURASTRA, s. f. (sourastre). Sœur d'un autre lit. Garc.

SOURBEIRETA, V. Sorbeirela et Sorb,

SOURBES, V. Sorbes et Sorb. SOURBIER, s.m. V. Sorbiera et Sorb, Rad.

SOURBIERA, V. Sorbiera et Sorb, R. SOURBIN, V. Sorbin et Sorb, R.

SOURBOUNA, s. f. (sourboune); Sorbona, port. Sorbonne, fameuse école de théologie de l'anc. univ. de Paris.

Éty. de Robert-Sorbon, qui en fut le fon-dateur, vers le milieu du XIII- siècle, en 1252.

SOURÇA, s. f. (source). Source, eau qui commence à sourdre, à sortir de terre pour prendre son cours, endroit d'où elle sort;

fig. principe, cause, origine. Éty. du lat. surgere, surrigere, lever, élever, surgicia, en basse lat. V. Surg, R. SOURCELARIA, Garc. V. Sourtilegi.

SOURCIER, s. m. (sourcié); MATOGOUE, BELIF, EMBELIFAIRE, PAYTILHIER, PACHILIER, MASC, PACHIGRIER, PACHIGRER, PATILIER, SUR-CHIER, ENCASTAINE, PACHINER, PACHINER, MAGIcres. Sorcier, magicien, celui qu'on croit s'ê-tre livré au démon et avoir fait un pacte avec lui, pour opérer par son secours, des prodiges et des maléfices.

Éty. de la basse lat. sortiarius. V. Sort, Rad.

M. Poumarède donne une autre éty. à ce mot, et le fait dériver de sourça, source, et de ier, parce qu'on a d'abord donné ce nom, dit-il, aux chercheurs d'eau ou hydroscopes.

SOURCIERA, s. f. (sourcière); masca, PAITILIERA, MAGA, MAISSA, MAICHA. SOFCIÈTE, magicienne, celle qui exerce le sortilège. V. Sort, R.

SÓURCIL, V. Celhas,

Éty.

Super cilium dicitur, quod supra cilium

SOURCILEGE, Garc. V. Sourtilegi. SOURD, sund, sounn, radical dérivé du lat. surdus, sourd, qui n'entend pas; qui ne rend point de son; couleur obscure.

De surdus, par apoc. surd, sourd; d'où: Sourd, Sourd-a, Sourda-ment, Sourd-itat Sourd-agna, Sourd-et, Sourd-ige, Sourd-ugi, Sourd-ina, Surd-itat, Sourn, Sourniera, Sourn-ois.

SOURD, DA, s. et adj. (sour, ourde); schourt Sordo, ital. esp. Surdo, port. Sord cat. Sourd, ourde, qui n'entend pas ou qui n'entend pas bien ; inflexible ; qui ne rend pas un son clair, en parlant des choses, qui est obscur, quand il est question du temps; dans cette dernière acception on dit plus communément sourn, sourne.

Ély. du lat. surdus, sourd et obscur, en parlant des couleurs. V. Sourd, R.

Sour-muet. V. Mut. SOURDA, s. f. (sourde). Plusieurs oiseaux portent ce nom, mais on le donne plus par-ticulièrement à la petite bécassine. V. Becas-

Ety. Parce que se laissant approcher de très-près, on a cru qu'elle n'entendait pas le bruit, qu'elle était sourde. V. Sourd, R.

SOURDA, s. f. M. d'Anselme dit que c'est le nom qu'on donne, en Languedoc, à la barge à queue noire. V. Bula et Sourd, R.

SOURDA, s. f. (sourde); caser. Nom qu'on donne, à Arles, au combattant ou paon de mer, Tringa pugnax, Lin. oiseau de l'ordre des Echassiers et de la fam. des Ténuirostres ou Rampholites (à bec grèle), dont la chair est délicate.

SOURDAGNA, s. f. (sourdágne), dl. Sourdaud, aude, homme, femme, qui est un peu sourd, qui entend avec peine.

Ety. de sourd. V. Sourd, R.

SOURDAMENT, adv. (sourdamein); Sordamente, ital. esp. Surdamente, port. Sourdement, d'une manière sourde; sig. d'une manière secrète et cachée.

Ety. de sourda et de ment. V. Sourd, R. SOURDATALHA, s. f. (sourdatáile). V. Soldatalha et Solid, R.

SOURDET, s. m. (sourdé). Nom qu'on donne, à Berre, Bouches-du-Rhône, au Solopaæ gallinacea, selon M. Porte. Voy. Becassoun.

Éty. Sourdet, un peu sourd, parce qu'on le lève difficilement, comme s'il n'entendait ni les chasseurs ni les chiens. V. Sourd, R.

SOURDEIS, d. béarn. sourcer. Pis, de mal en pis.

Tout qu'anabe sourdeys. Tout allait de mal en pis. Poés. Béarn.

SQURDIGE, s. m. (sourdidgé). V. Sour-

SOURDITAT, s. f. (sourdità); SURDITAT. Sordità, ital. Sordedad, esp. Surdeza, port. Surdité, infirmité naturelle ou accidentelle qui prive de la faculté d'ouir.

Ety. du lat. surditas, atis, m. s. Voy. Sourd, R.

SOURDINA, s. f. (sourdine); Sordina, ital. cat. esp. Surdine, port. Sourdine.

Éty. V. Sourd, R.

A la sourdina, A surdina, port. A la sordina, , esp. A la sourdine, secrètement sans bruit.

**SOURDRE, v. a.** (sourdré), d. des environs de Bordeaux. Relever. V. Surg, R.

SOURDUGI, s. m. (sourdúdgi); soundi-tat. Sordità, ital. Sordera, esp. cat. Sur-

deza et Surdidez, port. Surdité, privation plus ou moins complète du sens de l'ouie. V. Sourditat.

SOURELH, s. m. (soureil) SOURELHAIRE, (sourellairé),

SOURELHAR, (soureillá), et SOURELHAT, (sourcilla). Halé. Voy. Sol, R.

SOUREOU, (souréou). En dl. et m. V Soulelh, Soulelhaire et Sol, R.

Quioch dins lou vin et requioch au sourell Vous ai dich un, mellez n'en un parelh.

SOURET, s. m. (souré); sour. Nom qu'on donne, aux Martigues, à un filet du genre des bregins.

SOURETA, s. f. (souréte), dg. Chère sœur, petite sœur.

Éty. Dim. de sorre.

SOURETA, V. Souleta et Soul, R. SOURGIR, dl. V. Acampar.

SOURIAMI, s. m. (souriami). On le dit d'une personne qui traine la parole, qui pèse désagréablement sur les mois, c'est un terme de mépris.

SOURILHA, s. f. (sourille), dl. Petit lait. V. Gaspa.

SOURIN, s. m. (sourin). Sorte de filet en trémail qu'on tend pendant la nuit au moyen de bateaux, et dont on se sert aux environs de Nice; ses mailles sont simples et proportionnées à la grosseur des poissons que l'on veut prendre.

SOURINA, s. f. d. béarn. Petite sœur. V. Soreta et Sur.

SOURN, OURNE, adj. (sour, ourné); EMBRUHIT, EMBROUNCAT, EMBRUMAT. Obscur, ténébreux, on ne le dit qu'en parlant du temps et des appartements mal éclairés. V. Sourd.

SOURNACHOU, adj. et s. (sournátchou). Sournois. V. Sournois.

SOURNARAS, d. de Carp. V. Sournois. SOURNABUT, UDA, adj. (sournard, ude). Sombre, taciturne. V. Sournois.

SOURNETAS, s. f. pl. (sournèles). Sornettes, discours frivoles, bagatelles. Voy. Gandóisas.

SOURNIERA, s. f. (sournière); sousse BA. Obscurité, lieu ténébreux.

Ety. de sourn, obscur, et de la term. mult. iera. V. Sourd, R.

D'ounte deouria venir la clartal, ren la sourniera. Pr.

L'aigou que toumbou à broc et la grandou souraieres Permettrien pas de mettre un chin à la carrieron.

SQURNIERES, s. f. pl. (sournières). Heméralopie, maiadie des yeux ou affaiblissement de la vue, qui empêche d'y voir après le soleil couché.

SOURNOIS, OISA, adj. (sournós, óise); souroussus, souroussiou, soussiacesu. Sutor-nione, ital. Sournois, oise, personne cachée et dissimulée; morne; pensif, qui parle peu. . Sourd, R.

SOURNURA, d. de Carp. V. Sourniero. SOUROUMBRAR SE, v. r. (se souroumbra). Se mettre à l'ombre. Aub.

SOUROUMBROUS, OUSA, adj. (sou-

roumbrous, ouse). Sombre, ombragé, obs- 1 car. V. Oumbr, R.

SOUROUPÁR, v. a. (souroupá); souran, dl. Humer, sucer. V. Suçar.

SOURRAB, v. a. (sourrá), dl. Donner, desserrer des coups. Sauv.

Ety. Ce mot n'est probablement qu'une alter. de bourrar ou de fourrar. V. Rossar. SOURRETAS, V. Sorrelas.

SOURRIRE, v. n. (sourrire); Sorridere, ital. Sonreire, esp. Sorrir, port. Sourire, rire sans éclater.

Éty du lat. subridere, fait de sub, un peu, et de ridere, rire. V. Rir, R.

SOURRIRE, s. m. Sorriso, ital. Sourisa, esp. Sorriso, port. Souris ou sourire, action de sourire, le geste qui en résulte.

Éty. du lat. subrisus, m. s. V. Rir, R. SOURROUN, s. m. (sourroun), d. béarn. Au propre, sac de cuir, renfermant quelque marchandise précieuse ; fig. un trésor.

SOURTIDA, s. f. (sourtide); salida, salimba. Sortida, port. Sortie, issue, action de sortir. V. Sort, R.

SOURTIDURA, s. f. (sourtidure). Bouton, furoncie, élevure sur la peau qui se termine par suppuration.

Ety. de sourtida et de ura, chose qui est sortie. V. Sort, R.

SOURTILEGI, s. m. (sourtiledgi); sour, MASCARIA, SOURCELARIA, SOURCELEGE. Sortilegio, ital. esp. port. Sortilegi, cat. Sortilége, maléfice que l'on croit se faire par l'opération du diable.

Éty. Ce mot est dit pour sourcilegi, fait de sourcier. V. Sort, R.

SOURTIR, v. a. (sourtir); Sortire, ital. Salir, esp. Sahir, port. Sortir, v. n. passer du dedans au dehors ; être issu ; commencer à percer la terre, en parlant des semences, lever, pousser, germer.

Ety. du lat. sortiri, tirer au sort. V. Sort,

Rad. Henri Etienne le fait venir de foras-ire. Sortir est presque toujours neutre en francais et ne veut point de régime, ce qui fait commettre beaucoup de fautes.

Qu me sourtira de moun houstau, Tr. qui me chassera de ma maison, ou qui me fera sortir, etc., mais non qui me sortira? Leis boucas m'an sourtit, Tr. j'ai les lè-

vres enlevées ou soulevées.

S'en poou pas sourtir, il ne peut pas s'en tirer.

Sources aquel enfant, Tr. menez cet enfant dehors, et non sortez cet enfant.

Sourtez aquot de l'armari, Tr. tirez cela de l'armoire ou prenez cela dans l'armoire. Podi pas sourtir moun bras, Tr. je ne

puis pas tirer mon bras. Sourtez la lengua, Tr. tirez la langue, et non sortez la langue, comme le disent plu-

sieurs médecins. On dit cependant activement, sortir un cheval de l'écurie.

SOURTIT, IDA, adj. et p. (sourti, ide). Sorti, ie, qui est allé dehors : Boucas sourtidas, lèvres enlevées ou élevées, et non bouches enlevées comme le dit M. Gar. qui commet un provençalisme en en corrigeant un autre. V. Sort, R.

SOUS, prép. (sous); soura, chout, sous,

Éty. du lat. subtus.

SOUS, pron. poss. pl. m. dm. Ses, sous parents, ses parents.

SOUS, d. lim. Foucaud. Pour seul, V. Soulet et Soul, R.

SOUS, OUSSA, adj. (sóus, éusse). Sale, malpropre. V. Sale.

Ety. Probablement du lat. sus, cochon. V. Soulh, R.

SOUS-ARRENTAMENT, s. m. (sousarreintaméin); soumentament. Action de sous-arrenter.

SOUS-ARRENTAR, v. a. (sous-arreintá); sourrenter, donner à rente ce qu'on avait soi-même arrenté.

SOUSBARBADA, dl. V. Soubarbau. SOUSCAIRAR, v. a. (souscairá). En terme de maçon, éventer, lever une pierre.

SOUSCAR, v. n. (souscá); sousqueman, dl. Sangloter. V. Senglutar.

Ce mot signifie aussi pousser des soupirs, souffler; patienter, attendre; ranimer, Sauv. réfléchir, penser. Jasm.

SOUSCHAR, v. n. (soustsá), d. bas lim. Rêver, être distrait, laisser aller son imagination sur des choses vagues, sans aucun objet fixe; être irrésolu, en suspens, en doute.

Ety. Souschar, est une alter de soungear. V. Som, R.

SOUSCOUA, s. f. (souscoue). Croupière. V. Souta-coua.

SOUSCOUPA, V. Soucoupa.

SOUSCRICH, ICHA, adj. (souscritch, itche). Souscrit, ite.

Ety, du lat. subscriptus, de sub, dessous, et de scriptus, écrit, écrit dessous. V. Scriv. Rad.

SOUSCRIOURE, v. a. (souscriouré); Soscrivere, ital. Subscribir, esp. Subscriurer, cat. Subscrever, port. Souscrire, mettre son nom au-dessons de quelque écrit pour l'approuver.

Ety. du lat. subscribere, formé de sub, sous, et de escribere, écrire, écrire au-dessous. V. Scriv, R.

SOUSCRIOURE, v. n. Soscrivere, ital. Souscrire, consentir, approuver, faire une souscription, s'obliger d'avance. V. Scriv, Rad.

SOUSCRIPTION, s. f. (souscriptie-n); Soscrizione, ital. Subscripcion, esp. Subscripção, port. Subscripció, cat. Souscription, signature mise au bas d'un acte pour l'approuver, mais plus particulièrement, soumission qu'on fait d'avance, pour un livre, un journal, etc.

Ély. du lat. subscriptio, ionis, m. s. V. Scriv, R.

SOUSCRIPTION, s. f. (souscriptie-n); souscementum. Souscription, soumission par écrit que font des associés, de fournir une certaine somme pour l'édition d'un livre ou pour quelque autre entreprise.

Ély. du lat. subscriptio, inscription endessous, sous-entendu des conditions. V.

Scriv, R.

Les souscriptions pour la publication des livres commencèrent en Angleterre vers le milieu du XVIIme siècle, à l'occasion de

rang moins élevé. V. Souta.

l'édition de la bible polyglotte de Walton, qui a été le premier livre imprimé par sousqui a été le premier livre imprimé par sous-

> En France, ce fut la collection des antiquités du P. Montfaucon, qui fut la première

imprimée de cette manière.

SOUSCRIPTOUR, s. m. (souscriptour); Soscrittore, ital. Subscribiente, esp. Subscribente, port. Souscripteur, celui qui a

Ety. du lat. subscriptor, m. s.

SOUSDIACONAT, s. m. (soudiacona); soudiaconat. Suddiaconato, ital. Subdiaconato, esp. port. Sousdiaconat, le troisième des ordres sacrés, qui est au-dessous du diaconat.

Éty. du lat. subdiaconatus.

SOUSDIACRE, s. m. (sou diácré); sou-DIACEE Suddiacono, ilal. Subdiacono, esp. port. Subdiaca, cat. Sous-diacre, celui qui est promu au sous-diaconat, qui est au-dessous du diacre, ordre sacré qui donne la puissance de préparer les vases sacrés pour le sacrifice et la permission de chanter l'épitre aux messes solennelles.

SOUS-ENTENDRE, v. a. (sous-eintein-dré); Sottintendere, ital. Subentender, port. Sous-entendre, suppléer, entendre à demi mot. V. Tend, R.

SOUS-ENTENDUT, UDA, adj. et p. (sous-einteindu, úde); Subentendido, port. Sous-entendu, ue. V. Tend, R.

SOUSLEVAR, v. a. vl. Soulever. Voy. Soulevar et Lev. R.

SOUSOUMIAR, v. n. (sousoumiá). Geindre, Avr. V. Souinar.

SOUSPEAR, V. Souspesar et Pes, R. SOUSPESADA, s. f. (souspesade), d. bas lim. Volée de coups qu'on donne à quelqu'un. V. Rossada et Pes, R.

SOUSPESAR, v. a. (souspesá); souspias, SUSPESAN, SOUSPEAN. Sompesar, esp. Sospesar, cat. Soupeser, lever un fardeau avec la main, et le soutenir pour juger à-peu-près combien il pèse.

Éty. de sous, sub, presque, et de pesar. V. Pes, R.

SOUSPESAT, ADA, adj. et p. (souspesá, áde); Soupesé, ée. V. Pes, R.

SOUSPIAR, V. Souspesar et Pes, R. SOUSPICHA, s. f. (souspitche). En terme de jeu de cartes, talon. Avril. V. Souspien-

SOUSPIENCHI, s. m. (souspiènichi); restent lorsque chaque joueur a pris ce qui lui revient.

SOUSPICHOUS, OUSA, OUA, (souspitchous, ouse, oue); Sospettoso, ital. Sospechoso, esp. Suspetioso, port. Soupconneux, euse, qui est enclin à soupconner,

Ety. du lat. suspiciosus, m. s. V. Espect, Rad.

SOUSPIERAR, SE, v. r. (sé souspierá). Se soutenir, s'appuyer. Cast.

SOUSPIR, s. m. (souspir); Suspir, cat. Suspiro, esp. port. Sospiro, ital. Soupir,

inspiration lente, forte et longtemps continuée; effet et témoignage d'amour, de tristesse, etc. En musique, silence qui équivaut à une noire.

Ety. du lat. suspirium, m. s. V. Spir, 1

SOU

SOUSPIRAL, s. m. (souspirál), dl. Eventoir, ventouse de muid, Douj. V. Spir, R.

SOUSPIRANT, s. m. (souspirán). Soupirant, qui aime une semme et aspire à s'en faire aimer; amant.

Éty. du lat. suspirantis, gén. de suspirans, m. s. V. Spir, R.

SOUSPIRAR, v. n. (souspirá); Suspirar, cat. esp. port. Sospirare, ital. Soupirer, pousser des soupirs, pleurer, regretter.

Éty. de souspir et de la term. act. ar, ou du lat. suspirare. V. Spir, R.

SOUS-PREFECT, V. Souta-prefet. SOUSPRENDRE, V. Susprendre.

SOUSSE, OUSSA, adj. (soussé, ousse), dl. Sozzo, ital. Sucio, esp. Sujo, port. Sale, malpropre.

Ety. de sus, cochon. V. Soulh, R. SOUSSELAR, v. a. (soussela), dl. Chatouiller. V. Gatilhar.

SOUSSELEGUET, dl. et

SOUSSELEGUI, s. m. (sousselègui). Chatouillement. V. Gatilh.

SOUSSIDAR, v. a. (souicida), dl. Presser, solliciter.

Ety. Corrup. de sollicitare, lat.

SOUSSIGNAR, v. a. et n. (soussigna). Soussigner, mettre son nom au bas d'un

Ety. de sous et de signar, signer dessous. V. Šign , R.

SOUSSIGNAT, ADA, adj. et p. (soussignà. ade). Employé dans cette formule, je soussigné: Lou soussignat, le soussigné. V. Sign, R.

SOUSSINA, s. f. (soussine), et impr. SAUCINA, dl. Socine, en vieux français, boutique.

Éty, de la basse lat. socinum.

SOUSSOUIRA, V. Saussouira.

SOUST, sous-radical dérivé du lat. tegere, tego, couvrir, cacher, sub-lecto, sous-lect, soust; d'où: Sublus-stare, Soust-a, As-sousta, Soust-ar, Soust-at, As-soust-ar, As-soust-at, Sost-a.

SOUSTA, s. f. (sousle); souc, assousta. Abri, aire couverte où l'on renferme les gerbes dans la Haute-Provence; hangar.

Ety. du lat. sub tecto, sous le toit. Voy. Soust, R.

Se mettre à la sousta, se mettre à l'abri. V. S'assoustar.

Prendre à sousta, di. prendre à crédit. Aver le souste, d. bas lim. avoir de relais, n'avoir pas besoin d'une chose en ce moment.

SOUSTA, s. f. Corde qu'on met aux pieds des chevaux mechants pour les contenir.

SOUSTA, s. f. Grace, pardon, impunité, ménagement, Avr. chose qui protège, qui couvre. V. Soust, R.

SOUSTA, s. f. Soutien? anse de corde qui va de l'extrémité d'un courbet du bât, à l'autre, où l'on passe la liure? tourtouliera, qui fixe la charge. Avril.

SOUSTAR, v. n. (soustá), d. bas lim. Être élastique, revenir après avoir été fléchi ou comprimé: Aquel planchier sousta, ce plancher fait ressort.

SOUSTAR, v. a. md. Ne pas se servir

de quel que chose, ne pas l'employer, parc : Subterrano, port. Souterrain, lieu sous qu'on peut s'en passer : Pode soustar aqueous dez leidaurs, sirvez vous n'en, je n'ai pas besoin de ces dix louis servez vous en. Voy. Soust , R.

SOÚSTAR, v. a. (soustá), dl. Faire grâce, pardonner, V. Pardounar et Passar; donner du temps à un débiteur, menager. V. Assoustar.

Ety. de sousta, abri, protection, et de l'act. ar, ou du lat. subtus stare. V. Soust, Rad.

N'in vole pas soustar una, je ne lui en veux point passer, point mettre à couvert.

L'ai soustat tres meses, je lui ai donné un délai de trois mois.

SOUSTAR SE, v. r. (si soustá). S'abriter, V. Assoustar et Soust, R. Seconder ses cartes pour que l'adversaire ne fasse pas beaucoup de levées. Gar.

SOUSTAS, s. f. pl. (soustes), dl. La corde à Garrotter. V. Tourtouliera.

SOUSTAT, ADA, adj. et p. (soustá, áde), dl. Épaulé, soutenu. V. Assoustat et Soust, Rad.

Ai lou rei d'atous soustat, j'ai le roi d'atout gardé.

SOUSTEL, ELA, adj. vl. Subtil, ile. SOUSTELA, s. f. vi. Subtilité, finesse,

SOUSTENABLE, ABLA, adj. (soustenable, abla); Sostenibile, ital. Soutenable, qu'on peut soutenir, appuyer par de bonnes raisons ou par des preuves.

SOUSTENAMENT, s. m. (soustenaméin); Sosteniment, cat. Sostenimiento, esp. Sostenimento, ital. Soutenement, appui, soutien. V. Ten, R.

SOUSTENEIRE, s. m. (soustenèïré); soustenus, pasus. Sostenidor, cat. Sostenedor, esp. Souteneur, celui qui soutient un lieu de débauche; celui qui parie pour un autre au jeu, ou qui est de moitié pour la perte comme pour le gain; support, soutien. V. Ien, R.

SOUSTENEIRIS, s. f. (sousteneiris), dl. Nourrice d'emprunt qui donne le premier lait, en attendant la nourrice à demeure.

Ély. de soustenir et de eirir ; litt. celle qui soutient, qui aide. V. Ten, R.

SOUSTENGUT, UDA, adj. et part. de soustenir. Sostido, port. Soutenu, ue, qui se soutient; que l'on soutient ou encourage. V. Ten, R.

SOUSTENIR, v. a. (soustenir); sostenen. MANTENIA. Sostenere, ital. Sostenir, cat. Sostener, esp. Soster, port. Soutenir, porter, appuyer, supporter, assurer, affirmer, favoriser, substanter, en parlant des aliments, prendre le parti de quelqu'un.

Éty. du lat. sustinere, formé de sub, sous, dessous, et de tenere, tenir, coustenir, tenir par dessous. V. Ten, R.

Soustenir qu'auqu'un au juec, être croupier, jouer de moitié.

SOUSTENIR SE, v. r. Se soutenir, se tenir ferme sur ses jambes, avoir toujours le même crédit, la même autorité, se maintenir.

Aquella filha se sousten ben, cette fille se maintient bien pour son âge.

SOUSTERREN , s. m. (souterréin); OUIDE, OUIDE, SOUTEBBER. Sosterrano, ital. terre.

Éty. de sous et de terren, sous le terrain. V. Terr, R.

SOUSTET, ETA, s. m. et f. (sousie. éte). Appentis, petit hangar.

SOUSTIEN, s. m. (soustiein), Sosten, esp. Sostegno, ital. Sustento, port. Soutien, appui, protection, défense.

Éty. du lat. sustentatio, m. s.

SOUSTILHA, s. f. (soustille). Cale, coin, qu'on met pour empêcher un objet de vaciller ou pour le mettre de niveau.

SOUSTINA, s. f. (sousline); sagamous, sagma. Baquet ou tinette, qui sert à recevoir le vin au sortir de la cuve. Garc.

Ety. de sous et de tina, qu'on met sous la cuve. V. Tin, R.

SOUSTRACH, ACHA, adj. et p. (soustratch, atche). Soustrait, aite, enleve frauduleusement

Éty. Part. de soutraire. V. Tra, R. Faire una muralha per soustrach, sice une muraille par épaulée ou sous-œuvre.

SOUSTRACTION, s. f. (soustractio-n); SOUSTBACTIEN. Sollrazione, ital. Substraccion, esp. cat. Susbstração, port. Soustraction, action de soustraire, opération d'arithmeti-que qui consiste à ôter d'un nombre plus grand, un autre plus petit, exemple:

De. . . . . 4,682 4,324 Olez.. . . : Reste. . . . . 0.358

Ety. du lat. subtractionis. V. Tra, R. SOUSTRAIRE, v. a. (soustráiré); Sostrarre, ital. Substraer, esp. Substrahir, port. Solstraire, anc. cat. Soustraire, oler, enlever frauduleusement une chose de l'endroit où elle devait être ; on le dit aussi pour receler ce que les enfants ont volé à leurs parents.

Ety. du lat. subtrahere, formé de sub, sous, et de trahere, tirer, ôter. V. Tra, R. SOUSTRAR, v. n. (soustrà), dl. Faire la litière à des chevaux, à des bœufs, elc.

Ety de sous et de trar, jeter dessous. V. Tra, R.

SOUSTRAS, s. m. (soustras); t. de macon . Ach. V. Soustrach.

Éty. du lat. subtrahere.

SOUSTRE, s. m. (soustré), dl. Liuère qu'on fait à des animaux. V. Jas

Faire soustre d'argent, faire le prodigue, faire litière d'argent.

Ety. du lat. substernere, étendre, melire dessous.

SOUSTRE, (soustré). Juron adouci par

la suppression de l's initiale. SOUSTREGEAR, v. n. (soustredja).

Blasphèmer, jurer. Ety. L's initiale remplace dans ce mot, par

décence, l'f.

SOUSTRES, s. m. pl. (soustrés), dl. Planches ou bordages de l'auge à fouler les draps et qui lui servent de doublage.

On dit, selon la place que ses ais occupent : Soustre bas, soustre constier, et pour les planches du fond, lou grand soustre, Sauv.

SOUT, radical pris du lat. subtus, dessous, par-dessous, formé de sub, sous, et dérivé du grec ὑπὸ (hupo), m. s. par le changement de l'esprit rude en s et du π en b.

De sublus, par apoc. subl, par la suppr. du b, sut et sout; d'où : Sout, Sout-a, Souta-baile, etc., Sout-aire, Sout-ar, Soutana, Soulan-ela, Soul-ourun.

SOUT. V. à Sot... les mots qui manquent à Soul.

SOUT, s. m. vl. Sueldo, esp. Solde, soulte. V. Solid, R.

SOUT, syn. dl. de Pourciou, v. c. m. Ety. du lat. sus, cochon. V. Soulh, R. SOUT, s. m. vi. Sol, sou. V. Soon et

Solid, R.

sour, adj. et part. vl. Terminé; du lat. absolutus, libre, payé, ée; de solutus, m. s. V. Salv, R.

SOUT et

SOUTA, prép. (soute); Jour, dl. Sotto, ital. Sous, dessous, par dessous. V. Sous et

Ety. do lat. subter on subtus. V. Sout, R. ll signifie aussi bas, baissé, comme dans ces vers de Gros:

Lou paure diable s'en anavo. Testo soulo, balin, balan.

SOUTA, s. f. (soute). Soute, retranchements faits dans le plus bas étage d'un vaisseau, et qui servent de magasins pour les munitions, soit de guerre, soit de bouche.

Ely. du lat. sublus, sous, dessous. Voy. Sout, R.

SOUTA, vl. V. Solla.

SOUTA-ARRENTAR, v. a. (sout-arreintá). Sous-louer.

SOUTA-BAILE, s. m. (soute-bailé). Sous-baile; les bergers d'Arles donnent ce nom au sous-chef d'un troupeau, d'une cabane, à celui qui vient après le baile. V. Sout. SOUTA-BARBAN. V. Mangea-goulada.

SOUTA-COUA, s. m. (sóule-cóue); Solacola, esp. Croupière. V. Croupiera.

SOUTA-GOUAI, s. m. Cast. pour Soutacol. Bout saigneux.

SOUTA-GORGEA, s. m. (soute-gordge). Sous-gorge, lanière de cuir qui passe sous la gorge pour maintenir la bride à laquelle il est fixé par deux boucles, près du fronteau, au moyen de deux petites courroies qui tiennent à la tétière.

SOUTAIRE, s.m. (soutáire); casussaire. Plongeur, plongeon, celui qui fait le plongeon. Garc.

Ety. de soula et de aire; qui va dessous. V. Sout, R.

SOUTA-MAN, adv. (soute-man). Sousmain, en cachette, sans qu'on s'en aperçoive. **SOUTANA**, s. f. (soutane); Sotana, port. anc. esp. cat. Soulana, port. Soulane, habit long, à manches étroites, que portent

les prêtres catholiques. Ély. de l'ital. soltans, fait de sotto, sous, Parce que la soutane se porte sous le man-

teau et sous les ornements d'église. Voy. Sout, R.

lin'y a pas plus de deux cents ans que la soulane est réservée aux ecclésiastiques; avant ce temps, tous les gens de distinction en portaient. On croit que l'usage en est venu d'Orient, à l'époque des croisades.

SOUTANELA, s. f. (soutanèle); souta-WELLA. Solanela, cat. Solanello, ital. Solanilla, esp. Soutanelle, petite soutane, ou soutane courte que les ecclésiastiques portent en voyage.

Ety. de soutana et de ela. V. Sout, R. SOUTANOUN, s. m. (soutanoun). Nom qu'on donne, à Thorame, aux lambourdes. Ý. Lambourda.

Éty. Ce mot est probablement employé pour soutenoun, petit soutien.

SOUTA-PREFECT, s. m. (soute-prefet). Sous-préset, premier administrateur d'un arrondissement, sous la direction immédiate du préset. V. Sous-presect.

Les sous-préfets ont été créés par la loi du 17 pluviôse, an 8 de la république.

SOUTAR, v. n. (soula); sourceas. Plonger, nager entre deux eaux.

Ety. de soula, sous, et de ar. V. Sout,

SOUTAR, v. a. (soutá), dl. En terme de vigneron; couder un aventin ou une crossette au fond d'une fosse et les couvrir de terre.

Ety. de sout, dessous, et de l'act. ar, mettre dessous. V. Sout, R.

SOUTARAR, v. a. (soutará), dl. Dé-terrer. V. Desterrar et Terr, R.

SOUTA-VAN, (soute-van). Criblures. V. Moundilhas.

SOUTEGEAR, Garc. Itér. de Soular, v. c. m.

SOUTIER, d. bas lim. Sabotier. Voy.

SOUTIERA, s. f. (soutière), dl. Une

conserve, une cache à châtaignes. Éty. Alt. de souterra, sous-terre. Voy.

Terr, R. SOUTIOU, IOUVA, adj. (soutiou, iouve). Dangereux, dont il faut se mefier,

mauvais pas. Garc. Éty. du lat. subtilis, fin, rusé. V. Subtil,

Rad.

SOUTISA, V. Sotisa.

SOUTISAR, V. Sotisar.

SOUTOUN, s. m. (soutoun). Plongeon que l'on fait en nageant. Garc.

SOUTOURNIN et

SOUTOURNIOU, adj. (soutournin et soutourniou). Sournois, laciturne, sinistre; il est l'opposé de jovial. Garc. V. Sournois et Saturnin.

SOUTOURNIOU, V. Soularas.

SOUTOURUN, s. m. (soutourun). Effondrilles, ce qui reste d'épais au fond des vases qui contenzient quelque liquide.

Ety. de souta, dessous, au fond. V. Sout, Rad.

SOUTRAN, adv. (soutrán). En haut.

SOUUIRAN, ANA, adj. anc. béarn. Souverain, aine. V. Super, R.

SOUV, sov, radical formé du lat. subinde, bientôt, ensuite, bientôt après, d'où l'italien sovente, souvent.

De subinde, par apoc. sub, et par le changement du b en v, suv, souv; d'où : Souvend eira-ment, Souv end-eira, Souv-en-iel, Souv-ent, Sov-en, Sovend-ar, Sovend-eiramen, Sovend-ier, Soven-eiru-men, Sovent.

SOUVENDEIRA, adj. vl. Fréquent, assidu: Prigueira souvendeira, prière assidue ou perseverante. V. Souv, R.

SOUVENENGI, s. f. (souvenèinci); sou-VENERGA, SOUVERENCIA, EMEMBRANÇA. SOVE-nenza, anc. cat. Souvenenza, ital. Souve-nance. mémoire, souvenir. V. Ven, R.

SOUVENER, dl. V. Souvenir. SOUVENIEL, ELA, adj. (souvenièl, èle). Souvent répété, suvent renouvelé. Garc.

Ety. de souvent, souvent. V. Souv, R. SOUVENIR, s. m. (souvenir); Souvenir, ital. Souvenir, action de la mémoire par laquelle on se ressouvient. V. Renembrança et Ven, R.

SOUVENIR SE, V. F. RECOURDARSE, RECOR-DAR SE, BEMARARSE , BOUVERER SE , LEMBRER SI EPEMBEAR SE, RAMESTAR SB. SC SOUVERIF, AVOIT mémoire de...

Ety. du lat. subvenire (venire sub), se pré-senter à l'esprit, à la memoire. V. Ven, R.

On dit je m'en souviens et je me le rappelle, et non je m'en rappelle, faute trèscommune.

Vautres vous en souvengue, je vous prends à témoin, qu'il vous en souvienne.

SOUVENT . adv. (souvein); Sovente, ital. Sovint, cat. Souvent, fréquemment, plusieurs fois, en peu de temps.

Ely. du lat. sope ou subinde. V. Souv, R. Souventeis fes, frequemment, souvent. SOUVEREN, ENA, s. (souverein, eine);

Sovrano, ital. Soberano, esp. port. Souverain, aine, celui, celle en qui réside la souverainete; empereur, roi, reine.

Ety. du lat. supremus, m. s.

SOUVEREN, ENA, adj. V. le mot cidessus. Souverain, aine, absolu, indépendant, qui a rapport à la souveraineté; qui surpasse tous les autres; très-excellent en son genre ; très-efficace.

SOUVERENAMENT, adv. (souverenamein); Sovranamente, ital. Soberanamente, esp. port. Souverainement, avec une puissance absolue.

Ely. de souverena et de ment, d'une manière souveraine. V. Super R.

SOUVERENETA, s. f. (souverenetà); Sovranita, ital. Soberanidad, esp. Sobe. rania, port. Souveraineté, qualité, autorité du souverain; puissance souveraine.

SOUVIRAN, ANA, s. et adj. anc. béarn. Soberano, port. Souverain, aine. V. Super,

SOUVIRANITAT, s. f. anc. béarn. Soberania, port. Souveraineté. V. Super, R. SOUY, di. Je suis. V. Sion.

SOUYARDA, V. Soulharda et Soulh, Rad.

SOUYRASSA, s. f. (souirásse), dl. Cri que font les bergers pour épouvanter le loup. Peyrot.

Éty. de souy, cochon, et de l'augm. dépr. assa, gros cochon. V. Soulh, R.

SOUYSSIDAR, v. a. (souïssidá), dl. Solliciter. V. Soullicitar.

# SOV

SOVEN, vl. V. Soveni et Souv, R. SOVENDANSA, s. f. vl. Multitude, concours. V. Souv, R.

SOVENDAR, v. a. vl. Dire fréquemment, répéter souvent. V. Souv, R. SOVENDEIAR, vl. V. Sovendejar.

SOVENDEIRAMEN, adv. vl. V. Sovendierament.

SOVENDEJAR, V. a. VI. SOVERDEYAR. Sovintejar, cat. Mentionner souvent, répéter, redoubler.

SOVENDEJAR, V. a. VI. SOVENDELAR. SOVEMBEYAR. Sovintejar, cat. Répéter, mentionner, doubler souvent. V. Souv, R.

SOVENDET, adv. vl. sourre, sourt. Fréquemment. V. Sovendeiramen et Souv, Rad.

SOVENDEYAR, vl. V. Sovendejar. SOVENDIER, IERA, adj. vl. soendies. Assidu, fréquent, ente, journalier, redoublé,

assidu. V. Souv, R.

SOVENDIERAMENT, adv. vl. soven-DELBAMENT, SOENDERRAMENT. Soventemente, ital. Souvent, fréquemment.

SOVENEIRAMEN, adv. vl. Souvent. V. Souv, R.

SOVENH, s. m. vl. Souvenir, souvenance.

SOVENIR, vl. V. Souvenir.

SOVENT, adv. vl. soven, soen. Sovin, cat. Souvent. V. Souvent.

Éty. du lat. subinde. V. Souv, R.

SOVERANITAT, s. f. anc. béarn. Soberania, port. Souveraineté. V. Super, R.

SOVINA, adj. vl. Sur le dos.

Ety. du lat. supina.

SOVINENS, adj. vl. Mémoralif, qui se souvient. V. Ven, R.

SOVINENSA, s. f. vl. Sovenenza, anc. cat. Sovvenenza, ital. Souvenance, souve-

SOVINENZA, vl. V. Sovinensa.

# SOY

SOYA, (sóye), sorte d'impér. du verbe ser, être, soit, peu importe, il marque le consentement ou l'indifférence.

Ala soya lessa, mots que prononcent les mariniers pour régler leurs mouvements et faire effort ensemble. Ils sont imités des Grecs αλλα σοι αλεξο (alla soi alexo), que les matelots de cette nation prononçaient dans les mêmes circonstances, scion l'auteur de la St. des B.-du-Rh.

SOYA, s. f. dg. V. Seda. SOYMAR, v. n. vl. Songer, rever. Éty. Alt. du lat. somniare. V. Som, R. SOYME, s. m. vl. Songe. Ety. Alt. du lat. somnium, V. Som, R. SOYSSEBRE, vl. V. Soissebre.

SOZ, prép. vl. V. Dessous. SOZA, adj. f. Souillé, ée. Ety. du lat. sus, cochon. V. Soulh, R. SOZABAT, s. m. vl. Sous-abbé. SOZER, s. m. vi. sogne, suegne. Sogre, cat. Suegro, esp. Sogro, port. Suocero, ital.

Beau-père. Ety. du lat. socer, m. s.

SOZMOVER, v. a. vl. sozmover. Soulever

SOZMOVRE, vl. V. Sozmover.

# SDA

SPADAN, s. f. vl. Épée.

Ety. du lat. spatha, m. s. V. Espad, R. SPARADRAP, s. m. (sparadrá). Sparadrap ou toile à Gautier, toile, peau, papier ou taffetas, enduit d'un emplatre agglutinatif.

Ety. du lat. sparadrapum, m. s. V. Drap

Gautier est regardé comme l'inventeur de cette toile emplastique.

SPARCEOU, V. Esparceou.
SPARCET, V. Esparcet.
SPARGA, V. Esparga.
SPARGOULA, V. Espargoula. SPATUM, s. m. vl. V. Espatula.

SPECIA, vl. V. Especia. SPECIAL, adj. vl. V. Especial. SPECIALMENS, adv. vi. et SPECIALMENZ, vl. V. Specialmens. SPECIE, s. f. d. vaud. Apparence. Ety. du lat. species, m. s.

SPECIFICAMENT, adv. vl. Specificamente, ital. Especificadament, cat. Especificadamente, esp. Especificamente, port. Specisiquement. V. Spect, R.

SPECIFICAR, vl. V. Especifiar et Espect, R.

SPECIFICATION, s. f. vl. Specificazione, ital. Especificacion, esp. Especificació, cat. Especificação, port. Specification. V. Espect, R.

SPECITUT, s. f. vi. Epaisseur.

Ety. du lat. spissitudo, m. s.

SPECT, ASPECT, ESPEC, ESPECT, radical pris du lat. specio, ere, spectum, voir, regarder, faire attention, dérivé du grec σχοπὸσ (skopos), but auquel on tend, qui examine, qui guette, d'où σχοπεω (skopéd), voir, examiner, attentivement, d'où, species, espèce, qui se voit, forme, speculari, spéculer, être en védette, faire le guet; speculatio, spéculation, observation; spectrum, spectre; spectaculum, spectacle; inspector, inspecteur; inspectio, inspection; aspicio, voir, regarder, specificare, respectus.

De scopos, par apoc. scopo; d'où: Microscopo, Tele-scopo.

De spectum, par apoc. et addition de e prépositif, espect; d'où : Espect-acle, Espectalour.

De species, ce qui se voit, forme, figure, espèce, par apoc. et add. de e, espec; d'où : Espeç-a, Espeç-as, Especi-al, Especiala-ment, Especi-as, Espec-is, Espess-ier.

De specificare, rendre espécial, par apoc. et addition de e, especific; d'où : Especifi-ar Especifi-al, Especifique.

De spectrum, par apoc. et addition de e: Espectr-o, Aspectr-o, Espetacl-e, Espetaclas, Espetacl-ous.

De aspectum, suppression de aspicio, par spoc. aspect; d'où : Aspect, Especul-aire, Especul-ar, Especul-ation, Especul-atour.

De respectus, par apoc. respect; d'où: Respect, Respect-able, Respect-ar, Respectif, Respect-uous, Respectuousa-ment.

De suspicere: Suspectum, Soupçonner, Soupe-oun, Soupeoun-ar, Soupeoun-at, Sospeis-o, Sospeisson, Sospeit-os, Sospechos, Sospich-os, Espic, Espic as, Espicier, Espic-is, Espissia, Su-spic-ion, Expect-ativa, In-spect-ion, In-spect-our, Especi-fica-ment, Especific-ar, Especification, Su-spect, Suspect-ar, Su-spect-at.

SPECTAR, v. n. vl. Espectar, cat. Spettare, ital. Concerner, regarder.

Ety. du lat. spectare, m. s. SPECULACIO, s. f. vl. V. Especulation.

SPECULAR, adj. vl. Especular, anc. esp Spéculaire, transparent.

Éty. du lat. specularis, m. s. SPECULATIU, vl. V. Especulatiu. SPELUNCA, s. f. vl. Speluncha, anc. cat. Espelunca, port. Spelonca, ital. Caverne.

Etv. du lat. spelunca, m. s. SPELUNCAL, adj. vl. Caverneux. SPERANCZA, s. f. el

SPERANSA, s. f. vl. Attente. V. Espe-

SPERDAL, s. m. vl. Soupiral. SPERIENSA, s. f. vl. V. Experiença. SPERIT, vl. V. Esprit. SPERITAL , vl. V. Espirituel.

SPERMATIC, ICA, adj. Espermatico, esp. port. Spermatico, ital. Spermatique. Ety. du lat. spermaticus, m. s.

SPERMATIZAR, v. n. vl. Ejaculer. SPERT, adj. vl. Tôt, vite. Mé spert que me tard, vi. béarn. plutôt que plus tard.

# SPH

SPHERA, s. f. (esphère); ESPHERA. S/era, ital. Esfera, esp. port. Sphare, all. Sphere, machine ronde et mobile composée de divers cercles qui représentent le cours des astres dans le ciel, on l'appelle aussi sphère armillaire.

Éty. du grec σφατρα (sphaira), globe, sphère.

Les Egyptiens en connaissaient déjà l'usage et ils les enfermaient dans des coffres appelés comasteria, selon Saint Clément d'Alexandrie.

En 1790, M. Major, de Bar-le-Duc, présenta à l'assemblée constituante, une sphère mouvante, représentant le véritable système du monde, dans lequel le soleil est au centre,

SPHEROMETRO, s. m. (sphéromètre). Instrument imaginé dans ces derniers temps par M. Cauchoix, pour mesurer la courbure d'une surface et principalement celle des verres d'optique. Dict. Techn.

Ety du grec σφατρα (sphaira), sphère, et μέτρον (métron), mesure.

SPIA, s. f. vl. Epi. V. Espiga et Espic, Rad.

SPIC, s. m. vl. spice. Epieu, trait, javelot,

Ety. du lat. spiculum. SPINOS, OSA, adj. vl. V. Espinous el Espin, R.

SPIR, ESPIR, ASPIR, ESPRIT, ESPERIT, Tadical dérivé du latin spirare, spiro, spiratum, souffler, prendre haleine, respirer, aspirer, désirer, probablement pris du grec σπαίρω (spairô), palpiter, avoir la respiration gênée, rendre le dernier soupir, ou de σπάω (spaò), altirer, humer, et de ἄερα (aera), l'air, d'où spiritus, souffle, esprit; aspirare, aspirer, faire effort pour approcher; conspirare, souffler ensemble, conspirer; inspirare, inspirer; respirare, respirer; suspirare, soupirer; espirare, expirer: Esprit-as, Espr-it, Esprit-oun, Spril.

De aspirare, par apoc. aspir; d'où: Aspir-ar, Aspir-ant, Aspir-ation, Tran-spir-

ar, Tran spir-ation.

De spiritus, par apoc. et add. de e, esprit Esprit-al, Esprit-oun, Espir-a, Espir-ar, Espir-al, Espir-au.

De espirit, par le changement de e en i, esperit; d'où : Esperit, Esperit-au.

De conspirare, formé de cum, de spirare, par apoc. counspir; d'où : Counspir-ar, Counspir-ation, Counspir-atour.

De expirare, par apoc. et suppression de s, expir; d'où : Expir-ant, Expir-ar, Expir-alion.

De respirare, par apoc. respirar, respir; d'où: Respir-acio, Respirar, Respir-alion, So-spir, Sos-pir-aire, So-spir-alh, Sospir-ar, Sou-spir, Sous-pir-ar, Souspirant, Souspir-al.

SPIRIT, vl. Spirit, cat. V. Esperit et

Espir, R.

SPIRITUA, adj. d. béarn. Spirituel. V. Spirituel et Spir, R.

SPLANDRE, v. n. vl. Esplender, anc. esp. Splendere, ital. Resplendir, briller.

Etv. du lat. splendere, m. s.

SPLANDRES, s. vl. Splandeur, éclat. SPLEC, s. m. vi. Exploit, outil, instru-

SPLEND, SPLAND, radical dérivé du latin splendor, éclat, lustre, d'où splendidus,

splendide.

De splendor, par apoc. splend; d'où: Re-splend-ensa, Re-splend-ir, Re-splend-

De splend, par le changement de e en a, spland; d'où : Re-spland-ent, Re-spland-ir, Re-spland-issa-ment, Re-splandiss-ent, Respland-or, Re-spland-res.

SPLENDOR, vl. V. Esplendour. SPLENDOR, s. f. vl. V. Esplendour. SPLENEZIA, s. f. vl. Splénite, maladie de la rate.

Éty. du lat. splen, la rate.

# SPO

SPONDA, s. f. vl. Bord du lit. V. Esponda.

SPONDILH, vl. V. Espondilh. SPONGIOS, adj. vl. V. Espongios et

Espounga.

SPONGIOZITAT, s. f. vl. Spongiosité, qualité spongieuse. V. Espounga, R.

SPONJA, s. f. vl. Eponge. V. Espounga et Espounga, R.

SPONZIA, s. f. vl. V. Esponga el Espounga.

SPORTA, s. f. vl. V. Esporta.

SPORTELLA, s. f. vl. V. Esportella. SPOST, adj. et p. d. vaud. Exposé, ée.

SPRES, SPREZA, adj. d. vaud. Exprès, expresse.

Éty. du lat. expressus, clair, manifeste. SPRIMAR, V. Exprimar. SPRIT, vl. V. Esprit et Spir, R.

SPUCZA, s. f. vl. Crachat. SPUMA, s. f. vl. V. Espuma el Escuma. SPUMOS, OSA, adj. vl. Ecumeux, euse. Ely. du lat. spumosus, m.s. SPUT, s. m. vl. Crachat. Sput venal, mauvais crachat.

SQUALQUEIA, adj. et p. Foulé, ée. SQUERRA, anc. d. lim. Gauche. Dessus, dejouts, a dreto a squerro. SQUIAR, v. a. vl. Esquiver. V. Esqui-lhar et Esquif, R.

SQUILLA, s. f. vl. ESQUILA. Scille, plante. V. Scilla.

**SQUIVOLMENT**, adv. d. vaud. D'une manière détournée. V. Esquif, R.

SSIA, vl. Soit.

# ST

ST, t. indéclinable. St, silence, chut, ne dites mot. V. Sist, R.

# STA

STA, pr. vl. Cette. V. Esta et Aquesta. STABAT, s. m. (staba). Stabat mater, bymne en l'honneur de la Sainte-Vierge, composée vers le XIVme siècle, par Jacoponus, de l'ordre des frères-mineurs Franciscains.

Ety. de stabat, premier mot de l'hymne. V. Est, R.

Les célébres compositeurs Pergolèze et

Hyadin, l'ont mise en musique. STABILIMENT, vl. V. Establiment et

STABILITAT, s. f. vl. V. Estabilitat

STABLAMENT, adv. vl. Establement, cat. Establemente, esp. Solidement, d'une manière stable. V. Est, R.

STABLE, ABLA, adj. vl. Stable. V. Estable et Est , R.

STABLIMENT, vl. V. Establiment et Est, R.

STABLIR, vl. V. Establir et Est, R. STABOZIR, vl. V. Estabordir.

STACIONARI, adj. vl. Estatiounari. V. Est, R.

STADI, s. m. vl. V. Estadi. STADIS, adj. Stationnaire. V. Estadis. STAGES, s. m. vl. Demeure, résidence. V. Est, R.

STAGNAR, vl. V. Estagnar, Estamar et Estam, R.

STAINGNAR, vl. V. Estagnar et Estam, R.

STAMPIDA, s. f. vl. Sorte de poésie. STAN, vl. Ils ou elles sont : demeurent, restent en repos.

STANC, s. m. vl. Elang; je reste. V. Estang et Est , R.

STANCA, vl. V. Estanca et Est, R. STANÇA, s. f. (stance); Stanza, ital. Stance, strophe ou couplet d'un ouvrage de poesie, composé de 4, 6, 8 ou 10 vers, renfermant un sens complet.

Éty. du lat. stantia, pour statio, repos, dérivé de stare, s'arrêter, parce qu'on s'arrête ainsi que le sens, après chaque stance.

V. Est, R.

Quoique les troubadours aient souvent employé ce genre de poésie qui se prête plus que tout autre au chant, il paraît que les poëles français n'en ont fait usage que sous le règne de Henri III, en 1580. Les plus anciennes stances françaises, connues, étaient de Jean de Lingendes, natif de Moulins.

Gros, poëte provençal, a fait des stances contre la poésie qui mériteraient le nom d'ode. Nous nous contenterons d'en citer quelques-unes qui donneront envie de connaltre les autres.

> Divinitas doou permesso, Vous disi adieou per toujour. Plus ren per vous m'intéresso Renounci à vouestreis favour. Laissi à de cervellos fouelos Courre, escala vouestrei couellos Eme uno lyro à la man. Aimen uno resoun puro, Pensen coumo la naturó, Et parlen coumo pensan.

Lou son d'un vers pren l'oourilla, Lou couer n'es souven sesi La rimo flato, revillo, Soun harmounie fa plési. Mai puis estou grand lengagi Compto per tout avantagi De mois sooudas un per un; Terrible esfort d'uno veno, Que douno après tant de peno, Pauc de fuec et fouesso fum.

Mai que fau qu'extravaganço! Attaqui la pouesio, Et m'en siervi em'assuranço, Coumo s'elle mi plaisio. Noun, noun flato plus moun amo, Es uno mourento flamo D'un mouc que va s'amusea, Se l'aimavi, la delesti; Rimi enca'un coou, puis m'arresti, Per jamai plus li pensa.

STANH, et STANI, s. m. vl. Estany, cat. Etain. V. Estam.

STAPHIZAGRIA, s. f. vl. Staphisaigre. Ely. du lat. staphisagria, m. s. formé du grec εταφις, grappe de raisin sec, et de αγρια, sauvage, à cause des grains secs et ridés de cette plante.

STAR, vl. Star, cat. Etre. V. Estar. STARDA, s. f. vl. Uutarde.

STAT, vi. V. Estat et Etat. Stat n'aurai, je me serai abstenu. STATER, s. m. vl. Statère, sorte de

monnaie.

Éty. du lat. stater.

STATIO, s. f. vl. V. Estatio, Estation et Est, R.

STATISTICA, s. f. (statistique). Statistique, partie de l'économie politique qui considère un Etat, une contrée sous ses rapports agricoles, industriels, commerciaux, etc. l'ouvrage qui en traite.

Ety. du lat. status, état, situation. V. Est,

Rad.

Il paraît que M. Achenwal, professeur à l'université de Gottingue a créé le mot statistique pour un ouvrage qu'il publia en 1768. La science en elle-même a pris naissance en Angleterre.

STATUIR, an. pr. V. Estatuar et Est.

Rad.

STATURA, vl. V. Estatura et Est, R. STATUT, vl. V. Estatut. STAUC, vl. Je suis, il ou elle fut.

STE, troisième personne du singulier de l'impératif (stè). On se sert de ce mot pour commander à une bête de somme de s'arrêter.

Éty. de l'impératif siste, du v. sister, arrêter. V. Sist, R.

STEINH; vi. Il ou elle s'étouffe, s'é-

STELA, vl. V. Estela.

STELETA, s. f. vl. Petite étoile.

Ety. de stela et du dim. eta. V. Estell, R. STELLA, VI. V. Estella.

ESTELA JORNANS, étoile du matin. Voy. Estel, R.

STENEER, v. a. vl. Éteindre, étouffer; mourir.

Ety. du lat. extinguere, m. s.

STENIR SE, v. r. d. vaud. V. Abstenir s'. et Ten, R.

STENOGRAPHIA, s. f. (stenougraphie). Sténographie, art d'écrire par abréviation, on aussi vite qu'on parle. V. Tachigraphia et Okygraphia.

Éty. Ce mot est nouveau; il se compose du grec στενός (stenos), étroit, serré, et de γράφω (graphô), j'écris. V. Graf, R.

Cet art, déjà connu des Grecs et des Romains fut, pour ainsi dire, inventé en France en 1776, par Coulon Thevenot, qui recut, dix ans après, l'approbation de l'Académie des sciences. Samuel Taylor, anglais, en imagina un semblable, en 1782, et M. Bertin l'importa en France, en traduisant de l'anglais, l'ouvrage de Taylor, en 1804. Il l'appropria à la langue française et il l'améliora sous plusieurs rapports.

Titus s'était habitué à écrire aussi vite que la parole, au moyen d'abréviations. Titron, affranchi de Cicéron, contribua beaucoup à persectionner, chez les Romains, la sténo-

graphie.

STERCORA, s. f. vl. Fumier.

Ety. du lat. stercus, stercars. STERROTYPO, YPA, adj. (stereotype). Terme d'imprimerie, qui se dit des livres stéréotypés ou imprimés avec des formes ou planches solides.

Éty. du grec στερεὸς (steréos), solide, et τύπος (typos), type, caractère. Stéréotyper, faire des formes solides.

Stéréotypes, imprimés en stéréotypes. Stéréotypie, l'art de stéréotyper.

Herran, mécanicien, imprimeur et fondeur à Paris, inventa la stéréotypie, le 22 décembre 1797, un nouveau procédé, en 1804, et enfin, un autre en 1821, au moyen duquel on peut fondre les caractères en planches solides, sans les composer avec les caractères mobiles d'abord, et les réunir ensuite; Firmin Didot perfectionna ce procédé.

STERILITAT, vi. Sterilitat, cat. V. Esterilifat.

STERLAMENT, adv. dg. ?

L'ayre à muchat ta sterlamens Lous delicis de sa presencio. D'Astros.

STERLIS, s. m. pl. vl. Sterlings. STERN, s. vl. Trace, vole, sentier.

STIBI, s. m. vl. Stibio, ital. Antimoine. Éty. du lat. stibium , m. s.

STIER, d. vaud. Excepté.

STILLA, s. f. vl. Stilla, ital. Stille, goulle.

Gota, es ditas tilla quan distilla cazen, on pren so nom, Eluc. de las Propr. d'on pren so nom,

STILLICIDI, s. m. vl. Estillicido, esp. port. Gouttière.

Ety. du lat. stillicidium . m. a. STILO, s. m. vl. Péristyle.

STING, instina, istia, radical pris du latin stinguere, stinguo, stinctum, poindre, piquer, effacer en faisant des points, et dérivé du grec στίγμα (stigma), marque, ou de στιγμή (stigmė), point, formė de στίζω (slizd), piquer, pointiller; d'où : instigare, piquer dans, stimuler, instiguer; instinctus, piqure ou imitation qui porte à , instinct; distinguere, marquer, distinguer; extinguere, esfacer par des points ou autrement, élein-

De distinctum, par apoc. Distinct-ion, Distinct, Distincta-ment, Distinct-if.

De distinguere, par apoc. disting; d'où: Disting-ar, Distinzion, Disting-ir.

De instigare, exciter, animer, porter, encourager; par apoc. insling, et par suppr. de n, istig; d'où: Istiga-ment, Istig-ansa, Islig-ar, Islig-ador, Isligu-alio.

STIPENDIC, s. m. vl. Estipendi, cat. Estipendio, esp. port. Stipendio, ital. Sol-

de, paye.

Éty. du lat. stipendium , m. s. STYPIC, adj. vl. et

STIPTIC, vl. V. Estiptic.

STIPTICAT, s. f. vi. Estipticidad, esp. Stiticità, ital. Qualité de ce qui est stiptique, astringent.

STIPULA, s. f. vl. Fétu, chaume, paille. Ety. du lat. stipula, m. s.

STIPULACIO, et STIPULAR, V. Estipular.

STIPULATIO, s. f. vl. V. Estipulation.

STIPULAZO, vl. V. Estipulation. STIPAL, s. m. vl. Bottine, guêtre, gamache, tricouse.

# STO

STOBI, Vagues, longues et hautes après une tempête.

STOBLA, vl. V. Estoubla. STOCOFIC, V. Estoche.

STOMAC, s. m. vl. Estomac. V. Estoumac.

STOPA, vl. V. Estoupa.

STOPACI, s. f vl. Topaze. V. Topaza. STOPADA, s. f. Stopada, cat. esp. port. Étoupée, poignée, tampon d'étoupe.

STORAC, vl. et STORAX, s. m. vl. storac. V. Estoraz. STORIA . s. f. vl. V. Histori,

STORNUDAB, v. n. vl. V. Esternudar el Estern, R.

STORNUTACIO, vl. V. Externulatio et Esternut.

Ety. du lat. sternutatio, m. s. V. Estern,

### STR

STRADIER, vl. V. Estradier. STRAIGNAT, adj. et p. vl. Effarouché.

Ety. de extraneus, étranger, parce qu'un animal qui se trouve dans un lieu où il est étranger paraît toujours effarouché. V. Estran, R.

STRANCI, V. Estrancit. STRANCINAR, V. Estrancinar. STRANG, adj. vl. Farouche, sauvage.

V. Straignat et Estran, R. STRANGLAR, vl. V. Estranglar. STRANGURIA, vl. V. Estranguria.

STRANI, adj. vi. Estrany, cat. Voj. Estran et Estran, R.

STRASSAR, v. a. vl. Déchirer, mettre en pièces.

STREGLIA, s. f. (strèillie). Nom nicéen du surmulet. V. Rouget-de-roca.

Éty. de l'ital. triglia, nom de ce poisson. STREGN, ASTRING. ESTRECE, RETRIGU, 10-

TRICH. TRANS, radical pris du latin stringere, stringo, strictum, serrer fortement, étreindre, dérivé du grec στραγγεύω (straggend), tordre, presser, d'où stringens, astringent; strictus, étroit; adstringere; astreindre; strigil, étrille.

De stringere, par apoc. stringer, par metath. du g, strigner, par add. de e init. estrigner et estregner, par métagr. de i en e; d'où: Estregner, Re-stregner, Cons-

treng-er, Re-stregn-eire, Re-strenge-ment.
De strictum, par apoc. strict, par add. de e init. estrict, et par changement de i en e et de ci en ch, estrech; d'où: Cou-strech, De-stret, Estrech, Estrecha-ment, Estrechan, Estrech-oun, De-strech, Re-strench, Coun-strench-a, De-streh-a, De-stregner, De-streila-ment, Coun-stregner, Cou-stregner, De-stregn-er, De-stregn-eire, Destreni-ar.

De strigil, par suppr. du dernier i, strigi, changé en h, strilh, et paradd. de e init. estrilh; d'où : Estrilh-a, Estrilh-ar, Estrilh-ada, Estrelh-a, Re-strict-io, Re-strict-ion, Transin-ar, Trans-ir, Trans-is, Trans-il.

STREINER, v. a. vl. Jeter par terre. Éty. du lat. sternere, jeter par terre, dérivé du grec στορνέννύω (stornennuó), m. s. STRENGA, vl. Il ou elle lie, presse, serre.

STRIBOT, V. Estribot. En vl. sorte de poésie.

STRICTURA, s. f. vl. Strettura, ital. Ligature.

Ety. dn lat. strictura , m. s. STRIDOR, vl. V. Estridor.

STRIGLIONE, s. m. (strilgioné); morri, B.-du-Rh. Nom niceen du cyprin chub, Cyprinus chub, Pennant, poisson de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Gymno-pomes (à opercules nus), commun dans la Taggia , selon M. Risso.

STRONTIANA, s. f. (estronciáne). La strontiane ou protoxyde de strontium, est un métal oxyde que l'on a longtemps regardé comme une terre, ensuite comme un alkali et confondue avec la baryte. On la trouve dans la nature en état de sulfate et de carbonate; dégagée de ses acides, elle est composée en poids, de :

Strontion, métal. . . . 84, 55. Et d'oxygène. . . . 15, 45.

Éty. de Strontian, en Ecosse, pays où elle a été trouvée pour la première fois, par Klaproth de Berlin, en 1792.

Sir. H. Davy est le premier qui ait réduit l'oxyde de la strontiane en métal, au moyen de l'électricité voltaïque.

STROPI, vl. V. Estropi.

STRU, radical dérivé du latin struere, struc, structum, bâtir, dresser, arranger, construire, probablement formé de strues, amas, monceau, que Vossius pense être une contraction du grec στερεόω (stéréoô), rendre solide, fortifier, consolider, d'où les sous-radicaux latins, structura, structure; construere, construire; constructa, construction; instruere, instruire; instrumen-tum, instrument; obstruere, obstruer; obstructio, obstruction; industria, industrie.

De struere, par apoc. stru; d'où: Coun-stru-ire, Coun-stru-it, Des-tru-ire, Destruss-i.

De industria, industrie, formé de indu, pour intus, dans, et de struere, construire, préparer, arranger, par apoc. industr ; d'où : Industr-ia.

De structum, par apoc. struct: Coun-struct-ion, Des-truct-ion, Des-truct-our, In-struct-if, In-struct-io, In-struc-tion, In-struc-tour, In-stru-ire.

De struct, par le changement de ct en ch, struch; d'où: Coun-struch, Des-truch, Instru-ment, In-strument-ar, Is-trument, In-stru-ctio, Oub-stru-ar, In-stru-men, Estru-ment, E-stru-men, I-strument-al, I-strumental-ment, Mal-estruc, Con-stru-ctio, Con-stru-ire, De-stru-cio, De-stru-ction, Oub-stru-ctions.

STRUCI, s.m. vi. Autruche. V. Estruci.

STRUMA, vl. V. Estruma.

STRYCHNINA, s. f. (striknine). Strychnine, nom qu'on a donné à un alkali végétal particulier, que MM. Pelletier et Caventou ont découvert dans les fruits de plusieurs

ment dans la noix vomique. V. Noui vou- p

Éty. de Strychnos, nom du genre.

C'est en 1819 que les chimistes cités ont fait cette découverte, et ont en même temps reconnu que les propriétés énergiques et singulières de la noix vomique étaient dues à cette substance. V. Annales de Chimie, tome 10, page 176.

### STU

STUBA, vl. V. Estuba. STUPEFAB, v. a. vl. Stupefare, ital. Stupéfier, engourdir.

Éty. du lat. stupefacere, m. s. STUPEFAT, ATA, vi. V. Kstupefach. STUPOR, vl. V. Estupour. STURNUTACIO, vl. V. Esternulatio, Esternul et Estern, R.

STYRAX, s. m. (styrax). Styrax, substance liquide de la nature des baumes naturels, qui découle du Liquidambar styraciflua, Lin. arbre de la famille des Amentacees, qui croît dans les contrées chaudes de l'Amérique.

Éty. du lat. styrax, nom altéré de l'arabe assthirak, d'après Golius.

SU. V. Suc. SU, SU, V. Sus, int. Su, prép. V. Dessus.

SUA, pron. poss. vl. Sua, port. cat. Su, esp. Sa, sienne.

Éty. du lat. sua.

SUA, s. f. d. m. Suie. V. Suja.
SUA, pr. poss. f. vl. V. Sia et Siouna.
SUAD, radical dérivé du latin suadere, suadeo, suasum, conseiller, inviter, exhorter, porter.

De suadere, par apoc. suad; d'où : Dissuad ar, Dis-suad-at, Per-suad-ar, Persuad-al.

De suasum, par apoc. suas; d'où: Persuas-ion, As-suavar.

SUAGI, s. m. (suadgi). Suage, pelile enclume qui sert aux chaudronniers à faire les bordures en cordon aux bassinoires et autres ustensiles.

SUAGRA, s. f. vl. Suagre, goutte aux mains.

SUAR, Suar, port. esp. Sync. de Susar, v. c. m. et Sud. R.

SUARI, s. m. (suári); susani. Sudario, ital. esp. port. Sucari, anc. cat. Suaire ou linceul dans lequel on ensevelit un mort.

Éty. du lat. sudarium, linge ou espèce de mouchoir dont on se servait anciennement

pour essuyer la sueur. V. Sud, R. Boutar au suari, envelopper un mort d'un linceul, l'ensevelir.

SANT-SUAME, linge que l'on conserve, dans plusieurs églises, croyant qu'il a servi à ensevelir J .- C. ce qui paraît être une erreur, d'abord parce qu'on en a plusieurs, et qu'il plantes du genre Strychnos, et particulière- l ne peut en exister qu'un de vrai, s'il a été sou, suc, souf, sug, sup, sus, sjoutent toutes

conservé, et ensuite parce que ceux que l'on montre paraissent d'un tissu plus moderne. SUAT, ADA, adj. et p. vl. Suiffé, ée:

Cuer sual, cuir suiffé.

SUAU, adv. vl, Tranquillement, doucement, sans bruit, tout-doux : Estar suau, demeurer tranquille; Anar suau, aller tranquillement, paisiblement; Mettez va sugu. posez-le doucement.

Éty. du lat. suavis, doux, agréable. Voy.

Suav, R.

SUAU, adj. vl. Suau, cat. Suave, esp. port. Soave, ital. Sua, cat. Doux, suave, paisible, tranquille : Lo meus joc es suaus, el meou fai es leous, mon jouc est doux. mon fardeau est léger.

Ety. du lat. suavis, suave, doux. Voy.

Suav, R.

SUAUMENT, adv. vl. SUAUMEN. Suguemente, esp. Suaument, cat. Paisiblement, avec douceur, modérément. V. Suav, R.

SUAUSAR, v. a. vl. suauzan. Suavisar, cat. Suavisar, esp. port. Calmer, appaiser, adoucir, délecter. V. Suav, R. SUAV, radical dérivé du latin suavis,

doux, agréable, charmant, suave.

De suavis, par apoc. suav; d'où : Suavet. Suavet-at. Suav-e, Suav-essa.

De suav, par le changement du v en u. suau; d'où: Suau, Suau-s-ar, Suau-men, Suav-eza, A-su-ar, As-suava-men, Suavet, Suav-eça.

SUAVE, VA, adj. (suave, ave); Soave, ital. Suave, esp. port. Suave, d'une agréa-

ble odeur, doux.

Éty. du lat. suavis, m. s. V. Suav, R. SUAVE, AVA, adj. (suavé, ave); Soare, ital. Suave, esp. port. Suau, cat. Suave, doux, agreable, particulièrement à l'odorat.

Éty. du lat. suavis, m. s. SUAVESSA, s. f. vi. Suavidad, esp. Douceur.

Ety. du lat. suavitas, m. s. V. Suav, R. SUAVET, adv. dim. vl. Suavement, agreablement, doucement, tranquillement. SUAVET, adv. vi. Suavemente, port. Suavement, doucement, doucement, douceitement, tranquillement.

Ety. Dim. de suau; suaviter, lat. Voy.

Suav, R. SUAVETAMENS, adv. vl. Suavement, doucement. V. Suav, R.

SUAVETAT, s. f. vl. Suavidade, port. Suavidad, esp. Suavidat, cat. Suavidà, ital. Suavité, aménité, douceur, bonté.

Ety. du lat. suavitatis, gén. de suavitas, m. s. V. Suav, R.

SUAVEZA, adj. f. vl. Douceur, bonté, aménité. V. Suav, R.

# SUB

SUB, particule initiative prise du lat. sub, qui l'a recue à son tour du grec όπό (hupo), par le changement de l'esprit rude en a et du p en b.

Cette préposition subit les mutations suivantes, soit à cause de la prononciation de u en ou, soit à cause de l'attraction qui fait changer le b en la lettre qui commence le mot auquel sub doit se joindre. Ainsi sous,

comme sub, au mot qu'elles concourent à former, une idée de position inférieure, d'infériorité de rang.

Sub-ir, de sub, sous, et de ire, aller, aller en dessons.

Sub-division, division en seconde ligne. Sous-levar, lever étant en dessous ou par dessous.

Soussignar, signer en dessous.

Sous-preset, qui est insérieur au préset. Souffrir, de sub-ferre, porter, étant dessous.

Soufflar, de flare, souffler, étant en dessous.

Sou-moustat, moût tiré en dessous.

Sou-mettre, mettre dessous.

Sucoumbar, de cubo, cubare, tomber dessous.

Suggerar, de gero, porter dessous. Suppliar, de supplicare, plier en dessous. Suppousar, poser en dessous.

Suscitar, de cito, pousser en dessous. SUBA, s. f. (sube), dl. Trappe ou fosse pour prendre les loups, et par extension, toute sorte de cavité ou de trou profond.

SUBALBENC, ENCA, adj. vl. Sousblanchissant.

Ety. de sub, presque, et de albenc, blanc. V. Alb, R.

SUBALTERNE, ERNA, adj. (subalterné, erne); subalterno. Subalterno, ital. esp. port. Subaltern, cat. Subalterne, dans tous les états et dans toutes les professions, celui qui est subordonné aux ordres d'un su-

Éty. de sub, sous, et de alter, sous un autre. V. Alter, R.

SUBASTACIO, s. f. vl. Subastacion, esp. Subastacione, ital. Subhastation, encan vente publique.

Ety. du lat. subhastatio, m. s. fait de sub, de asta et de atio.

SUBASTADOR, et

SUBASTAIRE, s. m. vl. Officier qui vend à l'encan.

SUBASTAR, v. a. vl. submasta. Subastar, cal. esp. Subastare, ital. Subhaster, mettre à l'encan.

Ety. du lat. subhastare.

SUBAUMADURA, s. f. (subaoumadure). Surplomb, état d'une chose qui surplombe, dont le sommet est plus avancé que la base. A Aix on donne le même nom à une terre

de nature chisteuse. V. Balm, R.

SUBAUMAR, v. a. et n. (subaoumá). Creuser la terre de manière que le fond de la fosse soit plus large que le sommet, surplomber, n'être pas d'aplomb.

Ety. de sus et de bauma, la grotte dessus. V. Balm, R.

SUBCIDI, vl. V. Subsidi.

SUBCITRIN, adj. vl. Sous-citrin.

SUBCONTINUATIU, IVA, adj. vl. Subcontinuatif, ive, subsecutif.

SUBDANAMEN, adv. vl. Soudainement. V. Subit, R.

SUBDELEGAR, v. a. (subdelegá); Subdelegare, ital. Subdelegar, cat. esp. port. Subdéléguer, commettre avec pouvoir d'agir de négocier, d'administrer.

SUBDELEGAT, s. m. (subdelegá); Sub-delegado, port. esp. Subdelegad, cat. Subdé-

légué, officier sous la dépendance d'un intendant de province.

Ety. de sub, sous, et de delegat.

Ce titre sut créé héréditaire par un édit du roi, du mois d'avril 1704, il fut supprimé par un autre édit du mois d'août 1715.

SUBDELEGAT, s. m. (subdelegá), et impr. subdelegad, cat. Subdélégué, officier commis par les anciens intendants de province pour agir en leur place dans les subdivisions de leur administration.

SUBDELEGATION, s. f. (subdelegatie-n); subdelegacien. Subdelegazione, ital. Subdelegacion, esp. Subdelegação, port. Subdélégation, action de subdéléguer.

SUBDELEGUE, s. m. (subdelègue). Mot pris du français. V. Subdelegat. SUBDIACRE, s. m. vl. V. Sousdiacre.

SUBDIT, adj. vl. Subdit, cat. Subdito, esp. port. Suddito, ital. Sujet. V. Sujet,

Ety. du lat. subditus, m. s.

SUBDIVISAR, v. a. (subdivisá); Subdividere, ital. Subdividir, cat. esp. port. Subdiviser, saire une sous-division de quelque

Ety. du lat. subdividere, m. s. V. Divis, Rad.

SUBDIVISAT, ADA, adj. et p. (subdivisá, áde) ; Subdivido, port. Subdivisé, ée.

Ely. du lat. subdivisus et de at. V. Divis. Rad.

SUBDIVISION, s. f. (subdivisie-n); sun-DIVISIEN. Suddivisione, ital. Subdivision, esp. Subdivisão, port. Subdivisió, cat. Subdivision, l'action de subdiviser.

Ety. du lat. sabdivisio, m. s. V. Divis,

SUBEC, s. m. (subè), dl. sunz. Subech, cat. Espèce d'apoplexie. Doujat. V. Subet. SUBEIRAN, V. Soubeiran et Super, R.

SUBEITRIN, adj. vl. Sous-citrin, cou-

Éty. de sub, sous, presque, et de citrin. V. Citr, R.

SUBENCAR, v. a. d. du Var. Ébour-geonner la vigne. V. Esbroutar.

SUBER, prép. (suber), dg. Sur. V. Sur et Super, R.

Suber tout, surtout.

SUBERDISE, v. a. anc. béarn. Sur-en-chérir, surdire. V. Dire, R.

SUBERNA, s. f. vi. Crue, débordement d'eaux supérieures; courant, cours de l'eau. Ety. du lat. supernaus, qui surnage. V.

Super et Nad, R.

SUBERNA, s. vl. Vent. Nadi contra suberna, je nage contre le

Éty. du lat. supernans, qui surnage. Voy. Super.

SUBERNA, vl.

Tan sai qu'el cors fas restar de suberna. Arnaud Daniel.

SUBERNATURAL, dg. V. Surnaturel

et Nat, R. SUBERSTITION, s. f. V. Supertition.

SUBERVIVENÇA, s. f. anc. béarn. Survivence. V. Survivensa et Viv, R.

SUBET, s. m. (subé); suberm, suver, su-»zc. Mot arabe, dit M. de Sauvages, qui désigne les affections, soporeuses, connues en français sous les noms de curus, coma, léthargie et apoplexie.

SUBFALB, adj. vl. V. Subfaub. SUBFALBENG, ENCA, adj. vl. Un peu pâle, un peu terné, jaunâtre.
SUBFAUB, adj. vl. susrals. Un peu pâle,

un peu blème, roussâtre, grisâtre

Ely. de sub et de falb, fau, de fulvus.

SUBFUMIGACIO, s. m. vl. susprumicacio, supremici. Subfumigacion, .esp. Suffumigação, port. Suffumigazione, ital. Suffumigation.

Éty. du lat. suffumigatio, m. s. V. Fum, Rad.

SUBFUMIGAR, V. a. VI. SUPPUMIGAR, SEffumigare, ital. Exposer à la fumée, faire des fumigations.

Ety, du lat. suffumigare, m. s. V. Fum, R. SUBFUMIGI, s. m. vl. surromes. Suffumigio, ital. Suffumigation. V. Subsumigació et Fum, R.

SURGIET, s. m. vl. V. Sujet. SUBHASTA, v. a. anc. béarn. V. Su-

SURIECT, s. m. anc. béarn. V. Sujet. SUBIERA, adj. f. (subiére). Cet adj. modifie le mot val, dans quelques noms de lieu. V. Subeiran.

Val-subiere, vallée élevée.

Éty. du lat. superius, plus élevé. V. Super, Rad.

SUBINTRACIO, s. f. vl. Subintracion, esp. Introduction, insinuation.

Éty, du lat. subintroitus, m. s. V. Int, R. SUBIR, v. a. (subir). Subir, être assujéti à ce qui est ordonné, prescrit, imposé.

Ety. du lat. subire, de sub et de ire, aller dessous. V. Ir, R.

SUBIRANETAT , vl. V. Sobirandal.

SUBIT, SOBT, SOBD, SOUS-radical dérivé du latin subitus, subit, soudain, qui arrive toutà-coup, qui se fait à l'improviste, et formé de subitum, subeo, a subeo est subitum, dit Vossius.

De subit: Subit-a, Subita-ment, Subit-an. De subit, par la suppression de i et le changement de u en o, sobt; d'où : Sobt-e, Sobtiva, Sobt-oza-men, Sobt-os, Soblosa-men, Sosta-men.

De sobt, par le changement de t en d, sobd: d'où: Sobda-ment, Sobd-ana, Sobd-os, Sobdosa-ment, Subdana-ment, Sopta-ment, Sopt-es, Sopt, Sopt-a, Soubt-e, Subt-os.

SUBIT, adv. (subit); Subito, ital. port. esp. Tout-à-coup, de suite.

Ety. du lat. subito, m. s. V. Subit, R. SUBIT, ITA, adj. (subit, ite): Subit, cat. Subito, ital. esp. port. Subitaneo, cat. mod. Subit, ite, soudain, qui arrive tout-àcoup.

Ety. du lat. subitus, m. s. V. Subit, R. SUBITAMENT, adv. (subitamein); Subitament, cat. Subitamente, ital. esp. port. Subitement, soudainement.

Éty. de subita et de ment, d'une manière subite. V. Subit, R.

SUBITAN , ANA , adj. vl. sustan. Subitano, ital. Subitaneo, esp. port. cat. Voy. Subit.

Ety. du lat. subitaneus. V. Subit, R.

SUBJACENT, adj. vl. Soumis, inférieur. Éty. du lat. subjacentis, m. s. V. Jac, R. SUBJECIO, vl. Subjecció, cat. V. Sujetion et Ject, R.

SUBJECTON, vl. V. Sujetion. SUBJECT, vl. V. Sujet et Ject, R. SUBJECTIO, vl. V.

SUBJECTION, s. f. vl. Subjecció, cat. Suggerione, ital. Sujecion, esp. Sujétion, soumission. V. Sujetion et Ject, R. SUBJET, vl. V. Sujet et Ject, R.

SUBJONCTIF, s. m. (subjounctif); Subjunctiu, cat. Subjuntivo, esp. port. Subiuntivo et Soggiuntivo, ital. Subjonctif, mode du verbe subordonné à un autre.

Ety. du lat. subjunctivus, m. s. sous-entendu, modus. V. Jougn, R.

SUBJUGACION, s. f. vl. Soggiogazione, ital. Asservissement.

Éty. du lat. subjugationis, gén. de subju-

gatio, m. s. V. Jougn R. SUBJUGAR, v. a. (subjugá); DOUMPTAB, ESTREAR. Soggiogare, ital. Subjugar, cat. esp. port. Subjuguer, dompter, soumettre, courber sous le joug, fig. prendre de l'ascen-

Ety. du lat. subjugare, fait de sub, sous, jugum, joug, et de are, mettre sous le joug. V. Jougn, R.

SUBJUGAT, ADA, adj. et p. (subjuga, ade); Subjugado, port. Subjugué, ée.

Ety. du lat. subjugatus, mis sous le joug. V. Jougn, R.

SUBJUGTIU, s. m. vl. V. Subjonctif et Jougn, R.

SUBLAIRE, V. Siblaire et Sibl, R. SUBLAR, V. Siblar et Sibl, R. SUBLET, V. Siblet et Sibl, R.

SUBLIER, V. Marteliera.

SUBLIMAR, v. a. (sublima); Sublima-re, ital. Sublimar, cat. esp. port. Sublimer, élever les parties volatiles d'un corps par le moyen de la chaleur du feu.

Ety. du lat. sublimare, m. s. V. Sublime. SUBLIMAT, ADA, adj. et p. (sublima, ade); Sublimad, cat. Sublimado, esp. Sublimé, ée.

SUBLIMAT-CORROSIF, (sublimá-corrosif); Sublimado-corrosivo, esp. port. Sublimé-corrosif, muriate corrosif de mercure, muriate de mercure oxygéné, oxy muriate de mercure, deuto-chlorure de mercure et perchlorure de mercure, des modernes; combinaison du chlore avec le mercure.

Éty. Le nom de sublimé lui vient de l'opération de sublimation qu'on lui fait subir et l'épithète de corrosif de ses propriétés. Voy. Sublime.

L'époque de la découverte de ce composé est inconnue, Rhases et Avicenne, qui vivait dans le Xme et XIme siècle en font déjà mention.

La première fabrique de sublimé corrosif, qui ait été établie en France ne date que de 1793, avant cette substance nous était fournie par l'étranger.

SUBLIMATION, s. f. (sublimatie-n); SUBLIMATIRM. Sublimazione, ital. Sublimacion, esp. Sublimação, port. Sublimació, cat. Sublimation, opération par laquelle on fait sublimer les substances qui en sont susceptibles.

Ety. du lat. sublimationis, gén. de sublimatio, m. s. fait de sublimare et de atio pour actio, action. V. Sublime.

SUBLIMATIU, IVA, adj. vl. Sublima-

tif, ive, propre à sublimer.

SUBLIME, IMA, adj. (sublimé, ime); Sublime, ital. esp. port. cat. Sublime, ce qu'il y a de plus grand, de plus relevé dans son genre.

Ety. du lat. sublimis, m. s. haut, élevé, fait de superum limen ou de sub limen, audessus de l'entrée.

Sublimen est in attitudinem elatum. Festus.

SUBLIMITAT, s. f. (sublimitá); Sublimità, ital. Sublimidad, esp. Sublimidade, port. Sublimitat, cat. Sublimité, qualité de ce qui est sublime, élévation, hauteur, excellence.

Ely. du lat. sublimitatis, gén. de sublimitas, m. s.

SUBLUNARI, adj. (sublunári); Sublunare, ital. Sublunar, cat. esp. port. Sublunaire, qui est sous la lune, au-dessus de la terre.

Éty. du lat. sublunaris, m. s.

SUBMERGEAR, v. a. et n. (submerdjá); Sumergir, cat. esp. Submergir, port. Sommergere, ital. Submerger, plonger dans l'eau, noyer.

Ety. du lat. submergere, m. s. SUBMERGEAT, ADA, adj. et p. (sub-

merdjá, áde). Submergé, ée.
SUBMERGER, vl. V. Submergear. SUBMERGIR, v. a. et n. vl. somengin,

SUBMERGER. V. Submergear. BUBMISSION, vl. Submissió, cat. V.

SUBNOMMATS, adj. m. pl. vl. Surnom-

més. V. Nom, R.

SUBORDINATION, s. f. (subourdinatie-n); suboundimaties. Subordinazione, ital. Subordinacion, esp. Subordinação, port. Subordinacio, cat. Subordination, action de corrompre quelqu'un, soit par flatte-ries et caresses, soit par menaces. V. Ord,

SUBORDOUNAR, v. a. (subourdouná); subourdounas. Subordinare, ital. Subordinar, esp. port. cat. Subordonner, établir une subordination, obliger l'inférieur d'obéir au supérieur. V. Ord, R.

SUBORDOUNAT, ADA, adj. et p. (subourdouná, áde); Subordinado, port. esp. Subordonné, ée. V. Ord, R.

SUBORNAIRE, s. m. (subournaire); su-BOUBNAIRE, SUBOURNUS. Subornatore, ital. Sobornador, esp. Subornador, port. Suborneur, euse, celui, celle qui suborne.

Ety. de subournar et de aire, qui subor-ne. V. Subournar et Bouin, R.

SUBORNAR, v. a. (subourna); susoun-nan. Subornare, ital. Sobornar, esp. cat. Subornar, port. Suborner, séduire, porter à faire une action contre le devoir.

Ely. du lat. subornare, ou de su pour supra, au-dessus, de borna, borne, et de la term. act. ar, passer par dessus les bornes.

SUBORNAT, ADA, adj. et p. (subourna, ade); subournat. Sobornado, port. esp. Suborné, ée, séduit.

Ety. du lat. subornatus, ou de su, de borna et de at, qui a passé sur les bornes.

SUBORNATION, s. f. (subournatie-n); subounnation. Subornazione, ital. Sobornacion, esp. Sobornação, port. Subornation, action de suborner.

SUBRACCOUCHAR, v. n. (subrocoutsá), d. bas lim. et

SUBRACCOUCHAR SE , v. r. Se dit d'une femme qui accouchera prochainement. Ma femna es subraccouchart, ma femme est au terme.

Éty. de subre pour super, sur, sous-entendu le point, et de accouchar. V. Super et Couch, R.

SUBRALE, s. f. d. bas lim. Alt. de SUBRALEN, s. f. (subralén), md. Asthme, difficulté de respirer. Voy. Asthme et Courta-halena.

Ély. de subr pour super. plus haut, et de alen, haleine, respiration, respiration élevée. V. Super et Halen, R.

SUBRAN, adv. (subrán). Hors de l'année, hors du temps ordinaire, de suite.

Ely. du lat. super annum. V. Super et An, R.

Arrentar subran, arrenter après le terme ordinaire, pendant le courant de l'année.

Remandar una chambriera subran, renvoyer une chambrière avant son terme.

SUBRAS, s. f. pl. (subres), dl. Poids. charge, fardeau.

Ety. de super, sur. V. Super, R. SUBRE, prép. (súbré). Sur. dessus. V. Soubre, Sur et Sus.

Ma femna es subre faire l'enfant, dl. ma femme est sur le point d'accoucher.

Ety. de Super, v. c. R

SUBRE, s. m. Pour liége, V. Suve.

SUBRE, adv. A l'improviste, promptement, rapidement, avant terme.

SUBRE, s. m. (subre). Un des noms du chêne-liége. V. Suve.

Éty. du lat. suber, par métathèse.

SUBRECARGA, s. m. (súbre-cárgue). Subrécargue, fondé de pouvoir d'un armateur qui veille sur la cargaison.

SUBRE-CEL, dl. Pour ciel du lit. V. Subreceou, Super et Cel, R.

SUBRECEOU, s. m. (subreceou) : CIBL DE ывси, апвисски. Un-ciel'de lit, un dais dans une chambre de parade.

Ely. du lat. supernum colum. V. Super et Cel. R.

SUBRE-CHAUPIR, v. a. (subre-tchaoupir). Subjuguer. Aub.

SUBREDENT, s. m. (subredein); sous me-DERT. Sobredent, cat. Sobrediente, esp. So-bredente, port. Sopraddente, ital. Surdent, s. f. dent surnuméraire qui pousse hors des rangs des autres dents et plus ou moins éloignée de l'arcade alvéolaire.

Ely. du lat. super, sur, dens, dentis, dent, dent qui pousse sur ou par dessus. V. Super et Dent; R.

On dit une surdent et non un surdent.

SUBREFUSA, s. f. (subrefúse); surantosa, dl. Soupe à l'ognon ou à l'ivrogne, faite

Ety. de subre, dessus, et de fusus, fusa, versé, versé dessus. V. Super et Found, R. 2. SUBREJOUR, s. m. (subrejour). Voy.

Soubrejour et Surjour.

En di. soubrejour a une signification plus appropriée à son origine, sur le jour, il signifie le milieu du jour, depuis neuf ou dix heures du matin jusqu'à trois ou quatre heures du soir. V. Super.

Ety. de Di, R.

SUBRE-NUECH, s. m. (subre-nuélch).

Pendant la nuit, nuit close. Aub.

SUBRE-PAQUET, s. m. (subré-paqué). En terme de marchand ambulant sous-sommean? surcharge, paquet ou bailot que l'on met au-dessus de la charge ordinaire. Voy. Paquel, R.

SUBRE PELIS, s. m. dl. V. Sur-pelis

el Super, R.

SUBREPES, s. m. (subrepés), dl. Une surcharge, l'excédent du poids, le comble, la bonne mesure. V. Bon-pes.

Ety. de subre et de pes, sur poids. Yoy.

Super et Pes, R.

**SUBREQUETOUT**, adv. (subrequetóu); Sopratulto, ital. Sobretodo, esp. Surtout, principalement.

Ety. du lat. super quod totu. V. Super,

Rad.

SUBREROGAR, vl. Subrogar, cat. V.

Subrogear.

SUBRESAUT, s. m. (súbré-saou); Sopprasalto, ital. Sobresalto, esp. port. Sursaut, saut que l'on fait en s'éveillant subitement.

Éty. de super et de saltus. V. Super et

Salh, R.

SUBRESCOT, s. m. (subrescól); sousanscor. Subrécot, ce que l'on paye chez un traiteur, au-dessus de l'écot ordinaire, pour des mets ou des liqueurs qu'on a demandes en sus du repas.

Ely. de subre et de escot. V. Super, R.

SUBRE-SEMANA, s. f. (subré-semane). Vers la fin de la semaine ou quelques jours après le milieu de la semaine.

Éty. de subre et de semana. V. Super et

Sept, R.

SUBRETOUT, adv. (subré-tout). Sur-

tout, principalement.

SUBR'HOURA, expr. adv. (subroure). Avant l'heure désignée, avant le terme. Voy. Hour, R.

SUBRIER, vl. Sovereiro, port. V. Sobrer et Suvrier.

SUBROG, adj. vl. Sous-rouge. V. Aub. SUBROGAR, vl. Subrogar, cat. V. Subrogear.

SUBROGATIO, vl. Subrogació, cat. V.

Subrogation.

SUBROGATION, s. f. (subrougatie-n); susmougation. Surrogazione, ital. Subrogacion, esp. Subrogação, port. Subrogaçio, cat. Subrogation, acte par lequel on subroge.

Ely. de subrogare et de alion, action de

subroger. V. Rog, R.

SUBROGEAR, v. à. (subroudjà); susmou-eran. Surrogare, ital. Subrogar, esp. port. cat. Subroger, substituer, mettre en la place de quelqu'un avec pouvoir.

Ely. du lat. subrogare, m. s. V. Rog, R. SUBROGEAT, ADA, adj. et p. (subrou-ja, ade); subbougaar. Subrogado, port. esp. Subrogé, ée.

Ety. du lat. subrogatus, m. s. V. Rog,

SUBROS, OSSA, adj. vl. Sous-roux, faiblement roux. V. Rous, R.

SUBROUES, d. m. V. Reire-os, Super el Os, R.

SUBROUNDAR, v. n. (subroundá), dl. Surnager, nager dessus, regorger.

Ety. de subre, dessus, de ound, eau, et de l'act. ar, aller sur l'eau. Voy. Super et Ound, R.

SUBRUMAT, ADA, adj. et p. (subrumá, áde), d. bas lim. Doré ou argenté.

Una crous subrumada d'argent ou d'or, une croix dorée ou argentée.

SUBSCRIPTIO, s. f. vl. Subscripcion, esp. Subscripcio, cat. V. Souscription et Scriv, R.

SUBSCRITIO, vl. V. Sotzescriptto.

SUBSEGRE

SUBSEGUIA, et

SUBSEQUENT, adj. subsequent. Subsequent, cat. Subsequent, esp. Subsequente, port. Sussequente, ital. Subsequent.

Ely. du lat. subsequentis, gen. de subsequens, m. s.

SUBSEQUIR, v. a. vl. Subseguir, esp. cat. Exposer, énoncer, rapporter.

Ety. du lat. subsequi, m. s. V. Sequ, R. SUBSIDI, s. m. vl. subcidi. Sussidio, ital. Subsidio, esp. port. Subsidi, cat. Secours, aide, subside, impôt.

Ety. du lat. subsidium, m. s.

SUBSIDIARI, ARIA, adj. (subsidiári, árie); Subsidiari, cat. Subsidiario, esp. ital. port. Subsidiaire, qui vient à l'appui.

Ely. du lat. subsidiarius, m. s.

SUBSIDIARIAMENT, adv. (subsidia-riamein); Sussidiariamente, ital. Subsidiariamente, port. esp. Subsidiariament, cat. Subsidiairement.

Éty. du lat. subsidiari et de ment.

SUBSISTAR, v. n. (subsista); sossistan. Sussistare, ital. Subsistir, cat. esp. port. Subsister, exister encore, continuer d'etre, demeurer en vigueur, en parlant des lois.

Éty. du lat. subsistere, fait de sub, sous, et de sistere, se tenir. V. Sist, R.

SUBSISTENÇA, s. f. (subsisteinça); sussustança. Sussistenza, ital. Subsistencia, esp. port. Subsistance, nourriture et entretien.

Ely. du lat. subsistentia. V. Sist, R.

SUBSTANÇA, s. f. (substance); Sostanzia, ital. Substancia, esp. port. cat. Substance, ce que l'on conçoit exister par lui-meme, toute sorte de matière qui entre dans la composition d'un corps.

Ély. du lat. substantia, formé de sub, sous,

el de stare. V. Sist, R.

SUBSTANCIA, vl. V. Substança.

SUBSTANCIAL, adj. d. vaud. Substancial, cat. esp. port. Sustanziale, ital. Substantiel, elle, principal, ale. V. Ser, R.

SUBSTANCIOS, OZA, adj. vl. Substancios, cat. Substancioso, esp. port. Sustan-zioso, ital. Substantiel. V. Ser, R. 3.

SUBSTANCIOZ, vl. V. Substancios. SUBSTANSA, s. f. vl. V. Substança et Ser, R. 3.

SUBSTANTAR, v. a. (substantá); sus-TARTAR. Substanter.

SUBSTANTIEL, IBLA, edj. (substanciel, iéle); Sostanziale, ital. Substancial, esp. port. cat. Substanciel, elle, où il y a beaucoup de substance.

Ely. de substantia et de el. V. Ser, R. 2. SUBSTANTIF, s. m. (substantif); Sostantivo, ital. Substantivo, esp. port. Substantiu, cat. Substantif, nom qui signifiant une substance subsistante par elle-même, soit dans la nature, soit dans l'entendement n'a pas besoin d'un autre nom pour être entendu, homme, cheval, mémoire sont des substantifs.

Ety. dulat. substantivum. V. Ser, R. SUBSTANTIU, IVA, s. m. vl. Substantiu, cal. V. Substantif et Ser, R. 3.

SUBSTITUAR, v. a. (substituá); Sostituire, ital. Substituir, esp. port. cat. Substituer, en général, mettre une chose ou une personne à la place d'une autre.

Ety. du lat. substituere, m. s. de sub, dessous, et de statuere, mettre, poser. V. Est,

Rad.

SUBSTITUAT, ADA, adj. et p. (substituá, áde); Substituido, port. esp. Substitué, ée.

Ety. du lat. substitutus, m. s. V. Est, R. SUBSTITUCIO, vl. Substitució, cat. V. Substitution et Est, R.

SUBSTITUIR, vl. Substituir, cat. Voy. Substituar

SUBSTITUIR, vl. Substituir, cat. Voy. Substituar et Est, R.

SUBSTITUIT, s. m. vl. V. Substitut et Est, R.

SUBSTITUT, s. m. (substitu); Substitut, cat. Sostituto, ital. Substituto, esp. port. Substitut, officier de judicature, charge de soulager l'officier principal dans ses fonctions et quelquesois de le remplacer.

Ely. du lat. substitutus, part. p. de substiluere. V. Est, R.

SUBSTITUTIO, vl. V. SUBSTITUTION, s. f. (substitutie-n); Sustiluzione, ital. Substitucion, esp. Substiluição, port Substitució, cat. Substitution, disposition par laquelle un testateur substitue un héritier à un autre qui n'a que l'usufruit et non la propriété du bien délaissé.

Ety. du lat. substitutio, m. s. V. Est. R. SUBSTRAIRE, VI. SOSTRAIRE. Substaurer, cat. V. Soustraire.

SUBTAMENS, adv. vl. V. Soptament. SUBTAN, vl. V. Subitan et Subit.

SUBTAR, vl. Subtar, cat. V. Sobtar. SUBTE, vl. V. Sobte.

SUBTERFUGI, s. m. (subterfudgi) : Subterfugi, cat. Subterfugio, esp. Sutterfugio, ital. Subterfuge, faux fuyant, echappaloire.

SUBTERRANE, adj. vl. Subteraneo, cat. esp. Souterrain.

Ety. du lat. subterraneus, m. s.

SUBTIL, radical dérivé du latin subtilis, délié, mince, menu, fin, pénétrant, subtil; formé selon les uns de subtus, qui passe aisément dessous, qui se dérobe facilement, et selon les autres de tela, toile, sous la toile.

De subtilis, par apoc. subtil; d'où: Sub-til, Subtil-a, Subtila-ment, Subtil-et, Sub-til-eza, Subtili-ar, Subtilis-ar, Subtil-itat, Subtili-au, Substils, Sobtil-men, Sobta-

SUB men, A-sotil-ar, Sotil-edat, Sotil-et, Sotileza, Sotil-men, Souli-ou.

SUBTIL, ILA , adj. (subtil, ile); Sottile, ital. Sutil, esp. Subtil, port. cat. Subtil, ile, delié, fin, menu, adroit, rusé.

Éty. du lat. subtilis, m. s. de sub, sous, de tela, toile, et de is, litt. qui est, qui se fait sous la toile, sans qu'on puisse le voir. V. Subtil, R.

SUBTILAMENT, adv. (subtilamein); FRANCET, ADERCHAMENT. Sottilmente, ital. Sutilmente, esp. Subtilmente, port. Subtilment, cat. Subtilement, d'une manière sub-

Éty. de subtila et de ment. V. Subtil. R. SUBTILAR, vl. V. Subtilisar.

SUBTILET, ETA, adj. vl. sorust. Soltiletto, ital. Dim. de Subtil, v. c. m. Belé, ée, mince, délié, délicat, dégagé.

Ety. du lat. subtilis. V. Subtil, R.

SUBTILEZA, s. f. vl. sotileza, suffileza, suffileza, suffileza, cap. Sutilesa, cat. Subtileza, port. Sottilezza, ital. V. Subtilital.

SUBTILIACIO, s. f. vl. Subtilisé, subti-

SUBTILIAMENT, adv. vl. V. Subtilament.

SUBTILIAR, V. a. VI. SUSTILAR, SOTILAR V. Subtilisar.

SUBTILIATIU, IVA, adj. vl. Sottigliativo, ital. Subtilisatif, ive, propre à subtiliser.

SUBTILISAR, v. a. (subtilisà); Subtilisar, cat. Sutilizar, esp. port. Sottigliare, ital. Rendre subtil, délié, pénétrant, v. n. raffiner, chercher beaucoup de finesse dans une question, dans une affaire.

Ety. de subtilis et de ar. V. Subtil, R. SUBTILITAT, s. f. (subtilità); Sutilitat, cat. Sutilidad, esp. Sottigliezza, ital. Subtilidade, anc. cat. Subtilité, qualité de ce qui est subtil ou de celui qui est subtil.

Ety. du lat. subtilitatis, gén. de subtilitas, m. s. V. Subtil, R.

SUBTILLET, adj. vl. Mince.

SUBTILMENT , adv. vl. sormum, sus-SUBTOS, adj. vl. Soudain. V. Subtilament. De subtos, expr. adv. soudainement.

SUBVENENSA, s. f. vl. Souvenir. V. Ven,

SUBVENIR, v. n. (subvenir); Sovvenire ital. Subvenir, cat. esp. Subvenir, secourir, soulager, pourvoir, suffire.

Éty. du lat. subvenire, m. s.

SUBVENTIO, v. n. et SUBVENTION, s. f. (subveintie-n); UNIVERTIES. Subvenció, cat. Subvencion, esp. Sovvenzione, ital. Subvention.

Éty. du lat. subventionis, gén. de subventio.

SUBVIGUIER , s. m. vl. sosvecurs. Sous-viguier.

# SUC

SUÇ, radical dérivé du lat. succus, succi. suc, humeur, sève, formé de sugere, sugo, suctum, sucer, tirer le suc, d'où succulentus, succulent.

De succus, par apoc. succ, suc; d'où:

Suc, Suc-aire, Suc-amela, Suc-ar, Sucar-eou, Su-carela, Sang-suga, Sang-sua. De succulentus, par apoc. Succulent.

De suc, par le changement de s en ch chuc; d'où : De-chuc-or.

SUC, cmuc, radical dérivé du lat. succus, suc, humeur des corps, sève des arbres, pris de sugere, sugo, sucer, téter, être à la mamelle, et peut-être du grec χυλός (chulos), suc, humeur épaisse.

De succus, par apoc. suc; d'où : Suc,

Dia-chylon.

De suc, par le changement de s en ch, chuc; d'où: Chuc, Chuc-ar, Chuch-ar, Chul-ar, Cissa-merda, Sissa-merda.

SUC, s. m. suc. Succo, ital. port. Suco, esp. Suc, cat. Suc, liqueur qui s'exprime de certaines choses et particulièrement des plantes, des fruits et des viandes.

Ety. du lat. succus, m. s. V. Suc, R. Suc de la lana, suint.

SUC-ex-muc, expression adverbiale en usage en Languedoc, pour dire: Ni rime mi resoun, ni sens ni centena. Pr.

SUC, Employé pour siou, je suis.

Car sept mezes de l'an Passon justament are, Que iou suc presounier Dins aquest pigeounier. La Bellaudière.

SUC, S. M. (Sú); succa, succeput, chuca-Le sommet de la tête, le sinciput, on le dit aussi pour la tête elle-même, pour le sens et pour l'esprit.

Ely. du grec ψυχή (psuché), âme, esprit, sens, raison.

En vl. nuque, chignon.

Dérivés : Ensucar , Ensucat , Suc-ada, Suc-ar.

Suc pelat, tête chauve.

SUC-BLAU, s. m. (suc-blaou). Nom qu'on donne, aux environs de Nice, selon M. Risso, à l'amie, Carana amia, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes (à corps en fuseau), dont la chair est assez bonne et qui pèse jusqu'à deux kilogrammes.

SUCADA, s. f. (sucade). Coup sur la tête, le cou ou la nuque. Avr.

Ély. de suc et de ada.

SUÇA-DET, s. m. (suce-dé). Enfant qui à l'habitude de sucer ses doigts. Garc.

SUÇAIRE, s. m. (sugáiré); sugameou. Suceur, qui suce, fig. qui soustrait, qui obtient tout ce qu'il peut de quelqu'un, par des caresses.

Éty, de suçar et de-aire. V. Suc. R.

SUÇAMELA, s. f. (sucemèle). Nom qu'on donne à la vipérine ordinaire, Echium vulgare, Lin. plante de la fam. des Borraginées, parce qu'on trouve dans les nectaires de ses fleurs une liqueur mielleuse qu'on suce.

Ety. de suça mela, suce miel. V. Suc. R. SUCA-MEOU, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Grasse et de Brignoles, au muffle de veau, V. Tetarelas.

Éty. V. Suçamela et Suc, R.

SUÇA-PEGA, s. f. (suce-pégue). Nom nicéen. de l'échenéide remora, V. Sucet, et de l'échenéide naucrate, Echeneis naucrates, V. Successour.

SUC Risso, poisson de la même fam. que le Sucet. V. c. m.

Ety. Suça-pega, qui suce la poix, parce que ces poissons se cramponnent aux bâtimenis, comme pour en sucer le goudron. V. Suc, Ŕ.

SUCAR, V. Ensucar et Suc. SUCAR, vl. V. Suçar.

SUÇAR, V. a. (SUÇA); JUCAR, SOUMOUPAR, CHUCAR, POURBUPAR, MURRUPAR. Succiare et Succhiare, ital. Chupar, esp. port. Sucar, cat. Sucer, attirer à soi en pompant avec les lèvres, fig. contracter dès l'enfance, boire, gruger quelqu'un, le pressurer.

Ety. du lat. sugere, m. s. ou de suc et de ar, tirer le suc. V. Suc. R.

SUÇAREOU, le même que Supaire, v. c. m. et Suc, R.

SUÇAT, ADA, adj. et p. (suçá, áde). Sucé, ée. V. Suc, R.

SUCCACIO, s. f. vl. V. Succio. SUC-CAGNENC, s. m. (suc-cagneinc).

V. Suvereou. SUCCAR, v. s. vl. sucar, suguar. Voy.

Sucar.

SUCCARELA, adj. f. (sucarèle), d. de Nice. Branca succarela, branche gourmande. Ety. de succar pour suçar, all. de suça-

rela, qui suce. V. Suc, R. SUCCEDAB, v. n. (succeda); successim.

Suceir, cat. Succedere, ital. Suceder, esp. Succeder, port. Succeder, recevoir par succession, hériter, prendre la place de.

Ety. du lat. succedere, fait de sub, sous ou dans, et de cedere, s'en aller, aller, entrer. V. Ced, R.

SUCCEDAR SE , v. r. Succederse, port. Se succéder, se suivre.

SUCCEDIR, v. n. vl. Succeir, cat. Succéder. V. Succedar et Ced, R.

Quant y a d'enfans mascles, las filhas nou succedisson. St. Pr.

SUCCES, s. m. (succès); Successo, port. ital. Suceso, esp. Succès, cat. Succès, issue bonne ou mauvaise dans une affaire, dans une entreprise, absolument parlant, il se prend en bonne part, il a eu du succès.

Ety. du lat. successus, m. s. V. Ced, R. SUCCESSIF, IVA, adj. (successif, ive); Successiu, cat. Successivo, ital. port. Sucesivo, esp. Successif, ive, qui se succède sans interruption.

Ety. du lat. successivus, m. s. V. Ced, R. SUCCESSIO, s. f. vl. V.

SUCCESSION, s. f. (successie-n); multi-tage. Successione, ital. Succesion, esp. Successão, port. Successió, cat. Succession, suite non interrompue, manière dont quelqu'un entre en la place d'un autre, ou recueille ses biens et ses droits, hérédité des biens, des effets qu'un homme laisse en mourant.

Éty. du lat. successionis, gén. de successio, m. s. V. Ced, R.

SUCCESSIVAMENT, adv. (successiva-mein); Successivamente, ital. port. Succesivamente, esp. Successivament, cat. Successivement, l'un après l'autre.

Éty, de successiva et de ment, d'une manière successive. V. Ced, R.

SUCCESSOR, s. m. vl. Successor, cat.

SUCCESSOUR, s. m. (successour); Successore, ital. Sucesor, esp. Successor, port. cat. Successeur, celui qui succède et entre en la place d'un autre, dans ses biens, dans une dignité, dans un emploi.

Ety. du lat. successor, m. s. V. Ced, R. SUCCEZIR, vl. Succeir, cat. V. Succedar et Ced, R.

SUCCEZIT, part. vl. Succedé. V. Ced. Rad.

Succinto, ital. port. Sucinto, esp. Succint, cat. Succint, inte, qui s'énonce en peu de mots, qui est brièvement exprimé, court, concis.

SUCCINTAMENT, adv. (succintaméin); Succintamente, ital. Sucintamente, esp. port. Succinctament, cat. Succintement, d'une manière succinte.

SUCCIO, 8. f. vl. succacio. Succio, ital. Succion, sucement, absorption.

SUCCOS, OZA, adj. vl. Sucos, cat. Sucoso, esp. Succoso, port. ital. Succulent, ente, plein de suc.

Ety. du lat. succosus, m. s. V. Suc, R. SUCCOUSA, adj. fém. d. m. Lana succousa, laine en suint. V. Surgea.

Ety. de suc et de ousa, pleine de suc. V. Suc, R.

SUCCOZ, vi. V. Soccos.

SUCCOZITAT, s. f. vl. Sucosità, ital. Succosité, suc, chyle. V. Suc, R.

SUCCULENT, ENTA, adj. (succulein, èinte); Xugoso, esp. Succoso, ital. port. Succulent, ente, plein de suc et très-nourriesant.

Rty. du lat. succulentus, m. s. V. Suc, Rad.

SUCCURA, s. f. vl. Susurro, esp. port. ital. Murmure.

Ety. du lat. sueurrus, m. s.

SUCCURSALA, s. f. (succursále); Succursale, ital. Succursale, église établie pour servir d'aide à une paroisse trop étendue pour le service des ecclésiastiques et les besoins des paroissiens.

Éty. du lat. succurrere, secourir. Voy.

SUCCURSALISTO, s. m. (succursaliste). Succursaliste, prêtre qui dessert une succursale.

SUCET, s m. (sucé); suça pega, à Nice. Echenéide rémora, Echeneis remora, Lin. poissons de l'ordre des Holobranches, et de la fam. des Eleuthéropodes (à pieds libres).

Ély. Sucet de suçar, sucer, parce qu'on croit que c'est en suçant qu'il se cramponne aux corps auxquels il adhère. V. Suc, R.

L'habitude qu'a ce petit poisson de se cramponner aux vaisseaux a fait raconter mille fables sur son compte. Les anciens ont cru qu'il pouvait, à son gré arrêter un vaisseau, exciter ou calmer la tempête.

Parva echeneis adest, mirum, mora puppibus ingens. Ovid.

On peut lire dans Pline dans les IX- et XXXIIme livres, la brillante et poétique description qu'il fait des propriétés de l'échenéis.

SUCET, s. m. Suçon, espèce d'élevure qu'on fait à la peau en la suçant fortement.

Ely. de suçar, sucer. V. Suc, R.

SUCIAR SE, d. bas lim. Pour se soucier. V. Soucidar se.

SUCOUMBAR, v. n. (sucoumbá); Succumbere, ital. Succumbir, cat. Succomber, être accablé sous un fardeau que l'on porte; avoir du désavantage dans une chose qu'on entreprend contre quelqu'un.

Ety. du lat. succumbere, m. s. formé de sub et de Coumba, v. c. m. tomber dans un lieu bas.

SUCOUN, s. m. (sucoun). Jets et pousses inutiles de la vigne qui la sucent et la dessé-

Ety. de Suçar, v. c. m. et Suc, R.

La poudo ou ben l'encerto, et perque sia pu bello, Li levo touteis leis sugnens.

SUÇOUN, et

SUCOUNAR, d. bas lim. Pour soupcon et soupconner. V. Soupcoun et Soupcounar. SUÇOUNIAR, v. a. et n. (suçouniá). Itérat. de Suçar, v. c. m. SUCQUAR, vl. V. Suçar.

SUCRAR, v. a. (sucrá); Insuccherare, ital. Asucarar, esp. Acucarar, port. Sucrer, assaisonner ou adoucir avec du sucre.

Éty. de sucre et de ar.

Sucraz-vous, Tr. prenez du sucre, et non sucrez-vous.

SUCRAT, ADA, adj. et p. (sucrá, áde); Azucarado, esp. Açucarado, port. Sucré, ée, fig. personne maniérée, pleine d'affecta-tion. V. Sucre.

SUCRARIA, s. f. (sucrarie). Sucrerie, lieu où l'on raffine le sucre, celui où on le fabrique ; commerce du sucre.

Ety. de sucre et de aria. V. Sucre, R.

# Dans les sucreries on nomme:

BARBOUTE, une mosconade très-chargée de sérop. BATARDES, les sucres produits par les strops qui sont émanés des matières fines.

CASSONS, les pains de sucre auxquels il manque par ascident une partie du fond ou de la tôte.

CASSONNADE ou CASTONNADE, le secre qui a été raffiné aux iles , et qu'on nons envois en poud

ÉCUMES, les excréments et toutes les malpropretés mélées avec le sang de bosuf et l'eau de chaux qu'on a tirées du sucre en le clarifiant.

MOSCOUADE ou SUCRE BRUT , le suc de caune, épale par la culsson, et un peu raifiné par la chanx et le sang. PAIN-DE-SUCRE, le secre raifiné, moulé dans un cône. SUCRE TAPÉ , la cassonnade moulée dans des cônes en la sapaut ou pressant fortement.

VESOU, le suc ou le jus exprimé des cannes, avant qu'il ait été cult et dégralagé. SUCRE CANDI, le sucre eristallisé, v. e m.

# On donne le nom de sucre

BIS, à celui qui n'a pes été bien clarifié. CANDI BLANC, à celui qui est fait avec du sucre blas et réduit en forme de congélation.

CANDI ROUGE, à celui qui est fait com blane , mais avec du suore rouge.

D'AMIDON, celui obtenn de l'amidon. DE BETTERAVES, celui obtenu de cette recine.

Le capuchon de papier bleu qui couvre un pain de sucre porte le nom de gonichon, en terme de raffineur.

SUCRE, s. m. (súcré); Zucchero, ital. Azucar, esp. Açucar et Açucre, port. Zucker, all. Sucre, cat. Sucre; principe immédiat des végétaux, d'une saveur douce particulière et soluble dans l'eau.

Éty. du lat. saccharum, formé du grec σάχχαρ (sakchar), dérivé de l'arabe succhar ou sakkar, lequel vient du persan schonkar, dont la racine est prise dans le samskirt ou indien schakar. Galtel.

La tige de presque toutes les graminées contient du sucre en plus ou moins grande quantité; un grand nombre de racines et de fruits en fournissent aussi, mais le sucre commun, celui d'Amérique, est fourni par la canne à sucre, Saccharum officinarum, Lin. plante de la fam des Graminées, cultivée en grand dans toutes les colonnies d'Amérique, originaire des Indes-Orientales, et cultivée, de temps immémorial, par les Chinois.

Théophraste parle d'un miel exprimé des roseaux, ce qui prouverait qu'il a eu conneissance de la canne à sucre; Senèque en parle aussi de manière à ne laisser aucun doute que ce végétal ne lui fut connu.

Vers la fin du XIIImo siècle, la canne à sucre passa de la Chine en Arabie; elle fut transportée de là en Egypte et en Ethiopie, et, en 1420, Dom Henri, régent du Portugal, en fit porter de Madère en Sicile; mais on ne savait faire encore que de la grosse cassonnade.

En 1471, un Vénitien trouva le secret de purifier le sucre et de le réduire en pain, ce qui en étendit beaucoup l'usage.

Les Portugais transplantèrent la canne à sucre à l'île Saint-Thomas, aussilôt qu'elle leur fut connue, et, en 1520, il y avait déjà plus de 60 sucreries.

En 1506, elle fut introduite à Saint-Domingue, par les Canaries, d'où elle s'est répandue dans toutes les îles de l'Amérique.

Sucre de bletarabas, sucre de betteraves; la découverte de ce sucre est due à Margraff. Achard de Berlin l'obtint ensuite en grand; M. Deyeux, en France, en perfectionna les procédés, mais ce ne fut pourtant qu'en 1815, que l'on trouve le moyen d'isoler le sucre et de le faire cristalliser.

Sucre d'ordi, sucre d'orge, sucre cuit ou

Le nom de sucre d'orge lui a été donné. parce que autrefois, on faisait fondre le sucre dans une forte décoction d'orge perlé.

On a retiré du sucre de plusieurs autres végélaux :

En 850, les Arabes commencèrent à cultiver la canne, et trouvèrent le secret d'en retirer le

En 1605, Olivier de Serres, agronome français, annonce le sucre de betteraves, que Margraff et Achard, de Berlin, découvrirent plus tard.

En 1668, la canne est cultivée à la Jamaïque, par quelques habitants de la Barbade, conduits par Thomas Moddilon.

En 1781, Margraff découvre le sucre de la bette rave, indiqué par Olivier de Serres. En 1800, on recoit, à Paris, du sucre de betteraves, envoyé par Achard, de Berlin. En 1801, Fourcroy en retira de l'amidon.

En 1810, on établit en Europe des fabriques de sucre de l'érable, connu, de temps immémorial par les Canadiens.

En 1811, M. Generazzi, de Florence, parvint à en extraire des châtaignes.

En 1819, M. Braconnot, de Nancy, en

obtint du bois et des vieux chiffons, au

moyen de l'acide sulfurique.

SUCRE, est aussi un juron très-fréquemment employé par les Provençaux et les Languedociens, et très-spirituellement défini par M. Fabre, dans son siège de Caderousse.

Lou mot sucre, à certen egard, Pot estre pres en bona part; Se par exemple una devota Nous manda fresas ou coumpota, Tourtas, biscuits e canela, Seloun lou caprici qu'aura, L'on refuza pas la casseta . Per tant de sucre que ye mela; B se sap que dins aquel cas, Lou sucre escandaliza pas ; Mais quand sucre dich en coulera Voou dire lanlira... lanlera... Quand es un home que lou dis Sans frezas, lourtas ni biscuits, Oh! certa, y a pas res qu'empache Ou'adoun la causa noun nous fachs, Perce qu'es un mot trop souillard Per estre pres en bona part.

SUCRE-candi, s. m. (sucré-candi), Assu-car-candi, port. Sucre-candi, cat. Sucre candi, sucre cristallisé.

Ety. On est loin d'être d'accord sur l'étymologie du mot candi; les Italiens l'ont appelé zuchero di Candia, parce que son mode de préparation leur est venu de l'île de Candie; Redi le dérive du persan chand, sucre; d'autres de candus, blanc, d'où le nom latin saccharum candidum; Saumaise le fait venir du grec κάνθος (kanthos), angle, parce qu'étant cristallisé, il présente des angles; mais ce mot paraît être pris dans notre langue même, où candi signifie cristallisé, pétrifié, d'où l'expression proverbiale, restet candi, il fut petrifié.

SUCRIER, s. m. (sucrié): Zuccheriera, ital. Azucarero, esp. Acucareiro, port. Sucrèra, cat. Sucrier, vase dans lequel on

sert le sucre.

Etv. de sucre et de ier.

Un sucrier est composé du corps, du fond et du convercle.

SUCURAR, v. a. (sucurá). Emonder. Y. Rebroundar.

# SUD

SUD, sue, radical pris du latin sudor, sudoris, sueur, transpiration, et dérivé du grec ῦδορ (hudor), eau, par le changement de l'esprit rude en s.

De sudor, par apoc. sud: Sudor, Sudou-

ri-fique.

De sudor, par la suppression du d: Suour, Su-ar, Re-ssuar, Re-ssu-at, Su-ari.

De sud, par le changement du d en s, sus; d'où: Sus-aire, Sus-ar, Tre-susar, Susar-ent, Sus-ari, Sus-eta, Sus-our, Des-susar, Sus-ent, Tras-susar, Tres-susar, Tras-susour, Tres-susour, Suz-ar, Sui-our, Tres-suar, Tres-suour, Chicar.

SUD, S. ID. (SUd); MIRJOUR, SUD, MREZODI. Austro, ital. Sud, esp. cat. Sul, port. Sud, le Midi, la partie du monde opposée au Nord, au Septentrion; vent qui sousse de

cette partie.

SUD Ce mot est teuton, suivant Wachter; Gibelin le tire de l'arabe soued.

SUDDET, vl. li ajouta.

SUD-EST, s. m. (sud-ès); Sud-Est, cat. Sudeste, esp. Suesto, port. Sud-Est, point entre le Sud et l'Est, ou entre le Midi et l'Orient; vent qui en souffle.

SUDOR, s. f. d. vaud. Sudor, esp. Sueur.

V. Susour.

Ety. du lat. sudor, m. s. V. Sud, R. SUD-OUEST, s. m. (sud-oue); Sudouest, esp. Sudueste, port. Sudoest, cat. Sud-Ouest, point également distant, du Sud et de l'Ouest ou du Midi et de l'Occident.

SUDOURIFIQUE, CA, adj. (sudourifique, ique); Sudorific, cat. Sudorifico, ital. esp. port. Sudorifique, qui provoque la

sueur.

Ety. du lat. sudorificus, formé de sudor, sueur, et de ferre ou facere. V. Sud, R. SUDRE, s. m. vl. (sudré). Gentilhomme, notable d'une ville. Sauv.

### AUE

SUEGRA, s. f. (suegre). Surveillante, incommode, Argus.

Éty. du lat. socer, belle-mère.

SUEGRE, vl. V. Sozer.

SUEGRO, s. m. (suègre); surgan. Sue-gro, esp. Beau-père. V. Sogre et Soxer.

Éty. du lat. socer, socrus, m. s. SUEIA, vl. Suie. V. Sugea.

SUELH, Nom ancien du sureau. V. Sam-

bequier.

SUELH, vl. J'ai coutume.

Ély. de soler.

SUELH, ELHA, adj. (sueil, ueille), d. de Barcel. Uni, ie, plat. V. Unit.

SUELHA, s. f. (suéille); suya, Essua. Cloaque; fosse à fumier; lieu où l'on jette les immondices; étable à cochons. V. Androuna. On le dit aussi d'une sosse à chaux.

Éty. du lat. suile, étable à cochons.

V. Soulh, R.

Selon Denis d'Halicarnasse, le roi Tarquin Le Vieux, fut le premier qui fit construire des canaux sous la ville de Rome, pour en conduire les immondices dans le Tibre.

SUELHADA, s. f. (sueillade); suetada. Plein une cloaque, une fausse à fumier.

SUENH, vl. V. Sonh. SUENH, s. m. vl. Soin, inquiétude. SUERGEA, V. Surgea. SUEY, dg. Verdier. V. Siou. SUEYA, V. Suelha et Soulh, R.

# SITE

SUFERTADOR et SUFERTAIRE , vl. V. Suffertaire. SUFERTANS, adj. vl. Endurant, patient. V. Souffr, R.

SUFFERAT, ADA, adj. et p. anc. béarn. Souffert, erte. V. Souffr, R. SUFFERC, vl. Il ou elle souffrt.

SUFFERRE, v. n. et a. vl. Sofferir, anc. cat. Sofferire, ital. Souffrir, abstenir, emvecher.

Ety. du lat. sufferre, m s.

SUFFERT, ERTA, adj. vl. Souffert, erte: Bon suffert, bonté, complaisance, tolérance. V. Souffr, R.

SUFFERTADOR, vl. V. Soferlaire. SUFFERTAIRE, vl. V. Soferlaire. SUFFERTAR , v. n. vl. V. Sofertar,

SUFFIC, surris, surr. sous-radical pris du latin sufficere, suffire, mettre à la place, substituer, formé du sub et de ficere pour facere.

De sufficere, par apoc. suffic; d'où : Suf-fici-encia, suffici-ent, Sufficien-men, Suffici-ent, Sufficient-ia, sufficient-mens, Suffis-em-ment, Suffis-ença, Suffis-ent, Suff-ir.

SUFFICIEN, vl. V. Sufficient.

SUFFICIENCIA, vl. Sufficiencia, esp. cat. V. Suffisença et Suffic, R.

SUFFICIENMEN, adv. vl. V. Sufficemment et Suffic, R.

SUFFICIENT, adj. vl. Suficiente, esp. Suficient, cat. Suffisant, ante, capable. V. suffic, R.

SUFFICIENTIA, s. f. v). Sufficientia, esp. cat. Sufficienzia, ital. Suffisance, en parlant de la grâce. V. Suffisença et Suffic, Rad.

SUFFICIENTMENTS, adv. vl. Suffciemment, cat. Suffisamment. V. Suffie, R. SUFFIR, v. n. (suffir); surraceme. Pouvoir subvenir, être suffisant.

Ety. du lat. sufficere, m. s. V. Suffie, R. SUFFIRE, v. n. (suffiré). Suffire, ètre assez grand, assez nombreux, assez considérable, être suffisant.

Ety. du lat. sufficere, m. s. SUFFISEMMENT, adv. (suffisamméin); sufficient cat. Suficientment, cat. Suficientemente, esp. Sufficientemente, ital. port. Suffisamment. V. Suffie, R.

SUFFISENCA, s. f. (suffiseince); Suficiencia, cat. esp. Sufficiencia, port. Suffisance, présomption, arrogance, trop bonne opinion de soi-même, impertinence, fierté.

Ety. du lat. sufficencia. V. Suffic, R. SUFFISENT, ENTA, adj. (suffisein, èinte); Suficient, cat. Suficiente, esp. Sufficiente, port. ital. Suffisant, ante, qui suffit, ce qui est assez; fig. arrogant, impertinent, orgueilleux, présomptueux.

Ély. du lat. sufficientis, gén. de Suffic, R. SUFFLAR , vi. V. Sofflar.

SUFFOCACIO, s. f. vl. Sufocaciò, cat.

V. Suffoucation et Foc, R.

SUFFOUCAR, v. a. (suffouca); Sufocar, cat. esp. Suffocar, port. Suffocare, ital. Suffoquer, étouffer, faire perdre la respiration.

Éty. du lat. suffocare, formé de sub, sous; de fauce, abl. de fuux, faucis, la gorge, et de la term. act. ar, presser ou serrer sous la gorge, ou plutôt de sub et de focus, étouffer au moyen d'un feu qui est dessous,

V. Foc, R.
SUPFOUCAT, ADA, adj. et part. (suffouca, ade); Suffocado, port. Suffoqué, ée,

qui a perdu la respiration. Ety. du lat. suffocatus, V. le mot précé-

dent, avec la term. pass. au lieu de l'act, V. Foc, R.

SUFFOUCATION, s. f. (suffoucatie-n); suproventien. Sufocació, cat. Suffocazione, ital. Sufocacion, esp. Suffocação, port. Suffocation, essoufflement, grande difficulté de respirer.

Éty. du lat. suffocationis, gén. de suffosatio, m. s. V. Foc, R.

SUFFRA, s. f. (suffre); soupera el suzera, dl. Dossière, surdos, large bande de cuir qui porte sur la sellette du cheval qui est au brancard d'une voiture ou au limon d'une charrette.

C'est aussi l'avaloire ou bande de cuir qui passe sur la croupe des mulets à bât, pour empêcher que le batcul ne descende trop bas sur les cuisses, sur les jarrets.

C'est encore, selon Sauv. la corde qui soutient les deux ballots d'une charge de

Ety. du lat. suffrago, jarret des jambes de derrière des quadrupèdes, parce que cette bande de cuir est destinée à empêcher que le batcul ne tombe sur les jarrets.

SUFFRAGANT, adj. m. (suffragán); Suffragante, ital. Sufraganeo, esp. Suffraganeo, port. Sufragant, anc. cat. Suffragant, titre donné aux évêques, relativement à leur métropolitain.

Ety. du lat. suffragantis, gen. de suffragans, m. s. Il est aussi substantif.

SUFFRAGI, s. m. (suffradgi); voix, surragio, sufragio, ital. Sufragio, esp. Sufragi, cat. Suffrage, voix ou avis que l'on donne dans une assemblée où l'on délibère sur quelque chose; approbation, témoignage de satisfaction.

Éty. du lat. suffragium, m. s. formé de suffrago, jarrel, part que l'on fait en faveur de quelqu'un.

SUFFRAGUAN et

SUFFRAGUANT, s. et adj, vl. Sufragant, cat. V. Suffragant.

SUFFRANÇA, s. f. d. vaud. Tolérance. V. Souffr.

SUFFREN, nom d'homme (suffrèin). Siffroi, Sifrein, Sifroy.

Mi fagues pas venir lou Sant Suffren, ne me fais pas mettre en colère.

Ety.?

M. Achard observe que la dévotion que l'on a à Saint Suffren, à Marseille, se rap-porte à Syffred, abbé de Saint-Victor, mort en odeur de saintelé.

Patr. Saint Siffroi ou Sifrein, évêque de Carpentras, ou Saint Siffrein, dont l'Église honore la féte le 27 novembre.

Cette manière de parler vient de la coutume où sont les femmes de Marseille, d'aller implorer saint Suffren dans son ermitage pour qu'il les préserve de la colère.

SUFFRENSA, vl. Patience: Suffrensa ayaz, ayez patience. V. Souffr, R.

SUFFRENT, p. prés. vl. surasus. Souffrant, clément. V. Souffr, R.

SUFFRIABLE, adj. vl. Sufrible, esp. Qui peut souffrir. V. Suffr, R.

Si Crist fo suffriables, si le Christ a souffert.

SUFFRIR, v. a. vl. ABASTAR. Sufrir, esp. cat. V. Souffrir et Souffr, R. SUFFRIRE , vl. V. Sufridor.

SUPFUMIGACIO, s. f. vl. Sufumiga-sion, esp. Famigation. V. Fum, R.

SUFFUMIGAR, vi. V. Subfumigar et , Fum, R.

SUFFUMIGI, vl Suffumigio, port. V. Subfumigi et Sum , R.

SUFLAMENT', vl. V. Soffamen. SUFOGAR, vl. V. Suffoucar. SUFRACHA, vl. V. Sofracha. SUFRANSA, s. f. vl. V. Sofrensa.

Sufransa de cor, manque de cœur. Voy. Souffr, R.

SUFREN, s. m. et adj. vl. Patient, celui qui souffre, endurant. V. Souffr, R. Sifroi, nom d'homme.

SUFRENSA, s. f. vl. Manque, patience. V. Souffr et Souffransa.

SUFRIABLE, adj. vl. Passible, qui peut souffrir. V. Souffr, R.

SUFRIDOR, vl. Sufridor, cat. Voy. Sofridor.

SUFRIMEN, s. m. vl. V. Sofrimen. SUFRIR, v. n. vl. surram. Sufrir, esp. cat. Souffrir, supporter, soutenir, aider, entretenir; s'abstenir, s'empêcher, retenir; résister à... T'en poiras suffrir, Tu t'en pourras contenter. V. Souffr, R.

SUG, adj. vl. Essuyé, nét. V. Sec, R. 2. SUGA, V. Sugea.

SUGAR, v. a. vl. Essuyer. V. Eissugar et Sec, R. 2.

SUGAUTAR, v. a. vl. Frappersur la joue, souffleter. V. Gaut, R.

SUGEA, s. f. (sudge); suza, sua, suga. Sutja, cat. Suie, matière noire, plus ou moins dure, que la sumée dépose dans le tuyau des cheminées.

Éty. du celt. suga, ou de l'anglo-saxon soote, d'où les Anglais ont fait soot; suja, en portugais, signifie sale, crasseur.

La suie est utilement employée par les arts: dissoute au moyen d'un peu d'eau acétique, elle donne une couleur foncée, qu'on peut faire passer au fauve. On en retire, pour la peinture, la couleur nommée bistre; elle sert à la trempe en paquet, et elle peut servir d'engrais.

SUGEL, ?

Aprop d'elas son li cotel , So son d'alas coma sugel.

SUGET, vl. V. Sujet.

SUGGERAR, v. a. (suggerá); Suggerire, ital. Sugerir, esp. Suggerir, port. Suggérer, insinuer une chose à quelqu'un.

Éty. du lat. suggere, m. s. SUGGESTIO, s. f. vl. Suggestió, cat. Sugestion, esp. Suggestão, port. Suggestions, ital. Suggestion.

Éty. du lat. suggestio, m. s.

SUGIER, s. m. vl. On donnait anciennement ce nom aux teinturiers pour le brun, dont la suie était la drogue principale.

Ety. de sugea et de ier, qui emploie la

SUGIER, s. m. (sudgié). Le seuil d'une porte. Gar. V. Lintau et Dindau.

SUGIET, s. m. (sudgièt). Seuil d'une porte. V. Lintau.

ATIT

SUI. vl. Je suis. V. Siou.

SULA, Suie. V. Sugea.

SUIGIDAR SE, v. r. (sé suicida). Se suicider, se tuer.

SUICIDE, s. m. (suicidé); Suicidio, ital. Suicide, action de celui qui se tue.

Ety. du lat. suicidium.

Les Stoïciens le permettaient à leurs sages, et les Platoniciens au contraire, soutenant que la vie est une station dans laquelle Dieu a placé l'homme le défendaient, soutenant qu'il ne lui est pas permis d'en sortir à sa fantaisie. Voyez, à ce sujet, les deux belles lettres que Rousseau a insérées dans sa Nonvelle Héloïse.

Dans l'ancienne jurisprudence des Romains il n'y avait aucune peine contre le suicide: mais sous les Empereurs il fut ordonné que le suicide volontaire serait privé de la sépulture et ses biens confisqués au profit du prince.

SUICIDE, s. m. Suicida, ital. Suicide, celui qui se tue.

SUICIDE, s. m. (suicidé); Suicidi, cat. Suicida, esp. ital. Suicide, l'action de celui qui se donne la mort; de celui qui se tue.

Ely. du lat. suicidium, formé de sui, de soi, et de cædes, meurtre. Ce mot sut créé dans le dernier siècle par Dessontaines.

Il est peu de sujets sur lesquels l'opinion des hommes ait autant varié que sur le suicide. Approuvé par Démétrius et Zenon, condamné par Pythagore et Socrate, les législations des différents peuples ont été contradictoires comme les avis de ces grands hommes. On doit cependant dire, en l'honneur de l'Europe moderne et civilisée, que ses lois , même le Coran , l'ont toujours condamné et flétri.

SUIL, s. m. vl. Suint, cochonnerie, vilenie, souillure, saleté, frange.

Rty. de swillus, de cochon. V. Soulh, R. SUILH, V. Suy.

SUILLA, s. f. vl. Truie.

Éty. du lat. suilla, m. s.

SUILLO, s. m. vl. Suillon, porc marin, sorte de poisson.

Ety. du lat. suillus.

SUINT, s. m. (suint). Suint, humeur épaisse qui suinte du corps de certains animaux, particulièrement des brebis, et qui s'attache à la laine et aux poils.

SUINTAMENT, s. m. (suintaméin); Stillamento, ital. Suinter, couler presque insensiblement, en parlant d'un liquide.

SUISSE, UISSA, adj. (suisse, uisse). Suissesse, suisse, homme, femme ou cheval qui est de la Suisse.

SUISSE, s. m. Suisse, homme de la Suisse; domestique qui a la garde d'une porte.

SULTA, S. f. (Suite); suguida, tirasia, Suite, enchaînement, liaison, dépendance, qui déterminent un ordre successif entre plusieurs choses; ordre, liaison; ceux qui accompagnent quelqu'un par honneur; continuation d'un ouvrage; pour conséquence. V. Counsequença et Segu, R.

De suita, expr. adv. sans interruption. Partet de suita, Tr. il partit tout de suite, et non de suite.

SUITA, s. f. (suite). Un des noms qu'on donne, en Languedoc, à la chouette. Voy. Machata.

SUITAR, v. n. (suitá). Continuer, aller de suite, donner suite.

Suitem toujour de la même maniera. Dionk

Éty. de suita et de ar. V. Sequ, R. SUIVANT, prép. (sulvan); secous. Secondo, ital. Segun, esp. Segunda, port. Suivant, selon, suivant que.

Ety. du lat. secundum, m. s. V. Sequ, R. SUIVANTA, s. f. (suivante). Suivante, femme de chambre, fille aux gages d'une

dame qu'elle accompagne. V. Sequ, R. SUIVIT, IDA, IA, adj. et p. (suivi, ide, ie). Suivi, ie; fréquenté, ée; qui a de l'ordre, de la liaison.

SUIVRE, V. Segre.

SUJA, Pour suie, V. Sugea.

SUJET, ETA, adj. (sudjè, ète); Soggetto, ital. Sujeto, esp. Sujeito, port. Subjecte, cat. Sujet, ette, soumis, dépendant de... assujéti à supporter quelques charges, à payer certains droits; astreint à quelque nécessité inévitable; porté, enclin.

Ety. du lat. subjectus, soumis. V. Ject, R. SUJET, ETA, s. Subbieto, ital. Subdito, esp. port. Sujet, ette, celui qui est soumis à une autorité souveraine; personne considérée sous le rapport de sa capacité et de ses talents.

Éty. du lat. subjectus, qui jactus est sub, qui est jeté, placé dessous. V. Ject, R.

SUJET, s. m. Soggetto, ital. Sugeto, esp. Snjet, cause, raison, motif; chose sur laquelle on médite, on écrit, on parle, on s'entre-tient; objet d'une science. V. Ject, R.

SUJETION, s. f. (sudjetie-n); suchemen, sus assezza. Soggezzione, ital. Sujecion, esp. Sujeição, port. Sujetion, dépendance; servitude, en parlant des immeubles sujets à quelque droit.

Ety. du lat. subjectionis, gén. de subjectio, soumission. V. Ject, R.

SUJIEB., s. m. vl. Teinturier.

Éty. de sugea et de ier, parce qu'on employait la suie pour teindré. SUJOUR, V. Sejourn.

BUJQURNAR, V. Sejournar.

# SITE.

SUL, contr. de sus-lou, sus-la, sul-cap, sur la tête, sul'teoulat, sur le toit, etc.

L'immortel de sul cher lons fay degringoule.

SUL. dg. Seul. V. Soulet et Soul, R. SULA, nom de femme, (sule). Contrac-

tion de Ursula, v. c. m.
SULAMENT, adv. Sculement. V. Soulament et Soul, R.

SULEMENT, dg. V. Soulament. SULFURENC, vl. Sulfuric, cat. Voy. Sulphurenc et Sulfurous.

SULFUROUS, OUSA, adj. (sulfurous, ouse); Sulfurco, ital. esp. port. cat. Sulfureux, euse, qui tient de la nature du soufre.

Ety. du lat. sulfurosus, fait de sulfur, soufre, et de ous, de la nature de. V. Soupr , R.

SULH, s. m. vl. Seglio, ital. Seuil. SULHAMENT, s. m. vl. Souillure, sa-

SULHAR, v. a. vl. socan. Seuiller, sa-

SULHARDA, V. Soulharda et Soulh, Rad.

SULHOUN, V. Soulhoun et Soulh, R. SULPHUREITAT, s. f. vl. Sulfurosité, état de ce qui a le goût, la nature du soufre.

SULPHURENC, ENGA, adj. vl. sulfumc. Sulfureux, euse. V. Sulfurous.

SULPICI, nom d'homme (sulpici); Sulpicio, ital. esp. port. Sulpice.

Patr. l'Eglise honore huit saints de ce

SULPRE, s. m. vl. V. Soupre et Soupr,

SULTAN, s. m. (sultán); Sulta, cat. Sultan, esp. Sultão, port. Sultano, ital. Sultan, l'Empereur des Turcs, le Grand Seigneur.

Éty. V. Soudan.

Ce titre sut dit-on porté, pour la première

fois, par Bajazet.

SULTANA, s. f. (sultane); Sultana, port. esp. cat. ital. Sultane, la femme du sultan.

SULTANETA, s. f. (sultanéte). Tétard, nymphe de la grenouille et du crapaud, Garc. V. Culheireta.

### SUM.

SUM, soum, soumer, radical dérivé du latin sumere, sumo, sumplum et sumlum, prendre, s'altribuer, s'arroger, formé de sus, en sus, et de smo, lever, ôter, ache-

De sumere, par apoe. sum; d'où: Presum-ar , Re-sum-ar , Coun-sum-ar , Counsoum-ation.

De sumptum, par apoc. et changement de u en ou , soumplu ; d'où : Soumplu-ous , Soumplu-ousa, Soumpluousa-ment, Counsoump-tion, Pre-sume-io.

SUM, vi. lis ou elles sont. als. de soun, adj. Suprême, extrême. V. Cima.

Ety. du lat. summus.

SUM, s. m. vl. Le haut. V. Soum, R. SUMAC, s. m. vl. smac. Sumac, cat. Zumaque, esp. Sumagre, port. Sommaco, ital. Sumac, arbrisseau. V. Fauvi.

SUMENCAR, s. m. d. du Var, ébourgeonner, ôter le sommet. V. Soum, R.

SUMI, S. f. (sumi); simi, cinsa, cinsa, CIME, SERIC, PURAMA, CIMEC, CIMI, CIMEA, comprend un très-grand nombre d'espèces que Linneus avait rangées dans un seul genre, cimez, mais dont on a fait aujourd'hui une tribut. Employé sans épithète dans notre langue, ce mot n'indique que la punaise des lits, Cimex lectularius, Lin. Acanthia lectularia, Fab. insecte de l'ordre des Hémiptères et de la famille des Sanguisuges, qui n'est que trop connu.

Ety. du lat. cimea.

Linnée pensait que la punaise n'était pas originaire d'Europe, qu'elle y avait été ap-

portée du nouveau monde, et un auteur anglais observe qu'elle n'était pas connue dans son pays avant l'année 1670.

La punaise des lils offre une particularité remarquable qui est d'être aptère (sans alles), quoiqu'elle appartienne à une famille dans laquelle on compte plus de mille espèces allees. Partant d'un principe vrai, que l'exercice donne un plus grand développement aux organes, tandis que l'inaction produit l'effet contraire. M. de Lamarck a cru pouvoir attribuer à cette cause, l'absence des ailes de la punaise du lit, qui ne s'en servant pas les a vues disparaître peu à peu. La même chose a lieu à l'égard de l'œstre des moutons, V. Barbin, qui appartenant à un genre allé est cependant aptère.

Nous croyons qu'on peut expliquer ce fait d'une manière plus satisfaisante par l'application de cette loi générale de la nature, que chaque être n'a reçu du Créateur que ce qui lui était indispensable pour son existence. Des ailes étant inutiles pour des êtres qui ne doivent non seulement pas voler, mais auxquels cette faculté serait nuisible, puisqu'elle pourrait les écarter de leur proie, ils en ont été privés par l'une de ces prévoyances admirables si communes dans la nature.

SUMI-FEBA, s. f. (súmi-fère). Un des noms de la lisette ou coupe bourgeon, selon M. Garc. V. Coupa-boutoun.

SUMIAN, nom d'homme (sumián); su-Maximien ; Siméon.

SUMIAN, ANA, adj. (sumián, áne). Qui sent la punaise, de punaise.

Ely. de sumi et de an.

SUMIER, s. m. (sumié). Claie en osier que l'on met dans un lit pour ramasser les punaises.

Ety. de sumi et de ier.

SUMIR, v. n. (sumir), dm. Sumir, port. cat. Languir, en parlant du bois qui reste longtemps dans le feu sans brûler.

Ety. du portugais sumir, consumer, venir à rien , se dissiper.

SUMISIT, adj. vl. sumsuz. Englouti, submergé.

Éty. du port. sumido, enfoncé, sumirse, en esp. signifie aussi s'enfoncer.

SUMJOS, OZA, adj. vl. Soucieux, irrésolu, inquiet.

Ety. du lat. somniosus, m. s. V. Som, R. SUMMA, adj. f. vl. Suprème. V. Soum, R. et Somma.

SUMMARIAMEN, adv. vl. Summariamente, port. Sumariamente, esp. Sommairement. V. Soum, R.

SUMMARIAMEN, vl. V. Sommaria-

SUMMITAT, s. f. vl. Sumitat, anc. cat. Sumidad, esp. Summidade, port. Sommita, ital. Sommité , sommet , bout.

Ely. du lat. summitatis, gén. de summi-

SUMOUSTAT, V. Soumoustatet Moust,

SUMPSIR, vl. V. Somsir.

SUMPTUOS, OSA, adj. vl. Sumptuos, cat. V. Soumptuous.

# SUN

SUN, vl. Pour son, V. Soun, pron. poss.

sun, vl. Pour son, soun, ils sont. Zo sun bon omns, ce sont bons hommes.

SUNEPION, V. Senepion. SUNEPIOUN, V. Senepion.

SUNTAR, v. n. (sunta); Esperar. Suinter, il se dit d'une liqueur ou d'une humeur qui sort ou s'écoule presque insensiblement par les pores de la peau ou par les fissures d'un vase.

### SUO

SUOILL, vl. J'ai coutume, il on elle a coutume. V. Sol, R. 3.

SUOR, vl. V. Susour.

SUOUR, syn. de Susour, v. c. m. et Sud, R.

**SUOUT**, vl. Soubre veste, cotte d'armes.

E desus mot perpunge suout, de sisciaton. V. 2554. Et dessus maint pourpoint et soubre veste de sisclaton. Hist. Crois. Alb.

SUP, adj. et s. dl. Myope. V. Borniclet. SUPADA, s. f. (supade), d. bas lim. Blessure, maladie. V. Assip et Assipada.

SUPAR, v. a. (supa), d. bas lim. Toucher légèrement.

SUPAR SE, v. r. dl. Heurter. V. Assi-

SUPAUSAR, v. a. vi. Suposar, cat. Supposer.

SUPEL, s. m. (supèl), dl. suguer. Butte, petit tertre.

SUPELADA, s. f. (supelade), dl. Bronchade. V. Assip.

SUPELAR, v. n. (supelá), dl. Broncher.

V. Brouncar.

SUPER, initiatif pris du lat. super, sur, dessus, au-dessus, il est dérivé du grec οπèρ (huper), par le changement de l'esprit rude en s, il se transforme en soume, somms, sum, soum, sus, superbe; du grec ύπέρδιος (huperbios), de uper et de baino, je marche au dessus des autres.

Super-flu, de super et de fluo, qui coule

au-dessus.

Super-ficia, de super et de facies, audessus, face dessus.

Super-fin, fin au-dessus. Subr-escot, au-dessus de l'écot. Sobr-iquet, mis sur un autre nom Il marque l'ordre, comme dans:

Sur-intendant, au-dessus de l'intendant. Il marque le lieu, le temps, comme :

Sus-dit, dit en dessus.

La qualité en plus, comme : Sur-cargar, charger au-delà.

SUPER, SUPE, SUBE, SOME, SOUV, Tâdical pris du latin super, sur, dessus, audessus, par-dessus, et dérivé du grec ὑπὲρ (huper), m. s. par le changement de l'esprit rude en s.

De super : Super-ar, Super-be, Superbi-a, Super-ficia, Super-ficial, Superficiela-ment, Superflu-itat, Super-flus, Superiour, Superioura-ment, Super-latif, Su-

per-stition. De super, par le changement du p en b, et suppr. de e, subr; d'où: Subr-an, Subr-e, Subre-cel, Subre-dent, Subre-jour, Subre-pelis, Subre-saut, Subre-semana, Subre-scot, Subr-oues.

De subr, par le changement de u en ou, soubr; d'où : Soubr-ar, Des-soubre.

De super, par le changement de u en ou et du p en v, souver; d'où: Souver-en. SUPERAR, Superar, cat. V. Surpas-

SOT. SUPERAR, v. a. (superá); Superar, port. esp. cat. Surpasser, exceller, surmon-

Éty. du lat. superare, de super, sur, et de are, aller se mettre. V. Super, R.

SUPERBAMENT, adv. (superbaméin); Superbament, cat. esp. Superbement, d'une manière superbe.

SUPERBE, ERBA, adj. (superbé, èrbe); Superbo, ital. Superbo et Soberbio, esp. Soberbo, port. Superbe, magnifique, qui a de l'éclat, de la grandeur, de la magnificence.

Éty. du lat. superbus, ou du grec ὑπερδάς (huperbas), et par le changement de l'esprit rude en s, superbas. V. Super, R.

SUPERBI, s. m. (superbi); poutassou. Nom nicéen du merlan printanier, merlangus vernalis, Riss. poisson de l'ordre des Holobranches et de la samille des Jugulaires (à nageoires au cou).

SUPERBI, et

ler.

SUPERBIA, s. f. (superbi, superbie); Superbia, esp. anc. cat. ital. Soberbia, port. esp. mod. Superbe, orgueil.

Ely. du lat. superbia, m. s. V. Super, R.

Superbi ame pauretat Es un mouestre tout pastat. Prov.

SUPERBIAMENT, adv. (superbieméin), dg. Orgueilleusement, superbement.

Ety. de superbia et de ment. V. Super,

SUPERBIOS, adj. d. vaud. Superbias, cat. Soberbioso, esp. Superbioso, ital. Superbe, orgueilleux, arrogant.

Ely. de superbi et de os. V. Super, R. SUPERCEDIR , v. n. vl. Soprassedere, ital. Suspendre, surçoir. V. Ced, R. Ety. du lat. superdere, m. s. V. Sed, R.

SUPERCHE, s. m. vi. Reste, superflu. V. Super, R.

SUPERFICIA, s. f. (superficie); Superficie, ital. esp. port. cat. Superficie, surface des corps sans égard à la profondeur : fig. le dehors des choses ; légère connaissance.

Ety. du lat. superficies, m. s. formé de super et de facies. V. Super, R.

SUPERFICIARI, adj. vl. Superficiario, esp. Superficiaire.

Ety. du lat. superficiarius. V. Super, R. SUPERFICIAL, vl. V.

SUPERFICIEL, IELA, adj. (superficiel, èle); Superficiale, ital. Superficial, esp. port. cat. Superficiel, elle, qui est à la surface, connaissance légère et superficielle des choses.

Ety. du lat. superficialis, m. s. V. Super , R.

SUPERFICIELAMENT, adv. (superficielamein); Superficialment, cat. Super-ficialmente, ital. esp. port. Superficiellement, d'une manière superficielle.

Ely. de superficiela et de ment. V. Super, R.

SUPERFIN, s. et adj. (superfin); So-praffino, ital. Superfino, port. Superfi, cat. Superfin , qui est très-fin , de première qualité.

SUPERFLU, adj. vl. V. Superflus, Super et Flu, R.

SUPERFLUEY . vl. V. Superflus . Su. per el Flu, R.

SUPERFLUIR, v. n. vl. Rester, être supersia. V. Super et Flu. R.

SUPERFLUITAT, s. f. (superfluitá); Superfluitat, cat. Superfluità, ital. Superfluidad, esp. Superfluidade, port. Superfluite, chose superflue, inutile, qui est de trop.

Ety. du lat. superfluitatis, gen. de superfluitas, m. s. fait de super, dessus, et de fluere, couler, qui coule par dessus, qui est de reste. V. Super et Flu, R.

SUPERFLUS, s. m. (superflus); Superfluo, esp. port. cat. Supersiu, ce qui est de trop, ce qui est au-delà du nécessaire.

Ety. du lat. superfluum, qui coule par dessus. V. Super et Flu, R.

SUPERFLUYR, vl. V. Superfluir. SUPERINTENDANT, Superintendente, port. esp. m. s. que surintendant. V. Su-

per, R. SUPERIOUR, OURA, adj. (superiour, oure); Superiore, ital. Superior, cat. esp. port. Supérieur, ieure, qui est au-dessus, il

est opposé à inférieur. Ety. du lat. superior, m. s. V. Super, R. SUPERIOUR, OURA, s. Superiore, ital. Superior, esp. port. Supérieur, eure,

qui a autorité, qui gouverne dans une communauté.

Ety. V. Super, R.

SUPERIOURAMENT, adv. (superiouramein); Superiormente, ital. esp. port. Supérieurement, d'une manière supérieure.

Ety. de superioura et de ment. V. Super,

SUPERIOURITAT, s. f. (superiourità); Superiorità, ital. Superioridad, esp. Superioridade, port. Superioritat, cat. Superiorité, prééminence. V. Super, R.

SUPERLATIF, IVA, adj. et s. (superlatif, ive); Superlativo, ital. esp. port. Superlatiu, cat. Superlatif, ive, t. de gram. qui exprime la supériorité, soit au plus haut degré, soit à un degré très-haut. Dans le premier cas, c'est un superlatif absolu et dans le second un superlatif relatif.

Ety. du lat. superlativus, fait de super, sur, au-dessus, et de latus, porté. V. Super et Lat, R. 3.

SUPERLATIO, s. f. vl. Superlazione. ital. Exageration, hyperbole.

Ely. du lat. superlatio, hyperbole, de super et de latus, porté au-dessus. V. Super et Lat, R. 3.

SUPERLATIB, adj. vl. Superlatiu, cat. Superlatif, exagéré. V. Superlatif.

Ety. du lat. superlations. V. Super et Lat, Rad. 3.

SUPERSTITION, s. f. (superstitie-n); Superstizione, ital. Supersticion, esp. Superstição, port. Superstició, cat. Superstition, fausse croyance en fait de religion, pratiques superstitieuses, vain présage qu'on ; tire d'un cas fortuit.

Éty. du lat. superstitionis, gén. de superstitio, m. s. formé de super et de sto. Voy. Super et Est, R.

SUPERTITIOUS, OUSA, adj. (supertitions, ouse); Superticios, cat. Supertizioso, ital. Supersticioso, esp. port. Supersticieux, euse, qui a des superstitions.

Rty. du lat. superstiliosus. V. Super et

Est, R.

SUPI, s. f. (súpi); supia, sepia, dl. Sep-pia, ital. Sepia, esp. Sepia et Sipia, cat. Sèche, sèche officinale, sèche commune, Sepia officinalis, Lin. mollusque de l'ordre et de la fam. des Céphalopodes (marchant sur la tête), commun dans la Méditerranée.

Ety. du lat. sepia, le même, dérivé du grec

σηπια (sėpia), m. s.

L'organe de la sécrétion urinaire produit en même temps, dans la sèche, une matière noire, connue sous le nom d'encre de sèche, dont les Chinois composent l'encre de la Chine par un procédé qui nous est encore inconnu.

On croit que cette matière noire, que la sèche peut évacuer à volonté, lui sert à troubler l'eau pour se cacher, quand elle est poursuivie par ses ennemis.

Le corps oblong, blanc, poreux et léger, connu sous le nom d'oues de supi.

L'os de sèche se trouve aussi dans le corps de ce mollusque

Gita lou negre coumo una supi, il écume

de rage. On croit que c'est de la Sepia rugosa, que les Chinois font l'encre de la Chine.

SUPIA, s. f. V. Supi. SUPIN, s. m. (supin); Supi, cat. Supino, esp. port. ital. Supin, terme de grammaire, substantif verbal qui fait fonction de l'infinitif.

Éty. du lat. supinum, m. s.

SUPIOUN, s. m. (supioun); serious. M. Negrel s'est assurè que les mollusques que l'on vend à Marseille sous le nom de sepiouns, ne sont autre chose qu'un mélange de petites sèches et de petits calmars, et non une espèce particulière comme M. Darluc l'a prétendu. V. St. des B.-du-Rh. t. 1, p. 793.

Il se fait une consommation annuelle de ces petits moliusques de 1,200 francs par an, dans le département des B.-du-Rh. selon le même auteur.

SUPIOUN, s.m. (supioun); sersous. Cipio, cat. Sepietta, ital. Petite sèche et sèche sépiole, Sepia sepiola, Lin. mollusque du même genre que la sèche. V. Supi.

Ety. Dim. de supi, ou du grec συπιδίον (supidion), le même.

SUPLEMENT, vl. V. Supplement.

SUPLETIO, s. f. vi. Supplément, supplétif.

SUPLICATIO, vl. Suplicacio, cat. Voy. Supplicacio.

SUPLICION, s. f. vl. Soumission, respect. V. Plec, R.

SUPLIMEN, s. m. vl. Supplément, dou-cement, adroitement. V. Plec, R.

SUPLIR, vl. V. Supplir. SUPORTAR, V. Supportar.

SUPPEDIR, v. a. vl. Suppeditar, cat. Supeditar, esp. Mettre sous les pieds, assujétir, écraser.

Éty. du lat. suppeditare.

SUPPLANTAR, V. Susplantar. SUPPLEANT, s. m. (supplean). Sup-

pleant, celui qui est nomme pour remplacer quelqu'un dans ses fonctions publiques.

SUPPLEAR, v. a. (suplea); Supplire, ital. Suplir, esp. cat. Supprir, port. Suppléer, fournir ce qui manque, remplir un vide fournir ce qu'il faut de superflu, sous-entendre un mot non exprimé; n. réparer le manquement, le défaut de quelque chose.

Ety. du lat. supplere, m. s. V. Pen, R SUPPLEAT, ADA, adj. et p. (supplea, ade); Suplido, esp. Suppléé, ée. V. Plen, R.

SUPPLEMENT, s.m. (supplemein); su-PLAMENT. Suplement, cat. Supplemento, ital. port. Suplemento, esp. Supplement, ce qu'on donne pour suppléer, pour compléter.

Ety du lat. supplementum, forme de sub et de plenus. V. Plen, R.

SUPPLEMENTARI, ARIA, adj. (supplemeintári, árie) : Supplementario, ital. Supplémentaire, qui sert de supplément. V. Plen, R.

SUPPLIANT, ANTA, adj. (suplian, ante); Supplichevole, ital. Suplicante, esp. Supplicante, port. Suppliant, ante, qui supplie, et subst. qui présente une requête ou qui supplie en justice ou auprès de quelque bomme puissant.

Ety. de suppliar et de ant, ou du lat. sup-

plicantis, gen. de supplicans. V. Plec, R. SUPPLIAR, v. a. (supplia); supplicans. Suplicar, anc. cat. esp. Supplicare, ital. Supplicar, port. Supplier, prier avec révérence et humilité, avec beaucoup d'empressement et d'ardeur.

Ety. du lat. supplicare, fait de sub, sous, et de plicare, plier, se prosterner. V. Plec,

SUPPLICA, s. f. (supplique); Suplica, cat. esp. Supplica, ital. port. Supplique, requête qu'on présente au pape, requête qu'on présente pour obtenir quelque grâce.

Ety. du lat. supplicatio, m. s. V. Plec, R. SUPPLICACIÓN, s. f. vl. suplicario. Suplicació, cat. Suplicación, esp. Suplicação, port. Supplicazione, ital. Supplication,

Éty. du lat. supplicationis, gén. de supplicatio, m. s. V. Plec, R.

SUPPLICANT, ví. Voy. Suppliant et

SUPPLICAR, V. Suppliar, comme plus usité et Plec, R.

SUPPLICATIO, vl. V. Supplication. SUPPLICI, s. m. (supplici); Supplicio, ital. port. Suplicio, esp. Suplici, cal. Supplice, punition corporelle ordonnée par la justice, douleur vive et longue; fig. peine; affliction, inquiétude violente et qui dure longtemps.

Ety. du lat. supplicium, fait de supplicare, supplier, prier humblement, à cause des prières publiques ou cérémonies religieuses qui précédaient l'exécution d'un criminel. V. Plec, R.

Supplicia veteres quadam sacrificia supplicando vocabant. Festus.

Un dictionnaire des différents supplices pratiqués chez tous les peuples du monde, ferait frémir la nature ; c'est dit M. d'Origny, un phénomène inexplicable que l'étendue de l'imagination des hommes, en fait de barbarie et de cruauté.

Les Pertes étouffaient les grands criminels dans la cendre.

Les Hébreux pendaient les coupables après la mort ou avant, selon le crime qui leur était imputé; c'était le supplice ordinaire des calomniateurs et des idolâtres; ils lapidaient les blasphémateurs. La loi de Moïse condamnait au feu celui qui aurait épousé la fille et la mère. Le fouet, la décapitation, la scie, les épines, l'arrachement des yeux, des cheveux, étaient chez eux mis en œuvre selon les divers genres de crimes.

Les Grecs punissaient de mort le sacrilége, le crime de haute trahison, le vol qui dépassait la valeur de cinquante drachmes, fait pendant le jour et le vol de nuit quelque léger qu'il fut, l'exil était souvent infligé chez ee

peuple. Chez les Romains comme chez les Grees, la croix était le supplice le plus ordinaire; la fourche, qui était suivie de la mort ou non selon les cas, le chevalet, la pendaison, la strangulation, la décapitation, le pal, tel qu'on l'emploie aujourd'hui en Turquie; le poison, les fosses, les rochers d'où l'on précipitait les coupables, l'exposition aux bêtes féroces, furent les supplices ordinaires des Romains.

La plus grande punition que les Druïdes insligeaient était l'interdiction des mystères de la religion.

En Angleterre, il fut un temps où l'on ouvrait la poitrine d'un homme convaincu de haute trahison, on en arrachait le cœur dont on lui battait les joues et on le jetait ensuite aux flammes.

La plupart de ces supplices ont été renouvelés par nos rois de la première race. Charlemagne, en 785 fit crever les yeux au comte Astrade, chef d'une conspiration contre sa

Au commencement de la troisième race, le supplice d'enfouir tout vivant était employé contre les Juifs.

En 1789, la roue, le feu, la potence, le pilori, le fouet, la marque et les galères étaient encore les supplices qu'on infligeait aux criminels.

Louis XVI, supprima la torture et la révolution n'a conservé que les galères des an-ciennes punitions, et remplacé celles qui amenaient la mort par la guillotine. V. Noël, Dict. des Orig. et les autres Dict. au mot Supplices, où M. Noël a copié.

SUPPLICIAR, v. n. (suppliciá). Supplicier. V. Justiciar et Plec, R. SUPPLIQUAR, vl. V. Supplicar.

SUPPLIE, v. a. (suplir); Suplir, cat. esp. Supplire, ital. Suppléer, adhèrer. contenter, complaire, laisser agir quelqu'un à sa fantaisie, écouter un enfant avec trop de complaisance.

Faire supplir, doubler, plier quelque

Eig. de sup, pour sub, sous, de plec. pli, et de la term. act. ir, mettre au plis ou sous le plis. V. Plec, R.

SUPPONER, vl. V. Supposar.

SUPPORT, s. m. (suppor); POUNTELM APPUL. Support, ce qui sert, ce qui concourt à soutenir une chose; fig. aide, appui, soutien, protection.

Ely. V. Supportar et Port, R.

SUPPORT, s. m. Support, ventre, petite planche sur laquelle les tourneurs appuyent les instruments pour les fixer quand ils s'en servent. V. Port, R.

SUPPORTACIO, s. f. vl. Suportacion, esp. Sopportazione, ital. Supportation, qua-

lité de supporter, support.

SUPPORTAR, v. a. (supourtá); surqua-TAR, SUPORTAR. Supportare, ital. Sopartar, esp. cat. Supportar, port. Supporter, servir de support, soutenir; fig. endurer paliemment, sans se plaindre.

Ety. du lat. supportare, fait de sub, sous, et de portare, porter, porter par dessous.

V. Port, R.

SUPPORTAT, ADA, adj. et p. (su-pourtá, ade); surquaras. Soportado, port. Supporté, ée. V. Port, R.

SUPPORTATIU, IVA, adj. vl. Supportatif, ive; propre à faire supporter.

SUPPOSAR, v. n. (supousá); surousas. Supporre, ital. Suponer, esp. Suppor, port. Supposer, admettre par forme d'hypothèse, une chose connue vraie, quoiqu'il ne soit pas convenu qu'elle le soit ; admettre l'exislence d'une chose sans en être certain.

Éty. du lat. supponere, fait de ponere, sub, poser, mettre sous. V. Pon, R.

SUPPOSAT, ADA, adj. et p. (supousá, áde); surousar. Supposto, port. Suposad, cat. Supposé, ée.

Ely. du lat. suppositus, m. s. V. Pon, R. SUPPOSITION, s. f. (supensition); suesp. Supposição, port. Supposition, proposition que l'on suppose comme vraie ou comme possible, afin d'en tirer ensuite quelque induction; allégation fausse.

Ety. du lat suppositionis, gén. de suppo-sitio, m. s. V. Pon, R.

SUPPOSITORI, s. m. vl. Supositorio, esp. Suppositorio, port. ital. Support, appui. Ety. du lat. suppositorium, m. s.

SUPPRESSION, (suppressie-n); sur-Suppressão, port. Suppressió, cat. Suppression, action de supprimer.

Ety. du lat. suppressionis, gén. de sup-pressio, m. s. V. Press, R.

SUPPRIMAR, v. a. (supprimá); Supprimere, ital. Suprimir, esp. cat. Supprimir, port. Supprimer, empêcher ou faire cesser de paraître; retrancher, abolir, annuler.

Ety. du lat. supprimere, m. s. V. Press, Rad.

SUPPRIMAT, ADA, adj. et p. (suprimá, ade); Supprimido, port. Suprimido, esp. Suprimid, cat. Supprimé, ée.

Ety. du lat. suppressus ou de supprim, et de at. V. Press, R.

SUPPURAR, v. n. (suppurá); Suppurare, ital. Suppurar, port. Supurar, esp. cat. Suppurer, jeter ou rendre du pus.

Ety. du lat. suppurare, formé de sub,

dessous, par dessous, de pus, puris, pus, et let au lieu de dire : Sur aquela galera, Gros de la term. act. ar, rendre le pus qui était la dit : par dessous. V. Pus, R.

SUPPURATIF, IVA, adj. (suppuratif, ive); Suppurativo, ital. port. Supuratio, cat. Supurativo, esp. Suppuratif, ive, qui provoque la suppuration.

Ety. du lat. suppurativus, V. le mot précédent et Pus. R.

SUPPURATION, s. f. (suppuratie-n); Supuració, cat. Suppuratione, ital. Supuracion, esp. Suppuração, port. Suppuration, écoulement du pus qui s'était formé dans une plaie ou dans un ulcère.

Ety. du lat. suppuratio, de sub, de pus, puris, de la term. act. ar ét de actio, litt. action de rendre le pus qui était dessous.

V. Suppurar et Pus, R.

SUPPUTAR, v. a. (suputa); calcular, comptant. Supputare, ital. Suputar, esp. Computar, port. Supputer, compter, calculer.

Ety. du lat. supputare, m. s. V. Put, Rad. 2.

SUPPUTATION, s. f. (supputatie-n); Supputazione, ital. Suputacion, esp. Compulação, port. Suppulation, action d'esti-mer ou de compter en général différentes quantités, comme l'argent, le temps, les poids, etc.

Éty. du lat. supputationis, gén. de sup-putatio, m. s. V. Put, R. 2.

SUPREME, EMA, adj. (suprémé, ème); Supremo, ital. esp. port. Suprème, qui est au-dessus de tout son genre, en son espèce; l'Être Suprême, Dieu; le moment suprême, l'instant de la mort.

Éty. du lat. supremus, contr. de superri-mus, super. de superus, d'en haut. V. Super, Rad.

SUPTE, adv. vl. V. Sobte.

SUPTELEZA, vl. V. Subtileza et Subtilitat.

SUPTILEZA, vl. V. Subtileza.

SUPTILIAN, part. pr. vl. Subtilisant. V. Subtil, R.

SUPTILS, adj. vl. Fin, pur. V. Subtil, Rad.

# SUQ

SUQUET, s. m. (suqué), dl. Dim. de suc, petite tête, en d. bas lim. tertre, petit monticule.

SUQUETOUN, s. m. (suquetou), d. bas lim. Petit tertre, petit monticule.

Ety. de suquet et de oun.

# SUR

SUR, sous-dérivé de Super, v. c. m. par la suppr. de pe, d'où : Sur, Sur-cargar, Sur-soupar, Sur-faire, Sur-fais, Surintendre, Sur-jet, Surjet-ar, Sur-lendeman, Sur-nagear, Sur-naturel, Surnaturela-ment, Sur-noum, Surnoum-ar, Sur-numerari, etc., Sur-plus.

SUB, prép. summ, somm, summ. Su et Sopra, ital. Sobre, esp. Sur, cat. Sobre, port. Sur, au-dessus. V. Sus et Subre.

Éty. du lat. super , par la suppr. de pe , on fait souvent suivre sur, par le prép. de,

and vous embarqueries sur d'aquelo galero?

SUR, Pour sœur, V. Sorre. Leis Surs Grisas, les Sœurs Grises. SUR , vl. Tyr , ville d'Asie. SURE, Pour serein. V. Seren.

SURABOUNDANÇA, s. f. (suraboundance); suraboundance. Sopprabbondance, ital. Superabundancia, esp. port. Surabondance, excessive abondance.

SURABOUNDAR, v. n. (suraboundá); Sovrabbondare, ital. Sobreabundar, esp. port. Surabonder, abonder excessivement. Ety. du lat. superabundare, m. s.

SURABOUNDANT, ANTA, adj. (suraboundan, ante). Surabondant, ante, qui surabonde.

SURAMENT , V. Segurament. SURAU, s. m. (suráou), dl. Eveil brusque et imprévu.

Éty. C'est probablement une altér. de sur-saut. V. Sur, R. SURBAISSAMENT, s. m. (surbeissa-

mein); sunaussament. Surbaissement, terme d'archit.

SURBAISSAR, v. a. (surbeissa); suamessan. Surbaisser.

SURBAISSAT, ADA, adj. et p. (surbeissá, áde). Surbaissé, ée.

SURBENTA, s. f. dg. D'Astros. Servente. V. Servanta.

SURCARGAR, v.a. (surcargá); sunchan-GEAR, suscangan. Sopraccaricare, ital. Sobrecargar, esp. Sobregarregar, port. Surcharger, charger trop; on le dit aussi d'un impôt excessif.

Ety. de sur, au-dessus, trop, et de car-gar. V. Sur et Carg, R. SURCHIER, IERA, s. lim. Sorcier,

ière. V. Souroiér et Sori , R.

BURCIEL, dl. V. Siel de liech. SURCOUPAR, v. a. (surcoupá). Surcouper, au jeu de cartes, couper une seconde fois après une première coupe.

Ely. Coupar sur. V. Sur et Cop, R.

SURD, sound, radical dérivé du latin surdus, a, um, sourd, qui n'entend pas, formé selon Vossius de sordus, contracte de sordidus, parce que la saleté est souvent cause de la surdité. Le cérumen en bouchant le conduit auditif externe, produit souvent cette infirmité.

De surdus, par apoc. surd; d'où: Surditat, Ab-surd-e, Ab-surd-itat.

De surd, par le changement de u en ou, sourd; d'où : Sourd, Sourd-a, En-sourdar, En-surd-ir, Aba-sourd-ir, As-sourdar, Ei-ssourd-ar, Ei-ssour-ir, Bi-ssour dous, Is-sourd-ar.

SURDAURAR, v a. (suardaourá); Sopraindorare, ital. Sobradorar, esp. port. Surdorer, dorer doublement, dorer à fond, solidement.

Éty. De sur, beaucoup, et de daurar. V. Sur et Aur, R.

SURDEJOR, adj. superl. Le pire, le plus tard.

SURDITAT, s. f. (surditá); Sordità, ital. Sordera, esp. Surdeza, port. Surdite, état de celui qui est Sourd. V. Surdugi.

1225

Éty. du lat. surditatis, gén. de surditas. V. Surd, R.

SUR-DOS, s. m. V. Porta-trets, Sur et Dos.

SURENCHERIR, v. n. (sureintcherir). Surenchérir, faire une surenchère.

SURENCHIERA, s. f. (sureintchiére).

Surenchère.

SURETAT, s. f. (sureta); Sicurezza et Sicurta, ital. Seguridad, esp. Segurança, port. Sureté, étal de ce qui est à l'abri de tout danger; précautions qu'on prend dans les affaires et qui mettent à l'abri de la tromperie.

Ety. du lat. securitatis, gen. de securitas, m. s. V. Segur, R.

SURFAÇA, s. f. (surface); Superficie, ital. esp. port. Surface, extérieur, dehors d'un corps.

SURFAIRE, v. a. (surfaire). Surfaire, demander d'une marchandise beaucoup audelà du prix qu'elle vaut, et qu'on a résolu de la vendre.

Éty. de sur, au-dessus, et de faire. V.

Sur et Fac, R.

SURFAÍS, s. m. (surfaï). Surfaix, grosse et longue sangle qu'on met par-dessus les autres pour rendre la selle plus assurée, en embrassant le ventre du cheval et la selle en même temps.

Ety. de sur, au-dessus, et de fais. V. Sur

et Fais, R.

SURFAIS, s. m. d. bas lim. Placenta arrière-faix. V. Sur et Fais, R.

SURG, sounc, radical dérivé du latin surgere, surgo, surreclum, se diriger en haut, élever, nattre, poindre, croître, sour-dre, surgir, forme de sus et de rego, aller droit en haut.

De surgere, par apoc. surg; d'où: Surgent-iou, In-surge-ar, In-surge-at.

De surreclum, par apoc. surrecl; d'où: In-surrect-ion, Re-surect-ion.

De surg, par le changement de u en ou . et du g en c, sourc; d'où: Sourc-a, Res-sourca, Re-ssors, Re-ssort, Re-ssort-ir, Re-sors, Re-sortz, Re-sorz-er, Re-ssors-a.

SURGARIA, SUBGIA, S. f. vl. Chirurgie.

V. Cirurgia.

SUBGE, s. m. (surdgé); svaxe. Le suint, sueur huileuse qui transpire de la peau des moutons et des brebis, et qui s'attache à la laine.

Éty. de surgere, lat. s'élever.

Aquot sente lou surge, cela sent le suint. SURGEA, adj. f. (súrdge); sursena, specousa. Lang surgea, laine en suint, dans son suint ou laine crue.

On attribue à cette laine, de grandes vertus résolutives qu'elle mérite en partie.

surgen, dl. Pour Cirurgien, v. c. m. SURGENT, s. m. d. béarn. V. Cirur-

gien. SURGENTIOU, s. m. (surd-geintiou). Surjeon, rejeton qui sort du pied d'un arbre. V. Jiel.

Éty. du lat. surgere, croltre, s'élever. V. SURGET, V. Sarget. SURGIA, vl. V. Cirurgia.

SURGIER, s. m. vl. V. Cerisier et Cirurgion.

SURIA, nom de lieu, al. Syrie.

SUR SURIN, sast, dl. (surin). Saint Séverin, évêque de Bordeaux.

SURINGA .. s. f. (suringue), d. lim. Seringue. V. Seringa.

E souvét té qu'uno suringo N'éi pas uo péço de conou. Foucaud.

SURINTENDANT, s. m. (swrintandan); suren intendant. Sopraintendente, ital. Superintendente, esp. port. Surintendant, qui a l'intendance de quelque chose audessus des autres.

Ety. V. Sur et Tend, R.

SURJET, s. m. (surdjé); surget, sanget. Surjet, espèce de couture qui se fait en tenant les deux étoffes qui doivent être jointes, appliquées l'une sur l'autre bord à bord, et en les traversant toutes deux à chaque point d'aiguille.

Ety. de sur et de jet, pour jiet, jet. Voy.

Sur et Ject, R.

SURJETAR , v. a. (surdgelå); sangetan , SURJOUR, V. Soubrejour, Sur et Di,

SURLENDEMAN, s. m. (surleindemán). Surlendemain, le jour qui suit le lendemain. Étv. V. Sur et Matin, R.

SURMONTAR, v. a. (surmountá); sunport. Surmontare, ital. Superar, esp. port. Surmonter, s'élever au-dessus; franchir; fig. vaincre, dompter.

Éty. de sur et de mountar. Voy. Sur et Mont, R.

SURMONTABSE, v. r. (se surmountá). Se surmonter, se vaincre soi-même.

SURMOUNTA, s. f. (surmounte). Nom languedocien de la livèche de montague. Sauv. V. Api-bastard.

SURMOUNTAT, ADA, adj. et p. (surmounta, ade). Surmonté, ée; fig. dont on a triomphé.

SURNAGEAR, v. n. (surnadjá); Sobrenadar, esp. Surnager, il se dit de tout corps qui plus léger que le liquide dans lequel il est plongé reste dessus, ou se soutient à sa surface.

Ety. du lat. supernalare, m. s. V. Sur et Nad, R.

SURNATUREL, ELA, adj. (surnaturèl, èle); subernaturale. Soprafiaturale, ital. Sobrenatural, esp. port. Surnaturel, elle, qui est au-dessus de la nature, qui ne peut pas s'expliquer par des moyens naturels; extraordinaire.

Éty. du lat. supra-maturam. V. Sur et Nat, R.

SURNATURELAMENT, adv. (surnaturelaméin); Soprannaturalmente, ilal. Sobrenaturalmente, esp. port. Surpaturellement, d'une manière surnaturelle.

Ely. de surnaturela et de ment, manière. V. Sur et Nat, R.

SURNEDAR, v. n. (surnedá); Sobrenadar, esp. Surnager, se soutenir sur un fluide, et fig. persister, subsister après un désastre.

SURNOUM, s. m. (surnoum); Soprannome, ital. Sobre-nombre, esp. Sobre-nome, port. Sobrenom, cat. Surnom, nom de famille qui se met après le nom de baptême; épithète qu'on ajoute au surnom. V'-Soubriquet.

Ety. de sur et de noum, parce que anciennement on écrivait dans les actes le surnom sur le nom; de Basco Carollo, Willelmo Jordano. V. Sur et Nom, R.

Les surnoms dattent du règne de Charle-

magne. V. Noum et Soubriquet.

Ils étaient déjà assezrépandus dans la Provence vers l'an 1030. Les auteurs qui ont parlé de leur origine, dit Anibert, Mémoir. Crit. tome 1, page 131, se sont bornés à dire que la plupart étaient des sobriquets, mais il est évident que les plus communs; du moins dans nos contrées, sont de trèsanciens noms propres, quelques-uns Romains et le plus grand nombre barbares. Ce qui les a peut-être fait méconnaître.

SURNOUMAR, v. a. (surnouma); Soprannomare, ital. Sobrenomear, port. Surnommer, ajouter une épithète au nom d'une personne ou d'une famille et qui désigne quelque qualité ou quelque circonstance particulière.

Ely. de surnoum et de ar, mettre un surnom. V. Sur et Nom, R.

SURNOUMAT, ADA, adj. et p. (sur-

noumá, áde); Sobrenomeado, port. Surnommé, ée. V. Sur et Nom, R.

SURNUMERARI, adj. et s. m. (surnumerari); Soprannumerario, ital. Supernumerario, esp. port. Surnuméraire, qui est au-delà du nombre déterminé; employé d'une administration qui fait son surnumérariat, qui y travaille en attendant d'avoir luimême une commission.

Éty. du lat. supernumerarius, fait de super, sur, au-dessus, de numerus, nombre, et de ari, celui qui est en sus du nombre. V. Sur et Nom, R.

SURNUMERARIAT, s. m. (surnumeraria). Surnumérariat, temps pendant lequel un employé reste surnuméraire.

SURPAGAR, v. a. (surpaga). Surpayer, payer une chose plus qu'elle ne vaut, en donner au-delà de son véritable prix.

Ety. de sur, au-dessus, et de pagar, payer. V . Sur et *Pag* , R . 3 .

SURPAGAT, ADA, adj. et p. (surpagá, ade). Surpayé, ée. V. Sur et Pag, R. 3.
SURPANTA, V. Suspanta.
SURPASSAR, v. a. et n. (surpassa);
Surpassare, ital. Sobrepujar, esp. port. Surpasser, excéder, être plus haut, plus élevé fig. ètre au-dessus, causer un étonnement qui confond les idées.

Ely. de sur, au-dessus, el de passar, passer, ou du lat. superare. V. Pass, R.

SURPASSAB, v. r. Se surpasser, faire mieux que l'on ne fait ordinairement.

SURPASSAT, ADA, adj. et p. (surpassá, áde). Surpassé, ée. V. Pass, R.

SURPELIS, s. m. (surpelis); susurputes, susur Pelis, dl. Sobrepelliz, esp. port. Sobrepellis, cat. Surplis, ornement et vêtement des prêtres quand ils sont en fonction.

Ély. du lat. superpellicium, parce que les chanoines le portaient sur leur robe de fourrure, d'où subre-pelis, surpelis, et le français surplis, par des syncopes successives. Voy. Pel. R.

SURPLOUMBAR, V. Susploumbar.

surplus, s. m. (surplus). Le surplus, ce qui est au-delà d'une certaine quantité ou

**SUR** 

d'un certain prix. V. Sur, R.

SURPRENDRE, v. a. (surpreindré); DESSOUTAR, SUSPARIDRE, SURPRENER. Sorprendere, et al. Sorprender, esp. Surprender, port. Sorprendre, cat. Surprendre, prendre sur le fait, tromper, abuser, étonner, attaquer inopinément.

Éty. de sur et de prendre. V. Prendr, R. SURPRENDRE, v. a. et n. Havir, rôtir à trop grand feu, en parlant de la viande. On le dit aussi du pain qui étant mis dans un four trop chaud se brûle à la surface sans se cuire à l'intérieur. V. Prendr, R.

SURPRENEI, v. a. (surprenèi), d. lim. Foucaud emploie ce mot à l'inf. pour Sur-

prendre, v. c. m. et Prendr, R.

La mort ne pot jomaï surprenei l'homé sage.

SURPRENENT, ENTA, adj. (surprenein, einte). Surprenant, ante, qui surprend, etonne.

SURPRENER, dl. Voy. Surprendre et

Prendr, R.

SURPRES, ESSA, adj. (surprés, ésse); suspans. Surprendida, port. Surpris, ise, part. de Surprendre, v. c. m. et Prendre, Rad.

SURPRESA, V. Surprisa et Prendr, R. SURPRESA, s. f. (surprise); surpresa, repaya. Sorpresa, ital. esp. Surprisa, port. Surprise, mouvement de l'âme occasioné parune chose à laquelle on ne s'attend pas, tromperie. V. Prendr, R.

SURRAT SANT, dl. Saint Cyprien. V.

Cyprian.

SURRENTAR, v. a. (surreintà). Souslouer (manuscrit de M. de Flotte). V. Rend, Rad.

SURRETA, s. f. (surréte). Dim. de sur, petite sœur, fille dévote.

SURREXIO, s. f. vl. Surresione, ital. Resurrection.

Ety. du lat. surrectio. V. Surg, R. SURS, nom de lieu, vl. Sidon; nom d'homme, Seide.

Il ou elle sourd.

SURSAUT, V. Soubresaut et Salh, R. SURSIS, s. m. (sursis). Sursis, délai.

SURTOUT, adv. (surtou); subarquerout, susquerout, susrout. Sopratutto, ital. Sobretodo, esp. Surtout, principalement, par dessus tout.

**SURTOUT**, s. m. (surtou); Sobretudo, esp. port. Surtout, sorte de justaucorps fort large, qu'on met sur tous les autres habits.

SURVELHANÇA, s. f. (surveillance). Surveillance, action de surveiller.

SURVELHANT, s. m. (surveillan); recame. Surveillant, qui surveille, décurion, écolier chargé de surveiller les autres.

Éty. de survelhar et de ant. V. Vigil, R. SURVELHAR, v. a. et n. (surveilla). Surveiller, veiller avec soin, et ordinairement avec autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose.

**SURVENGUT**, **UDA**, (surveingú, úde), adj. et p. de survenir. Survenu, ue. V. Yen, Rad.

SURVENIR, v. n. (survenir); sunvenir. j'ai trempé troi Parvenir à quelque chose, subvenir aux frais trois chemises.

d'une affaire, réussir, se tirer d'embarras, faire ses affaires.

Ely. de sur et de venir. V. Ven, R.

SURVES, s. m. (survès); SURVERS. Déversoir, l'endroit de la conduite d'un moulin, d'une fontaine, d'où l'eau excédente s'écoule. V. Vert, R.

SURVINIR, d. bas lim. V. Survenir.

SURVIOURE, v. n. (survioure); Sopravvivere, ital. Sobrevivir, esp. Sobreviver, port. Survivre, demeurer en vie après une autre personne, vivre après.

Éty. du lat. supervivere, m. s. V. Fiv, R. SURVIVANÇA, s. f. (survivance); Sopravvivenza, ital. Sobrevivencia, port. Survivance, droit, faculté de succéder à une place, à une charge et de l'exercer lorsqu'elle deviendra vacante.

Ély. de survioure. V. Viv, R.

SURVIVANCIER, s. m. (survivancié). Survivancier, celui qui a la survivance d'une charge, d'une place, d'un emploie. V. Viv,

SURVIVENT, ENTA, adj. (survivein, èinte). Survivant, ante, qui survit à un autre. V. Viv, R.

# ŠUS

SUS, dg. Pour sias, sies, tu es.

Teyse té, sus un pec, sus un belanié. Vérdier.

SUS, prép. Sus, anc. cat. anc. esp. port. Susso, ital. esp. mod. Sur, dessus.

Éty. du lat. susum et sursum. Adv. sus, là haut, en haut.

En sus, en sus, cat. en sus, en haut.

De sus-en-sus, à la surface.

SUS, adv. d. bas lim. Ici. Mountas sus, venez ici, dessus en sus.

SUSAIRE, s. m. (susairé); susaire. Qui transpire souvent, facilement et abondamment.

Éty. de susour et de airs, qui sue. Voy. Sud. R.

SUSANNA, nom de femme (suzane); suzana, dont les dim. sont susoum, sussana. Susanna, ital. Susana, esp. Suzanna, port. Susanne.

Patr. Sainte Susanne, vierge, martyrisée à Rome, en 295, dont l'Eglise honore la mémoire le 11 août. L'Eglise fait mémoire de sept saintes de ce nom.

SUSANT, ANTA, adj. (susan, ante). V. Susarent.

SUSAR, v. n. (susá); suax, suzan. Sudare, ital. Sudar, esp. Suar, port. cat. Suer, rendre par les pores de la peau l'humeur connue sous le nom de sueur; suinter, en parlant des corps inanimés; travailler beaucoup, se donner de la peine.

Éty. du lat. sudare. V. Sud, R.

Saint Augustin, dit avoir vu un homme qui suait à volonté.

SUSAR, v. a. svam. Suer, actif, n'est employé que dans quelques phrases.

Susar sang et aigua, suer sang et eau.

Ai susat tres camisas, tr. j'ai mouillé ou j'ai trempé trois chemises, et non j'ai sué trois chemises

SUSARENT, ENTA, adj. (susarèin, èinte); susert, susart, suart. Suarento, port. Suant, ante, qui sue, qui est tout en sueur.

Éty. de susar et de ent. V. Sud, R. ou du lat. sudolentus.

SUSARI, V. Suari et Sud, R.

SUSBAUMAT, ADA, adj. et p. (susbaouma, ade); BOUMAT, BAUMELUT. Surplombé, caverneux V. Balm, R.

SUSCARGAR, V. Surcargar et Carg, Rad.

SUSCEPTIBILITAT, s. m. (susceptiblità). Susceptibilità. V. Delicatessa, Sensibilitat et Cap, R. 2.

SUSCEPTIBLE, IBLA, adj. (susceptible, ible); Susceptible, ital. Susceptible, esp. cat. Susceptivel, port. Susceptible, capable de recevoir; qui est trop sensible, qui s'offense trop aisément.

Éty. du lat. suscipere et ible, capable de prendre, de recevoir. V. Cap, R. 2.

**SUSCITAR**, v. a. (suscilá); Suscilare, ital. Suscilar, esp. cat. port. Susciter, produire, faire nattre.

Ety. du lat. suscitare, fait de susum, pour sursum, sur, par dessus, et citare, fréquentatif de ciere, mouvoir, exciter.

En vl. ressusciter.

SUBDICH, ICHA, adj. (susditch, itche);

SUBDICH, SUBDICH, ital. Sobredicho, esp.

Susdit, ite, nommé ci-dessus.

Ety. de sus et de dich, dit ci-dessus. V. Dire, R.

SUSENT, ENTA, adj. V. Susarent el Sud, R.

SESEST, vl. Nom de lieu. Sussex, en

SUSETA, nom de femme (suzéle); sozsta. Dim. de Susanna, v. c. m.

SUSETA, s. f. (suséte). Suette, maladie ainsi nommée à cause des sueurs abondantes qui l'accompagnent dès le commencement.

Éty. Dim. de susour. V. Sud., R. SUSOUN, nom de femme (suzoun); soux. Dim. de Susanna, v. c. m.

SUSOUR, s. f. (susour); sucour, sucour.
Sudore, ital. Sudor, esp. Sucor, port. cat.
Sueur, humeur aqueuse, saline et quelquefois acide, qui sort par les pores de la pean
d'une manière sensible, ce qui differencie
cette excrétion de la transpiration insensible;
peine qu'on se donne pour réussir à quelque
chose.

Ety. du lat. sudo, m. s. V. Sud, R. susour representation de poitrine, parce qu'on croit que la suppression de la transpiration en a été la cause, ce qui arrive sou vent.

SUSPANTA, s. f. (surpante); scupanta, poustat, traistret, traistret, traistret, traistret, surpenta. Soupente, retranchement d'ais soulenus en l'air, pratiqué dans une culsine, dans une boutique, pour y placer un lit. V. Pend, R.

SUSPANTA, ou soupasta, s. f. Soupente, courroies de cuir qui soutiennent le bateau d'une voiture. V. Pend, R.

SUSPECHOS, vl. V. Suspichous et Speci, Rad.

SUSPECT. ECTA, adj. (suspèt, ète); susricinous. Sospetto, ital. Suspecto, esp.

1227

port. Suspecte, cat. Suspect, ecle, sur qui 1 ou sur quoi l'on a des soupçons fondés.

Ety. du lat. suspectus, m. s. V. Spect, R. Siou suspect à va dire, Tr. ce n'est pas à moi à le dire, ceci est suspect dans ma

SUSPECTAR, v. a. (suspecià); susperan. Sospettare, ital. Sospechar, esp. Suspeitar, port. Suspecter, soupconner.

Éty. du lat. suspectare, fail de sursum et de spectare, regarder. V. Spect, R.

SUSPECTAT, ADA, adj. et p. (suspectá, ade); Suspeitado, port. Suspecté, ée, soup-conné. V. Spect, R.

SUSPENDRE, v. a. (suspeindré); Suspendrer, cat. Suspendere, ital. Suspender, esp. port. Suspendre, attacher quelque chose en haut; fig. différer, interrompre, interdire un fonctionnaire pour un temps déterminé.

Ety. du lat. suspendere , fait de susum ou sursum, en haut, et de pendere. V. Pend, R. SUSPENDUT, UDA, adj. et p. (suspeindu, ude); Suspendido, port. esp. Suspendu, ue.

Ety. du lat. suspensus, m. s. V. Pend, R. SUSPENS EN, exp. adv. (ein suspéins); In sospeso, ital. En suspens, dans l'incertitude, sans savoir à quoi se déterminer. V. Pend, R.

SUSPENSA, s. f. (suspéinse). Suspense, censure par laquelle un ecclésiastique est déclaré en suspens, qui est suspens, qui est suspendu des fonctions de son état. V. Pend, Rad.

SUSPENSIO, vl. V. Suspension. SUSPENSIU, IVA, adj. vl. Suspensivo, esp. port. ital. Suspensiu, cat. Suspensif, ive.

SUSPENSOIR, s. m. (suspeinsóir); sus-PERSORNO. Suspensori, cat. Suspensorio, esp. port. Suspensoir. V. Brayer.

Ety. du lat. suspensorium, m. s. V. Pend,

Rad. SUSPENSOIRO, s. m. et SUSPENSORI, vl. Suspensori, cat. V.

Suspensoir. SUSPESAR , V. Souspesar et Pes , R. SUSPICHOUS , OUSA , adj. Suspeitoso, port. V. Suspect; on le dit plus souvent pour méfiant. V. Souspichous et Spect, R.

SUSPICIO, vi. et SUBPICION, s. f. (suspicie-n); suspicien. Suspeição, port. Sospixione, ital. Sospecha,

esp. mod. Suspicion, anc. esp. Suspicion, soupçon, défiance, méfiance. V. Speet, R. Ety. du lat. suspicionis, gén. de suspicio,

SUSPITION, vl. V. Suspicion. SUSPLANTAR, v. a. (susplanta): Sop-

piantare, ital. Suplantar, esp. Supplantar, cat. port. Supplanter, ruiner quelqu'un dans l'esprit d'un protecteur; se mettre à sa place. Ety. du lat. supplantare. V. Plant, R.

SUSPLANTAT, ADA, adj. et p. Supplantado, port. Supplanté, ée.

Ety. du lat. subplantatus, m. s. V. Plant,

SUSPLOUMBAR, v. n. (susploumbá); TRESPLOUMBAR, DESPLOUMBAR, SUMPLOUM Surplomber, être hors de l'aplomb, former un angle aigu avec l'horizon, se forgetter, en parlant d'un mur. V. Ploumb, R.

SUSPLOUMBAT, ADA, adj. et p. (susploumbá, ade); surploumat. Surplombé, ée. SUSPOUISOUNAR, v. a. (suspouïsou-

SUS

ná). Ondoyer, báptiser, sans y joindre lescérémonies de l'église. V. Dounar l'aigua, au mot Aigua.

SUSPRENDRE, V. Surprendre.
SUSQUETOUT, adv. (susquetou), dl. Sync. de subrequetout. V. Surtout.

SUSSA-MELA, V. Suçamela.

SUSSAR, V. Suçar. BUSTANCIA, s. f. vl. V. Substança et Ser, R.3.

SUSTANSA, vl. V. Substansa.

SUSTANTIVAR, v. a. vl. Rendre substantif, employer substantivement. V. Ser, Rad. 3.

SUSTANTIVAT, part. vl. Employé substantivement. V. Ser, R. 3.

SUSTAR, v. n. (sustá). Se plaindre, act. convoiter, envier. Cast.

SUSTAR, v. n. (susta). Pousser des soupirs, respirer d'une manière plaintive comme les personnes qui souffrent.

Éty. SUSTENTACIO, s. f. vl. Sustenlació, cat. Sustentacion, esp. Sustentação, port. Sustentaxione, ital. Sustentation.

Ety. du lat. sustentatio, m. s. V. Ser,

SUSTENTACION, vl. V. Sustentacio. SUSTENTAIRE, S. M. VI. SUSTESTATOR. Sustentador, esp. Soutien, appui.

Éty. du lat. sustentator, m. s. SUSTENTAR, v. a. (susteintá); sustan-

TAB. Sostentare, ital. Sustentar, esp. port. cat. Sustenter, entretenir et soutenir la vie de l'homme.

Ety. du lat. sustentare, m. s. fréquentatif de sustiner, soutenir. V. Ser, R. 3.

SUSTENTAT, ADA, adj. et p. (sous-teinta, ade); Sustentado, esp. Sustenté, ée. Ety. du lat. sustentatus, m. s. V. Ser,

Rad. 3. SUSTENTATOR, vl. Sustentador, cat.

V. Sustentaire. SUSTIOU, IOUVA, adj. Garc. V. Sub-

SUSTITUAR, V. Substituar et Est, R. SUSTITUCIO, vl. Voy. Substitution et Est, R.

SUBTITUCION , vl. V. Substitution. SUSTITUIT, s. m. vl. V. Substitut et Est. R.

SUSTOUT . V. Surtout.

# SUT

SUT, cound, radical pris du latin suere. suo, sulum, coudre, et dérivé du grec xevteu (kentéô), piquer, d'où sutura, satare.

De sutura, par le changement de s en c et de u en ou : Coutura, Coutur-ier.

De suere, par apoc. et suppression de e, sur, et par le changement de s en c et de u en ou, cour, et par addition de d, courd; d'où : Courd ura, Courdur-ar, Courdur-at, Des-courdurar, Des-courdur-at.

SUTTA, s. f. (súte), dl. Hate, précipita-

SUTTAR, v. a. (sutá), dl. Faire dépêcher, diligenter.

SUTTIOU, IOUVA, adj. Sutil, cat. Sub-

SUTURA, s. f. (suture); Sutura, port. esp. ital. Suture, articulation des os du crane, opération par laquelle on réunit les bords d'une plaie: cicatrice, couture.

Éty. du lat. sutura, couture, formé de sutor, cordonnier, et de la term. ura, ouvrage de celui qui coud, dérivé de suere, coudre. V. Sut, R.

### SUU

SUUS, pr. pos. anc. béarn. V. Sus.

## SUV

SUVE, s. m. (súvé); subre, Liegi, Liouge, LEOUGE, CROUNE. Liege, c'est le nom que porte l'écorce spongieuse d'une espèce de chène, V. Suvrier ; dont la légéreté et l'imperméabilité la rendent précieuse sous bien des rapports. On en fait des bouchons, des bouées pour les vaisseaux, des chapelets pour les filets, des scaphandres pour nager, des semelles pour se préserver de l'humidité, etc.

Ely. du lat. suber, dérivé de sub, parce que les femmes en mettaient sous leurs souliers pour se préserver de l'humidité ou pour paraltre plus grandes, ce qui fut cause que Aristophe les appela écorce d'arbre. Vossius, dérive ce mot du grec συφαρ (suphar), écorce; Furetière et autres le font venir de lævis.

SUVE, Pour chêne-liège. V. Subrier. SUVE-clavelous, Liége à clous, on appelle ainsi le liége qui contient des parties dures et difficiles à couper.

SUVE-PERFOU, C'est le liège que les arbres produisent, après qu'on a enlevé le premier, qui s'appelle le mâle.

SUVE-MARCLE, C'est le nom qu'on donne au premier liége qu'on enlève aux jeunes chênes, par une opération qu'on appelle demas-

clar. SUVERELA, s. f. Espèce de chêne. V. Drouina.

Éty. de Suve, v. c. m.

SUVEREOU, s. m. (suvereou); sissa-VIE, ESTRANGLA-BELA-MERA, MACAREOU, SUC-CAGHERC. Saurel ou maquereau bâtard, Scomber trachurus, Lin. Caranæ trachiurus, Lac. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes.

Ce poisson habite la Méditerranée et s'approche des rivages au printemps pour frayer; cette époque on en prend beaucoup sur nos

SUVRIER, S. M. (SUVIE); SURE, SIGUE, sova, sonnen, anoveran. Chène-liège, Quercus suber, Lin. arbre de la fam. des Amantacées, qu'on trouve dans plusieurs forèls du département du Var. V. Gar. Suber latifolium, p. 451.

Ety. V. Suve, ou de subre et de ier. L'écorce spongieuse et très épaisse de cet arbre se détache naturellement quand on ne l'enlève pas de force, elle procure la substance connue sous le nom de liége. V. Suve.

## STITE

SUY, s. m. (sui). Gachis, bourbier, cau mêlée de boue. V. Patoulh.

Éty. de suillius, cochon. V. Soulh, R.

SUY, vl. Je suis. V. Siou. SUYA, V. Suelha et Soulh, R.

SUZANA, V. Susanna. SUZAR, vl. V. Susar et Suçar. SUZARI, s. m. vl. Mouchoir. V. Susari

SUZENS, p. p. vl. Suant. V. Sud, R. SUZETA, V. Suseta.

SUZOLENT, ENTA, adj. et p. vl. siso-LENT, SUZOLA. Sudoriento, esp. Puant, ante, surge, crasseux. V. Sud, R.

SUZOR, s. f. vl. V. Suzour, Susour et Sud, R.

SUZOUN, V. Susoun.

SUZOUR, V. Susour et Sud, R.

SYCOMORE, s. m. (sycomore); Sicomore, ital. esp. Sycomoro, port. Sycomore.

### SYL

SYLEMPSIS, s. f. vl. Silepsis, cat. esp. Sylepse, port. Syllepse, fig. de rhétorique. Sylempsis es ajustamen de diversas clauzas per un verb. Leys d'Amor.

Ety. du grec. ςύλληψις (syllopsis), accoption.

SYLLABA, s. f. (syllabe); Sillaba, ital. cat. Silaba, esp. Syllaba, port. Syllabe, partie d'un mot composée d'une ou de plusieurs lettres et ne formant qu'un son.

Éty. du lat. syllaba, dérivé du grec συλλαδή (syllabe), qui vient de συλλαμβάνω (syllambanô), comprendre, parce que la syllabe est proprement ce qui est compris dans une seule emission de voix.

Sillaba votz es titerale, Segon los ditz gramaticals, En un accent pronunciada, Et en un trag, d'un alenada. Fi. del Gay Sab.

SYLLABAR, v. n. (syllabá); Syllabar, port. Syllaber, assembler des syllabes.

Ely. de syllaba el de ar.

SYLLABARI, s. m. (syllabári); syllab BO, SILABAS. Silabario, esp. Syllabaire, petit livre pour apprendre à lice. V. Sabetus.

Éty. du lat. syllabarium, m. s.

SYLLOGISME, s. m. (sylloudgismé); syllogisma, lat. Sillogisma, ital. Silogismo, esp. Syllegismo, port. Sillogisme, cat. Syllogisme, argument formé de trois propositions, qu'on nomme majeure, mineure el conséquence.

Ety. du grec συλλογισμός (syllogismos), raisonnement, conclusion, dérivé de aulloγιζομαι (syllogizomai), raisonner, venant-de σύη (syn), avec, et de λέγω (légê), dîre.

SYLVERO, nom d'homme(sylvère); Silverio, ital. port. Sylvère.

Patr. saint Sylvere

L'Eglise honore sa mémoise le 20 juin. SYLVESTRE, nom d'homme (sylvèstré); Silvestro, ital. Silvestre, esp. port. Sylves-

Patr. L'Eglise honore 7 saints de ce nom.

SYLVIA, nom de femme (sylvie); Sylvia, port. Silvia, ital. esp. Sylvie.

Patr. L'Eglise honore deux saintes de ce nom, le 3 novembre, sainte Sylvie de Rome.

### SYM

SYMBOLIQUE, ICA, adj. (symbouliqué, ique); Symbolicus, lat. Simbolico, ital. esp. Symbolico, port. Symbolique, qui sert de symbole.

Ety. de symbolo et de ique.

SYMBOLO, s. m. (symbóle); Symbolum, lat. Simbolo, ital. esp. Symbolo, port. Symhole, signe, marque, caractère qui sert à représenter une chose; formulaire qui contient les principaux articles de foi, parce qu'il est la marque à laquelle on connaît les vrais catholiques ou parce qu'il est le résultat de la conférence que les apôtres assemblés eu-rent entre eux au sujet de la foi, signifie aussi conference.

Éty. du grec σύμδολον (symbelon), signe, marque, de συμβάλλω (symbalio), comparer. ou conférer.

On prétend que saint Cyprien est le premier qui a employé le mot symbole pour désigner l'abrégé de la foi chrétienne.

Le symbole des apôtres ou le Credo, fut composé par les agôtres assemblés ; on prétend qu'il existe dans la bibliothèque impériale de Vienne, un manuscrit grec renfermant le symbole des apôtres divisé en 12 articles avec les noms de ceux qui les ont compesés. Noël.

SYMETRIA, s. f. (symetrie); Simmetria, ital. Simetria, esp. Symmetria, port. lat. Symétrie, rapport, proposition ou regularité des parties nécessaires pour former un beau tout, un tout régulier.

Ély. du grec σύν (syn), avec, ensemble, de μέτρον (métron), mesure, mesure commune, conformité.

SYMETRICAMENT, adv. (symetricamein); Symmetricamente; port. Symétriquement, avec symétrie.

SYMETRIQUE, ICA, adj. (symétriqué, ique); Simetrico, esp. Symmetrico, port. Symmetricus, lat. Symétrique, qui a de la symétrie.

Éty. de symetria et de ique.

SYMETŘISAR, v. n. (symetrisá); Symmelrizar, port. Symétriser, faire symétrie. Ety. de symetria et de ar:

SYMETRISAT, ADA, adj. et p. (symetrisa, ade); Symmetrizado, port. Symétrisé, ée.

SYMONIA, vl. V. Simonia.

SYMONIAL, adj. vl. Simonial, ital. Si-

SYMPATHIA, s. f. (simpathie); Simpatia, ital. esp. Sympathia, port. Sympathie, en général, disposition à partager les affections des autres; en médecine, rapport qui existe entre diverses parties qui fait que lorsqu'une d'elles est irritée les autres s'en ressentent; convenance, rapport d'humeurs et d'inclinations.

Éty. du lat. sympathia, formé du grec συμπάθεια (sympatháia), dérivé de συν (syn), avec, et de πάθος (pathos), affection, passion.

En provençal, ce mot est souvent et improprement employécomme synonyme d'habitude, de manie.

SYMPATYSAR , v. n. (sympathisá); Simpatizzare, ital. Sympatizar, port. Sympathiser, avoir de la sympathie, se convenir, s'accorder, se rapporter.

SYMPHON, FOURTOUR, PARFOUR, Tadical pris du latin symphonia, symphonie, concert d'instruments de musique, et dérivé du grec συμφωνία (symphonia), formé de συν (syn),

avec, et de φωνή (phônė), son, voix. De symphonia, par apoc. symphon, symphoun; d'où: Symphoun-ia.

De symphon, par les changements de o en ou et de ph en f, symfoun, et de sym, en fourfoun; d'où : Fonfoui-aire, Founfoni, Founfouni-aire, Founfouni-ar, Founfouni-ar.

De founfoun, par le changement de oun en an, fanfoun, en oun en on ou ogn; d'où: Fanfogn-a, Fanfon-i, Fanfoun-egear, Fanfoun-iaire, Fanfoun-iar; Jambougn a, Jamboun-a.

SYMPHONIA, s. f. vl. smpnoma. Instrument de musique. V. Symphounia.

SYMPHOUNIA, S. f. PANPAN. Sinfonia, esp. ital. cat. Symphonia, port. Symphonia, concert d'instruments de musique.

Éty. du lat. symphonia, dérivé du grec συμφωνία (symphonia), formé de συν (syn), avec, et de φωνή (phônė), voix, son, réunion des sons ou des voix. V. Symphon, R

SYMPHOURIAN, nom d'homme (symphourian); sarourian, siraz. Symphorien.

Patr. Saint Symphorin, matyrisé à Auton, vers 179, dont on honore la mémoire le 22 aoùt.

SYMPHOUROSA, nom de femme (symphouróse). Symphorose.

Patr. Sainte Symphorose, martyrisée, à Tivoli, près de Rome, avec ses sept fils, vers l'an 120 ou 125, dont la fête se célébre, le 18 juillet à Rome et le 8 à Paris.

SYMPTOME, s. m. (sintômé); symptomo. Sintomo, ital. Sintoma, esp. Symptoma, port. Symtôme, changement ou effet sensible survenu au corps vivant.

Éty. du lat. symptoma, formé du grec ou (syn), avec, ensemble, et de πιπτω (piptô). tomber, arriver, litt. ce qui tombe, ce qui arrive avec quelqu'autre chose.

## SYN

SYN, initiatif, pris du grec συν (syn), avec, ensemble, repond au cum, des Latins, et à notre coun, ame, il se change en sym, devant p, m, b, et en syl, devant l'et quelquefois en sy.

Syl-lougisme, de lego, dire, conclure avec le raisonnement.

Sym-etrie, de metron, mesure, mesure avec, mesure commune, égalité.

Sym-pathia, de pathos, affection, affection sumultanée.

Syn-dic, de diké, cause, procès.

Syn-odo, de hodos, voie, chemin, assemblée publique.

Syn-onyme, de onome, nom, nom semblable, qui a la m. s.

SYNAGOGA, s. f. (synagogue); sirA60an. Synagoga, lat. port. Sinagoga, ital. cal.

1229

esp. Synagogue, assemblée des Juifs, sous l'ancienne loi, lieu où ils s'assemblent encore, l'exercice de leur religion.

Éty. du lat. synagoga, m. s. dérivé du grec συναγωγή (synagôgê), congrégation, assemblée.

SYNCOPA, s. f. Sincopa, ital. cat. esp. Syncopa, port. Syncope, retranchement d'une lettre ou d'une syllabe au milieu d'un mot. V. le mot suivant.

SYNCOPA, s. f. (syncope); Syncope, lat. port. Sincope, ital. esp. Syncope, suspension de la circulation, de la respiration, des sensations et de toutes les autres fonctions. V. Feiblessa.

Ety. du gree συγκοπσω (sygkoptô), couper, retrancher, retranchement des forces.

SYNCOPAR, v. n. (syncoupá); Syncopar, port. Sincopar, esp. Syncoper, faire. une syncope, en terme de mus.

Éty. de syncopa et de ar.

SYNCOPAT, ADA, adj. et p. (sincoua, ade) ; Syncopado , port. Sincopado, esp. pá, áde); Syncopauo, port. Sincopato, ital. Syncopé, ée, mot syncopé, sincopato, ital. Syncopé, ée, mot syncopé, une lelmot du milieu duquel on a retranché une lettre ou une syllabe...

SYNCOPIZAR, V. n. VI. SHICOPIEAR, Sincopizzare, ital. Tomber en syncope.

SYNCRESIS, s. f. vl. syscensus. Syncrese, figure de mois.

Es syncresis confúsios de sentencia per razo de la transpositio de las dictios. Leys d'Amor.

La syncrèse était aussi une espèce de syncope.

SYNCREZIS, vi. V. Syncresis.

SYNDIC, s. m. (syndi); Sindaco, ital. Sindico, esp. Syndico, port. Sindic, eat. Syndic, celui qui a la charge des affaires d'une communauté, d'un corps, etc.

Éty. du lat. syndicus, dérivé du grec συνδικος (syndikos), qui signifiait proprement un avocat chargé de défendre une cause, de σύν (syn), avec, ensemble, et de δικη (dikė), cause, procès...

SYNDICAL, ALA, adj. (syndical, ale); Sindicale, ital. Syndical, port. Syndical, qui a rapport au syndic.

SYN

Éty. de syndic et de al, relatif au syndic.

SYNDICAT, s. m. (syndicá); Sindicate, ital. Sindicado, esp. Syndicado, port. Sindicat, cat. Syndicat, charge, emploi, commission de syndic.

Ely. de syndic et de at.

SYNOCHA, s. f. vl. smocma. Synoque, sièvre continue sans redoublements.

Éty. du lat. synochum, m. s. dérivé du grec συνεχής (synéches), continu, formé de σύν (syn), ensemble, et de ξχω (échô), je tiens.

SYNOCHIDES, s. f. vl. Synochyde, fièvre. V. Synocha.

SYNODAL, adj. vl. smodal. Sinodal, cat. esp. Synodal, port. Sinodals, ital. Synodal, qui appartient, qui a rapport au synode.

Ety. du lat. synodicus, m. s. V. Synodo. SYNODO, s. m. (synode); Synodus, lat. Sinodo, ital. esp. cat. Synodo, port. Synode, assemblée du clergé pour décider sur des affaires de l'église, d'un diocèse, etc.

Ety. du grec σύνοδος (synodos), dérivé de σύν (syn), avec, ensemble, et de δδος (hodos), voie, chemin, assemblée, où l'on se rend de tous les côtés.

SYNOUNYME, s. m. (synounimé); Sinonimo, ital. esp. Synonymo, port. Synonyme, qui a le même nom ou la même signification qu'un autre.

Éty. du lat. synonymus, dérivé du grec συνωνυμος (synônymos), formé de συν (syn), avec, et de ôvoµa (onoma), ou de ôvoµa (onuma), en dorique, nom.

SYNTAXA, S. S. CINTASSA, CHITASSI. Syntaxis, lat. Sintassi, ital. Sintaxis, esp. Sintaxe, port. Syntaxe, arrangement, construction des mots et des phrases selon les règles de la grammaire.

Ély. du grec συνταξις (syntaxis), construction, qui vient de συντάσσω (syntassô), arranger.

SYNTHEZIS, S. f. vl. synthosis. Sintesis, cal. esp. Synthese, port. Synthèse, méthode opposée à l'analyse.

SYNTHOSIS, s. f. vl. Synthose, syn-

### SYP

SYPADA, s. f. vl. Coup, heurt. V. Assipada.

SYPHILIS, Elle est introduite en France. en Italie et en Allemagne, en 1493.

SYRENA, vl. V. Serena.

SYST, vl. V. Cist.

SYSTEMATIQUE, ICA, (systematiqué, ique); Sistematico, ital. esp. Systematico, port. Systématique, qui appartient à un système, qui suit un système au lieu de prendre l'expérience pour règle de sa conduite.

Ety. du lat. systematicus. V. Systeme.

SYSTEME, s. m. (systèmé); systemo, Systema, lat. port. Sistema, ital. esp. Système, assemblage de plusieurs principes vrais ou faux, liés ensemble, et des conséquences qu'on en tire pour établir une opinion, pour expliquer quelque effet.

Éty. du grec συστημα (systèma), qui signifie assemblage, de συνιστημι (synistêmi), assembler, composer, dérivé de ouv (syn), ensemble, et de ιστημι (histêmi), placer.

SYSTOLA, s. f. (systole); Systole, port. Sistole, cat. esp. Systole, contraction du cœur, mouvement par lequel il se resserre et pousse le sang dans les artères, le mouvement opposé s'appelle diastole.

Ély. du lat. systola, dérivé du grec συστολη (systolė), contraction, de συστέλλω (systellô), contracter, resserrer.

En vl. c'est une figure de mots. SYSTOLE, vl. V. Systola.

1, (té), s. m. Vingtième lettre de l'alphabet et la seizième des consonnes.

Le T est composé d'une haste et d'une tra-

Val mai un t qu'un s, prov. bas lim. qui signifie, mieux vaut tenir que suivre.

T, pr. pers. vl. C'est une contraction de te ou de ti, qu'on plaçait toujours dans l'ancien l'angage, après les mots terminés par une voyelle: S'enans la mort no t castias, si avant la mort tu ne te corriges.

TA, pr. poss. f. seconde pers. s. satiou. Ta, cat. Ta.

Ta maire, ta mère. Ta pluma, ta plume. Éty. du lat. tua.

TA, Espèce d'impératif dont on se sert pour exciter les bestiaux à marcher.

TA, dl. Pour bouchon. V. Tap. TA, dl. Pour si, tellement. V. Tant.

Un trouneire vendra ta furious et ta gran. Que le ciel semblara se parti pel mitan. Bergoing.

TA, prép. et part. d. béarn. A... En ta, jusqu'à.

Bè deu couchan en la l'aubella. Bien du couchant jusqu'à l'aube.

TABAC, TABAT, radical pris du nom de tabac, que les Américains donnent à la plante de ce nom, et dérivé de Tabacco, contrée du Mexique d'où les Espagnols l'apportèrent; d'où : Tabac, Tabac-aire, Tabac-an, Tabacar, Tabac-arela, Tabaqu-iera, Tabag-ia, Tabat, Tabat-iera.

TABAC, s. m. (tabá); Tabacum, lat. Ta-bacco, ital. Tabaco, esp. cat. port. Tabac, petun, nicotiane, herbe du grand prieur, her-be à la reine, panacée antartique, herbe sa-crée, etc., Nicotiana tabacum, Lin. plante de la fam. des Solanées, originaire de l'Amérique Méridionale et cultivée en France depuis 1559, 1560 ou 1600, époque à laquelle Jean Nicot, embassadeur de France en Portugal, la présenta au grand prieur à Lisbonne et à la reine Cathérine de Médicis, à son arrivée à Paris, il l'avait reçue d'un slamand qui arrivait de la Floride; Francis Drake l'introduisit en Angleterre en 1585.

Éty. de Tabaco ou Tabago, contrée sur la mer du Mexique, où les Espagnols la trouvèrent pour la première fois.

Le tabac n'a été regardé pendant longtemps que comme une plante médicinale; l'usage de l'introduire en poudre dans le nez n'a été connu en France que sous Louis XIII.

Ceux qui les premiers en sirent usage sous cette forme, furent tournés en ridicule et mème perséculés.

«Le roi d'Angleterre, Jacques I déclara, en 1604, que le tabac devait être extirpé comme une mauvaise herbe.

« Le pape Hurbain VIII, excommunia, en 1624, les personnes qui, dans les églises, prenaient du tabac.

» L'impératrice Elisabeth, défendit également d'en user dans les églises et autorisa les bedaux à confisquer les tabatières à leur profit.

» Amurat IV, roi de Perse, et le grand-duc de Moscovie, le défendirent sous peine d'avoir le nez coupé et même de perdre la vie, etc. » Poiret, Dict. Sc. Nat.

Les rois de France furent plus adroits et ils surent profiter d'un goût bizarre pour en

retirer de grands produits.

« Qui aurait jamais pu soupçonner, dit le même auteur l. c. que la découverte, dans le nouveau monde d'une plante vireuse, nauséabonde, d'une saveur âcre et brûlante, d'une odeur repoussante, ne s'annonçant que par des propriétés délétères, aurait eu une si grande influence sur l'état social de toutes les nations, tant de l'ancien que du nouveau continent, qu'elle serait devenue l'objet d'un commerce très-étendu, que sa culture se serait répandue avec plus de rapidité que celle des plantes plus utiles, et qu'elle aurait fourni aux plus grandes puissances de l'Europe la base d'un impôt très-productif; quels sont donc les grands avantages que le tabac a pu offrir à l'homme, pour qu'il soit devenu d'un usage aussi général que celui où nous le voyons aujourd'hui ; rien autre que celui d'irriter les membranes de l'odorat et du goût, dans lesquelles il détermine une augmentation de vitalité, agréable à ceux dont les sensations sont rendues inertes par la vie inactive, par l'oisiveté ou par le besoin de distraction. » V. Pipa.

1520 Les Espagnols trouvèrent le tabac dans l'Yucatan, et le transportèrent de la terre ferme dans les îles voisines, il passa depuis à Saint Domingue et en Virginie.

1560. Le tabac est apporté en France et naturalisé par Jean Nicot, ambassadeur de François II, en Portugal, ce qui lui fit donner le nom de nicotiane.

1791, 20 mai. La culture du tabac est autorisée en France.

TABAC, s. m. C'est d'après M. Garcin, le nom qu'on donne, par analogie, à la rouille des plantes. V. Reoull et Tabac, R.

TABACAIRE, s. m. (tabacáiré); TABA-CAN, PRISAIRE, SINAIRE. Tabaqueiro, port. Tabaquista, esp. Qui prend beaucoup de tabac par le nez, qui fume beaucoup.

Ety. de tabac et de aire. V. Tabac, R. Priseur, n'est français que dans le sens de mettre le prix, estimer.

TABACAN, s. m. (tabacán). Grosse boule qu'on pousse avec force au jeu du mail.

Ety. du celt. taba, selon Ach.

TABACAN, s. m. V. Tabacaire, il paraît qu'on le dit aussi pour tabagie, d'après ces vers de Bruevs.

> Aquest mounde es un tabacan Vou per mies dire uno coumedi.

TABACAR, v. n. (tabacá); Tabaccare, ital. Prendre du tabac par le nez, et par extension fumer, fig. être languissant, languir en attendant, garder le mulet, jeuner forcément.

Ety. de tabac et de l'act. ar, prendre du tabac. V. Tabae, R.

Priser, n'est pas français dans ce sens. TABACARELA, s. f. (tabacarèle); Tabaqueira, port. Tabaquista, esp. sém. de labacaire, celle qui prend beaucoup de tabac, qui a l'habitude d'en prendre. V. Tabac, B.

TABAGIA, s. f. (labagie); rower. Tabagie, lieu public particulièrement destiné aux fumeurs. V. Tabac, R.

TABALORI, s. m. (tabalóri), d. de Barc. Imbécille, nigaud, niais. V. Niais et Tabou-

Ety. Ce mot paraît venir de la basse lat tabelerius, qui bat du Lambour, formé de tabur ou de tabarin. V. Tabourin.

TABAN, TAVAR, radical dérivé du lat. tabanus, taon, grosse mouche.

De tabanus, par apoc. Taban, Tabar. De taban, par le changement de b en v. lavan; d'où : Tavan, Tavan-egear, Tavar-

doun-iera, Tavar-degear.
TABAN, s. m. dl. Taba, cat. Tabano,

esp. Pour taon. V. Tavan.

Ety. du lat. tabanus. V. Taban, R. On voit d'après cette étymologie que les Languedociens ont mieux conservé l'orthographe de ce mot que les Provençaux.

TABAQUIERA, s. f. (tabaquiére); TA-BATIERA, BOUITA, TARAQUEIRO. Tabacchiera, ital. Tabaquera, esp. cat. Tabatière, petite bolte où l'on met du tabac en poudre.

Ety. de tabac et de la term. mult. iera. V. Tabac, R.

Botte, n'est pas français dans ce sens. Le ministre Louvois, fut le premier, en France à faire parade d'une tabatière, d'après

# Dans une tabatière on nomme :

CUVETTE ou BATE, la partie qui reçoit le tabas-GORGE, la partie mince et relevée de la bate que le son

Les boltes à charnières n'ont presque jamais de gorge.

TABAR, s. m. (tabá), dl. Taon. V. Tavan et Taban, R.

TABARIA, vl. Tibériade.

Lamés. Dict. Prov.

TABAS, TAPAG, TABOT, Padical pris du grec πατάσσω (patasso), frapper, frapper avec

bruit, battre, d'où πάταγος (patagos), bruit, fracas.

De palasso, par apoc. palas, par la trans-position de t, tapas, et labas, par le changement de p en b; d'où: Tabas-aire, Tabasar, Tabas-t-el, Tabastel-as, Tabot, Taboui-ssar, Taboul-ada, Tabus, Tabuss-ar, Ta-bust. Tabust-ar, Tabust-ol, Tabut, Tabw-ar.

De patagos, parapoc. patag, el par la transposition de t, tapag; d'où : Tapag-e, Tapage-ar, Tapage-aire, Tapag-eur, Tapag-i, Tapa-ar.

TABASAIRE, s. m. (tabasáiré). Qui a l'habitude de battre, de frapper. V. Tabas, R. TABASAR, v. a. (tabasa). Frapper à

grands coups, battre, donner des coups.

Éty. V. Tabas, R.

Ce mot signifie aussi posséder, agiter: Lou diable lou tabasa, le diable le berce ou le possède, en lang. on le dit aussi pour noircir, barbouiller.

TABASAR, v. a. TABAZAR, dl. Noircir, machurer. V. Mascarar.

TABASAT, ADA, adj. et p. (tabasá, ade), dl. Machuré, noirci. V. Mascarat.

TABASTEL, s. m. (tobostèl), d. bas lim. Marteau de porte, V. Marteou; pour battant de cloche, V. Batau; pour babillard. Voy. Babilhard et Tabas, R.

TABASTELAS, s. f. (tabastèles), di. Espèce de tarabat avec quoi les enfants font du bruit aux offices de ténèbres. Sauv. Voy. Tabas, R.

TABAT, d. toul. V. Tabac.

TABATIERA, V. Tabaquiera et Tabac, Rad.

TABAU, s. et adj. (tábaou), dl. Nigaud, v. c. m. et *Badau.* 

TABE, dl. V. Tamben.

En bas coumo lassus ya de laoure tabé. Jasmin.

TABEI, conj. (tabèi), d. béarn. Aussi. V. Tamben.

TABEL, dl. Crête relevée que forme la terre sur le bord d'un fossé. V. Tavel.

TABELA, s. f. (tabèle), dl. Latte, volige. V. Lata.

TABELLION, s. m. (tabellión); Tabellido, port. Tabelion, esp. Tabellion, on donnait anciennement ce nom à un notaire de campagne qui, dressant les actes entre particuliers, les écrivait sur des tablettes. Voy. Tabella.

Ély. du lat. tabularius, tabellio, ionis, dérivé du grec ταδελλίων (tabellion), notaire.

TABELLIONAR, v. a. vl. Tabellioner, grossoyer un acte, inscrire, insérer dans un registre, délivrer un acte aux parties, le mettre au net.

Éty. de tabellion, notaire, écrivain, et de ar. V. Tabl, R.

TABELLIONAT, ADA, adj. et p. vl. Rédigé, inscrit.

Ety. V. Tabl, R.

TABERNACLE, s. m. (tabernáclé); Tabernacolo, ital. Tabernaculo, port. esp. Tabernacle, cat. Tabernacle, petit coffre placé sur l'autel pour y renfermer le ciboire, le calice, etc.; tente où reposait l'arche d'alliance chez les Israëlites.

Ely. du lat. tabernaculum, tente, pavillon, 7 fait de taba, grande planche. V. Tabl, R.

En vl. tente, pavillon.

TABEROUSA, Altér. de Tuberousa, v. c. m.

TABES, adv. dl. (tabès). V. Tamben.

Coumo lu lum de la naturo Forço d'esclore millo flous, Tabes lous els d'alcimadur o Forçoun lous cors d'estr'amourous. Daphnis et Alcimaduro.

TABIA, s. f. (tábic), dl. Aïeule, grand'mère.

Ety. du lat. atavia.

TABIAN, ANA, s. (tabián, áne), d. m. Benêt, imbécille. V. Niais.

TABI-CALIOL, s. m. (tabi-coliól), dl. Un bœuf. Sauv.

TABIC-ET-TABOG, PARLAR. Parler ab hoc et ab hac, c'est-à-dire, sans ordre et sans savoir ce que l'on dit.

Ety. du lat. ab hoc et ab hac.

Tabic et taboc, que plusieurs personnes écrivent de cette manière, même en français, n'est que la prononciation de ab hoc et ab hac dont l'orthographe ne doit point chan-

TABISSOLI, s. m. (tabissóli); TAPISSOLI. M. Garcin dit que c'est une gesse à fleur blanche.

TABL, TAVE, TAVERE, TOOUL, radical dérivé du latin tabula, ais, planche, plaque, feuille, tableau, formé de l'inusité taba, grande planche, dont tabula, serait un diminutif, et tabella, un sous-diminutif, d'où: taberna, taverne; tabernaculum, tabernacle; tabellio, tabellion.

De tabula, par apoc. et suppr. de u, tabl; d'où: Tabl-a, Tabl-ar, Tabl-at-ura, Tableou, Tabl-eta, Tabl-etas, Tabl-ier, Entablar, Entablat, Entablat, Entablament.

De tabellionis, gen. de tabellio, par apoc. tabellion; d'où: Tabellion, Tabellionar, Tabellion-at.

De labernaculum, par apoc. et suppr. de u, labernacle; d'où: Tabernacl-e.

De taberna, par apoc. et changement de b en v, tavern; d'où: Tavern-a, Taverner, Tavern-ier.

De tabula, par la suppr. de b, et l'apoc. taul; d'où : Taul-a, Taul-ada, Taul-ar, Taul-assa, Taul-egear, Taulet-a, Taul-assa, Taul-egear, Taulet-a, Taul-assa, Taul-egear, Taulet-a, Taul-egear, Taulier, Taul-issa, Tauliss-ar, Tauliss-at, En-taular,

De taul, par le changement de l en r. taur; d'où les mêmes mots que par taul: Taur-al, Taur-ier, Taur-ilhoun.

TABL ou TAB, TAUL, radical, dans notre langue, dérivé du lat. tabula, par la suppress. de u ou de ula, et qui porte la signification de table, dans ses diverses acceptions. Voy. Taula.

De tab ou tabl, se sont formés: Tabla, Tableta, Tableou, Tablar, Tablier, Ta blatura, Retable.

De tabula, par suppr. de b, taula; et par spoc. taul ; d'où : Taula , En-taul-ar , Entaul-at.

De tabella, par apoc. tabel, et par le changement de b en v, tavel; d'où: Tavel, Tavel-a, Tavern-e, Taul-etas, Taul-ejal;

et par le changement de au en oou; Tooulada, Tooul-ar, Tooul-issa, Tooul-iss-age, Toouliss-ar, Toouliss-oun.

TABLA, s. f. (table); Tabla, esp. Table à manger. V. Taula.

Éty. du radical Tabl et de la term. sém. a. V. Tabl, R.

TABLA, s. f. TAULA. Taboada, port. Tabla, esp. Table, index, ordinairement par ordre alphabétique, pour trouver les matières ou les mots qui sont dans un livre.

Ety. de tabula, parce qu'anciennement on écrivait ces sortes d'ouvrages sur des tables. V. Tabl, R.

TABLA, s. f. Taie ou tache blanche qui se forme sur la cornée transparente de l'œil. V. Taca et Tabl, R.

TABLA DE PTHAGORO , TABLA-PITAGORICA. Table de Pythagore ou abaque, espèce de tableau où les nombres se trouvent multipliés de un jusqu'à dix.

Ainsi nommée de Pythagore son auteur. 640 ans, avant J.-C.

TABLADA, s. f. (tablade). Tablade, toutes les personnes qui sont à la même table. V. Taulada.

Ten lou milhou tondeur de touto la contrado Qu'on sap pas soulamen que von dire Tablade.

TABLAR, v. n. Rester longtemps à table, tenir table. Garc. V. Tabl, R.

TABLAR, v. a. (tablá). Tabler sur une chose, y compter, y faire fond, le tenir pour certain.

Éty. Ce mot est pris du jeu de tric-trac; on disait autrefois tabler quand on posait deux dames sur la même ligne, expression qu'on a remplacée par caser. V. Tabl, R.

TABLATURA, s. f. (tablature). Tablature, donner de la tablature, susciter une affaire désagréable, donner de l'embarras.

Ety. de tablatura, table qui indique le chant aux musiciens, et fig. embarras. Voy. Tabl., R.

TABLEOU, s. m. (tablèou). Tableau, ouvrage de peinture exécuté sur une table, sur le cuivre, sur une muraille ou sur la toile; fig. représentation, description animée; liste, catalogue, partie de la baie d'une porte,

Éty. du radical Tabl, table, parce que les premiers tableaux furent peints sur des tablettes de bois qu'on nommait : Tabula picta. V. Tabl, R.

L'art d'enlever les tableaux de dessus leur fond primitif, fut inventé au milieu du dernier siècle, par Picault.

On appelle iconomane, celui qui a la manie des tableaux, et iconomanie, la passion ellemême.

La première exposition publique des tableaux nouvellement peints, dans le salon du Louvre, eut lieu au mois d'août 1737.

TABLEOU, s. m. Arcasse, la partie extérieure de la poupe d'un vaisseau.

TABLETA, s. f. (tabléte); Tavoletta, ital. Tableta, esp. Taboa, port. Tablette, petite table; petite planche qui maintient la bolte de la vis de la presse ; pastille.

Éty. du lat. tabella, m. s. ou de tabla et du dim. eta. V. Tabl, R.

TABLETAS, s. f. pl. (tablétes). Tablettes, petites planches de bois enduites d'une couche légère de cire, sur lesquelles les anciens écrivaient au moyen du style: agenda, album, etc.

Ety. du lat. tabulæ ou du radical .Tabl . planche, et de la term. dim. eta, petite planche. V. Tabl, R.

TABLIER, vl. Taboleiro, port. V. Da-mier, Taula, Tabl et Faudau.

TABOR, s. f. vl. V. Tambour et Tambour, R.

Tabor encuirada, tambour garni de cuir. TABOREIAR, et

TABOREJAR, v. n. vl. V. Tambourinar et Tambour, R.

TABORELAIRE, s. m. vl. V. Tambonrinaire et Tambour, R.

TABORNAR, v. a. vl. Troubler, tara-buster, frapper. V. Tambour, R.

TABOSSI, s. m. et f. (tabóssi). Ragot, ote, Avr. Garc. personne d'une très-petite taille. V. Tapouissoun.

TABOT, espèce d'excl. (tabó), dl. Cri de guerre des écoliers qui se battent à la fronde, il est dit par corruption, de ten bon, ne lâche pas. V. Tabas, R.

TABOUISSAR, v. a. (tabouissá), dl. Frapper rudement à coups de poing; ce qui est différent de tapoter. V. Tabas, R.

TABOUISSOUN, Garc. V. Tapouissoun. TABOULADA, s. f. (toboulade), d. bas lim. Roulée de coups. V. Saboulada, Rossada et Tabas, R.

TABOULAR, v. a. (toboulá), d. bas lim. Tabouler, tapoter, donner de petits coups répétés. V. Tapoular.

TABOULIER, s. m. (taboulié), dl. Un petit ragot, un gros courtaud. V. Tapouissoun.

Éty. Dim. de tap, tapoun. V. Tap, R.

TABOURAGE, Alt. de tambourinagi. TABOURAIRE, Alt. de tambourinaire. TABOURAR, Alt. de tambourinar. V. Tambour, R.

TABOURET, s. m. (tabouré); Taburete, esp. Tamborete, port. Tabouret, espèce de siège en forme d'escabelle, sans bras et sans dossier.

Ety. Dim. de tambour, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre la caisse d'un tambour et cette espèce de siège. Voy. Tambour, R.

TABOURET, s. m. Nom de la bourse à pasteur dans les environs de Brignoles, selon M. Amic, ce mot est pris du français. Voy. Boursa à pastre.

TABOURETA, s. f. (tabouréte). Timballe, sorte de cerceau couvert de parchemin, pour jouer à la balle. Garc. V. Tambour, R.

TABOURIN, s. m. (tabourin). Syn. de Tambourin, v. c. m.

TABOURIN, INA, adj. (tabourin, ine); TABALOBI, PAFORO. Niais, aise, imbécile, un peu fou. V. Nigaud.

Éty. du français tabarin, nom qu'on donna, à un charlatan qui parut en France au XIIIme siècle, à cause d'une espèce de manteau qu'il portait, et qu'on nommait tabar, de l'ital. Labarro.

TABOURINAIRE, et

TABOURINAR, Avr. V. Tambourinaire, Tambourinar et Tambour, R.

TABOUSCAR, v. n. (tabouscá). Fuir précipitamment. Desanat.

TABOUSSET, ETA, s. (taboussé, éte). Petit de taille. Anb. V. Tapouissoun

TABUGAN, s. m. (tabucán). Sterne, oiseau de passage. Garc.

TABUS, Bruit. V. Tabust et Tabas. TABUSCLAR, v. a. Déguerpir, chasser. V. Espouscar.

TABUSSAR, V. Tabustar et Tabas, R. TABUST , S. m. VI. TABUS, TABUT, TA-BUSTOT, TALABUST, TABUSTIRE. Tabustol, anc. cat. Bruit, vacarme, tapage, tintamarre, tumulte, chagrin. V. Tabas.

TABUSTAR, V. 2. VI. TABUSSAR. Tambussare, ital. Battre, frapper, tempêter, heur-ter; se révolter. V. Tabas.

TABUSTIRE, vl. V. Tabust.
TABUSTOL, V. Tabust et Tabas, R. TABUT, s. m. (tabu). Bruit, tapage, noise, querelle, débat. V. Tabust et Tabas,

Le Duchat regarde ce mot comme une onomatopée.

Et prene conget dau rambal, Dau brouillamini, dau travail. Dau tintamaro, de la reno, Dau tabut, dau bruch, de la pene.
Michel.

TABUTAR, v. a. (tabuta), d. lim. Heurter à une porté. V. Picar et Tabas, R.

### TAC

Rad.

TAC, s. m. V. Roussari.
TAC, TAC, Mots qui expriment le battement du pouls, le bruit du balancier d'une pendule, et en général, le bruit que fait un eorps en en touchant un autre; pour Tact, v. c. m.

Ety. du lat. tangere, tactum. V. Tact,

TAGA, 8. f. (táque); TACCA, TECA, TABLA, ACHA, FLAP, FLAPA, MARCA. Tacha, port. Taca, esp. cat. Tache, empreinte d'huile, d'encre, de graisse, de cambouis, etc. salissure de boue, souillure, au positif comme au

Ety. du bas bret. tach, souillure, ou de l'arabe taca, tache. V. Tach, R.

Tacca d'holi, chose ineffaçable. Tacca-deis-huels, taie.

TACAI, adj. vl. Fourbe, malin. TACAMAHACA, s. f. (tacamahaca). Tacamaca, cat. esp. Taccamacca, ital. Tacamaque ou Tacamahaca.

Éty. du lat. tacamahaca.

Espèce de résine qu'on croit provenir du fagara octandra, de la fam. des Térébintha-

TACAMENT, S. M. VI. TACAMEN, TECA-MENT. Tache, marque.

TACAN, adj. et s. (tacan), dl. TAQUAN. Tacanho, port. Tacany, cat. Avare, vilain, bélitre, coquin : Tacan de pas, coupejarret, traltre.

Ety. du lat. tenax?

TACANDARIA, s. f. (tacandarie), dl. Taquinerie.

TAGAR, V. a. (lacá); TACHAR, TECAR, TACCAR, TAQUAB. Taceiare, ital. Tacar, esp. anc. cat. Tachar, esp. mod. port. Tacher, souiller, salir, faire une tache; au propre comme au figuré; siétrir, déshonorer.

Etv. de tacca et de l'act. ar. V. Tach. R. TAGAR, v. a. Taquer, t. d'impr. passer le taquoir sur une forme, pour abaisser les lettres qui se trouveraient plus élevées. Voy. Tacoun, R.

TACAR SE, v. r. Tacher son habit, ses habits, sa serviette, et non se tacher. Voy. Tach, R.

TACAT, ADA, adj. et p. (taca, ade);
TACHAT, ADA. Taccato, ital. Tachado, esp. Tacat, cat. Taché, tacheté, marqueté, moucheté; broui, en parlant des feuilles d'arbre. Ety. de taça et du passif at, tache faite.

V. Tach, R.

TACCA, V. Taca. TACCAR, V. Tacar.

TACEOU, Avr. V. Tasseou.

TACH, radical dérivé du celto-breton tach, clou; d'où : Tach-a, Tach-ar, Tacheta, Tachet-ar, Tach-oun, Tachoun-ar.

TACH, 2, rac, radical dérivé du bas bret. tach, qui signifie souillure, selon Huet; d'autres le font dériver de tactum, marque qu'on fait en touchant. V. Tact, R.

De tach-a, tach-ar, par la suppression de h, et le redoublement du c: Tacc a, Taccar, Tacc-at, A-loca, Toqu-el-ar, Tec-a, Tec-ar, Tech-it,

TACHA, s. f. (taiche); Tacha, esp. V. Taca et Tach, R. 2.

TACHA, S. f. TACAM, dl. SENEPA. Tachas, port. Clou à tête en pointe, caboche, dont on garnit la semelle des souliers. Ces espèces de clous portent le nom de pastres, dans le commerce, parce que les bergers, pasires. en font un grand usage.

Ety. du celt. tach, clou; tachuela, en esp. désigne un petit clou. V. Tach, R.

TACHA, s. f. (taitche); Tarea, esp. Tasca, cat. Tache, ouvrage à faire dans un temps déterminé, qu'on doit par conséquent toucher. V. Tact, R.

TACHAR, v. n. (latchá). Tacher, s'efforcer de faire: Tachar mouyen, faire en sorte, et non tacher moyen, qui n'est pas français. Ety. du lat. satagere, s'empresser, ou de tangere, toucher. V. Tact, R.

Tacharai que vengue, je ferai ensorte

qu'il vienne. Denina fait venir ce mot de tasca, besace.

Tascar, intascar, remplir sa besace. TACHAR, v. a. Garnir de clous la semelle des souliers, et des clous qu'on nomme

tachas, caboches. Ety. de Tacha, v. c. m. et de l'act. ar, ou de tacha, celt. bret. m. s. V. Tach, R.

TACHAR, v. a. Tachar, esp. Faire une tache. V. Tacar et Tact, R.

TACHAT , adj. et p. Tachado , esp. V.

Tacat et Tact, R. TACHETA, s. f. (talchéte) ; Tachuella,

esp. Petits clous, servant à différents usages; broquette, cabochon, quand c'est un dim. de tacha.

Ety. de Tacha, v. c. m. et du dim. eta. V. Tach, R.

1233

Faire de tachetas, grelotter de froid, parce que en frissonnant, les dents font un bruit à peu près semblable à celui qu'on produit en enfonçant les petits clous qui portent ce nom.

Tacheta, en dl. signifie aussi basque d'un corps de jupe; sorte de penture. Sauv.

TACHETA, S. f. SLETOUR. Clou rivé d'un couleau, d'un canif, etc. Voy. Bletoun et

TACHETAR, v. a. (tatchetá); BLETOURAB. Mettre le clou rivé à un couteau, etc. Voy. Tach, R.

TACHOUN, s. m. (totsou), d. bas lim. Dim. de tacha, petits clous à tête plate. Cobochon. V. Tach, R.

TACHOUNAR, v. a. (totsouná), d. bas lim. Attacher avec un petit clou, clouer. V. Clavelar et Tach, R.

.TACHY GRAPHIA, s. f. (tatchygraphie). Tachygraphie ou tachéographie, l'art d'écrire aussi vite que l'on parle.

Riy. du grec ταχὺς (tachys), ταχέως tachéôs), vite, et de γράφω (graphô), j'écris.

Cet art connu des Romains et de Cicéron lui-même, 63 ans avant J.-C. a été renouvelé chez nous par Colon de Thevenot.

TAGITAMENT, adv. (tacitaméin); Tacitamente, esp. port. ital. Tacitament, cat. Tacitement, sans être formellement exprimé.

Ety. du lat. tacité et de ment. V. Tais,

TACITE, ITA, adj. (tacité, ite); Tacito, esp. ital. port. Tacit, cat. Tacite, qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé formellement.

Éty. du lat. tacilus, m. s. part. de tacere,

taire. V. Tais, R.

TACITURNE, URNA, adj. (taciturné, urne); Taciturne, triste, sombre, mélancoport. Taciturne, triste, sombre, mélanco-

lique. Éty. du lat. *taciturnus*, m. s. V. *Tais*, Rad.

TACITURNITAT, s. f. vl. Taciturnità, ital. Taciturnitat, cat. Taciturnidad, esp. Taciturnidade, port. Taciturnité, silence.

Éty. du lat. taciturnitatis, gén. de taciturnitas, m. s.

TACLOUA, s. f. (tacloue), d. m. ATACA. Espèce de cheville qu'on emploie en guise de

Éty. V. Tacoun, R.

TACOIR, s. (lacouar); TAQUOUAR. Taquoir, terme d'imprimerie, planchette sur laquelle on frappe, après l'avoir appliquée sur les formes pour niveler les caractères. V. Tacoun, R.

TACON, vl. Tacon, esp. V. Tacoun, R. TACOS, adj. vl. Taché, sale, malpropre. V. Tact, R.

TACOUA, s. f. (tácoue), d. m. Morceau de bois percé de deux trous qu'on ajuste au bout d'une corde pour servir de gance.

Éty. de Tacoun, pièce qu'on ajoute, v. c. rad.

TACOUN, radical dérivé du cello-breton, takon, pièce, morceau qu'on met à un habit déchiré, à un bassin percé, etc.

De takon, par le changement du k en c et de o en ou, tacoun; d'où: Re-tacounar,

Tacoun, Tacoun-ar, Tacoun-aire, Tacoun-age, Tacoun-ier, Tacou-a, Taclou-a, Taco-ar, par la suppr. de M.

ar, par la suppr. de u.
De tacoun, par apoc. tac, et par le changement du c en qu, taqu; d'où: Taqu-oir, Taqu-et, Tacoir, Tacon, Tascoun, Tescoun.

TAGOUN, s. m. (tacoun); Taco, cat. Tacon, esp. terme d'impr. Taquon, hausses, que l'on met sur le grand tympan ou sous les caractères trop bas, afin que l'impression vienne bien.

Éty. du celto-breton takon, pièce. Voy. Tacoun, R.

TACOUN, s. m. (tacoun); TACOU. Taccone, ital. Pièce de cuir que les cordonniers mettent sous le talon des souliers; on le dit aussi pour pièce.

Ety. du cello-breton takon, pièce. Voy. Tacoun, R.

TACOUNA, s. f. (tacoune); PICHOTA TACA.
Dim. de taca, petite tache. V. Tact, R.
TACOUNAGE, s. m. (tacounadge), d.

TACOUNAGE, s. m. (tacounadge), d. bas lim. Fa de tacounages, faire les petites réparations d'entretien. V. Reparation.

Éty. du celto-breton takonerer, action de rapiècer, ou de tacoun et de age. Voy. Tacoun, R.

TACOUNAIRE, s. m. (lacounaïré);
TACOUNIES. Bousilleur, mauvais ouvrier. V.
Groulier.

Ety. de tacoun et de aire, qui met des pièces, qui ne fait que rapetasser; taconer, en celto-breton. V. Tacoun, R.

TACOUNAR, v. a. (tacouná). Bousiller, travailler grossièrement, travailler à la hâte, faire quelque chose à provision.

Ety. du celto-breton takona, mettre des pièces. V. Tacoun, R.

TACOUNAR, v. a. (tacouná); Taquonner, terme d'impr. mettre un taquon, des taquons, pour faire sortir les caractères trop bas; racommoder des souliers.

Ety. de tacoun et de ar, ou du celto-breton takona, m. s.

TAGOUNAR, v. a. (lacouna). Remettre des talons aux souliers, rapetasser.

Éty. de tacoun et de ar. V. Tacoun, R. En terme d'impr. taquonner, mettre des taquons.

TACOUNIER, s. m. (tacounié). Voy. Groulier et Tacoun, R.

TACT, τΑΦ, ΤΑΚΗ, ΤΑΚ, ΤΟΥΚΗ, ΤΑΝΤ, radical pris du latin tangere, tango, tactum, toucher, manier, et dérivé du grec θιγω (thigò), toucher, reprendre, d'où contagio, contagion; contiguus, conligu; allingere, toucher à . . . atteindre.

De tactum, par apoc. tact; d'où: Tact, Coun-tact, In-tact.

De contagionis, gén de contagio, par apoc. et changement de o en ou: Countagion, Countagious, Mal-tag.

De allingere, par apoc. allinger, par transposition du g, alligner, et par changement de i en ei : Aleigner.

De tact, par le changement de ct en ch, tach; d'où : Tach-a, Tach-ar, Es-tach-ar, Es-tach-at, Es-tach-ament, Es-tach-a, Des tach-ar, Es-tac-a.

De tact, par le changement du t en c, tac; Ety. du grec rac d'où: Tacc-a, Es-tac-a, Es-tacc-ar, Es-l ari, où est l'anus.

taca-ment, At-tac-a, At-tac-ar, Des-tacear, At-tac-agnas, Des-tacca-ment, Estaqu-eta.

De tace, par le changement de ce en qu, taqu; d'où: Taqu-an, Taquan-aria.

De tacc, par le changement de a en ou, toucc; d'où : At-toucca-ment.

De tact, par le changement ordinaire de ct en ch. tach, et par celui de o en ou, touch; d'où: Touch-ar, Tac-os, Ta-couna.

De tangere : Tanger.

De tact, par le changement du c en s, tast; d'où : Tast-a, Tast-aire, Tast-ar, Tast-egear, Tastoun-ar, Tastoun-egear.

egear, Tastoun-ar, Tastoun-egear.

TACT, s. m. (tác); palp, tac. Tatto, ital. Tacto, esp. Tact, le sens du toucher: Aver lou tact, avoir le tact fin, sûr, juger sûrement des choses de goût.

Ety. du lat. tactus, m. s. V. Tact, R. TACTICA, s. f. (tactique); Tactica, esp. port. cat. lat. Tactique, art de la guerre; fig. moyens de parvenir à ses fins.

Éty. du lat. tactica, formé du grec τακτος (taktos), part. de τάσσω (tassô), mettre en ordre, d'où τακλική (taklikè), tactique.

Poiyen, dans son traité des Stratagèmes, attribue à Pan l'invention de l'ordre à établir dans les batailles, des phalanges et de la division d'une armée en aile droite et en aile gauche, ce que les Latins appelaient les cornes d'une armée, et c'est pour cela, dit cet auteur, qu'on représentait Pan avec des cornes. L. Dufresnoy.

### TAD

TADOSSA, s. f. (tadósse), d. bas lim. Le gros bout de quelque chose, comme d'un bâton, d'une massue.

TADOSSOUN, s. m. (tadoussóu), d. bas lim. Reste d'une chose coupée ou cassée. V. Tros.

TADOUAR, v. a. (tadouá). Frapper queiqu'un à coups redoublés.

# TAF

TAFA, s. f. (tâfe), dl. Tafa de la neou, la blancheur ou l'éclat de la neige; Blanc coumo la tafa de la neou, blanc comme de la neige.

TAFAGNOTI, s. m. (tafagnóti). Voy. Fard.

TAFAGNOUN, s. m. (tafagnóun); TAF-FAGROUR. Inquiétude; chagrin, déplaisir.

Éty. Ce mot viendrait-il du grec ταφήιος (taphêios), funéraire, funèbre?

Me fas venir lou tafagnoun, Ren de çe que dies non m'agrado. Bruyes.

TAFANARI, s. m. (tafanári); Tafanario, esp. Les fesses et plus particulièrement l'anus, en style burlesque.

Vous pegot serez à ginoux Eis peds de vostre apouticari, L'apouticari dernier vous Soun naz à vostre talanari, Taleis soun nouestreis voulountats Qu'u a mes a mes fres coumpensats.

Ety. du grec τάφος (taphos), anus, et de ari, où est l'anus.

TAFFATAS et

TAFFATAIRE, V. Taffetas et Taffetaire.

TAFFETAIRE, s. m. (taffetáiré); TAF-FATAIRE. Fabricant de taffetas.

Éty. de taffetas et de la term. aire, qui fait du taffetas.

TAFFETAS, s. m. (taffetás); TAFFATAS, TAFFETAS, Taffeta, ital. Tafetan, esp. Tafeta, port. cat. Taffetas, étofie de soie, tissue comme la toile.

Ety. Onomatopée de tif, taf, bruit que fait cette étoffe quand on la froisse; ταφατα (taphata), en grec moderne.

Dérivé : Tafetaire.

TAFFIGNOUN, s. m. (taffignoun). Soufflet. V. Tapin. Avr.

TAFIA, s. m. (tafia). Tafia, eau-de-vie de sucre, qu'on obtient par la fermentation des melasses, et par la distillation de la liqueur qui en résulte.

Ety. de l'indien tafia, m. s.

TAFIA-AIGRA, s. f. (tafie-aigre). Nom de la staphisaigre, selon M. Avril.

Éty. Altér. du lat. staphisagria.

TAFIGNOUN, s. m. (tafignoun). Petit soufflet sur la joue. Garc.

TAFIGNOURAR, v. a. (tafignourá). Souffleter un enfant. Garc.

TAFOR, espèc. d'excl. (tafor). Pousse, tire bien fort, courage; cri des manœuvriers pour s'exciter mutuellement à tirer un fardeau, etc.

Ety. tafort, est dit pour tira fort.

TAFORI, s. m. (tafóri). Bruit, tapage. Cast.

TAFOUR et

TAFOURASSA, V. Touffour, Toufourassa et Touf, R.

TAFUR, URA, s. m. vl. Tahur, cat. esp. Tafur, esp. mod. Tafal, port. Fripon, onne, voleur, coquin, vaurien, libertin, perfide, déloyal, joueur, trompeur.

Ety. du lat. fur, par l'addition de ta, ou

de l'arab. dahur, m. s.

TAFURAR, v. n. (tafura), dl. Fureter, tarabuster. V. Tarabustegear.

Lou diable lou tafura, le diable le berce. Aquot mi tafura, cela m'inquiète.

TAFUREL, adj. (tafurèl), dl. Gai, vif, éveillé.

TAFURER, s. m. vl. Usurier, voleur. Ety. du lat. fur, voleur.

# TAG

TAGN, TARE, radical: Tagn-er, Destaguer, Tanh-edor, Tanh-er.

TAGNER, v. n. (tágner); TAIGHER, Tours. Tanger, anc. cat. Taner, anc. esp. Convenir, être convenable, être à propos: Aquot li tagne pas, cela ne lui convient pas. V. Tagn , R.

TAGNERA, s. f. (tagnére), d. arl. V. Taniera.

TAHINAR, v. V. Tainar. TAHUT, Pour bière, cercueil, V. Bierra; pour catafalque, V. Catafalco.

### TAI

TAI, dl. et bas lim. et

TAI- rose, pour blaireau. V. Taissoun. TAI, pour tranchant. V. Talh.

TAIA, s. f. (táie), dl. Tante. V. Tanta; pour taille, V. Talha.

TAICHE, s. m. (taïtsé). Un des noms du blaireau, en d. bas lim. V. Taissoun.

TAIET, s. m. (taïe). Tranchée de cultivateur, Cast.

TAIFA, s. f. (taïfe). On appelle taifa, dit Gros, dans ses notes, les soldats, matelots et mousses d'un vaisseau, ou une assemblée de menu peuple.

TAIGT, s. m. d. béarn. Bourgeon. V.

Bouloun.

TAIL, vl. V. Talh.

TAILÁR, vl. V. Talhar et Talh, R. TAILH, V. Talh.

TAILHADRE, s. m. vl. Taillage. Voy. Talh, R.

TAILHAGE, s. m. vl. Taillage, certain tribut. V. Talh , R.

TAILHAR, V. Talhar et Talh, R. TAILL, vl. V. Talha et Talh, R. TAILL, vl. V. Talha et Talh, R. TAILL, V. Talh.

TAILLABLE, V. Talhable et Talh, R. TAILLAR, v. a. vl. V. Talhar et Talh, Rad.

TAILLONET, s. m. vl. Petit morceau.

V. Talhoun et Talh, R.
TAINA, s. f. vl. Retard, délai : Far taina, s'arrêler, s'excéder.

TAINAR, V. a. VI. TAHINAR, TAYNAR. Différer, tarder, vexer, contester, disputer, inquiéter; tarder.

TAING, vl. verbe impers. TAIN, TAINS.
Il convient, il appartient.

TAIS, TACIT, radical pris du latin tacere, taceo, tacitum, se taire, garder le silence, et dérivé du grec ἀχέων (akéôn), silencieux.

De tacere, par apoc. tac, et par changement de a en ai et de c en s, tais; d'où: Tais-ar, Tais-ers, Taiss-er.

De tacitum, par apoc. tacit; d'où: Tacit-e, Tacit-a, Tacita-ment, Taciturn-e, Tas-ibla-ment, Taz-ibla-ment.

TAIS, vi. Il ou elle convint, appartient; se tut, tais-toi.

TAIS, s. m. (tais), dg. V. Taissoun. TAISAR, SE, v. r. (leisa); calhan, aca-lan s'. Tacersi et Callar, esp. Calarse, port. Se taire, garder le silence, cesser de parler, ne point faire de bruit.

Ety. du lat. tacere. V. Tais, R.

Taisax-vous! est souvent une expression d'admiration, d'étonnement et de surprise, que me dites-vous là? est-il possible!

TAISER, TAIZER, VI. V. Taisar. TAISERS, s. m. vl. Silence. V. Tais, R. TAISHO, vl. V. Taissoun.
TAISSARIA, V. Teissaria.
TAISSER, V. Teisser.

TAISSER, V. D. (taissé); calhar, teis-SER, TAISSE, CALAR. Faire laisser ou Calhar, faire taire, rendre coi. V. Taisar et Tais. Rad.

En vl. convenir, appartenir. TAISSES, vl. Qu'il ou qu'elle se tut, se tusse, touchat, appartint.

TAISSIER, V. Teisserand.

TAISSOUN, m. s. (teissoun); TAI-PORT, Tasco, ital. Taxayo, port. Taxo, cal. Blaireau, taisson, Ursus meles, Lin. mammifère onguiculé de la fam. des Plantigrades, qui n'est pas rare dans la Basse-Provence où il cause quelquefois beaucoup de dommage aux récoltes. On ajoute l'épithète de pourcis à la variété dont le museau approche le plus du groin du porc, et celle de canin, à celle qui ressemble davantage au museau du chien.

Éty. du lat. taxo, taxonis, employé, pour taxus, selon Mén.

Le blaireau se nourrit de viande et de fruit: il passe le jour dans son terrier et ne sort que la nuit pour manger. Les femelles mettent bas en été: leur portée est ordinairement de trois ou quatre petits.

La chair du blaireau n'est pas désagréable, sa peau sert de fourrure, et son poil à faire des brosses.

TAISSOUNIÈRA, s. f. (teissounière). Trou de blaireau.

Éty. de taissoun et de iera, habitation du blaireau.

TAITA, S. f. (taile); TESTA, ESTRITE, TAI-TAS , ESTAITA. Pour lisières , V. Menarelas et Estaquetas.

Faire taita ou faire la taita, se bercer, se dandiner en marchant; on le dit plus particulièrement des premiers efforts que les enfants font pour marcher. Selon M. Avril, allécher, engager, attirer à soi. V. Lica,

TAIUT, s. m. dl. Pour bière, cercueil, V. Bierra.

# TAL

TAL, TAU, radical dérivé du latin talis, tel, pareil, semblable.

De talis, par apoc. tal; d'où : Ter-tal, Tal, Tal-a, Tala-ment, Tal-ion, Ai-tal, Tal-ques.

De tal, par le changement de len u, tau; d'où : Tau.

TAL, 2, radical dérivé du lat. talus, tali, talon, un des os du pied ; osselet de à jouer. De talus, parapoc. tal; d'où: Tal o, Taloun, Taloun-ar, Taloun-et, Taloun-ier, Talounier-a, Tal-us, Taluss-ar, Tal-uc-ar,

Talut-ar, Tras-taloun, Tras-talus. TAL, adv. vl. et d. toul. Tellement; à foison; afin , parce que : Pertal , c'est pourquoi, à cause de; A bel tal, à soison, en grande quantité.

A touteis à bel tal ion sont donni la bido A toutis à bel tal me bouldrion besé mort. Goudelin.

TAL, pour tranchant, V. Talh, R. TAL, ALA, adj. (tal, ale); TAU. Tal, cat. esp. port. Tale, ital. Tel, telle.

Subst. un quidam, quelqu'un.

Ety. du lat. talie.

TALA, s. f. (tale); Tala, cat. esp. port. Pour tare, dégât. V. Tara. En vl. défaut, vice.

Éty. de l'arabe talah, m. s.

TALABARD, s. m. (talabár), dg. et lim. Talon, tronçon de bois que l'on suspend au cou des porcs pour les empêcher de trop courir.

TALABASSIBR, s. m. (talabassié); TAL-VASSIER, dl. Gros lourdaud, homme grossier. Fus talabassier, fuseau grossièrement fait.

Tant sur aquel qu'a bong mino. Que sur un qu'es talabassié. Michel

TALABAT, s. m. (tolobá), d. lim. Tapage. V. Tarábast.

TALABRENA, s. f. (talabréne). Nom languedocien de la salamandre triton. Voy. Alabrena.

TALABRENAT, adj. et p. (talabrená), dl. Bariolé de différentes couleurs comme la Talabrena, v. c. m. et Bigarrai.

TALABRUNA, s. f. (talabrune). Reptile venimeux, Desanat; c'est probablement de la salamandre que l'auteur veut parler. V. Alabrena, qui n'est pas venimeuse.

TALABUST, vl. V. Tabust.
TALADOR, vl. V. Talhador et Talh, Rad.

TALAFISSAR, v. a. (talafissá), d. lim. Aiguillonner.

Éty. Ce mot est formé à la manière grecque τάλας (talas), et de fissar, connu, ταλαεργος (talaergos), laborieux, patient, formé de τάλας (talas), et de εργον (ergon).

> Lou boun Diu vou tolofisso. Foucaud.

TALAIRE, s. m. vl. Tailleur. V, Talhador et Talh, R.

TALAIRE, s. m. (tolairé), d. bas lim. Grosse tarière. V. Taravela.

Éty. de l'esp. taladro, m. s.

TALAMENT , adv. (talamein) ; Talmente ital. De tal manera, esp. Talment, cat. Tellement, de telle sorte.

Ety. de tala, telle, et de ment, manière. V. Tal, R.

Ben talament, assurément, sans doute, et non bien tellement.

Dans le lang. on dit ben que talament, dans le même sens affirmatif.

TALAMUS, s. m. (talamús). Nom des anciens registres consulaires d'un hôtel-deville ou de toute autre communauté de village.

Ety. du lat. thalamus, lit, couche, parce qu'à la suite de ce mot en titre, on ajoute : où sont couchées les délibérations.

TALAN, vl. Talent, volonté, penchant. V. Talent.

TALANT DE, expr. adv. vl. Volontiers, avec goût.

TALANTA, nom propre, vl. Atalante. TALANTAIS, nom de lieu, vl. La taran-

taise. TALANTOS, adj. vl. Talantoso, esp.

Enclin , porté à..., doux. TALAR, v. a. vl. Talar, port. esp. Couper, tailler, ravager, faire du dégât. Voy. Talhar et Talh, R.

TALAS, s. f. pl. (táles), dl. Perte, dom-mage, malheur. V. Tara et Tara, R.

Es plat talas, c'est bien dommage.

Talas, se dit aussid'un homme carnassier, d'un grand mangeur de viande. Sauv.

Trousseau de clefs. Douj.

TALASTRE, s. m. (talastré), dl. Per talastre, par hasard.

Éty. de tal et de astre. Sauv.

TALAT, ADA, adj. et p. vl. Talado, esp. Taillé, coupé. V. Talhat et Talh, R.

TALBERA, s. f. (talbére), dg. cooussa, contounnema. Contournière, terrain qui reste à labourer à chaque bout de la raie et qui est occupé par le retour de la charrue. V. Chan-

TALC, s. m. (tálc); Talco, port. esp. Talcum, lat. Talc.

Ety. de l'all. talk ou plutôt de l'arabe telk, tolk, m. s. Roq.

Espèce de pierre feuilletée, qu'on appelle aussi talc de Venise; c'est un silicate de magnésie.

TALEC, s. m. vl. Sac à avoine.

Ety. de l'esp. talega, sac.

TALECA, s. f. vi. Talega, esp. cat. Taleiga, port. Poche, panetière.

TALEIRETS, s. m. pl. Avril. V. Talha-

rins et Talh, R.

TALEN, S. M. VI. TALERS, TALAR. Talent, cat. Talento, esp. port. ital. Faim, soif ou autre besoin, gout, envie, volonté, disposition, caractère. V. Talent.

Éty. du grec θελειν (théléin), m. s.

TALENT, s. m. (talein); TARENT. Talento, ital. port. Talente, esp. Talent, aptitude naturelle, disposition, desir, envie, appetit.

Ai pas talent de ren faire, je n'ai pas envie de travailler.

Éty. V. le mot précédent.

Fourçen jamai noustre talent. La rimo nous ven en naissent.

Gros.

Faim, appétit, souhait. Nous entaoulan car mouren de talen. Jasmin.

Dérivés : Des-talent-at.

TALENT, s. m. Talent, cat. Talento, esp. port. ital. Talent, monnaie ancienne sur la valeur de laquelle on n'est pas bien d'accord, car selon M. Paucton, le talent attique, grand, valait 3,259 livres de notre monnaie et le petit 2,444, tandis que suivant d'autres, le talent attique n'aurait valu que 560 livres ; le talent d'argent, chez les Hébreux, valait environ 5,000 livres de notre monnaie et celui d'or 7.000.

Éty. du lat. talentum, dérivé du grec τάλαντον (talanton), m. s.

TALENTAR, v. a. vl. Désir, être empressé.

TALENTAT, ADA, adj. et p. vl. Empressé, ée, désireux, euse.

TALENTIU, et

TALENTOS, OSA, adj. vl. Envieux, désireux, avide, capricieux, bisare, curieux, euse. V. Talen.

TALEOU, adv. lang. Qui n'est qu'une altération de tant-leow, aussitôt, de suite, in-

TALEU, Ali. de Tant-leou, v. c. m. aussitot que.

Taleu qu'yeu son al leit, Bergoing, aussi-

tôt, des que je suis au lit.

TALH, TAL, radical pris du latin talea, branche coupée ou taillée par les deux bouts pour être plantée afin qu'elle prenne racine; taille, et dérivé du grec θάλλω (thallô), pousser des feuilles, verdoyer, ou du celt. talh, tranchant.

De talea, par apoc. tal, et par le changement de len lh, talh; d'où: Re-talh, Talh, De-tal, Re-tal, Talh-a, En-talha, Talh-able, Talh-ar, De-talhar, En-talhar, Talh, ada, Talh-ad-ura, Talh-ador, Talh-aire-Talh-ant, De talhant, Tulhand-ier, Talhur, Talh-usa, Talh-oun, De-talh, De-talhant, De-talh-ar.

De talh, par le changement de lh en li, tali:

d'où : Reca-talho.

TALH, s. m. (táil); TAI, TAIL, TAILE. Ta-glio, ital. Talh, cat. Tojo et Tallo, esp. Talho et Talhe, port. Tranchant, le fil, le côté qui coupe, en parlant des instruments tranchants.

Ety. du lat. talea, taille. V. Talh, R. Vendre de melouns au talh. Avr. vendre des melons à la coupe, à l'épreuve.

TALH, et TAILL, en vi. signifie encore, coupe, carrière, détail, forme, façon, faux-taille, impôt; action de faucher. V. Dalh et Talh, R.

Ben talh; bon effet, réussite.

TALH, S. M. TAL, TALH. Tall, Signific aussi entaille, V. Entalha, une taillade sur quelque partie du corps, sig. Ai lou talh viral, je n'ai point d'appetit.

Talh virat, tranchant rebouché.

On le dit encore pour la taille d'un habit, d'une plume, etc. V. Talh, R.
De bon talh, vl. fig. de bonne façon.

TALH, s. m. dl. En terme d'agr. tranchée. V. Tranchada et Talh, R.

A bel talh, expr. adv. de suite, sans choix, indifféremment. V. Tal.

A tal de canela, à bord du tonneau.

On le dit aussi pour la chair, la pulpe d'un fruit: Aquel meloun a un bel talk, d. bas lim. ce melon a la chair épaisse.

TALHA, s. f. (taille): TALIA, TAIA. Talla, cat. Taja et Talla, esp. Talha, port. Taglia, ital. Taille, coupe, action de couper, de tailler les arbres, les pierres, etc., incision, coupure. Ely. du R. Talh, et de la term. fem. a.

L'art de tailler les arbres doit, comme d'autres, sa naissance au hasard, une chèvre ayant brouté le jeune bois d'un cep de vigne, dit Pline, le propriétaire s'aperçut, l'année suivante, que ce même cep donnait plus de grappes, et que le raisin en était d'un meilleur gout, selon Acosta, les rosiers acquéraient, en Amérique, la taille des arbres, mais ils portaient peu de sleurs, le seu ayant dévoré les branches de quelques-uns, on s'aperçut que ceux qui avaient été ainsi mutilés par le feu portèrent une bien plus grande quantité de roses l'année suivante , d'où vint l'idée de la

TALHA, s. f. Talha, port. Talle, esp. Taglia, ital. Talla, cat. Taile, hauteur et grosseur du corps humain; en parlant des habillements, la longueur du dos.

Ety. V. Talh, R.

TALHA, s. f. En terme de mus. celle des quatre parties qui est entre la basse et la haute-contre.

On nomme:

HAUTE-TAILLE, la voix qui epproche de la haute-con-

BASSE TAILLE, celle qui approche de la basse

TALHA, impér. du v. talhar. Encoche. expression dont se sert le berger chargé de compter les brebis, quand il en a passé trente ou un trentenier.

Éty. V. Talh, R.

TALHA, s. f. (taille); Talla, cat. esp. Taglia, ital. Taille, tribut, imposition.

Éty. On a beaucoup disserté sur cette éty. sans se mettre d'accord, on l'a tirée tantôt du grec τέλος (télos), impôt, tribut; tantôt de l'all. theil, taille, mais la véritable origine de ce mot vient du radical Talh et talha, comme le dit Borel, parce que les paysans collecteurs ne sachant pas écrire marquaient sur une taille ce qu'ils recevaient comme ce qui leur restait dú. V. Talha et Talh, R.

Pagar la talha, payer l'impôt.

Les premiers impôts furent levés en France sous le nom de fouages, ils ne prirent celui de taille que quand ils devinrent annuels, ce ne fut même, selon le chevalier d'Eon, que sous Charles VI, que ce nom leur fut donné vers 1388.

TALHA, s. f. Tarja, esp. Talla, cat. Taglia, ital. Taille, morceau de bois fendu en deux parties égales, sur lesquelles le vendeur et l'acheteur font des coches pour marquer la quantité de pain, de viande, etc., que l'un à fourni à l'autre.

Ety. de talhar, couper ou de talha, entail-

le, coche. V. Talh, R.

L'une des pièces de la taille porte le nom de souche et est gardée par le vendeur, l'autre se nomme échantillon, et c'est l'acheteur qui la conserve.

TALHA-BLAD, s. m. (taille-bla). Moissonneur qui au travail marche le dernier. Garc. V. Talh et Blad, R.

TALHABLE, ABLA, adj. (taillablé, able); TALLABLE. Taillable ou imposable, qui est sujet à la taille.

Ety. de talha et de able. V. Talh. R.

TALHA-CEBAS, s. m. (taille-cébes). Un des noms qu'on a donnés à la courtillière parce qu'elle coupe les racines des oignons. V. Cebas, Courtilhiera et Talh, R.

D'après M. de Fons-Colombe, on donne le même nom, dans les environs d'Aix, au perce oreille. V. Fourcha.

TALHADA PAR, vl. Imposer des tailles. TALHADA, s. f. (tailiade); TALIADA. Tallade, cat. Tajada, esp. Talhada, port. Ta-

gliata, ital. Un taillis, un bois taillis dont on fait de temps à autres des coupes réglées, bois

qui commence à repousser.

Ety. de talhar et de ada, chose coupée ou qu'on coupe. V. Talh, R.

En vl. sorte d'impôt.

Talhada, se dit aussi en lang pour les \* tranches de pain ou soupes qu'on met dans le potage ou dans le bouillon, et dans le Var, d'un terrain préparé pour être essarté et semé.

TALHADIS, s. m. (tailladis), dg. Voy. Talhis.

TALHADOR, S. M. VI. TALADOR, TALHA-BE, TALAIRE, TALBARDIES. Tallador, cat. Tajador et Tallador, esp. Talhador, port. Tagliatore, ital. Tailleur d'habits, de pierres, coupeur. V. Talhur et Talh, R.

TALHADOR, s. m. vl. TALIADOR, TALEER. Talhador, port. Tallador, cat. Tajador, esp. Tagliero, ital. Tailloir, bassin, vase. V. Talh, R.

TALHA-DOUÇA, s. f. (taille-douce). Taille douce, gravure faite au burin seul sur une planche de cuivre. V. Talh, R.

TALHADOUR, s. m. (tailladóu); sou-GET, dl. TALHAIRE, TAVLIER. Tranchoir, hachoir, instrument de cuisine; ais ou plateau de bois sur lequel on tranche ou l'on hache la viande, etc.

Ety. de talh et de adour, sur quoi on tail-le. V. Talh, R.

TALHADURA, s. f. vl. Talladura, cat. Tajadura, esp. Tagliatura, ital. Coupon, morceau, lambeau. V. Talh, R.

TALHA-FOUNS, s. m. (taille-founs), dg. Doloir, instrument de tonnelier qui sert à dégrossir les douves sur le trochet ou billot.

TALHAIRE, Le même que Talhadour,

v. c. m. et Talh, R.
TALHAIRE, s. m. (tallairé); TALLAIRE. Collecteur de tailles. V. Talh, R.

Banquier, au jeu de cartes, celui qui tient le jeu; celui qui taille les arbres, les plumes, etc. Garc.

TALHA-MAR, s. m. Tajamar, esp. Tallamar, cat. Tagliamars, ital. Gorgère, pièce de bois courbée que l'on applique sous la quille de l'éperon d'un vaisseau.

Ety. Talha mar, qui coupe la mer. Voy. Talh, R.

TALHAMENT, s. m. vl. TALHAMERS.
Tallament, anc. cat. Tajamento, anc. esp. Tagliamento, ital. Ketranchement, coupure, amputation.

Éty. de talha, pour talhat, et de ment, cho-se retranchée. V. Talh, R.

TALHANDARIA, s. f. (taillandarie); TAILLANDARIS. Taillanderie, ouvrages et commerce du taillandier. V. Taih, R.

TALHANDIER, vl. Tailleur. V. Talha-

dor, Talhur et Talh, R.

TALHANDIER, s. m. (taillandié); TAIL-MDING, TAYANCING. Taillandier, ouvrier qui fabrique les gros outils ou instruments tranchants; on nomme taillanderie, le métier et l'ouvrage du taillandier.

Ety. de talhant, tranchant, et de ier, ouvrier. V. Talh, R.

Les ouvrages du taillandier peuvent se diviser en quatre classes :

1º Les œuvres blanches, les gros outils de fer ou d'acier tranchant, que l'on blanchit ou que l'on aiguise à la meule.

2º La vrillerie, les vrilles de toute grosseur.

3º La grosserie, les plus gros ouvrages en fer, pelles, pincettes, etc.
4º La poêlerie ou les ouvrages en tôle.

TALHANT, 8. M. TAILLANT. Talhante, port. Tajante, esp. Le tranchant. V. Talh. Rad.

TALHANTS, s. m. pl. dl. (tailláns); 25-TALHANTS, ESTALIANTS, TALIANS. Grands ciscaux des tailleurs d'habit.

Éty. de talhant, tranchant. V. Talh, R. TALHA-PEDS, s. m. (taille-pés). Voy. Talh, R.

TALHA-PORRE, s. m. dl. V. Cur'aurelha et Talh, R.

TALHA-POUERRES, s. m. Nom qu'on donneà la courtillière parce qu'elle coupe la racine des porreaux. V. Courtilhiera et Talh, TALHAR, v. a. (taillá); TALIAR, TAILAR.
Tagliare, ital. Tajar, Tallar et Talar, esp.
cat. Talhar, port. Tailler, couper, separer, diviser, donner la forme convenable, limiter ce qu'on doit faire, tailler la besogne; faire une incision à la vessie pour en retirer la

Ety. de talh, tranchant, et de ar, couper avec le tranchant, ou de l'all. theilhen, m. s.

V. Talh, R.

Talhar lous abels, dl. châtrer les ruches. Tailler la vigne. V. Poudar.

Se talhar lou det, se couper le doigt. Talhar a facetas, faceter.

Talhar un aubre, eichebencar, ressecar. tailler un arbre, l'émonder.

TALHAR, v. n. Tailler, tenir les cartes contre plusieurs, être banquier, parier contre tous. V. Talh, R.

Talhar au vingt-un, tenir la banque ou

tailler au vingt et un.

TALHARINS, s. m. pl. (taillarins); TA-LEIRETS, LAUVANS, LAUSANS. Tagliarini, ital. Tallarin, esp. Tallari, cat. Taillerin, port. Pâte que l'on prépare dans la montagne, particulièrement, avec de la farine et des œus, que l'on étend en seuilles très-minces et que l'on coupe ensuite en forme de vermicelles aplatis.

Éty. de talhar, couper. V. Talh.

TALHA-SOUPA, s. f. dl. V. Coupa-pan et Talh, R.

TALHAT, ADA, adj. et p. (taillá, ade); Talhado, port. Tallado, esp. Tallat, cat. Taillé, ée.

Ety. de Talh, R. et de at.

TALHAYRÉ, vl. V. Talhador et Talk,

TALHER, vl. Plat, bassin. V. Talhador et Talh, R.

TALHETA, s. f. (tailleté); TALHETA. Petit coupe pâte. Cast. V. Raspeta.
TALHEUR, V. Talhur et Talh, R.

TALHIER, S. M. (taillié); TAIRE, TATE

TAME. Aions, endroit où les fabricants de chandelles les suspendent. Avr. TALHIER, vi. Plat, bassin. V. Talha-

dor et Talh, R. TALHIER, s. m. (taillié); TAILER, TAIL-

IIII. Tranchée, fossé, levée de terre, chantier.

Éty. de Talh, R. et de ier.

TALHIER, s. m. Ce nom est synonyme, de percepteur, dans quelques pays.

Ety. de talha et de ier, qui lève ou perçoit les tailles. V. Talk, R.

TALHIS, s. m. (taillis). TAHLIS, TALHA-DIS. Taillis, bois en coupe réglée; jeune bois jusqu'à 25 ans. Garc. V. Talb, R. TALHOLA, s. f. (taillóle). TALBORA,

TATOLA, TATORA. Longue et large ceinture de soie ou de seuret en réseau et en couleur.

Éty. de tavela, ruban, selon M. de Sauv. mais plutôt de talha, pris pour ceinture. V. Talh, R.

TALHORA, V. Talhola

TALHOUN, s. m. (tailloun); TALIGO, TAYOUR, TARLOUR. Tallet, cat. C'est en général un morceau plat, d'une chose bonne à manger, séparée avec un instrument tranchant.

Ety. de thalhar, couper, V. Talh. R.

TALIOUN, V. Talhoun et Talh, R.

TALISMAN, s. m. (talisman); Talisman, port. esp. Talisman, figure faite sous certaine constellation à laquelle les astrologues

Ety. du lat. talismanica imago, du grec

moderne ou arabe telesiman pour telesma, conservation, parce que les Orientaux re-

gardent les talismans comme des préservatifs

contre toute espèce de Danger. Ce mot pa-

ralt être dérivé du chaldéen tilseman ou til-

Les uns attribuent l'invention des talis-

mans à l'égyptien Jacchis, les autres à Né-

cepsos, roi d'Egypte, postérieur à Jachis,

qui vivait cependant plus de deux siècles avant

Les Arabes, livrés à l'astrologie judiciaire,

répandirent les talismans en Europe, après l'invasion des Maures en Espagne. V. Noël

TALITA-POSTA, V. Cavaleta-porta.
TALLIADA, s. f. vl. Coupe de bois;
sorte d'impôt. V. Talhada et Talh, R.

TALMENT, adv. vl. Ainsi, tellement.

Ety. du lat. talis, taliter, m. s. V. Tal,

TALMUD, s. m. (talmud); TALMUT. Talmud, port. esp. Talmut, cat. Talmude, ital.

Talmud, livre qui contient la loi orale, la

doctrine, la morale et les traditions des Juiss.

Éty. du lat. talmuth, dérivé de l'ébreu, talmud, instruction, formé du verbe lamad,

apprendre; d'où : lienmed, enseigner. Le talmud de Jérusalem, nommé talmud Geru-

attribuaient des vertus imaginaires.

Rad.

sem.

Salomon.

Dict. des Orig.

V. Talament.

TALMEN et

Talmen dit, ainsi appelé.

TALIOU, d. bas lim. V. Talhoun et Talh,

Un talhoun de soucissoun, de jamboun, de froumagi, une tranche de saucisson, de jambon, de fromage.

Un talhoun d'arangi, une rouelle d'o-

range.

Un talhoun de pouma, de pera, un quar-

tier de pomme de poire.

TALHOUN, s. m. TALHON. Sorte de taille qui fut établie sous Henri II, par un édit de 1549, pour l'entretien de la gendarmerie.

TALHOUN D'ADAM, s. m. (taliou d'Adan), d. bas lim. Espèce de tumeur que forme le larynx, et non l'œsophage, comme le dit M. Béronie, en devant et à la partie supérieure du cou. V. Mouceou d'Adam.

TALHUR, s. m. (taillú); santar, tas'applique à divers ouvriers dont la principale fonction est de tailler; mais quand ce mot est employé sans autre indication, il n'indique que le tailleur d'habits : les autres portent le nom de talhur de limas, talhur de peiras, etc.

Éty. de talh, rad. de talhar, couper, et de ur, celui qui taille, qui coupe. V. Talh, Rad.

Cent moouniers, cent teisseirants et cent talhurs,

Soun tres cents voulurs, Prov.

# Les principaux outils des tailleurs sont :

LES CISEAUX , V. Ciscous LES AIGUILLES, V. Agulha. LES DES, V. Dedau. LE CARREAU on FER A REPASSER , V. Carreou. LE BILLOT DE BOIS , nommé passe carreau. LES MESURES ou BANDES DE PAPIER auxquelles on a substitué, dans ces derniers temps, les costumomètres et les compas ou mécanisme-patrons.

TALHUSA, s. f. (taillúse); TALHERA, TATUSA, TAILLUSA. Femme d'un tailleur, couturière, tailleuse n'est pas français, ou du moins il n'est pas admis par les bons lexicographes.

Ety. de talh, R.
TALIA, V. Talha et Talh, R.
TALIADA, V. Talhada et Talh, R. TALIADOR, s. m. vl. V. Talhador. TALIANT, V. Talh, Talhant et Talh,

TALIAR, V. Talhar et Talh, R TALIBAUT, s. m. (talibáou), dl. Gros lourdaud.

TALIBOURNAS, s. m. (talibournás), dl. Augm. de talibaut, grossier, maladroit.
TALLEIRA, s. f. (tolieïre), d. bas lim.
Tailleuse d'habit. V. Talhusa et Talh, R.

TALIENER, adj. vl. Leveur de tailles, d'impôt? V. Talh, R.

TALIENER, s. m. vl. Italien.

TALINAR, v. n. (taliná), d. de Bord. Lambiner.

TALIO, vl. V. Talion.

TALION, s. m. (talioun); TALSOUR. Talione, ital. Talion, esp. Talião, port. Talio, cat. Talion, loi du talion, qui prononce contre le coupable la peine du talion, c'est-à dire, qu'il soit traité comme il a traité son prochain, punition pareille à l'offense.

Ety. du lat. talionis, gén. de talio, fait de talis, tel, telle offense, telle peine. V. Tal,

salimi, est du troisième siècle, et le talmud de Babylone, talmud Babeli, du quatrième. Le rabbin Juda écrivit le premier les traditions des Juiss relatives à leur culte, et il en

composa un livre qu'il appela Misna. Les rabbins Ravena et Ravasce, ajoutèrent à ce livre beaucoup de commentaires, et en firent le Talmud.

TALMUT, vl. V. Talmud.
TALO, vl. Talon. Voy. Taloun et Tal, Rad. 2.

TALOCHA, s. f. (talótche); TALOTA. Taloche, coup de revers de main sur la tête; en di. férule donnée sur la main.

Éty. du vieux français taler, battre, meurtrir, talare, en basse lat. fait de tabula.

TALOCHA, s. f. Oiseau, morceau de planche que le stuqueteur tient à la main pour y déposer le plâtre gâché. Garc.

TAL-ORA-ES, exp. adv. vl. Parfois, quelquefois.

TALOS, V. Talots.
TALOTS, s. m. (talò), dl. TALOS. Lourdaud, maladroit. Sauv.

Ety. du grec τάλανος gén. de τάλας (talanos-talas), malotru. V. le mot suivant.

Un jouyne enfan fort galavar, Et qu'era pas das men talosses. Tandon.

TALOTS, s. m. dl. Un trousseau de eless, et le morceau de bois que l'on attache l

quelquesois à une clef, pour qu'elle risque moins de s'égarer. V. Manada et Liassa.

Ety. Ce mot ne viendrait-il pas du grec

ταλαντόω (talantoô), peser, suspendre.

TALOUN, OUNA, s. (taloun, oune); TABOUR. Sot, otte, niais, qui manque de jugement, qui a des prétentions ridicules : on le dit aussi pour plaisant, bouffon.

Éty. Probablement dérivé de l'anglais tale, conte, et pris du saxon tulu ou tallan, m. s.

TALOUN, s. m. (taloun); TAROUN. Talão, port. Talon, esp. Talò, cat. Tallone, ital. Talon, partie postérieure du pied dans l'homme; partie d'un soulier, d'une botte ou du bas, sur laquelle porte le derrière du pied. Ety. du lat. talus, m. s. V. Tal, R. 2.

TALOUR, nombre de cartes qui restent sur la table, après que chaque joueur a pris le nombre qui lui revient.

TALOUR, crossette de vigne, morceau de vieux bois qu'on laisse à un aventin que l'on prend sur le cep. Avril.

TALOUNADA, s. f. (talounade); TABOU-MADA. Vanterie, ostentation, sornettes, contes pour rire, badinerie; bevue, sottise, méprise: Ai fach una talounada, j'ai fait une sottise; babiole, altrape.

Éty. de taloun et de ada; litt. conte fait.

Talonnade n'est pas français.

TALOUNAIRE, s. m. (talounáiré); 74mounaire, goualmaire, Badin, Plesent. Mauvais plaisant, moqueur, railleur, diseur de contes pour rire.

Éty. de taloun, conte, et de aire, qui fait des contes.

TALOUNAR, v. n. (talouná); TABOURAB. Dire des droleries, badiner, plaisanter, hâbler, parler avec vanterie, se moquer de quelqu'un, attraper, tromper.

Ety. de taloun et de l'act. ar ; litt. faire

des contes.

TALOUNAR, V. 8. TAROUNAR, COUDOU-MAR, ATTRAPAR. Tromper, duper, surprendre par ruse.

TALOUNAR, v. a. Talonear, esp. Talonner, poursuivre de près.

Ety. de taloun, talon, et de ar, marcher sur les talons. V. Tal, R. 2.

TALOUNAR S', v. r. Se tromper, s'at-

TALOUNAS, ASSA, adj. (talounás, ásse). Augm. de taloun.

TALOUNET, s. m. (talouné). Dim. de taloun, petit talon, talon de soulier de femme. V. Tal, R. 2.

En dg, talonnière, morceau de peau dont on enveloppe le talon, pour garantir le bas du frottement du sabot.

TALOUNIER, s. m. (talounié). Talonnier, ouvrier qui fait des talons; métier qui fait partie de celui du sabotier, depuis que les femmes ont renoncé à l'habitude de rehausser leur taille par ce ridicule et dangereux moyen.

Éty. de taloun et de ier. V. Tal, R. 2. TALOUNIERA, s. f. (talounière). Talonnière; on donne ce nom aux ailes que les peintres ajoutent aux talons de Mercure et de la Renommée; c'est encore une partie de la chaussure de certains religieux, qui embrasse le talon.

Ety. de taloun et de iera. V. Tal, R. 2.

TALOUNIERA, s. f. Talonnelle, en t. [ de ravodeuse, renfort ou doublure que l'on met au talon des bas, en dedans. V. Tal, Rad. 2.

TALOUSSARIA, s. f. (taloussarie), dl. Bélise, balourdise.

Éty. de talots et de aria.

TALP, TAUP, radical pris du latin talpa, taupe, et dérivé du grec θάλπω (thalpo), fouir.

De talpa, par apoc. talp; d'où: Talp-a, Talp-ier.

De talp, par le changement de l en u, taup; d'où: Taup-a, Taup-ada, Taup-

TALPA, s. f. vl. Talpa, cat. ital. Taupe, crevasse, cavité; tremblement de terre.

TALPA, s. f. (talpe). Taupe d'Europe. V. Darboun et Talp, R.

TALPAL, s. f. (talpal). Nom langued. de la taupe. V. Darboun et Talp, R.

TALPEGEAT, ADA, adj. et p. (talpedjá, áde), dl. Plein de taupinières; labouré par les taupes. V. Talp, R.

TALPIER, s. m. (talpié). Nom toulousain de la pomme épineuse. V. Darboussiera et Talp, R.

TALPINIERA, s. f. (talpinière); TAUPI-

TALPOUN, adv. (talpoun), dl. TALPUN. D'abord, dès que, aussitôt que. TALPUN, V. Talpoun.

TALQUES, pr. vi. Un de par le monde, quelqu'un. V. Tal, R.

TALS, vl. Pour tal es, tel est.

Éty. du lat. talis. V. Tal, R.

TALT, Alt. de Tols, enlevé, v. c. m. TALUCAR, V. Talussar et Tal, R. 2.

TALUS, s. m. (talús); Talus, cat. Talus, esp. Talud, port. Talus, pente qu'on donne à un mur, à une terrasse, etc., pour qu'il ait

Éty. du celt. talud, m. s. ou du latin talue, talon. V. Tal, R. 2.

TALUS, s. m. (talús), dl. Oiseau qui ressemble à la chauve-souris. Doujat.

Fa toucal talus, expr. prov. dl. faire perdre du temps, se gausser de quelqu'un, le repaltre de fausses espérances.

TALUSSAR, v. a. (talussá); ATALUSSAR, DOURAR DE TALUS, TALUCAR, TALUTAR. Taluter, élever en talus, donner du pied, de la pente.

Ety. de talus et de l'act. ar. V. Tal, R. 2. TALUTAR, V. Talussar et Tal, R.

TALVIRAR , v. a. (talvirá); TALMVIRAR , dl. Emousser ou reboucher le tranchant d'un outil; Virar lou talh.

Éty. de tal ou talh, tranchant, et de virar, tourner. V. Talh, R.

# TAM

TAMALISSA, s. f. (tamalisse). Nom du tamarin, selon Desanat. V. Tamarin.

TAMARIDA, Avr. Altér. de Tangrida, v. c. m.

TAMARIN, s. m. (tamarīn); Tamalissa. Tamarindo, esp. cat. port. ital. Tamarin, nom qu'on donne à la pulpe acide et laxative contenue dans les siliques du tamarinier, Tamarindus indica, Lin. arbre de la famille des Légumineuses, qui croît en Egypte,

dans l'Arabie-Heureuse, en Amérique et s généralement qu'ils sont d'origine arabe, et dans les Indes-Orientales.

Élv. Ce mot est arabe et dérivé de tamar hendi, qui veut dire fruit des Indes, d'où tamarindus et tamarin.

TAMARISC, vl. Tamarich, cat. Voy. Tamarin.

TAMARISC, s. m. (tamaris); TAMARIS, TAMARISSA. Tamarich, cat. Tamarigio, ital. Tamariz et Tamarisco, esp. Tamarisken, all. Tamarisc, Tamarix, arbrisseau de la famille des Portulacées, dont on connaît deux espèces en Provence : le tamarisc de France ou de Narbonne, Tamarix gallica, Lin. qui crolt le long des ruisseaux, dans la Basse-Provence, à Aix, Marseille, Toulon, Arles, etc. V. Gar Tamariscus Narbonensis, p. 453; et le tamarisc d'Allemagne, Tamarix germanica, Lin. beaucoup plus petit que le précédent et commun le long des graviers de la Haute-Provence.

TAMARISSA, s. f. (tamarisse). Nom qu'on donne au tamarisc d'Allemagne, à Valensoles, et au tamarisc de France, dans le département de Vaucluse. V. Tamarisc.

TAMBEN, adv. (tambèin); ATAMBEN, RITORE, TABEL, TARE, TAMBE, ATARE, TARES, Taplos, tapla, prheou, atout, aitamben. També, cat. Tambien, esp. Aussi, aussi bien, pareillement, également, soit, j'y con-

Éty. Ce mot est évidemment composé de tant et de ben, aussi bien.

TAMBOR, vl. Tambor, cat. V. Tambour et Tambour, R.

TAMBORIN, vl. V. Tambourin.

TAMBOUR, radical pris de l'arabe tambur ou altambor, tambour, d'où la basse latinité tabur, taburcium, tamburlum, et peut-ètre le latin tympanum.

De tambur, par le changement de prononciation de u, tambour; d'où: Tambour, Tambour-in, Tambourin-ar, Tambour-el-etas, Tambourin-aire, Tambourin-et, Tabour-et, Tabourin-ar.

TAMBOUR, s. m. (tambour); TAMBOUR GHET, dl. Tambor, esp. cat. port. Tamburo, ital Tambur, arabe. Tambour, caisse cylindrique dont les deux fonds sont faits de peau, destinée à faire du bruit; homme qui bat la caisse.

Éty, de l'arabe tambur, V. Tambour.

# Dans un tambour on nomme:

CAISSE ou FUT, la caisse garnie en dedans de deux sercles on contreforts quand elle est en bois. CERCLES, les deux cercles percés de douse trons. CORDES, les cordes qui vont d'un cercle à l'autre. PEAUX, qu'on distingue en peau de la batterie et en

peau du timbre.
TIMBRE, corde à boyeau tendus sous la peau inférieure retenue d'un côté par un bouton et de l'autre par une vis à écron.

TIRANTS, les nœuds de suir ou de sorde qui servent à bander le tambour.

Les différentes batteries du tambour sont : la générale, l'assemblée, l'appel, le drapeau, la marche, la charge, la retraite, la prière, la breloque, le ban, l'ordre et l'enterrement.

Il ne paraît pas que les Grecs et les Romains aient connu les tambours; on croit

qu'on les entendit pour la première fois, en France, à l'entrée d'Edouard III à Calais, en 1347. Chez les Chinois l'usage du tambour date de la plus haute antiquité.

Il est parlé de cet instrument dans l'histoire des Hébreux, dès l'année 1048, avant

TAMBOUR, S. M. TAMSOURGRET, TIMES. Tambour, machine de bois ou d'osier sous laquelle on place un réchaud pour chauffer ou sécher du linge; petit métier de forme circulaire, servant à broder; petite bolte ronde dans laquelle est renfermé le grand ressort d'une montre; avance en menuiserie qu'on place devant une porte pour la mettre à l'abri du vent.

Éty. A cause de la ressemblance qu'oni

ces choses avec un tambour.

Tambour d'una églisa, porche, portique. TAMBOUR-DE-BASCA, TAMBOUR-DEmasca. Tambour de basque, espèce de tambour composé d'une peau tendue sur un cerceau dans lequel sont pratiqués des trous pour y passer des grelots et de petites lames de cuivre, qu'on fait sonner en agitant cet instrument.

On en a trouvé des représentations dans Herculanum qui attestent son antiquité.

TAMBOUR-DE-MASCA, V. Tambourde-basca.

TAMBOURELETAS, s. f. pl. (tambou-relétes); courcourel. Tamborella, cat. Culbute, sorte de saut que l'on fait en tournant tout d'un coup, les pieds en l'air et restant encore debout. V. Cambada.

TAMBOURGNET, s. m. (tambourgné), dl. V. Tambour, homme et caisse, et Tambour, R.

TAMBOURIN, s. m. (tambourin); TRAMBOURIN, s. m. (tambourin); TRAMBOURIN, esp. Tambourin, cat. Tambourin, port. Tambourin, cat. de Provence, espèce de tembour dont la caisse est trois fois plus longue que celle du tambour ordinaire, et d'un plus petit dia-mètre; qu'on ne bat qu'avec une baguette et dont on accompagne le son avec le fleitet.

Éty. du grec τομπάνιον (tympanion), tambour sur lequel on ne frappait qu'avec une baguette. V. Tambour.

TAMBOURINAGI, s. m. (tamboerinádgi); TABOURAGE, TAMBOURINAGE. Action de battre du tambourin. V. Tambour, R.

TAMBOURINAIRE, s. m. (tambouri-DATTÉ) ; TABOURINAIRE , TAMBHUBINIER , TABOU-EASEE. Tamborileiro, port. Tamborilero, esp. Tamburino, ital. Tamboriner, cal. Tambourin, et en mauvaise part tambourineur, celui qui joue ou bat du tambourin. V. Tambour, R.

TAMBOURINAR, v. n. (lambouriná); TAMBOUNEGEAB, TABOURAR. Tamborilear, esp. Tamborinejar, cat. Tambouriner, battre le tambour ou le tambourin.

Éty. de tambourin et de ar. V. Tambour, Rad.

TAMBOURINAR, v. a. Crier, publier quelque chose au son du tambour; frapper sur quelqu'un comme sur un tambour; poursuivre en justice. V. Tambour, R.

TAMBOURINAR SE, v. r. d. bas lim. S'ensler comme un tambour, s'empisser.

TAMBOURINET, s. m. (tambouriné); Tamborilillo, esp. Tamborat, cat. Tamburetto, ital. Dim. de tambour, petit tambour. V. Tambour, R.

Pastous de la razo plano, Al soun del tambourinet. Abis franchit toujo et brano Per beyre nostre hanriquet. Jasmin.

TAMBOURNEGEAR, v. n. (tambournedja), dl. V. Tambourinar et Tambour, Rad.

TAMBOURNIER, d. de Barcel. Voy. Tambourinaire et Tambour, R.

TAMIADOUIRA, V. Tamiavouira et Tamis, R.

TAMIAR, Sync. de tamisar. V. Tamis, Rad.

TAMIAT, Sync. de tamisat. V. Tamis, Rad.

TAMIAVOUIRA, s. f. (tamiavouire); TAMIADOURA, ESPALMADOURA, PASSADOURA, TAMISAVOURA, TAMISADOURA. Châssis à Sasset; espèce d'échelle qui s'appuye de chaque côté sur le pétrin et sur laquelle on fait glisser le tamis.

Ety. Tamiavouira est employé pour tamisavouira, inusité, de tamisar et de ouira, qui sert à tamiser. V. Tamis, R.

TAMINGEAT, s. m. (tomindzá), d. bas lim. Pour tamisat, tamisé; on donne ce nom au pain fait avec de la farine de seigle qui a été passée à un tamis fin. V. Tamis, R.

TAMIS, radical pris de la basse latinité attamen, dérivé du latin stamen, chaîne montée sur un métier, emprunté du grec στήμω (stêmô), m. s. parce qu'un tamis est composé de fils tendus comme ceux de la chaine d'un tisserand.

De staminis, par suppr. du premier s, et de in, tamis; d'où: Tamis, Tamis-adouira, Tamis-aire, Tamis-ar, Tamis-avouira, Tamis-ier, Tami-ar, Tami-at, Tamiavouira.

TABLES, s. m. (lamis); sedas, embourda, ESPAL. Tamis, port. anc. cat. Tamiz, esp. Tamis, cercle de bois mince sur lequel est tendu un tissu de crin, de soie ou de métal, servant à passer ou sasser des matières pulvérisées ou des liqueurs épaisses.

Ety. du lat. stamen, V. Estamina, d'où l'on a fait attamen, tamen et tamis. Voy. Tamis, R.

Faire leis tamis, faire tourner le sas, pour découvrir un sortilége.

# Dans un tamis on nomme:

BATTERIE, le pied sur lequel le tamés pose on petit cercle oul embrasse la sarche GRAND-CERCLE on SARCHE, le cerole intérieur qui

porte la toile, lou ceoucle on rusc.

PETIT-CERCLE, celui plus étroit, extérieur qui fixe la

TOLLE, SOLAMIRE ou RAPATELLE, le tiese à clairevoie de crin, de sele ou de métal qui forme la principale partie du tamis.

Les tamis à l'usage des épiciers et des pharmaciens ont en outre un fond et un couvercle qu'on nomme tambour.

Les Egyptiens faisaient leurs tamis avec la plante nommée papyrus ou avec des joncs l

les plus tenus, les anciens habitants em-ployaient le fil à cet usage, et c'est aux Gaulois, selon Pline, qu'on doit l'art de les fabriquer avec du crin.

Dérivés: Tomis-ar, Tamis-at, Tamisavouira.

TAMIS, s. m. Est aussi le nom d'un cercle sur lequel on brode, et le nom du jeu des quatre coins : Coumaire, prestax-me vostre tamis. V. Tamis, R.

TAMISADOUIRA, V. Tamiavouira et Tamis, R.

TAMISAGE, s. m. (tamisádge). Tamisage? action de tamiser. V. Tamis, R.

TAMISAIRE, ARELA, s. (tamisáïré, arèle); TAMISUR. Celui, celle qui tamise; tamiseur, qui tamise la matière du verre ; bluteur, qui tamise au bluteau, Garc. Voy. Tamis, R. Pour blutoir, V. Baluteou.

TAMISAR, v. a. (lamisá); TAMIAR, RE-PALHAR, SERBAR. Tamiser, passer par le tamis, sasser.

Ety. de tamis et de ar. V. Tamis, R.

On le dit aussi de l'épervier quand il se tient suspendu dans les airs en battant des

TAMISAT, ADA, adj. et part. (tamisá, ade); tamiat, tamingeat, sedat, sedassat, SERNOT. Tamisé . ée.

Éty. de tamis et de at, ada. V. Tamis, R. TAMISAVOUIRA, V. Tamiavouira et Tamis, R.

TAMISIER, s. m. (tamisié); VAHETIER, EMBOURDIER, BOISSElier, tamisier, ouvrier qui fait des tamis.

Ely. de tamis et de ier. V. Tamis, R.

TAMISIER, s. m. (tamisié). Nom- qu'on donne, aux environs de Nice, selon M. Risso, au vautour fauve, Griffon, Buffon, Vultur fulvus, Lin. oiseau de l'ordre des Rapaces et de la fam. des Nudicolles (à cou dénué de plumes), qui habite nos montagnes pendant toute l'année.

TAMISUR, Garc. Voy. Tamisaire et Tamis, R.

TAMITA, s. f. (tamite).

De mouqueto per de selons, De basses, de gans et de mittos, Teles, dantelos et tamitos, Tant y a qu'on manquo pas de ren. Michel.

TAMIUS, dg. Employé au lieu de tant mies, par Verdier.

TAMOUEN, dg. V. Temouin.
TAMPA, s. f. (lámpe), dl. V. Gourga.
TAMPA, s. f. (lámpe); ESTAMPA, COURGA,

dl. Bassin, réservoir d'eau pour les arrosements. V. Resclausa et Tap, R.

TAMPADOUR, dl. Voy. Tancadour et Tap, R.

TAMPAI et

TAMPAL, s. m. (tampáï et tampál), dl. Carillon et tampay.

TAMPAR, v. a. (tampá), dl. V. Tapar et Tap, R.

TAMPAS, s. f. pl. (tampes). Planches de fermeture des boutiques en général. Voy.

TAMPAT, ADA, adj. et p. vl. TAMPIT, ma. Fermé, ée; barricadé, ée. V. Tap, R.

TAMPAT, s. m. (tampá), dl.

Le tampat aura bel suffri per l'abriga.

TAMPAU, V. Tanpauc. TAMPAY, s. m. (tampái); TAMPAI, TAM-PAL, dl. Carillon, vacarme. V. Carrilhoun.

Yeou perdoun à vostro coulero, Et sçachas que s'aquo non ero. Vous auriei fach veire un tampay. Michel.

TAMPESTA, dl. V. Tempesta. TAMPIR, v. a. vl. Fermer, barricader. TAMPIR SE, v. r. (sé tampir). S'empiffrer, se bourrer, se farcir d'aliments.

TAMPIT, IDA, adj. et p. vl. Fermé, ée. TAMPOUN, s. m. Tampon; c'est, chez les imprimeurs en taille-douce, un morceau de linge tortillé pour encrer la planche. Voy. Tap, R.

TAMPOUN, s. m. (tampoun); Tanpon, esp. Tampon, gros bouchon fait avec du linge, des chiffons, etc.

Ety. du celt. tampon, bouchon. V. Tap, Rad.

TAMPOUNA, s. f. (tampoune); TANTARA. Débauche: Faire la tampouna, V. Tam-pounar, boire et manger en débauche, chanter la tocane.

Éty. de pounar, boire, ou de tampoun bondon, bouchon, ôter le tampon pour boire à volonté. V. Tap, R.

TAMPOUNAR, v. n. (tampouná); PAIRE TAMPOUMA. Faire la débauche ou carrousse, Acad. V. Tap, R.

TAMPOUNAR, v. a. Tamponner, boucher avec un tampon.

Éty. de tampoun et de ar. V. Tap, R. TAMPOUREL, V. Tempourel et Temp .

TAMS, prép. vl. Par.

TAN, TART, radical pris du latin tam, adv. autant, aussi, si, d'autant plus, cependant; d'où : tantus, si grand, et tantum, tant.

De tam, par le changement de m en n, tan; d'où : Tan-digam, Tan-dooumen, Tan, Au-tam-ben, Tan-pauc, Tan-quan, Tansi-pauc.

De tantum, par apoc. tant; d'où: Tant, Au-tant, Ay-tant, Tant-à-tant, Tan-tot, Tant-in, Tantin-et, Tant-mies, Tan-pis,

Ei tant, En-tant, Tant-e-quant.

TAN, adv. vl. Tan, cat. esp. Tanto, ital.

Tan ni quan, Tant ni quand. V. Tant, R.

En vi. de même, an tam, alors.

TAN, s. m. Tan, substance végétale contenant un principe particulier auquel est du le tannage des cuirs. Les chimistes modernes ont donné le nom de tannin au principe immédiat qui jouit de cette propriété.

TAN, s. m. Est aussi le nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au brou de la

noix. V. Escal et Gov.

Ety. Les uns font venir ce mot de tan, tan, bruit que font les machines qui pulvérisent l'écorce de chêne; d'autres, avec plus de raison, de castaneus, à cause de sa cou-

leur, qui est celle de la châtaigne, ce qui p justifierait cette dernière opinion est le nom de tanadas, qu'on donne, dans le Bas-Lim. au bouillon de châtaignes, ou du celt. tan, écorce.

TANA, s. f. Tanne, petite tache rousse sur la figure ; lieu où les lapins déposent leurs

petits. Garc.

TANADAS, s. f. pl. (lonádes), d. baslim. Bouillon de châtaignes, eau dans laquelle on a fait cuire les châtaignes sèches et pelées; on en engraisse les bœufs et les cochons.

TANAIA, Cast. V. Estenalhas.

TANAIROU, s. m. (tanairóu). Alt. de tanairoun, un des noms languedociens de l'attelabe du petit bouleau. V. Cantharida de la viana.

TANALLAS, V. Estenalhas.

TANAR, v. a. (taná). Tanner, préparer les cuirs avec le tan. V. Tan.
TANARIA, s. f. (tanarie); TANARIE. Tan-

nerie, lieu où l'on tanne les cuirs. V. Tan.

TANARIDA, s. f. (tanaride); TANARIDA, TANASIDA, HERBA-DEU-MARROURS, HERBA-DE-ven. Tanaceto, esp. Tanaisie, Tanacetum, Lin. genre de plantes de la fam. des composées Corymbifères dont on cultive deux espèces dans nosjardins.

1º La tanaisie balsamite, qu'on nomme aussimenthe de coq. coq des jardins, grand baume, etc., Tanacetum balsamita, Lin. cette espèce à les feuilles ovales, oblongues et dentées en scie, ce qui la distingue de l'espèce suivante dans laquelle elles sont découpées ou bipinnées. V. Gar. Tanacetum vulgare, p. 454.

2º La tanaisie commune, berbe aux vers,

barbotine, Tanacetum vulgare, Lin.

Ety. du lat. tanacetum, qui n'est, selon Lin. qu'une altération de athanasia, qui signifie immortalité, parce que sa fleur se conserve longtemps.

TANARIDA, s. f. Nom languedocien de la cantharide. V. Cantharida.

TANAS, s. f. pl. dl. V. Troues et Calous. C'est aussi le nom qu'on donne aux plumes naissantes des petits oiseaux. V. Peoufoulatin.

TANASIDA, s. f. Avr. Alt. de Tanarida, v. c. m.

TANAT, ADA, adj. et p. (tana, ade). Cordé, ée, en parlant des racines. V. Char-

On dit d'un homme dont la réputation est tarée, Qu'estanat coumo un raifouert. Avr. TANAT, dl. V. Baracanat.

TANAT, ADA, adj. et p. (taná, áde); Atanado, port. Tanné, ée.

TANBOR, vl. Tambor, cat V. Tambour.

TANC, radical de tancar, planter, enfoncer, dérivé du ligurien, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh. Tanc, Tanc-a, Tancapasta, Tanca-porta, Tanc-ada, Tunc-adour Tanca-biou, Tanc-adura, Tanc-age, Tancar, Tanc-at, Tanqu-et.

TANC, s. m. (tanc); TAN. Épine, écharde, petit éclat de bois qui entre dans la chair, chicot d'arbrisseau coupé qui sort un peu de

terre, dl. beurt.

Ély. V. Tanc, R. En vl. tronc d'arbre.

TANC, s. m. Tanc de la nose, brou ou écale de noix, l'enveloppe qui recouvre l'écale ou la coquille quand la noix est encore verte.

Ety. du celt. tan. écorce.

TANCA, s. f. (tanque); TAMPADOUR, TAN-CADOUR. Stanga, ital. Tranca, esp. Tanca, cat. Barre de fer ou de bois, qu'on met derrière une porte pour la bacler ou fermer. V. Barra.

Éty. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh. V. Tanc, R.

TANCA, s. f. Ancien jeu de cartes, la comète; pour tanche, poisson. V. Tenca.
TANCA-PASTA, V. Estanca et Tanc, R.

TANCA-PORTA, s. m. (tanque-porte); TARCA-POUERTA, PLANTA-POUERTA. DAI'd emplumé que les enfants lancent contre les portes où il s'enfonce, d'où son nom qui signifie plante porte. V. Tanc, R.

TANCA-BIOOU, s. m. (tánque-bióou). Nom toulousain de l'ononis des champs. V.

Agavoun et Tanc, R.

Ety. de tancar, arrêter, parce que ses profondes racines arrêtent les bœuss quand ils labourent.

TANCADA, s. f. (tancáde). Solbature, V. Solbatuda, pour pause, station. Avril. V.

TANCADA, V. Tancadura.

TANCADOUR, s. m. (tancadóu); TAM-PADOUR. Le même que Tanca, v. c. m. pour bouchon. Doujat. V. Tanc, R.

TANCADURA, s. f. vl. Tancadura, cat. Fermelure, armoire. V. Tancar.

TANCADURA, s. f. (lancadure); TANCADA, TANQUADA. Solbature, meurtrissure de la chair sous le sole du cheval. V. Solbatura.

Ety. De tancar, planter, ensoncer, et de Ura, v. c. m. parce que cette maladie provient souvent d'une pointe ensoncée dans le pied. V. Tanc, R.

En vl. fermeture.

TANCAGE, s. m. (tancadgé); танопаса. Action de Tancar et Tanc, R.

TANCAR, v. a. (tancá); TANQUAR, ES-TANCAR, ATARCAR, TANQUAR, EFFICAR. Tran-car, esp. Tranchar, port. Tancar, cat. Fermer, bâcier, arrêter en dedans une porte au moyen d'une Tanca, v. c. m. et Barrar.

En vl. barricader, boucher, encombrer. Éty. de tanca et de l'act. ar, mettre la

tanca. V. Tanc, R.

An raubat l'ay tanca l'estable. Prov. Le pel se dress'al cap et le gousier se

tanca, dl. Les cheveux se hérissent et le gosier se ferme.

Tancar la porta, cat. bacler la porte. TANCAR, v. a. Planter, enfoncer, fi-

Éty. de tanc, écharde, épine, et de ar. V. Tanc, R.

Tancar un claveou, planter un clou. Mi siou tancat una cepina, j'ai pris une épine.

TANCAR, v. a. Élonner, ébahir, interloquer; il signifie aussi en languedocien arrêter ; tanca-te, arrête-toi ; attends ; fixer.

TANÇAR, v. a. (tança). Tancer, gronder,

réprimander vivement.

TANCAT, ADA, adj. et p. (tancá, ade); Atancado, esp. Tancat, cat. Fermé, bacle; planté, arrêté, interloqué, selon le verbe.

Éty. de tanca et de at, tanca messa. Voy. Tanc, R.

TANCHA, s. f. (tantche). Tanche, poisson. V. Tenca.

TANCOUNAR, v. a. (lancouná), d. de Mars. Etançonner. V. Estançounar.

TANDAUMENS, adv. (tandaouméins); TANDOOUMEN, ENTANDAUMENS, TREITANT, ER-TREITARY, TANDOMEN. Tandis que, en attendant, pendant que.

Éty. du lat. tandiu.

TANDIGAM, adv. (landigán); TARTICAN. Supposé que. On emploie ce mot substant. lorsqu'on dit : Fau faire jugar lou tandigan, il faut supposer que telle chose est arrivée ainsi.

Ety. de tant digam, que nous disions. V. Tan, R.

TANDIS-QUE, conj. (tandis-qué). Tandis-que, pendant le temps que.

Elv. du lat. tandiù.

TANDIUS, adv. Aussi longtemps que. Éty. du lat. tandiù, m. s.

TANDOOUMEN, Voy. Tandaumens el Tan, R.

TANFRAISA, d. toul. V. Tranfraisa. TANG, vl. Il convient ou il convint, il appartient ou il appartint.

Non tang, if ne convient pas.

TANGAGI, s. m. (tangádgi). Tangage, balancement d'un vaisseau de l'avant à l'arrière et de l'arrière à l'avant.

TANGAR, v. n (tangá); BRANDAR. Tanguer, éprouver le balancement du langage. V. Tangagi.

TANGER, v. a. (tandzé), d. bas lim. Tangir, anc. esp. Toucher, appartenir par le sang.

Se tangeoun de pres, ils se touchent de près.

Se tangeoun ren, ils ne sont pas parents. Ety. du lat. tangere, toucher. V. Tact, R. TANGIBLE, IBLA, adj. vl. Tangible, esp. Tangibile, ital. Tangible, qui peut elre touché.

Ety. du lat. tangibilis, m. s.

TANHEDOR, s. m. vl. Parent, proche, ami. V. Tanher.

TANHER, vl. Convenir, être nécessaire, appartenir, concerner, regarder. V. Tagner et Tagn, R.

Bestanh, il convient, il est bien juste. TANIER, s. m. (tanie), dl. V. Menier. TANIERA, s. f. (taniére); TAGREBA. Tanière.

Ety. de la basse lat. taxinaria, retraite du taisson, et par extension des autres bètes sauvages. TANNADOUR, s. m. vl. V. Tanur.

TAN-NI-QUAN, expr. adv. vl. Nullement

TANOUN, adv. (tanoun). Alt. de etanoun, comme si l'on disait non certainement.

TANPAUC, adv. (lampáou); TAMPAU, SI-TAMPAUC, AITAMPAU, AITAPAU, ATAPAU, AUTAF PAGE. Tampoc, cat. Tampoco, esp. Non plus, si peu, rien que cela. V. Tan, R. N'en voulez, nani et vous, iou tempauc, en

voulez vous, non, et vous, moi non plus.

TANQUAN, vl. Tant que.

Ety. du lat. tantum quantum ou de tanquam. V. Tan, R.

TANQUAR, vl. V. Tancar.
TANQUET, ETA, adj. (tanqué, éte). Dim. de tanca, petite barre de porte ou de fenêtre; fig. petit homme, bout d'homme, nabot, courtaud. V. Tapouissoun et Tanc, R.

TANS, s. m. Nom toulousain de la chico-

rée endive. V. Cichori et Endiva.
TANS, vl. Tant de fois. V. Tan, R. X, XX, ect. tans, pour dix, vingt fois au-

tant. TANSES, ANSAS, adj. (tánsés, ánsas), dl. Alt. de tantes, tantas, pl. de tant. Voy. Tan, R.

Jamai noun veguero tanses d'homes, dl. je ne vis jamais tant d'hommes.

Tanses que siam, tous tant que nous sommes.

TANSIPAUC, adv. (tansipáou). Tant-

Ety. Pour tant-si-pauc, si peu que rien. V. Tan, R.

TANSOUN, V. Tensoun.

TANT, ANTA, pr. m. vl. Tent, combien. V. Tan, R.

TANT, ANTA, adv. vl. Tant, cat. Tanto, esp. port. ital. Si nombreux, si grand.

Ety. du lat. tantas, m. s.

TANT, adv. (tan), et impr. TAR, TA. Tan esp. Tanto, ital. port. Tant, cat. Tant, tellement, si fort, en si grand nombre, à tel point.

Ety. du lat. tantum. V. Tan, R.

En vl. si, pareillement.

Siam tant-à-tant, nous sommes à deux de jeu ou tant-à-tant.

Tant si pauc ou tant sia pauc, tant soit peu.

Tant et quant, toutes fois et quantes.

Per tant que li v'a digue, j'ai beau le lui dire, quoique je le lui dise.

Picca tant que poou, il frappe de toutes

ses forces. Tant s'en seria si..., autant en serait-il

arrivé si .

Tant li vas, bien lui en prend. Tant-y-a, enfin, que vous dirai-je.

Tant-fa-tant-ba, tant tenu, tant payé, tant de gagné, autant de dépensé.

Tant que terra, courrer ou fugir lant que terra, courir, aller au bout du monde.

Tant que terra, sous-entendu troubarà.

Dos tant, vl. deux fois autant. Tant fa tant va, sitôt dit sitôt fait. Voy.

Tant-fa-tant-ba. Ab-tant, vl. la dessus, en attendant, à l'ins-

tant.

Tant mies, tant milhour, tant micux.

Tant pis, Tant pira, Tant piei, d. lim. lant pis.

Tant-que-tant, d. lim. tout de suite, d'abord, sur le champ.

Si tant era. s'il arrivait que.

Aquol es tant de fach, aquot es tant de perdul, Tr. c'est autant de fait, autant de perda, et non tant.

Tant vau partir de suita, autant vaut partir de suite.

Ny a tant que fau, Tr. il y en a : 'ant qu'il en faut.

Si, en français, ne se met que devant un adjectif, un participe ou un autre adverbe, ainsi traduisez:

Es tant bon, par il est si bon.

TAN Estant en pena, par il est tellement en peine, et non il est si...

Eri tant en coulera, j'étais tellement en colère, et non j'étais si.

Era tant haut, en désignant une hauteur, Tr. il était aussi haut et non si haut.

TANTA, s. f. (tante); TAIA, ANDA. Tante, la sœur du père ou de la mère de quelqu'un.

### On nomme:

TANTE PATERNELLE, le sour de père. TANTE MATERNELLE, la sesur de la mère. GRAND'TANTE, la sesur de l'aisul ou de l'aisule

Éty. Suivant Huet et Mén. du lat. amita, en y préposant un t, tamita; ce qui justifie cette ety. c'est qu'on disait anciennement anta, au lieu de tanta.

TANTA, s. f. Est encore un titre de respect qu'on donne aux femmes âgées qui ne sont pas dames.

TANTA-CAROOU, adv. (lánie-caróou), dl. A foison.

TANTALO, nom propre (tantale); Tantalo, ital. esp. Tantale.

TANTARA, s. f. (tantare), dl. Faire la tantara, faire la débauche. V. Tampouna.

TANTARAVEL, s. m. (tantaravèi). Nom languedocien du houblon. V. Houbloun.

On donne le même nom, dans le même pays, aux asperges des champs.

TANTA-ROSA, s. f. Nom par lequel on désigne le chant du coq, à Thorame, parce qu'il en est en quelque sorte l'onomatopée.

TANTAB, s. f. pl. (tantes). V. Taila. TANTECAN, V. Tantequant.

TANTEQUANT, adv. (lantécán); TARTEcan. d. béarn. Aussitôt. V. Tan, R.

TANTERIN, V. Entanterin.

TANTES, rapp. tanses. V. Tan, R. TANTET, vl. Tantel, cat. Tantico, esp. V. Tantin et Tantinet.

TANTIA, adv. (tantiá). Composé de tanty-a, enfin, après tout. V. Tan, R.

TANTIFLA, V. Tartifla.

TANTIGAN, V. Tandigan.

TANTI-MENETA, s. f. (tánti-menéte), d. lim. Tata-dévote.

TANTIN, s. m. et adv. (tantīn); Tantino, port. Un peu, tant soit peu, une petite portion.

Ety. Dim. de tant ou du lat. tantillum, tant soit peu. V. Tan, R.

TANTINET, s. m. (tantiné). Dim. de lantin, si peu que rien, un tantinét.

Ety. du lat. tantillulum, le même. V. Tan.

TANTIRI, adv. (tantiri). Tout-à-l'heure, bientôt, à l'instant. Garc.

TANT-MIES, adv. (tan-mies). Tant mieux, cela me fait plaisir, j'en suis fort aise.

V. Tan, R. TANT-A-TANT, adv. (tán-á-tán); TAN

A TAN. Tantos à tantos, esp. A deux de jeu. V. Tan, R.

TANT-FA-TANT-VA, expr. adv. (tanfa-tan-va); tant-pa-tant-ma. Sitôt dit, sitôt fait, tant gagné tant boire. V. Tan, R. TANTIS, V. Tantes et Tan, R.

TANTO-LEOU, adv. (tante-leou), dl. Bientôt, dans peu. V. Tan, R.

TANTOS, s. m. (tantos); TARTOT. SEF lou tantos, sur le soir, l'après-diner, et non sur le tantôt. V. Tan, R.
TANTOST, vl. Tantost, cat. Aussitôt.

V. Tantot et Tan, R.

TANTOT, adv. (tantó); TANTOS, dl. ADES. Tantost, cat. Tantôt, dans peu de temps, il y a peu de temps.

Ety. de l'ital. tosto, tantosto, ou du lat. tàm cità. V. Tan, R.

TAN-TRO-QUE, expr. adv. vl. Jusqu'à ce que. V. Dentro-que.

TANT-Y-A, expr. adv. (tantia). Tant-y-a, après tout, enfin, toutes réflexions faites. V. Tan, R.

TANUDA, s. f. (lanude); carrea. Nom niceen du spare canthère, Sparus cantharus, Lin. poisson de l'ordre de Holobranches et de la fam. des Lélopomes (à opercules lisses), dont la chair est très-estimée et qui atteint la longueur de cinq à six décimètres.

Ely.

Les pêcheurs de Nice lui donnent le nom de canthena, quand il est jeune, selon M. Risso.

TANUR, s. m. (tanúr); pratissies, pela-TIER, CURATIER, CAUQUEIRAN, UGHEIRE. Ce nom s'applique assez indistinctement en provencal, à tous ceux qui s'occupent de la préparation des peaux et comprend le

TANNEUR, qui tanne les cuirs dans une foste à tas. CORROYEUR, qui corroye ou donne le dernier Jappret aux peeux déjà tannées.

MÉGISSIER, qui prépare les peaux blanches et les peaux

PEAUSSIER, qui donne les premiers appréts an parche-min et au velin et qui teint les différentes espèces de

LE CHAMOISEUR, qui emploie les peaux de toute nature et les passe à l'huile.

Éty. de tan et de la term. ur, celui qui emploie le tan.

# L'atelier des tanneurs se compose des ustensiles et des outils suivants:

UN HANGAR, au bord de la rivière, dans legres est un timbre ou grand cuvier pour y laver les peaux.
DES CHEVALETS, pour rétaler les peaux.

DES FORCES, pour couper l'extrémité des brins de laine

qui sont gâtés. UN ENFONÇOIR, pour plonger les peaux dans le plein.

UN PLEIN À LA CHAUX, UN ENCHAUSSENOIR, qui n'est autre chose qu'un bà-

ton au bout daquel est attaché un sac de toile en forme UN COUTEAU TRANCHANT, à rétaler et à deux

UN PELOIR, baton rond renflé dans le milien.

UN CHEVALET et des COUTEAUX, pour effleurer les

LES CUVIERS an confit.

LA TABLE pour donner l'huile.

LE MOULIN A FOULON,

LE PAROIR, our lequel on pare les peaux.

LA PRESSE, qui tient lieu de la bille pour exprimer le dégras de la guinée.

L'ECHAUFFE ou l'étuve et les Instruments de remaillage et de dégraissage tels que palisson, etc.

L'art de tanner les peaux se divise en deux parties, leur préparation et le tannage proprement dit :

# Première partie.

1º Le lavage ou la trempe.

2º Le plamage ou enchaussenage ou le mettre en chaux.

3º La dépilation, débourrement, surtonte

ou pelage des peaux.

4º L'écharnement ou l'écolage, qui consiste à enlever, avec un couteau nommé écharnoir, toutes les parties charques qui étaient restées à la peau.

5º La mise en fosses, qui a pour but de faire gonfler les peaux et les disposer à recevoir le tan, qu'on pratique de quatre manières dif-

férentes :

Par la plamée ou travail à la chaux,

2º Par le travail à l'orge. 3º Par le travail à la jussée.

4º Par l'acide sulfurique, seul ou mêlé au jus de tannée.

# Deuxième partie.

6º Du tannage, qui se fait ou avec la poudre de tan, par la dissolution ou tannage à

# Leurs principales opérations sont :

LE LAVAGE DES PEAUX, L'ENCHAUSSENAGE ou le mettre en chaux. LA SURTONTE ot PELAGE DES.PEAUX. L'EFFLEURAGE, qui consiste à enlever la fleur, l'épi-LE CONFIT, on bain d'ean aigrie avec un pan de son. LE PLAIN on l'action de faire tremper.

LE FOULAGE, ou l'action de les passer sous les pilons après qu'on leur a donné l'huile. LECHAUFFE on L'ÉCHAUFFAGE, on la legère fer-

mentation qu'on provoque au moyen de la chaleur. LE REMAILLAGE, qui consiste à enlever les restes d'épiderme et de graisse que l'efficurage peut avoir laissés. LE DÉGRAISSAGE DES PEAUX, ou l'action d'enlever.

l'huile aurahondante.

Hérodote dit que les anciens Lybiens portaient des habits de cuir, ce qui fait supposer, que l'art de la tannerie leur était connu.

Philippe VI dit de Valois, fut le premier roi de France qui donna des statuts et des règlements particuliers aux tanneurs, corroyeurs, etc., ils sont datés du 7 août, 1345.. Les Chinois attribuent la découverte de la

tannerie à Tehin-Fang, un de leurs souverains. Goguet. Orig: des Lois, t. 1; p. 259.

Les peuplades nomades connaissent et emploient depuis un temps immémorial, des procédés pour conserver les peaux des animaux, qu'ils savent rendre imperméables.

L'art du tannage n'a été pendant longtemps qu'un art routinier et ce n'est que depuis la publication des méthodes proposées par Mac-bride, Saint-Réal et Séguin, qu'il a fait de veritables progrès.

Le premier ouvrage remarquable qui ait élé publié sur l'art du tanneur est celui que M. Desbillettes, membre de l'académie royale des sciences sit parattre en 1708;

# TAO

TAONAL, nom de lieu, vl. rausas. Tonnai-Charente.

TAOU, s. m. (toou). Nom has lim. du hanneton et des abgilles bourdons. V. Bambarota el Tavan.

## TAP.

TAP, TAB, TAMP, radical pris de la hasse latinité tappus, tampon, tappon, ou du celt. tampon, bouchon, tampon; d'où le

teuton et l'angl. tap, m. s. griffon, bon-don; l'auteur de la Statistique des Bouchesdu-Rhône, regarde le mot tap comme ligu-

Des-tapar, Tap-ar, Tap-at, Es-tap-oun, Es-tapoun-ar, Tapa-cuou, Tap-ada, Tamp-a, Tamp-adour, Tamp-as, Tampar, Tamp-oun, Tampoun-a, Tampoun-ar, Tap-et, Tap-oussoun, Tapoun-ar.

TAP, s. m. (ta); ta, houchour, roudels-SQUE, BARDOT, BOUDOUTSOUR, BOUDOUXOUR, воин, воизсноин. Tapon, esp. Tap, cat. Bouchon, petit morceau de liège, qui sert à boucher les bouteilles, etc., tampon de fusil, de canonnière.

Éty. V. Tap, R.

Tap tarat, bouchon vermoulu.

On distingue les bouchons, selon leur qualité, en très-fins, fins, bas fins et communs.

L'ouvrier qui fait les bouchons se nomme bouchonnier et le couteau dont il se sert tranchet.

TAP, s. m. (tá); TAPS. Nom qu'on donne, à Montpellier, à une espèce d'argile jaune ou bleuâtre. V. Argila.

Tap se dit aussi, dans le même pays, d'un sot, d'un lourdaud.

En vl. tuf, limon, argile.

TAP, s. m. (tap), dg. et lang. Tertre, butte naturelle ou artificielle, qui sépare deux champs.

Ety. du celt. selon M.: Astrue. TAP DE BOUTA, S. M. Ragot, courtaud. V. Tapouissoun et Tap, R.

TAPA, adv. (tápe), dl. C'est assez, il n'en faut pas attendre davantage. Doujat.

Ély. de tapar, fermer. V. Tap, R. TAPA. S. f. (taps); TAPE. Tape, petit coup donné.

TAPA-CIAD, V. Tapa-siath

TAPA-cous, s. m. V. Rascassa blanca. TAPA-cul, s. m. (tápe-cú); d. bas lim. TRAPA-cut. Trebuchet pour prendre des oiseaux, piège en général. V. Trebuquet.

TAPA-cuou, s. m. (tape-cuou). Nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, au fruit de l'églantier et à l'églantier lui-mème. Voy. Aggurenci et Agourencier.

Ety. Parce qu'on fait, avec ses fruits, une conserve astringeante qu'on emploie pour arrêter la diarrhée. V. Tap, R.

Fig. Habit très-court. Garc.

TAPADA; 8. f. (tapade); TAPET, TAPAT, CARTABEOU, CENCOP. Nom qu'on donne, sur les côtes de la Méditerranée, à l'hélice naticoïde, Helix naticoïdes, espèce de coli-maçon de l'ordre des Gastéropodes et de la fam. des Adélobranches dont la chair est assez délicate,

Éiy. de tapada, part. fem. de tapar, boucher, parce qu'elle bouche l'ouverture de sa coquille avec un opercule. Les autres espèces mériteraient le même nom sous ce rapport. V. Tap, R.

TAPADURA, s. f. (tapadure); Tapadura, port. Bouchage, action de houcher un trou, une ouverture. Garc. V. Tap, R.

TAPAGE, m. s. que Tapagi, v. c. m. et Tabas , R.

TAPAGEAIRE, V. Tapageur et Tabas,

TAPAGEAR, v. n. (topodzá), d. ba<sup>8</sup> lim. TAPATAR. Faire du bruit, du tapage.

Éty. de tapagi et de ar. V. Tabas. R. TAPAGEUB, USA., s. m. (tapadjur, USe); TAPAGEAIRE, TRUQUE-TAULE. Tapageur, celui qui fait du tapage. Ce mot est familier en français.

Éty. de tapagi et de la term. Eur , v. c. m.

et Tabas, R.

TAPAGI, s. m. (tapadgi); TAPAGE, TA-RUS, TABRUT, BRUT, VACARME, TAMPAY, TAM-PAL , CARRILHOUN , TANI-MANI , TROUTAGE , PA-TARINAGE. Tapage, désordre accompagne d'un grand bruit : Faire tapagi, faire du tapage, fam. en français.

Ěty. du grec πάταγος (patagos), bruit, fracas, craquement, par la transposition du  $\pi$ et du 7, ou par onomatopée. V. Tabas, R.

TAPAIRE, s. m. (tapaicé). Tampon, bouchon, couvercle, Avril; celui qui bouche. Garc. V. Tap, R.

TAPA-LI-LOU-TAPA, MERITAPO, CIE-CARROT, TIPA-TIPA, dl. TAPANDRA, PINFOOU, CLAQUE-COUVER. Jeu d'enfant qu'on exprime par ces mêmes paroles qu'on dit en le faisant. Il consiste à faire des calottes d'argile molle, qu'on lance sur une pierre, pour faire crever la calotte, avec explosion. On dit ailleurs: Gna pas ni traue ni boudissoun. Sauv.

TAPANDRA, s. (tapándre). Claque-couvre, Avril. V. Tapa-li-lou-tapa et Tap,

Rad.

TAPA-QUIOU, dl. Le même-que Tapacuou et Agourenci. V. Tap; R.

TAPAR, v. a. (tapá); nouscensuman, tam-PAR, ATAPAR, BODCHAR, BOUDOUXOUHAR, BOT CHAR. Tapar, cat. port. esp. Boucher, fermer avec un bouchon; couvrir. Tapar un passagi, clore, fermer.

Tapar una boutelha, boucher. Tapar lou fuec, Tr. couvrir le seu. Tapar de coous, donner des coups, bat-

Ety. de tap, bouchon et de la terminaison act. ar, V. Tap, R. ou du grec θαπτω (thaptô), dont le parfait moyen est τίθηπα (tethépa).

TAPAR, SE, v. r. Taparse, esp. cat. Se couvrir.

TAPARAS, s. m. (taparás). Nom qu'os donne, à Nismes, à une espèce de poudingue formée de cailloux et de sable, peu dur, qu'on trouve dans son territoire au-dessous de la couche végétale.

TAPARAS., s. m. (taparás), dl. V. Cis. TAPAREL, s. m. (taparèl), dl. Battoir, gros bâton; lourdaud.

TAPARROT, s. m. (taparró), dg.

Mes touts ets de sas mas ounestos Me setoun sur un Taparrot. d'Astros.

TAPA-SIAU, s. m. (tapa-siaou), d. bas lim, et imp. TAPA-CIAU. Pince sans rire, qui frappe sans bruit, sournois, chatte mile.

TAPAT, s. m. (tapá). Nom de l'hélis naticolde quand il porte son opercule. V. Tapada. Cantareou, Chieou et Tap, R.

TAPAT, ADA, adj. et p. (tapa, ade); BOUCHAT. Tapat , cat. Tapado , esp. port. Bouché, ée; couvert, enfoui, enseveli, voilé. V. Tap, R.

TAPAUC, adv. (lapáouc); TAPAU, YAU-PADE. Aussi; non plus. V. Tan, R. TAPAYAR, v. n. d. béarn. Faire du ta-

page. V. Tapagear et Tabas, R.

TAP-DE-BOUTA, s. m. (tá-dé-boute). Ragot. V. Tapouissoun et Tap, R.

TAP-DE-ROG, s. m. (ta-dé-ro). Nom languedocien du tuf. V. Tuvs.

TAPENA, s. f. (lapéne); tapena, capa Tapena, esp. Câpre, bouton des sleurs du caprier, que l'on conserve dans le vinaigre pour l'usage de la cuisine.

TAPENIER, s. m. (lapenie); capries, varmenn. Câprier, Capparis spinosa, Lin. arbrisseau de la sam. des Capparidées, cultivé dans la Prov.-Mérid. V. Gar. Capparis, p. 79.

Ety. du grec ταπεινώ (tapeino) ou de ταπεινὸς (tapeinos), bas, je rampe,

Les Arabes nomment le même arbrisseau cappar, les Portugais alcaparas, ainsi que les Espagnols; les Arragonais, tapara et les Catalans taperes.

Le câprier croît naturellement en Grèce et dans plusieurs fles de l'Archipel. C'est de là qu'il paraît avoir été transporté par les colonies grecques en Italie et en Provence. Son nom tout grec démontre cette origine.

TAPERA, s. f. (tapére); Tapara, cat. et TAPERIER, s. m. (taperié); Taparera, cat. V. Tapena et Tapenier.

TAPEROUSA, s. f. Avr. Alter. de Tuberousa, v. c. m.

TAPEROUSA FERA, s. f. Avr. Alt. de

Tuberousa-fera, v. c. m.

TAPET, s. m. (tapé). Nom qu'on donne, à Cuges, au fruit du caprier, réservant le mot tapena, au bouton de la sleur qui est la capre proprement dite.

TAPET, s. m. Nom qu'on donne, dans le departement du Var, à l'hélice naticoïde, V. Tapada; pour ragot, V. Tapouissoun

et Tap, R.

TAPETA, s. m. (lapéte). Aver la tapeta, avoir grand peur, être saisi de crainte,

ТАРІ, в. m. (tápi); тарю, ван. Таіра, port. Tapia, esp. cat. Torchis, espèce de mortier fait avec de la paille coupée et de la terre grasse détrempée, pour faire des murailles de bauge.

Éty. de l'esp. tapia, muraille faite avec de la terre.

TAPI, adj. V. Tapin et Tapit.

TAPI, A, expr. adv. vl. En tapinois, en secret.

TAPIN, INA, adj. vl. TAPI, TAPIT. TGpino, ital. Caché, ée; obscur, ure.

TAPIN, s. m. (lapin); TAPPIGNOUM. Tape, coup du plat de la main : A tapin, vl. en tapinois.

TAPINAR, v. a (tapiná). Tapoler, frapper, donner des coups, battre.

Éty. de tapin, coup, et de ar, donner des

Un jour s'escrioura dins l'histoira Que Cadaroussa a tapinat Leis troupas doou vice legat. Pavre.

TAPINOZIS, s. f. vl. Tapinose, figure de rhétorique.

Éty. du lat. tapinosis, m. s.

TAP TAPIO, s. m. (tápie). Nom de lleu, quartier du territoire de Colmars et d'Allos.

Ety. Ce mot est probablement ligurien et vient de tapie, nom que ce peuple donnait à des huttes ou cabanes sous lesquels il habitait, selen l'auteur de la Stat. des Bouchesdu-Rhône.

Tapia, en esp. a encore la m. s.

En Languedoc ce mot se dit pour torchis: Paret de tapio, mur de torchis. V. Tapi.

TAPIS . s. m. (tapis); Tapis, port. esp. anc. cat. Tappeto, ital. Tapis, pièce d'étoffe ou de tissu, ordinairement orné de broderies ou de peintures, dont on couvre les lables, les pavés, les parquets, etc.

Ely. du lat. tapes, tapetis, tapetum, dérivé du grec ταπης (tapès), ou δαπίς (dapis), le même. Xenophon emploie ce mot pour désigner ce genre de tissu, qui était en usage chez les Perses, et qui n'avait point d'équivalent chez les Grecs. Il était donc persan comme satrapa. Nodier.

Dérivés: Tapissar, Tapissaria, Tapissat,

Tapissier.

Suivant quelques historiens, les tapisseries furent inventées par les Babyloniens, qui y excellèrent, mais il n'en fixent pas l'époque. D'autres en placent l'origine dans la ville de Pergame, en Asie, 321 ans avant J.-C. Enfin une troisième version en fait honneur à Attale, troisième roi de la même ville, 138 ans avant J.-C. L'art de fabriquer les tapis, dits de Turquie, fut introduit en France par les Sarrasins, prisonniers de Charles-Martel, en 720. Les tapisseries dites de haute-lisse, sont originaires du Levant. Leur fabrication fut introduite en Europe, par les Anglais et les Hollandais, au retour des Croisades. C'est vers 1407, que les manusactures sançaises protégées par Henri IV, rivalisèrent avec l'Angleterre et la Hoslande. Boquillon, Dict. des Invent.

TAPISSALI, s. m. (tapisseli); TAPISSA-LET, et impr. TAPHSOLE. Garc. Nom qu'on donne, dans le département des Bouchesdu-Rhône, à la gesse à fleurs pâles, Lathyrus ochrus, Lin. plante de la famille des

Légumineuses.

TAPISSAR, v. a. (tapissá); Tapezzare, ital. Tapizar, esp. Entapicar, port. Tapisser, revêtir, orner de tapisseries les murailles d'une salle, d'une chambre, etc.; fig. critiquer, habiller quelqu'un.

Ety. de tapis et de ar, mettre des tapis. Ce n'est que par extension que l'on dit ta-

pisser avec des papiers peints.

TAPISSARIA, s. f. (tapissarie); TAPIS-SARE. Tapezzeria, ital. Tapiceria, esp. cat. Tapeceria, port. Tapisserie, étoffe, et par extension papier peint destiné à couvrir ou parer les murs d'un appartement; fig. personnes qui ne sont que pour la représentation dans une société.

L'an 321, avant J.-C. les tapisseries étaient

déjà inventées à Pergame, en Asie. En 1603, Henri IV fait établir des manufactures de tapisserie.

TAPISSAT, ADA, adj. et p. (lapissá, ade); Entapicado, port. Tapissé, ée, orné de tapisseries.

TAPISSIER, IERA, s. (tapissié, ière); TAPISSUM, Tapezziere, ital. Tapicero, esp. Tapeceiro, port. Tapicer, cat. Tapissier, ière, celui, celle qui fait des tapisseries; ouvrier qui les tend ou qui les colle, quand ce sont des papiers.

Ety de tapis et de ier.

TAPISSOLI, Garc. V. Tabissoli. TAPISSUR, Garc. V. Tapissier.

TAPIT, vl. Tapis, v. c. m. Souquenille. TAPLA, adv. (taplá), dg. et mieux TA-PLAT. Aussi bien, tout de même, cependant. V. Tamben et Tan, R.

TA PLOS, adv. d. bas lim. m. s. que Tamben, v. c. m. et Tan, R.

TAPOUINAR, v. n. (tapouiná), d. bas lim. Chercher en tâtonnant dans l'obscurité.

V. Chasnar.

TAPOUISSOUN, s. m. (tapouissoun)-; TAPOUICHOUN, TABOUISSOUR, TAROSSI, TAP-DE-BOUTA, TAPET, TABOULIER, TAUPET, TAUPETOUR, TRAP, TRAPET, TRAPOT, CAGALHOUN, CRAPET, TANQUET, TABOUSSET. Au propre, dim. de tap, petit bouchon; fig. ragot, otte, courtaud, homme de petite taille, mais renforcé et robuste.

TAPOUN, s. m. (tapoun), d. lim. Tas,

monceau. V. Cuchoun et Tap.

TAPOUNAR, v. a. (tapouna). Couvrir soigneusement. V. Estapounar et Tap, R. Tapounar una bouta, tamponner, boucher un tonneau.

TAPOUSSAT, ADA, adj. et p. (tapoussá, áde), d. béarn. Clos, serré. V. Tapi et Tap, R.

TAPOUTAR, v. a. (tapoutá). Tapoter, donner de petits coups à plusieurs reprises. V. Capoular.

Ety. de tapa, tapota, dim. et de ar, donner de petites tapes.

TAPPARROT; s. m. dg. TAPAROT. Petit coteau, dim. de tap.

TAPU, s. m. (tapu), d. bas lim. Tape. V. Tapa.

Li ai baillat un bon tapu, je lui ai donné une bonne tape.

TAPURLET, s. m. (tapurlé), dg. Dim. de tap, tertre, petite monticule, petit tertre. Al pé del tapurlet que cloture ta bigno que fae ramoun, Jasm.

## TAQ

TAQUA, V. Tacca et Tach, R. 2. TAQUAN, dl. Pour traltre. V. Tacan, Taquin et Tact, R.

TAQUANARIA, V. Taquinaria et Tact,

TAQUAR, V. Tacar. TAQUET, s. m. (taqué). Nom d'une maladie des figuiers.

Ety. Ce mot ne viendrait-il pas du grec ταχερός (takeros), macéré, mortifié, desséché?

TAQUET, s. m. Tasseau, petit morceau de bois carré qu'on fixe avec des clous pour soutenir des ais.

Éty. du celte-breton takon, pièce, mor-ceau. V. Tacoun, R.

TAQUET, s. m. Taquet, morceaux de bois de diverses figures auxquels on amarre différentes manœuvres dans les vaisseaux. V. Tacoun, R.

TAQUET, TAQUET. Espèce d'impératif dont les bergers se servent, dans les

environs de Thorame, pour faire marcher leurs troupeaux.

Ety. Probablement dérivé du grec θηγω (thègò), exciter, animer, ou de τάχει (tachéi), vite, promptement.

TAQUETA, s. f. (taquéte). Dim. de taca,

petite tache, petite souillure.

TAQUETAR, v. a. (taquetá). Tacheter, marqueter, parsemer de taches. Garc. Voy. Tach, R. 2.

TAQUIN, INA, s. (taquin, ine); TAQUAN, TAQUIMAIRE. Taqui, cat. Tacaño, esp. Taquin, ine, avare, dans les petites choses, vilain dans la dépense; critique mordant, contrariant; mutin, querelleur.

Éty. Suivant Huet, corrupt. de tasquin, fait du vieux mot tasque, pris de tasca, bourse, poche; homme qui ne songe qu'à remplir sa bourse; d'autres le font dériver de tango, tangere, toucher, être prêt à frapper.

TAQUINAIRE, Garc. V. Taquin. TAQUINAR, v. a. (laquiná). Taquiner, contrarier, agacer.

Éty. de taquin et de ar.

TAQUINARIA, s. f. (taquinarie); TAQUI-HARIE, TAQUAHARIA. Tacañeria, esp. Taquinerie, caractère et action de celui qui est taquin.

Éty. de taquin et de aria.

TAQUOIR, s. m. (taquoir). Taquoir, terme d'impr. morceau de bois dont on se sert pour taquer les formes, c'est-à-dire, pour enfoncer les lettres qui se trouveraient plus élevées que les autres.

Ely. V. Tacoun, R.

## TAR

TAR, titar, tilhar, tiar, ear, sitar ITAE, IAE, désinences qui expriment dans les verbes une action fréquente ou continue à plusieurs reprises, ce qui leur a fait donner le nom de fréquentatifs ou itératifs, parce que le terme constant de ces mots, dit Butet, est dérivé de la racine il, de ilum, ire, aller, signe principal du mouvement, elles sont dérivées du lat. tare, titare, sare, sitare, ilare.

De tare, par apoc. tar; d'où : Calfa-tar, Dic-tar, Palpi-tar.

De titare, par apoc. titar.
De tilhar ou ilhar: Pe-tilhar, Trotilhar, Saut-ilhar.

De iar: Crachour-iar, S'espingoul-iar, Re-pep-iar, Volastr-iar.

TAR, s. m. dl. Petit poisson de rivière. Sauv.

TAR, vl. adj. Tardif: O fol et tar de cor! hommes dépourvus d'intelligence, et cœurs tardis à croire: O stulti et tardi corde. V. Tard, R.

TARA, FALA, radical pris de l'arabe tharah, rejeter, rebuter, selon Mén. d'où tara, dommage, et Tara, Tur-ar, Tar-at.

Detara, parle changement de r en l. tala:

d'où: Tala-s, Tala.

TARA, s. f. (tare); pestana. Tara, cat.
esp. port. ital. Tare, déchet, diminution du poids d'un vaisseau, sur le poids total du contenu. Le tout pèse 100 livres, ôtez en 10 de tare ou du poids de la caisse, reste 90 net; fig. vice, défaut, défectuosité.

Éty. de l'arabe tharah, rejeter, rebuter, selon Ménage, ou de talah, défaut, vice. . Tura. R.

Vigna en tara, dl. vigne en sève et vigne en fleur.

Dounar la tara à . . . attribuer un délit à quelqu'un.

TARA, s. f. TALAS. Tare, dommage causé par des bestiaux, par les brebis en particulier, sans la volonté du propriétaire.

Faire una tara, causer un dommage avec des bestiaux. V. Tara, R.

TARAB, TARABAST, TARIB, TERRIB, TROCCAL pris du grec θορυδέω (thorubeô), faire du bruit, troubler, se quereller; ou de ἀραδὸς (arabos), bruit, fracas, retentissement.

De arabos, par apoc. arab, et par la préposition d'un t, tarab; d'où: Tarab-ast, Tarabast-ada , Tarabast-egear, Tarabastel, Tarabast-ela, Tarabast-iada, Tarabast-ar , Tarabust-egear , Tarabust-eri , Tarrab-ast, Tarrabast-ada, Tarrabustegear, Taribust-eri, Tarribust-eri, Taridar, Tarrid-ar, Tarraign-ar, Terribustada, Terribust-eri.

TARABAST, s. m. (tarabás); TARABAS, TARABASTELLA. Tarabat, espèce de crecelle, dont les religieux se servaient pour éveiller ceux qui devaient aller au chœur à minuit, et par extension, bruit, vacarme, tapage.

Ély. V. Tarabustar et Tarab.

TARABASTADA, s. f. (tarabastáde); BOULISSOUN, TARABASTAU, TARABASTIADA, TA-RABASTAYA, CARABAGRADA, PARABASTADA, BOU-LISSOUN, TARRABASTADA, TARRABASTAU, PARRA-BASTADA. Une batelée, une prodigieuse quantité, une quantité qui fait beaucoup de bruit, dont on parle beaucoup. V. Tarab, R.

TARABASTEGEAR, dl. V. Tarabuste-

gear et Tarab, R.

TARABASTEL, s. m. (tarobostèl), d. bas lim. TARAVEL. Billot, baton qu'on met entravers au cou des chiens pour les empêcher d'aller chasser seuls, et d'entrer dans les vignes. V. Tarab, R.

TARABASTELA, s. f. dl. V. Tarabart

el Tarab, R.

TARABASTIADA, Alt. de Tarabastada, v. c. m. et Tarab, R.

TARABERA, s. f. d. béarn. Tarière. V. Taravela et Taravel, R.

TARABOUL, s. m. (taraboul), dl. Dévidoir. V. Debanaire.

TARABUSTAR, v. a. et n. (tarabustá); TARABUSTEGEAR, TARABASTEGEAR, TARAVELAR, FESTIBULAR, FUSTIBULAR. Importuner, incommoder, ravauder, faire du bruit, du fracas, s'agiter pour peu de chose. V. Tarab, R.

TARABUSTEGEAR, v. a. (tarabustedja); TABABUSTAB, TABABUSTIAR, TABABAS-TEGEAR, TARRABUSTEGEAR, TAPURAR, TARAVE-LAR, TARRAGRAR, TARTOGAR. Tarabuster, importuner, incommoder: et dans le sens n. ravauder, tourner, bouleverser. V. Tarab, R.

TARABUSTERI, s. m. (tarabustèri); TARABASTERI, TARABAST. Importun, tracassier, qui s'agite beaucoup, tracas, vacarme.

Éty. du grec ταράσσω (tarassô), inquiéter, troubler. V. Tarab, R.

TARADEL, s. m. Gard. V. Daradel. TARADEOU, s. m. (taradèou). Un des noms du filaria, dans le Var. V. Daradel.

TARADOUIRA, s. f. (taradóuire); vamains, dl. Une bondonnière ou grande tarière pour percer le bondon des tonneaux. V. Taravela et Taravel, R.

C'est aussi une cuiller à creuser les sabots. TARAGAGNA, dg. Ait. de Taranina,

v. c. m. et Tel, R.

TARAGEADAS, dl. V. Levada, TARAGINA, s. f. (taradgine). Toile d'a-raignée. Cast. V. Tararina.

TARAGNA, et

TARAGNINA, V. Tararina et Tela, R. TARAIGNA, V. Tararina.
TARAIGNA, V. Tararina.
TARAINA, s. f. (taraine). Suppl. à Pella.
Toile d'araignée. V. Taranina.

TARAIRE, s. m. (taráiré). Le même que Taradela, v. c. m. et Taravel, R.

TARAIROOU, s. m. (tareiroou). Manne d'osier grande et ample.

Ely. V. Terr, R.

TARAL, adj. (tarál), dl. Vent tarel, vent de terre. V. Verr, R.

TARANCELA, s. f. (tarancèle). Suppl. à Pellas. Tarière. V. Taravela.

TARANGOULADA, s. f. (tarangoulade), dl. Une batelée ou une grande quantité.

TARANINA, s. f. Pour toile d'araignée. V. Tararina.

TARANINA, s. f. On donne ce nom, à Nice, à une maladie de l'olivier produite par l'eriosoma oleas, Risso, qui recouvre sa fleur par un tissu assez semblable à celui de l'araignée, tissu qui s'oppose à la fécondation et à la sleuraison.

Éty. du lat. araneum, qui désigne la même maladie. V. Tel, R.

TARANTA, s. f. (tarante); Turrentola, ital. Nom qu'on donne, à Antibes et à Nice, au gecko des murailles, Gecko fascicularis, Daudin, le geckote Lacepède, Lacerta mauritanica et tursica, Gm. reptile hideux de l'ordre des Sauriens et de la fam. des Téréticaudes, qu'on trouve dans les environs d'Antibes jusqu'à Nice, dans les lieux chauds et humides.

Cet animal n'est point vénimeux comme on le croit communément.

TARANTA, s. f. Un des noms des collionymes, dans le département des B.-du-Rh. V. Moulet.

TARANTA, s. f. Pour tarentule. Voy. Tarantula.

TARANTULA, s. f. (tarantule); TARANTA-Tarantula, port. esp. cat. Tarantola, ital. Tarentule, araignée tarentule, Aranea ta-rentula, Lin. insecte de l'ordre des Aplères (sans ailes), et de la fam. des Araneides ou Acères (sans antennes), qui habite l'Italie, la Pouille en particulier, Malte, la Sicile, la Barbarie et même la Provence où elle est plus rare.

Éty. On dit que le nom de cette araignée est dérivé de l'arente, ville d'Italie, où elle

est très-commune.

On a cru pendant longtemps que la taren tule portait un venin dont les effets, quand il était introduit dans l'homme par la morsure ou la piqure de cet insecte, étaient de produire un profond assoupissement que la musique seule pouvait guérir, lorsqu'on parvenait à trouver l'air approprié au besoin du malade; qu'à l'instant même où cet air se

faisait entendre le tarantulés'éveillat, se mettait | cer, ou de τερηδον (térédon), ville. V. Taà denser et continuait ainsi pendant les heures et mêmes les journées entières, jusqu'à ce qu'enfin tombant de fatigue il se trouvait guéri.

Des charlatans et des personnes atteintes de maladies nerveuses, ont pendant plusieurs siècles, accrédité cette erreur, au point que le sameux Baglivi, a donné un long traité sur cette prétendue maladie.

TARAR, v. a. (lará). Tarer, causer de la tare, du déchet; peser un vase avant que de le remplir, afin de connaître, au juste, la matière qui y entre.

Biy. de tara et de ar, ôter la tare. Voy.

Tara, R.

TARARAGNA, s. f. (tararagne), dl. V. Taraning et Tel, R.

TARARAIGNA, s. f. Un des noms lang. de l'araignée. V. Aragna.

TARARINA, s. f. (taranine); TARARIGHA, TARAGERA, TARARAGEA, TARARIES, TARAGA-CHA, TAMAGUA, PROTALINARIAS, ESTALIRAGNA, ARAIGHADA, PAPARISA, RANTELA, TARAIGHA, TARAIGHA, TARAIGHA, TARAIGHA, TARAIGHA, Telaraña, esp. Taranyna, cat. Toile d'araignée, raiseau que les araignées construisent pour y prendre les mouches qui servent à leur nourriture. V. Aragna.

Ety. du lat. tela aranina. V. Tel, R.

TARARINOUS, OUSA, adj. (tararinous, ouse); TERANDOUS, MANTELAT. COUVERT de toiles d'araignée.

Éty. de tar, pour tela, de arin, pour aranea et de ous. V. Tel, R.

TARASCA, s. f. (tarasque); Tarasca, esp. Tarasque, figure d'un monstre marin tué par sainte Marthe, dans le lieu qu'occupe aujourd'hui la ville de Tarascon; ce mot signifie aussi, monstre, fantôme, dragon artificiel qu'on porte à Tarascon en procession, à la fête de sainte Marthe.

Éty. de l'esp. tarasca, fantôme, M. Mazer le fait venir du grec ταρασσω (tarasso), troubler, répandre la consternation, dont l'aor. sans augm. est τάραξα (taraxa)

Vielha tarasha, vieille édentée, décharnée, vieille avare.

TARASCA, s. f. Couvre feu en tôle. Garc. TABASPIC, s. m. (taraspic). Nom que porte, aux environs de Toulouse, l'ibéride pinnée. V. Brama-fan.

Éty. Alter. de thlaspi.

TARASPIC, s. m. (taráspi); Taraspica. Nom que les jardiniers donnent au Thlaspi,

TARAT, ADA, adj. et p. (tará, áde). Taré, ée, corrompu, vermoulu, et en parlant des personnes de mauvaise réputation; on le dit aussi pour cordé et cotonné, Voy. Charbut; vereux, euse, en parlant des fruits.

Éty. de tara el de at. V. Tara, R.

Tarat, se dit encore des marchandises dont on a rabattu, en les pesant, la tare ou le poids de l'emballage et de tout ce qui a servi à les peser.

TARAUD, s. m. (taraou). Taraud, pièce d'acier en forme de vis pour faire des écrous; espèce de tarière de charpentier.

ravel, R.

TARAUDAR, v. a. (taraoudá). Tarauder, percer une pièce de bois ou de métal en ecrou, de manière qu'elle puisse recevoir une

Ety. de tarand et de l'act. ar. V. Taravel, Rad.

TARAVEL, radical pris du latin terebra, tarière, vrille, foret; et dérivé du grec τερέω (téréô), trouer, faire un trou, d'où τέρετρον (teretron), tarière.

De terebra, par apoc. terebr, par le changement de ee en a, tarabr, par l'add. d'un e,

taraber; d'où : Taraber-a.

De taraber, par le changement de b en v, et de r en l, taravel; d'où: Taravel-a. Ta-ravel-age, Taravel-ar, Taravel-et, Tara-vel-oun, Taravel-at.

De taravel, par apoc. tara; d'où: Taradouira, Taraire, Taraud, Taraud-ar.

De taravel, par la suppr. du premier a: Travel, Traven-icat, Travel-ar, Traveloun.

TARAVEL, s. m. (taravèl), dl. TARAVELA. Taravilla, esp. Claquet de moulin. V. Batarel.

En vl. tarière, trépan.

Ety. du lat. terebra. V. Taravela. TARAVEL, s. m. (torovèl), d. bas lim. Billot pour les chiens. V. Tarabastel.

TARAVELA, s. f. (laravèle); TALAURE, TARADOUIRA, MROUBIERA, TARABREA, TARAIRE.
Taladro, esp. Tarière, grande vrille qu'on fait tourner à deux mains, et dont la pointe cannelée en spirale est évidée en dessus comme une mêche, servant aux charrons, aux charpentiers, etc., à faire des trous.

Éty. du lat. terebella ou terebra, m. s. V. Taravel, R.

# On nomme:

BONDONNIÈRE, celle du plus grand volume. AMORCOIR, la plus peute.

Suivant l'usage auquel elles sont destinées on les nomme: Tarière à rivet, tarière à cheville ouvrière, tarière à goujon, tarière

à jantière, etc.
On attribue l'invention de cet instrument

à Dédale, 1301 ans, avant J.-C. Taravela-pichota, laceret; pour le détail. V. Taraveloun.

TARAVELA DE MOULIN. V. Ballarel.

TARAVELA, s. f. On donne aussi ce nom à un billot ou bâton court qui sert à tourner le moulinet d'une charrette, et sig. à une semme écervelée, étourdie.

TARAVELAGE, s. m. (toroveládzé), d. bas lim. Fadaises, niaiseries, choses dont il ne vaut pas la peine de s'occuper, comme les brins de bois qu'amène la tarière. Voy. Taravel, R.

TARAVELAR, v. a. (taravela). Au propre, faire des trous avec une tarière, et au fig. importuner, faliguer, tourmenter, comme si l'on perçait avec une tarière. V. Tarabustar et Taravel, R.

TARAVELAT, ADA, adj. et p. (taraveacier en forme de vis pour faire des écrous; pèce de tarière de charpentier.

Lia, ade). Percé avec une tarière, et fig. en parlant des personnes, détraqué. V. Destimbur des personnes.

TARAVELET, V. Taravélous et Taravel, R.

TARAVELOUN, s. m. (taraveloun); sur-LHOUNET, GUIOUNET, RIROUN, BIROUNA, GUIROUN, TARAVELET, LACERET. Vrille, outil de fer dont la pointe est cannelée en vis et dont l'autre extrémité est munie d'un manche transversal. Cet outil qu'on fait tourner avec une seule main sert à faire les trous qui doivent recevoir un clou.

Éty. du lat. terebellum, dérivé du grec τερηδον (térédon), m. s. d'où τερέτριον (térétrion), petite tarière, ou de Taravela, v. c. m. et du dim. oun. V. Taravel, R.

> N'y a proun que tenon que lou guiron, Es l'enfant de la taravelo. Brueys.

Le mot perçoir par lequel on traduit quelquefois taraveloun, est impropre; amorcoir, l'est aussi, parce qu'il désigne la plus petite espèce de tarière; foret, est un outil différent; avantelon et percerette, ne sont pas français.

A d'huelhs coumo de taravelouns, on an languedocien, a d'hiuelhs de biroun, il ou

elle a de petits yeux de cochon.

### Dans une vrille on nomme.

POIGNÉE. V. Manche. TIGE, la partie qui s'étend du menche à la pointe. POINTE A PAS DE VIS, la pointe. CUILLER, la partie qui forme la gouge au-desme de la

TARBI, dl. (tárbi). Les bouviers se servent de ce mot pour faire marcher les bœufs. TARCEGEAR, V. Tersegear et Tres, R. TARCIER, V. Tersier et Tres, R. TAREZAR, vl. Tarder. V. Tarsar et

TARD, radical dérivé du latin tardus, a. um, lent, pesant, tardif; qu'on fait aussi dériver du grec δραδύς (bradus), m. s. par le changement du 6 en τ et de la transposition de a.

De tardus, par apoc. tard; d'où: Re-tarda-ment, Tard, Re-tard, Tard-ar, Re-tardar, Tard-ansa, Tard-aras, Tard-darass-a, Tardar-ier, Tard-an, Tard-ier, Tard-ier, Tard-an, Tard-ier, ib-al, Tard-iou, Tard-if, Tard-iva, Tard-iu, Tardiv-al, Tard-oun, Ro-lardat, Tardoun-ar, Tardoun-iera.

De tard, par le changement du d en . tars; d'où les mêmes mots que par tard: Tar, Tarcz-ar, Tarz-an, Tarz-ansa, Tarz-ar, Tart.

TARD, ARDA, adj. vl. Tardif.
TARD, s. m. (tar); Tarda, cat. Tarde, esp. Tard, longtemps après-midi, près de la nuit.

TARD, adv. (tar); TART. Tardi, ital. Tarde, esp. port. Tart, cat. Tard, au-delà du temps prescrit, du temps ordinaire, du temps convenable.

Ety. du lat. tarde, m. s. V. Tard, R.

Sur lou tard, sur le soir.
TARDA, s. f. vl. Retard, délai. Voy. Tardor.

TARDAGNA, s. f. (tardagne). Nom bear. de l'araignée. V. Aragna.

TARDAMENT, s. m. vl. Tardamento, ital. Retard. V. Tarditat.

TARDAN, ANA, adj. vl. Tardif, ive, lent, ente. V. Tard, R.

TARDANSA, s. f. vl. Tardansa, cat. Tardansa, esp. ital. Tardansa, port. Tardance, delai, lenteur, retard.

Ety. de tard et de ansa. V. Tard, R.

TARDAR, v. n. (tardá); TARSAR, TARGEAR, ISTAR, TRIGAR, TAREAR... Tardare, ital. Tardar, esp. port. cat. Tarder, différer à faire quelque chose, n'arriver pas assez tôt; désirer avec impatience.

Éty. du lat. tardare, m. s. V. Tard, R. TARDARAS, s. m. (tardarás). Syn. de Tardarassa, v. c. m. et Tardar, R.

TARDARASSA, s. f. (lardarásse); sabat, sabat

Éty. de tardar, tarder, et de l'aug. assa, qui tarde beaucoup, parce que cet oiseau ne commence à voler qu'à l'entrée de la nuit. V. Tartar, R.

La femelle pond au pied d'un arbre, sans y construire un nid, deux œufs oblongs, un peu plus gros que ceux du merle, et marbrés de taches bleuâtres et cendrées, sur un fond blanc.

Tardarassa, est aussi le nom qu'on donne, dans la Provence-Méridionale, à la buse, V. Busa; et au busard commun. V. Fausperdiou.

TARDARIER, s. m. Espèce de raisin. V. Rasin et Tard, R.

C'est la Vilis foliis apii, acinis duris, sub flavts minoribus et dulcibus. Gar. p. 492.

TARDEZA, s. f. vl. Tardezza, ital. Lenteur. V. Tarditat.

TARDIBAL. adj. (tardibál), dl. TARDI-VAL. Légume qui vient en l'arrière saison. Doujat. V. Tardiou et Tard, R.

TARDIER, adj. vl. TARZIER. Lent. Voy. Tard. R.

TARDIF, IVA, adj. Tardio, esp. Tarda, cat. Tardo, ital. V. Tardiou et Tard, Rad.

TARDIOS, OZA, adj. vl. Tardif. Voy. Tardiou.

TARDIOU, IOUVA, adj. (tardiou, iouve);
TARDIF, IVA, TARDIBAL, TARDIVOU, TARDIBOU.
Tardivo, ital. Tardio, esp. port. Tardo, cat.
Tardif, ive, qui vient tard, lent, qui ne mûrit
qu'après les autres de même espèce.

Ety. du lat. tardus. V. Tard, R.

Un tardiou repentir sus my sara legit. Bellaud. XVIme siècle.

TARDITAT, 8. f. vl. TARDEZA, TARDA-MENT, TARZAMENT. Tardità, ital. Lenteur, retard.

Ety. du lat. taditatis, gén. de tarditas. V. Tard, R.

TARDIU, vl. Tardio, esp. port. V. Tardiou et Tard, R.

TARDIVAL, adj. (tardivál), dl. V. Tardiou et Tard, R.

TARDOR, s. f. vl. TARDA. Retard, délai. Éty. du lat. tardor, m. s. Voy. Tard, Red.

TARDOUN, s. m. (tardoun); TARDON, MACON, MECON, TARDILLON. Ordinairement agneau qui naît au printemps d'une brebis qui en avait fait un en automne, on donne le même nom. dans la H.-Pr. au second essaim qui provient de la même ruche, dans la même saison, et fig. à un homme de petite taille; dernier né, culot.

Éty. du lat. tardus, a, um. V. Tard, R. TARDOUN, s. m. Mot qui n'a pas d'équivalent dans la langue française, mais qu'on a rendu dans l'Encyclopédie méth. par tardon

et tardillon

Éty. du lat. tardum, a, us, tardif, qui vient après les autres; la naissance ordinaire des agneaux ayant lieu en automne, ceux qui ne viennent qu'au printemps sont regardés comme tardifs. Il pourrait venir aussi de tardoun, tard, dounat, donné tardif, donné tard.

TARDOUNAR, v. n. (tardouná). Se dit des brebis qui font un second agneau au printemps et des ruches qui donnent plus d'un essaim dans la même saison.

Ety. de tard, dounar, donner tard. Voy. Tard, R.

TARDOUNIERA, s. f. (tárdouniére). Brebis qui fait un agneau au printemps, quoiqu'elle en eut déjà fait un en automne.

Éty. de tardoun et de iera. V. Tard, R. TAREIROOU, s. m. (tareiróou). Panier pour la vendange. Desanat.

TARENT, Envie de manger. Voy. Talent.

TARG, radical dérivé du lat. tergum, bouclier de cuir, dos, peau du dos, sous-entendu bovis, la peau du dos du bœuf, partie que l'on préférait, comme plus forte, pour en recouvrir les boucliers, formé de tegere, couvrir, mettre à l'abri, d'autres font dériver le mot targa, de l'arabe tarcha ou darca, bouclier; tarche, en all. et targat, en anglais.

De tergum, par apoc. terg, et par le changement de s en a, targ; d'où: Targ-a, Targaire, Targ-ar, Targ-er, Targ-ier, Targeta, Tarj-a.

TARGA, s. f. (largue); TARGUA. Tarja, esp. port. cat. Targa, ital. Targe, sorte de bouclier, assez long pour couvrir tout le corps, dont l'infanterie se servait autrefeis et que les joûteurs sur l'eau emploient encore aujourd'hui.

Ety. du lat. tergum, sous-entendu bovis. V. Targ.

TARGA, s. f. dl. Trogne, bonne mine, mine fière, démarche assurée. V. Targa ciaprès.

Fora de sarga, déconcerté, décontenancé.

TARGA, s. f. (tárgue); JUSTA. Joule.

Ety. L'auteur de la St. des B.-du-Rh. fait dériver le mot targa, du grec ταργαινω (targainô), exciter au combat, mais ne viendrait-il pas plutôt du bouclier qu'on emploie dans cette joûte et qui s'appelle aussi targa.

Dans ce jeu qu'on exécute avec une sorte de pompe dans plusieurs de nos ports, deux combattants, montés chaeun sur un bateau et armés d'un bouclier et d'une lance terminée par un bouton, s'approchent, s'attaquent et cherchent à se renverser.

Le joûteur qui a abattu trois de ses adversaires sans l'être lui-mème, devient fraire ou candidat pour concourir au-prix, lorsque cette première lutte est finie, les candidats en commencent-une nouvelle entre eux et celui qui reste debout le dernier est proclamé vainqueur, couronné comme tel, et promené ensuite dans toute la ville au bruit des fanfares, des tambourins et des chants qu'on a ordinairement improvisés en-son honneur. Voici un des ces couplets que nous copions dans la St. des B.-du-R. t. 3, p. 236.

Ou'a gagnat la targa, N'es patroun cayoou; Devin de la marga Buguem tous un coou, Anaqueou targaire, Dur coumo un peirar, Qu'a mandat leis fraire Buoure dins la mar.

TARGAIRE, s. m. (targáiré). Jodien, celui qui joûte.

Ety. de targa, et de la term. Aire, v. c. m. et Targ, R.

TARGAR, v. n. (targá); avuscas. Jodier faire des joûtes.

Ety. de targa et de la term. act. cr. V. Targ, R.

TARGAR SE, v. r. S'enorgueillir, se targuer, se prévaloir de sa force, de ses richesses ou de ses protections.

Rty. de targa, bouclier, arme défensire, se targuer de quelque chose, c'est s'en faire bouclier. V. Targ, R.

TARGEAR, v. n. (tardjá). Cast. V. Tar-

TARGER, V. Targier.

TARGETA, s. f. (tardgéte); exposer, rescense. Tragette, petit verrou monté sur une platine qu'on fixe en dedans d'une porté de chambre ou d'appartement, et qu'on ouvre ou ferme avec la main.

Ety. La plaque de la targette avait autrefois la forme d'une targe ou bouclier, d'où son nom de targeta ou petite targa. V. Targ, Rad.

Le nom des targettes varie par la forme que l'on donne à la platine.

On les distingue en targettes à croissant, à cul de lampe, à fleurons, etc.

Une targette se compose : de la platine, du verrou, des crampons et du bouton.

TARGIER, s. m. vl. Homme de guerre armé de la targue. V. Targ, R.

armé de la targue. V. Targ, R.
TARGUA, vl. V. Targa.
TARI, s. m. (tóri). Pour tarin, nom

TARI, s. m. (tóri). Pour tarin, nom bas limousin du tarin. V. Tarin. TARI, vl. Monnaie. V. Tarin.

TARI, vl. Monnaie. V. Tarin.
TARIBUSTERI, V. Terribusteri el Tarab, R.

TARIDA, s. f. vl. Tarida, cat. esp. Tartane, sorte de vaisseau.

TARIDAR, v. a. (taridá), dl. Querelle, agacer, harceler. Sauv. V. Tarab, R.

TARIF, s.m. (tarif); Tariffa, ital. Tari-fa, cal. esp. port. Tarif, rôle, table, catalogue d'évaluation.

Ély. de l'arabe, où ce mot signifie connaissence, notification, dérivé de arafa, connaltre.

Mettre, réduire ou tarif, tarifer.

TARIFAR, v. a. (tarifa); Tarifor, cat. Tarisser, réduire à un taris, sig. bien calculer un coup au jeu. Garc. V. Taris.

TARIMEN . 81 m. vl. Tarissement, épuisement.

Kiv. du lat. arire. arere:

TARIN , S. m. vl. TARI. Tarin, esp. Tari, ital. Tarin, sorte de monnaie.

TARIN, s. m. (larin); TARI, CREEZER.
Nom qu'on donne, à Nice, et aux environs,

selon M. Risso.

1º Au sizerin, Buff. ou petite linotte des rignes, Fringilla linaria, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Conirostres ou Conoramphes (à bec conique), qui arrive dans nos climats en octobre et novembre, et les quitte en février et mars. V. Lucre et Linota d'Espagna.

2º An cabaret . Carduelis rufescens. Risso: Fringilla rufessens; oiseau du même genre que le précédent, qui ne paraît que pendant les hivers très-rigoureux. Voy. Enjouvingavouet.

3º A la linotte de montagne, Fringilla montium ou anjouvin, oiseau du même genre que les précédents qui ne fait que passer dans nos pays.

TARIR, v. D. (tarir). Tarir, mettre à sec, épuiser d'eau. V. Agoutar.

Ce verbe n'est jamais réciproque, ne dites donc pas ce puite ne se tarit jamais, mais il ne larit jamais.

Ety. du lat. arire, dit pour arere, dessécher par l'add. d'un t.

TARISSABLE, ABLA, adj. (tarissáblé, able). Tarissable, qui peut se tarir, qu'on peut dessécher. V. Tarir.

TARIT, IA, adj. et p. (tari, ie). Tari, mis à sec. V. Agoutat.

TARIT-MARIT, s. m. (tari-mari), d. bas lim. Bruit confus, tumulte.

TARJA, s. f. vl. TARGUA. Voy. Targa; bouclier. V. Targ, R.

TABLATANA, s. f. (tarlatane); TABLANlaine ; fig. mauvaise étoffe.

TARLECA, s. f. (tarlèque). Envie.

TARMENAR , v. n. (tarmená); TERLE-STAR. Temporiser, employer des moyens pour allonger, pour différer. Avr. V. Term, had.

TARMINAR, V. Terminar.

TARN, (tard), DESPARTAMENT DOOT. . . . Tarnes, esp. Tarn, département du . . . . dont le chef-lieu et Alby.

Ety. D'une rivière du même nom.

TARN-ET-GARORA . (tárn-et-garóne); pas-ABTAMENT DOOU . . . Tarnes-y-Garona, esp. Tarn-et-Garonne, département du . . . dont le chef lieu est Montauban.

Ety. Du nom de deux rivières.

TARNAGAR, dl. et arl. Oiseau. Voy-Darnagas.

TARNAGAS, s. m. (tarnagás). Nom qu'on donne, dans le Gard, à la pie griesche d'Italie ou pie griesche, à peitrine rose, Lanius minor, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres (à bec crénclé).

TARNAGAS-DE-LA-GROSSA-MENA, s. m. Nom qu'on donne, dans le Gard, à la pie griesche grise. V. Darnagas.

TARNAGAS-GRIS, s. m. Nom qu'on donne, à Avignon, au même oiseau. Voy. Darnagas.

TARNAGAS TEREU, s. m. Nom languedocien de l'écorcheur. V. Escourchura.

TABNAU, V. Ternau et Tres, R. TARNEL, s. m. (tarnèl), d. m. On le dit d'une personne infatigable, robuste, avide et laborieuse : Es un tarnel:

Ety. Par corrup. de eternel, qui dure toujours, qui ne se fatigue pas.

TARNIR, v. a. (tarnir); TRABIA. Ternir, rendre terne, faire perdre l'éclat, ôter le

Ety. de la basse lat. lerrenire, fait de terra. V. Terr, R.

TARNIR SE, v. r. Se ternir, perdre son-

TARNIT, IBA, adj. et p. (terni, ide). Terni, ie, qui a perdu son éclat. V. Terr, Rad.

TARNIT, IDA, adj. et p. En terme de vigneron on le dit d'une grappe de raisin dont les grains sont si rapprochés qu'ils couvrent entièrement la raffe.

TAROE, adv. (taroè). Oui, certainement. Garc.

TAROL, adj. (tórol), d. bas lim. Vide, en parlant des noix gâtées, dont l'amande n'est plus bonne.

TAROTAT, ADA, adj. et p. (taroutá, áde); ranourar. Taroté, ée, à dos couvert de compartiments.

TAROTS, s. m. pl. (tarós). Tarots, espèces de cartes à jouer dont on se sert en Espagne, en Allemagne, etc., et qui sont marquées différemment de celles dont on se sert en France.

TAROUN, s. m. (taroun), et impr. TAROU, dl. Cruchon à huile.

TAROUN, V. Taloun.

TAROUNADA, V. Talounada.
TAROUNIERA, V. Talouniera.
TARQUEGEAR, Alt. de Traquegear,

TARRABAST, s. m. (tarrabást); Tarrabastall, cat. Bruit considérable et confus. V. Tarabart et Tarab, R.

TARRABASTADA, s. f. (tarrabastade);
TARRABASTAU, d. m. V. Tarabastada et Terab, R.

TARRABUSTEGEAR, V. Tarabuste-

gear et Tarab, R. TARRABUSTELA, s. f. (tarrabustèle).

Fume-terre. V. Fumaterra.

TARRABUSTELA, s. f. Nom qu'on donne, à la fume-terre, à Saint-Saturnin. V. Fuma-terra.
TARRADA, V. Terrada et Terr, R.

TARBADETA, V. Terradeta et Terr.

TARRADOUIRA, s. f. (tarradouire). Les charretiers donnent ce nom à la cheville qui

retient les anneaux de fer qui tiennent aux traits des mulets attelés.

TARRADOUR, V. Terradour et Terr.

TARRAGEADAS, s. f. pl. (taradjádes), dl. Levées de terre. V. Levada, Terrassa et Terr, R.

TARRAIGNAR, v. a. (tarraïgná), dl. Harceler. V. Tarabustegear et Tarab, R.

TARRAIGNAR SE, v. r. dl. S'entr'harceler. Doujat.

TARRAIRE, V. Terraire.

TARRALHA, V. Terralha et Terr, R. TARRALHAIRE, Voy. Terralhaire et

TARRALHAR, v. a. et n. (tarrailla);
TARRALHAR, TARRALLAR. Transporter la terre
d'un lieu dans un autre, dans des cabas ou des brouettes.

Terroter, ce mot par lequel M. Avril rend tarralhar, n'est pas français, et c'est mal à propos que M. Garcin l'a copié. V. Terr, R. TARRALHIER, IERA, V. Terralhier,

iera et Terr, R ... TARRALHOUN, V. Terralhoun et Terr,

Rad. TARRANGOULADA, s. f. (tarrangou-

láde), dl. Batelée, trainée de quelque chose. Doujat. V. Batelada.

TARRASSA, V. Terrassa et Terr, R. TARRASSAN, V. Terrassan et Terr, Rad.

TARRASSÁN, s. m. (terrassán), et impr. TARBASSAN. Nom qu'on donne, dans les environs de Marseille, à l'hélice mélanostome, Helix melanostoma, Drap. mollusque de l'ordre des Gastéropodes et de la fam. des Adélobranches (à branchies non apparentes), commune dans le Midi de la Provence, où on en mange la chair.

Éty. Probablement parce qu'il se tient presque toujours caché dans la terre. Voy. Terr . R.

TARRASSANA, V. Terrasson et Terr, Rad.

TARRASSAR, V. Terrassar et Terr, Rad:

TARRASTOULHA, s. f. (tarrastouille). Non qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la violette de chien. V. Panlega.

TARREIROUN, s. m. d. de Carpentras. V. Tarralhoun.

TARREN, V. Terren et Terr, R. TARRET, s. m. (tarré). Nom d'une espèce de raisin noir, connu à Montpellier, selon Magnot.

TARRETA, s. f. (tarrête). Faire la tarreta, en parlant des animaux, se traincr sur la terre convulsivement, ce qui annonce une mort prochaine. Avr. V. Terr, R.

TARRIBLE, et dérivés. V. Terrible. TARRIBUSTERI, Alt. de Terribusteri, v. c. m. et Tarab, R.

TARRIDAR, v. n. (tarridá). Crier à gorge déployée; quereller, hagacer, harceler.

V. Tarab . Ř. TARRIER, V. Terrier et Terr, R. TARRIER, Pour sablier. V. Sablier et

TARRIER, Aub. V. Terralhoun. TARRIGOLAS, V. Terrigolas et Terr,

TARRILHA, s. f. (tarrille); TARRYA, TAR-Poussier, menus débris de terre; poudre de charbon. Avr. V. Terr, R.
TARRINA, V. Terrina et Terr, R

TARRITAT, ADA, adj. (tarritá, áde),

d. béarn. En châleur, en rut, parlant des animaux. V. Chassiera et Segre.

TARRON, s. m. vl.

Am pes et am tarrons al caitieu corron sus.

TARROU, s. m. (tárrou); TARROUR, d. m. Bâton gros et court. V. Trica.

TARROURIAR, V. Terrouriar.

TARROURIARE, s. m. (tarrouriáré); ABELA. Celui, celle qui joue avec de la terre, qui se traine. V. Terr, R.

TARROUS, V. Terrous et Terr, R. TARSAR, V. Tardar et Tard, R. TARSEIROOU, V. Terseiroou et Re-

vioure.

TARSELADURA, s. f. (torselodúre), d. bas lim. Rousseurs de la figure. Voy. Pigea et Pigeira.

TARSELAT, ADA, adj. et p. (torselá, áde), d. b. lim. Qui a des rousseurs à la figure. V. Pigeat.

TART, VI. VESIR A TART. Venir tard. V. Tard et Tard, R.

TARTA, s. f. (tarte): TOURTA-BOUÇA OU TOURTA AU PRUIT, TARTRA. Tarta, esp. Tarte, espèce de tourte faite avec du fruit, de la crême, etc., et du sucre.

Éty. du lat. torta, tourte, ou de tracta, part. de trahere, tirer, étendre, selon M. Roq.

. Tors, R.

TARTA-SECHA, S. f. TARTRA-SECHA, d. bas lim. Croquante, espèce de pâtisserie faite avec de la farine, des œufs et du sucre.

TARTAILLAR, v. a. vl. Tailler en piè-

ces. V. Talh, R.

TARTALH, s. m. (tartaill), dg.

E dab soun tartailh d'auxerailho. D'Astros.

TARTALH, s. m. d. béarn. TARTAIL. Cri affectueux, mêlé de sourire, d'un enfant au berceau.

TARTALHAR, v. n. vl. Tartajear et Tartalear, esp. Tartagliare, ital. Bégayer, balbutier, bredouiller; trémousser, démener. Ety. de l'esp. tartalhar, vaciller.

TARTALIEGE, s. f. (tertoliedzé). Nom bas limousin de la crête de coq. V. Tarta-

riegea.

TARTANA, s. f. (tartáne); Tartana, port. esp. cat. ital. Tartane, petit vaisseau à voile latine, servant au commerce et à la pêche, dans la Méditerranée.

Éty. du celt. tartana, ou de l'arabe tan, tana, vase, vaisseau, panier, et de tarn, mat de navire, ce qui aurait produit tartana. Roq.

TARTANA, s. f. (tartáne). Tartane, grand filet à manche qui ressemble au ganguy.

TARTANA, s. f. et

TARTANAS, s. m. (tartanás); TARTA-BASSA, CARCAHAS. Noms languedociens de plusieurs oiseaux de proie. V. Milan, Aigla de mar et Aigla bouscatiera.

Tartana, est aussi le nom languedocien de la buse, V. Busa; et de l'aigle criard, selon M. d'Anselme. V. Aigloun.

TARTANIS-TARTANAS, CARTANIS-CARTANAS, dl. Le jeu de colin-maillard. V. Muliera et Mulhiereta.

TARTANOUN, s. m. (tartanoun). Nom qu'on donne, à Nice, à un filet à très-petites mailles qu'on descend à la profondeur de 16 à 18 brasses, pour y prendre l'athérine ou Nounnat, v. c. m.

TARTAR, TARDAR, radical pris du latin tartarus, tartare, et dérivé du grec τάρταρος (tartaros), lieu profond et tenébreux, d'où: Tartaria, Tartarie, grand pays d'Afrique, tartari, qui est de la Tartarie, et tartureus, horrible, effroyable. Le mot tartare est pris fig. dans notre langue pour barbare, inhumain, cruel.

De tartarus, par apoc. tartar; d'où: Tartar-assa, Tartar-as, Tartar-e, Tartar-i, Tartar-iegea, Tartar-ieya, Tart-au, Tar-

tr-es.

De tartar, par le changement du t en d, tardar; d'où: Tardar-as, Tardar-assa. TARTAR, s. m. (tarta). Tartre, et impr.

tarte. Garc. V. Tartre.

TARTARAS, V. Tardaras.

TARTARASSA, V. Tardarassa. C'est aussi le nom nicéen, de la hulotte, V. Cabrareou; de l'engoulevent, V. Tardarassa et Tartar, R. de l'engoulevent à collier roux. Caprimulgus rufitorquatus, Ency. oiseau du même genre que les précédents, qui ne paralt que accidentellement; de l'autour, à Avignon, V. Autour; du milan et de la buse, en vl.

TARTARASSA, s. f. Est aussi un terme d'injure qui répond à vieille grogneuse, quand une vieille femme chante, on dit proverbialement: La tartarassa canta deman farà beou temps. V. Tartar, R.

TARTARE, s. m. (tartáré); Tartaro, port. esp. Tartare, suivant les poëtes, lieu où les coupables sont tourmentés dans les enfers ; habitant de la Tartarie ; pris adjectivement ce mot est employé dans nos pays avec la signification d'inhumain et de cruel. et subst. Es un tartare.

Éty. du lat. tartarum. V. Tartar, R.

TARTARI, s. m. (tórtori), d. bas. lim. Mot par lequel on désigne quelque chose de

Aquo y negre coumo un larlari, c'est très-noir.

Éty. V. Tartar, R.

TARTARI, s. m. vl. V. Tartre.

TARTARIA, s. f. (tartarie). Nom qu'on donne, à l'Arche, à la crête de coq. V. Tar-

TARTARIEGA, s. f. (tartariedge); TAR-TALIEGE , TARTARIEGE , TABTARIEIA, QUISCABEL, ARDENA, CASCAVELA, CRESTA-DE-GAL. Crête de coq, cocriste, Rhinanthus crista galli, Lin. Rhinanthus glabra et hirsuta, Dec. plantes de la fam. des Rhinanthacées qu'on trouve dans les moissons et dans les prairies dont elles sont la ruine.

Éty. V. Tartar, R.

De tous les moyens que l'on a proposés pour détruire cette plante dévastatrice, les deux suivants sont les plus simples et les plus sûrs.

La crète de coq étant bisannuelle, on pent parvenir à la détruire en fauchant pendant deux années consécutives, les prés qu'elle désole, avant la maturité des graines, ou à l'arracher avec soin pendant deux ans avant qu'elle ait perdu ses fleurs.

TARTARIEYA, Voy. Tartarieges et

Tartar, R.
TARTAS, s. m. (tartas). Tarire. Avril. V. Grea.

TARTAS, s. f. pl. (tartes). Dalles de plâtre, dont on fait des cloisons. Garc. Éty. du lat. tracta, étendus. V. Tra, R. TABTAU, s. m. (tartaou). Nom qu'on

donne, aux environs de Nice, sclon M. Risso.

1º A la buse commune. ▼. Busa. 2º A la buse harpaye. V. Busa deis 24-

luns.

3º A la buse pattue, Falco lagopus, Gm. 260, Buteo lagopus, Risso, cisesa de l'ordre des Rapaces et de la fam. des Plumi colles (à cou recouvert), qui ne fait que passer dans nos pays.

40 A l'oiseau saint Martin, Buff. Falso cyaneus, Gm. 276. Cyrcus cyaneus, Rieso, oiseau du même genre que le précédent.

V. Tartar, R.

5º Au busard des marais, Falco oraginosus, Lin. Circus æruginosus, Risso, oiseau du même genre qui les précédents.

TARTAVEOU, s. m. (tartavèou). Tra-cassier, étourdi. V. Patufeou.

Eiy. du grec ἀταρτηρος (atartéros), de άτηρὸς (atèros), nuisible, funeste, prejudciable, rude.

TARTEIROO, s. m. (tarteiroou). La plus petite mesure pour la boisson. Garc.

TARTELETA, s. f. (tartelète). Tartelelle, petite tarte, espèce de petit pâté qu'on garnit avec des confitures ou avec de la

Ety. Dim. de tarta, du lat. tracta, de trahere, tirer, étendre. V. Tra, R.

TABTIERA, s. f. (tartière). Ustensile dans lequel on fait les tartes; plat dans lequel on les porte. V. Tourtiera.

Ety. de tarta et de iera. V. Tra, R. TARTIFLEGEAR , v. n. (tartifledja) Lanterner, vétiller, barguigner, importuner, inquiéter.

Éty. de tartifla et de egear.

TARTIFLA, s. T. (tartifle). Nom de la pomme de terre dans plusieurs pays. Voy. Truffa.

Ety. Corrup. de l'allemand kartoffel, pomme de terre, la prononciation de ce mol le rapproche beaucoup de tartifla.

TARTIVAL, Garc. V. Groussan. TARTOUNTAIRE, s. m. V. Trinia-

TARTRA, s. f. (tartre). Tarte. V. Tarta et Tra, R.

TARTRE, s. m. (tartré); vantan. Tartaro, port. esp. ital. Tartra, cat. Tartre, dépôt que le vin forme au fond des tonneaux où on le conserve. V. Grea.

Ély. du lat. tartarum.

Tartre deis dents, tartre des dents, nom qu'on donne par analogie et très-improprement, à l'enduit qui se forme à la base de la couronne des dents.

TARTRES, s. m. pl. vl. Tartres, cat. Tartaros, esp. Tartares.

Éty. du lat lartari. V. Tartar.

TARTUC, s. m. d. de Barcel. (tartúc). Entèté. V. Testard.

TARTUFARIA, s. f. (tartufarie); Tartufice, port. Tartuserie, caractère, action, maintien de Tartuse. V. Manelaria.

TARTUFEGEAR , v. n. (tartufedjá).

Avr. V. Tartufiar.

TARTUFELARIA, s. f. (tartufelarie). Tartuferie, action, maintien d'un Tartuse. Avr. V. Manelaria.

TARTUFIAR, (tartufiá) et

TARTUFLIAR, v. n. (lartuflià); TARTUFLIAR, V. n. (lartuflià); TARTUFLIAR. Vétiller, s'amuser à des riens, baguenauder. Avr.

TARTUFO, s. m. (tartufe). Tartufe, nom que depuis Molière on donne aux faux-

dévots et aux hypocrites.

Ety. On dit que cet auteur travaillant à une commédie intitulée l'Imposteur, se trouva un jour avec deux ecclésiastiques, dont l'air mystique se rapportait parfaitement à celui qu'il voulait donner à son principal personnage et que dans ce moment on apporta des truffes : que l'un de ces abbés qui savait un peu l'italien s'écria en les voyani, tartufoli, signor tartufoli, d'où le nom de tartufe qu'il donna à son imposteur, selon la croyance commune. Un savant commantateur de Molière prétend que cet auteur a tiré le mot tartuse de l'allemand, où il signisse diable, et que c'est pour cela qu'il a intitulé sa pièce Le tartufe, et non tartufe.

TARTUGA, s. f. (tartúgue); roustuca. Tortuga, cat. esp. Tartaruga, ital. port. Tortue, genre de reptiles de l'ordre des Chéloniens dont on connaît un assez grand nombre d'espèces, mais par le mot de tortue, dans le langage vulgaire, on ne désigne ordinairement que celles qu'on emploie en médecine, telles que la tortue d'eau douce ou emyde bourbeuse, Testudo lutaria, Lin. la tortue de mer, Testudo mydas, Lin. et la tortue grecque, Testudo graca, Lin.

La chair des tortues fournit un aliment salubre et un bouillon médicamenteux recommandé dans toutes les maladies accompagnées d'irritation et de sièvre lente. Celle de la tortue grecque passe pour donner un bouillon préférable à celui que fournit celle de l'émyde bourbeuse.

On nomme carapace, l'écaille qui recouvre

ces animaux.

Par la lenieur de sa démarche, la tortue est devenue aussi un emblême de la prudence comme on le voit par le précepte suivant :

En cas impourtant pas de tartuga.

Éty. du lat. lestudo, tiré de testa, vase de terre cuite, dont les Italiens ont fait par corruption tartarugo, les Espagnols tortuga et nous tartuga.

TARTUGA-DE-MAR, s. f. Nom nicéen de la tortue caouanne, carette caouanne, Caretta cephalo, Risso, de la même famille

que les précédentes.

TARTUGA-MOUELA, s. f. Nom nicéen de la sipharge luib. Siphargis mercurialis, Risso, de la même famille.

TARTUGAR, v. a. (tartugá); TARTU-

CURCBAR. Exciter, provoquer, importuner. V. Tarubustegear.

S'entartugar, v. r. prendre un coup de soleil. Garc.

TARTUGAT, ADA, adj. et p. (lartuga, áde). Inquiété, chagriné, dérangé; troublé.

Que sa vido jamai se trobe tartugado. Gros.

TARZAMENT, s. m. vl. Retard. V. Tarditat.

TARZAN, adj. vl. Tardif, lent. V. Tard, Rad.

TARZANZA, s. f. vl. Tordansa, cat. Tardanza, esp. Tardança, port. iial. Retard. V. Tard, R.

TARZAR, v. n. vl. V. Tardar et Tard, Rad.

TARZIER, vl. V. Tardier.

### TAS

TAS, s. m. Nom qu'on donne, à Velensoles, à la renoncule en faux, Ranunculus falcatus, Lin. plante de la famille des Renonculacées, qu'on trouve parmi les moissons et qui n'a pas plus de 2 ou 3 cent. de haut.

TAS, s. m. Tas, amas, monceau, etc., Garc. On dit plutôt mouloun, cuchoun. V.

Tass, R.

TASC, radical dérivé de l'allemand tasche, poche, besace, d'où les Italiens ont fait tasca, qui a la même signification.

De tasche, par apoc. tasc; d'où: Tasc-a, Tasc-aire, Tasc-ar, En-tascar, Tasc-aya. De tasc, par la suppr. de s et le changement de e en qu : Taqu-in, Taquin-aria,

Taquin-ar.

TASCA, DRECH DE, S. m. (dré dé tásque). Droit de champart. Cast.

TASCA, s. f. (tasque); TASQUA. Besace. V. Biassa.

En vl. il signifie encore sae, valise, gage. Ely. de l'ital. tasca ou de l'all. tasche, m. s. V. Tasc, R.

TASCA, S. f. TASQUA. Tasque, terrage ou champart, droit de lever, au prosit du seigneur d'un fief, une certaine quantité de gerbes sur les terres qui sont dans l'étendue de la sensive.

Ety. de besace, comme emblème de la collecte. V. Tasc, R.

TASCA, vl. V. Tassa.

TASCAIRE, s. m. (lascaïre); Tasquaire.

Champarteur, fermier ou autre personne que le seigneur avait commis pour lever le droit de champart.

Éty. de tasca et de aire. V. Tasc, R. TASCAR, v. a. (tasca); TASQUAR. Champarter, lever le droit de champart.

Ety. de tasca et de ar. V. Tasc, R.

TASCAYA, s. f. (lascále), d. de Barcel. Plein une besace.

Éty. de tasca et de aya, pour ada. V. Tasc, R.

TASCHA, vl. V. Tasca.

TASCOUN, s. m. (lascoun); TESCOUN, TESCOU, COUGHET, TASCOURA. Tasco, cat. Mancheron ou coin destiné à fixer le soc de la charrue. V. Araire et Tacoun, R.

TASCOURA, Cast. V. Tascoun.

TASIBLAMENT, adv. vl. Tacitement. V. Tais, R.

TASICAR, v. a. (tasica), d. m. Inquiéter, tourmenter pour que l'on fasse on à dessein d'obtenir.

Ély. Probablement du grec θίγω (thigô), toucher, lancer.

TASICAT, ADA, adj. Inquiété, pressé, tourmenté.

TASQUETA, s. f. vl. Dim. de tasca, petite besace, sac.

TASQUIER, V. Tascaire.

TASS, radical qu'on fait venir du grec τάσσω (tassô), ordonner, disposer, placer.

De tassó, par apoc. tass; d'où: Tas, Tassa-ment, Tass-ar, Tass-at, Tass-eou, Tass-etas, En-tassar, En-tass at.

TASSA, s. f. (tasse); TASSOUN. Taza, esp. Taça, port. Tassa, cal. Tazza, ital. Tasse, vase qui sert particulièrement à prendre du café ou du thé.

Eiy. du celt. tass, ou de l'arabe tas; taza,

en esp. coupe, plat.

On a trouvé dans Herculanum, d'après Winckelmann, des tasses d'argent avec leurs soucoupes, de la même forme et de la même grandeur que celles dont nous nous servons pour le thé. Lettres sur Herculanum, etc., page 84.

TASSA, s. f. (tótse), d. bas lim. Fosette, petit creux que les enfants font dans la terre pour jouer à qui y sera entrer à la sois, un plus grand nombre de pièces de monnaie; fig. entamure faite à un jambon; trou fait à la tête par un coup.

TASSA, Pour taxe, V. Taxa.
TASSADA, 8. f. (tassade); TASSOURAY. Plein une tasse.

Ely. de tassa et de ada.

TASSAMENT, s. m. (tassaméin). Tassement, action de tasser; ses effets. Garc. V. Tass. R.

TASSAR, v. a. (tassá). Pour mettre en tas. V. Accuchar et Amoulounar.

En terme d'archit. s'assaisser. Garc. Voy. Tass, R.

TASSAR, pour taxer, V. Tassat.

TASSASSA, s. f. (tassasse); Tassassa, cat. Tazon, esp. Tazzonne, ital. Grande

TASSAT, v. c. m. Pour taxé. V. Taxa, etc. pour tassé, amoncelé. V. Accuchat, Amoulounat et Tass, R.

TASSATION, s. f. (lassatie-n); TAXA-TION. Tassazione, ital. Tasacion, esp. Taixação, port. Taxation, action de Taxer, fixation des intérêts et des monnaies.

Éty. du lat. taxationis, gén. de taxatio, m. s.

TASSELAT, ADA, adj. (lasselá, áde), dl. Tache, ée, qui a des taches sur la peau, moucheté, tacheté.

Ety. de tasseou, tache, et de at, qui a des taches.

TASSEOU, s. m. (tasseou); TACROU. Tação, port. Tasseau, morceau de bois qui sert à soutenir une tablette. V. Taquet. Grosse pièce qu'on met maladroitement, à quelque chose; emplatre; gros soufflet donné sur la joue; fig. emplâtre, personne molle, lourde, indolente, qui n'est bonne à Rien. V. Tass, R.

TASSEOU, s. m. Grosse plaque de fer ? que les chaudronniers clouent aux chaudières pour y fixer l'anse, morceau de cuir qu'on ajoute au talon d'un soulier.

TASSETA, s. f. (tasséte); Tassou, Tassoura. Tasseta, cat. Tacita, esp. Taxxetta, ital. Dim. de tassa, petite tasse.

TASSETAS, s. f. pl. (tassétes), dl. Les basques d'un habit. V. Basta et Tass, R. TASSIER, s. m. (tassié), dl. V. Menier.

TASSIGNIER, s. m. (tassignié). Nom languedocien de la Viorne. V. Attatier. TASSOUN, s. m. (tassoù), dl. Tasse.

TASSOUNAT, s. m. (tassouná), dl. V.

Tassada. TAST, s. m. vl. Tast, cat. Tasto, esp.

ital. Trace, vestige, marque, indice.
TASTA, s. f. (taste); Tast, cat. Dégustation, essai qu'on fait des liqueurs en les goûtant; petit morceau enlevé à un fromage, à un melon, pour le goûter : échantillon d'huile, de vin.

Ety. de Tastar, v. c. m. et Tact, R. Dounar à la tasta, vendre aux conditions qu'il faut que la chose plaise et soit bonne. TASTA-BI, dl. V. Tasta-vin.

TASTA-BROUIT, s. m. Goûle brouet, goûle sausse. Garc. V. Tact, R.

TASTAIRE, s. m. (tastaïré); TASTOU-SIAIRE, TASTOUREGRAIRE, TASTOUNAIRE, TAS-TECEARE. Tatillon, tâteur, tâtonneur, qui estirrésolu, qui négocie beaucoup et n'achette rien : qui ne peut jamais se déterminer.

Ely. de tastar et de aire. V. Tact, R. TASTAR, v. a. (tastá); Tastare, ital. Tâter, toucher, manier; essayer, éprouver, agir avec circonspection, sonder le terrain.

Eiy. du lat. tactum, supin de tangere, toucher, et de la term. act. ar. V. Tact, R. TASTAR, v. a. et n. Tastar, cat. Tastare, ital. Tâter, goûter, tâter aux sauces; lambiner, tatillonner. V. Tact, R.

TASTAR SE, v. r. Se tâter, s'examiner, se fonder, voir ce dont on est capable, mesurer ses forces et ses moyens.

TASTAT, ADA, adj. et p. (tastá, ade). Goûté, ée, dont on a essayé le goût, en parlant d'une fille, qui a laissé sleurer sa virginité.

Ety. de Tasta, v. c. m. et de la term. pass. at, ada. V. Tact. R.

Chambriera d'hoste et figuiera de camin Si noun es tastada lou vespre es tastada lou matin.

TASTA-VIN, s. m. (táste-vin); TIRAvin. Tastavins, cat. Tâte vin, petit instrument dont les marchands de vin se servent pour faire goûter le vin aux acheteurs, sans être obligés de placer un fausset à la futaille. V. Tact, R.

On donne aussi ce nom par ironie, aux courtiers des marchands de vins et aux gourmels.

TASTEGEAIRE, s. m. (tastedjäiré), d. mars. Tâtonneur. V. Tastaire et Tact, R. TASTEGEAR, v. n. (tastedjá), d. mars. Tâtonner. V. Tastounar et Tact, R.

TASTONAB, V. Tastounar. TASTOUN DE , adv. (tastoun); A-TAS+ tude.

Ely. V. Tastar et Tact. R.

TASTOUNAIRE, V. Tastaire et Tact, TASTOUNAR , v. n. (tastouná) ; tastar, TASTOURIGEAR, TASTOURIAR, TESTOURIGEAR, TASTROEAR. Tâtonner, chercher dans l'obscurité en tâtant ; agir en hésitant, avec crainte, vl. caresser.

Éty. de tastoun et de ar, aller à tâtons. V. Tact, R.

TASTOUNE GEAIRE, V. Tastaire.

TASTOUNEGEAR, et TASTOUNIAR, V. Tastounar et Tact, Rad.

TASTUG, s. m. vl. Homme de tête, avisé. V. Test, R.

TASTUQUEGEAR, v. a. Tâter à diverses reprises. V. Tastugnegear et Tact, R.

TATA, interj. vl. Tata, port. Tata, cri pour faire peur : Tata ! per espaordir. Leys

TATA, s. f. ( tata ). Mot dont les enfants se servent au lieu de Tanta, v. c. m. Ils le donnent aussi à leur institutrice.

TATA, s. m. Elourdi, fanfaron: Faire lou tata, se donner des airs; Tata mineta. fin, ruse, hypocrite.

TATA, s. m. (tata). Nom qu'on donne, dans le département de Vaucluse, selon M. d'Anselme, au tarier. V. Cuou-roussetbarnat.

TATAIS, s. m. pl. (tatáis), d. toul. Pauvres vagabonds.

Éty. M. Dumège fait venir ce mot du grec τάλας (talas), malheureux, misérable, ou de ταλαὸς (talaos), m. s.

TATAL, adj. et p. vl. Dévasté, gâté. TATAN-MINETA, s. f. (tataou-minete). Un homme fin, rusé, hypocrite, intrigant.

TATABOT, s. m. (tataró). Fossette, fossé. Douj.

TA-TA-TA, interj. Ta-ta, port. Tarare, que de bruit l je m'en moque : Ta-ta-ta, se dit aussi, comme onomatopée du bruit que

font les marteaux en frappant.

TATECAN, dial. arl. V. Catacan. TATIER, s. m. (tatié). Viorne, Avril. V. Atatier.

TATINA, s. f. (tatine). Nom de la vior-ne, en plusieurs endroits. V. Attatier.

TATINAS, s. m. (tatinas), dl. Badin; sot, badaud.

TATOT, s. m. (tató); тато, рада, тото. Terme dont les enfants se servent pour désigner une bête de somme, même en forme de poupée. V. Dada.

TATS, s. m. vl. TATZ. Concentration, grande quantité. V. Tas.

TATUREOU, s. m. (tatureou). Niais, nigaud. V. Patufeou. Avril.

TATZ, s. m. vl. V. tats, tas.

## TAU

TAU, s. m. d. béarn. Tauro, esp. Nom du taureau, en béarnais.

TAU, TALA; adj. (táou, tále); zaz, I Table.

rouns. A tâtons, en tâtonnant, avec incerti- | TALA. Tale, ital. Tal, esp. port. Tel, telle, pareil, semblable; quelqu'un, pris indéterminément.

> Ety. du lat. talis, m. s. V. Tal, R. Moussur tau, Tr. Monsieur un tel et non

Taleis gens , taleis manieras. Prov.

Tau et quau, Trad. tel quel, et non ul et quel.

TAU-TAU, (táou-táou), d. bas lim. Int. qu'on prononce quand on est surpris da grand nombre de personnes ou de la grande quantité de choses qu'on voit et qu'on en-

TAU, V. Tahul et Bierra.

TAUBRA, s. f. (taoubre). Bord d'un champ à Saint-Paul, près de Barcelonnette. V. Chancia.

TAUC, vl. V. Tahut.

TAUC, s. m. vl. Cercueil, bière.

TAULA, S. f. (taoule); TAUBA, TAUBE, TAURER, TABLA. Taula, cat. Table, esp. Taboa, port. Tavola, ital. Table, meuble ordinairement de bois, fait d'un ou de plusieurs ais et porté par un ou plusieurs pieds, servant à manger, à jouer, à écrire, etc.

Ety. du lat. tabula, ais, planche. Voy. Tabl, R.

Mettre taula, mettre le couvert. Levar taula, desservir, ôter le couvert. A toujour taula messa, il a table ouverte.

# Dans une table on nomme:

ENTRETOISE, la traverse qui some une toles va d'un té à l'autre. PLATEAU, le dessus, encadré par une emboliure quant il est de plusieurs piders. PIEDS, les supports perpendiculaires.

TRÉTAUX, les ajontages. TÉ traverse qui s'assemble dans le bois des dess pieds

d'une table et reçoit l'entretoise.

Les anciens mettaient beaucoup de luxe dans leurs tables qu'ils ornaient avec de l'ivoire, de l'ébène et de l'or, parce qu'ils n'employaient point de serviettes pour les couvrir.

TAULA, s. f. Planche, ais, pièce de bois sciée en long et plus ou moins épaisse.

Ely. du lat. tabula, m. s. V. Tabl, R.

# Dans une planche on nomme:

RENCONTRE. V. Pienchi.

Taula per mettre de libres, tablette. Taula per pourtar de mourtier, oisesa. Taula traucada d'un privat, lunette.

Una taula de cebas, d'espinarcs, une planche, un carré, ou couche d'oignons, d'épinards, etc.

TAULA, s. f. anc. béarn. Taula, cat. Tabla, esp. Tavola, ital. Table des matières. V. Tabla.

En vl. ce mot signifie aussi douane, bureau des impôts.

TAULA, s. f. vl. Dame, dé.

TAULA, s. f. dg. Jante de roue. V. Jenta. TAULA-FERMADA, s. f. Garde robe, medble en bois ayant la forme d'une commode. Avril.

TAULA-SANTA, S. f. RREIRGE. La Sainte-

TAULADA, s. f. (taoulade); TAURADA, TABLADA, TABLEE. Une table garnie, ce qu'elle peut contenir de monde.

Una taulada d'homes, plein une table

d'hommes.

Taulada de cebas, une planche d'ognons. Taulada de pan, ce qu'une planche peut

contenir du pain.

Ely. de taula, table, et de la term. pass. ada, table faite, table garnie. V. Tabl, R. TAULAR, v. n. d. bas lim. Tavolare, ital. Rester longtemps à table. V. Taulegear et Tabl, R.

En vi. attabler, asseoir à table.

TAULAR, v. n. (taoulá), dl. Verser, parlant d'une voiture ou d'une charrette.

En vl: arranger les dames, caser: tricher. Éty. de taula, dame. V. Tabt, R.

TAULAR, s. m. (taoulá). Auvent, ais en saillie qui sert à parer la porte d'une boutique. Garc. V. Tabl, R.

TAULARD, s. m. (taoulá), m. s. que Envant, v. c. m. et Tabl, R.

TAULASSA, s. f. (taoulásse); TAURASSA. Grosse table ou table et planche mai facon-

Éty. de taula et de l'augm. péj. assa. V. Tabl, R.

TAULAT, ADA, adj. et p. vl. Assis, ise

TAULAT, s. m. (taoulá), dg. Jante de roue. V. Jenta.

TAULAT, s. m. (taoulà), d. de Barcel. Espèce de plancher que l'on fait sur les tirants d'un toit de grange.

Ely. de taula et de at, fait avec des plan-

ches. V. Tabl, R.

En vl. plancher, parquet, lambris, et adj. casé.

TAULEGEAR, v. n. (taouledjá); TAULIAR, TAURIAR, TAULAR, TAULETAR, TAUREGRAS. Tavolare, ital. Rester longtemps à table; en vl. élaier sa marchandise sur une table dans un marché.

Ety. de taula et de egear, à la lettre, agir, rester à table. V. Tabl, R.
TAULEIAR, vl. V. Taulejar.

TAULEJAR, v. n. vl. TAULEIRE. Jouer des castagnettes.

Ety. de tauletas, castagnettes. V. Tabl, Rad.

TAULEOU, s. m. (taoulèou); TAUREOU. Morceau de planche; tablette de boulanger sur laquelle on fait les fouasses; oiseau de maçon, petit morceau de planche qu'on tient à la main avec du mortier dessus. Garc.

Eiy. de taula, planche, et de la term. dim. cou. V. Tabl, K.

TAULER, s. m. vl. TAULERS. Echiquier. Ely. de taula et de er. V. Tabl, R.

TAULET, s. m. (taoulé), dg. Établi d'un tailleur.

Ély. Dim. de tauls. V. Tabl, R.

TAULETA, s. f. (laoulete); TAURILHOUN, TAURDYA. Tauleta, cat. Tableta, esp. Taboleta, port. Tavoletta, ital. Petite table, petite planche, petit ais. V. Taurilhoun, en Languedoc, petite armoire qui s'ouvre à deux

Ely. de taula et du dim. eta. V. Tabl, R. TAULETAS, s. f. pl. vi. Castagnettes. V. Tabl, R.

TAU TAULEYAR, v. n. d. béarn. Rester longtemps à table. V. Taulegear et Tabl, R.

TAULIER, s. m. (taoulié); rausse. Pour table à manger, V. Taule; pour établi. V. Banc; pour planche à porter le pain, V. Tournouira; pour achoir. V. Chaplaire.

Éty. de taula, planche, et de la term. ier, composé de planches ou fait avec des plan-

ches. V. Tabl, R.
En vl. tablier, V. Faudau; table de jeu,

échiquier ; trétéau.

TAULIER, s. m. Est encore le nom qu'on donne au comptoir des marchands; à l'étau des bouchers; et dans le Languedoc, à un banc de pierre; à la devanture d'une boutique; en vl. tréteau ou damier et échiquier. V. Tabl. R.

TAULIER, S. M. TROULIER, PLAN DE MA-HOSCA, MANOUSQUIN. Teoulier, espèce de raisin noir, à peau dure, qu'on croit provenir du pineau de Bourgogne.

Ely. de taula, table, et de la term. ier, qui sert ou est servi à table. V. Tabl. R.

TAULIBRA, s. f. V. Teouliera. TAULISSA, s. f. (taoulisse); TAURISSA. Toit, ce qui sert de couverture à un bâtiment. V. Cubert.

Éty. de taula, planche, et de is, issa, est fait en planches, parce que dans les lieux où ce mot a été formé, les toits sont faits avec des planches. V. Tabl, R.

TAULISSAR, v. a. (taoulissá), d. m. TAURISSAR. Faire le toit d'un bâtiment, d'une

maison, la couvrir de planches.

Ety. de taulissa et de ar, faire le toit. V. Tabl, R.

TAULISSAT , ADA , adj. et p. (taoúlissa, ade). Couvert en planches et par extension, couvert d'une manière quelconque. V. Tabl, Rad.

TAULISSOUN, s. m. (taoulissoun). Toit à cochons, loge à cochons, couverte en partie ou en totalité. Garc. V. Envant et Tabl. R.

TAULUTS, s. m. pl. (taoulús), dg. Planchettes dont on se sert pour agrandir un cuvier per en haut.

Rty. V. Tabl, R.
TAUPA, s. f. (táoupe); mata. Toupsira,
port. A Alles et dans beaucoup de villages de la Haute-Provence, on donne ce nom à la musaraigne. Voy. Musaragna. La vraie taupe y est connue sous celui de Darbon, v. c. m.

Ety. du lat. talpa, m. s. V. Talp, R.

TAUPADA, s. f. (taoupade), dl. Talpira, cat. Topinera, esp. Taupinière. V. Darbou-

Éty. de taupa et de ada, litt. Fait par la taupe. V. Talp, R.

TAUPAR, s. m. (tooupá). d. bas lim. Forte tape qu'on donne à quelqu'un.

TAU-PED-TAU-MAN, Mots lang. pour dire aussitôt fait que dit.

TAUPET, s. m. (tooupé), d. bas lim. Courtaud. V. Tapouissoun.

TAUPETA, V. Toupeta. TAUPETD', s. f. (tooupéte), d. bas lim. Mesure des liquides, c'est la moitié de la

chopine ou du demi-quart. TAUPETOUN, s. m. (tooupetoun). Dim. de taupet, d. bas lim. petit courtaud. Voy. Taponissoun.

TAUPIEIROU DE FAN, s. f. (taoupièire dé fén), dl. Une veillote de foin.

TAUPIERA, s. f. (taoupière), dl. Taupière, piège pour prendre des taupes.

Éty. de taupa et de iera. V. Talp, R. TAUPIERA, s. f. (tooupière), d. bas im. Taupinière. V. Darbouniera et Talp, R.

TAUPINAMBOUR, s. m. Nom qu'on donne à Montpellier, à la pomme de terre, selon M. Gouan. Voy. Trufa et Toupinam-

TAUPOUN, adv. (taoupoun); roourour, TALPOUN, dl. Dès que, aussitôt que. Sanv.

TAUR, radical pris du latin taurus, taureau, et dérivé du grec ταῦρος (tauros), m. s.

De taurus, par apoc. taur; d'où: Taur, Taur-e, Taur-el, Taur-ela, Taur-a. TAUR, s. m. vl. Taur, cat. Truro, esp. ital. port. Taureau, le signe du taureau.

Éty. du lat. taurus, m. s. V. Taur, R. TAURA, s. f. (tooure), d. bas lim. Génisse. V. Taurela, Jungea et Taur, R.

TAURA, s. f. (taoure). V. Taula et Tabl,

TAURAL, s. m. (taourál). On nomme ainsi, à Barcelonnette, le bord inculte d'un champ, lorsqu'il est incliné en talut. Voy. Envant.

Éty. de taular ou taurar, auvant, formé de taura, planche, planche inclinée comme celle d'un auvant. V. Tabl, R.

TAURE, dg. Taureau. V. Buou et Taur.

TAUREL, s. m. (toourel), d. bas lim. Taureau. V. Buon et Taur, R.

TAURELA, s. f. (toourèle): TAURA, d. bas lim. Génisse. V. Jungea et Taur, R.

Éty.?

Tauras, vacças steriles diu existimabant hac de causa, quod non magis quam tauri pariant.

TAURIER, s. m. (taourié). Table à manger; espèce de raisin. V. Taula, Rasin et Tabl, R.

TAURILHOUN, s. m. (taourilloun). V. Taulela et Tabl, R.
TAURRAR, V. Tourrar.

TAURRAT, V. Tourrat. TAURROUN, V. Tourroun.

TAUSIN, s. m. anc. béarn. TAUZU. Arbre, serait-ce le sorbier des oiseaux, nommé aujourd'hui, dans la Haute-Provence, tuissier?

Qui escorchera quasso, o lausin, suppausat y agossa servitut de pexe.

Fors et Cost. de Béarn. Rubr. de Boscadges, art. 1.

Oui ebatera lo fruit de quasso, fau, tauxu ny castanh. Ibid. Art. 7.

TAUSSA, Taxe. V. Tassa.

TAUSSAR, Taxer. V. Taxar.

TAUT, s. m. (taou), di. Voy. Ataut et Tahut.

TAUTAS, s. m. (taoutás), dl. Bourbier, patrouillis. V. Pautas.

TAUTENA, s. f. (taoutène); TOOUTERA, TOOUTI. Calmar, sèche calmar, Sepia loligo, Lin. mollusque de l'ordre et de la famille des Céphalopodes.

Etv. Ce mot est d'origine ligurienne, selon l'auteur de la Statist. des Bouches-du-

TA U Rhône, ou du grec τευθίς (teuthis), calmar, [ ου τεῦθος (teuthos), sèche.

L'oligo s'agittata, Medica et sepiola, portent le même nom.

TAUVENA, s. f. (taouvéne). Bord d'un champ, d. de Saint-Paul, près de Barcel. V . Chancia.

TAUVERA, s. f. (toouvère), d. bas lim. Les bords d'un champ que la charrue ne peut pas labourer. V. Chamcia.

Tour de danse que l'on fait dans un bal. TAUX, s. m. (tós). Ce mot est pris du français. V. Tassa.

TAUZU, s. m. anc. béarn. Espèce d'arbre à fruit. V. Tausin.

TAVAN, s. m. (taván); TABAR, TABAR, TAGU, PORCELENA, POURCELENA, NOULAROT. Tafano, ital. Tabano, esp. Tabão, port. Tava, cat. Nom qu'on donne à toutes les grosses mouches, mais particulièrement à celles qui composent le genre taon. Tabanus, Lin. insectes de l'ordre des Diptères et de la famille des Haustelles ou Sclerostomes (à bouche dure).

Il y en a de roux et de noirs. L'apparition des premiers est regardée par le peuple comme d'un bon augure, tandis que celle des autres lui fait craindre quelque grand malheur. Ce n'est pas cependant de ce préjugé qu'est venu le proverbe : Una mousca li sembla un tavan, comme l'a dit l'auteur de la Statist. des Bouches-du-Rhône, mais parce que le taon est beaucoup plus gros que la mouche.

Ety. du lat. tabanus, par le changement du b en v. V. Taban, R.

On donne aussi le nom de tavan et mieux de taban à la grosse abeille noire.

TAVAN, s. m. Est aussi le nom qu'on donne aux hannetons, dans le département des Bouches-du-Rhône. V. Bambarota et Taban, R.

TAVAN MERDASSIER, S. M. TAVAN MERpous. Nom des scarabés fouille merde et particulièrement du scarabé stercoraire, Scarabœus stercorarsus, Lin. et de plusieurs bousiers; insectes de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Lamellicornes, qu'on trouve dans les excréments de l'homme et des animaux.

TAVAN-HEGRE, S. M. TAVAR-DOOU DIABLE. Nom par lequel on désigne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon l'auteur de sa Stat. les diverses espèces de zygènes, insectes de l'ordre des Lépidoptères et de la famille des Fusicornes, qu'on trouve sur les

TAVANAR, Garc. et

TAVANEGEAR, v. n. (tavanegeá); TAVARDIAE, TAVARIAE, TABAREDGEAR. BOUTdonner, faire du bruit en volant; tournoyer, roder au tour.

Ely. de tavan et de la term. act egear, faire comme le tavan. V. Taban, R.

TAVANIER, s. m. (tavanié). Datura stramonium, plante, Garc. si ce n'est pas une erreur. V Darboussiera.

TAVANS BANARUTS, s. m. pl. (laváns-banarús). Nom commun à la plupart l

des insectes qui ont de longues antennes, tels que les capricornes, les lamies, les calidies, etc., de l'ordre des Colcoptères et de la famille des Lignivores ou Xylophages.

TAVARDIAR, V. Tavanegear et Taban, R.

TAVARDOUN, s. m. (tavardoun). Frelon, grosse mouche qui détruit les abeilles. Garc.

L'auteur veut probablement parler de la guèpe frelon. V. Chabrilhan et Taban, R.

TAVARDOUNIERA, s. f. (tavardouniére). Creux dans lequel les frelons se retirent. Garc. V. Taban, R.
TAVAYOLA, s. f. (tavaióle), dl. Voy.

Teleta-de-bategear.

TAVEC, s. m. vi. Insulte.

TAVEL, s. m. (tavel), dl. Pile de planches de bois à brûler, de bois de charpente, etc.; chantier.

Éty. du lat. tabella, petite planche. Voy. Tabl, R.

Les bûches sont rangées avec ordre dans un chantier, elles sont pêle-mêle dans un tas.

TAVELA, s. f. (tavèle). Claie garnie de roseaux dont on se sert pour enfermer les troupeaux, d. arl. V. Cleda.

Ely. du lat. tabella, petite planche. Voy. Tabl, R.

Es proun jour, an levat la tavella. Per embandir lou tranquille troupeou. Truchet.

TAVELA, s. f. dl. Ruban, galon de différentes couleurs.

TAVELAT, ADA, adj. et p. (tavelá, áde); tachetat , ticoutat, picatat, picassat, BIGALHAT, FLAPAT. Tavellado, esp. Marque, bariolé, tacheté.

TAVERNA, s. f. (taverne): Taverna, ital. cat. port. Taberna, esp. Taverne, cabaret, lieu où l'on vend du vin en detail, mauvaise auberge.

Éty. du lat. taberna, m. s. dérivé du grec ταβερνείον (taberneion), m. s. employé par les anciens pour désigner certains lieux où les voyageurs s'arrêtaient où il y avait une hôtellerie et un cabaret. Ces lieux sont quelquefois devenus des villages et des villes qui ont conservé le même nom.

Taverna, vient de tabula, planche, loge faite avec des planches. V. Tabl. R.

La taverna es fontana de pecca, Eschola del diavol.

Del mariage, d. vaud.

Faire levar taverna, vendre du vin à pot et à pinte.

TAVERNER, vl. Taberner, cat. V. Tavernier et Tabl, R.

TAVERNIER, IERA, s. (taverdié, iére); TAVERNER. Taverniere, ital. Tabernero, esp. Taverneiro, port. Tavernier, ière, celui, celle qui lient taverne.

Ety. du lat. tabernarius ou de taverna et et de ier. V. Tabl, R.

En vl. coureur de tavernes, bambocheur. TAVI, AVIA, s. (távi, ávie). Aïeul ou grand-père, aïeule ou grand'mère, Voy. Paire-Grand et Maire-Grand.

Éty. du lat. atavi, gén. de atavus, atavia, fém. quadrisaïeule.

TAV

TAVILHOUN, vl. TAVILION. Ouvrier, manouvrier. V. Manobra.

Éty. de la basse lat. tavilio.

TAXA, s. f. (lásse): TASSA, TAUSSA. Taxa, port. cat. Tasa, esp. Tassa, ital. Taxe, prix réglé pour le débit des denrées, ce qu'une lettre doit payer de port.

Ety. du lat. taxatio ou plutôt du grec τάσσω (tassô), mettre le prix, estimer, en

parlant du vendeur.

Dérivés : Tassar, Tassat, Destassar, Tax-aire, Tax-ar, Tax-at.

TAXAIRE, s. m. (taxaïré); Taxador, cat. port. Tasador, esp. Taxateur; celui qui taxe les lettres, dans les bureaux des postes; les dépens d'un procès, Garc. V. Tasca,

TAXAR, v. a. (laxá); TASSAR, TAUSSAR, EMDIRERR. Taxar, cat. Tasar, esp. Taixar, port. Tassare, ital. Taxer, régler le prix des denrées ; des honoraires, imposer une taxe, un devoir à accomplir.

Et récipr. s'imposer, se taxer, s'accuser. Ety. du lat. taxare, m. s. ou de taxa et

TAXAT, ADA, adj. et p. (taxá, ade);
TASSAT. Taxado, port. Tesado, esp. Taxé,

ée ; qui a été assujetti à la taxe.

Éty. du lat. taxatus, m. s. TAXATION, s. f. vl. Taxació, cal. Tasacion . esp. Taixação, port. Tassasione, ital. Taxation.

Ety. du lat. taxationis, gén. de Taxatio.

## TAY

TAYA, TAYO, TAYE, d. Arl. Voy. Talha. TAYLL, vl. V. Talh.

TAYLLAR, vl. V. Talar.
TAYLLAR, vl. V. Talar.
TAYNAR, vl. V. Tainar.
TAYOLA, V. Taihola.
TAYOUN, V. Talhoun et Talh, R.
TAYS, dl. Blaireau. V. Taissoun. TAYSH, et TAYSHO, vl. V. Taissoun.

TAZENSA, s. f. vl. Silense. TAZER, v. a. et n. vl. TAISES, TAITES.
Taire, apaiser. V. Taisar.

TAZIBLAMENT, adj. vl. Tacitement, paisiblement. V. Tais, R.

TAZIBLE, IBLA, adj. vl. Tacible, ital. Tacite, paisible.

# TE

TE, pr. pers. 2. pers. du sing. Ti, ital. Te, esp. port. cat. Te, toi, à toi, tien, tu. Éty. du lat. te, ou du grec τὲ (té), te, tu,

loi, le lu, le iou, chu, partageons; an fach te tu te iou , ils l'ont partagé entre eux. mai TE, dg. Mais toi.

TE, d. bas lim. pour tet, V. Clap, pour coquille d'œuf, V. Crouveou, pour crane. V. Crans.

TE, dl. Pour une gouite. V. Tech. TE, Te, cat. Alt. de ten, tiens, temps du... V. Tenir.

TE, (té). Te, cat. Sorte d'impératif et d'exclamation d'un grand et fréquent usage en provençal, dont on se sert également et fort improprement en français; il signifie, tiens, prends.

Te recasse aquella peceta! tiens, prends cette petite pièce!

On l'emploie aussi souvent comme exclamation de surprise, te lou vaquit! ha le voila!

Ely. da gree vã dor. (tê), prends, ou de ten, par la suppr. de u.

TE, TE, Syllabes consacrées pour appeller les chiens.

TE, Feuilles de. Te, esp. cat. ital. Voy. The.

## TBA

TEA, S. f. (lée); THE, THAS, ATUA. Tea, esp. cat. Torche de bois de pin gras, dont on se sert pour s'éclairer principalement à la

Ety. du lat. tæda ou du grec δãs gén. έπεδος (das, dados), torche, δαίς, δαίω (dais,

daio), brûler.

Les anciens s'en servaient comme nous pour éclairer leurs maisons; il paraît même que les premiers slambeaux dont se sont servis les hommes, étaient de Tæda.

TEARA, s. f. dm. V. Tela et Tel, R. TEARAR, dm. V. Telar et Tel, R. TEARIER, V. Telier et Tel, R. TEARRA, et

TEARRAR, V. Terra, Terrar et Terr,

Rad. TEAS, s. m. (theas). Morceau de bois

gros allumé ou destine à l'être. Éty. de Thea, v. c. m. et de la term.

augm. as, gros morceau de thea.
TEATRE, et comp. Teatro, cat. esp.

ital. V. Theatre.

## TEB

TEB, TED, radical pris du latin tepere, être tiède, d'où tepidus tiède.

De tepere, par apoc. tep, et par le changt. du p en b, Teb; d'où: Teb-egear, Teb-es, Tebes-ir, Teb-i, Tebi-a, Tebia-ment, Estebi-ar, Tieda-ment, Tied-e, Tied-ir, Tiedour, At-tied-ir, At-tied-issa-ment.

TEBE, Tebeu, cat. Le même que Tebi, v. c. m.

TEBEAMEN, vl. V. Tebiament.

TEBEGEAR, v. n. (tebdjá). Tiédir. V.

Ety. de tebi et de egear, rendre tiède: ou du lat. tebescere, m. sign. V. Teb, R. TEBERNE, s. m. anc. béarn. Tavernier,

v. c. m. et Tabl, R.

TEBES, ESA, adj. dl. Tiède. V. Tebi et Teb, R.

> Messius, set houras an piquat; Andn buouré l'aiga tébésa.

Aubanel.

TEBESIR, TEBEZIR, d. bas lim. TEBER. V. Estebiar et Teb , R. Ety. du lat. tepescere, m. s.

TEBEZA, s. f. vl. TEBEZZA. Tebieza, cat. Tybieza, esp. port. Tiepidezza, ital. Ticdeur.

TEB

Ety. du lat. tepor, m. s.

TEBEZETA, s. f. vl. Petite tiédeur, cau

TEBEZEZA, s. f. vl. Tepidezza, ital. Tiédeur. V. Tebeza.

TEBEZIR, vl. Tiedir. V. Estebiar.

TEBI, BIA, adj. (tèbi, tèbie); TEBIS, FEBIS, TOUSC. Tepido, ital. Tibio, esp. port. Tebi, cat. Tiède, qui est dans un état moyen, entre le chaud et le froid; moite, en langued. fig. nonchalant, insouciant.

Ety. du lat. tepidus, m. s. V. Teb, R. Venir tebi, perdre la tête, être brouillé, troublé dans ses idées.

TEBIAMENT, adv. vl. TERRAMER. Tibia-mente, port. esp. Tebiament, cat. Tiepidamente, ital. Tiédement, froidement.

Ety. du lat. tepide et de ment. V. Teb, R. TEBRUSA, s. f. (tebruse), d. toul. Altér. de Tuberousa, v. c. m.

TEC, adj. dl. V. Tecle.

TEC, vi. Il ou elle tint, de tener, tenir. TECA, s. f. (tèque), dl. Gousse de certaines graines. Sauv. vl. châsse, caisse, coffre. malle.

Ély. du grec θήκή (thêkê), m. s. .TECA, s. f. dg.

> Certe ses jou la prauba sequo Nou leouare cabeil ni tequo. D'Astros.

TECA, s. f. (tèque), dl. Tache. V. Taca et Tach, R. 2.

TACAMENT , vl. V. Tacament.

TACAR, v. a. (tecá), dl. Tacher, souil-ler. V. Tacar et Tach, R. 2.

TECH, s. m. (tètch); TE, dl. DECOUT pracov. Une goutte; la roupie qui pend au nez: N'en vole pas qu'un tech, je n'en veux qu'une larme. V. Goutta.

Étv.? TECH, s. m. di. Gouttière ou canal qui conduit les eaux pluviales du toit dans la rue. Ety. de l'espagnol techo, toit.

TECHAR, v. n. (tetchá), dl. Dégoutter, tomber goutte à goutte.

TECHIR, v. a. vl. Tecchire, ital. Avancer, accroltre, avantager.

TECHIT, IDA, adj. et p. vl. Entaché, ée, souillé, taché, avancé, avantagé. Voy. Tach , R. 2.

TECHNIQUE, ICA, adj. (techniqué, ique); тисищом. Tecnico, ital. esp. Tecnic, cat. Technico, port. Technique, artificiel, qui appartient à un art quelconque.

Ety. du lat. technicus, dérivé du grec τεχνικος (technikos), dérivé de τέχνη (technê), art.

TECHOU, s. m. Placé à la tête et spécialement au front. Avril.

TECHOU, s. m. (tètchou); TEFLE, TEFLA, TECOU. Morceau de quelque chose que l'on mange, tranche de pain, de fromage; on le dit aussi pour soufflet, dans la Haute-Provence, coup à boire.

Ety. du grec τέμαγος (témachos), mor- joue. V. Techou.

ceau coupé, tranche, par la suppression de la syllabe intermédiaire, μα τεχος, téchos.

1253

TECLA, nom de femme (tècle); Tecla. ital. Thècle.

Patr. L'Eglise honore dix saintes de ce nom.

TECLE, ECLA, adj. (tècle-ècle); rac. Stupide, ébahi, interdit.

Éty. Probablement du cat. et de l'espagnol tecla, touche d'orgue, de piano, etc. qui n'agit que par la main du musicien, qui ne fait rien par elle-même.

TECNIQUE, ICA, adj. (lecniqué, ique), prov. mod. Tecnic, cat. V. Technique.

TECON, s. m. (técoun); TECOU, SEQUEN. Tecon, petit saumon que l'on pêche dans la rivière de Vienne en Limousin, et qui est très-recherché à cause de la délicatesse de sa chair.

Éty. Ce mot vient probablement de tacon, saumon qui n'a pas encore un an.

TECOU, s. m. (tècou). Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, au jeune saumon, selon M. Béronie; ce poisson d'eau douce est dit-il un des meilleurs et il ressemble beaucoup à la truite, dont il se distingue par des bandes rouges transversales.

TECOU, Garc. Pour techou, v. c. m. TECU, s. m. (tecu), d. bas lim. Blessure qui laisse une cicatrice très-apparente.

### TED

TEDA, s. f. vl. Teda, ital. Flambeau, torche. V. Tea.

Ély. du lat. tæda.

TEDALS, s. f. pl. vl. Tentes, retraites.

TEDE, same, dl. Mots dont se servent les bergers pour appeler les moutons, petit, petit.

TE DEUM, s. m. (tè-deóm); Te deum laudamus, port. Tedeum, cat. esp. ital. Te deum, hymne de louanges qu'on chante à l'église, dans certaines solennités et pour remercier Dieu de quelque saveur signalée.

Éty. Ainsi nommé des mots qui le commencent.

Ce cantique est généralement attribué à saint Ambroise ou à saint Augustin. Comme on le chante ordinairement après le gain d'une bataille, une dame dit fort spirituellement que le tedeum des rois était le Deprofundis des particuliers. Il fut composé pour le sacre de Louis-le-Débonaire.

TEDI, s. m. (tèdi); Tedio, port. esp. Tedi, cat. Chagrin, ennui, dégoût.

Ety. du lat. tædium , m. s.

Co que me fa venir lou tedi Es de me veire matrassat. Brueys.

TEDON, vl. Pour tendon, ils ou elles tendent.

# TEE

TEE, Garc. V. Tea.

## THE

TEFLA, s. f. (tèlle). Un soufflet sur la

Li bailet dos testas, il lui appliqua deux soufflets.

TEFLE, dl. (tèflé). V. Soufflet. TEFLE, s. m. (tèfle), dl. Le même que Techou, v. c. m. Tefle de pan, une bribe, un gros morceau, un chanteau de pain. TEFLE, dl. Un buffle, un gros animal;

un homme joussu, un sousset sur la joue.

Ety. du grec τυφλός ( tuphios), aveugle, coup sur la joue à rendre aveugle. Thomas.

TEG, TECT, TEOUR, radical pris du latin tegere, tego, tectum, couvrir, cacher, et dérivé du grec στέγω (stégo), m. s. par la suppression du o, d'où : tegula, tuile; ou do τέγη (tegê), toit, couverture; d'où: prælexium, ornement, prétexte.

De tegere, par apoc. teg, d'où: Prou-

tege-ar.

De leclum, par apoc. tecl; d'où: Prou-

tect-ion, Prou-tect-our, Toge-a.

De tegula, par apoc. tegul, par suppr. du g, teul, et par changement de u en ou, teoul; d'où: Teoul-ada, Teoul-at, Teoul-e, Teoul-ier, Teoul-iera, Teoul-issa, Teou-liss-ar, Teul-e, Tres-toul-a, Des-trestoulat, Toul-ado, Tres-toul-iera,

De pratexium, par apoc. pratext et pre-text; d'où : Pretext-ar, Pretext-at, Pretext-e, Tet, Thetz, Tilh-ac, Tuel-antic,

Tuoul-e.

TEG, s. m. vl. TET. Techo, esp. Tecto, port. Tetto, ital. Toit, couverture.

Éty. du lat. tectum , m. s.

TEGNER . V. Teigner et Teign , R. TEGNIDURA, s. f. (tegnidure); Tin-gidura, port. Teinture. V. Teinchura et Teign, R. TEGUT, UDA, adj. et p. Couvert, erte;

caché , ée.

Ety. du lat. tectus, m. s.

# TEI

TEI, pron. poss. m. pl. vi vier, viei. Tiens, tes.

TEI, pr. poss. m. et f. (tél). Tes, employé pour tous et tas.

TEI, espèce d'ile. V. They

TEI, pour bière, Gar. V. Bierra et Caissa de mort.

TEI, espèce d'adv. Utile; à Cuges, on l'emploie dans le sens de : dans le temps, peut-être. V. Beleou.

Tei qu'es vengut, peut-être est-il venu? TEI, vl. ll est employé, pour toi, tes; il ou elle tient, tisse.

TEI, vl. Nom du Theta grec : Un tei grezesc, un theta grec.

TEICHEIRAND, V. Teiseerand et

TEICHER, V. Teisser et Teiss, R.

TEICIT, adv. (tè ici), d. bas lim. Hors d'ici, expression qu'on n'emploie guères que pour chasser un animal.

Le même mot, en Provence, signifie viens-ici.

Ety. de le icil.

TEIG, d. lim. Employé par Foucaud, pour tenia, il tenait.

TEIGN, THEN, THEN, TENNER, TRUNT, Fadical pris du latin tingers, tingo, tinctum, teindre, tremper, mouiller, et dérivé du grec τέγγειν (teggein), m. s.

De tingere, par spoc. tinger, et par transpos. du g, tigner; d'où : tigner, et par apoc. Tign, Tign-ut, Re-tigner.

De tign, par le changement de i en ei, teign; d'où : Teign-er, Des-teigner, Re-teigner, Tegn-er, Tegn-idura.

De tinctum, par apoc. tinct, par changement de et en ch, tinch, et par celui de i en ei, teinch; d'où : Teinch, Teinch-a, Teinch-ada, Teinch-ar, Teinch-ura, Teinchur-ier.

De tinct par suppression du c : Re-tintar, Tint-ar, Tint-as, Tint-at, et par change-ment de i en ei : Teint.

De teinch, par la suppression de i : Tench, Tench-a, Tench-ura, elc. Des-tenher, Tenh, Tenh-a, Tenh-er, Tenh-ra, Tent, Tent-a, Tent-ura.

TEIGNER, v. a. (téigné); vienes, ven-CHURAR, TINTAR, TEGNER. Tingere et Tignere, ital. Teñir, esp. Tingir, port. Tengir, cat. Teindre, faire prendre à une étoffe ou à quelqu'autre chose, une couleur différente de celle qu'elle avait, en la plongeant dans une liqueur préparée dont elle s'imbibe.

Ety. du lat. tingere, m. s. V. Teign, R. TEILH, s. m. (téill). Nom languedocien du tilleul. V, Tilhoou.

TEILL, s. m. vl. raus. Tilleul. Voy. Tilhoou.

TERNA, s. f. vl. TRIMIA. Tenya, cat. Tiña, esp. Tinha, port. Tigna, ital. Teigne, insecte. V. Ana.

Éty. du lat. tinea, m. s.

TEINA, s. f. (tèine), d. bas lim. Hâte: Aver de la teina, ètre pressé. V. Pressa.

TEINAR, v. n. (teina), d. bas lim. sz TRI-RRR. Étre pressé: Despachaz-vous que me teine, failes vite, car je suis pressé.

Ety. du grec τείνω (teinô), serrer, presser, s'efforcer.

TEINCH, EINCHA, adj. et p. (téintch, eintche); TENCH, TIMENT, TIMENT. Tingido, port. Teint, einte.

Éty. du lat. tinctus, m. s. V. Teign, R. TEINCHA, s. f. (téintche); TERCHA. Se disait anciennement pour encre, d'où tein-chada et teincar, on le dit même en Languedoc dans le même sens.

> Et gittan çà et là, tencho, papier et plamo, Reprendren d'au passat l'ourdinario costa Beland , XVIme siècle.

Ety. V. Teign, R.

TEINCHA, s. f. (téiniche); TERCHA. Tinta, ital. port. cat. Tinte, esp. Teinte, nuance de couleur, degré de force qu'on donne aux couleurs dans la teinture et dans la peinture; teinture. V. Teinchura et Teign, Rad.

Segounda teincha, bisage, teinture d'une étoffe qui avait déjà une couleur.

TEINCHADA, s. f. (teintchade); тен-снава. Une plumée d'encre, ou la quantité d'encre qu'une plume prend chaque fois.

Éty. du langued. tech, goutte, ou mieux de tancha, qui se disait anciennement pour encre. V. Teign. R.

TEINCHAR, v. n. (teintchá). Prendre

l'encre avec la piume.

Ety. de teincha, encre, et de ar, prendre. V. Teign, R.

TEINCHIER, s. m. (teintchié); TEICHIER. Teinteiro, port. Nom d'un petit vase ou sceau de bois dans lequel on tient de l'encre ou du brun rouge dissous, pour numéroter et pour marquer les balles, les caisses, etc.

Éty. de teincha et de ier. V. Teign, R. TEINCHURA, s f. (teintchure); TEICHURA, TEGEBURA. Teinture, liqueur preparée pour teindre, impression de couleur que cette liqueur laisse sur les étoffes; art du teinterier; fig. légère connaissance d'une science on d'un art. Ironiq. le vin: Ama la teinchura, il aime à boire.

Éty. du lat. tinctura, ou mieux du radical teinch, et de la term. ura, chose teinte ou

qui teint V. Teign, R.

Du temps de Moise, l'art de la teinture avait déjà fait de grands progrès, puisqu'en savait teindre non seulement les étoffes mais encore les peaux en diverses couleurs. Les Chinois prétendent être redevables de cet art à leur empereur Hoan-Ti, XXVII= siècle, avant J.-C. La chimie moderne lui à fait faire de rapides progrès.

TEINCHURA, s. f. (teintchure); Tintura, port. cat. esp. ital. Teinture, l'action et l'art

de teindre.

Ety. du lat. tinctura, m. s. V. Teign, R. TEINGHURAIRE, TERCEURAIRE. Garc. V. Teinchurier et Teign, R.

TANCHURAR, v. a. (teinchurá); CHUBAR. Donner la teinture à une étoffe, à du fil. V. Teign, R.

TEINCHURARIA, s. f. (teintchurarie);
TENCHURARIA. Tintoreria, esp. Tinturaria, port. Tintoria, ital. Teinturerie, metier, atelier du teinturier. Garc. V. Teign, R.

TEINCHURIER, s. m. (teintchurie); torero, esp. Tintureiro, port. Teinturier, celui qui exerce l'art de teindre: on dit teinturière, au fém.

Ety. du lat. tinctor, ou de teinchura et de ter. V. Teign, R.

TEINIA, vl. V. Teina.

TEINT, s. m. (tèin); Tm, Ti. Teint, le coloris du visage, on le dit aussi pour teinte, degré de force des couleurs.

Ely. V. Teign, R. En vl. rouge.

TEIRA, s. f. vl. Sillon, série, suite; rangée. V. Tiera.

TEIRALS, s. m. vl. Frère de lait: Manahen teiralh d'en Erode cartener, Manahen, frère de lait de seigneur Hérode le Tétrarque; contemporain, de même âge; territoire.

TEIRIC, vl. nom prop. Alt. de Teodorie. TEIS, vl. Il ou ellie tint; de tener, tenir. TEIS, pr. pass. pl. des deux genres (téi).

Tes, il se dit pour tas et tous.
TEISAR, V. Taisor et Tais, R.
TEISER, V. Teisser et Teiss, R.

TEISS, TEXT, THESE, radical dérivé du latin tenere, texo, textum, tisser, tresser, faire un tissu, formé de tegere, tego, texi, couvrir, parce que dans les tissus les fils se recouvrent mutuellement; d'où textu, tissu, et dérivé du grec στέγω (stégô), couvrir, cacher, ou du τειγίξω (teichixò), bâtir, cons-

De texere, par apoc. tex, et par le changement de e en ei, et de w en ss, teiss; d'où: Teiss-er, Teiss-aria, Teisseir-and, Teisseire, Teiss-end-ier, Teisser-and, Teiss-ier, Teiss-ura, Teiss-ut, Teiss-age, Teis-seir-is, Teis-er, Tieisser, Tieiss-un.

De teiss, par le changement de ss, en ch, teich; d'où les mêmes mots que par teiss.

De textus, par apoc. text; d'où: Text-e, Pre-texte, Textu-a-le, Coun-text-ura, Pretext-ar, Textuela-ment, Teicheir-and, Teich-er, Tesc-un, Tesc-ut, Tiss-ut.

TEISSAGE, s. m. (teissadgé). Tissage, action de tisser. Garc. V. Teiss, R.

TEISSAMEN, s. m. vl. Tissage, tissure. TEISSANDIER, S. M. VI. TEISSEDRE, TEISSEERE, TEYSSEDON. TISSEFAND. V. Tesserand.

TEISSARIA, s. f. (teissaris); TEISSOUtisserand; la rue qu'ils habitent.

Éty. de teisser et de aria, lieu où l'on tisse. V. Teiss, R.

TEISSEDOR, vl. V. Teisserand. TEISSEDRE , vl. V. Teisserand.

TEISSEIRAND, V. Teisserand et Teiss, Rad.

TEISSEIRE, s. m. (teisséire). Tisserand, tisseur, celui qui fait un tissu sur un métier. V. Teisserand et Teiss, R.

TEISSEIRIS, s. f. vl. Celle qui tresse. V. Teiss, R.

TEISSENDIER, d. bas lim. V. Teisserand et Teiss, R.

TEISSER, v. a. (těissé); TEICHER, TEISSE, TRAMAR. Tessere, ital. Texer, esp. Tecer, port. Texir, cat. Tisser, fabriquer sur le métier ou autrement un ouvrage d'ourdissage, comme de la toile, du drap, etc.

Ety. du lat. texere, m. s. V. Teiss, R. TEISSERA, et TEISSERAN, vl. V. Tisserand.

TEISSERAND, s. m. (teisserán); FILA-THER, TELATIER, TEMPEREMEND, TRICHERAND, MIRCH-MOME, TAISSLER, TEISSEIRE, TAISSENDIER, resseren, tres aren. Tessitore, ital. Texedor, esp. Tecedor et Tecedo, port. Texidor, cat. Tisserand, nom commun à plusieurs ouvriers qui travaillent à la navette, Le nom de tisserand, sans épithète, désigne les ouvriers qui tissent les toiles, ceux qui font les draps se nomment lisserands drapans, ceux qui font les sutaines, tisserands futaniers, et ceux qui font les basins tisserands en basin,

Éty. de teisser, tisser, et de and. Voy.

Teiss, R.

La profession du tisserand porte le nom de tisseranderie, et l'on nomme tissage, l'action

Les principaux outils du tisserand sont:

LA CAPR. LA CHASSE L'EMOULOIR . LE FAUDET, LA FOGUE, LES PEIGNES.

LE ROUET-A-CANNETTES, V. Especialie.

LE SOMMUER.

LE TEMPLE, outil qui tient le drap étende et en détermine la largeur.

## Les tisserands donnent de nom de:

DUITE, au fil de trame que la navette laisse chaque fois d'un côté à l'autre de la piè

LARDURE, à un défaut qui à lieu lorsque des fils trop ou trop pen tendus ne se croisent point avec la trame et formeut des ponts.
NOPAGE, EPOUTISSAGE ou PINÇAGE, à l'opér

tion par isquelle on retire, avec de petites pinces, tous les nœuds, houts de fil, donbles duites, etc. du drap. QUEUE, l'entre hand de la fin de la pièce cù l'on inserit à l'aignille, le nom du fabricant.

TÊTE, CHEF on CAP, l'entre bande qui est en tête de la pièce ; c'est une petite partie du drap tissée entre deux

TEISSERAND, s. m. Nom qu'on donne, à Draguignan, à la punaise à avirons, selon M. Garcin. V. Courdounier et Teiss, R.

TEISSIER, s. m. (teissié), dl. Tisserand. V. Taisserand et Teiss, R,

Tailleurs, mouniers teissiers de telos, Que son tres professions fidellos. Michel.

TEISSOUN, s. m. V. Taissoun.
TEISSOUNARIA, V. Taissounaria.
TEISSOUNIERA, V. Taissouniera.

TEISSURA, s. f. (teissure); TELAGI, TIESSUR. Tessitura, ital. Texedura, esp. Tecidura, port. Tissure, la manière ou l'art de fabriquer le tissu et la qualité qui résulte de cette manière.

Éty. du lat. textura, m. s. V. Teiss, R. TEISSUT, UDA, adj. et p. (teïssú, úde); TRISHUT, TRECUT. Tecido, port. Tissu, ue. Éty. du lat. textus. V. Teiss, R.

## TEL

TEL, TRAB, radical dérivé du latin tela, toile, formé de textula, vanant de texere, tisser, comme tegula, tuile, est formé de tegere, couvrir.

De tela, par apoc. tel; doù: Tel-a, Tel-ada, Tela-drap, Tel-agi, Tel-ar, Entelar, Tel-aria, Tel-assa, Tel-at-ier, Tel-eta, Tel-ier, Deran-tel-adour, Deran-tel-ar, Tel-aicon.

De tel, par le changement de l en r, ter, et par celui de e en a, ou ea, tar, tear: et par ceiui de e eii e, ou eu, eur, eeur. Tar-agagna, Tar-agna, Tar-agnana, Tar-aragna, Tar-aragnaar, Des-tar-aragn-ar, Des-tar-aragnadoui-ra, Destararin-ar, Destararin-aire, Tar-arin-ous, En-toil-agi, Tage-a Tage-ar Tage-ier Tiel-aire. Tear-a, Tear-ar, Tear-ier, Tiel-aire.

TEL, vl. Pour ten el, tient le.

TELA, s. f. (téle) TEARA, TIERA. Teta, esp. cat. ital. Tea, port. Toile, tissu de fil, de lin on de chanvre ; quand elle est formée d'autres matières on les désigne et l'on dit : toile de coton, de jonc, de crin, etc. Tissu ou filet des araignées; on le dit aussi pour la largeur d'une toile.

Éty. du lat. tela, formé par syncope de texula. V. Tel, R.

Tela d'houstau, toile de ménage.

Tela crusa ou crua, toile crue qui n'a pas encore été mouillée.

Tela encierada ou cirada, toile cirée. Tela d'embalagi, baline.

C'est aux Lidoniens et en général aux Phéniciens que l'on attribue l'invention de la toile de lin, celle de chanvre n'ayant été connue que bien longtemps après, car ce n'est que deux siècles avant les Croisades qu'on commença à en faire et que, dans le XIIme et XIIIme siècle que l'usage en devint général.

L'invention des toiles damassées par le tissu même, est due à Graindorge, tisserand de Caen. (XVIIII siècle).

M. Desquinemarre a fabriqué dans ces derniers temps une toile imperméable.

1760 ans avant J.-C. Arcas, fils de Jupiter et de Calisto, apprend aux Arcadiens l'art de faire de la toile.

1640 ans après J.-C. Tyr et Sidon se rendent célèbres par leurs tissus de lin.

960 ead. des sabriques de toile s'établissent dans la Flandre.

1759 ead. on permet en France la fabrication des toiles imprimées. Vers ce temps s'établit à Jouy, près de Versailles, la sa-meuse sabrique de Oberkams.

1787 ead. Bertholet applique le chlore ou acide muriatique oxygéné au blanchiment des toiles.

1820 ead. M. Gay-Lussac, indiqua un moyen pour rendre les toiles incombustibles. qui consiste à les tremper dans une solution de phosphate d'ammoniaque et à les laisser sécher.

TELA, Tel, cat. En vl. signifie encore: filet, nasse; pellicule; membrane; cataracte; pour telle, V. Tal, ala.

TELADA, s. f. (telade), dl. Une pièce de toile, et non une toile.

Éty. de tela et de ada, litt. toile faite. V. Tel, R.

TELADRAP, V. Tiranteina et Tel, R. TELADURA, s. f. vl. Toilure, pièce d'étoffe.

TELAGI, s. m. (teládgi); relace. Le tissu, la tissure. V. Teissura.

Ety. de tela et de agi, manière de faire la toile ou dont la toile est faite. V. Tel, R. TELAICON, s. m. vl. Ensuble. V. Tel, R.

TELAR, v. n. (tela); TEARAR, TELEAR. Couler, filer, comme les choses gluantes.

Rty. de tela et de ar, former une toile, un fil. V. Tel, R.

TELARIA, s. f. (telarie); TELARIE. Tele-ria, ital. cat. Toilerie, commerce des toiles; les toiles en général.

Éty. de tela et de aria, tout ce qui concerne les toiles. V. Tel, R.

TELAS, s. f. pl. (téles), dg. Nappes ou rets saillants; filets à simple nappe, posés horizontalement sur la terre, qu'on redesse en tirant une corde, pour prendre des oiseaux.

TELAS-DEL-TESSOUN, s. f. pl. (16les-del-tessóu), dg. Panne du porc ou double paquet de graisse fixé aux rognons.

TELASSA, s. f. (telàsse); TRABASSA. Grosse et vilaine toile.

Éty. de tela et de l'augm. dépr. assa. V. Tel. R.

TELATIER, s. m. (telatié); PHATIES, di-Marchand de toile; tisserand.

Ety. de tela et de ter, le t est suphonique. V. Tel, R.

phique, qui concerne le télégraphe.

TELEGRAPHO, s. m. (telegraphe); Telegrafo, cat. esp. ital. Telegrapho, port. Télégraphe, instrument mobile, que l'on place sur une hauteur et qui correspond avec d'autres instruments pareils, pour transmettre rapidement les nouvelles d'un pays à un autre.

Ety. du français télégraphe, dérivé du grec τηλε (têlé), loin, et de γραφω (grapho), j'écris, j'écris au loin.

Dérivés :

Télégraphie, art de construire et de diriger les télégraphes; connaissance des signes

télégraphiques.

Télégraphique, concernant le télégraphe. Les anciens avaient imaginé et employé un grand nombre de signes pour transmettre au loin et promptement des nouvelles importantes, mais tous ces moyens étaient loin de la perfection de nos télégraphes actuels et particulièrement de celui que M. Chappe, inventa en 1790, composé d'un châssis, garni de lames, tournant sur un axe et fixé sur un mât; d'un mât, qui roule sur un pivot et qui supporte le châssis; de deux ailes, mobiles au bout du chassis.

Au moyen des divers mouvements que peuvent exécuter ces parties on obtient cent signaux bien distincts, dont la transmission est si prompte qu'on reçoit à Paris des nouvelles de Calais en trois minutes, par trente trois télégraphes: de Lille en deux minutes: par vingt deux télégraphes; de Strasbourg en six minutes et demie, par quarante quatre télégraphes, et de Toulon en vingt minutes, par cent télégraphes. V. Noël, Dict. des orig. Le 9 octobre 1174, on fit l'essai à Lon-

dres des télégraphes nocturnes.

C'est chez nous, au célèbre physicien Amontons, qu'on doit la première idée du télégraphe, qui, agrandic et persectionnée par les frères Chappe, a eu les plus grands résultats. Ils en firent les premiers essais en 1791 et en 1792 ils offrirent d'en établir des lignes. En 1793, sons la convention nationale, des commissaires furent nommés pour constater, par des expériences, les résultats de ce système. Ainsi, dit l'auteur de l'article télégraphe, du Dict. Technol. l'établissement de l'instrument le plus favorable au despotisme, remonte au temps d'une excessive liberté. La convention décréta, le 4 août 1793, une ligne télégraphique de Paris à Lille.

On nomme:

GUETTEUR, celui qui examine avec une lunette les télégraphes voisins.

TELENA, s. f. vl. Carrière, lice.

Si vi en la telena En pons jostari De mondrago. Vaqueiras.

Ainsi je vis dans la lice le seigneur Pons Mondragon joûter.

TELESCOPO, s. m. (telescope); Telescopium, lat. Telescopio, port. esp. ital. Telescopi, cat. Télescope, nom générique de l toutes les lunettes astronomiques, mais, les dents postiches, le fard, etc., pour corqu'on applique plus particulièrement au télescope à réflexion.

Ety. du grec τηλε (tâlé), loin, et de σχοπεω (scopéo), je regarde, qui sert à voir de loin. Dérivé :

Telescopique, qu'on ne peut découvrir qu'avec le télescope.

Dans un télescope à réflexion on nomme:

TUYAU, le cylindre creux qui renferme les miroirs. GRAND MIROIR, celui qui est placé au bas du tuhe PLTIT MIROIR, celui qui se trouve vers le milieu et qui

TRINGLE, la tige qui soutient le petit miroir.
TUYAU DES OCULAIRES, le petit tuyau qui entre par le centre inférieur de l'ouverture du grand tuyau et qui porte les oculaires qui sont dans le tuyau des oculairistes. PIED, le support du télescope.

Voyez pour les télescopes sans miroirs aux mot Luneta et Pouerta-vista.

Il est douteux que Jean-Baptiste Porta, ait eu l'idée des lunettes astronomiques ni des autres, qu'on doit à Jacques Métius et surtout à Galilée. V. Pouerta-vista.

L'application des miroirs de réflexion au télescope est d'une invention assez moderne, et cependant on ne connaît pas l'auteur dé cette découverte. Le plus beau télescope à réflexion qui ait jamais été exécuté est celui d'Herscheil, composé d'un tube de fer de 4 pieds 10 pouces de diamètre et de 40 pieds de long; le miroir seul pèse deux milliers, et le télescope entier plus de quarante. C'est au moyen de cet instrument qu'Herscheil a fait ses beiles découvertes.

Keppler inventa la lunette astronomique.

Huygens, le télescope aérien. Reitha, le télescope terrestre.

Hooke, les télescopes de nuit Grégori, le télescope catadioptrique.

Ptolémée, roi d'Egypte, avait fait placer sur le phare un instrument ou dioptre, avec lequel on découvrait les vaisseaux en mer à une très-grande distance, Valois, Mém. de l'Acad, des inscrip, dit que c'était un téles-

En 1278 Roger Bacon par ses découvertes prépara la découverte de cet instrument.

En 1549 J.-B. Porta, napolitain, l'inventa selon quelques-uns.

En 1609 son invention par Jean ou Jacques Métius, hollandais.

En 1620, Schirlams, de Rheita, inventa la lunette ou télescope à quatre verres.

En 1701, Newton inventa le télescope de réflexion.

En 1589, invention du télescope, par Jansen de Middlebourg.

TELETA, s. f. (teléle); TOILETTA. Toilette, l'ensemble des choses qui servent à la parure.

Ety. de teleta, petite toile ou morceau de linge, de taffetas, etc., orné de dentelles qu'on étend sur une petite table, pour y poser ce qui sert à la toilette. V. Tel, R.

L'art de se faire valoir, par des moyens artificiels date de la plus haute antiquité. Les anneaux, les bracelets, les pendants d'oreille, etc., étaient connus en Egypte longtemps avant Moïse. Les dames romaines savaient comme les nôtres, employer les mi-

roirs, les faux cheveux, les faux sourcils,

riger les vices naturels ou les outrages du temps.

TELETA, s. f. Membrane mince qui se forme sur certains liquides, et qui paralt couvrir les yeux des mourants, ce qui a donne lieu au dicton, à la teleta, pour dire, il est à l'agonie. V. Til, R.

La teleta de l'estoumac, le diaphragme. Teleta de bategear ou tavayola, lange de parade dont les sages femmes couvrent les enfants qu'elles portent à l'église pour être

baptisés. Teleta d'un uou, la pellicule ou membrane d'un œuf.

Éty. Dim. de tela, légère toile.

TELETA, s. f. (teléte); Tavoletta et Toeletta, ital. Toilette, tout ce qui sert à l'habillement et surtout à la parure des femmes; morceau de toile dont les marchands enveloppent une pièce de drap.

Ety. de tela et du dim. eta. V. Tel, R. Petite toile, qui désigne particulièrement un grand morceau de linge ou de taffetas. orné de dentelles, qu'on étend sur une petite table, pour y mettre ce qui sert a l'ajustement et qui porte aussi le nom de toilette.

TELETA-DE-L'ESTOUMAC, Un des noms du diaphragme. V. Entresarmas et Tel , R.

TELH, vl. Tilleul. V. Tilhoou et Tilh. R. TELHA, s. f. (teille); TEYA, TEILLA, TILLO. Teille, écorce déliée d'un brin de chanvre ou de lin, qu'on appelle aussi tille; défectuosite dans les fils.

Éty. V. Tilh, R.

TELHAR, v. a. (leilia); TEYAR, ESTELBAR, ESTELBOURAR, TAILLAR, DESTELBAR. Teiller, détacher avec la main la filasse qui recouvre les brins du chanvre.

Tiller? faire de la corde avec de la tille. Garc. V. Brogounar.

Ety. du grec τίλλειν (tillein), arracher. V. Tilh, R.

TELHAR, v. n. TILHAR. Etre visqueux et tenace comme de la glu, comme de la li-lasse, de la teille. V. Tilh, R.

TELHOUS, OUSA, OUA, adj. (teillous, ouse, oue); TELMENT, TETOUS, TELLOUX. Filamenteux, fibreux, coriace, comme la teille du chanvre ; visqueux comme de la glu.

Ely. de telh et de ous. V. Tilh, R. TELIAR, vl. V. Telier et Tel, R.

TELIER, s. m. (telié); TERRER, TEARLES.
Tear, port. Telar, cat. Métier à Lisser.

Ety. de Tel, R. et de ier. V. Tel. TELIERAS, s. f. pl. (teliéres). Les ridelles d'une charrette.

TELITA-PORTA, Alt. de Cavaleta-porta, v. c. m. et Telita-posta.

Métier deviné, ou combien. TELLA, vl. V. Tela.

TELLURO, s. m. (tellure). Tellure, nouveau métal, découvert en 1782 par M. Muller de Reichenstein.

On le trouve toujours combiné avec d'autres métaux; réduit à l'état métallique, il est d'un blanc d'étain, on gris d'acier; son poids spécifique est de 5,7,6,2, l'eau etant 1. TELSAR, v. a. vl. V. Teisser.

TELSET, vl. Il ou elle tissut. V. Teiset.

### TEM

TEM, Pour temps, alt. de Temps. v. c. m. TEM, d. vaud. Tem, cat. Il ou elle craint. Ety. de temer.

TEMA, Tema, esp. cat. ital. Pour thème.

V. Thema.

TEMA, s. f. (tème), dl. Tema, cat. esp. Quinte, caprice, bizarrerie, qui prend tout d'un coup : La tema lou prend, sa quinte le prend.

Far tema, penser à quelque chose.

En vi. crainte, et qu'il ou qu'elle craigne. V. Tim, R.

TEMAL, s. m. vl. Sorte de poisson.

TEMAR, v. a. (temá); rema. Tembrá cat. Apprehender, craindre, avoir peur de gagner queique mai par le contact : Aquella maladia es pas de teme.

Éty. du lat. timere, m. s. V. Tim, R.

TEME, s. m. (témé); Temor, port. esp. Appréhension, crainte de prendre quelque mai. Garc. V. Tim, R.

TEMEDOR, OYRA, adj. Temedor, anc. cat. Temedore, esp. Dangereux, euse, re-

TEMEIROS, adj. vi. Temodor, esp. Dangereux, redoutable, formidable.

Éty. da lat. timendus, m. s. V. Tim, R. TEMEN, gérond, vl. Temiente, esp. En craignant, adj. craintif. V. Tim', R.

TEMENMEN, adv. vl. Timidement. V.

Tim, R.

TEMENSA, s. f. vl. Temenza, ital. Temensa, cat. Temor, esp. Peur, crainte, dé-Gance. V. Tim, R.

TEMER, v. a. vl. Temere, ital. Temer, cat. esp. port. Redouter, respecter, craindre. V. Creigner.

Eu so, no vulhas temere, ego sum, nolite timere.

Ety. du lat. timere, m. s. V. Tim, R.

TEMERARI, ARIA, adj. (temerári, arie); Temerari, cat. Temerario, ital. esp. port. Temeraire, hardi, avec imprudence: Jugeament temerari, jugement téméraire, jugement fait de quelqu'un en mauvaise part, sans preuves suffisantes.

Ely. du lat. lemerarius, m. s. sormé de temere, inconsidérément.

TEMERARIAMENT, adv. (temeraria-mein); Temerariament, cat. Temerariamente, ital. esp. port. Temérairement, avec temérité.

TEMERITAT , s. (temeritá) ; TEMERITA. Temerità, ital. Temeridad, esp. Temeridade. port. Temeritat, cat. Témérité, hardiesse imprudente, qui se précipite dans le danger, parce qu'elle ne le voit pas, et souvent parce qu'elle le craint.

Ety. du lat. temeritatis, gén. de temeritas,

TEMEROS, adj. vl. remenos. Temeroso, esp. Temeros, cat. Timoroso, ital. port. Craintif, craignant, timide, peureux; dangereux , téméraire.

Éty. du lat. timidus. V. Tim, R.

TETERS, s. m. vl. Temor, esp. Crainte. V. Tim, R.

TEMO, V. Themo

TEMOI, Avr. V. Temouin et Test, R. 2. Des-tempr-at.

TEMOIGNAIRE, USA, s. (lemoua-gnáïré, úse); темочаеналев. Celui, celle qui donne des preuves, des marques d'amilié, d'affection, d'estime, etc. Garc. V. Test, R. 2.

TEMOIGNANT, ANTA, adj. (temougnan, ante); тамочленант. Qui donne des preuves, des marques d'attachement. Garc. V. Test, R. 2.

TEMOR, s. f. vl. Timore, ital. Timor, esp. port. cat. Crainte, terreur, tremblement, peur.

La temor del segnor es commençament de sapienci. d. vaud.

Rty. du lat. timor, m. s. V. Tim, R. TEMOROS, adj. vl. Temoros, cat. V. Temeros.

TEMOUAGNAGE TEMOUAGNAIRE,

TEMOUAGNANT, et TEMOUAGNAR, Temoign, et Test, Rad. 2.

TEMOUBING, s. m. d. béarn. Témoin. V. Temouin et Test, R. 2.

TEMOUGN, s. m. d. béarn. Témoin. V. Temouin et Test, R. 2.

TEMOUGNAGI, s. m. (temougnadgi); Testimonio et Testimonianza, ital. Testi-monio, esp. Testemuho, port. Témoignage, rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit; preuve ou marque.

Ety. de temouin et de agi. V. Test, R. 2. TEMOUGNAR, v. a. (temougná); TE-MOUNTAR, TEMOUREGRAR, TEMOIGNAR. Testimoniare, ital. Testificar, esp. Testemuhar, esp. port. Témoigner, porter témoignage, servir de témoin, marquer, faire paraître.

Ety. de temoin et de ar, ou du lat. testi-

ficari, m.s. V. Test, R. 2.

TEMOUIN, s. m. (temóim); TESTEMONI, TAMOURN, TEMOURG, TEMOURING, Testimonio ital. Testemuha, port. Témoin, celui, celle qui a vu ou entendu quelque fait; preuve ou

Ety. du lat. testimonium, m. s. ou de testis, pour antestis, c'est-à-dire, ante stans, qui est présent. V. Test, R. 2.

Témoin oculaire, celui qui a vu.

Témoin auriculaire, celui qui a entendu. TEMOUNEGEAR, V. Temouniar, TEMOUNG, dg. Pour témoin. V. Te-mouin et Test, R. 2.

TEMOUNIAR, V. Temougnar et Test, Rad. 2.

TEMOUS, adj. (temous), dl. Quinteux, fantasque. V. Tim, R.

TEMP, radical dérivé du latin tempus, temporis, temps, d'où temperare, temperer, régler, modérer.

De tempus, par la suppr. de u, temps, et par la suppr. du p: Tems-ot.

De tempus, par apoc. temps; d'où: Tempesta, Tempest-ar, Tempest-at, Temp-estre, Temp-ier, Doou-lemps, Temp-e.

De temperare, par apoc. temper; d'où: Temper-ar, Tempeir-ar, Temperat-ura, Temper-ança, Tempera-ment, Tempa-i.

De temporis: Tempouris-ar.

De temporis, par apoc. tempor; d'où: Tempor-al, Tempor-au, Des-temp-ar, A-tempr-ar, A-tempr-ut, Des-tempra-mens,

De tempor, par le changement de o en ou, tempour; d'où: Tempour-a, Tempour-ar, Tempour-as, Tempour-es, Tempour-ela, Tempour-iou, Tempour-ir, Tempourelament, Tempouris-aire, Tempour-ous.

De temper, par suppr. de e, tempr; d'où: Tempr-ada-ment, Tempra-ment, Tempr-

ansa, Tempr-ar.

TEMPE, s. m. (tèimpé); Tempia, ital. Tempe, partie latérale et supérieure de la tête. V. Pous.

Éty. du lat. tempus, temps, ainsi nommées, dit-on, ces parties, parce qu'elles indiquent le temps où l'âge de l'homme, à cause que les cheveux commencent à y blanchir. V. Temp, R.

TEMPEIRAR, v. imp. (teimpeirá). Tremper la terre ; tomber assez de pluie pour la

bien humecter.

A tempeiral on **a** fac**h un tempier**, la terr**e** a été bien trempée.

Ety. de tempier et de ar, ou du lat. tem-perare, régler, modérer, V. Temp, R.

TEMPERADURA, dg. Pour Tempera-

tura, v. c. m. el Temp, R.

TEMPERAMENT, s. m. (teimperaméin); TEMPERS. Temperamento, ital. port. esp. Temperament, cat. Templiamento, anc. esp. Tempérament, constitution particulière du corps propre à chaque individu.

Ety. du lat. temperamentum, m. s. V.

Temps, R.

Les anciens ne distinguent dans les corps que quatre qualités principales, le chaud et le froid, le sec et l'humide, établirent quatre tempéraments d'après les humeurs qu'ils croyaient être dominantes chez les animaux, et particulièrement chez l'homme, et qui correspondaient par leur nature, à ces qualités, de la manière suivante. Le sang au chaud et à l'humide, la bile au chaud et au sec, la pituite, au froid et à l'humide et la mélancolie, au froid et au sec; d'où les tempéraments sanguins, billeux, pituiteux et mélancoliques, qui combinés un à un ou deux à deux en produisent beaucoup d'autres.

TEMPERANÇA, s. f. (teimperance); Temperansa et Tempransa, cat. Temperança, port. Temperanza, esp. Tempérance, vertu qui règle les passions et surtout les désirs sensuels, ce mot est aussi synonyme de sobriété.

Ety. du lat. temperantia, formé de temperies, proportion, température modérée, tempérament. V. Temp, R. TEMPERAR, v. a. (teimpera); TAMPERAR.

Temperare, ital. Temperar, esp. port. cat. Tempérer, modérer, diminuer, rendre moins

Éty. du lat. temperare, m. s. V. Temp, Rad.

TEMPERAT, ADA, adj. et p. (teimperá, ade); Temperad, cat. Temperado, port. esp. Temperé, ée, ni trop chaud, ni trop froid, en parlant du temps, modéré, sobre, quand il est question d'un homme.

Éty. du lat. temperatus. V. Temp, R. TEMPERATIO, IVA, adj. vl. Températif, ive; propre à tempérer.

TEMPERATURA, s. f. (teimperature); TEMPERADURA. Temperamento, port. Tempe-( ratura, esp. cat. ital. Température, disposition de l'air, selon qu'il est froid ou chaud, sec ou humide; degré de châleur qui règne dans un lieu ou dans être organisé.

Ety. du lat. temperatura, formé de tempe-

ries. V. Temp, R.
TEMPERI, s. m. (leimpèri), dl. Intem-

périe de l'air, tempête, tapage, désastre, maleur.

Riv. V. Temp, R.

Ly crido, largou vers l'emperi, Aissi faras quauque temperi, Se non evitor lou peril. Michel.

TEMPERI, Pour tempérament. Voy.

Temperament et Temp, R.
TEMPESTA, s. f. (teinpeste); ouragan OUBAGI, TAMPESTA. Tempesta, ital. Tempestad, esp. Tempestade, port. Tempestat, cat. Tempète, agitation violente de l'air, occasionnée par une grande pluie, du vent, et accompagnée d'éclairs et de tonnerres.

Éty. du lat. tempestatis, gén. de tempestas, m. s. V. Temp, R.

> Tempesta d'aissada Noun gastet jamai vigna.

TEMPESTAR, v. n. (tempesta); pestan. Tempestare, ital. Tempestar, esp. Tempeter, faire grand bruit, se facher d'une manière bruvante.

Éty. de tempesta et de ar, faire tempète. V. Temp, R.

TEMPESTAR, v. a. Fouler la terre aux pieds ou la labourer lorsqu'elle est trop trempée. V. Temp, R.

TEMPESTAT, ADA, adj. et p. (témpesia, ade). Plombé, ée, en parlant de la terre, qui a été foulée étant trop trempée, ou qui a été travaillée contre saison; en parlant des fruits, ceux qui ont été gâtés par le mauvais temps, ou cueiltis avant leur matu-

Ety. de tempesta et de at. V. Temp, R.

Jamays lou fruo qu'es tempestat Non pou faire de vin de sauvo. Brueys.

TEMPESTAT, s. m. vl. Tempestad, esp. Tempête. V. Tempesta et Temps, R. TEMPESTOS, OSA, adj. vl. Turbulent,

tracassier. V. Tempestous. TEMPESTE, s. m. vl. Tempête. Voy.

Tempesta et Temp, R. TEMPESTUOUS, UOUSA, adj. (teim-

pestuous, ouse); Tempestuos, cat. Tempes-tuoso, esp. port. Tempestoso, ital. Tempètueux, euse; orageux, sujet aux tempètes.

Ety. du lat. tempestuosus, m. s. V. Temps, Rad.

TEMPESTUOS, Tempestous, ousa. TEMPESTUOZ, vl. V. Tempestuos. TEMPET, s. m. vl. Tempète, vacarme,

TEMPIER, s. m. (tempié); тялирия. Humidité suffisante de la terre, pour recevoir les semences; pluie assez abondante pour bien tremper la terre; en vl. temps, mauvais temps, bourrasque. V. Temporau.

modéré, ou de Trempar, v. c. m. et Temp,

TEMPIOUN, s. m. (teimpioun). Tampon, pelit ros ou peigne, dont se servent les tisserands lorsqu'ils veulent augmenter la largeur du tissu qu'ils fabriquent.

TEMPIR SE, v. r. et n. (teimpir); xx-BOUIRAR SE, EMSOUTHAR SE, EMBOURRAS SE, ARREPASTAR SE. Se gorger d'aliments, s'empiffrer.

TEMPL, radical dérivé du latin templum, temple, lieu d'où la vue pouvait se porter de tous les côtés et d'où les augures pouvaient faire leurs observations; forme de fueri, tueor, voir, regarder, d'où contemplari, contempler.

De templum, par apoc. templ; d'où: Temple, Templ-ier.

De contemplari, parapoc. Countemplar, Countemplation, Coun-templaire, Countempl-at-if, Coun-templ-atour.

TEMPLA, S. f. VI. TEMPLAN, TEN, TIN. Tempe. V. Tempe.

TEMPLAR, vl. V. Templa et Temple. TEMPLE, S. M. POUS, TIM, TEMPS. Tempia, ital. Tempe, partie latérale de la tête, qui s'étend de l'oreille au front. V. Pous.

Ety. du lat. tempus. V. Tempe et Temp, R. TEMPLE, s. m. TEMPS. Timbre, timbale, tambour de basque.

TEMPLE, s. m. (teimplé); Templo, port. esp. Tempio, ital. Temple, cat. Temple, édifice public consacré au culte, à la divinité. En parlant des Églises catholiques, il ne se dit que dans le style élevé; église des protestans.

Ety. du lat. templum, m. s. V. Templ, Rad.

« Les arbres furent les premiers autels, et les champs les premiers temples. C'était sur des pierres brutes ou des mottes de gazon, que se firent les premières offrandes à la Divinité. » Dict. des Orig. de 1777, in-12.

On pense généralement que les Egyptiens bâtirent les premiers temples en l'honneur de la divinité. Les Assyriens les Phéniciens et les Syriens les imitèrent successivement.

Le temple de Bel à Babylone, passe pour le plus ancien de tous, si ceux de Brenna, dans l'Inde, ne datent pas de plus loin. Quant à la magnificence, celui de Jérusalem n'a jamais rien eu d'égal, 200,000 ouvriers furent employés pendant sept années, à sa construction ce qui donne cinq cent onze millions de journées environ.

TEMPLEGA, et

TEMPLEGEA, s. f. teimplédge), dl. La jointure de la jambe. Sauv.

TEMPLET, s. m. (teimplé). Templet, terme de relieur, petite tringle de bois, mobile, qui sert à remplir la rainure du cousoir par laquelle passent les nerfs, qui sont retenus en dessous par des chevilles de fer ou de cuivre.

TEMPLIER, s. m. (teimplié); Templaris, cat. Tempiere, ital. Templario, port. esp. Templier ou chevalier du temple, chevalier de l'ordre militaire et religieux de ce

Ety. du lat. templum, dont le radical est templ, et de la term. mult. ier, ainsi nom-Ety. du lat. temperies, proportion, usage | més depuis que Baudoin II, roi de Jérusalem,

leur eut donné, pour y fixer leur demeure, une maison proche du temple de Salomon; ils portèrent à leur institution le nom de: Pauvres chevaliers de la Sainte-Cité.

a L'ordre des Templiers, le premier de tous les ordres militaires religieux, sut sondé à Jérusalem, vers l'ans 1118 et 1119, par Hugues de Paganès et Geoffroi de Saint-Ademar, qui se réunirent à sept autres chevaliera qui avaient suivi Godefroi de Bouillon à la conquête de la Palestine, pour désendre le Saint-Sépulcre et protéger les pélerins. Le Concile de Troyes approuva cet ordre en 1128, et une règle fut donnée aux chevaliers par Saint Bernard qui leur ordonna de porter l'habit blanc.

Devenus puissants on leur suscita un procès qui bien que fondé sur des accusations absurdes, eut pour résultat leur condamnation. Cinquante-neuf furent brûles vivants à Paris, en 1314. Philippe-le-Bel, leur implacable ennemi, ruina leur ordre, qui sut supprimé par le pape Clément V, en 1308 et 1312, à la suite d'un concile tenu à Vienne, l'année précédente.»

Buoure coumo un templier, boire bestcoup; proverbe qui ne vient point, dit. M. Nodier, des mauvaises mœurs de cet ordre. mais du grec τενδεύω (tendeuô), je mange, je dévore, ét de τένθης (tenthès), un glouton, un templier.

Garc. Temple, en terme de tisserand, deux barres de bois attachées l'une à l'autre par une ficelle et dont les extrémités sont garnies de petites pointes de fer.

TEMPORA, s. f. vl. Tempora, esp. cat. ital. Chacun des quatre temps, terme de liturgie. V. Temp, R.

TEMPORAL, adj. vl. Temporal, cat. esp. port. Temporale, ital. Temporel, passager.

Ety. du lat. temporalis. V. Temp, R. TEMPORAL, S. M. VI. TEMPORAU, TEM

PERB. Temporal, cat. Gros temps, orage; Éty. V. Temp, R. TEMPORALITAT, s. f. vl. Tempora-

litat, cat. Temporalitad, esp. Temporali-dade, port. Temporalità, ital. Temporalite, mode, manière d'être.

Ety. du lat. temporalitatis, m. s.

TEMPORALMENT, adv. vl. Temporalment, cat. Temporalmente, esp. port. ital. Temporellement.

TEMPORAU, V. Temporal et Temp, R. TEMPORIVOL, s. et adj. f. (teimporivól). Nom qu'on donne, à Nice, à une grosse espèce de châtaigne.

TEMPOURA, s. f. (teimpoure), d. Tempere et Tempora, esp. Saison: Las tempouras, les saisons; les quatre temps. V. Sesoun, Quatre temps, Tempouriou et Temp, R.

> Temps propre aux semences Las quouale tempouras de l'an. Foucaud.

Lei vers soun de fruit de sesoun Que fau cuilhi din la tempouro. Mathieu.

TEMPOURAR, Voy. Tempourisar et

TEMPOURAR, Voy. Tempourisar et Temp , R.

TEMPOURAS, s. f. pl. (teimpoures); TEMPOUROUX. Tempora, esp. Tomporas, port. Les quatre temps, vigile ; jeune ordonné la veille d'une grande sète. Avr.

Ety. du lat. tempora. V. Temp, R.

TEMPOUREL, ELA, adj. (temporèl, tie); TAMPOURAL Temporale, ital. Temporal, esp. port. cat. Temporel, elle, qui passe avec le temps, périssable; séculier ce qui regarde la puissance temporelle des rois, par opposition à la puissance spirituelle ou ecclesiastique.

Ety. du lat. temporalis, fait de tempus.

V. Temp, R.

Sphst. Lou tempourel, le temporel.

TEMPOUREL, s. m. Temporal, port. esp. Temporel, revenu d'un bénéfice, autorité, puissance, affaires séculières. Garc. V. Temp, R.

TEMPOURELAMENT, adv. (teimpourelamein); Temporalmente, port. esp. ital. Temporalment, cat. Temporellement, durant

un temps. Garc. V. Temp, R.

TEMPOURIOU, s. m. (teimpouriou); sauronivo. Saison, temps propre à une plantation, à un travail quelconque: V'ai semenat per tempouriou, je l'ai semé à temps, dans la saison convenable.

Ety. de temporis, gén. de tempus, et de iou. V. Temp. R.
TEMPOURIR, v. n. (teimpouri), dl. Finir son temps, sa journée, son année: N'a pas tempourit, il n'a pas fini son temps; endurer le chaud, le froid. le vent: L'ou poou pas tempourir, on ne saurait tenir contre le froid, on n'y peut durer.

Ety. du lat. lemporis, gén. de lempus, en a fait tempor, et de ir, aller à la fin du

temps. V. Temps, R.

TEMPOURISAIRE, s. m. (teimpourisálré); rempounisum. Temporisar, port. Temporiseur, celui qui temporise par système. Garc. V. Temp, R.

TEMPOURISAR, v. n. (tempourisa); TEMPOURAR. Temporeggiare, ital. Temporixar, esp. port. Temporiser, attendre, patienter, différer.

Ety. du lat. temporis, gén. de tempus et de ar, gagner du temps, prendre du temps. V. Temp, R.

TEMPOUROUS, V. Tempouras et Temp, Rad.

TEMPRADAMENS, et

TEMPRADAMENT, adv. vl. Templadament, esp. Tempradament, cat. Temperadamente, port. Temperatamente, ital. Modérément, moyennement.

Ety. du lat. temperanter, m. s. V. Temp, Rad.

TEMPRADURA, s. f. vl. Temperatura, ital. Templadura, esp. Modération, sobriété, attente, temporisation.

Éty. du lat. temperatio, m. s. V. Temp, Rad.

TEMPRAMEN, et

TEMPRAMENT, s. m. Temproment, eat. Tempérament, modération. V. Temperament.

TEMPRANSA, S. f. VI. TEMPRANSA, TEMnament. Tempransa et Temperancia, cat. Templanza, esp. Temperança, port. Temperanza, ital. Modestie, retenue, tempérance, mesure, adoucissement.

Ety. du lat. temperentia, m. s. V. Temp, Rad.

TEMPRAR, v. a. vl. TREMPAR. Temperare, ital. Trempar et Temperar, cat. esp. port. Temperer, adoucir; régler, modérer; retremper, accorder, ajuster, raccommoder.

Ety. du lat. temperare. V. Temp, R.

El vis de Genestet queue tempra la humor. Le vin de Genestet qui nons retrempe l'hument Hist Crois Alb. v. 4444.

Pour tremper. V. Trempar.

TEMPRAT, ADA, adj. et p. Temprat, cat. Templado, esp. Tempéré, ée.

Ely. du lat. temperatus, m. s. V. Temp, Rad.

TEMPRE, s. m. vl. Temple, cat. esp. port. Tempérament, modération, mesure.

TEMPS, s. m. (tèins); res. Tempo, ital. port. Tiempo, esp. Temps, cat. Temps, durée qui s'écoule depuis un terme jusqu'à un autre; loisir; délai; terme; saison propre à chaque chose; occasion; état, disposition de l'atmosphère.

Ety. du lat. tempus, m. s. V. Temps, R.

Temps estouffat, temps vain.

Per temps, autrefois.

Tous temps, en tout temps, toujours. Lou temps es pas soulide, Tr. le temps n'est pas sûr, n'est pas décidément beau.

Tout d'un temps, sans interruption, tout de suite.

Temps-drech, vent du Nord.

Temps que se leva de nuech Passa pus lou puech.

Temps qui se lève de nuit Dure peu quand le jour luit.

Seren falto di notte, Non val tre pere cotte. ital.

A lemps, a lempo, port. à propos. TEMPS, s. m. En terme de gram. formes du verbe qui expriment les différents rapports d'existence aux diverses époques que l'on peut envisager dans la durce. V. Temp, Rad.

TEMPS-LEIS-QUATRE, TEMPOURA, TEMPOURAS. Cuaire temps, cat. Les quatre temps.

TEMPSUS, adj. et p. vl. Estimé. TEMPTAGIO, Temipació, cat. anc. et

TEMPTACION , vl. V. Tentation.

TEMPTADOR, vl. V. Temptatre. TEMPTAIRE, TEMPTATRE, TEMPTADOR.

V. Tentaire et Tentalous. TEMPTAMEN, et

TEMPTAMENT, s. m. vl. Tentamento, ital. Tentation, tentative.

Ety. du lat. tentamentum, m. s.

TEMPTAR, vl. Temptar, anc. cat. V.

TEMPTATIO, vl. Temptació, cat. V. Tentation.

TEMPTAYRE, vl. V. Templaire. TEMS, vl. Il ou elle craignit: Tempera, je craindrais, il ou elle craindrait: Tems es, que je craignisse.

TEMSOT, s. m. d. béarn. Un petit espace

Ety. de temps et du dim. ot. V. Temp, R. TEMSUT, UDA, adj. et p. vl. Craint, ainte. V. Temut et Tim, R.

TEMUT, adj. et p. vl. TRESUT. Temut. cat. Temido, port. esp. Craint, redouté. Ety. de lemer. V. Tim, R.

TEN, was, vanu, rant, radical dérivé du lalin tenere, teneo, tentum, tenir, posseder, jouir; qu'on fait aussi venir du grec τείνω (teino), V. Tendr, R. à cause de la tension dans laquelle sont les muscles de la main qui tient quelque chose, ou pertinere, appartenir.

De tenere, tentare, par apoc. ten; d'où: Ten-ir, De-tenir, Re-tenir, Sous-tenir, Entre-lenir, Abs-tenir, Appar-tenir, Countenir, Man-tenir, Oub-tenir, As-tenir, Retenir, Con-ten-ent, Ten-able, Sous-tenable, Ten-ace, Entre-teniment, Enter-ten-ir, Man-tenenza, Man-teneire, Man-tenemen, Man-lenens , Man-tenent , Man-tener . Man-tengut, Manu-tenenza.

De ten, par le changement de e en i, tin; Abs-tin-ensa, ci, Abs-tin-ent, Per-tin-enso, Im-per-tin-ent, In countinent, Coun-tinenci, Coun-tin-gent, Coun-tin-ut, Counlinu-ar, Coun-linu-al.

De ten, par l'add. d'un g, leng; d'où: Re-lenguda, Teng-uda, Teng-ut, De-lengul, Re-tengut, Entre-tengut, Sous-tengut, Tengudas, Apar-lengul, Coun-lengul, Manteneire, Des-mantengut, Des-mantenir.

TEN, Pour temps, alt. de Temps, v. c. m. TEN, Tiens, il ou elle tient.

En vl. Ten vas, va, va-t-en.

TEN, s. m. vi. Pour tempe. V. Tempe. TENÁBLE, ABLA, adj. (tenáblé, áble). Tenable, où l'on peut demeurer, où l'on peut se désendre, on ne l'emploie guère, qu'avec la négation: Es pas tenable, il n'est pas tenable, en parlant du temps.

Ety. de tenir. V. Ten. R.
TENACE, ACA, adj. (tenáce, ace); vamaca. Tenace, ital. Tenas, esp. port. Tenace, visqueux, adhérant, qui résiste à la séparation; fig. avare, qui ne donne rien qu'aves peine.

Ety. du lat. tenax, m. s. V. Ten, R.

TENACITAT, s. f. (tenacità); zeracca-MENT, AVABICI, TEMACITA. Tenacidà, itàl. Tenacidad, esp. Tenacidade, port. Tenacidad, cat. Tenacité, qualité de ce qui est tenace.

Éty. du lat. tenacitatis, gén. de tenacitas, m. s. V. Ten, R.

TENAL, s. m. (tenál). Mot conservé, dans le languedocien, comme terme de comparaison: Maigre coumo un tenal, maigre comme un cent de clous, sec comme un hareng.

Ety. Ce mot vient probablement de te-

nalhas. V. Ten, R.
TENALHA, s. f. (lonaille): ESTERALHAS. Tenalhas, cat. Tenaza, esp. Tenaz, port. Tanaglia, ital. Tenaille.

TENAMENT, V. Tenement.

TENANCIER, s. m. (tenancié); TERRE cisa. Tenancier, celui qui tenait des terres · dépendantes d'un sief, auquel il était dû des cens ou autres droits; propriétaire; chaland d'un lieu.

Ety. de tenir, tenant et de ier. V. Ten,

TENG, vl. Je tiens, il ou elle tint, il ou elle alla.

Étv. de tener. V. Ten. R.

TENCA, S. f. (téinque); TENCHA, TANCA, TANCHA. Tenca, esp. cat. Tincha, ital. La tanche, Cyprinus tinca, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Gymnopomes (à opercules nues), commune dans le lac du Lauzet.

Ety. du lat. tinca, m. s. qu'on fait dériver du grec τέναγος (ténagos), vase, limon, parce que ce poisson s'y tient ordinairement plongé.

TENCA, s. f. Cleisoun, B-du-Rh. Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso.

1º Au labre triple tache, Labrus trimaculatus, Lin. Quartomaculatus, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam des Lélopomes (à opercules lisses), qui atteint la longueur de trois décimètres, et dont la chair est blanche et de bon goût.

Ce labre se distingue facilement à sa couleur de chair interrompue par trois taches

noires sur le dos.

2º Au labre rayé, Labrus lineatus, Lin. du même genre que le précédent, dont il se distingue par cinq lignes longitudinales bleues; il atteint la longueur de quatre décimètres, et sa chair est délicate.

3º Au labre ballan. V. Lucressa.

4º Au lutjan Palloni, Crenilabrus Palloni, Dict. Sc. Nat. Lutjanus Palloni, Risso, poisson de l'ordre des Holobranches et de la sam. des Acanthopomes (à opercules épineux), corps rose, sans taches, dents plus grandes à la machoire supérieure, cinq épines à la nageoire de l'anus; longueur deux décimètres.

5º Au labre paon. V. Roucau.

6º Au crénilabre rosé, Crenilabrus exoletus, Risso, Labrus exoletus, Lin. poisson de la même fam. que les précédents, qu'on distingue, à la couleur rosée de son corps, aux cinq épines de la nageoire de l'anus, et aux dents de la mâchoire supérieure beaucoup plus grandes.

TENCH, s. m. vl. Rouge, fard, teinture. V. Teinch et Teign, R.

TENCHA, s. f. (teintse), d. bas lim. Tanche, poiss. V. Tenca.

TENCHA, s. f. vl. Teinture, encaustique couleur, encre. V. Teincha et Teign, R.

TENCHA, s. f. Teinte, degré de force donné aux couleurs. Garc. V. Teign, R.

TENCHA, et TENCHADA, V. Teinchier. TENCHAR, vl. V. Teigner. TENCHARIA, vl. V. Teinluraria. TENCHEIRE, s. m. vl. V. Teinchurier. TENCHEYRE, vl. V. Teinchurier. TENCHIER, V. Teinchier.

TENCHON, s. m. vl. Tenson, dispute. V. Tenson.

TENCHURA, ETE, V. Teincha, Teinchada, Teinchura et Teign, R.

TENCTURA, adj. et p. vl. Peintre ou tendue; tapissée.

TEND, TENDE, TES, radical pris du latin tendere, tendo, tensum, tendre, étendre, bander, et dérivé du grec τείνω (teind), ou de τάζω (tazô), m. s. d'où allentio, attention; ostentatio, ostentation; contendere, s'efforcer; contendre, disputer, débattre; contentio, contention; contentiosus, inten-

De tendere, par apoc. et suppr. de e, tendr; d'où : Des-tendre, Tendr-e, At-tendre, Es-tendre, Pre-lendre, Dis-tendre, Des-tendre, Sous-entendre, Peri-toino.

De tendr, par la suppr. de r, tend; d'où: Tend a, Tend-oun, Tend-ar, Tend-at, Tend-eiroun.

De tend, par le changement de d en t, tent; d'où: Tent-ar, Tent-a, At-tent-a, Con-tent, Con-tent-a, Des-tenta, En-tenta , Tent-ura.

De tensum, par spoc. tens et tes, par suppression de n; d'où: Tes-a, Tes-ar, En-les, En-les-at, Tez-ar, Tez-at, Tez-ura, Estand-al, Estand-art, Estang-ouirar, Es-len-ilhar, Es-ten-ut, Tois-a, Toisar, Tois-at, Tois-agi, Os-lens-oir, Toisaire, Ous-tent-ation.

TENDA, s. f. (téinde); TENTA. Tienda et Tendal, esp. Tenda, port. cat. ital. Tente, pavillon militaire, maison de toile sous laquelle on campe; banne, toile qu'on tend pour se mettre à l'abri de la pluie et du soleil.

Ety. du lat. tentorium, ou du radical tend. et de la term. fém. a.

Leis tendas doou couel, les muscles tendus

de la partie postérieure du cou.

L'usage de loger sous des tentes était déjà connu du temps de Jahel, 3100 ans, avant J.-C. puisqu'il est dit dans l'écriture qu'il perça la tête de Sisara avec un clou, dans la tente d'Aber.

TENDA, s. f. Bache ou banne, couverture de grosse toile que les charretiers mettent pour couvrir ce qu'ils ont placé sur la charrette. V. Tend, R.

En vl. étendage.

TENDA, vi. Qu'il ou qu'elle aille, attende; piége, tente.

TENDA, s. f. (téinde), dg. Tendue, ou tendues, mot générique, qui comprend tous les pieges que lon tend.

TENDAR, v. a. (teindá). Mettre, poser, dresser une tente, en terme de charretier, mettre la bâche à une charrette, bâcher. Vov. Tend, R.

TENDAR, v. a. (teindá), d. bas lim. Tendre, pour donner plus d'étendue. Voy. Tendre et Tend, R.

TENDAS, s. f. pl. (tèindes), d. bas lim. Tendoires, longues perches sur lesquelles on étend les étoffes de laine sortant de la teinture, pour les faire sécher.

Ety. de tendre. V. Tend, R.

TENDAS DOOU GOL, s. f. pl. (téindes doou col); tendas doou court, queeda. Les tendons du cou, c'est-à-dire, la saillie que font les muscles postérieurs du cou. V. Tend.

TENDAT, ADA, adj. et p (leindá, áde), d. bas lim. Tendu, ue. V. Tendut et Tend, R.

TENDEIRE, s. m. (téndèïré). Tendoir, bâton que le tisserand met au bout de la poitrinière pour l'empêcher de se dérouler. Ely. V. Tend, R.

**TENDEIROUN**, s. m. (teindeiróun). Petit tendoir, cheville servant à tendre le tissu. Garc. V. *Tend*, R.

TENDELET, s. m. (teindelé); TENDOULET. Banne, espèce d'impériale ou de dais avec des rideaux dont on couvre l'arrière d'une chaloupe; toile que l'on met sur les petites charrettes pour garantir l'intérieur des rayons du soleil et de la pluie; rideau que les marchands placent à la porte et aux senétres de leurs magasins pour diminuer l'éclat du jour.

Ety. Dim. de tenda ou du lat. tentoriolum. petite tente. V. Tend, R.

TENDELH, s. m. vl. TENDIL. Tenture, pavillon. V. Tend, R.

TENDEMEN, s. m. vi. Tension. Vov. Tension.

TENDENSA, s. f. (teindeinse); TENDERCA. Tendencia, esp. cat port. Tendensa, ilal. Tendance, direction, propention.

Ety. du lat. tendentia, m. s. V. Tend, R. En vl. attente.

TENDENT , ENTA , adj. Tendente , port. Tendant, ante; tourné vers; aboutissant à....

Éty. du lat. tendentis, gén. de tendens, m. s. V. Tend, R.

TENDESOUN, s. f. (teindesoun). Tension, état de ce qui est tendu; dilatation; fig. grande application d'esprit. Garc. Voy. Tend, R.

TENDIA, dl. V. Tendilha et Tend, R. TENDIER, s. m. vl. Tender, cat. Tendero, esp. Tendeiro, port. Tenditore, ital. Tendeur, étalagiste. V. Tend, R.

TENDIL, s. m. (teindil), dl. Piége. V. Leca.

Ety. de tendre, tendre. V. Tend, R. ou du lat. tendicula. V. Tendelh.

TENDILHA, s. f. (teindille); TENDIA, TENDIS. Tiran? verge de fer qui après avoir traversé le cep et le soc de l'araire passe à travers l'âge ou le bas du timon où elle est fixée par une clavette; elle empêche que le soe ne l'éloigne trop de l'âge.

Éty. de tendre, tendre. V. Tend, R. TENDILHIERA, s. f. (teindillière); Amorçoir, tarière dont les charpentiers ≈ servent pour commencer les trous.

Éty. de tendre, diriger. V. Tendr, R. TENDIR, Retentir. V. Tindre, Tintar el Tint, R.

TENDON, s. m. vl. Tendo, cal. Tendon , esp. Tendine , ital. Tendão , port. Le tendon du pied, le pied. V. Tendoun et Tend, R.

TENDOULET, s. m. (teindoulé). Voy. Tendelet et Tend, R.

TENDOUN, s. m. (teindoun); Tendão. port. Tendon, esp. Tendine, ital. Tendo, cat. Tendon, substance compacte, aplatie ou cylindrique, blanchâtre, composée de fibres étroitement serrées, qui termine ordinairement les muscles et les fixe aux os.

Ety. du lat. tendo, onis, dérivé du gree τένων (ténên), sormé lui-même de τέινω (teinô), je tends, parce que les tendons sont tendus par les muscles toutes les fois que ceux-ci se contractent et que d'ailleurs ils

1261

serrent à étendre ou tendre les parties aux-

quelles ils s'attachent. V. Tend, R.
On donne très-souvent et très-improprement, en provençal, comme en français, le nom de nerf aux tendons. Les nerss proprement dits sont mous et ne peuvent point se lendre, quoique beaucoup de gens prétendent avoir les nerss tendus.

Les espèces de cordes que l'on voit paraltre sur les mains quand elles veulent exercer quelque effort sont des tendons et non des ners, etc.

TENDOUN, s. m. (teindoun). Cordon qui soutient l'épinglier d'un rouet à filer.

Éty. de tendre, parce qu'on le tend et le détend, pour fixer la position de l'épinglier. V. Tend, R.

TENDR, radical pris du latin tener, a, um, tendre, qui n'est pas dur, qui peut fa-cilement être coupé, divisé, broyé; et dérivé du grec τέρην (terên), par anagramme; dont le radical est τείρω (teirô), je broic.

De tener, par suppr. du dernier e et addit. d'un d, tendr; d'où: Tendr-e, Tendr-a, Tendra-ment, Tendr-essa, Tendr-etat, Tendr-in, Tendr-oun, Tendr-our, A tendr-ir , A-tendr-it, A-tendr-issa-ment , Alendr-iss-ent, Teur-a, A-lenr-ezir.

TENDRAMENT, adv. (teindraméin); Teneramente, ital. Tiernamente, esp. Ternamente, port. Tendrement, avec tendresse.

Éty. de tendra et de ment, d'une manière tendre. V. Tendr, R.

TENDRE, v. a. (teindre); BERDAR, TRport. Tendre, cat. Tendre, rendre tendu; élendre, déployer.

Ety. du lat. tendere, m. s. V. Tend, R. Tendre un piège, bendar, dressar.

Tendre une tapisserie, pausar, tapissar. Tendre un lit, garnir.

Tendre la main, porger la man, mandiar. Tendre la pasta, mettre sur couche, elendre et couper la pâte pour en former des pains.

TENDRE, v. Tendere, ital. Tender, esp. port. Tendre, cat. Tendre, aller a.... se diriger vers.

Ély. V. Tend, R.

TENDRE, s. m. dg. Tendre, cat. Tener et Tierno, esp. Terno, port. Tenero, ital. Tendresse. V. Tendressa et Tendr, R.

Per tendre, par tendresse.
TENDRE, DRA, adj. (tèindré, èindre); Tenero, ital. Tierno, esp. Tendre, cat. Tenro, port. Tendre, on le dit d'un corps dont les parties peuvent aisément se séparer les unes des autres; de la viande, des fruits qu'on peut mâcher facilement; fig. sensible, délicat.

Éty. du lat. tenere, abl. de tener. V. Tendr. Pan tendre, pain frais.

TENDRESSA, s. f. (teindrésse); Tenerezza, ital. Terneza, esp. port. Tendresa, cat. Tendresse, sentiment qui sait aimer, qui marque l'amitié ou l'amour; tendreté, en parlant des choses.

Éty. de tendre et de es, essa, qui est ou

ce qui est tendre. V. Tendr, R. TENDRET, ETA, adj. vl. Tendret, cat. Teneretto, ital. Tendret, delicat, tout tendre. V. Tendr , R.

TEN TENDRETAT, s. f. (teindretá). Voy. Tendrour.

Ety. du lat. teneritatis, gén. de teneritas, m. s. V. Tendr, R.

TENDREZA, vl. V. Tendressa.

TENDRIN, INA, adj. (teindrin, ine); DEGUEZ, DEGUVE, SENSIBLE, TENDROUN. Tenrinho, port. Douillet, sensible, délicat, qui ne peut souffrir la moindre incommodité.

Ety. de Tendre, v. c. m. et Tendr, R. ou du lat. tenellus.

TENDROUN, s. m. (teindroun). Tendron, jeune fille, jeune garçon qui commence à être pubère.

Éty. Dim. de tendre. V. Tendr, R. Moussur tendroun, un douillet.

TENDROUR, s. f. (leindrour); TENDREesp. Tendror, cat. Tendrelé, qualité de ce qui est tendre, facile à couper. On ne le dit, en français, que des viandes, des fruits et des légumes.

Ety. de tendre et de our, ce qui est ten-dre. V. Tendr, R.

Tendresse ne se dit que de la sensibilité de l'amour et de l'amitié. La tendreté d'un gigot, la tendresse du cœur.

TENDUT, UDA, adj. et p. (teindú, úde); TENDAT. Tendido, port. Tendu, ue.

Ety. du lat. tensus. V. Tend, R. TENE, v. a. d. bas lim. Pour tener, Tenir, v. c. m. Pour soigner, entretenir, V. Tenir, Entretenir et Ten, R.

TENEBRAS, s. f. pl. (tenèbres); Tenebra, ital. Tinieblas, esp. Tenebras, cat. Ténèbres, obscurité profonde; on le dit aussi en parlant de l'office des trois derniers jours de la semaine sainte, des matines qui se chantent l'après-dinée.

Éty. du lat. tenebræ, arum, m. s. formé de tenere, tenir, parce que les ténèbres empêchent d'avancer.

TENEBROR, s. m. vl. Tenebrosidade, port. Tenebrosidad, esp. Tenebrore, ital. Ténèbres, obscurité, tumulte, bruit confus. Éty. de tenebræ.

TENEBROS, vl. Tenebros, eat. V. Tenebrous.

TENEBROSITAT, s. f. (tenebrosità); Tenebrosidad, esp. Tenebrosidade, port. Tenebrosità, ital. Tenebrositat, eat. Obs-

TENEBROUS, OUSA, adj. (tenebrous, ouse); Tenebros, cat. Tenebroso, port. esp. ital. Ténébreux, euse, privé de lumière; Voix tenebrousa, voix sombre; Fig. plein de difficultés, caché, dissimulé. Garc.

Ety. du lat. tenebrosus, m. s.

TENEBROZ, vl. V. Tenebros. TENECAR, v. n. (tenecá), dl. On le dit de tout ce qui pendille, comme de la roupie qui pend au nez, les chandelles de glace qui pendent aux toits ou des gouttières, etc.

TENEDOR, s. m. vl. vanadon. Possesseur. V. Ten, R.

TENEIRE, Garc. V. Tenur.

TENEIRE, vl. V. Tenedor.
TENEMEN, vl. V. Tenement.
TENEMENT, s. m. (teneméin); TERA-MANY, THERMAN. Tenement, contenance non

interrompue de terre : Aqueou doumens a un grand tenement, ténement, grande éten-due de terre qui se tient. V. Ten, R.

TENEMENTIER, s. m. vl. Ténementier. Tenancier , v. c. m.

TENEN, adj. vl. Tenace, tenant, collant, gluant: Ad un tenen, de suite. Voy. Ten, R.

TENENCIAS, s. f. pl. (tenèincies), dl. Maintien, contenance: Gardar sas tenencias, avoir un air grave et sérieux, un air apprêté ou de cérémonie.

Éty. de tenir et de encia. V. Ten, R. TENENCIER, vl. V. Tenancier.

TENENSA, s. f. vl. Tinensa, anc. cat. Tenencia, esp. port. Fief, dépendance, domaine, élat, possession; tenue, conduite, constance.

Ety. de tenir, posséder. V. Ten, R. TENENT, ENTA, adj. (tenèin, èinte), d. bas lim. Tenace, avare.

Éty part. de tenir. V. Ten, R.

TENENT, s. m. TENEN. Tout d'un tenent, expr. adv. sans interruption, tout d'une venue, qui est partout de la même grosseur ou qui se tient tout. V. Ten, R.

A un tenen, vl. sur le champ. Cascus ad 1 tenent, vl. L'un derrière l'autre, à la file.

TENENT, s. f. (tenèin), d. bas lim. Petite excroissance de couleur brune qui vient sur la peau. V. Lentilha.

TENENTS ET ABOUTISSENTS, s. m. pl. (tenèins et aboutisseins). Tenants et aboutissants, confins d'un héritage, c'est-à dire, les héritages auxquels celui dont on parle tient et aboutit.

Éty. V. Ten, R. TENER, v. a. vl. Posséder. Tenir, v. c. m. et Ten, R.

TENERC, adj. vl. Ténébreux, obscur. TENERETUT, s. f. vl. Tendreté.

Ety. du lat. teneritudinis, gén. de teneriludo, m. s.

TENESOUN, s. f. (tenesoun). Fermeté, consistance, solidité, tenue: Lou temps n'a ges de tenesoun, le temps est variable.

Éty. de tenir. V. Ten, R.

TENETZ VES MI, vi. Venez à moi. TENEY, d. lim. (tenel). Foucaud emploie ce mot pour Tenir, v. c. m. et Ten, R. TENEYRAL, s. m. (teneyral), dl. Lieu

où l'on fait le vin.

Ety. Ce moi est une alt. de tinairal, formé de tina, cuve, et de airal, tout ce qui y est relatif. V. Tin, R.

TENEZO, et
TENEZON, s. f. vl. Tenance, possession; prescription, investiture. V. Ten, R. TENG, adj. et p. vl. Trempé.

TENGNER, v. a. vl. remes. V. Teigner. TENGUDA, s. f. (tengude); SESILEA, SESIDA, di. Continente, esp. Tenue, fermeté, manière de s'habiller, contenance, constance, persévérance, durée d'une administration.

Éty. de tenir, tenguda. V. Ten, R. Il se dit aussi du temps où les assemblées se tiennent.

> Coumo sabels que les efans N'an pas coulero de tenguda. Goudelin.

TENGUDA, s. f. vl. Tenula, cat. esp. ital. Tenue, durée; capacité, contenance, étendue, possession.

Ety. V. Ten, R.

De tenguda de cent hoeytanta lotz. Fors et Cost. de Béarn.

TENGUDAS, s. f. pl. (teingides), dl. Lieux où l'on a coutume d'aller et de se tenir, ou qu'on fréquente ordinairement.

Ounte soun sas tengudas? où est ce qu'un tel fréquente, où sont ses données.

Ély. V. Ten, R.

TENGUEM-TENGUEM, Expressions langued. qui correspondent à de la man à la man, des Provençaux, tenant-tenant, ou bien tiens et tiendrai.

Éty. de tenir. V. Ten, R. TENGUER, v. a. (teingué), d. lim. Tonir, v. c. m. et Ten, R.

> Parlem aro de sa balou. Per tengue en joyo la pressouno Tengue sa forço è santat bouno. I)' A stros.

TENGUT, UDA, adj. et p. (teingú, úde); Tenido, esp. Tenu, ue; obligé, ée. V. Ten, Rad.

A tengut, expr. adv. dg. sans cesse, toujours, de suite.

TENH, s. m. vl. Tein, cat. Tinte, esp. Tinto, ital. Couleur, fard, teint, teinture, teinte. V. Teign, R.

TENHA, vl. Qu'il ou qu'elle aille, avance. TENHER, vl. Teindre. V. Teigner et Teign , R.

TENHRA, s. f. vl. De l'encre. V. Teign, Rad.

No volgui per tenhra, ni per aouzel escrioure à tu, je n'ai pas voulu t'écrire par la voie de l'encre ni de la plume.

TENIA, s. f. vl. Teigne, ver; il ou elle allait, tenait.

Ety. du lat. tinea, m. s.

TENILHA, s. f. (tenille). Nom corrompu de tellina, qu'on donne à Nismes; 1. A la Donax trunculus.

2º A la Tellina incarnata. TENILHAS, s. f. pl. (tenilles), dl. Des tellines, mollusques de l'ordre des Acéphales qui vivent dans la mer.

TENIR, V. a. (tenir); TENE, TENER, TENER, TENER, TENER, TENER, TENER, ital. Tener, esp. Ter, port. Tenir, cat. Tenir, avoir à la main ou entre les mains; posséder; prendre, recevoir; retenir, arrêter; conserver, garder les viendes chaudes; occuper, être au premier rang; estimer, regarder comme réputer, proférer, tenir des propos : avoir de la ressemblance : entretenir: Aquella femma ten ben seis enfants, accomplir, garder, effectuer.

Ety. du lat. tenere, dérivé du grec τείνω (teinó), tendre, à cause de l'état de tension eù sont les muscles de la main quand on veut tenir quelque chose. V. Ten, R.

Tenir quauqu'un, le tenir sous son influence, s'emparer de lui.

Sabi pas ce que me tende, tr. je ne sais qui me tient de . . . .

Tenir lou cuer, quioseer travailler, le cuir sur le chevalet.

Tenir la man, tenir la main, veiller à.

TENIR, v. n. ou remen. Tenir; être ferme, être lié, attaché, collé: Aquot ten ben, cela tient bien, résiste; Tenir bouen, tenir bon; être assidu, ne pas remuer; tenir ped, tenir d'ament, tenere mente lat. regarder, épier, guetter.

Tenir ped, piéter, jouer du lieu fixé, ne

pas remuer de place.

Tenir ped a quauqu'un, marcher d'un pas égal, suivre pied-à pied.

Tenir de dich, répéter continuellement,

rabåcher. A teugut qu' à iou, il n'a tenu qu'à moi. Quond tenem doou mes? de la luna? quel est le quantième du mois, de la lune, ou

quel quantième avons nous? Tenir ferme, tenir bon.

Tenir far, continuer à parler. Cast.

TENIR SI, v. r. Tenerse, esp. Se tenir, être attaché l'un à l'autre, s'empêcher de tomber; demeurer, se tenir en un certain lieu, à la campagne, etc., se contenir, se retenir.

Se tenir bouen, être content, satisfait. Se tenir drech, se tenir de bout.

Que leis pu charmantas pichounas D'aver soun cour si tengoun bouenas.

TENIR, vl. Conserver. V. Ten, R. Tenir a mien, compter pour rien.

TENOR, s. m. (tenór): Tenor, port. esp. Tenor, cat. Tenore, ital. Ténor, voix moyenne entre la haute-contre et la basse-taille, celui qui a cette voix. V. Ten. R.

En vl. tenour.

TENOUN, s. m. (tenoun). Tenon, petit anneau de fer, fixé au-dessous du canon d'un fusil, dans lequel la baguette passe.

Ely. de tenir. V. Ten, R.

TENOUN, s. m. Extrêmité d'une pièce de bois ou de fer, taillée de manière à pouvoir entrer dans la mortaise d'une autre pièce. V. Ten, R.

Les deux côtés du tenon portent le nom

d'épaulement.

Tenoun d'espagnouleta, laceret.

TENOUR, s. f. (tenour); Tenore, ital. Tenor, cat. esp. Theor, port. Teneur, ce qui est contenu mot à mot dans un écrit. Éty. de tenir ou du lat. tenor. V. Ten,

TENPRE, s. m. Tempérance, modération. V. Temp, R. TENQUA, V. Tenca.

TENRE, A, adj. vl. Tendre, délicat, ate, attendri, ému. V. Tendre et Tendr, R. Tenrà. il ou elle tiendra, ira.

TENRE, vl. Pour Tenir, v. c. m. Ety. du lat. tenere, m. s. par sync. de e.

V. Ten , R. TENRERA, vl. V. Tredressa.

TENS, adj. vl. Etendus. Ety. du lat. tensus, m. s. V. Tend, R.

Il ou elle tend , v. a.

TENSA, s. f. (teinse), TENSAR, pl. dl. TARSON, TERUMON, TEMCON, TEMSON, TEMEON, VI. Tumulte, dispute, contestation, trouble, combat de paroles, querelle.

Éty. du lat. tentio pour contentio, dispute. V. Tenson et Tend, R.

A tensa, à l'envi.

TENSAR, v. a. vl. Tourmenter, querel-

ler, disputer, contester, chicaner. V. Tensonar et Tend, R.

TENSELHA, s. f. vl. Dispute, contestation, tracasserie.

TENSION , s. f. (teinsie-n); THEMES, THE preson. Tensió, cal. Tensione, ital. Tension, esp. Tension, action par laquelle un corps est tendu ou état de ce qui est tendu, grande application d'esprit.

Éty. du lat. tentionis, gén. de tentio, m. s.

V. Tend, R.

TENSO, s. f. vl. V. Tenson et Tend, R. TENSON, s. f. (leinsoun); TANTOUN, TENSON. Tenzone, ital. Tenson, ancienne poésie, en usage chez les troubadours, qui était relative à une dispute galante entre deux poëtes.

Éty. du lat. contentionis, dispute, d'où les Italiens on fait tenzone, lutte, querelle. Voy.

Tend, Rad.

TENSON, s. f. vl. TERSO. Tensos est contrastz, en lo qual cascus mante e razona alcun dig o olcun fag, etc. Fl. del Gay Sab.

Le tenson est une discussion ou débat dans lequel chacun maintient et discute quelque parole ou quelque fait.

TENSON, s.m. (teinsoun); TENSO, COP-TENCIO, PARTIMEN, JOC-PARTIT, PARTIA. Tenson, espèce de poésie qui consistait dans une dispute galante entre deux troubadours, dispute, querelte, débat.

Ety. du lat. tentio pour contentie, dispute, combat. V. Tend, R.

TENSONAMENT, s. m. vl. Combat.

TENSONAR, v. n. (teinsoná), dl. Combattre, disputer, contester.

Ety. du lat. contendere, m. s. V. Tendr, R. TENSONAR, v. a. et n. vl. TENSAN. Tensonare. ital. Quereller, tracaeser, disputer. TENSONER, et

TENSONIER, adj. vl. Disputer, que-reller, guerroyer, chicaner.

Ety. V. Tensonar et Tend, R.

TENSONOS, adj. vl. Disputeur, querelleur. V. Tend, R.

TENSUT, adj. et p. vl. Craint. V. Temsut et Tim, R.

TENT, sous-radical pris du lat. tentare, tenir et manier souvent, tacher, essayer, tenter, et dérivé de tenere, tenir. V. Ten. R.

De tentare, par apoc. tent; d'où : Tent-s, Tent-aire, Tent-ant, Tent-ar, At-tentar, Tent-areou, Tent-at, Tent-atiou, Tent-atour, Tent-ation, Tent-atif, Tent-ativa, Ten-tatriça.

TENT, adj. et p. vl. TERTS. Coloré, leint, rouge de colère. V. Teign, R.

TENTA, V. Tenda et Tend, R. TENTA, vl. Pour encre, V. Ancra et Teign, R. Pour teinture, teinte. V. Teincha; sonde de chirurgien.

TENTA, s. f. Dounar la tento, désolet, chagriner, impatienter quelqu'un. Garc. Le tenter. V. Tent, R.
TENTACIO, Tentació, cat. et

TENTACION, vi. Tentacion, esp. Voy. Templacio.

TENTADOR, vi. Tentador, cat. Voy. Templaire.

TENTAIRE, s. m. Tentaleur. V Tentatour et Tent, R.

TENTANT, V. Tentatif et Tent. R. TENTAR, v. a. (teinta); Tentare, ital. Tentar , esp. port. cat. Tenter , solliciter au mal ; donner envie , faire naître le désir de... essayer, éprouver.

Ety. da lat. tentare, m. s. V. Tent, R. TENTAR, v. n. Tendre des toiles, des bannes, pour se mettre à couvert. V. Tend. Rad.

TENTAREOU, BLLA, adj. (temtarèou, èle). V. Tentatif et Tent, R.

TENTAT, ADA , adj. et p. (teintá , áde); Tentado, port. Tenté, éc.

Ety. du lat. tentatus, m. s. V. Tent, R. TENTAT, s. m. Tentado, esp. Se dit pour attentat. Doujat.

TENTATIF, IVA, adj. (teintatif, ive); TENTANTE, TENTABEOU, ELLA, TENTATIOU, IOUVA, Tentativo, port. Tentatiu, cat. Tentatif, ive, en parlant des choses; tentateur, trice, quand il est question des personnes.

Rty. de tentat et de if. V. Tent, R. TENTATION, s. f. (teintatie-n): YES-TATIEM, TENTATION. Tentasione, ital. Tentacion, esp. Tentação, port. Templació, cat. Tentation, mouvement intérieur qui porte à faire quelque chose; en morale, sollicitation au mal.

Éty. du lat. tentationis, gén. de tentatio,

m. s. V. Tent, R.

TENTATIOU, IOUVA, adj. (teintatiou, iouve). V. Tentatif et Tent, R.

TENTATIVA, s. f. (teintalive); Tentativo, ital. Tentativo, cai. esp. port. Tentative, essai, effort que l'on fait pour mesurer ses forces, pour sonder une affaire, pour commettre un crime, un attentat

Éty. de Tent, R.

TENTATOUR, s. et adj. (teintatour); TESTAIRE. Tentador, cat. esp. port. Tentatore, ital. Tentateur, celui qui tente : ce qui tente.

Ety. du lat. tentator, m. s. V. Tent, R. TENTATRICA, s. f. (teintatrice); Tentadora, port. Tentatrice, celle qui tente, qui cherche à séduire. V. Tent, R.

TENTENAR, v. a. (teintená); ATERVAman, dl. Amuser par des paroles, tenir à quel-

qu'un le bec dans l'eau, le tenir au filet. Sauv. V. Ten, R. TENTIR, v. n. vl. venden. Tintinuire, ital. Retentir. V. Tini, R. Tintar et Dindar.

TENTURA, s. f. d. vaud. Tache: Car sant es dit sensa tentura, car saint veut dire

sans tache. V. Teign, R. et Teinchura.
TENTUBA, s. f. Tenture, tapisserie, etoffe, papier peint destiné à couvrir les murs de l'intérieur des appartements. Voy. Tend, R.

TENUET , adj. vl. remer. Tenue , cat. esp. ital. port. Dim. de teune, bien mince, bien effilé, tout délié.

Rty. du lat. tenuis.

TENUR-DE-LIBRES, s. m. (lenúr-delibrés); vanama. Teneur de livres, celui qui, chez un négociant, a le soin de mettre par écrit ce qui s'y vend et ce qui s'y achète, les sommes qu'on y paye et celles qu'on y re-

Ety. de tenir. V. Ten, R. TENUS, adj. vl. Mince, tenu. Ety. du lat. tenuis, m. s.

TENZA, s. f. vl. Contestation, difficulté. V. Tend , R.

## TEO

TEODORIC et

TEODORO, V. Theodoro et Theodoric. TEOLOGIA, Teologia, cat. esp. ital. V. Theologia.

TEOU. EOUNA, pr. poss. (léou, éoune),

di. pour Tiou, ouna, v.c. m.
TEOULA, di. Pour fourneau de cardeur

de laine. V. Fugoun.

TEOULA, s. f. (téoule), d. bas lim. Dalle, pierre plate. V. Lausa et Teg, R. TEOULADA, s. f. (teoulade), d. bas lim. . Teoulat.

TEOULAIRE. s. m. (teoulairé), d. bas lim. Ouvrier qui extrait des dalles et celui qui les pose.

Ety. de teoula, dalle, et de ier. V. Teg, R. TEOULAR, dl. V. Teoulissar.

On le dit encore dans le même dialecte, d'une voiture qui se renverse sur le côté.

TEOULAT, adj. (teoula), dl. PETASSAT. Ciel teoulat, ciel pommelé.

TEOULAT, s. m. (teoulá), dl. rzov Teulada et Teulat, cat. Tejado, esp. Telhado, port. Toit fait avec de la tuile, et par extension, toiture en général. V. Couvert, Cubert et Teg, R.

TEOULE, s. m. (teoule); recoule, et imp. vioule, vioule. Teja, esp. Tefola, ital. Telha, port. Teula, cat. Tuile, terre cuite à laquelle on donne une forme convenable pour couvrir les maisons, etc.

Ety. du lat. tegula ou tegulum, de tegere,

couvrix. V. Teg, R.

Voyez pour les opérations et les instru-ments, Pline, liv. 7, c. 56. On attribue l'in-vention de la tuile à Cynira, fils d'Agripe.

On place la tuile sur les toits par enchevauchure et l'on nomme pureau la partie qui reste découverte, toit à tant de pureaux, c'est-à-dire, à tant de range de tuiles.

Il y a des tuiles creuses et des tuiles plates, ces dernières sont munies d'un crochet qui sert à les arrêter sur la latte.

## On nomme: tuile

EN FAITEAU, une tuile creuse qui est plus évasée à un bons qu'à l'autre, on l'appelle aussi oreille de souris. PAITIÈRE, colle qui est courbée en portion de cercie, destinée à couvrir le haut des couvertures.

A CROCHET, celle qui est munie d'un croch GIKONNÉE, celle qui est plus étroite par un bont que

TUILE PLATE, celle qui a la forme d'un carré long. NOUETTE, celle qui est bordée d'une arête. TIERCINE, celle qu'on a été obligé de réduire sur la

largeur, pour compléter le rang ou pureen près. TIERCINE, un morosau de tuile fendu en long qu'on emploie au batteilement d'une couverture

NOUE, celle qui est en demi-canal, Ou dons nom de nigoteau au quart d'une tuile que l'on place le long d'un solin ou d'une ruellée; tuile creuse ou à ca-

Mousseou de teoule, tuileau.

Croumpar de teoules, acheter de la tuile. Paire de teoules, exp. prov. battre les champs, fuir de la maison paternelle.

## Dans une tuile on nomme:

NEZ on CROCHET, le erochet que portent les tailes

TEO

PUREAU, la partie qui est découverte, quand le tuile est CLAIRE-VOIE , la distance du tiere de la largeur , qu'es

laisse entre une tuile et une autre. TEOULEL, dl. V. Trestoula et Teg; R. TEOULES SARRASINS, s. m. pl. 10-LENTINS, TURLENVIRS. Tuiles sarrasines, nom

qu'on donne à des tuiles plates munies d'un rebord, qu'on trouve dans la terre et qui paraissent avoir servi à couvrir des tombeaux qu'on attribue ordinairement aux Sarrasins. Les Gaulois brûlaient les corps du temps de Jules-César (de bello gallico lib. 6), de sorte que l'on ne peut attribuer qu'aux Francs leurs vainqueurs dans les III Ve et Ve siècles, la quantité prodigieuse d'anciens cercueils que l'ondéterre tous les jours en Fran-

TEOULETA, s. f. (teouléte). Nom qu'on donne, en Languedoc, au trèfle commun, selon M. de Sauvages, parce que lors du coucher du soleil ou du sommeil des plantes, les trois foliols de chaque fenille se courbent en gouttière de manière que celle du milieu recouvre les deux autres comme une tuile.

ce. Ancy. Ant.

Ety. de teoule et de etta, petite tuile, parce que les feuilles de cette plante sont pendant sont sommeil pliées en forme de tuile. Voy. Teg. R.

TEOULIER, s. m. (teoulié); TROUB POUREME, COURMAIRE. Tegolajo, ital. Tejero, esp. Teuler, cat. Tuilier, ouvrier qui fait des tuiles.

Ety. du lat. tegularius, m. s. ou de teoule et de ier. V. Teg, R.

## En terme de tuilier on nomme:

AIRE, la place où l'on fait sécher les briques.

BISCUIT, la tulle trop cuite.

CALIBRE, le moule croux en buis qui sert à donner la for-Me aux carreaux.

CLOQUETIER, le morcean de bois auquel le mouleur at-tache l'archet à fil de fer avec lequel Il coupe la terre. CROCHET, le croc qu'on fait aux tuiles pour les attach aux luttes,

EVENTS, les ouvertures pratiquées sur la voûte d'un fous pour laisser échapper la fumé

MARCHEUX, la petite fosse dans laquelle on corrole la

PALEITES, les petites planches qui servent à porter sur l'aire les tuiles moulées.

PLANE, l'instrument qui sert à emporter du moule l'encédent de la terre.

PLIOIR, le moule qui sert à faire prendre la courbare aux tuiles courbes

VANGEUR, l'ouvrier qui pétrit la terre avec les mains.

TEOULIER, Espèce de raisin. V. Tau-

TOULIERA, s. f. (leoulière); snoumen Tejera, esp. Tuilerie, lieu où l'on fait des tuiles, briquéterie, lieu où l'on fait des briques.

Ety. du lat. tegularium ou de teoule et de iera, on donne le nom de hale, au bâtiment dans lequel on fait sécher la tuile à l'ombre.

TEOULIERA, s. f. (teoulière); raovans-RA, TAULIERA, COURSANIA. Teuleria, Cal. Tejsra et Tejar, esp, Tuilerie, lieu où l'on fabrique des tuiles.

Éty. du lat. tegularium, m. s. V. Teg, R. TEOULINA, s. f. (teouline). Carreau. Davé.

> Toumbo retdo sul la teoulino. Jasm.

TEQULISSA, s. f. (teoulisse); TOOULISSA. Teulada, cat. Tejodo, esp. Toit, couvert d'une maison, fait avec des tuiles. On nomme taulissa, celui qui est construit avec des planches.

Éty. de teoule et de issa. V. Teg, R. Teoulissa rouastada, toit à tuile, rue, Cast. Teoulissa camarada, toit à tuile couverte.

TEOULISSAR, v. a. (teoulissá); +200-LAR. Recouvrir une maison avec des tuiles, on doit dire taulissar quand le toit doit être fait en planches.

Ety, de teoulissa et de l'act. ar. V. Teg, Rad.

TEOUNB, EOUNA, adj. (leouné, éoune); troughe, ranoule, revene. Mince, amenuisé, émincé en parlant de la viande. V. Mince et Prin.

Éty. du lat. tenuis.

TEQUNESIR, v. a. (teounesir), d. bas lim. V. Ateounesir.

TEOURIA, etc., Teoria, cat. esp. ital. V. Theoria.

TEOUS, pr. poss. pl. dl. Tiens. V. Tious.

## TEP

TEPA, s. f. (tépe); Tépe, port. Tepe, esp. Motte de gazon, Avr. Gazon, herbe menue. Cast.

Éty. Probablement du lat. cespes, m. s.

TEPADA, s. f. (tepade). Gazonnement. Cast. V. Tepagi.

TEPAGI, s. m. (lepádgi); терасе, тера-DA. Gazonnement en mottes. Avr.

TEPAR, v. a. (tepá). Gazonner, revêtir, garnir de mottes de gazon, des murs de campagne, des cotières, etc. Avr.

TEPAR, v. a. (tepá). Gazonner. Gast. Éty. de tepe, montagne, gazonner comme

une montagne.

TEPE, s. m. (tèpé). Suppl. à Pelas. Gazon.

TEPE, s. m. (tèpé). Montagne.

Sun tepe d'oreb. D'Astros.

TEPET, s. m. (tépé), dg. Petit coteau, petite montagne.

Ély. Dim. de tap.

TEPIDITAT, s. f. vl. Tepidità, ital. Tiédeur.

TEPIERA, s. f. (tepiére). Gazon, pelouse, boulingrin. Cast.
TEPUT, UDA, adj. et p. (tepu, ude).

Gazonné, ée.

# TEQ

TEQUETA, s. f. vl. Dim. de teca, petite capsule, péricarpe, petite gousse.

TER , V. Ters.

Ter-ter, mots dont on se sert pour appeler les cochons.

TERADA, V. Terrada.

TERAGE, s. m. vl. Terre, domaine, territoire. V. Terr, R.

TERAIRE, V. Terraire.

TERALADA, V. Terralhada.

TERALIER, V. Teralhier.

mots par Terr.

TERARINA, V. Taranina.
TERARINOUS, V. Tararinous et Tel, Rad.

TERBENTINA, vl. V. Terbenlina.

TERÇAMENT, adv. vl. Terceramente, esp. Troisièmement. V. Troisièmament et Tres, R.

TERCEGEAR, Tercejar, cat. V. Tersegear et Tres, R.

TERCEIROLA, s. f. (terceirole), dl. Tiercon, tonneau contenant six setiers ou le tiers d'un muid.

Ety. de ters, le tiers. V. Tres, R. TERCEIROOU, V. Terseiroou.

Éty. du port. Terceiro, troisième. V. Tres, Rad.

TERCENERETA, s. f. (terceneréte), dg. Mesure des liquides.

Que beougoun siés tercenerelos De bin cla dins un caouret Per se counfourto lou couret. D'Astros.

TERCIA, adj. vl. Tercia, cat. V. Tersa. TERCIER, vl. V. Tersier.

TERCS, nom de nombre ordinal. Terc, et Terceiro, port. Tercero, esp. Troisième. V. Tres, R.

TERE, s. m. (téré), dl. Bonne espèce de raisin de garde qui se conserve longtemps dans sa fraicheur, un terré. Sauv.

TEREBENTINA, s. f. (terebeintine); точенентим, тементим, темевертним. Terebentina, anc. esp. Trementina, cat. esp. mod. Trementing et Terebenthina, ital. Terébenthine.

Éty. du lat. terebinthina, m. s. dérivé du grec τερέδινθος (terebinthos), térébinthe.

TEREBINTE, s. m. vl. Terebinto, esp.

cat. ital. Terebintho, port. Térébinthe. Voy.

Ety. du lat, terebinthus, m. s. TEREDO , s. m. vl.

Teredos, qui so verms de fusta. Térède, qui sont vers du bois. Eluc. de las Propr.

TERENA, s. f. (teréne). Bourdon, grosse abeille et le fléau des petites. Garc.

Il est difficile de déterminer l'insecte dont l'auteur veut parler.

TERESA, s. f. (terèse). Cape, ancienne couverture de tête pour les femmes. Garc. TERETA, V. Teleta.

TERGA, vi. Qu'il ou qu'elle nettoie, essuie, fourbisse, polisse.

TERGER, v. a. vl. Tergere, ital. Purger, nettoyer. V. Tersar.

Ety. du lat. tergere, m. s.

TERGIVERSA, v. n. (lerdgiversa); Ter-giversar, cat. esp. port. Tergiversare, ilal. Tergiverser, tenir une conduite peu sincère, être incertain dans ses actions.

Ély. du lat. tergiversari, m. s. V. Vert, Rad.

TERIACA, Teriaca, esp. V. Theriaca. TERIBLAMENT, vl. V. Terriblament. TERIBLITAT, s. f. vl. Terribilitat, cat. Terribilidad, esp. Terribilidade, port. Ter-

TERALIOUS, V. Terralhous et tous ces ribilità, ital. Chose terrible, épouvantable. ots par Terr. R. 2.

TERIBUSTERI, Aub. V. Terribusteri. TERIDA, s. f. (teride). Un des noms languedociens du proyer. V. Chie-perdris. TERIER, d. m. V. Telier et Tel, R.

TERIGNOUN, s. m. (terignoun). Voy. Trignoun.

TERIGNOUNAIRE, V. Trignoulaire.
TERIGNOUNAR, V. Trignounar.

TERIGOSSAR, v. a. (terigoussa). V. Trigoussar.

TERIGOSSI, s. m. (terigóssi), dl. Bruit, tracas, tumulte.

TERII, nom propre, vl. TERRIC. Thiery.

TERINA, V. Terrina. TERINIER, V. Terrinier.

TERIRAGNA, s. f. (teriragne), dl. Ce mot a été donné très-improprement à l'araignée car teriragna signifie litt. toile d'araignée. V. Aragna.

TERISSOUN , V. Terrissoun.

TERI-TERI, s. m. (téri-teri). Un des noms languedociens du proyer. V. Chie-

TERLINTINTIN, s. m. (terlintinin). Fréluquet, jeune étourdi et adv. expression pour dire qu'on ne croit pas ce qu'on vient de dire.

TERM, TERMIN, TERMEN, radical pris du lat. termo, termonis, terme, borne, et dérivé du grec τερμα (terma), but, borne, fin, exiremilé, d'où terminus, lat. m. s.

De Termo, parapoc. term; d'où : Term-t, Term-egear, Term-is.

De terminus, par apoc. termin; d'où: Termin a, Termin-ar, De-terminar, De-termination, Ex-terminar, Ex-termin-ation, Ex-termin-atour, In-déterminat, In-terminable.

De termin, par le changement de iene: Termen-al, A-termen-ar, Des-tarmen-al, Des-termena-n, Des-termenar, Des-termenat, Es-tarmin-ar, Tarmen-ar, Extermia-ment, Extermi-at, Terme, Term-egear.
TERMANADOR, vl. V. Termenador.

TERME, s.m. (termé); Termine, ilal. Termino, esp. Termo, port. Teome, cal. Borne, limite d'un champ. V. Bouina et Crous.

Ety. du lat. termen, terminis, terme, statue, qui servait de limites aux Romains ou Dieu protecteur des bornes. V. Term, R.

Plantar de termes. V. Termegear et Term,

TERME, s. m. Termine, ital. Termino, esp. Termo, port. Terme, cat. Terme, fin. borne, par rapport au temps et au lieu, temps préfix où une chose doit être faite ou payée, temps auquel une femme doit accoucher; on le dit aussi des femelles des animaux pour l'époque à laquelle elles doivent mettre bas, en parlant d'un domestique qui a schevé le temps pour lequel il était loué, on dit qu'il a fini son année, son mois, etc., et non qu'il est a terme, il en est de même d'un fermier, d'un locataire, etc., qui a fini son bail.

Éty. du lat. terminus, bout, fin, exirémité. V. Term, R.

TERME, s. m. Termine, ital. Termino, esp. Termo, port. Terme, cat. Terme, moi, sujet ou attribution d'une proposition, façon de parler particulière à un art, à une science.

Ety. V. Term, R.

TERME, En vl. signifie encore, tertre. TERMEGEAR, v. n. (termedja). Aborner un champ, y planter des bornes.

Ety. de terme et de egear, litt. mettre des bornes. V. Term, R.

TERME LOGIER, s. m. vl. Terme du bail.

TERMEN, S. M. VI. TERMEN, TERMEN, manni. Termini, cat. Termino, esp. Termo, port. Termine, ital. Temps, saison, printemps, terme, delai. V. Terme.

Ety. du lat. terminus, m. s. V. Term, R. TERMENABLE, ABLA, adj. vl. Relenable, arrétable, terminable, limitable, qui peut être arrêté, retenu, borné. V. Term, R.

TERMENADOR, S M. VI. TERMANADOR, BMBHAIRE. Terminador, esp. Terminatore,

TERMENAL, adj. vl. Terminal, esp. port. Terminale, ital. Qui concerne les termes, les limites, les confins.

Ély. du lat. terminalis, m. s.

TERMENAL, s.m. dl. Confins, terre, domaine, héritage.

Arroso tout lou termal, Trad. de Virg. Ety. du lat. terminalis, qui concerne les

bornes. V. Term, R.

TERMENAR, v. a. vl. TERMINAR. Terminar, cat. esp. port. Terminare, ital. Terminer, borner, limiter, poser des bornes, fixer des limites. V. Terminar.

Ely. du lat. lerminare, m. s.

TERMENI, vi. V. Termen et Terme.

TERMES, s.m. pl. vl. Limites, confins. V. Terme, R.

TERMI, s. m. anc. béarn. Terme, v. c. m. et Term. R.

TERMIN, vl. V. Termen et Term, R. TERMINA, s. f. (termine); Termino,

esp. Borne d'un champ, d'un territoire, lisière d'une propriété rurale. Garc.

Ety. du lat. terminus, m. s. V. Term, R. TERMINACIO, vl. V. Terminatio.

TERMINAR, v. a. (terminá); PINIR, ACA-BAB, BACLAR, ASSOURE. Terminare, ital. Terminar, esp. port. cat. Terminer, finir, borner, être à la fin, arriver à la fin, voir la fin.

Éty. du lat. terminare, m. s. fait de terminus, terme, fin, et de are, aller à la fin. Voy.

Term, R.

TERMINAR SE, v. r. Terminarse, port. Se terminer, se passer, s'achever, en parlant des mots, avoir une certaine désinence. Voy.

TERMINAT, ADA, adj. et p. (terminá, ade); ACABAR, FIRIT. Terminado, port. esp.

Terminé, ée.

Ety. du lat. terminatus, m. s. V. Term, R. TERMINATIO, S. f. VI TERMINACIO. Terminació, cal. Terminacion, esp. Délimitation. action de poser les bornes, sin, conclusion. V. Terminesoun et Term, R.

TERMINATIU, IVA, adj vl. Terminatiu, cat. Terminativo, esp. ital. Limitatif, ive, propre à limiter. V. Term, R.

TERMINESOUN, s. f. (terminasóun); resmussous. Terminació, cat. Terminacióne, ital. Terminación, esp. Terminação, port. Terminaison, dernière syllabe d'un mot, manière dont elle sonne.

Ely. du lat. terminatio, m. s. V. Term, Rad.

TERMINI, S. m. vl. Termini, cat. Termino, esp. Termine, ital. Terme, une certaine durée de temps. V. Termen et Term, R. TERMIS, s. m. pl. vl. TERME. Limites. V. Terme.

Ety. de termonis, gén. de termo, m. s. par suppression de on. V. Term, R.

TERN, s. m. vl. Terno, cat. esp. port. ital. Tiers, triple, troisième, terne. V. Tres, Rad.

TERNA, s. f. vl. Terna, cat. esp. Terne, terme de jeu.

TERNARI, s. m. (ternári); Ternario, port. esp. ital. Ternari, cat. Ternaire, sorte de triangle dans lequel on écrivait autrefois le nom de Dieu.

Adj. de trois unités qui vaut trois. Garc.

Ety. du lat. ternarius, m. s. V. Tres, R. TERNAU, s. m. (ternãou); TARRAU. Un gros, une drachme, la huitième partie d'une

Ety. L'auteur de la St. des B.-du-Rb. dit que ce mot est d'origine ligurienne, mais il paraît dérivé naturellement de ternarius ou de lernalis, de trois, parce que le gros et composé de trois deniers. V. Tres, R.

TERNAU, ALA, adj. dg. Eternel, elle. V. Eternel.

TERNE, ERNA, adj. (terné, èrne). Terne, qui a perdu son lustre, son éclat, on le dit particulièrement en parlant des yeux qui ont perdu leur brillant.

Ety. V. Ternir et Terr, R.

TERNIR, v. a. (ternir). Ternir, ôter ou diminuer l'éclat, la couleur, rendre terne, fig. porter atteinte à la gloire, à la réputation, etc.

Ety. de la basse lat. terrenire, fait de terra. terre. V. Terr. R.

TERNIR SE, v. r. Se ternir, perdre son éclat.

TERNIT, IDA, adj. et part (terni, ide). Terni, ie, qui a perdu son éclat. V. Terr, R.

TERNO, s. m. (terne); Terno, ital. cat. Terna, esp. Ternos, port. Terne; trois numéros de la loterie pris et sortis à la fois; trois numéros de suite, deux trois d'un coup

Ety. du lat. ternus. V. Tres, R. TERON, s. m. vl. Fontaine, tuyau. V. Touroun.

TERR, TEARE, TARE, Padical dérivé du lat. terro, terre, formé selon Varron de terere, broyer, piler, fouler, quod, dit-il, pedibus teratur.

De terra, par apoc. terr; d'où: Terr-a et composés, Terrada, Terrad-eta, Terradour, Terr-agnas, Terr-alha, Terr-aire, Terr-alh, Terralh-ar, Terralh-oun, En-terra-morts, Terralh-ous, Terr-ar, Des-terrar, En-terr-aire, En terrar, Des-sousterrar, Allerr-issa-ment, En-terra-ment, Medi-terra-nea, Terr-assa, Terr-ass-ar, Terra-trema, Terr-estre, Terr-estri, Terr-ier, Terr-igol as, Terr-iua.

TERR, 2, radical pris du latin terror, terreur, ou de terrere, terreo, terretum, effrayer, épouvanter, inspirer la terreur, et dérivé du grec ταράσσω (tarassô), troubler, répandre la consternation.

De terrere, par apoc. terr; d'où: Terr-ibles Terribl-a, Terribla-ment, Terr-or, Terrour, Terrour-isto, Terrour-isme.

TERRA, s. f. (ièrre); TEARRA. Terra, cat. ital. port. Tierra, esp. Terre, substance minérale qui forme la base des pierres et des sels et qui mêlée avec les débris des végétaux et des animaux compose l'humus ou terre végétale, proprement dite, champ cultivable, domaine, pays, propriété.

Ety. du lat. terra, m. s. V. Terr, R.

En lerra pendent Noun boules toun argent. Terra negra fai bon blad Terra blanca lou fai escaudat. Prov.

Faire lerra, être enterré, redevenir terre. Terra trema, tremblement de terre.

Considérée sous le rapport de sa composition et de sa nature intime, la terre se nomme, pierreuse, sablonneuse, argileuse, marneuse, platreuse, limoneuse, elc., selon que les pierres, le sable, l'argile, le marne, le gipse et le limon y prédominent.

## Envisagee relativement à sa vertu productive on l'appelle:

FACTICE, quand elle est blen préparée et bien amendée. FORTE, quand elle est compacte et difficile à sultiver. FRANCHE, quand elle est jugée le plus propre à la végé-

FRICHE, quand elle est vague, non eultivée. INGRATE, quand elle ne donne que de mauvais produits. NEUVE, quand elle n'a pas encore été mése en rapport. NOVALE, quand elle a été nouvellement défrichée VARET, quand elle est en jachère une partie de l'année. VIERGE, qui n'a pas ensore repporté.

# Opération:

ABREUVER, V. Tempeirar. AMENDER, l'engraisser au moyen des fumiers. AMEUBLIR, la rendre douce et maniable en la travaillant

BINER, V. Biner.

DÉFONCER, ramener à la surface du sol les couches de terres qui étalent trop profondément situées pour être atteintes par la charrue

DEFRICHER, action de livrer à la cultures des terres en

ESFRONDER, la creuser en fond. ÉFRITER, l'appauvrir et l'épuiser. EGOUTER, on retirer les eaux, la dessécher. ECHAUFFER, l'amender par des engrais. EMOTTER, en rompre ou briser les mottes. ENGRAISSER, y mettre des engrais. ENTRE HIVERNER, donner un labour en hiver. ÉPIERRER, ôter les pierres. EPLUCHER, en arracher les mennes berbes. ESSARTER, en arracher les broussailles. FACONNER, la mettre en état de produire. REBINER, downer un troisieme lab

TERRA, s. f. (lèrre); TEARRA. Tierra, esp. Terra, cat. port. ital. Terre, le globe terrestre, la quatrième planète suivant l'ordre de distance du soleil.

Éty. dulat. terra. V. Terr, R.

Terra dicta abso, ut olius scribit quod teritur ilaque tera in accurium libreis scitta cum r uno.

Le diamètre de la terre est d'environ 2,865 lieues et la distance moyenne du soleil de 34,357,480, lieues, elle fait sa révolution diurne en 23 heures 56 minutes, et l'annuelle en 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 51 sc-

Aristarque de Sumos donna la première idée du mouvement de la terre autour du soleil, plus de deux siècles avant notre ère.

Son renslement vers l'équateur et son aplatissement aux pôles furent reconnus en 1672, par Richer, astronome français.

En 1747 Bradley observa la nutation de l'Axe.

En 1630 Galilée démontra que la terre tourne

En 1633 Galilée est condamné pour l'avoir annoncé et surtout pour avoir soutenu qu'on pouvait déduire cette théorie des livres saints.

536 ans avant J.-C. Pythagore, enseigne aux Grecs que le soleil est immobile et que la terre tourne et qu'elle est ronde.

En 1617 Villebrod Sirellius, mathématicien, imagine une méthode par laquelle il'détermine en toises la grandeur du méridien.

TERRA-DE-L'AULE, S. m. (tèrre-dé-l'áoulé), dl. Ce mot désigne une espèce de juron et en même temps celui qui s'en sert. Douj.

TERRA-DE-PARAISE, S. f. ENGAUDA. Terre à foulon, argile smectique, Dict. Sc. Nat. Elle est grasse au toucher et se laisse polir avec l'ongle et forme dans l'eau une espèce de bouillie.

Cette terre est employée pour enlever aux étoffes de laine, par le moyen du foulon, l'huile qu'elles contient.

TERRADA, s. f. (terrade), dl. Terre en-

semencée. Una terrada de blad, de favas, une pièce

de blé, un champ de fèves, etc. Éty. de terra et de ada, terre chargée. V.

Terr, R.

TERRADA, s. f. (terrade); TARRADA. Une jonchée, herbe, fleurs, fruits, etc., qu'on répand à terre, abatis.

Éty. de terra et de ada. V. Terr, R. TERRADETA, s. f. (terradéte). Dim. de terrada. V. Terr, R.

TERRADOO, s. m. anc. béarn. Territoire. V. Terradour et Terr, R.

TERRADOR, vl. V. Terradour et Terra, R.

TERRADOUR, s. m. (terradóu); TERRApous, TERRAIRE, TERRITOUADO. Territoire, étendue de pays considérée relativement à une ville, à une communauté, terroir envisagé sous le rapport de l'agriculture, terrain eu égard à sa bonne ou mauvaise qualité.

Ety. de terr et de adour. V. Terr, R.

TERRA-FORT, s. f. (tèrre-for), dg. Terre-forte, terre compacte et argileuse.

TERRAGARDA, s. f. vl. Message, fonction du messier, du garde-champètre.

TERRAGARDAR, v. a. vi. Faire fonction de garde-champêtre, de messier.

TERRA-GASTA, s. f. (tèrre-gaste). Terre vaine ou vague, terre inculte et qui ne produit rien.

Éty. V. Terra et Gast.

TERRAGEADA, s. f. (terradjáde), dt. Transport de terres neuves pour engraisser les terres maigres. M. de Sauvages emploie le mot terrander, qui ne nous paraît pas français, on dit terre dans ce sens.

Éty. de terra et de geada, dernière partie

Thalès de Milet, annonça que la terre était du mot carregeada, terre transportée. Voy. sphérique 600 ans avant J.-C.

TERRAGNAS, s. m. (terragnas), di Rocher pourri ou pierre morte, c'est en général un calcaire schisteux mou ou du grès molasse. V. Roubina.

Éty. de terra et du péjor. as, mauvaise terre. V. Terr, R.

TERRA-GREPIA, s. f. Nom langued. de la piéride vulgaire. V. Couesta et Camilhiera.

TERRAIL, s. m. vl. Terre. V. Terra et Terr, R.

TERRAIRE, s. m. (terrairé), dl. Le même que Terradour, v. c. m. et Terr, R.

TERRAIRE-LOUBAU, (lerrairé-loubaou), dl. Veines de terre qui se trouvent dans les rochers, dans lesquelles végétent les racines de quelques espèces d'arbres.

TERRAIRE-BRAVERC, dl. Qualité de terre argileuse et marécageuse, telle qu'on la trouve au fond des marais et autres lieux qui ont été submergés.

TERRAL, s. m. vl. Terrain, terresu, terre.

Ety. de terra et de al. V. Terr, R. TERRALH, s. m. vl. Terrasse. V. Terr.

TERRALHA, s. f. (terraille); TEARBAILEA, TABBAILMA, TABBAIA, TERBAIRLA. Polerie, Vase de terre cuite ou de grès, lieu où on les fabrique.

Ety. de terra, terre, et de la term. alha, tout. V. Terr, R.

L'art de la poterie que les Israélites honoraient particulièrement est des plus anciens.

Les Grecs en attribuent l'invention à Epiméthée, qui façonna des vases de terre vers l'an 1750 avant J.-C.

En Occident on fait honneur de cette découverte à l'athénien Chorébus,

Du temps de Porsenna les Toscans faisaient dejà des ouvrages en terre qu'on estimait au prix de l'or.

Les Etrusques se rendirent ensuite trèscélèbres dans ce genre de travail que les Romains ne négligèrent pas non plus. V. Tar-

1250 ans avant J.-C. Charabus inventa dans la Grèce les ouvrages en poterie de terre cuite ou plutôt y porta les connaissances qu'en avaient depuis longtemps les Etruques. Langl. Dufresn.

Lorsque Luca della Robbia, à Florence, vers 1400; Orazzio Fontana, à Pesaro, vers 1540, découvrirent et portèrent tout de suite à un haut degré de perfection la belle faïence connue alors sous le nom de majolica et de terra invetriata, les ducs de Toscane, en favorisèrent la fabrication.

Bernard Palissep, vers l'an 1580, chercha et trouva cette partie brillante par ses reliefs colorés et par ses couleurs de l'art du faïencier qui après avoir pris naissence en Italie, venait de s'y perdre. François Ier et Henri II, favorisèrent son entreprise.

La fabrication de la porcelaine s'introduisit en Europe vers 1725.

Une troisième découverte fut faite vers le milieu du XVIII- siècle en Angleterre, c'est celle de la faïence à pâte fine et dure.

Terrailla, art céramique :

On trouve dans les débris de l'antiquité des coupes à boire, des vases d'ornement, des plateaux, mais peu ou presque point de vases propres à faire chauffer des liquides ou cuire des aliments. C'est aux modernes que ces utiles inventions sont dues.

Il paraît qu'on ne connaissait en Europe. avant le XIVme siècle aucune poterie à pâte compacte, imperméable et dure comme le grès; aucune poterie à pâte aussi imperméa-ble et aussi solide que celle de la faïence proprement dite ou faïence italienne; aucune poterie à vernis de plomb ou d'étain, étendu également sur de grandes surfaces comme ceux des faïences fines. Les vraies porcelaines européennes ne remontent pas au-delà du commencement du XVIIIme siècle, et les falences fines, dites terre de pipe ou falence anglaises, sont d'une origine encore plus ré-

# Dans un four on nomme:

BOUCHE, la partie par laqualle le fourness aspire l'air. FOYER, le lieux où l'on place le combattible. LABORATOIRE, lieu où l'en met la matière sur laque doit agir le combustible.

CHEMINÉE, l'isone par où se dégagent les preduiu de la ---bastion.

# Les instruments du potier sont :

LES MODÈLER, LES MOULES,

GAZETTES, ÉTUIS, SUPPORTS, RONDEAI, REN-VERSOIRS, pièces destinées à soutenir celles qu'en feit

ATTELLE, morosan de bois minos qu'on applique ser les bords des vases pour les enlever de dessus la ross.

On donne aussi le même nom à une plaque mince de métal servant à diminuer l'épaisseur de l'ouvrage que le potier saçonne.

BALLONS, mottes de terre prêtes à être mises en curre. GIRELLE, partie de l'arbre du tour, sur laquelle su place la motte de terre qu'on vent travailler.

HABILLER, l'action d'ajouter une pied, une craille, etc. au corpe d'une pièce.

MOTTE, masse de terre éplachée, prête a être mise sur le tour pour être travaillée.
MOULIN, lieu où le potier broye les couleurs as moye

d'une roue qui se tourne à la main.

NOIX, l'arbre de la roue.

PAYENS, deux pièces de bois qui ont plusieurs entailes et sur lesquelles le potier pose les pieds.

RAIS, les quatre barres de for qui suspendent et attac la roue à la noix.

ROUE, instrument sur lequel on façonne les grosses pi qu'on ne peut travailler au tour. SCIE, le fil de fer qui sert a détacher les vases de d

TOUR, rose sur laquelle on tourne les petits vesses. TOURNOIR, biton qui sert a faire tor er le ross VAUCOUR, table our laquelle on poss la terre destinés à être travaillée devant le tour.

## On nomme:

MODÉLEUR, l'artiste qui les fait.

TERRALHADA, s. f. (terraillade); TER-MALESER, TERRADA, dl. Du terreau, fumier pourri et réduit en terre noirâtre dans lequel on cultive les plantes délicates, la terre de bruyère est une espèce de terreau et celui même qui convient le mieux à la plupart des plantes étrangères.

Éty. de terra et de alhada, tout fait avec

de la terre. V. Terr, R.

1267

nettoie le blé.

TERRALHAIRE, s. m. (terrailiairé); TARRALMANNE, TARRALANNE. Terrassier, homme qui transporte des terres. V. Terr, R.

TERRALHAR, v. a. (terraillá), d. de Barcel. TERRALHAR, júnnan. Jeter de la terre sur la neige pour en accélérer la fonte. V. Terrar et Terr, R.

TERRALHIER, s. m. (terraillié) ; TABRA-LEIGH, TABRAIRE, TERRAILLIER. Polier de terre.

V. Terr, R.

TERRALHIERA, s. f. (terraillière); TARBALBIRBA, TARBAIRBA. Femme d'un potier de terre, marchande de pots de terre. Voy. Terr, R.

TERRALHOUN, s. m. (terrailloun); TARRESPOOU, TARRALMOUN, TARRALMOUN, TERRALMOUS, TERRITE, TARRIER, TERRITER, QUI TOmue, qui transporte des terres, qui travaille à des terrasses, piocheur, pionnier. Sauv.

Ety. de terralha, toute sorte de terre, et de oun, peut-être le même que on ou om, homme de-terre. V. Terr, R.

C'est aussi le nom d'un panier sans anse qui sert à charrier de la terre et des pierres, manne, terrier.

TERRALHOUS, s. m. (terraillous), dl. et mieux TRABALHOUS. Terrassier, journalier qui porte la terre dans des paniers. V. Terralhoun.

Ety. de terra. V. Terr, R.

TERRAMAIOR, vl. V. Terramajor. TERRAMAIRE, s. f. vl. Terre-mère, terre.

TERRAMAJOR, S. f. VI. TERRAMAION. Terre-majeur, terre-sainte.

TERBA-NEBA, s. f. (tèrre-nèbe), dl. TERRA-AMARA. Terre-crue, terre-vierge, terre-neuve, sous sol, terre qui est au-dessous du guers et qui n'a jamais été labourée.

TERRA-PLEN, s. m. (terra-pléin); Terrapleno, port. Terraplen, esp. Terraple, cat. Terrapieno, ital. Terre-plein, amas de terre élevée, dont la surface est plate et unie, levée, terrasse. V. Terr, R.

TERRAR, v. a. (terra), d. m. TEARRAR, ESTERRASSAR, TERRALMAR. Jeter de la terre sur la neige pour la faire fondre.

Ety. de terra et de ar. V. Terr, R.

On sait depuis les belles et ingénieuses expériences de Franklein, que le noir est celle de toutes les couleurs qui absorbe le plus de chaleurs, et que le blanc en retient le moins. C'est d'après ce principe qu'on jette de la terre sur la neige parce qu'en la colorant ainsi en noir elle absorbe une bien plus grande quantité de calorique ce qui la fait fondre d'autant plus rapidement que la terre est plus noire.

TERRAS, s. m. (terrás), d. de Carp. Tas, monceau de terre.

TERRAS-ADJACENTAS, S. f. pl. (terresjaceintes). Terres adjacentes, on comprenait sous cette dénomination, en Provence, les villes et communauté qui comme Marseille, Aix, etc., n'avaient point entrée dans les assemblées provinciales qui ne participaient point à l'administration et qui étaient imposées séparément.

TERRAS-BAUSSERCAS, (tèrres-baousséin-

TERRALHADA-DAL-RLAD, dl. La ques). Terres-baussenques, on donnait ce de ses productions et de l'agriculture, en t. terre qui passe à travers le crible lorsqu'on nom, en Provence, à 79 terres, villages ou hadrant fonds sur lequel on bâtit. meaux, qui jouissaient de l'exemption.

TER

Ety. Bouche pense que ce nom vient d'une ancienne famille que les titres latins nomment Balthia, d'où est venu baux et bausseinca, parce que cette famille possédait 79 places.

TERRA-SOOU, s. m. dg. Une jonchée, le sol couvert.

Ely. V. Terr, R.

Qu'espetacle, grand Diou, quand lou jour pareisset, que terra-soou de mouerts. D'Astros.

TERRASSA, S. f. TERRA, TERA. Augel rempli d'eau dans lequel le potier trempe ses mains et son attelle.

Éty. du lat. terraceus, de terre ou fait de terre. V. Terr, R.

TERRASSA, s. f. (terrásse); Terraszo, ital. Terrado, port. Terrero, esp. Terrer et Terrat, cat. Terrasse, levée de terre dans un jardin; plate-forme, ouvrage de maçonnerie en forme de balcon et de galerie ouverte.

Ety. du lat. terraceus, de terre, ou de terra et de assa, grosse terre, gros tas de terre, ou selon l'auteur de l'origine des premières sociélés, de terra, terre, et de assa, brûlée, parce qu'on fit d'abord les terrasses avec de la brique ou terre brûlée. V. Terr, R.

TERRASSAN, ANA, adj. d. m. (lerrassan, ane); TARRASSAN. Agriculteur, qui entend bien la culture des terres. V. Tarrassan.

Ety. V. Terr, R.

TERRASSAR, v. a. (terrassa); sstar-massan. Terrasser, jeter par terre en combattant, fortifier avec de la terre.

Ety. V. Terr, R.

TERRAT, ADA, adj. et p. (terrá, áde); TRABBAT. Neige sur laquelle on a jetté de la terre.

Ety. de terra et de at. V. Terr, R.

TERRATORI, vl. V. Territoiro. TERRA-TREMA, s. m. (terre-trème); TEREA-TREMOL, TEREA-TREMOUI, dl. Terremoto, cat. esp. ital. Tremblement de terre.

Ety. du lat. terras-motus, ou de terra et de tremar, trembler. V. Terr, R.

TERRA-TREMOL, dl. V. Terra-trema. TERRATRUM, s. m. (terre-trum); TERO-TRUM, d. toul. Tintamarre, bruit, fracas considérable.

Ety. terratrum est un sitér. de tramblament de terra. V. Terr, R.

TERRAU, V. Terrar et Terr, R.

TERRE, adj. vl. V. Terrenal, Terren et Terr, R.

TERREGEAR, V. Terrouriar et Terr, Rad.

TERREISME, s. m. vl. Terroir, terrain. V. Terr, R.

TERREN, ENA, adj. vl. Tanas. Terre-no, cat. esp. port. ital. Terrestre.

Ely. du lat. terrenus, m. s. V. Terr, R. TERREN, ENA, adj. (terrein, éne). Qui

n'est plus couvert de neige. V. Terr, R. Siam terrens, la terre est découverte, il n'y a plus de neige.

TERREN, s. m. (terréin); YEARBES. Terreno, ital. esp. port. cat. Terroir, terrain, espace de terre, terre considérée sous le rapport

Éty. du lat. terrenum. V. Terr, R.

TERRENAL, ALA, adj. vl. Terrenal, esp. cat. Terrestre.

Ely. du lat. terrenus, m. s. V. Terr, R. TERRENAR SE, v. r. et n. (terrena sé); sa tearmenan, d. m. On le dit de la terre qui

se découvre quand la neige est fondue. Éty. de terren et de ar, montrer le terrain

V. Terr, R.

TERRENAT, ADA, adj. et p. (terrena. áde), d. m. Qui n'est plus couvert par la nei-ge. V. Terr, R.

TERRENH, vl. V. Terren et Terr, R.

TERREST, vl. V. Terrestre.
TERRESTRE, ESTRA, adj. (terrèstré, estre); Terrestre, ital. esp. cat. port. Terrestre, qui appartient à la terre, qui tient de la nature de la terre, il est souvent employé comme opposé à céleste.

Ety. du lat. terrestris, qui est de la terre.

V. Terr, R.

TERRESTRI, vl. V. Terrestre et Terr, Rad.

TERRESTRITAT, s. f. vl. Terrestridad, esp. Terrestrità, ital. Terrosité, qui est de la nature de la terre.

TERRET, s. m. (terré). Nom d'une espèce de raisin connu en Languedoc.

TERRETA, s. f. (terréte). Nom que por-te, aux environs de Toulouse, le lierre terrestre. V. Roundota et Terr, R.

TERRETA, DB, expr. adv. En se trainant, en glissant sur la terre. Garc. Voy. Terr, R.

TERRETA, s. f. vl. Terreta, cat. Terretta, ital. Petite terre, petit domaine. Voy.

TERRIADA, vl. V. Theriaca.

TERRIBLAMENT, adv. (terriblamein); TARRIBLAMERT. Terribilmente, ital. Terriblemente, esp. Terrivelmente, port. Terriblement, cat. Terriblement, extraordinairem ent extrêmement, excessivement.

Éty. de terribla et de ment, d'une manière

terrible. V. Terr, R.

TERRIBLE, IBLA, adj. (terriblé, ible); Terrivel, port. Terrible, qui insprire, qui donne de la terreur, étonnant, étrange, extraordinaire dans son genre.

Ety. du lat. terribilis, m. s. V. Terr, R. 2. TERRIBUSTADA, s. f. (terribustade); TABRIBUSTADA. Tracasserie, étourderie, espiè-glerie. Garc. V. Garroulha et Tarab.

TERRIBUSTERI, S. M. TRRIBUSTERI. ESpiègle, qui ne fait que des étourderies, tapageur: V. Tarab.

TERRIBUSTERI, s. m. (terribustèri); TARRIEUSTERS. Un des noms de la fume-terre. V. Fuma terra.

TERRIER, adj. (terrié); TARRIR. Terrier, papier terrier, registre qui contenait le dénombrement des biens des particuliers et des reconnaissances passées à une seigneurie par les vasseaux censitaires.

Ety. de terra et de ier. V. Terr, R. On donne le même nom à un panier servant à transporter de la terre, V. Terralhoun; au terrier des lapins. V.

TERRIER, s. m. vl. Territoire; seigneur

de terre, terrien, seigneur à fief. V. Terr, Rad.

TERRIER, s. m. vl. Terrero, esp. Terrier, terrasse, tertre. V. Terr.

TERRIFIAR, v. a. (terrifia), prov. mod. Terrificar, port. Terrifier. V. Esfaragear, Espavantar et Terr, R. 2.

TERRIGOLAS, s. f. pl. (terrigóles); TARRIGOLAS, TARRIGORAS. Terresuelas, esp. Terres legères, terres qui ne produisent presque rien.

Éty. de terra. V. Terr, R.

TERRILHA, s. f. (terrille); TERRILLA. Terreta, cat. Terrozuela, esp. Mauvaise terre, menue terre qui se trouve parmi le

grain. Garc. V. Terr, R.
TERRINA, s. f. (terrine): TABRIDA, TA-RISSOUR, GAUDADA, GRIALA. Torrina, ital. Terrine, port. Terrine, vase de terre évasé, muni ordinairement d'un couvercle, servent à faire des ragoûts: se dit aussi pour le contenu: Una terrina de toun, de vedeou, pour désigner le ton ou le yeau qu'on a fait cuire dans ce vase.

Ety. de terra et de ina. V. Terr, R. ou de l'esp. terrino, ina, fait de terre.

En Languedoc, ce mot a une signification bien différente, car il désigne dans ce pays un bassin de malade. V. Bassin.

TERRINIER, s. m. (terrinié), d. bas lim. Ouvrier qui fait des terrines, et par extension potier. V. Terralhier.

Ety. de terrina et de ier. V. Terr, R. TERRISSOUN, s. m. (terrissóu), d. bas lim. Petit pot, petit vase de terre.

Éty. Dim. de terrina. V. Terr, R. TERRITOIRO, s. f. (territoire); TERRIT roscano. Territorio, port. esp. ital. Territori, cat. Territoire, etendue d'un royaume, d'une province, d'une ville. V. Terradoun.

Éty. du lat. territorium, m. s. V. Terr,

TERRITORI, vl. Territori, cat. Voy. Territorio.

TERROIR, s. m. (terrouá); TERROUAN.
Terrenho, port. Terroir, espace de terre
considérée sous le rapport de l'agriculture. V*. Terr* , R.

TERROR, vl. Terror, cat. V. Terrour. TERROS, OSA, adj. vl. Terros, cat. Terroso, esp. ital. Terreux, euse, décomposé, ée. V. Terrous.

TERROT, s. m. (terró). Terreau, terre mèlée de fumier pourri. Garc. V. Terr, R. TERROUN, s. m. Un tertre, petite élé-

vation de terre, un monticule.

Ety. de terra et du dim. oun. Terron, en esp. signifie motte de terre, et dans la basse latinité turonus, colline en pain de sucre. V. Terr, R.

TERROUNIAR, Garc. V. Terrouriar et Terr, R.

TERROUR, s. f. (terrour); Terrore, ital. Terror, esp. port. cat. Terreur, épouvante, crainte portée à l'excès ; règne des excès révolutionnaires en France.

Ety. du lat. terror. V. Terr, R. 2.

TERROURIAIRE, s. m. (terrouriairé). Qui s'amuse à gratter la terre, qui se traine souvent, qui s'en amuse. V. Terr, R.

TERROURIAR, v. n. (terrouria); TER-BEGEAR, TARROUGIAR, TERROURIAR. Graller la terre, la remuer légèrement comme sont les , soin ou le second dans les lieux où l'on ne enfants.

Éty. de terra et de ouriar. V. Terr, R. TERROURIER, s. m. (terrourié). Lieu ou la terre est meuble, où les enfants s'amu-

Éty. de terra et de ier. V. Terr, R TERROURISME, s. m. (terrourisme). Terrorisme, système, régime de la terreur en France, en 1793 et 1794. V. Terr, R. 2.

TERROURISTO, s. m. (terrouriste). Terroriste, agent ou partisan du régime de de la terreur qui a caractérisé la sangiante domination de Robespierre.

Éty. de terrour et de isto, partisan de la terreur. V. Terr, R. 2.

TERROUS, OUSA, OUA, adj. (terrous, ouse, oue); TARROUS. Terroso, ital. esp. Terrento, port. Terros, cat. Terreux, euse, mêlé ou couvert de terre.

Éty. de terra et de ous. V. Terr, R.

TERS, s. m. vl. Tercet, cal. Tercerilla, esp. Tersetto, ital. Terset, terme de poésie, la troisième partie; droit qui consistait dans la troisième partie des fruits. V. Tres, R.

TERS, vl. Il ou elle tarda, de terger, tarder? il ou elle essuya.

TERS, ERSA, adj. num. vl. Ters, cat. Tercio, esp. port. Terzo, ital. Tiers, troi-

Ety. du lat. tertius, m. s. V. Tres, R. TERS, ERSA, adj. vl. Terso, port. Ters, cat. Net, ette, essuyé, nettoyé. Ety. du lat. tersus.

TERS, TERSA, adj. (ters, terce); Terso, ital. Tercio, esp. Terco, port. Troisième, un tiers arbitre.

Éty. du lat. tertius, m. s. V. Tres, R. TERS, s. m. TIERS. Le tiers, la troisième partie ; une troisième personne; le tiers et le quart, toutes sortes de personnes.

Ety. du lat. tertis, sous-entendu pars. V. Tres, R.

TERSA, S. S. VI. TERRA, TERCIA, TERTIA. Tersa et Tercia, cat. esp. Terça, port. Terza, ital. Tierce, une des heures du jour. Ety. du lat. tertia, sous-entendu hora. V. Tres , R.

TERSAMENT, adj. vl. versament. Terzamente, ital. Troisièmement. V. Tres, R. TERSAN, et

TERSANÁ, adj. vl. sous-entendu febre; Terciana, esp. Tersana, anc. cat. Tersa, port. Terzana, ital. Tiers; sièvre tierce. V. Tierça et Tres, R.

TERSAR, V. a. vi. TERSER, TERGER. Tersar, esp. Essuyer, frotter, nettoyer, polir, purger.

Ety. du lat. tersus. TERSAR , v. n. vl. Terzare, ital. Tiercer, tripler.

Ety. du lat. tertiare, m. s. V. Tres, R. TERSEGEAR, v. a. (tersedjá); TERCE-GRAR, TARCEGRAR. Tercer? tiercer? Garc. Séparer certaines marchandises en trois lot, pour distinguer les qualités, bonne, moyenne

et mauvaise. Éty. du lat. tertiare ou de ters, la troisième partie ou le tiers et de egear, litt.

mettre par tiers. V. Tres, R. TERSEIROO, s. m. (terseiroou); TERS camoou, rangamoou. Regain, le troisième l

fauche les prés que deux fois. V. Revioure.

Éty. de tres, troisième. V. Tres, R. TERSER, v. a. vl. Frotter, essuyer. V. Tersar.

Éty. du lat. tergere, abstergere.

Ters los pes de lui ab los seus cabels. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux.

TERSIER, adj. vl. TERCIER. Tercer, cal. esp. Terceiro, port. Troisième, tercier.

Éty. du lat. tertiarius, m. s. V. Tres, R. TERSIER, s. m. (tersier); YARGIRE, TEScasa. Tamis, nº 3, pour la finesse du tisso. Éty. du lat. tertius, ou de ters et de ter. troisième. V. Tres, R.

TERSOL, s. m. (tersol), d. bas lim. Farine biss, troisième farine. V. Boulen et

Tres, R. TERSOL, s. m. vl. TERSOL. Tersuolo, ital. Tiercelet, oiseau de fauconnerie. Voy, Tres, R.

TERSOR, s. m. vl. Essuie-main, torchon, linge.

Ety. du lat. tergere.

TERSES, vl. Le tiers. V. Tres, R. TERT, vl. Troisième. V. Tres, R. TERTAL, adj. vl. Semblable, égal. V. Tal, R.

TERTANT, adv. vl. ressas. Autani, de même. V. Tan, R.

TERTE, adj. (tèrté), dl. Mince, léger. TERTIA, s. f. vl. Tierce. V. Teres et Tres, R.

TERTRE, s. m. vl. Tertre, coteau, colline. V. Terr, R.

TERTZ, vl. Tiers; troisième; il ou elle nettoie. V. Tres, R.

TERZ, vl. Essuyé, nettoyé. V. Ters. TERZA, vl. V. Tersa.

TERZAMENT, adv. d. vaud. V. Terse-

# TES

TBS, adj. et p. vl. Pour estes, élendu, couché, large, tenu, tendu; il ou elle tint, tendit.

O en lonc o en tes, debout ou couché. Hist. Crois. Alb. v. 5006. En long et en large. v. 7992.

TES, vl. Contr. de tenes, tu tiens, te observes.

TESA, s. f. vl. Torche, toise, thezan, bourg; tendue. V. Tesa.

Ety. du lat. teda.

TESA, s. f. (tèse). Allée d'arbres serrés dans laquelle on tend des filets pour prendre des oiseaux.

Ety. du grec τάσις (tasis), tension; alies d'arbrisseaux, d'après l'auteur de la Statist. des B.-du-Rh. ou de tezar, tendre, parce qu'on y tend des filets. V. Tend, R.

TESA, Pour acte public écrit. V. These. TESAR, v. a. (tesa). Tendre, bander. V. Tendre, Tesar et Tend, R.

TESCA, s. f. vl. Crâne, tête.

Éty. tes, en cal. signifie dur, solide. TESCOUN, s. m. (téscoun). V. Tascoun et Tacoun, R.

comme au figuré. V. Trama.

Ety. du lat. texere. V. Teiss, R. TESCUT, UDA, adj. et p. dl. Tissu, ue. V. Teissul et Teiss, R. TESGA, s. f. vl.

> Tesga es male que fai tal guerra, Que 'l cap e 'l fel e'l ventre serra. Pradar.

TESGA, s. f. vl. Tac, sorte de maladie. Rayn.

TESIC, vl. V. Teric.

TESIU, adj. vl. Etique, pulmonique.

Ety. Aller. de phthisique. TESIX, vl. V. Tesic. TESOIRA, vl. V. Tesouiras et Tond, R. TESOR, dg. Tesoro, esp. Tesor, cat. V. Tresor.

TESOUIRAS, s. f. (tesouires); Tesoura, port. Tixera, esp. Gros ciseaux. V. Ciseous

et Fourfis.

Ety. Ce mot est ligurien, dit l'auteur de la Stat. des B.-du-Rh. mais il est évidemment une altération, de tondere, tonsuni. V. Tond, Rad.

TESQUIERA, s. f. (tesquiére); PESCHERA, dl. Pivot d'une porte rustique ou montant de bois qui tient lieu de gonds et de pentures, et sur lequel s'assemblent les traverses en queue d'aronde (ou autrement). Sauv.

TESSEL, s. m. vl. vessem Agrafe.
TESSELH, vl. V. Tessel.
TESSENAT, dl. V. Barracanat.
TESSO, vl. Employé pour ten so, il ou

elle tient, le regarde comme.

TESSOUN, s. m. (tessoun), impr. 725-200, NOUREMOUN, dl. Jeune pourceau d'un an pour mettre à l'engrais; cochon de lait. Ety. du celt. selon M. Astruc.

TESSOUNA, s. f. (tessoune), d. bas lim. (tessoune). Truie. V. Truya.

TESSOUNADA, s. f. (tessounade), dl. porcara. Cochonnée ; les pourceaux qu'une truie met bas à la fois; troupeau de cochons.

Éty. de tessoun et de ada, litt. Cochon

TESSOUNAR, v. n. (tessouná), dl. GA-POURAR, POURCELAR. Cochonner ou mettre bas des pourceaux.

Ety. de tessoun et de ar, faire des cochons.

TEST, radical dérivé du latin testa, vase de terre cuite, qu'on a dit pour tosta, rôti, brûlé; on a ensuite appliqué ce nom à une coquille, à l'écaille de tortue, d'où le mot test, on l'a donné plus tard aux os du crâne dépouillés des chairs et ensuite à la tête.

De testa, par apoc. test; d'où: Test, Test-a, et composé: Testa-pouncha, Test-ada, Test-aquit, Test-ard, Testard-egear, Testard-isa, Test-assa, Test-eta, Test-iera, Testoun-a, Test-uri, En-test-ar, Es-testar,

Con-testar, En-lesta-ment. TEST, 2, radical dérivé du latin testis, testi, témoin, d'où testor, testari, témoi-guer, porter témoignage, faire un testament, et testimonium, témoignage, déposition. De testie, par apoc. test; d'où: Test-a-

ment, Testament-ari, Test-alour, In-test-at. De testimonium, par apoc. Testimoni, Testimoni-adge, Testimoni-ar, Test-ar,

TESCUM, s. m. vi. Trame, an positif | At-testar, Coun-testar, At-test-ation, Countest-ation, Prou-test-at, Prou-test-ation, Prou-test, Prou-test-ant.

De testimoni, par la suppr. de sti, temoni, et par transpos. de i, temoin, et par le changement de o en ou, temoin; d'où : Temouin.

De temouin, par le changement de in en gn: Temougn-agi, Temougn-ar, Temounegear, Temouni-ar.

TEST, s. m. (tés), dl. et impr. TES. Test, cat. Tejaela, esp. Têt, morceau d'un pot de terre cassé, V. Clap; on le dit aussi pour pot de chambre, coquille d'œuf.

Ety. du lat. testa, vase de terre cuite. Voy. Test, R.

TEST, s. m. vl. Test, anc. cat. Testa, port. ital. Se disait aussi pour crâne, tête, coquille, écaille, coque. V. Test, R. TEST, Pour têxte. V. Texte.

TESTA, s. f. (teste); casessa, cap, ca-BOCHA, CAT, CHAI. Testa, ital. esp. port. cat. Tète, partie de l'animal qui contient le cervezu et les organes de la vue, de l'oule, de l'odorat et du goût.

Éty. du lat. testa, employé par Autone dans le sens de crane. V. Test. R.

La tête de l'homme, en y comprenant les dents, est composée de 63 os, elle se divise en crane et en face.

Testa-aquit, obstinément. Testa-à-testa, tête à tête.

Tenir testa, faire tête à quelqu'un.

Toumbar eme la testa la premiera, tomber la téte la première.

Testa de cenglas, dl. hure d'un sanglier. Ai de ma testa! ah de ma tête!

Grossa testa pauc de sens. Grossa testa et prin coluel Es una marca de fouel.

Perdre la testa, devenir sou, perdre la tête.

Aver bouena testa, apprendre facilement. Parlar de testa, réciter, délirer. Testa aquit, obstinément, absolument.

V. Testaquit.

Enfant que naisse sensa testa, acéphale. Pourtar à la testa et sur la testa, ont un sens différent, on porte à la tête ce qui y est inhérent et sur la tête ce qu'on y place mais qui y est étranger.

TESTA, Se dit encore pour sens, raison, caractère, esprit, personne, et fig. sommet de quelque chose, et particulièrement des plantes et des arbres. V. Test, R.

Aver bona testa, pour avoir de la facilité pour apprendre de mémoire, Tr. avoir de la mémoire ou bonne mémoire.

TESTA D'ALEST, S. m. (tèste d'aillé). Tête d'ail, la réunion des gousses.

TESTA-D'ADE, S. f. (lèste-d'áse); MASSETA, CULMERRETA, TESTARD, TESTA-D'AI, CARUSSOLA, ASE, SUSTANETA, CABOS, CABOSSES, CAP-GROS. Tétard.

Éty. Le nom de tête d'âne a été donné à cette espèce de larve, à cause de la grosseur disproportionnée de sa tête. V. Test, R.

TESTA D'ASE, s. m. Nom qu'on donne, à Avignon, au narcisse de gouan à fleur pleine, Narcissus gouani, flore pleno, plante de la fam. des Liliacées, division des Narcissis. V. Test. R.

TESTA-BLUBA, S. f. (teste-blure). Nom qu'on donne, dans le départ. des B.-du-Rh. à la mésange bleue. V. Guingarroun et Test, Rad.

TESTA-DURA, s. f. (teste-dure). Personne qui a la conception difficile, à laquelle il est mal aisé de faire comprendre quelque chose, à qui on ne peut rien apprendre. V. Test, R.

TESTADA, s. f. (testade). La tête pleine: Ai una testada, j'ai un grand mal de tête.

Ety. de testa et de ada. V. Test. R. TESTA-DE-LOUP, s. m. Houssoir, balai de crin, de forme ronde. Garc.

TESTADOR, vi. Testador, cat. esp. V. Testadour.

TESTAGE, s. m. (testádzé), d. bas lim. Casse-tête, fatigue causée par un grand bruit, par un discours importun, une trop forte application.

Ety. de testa et de age. V. Test, R. Bailar lou testage, V. Entestar. TESTAGEAN, adj. Cast. V. Testard. TESTAGEANT, Garc. V. Fenat.
TESTAIRE, s. m. vl. Testateur. Voy. Testatour.

Ety. du lat. testator, m. s. ou de Test, R. et de aire.

TESTAIRITZ, s. f. vl. Testatrice. Ety. du lat. testatrix, m. s. V. Test, R. 2. TESTAMEN, vl. V. Testament.

TESTAMENT, s. m. (testamein); TES-TAMEN. Testamento, ital. esp. port. Testament, cat. Testament, acte authentique dans lequel on déclare ses dernières volontés, papier sur lequel le testament est écrit, nom des livres saints.

Ety. du lat. testamentum, m. s. formé de testari. V. Test, R. 2.

Eusèbe dit que Noé partagea la terre à ses trois fils, et qu'après avoir déclaré ce partage à ses enfants, il dressa nn écrit qu'il scella et remit à Sem, lorsqu'il se sentit proche de sa fin, ce qui prouve que cet acte date de la plus haute antiquité.

La loi des 12 tables qui fut portée au commencement du IV no siècle, depuis la fondation de Rome, autorise les testaments, connus déjà du temps d'Abraham.

## On nomme:

ANCIEN TESTAMENT, les livres de l'écriture salets qui ont précédé la naissance de J.-C. NOUVEAU TESTAMENT, coux qui sont postérieure à TESTAMENT OLOGRAPHE. TESTAMENT MYSTIQUE.

Testament, en vl. signifie aussi alliance. TESTAMENTARI, ARIA, adj. (lestameintari, arie); Testamentari, cat. Testamentario, ital. esp. port. Testamentaire, qui est relatif, qui concerne un testament, qui est nommé, institué par testament.

Ety. du lat. testamentarius, m. s. V. Test, Rad. 2.

TESTA-NEGRA, s. f. (teste-négre); sur-Parus ater, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Subulirostres, commun sur les arbres dans les trous desquels la femelle dépose buit à dix œufs blancs, taches de pourpre. V. Test, R.

TESTA-NEGRA, s. f. Nom qu'on donne dans le département des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault, à la sauvette à tête noire. V. Couloumbada pichota et Pacacau.

TESTA-NEGRA, s. f. Nom qu'on donne, dans le Gard, au becfin orphée. V. Bouscarla passeriera, et dans le Lang. selon M. d'Anselme à la Sylvia melanocephala. V. Pacacau et Test, R.

TESTA-NEGRA, s. f. Est encore le nom qu'on donne dans les environs de Montpellier, au Sterno fissipes.

TESTA-NEGRETA, s. f. (lèsle negréte); TROTA-NEGRA. Nom par lequel on désigne, dans le Gard, la fauvette à tête noire. V. Couloumbada pichota et Test, R.

TESTA-POUNCHA, 8, f. CARGUETA-DRIS-ESPIRELAS. Jeu d'enfant qui consiste à deviner si une épingle cachée dans la main fermée tourne la tête ou la pointe du côté du pouce.

Toumbar testa pouncha, d. bas lim. tomber la tête la première.

Mettre testa pouncha, becheveler, mettre tête et cul.

TESTAQUIT , adv. (testequi); TESTA AQUIT. Obstinément, avec opiniatrelé, sans vouloir en démordre.

Éty. de testa et de aquit, tête inébranlable. V. Test, R.

TESTAR, v. n. (leslå); PAIRE SOUR TESTAMERT. Testare, ital. Testar, cat. esp. port. Tester, faire son testament, mettre par écrit ses dernières volontés.

Éty. du lat. testari, m. s. V. Test, R. 2.

TESTARD, ARDA, s. el adj. TESTEGRAL. RE, TESTUREI, TARTUC, MAROC, TESTART, ACCOUTAIRE, BROUNDE, CHAMPIT, TESTAGRAE. Testagrae. cat. Tètu, ue, entêté, opiniâtré.

Liy. de testa et de ard. V. Test, R.

TESTARD, s. m. Un des noms du muge. V. Mugeou et Test, R.

TESTARD, Larve des grenouilles. Voy. Testa-d'ase et Test, R. TESTARDEGEAR, V. Testardiar et

Test, R.

TESTARDIAR. v. n. (testardiá), d. m. TESTEGRAR, TESTARDEGRAR. S'opiniâtrer, tenir

Éty. de testard et de ier, Faire lou tes-tard. V. Test, R.

TESTARDISA , s. f. (lestardise); TESTAR-Dun. Entêtement, opiniatreté, caractère d'une personne têtue.

Éty. de lestard et de isa. V. Test, R. TESTARDUN, d. m. V. Testardisa et

Test. R.

TESTARIERA, s. f. (lestariére); restis-BA. La forme d'un chapeau. V. Cofa.

TESTA-ROUSSA, s. f. Nom que porte, dans le département de Vaucluse, la fauvette à lête noire. V. Couloumbada pichota et Test, R.

TESTA-ROUTA, V. Testa verda. TESTART, vl. V. Testard.

TESTARUT, UDA, adj. (testarú, úde); TESTAT. Testarudo, esp. Testarrud, cat. Remarquable par la grosseur de sa tête. V. Testard et Test, R.

Entêté. V. Testard,

TESTASSA, s. f. (testasse); capas. Grosse et laide tête, f. mauvaise tête.

Éty. de testa et de l'augm. dépr. assa. V. Test, R.

TESTATOUR, TATRIÇA, s. (testatour, tatrice); Testatore, ital. Testador, esp. port. cat. Testaleur, atrice, celui ou celle qui teste, qui fait ou a fait son testament.

Éty. du lat. testator, m. s. V. Test, R. 2. TESTAU, Aub. V. Testarut.

TESTA-VERDA, S. f. TESTA-ROUTA. Tête verte, étourdi, écervelé, évaporé.

Ety. Tête verte, qui n'a pas encore du bon sens, qui n'est pas mûre, expr. fig. V. Test,

TESTEGEAIRE, s. m. (testedjairé). Celui qui conteste avec passion. Garc. Voy. Testard et Test, R.

Éty. de testegear et de aire.

TESTEGEAR, V. Testardiar, dans le dl. il signifie remuer la tête, la montrer par son sommet seulement, quereller. V. Test,

TESTETA, s. f. (lesléte); TESTOURA. Petite tête, tête de chevreau, d'agneau, fig. tête verte, tête légère.

Éty. de testa et de eta, dim. V. Test, R. TESTICUL, s. m. vi. Testicul, cat. Tes-

TESTIERA, s. f. (testiere); PESCIERA, TESTEIRA. Testiera, ital. Testera, cat. Le chevet, le chatourné d'un lit, pièces qui font partie d'un bois de lit. V. Lichiera.

Ety. de testa et de iera, qui sert à la tête. V . Test, R .

TESTIERA, s. f. Testera, cat. esp. Testeira, port. Testiera, ital. Têtière, partie de la bride qui passe sur la tête du cheval, la forme d'un chapeau. V. Test, R.

TESTIFICACIO, vl. Testificació, cat. V. Testification.

TESTIFICAR, v. a. vl. Testificar, esp. cat. Testificare, ital. Attester, témoigner.

Ety. du lat. testificari, m. s. Voy. Test, Rad. 2.

TESTIFICATION, s. f. vl. Testificació cat. Testificacion, esp. Testificação, port. Testificazione, ital. Témoignage, altestation.

Éty. du lat. testificationis, gén. de testifi-catio, m.s. V. Test, R. 2.

TESTIFICATIU, IVA, adj. vl. Testificativo, esp. ital. Testificatif, ive, attestalif, propre à attester. V. Test, R. 2.

TESTIFICATORI, IA, adj. vl. Justificatif, ive, attestatif. V. Test, R. 2.

TESTIL , vl. V. Testilh.

TESTILH, s. m. vl. Testiculo, esp. port. Testicolo, ital. Testicul, cat. Testicule.

Éty. du lat. testiculus, m. s. fait de testis. m. s. V. Test, R. 2.

TESTIMONI, s. m. (testimóni); TEMOIR. Testimone et Testimonio, ital. Testigo, esp. mod. Testemunha, port. Testimoni, cal. Testimonia, anc. esp. Témoin, celui qui dépose, ce qu'il a vu ou entendu, témoignage. Voy. Temoin.

Ety. du lat. testimonium, m. s. V. Test,

Et cregne may que lou fuoc sanct Anthony, Lou dire faux d'un pailhard testimony, Que l'on aura forgeat per un escut.

Bellaud. XVI po siècle.

TESTIMONIADGE, s. m. anc. béarn. restimoniates. Testimonio, esp. Témoignage. V. Temoignagi.

Éty. du lat. testimonium, m. s. V. Test, Rad. 2.

TESTIMONIADOR, s. m. vl. Testateur. V. Test, R. 2.

TESTIMONIADOR, et

TESTIMONIAIRE, vl. V. Testimoni et

TESTIMONIAL, adj. vl. Testimonial, cal. esp. Testimoniale, ital. Testimunhavel, port. Testimonial, ale.

TESTIMONIAMEN, et

TESTIMONIAMENT, s. m. vl. TESTI-MONIAMEN. Témoignage. V. Temoignagi.

TESTIMONIAR, v. n vl. Testimoniar, esp. Testemunhar, port. Testimoniare, ital. Témoigner. V. Temoignar.

Ety. de testimoni et de ar. V. Test, R. 2. TESTIMONIATGE, s. m. vl. V. Testimoniadge.

TESTOR, s. m. vl. Bout, extrêmité, sommité. V. Test, R.

TESTOUN, s. m. (testoun); Tostas. port. Teston, esp. Testo, cal. Testone, ital. Teston, ancienne pièce de monnaie de France.

Ety. de testa, tête, et de la term dim. oun petite tête, ainsi nommée à cause de la tête de Louis XII qui y était représentée, V. Test. Rad.

Les premiers testons de France, furent frappés en 1513 sous le règne de Louis XII. Sous François premier ils valaient dix sous et le demi teston en valait cinq. Le marc d'argent valait alors 12 livres 10 sous. La fabrication en fut interdite sous le règne de Henri III.

Le teston d'argent de 1544 valait. Celui de . . . . 1521 . . . Le double de . . 1535 . . . 4

TESTOUN, s. m. (lestoun); TESTADA, TALOCHA. Taloche, coup donné sur la tête avec la main. Avr.

Éty. Dim. de testa. V. Test, R.

TESTOUNA, s. f. (testoune). Dim. de testa, petite tête d'enfant. V. Testeta et Test, Rad.

TESTOUNEGEAR, V. Tastounegear. TESTOURIAS, ASSA, s. et adj. (testouriás, ásse). Stupide, hébété, lourd et pesant. Avr. V. Test, R.

TESTUDA, s. f. (testude); PIOLA, dl. Hache à marieau ou à tête.

Éty. de Testut, v. c. m. et Test, R. TESTUDO, s. f. vl. Nom ancien de la tortue. V. Tartuga.

Ety. du lat. testudo, m. s. V. Test, R.

TESTURRI, s. m. (testurri), d. m. Têtu. V. Testard et Test, R.

TESTUT, s. m. Un des nom du Muge. V. Mugeou et Test, R.

· Éty. Ainsi nommé à cause de la grosseur de sa tête.

TESTUT, UDA, adj. (testů, úde). Těta. V. Testard et Test, R.

TESTUT, s. m. (testú). Tétu, gros marteau de macon qui serl à démolir, à équarrir et à briser les pierres. Il est carré par un bout et pointu par l'autre.

Éty. de testa et de ut, remarquable par sa j tête. V. Test, R.

Prend lou testut sura et travailha A faire toumbar la muralha.

TESTUTZ, s. m. vl. Tissu. Éty. du lat. textus, m. s.

TET, radical pris du grec τιτθή (titthé), mamelle, ou du celt. tetar, têter: Tet-a, Tet-ada, Tet-arel, Tet-ar. Des-tet-adour, Des-telar, En-telin-ada, Tela-lebre, Telaire, Tetarel-a, Tet-e, Tet-ina, Tet-oun, A-tetoun-it, Tetin-arda, Tit-ina, At-tat-ter, Al-lats, Al-lat-inas.

TET, s. m. vl. Pour tout. V. Cubert. Ety. du lat. tectum, m. s. V. Teg, R.

Têt, loque, tesson. Rayn.

TETA, s. f. (téte); Tetta, ital. Teta, esp. port. Pour mamelle. V. Mamella, Tete et Tet, R.

TETA, s. f. dl. Châtaigne bouillie. Ety. Ainsi nommée parce qu'on la mange pour ainsi dire en tétant.

TETADA, s. f. (tetáde), dl. ATESSADA Repas ou réfection d'un enfant qui tête.

A agut dos tetadas ou alessadas, il a têté deux fois.

Dounar una tetada, donner à têter.

Ety. de teteet de ada.

TETAIRE, ARELA, s. m. (tetairé, arèle). Enfant qui tête beaucoup, M. l'abbé de Sauvages dit teleur, mais ce mot n'est pas adopté par l'Académie ni par Gattel.

Ety. de tete et de aire, qui tête. V. Tet, R. TETAIRE, s. m. En agriculture, on nomme ainsi une branche gourmande, parce qu'elle suce l'arbre, surjeon. V. Tet, R.

TETA-LEBRE, s. Nom qu'on donne, à Nice, à la lampette déchirée, et dans les environs de Montpellier au Cucubalus behen. V. Carnilhet.

TETA-LEBRE, S. M. CAULICHOUS. NOM qu'on donne, en Languedoc, au behen, V Carnilhets, et selon M. Gouan Fl. Mousp. à la lychnide seur de coucou, Lychnis stoscuculi, Lin. plantes de la fam. des Cariophyl-

Etv. Le nom de tête lebre a été donné à ces plantes parce que leur calice renfié, celui de la première surtout, peut ressembler un peu à un mamelon de lièvre ou de tout autre animal. V. Tet, R.

TETANOS, s. m. (tetanos); Tetanus, lat. Tétanos, genre de spasme qui est caractérisé par la contraction involontaire et violente de plusieurs muscles et quelquesois de tous, sans perte de connaissance.

Ety. du grec τεταίνω (tétainé), tendre,

d'où τέτανος (tetanos).

TETAR, v. s. (lelá); papar, poupar, fame tete. Telar, esp. Tettare, ital. Têter, sucer le lait qui est dans les mamelles; on dit au jeu de boules quand la boule touche le but que teta.

Ety. du celt. tetare, ou du grec τιτθή (tithè), mamelle, et de l'act. ar, tirer de la mamelle.

On dit d'un enfant qu'il a têté de quatre laits et non qu'il a fait quatre nourrices.

Aller à l'appui, en parlant de deux boules qui se touchent.

TETAR, v. a. Ce mot, en Languedoc, signifie aussi manger des châtaignes bouillies.

TETAR LOU, s. m. L'action de têter: A lou tetar doux, an fig. comme au positif, dans ce dernier sens il signifie, il est persuasif.

TETAREL, s. m. (tetarèl), dl. Le hochet des petits enfants. V. Tetarella et Tet. R.

TETAREL, s. m. (tetarèl), d. has lim. On le dit d'un grand enfant qui tête encore; on le dit aussi de l'enfant nouvellement sevré.

Éty. de tetar et de el, celui qui tête. Voy.

Tet, R.

TETARELA, s. f. Un des noms de la sangsue dans le Bas-Lim. V. Sansuga et

TETARELA, s. f. (tetarèle). Femme ou fille qui tête les nouvelles accouchées que le lait incommode; instrument propre à têter; tèteuse, n'est pas admis par l'Académie.

Ét. de Tetar, v. c. m. et Tet, R.

TETARELLA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne dans quelques contrées aux gourmandes qui croissent sur les arbres fruitiers qu'elles épuisent comme en les sucant, d'où leur nom.

TETARELLAS, s. f. pl. (tetarèles); PARTOUFLETA, CAÇALACA, LUPINS, TETAREL, CACALA, CISSA-MERDA. Nom qu'on donne, à Moustiers, au musse de veau ou mussier des jardins, Antirrhinum mojus, Lin. et Lati-folium, Mill. plantes de la famille des Personnées, commun dans la Basse-Provence.

Éty. du nectar que ses fleurs contiennent et que les enfants s'amusent à sercer, ou de la ressemblance qu'on a cru trouver entre cette fleur et l'instrument nommé tetarella. V. Tet, R.

TETE, s. m. (têlé); TITA, TETET. Terme dont les enfants se servent pour désigner le sein, le teton.

Ety. du grec τιθή (tithė), mamelle d'une nourrice. V. Tel, R.

Faire lele, lêter.

TETE, s. m. (tète). Chien, en t. d'enfant. TETE, s. m. vl. TETES. Soleil.

E lo mati al alba can resplendral teles. V. 8068.

Et le matin à l'aube quand brillera le soleil.

Ety. M. Faurier pense que le radical de ce mot est teilh, qui signifie chaleur, et son dérivé tethin, soleil. Ce mot a peut-être été

TETEI, s. m. (tetèi). Nom enfantin des chiens. V. Toutou.

TETIERA, s. f. (tetière), di. Alt. de Theira, v. c. m.

TETINA, s. f. (tetine); Teta, esp. port. Tetta, ital. Le sein d'une femme, le pis d'une vache. V. Poussa.

Éty. V. Tete et Tet, R.

Le pis d'une vache, d'une chèvre, d'une brebis, sont ainsi nommés pendant la vie de l'animal, mais on le nomme tétine, quand on le considère comme viande bonne à manger.

TETINARDA, s. f. (telinarde), dl. Tetona, esp. Une grosse mamelle, et par dénigrement, une grosse tripière.

Éty. de tetina, mamelle, et de la term. dépréc. arda. V. Tet, R.

TETOUN, V. Poussa et Mamela.

TETRAEDRE, s. m. (tetraèdré); Tetraedro, port. esp. Tétraèdre, solide géumétrique terminé par quatre triangles égaux et équilatéraux.

Éty. du lat. tetraedon, dérivé du grec τετταρα (tetlara), quatre, et de έδρα (hédra), siège, base, c'est-à-dire, solide, qui a quatre bases ou quatre faces.

TETRAGONO, s. m. (létragone); Tetragono, port. esp. Tétragone, figure qui a quatre angles.

Éty. du lat. telragonum, dérivé du grec τετράγανος (tétraganos), forme de Tetra, v. c. m. et de γωνια (gônia), angle.

TETRARCHA, s. m. vl. Tetrarca, catesp. ital. Tetrarcha, port. Tétrarque, seigneur ou gouverneur qui ne possédail que la quatrième partie d'une région, d'un état.

Éty. du lat. tetrarcha, dérivé du grec τετταρα (tettara), quatre, et de ἀρχὴ (archè), empire, gouvernement.

TETRARCHIA, s. f. vl. Tetrarquia, cat. esp. Tetrarchia, ital. port. Tetrarchie ou tetrarchet, la principauté d'un tétrarque.

Ely. du lat. tetrarchia. V. Tetrarcha.

TEU, pr. poss. vl. Teu, port. cat. Ton, tien, les, tiens.

Ety. du lat. tuus, m. s. TEUGNE, dl. V. Teougne.

TEULAGÉ, s. m. vl. Droit de tente, de baraque. V. Teg, R.
TEULAT, vl. V. Teoulat.

TEULE, d. bas lim. Pour tuile, Voy. Teoule et Teg, R.

TEULIER, vl. Teuler, cat. V. Teoulier. TEULIERA, vl. Teuleria, cat. Voy. Teouliera.

TEUN, vl. V. Teunc.

TEUNE, adj. vl. TRUBS. Tenue, cat. esp. port. ital. Mince, tenu, délié, faible, clair. Éty. du lat. tenius, m. s.

TEUNET, vl. V. Tenuet.

TEUNEZA, s. f. vl. Ténuité, limpidité. TEUNS, vl. V. Teune.

TEUS, pr. poss. vl. Tiens, tien; il ou elle craignit: Teusses, qu'il craignit.

TEUTONS, s. m. pl. (teutons); Teutones, port. Teutons, anciens peuples de la Ger-manie ou Allemagne, dont il est souvent parlé dans cet ouvrage, en traitant des étymologies.

Ely. du lat. teutones.

## TEX

TEXTE, s. m. (tèsté); TEST, TESTA. Text, cat. Testo, ital. Texto, esp. port. Texte, les propres paroles d'un auteur; passage de l'écriture, cité au commencement d'un sermon; vl. tissu, tissure.

Éty, du lat. textus, fait de testum, tissu, dérivé de texera, tisser. V. Teiss, R.

Gros-texte, gros-texte, caractère d'imprimerie qui est entre le gros-romain et le saintaugustin.

Pichot-texte, petit-texte, autre caractère qui est entre le petit-romain et la mignonne. Texte, en vl. est pris pour bible.

TEXTUEL, ELA, adj. (textuel, èle); Textual, esp. cat. Testuale, ital. Textuel, elle, conforme au texte. V. Teiss, R.

TEXTUELAMENT, adv. (textuelamein). Textuellement, sans s'ecarter du texte, selon le texte. V. Tess, R.

TEXURA, S. f. vl. TEEURA, Textura, cat. esp. port. Testura, ital. Testure, tissure, toile, filet; tissu que fait l'araignée.

Éty. du lat. textura.

TEY, V. They. TEYA, TEYAR, et TEYH, vl. Il ou elle tisse. TEYOUS, etc. V. Telha, Telhar et Telhous. TEYRA , vl. V. Tiera et Tieira. TEYSH, s. m. vl. If. V. Tai et If.

Ety. du lat. taxus, nom de cet arbre. TEYSSEDOR, vl. V. Teissandier. TEYSSER, vl. V. Teisser. TEYSSEYRE, dl. V. Teisserand. TEYSSHER, vl. V. Teisser.

### TEZ

ŢEZ, s. m. vl. Têts. Éty. du lat. testa, m. s. V. Test, R. TEZAR, v. a. (leza); TESAR. Tendre, bander.

Éiy. du grec τάξω (tazò), tendre, étendre. V. Tend, R.

TEZAS, (lezas), dl. V. Thea.

TEZAT, ADA, adj. et p. (lezá, áde), d. d'Arles. Tendu, raide, dans son ajustement. V. Tend, R.

TEZAURANEN, s. m. vl. Trésor, richesse. V. Tresor.

Ely. V. Aur, R.

TEZAURIEYRA, s. f. vl. Tesoriera, ital.

Trésorière. V. Aur, R.
TEZIA, vl. V. Phihisia.
TEZIG, vl. V. Phihisique.

TEZURA, s. f. vl. Piège, embûche. V. Tend, R. et Texura.

## THA

THAIS, nom de femme (thais). Thais. Patr, Saint-Thaïs, penitente en Egypte, que l'Eglise honore le 8 octobre.

THALIA, s. f. (thalie); Talia, ital. esp. port. Thalie, le deuxième des trois grâces et celle des neuf muses qui préside à la comédie.

On la représente comme une jeune fille, à l'air folâtre, couronnée de lierre, tenant un masque à la main et chaussée de brodequins.

Ety. du lat. Thalia, dérivé du grec θαλία (thalia), m. s.

THAUMATURGEO, s. m. (tomaturd-ge). Thaumaturge, nom donné à plusieurs saints célèbres par leurs miracles.

Ety. du grec θαυμα (thauma), génitif,

θαύματος (thaumatos), merveille, et de s ἔργον (ergon), ouvrage.

THE, s. m. (thé); Te, ital. esp. Thé, on donne ce nom aux feuilles roulées, des Thea bohea et Thea viridis, dont on ne ferme plus qu'une espèce sous le nom de Thea chinensis, arbrisseau de la fam. des Orangers, originaire de la Chine et du Japon, infusion qu'on en fait.

Ety. du chinois theh, nom de l'arbrisseau qui porte les feuilles.

Les différences qui distinguent les diverses espèces de thé, qu'on trouve dans le commerce, ne proviennent que du sol, de la récolte et de la manière de les préparer, car elles sont toutes produites par le même arbre.

# Les espèces de thé les plus usitées sont :

LE THÉ PERLÉ, ainsi nommé de la forme arrondie qu'ou donne aux feuilles en les roulant, au moment où on leur fait subir une légère torréfaction, c'est l'un des meilleurs THÉ POUDRE A CANON, roulé en petits grains comme de la poudre, il est doux et agréable

THE IMPERIAL, très-rare dans le commerce, ainsi nommé perce qu'il est réservé pour l'empereur. THÉ BOLI, noirâire et de mauvaise qualité, il est fait

avec des feuilles de rebut.

L'odeur aromatique que répandent les diverses espèces de thé lui est communiquée par des plantes qu'on lui méle, et particulièrement par les feuilles de l'olivier odorant, Olea odorata, Lin.

D'après les calculs qu'on en a fait, il s'est introduit en Europe depuis 1772 jusqu'en 1780; 169, 543, 252 livres de thé, qui à raison de six francs la livre seulement, content près d'un milliard, ou cent vingt-cinq

millions par an.

Il paraît que le thé ne sut introduit en Europe que vers le milieu du XVImo siècle, selon les uns, et vers le commencement suivant d'autres. Il fut apporté en France en 1636 de la Hollande en Angleterre en 1666; en 1641, Tulpius, médecin hollandais en sit connaître les propriétés, dans son Recueil d'observations de médecine, et en 1667, Jonquet, médecin, français en fit aussi l'éloge, depuis lors les traités sur le thé se sont multipliés à l'infini.

THE suisse, V. Falltrank.
THEATINS, s. m. pl. (theatins); Theatinos, port. Teatinos, esp. cat. Théatins, ordre religieux.

Ely. du lat. theatini, um.

THEATRAL, ALA, adj. (theatrál, ále); Teatrale, ital. Teatral, esp. cat. Theatral, port. Théâtral, ale, qui appartient au théâtre, qui est propre au théâtre, ou qui ne convient qu'au théatre.

Éty. du lat. theatralis, m. s.

THEATRE, s. m. (theatré); TIATRE. Theatro, port. Teatro, esp. cat. Théatre, lieu où l'on représente des spectacles dramatiques; profession de commédien; lieu où se passe un évènement; recueil de pièces de theatre.

Éty. du lat. theatrum, dérivé du grec θεατρον (théatron), dérivé de θεάομαι (théaomai), regarder, c'est-à-dire, lieu d'où l'on regarde un spectacle.

Dérivé : Amphithedtre.

Les théâtres de l'antiquité ne furent d'abord que de misérables constructions abbatnes après la représentation; plus tard, on établit des théâtres permanents, où le luxe se déploya dans tout son éclat. Les Grecs en attribuent l'invention à Bacchus, 1440 ans avant J.-C.

Un capitulaire de Charlemagne, donné à Aix-la-Chapelle en 789, apprend que des cette époque il existait en France les spectacles qui, bien que grossiers, devaient déjà être répandus, puisque par ce capitulaire Charlemagne désend aux fils de prêtre et à tous les Chrétiens d'assister à ces spectacles où l'on ne voyait que des indécences. Voy. Coumedia.

1440 ans avant J.-C. Bacchus donna les premières représentations théâtrales.

1250 ead. des pièces de théâtre sont jouées à Rome.

100 ead. érection du théâtre de Scaurus à Rome où il y avait place pour 79 mille hommes.

1606 ans après J.-C. les Espagnols se distinguent par leur théâtre qui sert de modèle à ceux de France et d'Angleterre.

THEIERA, s. f. (theiere); TETRESA. Tetera, esp. cat. Théière, vase pour infuser le thé.

Ety. de thé et de iera, qui sert au thé. THEILH, s. m. vl. THEYL. Tumeur, verrue, porreau, cor.

THEISME, s. m. (théismé). Théisme, doctrine qui admet l'existence d'un Dieu, c'est l'opposé de athéisme.

Ety. du grec θεὸς (théos), Dieu, et de la term Isme, v. c. m. et Theo, R.

THEMA, s. m. (thême); TEME, TREMO; TEMO. Tema, ital. cat. esp. Thema, port. Thême, sujet, matière, disposition; ce qu'on donne à un écolier à traduire de sa langue dans une langue étrangère; c'est le contraire de la version.

Ety. du lat. thema, dérivé du grec θιμα (théma), position, ce qu'on l'on pose pout fondement, dérivé de τίθημι (tithémi), poses.

THEMEZIS, s. f. vl. Thémèse, figure de grammaire.

Ety. du grec τεμνω (temnô).

THEMIS, nom propre (thémis); Temi, ital. Themis.

THEO, THE, radical dérivé du grec bies (théos), Dieu; d'où: Apo-theos a, The-ism, Theo-fania, Theo-logal, Theo-logia, Theo-log-ien, Theologic-at, Theolog-ian.

THEODORIC, nom d'homme (theodoric). Théodoric.

Patr. Saint Théodoric, abbé d'Utique. THEODORICON, s. m. vl. Théodoricon, composition médicinale. Rayn.

THEODORO, nom d'homme (theodore); Teodoro, ital. esp. Théodore.

Ely, du lat. Theodorus.

L'Eglise honore 60 saints de ce nom. THEODOSO, nom d'homme (theodose). Tbéodose.

Patr. L'Église honore 7 saints de ce nom. THEOFĂNIA, s. f. vl. Epiphanie. Ety. du lat. theophania, m. s. V. Theo, Rad.

THEOLOGAL, s. m. (theoulougăl); rème, proposition purement spéculative, dont midor, nom du onzième mois du calendrier remouveel. Teologale, ital. Teologale, cat. la vérité a besoin d'être démontrée. esp. Theologal, port. Théologal, chanoine institué dans le chapitre d'une église cathédrale, pour enseigner la théologie, et pour prècher en certaines occasions.

Ety. du lat. theologus. V. Theologia et

Theo, R.

THEOLOGAL, s. m. (theoulougál); THEOULOUGAL. Théologal, chanoine dont les fonctions consistent à prêcher et à enseigner dans une église cathédrale.

Ety. du grec θεὸς (théos), Dieu, et de

λογος (logos), discours. V. Theo, R.

Le pape Innocent III, dans le second Concile de Latran, en 1215, ordonna que dans chaque église Métropolitaine on nommerait un theologal pour interprêter l'Ecriture Sainte et pour prêcher et faire en certains jours des leçons de théologie, pour récom-pense il lui assigna une prébende. Le Concile de Basle étendit à toutes les églises cathédrales l'obligation d'avoir un théologal, ce qui fut confirmé par le Concile de Trente. Dict. des Orig. de 1777, in-80.

THEOLOGIA, s. f. (theouloudgie); logia, port. Théologie, science qui traite de

Dieu et des choses divines.

Ety. du lat. theologia, et dérivé du grec θεος (théos), Dieu, et de λογος (logos), discours. V. Theo, R.

### On nomme:

THÉOLOGIE NATURELLE, la connaissance que nous avons de Dios par les soules lumières de la raison. \(^4\)
THÉOLOGIE SURNATURELLE, celle qui a pour fondement la révélation. Celle-ci se divise en théologie positive, en théologie morale et en théologie scolastique.

THEOLOGIA et THEOLOGIAN, vl. V. Theologien. THEOLOGIAN, vl. Teologia, cat. V.

Theologien et Theo, R. THEOLOGICAL, ALA, adj. vl. Teological, anc. cat. Teologal, esp. Theologal, port. Teologale, ital. Théologal, ale.

Las tres vertuix théologicals que sa fes, caritats, esperanza.

Brev. d'Amor.

Ety. du lat. theologicus, m. s. V. Theo, Rad.

THEOLOGIEN, s. m. (theoulougiéin); THEOLOGIAN, THEOULOUGIEN. Teologo et Theologo, esp. ital. port. Teoleg, cat. Théologien, celui qui sait ou qui enseigne la théo-

Ety. de theologia et de Ien, v. c. m. ou du

lat. theologicus, m. s. V. Theo, R.

THEOLOGIQUE, ICA, adj. (theou-loudgique, ique); Teologico, ital. Theologico, port. Théologique, qui concerne la théologie. Ety. de theologia et de ique. V. Theo, R.

THEOPHILET, nom d'homme. Tooufilet, cat. Dim. de Teophilo, v. c. m. THEOPHILO, nom d'homme (théo-

phile): recursio, recomment, dim. Teofilo, ital. Teophile.

L'Eglise honore 18 saints de ce nom.

THEOREMA, s. m. (theourème); Theorema, port. Teorema, cat. esp. ital. Théola vérité a besoin d'être démontrée.

THE

Ety. du lat. theorema, dérivé du grec θεωρημα (théôrêma), qui signifie ce que l'on contemple, ce que l'on considère, de θεωρός (théôros), contemplateur; c'est l'opposé de probléme.

THEORIA, s. f. (theourie); Theoria, port. Teoria, ital. esp. cat. Théorie, connaissance qui s'arrête à la simple spéculation, sans passer à la pratique.

Ety. du lat. theoria, dérivé du grec θεωρια (théoria), contemplation, spéculation, qui vient de θεωρέω (théôréô), contempler.

THEORICAMENT, adv. (theouricaméin); TROURICAMENT. Theoricamente, port. Teoricamente, esp. ital. Teoricament, cat. Théoriquement, selon la théorie.

THEORIQUA, s. f. anc. béarn. Theorica, port. Teorica, cat. Théorie. V. Theoria.

THEORIQUE, ICA, adj, (theourique); cat. ital. Théorique, qui appartient à la théorie.

THEOTISTA, nom de femme (theotiste) Théotiste.

Le martyrologe ne contient point de sainte

de ce nom. THEOUME, s. m. (téoumé), d. arl.

> Su la surfaçou de l'estang, Dins unou barquou sensou theoune, Faren la guerrou eis allebran. Cove.

THERESA, nom de femme (therèse); THERESOUR, THERESINA. Teresa, ital. esp. Thérèse.

L'Église honore qualre saintes de ce nom, les 15 juin ; 15, 28 juillet et 15 octobre.

THERESIN et

THERESINA, nom de femme (theresine)

Dim. de Theresa, v. c. m.
THERESOUN, nom de femme (theresoun). Dim. de Theresa, v. c. m.

THERIAGA, S. f. (theriaque); TREIAGA.
TRIAGLA, TRIAGA. Triaga, cat. Teriaga, ital. esp. Theriaga, port. Composition pharmaceutique, sous forme d'électuaire, dans laquelle entrent soixante-douze substances différentes d'après la dernière édition du codex, de la faculté de médecine de Paris.

Éty. du lat. theriaca, forme du grec θήρ (thêr), bête vénimeuse, et de àxeouat (akéo mai), guérir, soit qu'on ait regardé cette préparation comme un antidote, soit parce que les vipères entrent dans la composition.

Ce remède est l'un des plus anciens qui soient parvenus à notre connaissance; on regarde Andromachus de Crète, médecin de Néron, comme son inventeur; mais plusieurs médecins pensent qu'il ne fit qu'imiter l'Antidote de Mithridate, connu longtemps avant, et que certains historiens attribuent à Feridoun, roi de Perse, l'an 2100 ans avant J.-C.

THERMAL, ALA, adj. (thermal, ale); Thermal, port. esp. Termal, cat. Termale, ital. Thermal, ale, qui appartient aux bains et aux eaux chaudes.

Ety. du grec θερμος (thermos), chaud. THERMIDOR, s. m. (thermidor). Thermidor, poser, etablir.

de la république française. Il commençait le 19 juillet et finissait le 17 août.

Ety. du grec θερμος (thermos), chaud-Thermidor brûle et dessèche la terre : Pour échapper à ses feux vigoureux, La jeune nymphe et le faune amoureux Cherchent des bains la fraicheur salutaire.

THERMOMETRO, s. m. (termoumè-tre); THERMOUMETRO. Thermometro, port. Termometro, esp. cat. ital. Thermomètre, instrument de physique qui sert à faire connaître et à mesurer les degrés de châleur et de froid.

Ety. du lat. thermometrum, dérivé du grec θερμος (thermos), chaud, et de μέτρον (métron), mesure du chaud ou de la chaleur.

## Dans un thermomètre on nomme:

TUBE, la tige alongée dans laquelle monte et dessend le re ou l'esprit de vin.

BOULE, le réservoir qui contient l'un de ces deux liquidas.

ECHELLE, la planchette ou le pepier sur lequel sont tracés les degrès,

L'invention du thermomètre est due selon les uns à Drebbel, Corneille, né à Alckmaer, en Hollande, en 1572, qui la fit connaître en 1600, et suivant d'autres à Sanctorius, célèbre médecin, né à Capo-d'Estria, en Italie, en 1661, qui parle de son application à l'art médical, dans un ouvrage publié en 1626.

Les thermomètres ont subi un grand nombre de modifications et d'améliorations depuis leur invention, mais ceux dits de Réaumur, dont l'échelle entre la glace fondante et l'eau bouillante est divisée en 80 degrés, et celui nommé Centigrade, dans lequel cette échelle est partagée en 100 degrés, sont les plus usités aujourd'hui.

En 1621 Corneille Drebbel, découvre le

thermomètre selon quelques-uns.

En 1674 Renaldin propose de prendre pour point de départ du thermomètre la glace et l'eau bouillante.

En 1701 Newton réalise cete pensée.

## On donne le nom de thermomètre:

CENTIGRADE, celui dont les deux extrêmes est divisé en 100 degrés.

DE DELISLE, celui qui a pour point fine l'esu bouillante désigné par zéro et au-dessous daquel on observe 150 degrés

DE FAHRENHEIT, colui dont l'intervalle compris en le point de l'esa bonillante et celui du froid produit par un mélange de neige et de sel marin, est divisé en 2123 degrás.

DE REAUMUR ou de DELUC, celui dans lequel l'intervalle compris entre la glace et l'esu bouillante est divisé en 80 deégrs.

DIFFÉRENTIEL DE LESLIE, celui qui est compesé de deux tubes terminés chacun par une boule joints en-semble à la flanque du chalumeau et recourbés en «, nant une certaine quantité d'acide sulfurique coloré.

THESA, S. f. (thèse); TEZA. Tesi, ital. Tesis, esp. These, port. Tesa, cat. Thèse, proposition en général, et en particulier celle que les aspirants aux grades soutiennent pour faire connaître leur capacité.

Ety. du lat. thesis, dérivé du grec béouc (thésis), proposition, dérivé de θίτημι (tithé-

THESAUR, s. m. vl. Thesouro, port. Tesauro, esp. Tesor, cat. Tresor. V. Tresor, plus usité dans la langue moderne.

Ety. du lat. thesaurus, m. s. V. Aur, R. THESAURE, s. m. anc. béarn. Thesowreiro, port. Tesaurer, cat. V. Tresaurier et Aur, R.

THESAURIER, s. m. vl. Thesoureiro, port. Tesorero, esp. Tesaurer, cat. Tresorier. V. Tresourier, plus usité.

Ely. du lat. thesaurarius, m. s. V. Aur, Rad.

THESAURIER, s. m. vl. Bien, revenu. V. Aur, R.

THETIS, nom propre (thetis); Tetide, ital. Thetis.

TETE, s. m. vl. Couvert, abri des oi-seaux. V. Teg, R.

THEY, s. m. (téi); THY, THI. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, aux espèces d'iles de sable qui se trouvent entre les embouchures des différentes branches du Rhône. V. Graus.

Ety. Le mot they est d'origine ligurienne, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh. et il signifie tas, parce que les isles du Rhône ne sont formées que par l'entassement des sables que ce fleuve charrie.

THEZAURARIA, s. f. vl. Tesoreria, esp. ital. cat. Trésorerie. V. Tresouraria.

Ety. du lat. thesaurus et de aria, tout ce qui a rapport au trésor. V. Aur, R.

### THI

THIBAUT, nom d'homme (thibáou). Thi-

Patr. Saint Thibaut, que l'Église honore le 1er, le 8 juillet, le 21 mai et le 30 juin.

THIL, TRLE, radical pris du latin tilia, tilleul. Nom tout à fait obscur, dit M. Théis, et auquel il vaut mieux laisser son obscurité que de lui attribuer des étymologies dont la multitude prouve assez la faiblesse, le liber ou seconde écorce du tilleul, qu'on nomme tills, sert a faire des cordes, d'où l'on fait venir telhar, teiller ou tiller, rompre les brins du chanvre ou du lin pour en séparer la filasse, on fait venir aussi ce mot du grec τιλλειν (tilléin), arracher, séparer, d'où l'all. theilen ou teilen, m. s. Tilh-ar, Tilh-ent.

De tilh, par le changement de i en e, telh; d'où : Telh, Telh-a, Telh-ar, Telh-ous

THIM, s. m. Thymo, port. Timo, ital. Thym. V. Faligoula.

Ely. du lat. thymus, dérivé du grec θυηος (thumos), force, courage, à cause de son odeur aromatique, qui rétablit les forces et réveille le courage. THIMI, vl. V. Thim.

THIMIAMA, S. M. VI. TYMAMA. Timiama, cat. esp. Parfum.

Éty. du lat. thymiama, m. s.

THINE, adj. vl. Trum. De thya, de bois

Ety. du lat. thyinus, m. s.

## THL

THLASPI, s. m. (thiáspi); TARASPI. Ibéride de Perse, (taraspi des jardiniers, Iberis semperflorene, Lin. plante de la fam. des Cru- à Nismes, au scombre alalunga. V. Alalonga.

cifères siliculeuses indigènes de la Sicile, cultivée comme fleurs d'ornement.

Éty. du grec θλαω (thiaô), je comprime. Le thlaspi, dit Pline, liv. 27, chap. 13, porte des semences semblables à la lentille et comprimées, dont il tire son nom.

THON, vl. V. Thoun. THOPAZI, vl. V. Topaza. THOROU, s. m. (thórou). Taureau, fig. homme fort et robuste.

Ety. du grec ταῦρος (tauros). THOS, s. f. vl. V. Tos et Tous.

THOUERA, V. Touera, comme plus

THOUMAS, nom d'homme (thoumás); TOUME, dont les dim. Sont Thoumasser, Thou-MASSOUN. Tommaso, ital. Tomas, esp. Thomas.

Éty.

Patr. Saint Thomas, apôtre, dont on célèbre la fête le 21 décembre, l'Eglise honore d'ailleurs 19 saints de ce nom.

THOUMASSA, nom de femme. La femme de Thomas.

THOUMASSET, nom d'homme (thoumassé). Dim. de Thoumas, v. c. m.

THOUMASSOUN, nom d'homme (thoumassoun). Dim. de Thoumas, v. c. m.

THOUN, s. m. Tour. Thun, all. Tonne, ital. Atun, esp. Athum, port. lat. Le thon ou thou commun, Scomber thynnus, Lin. Thymnus vulgaris, Dict. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Atractosomes (à corps en fuseau).

Ety. du lat. thunnus, m. s. pris du grec

θύννος (thunnos), le même.

Le thon acquiert un volume considérable, Pline dit qu'on en a vu du poids de quinze talens, ce qui équivaudrait à 675 livres de notre poids. Des observateurs modernes en citent qui avaient dix pieds de longueur et qui étaient du poids de 120 livres. Si l'on en croit le peri Cetti, ceux de mille livres ne sont pas rares en Sardaigne.

Les thons voyagent toujours par troupes et arrivent régulièrement sur nos côtes aux approches des équinoxes en mai et en septembre leur arrivée est précédée par celle des maquereaux qui leur servent de proie.

On peche ce poisson de plusieurs manière, au doigt, à la canne, au libouret, au grand couple, au thonaire et à la Madrague, v. c. m.

Cette pêche remonte au moins au siècle d'Aristote, car ce philosophe nous apprend que de son temps on la faisait aux portes de Bysance, aujourd'hui Constantinople.

La chair du thon, savoureuse et délicate, plait toujours, comme celle du mouton et du bœuf et n'excite jamais ce dégoût que l'usage un peu soutenu des autres ne manque pas de produire.

# On nomme:

CORDILLE, le jenne thon quend il est à peine sorti de

THOUN-BLASC, S. m. Nom qu'on donne,

THOUNA, s. f. (thoune). Nom qu'on donne, à Nice, au scombre commerson, Scomber commersonii, Lacep. poisson du même genre que le thon, qui atteint la longueur de huit décimètres, le poids de seize kilogrammes, et dont la chair d'un beau rouge est d'un bon goût, est aussi le nom du thon de Leach, Thymnus leachianus, Risso, dans le même

THOUNAIRE OU THOUNAIRA, s. m. et f. (thounáiré ou thounáire). Thonaire, s. m. flotté et lesté, qu'on déploie en ceinte, en digue ou en parc, depuis la pointe d'un rocher jusques dans la haute-mer, pour y prendre des scombres, des caraux, des centrono-

tes et des thons.

Ely. de thoun, thon, et de la term. aire, qui sert à prendre les thons.

THOUNINA, s. f. (thounine); rooms. Thonines, chair du thon coupée en rouelles et salée.

En esp. tonina, désigne le thon frais.

### THE

THRO, s. m. vl. Tonnerre.

### THU

THUI, s. m. (túi). V. Tuy.

### THY

THYRSO, s. m. (thirse); Thyrso, port. Thyrse, baguette entourée de feuilles de vigne que portaient les Bacchantes.

Éty. du lat. thyrsus, m. s. dérivé du grec θύρσος (thursos), m. s.

TI, pr. pers. sec. pers. s. Ti, port. ital. esp. V. Te.

Ti dirai, je te dirai.

Ety. du lat. tibi.

TI, TI, TI, Mots inventés pour appeler les poussins. TI, s. m. d. bearn. Pour teint. V. Teint.

De pou que sa chère cati Au sou pergue lou ti De peur que sa chère catin Au soleil perde son teint. Despourring.

## TIA

TIA, s. f. vl. Tia, cat. esp. port. Zia, ital. Tante maternelle, sœur de mère.

Ety. du grec τεια (teia), qu'on trouve dans le sens de tante. V. Scapula lexion græc. lat. p. 626.

TIA, pr. poss. f. vl. Ta.
TIA, V. Thea.
TIA, pr. poss. vl. V. Tua.

TIALA, s. f. (tiále), d. bas lim. Toile.

Fa la tiala, expr. prov. qui signifie, remuer une jambe après l'autre, gigoter.
TIALA, s. f. d. bas lim. Epiploon. Voy.

Crespina.

TLAME, et

TIAMOUN, Garc. V. Tian et Tianoun. TIAMOUN, s. m. (tiamoun). Une cas-

sole, plat qu'on fait cuire au four, on en fait beaucoup aux environs de Grasse, dans une terrine grossière on fait un hachis de poirées ou d'épinards qu'on mêle avec des œuss ou avec des merluches ou d'autres poissons, principalement le frein ou le nonat. Garcin.

Éty. Alt. de tianoun.

TIAN, s. m. (tián); TIAM. Bol, grosse écuelle sens oreilles, on le dit aussi pour Tiana, v. c. m.

Ety. du grec θυεια (thueis), mortier dans

lequel on pile, vase de terre

Roumpre lou tian, perdre la virginité. Per ara siam au tiam, nous voilà dans

TIANA, s. f. (tiáne). Grand vase de terre cuite, étroit au fond et très évasé vers ses bords servant pour y laver la vaisselle.

Ety. V. Tian.

TIANADA, s. f. (tianade). Plein un bassin, une liana.

TIANASSA, (tianásse). Augmentatif de

Ety. de tiana et de assa.

TIANOUN, s. m. (tianoun); Tianioun. Dim. de tiana.

Éty. de tiana et de oun. V. Tim. TIAR, v. a. d. de Bord. V. Tuar.

TIARA, s. f. (tiáre); Tiara. esp. port. cat. ital. Tiare, bonnet orné de trois couronnes que le pape porte dans les grandes cérémonies.

Éty. du lat. tiara, dérivé du grec τιαρα (tiara), derivé de τιω (tiô), j'honore.

Autrefois la tiare était l'ornement de tête des Perses et des autres peuples de l'Orient, elle couvrait le front des rois de Pont et d'Arménie.

Le pape Hormisdas, élu en 514, n'avait sur ce bonnet (qui servait de tiare), que la couronne royale d'or, dont l'empereur de Constantinople avait fait présent à Clovis, roi de France, et que ce monarque avait envoyée à saint Jean Latran. Le pape Boniface VIII, élu en 1294, y ajouta la seconde, et le pape Jean XXII, mort en 1334, y mit la troisième couronne pour marquer la juridiction spirituelle du chef de l'Eglise sur les trois parties du monde alors connues. Dict. des Orig. de 1777, in-8°.

Léon XI, l'adopta pour couronne papale,

en 1048.

TIATRE, s. m. (tiâtré). Alt. de Theatre, v. c. m.

## TIB

TIBADURA, s. f. ((ibadure), dl. Tension, ajustement, parure.

TIBAGE, s. m. (tibágé), dl. V. Couflage.

TIBAR, Tibar, cat. V. Tiblar et Estiblar.

TIBAT, ADA, adj. (liba, ade), dl. Gon-flé, tendu; mort, orte. V. Mort.

TIBE, IBA, pr. poss. (tibé, ibe), di. Tien, tienne.

Éty. du lat. tibi, à toi.

TIBEL, s. m. (tibèl), dl. Le gâteau des rois. V. Fougassa.

TIBERI sant, (tiberi). Saint Tibere ou Tiberge.

TIBES, nom propre, vl. Thisbé, amante de Pyrame.

TIBI, s. m. (tibi). Les Recollets nommaient ainsi un morceau de bois oblong qui servait à boutonner leur manteau.

TIBIA, s. vi. TTRIA. Tibia, esp. ital. flåte.

Éty. du lat. tibia, m. s.

TIBLA, s. f. (tibie). Bouton de bois qu'on met à la culotte. V. Tibi.

TIBLA, s. f. (tible); Cazzuola, ital. Trolha, port. Truelle, outil de maçon servant à prendre le mortier, à polir le platre,

Éty. du lat. trulla, ou plutôt du grec τρύδλιον (trublion), plat, écuelle, le mot ital. cazzuola, qui désigne la même chose, signifie aussi cassolette.

### On nomme:

TRUELLA BRETÉE on BRÉTELÉE, Ebla brecada, celle qui a des dents et qui sert à racler.

Pichota tible, truellette.

Tibla de ploumbier, gros rabot, outil d'acier servant à polir le bois, qui a deux tranchants et deux manches.

TIBLADA, s. f. (tiblade); TIBLAGRA. Truellée, la quantité de plâtre ou de mortier qui peut tenir sur une truelle; fig. une grande cuillerée.

Éty. de tibla et de ada.

TIBLAGNA, s. f. (tiblágne). V. Tibla. TIBLAR, v. n. (tibla); TIBAR. S'enfuir précipitemment : Te l'ai fa tiblar, je vous 'ai fait marcher. Il signifie aussi tendre : Tiblar lou linge, détirer ou dérider le linge, lorsqu'il est essoré ou à demi-sec. V. Estiblar.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

TIBORTZ, nom de femme, vl. Tiberge. TIBOUN, s. m. (tiboun). Tison. Voy.

TIBOUNAR, et TIBOUNEGEAR, V. Mouchouniar.
TIBOUNIAIRE, V. Mouchouniare.
TIBOUNIAR, V. Mouchouniar et Ti-

souniar.

## TIC

TIC, s. m. (tic); visc. Tic, maladie ou mauvaise habitude du cheval, qui fait qu'il mord la mangeoire ou frappe dessus avec la tète.

Ety. Onomatopée ou représentation du bruit que fait le cheval en frappant.

TIC, s. m. Se dit par extension d'un mouvement convulsif et involontaire de quelque muscle ; de quelque geste contre nature, qu'on donne ordinairement, grimace; d'un caprice, d'une passion. V. Pica.

Prendre lou tic, s'entêter.

Prendre tic à, prendre de l'aversion pour. Aquot es soun tic, c'est son habitude, sa manie, habitude, défaut, dl.

Tant es segur aco, que le plus pietré tic, Es aquel de l'aboré et le de l'heretic. Hillet.

Prendre quauqu'un à tic, prendre quelqu'un en grippe.

TIC-TAC, Onomatopée pour exprimer le battement d'une montre, du pouls, etc.

TICA, s. f. (tique), dl. Dispute. TICANAUCA, d. bas lim. m. s. que Chica et Chicanauda, v. c. m.

TICHE, s. m. (tissé), d. bas lim. Nom des pois chiches. V. Cese.

On le dit aussi pour avare.

Ety. du lat siccus.

TICHOROU, s. m. tissórou). Dim. de tiche, homme qui regarde aux plus petites choses: tate poule.

TICOL, s. m. (ticól), dl. Une colline.

TIGOUTARIA, s. f. (ticoutorie); cmcov-TROBARIA, d. bas lim. Petite partié de quelque chose, chiquet; chose de peu de valeur. V. Bagatela.

TICOUTAT , V. Tavelat.

TICOUTEGEAIRE, (ticoutedjáire), d. bas lim. Personne industrieuse; minutieux.

TICOUTEGEAR, v.n. (ticoutedzá). S'attacher à des minuties.

TIC-TAC, s. m. (lic-tac); TIQUETAC, TIcorac. Martelet, tarabat, instrument de bois dont les enfants se servent pour faire du bruit à l'office de ténèbres.

TIC-TIC, Onomatopée pour exprimer le battement d'une montre, du pouls, etc.

TIE, Pin gras. V. Thea.

TIE, TIE, (tiè, tiè, tiè). Mots que les bergers prononcent rapidement quand ils veulent faire arrêter les moutons, ou quand ils veulent leur faire changer de direction.

TIEDAMENT , adv. (liedaméin) ; Tibiamente, port. esp. Tièdement, avec tiédeur,

on nonchalence.

Éty. de lieda et de ment. V. Teb, R. TIEDE, EDA, adj. V. Tebi et Teb, R. TIEDIR, v. n. (tiedir). Tiédir, devenir tiède. V. Estebiar et Teb, R.

TIEDOUR, s. f. (tiedour); Tiepidessa, ital. Tibieza, esp. port. Tiédeur, qualité de ce qui est tiède, au physique comme au moral, mais ce n'est que dans ce dernier sens qu'on l'emploie en provençal.

Ety. du lat. tepor, m. s. V. Teb, R. TIEI, vl. TES. V. Tei.

TIEIL, s. m. Nom qu'on donne, à Grasse, u tilleul. V. Tilhoou.

TIEIRA, s. f. vl. File, rangée, suite. V. Tiera.

A licira, sans cesse.

TIEIRA, s. f. vl. TIERA, TEYRA. Pour file, série, V. Tiera; tournure, encolure.

TIEISSER, v. a. (tieissé), d. bas lim. Tisser. V. Teisser et Teiss, R.

TIEISSER, v. n. d. bas lim. Prendre de

la peine, souffrir.
TIEISSON, s. m. (tieissún), d. bas lim.
Tissure. V. Teissura et Teiss, R.

TIELAIRE, d. bas lim. Tisserand. Voy. Teisserand et Tel, R.
TIEN, Tison. V. Tuen.

TIENCES, s. m. pl. anc. béarn.

Per los quoaus per lo fos eran introdusidas las solemnilats de tiencès, triubas et Fort et Cost. de Béarn. palz. Rubr. de homicidis, art. 16.

TIEOU, V. Tiou.

TIEOULA, s. f. (tièoule). Nom bas lim. de l'ardoise. V. Ardoisa.

TIEOUNAR, v. n. (tieouná), d. bas lim. On le dit des cris que font les petits quadrupèdes en naissant, ou lorsqu'ils se trouvent pris, Béron. V. Quiounar et Pioutar.

TIERA, S. f. (tière); REBGIERADA, QUETS, TIEIRA, RENGULETA, LARAGEA, RANGEDA, FRE-LAGRA. Tira, cat. Rangée, file, suite. De pan à tieras, du pain à quatre têtes.

Tiera de cebas, rangée d'ognons.

Faire tiera, gagner la partie au jeu de merelle.

Una tiera de chambras, une enfilade de chambres, d'appartements.

TIERA, s. f. Pour toile, V. Tela.

TIERÇA, s. f. Tierce, partie de l'office divin qu'on chantait à la troisième heure du jour pour demander l'effusion du Saint-Esprit sur les fidèles, parce que c'est à cette heure qu'il l'accorda aux apôtres, comme dit Saint Pierre.

TIERCA, s. f. (tièrce); Terca, port. Terciera, esp. Tierce, au jeu de piquet, trois cartes d'une même couleur qui se suivent; en terme de culte catholique une des petites heures canoniales; la soixantième partie d'une seconde; en terme d'imprimerie la troisième épreuve; en musique intervalle de deux sons; dans l'escrime, botte portée avec le poignet en dehors.

Ety. du lat. tertia, fém. de tertius, troisième. V. Tres, R.

TIERCA, adj. Terciana, esp. Febre tierca, fièvre tierce.

TIERÇAMENT, s. m. (tiercaméin). Tiercement, augmentation du tiers du prix d'une chose, après l'adjudication faite.

Ety. de tierça et de ment. V. Tres, R. TIERÇAR , v. n. (tierca); Terciar , esp. Tiercer, hausser d'un tiers le prix d'une chose, après que l'adjudication en a été faite. V. Tres, R.

TIERCELET, s. m. (tiercelé). Tiercelet, c'est le nom du mâle de l'épervier ordinaire et de plusieurs autres mâles des oiseaux de proie.

Éty. de tiers et de la term. dim. elet, plus petit d'un tiers. Les mâles dans cette famille sont en effet beaucoup plus petits que les femelles. V. Tres, R.

TIERCOUN, s. m. (tierconn). Tiercon, mesure qui contient le tiers d'une mesure ordinaire, petit tonneau qui contient le tiers d'un tonneau. V. Tres, R.

TIERS, s. m. (tiérs); rans. Terço, port. Tercia et Tercio, esp. Tiers, la troisième partie d'une chose et en parlant des personnes, une troisième personne, un tiers.

Ety. du lat. tertius. V. Tres.

TIERS, IERCA, adj. (tiérs, iérce). Tiers tierce, troisième.

Ben d'usurier noun fa gan au tiers heiritier. Bien d'asurler ne réjouit pas le troislème héritier.

TIERS-ETAT, s. m. (tiérs-etá). Le tiers état, nom qu'on donnait autresois en France aux habitants qui n'était compris ni dans le clergé ni dans la noblesse.

Ety. Ainsi nommés parce que le élergé et la noblesse formait les deux premiers.

Ce fut aux états assemblés sous Philippe-le-Bel, en 1301 ou 1303, que le tiers état ou les députés du peuple eurent pour la première sois voix délibérative, et en 1304, ils parurent aussi pour la première fois aux assemblées générales de la nation. Ce fut aussi à cette époque qu'on accorda au tiers état le droit de bourgeoisie, celui de se choisir des chefs sous les noms de maire et d'échevins, d'avoir une juridiction, un sceau, une cloche et un bé-

TIERSAR, v. a. (tiersá). Tiercer, faire ou donner le troisième labour à la terre ou à la vigne.

Ety. de tiers, troisième, et de l'act. ar.

V. Tres, R.

Servir de tiers à la paume, au balon, Garc. TIERS-POINT, s. m. Tierspoint, courbure des voûtes gothiques, composées de deux arcs de cercle, lime triangulaire, tierspoint.

TIES, s. m. vl. Allemand, tudesque, la langue tudesque.

Éty. C'est une altération de teutech, qui signifie la même en allemand.

TIES, s. m. (tiés), d. lim. Coque, coquille qui renferme un noyau. V. Crouveou.

Ety. de l'esp. tieso, dureté, solidité, ou de tiesto, têt.

TIEU, vl. pr. poss. m. sec. pers. Trees. Tien, tes, ton. V. Tsi et Toun.

Éty. du lat. tuus, m. s.

TIEUA, pr. poss. vl. La tienne. V. Tua. TIEY, vl. V. Tiei.

TIFA-TAPO, dl. THE-TAP. Onomatopée du bruit que font les palpitations du cœur, tic-

Soun cor li fasia tifa-tafo, le cœur lui palpitait ou lui faisait tic-tac.

Quand sa tifa-tafo lou prend, quand son vertigo ou sa marotte lui prend.

Sa lengua li fai tifa-tafo, la langue lui démange.

TIFAIGNON, s. m. vl. Chignon, toupet. TIFOU, s. m. (tifou). V. Tiphou.

Mai pouedi plus tenir et lou tisou me mounta. Dioul.

TIFUS, V. Tiphus.

## TIG

TIGAR, v. a. vl. Empêcher, déranger. TIGEA, s. f. (tidge). Tige, la partie des plantes qui part de la racine, soutient les fleurs

et les fruits en se subdivisant plus ou moins en branches ou en rameaux, souche d'une race, d'une famille.

Éty. du lat. tibia, tibja, tibia, os interne de la jambe, qui est le principal soutient du corps d'où fig. tigea, selon le Duchat.

## On appelle une tige:

MEMBRANEE, quand elle est aplatie comme une mem-

TIGE D'UNE CLÉ, V. Tigea d'una clau. TIGE D'UN CHOU, Calous. TIGE D'UNE COLONNE, Fuct. TIGE D'UNE BOTTE, Tigea.

TIGLE, vl. Alt. de Tigre, v. c. m.

TIGNA, s. f. (tigne); TIGNAS, S. f. pl. cioula, DEDIALACI. Engelure, tumeur erysipelato phlegmoneuse ou inflammation atonique de la peau, accompagnée d'une grande démangeaison, occasionnée par le froid, les engelures qui surviennent aux talons portent le nom de mules.

Éty. du celt. Tign, R. ou du lat. tinea, teigne, larve d'un insecte qui ronge les étoffes, parce que la douleur que causent les engelures ont quelque rapport à celles que produirai un ver rongeur.

TIGNA, Tigna, ital. Tina, esp. Tinha, port. Teigne. V. Rasca.

TIGNASSA, s. f. (lignasse); TIGNASSA, CAmassa, coca. Teignasse et tignasse, chevelure

mal peignée, vieille perruque. Ety. de tigna, teigne, maladie qui fait tomber les cheveux, les rend hideux et rend l'us-

ge de la perruque nécessaire. TIGNAU, s. m. (tignaou). Grand creux rempli d'eau hors du lit d'une rivière. Garc.

TIGNEIRAU, s. m. (tigneiráou), et TIGNEIRION, s. m. (ligueiriou), dl. Cuve de vendange. V. Tina et Tin, R. TIGNER, V. Teigner et Teign, R.

TIGNET, s. m. (tigne). Espèce de champignon en forme de houppe. Garc. TIGNOS, s. et adj. vi. Teigneux.

TIGNOUN, s. m. (tignoun); cancerous. Chignon, tignon, partie des cheveux des sem-

mes réunis en toufie derrière la tête. Éty. Tignoun, est un dim. de tignasso, comme chignoun en est un de chaina. V.

Chignoun. TIGNUDA, V. Tignassa. TIGNUT, UDA, adj. et p. Teint, leinte. V. Tench et Teign, R. TIGOUX, s. m.

Mauria pagal coum'un tigoux. Le Sage.

TIGRA, s. f. vl. TMEA. Tigra, ital. Voy. Tigressa.

TIGRAR, v. a. (tigrá). Tigrer, rayer,

moucher. V. Tigre.
TIGRAT, ADA, adj. (tigra, ade); Tigrato, ital. Tigré, ée, moucheté comme un tigre.

Ety. de tigre et de at, fait comme le tigre. TIGRE, s. m. (tigré); Trans. Tigre, esp. port. cat. ital. Tigre, Felix tigris, Lin mainmifères onguiculés de la fam. des Digitigrades ou Carnivores, originaire de l'Asie et de la Chine.

Ety. du lat. tigris, dérivé du grec night

(tigris), m. s. Le tigre répand la terreur dans les contrées qu'il habite, il est bassement féroce, dit Buf-

fon, cruel sans justice, c'est-à dire, sans nécessité, tandis que le lion joint la noblesse et la clémence à la magnanimité.

Les tigres ranquent.

TIGRE, Se dit figurément d'une personne cruelle et sanguinaire.

TIGRE, s. m. Insecte allé qui vole dans le jour et qui se repose volontiers sur les feuilles des arbres et particulièrement sur celles du poirier.

Telle est la déscription insignifiante que Achard donne de cel insecte, que je ne con-

nais pas.

TIGRESSA, s. f. (tigrésse); Tigra, ital. Tigresse, femelle du tigre, au pos. et au fig. femme extrêmement méchante, mère dénatorée.

TIL, s. m. vl. V. Tilhou.

TIL, s. m. vl. Agrément, gracieuseté, art, adresse.

TIL, s. m. Un des noms toulousains du tilleul. V. Tilhoon.

Til, en port.

TIL , s. m. vl. Gluau.

TILDA, s. f. (tilde); Tile, cat. Tilde, esp. Tilde, c'est le nom qu'on donne à la barre que l'on place au-dessus de l'ñ.

TILHA, Garc. V. Telha. TILHAC, s. m. (tillac); TILLAC. Tilla, cat. esp. Tillac, la partie la plus élevée de la poupe ou de la proue d'un vaisseau, le plus haut pont.

Éty. du lat. tegula, selon Mén. formé de tegumentum, couverture, dérivé de tegere, couverir. V. Teg, R.

TILHAR, di. Filer comme de la glu. V. Telar et Tilh, R.

TILHENT, ENTA, adj. (tillein, einte), dl. Gluant, qui file. V. Tilb, R.

TILHET, s. m. d. béarn. Trait de plume, étiquette.

TILHOOU, s. m. (tilloou); TILLIOL, TITL, TILBUL, TROT, TIL, TILLOT, TERM, THE, TILLOUL, TILLOT. Tilia, cat. Tilo, esp. Til et Telha, port. Tiglio, ital. Deux espèces portent ce nom, le tilleul ou tilleul des bois, Tilia microphylla. Dec. Tilia europaa, Lin. arbre de la fam. des Tiliacées, qu'on trouve dans beau-coup de forêts de la Provence, V. Gar. Ti-lia femina, p. 464, et le tilleul de Hollande, tilleul cultive, Tilia platiphyllos, Dec. Tilia suropœa. V. Lin. cultivé pour l'usage de ses seurs et comme arbre d'ornement.

Ety. du lat. tilia, dont on ignore l'origine. La vertu calmante et séductive des fleurs du tilleul est connue de tout le monde.

M. Elie de Besumont, dit qu'il a existé un tilleul à Newstadt, qui avait 1100 ans d'age.

## On nomme:

TILLE, la peau mince qui est entre l'écorce et le bois du

TILHOT, s. m. V. Tilhoou.

TILHUL, s. m. (tiliúi). Un des noms tou-lousains du tilleul. V. Tilhoon.

TILHUT, V. Tilhoou.

TILIOL, s. m. Nom Bas-Lim. du tillent. V. Tilhoou.

TILTRE, vl. V. Titre.

# TIM

TIM, TIMD, Tam, radical pris du lat. timere, timeo, craindre, appréhender, avoir peur, et dérivé du grec δετμα (deima), crainte, terreur, épouvantail, danger, d'où timidus, timide, timor, crainte.

De timidus, par spoc. timid; d'où: Timi-de, Timid-a, Timida-ment, Timi-ditat, In timid-ar, In-timid-at, Timer-os.

De timor, par le changement de o en ou: Timour, Timour-al.

De tim, par le changement de i en e, tem; d'où : Tem-a, Tem-e, Tem-eiros, Tem-er.

TIM, s. m. (tim), d. bas lim. Pour la tempe, V. Temple et Pous, pour thim. V. Faligoula et Thim.

TIMAR, v.n. (timá), d. bas lim. Faire de

Aquot me tima ben, cela me fait bien de la peine.

TIMAR, v. n. d. m. Avoir beau.

Times faire, tu as beau faire.

Times dire, tu as beau dire.

Timoun veire, ils ont beau voir, l'exemple ne sert à rien.

Ey. do grec τιμάω (timao), estimer, apprécier.

TIMB, TIME, TIMEN, radical pris du latin tympanum, tambour, tympan, panneau, dérive du grec τόμπανον (tympanon), tambour, formé probablement de τύπτω (tupto), frapper, battre, d'où timbre, qui a d'abord signiflé, tambour de basque, une cloche d'horloge, et fig. tête de l'homme : Des-timb-ourlar, Des-timb-ourlat, Timb-ala, Timbal-ier, Timbr-e.

TIMBALA, s. f. (timbale). Timbale, sorte de gobelet qui a la forme d'une timbale, espèce de tourte grasse. V. Timb, R.

TIMBALAS, s. f. pl. (timbáles); Tympana, lat. Timbales, port. Timbals, esp. Timbala, cat. Timbale, on nomme ainsi deux vaisseaux d'airain, ronds par dessous, dont les ouvertures sont couverles de peau de bouc, qu'on fait résonner en les touchant avec des baguettes.

Ety. du lat. tympana, dérivé du grec τάδαλα (tabala), tambour en usage chez les Perses.

Une ancienne tradition en attribue l'invention aux Perses.

Les Sarrasins s'en servaient du temps des Croisades.

Les Allemands les introduisirent en Eu-

Les premières tymbales vues en France, y furent apportées, en 1457, par les ambassadeurs Hongrois, qui venaient demander à Charles VII, la main de sa fille Magdelaine pour leur roi Ladislas. Dans les guerres d'Allemagne, sous Louis XIV, les timbales furent introduites dans la cavalerie française, mais elles devaient toujours être celles de l'ennemi et un régiment ne pouvait en avoir qu'autant qu'il les avait conquises Boquillon. Dict. des Invent.

TIMBALIER, s. m. (timbalié); Timbaler, cat. Timbaleiro, port. Timbalero, esp. Timbaler, celui qui bat des timbales.

Éty. de timbala et de ier. V. Timb, R. TIMBALIER, s. m. d. bas lim. Nom par

lequel on désigne le bilboquet. V. Bilbo-

TIMBOU, s. m. (timbou). On trouve ce mot employé pour tambour, dans Labellau-dière. V. Tambour.

TIMBOU, s. m. A Manosque, on donne ce nom à un homme court et ventru, à un courtaud. V. Tambour, R.

TIMBOULEGEAR, v. a. (timbouledjá), d. bas lim. Pencher de côté et d'autre, comme si l'on allait tomber, chanceler.

TIMBRAIRE, s. m. (timbráiré). Timbreur, celui qui met le timbre. Garc.

TIMBRAR, v. a. (timbrá). Timbrer, imprimer sur du papier ou sur du parchemin la marque ordonnée par la loi, mettre, appliquer le timbre.

Ety. de timbre et de ar.

## On nomme:

TIMBREUR, celui qui timbre

TIMBRAT, ADA, adj. et p. (timbrá, áde); mascar. Timbré, ée, qui est marqué du timbre, fig. fou, qui a perdu une partie de sa raison.

Papier timbré, on dit plus souvent en prov. papier marcal que papier limbral.

TIMBRE, s. m. (timbré). Timbre, marque imprimée qui fixe l'usage du papier sur lequel elle est apposée et à laquelle sont atta-, chés certains droits du fisc.

Éty. Ce mot a d'abord désigné un tambour de basque, une baguette de tambour, une cloche et enfin la marque ci-dessus.

L'origine du papier timbré remonte à l'empire romain, Justinien en parle dans sa 44=• Nouvelle, c. 2.

TIMBRE, s. m. Timbre, esp. port. Timbre, petite cloche qui n'a point de battant, mais qui est frappée avec un marteau et qui fait partie d'une horloge, d'une montre à répétition, etc.

Le son que rend cette cloche marque qu'on imprime sur une lettre pour indiquer le bureau des postes où elle a été déposée, on distingue le timbre de départ, le timbre d'arri-vée, le timbre port payé, le timbre chargé et le timbre déboursé, l'instrument qui sert à timbrer, dans un tambour, corde à boyau mise en double sous la peau inférieure, pour les faire raisonner, son naturel de la voix, fig. tête de l'homme cerveau.

TIMEROS, adj. vl. Timoré, craignant Dieu. V. Tim, R.

TIMIAMA, s. f. vl. Encens, parfum. TIMIDAMENT, adv. (timidamein); Timidament, cat. Timidamente, ital. esp. port. Timidement, avec timidité.

Ety. de timida et de ment, d'une manière timide. V. Tim, R.

TIMIDE, IDA, adj. (timide, ide); cmrntous, vancouchous. Timido, ital. esp. port. cat. Timide, qui a de la timidité, qui a une crainte modeste, qui l'empêche de se produire avec assurance dans le monde.

Éty. du lat. timidus, fait de timere, crain-dre. V. Tim, R.

TIMIDITAT, s. f. (timidità); TIMIDITA Timiditat, cat. Timidità, ital. Timides, esp. Timidité, qualité de ce qui est timide, naturel, craintif.

Éty. du lat. timiditatis, gén. de timiditas. V. Tim, R.

TIMO, s. m. vi. Balance ou trébuchet, artimon. V. Timoun.

TIMOL, s. m. V. Toumbeou.

TIMON, vl. Timó, cat. V. Timoun. TIMOTHEO, nom d'homme (timothée); Timoteo, ital. esp. Timothée.

L'Église honore 12 saints de ce nom.

TIMOUN, s. m. (timoun); couverants, sources. Timon, esp. Timo, cat. Timone, ital

Timão, port. Timon, gouvernail, pièce de bois attachée au derrière d'un vaisseau, d'un bateau, etc., qui sert à le gouverner.

Ety. du lat. temo, temonis, flèche de char, pièce qui sert à le conduire.

## Dans un timon on nomme:

MÈCHE, ce qui en fait la base. SAFFRAN, la dernière pièce extérieure. CONASSIÈRE ou CANASSIÈRE, espèce de presture qu'on nme aussi rose de gouvernall qui entre , qui reçoit le croc qui tient lieu de good.

TIMOUN, s. m. Temó, cat. Timon, esp. Timone, ital. Timon, longue pièce de bois qui sort de l'avant-train d'un carrosse et aux côtés de laquelle on attèle les chevaux, fig. gouvernement d'un État, celui qui le dirige.

Ety. du lat. temo, le même.

TIMOUN, s. m. (timou), dg. vmov. Forte balance dont les marchands se servent pour peser les objets très-lourds.

TIMOUNCELA, s. f. (timouncèle), d. du Var. La pièce qui est à l'extrêmité de l'âge, dans une charrue.

Ety. Probablement du lat. temo, dont Virgile s'est servi dans le même sens.

TIMOUNIER, s. m. (timounié); Timoneiro, port. Timonero, esp. Timoner, cat. Timonier, celui qui gouverne le timon d'un vaisseau.

Ety. de timoun et de ter, qui travaille au timon.

TIMOUNIER, s. m. Limonier, cheval allelé au limon d'une charrette.

TIMOUR, s. f. (timour). Crainte. Voy. Crenta.

Éty. du lat. timor, m. s. V. Tim, R. TIMOURAT, ADA, adj. (timourá, áde); Timorat, cat. Timorato, ital, esp. port. Timoré, ée, pénétré d'une crainte salutaire, on ne s'en sert qu'en parlant de la crainte d'offenser Dieu.

Éty. du lat. timoratus, m. s. V. Tim, R. TIMPAN, Timpa, cat. V. Tympan.
TIMPANISTRES, s. f. vl. V. Tympa-

TIMPANOUN, V. Tympanoun.
TIMPLAR, v. a. (timpla), d. bas lim. Souffleter. V. Souffletar et Emplastrar.

TIMPLAT, s. m. (timpla), d. bas lim. Coup du plat ou du revers de la main donné sur la joue. V. Soufflet et Emplastre.

## TIN

TIN, THEL, radical dérivé du latin tina, vasé à mettre du vin.

De tina, par apoc. tin; d'où: Tin-a, Tinada, Sous-tina, Tin-el, Tinel-ar, Tinel-oun, Tin-eou, Tin-ela.

De tin, par le changement de n en gn: Tign-eir-iou, Tign-eir-au, Tineyr-al. TIN , s. m. vl. Tempe. V. Tempe.

TIN, dial. de Barcelonnette. Pour il on elle tient, V. Tenir.

TIN-128, S. m. (tIn-tin). Onomatopée ou mot qui expriment le son d'une clochette, d'un verre, de l'argent, etc.

Éty. du lat. tinnitus, m. s.

A pagat tin-tin martin, il a payé en es-Dèces sonnantes.

TIN, s. m. Pour thym, V. Faligoula.

TINA, S. f. (tine); CUB, CUBAT, TYMA, TIGHEIROOU, TIGHEIRAU, TINAU, TIWAL, CUBAL POULIERA, PALHIERA, TIMEIROUM. Tino, ital. Tina, port. Tinillo, esp. cat. Cuve, grand vaisseau où l'on dépose la vendange et où l'on fait sermenter le mout.

Ety. du lat. tina, vase à mettre le vin, ou du grec τινθος (tinthos), cavité, chaudron. Thomas. V. Tin, R.

### On nomme:

TAMPON, la pierre ordinairement carrée qui ferme l'ouverture par laquelle on jette le raisin. SIEGE, les tréteaux qui la soutlemment.

FOND, le fond qui est enjablé dans les de CERCLES, leis ceoucles, en bois ou en fer.

COURS, les espèces de cercles en bois formés par plusieurs tables, ressemblant à des jantes, unies par des ancaches.

TROU . lou trave doou roubinet. CAMELLE, le robinet en buis, la chanella. ESSELLER, une des pièces du faux fonds.

TINA, s. f. Cuvier pour la lessive. Voy. Tineou et Tin, R.

### On nomme:

PISSOTTE, le trou par lequel la lessive s'écoule. CHARRIER, V. Flourier.

TINA DE L'ADOUB, BUSQUIER. La fosse au tan, des tanneurs où ils font tremper les cuirs et les peaux qu'on tanne. V. Tin, R.

TINA-noou-inssiou, Le plein, fosse où les tanneurs mettent les peaux avec de la chaux détrempée pour les épiler. V. Tin, R.

TINA-pz-moulin, Une tonnelle ou cuve de moulin à farine dont la roue horizontale, qui porte les ailuchons, tourne dans une tonnelle. Sauv. V. Tin, R.

TINADA, s. f. (tinade); THALADA. Une cuvée, ce que l'on fait à la fois de vin dans une cuve.

Ety. de tina et de ada. V. Tin, R.

TINAGE, s. m. (tinátgé). Droit ou prix pour avoir deposé ses vendanges dans une cuve; encuvement. Garc. V. Tin, R.

TINAL, s. m. (tinal), dl. Cuveau, cuve à vin. V. Tina et Tin, R.

TINAL, s. m. (tinal); THALLER, dl. Cellier, V. Cellier; pour cuve, V. Tina et Tin, Rad.

TINAL, s. m. vl. THAU. Gros bâton, massue; bâton employé comme arme offensive.

Elansas e espazos e bastos et tinaus.

Et lances et épées et bâtons et massues. Hist. crois. alb. V. 3944.

TINALADA, s. f. (tinalade). Le même que Tinada, v. c. m. et Tin, R.

TINALIER, s. m. (tinalié). V. Cellier et Tin, R.

TINAU, s. m. V. Tinal.

TINAU, s. m. (tináou), dl. V. Tinal et Tin, R.

TING, vl. Je tins, il tint, j'allai. TINDÁIL, s. m. dg.

Countro autouno un auto tindal. D'Astros.

TINDAL, s. m. (tindál), dl. Sonnerie, coup de cloche.

Ety. de tind ét de l'art. al, le tint. Voy. Tint, R.

N'auren tres tindals, dl. nous en parlerons, nous en dirons trois mots ensemble.

TINDAMENT, s. m. (tindaméin), dl. Tintinno, ital. Tintement et tintoin : Tindament d'aurelha, tintement d'oreille, tintoin.

Ety. de tindar, tinter, et de ment. Voy. Tint, R.

TINDAB, v. n. (tinda), dl. Tinter, résonner.

Tindar le flageoulet, toucher du flageolet.

Éty. V. Tint, R.

TINDAUREL, s. m. (tindaourèl), dl. Son aigu et perçant de la voix; un piailleur. Sauv. V. Tint, R.

TINDAUREL, S. M. RIVEIROLA, dl. Galet, pierre platte et polie qu'on trouve le long des

TINDELA, s. f. (tindèle), dl. Tranche, telle qu'une tranche de jambon. Sauv.

TINDELA, S. f. LECA, dl. TIRDERLA. FOSsette, sorte de piége à prendre les petits oiseaux. Sauv.

TINDERLA, V. Tindela.

TINDERLETS, s. m. pl. (finderlés), dl. Fossette. V. Parantout

TINDINAR, v. n. (tindiná), dg. Tinter. V. Tintar et Tint, R.

TINDOUL, s. m. (tindoul), dl. Un chantier, pièces de bois sur lesquelles on assied les tonneaux dans les caves.

TINDOULS, s. m. pl. (tindouls); TIE-DOUS, dg. Chantiers, pièces de bois sur lesquelles on pose les barriques dans la cave.

TINDOUTS, adj. vl. Tintant, sonnant. V. Tint, R.

TINDRE, v. n. vl. Bésonner, retentir. V. Tintar et Tint, R.

TINEA, s. f. vl. THAA. Tinya, cat. Tina, esp. Tinha, port. Tinea, esp. Tergue, insecte. V. Arna.

Éty. du lat. tinea , m. s.

TINEIROL, s. m. (tineirol), dl. Chaix ou cellier où l'on fait le vin. Sauv. V. Tin, R. TINEL, s. m. vi. Tinell, cat. Tinello, ital. Tinel, esp. Tourelle, bastion.

TINEL, s. m. (tinel); cuvane. Cuvier; vl. donjon, querelle. V. Teneon.

Ety. de tina et de el, dim. V. Tin. R. En vl salle, maison.

TINEL -DE-MOULIN-D'OLI, dl. V. Tineou. La cuve où l'huile se rend en sortant des cabas ou du pressoir ; tonne. V. Tin, R.

TINELADA, s. f. (tinelade); THELAD TIBELATA. La quantité de linge que l'on met à la fois dans un cuvier pour le lessiver: plein un cuvier.

Ety. de tinel et de ada. V. Tin, R.

TINELAGI, s. m. (tineládgi); ENTENDAGE. Encuvement, action d'encuver ou de mettre dans la cuve, dans le cuvier.

Ety. de tina, cuve, cuvier, et de agi. V. Min, R.

TINELAR, V. Entinelar et Tin. R. TINELAYA, s. f. d. de Barcel. V. Tinelada et Tin, R.

TINELET, s. m. Dim. de Tineou,

TINELH, s. m. vl. Querelle, contesta-

TINELOUN, s. m. (tineloun); THESTA,

TINEOU, s. f. (lineou); THA, THEL, on fait la lessive. Il y en a de différentes grandeurs qu'on distingue différemment dans divers pays. A Digne, c'est par le prix de louage: Tineou d'un, de dous, de tres, de quatre et jusques de douge soous; dans le Bas-Limousin on dit : Tinol de cinq, de siei, de huech, fait, etc. Le sou répond à la contenance d'un sac.

Éty. Tincou est un dim. de tina. V. Tin. Rad.

Tineou de bugada , cuvier. Tineou de moulin d'oli , tonne. Tineou de peletier, confit. Tineou de cartounier, auge.

TINETA, s. f. (unéte); Tincta, cat. Tinajeta, esp. Dim. de tina, petite cuve ou cuveau. V. Tineloun et Tin, R.

TINETA, s. f. dl. Le cornet d'une écritoire de poche. Lorsque ce vase ne fait point partie d'une écritoire, on l'appelle encrier. V. Tin, R.

TINHA, vl. V. Tinea.

TINHEYRE, vl. V. Teinchurier. TINHOS, OZA, adj. vl. Tinyos, cat. Tiñoso, esp. Tinhoso, port. Tignoso, ital. Teigneux, atteint de la teigne.

Ety. du lat. tineosus , m. s.

TINOL, s. m. (tinól), d. bas lim. Cuve pour la lessive. V. Tineou et Ten, R.

TINOL, s. m. d. bas lim. Cuve où l'on place le cochon pour le saler. V. Saladour et Tin, R. pour pétrain, V. Sesteiral et Mastra.

TINOL D'OLL, S. m. d. bas lim. Cuve en bois dans laquelle on dépose l'huile de noix. Elle est vernissée ou doublée en fer blanc à l'intérieur. V. Tin, R.

TINOLA, s. f. (tinole), d. bas lim. Grand cuvier pour la lessive.

Éty. de tina et de ola. V. Tin, R.

TINOLOUN, s. m. (tinoloun), d. bas lim. Dim. de tinol, petit cuvier. V. Tineloun et Tin, R.

TINOTA, s. f. d. bas lim. Dim. de tina. V. Tineloun et Tin, R.

TINT, TEND, DEND, TENT, Tadical dérivé du latin tintinars, tintino, tinter, rendre un son aigu comme celui des métaux, et formé par onomatopée.

De tintare, par apoc. lint; d'où: Tint-ar, Tinta-marra, Tin-lan, Tint-ouin, Tinta-

ment, Tin-tin.

De tint, par le changement du t en d, tind; d'où: Tind-al, Tinda-ment, Tind-ar, Retind ir.

De tind, par le changement du t en d: Dind, Dind-ar, Re-tent-ida, Re-tent-ir, Tent-ir.

TINTA, s. f. (tinte); Tinta, esp. port. cat. Un des noms de l'encre. V. Ancra.

Éty. de l'esp. tinta, m. s. V Teign, R. TINTAINA, s. f. (Untaine); TINTEINA. Terme injurieux qui désigne une fille de joie, une prostituée; une toile mince, un mauvais tissu, et en général tout ce qui est faible et débile. C'est aussi le nom que l'on donne à la petite échelle qui sort de l'arrière du bateau des joûteurs et sur laquelle ils se

tit cuvier, petite cuve. V. Tin, R. tiennent pour combattre, il signific aussi joûte sur l'eau, tracas, débauche, veille.

Éty. L'auteur de la Statistique des Bouches-du-Rhône, fait dériver ce mot du grec τέινω (teinô), tendre, et d'autres de quintanus, nom de l'inventeur d'une espèce de joûte à cheval, qu'on nomme également lintaina.

Es mountat sur de tintainas, il est monté sur des échasses.

TINTAMARI, d. bas lim. V. Tintamarra et Tint. R.

TINTAMARRA, s. f. (tintamarre); +---TAMAM. Tintamarre, bruit éclatant, accompagné de confusion et de désordre; vertigo, fougue, emportement: Quand sa tintamarra l'arrapa, quand son vertigo lui prend.

Ety. de tintar et de marra, houe pour labourer la vigne, à cause du bruit que font les vignerons en tintant sur leur marre. V. Tint, R.

TINTAMENT, s. m. (tintamein). Tintement, prolongement du son d'une cloche: sonnerie à petits coups; tintement d'oreilles. Gar. V. Tint, R.

TINTAN, s. m. (tin-tan). Nom qu'on donne au sonneur des cloches dans quelques pays de la montagne. V. Sounsire.

Éty. Tintan est l'onomatopée du bruit que

font les cloches. V. Tint, R.
TINTANPORTA, S. f. V. Cavaleta-

TINTAR, v. a. (tintà); Tinnir, port. Tinter, faire sonner une cloche en la touchant avec le battant d'un seul côté. Voy. Dindar et Tint, R.

TINTAR, dl. Tintor, esp. cat. Pour teindre. V. Teigner et Teign, R.

TINTAR, v. n. d. bas him. THOMAS. On le dit du tintement des oreilles, V. Siblar et Tint, R. pour pencher, incliner. V. Penciar et Cleinar.

TINTARRA, Garc. V. Guitarra.
TINTAT, ADA, adj. (tinta, ade), dg.
Teint, einte. V. Teinch et Teign, R.

TINTEINA, s. f. (tintèine); TINTETNA, TINTENA. V. Tinlaina.

En dl. caprice, fantaisie, bumeur, envie. TINTEOUNA, s. f. (tinteoune). Planche sur laquelle se tient le joûteur sur l'eau. Garc.

TINTIN, Garc. V. Dindin et Tint, R. tinter souvent et à petits coups.

Ety. de tintin et de egear. V. Tint, R.

TINTOUIN, V. Tintoun et Tint, R. TINTOULAR, v. n. (tintoula), d. bas lim. Chanceler. V. Brountoular et Trantalhar.

TINTOULIAR, v. a. (lintoulià); sassot-LIAR, TINTOUMAN. En terme de nourrice, bercer, amuser un enfant en le balancant dans ses bras. Avr.

TINTOUN, s. m. (lintoun); restours. Tintamarre, vacarme, bruit, criaillerie.

A fach lou tintoun touta la nuech, dit une nourrice, pour dire que son enfant a pleure pendant toute la nuit, V. Tint, R. nourrisson, selon M. Avr. souci, embarras, sollicitude. Garc.

TINTOUNIAR, V. Tintouliar. TINTOURAR, v. a. (lintourá). Dorlotter, caresser.

TIN

Éty. V. Tint, R.

## TIO

TIO, vl. Tiens. V. Tiou.

TIOT, V. Tilhoou.
TIOU, IOUNA, pr. poss. de la seconde pers. du sing. (tióu, ióune); TIOUVA, TEOU, COURA, TIEOU, TIU. Tuo et Tua, ital. Tuyo et Tuya, esp. Tua, cat. Teu et Tua, port. Tien, ienne, qui est à toi, qui t'appartient, on l'emploie aussi subst. le tien, la tienne.

Ety. du lat. tuus, tue, es tiou, il ou elle est à toi, dérivé du grec τέος (téos), m. s.

TIOULA, s. f. (tioule), dl. Tuile. Voy. Teoule.

TIOUN, Tió, cal. V. Tuen. TIOURE, s. m. (tiouré), dl. Tuf. Voy. Tuve.

### TIP

TIPA-TAPA, s. f. (tipe-tape). Nom qu'on donne, à Nismes, à une couche d'argile très-calcaire et très-ocracée, qu'on trouve à deux ou trois toises de profondeur, sous une brèche dure de son territoire.

TIPEEGEAR, v. dg. (tipeedjá). Gronder. TIPHOU, s. m. (tiphou); virov. Morotte, objet de quelque affection violente et deréglée, chagrin intérieur, inquiétude qu'on ne saurait exprimer.

Ety. du grec τύφος (tuphos), fumée, stupeur, étonnement, ou de τύφω (tuphô), enflammer.

Prendre lou tiphou, prendre la marotte, se dépiter.

TIPHUS, s. m. (tiphus). zurus. Typhus,

fièvre. V. Touf, R.
TIPO, etc. Tipo, esp. V. Typo.
TIPOUTAIRE, s. m. (tipoutairé); prou-

TEGERIER, d. bas lim. Chipoter.

TIPOUTAR, v. n. (tipouta); TIPOUTA-GEAR, d. bas lim. Chipoter, faire peu à peu, lentement, à diverses reprises ce qu'on a à faire, vétiller, barguigner, lanterner. Béron. TIPOUTEGEAR, d. bas lim. Voy. Ti-

TIPSANA, vl. V. Tisana.

TIQUETA, s. f. (liquéte). Altér. d'Etiquella, v. c. m.

TIQUETAS, s. f. pl. Alter. de Cliquettas, v. c. m.

## TER

TIR, s. m. vl. Un tir, une bonne partie. V. Tra, R.

Tir, tira, il ou elle fache, chagrine, af-

TIR, s. m. Tir, eat. Tiro, esp. ital. Tir, action de tirer, explosion d'une arme à feu. Garc.

TERA, s. f. (tire), dl. seconomia. Différent, débat.

Éty. ?

De quant s'es detira? de combien est votre différent.

Ciam de tres france de tira, notre différent est d'un écu.

TIRA, impér. du verbe tirar (tire). Tire. V. Tra, R.

TIRA, s. f. Cordes pour tenir la charge sur une bête de somme à poil. V. Peitrau.

Ety. de tirar, parce qu'on fixe la charge mise en travers en tirant sur les cordes qui la serrent. V. Tra, R.

TIRA, s. f. (tire); Tira, cat. esp. port.

Bande, tire.

A tira d'ala, à tire d'aile, aussi rapidement que possible; sans discontinuation, tout de suite. V. Tra, R.

Aver tira, avoir du débit, du débouché. dtre recherché.

TIRA, s. f. (tire), d. bas lim. Arme à feu, fusil, pistolet.

Ai una bouna tira, j'ai une bonne arme, un bon fusil.

Soun venguts am liours tiras, ils sont venus armés. V. Tra. R.

TIRA-BORD, s. m. (lire-bor). Tirebord, instrument qui sert à retirer le badage d'un vaisseau lorsqu'il est ensoncé. V. Tra, R.

TIRA-BOUCHOUN, s. m. (tire-boutchoun); Tira-buzon, esp. Tirabuzo, cat. Tire-bouchon, sorte de vis de fer ou d'acier qui tient à un anneau ou à un manche, et dont on se sert pour tirer les bouchons des bouteilles. V. Tra, R.

On nomme:

MÉCHE, la partie qui est en spirale.

TIRA-BOURRA, s. f. (tire-bourre). de fer roulé en spirale qui étant mis au bout de la baguette d'une arme à seu sert à en tirer la bourre, afin d'en pouvoir ôter la charge. ♥. Tra, Ŕ.

TIRA-BOUTOUN, s. f. (tire-boutoun). Tire-bouton, instrument dont on se sert pour tirer les boutons et pour les faire passer dans les boutonnières. V. Tra, R.

TIRA-BRASA, V. Riable et Tra, R. TIRA-BUOU, s. m. (tire-buou). Nom qu'on donne, dans le départ, des B.-du-Rh. au genet espagnol, Genista hispanica, Lin. arbuste de la fam. des Légumineuses, commun dans la Provence Méridionale.

Éty. Ainsi nommé parce que ses racines arrêtent les bœufs quand la charrue les rencontre. V. Tra, R.

TIRA-CAIRE, s. m. (tire-cairé). Carrier. V. Carrier et Tra, R.

TIRACLEGEA, s. f. (tiraclédge). Hésitation. Desanat.

TIRACLEGEAR, v. n. (tiracledjá). Différer, tarder, tirailler. Desanat.

TIRADA, s. f. vl. Tirada, esp. port. cat. Tirata, ital. Trait, portée, jet; tiret, trait de plume.

Ety. de tirar et de ada. V. Tra, R.

Trestiradas y ac d'arquier. V. de St. Honorat.

Il peut trois traits d'arches.

TIRADA, s. f. (tiráde); TIRAGRA, ESTImada. Tirada, esp. Tirade, longue suite; traite, étendue de chemin; longue suite de phrases, ou de vers sur le même sujet.

Ety. de Tirar, v. c. m. et Tra, R.

Tout d'una tirada, tout d'une tirade, tout de suite.

TIRADIS, ADISSA, adj. Ce qu'on tire ou puise souvent, Sauv. qu'on peut tirer, puiser. Garc. V. Tra, R.

Vaisseou tiradis, tonneau en perce. Aigua tiradissa, eau facile à puiser.

TIRADOO, s. m. anc. béarn. Tirador, port. esp. Qui tire, tireur: Boeus tiradobs. V. Tra , R.

TIRADOR, Tirador, cat. esp. Pour tireur. V. Tiraire.

TIRADOUR, s. m. (tiradou); TIRAIRE, TIROUAR, TIRETA. Tiratojo, ital. Tiroir, espèce de boite quarrée qui s'ajuste dans une table, dans une commode et qu'on tire à volonté.

Ety. de tirar et de adour, destiné à être tiré. V. Tra, R.

Sies un tiradour mau plein, tu est insa-

tiable. Un tiroir est composé du fond, des quatre

côtés, il est supporté des coulisseaux, sous une table.

TIRADOUR, s. m. Atelier de filage de soie où on la tire de dessus le cocon, et dans lequel il y a un ou plusieurs tours à tirer, ou à filer. V. Tra, R.

TIRADOUR, s. m. dl. Escroc, qui cherche à attraper quelque chose par artifice.

Sauv. V. Tra, R.

TIRA-FOUND, s. m. (tire-foun). Tirefond, outil de tonnelier formé d'un anneau terminé par une vis qui sert à élever la dernière douve d'un tonneau pour la faire entrer dans la rainure. V. Tra, R.

TIRAGASSA, s. m. (tiregasse); mounts-MAIRE, dl. Un pleurard; celui qui traine désagréablement la parole, comme certains pauvres en demandant l'aumône. Sauv. V. Tra, R.

TIRAGI, s. f. (lirádgi); FILATURA, TIRAGE. Tiramento, ital. Tirada, cat. esp. Tirage, action de tirer des métaux, des pierres de leur carrière ; des billets, de dévider la soie de dessus le cocon, on dit plus souvent filage que tirage de la soie; lieu ou l'on tire la soie, . Tiradour; lieu où on la mouline, Voy. Moulin de seda; action de charrier, chariage.

Ety. de tirar et de agi, je tire. V. Tra,

Rad. TIRAGNA, s. f. (tirágne). Une ligne, une enfilade, Garc. V. Tirada et Tra, R.

TIRAGNAR, SI, v. r. (si tiragna). Se prendre par les cheveux. V. Si carpignar, Tra, R. et Tiralhar.

TIRAGOSSA, adj. vl. V. Tiragassa.

TIRAIRE, s. m. (lirairé); Tirador, esp. cat. port. Tiratore, ital. Tireur, chasseur de profession; qui tire une lettre de change; qui tire au jeu de boule.

Éty. de tir et de aire, qui tire. V. Tra, Rad.

Tiraire à la carrela, un poulier et non un tireur.

TIRAIRE, ARELLA, s. (tiráiré, tirarèle). Tireur ou fileur, tireuse ou fileuse de soie, celui ou celle qui la dévide de dessus le cocon au moyen de l'eau chaude. V. Tra,

TIRAIRE. Pour tiroir. V. Tiradour et Tra, R.

TIRA-LACHA, V. Tira-mounta. TIRA-LAISSA, (tire-hilsse); TIRA-LACHA. Le même que tira-mouela. V. Tra, R. TIRA-LANÇA, Voy. Vira-bouquin et

Tra, R.

TIRALANCET, s. m. (tirelancé); ma-LANCET, dl. Bilboquet. V. Tra, R.

TIRA-LARDOUNS, s. m. (lire-lardouns). Terme de mépris, garçon rôtisseur qui arrache les lardons d'une volaille cuite. V. *Tra* , R.

TIRA-LARIGOT, s. m. (tiré-larigo). Tire largiot, ne se dit que dans cette façon prov. de parler, Buoure-à-tira larigot, boire a tire larigot, boire avec exces. V. Tra, R.

TIRA-LENGUA, s. m. V. Fourmiguier

el Tra, R.

TIRALHAMENT, s. m. (tiraillamein). Tiraillement, on le dit des mouvements convulsifs des muscles, et improprement des nerfs qui ne se tiraillent pas, qui font croire à celui qui les souffre qu'on tire ses chairs comme avec une corde.

Ety. de tivalhar et de ment. V. Tra. R. TIRALHAR, v. a. (tirailiá); merautinas, TRICOUSSAR, SAGACHAR, RETRICOUSSAR. Tirailler, tirer à diverses reprises et avec violence, tirer souvent et mai avec un fusil, un pistolet. V. Poudregear.

Ety. Dim. de tirar ou de tir, de alh et de ar, tirer par tout. V. Tra, R.

TIRALHAT, ADA, adj. et p. (tirailla, áde). Tiraillé, ée. V. Tra, R.

TIRALHUR, s. m. (tiraillur). Tirailleur, celui qui tiraille, on le dit des mauvais chasseurs ou des chasseurs qui tirent mal, soldat de l'infanterie légère qui commence l'attaque par un seu à volonté. V. Tra, R.

TIRA-LIGNA, s. f. (tire-ligne). Tire-ligne, instrument propre à tracer des lignes sur le papier. V. Tra, R.

TIRA-LIGNOOU, s. m. (tire-lignoou) Punaise à aviron. Cast.

TIRA-LIRA, s. m. (tire-lire); Tiroliro, cat. Tiroriro, esp. Son, bruit des instruments à vent. V. Cacha-malhas.

TIRA-LONGAS, s. f. pl. et

TIRA LONGS, s. m. pl. TIBLANCES. Retard, délai. V. Tra, R.

Aquot es de tira-longas, ce sont des longueurs.

TIRA-MELETA, s. f. (tire-melele); sa-PA-LOUPIN. Terme de mépris , happe-lopin , gourmand qui escamotte des morceaux dans les cuisines. V. Tra, R.

TIRAMEN, s. m. vl. Tirament, anc. cat. Tiramiento, esp. Tiramento, ital. Tiraillement, tirement, effort. V. Tra, R.

TIRAMENLAI, s. m. (tiramenlai), d. bas lim. Coup, poussée, bourrade.

Ety. de tira me, en l'ai. V. Tra, R.

TIRA-MOUELA, TIRA-LAISSA CHA. Faire tire mouela, tirer et lacher successivement, vouloir et ne vouloir pas, être indécis, incertain.

Éty. de tirar, tirer, et de mouelar, lâcher

faiblir. V. Tra, R.
TIRAN, adj. vl. TIRANS. Retif, rude, avare, fâcheux. V. Tra.

TIRAN, Tirá, cat. Pour tyran. V. Tyran. TIRANGEINA , Alt. de Tiranteina , V. c. m. et Tra, R.

TIRANNIA, V. Tyrannia.

TIRANT, adj. (tiran); Tirante, port. Tirant, approchant, qui est peu différent. V.

TIRANT, s. m. (tirán); Tirante, port. esp. Tirant, cat. Tirant, cordon qui sert à ouvrir et fermer une bourse, les prolongements des quartiers des souliers que l'on fixe sur le cou-de-pied au moyen d'une boucle ou d'un cordon, on les nomme aussi oreilles ; en terme de charp. pièce de bois qui tient en état les deux jambes de force du comble d'une maison; barre de fer qu'on place pour prévenir l'écartement d'un mur; nœud qui sert à bander les cordes d'un tambour; ganse fixée à l'intérieur et au haut des bottes pour servir à les tirer.

Éty. de tirar, tirer. V. Tra, R.

TIRANTEINA, s. f. (tiranteine); TELA-DRAP, LANI-LINI, TIRINTIN, SARGUINA. Tirilaña. esp. Tiretaine, espèce de droguet grossier, dont la chaîne est de fil et la trame de laine, fig. mauvaise étoffe.

Éty. Par antiphrase de l'esp. tiritana, qui désigne au contraire une espèce de drap trèsfin, et qui a été fait de Turdetania, nom donné par Strabon et Ptolomée au royaume de Grenade en Espagne.

Faire la tiranteina, faire la farandole.

TIRA-PED, s. m. (lire-pe); Tirapé, port. Tirapie, esp. Tirapeu, cat. Tire-pied, courroie ou grande lanière de cuir, dont les cordonniers, savetiers, bourreliers et autres ouvriers qui travaillent le cuir et qui le cousent avec l'alène, se servent pour affermir leur ouvrage. V. Tra, R.

TIRAPEOUS, s. m. (tire-péous). Gribouillette. V. Reire tirapeou et Tra, R.

TIRA-PEOUS, s. m. (tire-peous); TIRA-PROUSSES. Nom qu'on donne, à Avignon, à la bardane, parce que là, comme ailleurs, les enfants se jetent aux cheveux, ses graines à épines crochues, d'où l'on ne les arrache qu'avec peine, ce qui lui a fait donner le nom de tira-peous, lire-cheveux. V. Lampourdier et Tra, R.

On donne, dans le même pays, le même nom à la petite bardane. V. Grappoun.
TIRA-PIAL, d. bas lim. V. Tira-peou,

Reire-tira-peou et Tra, R.

TIRA-PLOUMB, s. m. (tire-ploum). Tire-plomb, espèce de rouet dont se servent les vitriers pour réduire le plomb en verges plates et à rainure des deux côtes. V. Tra,

TIRA-QU-POOU, adv. (tire-qu-póou); V. Tra, R.

TIRAR, v. a. (tirá); Tirare, ital. Tirar, esp. port. cat. Tirer, amener à soi ou après soi, dévider la soie du cocon.

Éty. Par corruption du lat. trahere, ou du grec τιλλω (tillô), tirer, par le changement de l en r. V. Tra, R.

Ce verbe se rend de différentes manières en francais.

Tirar d'aigua, puiser de l'eau.

Faire tirar soun pourtrait, faire faire son portrait, se faire peindre.

Tirar leis vacas, traire les vaches. Tirar lou casteou, renisser, retirer la morve.

Tirar lou capeou, ôter le chapeau, saluer. Tirar un coou de fusiou de pausat, tirer à la reposée ou au repos.

Quand tira vostre escandau? combien pèse votre balance? et non combien tire.

Aquella peça tira tant d'aunas, cette pièce a tant d'aunes de parties.

Tirar un plan, lever un plan. Tirar drech, aller directement.

Tirar d'argent, recevoir de l'argent. La font tira, la fontaine coule.

Ai una boula que tira, j'ai un tonneau en

Aquel emplastre tira, cet emplatre fait couler, excite la supputation.

Tirar lous anounciers, dl. publier les bans de mariage.

Tirar d'herbas, dl. sarcler.

Tira le d'aquit, retire toi de là.

Tirar camin, poursuivre son chemin.

Tirar à une perdrix à una lebre, etc., tirer une perdrix, un lièvre, et non tirer à une perdrix.

Tirar lou tete, d. bas lim. sevrer un enfant. Tirar à la man, d. bas lim. jeter chacun une quille vers un but pour déterminer l'ordre dans lequel les joueurs doivent jouer, quiller.

Tirar de peiras, lancer des pierres Tirar à una bocha, débuter, la faire écar-

ter du but.

Tirar de soun paire, ressembler à son père, avoir ses manières, tenir de son père.

Tirar pena, être en peine sur le compte de quelqu'un.

TIRAR, v. a. dg. Oter, enlever, arracher, retirer.

Tira li sa misero et daycha-li sa lengo.

TIRAR, v. a. ATIBAR. Décharger une arme à seu en enslammant la poudre dont elle est chargée, la chose lancée.

Tirar à balla, à granalha, tirer à balle, à plomb.

TIRAR, v. n. Tirare, ital. Tirar, esp. Tirer, s'en remettre à la décision du fort, tirer sur sa fin.

Tirar qu juga lou premier, abuter au jeu de quilles. V. Tra, R.

TIRAR, v. n. Tirar, cst. esp. Tirare, ital. Tirer, a ressembler, avoir du rapport.

TIRAR SE, v. r. Se tirer, se dégager, se délivrer. V. Tra, R.

M'en siou tirat, je m'en suis tiré, je m'en suis dégagé.

S'en tirar ame leis bragas netas, s'en tirer sain et sauf.

Tira t'en lai, recule toi.

Se tirar de dessous, se tirer d'affaire.

Leis ers se tiroun, il y a un courant d'air. TIRAR, v. a. et n. vl. Ennuyer, vexer,

fâcher, déplaire. V. Tra, R. So que plus li tira, ce qui lui déplait le plus.

Tirar lo fre, tenir la bride, arrèler, mater. Tirar la pel, arracher la peau.

TIRAR-AL-FIN, dg. (tirá-ral-fi). Soutirer ou tirer le vin au clair, faire couler tout le vin clair qui est dans un tonneau.

TIRA-RIBA, s. m. (tire-ribe), dg. Guideau d'osier au bout d'une perche, espèce de filet qui a la forme d'une chausse.

TIRAR LA-RESSEGA, dg. V. Renistar.

TIRAS, s. f. pl. (tires), dl. Les tirans de la viande de boucherie, les tendons et les aponévroses. V. Pelhandra.

Ély. de tirar. V. Tra, R.

TIRA-SANG, s. m. (tire-san). Sangsue. Cast. V. Sangsua.

TIRASSA, s. f. Outil de cordier, tramasse. Cast.

TIRASSA, s. f. (tirasse); nousseada. Striscia, ital. Tralnée, trace que fait ou que laisse ce qu'on traîne, suite, chose qui traîne en longueur, premiers linéaments d'une chose.

Ety. de la basse latinité tracia, fait de trac-tus, action de tirer, de trainer. V. Tra, R.

Dérives : Tirassa, Tirassar, Tirassat, Tirassela, Tirassiera.

TIRASSA, s.f. AMACE. Nom languedo-cien de la herse, V. Herpi, et de tralneau. V. Grepa, Lieya et Tra, R.

TIRASSA, s. f. d. bas lim. Chair filandreuse, mauvaise viande.

TIRASSA, s. f. dg. Tirasse, filet aussi large que long, qu'on étend sur le gibier qu'un chien tient en arrêt.

TIRASSA, s. f. (tirásse); TIRASSIERA, TERASSETTA, TIRASSADA, LENGUA-DE-PASSEROUN, TRINCA-TALAA, TRAIKA, SANNOUSA, COURREGEOLA. Tralnasse, centinode, achée, renouée, Polygonum aviculare, Lin. plante de la famille des Polygonées, commune partout, dans les lieux gras et un peu humides. V. Gar. Holygonum, p. 373.

Éty. de tirassar, trainer, parce que cette plante est rampante. V. Tra, R.

TIRASSA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne, dans la Camargue, selon M. de Rivière, au paturin littoral, Poa littoralis, plante de la famille des Graminées, dont les tiges sont couchées, d'où le nom de tirassa, traine.

TIRASSADA, s. f. (tirassade); Expunsada. Pour traînée, V. Tirassa; coureuse, femme de mauvaise vie, prostituée, traînée de quelque chose, V. Tirassiera.

Ety. de tirassa et de ada, chose trainée. V. *Tra*, R.

Jugar eis tirassadas, Avr. se trainer par terre.

TIRASSADOUR, s. m. (tirassadóu). Les pêcheurs donnent ce nom à la partie de l'embouchure d'un filet qui traine à terre.

Éty, de tirassar et de dour, ce qui traîne. V. Tra, R.

TIRASSAR, v. a. (tirassa); TIROUSSAR, ROUSSEGAR, RESALAR, GOUDILEAR. Trainer, tirer après soi, maltraiter quelqu'un; salir quelque chose ; engendrer, produire, trainer après soi des malheurs, des maux.

Ety. du grec τινασσω (linassô), mouvoir, agiter, secouer, ou plutôt du lat. trahere. . Tra. R.

Qu poou pas portar tirassa, qui ne neut porter traine.

TIRASSAR, v. n. Trainer par terre, en parlant d'une robe ou de toute autre chose qui est plus longue que l'objet qui la porte; languir, mener une vie languissante. V. Tra, R.

TIRASSAR SE, v. r. Se trainer, languir; se salir. V. Tra, R. TIRASSAT, ADA, adj. et p. (tirassa, áde). Trainé, ée; vl. tiraillé, ée. V. Tra, Rad:

TIRASSETA, s. f. (tirasséte). Nom qu'on donne, à Valensoles, à deux plantes qui n'ont d'autre analogie que d'être rampantes : 1º A la renouée. V. Tirassa et Tra, R.

2º A la véronique à seuilles de lierre, Veronica hederafolia, Lin. plante de la fam. des Rhinanthacees, commune dans les

TIRASSETA, s. f. (tirassète). Un des noms de la renouée. V. Tirassa et Tra, R.

On donne le même nom, selon M. Garcin, au liseron, V. Courriassa, et à la herniaire. TIRASSIERA, s. f. Trainée, plante. V.

Tirassa et Tra, R.

1282

Tirassiera d'un vaisseou, sillage

TIRASSOUN, s. m. (tirassoun). Polisson qui se traîne dans les rues; jeune homme sale et déguenillé.

Ety. de tirassar, trainer. V. Tra, R.

TIRASSOUNS LEIS, On donne ce nom à Aix, à l'un des jeux de la Fête-Dieu, dans lequel on représente grossièrement le massacre des Innocents, par Hérode.

TIRASSUEGNA, s. f. (tirrassuégne). Ce qu'on traîne après soi, troupe de gens qui suivent; enfilade de choses; trainée. Garc. V. Tra, R.

TIRAT, ADA, adj. et p. (tirá, áde); Tirado, port. esp. Tiré, ée, part. de tirar. V. Tra, R.

Excepté, ée, dg.
TIRA-TOUT, V. Barlingau.

TIRAVESSA, s. f. (tirovèsse), d. bas lim. Jeu d'enfants dans lequel ils se tiraillent pour s'enlever les uns les autres, d'où l'exp. prov. Fa la tiravessa, pour dire, se ti-railler dans une dispute. V. Tra, R.

TIRA-VIN, V. Siphoun et Tra, R.

TIRA-VIRA, s. f. (tire-vire). Roulette, sorte de jeu de hasard composée d'une roue horizontale divisée tout au tour en petites cases de différentes couleurs et d'une boulette qui tourne avec la roue. Le joueur gagne quand la boule tombe dans une case de la couleur sur laquelle il a mis son argent.

Ety. Ainsi nommé parce qu'on ne fait que tirer ou prendre l'argent et tourner. V. Tra,

TIRE, vi. Qu'il ou qu'elle fache, déplaise.

TIRES, nom de lieu, vl. Tyr.

TIRET, s. m. (tiré), d. bas lim. Volant, garni de plumes, chose qu'on tire ; petit trait horizontal dont on se sert pour diviser les phrases. V. Voulant et Tra, R.

Tiroir, d. de Barcel. V. Tiraire.

TIRETA, s. f. (tiréte). Tirette, morcean de bois rond d'environ dix centimètres de long, ayant un fil de fer de 45 cent. attaché par les deux extrêmités à ses deux bouts. servant à diviser chaque love de savon en trois briques ou barres. V. Tra, R. pour chablot, V. Tiroun et Peitrau.

TIRETA, s. f. dg. Tiroir. V. Tiraire. TIRETAS, s. f. pl. (tirétes), dl. Tirilla esp. Tireta, cat. Terme de couturière pour femmes; petites bandes de toile cousues à la doublure du corps d'une robe, pour bien faire la taille, Des tirettes. Sauv.

Ety. de tirar, tirer. V. Tra, R.

TIRGOUSSAR, v. a. vl. Pour trainer, V. Trigoussar, Tirassar et Tra, R.

Les unes (leis fourmiges), van seros les prouvesions es camps E tirgosson los gras quand les treuou trop grans.

Bergoing, XVIIme siècle.

TIRIACA, s. f. vl. V. Theriaca.
TIRINTIN, s. m. (tirintin), d. de Montp. Tiretaine. V. Tiranteina.

TIRLANCES, s. m. pl. (tirlancés), dl. Prétextes pour différer. Voy. Alonguis et

Tra. R. TIROLA, s. f. (tiróle). Le même que Carrela, v. c. m.

Ety. de tirar, tirer. V. Tra, R.

TIROSSAR, vl. V. Tirassar. TIROU, V. Tirou.

TIROUÁR, Garc. V. Tiradour et Tra,

TIBOUN, s. m. (tiróu), dl. Sarcelle, canard. Doujat.

Ety. du celt. selon M. Astruc.

TIROUN, s. m. (tirou), dg. V. Lentilha-

d'aioua.

TIROUN, s. m. (liroun); TIRETA, CER-GLON, TRAVOUI. Tortouse? Garc. Chablot corde mince et de longueur moyenne servant à une infinité d'usages qui n'exigent pas de grands efforts; on donnait autrefois le même nom à la corde dont le bourreau se servait pour pendre un condamné.

Ely. de lirar. V. Tra, R.

TIROUN, s. m. (tiróu), d. bas lim. Mauvais fusil. V. Tra, R.

TIROUNADA, s. f. (tirounade). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la lentille d'eau. V. Lentilha-d'aigua. TIROUSSAR, v. a. d. bas lim. Tirailler.

V. Tirassar et Tra, R.

TIRUR, s. m. (tirur). Tireur; celui qui tire; qui met en circulation une lettre de change. V. Tra, R.

TIRUSA DE-LA-SEDA, s. f. (tirusedé-la-séde). Dévideuse, fileuse de la soie, et

non tireuse. V. Tra.

# TIS

TIS, s. m. Nasse. V. Nassa.

TIS OU TISSE-D'ENTREMALMADA, S. M. C'est le nom qu'on donne, en Provence, au filet qu'on appelle trémail sur les côtes de l'Océan. . Arrel.

TISAGE, s. m. (tisádgé). Tisage, action de chauffer le four à verre. Garc. V. Tisoun,

TISAIRE, s. m. (tisáiré). Fourneau à recuire le verre, Garc. tiseur, celui qui tise. V. Tisoun, R.

TISANA, s. f. (tisane); Tisana, cat. esp. port. ital. Tisane et plisane, boisson médicinale que l'on prépare ordinairement en faisant bouillir des herbes ou des fruits, dans une grande quantité d'eau.

Éty. du lat. ptisana, formé du grec πτισσω (ptissô), je ratisse, je monde, j'écorce, parce que l'orge mondé qui était la tisane ordinaire des anciens s'appelait mugava (ptisanna).

TISAR, v. s. et n. (tisá). Tiser, entretenir le feu dans un four à verre, Garc. chauffer le seu. V. Tisoun, R.

TISI et

TISIA, V. Phthisia. TISOUN, TIE, radical dérivé du latin titio, tilionis, lison.

De titionis, gén. de titio, par apoc. tition, et par le changemement de t en s et de son en oun, tisoun; d'où: Tisoun, Tisouni-ar, Tisouni-aire, Tisoun-ier, Tis-age, Tisaire, Tes-ar, Tis-ur, Tiz-on, Tizonc-ar, A-tuz-ar.

TISOUN, s. m. (tisoun); TIER, TUER, TUER, TIOUR. Tizzone, ital. Tizon, esp. Tição, port. Tio, cat. Tison, reste embrase d'une buche, d'un morceau de bois.

Ety. du lat. titionis, gén. de titio, m. s. V. Tisoun, R.

TISOUNAR, Garc. V. Tisounar.

TISOUNIAIRE , ARELA , s. (lisou-Diáîré , arèle) ; mouchountaire , tibouniaire . Tisonneur, euse, qui remue les tisons; qui aime à tisonner. V. Tisoun, R.

TISOUNIAR, v. n. (tisouniá); TIZOUCAR. BRASUCAR, MOUCHOUNIAR, TIBOUNEGRAR, TIBOU-MIAB, TISOUMAR. Tisonner, remuer les tisons

sans besoin.

Éty. de tisoun et de ar.

TISOUNIER, s. m. (tisounié). Tisonnier, instrument de forgeron, etc., pour attiser le feu. Garc. V. Tisur et Tisoun, R.

TISSA s., f. (tisse); riça, dl. Manie, habitude, forte envie. V. Tic et Grippa.

Et n'anez pas vous querellar Per revesir qu'au déou parlar, Car deffende en chef de pouliça Aquella malhurouso tiça. Favre.

TISSUT, s. m. (tissu); TISSU. Tissuto. ital. Texido, esp. Tico, port. Tissu, il se dit de toutes sortes d'étoffes, de rubans, de toiles, etc.

Éty. du lat. textum, m. s. V. Teiss, R.

Dans tous les tissus on nomme:

CHAINE, les fils placés en long. TRAME, coux qui le sont en travers

TISTA, nom de femme. Contr. de Theotista, v. c. m.

TISTE, s. m. (tisté), d. béarn. Panier. Tiste de poumas, peras, uous, etc. TISTET, Syncope de Baptisto, v. c. m. TISTO, V. Baplisto.

TISTOUN, Dim. de tisto. V. Baptisto. TISUR. s. m. (tisur). Tiseur, celui qui tise, qui chauffe le four. V. Tisoun, R.

# TIT

TIT, nom d'homme. Titus.

TITA, Contr. de Baptista, v. c. m. TITA, s. f. (tite); \*\*\*\*\*, d. bearn. Ma-mellon. V. Tete.

Sourtir de tite, être sevré.

TITA, TITA. Mots dont on se sert pour appeler les poules, cote, cote.

TITA-SOIA-GORGEA-SOLIS, TITARSOIO-COR-GRALIS, dl. Le fils de la poule blanche, on le dit de quelqu'un extrémement heureux en toutes choses.

TITAN-soya-concrous, d. bas lim. Voy. Tita-soia-gorgea-solis.

TITANO, s. m. (titane). Titane, métal que M. Grégor a trouvé à l'état d'oxyde dans un minerai sablonneux, dans le vallon de Menachan, en 1781.

Le titane n'a encore été obtenu qu'en pellicules friables, d'un rouge plus intense que celui da cuivre.

TITAS, s. f. pl. (tites). Nom qu'on don-ne aux cônes ou pommes de pin, à Meyron-nes, près de Barcelonnette. V. Courrouna.

TITE, s. f. (titè); Titere, esp. Poupée, pelite figure humaine qui sert de jouet aux enfants, jeune fille très-fluette et bien parée. Ely. du grec τυτθός (tytthos), petit enfant

an maillot, on do rirn (tite).

TITI, s. m. (titi). Nom par lequel les enfants et les nourrices désignent tous les oiseaux.

Éty. C'est une espèce d'onomatopée, comme le sont en général tous les premiers mots que prononcent les enfants, τιτυς (titys), en grec, poulet, petit d'un oiseau.

TITIER, s. m. (titié), d. bas lim. Malpropreté, saleté, ordure des enfants.

Laissa-le lavar que sies tout titier, laisse

toi laver, tu es tout sale. V. Tite.

TITILLACIO, s. f. vl. TITILLIC. Titillació, cat. Titillacion, esp. Tilillação, port. Titillazione, ital. Titillation, chatouillement.

Ety. du lat. titillatio, m. s. TITILLIC, s. m. vl. V. Titillacio.

Éty. du lat. titillus, m. s.

TITINA, s. f. (titine), d. bas lim. Le pis de la vache. V. Poussa, teton, et Tet, R.

TITO, nom d'homme (tite); Tito, ital.

Contraction de Baptista, v. c. m.

TITOL, s. m. vl. Tito', cat. Titulo, esp. Titolo, ital. Titre, acte authentique, marque, enseigne, chapitre, écriteau; monument, droit. V. Titre et Titul, R.

TITOU , V. Titoulet. TITOUL, s. m. dg. Père?

En sa santo mai mario Et san Xoseph son titoul.

Daubasse.

TITOUL, (titou), et

TITOULET, s. m. (titoulé). Point, signe que l'on met sur l'i et à la fin d'une phrase pour indiquer qu'elle est finie.

Ety. du lat. titulus, signe, indice, et du dim. et; pour le second, petit signe. Voy. Titul, R.

Boutar lous titoulets, dl. mettre les points

et les virgules.

TITOULET, s. m. (titoulé); Titolet, cat. Dim. de titre, petit titre, titre de peu de valeur, faux, supposé de nouvelle création. V. Titul, R.

Laissem à nouvella famillo, A quanque monderne beronn. Au nouveou parvengut que voulountiers sequilho Dessus un titoulet, qu'es siou, car i'a croumpet, Aquello soto venitat.

Ely. du lat. titulus, m. s. TITOUN, nom d'homme. Dim. de Tita, contr. de Baptista, v. c. m.

TITOUREL, ELLA, s. (titourel, ele), dl. V. Toustoun.

TITRAR, v. a. (titrá). Titre, donner un

titre d'honneur à une personne ou à une terre.

Éty, de titre et de ar. V. Titul, R.

TFTRAT, ADA, adj. et p. (titrá, áde). Titré, ee, pourvu d'un titre honorifique.

Ély. de titre et de at. V. Titul, R.

TITRE, s.m. (titré); Titulo, esp. Titre, nom de dignité, d'emploi, degré supérieur.

Ety. V. Titul, R.

Le titre de nos rois est Majesté.

Celui du pape, Sainteté.

Celui des cardinaux, Eminence. Celui des princes, Altesse.

Celui des ambassadeurs, Excellence. Celui des évêques, Grandeur.

Celui du sultan, Hautesse.

TITRE, s. m. (titré); Titulo, port. esp. Titol, cat. Titolo, ital. Titre, inscription qui énonce le sujet d'un ouvrage, d'un livre, d'un chapitre.

Ety. du lat. titulus, m. s. V. Titul, R.

Winckelmann assure que les manuscrits d'Herculanum, qu'il a pu dérouler, portaient à la fin et au commencement un titre en petils et en gros caractères.

TITRE, s. m. Titre, en terme de monnaie, degré de fin de l'or et de l'argent.

Les titres des monnaies d'or et d'argent fabriquées en France sont actuellement de 900 millièmes, c'est-à-dire, qu'elles contiennent 900 parties d'or ou d'argent et 100 de cuivre, sur 1,000.

La tolérance du titre, soit en dessus, soit en dessous, est de 2 millièmes sur l'or et de 3 millièmes sur l'argent.

Nos anciennes pièces n'étaient pas toutes au même litre:

Celles d'or de 48 et de 24 livres sont à 901 millièmes.

Celles de 6 et de 3 livres, à 906.

Celles de 30 et de 15 sous, à 660.

Enfin, celles de 24, 12 et 6 sous, réduits à 20, 10 et 5, sont supposées au titre de 906.

Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, qui sont 920, 840 et 750, millièmes.

Deux pour ceux d'argent, 950 et 800.

TITRE, s. m. Titulo, esp. Titre, acte authentique qui sert à établir un droit, une qualité, droit qu'on a de posséder, de demander, propriété d'un emploi, etc. V. Titul, R.

TITROUN, s. m. (titrou), d. bas lim. Plastron, celui qui est en bute aux railleries, aux plaisanteries de tout le monde. V. Juguet.

TITUL, TITE, radical pris du latin titulus, tituli, titre, et dérivé du grec τίω (tiô), honorer, respecter, cherir, d'où τίτλος (titlos), titre, parce que les titres étaient honorables.

De titulus, par apoc. titul; d'où : Titul-ari, In-titul-ar, In-titul-at, In-titul-ation, Titol, Titoul, Titoul-et.

De titul, par la suppression de u et le chan-gement de l en r, titr; d'où : Titr-e, Titr-ar, Titr-at, At-tilrat.

TITULARI, adj. et s. (litulári) ; Titolare, ital. Titular, cat. esp. port. Titulaire, qui a le titre et le droit d'une dignité, celui qui est revêtu d'un titre, d'une charge, d'un bénéfice, soit qu'il en remplisse les fonctions ou nom.

Ety. du lat. titularis, m. s. V. Titul, R.

## TIU

TIU, anc. lang. V. Tiou.
TIUL, s. m. Nom marseillais du tilleut. V. Tilhoou.

TIUTAI, s. m. (tiutái). Nom qu'on don-ne, à Nismes, au pouillot. V. Fifi.

TIVAUGEAR, d. bas lim. (tivooudzá). V. Chivaugear.

### TIZ

TIZANA, S. f. VI. TTRANA, TIPSANA. VOY. Tisana.

TIZIA, vl. V. Phthisia.

TIZO, vl. Tison.
TIZON, s. m. vl. TIZO, TOZO. V. Tisoun. TIZONAR, V. n. VI. TUZONAR. V. TISON-

TIZOUCAR, dg. V. Tisouniar et Tisoun, Rad.

### TO

TO, vl. Souvent employé pour te o, te le. TO, V. Toc.

TOA, vl. pron. poss. TA. Tienne. Voy.

TOALA, vl. V. Toualha.

TOALHA, s. f. vl. Toolha, port. esp. Nappe, serviette, linceul.

TOALHO, vi. V. Toalhon.

TOALHO, VI. V. Toalhon.
TOALHON, vl. V. Toalhon.
TOALHON, s. m. vl. toalon, toualmon,
toalmo. Tovalló, cal. Essuie-main, linge, torchon, serviette. V. Tel, R.
TOALON, vl. V. Toalhon.

TOARA, s. f. vl. Chenille, ver. V.

TOARCES, s. m. vl. Pays, territoire de Thouars.

TOART, adj. vl. Camus, qui a le nez retroussé.

Ety. du lat. torius, toriu. V. Tors, R.

## TOB

TOBIOS, s. m. (tobiós). Petite malle que

quelques religieux portaient en voyage.
TOBO, s. m. (tóbe). Peyrot emploie ce
mot, ainsi écrit, pour désigner un idiot, un nigaud. V. Niais.

# TOC

TOC, s. m. (to); To. Tache, mouche, marque ronde qui se distingue par sa couleur du reste du poil, des cheveux, de la peau ou de l'étoffe. V. Toce, R.

TOC, s. m. (tóc). Dans la Haute-Provence, morceau : Un bouen toc de pan, un gros morceau de pain; but auquel on vise, auquel on doit toucher. V. Tochi et Tocc, R.

TOC, s. m. dl. Toc, cat. Toque, esp. port. Tocco, ital. Toc, heurt, coup, coup de marteau, et fig. N'a un toc, il est un peu fou, il a le cerveau félé.

Éty. de taxo, toucher, bruit que fait le marteau en touchant, en frappant. V. Toce, Rad.

En vi. il ou elle touche, frappe.

TOG-A-TOC, et

TOG-ET-TOC, V. Tocca-Tocca.
TOGAMEN, s. m. vl. Tocament, cat. V. Toccament.

TOCAR, vl. Tocar, cat. V. Toccar,

TOCAS, s. f. pl. vi. Bosses, buhons, cloches. V. Tocc, R.

TOCC, TOUC, TOUCE, SOUS-radical dérivé du latin taxare, taxo, taxatum, toucher, manier, taga, dont le primitif est tangere, de

θίγω (thigô), toucher, tancer. V. Tact, R. De taxare, par apoc. tax, par le changement de a en o et de x en cc, tocc; d'où :
Toc, Tocc-a, Tocca-tocca, Tocca-sin, Toccar, Re-toccar, Toca-men, Toc-as.

De tocc, par le changement de ce en ch, toch; d'où: Toch, Toch-ar, Toch-i, Toch-eu.

De tocc, par le changement de toc en tou, touc; d'où : Touc-ada, Touc-adour, Touc-ar.

De touc, par le changement de c en ch; touch; d'où: Touch-a, Touch-ant, Touchar, Touch-ada, Toqu-a, Toque-san, Touqu-egear, Touqu-et.

TOCCA, s. f. (toque); Toca. Dounar una tocca, toucher, appuyer fortement, manger beaucoup de choses.

Cregner la tocca, craindre la dépense. De longa tocca, depuis longtemps, de longue main.

Éty. de toccar. V. Tocc, R.

TOCCA, s. f. dl. Buchette, V. Busca, pour but, touche. V. Toch et Tocc, R.

TOCCA, s. f. (tóque); TOQUA. Toca, esp. Toque, espèce de coiffure. V. Tocc, R.

TOCCA, s. f. (tóque). Touche, la partie des instruments sur laquelle on appuye le doigt pour faire sonner les notes.

Ety. de toccar. V. Tocc. R.

TOCCA-LAI, s. m. (tóque-lái). Sorte de lauvette ou de pinson, oiseau. Garc.

TOCCAMENT, s.m. vl. TOCAMEN. TOCCAment, cat. Tocamento, port. Tocamiento, esp. Toccamento, ital. Attouchement, tact, sens du toucher.

Ety. de toccar et de ment, ou du lat. tactio, m. s. V. Tocc, R.

TOCCANT, ANTA, adj. (toucán, ánte); Touchant. Tocante, esp. port. Touchant, ante, qui touche le cœur, qui émeut les passions.

Ety. de toccar et de ant, qui touche. Voy. Tocc, R.

TOCCANT, adv. TOUCHAST. Tocante, cat. esp. port. Touchant, concernant, tout proche, qui touche. V. Tocc, R.

TOCCA-PEI-TEMPS, s. m. d. bas lim. Homme de loisir, homme rusé qui fait l'imbécile.

Ety. de tocca, sonne, de pei, pour, et de temps, qui sonne pour le temps. V. Tocc, R.

TOCCAR, v. a. (toucá): TOUCHAR, TOCAR, vl. roquas. Toccare, ital. Tocar, esp. port. cat. Toucher, mettre la main, manier, tâter, mettre le doigt, le pied, sur quelque chose, frapper, battre, chasser avec le fouet.

Si m'aguesse toucat, s'il m'eut touché, recevoir de l'argent, émouvoir, aborder, être joint, contigu, mettre de l'encre sur les caractères d'imprimerie, au moyen de la balle, jouer de certains instruments de musique.

Toccar de l'orgue, toucher l'orgue et non de l'orgue.

Toccar l'aubada, jouer l'aubade. Toccar doou tambour, battre la caisse.

Toccar lou veire, choquer le verre. Aquot tocca pas aquot, ce n'est pas de quoi il s'agit.

Éty. du gothique tekan, m. s. ou du grec θίγω (thigô), toucher, lancer, reprendre, d'où l'on voit que notre verbe toucar a les deux signification du verbe gree, toucher et corriger. V. Tocc, R.

Toccar la man, toucher dans la main, se dit et se fait en signe de consentement, d'adhésion, de réconciliation ou d'amité.

Toucher la main, n'est pas français dans ce sens, on dit aussi donner une poignée de main.

Toccar lou veire, choquer le verre. Toccar l'aubada, jouer une diane, donner nne haubade.

TOCCAR, v. n. Toucher, atteindre à.

Toucar au planchier, toucher au plafond, être proche de, en parlant du temps, émouvoir, en parlant d'un orateur, concerner, importer.

TOCCAR SB, v. r. Tocarse, cat. Se toucher, être contigu, se joindre de manière qu'il n'y ait rien entre deux.

TOGCAR-TO-PU, v. n. (toucá-tu-pu), dl. Trinquer, boire du vin pur et en grande quan-

TOGGAR LOU, s. m. Le tact, le toucher, le sens par lequel on juge de la qualité des corps en les touchant. V. Tocc, R.

TOCCASE, s. m. (locásé), dl. Anier du moulin.

Ety. de toccar, toucher, frapper, et de ase, ane. V. Tocc, R.

TOCCA-SIN, s. m. (tóque-sin); тосован, TOCO-SEE, ALARMA, BAT-SEE. TOCSIN, bruit d'une cloche qu'on sonne à coups presses et redoublés pour donner l'alarme, pour avertir qu'un incendie s'est manifesté, que l'ennemi approche, etc.

Éty. de toccar, frapper, et de sin, vieux mot qui signifiait cloche, fait du lat. signum, signal. V. Tocc, R.

TOGCAT, ADA, adj. et p. (toucá, ade); Tocado, esp. Touché, ée, selon le verbe, un peu fou, qui a un grain de folie.

Ety. V. Tocc, R.

TOCCA-TOCCA, adv. (tóque-tóque), dl. TOC-ET-TOC, TOC-A-TOC. Touchant, près l'un de l'autre.

Siam tocca-tocca, nous sommes côte-àcôte.

Éty. de toccar. V. Tocc, R.

TOCCA-TOUQUET, s. m. (toque-tou-qué). Jeu d'enfant, consistant à jeter un objet pour tâcher de toucher celui que l'adversaire avait jeté avant. Garc.

TOCCA-TU-PU, s. m. (tóque-tu-pu), dl. Un ivrogne. V. Ibrougna.

TOCCOSEN, V. Tocca-sin et Tocc, R. TOCH, s. m. (lotch); TOCHI, TOCCA. Le but auquel on vise au jeu du palet, pour déterminer le rang des joueurs; borne.

Ety. de tochar, toucher. V. Tocc, R. Faire tochi, toucher le but au jeu de cligne musette.

Semblar de tochs, ressembler à un hébété. à une statue.

TOCHA, s. f. vi. Touche, attouchement. heurt. V. Tocc, R. TOCHAR, V. Toccar.

TOCHI, But, borne. V. Toch.

Sembla un tochi, il semble un terme. TOCHOU, s. m. (totchou); rocm. Tocho.

esp. Imbécile, nigaud, fou, Sauv, grossier, ignorant.

Ety. de toch, but auquel on vise. V. Tocc, Rad.

TOCOSAN, Alt. de Tocca-sin, v. c. m. et Tocc, R.

TOCOSIAU, dl. m. s. que Dourda-mow ta. v. c. m.

### TOD

TOD, vl. Il ou elle prend.

Ety. de tolre. TODIS, s. m. (tódis); торы, толюти, то-

Drow. Taudis, logement petit et malpropre, cahute, maison de débauche. V. Bastidoun.

Éty. de la basse lat. tuldum, dont on s'est anciennement servi pour désigner le désordre que faisait le bagage d'une armée; selon Ducange et selon d'autres veulent qu'il ait été dit pour taulis, fait de tabulatum.

## TOR

TOESCO, s. m. vl. Thiois, allemand, tudesque. V. Ties.

## TOG

TOGA, vl. Toga, cat. esp. ital. V. Togea. TOGEA, s. f. (todge); rosa. Toga, port. esp. cat. ital. Toge, robe des anciens Romains, robe des magistrats.

Ety. du lat. toga, fait de tegere, couvrir. V. Teg, R.

TOGNA, dl. V. Tonia.

TOGNAS, V. Tonias. TOGNET, (tougné). V. Toinet.

## TOL

TOILETA, s. f. (toilète). Etant pris du français. V. Teleta et Toileta.

TOINET, TOUARET. V. Toinoun. TOINETA, nom de femme. Dim. de Antoinela, v. c. m.

TOINO, TOUANO, nom d'homme. Alt. de Antoino, v. c. m. et Toni.

TOINOUN, TOUAPOUR, nom d'homme. Dim. de Antoino ou de Toino, v. c. m.

TOIS, vi. V. Toiso.

TOISA, s. f. (toise); Touaso. Toesa, esp. Toise, mesure de longueur de six pieds.

Ety. de la basse lat. tesa, fait de tesus, part. de tendere, tendre, étendre. V. Tend, Rad.

TOISAGI, s. m. (toisádgi); TOISAGE, TOUA saus. Toisé, mesurage à la toise, nombre de toises d'un ouvrage. Garc. V. Tend, R.

TOISAIRE, s. m. (toisairé); TOUASAIRE Toiseur, celui qui toise. Garc. V. Tend, R.

TOISAR, v. a. (loisa); Touasan. Toiser, mesurer un ouvrage avec la toise, V. Canegear et Mesurar, fig. examiner quelqu'un un certain mépris.

Riy. de toisa et de ar. V. Tend, R.

TOISAT, ADA, adj. et p. (toisá, áde). Toisé, ée. V. Tend, R.

TOISO, s. f. vl. ross, royses. Toison, cat. Tuson, esp. Tosão, port. Tosone, ital. Toison. V. Aous et Tond, R.

### TOL

TOL, TOLE, TOLE, TOLE, radical pris du lat. tollere, tollo, sustuli, sublatum, lever, élever, enlever en haut, faire éclater la voix, ôter, emporter, démolir, détrnire, d'où tolerare, tolérer, supporter.

De tollere, par apoc. tol; d'où: Told-re, Tol-edor, Tol-eiris, Tolg-ut, Toll-e, Tol-re, Tolt, Tolt-a.

De tolerare, par spoc. toler ou touler; d'où: Touler-able, Touler-ança, Touler-ant, Touler-ar, Touler-at, Tout. Tout-as.

TOL, vi. Il ou elle ôte, ravit, empêche, défend.

Éty. du lat. tollas.

Tolas, que tu ôtes.

Tolc, il ou elle ôta, empêcha.

TOLA, s.f. (tóle); PLATA. Tôle, fer mince ou en seuille que l'on emploie à une soule

Éty. Probablement du lat. tela, toile, à cause de son peu d'épaisseur, ou de talha, fer taillé ou étendu en feuilles. Roq.

## On donne le nom de:

TOLERIE, à l'art du tôlier. TOLIER, à celui qui fabrique les tôles.

TOLA, vl. Qu'il ou qu'elle prenne.

Éty. de tolre, pris.

TOLASTRE, s. m. (tolastré), dl. Heureux, hasard. Sauv.

TOLC, vl. Il ou elle ôta.

Ety. de tolre, ôter.

TOLDRE, v. a. vl. Prendre, tordre, couper, V. Tond, R.

Éty. du lat. tollere. V. Tol, R.

TOLEDOR, s. m. vl. TOLLEDOR. Toglitore, ital. Ravisseur, pillard, brigand.

Éty. du lat. tollere. V. Tol, R.

TOLEIRE, s. m. vl. Voleur. V. Toledor et Tol, R.

TOLEMENT, s. m. vl. Tollimiento, anc. esp. Tolhimento, port. Toglimento, ital. En-

lèvement, séparation. V. Tol, R. TOLENTIN, s. m. Nom qu'en donne, dans le département des B.-du-Rh. aux tui-

les dites sarrasines. V. Teoule. Ety. Alt. de teoule antic.

TOLGUT, UDA, adj. et p. vl. Pris, prise, enlevé, ée.

Ély. du lat. tollere, prendre, enlever. TOLLEU, s. m. vl. Tonlieu, péage, doua-

ne, tribut, droit de transport par eau.

Ety. du lat. tollere. V. Tol, R.

Ni renda en sa honor ces ni tolieu. Ne rende en son fief cens ni tonlieu. Roman de Gerard de Roussillon.

TOLIPAN, V. Tulipan.

TOLLE, TOLLE, (tóliè, tólié). Tolle, mot latin pris de l'évapgile, crier tolle sur quelTOL

attentivement comme pour le juger et avec q qu'un, crier afin d'exciter de l'indignation , contre quelqu'un. V. Tol, R.
TOLLEDOR, vl. V. Toleire.

TOLLER, vi. Toller, anc. esp. Oter, enlever. V. Tolre.

Éty. du lat. tollere, m. s. V. Tol, R.

TOLLERABLE, vl. Tolerable, cat. esp. V . Toulerable.

TOLLERANSA, vl. Tolerancia, cat. V. Touleranca.

TOLLERAR, vi. Tolerar, cat. V. Toulerar.

TOLO, nom de lieu, vl. Toulon.

TOLOIRAS, s. f. pl. vl. Ciseaux. TOLON, vi. lis ou elles enlèvent.

TOLON , s. m. Par suite du mauvais système d'orthographe adopté par M. Béronie dans son dictionnaire Bas-Limousin, ce mot signifie Talent, v. c. m.

TOLOZAL, adj. vl. Tolosa, cat. Tolosano, esp. Toulousain, de Toulouse.

Ely. du lat. tolosanus, m. s.

TOLRE, V. a. VI. TOLLER, TOLDRE. Tolrer, anc. cat. Toller, anc. esp. Tolher, port. Tollere et Togliere, ital. Oter, enlever, couper, retrancher, détacher, détourner, prendre, saisir, cesser, empêcher, refuser.

Ety. du lat. tollere, m. s. V. Tol, R.

Toletz, ôtez.

Tolgra, ôlerais, ôterait.

Tolgron, ôtèrent, prirent.

Tolgues, ôtat.

Toli, j'ôte.

Tolon, ils ou elles ôtent, prennent.

Tolria, ôterait.

TOLT, OLTA, adj. et p. vl. Tolt, cat. Enlevé, emporté, ôté.

Ety. de tollere. V. Tol, R.

Tolta la malvasia costuma, avant aboli un usage vicieux.

TOLTA, s. f. vl. roura. Levée des tailles, prèt forcé, expoliation. V. Tol, R.

C'est de ce mot qu'a été formé maltolte qu'on a d'abord dit mal-tolte.

TOLUS, s. m. (tólus), dl. Tombe, pierre sépulcrale qu'on met sur la fosse d'un mort. Sauv.

TOLZA, et

TOLZAN, s. m. vl. Pièce de monnaie de Toulouse, le toulousain.

Ety. du lat. tolosanus, de Toulouse.

# TOM

TOM, s. m. vl. Tum. Côteau, colline, tombeau.

Ety. du lat. tumulus, m. s.

TOM, s. m. vl. Tomb, cat. Tumbo, esp. Tombo, port. Tomo, ital. Chute, culbute, tour d'adresse, de souplesse. V. Toumb, R. TOMBA, vl. Tomba, cat. Pour tombe.

V. Toumba.

TOMBADOR, et

TOMBAIRE, s. m. vl. TURBADOR. SAUteur, danseur, voltigeur, faiseur de tours. V. Toumb, R.

TOMBAR, vl. Tombar, cat. Faire des tours, des culbutes. V. Toumbar.

TOMBAREL, adj. vl. A chute, à rimes répétées, parlant des vers. V. Toumb, R.

TOME, s.m. (tómé); romo. Tomo, ital. esp. port. Tome, volume d'un ouvrage im-

primé ou manuscrit, la division du tome est faite par les matières et celle du volume par la reliure.

Éty. du lat. tomus, dérivé du grec tomos (tomes), qui signifie partie d'un tout, morceau retranché, dérivé de τέμνω (temnô), je coupe.

TOMPLINA, s. f. vl. Bassin, réservoir, pièce d'eau. V. Toupin.

TOMS, s.m. vl. Chute, que tu tombes.

### TON

TON, Town, radical pris du latin tonus, f, ton, son, et dérivé du grec τόνος (tonos), ton, tension, mode, harmonie, formé de τείνω (teinô), tendre.

De tonus, par apoc. ton; d'où: Ton, Enton-ar, In-ton-ation.

De ton, par le changement de o en ou, toun; d'où : Toun-ada, Toun-ar, Toun-edre, Toun-erro, Toun-ique, De-toun-ar, Detoun-ation, En-tounar, Es-touna-ment, Es-toun-ar.

TON, s. m. (ton); Tuono, ital. Tono et Ton, esp. Tom, port. To, cat. Ton, en médecine, l'état de tension ou de fermeté naturelle de chaque partie du corps humain; en musique, certain degré d'élévation ou d'abaissement de la voix ou d'un autre son; en peinture, le degré de force, de vigueur, d'intensité dans le coloris, et les nuances du style, dans les ouvrages d'esprit.

Ety. du lat. tonus, m. s. V. Ton, R. TON, s. m. vl. Conduit, souterrain pour les eaux. V. Toun.

TON, vi. pron. poss. m. sec. pers. sing. TERUS, TRU. Ton, cat. Ton, tien. V. Toun.

TONA, s. f. vl. Tonneau, tonnelle. Voy. Toun, R.

TOND, Tous, Tous, radical pris du latin tondere, tondeo, tonsum, tondre, raser, et dérivé du grec τομεύω (tomeud), couper. tailler, amputer.

De tondere, par apoc. tond; d'où : Tondre.

De tond, par le changement de o en ou, tound; d'ou : Tound-eire, Tound-esoun, Tound-re, Tound-ut, Re-tound-ilhas, Toundage, Tound-ur, Told-re.

De tonsum, par apoc. tons; d'où : Tons-ura, Tons-ur-ar, Tonsur-at, Tons-ouiras, Tesouiras, Tes-oira.

De tound, par la suppression de d, toun; d'où : Toun-ul, Toyson. TONDEDOR, et

TONDEIRE, s. m. vl. V. Toundeire.

TONDO, DA, adj. (tóndo, tónde), Imbécille, nigaud.

TONDRE, v. a. vl. Tondre. V. Toundre. Tond, il ou elle tond.

TONDRES, vl. Dépouilles. V. Tond, R. TONEDRE, s. m. vl. Tomerre. Voy. Tron.

TONEL, S. m. vi. TORELE, TORELL. Tonell, cat. Tonel, esp. port. Tinello, ital. Tonel, tonneau. V. Touneou et Toun, R.

TONELA, s. f. vl. Tonnelle, tonne, treille. TONELH, s. m. vl Tonell, cat. Tonneau. V. Tonel.

TONI, nom d'homme (tóni). Antoine. V.

Fig. un imbécile, un nigaud, ce mot se dit Rouge nommée Topaze, qui était nébuleuse aussi pour étron. V. Estrouen.

TONIA, nom de femme (tónie); TORIA. Antoinette, fig. stupide, grossière.

Éty. V. Toni.

TONIAS, nom d'homme (touniás); rou-ERAS. Péjoratif de toni, gros antoine, gros benêt, grosimbécile.

TONIAS, s. m. Augm. de toni, gros ni-

TONIASSA, s. f. (toniasse). Augm. péj. de tonia, grosse imbécile.

TONIBOUI, s. m. (toni-boui). Un nigaud brutal, un imbécile méchant.

Ety. de toni et de boui, pour bœuf. Mau despiech lou toni bouiregardaz coussi trala sa maire. Favre.

TONSURA, vl. Tonsura, cat. V. Tounsura.

TONSURAR, vl. Tonsurar, cat. esp. Tonsurare, ital. V. Tounsurar et Tond, R.

### TOO

TOOULADA, et TOOULADOUR, V. Tournouira et Tabl,

TOOULAR, V. Taular et Tabl, R. TOOULISSA, V. Taulissa.

TOOULISSAGE, s. m. (tooulissádge). Toiture d'une maison; action de la faire. Garc. V. Taul, R.

TOOULISSAR, v. a. V. Taulissar, Teoulissar et Taul, R.

TOOULISSIER, s. m. (tooulussité). Tui-

TOOULISSOUN, s. m. (tooulissoun). Toit à cochon, loge à cochon couverte en totalité ou en partie. Garc. V. Tabl, R. TOOUPOUN, dl. V. Taupoun.

TOOUREOU, s. m. (toouréou). Taureau. Avr. V. Buou.

TOOURRAR, V. Tourrar.
TOOURREOU, s. m. (toourrèou). Petite planche de bois; dalle de pierre; taureau. Garc.

TOOUTENA, TOOUTS. AVr. V. Taulena. TOOUTI, s. m. Garc. V. Tautena.

## TOP

TOPA, J'accepte, soit, j'y consent.

· Nouestre lutenent generau Segounda per lou prouvençau, Au luech de topa, dirà massa. J. de Cabanes.

TOPA, (toupá), imp. du ver. lopar, et int. qui marque consentement. Tope, soit, j'y consens.

Ety. Mot hebreu qui signifie bon, bien, selon Mén.

TOPAR, v. n. (toupá); Toupan. Toppare, ital. Topar, cat. esp. Toper, consentir à une offre, à une proposition.

TOPAZA, s. f. (lopaze); Topazio, port. ital. Topació, esp. Topaci, cat. Topaze, pierre précieuse, transparente, vitreuse ordinairement jaune.

Ety. du lat. topazius, dérivé du grec τοπάζιον (topazion), dérivé selon Pline de τοπαζω (topazó), je me cache, parce qu'elle fut trouvée d'abord dans une lle de la Mer-

La topaze la plus estimée est la jaune du Brésil.

TOPAZI, vl. V. Topaza.

TOPE, et

TOPET, s. m. vl. Tope, port. Heurt: Far topet à la peira, heurter entre la pierre;

TOPI, s. m. vl. Pot. V. Toupin. TOPINA, s. f. vl. V. Toupina.

TOPIQUE, s. et adj. (toupiqué); Tipio, cat. Tipico, ital. esp. port. Topique, remède qu'on applique sur la partie malade ou sur celle qui y répond.

Ety. du lat. topicus, dérivé du grec τοπος

(topos), lieu.

TOPOGRAPHIA, s. f. (loupougraphie); Topographia, port. Topografia, esp. cat. ital. Topographie, description d'un lieu particulier, ou d'une petite étendue de terre, d'une ville, d'un bourg, etc., différent en cela de la chorographie qui est la description d'une plus grande étendue du pays.

Éty. du lat. topographia, dérivé du grec τοπος (topos), lieu, et de γράφω (graphô),

je décris.

Sous-dérivés: Topographe, qui sait la topographie. Topographique, qui appartient à la topo-

### TOO

TOQUA, V. Toca et Toc, R. TOQUAR, vi. V. Tocar

TOQUERA, vi. Il ou elle toucherait:
Toquet, toucha; toquiei, je touchai.
TOQUESAN, V. Alarma.

Ety. Anciennement les cloches étaient appelées saintes, d'où l'on a fait toque saint et tocsin, de toque, toucher, et de saint, les saints. V. Tocc, R.

## TOR

TOR, s. m. vl. Tour. V. Torn, R. Al tour, à son tour.

TOR, s. m. dg. Tour, V. Torre et Tourre; pour toureau, V. Toureou; pour retourner, V. Tourna.

Que bey qu'ou rando de tor bordo Toul l'oustau à touto la bordo.

TOB, s. m. dl. Le froid, la gelée. Ety. du celt. selon M. Astruc.

TOR, dg. Pour tors, boiteux. V. Bouitous, Goi et Tors, R.

TORA, s. f. (tore); JAURETA. Nom que porte, aux environs de Toulouse, la chlore

persoliée, Chlora persoliata. Lin. TORA, V. Touera, aconit, et Touera,

TORA, s. f. Nom languedocien du sorbier des oiseaux. V. Tuissier.

TORA, s. f. Nom qu'on donne, en Languedoc, à la chrysomèle du peuplier, Chrysomela populi, Lin. insecte de l'ordre des Coléoptères et de la fam. des Herbivores ou Phytophages, très-commun partout, facile à reconnaître à ses élytres rouges, ayant un point noir à leur extrêmité, et le corps d'un verd bronze noirâtre.

TORBA, s. f. vl. Foule.

Ety. du lat. turba, m. s. V. Tourb, R. TORBADOR, s. m. vl. Persécuteur. V. Tourb, R. et Turbaire.

TORBAIRE, vl. V. Turbaire. TORBAMEN, vl. V. Turbamen.
TORBAR, vl. Torbar, cat. V. Turbar.

TORBAT, ADA, adj. et p. vl. Trouble, ée. V. Troublat et Turb, R.

TORBATIO, et TORBATION, vl. V. Turbatio. TORBELON, s. m. vl. Hélice, volute.

TORGA, s. f. (tórque), dl. Lavette. V. Tourchoun, Tourc et Tors, R. En vl. Hart, lien.

TORCA-DE-VINS, s. f. (tórque-de-bins), dg. Torche d'osier, botte d'osiers fendus, qu'on vend en torches, composées d'un certain nombre de crins, c'est-à-dire, de brins.
TORGAR, vl. Torcar, cat. V. Tourcar.

TORCHA, s. f. (lorlche); Tunca, Tours CHA, ANTORCHA. Chère: Faire bona torcha, faire bonne chère.

TORCHA, s. f. Torela, ital. Torche, flambeau. V. Tors, R.
TORCIO, vi. V. Torsio.

TORCLE, s. m. (tórclé), dg. Cercle?

Et tandis que cercabe un torcle de bachère, Toumby de quiou dédons.

Verdier.

TORDETA, et TORDOLA, s. f. vl. Tourtourelle. Voy. Tourtourela.

TOREILHAR, v. a. vl. Barricader, fermer, verrouiller.

Éty. de tor, tour, et de eilhar.

TORENA, nom de lieu et non d'homme, vl. Touraine et Turenne.

TORGE, ORGEA, adj. (tórdgé, órdge).
Tortu, ue, qui est de travers.

A torge, à tort et à travers.

Ety. V. Tors, R.

TORIG, et

TORIGÁ, adj. vl. Stérile. V. Turga. No era filh ad Elisabet, que era toriga, Alegra té toriga que no enfantas.

TORMENT, s. m. vl. Torment, cal. Tormento, esp. ital. port. Gêne, question, torture. V. Tourment et Tors, R. TORMENTADOR, s. m. vl. Tormen-

tador, anc. esp. Exécuteur de la haute justice. V. Bourreou et Tors, R. TORMENTANSA, s. f. vl. Tourment,

souffrance; dispute pernicieuse. V. Tors, R. TORMENTAR, vi. Tormentar, cal. V. Tourmentar et Tors, R.

TORMENTILLA, vl. Tormentilla, cat. V. Tourmentilha.

TORN, rouss, rouss, rous, radical pris du latin tornus, s, tour, et dérivé du gree τόρνος (tornos), m. s. d'où τορεύω (toreuo), tourner, arrondir au tour.

De tornus, par apoc. torn; d'où: Retornar, Torn-as. Tor, Torn, Torn-ar. Torn-ada, Torneja-dor, Torn-et, Torn-

De torn, par le changement de o en ou, tourn; d'où: Tourn-ada, Tourna-veni. Tourn-a, Tourn-ar, Bis-tournar, Countournar, Des-tournar, En-tournar, Tournegear, Tourna-vis, Tourn-egeaire, Tournet, Tourni-ar, Tourn-iquet, Tourn-ois,

Tourn-ouira, Tourn-ur, Tourn-ura, Ritourn-ela.

De tourin, par la suppr. de n, tour; d'où: Tour, Al-en-tour, Al-en-tours, Au-tour, De-lour, Tour-et, Tour-oun, Tor-ou, Tour-ar, Tour-ad-ouira, Tourr-ol, Retourn-ar.

TORN, s. m. vl. ron. Torn, cat. Torno, esp. port. ital. Tour, révolution; retour, reapparition; retrait, terme de jurisprudence; tour d'adresse ; rempart , mur de circonvallation; fois.

Éty. du lat. tornus, tour.

TORN, s. m. vl. Torn, cat. esp. Retour:

Drech de torn, droit de retour.
TORNA, s. f. vl. Torna, cat. esp. port. Retour, révolution, riposte, revanche, résistance. V. Torn , R.

TORNADA, s. f. vl. Tornada, cat. esp. Tornata, ital. Tournée, reprise, refrain, ritournelle.

Ety. V. Torn, R.

TORNADIS, ISSA, adj. vl. Tournant,

Ety. de Torn, R. et de adis.

TORNALHAB, v. n. vl. Tournailler, tournoyer, biaiser.

TORNAB, v. n. vl. S'entornar, se dédire.

TORNAB, v. n. vi. Tornar, cat. esp. Delourner, devenir, redevenir, ramener, rendre, se retirer, revenir, changer, remettre, retourner, avoir recours, atlaquer, actionner. V. Tournar et Torn, R.

Ce mot se trouve déjà vers la fin du VI• siècle, dans l'histoire d'une retraite curieuse, que les soldats de Commentiolus, général de l'empereur Maurice et ceux de Chagan, roi des Huns, firent en même temps, sans être poursuivis ni les uns ni les autres. Mais un mulet des bagages de Commentiolus, ayant fait tourner sa charge pendant la nuit, on appela le conducteur qui était éloigné par les cris répétés de torna, torna fratre, retorna, à ces cris les troupes de part et d'autre crurent être surprises par l'ennemi et prirent la foite.

Les auteurs qui ont transmis cette histoire, et qui ont conservé en lettres grecques les mots en question, assurent qu'ils appartenaient à la langue du pays.

Tornar denam, représenter, objecter. TORNAB SE, v. r. vl. Se changer, se transformer, se faire, devenir. V. Torn, R.

Que negun non pot ir si nos torna espavers. Que personne ne peut aller, si elle ne se change en épervier.

Hist. Crois. Alb. v. 4087.

TORNARIA, s. f. anc. béarn. Retour. V. Torn , R.

Dret de tornaria per primessa. Fors et Cost. de Béarn.

TORNAS, s. f. pl. vl. Far tornas, rendre, riposter; Ses tornas, sans se défendre. V. Torn, R.

TORNAT, ADA, adj. et p. vl. Tornado, esp. Devenu, ue, changé, revenu. Éty. de Torn, R. et de at.

TORN'ATRAS, vi. Recule, tourne en 1

TORNEGAR, v. n. vl. V. Torneiar.

TORNEI, s. m. vl. torneiamen, TORRIL. Guerre, combat, Tournoi. V. Tournois.

Éty. V. Torn, R.

TORNEIA, s. f. vl. Orfraie.

TORNEIAMEN, vl. V. Torneyament.

TORNEIAR, v. n. vl. TORNETAE, TOR-MEJAR, TORNEGAR, TORNIAR. Tornejar, cat. Tornear, esp. port. Torniare, ital. Jouer, lutter, dans les tournois, tournoyer, retourner; combattre en tournois, entourer, environner, pour tourner, V. Tournegear.

Ety. de tornei, tournois, et de ar. Voy.

TORNEJADOR, s. m. vl. Tornejador cat. Tourneur, sculpteur; qui suit les tournois. V. Torn, R.

TORNEJAIRE, s. m. vl. Joûteur. Voy. Torn, R.

TORNEJAR, vl. Tornejar, cat. Voy. Torneiar.

TORNEJAT, adj. et p. vl. Tourné, ceint,

entouré. V. Torn, R.
TORNEL, vl. V. Tornei et Tournoi.

TORNELLA, s. f. vl. Dim. de tor, petite tour, tourelle. V. Tourr, R. TORNEB, adj. vl. V. Tornier.

TORNES, s. m. vl. Tornes, esp. Tournois, monnaie.

TORNET, s. m. vl. Toupie, sabot. V. Torn, R.

TORNEY, s. m. vl. Tournoi, débat, V. Tornei. C'est aussi une pièce de vers qui rappelle les joûtes chevaleresques, chez les troubadours. V. Torn, R.

TORNEYADOR, et

TORNEYAIRE, s. m. vl. Torneador, esp. Tournoyeur, champion de tournoi, jouteur. V. Torn, R.

TORNEYAMENT, s. m. vl. TORNELA-V. Tornei.

C'est encore le nom que les troubadours donnaient à l'espèce de composition qu'ils nommaient tenson, lorsqu'elle avait plus de deux interlocuteurs.

Éty. de tournoy, tournoyement, parce que chaque personnage répondait tour à tour

aux autres. V. Torn, R.
TORNEYAR, vl. V. Torneiar et Torn, Rad.

TORNEYHAMENT, s. m. vl. Tournoie, combat. V. Torn, R.

TORNIADOR, s. m. vl. Faiseur de tournois. V. Torn, R. TORNIAR, vl. V. Tornsiar.

TORNIER, adj. vl. Tomma. Retrayant, term. de jurisprudence. V. Torn, R.

TORNIS, ISSA, adj. vl. Tordu, ue, tournoyé, ée, à tour, à rouet.

Éty. V. Torn et Tors, R.

TORNO, nom de lieu, vl. Tournon en vivarais.

TOROBOUL, s. m. (torobóul), dl. Dévidoir, qui sert à mettre ce fil en échevanx. V. Travouil et Tebanclas.

TORO-LORO, s. m. (tóre-lóre), dl. Un hautbois. Sauv.

TOBON, s. m. vl. Grain, rôti.

TOROU, s. m. (tórou), dl. Un tronçon: tranche d'un corps cylindrique ou approchant de cette forme; rondin, grosse pièce de bois en grume, ronde et entière. Sauv.

Dérives: Tourar, Touradouira, Tour-

Ety. du grec, τορεύω (toreuô), tourner, s'arrondir autour. V. Torn, R.

TORQUAR, vl. V. Tourcar.

TORR, TOWER, TOST, Tadical pris du latin torrere, torreo, tostum, rôtir, brûler, être roide de froid, et dérivé du grec θέρω (thérô). chauffer.

De torrere, par apoc. torre; d'où: Tor.

Torr-ada, Torr-ar, Torr-at.

De torr, par le changement de o en ou, tourr; d'où : Tourr-ada, Tourr-agi, Tourr-ar, Tourr-ide, ida.

De tourr, par la suppression d'une r, tour, d'où les mêmes mots que par tourr: Tour-as, Es-tour-ar, Es-tour-ir, Es-tour-ir, Estourr-it.

De tostum, par apoc. tost, d'où : Tost-a, Tost-ar, Tot-i.

TORR, s. vl. Fortune.

TORRACHA, s. f. Guérite.

Éty. de torre, tour. V. Tourr, R.

TORRADA, s. f. (lourrade), TOURRADA, dl. et bearn. voussouls. Forte gelée. V. Gelada.

> Jamay non sentats calourado, Labassi, brumas, ni tourrada. Goudelin.

Éty. de tor, de gel, de ada et de torre-re, être roide de froid. V. Torr, R. TORBAGI, s. m. (tourradgi); raumage, roumage. Torréfaction, action de torréfier.

Ety. du lat. torrefactio et de agi. V. Torr, R. TORRAR, v. n. (tourrá); TOURRAR, dl. Brûler de froid.

Éty. de l'esp. torrar, rôtir, geler. V. Gelar et Torr , R.

TORRAR, v. a. (toourrá); roumen, TOURBAR, TAUBBAR, TOOURBAR. Torrar, esp. cat. port. Torréfier, faire, sécher, griller, rotir au feu.

Éty. du lat. torrere ou torrefacere. Voy. Torr , R.

TOBRAR, dl. Pour geler, brouir. Voy. Gelar et Ton, R.

TORBAT, ADA, adj. et p. (toourra, ade); roussat. Torrado, port. Grillé, torréfié.

Éty. du lat. torridus, ou de torrefactus. V. Torr, R.

TORRAT, ADA, adj. et p. (tourra, ade). rourrat, d. béarn. Torrado, port. Totalement gelé. V. Gelat et Torr, R. TORRAT, vl. V. Torrelat.
TORRE, vl. Torre, cat. esp. V. Tourre.

TORREILHAR, v. a. vl. Barricader, fermer, verrouiller. V. Tourr, R.

TORRELAT, ADA, adj. et p. Tonnat. vl. Torreado, port. esp. Tourelé, ée, garni de tours, en forme de tour.

Ety. du lat. turritus, m. s. V. Tourr, R. TORRER, s. m. vl. Tourier, gardien, défenseur d'une tour. V. Tourr, R.

TORRID, IDA, vl. adj. Torrido, esp. port. ital. cat. Torride, brûlant.

Éty. du lat. torridus, m. s.

TORS, TOURS, TORT, TOURT, TORCH, TORC, TOURC, BORT, Fadical derivé du latin torquere, torqueo, torsi, tortum, tordre, tourmenter; d'où: Tormentum, tourment. Voy. Tourment, R.

De torsi, par apoc. tors; d'où: Torsedura, Tors, Tors-er, Re-torser, En-tors-a.

De tors, par le changement de o en ou, tours; d'où : Coun-tours-ion, Tor, Estours-uda, Tortz, Tourci-dura, Tourcir.

De tortum, par apoc. tort; d'où : Tortu-el, Re-tort, Tortur-ier, Tort, Tort-ura, Torti-coli, Tort-or, Bis-torta, Des-tortilhar.

De tort, par le changement de o en ou, tourt; d'où : Tourt-a, Tourt-assa, Tourt-el, Tourt-euu, Tourt-iera, Tourtilh-oun, Tourt-ilhar, Tourt-oui-ar, Tourt-ui-era, Tourt-is; Torch-a, En-dort-a, Touers-er, Re-touers-er, Touert, Re-touert, Touars-e, Touerc-a, Toues.

TORS, vl. Il ou elle tordit; de tordre, tordre. V. Tore, R.

TORS, s. m. vl. Morceau, tronçon; nom de lieu, Tours, yille de France.

TORSEDURA, s. f. vl. Torcedura, esp. port. Torsedura, anc. cat. Torture, entorse, action de tordre. V. Tors, R.

TORSEMENT, s. m. vl. TORGEREN, Cat.

TORSEMENT, S. D. vl. TORGEMENT, Cat. Torcimiento, esp. Tortuosité, torture. Voy. Tors, R.

TORSENOU, s. m. (torsenóu), d. bas lim. Plusieurs quenouillées de laine ou plusieurs échevaux tordus ou liés ensemble. V. Liassa et Tors, R.

TORSENOUS, s. m. pl. Grains de verre en couleur qu'on attache au cou des enfants, comme une amulette, pour les préserver de plusieurs maladies, et particulièrement des maux des yeux.

TORSER, v. a. (torser); Tournsen, amblan, RECOURCHOUNAR, TOURSEN, TOSSEN. Torcere, ital. Torcere, esp. port. cat. Tordre, tourner de biais en servant; plier en tournant et en roulant; donner le tors au fil, à la soie; cabler de la corde, de la ficelle, etc. fig. tergiverser, biaiser.

Ety. du lat. torquere, ce qui prouve qu'on devrait écrire ce mot par un c, torcer, et non par une s, torser, comme on l'a fait jusqu'à présent. V. Tors, R.

Torser lou mourre, tordre la bouche, faire une grimace désapprobatrice.

Si poou pas torser, il ne saurait se courber, se baisser.

Rendre torta, tortuer.

Podi plus torser, je ne puis plus marcher, avaler les aliments.

TORSER SE, v. r. ou se rousses. Se tordre, se plier, se tortiller en se roulant: Tourses-vous un pauc, tournez-vous un peu de côté; barguigner. V. Tors, R.

TORSIDURA, vl. Torcedura, esp. port. Torsedura, cat. anc. Torsurs, torture, entorse. V. Entorsa et Tors, R.

TORSIO, vl. V. Torcio.

TORSIO, et

TORSION, s. f. vl. Toncio. Torsions, ital. Torsion, enlorse; torture, tranchée, convulsion, qui fait tordre. V. Tors, R.

TORSSER, d. bas lim. Voy. Torser et Tors, R.

TORSUT, UDA, adj. et p. (toursú, úde); toursur, toursurous. Storto, ital. Tuerto, esp. Torcido, port. Tortu, ue, qui n'est pas droit, qui est de travers, contrefait. V. Tort. Éty. du lat. tortus. V. Tore, R.

TORT, vl. Tourdre, oiseau. V. Tourdre.
TORT, ORTA, adj. et p. (tór, órte);
TOURRE, TOURSUF. Tort, cat. Torto, ital. port.
Torcido, esp. Tors, orse, qui est tordu ou
qui en a la figure.

Camin tort, chemin tortueux.
Esprit tort, esprit faux.
Mourre tort, visage faux, traitre.
Éty. du lat. tortus, m. s. V. Tors, R.
Boiteux, euse, dg.
TORT, s. m. vl. Torture. V. Tourtura

et Tors, R.

TORT, s.m. (tor); rowar. Torto, port. ital. Tuerto, esp. Tort, cat. Tort, ce qui est opposé à la justice, à la raison, tésion, dommage, injure mêlée d'injustice.

Ety. du lat. tortum, tortu, de travers, par opposition à rectum, droit juste. V. Tors, R.

Pourtar tort, occasionner du dommage à quelqu'un.

TORT A, adv. Alori, cat. A tort, sans raison, sans justice.

TORTA, s. f. dl. et bas lim. TOURTA. Pan de torta ou pan brusquier, pain de ménage, pain bis, gros pain fait en rond, tourte. Ency. Méth.

Ety. de torta, tordue, fait en rond, parce qu'anciennement et dans beaucoup de pays encore, on donnait la forme d'un cercle au pain. V. Tors, R.

TORTA, s. f. vl. Tourte, espèce de gâteau

de seigle.

TORTA, s. f. vl. Poussée, secousse. V. Tors, R.

TÓRTEGEAIRE, AIRA, adj. (tourledjáiré, áire), dg. тоовтвавлава. Boiteux, euse. V. Goi.

TORTEL, s. m. vl. Tourteau, gâteau. V. Tourtei et Tois, R.

TORTELH, s. m. vl. Tortell, cat. Gâteau de forme circulaire. V. Tors, R. TORTESA, s. f. vl. V. Tortuositat.

TORTEZIR, v. a. vl. Tortiller. V. Tors, Rad.

TORTICOLI, s. m. (torticóli); Torcicollo, port. Torticolis, position vicieuse de la tête permanente ou passagère qui fait qu'on ne peut pas la tourner ou qu'on ne le peut qu'avec douleur, celui qui est affecté de cette infirmité.

Éty. du lat. collum tortum, gén. torticolli, cou tordu. V. Tors, R.

TORTILHADA, s. f. (tourtillade), dl. TOUBTIADA. Tortilha, port. Gâteau fait de fine pâte avec du sucre et des œufs. Sauv. Voy. Touerca et Tors, R.

TORTILHAR, v. a. (tourtillá); rounriam. Tortiller, tordre plusieurs fois, fig. chercher des détours. V. Tors, R.

A beou tourtilhar, il a beau regimber.

TORTILHOUN, s. m. (tourtilloun); TOUATOUR, REASSAREOU, TOURTILLOUR. Craquelin, sorte de gâteau fait en forme de collier, avec des œuss, de la farine et du sucre.

Éty. de tourta et du dim. oun. V. Tors, Rad.

TORTILHOUNS, V. Encoubladas.

TORTILHOUS, OUSA, adj. rocurioss.
Tortuoso, ital. esp. port. Tortueux, tords. V.
Torsut.

Éty. du lat. tortuosus, m. s. V. Tors, R. TORTILLO, s. m. vi. V. Tortilhon. TORTIPED, s. m. (tortipède), dl. Boiteux. Doujat.

Éty. Pied tordu. V. Tors, R. TORTIS, adj. vl. Tordu. V. Tors, R. TORTIS, s. m. vl. Torche, flambeau.

Éty de la basse lat. tortisius, m. s. Voy. Tors, R.

TORTIS, s. m. (tourtis); nouse, none, vouses. Anneau des pendants d'oreilles, pendant circulaire.

TORTIS, s. m. dl. TOURCEAT, TOURTS. Du torchis, mélange de terre grasse, de paille ou de foin, dont on fait des murailles dans les lieux où l'on manque de pierres.

Éty de torquere, tordre, parce qu'on tord la paille qui entre dans cette composition, autour de plusieurs bâtons en forme de torches. Roq. V. Tors, R.

TORTISSAR, v. n. (tourtissá); roussissan. Bátir avec du torchis, fagoter, hourder. V. Pastissar et Tors, R.

TORTISSAT, ADA, adj. et p. (tourtissá, áde), dl. TOURTISSAT. Bâti avec du torchis, hourdé, fagoté. V. Tors, R.

TORTO, vi. Baton noueux.

TORTOIRA, nom de lieu, vl. Tortose, en Catalogne.

TORTOR, s. m. Tortore, ital. Lacet, garrot; torturier, bourreau, qui torture.

TORTOR, s. m. vl. Tortore, ital. Torture; bourreau, celui qui torture, garreau servant à tordre; Jacet.

Ety. du lat. tortor, qui donne la torture. V. Tors, R.

TORTOR, adj. vl. De torture: Ministres tortors, ministres de torture.

Ety. V. le mot précédent et *Tors*, R. **TORTOS**, s. m. Bâton noueux, gourdin. V. *Tortouirs* et *Tors*, R.

TORTOUIGHA, s. f. (tourtouiche): TOURTOUISSA, TOURTOUICHA. Vanne d'un moulin; abée. V. Torz, R.

TORTOUIRAR, v. a. (tourtouirá);
TOURTOUIRAR. Garroter, entourer d'une
grosse corde, et fig. torturer, tourmenter,
faire souffrir.

Éty. de tortura et de l'act. ar. V. Tors,

Lous pousque tourtouirar à jamais senso fin.

Belaud. XV me siècle.

TORTOURAR, v. a. (tourtouirá); rouncouran. Tordre, tortiller, tourmenter; rouler.

Ety. du lat. torquere, m. s. V. Tors, R. TORTOUIRAR SE, v. r. Se tordre, faire des contorsions occasionnées par la douleur, par les coliques, etc., se rouler dans la bore, en d. bas lim.

TORTOUIRE, s. m. (tourtouiré). Báton tortueux; personne gauche, idiot, benét. Garc. V. Tors, R.

TORTOULIERA, s. f. (tourtoulière);
TOURTOULIERA, TOURTELLERA, TOURTOULIERA,
TOURTELLERA, TOURTELLERA, TOURTELLERA,
PREISSET, SOUSTAS. Sommière, liûre, cable

d'une charrelle, qu'on bande au moyen d'un moulinet et d'une barre, pour assujétir et

garrotter des ballots.

On donne le même nom à la corde double qui, partant de la partie inférieure du bât, passe sur la charge et va se fixer à la partie opposée, après quoi on la serre au moyen d'un garrot connu sous le nom de Bilha, v. c. m. et Tors, R.

TORTRE, S. f. VI. TORTRET, TORDOLA. Tortore, ital. Tourterelle : Un par de tortres, une couple de tourterelles. Sauv. V. Tourtourela et Tourtour, R.

TORTRET, s. f. Rayn. V. Tortre.
TORTUEL, adv. vl. A tort, de travers. V. Tors, R.

TORTUGA, vl. Tortuga, cat. V. Tar-

TORTUOSAMENT, adv. vl. Tortuosamente, esp. Tortuosament, cat. Tortueusement. V. Tors, R.

TORTUOSITAT, s. f. vl. TORTUOZITAT, TORTESA. Tortuosidad, esp. Tortuosilat, cat. Tortuosità, cat. Tortuosité, élat de ce qui est tortueux.

Ety. du lat. tortuositatis, gen. de tortuositas, m. s. V. Tors, R.
TORTUOZ, vl. V. Tortuos.

TORTUOZ, OZA, adj. vl. Tortuoso, cat. esp. port. ital. Tortueux, euse, qui va de travers, en tournant.

Ety. du lat. tortuosus, m. s. V. Tors, R. TORTUOZITAT, vi. V. Tortuositat. TORTURA, s. f. (torture); Tourtura. Tortura, cat. esp. port. ital. Torture. V. Ouestion.

Ély. du lat. tortura, m. s. V. Tors, R. parce qu'on tordait les membres en infligeant ee supplice; fig. injure, injustice; adv. A tortura, injustement.

TORTURIER, adj. vl. Injuste, inique, malfaisant, tortueux, sinueux, détourné. V.

TORTZ, adj. et p. vl. Torture, tourmenté, V. Tors, R. subst. m. grive. V. Tourdre.

## TOS

TOS, s. m. vl. TOZAR. TOZO, esp. Jeune enfant, jeune garçon, jouvenceau, nain.

Ety. de l'arabe tozo, m. s.

TOS, s. f. vl. THOS. Tos, Cat. Toux. V. Tous et Tuss, R.

Adj. tondu; sot, novice.

TOS, pr. poss. m. deux. pers. vl. Ton, les. V. Toun, teis,

Ety. du lat. tuus, m. s.

TOSARDA, s. f. vi. Jeune fille. V. Toza. TOSCA, s. f. vł. Qu'il ou qu'elle empoi-

TOSCAN, ANA, adj. (touscan, ane); Toscano, esp. Toscan, ane, l'un des cinq ordres d'architecture. V. Ordres.

TOSCAR, v. a. vl. Empoisonner. V. Empouisounar.

TOSET, vl. V. Tozet. TOSI, s. m. vl. Poison.

Ety. du lat. toxicum.

TOSOYRA, s. f. vl. TOTEZA. Ciseau, tisoire. V. Tond, R.

TOSSEC, s. m. vl. Crapaud, V. Grapaud; pour poison, V. Pouisoun.

TOSSEGAR, v. a. vl. Empoisonner. V. Empouisounar.

TOSSER, dl. V. Estorser, Torser et Tors, R.

TOSSILHOS, adj. vl. Tousseur. Voy. Tuss , R.

Gensan.... no sera tossilhos.... qui d'ela Eluc. de las propr.

TOSSIR, vl. Tossir, cat. V. Tussir. TOST, adv. vl. ToT. Tost, cat. Tosto, ital. I ôt, aussitôt, promptement, bientôt.

Ety. de l'ital. tosto ou du cat. tost. TOST, OSTA, adj. vl. Rôti, brûlé, cal-

ciné.

Éty. du lat. tostus, m. s.

TOSTA, s. f. (toste), dl. Tostada, esp. Une tartine au beurre.

Éty. du lat. tosta, brûlée, rôtie, part. de torrere. V. Torr, R.

Dans le Bas-Lim. on donne ce nom à des tranches de pain trempées dans du lait et des œufs qu'on fait ensuite frire dans le beurre, et qu'on saupoudre ensuite du sucre.

TOSTAR, v. a. vl. Tostar, port. esp. Rôtir, brûler, griller. V. Torr, R.

TOSTE, OSTA, adj. (tósté, óste). Droit, ferme, solide, qui ne remue pas, et par antiphrase, chancelant, en parlant d'un ivrogne.

TOSTEMPS, adv. vl. TOSTEMS. Tostemps, cat. Toujours. V. Toustemps.

### TOT

TOT, TOUT, radical dérivé du latin totus, tola, tolum, tout, autant.

De totus, par apoc. tot; d'où : Tot, Tot-i, Tras-tot.

De tot, par le changement de o en ou, tout; d'où : Tout, Tout-al, Toutala-ment, Toutal-itat.

TOT, Ce mot, qui termine beaucoup de noms propres, signifie habitation, dans les langues anciennes, ainsi Holot, Baulot, Roulot, Pelletot, Lanquetot, Bouquetot, Bonnetot, Manetot, Franquetot, Hebertot, signifient demeure de Hebert, de Frang, etc. Cette terminaison est fort célébre en Danemarck.

TOT, adv. vl. V. Tost.
TOT, OTA, pr. indéf. m. vl. Tot, cat. Todo, esp. Tulto, ital. Tudo, port. Après une négation, tot signifie rien, aucun, aucune chose : Estar ses tot faire, rester sans rien faire; Ses tota guerra, sans aucune guerre; Senes totz mals, sans aucuns maux.

Adv. Tot jorn, Tota dia, Totas horas, Tota via, signifient: toujours, sans cesse, en tout temps.

TOT, adv. De tot en tot, vl. entièrement. V. Tot, R.

TOT, TOTZ, vl. Tous. V. Tout et Tot, R.

Adj. et p. enlevé, ôté. TOT-Jonn, vl. Toujours, continuellement.

TOTALITAT, Totalitat, cat. V. Touta-

TOTA-ORA, vl. adv. (tóte-óre). Toujours.

Adj. et p. prise , ôtée , toute.
TOTAS-VES , adv. Totas-veces, vl. Tota-VIA. Toutefois, cependant, pourtant.

TOTHZ, vl. Tous.

TOTI, s. m. (tôti); roros. Tonto, port. esp. Butor, imbécile, niais, qui ressemble à une statue ; stupide ; tartine, tranche de pain rôtie et trempée dans l'huile fraichement extraite. Garc. V. Torr, R.

TOTI, vi. Tous, tout. V. Tot, R

TOT'ORA, expr. adv. vl. A toute heure,

toujours, toutesois.
TOTOU, s. m. d. de Barcel. Butor. V. Toti et Niais.

Éty. Probablement de totoul, toton.

TOTSANCT et

TOTSANT, vl. V. Tolsanis.

TOTS-TEMPS, V. Toustemps.

TOTZ, vl. pron. ind. Tout, sujet. Voy. Tout et Tot, R.

TOTZSANTS, S. f. Vl. TOTSANCT, TOTSANT. Toussaint. V. Toussants.

TOU, s. m. dl. TOUAT, GRUN, TOUC. Un égout, un cloaque de ville, et non un aqueduc.

Lorsqu'on parle des cloaques des anciens. le mot est séminin, la cloaque de Rome. mais si c'est d'un lieu destiné à recevoir les immondices il est masculin, il est tombé dans un cloaque.

TOU, dg. Pour tour, alt. de Tourre, v. c. m.

TOU, pr. poss. d. béarn. Pour Toun, Ta. v. c. m.

TOUA, pr. poss. f. (toue), d. bas lim. La tienne. V. Tiouna.

TOUADOUR, s. m. dg. (louadóu). Ai-

TOUALA, vl. V. Toualha.

TOUALHA, s. f. (touaille); TOUATA, Tovaglia, ital. Toulha, port. Toulla, esp. Tovalla, cat. Nappe, linge dont on couvre la table sur laquelle on veut manger.

Le mot touaille désigne encore en français le linge pendu sur un rouleau, auprès du lieu où l'on se lave les mains, et qui sert à les essuyer.

Éty. du celt. touailh, le même, ou de la basse lat. tobalea, linge; toal, en bas bret. V . Tel, R .

Virar touailha, commencer un second repas immédiatement après avoir terminé le

Qu boula la touailha bouta lou mai. Ce que se dis à taula que s'estreme dins la touailha.

A canalha fau pas toualha.

Estremaz vostra toualha, dit-on à quelqu'un qui laisse sortir de sa culotte, un bout de chemise.

En vl. ce mot signifie encore drap, lin-

TOUALHETA, s. f. (touailléte), Garc. V. Toualeta et Telota.

TOUALHON, vi. V. Toalhon.

TOUALHOUN, s. m. (tousiloun), dl. mousalmoun, toualsoun. Toulhinha, port. Tovallola, cat. Serviette de paysan. Sauv. petite nappe.

Éty. de toualha et du dim. oun, petite nappe, servicite.

TOUARA, V. Touera. TOUARCA, V. Touerca.

TOUARSE, s. m. Tortis, assemblage de fils tordus ensemble. Garc. V. Tors, R.

TOUART, TA, Gar. V. Tort et Tors, Rad.

TOUASCA, Garc. V. Tousca.
TOUASOUN, s. f. Pour toison, Garc.
mot pris du français. V. Aous.

TOUAYO, Garc. V. Towalha. TOUAYORO, Garc. V. Talhora.

TOUBEOUJUST, adv. (toubèou-jus). Tout juste, précisément, c'est cela, à l'instant même.

TOUBIAS, s. m. (toubiás), Benêt, nigaud, butor.

TOUBIO, nom d'homme, (toubie); Tobia, ital. Tobias, esp. Tobie.

L'Eglise honore quatre saints de ce nom, les: 12, 17 et 19 septembre et le 2 novembre.

TOUC, s. m. (touc). On nomme ainsi à Barcelonnette, un conduit souterrain pour les eaux, un aqueduc. V. Tou.

**TOUCA**, s. f. (touque), dg. Vase en terre grossière. Jasm.

TOUCADA DE PORCS, s. (toucáde đé pórs), dl. Troupeau de cochons. Sauv.

Ety. de toucar, conduire, mener, frapper. V. Tocc, R.

TOUCADOUR, s. m. (toucadóu). Nom que portent, à Miramas, les ouvriers employés à la presse des moulins à huile, ceux qui font tourner la vis au moyen d'un levier, nommé barra.

TOUCADOUR, s. m. (toucadou), dl. Marchand de bœufs, meneur ou conducteur du bétail; un aiguillon.

Éty. de toucar, chasser devant soi. Voy. Tocc, R.

TOUCAIRE, s. m. (loucairé); Tocador, cat. Toccatore, ital. Celui qui touche d'un instrument, qui bat la caisse; ouvrier d'imprimerie qui met l'encre sur la forme.

Éty. de toucar et de aire. V. Tocc, R. Toucaire de man, qui a l'habitude de tou-cher la main à tout le monde.

TOUCANTES, conj. (toucantés), dl. Puisque, quasi; par exemple, comme qui dirait : Aquot es toucantes.

TOUCAR, V. Toccar et Tocc, R. TOUCAT, V. Toccat et Tocc, R.

TOUCHA . V. Tocca.

TOUCHADA, s. f. (toutsåde), d. bas lim. Bande de bœufs ou de cochons qu'on conduit par troupe. V. Manada, assemblée, multitude.

Éty. de touchar, mener, chasser devant soi. V. Tocc, R.

TOUCHAIRE, s. m. (toutsáiré), d. bas lim. Les hommes à gages qui conduisent les bestiaux.

Éty. V. Tocc, R.

TOUCHANT, V. Toccant.
TOUCHAR, V. Toccar et Tocc, R.

TOUCHAR, v. s. (toutsá), d. bas lim. Tocar, cat. Faire aller, obliger d'aller devant soi, et neutrelement, Naviam pas encara touchat, nous n'avions pas encore fait sortir nos bestiaux : Lou vent toucha !

TOUALHOUN, d. bas lim. Bâton de los nivous, le vent chasse les nuages. V. fene.

Qual prend mai de pena mia, Qual prend mai de pena? Quel que toche l'axe, O quel que lou mena?

TOUCHIN , s. m. (toutchin); TOUCHIS dl. Un touchin ou un coquin : On appela de ce nom, une troupe de gens de la campagne des environs de Nismes, qui, excédes du poids des impôts qu'ils portaient presque seuls, prirent les armes et commirent toutes sortes de pilleries dans les maisons des riches.

Ce fut vers la fin du XIVe siècle et pendant les troubles de la minorité de Charles VI, que les touchins, après avoir infesté le Languedoc, ravagèrent de même le Langue-d'oui; c'est-à-dire, presque toute la France. On traitait dans ce temps là, de touchins, les habitants de Venezobre, parce que ayant reçu chez eux ces brigands, ils semblaient par là les favoriser. Menard, Hist. de Nismes. Sauv.

TOUCHINA, s. f. (toutchine). Espèce de châtaigne. V. Castagna.

TOUCHINARIA, s. f. (toutchinarie). Coquinerie. V. Couquinaria.

Ety. de touchin et de aria.

TOUCOUNIAR, Garc. V. Chaspouniar et Tocc, R.

TOUDA, s. f. (toude), dg. Espèce d'oi-

TOUDOS, s. m. (toudós), dl. Bout de balai. Doujat.

TOUEIS et rous, contr. de Touleis, v. c. m. et Tot, R.

Mangra toucis leis fancous doon siècle dé lumière , Leis médécins de vui marchoun dins la sournière. Bellot.

TOUERA et mieux THOUERA, s. f. (touére). On désigne par ce nom, dans la Haute-Provence, plusieurs plantes différentes de la famille des Renonculacées.

Éty. du lat. thora, dérivé du grec φθορα (phthora), corruption, parce qu'on se servait du suc de quelques espèces pour empoisonner les flèches.

1º Touera jauna, Fuelha-de-peous, tue loup ou aconit tue loup, Aconitum lycoctonum, Lin. plante qu'on trouve trèsabondamment dans les lieux humides et ombragés des montagnes qui s'élèvent à plus de sept cents toises au-dessus du niveau de la mer. Sa sleur est jaune, d'où l'épithète qu'elle porte.

Cet aconit est aussi dangereux et aussi caustique que le napel.

2º Touera blua, pied d'alouette élevé, Delphinium élatum, Lin. plante de la même famille que la précédente, qu'on trouve dans les lieux humides et élevés, autour du lac d'Allos, à Gaudissart, près de Barcelonnette, dans les prairies de l'Arche, sur les hau-teurs d'Allos, etc. sa fleur est bleue et beaucoup plus grande que celle du pied d'alouette ordinaire.

On emploie la racine de cette plante en décoction, pour guérir la gale des bestiaux. Ce remède est efficace mais souvent dange-

On confond presque toujours sous la même dénomination l'aconit napel, et l'aconit paniculé, qui croissent quelquesois dans les mêmes lieux. V. Estrangla-losp. M. Brand a signalé un alkali particu-

lier dans les aconits qu'il a nommé aconitine et M. Pallas a aussi trouvé une substance analogue dans la racine de l'aconit

tue loup. V. Tuera juuna.
TOUERA, s. f. (touère); chemiua, ca-WILHA , CANTILMA , CMARELI , CHANILMA , EROGA, auca. Chenille, nom qu'on donne aux larves des insectes lépidoptères, papillons, phalènes, etc., Depuis le moment où elles sortent de l'œuf jusqu'à ce qu'elles se transforment en chrysalides.

Ety. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de la Statistique des Bouches-du-Rhône, mais il nous paralt bien plus naturellement dérive de tourar, couper tout au tour, comme font certaines chenilles qui rongent circulairement l'écorce de certaines plantes.

TOUERCA, s. f. (touérque); TOURREMA, TOUARCA, TOURTHEADA. Couronne, tortillon, espèce de gâteau un peu tordu, formant un cercle, une espèce de couronne.

Ety. du lat. torquere, tordre. V. Tors, R. TOUERCA, s. f. Tortillon, chiffon tordu en rond que les personnes qui portent des fardeaux sur la tête emploient pour coussin, pour bourrelet d'enfant. V. Frontal et Tors, Rad.

TOUERCA-DE-LANA, V. Aus de lana. TOUERCA-MAN, V. Panaman.

TOUERNI, Retour, Avr. V. Tournas et Torn, R.

TOUERSER, Torcer, cat. esp. port.
Torcere, ital. V. Torser et Tors, R.
TOUERT, OUERTA, adj. V. Tort,
orta et Tors, R.

TOUERTA, s. f. (touerte). Pièce de deux liards. V. Dardena.
TOUES, V. Tort et Tors, R.

TOUESSA, V. Brouas; dans le sens de hallier, de buisson.

TOUET, s. m. (loué), dg.

Outro sous foudres é sous touet. Aquo' sen jou qu'et parlo à ets. Ou dab sa bouls, ou dab sous touets.

TOUF, tourr, tar, radical pris du grec τυφέω (tuphéô), allumer le feu, ou peul-èire de τύφομαι (tuphomai). jeter de la sumée,

parce que la sumée étousse, sussoque.

De tupheo, par apoc. tuph, et par le changement de ph en f, et de u en ou, touf: d'où: Es-touf-ada, Es-touf-agi, Es-touf-ar, Es-touf-al, Es-touf-egar, Es-touf-and, Es-touf-ugi, Touff-a, Touff-our, Touffour. assa, Taf-our, Tafour-assa.

TOUFFA, s. f. (toufe). Touffe, assemblage serré d'arbres, d'herbes, de seurs, de cheveux, etc.

Ety. de tufa, qui était, selon Ducange, une espèce d'étendard, chez les Romains, composé de plusieurs plumes liées ensemble.

TOUFFA, s. f. dl. Mufette, exhalaison pernicieuse qui se l'hexale dans les mines et dans les souterrains profonds où l'air pe circule pas.

Les mosettes qui éteignent les slambeaux, sont formées par l'acide carbonique, et celles qui s'enslamment, par le gaz hydrogènes ulfuré on non. V. Tonf, R.

TOUFFA, S. f. dl. GAROU, BOUBOURADA. En terme de magnanerie, chaleur suffoquante, coup de chaleur forte et subite qui survient dans les ateliers des vers à soie; elle relache les fibres de ces insectes, les rend languissants et les fait périr, si l'on n'y apporte un prompt remède, ce qu'on appelle en francais un temps vain, est un dim. de touffa,

Ety. du grec τύφος (tuphos), fumée, stupeur. V. Touf, R.

TOUFFA, Pour temps vain, V. Taffour

et Touf, R.

TOUFFOUR, s. f. (toufour); CHARUSEMA, FLAMBOUR, CHAMASSA, CAURRINASSA, TOUTFA, TAFFOUR, GABAU, BOUBOUREDA, CAUDIERA, enaumassa. Touffeur, temps vain, temps chaud et étouffant, coup de chaleur que produit ordinairement le vent du Sud et l'approche d'un orage.

Ety. du grec τύφος (túphos), fumée, stupeur, ou de τύφω (tupho), enflammer. Voy.

Touff. R.

TOUFFOURASSA, s. f. (toufourasse); TAPOURASSA. Augm. de Touffour, v. c. m. et Touf, R.

TOUFFUT, UA, adj. (touffú, úe), Touffu, ue, épais, serré, en parlant des vegétaux; étiolé, selon M. Garcin.

TOUGA, s. f. vl. Fille, vierge, femme stérile.

TOUGALHOUN, dl. V. Toualhoun.

TOUGNAR, v. a. (tougna), d. béarn. Coudoyer. V. Coudegear.

TOUGNAS, dl. V. Tonias.

TOUGNAT, s. m. d. béarn. Coup de coude, poussée.

TOUGNIAS, V. Tonias.

TOUI, s. m. (toui), d. bas lim. Toux. V. Tous et Tuss, R.

TOUI, contraction de Touteis, v. c. m. et Tot, R. Toui dous, pour touteis dous.

TOUILHAUT, s. m. (touillaou), dl. Un gros garçon.

TOUIRAR SE, v. r. (sé touirà, d. m. Se tourner, s'ingénier.

Sabe pas ce que se touira, il ne sait ce

qu'il fait. V. Tars, R. TOUIRE, s. m. (toutré), d. bas lim. Homme gros et court. V. Bidouire.

TOUISSA, s. f. (touïsse). On donne ce nom, à Barcelonnette, aux buissons qui entourent un champ sans former de haie régulière, V. Bouissounada; on le dit ailleurs pour haie.

Ety. du grec τοίχος (toichos), mur, rampart.

TOUISSIR, v. n. (touissir), d. bas lim. Tousser. V. Tussir et Tuss, R.

TOUJA, s. f. (toudje), dg. Jasmin qui emploie ce mot, lui donne pour équivalant français thuie, qui n'est pas français.

TOUJAGA-PETITA, s. f. Nom toulousain du genet anglican, Genista anglica, arbuste de la fam. des Légumineuses.

TOUJOUN, dg. Bergeyret. Alt. de Toujour, v. c. m.

TOUJOUR, adv. (toudjour); TOUJOURS. TOUJOUR. Toujours, dans tous les temps, continuellement, sans cesse.

TOU

Toujour viou, jeu de gages. V. Encara viou mounel.

TOULA, s. f. (toule), dg. Espèce d'oiseau.

Ni n'alegui la fino toulo, Ni lou sarugue l'arreté. D'Astros.

TOULADA, s. f. (toulade), d. toul. Toit. V. Subert et Teg, R.

TOULERABLE, ABLA, adj. (toulerablé, able); Tollerabile, ital. Tolerable, esp. cat. Toleravel, port. Tolérable, qui peut se souffrir, qu'on peut supporter.

Éty. du lat. tolerabilis ou de toulerar et de able, propre à être toléré. V. Tol, R.

TOULERANÇA, s. f. (toulerance); Tolleranza, ital. Tolerancia, esp. port. cat. Tolérance, condescendance, indulgence.

Ely. du lat. tolerantia, m. s. V. Tol, R. TOULERANT, ANTA, adj. (louleran, ante); Tolerant, cat. Tolerante, port. esp. Tollerante, ital. Tolerant, ante, qui tolère, qui est partisant de la tolérance.

Éty. du lat. tolerans, antis, m. s. V. Tol, Rad.

TOULERAR, v. a. (toulerá); Tolerar, esp. port. cat. Tollerare, ital. Tolerer, supporter des abus ou par prudence ou par faiblesse; souffrir, permettre.

Ety. du lat. tolerare, m. s. V. Tol, R. TOULERAT, ADA, adj. et p. (toulerá, áde); Tolerado, port. esp. Tolére, supporté.

Ely. du lat. toleratus, m. s. V. Tol, R. TOULHAUD, s. m. (touillaou); monte-FLAU, dl. Un gros joufflu, un gros poupard, enfant qui a beaucoup d'embonpoint.

> Et qu'elles eroun de toulhaus Fort et rablats, coumo de braus. Favre.

TOULHAUDA, S. f. TOULHAOUD.

TOULHAUDASSA, s. f. (touillaoudásse). Augm. depr. de toulhauda, une grosse joufflue, une grosse maman, une grosse gagui. TOULIAU, s. m. (touliáou), dl. Joufflu.

V. Gautarut.

TOULIPA, s. f. (toulipe); TULIPA. Tulipe, à Vallensoles on donne ce nom à l'iris d'Allemagne. V. Coutelas.

TOULIPA-JAUNA, s. f. Nom que la flambe porte à Vallensoles.

TOULIPAN , V. Tulipan.

TOULIPOUN, s. m. (toulipoun). Tulipe sauvage, Garc.

TOULOUIRAS, s. f. pl. (toulouïres). Nom langued. des forces. V. Fourfis.

TOULOUROUN, s. m. (toulouiróu) d. bas lim. Petite femme contrefaite.

TOULSAT, s. m. (toulsa), dl. Un doubletournois. V. Toulze.

TOULZE, s. m. (toulzé), di. TOULSAT. Un double, petite monnaie de Toulouse, la même qu'un patac, qui valait deux deniers.

TOUM, τΑΜ, radical pris du grec τέμνω (temnô), je coupe.

De temno, par apoc. tem, et par le changement de e en o, et de celui-ci en ou, toum;

d'où: Toum-a, Toum-eta, Toum-ier, Anatoum-ia.

De temno, par apoc. temn, par le changement de e en a, tamn, et par l'intercalla-tion d'un e, tamen; d'où: En-tamen-adura, En-tamen-ar, En-tamen-eira, En-tamenat, En-temen-ar.

TOUMA, s. f. (toume); ERCOLAT. Fromage frais, jonchée, formage qui n'est encore ni fort ni piquant; fromage dans le Bas-Limousin.

Ety. du grec τέμνω (temnô), couper, parce que la tome se coupe facilement ; et non de τόμος (tomos), comme le dit l'auteur de la St. des B.-du-Rh. qui signifie bien tome, mais tome volume, qui est aussi un dérivé de temnô.

Touma grassa, fromage gros.

Touma blancha, touma frescha, d. bas

lim. fromage frais.

TOUMA, s. f. Est aussi un des noms qu'on donne, en Languedoc, à la boule de neige, à cause de la ressemblance qu'on a cru trouver entre sa sleur et un fromage frais. V. Boula-de-negea.

TOUMA BLANCHA, S. I. TOUMA PRESCHA TOUMA EL COUPOU, d. bas lim. Fromage frais.

TOUMA BLUA, s. f. d. bas lim. Formage devenu bleu par une moisissure de cette couleur qui s'y forme.

TOUMA-BREEBADA, TOUMA-POUISIDA, d. bas lim. Fromages secs, humectés avec du lait et pliés dans du foin, d'où l'épithète ensenada.

TOUMA SECHA, S. f. d. bas lim. Fromage

TOUMAS, nom pr. V. Thoumas.
TOUMASSA, s. f. V. Thoumassa.

TOUMASSA, s. f. (toumasse). Augm. péj. de touma, Gros fromage frais.

TOUMATA, s. f. (toumate); Tomale, port. esp. Tomatec, cat. Nom qu'on donne, à Nismes, à la pomme d'amour. V. Poumad'amour.

TOUMATI, s. m. (toumáti). Nom qu'on donne, à Grasse, au Solanum lycopersicum. Lin. d'après M. Garcin, c'est une variété de la pomme d'amour.

TOUMB, radical pris du latin tumba, tombe, et du grec τύμδος (tumbos), tombe, tombeau, sépulcre. On peut aussi voir dans le mot tombe, dit M. de Roquesort, une onomatopée du bruit produit en fermant un sépulcre.

De tumba. par apoc. et changement de u en ou, toumb; d'où: Toumb-a, Toumb-ar, Toumb-at, Dei-toumbat, Re-toumbar, Toumb-au, Toumb-ada, Toumba-leva, Toumbar-el, Toumbar-eou, Toumbar-ela, Toumb - cou.

TOUMBA, s. f. (loumbe); wass. Tomba, cat. ital Tumba, esp. port. Caveau d'Eglise où l'on dépose les corps morts, sépulcre : la tombe de pierre qui le recouvre. V. Toumb et Toumbeou.

Éty. du grec τύμδος (tumbos), tombeau, ou du lat. tumba, m. s. V. Toumb, R.

## En français, on donne le nom de

TOMBE, à la pierre qui couvre une sépulture. CAVEAU, les sout-rrains où l'on dépose le corps morts. TOMBEAU, un monument élevé à la mémoire d'un mort-SÉPULCRE, se dit aussi d'un tombeau mais de celui des anciens. Le Saint Sépulcre est le tombeau de J -C.

TOUMBADA, s. f. (toumbade); Toumbade. Toumbada. Vogue, affluence, abord.

Aquella boutiga a una granda toumbada, cette boutique a une grande vogue, un grand

Aquella aubergea à la toumbada, il y a grand abord à cette auberge.

Ety. de toumbar, comme si les gens tombaient dans l'endroit d'où l'on parle. Voy. Toumb , R.

TOUMBADA, S. LEVUSSES, BOURNADA, TRIPALMA. ISSUES. L'abatis d'un bœuf ou d'un mouton, c'est-à-dire, les viscères, les pieds, la tête et tout ce qu'on sépare (ce qu'on fait tomber), du corps avant que de le dépécer, on dit aussi l'abatis d'une volaille, mais les mêmes parties des jeunes animaux sont désignées par le mot d'Issues.

TOUMBADA, s. f. Le trait. ce qu'il faut pour faire trébucher le bassin d'une balance; pour chûte. V. Toumbadura et Toumb, R.

TOUMBADURA, s. f. (toumbadure); ber, contusion.

Ety. de toumbad et de ura. V. Toumb, R. TOUMBALEVA, s. f. (toumbelève), d. arl. TOUMBOULEVOU. Espèce de filet, qu'on jette et qu'on lève. V. Toumb, R.

Toumboulevou, caleou, cout, soun enpermanençou. Boonet.

TOUMBANT-LEVANT, expr. adv. (toumbán-leván), d. bas lim. Comme on peut ; de façon ou d'autre ; tantôt bien , tantôt mal.

Ety. En tombant et en se relevant. Voy. Toumb . R.

TOUMBAR, v. a. et n. en pr. toujours, n. en français (loumba); chaire. Tombar, cat. port. Tumbar, esp. Tombolare, ital. Tomber, être entraîné de haut en bas par son propre poids; venir sous la puissance, sons l'autorité de . . . échoir ; cesser , discontinuer: Lou vent a toumbat, le vent est tombé ; être pendant ; être affaibli ; en parlant d'une pièce de théâtre, ne pas réussir; pécher; act. abattre; renverser, jeter en bas.

Ety. de toumba et de ar, aller dans la tombe, c'est-à-dire, en bas. V. Toumb, R.

Qui toumbo bien n'erebo jomai tard. Foucaud.

Le verbe tomber, toujours neutre en français, prend l'auxiliaire être dans les temps composés.

Ai toumbat moun capeou, Tr. j'ai laissé tomber mon chapeau, et non j'ai tombé, faute très-commune.

Ai toumbat en courrent, Tr. Je suis tombé

en courant, et non j'ai tombé.
Toumbar an houstau, una paret, Tr. abattre une maison, un mur, et non tomber,

L'ai toumbat, Tr. je l'ai terrassé, je l'ai jeté par terre.

Avez toumbat quicon, Tr. vous avez laissé tomber quelque chose.

Toumbar sur quauqu'un, Tr. s'entretenir de quelqu'un, le critiquer.

Lou mes es toumbat, Tr. le mois est échu. Toumbar de l'ajoucadour, tomber des

Toumbant levant, d. à grand peine, cahincaha.

Ce verbe est quelquesois réciproque dans le Languedoc.

Mi s'iou toumbat, Tr. je suis tombé. S'es toumbat, il est tombé.

Toumbar de soun long, tomber à plate

Aquot toumbet pas en palha, cela ne tomba pas à terre.

Toumbar en rechute, avoir une rechute. Li podi pas toumbar, je ne puis pas attraper l'air de cette chanson.

A toumbat de vin sur sa servieta, il a répandu du vin sur sa serviette.

Tomber par terre, se dit de ce qui touchant le sol tombe de sa hauteur, et tomber à terre, de ce qui étant élevé au-dessus, y tombe, un arbre tombe par terre et son fruit à terre.

TOUMBAREL, ELLA, adj. (toumbarèl, èle), dl. Sujet à tomber.

Fus toumbarel, suseau qui tombe souvent. Ety. de toumbar et de el, el toumba. V. Toumb, R.

TOUMBAREL, s. m. V. Toumbareou, comme plus usité.

Ety detoumbarel, parce qu'on lui fait faire la culbute chaque fois qu'on veut le décharger. V. Toumb, R.

TOUMBAREL, s. m. (toumbarèl), dg. Tombereau, planche, dalle ou brique soutenue par un quatre de chiffre, etc., formant un piége.

TOUMBARELA, s. f. (toumbarèle). Balance à deux bassins. Garc. V. Toumb, R.

TOUMBARELADA, s. f. (toumbarelade); тоимванильт. Tombereau, plein un tombereau, ce qu'un tombereau peut contenir.

Ely. de toumbarel et de ada. V. Toumb, Rad.

TOUMBARELAT, s. m. (toumbarelát), dl. Le même que Toumbarelada, v. c. m. et Toumb, R.

TOUMBARELETA, s. f. (toumbaréléte); TOUMBARELLETTA, COURCOUCELLA, GUINGUISSELA. Tombarella, cat. Culbute.

Faire la toumbareleta, faire la culbute, culbuter.

Ety. de l'ital. tombalo ou de toumbarel. tombereau, se renverser comme un tombereau. V. Toumb, R.

TOUMBARELIAIRE, s. m. (toumbareliairé). Tombelier, charretier qui conduit un tombereau.

Ety. de toumbarel et de iaire, litt. ouvrier du tombereau. V. Toumb, R.

TOUMBAREOU, s. m. (toumbaréou); BASTA, CHABRILHA, TOUMBAREL. Tombercau, sorte de charrette à deux roues dont le fond et les deux côtés sont faits de grosses planches enfermées par des gisants, qui sert à transporter des choses molles, liquides ou terreuses et qui se décharge en s'acculant en

Ely. de toumbar, parce qu'il faut lui faire faire la culbute chaque fois qu'on veut la décharger. V. Toumb, R.

Dans un tombereau on nomme:

BOULON DE FER.

CLAVETTE, V. Clareta

CLEF DE DERRIÈRE, la pièce qui retient la caisse en position et qu'il faut ôter pour la faire acculer.

CLEF DE DEVANT, COLLET, DOSSIER, ÉCHANTIGNOLE, épars de coté FERMETURE DU CUL DU TOMBEREAU, GISENTS. LIMONS. MEMBRURES. MEMBRURE HAUTE,

BANCHES,

SOMMIER

TRÉSAILLE, V. Tresalha,

TOUMBAREOU, s. m. Claic pour prendre des oiseaux, trape. Garc. V. Toumb, R. TOUMBAT, ADA, adj. et p. (toumba, áde); capur. Tombado, port. Tumbado, esp. Tombé, ée, jeté par terre. V. Toumb, R.

Aquel noum l'y es plus toumbat, ce nom lui est resté.

TOUMBAU, d. m. Voy. Toumbada et Toumb, R.

TOUMBEL, s. m. (toumbèl). Tombeau.

TOUMBEOU, s. m. (toumbéou); Tumul, cat. Tumulo, esp. port. ital. Tombeau, monument élevé à la mémoire d'un mort, dont Il contient les restes, et par extension tout endroit où un homme est enterré.

Éty. V. Toumba et Toumb, R.

La vanité et l'envie de survivre à eux-mêmes portèrent les rois d'Egypte à se bâtir des maisons éternelles qui devaient leur servir de tombeau. V. au mot Mervelha et Pyramidas d'Egypto.

Les Grecs et les Romains ne mirent du Iuxe dans leurs tombeaux que lorsqu'ils furent devenus puissants, mais alors ils en construisirent de magnifiques. Voy. l'art. Tombeaux, des différents Dict. des Orig.

TOUME, nom d'homme. V. Thoumas. TOUMETA, s. f. (touméte). Dim. delou-ma, petit fromage frais. V. Toum, R.

TOUMETA, S. f. MALOUN A TOUMETA. Brique hexagone qu'on fabrique à Auriol, à Villecroze, à Salernes, etc. Garc.

Éty. Ainsi nommée de sa ressemblance avec les petits fromages qui portent ce nom. V. Toum, R.

TOUMIA, s. f. (toumie). Squelette. Cast. Ely. Alt. de anatoumia. V. Esqueleta. TOUMIER, s. m. (toumié), d. bas lim. Vase de terre cylindrique d'un pied de haut et de six pouces de diamètre environ, dans lesquels on fait cailler le lait. V. Toum, R.

TOUMIERA, s. f. (toumière). Uslensile de laitière, clayon.

TOUMPINA, s.f. (toumpine). Trou dans une rivière où l'eau se précipite avec fracas.  ${\sf V}$  . Toumple.

TOUMPLE, s. m. (toumplé); TOUMPLE, GROU. Abime, gouffre, grande et profonde losse d'eau d'une rivière, mare. V. Ribiera.

TOUN, sous-radical pris de la basse lat. tonna, tonneau, tonne, ou de l'allemand ton-ne, m. s. dérivé du lat. tina. V. Tin, R.

De tonna, par apoc. ton et par le changement de o en ou, toun; d'où : Toun-el, Toun-eou, Tounel-agi, Tounel-ier, En-toun-oir, Tounn-el.

TOUN, pr. poss. dg. Ton, cat. esp. Two, ital. Lou toun, le tien.

Lou toun course un boulur es crebet en galère. Verdier.

TOUN, s. m. d. m. Aquéduc souterrain; sant et indigeste; on l'appelle gaude dans l'anus, le fondement.

TOUN , pr. poss. m. TA, au f. TOH, TONS, rus, pl. Tuo, ital. Tu. esp. Teu, port. Ton, cat. Ton, ton père, ta mère.

Éty. du lat. fuum, dérivé du grec Tov (ton), m. s.

TOUN, Pour ton, son, langage. V. Ton, TOUN, pour thon poisson. V. Thoun.

TOUNA, V. Thouna.

TOUNA, s. f. (loune); TONA, TRELIAND. Tonnelle, berceau de treillage couvert de verdure et non tonne, qui désigne une grande futaille. V. Toun, R.

TOUNA, s. f. d. bas lim. Tonne, grande futaille à deux fonds. V. Tina et Toun, R.

C'est aussi le nom qu'on donne au tuyau des sosses d'aisance.

TOUNADA, s. f. (lounáde), d. bas lim. Le bruit plus ou moins fort que fait le tonnerre sprès que l'éclair a paru: A fat una bella lounada.

Rty. de toun et de ada. V. Ton, R.

TOUNAGE, s. m. (lounadgi); TOUNAGE. Tonnage, droit sur la charge des vaisseaux marchands. Garc. V. Toun, R.

TOUNANT, ANTA, adj. (tounán, ante). Tonnant, ante, qui tonne, bruyant, ante, éclatant. V. Ton, R.

TOUNAR, v. imp. (touna), d. bas lim. Tonar, esp. Tonner. V. Tronar et Ton, R. Faire une pierre, un conduit pour l'eau.

TOUNDAGE, s. m. Garc. et TOUNDAKRE, V. Toundesoun et Tond, Rad.

TOUNDAIRE, (toundairé). V.

TOUNDEIRE, s m. (toundeire); Tourport. Tondeur, qui tond, qui fait métier de tondre les bre bis, les draps.

Ely. du lat. tonsor, m. s. ou de toundre el de eire. V. Tond, R.

Si fai coumo un toundeire, il en prend à cœur joie, à son plaisir.

TOUNDESOUN, s. f. (toundezoun); TOURDESOUS, dl. LOU TOURDRE, TOURDALHA TOURDAGE. La tonte des brebis, l'action de les tondre, la saison où on les tond. .

Éty. de Tound, R. et de esoun.

Tondaille, en français, désigne la laine qu'on a tondue.

TOUNDESOUS, dl. V. Toundesoun et

TOUNDIT, IDA, adj. (toundi, ide), d. lim. Enflé, ée. V. Enflat.

Ety. de rotundus, m. s. V. Rot, R.

TOUNDRE, v. a. (toundré); Tondere, ital. Tosar et Tundir, esp. port. Tondrer, cat. Tondre, couper la laine ou le poil des animaux; par extension, couper ce qui dé-borde des draps, des feutres, d'une haie vive, el par ironie, raser, faire la barbe; couper les cheveux.

Ety. du lat. tondere, m. s. V. Tond, R. Toundre la barba deis racinas, ébarber. Falia venir quand toundiam, Pr. les paresseux paient l'amende.

TOUNDRE, LOU, s. m. Tosadura, port. La tonte. V. Toundesoun et Tond.

TOUNDUDA, s. f. (toundude), dl. PAPA, pain de millet ou de mais, cuit à l'eau, pe-

TOU quelques provinces.

TOUNDUFEOU, s. m. (tounduféou), dl. Tondu, ras ; échevelé. Sauv. V. Tond, R.

TOUNDUR, V. Toundeire et Tond, R. TOUNDUR-DE-NAPA, s. m. Parasile, écornisleur; passe-volant, celui qui s'introduit dans une partie sans y être invité. Avr.

TOUNDUT, UDA, adj. et p. (toundu, ude); Tosado, port. Tondu, ue, à qui l'on a coupe la laine ou le poil.

Ety. du lat. tonsus. V. Tond, R. Es toundut, Pr. il est ruiné, perdu.

Aquot es toundut, c'est une affaire faite, baclée.

TOUNEDRE, s. m. (tounédré), d. bas lim. Pour tonnerre, foudre. V. Tron et Ton, Rad.

TOUNE GEAR SE, v. r. (se tounedja). Paumer, v. n. t. de mar. usité chez les lévantins; se touer en halant à force de bras; faire avancer en tirant.

TOUNEGEAR, v. a. (tounedjá). Touer, faire avancer un navire en le halant sur un cable à force de bras, ou à l'aide du cabestan-

Ely. de l'anglais to tow, le même, dérivé de l'anglo-saxon teon, tirer, attirer, et de la term. egear.

TOUNEL, s. m. (tounel), d. bas lim. On donne ce nom à un grand vaisseau vinaire ordinairement d'une grande capacité, de vingt, de quarante bastes et plus. V. Gage et Toun,

Rad. TOUNELAGI, s. m. (touneládgi); TOU-

NELAGI. Touage, action de touer un vaisseau. Ety. de tow et de agi. V. Tounegear et Toun, R.

TOUNELIER, s. m. (tounelié); soutand, BARRICOUTIER, BARRILMAT, BARRILLER, BARRI-CAIRE. Tonelero, esp. Toneleiro, port. Tonnelier, artisan qui fait et vend des tonneaux, c'est-à-dire, toutes sortes de vaisseaux de bois; sur les vaisseaux celui qui a soin des futailles.

Ety. de tounel et de ier. V. Toun, R.

On nomme tonnellerie, la profession du tonnelier et le lieu où l'on fabrique les ton-

## Les principaux outils des tonneliers sont les suivants:

L'AISSETTE on HACHETTE, V. Aisseta.

LE BARROIR on VRILLE A BARRER, espèce de tarière avec laquelle on fait les trons qui doivent recevoir les chevilles qui soutiennent la barre du fond.

LE BATISSOIR, cercle de ser qui sert à réunir les dou

LA BONDONNIÈRE, tarière de forme conique dont le bout est tourné en vis, elle sert à faire l'ouverture du

LE CHARPI, espèce de billot sur lequel le tonneller taille ses donves.

LE CHASSOIR, morceau de bois qui sert à serrer les cerceaux au moyen du maillet.

LE CHIEN, le même outil que les menuislers nomment

LA COLOMBE, sorte de varlope renversée en forme de banc servant à unir le bord des douves. LE COUTRE, outil qui sert à faire des serches, des lattes

LE CROCHET, planche sur laquelle est tracés la courbe que doivent prendre les douves,

LA DOLOIRE, espèce de hache servant à dégrossir les

L'ETANCHOIR, petit conteau dont on se sert pour d'étouper les fentes d'une futaille.

LE GARROT, V. Bilka.

LA JABLOIRE, instrument propre à faire le jable.

LE PANNEAU, patron on modèle tracé sur une planche pour règler la coupe des douves.

LE PAROIR, outil propre à parer en dedans les douves d'une sutaille assemblée.

LA ROUANNE, outil servant à marquer les futailles au chiftre du tonnelier.

LA SELLE A TAILLER, ustensile qui sert aux touteliers à retenir la planche qu'ils veulent tailler.

LA TRAITOIRE, instrument qui sertai tirer et à alonger les cerceaux, en liant les tonneaux, il est composé d'un crochet de fer et d'un manche.

L'UTINET, petit maillet de bois dont la masse est cylindrique, de quatre doigts de long sur deux de diamètre.

TOUNELOUN, s. m. (touneloun). Petit tonneau. V. Toun, R.

TOUNEOU, s. m. (touneou); TOUREL, SOUTA, TOURET. Tonel, port. esp. Tonell, cat. Tinello, ital. Tonneau, vaisseau de bois à deux fonds destinc à tenir du vin, en t. de marine, poids de deux mille livres ou de vingt quintaux.

Éty. de Tounel, v. c. m. par le changement de l'en ou. V. Toun, R.

## Dans un tonneau garni de toutes ses parties, on nomme:

AISSELIÈRE, deux pièces qui font partie du fond et qui avoisinent la matiresse pièce.

BARRE, pièce appliquée sur chacun des fonds et maintes par des chevilles.

BONDON, bouchon qui sert à fermer l'ouverture pratiquee sur le bouge ou ventre, par laquelle on entonne le

BOUGE on VENTRE, renslement du milieu du tonneau. BROCHE, cheville dont on se sert pour boucher le trou qu'on a fait avec une vrille pour gouter le vin.

CERCEAU, cercle de bois qui sert à relier le tonneau. CERCLES, ils ne different des cerceaux qu'en ce qu'ils

cont plus gros et souvent en ser. CHANTEAU, les deux dernières planches qui terminent le

CHEVILLES, morceeux de bais coniques qui servent à maintenir la barre.

DOUVES, V. Douga.

ENFONCURE, toutes les pièces du fond.

FOND, les deux extrétaités.

JABLE, V. Gargan.

# On nomme:

CERCLE DE BOUGE, celui qui est le plus près du cen-

CERCLE DU JABLE, le plus extérieur.

C'est aux Gaulois établis sur les rives du Pô, que Pline attribue l'invention des tonneaux. Les Grecs et les Romains conservaient leur vin dans des cruches de terre ou dans des outres de peau.

Winckelmann, lettres sur les découvertes d'Herculanum, etc., dit, p. 69, que les anciens n'ignoraient pas la façon de faire des tonneaux de douves liées ensemble. Il en cite plusieurs figures et il ajoute qu'on en voit sur les colonnes Trajane et Antonine.

TOUNER, s. m. (touner), d. lim. Tonnerre. V. Tron, R.

TOUNERRO, s. m. Mot dérivé du fran-

çais. V. Tron.

La partie d'une arme à feu où l'on met la charge, fig. homme, femme terrible.

Ety. Parce que c'est dans cette partie de l'arme que l'on met la charge qui produit la détonation. V. Ton, R.

TOUNET, s. m. d. béarn. Tonneau. V. Touneou, en dg. petit tonneau. V. Touneloun et Toun. R.

TOUNETA, nom de femme (tounéte). Toinette ou Antoinette, fem. d'Antoine.

TOUNIN, s. m. (tounin). Nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh. au marsoin. V. Marsouin.

TOUNIN, nom propre. Dim. de Toni. V.

TOUNINA, Chair du thon. V. Thonnina. TOUNIQUE, CA, adj. et s. (touniqué, ique); Tonico, esp. Tonique, médicament qui a la propriété de fortifier, de donner du

Éty. du lat. tonicus, formé du grec τόνος (tonos), tension, ton. V. Ton, R.

TOUNOUDRE, s.m. (tounoudré), dg. Tonnerre. V. Tron et Ton, R.

Qual hommé prou bardit gauzara se resoudré, Et s'aprousca d'un Dious, armat de son tounoudré. D'Astros.

TOUNSURA, s. f. (tounsure); Tonsura, ital. esp. port. cat. Tonsure, marque faite par l'évêque à un ecclésiastique, en lui coupant les cheveux; l'endroit où ses cheveux sont coupés en rond; cérémonie de la tonsure.

Éty. du lat. tonsura, action de tondre, dérivé de tondere. V. Tond, R.

Sous-dérivés:

Tounsurar, Tounsurat.

La tonsure est la première cérémonie que l'évêque fait à ceux qui désirent se vouer à l'état ecclésiastique. Les auteurs ne sont point d'accord sur le sens de cette pratique. Les uns la regardent comme un signe d'adoption, parce qu'anciennement on coupait un flocon de cheveux à celui qu'on voulait adopter. D'autres prétendent que c'est un signe d'humilité pour imiter les moines qui se rasaient la tête afin de se rendre méprisables, il en est qui croient que c'est pour honorer l'affront que l'on fit à saint Pierre dans la ville d'Antioche, en lui coupant les cheveux, etc.

Cet usage qui paraît avoir commencé l'an 80, n'est devenu obligatoire que depuis le VIIme siècle.

TOUNSURAR, v. a. (tounsurà). Ton-surar, cat. esp. port. Tonsurare, ital. Tonsurer, donner la tonsure.

Ety. de tounsura et de la term. act. ar. V. Tond, R.

TOUNSURAT, part. (tounsurá); Tonsurad, cat. Tonsurado, port. esp. Tonsurato, ital. Tonsuré, qui a reçu la tonsure.

Éty. de tounsura et de la term. pass at. V. Tond, R.

TOUNTINA, s. f. (tountine). Tontine, sorte de rente viagère avec droit d'accroissement pour les survivants.

Ety. de Laurent Tonti, qui l'inventa. La première tontine sut établie en France par un édit du mois de novembre 1653 qui n'eut point d'effet, de sorte que les tontines ne commencerent effectivement qu'en 1689.

Tontinier, qui a des rentes de tontine.

TOUNTOUINAR, v. a. (tountouina), d. bas lim. Manier quelque chose avec précaution et soin, mais avec maladresse. V. Mas-

TOUNUT, UDA, adj. dg. D'Astros em-

ploie ce mot au lieu de toundut, uda, tondu, ue. V. Tound, R.

TOUPAR, V. Topar.

TOUPET, s. m. ((oupé); Toppé, ital. Tupè, esp. Topete, port. Toupet, touffe de cheveux qui couvre la partie supérieure du front, sig. la partie la plus élevée d'une chose.

Ety. du saxon top, sommet.

Pichot toupet, toupillon, on dit d'une personne audacieuse, A de toupet, que toupet!

quelle audace, quel front.

TOUPETA, s. f. (loupéle); TAUPETA, MOURETA, BOUTELHETA, ROUTELHOURA. Pelile bouteille cylindrique dans laquelle on vend ordinairement les sirops.

Taupette, n'est pas français.

TOUPI, s. m. (toupi), dl. V. TOUPIN, s. m. (loupin); Topi, cat. Potà-queue, petit potà feu, de terre, à une anse, dont on se sert en guise de marmite, fig. sot, imbécile.

Éty. V. Toupin, R.

Lourd coumo un toupin, ébloui, étourdi, qui a des vertiges.

Lou toupin vessa, le pot répand.

Neci coumo un toupin, sot comme un pa-

Les épithètes défavorables qu'on donne à ce vase viennent de sa forme peu élégante et écrasée, car lorsqu'il est plus haut que large

il prend le nom de cafetiere.

TOUPIN, radical pris du ligurien, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh. Le commentateur de Rabelais pense que ce mot vient de tofinus, dim. de tofus, espèce de grais dont on fait des pots, ou plutôt de l'all. topf, de top et toupin, dim. petit pot : Toupi, Toupin Toupin-a, Toupin-ada, Toupin-aire, Toupin-as, Toupin-assa, Toupin-ar, Toupin-aya, Toupin-egear, En-toupin-ar, Toupinel. Toupin-et, Toupin-eta, Toupin-oun.

TOUPIN-DE-CORDIER, S. M. MASSOUR.
TOUPINA, S. M. (toupine); BRUNIDA. Pot de terre beaucoup plus grand que le toupin, et à deux anses, qui sert plus particulièrement à la conservation de certaines choses liquides ou molles, comme l'huile, le miel, la graisse fondue, etc.; le vase plein.

Ety. de toupin et de a, signe du féminin. V. Toupin, R.

Sous-dérivés:

Toupin-ada, Toupin-assa, Toupin-sla.
TOUPINA, s. f. Est aussi le nom d'un pot à faire nicher des moineaux. V. Toupin.

TOUPINADA, s. f. (toupinade); Tourina, toupinava. Plein un pot, une potée.

Ety. de toupina et de ada. V. Toupin, R. TOUPINAIRE, s. m. (toupinairé), d. bas lim. Celui qui s'occupe minutieusement des détails du ménage, qui reste au coin du feu pour surveiller le pot, au lieu d'aller à son ouvrage. V. Toupin, R.

TOUPINAMBOUR, s. m. (toupinam-bour); TARTIFLA, PATATA. Topinambour ou topinamboux, artichaut de Canada et poire de terre, Helianthus tuberosus, Lin. plante de la sam. des composées Corymbifères, originaire du Brésil, et cultivée partout pour l'usage qu'on fait de ses tubercules, comme aliment.

Éty. du pays des topinamboux d'où elle a élé apportée.

TOUPINAR, d. bas lim. V. Toupinegear et Toupin, R.

TOUPINAS, s. m. (toupinas). Augm. dépréc. de toupin, gros toupin. V. Toupin, Rad.

TOUPINASSA, s. f. (loupinásse). Aug. dépréc. de Toupina, v. c. m. et Toupin, R. TOUPINAYA, s. f. d. de Barcel. Plein une toupina. V. Toupinada et Toupin, R.

TOUPINEGEAR, v. n. (toupinedza); TOUPINAR, d. bas lim. Faire les petits travaux du ménage, ravauder. V. Toupin, R.

TOUPINEL, ELA, s. (toupinel, èle), dl. Sot, imbécile.

Éty. de toupin et de el, ella. V. Toupin,

TOUPINET, V. Toupinoun et Toupin, Rad.

TOUPINETA, s. f. (toupinéte). Vase de terre plus gros qu'un toupin, et moins gros qu'une toupina.

Éty. de toupina et du dim. eta. V. Towpin, R.

TOUPINOUN, s. m. (toupinoun); тогtit qu'un toupin ordinaire. V. Toupin, R. TOUQUEGEAR, dl. V. Pastissegear.

Ety. Ce mot est un itér. de toccar, toucher souvent et à plusieurs reprises. V. Tocc, R.

TOUQUET, s. m. (touqué). Toquet, sorte de coiffure, de bonnet à l'usage des paysan-

TOUQUET, s. m. Coups de cloche que l'on sonne pour annoncer le départ d'un cortège d'enterrement. V. Tocc, R.

TOUR. s. m. Un tour, mesure qui se prend en faisant le tour du poing. V. Torn, Rad.

TOUR, s. m. Rang successif, alternatif, chacun à son tour, ordre.

Ety. Dans ce sens tour, peut venir de l'hébreu tor, rang, ordre.

TOUR, s. m. (tour); Torno, port. esp. Tour, machine qui sert à façonner en rond le bois, l'ivoire, etc.

Ety. du lat. tornus, dérivé du grec τορνος (tornos), tour. V. Torn, R. Sous-dérivés :

Tournegear, Tournegeat, Tourniar, Tourniaire, Tournur.

## On connait deux espèces principales de tours :

LE TOUR SIMPLE, qui a deux poupées sur les pirots desquelles l'ouvrage tourne. LE TOUR EN L'AIR, qui n'a qu'un arbre, sur lequel es solle les pièces qu'on veut tours

# Dans l'un et l'autre on nomme:

APPUI on BARRE, le pièce de hois qui porte des dest bouts sur les bras des poupées et sur lequelle l'ouvere affermit son outil.

ARBRE, mandrin du tous en l'air servant à tourner des

ARCHET ou PERCHE, perobe flexible attachée us-ibe du tour qui feit tourner l'ouvrage au moyen d'une corte qui part de la pedale.

BRAS, pièces qui traversent les poupées et servent a P nir le harre.

CAGE, elle porte les roulettes qui poussent contre les roiettes de l'arbre du tour en l'air.

CANONS, deux eylindres orenz traveress par une verge de fer carrée qui joint la boite au mandrin

CLEF, coin de bois destiné à afformir les jumelles.

CORDE SANS FIN, celle qui entoure la roue et la poulle qui est mentée sur l'arbre et qui fait tourner l'ouvrage.
COUETTE, GRENOUILLE ou CRAPAUDINE, morcen de fer on de cuivre dans lequel tourne un pivot.

COURONNE, pièce qui s'ajuste à l'extrêmité de l'arbre et qui le fait avancer et reculer.

JUMELLES, longues pièces de bois posées borizontal entre lesquelles on met les poupées à pointes ou à lanettes du tour simple.

LUNETTE, trou cerré dans lequel sont placées deux pièces de cuivre ou d'etain, qu'on appelle collets, reten par le chaperon et attachées à la poupée avec des vis-

MARCHE, pièce de bois sur laquelle le tourneur pose le pied pour faire tourner l'ouvrage.
PEDALE, le même que Marche, v. c. m.

PERCHE, V. Archet.

POINTES, pièces de fer cylindriques et pointnes per un bont qu'on fixe aux poupées.

POUPÉES, les deux parties qui portent les pointes ou les innettes par on passe l'axe du tour, on nomme queue de la poupée la partie qui s'enfonce dans les jumelles.

PIECE DE RENCONTRE, morceau de fer attaché an haut de la functie d'une poupée qui sert à tourner les pièces irrégulières.

ROSETTES, disques de fer ou de oulvre que l'on ajonte à l'arbre du tour en l'air pour faire faire des figures qui leur ressemblent.

SEMELLES, deux morceaux de bois carrés placés de champ sur le plancher et dans lesquels sont emmortaisés uz jambages des jamelles.

SUPPORT, V. Appui et Barre.

Il paratt constant que le tour est d'origine grecque. Pline l'attribue à Théodore de Samos, et Diodore de Sicile en sait honneur à Acale ou Perdix, neveu de Dédale, XIIIme siècle avant J.-C., d'autres désignent, comme l'inventeur du tour, Rhycus, architecte du La-byrinthe de Samos, VIIIme siècle avant J.-C. Boquillon, Dict. des Inv.

TOUR, s. m. Tour ou métier à tirer la soie. V. Torn, R. Pour rouet. V. Tournet.

## Dans cette espèce de tour on distingue:

LE FOURNEAU.

LE BANC

LA ROUE LE VA ET VIENT.

TOUR, per filar la trama, s. m. Torno, esp. Le grand tour à filer la laine ou la trame réduite en loquettes. V. Torn, R.

Ce tour ne diffère du rouet que par la grandeur de sa roue qu'on fait tourner avec la main, parce qu'il n'a pas de pieds et que son banc porte à terre, et ensin parce qu'il n'a pas non plus d'Encrena, v. c. m. et Tournet.

TOUR , s. m. (tour) et mieux vouns. Tour, mouvement circulaire, circuit, circonférence, ornement qu'on place circulairement; tour d'adresse, action qui exige la force du corps on la subtilité des mains; biais, tournure qu'on donne aux choses.

Éty du lat. tornus, fait de tornare, tourner. V. Torn, R. ou de l'hébreu, tour, cir-

Me faguet un vilen tour, Tr. Il me joua un vilain tour, et non il me fit.

TOUR, s. m. Roue qui fait tourner la bro-

che. V. Torn, R. TOUR BOOD TELIER, ensouple : Tour d'oon bastoun, tour du bâton, grivelet.

V. Torn, R. TOUR, pour bâtiment élevé. V. Tourre

et Tourr, R.

TOUR DE POUS, s. m. Treuil, tour adapté à un puits et qui sert à tirer l'eau, en place

d'une poulie, il est traversé par des chevilles qu'on appelle bras et il tourne sur un axe.

TOU

TOURADA, s. f. (tourade), dl. Gelée.

V. Tourrada et Torr, R.
TOURADIS, adj. (touradis), dl. Froid, gelée. V. Gelat.

TOURADOUIRA, s. f. (touradouire), di. Passe partout des scieurs de long. Voy. Louba.

Ety. de tourar, couper en travers. Voy. Torn, R.

TOURAL, s. m. (tourál), dl. Un tertre, un monticule, lit de gazon. Sauv.

TOURAR, v. n. (lourá), dl. Geler, Sauv. V. Tourrar et Torr, R.

TOURAR, v. a. dl. Scier un billot en travers. Sauv.

Ety. de torou, billot, et de l'act. ar. V. Torn. R.

TOURAS, s. m. (tourás), dl. ARCOURCEL, SOUCLAME, ARCOUCET. Fièvre éphémère, autrement dite le pis, maladie des nouvelles accouchées. Sauv.

Éty. de torrere, brûler. V. Torr, R.

TOURB, TROUBL, radical pris du lat. turba, bruit, trouble, foule, et dérivé du grec τύρδη (turbė), trouble, désordre, confusion.

De turba, par apoc. et changement de u en ou ou en o, tourb; d'où: Torb-a, Torbador , Torb-at.

TOURBA, s. f. (tourbe); Torba, cat. Turba, esp. port. Tourbe, restes de végétaux ou terre que des substances bitumineuses ont pénétrés et rendus propres à brûler?

Éty. du lat. turba, m. s. dérivé de l'all.

surb; et en flamand torf.

TOURBEYOUN, d. arl. Art de Tourbilhoun, v. c. m.

TOURBILHOUN, s. m. (tourbilloun); TOURSILLOUR, REMOULINADA, POUVERBOU, TOUR-BEYOUR, VERTABOLA. Turbilhão, port. Torbellino, esp. Torbelli, cat. Tourbillon, vent impetueux qui tournoie, et fig. tout ce qui entraîne l'homme dans sa conduite.

Ely. du lat. turbo, inis, et de la term. dim. lhoun. V. Turb, R.

TOURBILHOUNAR, v. n. (tourbillouná). Tourbillonner, aller en tournoyant: tournoyer. V. Turb, R.

TOURC, TOURCE, Caseneuve, Ménage, Roquefort, font dériver ce radical de Torquere, tordre, parce que les premiers torchons ont été faits avec de petites bottes de paille tordues. On se sert encore de ces espèces de torchons pour panser les chevaux. D'autres le font venir de tergere, tergo, es-suyer, nettoyer, torcher. V. Tors, R.

De torquere, par apoc. torqu; et par le changement du quen c ou en ch, et de o en ou, tourc, tourch; d'où : Tourc-ar, Tourch-oun, Tourchoun-ar, En-tourchounar, Tourch-at.

De torqu, par le changement du qu en c, torc; d'où: Torc-a.

De torc, par le changement du c en g, torg; d'où: Torg-e, Torge-a.

TOURCAR, v. a. (lourca); TOURCAR.

Torear, cat. Torcher, nettoyer, essuyer, frotter, bouchonner.

Éty. du celt. torcare ou du lat. torgere;

Caseneuve fait dériver ce mot de torquere, tordre. V. Tourc, R.

TOURCAT, ADA, adj. et p. (tourcá, áde). Torché, essuyé, nettoyé.

Ety. V. Tourc, R.

TOURCHADAR, v. a. (tourtsadá), d. bas lim. Garnir de torchis les panneaux d'une cloison. V. Torcher, Ency.

TOURCHAT, s. m. (tourtsá), d. bas lim. Torchis. Le tourtis, dans ce pays, ne se dit que des cloisons faites avec le tourchat. V. Tourtis.

TOURCHAT, ADA, adj. et p. (tourt-chá, áde). Torché. V. Tourcat.

Aquot es mau lourchal, cela est mai fagoté, mal-fail, mal-bâti. V. Tourc, R.

TOURCHOUN, S. M. PRETTADOUR, TORCE PILHIER DE VAISSELA. Lavette, torchon dont on se sert pour laver la vaisselle.

Ély. V. Tourchoun, ci-dessus et Tourc,

TOURCHOUN, s. m. (tourtchoun). Torchon, linge grossier dont on se sert pour essuyer et frotter les meubles, le parquet, etc. fig. personne sale et mal-habillée : sembla un tourchoun, elle a l'air d'une souillon. On le dit sussi pour bouchon de paille ou de foin.

Ety. de tourchar, frotter, essuyer. Voy. Tourc, R.

TOURCHOUNAR, v. a. (tourchouna), d. bas lim. Torcher, frotter avec un torchon; plisser, froisser, mettre comme un torchon.

Ety. de tourchoun et de ar. V. Tourc, Rad.

TOURCHOUNEAR, d. de Barc. et. TOURCHOUNIAR, v. a. (tourtchounia). Chiffonner. V. Toure, R.

TOURCIDURA, Garc. Torcedura, port. cat. esp. Torcitura, ital. Tortillement, action de tordre. V. Tors, R.
TOURGIR, Garc. V. Torser et Tors,

Rad.

TOUR-DE-GORGEA, s. m. (tour dé górdge). Garniture, liste ou bande de mousseline brodée ou non, dont les femmes ornent le haut de leurs chemises.

TOUR-DE-RENS, s. m. Tour de reins, foulure causée dans la région des reins, par un violent effort.

Prendre un tour de rens, se donner un tour de reins.

TOURDOU, s. m. (tourdou). Nom par lequel on désigne, à Nice, selon M. Risso, le labre ossiphage, Labrus ossiphagus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Leïopomes (à opercules lisses), qui atteint la longueur de quatre décimètres environ et le labre boisé, Labrus tessellatus, Lin. poisson du même genre et de même taille, mais plus rare.

TOURDOU, s. m. 1º Nom nicéen de la grive. V. Toudre chicaire.

2º De la grive bassette de Barbarie, Turdus barbaricus, Gm. 808, oiseau du même genre que le précédent, qui arrive dans nos pays en septembre et en octobre, et les quitte en décembre.

TOURDOU-D'ARGA, 8. m. (tóurdou-d'argue). Nom nicéen du crénilabre ou labre merle, Crenilabrus merula, Dic. Sc. Nat. Labrus merula, poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineuses), dont la longueur atteint trois décimètres; les anciens faisaient grand cas de sa chair.

TOURDOU-BLU, s. m. Nom nicéen du labre bleu, Labrus cæruleus, Lin. poisson du même genre que le précédent, dont la longueur atteint jusqu'à six décimètres.

TOURDOU-EUMA, Nom nicéen de la grive mauvis. V. Toudre siblaire.

TOURDOULA, s. f. (tourdoule). Nom nicéen de la tourterelle. V. Tourtourela et Tourtour, R.

TOURDOULEGEAR, Voy. Tourdoulegear et Torn, R.

TOURDOULET, s. m. (tourdoulé); TOURDOURDOUR, TOURDOUROUR, Flaneur, rôdeur, qui flane, qui cherche à attraper quelque franche lippée. V. Torn, R.

TOURDOULIAR, V. Tourdouregear et

TOURDOULOUN, s. m. V. Tourdoulet. TOURDOU-MOUNTAGNIER, s. m. (tourdou-mountagnié). Nom nicéen de la litorne. V. Sera-mountagnarda.

TOURDOURA, s. f. (tourdoure). Voy. Tourtourela et Tourtour.

TOURDOUREGEAR, v. n. (tourdouredja); TOURDOURIAR, TOURDOURIAR, TOURDOURIAR, Rôder, aller cà et là, sans motif apparent, flâner; en parlant des insectes et des oiseaux, voltiger. V. Torn, R.

TOURDOURELA, s. f. V. Tourtourela et Tourtour, R. Est aussi le nom nicéen de la tourterelle à collier. Voy. Tourtourela-coulassada.

TOURDOUREOU, s. m. (tourdourèou). Tourtereau. V. Tourtoureou et Tourtour, Rad.

TOURDOUREOU, s. m. Nom qu'on donne, dans les Bouches-du-Rhône, au labre tourd, Labrus turdus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la famille des Léïopomes (à opercules lisses), qu'on trouve dans la Méditerranée et qu'on nomme sera, à Nice, roucau dans d'autres endroits; il a trois décimètres de long.

TOURDOURIAIRE, s. m. (tourdouriáiré). Rôdeur, celui qui fait le papillon, qui rôde autour de quelqu'un, de quelque maison. Garc. V. Torn, R.

TOURDOURIAR, d. m. V. Tourdouregear et Torn, R.

TOURDOUROUN, s. m. (tourdouroun). Flâneur, rôdeur, chercheur de franches lippées. Garc. V. Torn, R.

TOURDRE, s. m. (tourdré); топров.
Tord, cat. Tordo, esp. port. Nom commun à plusieurs espèces d'oiseaux du genre Turdus, Lin. de l'ordre des Passereaux et de la fam. des Crénirostres (à bec à entaille).

Ety. du lat turdus.

Plusieurs oiseaux de ce genre se laissent facilement prendre aux piéges qu'on leur tend, ce qui a fait donner, fig. ce nom aux hommes trop confiants ou nigauds.

Par lè mot tourdre, seul, on désigne plus particulièrement, la grive proprement dite. V. Tourdre chicaire.

**TOURDRE**. s. m. Nom qu'on donne, à Grasse, au *Pagel*, v. c. m.

TOURDRE-CHICAIRE, S. m. (tóurdré-lchicáiré); TOURDRE, TOURDOU. Merle grive ou grive proprement dite, Turdus musicus, Lin. cet oiseau dont le chant est agréable, d'où les épithètes prov. et lat. chicaire et musicus, n'arrive dans nos climats que vers la fin de septembre pour les quitter après les vendanges et y revenir en mars ou en avril, pour repartir en mai.

TOURDRE-GAVOT OU GAVOUET. V. Tour-dre-siblaire.

TOURDRE-EDUCE, s. m. Nom qu'on donne, dans le Gard, au merle mauvis. V. Tour-dre-siblaire.

TOURDRE DE MOUNTAGEA, Nom que porte le mauvis, aux environs de Montpellier. V. Tourdre-siblaire.

TOURDRE-SIBLAIRE, S. M. TOURDRE-DE-MOURTAGNA, GARACHOU, TOURDRE-GAVOT, TOURDRE-BOUGE, TOURDOU-GUINA, QUINET, GAMEGNA, GARACHOUN. Mauvis ou merle mauvis, rosèle, grive rouge ou grive champenoise, Turdus iliacus, Lin. cette grive, comme la précédente, n'arrive qu'en automne pour disparaltre en novembre.

TOURET, s. m. (touré). Touret, dim. de tour, petite roue qui est mue par une plus grande. V. Torn, R.

TOURGE, s. m. (tóurdgé), dl. V. Tourdre.

TOURIGA, adj. (tourigue), dl. V. Turga. Éty. Tourra, en port. désigne une vache stérile, taura, en lat.

TOURIL, s. m. (touril), dl. Soupe à l'o-gnon. Sauv.

TOURILHA, s. f. (tourille), dl. Tourelle, petite tour.

Éty. de tour et du dim. ilhà. V. Tourr, Rad.

TOURILHA, s. f. dl. Moulin à tourille, Sauv. petit moulin à farine que l'eau d'un petit ruisseau fait tourner, et dont la roue horizontale, qui porte les alluchons, n'est point enfermée dans une tonnelle, comme celle des moulins à tonnelle des rivières. Sauv.

TOURMENT, TREMENT, TORMERT, TRUMENT, TURMERT, SOUS-radical dérivé du latin tormentum, tourment, torture, gêne, formé de torquere, tordre, tourmenter. V. Tors, R.

De tormentum, par apoc. torment; d'où: Torment, Torment-ador, Torment-ansa, Torment-ar.

De torment, tourment; d'où: Tourment, Tourment-a, Tourment-aire, Tourment-ar, Tourment-al, Tourment-au.

De torment, par la transposition de r: Troment, Troument.

De troment, par le changement de o en e, trement; d'où: Trement, Trement-a-chrestians, Trement-ar, Trument, Trument-aire, Trument-ar, Turment, Turment-a, Turment-ar.

TOURMENT, s. m. (tourméin); TRUMENT, TRUMENT. Tormento, ital. esp. port. Torment, cat. Tourment, douleur corporelle longue et violente, supplice, torture, grande peine de l'âme.

Éty. du lat. tormentum, m. s. V. Tors, Rad.

TOURMENTA, s. f. (tourmeinte); Tormenta, cat. V. Tempesta, Ouragi, Bourrasca et Tors, R. TOURMENTA-CHRESTIANS, s. m. (tourmeinte-chrestians); TOURMENTAINS, TRU-MENTAINS. Tracassier, qui tourmente les sutres, espiègle qui ne laisse personne en repos.

TOURMENTAIRE, adj. (tourmentairé); TRUMENTAIRE, TREMENTAIRE. TOURMENTAIRE, qui tourmente. V. Tors, R.

TOURMENTAR, v. a. (tourmeinta); TROUMENTAR, TRUMENT, TARTUGAR. Tormentar, ital. Tormentar, esp. cat. port. Tourmenter, faire souffrir quelqu'un, tourment de corps, importuner, harceler, faire souffrir d'une manière quelconque.

Ety. de tourment et de ar. V. Tors, R. TOURMENTAR SE, v. r. Se tourmenter, s'agiter, s'inquiéter. V. Tors, R.

TOURMENTAT, ADA, adj. et p. (lourmentá, áde); Atormentado, port. Tourmenté, ée. V. Tors, R.

TOURMENTAU, adj. (tourmeintáou). Turbulent, ente, impétueux. Avril. V. Tors, Rad.

TOURMENTILHA, s. f. (tourmeintille); TOURMENTINA, TURMENTINA. Tormentilla, ital. cat. Tormentilla, esp. Tormentilla, port. Tormentille, Tormentilla erecta, Lin. plante de la fam. des Rosacées commune dans la H.-Prov. V. Gar. Tormentilla sylvestris, p. 468.

Éty. du lat. tormentilla, formé de tormina, colliques, tranchées, dyssenterie, parcequ'on attribuait à cette plante la vertu de les guérir.

TOURMENTINA, s. f. V. Tourmentilha.

TOURMENTINA, s. f. (tourmeintine), et par corrup. TROUMENTIMA. Térébenthine, suc propre et résineux qui découle dans nos pays, du mélèze et de plusieurs espèces de pins. V. Bijoun et Escourrau.

Ety. du lat. terebenthina, ou du grec τερμινθος (terminthos), térébinthe, arbre d'où découle la térébenthine dite de scio ou de chio, ce mot est dérivé lui-même de τιρεω (téreó), je blesse, à cause des incisions qu'on fait à cet arbre pour obtenir son suc.

TOURNA, Torna, esp. port. Réjouissance; le par-dessus, retour. V. Souquet et Torn, Rad.

TOURNA, s. f. vl. Duel, bataille. Voy. Tournois et Torn, R.

TOURNA-BROCHA, 8 m. (tourne-brothe);

VIRA L'ASTE, BELOCHE. Tourne-broche, machine qui fait tourner la broche, on donne le même nom aux garçons et même aux chiens qui remplissent cette fonction à défaut de machine.

# Dans un tourne broche on nomme:

GRANDE-ROUE, celle sur le rouleau de laquelle s'enveloppe la corde.

SECONDE ROUB, celle qui va répondre se pignes de la roue de champ.

ROUE DE CHAMP, celle qui fait tourner le volunt. VOLANT, l'espèce de croix horizontale qui tourne avec beaucoup de vitesse.

POIDS, masse plus ou moins pesante qui met lu rousque en jen.

REMONTOIR, le rouleau sur lequel ou remonte la cor MANIVELLE, V. Manivela.

CAGE, les barres où se fixent les arbres des rouss

TOURNA BUDBLS, S. m. (tourne-budds), dl. Baguette dont se servent les tripières pour retourner les boyaux des animaux. Éty. Tourna-budels, signifie retourne boyaux V. Torn, R.

TOURNA-GART, s. m. (tourne-gán). Retournoir ou tourne-gants, bâtons en forme de fuseaux servant à dresser les gants, à les retourner, etc. V. Torn. R.

TOURNA-A-GAUCHA, S. m. (tourne-à-gaouche). Tourne-à-gauche, outil de serrurier servant à tourner et retourner le fer.

TOURNADA, s. f. (tournade); Tornada,

cat. esp. Tournée, course pour inspecter. V. Torn. R.

TOURNADOT, s. m. anc. béarn. Retour de dot.

Ety. de tourna et de dot. V. Torn, R.

TOURNAI, V. Tournau.

**TOURNAIRE**, s. m. (tournairé). Tournoir, bois de houx dont les potiers se servent pour faire tourner leur roue, celui qui tourne la roue.

Éty. de tournar et de aire. V. Torn, R.

**TOURNAMENT**, s. m. (tournamein). Tournoiement, action de ce qui tournoie. V. *Torn*, R.

Tournament de teste, vertige, tournoiement de tête.

TOURNAR, v. a. (tourná); Torniare, ital. Tornear, esp. port. Tornar, cat. Tourner, façonner au tour. V. Tourniar et Tournegear.

Tourner, mouvoir circulairement, diriger, dans un sens opposé. V. Virar.

Mettre un autre sens, interpréter, rendre ridicule, rapporter, rendre ce qu'on avait emprunté, remettre à sa place, donner de retour, etc.

Ety. du lat. tornare, m. s. V. Torn, R. TOURNAR, v. n. Tornar, port. esp. cat. Tornare, ital. Tourner, se mouvoir en rond, la terre tuorne; revenir, retourner, de rechef. V. Torn, R.

Tournar dire, redire, répéter.

Tournar fairc, refaire.

Tournar toumbar, tomber de nouveau.

Tournar vioure, revivre, ressusciter.

Tournar menar, ramener.

Vous disi et tourni dire, je vous le dis et vous le répète.

Tout tourna per un, cela revient au même. S'entournar, s'en retourner. V. Entournar.

TOURNAR SE, v. r. Se tourner, se mettre dans un sens contraire à celui où l'on était. V. Virar se et Torn, R.

On se tourne pour voir à côté de soi et on se retourne pour voir derrière.

TOURNAR S'EN, v. n. Tornar s'en, cat. Ritornarsene, ital. S'en retourner, revenir à l'endroit d'où l'on était parti.

TOURNAS, 8. f. (tournes); TOURNAS. Tormas, cat. esp. port. Retour, ce que l'on rend en argent pour égaliser un échange, un troc, soulte, soute.

Éty. de tournar, rendre. V. Torn, R. Li a rendut tant de tournas, il lui a donné tant de retour.

Rendre las tournas, fig. rendre la pareille.
TOURNASOL, s. m. (tourne-sol); virasourre, sourre, tourne-sourre, sourre,
vira-sourre. Torna-sol, port. esp. Soleil,
fleur du soleil, tourne sol, Helianthus annuus, Lin. plante de la fam. des composées

Corymbifères originaire du Pérou et naturalisée depuis longtemps dans nos pays où elle est cultivée comme fleur d'ornement.

Éty. Le nom de tourne sol a été donné à cette plante parce que sa fleur est constamment tournée du côté du soleil. V. Torn, Rad.

TOURNA SOL, s. m. Torna sol, esp. Tournesol, couleur bleue fournie par le croton tinctorium.

TOURNA-SOULEOU, V. Tourna-solet Torn. R.

TOURNAT, ADA, adj. et p. (tourna, ade); Tornado, port. esp. Tourné, ée, retourné, revenu, qui est de relour, rendu.

Ety. du lat. tornatus, arrondi, fait autour. V. Torn, R.

TOURNAU, s. m. (tournaou); rounnai. Meule à aiguiser, tournante, lieu où elle est placée. Avr. V. Torn, R.

TOURNAVENT, s. m. (tournavèin); contea-vent, voulet, contea-fenestra. Tornaveu, cat. Contrevent, qui détourne le vent. V. Torn, R.

TOURNAVIS, s. m. (tournavis). Tournevis, petil outil de fer avec lequel on serre et on desserre les vis en les faisant tourner dans un sens ou dans un autre. V. Torn, R.

TOURNAZIN, s. m. Tournezin, outil de faïencier, pièce de ser qui sert à polir et à retailler la faïence non encore cuite. V. Torn, Rad.

TOURNEGEAIRE, s. m. (tournedjáiré); Tornèr, cat. Tornero, esp. Torniero, ital. V. Tournur et Torn, R.

TOURNEGEAR, v. a. (tournedjá); roun-EIAR, TOURNAM Torniare, ital. Tornear, esp. Tornejar, cat. Tourner, façonner au tour, tournasser, en parlant de la faïence.

Ety. du lat. tornare ou de tourn et de egear, travailler au tour. V. Torn, R.

TOURNEGEAT, ADA, adj. et p. (tournedja, ade); rousmar. Torneado, port. esp. Tourné, faconné au tour.

Éty. de lourn et de egeat, travaillé au tour, tornatus, en lat. V. Torn, R.

TOURNEGEAT, ADA, adj. et p. vl. Ceint, entouré.

Villa tournegeada de vallats priouns, ville entourée de fossés profonds.

TOURNEGELA, s. f. (tournedgèle), dl. Course, tournée. Sauv. V. Torn, R.

TOURNELA, s. f. (tournèle). Tournelle, chambre des parlements, composée de juges tirés des autres chambres, pour connaître des affaires auxquelles la grand-chambre ne pouvait suffire et particulièrement des affaires criminelles.

Liv. M. Roquesort, dérive ce mot de tour, turris, et Sauv. de tournella, petite tour, parce que, disent-ils, cette cour avait tenu longtemps ses séances dans une petite tour. La présence de n, qui n'appartient point au radical de turris, nous fait penser que ce mot vient plutôt de tour, dans le sens de turnus, parce que les conseillers des autres chambres fesaient tour-à-tour le service de celle-là. V. Torn, R.

La chambre tournelle criminelle fut établie en 1436, après la réunion du parlement de Poitiers, mais jusqu'au mois d'avril 1515, elle ne jugea que les affaires de petit criminel;

quand les conclusions tendaient à mort, le procès était porté à la grand chambre.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.

TOURNESIN, s. m. (tournesin). Voy. Tournazin.

TOURNET, s. m. (tourné), dim. de TOUR, RODA. Tornet, cat. Tornillo, esp. Rouet, petit rouet ou rouet à pédale, machine propre à filer.

Ety. de tourn et du dim. et. V. Torn, R.

### Dans un rouet on nomme :

ROUE, le cercle qui fait tourner la corde. V. Roda. SOUTIENS ou MONTANTS, les deux bras qu'ila soutien-

TABLETTE, la planche en carré long, formant le pied du rouet

JAMBES, les quatre pieds réunis par des traverses qui soutiennent la tablette.

POUPÉES ou MARIONNETTES, les deux petits piliers placés à l'extrémité de la tablette qui soutiennent la bro-

CUIRS, les deux plaques de cuir ou d'autre matière, qui sont fixées dans les mariennettes et qui soutiennent la broche.

BROCHÉ, verge de ser soutenue par les cuirs, portant la bobine que la corde du rouet fait tourner et percée quelquesois d'un trou nommé œillet.

NOIX, cylindre en bois traversé par la broche et creusé de plusieurs rainures circulaires dans lesquelles se place la corde du rouet.

ALLETTE ou EPINGLIER, espèce de fourche qui entre dans la broche et dont les branches sont garnies de petits erochete servant à diriger le fil sur la bobine V Encrena. PEDALE ou MARCHE, planche mobile sur l'une des tra-

verses des pieds, syant une corde qui aboutit à l'axe de la roue pour le faire tourner. FUSEE ou BOBINE, petit cylindre creux qui entre dans

la broche et sur lequel le fil se roule. SILLONS on BOSSETTES, ce sont les rangées de fil qui

se font sur la bobine sans changer le fil de crochet.

MOUQUETTE petit cylindre de bois ou d'os, percé longitudinalement pour recevoir la broche et latéralement en
biseau pour laisser passer le fil qui va arriver dans l'un
des erochets de l'ailette V. Mourcouloun.

L'art de filer, presque aussi ancien que le monde, a commencé par le fuseau, et le rouet n'a été inventé à Brunswick, qu'en 1530 par un hourgeois de cette ville, que l'on nommait Jurgen.

TOURNET, s. m. Tournet, anneau en fer, avec son tournant, qu'on met au collier d'un porc, pour y attacher une longe. Garc. Voy. Torn, R.

**TOURNET**, s. m. (tourné). Anneau d'un petit poids, sans bassins, nommé briquet, en provençal. V. Torn, R.

TOURNETA, s. f. (tournéte). Tournette, petit plateau des faïenciers fixé sur un pied, servant à porter les vases que l'on veut peindre ou façonner. V. Torn, R.

TOURNEZ, EZA, adj. anc. béarn. Sol tournez, sou tournois. Liura tourneza, livre tournois.

TOURNIAIRE, s. m. vl. Champion de tournois, V. Tournier; pour tourneur, V. Tournur et Torn, R.

TOURNIAR, v. a. (tourniá). V. Tournegear et Torn, R.

TOURNIAT, V. Tournegeal et Torn, Rad.

TOURNIER, s. m. (tournié). Champion de tournois ou de batailles, faites par jeu, de plusieurs contre plusieurs. C'est aussi un nom propre.

Éty. de tourna, combat, et de ier, celui qui combat. V. Tournegeat et Torn, R.

TOURNILHOUN, s. m. (tournilloun), dl. V. Tournur et Torn, R.

**TOURNIQUET**, s. m. (tourniqué). Tourniquet, instrument de chirurgie qui sert à comprimer les artères pendant qu'on fait l'amputation d'un membre.

Ety. du lat. torcula, m. s. V. Torn, R.

Les anciens n'ont point connu l'usage du tourniquet, et il était difficile d'en faire une juste application avant la découverte de la circulation du sang. En 1674, Morel, chirurgien de Besançon en imagina un dont la pièce principale est le garrot; et en 1718, J.-L. Petit en présenta un autre à l'Académie, dans lequel le garrot est remplacé par une vis; c'est celui dont on s'est toujours servi depuis, après lui avoir fait subir quelques légères modifications.

TOURNIQUET, s. m. Tourniquet se dit aussi d'un morceau de bois mobile sur un clou, V. Nilha; d'un passage où le chemin tourne en zig-zag. V. Torn, R. d'une croix mobile qui tourne horizontalement sur un pivot, pour ne laisser passer que les gens à

TOURNOI, s. m. (tournouá); TORFEI, TOURNOUA, TOURNOIS. Torneti, cat. Torneo, esp. ital. Torneos et Torneyo, port. Tournoi, fête publique et militaire, où il y avait ordinairement un grand concours de princes, de seigneurs, de chevaliers, etc. et où l'on s'exerçait à plusieurs sortes de combats, soit à cheval, soit à pied.

Éty. de tornare, tourner, parce qu'on s'exerçait dans ces combats autour d'une lice. V. Torn, R.

C'est en 1285 que l'institution des tournois succéda en Europe à la chevalerie.

TOURNOUIRA, s. f. (tournouire), d. m. TAULIER, TOOULABA. Tablette ou planche munie de rebords, servant à porter le pain au four et à l'en rapporter quand il est cuit.

Éty. de tournar, parce que cette planche va et vient. V. Torn, R.

TOURNOUYAMENT, s. m. (tournouïamein). Tournoiement, action de tour-

noyer. Garc. V. Torn, R.
TOURNUR, s. m. (tournúr); Tournaiss TOURNILBOUN, TOURNECKAIRE. Torner, Cat.
Tornajo et Torniero, ital. Torneador,
esp. Torneiro, port. Tourneur, artisan qui fait des ouvrages au tour.

Ely. de tourn, tour, et de ur, celui qui travaille au tour, ou du grec τορνεύς (torneus), tourneur.

## Les principaux instruments particuliers au lourneur sont:

LE BISEAU, espèce de ciseau dont le trauchent forme un blocen à plan incliné.

LA BOITE, pièce de bois qui s'ajuste à vis au mandrin

LE CROCHET TRANCHANT, qui sert à évider les

ouvrages en demi-boule. L'ÉCOUENNE, outil dentelé en travers de son plan in-

LA GOUGE , V. Gougea,

LE GRAIN-D'ORGE, composés des biseaux droit et

LA GRELE ou GRELETTE, espèce d'écouenne servant à assimoir les petits ouvrages.

LA GUIMBARDE, espèce de rabot servant à ravalor le fond d'un ouvrage dont on veut conserver les bords. LE HUIT-DE-CHIFFRE , 8, compas ayant cette form LA LOUCHE ou BONDONNIÈRE, outil creux co la gouge qui va en diminuent d'un bout à l'autre, en cône,

Il sert à agrandir les trous déjà commencés. LE MAITRE-A-DANSER, compas dont les jambes se croisent et dont les pointes sont tournées en debors : il sert à mesurer l'intérieur des ouvrages creux.

LE MANDRIN, espèce d'allonge qu'on sjoute aux piè-

ces qu'on veut tourner. LES OUTILS DE COTÉ, ciseaux qui ont deux biseaux un par le bout et l'autre par le côté.

LE PEIGNE, outil de côté propre à former les vis-LA PLANE, V. Plana.

QUEUE-DE-RENARD-PLANE, ontil large par le bout et qui vient en se retrécissant jusqu'au man et dont le tranchant a deux biseaux opposés et une pointe au milieu. Cet outil sert à percer.

LE RIFLOIR, lime coudée.

LA ROUE, qui sert à tourner les ouvreges trop volumineux pour être placés sur le tour.

TOURNUBA, s. f. (lournure), BRINDOU. Tournure, conformation, habitude particulière; manière de marcher, de s'habiller, etc. marche que prend une affaire, disposition du corps.

Éty. V. Torn, R.

TOURONGEA, s. f. vl. Orange. Voy.

Éty. de l'esp. toronja, espèce de citron. TOUROUFLE, s. m. (tourouflé), dl. Le guilledou, lieu de débauche : Courrer lou tourouse, courir le guilledou : Pel touroufle, à l'abandon.

TOUROUIRAS, s. f. pl. dl. alt. de Toulouiras , v. c. m.

TOUROULHOUN, s. m. (tourouillóu), dl. et g. cavilha. Goujon, cheville qui joint les jantes des roues.

TOUROUN, s. m. (lourónn). Nom qu'on donne, dans la Haute-Provencé, à une grande auge de bois qui tient lieu de bassin de fontaine dans les maisons de campagne.

Ety. de Torou, v. c. m. et de l'aug. on, gros tronçon de bois. V. Torn, R.

TOUROUN, s. m. dl. V. Tourroun.

TOURR, radical pris du latin turris, tour, et dérive du grec, τύρσις (tursis), tour, rempart, enceinte de murailles, retranchement.

De turris, par apoc. turr, et par changement de u en ou, tourr; d'où : Tour, Tourr-aquas, Tourr-e, Tourr-ela, Tourrela . Tour-ilha.

Ét les noms propres : Latour, Delatour, Toureille, Destours, Butours, Tourville, Tourelle, La Tourelle, Tourrette, La Tour-

TOURRAQUAS, s. f. pl. (tourraques). Nom de lieu.

Ély. du lat. turris-aquæ, tour de l'eau. V. Tourr, R.

TOURRAR, et comp. Torrar, cat. Voy. Torrar.

TOURRE, s. f. (tôurré); Torre, port. esp. ital. cat. Tour, bâtiment élevé et forti-fié dont on flanquait autrefois les murailles des villes. Une des pièces du jeu des échecs.

Éty. du lat. turris, m. s. V. Tourr, R. Aristote prétend que les cyclopes ont imaginé les premiers de construire des tours; mais Théophraste pense que ce sont les Phéniciens, et Virgile dans ses Bucoliques, semble en attribuer la gloire à Minerve.

TOURRE, s. m. Tour, enceinte ronde des bourdigues dont on distingue plusieurs espèces, en provençal. V. Bourdiga et Tourt,

TOURRE-DE-RABEL, S. f. La tour de Babel.

En l'an 2252, la tour de Babel servait déjà aux astronomes de Babylone à faire des observations qui marquaient exactement le cours du soleil.

TOURRE-DE-DEFOURNA, S. f. Nom de la tour qui est à la pointe d'une bourdirue.

V. Bourdiga.

TOURRE-VIRGINELA, S. f. (Lourré virdginèle); 2007. La queue-leu-leu, jeu où les assistants se mettent tous à la file l'un de l'autre, formant ainsi une espèce de colonne ou de tour et dans lequel le premier est obligé de prendre le dernier jusqu'à ce qu'il ait tout conquis.

Ety. de tourre, tour, et de verginels, mot qui signifie en italien jeune fille, jeme

vierge.

TOURRELA, s. f. (tourrèle); rousses.
Torricelle, ital. Torrejon, esp. Torrinhs,
port. Tourelle, petite tour ronde ou carris.

Ety. du lat. turricula, m. s. V. Tourr, R. TOURRENT, Torrente, port. esp. Torrent, cat. V. Tiou.

Ély. du lat. torrentis, gén. de torren. m. s.

TOURRETA, s. f. (tourréte); Torrets, cat. Torretta, ital. Dim. de tourre, peile tour. V. Tourrela.

Ety. du lat. turricula. V. Tourr, R. TOURRIDE , IDA , adj. (tourride, ide). Torrido, cat. ital. esp. port. Torride, brillant ; il n'est guère d'usage que dans cette phrase : Zona tourrida, Zone torride.

Éty. du lat. torridus, m. s. V. Torr, R. TOURRIERA, s. f. (tourrière); Torners, esp. Tourière, dans les monastères de filles, domestique de dehors qui fait passer au lour ce qu'on veut introduire dans le couvent.

Éty. de tour et de tere. V. Torn, R. TOURROL D'AUSINA, S. m. (tourrol d'aousine), dl. Bûche ou plutôt rondin de chère vert. Sauv. V. Torn, R.

TOURROUFLE, adv. (tourrouflé), dl. Pel tourroufle, à l'abandon. Doujat.

TOURROULH, s. m. d. béarn. Glace. V. Torrada et Gel.

Ety. de torrere, rôtir, parce que la glace produit le même effet sur les planles, qu'une trop grande châleur. V. Torr, R.

TOURROULHAR SE , v. r. (se tourrouilla), dl. Se chauffer. Doujat.

Ety. du grec θέρω (thérô), se chausser. V. Torr, R.

TOURROUN, s. m. (toourroun) et impr. TOUROUN, TAURROUM. Tourons, espèce de nougat composé avec des amandes, des are lines, de l'écorce de citron et des blancs d'œufs.

Ety. du lat. torreo, griller, parce qu'on fait griller les amandes et les noisettes qui entrent dans cette composition. V. Torr, R.

Il paraît qu'on y faisait entrer aussi du miel, car Michel de Nismes a dit :

De meon per faire de tourrouns.

TOURSOUGAU, s. m. (toursougaou), d. béarn. Au propre, une souche de bois, V. Souca, au fig. Un corps mal-bâti, tordu. V. Tors, R.

TOURSUT, V. Torsut et Tors, R. TOURT..., V. à Tort..., les mots qui manquent à Tourt...

TOURTA, s. f. (tourte); точитва, своиз-тада. Torta, ital. esp. port. Tourte, pièce de pâtisserie composée de deux feuilles de pâte, entre lesquelles on met différentes choses, des herbes, tourte aux herbes; de la viande, tourte grasse; de la crême, tourte à la crême, etc., et dont on tord les bords qui forment une espèce d'ourlet.

Ety. du lat. torta, m. s. V. Tort, R.

TOURTA, s. f. FOURTE, d. béarn. Tourterelie. V. Tourtourela et Tourtour, R.

TOURTA-DOUÇA, s. f. (lourte-douce). Tarte à la crême. V. Tort, R.

TOURTADA, s. f. d. bas lim. Marc de la poix. V. Pastilhoun.

TOURTAR, dl. V. Durdar.

TOURTASSA, s. f. (tourlasse). Augm. dépréc. de tourta, grosse tourte, tourte mai préparée et d'un gros volume. V. Tors, R.

TOURTEGEAR, v. n. (lourtedjá), dl. Boiter, clocher en marchant, clopiner. Sauv. Ety. Le même que anar touert, de tor-

quere. V. Tors, R.

TOURTEILIERA, et

TOURTEIRIERAS, s. f. pl. (tourteirié-res). V. Tourtouliera et Tors, R.

TOURTEIROOU, s. m. (tourteiroou). Toute espèce d'entonnoir. V. Emboutaire.

TOURTEL, s. m. (tourtèl), d. bas lim. Grosse motte de terre qu'on soulève avec la

Éty. Par comparaison à un gâteau. Voy. Tors, R.

TOURTEL, s. m. (tourtèl). Tourteau, espèce de gâteau. V. Tourteou.

En Languedoc, beignet cuit à la poêle.

Ety. de la basse lat. tortellus, tourtel en roman, dim. de Tourta, v. c. m. et Tors, R. Dérivés :

Tourtel-oun, Es-tourtel-ir.

sur les charbons.

TOURTELA, s. f. (tourtèle), d. bas lim. Motte de tan. V. Mouta.

TOURTELA, s. f. (tourtèle). Hélice poi-

son, sorte de limaçon. Garc. V. Tors, R. TOURTELIERA, Garc. V. Tourtoulie-

ra et Tors, R. TOURTEOU, s. m. (tourteou); TOURTEL, roov. Fouace, tourteau, petit gâteau que l'on fait cuire ordinairement sous la cendre ou

Ety. de tourtel, par le changement de l en ou. V. Tors, R.

TOURTÉOU, s. m. (tourtéou); CANCRE, roov. Pirimèle denticulé, Pirimela denticulata, Leach. Cancer denticulatus, Montagn. erustacé de l'ordre des Astacoïdes et de la fam. des Cancériformes.

TOURTEOU, s. m. d. de Barcel. Sang cuit dans la poèle, espèce de beignet. Voy.

TOURTERA, s. f. (tourtère), dg. Tourterelle. V. Tourtourela.

TOURTEYAR , v. n. (tourteya), d. béarn. Boiter. V. Bouitar et Tors, R.

TOURTIERA, s. f. (tourtière); TARTIE-BA. TOUBTRIEBA. Tortrera, cat. Tortera, esp. Tourtière, grand plat en terre ou en cuivre, dans lequel on fait cuire les tourtes.

Éty. de tourta et de iera. V. Tors, R.

TOURTOULIERA, s. f. (tourtoulière); TOURTOUTERA, TOURTORIERA. Liure, longue et forte corde qui sert à fixer les objets qui composent une charge et qu'on serre avec un moulinet, bilha.

Etv. de tourtouliar, tordre.

TOURTOUN, s. m. (tourtoun). Dim. de tourteou, petit gâteau, c'est aussi un terme dont les enfants se servent pour désigner toutes les sortes de gâleaux. V. Tors, R.

Dela pasta de moun coumpaire gros tourtoun à moun filhoou.

TOURTOUR, TOURDOUR, TOURDOUL, TORTH, radical dérivé du latin turtur, tourterelle, formé par onomatopée, ou plutôt du dim. turturilla.

De turtur, par le changement des uu en ou, tourtour; d'où: Tourtour-a, Tourtourela, Tourt-a, Tourtourel-eta, Tourtour-

De tourtour, par le changement de t du milieu en d, tourdour; d'où : Tourdour-a, Tourdour-ela, Tourdour-eou, Tourdoul-a, Tortr-e.

TOURTOURA, Tortola, cat. V. Tourtourela et Tourtour, R.

TOURTOURELA, s. f. (tourtourèle); TOURDOULA, TOURTOURA, TOURTA, TOURTERA, TOURDOURA, TOURDOURELLA. Tortora et Tortorella, ital. Tortola, esp. cat. Tourterelle, Columba turtur, Lin. oiseau de l'ordre des Gallinacées et de la fam. des Colombins, qu'on voit fréquemment en Provence où il arrive au commencement de mai, pour y nicher, et d'où il ne repart qu'en automne pour se rendre en Afrique.

Ely. du lat. turturilla, dim. de turtur, m. s. V. Tourtour, R.

La tourterelle place son nid sur les arbres, elle ne pond ordinairement que deux œus blancs et ne fait que deux couvées par an. le mâle partage les soins de l'incubation.

Chacun connaît le cri plaintif de la tourterelle et le sidèle attachement qui unit les deux sexes. Sa chair était très-estimée par les Romains qui en recherchaient particulièrement les cuisses.

TOURTOURELA COULASSADA OU A COU-LIER. Tourdourella, à Nice. Tourterelle à collier, Columba risoria, Lin. oiseau du même genre que le précédent, originaire d'Afrique et de l'Inde, que nous ne voyons guère qu'en état de domesticité dans nos climats; on la distingue au premier coup d'œil au collier noir quelle porte autour du cou.

Ety. L'épithète de coulassada, lui vient de

coulas, collier, pourvue d'un collier.

TOURTOURELETA, s. f. (tourtoure-léte), d. m. Tortoleta, cat. Tortolita, esp. Tortoletta, ital. Dim. de tourtourela, petite ou jeune tourterelle. V. Tourtour, R.

Ety. do lat. turturilla, m. s.

TOURTOUREOU, s. m. (tourtourèou), dg. Tortolo, esp. Tourtereau, en français, ne designe qu'une jeune tourterelle, mais ici ce mot indique le mâle de cet oiseau.

Ety. de turturilla, dim. de turtur. Voy. Tourtour, R.

Lou tourtourel tapauc îngio la tourtourelo. Bergeyret.

TOURTOURIERA, V. Tourtouliera et Tors, R.

TOURTOUVILHAR, dl. V. Entourtivilhar et Tors, R.

TOURTRA, d. bas lim. (tourtre). Tourte. V. Tourta, Tarta et Tors, R.

TOURTRIEBA, s. f. d. bas. lim. m. s. que Tournera, v. c. m. et Tors, R.

TOURTROTA, s. f. (tourtrôle), d. bas lim. Dim. de tourtra, pâtisserie moins déli-cate que la tarte. V. Tors, R.

TOURTUGA, Tortuga, esp. cat. Voy. Tartuga.

TOURUT, UDA, adj. et part. (tourú, úde), dg.

> Tourudos à lucifer, amnos... D'Ástros.

TOUS, s. f. (lous); TUS, ATOUS, TOUS. TOS, esp. cat. Tosse, port. ital. Toux, expiration forte et sonore accompagnée d'une violente contraction du diaphragme et presque toujours occasionnée par l'irritation de la trachée artère.

Ety. du lat. tussis, m. s. V. Tuss, R.

## La toux se nomme:

CONVULSIVE, quand elle est accompaguée de spasme. me dans la coqueluche.

FÉRINE, quand elle est dure, seche, sonore et déchirante. GRASSE, quand elle est suivie d'une expectoration épalese.

TOUS, s. f. (lous); Toux. Toux, pommelière, phthisie pulmonaire dans l'espèce bovine, la toux n'en est cependant qu'un symptome.

TOUSC, OUSCA, adj. (tousc, ousque). Tiède. V. Tebi.

TOUSCA, s. f. (tousque). Touffe d'arbres ou d'arbrisseaux, dans laquelle les bêtes fauves se cachent. Avr. Cépèe, touffe formée par plusieurs tiges rapprochées.

TOUSELA, V. Tourzela.

TOUSQUIRAR, v. a. dl. (lousquirá); Tosquirar, cat. Tondre, raser; goudronner : terme de blanchisseuse. Sauv.

TOUSQUIRAT, ADA, adj. et p. (tousquirá, ade), dl. Tondu, ue, propre, mignon, poupon.

TOUSSANET, nom d'homme. Dim. de Toussans, v. c. m.

TOUSSANS, nom d'homme (toussans). Toussaint.

Éty. de la basse lat. tussanus.

TOUSSANTS, sous-entendu festa de (loussans); pour de tous Leis sants, martor, MARTROU. Ogni-santi, ital. Toussaint, fêté de la, cette fête était originairement la dédicace de l'ancien Panthéon de Rome, qu'on nomme aujourd'hui Notre-Dame-de-la-Ro-tonde, converti en Église, sous le titre de Sainte Marie aux Martyrs, par Boniface IV, le 13 mai, 613, qui l'avait obtenu de l'em-pereur Phocas. L'an 731, Grégoire III, fit bâtir une chapelle en l'honneur de tous les saints, et institua une sète et un office pour ce jour. Ce ne sut d'abord que pour la cha-pelle du pape; mais Grégoire IV, en 835,

l'étendit dans toute l'Église. Il lui donna le 7 il reçoit le genre et le nombre du nom ou nom de fête de tous les saints, et la fixa au premier novembre.

TOUSSEGEAR, v. n. (toussádjá), dl. Tousser frequemment.

Éty. Fréquentatif de Tussir, v. c. m. et Tuss, R.

TOUSSIDA, s. f. (tousside), dl. L'action de tousser; V. Tussagna et Tuss, R. une entorse. V. Entorsa el Tors, R.

TOUSSILHUN, s. m. V. Tussilhoun et Tuss.

TOUSSIR, v. a. (loussir); rossen, dl. Tordre, V. Torser; tousser. V. Tussir, Tors et Tuss, R.

TOUSSIR, V. Tussir.

TOUSSIT, s. m. (toussi), dl. Le tors du fil. V. Tors, R.

TOUSTEMPS, s. m. (tousteins). Bouen toustemps, bonheur, Mau toustemps, malheur, accident.

Éty. Tous temps, de tous les temps, mau tous temps, maladie incurable, qui doit durer toute la vie. V. Tot, R.

TOUSTEMPS, adv. TOTS-TEMPS. TOStemps, cat. Toujours. V. Tot, R.

TOUSTEMPS, s. m. (toustèim); TUSTEM Ce mot ne s'emploie qu'avec des adjectifs qui en changent totalement la signification, ainsi: Lou sant toustemps ti vengue, signifie que Dieu répande sur toi ses bénédictions, et Lou mau louslemps ti prengue, l'arribe, est un souhait de malédiction.

Ety. Tous temps, tous les temps, toujours. V. Tot, R.

TOUSTOUN, OUNA, s. (toustoun, oune), dl. TOUSTOU, TITOUREL. Poupon, pouponne, la petite fanfan, la petite mignonne.

TOUSTOUNET, ETA, (loustouné, éte). Dim. de toustoun, petit poupon, petite pouponne.

On l'emploie aussi, comme adj. et il siguisie alors, mignon, onne, petit.

TOUT, TOUTA, adj. (tou, toute); Tutto, ital. Todo, esp. port. Tot, cat. Tout, toute, il se dit de l'universalité d'une chose, considérée, en son entier: Tout lou mounde, tout l'univers; Touts leis homes, tous les hommes; chaque; encor que, quelque; tout malaut qu'es.

Éty. du lat. totus, tota. V. Tot, R.

Tout, adj. signifiant chaque, doit toujours être mis au singulier en français : tout éloge, tout citoyen, tout mortel; mais tout, designant une universalité collective prend le genre et le nombre ; toutes les nouveautés , tous les peuples.

Tout, adv. signifiant tout à fait, entièrement, est invariable quand il est placé devant un adjectif masculin en français: Tout à vous ils furent tout étonnés; ces vins veulent être

bus lout purs, elc.

Il est également invariable quand il précède un adj. fem. qui commence par une voyelle ou une h non aspirée, aussi: Sa maisoun es touta autra, par sa maison est tout-autre.

Avia leis aurelhas toutas espelhadas, par il avait les oreilles tout écorchées, etc., mais toutes les fois que cet adv. est mis immédiatement devant un adjectif fém. qui commence par une consonne ou une h aspirée,

du pronom auquel cet adj. se rapporte: elle est toute surprise de voir cela, des femmes toutes pénétrées de douleur, etc.

TOUT, adv. Todo, esp. Tout, entière-ment, tout à fait: Es tout malaut, il est tout malade; Estout couer, il est tout cœur; Tout desprouvesit, dépourvu de tout.

Tout-beou just, tout juste, précisément. Tout-ara, tout à l'heure, c'est une syn-cope de tout-à-houra, totus ad horam, lat. Tout-au-mens, tout au moins, du moins. Tout-escas, seulement, il n'y a qu'un mo-

Tout escas ven, il arrive seulement.

Hurous, malhurous coumo tout, Tr. heureux ou malheureux autant qu'on peut l'être, el non comme tout.

Tout-que, bien que, quoique.

De partout, de toute part, partout, et non de partout: N'en ven de partout, il en arrive de toute part ; Lou temps es embarrat de partout, le temps est pris partout, le ciel est couvert; Da pertutio, ital.

En tout et partout, en tout et partout, entièrement, en tous lieux et toujours.

Tout-plan, tout bas, doucement.

Tout-au-mai, tout au plus. Tout de bon, tout de bon et non tout du bon.

TOUT, s. m. (tou); Tot. Tutto, ital. Todo, esp. Tudo, port. Tout, une chose considerée en son entier: Lou tout vau mai que la partida, le tout est plus grand que la partie.

Ety. du lat. tolum. V. Tol, R.

L'amour poou tout. L'argent gagna tout, Lou temps counsuma tout, Et la mort termina tout. Proy.

Lou tout, le tout, l'essentiel, au jeu, le tout est la troisième partie qu'on fait après que l'un des joueurs a perdu partie et revanche.

TOUT, Terme du jeu de cligne musette. dl. Es tout, est-ce tout? ou est-ce fait? on répond tout, oui, c'est fait. V. Tot, R.

TOUT, OUTA, adj. et p. vl. Pour tolt, de tolre, ôté, enlevé. V. Tol, R.

Lo regne de li cèl serè tout de li avar e de Glosa Pater noster d. vaud. li cubit.

Le royaume des cieux sera ôté aux avares et aux convoiteux.

TOUTA, vl. Impôt. V. Tolta.

TOUTA-BONA, s. f. (toute-bône). Un des noms languedociens de la sauge sclarée. V. Bons-homes-blancs.

TOUTADA, s. f. (toutade), d. bas lim. Boisselée, mesure comble de son, on vend

aussi la cendre par tourtadas.
TOUTAL, Total, cat. V. Toutau et Tot,

TOUTALAMENT, adv. (toutaleméin); Tatalmente, ital. esp. port. Totalement, entièrement, tout-à-fait.

Ély. de toutala et de ment. V. Tot, R. TOUTALITAT, s. f. (toutelitá); Tota-lità, ital. Totalidad, esp. Totalidade, port. Totalitat, cat. Totalité, le total, le tout ensemble. V. Tot, R.

TOUTARA, adv. (toutare). Tout à l'heure, bientôt, dans un moment, à l'instant.

Éty. de tout, de a et de ara, heure. TOUTAS, s. f. pl. vl. Voleries. V. Sol.

TOUTAS, (toutes): Jugar eis toutas, expr. prov. Risquer, jouer le tout pour le tout. Garc. V. Tot. R.

TOUTASBETZ, anc. béarn. Toutesois. V. Tot, R.

TOUTASFES, adj. (toutes fes). Toutefois, néanmoins, cependant.

TOUTAU, s. m. (toutaou); TOUTAL. TOtale, ital. Total, esp. port. cat. Total, assemblage de plusieurs parties qui composent un tout: en fait de comptes, plusieurs nombres ou sommes additionnées en une seule. V. Tot, R.

TOUTEIS, et TOUTES, V. Tous et Tol, R. TOUTESCAS, adv. (toutescás) il n'y a

qu'un moment, seulement.
TOUTIS, V. Touteis et Tot, R.

TOUTOURA, s. f. (toutoure) Nom qu'on donne, en Languedoc, d'après M. l'abbé De Sauvages, à une prune grosse, longue, d'un rouge brun, bonne à manger en confiture ou en marmelade.

TOUTS, adj. pl. de TOUT, TOUTAS, fem. TOUTELS, TOUTIS, TOURIS, TOUR. TOUS, OULES. V. Tot, R.

TOUVE, s. m. (touvé). Suppl. à Pellas. Conduit, égout, cloaque, pierrée.

TOUVERA, s. f. (touvère). Nom qu'on donne, à La Motte du caire, aux parties qu'on ne peut pas labourer, au bord des champs. V. Chancia.

TOUX, V. Tous.

TOUZA, s. f (touze), d. bas lim. Servante de cuisine, souillon. V. Gadoulhoun.

TOUZELA, s. f. (touzèle); BLAD-BLANC, BASCALADA, TUEELLA, TUELA, TOUSELA, BLAD-DE PAYS, MOUSSOLA. C'est l'espèce de froment la plus estimée et qui a le moins de barbe. Gattel, d'après l'Académie écrit touselle et définit ce mot de la manière suivante : Sorte de grain qui se cultive en plusteurs endroils.

Ety. Dans la Haute-Provence, on n'appelle tousela que le froment d'automne à épus blancs, dépourvus de barbes et glabres; cela aurait du être ainsi partout, ce mot étant dérivé du roman tousé, tondu, rasé, ne devait jamais s'appliquer à des espèces barbues, ou du lat. tonsa, sous-entendu spica.

En Languedoc, d'après M. de Believal.

On nomme:

Tourela barbuda, les espèces à barbes. Touzela rascalada, celles qui n'en ont pas, dont les épis sont mutiques.

Touzela barbuda blanca, saissela blanca, nom langued. du froment d'automne à épi blanc. Triticum vulgare, seringe, à épi làche, barbu, blanc et glabre.

Tuzela barbuda rougea, saissela, froment commun, barbu, roux et glabre.

Touzela rascalada blanca, fromenicommun, sans barbes, blanc et glabre. V. Bladblanc.

Touzela rascalada blanca, à camba rougea, froment commun sans barbes, blanc et glabre, dont les tiges se colorent en rouge après la floraison.

Touzela rascalada rougea, froment d'autompe à épi doré.

TOUZELIERE, s. f. (touzeliére), dl. Champ à touselle.

Éty. de touzela et de iera.

TOUZET, s. m. (touzé). Un des noms du canard domestique, à Avignon. V. Canardourdinari.

TOXET, s. m. vl. roser. Dim. de tos, petit garçon, jeune enfant. V. Tos.

TOZETA, 8. f. vl. TOSETA. Tosella, ital. Fillette, petite fille, jouvencelle.

Rtv. Dim. de toza. V. Tos.

TOUZETTA, s. f. vl. Jeune fille.

TOUZOUIRAS, s. f. pl. (touzouires), dl. Le même que Fourfis, v. c. m. et Tond, R.

TOUZOUIROUN, s. m. (louzouiroun), d. bas lim. Augm. de toura, pour les mauvaises qualités, et dim. pour la taille.

### TOX

TOX, s. m. Garc. Taux, prix établi. V. Taus.

## TOY

TOYSO, V. Toundeire.
TOYSON, vl. Toison. V. Tois et Aus, Rad.

Ety. du lat. tonsio, action de tondre. Voy. Tond, R.

## TOZ

TOZA, s. f. vl. Tosanda. Tosa, ital. Jeune fille, jouvencelle, fille.

TOZAR, s. m. vl. Jouvenceau. V. Toe. TOZEL, s. m. vl. Dim. de tos, petit enfant, pelit garcon.

TOZELA, s. f. Touselle. V. Touzela. TOZELAN, adj. vl. De touselle. TOZOIRIER, s. m. vl. V. Toundeire. TOZOZA, vl. V. Tosoyra.

TRA, TRAI, TRACT, THE, THI, TRAG, THAIN, TRAC, radical dérivé du lat. trahere, traho. trazi, tractum, tirer, trainer, entrainer, traire, formé de trans, au-delà, et de veho, charrier, transporter.

De tractum, par le changement de et en ch. et l'apoc. tranch; d'où: Dis-trach, Trach, Trach-el, Sous-trach, Trachel-oun, Trach-

elas, Trach-ina, Trach-ir.

De trahere, par apoc. trah ou tra; d'où: Dis-traire, De-traire, Tra-id, Trai-re, Ex-

traire, Tra-it.

De traxinare, inusité, par spoc. Traxir. De tirare, inusité, par apoc. tir; d'où: Tir, Tir-ant, Tir-ada, Tir-adour, Tir-agi, Tiralh-ar, Tiralh-ur, Tir-ar, Tir-at, Tirassa, Tirass-ada, Tirass-ar, Tirass-uegna, Tir-et, Tira-vira, Tir-oun, Es-pau-tirar, Es-tir-a, Es-tir-agi, Tren, Tren-as.

De trach, par la suppression de h, trac; d'où : Trag-a, Trag-ar, Re-tragat, Tri-a, Tri-ar , Des-triar , Tri-alhas, Tri-alhu.

Tri-ans.

De trahere, par spoc. trah; d'où: Detrah-er, Tra-er, Re-tret-a, Re-tret-ant, Entrain-ar.

De tract, par la suppression de c, trat; d'où: Trat-able, Trata-ment, Trat-ar, Trat-ur, Coun-trat, Coun-trat-ar.

De tractum, par spoc. tract; d'où: Tractar, Tracia-ment, Tract-ador, Coun-tract-e, De-tract-our, Tract-ar, Coun-tractar, Pertractar, Re-tractar, Coun-tract-ant, Countract-at, Abs-tract-ion, Coun-tract-ion, Distract-ion, At-tract-ion, At-tract-if, Soustract-ion, Re-tract-ion, Dis-tract-ion, Re-tract-at, Re-tract-ation, Sous-traction, Tirament Re-tira-ment, Re-tir-ation, Re-trassio. Trar.

TRA, s. m. Trait, corde ou longe de cuir avec laquelle les chevaux tirent les charrettes. les voitures, etc.

Ety. du lat. tractus, part. de trahere, tirer. V. Tra, R.

TRA, d. bas lim. prép. Pour derrière. V. Trasel Deiras.

En vl. il ou elle tire, amène, extrait.

TRAAZO, vl. V. Trahisoun.

TRAB, TRAV, radical dérivé du latin trabs, trabis, poutre, solive, trabe.

De trabis, gén. de trabs, par apoc. trab; d'où: Trab-ada, Trab-ar, Trabat-el, Trabail, Traboulh-ar.

De trab, par le changement de b en u ou en v, trav, trau; d'où: Trau, Traubs, Travet, Travet-a, Trav-ada, En-trav-ar, Entrev-et, Trav-ar, Archi-trava, Des-trev-ar, Trev-ada.

TRABACOU, s. m. (trabácou); TRABAUca. Espèce de tartane dont on se sert pour la

pêche. Garc.

TRABADA, s. f. (trabade), dl. Une travée ou espace qui existe dans un plancher entre deux poutres ; celui que laissent entre eux les soliveaux se nomment entrevoux.

Ety. du lat. trabs, poutre, et de ada. V.

Trab, R.

TRABAI, Pour Trabalh, v. c. R. TRABAL v GAZI, Vl. Attaquer un testament. Sauv.

TRABAL, vl. Pour travail. V. Trabalh, Rad.

TRABALH, TRAVALE, radical dérivé du lat. trabalis, trabale, de poutre, fait avec des poutres, travail, machine de maréchal dans laquelle on attache les chevaux vicieux pour les ferrer, ou ceux auxquels on veut faire subir des opérations douloureuses; du positif est venu le figuré, peine, fatigue, etc., traba-

lis a pour radical trabs, poutre. V. Trab, R. De trabalis, par apoc. trabal, trabali, et par le changement de li en lh, trabalh; d'où: Trabalh, Trabalh-adour, Trabalh-aire, Trabalh-ar.

De trabali, par la suppression de l: Trabai, et par le changement de b en v : Travai. De trabali, par le changement de li en li : Traball-ar, Traball-ier, Traball-os.

De trabalh, par le changement de b en v, travalh; d'où : Travalh, Travalh-adour, Travalh-aire, Travalh-ar.

De trabalh, par le changement du premier a en e, trebalh: d'où: Trebalh, Trebalh-a, Trebalh-ador, Trebalh-ar.

TRABALH, s. m. (trabaill); TRABAI, TRA-BAILE. TRAVALE. Travaglio, ital. Trabajo, esp. Trabalho, port. Trabal et Traball, cat. Travail, pl. travaux, en général la peine qu'on prend, la fatigue qu'on se donne pour faire

quelque chose, ouvrage à faire, fait ou que l'on fait, douleurs qu'éprouve une semme en couche, etc.

Éty. V. Trabalh, R.

Le mot trabalh, est impoprement rendu par travail, en français, dans la phrase sui-

Avez fach aquit un beou trabalh, yous

avez fait là un bel ouvrage.

Tout travail était défendu dans l'antiquité pendant la durée des fètes publiques, il n'était pas permis, ce jour là, de lever des troupes, de les faire mettre en marche, de livrer bataille, de se marier, d'entreprendre des voyages, ni aucune affaire de quelque espèce qu'elle fut..., de crainte que si le pontise apercevant quelqu'un occupé à travailler, la majesté de la religion et du sacrifice n'en fut souillée.

Cet usage fut donc commun aux Païens avec les Chrétiens et avec les Juiss. Ceux-ci ne travaillaient point pendant le sabbat, et personne n'ignore que Jérusalem fut prise une fois parce que ses habitants n'osaient se défendre les jours du sabbat, prenant à la lettre ce que la loi exigeait d'eux pour le jour du repos.

Dict. des Orig. de 1777, in-12.

TRABALHA, S. f. vl. TREBALEA. Travaglia, anc. ital. Tourment, peine, travail, tracasserie, tribulation. V. Trabalh, R.

TRABALHADOUR, s. m. (trabailladoú); TRABAIADOUR, TRAVALHADOUR, BRASSIER. Trabajador, esp. Trabalhador, port. Trabelhador et Traballador, cat. Travagliatore, ital. Travailleur, celui qui travaille avec ardeur à un ouvrage de corps ou d'esprit, journalier, manœuvrier, homme de journée. V. Paisan.

Ety. de trabalh et de adour, celui qui fait

le travail. V. Trabalh, R.

TRABALHAIRE, RELA, s. (trabail-lairé, árèle); Trabajoso, esp. Trabalhoso, port. Travaglioso, ital. Traballoso, cat. Travailleur, homme laborieux, adonné au travail, qui fait beaucoup de besogne.

Ety. de trabalh et de aire. V. Trabalh,

Rad.

TRABALHAR, v. n. (trabailla); TRIBA-LHAR, TRAVALHAR. Travagliare, ital. Trabajar, esp. Trabalhar, port. Traballar, cat. Travailler, s'occuper d'un ouvrage pénible pour le corps ou pour l'esprit; se déjeter, se voiler, en parlant du bois.

Ely. de trabalh et de l'act. ar. V. Tra-

balh, R.

M. l'abbé de Sauvages fait dériver le mot trabalhar, quand il signisse estre trabalhat, être affligé, du lat. tribulare.

TRABALHAR, v. a. Travailler, façonner, faire avec soin, tourmenter, inquieter. V. Trabalh, R.

Trabalhar soun ben, faire valoir son do-

TRABALHAR, V. S. VI. TREBALHAR, TRE-BALAB, TREBAILHAB. Trabalhar, port. Traballar, cat. Trabajar, esp. Travagliare, ital. Tourmenter, agiter, tracasser, donner des tribulations.

Ely. du lat. tribulare, m. s. V. Trabalh, R. TRABALHARELA, s. f. (trabaillarèle); TRAVALBARELA. Trabalhadeira, port. Femme qui aime à travailler et qui travaille beaucoup. V. Trabalh, R.

balh. R.

TRABALLIER, vl. Travailleur. V. Travalhaire et Trabalh, R.

TRABALLOS, adj. vl. Traballos, cat. Travailleur. V. Trabalhaire et Trabalh, R.

TRABAR, dl. Trabar, cat. V. Entrevar. Ety. de trab, trabs, poutre, et de ar, mettre une poutre, une barre, entraver. V. Trab, Rad.

TRABASTA, s. f. (trabáste). Terme de couturière, un bâti à demeure, bâti à grands points de couture, qu'on laisse dans certains endroits d'une robe, auxquels on veut faire prendre un pli. Sauv.

TRABASTAR, v. n. (trabasiá); TREBASwas. Tourner, en parlant de la charge d'une bête de somme.

Ety. de tra pour trans, au-delà, de bast et de ar, litt. aller au-delà du bât. V. Bast, R.

TRABAT, ADA, adj. et p. (traba, ade), d. béarn. Entravé, ée. V. Entrevat et Trab, Rad.

TRABATEL, s. m. (trabatèl), dl. Solive, soliveau.

Ety. du lat. trabs, poutre, et du dim. el. V. Trab, R.

TRABATELAS, s. f. pl. (trabatèles),

TRABATELS, s. m. pl. (trabatèls), dl. Croc en jambe. V. Faire la cambeta et Trab, Rad.

Faire trabatels à quauqu'un, donner le eroc en jambe.

TRABERSES, s. f. pl. (trabersés), dl. Collines. V. Travessas.

TRABI, s.m. (trábi), dl. V. Tribet.

TRABOUL, s. m. (traboul), dl. TRAVOUIL. Un dévidoir. V. Vindoul.

Éty. Dim. de trab, petite poutre. V. Trab,

TRABOULHAR, v. a. (trabouillá), dl. Dévider, mettre en pelotte le fil d'un écheveau ou d'une fusée. V. Debanar et Trab,

TRABUAR, v. n. vl. m. s. que Trabucar, v. c. m.

TRABUC, s. m. vl. Trabuc, cat. Trabuco, esp. port. Trabacco, ital. Trébuchet, machine de guerre; trébuchement, renversement, culbute, chute.

Éty. du lat. trabucchus, m. s.

TRABUC, S. M. VI. TRABUS, TRAHUT, TRAUT, TREA, TREBUT, TREBUG, V. Trebut.

TRABUC, adj. et s. (trabú), d. lang. Nigaud, maladroit.

TRABUCABLE, ABLA, adj. vl. Périlleux, euse.

TRABUCADA, s. f. (trabucáde); TRA-BUCADA, BRUCADA. Traboccamento, ital. Chute, faux-pas, l'action de broncher, de tomber; anciennement, tombé en ruine.

Éty. Trabocco, en ital. signifie abyme, précipice, bascule; ce mot est formé de tra, parmi, dans, de buc, trou, et ada, chute dans le trou.

TRABUCAMENT, S. M. VI. TRASBUCA-📟. Piége, ruine, faux-pas, action de broncher. V. Trabucada.

Ety. du celt. trabucare, formé de tra, parmi, dans, de buc, trou, et de l'act. ar, tomber dans un trou. Ménage fait dériver l'taille et de courte jambe.

TRABALLAR, vl. V. Trabalhar et Tra-, ce mot de la basse lat. trabuccare, comme si l'on disait in buccam cadere, tomber dans un creux, dans un trou.

> Apoulloun se tei fuecs que venoun m'agita, Sonn de belugas estoufados, Au premier pas fai mi de graci trebucar. Gros.

En vl. tomber ou se renverser sur la face. TRABUCANSA, s. f. vl. Renversement, bouleversement.

TRABUCAR, v. n. (trabucá); s'ABUCAR, TREBUCAR, TREBUCHAR, EUCAR, TRABUCHAR. Traboccare, ital. Trabucar, esp. cat. port. Trébucher, broncher, faire un faux-pas, une chute.

TRABUCAR, V. a. et n. vl. TRABUCHAR, TRASBUCHAR, TREBUCAR, TREBUCHAR, TREBU-QUAR. Abattre, renverser, culbuter, tomber; trébucher, broncher; peser de la monnaie.

TRABUCAT, ADA, adj. et p. (trabuca, ade). Trébuché, tombé, renversé, détruit, ruiné.

TRABUCHAR, v. n. (trobutsá), d. bas lim. V. Trabucar.

TRABUCHARIA, s. f. vl. Chute, trébuchement, culbute, abaissement. TRABUG, vl. V. Tribut.

TRABUNA, s. f. (trabune), dl. Une cloison de planches, un galetas. Sauv. add.

Ety. de trabs, poutre, fait avec des poutres. V. Trab, R.

TRABUS, s. m. pl. (tróbus), d. bas lim. rnonus. Les bas en général, trabu, au sing. désigne un bas rapetassé. V. Tribut.

TRAC, vi. Que je fasse, que je traine, il ou elle tira; trahit; traina, tiré. Vos trac, je vous prends.

TRAC, s. m. (trác). Trace, vertige; moyen, expedient, intrigue, soin, peine. V. Tra, R.

TRAC, s. m. dl. Trac, cat. Bruit; coup de flèche.

TRAÇA, s. f. (tráque), d. bas lim. Trace qu'ouvre dans la neige le premier qui passe après un nouveau jet : Far la traça, ouvrir la trace. V. Chalau et Tra, R.

TRAÇA, s. f. (trace); TRASSA. Traccia, ital. Trassa, cat. Traza, esp. Traça, port. Trace, trait ou empreinte qui reste sur un endroit ou sur un corps, du passage d'un autre. V. Dralha, Chalan, Ped, Pista et Tra, R.

TRAÇAIRE, s. m. (tracáiré), dl.

Lous gipiés, traçayres, maçous Mestres, manobras et garçous. Fabre.

TRACAMENT, s. m. (tracaméin). Tracement, action de tracer, son effet. V. Tra, Rad.

TRACANAR, v. a. (tracána), dl. Par ce mot les manufacturiers de soie désignent l'action d'envider une seconde fois ce qui l'avait été mal une première.

TRACANET, s. m. (tracané), dl. TRACAшат, насанит. Le trantran du jeu, du négoce ou les moyens d'y réussir, Sauv. train, courant des affaires, occupation ordinaire d'une personne. Avr.

TRACANET, s. m. dl. L'amble, V. Ambla, fig. un trotte menu, personne de petite TRAÇAR, v. a. (traça); Trasar, esp. Traçar, port. Tracer, tirer les lignes d'un dessin, d'un plan, sur le papier, sur la toile, sur le terrain; faire les premiers points sur un canevas.

Ety. de traça et de ar. V. Tra, R.

TRACAS, s. m. (tracas); TEXCAS. Tracas. mouvement accompagné de trouble, de désordre, d'embarras.

Ély. du lat. tricæ, tricarum, par onomato. pée, ou du grec ταραχή (tarakė), trouble, tumulte. V. Tric. R.

El quinta femna n'ayma pas Lou carilhoun et lou tracas?

TRACASSAIRE, m. s. que Tracassier, v. c. m. et Tric, R.

TRACASSAR, v. a. (tracassá); RABASTE-GEAR, TRACUDAR, TRAQUEGEAR, TARABUSTEGEAS, TRECASSAR, LANFIEGEAR. Tracasser, tourmenter, inquiéter, importuner.

Éty. de tracas et de ar. V. Tric, R.

TRACASSAR, V. n. et se TRACASSAR, V. T. Tracasser, prendre beaucoup de peine, fatiguer beaucoup. V. Tric, R.

TRACASSARIA, s. f. (tracassarie); [44] FIA. Tracasserie, chicane, mauvais procéde, dispute sur des riens.

Ety. de tracas et de aria, tout ce qui fait ou tient du tracas. V. Tric, R.

TRACASSAT, ADA, adj. et p. (tracassa, áde). Tracassé, ée. V. Tric, R.

TRACASSIER, IERA, s. (tracassié, iére); tracassaire, babastaire, bambalhaire Tracassier, ière, celui, celle qui tracasse, qui tourmente, inquiète pour des bagatelles,

brouillon, indiscret. Éty. de tracas et de ier. V. Tric, R. TRACAT, ADA, adj. et p. (traca, ade), d. bas lim. Traçado, port. Camin traçat, routa traçada, chemin tracé, route tracée, dont on a ouvert la neige. V. Tra, R.

TRACH, s. f. vl. Javelot. V. Tra, R. TRACH, ACHA, adj. et p. (tratch, at-che). Tiré, ée, selon le verbe. V. Traire.

TRACH, CHA, adj. et p. (trátc, atche). Lancé, ée, arraché, ée, tiré, part. du verbe Traire, v. c. m. Tra et Tra, R.

Paraula dicha es una peira tracha. Peira tracha es de mau retenir. Prov.

TRACH, s. m. (Iratch). Occasion, circonstance favorable, soin, intrigue. V. Tra, Rad.

Ai agut moun trach, j'ai trouvé l'occasion favorable.

TRACH, Traite. V. Mousta et Tra, R. TRACH, s. m. TREYT. Tracto, esp. Traite, distance d'un lieu à un autre, trajet, espace de temps, trait.

> Dau dire au fach l'a un grand trach.

Éty. du lat. tractus, espace de temps, sousentendu temporis. V. Tra, R.

Passque anar ton cavan coum'un track d'anhareste Beland. Seizième Siècle.

TRACHAMENT; Alt. de Truchament,

TRACHAR, v. a. vl. Avoir soin, Sauv. toucher, trahir, Rayn. Tracharai, j'aurai soin.

TRACHAR SE, v. r. dl. S'aviser, prendre garde, faire attention. Sauv.

TRACHEA, s. f. vl. Trachée, la trachée

Éty. du lat. trachea, m. s.

TRACHEIRITZ, S. f. VI. TRACHOBESSA. Traitresse.

TRACHEL, s. m. (tratchèl); TRACHEOU. Ploque, poupée, quantité de laine roulée en forme de fuseau qui forme une quenouillée.

Éty. de trach, formé de trahere, tirer, arracher, parce que c'est de la poupée que l'on tire le fil, et de el. V. Tra, R.

Un trachel de neou, dl. un flocon de neige. TRACHELAS, s. m. (tratchelás). Grosse poupée, poupée mal bâtie.

Ety. de trachel et de l'augm. as. V. Tra, R TRACHELET, s. m. (tratchelé). Petite poupée, loquette, flocon de trame que la fileuse tient dans la main.

Éty. de trachel et du dim. et. V. Tra, R. TRACHEOU, s. m. (tratchèou). De Trachel, v. c. m. par le changement de l en ou. V. Tra, R.

TRACHER, S. M. VI. TRACHERS, TRACHOR. Traître, d'où tracherie et ensuite tricherie. V. Traitre et Trad, R.

TRACHINA, s. f. (tratchine). V. Bouliecha.

Éty. de l'ital. strascinare, trainer, formé de trahere. V. Tra, R.

TRACHIR, v. n. (tratchir); TRECEIR.

Croitre, grandir, se trainer. Podi plustrachir, je ne puis plus metrainer.

Éty. de trahere. V. Tra, R. TRACHIRE, vl. V. Traitre et Trad, R.

TRACHOR, s. m. Traitre. V. Tracher. Traitre et Trad, Rad.

TRACHORESSA, s. f. vl. Traitresse. V. Trad, R.

TRACIO, s. f. vl TRACTION. Tració, cat. V. Trahison et Trad, R.
TRACION, vl. V. Trahisoun et Trad, R.

TRACOIR, s. m. (traçoir); TRACOUAR. Traçoir, outil pour tracer. Garc. V. Tra, R.

TRACTABLE, ABLA, adj. vl. V. Tratable.

TRACTADOR, S. M. VI. TRACTATES. Tractador, cat. Tratador, esp. Trattatore, ital. Négociateur, traitant, commentateur.

Ely. du lat. tractator, m. s.

TRACTADOR, s. m. vl. Conduit, tuyau. Éty. du lat. trahere. V. Tra, R.

TRACTAMEN, vl. et

TRACTAMENT, 8. m. v). TRACTAMEN. Trattamento, ital. Tractament, cat. Tratamiento, esp. Tratamento, port. Arrangement, traité, pacte, convention. V. Tra, R.

TRÀCTAR, v. a. et n. vl. Tractar, cat. anc. esp. port. Trattare, ital. Traiter, s'occuper de..., s'appliquer à..., négocier, conférer, en user bien ou mal envers quelqu'un.

Rtv. du lat. tractare, m. s. TRACTAT, s. m. vl. V. Tratat.
TRACTAYRE, vl. V. Tractador. TRACTAYRITZ, s. f. vl. Négociatrice, commentatrice.

Éty. du lat. tractatrix, m. s.

TRACUDAR, V. Tracassar.

TRAD, TRACE, radical dérivé du lat. tradere, trado, tradidi, traditum, livrer, mettre entre les mains, mettre en prison, transmettre, trahir, formé de trans et de do.

TRA

De tradere, par apoc. trad; d'où: Tradition, Trad-uch, Trad-uire, Trad-uction, Trad-uctour.

De trad, par la suppression de d, trad; d'où : Tra-hisoun, Tra-ir.

TRADAR, v. a. vl. Trahir, livrer, transmettre, mettre en possession.

Ety. du lat. tradere, m. s. V. Trad, R. TRADIMEN, et

TRADIMENT, s. m. (tradiméin); TRA-DIMEN. Tradimento, ital. Traicion, esp. Traicão, port. Trabison. V. Trabisoun et Trad,

TRADIOOU, adv. (tra-dióou), d. bas lim. On le dit d'un endroit obscur, caché: Derrière Dieu, parce que les processions ne passent pas dans ces endroits.

Éty. de tra, pour trans, au-delà, derrière, et de diou. V. Trans.

TRADITION, s. f. (traditie-n); TRADI-TIER, TRADITIOU. Tradizione, ital. Tradicion, esp. Tradição, port. Tradició, cat. Tradition, voie par laquelle les faits et les doctrines se transmettent d'âge en âge; faits et doctrines transmis par cette voie.

En vl. remise.

Éty. du lat. traditionis, gén. de traditio, fait de tradere, donner, livrer, ou de trans dare, faire passer au-delà, transmettre à la mémoire. V. Trad, R.

TRADUCH, UCHA, adj. et p. (tradutch, uiche); TRADUIT. Traduzido, port. Traducido, esp. Traduit, uite, selon le verbe. V. Traduire.

Éty. du lat. traductus. V. Trad, R. TRADUCTIO, s. f. vl. Traducció, cat. V. Traduction et Trad, R.

TRADUCTION, s. f. (traductie-n); TRA-DUCTIEM. Traduzione, ital. Traduccion, esp. Traducção, port. Traducció, cat. Traduction, action de traduire d'une langue dans une autre; ouvrage traduit.

Éty. du lat. traductionis, gén. de traduc-tio, action de faire passer. V. Trad, R.

TRADUCTOUR, s. m. (traductour); Traduttore, ital. Traductor, esp. cat. port. Traducteur, celui qui traduit un livre, un écrit, qui le tourne d'une langue dans une autre.

Ely. V. Trad, R.

TRADUIRE, v. a. (traduïré); Traduzir, port. Traducir, esp. Traduir, cat. Traduire, transférer quelqu'un d'un lieu dans un autre; appeler en justice. V. Trad, R.

TRADUIRE, v. a. (traduīré); TRADURSE, TRANSLATAR. Tradurre, ital. Traducir, esp. Traduzir, port. Traduire, faire passer un ouvrage d'une langue dans une autre.

Ety. du lat. traducere, fait de tra, trans, au-delà, et du verbe ducere, conduire, mener. V. Trad, R.

TRADUISIBLE, IBLA, adj. (traduisiblé, ible). Traduisible, qui peut être traduit. V.

Trad, R. TRADURRE, m. s. que Traduire, v. c. m. et Trad, R.

TRAER, v. a. vl. Traer, esp. Tirer, porter.

Ety. du lat. trahere. V. Tra, R.

TRAFAN, ANA, adj. vl. TRAFAS. Perfide, pervers, scélérat, faux, fausse, fourbe, trompeur, euse.

TRAFANAR, v. n. (trafaná), dg. Étre toujours en mouvement. V. Traficar et Trafic, R.

TRAFART, s. et adj. vl. TRAGAS. Fripon, trompeur, cruel, sans pitié.
TRAFAS, vl. V. Trafart.

TRAFAX, s. f. vl. TRAFEC. Trafic, trom-

perie. V. Fac, R.

TRAFEC, vl. V. Trafic et Trafic, R. TRAFEG, vl. V. Trafic.

TRAFEGADOR, S. M. VI. TRAFEGUIRR. Trafiquant, trompeur. V. Iraficaire et Trafic, Ř.

TRAFEGAGI, V. Traficagi et Trafic. Rad.

TRAFEGAIRE, V. Traficaire et Trafic. Rad.

TRAFEGAR, Dans le dl. ce mot signifie aussi frelater, brouiller, bouleverser; tourmenter. Sauv. V. Traficar et Trafic, R.

TRAFEGOUS, s. m. (trafegous), dl. Brouillon, celui qui se mêle des affaires d'autrui, de ce dont il n'a que faire; qui dérange, tout ce qu'il touche.

Ety. de trafegar, dans le sens de brouil-ler, et de ous. V. Trafic, R.

TRAFEGUADOR, et

TRAFEGUAIRE, s. m. vl. V. Traf-

TRAFEGUIER , vl. V. Traficaire. TRAFEI, s. m. vl. Négoce; il ou elle trafique.

TRAFIC, TRAFEG, TRAFEC, TREFIC, SOUSradical dérivé de la basse latinité traficium, négoce de marchandises, pratiques illicites, composé de trans, au-delà, et de ficium, fait, commerce fait au-delà; négoce au loin. V. Fac, R. Le Duchat le dérive de transnavigatio.

De traficium, par apoc. trafic, d'où: Trafic, Trafic-ar, Trafic-agi, Trafic-aire, Trafic-ant, Trafec.

De trafic, par le changement de c en g, trafig; d'où: Des-en-trafig-ar, Trafig-aire. De trafig, par le changement de i en e, trafeg; d'où: Trafeg, Trafeg-ar.

TRAFIC, s. m. (trafic); TRAFRA, TRAFRACON. Trafico, ital. Trafico, esp. Trafego et Trafico, port. Trafic, cat. Trafic, commerce, négoce; tracas, desordre; tapage. V. Trafic, R.

TRAFICAGI, s. m. (traficádgi); TRAFI-GAGI. Traficacion, esp. Travail d'une femme pour le soin du ménage. Garc.

Ety. de trafic et de agi. V. Trafic, R. TRAFICAIRE, s. m. (trafigáiré); PEGAIRE, TRAFIGAIRE, TRAFICANT. Traficante, port. esp. Trafagador, cat. Traficatore ital. Trafiquant, qui trafique; homme qui s'occupe du soin du ménage.

Ely. de trafic et de aire. V. Trafic, R. TRAFIGANT, s. m. (traficán); Traficante, port. esp. Traficante, ital. Trafiquant. V. Traficaire et Trafic, R.

TRAFICAR, v. n. (traficá); TRAFARA TRAFIGARE, TRAFARAR, Trafficare, ital. Traffcar, esp. port. cat. Trafiquer, commercer, négocier, tracasser, fatiguer, ravauder, fréquenter.

Ety. du trafic et de l'act. ar. V. Trafic, Rad.

TRAFICHA, s. f. (trafitche); Acus, sene-PA. Clou de poids, gros clou de deux décimètres de long, plus ou moins, ayant ordinairement la tête triangulaire, servant à fixer les poutres et autres pièces de bois d'un gros volume.

Éty. de trans et de fichar, planter au-delà, très-profondément, ou encore de transfigere, le même, d'où trafigar. V. Fich, R.

TRAFIGAIRE, AIRA, d. bas lim. V. Traficaire et Trafic, R.

TRAFIGAR, v. n. vl. Percer. Ety. du lat. transfigere. V. Fich, R. TRAFORAR, v. a. d. vaud. Percer.

Ety. du lat. trans et de forare. V. Four,

TRAFORAT, adj. et p. d. vaud. TRAFORA. Percé. V. Four, R.

TRAFURAR, v. a. (trafurá). Employé dans le sens de transpercer, par M. Truchet, dans les vers suivants:

> Em 'un trait ben amoula Estrassa; traoca, trafura, Lou cor qu'a dejà brula.

TRAG, s. m. vl. Train, chemin, route, V. Trait; tiré, il ou elle attira. V. Trag, R. Tragas, que tu tires.

TRAGEDIA, s. f. (tragedie); Tragædia, lat. Tragedia, ital. esp. port. cat. Tragédie, poëme dramatique; pièce de théâtre qui représente une action grave, héroïque ou pathétique, capable d'inspirer la terreur ou la

Ety. du grec τράγος (tragos), bouc, et de ώδε (ôdė), chant, soit parce qu'on donnait le nom de tragédie au sacrifice d'un bouc, soit que cet animal fut la récompense des poëtes tragiques, qui avaient le mieux chanté les louanges de Bachus.

L'Etymologie du mot tragédie, prouve qu'on doit rapporter l'origine de cette sorte de poëme, aux hymnes que l'on chantait dans le temps des vendanges, en l'honneur du dieu du vin. On célébrait tous les ans dans l'Attique, une fèle en l'honneur de ce dieu, dans laquelle on lui sacrifiait un bouc, en haine du dégât que cet animal cause aux vignes. Après le sacrifice on chantait et dansait : cette fête fut d'abord appelée trygodie, chanson de vendange, ensuite tragodie et enfin tragédie.

> Thespis sut le premier qui, harbouillé de lie, Promena par les bourgs cette heureuse folie, Et d'acteurs mal ornés, chargeant un tomberean, Amusa les passants d'un spectarle nonveau.

Depuis que le poëte Thespis d'Icare, représenta le premier la tragédie, savoir l'Alcestis, de dessus un char, et eut un bouc pour récompense, etc., d'après les marbres d'Arondel.

Eschyle, Sophocle et Euripide, persection-nèrent la tragédie chez les Grecs, Livius Andronicus, la fit connaître aux Latins; chacun sait ce que la France doit à cet égard, à Corneille et à Racine. Etienne Jodèle, a le pre-re, ital. Trair, port. cat. Traer, anc. esp.

Vigneul-Marvilliana.

534 ans, avant J.-C. premiers essais de tragédie en Grèce, par Thespis qui joue Alceste, monté sur un charriol.

406 ead. Eschyle gagne le premier prix de la tragédie en Grèce.

470 ead. Sophocle commence à faire représenter les siennes.

1484 depuis J.-C. Jean-Michel d'Angers, fait des tragédies sous le titre de mystères.

1529 ead. Le Trissin donne Sophonisbe, première tragédie italienne.

1636 ead. Corneille donne le Cid.

1691 ead. Racine donne Athalie, le chefd'œuvre de la scène tragique.

TRAGICAMENT, adv. (tragicamein); TRAGICAMENT. Tragicament, cat. Tragicamente, ital. esp. port. Tragiquement, d'une manière tragique.

Éty. de tragica et de ment, d'une manière tragique.

TRAGI-COUMEDIA, s. f. Tragicommedia, ital. Tragicomedia, esp. port. cat. Tragi-comédie, tragédie mèlée d'incidents comiques et dont la sin n'est pas tragique.

Ety. du lat. tragicomædia. V. Tragedia. Le cardinal de Ferrare, archevêque de Lyon, est le premier qui ait fait représenter une tragi-comédie, sur notre théâtre (en France), par des comédiens italiens. Yigneul-Marvil-

TRAGIETZ, s. m. pl. vl. Tours d'adresse ou de souplesse, escamolage.

Ety. du lat. trans, au dela, et de gist, action de jeter au-delà, de lancer, de faire disparaître. V. Ject, R.

TRAGINA, vl. V. Traina. TRAGIQUE, ICA, adj. (tradgiqué, ique); Tragico, ital. esp. port. Tragic, cat. Tragique, qui appartient à la tragédie, fig. funeste, terrible.

Éty. du lat. tragicus, m. s. V. Tragedia. TRAGIR, v. a. vl. Tragar, esp. Tirer, avaler. V. Tra, R.

TRAGIT, part. Avalé.

TRAGITADOR, et

TRAGITAIRE, s. m. vl. Baladin, sauteur, voltigeur, bateleur, escamoteur. Voy. Ject, R.

TRAGITAR, vl. V. Trasgitar et Ject,

TRAGOUN, V. Estragoun. TRAH, vl. V. Trait.

TRAHI, s. m. vl. Train, allure, conduite, fracas, etalage. V. Tren et Tra, R.

TRAHIDOR, S. M. TRAHIBE, TRAIDS, TRAIdor, traydor, traitor, traytor. V. Traile, Trachar, Trachor et Trachire.

TRAHIDOUR, s.m. (trahidoù), dl. Tragadero, anc. esp. Tragadera, cat. OEsophage, le gosier, le conduit qui mène les aliments de la bouche, dans l'estomac.

Ety. de trahere ou du port. tragador, goulu, vorace. V. Tra, R.

TRAHIDOUR, s. m. Traidor, cat. esp. Traditore, ital. Traitre. V. Traite.

Éty. du lat. traditor, m. s. V. Trad, R. TRAHINAR, vl. V. Trainar et Tra, Rad.

mier, introduit la tragédie parmi nous. I Trahir, faire une perfidie, livrer quelqu'un en abusant de sa confiance.

Ety. du lat. tradere, livrer. V. Trad, R. TRABIR, v. a. vencin, dl. Venir à bout de couper avec les dents ou de mâcher quelque chose de dur. Sauv.

TRAHIR SE, v. r. Se trahir, se décéler par indiscrétion. V. Trad, R.

TRAHIRE, s. m. vl. V. Traile. TRAHIRITZ, s. f. vl. Traidora, port.

Traitresse. V. Trad, R.

TRAHISOUN, s. f. (trahisoon); readment, TRAHIDOURICI. Tradimento, ital. Traicion, esp. Traição. port. Traició, cat. Trabison, action de trahir.

Ely. du lat. traditio ou de trahir et de tionis, d'où sion. V. Trad, R.

TRAHIT, IDA, part. (trahi, ide). Trahi, je.

Éty. de trahir et de it, ida, qui a souffert la trahison ou du lat. traditum. V. Trad, B. TRAHITION, s. f. anc. béarn. Trahison.

Ety. du lat. traditionis, gén. de traditio. V. Trad, R.

TRAHUC,

TRAHUG, et

TRAHUT, s. m. vl. Trahut, cat. Tribu. V. Tribut.

TRAHUT, vl. V. Trau. TRAI, s. m. vl. V. Trait.

Il ou elle tire, prend, ôte. Traia, qu'il ou qu'elle tire.

TRAIA, s. f. vl. Sorte de costume, habit guerrier, armure.

TRAIAU, Alt. de Tralhau, v. c. m. TRAIAUDOUN, s. m. (traiaoudoun).

Sparton. Cast. TRAICEIS, vl. Il ou elle ceignit, entou-

ra, environna.

TRAICH, s. m. vl. Soin, intrigue, trait, distance, tiré.

TRAICIO, vl. Traició, cat. V. Trabisoun et Trad, R.

TRAID, adj. et p. vl. Porté, mené, traine. Ety. du lat. tractus, m. s. V. Tra, R.

TRAIDOR, s. vl. Traidor, cat. esp. Traitre, insolent. V. Traite.

Ety. du lat. traditor, m. s. V. Trad, R. Gorge, gosier.

TRAIDOURICI, s. f. (traidourici); TRAT-DOUBLES, dl. Trahison. Voy. Trahisoun et Trad, R.

TRAI-ENAN, vi. Il ou elle avance, révèle.

TRAIGE, s. m. (tráidzé), d. bas lim. La gosier, la tranchée artère. V. Gavai, Gorgea, Gousier et Tra, R.

TRAIGRITZ, s. f. vi. Trailresse. Voy. Trad, R.

TRAILIT, adj. vl. TRAILITE. Boucle,

TRAIM, adj. et p. vl. Trahi. V. Trad, R. TRAIMEN, s. m. vl. Trahison. V. Trad, Rad.

TRAIN, s. m. el

TRAINA, 8. f. vl. TRAGIRA. Bruit, VACAPme, fracas, destruction, confusion, tumulte, embarras.

Il ou elle traine, emporte. V. Tra, R. TRAINA, s. f. (traine). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, à la trainasse. V. Tirassa et Tra. R.

TRAINA, s. f. (trèine); vanua, d. bas lim. Espèce de filet. V. Escava.

C'est une manière de pêcher qui consiste à traverser la rivière avec un filet qu'on réunit ensuite pour prendre le poisson.

Fa la traina, conduire dans plusieurs endroits des personnes qui n'intéressent pas cenx qui les conduisent.

Ély. de trainar. V. Tra, R.

TRAINA-GUERRA, s. m. (trèine guèrre); THE INA-ROBERA, d. bas lim. Querelleur, homme qui porte le trouble partout où il se présente. V. Tra, R.

TRAINA-MALHUR, S. M. TREINA-MA-Len, d. bas lim. Personnage qu'on croit porter malheur au autres. V. Tra, R.

TRAINA-PEOUS, s. m. (Irèine-péous); TREINA-PIAUS, d. bas lim. A traina peous, trainer quelqu'un par les cheveux. V. Tirapeous et Tra, R.

TRAINAB, v. a. (tréina); TREINAB. Trainare, ital. Traginar, esp. cat. Trainer, pour tirer après soi; faire languir. V. Tirassar.

Ety. du lat. trahere, m. s. ou de traxinare, inus. V. Tra, R.

TRAINAR, v. D. THEISAR. Trainer, prendre plus qu'il ne faut, aller jusqu'à terre, aller lentement dans ce qu'on fait, être malade depuis longtemps.

Laissar trainar, laisser à l'abandon, hors de sa place.

Ély. V. Tra, R.

TRAINAS, s. m. (treinas). V. Bouliecha. Ély. de trainar, trainer. V. Tra. R.

TRAINEGEAR, v. n. (treinedza); TREI-BEGEAR, d. bas lim. Alt. de trainar, aller lentement dans une affaire. Les plaideurs s'en servent act. Me trainegez pas moun prouees: avoir une santé chancelante, lanterner. V. Tra, R.

TRAINIER, IERA, adj. vl. Trainant, retombant.

TRAINEGEAIRA, AIRE, s. (treinedzáiré, aire), d. bas lim. TREINEGEAIRE. Traineur, qui va l'entement, qui reste derrière, qui ne finit jamais rien. V. Tra, R.

TRA-INS-AL-COR, vl. Jusqu'au fond du cœur.

TRAIOLA, s. f. (traióle). Poulie. Cast. V. Carrela.

TRAI-PIETZ, vi. Je suis pire, il ou elle

TRAIQUO, prép. (traique), d. bas lim. V. Jusqu'à.

TRAIR, vl. Trair, cat. Voy. Trahir et Trad, R.

TRAIRE, v. a. et n. vl. Aux significations du mot suivant ajoutez, conduire, mener, entrainer, allonger, développer, humer, avaler, souffrir, supporter, pêcher à la traine.

TRAIRE, v. a. (trairé); Traire, anc. ital. Traurer, cat. Traer, esp. Trarre, ital. mod. Arracher, déraciner, lancer, jeter, extraire, urer. V. Lançar et Arrouncar.

Ety. du lat. trahere. V. Tra, R.

Traire lou pan doou four, désourner, tirer le pain du four.

Traire una peira, tirer ou lancer une

Traire de peiras, extraire des pierres de leur carrière.

Traire de fioc, dl. battre le briquet. Trai de neou, dl. il tombe de la neige. En vi. il signifie encore prendre, avaler. TRAIRE MAU, v. n. Aller mal à son sise,

TRA

être en peine de quelqu'un.

Es pas de man traire, il n'est pas à plaindre.

TRAIRE SE, v. r. vi. Se porter. Voy. Tra, R.

Enans si trai, il se porte en avant. TRAIRE , vi. Traitre. V. Traite et Trad, Rad.

TRAIRITZ, 8. f. vl. TRAIGETTE. Traitresse. V. Trad, R.

TRAIS, s. m. vl Chemin.

TRAIS, vi. Il ou elle tira, arracha.

Ety. de traire, tirer. V. Tra, R. TRAISIR, v. a. vl. Avaler. V. Tra, R. Traisca, traisischa, qu'il ou qu'elle gobe,

Traises, qu'il ou qu'elle tirât, avalât. TRAISSA, s. f. vi. Traine, drague, sorte

de filet. V. Tra, R. TRAIT, vi. part de traire, tiré, enlevé,

ôlé, excepté. Ety. du lat. tractum. V. Tra, R.

TRAIT, adj. et p. vl. Trahi. V. Trahit. TRAIT, S. M. VI. TRAS, TRAI, TRAE, TRACE. Tratto, ital. Trait, portée, train, allure, direction: V. Tren.

Ety. du lat. tractum. V. Tra, R. Un trait de balesta.

TRAITA, vl. Il ou elle traite, négocie, fait en sorte.

TRAITABLE, adj. vi. Traitable.

Ety. du lat. tractabilis, m.s. V. Tra, R. TRAITAMENT, sdv. (traitameir). Traitreusement, avec trabison, en traitre. Ely. de traita et de ment. V. Trad. R.

TRAITE, AIFA, s. (traité, áite); TRAI-Traidor, port. Traydor, cat. esp. Trailte, esse, qui trabit, et adj. perfide, dangereux.

Ety. du lat. traditor, m. s. V. Trad, R. TRAITITZ, adj. vl. Bien tiré, bien fait, régulier. V. Tra, K.

TRAITOR, s. m. vl. V. Traite.

TRAITOTS, adj. vi. TRATTOTS, TRASTUGS. Tout, tout le monde, chacun, d'où le français tretous.

TRAITURA, s. f. vl. Régime, diète. TRAITURA, s. f. vl. Trattura, ital. Longueur, lenteur. V. Tra, R.

TRAITZ, s. m. vl. Fois.

TRAIZ, s. m. vl. Traité, trait, dard. V. Tra, R.

TRAIZIC, vl. Il ou elle tira, avala.

TRAJET, s. m. (tradgè); camin, nouta PASSAGI. Tragetto, ital. Trajet, espace qui sépare un lieu d'un autre et qu'il faut traverser pour arriver du premier au second.

Ety. du lat. trajectus, m. s. V. Traj, R. TRALAN, s. m. (trolan), d. bas lim. Raillerie couverte, plainte, reproche qu'on fait devant quelqu'un et qu'il doit prendre pour lui.

TRALH, s. m. vl. Traine, piste. V. Tra, Rad.

TRALHA, s. f. (traille); DEALHA, TRAIA.
Traila, cat. Traille, cable tendu d'un bord à l'autre d'une rivière sur laquelle glisse la poulie ou le mât des bacs ou bateaux qui servent à passer les rivières. L'Académie donné improprement le nom de traille au bateau comme à la corde.

Ety. de treliar, croiser, enlacer. du latin trahere ou de trelha, parce que c'élait anciennement avec des sarments qu'on faisait ces sortes de cordes.

TRALHA , S. f. TRALBAR , TRABAU , TRA-LHAS, TEALAN OU LIBAN DE POUSA RANCA. LA traille d'un puits à roue, sorte d'enlacement qui porte des godels ou des barils, qui composent avec la traille le chapelet d'un puits à roue; la traille est faite ordinairement avec de long sarments de vigne sauvage tressés ou entrelassés. Lorsque cet enlacement est fait avec de la corde de jonc, on l'appelle en français comme en languedocien liban.

TRALHA, s. f. Nom qu'on donne, à Grasse, à une branche de vigne. Voy. Trelha.

TRALHAS, s. m. (traillas). Cable, grosse corde de sparte. V. Tralha.

TRALHAT, s. m. (trailla). Garc. Voy. Autin.

TRALHAU, V. Fralha.

TRALIS, s. m. (trali), d. bas lim. TRALI. Toile croisée dont on fait des servielles, des essuie-mains, des nappes, etc.

TRALUCAR, v. n. (tralucá), di. Lu luna a tralucat, la lune a fait son plein. Pevr. V. Luc, R.

TRALUCURA, s. f. vl. Lucarne, fenle, trou. V. Luc, R.

TRALUS, s. m. (tralus), d. bas lim. Jour que le peuple regarde comme funeste, parce qu'il a observé que les gelées sont souvent terribles aux récoltes pendant les jours auxquels on donne ce nom.

Éty. Dérivé du lat. atra lux, lumière funeste. V. Luc, R.

Les cultivateurs limousins, comptent quatre de ces jours, le 23 avril, jour de saint Georges, le 25, jour de saint Marc; le 30, jour de saint Eutrope et le 3 mai, jour de l'Invention de la Croix, ils appellent ces jours Geourget, Marquel, Troupet et Crouset, et collectivement, Lous quatre capouliers. V. Capouliers.

Quand le jour de saint Georges passe sans accident on dit : Geourget es estat boun cavalier; s'il arrive de la gelée le jour de saint Marc, le paysan dit: Ah! Marquet, que tan pla nous a marcat, hal saint Marc, comme lu nous a marqués.

On donne par analogie le nom de tralus, à tout ce qu'on croit pouvoir porter maiheur.

TRAM, radical dérivé du lat. trama, trame, fils qu'on tisse dans la chaîne, formé de trans, au-delà, et de meare, glisser, circuler.

De trama, par apoc. tram; d'où: Tram-a, Tram-ar.

TRAMA, s. f. d. bas lim. Peignon, Ency. laine courte et jarreuse qui reste dans les peignes. V. Pignoun et Tram, R.

TRAMA, s. f. (trame); rescou. Trama, cat. esp. port. ital. Trame, fils conduits par la navelle entre ceux qu'on nomme chaine; en Languedoc, on le dit aussi du peignon, parce qu'on le fait servir de trame. V. Pignoun.

Ety. du lat. trama, m. s. V. Tram, R.

TRAMAL, V. Entremalh et Malh, R. TRAMALH, et

TRAMALHADA, V. Tramau.

TRAMAR, v. a. d. bearn. Tisser. Voy. Teisser.

Fig. machiner, completter.

1306

Éty. de trama et de ar, mettre la trame. V. Tram, R.

TRAMAR, v. a. (tramá); Tramare, ital. Tramar, esp. port. cat. Tramer, passer la trame entre les fils de la chaîne, machiner, former un complot.

Ety. detrama, et de l'act. ar. V. Tram, Rad.

TRAMAU, Voy. Entramalh, Arret et Malh, R.

TRAMBLA, s. f. (tramble). Peur, crainte, tremblement.

La trambla me pren, la peur, la frayeur me prend.

Ety. de Tremb, R. v. c. m.

TRAMBLAIRE, ARELA. s. (tramblairé, árèle); TRAMBLUR. Temblador, esp. Tremedor, port. Trembleur, euse, celui, celle qui tremble, trop circonspect, trop craintif, lache, peureux.

Ety. de trambla et de aire. V. Trem, R.

TRAMBLAMENT, s. m. (tramblamein); TRAMBLA, TRAMBLURT, RAMBLATION, TRAMBLOTA. Tremore, ital. Tremor, esp. port. Tremblement, agitation de ce qui tremble, l'action de trembler, maladie qui fait trembler, frisson.

Éty. de tramblar et de ment. V. Trem, Rad.

TRAMBLAMENT-DE-TERRA, s. m. Temblar, esp. Tremblement de terre.

Aristote et Senèque, en attribuaient la cause à la transformation subite de l'eau en vapeur, opérée par la chaleur souterraine, dans les entrailles du globe.

TRAMBLANT, ANTA, adj. (tramblán, ante). Tremblant, ante, qui tremble.

Eiy. du lat. tremulus et de ant. V. Trem, Rad.

TRAMBLAR, v. n. (trambla); TREMBLAR, TREMOULAR . TREMOURAR, Tremare, ital. Temblar, esp. Tremer, cat. Trembler, ètre agité par de fréquentes secousses ; n'être pas ferme ; s'ébranler facilement : craindre . avoir grand peur.

Ety. du lat tremulare, dim. de tremere, dérivé du grec τρέμω (trémô), trembler, frissonner de crainte. V. Tremb . R.

Faire tramblar, faire trembler, donner l'alarme, effraver quelqu'un.

N'a que fai tramblar, il y en a une quantité prodigieuse. Cette expression fa tramblar, comme le sait observer M. l'abbé De Sauvages, est une espèce de superlatif trèssouvent employé.

A d'esprit que fa tramblar, il a infiniment d'esprit.

Despensa que fa tramblar, il fait une énorme dépense.

A de ben que fa tramblar, il est excessi-

vement riche. L'y a d'aigua que fa tramblar, il y a de

l'eau extraordinairement. Tramblar de paour, frissonner. Tramblar d'ourrour, frémir. Tramblar de fret, grelotter.

TRAMBLE, s. m. (tramblé); TRAMBLE. Nom que porte, aux environs de Toulouse, le peuplier tremble, Populus tremula, Lin. V. Aubria.

Ety. du lat. tremulus, tremblottant, du tremblement continuel de son feuillage. V. Trem, R.

TRAMBLENTA, s. f. (trambléinte), dl. Amourette tremblante. V. Pan de passe-

TRAMBLOTA, s. f. (tramblote). Voy. Tramblament et Trem, R.

TRAMBLOUTAR, v. n. Tembletear, port. Tremblotter. V. Tremoular.

Ety. du fat. tremiscere, m. s. V. Trem, R. TRAMBLOYAR, Peyrol. V. Tremoular

et Trem, R. TRAMBLUN, s. m. V. Tramblament et Trem, R.

TRAMBOULAR, dg. V. Tremoular et Trem . R.

TRAMBOULAR, v. n. (tramboula), dg. TRAMBOLAR. Chanceler. Voy. Varassiar et

Trem, R.
TRAMEIAR, v. n. vl. TRAMEJAR. Remuer comme la trémie, s'agiter, frétiller. V. Tremuia.

TRAMEJAN, p. pr. vl. Remuant, fré-

tillant. V. Mettre, R. TRAMEJAR, vl. V. Trameiar.

TRAMES, s. m. vl. Cours, flux d'eau. TRAMES, s. m. vl. TRAMEY. Député, envoyé, demandé.

Ety. du lat. transmissus, m. s. V. Mettre,

TRAMES, adj. vl. Soumis, transmis, envoye. V. Mettre, R.

Le vostre trames e humil servidor.

TRAMETTE, v. a. anc. béarn. TRAMETER. Transmettre, envoyer. V. Transmettre.

TRAMETTRE, v. a. vi. Trametrer, auc. cat. Transmitir, esp. Transmittir, port. Tramettere, ital. Transmettere, députer, envoyer; faire passer: Tramettre a pet celsis, renvoyer aux calendes grecques, bien loin; transmettre, ménager, moyenner.
Tramezes, que j'envoyasse; qu'il ou qu'elle

Ely. du lat. transmittere, m. s. V. Meltre,

TRAMETTUT, adj. et p. vl. Transmis, ise. V. Mettre, R.

TRAMEY, vi. V. Trames. TRAMONT, adj. vi. V. Trasmon.

TRAMONTÁNA, s. f. (tramountáne); TREMOUNTARA, TRAMOUNTANA. Tramontana, ital. esp. port. cat. Tramontane, par rapport à la Provence, vent qui souffle de delà les monts, c'est-à-dire, du N.-E. c'est le Boreas des Grecs, et le Septentrio des Latins.

Éty. de tra, dérivé du lat. trans, au-delà, et de montes, montagnes. V. Mont. R.

Avant l'invention de la boussole, les étoiles étaient les seuls guides des navigateurs pendant la nuit, et particulièrement l'étoile polaire qu'on nommait trans-montana, sousentendant stella, d'où le nom de Tramontana, qui lui est resté.

Polus arthic es aquela estela que tots temps appar, de mar appelluda, o tramontana. Elucid, de las Propr.

Le pole artique est cette étoile qui paraît toujours, appelée de mer ou tramontane. Rayn.

C'est delà qu'est venue l'expression perdre la tramontane, dont on se sert pour dire qu'un homme a perdu la tête, qu'il ne sait plus où il en est.

Ce vent, disent les auteurs de la Topographie de Nismes, procure des maladies sérieuses et détruit les récoltes: d'où les proverbe tramontana ni bona ni sana.

Ce vent dessèche beaucoup, ce qui est cause qu'on le nomme aussi mangea-fanga.

TRAMONTANA, d. bas lim. Emportement, colère momentanée.

TRAMOUNT, V. Tremount et Mont, R. TRAMOUNTANA, Tramontana, ital. V. Tremountana et Mont, R.

TRAMOUNTAR, Voy. Tremountar et Mont, R.

TRAMPAMENT, s. m. vl. Libation.
TRAMPELAIRE, Garc. Voy. Tremou-

laire. TRAMPELAR, v. n. (trampela); TRAM-PELIAR. Languir, attendre avec impatience: Faire trampelar, faire attendre; en parlant de la soupe, des ragouts, etc. Languir,

trainer, différer. Éty. Trampelar, est probablement une altération de trempar, tremper trop longtemps, on l'a d'abord dit de la soupe et ensuite de tout ce qui languit.

> et sembles t'allegres Davant ta porto my faire trampellar. Bellaud. XVIm siècle

TRAMPELUN, s. m. (trampelun). Aver lou trampelun, grelotter de froid, ètre dans l'impatience. Garc.

TRAMPOL, s. m. vl. Fracas.

TRAMPOULADAS A, esp. d'adv. (irampoulades), di. A pas chancelants, comme ceux que fait un homme ivre ou un enfant qui commence à marcher.

TRAMPOUN, s. m. (trampoun), dl. Buveur, homme qui ne fait que chopiner. Sauv. TRAMUNTANA , vl. Alt. de Tramontana, v. c. m. et Mont, R.

TRAN, s. m. d. bas lim. Terre seche, dure, et comme pétrifiée qu'on trouve audessous de la terre végétale; la terre amère. Anar au tran, aller au fond.

Ety, Probablement du lat. trans, au-delà. TRAN, dl. V. Tron. TRANAR, V. Trasanar.

Ety. du grec θρήνος (thrènos), gémissement aigu.

TRANAR, v. a. (Ironá); TRANAR, d. bas lim. Fouiller la terre à plusieurs pieds, et quelquesois en y mettant des engrais; eson-drer.

Ety. Probablement de trans anar. V. An, Rad. 2.

TRANCAR, v. (tranca), d. toul Prendre un chemin plus eourt, tronquer; passer à travers les champs. V. Trounc, R.

TRANCHA, s. f. (trantche); TALBOOM Tranche, morceau coupé un peu mince, en parlant des choses qu'on mange. V. Trounc, Rad.

Trancha de thoun, rouelle de thon. Trancha de lard, barde.

TRANCHA, s. f. Tranche, outil d'acier, en forme de coin, tranchant d'un côté qui sert à couper le fer sur l'enclume; quand cet outil est pourvu d'un manche on le nomme tranche emmanchée.

Éty. de tranchar, couper. V. Trounc, R. TRANCHADA, s. f (trantchade); Trinchea, esp. Trincea, ital Tranchée, en terme de guerre, fossé qu'on creuse et que l'on conduit en biaisant d'angle en angle, pour se mettre à couvert du feu; en vi. traversée.

Éty. de tranchar, couper, et de la term. pass. ada, coupure faite. V. Troune, R.

Les anciens connaissaient déjà l'art de creuser des fossés pour approcher à couvert des places assiégées, mais ce n'est que de-puis le fameux Vauhan, que ces travaux ont èle persectionnés au point où nous les voyons. Tranchada, tranchée ou fossé pour l'écou-

lement des eaux. V. Enfroundada.

Tranchada, tranchée, douleur aiguë et violente sentie dans les entrailles.

Ety. de tranchar, couper, parce que les douleurs vives qu'on nomme tranchées ont été comparées à celles que feraient éprouver des instruments tranchants.

TRANCHA-FILA, s. f. (trantche-file). Tranchefile, petit rouleau de papier ou de parchemin, recouvert de soie ou de sil, qui se met aux deux extrémités du dos d'un livre pour tenir les cabiers ensemble et servir d'ornement; en terme de cordonnier, gros fil cousu en forme de bordure au-tour du talon d'un soulier. V. Trounc, R.

TRANCHA-LARD, s. m. (tránche-lár) Tranche-lard, couteau qui a la lame fort mince, et dont les cuisiniers se servent pour couper des tranches de lard.

By. Tranche-lard, tranche, coupe lard.

V. Trounc , R.

TRANCHA-LISCAS, s. m. (trantche-hsques), dl. Homme sur les avis duquel on se conduit, ou l'on se décide: Aquot es soun trancho-liscas, c'est son conseil, c'est son mentor, Sauv. celui qui tranche. V. Trounc, R.

TRANCHANT, s. m. (trantchán); Trinchante, port. Trinsant, cat. Tranchant. V. Talh et Trounc, R.

TRANCHANT, ANTA, adj. (trantchán, ante); Trinchante, port. esp. Tranchant, ante, qui tranche, qui coupe; fig. qui décide hardiment, qui tranche, domine sur une autre, en parlant des couleurs. Voy. Trounc , R.

TRANCHAR, v. a. (trantchá); TREN-CHAR, TRINCAR, Trinciare, ital. Trinchar, esp. Trinzar, cat. Trincar, port. Trancher, couper avec un instrument tranchant. V. Coupar et Tranc, R.

Trancher la difficultat, trancher la difficulté.

TRANCHAR, v. n. Trancher, décider avec confiance, avec hardiesse: Tranchar doou grand, trancher du grand seigneur; prendre le ton, les manières d'un personnage qui est au-dessus de vous. V. Trounc.

TRANCHAT, ADA, adj. et p. (trantcha, ade); Trinchado, port. esp. Tranché, ée. V. Trounc, R.

TRANCHEIRAR, v. a. (trantcheirá).

TRANCHET, s. m. (trantché); TRENCHE, PECULIELLA, PIQUETA. Serpette, espèce de couteau dont la lame est courbée sur le tranchant, particulièrement à sa partie supérieure.

Ely. Dim. de tranchant dit pour un gros couteau. V. Trounc, R.

TRANCHET, s. m. Trinwet, cat. Tranchete, esp. Trincello, ital. Trinchete, port. Tranchet, espèce de long couteau de fer ayant au sommet un tranchant en biseau lateral dont se servent plusieurs artisans et particulièrement les cordonniers, pour couper le cuir. V. Trounc, R.

TRANCHET, ETA, adj. Qui a de petites cornes. V. Trounchet.

TRANDOL, s. m. (trandól); TRANTOL, dl. TRANDOL. Une balançoire. Sauv.

TRANDOLAR SE, v. r. (trandoula sé), dl. TEARDOULAR. Se balancer; frembler.

TRANFEGURATION, Alt. de Transfiguration, v. c. m. et Fig, R. 2.

TRANFRAISA, S. f. TANFRAISA. NOM qu'on donne, aux environs de Toulouse, selon M. Tournon, au Euphrasia latifolia, odontites, lutea et officinalis.

TRANGLUTIR, v. a. d. vaud. Tragar, esp. port Engloutir. V. Tranquelar.
TRANIE, adj. et p. vl. Tiré à quatre chevaux, écartelé. V. Tra, R.

TRANLERO raine, (transère). Chanter en faisant gogaille. Garc.

TRANLETA, s. f. (tranléte); term. inj. Fille débauchée, évaporée.

Ely. du lat. trans, et de læta.

Qu'à l'houro d'eoujourd'hui la fio un peou fuleto, Si parlo émé quoouqu'un, dien qu'és une tranleto.

TRANLIASSA, s. f. (tranliásse). Coureuse, vagabonde, dégingandée. Avr.

TRANQUELAR, v. a. (tranquela); TRAN-GLOTIR, TRANSGLOTIR. Tragar, port. esp. Avaler, manger; se trainer.

Ety. du grec τράχηλος (trachèlos), cou, gosier, et de ar, faire passer par le gosier.

TRANQUILAMENT, adv. (tranquila-méin); Tranquilament, cat. Tranquila-mente, esp. Tranquillamente, ital. port. Tranquillement, avec tranquillité.

Ety. de tranquilla et de mont, d'une manière tranquille.

TRANQUILE, ILA, adj. (tranquile, ile); Tranquillo, ital. Tranquilo, esp. port. Tranquille, paisible, calme, doux, sans

Éty. du lat. tranquillus, es pla tranquile, en d. bas lim. signifie il est dans l'aisance, il est bien tranquille sur son sort, sur son avenir.

TRANQUILISANT, ANTA, adj. (tranquilisan, ante). Tranquillisant, ante, qui tranquillise, qui est fait pour tranquilliser.

TRANQUILISAR, v. a. (tranquilisà);
Tranquillare, ital. Tranquilisar, cat.
Tranquilizar, esp. Tranquillisar, port. Tranquilliser, rendre tranquille.

Ely. du lat. tranquillare.

TRANQUILISAR SE, v. r. (se tranquillisa); Tranquillisar-se, port. Se tran-Retarder la clarification d'un liquide. Garc. I quilliser, se reposer, se tenir dans un état

tranquille, jouir du repos que procure l'aisance. V. Tranquilitat.

TRANQUILITAT, s. f. (tranquilitá); TRANQUILITAT Tranquillilà, itàl. Tranquilidad, esp. Tranquillidads, port. Tranquillitat, cat. Tranquillité, état de ce qui est tranquille, état de paix du corps et de l'es-

Ely. du lat. tranquillitatis, gén. de tranquililas, m. s.

TRANS, initiatif pris du lat. trans, audelà, par-delà, il se change en tra et souvent en Tres , Tre , v. c. m.

Trans-feràr, de fero, porter, porter au.

Transgressar, de gradier, aller au-delà. Traduire, de duco, conduire au-delà.

Trans-planter, planter au-delà, dans un autre lieu.

Tra-mountana, qui vient de l'autre côté de la montagne, nom d'une espèce de vent. Trans-portar, porter d'un lieu dans un autre.

Trans-formar, transformer.

TRANS, TRA, TRE, TRES, preposition. prise du lat. Trans, au-delà, par-delà, et qui ajoute sa signification aux mots auxquels elle s'unit. Trans-pourtar, porter au-delà, Trans-plantar, planter dans un autre lieu; Trans-figuration; prendre une autre figure, Transpousition, transposition, etc.

De trans, par apoc. on a fait tra, qui conserve la même signification, dans : Tramontana, qui vient de l'autre côté de la montagne.; Tra-jet, action de saire passer ou dépasser au-delà; A-travarir, Tra-ficar, Trahir.

De tra, par le changement de a en e, on a fait tre, qui conserve encore la même signification, dans: Souleou-tremont, Tremonia, Tre-mont-ana, Tre-passar.

De trans, par suppression de n et changement de a en e, tres; d'où : Tres-anar, Tres-coular.

De trans, par la suppression de n, tras; d'où : A-tras , De-tras , A-tras-ar.

TRANS, 2, radical que les uns font dériver du latin trans-ire, aller au delà, c'està dire, mourir, parce que, selon M. Jauffret, un homme transi de peur est un homme mort de peur. Ménage le fait venir de Strinxire, fait de strinxi; M. Nodier regarde ce mot comme une onomatopée du bruit que produisent les dents d'un homme transi de froid; ou peut-être du grec στραγγιζω (alraggizo); pour στραγγεύω (straggeuó), se tourmenter, se mettre l'esprit à la gène.

TRANSA, s. f. (transe); Transe, port. Transe, grande apprehension d'un mal qu'on croit prochain; peur, frayeur qui

Ety. du lat. anxia, m. s.

TRANSACTIO, s. f. vl. Transacció, cat. Transacio, esp. Transacção, port. Transazione, ital. V. Transaction et Act, Rad.

THANSACTION, s. f. (transaction); PRABBACTION , THANSACTION. Transacions , ital. Transaccion, esp. Transacção, port. Transacció, cat. Transaction, accord ou convention faite entre deux personnes ou un plus grand nombre, pout prévenir ou terminer un différent, un procès.

Ely. du lat. transactionis, gen. de transactio, m. s. V. Act, R.

TRANSALHAS, S. f. TRANSALAS. POUR Trémois, V. Bargeirada.

TRANSCENDENT, ENTA, adj. (transceindéin , èinte) ; TRANSCENDEN. Transcendent, cat. Transcendente, esp. port. Trascendente, ital. Trascendant, ante.

Ety. du lat. transcendentis, gén. de transcendens.

TRANSCRICH, ICHA, adj. et p. (transcritch, ilche); Transcrito, port. Transcrit, ite.

Ety. du lat. transcriptus, m. s. V. Scriv, Rad.

TRANSCRIOURE, v. a. (Iranscriouré); Transcriurer, cat. Transcribir, esp. Transcreper, port. Trascrivere, ital. Transcrire.

Éty, du lat. transcribere, m. s. V. Scriv,

TRANSCRIPTION, s. f. (transcriptie-n); TRANSCRIPTIEN. Transcripção, port. Transcription, l'action de transcrire. Voy. Scriv , R.

TRANSCRIRE, et.

TRANSCRIURE, vl. V. Transcrioure. TRANSCRIUT, s. m. vl. Transcription. V. Scriv, R.

TRANSEUMPTIVAMEN, adv. vl. V. Transitivamen et Ir, R.

TRANSFERAR, v. a. (transferá), Trasferire, ital. Transferir, port. esp. cat. Transferer, transporter.

Ety. du lat. transferre, m. s. V. Fer, Rad.

TRANSPERAT , ADA , adj. et p. (transferà, ade); Transferido, port. esp. Transferé, ée, transporté, ée. V. Fer, R. TRANSFIGAR, v. a. vi. Transpercer.

Éty. du lat. transfigere, m. s. TRANSFIGAT, ADA, adj. et p. vl.

Transpercé, ée. TRANSFIGURAR, V. VI. TRASPIGURAR.

Transfigurar, cat. esp. port. Trasfigurare, ital. Transfigurer, transformer.

Ély. du lat. transfigurare, m. s. V. Fig, R. 2.

TRANSFIGURATIO, vl. Transfigura-sio, cat. V. Transfiguration et Fig, R. 2.

TRANSFIGURATION, s. f. (transfiguratie-n); TRANFECURATION. Transfiguració, eat. Transfiguracion, esp. Transfiguração, port. Transfiguracione, ital. Transfiguration, l'action de se transfigurer. Ce mot m'est employé qu'en parlant de la Transfigu-ration de N. S. J.-C. sur le Thabor.

Ely. du lat. transfigurationis, fait de trans, su-delà, de figura et de actio, l'action de prendre une autre figure, une figure, au-delà de la sienne. V. Fig, R. 2.

TRANSFORAR , V. S. VI. TRASFORAR. Traforare, ital. Transpercer, percer d'outre en outre.

Ety. du lat. transforare, m. s. V. Four, Rad.

TRANSFORMAR, v. a. (transformá); reassourance. Trasformare, itsl. Transformar, csp. port. cst. Transformer, chan-ger la forme d'une personne ou d'une chose, en une autre, métamorphoser.

Ety. du lat. transformare, de trans, sudelà, de forma, forme, et de la term. act. ar, donner une forme au-delà, une autre forme. V. Form, R.

TRA

TRANSFORMAT, ADA, adj. et p. (transfourmá, ade); Transformado, port. esp. Transformé, ée. V. Form, R.

TRANSFORMATION, s. f. (transfourmatten); THANSPOURMATIEN. Transforma-sione, ital. Transformacion, esp. Transformação, port. Transformació, cat. Transformation, changement en une autre figure, métamorphose.

Ety. du lat. transformatio, m. s. Voy. Form, R.

TRANSFORMATEU, adj. vl. Transformatiu, cal. Transformativo, esp. Transformatif, qui a la faculté de transformer. V. Form, R.

TRANSFOURMAR,

TRANSFOURMAT, et

TRANSFOURMATION , v. c. m. par Transform et Form, R.

TRANSFUGI, s. m. (transfudgi), Transfuga, port. esp. Transfuge, soldat qui abandonne son drapeau.

Ety. du lat. transfuga, m. s. V. Fug, R. TRANSFUSION, s. f. (transfusie-n); Transfusió, cat. Transfusão, port. Transfusion, esp. Transfusion.

Ély. du lat. transfusionis, gén. de trans-fusio, m. s. V. Found, R. 2.

TRANSGITAT, ADA, adj. et p. vl. Déçu, ensorcelé.

Éty. de trans, au-delà, et de gitet, lancé. V. Ject, R.

TRANSGLOTIR, et

TRANSGLOTIT, IDA, adj. et p. vl. Avalé , englouti.

TRANSGLUTIR, v. a. vi V. Tranquelar.

TRANSGRESSAR, v. 2. (transgressá), Trasgredire, ital. Transgredir, esp. port. Transgresser, contrevenir à quelqu'ordre, à quelque loi, l'enfreindre, l'outre-passer.

Ely. du lat. transgredi, gradi trans, passer outre. V. Grad, R

TRANSGRESSIO, vl. V.
TRANSGRESSION, s. f. (transgressien); TRANSGRESSION, s. f. (transgressien); Transgressio, cat.
Transgression, esp. Transgressio, port.
Transgressione, ital. Transgression.

Éty. du lat. transgressionis, gén. de transgressio, m. s. V. Grad, R. TRANSGRESSOR, s. m. vl. Trans-

gressor, cat. port. Transgresor, esp. Tras-gressore, ital. Transgresseur. V. Grad, R. Ély. du lat. transgressor, m.s. V. Grad, Rad.

TRANSGRESSOUR, V. Transgressor el Grad, R.

TRANSIDA, s. f. (ironside), d. bas lim. Légère peur , surprise : Las transidas valoun ren, les reprises ne valent rien, elles sont nuisibles à la santé.

TRANSIGEAR, v. n. (transidjá); Transatare, ital. Transigir, cat. esp. port. Transiger, passer un acte pour accommoder un différent ou un procès.

Éty. du lat. transigere, fait de trans, au delà, et de agere, conduire, fig. terminer. V. Ag, R.

TRANSINAR SE . V. S'estransinar el Stregn, R.

TRANSIR, v. n. (transir), d. bas km. Transir, saisir de peur : M'avez transit, vous m'avez transi. V. Stregn, R.

TRANSIR, v. a. Transir, pénétrer et engourdir de froid, occasionner un tremblement par refroidissement.

Éty. du lat. stringere, qui fait strinzi, au prét. serrer étroitement; les Latins disaient en effet, frigore stringere, transir de froid. V. Tregn, R.

TRANSIS, s. m. pl. (transis); Trance, esp. Moments pénibles que donne l'attente d'un événement. V. Stregn, R.

TRANSIT, IDA, edj. et p. (transi, ide); Transido, esp. Transit, cat. Transi, ie, saisi par le froid, languissant, débile. V. Strega,

TRANSIT, s. m. (transit); Transito, esp. port ital. Transit, cat. Transit, le même que passavant.

Ety. du lat. transit, il passe, de transire, passer, formé de trans, au-delà, et de ire, alier. V. Ir, R.

TRANSITIO, vi. et

TRANSITION, s. f. (transitie-n); man-series. Transizione, ital. Transicion, esp. Transição, port. Transició, cat. Transition, manière de passer d'un raisonnement à un autre, de lier entre eux les divers morceaux d'un discours ; mots et phrases que l'on emploie à cet effet.

Éty. du lat. transitio, de trans, de ire et de actio, action d'aller au-delà, de passer. V. Ir, R.

TRANSITIU, adj. vl. Transitiu, cat. Transitivo, esp. port. ital. Transitif.

Ety. du lat. transitivus, m. s. de trans et itiu. V. Ir, R.

TRANSITIVAMEN, adv. TRANSEUR vanus. Transitivamente, ital. Transitivement, transitoirement. V. Ir, R.

TRANSITORI, ORIA, adj. vl. Transitori, cat, Transitorio, esp. port. ital. Transitoire, passager.

Éty. du lat. transitorius, m. s. formé de trans, au-delà, et de itorius. V. Ir, R.

TRANSJETIO, s. f. vl. Transposition, figure de grammaire.

Ety. du lat. transfectio, m. s. V. Jeci, R. TRANSLAT, s. m. vl. Transcription, traduction, transport.

Éty. du lat. trans, qu-delà, et de latum, par apoc. lat. porté. V. Tat, R. S.

TRANSLATAR, v. a. vl. Translater, esp. Translater, ital. Translater, transcrire, traduire, transporter.

Ely. de trans, au-delà, de lat et de ar. V. Lat, R 3.

TRANSLATAT, ADA, adj. et p. vl. Translate, transcrit, V. Lat, R. 3.

TRANSLATIO, s. f. vl. Translació. cat. Translação, port. Translacion, esp. Translation, transport, traduction, versions V. Translation.

Ety. du lat. translatio, m. s. Y. Lat, R. 3. TRANSLATIO, s. f. (translatie-B).
Translation. V. Lat, R. 3.

TRANSLUCHURA, s. f. vl. Crevasse, ouverture.

TRANSLUTZ, s. m. vi. Transparence, clarté, sérénité.

TRANSMES, ESSA, adj. et p. (transmés, ésse). Transmis, isc. V. Mettre, R.

TRANSMETTRE, v. a. (transmétré); Trasmellere, ital. Transmittir, port. Transmilir, esp. cat. Transmettre, céder, faire passer à un autre ce qu'on possède.

Éty. du lat. transmittere, de trans, au-delà, par delà, et de mittere, envoyer. Voy.

Meure, R.

TRANSMIGRATION, s. f. (transmigratie-n); Transmigrazione, ital. Transmigracion, esp. Transmigração, port. Transmigració, cat. Transmigration, transport d'un peuple, d'une nation entière dans un autre pays.

Éty. du lat. transmigrationis, gén. de transmigratio, forme de trans, au-delà, de

migrare, allet, et de ation.

TRANSMISSIBLE, IBLA, adj. (transmisiblé, ible); Transmissible, cat. Transmissibile, ital. Transmisible, esp. Transmisivel, port. Transmissible, qui peut être transmis.

Ety. du lat. transmittendus, m. s. V. Metire, R.

TRANSMISSION, s. f. (transmissie-n); Transmissione, ital. Transmission, esp. Transmissão, port. Transmissio, cal. Transmission, action de transmettre.

Ély. du lat. transmissionis, gén. de transmissio, m. s. V. Mettre, R.

TRANSMUDABLE , ABLA , adj. vl. TRASMUDABLE Trasmulable, cat. esp. Transmulavel, port. Trasmutabile, ital. Transmutable. V. Mut. R.

TRANSMUDAMEN, S. M. VI. TRANSV-DAMER. Transmudamiento, anc. esp. Trasmulamento, ital. Transformation, permutation, bouleversement, changement. Voy. Mul. R.

TRANSMUDAR, v. a. vi. TRANSMUTAN, TRASSMUDAN. Trasmudar, port. Trasmular, esp. cat. Trasmulare, ital. Transmuer, changer, transporter.

Éty. du lat. transmutare, m. s. V. Mut,

TRANSMUDAT, ADA, adj. et p. vl. Transmutado, port. esp. Transmué, changé. Ely. du lai. transmulatus, m. s. V. Mut, Rad.

TRANSMUTACIO, vl. Transmulació, cal. V. Transmutation.

TRANSMUTAR, v. a. Transmular, cat. port. csp. V. Transmudar et Mut, R.

TRANSACUTATION, s. f. (transmutalie-b); manusuration. Transmulació, cat. Transmulacion, esp. Transmulação, port. Transmutazions, ital. Transmutation, transformation.

Éty. du lat. transmutationis, gén. de transmutatio, m. s. V. Mut, R.

TRANSNOMINATIO, s. f. vl. Transnomination, figure de mots, métonymie.

Éty. du lat. transnomnio.

TRANSPARANT, s. m. (transparán); Transparente, esp. port. ital. Transparent, cat. Transparent, papier, verre, etc., à travers lequet on voit. V. Pareies, R. TRANSPAREN, vl. V. Transparent.

TRANSPARENCA, s. f. (transpareince); J. THANSPARANÇA. Transparenza, ital. Trasparencia, esp. port. cat. Transparence, propriété en vertu de laquelle un corps donne passage aux rayons de la lumière.

Ety. du lat. trans, au-delà, et de parere, paralire. V. Pareiss, R.

TRANSPARENCIA, vl. Voyez le mot précédent.

TRANSPARENT, ENTA, adj. (transparein, einte); Transparente, ital. Transparente, esp. port. Transparent, cat. Transparent, ente, qui laisse passer la lumière à travers; subs. papier builé, derrière lequel on place de la lumière pour faire ressortir les caractères qui y sont tracés. V. Pareiss, R.

TRANSPAS, s. m. vi. Transgression, passe au-delà.

Éty. de trans, au-delà, et de pas. V. Pass,

TRANSPIRAR, v. n. (transpirá); TRE-PIRAM. Transpirar, port. esp. cat. Transpirare, ital. Transpirer, s'exhaler, sortir du corps par les pores, d'une manière imperceptible, en parlant de la transpiration.

Éty. du lat. trans, en delà, au-delà, et de spirare, souffier, exhaler. V. Spir, R.

TRANSPIRATION, s. f. (transpiration); TRANSPIRATION. Transpiração, port. Transpiracion, esp. Transpiració, cat. Transpirazione, ital. Transpiration, excretion pres-que imperceptible, qui se fait à travers les pores de la peau des animaux, d'un liquide plus ou moins composé, ce liquide même.

Ety. du lat. transpiratio, formé de trans-pirare et de actio. V. Spir, R.

Il y a deux sortes de transpiration dont l'une est visible et n'a lieu que dans certaines circonstances, on lui donne plus particulièrement le nom de sueur, l'autre est continuelle et presque imperceptible.

Hippocrate connaissait déjà cette dernière espèce d'excrétion sur laquelle Sanctorius, medecin italien, qui a vecu, de 1561 à 1636, a fait les expériences les plus curieuses et avec une persévérance incroyable; un des résultats généraux obtenus par ce médecin, est que de huit livres d'aliments ou de boissons qu'il prenait dans un jour, cinq passaient par la transpiration insensible.

Des expériences plus modernes ont prouvé que la transpiration insensible était chez un individu de taille ordinaire et bien portant, de 18 grains par minute ou de 25,920 grains (2 livres 13 onces), par jour, dont une livre onze onces quatre gros par la transpiration cutanée, et une livre, une once quatre gros par la transpiration pulmonaire.

TRANSPLANTACIO, s. f. (transplantació); Transplantação, port. Transpiantazione, ital. Transplantation, action de trans-

planter. V. Plant, R.

TRANSPLANTAR, v. a. (transplantá); Transpiantare, ital. Transplantar, esp. cat. port. Transplanter. V. Replantar.

En vl. transformer, transplanter, rendre. Éty. du lat. transplantare, m. s. ou de trans, au-delà, ailleurs, et de plantar. Voy. Plant, R.

TRANSPLANTAT, ADA, adj. et part. (transplantá, ade); Transplantado, port.

Trasplantado, esp. Transplanté, éc. Voy. Plant, R.

TRANSPORT, s. m. Transporto, ital. Transporte, port. Transport, on le dit d'un accès de colère, mais plus particulièrement d'une affection inflammatoire du cerveau, accompagnée d'un délire violent ou d'un assoupissement profond.

A agut un transport au cerveou.

TRANSPORT, s. m. (transpór); Transport, cat. Transporte, esp. port. Transporto, ital. Transport, action par laquelle on transporte quelque chose d'un lieu dans un autre ; Passion violente qui met l'homme bors de lui-même, délire, égarement.

Transport de cerveou, frénésie.

TRANSPORTACIO, vl. Transports-

cio, cat. V. Transportatio.

TRANSPORTAMEN, S. M. VI. TRASlamiento, esp. Transportamento, ital. Translation, transposition. V. Port. R.

TRANSPORTAR, v. a. (transpourta); TRANSPOURTAR. Transportare, ital. Transportar, esp. port. cat. Transporter d'un lieu à un autre ; animer, enslammer.

Éty. du lat. transportare, de trans, audelà. de l'autre côte, et de portare, porter. V. Port. R.

Se transportar, se rendre en un lieu.

TRANSPORTAT , ADA , adj. TRANSovaran. Transportado, port. esp. Transporté, ée. V. Port. R.

TRANSPORTATIO, S. f. VI. TRANSPOR-TACIO. Transportació, cat. Transportacion, esp. Transposição , post. Transportazione, ital. Translation, transport, traduction.

Éty. du lat. transportatio, m. s.

THANSPOSAR , v. a. (transpousa); TRANSPAUSAR, TRANSPAUVAR, TRASPOUSAR. Trasporre, ital. Transposar, cat. Trasponer, esp. Transpor, port. Transposer, mettre une chose hors de l'ordre où elle devait être, il ne se dit guères que des mots et des phrases.

Éty. du lat. transponere, de ponere trans, mettre au-delà, de l'autre côté. V. Pas, R.

TRANSPOSAT, ADA, adj. et p. (transpousa, ade); reasspousa. Transposé, és. Ety. du lat. transpositus, m. s. V. Pos Rad.

TRANSPOSITIO, vl. V.

TRANSPOSITION, s. f. (transpossitie-n); reassroverness. Transposição, port. Transposition, esp. Transposició, cat. Transposizione, ital. Transposition.

Ety. du lat. transpositionis, gén. de transpositio, m. s. V. Pos, R.

TRANSPOZITIO, s. f. vl. Transposition, translation. V. Transposition.

TRANSSUMPTIVAMENT, adv. vi. Métalepsivement, par métalepse.

TRANSGUSTANCIAR, v. vl. Transubslanciar, cat. Transuslanciar, esp. Transubstanciar, port. Transustanziare, ital. Transsubstantier, changer une substance en une autre.

Ety. de trans, de substança et de ar. V. Est. R.

TRANSSUSTANCIAT , ADA , adj. et p. vl. Transubstanciado, port. esp. Transoubetantié. V. Est. R.

TRANSTEGEAR, v. n. (transledjá), dl. [ Ravaudeur, tracasser, anonner en lisant. Sanv.

TRANSTORNAR, v. a. d. vaud. Détourner. V. Torn, R.

TBANSUBSTANTIATION, s. f. (transubstantiatie-n); Transustanziazione, ital. Transubstanciacion, esp. Transubstanciação, port. Transsubstantiation, changement miraculeux qui se fait de la substance du pain et du vin, en la substance du corps et du sang de J.-C. en vertu des paroles de la consécration, dans le Sacrement de l'Eucharistie.

Éty. du lat. transsubstantiationis, gén. de transsubstantiatio, m. s. forme de trans, au-delà, et de substantia, substance.

TRANSUMPCIO, et

TRANSUMPTIO, s. f. vl. Métalepse, figure de rhétorique.

TRANSUMPTIVAMENT, adv. vl. Métalepsivement, par métalepse.

TRANSVAI, vi. il ou elle passe, il ou elle s'en va.

TRANSVASAMENT, s. m. (transvasamein), prov. mod. Transvasement, action de transvaser. V. Vas, R.

TRANSVASAR, v. a. V. Transvegear et Vas, R.

TRANSVEGEAR , v. a. (transvedjá); TRANSVASAR. Trasvasare, ital. Travasare, esp. Trasegar, port. Transvaser, mettre un liquide d'un vase dans un autre, décanter.

Ély. de trans, au-delà, de l'autre côté, et de vegear, pour bugear, verser. V. Vert, R.

TRANSVERS, vl. V. Travers.
TRANSVERSAL, ALA, adj. (transversal, ale); Transversal, port. esp. cat. Transversale, ital. Transversal, oblique.

Ety. du lat. transversarius, m. s. V. Vert,

TRANSVERSALAMENT, adv. (iransversalamein); Transversalmente, port. Transversalement.

Éty. du lat. transverse et de ment. Voy. Vert, R.

TRANTA, s. f. (tranté); TRANTUS, dl. Jou eri en tranta, j'étais en balance si je serais telle chose, j'étais indécis.

Ety. Il parali que ces mots tranta et trantus, ne sont que des altérations de trentun trente et un.

Estre sus lou trent'un, en Provence, signifie la même chose, parce que le 31 est le moment indécis entre l'ancien et le nouveau mois.

TRANTALEISSAR, dl. V. Trantalhar, TRANTALHANT, adj. (trantailián); DRAHDRALHARY. Vacillant, ante, qui chancelle: fig. irresolu, incertain.

Ety. de Trantalh, R. de trantalhar et de ant, celui qui chancelle.

TRANTALHAR, v. n. (trantailiá); rom TOULAR, TRANTA LEISSAR, TRANTOULAR, BROUN-TOOLAR, TRANTAYECHAR, DRANDALMAR. Chanceler, vaciller, n'ètre pas ferme sur ses jambes; un ivrogne chancelle, une table vacille.

Ély. ? TRANTANEL, s. m. (trantanel); yen-HA-HEERA. Nom qu'on donne, en Languedoc, au bourdaine, bourgene ou aulne noir, Rhamnus frangula, Lin. arbrisseau de la fam. des Frangulacées, commun dans les taillis un peu humides.

Son écorce intérieure purge fortement et fait vomir.

TRANTAYECHAR, d. de Mont. Alt. de Trantalhar, v. c. m.

TRANTEL, s. m. (trantèi). Bascule, espèce d'exercice qu'on fait en s'assayant deux personnes, une sur chaque extrémité d'une solive posée en équilibre sur un corps solide et en se relevant et s'abaissant alternative-

TRANTOL, s. m. vl. Balancement, agitation.

TRANTOUL, s. m. (trántoul); TRANTOU, BEANDOUL, PANIERA. Echelle suspendue horizontalement sur laquelle on place le pain dans les maisons de campagne et chez les paysans qui sont logés étroitement.

On dit d'une personne aisée, A de pan au

trantou.

TRANTOULAR, V. Trantalhar. TRAN-TRAN, V. Trin-tran.

TRANUGE, s. f. (tronudze). Nom baslimousin du chien-dent. V. Grame.

Ely. de trainar, trainer. V. Tra, R. TRAOUES, C'est ainsi que D'Astros écrit Travers, v. c. m.

TRAP, TRAPP, radical pris de la basse lat. trappa, qui se trouve dans la loi salique avec la signification de souricière, de piège; dérivé selon Ménage de l'ancien all. trapp, qui a la même signification, de trabs, poutre, selon Gébelin; ou de trapp ou trap, en celt. selon M. Theis, ou peut-être du grec τραπεζα (trapeza), table.

De trappa, par apoc. trap; d'où: Cauca-trapa, Trap-a, A-trapa, A-trap-ar, A-

De trap, par alt. chap; d'où: A-chapadour, A-chap aire, A-chap-a, A-chapatori, Trap-et, Trapet et, Trap-ot.
TRAP, s. m. dl. V. Trapu, Tapeniesoun

et Tap, K.

TRAP, vl. Tente, pavillon, baraque, demeure, habitation. V. Tenda.

TRAPA, s. f. Trapa, cat. V. Trappa. TRAPADELA, s. f. (trapadèle), di. Voy. Leca et Ped, R.

TRAPADOUR, Garc. V. Trepadour et Ped, R.

TRAPADOUR, V. Trepadour et Ped,

TRAPANAR, d. bas lim. V. Trepanar. TRAPASSA, d. vaud. V. Trepassat et Pass, R.

TRAPASSAR, vl. V. Traspassar. TRAPASSIVOL, adj. d. vaud. Passager,

cre. V. Pass, R. TRAPEGEAIRE, Voy. Trapegeaire et

Ped, R. .TRAPEGEAR, V. Trepiar et Ped, R. TRAPEI, vl. V. Trepal.

TRAPELA, s. f. vl. Tente, pavillon. TRAPENAR, v. n. vi. Traspellar, anc. esp. Trapelar, esp. mod. S'évanouir, chanceler.

TRAPET, ETA, s. et adj. (trapé, éte); TRAPOT, TRAPUT. Trapu, ue, de taille courte et ramassée; gros el court. V. Tapouissoun. Ely. V. Trap. R.

TRAPETET, s. m. dl. Dim: de trapet, petit trapu, petit bout d'homme. V. Trap, R.

TRAPEZE, s. m. (trapezé); Trapesio. esp. Trapèze, figure rectiligne de quatre côtés inégaux, dont deux sont parallèles.

Ety. du lat. trapezium, dérivé du grec τράπεζα (trapéza), table, comme qui dirait τετράπεζα (tetrapeza), mot formé, dit-on, de τετράς (tétras), quatre, et de πέζα (péza), pied, c'est-à-dire, table à quatre pieds; parce que les Grecs se servaient de tables de cette

TRAPIADA, Avr. V. Prada et Ped, R. TRAPIAIRE, s. m. (trapiairé). Celui qui marche avec précaution pour ne pas être

entendu. Garc. V. Ped., R.
TRAPIAR, V. Trepiar et Ped, R.
TRAPOINTA, et

TRAPOINTAR, Garc. V. Trepointa, Trepointar, Rivel et Pounct, R.

TRAPORTAR, d. vaud. V. Transporter et Port, R.

TRAPOT, OTA, s. (trapó, óte), dg. TRAPET, TRAPET. Qui est de petite taille. Voy. Tapouissoun et Trap, R.

Aques trapots, doun l'espauleto, Brillo loutjour din lou peril. Jasmin.

TRAPOU, s. m. (trapou), dl. Cassole, ou terrine au riz ou au gruau. Sauv.

TRAPOUGNER, Voy. Trepougner et Pounct, R.

TRAPPA, s. f. (trappe); TRAPA Trappe, célèbre abbaye de l'ordre de Citeaux, située dans la Perche, aux consins de la Normandie.

Ety. ? Celte abbaye de l'ordre de Citeaux, fut fondée en 1140, par Rotrou, comte du Perche, et consacrée sous le nom de la Sainte Vierge, en 1214, par Robert, Archevêque de Rouen. Elle eut des abbés commandataires en 1526, et fut réformée en 1663, par l'abbé de Rancé, le même qui dans sa jeunesse avait traduit Anacréon, mais que la mort subite de M = De Montbazon, qu'il aimait éperdument, ramena à la vertu.

TRAPPA, s. f. (trape); TRAPA. Trappola, ital. Trampa, esp. Trapa. cal. port. Trappe, espèce de porte posée horizontalement sur une ouverture au rez-de-chaussée, ou au niveau d'un plancher; on le dit de l'ouverture elle-même; ouverture pratiquée dans un grenier à soin, par laquelle on sait passer le foin qu'on donne aux bestiaux. Abat-foin, cette ouverture correspond ordinairement à la crèche, et s'appelle trébuchet. Abat-foin ; piège.

Ety. de la basse latinité trappa, m. s. ou du grec τράπεζα (trapeza), table, ou de τραπεω (trapeo), j'enfonce. V. Trap, R.

TRAPPISTO, s m. (trappiste, religieux de la trappe.

TRAPPOLIEIRA, s. f. (trapolieire), d. bas lim. Grande ouverture, grande fente. Éty de trappa, ol, dim. et de tera, qui sert de petite trappe. V. Trap, R.

TRAPPOUN, s. m (tropou), d. bas lim. Petit trou, ordinairement pratiqué pour don-

ner passage à la vue.

Éty. Dim. de Trappa, v. c. m. et Trap, Ŕad.

TRAPUT, V. Tapouissoun et Tap, R. TRAQUEGEAR, v. n. (trsquedja); Traquejar, cat. Tourmenter, Tracasser. Voy. Tracassar, Tarabustegear et Tric, R.

TRAQUENARD, s. m. (traquena). Piége pour prendre des souris et des rats; sorte de danse gaie : Cantar lou traquenard.

Ety. Ménage dérive ce mot, de tricenarius. V. Tra, R.

TRAQUET, s. m. (traqué), dl. Petit poignard. Sauv.

Ety. ? TRAQUET, s. m. (troqué), d. bas lim.

V. Battarel de moulin, qui a la m. s.
TRAQUET, s. m. Un des noms que porte
dans l'Hérault, la Motacilla rubicola. Voy. Blavet.

TRAR, v. a. vl. Tirer. V. Tirar et Tra, R. Trar-à-cap, venir à bout.

TRARAG, adv. vl. Cependant, en ce moment.

TRAS, adv. vl. Tras, cat. Adverbe qui ajouté à un adjectif, lui donne un sens superlatif.

Trastotz, absolument tous.
TRAS, Tras, esp. port. cat. Trà, ital. Pour derrière. V. Detras.

Ety. de trans, au-delà, de l'autre côté; après.

FE TRAS, Tras, port. En arrière.

Ety. du lat. retro.

TRAS, ASSA, adj. (tras, asse). Malade. indisposé: Siou tout tras, je suis tout chose. TRAS, s. m. vi. Trace. V. Traça.

TRASAIT PER, expr. adv. vl. Aussitot

TRASALHIT, IDA, adj. et p. vl. Dérouté, ée; en désarroi.

TRASANAR, v. n. (trasaná); TRAHAR, TRESAMAN, et impr. TRAZANAN. Pleurer, sanglotter au point de perdre la respiration; se pamer à force de crier, on le dit particulièrement des enfants qui sont encore au maillot.

Ety de tras pour trans, au-delà, et de anar, aller au-delà des bornes. V. An, R.

Faire trasanar un enfant, faire dépiter, désespérer un enfant.

En Languedoc, ce mot signifie aussi s'enanyer, trouver le temps long. s'impatienter

dans l'attente. Sauv. TRASANNAT, ADA, adj. vš. Très-vieux vieillard.

Ety. de tras pour trans, au-delà, qui dé-passe, et de annat, vieux. V. An, R.

TRASAUTAR, v. a. vl. Franchir, s'enhardir trop, outre-passer, franchirles bornes.

Ety. de tras pour trans, au-delà, et de sautar. V. Salh, R.

TRASBUCAMEN, vl. V. Trabucada. TRASBUCHAR , vl. V. Trabucar.

TRASBUCHAR, v. n. vl. Trébucher, faire un faux pas, tomber, être plus lourd que le contre poids. V. Bosc, R.

Qui s'umilia si s'alsa, e qui s'alsa plus que non deu trasbucha. Liv. de Sydrac.

Qui s'humilie assurément s'exhausse, et qui s'exhausse plus qu'il ne doit trébuche. Rayn.

TRASCALAN-JAUNE, s. m. (trascalán-djaouné). Un des noms qu'on donne, en Lan-latum, latus. V. Lat, R.

TRA guedoc, au mille-pertuis. V. Herba-de-l'o-li-rouge.

Ety. de l'esp. trascalar, passer à travers, parce que, vues à travers le jour ses feuilles paraissent percillées d'un nombre infini de petits trous, qui n'en sont cependant pas, mais bien de petites cellules remplies d'une huile essentielle transparente. V. Trescalan.

M. Astruc fait venir ce mot de l'arabetrastulon, qui désigne le mille-pertuis.

TRASCALAN-ROUGE, s. m. Non qu'on donne, dans le même pays, à la petite cen-taurée. V. Centauri.

TRASCAMBADA, s. f. vi. Enjambée. V. Gambada.

Ety. de tras, au-delà, de camba et de ada. V. Camb, R.

TRASCENHER, v. a. vl. Ceindre, entourer. V. Cenchar.

Ely. de tras et de cenher. V. Cench, R. TRASCOBAR, v. a. vl. Trascolar, esp. cat. Filtrer. V. Coular.

TRASCOUNDRE, v. n. (trascoundré), d. bas lim. Passer, aller derrière quelque chose qui nous dérobe à la vue.

Ety. de tras, derrière, et de escoundre, cacher. V. Escound, R.

TRASCUIAR, v. n. vl. Étre plein d'assurance, être téméraire.

Ely. de tras pour trans et de cuiar. Voy. Cuid, R.

TRASCUIAT, adj. el p. vl. TRASCUIAT. Plein d'assurance, arrogant, téméraire, présomptueux. V. Cwid, R.

TRASCUJAR, vl. V. Trascuiar. TRASCUJAT, vl. V. Trascuiat.

TRASDORSA, vl. V. Trasdossa. TRASDOSSA, s. f. vl. TRASDORSA. En-

dosse, charge, fardeau, surcharge. Éty. de tras, derrière, et de dossa pour

TRASEIRE, s. m. vl. TREZEIRE. Un trai-

tre. V. Traite et Trad, R. TRASFIGURAR, vi. V. Transfigurar

et Fig , R. 2. TRASFORAR, vi. V. Transforar et

Four, R. TRASGIET, s. m. vl. Batelage, jongle-

rie. Ety. de tras et de giet. V. Ject, R.

TRASGITADOR, S. M. VI. TRASGITAIRE. Trageitador, port. Traggitatore, ital. Bå-teleur, charlatan. V. Jeci, R.

TRASGITAIRE, vl. V. Trasgilador et Ject, R.

TRASGITAMENT, s. m. vl. Batelage, jonglerie. V. Ject, R.

TRASGITAR, V. S. VI. TRAGITAR. Tragittare, ital Bateler, jongler, barioler, entremèter, jouer des farces. V. Ject, R.
TRASGITAT, ADA, adj. et p. vl. Bariolé, ée, entremèté, ée. V. Ject, R.

TRASGRESSIO, vi. V. Transgression et Grad . R.

TRASIMUR , vl. Derrière le mur.

Ely. retro murus.

TRASLAT, s. m. vl. Traslado, port. Trasllat, cat. Copie, exemplaire, le double de quelqu'écrit.

TRASLIAR ,

Comtar l'as E l'diras En eis pas, Per que se traslia. Marcabrus.

TRASLIS, adj. et p. vl. Maillé, maillés. TRASLUZER, v. n. vl. TRASLUZIR. Traslluirse, cat. Etre transparent, diaphane.

Éty. du lat. translucere, m. s. TRASLUZIR, vl. V. Trasluzer TRASMELIAR, v. a. vl. Troubler.

TRASMELIAT, adj. et p. vl. Troublé. TRASMELIAT, ADA, adj. et p. Troublé, éc.

TRASMON, adj. vl. TRAMONT. Tramontain, couchant.

Ély. du lat. transmontanus, m. s.

TRASMONTANA, vl. Etoile polaire. V. Tramontana.

TRASMUDABLE, vi. V. Trasmutable. TRASMUDAMEN, vl. V. Transmuda-

TRASMUDAR, vl. Trasmudar, cat. esp. V. Transmudar.

TRASMUTACIO, vl. Trasmutació, cat. V. Transmutation.

TRASNUCHAR, v. n. vl. TRASNUECHAR. Trasnoitar, port. Veiller, passer les nuits blanches, sans dormir.

Ety. du lat. pernoctare, m. s. V. Nuech. Rad.

TRASNUECHAB, vl. V. Trasnuchar. TRASORRIAR, v. n. d. vaud. Thésauriser. V. Tresorar et Aur, R.
TRASPAS, vl. V. Traspassamen et

Pass, R.

TRASPAS, s. m. vl. TRESPAS. Trépas, trajet, trait. V. Trepas et Trajet. TRASPASSADOR, S. M. VI. TRASPAS-

SAIRE. Traspasador, anc. esp. Traspassa-tore, ital. Transgresseur, violateur: Traspassador de la lex, transgresseur de la loi. Ely. de tras pour trans, au-delà; de pass

et de ador, celui qui passe au-delà. Adj. qui doit trépasser, périssable.

TRASPASSAIRE , vi. V. Traspassador.

TRASPASSAMEN, vl. V. Trespassament.

TRANSPASSAN, adj. vl. Passager, de peu de durée, perçant. V. Pass, R.

TRASPASSANS, Le même que Trepassals.

TRASPASSAR , v. a. et n. vl. TRESPAS-Traspasar, esp. Traspassar, cat. port. Traspasar, esp. Trapassare, ital. Dépasser, outre-passer, enfreindre, transgresser; oublier, negliger; passer, aller, traverser, percer; finir, cesser; trépasser, mourir.

Ety. de tras pour trans, au-delà, et de passar. V. Pass, R.

TRASPERDUT, s. m. (tras-perdu). A la piste, à pas perdus. V. Perd, R.

TRASPIZAR, v. a. vl. Fouler à l'excès. Ety. de tras, à l'excès, au-delà, et de pizar, fouler. V. Ped, R.

TRASPLANTAT. ADA, adj. et p. vi. Débarrassé, ée.

Éty. de tras, au-delà, et de plantat. Voy. Plant, R.

TRASPORTAMEN, vl. V. Transportamen.

TRASPORTAR, vl. V. Transportar. TRASPORTAR, v. a. (traspourta); TRASPOURTAR, TRASPOURTAR, TRASPOURTAR, ital. Transportar, esp. port. cat. Transporter, porter d'un lieu à un autre. Fig. animer par l'amour, la colère, etc. L'amour lou trasporta, il est transporté d'amour; Lou mau lou trasporta, la douleur le met hors de lui-même, lui donne des transports.

Ety. de tras pour trans, au-delà, et du lat. portare, porter. V. Port, R.

TRASSA, et comp. Trassa, cat. Pour trace, V. Traca.

TRASSA, s. f. (trásse), dl, m. s. que Estrassa, v. c. m. Ce mot n'a dans les vers suivants de Peyrot, qu'un sens dépréciatif.

Sé pourrés fairé sons bergougno Oquélo trasso de bésougno.

TRASSA, vl. Queste, V. Traissa. TRASSAILLIR, V. n. vl. TRASSALIR, TRESSAILIR, TRESSAILLIR, TRESSAILLIR, TRESSAILLIR, TRESSAILLIR, TreSSaillir, fremir; dépasser, passer, transgresser, violer.

Ely. de tras, au-delà, et de saillir. V.

TRASSAIRE, s. m. (trassairé); TRA-SAIRB, dl. Un carrier. V. Peirier.

Ely. Ce moi peut-être une alter. de tirassaire, qui traine, qui charrie. V. Tra. R.

Lous gipiers, traçaires, maçouns, Mestres, manobres et garçouns, Embe soun martel et sa tibla, Tenion una mina risibla. Favre.

TRASSALH, vl. Il ou elle tressaille, saute, bondit. V. Salh, R.

TRASSALHIR, v. a. et n. vl. TRESSALHIR, TREESCALLIE. Transgresser, dépasser, outrepasser, tressaillir; frémir.

TRASSALIR, vl. V. Trassaillir et Salh, Rad:

TRASSAR, v. n. (trassá), dl. Passer, suffire, durer pendant quelque temps.

Cal qu'aquel pauc de blad nous trasse l'annada, il faut que ce peu de blé nous passe l'année ou dure jusqu'au bout de l'année, Sauv. passer.

Ety. de trans, au-delà

TRASSAR, v. a. dl. Percer, pénétrer. La plogea l'a trassat, la pluie l'a percé, souiller, tirer de la pierre d'une carrière. Sauv.

TRASSARIAS, et TRASSAS, dl. V. Estrassas.

TRASSAS, vi. Cependant, en passant, TRASSEGEAR, v. n. (trassedjå), dl. Ravauder, tracasser dans une maison. V.

Ravaudar. TRASSEGRE, v. a. (trassègre), dl. Sui-

vre à la piste, aller derrière. Sauv.

Ely. de tras, derrière, et de segre, suivre. V. Sequ, R.

TRASSEGUN, s.m. (trassegun), dl. Philtre amoureux, chose qu'on suppose donner de l'amour.

Ety. de trassegre, suivre, et de un. Voy. Sequ, R.

Dounar de trassegun, donner un charme ou de la poudre pour faire suivre. Sauv.

TRASSEIROOU, Garc. Altér. de Terseiroon, v. c. m.

TRASSER, v. a. vl. Avaler. Trassets un camel, vous avelez un chameau.

TRASSINHAR, v. a. vl. Percer? TRASSIO, s. f. vl. Trahison. V. Trahisoun et Trad, R.

TRASSION, vl. V. Trahisoun et Trad, Rad.

TRASSUAR, V. Trassuzar.

TRASSUSAR , V. Tressusar et Sud, R. TRASSUSOUR, V. Tressusour et Sud,

TRASSUZAR, vi. V. Trassuzar. TRAST, s. m. (tras), dl. V. Trietel.

TRAST, adj. dl. Use. V. Estrassa. Aquot es un trast, c'est une patraque ou un homme hors de service.

TRASTALOUN, et impr.

TRASTALOUS, s. m. (trastaloun et trastalous), di. renfort d'un talon de bas, talonnière, morceau de cuir ou de chapeau dont les sabotiers se servent pour empêcher que leurs bas ne s'usent trop tôt au talon, ou que le sabot ne les blesse.

Éty. de tras, derrière, et de taloun, derrière le talon. V. Tal, R. 2.

TRASTES, s. m. pl. dl. (trastés). Voy. Estrassas.

TRASTET, s. m. (trasté), dl. Voy. Trislet.

TRASTIEG, vl. Tous.

TRASTOLRE, v. a. vi. Transporter, ôter, emporter, soulever. V. Toi, R.

TRASTOMBA, s. f. vl. Détour, lergiversation. V. Toumb, R.

TRASTOMBAR, v. n. vl. Sauter, faire des tours de souplesse. V. Toumb, R.

TRASTOMBAR, v. a. vl. Trastumbar, esp. Culbuter, renverser, abattre, abaisser, délaisser. V. Toumb, R.

TRASTORNAMENT, s. m. vl. Trastornamento, ital. Renversement, controverse, différend, subversion, perversion.

Ély. de tras, su delà, à l'excès, de torna el de ment. V. Torn, R.

TRASTORNAR, v. a. vl. Trastornar, cat. esp. port. Trastornare, ital. Renverser, bouleverser, détruire, changer, pervertir, détourner, dévier, rebrousser, reculer, retourner, fig. dénaturer.

Ety. de tras et de tornar. V. Torn, R. TRASTORNAT, ADA, adj. vl. Trastornado, port. Rejeté, ée, refusé, dédit. V.

Torn, R.

TRASTORNER, v. n. vl. Reculer, tourner le dos.

Ely. de tras, en arrière, et de torner pour tornar. V. Torn, R.

TRASTOS, expr. adv. vl. pl. TRASTOS, TRASTUIT, TRASTUTZ, TRASTRUCH. Trolous, tous, absolument tous. V. Tot, R.

TRASTOT, OTA, adj. et pr. indéf. vi. Partout, dans tout, toute, tout entier, ière. V. Tot, R.

TRÁSTOTA, vl. fém. de trastut, toute, V. Tot, R.

TRASTUG, vl. V. Trastots et Tot, R. TRASTUICH , vl. V. Trastot.

TRASTORT, adv. vl. V. Trastots et Tot. TRASTUT, vl. V. Trastot et Tot, R. TRASU, vl. Il ou elle sue.

TRASUT, UDA, adj. et p. vl. Broyé, ée. TRASVAZER, V. a. VI. TESVARIR. PASSOT, aller outre, dévancer, échapper, s'éloigner, s'en aller.

TRASVIRAMENT, S. M. TREVIRAMENT. Epouvante, effroi, grande peur, action de tourner les yeux d'une manière convulsive.

Ely. de trasvirar et de ment. V. Vir, R. TRASVIRAR, v. a. (trasvira); TREVIRAR, TRESVIRAS. Trastornar, esp. Bouleverser, fureter, fouiller, troubler, effrayer, faire changer la figure de quelqu'un, défigurer, contourner.

Ely. de tras pour trans, au-delà, de l'autre côté, et de virar, tourner. V. Fir, R.

Es tout trasvirat, il est tout ému, tout bouleversé.

TRASVIRAT, ADA, adj. et p. (trasvirá, áde); TREVIRAT, TREGIRAT. Troublé, effrayé, épouvanté, bouleversée.

Ety. de trasvirar et de at. V. Vir, R. TRATABLE, ABLA, adj. (tratablé, able); Trattabile, ital. Tratable, esp. Tratavel, port. Tactable, cat. Traitable, donx, avec qui on peut aisément traiter.

Ety. du lat. tractabilis. m. s. V. Tra, R. TRATAIRE, Celui qui traite d'une affaire. Garc. V. Tratur et Tra, R.

TRATAIRE, s. m. (tratairé). Entremetteur, négociateur. Avr. Poutingoun et Trati Rad.

TRATAMENT, s. m. (tratamein); Tratamento, port. Tratamiento, esp. Trailement, accueil, réception, soins et remèdes donnés à un malade; appointement.

Ety. de tratar et de la term. ment. V. Tra Rad.

TRATAR, v. a. (trata); Tratar, port. esp. Traiter, discuter, agiter, négocier, régaler, donner à manger, en user bien ou mal avec quelqu'un, reconnaître pour. ..... traiter ou qualifier de...

Ety. du lat. tractare, manier, toucher. V. Tra, R.

Ce verbe est toujours neutre quandils'agit de vendre, d'acheter, d'acquérir, etc

TRATAR SE, v. r. Tratarse, esp. Se régaler, se bien traiter, se voir, se fréquen-

TRATAT, ADA, adj et p. (trata, ade); Tratado, port. esp. Traité, ée, régale, selon le verbe.

Ety. du lat. tractatus, m. s. V. Tra, R. TRATAT , s. m. (trata); Tratado, poft. esp. Tractat, cat. Trattato, ital. Traité, sccord; convention, discours, dissertation sur quelque matière.

Éty. du lat. tractatus, m. s. V. Tra. R. TRATIO, s. f. vl. Trahison. V. Trahisoun.

TRATUR, s. m. (treiur); TRETUS. Trattore, ital. Traiteur, cuisinier public qui donne à manger chez lui pour de l'argent.

Ety. de tratar. V. Tra, R. Que trata, qui traite.

TRATUSA, s. f. de TRATAIRE. Entremetteuse, celle qui fait conclure un mariage. V. Tra, R.

TRAU, S. M. VI. TRAUT, TRAUT. Embarras, bagage, convoi, charroi, tronsport, tribut, impôt. V. Trab, R.

TRAU, s. m. vl. Trava, port. Trabe, esp. Trave, ital. Poutre, pièce de charpente.

Perque ves la palha el ulh de lo fraire, e del trau q'es el teu no cossiras, pourquoi aperçois tu un fétu dans l'œil de ton prochain, tandis que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien.

Ely. du lat. trabs. V. Trab, R. TRAU, Pour trou. V. Trauc, R. TRAUBS, s. m. vl. Poutre. V. Fusta. Ety. du lat. trabs, m. s. V. Trab, R.

TRAUC, radical pris de la basse lat. traugus, qui se trouve dans le titre 43 des Ripuaires, avec la signification de trou, et dérivé du grec τρύμα (truma), trou, fait avec une tarière, formé de τραω (trad), trouer, percer, faire un trou, il pourrait venir encore du bas breton trouc, incision.

De traugus, par apoc. traug, et par changement de g en c, trauc; d'où: Trauc, Traucar, Des-traucar, En-traucar, Trauc-as.

De trauc, par le changement de c en qu, trauqu; d'où : Trauqu-et, Trauqu-ilh-ar, Trauquilh-oun.

De trauc, par la suppression de c, trau: En-troouc-ar, Troouc-age, Trougu-el.

TRAUC, S. M. (tráou); TRAU, PERTUS, BOUGHOL, MOURAY. Troc, anc. cat. Trou, ouverture ronde ou à peu près ronde, ce qui la distingue de la fente qui est toujours longue; creux, cavité, mauvais glte, petit et mauvais village, méchante maison.

Éty. de la basse lat. traugus, m. s. Voy. Trauc, R.

Trauc d'una pala, d'una bayouneta, per mettre leis manches, en generau, douille.

Trauc deis dents et deis brescas, alvéole. Trauc d'una destrau, d'una agulha, d'una sounda, deis froumagis, doou pan, d'un marteou, d'una peira de moulin, œil.

Traue per mettre trempar la caus, bassin ou fosse à chaux.

Trauc d'un poutagier, réchaud.

Trauc que leis pichots an dessus la testa, fontanelle.

Trauc per passar leis barras de l'argui, amolette.

Trauc doou plat-bord d'un veisseou, amure.

Trauc d'un pous, gueule. Trauc deis huelhs, orbite.

Trancounte s'escoundoun leis luris, catiche.

Trauc deis darbouns, taupinière.

Trave deis muralhas per faire escourrer l'aigua, ventouses, barbacane.

Trauc deis veisseous per lou meme oubjet, dalon ou orgne.

Trauc ounte leis pigeouns fan lou nis, boulin.

Trauc deis carrieras mau caladadas,

Tranc per faire coular lou mourtier entre leis peiras, godet.

Trauc d'un mouele per ounte mettoun l'eslam, jet.

Trauc de la rinardiera, mère.

TRA Trauc ounte leis lapinas fan seis pichots, rabouillère.

Trauc d'un privat, lunette.

Trauc que fai una poula en grattant, grat. Trauc deis courregeas, point.

Trauc doou cuou, anus.

Trauc doou mentoun, fossette.

Trauc de l'aurelha, conduit auditif.

Trauc ounte leis lapins sescoundoun,

Trauc deis brescas, alvéole.

Trauc doou pan, doou froumagi, wil. Trauc per entarrar un mort, fosse,

Trauc quarrat que laissoun an una mu-ralle per l'y mettre una fusta, boulin.

Trauc d'escouta d'un planchier, judas. Tapar un trauc, sig. payer une dette. Trauc sotirans, vl. trou d'enbas.

TRAUCA-BARAGNADA, (tráouque-baragnáde), dl. sauta-Bartas. Un pillard, jeune libertin de la lie du peuple qui va marauder dans les campagnes, qui vit de vol et de rapine en franchissant les murs de clôture ou les baies.

Ety. Trauca-baragnada, signifie litt. perce haies. V. Trauc, R.

TRAUCA-BARTAS, s. m. (tráouquebartás). Nom qu'on donne, dans le Gard, au troglodyte, parce qu'il paraît percer les buissons. V. Petoua et Trauc, K.

TRAUCABLE, ABLA, adj. vl. Qu'on peut percer, incisif, pénétrable. V. Trauc, R. TRAUCADOUIRA, s. f. Syn. de Gui-

thounet, v. c. m. et Trauc, R. TRAUCAGE, s. m. (traoucádge). Perce-

ment, action de percer. Garc. V. Trauc. R. TRAUCAIRE, s. m. (traoucairé). Ter-

rier, trou dans la terre où les lapins se cachent.

Éty. de trauc et de aire. V. Trauc, R. TRAUCALIBOT, s. m. (traouquelibó), dl. Le jeu de la tribocallette. V. Trauc, R. Faire traucalibut, s'en aller sans rien di-

re, faire gille. Sauv.

TRAUCA-PEIRA, s. m. (tráouque-peire). Nom qu'on donne à plusieurs espèces de blennies et particulièrement à celle qu'on appelle lièvre-marin, à cause que ces poissons se retirent dans les fentes des rochers pour s'y cacher, circonstance qui fit croire du temps de Pline, qu'ils perçaient les pierres. V. Lebre de mar et Trauc, R.

TRAUGA-PEIROOU, S. M. TRAUCA-PRI-BAU, CROUS-DE-MALTA, ESPINASB FER. NOM qu'on donne, dans la Provence-Meridionale, à la croix de Malte, Tribulus terrestris, Lin plante de la fam. des Rutacées qu'on trouve aux environs d'Aix, d'Avignon, etc. V. Gar. Tribulus terrestris, p. 470 et Trauc, R.

TRAUCAR, v. a. (traouca); TROOUCHAH, PERTUSAR, BOUGEOLAR, TRAUQUAR. Trouer, percer, faire des trous, pénétrer.

Ety. de trauc, trou, et de la term. act. ar, faire un trou. V. Trauc, R.

Traucar una boula, meltre un tonneau en perce.

Traucar una clau, forer une clef.

A traucat una dent, il a mis une dent ou il a percé une dent à cet enfant.

TRAUCARIA, s. f. (traoucarie). Terrier, trou que font les lapins dans la terre. Garc. V. Traue, R.

TRAUCARIER, s. m. (traoucarié), dl. Un terrier de lapin.

1313

Etv. de traucar et de ier. V. Trauc. R. TRAUCAS, s. m. (traoucás). Gros et

grand trou.

Ety. de trauc et de as. V. Trauc, R.

TRAUCA-SAC, s. m. (tráouque sá). Nom qu'on donne, à Toulouse, au bromus stérile. . "Espangassat.

Éty. Parce que les barbes de ses épis passent à travers les sacs où l'on renferme cette plante. V. *Trauc* , R.

TRAUCAT, ADA, adj. el part. (traoucáade); BOUGEOLAT, CHARELEAT. Percé, ée, troué, ée.

Ety. de trauc, trou, et de la term. pass. at, ada, trou fait. V. Trauc, R. Mans traucadas, mains percées.

A la mans traucadas, c'est un panier percé.

Resouns traucadas, propos insensés. TRAUCA-TRIPA, (tráouque-tripe). Alt.

gasc. de Cauca-trapa, v. c. m. TRAUCAU FAIRE, expr. prov. On le dit, à Thorame, des nuits qu'on passe dans les écuries à filer: Avem fach traucau, nous avons passé la nuit entière.

Ety. Traucau est dit pour traucada, percée. V. Trauc, R.

TRAUC-DE-MOUN-LAPIN, s. m. dg. Espèce de jeu, appelé trou-madame.

TRAUCLAVAB, v. a. vl. Percer, crever. V. Trouc. R.

TRAUCOUN, V. Trauquet et Trauc, R. TRAUGNA, s. f. (traougne), et

TRAU DE TREL, s. m. d. bas lim. Grosse poutre qui soutient la charpente d'un pressoir. V. Trab, R.

TRAUGNOUN, s. m. (traougnoun). Noms qu'on donne, aux environs de Berre, et selon leur grosseur, au grand grèbe, au petit grèbe et au castagneux.

TRAULAR SE, v. r. (traoulá sé), di. S'enfuir. Sauv.

Éty. de l'angl. troll, aller, courir cà et là, troler, dérivé de l'all. trillen, tourner

en rond; d'où trollen, s'en aller, se retirer. TRAULHAR, v. a. (traouillá), d. lim. Se vautrer dans l'herbe déjà haute, la fouler, aux pieds. V. Traular.

TRAUPIAIRE, s. m. (traoupiáiré). V.

Trepegeaire et Ped, R.
TRAUPIR, dl. V. Trepiar, dont il est une altération. V. Ped, R.
TRAUQUAR, vl. V. Traucar.

TRAUQUET, s. m. (iraouqué); TRAUcoun. Petit trou.

Éty. de trauc et du dim. et. V. Trauc, R. Faire trauquet, d. de Barcelon. Passer la nuit entière au jeu ou à se divertir.

TRAUQUETS, s. m. pl. (traouqués), dg. Espèce de jeu connu sous le nom de balleempoisonnée.

Éty. Parce qu'on le joue avec une balle qu'on lance dans de petits trous.

TRAUQUILHAR, v. a. (traouquilha). Faire de petits trous et en grand nombre.

Ety. Dim. de traucar ou de trauquilhoun et de ar. V. Trauc, R.

TRAUQUILHAT, ADA, adj. et part. (traouquilhá, áde). Percé d'un grand nombre de petits trous.

TRA Ety. de trauquilhoun et de at, ada. V.

TRAUQUILHAT, ADA, adj. et part. (traouquillá, áde). Criblé, ée, percé de plusieurs petits trous.

Éty. de trauquilha, v. le m. précédent, et de la term. pass. at. V. Trauc, R.

Froumagi sarrat, pan trauquilhat. Pr.

TRAUQUILHOUN, s. m. (traouquilhoun). Sous-dim. de trauc, plus petit trou que le trauquet. V. Trauc, R.

TRAUQUILOS, adj. vl. Plein de trous. V. Trauquilhat et Trauc, R.

TRAUS LOVS, s. m. pl. d. bas lim. Plancher supérieur d'une maison. V. Plafound. Ety. du lat. trabs, poutre, fait avec des

poutres. V. Trab, R. TRAUT, vl. V. Tribut.

TRAVA-AVAN, vl. Avance, pousse en avant.

TRAVADA, s. f. (traváde), d. mars. TREVADA, TRAVAGRA. Travée, intervalle d'une solive à l'autre dans un plancher, ou d'un mur à une solive.

Ety. du lat. trabs, poutre. V. Trab, R. TRAVAI, Alt. de travalh. V. Trabalh, Rad.

TRAVALAR, v. a. (travalá), dl. Avaler; descendre, le même que Devalar, v. c. m.

Ety. de trans, de val, vallée, et de l'act. er, aller dans ou au-delà de la vallée, c'està-dire, en bas. V. Val, R. 2.

Il signifie aussi baisser et abaisser : Travalar lous iols, dl. fermer la paupière, commencer à dormir.

TRAVALH, TRAVALHADOUR, TRAVALHAIRE, TRAVALMAN, etc. V. Trabalh, Trabalhadour, etc. Comme plus conforme à l'étymologie, et à l'ancien usage. V. Trabalh, R.

TRAVALHADOUR, V. Trabalhadour. TRAVALHAIRE, V. Trabalhaire. TRAVALHAB, V. Trabalhar et Tra-

balh, R.

TRAVALHAREL, ELA, adj. (travaillarel, èle); Trabalhadeira, port. Laborieux, euse, qui aime le travail, qui travaille beaucoup.

Ety. de travalhar et de sla, celui, celle qui travaille. V. Trabalh, R.

Digas un paou qu'es que v'an fach Leis fourmigos fravaillarelos. Reymonenq.

TRAVALHEIRIS, s. f. (travailleiris); Trabalhadora, port. Femme qui aime le travail, qui travaille beaucoup. V. Trabalh, Rad.

TRAVALHUR, Voy. Trabalhadour et Trabalh . R.

TRAVAR, v. a. vl. Trabar, cat. esp. Travar, port. Arrêter, retenir, entraver, attacher, unir. V. Trab, R.

TRAVEL, s. m. vl. TRAVELA. Tarière. V. Taravela et Taravel, R.

TRAVELHAR, vl. et

TRAVELLAR, v. a. vl. Altér. de taravellar, percer avec la tarière, transpercer, traverser, déborder.

Éty. du lat. terebrare, m. s. V. Tarabel, Rad.

Taravel, R.

TRAVENICAT, ADA, adj. et part. vl. Vexé, ée. Sauv.

Ety. Dit pour taravela. V. Taravel, R. TRAVERS, s. m. (través). Trame, tissure. V. Traves et Vert, R.

TRAVERS, adj. vl. Transversal.

TRAVERS, ERSA, adj. (travèr, érse), d. bas lim. Malin, contrariant: Aqueleis escouliers soun travers, ces écoliers sont mé-chants, contrariants. Travers, adv. Voy. Traves, R.

Ety. de Traves, v. c. m. et Vert, R. TRAVERSA, V. Travessa et Vert, R. TRAVERSAR, V. Travessar et Vert, R. TRAVERSER, vl. Voy. Traversier et Vert, R.

TRAVERSETA, V. Travessela el Vert, Rad.

TRAVERSIER DE, expr. adv. vl. De travers. V. Vert, R.

De drech et de traversier, de droit et de travers; adj. Camin traversier, chemin de

TRAVERSIERA, s. f. (trabersiére), dg. Traversière, les raies traversières sont des sillons plus profonds que les autres, que l'on fait dans les champs, pour faciliter l'écoulement des eaux.

TRAVERS, s. m. Traverso, ital. Traversia et Traves, esp. Traves, port. cat. Travers, étendue d'un corps considéré selon sa largeur: S'en fau dous traves de det; la traversée; Travessada, colline, coleau, penchant d'une montagne.

Éty. du lat. transversum, m. s. V. Vert, Rad.

TRAVES A et DB , adv. (traves) ; TRUSES , TRAVERS. De traves, port. A traves, à travers, par le milieu, au milieu, De traves, à travers, de biais, de côté, à contre sens, transversalement.

Ety. du lat. transversim, m. s. V. Vert, Rad.

TRAVESSA, s. f. (travèsse); TRAVERSA TRAVESSIER, TRAVESSAN, TRAVESSIER. Traversa, ital. Travessa, port. Travesia et Travesaño, esp. Traverse, pièce de bois que l'on met entravers pour en assujettir d'autres; chemin de traverse, qui coupe d'un lieu à un autre par une voie plus courte que la route ordinaire; vent d'Ouest; route de traverse; obstacle.

Ety. de transversim, m. s. V. Vert, R. TRAVESSADA, s. f. (travessade); Traversa, ital. Travesia, esp. Traversée, trajet par mer d'un lieu à un autre. V. Vert, R. TRAVESSAN, s. m. dl. V. Travessa et

Vert, R.

TRAVESSAR, v. a. (Iravessa); TRENCHAR. Traversare, ital. Travesar, esp. Alravessar, port. cat. Traverser, passer à travers d'un côté à l'autre, percer de part en part.

Éty. de traves et de ar. V. Fert, R. TRAVESSAR, v. n. (travessá). Etre en travers, ce qui traverse d'un côté à l'autre.

TRAVESSAS, s. f. pl. (travésses); TRAarmens. Nom de lieu, collines, lieu coupé par des coteaux qu'il faut traverser. V. Vert, R.

TRAVESSETA, s. f. (travesséte); TRAversera. Dim. de travessa, petite traverse,

TRAVELOUN, Garc. V. Taraveloun et | ruelle, petite rue qui en traverse une plus grande ou qui ne fait qu'y aboutir.

Éty. de travessa et du dim. eta. V. Vert,

En d. bas lim. méchanceté, malice.

TRAVESSIER, s. m. (travessié). Pour traverse, V. Travessa et Vert, R. pour coussin. V. Couissin.

TRAVESSIER, s. m. (travessié); Travesseiro, port. Traversin, oreiller long; sorte de cuiller à soupe. Garc. V. Vert, R.

TRAVESSIER-DE-CHALOUPA, s.m. Traversin de chaloupe, pièce de bois qui traverse la chaloupe à l'arrière pour la lier, et sur laquelle on place l'estrope double.

TRAVESTIR, v. a. (travestir). Travestir, deguiser, travestir un auteur. V. Vest, R. TRAVESTIR SE, v. r. (travestir, sé); Travestirsi, ital. Se travestir. V. Se mascar plus usité.

Éty. de tra pour trans, au-delà, autrement, et de vestir se, s'habiller. V. Vest, R.

TRAVESTISSAMENT, s. m. (travestissamein). Travestissement, déguisement. V. Vest, R.

TRAVESTIT, IDA, adj. et p. (travesti, ide); Travestido, esp. Deguisé, traduit burlesquement.

Ety. de tra pour trans, au-delà, d'une manière extraordinaire, et de vestit. V. Vest, R. TRAVET, s. m. (travé), et

TRAVETA, s. f. (travète); CHARRIERA, PITBOU, PLATA, PLATOUR. Trave, port. Traveta, cat. Soliveau, solive, pièce de bois qui sert à soutenir les planchers et qui porte sur les poutres.

Ety. Dim. de trabs, poutre, pelite poutre. V. Trab, R.

TRAVETOUN, s. m. (travetoun). Dim. de travet, soliveau. V. Trab, R.

TRAVI, et

TRAVIT, s. m. vl. Carrefour; tribut,

Ety. du lat. trivium. TRAVOUI, s. m. (travóui). Chablot. Cast. V. Tiroun.

TRAYART, s. m. d. de Grasse. Treille. TRAYDOR, s. m. vi. Traydor, esp. V. Trailre.

TRAYDOR, s. m. vl. Avaloir, gosier. TRAYMENT, s. m. adv. Traitreusement. V. Trad, R.

TRAYNASSANT, ANTA, adj. (trainassan, ante), dg. Trainant, ante, qui traine. V. Tra. R.

TRAYR, vl. V. Trahir.

TRAYRE, vl. Traitre. V. Trad, R.

TRAYS, s. m. vl. Effort.

TRAYST, adj. vl. V. Trahi et Trad, R. TRAYT, TA, adj. et p. Tiré, ée. Voj. Tiratet Tra, R.

TRAYTA, s. f. vl. Tratta, ital. Traile, retraite.

TRAYTOR, vl. V. Trahire.

TRAZACHEIR, EIRA, adj. Prolongé, durable, continu. V. Tra, R.

TRAZAG, s. m. vl. Arrangement, direction, disposition. V. Tra, R.

TRÁZAGA, expr. adv. vl. A travers, tout net, franchement.

TRAZANAR, V. Trasanar et An, B. 2. TRAZEIRE, V. Traseire.

TRAZEMENT, s. m. vl. Tirement, traction, action de tirer. V. Tra, R.

TRAZEN EN, expr. adv. vl. En trahison, en supportant. V. Trad, R.

TRAZIC, vl. Il ou elle prit, tira, arracha,

trahit. TRAZIR, v. a. vl. V. Trahir et Trad, Rad.

TRAZIT, adj. vl. Trahi, livré. V. Trad, Rad.

### TRE

TRE, Pour trois, V. Tres, R. TREBAILHA, vl. Travail. V. Trabalh, Rad.

TREBAILHAR, vl. V. Trebalhar.

TREBAILL, vl. Treball, cat. V. Trabalh.

TREBAIOLA, V. Segunhola.
TREBAL, vl. Travail, peine, tourment, effort. V. Trabalh.

TREBALAR, vl. V. Trabalhar.

TREBALH, s. m. vl. TREBAL. Tourment, peine, fatigue, au moral, comme au physique. Ety. V. Trabalh, R.

TREBALHA, s. f. vl. Forme féminine de trebalh, fatigue, traverse, détresse. Voy. Trabalh, R.

TREBALHADOR, s. m. vl. Ministre de la justice, Sauv. celui qui inslige les peines. V. Trebalh, R.

TREBALHAMEN, s. m. vl. TREBOLA-MENT. Travagliamento, ital. Tourment, pei-ne, tracasserie, agitation. V. Trabalh, R.

TREBALHANTS, S. M. VI. TREBALANTS. Etre dans la peine, dans l'affliction.

Ety. du lat. tribulari. V. Trabalh, R.

TREBALHAR , v. n. vl. Trebejar, anc. esp. Souffrir. V. Trabalhar et Trabalh, R. TREBALHAR SE, v. r. vl. Se fatiguer, prendre du souci. V. Trabalh, R.

TREBALHAR, v. a. vl. V. Trabalhar. TREBALHIER, adj. vl. Brouillon, tra-

cassier, ennuyeux.

TREBALHOS, adj. vl. TREBALIOS. Traballos, cat. Trabajoso, esp. Trabalhoso, port. Travaglioso, ital. Tracassier, pénible, turbulent, difficile.

Ety. de trabalh, chagrin, tourment.

TREBALIA, s. f. vl. Tribulation, adversité, violence, difficulté, contredit. Voy. Trabalh, R.

TREBALIOS, adj. vl. V. Trabalh.
TREBANAR, Garc. V. Trecoular.
TREBAR, V. Trevar.

TREBASTAMENT, s. m. (trebastaméin). Action de la charge d'une bête de somme qui tourne. V. Bast, R.

TREBASTAR, v. n. (trebasta); TEABAS-TAB. Trébucher, tourner, en parlant de la charge d'une bête de somme, passer par dessus le bât.

Ety. de tre, pour trans, de bast et de ar. V. Bast, R.

TREBASTAT, ADA, adj. et p. (trebastá, ade). Tourné, ée, en parlant d'une charge placée sur un bât. V. Bast, R.

TREBAU, s. m. et

TREBAUCA, s. f. (trebáou et trebáouque). Espèce de tartane dont on se sert pour la pèche.

outre, surpasser, dépasser.

TREBAUDAMENT, s. m. (trebaouda-mein). Cahotage. V. Cahoutament.

TREBAUDAR, v. n. (trebaouda); TREBAUDAR, TREBOOUDAR. Troubler, trémousser, agiter, mettre le corps en mouvement; troubler un liquide qui a déposé, en l'agitant. V. Treboular.

TREBAUDAR SE, v. r. Se troubler, s'émouvoir.

TREBELIT, IDA, adj. et p. (trebeli, ide), dl. Usé, ée, détruit, uite.

Éty. du grec τρίδαλος (tribalos), usé, déchiré.

TREBET, vl. Il ou elle trouva.

TREBIRÁR, dl. Pour bouleverser. V. Mesclar, Trebaudar et Vir, R.

TREBLA-CRESTIA, s. m. crestiá), d. bas lim. Alt. de troubla chrestian, ensant qui fait le lutin et qui trouble tout le monde. V. Tourmenta-chrestians, Triboulari et Turb, R.

TREBLAR, v. a. (treblá), d. bas lim. Alt. de Treboular, v. c. m. et Turb, R.

En vl. salir, brouiller.

TREBLAR, v. a. (treblá), d. lim. Troubler. V. Treboular et Turb, R.
TREBLAT, ADA, adj. et p. (treblá, ade), d. bas lim. Evaporé, ée, dont la grande vivacité ne lui permet pas de régler toujours ses discours d'après la raison et les bienséances; on le dit aussi pour fou, insensé. V. Turb, R.

TREBOL, adj. vl. Trouble. V. Treboul et Turb, R.

TREBOLAMENT DE VERT , S. M. VI.

Tempête, tourbillon. Voy. Trebalhamen et Turb, R.

TREBOLAR, vl. V. Treboular. TREBOLINAS, s. f. pl. vl. Tribulations. V. Turb, R.

TREBOUL, OULA, OUA, adj. et part. (trebon, oule, oue); Torbido, ital. Turbio, esp. Turvo, port. Trouble, qui n'est pas clair, en parlant d'un liquide; qui n'est pas serein, quand il s'agit du ciel.

Éty. du lat. turbidus, m. s. V. Turb, R. TREBOULACIU, s. f. dl. V. Tribulation,

m. s. et Turb, R.

TREBOULAIRE, s. m. (treboulaïré). Bouille, perche qui sert à troubler l'eau; brouillon; bouilleur? celui qui se sert de la bouille. Garc. V. Turb, R.

TREBOULAR, v. (treboula); TREBOURAR, ENTREBOULIR, TREBOULIAR, TREBLAR. Turbare, ital. Turbar, esp. port. Troubler, rendre trouble un liquide qui était clair; inquiéter, brouiller, intimider, faire perdre la mémoire.

Ety. du lat turbare, ou de treboul et de l'act. ar, rendre trouble. V. Turb, R.

TREBOULAR SE, V. f. TROUELAR SE. Se troubler, s'inquiéter, s'intimider, perdre la

Ety. Comme une agitation physique trouble les liqueurs, de même une agitation morale trouble l'esprit et les sens, d'où ce verbe.

TREBOULAT , ADA , adj. et p. (treboulá, áde); TREBOURAT. Troublé, ée, selon le verbe. V. Turb, R.

TREBOULERI, s. m (treboulèri); TREsoulst, TRESOULUGE. Trouble, ce qui cause

TREBAUCAR, v. a. (trebaouca). Passer | une vive émotion, une agitation considérable : un éveillé, un jeune homme vif et gai.

Éty. de treboul et de eri. V. Turb, R. TREBOULET, s. m. (treboulé), di. Jeune homme turbulent. Voy. Trebouleri, Tourmenta-chrestians et Turb, R.

TREBOULIAR, v. a. (trebouliá), dl. Le même que Treboular, v. c. m. et Turb, Rad.

TREBOULINA, s. f. (trebouline); TRE-BOURINA, TREBOULOUN. Léger brouillard; de l'eau ou du vin trouble; Aquot es que de treboulina, dl. ce n'est que de la baissière, ou des effondrilles; fig. trouble, effroi, alarme. V. Tarb, R.

TREBOULIT, IDA, adj. et p. (trebouli, ide), dl. Pan treboulit, pain trop fermente, que le levain a gagné, pain aigre, troublé. . Crousta-leva et Turb, R.

TREBOULUGI, s. m. (trebouludgi). Le même que Trebouleri, v. c. m. et Turb, R.

TREBOULUN, s. m. (treboulun). TREmounum. Ce qui est trouble, ce qui se dépose d'un liquide.

Ety. de treboul et de un. V. Turb. R. TREBOURINA, s. f. (trebourine). Nom qu'on donne, à Toulon, à toutes les espèces de torpilles. V. Dourmilhousa et Turb, R.

TREBUCADA, V. Trabucada. TREBUCAR, Trebucar, port. V. Tre-

bucar.

Trebuca, il ou elle fait tomber. TREBUCHAR, V. Trabucar.
TREBUCHET, V. Trebuquet.

TREBUCS, s. m. pl. vl. Espèces de bottines.

TREBULACIO, vl. V. Tribulation.

TREBULATIOU, vl. V. Tribulation.
TREBUQUAR, vl. V. Trabucar.
TREBUQUET, s. m. (trebuqué); TREBUQUET, s. m. (trebuqué); TREBUQUET, Trébuchet, petite cage qui se ferme à mesure qu'un oiseau y entre et le retient prisonnier; et par ext. piége, embûche, bascule.

Ety. de la basse lat. trabuccare, in buccam

cadere, tomber dans un trou. TREBUQUET, s. m. Trébuchet, est

aussi le nom d'une petite balance très-fine et très-juste, que le plus léger poids fait trébucher.

TREBUT, vl. V. Tribut.

TREBUZ, s. m. vl. Batiste, catapulte. TREGANAT, V. Tracanet.

TRECAS, V. Tracas.

TRECASSAR, V. Tracassar. TRECHA, s. f. vl. Danse.

TRECHIR, V. Trachir.

TRECOUEL, s. m. (trecouél), et mieux TRECOL. Le haut d'un col, le lieu culminant d'où l'on peut descendre d'un côté ou de l'autre.

Éty. de tre pour trans et de collem, col, colline. V. Coul, R.

TRECOULAR, v. n. (trecoulá); TRES-COULAR, TRERABAR. Dépasser le sommet d'une montagne, d'une colline, d'une élévation quelconque, se précipiter, disparaître, mourir, s'en aller sans être apercu.

Éty. de tre pour trans, au-delà, de collem, colline, montagne, et l'act. ar, litt. passer au-delà de la montagne ; mourir, c'est passer dans l'autre monde. V. Coul, R.

Lou souleou a trecoulat, le soleil est, passé.

Ben que siegi fouert treboulat Quand veou moun ai qu'a trecoulat. Jard. M. Pr.

Madama moun esprit trecouela, Moun couer revouira de plesir, De saupre que vous an chausida Per alachar la magi nada De la royala bessounada. Gros.

TRECOURIR, v. a. (trecourir). Digérer, souffrir, supporter quelque chose de fâcheux Avr.

TRECUDAT, ADA, adj. et p. (trecudá, ade). Turbulent, ente, inquiet, remuant, dissipé.

TREDOULAR , v. n. (tredoulá) ; тапрои-LAB. Grelotter, trembler de froid. V. Tremoular.

TREFA, vl. V. Trefas.

TREFAN, adj. vl. TREFAS, TREFASET, TRE-FARS. Trefe, esp. Trefa, port. Méchant, fauxtrompeur, moqueur, infidèle, imposteur.

TREFANA, s. f. vl. Truande, fausse, perfide.

TREFANAR, v. a. et n. vl. Railler, se moquer, trahir.

TREFANET, adj. Diminutif de Trefan, v. c. m.

TREFART, adj. vl. V. Trefan. TREFAS, vl. V. Trefan.

TREFEL-DE-PRAT, s. m. Nom toulousain du trèfle ordinaire. V. Treoule et Tres. R.

TREFIC, Alt. de Trafic, v. c. m. et Tra-

TREFICOUS, OUSA, s. dg. Trafiquant, négociant qui trafique beaucoup. V. Trafic,

TREFLA, s. f. (trèfle); rLous. Trèfle. l'une des quatre couleurs des cartes, dont les marques ressemblent à une seuille de trèfle; c'est aussi un des noms du trèsle. Voy. Treoule.

Ety. du lat. trifolium, trois feuilles. Voy.

TREFORSAR, v. a. vl. Renforcer, rendre solide, très-fort. V. Fort, R.

TREFORSAT, ADA, adj. et p. vl. Renforcé, ée. V. Fort, R.

TREFOUL, Un des noms du trèfle. Voy. Treoule et Tres, R.

TREFOULAR, v. a. (trefoulá), dm. Fouler aux pieds, on le dit particulièrement en parlant de la neige et du foin, des bles, etc.

Ety. de tre et de foular. V. Foul, R. TREFOULIR, v. n. (trefoulir); TREFOU-

aun, rustiman. Griller, pétiller, mourir d'envie de faire ou de dire quelque chose.

Ety. de tre, de foul, fou, et de ir, en devenir presque fou. V. Fol, R.

Languis que trefoulis, dl. il se dépite d'attendre.

TREFOULIT, V. Entrefoulit et Fol, Rad.

TREFOULIT, V. Entrefoulit.

TREFUEIL, s. m. vl. Trèfle. Voy. Treoule.

TREGA, s. f. vl. TREGUA, TREVA. VOY.

TREGAN, s. m. (tregán); TROJAH. Un des noms qu'on donne, en Languedoc, au goujon. V. Gobi.

TREGAS, vi. Broyez.

TREGE, nom de nombre (trédgé); zz, TREJE. Tredici, ital. Trece, esp. Treze, port. Tretse, cat. Treize, dix et trois, 13 ou XIII.

Ety. du lat. tredecim, trois et dix. Voy. Tres, R.

TREGEA, s. f. (trèdze), d. bas lim. Pour truie. V. Truia.

Fig. femme sale.

TREGE-BRENLE, s. m. (trédzé-brenlé), d. bas lim. Enfant qui est toujours en mouvement. V. Boulegoun.

TREGEDE, s. m. (tredgédé); TREGEDE. Nom arlésien de la petite hirondelle de mer, Sterna minuta. Gm. oiseau de l'ordre des Palmipèdes et de la fam. des Longipennes ou Macroptères (à longues ailes), qu'on nomme gafeta, dans le Gard, et gabian, à Avignon.

Ety. de tragicere, passer au-delà, traverser parce que cet oiseau traverse la mer. V. Ject, Rad.

TREGENA, s. f. (tredgéne), d. bas lim. La treizième chose qu'on donne en sus de celles qui se vendent à la douzaine. V. Tres, Rad.

TREGI, Alt. de Tregin, v. c. m. et Ject, Rad.

TREGIEME, EMA, adj. (tredgiemé, ieme); TREZIEME. Tredicesimo, ital. Treceno, esp. Treizième, nombre d'ordre qui suit le douzième. V. Tres, R.

TREGIEME, s. m. Treizième, la treizième partie d'un tout, un treizième, 1/13.

Éty. du lat. tredecimus, m. s. V. Tres, Rad.

TREGIN, s. m. (tredgin), dl. TREGI. Voi-

Ety. du celt. selon M. Astruc, ou plutôt de transgero, transporter. V. Ject, R.

TREGINAT, s. m. vl. Toit, tenture. V. Ject, R.

TREGINER, s. m. (tredginér), dg. V. Treginier, Toilurier et Ject, R.

> Mes diguos me quings tregines Haran tant que mous marinés. D'Astros.

TREGINIAIRE, s. m. (tredziniáiré), d. bas lim. Petit marchand qui ne porte au marché qu'une petite quantité de grain ou de menucs denrées.

Éty. de tregin, voiture, et de aire. V. Ject, Rad.

TREGINIER, s. m. (tredginié), dl. Dun-GINES. Voiturier. V. Voiturier et Carretier.

Ety. de tregin, voiture, et de ier. V. Ject,

TREGIRAR, v. a. (tredgirá); TRESSALHIR. Tressaillir, éprouver une émotion subite et passagère, frissonner. Avr.

Éty. de tre pour trans et de girar, tour-ner. V. Vir, Rad.

TREGIRAT, ADA, adj. et p. (tredgira, áde). Troublé, ée, effrayé, épouvanté. Voy. Vir, R.

TREGITAR, V. Trejitar et Ject, R. TREGUA, vl. Tregua, cat. esp. V. Treva.

TREI, Gros l'emploie pour trois. Voy. Tres, R.

En vl. trei, trey, suj. et tres, régime. TREI, TREY, nom de nombre, vi. suj. m. Trois. V. Tres, R.

TREIH, vl. Il ou elle trabit.

TREILHA, et

TRILLA, vl. V. Trelha.
TREILLAR, v. n. vl. Gagner, s'étendre, s'enlacer, grimper, s'étaler comme la trille. V. Trelle, R. TREILUS, V. Trelus.

Ety. de tren pour trans, et de lus pour lux. V. Luc, R.

TREIME, s. m. vl. Récompense. TREINA, V. Traina.

TREINAR, V. Trainar.

TREINEGEAR, V. Trainegear et Tra.

Rad.

TREINQ, Garc. V. Trent. TREIS, V. Tres et Tres, R. TREISSAR, V. Trissar et Triss, R. TREISSOUN, Garc. Voy. Trissoun et

Triss, R. TREITANT OU ENTREITANT, d. bas lim. (treîtán), adv. Pendant ce temp là, en attendant, jusque là. V. Tandaumens.

TREITAR, ASSA, s. (treita, asse), d. bas lim. Augm. de treite, traltre. V. Trad, R.

Et per moim peyament aouro aquela treitase, Mera, me paya eital, vesez co que se passa.

Poeme des Ursulines.

Et pour mon payement, aujourd'hui, cette grande traitresse, mère me paye ainsi, voyer ce qui se passe.

TREITE, EITA, s. et adj. d. bas lim. V. Traito et Trad, R.

TREIZEN, adj. vl. V. Trezen.

TREJIRIER, s. m. (tredjirié). Voiturier, muletier. V. Mulatier.

Ety. du lat. trajicere, transporter d'un

lieu dans un autre. V. Ject, R.
TREJIT, s. m. (tredji), dl. Le port, le transport d'une marchandise; le trac ou l'allure des mulets.

Ety. du lat. trajectus, passage, transport. V. Ject, R.

TREJITAIRE, s. m. (tredjitairé), dl. Folatre, vif, enjoué; voltigeur, danseur de corde.

Éty. du lat. trajectar, qui passe au travers. TREJITAR , v. n. (tredjitá), et impr. TREGITAR. Se remuer, s'agiter, se démener, tressaillir de joie, d'aise.

Éty. du lat. traficere, passer à, ou au travers , transporter. V. Ject, R.
TREJITAR, SI, v. r. Se donner beat-

coup de mouvement, se démener, se lancer. V. Ject, R.

TREL, s. m. dl. et bas lim. Pressoir. V. Truelh.

Mestre de trel, fabricant d'huile de noix. Passar per trels, visiter les pressoirs pour acheter de l'huile.

TRELEGNAIRE , USA, s. (trelegnaire, use). Lambin, lendore, qui est lent à se decider. Garc.

TRELEGNAR, v. n. (trelegna). Lambiner, renvoyer au lendemain ce qu'on peut

faire la veille. Garc.

Éty. Ce mot est probablement employé pour treluegnar, de tre, pour trans, au-deià et de luegnar, éloigner.

TRELEPAR, v. n. (trelepá), dl. Frétil-

ler, démanger.

Sous dets li trelepoun, ses doigts lui démangent de toucher, de frapper. V. Trepa-

trepa; tressaillir de joie. Sauv.

TRELH, radical pris du lat. trichila berceau de vignes, fait de trichinus, épais; qu'on fait dériver du grec τρίχινος (trichinos), tissu, formé de τρίχες (triches), poils, cheveux, à cause de l'épaisseur du feuillage de ces sortes de berceaux, ou du lat. trilia, d'un triple tissu.

De trichila, par la suppr. de ch et l'apoc. par le changement de i en e, treill-ar, par le changement de ii en lh: Trelh-a, Trelh-ar, Trelh-as, Trelh-at, Trelh-agi, Trelh-iera, Trelh Treli-ard, Trelis, Treliss-ar, Trel-ingagi, Treling-ar, Tresliss-a, Treyou, Tri-au, Trilh-au, Trilh-oun, Troui-as.

TRELHA, s. f. (treille); TERLIA, TRETOU, TRELLIA. Treille, berceau fait ou couvert avec des ceps de vigne entrelacés, soutenus par des perches, des pièces de bois ou des barreaux de fer ; on donne aussi ce nom aux ceps qu'on laisse monter sur des arbres.

Éty. du lat. trichila, employé dans la

même acception. V. Trelh, R.

TRELHAGI, s. m. (treilladgi); TRELHAGE. Treillage, assemblage de lattes, de fils de fer, etc. Garc. V. Trelha et Trelh, R.

TRELHAR, v. a. (treilla), dl. Croiser, enlacer, Sauv. V. Trelh, R.

TRELHARD, s. m. (treihá), et

TRELHAS, s. m. (treilias); TRELHARD HARD, TRELEASSES, Pl. TRELEAT. Treille d'arbre, cep de vigne haut monté, vigne haute, hautin.

Éty. de trelha et de l'augm. as. V. Trelh, Rad.

TRELHAS ou TREIAS, s. f. pl. (trèilles ou trèïes), di. Espèce de danse semblable au Ramelet de Toulouse, v. c. m. qu'on nomme ainsi à Montpellier, parce que les cerceaux que tiennent les danseurs offrent dans leur courbe une image des treilles pliées en voûte. V. Trelh, R.

TRELHAU, s. m. (treilláou), dl. Corde de jonc ou liban; corde de spart. V. Aufa.

Ety. Comme le fait observer M. l'abbé de Sauvages, il est probable que les premières cordes qui portèrent le nom de trelhau, furent composées avec des sarments slexibles. d'où le nom de trelhau qui leur est resté. V. Trelh, R.

TRELHETA, s. f. (treilléte), dl. Voy.

Cargueta et Trelh, R.

TRELHIER, s. m. vl. Treillageur, faiseur de treillages ou de treillis. V. Treih, R.

TRELHIERA, s. f. (treillière). Un des noms de la vigne sauvage. V. Lambrusca.

Éty. Ainsi nommée, parce qu'elle monte

en treille. V. Trelh, R.

TRELHIS, s. m. (treillis); TRELIS, CLEDAT. Terlis, esp. Treillis, espèce de grille en fil de fer, dont les mailles forment ordinairement des lozanges. V. Cledat; pour grosse toile. V. Bougran.

Éty. du lat. trilia, m. s. on de trelha. V. Trelh, R.

TRELHISSAR, v. a. (treillissá); TRE-LISSAN, GRILHAN, ENFARRIAN. Treillisser, garnir d'un treillis.

Ety. de trelhis et de ar. V. Trelh, R. TRELHISSAT, ADA, adj. et p. (treillissa, ade); TRELISSAT. Treillissé, ée, garni, pourvu d'un treillis. V. Trelh, R.

TRELIA, Pour treille. Voy. Trelha et Trelh, R.

TRELIARD, d. bas lim. Treillage. Voy.

Tona et Trelh, R.

TRELIMAR, v. n. (trelimá), dl. S'impatienter : Trelime de saupre, je suis impatient de savoir : Aquot me fasia trelimar, cela me faisait perdre patience. V. Trefoulir.

TRELINGAGI, s. m. (trelingadgi). Trélingage, liure de plusieurs cordes qui se fait aux grands haubans, sous la hune, pour leur donner plus de force.

Éty. du lat. trilix, d'un triple tissu. V. Trelh, R.

TRELINGAR, v. a. (trelingá). Tralinguer, attacher le cable à l'organeau de l'ancre. Éty. du lat. trilix, triple tissu. V. Trelh, R. TRELINHAR, v. a. vl. Servir?

TRELIS, V. Trelhis et Trelh, R.

TRELISSAR, V. Trelhissar et Trelh, R. TRELOUCHAR, v. n (treloutcha). Culbuter, faire la culbute. Garc. V. Luch, R. TRELUC, V. Trelus.

TRELUCÁR, v. n. (trelucá), dl. TARLUCAR. Etre en son plein, en parlant de la lune, y entrer. V. Luc, R.

A trelucat, c'est aujourd'hui pleine lune. Es gras que treluca, il a un visage plein de lune. Sauv.

TRELUIRE, V. Trelusir.

TRELUS, s. m. (trelus); TREILUS, TRELUC. Dans la Haute-Provence, apparition instantanée du soleil dans un endroit d'où il disparait un instant après pour se montrer de nouveau, effet qui est produit par un pic élevé qui intercepte un moment ses rayons à une certaine époque de l'année.

En Languedoc, ce mot désigne la pleine

Ety. Dans le premier sens de tre pour entre et de lusir, entre-luire, luire à peine, parce que après s'être montré un instant, le soleil disparaît encore. Dans le second M. l'Abbé de Sauvages se demande si ce mot ne serait pas composé de tres et de lusir, luire beaucoup. V. Luc, R.

Sembla lou trelus, il a un visage plein de lune. Sauv.

Rouge coume un trelus, rouge comme un chérubin.

TRELUSIR, v. n. (trelusir); TRELUSIR, ENTRE-LUSIE. Traslluir, cat. Traslucir, esp. Trasluzir, port. Tralucere, ital. Entreluire, jeter une faible lumière, reluire, briller.

Ety. de tre pour entre et de lustr, luire à peine, ou du lat. translucere, m. s. V. Luc, Rad.

TREM, TREMBL, TRAMBL, TREMOUL, Fadical pris du lat. tremere, tremo, trembler, craindre, apréhender, et dérivé du grec τρέμω (tremô), m. s. d'où l'inus. tremulare, trembler, tremor, tremblement.

Detremulare, par apoc. tremul, et par le changement de u en ou ou en o, tremoul, tremol; d'où: Tremol-ar, Tremoul-aire, Tremoula-ment, Tremoul-ar, Tremou-loun.

De tremoul, par le changement de l en r, tremour; d'où les mêmes mois que par Tre-

De tremor, par le changement de o en ou: Tremour, Trembl-our, Trembl-un, Trem-

De tremul, par le changement de u en b, trembl, et de e en a, trambl; d'ou: Trembl-ar, Trambla-ment, Trambl-ant.

TREMARCHAR, v. a. (tremartchá); as-TREMARCHAR. Détourner, soustraire frauduleusement une chose. Avr.

Ety. de tre pour trans, au-delà, et de marchar. V. March, R.

TREMBLAR, v. n. vl. V. Tramblar. TREMBLAT , vl. part. de tremblar , tremblé. V. Trem, R.

TREMBLE, s. m. vi. Un des noms du peuplier tremble. V. Tremol et Aubria.

TREMBLOUR, s. f. TREMBLOU, d. béarn-Tremblement. V. Trambleta, Tremoulun et Trem, R.

TREMBLUN, s. m. (treimblun). Tremblement, peur. V. Tremouloun et Trem, R. Lou tremblun mi ven. la frayeur me prend.

TREMENS, adj. vl. Tremblant. V. Trem,

TREMENT, V. Tourment.

TREMENTA CHRESTIANS, V. Tourmenta-chrestians et Tourment, R.

TREMENTAR, V. Tourmentar et Tourment, R.

TREMENTINA, s. f. d. m. Trementina, cat. port. esp. V. Escourrau.

Ety. Par métathèse de terebenthina.

TREMER, v. a. vl. Tremer, port. esp. Trembler, craindre, avoir peur.

Ety. du lat. tremere, m. s. V. Trem, R.

TREMES, s. m. vl. Termes.

TREMETUT, UDA, adj. et p. Transmis, ise. V. Mettre, R.

TREMEZOU, s. m. (tremezóu). Nom qu'on donne, dans quelques parties du Languedoc, au blé de roussillon ou blé à épi barbu, de couleur aurore foncée.

TREMIEGEA, Le même que Entremisgea, dl. v. c. m.

TREMIG, vl. Il ou elle tremble.

TREMIR, v. n. (tremi), d. bas lim. Tremer, esp. port. Trembler de frayeur, frissonner, frémir.

Éty. du lat. tremere, m. s. V Trem, R. TREMISA, s. f. (tremise), dl. Les tré-

mois, menus grains qu'on sème en mars. V. Marsenc et Mes, R.

TREMOL, s. m. vl. Tremoló, cat. Tremblement, frissonnement, fremissement. V. Trem, R.

TREMOL, adj. vl. Tarra-tremol, tremblement de terre. V. Trem, R.

TREMOL, S. M. TREMBLE, TEMOLA. Tremula, ital. Ancien nom du peuplier tremble. Voy. Aubria.

Éty. du lat. tremula, populus tremula. V. Trem, R.

TREMOLA, s. f. vl. V. Tremol. TREMOLAMENT, s. m. vl. Tremolament, anc. cat. Tremblement, frémissement. V. Trem, R.

TREMOLAR, v.' D. vl. Tremolar, port. cat. Tremblar, esp. Trembler. V. Tremoular.

Éty. de l'inus. lat. tremulare. V. Trem, Rad.

TREMOLOS, adj. vl. V. Tremulos.
TREMOLS, dl. V. Tremoulis et Trem, Rad.

TREMONTANA, vl. Tremontana, cat. Étoile polaire.

TREMOR, s. f. vl. Tremor, port. esp. Tremore, ital. Crainte, faiblesse, tremblement, trouble, tumulte.

Ety. du lat. tremor, m. s. V. Trem, R. TREMOUL, s. m. (tremoul). Un des noms du peuplier tremble, aux environs de Toulouse. V. Tramble, Aubria et Trem, R.

TREMOUL, s. m. (tremoul). Nom qu'on donne, en Languedoc, au peuplier tremble. V. Aubria et I'rem, R.

Éty. A cause du tremblement continuel de ses feuilles, qui suspendues à de longs pétioles, sont agitées par le moindre vent. Voy. Trem. R.

TREMOULA, V. Tremoulino et Trem, Rad.

TREMOULAIRE, s. m. (tremouláiré); TREMOURAIRE. Tremblador, esp. Tremedor, port. Trembleur, euse, peureux, timide, qui grelotte.

Éty. de tremoular et de aire, qui tremble. V. Trem, R.

TREMOULAMENT, s. m. (tremoulamein); TREMOULINA. Tremblement. V. Tremoulun et Trem, R.

TREMOULAR, v. n. (tremoulá); am-SIRAR, TREMOURAR, TRIMOULHAR, TRAMBOULAR, TRAMBLAR, TRAMBLOTAR, TRAMBLOUTAR, TRE-DOULAR, TRIDOULAR, DANDRALMAR. Tremolare et Tremare, ital. Temblar, esp. Tremolar, port. cat. Trembler, être agité, être mu par de fréquentes secousses, grelotter de froid, tremblotter, frémir, frissonner.

Éty. du lat. tremulare, m. s. V, Trem, R. TREMOULASOUN, s. m. (tremoula-soun). Tremblement. Voy. Tremouloun et Trem. R.

TREMOULET, s. m. (tremoulet), dl. Dim. de tremoul, petit tremble. V. Trem, Rad.

TREMOULETI, V. Dourmilhousa et Trem, R.

TREMOULINA, s. f. (tremouline); TRE-MOULA, DOUBMILMOUSA. Torpille ordinaire, Torpedo narke, Risso, Raia torpedo, Lin. poisson de l'ordre des Trématopnes et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), remarquable par là singulière propriété dont il jouit, d'engourdir la main qui le touche, par une espèce de décharge électrique.

Ety. de tremoular, trembler, parce que l'engourdissement occasionné par son con-tact est presque toujours suivi d'un tremblement involontaire. V. Trem, R.

Le docteur Bancrost soupçonna le premier que la vertu engourdissante de la torpille dépendait du même fluide que les phénomènes de l'électricité, Walsh, savant anglais, dans un ouvrage imprimé à Londres en 1774, sous le titre de Of the electric property of the

torpedo, démontra la vérité de cette proposition.

A Nice, on donne aussi le nom de tremoulina, selon M. Risso; à la torpille.

TREMOULIS, s. m. (tremoulis); TRE-MOLS, dl. Terremoto, ital. port. esp. Tremblement de terre. V. Terra-trema et Trem, R.

TREMOULUN, V. Tremblour et Trem-

LEOU. Soleil couché ou sur le point de se coucher, soleil couchant.

Éty. du lat. trans-montes, au-delà des montagnes. V. Trans, prép. et Mont, R.

Tau que vingt hom'à l'enfroundado Tous au coou cridoun fouero aissado, Quand vesoun lou souleou tremoun. Gros.

TREMOUNTA, s. f. (trémounte). La tremounta, l'action du soleil quand il se couche, Il tremontar del sole, ital. V. Trans, prép. et Mont, R.

TREMOUNTADA, s. f. (tremountade). Tramontane. V. Tramountana el Mont, R. TREMOUNTANA, s. f. (tremountane).

V. Tramontana.

TREMOUNTAR, v. n. (tremountá). Outre-passer, passer au-delà de la montagne, on le dit particulièrement du soleil quand il est sur son couchant. V. Mont, R.

Ety. de tre pour trans, au-delà.

TREMOUR, s. m. (tremour); Tremor, port. esp. Tremore, ital. Tremblement, peur, crainte.

Ety. du lat. tremor, m. s. V. Trem, R. TREMOURAIRE, Voy. Tremoulaire et Trem, R.

TREMOURAMENT, V. Tremoulament et Trem, R.

TREMOURAR, V. Tremoular et Trem,

TREMOURUN, S. M. TREMOULASOUN, TRE-MOULAMENT. Tremore, ital. Tremor, esp. port. Tremolo, cat. Tremblement, le frisson de la fièvre, agitation de ce qui tremble.

Éty. de tremoul et de un. V. Trem, R. TREMOUSSAR SE, v. r. (tremoussá sé); se demenan. Se tremousser, s'agiter d'un mouvement vis et irrégulier. V. Demenarse et Trem, R.

TREMP, EMPA, adj. et p. (treimp, eimpe). Le même que Trempat, ada, v. c. m. TREMPA, s. f. (treimpe); viralista. Vin de dépense. V. Piqueta.

Étv. On nomme ainsi cette espèce de vin, parce qu'il est bien trempé, c'est-à-dire, mêlé à beaucoup d'eau.

Paure coumo la trempa, pauvre comme un rat d'église.

TREMPA, s. f. Tempera et Tempra, ital. Temple, esp. Tremo, cat. Tempera, port. Trempe, action de tremper l'acier, qualité qu'il acquiert par cette opération; sig. caractère, humeur.

Es de bona trempa. il est de bonne trempe. Ety. du lat. temperatio.

Es un trempa l'ase, c'est un lambin, un mosard, un landore.

Cette phrase est probablement une altéra-tion de Es un trempa daise, qui trempe dou-

En d. bas lim. on nomme aussi trempa, une tranche de pain imbibée dans le bouillon, ainsi que les mouillettes.

Dérivés : Tremp , Tremp-at , Tremp-ar Tremp-e, Tremp-ier, Tremp-iera, Trempament.

Éty. du lat. temperatio, formé de temperies, tempérament, manière d'être d'une chose, V. Temperar.

TREMPAMENT, s. m. (treimpamein), dl. Immersion.

En vl. tempérance.

TREMPAR, vl. V. Temprar.

TREMPAR, v. a. (treimpa); BAGHAR, BOUGHAB, CHOUPAB. Temprare, ital Trempar , cat. Templar , esp. Temperar , port. Tremper, mouiller en mettant dans un liquide; en parlant de l'acier, le plonger dans l'eau ou dans un autre liquide, quand il est encore incandescent pour le durcir et lui donner la trempe.

Éty. du lat. temperare, temperare ferrum, tremper le fer dans l'eau, d'où par analogie, trempar, pour tout ce que l'on plonge dans l'eau.

TREMPAR, v. n. Tremper, être dans quelque chose de liquide; participer, être complice.

Quand on a mis tremper quelque chose, des olives par exemple; dans de la saumure, on dit de celles que le liquide ne couvre pas qu'elles chôment.

TREMPARIA, s. f. (treimparie). Tremperie, terme d'impr. lieu où l'on trempe le papier. Garc.

TREMPAT, ADA, adj. et p. (treimpa, ade); TREMP, BAGNAT, NIS, BRIS, CHOP, COU-TENT. Trempé, ée, être mouillé.

Siou tout trempat ou tremp, je suis tout monillé.

Je suis tout trempe, est un provençalisme dans le goût de je suis tout enfle.

TREMPAT, ADA, adj. vl. Alt. de temperat, tempéré, adouci.

TREMPE, s. m. vl. Tympanon, tambour. TREMPE, V. Tremp.

TREMPIER, IERA, adj. (treimpié, iere), sous-entendu Tourrou, Boura. Destiné au vin de dépense, la piqueta, vaisseou ou touneou trempier, barrica trempiera. V. Tempier.

TREMUDA, s. f. (tremude), dl. Le temps que l'enfant demeure en liberté quand on lui a ôté ses langes pour les changer. V. Mui, Rad.

TREMUDAR, v. a. (tremuda). Traduire, transformer, métamorphoser, convertir; soutirer le vin, le transvaser. V. Mudor.

Ety. de tre pour trans et de mutare, lat. V. Mut, R.

TREMUDAR SE, v. r. Se transformer, devenir tout autre.

TREMUEIA, vl. V. Tremuia.

TREMUEJA, s. f. vl. V.

TREMUIA, s. f. (tremuie), d. m. zaras muia. Tremonha, port. Tramuja, cat. Tre-

TREMULOS, OSA, adj. vl. TREMOLOS.
Tremuloso, esp. Tremoloso, ital. Tremblant, ante, frémissant, frissonnant.

Ety. du lat. tremulus, m. s.

TREN , s. m. (trein) ; wass, wasse. Trem, port. Tren et Tragin, esp. Tragi, cat.

1319

Traino, ital. Bruit, tapage, train; allure: Anar soun pichot tren, faire son chemin; suite, équipage; ménage.

Ety. de trainar, dérivé de trahere, tralner, ou du grec θρεειν (threein), tumulte. V. Tra, R.

Tren de pressa, train de presse.

Mau en tren, mal arrangé, mal dans ses affaires.

Estre en tren, être en joie, d'humeur à, se réjouir.

Lou tren d'un houstau, les soins du mé-

Aquel affaire menerà de tren, cette affaire

aura des suites.
Fau pas tant faire de tren, il ne saut pas

faire tant de bruit.

TREN, s. m. d. bas lim. Le jarret du bœuf et de la vache.

Lous riches mingeoun las costas, Lous paures amassoun lous trens.

TRENA, s. f. (trêne); TRESSA, FORLA. Treccia, ital. Trensa, esp. Trança, port. Trena, cat. Tresse, tissu plat fait en enlacant trois ou plusieurs branches de paille, de cheveux, etc. En vl. filet.

Ety. de tres, trois, ou de tressis, chose pliée en trois, parce que ce nombre est celui des tresses les plus simples; ou du grec θρίξ (thrix), cheveu, à cause qu'on les emploie souvent pour en saire. V. Tres, R.

Faire de trena, tresser. V. Entrenar. Fasur de trena, tresseur, euse.

Trena d'un destregneire, tresse d'un pressoir à vendange; elle est destinée à retenir la pile du marc que l'on presse au moyen de serres successives.

Dérivés: En-trenar, En-trena-t, Destrena-t.

TRENAPLES, vl. Triple. V. Tres, R. TRENAR, v. n. (trena), et impr. TRENAR. Pleurer.

Ety. du grec θρηνέω (thrêneô), pleurer, pousser des gemissements.

Trenar de joya, tressaillir de joie.

TRENAR, Trenar, cal. Intrecciare, ital. Trenzar, esp. Pour tresser. V. Entrenar, Tirassar et Tres, R.

TRENAS, s. m. (trenas). Aug. de Iren, gros ménage, gros train de ménage. V. Tra, Rad.

TRENAT, s. m. (trená), dl. Un treillege; un clayonnage, du bord des rivières. Éty. dé trena et de at. V. Tres, R.

TRENAT, ADA, adj. et p. vl. Tressé, ée. V. Tres, R.

TRENCA, s. f. (tréinque), dl. TRINCA,

Éty. de trencar, rompre, briser, parce que la pioche ouvre et coupe la terre. Voy. Trounc, R.

Trenca-larga, dl. sorte de houe. En vl. il ou elle brise, casse, rompt.

TRENGA-L'AIGUA, 8. f. V. Trenquiera.

TRENCADA, s. f. (treincade), dl. Tranchée, douleurs des femmes en couche; douleur qui brise les forces.

Riy. de trencar, rompre, couper. Voy. Trounc, R.

TRENCADOR, s. m. vl. Trencador, cat. Trancheur, coupeur. V. Trounc, R.

TRENCADURA, s. f. vl. Trencadura, cat. Blessure, coupure, scissure. V. Trencament et Trounc, R.

Action de canceller, cancellure.

TRENCAIRE, s. m. (treincáiré); TRINCAIRE, dl. Celui qui casse ou qui brise, Sauv. il faut ajouter, souvent.

Éty. de trencar et de aire. V. Trounc, R. TRENCAMENT, s. m. vl. TBERCAMEN, TRENCADURA, TRENQUEMEN. Trencament, cat. Coupure, scissure, déchirure. V. Trounc, Rad.

TRENCANT, s. m. vl. Le tranchant. V. Talh; et adj. tranchant. V. Troune, R.

TRENGAR, v. a. (treincá); TRINCAR, dl. Trencar, cat. Trincar, esp. port. Trinciare, ital. Rompre, casser; en vl. couper, déchirer, trancher, fendre.

Se la tua man t'escandaliza, trencalate, si ta main te scandalise, coupe la.

Ety. du lat. truncare, couper. V. Trounc, Rad.

Trenc, qu'il ou qu'elle coupe. Trencon, retranchent.

TRENCAR, Pour boire. V. Trincar.

TRENCASON, s. f. vl. Brisure, rupture, destruction. V. Trounc, R.

TRENCAT, ADA, adj. et p. (treincá, áde), dl. Trencad, cat. Tranché, coupé, ée. Ety. du lat. truncatus, mutilé, coupé. V. Trounc. R.

TRENCA-TALHA, V. Trinca-talha.

TRENCHA, s. m. (tréiniche); sauso. Houe. V. Magau et Trounc, R.

TRENCHA-LARD, d. bas lim. Voy. Trancha-lard et Trounc, R.

TRENCHAR, v. a. (treintsá), d. bas lim. Traverser, V. Travessar; passer, V. Passar; trancher, couper. V. Trencar.

Alter. se diriger vers un endroit pour trancher. V. Tranchar et Trounc, R.

TRENCHE, s. m. (trentsé), d. bas lim. Tranchet. V. Tranchet et Trounc, R.

TRENCHET, s. m. vl. Trinxet, cat. Trinchete, esp. port. Trincetto, ital. Tran-chant, fil.

Lo trenchet de l'espasa.

TRENCHIA, s. f. vl. Trenchée. Voy. Tranchada et Trounc, R.

TRENDE, D'Astros, emploie ce mot au lieu de tendre.

TRENEL, s. m. (trenèl), dl. Une tresse, une cadenette.

Pelses en trenel, cheveux en cadenette. Sauv. V. Tres, R.

TRENELLAS, V. Gansetas. Avril. TRENETA, s. f. (trenete). Petite tresse;

cadenette de cheveux tressés ou nattés. Éty. de trena et de eta, dim. V. Tres, Rad.

TRENON, s. m. vl. Agneau.

TRENQUEGEAIRE, s. m. (treinquedjairé), dl. Piocheur, qui essarte à la pioche, on l'appelle pionnier dans les travaux d'un siège. Sauv.

Ety. de trenqu et de egeaire, qui brise, qui coupe. V. Trounc, R.

TRENQUEGEAR, v. a. (treinquejá), dl. Piocher, travailler à la pioche.

Éty. de trenqu et de egear, agir avec la pioche. V. Trounc, R.

TRENQUEIA, adj. et p. vl. Brisée. V. Trounc. R.

TRENQUEMEN , vl. V. Trencament.

TRENQUETA, s. f. (treinquête). Dim. de trenca, un piochon. V. Aissada jardiniera et Troun, R.

TRENQUIERA, s. f. (treinquiére); TRENQUIERA, s. f. (treinquiére); TRENQUIERA. Nom qu'on donne, en Languedoc, à la petite crevette des ruisseaux, Gammarus pulex, Lin. crustacé de l'ordre des Astacoïdes et de la fam. des Capités, qu'on trouve dans les ruisseaux et dans les fontaines.

Éty. de trenca, colique, et de tera, parce que le peuple est dans la persuasion que si l'on avalait un de ces animaux il occasionnerait de violentes tranchées. V. Trounc, R.

TRENSO, s. m. vl. Tronçon, tronçon de lance, etc., morceau d'une chose brisée. V. Trounçoun et Trounc, R.

TRENSO, et

TRENSON, s. m. vl. Tranchoir.

TRENT, s. m. (trént); vans. Tridents, esp. port. ital. Trident, cat. Trident, fourche à trois dents en fer, servant à remuer le fumier, etc.

Éty. du lat. tridens, trois dents. V. Tres, Rad.

Cetinstrument composé de trois fourchons, d'une douille et d'un manche a été connu dès la plus haute antiquité. Il est le symbole de Neptune et marque par ses trois branches le triple pouvoir que ce Dieu avait sur la mer, de la conserver, de la troubler et de l'appaiser.

TRENTA, adj. num. (trénte); Treinta, esp. Trenta, cat. ital. Trinta, port. Trente-trois fois dix.

Ety. du lat. triginta. V. Tres, R.

On dit trente et un et ensuite trente-deux, trente-trois, etc., sans la conjonction et.

Estre sus soun trent'un, être paré avec soin.

TRENTANABI, vl. Trentanari; cat. V. Trentenari.

TRENTANEL, dl. V. Canta-perdris.

TRENTANIER, s. m. (treintanié); TRENTAIN. Trentaine; Un trentanier, on ne se sert de cette manière de compter qu'en parlant des brebis et des chèvres, une trentaine.

N'avem dous, tres', quatre trentaniers, nous en avons deux, trois, quatre trentaines, c'est-à-dire, deux, trois, quatre fois trente.

Ety. de trenta. V. Tres, R.

En vl. trentième.

TRENTAUNA, s. f. (treintaoune), d. m. COURDILMAT. Nom qu'on donne à la grosse toile nommée serpillière parce qu'on la vend ordinairement par pièces de trente aunes. V.

TRENTEN, s. m. vl. Trenté, cat. Tren-

TRENTEN, vl. Trenté, cat. Treiteno, esp. Le nombre de trente. V. Trentanier et Tres, R.

Le trentième, sorte d'impôt.

TRENTENA, s. f. (treinténe); Trentena, cat. Trentina, ital. Treintena, esp. Trinta, port. Trentaine, nombre de trente.

Éty. du lat. triginta, m. s. V. Tres, R. TRENTENAR, s. m. vl. V. Trentenari.

TRENTENAR, s. m. vl. V. Trentenari.
TRENTENARI, s. m. (treintenári);
Trintanario, port. Treintenario, esp. Trentanari, cat. Trentenaire, nombre de trente messes qu'on fait dire pour le repos de l'âme de quelqu'un.

Éty. de trenten et de ari. V. Tres, R. TRENTIEME, IEMA, adj. (treintième, ième); Trentesimo, ital. Tricesimo, esp. Trigesimo, port. Trentième, nombre d'ordre qui suit immédiatement le vingt-neuvième.

Kty. du lat. trigesimus. V. Tres, R.

TRENTIEME, IEMA, s. Treintena, esp. La trentième partie de quelque chose, un trentième <sup>1</sup>/<sub>20</sub>. V. Tres, R.

TRENTESME, ESMA, nombre ordin. vl. Trentesimo, ital. Trentième. V. Trentisme et Tres. R.

TRENTUN, (treintun). Estre sus soun trentun, être dans sa plus grande parure.

Caminar sur lou irentun, marcher avec fierté, piaffer.

Ety. du jeu de cartes nommé le trente-un, dans lequel on a gagné quand on a ce nombre. V. Tres, R.

TRENX, vl. Il ou elle coupe, tranche. TRENZARIA, vl. Je trancherais, il ou elle trancherait.

TREOU, s. m. Un des noms du trèfle, dans la Basse-Provence. V. Treoule et Tres, Rad.

TREOULE, s. m. (tréoulé); THEOURE, TRIBOULET, TRIOULET, TRIOU, TREFOUL, ENTREPIOL,
TRUFEL, TRIOULET, TREOU, TREFOUL PRI-PRAT,
TREFLA, FAROUCUET, FLOUS. Trifoglio, ital.
Trifolio, esp. Trevo, port. Trefla, basse lat.
Trèlle, nom commun à tout le genre, Trifolium, Lin. dont on connait près de quarante
espèces, en Provence, mais qu'on applique
plus particulièrement au trêfle ordinaire ou
trèfle des prés. Trifolium pratense, Lin. plante de la fam. des Légumineuses que l'on cultive partout à cause de l'excellent fourrage
qu'elle procure.

Éty du lat. trifolium, trois feuilles, parce que chacune des feuilles de cette plante est composée detrois folioles. V. Tres, R.

TREOULIERA, s. f. (treoulière); TREOU-MIRRA. Tréstière, champ semé de trèfle. Voy. Tres, R.

TREOULOUN, s. m. (treouloun); TREOUBOUN. On donne ce nom à deux plantes différentes, de la fam. des Légumineuses, qui se
ressemblent par leur petite taille et par leurs
fleurs jaunes, la première est le trêle des campagnes, Trifolium agrarium, Lin. V. Gar.
5me Trifolium de la p. 471, et la seconde, la
luzerne houblon, Medicago lupulina, Lin.
celle-ci diffère essentiellement de l'autre par
ses fruits en forme de rein; elles sont l'une et
l'autre communes dans les champs.

Ety. de treouloun, dim. de treoule, petit trèfie. V. Tres, R.

TREOURÉ, V. Treoule.

TREOUROUN, s. m. V. Treouloun.

TREP, s. m. vl. Trepo, ital. Gambade, danse, foldtrerie.

Ely. du lat. tripudium, bond, danse, trépignement. V. Ped. R.

Trep, désigne encore une tente, une piége. V. Tenda et Leca.

TREP, s. m. et f. vl. Tribu. V. Tribu.

TREPA-CHIVAL, s. m. (trépe-tchivál). M. l'Abbé de Sauvages désigne sous ce nom deux plantes qui paraissent être, comme l'a cru aussi M. de Balleval, l'échinope à tête ronde, Echinops sphærocephalus, Lin. la centaurée de Malte, Centaurea melitensis, Lin. dont la sleur est jaune, plantes de la sam des composées Corymbisères, communes dans les environs de Montpellier.

Éty Que les chevaux foulent. V. Ped, R. TREPADOR, s. m. vl. Trepador, port. esp. Lieu foulé par les pieds, allée, cours, trottoir, pavé, coridor de remparts. V. Ped, Rad.

TREPADOUR, s.m. (trepadóu); TREPADOUR, PALIEIR, TREPOUER. Trepador,
esp. cat. Trepadouro, port. Palier, repos
d'escalier, c'est aussi le marche-pied entalud
qui sert à aborder un bac de rivière.

Ety. de Trepat, v. c. m. et de la term. our, la chose foulée. V. Ped, R.

TREPADOUR, s. m. dl. Lieu où les enfants prennent leurs ébats. V. Ped, R.

TREPALA, s. f. (trepále). Grosse pelle de bois pour éventer le blé à l'aire ou pour le remuer dans les magasins. Garc.

Éty. de tre, augm. et de pala, grosse pelle. V. Pal, R.

TRÉPALAR, v. a. (trepalà). Remuer le blé avec la pelle, on dit aussi palegear. Voy. Pel, R.

TREPAN, s. m. (trepán); Trepano, esp. port. ital. Trepa, cat. Trépan, instrument de chirurgie qui a la forme d'un vilebrequin, servant à percer les os et particulièrement ceux de la tête, l'opération elle-même.

Éty. du lat. trepanum, formé du grec τρύπανον (trupanon), une tarière, dérivé de τρυπάω (trupaů), percer.

# Dans un trepan on nomme:

COURONNE, la sole circulaire qui doit pénétrer dans l'os. CULASSE, le fond de la couronne où l'on visse la pyramide.

PYRAMIDE, la tige pointue qu'on place au centre de la

ARBRE, le manche du trépan terminé du côté de la eouronne par une ouverture munie d'une bascule et du côté opposé d'une suie qui entre dans une palette touraante. PALETIE, le manche tournant qui est à l'extrémité de l'arbre.

Le trépan et l'opération qu'il sert à pratiquer sont décrits avec trop de précision par Hippocrate pour que cet instrument ne fut pas connu longtemps avant lui.

TREPANADURA, s. f. (trepanadúre). Action d'un liquide qui pénètre, qui s'infiltre. Garc.

TREPANAR, v. a. (trepaná); TRAPARAB. Trapanare, ital. Trapanar, esp. port. cat. Trépaner, ouvrir avec le trépan, faire l'opération du trépan.

Ety. du grec τρυπάω (trupao), percer, ou de tropan, et de la term. act. ar, se servir du trépan.

T'repanar, se dit encore pour passer d'outre en outre, passer à travers.

TREPANARSE, v.r. d. bas lim. Se blesser grièvement à la tête.

TREPANAT, ADA, adj. et p. (trepaná, ade); Trepanado, esp. Trépané, ée, percé, ée. V. Trepan.

TREPANATION, s. f. (trepanatié-n);
TREPANATIES, TREPANADURA. Trépanation, application du trépan, action d'un liquide qui s'infiltre, qui pénètre. Garc. V. Trepan.

TREPAB, v. n. (trepa); roulecourseran, dl. Trepar, cat. esp. port. Trepars, basse lat. ital. Trépigner, folàtrer, sauler, gambader, se jouer comme les jeunes chiens ou les petits chals qui se jouent avec les souris ou avec une boule de papier. Sauv.

Ety. du lat. tripudiare, Sauvage se demande si ce mot ne viendrait pas du grec τρέπω (trepô), tourner, retourner ou du celt. tripar, danser, il paraît bien plus naturel de le faire dériver de trapiar ou trepiar, piétiner, fouler aux pieds. V. Ped, R.

TREPAR, Pour fouler aux pieds. Voy.

En vl. danser. V. Dansar et Ped, R.

Sadol so e trepon aora.

Ils sont maintenant rassasiés et ils dansent.

Roman do Flamenca.

TREPARA, V. Ventadouira. Avr. TREPAS, s. m. (trepas); TREPASSANERY, TRECOULAMENT. Traspas, cal. Traspaso, esp. Trespasso, port. Trapasso, ital. Trepas, mort.

Éty. de tre pour trans, au delà, et de passus, pas, passage de cette vie à l'autre. Voy. Pass, R.

En vl. un instant.

TREPASSAMENT, s. m. (trepassamento, anc. ital. Trépassement, trépas, le moment de la mort.

Rty. de trepassar et de ment. V. Pass, R. Sounar lou trepassament, sonner l'agonie.

TREPASSAR, V. 2. TRESPASSAR, TRES-SAUTAR. Traspassar, cat. port. Traspassar, esp. Trapassare, ital Passer au-delà, outre passer, exceller, enjamber par dessus. franchir un fossé, le passer en sautant. V. Pass, Rad.

Iou lou trepassi de touta la testa, je suis plus haut que lui de toute la tête.

TREPASSAR, v. n. (trepassa); vassparsan. Trapassare, ital. Trépasser, mourir de mort naturelle. V. Traspassar.

Éty. de tre pour trans, au-delà, et de passar, passer de ce monde dans l'autre.

TREPASSAT, ADA, adj. et p. (trepsssá, ade). Trépassé, ée, mort, percé d'outre en outre, qui a dépassé, qui est au-delà, transpercé. V. Pass, R.

TREPASSATS, s. m. pl. (trepassés):
TRASPASSARS, CAUSITS. Trapassati, ital. Les
trépassés, les morts, les dévanciers.

Ety de trepassar, passer au-delà, et de la term. pass. ats, qui ont passé au-delà. Voy.

Trepassar et Pass, R.

Le nom de trépassés, que l'on donne encore aux morts, semble être une conséquence de l'opinion religieuse ou étaient nos pères, que les âmes, après la mort, étaient trépas-

que les âmes, après la mort, étaient trépassées, c'est-à-dire, transportées, soit dans une barque, soit dans un chariot, d'un monde dans un autre.

TREPAT, adj. et p. vl. Percé.

Bizaut fendut e trepat.

TBEPA-TREPA, dl. (trépe-trépe). Mots inventés pour exprimer là vivacité du désir ou de l'envie qu'on a de quelque chose.

Sous peses li fan trepa-trepa, il a une envie démesurée d'aller, les pieds lui brûlent d'aller.

Sa lenga li fa trepa-trepa, la langue lui frétille de parler.

Éty. de trepa, de trepar, piétiner. V. Ped,

Rad. TREPEGAR, v. a. vl. Battre, fouler aux

pieds. V. Ped, R.

TREPEGEAIRE, s. m. (trepedjáiré); TRAPEGEAIRE, TREPIAIRE, TRAUPIAIRE. Celui Qui marche avec précaution pour ne pas être en-

Éty. de Trepiar, v. c. m. et de aire. TREPEGEAR, V. Trepar et Ped, R. TREPEI, s. f. vl. Oppression, état pitoyable. V. Ped, R.

TREPEIAR, et

TREPEJAR, v. n. vl. Folatrer, caracoler. V. Trepiar.

TREPEL, vl. V. Troupel.

TREPEL, et

TREPELH, s. m. vl. TRAPEL. Tourment, tapage, désordre, carnage.

TREPIADA, s. f. (trepiade); TRAPIADA. Empreinte des pieds.

Ety. V. Trepiar, ada, Peada et Ped, R. TREPIAIRE, V. Trepegeaire.

TREPIAR, v. a. (trepia); TRAPEGRAR, TREPAR, TREPIR, TRIPAR, TRAPIAR, PROUSTIR, TREPIGNAR. Trepitjar, cat. Tripudiare, ital. Trepudiar, port. Patear, esp. Piétiner, fouler aux pieds.

An trepiat aquela herba, on a piétiné

cette berbe.

Aquela terra, on a plombé cette terre.

Éty. de tre, aphérèse de entre, de pi pour pied et de ar, litt. mettre entre les pieds, sous les pieds, ou du lat. tripudiare, trépigner. V. Ped, R.

TREPIAT, ADA, adj. et p. (trepiá, áde); mapiat, agumit. Pateado, esp. Foulé, ée.

V. Ped, R.

TREPID, TREPIGN, radical pris du latin trepidare, trepido, prendre l'alarme, se trémousser, trembler, avoir peur, et dérivé du grec τρέπω (trépô), tourner, d'où le latin trepidare.

De trepidare, par apoc. trepid; d'où : Entrepid-e, In-trepid-a En-trepida-ment, In-trepid-ilat, Trip-ar, Trip-et, Trip-ot, Tripout-agi, Tripout-ar, Tripout-ur.

TREPIGNAR, v. n. (trepigna). Trépigner. V. Trepar et Trepiar.

Ety. du lat. tripudiare, m. s. V. Ped, R. TREPIL, s. m. (trepil), dl. Terre foulée ou piétinée.

Ety. de trepir pour Trepiar, v. c. m. et

Fed, R. TREPIR, v. a. (trepir), dl. V. Trepiar et Ped, R.

TREPIS, s. m. vl. Tripudio, ital. Jeu, badinage, sorte de danse. V. Ped, R.

TREPOINT, V. Trapoint.
TREPOINTA, s. f. (trepouinte); cyann-TA-FICADA. Lodier ou loudier, couverture de lit faite avec de la laine ou du coton cardé qu'on pique entre deux toiles. V. Pounct, Rad.

TREPOUER, s. m. (trepouer), dg. Palier ou carré d'escalier. Voy. Trepadour et Ped, R.

TREPOUGNER, v. a. (trepougné); TRA-PODGREE, TRESPONGERER. Contre-pointer, coudre et piquer plusieurs semelles ensemble avec du ligneul, piquer une courte-pointe.

Ély. de tre pour entre ou trans et de pougner. piquer d'outre en outre ou entre piquer.

. Pounct, R.

TREPOUGNIERA, adj. f. (trepougniére). Propre à piquer des semelles : Couerdus trepougnieras, Avt. V. Pounci, R. TREPOUN, V. Trepouncha.

TREPOUNCH, CHA, adj. et p. Contrepoint, piqué avec du ligneul, et terme de cordonnier.

Ety. Trepougner et Pounct, R. Rad.

TREPOUNCHA, s. f. (trepountche). L'action de piquer les semelles des souliers. couverture piquée.

Ety. de tre et de pouncha, piquée au travers. V. Pounct, R.

TREPOUNT, V. Trapoint et Pounct, Rad.

TREPOUNTIN, V. Tripoutin.

TRES, THEE, THE, THE, THEM, THEM, THEMT, TERN, TERS, TIERS, TRIPL, radical pris du latin tres, tria, trois, et dérivé du grec τρετς (treis), τρία (tria), m. s. d'où les sousradicaux lat. trinitas, trinité; ternus, triple; tertius, troisième; triginta, trente; triplex, triple; tredecim, treize; trinus, trois, triple.

De tres: Tres, Doou-tres, Trespeds,

De tres, par le changement de s en z, trez; d'où: Trezen, Trez-e.

De tres, par la suppress. de s, tre; d'où: Tre-oule, Tre-oul-oun, En-tre-oul-ar, Tre-fla.

De tria, par apoc. tri; d'où: Tri-coloro, Tri-angle, Tri-mestre, Tri-gono-metrio, Tri-oul-et, Tri-o.

De trinus, par apoc. trin; d'où: Trin, Trin-itat, Trin-it-ari, Trin-quet.

De triginta, par la suppr. de gi, trinta, et par le changement de i en e, trenta; et par apoc. trent; d'où: Trent-auna, Trent-ena, Trent-en-ari, Trent-un, etc.

De ternus, par apoc. tern; d'où: Tern-o, Tern-ari, Tern-au, et par le changement de e en a, Tarn-au.

De tertius, par sync. de tiu, ters; d'où: Ters, Ters-egear, Ters-eiroou, Ters-ier; par le changement de s en s: Terz-a-ment; par celui de s en c: Terc-ia, Terc-eir-ola; et par celui de e en a, Tarc-egear, Tarcier.

De trin, par le changement de i en e, tren; d'où: Tren-a, Tren-ar, En-tren-ar, Tren-el.

De ters, par l'addition d'un i, tiers ou tierc; d'où: Tiers, Tiers-a, Tierc-elat, Tierc-oun.

De tredecim, formé de tre, trois, et decim, dix, par apoc. tred, et par le changement du d en g, treg; d'où : Treg-e, Treg-ieme, Trea-ena.

De treg, par le changement du g en s. trez, d'où: Trez-e, Trez-en.

De triplex, par apoc. tripl; d'où: Triple, Tripl-ar, Tripl-at.

De tres, par le changement de e en oi, trois; d'où: Trois-ieme, Trois-iema-ment; irréguliers : Treau, Trey.

TRES, (très). Très, particule ampliative qui marque le superlatif, absolu, rarement employée dans notre langue.

Éty. du lat. tres, trois, et dérivé du grec τρίς (tris), trois fois, beaucoup, très. V. Tres, R.

Les Hébreux ne connaissaient point les degrés de comparaison, mais pour y sappleer ils doublaient la qualification au comparatif, et ils la triplaient au superlatif, voilà l'occasion des trois kyrie, et des trois sanctus; voilà encore pourquoi on dit le Dieu trois fois saint, au lieu de très-saint. Ainsi quand nous disons tres-bon, c'est comme si nous disions trois fois bon, c'est-à-dire, le plus haut degré de la bonté. C'est encore à cause de cela que lorsqu'on veut nier ou affirmer le plus fortement possible, on répète, Noun, noun noun ou oui, oui, oui, trois fois, ou bien te disi noun et tres coous noun.

TRES, part. ampliat. (très). Particule ampliative qui ajoutée à des adj. ou à des adv. marque le superlatif absolu, que l'on emploie rarement en provençal et en languedocien.

Ety. du lat. tres, et dérivé du grec tois (tris), trois fois, très-fort. V. *Tres*, R.

Les Orientaux ont exprimé le superlatif par la triple énonciation du sujet. Ils ont dit: le trois fois saint, pour le très-saint, ils auraient dit dans un sens contraire, mauvais, mauvais, mauvais, pour très-mauvais.

TRES, (trés), adj. numéral ou nom de nombre indéclinable. TREE, TREE, Tres, port. cat. esp. Tre, ital. Trois, deux plus un.

Ety. du lat. tres, m. s. V. Tres, R.

Faire tres tres, trembler de force, express. tirée du grec tres (tréé), impér. de trew je tremble.

De tres, en vl. en arrière que tu badines. TRES, s. m. Tres, port. Trois, chiffre qui indique ce nombre; carte marquée de trois points, dé, etc. V. Tres, R.

TRES, TRE, Initiatifs dérivée du lat. trans, au-delà par-delà.

Tre-passar, passer au-delà, mourir. Tre-moun, Au-dela de la montagne.

TRESANAR, v. n. (tresaná), dl. Prescrire, être prescriptible. Sauv.

Ety. de tres pour trans, et de anar, aller au-delà, dépasser le terme. V. Trans, prép. et Au, R. 2.

TRESANAR, d. bas lim. Pour prendre de l'aversion. V. Enirar et Traus, R.

On le dit aussi pour dépérir, sécher sur plante, vieillir.

Ety. de tres, pour trans, au-delà, et de anar, aller. V. An, R. 2.

TRESANAR, v. n. (tresana). Perdre la respiration à force de pleurer ou de rire. V. Eslavanir, Trans, R. et An, R. 2.

Éty. Ce mot viendrait-il de tres, signe du superlatif, et de anar, aller trop loin, aller au-delà, ou du grec ἐθρήνησα (ethrènèsa), 1322

aor. de θρηγέω (thrêneo), pleurer, lamenter. 1 zent Trecientos, esp. Trezentos, port. Trois 1 éviter, outre-passer, laisser en arrière. Voy. Thomas.

Las jouinas filhas s'aclatavoun, De pus ardidus espinchavoun, Lous pichots enfants tresanavoun. Favre.

TRESANAT, ADA, adj. et p. (tresaná, ade). Qui a perdu la respiration à force de courir, de pleurer, etc.

En d. bas lim on le dit d'un fruit qui ayant passé sa saison, est devenu blet.

Ely. de tres, trans, au-delà, et de anat, qui est allé au-delà, qui est passé. V. Trans, prép. et An, R.

TRESAS, s. f. (trèses), di. Fosse d'un pressoir à huile. V. Infer.

TRESAU, adj. num. d. béarn. Troisième. V. Troisieme et Tres, R.

TRES-BOURROUN, s. m. (très bourrou), dg. Le troisième bourgeon qu'on laisse à la vigne, celui qui est le plus près du cep.

TRESC, s. m. vl. Air de danse, branle. TRESCA, s. f. vl. Tresca, ital. Branle, contredance, frétillement; ornement.

Il ou elle saute, danse.

TRESCALAN, s. m. (trescalán); TRAS-CALAN, TRESCOLAN. C'est le nom de presque tous les hypericum; M. l'abbé De Sauvages dit, dans son dictionnaire, que les gens de la campagne, en Languedoc, cueillent la graine du mille pertuis le jour de la Saint-Jean, qu'ils la font passer trois fois dans les slammes du feu qu'on allume ce jour, en disant chaque-fois à voix haute: Sant Jan la grana. Cela fait, ils forment des croix des branches de cette plante et de sa graine, qu'ils attachent aux portes de leur maison, à celles des bergeries et des étables, comme un préservatif contre les maléfices.

Éty. Sauv. fait dériver le nom de cette cérémonie de ter, trois sois, et du grec xalety (kalein), appeler trois fois, parce qu'on invoque trois fois le nom du saint. V. Trascalan; où le même auteur donne une autre étymologie. V. Tres, R.

TRESCALAN-PICHOUN, s. m. (Irescalan pitchóu). Nom que porte, à Toulouse, l'Hypericum humisusum.

TRESCAN, dl. V. Trans el Ermas.

TRESCAR, v. n. (tresca), dl. Triscar, esp. Trescare, ital. Sauter, se réjouir en faisant des sauts, des bonds. Sauv. V. Trans,

En vl. Mener la danse; frétiller; tourbillonner.

TRESCOL, nom de lieu. Triple colline, habitation située au-delà d'une montagne ou d'une colline.

Ely. du lat. trans collem, ou de tres. V. Trens, Tres et Coul, R.

TRESCOLAN, s. m. (trescolán). Nom nismois du mille pertuis commun. V. Trascalan et Tres, R.

TRESCOULAR, dl. V. Trecoular. Trescoular, signific aussi suinter. Voy.

Trans et Coul, R. TRESEGA, s. f. (treságue), dg. Redonde. V. Redounda.

TRESELHA, 8. f. V. Tressalha.

TRESENT, s. m. et adj. num, vl. TRE-

cents V. Tres, R.

TRESERAR, v. a. d. vaud. Amasser. Treserares à lu l'ira de Dio al jorn del judici. d. vaud. De la temor del Segnor.

TRESIER, adv. vl. Le jour d'avant-hier. Ety. M. Rayn. donne pour radical à ce mot tres trois, mais il paralt plutôt dériver de

tres, dans le sens d'au delà, au-delà de hier. TRESIOS, vl. V. Trahisoun et Trad, R. TRESLHIR, et

TRESLIR, v. a. vl. Mailler, tresser, treillisser. V. Tres, R.

TRESLISSA, s. f. vl. Grosse toile, de treillis.

Ety. du lat. trilia, d'un triple tissu. Voy. Trell.

TRESMUDAR, v. a. (tresmudá); Trasmulare, ital. Transmular, esp. port. Transmuer, changer, métamorphoser.

Ety. du lat. transmutare, m. s. V. Mut, Rad.

TRESOL, vl. V. Tersol.

TRESOR, s. m. (tresor); TESOR. Tesoro, ital. esp. Thesouro, port. Tresor, cat. Trésor, amas d'or, d'argent, ou d'autres choses précieuses, mis en réserve.

Ety. du lat. thesaurus, dérivé du grec θησαυρός (thèsauros), m. s. amas d'or. On le dit fig. d'une personne précieuse par ses bonnes qualites. Qu'es un tresor, qu'elle vaut un trésor.

TRESORAR, V. n. vl. TRASORRIAB. Tresorejar, cat. Thésauriser. V. Aur, R.

TRESORARIA, s. f. (tresourarie); TREsounania. Tesoreria, ital. cat. esp. Thesouraria, port. Trésorerie, lieu où l'on garde le trésor public, le trésor de l'état.

Ety. de tresor et de aria, tout ce qui est relatif au trésor. V. Aur, R.

TRESORIER, s. m. (tresourie); TRE-SORBIER. Tesoriere, ital. Tesorero, esp. Thesoureiro, port. Tresorer, cat. Tresorier, officier établi pour recevoir et pour distribuer les deniers d'un Etat, d'un prince, d'une compagnie, etc...

Ety. du lat. thesaurarius, m. s. ou de tresor et de ier. V. Aur, R.

TRESPARA., s. f. (trespare); TREPALA. Pelle de bois ou pelle à éventer, qui sert pour éventer les grains. Garc. V. Pai, R.

TRESPARAIRE, s. m. (tresparáiré). Celui qui évente le blé avec la pelle de bois.

Éty. de trespara et de aire. V. Pal, R. TRESPARAR, v. a. (trespará). Éventer le bié avec la pelle.

Ety. de trespara et de ar. V. Pal, R. TRESPAS, vl. V. Trepas.

TRESPASSAMENT, 8. m. vl. TRESPAS-SAMEN, TRASPASSAMEN, TRASPAS. Trespassamento, port. Traspasamiento, esp. Trapassamento, ital. L'action de passer outre, trajet, traversée, passage; transgression; mort, trépas. V. Trepassament.

Anar de vita a trespassament, mourir; cours, durée. V. Trans et Pass, R.

TRESPASSAN, adj. vl. Passager, périssable, qui passe au-delà, perçant. V. Trans, prep. et Pass, R.

Trepassar, Trans, prép. et Pass, R.

Mas so ques avenir no pot homs trespessar, Mais ce qui doit arriver ne peut homme l'éviter. Hist, Crois. Alb. v. 930.

TRESPASSAT, adj. et p. vl. TRESPASSATZ. Surpassé. V. Trepassat, Trans, prép. et Pass, R.

TRESPASSAT, adj. et p. vl. TRESPASSET. Outre-passé, violé. Voy. Trans, prép. et Pass . R.

TRESPASSATGE, s. m. vl. Passage, action d'aller outre, contravention, manque ment, faute, transgression. V. Pass, R.

TRES-PEDS, s. m. (très-pès); ERDES ENDER, ANDER. Treppie et Treppiede, ital. Trespeus, cat. Trebedes, esp. Trempe, port.

Trépied, ustensile de cuisine qui a trois pieds et sur lequel on pose les plats, les casseroles, etc., quand on les met sur des charbons.

Éty. du lat. tripes. V. Tres, R. TRESPIRAR'. Cast. V. Transpirar. TRESPLOUMBAR, v. n. (tresploumba). Le même que Susploumbar, v. c. m.

Ety. de trans et de ploumbar. V. Trans et Ploumb . R.

TRESPOURTAB, dl. V. Traspourler, Trans et Port, R.

TRESQUIN, le même que Trusquin, v. c. m.

TRESSA, adj. vl. La troisième. V. Tres,

TRESSA, s. f. (trèsse); Treccia, ital. Trenza, esp. Trança, port. Tresse. Voy. Trena et Tres , R.

TRESSAIL, vl. Il ou elle passe, excède. TRESSAILLIR, vl. V. Tressalhir.

TRESSAIRE, s. m. (tressairé). Carrier, ouvrier qui extrait les pierres des carrières. TRESSAIRE, USA, s. m. Tresseur,

euse, celui, celle qui tresse les cheveux. Gar. V. Tres, R.

TRESSALHA, s. f. (tresseille); THESSEIL-LA. Trésaille, pièce de bois transver, sale du brancard d'un tombereau, d'un bras à l'autre, sur laquelle appuyent les bouts des limons, qui sans cela tomberaient en avant.

TRESSALHAMENT, s. m. (tressaillamein); TRESSAULAMENT. Tressaillement, legore émotion. V. Salh, R.

TRESSALHIR, vl. V. Trassalhir.

TRESSALEUR, v. n. (tressaillir). Tressaillir, éprouver une émotion subite et légère. Ety. de la part. itér. tres et de saillir, dans le sens de salire, sauter. V. Salh, R.

TRESSAR, v. a. (tressa); Trenzar, esp. Trançar, port. Tresser, faire un cordon en tresse. Garc. V. Tres, R.

TRESSAUT, s. m. (tressaou). Tressaillement involontaire, sursaut. V. Soubressaut et Salh, R.

TRESSAUTAR, v. n. (tressaoutá). Avoir des sursauts, tressaillir. V. Salh, R.

TRESSAUTAR., v. a. d. bas lim. Sauter au-delà, V. Trepassar, omettre quelque chose. V. Sautar.

Ety. de tres pour trans, au-delà, et de sautar. V. Salh, R.

TRESSEIROOU, s. m. (tresseiroon). TRESPASSAR, v. a. vl. Transgresser, Alter. de Terseiroou, v. c. m. Cast.

1323

TRES-SEPT, s. m. (trés-sèt). Tré-sept, sorte de jeu de cartes. V. Tres, R.

TRESSI, adv. vl. Pareillement.

TRESSIMAR, ENTRECIMAN, v. a. vl. Confondre, entrelacer, enlacer, tiercer, prendre un troisième amant. V. Tres, R.

Éty. de tres, de sima pour cima et de ar, mèler les bouts, les extremités.

TRESSOIR, s. m. (tressoir); TRESSOUAR.

Tressoir, instrument pour tresser les cheveux. Garc. V. Tres, R.

TRESSOL, s. m. (tressol). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au froment dont le grain est presque rouge, le pur froment, le meilleur blé. Sauv.

TRESSUAR , et

TRESSUOUR, Syncopes de Tressusar et Tressusour, v. c. m. et Sud, R.

TRESSURAR, v. a. vi. Ployer, tordre. V. Tres, R.

TRESSUSAR, v. n. (tressusa); TRESSUAR, TRASSUSAN. Trasudar, esp. Suer à grosses goutles.

Éty. de tres pour trans, au-delà, et de susar, suer. V. Sud, R.

TRESSUSOUR, s. f. (tressusour): TRESSUSOUR, TRASSUSOUR. Trasudor, esp. Sueur qui a lieu à grosses gouttes et qui est occasionnée par la frayeur, un évanouissement ou par l'approche de la mort.

Ety. de tres pour trans et de susour. V.

Sud, R.

Aquot mi fa venir la tressusour, cela me met sur les épines, me donne le cauchemar, m'ennuie à périr.

TRESTAG, vl. V. Trest.

TRESTANS, adv. vl. Autant, trois fois autant. V. Tres, R.

TRESTAT, s. m. (trestá), dl. Souspente, appentis. Doujat.

TRESTET, s. m. (tresté), dl. Le même que Trastet, v. c. m.

TRESTIMBLAR, v. n. (trestimblá), dl. Dégringoler. Sauv.

TRESTOTZ, V. Trastotz.

TRESTOULA, s. f, (irestonle); TROULA, TEOUREL. Un tuilot ou morceau d'une tuile cassée.

Ety. du bas breton trestt, ou de l'esp. trastegadura ou encore de tres teoule, teoule tres, tuile brisée. Sauv. V. Teg, R.

TRESTOULIERA, s. f. (trestouliére), dl. Champ ou terrain sec et stérile tel que celui des terres argileuses dans le voisinage desquels on établit des tuilcries et où les tuilots sont communs.

Ety. de trestoula et de iera. V. Teg, R. TRESTRACIO, s. f. vl. Scélératesse, grande trahison. V. Trad, R.

TRESTUIT, pr. ind. pl. vl. Tous, tre-

tous. V. Tot, R.

TRESTUT, TRAITOTS, VI. TRESTUC, TRESTUC

Trestut poent, tout puissant.

TRESVAI, vl. ll ou elle échappe, fuit.

TRESVAZER, vl. V. Trasvazer

TRESVIRAR, V. Trasvirar et Vir, R. TRET, S. M. ACTION, MARIERA. Tratto, ital. Hecho, esp. Acção, port. Trait, action remarquable en bien ou en mal, fait, évènement, trait d'esprit, mot ingénieux, pensée vive, brillante. V. Tra, R.

TRE che. V. Tra, R.

Leis trets de l'amour, ligne tracée avec la plume.

TRET DE CARGA, On donne ce nom à l'assemblage de tous les outils pécessaires pour la construction d'une maison.

TRET, s. m. (trè); Tratto, ital. Trait, ligne que décrit et que laisse empreinte la plume, le crayon, le burin, etc., cadeau ou traits de plume.

Ety. du lat. tractus, fait de trahere, tirer. V. Tra, R.

TRET, s. m. GOULADA. Trago, esp. port. Trait, ce qu'on avale de liqueur en une gorgée ou sans prendre haleine. V. Tra, R.

TRETA, s. f. (trète); Tratto, ital. Tret. cat. Trecho, esp. Traite, étendue de chemin, V. Tirada et Tra, R.

Éty. du lat. tractus, m. s.

TRETA, s. f. Tratta, ital. Trato, esp. Treta, cat. Traite, commerce entre les vaisseaux et les habitants d'une côte. V. Tra, R.

TRETA, s. f. Trait, en t. de banquier, lettre de change tirée sur un correspondant. V. Tra, R.

TRETANT, s. m. (tretan). Traitant, nom qu'on donnait sous Louis XIV à ceux qui traitaient avec le gouvernement; depuis, on a appliqué ce mot aux financiers qui négocient sur les affaires. V. Tra, R.

TRETAR, dg. Pour Tratar, v. c. m.

TRETOUTS, expr. adv. Tous. V. Tot, Rad.

Anem tretouts, allons tous ensemble, allons donc tous.

TRETS, s. m. pl. (très). Traits, les linéaments du visage ce qui en constitue la forme particulière.

Aver bon trait, avoir bonne mine.

TRETS, s. m. pl. Traits, les longes de cuir ou de corde avec lesquelles les chevaux tirent les voitures. V. Tra, R.

On nomme fourreau, la peau ou le cuir qui recouvre la partie des traits qui porte sur le ventre du cheval.

TRETUR, V. Tratur.

TRETZE, adj. num. vl. Trets, cat. V.

TREU, s. m. vl. Tribut, v. c. m.

TREUS, s. m. vl. Campagne, plaine cultivée, champ de bataille.

TREV, vl. V. Treva.

TREVA, s. f. (trève); Tregua, ital. esp. cat. Tregoa, port. Trève, convention par laquelle on s'engage à suspendre pendant quelque temps, les actes d'hostilité, sans que pour cela la guerre finisse, fig. relâche.

Éty. de l'all. trev, foi.

TREVADA, s. f. (trevade); CASRIONADA. Travée, l'espace qui est entre deux poutres. Éty. du lat. trabs, poutre, et de ada. V.

Trab, R. TREVAGNA, V. Trevansa.

TREVANSA, s. f. (irevance); TREVAGNA, PREQUARTATION, TREVADA. Fréquentation, action de fréquenter, de faire la cour.

Éty. de Trevar, v. c. m.

TREVAR, v. n. vl. Avoir trève, faire

TREVAR, v. a. (trevá); TREBAR, TRIVAR. Travar, port. Aller, venir dans le même lieu,

TRET, s. m. Tret, cat. Trait, dard, siè ; le fréquenter, y rouler, hanter, saire la couron le dit plus particulièrement des esprits et des revenants.

Éty. de trevo, lutin, esprit follet, et de ar. aller et venir, comme les esprits, comme les revenants, ou du gallois trefur, habiter.

Qu sant treva sant deven, dis moi qui tu hantes je te dirai qui tu es.

Ni gent, ni terra

Noun lei counoui que qu lei treva. Pr.

Laus senglas trevoun dins la nuech, dl. les sangliers rodent pendant la puit.

Aquel mau treva des empiei, dl. cette maladie règne depuis ce temps-là.

TREVARUN, s. m. (trévarun). Petite somme. Cast.

TREVELIT, IDA, adj et p. (treveli, ide), dl. Elimé, examiné, se dit d'une étoffe ou d'une toile extrêmement usée qui n'a pour ainsi dire plus que l'âme. Sauv.

TREVINAR, v. n. (trevina). Couler. V. Royar.

Ely. de tre pour trans, de vin et de ar. V. Vin, R.

TREVIRAMENT, V. Trasvirament et Vir, R.

TREVIRAR, V. Trasvirar et Vir, R. TREVIRAT, V. Trasviral et Vir, R.

TREVIS, nom de lieu, vl. Trevise, en Italie.

TREVO, s. m. (trévo). Lutin, farfadet. esprit follet.

Ety. du celt. trevia, effrayer.

TREY, nom de nombre (trèi), d. lim. Trois. V. Tres et Tres, R.

TREY, s. m. d. béarn. Trait.

TREYOU, s. f. (trèiou), d. arl. V. Trelha et Trelh, R.

TREYT, s. m. (trèi), d. lim. Trait. Voy. Trach et Tra, R.

TREZA, nom de femme. Sync. de Theresa, v. c. m.

TREZA, vl. Tresse. V. Tressa. TREZANAR, v. n. vl. S'evanouir, tomber en defaillance. V. An, R. 2.

TREZANAT, ADA, adj. et p. vl. Peiné, sans connaissance. V. An, R. 2.

TREZE, nom de nombre, vl. Trese, port. Tretse, cat. Treize. V. Trege et Tres, R. TREZEGA, s. f. (trezègue), dg.

Que lou boné pleguo uo trezeguo. D'Astros.

TREZEIRAR , v. a. (trezeira) : TRESANAR, d. bas lim. Prendre en aversion. V. Enirar. TREZEL, s. m. (trezèl), d. bas lim. Carillon que l'on fait en sonnant plusieurs clo-

ches à la sois avec ordre et méthode. V. Carrilhoun.

TREZELAR, v. n. (trezelà), d. bas lim. Carillonner. V. Carrilhounar.

TREZEN, ENA, nombre ordin. vt. TREIzen. Treise, cat. Treceno, esp. Treizième. V. Tregieme et Tres, R.

TREZENT, nom de nombre, vl. Trezentos, port. Trois cents. V. Tres, R.

TREZOUL, dl. V. Traboul et Vindoul.

TRIA, s. f. (trie), dl. Tria, cat. Triage, choix, élite, ce qu'il y a de plus beau dans une marchandise, ce que l'on choisit. V. Tra, R.

A tria, vl. à choix, à choisir.

TRIA, s. f. (trie), mot d'une syllabe, d. bas lim. Tourdelle, espèce de grive. Béron.

TRIACA, et

TRIACLA, s. f. vl. Thériaque. V. Theriaca.

Fig. remède.

TRIACLAIRE, s. m. (triaclàiré), et imp. TRICELAIRE. Mauvais médecin, médicastre, charlatan.

Éty. de triacla et de aire, marchand de thériaque.

Descruberi sens'istar gaire Lou medecin per un triaclaire. Brueys.

TRIADA, s. f. (triáde). Triage, choix. Avr. V. Triagi et Tra, R.

TRIADOR, vl. Triador, cat. V. Triaire. TRIADOUR, s. m. (triadour), dl. Place où chaque particulier d'un hameau sépare et retire sur le déclin du jour son bétail, qui a été gardé en commun avec celui d'autres particuliers; en basse lat. triatorium, le trivir, d'un hameau. Sauv. V. Triaire et Tra, R.

TRIADURA, s. f. (triadure). V. Trialhas

et Tra, R.

TRIAGI, s. m. (triádgi); тыада, тыасы, TRIALHA. Triage, choix que l'on fait entre plusieurs choses de même espèce, de ce qu'il y a de meilleur ; opération de plusieurs arts qui consiste à séparer de ce qui est bon, ce qui est de rebut. V. Tra, R.

TRIAIRA, s. f. (triaire), d. bas lim. Nom générique de toutes les femmes qui font métier de préparer les noix, de les trier. V. Tra,

TRIAIRE, ARELA, s. Trieur, euse, celui, celle qui fait le triage, émondeur, élagueur. Garc. V. Tra, R.

En vl. appréciateur, juge. TRIAIRE, s.m. (triáiré); TRIADOUR. Parc triangulaire dont le sommet est percé d'une ouverture étroite où l'on fait passer les brebis pour les compter, ou pour les trier.

Éty. de triar et de aire, litt. qui sert à trier, triatorium, en basse lat. V. Tra, R.

TRIALH, m. s. que trialhas.

. TRIALHA, s. f. (friaille); TRIATA, TRIALL-LA. Le rebut, les restes, ce qu'on n'a pu vendre.

A plus que la trialha, il n'a plus que le rebut, les épluchures.

Ety. V. le mot suivant et Tra, R.

TRIALHAS, s. f. pl. (triailles); TRIADU-RA, TRIAL, TRIUN, TRIALE, TRUN, TRIATAS. Epluchures, ce qu'on sépare des grains, des légumes et des herbes en les épluchant, le rebut d'une marchandise. V. Trialla.

Éty. de triar et de alhas, tout ce qu'on a

enlevé en triant. V. Tra, R.

TRIANGLA, s. f. (triángle). Nom qu'on donne, à Nismes, au souchet long. V. Triangle et Tres, R.

TRIANGLE, s. m. (trianglé ; Triangul, cat. Triangulo, esp. ital, port. Triangle, figure qui a trois côtés et trois angles.

Ety. du lat. triangulum, de tres, trois, et de angulus, angle. V. Tres, R.

On nomme:

TRIANGLE RECTILIGNE, selui qui est formé par trois ligues droites.

CURVILIGNE, celui qui l'est par des ligues cour MIXTILIGNE, celui qui a des lignes courbes et des ila droites.

TRI

SPHÉRIQUE, celui qui fait partie de la surface d'une ligne sphérique.

RECTANGLE, celui dont tous les angles sont droits. ISOCELE, celui qui a deux côtés égaux .

ÉQUILATERAL, celui qui a tous les côtés égaux. SCALÈNE, celul dont tous les côtés sont inégaux.

Le philosophe Xénocrates, selon Plutarque, comparaît la divinité à un triangle équilateral, les genies au triangle isocèle, et les hommes au triangle scalènes; les Chrétiens l'ont employé comme le symbole de la sainte Trinité.

TRIANGLE, S. M. SAGNETA, TRIANGLA. Nom qu'on donne, dans la Basse-Prov. au souchet long, Cyperus longus, Lin. plante de la fam. des Cypéracées, qu'on trouve dans les lieux marécageux. V. Gar. 2<sup>mo</sup> Cyperus de la pag. 143.

Éty. Ainsi nommé à cause de la forme triangulaire de ses feuilles. V. Tres, R.

TRIANGLE, s. m. A Nismes, on désigne par ce nom le carex roux, plante de la fam. des Cypéracées qui a les feuilles triangulai-

res, d'où son nom. V. Tres, R.
TRIANGULAR, adj. vl. Triangular,
cat. esp. V. Triangulari et Tres, R.

TRIANGULARI, ARIA, (triangulári, aria); Triangolare, ital. Triangular, esp. port. cat. Triangulaire, il se dit de tout ce qui a la forme d'un triangle.

Éty. du lat. triangulus, formé du radical Triangul et de ari, qui fait le triangle. Voy. Tres, R.

TRIANGULAT, ADA, adj. vl. Triangulado, anc. esp. Triangolada, ital. Triangulaire. V. Triangulari et Tres, R.

TRIANSA, et

TRIANZA, s. f. vl. Triage, choix, différence, distinction. V. Tra, R.

TRIAR, v. a. (triá); separar, d Triar, cat. Ce mot a deux sens différents, trier et éplucher. On trie en choisissant et mettant à part ce qu'il y a de meilleur et laissant ce qui est de moindre valeur; on épluche, au contraire, lorsqu'on ôte le rebut, ce qu'il y a de mauvais, de gâté dans une denrée, dans une marchandise. Sauv.

Ety. du lat. trahere. V. Tra, R. Triar la salada, éplucher la salade. Triar au det, trier sur la volet.

Triar de bajanas, éplucher des châtaignes bajanes.

Triar de favas, de fayoous, écosser des

fèves, des pois, etc. En vl. distinguer, discerner, differer, être différent.

TRIAR SE, v. r. (si triá). Se séparer, faire divorce, faire bande à part.

Se triar leis nieras, s'épucer. Se triar leis puous, s'épouiller.

TRIAS, nom de lieu. Troyes, ville de la Champagne.

TRIAT, ADA, adj. et p. (triá, áde). Trié, ée, nettoyé, épluché, choisi, séparé. V. Tra, R.

Aver un gaubi triat, avoir une adresse

sparton dont on se sert pour coudre les ouvrages de sparte. Garc.

Éty. Alter. de Trelhau, v. c. m. et Trelh. Rad.

TRIBALHAR, d. béarn. V. Trabalhar. TRIBAR, v. a. (triba), d. lim. Trotter, courir. V. Trimar.

TRIBEGEAR, v. n. (tribedjá), dl. Prendre la piste des bêtes fauvès dans les lieux où elles ont pissé ou fienté, en parlant des chiens.

Eiv. de Tribet, v. c. m. et de egear. TRIBES, s. m. (tribés); TREBET, TRAVE, TRIBIES, TERVET, TRIVIES, TRIBASSA, dl. Tont autant de noms propres et synonymes de lieux, et les mêmes que trivium, lat. c'est-à-dire, des carrefours où aboutissent trois ou quatre chemins, trebbio, en ital. V. Crousadour.

Sauv. TRIBET, s. m. V. Pelareou.

TRIBET, s. m. (tribé), dl. Touffe d'herbe ou de foin dans les bois, dans les champs, où les loups ont coutume de pisser ou de fienter et où les chiens prennent la piste de ces bètes fauves, ce qu'on appelle tribegear. Les chiens ont aussi leurs tribets. Sauv.

Ety. du grec τρίδος (tribos), chemin, sentier battu, parce que ces touffes d'herbes se trouvent le long des chemins fréquentés.

TRIBO, s. m. vl. Tribo, anc. cat. Tribon, esp. Espèce de psaltérion.

Ety. du lat. terebra.

TRIBOL, vl. Tribulo, esp. Tribolo, ital. V. Tribulation, Trouble et Turb, R.

TRIBOLACIO, s. f. vl. V. Tribulation. TRIBOLAR, vl. V. Treboular.

TRIBOLAT, ADA, adj. et p. vl. Voy. reboulat.

TRIBORD, s. m. (tribór). Tribord, le côté droit d'un vaisseau, en regardant vers l'avant.

Éty. Corr. de deatribord, bord droit. V. Dexir et Bord, R.

TRIBORD-AU-VENT, Tribord as vent, commandement pour présenter le côté droit au vent.

TRIBORD-TOUT, Tribord tout, ordre de pousser la barre du gouvernail tout-à-fait à droite.

TRIBOULET, s. m. (triboulé). Triboulet, morceau de bois conique et uès-rond dont les orfèvres se servent pour souder les cercles d'argent, lorsqu'ils sont forgés et ciselés.

Espèce de barre de fer qui se termine en pointe et qui sert à élargir et à arrondir les

TRIBOULET, s.m. Trèfle, Cast. all. de

Trioulet, v. c. m. et Treoule.

TRIBU, rnv, sous-radical pris du latin tribuere, tribuo, tributum, donner, accorder, octroyer, formé de tribus, tribu, comme si l'on disait répartir par tribu, d'où tribunus, tribun, chef de tribu, formé du grec τριτός (tritus), ou τριττός (tritus), le n ombre trois, le tiers d'une tribu, parce que Romulus divisa le peuple Romain en trois parties ou tribus. V. Tres, R.

De tru, qu'on a employé pour Tribut. Truan, Tru-and, Truand-a, Truand-aria.

De tribuere, par apoc. tribu; d'où : At-En vl. distingué, d'élite.

TRIAU, s. m. (triàou); ranoun. Bandière, tribu-ar, Coun-tribu-tion, Dis-tribu-ar, Dis-tribu-tion, Dis-tribu-tour, Coun-tribu-

De tributum, par spoc. tribut; d'où: Tribut, Tribut-ari, Tribu.

De tribunus, parapoc. tribun; d'où: Tribun, Tribun-a, Tribun-al, Tribun-au.

TRIBU, s. f. (tribu); Tribu, port. esp. cat. Tribu, ital. Tribu, division du peuple chez quelques nations de l'antiquité. Voy.

Éty. du lat. tribus, us, m. s. V. Tribu, R. TRIBUG, vl. V. Tribut.

TRIBULACIO, vl. Tribulacio, cat. V. Tribulation.

TRIBULAT, ADA, adj. et p. vl. Tribulado, port. esp. Affligé, ée.
TRIBULATIO, vl. V. Tribulation.

TRIBULATION , s. f. (tribulatie-n); TRIBOULACIU, TRIBULACIO. Tribolazione, ital. Tribulación, esp. Tribulação, port. Tribulació, cat. Tribulation, affliction, adversité considérée sous le rapport de la religion.

Ély. du lat. tribulationis, gén. de tribulatio, m. s. dérivé par métaph. de tribula ou tribulum, τρίδολος (tribolos), en grec, tralneau qui sert à séparer la paille du grain, ou selon M. Ferri de Saint Const. de tribulus, épines à trois pointes, chardon.

TRIBULOS, adj. vl. Triboloso, ital. Troublé, turbulent, tourmenté, agité. Voy.

Turb. R.

TRIBUN, s. m. (tribun); rance. Tribuno, port. esp. cat. ital. Tribun, sorte de magistrat parmi les anciens Romains.

Ely. du lat. tribunus, m. s. V. Tribu.

TRIBUNA, s. f. (tribûne); Tribuna, cat. ital. esp. port. Tribune, lieu élevé d'où les orateurs Grecs et Romains haranguaient le peuple; lieu élevé dans les assemblées délibérantes d'où parlent les orateurs ; espèce de balcon élevé dans une église où le public est admis.

Éty. du lat. tribunal, d'où l'on a tiré par corruption, tribuna, selon Mén. V. Tribu, Rad.

TRIBUNAL, V. Tribunau.

TRIBUNAT, s. m. (tribuná); Tribunat, cat. Tribunado, esp. Tribunato, ital. Tribunat, charge de tribun, le temps de l'exercice de cette charge. On l'a dit en France d'une assemblée qui concourait à la formation de la loi, il fut établi par la constitution de l'an VIII 24 décembre 1799, composé d'abord de 100 membres, il fut réduit à 50, en 1802, et supprimé en 1807.

Ety. du lat. tribunatus, m. s.

TRIBUNAU, s. m. (tribunaou); Tribu-nale, ital. Tribunal, esp. port. cat. Tribunal, juridiction composée de plusieurs juges; salle où ils rendent les jugements.

Bly. du lat. tribunal, fait de tribunus, tribun, parce que le tribunal était originairement un lieu élevé d'où les tribuns, à Rome, rendaient la justice aux tribus. V. Tribu, R.

Tribunau de la penitenci, le tribunal de la pénitence, le lieu où l'on administre le sacrement de ce nom.

Le premier tribunal qui ait jugé en corps. paraît être, dans la Grèce, l'Aréopage, institué par Cécrops, sur le modèle des tribunaux d'Egypte. Goguet, Orig. des Lois. t. 3, p. 49. 1 Trig-ouss-ar, Tris-ador.

Tribunau civil, tribunal civil, établi au commencement de la révolution pour juger les affaires qui n'ont pu être conciliées devant le juge de paix.

Tribunau correctionnel, tribunal correctionnel, tribunal établi dans chaque département pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive, ni infamante, depuis le 20 avril 1810, les tribunaux de première instance en remplissent les fonctions.

Tribunau criminel, tribunal criminel, établi dans chaque département pour appliquer les peines prononcées afflictives ou infamantes d'après la déclaration préalable d'un juri.

Les tribunaux criminels qui, par le sena-tus-consulte du 28 floréal an XII, avaient été nommés cours de justice criminelle, ont été remplacés par les assises.

Tribunau d'appel, tribunal d'appel, qui connaît des affaires qui ont déjà été portées par-devant les tribunaux inférieurs. La loi du 18 mars 1800, établit 29 tribunaux d'appel.

Tribunau de cassation, tribunal de cassation, établi pendant la révolution française, en 1790, pour prononcer sur les demandes en cassation ou en renvoi d'un tribunal à un autre.

Tribunaus de coumerço, tribunaux de commerce institués par un décret du 24 août 1790 et maintenus par la loi du 18 mars 1800

Tribunaus de premiera instança, tribunaux de première instance, institués par la loi du 18 mars 1800.

Tribunaus ou cours Cassisas, tribunaux ou cours d'assises, elles furent substituées aux tribunaux criminels, par la loi du 27 novembre 1808.

TRIBUT, s. m. (tribu); Tributo, port. ital. esp. Tribut, cat. Tribut, imposition qu'un état paye à un autre pour marque de dépendance, imposition. V. Impos, redevance, ce qu'on est obligé de supporter, de souffrir.

Éty. du lat. tributum, fait de tribus, parce qu'à Rome, la répartition des impôts se faisait par tribut. V. Tribu, R.

Pagar lou tribut à natura, mourir.

TRIBUTARI, ARIA, (tributari, árie), Tributario, ital. esp. port. Tributari, cat. Tributaire, qui paie tribut à un prince, on le dit particulièrement d'un état qui paie un tribut a un autre.

Lou grand turc a de tributaris.

Ety. du lat. tributarius, m. s. V. Tribu, Rad.

TRIC, TRIC, TRICH, TRAC, radical pris du lat. trica, tricarum, cheveux, filets que les oiseaux s'entortillent autour des pieds, bagatelles, sornettes, et dérivé du grec θρίξ (thrix), gén. τριχός (trichos), cheveu, poil.

De trichos, par apoc. trich; d'où : Trichar, Trich-ador, Trich-aire, Trich-a-nicha Trich-aria, Trich-ot, Trich-ur, Trich-ai-

De trice, par apoc. tric; d'où : Tric, Tri-

De tric, par le changement de c en g, trig; d'où : In-trig-a, In-trig-ar , In-trig-ant , Des-trig, Des-trig-ar, In-trig-at, Tracas, Tracass-aire, Tracass-ar, Tracass-aria, Tracass-at, Tracass-ier, Traqu-egear,

TRIC, s. m. vl. Intrigue, tromperie, tricherie. V. Trich, R.

Il ou elle tarde, diffère

TRIC, s. m. Sorte de jeu, selon Ach.

TRICA, S. f. V. Tricot.
TRICA-NICA, Cast. V. Tricha-nicha.
TRICAR SE, V. f. vl. TRICAR SE. Tarder, perdre le temps. V. Tric, R.

Act. rompre, dénouer.

TRICHADOR, vl. V. Trichaire.

TRICHAIRE, S. M. VI. TRICHADOR, TREcmos, Traction. Trecchiero, ital. Tricheur, trompeur, traitre.

Ety. de tric, R. et de aire, qui vétille, qui

TRICHAIRITZ, s. f. vl. TRICHAIRES.
Trecchiera, ital. Tricheuse, trompeuse, perfide, traitresse. V. Tric, R.

TRICHAMEN, s. m. vl. Tricherie. Voy. Tricharia.

TRICHA-NICHA, s. f. (tritche-nitche); TRUCA-PELUCA, TRICA-NICA, dl. Chose de néant ou de peu de valeur, c'est un habit, dit-on, de trique nique; un tricha-nicha, un vétilleur.

Ety. du lat. tricæ-nugæ. Sauv. V. Tric, R. TRICHAR, v. a. (tritchá); marrelan, ABBOULHAR. Treccare, ital. Tricher, tromper au jeu.

Rty. de la bass. lat. tricari, tricher. Voy. Trich, R.

TRICHABIA, s. f. (tritcharie); Treccheria, ital. Tricherie, tromperie au jeu, fourberie.

Éty. de trich et de arla. V. Tric, R. TRICHAT, ADA, adj. et p. vl. Triché, ée, trompé, ée.

Trichat seran li trichador.

TRICHOT, s. m. (tritchó), dl. racesos. Fripon, qui triche, tricheur.

Ety. de Tric, R. et de ot.
TRICHUR, V. Trichot et Tric, R.
TRICOLORO, adj. (tricolore); Tricolor, cat. esp. Tricolore, ital. Tricolore, de trois couleurs.

Drapeou tricoloro, drapeau tricolore.

Ety. V. Tres et Color, R. TRICOT, radical pris de l'all. strick, nœud lacet, parce que les mailles du tricot, sont des espèces de nœuds, d'où, dans la même langue, stricken, tricoter.

Selon Noël, le mot tricot est pris du village de ce nom situé sur le chemin de Montdidier, à Paris; d'où: Tricot, Tricot-agi Tricot-ar, Tricot-iera, Tricot-ur, Tricoulagi, Tricout-aire.

TRICOT, s. m. (tricó). Tricot, tissu qui se fait avec des aiguilles longues et émoussées ou bien au métier des bas; ouvrage d'une personne qui tricote.

Éty. de l'all. strick, nœud, lacet. Voy. Tricot, R.

L'art de tricoler avec des broches n'a été inventé qu'au commencement du XVIsiècle.

M. Boiteux, de Paris, a fabriqué le premier en France, le tricot appelé en Angleterre, bonneterie à toison.

En 1807, M. Bonnard a introduit en France l'étosse connue sous le nom de Tricot de Berlin.

TRICOT, S. M. TRICA, GOTRDIN, ROUNDIN, BILBOURN, MATOU. Rondin, tricot, baton gros et court; en lang. ce mot signifie aussi tripot, jeu de paume, d'après M. de Sauv.

Ety. du lat. ridica, bâton en général, par l'add. de f.

TRICOTAGI, s. m. (tricoutadgi); vascoutagi, taicoutage. Tricolage, travail de celui ou de celle qui tricote.

Ety. de tricot et de agi, faire du tricot. V. Tricot, R.

TRICOTAR, v. a. (tricoutá); TIMCOUTAR Tricoter, former des mailles au moyen des aiguilles de bas ou des broches, faire des bas à l'aiguille.

On nomme tricotage, le travail de celui qui tricote.

Ety. de tricot et de ar, faire du tricot. V. Tricot, R.

TRICOTAR, v.n. Danser le rigaudon. V.

TRICOTIERA, s. f. (tricoutiére); coutusa, tricoutiera, contrala. Intrigante, bavarde, entremetteuse, pris fig.

Éty. de Tricot, v. c. m. et Tricot, R.

TRICOTUR, USA, s. (tricoutur, úse); rascoveum. Tricoteur, euse, celui, celle qui tricote. V. Tricot, R.

TRICOUSAS, s. f. (tricouses); TRICOUSAS, GARAMACHAS. Tricouse, bas à étrier, Tricousa eme lou ped, bas de fil ou de coton dont les mailles sont peu serrées, du celt. tricgos, Ach.

Chaussettes de toile, des housses, des houssettes, espèce de bas de toile qu'on serre avec des cordons, ancienne chaussure, avant l'invention des bas au métier, Sauv. V. Baluart Bas a étrier. Avril.

Ely. du bas breton tric-heusen ou trigousen, guêtres, brodequins, dérivé de hosan, bas bret. ou de l'all. hasa, botte, bottipe.

TRICOUTAGI, s. m. (tricoutadgi). V. Tricotagi et Tricot, R.

TRICOUTAIRE, Gar. V. Tricoulur et Tricot, R.

TRIG-TRAC, s. m. (tric-trac); TRIQUE-TRAC. Triquitrar, port. Tric-trac, cat. Ti-quitraque, esp. Tric-trac, jeu de hasard et de combinaison qui se joue avec des dés et des dames dans une table à flèches, la table ellemême.

Éty. Ce mot est une véritable onomatopée du bruit que font les dés ou plutôt les dames en jouant, on disait autrefois tic-tac.

Le jeu que les Grecs appelaient diagrammismos, et les Latins duodona scripta était une espèce de tric-trac.

TRICX, vl. No te tricx, ne te trompes

TRIDA, s. f. (tride). Nom qu'on donne, à Arles, au proyer. V. Chic-perdris.

TRIDA, s. f. vl. Triture, miette.

TRIDA, s. f. (tride). Nom avignonnais du bruant de haie ou zizi. V. Chic.

C'est aussi le nom qu'on donne, aux environs de Montpellier, à la litorne. V. Sera. TRIDAINA, s. f. vl. Guenille.

Ety. du grec τιτρανω (titrano), trouer.

TRIDA-JARDINIERA, S. f. TRIDA-JARbruant fou, V. Chic-cendrous, et au bruant de haie. V. Chic.

TRIDA-ROUQUIERA, s. f. (tride-rouquiere). Nom qu'on donne, à Avignon, selon M. Requien, au bruant des roseaux. V. Chic-deis-paluns.

TRIDEINA, s. f. (tridèine). Chiffe, mau-vaise étoffe. Avr. V. Tarlantana.

TRIDOS, s. m. pl. vl. Petits d'une ti-

TRIDOULAR, v. n. (tridoula); такоос-LAE, dl. Trembler de froid. V. Tremoular. TRIECLAIRE, V. Triaclaire.

TRIENFLAR, v. n. (trienflà). Faire a-tout. V. Atous, faire.
TRIENFLAR, v. n. (trieinflà). Triompher; tirer vanité de quelque chose. Voy. Trioumphar et Trioumph, R.

TRIENFLE, s. m. (trièinslé); тыширыс. Employé pour triomphe par les anciens auteurs. V. Trioumphe et Trioumph, R.

De la victori deys Roumans, Nasquet lou trienste de Pourriero. Brueys.

Au jeu de cartes, triomphe, couleur de la retourne.

TRIENFLE, Pour a-tout. V. Trioumpha et Trioumph, R.

TRIEU, s. m. vl. Chemin, trace, direction, manière.

TRIEU, adj. vl. Triple. V. Trin. TRIFOR, adj. vl. Orné, incrusté.

TRIFOULET, s. m. (trifoulé). Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au trèfle à sleur blanche.

Ety. de tri, pour tres, trois, et de foulet, petite feuille.

TRIG, vi. Il ou elle tarde, hâte, impatiente.

TRIGA , vl. V. Tigressa.

TRIGA, s. f. vl. TRIGRA. Triga, anc. cat. Délai, retardement: Far triga, tarder, impatience dans laquelle on est quand on attend quelque chose; embarras qui retarde. Ety. du lat. triga.

TRIGAL, adj. vl. TRIGE.

Cavals trigals, so es a dire deputats a tyrar car qui requier tres cavals.

Elucid. de las Propr.

Chevaux de trait, c'est-à-dire, destinés à tirer, char qui requiert trois chevaux. Y. Tres, R.

TRIGAR, v. n. dg. TRIGRAR. Trigar, cat. Différer, arrêler, passer, tarder. V. Tardar et Triguar.

Trigues, qu'il ou qu'elle tardat.

TRIGAR SE, v. r. dl. TRIGRAR. Se håter; s'impatienter: Nous triga, il nous tarde; perdre le temps. V. Tricar, vl.

Ety. de triga et de ar.

TRIGEAR, d. bas lim. Tarder, lambiner. V. Trigar.

TRIGNOULAR, V. Trignounar et Trignoun, R.

TRIGNOULATRE, V. Trignounaire et Trignoun, R.

TRIGNOULET, s. m. (trignoulé). Dim. de trignoun, petit carrillon.

Ety. de trignoun et de et. V. Trignoun, Rad.

TRIGNOULET, s. m. (trignoulé). Un des noms du trèfle. V. Treoule et Tres, R.

TRIGNOULET, V. Trignoun; dont trignoulet, est un diminutif. V. Trignoun, Rad.

TRIGNOUN, TRIGNOUL, SOUS-radical pris de la basse latinité trinion, modulatus et numerosus æris campani sonitus, carillon, Ducange. Comme carillon signifie musique à quatre cloches, trinion ou Tregnoun, doit indiquer une musique de trois. V. Tres, R.

De trinion, par le changement de mi en gn, trignon, trignou; d'où: Trignoun. Trignoun-aire, Trignoul-aire, Trignoulet, Trignoul-ar, Trignoun-ar.

TRIGNOUN , s. m. (trignoun) ; TRAI-GNOUN, CARRILMOUN, PRIGNOUN, TRIGNOULET, TRIGNOURET. Carillon, bruit cadancé de plusieurs cloches sonnées en même temps; bruit, tapage, dispute bruyante.

Ély. V. Trignoun, R.

Sounar à trignoun, carillonner.

TRIGNOUNAIRB, s. f. (trignounáfré); TRIGROULAIRE, TERIGROUNAIRE. CAFILLONDEUT. celui qui sonue le carillon.

Ety. de trignoun et de aire. V. Trignoun. Rad.

TRIGNOUNAR, v. n. (trignouná); va-BIGNOTHAR, TRIGNOTIAN, CARRIE rillonner, sonner en carillon, jouer un air sur des cloches.

Ety. de trignoun et de ar. V. Trignoun. Rad.

TRIGONOMETRIA, s. f. (trigounoumetrie); Trigonometria, cat. port. esp. ital. Trigonométrie, partie de la géométrie qui enseigne à trouver les parties inconnues d'un triangle par le moyen de celles que l'on connait.

Éty. du lat. trigonometria, dérivé du grec τρίγωνον (trigônon), triangle, formé de τρετς (treis), trois, de γωνία (gônia), angle, et de μέτρον (métron), mesure. Voy. Tres, R.

« Cette science est due à Hipparque, de Nicée en Bythinie, qui dressa les premières Tables des mouvements du soleil et de la lune, 142 ans, avant J.-C. Les formules analytiques, pour trouver les sinus des arcs multiples ou sous-multiples furent imaginées en 1590, par Viète, qui construisit sur ce principe, des tables trigonométriques. »

Boquillon, Dict. des Découvertes. L'an 101 de notre ère, Ménélaus composa un traité de trigonométrie.

TRIGOR, s. f. vl. Retard, délai.

TRIGOTS, s. m. pl. (frigos); TRIGOS, Sauv. Bruit, tapage: Lucnch dalstrigots, loin du bruit ; fatigue. Sauv.

TRIGOULET, s. m. (trigoulá); TRIDOU-LET. Le train, la coutume, l'alture ordinaire; un freluguet. Sauv.

TRIGOURAR, v. a. (trigourá). Chatouiller quelqu'un; palper entre ses doigts. Garc. V. Gatilhar.

TRIGOUSSAR, v. a. (trigoussá); TERIsoussan, estrigoussan, saboutin. Secouet, houspiller, battre, tirailler par les habits, par les bras; trainer ce qu'on ne peut porter; fig. peiner, tracasser: Mi fau trigoussar tout lou jour, je suis oblige d'agir toute la journée, de travailler comme un forçat.

Ety. du grec τριχός (trichos), gen. de

1327

par les cheveux. V. Tric, R.

Au pais de pampaligossa, Qu noun poou carregear trigossa. Prov.

TRIGUA, vl. V. Triga.

TRIGUAR, v. n. vl. Tarder, retarder, s'arrêter à des futilités. V. Trigar.

TRILHANT, s. et adj. d. de Barcelo-nette. Fainéant. V. Feneant.

Prés. qui foule, foulant.

TRILHAR, V. a. VI. TRILLAR. Trillar, cat. esp. Trilhar, port. Tril are, ital. Fouler la paille, V. Caucar; maltraiter, triturer, macher.

No liaras la boca a bou trilhant, tu ne lieras point la bouche au bœuf qui foule.

Ely.?

Dérivés : Troulhar.

TRILHARD, V. Treilhas.
TRILHAU, V. Trilhoun

TRILHET, adj. (trillé), dl. Maigre;

TRILHOUN, s. m. (trillaou, trilhoun); TRIAU, TRIOUR. Baudière, en langage de marchand offier; corde de sparte dont on se sert pour coudre et faire les moraux. Avr. V. Trelh, R. TRILLA, vl. V. Trelha.

TRILLA, vl. V. Treilla.

TRILLAR, vl. V. Trilhar.

TRIMAIRE, s. m. (trimaïré); MARCHAIRE, DERREIRE. Marcheur, celui qui va très-vite à la marche comme au travail.

Ety. de trimar et de aire.

TRIMAL, s. m. (trimá), dl. Course; train; fatigue, travail. Sauv.

Ely. de Trim, R. de trima, et de l'art. al. Ý.

TRIMAR, v. n. (trimá); TRIBAR, JAGOUSsan. Marcher avec vitesse, courir, fatiguer, peiner.

Ety. du grec δρεμω (dremo), courir, et de la term. ar.

TRIMESTRE, s. m. (trimèstré); Tri-

mestre, espace de trois mois. Ety. du lat. trimestre, sous-entendu spa-

tium. V. Tres , R. TRIMESTRIEL, ELA., adj. (trimes-

trièl, èle). Trimestriel, elle, qui ne dure que trois mois. V. Tres, R.

TRIMPLE, s. m. (trimslé), dg. Triomphe. V. Trioumphe et Trioumph, R.

TRIMOULHAR, v. n. (trimouillá), d. lim. Trembler. V. Tremoular et Trem, R.

TRIN, s. m. (trin); canner. Ornière. TRIN, INA, adj. vl. TRIEU, TRIBORES. Trino, cat. esp. port. ital. Triple, v. c. m. et Tres, R.

Éty. du lat. trinus, m. s.

TRIN, s. m. (trin). Pour bruit, tapage, V. Tren; pour fête patronale d'un lieu, Voy. Roumavagi.

TRIN, vl. Pour trinité, V. Trinitat et Tres, R.

TRINABLE, adj. vl. V. Triple.

TRING, s. m. Pour train, V. Tren. TRINGA, V. Trencha.

TRINCA-FILA, s. f. (trinque-file), Sivelle, petit reseau fait à l'aiguille pour re-

TRI mettre une pièce.

TRINGAIRE, s. m. (trincáiré). TRINGPAI an. Celui qui aime à trinquer, à choquer le verre; celui qui boit beaucoup. V. Trincar,

TRINCAIRE, Pour celui qui casse souvent. V. Trencaire et Trounc, R.

TRINC'AMELAS, s. m. (trincamèles), dl. fig. Un brouillon, un fendeur de naseaux, un rompeur de portes ouvertes, Sauv.

Ély. de trinc, Rad. de trincar ou trencar, rompre, briser, et de amelas, amandes. V. Trounc, R.

TRINGAMENT, s. m. (trincaméin), dl. Souci, inquiétude. peine d'esprit, etc. Saut. Éty. de trinear, briser, et de ment, esprit. V. Trounc, R.

TRINCAR, v. a. dg. Trincar, port. esp. Rompre, couper. V. Tranchar, Roumpre et Trounc, R.

Nosto pigeoun tant secutis sous alo, Ses pes amay sonn bec , que lou trinquo é n'en sort. Bergevret.

TRINCAR , v. n. (trincá) ; TREBCAR. Trincare, ital. cat. Trinquer, boire en choquant le verre, boire beaucoup.

Ety. de l'all. trinken, boire.

TRINCA-TALHA, s. f. (trinque-taille); TREBICA-TALBA, et impr. TRIBICA-TALIA. Noms qu'on donne, en Languedoc, à la renouée. Ý. Tirassa.

Ety. de trincar, briser, faire disparaltre, et de talha, coupure, à cause des vertus vulnéraires qu'on attribue à cette plante. V. Trounc, R.

TRINCHOUN-DOOU-VAR, s. m. (trintchoun-dóou-var). Nom qu'on donne, à Nice, aux anchois qui résident constamment à l'embouchure du Var.

TRINFAR, dg. Alt. de Trioumphar, v. c. m. et Trioumph, R.

TRINFE, s. m. (trinfé), dg. Triomphe. V. Trioumphe et Trioumph, R.

Lou trimfe de la lengouo gascono, le triomphe de la langue gascone, est le titre des œuvres du poëte D'Astros.

TRINFLAR, Voy. Trioumphar et Trioumph, R.

TRINFLE, Voy. Trioumpha, Alous et Trioumph, R.

TRINGLA, s. f. (tringle). Tringle, verge de fer qu'on passe dans les anneaux d'un rideau; c'est aussi le nom que les menuisiers donnent à une longue règle de bois.

Éty. de la basse lat. taringula, m. s. dim.

de taringa, qui paralt être gaulois.
TRINGLAR, v. a. (tringla). Tringler, tracer une ligne droite avec un cordeau; enduit d'une couleur. Garc. V. Tringla.

TRINGLETA, s. f (tringléte). Dim. de tringla, petite tringle, en terme de vitrier, tringlette, outil qui sert à ouvrir le plomb.

TRINHO, s. m. vl. Carillon. Voy. Trionoun.

TRINIT, vl. V. Trinilat et Tres, R.

TRINITARIS, s. m. pl. (trinitaris); Trinitarios, port. esp. Trinitari, cat. Trinilaires, chanoines réguliers de l'ordre de la Sainte-Trinité, qu'on nomme aussi Mathurins, parce que la première église qu'ils eu-

θρίξ (thrix), cheven, et de ar, littér. trainer | prendre un trou dans la toile, au lieu d'y, rent à Paris, était sous l'invocation de Saint Mathurin.

Cet ordre fut institué en France, en 1198. en l'honneur de la Trinité, et pour la ré-demption des captiss. Saint Jean de Matha et Saint Félix de Valois, en furent les fondateurs. V. Tres, R.

Ety. du lat. trinitorii, orum, m. s.

TRINITAT, s. f. (trinita); Trinidade, port. Trinidad, esp. Trinitat, cat. Trinita, ital. Trinité, un seul Dieu en trois personnes, fète en l'honneur de ce mystère.

Ety. du lat. trinitas, atis, m. s. V. Tres.

Le concile tenu à Arles, en 1260, ordonna la célébration de l'office de la Sainte-Trinité, le jour de l'Octave de la Pentecôte.

TRINQUADA, s. f. (trincade), dl. Tranchée, colique. V. Trounc, R.

TRINQUAR, vl. V. Trencar.

TRINQUET, s. m. (trinqué); Traquete, . port. Trinquete, esp. Triquet, cat. Trinquet, le mât et la voile de l'avant d'une galère; tarare, machine pour nettoyer le grain, Gerc. V. Tres.

TRINQUET, s. m. (trinqué), dg. échinée, l'épine du dos d'un porc, levée seule, depuis la queue jusqu'au cou, et séparée des

côles.

TRINQUETA, s. f. (trinquéte). Trinquette, voile latine ou triangulaire que l'on met à l'avant de certains vaisseaux. Voy. Tres, R.

TRINQUETAIRE, s. m. Vanneur qui se sert du tarare, Garc.

TRINQUETAR, v. a. (trinquetá). Vanneravec le tarare. Garc.

TRINTANELA, s. f. (trintanèle); mal-MEDBA. GROS BETOUMBET; TARTOUN-BAIRE. Târton-raire: Daphne tarton raira, Lin. arbrisseau de la fam. des Thymélées, qu'on trouve sur nos côtes maritimes, et particulièrement à Mont-Redon, près de Marseille. aux lles d'Hières, etc. Voy. Gar. Thymelaa foliis candicantibus, page 461.

Éty. ?

M. de Belleval donne ce mot au garou. comme celui de canta-perdris.

TRIN-TRAN, s. m. (trin-tran); TRAN-THAN, DRIN-DRAN. Habitude, usage, train ordinaire des choses; marche négligée; besogne du ménage.

Éty. de Trin, v. c. m.

Lou trin-tran d'aquel houstau, le train, le ménage de cette maison.

TRIO, s. m. (trio); Trio, ital. esp. et port. Trio, composition de musique à trois parties; fig. trois personnes qui se trouvent souvent ensemble, ou qui sont liées d'intérêt.

Ely. du grec tpeic (tréis), trois. V. Tres,

TRIOGEA, s. f. (triodge), dl. V. Truia. TRIOL, s. m. (triol), dl. Pressoir banal de vendange. V. Truelh.

TRIOMFAR, vl. V. Trioumphar. TRIOMFE, vl. V. Trioumphe.

TRIOU, s. m. (triou). Un des noms du bruant proyer. V. Chic-perdrix; et aux environs de Montpellier, de l'Alauda arborea. V. Bedouvida.

TRIOU, s. m. Nom du trèfle, aux environs d'Hières. V. Tres, R.

TRIOULET, s. m. (trioulé); raiourer. C'est dans plusieurs pays de la Basse-Provence, le nom qu'on donne au trèfle ordinaire, mais Garidel ne l'applique qu'au trèsse rampant : Trifolium repens, Lin. commun dans les pres et le long des chemins. Voy. Gar. Trifolium pratense album, page 471. V. Tres, R.

TRIOULET, s. m. Triolet, petite pièce

de huit vers.

TRIOUMPH, TRIBUTE, Radical pris du latin triumphus, triomphe, et dérivé du grec θρίαμδος (thriambos), m. s.

De triumphus, par apoc. et changement de u en ou, trioumph; d'où : Trioumph-e, Trioumph-a, Trioumph-aire, Trioumphal, Trioumph-ar, Trioumphl-a, Trioumphlar, Trienst-ar, Trienst-e.

TRIOUMPHA, s. f. (trioumphe); TRIN-FLE, TRIOURFLE. A-tout, ou triomphe, la couleur de la carte que le joueur qui donne fait

retourner.

Ety. du lat. triumphus, triomphe, parce que c'est cette couleur qui a l'avantage sur les autres. V. Trioumph, R.

TRIOUMPHAIRE, s. m. (trioumpháiré); Triomfatore, ital. Triumfador, esp. cat. Triumphador, port. Triomphateur, celui qui triomphe ou a triomphé.

Ety. de triumphe et de aire. V. Trioumph, Rad.

TRIOUMPHAL, ALA, adj. (trioumphal, ale); Triumfal, cat. Trionfale, ital. Triunfal, esp. port. Triomphal, qui a rapport au triomphe.

Éty. du lat. triumphalis, m. s. Voy.

Trioumph, R.

TRIÒUMPHALAMENT, adv. (trioumphalamein); Triunfalmente, esp. Trionfalmente, ital. Triomphalement, en triomphe. V. Trioumph, R.

TRIOUMPHANT, ANTA, adj. (trioumphán, ante); Triunfante, port. Triomphant,

qui triomphe.

Ély. du lat. triumphantis, gén. de trium-

phans, m. s. V. Trioumph, R.

TRIOUMPHAR, v. n. (trioumpha);
TRISHPLAN, TRISHPAN. Triumfar, cat. Trionfare, ital. Triumfar, esp. port. Triompher, recevoir les honneurs du triomphe, vaincre par la voie des armes, remporter sur quelqu'un un avantage.

Ety. de trioumphe et de ar, tirer vanité de

quelque chose.

TRIOUMPHATOUR, s. m. (trioumphatour); Triumfador, cat. Triunfador, esp. Trionfatore, ital. Triomphateur, celui qui triomphe, qui a triomphé, qui a reçu les honneurs du triomphe. V. Triumph, R.

TRIOUMPHE, s. m. (trioumphé); TRIO-TLE, TRIOUMPHLE, TRIEBFLE. Triunfa, port. esp. Triumfo, cat. Trionfo, ital. Triomphe, honneur accordé par les Romains aux généraux victorieux; victoire, succès, réussite.

Ety. du lat. triumphus, dérivé des mots: Io thriambe bacche, qu'on chantait au triom-phe de Bacchus. V. Triumph, R.

Le triomphe était une cérémonie pompeuse et solennelle, qui se faisait chez les anciens, lorsqu'un général d'armée, qui avait rem-porté quelque grande victoire, entrait dans la capitale de l'empire.

Bacchus conquérant des Indes, établit l'usage du triomphe dans la Grèce, et presque tous les peuples l'adoptèrent.

Dict. des Orig. de 1777, in 12.

TRIOUMPHLA, V. Trioumpha.
TRIOUMPHLAR, V. Trioumphar et Trioumph, R.

TRIOURET, V. Trioulet et Tres, R. TRIP, Radical pris du mot tripa, tripe, boyau, entrailles, qui, bien qu'employé dans toute l'Europe, dit M. Roquesort, est inconnu dans son origine. Les Anglais disent tripe, les Flamands trup, les Italiens et les Espagnols tripa. Il nous semble cependant qu'on peut le dériver assez naturellement du grec τρύπα (trupa), trou, parce que les boyaux sont percés, creux.

De tripa, par apoc. trip; d'où: Trip-a, Trip-assa, Trip-eta, Trip-ouna, Tripass-

oun, Trip-alha, Trip-arda, Estrip-ar.
TRIP, s. m. vl. Tribu. V. Tribu.
TRIPA, s. f. (tripe); et plus com. au pl.

TRIPAS. Trippa, ital. Tripa, cat. esp. port. Tripe, boyaux des animaux, intestins de l'homme.

Éty. du grec τρύπα (trupa), trou. Voy.

Trip, R.

TRIPA-CULAU, s. f. (tripe-culáou); TEL-PA-CUEBA, TRIPA-QUIOULAU. Le boyau gras, le boyau culier, le rectum; il aboutit à l'anus. Ety. de tripa, de cul et de l'act. au; litt.

boyau qui va au cul. TRIPADA, s. f. (tripade); TRIPAU, TRIPAU. Ripaille. V. Ventrada et Trip, R.

TRIPA-GRASSA, s. f. (tripe-grasse). Gras-double; c'est proprement la panse du bœuf et de la vache.

TRIPALHA, s. f. (tripaille). Tripaille, terme collectif qui designe tous les boyaux d'un animal, tous les intestins d'un homme, et ces choses en général.

Ety. de tripa et de alha, toutes les tripes. V. Trip, R.

TRIPALHA, s. f. (tripaille); worden TRIPAS, BAUDANA, BOLLADA, TRIPAILLO. Tri-pailhada, port. Tripaille, les boyaux d'un animal, pris collectivement. V. Trip, R.

TRIPA-LISA, s. f. (tripe-lise). La partie supérieure du boyau, nommée colon par les anatomistes; c'est celui qu'on emploie ordinairement pour envelopper les cervelats et les saucissons.

TRIPAR, v. n. (tripá), d. bas lim. Frapper la terre du pied, en signe de colère, ou d'impatience. V. Trepiar.

Éty du lat. trepidar, trépigner, ou de trepidare, se trémousser. V. Trepid, R.

TRIPARDA, adj. ( triparde ). Charnue, boueuse, en parlant des olives, qui ont gros ventre, une grosse tripe. V. Trip.

TRIPARIA, s. f. (triparie); TRIPARIS.
Triperia, esp. cat. Triperie, lieu où l'on vend les tripes, et les tripes en général.

Éty. de tripa et de aria. V. Trip, R. TRIPARTIR, v. a. vl. Tripartir, partager en trois.

TRIPARTIT, ITA, adj. et part. vl. Tri-

parti, ie, partagé en trois.

TRIPASSOUN, s. m. (tripassoun), d. m.

Enfant qui a un gros ventre. V. Trip, R.

TRIPET, s. m. (tripé), dl. Le diable:

Faire tripet, faire rage, faire le diable à l'relet que portent les paysannes.

quatre, se dépiter, trépigner de dépit. Sauv. . Trepid, R.

TRIPETA, s. f. (tripéte); Trepilla, esp. Tripeta, cat. dim. de tripa, les boyaux des jeunes et petits animaux, tels que ceux des chevroaux, des agneaux, etc.; les intestins grêles, V. Trip, R.

TRIPETA, s. f. Un des noms de la clavaire coralloide. V. Barba. C'est aussi un dim. du mot tripa. V. Trip, R.

TRIPIER, IERA, s. (tripié, ière); BAD-DARAIBB. Tripeire, eira, port. Triper, cat. Tripero, esp. Trippajulo, ital. Tripier, ière, celui, celle qui vend des tripes, des boyaux, des fressures, des pieds et des têtes de mouton.

Ety. de tripa et de ier .. V. Trip, R.

TRIPIER, S. M. COUTEOU TRIPIER. Couteau tripier ou à deux tranchants; fig. homme qui sousse le froid et le chaud, qui dit du bien et du mal de la même personne. Voy. Trip, R.

TRIPLAMENT, adv. (triplaméin). Tri-

plement, en trois façons.

Ety. de tripla et de ment, d'une manière triple. V. Tres, R.

TRIPLAR, v. a. et n. (tripla); Tripli-care, ital. Triplicar, esp port. cat. Tripler, rendre triple, ajouter deux fois autant : devenir triple.

Ety. du lat. triplicare, m. s. V. Tres, R. TRIPLAT, ADA, adj. et p. (triplà, åde); Triplicado, esp. Triplé, ée. V. Tres, R. TRIPLE, IPLA, adj. (triplé, tple); Triplicè, ital. port. Triplo, esp. Triple, cat. Triple, qui contient trois fois le simple.

Ety. du lat. triplex , m. s. v. Tres , R. ou du grec τρίπλαξ (triplax), m. s.

TRIPLICITAT, s. f. vl. Triplicidad, esp. Triplicidade, port. Triplicidà, ital. Triplicitat, cat. Triplicité.

Éty. du lat. triplicitatis, gén. de triplicitas, m. s.

TRIPOLA, et

TRIPORA, s. f. (tripóle et tripóre). Pomme de terre. Cast. V. Trufa.
TRIPOT, s. m. (tripó). Tripot, maison

de jeu, et par ext. maison où se rassemble la mauvaise compagnie; jeu de paume.

Éty. de tripudium, trépignement. V. Trepid, Ř.

TRIPOULI, s. m. (tripouli); Tripol, cat. esp. Tripolo, ital. Tripe, port. Tripoli.

Ety. de Tripoli, ville de Barbarie en Afrique, ainsi dite, du grec tripolis, trois villes, parce que celle-ci fut la réunion de trois colonies, formée par Sydon, Tyr et Arad, qui formèrent chacune un établissement si près l'un de l'autre qu'ils n'en composèrent bientôt plus qu'une. V. Pol. R.

TRIPOUN, s. m. (tripoun); rereou, dl. Petit boudin noir. Sauv.

Éty. Dim. de trip. V. Trip, R.

L'on prendria sa man rufada Per cinq tripouns que portoun dol. Goud.

Dans le Bas-Lim. on emploie aussi ce mot pour désigner une fraise de veau.

En Gascogne, il indique une espèce de bour-

TRIPOUTAGI, s. m. (tripoutádgi); TEI-POUTADIS, TRIPOUTABIA, TRIPOUTAGE Tripolage, au propre, mêlange, mai assorti ; fig. assemblage de choses qui ne s'accordent point ensemble.

Éty. V. Trepid, R.

TRIPOUTAIRE, Garc. V. Tripoutur et Trepid, R.

TRIPOUTANIS, dl. V. Tripoutagi et

Trepid, R.

TRIPOUTAR, v. n. (tripota); такостиль, такостиль, такостильская. Tripoter, faire des tripotages, mèler les affaires, brouiller les gens, manier maladroitement. V. Trepid, R.

TRIPOUTARIA, dl. V. Tripoulagi et Trepid. R.

TRIPOUTEGEAIRE, V. Tripoutiaire et Trepid, R.

TRIPOUTEGEAR, Voy. Tripoular et Trevid. R.

TRIPOUTIAIRE, V. Tripoulur et Trepid, R.

TRIPOUTIAR, v. a. et n. (tripoutiá). Tripoter, faire des tripotages, mêler les affaires, brouiller les gens, manier maladroitement. V. Tripoular.

Ety. de tripot et de iar. V. Trepid, R.

TRIPOUTIN, s. m. (tripoutin), di. - TRE-POURTIE. Farceur, bateleur, bouffon, petit homme gras et rebondi. Sauv.

Éty. du lat. tripudium, espèce de danse

joyeuse. V. Trepid, R.

TRIPOUTUR, USA, s. (tripoutur, úse); Brouillon, qui fait des tripotages, qui cherche à brouiller les gens.

Ety. de tripot et de ur. V. Trepid, R. TRIPS, s. m. pl. (trips). Tribus. V. Tribut. Tug li trips, omnes tribus, toutes les tribus.

Éty. du lat. tribus. V. Tribu , K.

TRIPUT, UDA, adj. (tripu, ude); TM-PASSUT. Tripudo, esp. Ventru, ue, qui a un gros ventre.

Ety. de tripa et de ut, uda. V. Trip, R.

TRIQUETAS, V. Cliquetas.
TRIQUETRAC, V. Tric-trac.
TRIS, d. béarn. Pour Triste, v. c. m.

TRIS, ISSA, adj. (tris, isse). Pilé, égru-gé, pulvérisé, réduit en poudre, exténué

pauvre, ennuyé.

Éty. du lat. tritus. V. Triss, R. TRISAR, vl. V. Trissar.

TRISS, TAIT, TRUSS, radical qui peut avoir été pris du lat. terere, tero, tritum, broyer, piler, user en frottant, mais qui vient du grec τρίω (tribo), frotter, broyer, triturer, piler.

De tritum, par apoc. trit, et par le change-ment de s en ss, triss; d'où : Triss, Triss-a, Triss-adour, Triss-ar, Triss-oun, Estris-

MOT.

De tritum, par apoc. trit; d'où: Trit, Coun-trit, Coun-trit-ion, De-tri-ment, Altrit-ion, Triz-ar, Triz-adour, Truss-ar.
TRISSADOUIRA, s. f. ( trissadoure ).

Pour pilon. V. Trissoun et Triss, R.

Leis trissadouiras, les dents en style comique, parce qu'elles servent à triturer, à

Qu'aguestoujours de rudas triesadouiros, Per mies dire de boueneis dents.

TRISSADOUR, V. Trissoun et Triss,

TRISSAGI, s. m. (trissádgi); TRISSAGE. Trituration, l'action de piler, de pulvériser, d'égruger.

Ety. de trissar et de agi. V. Triss. R.

TRISSAGI, s. m. (trissádgi); TRRISSAGE. Trituration, action de triturer, de piler, d'égruger. Garc. V. Triss, R.

TRISSAIRE, ARELA, s. (trissairé, arèle). Qui mange vite et beaucoup, qui mâche promptement ; celui qu'on emploie à piler, à broyer.

Elv. de trissar et de aire. V. Triss, R.

TRISSA-MENUT, s. m. (trisse-menu). Un trotte-menu, les animaux qui, comme les souris, ne sont que de très petits pas, et fig. les personnes qui ont le pas court. V. Triss, Rad.

TRISSA-MOUTAS, s. m. (trisse-moutes). Un brise mottes, maillet à long manche dont on se sert pour briser les mottes d'un champ après l'avoir labouré, celui qui en fait usage. V. Triss, R.

TRISSAR, v. a. (trissa); CHABLAB. Pulvériser, piler, égruger, réduire en poudre,

manger beaucoup.

Trissi ben, je broye bien, je mange beau-

Lty. du grec τρίδω (tribô), je broie, et de l'act. ar, ou de έτρυσα (etrusa), et sans aug. τρύσα (trusa), de τρυω (truô), piler, triturer, Thomas. V. Triss, R.

En vl. fermer.

TRISSAR-MOUTAS, v. a. (trissá-moùtes); esterrassar, esterrassar, estessarmoutas, asturassan, cascan. Emotier un champ, en briser les moties. V. Triss, R.

TRÍSSAT, ADA, adj. et p. (trissa, ade). . Tris et Triss, R.

TRISSAT, s. m. (trissá), dl.-BRISAL. Menus débris de pierres cassées. V. Triss, R. TRISSETÀ, s. f. (trisséte). Un des noms

langued. de la morgeline. V. Paparuda. TRISSOUN, s. m. (trissoun); Places TRISSADOUR, PRETEL, TRISSADOURA. Pilon, Meuble de cuisine, de pharmacie, etc., propre à égruger le sel et à pulvériser d'autres matiè-

res dans un mortier. Éty. du grec τριδεύς (tribeus), qui broie,

qui pile, pilon. V. Triss, R.
TRIST, radical derivé du latin tristis; triste, chagrin, funeste, lugubre.

De tristis, par apoc. trist; d'où: Trist-e, Trista-ment, Trist-as, Trist-essa, At-tristar, Coun-trist-ar.

TRIST , vl. Trist. cat. V. Triste et Trist, Rad.

TRISTAMENT, adv. (tristamein); Tristament, cat. Tristamente, ital. Tristemente, esp. port. Tristement, avec tristesse.

Ety. de trista et de ment, d'une manière triste. V. Trist, R.

TRISTAR, v. a. n. et r. vl. Tristar, ital. Attrister, contrister, s'attrister, s'affliger. V. Trist, R.

Ety. du lat. tristari, m. s.

TRISTAS, ASSA, adj. (tristas, asse). Un peu triste, mélancolique, on ne le dit que des personnes qui nous intéressent.

Éty. de triste et de as, qui n'est pas augm. dépr. dans cette circonstance. V. Trist, R.

TRISTE, TA, adj. (tristé, iste); sussen-SESIT. Triste, port. esp. Trist, cat. Tristo. ital. Triste, affligé, abatu par le chagrin; dé-plaisir, pénible, difficile à supporter.

Ety. du lat. tristis, m. s. V. Trist. R.

TRISTESSA, s. f. (tristésse); Tristeza, port. esp. Tristesa, cat. Tristesza, ital. Trislesse, affliction, déplaisir, chagrin, mélancolie de tempérament.

Éty. du lat. tristitia, m. s. V. Trist, R.

TRISTET, s. m. (tristé); TRASTET, TRES-TET, dl. TRAST. Une soupente, retranchement d'ais soutenus en l'air et pratiqué dans une cuisine, une boutique, etc., pour y loger des domestiques : c'est une dépendance de la pièce dans laquelle il est élevé.

Éty. du grec στέγος (stégos), étage, ou de τρίστεγον (tristegen), le troisième étage.

TRISTICIA, vi. V. Tristessa et Trist,

TRISTOR, s. f. vl. Tristor, cat. anc. esp. Tristore, anc. ital. Chagrin, tristesse, affliction. V. Tristessa et Trist, R.

TRIT, IDA, adj. vl. Trito, ital. Trituré, broyé, pilé, foulé; fréquent, pressé, serré. Y. Triss, R.

TRIT, IDA, adj. et p. vl. Broyé, ée. Ely. du lat. tritus, trita, m. s. V. Triss. Rad.

Terra trida, terre meuble.
TRITIC, adj. vl. De froment. Éty. du lat. triticus, m. s.

TRITICO, s. m. vl. Froment. Ety. du lat. triticum, m. s.

TRITOUN, s. m. (tritoun); Tritão, port. Triton, esp. Triton,

Éty. du lat. triton, m. s. dérivé du grec τρίτων (tritôn), m. s.

TRIUBAS, s. f. pl. anc. béarn. Pour la citation. V. Tiences.

TRIUEGEA, V. Truta.

TRIUEGETA, s. f. (triuedgite). Un des noms languedociens du cloportes. V. Pourquel-de-crota et Cloporto.

TRIUMPHAMENT, adv. V. Trioumphalament.

TRIUN, Le même que Trialhas, v. c.

m. et Tra, R. TRIVAR. v. n. (trivá), d. bas lim. Pour banter. V. Trevar.

TRIVIAL, ALA, adj. (Irivial, ale); THI-VIAU. Trivial, port. esp. cat. Triviale, ital. Trivial, ale, extrêmement commun, vulgaire, bas, qui est dans la bouche de tout le monde.

Ély. du lat. trivialis, m. s. TRIVIALITAT, s. f. (trivialità); Tri-vialitat, cat. Trivialidade, port. Triviali-dad, esp. Trivialité, caractère de ce qui est trivial.

TRIVIAU, V. Trivial. TRIVIES, s. m. dl. Le même que Tri-

bes, v. c. m. TRIZADOR, vl. Tricheur. V. Trichaire et Tric, R.

TRIZADOUR, d. bas lim. V. Egrugeoir, Mourtier et Triss, R.

TRIZAR, v. a. (trizá), d. bas lim. Égru-ger, broyer. V. Trissar et Triss, R.

TRIZESIME, adj. vl. Trentième. Ety. du lat. trigezimus, m. s. Voy. Tres.

### TRO

TRO, prep. vl. Tro, anc. cat. Jusque, jusqu'à un lieu, un termé donné. V. Dentro et Entro.

Tro à la fin, jusqu'à la fin. Tro que, jusqu'à ce que.

Ety. du lat. intro.

TRO, s. m. vl. rnon. Pour trône, Voy. Trone, pour ciel, firmament. V. Ciel.

Car tro vol dire cadieira, car trone veut dire chaise; ordre d'anges.

Éty. du lat. thronus.

TRO, Pour gros morceau. V. Tros.

TRO, Tro, cat. Pour tonnerre. V. Tron.
TRO, Pour trop. V. Trop.
TRO, Pour trot. V. Trot.

TROANS, adj. vl. Truand, faux, trom-

TROB, TROUB, TROUV, radical dérivé de trobar, trouver, rencontrer en cherchant ou par hasard, inventer, dont l'éty, est très-incertaine. Ducange le dérive de l'ancien mot treu, dans la signification de tribus, impôt, parce que les collecteurs disaient avoir trouvé. lorsqu'ils recevaient l'argent des contribuables. D'autres le tirent de l'all. treffen, toucher, manier, atteindre, rencontrer, et par métaphore, trouver, d'où l'ital. trovare.

De trobar, par apoc. trob; d'où: A-troba-ment, A-trob-ar, Re-trobar, Re-trob-at, Trob-airs; Frob-ar, Trob-as.

De trob, par le changement de o en ou, troub ; d'où : A-trob-ar , Troub-adour , Trub-aire, Troub-ar, Frouv-ar, Re trouv-

ar, Trouv-alha, Trop.
TROB, adv. vi. V. Trop.

Il ou elle trouve.

TROBA, s. f. (trobe); Troba, cat. Ce qu'on trouve. vi. ce qu'on a.

Qu cerca troba, qui cherche trouve.

TROBA, s. f. vl. TROVA Trova, esp. port. Troba, cat. Invention, découverte. V. Trob, Rad.

TROBADOR, et

TROBAIRE, s. m. vl. TROBAIRE. Trobador, cat. Trovador, esp. port. Trovatore, ital. Trouveur, celui qui trouve quelque chose, troubadour, trouvaire. V. Trob, R. TROBAR, v. n. vl. Trobar, cat. Trova-

re, ital. Trouver, inventer, créer, faire le troubadour, composer, rimer, reconnaître, se convaincre. V. Troubar et Trob, R.

Trobar n'etz, vous en trouverez.

Trobei, je trouvai. Trobet, il trouva.

Trobars es far Noel dictat en romans fi be compassat. Flors del Gay Sab.

Trouver c'est faire une nouvelle composition, en roman pur, bien compassé, mesuré.

TROBAR 20, S. m. vl. Le trouver, l'art du troubadour. V. Teobaria et Trob, R.

TROBARIA, s. f. vl. TROBAR LO. L'art des troubadours. V. Trob, R.

Il ou elle trouverait.

TROBAS, s. f. pl. (tróhes), d. bas lim. Rétribution qu'on donne à une personne qui rend une chose qu'elle a trouvée. V. Estrena.

On donne aussi le même nom à la chose trouvée, quand on croit pouvoir la garder, parce qu'on n'en connaît pas le propriétaire. Ely. de trobar, trouver. V. Trob, R.

TROBAS, s. f. pl. Pièces de vers des troubadours. V. Trob, R. TROBAYRE, vl. V. Trobaire.

TROBLE, vl. Louche, brouille. Voy. Trouble.

TROBUS, d. bas lim. V. Trabus et Bas. TROG, s. m. (tróc); Trueco, esp. Troca, port. Troc, échange de nippes, de meubles, de bijoux, de chevaux, etc.

Troc per troc, troc pour troc, échange d'une chose contre une autre, sans donner

de relour.

Ety. de l'anglo saxon to truck, vendre des marchandises, les échanger.

TROCA, m.s. Que Estenebras, v. c. m.

TROCA, pr. vl. Jusqu'à : Troc'al, jus-

TROCA-PELUDA, s. f. (tróque pelúde), dl. Chose de neant : Gent de troca peluda, gens saus conséquence: Rima de trocapeluda, vers ou rimes pitoyables. Sauv.

TROCAR, v. a. (trouca); TROUCAR, MARATAR, ESCHARGEAR. Trocar, esp. port. Troquer, faire un troc, échanger une chose pour une autre ou contre une autre.

Ety. de l'anglo-saxon to truck, m. s.

En vl. trouer, percer.

TROCAT, ADA, adj. et p. (troucá, áde); TROUCAT. Trocudo, port. esp. Troque, éc. TROCEL, vl. Trousseau. V. Trossel.

TROCHA, et

TROCHIA, s. f. vl. Loche, Rayn. Voy. Troucha.

TROFEHAR, dl. Le même que Trafegar, v. c. m.

TROI, s. vl. Tresse, boucle de cheveux. V. Tres. R.

TROIA, dl. Le même que Truis, v. c.m. TROILL, vl. Pressoir. V. Truelh.

TROILLAR, v. a. Presser.

TROINA, s. f. (troine), dg. Chiendent, V. Grame.

TROISIEMA, s. f. (troisième). Troisième, la troisième classe, celle qui précède les humanités, dans les collèges. V. Tres, R.

TROISIEMAMENT, adv. (troisièmamein); Terceramente, esp. Terceiramente, port. Troisièmement, en troisième lieu.

Ety. de troisiema et de ment. V. Tres, Rad.

TROISIEME, IEMA, adj. (troisièmé, ième); TRESAU. Terzo, ital. Tercero, esp. Terceiro, port. Troisième, nombre d'ordre qui est après le deuxième.

Ety. du lat. tertius, m. s. V. Tres, R. TROJA, s. f. vl. Petit poisson. Voy. Trogun.

TBOL, s. m. (tról), dg.

Et sul trol à siez bouts descurgon los fuzel.

TROLH, TROILE, TRUBER, TROULE, Tadical pris de la basse latinité trolium, pressoir de vendange : l'auteur de la Stat. des B.-du-Rh. dit que le mot truelh est ligurien, ou pris du grec τρόω (troô), ου τρωω (trôô), broyer.

De trolium, par apoc. troli, et par le changement de li en ilh, troill; d'où : Troill, Troill-ar.

De troill ou trolh, par le changement de o en ou, troulh; d'où: Troulh-ada, Troulhadouira, Troulhad-is, Troulh-adour, Troulhar, Troulh-ier, Truelh.

TROLH, s. m. anc. béarn. Principale maison? fossé?

Oui ha servitut de talh et dalh, se enten par sas propis maïsos, berda, trolhs, et fermaduras de sous castetz.

Fors et Cost. de Béarn. Rubr. de Boscadges, art. 13.

Treuil, pressoir. Rayn. V. Truelh. TROLHADA, s. f. Pression, expression.

Éty. de trolh et de ada.

TROMBA, s. f. vl. Trompette, V. Troumbeta et Troump., R.

TROMBAR , v. n. vl. Sonner de la trompette. V. Troumpetar et Troump, R.

TROMPA, s. f. vl. Trompa, esp. cat. Tromba, ital. Trompette. V. Troumpeta et Troump, R.

Frompa manedica, clairon.

TROMPADOR, s. m. vl. Sonneur, joueur de trompe. V. Troump, R. et Trouspelaire.

TROMPAIRE, vl. V. Trompador.

TROMPAN, p. pr. vl. Sonnant de la trompette. V. Troump, R. TROMPAR, vl. V. Troumpetar.

TROMPETA, Trompeta, cat. Voj. Troumpela.

TRON, s. m. (trón); theu, the, that, TROUMEIRE, FOULER, TOURER, TOUROUDER, TOU-MEDER. Tounerro et Trueno, esp. Toutre, lat. Tuono, ital. Trovão, port. Tro, cat. Tonnerre, bruit échatant et terrible qui se fait dans les nues, précédé d'éclairs et souvent de la foudré, produit par les deux électricités opposées qui se rencontrent; la décharge électrique elle-même.

Fai de trons, Tr. il tonne, il fait des tonnerres n'est pas français.

Ely. du grec βροντή (brontè), le même, d'où-bron et tron. Ce que l'on appelle foudre est l'écoule-

ment subit à travers l'air, sous la forme d'un grand trait lumineux, de la matière électrique dont était chargé un nuage orageux.

Quoique la détonation de la foudre soit effrayante, tout danger est passé quand on l'entend ; il n'en existe même plus pour la personne qui a vu l'éclair.

On juge aisément de la distance qu'il y a entre le lieu d'où part le tonnerre et celui où l'on se trouve, en calculant le temps qui s'écoule entre l'éclair et la détonation. Voy-Son.

Les lieux élevés, les arbres, les tours et surtout les sons bruvants attirent la foudre, delà on conçoit le danger que l'on court quand on se place sur des sommités, sous des arbres, ou qu'on sonne des cloches pendant un temps orageux.

Tron ou Tounerro, est un juron que les Provençaux prononcent souvent, en y joignant même le nom de Dieu.

La foudre étant tombée trois fois sur le clocher d'Aubagne, un poëte provençal composa une ode au sujet de cette espèce d'imprécation, dont voici une strophe:

> Que jamai plus dins Aubagno Ni leis grands ni leis pirhona, On de sang fret ou per lagno, Doon tron prousowncoun lon nouse. Tramblem touts de sa veneudo. Agnem pour d'estre ablina, Se perderu pas l'habitudo Qu'aviam pres de lou nom

TRON, s.m. Employé figurément ce mot a diverses significations: Es un tron, c'est un lutin , un diable: N'y a un tron, il y en a une grande quantité.

TRON, ONA, adj. vl. Terrible. TRON, Pour tronc. V. Trounc.

TRON, s. m. vl. zao. L'air, l'espace, le vide apparent du ciel.

El grailes fan retendir lo tron. Les clairons font retentir les airs. Hist. Crois. Alb.

Que fetz (Dieu) la ciel el tro. Qui fit le ciel et l'air. Idem.

TBON, s. m. vl. Le ciel : Lo rei del tron, le roi du ciel, Dieu.

TRONA, adj. f. vl. Cara frona, mine terrible.

TRONADA, s. f. (trounade), dl. TRUMADA, BIBOULADA. Trovoada, port. Tronada, esp. cat. Orage, pluie orageuse: Aquot es pas que de tronada, ce n'est qu'une pluie d'orage. Sauv.

Éty. de tron et de ada, parce que ces sortes d'orages sont toujours accompagnés ou de tonnerres ou d'un bruit particulier qui leur ressemble.

TRONADISSA, s. f. (trounadisse). Détonations du tonnerre qui se succèdent pendant quelque temps; bruit continu qu'on entend pendant un orage, quand il tombe de la grêle.

Ely. de tronada el de issa.

TRONADURA, s. f. vl. Stalle. Voy. Trone.

TRONAR, V. D. (troudá); TROURAR, TRA-BAB. Tronar, esp. anc. cat. Tonare, ital. Trovejar, port. Tonner: Trona, il tonne.

Ety. du lat. tonare, m. s. ou de tron, et de ar.

TRONAR, v. n. et imp. (trouna); твои-Trovejar et Atroar, port. Tonner, faire un tonnerre, ou des tonnerres. V. Tron.

Éty. du lat. tonare, ou de tron et de ar. TRONAT, vl. p. De tronar, tonner.

Ety, du lat. tonitrum. V. Tron. TRONG, s. m. (troun). V. Trounc.
TRONG, Trenc, cat. Pour tige principale

d'un arbre. V. Trounc.

TRONGAR, v. a. vl. Tronear, cat. esp. port. Troneare, ital. Tronquer, couper.

Éty. du lat. truncare, m. s.

TRONGAT, ADA, adj. et p. vl. Troncado, esp. Tronqué, ée.

Ety. du lat. truncatus, m. s. V. Trounc,

TRONCHO, vl. V. Tronson.

TRON-D'UN-GOI, juron, raon-de coi, TRON D'INGOI Morbleu, mal peste.

TRO

TRONE, s. m. (trốné); Trono, ital. cat. esp. Throno, port. Trone, siege royal, puissance, royanme: siège ou chaise magnifique.

Ety, du lat. thronus, m. s. dérivé du grec θρόνος (thronos), formé de θράω (thraô),

On a trouvé deux trônes dans les fouilles d'Herculanum.

TRONEDRE, vl. Tonnerre. V. Tron. TRONEGEAR, v. n. (trounedjá); Trovejar, port. Itér. du verbe tronar; tonner souvent et faiblement. V. Tron.

TRONEIRE, S. M. VI. TRONETER. TODnerre. V. Tron.

Del tro issian fosers et vots de troneire il sortoit du trône des éclairs, des voix et des tonnerres. Sauv.

THONEIX, s.-m. pl. (tronéis), d. lim. POUCAUD. Trones. V. Trone.

TRONEYRE, vl. V. Troneire.

TRONS, adj. vl. Altér. de tronc, onca; émoussé, hébèté, stupide ; plat ; grossier ; s. lonnerre. V. Tron.

Éty. du lat. truncus. m. s.

TRONSO, et

TRONSON, S. M. VI. TRONCHO, TRENSON. V. Trouncoun.

TROOU, adv. de quantité. Trop, on se sert des troou, devant les mots qui commencent par une consonne et de trop, devant ceux qui commencent par une voyelle. V. Trop.

TROOU, s. m. (troou). Dévidoir composé d'un baton et de deux chevilles. V. Deba-

TROOUCAGE, s. m. (trooucadge). Perforation, action de percer. V. Traoc, R.

TROOUCAR, V. Traucar et Trauc, R. TROOUCHAR, v. a. (trooutchá), d. bas lim. V. Traucar et Trauc, R.

TROOULAR, v. n. (trooula), d. bas lim. Troler, aller et venir sans dessein, sans nécessité.

TROOUQUILLAR, V. Trauquilhar et Trauc, R.

TROP, vl. Je trouve; de trobar, trouver, il ou elle trouve. V. Trob, R.

TROP, vl. est quelquefois adj. et signifie plusieurs.

Et de trop altres, et de plusieurs autres. Trop plus, beaucoup plus.

TROP, s. m. vl. Mot qui est encore employe, dans la montagne, dans le sens de troupeau et de troupe : Un trop d'aver.

Éty. Voy. Troupa, ou de la basse-lat. troppas, troupeau, grande quantilé, troupe. V. Turb., R.

TROP, adv. (tro); TROOF. Troppo, ital. Trop, cat. Trop, plus qu'il ne faut, très, avec exeès; beaucoup; plusieurs, vl.

Éty. de la basse lat. troppum, qui vient de trop, troupeau, multitude. V. Turb, R.

Trop, en français, demande après lui l'art. indéf. devant les substantifs :

Trop de pan, Trad. trop de pain et non trop du pain.

Troou de vin, Trad. trop de vin, et non trop du vin, etc., etc.

Entre trop et pau mesura cau, Pr. rien de trop.

Trop mais, vl. plus de.

TROP, prép. vl. Employée pour tre, jusqu'à ce que.

TROPAN, s. m. (tropán), d. bas lim. Espèce d'augm de trop: M'es toumbat un tropan de murali, une grande partie de mon mur est tombée.

TROPART, vl. Jusque, vers.

TROPAS, adv. vl. Beaucoup. V. Turb.

TROPEILL, et

TROPEL, s. m. vi. TROPEUS, TREPEL.
Tropell, cat. V. Troupel.

TROPELET, s. m. vl. TOPELLET. Petit' troupeau. V. Troupelet.

Ely. de tropel et de et. V. Turb, R.

TROPEU, s. m. vl. TROPEUS. Troupeau, troupe, V. Troupel et Turb, R.

A tropeus, en foule, à llots.

TROPHEME, nom propre, vl. Trophime. TROPHEO, s. m. (trouphée); Trofeu, cat. Trofeo, esp. ital. Tropheu, port. Trophée, chez les anciens, la dépouille d'un ennemi vaincu qu'on plaçait pour l'ordinaire sur un tronc d'arbre.

Ety. du lat. trophœum, en grec τροπάτον (tropaion), dérivé de τρέπω (trépô), mettre en fuite.

Le premier trophée dont l'histoire romaine fasse mention, est celui que Caius Flaminus fit mettre, l'an de Rome 530, dans le Capi-tole, en l'honneur de Jupiter, après avoir défait les Insubriens.

L'arc de triomphe que Marius fit construire à Orange, Vaucluse, est un monument de ce genre.

Les trophées élevés par les modernes à l'honneur des rois conquérants, différent peu de ceux des empereurs romains. Ce sont autant de monuments de désolations, de désastres et de vaine gloire. Dict. des Origin. de 1777, in-12.

TROPHEO, s. m. (trophée); Trofeo, ital. esp. port. Tropheu, port. Trophée, assemblage d'armes élevées avec art, pour servir de monument de quelque victoire.

Ely. du lat. tropœum, m. s. en grec τροπατον (tropaion), dérivé de τρέπω (trépô), mettre en fuite, c'est-à-dire, monument élevé pour avoir mis l'esnemi en fuite.

TROPHIMO, nom d'homme, (trouphime); reormo. Trophime.

Patr. L'Église honore sept Saints de ce nom, et parliculièrement Saint Trophime d'Arles, les 30 septembre et 29 décembre.

TROPIC, vl. Tropic, cat. V. Froupique. TROPIS et raoros, c'est une espèce de pluriel de trop. (tropis), dl. En grande quantité. V. Turb, R.

Soun venguls mes tropis, ils sont venus... mais en trop grand nombre

Dins aquel houstaus las filhas soun tropas. il y a trop de filles dans cette maison. Sauv.

TROPOLOGIA, s. f. vl. Trop , anc. cat. Tropologia, cat. mod. esp. ital. Tropologie, discours figuré.

Éty, du lat. tropologia.

TROPS, s. m. pl. vl. Coups.

TROQUA-DE-CLAUS, s. f. dl. Trousseau de clefs.

TROS, s. m. (trós); TROURS, BOURS, ETCC, ADOSSOUR, THOUAS. Tros, cat. Trozo, esp. Troco, port. Morceau, fragment, troncon, lambeau, grosse pièce; espace, Un tros de

Éty. du celt. selon M. Astruc, ou du lat. truncus, tronc, bûche, fragment. V. Trunc, Rad.

Tros de caulet, trognon de chon.

Tros de couquin, coquin siesse, a piece of knave, en anglais.

Tros de goular, gourmand achevé.

Tros de pan, un quignon, un gros morceau de pain.

De tros metis, de la même façon.

Tout à tros, à bâton rompu, sans suite. Un tros doou camin, une portion de la route.

Tros de couquin, tros d'ibrougno, gros

ivrogne, gros coquin.

Tros de miei, ou troues doou miei, les reins, le tour du corps pris dans la région des reins.

A cha tros, chiquet à chiquet, peu à peu. Tros de teoule, tuileau.

TROS, s. m. pl. vl. Astres, trones, ton-

Ab la vertut dels tros, Nat. de mons. avec la vertu des astres.

Tros en, jusqu'en.
TROSAR, v. a. vl. Trossejar, cat. Casser, mettre en morceaux, briser. V. Troussar. TROSAT, ADA, adj. et part. vl. Voy. Trossat.

TROSCA, adv. vl. Jusqu'à.

TROSCAL, vl. Pour tros que al, jusqu'au. TROSCI, s. m. vl. Trocisco et Trochisco, esp. port. ital. Trochisque.

Ety. du lat. trochiscus, m. s. TROSEL, s. m. vl. Charge.

TROSSA, s. f. (trósse); Trossa, cat. Troza, esp. Trozza, ital. Drosse, corde qui serre la vergue contre le mât.

TROSSA, s.f.d. bas lim. augm. de tros: Trossa de vianda, gros morceau de viande. V. Trounc, R.

En vl. faix, fardeau. V. Troussa.

TROSSAR, V. a. VI. TROSAR. Trousser. relever, plier, envelopper, combler, emballer, attacher, harnacher.

TROSSAR, v. a. (Iroussa); TROUSSAR. Trousser, replier, relever ce qui pend, tordre, plier en deux, rompre; tuer, mettre en morceaux, vl. attacher, mettre en croupe.

Ety. de tros, lambeau, éclat, morceau, et de ar, mettre en morceaux. V. Trounc, R.

Trossar un poulet, trousser un poulet. Trossar una agulha, tortuer une aiguille. Trossar una clau, fausser une clef. Trossar leis rens, éreinter.

TROSSAT, ADA, adj. et p. (troussá, ade); rroussat. Troussé, ée, rompu, ue, boiteux, éreinté, qui boite des deux côtés.

Ely. de tros et de at, mis à morceaux, rompu. V. Tronc., R.

TROSSEL, s. m. vl. Trousseau, paquet. V. Trouffa, R.

TROSSEL DE CAU, s. m. (tronssèl dé caou), dl. Trognon de chou. V. Tros-decaules et Trounc, R.

paqueter.

TROT, radical formé par onomatopée du bruit que fait le cheval en trottant, d'où l'all. trotten, l'angl. to trote, l'ital. trottare, la basse lat. trotare, m. s. pris peut-être du grec τρέχω (trechố), courir; d'où: Trot, Trotador, Trot-aire, Trot-ar, Trot-er, Trot-ier, Trot-oir, Trout-aire, Trout-ar, Troutier, Trout-ouar, Trout-ur.

TROT . s. m. vl. Troncon. V. Trounc,

TROT, s. m. (tró); Trot, cat. Trote, esp. port. Trotto, ital. Trot, allure du cheval et des autres montures, qui est entre le pas et le galop. V. Trot, R.

TROTA, s. f. (trôte). Étendue de chemin, trotte, tirade. V. Estira.

Ety. de trotar.

TROTADOR, adj. et s. vl. Trotador, cat. esp. Trottatore, ital. Qui trotte, vaga-bond. V. Trot, R.

TROTAIRE, s. m. (troutáiré); TROUTAIme, recorde. Trollatore, ital. Troton, esp. Trotão, port. Trotador, cat. Trotteur, cheval dressé à n'aller qu'au trot, vi. courrier, coureur. V. Trot, R.

TROTER, s. m. vl. Courtier. V. Trot,

TROTIER, vl. Troter, and cat. Trote-ro, and esp. Trotae, port. Trotte à pied, trottin, trottier, coureur, troteur, messager, pa-lefrenier. V. Trot, R.

TROTOIR, s. m. (troutoir); TROUTOUAR. Trottoir, chemin élevé et pratiqué le long des quais, des rues, des ponts, pour les piétons. V. Trot. R.

TROTZ, s. m. vl. Tronçon, morceau. V. Trounc, R.

TROU, d. bas lim. Pour trou. V. Trauc. TROU, md. Pour trognon de chou. Voy. Tros el Trounc, R.

TROU, s. m. dl. Pour tonnerre. Voy. Tron.

TROUAS, V. Tros et Trounc. TROUASSA, V. Troussa.

TROUASSA-GALANT, V. Troussagalant.

TROUBADOUR, s. m. (troubadour); cat. esp. Trovador, port. Trovatore, ital. Troubadour, nom qu'on donnait aux poëtes provençaux et languedociens dans les XImeet X Ime siècles.

Ely. de Troubar, v. c. m. à cause de l'invention qui existait dans leurs ouvrages. V. Trob, R.

Plus polis, plus aimables et plus ingénieux que les Bardes, les Troubadours furent les premiers qui firent sentir à l'oreille les agréments de la rime, du moins dans nos pays, leurs productions ne respiraient que la galanterie. Un troubadour était toujours suivi de ses chanteurs et de ses menestriers ; les premiers chantaient des vers composés par leur chef et les seconds les accompagnaient sur leurs instruments. Les principaux genres de poésie dont ils se servaient étaient les Pastorales, les Syrventes, les Tensons, les Fabliaux et les Sonnets, qu'on appelait Lais

TROSSELLAR, v. a. vi. Rouler, em- 7 quand elles étaient gaies, et Soulas, lorsqu'elles étaient tristes.

> Ainsi dans l'heureuse Provence. Jadis on vit les Troubadours Dans les combats porter la lance, Dans la paix chanter les amours. Ils parcouraient toutes les cours. Pour célébrer toutes les belles : Aux rois, à la beauté fidèles, Amants, poëtes et guerriers, Leur muse à des fleurs immortelles Mélait le myrte et les lauriers.

Thomas, Epitre à M. Clapier.

Les Troubadours furent appelés provençaux du nom général des habitants de la Gaule Narhonnaise, appelée absolument Provincia, d'où l'on forma le nom de Provence: mais on comprenait alors sous ce nom, presque toute la partie de decà la Loire, c'est-àdire, environ la moitié du royaume, qu'on divisait par là en France et en Provence, division fondée sur les idiômes des peuples de ces deux parties de la monarchie, savoir : d'un côté le Franc ou Tudesque, et de l'autre le Romanou Provencal.

Au XIIIme siècle la langue du Nord prit le nom de langue d'Oil ou de Oui, et celle du

Midi de langue d'Oc.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine, est regardé comme le premier troubadour.

TROUBAIRE, s. m. (troubairé); TROUBADOUR Trouvère, ce mot était plus particulièrement réservé aux anciens poëtes Languedociens tandis que celui de troubadour était donné aux Provençaux. V. Troubadour.

Ce mot dans le vl. signifiait aussi jongleur, chanteur qui s'accompagnait d'un instrument.

Ety. de troubar, inventer, et de aire, celui qui invente, parce que les trouvères et les troubadours furent chez nous les inventeurs de la rime et même des vers. V. Trob, R.

TROUBALHA, s. f. (troubaille): TROU-VALEA. Troba, cat. Trovato, ital. Hllazgo, esp. Trouvaille, chose trouvée heureusement ou par hasard, et de quelque importance.

Ety. de troubar et de alha, tout ce qu'on trouve. V. Trob, R.

Dans le d. bas lim. ce mot signifie saillie d'esprit, bon mot, répartie, découverte d'un moven quelconque.

TROUBAR, v. a. (trouba); TROUVAR.
Trovare, ital. Trobar, cat. Trovar, esp. port. Trouver, rencontrer, surprendre, inventer, estimer, juger, approuver, aller joindre, faire des vers comme les troubadours.

Éty. de l'all. treffen, suivant le Duchat, qui signifie au propre toucher, atteindre, et au figuré trouver. V. Trob, R.

Troubar à dire, trouver à dire. Troubar sabata à soun ped, trouver

chaussure à son pied, à qui parler. TROUBAR SE, v. r. Se trouver bien ou mal, dans un lieu, y être momentanément.

TROUBAT, ADA, adj. et p. TROUVAT. Trobada, esp. Trouvé, ée. V. Trob, R.

TROUBET, s. m. (troubé), d. bas lim. m. s. que Bastard et Mau-vengut, v. c. m.

Ety. Troubet, est un dim. de troubat, trouvé, enfant trouvé. V. Trob. R.

TROUBLAR, v. a. (troublá); assessa-BAR, TREBOURAR. Turbare, ital. Turbar, esp. port. Troubler, rendre trouble une liqueur qui était claire, troubler, inquiéter, apporter du trouble.

Ety. du lat. turbare, m. s. V. Tourb, Rad.

TROUBLARSE, v. r. Se troubler, pour devenir trouble, V. Troboular se, s'embarrasser, ne savoir que dire, que répondre, se déconcerter. V. Turb, R.

TROUBLA REPAUS, s. m. (troublerepáous). Trouble fête, importun, fácheux qui vient troubler la joié d'une compagnie.

Éty. du lat. turbare. V. Turb, R.

TROUBLAT, ADA, adj. et p. (troublá, áde). Troublé, ée, selon le verbe.

Éty. du lat. turbatus, m. s. V. Turb, R. TROUBLE, OUBLA, adj. Pour trouble. V. Treboul.

TROUBLE, s. m. (troublé). Trouble, état contraire à celui de paix, de tranquillité, de repos. V. Turb, R.

TROUCAR, V. Trucar. Avr.

TROUCCA, s. f. (trouque). Nom nicéen de la truite. V. Troucha.

TROUCHA, s. f. (troutche); TRUITA, CAta, port. Troucca, à Nice, truite, Salmo fario.

TROUCHA, s. f. (troutché); TROUCHADA. Omelette faite avec des œufs, de la mie de pain et du sucre; on donne le même nom aux autres espèces d'omelettes, selon M. Avrili

Ety. du grec τροχός (trochos), gâteau, pain rond. Mazer.

TROUCHADA, s. f. Espèce d'omelette.

V. Troucha.

TROUCHAMAN, s. m. V. Drogoman. TROUCHAR, dl. V. Bussar.

TROUCHOUNA, s. f. ( troutchoune ). Truitette, petite truite.

Éty. de troucha et du dim. ouna.

TROUES, d. m. Le même que Tros, v. c. m. et Trounc, R.

TROUESSA-COUEL, V. Trossa-col.

TROUESSA-GALANT, Voy. Trossagalant.

TROUGNA, s. f. (troughe); tra. guarra Trogne, visage plein, enlumine, qui a quelque chose de comique ou de rebutant.

Éty. du bas bret. tron, visage.

Faire la trougna, faire la moue, témoigner son mécontentement.

Tenir trougna, affecter un air sérieux.

TROUGNAR, v. n. (trougná). Bouder, faire la mine. Cast.

Ety. de trougna et de ar.

TROUGNOUN, s. m. (trougnoun). Trognon, milieu d'un fruit dont on a enlevé ce qui était bon à manger, tronçon de chou.

Ety. do lat. trouncus. V. Trounc, R.

TROUIAS, s. m. (troudjás). Grosse corde en sparte, terme d'Aix. Garc. V. Tralha et Trelh, R.

TROUIGNOC, s. m. (trougnóc), dg.

Ser'à quauque trouignoc de flou Es lou jouguet de ma calou. D'Astros.

TROULHADA, s. f. (trouillade), d. bas lim. Serre, action de serrer, de presser les raisine et autres fruits qu'on met au pressoir; la quantité de fruits qu'on presse à la fois; liquide qui provient du pressurage. V. Trolh, Řad.

TROULHADIS, s. m. (trouilladis), dl. Patrouillage, saleté, chose qu'on foule aux pieds. V. Pautruelh et Trolh, R.
TROULHADOUIRE, s. f. (trouilladouï-

re), dl. Moulin à foulon pour les draps. V. Paraire et Troulhadour, fouloire.

Ety. de troulhar, fouler, et de ouira. V. Trolh, R.

TROULHADOUR, s. m. ( troulhadou); TROULHADOURA, PALIERA, dl. Une fouloire, cuve à fouler la vendange.

Éty. de troil ou truelh et de adour, ce qui foule, le lieu où l'on foule, ou du lat. trulla, vas vinarium. V. Trolh, R.

TROULHAGE, s. m. (trouilladgé), dl. Foulage de la vendange.

Ety. de troulhar et de age, action de souler. V. Trolh, R.

TROULHAIRE, s. m. (trouilláiré), dl. PROULEMENT, PAUGRAINE, TROULIAIRE. Fouleur de vendange.

Ety. de troulhar, fouler, et de aire, celui

qui foule. V. Trolh, R.

TROULHAB, v. a. (trouillá), dl. PAUGRAB, THOUSAM. Pour fouler la vendange, V. Cau-car; fig. patrouiller dans l'eau, Voy. Ga-foulhar et Patoulhar; pressurer, V. Destregner; Troulhar lous nougalhouns, dl. pressurer les noix.

Ety. de troil ou truelh, et de l'act. ar. V. Trolh, R.

TROULHIER, s. m. (trouillié), d. bas lim. Fouleur de vendange. V. Troulhaire et Trolh, R.

Sale coumo un troulhier, sale comme un pressoir de vendange.

Buoure coumo un troulhier, boire comme un presseur de vendange.

TROULIAIRE, s. m. (troulisiré), dl. Fouleur de vendange. Voy. Troulhaire et Trolh, R.

Uno bando de trouliaires Saouto e fai sourti lou jus. Aubanel.

TROUMBA, s. f. (troumbe); Tromba, ital. Bomba marina, esp. Tromba, port. Trombe, météore aqueux, ou amas de vapeurs semblable à un gros nuage, très-épais, s'allongeant sous forme d'un cone renversé, imitant le bruit d'une mer agitée, vomissant la pluie ou la grêle, capable de déraciner les arbres, de renverser les édifices et d'engloutir les vaisseaux quand ce phénomène a lieu sur mer. Dans ce dernier cas à mesure que le nuage s'abaisse l'eau de la mer s'élève à son tour en forme de cône dont le sommet va toucher celui du nuage.

Brisson paralt avoir deviné la wéritable cause de ce metéore qui dépend, à son avis, d'un nuage très-électrisé qui attire fortement à lui la partie de la terre ou de la mer qui en est la plus voisine.

Ety. du lat. Turbo marinus, ou du grec στρομδος (strombos), qui, dans Aristote, signifie tourbillon...

TROUMBA, Pour trompe. V. Troumpa. TROUMBETA, s. f. (troumbéte). Nom nicéen du centrisque bécasse. V. Becassa de mar et Troump, R.

TROUMBLOUN, s. m. (troumbloun); rnoussous. Mousquet court et de gros calibre, dont la bouche est ordinairement évasée en forme de trompette; espingole, petit canon qui ne passe pas une livre de balles. Voy. Troump, R.

TROUMBOUIRE, s. m. (troumbouiré). Grand narcisse double; trognon d'un chou, Garc. Il est probablement question du parcisse, faux narcisse. V. Trompoun et Troump,

TROUMBOUN, Voy. Troumbloun et Troump, R.

TROUMP, THOME, radical formé par onomatopée du bruit que fait la trompette, troum, troum, trous, trous, d'où les Grecs ont formé στρόμδος (strombos), conque servant de trompette: troumpa, en basse lat. tromba, en ital. drumbon, en all. trumpet, en angl. d'où troumpar, tromper, induire en erreur, ne donner que du vent. Mén. pense que ce mot pourrait venir de l'esp. traupare, dérivé de *traupa* , piége.

De trumpa, par apoc. et changement de u en ou, troump; d'où: Toump-eta, Troumpur, Troump-ar, Des-troumpar, Troump-aire, Troump-aria, Tromb-a, Troumpetiaire, Troumpet-ar, Tromp-a.

TROUMPA, s. f. (troumpe); Trompa, esp. Tromba, port. ital. Trompe, museau allongé de l'éléphant.

La trompe de l'éléphant est l'organe le plus flexible et celui qui peut exécuter le plus grand nombre de mouvements possibles, ce qui résulte de son admirable construction, plus de cinq mille muscles entrent dans sa composition.

Éty. A cause de sa ressemblance avec une trompe ou trompette. V. Troump, R.

TROUMPA, s. f. d. bas lim. Tuyau en planches qui conduit le fourrage de la grange jusques dans l'écurie. V. Pasturiera.

TROUMPA, s. f. (troumpe); TROUMPA. Trompe, tige d'un ognon monté en graine, dont les enfants font une espèce de trompelle. Avr. V. Troump, R.

TROUMPA BILEN ou VILEN, s. m. dl. HAPELOURDE. Doujet. V. Troumpa-lourdau et Troump, R.

TROUMPA-CASSAIRE, s. f. sous-entendu rama (troumpe cassaire). Sorte de poire qui porte, en français, le nom de satin vert, d'attrape volet, de magdeleine, de citron des carmes, etc. V. Troump, R.

TROUMPA-CASSAIRE, TROUBLEA-CASsaine. Espèce de figue. V. Figa.

On le dit de plusieurs autres fruits qui étant de bonne qualité ne payent pas de mine à l'extérieur, qui trompent le chasseur.

TROUMPAIRE, ELA, s. (troumpáiré, èle); moumemoun, moumem. Trompeur, euse, qui trompe, il est aussi adj.

Ety. V. Troumpar et Troump, R.

TROUMPAIROOU, s.m. (troumpeiroou); TROUMPRIROOU. Nom de la morille, dans la Basse-Provence, selon Achard. Voy. Mourilha et Troump. R.

TROUMPA-LOURDAU, s. m. Espèce

de figue. V. Figa.

TROUMPA-LOURDAU, s. m. (iróumpe-lourdáou); TRODMPA-VILEN, TRODEMPA-Piege, altrape, happe-lourde; pierre fausse, qu'on prend pour vraie; chose qui a plus d'éclat que de valeur; personne qui sous un bel extérieur n'a ni esprit ni éducation. V. Troump.

TROUMPA-PASTRE, Gabba i villani, ital. Espèce de poire. V. Pera, Troump et

Pastr, R.

TROUMPAR, v. a. (troumpá); \*\*\*\*\*\* HELAR, ATTRABAR, ENFOUTEBLAR, TALQUHAR, EMBRUMAR, EMBULIAR. Trompar, esp. anc. cat. Tromper, user d'artifice pour induire en erreur, décevoir, abuser, tricher.

Éty. de trompa, bas breton, qui a la même sign. ou de trompa. V. Troump, R.

Tromper au positif signisie sonner de la trompette, publier, divulguer; et sig. induire en erreur par artifice, ne donner que du vent. M. de Roquelortobserve, avec raison, que tous les mots relatifs à la musique et aux instruments, avaient forme des expressions proverbiales ou des figurés pris en mauvaise part; siffler par exemple.

TROUMPAR SE, V. I. DESSAUPRE SE. Se tromper, être dans l'erreur, se mé-

prendre.

TROUMPARIA, s. f. (troumparie); TROUMPARIE. Tromperie, fraude. V. Bargtaria el Frauda.

Ély. de troumpar et de aria, tout ce qui concerne l'art de tromper. V. Troump, R.

TROUMPA-VILEN, dl. V. Troumpalourdau et Troump, R.

TROUMPEDOUR, s. et adj. d. béarn. V. Troumpaire et Troump, R.

TROUMPEIROOU, s. m. (troumpei-roou). Morille. Garc. Voy. Mourilha et Troump, R.

TROUMPELIERA, s. f. (trompeliére). Passe-partout, espèce de scie. Garc. Voy.

Louba.

TROUMPETA, s. f. (troumpéte); Trombetta, ifal. Trompeta, esp. cat. Trombeta, port. Trompette, instrument à vent qui tient lieu de tambour dans la cavalerie.

Éty. de la basse latinité trompa, du celt. trombeil, ou du grec στρόμιδος (strombos), qui désigne une coquille qui servait autrefois de trompette, et dont se servent encore les bergers. V. Briou et Troump, R.

Cet instrument était déjà connu du temps de Moïse.

On nomme:

EMBOUCHURE on BOCAL, la partie où l'on souffle BRANCHES ou CANEAUX, les toyens qui portent le

POTENSES, les endroits où les branches se replient. PAVILLON, le canal qui s'étend de la seconde courbure jusqu'à l'extrémité.

NOEUD, les endroits où les branches pouvent se séparer et se souder, au pombre de einq.

Les différentes manières de sonner la trompette sont : Le cavalquet, le boule selle, le à cheval et puis à l'étendard, la charge, le guet, le double cavalquet, la chamade et la retraite.

On croit que les Toscans, inventèrent cet instrument l'an 1400, avant J.-C.

TROUMPETA, s. f. TROUMBETTA NOM qu'on donne au centrisque sumpitt, Centriscus velitaris, Pellas, poisson de l'ordre des Téléobranches et de la fam. des Aphyostomes (à bouche en suçoir), qui atteint la longueur d'un pouce et demi sur nos côtes où il est

On donne encore le nom de troumbeta ou troumpela, aux environs de Nice, à la bécasse de mer. V. Becassa-de-mar.

TROUMPETA, V. Troumpetiaire.

TROUMPETA-DE-CANELA, s. f. (troumpéte-de-canèle). Une-flûte à l'ognon. Sauv.

TROUMPETAIRE, V. Troumpetiaire. TROUMPETAR, v. n. (troumpeta); Trompelear, esp. Trombellare, ital. Sonner de la trompette.

Ely. de troumpeta et de l'act. ar. Voy. Tramp, R.

TROUMPETAR, v. a. et impr. TROUM PETTIAN Trompéter, publier, crier à son de trompe. V. Troumpetar de vin et Troump, R.

TROUMPETIAIRE, (iroumpeliairé), s. m. Trombettiere, ital. Trompeter, cat. Trompeta et Trompetero, esp. Trombeteiro, port. Trompette, celui qui sonne de la trompette, crieur public. En Provence, on conserve le nom de troumpeta, au trompette d'un régiment et on nomme troumpetaire ou troumpetiaire, le crieur public d'une ville; fig. celui qui divulgue les secrets.

Éty. de troumpeta et de aire, qui sonne

de la trompette. V. Troump, R.

TROUMPIL, s. m. (troumpil), dl. novbranle doou troumpil, des coups de fouet.

Éty. du grec στρόμδος (strombos), toupie, TROUMPOUN, s. m. (troumpoun) AYAULT, COUGUT, JOUNQUILMA. Narcisse, faux narcisse, narcisse des pres, fleur de coucou, Narcissus pseudo-narcissus, Lin. plante de la fam. des Liliacées, division des Narcisses, cultivée, comme plante d'ornement, etestimée parce qu'elle lleurit vers la fin de l'hiver ; sa fleur est jaune.

Ety. A cause de sa ressemblance avec une petite trompette. V. Troump, R.

TROUMPUR, USA, s. m. V. Troumpairs et Troump, R. TROUNADA, V. Tronada.

TROUNADISSA, V. Tronadissa. TROUNAR, V. Tronar et Tron, R.

TROUNC, MOUNE, TRANC, TRANCE, TROS, radical dérivé du latin fruncus, frunci, fronc, taille, fût de colonne; mutilé, coupé, d'où truncare, réduire en tronc, tronquer, trancher.

De truncus, par apoc. et changement-de u en ou, trounc, d'où: Trounc, Trounc-a, Trounc-oun, Trounc-ar, Trounc-de-nostresegne.

De trounc, par le changement de c en ch, trounch; d'où: Trounch, Trounch-ar, Trounch-et.

De trounc, par le changement du c en qu, troungu; d'où: Troungu-ilha, Trounguilhar, Trounquilh-oun, Trounqu-egear.

De trouncus, par suppr. de ounou, tros; d'où : Tros, Tross-es.

De tros, parle changement de s en t. mu ss, trots: Trouss-at, Troussa-galant, Troussar . Trouss-ard.

De troune, par la suppr. de uc: Trou. Trou-es, Trou-as.

De trounc, par le changement de cen g, et sa transposition: Trougn-on.

De trounc. par le changement du t en b, brounc; d'eù: Brounc-ar, A bronch-ar, Brounc-ada, Brounch-ar, A-buc-ar, Brucada, Bruc ar.

De truncare, réduire en tronc, par apec. trunc, et par le changement de u en a . tranc ou tranch; d'ea: Tranc-ar, Tranch-a, Thanch-ada, Tranch-ant, Tranch-ar, Retranchar, Tranch-et, Trenc-aire, Trencason, Trenc at, Trens-0, Trinc-aire, Trinc-ar, Tronc, Tros, Trounqu-et.

TROUNC, s. m. (troun); PEROUN, TRONG, TROUN. Tronco, ital. esp. port. Tronco, cat. Tronco, la tige principale des arbres, qui s'étend de la racine aux branches.

Ety. du lat. truncus, m. s. V. Trounc, R. TROUNG, s. m. d. m. rnown. Broutille: Culhir de trounce, ramasser des broutilles, buchette. V. Trounc.

TROUNC, s. m. (troun); THOME. Tronc, bôlte destinée à recevoir les aumônes dans les églises.

Éty. du lat. truncus. V. Trounc, R. Autrefois l'hospitalité était pratiquée avec un entier désintéressement; mais peu à pen l'hôte commenca à accepter des présents et pour n'avoir pas l'affront de le recevoir immédiatement, on mit des boltes derrière les portes où les voyageurs les déposaient, delà sont venus les troncs des églises, selon les uns.

L'auteur du Dict. des Orig. de 1777, in -8. fait remonter l'origine des troncs au temps de Joas, roi de Juda, qui s'en servit pour obtenir les moyens qui lui étaient nécessaires afin de pouvoir rétablir dans les temples les objets que l'impie Athalie en avait enlevé.

Les troncs dans les Églises furent établis en France, vers l'an 1200, par Innocent III.

TROUNCA, s. f. (trounce), d. bas lim. Tronche, grosse pièce de charpente de peu de longueur qui n'est pas encore mise en œuvre. V. Bilhoun et Trounc; R.

TROUNC-DE-NOSTRE-SEGNE, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, au carthame laineux ou centaurée laineuse. Centaurea lanata, plante de la fam. des Cynorocéphales, qu'on trouve le long des chemins. · Ety. On a comparé le suc rougeatre que

cette plante fournit, au sang que répandit le corps de Notre Seigneur. V. Trounc, R.

TROUNCH, OUNCHA, adj. (trountch, ountche). V. Trouchet.

Éty. du lat. truncus. V. Trounc, R. TROUNCHA, s. f. (trountche). Coche, femme très-grasse; quenouille pour filer.

citrouille. Garc. TROUNCHAR, dl. Voy. Durdar et Trounc. R.

TROUNCHET , ETA , adj. (trountché , été); raousca. Mouten ou brebis qui n'a que de petites cornes, qui font à peine un demitour. On donne particulièrement ce nom aux brebis qui sont, contre l'ordinaire, pourvues de cornes.

Ety. du lat. fruncus. a, tête dont on a arraché les cornes, mutilé. V. Troune, R.

TROUNCOUN, s. m. (trouncoun); Troncone, ital. Troncho, port. Troncon, esp. Tronçon, morceau coupé ou rompu d'une plus grande pièce.

Ety. du lat. trunculus, dim. de truncus,

petit tronc. V. Troune, R.

TROUNEIR, s. m. vi. Pour tonnerre, V. Tron.

Un trouneire vendra la furious el la gran Que le cel semblera se parti pel mitan. Bergoing 17º siècle.

TROUNFLAR, Voy. Trioumphar et Trioumph, R.

TROUNOUIRE, s. m. (trounoire), dg.

TROUNQUEGEAR, V. Trounquilhar el Trounc, R.

TROUNQUET, adj. (trounqué). Mot employé dans cette location : Sant Trounquet, saint dont on ne chôme pas la fète. Garc. V. Trounc, R.

TROUNQUET, dg. Alt. de Trauquet, v. c. m. et Trauc, R.

TROUNQUIHA, s. f. (trounquia) : TROUN-OVIA. Tout le menu bois, toutes les bûchettes.

Ely. de trounc et de la term. ilha. Voy. Trounc. R.

TROUNQUILIIAR, v. n. (trounquilla); TROUPQUECEAR. Ramasser des bûchettes, de petits morceaux de bois.

Ely. de trounquilha et de ar. V. Trounc. Rad.

TROUNQUILHOUN, s. m. (trounquilloun); rnounquioun. Buchette, dim. de

Trounc, R. TROUPA, s. f. (troupe); Truppa, ital. Troppa, esp. port. Troupe, multitude d'hommes ou d'animaux assemblés; pour armée, V. Troupas.

Ety. du lat. turba, par métathèse. Voy. Turb. R.

TROUPAS, s. f. pl. (troupes). Les troupes, l'armée, les soldats qui la composent, considérés collectivement. V. Turb, R.

TROUPEL, s. m. (troupèou); TROUPEOU, Troupean, trouped d'animaux utiles à l'homme et dont l'éducation et la multiplication est l'objet des soins du cultivateur ; fig. population d'une paroisse.

Ely. de troupel fait lui-même de turba. V. Turb, R.

TROUPELADA., s. f. (troupelade). Troupe de gens assemblés, espèce d'augm. de troupel.

Ety. de troupa et de ada, troupe faite, troupe formée. V. Turb, R.

Nous diguet una troupelada de nouvelas, il nous debita cent nouvelles.

TROUPELAS, s. m. (troupelas). Augm. de troupel, gros troupeau. V. Turb, R.

TROUPELET, s. m. (troupelé); raou-PRLOUN. Dim. de troupel, petit troupeau. V.

TROUPELOUN, dim. de troupel. Voy. Troupelet et Turb, R.

TROUPEOU, d pr. V. Troupel.

TROUPES, nom d'homme, (troupès). Tropès.

Ely. du lat: torpetius:

Patr. Saint Tropès ou Tropet, martyrisé, à ce qu'on croit, à Pise, pendant la persecution de Néron, et dont op chôme la fête le 17 mai. TROUPET, d. béarn. V. Troupeou et

Furb , R. TROUPIA, s. f. (troupie). Alt. de tourpilha. V. Dourmilhousa.

TROUPIER, s. m. (troupié). Qui suit, qui appartient à la troupe, qui tient à l'état militaire.

Vielh troupier, vieux rusé, sin senard. Riv. de troupa et de ier. V. Turb. R.

TROUPILHA, s. f. (troupille). Altérat. de torpille. V. Bourmilhouse.

Ety. du lat. torpedo, engourdissement.

TROUPIQUE, s. m. (troupique); Tropico, port. esp. ital. Tropie, cat. Tropique, cercle de la sphère, parallèle à l'équateur, dont il est éloigné de 23 1/2. Il y a deux tropiques, celui du Cancer dans l'hémisphère que nous habitons, ou septentrional, et celui du Capricorne, dans l'hémisphère opposé, ou méridional.

Ety. du lat. tropieus, dérivé du grec τρόπιχος (tropikos), formé de τρέπω (trépô), je retourne, cercle d'où retourne le soleil, parce que cet astre parvenu à l'un d'eux, semble retourner vers l'autre.

TROUQUAR, V. Trocar.

TROUS, V. Trou.
TROUSQUIL, s. m. dg. Charriot, char-TROUSQUIN, s. m. (trousqui), dg. Espèce de veiture.

Sur un trousqui mal grechat et fort lourd. Jasmin.

TROUSSA, s. f. (trousse); TROUSSA TROUESSA, LARSOURADA. Trousse, charge de foin ou de paille, liée en un seul faisseau au moyen d'un raiseau de corde ou d'un gros drap, qu'on met en travers sur la bête qui doit la porter.

Ety. de l'all. tross, selon Ménage, bagage d'une armée.

TROUSSA, s. f. Trousse, est aussi le nom d'une espèce d'étui dans lequel les barbiers mettent leurs rasoirs, et une espèce de porte-feuille qui renferme les instruments les plus usuels de la chirurgie, que les chirurgiens portent ordinairement avec eux.

TROUSSA-COUEL, s. m. V. Fourmi-

TROUSSA-CUOU, s. m. Porte épée, sorte de ceinturon.

TROUSSA-GALANT, s. m. (trousse-galan). Trousse-galant. V. Cholera-morbus.

Éty. Troussar, signifie ici éreinter, couper en deux, et galant, un homme fort robuste, ce qui peint bien la violence de cette terrible maladie, qui peut, en quelques heures, terrasser l'homme le plus vigoureux. Voy. Trounc, R:

As pas poour ame teis gambados De douna quauqueis assipados Vo que quauque trousso-galant Te mande engreissa un pisso can? Gros.

TROUSSAQUIN, s. m. (troussequin). Troussequin, pièce de bois cintrée qui sert à affermir les battes d'une selle, et qui s'élève sur le derrière de l'arcon.

TROUSSAR, V. Trossar et Trounc, R. TROUSSARD, s. m. (troussar), d. bas lim. Aug. de tros, gros morceau. V. Trounc

Rad.

TROUSSAS, s. f. pl. (trousses). Mot qu'on n'emploie que dans ces deux phrases proverbiales: Aver quauqu'un sur seis troussas, c'est-à-dire, à sa charge, et estre à seis troussas, être aux trousses, à la poursuite de quelqu'un.

Ely. Ce mot désignait anciennement un inpon troussé et serré entre les cuisses auquel la culotte a succédé.

TROUSSAT, V. Trossat et Trounc, R. TROUSSEL, V. Trossel.
TROUSSELA, s. f. (troussèle), dg. Li-

sière, ceinture mince d'attaches qui sert à conduire les enfants, quand ils commencent à marcher. V. Estaquetas et Menarelas.

Parel al nourrissou que sort de la trousselo Se me lanci tout soul ey poou de trabuca. Jasmin.

TROUSSEOU, s. m. (trousseou); PROU-MENT. Trousseau, ce qu'on donne à une fille en habillements, outre sa dot.

Ety. de la basse lat. trossa.

TROUSSEU, s. m. d. béarn. Bouquet, v. c. m.

TROUSSIS, V. Basta.

TROUTAGE, s. m. (troutádgé), dl. Tapage. V. Tapagi.

TROUTAIRE, V. Trolaire et Trot, R. TROUTAR, Trotar, cat. V. Trotar et Trot, R.

TROUTIER, IERA, adj. (troutié, iére). Coureur, euse, qui court toujours sans nécessité, qui passe tout son temps dans les rues.

Ely. de trot et de la term. ier, qui trotte beaucoup. V. Trot, R.

Filha troutiera et fenestriera, Rarament bouena meinagiera. Prov.

TROUTOBAR, Garc. Voy. Trotoir et Trot, R.

TROUTUR, V. Trotaire et Trot, R. TROUVALHA, s. f. (trouvaille); TROU-VAILLA. Trouvaille, chose trouvée heureusement. V. Trob, R.

TROUVAR, V. Troubar et Trob, R. TROVA, vl. V. Troba.
TROYA, s. f. vl. V. Truia.

# TRU

TRU-TRU, (trú-trú), d. bas lim. Espèce d'interj. dont se servent les enfants pour dire à leurs camarades qu'ils n'auront pas de telle chose. V. Lica.

TRUAN, adj. vl. Vil, mendiant, avide. V. Truand.

TRUAND, ANDA, s. (truán, ánde), d. bas lim. TRUBAN. Trua, cat. Trukan, esp. Truao, port. Truand, vagabond, mendiant, vaurien, paresseux, fainéant, débauché, per-fide. V. Arlot.

Ety. de tru, tribut, et de and, celui qui demande le tribut, et par extens l'aumône. V. Tribu, R.

TRUANDA, s. f. vl. Tromperie, gueu-

serie. V. Truandaria, Calin.

TRUANDAR, v. n. vl. Truhanejar, cat. Truhanear, esp. Truander, mendier, gueuser, coquiner.

TRUANDARIA, S. f. vl. TEURDIA, TEUAF DA. Truhaneria, cat. esp. Truanderie, gueuserie, fausseté, coquinerie. V. Tribu, R.

TRUANDIA, vl. V. Truandaria.
TRUBES, d. bearn. Pour Traves, v. c. m. TRUBET, s. m. (trubé), dg. Tabouret. TRUBLA, s. f. (trublé), d. de Barcelon-nette. Truble. V. Mancha.

TRUC, radical dont l'origine est assez incertaine dans le sens de frapper, M. de Sauvages le dérive du grec τρύχω (truchô), briser, vexer, tourmenter; mais dans le sens de pierre, il pourrait venir de τρύχμαλα (truchmala), lieu pierreux, ou de τρὸγμαλον (trochmalon), petite pierre, caillou, galet.

Detruchmala, par apoc. true; d'où: True, True-a, True-al, True-ar, Truca-taulier, Truqu-e-taula, Truqu-el, Truqu-el, Trut,

Truquel-ege-aire.

TRUC, s. m. (trúc). Grosse pierre. Aquit l'a un truc, il y a là un obstacle, parce que les pierres qui sont dans la terre arrelent la charrue.

Ely. V. Truc. R. En vl. éminence, colline,

Lou ped de l'estroupiat troba pertout de trucs. Prov.

> Un paure borni en cade trus Es sujet à la revessada. Brueys.

TRUC, s. m. TRUY. Truc, cat. Trucco, esp. port. ital. Coup donné ou reçu, choc.

Prendre truc, prendre mai.

Prendra truc, il lui arrivera malheur.

Trucs et patacs, coup sur coup. M. de Sauvages fait dériver cette dernière façon de parler du grec τρυχω (truchô), briser, et de πατασσω (patasso), frapper, et M. Astruc du celt. V. Truc, R.

TRUC, Pour butte. V. Trucal.

Le Sage a employé le même mot dans le sens de rocher, de montagne, dans les vers suivants, V. Truc, R.

Que se las fillos de memorio Dau truc de parnaeso la glorio.

TRUC, s. m. Habitude, facilité de faire une chose.

A lou truc d'aquot, il a l'usage de cela, il est habitué à le faire, il y est rompu. Voy. True, R.

TRUC, s. m. Troc, échange. Faire un truc, faire un échange.

TRUCA, s. f. (trúque), d. bas lim. Meurtrissure. V. Maccadura, Baioca et Truc, Rad.

Cri que l'on fait au jeu de collin-maillard pour avertir celui qui a les yeux bandés qu'il court risque de se heurter.

TRUCAL, s. m. (trucal), dl. sauc, vau-QUET, TRUQUEL, TERROUN. Une butte, un tertre, un monticule.

Ety. Probablement de truc, grosse pierre, et de l'art. al, le rocher. V. Truc, R.

TRUCAMENT, s. m. (trucamein); vac- 1 Quoment, dg. Frappement.

TRUCAR, v. a. et n. (truca). Frapper, donner des coups, heurter contre. V. Bussar et Truc, R.

Se trucar, se cogner, heurter contre un mur.

Ety. de truc et de ar, frapper on heurter contre une pierre, et de truc, coup, donner des coups; il signifie aussi échanger.

TRUCAR SE v. r. d. bas lim. Se heurter fortement.

TRUCA-TAULIER, s. m. (truque-táoulié), dl. Tosta-samai. Fainéant, vaurien, batteur de pavé, au propre, ivrogne qui heurte à droite et à gauche.

Éty. de trucar, beurter, et de taulier, table à manger, qui heurte ou qui s'arrête à toutes les tables, qui ne cherche qu'à man-ger et à boire. V. Truc, R.

TRUCHAMENT, s. m. (trutchamein); TRACHAMENT. Truchement, interprète, celui qui explique à deux personnes qui parlent deux langues différentes, ce qu'elles se disent l'une à l'autre, à Constantinople et dans tout le Levant.

Ély. du turc tefdgiumen, ou de l'arabe tordgeman, trogman, interprête, dont la racine serait le chaldeen turgeman, fait du verbe largem, expliquer, interpréter, d'où targum, explication. Rog.

TRUE, vl. Que je trouve.

TRUEB, vi. Il ou elle trouve, compose, invente: trop.

TRUEGEA, s. f. V. Truis. TRUEGEARDA, Garc. V. Truiassa.
TRUEGETA, Garc. V. Truisla.
TRUEIA, vl. V. Truia.
TRUEILL, vl. V. Truia.

TRUEJA, vl. V. Truia.

TRUEL, s. m. vl. Pressoir. V. Truelh.

TRUELA, s. f, vl. Ruse, malice, fourbe-

TRUELH, S. M. (Ifueil); TRUILM, TREL, DESTRE, DESTRECH, TRUELM, TROOL, TRUIL. Trull, cat. Torcolo, ital. Pressoir de vendange, machine qui sert à presser le raisin lorsqu'il à fermenté, afin qu'il ne reste point de vin avec le mar.

Ety. de la basse lat. trolium, m. s. l'auteur de la St. des B.-du-Rh. dit que ce mot est ligurien, dérivé du grec τρυξ (trux), mustum, en prenant le contenant pour le contenu, ou de τρυνη (truné), vendange.

Truelh courradis per lou vin, pressoir ambulant.

Il diffère du pressoir à huile en ce qu'il n'a pas de fontaine, elle est remplacés par un plancher de madriers qu'on appelle:

MAI ou ÉMOI,

SILLON , la rainure pratiquée autour de la mai, qui conduit la liqueur dans la barlon.

PILE, le tas de vendange qu'on vent pres

HEC, l'espèce de plancher attaché au mouton et qui descend sur la pile et la presse, quand on serre le pr IVROGNES, les pièces de bois qu'en place sur le gaisin à

presser. LEVIER, les barres qui entrent dans le trou de l'arbre de la vis pour la faire tourner.

ROUES, las rodas des pressoirs ambalantes

TRUBLE : PSA L'OSI, S. III. TREL D'OLL. Pressoir à huile.

Dans celui dit à levier on nomme:

MOUTON ou SOMMIER, la pièce de desens, celle qui

BRÉBIS ou SOMMIER DE DESSOUS, celle de dessous cul

pase à terre. JUMELLES, les quatre pièces de hais posées de bost et assemblées deux à deux par des entretuises. CLEFS, les pièces transversales qui passent dans les coulis-

ses des jumelles. CHAPEAU, la pièce qui unit les deux jumelles par le haus

et qui les coifie pour ainsi dire. CONTREVENTS, les pièces qui partent de terre are-

boutent les jumelles. VIS, la vie ; cette vis a .un collet emboité dans la brabis es

au-dessous du collet, un nond ou talon, plus gros que le collet, qui l'empéche de monter. ROUE, la roda.

ÉCROU, l'escrou.

FONTAINE, le creux pratiqué dans la brehis où l'on mes os qu'on veut press

CABAS, LINGE on SCOPIN, V. Escourtin.

CEPEAU, le billot de bois qui pose ser le cabes, lou ce-

poun. SILLON ou RAINURE, le canal qui transmet l'huile sa bérou ou gouttière qui la conduit dans le barlen.

TRUELH, s. m. (truéil); revile, teury, vaux. Fausse de tanneur, plein, bassin, réservoir, fouloir de vendange. Garc. V. TroiA Rad.

TRUELH, s. m. vl. Trué, cat. esp. Truau, sorte de toile, artifice, perfidie.

TRUELHA, V. Truia.
TRUELHET, s. m. (truellé). Mot par lequel on désigne la chute du rectum, à Cuges, selon M. le docteur Reimonenq.

TRUELLA, s. f. vl. Malice, perfidie. V. Truelh.

TRUEP, vl. Trouve.

Éty. de trobar.

La truep, je la trouve. Truepche. que je trouve.

TRUESA, s. f. (truése); TRUEZA. Un des noms du poisson saint-pierre, selon M. Gar. V. Pei-cant-Peire.

Ély. Altér. de Truia, v. c. m. TRUESCA, prép. vl. Jusque. V. Jusqua.

Éty. du lat. usque, avec addition de tro. TRUEY, prép. vl. Jusqu'à. TRUEYLL , vl. V. Truelh.

TRUF, radical de trufa, raillerie, moquerie, qui paraît pris de l'all. trufand ou truben, qui a la même signification, et être dérivé du grec τρύφάω (truphaô), dans le sens de s'oublier, être insolent.

De truphad, par apoc. traph, et par le changement de ph en f, traf; d'où: Truf-a, Truf-ar, Truf-aire, Truf-and-ier, Trufan-disa, Trufar-eou, Truf-aria, Truf-et, Tru-

TRUFA, S. f. (trufe); ENTREPEGA, MADAS-SA, PATANA, TAUPINAMBOUM, TUPERA, PATATA, TRUPET, GIGARTA, TRIPOLA, TIPORA, EL IMPI. TARTIPLA, POUMA DE TERRE, est la tradiction du français et manassa , voruma. Tariuffo , ital. Turma-de-tierra, anc. esp. Pomme de terre, qu'on nomme aussi parmentière et truffe, Solonum tuberosum, Lin. plante de la fam. des Solanées, originaire de l'Amérique Méridionale et introduite en Europe vers l'an 1588, époque à laquelle le célèbre botaniste Clusius en recut à Vienne, en Autriche, deux

tubercules et des fruits; c'est donc à tort / Moqueur, euse, qui se moque d'une autre ; qu'on a attribué l'introduction de cette plante si précieuse à l'amiral Walther Raleigh, en 1590.

Éty. du lat. tumere, s'élever à la surface, tubercule, ou du grec τρύφος (truphos), morceau de pain, ou de la ressemblance qu'on lui a trouvée avec la truffe, ou de τρεφω (trephô), nourrir. V. Rabassa.

On connaît aujourd'hui plus de 150 variétés de pommes de terre, dont les principales

La trufa blanca, la grosse blanche, pomme de terre à vaches ou d'Howard.

La trufa rougea, longa, la rouge longue on pomme de terre rouge.

La trufa rougea redouna, la rouge ron-

de, c'est la plus précoce.

Originaire de la chaîne des Cordilières, on prétend qu'elle a été importée en lr-lande, en 1545, par le capitaine John Hwhns, d'où elle a été répandue dans le reste de l'Europe.

La partie charnue des pommes de terre, celle que l'on mange, n'est point une racine, mais bien un tubercule qui nait des racines et dans lequel on nomme yeux; les différents bourgeons qui en sortent pour produire des tiges et de nouvelles racines.

Outre les nombreux services que la pomme de terre rend comme aliment, on a encore trouvé le moyen de l'utiliser de beaucoup d'autres manières; les habitants du Nord en retirent une liqueur sermentée; on en fait en France de l'amidon et l'on pourrait aussi en retirer du sucre, etc.

On assure qu'en coupant les fleurs des pommes de terre, à mesure qu'elles sont bien épanouies, on obtient un tiers de plus de tubercules.

Par le mot truffe, en français, on désigne toujours les truffes poires. V. Rabassa.

L'origine du nom provençal de ce tubercule est assez singulière, un de nos payeans provencaux à qui il fut montré pour la première fois, demanda ce que c'était, et comme on lui répondit : Una pouma de terra, il replica, Va cresi pas, es uno truffa, je n'en crois rien, vous vous gaussez de moi, et le nom de truffa, lui est demeuré. Avril.

TRUFA, s. f. Se di quelquesois pour reillerie, moquerie.

TRUFA-BLANCA, V. Tuber albidum.

TRUFA-REGRA, V. Rabassa.

TRUFA, s. f. (trufe); TRUFARIA, MURIA, MOUCABIA, ESCARRIMENT, GODALHA, TREPPARDI-A. Trufa, esp. port. cat. Truffa, ital. Gausserie, raillerie, moquerie, dérision, imitation du geste ou de l'accent d'une personne pour la tourner en ridicule. V. Truf, R.

Dérivés: Truff-aire, Truff-and-ier, Truffand-isa. Truffa-truffan, Truff-ar, Truff-ar-eou, Trouff-ar ia. Truff-et.

TRUFA, s. f. vl. Trufa, cat. esp. Bourde, conte. V. Trufa et Truf, R.

TRUFADOR, vl. V. Trufaire.

TRUFAIRE, RELA, s. (trufairé, rèle); CHIFFLUR, BALMAIRE, MOCCARDIEE, MOUCAIRE, REOU. Trufador, esp. Truffatore, ital.

personne, railleur.

Ely. de trufar et de aire. V. Truf. R.

Qu fa lou mestier de trufaire. Cresés qu'a besoun d'anar drech. Brueys.

TRUFAMANDA, s. f. (trufemánde). Nom languedocien de la santoline V. Encens gros.

TRUFAN, ANA, adj. vl. Railleur, euse; moqueur, euse. V. Truf, R.

TRUFANDIER, s. m. (trufandié), dl. Le même que Trufaire, v. c. m. et Truc,

TRUFANDISA, s. f. (trufandise). Moquerie. V. Trufa et Truf, R.

TRUFAR, SE, (se trufa); se moucan, SE CHIFFLAS. Trufar, esp. cat. port. Truffare, ital. Se gausser, se moquer de quelqu'un, le railler, plaisanter.

Ely. V. Truf, R.

Fasses pas de mau en plaça, Te trufes pas de qu passa. Proverbe.

Qu se trufa Diou lou bufa. Proverbe.

TRUFAREL, s. m. vl. V. Trufaire.
TRUFAREOU, V. Trufaire et Truf, R.
TRUFARIA, V. Trufa et Truf, R. TRUFAT, ADA, adj. et p. vl. Moqué,

ée ; raillé , ée. TRUFAT, ADA, adj. et p. (trufa, ade);

TRUFA-TRUFAN (trufe-trufan), express. lang. qui signifie sans faire semblant de rien , selon M. de Sauv. V. Truf, R.

TRUFEL, s. m. (trufel), dg. V. Treoule. TRUFET, s. m. (trufé), dl. Contrecœur, ou plaque de contre-cœur de cheminée. V. Placca.

TRUFET, Le même que Trufaire v. c. m. et Truf, R.

TRUFET, s. m. dg. Pomme de terre. . Trufa.

TRUGA, s. f. vl. V. Truic.

TRUGET, s. m. vl. Trébuchet, piége. V. Trebuchet.

TRUHAN, V. Truend.
TRUI, vl. Truelh, pressoir, regard, en langage de fontainier. V. Servi.

TRUIA, s. f. (truie); GAGNA, GORNA, POI-LA, PORCA, MAURA, TRUEGRA, TRUELHA, TES-SOURA, TRUTA, TREGEA, TROGEA, TRINEGNA, TROIA. Truie, la femelle du poic; on le dit par mépris d'une femme fort grasse et fort sale: Es una truia; Faire la truia, en terme de boulanger, noyer le meunier, mettre plus d'eau qu'il n'en fallait pour détremper la farine.

Ety. du celt. troia, que Messala Corvinus, dit avoir été employé vulgairement dans le latin avec cette signification, pour scrofa ou sus; ce qui, ajoute Pomponius Sabinus, dans ses commentaires sur Virgile, détermina le Troyen Anténor à faire peindre sur ses drapeaux une truie, dont le nom latin lui rappelait continuellement sa patrie.

La truie porte quatre mois.

TRUIA, s. m. Un des noms du poisson Saint Pierre. V. Pei-Sant-Peire, à cause d'un certain grognement qu'il fait entendre quand on le prend.

TRUIARDA, s. f. (truiárde) et

TRUIASSA, s. f. (truiasse); TRUEGRASSA. TRUEGRARDA. Grosse truie, terme de mépris par lequel on distingue une semme dévergondée et sale.

TRUIETA, s. f. (truiéte); TRUEGETA.

Diminutif de truia, petite truie.

TRUIETA, s. f. Nom des cloportes, selon M. Avril. V. Pourquet de crota.

TRUIGA, vl. V. Truia.
TRUISSAR, vl. V. Trissar.

TRUITA, s. f. (truite); Truita, port. cat. Trutia, esp. Trota, cat. Nom moderne de la truite, dérivé du français. V. Troucha.

TRUJADA, s. f. (trudjade), d. bas lim. Cochonnée, portée d'une truie. V. Truia.

TRUL . s. vl. Truelle. TRULET, s. m. (trulé). Boudin, Avr. V. Boudin.

TRULH, vl. V. Truelh

TRULHAR, v. a. vl. Presser, compri-

Ety. du lat. Torculare.

TRULLE, s. m. (trulé). Même signification que boudin, v. c. m.

TRULLE ou Buffa trulle, s. m. Un gros ventru, un gros jouilu.

Ety. de trulle, boudin, ou de la basse lat. trullus, qui désignait une rotondité. un édifice de forme ronde.

Sembla un trulle, il est rond comme une citrouille.

TRUM, s. m. vl. Pour tonnerre, Voy. Tron: en languedocien, ce mot signisse aussi obscur, sombre.

La belo que bouldra ma telo, Lugrejara couni'un estelo Que pel trabes de l'ayre trum. Fa mostros de soun brabe lum. Goudelin.

TRUMADA, s. f. (trumade), dl. Le même que Trounada, v. c. m. orage. .

Ely. de trum et de ada, ou de trum gallois, qui signisse sommité de montagne.

TRUMAUT, s. m. (trumáou), dl. Homme à mine noire et sinistre, homme dangereux; mauvaise humeur.

TRUMEGE, s. f. (trumedze). Nom bas limousin de la trémie. V. Entremuia, fig. femme très épaisse.

TRUMENT, V. Tourment.
TRUMENTAIRE, V. Tourmentaire et

Tourment, R.

TRUMENTAR . V. Tourmentar et Tourment, R.

TRUMENTINA, V. Tourmenting.

TRUMEOU, s. m. (trumeou); TRUMOT. Tremo, port. Trumeau, espace de mur qui est entre deux fenêtres ou entre deux portes : glace qu'on y place.

Ely. du grec τρύμη (trumê), trou, parce que cette partie de mur est placée entre deux ouvertures. V. Trauc, R. TRUMOR, vl. V. Tumour.

TRUMPA, s. f. vl. Trompette. V. Troumpeta et Troump, R.

TRUMPADOR, s. m. vl. Trompette. V. Troumpetiaire et Troump, R.

TRUMPAR, vl. V. Troumpetar.

TRUN, s. m. (trun), d. bas lim. Épluchures, choses inutiles ou gâtées. V. Trialhas, le mauvais grain, les criblures. Voy. Moundilhas.

TRUOB, vl. Je trouve. TRUOIA, vl. V. Truia.

TRUOJA, s. f. vl. Truite. V. Troucha. TRUPHA, s. f. vl. Moquerie, dérision.

V. Trufa et Truf, R.

TRUQUE-YAULA, s. m. (truqué), d. béarn. Tapageur. V. Tapageur et Truc, R. TRUQUEL, dl. V. Trucal et Truc, R. TRUQUES, A, expr. adv. d. béarn. Au

risque de..... TRUQUET, d. gas. Tertre, monticule.

V. Tuquet, Coulet et Truc, R. TRUQUET, s. m. (truqué). Le même que Trucal, v. c. m.

Ety. Dim. de truc. V. Truc, R. Pagar truquet, dl. payer complant.

TRUQUETA, s. f. (truquete); тацопита, dl. casquera. La huitième partie de la pinte d'Alais, qui répond à la roquille de Paris. Sauv.

Éty. du grec τρόγετὸς (truguetos), vendange, selon M. Thomas.

TRUQUETEGEAIRE, s. m. (truquetedjaire), di, Le même que Foutietegeaire, v. c. m. et Truc, R.
TRUSAR, vl. V. Trussar et Trissar.

TRUSCA, s. f. (trusque). Courge dans laquelle on tient des allumettes près de la

cheminée. Gar.

TRUSQUE, prép. (trusque), d. bas lim. Jusques. V. Jusqua et Entro.

TRUSQUIN, s. m. (trusquin); TRESQUIN.
Trusquin, outil dont les menuisiers, les
ébénistes, etc. se servent pour tracer des lignes parallèles.

Ely. Dit pour troussequin.

# Dans un trusquin on nomme:

TIGE, la pièce de bois longue et carrée, portant la plan-

PLANCHETTE ou TÊTE, la petite planche que traverse

CLAVETTE, l'espèce de cheville qui traverse la planchette et la fixe à la tige.

POINTES, les pointes d'acter ou de fer implantées dans la tige servant à tracer.

TRUSSAR, v. a. vl. TRUSAR Piler, broyer. V. Trissar et Triss, R.

Trussarets, vous pilerez.

TRUSSAT, ADA, adj. et part. vl. Pilé, broyé. V. Trissat, et Triss, R.

TRUT, s. m. (tru), dg. Coup. V. True et Truc, Ŕ.

Durrens lou campanaure De naoutrute cadançate fazio retenti l'ayre. Jasmin.

TRUT, s. m. vl. Balance, bassin ou fléau de balance.

TRUTE, vl. Qu'il ou qu'elle pile.
TRUYA, V. Truia.
TRUYA, s. f. (truïe), d. m. Quand plusieurs moissonneurs sont occupés ensemble, sur une même ligne; le premier se nomme capoulier, et le dernier truya.

TU, radical pris du latin tu, tu, toi, te, et dérivé du grec τύ (tu), dor. pour σὺ (su), m. s. De tu: Tu, Tu-egear, Tu-gear, Tu-s, Tu-t-egear, Tu-egar, Tu-t-eyaire, Tuteiament, Tut-eyar.

TU, 2, radical dérivé du grec θύω (thuô), immoler, sacrifier, tuer; d'où tutare, éteindre, tuer.

De thuθ, par apoc. et changement du θ en tu, d'où: Tu-able, Tu-aire, Tu-ar, Tuada, Tu-at, Tu-aria, Tu-ejar.

De tutare, par apoc. et changement du second t en d, tud; d'où : Tud-ar, Tuiadour, Tui-aire, Tui-ar, Tu-yar.

TU, pronom personnel de la seconde personne du s. Tu, ital. esp. port. cat. Tu, toi, te.

Éty. du lat. tu, m. s. V. Tu, R.

TUA, pron. poss. f. 2º pers. s. vl. TIA, TOA, TIENA. Ta, tienne. V. Tiou et Tiouna.

Éty. du lat. tua, m. s. TUA, s. f. vl. Tutela. V. Tutela.

TUABLE, ABLA, adj. (tuáblé, áble). Tuable, qu'on peut tuer.

Éty. de Tu, R. 2, et de able.
TUADA, s. f. (tuáde). Quantité d'animaux qu'on tue ou qu'on mène à la fois à la boucherie; on le dit aussi pour carnage.

Ety. de Tu, R. 2, et de ada, ce qui est tué, ou du grec θυειν (thuéin), instituer.

M. Thibodeau, préset à Marseille, dans les derniers moments du règne de Bonaparte, faisait des reproches amers à un conscrit sur ce qu'il ne s'était pas rendu au premier appel qu'on lui avait fait, à quoi celui-ci répondit sans se troubler : Cresion pas d'estre d'aquela tuada.

TUADOR, s. m. vl. TUAIRE. Tuleur : Li tuadors de testamens : protecteur.

Ety. du lat. tutor ou tutator, m. s. Voy.

TUADOUR, s. m. (tuadou); TUADOUR, AFACHAMENT, TUAMA. Tuerie, lieu où les bouchers tuent les animaux.

Ély. de tuar et de dour

TUAIRE, s. m. (tuaïré); ruiaire. Tueur, celui qui fait mélier de luer les porcs, de les saler, etc. fig. faux brave, fanfaron.

Éty. de Tua, R. de Tu, R. 2, et de aire, celui qui tue.

TUAIRD, s. m. vl. V. Tuador.

TUALA, Avr. V. Tusela.

TUAR, v. a. (tuá); AUSCIR, BACOUMAR. Tuer, ôter la vie d'une manière violente, détruire; fatiguer excessivement.

Éty. du grec θύω (thuô), immoler, tuer. V. Tu, R. 2.

Tuar lou lume, éteindre la lampe.

Tuar lou fuec, éteindre le feu.

Tuar de bona vianda, fournir de la bonne

Aquel bouchier a tuat un beou buou, ce boucher a égorgé un beau bœuf.

TUAR SE, v. r. Se tuer, se donner la mort ; se fatiguer à l'excès : Me siou tuat de v'a li dire, je me suis lassé de le lui dire. V. Tu, R. 2.

TUARIA, s. f. (tuarie). Tuerie, massacre, carnage, boucherie. V. Tu, R. 2. TUAT, ADA, adj. et part. (tuá, ade). Tué, ée, à qui l'on a donné la mort.

Éty. de Tu, R. 2, et de at.

TU AUTEM, s. m. (tu ooutein); Tuautem, esp. cat. port. Tu-autem, point essentiel, nœud, difficulté d'une affaire.

TUB, Radical dérivé du grec τύφο (tuphó), ου τύφομαι (tuphomai), fumer, jeter de la fumée, formé de τύφος (tuphos), sumée.

De tupho, par apoc. et changement de ph en b, tub; d'où: Tub-anel, Tub-ar, Es-tubar, Tub-as, Es-tub-a, Tubass-iera, Tubass-ina, Tub-egear, Tub-et.

TUBA, s. f. (tube). Fumée, à Seyne. V. Tubas, Fumada et Tub, R.

TUBA, s. f. vl. Tuba, ital. Trompette. elairon.

Éty. du lat. tuba, m. s. TUBADA, s. f. (tubáde). Fumée trèsépaisse, Avr. V. Tub, R.

TUBANEL, (tubanel), et TUBANE OU, s. m. (tubanèou). Chaumière, maison où il fume toujours.

Riy. de tuba en el ou en eou, lies où il fume. V. Tub, R.

TUBAR, v. n. (tubá); roman. Fumer, répandre de la fumée; fig. se fâcher, se met tre en colère.

Ety. du grec τύφος (tuphos), sumée. V.

Tub, R.

Me n'a fach una que tuba, il m'a fait une action abominable, qui crie vengeance. Tuba seia, la neige est emportée par la vent, V. Seia; c'est ce que les Espagnols désignent par ventiscar.

TUBAS, s. m. (tubás); rumada, rum. Fumée qui s'élève des corps embrasés ou qui sont chauffés à un haut degré. V. Fumada.

Ety. du grec τύφος (tuphos), fumée. V. Tub, R.

TUBAS, s. f. pl. (túbes), dl. Brouillard. V. le mot précédent et Tub, R.

TUBASSIERA, s. f. (lubassiere); TUBASSIERA, SINA, TUBIERA. Brouillard formé par de la fumée ou de la poussière ; fig. maison où il fume beaucoup.

Éty. de tubas et de iera, où il y a besu-coup de fumée. V. Tub, R.

TUBASSINA, s. f. (tubassine). Le meme que Tubassiera, v. c. m. ei Tub, R.
TUBE, s. m. (tubé); Tubo, esp. Tube,

tuyau ou cylindre creux.

Ety. du lat. tubus, m. s. de tumeo, etre ensie, gonsie. TUBEGEAR, v. n. (tubedja). Fumer,

répandre de le fumée. Garc. V. Tub, R.

A seis pes la troupa immortela, Fasis tubegea soun incen. Rellot.

TUBERCULO, s. m. (lubercule); Tuberculo, port. ital. Tubercul, cat. Tubercule.

Éty. du lat. tuberculum, m. s.

TUBEROUSA, s. f. (tuberouse); TASE. BOUSA, TABERUSA, TERRUSA, Tubaroso, port. Tubéreuse, Polyanthes tuberosa, Lin. plante de la fam. des Liliacées, originaire de Ceylan et de Java, et cultivée comme plante d'orne-

Ety. du lat. tuber, tumeur: Flos qui a tubere nomen est

On croit généralement que nous devons la tubéreuse à un minime que Peyresc avait

envoyé en Perse.

TUBEROUSA-FERA, s. f. Nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh. selon l'auteur de sa Stat. à l'asphodèle blanche, Asphodelus albus. Lin. plante de la sam. des Liliacées.

Éty. La ressemblance de ses sleurs avec celles de la tubéreuse, lui à fait donner son nom; l'épithète de fera, Sauvage vient de ce qu'elle croit naturellement, par opposition à l'autre qu'il faut cultiver.

TUBET, s. m. (tubé); TUBIERA. Tabagie, lieu où l'on s'assemble pour fumer; et par extension taudis, maison où il fume continuellement.

Éty. de Tub, R. de Tubas, v. c. m. et de la term. dim. et. V. Tub, R.

TUBIERA, s. f. (tubière). Le même que Tubassiera, v. c. m. et Tub, R.

> La tobiera d'una cousina, Noun rejouis que leis gourus. J. M. Pr.

TUCA. s. f. (túque). Un des noms languedociens de la courge. V. Cougourda.

TUCA, s. f. (tuque), dl. Courge; tete, bon sens: Bona tuca, bonne caboche. Sauv. TUCH, vl. Pour Tous, v. c. m. et Tot,

TUCHET , S. M. VI. TURISET , TUISEC. Poison; crapaud.

TUCLE, s. et adj. (túclé), dl. Myope. V. Court-de-vista.

Éty. du grec τυφλός (tuphlos), aveugle. TUCOULET, s. m. (tucoulé), dl. La pointe ou le sommet d'une montagne; butte, petit tertre. Sauv.

TUCOULET, s. m. d. béarn. Petit co-

### THD

TUDAR, v. a. vl. Eteindre, étouffer. V.

Tu, R.
Tud, qu'il éteigne. Tuda, il ou elle éteint.

TUDAR, v. a. (tuda), dl. Éteindre. V. Alupir.

Ety. de la basse latinité turare, turare candelam, éteindre la chandelle. V. Tu, R. 2. TUDEL, s m. (ludèl), TOTOL, dl. Tuyau

de cheminée. Sauv. V. Tut, R.

TUDEL, s. m. d. bas lim. Radicule, la première partie d'une graine qui pousse et qui doit devenir la racine; celle qui est déstinée à former la tige et qui pousse presqu'en

même temps se nomme germe ou plumulle.
TUDEL, s m. vl. Tudel, esp. Fosse, espace vide entre deux murs: tuyau, tube. TUDELAR, v. n. (tudelá), d. has lim. Germer, c'est-à-dire, en parlant des graines,

pousser la radicule et la plumulle.

Ety. de tudel et de ar.

#### TUE

TUEGAR, v. a. vl. Tutear, esp. Tujear, Empoisonner; tutoyer. V. Tu, R.

TUEGEAR, V. Tulegear et Tu, R. TUBILH, TUBILBA, VI. Il ou elle ôle, relire.

TUEIS, s. m. vl. If, V. Thui; blaireau. V. Taissoun.

TUEISSEC, s. m. vi. TURYSORC. Poison.

Ety. du lat. toxicum, m. s.

TUEISSET, vi. V. Tuchet.
TUELA, V. Tusela.
TUELA, V. Tusela.
TUELANTIC, s. m. Alt. de teoule antic, nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh. aux tuiles dites sarrasines. Voy. Teoule et Teg, R.

TUELH, vi. Pour tol, ôte.

Éty. de tolre.

TUELLE, Espèce de froment. V. Blad. TUEN, V. Tisou.

TUEOR, s. m. vl. V. Tutour et Tut, R. TUERGEA, V. Turga.
TUERTA-BANA FAIRE, COSSET, en par-

lant des moutons. Avril. V. Bussar. TUERTAR, V. Turlar.

#### TUF

TUF, s. m. (túf); maraucera, mareouce-MA. Tufo, ital. port. Toba, esp. Tuf, pierre poreuse, ayant l'apparence d'une éponge, formée par voie de sédiment ou d'agrégation, et en général calcaire.

Ely. du lat. tofus, dérivé du grec τόφος (tophos), m. s.

TUFA, s. m. (tufe), dl. Tête de cochon, hure de sanglier, Sauv. vieille coiffure de femme, couverte de poil, qu'on nommait toufe. Doujat.

TUFEGA, s. f. (tufégue), dl. Toux feinte. Sauv.

TUFERA, s. f. (insère), dl. Pomme de terre ou trusse rouge. Sauv. V. Trussa.

### THE

TUG, vl. Tous. V. Touts et Tot, R. TUGEAR et TURAR, d. bas lim. Le même que Tulegear, v. c. m. et Tu, R.

TUH, vl. Tous. V. Tout, Tous et Tot. R.

### TUI

TUIADAMENT, adv. vi. TUIADAMEN. Pertinemment, sciemment, à fond.

TUIADOUR, dl. V. Tuadour.

TUIAIRE, dl. V. Tuaire. TUIAR, dl. V. Tuar et Tu, R. 2.

TUICH, vl. Tous, régime. V. Tot. R. TUICIO, s. f. vl. Tuicion, esp. Tuició,

cat. Tuition, défense, protection. Éty, du lat. tuitio, m. s.

TUIJAR, v. a. vl. Garder, serrer, conserver.

TUISEC , vl. V. Tuchet.

TUISSIER , s. m. (tuissié); Tuicmen, To-BA, POUISSA. Nom qu'on donne, dans la Haute- I fond de la dentelle.

Provence, au sorbier des oiseaux, Sorbus aucuparia, Lin. arbrisseau de la fam. des Rosacées, commun dans les bois peu élevés de la Haute-Provence.

Éty.

TUIT, pl. mas. de tot, tout, sujet, faisant tots, quend il est régime, vl. V. Tot, R. Tuit lo plus, la plupart.

TUL, Alt. de tulle, v. c. m.

TULI, nom de femme (tuli); rulous, dim. Tulle ou Tullie.

Patr. Sainte Tulle, que l'Eglise honore le 5 octobre.

TULIN, s. m. (tulin). Nom qu'on donne, en Languedoc, au tarin (oiseau). V. Lucre.

Éty. Tulin, paraît n'être qu'une altération

TULIPA, s. f. (tulipe); TOULIPA Tulipa, port. esp. cat. Tulipano, ital. Nom d'un genre de plantes de la fam. des Liliacées dont on connaît plusieurs espèces en Provence; mais celle qui porte plus particulièrement ce nom est la tulipe de Gesner ou des fleuristes, Tulipa gesneriana, Lin. qui est venue de l'Asie-Mineure et du Levant, quoiqu'elle crois-se naturellement dans la B.-Pr.

Éty. du turc tulipan, qui désigne la même

fleur, ou du lat. tulipa.

Par les soins de la culture et surtout par les semis on est parvenu à obtenir de la tulipe des sleuristes, une foule iniombrable de varietés, on en connaît aujourd'hui plus de quinze cents.

On doit l'introduction de cette belle plante à Conrad-Gesner, qui la décrivit le premier en 1559, dans le jardin d'un amateur d'Augsbourg, qui l'avait reçue de Constantinople.

En France elle ne fut connue qu'au commencement du XVIIme siècle, et c'est la ville d'Aix, qui a eu l'honneur de la cultiver la première.

Les Flamands et les Holiandais ont, de tous les temps, été les amateurs passionnés des tulipes; c'est parmi eux qu'on en a vu vendre dans un temps où l'argent était bien plus rare qu'aujourd'hui, en 1637, 120 à 90 mille livres, et une seule 5,200 livres.
TULIPA, s. f. Est aussi le nom qu'on

donne à Digne, au faux narcisse des poëles. V. Troumpoun.

TULIPAN, s. m. (tulipán); TOULIPAN, тогили. Tulipan, esp. Tulipano, ital. Tulipe, tulipe jaune ou sauvage, Tulipa sylvestris, Lin. plante de la sam. des Liliacées qu'on trouve dans les champs et en même temps sur les montagnes, à l'Arche par exemple. V. Gar. Tulipa minor, p. 475

Éty. du turc tulipan, nom de la tulipe. Aux environs de Toulouse, selon M. No-

let, on donne aussi ce nom à la tulipe cell de soleil. V. Tulipa.

TULIPETA, 8. f. (tulipéte); CAMPARETA. Tulipeta, cat. esp. Tulipanetto, ital. Nom qu'on d'onne, aux environs de Toulouse, à la Frilillaria meleagris, Lin. V. Campapaneta de montagna.

TULLE, s. m. (tulé); vol. Tulle, sorte d'entoilage en réseau sans sleurs, imitant le

TUL Ety. Ainsi nommé de la ville de Tulles, Corrèze, où l'on commença à en fabriquer.

En 1802, la France ne savait pas encore fabriquer le tulle à mailles sixes et à double nœud; M. Bonnard, de Lyon, réussit à nous donner cette nouvelle branche d'industrie, dont il ravit le secret à l'Angleterre.

Noël. Dict. des Orig. TULOUN, nom de femme. Dim. de Tuli, v. c. m.

#### THM

TUM, radical dérivé du lat. sumere, tumeo, ètre enslé, bouffi, s'ensler, se gonsler, être en colère, d'où tumor, tumeur ; contumax, qui pousse l'orgueil jusqu'à la résistance, contumace: contumelia, injure.

De lumere, par apoc. lum; d'où: Tum-ar, Tum-ulle, Tumult-uous.

De contumacis, par le changement de o en ou: Coun-tumaç-a, Con-tum-ax.

De tumor, par le changement de o en ou: Tumour.

De contumelia: Contumelia, Contumeli-ar.

TUM, vl. V. Tom.

TUM, s. m. vl. Coup, bruit.

TUMA, s. f. (túme), d. toul. Tête, som-

Ety. du grec θυμός (thumos), esprit, l'âme, la vie, la tête; courage, colère.

TUMAR, v. n. (tumá), dl. V. Bussar et Dourdar.

Tuma, tête, donner de la tête.

TUMBADOR, s. m. vl. Sauteur, danseur de corde, voltigeur, faiseur de tours. V. Toumb, R.

TUMBER, vl. Tomber. V. Toumbar et Toumb, R.

TUMOUR, s. m. (tumour); Tumor, cat. esp. port. Tumore, ital. Tumeur, éminence contre nature qui se manifeste dans une partie quelconque du corps.

Ety. du lat. tumor, de tumere, s'ensier. V. Tum, R.

TUMULARI, adj. (tumulári). Tumulaire, des tombeaux.

Ety. du lat. tumulus et de ari.

TUMULT, vl. et

TUMULTE, s. m. (tumulté); Tumulto, ital. port. esp. Tumult, cat. Tumulte, grand bruit accompagné de confusion et de désordre, soulèvement.

Ety. du lat. sumultus, m. s. formé de tumeo. se gonsler, s'ensler, par comparaison aux slots de la mer quand ils s'enslent. Voy.

TUMULTUOUS, OUSA, adj. (tumultuóus, ouse); Tumultuoso, port. esp. Tumultueux, euse, confus et bruyant, emporté, séditieux.

Ely. du lat. tumultuosus, m. s. V. Tum, Rad.

## TUN

TUN, vl. Pour tu n'en, tu en. TUNA, s. f. m. s. que Tuni, v. c. m. TUNADA, s. f. (tunade), d. bas lim. Repas où l'on boit beaucoup de vin.

TUNAIRE, s. m. (tunairé), d. bas lim. Buveur, qui boit bien sans s'enivrer.

TUNAR, v. a. et n. (tuná), d. bas lim. Boire abondamment.

Avem bien tunat dei vin blanc, nous avons bu abondamment du vin blanc.

Fai ren mas tunar, il ne songe qu'à boire. TUNASOUN, s. f. (tunosou), d. bas lim. Habitude de boire avec excès.

TUNBADOR, vl. V. Tombador. TUNCA, Tuyau. V. Bourneou.

TUNDIR, v. n. (tundir), d. lim. Retentir. V. Esclantir, Tintar et Tint, R.

TUNGSTENO, s. m. (tungstène). Tungstène, nouveau métal, qui réduit à l'état de pureté est dur, cassant, brillant, couleur de feu, presque inattaquable par la lime et infusible.

Éty. du suédois tungsten, terre pesante. Découvert par les frères d'Elhuyart, vers 1781.

Dérivés : Tungstate.

TUNICA, s. f. (lunique); TUNIQUA. Tunica, port. esp. cat. Tonica, ital. Tunique, vêtement de dessous, sans manches, qui servait de chemise aux Romains; partie du vêtement d'un évêque, sous la chasuble ; dalmatique des diacres et sous-diacres, etc., membrane embrassante, en t. d'anat.

Éty. du lat. tunica, enveloppe. TUNS, vi. Pour tu nos.

# TUO

TUOULE, s. m. Altér. du d. mars. de Teoule, v. c. m. et Teg, R.

TUPEL, s. m. (tupèl), dl. Sommet de montagne. V. Truquet. TUPIR, v. a. (tupir), dl. V. Atupir.

# TUO

TUQUET, s. m. (tuqué). Nom languedocien du petit duc. V. Dugou pichot.

Étv. Tuquet, est dit pour duguet, formé de dugou et du dim. et.

# TUR

TURB, TROUBL. TROUP, TOURS, TROUSS, Fâdical pris du lat. turba, trouble, bruit, foule. troupe, et dérivé du grec τυρβη (turbe), ou θόρυδος (thorubos), trouble, tumulte; d'où les sous-radicaux latins turbulentus, turbare, turbo.

De turbulentus, turbulent, qui cause du trouble, par apoc. turbul; d'où: Turbulant, Turb-ar, Turba.

De turba, par apoc. turb, torb et tourb; d'où : Per-turb-ar, Des-tourb-i, Des-tourbar, Im-per-turb-able, Per-tur-batour, Tourb-ilhoun, Tourbilhoun-ar.

De turbare, troubler, causer du trouble, parapoc. turb; d'où : Con-turb-ar.

De turbul, tourboul, par la transposition de r, trouboul, et par la suppression du dernier ou troubl; d'où: Troubl-ar, Troubl-e. De turb, par le changement de b en p, et

transposition de r troup; d'où : Troup-a, Troupel-et, Troupel-oun, Troup-eou, Troupier, Trop, Trop-as, Trop-et, Tropelet, Trop-eu, Trop-is, Re-trouss-ar, Re-trous-

sat, Treboul-ar, Trebl-ar, Tre-boul-ing. Trébour-ina.

TURBA, s. f. vl. Turba, port. esp. ital. cat. Foule, multitude, réunion.

Ély. du lat. turba, m. s. V. Turb, R. TURBAIRE. S. m. vl. TORBADOR. Turbador, cal. esp. port. Turbatore, ital. Perturbateur. brouision.

Ety. du lat. turbator, m. s. V. Turb, R. TURBAMEN, S. M. VI. TORBAMEN. TUFbament, anc. cal. Turbamiento, anc. esp. Turbamento, ital. V. Turbatio et Turb, R.

TURBAN, s. m. (turban); Turbante, esp. port. Turbant, cat. Turban, coiffure des musulmans et de la plus grande partie des peuples qui leur sont soumis.

Ety. du turc tulbant. pris du persan du-band, formé de l'arabe dul, action d'éten-dre, d'entourer, et de band, écharpe.

Turbe, chapelle sépulcrale d'une mosquée impériale.

Le turban est composé d'un bonnet et d'une sesse ou longue pièce de toile fine ou de taffetas, qui fait plusieurs fois le tour du bon-

Le bourrelet du turban des Turcs est de toile blanche, celui des Perses est de laine rouge ou de taffetas blanc ravé de rouge. Sophi, roi de Perse, qui était de la secte d'Ali, fut le premier qui adopta cette couleur, vers l'an 1370, pour se distinguer des Turcs qui sont de la secte d'Omar, qu'on regarde comme des hérétiques.

TURBAR, V. a. VI. TORSAR. Turbar, cat. port. esp. Turbare, ital. Troubler, déranger.

Éty. du lat. turbare, m. s. V. Turb, R. TURBATIO, s. f. vl. TORBATIO, TORBA-TION, TURBAMENT. Turbació, cat. Turbacion, esp. Turbação. port. Turbazione, ital. Agitation, perturbation.

Ety. du lat. perturbationis, gén. de per-turbatio, m. s. V. Turb, R.

TURBIN, s. m. (turbin), dl. Une toupie. Sauv. V. Boudufa.

TURBOLENT , vl. V. Turbulent.

TURBOT, s. m. (turbó). V. Passard. TURBULANT, V. Turbulent et Turb, Rad.

TURBULAR, V. Broulhar et Turb, R. TURBULENT, ENTA, adj. (turbuleio, einte); TURBULENT. Turbulento, enta, port. esp. Turbulent, cat. Turbulento, ital. Turbujent, ente. V. Broulhoun.

Ety. du lat. turbulentus, m. s. V. Turb,

TURG, URCA . s. et adj. (turc, urque); Turco, port. esp. cat. Turc ou Turk. langue, nation, personne turque, de turquie, qui appartient aux Turcs.

Éty. du lat, turca, de turkomans, peuplades qui, étant sorties de turkestan, leur patrie originaire, province d'Asie dans la grande Tartarie, au Septentrion du Khouaresme ou pays des Karesmiens, sétablirent par conquête, d'abord dans la partie Occidentale de l'Arménie, dans les pays d'Astarabath et de Charassin, vers la mer Caspienne, et ensuite dans l'empire Grec. Roquefort.

TURC GRAND , O grao turco , port. Le Grand turc, le sultan, l'empereur des Turcs.

Mahomet II, fut le premier des empereurs Ottomans, que les Chrétiens qualifiérent du titre de Grand-torc, à cause de la grande étendue de ses états.

TURCAN, s. m. (turcán), d. de Barcel. Brebis bréhaigne. V. Turga.

TURET, s. m. (turé), dl. Crasse. Sauv. V. Crassa.

TURG, URGA, adj. vl. Stérile.

TURGA, adj. et s. f. (turgue); TURGEA, CARCHA, JARRA. Bréhaigne, brebis stérile, par opposition à brebis portière; femme qui ne fait pas d'enfants. On le dit aussi des femelles des animaux et particulièrement des vaches.

Ety. du celt. turg, ou du vieus lang. Toriga, v. c. m.

TURGAN, s. m. (lurgan), dl. Le même que tregan. V. Gobi.

TURILHOUN, s. m. (turilloun). Touril-lon, grosse cheville ou boulon de fer qui sert d'essieu ou de pivot sur lequel tourne les slèches des bascules d'un pont de bois, et autres pièces de bois dans les machines.

Éty. Dim. de tour, petit tour. V. Torn, Rad.

TURIN, s. m. (turin). Nom qu'on donne, dans le Gard et à Avignon, au tarin, dont ce mot n'est qu'une altération. V. Lucre.

Éty. Turen, est l'onomatopée du chant de

cet oiseau.

TURIN VIOULOUNAIRE, s. m. (turin vioulounaîré). Nom avignonnais du venturon. V. Venturoun.

TURLUBURLU, s. m. (turluburlú); ALUSTRE-BALUSTRE Hurluberlu, inconsidéré, brusque, étourdi.

TURLUCAR, v. n. (turlucá). Passer, finir, disparaltre. Sauv. V. Trelucar et Luc, Rad.

TURLUPINADA, s. f. (turlupináde). Turlupinade, mauvaise plaisanterie sur un méchant jeu de mots.

Éty. de turlupen, et de la term. ada

Ce turlupin était un farceur qui du temps de Louis XIII, s'était associé avec Hugues Guérin, dit Gautier Garguille, et avec Robert Guérin, dit Gros Guillaume, pour jouer la comédie, et ensuite des obscénités qui furent cause que plusieurs partisans de leur secte furent brûles.

TURLUPINAIRE, s. m. (turlupináiré). Turlupin, mauvais plaisant, faiseur de mauvais jeux de mots. Garc.

TURLUPINAR, v. a. (turlupina). Turlupiner, se moquer de quelqu'un, le tourner en ridicule par des turlupinades.

Liy. de turlupin et de ar.

TURMA, s. f. vl. Turma, ital. Foule, multitude, troupe.

Éty. du lat. turma, m. s.

TURMEN, vl. V. Tourment.

TURMENT, s. m. vl. TORMENS. V. Tourment.

TURMENTA, s. f. (túrmeinte), d. béarn. Tourmente, grande tempête. V. Tourment, Rad.

TURMENTAR, vl. V. Tormentar et Tourment, R.

TURMENTINA, s. f. dg. Térébentine. V. Tourmentina.

TUROULUROU, s. m. (túroulúrou). Turelure, refrain de chanson; instrument à vent; flûtet. Garc.

TUROUN, s. m. (túrou), d. de Toulouse. TUROUS. Monticule applati au sommet; et dans le Bearn, nom des anciens camps retranchés que l'on attribue mal à propos aux Maures.

Ély. du grec τύρος (turos), fromage; rocher.

TUROUNET, s. m. (turouné), md. Petit monticule.

TURPITUDA, s. f. (turpitude). Turpitude, ignominie provenant de quelque action honteuse; cette action.

Ety. du lat. turpitudo, m. s. TURQUE, adj. vl. Turco, esp. ital. Turquois, de turc.

TURQUES, ESA, adj. vi. Tusque. Turco,

esp. ital. Turquois, oise, de turc.
TURQUES, adj. (turqués); Turquesc, cat. Epithète que l'on donne au froment qui nous arrive de la Turquie : Blad turqués. V. Blad de barbaria; on le dit aussi pour Mais, v.c. m.

Ely. Turques, qui vient de Turquie, comme Frances, qui est de France.
TURQUESA, s. f. vl. Turquesa,

cat esp. Turqueza, port. Turquoise, pierre précieuse.

TURQUETA, s. f. (turquéte). Un des noms de la herniole. V. Blanqueta.
TURQUETA, s. f. (turquéte). Nom qu'on

donne, à Nismes, à la herniaire glabre, V. Blanqueta; et à la herniaire hérissée. Voy. Herba de la gravela.

TURQUEZA, vl. V. Turquesa. TURRA, s. f. (túrre), dl. Gazon. Doujat.

E pensi qu'eygoloment bous Soun las turros é lous carbous. D'Astros.

TURRAS, s. f. pl. (túrrés), dl. Mottes de terre. Doujat.

TERRE, s. m. (túrré), dg. Motte de terre. V. Mouta.

TURT, TUST, radical de turtar, heurter, formé probablement par onomatopée du bruit que produit le choc d'un corps contre un autre, d'où l'ital. urtare; le flamand hurten; l'allemand horten; l'anglais hurt; et le français heurt. Tous ces mots pourraient aussi venir du grec τύπτω (tuptô), battre, frapper; par apoc. tupt, et par chang. de p en r, turt: ou du lat. pultare. Turt, Turi-a-barris, Turt-ada, Turt-al, Turt-ar, Turta-mouloun, Turt-au, Turt-et, Tust, Tust-ada, Tust-ar, Tusta-barri,
Tust-ass-ada, Tust-ass-al, Tust-au, Tustet, Tust-as, Urt-ar.
TURT, S. M. (turt); TOST, TOSTADB, TUB-

TADA. Heurt, choc, coup donné en heurtant. V. Turt, R.

Étv. ?

TURTA-BARRIS, s. m. (túrte-bárris). Personne mal adroite qui heurte partout en passant.

Ely. de turtar, heurter, et de barris, les murs. V. Turt, R.

TURTADA, s. f. (turtade). Heurt, poussée, coup de coude. Avr. V. Turt, R. TURTAL, V. Turtau et Turt, R.

TURTA-MOUTOUN PAIRS, expr. adv. (turte-moutoun). Se donner des coups de têle, cosser. V. Turt, R.

TURTAR, v. a. et n. (turtár); TURTAR, CHOURTAR. Heurter, choquer, rencontrer rudement; frapper contre quelque chose, à une porte, etc.

Ely. V. Turt, R.

Turtar lou veire, choquer le verre.

Leis moutouns turtoun, les moutons cossent. V. Bussar.

TURTAR, v. a. et TUSTAR, dl. Tâtonner, chercher à tâtons. On dit d'un homme difficile dans le choix d'une femme, turta per tout, il heurte à toutes les portes. Sauv. On le dit également de celui qui , étant refusé, cherche partout. V. Turt, R.

TURTAR et TUSTAR. Se dit encore pour annoncer en lisant; broncher en prêchant, hésiter et se brouiller, en parlant. Sauv. En parlant d'un cheval, qui s'entrecoupe, entretailler.

TURTAU, s. m. (turtáou); TURTAL, TUR-TASSAL, TUSTAL, TASTAU, etc. Coup, de rudes coups: Et turtaus d'anar, et coups de poing de pleuvoir, et coups de bâton de trotter. Et lurtaus su sa fena, et de frapper à grands coups sur sa femme; Sauv. lourdaud, maladroit, Béron.

Ety. de turt, et de l'art. al, au. V. Turt,

TURTET, s. m. (turtè); TUSTET. Heurtoir, marteau de porte; frontal, Garc. Voy. Frountay.

Ety. de turt et du dim. et. V. Turt, R. TURUBURLU, s. et adj. (turuburlú). Hurluberlu, homme étourdi; inconsidéré; tête félée.

TUS, pr. pers. Souvent employé pour tu, dans le di. V. Tu, R.

TUS, s. f. d. m. Pour toux, V. Tous et Tus , R.

TUSELA, s. f. V. Tuzela.

TUSQUETA, s. f. d. béarn. Touffe de

TUSS, rous, radical dérivé du lat. tussis, toux, formé par onomatopée, d'où tussilago, tussilage.

De tussis, par apoc. tuss, d'où: Tus, Tussagna, Tuss-aria, Tuss-eire, Tuss-ilhoun,

De tussilaginis, gen de tussilago, par apoc. tussilagi, d'où: Tusselagi, Tussilagi.

De tuss, par le changement de u en ou, Touss, Tous, Touss-egear, Touss-ida, Touss-ir, Toss-ir, Tos, Tou, Touis-ir, Touss-ilhoun.

TUSSAGNA, et

TUSSSARIA, s. f. (tussarie); rousema, Tosidura, esp. Tousserie, action de tousser souvent.

Ety. du lat. tussis, tous, d'où : Tuss, R. et de aria.

TUSSEIRE, ARELA, s. (lussèïré, arèle). Tousseur, euse, celui, celle qui tousse sou-

Éty. du lat. tussiculosus, m. s. V. Tuss, Rad. et de eire.

TUSSELAGI, (tusselådgi), TUSSELAGE. TUSSI, Garc. V. Tous.

TUSSILAGI, s. m. (tussiládgi); TUSSILA-EB, DROUYA, PAS-D'ASE, PEPOULI, COUXASSA. Tossilagine, ital. Tussilagem, port. Tussilage, pas-d'ane: Tussilago farfara, Lin. plante de la fam. des composées Corymbifères, dont la fleur paralt avant les feuilles, ce qui a été cause qu'on leur a donné des noms différents dans divers endroits, car les fleurs portent ceux de : Messoungieras, Pipadas, Flours de pipa, et les feuilles sont appelées Oungla cavalina, Fusilhas d'oungla, Herba de la pata, Drouya, v. c. m. en leur lieu.

Éty. du lat. tussilago, formé de tussil et de la term. agi, dérivé de agere, ago, dans le sens de pousser, chasser, litt. je chasse, je guéris la toux. V. Tuss, R.

Le nom grec de cette plante δηλιον ( bêchion), désigne la même propriété; de 678 (bêx), toux.

TÚSSILHOUN, s. m. (tussillóun); rous-SILHON. Tossinha, port. Toccilha, esp. Petite toux chronique, toux sèche.

Éty. de tuss, et du dim. ilhoun ou du lat. tussicula, dim. de tussis.

TUSSIR , v. n. (tussir); TUCHIR , TUISSIR , TOUSSIR, TOUISSIR. Tossire, ital. Toser, esp.
Tossir, cat. Tussir, port. Tousser, chasser l'air des poumons par une espèce de mouvement prompt, subit et presque convulsif. avec un bruit plus ou moins considérable.

Ety. du lat. tussire, m. s. V. Tuss, R. TUST-TUST, dl. Mots inventés pour exprimer le bruit que l'on fait en frappant doucement à une porte. V. Turt, R. TUST, dl. V. Turt.

TUSTÁ, s. f. d. béarn. Souche, race. V. Raca.

TUSTA-BARRI, dl. V. Truca-tauliers et

TUSTADA, V. Turtada et Turt, R. TUSTAR, V. Turtar et Turt, R. TUSTAS ET BUSTAS, dl. A BOC et AB

TUSTASSADA, s. f. (tustassade), et TUSTASSAL, s. m. (tustassal), dl. Heurt, choc. V. Turtada et Turt, R.

TUSTAU , V. Turtau et Turt , R. TUSTAUT, s. m. (tustáou), dl.

> Aqui fan al trandol, aro bas et pei naut, Et ee que pezo mens, passe per un tustaut. Hillet.

TUSTE-BALUSTRE A, dl. TUSTAS-ET-BUSTAS , TUSTEL-BALUSTRET , TUSTE-ET-BUSTB , CHATOUN-BOTOUN. A la bonne venue, au hasard, à boule vue ou inconsidérément, à l'étourdie.

TUSTELA, s. f. (tustèle); TUTELA. Nom qu'on donne, à Nice, au triticum hibernum, Lin. V. Froument et Blad.

TUSTEM, vl. V. Toustemps. TUSTET, V. Turtal et Turt, R.

### TUT

TUT, radical dérivé du lat. tutela, clos, haie, défense, protection, formé de tueri, tueor, tuitus, voir, regarder, veiller à, protéger; d'où les sous-radicaux: Tutor, Tutus, Tutrix, Tutela, Tutelaris, En-tul-at, En-tul-ar. De tutor, celui qui protège, tuteur, par le changement de o en ou: Tutour.

De tutus, qui est en sûreté, protégé, par apoc. tut; d'où : Des-en-tut-ar, Des-entut-at

De tutricis, gén. de tutrix, celle qui protége, tutrice, par apoc. tutric, d'où Tutric-a. De tutela, charge de celui qui protège,

tutelle : d'où : Tutela.

TUT, 2, radical dérivé du lat. tulare, tulo, tutatum, désendre, protéger, conserver, garantir. préserver.

De lulare, par apoc. tut; d'où: Tut-a, Tut el, Tut-ela, Tutel-ari, Tut-et, Tutour , Tutour-essa.

De tutricis, gén. de tutrix, par apoc. tu-tric; d'où Tutriç-a.

De tut, par la suppr. du t, tu; d'où: Tu-ador.

De tut, par le changement du t en d, tud; d'où : Tud el; Tue-or.

TUT, vl. Tous. V. Tot.

TUTA, s. f. (túte). Gite, trou, repaire, tanière. Sauv.

Éty. de tulus, tuta, sûr, en sûreté. V. Tut, R.

TUTEGEAR, v. a. (tutedjá); TUGEAR, TURGRAM. Dar del tu, ital. Tutear, esp. Fallar por tu, port. Tutejar, cat. Tutoyer, user du pronom tu et toi, au lieu de vous, en parlant à quelqu'un.

Ety. de tu et de egear, donner le tu; Dar del tu, ital. V. Vous et Tu, R.

TUTEGEAR LOU, s. m. Il dar del tu, ital. El tutear, esp. O fullar por tu, port. Tutoiement, l'action de tutoyer.

TUTEL, s. m. (tutel); canel, dl. Tuyau. Ety. de tutela, haie, désense, protection, le tuyau protégeant l'eau. V. Tut, R.

TUTELA, s. f. (tutèle); Tutela, port. esp. cat. ital. Tutelle, autorité conférée légalement de gérer les biens d'un mineur, état d'un mineur ou d'une personne qui se laisse gouverner par une autre.

Ety. du lat. tutela, clos, haie, rempart, defense, protection, tutelle, de tutare, protéger. V. Tut, R.

TUTELARI, adj. (tutelari); Tutelar, cat. esp. port. Tutelare, ital. Tutélaire, qui garde, qui protège.

Ety. du lat. tutelarius. V. Tut, R.

TUTET, s. m. (tuté), dl. Guet, sentinelle. V. Espinchar.

Faire lou tutet, regarder par un trou. être aux écoutes.

Éty. de tutare, proléger. V. Tut, R.

TUTEYAIRE, s m (tuteiairé). Tutoyeur, celui qui a l'habitude de tutoyer. Garc. Voy. Tu, R.

TUTEYAMENT, s. m. (tuteiamein). Tutoiement, action de tutoyer. V. Tu, R.
TUTEYAR, Garc. V. Tutegear et Tu,

TUTIA, s. f. (tutie); Tutia, esp. cat. Tuzia, ital. Tutie, oxyde métallique.

Éty. de l'arab. tut, tutia, ou du chinois tulanag, m. s.

TUT'OR, expr. adv. vl. A tout heure, à tout moment, toujours.

TUTOR, vl. V. Tutour.

TUTORÁTGE, s. m. vl. Tutelle. Voy. Tutela.

TUTOUR, s. m. (tutour); Tutor, port. esp. cat. Tutore, ital. Tuteur, celui à qui une tutelle a été conférée.

Ety. du lat. tutor, m. s. V. Tut, R.

L'établissement des tuteurs est d'une trèshaute antiquité. Tarquin fut tuteur des enfants d'Ancus Martius, l'un des premiers rois de Rome, et comme cette tutelle fut vraissemblablement déférée par testament. la tutelle testamentaire est la plus ancienne de toutes. Elle fut en effet, autorisée par la loi des douze tables, ce qui fait croire que la tutelle testamentaire avait lieu chez les Greca, cette loi ayant été formée par les Décemvirs de ce qu'ils trouvèrent de meilleur dans le code de ces peuples. Dict. des Orig. de 1777, in-12. où Noël l'a copié.

TUTOURESSA, s. f. d. béarn. Tutore, port. cat. Tutrice. V. Tutriça et Tut, R.

TUTRICA, s. f. (lutrice); TUTOURESSA. Tutris, esp. Tutrici, ital. Tutrice, mère qui a la tutelle de ses enfants. V. Tutour.

Ety. du lat. tutrix, tutricis, m. s. V. Tul, Rad.

TUTRIX, s. m. vl. V. Tutrica, m. s. TUTUPANPAN, s. m. (tutupanpan). Le galoubet et le tambourin, Garc.

# TUV

TUVE, S. M. (túvé); TAP-DB-BOC, THOUSE, Tuf.

On donne le même nom aux incrustations qui se forment dans l'intérieur des tuyaux qui conduisent de l'eau.

TUVELIR, v. n. (tuvelir); ATOVELIB. Devenir dur comme du tuf.

Aigua que tuvelisse, eau qui incruste. TOVELIT, V. Atuvelit.

TUVIERA, s. f. (tuviére). Tuyère, ouverture d'un four eau où sont placés les becs des soufflets, lieu où se trouve beaucoup de tuf, d'où l'on en retire. Garc.

### TUY

TUY, s. m. (túi); zr, THOI, zrz. Tasso, ital. Texo, esp. Taxus, lat. Teixo, port. If, if baccifère ou commun, Taxus baccifera, Lin. arbre de la fam. des Conifères, commun dans les bois de la Sainte-Baume, ce qui lui a fait donner le nom de Bonesc de la Santa Bauma, on le trouve également aux Dourbes, près de Digne et ailleurs.

Éty.

Son feuillage est une espèce de poison pour les chevaux, quand ils ne sont pas habitués peu à peu à en manger, Théophraste qui en a parlé le premier lui avait déjà reconnu cette propriété, et suivant Strabon les Gaulois employaient son suc pour empoisonner leurs flèches.

Les expériences des modernes ont confirmé en grande partie, ce que les anciens avaient dit sur les propriétés vénéneuses de cet arbre mais elles ont assuré en même temps, que ses fruits ne participent pas aux mauvaises qualités des feuilles.

L'if vit très-longtemps, on en voit dans le comté de Surrey qui existaient déjà du temps de Jules-Cesar, selon la croyance commune, et qui ont deux mètres de diamètre, son bois est recherché par les menuisiers.

M. Elie de Beaumont en cite un de 1214 I ens, un de 1458, un de 2588 ans et un autre en Angleterre, de 2880.

TUY, s. m. Un des noms du Cyprès. V.

Cypres.

TUYAR, d. arl. Alt. de Tuar, v. c. m. et Tv, R. 2.

TUYELA, d. de Nice. Tustella.

TUYEOU, s. m. (tuyèou). Tuyau, canal de métal, tuyau de fontaine. V. Bourneou.

TUZELA, s. f. (tuzèle); rusela. Espèce de froment. V. Blad.

TUZO, s. m. vl. Tison. V. Tisoun. Dirnar al tuzo, manger au coin du feu. TUZONAR , vi. V. Tiyonar.

TY.... Cherchez à Ti..., les mots qui manquent à Ty...

TYB

TYBIA, vl. V. Tibia.

TYE

TYEYRA, vl. File. V. Tiera.

TY

TYINE, vl. V. Thine.

#### TYM

TYMIAMA, vl. V. Thimiama. TYMPAN, s. m. (lympan); Timpano, ital. esp. Tympano, port. Tympan, membrane de l'oreille, qui sépare cet organe en interne et en externe, partie unie, triangulaire ou circulaire d'un fronton, entre les corniches, seuille de parchemin ou pièce de toile

TYM fortement tendue sur un chassis de fer ou de bois, servant à l'imprimerie, etc. son autorité, qui s'arroge un pouvoir despobois, servant à l'imprimerie, etc. bois, servant à l'imprimerie, etc.

Éty, du lat. tympanum, dérivé du grec τυμπανον (tympanon), qui signifie tambour.

TYMPANISAR, v. a. (tympanisa). Tympaniser, décrier hautement et publiquement quelqu'un, déclamer contre lui, le railler publiquement.

Ety. du grec τυμπανίζειν (tympanizéin), battre du tambour.

TYMPANITA, s. f. (tympanite); Timpanitis, esp. Tympanites, port. Timpanite. ital. Tympanite, maladie.

Éty. du lat. tympanites, m. s.

TYMPANON, s. m. (lympanoun). Tympanon, sorte d'instrument de musique, monlé avec des cordes de fil de fer ou de laiton, qu'on touche avec deux petites baguettes de

Éty. du grec τόμπανον (tympanon), tambour.

TYN

TYNA, vl. V. Tina.

TYPE, s. m. (typé); Typo, port. Tipo, esp. Type, moule, modèle.

Ety. du lat. typus, m. s.

TYPOGRAPHIA, s. f. (typographie); Typographia, port. Tipografia, esp. ital. cat. Typographie.

Éty. du lat. typographia, m. s.

TYRAN, s. m. (tyrán); TIRAN. Tiranno, ital. Tyranno, port. Tirano, esp. Tirá, cat. Tyran, souverain qui avait usurpé l'autorité suprême, prince violent, injuste et cruel, qui gouverne sans aucun respect pour les lois divines et humaines, personne qui abuse de l

Éty. du lat. tyrannus, m. s.V. Tyrann. R. Nemrob, fils de Chus et petit-fils de Cham, est cité comme le premier souverain qui ait rendu son pouvoir despotique. Thésée et Phalaris d'Agrigente, sont dans l'histoire profane les deux premiers tyrans connus.

TYRANN, radical pris du lat. tyrannus. tyranni, tyran, et dérivé du grec τυραννος (tyrannos), tyran, roi, prince.

De lyranni, par apoc. lyran; d'où: Ty-n, Tyranni-a, Tyrann-ique, Tyrannran , Tyranni-a , ità, Tyrann-is-ar.

TYRANNIA, s. f. (tyrannié); таваниа. Tirannia, ital. Tirania, cat. esp. Tyrannia, port. Tyrannie, tout gouvernement exercé sans le frein des lois, toute sorte d'oppression et de violence.

Ély. du lat. tyrannis. V. Tyrann, R.

TYRANNIQUE, ICA, adj. (tyrannique, ique); Tirannico, ital. Tiranico, esp. Tyrannico, port. Tyrannique, qui tient de la lyrannie, qui est injuste et violent.

Ety. du lat. tyrannicus, m. s. V. Tyrann, Rad.

TYRANNISAR, v. a. (tyrannisá); Tiraniszare, ital. Tiranizar, esp. Tyrannizar, port. Tyranniser, traiter tyranniquement, c'est-à-dire, injustement et violemment.

Ety. de tyrannis, tyrannie et de ar. Voy. Tyrann, R.

TYRANNITA, s. f. d. vaud. Tyrannie. V. Tyrannia et Tyrann, R. TYRIAGA, vl. V. Tiriaca.

TYS

TYSIA , vl. V. Tirig.

TŸZ

TYZANA, vl. V. Tisana.

U. La vingt et unième lettre de l'alphabet et la cinquième des voyelles.

Ce n'est que vers 1550 que l'on commença à distinguer l'u voyelle de l'v consonne.

En 1629 Lazare Zetzner, imprimeur à Strasbourg, introduisit l'U rond et le J con-sonne dans les lettres capitales.

U, ua, art. vl. Un, une. V. Un. Oratzl'u per l'autre, priez l'un pour l'autre. U est employé souvent pour ou dans le vl.

#### UAB

UABRE, s. m. vl. Travail, ouvrage. V. Ouper, R.

TIAI

UAI, V. Huai.

### UBA

UBAC, s. m. (ubá); AVES. Obag, cat. Umbrio, esp. Le Nord, en parlant de l'exposition d'une montagne, d'une colline, c'est l'opposé de l'Adrech, v. c. m.

Éty du lat. opacus, opac, obac et ubac, ombragé, obscur, ténébreux, qualités qui appartiennent beaucoup plus aux expositions du Nord qu'à celles du Midi.

Provinciales nempe ubacum, quasi opacum, nonimant prospectum seu monti seu loci alioguin editioris boreum

Gassendus, Not. Eccl. Din. p. 13.

D'après le Glossaire Occit. ce mot signifiait en vl. bruine, gelée blanche.

Es à l'ubac, il est situé au Nord.

Lausa l'ubac, ten te à l'adrech. Prov. UBAGOUS, OUSA, OUA, adj. (ubagóus, ouse, oue). Qui est exposé au Nord.

UBERC, vl. Il ou elle ouvrit. Ety. de ubrir, ouvrir.

UBERT SANT, V. Hubert. UBERT, ERTA, adj. et p. (ubert, erte); Ubert, cat. Ouvert, erte. V. Dubert.

D'amonr es lou segret d'aver la bours'uberto. Belaud. XVI= Siècle.

UBERTAMENT, adv. (ubertaméin), d. bas lim. Ouvertement, sans détour. Voy. Aper, R.

Ety. du lat. apertum, par le changement de a en u et de p en b. V. Aper, R.

UBERTURA, d. bas lim. Ubertura, cat. Pour ouverture. Voy. Ouvertura, Trauc et Apert, R.

## UBL

UBLADAS, s. f. pl. (ublades), d. bas lim. Oublies. V. Oublid.

Ety. du lat. oblata.

UBL

UBLIDAR, vl. V. Oublidar. UBLIDOS, et

UBLIOS, adj. vl. Oublieux, ignorant. V. Oublid, R.

#### DRO

UBOL, s. m. vl.

Las cridas anavon cridan Denan lui e l'ubol apres: Gloss. Occit.

### UBR

UBR, vl. Qu'il ou qu'elle ouvre, explique

rompe, brise.

UBRI, UBRIA, adj. (úbri, úbrie); MASC, EMPEGAT, ENTASCAT, A LOU MAU DE LA PIPA, EN-VISCAT, A UN COOU DE GAVROU, EBRIAN, EBRIAN, ERUBRIAT, EMBRIAI, EMBRIAGAT, EMBRIAIC, HIBRE, EBRIAY, EBRIAYC, EMPEGAT, ENVISCAT, EMBRIA-GAT, ENCHOUSCLAT, REQUET, NASC, AVER\_UN COOU DE GAVEOU, ENCIGALAT. Ubriaco, ital. Embriagado, esp. Ivre, celui qui pour avoir trop bu de vin ou d'autres liqueurs a perdu une partie de sa raison et de ses forces.

Éty. du lat. ebrius, m. s. dérivé de bria, vase à boire.

UBRIAC, AGA, s. (ubriác, águe); EM-BRIAC, IBBOUGHA, UBRIAT. Imbriag, cat. Imbriago, anc. esp. lvrogne, qui est sujet à s'enivrer.

Ety. du lat. ebriacus, ivre, formé du grec βρέχω (brecho), boire, qui a bu, qui est un peu gris.

Lou vin fa l'ubriac et l'ubriac fa lou mau.

UBRIACH, s. m. d. vaud. V. Ubriac.

UBRIAGA, s. f. (ubriágue); EDBIAGA. Nom qu'on donne, aux environs d'Aix, à la fume terre. V. Fumaterra; et au behen ou valeriane rouge, Valeriana rubra, Lin. Centranthus ruber, Dec. plante de la fam. des Valérianées commune dans la B.-Pr.

A Valensoles, on donne le même nom au glayeul, V. Coutela; et à la gesse à larges feuilles Lathyrus latifolius, Lin. plante de la fam. des Légumineuses.

Éty. Probablement ainsi nommées parce que leurs sleurs sont d'un rouge couleur de vin.

UBRIAGA, s. f. Nom qu'on donne, à Grasse, à la corroyère, selon M. Aubin. V Roudou, et au jasmin jaune, selon M. Avril. V. Escavilhas.

UBRIAGAS, s. m. (ubriagás); EBRIAGAS. Augm. dépr. de ubriac, gros ivrogne, ivrogne dégoûtant.

UBRIAGEA, s. m. (ubriadge). Nom qu'on donne, à Aiglun, près de Digne, au colchique d'automne. V. Brama vacca.

Éty. V. Ubriaga.

UBRIMENT, s. m. vl. Ubriment, cat. V. Obriment et Aper, R.

UBR

UBRIR, v. a. osmm, vl. Ubrir, anc. cat. Obrir, cat. mod. Ouvrir, desserrer, mettre à découvert. V. Durbir, plus usité.

Ély. du lat. aperire. V. Aper. R.

UC, nom d'homme, vl. Hugues. UC, s. m. vl. Huchel, cri d'appel, invocation.

il ou elle appelle.

#### TICA

UÇA , s. f. (uce), dl.

La lejioun dé santa Luça, Per pas crouca tapa l'uça. Fabre.

UCA, s. f. vl. ugva. Crieur de l'ost., hé-

UCAR, v. n. vl. uchan, mucan. Crier, appeler à aute voix ; hucher, en vieux français, d'où probablement huer, mettre à l'encan, crier. V. Uchar.

UCAYSON, s. f. Vl. DCHASSO. Occasion. V. Oucasion et Cad, R.

## UCE

UCES, s. m. pl. (úcés), d. bord. Sour-

UCET, V. Huisset.

### DCS

UCHAISO, s. f. vl. ocmaizo. Cause, raison, sujet. V. Ouccasion, Accusation et Cad, R.

UCHAISONAR, v. a. vl. Accuser. V. Cad, R.

UCHAIZO, vl. V. Uchaiso et Cad, R. UCHAR, v. a. d. bas lim. et vl. V. Ucar. Éty. Dans la basse latinité hucciare, sign. appeler, crier, il vient probablement du lat. pocare.

UCHAU, dl. V. Huchau.

UCHE, nom de nombre, vl. Huit. Voy. Huech et Octo, R.

UCHEN, s. m. (utchein). Nom touloussin de l'absinthe ordinaire. V. Encens.

UCHENA, vl. Huitième. V. Octo, R. UCHER, vl. V. Huissier.

UCHOUN, s. m. (ulsóu), d. bas lim. Sifflet. V. Siblet.

## TCS

UCS, nom d'homme, vl. vc. Hugues. UCS, s. m. vl. Cri.

# UCT

UCTAVA, vl. V. Octava.

## UDO

UDOLAMENT, s. m. vl. Udolament. anc. cat. Hurlement.

UDOLAR, v. n. vl. Udolar, cat. Hurler. V. Udoular.

UDOULAR, v. n. (udoulá), dg. Udolar, cal. Hurler. V. Hidoular.

Bous augets lou loup adula. D'Astros.

Éty. du lat. ululare, m. s.

#### UDZ

UDZAN, Alt. bas. lim. de Ujan, v. c. m.

# ÉEC

UECH, s. m. (aétch). Employé pour welh, dans le prouces de carmentran.

Ai que vau faire d'aigue d'uech, De regret, souparai d'anuech.

#### UEF

UEF, s. m. vl. OEuf. V. Uou.

#### UEG

UEG, vl. Huit. V. Huech et Octo, R.

## UEI

UEI, Pour aujourd'hui. V. Hui.

Uei mais, désormais.

UEI, Passar per uei, disparaltre, passer d'un côté à l'autre, transpercer, dans un clein ďœil.

Éty. Altér. de Huelh, v. c. m.

UĖIG,

**UEIL**, et

UBIS, vl. V. Us.

DEIT, vl. V. Uit.

### DEL

**DEL**, et UELH, s m. vl. OEil. V. Huelh. DELL, vl. V. Olh et Huelh.

## UER

UERGI, s. m. (uèrdgi). V. Hordi. UERRI, s. m. (uérri). Grenier à cloison, grenier volant.

Ety. du lat. horreum, grenier.

# UET

UETZBM, adj. et s. vl. Huitième. Voy. Huitieme et Octo, R.

## UEU

UEU, s. m. vl. V. Uou.

### UEY

UEY, s. m. vl. Aujourd'hui. V. Hus. UEYS, s. m. vl. Issue.

## UFA

UFA, s. f. (úse), dl. Trogne, grouin. V. Trougna.

TOM. II. 2 PARTIE.

UFANA, s. f. vl. uranes. Ufanias, port. esp. Ostentation, apparat, faste, fanfaronnade, fierté, arrogance, présomption.

Per ufana, par ostentation.

UFANARIA, s. f. vl. Suffisance, bravade. V. Ufanes.

UFANES, adj. vl. Ufanos, cat. Ufano, esp. port. Fanfaron, glorieux, superbe, arrogant.

Ely. du francisque ufan, sur, dans cette langue la racine uf, concourait à former des mois composés qui offrent l'idée ou l'image

de la supériorité, de l'élévation. Rayn. UFANESC, s. m. vl. Orgueil, arrogance.

V. Ufanes. UFANESCA, s. f. vl. Suffisance, présomption.

UFANIEIR, IEIRA, adj. vi. ufarier. Ufano, port. esp. Orgueilleux, euse, enslé,

fanfaron, présomptueux, vain, menteur. Gent ufanieira, gent orgueilleuse.

UFANIER, IERA, EIRA, adj. vl. V. Ufanieir.

UFANOUS, OUSA, adj. (ufanous, ouse); PAROUS, PAROUX. Fier, brillant, richement couvert, superbement paré.

Éty. du grec φαλός (phalos), luisant, ou de ἄφθονος (aphthonos), abondamment pourvu.

Es usanous coumo una porta nova. Pr. Tout ufanous s'alisca et s'espoumpis de glori. Dioul.

#### IFE

UFEC, adj. vl. Arrogant, suffisant, altier. V. Ufanes.

UFER, dl. Pour enfer. V. Infer. UFERTA, vl. V. Offerta et Ufferta.

UFFERT, ERTA, adj. vl. urzar. Offert, erte. V. Ouffert.

Ety. de offerre. V. Offr, R.

UFFERTA, s. f. (ufèrte), dl. Offrande, V. Offrande; oblation, offertoire. V. Offr,

UFFICI, s. m. vl. Office. V. Ouffici et Ouffic, R.

UFFICIALIER, s. m. vl. Fonctionnaire. V. Ouffic, R.

UFFRIR, vl. V. Ouffrir et Offr, R.

### DFI

UFICI, s. m. vl. Office, prière, V. Oufici. UFICIAL, s. m. vl. Officier, garçon, serviteur. V. Ouffic, R.

## UFL

UFLADA, d. has lim. Pour volée de coups. V. Rossada et Fl, R.

UFLAR, dl. et bas lim. (uflá). Pour remplir de vent, V. Enflar, pour battre, rosser, comme un animal qu'on vent ensier, Voy.
Rossar: pour gorger de nourriture, V. Remplir et Gounstar: pour grossir, gonsler, V.
Gounstar et Fl, R.

UFLAR S', v. r. d. bas lim. Faire parade de sa fortune. V. Gounflar se.

UFLASOUN, s. f. (uflasou), d. bas lim. Enflure. V. Enflura, Gounflugi et Fl, R.

UFLAT, ADA, adj. et p. (uflá, áde). d. bas lim. Pour enflé. V. Enflat et Fl, R. UFLE, dl. V. Enfle et Fl, R.

#### TIFR

UFRENDA, vl. V. Offranda. UFRENNA, vl. V. Ouffranda et Offr,

UFRIR, d. vaud. Offrir, faire des offrandes. V. Ouffrir et Offr, R.

UFRUNA, s. f. vl. Fraude, déplaisir, mauvaise grâce, mécontentement.

Ety. de ifrun, triste, morose.

### UGA

UGAN, vl. Cette année. V. Ogan et An. Rad.

UGANAUD, V. Huganaud.

## UGL

UGLIASSOUN, s. m. (uillassoun); villassoun. Nom nicéen du congre Cassini, Conger Cassini, Risso, et du pomatome télescope, Pomatomus telescopus, Risso.

Éty. A cause de la grosseur de ses yeux. V. Ocul, R.

#### HGN

UGNA, dl. Espèce de raisin. V. Ugnet. UGNAN, adv. vl. Maintenant. V. An, R. UGNEIRE, dl. UNREYER. Taneur, baudroyeur, corroyeur. Doujat. V. Tanur, Pelissier et Ougn, R.

UGNER, dl. Pour oindre, V. Ougner et Ougn, R.

UGNET, s. m. (ugné); vana, dl. vant. Nom d'une excellente espèce de raisin blanc dont le grain est sphérique. V. Rasin.

Ety. Collumelle parle d'une bonne espèce dont le nom eugenia, a de l'analogie avec notre ugna. Sauv.

UGNI NEGRE, s. m. Espèce de raisin, l'ugni noir. V. Rasin.

# UHE

UHEC, s. m. dg. Espèce d'oiseau.

UI, vl. Aujourd'hui. V. Hui.

# UIA

UIAU, s. m. (uiáou). Pour éclair. V. Hulhau et Eslious

Leis uiaus, les dents millères. Garc. Voy. Ocul. R.

ULAUSSAR, Cast. V. Esliouissiar.

## UIG

UIGNO, et UIGNON, s. m. vl. Oignon. V. Ignon.

### TIL.

UIL, Alt. de Huelh, v. c. m. et Ocul. R. UILHAU, V. Hulhau, Eslious et Ocul, Rad.

UILL, vl. V. Oil.

#### UIS

UIS, vl. V. Huis. UISIERA, s. f. vl. Porte, entrée. Voy. Huis, R.

## UIT

UITANTA, V. Huitanta et Octo, R. UITEN, adj. num. vl. Huitième. Voy. Huitieme et Octo, R.

UJAN, adv. (udzán), d. bas lim. udzan. Cette année: Ujan l'y a mai de vin qu'antan, il y a plus de vin cette année, que l'année dernière.

Ety. du lat. hoc anno, par alt. V. An, R.

#### ULA

ULA, vao, Désinence qui marque diminution dans les proportions, la masse ou la propriété du rad. auquel elle s'unit; elle est prise du lat. ulus, ula, ulum : Glob-ulo, petit globe; Mod-ulo, petit mode; Lun-ula, Virg-ula, Cel-ula, Pelli-c-ula.

ULALIA, nom de femme, (ulalie), oulaia.

Patr. Sainte Eulalie de Barcelonne, martyrisée sous le règne de Dioclétien, dont on honore la mémoire le 12 février ; ou Sainte Eulalie, vierge, martyrisée à Mérida, en Espagne, vers la mi-décembre, 304, et dont l'Eglise honore la mémoire le 10 décembre.

### ULC

ULCERACIO, s. f. vl. Ulceraciò, cat. Ulcération.

Ety. du lat. ulcus, ulceris; dérivé du grec ξλχος (helkos), le même.

ULCERAR, v. a. (ulcerá); Ulcerare, ital. Ulcerar, port. esp. cat. Ulcerer, faire ou établir un ulcère; fig. blesser profondément.

Ety. du lat. ulcerare, m. s.

ULCERAT, ADA, adj. et part. (ulcerá, ade); Ulcerado, port. esp. Ulcéré, ée, devenu ulcère.

Ély. de ulcera, et de la term. pass. at, ada, ou du lat. ulceratus, m. s. ULCERATION, s. f. (ulceratie-n); DLCE-

MATIEM. Ulceração, port. Ulceracion, esp. Ulceració, cat. Ulcerasione, ital. Ulcération.

Ety. du lat. ulcerationis, gen. de ulceratio, m. s.

ULCERATIU, IVA, adj. vl. Ulcerativo, esp. Ulcératif, propre à ulcérer.

ULCERO, s. m. (ulcère); Ulcera, port. esp. Ulcère, plaie qui suppure et qui est entretenue par une cause interne.

ULCEROS, OSA, adj. vl. Ulceros, cat. Ulceroso, esp. port. ital. Ulcéreux, euse. Éty. du lat. ulcerosus , m. s.

OLCLAR, v. a. vl. Brûler. V. Usclar. ULCUS, s. m. vl. Ulcère. V. Ulcero.

### m.H

ULH, V. Huelh et Ocul, R.

# ULH

V. Dent de l'huelh, en vi. Visière. V. Ocul, Rad.

ULHAL, s. m. Nom qu'on donne, à Narbonne, à de petits gouffres d'eau qu'on regarde comme sans fond.

ULHAL, s. m. vl. Visière, la partie du beaume ouverle pour les yeux. V. Ocul, R. ULHAU, V. Hulhau, Estions et Ocul, R.

ULHET, s. m. (uillé). Nom commun à tous les œillets, Dianthus.

Éty. de l'espèce d'œil qu'on remarque au centre de plusieurs. V. Ocul, R.

ULHET PROMA, s. m. (uillé plume). Mignardise, mignette, ceillet-plume, Dianthus plumarius, plante de la fam. des Caryophyllées.

ULHET-canani, s. m. Nom que porte, à Toulouse, l'œillet jaune odorant.

ULHET-D'ESPAGNA, 8. m. ( uillé d'Espágne). Nom toulousain de l'œillet d'Inde. V. Passavelours.

ULHET MIRGALHAT, s. m. Nom qu'on donne, aux environs de Toulouse, aux œillets panachés et odorants. Escrichs, en Provence.

ULIADA, dl. V. Hulhada.
ULIAGE, V. Houliagi.
ULIAR, V. Hulhar.
ULIAU, V. Hulhau.
ULIET, V. Hulhete

ULL, s. m. pl. vl. Yeux. V. Ocul, R. ULLULAR, vi. V. Ulular.

ULMEDA, s. f. vl. Ormoie, ormille; plant d'ormeaux.

Ely. du lat. ulmelum, m. s.

## DLT

ULTIM, IMA, adj. vl. Ultim, cat. Ultimo, esp. port. ital. Dernier, ère.

Ely. du lat. ultimus, m. s. ULTIMAR, v. a. vl. Ultimar, esp. port. Ultimare, ital. Mettre fin, terminer.

Éty. du lat. ultimare, m. s.

ULTIMATUM, s. m. (ultimatoun). Ultimatum, dernières conditions d'un traité auxquelles on tient irrévocablement.

Éty. du lat. ultimus, le dernier.

ULTRA, adv. vl. Ultra, esp. cat. Outre, an-delà.

Éty. du lat. ultra, m.s.

ULTRA, s. m. (ultrá). Ultra, homme exagéré dans ses opinions politiques.

ULTRA, prép. vl. V. Oltra. ULTRAGUIDAR, v. n. vl. oltracuidar,

ULTRACUIAR. Extravaguer, outre cuider.

Ely. de ultra et de cuidar. V. Cuid, R. ULTRAMARI, adj. vl. Outre marin, d'outre mer.

ULTRAMONTAN, adj. et s. (ultramountan); ultramountan. Ultramontano, port. esp. Ultramontain.

Éty. du lat. ultramontanus, m. s. Voy. Mont, R.

ULTRANSA, vi. V. Outransa. ULTRAR, vl. V. Outrar. ULTRATGE, s. m. vl. Ultratge, cai. esp. Ultraje, port. Outrage. V. Outragi.

UMAN, ANA, vl. Honnête. V. Human et Hom. R.

UMANAL, vi. V. Humanal et Hom, R. UMANITAT, vl. V. Humanilatet Hom.

#### TIME

UMBELIC, s. m. vl. V. Oumbilic. UMBRA, vl. V. Oumbra et Oumbr. R. UMBRAL, s. m. vl. Abri, couvert, ombre. V. Oumbr, R.

UMBRETA, vl. V. Oumbreta et Oumbr, Rad.

UMBRILH, vl. V. Noumbril et Embourigou.

UMBRINA, V. Oumbrina et Oumbr,

UMBRIU, IVA, adj. vl. Ombragé, ée; ombrageux, rude, retif, ive. V. Oumbr, R. UMBROS, adj. vl. vmssoz. Umbroso, esp. port. Ombroso, ital. Ombreux, sombre. Ety. du lat. umbrosus, m. s.

UMBROZ, vl. V. Umbros.

#### HMF.

UMELIAR, vl. Humilier, adoucir. Voy. Humiliar et Humil, R.

UMELITAT, vl. Bonté, civilité, indalgence, honnéteté. V. Humilitat et Humil, Kad.

UMENIDAS, s. f. pl. (umenides). Euménides, furies infernales ainsi nommées du grec ευμενής (eumenês), bienveillant, par antiphrase, V. Furias.

UMIC, dg. V. Humide et Hum, R. UMIDE, V. Humide et Hum, R. UMIDITAT, V. Humiditat et Hum, R. UMIL, adj. vl. vmis. Humble. Voy.

Humble et Humil, R. UMILIAR, vl. V. Humiliar et Humil,

UMILITAT , s. f. vl. V. Humilitat et Humil, R.

UMNE, vi. Cantique. Voy. Cantica et Hymna.

# UMO

UMOR, vl. Pluie. V. Humour et Hum,

UMOUR, V. Humour et Hum, R.

### UMP

UMPLEG, vl. Il ou elle emplit. UMPLIR, v. a. vl. Empiere, ital. Umplir, cat. Remplir. V. Emplir et Plen, R. Umplirets, vous remplirez.

UN, radical dérivé du latin unus, una, unum, un, une, ou du grec évos (hénos). gén. de els (ehis), èv (hen), au neutre, m. s.

d'où unio, union ; unicus, unique ; uniformis, uniforme.

De unus, par apoc. un; d'où: Un, Un-a, Un-anim-e, Un anim-ilal, Un-i, Un-icament, Uni-al, Un-ieme, Uni forme, Unique, Un-ir, Re-union, Un-it, Un-ital, Univers, Universela-ment, Univers-ital, Des-unir, Des-unit, Un-res, Univers-ital, Des-unir, Des-unit, Un-res, Universela-ment, Universe Us, Un-itas, Us-engendrat, Aug-un, Augunament, Cad-un, Deg-un, Neg-un, Casc-un, Casc-u, Deng-un, Neg-us, End-una, Neis-un, Neng-un, Ne-un, N-un, Un-ze, Unz-en, Uz.

UN, pron. pers. ind. (un), d. lim. et m, Souvent employé au lieu de Om, v. c. m. et et Hom, R.

## Pertant un parvenguet. Foucaud.

UN, adv. vl. Où, d'où.

UN, UNA, adj. (ún, úne); vo, vo, en vl. una, uno. Una, ital. Un et Una, esp. Um et Hum, port. Un, cat. Un, une, le premier de tous les nombres, une seule chose, une chose unique en son espèce.

Ety. du lat. unus, una, m. s. V. Un, R. Lous ai comptats un per un, je les ai comptés un à un.

Aquot m'es tout un, cela m'est égal.

Tout tourna per un, cela revient au même. Istar en una, restar en una, (sous-en-tendu plaça), demeurer en repos, ne pas remuer.

L'un per l'autre, à l'envi l'un de l'autre. Un jour l'autre noun, Tr. de deux jours l'un.

Un altre, ana altra, vl. pron. ind. L'un,

l'autre. Un, una, dans le vl. signissent souvent même, semblable.

> Cartug silh que pretz an, No l'an ges, d'un semblan. Arnaud de Maruel.

Car tous ceux qui prix ont Ne l'ont nullement de même manière.

Adonca era un langage entre tota la gent. La nobla leyçon.

Alors était même langage entre toute la gent.

UN, s. m. Un, le chiffre qui marque l'unité. V. Un, R.

## UNA

UNADAMEN, adv. vl. Uniquement. UNAMENT, adv. VI. UNAMET, UNADAMEN. Uniquement, isolement, communément. V. Un, R.

UNANIMAMENT, adv. (unanimamein); Unanimemente, ital. esp. port. Unanimement, d'une commune voix, d'un commun sentiment.

Ety. du lat. unanimiter, ou de unanima, et de ment, d'une manière unanime. V. Un, Rad.

UNANIME, IMA, adj. (unanimé, ime); Unanime, ital. esp. port. Unanime, qui est d'une commune voix, d'un commun accord, d'un même sentiment.

Éty. du lat. unanimis, fait de unus, un, et de animis, esprit. V. Un, R.

# IINA

UNANIMITAT, s. f. (unanimitá); Unanimità, ital. Unanimidad, esp. Unanimidade, port. Unanimitat, cat. Unanimité, conformité de sentiment, d'opinion, de suffrage entre plusieurs personnes, à l'unanimité, sans dissidence, sans qu'il y ait de voix contraire.

Éty. du lat. unanimitatis, gén. de unanimitas, m. s. V. Unanime et Un, R.

UNANIMOSITA, s. f. d. vaud. Unanimité, consentement. V. Unanimitat et Un, Rad.

UNAS, art. pl. f. pr. s. (únes). On faisait usage autrefois de cet article dans le sens de la particule des, unas novas vos vuelh contar, Vidal. unes nouvelles je veux vous conter, c'est-à-dire, des; las unas et las autras.

#### DNC

UNCA, adv. d. vaud. Jamais. V. Oncas. En aysi l'avar non es unca sazia. De la tenor del segnor.

Éty. du lat. unquam, m. s. UNCAT, adj. m. vl. Oint. V. Onchat, Ounch et Ougn, R.

UNCHAR, v. a. vl. Oindre, parfumer. V. Ounch et Ougn, R. UNGIA, vl. V. Ounce.

UNCLA, s. f. d. béarn. Ongle. V. Oungla et Oungl, R.

UNCTIO, s. f. vl. Uncio, cat. Voy. Ounction.

UNCTIU, IVA, adj. vl. Onctif, propre à oindre.

UNCTUOS, OSA, adj. vl. Onclueux, euse. V. Ouncluouz et Ougn, R.

UNCTUOSITAT, s. f. vl. Onctuosité. V. Ougn, R.

UNCTUOZ, vl. V. Uncluos. UNCTUOZITAT, vl. V. Uncluositat.

UNDA, vl. V. Onda. UNDANSA, vl. V. Ondansa.

UNDAS, s. f. pl. d. vaud. Les ondes, les ondes de la mer. V. Oundas et Ound, R.

UNDAT, ADA, adj. vl. Ondoyant, ante. V. Ound, R.

UNDOS, et

UNDOZ, OZA, adj. vl. Ondoso, anc. esp. ital. Undoso, esp. mod. port. Ondeux, houleux.

Ety. du lat. undosus, m. s.

### UNE

UNENC, ENCA, adj. vl. Uni, ie, joint, ointe. V. Un, R.

UNENGENRAT, s. m. vl. Fils unique. V. Un et Gen, R.

# UNF

UNFERN, vl. V. Infern et Infer, R.

### UNG

UNG, vi. Pour Un, v. c. m. et Un, R. UNGEYME, EYMA, adj. num. vl. Unième.

Vingt-ungeyme, vingt-unième.

UNGLA, s. f. vl. Ongle. V. Oungla et Oungl, R.

UNGLA, s. f. vl. Ungla, cat. V. Ongla. UNGNIMENT, vl. Ungiment, cat. Voy. Ognemen.

UNGNIMENT, vl. V. Ognemen.

UNGUENTARI, adj. vl. Unguentari, cat. Unguentario, esp. ital. Onguentaire, qui concerne l'onguent, les essences, les par-

Éty. du lat. unguentarius, m. s.

#### TINH

UNHER, v. a. vl. Ungir, port. Oindre, parfumer, flatter. V. Ougner. Éty. du lat. ungere, m. s. V. Ougn, R.

UNI, V. Unit et Un, R.

UNI, s. V. Ugnet.

UNIAL, adj. vl. Unique, intime.

UNIAL, adj. d. vaud. Unique. V. Unique et Un, R.

UNIBLE, adj. vl. Unible, esp. cat. Unibile, cat. Unible, propre à être uni, joint. V. Un, R.

UNICAMENT, adv. (unicamein); uni-quament. Unicament, cat. Unicamente, port. ital. esp. Uniquement, singulièrement, exclu-

sivement à toute autre chose. UNICLE, s. m. vl. Onyx

UNICORN, s. m. vl. Unicorno, port. Unicornio, esp. Licorne.

Ety. du lat. unicornis, m. s. Voy. Un et Corn, R.

UNIEME, IEMA, adj. num. Unième. nombre d'ordre qu'on n'emploie qu'après vingt, trente, quarante, etc. V. Un, R.

UNIFORME, s. m. (uniformé); Unifor-me, port. esp. cat. ital. Uniforme, habit militaire pour tous les individus de la même arme.

Ety. du lat. unus, un, et de forma, forme.

V. Un et Form, R.

Il paraît que l'uniforme des troupes ne date, chez nous, que du temps des croisades, c'est-à-dire, du XIme siècle; encore n'y avait il d'uniforme que certaines parties de l'armure. L'uniforme complet n'a commencé que sous Louis XIII, un peu avant le siège de la Rochelle, pour quelques troupes seulement. ll ne devint général que vers l'an 1670.

Charlemagne, en 813, régla le prix des étoffes et distingua l'état et le rang des parti-

culiers par leur habillement.

UNIFORME, adj. (uniformé); Uniforme, ital. esp. port. cat. Uniforme, conforme, égal, semblable en toutes ses parties.

Ety. du lat. uniformis, fait de unus, un, unique, de forma et de is, qui est d'une seu-

le forme. V. Un et Form, R.

UNIFORMITAT, s. f. (uniformità); Uniformità, ital. Uniformidad, esp. Uniformidade, port. Uniformitat, cat. Uniformité, conformité, rapport, ressemblance entre plusieurs choses.

Ely. du lat. uniformitas, italis. V. Uni-

forme, Un et Form, R.

UNIMENT, adv. (unimein); Unidamente, port. Uniment, également, sans façon, simplement: Tout uniment.

Ety. V. Un, R.

UNI-NEGRE, s. m. (uni-négré). Nom qu'on donne, à Nice, à une espèce de raisin dont les grains sont longs, clair-semés, d'un noir rougeatre, et un peu apres au goût. UNIO, s. f. vl. Union. V. Union.

Perle en forme de poire.

UNION, s. f. (unie-n); THIER, THIOUR, umo. Unione, ital. Union, esp. União, port. Unió, cat. Union, jonction d'une chose à une autre ou de plusieurs choses, les unes avec les autres, pour ne faire ensemble qu'un tout; paix, concorde, bonne intelligence.

Ety. du lat. unionis, gén. de unio. V. Un, Rad.

UNIQUE, ICA, adj. (uniqué, ique); Unico, ital. esp. port. Unique, seul.

Fiou unique, filha unica, fills, fille unique.

Aquot es unique, cela est singulier, extraordinaire.

Ety. du lat. unicus, ou du grec èvixos (hénikos), m. s. V. Un, R.

UNIR, V. a. (Unif); APPLANAR, Unire, ital. Unir, esp. port. cat. Unir, joindre deux ou plusieurs choses en une, lier par les sentiments du cœur, de l'intérêt; rendre uni, égal, polir.

Ety. du lat. unire, fait de unus, un, et de ire, ne faire qu'un. V. Un, R.

UNIR S', v. r. Unir-se, port. S'unir, se joindre, se réunir pour faire quelque chose, g'associer.

UNIS, s. m. pl. Espèce de raisin. Voy.

UNISSON, s. m. (unissón); unissoun. Unisono, ital. port. cat. Unison, esp. Unisson, union de deux sons qui sont au même degré ; accord.

Éty. du lat. uni, gen. de unus et de son, qui ne rend qu'un son. V. Un et Son, R.

UNIT, IDA, adj. et p. (uni, ide); um, uma, suele, lea. Unito, ital. Unido, esp. port. Uni, ie, qui est lisse, qui n'est point ra-boteux; qui est joint d'amitié, qui est en bonne intelligence avec quelqu'un; qui est simple. sans façons et d'une seule couleur, en parlant des étoffes.

Ety. de Un, R. de unire et de it, ida, chose unie. V. Un, R.

En vl. honni.

UNITAS, s. f. vl. Universalité. V. Un, Rad.

UNITAT, s. f. (unitá); Unità, ital. Unidad, esp. Unidade, port. Unitat, cat. Unité, ce qui exprime une seule chose ou une partie individuelle d'une chose.

Éty. du lat. unitatis, gén. de unitas. Voy. Un, Ř.

UNITITIU, IVA, adj. vl. Unitiu, cat. Unitivo, esp. port. ital. Unitif, ive, propre à unir, à rendre uni, homogène. V. Un, R.

UNIVERS, s. m. (univers); MOUNDE. Univers, cat. Universo, ital. esp. port. Univers, le monde entier ou l'assemblage du ciel et de la terre avec tout ce qui en fait partie.

Éty. du lat. universus, sous-entendu, mundus, formé de uni et de versare. V. Un et Vert, R.

UNIVERSAL, vl. V. Universel.

UNIVERSALMENT, adv. VI. UNIVERSAL-MEN. V. Universelament.

UNIVERSEL, ELA, adj. (universel, èle); generau, universale, ital.

Universal, cat. esp. port. Universel, elle, général, qui s'étend a tout, partout, qui renferme, qui comprend tout.

Ety. du lat. universalis. V. Un et Vert, Rad.

UNIVERSELAMENT, adv. (universelamein); Universalment, cat. Universalmente, ital. esp. port. Universellement, généralement.

Ély. de universela et de ment, d'une manière universelle. V. Un et Vert, R.

UNIVERSEOU, Garc. V. Universel. UNIVERSITAD, vl. V. Universitat.

UNIVERSITARI, ARIA, adj. (universitári, árie). Universitáire, de l'université. V. Un et Vert, R.

UNIVERSITAT, s. f. (universitá); om-ERSITAD. Universita, ital. Universitad, esp. Universidade, port. Universitat, cat. Université, corps de professeurs et d'écoliers, établis par une autorité publique, pour enseigner et pour apprendre les langues, les

belles-lettres et les sciences. Ety. du lat. universitatis, gén. de universilas, m. s. sous-entendu studiorum. V. Un et Vert, R.

Dates de la fondation de quelques uni-

Celle d'Aix, fut fondée en 1409, par Louis III, comte de Provence, et le Pape Alexandre V.

Celle d'Avignon, en 1303, par Boniface VIII, et le comte de Provence.

Celle de Bordeaux, en 1473, par Louis XI. Celle de Paris, en 787, par Charlemagne, et ensuite par Pierre Lombard, en 1156

Celle de Montpellier, en 1196, par des disciples d'Averroès et d'Avicenne, et en 1289, par le Pape Nicolas IV, pour le droit, la médecine et les arts.

Celle d'Orange, en 1365-1366, par Raimond V, qui en était prince.

Celle de Perpignan, en 1350.

Celle de Bourges, en 1463, et par Louis IX, en 1240.

UNIVERSITAT, s. f. vl. Universidade, port. Communauté: La universitat del dic borg, la communauré dudit bourg.

Éty. du lat. universitatis, V. le mot précédent, Un et Vert, R,

### UNQ

UNQE, vl. V. Unqua et Nunqua. UN-QEC, pr. vl Chacun. Ety. du lat. unusquisque. UNQUA, vl. ungo. Jamais; du lat. unquam et anc, onc, jamais. V. Nunqua.

### UNR

UNRES, s. m. vl. Immeuble. Ely. de un et res, une chose. V. Un, R.

### UNS

UNS, adj. num. vs, sujet; vw, v, vl. régime. Un.

Ety. du lat. unus, par la suppression du dernier u.

UNS, UNAS, adj. pl. de un, una, us, usses, ussas, et uneis, pour les deux genres.

Espèce de duel, de l'art. un, une, qu'on emploie quand il s'agit des choses doubles de même nature, concourant au même effet; comme unas manchas, une paire de manches; uns ciscous, une paire de ciscaux; unas fourfis, des forces; unas mouchetas, des pincettes,

Uns est aussi pluriel quelquesois: Uns chapelets, des chapelets; Leis uns et leis autres, les uns et les autres.

UNSA, s. f. vl. Unsa, cat. Onsa, esp. Oncia, ital. Once. V. Ounça.

UNTA, vl. V. Hounta.
UNTAR, v. a. vl. Untar, cat. esp. port.

Untare, ital. Oindre. V. Ougner et Ougn, Rad.

UNTAT, ADA, adj. et part. (untà, ade), d. toul. Unlado, port. Oint, ointe. V. Ounch el Ougn, R.

#### TINT

UNUCO, s. m. (unúco); Eunuque, celui qui a été privé des organes essentiels à la génération. V. Crestat.

Éty. du grec εὐνοῦχος (eunouchos), gardien du lit, formé de sovà (eune), lit, et de ἔχω (échô), garder, parce qu'on s'en serten Orient, pour garder les femmes.

#### TINY

UNYS, espèce de raisin. V. Rasin.

Ben souvent avent ris en canquant las saus D'unys et d'espagnens implanvies les pen La Bollaudière.

## UNZ

UNZE, nom de mombre, vl. Onze. Voy. Ounze et Un, R. UNZEN, ENA, nombre ord. vl. Onzième. V. Ounzième et Un, R.

### DOL

UOI, vl. Aujourd'hui. V. Hui. UOIMAIS, adv. vl. voimais. Désormais. UOIT, nom de nombre, vi. Huit Voy. Huech et Octo, R.

### UOL

UOL, UOLH, et

UOLTZ, s. m. vl. OEil, yeux. V. Ocul,

## UOM

UOMAI, vl. V. Uoimais.

## UOU

UOU, s. m. (uou); vau, 2000, 200, 2000. Uovo, ital. Huevo et Ovo, esp. Ein, all. Ou. cat. Ovo, port. OEuf, corps organique plus ou moins arrondi qui se forme dans l'intérieur des femelles de plusieurs animaux, et qui contient l'embryon propre à reproduire l'es-pèce, quand il est fécondé.

Éty. du lat. ovum, dérivé du grec wov (ôon); d'où ôfon, ôvon et ovum.

## Dans un œuf on nomme:

COQUILLE, l'enveloppe dure et cassante qui est à l'extérieur. V. Cruveou.

MEMBRANE COMMUNE, la pellicule qui se trouve à l'intérieur de la coquille. V. Peou.

BLANC DE L'ŒUF, la partie glaireuse qui se dureit par la chaleur. V. Clara d'uou.

JAUNE D'ŒUF , la partie jaune et centrale. V. Jaune

GLAIRES ou CHALAZES, les deux petits cordons qui st comme les deux pôles du jaus

CICATRICULE ou GERME, le peut flocon blanc place sur le jeune d'œuf; c'est le rudiment de l'animai.

UOU GRAS, couf bardé; on nomme ainsi les coufs que les poules font sans coquille , parce qu'on attribue cet accident à la trop grande quantité de leur graisse. Voy. Sensa crouveou.

UOU GAST ou COUVADIS, and couvé; Uon clar, one m George

UOUS EN TRIPA , confe à la tripe.

UOUS EN COCCA, couls à la coqu

UOUS ESCAILLATS on EISSALHATS, couis poché LOUS ENTRE DOUS PLATS, couls an mireirou au plat PLAT D'UOUS FARCIS, cousa à la sarce.

FAIRE L'UOU, pondre, pop. aller à la garde-robe.
UOU DE GAU, ones nain que sont les poules qui com
mencent ou qui finissent de pondre.

UOUS DE LA CAUS, biscuite de la chaux, c'est-à-dire les morseaux de pierre qui n'ont pas été calcinés suffiment pour cure convertis en chaux.

UOU BECAT, œuf bisché, celui que le poussin a commencé à percer.

La coquille des œuss est composée de petits corps grenus de carbonate de chaux, qui laissent entre eux de trous, au travers desquels les liquides intérieurs peuvent passer en s'évaporant. Cela est cause que les œuss sont d'autant moins pleins qu'ils sont plus vieux et qu'ils ne se conservent pas longtemps. On rémédie aisément à cet inconvénient, en enduisant l'extérieur de la coquille avec un corps gras, ou avec un peu d'huile. UOU-parascas. L'usage de manger des

œuss le jour de Paques, tient à ce qu'étant défendus autrefois en Carême, on s'en régalait ce jour-là, après les avoir fait bénir.

### DOA

UOV, s. m. vl. OEuf. V. Uou.

## UPA

UPA, s. f. vl. urora, uraca. Huppe, hibou. V. Hupa.

UPA-LANLERA, (úpe-lanlère), express. lang. qui revient à : haut le pied, qu'on, dit aux enfants qu'on fait sauter, en les tenant par les mains. Sauv.

UPAR, v. n. vi. Chanter, déclamer. Ety. du grec εἰπετν (eipein), m. s.

## DPE

UPEGA, s. f. vl. V. Hupa, oiseau. UPEL, s. m. vl. Huppeau, le petit de la buppe.

## UPU

UPUPA, vl. V. Hupa, oiseau.

### TOU

UQUA, vl. V. Uca.

### UR

UR

UR, Rad. Selon Saint Jérôme, Lasius, Postel, et autres savants, le mot ur signifie feu en chaldéen: c'est pourquoi quelques-uns écrivent : ur Chaldeorum par ignis Chaldeorum, et uriel par ignis Dei.

De ce mot ur, qui signifie seu ou slamme, dans les langues les plus anciennes, les Latins ont fait urere, brûler, et ses nombreux composés; et les Grecs πυρ (pur), que Platon dit être étranger à la langue grecque et appartenir à la phrygienne. Ce mot est le même que fir, en celte; d'où Fervor, Fermentare, elc.

## URA

URA, suma, tuma, terminaison prise du latin ura qui pourrait bien être, dit M. Lemare, le feminin de l'adjectif urus, ura, urum, employé substantivement, c'est à dire, avec la sous-entente d'un substantif; ainsi sculptura, serait ars sculptura, l'art qui doit sculpter, par résultat, l'art qui sculpte, et par un autre résultat, ce qui est sculpté. Quoiqu'il en soit, les mots où cette terminaison figure représentent l'action comme ayant produit; produisant ou devant produire un résultat.

Esculpta-ura, du lat. sculptum, sup. je

Cull-ura de cultum, qui cultive.

Lectura, de lego, lectum, chose qu'on

Estructura, de strud, structum, structure. Censura de cado, casum, je coupe. Capt-ura, de capio, captum, chose prise. Ton-sura, a, tonsure.

Cæsura, æ, coupure, incision.

Sta-tura, stature, grandeur, de stare. Tex-tura, tissure, tissu, de texere. Tinc-tura, teindre.

URANIA, nom propre, (uranie); Urania, esp. Uranie.

Ety. du lat. urania, m. s.

URANO, s. m. (urane). Urane, nouveau métal découvert par klaproth, en 1789, dans le Pech-Blende; réduit à l'état de purété, il est solide, cassant, très-brillant, gris de fer, attaquable par la lime et le couteau, presque infusible, et dont la pesanteur spécifique est à celle de l'eau comme 8, 7 sont à 1.

Ely. du grec οὐρανὸς (ouranos), le ciel, parce que ce métal lui a élé consacré, comme le tellure à la terre.

URANUS, s. f. (uranús). Uranus, planète que l'on regarde comme la plus éloignée de celles qui sont visibles, et dont la revolution est de quatre-vingt-quatre ans.

Ety. du grec οὐρανὸς (ouranos), le ciel. Cette planète fut découverte en 1781, par Herschell, qui aperçut ses six satellites, en 1808.

URAT, V. Hurat.

# URB

URBAN, nom d'homme, (urban); ussen. Urbano, ital esp. Urbain.

Patr. Saint Urbain, pape, mort le 25 mai, l'an 230, dont l'Église fait mémoire le même

jour ; ou Saint Urbain , évêque de Langres , au cinquième siècle, dont on célèbre la fête le 23 janvier. L'Eglise honore d'ailleurs douze Saints de ce nom.

URBANITAT, s. f. (urbanita); Urbanidade, port. Urbanidad, esp. Urbanitat, cat. Urbanité, politesse, civilité.

Ety. du lat. urbanitatis, gén. de urbanitas. m. s.

#### URC

URCS, s. m. pl. vl. Cris de l'ours, qui crie comme un ours.

#### nrd

URDEANS, Urdidura, esp. Voy. Ourdidour.

URDIR, Urdir, esp. cat. Urdire, ital. V. Ourdir.

Éty. du lat. ordire, m. s.

#### DRG

URGENCA, s. f. (urdgeince); Urgencia, port. esp. cat. Urgence, qualité de ce qui est urgent.

URGENT, ENTA, adj. (urdgèin, èinte); Urgente, ital. esp. port. cat. Urgent, ente, pressant, qui ne souffre point de retard.

Éty. de urgentis, gen. de urgens, sait de *urgere* , presser.

URGULHOS, OZA, adj. vl. Voy. Ourgulhous.

## TIRT

URIENT, V. Orient.
URINA, Urina, esp. cat. V. Ourina.
URINAL, adj. vl. Urinal et Orinal. cat. Orinal, esp. Orinale, ital. Urinaire: Viale urinals., voies urinaires, il est aussi sub-

URINAR, vl. V. Ourinar.

URINAU, s. m. (urinaou). Urinal, vase à col incliné pour uriner.

URIR, OURIR, désinence dérivée du lat.

urire, qui vient probablement de urere, uro, brûler, et fig. désirer ardemment. URITIU, IVA, adj. vl. Brûlant, corrosif.

Ely. du lat. urere, brûler.

URLADA, s. f. (urlade). URLAMENT, d. bas lim. Hurlement, cri extraordinaire de l'homme et de certains animaux.

URLAMENT, s. m. V. Urlada. URLAR, v. n. d. bas lim. Hurler. V. Hidoular.

# URN

URNA, s. f. (úrne). Urna, ital. esp. port. Urne, vase antique qui servait à divers usages, mais particulièrement à mettre les cendres des morts; à tirer au sort, etc.

Éty. du lat. urna, m. s.

## URO

UROPA, s. f. (urópe). Europe, celle des quatre parties du monde que nous habi-

Ety. du lat. Europa, formé du grec suconn (europê), fille d'Agénor qui avait de grands yeux, ce que désignent ces deux mots εὐρὺς (eurus), large, et őu (ops), ceil, parce que de grands yeux ont toujours été regardés comme un des plus beaux ornements de la figure.

UROPEEN , ENA , adj. (uropééin, éine). Européen, enne, qui est d'Europe.

Ety. du lat. europensis.

#### TRP

URPA, s. f. (úrpe), dl. Griffe. V. Griffa.

Le tigre et le lioun courrion les éls ardens, Lour fa de gratillous ambé l'urpo et las dens Hillet , Miral moundi.

#### TIRR

URRE, Garc. V. Eourre.

#### URS

URSA, s. f. vl V. Oursa. URSIN, V. Oursin.

URSULA, nom de semme (ursule); sula. Orsola, ital. Orsula, esp. Ursule.

L'Église honore deux saintes de ce nom. les 20 et 21 octobre.

URSULINAS, sf. pl. (ursulines). Ordre de religieuses qui suivent la règle de Saint-Augustin, et qui prennent soin de l'instruction des jeunes silles.

Éty. Ainsi nommées parce qu'elles ont une dévotion particulière à Sainte Ursule, patrône

de leur ordre. La bienheureuse Angèle de Bresce, établit premièrement cet institut en Italie, en 1537; approuvé en 1544, par le pape Paul III, et enfin uni sous la clôture et les vœux solennels en 1572, par Grégoire XIII, à la sol-licitation de Saint Charles Borromée et de Paul Léon, évêque de Ferrare. C'est Magdeleine l'Huillier, dame de Sainte Beuve, qui fonda, en 1611, les Ursulines en France.

URTAR, v. a. et n. vl. Urtare, ital. Heurter, secouer, cosser, frapper, choquer. V. Turlar et Turt, R.

URTICA, s. f. ORTICA, vl. V. Ourtiga.

### US

US, vl. Contraction fréquente qui dans les anciens écrits et chez les troubadours, représente vos vous, comme ns, nos, nous. On s'en servait après un mot terminé par une voyelle.

US, s. m. vl. mus, uns, vis. Porte, ou-

verture. V. Huis, R.

US, art. vl. Un, quand il est sujet sing. et uns, quand il est employé au pluriel. Los us, els autres, les uns, les autres; us d'els, l'un d'eux. V. Un. R.

US, s. m. pl. Us, cat. Uso, port. esp.

ital. Us, usage, coutume. L'us ou leis us d'un houstau, les êtres

d'une maison, ou de tout autre lieu; usage, coutume.

Sabi l'us, je connais les êtres; en vl. usage, ou leis peous, se griller les cheveux; se hâler ou elle use. V. Usagi et Us, R. au soleit, en vieux langage brûler. il ou elle use. V. Usagi et Us, R.

USABLE, ABLA, adj. vl. Nécessaire, dont on peut et doit user. V. Ut, R.

USAGE, V. Usagi.

USAGI, s. m. (usadgi); usates, usace.
Us et Usatge, cat. Uso et Usage, esp. Uso et Usaggio, ital. Uso, port. Action, droit, manière d'user d'une chose; pratique reçue; coutume, habitude.

Ety. du lat. usus et de agi, j'use, je fais

usage.

En vl. droit que le seigneur prélevait sur son vassal pour le laisser jouir de quelque portion de territoire. Rayn.

USAGIER, s. m. (usadgié). Usager, celui

qui a droit de pacage. V. Ut. R.

USANÇA, s. f. (usance); Usança, port. Usansa, cat. Usage. V. Usagi et Ut, R.

USANCA, s. f. (usance). Usanza, esp. ital. Usansa, cat. Usança, port. L'habitude qu'on a contractée de faire aisément une chose : N'en ai l'usance, j'en ai l'habitude. V. Usagi; on le dit aussi pour usure, déchet, dépérissement. V. Ut, R.

USANZA, s. f. vl. V. Usança et Ut, R. USAR, v. n. (usá); Usare, ital. Usar, esp. port. cat. User, faire usage, se servir de.

Ély. du lat. uti, m. s. ou de usus, contracté, et de ar, litt. faire usage. V. Ut, R.

En vl. exercer, exéculer, fréquenter, consommer, consumer.

USAR, v. a. Usare, ital. Usar, esp. User, consommer, faire usage, diminuer en usant. V. Gausir et Ut, R.

USARET, s. m. (usaré). Espèce d'aristo-loche. Gar. V. Usuret.

USARN, s. m. vl. uzan. Isart, cat. Isard, espèce de chèvre sauvage. Rayn.

USAT, ADA, adj. et p. (usa, ade); Usado, port. esp. Usé, usée; de Usar, v. c. m. usité.

USATGE, vl. V. Usagi.

## TISR

USBREC, s. m. (usbrèc), vl. Cuirasse.

### USC

USÇAR, v. a. (ussá). Mettre l'huisset à un tonneau. Garc. V. Huis, R.

USCE, pron. vl. Chacun.

USCET, V. Huisset et Huiss, R.

USCLADA, s. f. (usclade); vectors, dl. Bois ou landes incendiés; le hâle qui noircit le visage: Cregni l'usclada, je crains le hâle. Ety. de Uscl, R. usclar et ada, chose brûlée. V. Usclar.

USCLAR, v. a. (uscla). Pour fêter. Voy. Esclar.

USCLAR, v. n. et a. chaluschan. Brûler, flamber, griller, roussir, en parlant du poil et des plumes; boire, s'enivrer.

Ety. de uscla et de ar, ou du lat. ustulare, par le changement du t en c, et la suppression de u du milieu, dérivé probablement du grec υσκα (huska), tison pour allumer le feu.

USCLAR S', v. r. S'usclar lous pears

USCLAT, ADA, adj. et p. (usclá, ade). Pour félé, V. Esclat; grillé, brûlé, roussi, noirci par le feu.

A lou mau d'un cat usclat, vau mai que noun parei. Prov.

Il en est de lui comme d'un chat qui a le poil brûlé, il vaut mieux qu'il n'a d'apparence. Sauv.

Éty. du lat. ustulatus, brûlé, on a fait usculat et usclat.

USCLAU, Garc. V. Ascla.

USCLE, s. m. (úsclé); BRULAT, CREMAT. ERULADURA, RIMAT, RIM. Bruldre que l'on fait à une étoffe quelconque, impression que laisse le feu sur le tinge.

Ety. de Usclar, v. c. m.

Sente l'uscle, il sent le brûlé.

USCLE, s. m. Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, à un vent violent et trèsfroid, qui dessèche et brûle les plantes, d'où le nom qu'il porte.

USCLOUS, dl. V. Usclada.

### USE

US-ENGENDRAT, vl. du lat. uniqunitus, fils unique. V. Un et Gen, R.

USEOU, s. m. (usèou). Pièce de la partie de la charrue qu'on nomme selouira, dans le Var.

Éty. du lat. usus.

USETGE, nom de lieu. Uzès, en Languedoc.

## mai

USINA, s. f. (usine). Usine. V. Aisina et Ut, R.

USIOS, adj. vl. nécessiteux. V. Ut, R. USITAT , ADA , adj. (usitá, áde) ; voo Usitato, ital. Usitado, esp. Usado, port. Usité, ée, qui est pratiqué communément, dont on se sert fréquemment.

Ety. du lat. usitatus, m. s. V. Ut, R.

USOIRE, nom de lieu. Issoire, en Auvergne.

USORIER, vl. V. Usurier.

# USQ

DSOUEC et

USQUEX, pron. indit. vl. vsques, requex. Chacun, quiconque, un chacun, quelqu'un. Éty. du lat. unus quisque.

USS ou UISS, vl. Le même que huis, porte. V. Huis, R.

USSA, s. f. (ússe). V. Ussas.

USSAIRE, s. (ussaire). Bondonnier, celui qui bondonne et étoupe les tonneaux.

USSAR, v. n. (ussa); MARGERAR, dl. Froncer les sourcils, sourciller, rider le front.

Ety. de ussa et de l'act. ar. USSAR, v. ar (ussa). Bondonner, rejointer l'ouverture d'un tonneau, sermer l'ussel.

USSAS, s. f. pl. (ússes). Les sourcils: Faire l'ussa, faire la grimace, la moue, se refrogner: Frounsir las ussas, froncer les sourcils, rider le front.

Éty. Ainsi nommés, les sourcils, à cause de leur situation au-dessus des paupières.

USSAS, s. f. (ússes). Mines, grimaces, mone; sourcils.

USSEGON, vl. Ils ou elles aboutissent. USSEN, Un des noms languedociens de l'absinthe. V. Encens.

USSEN, s. m. (ussein). Nom toulousain de l'absinthe ordinaire. V. Encen.

USSES, USSAS, dl. V. Uns, unas.

USSET, s. m. (ussé). Usset, bonde, petite porte ménagée dans l'un des fonds d'un tonneau, pour servir à le nettoyer.

Ély. Dim. de uis, huis, porte. V. Huis.

USSOL, s. m. vl. Huis, issue, guichet. V. Huis, R.

USTACHA, el USTACHO, nom d'homme. Estaqui. Eustachio, port. Eustache.

Patr. Saint Eustache, eveque d'Antioche, mort vers l'an 337, selon Tillemont, ou vers 370 suivant d'autres. Les Grecs en font mémoire, le 20 février.

US-TANS, adv. vl. Une fois autant. USTANSILA, s. f. Garc. V. Uslansile

el *IIt.* R.

USTANSILE, vl. V. Ustensile. USTENGILHA, B. f. vl. V. Uslensile.

USTENSILE, s. m. (ustansilé); ustansua. Ustensile, ital. Ustensilio, esp. port. Ustensile, petit meuble domestique d'usage dans la cuisine.

Ety. du lat. ulensile, fait de uti, user, servir. V. Ut, R.

USTRE, s. m. (ustre), d. m. Biais, savoir faire, génie : A ren d'ustre, il n'a point de biais, de savoir faire. V. Biais. Ety. de usus, usage. V. Ut, R.

USTRI, s. m. d. béarn. Huitre Voy. Huitre.

# USU

USUAL, vl. V. Usuel.

USUCAPIR, v. vl. Usucapir, cat. esp. Usucapire, ital. Acquérir par l'usucapion.

Ety. du lat. usucapere, m. s. USUCAPT, APTA, adj. et part. vl.

Acquis, acquise par usucaption.

USUEL, ELA, adj. (usuèl, èle); Usual, cat. esp. port. Usuale, ital. Usuel, elle, habituel, ordinaire. V. Usitat.

Ety. du lat. usualis, m. s. V. Ut, R.

USUFRUCTUARI, s. m. et f. vi. usu-rauctuari. Usufrutuari, cat. Usufruturio, esp. port. Usufruttario, ital. Usufruitier. V. Usufruitier.

Éty. du lat. usufructuarius, m. s. V. Us et Fruct, R.

USUFRUGTUARY, vl. V. Usufructuari. USUFRUG, vl. V. Usufruit.

USUPRUIT, s. m. (usufrui); Usufruyt, cat. Usufrutto, ital. Usufructo, esp. Usofruete, port. Usufruit, droit de jouir indéfiniment d'une chose appartenant à autrui, sans en diminuer la substance.

Éty. du lat. usus et de fructus, ou du lat. usufructus, m. s. V. Ut et Fruct, R.

USUFRUITIER, IERA, s. (usufruitié, iére); Usofructuario, port. Usufruttario, ital. Usufructuario, esp. port. Usufrutuari, cat. Usufructier, ière, celui, celle qui a la jouissance par usufruit.

Ety. du lat. usufructuarius. V. Ut et Fruct, R.

USUFRUT, s. m. vl. uzurrave. Usufruit. V. Ut et Fruct, R.

USURA, s. f. (usure); Usura, esp. port. ital. cat. Usure, intérêt illégal de l'argent; gain, en vl. revenu.

Éty. du lat. usura, usage, profit que l'on tire d'une chose. V. Ut, R. Isidore définit ainsi l'usure: Usura est

incrementum fænoris, l'usure est l'accroissement du capital.

Les premiers Romains la condamnaient généralement de quelque nature qu'elle fut, et elle était plus abominable et plus sévèrement punie chez eux que le vol, d'après Caton l'ancien ; mais leurs successeurs la portèrent ensuite à des excès révoltants. Ency.

En vl. intérêt, dédommagement.

USURARI, adj. (usurari); Usurario, esp. port. ital. Usurari, cat. Usuraire, où il y a de l'usure.

Éty. du lat. usurarius, m. s. V. Ut, R. USUREE, s. m. anc. béarh. V. Usurier et Ut, R.

USURET, s. m. (usurè). Nom qu'on donne, aux environs de Brignoles, selon M. Amic, à l'aristoloche en cœur.

USURIER, IERA, s. (usurié, iére); ESCAMA-CAT, REHABIER, EIZURIER. Úsurero, esp. Usuraio, ital. Usureiro, port. Usurer, cat. Usurier, ière, qui prête à usure.

Ety. de usura et de ier, qui fait l'usure. V. *Ŭt*, R.

USURPADOR et

USURPAIRE, s. m. vl. Usurpador, cat. esp. port. Usurpatore, ital. Usurpateur.

Ety. du lat. usurpator, m. s.

USURPAR, v. a. (usurpá); Usurpare, ital. Usurpar, esp. port. cat. Usurper, s'emparer par violence ou par ruse, d'un bien, d'une dignité, d'un état qui appartient à un

Ely. du lat. usurpare, m. s. V. Ut, R. USURPAT, ADA, adj. et p. (usurpá, áde); Usurpado, port. esp. Usurpé, ée.

Ety. du lat. usurpatus, m. s. V. Ut, R. USUMPATIO, vl. Usurpació, cat. V. Usurpation.

USURPATION, s. f. (usurpatie-n); USURPATIER. Usurpazione, ital. Usurpacion, esp. Usurpação, port. Usurpació, cat. Usurpation, action d'usurper.

Ety. du lat. usurpationis, gén. de usurpatio, m. s. V. Ut, R.

USURPATOUR, s. m. (usurpatour); Usurpatore, ital. Usurpador, esp. port. cat. Usurpateur, celui qui usurpe, qui s'empare injustement du bien , de l'emploi ou du gouvernemeut d'un autre; on dit usurpatrice au fém.

Ety. du lat. usurpator, m. s. V. Ut, R.

UT

UT, vs, radical dérivé du latin uti, utor. usus sum, user, se servir, employer, jouir. d'où utilis, utile; usura, usage, usure; usurpare, usurper.

De uti, par apoc. ut; d'où : Ut-i, Ut-isses. De utilis, par apoc. util; d'où : Uti-le, Util-a, Utila-ment, Util-itat, In-utile, Inutilament, Utilis-ar, Oout-is.

De usus, par apoc. us; d'où : Us, Us agi, Us-ança, Us-ar, Usag-ier, Mes-usar, Ab-usar, Ab-us, Ab-us-if, Abusiva-ment, Des-abusar, Us-ina, Us-tensile, Usu-el, Usu-fruit, Usu-fruitier, Usu-frut.

De usura, par apoc. usur; d'où : Usur a,

Usur-ari, Usur-ier.

De usurpare, par apoc. usurp; d'où: Usurp-ar, Usurp-at, Usurp-atour, Usurp-

UT, Ut, esp. cat. Do, ital. Ut, première note de la gamme.

#### UTA

UTAU, adj. vl. Huitième. V. Octo, R. UTAVO. Gar. V. Octavo et Octo, R.

#### TTE

UTERO, s. m. vl. Utero, cat. esp. port. ital. Utérus, ventre.

Ety. du lat. uterus.

UTERU, s. m. vl. Utero, port. esp. Ventre, matrice.

Ety. du lat. uterus.

# UTI

UTI, s. m. d. béarn. Outil. V. Ooutis et Ut, R.

UTIL, adj. vl V. Utile.

UTILAMENT, adv. (utilamein); Utilmen-te, ital. esp. port. Utilment, cat. Utilement, d'une manière utile.

Ély. de utila et de ment. V. Ut, R.

UTILE, ILA, adj. (utilé, ile); Utile, ital. Util, esp. port. cat. Utile, profitable, avantageux, qui sert ou qui peut servir à quelque chose.

Éty. du lat. utilis, fait de uti, user, et de is. V. Ut, R.

UTILISAR, v. a. (utilisá); Utilizar, esp. Utilisar, cat. Utiliser, retirer du profit. Voy. Ui, R.

UTILITAT, s. f. (utilitá); Utilità, ital. Utilidad, esp. Utilidade, port. Utilitat, cat. Utilité, profit, avantage, secours qu'on tire

Éty. du lat. utilitatis, gén. de utilitas, m.

s. de utor, servir. V. Ut, R.
UTILMENT, adv. d. vaud. Utilment,
cal. Utilmente, esp. V. Utilament et Ut, R. UTISSES, s. m. pl. (utissés), dl. Les outils en général. V. Ooutis et Ut, R.

## DTR

UTRATGE, s. m. vl. Excès, folie. UTRISSONAN , ANTA , adj. vl. Utrissonant, ante, voyelle qui a le son plein et semi-sonant comme peds, pieds, et pes, poids.

#### **BTT**

UTTAL, vl. Un tel.

UTZ, vl. Porte, dehors, voie. V. Huis.

#### IIVA

UVA, s. f. vl. Uva, esp. port. ital. Raisin, grappe.

Éty. du lat. uva.

UVALHOS, adj. vl. Tardif, paresseux, pénible.

No uvalhos a me, mas à vos bezonhoso, il ne m'est pas pénible et il vous est avantageux. Sauv.

UVAS, s. f. pl. Raisins. V. Rasin et Uvas UVA-URSI, s. m. (uvá-úrsi). Mot latin, conservé dans la Haute-Provence, pour désigner la busserole, raisin d'ours, arbousier trainant, Arbulus uva ursi, Lin. arbuste de la fam. des éricacées qu'on trouve sur les montagnes de la Haute-Provence.

UVEA, s.f. vl. Uvea, esp. port. ital, Uvée, membrane de l'œil.

UVEAR, d. m. V. Hivern.

UVENC, ENCA, adj. vl. Couleur de raisin.

Éty. du lat. uva.

UVER, V. Hivern et Hivern, R. UVERNAIRES, V. Hivernaires. UVERNALHA, V. Hivernalha.

# HVE

UVERNAR, V. Hivernar.
UVERNAT, V. Hivernat.
UVERNOUGE, V. Hivernouge et Hivern, R.

#### DXO

UXOR, s. f. vl. Femme, épouse. Éty. du lat. uxor, m. s.

UXORAR, vl. v. n. Épouser, marier, prendre femme.

Éty. de uxor et de ar. UXORAT, adj. et p. vl. Marié, qui a pris femme.

#### TIVA

UYAGI, s. m. Remplage. V. Hulhagi. UYAR, d. mars. V. Hulhar et Ouliar. UYARD, V. Hulhard.
UYAT, V. Hulhat.
UYAU, V. Hulhau.

UYAUSSAR, v. n. (uiaoussá), d. mars. Eclairer. V. Eslioussiar et Ocul, R.

#### UYE

UYE, dl. Alt. de Ulhet, v. c. m. UYET, V. Ulhet.

UZ . s. m. vl. Huis, porte, issue, un. Voy. Huis et Un. R.

#### TIKA

UZA, vl. Une même. De uza villa, de la même ville.

UZABLE, ABLA, adj. vl. Usabie, nécessaire.

UZADAMENS, adv. vl. Usadamente esp. Usatamente, ital. Usuellement, habituellement. V. Ut, R.

UZAGES, vl. V. Usagi et Ut. R. UZAMENT, s. m. vl. uzamen. Usamenio. ital. Exercice, usage, habitude, fréquentation. V. Ut, R.

UZANÇA, d. vaud. et
UZANŠA, s. f. vl. Exercice, coutume,
usage. V. Usança et Ut. R.

UZAR, s. m. Jouir. V. Usar et Usarn. UZATGE, s. m. vl. Action, exploit pris en mauvaise part, façon, manière, tribut. V.

#### UZE

UZEBO, nom d'homme (uzèbe); Eusebio, port, Eusèbe. Patr. L'Eglise honore 37 saints de ce nom.

#### DZII

UZUAL, vl. V. Usuel. UZUCAPCIO, s. f. vl. Usucapió, cat. Usucapion, esp. Usucapião, port. Usucapion.

Ety. du lat. usucapio, m. s.

UZUELHA, s. f. vl. Sera ben pros hom malvatz lec si no foi

d'avol uzelha. Gloss. Occit. UZUEST, nom de lieu. Uzès, en Langue doc.

UZUFFRUG, vl. Voy. Usufruit, Utet Fruct, R.

UZURA, s. f. V. Usura. UZURIER, vl. V. Usurier,

La Lettre U contient 416 Mots ou Articles.

V. s. m. (vé). V, vingt-deuxième lettre de l'alphabet et la dix-septième des consonnes.

Employé comme chiffre romain, le V. vaut cinq, mais s'il à un I devant il ne vaut plus que quatre IV, surmonté d'une barre il vaut cinq mille, barre du haut en bas, y il signisse

VIII, XX, vl. hait fois vingt, V, XX, cinq fois vingt.

## VA.

V'A, pr. rel. contracté de ou a. L'a ou le a. Diou v'a reglat ansin. Dieu l'a ainsi réglé. Va li dirai, je le lui dirai.

Va vesi, je le vois. Porta v'a li pour porta l'y ou, porte le lai.

VA, d. bas lim. Sorte de prière. V. Vani. VA ou vai, impér. du verbe vader, conjugue avec anar, anem va, allons j'y consens, comme interj. V. Vai.

VA, vl. Pour vain, V. Van, pour vide, affamé. V. Vuide.

VAA. vl. Que j'aille, qu'il ou qu'elle aille.

### VAB

VABRE, s. m. (vábré); gravas, ravin. Ravine, creux fait par l'eau d'une pluie orageuse ou par une eau dévoyée.

Ety. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de

la St. des B.-du-Rh.

VABRE, s. m. Dit pour fabre, par le changement fréquent de v en f, ou de f en v. V. Fabre et Fabr, R.

VABRELIA LA, nom propre (vabrelie là), dl. Il paraît être dit pour fabrelia, dim.

Ety. du lat. fabrica, on a d'abord dit fabricella, fabrilia et vabrilia: pelite forge. Sauv. V. Fabr, R.

# VAC

VAC, vacu, radical dérivé du latin vacare, vaco, vacatum, être vide, vacant, n'être pas occupé, vaquer, s'occuper de, d'où vacuus, vide.

De vacare, par apoc. vac; d'où : Vac-ansas, Vac-ant, Vac-ar, Vac-ation, Vac-anc-

a, Vac-ans.

De vacuus, vide, par apoc. vacu; d'où: E-vacu-ar, Es-vacu-ar, E-vacu-at, Esvacu-at, E-vacu-ation, Es-vacu-ation, Vaci-ou, Vass-iou, Vax.

De vac, par le changement de c en qu, va-qu; d'où: Vaqu-egear, Vag-an.

VAC, adj. vl. Vide, vagabond, errant. V. Vais.

VACA, Vaca, cat. V. Vacca.

VACAIRIALS, s. m. pl. (vacairiáls), dl. Le même que Vacheirouns, v. c. m. les giboulées de mars. Sauv.

VACANÇA, s. f. (vacánce); Vacancia, Vacance, temps pendant lequel un bénéfice, une place vaque. V. Vac, R.

VACANÇAS, s. f. pl. (vacances); Vacanse, ital. Vacaciones, esp. Vacació, cat. Vacances, temps auquel les études cessent dans les écoles; on le dit souvent et improprement pour congé.

Avem vacancas enqu'hui, Tr. on nous a donné congé aujourd'hui, et non nous avons

On donne congé une fois par semaine et vacances à la sin de l'année scholastique.

Éty. de vacar et de anca. V. Vac. R. VACANS, s. m. pl. VACCAMS. Nom qu'on donne, aux environs d'Agde, aux sables incultes, qui vaquent. V. Vac, R.

VACANT, ANTA, adj. (vacant, ante); Vacante, esp. ital. port. Vacant, cat. Vacant, ante, qui n'est plus occupé, qui est à remplir.

Ety. du lat. vacantis, gén. de vacans, p. de vacare. V. Vac, R.

VACANTA, s. f. (bacante), dg. BACANTA. Vacant, coursière sans roue qu'on ferme avec une vanne. Poumarède.

VACAR, v. n. (vacá); vaquan. Vacare, ital. Vacar et Vagar, esp. port. cat. Vaquer n'être pas rempli, être vacant, n'être pas oc-CUDÉ.

Éty. du lat. vacare, m. s. formé de vacuus, vide. V. Vac, R.

Par un singulier abus ce mot est aussi employé pour agir, travailler, s'occuper; et cet abus existait dans la langue latine.

VACARME, s. m. (vacarmé); FRACAS, BRUT, CHAMATAN, TAPAGI, SABAT, ESTAMPEOU, grand bruit, bruit de gens qui se querellent ou qui se battent.

Éty. du celt. vacarm, Ach. c'est d'après M. Roquefort une contraction de bacchanales, le Duchat le tire du lat. bacchantum carmen ou de Bacchi carmen.

VACATION, s. f. (vacatie-n); vacacien, vacacien, vacacion. Vacacion, esp. Vacação, port. Vacació, cat. Vacation, métier, profession, temps pendant lequel les personnes publiques sont en séance; vacations au pl. désigne au contraire la cessation des tra-

Ety. du lat. vacationis, gén. de vacatio ou de Vac, R de vacar, et de la term. ation. V. Vac, R.

Cadun a sa vacation, chacun a son talent. VACC, VACH, VAQU, BAC, radical dérivé du latin vacca, vache, qu'Isidore fait dériver de bos, bœuf, d'où l'on aurait fait boacca, comme de leo on a fait lemna, de draco, dracæna, et de boacca, par le changement de b en vet suppression de o, vacca.

De vacca, par apoc. vacc; d'où: Vacc-a, el composés, Vacc-ina, Vaccin-ar, Vaccinatour, Vacca-lissada.

De vacc, par le changement de cc en ch. vach; d'où: Vach-a, Vach-arela, Vach-aira, Vach-ier, Vach-assa, A-vach-ir, Vachoun.

De vacc, par le changement de cc en qu, vaqu; d'où: Vaqu-eta, Vaqu-ier, Vaquiera.

De vacc, par le changement de v en b bacc, bac; d'où : Bac-a.

VACCA, s. f. (váque); vacha, baqua, vaca. Vacca, port. ital. Vaca, esp. cat. Vacha, la femelle du taureau. V. Buou.

Ely. dn lat. vacca, m. s. V. Vacc, R.

Vacca qu'a qu'una bana, vache sagorne. La vacca fai chassiera, la vache est en chas.

Lou planchier deis vaccas, le plancher des vaches, la terre ferme.

Gardaire des vaccas, vacher, ère. Vov. Bravairier.

Estable à vaccas, vacherie.

A mangeat de la vacca enrabiada, il a mangé de la vache enragée, c'est-à-diré, il a beaucoup souffert à la guerre, etc.

Vacca debanada, fig. bète épaulée; fille qui s'est laissé séduire.

De laida vacca laid vedeou. Pr.

VACCA-PETOUA, S. f. Nom qu'on donne au troglodyte, dans la Basse-Provence. V. Petoua.

VACCA, s. f. Nom qu'on donne, à Nice. au cephaloptère de Massena, Cephalopterus Massena, Risso, poisson de l'ordre des tré-matopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale).

Risso rapporte, dans son Icthyologie de Nice, qu'en 1807, on prit une semelle de cette espèce de raie qui pesait soixante myria-

A Toulop, on donne le même nom au céphaloptère fabronier, Cephalopterus Fabroni.

VACCA-LISSADA, (váque-lissade); vaqua-LISSADA. Vache parée, vache lissée, cuir lisse, vache forte ou cuir de bœuf passé en suif et dont on a abattu le grain, d'où l'épithète lissada. V. Vacc, R.

VACCA-MARINA, 8. f. Un des noms qu'on donne, à Toulon, à la raie balis. V. Flans-

VACCAS DEIS-CAMBAS, S. f. pl. (váquesdéi-cambes); veiras, vacuas. Maquereaux, taches rousses ou brunes qui viennent aux jambes de ceux qui se tiennent habituellement trop près du feu.

VACCATION, s. f. vl. V. Vacation. VACCIN, adj. vl. Vaccino, ital. De vache.

Etv. du lat. vaccinus, m. s.

VACCINA, s. f. (vaccine). Vaccine, maladie communiquée par l'innoculation d'un virus particulier, et qui, chez l'homme, a la pro-priété de détruire les dispositions à contracter la petite vérole ou de la rendre très-bé-

Éty. du lat. vaccinus, de vache, parce que c'est sur le pis de cet animal que se développe naturellement le virus dont on se sert

pour vacciner. V. Vacc, R.

Les premières notions que l'on ait eues sur la vaccine, en Europe, furent publiées par le docteur Jenner, en 1798, dans un ouvrage intitule: In to the causes and effects of the variolæ vaccinæ, in-4°, fig. Lond. C'est à Berkeley, dans le comté de Glocester, qu'il découvrit cette maladie sur les vaches et qu'il se convainquit que transmise aux hommes par innoculation, elle les préservait de la pe-

Depuis cette importante découverte, les recherches historiques se sont multipliées, et il en est résulté que dès l'année 1781, M. Rabaut Pommier, ministre protestant, à Montpellier, aurait été frappé de la ressemblance qu'il y a entre la picotte des moutons et la petite vérole, qu'il aurait dit à un mé-decin anglais qu'il fallait essayer d'innoculer à l'homme la picotte des vaches, qui était sans danger, que ce médecin aurait commu-niqué cette idée à Jenner, qui en aurait prosité, etc.; mais ce qui est bien plus positif, c'est qu'on a découvert, depuis quelques années, dans le Sancteya Grantham, ouvrage shanscrit, attribué à d'Hauvantori, l'esculape des Indous, aussi ancien que notre ère. une description parfaite de l'innoculation et des effets de la vaccine, prise aussi dans le pis des vaches. On en a depuis trouvé son usage, établi de temps immémorial, dans beaucoup d'autres lieux et particulièrement en Perse parmi la tribu nomade des Eliaats.

L'apparition d'une nouvelle maladie, la varioloïde, dont la vaccine ne préserve pas entièrement, mais qu'elle rend tout à fait bénigne, est encore une nouvelle preuve de l'utilité de cette immortelle découverte, qu'il importe de propager toujours davantage.

On peut dire : Cet enfant est dans un état vaccinable, il faut prier le vaccinateur, de le vacciner et se bien assurer que c'est la vraie vaccine qui s'est développée et non la vaccinelle, vaccinoide, ou fausse vaccine.

Découverte par Jenner, en 1798.

Introduite en France, en 1800. Peu de temps après s'être livrés à la pratique de la vaccine, les médecins ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'il en existait une fausse, laquelle malgré de nombreux traits de ressemblance, ne jouissait pas de la vertu antivariolique. d'où il arriva que plusieurs individus vaccinés furent encore atteints de la petite vérole; pour rassurer les pères et mères à cet égard, nous allons donner ici les caractères de la vraie et ceux de la sausse vaccine.

Vraie vaccine.

Du premier au troisième jour, petit cercle rouge autour de la piqure qui disparaît bientôt et auquel succède un petit durillon, comme la moitié d'une lentille qui disparaltà son

Vers le quatrième jour, la piqure s'élève un peu et devient d'un rouge clair; au cinquième, le centre paraît s'enfoncer et les bords se relèvent sous forme de bourrelet, un peu de démangeaison se manifeste; au sixième jour la teinte rouge s'éclaircit, le bourrelet s'élargit, un petit cercle rouge circonscrit le

boulon; septième jour, le bouton toujours déprimé au milieu, augmente, le bourrelet circulaire s'applatit, prend une couleur ar-gentée; au huitième jour, le bourrelet s'élargit il devient tendu, le cercle rouge s'étend; au neuvième jour, les symptômes sont plus apparents, le boutont est plus gonssé, l'aréole plus rouge et plus étendue ; au dixième jour, l'aréole s'étend encore; au onzième jour, l'inslammation diminue; au douzième la dessication commence, la liqueur contenue dans le bouton se trouble, l'aréole palit et l'épiderme s'écaille ; du treizième au vingtième, la croute se forme et tombe.

Cette marche n'est cependant pas toujours aussi régulière.

Fausse vaccine.

Du premier au deuxième jour, symptômes apparents d'inflammation, point de durillon au lieu de la piqure le premier jour; la pustule s'élève en pointe et n'est point déprimée dans son centre, elle se laisse percer par la moindre pression : point d'aréole régulière comme dans la vraie vaccine; la matière contenue dans la fausse pustule a toujours l'aspect purulent, et elle en sort du troisième au cinquième jour, et la dessication suit de près.

VACCINA, s. f. Est aussi le nom qu'on donne au vaccin, fluide vaccin, virus vaccin ou matière vaccinale, qui est le virus contenu dans les boutons de la vaccine V. Vacc, Rad.

VACCINAR, v. a. (vacciná). Vacciner, innoculer la vaccine.

Éty. de vaccina, et de la term. act. ar. V. Vacc, R.

**VACCINATION**, s. f. (vaccinatie-n); VACCINATION. Vaccination.

VACCINATOUR, s. m. (vaccinatour). Vaccinateur, qui vaccine, médecin qui a la commission de vacciner.

Éty. de vaccinar et de la term. our, celui qui vaccine. V. Vacc, R.

VACHA, s. f. (vatche), d. m. V. Vacca. VACHA, s. f. d. m. sasa. Tas de gerbes. VACHAIRA, s. f. (vatcháire), d. de Barcelonnette. vacmus. Vaccaria, port. Les vaches en général, troupeau de vaches.

Ely. de vacha et de aria. V. Vacc, R.

VACHARELA, s. f. (vatcharèle). Nom qu'on donne, dans plusieurs pays de la Haute-Provence, à toutes les espèces du genre bolet et à tous les agarics qui ne sont pas bons à manger, plantes de la fam. des Champignons.

Ety. de vacha, vache, et de la term. ela, champignons de vache. V. Vacc, R.

VACHARELA, s. f. C'est ainsi qu'on nomme, aux environs de Seyne et au Vernet, les seuilles et la plante seuillée du colchique d'Autonne, V. Brama vacca; les sleurs y portent le nom de Semenciera d'Autouna, v. c. m. et Vacc, R.

VACHARINA, s. f. (vatcharine). Un des noms languedociens du troglodyte. Voy. Petoua.

VACHAS, s m. (vatchás), et

VACHASSA, s. f. (vatchásse), d. m. Grosse vache, vache mal construite; fig. femme qui se tient mal, qui s'abandonne, qui n'a point de maintien

Ety. de vacha et de assa, V. Vacc, R.

VACHEIRIOUS, s. m. (vatcheirious). Nom qu'on donne, à Nismes, à une tempète venteuse produite par le N.-O.

Éty. L'auteur de la Stat. de Nismes prétend que ce mot est une onomalopée.

VACHEIROOU, s. m. (vatcheiroou), dl. et mieux vacuaisoou. Vacher, gardeur de vaches. V. Bravairier.

Éty. de vachaira. V. Vace, R. VACHEIROUNS, s. m. pl. (vatcheirouns); BACHEIROUS, CAVALIERS, VACAIRIALS. Les saints grêleurs, les saints vendangeurs, tels que Saint-Georges, Saint-Mare, Sainte-Croix, Saint-Jean, Saint-Médard, dont les fèles sont décriées parmi le peuple, à cause des pluies, des grêles, des orages qui souvent les accompagnent de près ou de loin. Sauv.

> Aquot soun lows vacheiriou. Quatre de mars et tres d'abriou Prov.

Le nom de vacheirouns a été donné à ces jours parce que le soleil entre alors dans le signe du taureau.

VACHETA, s. f. (vatchéte). V. Vaqueta et Vacc, R.

VACHETA, 8. f. CLAVELADA FERA. Nom qu'on donne, à Nice, selon M. Risso:

1º Au céphaloptère Giorna, Cephalopterus Giorna, Dum. Raja Giorna, Lac. poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale), remarquable par deux appendices qu'il a au devant de la tête qu'on a comparés a des comes, d'où le nom de vacheta, petite vache.

2º Au crénilabre ou lutjan ocellé, Cremilabrus ocellatus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus ocellatus, Lac. Labrus ocellatus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), qui se distingue par une tache bleue, bordée de rouge sur chaque opercule; longueur un décimètre.

3º Au crénilabre ou lutjan olivâtre, Crenilabrus olivaceus, Dict. Sc. Nat. Lutjanus olivaceus, Lac. Labrus olivaceus, Lin. poisson du même genre que le précédent, dont les opercules sont ornés d'une tache bleue; longueur un peu plus d'un décimètre. 4º Au crémilabre littoral, Crenilabrus lit-

toralis, Risso. qui a le corps allongé, d'un ver argenté, les opercules marqués de bleue, et la queue tachée de noir.

VACHETA, s. f. Nom qu'on donne, Nice, au cremlabre ocellé, Crenilabrus ocellatus, Dict. Sc. Nat. Labrus ocellatus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Acanthopomes (à opercules épineux), qu'on pêche près de Nice; sa taille est d'environ quatre pouces.

VACHIER, s. m. (valchié); Vaquer, cat. Vaquero, esp. Vaqueiro, port. Vaccaro, ital. V. Bravairier.

Ely. de vacha et de ier. V. Vacc, R. C'est aussi un nom de lieu, Vachères, qui est propre aux vaches.

VACHOTA, d. bas lim. (valsota). Pelile vache. V. Vaqueta et Vacc, R.

VACHOUN, s. m. (vatchoun), d. m. Dim. de vacha, gros veau, et même veau, dans plusieurs pays.

Ety. de vacha et de oun. V. Vacc, R.

VACHUN, s. m. (vatchún); Vacum, port. | V. Vachaira et Vacc, R.

VACILLANT, ANTA, adj. (vacillan, anle); Vacillante, port. Vacillante, esp. Vacillant, ante, qui vacille; et fig. incertain, irrésolu, chancelant.

Éty. du lat. vacillantis, gén, de vacillans,

VACILLAR, v. n. (vacillá); vassillan. Vacillare, ital. Vacillar, esp. Vacillar, cat. port. Vaciller, chanceler, branler, tenir mal, être mal attaché, manquer de résolution.

Ety. du lat. vacillare, m. s. fait de bacillum, baguette, houssine, qu'on agite facilement.

VACIOU, s. m. (vaciou), d. m. vassiou, Partie d'un troupe au de brebis qui ne produit ni lait ni agneaux.

Ety. de l'esp. vacia, brebis qui n'est pas pleine, ou du lat. vacuus. V. Vac, R.

VACUATIU, IVA, adj. vl. Vacuatif, ive, propre à vider, à former le vide.

Ely. du lat. vacuus, m. s. VACUITAT, s. f. vl. Vacuitat, cat. Vacuidad, esp. Vacuidade, port. Vacuità, ital. Vacuité, vide.

Éty. du lat. vacuitatis, gén. de vacuitas, m. s.

#### VAD

VAD, was, wa, radical pris du latin vadere, vado, vasum, aller, marcher, et dérivé du grec βάδω (badô), βάω (bað), m. s. par le changement du b en v.

De vadere, par apoc. vad; d'où: Es-vada-ment, Vad-er, Es-vad-ar.

De vad, par la suppr. du d, va; d'où: Vau, Vai, Van.

De vasum, par apoc. vas, d'où: Vas, In-vas-ion, Es-vas-iar, En-vas-iar, Entas-ir.

De vad, par le changement de d en g vag, vagu; d'où: Vagu-e, Vague-li, Evadament, En-vaz-ir, Es-vazi-men.

VADATGE, s. m. vl. Séjour. Ety. de vader, aller. V. Vad, R.

VADEMECUM . s. m. (vademécoun); Vademeco, cat. Vademecum, esp. port. Vade-mecum, chose qu'on porte ordinairement sur soi dont on est obligé de se servir souvent.

Ety. du lat. vade-mecum, qui va avec

VADER, (vadèr). Verbe n. inusité à l'inf. el qui fournit au verbe anar, au sing de l'ind. pr. vau, vas, vai, van.

Ely. du lat. vadere, m. s. V. Vad, R. VADROULHA, s. f. Vadrouille, guispon, gros pinceau ou brosse de laine qui sert à suiffer les vaisseaux.

### VAG

VAG, vAOU, BAG, radical dérivé du lat. vagus, a, um, vague, errant, incertain, inconstant, formé de ve, augmentatif, et de agor, passif de ago, conduire, guider, mener.

De vagus, par apoc. vag; d'où: Vag-a, Vaga-bound, Vagabound-agi, Vagu-e, Di-vag-ar, Extra-vagar, Extra-vagant.

De vag, par le changement du v en b, bag; d'où : Bag-atge, Vai-ar, Vaigu-e, Vaigu-ige.

VAGA, s. f. (vágue); Vaga, port. Vague, eau élevée par les vents au-dessus de son niveau. V. Ounda.

Éty. du lat. vaga, sous entendu unda, onde qui s'étend, ou de l'all. woge, m. s. V. Vag, R.

En vl. qu'il ou qu'elle aille.

VAGABON, adj. vl. V. Vagabound.

VAGABOUND, OUNDA, adj. et s. (vagaboun, ounde); LANTEL. Vagabondo, ital. Vagabundo, cat. esp. port. Vagabond, onde, qui erre çà et là; fainéant, dissipé, libertin.

Éty. du lat. vagabundus, formé de vagari, errer. V. Vag , R.

VAGABOUNDAGI, s. m. (vagaboundadgi); vagaboundaes. Vagancia, cat. esp. Vagabondità, ital. Vagabondage, état de vagabond. V. Vag, R.

VAGABOUNDAR, et

VAGABOUNDIAR, v.n. (vagaboundiá); VAGABOURDEGEAR. Vagamoundear, esp. Vagamundegear, cat. Vagabondare, ital. Etre vagabond, errant, vagabonder.

Éty. de vagabound et de iar, pour egear, litt. faire le vagabond. V. Vag, R. VAGADA, s. f. vl. Fois. V. Vegada.

VAGAMENT, adv. vl. (vagaméin). Vagament, cat. Vagamente, esp. ital. port. Vaguement, indéterminément. V. Vag, R.

VAGAN, adj. vl. Errant; vacant; évacué, debarrassé. V, Vac et Vag, R.

VAGAR, V. n. Vl. VAGUAR, VAJAR. Vagar, cat. esp. port. Vagare, ital. Vaguer, errer, èlre coureur.

Ety. du lat. vagari, m. s. V. Vag, R. VAGES, vl. Que tu ailles; qu'il ou qu'elle

VEGLIA, vl. Qu'il ou qu'elle aide, secoure, soutienne.

VAGUAR, vl. V. Vagar.
VAGUE, AGA, adj. (vágue, águe);
Vago, ital. esp. port. Vague, indefini, qui n'est pas fixe, qui n'est pas determiné.

Ety. du lat. vagus, m. s. V. Vag, R. VAGUE, imp. opt. V. Vagueli.

VAGUEIAR, v. n. d. vaud. VAGUERAR, VALAR, VAGUESAR. Vaguear, port. Vaguejar, cat, esp. Divaguer, s'égarer, errer, être vagabond.

Ély. du lat. vagari, m. s. V. Vag, R. VAGUEJAR, vl. V. Vagueiar.

VAGUELI, esp. d'imper. (vágueli): TAN-BEN. Soit, j'y consens, allons, dépêchons.

Éty. C'est la troisième personne du sing. de l'imp. du verbe vader. V. Vad, R. VAGUERAR, vl. V. Vaguerar et Vag, Rad.

VAHET, vl. Il ou elle vit; du lat. vidit.

## VAI

VAI, VA, VAIRE. Sorte de particule affirmative : Au faraipas, vai, va, je ne le serai pas. Vai, vai, fougues tranquille, va, sois tranquille.

VAI, interj. vl. Malheur à....

Ety. du lat. væ , m. s.

Vai, va. s'est conservé dans la langue moderne, comme menace: Au pagaras, vai, va, tu la payeras. Vai, vai! vas, vas.

VAI, (vái). Seconde pers. du sing. de

l'imp. du verbe vader, va.
VAI, HA, VAI! s. m. Allons donc, fi donc: Lou vai et lou ven, l'aller et le retour; Faire lou vai et ven dins un jour, aller et revenir dans un jour; Una ounça vai et ven, une once ne se compte pas, c'est tantôt pour l'un et tantôt pour l'autre. V. Vad, R.

Vaiven, Vayven, esp. balancement, agi-

tation, mouvement alternatif.

VAI-L'AI-VAI, 8. m. (vai-l'ái-vái), dl. Personne lente, morne, pesante, Sauv.

V'AI, contr. de ou ou vou ai, je l'ai, j'ai ce que vous dites.

VAIABLES, adj. vl. Oisif. VAIAR, vl. V. Vagueiar et Vag, R. VAICHEL, s. m. vl. Baleau. V. Vas, Rad.

VAIER, V. Valer et Val, R.

VAIGAS, s. m. (vaigas); dl. augm. péjor. de Vaigue, v.c. m.

VAIGUE, s. m. (valgue), et impr. valgua. Nonchalant, negligent, paresseux. Sauv.

Éty. du lat. vagus, vagabond, errant, et du dim. et, ce qui correspond au dim. lat. vagulus. V. Vag, R.

VAIGUIGE , s. m. (vaiquidgé); veigabla, dl. Insouciance, nonchalance, paresse, crasse. Sauv.

Éty. de vaigue et de ige. V. Vag, R.

VAILLIMEN, S. M. VI. VALIMEN. Valiment, cat. Valimiento, esp. Valimento, ital. Prix, mérite; aide, assistance. V. Valimen.

VAINE, d. bas lim. V. Vai.

VAIR, adj. vl. waintz, wate, was. Vario, cat. esp. port. ital. Vair, changeant, varia-ble, de diverses couleurs, gris-blanc.

Éty. du lat. varius, m. s. V. Vari, R. VAIRADOR, s. m. vl. vairaise. Apprêteur de vair, pelletier. V. Vari, R. VAIRAIRE, vl. V. Vairador.

VAIRAR, dl. V. Veirar.

VAIRAR, vl. V. Variar.

WAIRAT, s. m. vl. Varat, cat. Maquereau, sorte de poisson. V. Auruou.

VAIRE, adj. vl. Vert, verdåtre. Voy. Vair.

Mouscas vairas, mouches variées; c'est aussi le nom languedocien de l'hyppobosque du cheval. V. Mousca d'ase.

Qu'il ou qu'elle change, varie. Vareia. il ou elle change, varie.

VAIROLA, s. f. vl. Lentille. V. Veirola. VAISELET, s. m. vl. Vascellet, cat. vaselletto, ital. Petit vase, petit vaisseau.

Éty. Dim. de Vaisel. V. Vas, R. VAISSA, vl. V. Vayssa.

VAISSEH, s. m. vl. V. Vaisselh, Vase et Vaisseou.

VAISSEL, S. M. VI. VAISSELE, VATSSELE, vaysmen, vaysmen. Vaxell, cat. Vasillo, esp. Vasello, ital. Vase, vaisseau; tombeau, cercueil; veine, artère. V. Vas et Vas, R.

VAISSEL, s. m. (veissèl); VEISSEL. Vaxell,

Éty. du lat. vascellus. V. Vas., R.

VAISSELA, s. f. (vaïssèle), dg. Voy. Futalha.

VAISSELA, s. f. (veissèle); RACHERA, BASCHEBA, VEISSELA. Vasellame, ital. Vaxilla, esp. Baizella et Baixella, port. Vaxella, cat. Vaisselle, tout ce qui sert à l'usage ordinaire de la table, comme plats, assiettes, cuillers, fourchettes, etc.

Éty. de vaissel et de la term. sém. a. V. Vaisseou et Vas, R.

### On nomme:

VAISSELLE MONTÉE, celle dont les parties sont soudées, telles que les flambeaux, salières, sacriers, etc. VAISSELLE PLATTE, celle qui est sans soudure, comme les plats et les assisttes.

La première époque où il soit fait mention de l'usage de la vaisselle d'argent, dans notre histoire, remonte à Gontran, roi d'Orleans et de Bourgogne; on y voit qu'en 585, ce prince trouva, dans la dépouille du duc de Mommol, trois cent quarante marcs de vaisselle d'argent.

VAISSELADA, s. f. (veisselade); veisse-LADA. La quantité de vin que contient un gros tonneau, Gar. V. Vas, R.

VAISSELAR, v. n. (veisselä); veisselar, d. bas lim. Laver la vaisselle : N'an pas encara vaisselat, on n'a pas encore lavé la vaisselle, pour dire qu'on sort à peine de table. Éty. de vaissela et de ar. V. Vas, R.

VAISSELH, S. M. VI. VAYSSELH, VAISSEL, VAYSSELL, VAYSEL. Vase, vaisseau; tombeau, cercueil; veine, artère. V. Vaisseou.

VAISSELIER, s. m. (veisselié), d. bas lim. Dressoir, assemblage de planches sur lequel on met la vaisselle pour la faire égouter. V. Dressaire et Vas, R.

VAISSELIER, s. m. (vaisselié), dg. V. Dressadour et Dressaire.

VAISSEOU, s. m. (veisseou); vaisseou, WAISSEL, MAU. Vascello, ital. Vaisseau, batiment de bois, construit pour naviguer sur la mer et sur les grands fleuves.

Éty. du lat. vas, vasis, vase, vaisseau. V. Vas, R.

On donne plus particulièrement le nom de vaisseau aux bâtiments à poupe carrée, portant trois mâts, avec un beaupré, et celui de vaisseau de ligne, à ceux qui portent au moins 50 canons en deux batteries.

Léon-Baptiste Alberti rapporte, dans son traité d'architecture, selon l'auteur de l'art. Antiquités de l'Ency. meth. que, dans le temps qu'il faisait travailler près du lac de Riccia, on découvrit un navire qui était resté au fond de ce lac plus de 1300 ans, et qui était doublé en plomb.

En 1510, avant J.-C., Danaüs amène d'Egypte en Grèce le premier vaisseau qu'on y ait vu.

En 301, avant J.-C. Démétrius, roi d'Asie, fait, le premier, construire des vaisseaux d'une grandeur, d'une force et d'une magnificence inconnues jusqu'à lui.

On lit sur les marbres d'Arundel : Depuis que le premier navire, nommé Pentecontoré, est conduit d'Egypte en Grèce, par Danaus, qui arriva d'abord dans l'île de Rhodes, avec

cat. Vasillo, esp. Vasello, ital. Vaisseau, les cinquante filles qui bâtirent une espèce de tonne, futaille. V. Vaisseou. lemple, etc. en 1511 avant J.-C. temple, etc. en 1511 avant J.-C.

Selon leur destination on désigne les vaisseaux en vaisseaux de commerce ou marchands, que l'on classe suivant le nombre de tonneaux qu'ils peuvent porter; le tonneau est estimé 2,000 livres.

En vaisseaux de guerre, divisés en haut et bas-bord, ces derniers n'ont qu'une batterie, les autres ont des noms particuliers qu'on trouvera dans le Dictionnaire ou dans le Vocabulaire.

Nous ne donnerons pas les détails de tout ce qui entre dans la composition d'un vaisseau, car un vaisseau à trois ponts qui porte 120 canons, avec les munitions nécessaires, 1,200 hommes et les aliments pour six mois, etc., etc., est le chef-d'œuvre de l'invention humaine. Nous repéterons-ici ce que nous avons déjà dit ailleurs, que ces détails seraient inutiles pour ceux qui exercent la profession à laquelle se rapporte telle ou telle machine, et inutile ou fastidieuse pour ceux qui y sont étrangers.

### Nous dirons cependant que dans chaque vaisseau on nomme:

CEUVRES MORTES, les parties qui paraissent hors de OEUVRES VIVES , celles qui y plengent

VAISSEOU, S. M. VEISSEOU, VEISSEL. Une tonne, foudre ou gros tonneau. V. Vas, R. VAISSEOU, s. m. Vaisseau, l'enceinte d'une grande maison, d'une église ou de tout autre grand édifice. V. Vas, R. VAISSIVA, s. f. (veissive), dl. Voy.

Bediga.

**VAJABLE**, adj. vl. Coureur, enclin au vagabondage. V. Vag, R. VAJAR, vl. V. Vagar.

## VAL.

VAL, WAU, WALM, BAL, WAUD, radical dérivé du lat. valere, valeo, valitum, être en bonne santé, se bien porter, valoir, être de prix, puissant, robuste; d'où: Valor, valeur; Validus, valide, fort; Valetudinarius, maladif; Convalescens, convalescent.

De valere, par apoc. val; d'où: Val; Val-able, Val-ent, Sobre-valer, Val-er, Valeri-ana, Coun-val-escent, Equi-val-ent.

De val, par le changement de l en lh, valh; d'où: Valh-em-ment, Valh-ença, Valh-ent, Valhent-isa, Valh-er, Prevalher.

De validus, par apoc. valid; d'où: Valide, In-valide, Valid-ar, Valid-itat.

De valor, par le changement de o en ou, valour; d'où : Valour.

De val, par le changement de l en u, vau; d'où : Vau-rien, Vau.

De val, par le changement du v en b: Bau; par celui de l en u : Bau, Bau-bela, Bau-bel-ada.

De convalescens, par apoc. convalesc et counvalesc; d'où: Coun-valesc-ença, Counvalesc-ent; A-val-ir, En-val-ir, Es-valu-

ar, E-valu-ar, E-valu-ation, Valg-ul, Ra-vaud-agi, Ra-vaud-aire, Ra-vaud-ar, Ra-vaud-aria, Ra-vaud egegire, Ra-vaudegear, Ra-vaud-ur.

VAL et vau, par le changement de l en u, mot radical qui, dans notre langue comme dans le latin, a la signification de pouvoir. puissance, valeur, prix, courage, bravoure; signification qu'il transporte aux nombreux composés qu'il sert à former, tels que Valable, Valour, Valent, Valourous, Valide, Vuliditat, Validar, Valer ou Valher, Valua, Invalide.

Éty. du lat. valor, de valere, valoir; VAL, autre radical, dérivé du lat. vallie, vallée, dont les composés sont : Valeta, Valoun, Valat, Valada, Valadar, Valadoun, Aval, Devalar, Avalar, Avalar, Avalar, Avalar, Avalouira, Ravalar; pris dans ce sens, le radical Val, vallée, vient probablement de la même souche que val, signifiant, ce qui vaut, parce que les vallées doivent avoir été considérées comme une véritable valeur ou chose valant, par opposition aux montagnes dont les produits étaient presque nuls. C'est ainsi qu'on a donné le nom de aver aux bètes à laine, comme étant le véritable et peutêtre l'unique avoir, à cette époque.

De ce radical sont dérivés les noms propres: Daval, Duval, Laval, Lavalite, Lavallette, Lavaliere, Levau, Devaux, Lavau, Vauvert, Vaverte, Devallade.

VAL, devant les mots qui commencent par une voyelle, et Vau, devant ceux qui sont précédés d'une consonne, s. m. (valet vaou), val, vallée. Ce mot ne s'est guère conservé que dans les composés suivants, formant des noms de lieux : Vallis gelida, lat. vallée gelée; Vouclava, Vauclusa, Vallis clausa, lat. vallée fermée, etc. Vau subiera, vallée supérieure, élevée; Val à auro, vallée venteuse; Val-bornia, vallon obscur.

Vau est pris pour chemin dans la phrase suivante : Prendre la vau touerta, prendre une voie détournée.

VAL, 2, vau, radical pris du lat. vallis, val, vallée, et probablement dérivé du gres αὐλων (aulon), parla transposition de u valon, vallon étroit, gorge.

De vallis, par apoc. val; d'où : De-valada, Val-aya, Val, Val-a-brega, Valada, Val-au, Val-eta, Val-eya, Valey-enc, Valh, Val-oun, Ra-val-ar, De-valat, A-val, Aval-ar, De-valar, A-val-aire, Val-gelada, Aila-val, A-val-ancha, Aval-oir.

De val, par le changement de venf, fal; d'où : Af-fal-ar.

De val, par le changement de len u, vau; d'où : Vau, Vau-clausa, Vau crosa, Vaumagna, Vau-subiera, Aila-vau, A-per-avau; par alt. Vau-mala , Vaumal-ela , Da-vau.

De val, par le changement du v en b. bal; d'où: A-baill-iar, Devaux, Vauvert, Vauverte, Aval-ancar, Es-valanch-ar, Es-valanch-at , Lav-ancha , Val enga , Vall-ada, Vall-eya, En-da-val-ar.

De val, par le changement de l en r, var; d'où : A-var-ir, A-var-it; et par changement de v en b; De-bat-ar; et les noms de lieu: Entre-vaux.

VAL, 3, radical pris du lat. vallis, retranchement, ou de vallum, qui signifie aussi tranchée, et dérivé du grec αὐλὼν (aulôn), canal, aqueduc, fossé, par la transposition de v.

De vallum, par apoc. val; d'où: Vall-at, Val-at, Valad-ar, Valad-oun, Inter-val-o, Valad-at, Valoun-ar.

VAL, S. f. vl. valm, vall, vau. Vall, cat. Val et Valle, esp. ital. port. Val, vau, vallée, vallon.

Etv. du lat. vallis, m. s. V. Val. R. 2.

VAL. vl. Pour valhe, qu'il ou qu'elle vaille, qu'il ou qu'elle nous aide, il ou elle vaut. V. Val, R.

Santa Maria val, sainte Marie à notre aide.

WAL, s. m. vl. Valeur, prix. Éty. de valor, m. s. V. Val, R.

> Lo val d'una pauca brisa. Pierre d'Auvergne.

La valeur d'une petite miette.

VALABLAMENT, adv. (valablaméin); Validamente, ital. esp. port. Valablement, d'une manière valable.

Ety. de valabla et de ment. V. Val. R. VALABLE, ABLA, adj. (valáblé, áble); Valido, ital. port. Valedere, esp. Valable, qui doit être reçu en justice.

Ety. de val et de able. V. Val, R.

VALABREGA, nom de lieu (valabrégue). Ce nom pourrait signifier, dit M. de Sauvages, vallee ou vallon des rixes, des querelles, le mot étant composé de val ou

de vala et de Brega, v. c. m. et Val, R. 2.

VALABRI, n. pr. (valabri). Ce mot
paraît être d'origine celtique, les Romains le rendaient par Vallis-brigia. Sauv. Voy. Val, R.

VALACA, s. f. (valáque). Nom du bouillon blanc, selon M. Castor. Alt. de Varlaca, v. c. m. et Boulhoun-blanc.

VALADA, s. f. (valade); VALAU. Vallata, tal. Valle, esp. port. Vallée, lieu enfoncé entre deux montagnes; descente.

Éty. du lat. vallis, ou de val et de ada. V. Val. R. 2.

Cada mountaka a sa valada. Pr.

VALADAR, v. a. et n. (valadá); valada-SEAR, VALLADAR, LAVADAR. FOSSOYER, entourer, ceindre de fossés; fouir, creuser en terre, faire des fossés.

Éty. de valad, pour valat et de ar, ou du lat. vallum. V. Val, R. 3.

VALADAT, adj. et p. Garni, muni, entouré de fossés. V. Val, R. 3.

VALADEGEAR, (valadedjá); Valladear, esp. Le mème que Valadar, v. c. m. et Val, R. 3.

**VALADEJAR**, V. Valadar.

VALADIER, s. m. vl. Celui qui creuse les fossés.

Éty. de valad et de ier. V. Val, R. 3. VALADOUN, s. m. (valadoun). Dim. de valat, petit fossé. V. Val, R. 3.

VALAMBRE, A, expr. pr. (valámbré), d. de Barcel. Sounar à valambre, sonner à toute volée.

VALANTIN, s. m. (valantin). Plan valantin, démarche d'un lendore, d'un lambin. Garc.

VAL

VALANTIN, nom d'homme (valantin), et mieux valentin. Valentin.

Patr. Saint Valentin.

L'Église honore 14 saints de ce nom.

VALANTINIAN, nom d'homme (velantinián). Valentinien.

Patr. L'Église honore deux saints de ce nom, les 20 août et 3 novembre.

VALAT, s. m. vl. valeat, vallat. Vallon, val, vau. V. Valat.

VALAT, s. m. (valá); couerest, balat, BEAL, BEAR, BEC, CARAU, CARAL, CADABAU. Valas et Valla, port. Vallado, esp. Fosse, petit ruisseau, ravine; canal dans lequel coule l'eau dans les rues, quand il est à découvert; en Languedoc, ce mot désigne un ruisseau entre deux collines ou deux montagnes par où s'écoule l'eau des pluies ou des fontaines; en vl. vallon.

Éty du lat. vallum, tranchée. V. Val, R. 3.

VALAT, s. m. On donne aussi ce nom aux fossés qui entourent les remparts d'une ville, aux tranchées qu'on ouvre pour effondrer un champ : Passar un champ à valat ou felsar . fouiller un champ par tranchées; Faire de l'obra lou valat, faire de la terre le fossé. V. Val, R. 3.

VALAT-RATIER, s. m. (valá-ratié), dg. BALAT-RATIES. Pierrée, fossé rempli de pierres et couvert de terre que l'on creuse pour faire évacuer les eaux stagnantes.

Ety. de valat, fossé, et ratier, habité par les rats.

VALAU, s. f. (valáou). Dit par syncope de Valada, v. c. m. et Val, R. 2.

VALAURIA, nom de lieu (valáourie). Mot dit par corruption de val-aura ou val de l'aura, vallée venteuse, vallée du vent. V. Val, Ř. 2.

VALAYA, s. f. (valaïe). Descente. Garc. V. Valada, Devalada et Val, R. 2.

VALC, vi. li ou elle valut.

VALDRES, s. m. vl. Vaudois. V. Val,

VALEA, interj. Cri de guerre des Angévins, par opposition à celui des Tourangeaux.

L'un crida: Valea! l'autre: Cossel! Les uns crient Vallée! les autres Cossel.

VALEDOR, s. m. vl. VALIDOR. Valedor, esp. cat. port. Valedero, esp. Protecteur, partisan, defenseur, allié, valable, favorable.

Éty. de val et de edor, celui qui peut, qui a la puissance, ou du lat. vulidus. V. Val, Rad.

VALEGADOR, vl. V. Valejador. **VALEIRA**, s. f. vl. Valeur. V. Val, R.

VALEISSEN, vl. Valant, qui vaut, de prix. V. Val. R.

VALEJADOR, s. m. vl. Fossoyeur, terrasseur, travailleur.

VALEJAIRE , vl. V. Valejador.

VALEMEN, s. m. vl. Profit, assistance, secours. V. Val, R.
VALEN, ENTA, adj. vl. Vaillant, ante,

ardent, précieux, ieuse, méritant, prisé, ée. V. Valent et Val, R. VALENCIA, V. Valensa et Val, R.

VALENGA, s. f. (valeingue). Petite vallée. Garc. V. Val, R.

VALENSA, S. f. VI. TALENTIA, VALENCIA. Valentia, cat. esp. port. Valensia, ital. Valeur, prix; profit, aide, secours; vaillance, vaillantise. V. Valour et Val, R.

VALENT, ENTA, adj. (valèin, èinte); WALER. Valente, port. Valent, cat. Valiente. esp. Prisé, ée, de prix, excellent, d'une grande valeur, vaillant, méritant, ante, puissant.

Éty. de Val, rad. de valer et de ent, chose qui vaut. V. Val, R.

Leis Prouvençaux la fan tant ben (la bourrids), Qu'au dire de cadun fau que siegue ralento. Germain. Rouerido dels dio

En d. bas lim. laborieux, actif, industrieux. VALENT, s. m. (valèin). V. Valhent et Val. R.

VALENTAMEN , adv. vl. Valentement , cal. Valientemente, esp. Valentemente, ital. Vaillamment, courageusement. V. Val, R.

VALENTIA, vl. V. Valensa.

VALENTIN, nom d'homme (valantin); Valentiniano, ital. Valentin.

L'Église honore 14 saints de ce nom.

VALENTINA, nom de femme (valeintine); Valentina, ital. esp. Valentine.

L'Église célèbre sa fête le 25 juillet. VALENTISA, Valentia, cat. V. Valhen-

tisa et Val, R. VALER, v. n. (valé); value, value. Valere, ital. Valer, esp. port. cat. Valoir, être d'un certain prix; rapporter, produire, procurer, faire obtenir; tenir lieu, avoir sa

signification; aider, profiter, être utile. Ety. du lat. valere, m. V. Val, R. Si faire valer, se venter, se donner de l'importance.

Faire valer, faire valoir; cultiver son

Si faire mau valer, se faire haïr.

Tant li vau, bien lui en prend.

Vau pas una pipa de tabac, il ne vaut pas un oignon.

Ha! per aquesta n'en vau quinze, ha! pour le coup celui-ci enlève la paille!

Se pousquer pas valer de qu'auqu'un, no poderse valer con alguno, esp. ne pouvoir réduire quelqu'un à son devoir.

S'en pouden pas valer, nous ne pouvous pas le dompter.

VALERAUGA, nom de lieu (valeráou-gue), dl. Rivière des Cevennes, appellée Valéraugre en français, vallon de l'Eraut. Sauv. V. Val, R. 2.

VALERIA, nom de femme (valerie); Valeria, ital. esp. Valerie.

L'Église honore cette sainte les 5 et 6 juin. sous le nom de Valère de Palestine.

VALERIANA, s. f. (valeriane); Vale. riana, esp. ital. port. cat. Valeriane, on ne connaît sous ce nom, en provençal, que la valeriane officinale, Valeriana officinalis, Lin. plante de la famille des Valérianées, commune dans les lieux humides de la Haute-Provence. V. Garid. Valeriana sylvestris major, p. 478.

Éty. du lat. valeriana, dérivé, selon les uns, d'un certain Valerius, qui l'aurait employée le premier comme médicament, ou de valere, se bien porter, avoir de grandes propriétés, suivant les autres. V. Val. R.

VALERIEN, nom d'homme (valériéin); Valeriano, ital. port. Valérien.

L'Église honore 10 saints de ce nom.

VALERISCLA, nom de lieu (valeriscle). Nom qu'on croit répondre au latin Vallicula on Vallicula clausa. V. Vauclusa et Val, R. 2.

VALERO, nom d'homme (valère); Valerio, ital. esp. Valère.

Éty. du lat. valerius.

L'Église honore 13 saints de ce nom.

VALEROS, OSA, adj. anc. béarn. Valeros, cat. Valeroso, esp. Valable; fort, actif.

Ety. de valer et de os. V. Val, R.

VALESTRE, (valèstre). Nom de la pri-son de l'ancien hôtel-de-ville de Montpellier. C'est une corruption de mal estre. Sauv.

VALET, d. bas lim. Pour valet, Voy. Varlet.

En vl. page, jeune seigneur.

VALETA, s. f. (valéte). Nom de lieu, petite vallée, valette.

Éty, de val et du dim. eta, petite vallée, ou du lat. vallicula. V. Val, R. 2.

VALETAR, v. n. (valetá), d. bas lim. Valeter, faire l'ouvrage qu'on fait faire à un domestique: M'a pla fa valstar, il m'a assez fait valeter.

Ety. de valet et de ar, faire le valet.

VALETOUN, s. m. d. bas lim. Pour

petit valet, V. Varletoun.

VALETUDINARI, ARIA, adj. (valetudinári, árie); Valetudinario, esp. Valitudinari, cat. Valétudinaire, maladif, infirme.

Ety. du lat. valetudinarius, m. s. V. Val, Rad.

VALEYA, s. f. (valèie). Vallée. Voy. Valada et Valau.

La Vallée de Barcelonnette, n'est désignée dans toute la Haute-Provence et le Bas-Dauphiné, que par le mot Valeya : Es de la Valeya, il est de la Vallée de Barcelonnette, et la vallée qui est entre les montagnes du Leberon et la Durance. V. Val, R. 2.

Éty. de val, pour vallée, et eya, pour ada. V. Val, R. 2.

VALEYENC, ENCA, s. (valeiénc, éinque). Qui est de la Valeya, v. c. m.

Ety. de valeya, vallée, et de enc, enca, habitant. V. Val. R. 2.

VALEYSSEN, s. m. vl. Valeur, prix. V. Val, R.

VALGUES, vl. Qu'il ou qu'elle valût, assistat : Valgui, je valus; Valguist, tu aidas, tes secours valent.

VALGUT, UDA. adj. et p. Valgud, cat. Valu, ue. V. Val, R.

VALH, s. m. vl. Vallee. V. Val, R. VALHA, vl. Qu'il ou qu'elle vaille, assiste.

VALHAMMENT, V. Valhemment et Val, Rad.

VALHAT, vl. Fossé. V. Valat et Val, R. 3.

VALHEMMENT, adv. (vaillamméin); VAILLAMMENT. Volerosamente, ital. Valientemente, esp. Valerosamente, port. Vaillamment, avec valeur.

Ety. Valhemment, est dit par sync. pour I manteou.

valhentament, fait de valhenta et de ment. V. Val, R.

VALHENÇA, s. f. (vaillèince); VALHABÇA. Valencia, esp. port. Valore, ital. Vaillance, valeur, courage.

Ety. du lat. valentia, fait de valere, valoir. V. Val, R.

VALHENT, ENTA, adj. VALHEST, VA-LIENT, VALENT. Valiente, esp. Valente, port. Vaillant, ante; courageux, intrépide; diligent, actif, laborieux, expéditif.

Ety. de Val, rad. de valer, et de ent, être qui vaut, ou du lat. valentis, gén. de aalens, fort, robuste,

Valhent home era Coulin, que tres mouscas lou couchavoun. Expr. iron.

VALHENT, s. m. (vaillèin); VALENT. Vallant, tout le bien que possède une personne, tout son avoir. V. Val, R.

VALHENTISA, s. f. (vailléintise); va-LHENTIA, VAIENTISA, VALHANTISA. Vaillantise. action de valeur.

Ély. de val et de entisa. V. Val, R.

VALHER, Valoir. V. Valer et Val, R. VALI, vi. Je vaux, je défends.
VALIA, s. f. vi. Valia, anc. cat. anc. esp. port. Valeur, prix.
VALIDA, s. f. vi. Valida, port. Secours,

appui, bon office.

Ety. du lat. valor, m. s. V. Val, R.

VALIDAMENT, adv. (validaméin); Validamente, esp. ital. port. Validament, cat. Validement, valablement, légitimement.

Éty. de valida et de ment, d'une manière valide. V. Val, R.

VALIDAR, v. a. (validá); Validare, ital. Validar, esp. port. cat. Donner de la force, de la fermeté, consolider.

Ely. de valide et de ar, rendre valide. V. Val, R.

VALIDAT, adj. et p. (validá); Validado, port. Validé, ée. V. Val, R.

VALIDE, IDA, adj. (validé, ide); Valido, cat. esp. ital. port. Valide, valable, en parlant des choses; sain, vigoureux, bien portant quand il s'agit des personnes.

Ety. du lat. validus, m. s. V. Val, R. VALIDITAT, s. f. (validità); Validità, ital. Validacion, esp. Validade, port. Validitat, cat. Validité, bonté essentielle d'une chose, faite daps les formes.

Ety. du lat. validitatis, gén. de validitas, ou de valide et de itat. V. Val, R.

VALIDOR, s. m. vl. Partisan, défenseur. V. Val, R.

VALIENT, V. Valhent et Val. R.

VALIGUIERA, s. f. (valiguière). Nom de lieu dit pour val aiguiera, vallis aguaria, lat. vallon abondant en cau. V. Val. R. 2.

VALIMEN, S. M. VI. VAILLIMEN. Valiment, cat Valimiento, esp. Valimente, port. ital. Aide, secours, assistance, prix, mérite. V. Val, R.

VALINA, s. f. (valine). Nom par lequel M. Garcin désigne la viorne, dans son Dictionnaire. V. Atalier.

VALINIER, s. m. (valinié). Nom de la viorne dans la Basse-Provence. V. Atatier. VALISA, s. f. (valise). Valise. V. Porta-

Ety. de l'italien valegia, valiggia, formé de l'allemand felleysen, qui est composé de fel, peau, et de eysen, fer. Wachter le fait venir de follis, sac de cuir, par le changement de f en v.

VALL, vl. V. Val, R.

VALLADA, S f. vl. VALETA. Valle, port. Valleta, ital. Vallée, descente, plein un ruisseau d'eau, tout ce qu'un fossé peut en contenir. Garc. V. Val, R.

VALLAT, s. m. vl. Fossé, retranchement. V. Valat et Val, R. 3.

VALLEA, s. f. (valée); VALLEYA, VALAU. Valle, port. esp. Vallée, terre, étendue de pays qui est entre deux montagnes.

Ety. du lat. vallis. V. Val. R. 2.

VALLET, vl. V. Vaylet. VALLEYA, V. Vallea et Val, R. 2 VALLIMEN, s. m. vl. Valeur. V. Valour et Val, R.

VALLO et

VALLON, V. Valoun.

VALOL, vi. Pour valon el, valent les. V. Val, R.

VALOR, s. f. vl. Valor, cat. esp. Valore, ital. Valeur, mérite, vertu; secours, assistance. V. Valour et Val, R.

VALOROS, OSA, adj. vl. Valoros, anc.

cat. Valeroso, esp. port. Valoroso. ital. Valeureux, euse, estimé, prisé. V. Val, R. VALOUN, s. m. (valoun); valous. Vallone, ital. Vallon, petite vallée, petite

Éty. du lat. vallis et du dim. oun, on du lat. inusité vallonis, gén. de vallo. Voj. Val. R. 2.

VALOUNAR, Garc. V. Valadegear, Valadar et Val. R. 3.

VALOUR, s. m. (valour); VALENSA, VA-LHERSA. Valore, ital. Valor, esp. port. cat. Valeur, ce que vaut une chose, d'après sa juste estimation : le mérite d'une chose en fait la valeur, et l'estimation le prix; fig. bravoure, courage, juste signification d'un

Éty, du lat. valor, fait de valere, valoir, ou plutôt de son rad. Val et our, ce qui vaut. V. Val, R.

VALRAI, vl. Je vaudrais.

Valzes, vous vaudrez.

Valria, je vaudrais, il ou elle vaudrait.

VALS, s. m. pl. vi. Vallo, port. Murs, remparts.

Éty. du lat. vallum, rempart, retranchement. V. Val, R. 3.

VALSA, s. f. (válsc). Valse et air pour la danser.

Etv. de l'allemand walzen, rouler, tourner. VALSAIRE, Garc. V. Valsar.

VALSAR, v. n. (valsa). Valser, danser une valse.

VALSUR, USA, s. (valsúr, úse). Celui, celle qui danse la valse.

VALVASSOR, S. m vl. valvasos, vasrapport immédiat avec son suzerain, gentilhomme. Gloss. Occ.

VALVULA, s. f. (valvule); Valvula, cal. port. esp. ital. Valvule, espèce de soupape qui dans les veines empêche le sang de retrograder.

Éty. du lat. valvula, m. s.

### VAN

VAN, vant, vant, radical dérivé du latin ranus, a, um, vain, frivole, inutile, vide, d'où vanitas, vanité, invanescere, s'évanonir.

De vanus, par apoc. van; d'où: Van, Van-a, Vana-gloria, Vana-ment, Van-eta, Van-itat, Vanit-ous, Es-van-ouir, Es-vanouissa-ment, En-van, Van-ela, Esta-vanir, Es-van-ouir.

De vanit, par la suppression de i, vant;

d'où : Vant-aire, Vant-ar.

De vant, par le changement de v en b, bant d'où: Bant-adour, Bant-alofo, Bant-ariol. Bant-at, Vas.

VAN, 2, radical dérivé du latin vannus, vanni, van à vanner, formé de vanus, vide.

De vannus, par apoc. van; d'où: Van, Van-ar, Van-aire, Van-au, Van-eou, Vanel. Vanet-ar, Van-ier.

VAN. s. m. vl. Vanto, ital. Vanterie, jacfance.

VAN, s. m. carleadous, crela, raira, crayer. Van, instrument d'agriculture servant à nettoyer le grain.

Ety. du lat. vannus, m. s. V. Van, R. 2. L'invention de cet instrument remonte à la plus haute antiquité; on voit des vans représentés sur les plus anciens monuments.

Mustica vannus iacchi, Virg. Géorg.

VAN, S. M. ESCOUSSA, BAR, COURSEGUDA, REVAR, RALAN. ESCOUSSE, élan, action de celui qui s'élance pour sauter. V. Envan en Escoussa.

Ety. ?

Prendre lou van, prendre son escousse. Dounar lou van, donner l'essor, donner la liberté à un oiseau, lâcher la bonde d'un étang, élargir un troupeau.

Grand van et pichot coou, la montagne en

travail enfante une souris.

Un margue long a mai de van, un long manche a plus de coup.

L'y es intrat tout de van, il y est entré lout de go.

N'a pas van de cantar, il n'est pas en train de chanter.

VAN, ANA, adj. (ván, áne); Vano, ital. esp. Vão, port. Va, cat. Vain, aine, frivole, chimérique, mou, léger.

Pasta vana, pâte souple, légère, meuble,

en parlant de la terre.

Ety. du lat. vanus, vide, vain, frivole. V. Van. R.

VAN an, adv. In vano, ital. En vano, esp. Em vão, port. En vain, inutilement, il signifie aussi train.

VAN, Pour ban des vendanges. V. Ban. VAN, Troisième pers. du pl. de l'ind. du verbe vader, nautres anam, vautres anaz, elous van. V. Van, R.

**VAN**, dl. Tout d'un van, tout desuite, pièces de plain pied.

Lous boutar tout d'un van, n'en faire qu'une pièce.

Oou farez tout d'un van, vous le serez tout desuite. Sauv.

VAN, ANA, adj. vl. Vain, léger, faible, incertain, irrégulier, blème. V. Van.

VANA, s. f. (váne). Courte pointe, catalogne, couverture de lit en laine épaisse. V. Flansada.

VAN

Ety. Ce mot est ligurien, selon l'auteur de la St. des B.-du-Rh. mais il vient de van, vana, dans le sens de mou, léger. V. Van,

En vl. il ou elle vante.

VANADA, s. f. (vanade); vanau. La quantité de grain que l'on met à la fois dans le van.

Éty. de van et de ada. V. Van. R. 2. VANADA, s. f. Métairie. Désanat. VANADAS, s. f. pl. (vanades).

Oue vou dos cambros separados. Que vou d'estables de vanados Per louja chavals, miolos, mious. Michel.

VANADOR, vl. V. Vanaire. VANADOR, s. m. vl. Courtisan.

Ety. Altér. de vantador. V. Van, R. VANAGLORI, s. f. (vanaglori); Vanagloria, esp. Vaine gloire, orgueil, parade, ostentation, vanterie.

Éty. de vana, vaine, et de glori, gloire. V. Van, R. 2.

VANAGLORIA, s. f. (vanaglórie); Vangloria, esp. Vāagloria, port. Vanagloria, cat. Vaine gloire, vanterie, ostentation. V. Van, R.

VANAIRE, s. m. (vanóiré). Vanneur, cribleur, celui qui vanne le blé ou qui le passe au crible.

Éty. de van et de aire, qui se sert du van. V. Van, R. 2.

VANAIRE, adj. vl. Vanteur, vantard, vain, fanfaron. V. Van, R.

**VANAMEN**, s. m. vl. Vanterie, jactanse, vanité. V. Van, R.

VANAMENT, adv. vl. Vanament, cat. Vanamente, esp. ital. Vaamente, port. Vainement.

VANAMENT, adv. (vanaméin); vana-MEN. Vanament, cal. Vanamente, esp., Vaamente, port. Vanamente, ital. Vainement. V. Van, R.

**VANAN**, vl. Vantant, il ou elles vantent. V. Van, R.

VANANSA, s. f. vl. Jactanse, vanterie. V. Van, R.

VANAR, v. a. et n. vl. Vanare, ital. Vanter, se vanter.

Ety. du lat. vanare, tromper par de belles paroles. V. Van, R.

VANAR, v. a. (vana); moundar, vanelar, GRELLAR. Vanner, cribler, nettoyer le grain au moyen du van, éventer. Voy. Ventar et Moundar.

Éty. de van et de ar, agir avec le van. V. Van, R. 2.

VANAT, ADA, adj. et p. (vaná, ade). Vanné, ée. V. Van, R. 2.

VANAU. Parc à brebis; plein un van. V. Vanada et Van, R. 2.

VANDALISME, s. m. (vandalisme). Vandalisme, régime ou système destructif des sciences, des arts et de leurs monuments.

VANDALO, s. m. (vandale); Vandalo, cat. esp. ital. port. Vendale, ennemi des sciences et des arts.

VANDEA, (vandée), despartament de la...

Vendea, esp. Vendée, département de la... dont le chef-lieu est Bourbon-Vendee.

Éty. d'une rivière du même nom.

VANDOMA, s f (vandome). La marseille, espèce de jeu de carte, dans lequel le hasard décide presque entièrement du gain et de la perte : il est du nombre des prohibés.

VANEGAIRE, s. m. (vanegáiré). Qui travaille continuellement, qui n'est jamais en repos, laborieux.

Ety. de vanegar et de aire. V. Van, R. 2. VANEGAR, v. n. (vanegá). S'agiler, al-

ler et venir souvent, travailler, circuler. Éty, du lat, vanum agere ou de van et de la term. egear, agiter le van. V. Van. R. 2.

La cantarela dounc vanega de tout caire. Per atroubar de que lou marrit lemps passar. Dioul.

Sus un tau fait..., Douno souvent luech de mouralizar Eis gents que fan vanegar l'escritori. J. de Cabanes.

VANEGEAR, v. a. (vanedja). Brandir, agiter, secouer. Cast.

VANEIAR, vl. Plaisanter. V. Vanejar. VANEJAB, V. D. VI. VANEJAR, VANEYAR. Vanear, esp. Vaneggiare, ital. Extravaguer, plaisanter, se moquer, badiner. V. Van, R.

VANELA, s. f. (vanèle). Lâche, poltron, faible, une rosse ou mauvaise monture, qui ne se meut qu'avec peine.

Éty. de van pour vanus, lat. inutile, frivole, vain et de l'art. ela. V. Van, R.

VANELA, s. f. Faim, besoin pressant de manger.

Ai la vanela, j'ai la faim canine.

Ety. de vanus, pris dans le sens de vide. V. Van, R.

VANELA, s. f. (vanèle). Nom arlésien et lang. du vanneau. V. Vaneou et Van, R. 2.

VANELA, s. f. (vanèle), d. bas lim. L'espace vide qui sépare une maison d'une auire où l'on établit ordinairement des latrines ou les conduits des immondices, d'où le nom de vanela, qu'on leur donne aussi, et qui paraît être dérivé du lat. vanus, vain, vacant, vide. V. Van, R.

En vl. rue, ruelle, sentier.

VANEOU, s.m. (vanèou); VARELA, LAUSA. Povencella, ital. Pavoncinho, port. Vanneau nom d'un genre d'oiseaux appartenant à l'ordre des Echassiers et de la fam. des Ténuirostres ou Rampholites (à bec grèle ou flexible), qui comprend plusieurs espèces. La plus généralement connue est le vanneau huppé. Vanellus cristatus, Meyer, Tringa vanellus, Gm. qui arrive dans nos climats en février ou en mars, qu'on nomme aussi Vaserana.

Éiv. du lat. vanellus, le nom de vanneau lui a sans doute été donné, dit Buffon, par rapport au bruit que sont ses ailes en volant, bruit qui imite assez bien celui d'un van qu'on agite pour monder le blé; les Anglais le nomment lapwing, par la mème raison. V. Van, R. 2.

La femelle pond en avril, trois ou quatre œufs oblongs, d'un verd sombre et tachetés de noir, qu'elle dépose sur de petites mottes élevées au-dessus de l'eau des marécages; l'incubation dure 20 jours.

VANESSA, s. f. (vanésse), d. bas lim. vanesa. Défaillance, syncope, faiblesse; on le dit plus particulièrement de celles qui précèdent la mort, ou qui sont la suite d'une longue maladie.

Éty. du lat. evanescere. V. Van, R. VANET, s. m. (vané). Petit van, petit crible.

Éty. de van, et du dim. et. V. Van, R. 2. VANETA, s. f. (vanéte); VANOUB. Dim. de vana, petite couverture, couverture d'un berceau. V. Van, R.

VANETAGE, s. m. (vanetádgé). Criblage, action de cribler le blé. Garc. V. Van, R. 2.

VANETAIRE, USA, s. (vanetaïré, úse). Cribleur, euse, celui, celle qui crible. Garc. V. Van, R. 2.

VANETAR, v. a. (vanetá). Vanner, cribler, nettoyer le grain au moyen du van. V. Vanar.

Éty. de vanet et de ar. V. Van, R. 2. VENETAT, vl. V. Vanitat.

VANEYAR, vl. Plaisantre. V. Vanejar. VANEZA, s. f. vl. VARYAMER. Vanezza, Vanterie, jactance.

VANI, (vani), d. bas lim. va. AHAHI. Sorte de prière: Vani, fai me aquel plaser, va, fais moi ce plaisir.

VANIER, s. m. (vanié). Vannier, qui fait des vans, qui travaille en osier.

Éty. de van et de ier. V. Van, R. 2.

VANILHA, s. f. (vanille); Vaniglia, ital. Vainilla, cat. esp. Vainilha et Baunilha, port. Vanille, nom qu'on donne au fruit odoriférant de la vanille aromatique, Epidendrum vanilla, Lin. Vanilla aromatica. Swartz plante expressione de la formatica.

tica, Swartz. plante sarmenteuse de la fam. des Orchidées, qui croît dans les régions chaudes de l'Amérique Méridionnale, dans les lieux humides.

Ety. de banilla, nom que les Espagnols lui donnent, à la Guiane, dérivé probablement de vainilla, diminutif de vaina, galne, en espagnol, à cause de la ressemblance de son fruit avec une galne de couteau.

son fruit avec une gaine de couteau.

VANITAT, s. f. (vanità). Vanità, ital.

Vanidad, esp. Vaidade, port. Vanitat, cat.

Vanité, amour propre, affectation de se faire
valoir.

Éty. du lat. vanitatis, gén. de vanitas. V. Van, R.

Faire vanitat, hacer vanidad, esp. tirer vanité, faire gloire, parade de . . .

VANITOUS, OUSA, OUA, adj. (vanitous, óuse, óue). Vanitoso, ital. Vanidoso, esp. Vaidoso, port. Vanitòs, cat. Vaniteux, euse, qui a une vanité puérile et ridicule.

Éty. de vanitas et de ous, qui est de la nature de la vanité. V. Van, R.

VANMALA, s. f. (vanmále). Dit pour vaumala, le même que mala-val, mauvais vallon, ou ruisseau; vallon escarpé, solitaire, d'un aspect triste ou hideux.

Mala vallis, en lat. Sauv. V. Val, R. 2. VANMALETA, s. f. (vanmaléte). Dim. de vanmala, petit mauvais vallon. V. Val, Rad. 2.

VANOA, s. f. vl. vanova. Courte pointe. V. Vana.

VANOUN, s. m. (vanoun), dl. Dim. de vana. V. Vaneta et Van. R.

VANOVA, vl. Courte pointe. V. Vana. VANT, vl. Pour Vent, v. c. m,

VANTAIRE, s. m. (vantaïré); BANTABOUB, MATALOFO, BANTABIOL. Vantatore, ital. Loueur, flatteur, flagorneur; vanteur et vantard, qui se vente.

Ety. de Vant, R. de vantar et de aire, celui qui se vante ou qui vante les autres. V. Van, R.

VANTAL, Tablier, pour Devantal, v. c. m. et Fardau.

VANTAMEN, s. m. vl. Vantamento, ital. Vanterie, jactance. V. Van, R.

VANTANGA, s. f. (vantangue). Un des noms qu'on donne, à Toulon, à la raie pastenague. V. Pastenargua.

VANTAR, v. a. (vantā); Vantare, ital. Vanter, louer beaucoup, prôner le mérite de quelqu'un.

Ety. du lat. venditare, employé dans le même sens par Cicéron. V. Vend, R. et Van. VANTAR SE, v. r. Vantarsi, ital. Se vanter, se louer, se glorifier, se faire fort

VANTARIA, s. f. (vantarie); vantassiou. Vanterie, jactance vaine louange qu'on se donne à soi-même; vanité.

Éty. Vant, R. de vantar et de aria. V. Van, R.

VANTASSION, s. f. (vantassie-p), dl. V. Vantaria et Van, R.

VANTAT, s. m. vl. Vanterie. V. Vend, R. et Van.

VANTATOR, s. m. vl. vantaire, ventador, vantatre. V. Vantaire.

VANTAU, s. m. (vantáou). Pour devantau, le même que Faudau, v. c m.

Prend sa bouneta, et soun vantau Et sourtis per lou grand pourtau. Favre.

VANTAYRE, vl V. Vantaire. VANTEGEAR, v. a. (vantedjá); vantesan. Doler le bois, l'unir avec la doloire.

VANTEGEIRIS, s. f. (vantedgeiris); VANTEIRIS, PLANA. Doloire, instrument de tonnelier qui sert à doler le bois, à le rendre uni.

Éty. de Vantag, R. de vantegear et de eirss.

**VANTETO**, s. m. (vantéte). Fanfaron, gascon, homme plein de jactance. V. Van, Rad.

VANTOIR, V. Ventoir et Vent, R. VANTOUER, dl. V. Ventoir et Vent, R.

## VAO

VAO M'EN, vl. Je m'en vais. VAONT, vl. Pour van, ils ou elles vont. VAOULAR, Alt. de Volar, v. c. m.

### VAP

VA-PARLANS, s. m. vi. Conteur de fables. Sauv.

Éty. Qui parle vainement, vani loquus, lat. V. Van, R.

VAPOR, vl. Vapar, cat. esp. V. Vapour. VAPOROS, vl. V. Vapourous. VAPORROS, vl. V. Vaporous.

VAPOUR, radical dérivé du latin vapor, vaporis, vapeur, exhalaison, sumée.

De vapor, par le changement de o en eu, vapour; d'où: Vapour, Vapour-s, Vapourous, Es-vapour-ar, Es-vapour-ation.

VAPOUR MACRIMAS A.... Machines à vapeur; en a donné ce nom à toutes celles que la force de l'eau, réduite en vapeurs, fait mouvoir. Neewentyt, hollandais, reconnt, en 1705, qu'un pouce d'eau peut produire 13,365 pouces de fluide aériforme.

Vers 1562, le marquis de Worchester imagina la première pompe à feu connue, que Papin perfectionna, et que Savary appliqua à l'épuisement des mines, au commencement du XVIIImo siècle.

En 1615, Salomon de Caus, négociant français, imagina une fontaine à compression, mue parla vapeur; Giovanni Branca s'en servit pour faire tourner un moulin à poudre.

En 1715, Newcomen et Cowley, imagenèrent le balancier et le mécanisme, au moyen desquels l'action de l'atmosphère alterne aves celle de la vapeur.

En 1749, la première machine à vapeur Construite en France, l'est aux mines de Littry, Calvados, pour l'extraction de la houille.

En 1764, Watt. de Glascow et Betton, de Birmingham, perfectionnent la machine de Newcomen.

En 1778, M. Jouffroy, du Doubs, fit sa première expérience pour adapter la vapeur à la navigation. Le gouvernement français, n'ayant pas secondé ses essais, les Anglais s'en emparèrent, et en 1801. Synington fit ses premières expériences en Écosse; en 1802, M. Desblanes, horloger à Trevoux, appliqua la vapeur à la remonte des bâteaux.

En 1803, M. Pubochet, substitua un seul robinet ou soupape tournante, aux quatre soupapes et aux boîtes à vapeur, jusqu'alors en usage.

En 1812, on découvrit que l'air froid, introduit dans une chaudière remplie d'eau bouillante, pouvait aussi servir de moteur. En 1815, la vapeur est appliquée aux mé-

En 1815, la vapeur est appliquée aux métiers à tisser, et en 1824, trente mille de ces métiers étaient mus par son moyen.

En 1816, on ne comptait, encore en France, que 19 machines à vapeur, et à la fin de 1833, le nombre en était porté à 946, qui avaient ensemble une force égale à 14,051 chevaux.

En 1817, l'américain Fulton, donna à ce genre de navigation toute l'importance qu'il a acquise.

Dans ces derniers temps, Parkins, mécanicien anglais, a beaucoup amélioré, et singulièrement perfectionné les machines à vapeur.

VAPOUR, s. f. (vapour); Vapore, ital. Vapor, esp. port. cat. Vapeur, sorte de fumée qui s'élève des choses humides; ce sont des liquides que le calorique a fait passer à l'état de gaz. L'eau se convertit en vapeurs à 80 degrés du thermomètre Réaumur; par abrév. bateau à vapeur.

Ety. du lat. vapor, m. s. V. Vapour, R. VAPOUROUS, OUSA, adj. (vapourous, ouse); Vaporoso, esp. port. ital. Vaporos, cat. Vaporeux, euse, qui est sujet aux vaporeux qui en est affecté.

Ety. du lat. vaporosus, ou de vapour et de ous, de la nature des vapeurs, ou sujet aux vapeurs. V. Vapour, R.

**VAPOURS**, s. f. pl. (vapours); Vapores, lat. Vapeurs, affections vaporeuses; ainsi appelées, parce que les personnes qui en sont atteintes rendent ordinairement beaucoup de vents; on donne ce nom à des maladies trèsdifférentes, mais plus particulièrement aux diverses formes de l'hystérie. V. Vapour, R.

## VAQ

VAQUAR, vl. V. Vacar.

VAQUEGEAR, v. n. (vaquedjá); zsva-CHAR, EIVACHAR. Louvoyer en moissonnant. c'est-à-dire, choisir dans un champ, les endroits où le blé, l'avoine, etc. sont mûrs.

Vaquegear signifierait littéralement faire la vache ou comme la vache; manger un peu dans un lieu, un peu dans un autre; mais il paraît que vaquegear est dit pour varquegear, de l'ital. varcare, passer, traverser, aller d'un lieu dans un autre; ou du lat. vaccius, vide, faire des vides. V. Vacc et Vac, R.

VAQUEIR, vl. Vaquèr, cat. V. Vaquier. VAQUEIRA, s. f. vl. VAQUIERA. Vachère,

bergère; sorte de poésie.

VAQUETA, s. f. (vaquete); vacmera, vacmora, tauna, sungra. Vaquinha, port. Vaquila, esp. Vaquela, cat. Petite vache,

Ety. du lat. vaccula ou de vacca ou Vaqu, qui en est le Rad. et de eta, dim. V. Vacc. Řad.

**VAQUETA**, s. f. Nom qu'on donne, à Toulon, au cephaloptère Giorna. V. Vacheta.

VAQUEYRAS, s. m. vl. Vachères, espèce de pastourelle, qui n'en dissère qu'en ce que le dialogue a lieu entre le poête et une bergère qui garde des vaches.

Ety. de vacca. V. Vacc, R. VAQUIEIRA, vl. V. Vaquier.

VAQUIER, IERA, Vaquer, cat. Vaquero, esp. Vaqueiro, port. (vaquié, iére). Vacher. V. Bravairier.

Ety. de vacca et de ier. V. Vacc, R. Adj. vl. qui concerne les vaches.

VAQUIERA, s. f. vl. Une vacherie; champ ou serme où l'on nourrit des vaches; étable à vaches, et gardeuse de vaches.

Ety. de vaqu pour vacca, et de iere. V. Vacc, R.

VAQUIT , V. Vequit.

VAR, varale, radical dérivé du latin vara, pièce de bois transversale, travers. traverse; et fig. embarras, confusion.

De vara, par apoc. var; d'où : Var-a, Var-ai, Var-alh, Varalh-ada, Varalh-aire, Varalh-ar, Var-engla, Varengl-ar.
De var, per le changement du v en b, bar; d'où: Baralh-ar.

VAR, 2, can, radical pris du lat. varus, a, um, cagneux, qui a les jambes courbées ou tortues; courbé; crochu, tortu; d'où: raria, varicis, varices; et dérivé du grec εαρύς (barus), pesant, lourd.

De varus, par apoc. var; d'où: Pre-varicar, Pre-var-ic-ation, Var-ar.

De var, par le changement du v en g, gar; d'où : Es-gar-ar, Es-gar-at, Garel, Gar-en, Garel-egear, Gar-oy, Garimbel, Gar-imboi, Garr-a', Garr-el.

VAR, adj. vl. V. Vair.

VAR (Var), DESPARTAMENT DOOU..... Var esp. Var, département du... dont le cheflieu est Draguignan.

Ety. du Var, petit sleuve qui touche son territoire.

VARA, s. f. (váre); Vara, cat, port. esp. Gaule, houssine, branche déliée.

Ety. du lat. vara, pièce de bois mise en travers. V. Var, R.

En vl. il ou elle varie, change.

VARAGE, s. m. (varadge). Embarras, multitude de choses. V. Var, R.

Aqui non manquo pas varage. Car ly a de tout per lou mainage, De couire, de laion, d'estan.

VARAH, s. m. vł. Guéret. VARAI, s. m. (varáĭ); vanay. Varage. On donne ce nom, a Cujes, à la littière faite avec des rameaux de Romarin, de lavande et autres arbustes. V. Varalh.

Ety. de varalh, dont ce mot n'est qu'une altération produite par une prononciation vicieuse. V. Var, R.

On donne le même nom aux débris des plantes marines que les vagues jettent sur le

VARAIRE, s. m. (varáiré); value, va-RASSO , ELLEBORO, LIBORA, PETIAIRE , LIMBOROU , VARIMA. Hellébore blanc, Veratrum album, Lin. plante de la fam. des Colchicassées, commune dans les prairies élevées de la Provence-Septentrionale. Voy. Gar. Veratrum, page 480.

MM. Pelletier et Caventou ont découvert, dans cette plante, un alcali particulier qu'ils ont nommé vératrine.

La décoction de sa racine tue les mouches aussi promptement que l'arsenic qu'on emploie souvent à cet usage, et n'a pas les

mêmes inconvénients. Sauv. Dérivés : Envareirar.

Éty. du lat. veratrum, par le changement de e en a et de at en ai, comme de pater, paire, mater, maire, etc. formé, selon Miller, Lemeri, Theis; de verè atrum, tout à fait noir, soit parce que sa racine est de cette couleur, soit parce que, comme purgatif, on l'employait pour évacuer les humeurs qu'on appelait noires. Isidore et d'autres le font venir de verare, dire, ou faire connaltre le vrai, parce qu'on l'employait dans le traitement de la solie.

VARALH, s.m (varáill); varage, varail, VARAILH, VARAI, BAVALHOUN, SARAL, VARAGE. Embarras, confusion de choses, déblais d'une maison; vacarme, brouillerie, désordre; herbe qui croît le long des haies et des ruisseaux.

Ety. du lat. vara, pièce de bois mise en travers, et de la term. alh, tout, tout ce qu'on met à travers, tout ce qui gêne, em-barrasse ou empêche de passer. V. Var, R.

Varal, en esp. désigne une longue perche. Laissar tout en varalh, laisser tout en voie, laisser tout trainer dans une maison.

Tout es en varalh, tout est en désordre.

VARALHADA, s. f. (varaillade); vanali-LADA. Une batterie de chiens, mais non une peignée, comme l'écrit M. Garcin dans son Dict.

Ety. de varalh et de ada. V. Var, R. VARALHAIRE, USA, (varaillaîré, úse); VARAIAIRE, FURNAIRE Furet, brouillon, personne qui fouille partout, qui bouleverse

Ety. de varalh et de aire. V. Var, R.

VARALHAR, v. a. (varaillá); VARALAR VARAILLAR. Fureter, bouleverser ce qui était mis en ordre, fouiller.

Varailhar lou fuec, fourgonner le feu. Éty. de varalh et de ar, mettre de la confusion. V. Var, R.

VARALHAR, v. n. VABAILLAE. Vaciller, chanceler, ne pas être serme sur ses pieds.

Éty. du lat. varare, courber, ne pas aller droit, comme les personnes qui chancellent, faire des courbes. V. Var, R. 2.

VARALHAR SE, v. r. Se battre à coups de poings, en parlant des hommes, et avec les dents, en parlant des animaux. Garc.

VARAR, v. a. vl. Varar, esp. cat. port. Varare, ital. Lancer à l'eau un vaisseau, mettre à la mer; glisser, chanceler; échouer, tirer sur le rivage.

Ety. de varus, cagneux, dans le dernier sens. V. Var, R. 2.

VARAR, V. Revar et Revassiar.

VARAS, s. f. pl. (váres); et QUERRAS. Varas d'un panier, charpente ou carcasse d'un panier. V. Var, R.

Faire de varas, chanceler. V. Variada. VARASSIAR, v. n. (varassiá); TRAMBOU-LAR. Chanceler, vaciller, n'être pas solide sur ses jambes, comme un cagneux. Voy. Var, R. 2.

VARASSO, V. Varaire.

VARAT, s. m. (vorá), d. bas lim. Espèce de désrichement qui consiste à faire brûler les mottes de gazon et d'en répandre la cendre qui sert d'engrais. V. Fourneou.

VARAU, V. Variada et Var, R. 2.

VARCHAN, s. m. (várchán); varcar. Houssine, brin d'osier, tige, jet, scion d'osier. Avril. V. Amarina.

Ety. Alter. de Vargan, v. c. m. et Verg. Rad.

VARDET, V. Verdet et Verd, R.

VARDOUN, V. Verdoun et Verd, R.

VAREC, s. m. vl. Chaume, paille. VAREGEAR, v. n. Vaciller. Cast. Vov.

Brandar et Boulegar.

VARENA, s. f. vl. Garenne, bois taillis. VARENGLA, s. f. (vareingle); VARENGA. Varenga, esp. Varengue, pièce d'un couple qui occupe la partie moyenne de son contour, entre la quille d'un vaisseau et la carlingue.

Éty. de vara. V. Var, R.

VARENGLA, s. f. (vareingle); VARISHA, port. Gaule très-flexible.

Éty. de vara ou de virgula, m. s. Voy. Var, R.

VARENGLAR, v. a. (vareingla). Fouetter avec des gaules.

Ely. de varengla et de ar. V. Var. R.

VARET, s. m. (varé). Peloton, petit groupe de personnes ou de choses ; en agriculture, portion d'un champ qui se distingue du reste. Avr.

VARGAN, s. m. (vargán); VARCHAN, VARGANS. Baguette, scion d'arbre. barreaux d'une cage. Avr. V. Amarina et Verg, R. VARGETA, V. Vergeta et Verg, R.

VARGETAR, V. Vergetar et Verg, R. VARGIER, V. Vergier et Verd, R. VARGOUGNA, V. Vergougna. VARGOUGNOUS, V. Vergougnous.

VARGUETA, V. Verguela et Verg, R. VARGUETIAIRE, el

VARGUETIER, V. Verguetier et Verg, Rad.

VARI, BAB, radical pris du lat. varius, a, um, varié, de diverses couleurs, changeant, différent, et dérivé du grec βαλίος (balios), moucheté, maillé, pommelé, par le changement, du β en v et de λ en r, d'autres le font venir de viarius, qui concerne les chemins. non unius viæ.

De varius, par apoc. vari: d'où: Variable, Vari-ada, Des-variar, Vari-ar, Desvariat, Vari-ation, Vari-etat, In-variable.

De var, par le changement de v en g, gar, garr ; d'où : Bi-garr-ar, Bi-garr-ada, Bigarr-uru.

De vari, par apoc. et changement de v en b, bar; d'où : Ber-ola.

De gar, par le changement de gen s, zarr; d'où: Bi-zarre, Bi-zarra-ment, Bizarr-aria.

De bar, par le changement de a en ay, bayr; d'où : Bayr-ou -ar, Bayroul-at, Bair-oul·eta.

VARIABLAMENS, adv. vl. Variablemente, esp. Variablement, diversement. V. Vari, R.

Éty. de variabla et de mens.

VARIABLE, ABLA, adj. (variáblé, áble); Variabile, ital. Variable, esp. cat. Variavel, port. Variable, qui est sujet à varier, changeant, inconstant, divers.

Éty. du lat. variabilis, de varius et de abilis, susceptible d'ètre varié. V. Vari, R.

VARIACIO, s. f. vl. Variació, cal. V. Variation et Vari, R.

VARIADA, s. f. (variáde); varau, varas. Faux pas, pas chancelant.

Éty. de Vari, R. de variar et de ada. V. Vari, R.

VARIAIRE, s. m. (variáiré). Celoi qui va d'un pas chancelant, qui n'est pas ferme sur ses pieds. Garc. V. Var, R. 2.

VARIAMEN, et

VARIAMENT, s. m. vl. variamen. Variament, cat. Variamiento, anc. esp. Variamento, ital. Variation, changement. V. Vari,

VARIANTA, s. f. (variante); Variante, port. Variante, diverse leçon d'un même lexte. V. Vari, K.

VARIAR, v. a. (variá); Variar, esp. cat. port. Variare ital. Varier, diversifier, apporter de la variété.

Ély. du lat. variare, m. s. formé de varius et de l'act. ar, rendre varié. V. Vari,

VARIAR. v. n. Vaciller, changer, être inconstant. V. Vari, R.

VARIAT, ADA, adj. et p. (variá, áde);

Variado, port. esp. Varié, ée, qui est diver-

Ety. du lat. variatus, m. s. V. Vari, R. VARIATION, s. f. (variatie-n); varia-tien. Variazione, ital. Variacion, esp. Variação, port. Variació, cat. Variation, changement fréquent dans la manière d'ètre, de penser, etc.

Éty. du lat. variationis, gén. de variatio. V. Vari. R.

VARIATIONS, s. f. pl. (variatie-ns), et impr. Variatiens. Variations, en musique, diverses manières de broder un air en le diversifiant, sans lui faire perdre son premier caractère.

VARIÇAS, s. f. pl. (varices); Varices, esp. port. Varis, cat. Varice, ital. Varices.

Éty du lat. varicis, gén. de varia, fait de varus, courbé, tortu, à cause des sinuosités que forment les tumeurs variqueuses. V. Var. R. 2.

VARICOUS, OUSA, adj. (varicous, ouse); Varicós, cat. Varicoso, esp. port. Qui a des varices, qui est de la nature des varices.

Éty. du lat. varicosus, m. s.

VARIETAT, s. f. (varietà); Varietà, ital. Variedad, esp. Variedade, port. Varietat, cat. Variété, diversité.

Ety. du lat. varietas, atis, m. s. V. Vari, Rad.

VARIOLA, s. f. (varióle). V. Veirolopichota el Vari, R.

VARLACA, s. f. (varláque); vanloca. Nom du bouillon blanc, dans le département des B.-du-Rh. V. Boulhoun blanc.

VARLET, s. m. (varlé); valet, vavlet, vellet, see, bellat. Valet, domestique, serviteur.

Éty. du lat. varo, serviteur d'un homme de guerre, ou de valeti, qui, dans la basse lat. signifiait la même chose que vasselett, titre qu'on donnait, avant le XIII siècle, à un écuyer ou fils de vassal; ou de l'hébreu valed, Mén. V. Bar. R.

A bon varlet cambas de lebre, aurelhas d'ase. Pr.

Varlet fideou, varlet doou ceou. Qu de varlet si fisa, varlet deven.

On nomme valetage, le service du valet, et valetaille une troupe de valets ou les valets en général; valeter se dit d'une complaisance basse et servile.

VARLET, s. m. Valet, corde à laquelle est attaché un poids, servant à fermer une porte, d'où le nom de varlet. V. Bar, R.

VARLET-DE-VILLA, S. M. FOUROU. Valet de ville.

VARLET-DE-VILLA, s. m. Nom qu'on donne, dans le département des Bouches-du-Rhône, selon M. Roux, au labre bleu, Labrus cœruleus, Lacép. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Léiopomes (à opercule lisse), qu'on trouve dans la Mediterrance et qu'on nomme tourdou blu, à Nice.

Ety. Le nom de valet-de-ville lui a probablement été donné à cause qu'il est barriolé de bleu et de jaune, comme s'il portait une livrée.

VARLET, s. m. Barlet, cat. Barrilete, esp. Valet. outil de menuisier, qui a la forme du chiffre 7, et qui sert à fixer l'ouvrage sur l'établi ; on appelle vallet de pied, un valet plus court qu'on place dans un pied de l'établi.

Le valet est composé de la tête, de la patte et de la tige. V. Bar, R.

VARLET-DE-MOUNIER, 8. m. Chasse mulet : à Grasse, on dit rogas de moulin. Garc.

VARLETALHA, s. f. (varletaille); van-LETAYA. Valetaille, les valets pris collective-

Ety. de varlet et de alha, litt. tous les va-lets. V. Bar, R.

VARLETAS, s. m. (varletás). Gros et mauvais valet.

Éty. de varlet, et de la term. dépr. as. V. Bar, R.

VARLETOUN, s. m. (varletoun); valu-roun. Petit valet V. Valeton.

Éty. de varlet et du dim. oun. V. Bar, R. VARLOCCA, V. Varlacca el Boulhoun-

VARLOPA, s. f. (varlope); cantora. Garlopa, esp. port. Varlope, grand rabot dont les menuisiers se servent pour unir et polir le bois, ou demi varlope. V. Plana et Riflard

Dans une varlope, comme dans un rabot on nomme:

BASILE ou COUPE, la pente ou inclinaison de for-PLANCHE, le côté du fer con est l'acier. FER, la lame taillée en biseau qui traverse le fût. FUT, le bois qui porte le fer, muni d'une poignée ou manche, et d'un point d'appui ou bouton au LUMIÈRE, l'ouverture du lut où l'on place le fer. COIN, le morceau de bois qui presse et retient le fer

### On nomme:

FER BRETÉ, celui dont le tranchant cet dente!é.

On donne le nom de varlope à onglet, à un outil plus petit que la demi varlope, qui n'a pas de poignée.

VARLOPAR, v. a. (varloupa); BLASCHIR, VARLOUPAR, GARLOPAR, GARLOUPAR. Varloper, polir, unir avec la varlope.

Éty. de varlopa et de ar.

VARLOPAT, ADA, adj. et p. (varloupá, áde); BLANCHIT, VARLOUPAT. GABLOUPAT. Varlopé, ée, poli, uni avec la varlope. VARMENOUS, V. Vermenous et Verm,

VARMEOU, V. Vermeou et Verm, R. VARMICHELET, s. m. (varmitchelé). Vermicelle très-fin; fig. entrailles d'une personne. Garc. V. Verm, R.

VARMICHELIAIRE, V. Vermicheliaire et Verm, R.

VARMICHELIS, Voy. Vermichelis et Verm, R.

VARNISSAR, V. Vernissar el Barnis, Rad.

VARONS, s. m. pl. vl. Pustules, boutons. V. Varoun,

VAROSCA, s. f. (varósque). Éteincelle, gendarme. V. Beluga.

VAROUEI, s. m. (varouei), d. lim. Verrou. V. Ferroulh.

VAROUN, s. m. (varoun); AVAROUR. BOU-LERA. On donne ce nom aux larves des æstres et particulièrement à celle de l'œstre du bœuf. OBstrus bovis. Lin. insecte de l'ordre des Diptères et de la fam. des OEstres ou Astomes (sans bouche).

Ety. du lat. vari, bouton.

La femelle de cet œstre, qui est de la taille d'une grosse mouche, perce le cuir des bœuss au moyen d'une tarière très-composée qu'elle porte à l'extrémité de l'abdomen, à l'aide de laquelle elle introduit un œuf dans chaque piqure ; la chaleur de l'animal fait éclore la larve qui trouve dans la chair qui l'environne une abondante nourriture, et parvenue à la grosseur d'un gros haricot, elle tombe et s'enfouit dans la terre pour s'y transformer et devenir insecte parfait.

Les bœufs ne sont pas les seuls animaux qui soient sujets aux œstres, le mouton est tourmenté aussi par celui qui porte son nom, Œstrus ovis, Lin. qui pond ses œuss dans

ses naseaux.

Celui du cheval, OEstrus equi, Lin. les dépose dans l'anus et sa larve se développe dans ses intestins.

J'ai été consulté il y a quelques années, par un médecin qui avait vu sortir 60 de ces larves du nez d'un homme, après des souffrances inouies, ne sachant pas à quel animal les rapporter, il m'en envoya quelques unes et je me convainguis que c'étaient celles de l'æstre du cheval.

VAROUN, s. m. Bouton, élevure qui vient à la figure des jeunes gens qui atteignent l'àge de puberté.

Ety. du lat. vari, boutons.

VARRA, vi. Il ou elle vaudra; varron, vaudront.

VARRANOUN, s. m. (varranóun). Vrille, Garc. V. Guilhounet.

VARRI, s. m. vl. Garde-manger, dépense, cave, cellier.

VARTADIER, V. Vertadier et Ver, R. 2. VARTAT, s. f. (vartá); d. lim. Vérité. V. Veritat et Ver, R. 2.

VARTAYER, corrupt. de Vertadier, v. e. m. et Ver, R. 2.

VARTIGO, V. Vertigo et Vert, R. VARTOULHAR, Voy. Envertoulhar et

Vert. R. VARTOUREN, V. Verlouren et Verl, Rad.

VARTUT, V. Vertut et Vertut, R. VARVENA, V. Vervena. VARZELA, s. f. Garc. V. Serla.

## VAS

VAS, vaiss, veiss, radical dérivé du latin ras, vasis, vase, vaisseau, vaisselle, qu'on fait dériver de vescus, bon à manger (il significrait ici servantà manger), composé de ve, augm. et de esca, aliment, dérivé, à son tour, de vesci, manger, se nourrir.

De vas : Vas-oun , Vas-e, Es-vasa-ment, Es-vas-ar, Trans-vas-ar.

De vas, par le changement de a en ai, vais; d'où: Vais-elet.

De vais, par l'addition d'une s, vaiss; d'où: Vaisse el, Vaissel-a, Vaiss-eou, Vaich-el, Vayc-el, Veiss-el, Veissel-a, Veiss-eou, Veissel-ada.

VAS, prép. vl. Vers, du côté de... En | comparaison. V. Ves. R.

Ety. du lat. versus, m. s. V. Vert, R. Vas que, eu égard, selon, suivant.

VAS, s. m. vl. vasz. Vas, cat. Vaso, esp port. ital. Tombeau, sépulcre, lieu où on enterre les morts; lieu infect; urne: le Saint Sepulcre; partie de la tête.

VAS, adj. vl. Vain: Hom-vas, homme

vain; Inanis homo, lat. vide, affamé. Voy.

Van, R.

VAS, vl. Auprès, chez; du côté; Voy. Ves et Vert, R.

VASA, s. f. (vase); Vasa, port. Vase, limon, bourbe. V. Fanga, Pauta et Nita.

Ely. de l'hébreu basas, boue. VASALATGE, vl. V. Vassalatge.

**VASE**, s. m. (vasé); Vaso, ital. esp. port. Vas, cat. Vase, ustensile propre à contenir des liqueurs; en provençal, ce mot s'applique plus particulièrement aux pots à fleurs : Un vase de giroufiadas, Tr. un pot d'œillets; ouvrage en poterie pour servir d'ornement.

Ety. du lat. vas, m. s. V. Vas, R.

2600 ans avant J.-C., Hoang-ti découvrit une mine de cuivre dont il se servit pour faire faire des vases de ce métal.

VASE, en vl. Se disait pour tombeau. V. Toumba.

En 1749, avant J.-C. Épiméthée inventa l'art de faire des vases de terre.

VASEOU, s. m. (vaseou). Nom qu'on donne, dans quelques endroits, aux platesbandes où l'on sème des épinards, des choux, elc. V. Banquet et Taula.

Vaseou de lachugas, planche de laitues. VASERANA, s. f. (vaserane). Un des noms du vaneau. V. Vaneou.

VASIER, s. m. vl. Vasar et Vasera, esp. Bassin, panse, ventre. V. Vas, R.

VASLET, vl. V. Vaylet.
VASOUN, s. m. (vasoun). Petit vase, gros vase de terre, plus petit qu'un cuvier de lessive. Garc. V. Vas, R.

VASS, GAG, radical dérivé du lat. vas, vadis, caution, répondant, fait de vado, aller, parce que celui qui avait fourni caution pouvait s'en aller, en attendant le jugement de sa cause.

De vas: Vas-al-aigs, et par l'addition de s, vass; d'où: Vass-al, Vass-au, Vasselagi.

De vadis, gen. de vas, par apoc. vadi, par suppression de d, vai, et par le changement de i enj, g, et celui de v en g, gag; d'où:

VASSAL, s. m. (vassal): vassau. Vassallo, ital. port. Vasallo, esp. Vassall, cat. Vassal, dans le régime féodal celui qui relève d'un seigneur à cause d'un fief.

Ety. de la basse lat. vassalus. dont la pre-mière racine est Bar, v. c. m. Vir et Vass, Rad.

En vl. vilain, faquin, guerrier. VASSAL, s. m. vl. Homme de guerre en général, un homme vaillant, un brave. Voy. Vass, R.

VASSALATGE, S. m. vl. VASSALATGE, VASSALATGE, VASSALATGE. Vassalage, esp. Vassalagem, port. Vassalaggio, ital Vassalatge, cat. Bravoure, vaillance, héroisme, exploit. V. Vass, R.

VASSALATGE, s. m. vl. VASSELAGI. Vasalage, esp. Vassalage, cat. Vassallagem, port. Vassallagio, ital. Vasselage, état, condition du vassal, prouesse de celui qui s'obligeait, s'engageait vers le seigneur, courage.

Ely. de vassal et de atge. V. Vass, R. VASSAU, s. m. (yassáou). V. Vassal et

Vass, R.

VASSELAGI, V. Vassalatge et Vass, R. VASSELATGE, vl. V. Vassalaige. VASSILLAR, vl. V. Vacillar.

VASSIOU, s. m. (vassiou). V. Vaciou. VASSIOU, s. m. (bassiou), dg. massiou. Nom des antenois. V. Anouge.

VASSIVAU, s. m. d. du Berri. Agneau d'un an. V. Bedigas.

VASSLET, s. m. vl. Jeune seigneur, enfant. V. Vass, R.

VAST, cast, radical dérivé du latin vastus, a, um, vaste, étendu, spacieux, désert, d'où vastare. rendre désert, dévaster, gâter.

De vastus, par apoc. vast; d'où : Vast, Devast-ar, A-vast-ar, De-vastation.

De vast, par le changement de v en g, gast; d'où: Gast, Gast-ar, Des-gast, Gastadun, Gast-aire, Gast-alhas.

De gast par le changement de st en lh. galh; d'où : De-galh, De-galh-ar, De-galh-

De gal, par le changement de l en v, gav; d'où : De-gav at, Degavalh-iera.

VASTE, ASTA, adj. (vásté, áste); Vasto, ital. esp. port. Vast, cat. Vaste, étendu, grand, spacieux.

Ety. du lat. vastus, m. s. V. Vast, R. VASTITAT, s. f. vl. Vastità, ital. Dévastation, désolation, ravage, ruine.

Ety. du lat. vastitatis, gén. de vastitas,

VASTRANGA, s. f. (vastrángue): DAS-TRANGA. Un des noms de la raie pastenague. V. Pastenaigua.

Ély. ? **VASVASSOR**, vl. V. Valvassor. VASVOJAR, v. a. vl. Transvaser.

Ety. de vas et de vajar pour bugear, verser. V. Vas.

# VAT

VATAN, (vatán); Trabalh de vatan, travail ou ouvrage de pacotille, c'est-à-dire, mauvais et de peu de durée. Garc. VATATGE, vl. V. Balage.

### VAU

VAU, V. Valada et Val, R. 2.

VAU, trois. pers. du sing. du présent de l'ind. du verbe valer ou valher. Il ou elle vaut. V. Val. R.

La plupart des auteurs qui ont écrit en provençal, ont confondu cette troisième personne avec celle du verbe vouler, et l'ont écrit voou, ce qui donne un double sens à ce vers de Patroun roucau.

Philippo per regnar voos ren os pas grand cauva.

**VAU**, s. f. Ce mot est pris pour via, chemin, dans la phrase suivante: Prendre la vau touerta, prendre une voie détournée. V.

VAUA, vl. Que j'aille.

VAU-clausa, 8. f. nom de lieu (vaou-cláouse); vauclausa, valenisela. Vaucluse, est le nom que portent plusieurs lieux qui se trouvent comme sermés dans une enceinte, par des rochers.

Éty. du lat. vallis-clausa, vallée fermée. V. Val, R. 2.

VAUC, vl. Je vais.

Ety. de vader, aller.

VAUCLUSA, DESPARTAMENT DE..... (VAOUcluse); Vaucluse, esp. Vaucluse, département de..., dont le chef-lieu est Avignon.

Éty. de la célèbre fontaine du même nom. VAUCROSA, s. f. (vaoucróse). Nom qu'on donne à une vallée croisée par un chemin.

Éty. de vau, vallée, de crosa, creuse, dans le premier sens, et de crousada, dans le second, vallée creusée ou vallée croisée. Voy. Val, R. 2.

VAUDES, s. m. vl. BAUDES. Vaudois, hé-

Éty. de vallis. V. Val, R. 2.

VAUDESIA, s. f. vl. Erreur des Vaudois. Ety. de vaudes et de ia. V. Val. R. 2.

VAU-DE-VILLA, s. m. (váou-de-víle). Vaudeville, sorte de chanson faite sur un air facile à chauter, et dont le sujet est ordinairement quelque aventure, quelque intrigue du temps. On appelle aussi vaudeville une petite comédie dans laquelle le dialogue est semé de vaudevilles.

Éty. Ce mot se trouve écrit dans les anciens auteurs : va-de-ville, voix-de-ville, vaudeville et vau-de-vire, tous dérivés de val-de-vire ou vallée de la rivière vire, où le foulon, Olivier Basselin, qui passe pour l'inventeur de ce genre de poésie, amusait au XVme siècle ses compatrioles par ses chansons facétieuses et satiriques.

C'est à Panard que l'on doit l'origine des pièces dramatiques connues sous le nom de vaudevilles.

VAU-FERA, s. f. (váou-fère); BAUFERA. Nom de lieu, vallée sauvage.

Ety du lat. vallis-fera. V. Val, R. 2.

VAUGALGA, s. f. (vaougalgue). Nom de lieu, qu'on traduit par valgalgue, ce qui peut signifier vallée des Gaulois: Vallis gallorum. Sauv. V. Val, R.2.
VAUGRAND, 8. f. (vaougran); valgran.

Nom de lieu qui a la même signification que

Vaunagna, v. c. m. et Val, R. 2.

VAUGUET, s. (vaouguė). Nom de lieu, qu'on traduit par Vaugué, et qui paralt être un dim. de vau, petite vallée. Sauv. V. Val. R. 2.

VAUMAGNA, s. f. (vaoumágne). Nom de lieu, qu'on traduit par Valmagne, qui signifie grande vallée, on dit aussi vaugrand. V. Val, R. 2.

VAURIAN, (vaourian), et VAURIEN, IENA, s. (vaourièn, ène). Vaurien, fainéant, fripón, vicieux, libertin. Ety. de vau et de rien, qui ne vaut rien. V. Val, R.

VAUS, prép. vl. Vers, envers. Voy. Vert, R. s. vallons, adj. lâche.

VAUTAIRE, USA, s. m. d. du Var. V. Vooulaire et Voulu, R.

**VAUTAR**, V. Vocular.

VAUTEGEAIRIS, V. Vanlegeairis. VAUTEGEAR, V. Vautegear et Vootegear.

VAUTOR, vl. et

VAUTOUR, V. Vooulour.

VAUTRES, VOUS AUTRES, VAUTREIS, VAOU-TRES. Pron. pers. de la seconde pers. du pl. Vous autres? yous.

VAVASSOR, S. M. VI. VAVASSOUR, VA-VASOR, VAVASSOR. Vavasseur, arrière vassal, homme dont la noblesse était de classe inférieure, ne possédant qu'un fief très-médiocre, qui relevait d'un autre fief; ce mot signifiait aussi sergent, huissier.

#### VAX

VAX, adj. vl. Vide, oisif. V. Vac, R.

#### VAY

VAYCEL, s. m. vl. Vasèll, cat. Vaisseau, vase. V. Vaisscou et Vas. R.

VAYCHELA, vl. Vaxella, cat. Voy. Vaissela.

VAYER, Vayler, cat. V. Valer et Val, Rad.

VAYL, s. m. vl. Bergerie, étable à brebis. VAYLET, s. m. vi. vallet, vaslet. Varlet, jeune homme. V. Varlet et Bar, R. VAYR, vl. V. Vair.

WAYRE, adj. vl. Changeant, inconstant. V. Vari, R.

VAYRE, s. m. vl. wavn. Vert, couleur. V. Vari, R.

VAYS, vi. Vers, du côté de ... Voy.

VAYS, VI. Vers, du cote de ... Voy.
Ves, Vers et Vert, R.
VAYSEL, vl. V. Vaissel.
VAYSELA, vl. V. Vaissela.
VAYSELHA, vl. V. Vaissela.
VAYSHEL, vl. V. Vaissel, Vaisseou et Vas. R.

**VAYSSA**, s. f. vl. vaissa. Vigne sauvage, lambrusque. V. Lambrusca.

VAYSSEL, et VAYSSHEL, vl. V. Vaisselh.

## VAZ

VAZA, Première pers. du sing. du subj. du verbe anar et vader, que j'aille, qu'il ou qu'elle aille.

Vazan, qu'ils aillent.

VAZEÍA, vl. nom de lieu. Bazièges. VAZER, v. n. vl. Aller, V. Vader.

### VE

VE, interj. (vé); vec, veaz, couve, re. Préposition ou interjection d'admiration et de surprise, fréquemment employée par les habitants de la Provence, où elle a la même sign. que les mots français ho! voyez.

C'est aussi un adv. qui reinplace le ecce, des Latins, voici, voilà, voyez-vous; en vl. voici, voilà, voi.

Ély. Ve, est la seconde personne du singulier de l'impér. du verbe veire ou vezez. Hoou ve! ho voyez! regardez donc.

VE, vl. Troisième pers. du prés. sing. du verbe venir; pour ven, V. Venir, il ou elle vient.

VE, d. lim. Foucaud emploie ce mol an lieu de ves, fois. V. Fes et Vic, R. VE, vl. Il vient, ven.

VEAIRE m'ss, exp. prov. vl. Il me semble.

VEAMEN, vi. et

VEAMENT, s. m. vl. VEAMES. Variation, vue, aspect. V. Vis, R.

VEARD, EARDA, d. m. V. Verd et

VEARNA, s. f. (véarne). Nom de l'aulne, à Allos. V. Verna et Vern, R. VEARP. d. m. Pour ver. V. Verme et

Verm, R. VEARRE, V. Verre.

# VEC

VEC, vl. prép. Voici, voilà: Vec le, voici, vec lor, les voilà, vec vos l'home, ecce homo, voilà l'homme. V. Ve.

VEC, Imp. du verbe veser, voyez. VECH, vi. Vez, esp. port. Fois: Tolas vech, toutefois.

Etv. du lat. vices. V. Vic. R.

VECHIGOUS, adj (vetchigóus), dl. Fantasque, capricieux. V. Fantasc.

VECHING, s. m. (vetchin), dl. Chagrin, démangeaison. Sauv.

VECINETAT, et VECINITAT, vl. V. Vicinitat.

VECTIGAL, s. m. Vectigal, anc. cat. Impôt, espèce de droit d'entrée, nouvelle charge.

Ety. du lat. vectigal.

VECTIZO, s. f. vl. Investiture. VECVOS, prép. et adv. vl. vers. vess. Voyez, voici, voilà, vois toi, voyez-vous-

Ety. de vec, vois, et de vos.

# VED

VEDA, s. f. vl. vet. Veda, cat. esp. Défense. V. Vedar.

VEDAR , v. a. vl. DEVEDAR. Vedar, port. esp. cat. Vielare, ital. Desendre, empecher, prohiber, interdire.

Ety. du lat. vetare, vedon, ils ou elles défendront.

Vedi, je défends.

Veda, il ou elle empêche, prohibe. Vedum, empechons, désendons.

Vedem, desendions; voyons. Vedes, qu'il ou qu'elle désendit, resussi. VEDAT, ADA, adj. et p. vl. Vedado, port. esp. Défendu, prohibé, interdit, refuse.

Son vedadas usuras et autras baralarias. Les dix com. de Dieu.

Sont prohibées usures et autres marchés.

VEDEL, vet, radical pris du lat. vitellus, dim. de vitulus, veau, petit d'un animal, et dérivé du grec ἐταλὸς (italos), taureau, bœuf, par add. d'un v, ou le changement de l'esprit doux en cette lettre.

De vitellus, par apoc. vitel, et par le 1 changement de i en e et de t en d, vedel; d'où : Vedel , Vedel-a , Vedel-ar , Vedel-et, Vedeou.

De vedel, par suppr. de de, vel; d'où: Vel, Vel-ar, Vel-in, Veou.

De vel, par le changement de e en ei, veil; d'où: Veil-ar, Veil-oun.

De vedel, par le changement du v en b, bedel; d'où: Bedel, Bedel-a, Bedel-as.

De bedel, par le changement du d en t, betel, d'où: Betel; et de l en r: Beterar.

VEDEL, s. m. (vedèl); vacmoun. Vitello, ital. Vitela, port. Vedell, cat. Veau, le petit de la vache. V. Vedeou.

Ety. du lat. vitellus, m. s. V. Vedel, R.

Les Languedociens donnent aussi le nom de vedel à un éboulement de terre, ou à celui d'une muraille qu'on nomme Poulin en provençal, v. c. m.
VEDEL, Boyau. V. Tripa-culiera.

VEDELA, s. f. (védèle); JUHERA, BEDELA, VEDELLA. Vitella, ital. Vitela, port. esp. Vidella, cat. Génisse, jeune vache de six mois à deux ans.

Éty. de vedel et de a, signe du fém. ou du lat. vitula. V. Vedel, R.

VEDELAR, v. n. (vedelá); vevlar, valar, WELAR, WEILAR, BETERAE. Véler, mettre bas un veau, la vache a vélé.

Ety. de vedel et de l'act. ar, saire un veau. V. Vedel, R.

VEDELET, S. m. (vedelé); VELLOUR, VACHOUR. Vadellet, cat. Dim. de vedel, petit veau. V. Vedel, R.

Car encin que tu vez un vedelet bramaire. Bellaud, XV me siècle.

Ety. du lat. vitulus, m. s. VEDELH, v). Vedell, cat. V. Vedel. VEDELIERA, s. f. (bedeliére); BEDELMEma, dg. Renversement de l'utérus chez la

vache. WEDELLA, vl. V. Vedela. WEDEL MARI, s. m. dl. vl. Veau-marin

En mar ha una bestia de forma de vedel, perque es dile vedel mari.

Elucid. de las Propr.

VEDENA, V. Bedena. VEDENSA, vl. Vue. V. Vezensa. WEDENZA, vl. V. Vezensa.

WEDEOU, s. m. (vedèou); wedel, wel, well, well, well, wedel, wachoun, metal. Veau, le petit de la vache, et par extens, peau ou cuir de veau; éboulement. V. Poulin.

Ety. du lat. vitellus ou de vedel, par le changement de l en ou. V. Vedel, R. Vedeou d'un an, antenois.

> Bramar coumo un vedeou. Prendre la vacca et lou vedeou.

> > On nomme:

COLLET DE VEAU, le morceau qui contient le carré, le bout saigneux et la poitrine. LONGE DE VEAU, la moitié de l'échine depuis le bas de l'épaule jusqu'à la queue.

VEDEOU-MARIN, V. Veou-marin. **VEDETA**, s. f. (vedéte); Vedetta, ital. Vedette, dans le service de la cavallerie, est s ce qu'on appelle sentinelle dans celui de l'infanterie.

**VED** 

Éty. de l'ital. vedetta. V. Vid, R.

VEDEU, vl. EBOULIS. Voy. Poulin et Foungel.

VEDIGANA, s. f. (vedigane). Baton de vigne. Desanat.

VEDIL, s. m. (vedil), dl. Rouette, menus brins d'osier, menues branches de bois pliant, ce qui sert à attacher en général, comme la paille, les joncs, etc.

Ety. du lat. villa, bandelette.

VEDILHA, s. f. (vedille). Un des noms
du cordon ombilical. V. Averilha.

**VEDILHAR**, v. a. (vedillá). Lier la vigne; accoler les sarments à l'échalas.

Éty, de vedilh et de ar.

**VEDON**, vl. Ils ou elles voient; défendent.

VEE, vl. Qu'il voie, qu'il empêche. VEER, vl. Voir. V. Veire et Vas, R. VEET, vl. Voyez, de vezer ou veez.

#### VEF

VEFVA, s. f. d. vaud. Veuve. V. Veousa et Vuid, R.

#### VEG

VEG, vie, vie, sous-radical dérivé du latin vigere, vigeo, pousser avec vigeur, végéter, avoir de la vigueur.

De vegere, par apoc. veg, d'où : Veg-e, Vig-eira, Vig-ets. V. Vig, R. VEG, vl. Il ou elle vit.

Ety. du lat. vidit, m. s.

VEG, vl. V. Viet.

VEGADA, s. f. (vegáde); vegra, vegra, VEGUADA, VEGADAS, PEGADAS, VI. Vegada, esp. cat. Fois; une fois, una vegada.

A vegadas, par fois, quelquefois. Autras vegadas, autrefois. Totas las vegadas, toutes les fois. A la vegada, à la fois, parfois.

Faire à vegadas, saire à baton rompu. Ety. de ves, fois, et de ada, ou de l'esp.

vegada, m. s. V. Vic, R. VEGE, s. m. (veggé); vese, veze. Osier, on donne ce nom à la plupart des saules

en arbrisseau, mais plus particulièrement à l'osier blanc ou osier commun, Salix viminalis, Lin. arbrisseau de la fam. des Amentacées, commun partout. Voy. Gar. Salix oblonga incana, p. 419.

Lty. du lat. vimen, viminis, bois slexible, osier, formé de viere, courber, plier, lier, ou plutôt de vegere, croître, avec vigueur, pousser avec force.

WEGEA, vl. Fois. V. Vegada et Vic. R. **VEGEA**, excl. (védge). Hoou vegea! ho! voyez donc. V. Ve.

VEGEADA, s. f. (vedgåde). Intervalle

d'un temps à un autre. VEGEAI FAIRE, façon de parler, adv. FAIRE VEGEAIRE. Feindre, faire semblant. Avr.

VEGEAIRE, s. m. (vedjářré). Personne qui soutire le vin de la cuve et le transporte I dans des tonneaux.

VÈGEALHAS, s. f. pl. (vedzálles). Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousin, aux prières et au repas qui ont lieu après la mort d'une personne.

Ety. du lat. vigilia. V. Vigil, R.

VEGEAM, imp. du verbe veire, vegen. Voyons.

VEGEAR, V. Bugear et Vuid, R.

VEGETACIO, vl. Vegetacio, cat. Voy. Vegelation.

VEGETAL, ALA, adj. (vedgetál, ále); VEGETAU. Vegetale , ital. Vegetal , esp. cat. port. Végétal, qui appartient à ce qui vegète, règne végétal, sel végétal.

Ety. du lat. vegetalis. V. Vig, R.

VEGETAR, v. n. (vedgeta), pr. mod. Vegetare, ital. Vegetar, port. cat. esp. Vegeter, crottre, en parlant des végétaux; fig. vivre misérablement.

Ety. du lat. vegetare. V. Vig, R.

VEGETATION, s. f. (vedgetatie-n); VEGETATIEN. Vegetazione, ital. Vegetacion, esp. Vegetação, port. Vegetació, cat. Végétation, phénomène de la nature qui consiste dans la formation, l'accroissement et la perfection des plantes, des arbres, etc.

Éty. du lat. vegetationis, gén. de vegeta-

tio. V Vig, R.

VEGETATIU, IVA, adj. vl. Vegetatiu, cat. Vegetativo, esp. port. ital. Végétatif, ive. V. Víg, R.

VEGETAUS, s. m. pl. (vedgetaous); Vegelaes, port. On nomme vegetaux ou planles, toul ce qui provient d'une graine, qui se développe et vit sans avoir la faculté de se mouvoir volontairement et qui perpetue son espèce au moyen de ses graines ou par quelques moyens équivalents, comme par les cayeux, les boutures, etc.

Ély. du lat. vegetabilia, tout ce qui végète. V. Vig. R.

VEGIA, s. f. vl. Fois. V. Vegada et Vec, Rad.

Tropa mota vegia, beaucoup de fois.

VEGUADA, s. f. vl. Fois. Motas veguadas, souvent. V. Vegada, Fes et Vic, R. VEGUARIA, vl. V. Vicaria.

**VEGUDA**, s. f. vl. Vue, vision, aspect.

V. Vis, R.

**VEGUE** , s. m. anc. béarn. *Veguer* , esp. cat. Viguier, v. c. m. et Vic, R.

VEGUEM, impér. (veguém); VEJAM. Voyons, allons décidons nous.

**VEGUES**, vl. Qu'il ou qu'elle vint, qu'il ou qu'elle vit.

**VEGUT, UDA**, adj. et p. Vu, ue. V. Vis Rad.

### VEH

VEHEMENSIA, vl. Vehemencia, cat. V. Vehementia.

VEHEMENT, ENTA, adv. vl. Vehe-ment, cat. Vehemente, port. esp. Veemente, ital. Véhément, ente, impetueux, qui se porte avec ardeur, avec impétuosité à tout ce qu'il fail.

Ety. du lat. vehementis, gén. de vehemens. VEHEMENTIA, 8. f. VI. VEHEMENSIA. Vehemencia, cat. esp. port. Veemensa, ital. Véhemence, violence.

Ety. du lat. vehemenlia, m. s.

## VEI

WEI, v. a. (vèi), d. lim. Foucaud l'emploie pour l'infi. Veire, v. c. m. et Vis, R. En vl. je vois, il voit.

VEI, V. Hui.

VEIA, s. f. (vèie). Grenier à blé. Garc. VEIA, s. f. vl. Zèle, ardeur, émulation. Complits de veia, transport de colère, de ialonsia.

Ety. du lat. vegere, être dans sa vigueur. V. Vig. R.

VEIAIRE, adj. vl. Apparent, visible. V. Vis, R.

Era veiaire, il était visible.

VEIAIRE, s. m. vl. VEIATRE. Manière de voir, semblant, mine, apparence, avis.

Segon mon veiaire, selon mon avis, selon qu'il me paraît, selon ce que je vois. Ély. de veire. V. Vis, R.

VEIANSA, s. f. vl. Vengeance. V. Veng, Rad.

A veiansa, pour la peine. Sauv. VEIAR, V. Bugear et Vuid, R.

VEIATGE, s. m. vl. Voyage. V. Via, Rad.

VEIATZ, vl. Voyez.

VEIBOU, s. m. (vèibou); d. m. visop, POUIEOUN. Vonge, serpe munie d'un long manche, servant à couper les branches des arbres, sur lesquels il est difficile de monter.

Ety. Ce mot serait-il composé de vei, il voit, et de bou pour boat, exirémité, qui voit atteint ou coupe les extrémités?

VEICI, pour Veit, v. c. m.

VEICIT, prép. (veici); veici, veicito. Voici, il sert à indiquer les personnes et les choses.

Ety. de ve aicit, voyez-ici, voici.

VEIG, vl. Il ou elle vit, je vis, il ou elle vint. VEIGARIA, V. Vaiguige et Vic, R. VEIGNA, vl. Qu'il ou qu'elle vienne, ar-

rive. Ety. du lat. veniat.

VEIL, vl. Qu'il ou qu'elle veille; adj. vieux. V. Vielh, R.

**VEIL**, s. m. vl. Toison. Ety. du lat. vellus, m. s.

VEILAR , V. Vedelar et Vedel, R.

VEILARD, vl. V. Vielhard. **VEILARD**, **ARDA**, s. et adj. V. Vie-

lhard. VEILET, s. m. (veile), d. bas lim. Pour

valet. V. Varlet et Bar, R. VEILLAC, nom de lieu, vl. Le Vélai.

VEILLAR, vl. V. Velhar.

VEILLAS, s. f. pl. vl. Veilles. V. Vigil, Rad.

VEILLEZIDA, s. f. vl. Vieillesse. Voy. Vielhessa et Vielh, R.

VEILLOR, et

VEILLUM, s. m. vl. Vieillesse, vieillerie. V. Vielh, R.

VEILOR, s. f. V. Vielhessa.

VEILOUN, s. m. (veiloun). Dim. de vel. V. Vedelet et Vedel, R.

**VEING**, vl. Je viens, je vins, il ou elle

VEINZ, s. m. pl. vl. Vents. V. Vent, R.

VEIOS, Grenier à blé, terme de montagne. Garc.

WEIR, EIRA, adj. vl. Vrai, vraie. Voy. Verai et Ver, R. 2.

VEIRALH, s. m. vl. Pour verre, Voy. Veire; pour pierre fausse, faux diamant. V. Vitr, R.

VEIRAMEN, vl. V. Verament.

VEIRAR, v. n. (veirá); vairar, raibou-LAE, dl. Tourner en parlant du raisin.

Lou rasin es veirat, le raisin est tourné ou commence à tourner, à rougir, à prendre couleur.

Ety. V. Virar et Vir, R.

VEIRARIA, s. f. (veiriére); Vidrieria, esp Verrerie, art de faire le verre, ouvrage de verre, tout ce qui concerne le verre, en général.

Éty. de veire et de la term. aria. V. Vitr. Rad.

L'art de fabriquer le verre paraît avoir passé successivement d'Italie en France et de France en Angleterre, vers 674.

La première verrerie établie en Provence. paraît être celle que les frères Ferre, originaires du Dauphiné, fondèrent aux environs de Goult, sur l'invitation du roi Réné.

Hist. d'Apt, par Boze, p. 202.

VEIRAS, s. f. pl. (vèires), dl. V. Vaccas deis cambas.

VEIRAS, s. m. (veiras). Reliquaire, bijouterie, vitrage, Garc. gros gobelet.

Ely. de veire, et de l'augm. as. V. Vitr,

VEIRAT, adj. et p. (veirá). Vitré, ée, on le dit particulièrement des yeux ternis, des mourants; d'un chemin glacé.

Éty. du lat. veire et de at. V. Vitr, R.

VEIRAT , adj vl. vernat. Vetriato, ital. De verre.

VEIRAT, s. m. Nom qu'on donne, en Languedoc, au maquereau. V. Auruou.

Ely. du lat. variegatus, varié, bariole. V. Vari. R.

VEIRE, s. m. (veiré): Vidrio, esp. Vidre, cat. Vidro, port. Vetro, ital. Verre, corps transparent et fragile produit par la fusion du sable siliceux avec un alkali.

Ety. du lat. vitrum, m. s. V. Vitr, R.

Il paraît que la connaissance du verre remonte à la plus haute antiquité, s'il était vraie que Moïse et Job en parlent dans leurs livres il semblerait même, ainsi que l'atteste Winckelmann et les nombreux vases que l'on a trouvés dans les touilles d'Herculanum, que les anciens ont porté à un beaucoup plus haut degré de perfection la verrerie que ne l'ont fait depuis les modernes.

L'invention du verre se perdant pour ainsi dire dans la nuit des temps, il a fallu lui assigner une époque quelconque, et voici celle que Pline indique.

Des marchands de vitres qui traversaient la Phénicie, s'étant arrêtés sur le sable pour faire cuire leur viande, se servirent de morceaux de nitre pour soutenir leurs vases; la chaleur du seu l'ayant sait sondre en même temps que le sable qui était dessous, il en résultat une liqueur transparente qui se figea en verre,

Pline dit également que Sidon, fut la première ville fameuse par sa verrerie, et qu'on ne commença à faire du verre à Rome, que sous Tibère.

Les verres composés et colorés, furent. selon Sénèque, inventés par Démocrite.

La peinture sur verre, à ce qu'assure le pelit Dictionnaire des Inventions, est due à un peintre marseillais qui travaillait à Rome, vers l'an 1509, et qui l'enseigna aux Italiens.

Quoique connu des peuples les plus anciens, l'art de faire le verre ne passa que trèstard de l'Italie en France, et ce ne fut qu'en 674 qu'il fut transmis à l'Angleterre.

### On donne le nom:

DE VERRE BLANC, à celui qui n'a point de conleur. DE VERRE DOUBLE, à celui qui est plus épais que le

DE VERRE EN TABLE on VERRE DE BOHÈME, and carresun de vitre très-blanes et beaucoup plus épais que les carreaux ordinair

DE VERRE DE VITRE, à celui destiné aux carrenus de

LAGRE, à une senille de verre que l'on place sur la pierre à étendre et sur laquelle on étend toutes les autres.

En 1836, M. Dubus-Bannel, de Lille, a trouvé le moyen de faire des étoffes en veire filé et flexibles qui sont d'un éclat admirable.

# Selon sa nature ou les accidents qu'il présente on donne le nom:

D'AIGUILLON, à un léger cou qu'on aperçoit sur les bords des ouvrages en verre D'AMBITÉ, à celui qui, après avoir été affiné, peni sa

D'AZUR, à un verre très-bleu qu'on colore avec le colait. DE BOUILLONS, ganz bulles que l'on observe dans le

DE CALCINS, à de petite morceaux de verre subdivi, en très-petits fragments en les plongeant chauds dans des l'eau froide

CHAMBOURIN, à un verre vert commun.

DE CORDE, à un verre qui contient beaucomp de cordes où fils très-apparents.

DE CRISTAL, au verre très-pur et très-ouit qui imite le cristal de roche. DE CROWN GLASS, à un verte qui a à peu près la mi-

me densité que le verre des glasses et qu'on empluie pour les objetifs des lunettes achromatiques. DE FEUILLES, aux carreaux de vitre.

DE FEUILLETÉ, au verre qui semble formé per co ou feuillets.

DE FIL, à un defant qui fait paraitre dans le verre des espèces de fils, on le nomme aussi filandreux.

DE FIN, à celui qui n'a ni points ni bulles, DE FLINT-GLASS, au cristal blane très-dense

DE GRAS, à celui qui a perdu une partie de sa transpa-

DE GRÉSIL, au verre réduit en très-petites parcelles D'ONDE, à celui qui a des ondes formées par des cordes on par des fils.

DE PICADIL, à celui qui se répend dans le four et qui s'y altère.

DE POINTS, à des bulles à peine perceptibles, que l'un observe dans le verre fond

DE TALC DE VERRE DE VENISE, à un verre qu'on s souffié en objets très minces et réduit en poudre.

Veire, se dit encore pour gobelet ou petit vase à boire, pour la quantité de liquide que ce vase contient. V. Goubelet.

Dans le XIVme siècle, on ne se servait qu'aux fêtes solennelles des verres à boire, les coupes ou tasses de métal, de bois ou de poterie en tenaient lieu.

Quelques auteurs prétendent qu'il est parlé du verre dans le livre de Job, ch. 28, 3. 17, où la Sagesse est comparée aux choses les plus précieuses et où il est dit, selon la Vulgate. L'or et le verre ne l'égalent pas en valeur; mais c'est Saint Jerome qui a le premier, dit-on, traduit par vitrum, le mot de l'original, qui veut dire seulement tout ce qui est beau et transparent. Il n'est parlé du verre dans aucun autre endroit de l'Ancien Testament, tandis, qu'il en est assez souvent question dans le Nouveau.

Le mot valos qu'on trouve dans Aristophane signifie cristal, pierre transparente, ambre jaune, et non verre comme on l'a cru.

Aristote propose deux problèmes à résoudre sur le verre, la cause de sa transparence et celle de son inflexibilité. S'ils lui appartiennent ce sont les deux monuments les plus anciens où il soit question du verre.

L'ouvrage en verre le plus étonnant de l'antiquité est l'admirable sphère ou globe céleste inventé par Archimède.

Vers le commencement de notre ère, l'an 15, un ouvrier trouva le moyen de rendre le verre malléable, Tibère lui fit trancher la tête sous prétexte que cela devait avilir les métaux.

En 1640, un français fit la même découverte et Richelieu le fit enfermer par les mêmes motifs que Tibère.

## Machines, outils et instruments:

posés horizontalement, sur lesquels ont fait poser la canne en travaillant.

BARRE A COUPER LES MANCHONS, barre de fer formant un demi-cercle, servant à chausser la partie du manchon qui est au-dessous du bonnet pour le couper ensuite.

BARRE A MACLES OU DEMACLES, outil de fer avec lequel on remue le verre dans le four-neau.

NAMES A PORTER, barre que l'on place sous les pois pour les porter.

niconne, morceau de ser de deux décim. de long. pointu par un bout, que les manchonniers placent à l'une des extrémités de leur auge, sur le croissant de laquelle ils peuvent placer leur canne.

manchons creusent pour y souffler et y former leur paraison.

BRANCHE, planche arrondie par les deux bouts que l'on introduit dans la bosse des verres en plat pour l'ouvrir.

nocum, barre de servant de levier.

CISBAUX, V. Ciscous.

condition, baguette de fer avec laquelle on prend le verre nécessaire pour faire le cordon des bouteilles.

carrantitàn, barre de fer que l'on applique devant chaque ouvreau pour garantir l'ouvrier de l'action du feu.

DIAMANT, V. C. M.

estraque, outil dont l'étendeur se sert pour développer les manchons.

rens, espèces de forces dont les souffleurs se servent pour former les goulots des vases.

**FOURCEMENTS**, pelite fourche dont l'étendeur se sert pour pousser les manchons dans la trompe.

PINCES, V. Estenalhas et Pinças.

roussoin, outil que l'étendeur passe sur les feuilles de verre pour les unir.

PORTIL, baqueite de fer au bout de laquelle on forme un bouton de verre que l'on applique contre la base des divers vases en les détachant de la canne lesquels y restent collés.

sion, outil dont les ouvriers en plat, se servent pour inciser leur bosse.

### FOUR DU VERRIES.

Lieu dans lequel on place les creusets et que l'on chauffe pour y oppérer la fusion des substances vitrifiables.

#### .On nomme:

rous a strubus et a secusse, le fourneau dans lequel on applatit les manchons.

pour a raire, le fourneau construit exprès pour y faire fondre les matières.

rous allemand ou a l'allemands, le four de fusion ordinairement carré, chauffé par deux tisards.

FOUR A RELEVER, la partie du four a étendre ou à recuire dans laquelle on met les feuilles étendues.

rour a accurac, fourneau dans lequel on fait recuire les ouvrages.

roue reascais ou a la reascaise, four de fusion rond, chauffé par un seul tisard.

# Dans ces différents fours on nomme :

ABCADE, l'ouverture pratiquée au four pour introduire les creusets.

.ARCADE DU TISONRIER, la maçonnerie dont la tonnelle est fermée quand on tise.

ARCHE, le petit fourneau adjacent au four de susion, au seu duquel il participe par un canal de communication appelé lunette, il y a des arches à matière, à pots et à cendrières.

ATEM, l'espace contenu dans un four allemand entre les pieds des sièges.

воядяю, l'ouverture pratiquée aux arches à pot.

non noune, l'espèce de cloison en douves qu'on place dans l'intérieur du four, quand on veut en réparer quelque partie, pour garantir l'ouvrier d'une trop grande chaleur.

монысмом, le petit canal qui communique à la lunette, avant son orifice dans l'arche, et qui fournit un passage à la flamme de la dite lunette.

CACHERE, la place jointe au revêtement du four et formée de deux plans inclinés, sur lesquels on pose les bouteilles noires, lorsqu'on les détache de la canne.

CERDMER, l'espace pratiqué au dessous de la grille du tisard pour recevoir les résidus de la combustion.

CHAMBRE, la petite ouverture à niveau des siéges qui perce le revêtement du four, et qui continue à travers la paroi du fourneau, sous le nom de loge.

CHAMBRE INFERIEURE, la partie la plus basse d'un four français, celle où l'on fait le feu. CHAMBRE SUPÉRIEURE, la partie du même

four dans laquelle on place les creusets.

cmassa, la légère maçonnerie soutenue d'un
côté sur une barre de fer, et appuyée de l'autre,
au four, destinée à garantir l'ouvrier d'une
trop grande chaleur.

cmamsa, la calotte dont on revêt la couronne du four de fusion.

connuent, les parties des coins d'un four allemand comprises entre les siéges et les lunettes, qui communiquent le feu aux arches à pots.

COURDENE, la voûte d'un four de fusion.

DORMANTS, les barreaux de fer établis dans

les fourneaux chauffant au charbon, d'un siége à l'autre, pour soutenir les barreaux mobiles.

FOYER, l'espace contenu entre les siéges d'un four chauffant au charbon, et dont la grille forme le fond.

de fer sur lesquels on dépose le combustible.

de sur lesquels on dépose le combustible.

du l'orifice extérieur d'une arche d'un four à fritte.

Loge, la continuation au travers de la paroi du four de l'ouverture appelée chambre.

LOGIS, l'ouverture placée au niveau du siége, derrière chaque pot, et qui perce la paroi du four et son revêtement.

LUBRTTS, le canal de communication par lequel le feu du four échauffe les petits fourneaux adjacents appelés arches.

monts muns, les parois d'un four de fusion.

ORLE DE LA COURONNE, le trou qui dans quelques fours français communique la flamme au fourneau de recuisson, qu'on pratique au-dessus et qu'on appelle tour.

OBLE DU TISABD, le trou par lequel, dans le four français, la flamme se communique à la chambre supérieure où sont les pots.

ouveraux, les orifices des fours de fusion pour le travail du verre.

PARAPEUX, les petits murs construits devant les ouvreaux pour garantir les ouvriers.

dont on se sert pour fermer les ouvreaux.

nova, le lieu où l'on fait sécher le bois audessus du four.

soupmaux, les orifices pratiqués dans certains fours à bois, pour établir des courants d'air.

TISAED, l'ouverture par laquelle on introduit le combustible.

rour, la partie du four à la française, placée au-dessus de la chambre, dans laqueile sont déposés le creusets.

TROMPE, le canal par lequel on introduit les manchons dans le four à étendre.

maguar, réunion de deux plans inclinés entre lesquels l'ouvrier en plat place sa paraison, pour la détacher de la canne, après en avoir incisé le col.

curvaler, banc sur lequel on dépose les manchons pour les faire refroidir.

BCRAN, cercle de bois garni d'une pente de toile dont les ouvriers s'entourent la lète pour garantir leurs yeux de l'action du feu.

scmarr, étage sur lesquels les manchonniers reposent leurs ouvrages lorsqu'ils ont été refroidis sur le chevalet.

# Opérations:

APPUNACE, l'action d'affiner le verre ou de le priver de ses bulles.

AREMPAGE, l'action de conduire graduellement au plus haut degré du feu les pois et les fours. **BURGEAGE**, action de plonger dans le verre fondu des baguettes de bois vert pour exciter une vive ébuliition.

CHAUDE, l'action de réchauffer la paraison à l'ouvreau.

CURILLAGE, l'action de cueillir ou de prendre le verre dans le pot.

ECREMAGE, l'action d'enlever la surface du verre fondu.

que l'on fait subir à la composition du verre.

## Vases, ustensiles, établis.

BAGNE, le tonneau dans lequel on passe au tamis la terre à pots et le ciment au sortir du moulin, dans les verreries en bouteilles.

CARQUAISE OU CALQUAISE, petit fourneau dans lequel on recuit certains ouvrages.

CASSETTE, caisse de bois ou de pierre où l'ouvrier met refroidir la canne.

culave, vase dans lequel on fait recuire quelques ouvrages.

PERASSE, coffre de tôle dans lequel on place les gobelets pour les laisser refroidir.

FOUR, V. C. M.

**MARDER**, plaque de fonte sur laquelle on tourne le verre cueilli pour l'unir et l'arranger autour de la canne.

mangazons, plaque d'argile qui sert à fermer à volonté les lunettes des arches à pot.

moures, espèces de vases creux dans lesquels on moule diverses pièces.

PALETTE, petite plaque de fer emmanchée.

PAUPOIRE, plaque de fonte sur laquelle on aplatit le cul des bouteilles noires.

PITON, barre de fer avec laquelle on remue le verre dans le pot.

rot, vase dans lequel on fait fondre le

RAVESTARS, espèces de paniers.

TABAISON, tuile d'argile que l'on place devant les ouvreaux pour en diminuer l'ouverture.

Bonés, petit banc de bois qu'on place devant la tonnelle pour soutenir les outils:

BRASSARD, vieux chapeau privé de fond que les ouvriers se passent aux bras pour ne pas se brûler au manche de la pèle à enfourner.

### Materiaux mis en œuvre et substances.

sillattres, bois de chauffage réduit en petits morceaux.

BOULE, paraison du souffleur de manchons lorsqu'elle a pris une forme ovale en la soufflant.

cor, partie de la paraison qui tient à la canne.

COUP DE VENRE, la quantité de verre que le verrier prend à la fois avec la canne.

cmayens, cendres produites par la combustion du charbon de terre.

rones, la quantité de matières enfournée chaque fois.

LARME D'ESSAI, échantillon de verre que l'on prend pour juger des progrès de la fusion. MACMON, V. Manchoun.

PAQUET, Certain nombre de feuillets, six pour

le verre à vitre.

POSTE, morceau de verre attaché à la canne
pri commance à c'apffer par l'action du conf

POSTE, Morceau de verre altaché à la canne qui commence à s'ensier par l'action du soufde.

### Ouvriers.

commune, celui qui est destiné à cueillir le verre dans les pots.

FORDEUM, Celui qui surveille la fonte.
FOUET, dans les verreries de bouteilles noires, celui qui arrange ces bouteilles dans le
four de recuison.

GAMEN, le petit garçon qui sert les ouvriers.
GANCON, l'OUVRIER SOUMEUR.

GOBELETIER, celui qui fait les gobelets.

MAITRE, ouvrier souffleur qui achève les pièces qui lui sont présentées par le compagnon.

MANCHORMER, celui qui fait les manchons.

ouverue, celui qui ouvre la bosse pour faire un plateau de verre à boudine.

PARAISONNIER, celui qui fait les paraisons.
SOUPPLEUR, celui qui fabrique par le procédé du soufflage.

TAMISEUR, celui qui est chargé de tamiser.
TISEUR, celui qui est chargé de chauffer le four de susion.

VEIRE, v. a. (vèiré); vesee, seire, sevee, sezee, sezee, sezee, vezee. Vedere, ital. Ver, port. esp. Veurer, cat. Voir, recevoir l'image des objets par l'organe de la vue, apercevoir, connaître, fréquenter, considérer avec attention, observer, s'informer, essayer.

Ety. du lat. videre, m. s. V. Vis, R.

L'y veire, voir ou voir clair et non y voir.

Ulh avels e no vezels, vl. vous avez des
yeux et vous ne voyez pas, et non vous n'y
voyez pas.

L'y vesi pa, fez me lume, Tr. je ne vois pas clair, éclairez moi et non, je n'y vois pas faites moi lumière.

Veire mies, Tr. voir plus clair et non voir mieux.

L'y ves pas pu luenc que soun nas, Tr. il ne voit pas plus loin que son nez et non il n'y voit pas, etc.

N'en faire veire, n'a fa veire de grisas, il lui en a fait voir de cruelles, il lui a causé beaucoup de chagrin.

A huelhs vesents, en présence.

Veguem veire et vegeam veire, dl. voyons et non voyons voir.

Si diou nous fai la graci doou veire, si Dieu nous prête vie.

Quau a jamai vist, a-t-on jamais vu pareille chose.

Vesiou pas l'houra de..., j'allendais impatiemment.

Veire venir, Ver venir, esp. voir venir, attendre le résultat.

**VEIRIA**, s. f. vl. verria. Vitre, verre à boire, gobelet. V. Vitr. R.

**VEIRIAL**, s. m. vl. *Vidriera*, esp. Verre, vitraux, vitrage, ouverture de fenêtre, embrasure. V. *Vitr*, R.

VEIRIAN, vl. V. Veirin.

**VEIRIAU**, s. m. (veiriaou). Verrier, ustensile en forme de panier dans lequel on tient et on transporte les gobelets.

Ety. de veiriau pour veiral, fait de veire et de l'art. al. V. Vitr, R.

**VEIRIER**, s. m. (veirié); Vetrajo, ital. Vidriero, esp. Vidreiro, port. Vidrier, cat. Verrier, ouvrier qui travaille le verre et marchand qui le vend.

Éty. du lat. vilrearius, vilrarius, ou de veire et de ier. V. Vilr, R.

On dit proverbialement que le métier ou état de verrier est :

Paliença de mestre. Pregatori de tisouniers. Paradis de chins. Infer d'enfants.

VEIRIERA, s. f. vl. Vidriera, cat. esp. Vetriera, ital, Rûche de verre, l'essaim mème. V. Vitr, R.

**VEIRIERA**, s. f. (veirière); Vetraia, ital. Vidrieiria, esp. cat. Verrerie, lieu où l'on fait le verre, les ouvrages de verre, toutes les marchandises de verre.

Ely. de veire et de iera. V. Vitr, R.

VEIRIN, INA, adj. vl. varmon. De verre. V. Vitr, R.

VEIROLA, s. f. (veirole); VEIROUBA, FIGOTA, PICOTA, VEIROBA, FICHOTTA VEIROLA, VAIBOLA. Viruela, esp. Variole, petite vérole, maladie éruptive, inflammatoire et éminemment contagieuse, qui n'attaque ordinairement l'homme qu'une fois dans sa vie; clavelée, en t. de berger.

Éty. du lat. variola, mot appliqué pour la première fois à cette maladie en 580, par Marius, évèque d'Avranches, et dérivé de varus, boutons du visage, taches de naissance, ou de varius, tacheté, bigarré.

Plusieurs raisons, qu'il serait trop long de rappeler ici, prouvent jusqu'à l'évidence que ni les Grecs, ni les Romains n'ont eu aucune connaissance de cette maladie et qu'elle ne s'est propagée parmi les nations civilisées de l'Europe que dans le sixième siècle. On croit généralement qu'elle est originaire d'Afrique et qu'elle est née spécialement en Ethiopie ou qu'elle était endémique en Arabie, d'où les Arabes la transportèrent en Egypte du temps du calife Omar, qui régna depuis 634 jusqu'en 615 de notre ère, qu'elle se dissemina ensuite partout où les Sarrasins portèrent leurs armes. Marius, évêque d'Avranches dont nous avons déjà parlé, dit qu'en 570, elle ravagea la Gaule et l'Italie.

En 580, Dagobert et Clodobert, fils du roi Chilperic, en moururent, et Austrégilde femme de Goutran, roi de Bourgogne, a peine âgée de 32 ans, fut aussi victime de la même épidémie, l'atrocité de ces dernières volontés a fait conserver son histoire. Elle demanda la mort des deux médecins qui l'avaient soignée, Nicolas et Donat, disant que leurs remèdes avaient hâté sa mort. Son mari les fit égorger sur le tombeau où elle était ensevelie.

Au commencement du VIII siècle Abron, médecin d'Alexandrie, en sit l'histoire; c'est la première que l'on connaisse chez les peuples modernes, car les Chinois en ont des traités aussi anciens que notre ère. V. Vaccina.

Enfin, dans le X<sup>mo</sup> siècle. Rhazez en a fail la description la plus complète.

VEIROLA GROSSA, S. f. (veiróle grósse); MARRIT MAU, MAU DE FREMA, VAIROUERA Vérole ou syphilis, maladie vénérienne.

Ety. Le nom de vérole fut donné à cette maladie, à l'époque où elle se montra, parce que l'un des es symptômes, les plus apparents. était alors de grosses pustules sur la peau qui avaient quelque analogie avec celles de la

petite vérole.

On lit dans les Fureteriana : Il est certain qu'avant Charles VIII, la vérole était inconnue en France, l'armée de ce prince en périt presque toute entière. Un chirurgien, qui s'était enrichi en traitant cette maladie, s'en alla un jour à Saint-Denis et s'agenouilla devant la statue de Charles VIII, pour lui en rendre grace, mais comme un moine lui eut dit qu'il se trompait et que ce n'élait pas l'image d'un saint; taisez vous mon père, repondit-il, je Sais bien ce que je sais il est bien saint pour moi puisqu'il m'a fait gagner trente mille livres de rente, je viens l'en remercier.

VEIROLA-FOLA, s. f. (veiróle-fóle); VAIROLA-FOLA, ESCLAPETA, GAIROULETA. VITUElas locas, esp. Petite verole volante.

VEIROLAT, ADA, adj. et p. (veiroulá, ade); veiroulat, unirourat, gravat. Gravé,

creusé par la petite vérole.

VEIROLETA, s. f. (veirouléte); VAIBOU-LETA, VEIROLA, VOLANTA. C'est le nom qu'on donne, en Languedoc, à la rougeole, et à Nismes, à la petite vérole volante. V. Senepion.

VEIROLOUS, OUSA, OUA, adj. (veiroulous, ouse, oue); veinoulous, vainoulous, PIGOUTOUS, VEINOUNOUS. Varioleux, euse, qui est alleint de la petite vérole ou de la syphilis.

Ety. de vairola et de ous.

VEIROUN, 8. m. (veiroun); caualha, GABLESCHA, BERGHE, BERGHOLA. Veron, petit poisson de rivière qui a différentes couleurs.

Ety. du lat. varius, Achard. V. Maucha. Du frelin, de l'alevin, menu poisson de différentes espèces qu'on vend pêle-mêle. Sauv.

Ventre de veiroun, petit mangeur. VEIROUN, adv. dl. Environ.

VEIS, vl. Je vois, je vins. Veison, ils ou elles voient.

VEISSEL, V. Vaissel et Vas, R.

VEISSELA, V. Vaissela et Vas. R.

VEISSELADA, V. Vaisselada et Vas. Rad.

VEISSEOU, V. Vaisseou et Vas, R. VEISSIGA, vl. V. Boufiga.

VEISSIGA , s. f. vl. V. Vessia.

VEISSINA-DE-LOUP, s. f. Vesse de loup. Cas. V. Vessa de loup.

VEIST, adj. vl. Oisif, sterile. V. Vuid. R. VEIT, vi. il ou elle vit.

VEIURA, s. f. vl. Coureuse.

**VEJA**, s. f. vl. Zèle; jalousie, qu'il ou qu'elle voie.

VEJA, (védje): DIOU VEJA. Dieu veuille que; hola! pour le coup; ho certes! Garc. VEJAIRE, s. m. vl. Avis, pensee; adj. semblant, apparant, visible.

Vejaires es à mi, vejaire m'es, je crois, il me semble. V. Vis, R. VEJAM, Gar. V. Veguem.

VEJANSA, A, expr. adv. vl. Pour la peine.

VEJAR., s. m. vl. Avis, opinion. V. Vis,

· VEJ

VEJE, Garc. V. Vese.

#### VEL.

VEL, radical dérivé du latin velum, veli. un voile, une voile, qu'on regarde comme une syncope de vexillum, drapeau, bannière

De velum, par apoc. vel: d'où: En-vel-ar, En-vel-at, Vel-a, Ve-let, Vel-ier, Re-velar, Re-vel-ation, Des-vel-opament,

Des-vel-op-ar, Des-vel-op-at.

De vel, par le changement de e en oi, voil; d'où : Voil-o, Voil-ar.

De vel, par le changement du v en b : Bel,

De voil, par le changement du v en b, et de oi en oue: Bouel-o, En-vel-opa, En-

velop-ar, Vel-aria.

VEL, 2, radical pris du latin vellere, vello, vulsum, arracher, tirer, déraciner; d'où: vellus, velleris, toison, peau de bête avec son poil, parce que, anciennement, au lieu de tondre les brebis, on leur arrachait la laine; et villus, poil des bêtes, toison.

De vellere, par apoc. vel; d'où : Vel-a, Vel-ega, Vel-ous, Vel-out ar, Vel-out-at, Vel-out-et, Vel-ut.

VEL, Veau V. Vedel.
VEL, Vieux, vl. V. Vielh.
VEL, vieux, vl. V. Vielh.
VEL, vl. Vel, cat. Voile, il ou elle voile; v**e**ille , je veille.

WEL, adv. vl. Voici, voilà, vers le, prép. VELA, vl. Qu'il ou qu'elle veuille.

VELA, s. f. (véle); BELA. Vela, cat. esp. port. ital. Voile, assemblage de pièces de toile qu'on attache aux vergues et aux étais, pour recevoir le vent qui doit pousser le

Ety. du lat. velum, dont le rad. est vel, avec la term. fém. a. V. Vel, R.

Granda vela, pacfi ou pafi. Vela de gabi, hunier.

Serrar leis velas , ferler.

Les Grecs sont honneur de l'invention des voiles à Dédale. Selon Tibulle, ce sont les Tyriens qui s'en servirent les premiers, etc. Homère parle souvent des mâts.

# Dans les voiles on nomme ;

PATTES, des morceaux carrés de toile cousus aux hords des voiles pour les renforcer à l'endroit des herseaux.

BANDE DE RIS , lez de tuile cousus en travers pour les renforcer à l'endroit où sont perces les œillets des ris. OEILLETS, trous destinés à recevoir les garcettes. RENFORT, bandes de tuile pour les furtifier.

TABLIER, morceau de toile earré placé au milieu des

RALINGUES, V, Ralinga.

POINTS DE VOILE, les angles inférieurs ou esins des

HERSEAUX, de petits bouts de cordage épissés par leurs deux extrémités sur les ralingues.

GARCETTES DE BIS , V. Garcela. RABANS, V. Raban.

VELA, s. f. d. bas. lim. Petite touffe de cheveux, de poils. V. Mecha et Toupet.

Desacoutir vela per vela, démèler mèche à mêche, débrouiller une partie après l'autre. Éty. du lat. vellus, toison. V. Vel, R. 2.

VELA, s. f. Petite came, coquillage.

VELAI, s. m. Nom de lieu, Velai, contrée du Languedoc, située entre le Forez et le Gevaudan, babitée anciennement par les Velauni; d'où : pagus velaunus et velai.

VELAICIT, contr. de Ve lou aicit, le voici, ou voyez il est ici.

VELAIRE, vl. V. Vejaire.

VELAMENT, s. m. vl. Velamento, ital. Voile, couverturé, enveloppe.

Ety. du lat. velamentum.

VELANIA, s. f. vl. Grossièrelé, rusticité. V. Vilania et Vil, R.

VELAQUIT, VELATI. Le voilà. VELAR, d. de Barcel. V. Vedelar et Vedel, R.

VELAS DE MOULIN, s. f. pl. Les ailes ou les volants d'un moulin à vent. V. Vel,

On dit ailes, pour les quatre volants pris ensemble, mais on ne dit pas une aile, mais un volant, quand on parle au singulier.

VELC, vl. li ou elle voulut.

VELESC, adj. vl. Volage.

VELEGA, s. f. (vélégue); veleuva. Vedija, esp. Excrément ou fumier des animaux durci et attaché en boulettes à leurs poils; crotte.

On le dit aussi des cheveux quand ils sont collés ensemble en forme de mêches : vilainie, saloperie, ordures. Garc.

Ety. du lat. vellus, toison. V. Vel, R. 2. VELEJAR, v. n. vl. Faire voile, Voy. Vel, R.

VELET, s. m. (velé); voilo. Voile d'un calice.

Ety. du lat. velum. V. Vel, R.

VELET, s. m. Est aussi le nom qu'on donne à la doublure du voile des religieuses.

VELET-AICIT, vl. Le voici, Velet-la, le voilà. V. Velaicit.

VELH, s. et adj. vl. Vell, cat. Vieux. V. Vielh et Vielh, R. pour voile, V. Voilo et Vel, R.

VELHA, s. f. (vèille); VELLA, VETOU, VIGILA. Vigilia, cat. esp. port. ital. Vigile ou veille, jour qui précède immédiatement les fêtes solennelles.

Éty. du lat. vigilia, formé de vigilare, veiller, parce que dans l'ancienne église les fidèles s'assemblaient la veille de Pâques pour prier et veiller ensemble, en attendant l'office que l'on célébrait de grand matin, en mémoire de la Résurection de J. C. V. Vigil. R.

Cet usage s'étendit aux autres fêtes, mais comme ces assemblées nocturnes avaient de grands inconvénients. Les veilles furent désendues par un concile tenu en 1322, et à leur place, on institua des jeunes, qui jusqu'à présent, ont retenu le même nom de vigiles. Dict des Orig. de 1777, in-12 ou Noël qui la copié.

> Quatre tens, veillo et caremo Sonjo a li purifica. David.

VELHA, s. f. (véille); vecua. Vigilia, ital. Vigilia, esp. port. Vela, esp. Vella et Veilla, cat. Veille, état du corps dans

Ety. de Vend, R. de vendre, et de eire, eiris, celui, celle qui vend, ou du lat. venditor. V. Vend, R.

On nomme venderesse en français, celle qui vend des héritages.

VENDEMIA, S. f. vl. VINDEMIA, VENDANHA. Vendange. V. Vendumi et Vin, R.

VENDEMIADOR, vl. V. Vendumiaire. VENDEMIADOUR, adj. (veindemiadour); Panier vendemiadour, panier vendangeur. Poumar.

VENDEMIADOUR, V. Vendumiadour et Vin, R.

VENDEMIAR, V. Vendumiar et Vin, Rad.

VENDEMIARE, AIRA, V. Vendumiaire et Vin, R.

VENDEMIARI, s. m. (veindemiári). Vendémiaire, premier mois de l'année de la République française; il commençait le 22 septembre et finissait le 21 octobre.

Éty. Ainsi nommé des vendanges qui ont lieu durant ce mois. V. Vin, R.

Vendemiaire en main tenant la coupe. Ouvre l'automne et l'an républicain : Les vendangeurs vont en joyeuse troupe Des ceps dorés détacher le raisin.

L'année républicaine commença le 22 septembre 1792.

**VENDEN**, s. m. vl. Vendeur, celui qui vend, pour vendent.

VENDENGEA, V. Vendumi et Vin, R. VENDENHAS, s. f. pl. vl. Vendanges. V. Vendumi.

VENDER, v. a. anc. béarn. Vendre, v. c. m. et Vend, R.

VENDESOUN, s. f. vl. Vente. V. Venta et Vend, R.

VENDETA, s. f. vl. Vindieta, cat. esp. Vendetta, ital. Vindicte, justice, vengeance. V. Veng, R.

Ety. du lat. vindicta, m. s.

VENDEZO, S. f. vl. VERDEZOS, SUJ. Vente, contrat de vente. V. Vendesoun et Vend, R. Éty. du lat. venditio, m. s. V. Vend, R.

VENDICAR, v. a. vl. Vendicar, port. esp. cat. Vendicare, ital. Revendiquer.

Ety. du lat. vendicare, m. s. VENDICATIF, V. Vengeation et Veng,

**VENDICATIF**, V. Vengealiou et Veng, Rad. **VENDICIS**, s. f. vl. Vente. V. Venta.

VENDIMIA, V. Vendumi et Vin, R. VENDITION, s. f. vl. Vendicion, esp. Vente. V. Venta et Vend, R.

VENDRE, v. a. (vèindré); serre. Vendrer, cat. Vendere, ital. Vender, esp. port. Vendre, aliéner, transporter à un autre la propriété d'une chose qui nous appartient, et que nous lui cédons au moyen d'un certain prix; trahir.

Ety. du lat. vendere, m. s. V. Vend, R. A vendre et à engagear, à vendre et à dépendre, entièrement à la disposition.

VENDRES, VENDRE. V. Divendres. VENDUDA, s. f. (veindude). Vente publique.

Ety. du lat. venditio. V. Vend , R.

VENDUMI, s. f. (veindumi); BEEGRAS, VENDUMIA, ENDUMIADA, BEEGRAS, Vendemmia, ital. Vendimia, esp. Vindima,

port. Venema, anc. cat. Verema, cat. mod. Vendange, la récolte des raisins pour faire du vin; le temps où on la fait.

Éty. du lat. vindemia, de vino demendo. V. Vin, R.

Per vendumis ou vendumias, aux vendanges.

Mourre de vendumi, groin de vendan-

VENDUMIADOUR, s. m. (veindumiadóu), dl. vendemiadous. Panier à vendange. Sauv.

Éty. de vendumi et de adour, qui sert à vendanger. V. Vin, R.

VENDUMIAIRE, AIRIS, s. m. (veindemiaïré, ieiris); BEREGHAIRE, BREGHAIRE, VEN-DEMIAIRE. Vendemmiatore, ital. Vendimiador, esp. Vindimador, port. Venemador, anc. cat. Veremador, cat. mod. Vendangeur, euse, celui, celle qui aide à faire la vendange.

Éty. du lat. vindemiator, ou de vendumi et de l'act. ar, faire la vendange. V. Vin, Rad.

VENDUMIAR, v. n. et a. (veindumia); ENDUMAE, BREGHAE, VENDEMIAE, ENDEMIAE. Vendemmiare, ital. Vendimiar, esp. Vendimar, port. Venemar, auc. cat. Vendanger, faire la récolte des raisins.

Éty. du lat. vindemiare, ou de vendumi et de l'act. ar, faire la vendange. V. Vin, Rad.

Vendumiar avant leis cridas, vendanger avant les bans.

VENDUMIARELA, s. f. (veindumiarèle). Vendangeuse. V. Vendumiare, Vendumieiris et Vin, R.

VENDUMIAT, ADA, adj. et p. (veindumia, ade); BREGNAT, ENDUMIAT. Vendimiado, da, esp. Vindimado, port. Vendimiado, esp. Vendangé, ée.

Ety. du lat. vindemiatus ou de vendumi et de at, vendange faite. V. Ven, R.

VENDUR, V. Vendeire.

VENDUT, UDA, adj. et part. (veindu, úde); Vendido, da, esp. port. Vendu, ue; fig. dévoué à un parti.

Éty. du lat. venditus, m. s. V. Vend, R. Estre vendut, estar vendido, esp. être vendu, trompé.

VENE, s. m. vl. Venin. V. Verin. VENEDO, s. m. anc. béarn. Vendeur? Éty. du lat. venditor, m. s. V. Vend, R. VENEDOR, adj. vl. Venedor, cat. Voy.

VENEFICI, s. m. vl. Veneficio, esp. port. ital. Poison, sortilége,

Ety. du lat. venesscium , m. s.

VENEL, s. m. et

VENELA, s. f. (venèle). Petite rue, sentier; d'où le prov. fr. enfiler la venelle.

Ety. du lat. venela, m. s. ou du bas bret. vannell, petite rue

**VENEMBRAR, Avr.** Altér. de Renembrar, v. c. m.

VENEN, VERIR, radical dérivé du latin venenum, i, venin, poison.

De venenum, par apoc. venen; d'où: Venen-os, Ven-i, Venim-ous.

De venen, par le changement de u en r, et de e en i, verin, d'où: Verin, En-verin-

ar, Verin-ous, Verin-ada; Ver-e, Veren, Veren-ous.

De verin, par le changement du v en b: Bere, Beren, Beren-ous, Em-beren.

De venen, par le changement du v en b: Benin.

VENENOS, OZA, adj. vl. Venenoso, port. esp. ital. Venenos, cat. Vénéneux, euse, vénimeux.

Éty. du lat. venenosus, m. s. V. Venen, Rad.

VENENOZ, vl. V. Venenos

VENENT, s. et adj. m. (venein); Veniente, esp. Venant, qui vient: A tout venent, à tout venent. V. Ven, R.

VENER, radical dérivé du latin venerare, venero, veneratum, révérer, respecter, honorer, vénérer, ou de venerari, veneror, qui a la même sign. et dont la racine paralt être Vénus, honorer Venus.

De venerare, par apoc. vener; d'où : Vener-able, Vener ar, Vener-at, Vener-ation.

VENERABLE, ABLA, adj. (vénérablé, áble); Venrabile, ital. Venerable, esp. cat. Veneravel, port. Vénérable, digne de respect et de vénération.

Éty. du lat. venerabilis, ou de Vener, R. de venerar et de abilis, digne d'être venéré. V. Vener, R.

VENERAR, v. a. (venera); Venerare, ital. Venerar, esp. port. Venerer, révèrer, avoir de la vénération pour....

Éty. du lat. venerari, m. s. V. Vener, Rad.

VENERIEN, IENNA, adj. (vénérien, ène); Venereo, ital. esp. port. Vénérien. mal, commerce vénérien. V. Marrit mau et Mau de frema.

Ety. de venereus, qui tient ou appartient à Vénus.

VENESE et VENEZI, Alt. de Venisa,

v. c. m. venesoun, s. f. (vénésoun). Venaison, chair de bête fauve; son odeur.

VENET, ETA, adj. vl. Bleu turquin, bleu de mer.

Éty. du lat. venetus, m. s.

Indi color, autrament dita veneta, es color blava, molt bela. Elucid de las propriet.

VENETA, s. f. vl. Veneta, port. Petite vaine V Ven R

veine. V. Ven, R.

VENG, vendic, radical dérivé du latin
vindicare, vindico, venger, révendiquer;
formé de vis, force, violence, et de dico.
dévouer.

De vindicare, par apoc. vindie, par supprede di, vinc, et par changement de ien e, et de c en g, veng; d'où: Venge-aire, Vengança, Venge-ar, Re-vengear, Venge ur, Re-veng-e, Vend-eta; Vendical-if; Venjador, Venja-ment, Venj-ar, Re-vench-e.

VENGAIRITZ, s. f. vl. Vengadora, port.

esp. Vengeatrice, ital. Vengedera, port. venge, R.

**VENGAMENT**, vl. Vengeance, revalche. V. Vengeança et Veng, R.

VENGAR, v. a. vl. Vingar, port. Venger. V. Vengear et Veng, R.

VENGAT, ADA, adj. et p. vl. Vingado, port. Vengé, ée. V. Vengeat et Veng, R. VENGAZO, vl. V. Vengeança.

vengeaire, adj. et s. m. (vendjálré); Venjador, cat. Vengiadore et Vendicatore, ital. Vengador, esp. Vingador, port. Vindex. lat. Vengeur, celui qui venge ou qui se venge.

Ety. de Veng, R. de vengear et de aire,

celui qui venge. V. Veng, R.
VENGEANÇA, s. £ (veindjance); Vengianza et Vendetta, ital. Venganza, esp. Vingança, port. Venjansa, cat. Vengeance, action par laquelle on se venge.

Éty, de veng et eança. V. Veng, R.

VENGEAR, v. a. (veinja); AVERGEAR. Vendicare et Venyiare, ital. Vengear, esp. Vingar, port. Venjar, cat. Venger, tirer raison, tirer satisfaction de quelque injure, de quelque outrage.

Ety. du lat. vindicare ou de vengea, tomgea, revenche, et de la term. act. ar. Voy. Veng. R.

VENGEAR SE, v. r. Vingar se, port. Se venger, prendre, tiror vengeance de.... V. Veng, R.

VENGEAT, ADA, adj. et part. (veindjá, ade): Yengado, esp. Vingado, port. Vengé , ée.

Éty. du lat. vindicatus, défendu. Voy.

Veng, R.

VENGEATIOU, IOUVA, adj. (veindjatiou, iouve); viedicatif, vengativo. Vengativo et Vindicativo, esp. Vendicativo, ital. Vingativo, port. Vindicatif, ive, enclin à la vengeance.

Ety. de vengea et de ation, sujet à la ven-

geance. V. Veng, R.

VENGEUR, ERESSA, s. (veindjúr, eresse); vensadon. Venjador, cat. Vengador, esp. Vingador, port. Vendicatore, ital. Vengeur, geresse, celui, celle qui venge,

Etv. de venge, rad. de vengear et ur, celui qui venge, ou du lat. vindex. V. Veng, R.

VENGUDA, s. f. (veingude); BENGUDA, VERGUA, Venula, ital. Venida, esp. Vinguda, cat. Venue, arrivée; avenue, chemin qui conduit directement à un lieu.

Ety. V. Vengut et Ven, R. La ben venguda, la bien venue.

D'una bella venguda, d'une belle venue. Tout d'una venguda, tout d'une tenue. sans interruption.

L'aigua l'y entrava à bellas vengudas,

l'eau y entrait par flots.

En vi. vengues, qu'il ou qu'elle vint, ou

vengeat ; vengui , je vins.

VENGUE, sorte d'impér. (veingué). Donne, envoie, apporte, qu'il vienne, qu'il arrive. VENGUT, UDA, adj. et p. (veingu, ude); BENUT, BIENGUT. Venido, esp. Venu,

ue, arrivé. Ety. parl. de venir. V. Ven, R. Fouguez lou ben vengut, soyez le bien venu.

En vl. il signifie aussi vaincu. VENHA, vl. Qu'il ou qu'elle vienne.

Ety. de venir.

VENI, s. m. (vèni). Hasard. Ven de venir, le hasard nous le procure. V. Ven, R.

VENIA, s. f. vl. Venia, cat. esp. ital. Pardon, indulgence.

Ety. du lat. venia, m. s.

VENIAL, vl. V. Veniel.

VENIALMENS, adv. vl. Venialment, cat. Venialmente, esp. port. ital. Véniellement.

VENIAR, v. a. d. vaud, Alt. de venjar, qu'on rencontre aussi écrit de cette manière, venger. V. Veng, R.

VENIAT, (veniat). Veniat, mot emprunté du latin, qui désigne un ordre donné par le juge supérieur, à un juge inférieur, de venir se présenter en personne, pour rendre compte de sa conduite.

Éty. du lat. veniat. qu'il vienne. V. Ven. Rad.

VENIBA, anc. béarn. Il ou elle venait. Éty. de venir. V. Ven, R.

VENIDOR, ORA, adj. vl. venedon. Venider, cat, Venidero, esp. Devant venir, futur, avenir.

Vol dire venedors, en aquest cas aquel que vendra, Leys d'Amors.

VENIEL, adj. m. (venièl); Veniale, ilal. Venial, esp. port. cat. Véniel, peché qui n'est pas mortel, qui mérite pardon, qu'on peut pardonner.

Ety. du lat. venialis, fait de venia, pardon.

VENIMEN, s. m. vl. Venimento, ital. Venue. V. Ven, R.

VENIMOUS, V. Verinous et Venen, R. VENIN, V. Verin.

VENIR, v. n. (venir); von. Venir, esp. cat. Vir, port. Venire, ital. Venir, se transporter d'un lieu dans un autre, s'approcher, arriver à..., naître, tirer son origine, succèder, être convenable, dériver, croître, provenir.

Ety. du lat. venire, m. s. V. Ven, R.

Venir, se dit du lieu où l'on n'est pas à celui où l'on est; et aller de celui où l'on n'est pas à celui où l'on est.

Voli venir à vostre houstau, Tr. je veux aller chez vous et non je veux venir.

Fau qu'anar et venir, Tr. je ne fais qu'aller et revenir.

Venir en demens, dépérir.

Ven de venir, Tr. il ne fait que d'arriver, et non il vient de venir.

Preni aquot de la part que ven, Tr. je prends cela de la part d'où il vient.

Faire venir, amener.

Vendra grand, Tr. il deviendra grand et

non il viendra grand.

Faire venir la fam, la febre, provoquer,

exciter la saim, la sièvre, etc.
S'en venir, Venirse, esp. s'en revenir.

La semana que ven, Tr. la semaine pro-

Dérivés: Ven-g-uda, Ven-gut, A-ven-is, De-venir, Re-venir.

Venir doou corps, Tr. aller du corps.

Vene-t-en, Tr. viens, reviens, et non

Venez doou pan, de la vianda, Tr. vous venez d'acheter, de chercher du pain, de la viande, et non je viens du pain; on le dit quelquefois impr. pour provenir.

VENIR 20, 8. m. vl. Arrivée.

Ety. du lat. venire, arriver. V. Ven, R. VENISA, s. m. (venisė); venesi, venezi,

Servieta ou napa à la venisa, serviette ou nappe damassée, ouvrée, façonnée à la vénitienno

Éty. de Vénise, ville d'où les premiers tissus de ce genre sont probablement venus dans nos pays.

VENI-SANCTE-SPIRITUS , s. m. Mots latins qui commencent et par lesquels on désigne la prose du jour de la Pentecôte.

Durant l'attribue au roi Robert, qui vivait au commencement du XIme siècle; Bergier croit qu'elle a été composée par Herman le Raccourci, vers l'an 1040, mais Innocent III, en est le véritable auteur.

VENIT, vl. Il ou elle vint.

Ely. de venir. V. Ven. R

VENJADOR, vl. Venjador, cat. Vengador, esp. Vengeur. V. Vengeur et Veng. R. VENJAIRE, vl. V. Vengeaire et Veng,

Rad. VENJAMENT, vl. Voy. Vengeanca et

Veng, R. VENJANSA, vl. Venjansa, cat. V. Vengeança et Veng. R.

VENJAR, Venjar, cat. Voy. Vengear et Veng, R.

VENJAZO, vl. V. Vengeança et Veng. Rad.

Éty. du lat. vendicatio, m. s.

VENOUS, adj. (venous); Venoso, port. esp. ital. Veineux, plein de veines, en parlant du bois, veiné, ée.

Ély. de vena et de osus, qui a beaucoup de veines. V. Ven, R.

VENRA, vl. Il ou elle viendra.

De venir, Il ou elle vaincra, de vencer. Venres, vous viendrez.

De venir, Vous viendrez, de vendre.

VENRE, et

VENRES, vl. Viernes, esp. V. Divendres et Venre.

VENS, vl. Il ou elle vainc, il ou elle soumet, surmonte.

Éty. de vencer.

jugue.

Il ou elle vient, de venir, s. Vent, v. c. m. **VENSA**, nom de lieu, vl. Vence, (Var.) Qu'il ou qu'elle vainque, surpasse, sub-

VENSEDOR, vl. V. Venceire.

VENSEN, s. m. vl. Vainqueur, celui qui vainc. V. Vict, R.

VENSER, v. a. vl. Vaincre. V. Vencer et Vict, R.

Venseran, ils ou elles vaincront.

Venset, il ou elle vainquit.

VENSEZO,

VENSEZON, et

VENSIMEN, V. Venceson et Vict, R. VENSON, vl. Ils ou elles vainquent, battent.

Éty. de vencer.

VENSUT, adj. et p. vl. Vaincu. V. Vict,

VENT. radical dérivé du latin ventus, venti. vent, qu'on dit être composé de venientis. gen. de veniens, sous-entendu aer, d'où ventilare, donner du vent, ventulus, petit vent.

De ventus, par apoc. vent; d'où: Venta-ble, Vent, Venta-bren, Vent-adouira, Vent-aire, Vent-ar, Es-ventar, Vent-as, Vent-osa, Vent-ous, Vent-ousa.

De vent, par le changement de v en b : Ben, Bent, Bent-ar, Bent-egeat, Bent-oria.

De ventilare, par apoc. ventil; d'où: Ventil-atour, Ventill-ar.

De ventulus, par apoc. ventul, et par le changement de u en ou, ventoul; d'où: Ventoul-ar, Ventoul-as, Ventoul at, et par le changement de l en r, ventour, d'où les mêmes mots, Ventouri-ous.

Los principals aissi nomnam En nostra lengua romana; Levan, Grec e Trasmontana, Maestre, Ponent e Labec, Mieg-Jorn, Issalot. Brev. d'Amor, fol. 41.

VENT, s. m. (véin); BENT, BEN, VEN. Vento, ital. port. Viento, esp. Vent, cat. Vent, air mu avec plus ou moins de rapidité; émanation des corps, pet.

Éty. du lat. ventus, m. s. V. Vent, R. Comme les vents peuvent souffler de presque tous les points de l'horizon on en a admis 32, qu'on a nommés Rumbs ou airs de

vent, dont les quatre principaux sont :

La Tramountana, le Nord.

Lou Miejournari, le Sud.

Lou Levant, l'Est.

Lou Pounent, l'Ouest ou Ponent.

Les intermédiaires connus par des noms particuliers, sont :

L'Eisseroc, le Sud-Est. L'Abech, le Sud-Ouest. Lou Mistrau, le Nord-Ouest. Lou Gregali, le Nord-Est.

Lou vent Larg, le vent d'Ouest. Leis vents Alisats, les vents Alisés, Moussons ou vents Périodiques.

On dit d'un endroit tout découvert et exposé aux vents: que lous quatre vents li battoun.

C'est Charlemagne qui donna en 800, aux vents qui soufflent par les quatre points cardinaux, les noms d'Est, Sud, Ouest et Nord qu'on leur donne encore aujourd'hui.

Malgré les recherches des physiciens et des astronomes, la cause des vents irréguliers est encore un mystère; il paraît que l'électricité joue un grand rôle dans leur production.

VENT-BLANC, S. m. Dans le département des B.-du-Rh. on donne ce nom à un vent qui vient du côté de la Corse, il est une modification du vent d'Est.

Dans le Bas-Lim. on designe, par la même dénomination, un vent du Midi, qui souffle pendant le mois d'août et qui est très nuisible au blé noir.

VENT-DE PAS, 8. m. Vent particulier qui sort du creux d'une montagne, près du village appelé Blaud ou Escla, situé sur le grand chemin de Chalabre, près de Sault.

Ety. Vent-de-pas, parait avoir la même signification que vent de passage. Astruc.

VENTA, s. f. (vèinte); VENDA. Vendita, ital. Venta, esp. Venda, port. cat. Vente, aliénation à prix d'argent, action de vendre, débit de marchandises.

Éty. du lat. venditio, m. s. V. Vend, R. VENTABLE, ABLA, adj. anc. béarn. Vendable. V. Vendable et Vend, R.

VENTABLE, ABLA, adj. (véintáblé, áble). Aéré, ée, Garc. V. Vent, R.

VENTA-BRÉN, s. m. (véinte-brén), dl. Un fansaron. Sauv.

Ety. Venta bren, signifie qui évente le son de la farine. V. Vent, R.

VENTADA, s. f. (véintáde), dg. Ventada, cat. V. Bouffada.

VENTADA, s. f. (véintade); ERTADA, dl. Ventada, cat. Ventée, coup de vent, souffle de vent, Sauv.

Éty. de vent et de ada. V. Vent, R.

**VENTADIS**, **ISSA**, adj. (veintadis, isse). Bon pour eventer.

Vent ventadis, vent propre à éventer le blé.

Iera ventadissa, aire bien exposée pour éventer. Avr. V. Vent. R.

VENTADOR, vl. Ventador, cat. Voy. Vantaire.

VENTADOUIRA, s. f. (véintadoulre). Tarare. V. Ventaire.

VENTADOUIRA, s. f. (véintadouïré). Fourche à éventer, ou venter le blé, un éventoir à blé.

Ety. du lat. ventilabrum, ou de ventar et de douira, qui sert à venter. V. Vent, Rad.

VENTADOUR, s.m. (véintadóu), d. bas lim. Lieu favorable pour passer le blé au vent. V. Ventaire et Vent, R.

**VENTAILLA**, s. f. vl. V. Ventalha et Vent, R.

VÉNTAILLI, s. m. vl. Van, ventilateur. V. Vent, R.

Ely. du lat. ventilabrum, m. s.

VENTAIRE, s. m., VENTADOUIRA. Tarare, espèce de ventilateur pour nettoyer le grain, au moyen du vent qu'il procure. V. Vint. R.

# Celle machine se compose:

DES AILES, ou planches minoes fixées sur l'aze, en forme de roue.

DU TAMBOUR, ou caisse dans laquelle sont renfermées les ailes.

DE LA MANIVELLE, V. Manivela.

VENTAIRE, s. m. (ventairé); VENTADOUS. Le lieu d'une aire où le vent est favorable pour éventer le grain; l'homme qui évente.

Ety. de vent et de aire; litt. qui évente. V. Vent, R.

VENTAIRE, adj. Qui est propre à éventer les grains: Vent ventaire, vent régulier propre à éventer.

VENTALH, s. m. vl. ventaven. Ventall, cat. Ventalle, esp. Ventaglio, Ventilaleur, éventail. V. Vent, R.

VENTALHA, s f. vl. VENTAILLA. Ventalla, cat. esp. Ventaglia, ital. Ventaille, ventail, visière, terme de blason, partie inférieure de l'ouverture d'un casque, d'un heaume, espèce de soupape placee devant la bouche, qu'on relevait pour respirer.

Ety. V. Vent, R. parce que c'est par cette ouverture qu'on prend le vent, qu'on respire.

VENTAMILÀ, nom de lieu. Vintimille, en Italie.

VENTAR, v. a. (véinta); EMPERTAR, BENTAR. Ventare, ital. Ventar, esp. port. cat. Éventer le blé, le jeter au vent, pour en expulser la paille, opération qui se fait ou avec la fourche nommée ventadouira, ou avec le van, vanner.

Éty. de vent et de ar, agir au vent. Voy. Vent, R.

En vl. agiter l'air, battre des ailes.

VENTAR, v. n. Ventare, ital. Ventar, esp. port. Venter, faire du vent. V. Vent, Rad.

Venta fort, il vente sort, Fai vent, il vente.

VENTAR SE, v. r. S'éventer, se donner du vent.

VENTAROLA, s. f. (véintaróle), d. has lim. On donne ce nom aux vents qui tourbillonnent. V. Tourbilhoun et Vent, R.

VENTARRAU, s. m. (veintarraon). Vent. V. Vent, R.

Mi fisi plus ou ventarraou. Hy. Morel.

**VENTAS**, s. m. (véintas). Gros vent, vent fort, vent orageux.

Éty de vent, et du péj. as. V. Vent, R. VENTAT, ADA, adj. et part. (veinta, ade). Exposé au vent, agité par le vent. V, Vent, R.

VENTAYLH, vl. V. Ventalh, VENTEGEAR, v. n. (veintedja); ven-

TRIAM. flotter au vent. V. Vent, R.
VENTEGEAT, ADA, adj. et p. (veintedjá, ade), dl. et impr. BERTEGEAT, VENTAT.
Venté, ée, qui est exposé aux vents, battu

par le vent.
Éty. de vent et de egeat, battu par le vent.
V. Vent. R.

VENTEIAR, V. Ventegear et Vent, R. VENTET, Garc. V. Ventoulet et Vent, Rad.

VENTILAR, v. a. anc. béarn. ventu-LAR. Ventilar, port. esp. cat. Ventilare, ital. Agiter, exposer au vent, débattre. Éty. du lat. ventilare, m. s. V. Vent, R.

La causa que se ventilla en la cort. Fors et Cost. de Béarn.

VENTILATOUR, s. m. (véintilatour). Ventilateur, machine qui sert à renouveler l'air dans un lieu fermé.

Ety. du lat. ventilator, fait de ventilare, donner de l'air. V. Vent, R.

Etienne Hales . publie la description d'un ventilateur , en 1744 , qui a été généralement adopté dans la marine.

VENTOIR, s. m. (vantoir); varrom. vantouen, siventale. Ventaglio, ital. Éventali, instrument propre à s'éventer.

Ély. de Vent, R.

## On nomme :

MONTURE ou BOIS, les sièches et les maitres bris. MONTANTS ou MAITRES BRINS, deux montants de bois d'écaille ou d'ivoire qui sont les deux extrémités de l'évantail.

FLÈCHES, les rayons de l'évantail qui sont tous rés du côté de la gorge par un clou rivé. BRIN, une des flèches qui forment les rayons.

GORGE, la partie du bois où au moyen d'un clou, en fire tous les ravons.

GARNITURE, la toile ou le papier qu'on celle sur le bois.

les éventaillistes les garnissent.

La coutume de porter des éventails est venue d'Orient, où la chaleur du climat et les mouches rendent cet instrument indispensable, et elle ne s'est introduite, en France, que sous le règne de Henri III.

VENTOLAR, vl. V. Ventoular.

VENTORIA, s. f. (veintórie); austronia, dl. Ventolera, esp. Tourbillon, bouffee, coup de vent impétueux. V. Bouffada.

Ety. de vent et de oria. V. Vent, R.

WENTOS, vl. V. Ventous.

VENTOSA, vl. V. Ventousa et Vent, R. VENTOSITAT, vl. Ventosilat, cal. V. Ventousitat.

VENTOSO, s. m. (veintóse). Ventôse, nom du sixième mois de l'année republicaine, qui commençait le 19 février et sinis-sait le 20 mars.

Éty. Ainsi nommé à cause des vents qui ont coutume de souffler pendant ce mois V. Vent. R.

Ventose accourt en fougueux tourbillons, Et ses enfants entr'eux se font la guerre; Blais l'aquillon les dompte, et de la terre Réduit les eaux et sèche les valous.

VENTOUA, sync. de Ventousa, v. c. m. et Vent, R.

VENTOULAIRE , s. m. (veintoulaïré) , et impr. vertouraire. Spatule ou bâton pour tourner ou agiter la bouillie.

Éty. de ventoular et de aire.

VENTOULAR, v. a. (veintoulá); ventouran, BERTOULAN. Agiler, en lournant, tourner et retourner, éventer, éparpiller.

Ely. du lat. ventilare, agiter, ou de ventoul, pour vent, et de ar, agiter comme le veni. V. Vent, R.

Ventoular le salada, Tr. Fatiguer la salade et non tourner.

VENTOULAR SE, V. I. SE VIOUTAR , SE PLATEIR. Se ventrouiller, se vaulter, se rouler, en parlant des animaux, et fig. aussi en parlant des hommes.

VENTOULAR , v. n. (veintoulà); DEN-TOULAN, dl. Lacher un vent. V. Petiar.

Éty. de ventoulet et ar, faire un petit vent. V. Vent, R.

**VENTOULAS** , s. m. (veintoulas). M. Diouloufet a employé ce mot comme augmentatif, dans les vers suivants. V. Vent, K.

> Un jour apres un gros couragi Seguit d'un ventoulas affrous.

VENTOULET, s. m. (veintoulé); ven-Vientecillo, esp. Petit vent frais, zéphir, souffle léger.

Ety. de vent et du dim. oulet. V. Vent, Rad.

VENTOULIAR, V. Ventoular.
VENTOURAIRE, V. Ventoulaire.
VENTOURAR, V. Ventoular.
VENTOURET, V. Ventoular et Vent, R.

VENTOURIAR, V. Ventoular.

VENTOURIOUS, adj. (veintourious), qui est au vent, en parlant du temps. Voy. Ventous et Vent, R.

**VENTOURIOUS**, adj. (veintourióu).

VEN Les Maltres tabletiers font les montures et, Au vent, parlant du temps. Gar. V. Vent, Rad.

> VENTOUS, OUSA, el par contr. OUA, adj. (veintous, ouse et oue); ventounious. Ventaso, ital. esp. port. Ventos, cat. Venteux, cuse, qui est sujet aux vents; qui en procure, en parlant des aliments.

> Ety. du lat. ventosus, formé de vent et de la term. osus, qui est de la nature du vent.

V. Vent, R.

VENTOUSA, s. f. (veintouse); ventoua. Ventosa, ital. esp. port. cat. Ventouse, vaisseau ordinairement de verre qu'on applique sur la peau, après en avoir fait dilater l'air au moyen du feu, pour qu'il agisse ensuite à la manière d'une pompe.

Éty. du lat. ventosus, plein de vent. V.

Vent, R.

Ventouser, appliquer des ventouses.

La connaissance des ventouses, et leur usage en médecine, remonte à la plus haute antiquité, chez la plupart des peuples. Hippocrate les conseille souvent.

VENTOUSITAT, s. f. (veintousitá); Ventosità, ital. Ventosidad, esp. Ventosidade, port. Ventositat, cat. Ventosité, vents qui se dégagent dans l'intérieur du corps.

Éty. du lat. ventositatis, gén. de ventositas. V. Vent, R.
VENTOZA, vl. V. Ventousa.

VENTOZACIO, s. f. vl. Ventousation, action d'appliquer les ventouses.

VENTOZADOR et

VENTOZAIRE, s. m. vl. Ventouseur, celui qui applique les ventouses.

VENTOZAR, v. a. vl. Ventouser, appliquer des ventouses.

VENTOZAT, ADA, adj. et p. vl. Ven-

tousé, ée. VENTOZITAT, s. f. vl. Ventosité. V.

Ventousitat et Vent, R. VENTR, radical pris du latin venter

ventris, ventre, ventrée, portée, et dérivé du grec æol. φέντερον (fenteron) pour εντερον (enteron), intestins, entrailles.

De ventris, gen. de venter, par apoc. ventr; d'où: Ventr-ada, Ventr-arut, Ventr-as, Ventr-esca, Ventr-iera, Ventri loco, Es-ventr-ar.

De ventr, par le changement du v en b, et suppr. de r : Bent-e.

De ventr, par le changement du v en b, et du t en d, bendr; d'où : Bendr-esca.

VENTRADA, s. f. (veintrade); PARSADA, assadoulagna. Ventrala, ital. Ventregada et Ventrada, esp. Ventrée, portée, tous les petits que les femelles des animaux font en une fois, et par extension, la quantité d'aliments dont on a rempli le ventre.

Éty. de ventre et de ada, ventre fait,

ventre rempli. V. Ventr, R.

VENTRALHA, s. f. (veintraille), dl.

VENTRALIG. Les viscères, les entrailles en général. V. Burbalha.

Ety. de ventre et de alha, tout ce qu'il y a dans le ventre. V. Ventr, R.

VENTRALIG, d. bas lim. Les boyaux, les entrailles, en général. V. Ventralha, Burbalha et Ventr, R.

VENTRARUT, UA, adj. (veintraru, ue); ventrut, ventracus. Ventrudo, esp. Ventru, ue, qui a un gros ventre. V. Ventr.

WENTRAS, s. m. (véintrás); PANOULHA-Gros ventre, grosse bedaine.

Ety. de ventre et du pej. as. V. Vente R. VENTRE, s. m. (véintré); RENTRE, sou-REL. Ventre, cat. ital. port. Vientre, esp-Ventre ou abdomen, partie du corps qui renferme les boyaux, l'estomac, le foie, la rate, les reins, la vessie et la matrice chez les femelles. On donne aussi le nom de ventre, par analogie, à la partie la plus large de la plupart des vases.

Ety. du lat. venter, m. s. V. Ventr, R. Le ventre est divisé, chez l'homme, en trois régions, antérieurement, l'épigastrique ou supérieure, l'ombilicale ou moyenne et l'hypogastrique ou inférieure; postérieurement il n'y en a qu'une nommée lombaire, chacune de ces trois le subdivise en trois autres. Dans la supérieure on nomme épigastre, la partie moyenne, et hypochondres les parties latérales; dans la moyenne, ombilic celle du milieu, et flancs celles des côtés ; dans l'inférieure, hypogastre ou pubis: l'antérieure et aînes ou régions ilaques les latérales.

Faire ventre, en parlant d'un mur qui

perd son aplomb.

Aquella murailha fai ventre, ce mur pousse.

Tout fai ventre, on fait ventre de tout. Mau de ventre, v. c. m.

Ventre d'un touneou, bouge d'un tonneau, d'une futaille.

Anar doou ventre, aller à la garde-robe ou à la selle.

Qu de soun ventre fai jardin, Au bout de l'an n'en ves la fin. Prov.

On dit des gourmands que Fan diou de soun ventre, ce qui revient au latin, quorum deus venter est.

Remplir lou ventre, manger selon son appétit.

VENTRE-DE-GAGNOUN . s. m. (vèintré dé gognou), d. b. lim. Ventre de cochon, terme de mépris, pour désigner un gros ventre; boyaux de cochon qu'on emploie pour faire du boudin, de la saucisse.

VENTRELHZ, s. m. vl. Ventricule, ventriloque. V. Ventr, R.

VENTREOS, adj. vl. Ventru. V. Ventr, Rad.

Ély. du lat. ventrosus.

VÉNTRE-PRIM, s. m. (véintré-prin), BENTRE-COUSUT. Ventre affamé, mort de faim. V. Ventr et Prim, R.

VENTRESCA, s. f. (véintrésque); LEOUNA, MEGINA, BENTHESCA. Ventrecha, esp. port. Ventresca, cat. Petit lard, le lard qui couvre le ventre et la poitrine du cochon. La poitrine du thon, du sanglier.

Éty. du lat. ventris esca, l'aliment du ventre, ou pris du ventre. V. Ventr, R.

Et que l'endrech de la ventresca Es lou bon d'un tal animau. (du thon). Cove.

Parent doou coustat de la ventresca, parent utérin ou du côté de la mère.

La ventresca ame lou naveou Fa lou poutagi roux et beou. Prov. Cargar la veniresca, manger beaucoup.

VENTRIERA, s f. (beintriére), dg. Panne d'une charpente. V

VENTRIERA, s. f. (veintriére); Ventrera. esp. cat. Ventrière, sangle qui assujetit le harnois en passant sous le ventre du che-

Éty. de ventre et de iera. V. Ventr. R.

VENTRIL, S. M. VI. VENTRILH. Ventrell. cat. Ventriglio, ital. Ventre, estomac, ventricule. V. Ventre et Ventr, R.

VENTRILH, vl. V. Ventril.

VENTRILOCO, s. m. (veintrilóque); WENTELLOGO. Ventriloquo, port. cat. Ventrilocuo, esp. Ventriloque, nom qu'on donne aux personnes qui savent modifier leur voix de manière à faire croire qu'ils parlent du ventre ou d'une distance plus ou moins considérable.

Ety. du lat. ventriloquus, parlant du ventre, parce qu'on a cru, pendant longtemps, que ces sortes de gens faisaient sortir des sons du ventre ou qu'ils parlaient du ventre. Hippocrate partagea cette erreur. V. Ventr. Rad.

Platon dit qu'Euriclès fut le premier qui fit observer sur lui-même, la voix ventriloque; Saint Chrysostôme regardait ceux qui de son temps, jouissaient de cette faculté, comme des hommes divins, parce qu'ils étaient employés pour rendre des oracles.

VENTROUN, s. m. (veintroun); Ventrinho, port. Petit ventre, ventre bienfait.

Ety. de ventre et du dim. oun. V. Ventr, Rad.

VENTROUS, V. Ventrarut et Ventr, R. VENTRUT, Garc. Ventrud, cat. Voy. Ventrarut et Ventr, R.

Ety. du lat. ventrosus, m. s.

VENTUOS, et

VENTUOZ, vl. V. Ventous.

VENTURA, s. f. (veinture); Ventura, port. esp. cat. ital. Hasard, aventure, Voy. Aventura, bonheur, bonne fortune. V. Ven,

VENTURI, nom de femme (veinturi); VICTOINA. Victoire.

Ety. de sainte Victoire, vierge d'Afrique qui sut martyrisée à Carthage, en 304, l'Eglise en fait mémoire le 11 février.

Patr. Sainte Victoire, vierge, qui reçut la palme du martyre à Rome ou dans les environs, en 249, l'Eglise célèbre sa fète le 23 décembre.

VENTURO, nom d'homme. Alt. de Bonavantura.

VENTUROUN, s. m. (veinturoun); can-DOUINA-BASTARDA , TURIN-VIOULOUNAIRE, CITBA, CARDOUMA. Venturon, espèce de tarin ou de senis vert, Fringilla, Gm. different du vrai sinis vert par des lignes de couleur brune qu'il a sur les côtés, et en général par des couleurs plus vives. T. Cini.

VENTUROUN, s.m. (veinturoun). Venturon, nom d'une espèce de filet qu'on nomme aussi Calen, v. c. m.

VENTUROUN, s. m. Sauvageon, arbre fruitier qui vient spontanément, sans avoir été ni planté, ni semé par les hommes.

Ety, de ventura, hasard. V. Ven, R. VENU, vl. Pour Vengut, v. c. m. et Ven, Rad.

VENUS, s. f. (venús); Venere, ital. Venus, port. esp. cat. Venus, une des divinités les plus célèbres dans l'antiquité pavenne. c'est la déesse qui préside à l'amour et à la beauté.

Éty. du lat. Venus.

VENUS, S. f. BELLA-ESTELA. Venus, esp. port. Vénus, une des planètes.

Ety. du lat. Venus.

536 ans, avant J.-C. Pythagore observe le cours de Vénus et fait connaître que c'est la même qu'on nomme étoile du malin, quand elle précède le soleil, et étoile du soir, quand elle le suit.

En 1610 de notre ère, Galilée découvrit, dans cette planète, des phases semblables à celles de la lune.

En 1665, 1671, Cassini découvrit ses mouvements de rotation.

VENZEDOR, s. m. d. vaud. Vainqueur, victorieux. V. Vict, R.

VEO, vl. Je vois.

Etv. de ver.

Veou, ils ou elles voient.

VEOU, V. Vedeou et Vedel, R.

VEOU, s. m. dl. BEOU. Voile. V. Voile. VEOU, s. m. A Meyronnes, près de Barcelonnette, on donne ce nom aux éboulis de terre, et ailleurs selon M. Garcin, à une petite planche de terre ou partie d'une planche de jardin. V. Foungel,

VEOU-MARIN, s. m. (vèou-marin). V.

Vedeou-marin.

VEOUS, s. m. et adj. (veous) BEOUSE, VEVE, BEDOU, BEOUD, VEOUVE, VEDE, VEOUSE. Vedovo, ital. Viudo, esp. Viuvo, port. Veuf, homme qui n'a plus de femme.

Ety. du lat. viduus, m. s. V. Vuid, R. Veous, se prend aussi dans le sens de vide, qui est sa veritable signification, de privé et dépourvu.

On dit à une fille, Tirasses un veouse, quand elle traine un buisson accroché à sa

VEOUSA, s. f. (veouse); veva, veouva, BEOUTA. Vedova, ital. Viuda, esp. cat. Viuva, port. Veuve, semme qui a perdu son mari.

Ety. du lat. vidua, m. s. V. Vuid, R. Veousa, se dit aussi du restant, du fond des cuviers.

Faire una veousa, repasser la lie de l'huile, la tête des jarres avec le marc des olives en le remettant dans des cabas et en l'échaudant, terme de Toulon. Garc.

VEOUSA, s. f. (véouse). La petite reuve. Coclea lunari maculata.

VEOUSA, s. f. (veouse). Nom qu'on donne, en général, à toutes les scabieuses dont la fleur est rouge ou pourpre. V. Escabiousa.

Éty. de veousa, veuve, à cause du deuil qu'elle semble porter. V. Vuid. R.

VEOUSAGE, s. m. (vcousádge). Veuvage. V. Vuid, R.

VEOUSAGI, s. m. (veousadgi); VEVACI. Vedovanza et Vedovità, ital. Vuidez; esp. Viuvez, port. Veuvage, état de viduité, de celui qui est veuf.

Ety. du lat. viduitas, m. s. V. Vuid, R.

VEOUSE, s. m. et adj. (veousé). Le même que Veous, v. c. m. et Vuid, R. VEOUVE, EOUVA, d. bas lim. Veuf,

euve. V. Veous et Vuid, R.

#### VEO

VEQUE, d. bord. Avec. V. Ame. VEQUIT, prép. (vequi); vaquer, saces. VEYQUIT. Voilà.

Ve l'aquit, le voilà.

Ety. de ves, vois, et de aquit, là.

## VER

VER, vergoven, vergoen, radical dérivé du latin vereri, vereor, craindre, respecter, qu'on dit être composé de ve, pour valde et de reor, croire, penser, d'où verecundia, vergogne : revereri, avoir un grand respect, révérer.

De revereri, par apoc. rever; d'où : Rever-ar, Re-ver-ança, Rever-and, Ir-reve-

renca.

De verecundia, par apoc. verecun, parla suppression de e, du milieu vercun et parle changement de c en g, de u en ou et de n en gn, vergougn; d'où: Vergougn-a, Vergougnous.

De vergougn, par le changement de v en b : Bergougn-a, Bergougn-ous.

De vergougn, par le changement de ouen o. vergogn, d'où: Vergogn-os.

De vergogn, par le changement de quen

nh : Vergonh. De vergonh, par le changement de v en b,

bergonh; d'où : Bergonh-o.

VER, 2, radical dérivé du latin verus, vera, verum, vrai, véritable, d'où veritas, verité, veridicus, véridique.

De verus, par apoc. ver; d'où: Ver, Verai, Vera-ment, A-ver-ar.

De veritas, par apoc. verit; d'où : Veritable, Veritabla-ment, Vre-ssemblable.

De veritalis, gén. de veritas, par apoc. veritat, et par le changement de t en d, reritad; d'où : Veri-dique, Veri-fiar, Verification, Verific-alour.

De veritad, par la suppression de i, vertad; d'où: Vertad-a, et par le changement de d en g; Vertag-ier, Veir.

De veritat, par la suppression de i : Ver-De vertad, par le changement de v en b,

bertad; d'où : Bertad-ier, Bertadiero-ment, Bertat, Brai, De bray.

VER, s. m. (vèr). Un des noms languedociens de l'sulne. V. Verna et Vern, R.

VER, s. m. vl. Le vrai, la vérité. V. Verai lou et Ver, R. 2.

VER, s. m. vl. Verrat. V. Verre.

VER, v. a. vl. Ver, esp. Voir. V. Veire. VER A, expr. adv. d. vaud. A ver, d voir, à raison, rélativement à...

Que poc son li salva & ver lo remanent. Nobla Leycon.

Que peu nombreux sont les sauvés à raison du restant.

VER, ERA, adj. vl. Ver, anc. cat. Vero, anc. esp. port. ital. Vrai, vraie, veritable.

Ely. du lat. verus, m. s.

VER, s. m. vl. Printemps.

Riv. du lat. ver, m. s. VER, s. m. V. Verms.

VBR-cecuratras, s. m. Ver cucurbitain, Tania solium, Lin. du même genre que le Ver soulitari, v. c. m. dont il diffère par la longueur de ses anneaux qui ressemblent un peu aux graines de courge, d'où le nom de cucurbitain, V. Verm, R.

VEB-soulitani, Ver solitaire, ténia vulgaire, Tania vulgaris, Lin. zoophyte de la fam. des Intestinaux ou Hélminthes, qu'on trouve dans les intestins de l'homme,

Éty. Ainsi nommé parce qu'on a cru, pendant longtemps, qu'il était toujours seul dans le même individu, ce que l'expérience a démenti. V. Verm, R.

VERA, Pour printemps. V. Prima.

Ety. Sous-entendu prima. V. Vern, R. VERA, s. f. (vère); vina, vl. Dard, flèche, matras.

VERAGUT, s. m. vl. Verrat. V. Verre.

VERAI, S. M. (verái); BRAI, WRAI, BRAEY, venav. Vero, ital. Verdad, esp. Verdade, port. Lou verai, la vérité, le vrai, l'opposé du faux.

Ety. du lat. verum, veri et verai, gen. qui n'est pas rare en lat. V. Ver. R. 2.

Digas mi lou verai, dites moi la vérité, parlez moi sans détour.

De boun verai, De veras, vraiement, sérieusement.

VERAI, AIA, adj. Vero, ital. Verdade-ro, esp. Verdadeiro, port. Vrai, vraie, conforme à la vérité, sincère, véritable.

Ety. du lat. verus, vera. V. Ver, R. 2.

VERAI, adv. Veras, esp. Vraiment, oui, bien. V. Ver, R. 2.

**VERAIAMEN** , adv. vl. vrrayamen. Véritablement, vraiment. V. Ver, R. 2.

VERAMEN, vl. V. Verament.

VERAMENT, adv. vl. VERAMEN, VELRAverament, cat. Veramente, anc. esp. ital. En vérité, Verament, verament dic à vos (amen, amen dico vobis), en vérilé, en vérité, je vous le dis, amen, ainsi-soit-il.

Ély. de vera, vraie, et de ment, d'une ma-nière vraie. V. Ver, R. 2.

VERAN, nom d'homme (verán). Véran.

Patr. de saint Véran, Veranis ou Verannius, évêque de Vence, en Provence, mort vers l'an 465, dont la fête se chôme le 9 ou 10 septembre.

VERAT, s. m. (verá), d. bas lim. Verrat, pourceau mâle. V. Verre.

Ety. du lat. verres, m. s.

VERAY, AYA. adj. anc. béarn. Vrai, vraie. V. Verai et Ver, R. 2.

VERAYAMENT, adv. vl. Vraiement. V. Veritablament et Ver, R. 2.

VERB, sans, radical dérivé du latin verbum, rerbi, mot, parole, verbe, qu'on fait venit du grec ἐρέω (éréð), dire, annoncer.

De verbum, par apoc. verb; d'où: Verbal, Verbala-ment, Verbal-is-ar, Verb-au, Verb-o, Ad-verb-o, Ad-verb-is, Verb-is, Verbi-age.

De verb, par le changement de v en b, berb: d'où: Berb-ous.

VERB, vl. V. Verbo.

VER VERBA, s. f. vl. verbs. Verb, cat. Verbo, esp. port. ital. Parole, mot, terme.

Ety. du lat. verbum, m. s.

VERBAL, ALA, adj. (verbál, ále); van-nau. Verbale, ital. Verbal, esp. port. cat. Verbal, ale, ce qui n'est dit que de bouche et non par écrit; en gram, qui est formé ou dérivé du verbe.

Éty. du lat. verbalis, m. s. V. Verb, R. Proucès verbal ou verbau, procès-verbal, rapport par écrit qu'un officier de justice fait de ce qu'il a vu, de ce qui a été dit et fait entre les parties.

VERBALAMENT, adv. (verbalaméin); Verbalmente, ital. esp. port. Verbalement, de vive voix ét non par écrit.

Ety. de verbala et de ment, d'une manière verbale. V. Verb, R.

VERBALISAR, v. n. (verbalisá). Verbaliser, dresser, faire un procès-verbal

VERBAR, v. a. et n. vl. Parler, articuler, prononcer.

VERBAT, ADA, adj. et p. vl. Prononcé, ée, articulé.

VERBAU, adj. V. Verbal.

VERBAUDIOU, expr. prov. (verbo-ou-di-ou), d. bas lim. Se dire l'un l'autre tout ce qu'on a sur le cœur.

Se soun dichas la verbaudiou, elles se sont dit tout ce qui leur est venu en lête.

Ety. de verbum. V. Verb, R.

VERBE, vl. V. Verbo.

VERBENA, s. f. (verbéne); Verbena. port. esp. Nom qu'on donne, à Nismes, à la verveine. V. Vervena.

Éty, du lat, verbena.

VERBENEC, adj. (berbenéc), dg. Véreux, en parlant des fruits. V. Verminous.

VERBERAR, v. a. vl. Verberar, esp. Battre, frapper.

Ety. du lat. verberare, m. s.

VERBI, vl. V. Verbo.

VERBIÁ, s. f. (verbie), d. bas lim. Discours sans conséquence.

Ety. du lat. verba, pl. de verbum, parole. V. Verb, R.

VERBIAGE, s. m. (verbiadgé). Verbiage, abondance de paroles inutiles et superflues,

dépourvues de bon sens. V. Verb, R.
VERBIS, s. m. pl. vl. Mots. V. Verb, R.
VER-BLANC, Larve du hanneton. Voy.

Veroul et Verm, R.

VERBO, s. m. (vèrbe); Verbo, ital. esp. port. Verb, cat. Verbe, t. de gram. partie de l'oraison dont le principal usage est de désigner ou une action faite ou une action reçue par le sujet, ou de marquer simplement l'état du sujet.

Ety. du lat. verbum, mot, expression, le mot par excellence, parce qu'il est nécessaire dans toutes les propositions. V. Verb, R.

Verbum dictum, eo quod verberato ære, sicul autem nomen significal personam, ila verbum dictum factum que persona. Pestus.

## On nomme:

ACTIF, le verbe qui désigne l'action faite par le sujet, Dieu puait les méchants, punir est actif. PASSIF, quand l'action est reçue par le sujet, les méch seront punis.

NEUTRE, quend il ne marque que l'état de sejet, men père dort ; l'or père plus que l'argent.

RÉCIPROQUE ou RÉFLÉCHI, quand l'action ret sor celui qui la fait, mon pere s'est blessé.

IMPERSONNEL, quand il ne s'emploie qu'à la traisiem personne : il plaut.

IRRÉGULIER, quand il s'écarte de la règle ordinaire des conjugaisons, ce qui tient non à son irrégularité, mais bien à ce que l'on a réuni différents verbes dont on se prend de chacun , que quelque temps, ou modes ou per-

Aver lou verbo, avoir la parole, parler toujours.

Les verbes neutres sont une source abondante de solécismes pour les Provençaux qui leur donnent souvent un régime comme aux verbes actifs, ce qui ne doit pas être. C'est ainsi qu'ils traduisent mal à propos, Ai toumbat moun capeou, par j'ai tombé mon chapeau, au lieu de j'ai laissé tomber mon chapeau, Anem proumenar, par allons promener, au lieu d'allons nous promener.

VERBO, s. m. Verbo, ital. esp. port. Le verbe. J.-C. la seconde personne de la Sainte

Trinité.

VERBOSITAT, s. f. vl. Verbositat, cat. Verbosidad, esp. Verbosidade, port. Verbosité, prolixité.

Ety. du lat. verbositatis, gén. de verbo-

sitas, m. s.

VERBOUI, s. m. (verboui); verbou. Nom qu'on donne, à Valensoles, au petit houx. V. Prebouisset.

Ely. Verboui ou boui vert, buis vert. V. *Verd* et *Boui*, R.

VERBOUISSET, dl. CALENDAU, AGREVOU, GREFUELIA, GREFOUL, AGALOUS, BERSOULISET, чиностия, вискосо, гар. равволития. V. Prebouisset.

Ety. de ver, verd, et de bouisset, dim. de bouis, petit buis vert ou vert buisson.

VERBUI, Un des noms du petit houx. V. Prebouisset et Verb. R.

VERBUM-CARO, De ces mots qui se trouvent vers la fin du dernier évangile de la messe; on a fait dans le bas limousin, une espèce d'adverbe, pour dire c'est fini allez, vous-

Verbum caro, vai-t-en lai, tout est sini, allez vous-en.

Etv. V. Verb. R.

VERCHEIRA, s. f. vl. Dot. V. Verguiera.

VERCHIEIRA, vl. V. Verquiera.

VERD, van, sant, vanc, radical dérivé du latin viridis, vert, verdoyant, de virere, être vert. formé de vis, force.

De viridis, par apoc. virid, par suppression du dernier i, vird, et par le changement du premier en e, verd; d'où: Verd, Verd-astre, Verd-au, Verd-egear, Des-verdiar, Verd-ier, Verd-oun, Verd-our, Verd-ura, Des-verd-egear, Re-verd-ir, Verd-ala, Verd-esca.

De verd, par le changement de d en g, verg; d'où : Verg-ier.

De verd, par le changement de v en b. berd, berd-au, et par apoc. ber; d'où : Berbouisset, Berd-ura, Berdur-ar, Ver-boui, Ver-bui, Bert, Bert-espera, Vard, Vard-et, Vard-oun, Varg-ier.

VERD, ERDA, adj. (ver. verde); vent, what. Verde, ital. esp. port. Verd, cat. Vert, erte, qui est de la couleur des herbes.

Ety. du lat. viridis. V. Verd, R.

Faire devenir verd, tourmenter, ennuyer, faire devenir fou.

VERD, ERDA, adj. Vert, erte, qui n'est pas sec, en parlant du bois, de la feuille; qui n'est pas mur, en parlant des fruits, qui a encore de l'apreté, qui est encore dans la vigueur de l'âge, en parlant d'un homme. V. Veod. R.

VERD, s. m. (vèr); Verde, ital. esp. port. Vert, la couleur verte, la couleur des herbes; herbes ou foin vert qu'on fait manger aux chevaux.

Éty. du lat. viridis, m. s. V. Verd, R. VERD, s. m. (vèr). Nom qu'on donnait déjà à l'aulne dans le XVme siècle, et qu'on lui donne encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. V. Verna et Verd, R.

VERDACHA, s. f. (verdatche). Nom qu'on donne, à Valensoles, à la molène, Verbascum luchnitis, Lin. plante de la fam. des Solanées, commune dans la B.-Pr.

Verdacha ou Verdachas, est aussi un nom de lieu et un nom propre.

Ety. de l'esp. verdacho, couleur vert de porreau, vert påle. V. Verd. R.

VERDAGNA, s. f. (verdagne). Nom qu'on donne, dans le département du Gard, au Bruant jaune. V. Verdoun et Verd . R.

VERDALA, s. f. (verdale). Nom d'une espèce de figue.

Ety. de sa couleur verdâtre. V. Verd, R. VERDALA, s. f. Est aussi le nom d'une espèce d'olive, commune dans le Midi. V.

VERDASTRE, ASTRA, adj. (verdastre, astre); Verdiccio, ital. Verdoso, esp. Verdoengo, port. Verdatre, tirant sur le vert, d'un vert sale.

Etv. de verd et de astre. V. Verd . R. VERDAU, s. m. (verdaou). Nom arlésien du canard sauvage. V. Canard sauvagi.

Ely. de la couleur verte de son cou. V. Verd . R.

VERDAU, s. m. Espèce de raisin. Voy.

Rasin et Verd , R. VERDAULA, s. f. (verdaoule). Un des noms du verdier. V. Verdoun 3, et Verd, R.

VERDEGEAR, v. n. (verdedja); van-degear, verdiar. Verdeggiare, ital. Verdear et Verdeguear, esp. Verdejar, cat. port. Verdoyer, devenir vert, paraître vert, on le dit des herbes, lorsqu'au printemps elles commencent à reprendre leur couleur ordinaire.

Etv. de verd et de egear. V. Verd, R.

VERDEIAR, et

VERDEJAR, vl. V. Verdegear.

VERDELET, ETA, adj. (verdelé, ète); Verdetto, ital. Verdin et Verdete, esp. Verdelet, elle, qui est un peu vert, qui est d'un vert tendre et agréable; qui a une pointe d'aigreur, ou du piquant qu'on appelle verdeur.

Ety. Dim. de verd. V. Verd, R.

VERDELHAN, adj. vl. Verdoyant. V. Verd, R.

VERDERIN, s. m. (verderin); Cast. V. Verdoun.

VERDESCA, s. f. (verdésque) ; Faire verdesca, faire merveille, faire le saut sur l'herbe.

Ety. de verd et de esca, aliment vert, parce que les chevaux que l'on met au vert se réparent promptement. V. Verd, R.

VERDESCA, s. f. vl. Loge, guérite. VERDET, ETA, adj. (verdé, éte). Ver-

delet, légèrement vert.

VERDET, s. m. (verdé); vander, vand DE GRIS. Verdete, esp. port. Verdetto, ital. Verdet, cat. Verdet, vert-de-gris, acétate de cuivre avec excès de base, sous-acétate de cuivre, hydrate de deutoxyde de cuivre des modernes : sel composé de 46.5 parties d'acide acétique, de 40 d'oxyde de cuivre et de 10 parties d'eau, selon Vauquelin.

Ety. Verdet, dim. de Verd, v. c. r.

Cette substance qui se forme promptement sur les surfaces de cuivre, prise à l'intérieur, agit comme poison et donne lieu aux accidents suivants : anxiétés précordiales, malaises, abattement, faiblesse dans les membres, crampes, nausées avec une saveur âcre, styptique, cuivreuse : sentiment de sécheresse et de strangulation à la gorge, vomissements, coliques, évacuations alvi-nes fréquentes, sueurs froides, syncopes, convulsions et quelquefois la mort.

Les moyens les plus propres à prévenir les dangers de cet empoisonnement sont d'abord le vomissement excité avec de l'eau tiède et ensuite les boissons albumineuses que l'on compose facilement en délayant des blancs d'œufs dans l'eau : les lavements de même nature conviennent quand les coliques se manifestent.

VERDETA, s. f. (berdéle); BRADETA. Nom qu'on donne, à Toulouse, à l'agaric clou, Agaricus clavus.

VERDETA, s. f. (verdéte). Nom de la Sylvia sibilatria, Pechs, selon M. d'Anselme, oiseau de l'ordre des Passereaux et de la famille des Subulirostres.

Ety. Dim. de verda. V. Verd, R. VERDEYROLA, s. f. (verdeïrole). Nom du Loxia chloris, aux environs de Montpellier. V. Verdoun 3 et Verd, R.

VERDIANT, ANTA, adj. vl. Verdoyant, ante.

Ély. du lat. viridantis, gén. de viridans,

m. s. V. Verd, R. VERDIAR, V. Verdegear et Verd, R. VERDIER, s. m. (verdié); Virio, esp. Espèce d'oiseau. V. Verdoun et Bluret.

Verdier est le nom qu'on donne, dans plusieurs endroits, au martin-pêcheur, mais comme celui de bluret qu'on lui donne aussi; lui convient beaucoup mieux, nous l'avons préféré. V. Verd, R.

VERDIER, s. m. vl. Jardin, verger; verdier, garde-bois. V. Vergier.

Ety. de verd et de ier, lieu où la verdure

est abondante. V. Verd, R. VERDILHOUN, s. m. (verdilloun). ven-DILLOUM. Gaule, bâlon de bois vert. Garc. V. Verd, R.

VERDOR, s. f. vl. Verdor, cat. esp. port. Verdore, ital. Verdure, verdeur. V. Verd , R.

VERDOULET, ETA, adj. (verdoulé, ète). Verdoyant, ante; peu mur, qui est encore un peu vert. V. Verd, R.

VERDOUN, s. m. (verdoun); verdies, ROUSSETA , CRINCHOURLA , VERDUN , VERGEAUDA, VARDOUR, BERDAULA, VERDOULET, CRIS-JATE VERDANIA, ROUSSEYA, ROUSSEINOLA. Verde-ron, esp. Verdelhão, port. Bruant, bruant commun, jaune ou de France, Emberisa citrinella, Lin. oiseau de l'ordre des Passereaux, et de la fam. des Conirostres (à bec conique).

Ety. Verdoun, verdugna, verdoulet sont des dim. de verd, verdâtre. V. Verd, Rad.

Cet oiseau a vingt centimètres de longueur depuis l'extrémité du bec jusqu'à celle de la queue. Le mâle a le sommei de la tête, les joues et la gorge d'un jaune fort éclatant, et la partie supérieure du coa olivåtre.

La femelle fait plusieurs nichées par an et pond chaque fois, quatre ou cinq œus d'un blanc sale, tachetes de brun.

VERDOUN, s. m. Nom que porte le martin pècheur à Castellanne. V. Bluret.

VERDOUN, s. m. VERDAULA, VERDETROLA Est aussi le nom qu'on donne, dans la Basse-Provence, au verdier, Loxia chloris, Lin. de la même fam, que les précédents.

VERDOUN, S. M. CAGNOOU, CAGNOY, BLDS. Le bleu ou squale glauque, Squalus glaucus, Lin. Carcharias glaucus, Dicl. Sc. Nat. poisson de l'ordre des Trématopnés et de la famille des Plagiostomes (à borche transversale), qu'on trouve dans la Médi-terranée, où il parvient à la longueur de 3 mètres, et au poids de soixante myriagram-

Ety. A cause de sa couleur d'un bleu verdatre. V. Verd, R.

La couleur de ce poisson, qui le rend presque invisible dans l'eau, sa vélocité et son audace, le rendent plus dangereux encore que le requin avec lequel on le confond souvent.

Son foie cuit au vin, passe pour un mets délicat.

VERDOUN, s. m. Nom qu'on donne. à Nice, au labre mélé, Labrus mixtus, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la sam. des Léiopomes (à opercules lisses), commun dans la Méditerranée. V. Verd, Rad.

VERDOUN, s. m. Est encore le nom par lequel on désigne, dans le même pays, le labre vert. V. Rouquier, nº 5. V. Verd, R.

VERDOUN , s. m. Nom nicéen du requin feroce, Carcharias ferox, poisson de l'ordre des Trématopnés et de la fam. des Plagiostomes (à bouche transversale). Voy.

VERDOUR, s. f. (verdour); Verdessa, ital. Verdin, esp. Verdor, port. Verdeur, apreté du vin; fougue de l'âge; qualité du bois vert.

Ety. du lat. viriditas ou de verd et de our, ce qui est verd. V. Verd, R.

VERDOUYANT, ANTA, adj. (verdoyant, ante. V. Verd, R. VERDOYAR, vl. V. Verdegear et Verd,

Rad.

VERDUN, s. m. (verdun); Verdum, cat. Nom qu'on donne, à Nismes et à Avignon, au bruant commun. V. Verdoun et Verd,

VERDURA, s. f. (verdure); Verdura, I ital. port. esp. cat. Verdure, herbe, feuillage vert des arbres : Una verdura, une tapisserie ou verdure, un paysage.

Ety. de verd et de ura. V. Verd, R. VERE, s. m. vl. Venin. V. Verin et Venen, R.

VEREN, V. Verin.

**VERENÁR,** v. a. vl. Empoisonner, donner du venin.

Éty. du lat. venenare, m. s. VERENHA, s. f. anc. bearn.

Ferias de messious, 6 verenhas, deben esta autreyadas, et dura à l'arbitre deus judges.

Fors et Cost. de Béarn. Rubr. de Ferias.

Art. 1.

VERENOS, OSA, adj. vl. Vénéneux, vénimeux. V. Verinous et Venen, R.

VERENOUS, d. bas lim. V. Verin, Verinous et Venen, R.

VERG, VIRG, radical dérivé du latin virga, verge, baguette, gaule, fouet, petile branche, formé de virere, être vert, comme si l'on disait viriga, d'où virgula, ðim.

De virgula: Virgula.

De virga, par apoc. et changement de i en e, verg; d'où : Verg-a, Verg-eta, Vergela-r, En-verg-ar, En-verg-ura, Varg-

ela, Varg-el-ar, Verge-a, Virgul-a.
VERGA, s. f. (vèrgue); venana, venaua, vensa. Verga, ital. esp. port. cat. Verge, baguette longue et flexible, gaule; gluau;

en yl. sceptre, houlette.

Éty. du lat. virga, m. s. V. Verg, R. Ce mot a beaucoup d'autres significations. En terme de boucher, la verge est une tige de fer ayant un bouton arrondi à l'extrémité, qu'on introduit sous la peau des animaux qu'on veut bouffer pour les écorcher plus facilement : en terme de tisserand, il désigne une baguette qui traverse la chaîne lorsqu'elle est sur le métier; en terme de chandelier, broche où l'on suspend les mèches; en terme de chasseur, gluau pour chasser à la chouette. En vl. trait de plume.

VERGA, s. f. vergea. La verge, le pénis

ou le membre viril. V. Verg, R.

VERGA, s. f. La verge ou siéau d'une balance à peson, où la valeur des poids est marquée ; la balance elle-même.

Ety. du lat. virga, baguette, fouet. Voy.

VERGA, s. f. Verge, anneau sans châton, que l'époux donne à sa femme quand ils se marient.

Éty. de virga, baguette, parce qu'il est

uni. V. Verg, R.

VERGA, s. f. ANTENA. Vergue, longue pièce de bois cylindrique, plus grosse au semilieu qu'aux extrémités, placée en travers sur un mât de vaisseau, pour soutenir les voiles.

Ety. de virga, verge. V. Virg, R. VERGADA, s. f. (vergade), dl. Le fouet

d'un seau à battre le ble.

Ély. de virga, fouet. V. Verg, R. VERGADA, S. f. dl. FIELAGEA. Raie, bande : La grela loumba per vergadas, la grêle tombe par bandes, c'est-à-dire, en suivant régulièrement un sillon plus ou moins large.

Éty. de virga, craie, dont les Barbares peignaient leurs corps. V. Verg, R.

VERGADA, s. f. (bergade), dg. Croc, 1 gaffe. V. Gaffa.

VERGADOUR, s. m. (vergadóu); v==-GADOU. Bouffoir, soufflet avec lequel les bouchers bouffent les animaux qu'ils veulent écorcher.

Ely. de virga, verge, parce qu'après avoir gonfle l'animal, ils le battent avec des verges. V. Verg . R.

VERGAN, S. m. vl. VERJAR. Pour verger, V. Vergier et Verd, R. et pour verge,

rameau, baguette, V. Verga.

VERGANS, s. m. pl. (vergáns). Petits bâtons ronds qui traversent les cages et sur lesquels les oiseaux se perchent, juchoirs; on donne aussi le même nom, selon M. Garcin, aux barreaux d'une croisée, d'une cage. Ety. du lat. virga, verge, baguette. Voy.

Verg, R.

VERGANS, s. m. pl. (vergans); vangans. Barreaux d'une cage, d'une senètre, juchoirs, Avr. V. Verg, R.

VERGANTEL et

VERGANTET, s. m. vl. Baguette, petite verge, houssine. V. Verg, R.

VERGAR, v. a. vl. Vergare, ital. Vergeter, rayer, barrer.

Ety. du part. lat. virgalus.

VERGAS, s. f. pl. (vergues); vergeas. Verges, assemblage de brins d'osier, de bouleau, etc. servant à fouetter.

Passar per leis vergas, espèce de supplice ou de violente correction qu'on applique en fouettant le criminel avec des verges.

Éty. du lat. virga. V. Verg, R.

VERGAT, ADA, adj. et p. (verga, ade), dl. Rayé, bariolé de différentes couleurs.

Ety. du lat. virgalus, m. s. V. Verg, R. VERGE, s. f. vl. Verge, cat. Vierge. V. Viergi et Verg, R. VERGEA, s. f. (verdge); Verga, port.

esp. Verge, baguette longue et flexible, brins de bouleau, d'osier, etc. V. Verg, R. VERGEA, s. f. (berxe), dg. menxa. Jauge.

VERGEAIRE, s. m. (berraîré), dg. BERKAIRE. Jaugeur. V

VERGEA-MARINA, s. f. La verge

Ely. du lat. virga. V. Verg, R. VERGEAR, v. a. (berdja), dg. Jauger. VERGEAS, s. f. pl. V. Vergas et Verg,

VERGEAUDA, s. f. (verdzáoude). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. au bruant commun. V. Verdoun et Verd, R.

VERGEAUDA, s. f. d. bas lim. Espèce de potage fait avec des choux verts, mortisies par les premières gelées

Ety. de viridis, vert. V. Verd, R. VERGEE, s. m. anc. béarn. Verger, cat. Verger. V. Vergier et Verd, R.

VERGELI, nom d'homme, vl. Virgile. VERGENA, vl. vaudois. Vierge. Voy. Viergi.

Éty. du lat. virginis, gén. de virgo. Voy. Virg, R.

VERGENETAT, s. f. vl. Virginité. V.

Virginitat et Virg. R.

VERGETA, s. f. (verdgète); VERGETA, ESPOUSSETA, RAMASSETA. Vergettes, Brosse ou vergettes pour les habits; houssoir pour les meubles.

Ety. du lat. virgulos, petites verges. V.

Verg, R.
VERGETA, s. f. (verdgéle); success, faite de poil ESPOUSSETA. Vergettes, brosse faite de poil de cochon, de sanglier, etc. dont on se sert pour nettoyer les habits.

Éty. du lat. virgulæ, petites verges, vergettes n'a point de singulier en français. V. Verg , R.

VERGETAR, v. a. (verdgetá); vancetan, ESPOUSSETAR, ESCOURETAR. Vergeter, nettoyer avec des vergelles.

Ely. de vergeta et de ar. V. Verg, R. VERGIER, s. m. (verdgié); vancina. Versiere, ital. Vergel, port. esp. Verger, anc. cat. Jardin, verger, lieu planté durie la fruitiers ordinairement clos; c'est aussi le nom qu'on a donné à plusieurs lieux, parce qu'ils ont ou avaient un verger plus ou moins remarquable. Dans la Basse-Provence, le

Ely. du lat. viridarium ou de verd, vert, et de la term. mult. ier, lieu où il y a beaucoup de verdure. V. Verd, R.

VERGIERA, s. f. vl. VERGIEIRA. Bergière, sorte de poésie. V. Verd, R.

VERGIL, s. m. vl. Verge. V. Verga, et nom d'homme, Virgile.

VERGINA, vi. V. Viergi.

vergier désigne une olivette.

VERGLAS, s. m. (verglas). Verglas, pluie qui se glace en tombant ou aussitôt après être tombée.

Ety. de ver, verre, et de l'angl. glass, qui signifie également verre. V. Vitr et Glac, R.

On trouve, dans presque toutes les langues modernes, de ces sortes de noms, composés de deux mots signifiant la même chose, mais appartenant à des langues différentes; c'est ainsi que cuisinier-macari, peut signifier cuisinier-cuisinier; agnus-castus, chastechaste, grec et latin; franc-aleu, franc-franc, français et gaulois, certain quidam. français latin, etc. L'un de ces mots n'est qu'un synonyme de l'autre, plus connu de la nation où il est employé.

VERGNE, s. m. (vèrgné). Un des noms languedociens de l'aulne. V. Verna et Vern, Raď.

**VERGOGNA**, s. f. vl. V. Vergougna et Ver, R.

VERGOGNAR, v. D. vl. Vergognare ital. Rougir, avoir honte, avoir du respect; et act. vergogner, humilier, déshonorer.

Ety. de vergogna et de ar. V. Ver, R. VERGOGNOS, vl. V. Vergougnous et Ver , R.

VERGOHAR, vl. V. Vergognar. VERGOIGNA, vl. V. Vergonia.

VERGOIGNA, s. f. vl. Vergogne. Voy. Vergougna et Ver, R.

VERGOIGNAR, vl. V. Vergognar.

VERGOIGNAR, vl. V. Vergoignar. VERGOIGNOS, vl. V. Vergougnous. VERGONHA, vl. V. Vergonia.

VERGONHA, vl. V. Vergougna et Ver, Rad.

VERGONHABLE, adj. vi. Hontable, propre à causer la honte.

VERHONHAL, adj. vl. Vergogneux,

VERGOINHAR, v. n. vl. V. Vergonhar. VERGONHESIB, v. a. et n. vl. Vergo-

gner, rendre vergogneux, faire honte, faire rougir.

VERGONHOS, adj. vl. V. Vergognous. VERGONHOSAMENS, adv. vl. Vergonyosament, cal. Vergonzosamente, esp. Vergonhosamente, port. Vergognosamente, ital. Honteusement.

VERGONIA, vl. Vergonya, cat. Voy. Vergougna.

VERGONOS, OSA, adj. vl. Vergonyòs, cat. Honteux, euse. Voy. Vergougnous et Ver, R.

VERGOUGNA, s. f. (vergougne); ven-GOUNGEA, VERGOGNA, BERGOUGHA, VARGOUGHA. Vergogna, ital. Verguenza el Vergoña, esp. Vergonha, port. Vergonya, cat. Vergogne, honte, timidité naturelle; honte respectueuse.

Éty. du lat. verecundia, m. s. Faire vergougna, faire honte.

Aquot es una vergougna, c'est une chose bonleuse.

Faire vergougna, faire bonte à quelqu'un. Il se dit aussi de l'impression pénible qu'une vive la lumière fait sur les yeux; dans ce sens: Faire vergougna, signifie éblouir.

A pissat vergougna, il a bu toute honte. VERGOUGNAS, s. f. pl. (vergougnes); VARGOUGHAS. Verguenzas, esp. Les parties nobles, selon les uns, et honteuses suivant les

Éty. du lat. verecundia, pudeur. V. Ver, Rad.

L'un se plagnia, ai de mas dents, L'autre dau mau de sas vergougnas. Le Sage, 1700.

VERGOUGNOUS, OUSA, OUA, adj. (vergonguous, ouse, oue); Amgorismous, encovenous, nencounjous. Vergonzosa sa et Vergoñoso. esp. Vergonyos, cat. Vergonhoso, port. Vergognoso, ital. Timide, confus, honteux, qui a une certaine pudeur natu-

Éty. de vergougna et de ous, qui est de la nature de la honte, de la pudeur, ou qui en a beaucoup. V. Ver, R.

VERGOUS, s. m. (vergous). Brin d'osier. Desanat.

VERGOYNA, vl. Vergonya, cat. Voy. Vergougna et Ver, R.

VERGUA, vl. V. Verga.

VERGUETA, s. f. (verguete); VARGUETA, ranguetta. Vergueta, cat. esp. Verghetta, ital. Petite verge, petite baguette, petite balance à un seul bassin; gluau; petite verge enduite de glu, pour prendre les oiseaux. V. Verga, R.

VERGUETA, s. f. vl. VERGULA. Vergueta, esp. vencula. Baguette, petite verge.

Ety. du lat. virgula, m. s. V. Verg, R. VERGUETIAIRE, s. m. (verguetiaïré); VANGUETIAIRE, VARGUETIER. Balancier, ouvrier qui fait des balances.

Éty. de vergueta, pour balance, et de aire, qui fait des balances. V. Verg, R.

VERGUIERA, dl. V. Verquiera.
VERGUIA, vl. V. Vergueta et Verg, R.
VERI, vl. V. Vere.
VERI, vl. Veri, cat. Alt. de Verin, v. c. m.

et Venen, R.

VERIAL, s. m. vl. Vitrail; embrasure. V. Vitr, R.

VERIDIQUE, ICA, adj. (veridiqué); Veredico, ital. esp. port. Veridic, cat. Véridique, qui aime à dire la vérité; qui ne déguise rien.

Éty. du lat. veridicus, fait de veridicere, dire la vérité. V. Ver, R. 2.

VERIENC, adj. vl. De verre. V. Vitr, R. VERIFIAR, v. a. (verifiá). V. Verificar. VERIFIAT, ADA, adj. et p. (verifiá, áde); Verificado, port. Vérifié, ée. Voy. Ver , R. 2.

VERIFICAR, (verifica), inusité. Verificare, ital. Verificar, esp. port. cat. Vérisier, faire voir la vérité d'une chose; comparer des écritures; s'assurer d'une chose, d'un passage de l'écriture ou de l'histoire.

Ély. du lat. veri, gén. de verum, vrai, et de ficare, faire, rendre vrai. V. Ver, Rad. 2.

Se verifiar, verificarse, esp. se vérifier : Aquot s'es verifiat.

Sous-dérivés: Verifica-tour, Verifica-

VERIFICATION, s. f. (verificatie-n); VERIFICATION. Verificazione, ital. Verificacion, esp. Verificació, cat. Verificação, port. Vérification, examen ou preuve qui se fait d'une chose, d'un fait.

Ety. de verificar et de tion, action de vérifier. V. Ver, R. 2.

VERIFICATOUR, s. f. (verificatour); verificateur, celui qui examine la vérité de quelque écriture.

Ety. de verificar et de tour, l'acteur de la vérification, celui qui vérifie. V. Ver, Rad. 2.

VERILHA, s. f. (verillé). Le cordon ombilical, le nombril. V. Averilha.

VERIN, S. M. (verin); veres, vere, vere, vere, veren, bere, vere. Veneno, ital. esp. port. Veri, cal. Venin, liqueur vénimeuse que répandent certains animaux, ou que renferment certaines plantes; fig. malice, rage, haine cachée, on le dit aussi pour virus.

Ety. du lat. venenum, m. s. d'où venen, veren, verin. V. Venen, R.

Sac de verin, sac à malice.

## Touta besti a soun verin.

Verin ou vere de nose, dl. Le brou de la noix, partie qui recouvre la coquille.

VERINA, s. f. (verine). Vérine, nom de la meilleure espèce de tabac que l'on cultive dans l'Amérique.

VERINADA, s. f. (verinade). Colère, dépit, mutinerie, on ne le dit guère qu'en parlant des enfants. Avr.

Eruption de boutons qui se maniseste à la figure; mutinerie des enfants. Garc. Voy. Vencu, R.

VERINADA, s. f. (verinade). Elevure, éruption de boutons qui se manifestent aux lèvres ou sur le reste de la figure, qu'on attribue au contact d'une plante vénéneuse, ou à celui d'une liqueur vénimeuse.

Ety. de verin, et de la term. pass. ada, résultat du venin. V. Venen, R.

VERINAMEN, s. m. vi. Empoisonnement. V. Venen. R.

VERINAR, Garc. Voy. Enterinar et

Venen, R. VERINAT, ADA, adj. et p. vl. Empoisonné, infecté. V. Venen, R.

VERINEGEAR, v. n. (verinedjå), di. Suinter. V. Espirar.

VERINOS, vl. Verinde, cat. V. Veri-

VERINOUS, OUSA, et par contr. OUA. adj. (verinous, ouse et oue); vanesous, va mous, Bearnous, Brenous. Venenoso, esp. port. Velenoso, ital. Verinos, cat. Vénimeux, en parlant des animaux qui ont du venin, et vénéneux quand il s'agit des plantes dangerenses.

Éty. du lat. venenalus, ou de verin, et de la term. ous, ousa, qui est de la nature du venin. V. Venen, R.

On donne figurément l'épithète de verinous, aux enfants qui se dépitent facilements, qu'un rien met en colère.

VERITABLAMENT, adv. (veritabla-mein): Veramente, ital. Verdaderamente, esp. Verdadeiramente, port. Vérilable-ment, conformément à la vérilé.

Ety. de veritable et de ment, d'une manière véritable. V. Ver, R. 2.

VERITABLE, ABLA, adj. (veritable, ábla); Vero, ital. Verdadero, esp. Verdadeiro, port. Véritable, vraie, conforme à la vérité.

Éty. de Verit, R. de veritat et de able. V. Ver, R. 3.

VERITADIER, IERA, adj. d. vaud. Véritable. V. Vertadier, Veritable et Ver, Rad. 2.

VERITAT, S. f. (verità); VARTAT, VESTAT. Verità, ital. Verdad, esp. Verdade, port Veritat, cat. Vérité, conformité d'une idée avec son objet, d'un récit avec un fait, le contraire de l'erreur.

Éty. du lat. veritatie, gén. de veritas. V. Ver , R. 2.

En veritat, foi d'honnête homme, je vous l'assure: En verdad, esp. Em verdade, port.

La pura veritat ou verdad, la vérité pure. La veritat a coumo l'holi, va toujours sus l'aigua. Pr.

Toutas las veritas soun pas ben dichas ou soun pas bonas à dire. Pr.

La veritat oufensa; la verdad amarga, esp. Veritas odium parit, lat. la vérité offense.

VERJA, s. f. vl. Verge. V. Verga et Verg, R. VERJAL, s. m. vl. Verger, jardin. V.

Verd, R. VERJAL, s. m. vl. Embrasure.

VERJAN, s. m. vi. Verger, V. Vergier et Verd, R. arbres du verger, V. Vergan. VERJUS, s. m. (verdjus). Verjus, raisin

cueilli avant sa maturité. V. Verd, R. VERLACA, V. Boulhoun-blancet Verd,

VERLANTIN, s. m. et adj. (verlantin). Nom qu'on donne, à Nice, à une variété noire, de la Clareta, v. c. m.

VERM, was, warmen, warm, radical derivé du latin vermis ou de vermen, verminis, ver, vermine; qu'on croit être tiré du grec ἔλμινς (helmins), par le changement de l'esprit rude en v, et du λ en r; d'où : ver-

miculus, petit ver, et vermicelli, ital. De vermen: Vermen-oun, Vermen-ous. De vermen, par apoc. verm; d'où: Verm-e, Verm-con.

De vermicelli, vermicelle, par le chan-gement du c en ch : Vermichelis, Vermi-

De verminus, par apoc. vermin; d'où: Vermin-a, Vermin-ous, Vermi-fuge, Vermilhoun, Verm-eilhoun, Vermilh-a, Vearp.

De verm, par la suppr. de m, ver; d'où: Ver , Ver-blanc.

De verm, par le changement du v en b: Berm-e, Bermen-ous, Bourm-ena.

VERM, vl. V. Verme. VERMA, s. f. Ver. V. Verme.

**VERMAINA OURDOUROUSA** , s. f. (bermaine oudourouse); RERMAINA OUDOUliée. V. Verbena trifolia.

VERMAR, dl. Le même que Mermar.

**VERME, s.** m. Insecte rampant qui n'a ni vertèbres, ni autres os, ver.

VERME, s. m. (vermé); vear, vea, mun à plusieurs animaux qui n'ont d'autre ressemblance, entr'eux, que leur forme allongée et leur manière de marcher en se tratnant sur le ventre.

Éty. du lat. vermis, m. s. V. Verm, R. Tuar lou verme, faire le premier déjeuner. Nud coumo un verme, nu comme la main.

TERMS, GROS, DEIS EBYANTS, lombric, strongle, Ascaride lombricoïde, Ascaris lumbricoides , Lin. Lumbricus intestinalis, Pallas. Zoophyte de la fam. des Intestinaux ou Helminthes qui habite les intestins de l'homme et plus particulièrement ceux des enfants. Il est facile à distinguer à sa couleur blanche, demi-transparente, à sa forme presque cylindrique et à sa longueur qui varie de 10 à 25 centimètres. Sa présence s'annonce en général, par des coliques plus ou moins fortes, par le dérangement de l'appétit qui pent diminuer comme augmenter, par des envies de vomir, par la diarrhée, la tension et la sensibilité du ventre, par des grincements de dents, la démangeaison dans les narines, la dilatation de la pupile, la couleur bleuâtre des yeux, et par une odeur parti-culière de l'haleine; la langue blanchâtre pointillée par de petits points rouges est un signe qui trompe peu.

Les enfants sont particulièrement sujets aux vers depuis l'époque où l'on les sèvre jusqu'à la puberté, et quoique les femmes leur attribuent toutes les maladies de leurs nourrissons, il est rare que ceux qui têtent encore y soient sujets.

Deux grains de mercure doux ou un grain aux enfants au-dessous de trois ou quatre ans et une tasse d'infusion de mousse de mer immédiatement après, pendant trois matins de suite, les chassent ordinairement.

VERME, PICHOT, DRIS ENPANTS, Ascaride, Ascaride vermiculaire, Ascaris vermicularis, Lin. ver de la même famille que le précédent, habitant, comme lui, dans les intes-

tins du corps humain, mais plus particulièrement dans le rectum et près de l'anus, où ils causent souvent une démangeaison insupportable. Ils sont faciles à reconnaître à leur petitesse et à leur agilité.

Les lavements vermifuges, ceux faits par exemple, avec une infusion d'absinthe, suffisent ordinairement pour les détruire.

venue pais issuctos, larves, état dans lequel les insectes se trouvent au sortir de l'œuf, avant de devenir chrysalides et insectes parfaits.

VERME-BLANC, s. m. ROBA. C'est le nom qu'on donne généralement à la larve des gros hannetons. V. Bambarota, qu'on appelle ver blanc, ver turc, mans, en français.

VERME-DOOU-BLAD, s. m. (vèrmé doou bla). Nom qu'on donne à la larve de la teigne des grains ou du blé, Tinea granella, Dict. Sc. Nat. OEcophore des céréa-les, Latr. insecte de l'ordre des Lépidoptères et de la famille des Séticornes, qui cause de grands ravages dans les greniers.

Leuwenhæck en a donné le premier l'Histoire, en 1692. Réaumur, dans son 8me mémoire du tom. 3, en parle de la ma-

nière suivante :

« C'est aux grains de nos greniers qu'en veut cette chenille, et surtout au froment et au seigle; elle lie plusieurs grains en-semble avec des fils de soie, qu'elle attache contre les grains assujétis; dans l'espace qui est entre ces grains, elle se file en tuyau de soie blanche; logée dans ce tuyau, elle en sort en partie pour ronger les grains qui sont autour d'elle. La précaution qu'elle a eue, d'en lier plusieurs ensemble, fait qu'elle n'a pas à craindre, que le grain que ses denis attaquent, s'échappe, qu'il glisse, qu'il tombe ou qu'il roule; s'il se fait quelques mouvements dans le tas du blé, si beaucoup de grains roulent, elle roule avec ceux dont elle a besoin; elle s'en trouve toujours également à portée : c'est en mai et en juin que ces teignes sortent de leurs chrysalides. >

VERME-NEGRE, s. m. Nom que donnent, les pêcheurs de nos côtes, à l'arénicole des pêcheurs, Arenicola piscatorum, qu'on nomme aussi lombric marin, en français, ver de la fam. des Branchiodèles (à branchies manifestes), très commun dans les sables maritimes.

Les pêcheurs l'emploient comme appât pour prendre les poissons marins.

VERME DE TERRA, s. m. ou Louis-DEEN. La plus grande partie des espèces du genre Lombric, Lumbricus, Lin. portent ce nom en provençal; mais celle à laquelle on l'applique le plus ordinairement est le lombric commun, Lumbricus vulgaris, Lin. ver de la fam. des Endobranches ( à branchies intérieures), qu'on trouve dans la terre et sous les pierres.

On attribuait autrefois de grandes vertus aux vers de terre, mais ils ne sont plus employés aujourd'hui par les personnes raisonnables, que comme appat pour prendre du poisson.

VERMEILLON, s. m. d. vaud. Ver-meyló, cat. Vermillon. V. Vermilhoun et Verm, R.

VERMEL, vl. V. Vermelh.

VERMELH, ELHA, adj. (vermèil, èille); Vermiglio, ital. Bermejo, esp. Vermelho, port. Vermegh, cat. Vermeil, eille. qui est de la couleur d'un rouge un peu plus fonce que l'incarnat, anc. béarn., rouge.

Perditz vermelha, Perdrix rouge.

Éty. du lat. vermiculus, vermiceau, cochenille. V. Verm, R.

VERMELH, s. m. Vermeil, argent doré. VERMELHEIAR, v. n. vl. vermeller Jan. Bermellejar, cat. Bermejear, port. Vermigliare, ital. prendre la couleur du vermillon, rougir, ètre vermeil de sang, en-

vermiller, pris activ. V. Verm, R.

VERMELHEJAR, vl. V. Vermelheiar.

VERMELHEZA, s. f. vl. Vermigliezza, ital. Couleur vermeille, vermillen. V. Vermillen.

milhoun.

VERMELHO, vl. V. Vermilhoun. VERMELHO, s. m. vl. vansuzo. Ecarlate. V. Vermelhoun et Verm, R. VERMELLET, adj. vl. Dim. de Ver-

melh, Un peu vermeil.

VERMEN, ENA, adj. vl. Vermineux, euse; de l'espèce des vers, des insectes.

VERMENA, s. f. (verméne). Un des noms de la verveine en Languedoc. V. Vervena, en vl. vermine. V. Vermina.

VERMENADURA, s. f. (vermenadure), d. bas lim. Vermoulure, la trace que les vers, ou les larves, laissent dans ce qu'ils ont rongé; La poudre qui en sort.

Éty. de verme et de adura, ce qui provient des vers. V. Verm, R.

VERMENAT, ADA, adj. et p. (vermená, áde), d. bas lim. Vermoulu, quand on parle du bois; véreux, quand il s'agit du fruit. V. Chirounat, Vermenous et Verm, Rad.

VERMENOS, vl. V. Verminous et Verm.

VERMENOUN, s. m. (vermenoun); VERMINOUN, VERMEOU, VARMEOU. Petit ver, vermisseau.

Ety. de vermen et de oun, dim. V. Verm, Rad.

VERMENOUS, V. Verminous.

VERMEOU, s. m. Un des noms du Kermès dans la Basse-Prov. V. Graneta et Verm, R.

VERMEOU, s. m. (vermèou). Vermisseau, dim. de ver. V. Vermenoun et Verm. Rad

VERMES, s. m. pl. (vermés); VEARPS ou vens. Vers, animaux sans verlèbres et sans membres articules, ayant des vaisseaux et des nerss, formant la huitième classe du règne animal, selon la méthode de M. Du-méril adoptée dans cet ouvrage. Elle est subdivisée en deux familles.

1º Les branchiodèles, à branchies visibles en dehors, ainsi nommés de δραγγία (branchia) et de δηλος (dèlos), manifeste.
2º Et les Endobranches, dont les bran-

chies ne sont point apparentes en dehors; de ενδον (endon), à l'intérieur et de δραγχία (branchia), branchie.

Les vers du corps humain et des animaux ne font point partie de cette classe. Ils appartiennent à celle des Zoophytes.

1382

VERMET, s. m. vl. V. Vermeou et Ver-

VERMICHELIAIRE, s. m. (vermitcheliáifé) ; pideline, vermichelier, varmici . Vermicellier, marchand et fabricant de vermicelle.

Éty. de vermicheli et de aire, celui qui fait le vermicelle. V. Verm, R.

## Les principaux outils et instruments du vermicellier sont:

LA BRIE, ou borre de bois qui sert à briser ou batte ent la pâte.

LE CORDEAU, que l'on place en rond dans le fond de la alcohe, sur le meule, pour en boncher le jointure. L'ÉVENTAIL, destiné à faire de vent pour rafraichir le

pâte. LES MOULES, trefila, à travers lesquels on fait passer le

pâte pour lui donner la forme désirée. LES PRESSES, qui se composent, outre les parties de la presse ordinaire

DE LA CLOCHE DU PRESSOIR, dans laquelle on met le moule.

ET DU RONDEAU, que l'on mot entre le linge et le tae de la presse.

Les vermicelliers se servent encore des rechauds, des divers tamis, pétrins et autres outils ou ustensiles des boulangers.

## En terme de vermicellier on nomme:

Andarini, une pâte réduite en petits grains comme l'anis.

Bis-blanc, la seconde farine qui renferme du son moulu.

Blanele, la première farine de gruau.

Fetucci, la pâte de vermicelle en petits
morceaux de trois mill. de large et minces comme un fort papier.

Gruau, le blé concassé et privé de son écorce.

Lasagnes, la pâte de vermicelles en façon de grands lacets plats, dont les bords sont quelquesois échancrés ou sestonnés.

Macaroni, la pâte façonnée en petits cylindres creux.

Mêche, on dit que la pâte fait la mêche, lorsqu'après avoir été moutés, les vermicelles se collent ensemble.

Mille fanti, pâte à laquelle on a donné une forme ovale.

Nouilles, la pâte réduite en rubans. Voy. Crouzels.

Pates d'Italie, on connaît sous cette dénomination, la plupart des préparations des vermicelliers.

Puits, les trous que les vermicelliers font dans la soumoule qui est dans le pétrin, afin d'y jeter de l'eau chaude et d'y mêler du levain.

Semolette, la forte farine.

Semoule, la partie blanche, dure et farineuse du son gras, après qu'elle en a été séparée.

Taglioni, pâte en tablettes plates et formées en loxanges.

VERMICHELIS, s. m. pl. (vermitchèlis), et impr. manuscuras. Vermicelle, espèce de pate faite en filaments longs et menus, dont on fait la soupe.

Éty. de l'ital. vermicelli, petits vers, à cause de la ressemblance qu'a cette pâte avec ces petits animaux. V. Verm, R.

Le nom seul indique que les Italiens sont , flétris lorsque à peine ceux des autres arbres les inventeurs du vermicelle, mais on ignore à quelle époque.

VERMICULACIO, s. f. vl. Vermoulure. Éty. du lat. vermiculatio, m. s. V. Verm, Rad.

VERMIFUGI, V. Contra-verme et Verm Rad.

VERMILHA, s. f. vl. Couleur d'écarlate. V. Vermilhoun et Verm, R.

VERMILHAU, s. m. (vermillaou). Nom qu'on donne, à Fontvielle, près d'Arles, à l'olivier saurin. V. Saurin.

VERMILHOUN, s. m. (vermilloun); VERMILHA, VERMILLOUN. Vermiglio et Vermiglione, ital. Bermellon, esp. Vermelhão, port. Bermelló, cat. Vermillon ou sulfure de mercure rouge, réduit en poudre fine ; c'est une combinaison du soufre et de l'oxygène avec le mercure, qui lui donnent une couleur d'un rouge fort éclatant; la couleur ellemême.

Ety. de vermiculum, nom qu'on donnait à la cochenille ou graine d'écarlate. V. Verm, Rad.

VERMILHOUN, s. m. Un des noms du kermès. V. Graneta et Verm, R.

VERMILLON, vl. V. Vermilhoun.

VERMINA, s. f. (vermine); chizichivier. Vermine, nom collectif par lequel on désigne tous les vers, les larves, les insectes malpropres et dégoûtants, tels que les pous, puces, etc. fig. gueux, mandiants; pièce de vers.

Ety. du lat. vermis, verme, et de la term. ina, qui désigne la généralité, l'engeance des vers, comme on dit peoulhina, pour l'engeance des poux. V. Verm, R.

VERMINOUN, V. Vermenoun et Verm, Rad.

VERMINOUS, OUSA, V. Vermenous et Verm, R.

**VERMINOUS**, OUSA, OUA, adj. (verminous, ouse, oue); verminous, vari BERMENOUS, VARMINOUS. Verminoso, port. ital. esp. Verreux, en parlant des fruits, vermoulu quand il s'agit du bois; en médecine, produit ou entretenu par les vers, sujet aux vers.

Ety. de vermen, lat. et de ous, qui est de la nature des vers ou qui a des vers, ou de verminosus. V. Verm, R.

VERN, van, radical dérivé du latin vernus, du printemps, et formé de ver, veris, prin-

De vernus, par apoc. vern; d'où: Vern-a Vern-el, Vern-ada, Vearn-a.

De ver: Prima-vera, Ver, Ver-a. Les noms propres on de lieu: Vern-et, Vern-ou, Vern-euil, Vern-ouillet, Vern-ei. De vern, par le changement de v en b : Bern.

VERN, vl. Aulne. V. Verna et Vern, R. VERN, vl. V. Verna.

VERNA, s. f. (verne); VEARNA, AVERNA, VERNI, VER, VERGNA, VERD,, VERT, BERR. Verr, cat Aulne, aune, verne ou vergne, Betula alnus, Lin. Alnus glutinosa et incana, Déc. arbre de la fam. des Amentacées, commun le long des rivières, dans la H.-Pr. plus rare dans la Basse. V. Gar. Alnus, p. 19.

Ety. du lat. ver, veris, printemps, d'où le nom de verna arbor, arbre qui pousse beaucoup au printemps; ses châlons sont déjà

se montrent. V. Vern. R.

Quamtum, vere novo, viridis se subjicit alau Virg. Egi, 10.

Quelques-uns le font dériver de viridis, e ils l'écrivent alors, verd, vert.

L'écorce de l'aulne contient beaucous d'acide gallique, ce qui la rend propre à la teinture en noir et pour faire de l'encre.

VERNAL, adj. vl. Vernal, cat. esp. port. Vernale, ital. Printanier, du printemps.

Ety. du lat. vernalis.

VERNA NEGRA, s. f. Bourdaine, Avr. V. Trantanel.

VERNASSAL, adj. vl. Bas, bouffon, pervile, vil.

Ety. du lat. vernaculus, polisson.

VERNEDA, s. f. (vernéde); VERNEDA. Aulnaie, lieu où croissent les aulnes; c'est également un nom propre.

Ety. de vern et de eda. V. Vern, R VERNET, s. m. vl. Une aulnaie, V. Verneda, c'est aussi un nom propre.

Éty. de verna, aulne. V. Vern, R. VERNHA, s. f. vl. Aulne. V. Verna et Vern. R.

VERNI, s. m. (vèrni). Nom Bas-Lim. de l'aulne. V. Verna et Vern, R.

VERNIEIRA, d. bas lim. Aulnaie. Voy. Verneda et Vern, R.

VERNIS, Verniz, port. Vernice, ital. Vernis, cat. V. Barnis.

VERNISSAR, Envernisar, port. Voy. Barnissar et Barnis, R.

VERNISSENC, ENCA, s. et adj. vl. wernissen. Printanier, printanière, c'est aussi le nom d'une figue hative.

Ety. du lat. vernus, verni et de ene, qui habite, qui paralt au printemps. V. Vera, R. VERNITZ, vl. V. Barnis.

VERNUGE, Garc. V. Hivernouge et Hi-

VEROLA, s. f. vl. Ulcère. V. Vari, R. VEROR, s. f. vl. La vérité, le vrai. V. Ver, R. 2.

VEROU, dl. V. Verre et Vitr, R. VEROUL, s. m. (veroul), d. bas hm. Verrou. V. Ferroulh.

Ety. du lat. veruculum. V. Ferroulh, R. **VEROUL**, s. m. (veroul). Nom qu'on donne, dans le Bas-Lim. à la larve du hanneton ordinaire, qu'on désigne ailleurs par ce-

lui de ver blanc. VEROULIAR, v. a. (verouliá), d. bas lim. Garnir une porte de verroux, la fermer avec un verrou. V. Ferroulhar et Ferroulh Rad.

WEROUNICA, s. f. (verounique); Vero-nica, ital. esp. cat. Véronique, nom de femme.

cat. Véronique, représentation de la face de J.-C. empreinte sur un linge, que l'on conserve à Saint-Pierre de Rome.

Ely. du lat. veronica, fait de vera icon, vraie image.

VEROUNICA, s. f. (verounique); se nounica. Veronica, port. esp. cat. ital. Veronique, thé d'Europe, véronique male, Veronica officinalis, Lin. plante de la fam. des Rhinanthacées, commune dans les bois de la Haute-Provence, à Allos, Barcelonnette, Seyne, Colmars, Lure, etc. V. Gar. Veronica mas, p. 484.

Ety. du lat. veronica, nom d'une princes-se, selon Miller, ou de betonica, dont veronica, ne serait qu'une altération, selon Loi-

seleur, Theis, etc.
On confond souvent, dans nos pays, et même dans les pharmacies, la véronique d'Al-lioni, Veronica Allionii, Vill. avec la véronique officinale.

VEROUNICA-D'AIGUA, s. f. (berounique-d'aïgue); вимочись-р'амил. Nom toulousin des véroniques, Anagallis et Beca-

VERQUIERA, s. f. (verquiére); arrousema, verceiena, venquera. La dot d'une fille.

Ety. de la basse lat. verqueria ou vercheria, portion de champ, selon Ducange. De vervex, vervieis, mouton, parce que dans l'origine on donnait pour dot un certain nombre de moutons ou de brebis.

Volumus quod qui habent vineas, hortos,

**vel** verchieras, etc.

VERRAT, s. m. (verrá). Nom nicéen du capros sanglier, Capros aper, Lac. Zeus aper, Lin. poisson de l'ordre des Holobranches et de la fam. des Leptosomes (à corps mince), dont la chair est dure et souvent fétide.

VERRAT, S. M. VI. VER, VERAGUT. Verrat. V. Verre.

VERRE, s. m. (vèrré); vzbou. Verro ital. Verraco, port. esp. Verrat, pourceau male, porcentier.

Éty. du lat. verres, m. s.

VERRE, S. M. (vèrré); VEARER, VERON. Verro, cat. ital. Varrão, port. Verraco, esp. Verrat, pourceau mâle, destiné à la propagation de l'espèce.

Ety. du lat. verres, m. s.

On nomme verres ou vearres, les habitants de Villard-Colmars qui portent de la laine pour la faire filer; probablement à cause de leur saleté, cependant, ce nom est donné sans intention de critique ni d'offense, et avec une entière ignorance de sa vraie signification.

Tracheous de vearre.

VERROLH, vi. V. Verroulh et Ferroulh. VERRUCARIA, s. f. vl. Verrucaria, port. Herbe aux verrues, sorte de plante, Raym.

Elytropia... es dila verrucaria, quar cura Eluc. de las propr. de verrugas.

VERRUGA, vi. Verruga, port. V. Bar-

VERRUNA, s. f. (verrune); culmunas. Verruina, port. Laceret ou lasseret, petite

tarière.

WERS, s. m. (vers); Verso, port. Vers cat. Vers, assemblage de mots mesurés et cadencés, selon les règles de chaque langue; il signific quelquefois riposte, l'ai dich soun

Ély. du lat. versus, de versa oratio, parce qu'en poésie, les mots doivent être souvent retournés; c'est le contraire de la prose, où le discours est droit et uni. Vey. Vert, R.

## On nomme :

VERS LIBRES, couz qui entrent dans la même pie sans avoir la même mesure.

VERS BLANCS, ceux qui ne sont pas ritués.

VERS ALEXANDRINS on GRANDS VERS, ceux qui sont composés de douze syllabes. Ainsi nommés d'un poême français, en vers de donze piede, sur la vie d'Alexandre , par Alexandre de Paris.

Dans un grand vers, on distingue la cé-sure ou repos, les deux hémistiches ou moitié de vers, et la rime. V. Rima.

Les plus anciens écrits étaient composés en vers, afin de faciliter la mémoire de ceux qui voulaient étudier; on verra à l'article Rima, à quelle époque l'usage de la prose fut introduit.

VERS, ERSA, adj. vl. Inverse, renversé, versé. V. Vert, R.
VERS, prép. (vèrs); ves, pious. Verso, ital. Vers, cat. Vers, comme prép. de lieu, elle désigne un endroit situé du côté de celui dont on parle, et comme prép. de temps, à peu près l'époque dont il est question.

Ety. du lat. versus, m. s. V. Vert, R. VERS, s. m. vl. Vers, cat. Verso, esp. Les troubadours se servaient de ce mot pour désigner un très-grand nombre de leurs compositions, celles qui devaient être chantées comme celles qui étaient destinées à être déclamées.

Lorsque le vers était divisé en couplets. il en avait quelquesois jusqu'à huit, parsois six seulement, mais le plus généralement il en avait sept. Raynouard.

Il pouvait être tout en rimes masculines

ou en rimes mélangées.

VERS, adj. Vrai, véritable.

Vers, es us dictatz en romans que comprend de V coblas a X, amb una o am deas lornadas. Leys d'Amor.

VERSA, (vèrse). Mot qui n'est employé que dans cette phrase: Ploou à versa, il pleut abondamment. V. Vert. R.

VERSADURA, s. f. (versadure). Voy. Revessadura.

VERSAIRE, s. m. (versaïré). Verseur? charretier qui verse souvent. Garc. Voy.

Vert, R. VERSANA, s. f. vl. Versane, sorte de

mesure de capacité ou d'étendue. VERSANT, s. m. (versan). Versant,

pente, côté d'une montagne. V. Vert, R. VERSAR, v. a. vl. Versare, ital cat. Verser, renverser, répandre. Voy. Vessar et

VERSAT, adj. vl. Versatil, esp. cat. Versatile, qui tourne facilement.

Éty. du lat. versatus ou de versatilis, m. s. V. Vert, R.

VERSAT, ADA, adj. et p. (verså. åde); Versado, port. esp. Versé, ée, expérimenté, ée, consommé.

Éty. du lat. versatus, m. s. V. Vert, R. VERSEMBLANSA, vl. Voy. Vressem-

VERSET, s. m. (versé); Versiculo et Versillo, port. esp. Verset, cat. Versetto, ital. Verset, alinéa d'un psaume. \* signe qui l'indique.

Éty. du lat. versiculus, dim. de versus. fait de vertere, tourner, parce que le chœur chante alternativement les versets d'un psaume avec les choristes. V. Vert, R.

La stichométrie ou la division d'un ouvrage en versels, fut introduite dans les manuscrits de l'écriture sainte, on du moins généralement adoptée par Saint Jérôme.

Sous-dérivés : Verseller , chanter des psaumes par versels.

VERSET, s. m. vl. Verset, cat. Versetto, ital. Versicul, cat. Versiculo, esp. Pièce de poésie, chant populaire, verset, couplet.

Ety. Voy. Vert, R.

VERSEZA, vl. V. Verga. VERSIFIADOR, vl. V. Versificatour. VERSIFIADURA, s. f. V. Versification. VERSIFIAIRE, Garc. V. Versificatour et Vert. R.

VERSIFIAR , v. n. (vesifià); vensificar. Versificare, ital. Versificar, esp. port. cat. Versifier, faire des vers.

Ety. du lat. versificare, m. s. ou de vers, versi, inus. et de ficare, faire des vers. V. Vert, R.

VERSIFIAT, ADA, adj. et p. (versifiá, áde); Versificado, port. Versifié, ée.

Ety. du lat. versificatus, m. s. V. Vert, Rad.

VERSIFIAYRE, vl. V. Versificatour. VERSIFICADURA, vl. V. Versification. VERSIFICAIRE, s. m. (versificairé); Versificador, cat. V. Versificatour et Vert,

VERSIFICAR, Versificar, cat. V. Versifiar et Vert, R.

VERSIFICATION, s. f. (versificatie-n); VERSIFICATION. Versificazione, ital. Versificação, port. Versificació, cat. Versification, l'art de faire des vers, ou plutêt la manière de les tourner.

Éty. du lat. versificationis, gén. de ver-sificatio, m. s. action de faire des vers. Voy.

VERSIFICATOUR, s. m. (versificatour): versificaine, versifiaine. Versificatore, ital. Versista, esp. port. Versificador, cat. esp. Versiticateur, celui qui fait des vers.

Ety. de versificar et de atour. V. Vert,

VERSILHA, nom de lieu, vl. Verceil, en Piémont.

VERSION, s. f. (versie-n); vansum. Verso, cat. Versione, ital. Version, esp. Verção, port. Version, traduction d'une langue dans une autre ; interprétation, traductions que les écoliers font dans les collèges.

Éty. du lat. versionis, gén. de versio, dérivé de vertere, tourner. V. Vert, R.

VERSO, s. m. (versó). Verso, terme emprunté du lat. pour indiquer la seconde page d'un feuillet, et par opposition à recte, qui se dit de la première. V. Vert, R.

VERSOIR, s. m. (versoua); versouar. Versoir, partie du soc de la charrue, destinée à déverser la terre. V. Vert, R.

VERSOUA, s. f. (versoue). Vésoul, sorte de sucre appelé dans le commerce batarde verte et versoie. Avr.

VERSURA, s. f. (versure). Eau qui se répand du bassin d'une fontaine, etc. Garc. V. Vert, R. VERSUS, prép. vl. Vers, devers, envers. Etv. du lat. versus. V. Vert. R.

VERT. vers, vess, vant, radical dérivé du latin vertere, verto, versum, tourner, changer, renverser, d'où versio, version, conversari, converser.

De vertere, par apoc. vert; d'où : Vert, Vert-ebra, Vert-igi, Vert-igo, Vert-oul-enc, Di-vert-ir, Di-vert-issa-ment, A-vert-ir.

Re-vert-ar, Re-vert-egai.

De versum, par apoc. vers; d'où: Univers, Univers-al, Universela-ment, Vers, Vers-at, Vers-et, Versi-fiar, Di-vers, Diversa-ment, Uni-vers-ti-ari, Vers-oir, Di-vers versi-fiar, Di-vers-itat, En-vers, Versifiaire, Versi-fic-atione, Versi-fic-atour, Advers-ari, Tra-vers-ar, Tra-vers, Bouleversa-ment, Contro-versa, Tra-vers-er.

De versionis, gén. de versio, par apoc. version; d'où: Version, Coun-version, A-

De vers, par le changement de v en b, bers, et par la transposition de r, bres: Bres Bret-el.

De conversari, par apoc. convers; d'où: Convers-ar, Convers-ation, Coum-bers-a, Em-bertoul-iar, Vers-a, In-ad-vert-ença, Re-vest-ir, Per-vers, Per-vers-itat.

De versum, vers, par apoc. ves ou vess, par alraction; d'où: Ves, Tra-ves, Tra-vess-a, Vess-ar, En-tra-vess-ar.

VERT, vl. Vers. V. Ves, Vers et Vert, Rad.

VERT, s. m. Nom qu'on donne, à Barcelonnette à l'aulne. V. Verma et Vern, R.

VERT, adv. vl. Fraichement, nouvelle-ment, vert. V. Fresc et Verd.

VERT, adj. vl. Vert, erte. V. Verd. VERTADE, adv. anc. béarn. Véritable, v. c. m. et Ver, R. 2.

VERTADER, dl. Vertader, cat. V. Vertadier et Ver, R. 2.

VERTADIEIRAS, s. f. pl. (vertadiéires), d. bas lim. Vérités. V. Ver, R. 2.

Dire à quauqu'un sas vertadieiras, dire à quelqu'un ses vérités.

VERTADIER, IERA, adj. (vertadié, iére); vertagier, vartayer, vertader, var-tadier, bertadier. Véritable, vrai, qui est conforme à la vérité. V. Veritable.

Éty. de vertad pour veritat et de la term. ier, plein de vérité. V. Ver, R. 2.

De tout temps noun as ausit dire Que songis noun soun vertadiers. Jard. M. Prouv.

Prouverbi es vertadier, quand nous dis que lou cris. Nous fai leou counouisser lou nis. Pr.

> Yeou soui mainageir à mon dan, Aro trouvé ben vertadicro, La canson que dis ma chámbieiro, Dona qu'estay dins son couvert, Se ren non gaigno ren non pert. Michel.

VERTADIER, IERA, adj. VARTADIES. Vertader, cat. Verdadero, esp. Verdodeiro, port. En terme d'agr. annuel, elle, qui ne désaut jamais, qui porte du fruit tous les ans; qui ne ment pas. V. Ver, R. 2. En vl. véridique, vrai.

VERTADIERAMENT, adv. (vertadie-raméin); Bestadieramente, esp. Verdadeiramente, port. Véritablement, véridiquement, vraiment. V. Ver, R. 2.

VERTAGIER, adj. (vertadzié), d. bas lim. Véritable. V. Vertadier et Ver, R. 2. VERTAN, adj. vl. Vrai, véritable. Voy. Ver, R. 2.

VERTAT, s. f. vl. Pour Veritat, v. c. m. et Ver, R. 2.

Vertalz non a angles ni quer usuras. Trad. de Bède.

La vérité n'a pas de recoins ni ne cherche gains.

Vertatz es mia, je suis vrai, je dis la vérité. VERTEBRA, s.f. (vertèbre); Vertebra, ital. esp. port. cat. Vertèbre, nom des os qui composent le rachis ou colonne vertèbrale dans l'homme et les animaux.

Ety. du lat. vertebra, formé de vertere, tourner. V. Vert, R.

VERTEL, s. m. (vertel); BERTEL, dl. Peson de fuseau. V. Viret de fus.

Éty. du lat. verticillum, m. s. de vertere, tourner. V. Vert, R.

VERTELET, s. m. (vertelé); BERTELET, vl. Nom propre, une truble , espèce de filet. V. Vert, R.

VERTELH, s. m. vl. Articulation.

Éty. du lat. verticillum.

VERTELHAR, v.n. (verteillá), dl. Se former un bouton, Sauv. fig. commencer à être nubile, en parlant d'une sille. Béron. V. Vert, R.

VERTENT , adj. vl. vestes. Révolu, achevé, complet ou sur le point de l'être.

Éty. du lat. vertentis, gén. de vertens, qui tourne, cours d'une année entière. V. Vert, Rad.

VERTEOU, s. m. (vertèou). Le même que Viret de fus, v. c. m.

Ety. du lat. vertere, tourner. V. Vert, R. VERTESE, s. m. vl. Sommet de la tête. Ety. du lat. vertex, m. s. de vertere, tour-ner. V. Vert, R.

VERT-ESPERA, s. f. (vert-espère), dl. Faux espoir. V. Verd, R.

Auras una rauba de vert-espera, lu auras une robe de, je t'en souhaite, ou bien, une robe à paques ou mardi s'il fait beau. Sauv. V. Verd, R.

VERTEL, s. m. (bertel), dg. Peson. V. VERTEX, s. m. vl. Vertice, ital. esp. Vertex et Vertice, port. Vertix, haut, sommet.

Ety. du lat. vertex, m. s.

VERTEZ DE, expr. prov. vl. De verlez, en vérité. V. Ver, R. 2.

VERTIBILITAT, s. f. vl. Vertibilidad esp. Vicissitude, changement, liberté d'agir. V. Vert, R.

VERTICAL, ALA, adj. (vertical, ale); VERTICAL. Vertical, port. esp. cat. Vertical, ale, perpendiculaire à l'horizon. Garc. Voy. Vert. R.

VERTICALAMENT, adv. (verticalamein); Verticalmente, port. Verticalement, perpendiculairement à l'horizon. Garc. Voy.

VERTIGE, s. m. vl. ventres. Verlige. V. Vertigi.

Pour vis, spirale. V. Vert, R. VERTIGI, s. m. (vertidgi); Vertigen. port. V. Lourdun, Lourdugi et Vert, B.

VERTIGO, s. m. (vertigó); VARTICO ENVERTMENT. Vertigio, esp. port. Vertigine, ital. Vertigo, caprice, fantaisie. V. Lourdugi.
C'est aussi le nom d'une maladie à laquelle

les chevaux sont sujets, qui les fait chanceler et donner de la tête contre les murs.

Ety. du lat. vertigo, m. s. dérivé de vertere, tourner. V. Vert, R.

VERTIR, v.a. et n. vl. Verter, esp. port. Tourner, retourner, revenir.

Ety. du lat. vertere, m. s. V. Vert, R. VERTIS, s. m. d. vaud. Vertex, sommet de la tête.

Ety. du lat. vertex, m. s. dit pour vertes, qui tourne. V. Vert, R.

VERTIT, IDA, adj. et p. vl. Tourné, ée, relourné.

VERTITGE, vl. V. Vertige.

VERTOULENC, s. m. (vertoulein); vartuul, garbela, vertoulee. Nasse, verveux, sorte de filet propre à prendre du poisson, définition d'Ach.

Éty. du lat. verticulum.

C'est une espèce de nasse, tenue ouverte par des cerceaux dont le diamètre va en diminuant vers le sommet. V. Vert, R.

VERTUT, VERTUD, VERTU, radical dérivé du latin virtus, virtutis, vertu, force, valeur courage, propriété, formé de vir, homme, parce qu'elle lui convient particulièrement, Appellata est ex viro virtus. Cic.

De virtulis, par apoc. virtut, et par le changement de i en e, vertut, vertu; d'où Verlu, Verlul, Verlu-ous, Verluousa-ment, irtut.

De virtut, par le changement det en d: Vertud-os, Es-vertud-ar.

De vertud, par apoc. et changement de v en b, bert; d'où : Bert-urous, Bertut. VERTU, V. Vertut et Vertut, R.

VERTUDOS, adj. vl. Puissant, capable, vaillant, vigoureux. V. Vertuous.

Ety, du lat. virtutis, puissance. V. Vertul, Rad.

VERTUEL, s. m. (vertuèl), d. bas lim. Verveux, espèce de filet. V. Vertoulenc et Vert, R.

VERTUELA, s. f. (vertuèle), d. bas lim. GRUELA. Petits ouvrages en maconnerie que l'on construit dans les petites rivières pour arrêter le goujon, lors de sa montée.

Ety. V. Vert, R. VERTUELA, s. f. d. bas lim. Verterelle ou anneau dans lequel glisse un verrou. V. Vert, R.

VERTUGALA, s. f. (vertugale).

Ja mi semblo veyer intrar timbous, timballos, Violons et rebequets, relatres et vertegallos Que van au trapejer (d'an bon trésaurier Bus) Le Belland

VERTUOS, vl. V. Vertuous. VERTUOSAMEN, vl. V. Vertuousament.

VERTUOUS, OUSA, adj. (verluous, ónse), et impr. varroous. Virtuoso, italesp. port. Virtuos, cat. Vertueux, euse, qui a l'habitude d'agir conformément aux loix naturelles et à ses devoirs.

Ety. de versu et de ous. V. Versus, R.

VERTUOUSAMENT, adv. (vertuousaméin); Virtuosament, cat. Virtuosamente. ital. esp. port. Vertueusement, d'une manière vertueuse.

Eiv. de vertuousa et de ment. V. Vertut. Rad.

VERTURIOUS, adj. (verturious), et impr. sessussous. dl. Robuste, vigoureux, le premier se dit des animaux, le dernier s'applique plus particulièrement aux plantes. V. Vertut, R.

VERTUT, s. f. (vériu). varto, verto, verto, verto, Virtut, cat. Virtu, ital. Virtud, esp. Virtude, port. Vertu, toute bonne action qui nous coûte des efforts: observation constante des lois qui nous sont imposées; pudeur , chasteté , en parlant des femmes ; métier, talent, adresse; qualité, propriété, efficacité, force, vigueur.

Ety. du lat. virtutis, m. s. V. Vertut, R. En style de religion on distingue les vertus en théologales, parce qu'elles ont Dieu pour objet, ce sont la foi, l'espérance et la charité; et en morales ou cardinales. la prudence, la tempérance, la force et la jus-

VERTUT, s. f. vl. venture. Vertu; merveille; prodige, miracle, vigueur, puissance, courage, don des miracles; relique, merveille.

Asjats quinha vertut i fe done domini Diens Hist. Crois. Alb.

Econtez quel miracle y fit donc N.-S. Dieu.

**VERUCA**, vl. V. Verruga.

VERUGE, s. f. (verudze), d. bas lim. Verrue, porreau, excroissance de chair qui vient au visage et aux mains. V. Porre et Rarruga.

VERUMOS, adj. vl. Venimeux. V. Verincus et Venen, R.

WERUZ, s. m. vl. Venin. V. Verin et Venen, R.

**VERV**▲, s. f. (vèrve). Verve, disposition du poëte et du musicien dans laquelle son esprit et son âme se trouvent enslammés comme d'un feu divin qui les anime dans la composition.

Éty. du lat. vir, virilis, homme, force. VERVENA, s. f. (varvéine); VARVENA, VARVEINA, HERBA CROUSADA, CROUSADA, HERBA DR HOUESTRA DAMA, BARBANTANA, BERBENA, VERMENA, BERBENA, Verbena, ital. csp. port. Berbena, cat. Verveine, verveine officinale, Verbena officinalis, Lin. plante de la fam. des Pyrénacées, commune le long des chemins. V. Gar. Verbena, p. 483.

Éty. du lat. verbena, formé, selon les uns, de reneris vena, parce que les magiciens l'employaient pour rallumer les feux de l'amour; selon d'autres de herbena, inus. pour herba; M. Théis, pense qu'il est altéré de ferfaen, son nom celtique, forme de fer, charrier, et de saen, pierre, parce qu'elle passait parmi les celtes, pour guérir de la pierre.

Les anciens lui donnaient le nom d'herbe sacrée, herba sacra, non à cause de ses vertus mais parce qu'elle était employée pour nettoyer l'autel sur lequel on devait sacrifier.

Appliquée sur la peau, après avoir été écrasée, elle la teint en rouge pourpre, ce qui a fait croire qu'elle tirait le sang meurtri.

VER

VERVENAS, s. f. pl. (vervènes), dl. Vertevèles, anneaux de fer qui retiennent un verrou. Sauv.

VERZAN, vl. V. Vergier et Verd, R.

#### VES

VES, prép. vas, vais, vent, enais, deves, envens, vaos, vl. Du côté, en comparaison, veis, devers. V. Vers.

Ety. du lat. versus. V. Vert, R. Ves-on, vers où, du côté où. Ves un, de quel côté, vers où. VES, vl. Pour fois. V. Fes et Vic, R. VES, s. f. vl. Coutume, habitude, vain, inutile.

VES, dl. V. Bes.

VESAIRE, adj. vl. Clair, visible, apparent. V. Vis, R.

Segon que vezaire sera as cossols, comme il parattra bon aux consuls, comme il leur semblera.

VESAS, adj. vl. Accoutumé, usité. VESC, s.m. vl. Vesc, cal. V. Visc. VESC, V. Veze.

VESCA, Garc. V. Jaissa.

VESCO, s m. d. vaud. Evêque. Vov. Evesque.

VESCOM, s. m. vl. V. Vicomte et Vic,

VESCOMT, s. m. vl. Vescompte, cat. Vicomte. V. Vicomte et Vic, R.

VIBCOMTAL, adj. vl. Vicomtal, et au fem. vicomtesse. V. Vic, R. VESCOMTAT, s. m. vl. Vescomptat,

cat. Vizcondado, esp. Viscondado, port. Viscondado, ital. Vicomté. V. Vic, R. VESCOMTESSA, s. f. Viscomplessa, cat. V. Vicomtessa et Vic, R.

**VESCOS**, OSA, adj. vl. Vescos, cat. Visqueux. V. Viscous et Visc, R.

VESEDOUR, adj. m. (vésédou); przz-DOUR, dl. Visible, objet dont on peut supporter la vue, manifeste.

N'era pas vesedour, il faisait pitié à voir. Éty. de ver, pour veser, voir, et de edour. V. Vis, R.

VESEDOUR, s. m. (vésédou). Visiteur. V. Visitour.

On donne aussi ce nom aux galants qui vont voir leur prétendue.

Éty. de ves pour veser et de dour, celui qui visite. V. Vis, R.

VESENOBRE, nom de lieu (vésénóbré); VENOBRE, BENOBRE. Ce nom parait être d'origine celtique, selon M. de Sauvages, les Romains le rendaient par vicenebrigium.

VESENT, p. pres. de veire (vesein), d. bas lim Evident, facile à voir. V. Vis, R.

Tout soun ben es pla vesent, tout son bien est facile à voir.

VESENT LOU, s. m. (veséin lou); Faire lou vesent, le même que Faire lou semblant, v. c. dernier mot et Vis, R.

VESER, Voir. V. Veire.

VESERS, s. m. vl. La vue. V. Vis, R. VESES, vl. Voyez, qu'il ou qu'elle vit. VESIADAMENT, s. m. (vesiadamein),

dl. Mignardement.

VESIADAR, v.a. (vesiada); PELIMAR, dl. Vezzeghiare, ital. Choyer, mitonner, mignar-

Se vesiadar, se mitonner, se dorloter.

Vesiadar un enfant, délicater un enfant. VESIADURA, s. f. (vesiadure), di. ma-cauron. Mignardise, délicatesse affectée, gail-

VESIAGE, s. m. anc. béarn. VESIADOR. Voisinage. V. Vesinagi, Vezinetat et Vic. Rad. 2.

VESIAT, adj. (vesiá), et impr. ensiar, dl. Délicat ou douillet avec affectation.

Aquot es vesiat, c'est un père douillet, il fait le mignard.

Un enfant vesial, un enfant gâté.

VESIAT, adj. vl visiar. Avisé, content. gai, joyeux, sin, rusé, adroit, trompeur. V. Vis, R.

VESIBLAMENT, V. Visiblament. WESIBLE . adi. d. vaud. V. Visible et Vis, R.

VESIBOL, s. m. vl. Sarcloir, croissant. VESIC, VESSEG, VESSECVE, radical pris du lat. vessica, vessie, d'où vesicula, petite vessie, vésicule.

De vesica, par apoc. vesic; d'où : Vesiea, Vesic-at-oiro, Vesig-a, Vessig-a, Vessi-a.

VESICA, S. f. VI. VEZICA, VESIQUA, VESI-GA, VEZIGA, VEISSIGA, VETSHIGA, VERCILA. Vessie, tumeur, ampoule. V. Boufiga et Vesic,

VESICATOIRO, s. m. (vesicalóire); AU-SICATOIRO, VESICATORI, BESSICATOIRO, VESITI-CATOINO, PURIFICATOINO. Vessicatorio, ital. Vexigatorio, esp. Vesicatorio, port. Vésicatoire, plaie formée par l'application d'un vésicant ou remède qui a la propriété de faire amasser sous l'épiderme, une grande quantité de sérosité; l'emplatre lui-même.

Éty. du lat. vesicatorium, formé de vesica vessie. V. Vesic, R.

On assure qu'Arétée est le premier médecin qui ait employé les cantharides comme vésicatoire, encore est-il certain que ce n'était point le même insecte que nous conpaissons aujourd'hui sous ce nom. V. Cantha-

VESIN, INA, adj. et s. (vesïn, ine);
visi, visim, sezi. Vicino, ital. Vecino, esp.
Vixingo, port. Vehi, cat. Voisin, ine, celui ou celle qui loge auprès d'un autre, ou qui a son bien près, touchant.

Elv. du lat. vicinus. m. s. V. Vic. R. 2.

## Qu a bouen vesin a bouen matin. Prov.

Celui qui a de bons voisins peut dormir tranquillement la grosse matinée.

VESINAGI, s. m. (vesinadgi); VISINAGI. vesirança, sezirat, evziatye, vesirace. Vi-cinanza, ital. Vecindad, esp. Vizinhança, port. Voisinage, proximité; les lieux voisins; nos voisins, en parlant des personnes.

Éty. du lat. vicinia, vicinitas, m. s. V. Vic. R.

Lou vesinagi, les voisins.

VESINANÇA, s. f. (vesinance); Visinhança, port. Le même que Vesinagi, v. c. m.

Éty. de l'ital. vicinanza, ou du lat. vicinia. m. s. V. Vic, R. 2.

VESINAR, v. n. (vesiná), et

WESINEGEAR, v. n. (vesinedja); vest-niar, visinar, countrian. Visinhar, port. Voisiner, voir ses voisins ou voisines, les fréquenter, leur rendre souvent des visites, vivre en bon voisin.

VES

Éty. de vesin et de egear, agir en voisin. V. Vic, R. 2.

VESIQUA, vl. V. Vesica et Boufiga.

VESITAR, V. Visilar.

VESKE, s. m. vl. V. Evesque.

VESOIG, s. m. vl. vasoca, sesoe. Houe, beche, pioche, binette.

Ety. de ves, pour bes, bis, et de oig

pour oc, pointu, qui a deux pointes. VESOU, s. m. (vezou). Ce mot est employé dans les locutions suivantes, selon Garcin : Estre lou vesou, ètre le plus près du but, le plus en apparence: Aver lou vesou, avoir du bénéfice, de l'avance ou de l'avantage sur son adversaire, ce qu'on appelle dans H .- Pr. Aver lou veire venir.

Ély. L'auteur de la St. des B.-du-Rh. prétend que ce mot est d'origine ligurienne, mais il ne nous paralt à nous, que c'est la première partie de la phrase: Lou vesou venir, je le voisvenir, je l'attends. V. Vis,

VESPA, s. f. (vèspe); Vespa, ital. cat. port. Avispa, esp. Guépe. Voy. Guespa et Guesp, R.

Ety. du lat. vespa.

VESPAR, s. m. vl. Le soir.

Éty. du lat. vesper, m. s. V. Vespr, R. VESPASIAS, nom d'homme, vi. Vespasien.

VESPER, s. m. vl. Vespero, esp. ital. Verper, Vénus, planète.

Ely. du lat. vesper, m. s.

VESPERAS, vi. Vespre, cat. V. Vespras. VESPERTI, vl. Vesperti, cat. V. Vesperlin.

VESPERTILIO, s. f. vl. Vespertillo, esp. Chauve souris.

Éty. du lat. vespertilio, m. s. V. Vespr,

VESPERTIN, s. et adj. vl. Vesperti, cat. Vespertino, esp. port. ital. Du soir.

Ety. du lat. vespertinus, m. s.

WESPERTINAR, v. n. vl. Goûter, faire collation. V. Vespr, R.

VESPIER, s. m. (véspié), dl. Guêpier. V. Guespier.

Éty. de vespa et de ier, demeure des guèpes. V. Guesp, R.

VESPR, vespen, radical pris du latin vesper, vesperis, le soir, ou de vespera. m. s. et dérivé du grec ἐσπέρα (hespera), m. s. par le changement de l'esprit rude en v.

De vespera: Vesperas, Vesp-ar, Vespertin-ar.

De vespera, par apoc. et suppr. de e du melieu, vespr; d'où: Vespr-a, Vespr-ada, Vespr-ar, Vespr-as.

De vespr, par le changement du v en b. et suppr. de r: Bresp-au, Bresp-alh-ar, Bresp-e, Bresp-as, Bresp-ada, Bresp-e. VESPRA, s. f. vl. Vespra, cat. Nuit, la

veille, le soir d'avant. Ety. du lat. vespera. V. Vespr, R.

La vespra de paschas, la nuit de pâques. VESPRADA, s. f. (vespråde); serada, VESPRENADA, BRESPADA. Vesprada, cat. Soirée, veillée, le soir, le soirée.

Ety. de vespre et de ada, soirée saite, soirée passée. V. Vespr, R.

Non mancava ges de vespradas, De faire ausir de serenadas. Brueys.

VESPRAR, v. n. vl. Faire nuit. Éty. de vespre et de ar. V. Vespr, R.

VESPRAS, s. f. pl. (vèspres); RESSPAS. Vesperas, port. Visperas, esp. Vespras, cat. Vèpres, dans le rite catholique, partie de l'office divin qu'on disait autrefois sur le soir, et qu'on dit à présent vers le trois heures.

Eiy. du lat. vesperæ. V. Vespre et Vespr, Rad.

On dit: aller à vêpres et non aux vêpres, à moins qu'on ne détermine à quelles vêpres, et qu'on dise aux vêpres de la paroisse.

On chante les vepres vers le coucher du soleil, d'après ce passage du prophète: Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum, Psalm. 140.

Les vêpres sont de la plus haute antiquité, dans l'Église. Elles ont été instituées pour honorer la mémoire de la Sépulture de J.-C. ou de sa Descente de la Croix; c'est que porte la glose: Vespera deponit, Dict. des Orig. de 1777, in 12.

VESPRAS sicilizanas, Vespras sicilianas, esp. Vêpres siciliennes, on appelle ainsi le massacre que Pierre, roi d'Aragon, sit saire en 1282, le jour de paques, de tous les Français sujets du roi de Naples, qui étaient en Sicile, de laquelle il s'empara, et que ses successeurs ont conservée depuis; nommées vêpres, parce que le signal de ce massacre fut le coup de cloche qui sonna les

VESPRE, s. m. (věspré); srra, brespr, nusra. Vespera, port. Vespre, cat. Vespro, ital. Le soir, la soirée: Bouen vespre, bon soir. V. Sera.

Ély. du lat. vespera, m. s. V. Vespr. R.

Lou niou de vespre, Troumpa lou varlet et lou mertre. Pr.

**VESPRENADA**, m. s. que Vesprada, v. c. m. et Vespr, R.

VESQISSES, vi. li ou elle véquit, que vous vécussiez.

Éty. de l'anc. esp. vesquir, vivre. VÉSQUE, vl. Vaudois. Alt. de Evesque,

VESS, radical dérivé de la basse latinité vissium, ventosité puante qui sort sans bruit par le derrière des animaux et de

l'homme. De vissium, par apec. viss, et par le changement de i en e, vess; d'où: Vessa, Vessa-de-loup, Vess-inu, Vessin-ar, Vessig-ar.

De vess, par le changement de v en b, bess; d'où: Bess-ina, Vezin-ar, Kissin-a, Vissin-aire.

**VESSA**, s. f. (vèsse), d. bas lim. et de Barcel. Chien qui, quoique gros, n'est bon à BABA. Nom toulousain de la vesce, Victo

rien: Es couard coumo una vessa, il est poltron comme un mauvais chien.

Ety. de vessa, dans le sens de manvais. V. Vess , R.

VESSA, s. f. d. bas lim. Est aussi le nom qu'on donne, à une semme de mauvaise vie. V. les mots précédents.

VESSA, s. f. Vesse sauvage, Vicia peregrina, Lin. plante de la fam. des Légumineuses, qu'on trouve dans les bois. V. Garc. Vicia vugaris, p. 487.

Éty. du lat. vicia, m. s. gwig, en celt. bixiov (bikion), en grec; vetch, en anglais,

VESSA, s. f. On donne ce nom, aux pommes des sauvageons, et aux mauvaises pommes en général, à Allos.

Ety. de vessa, qui est pire qu'un pet. V. Vess, R.

VESSA, s. f. vl. Ruisseau.

VESSA-DE-LOUP, S. M. PERSSA, PET-DE-LOUP, LOFFE DE LOUP, VESSIGA, VESSIEA DE Lour. Vessa de luv, piém. Bexiga de lobo, port. Vesse de loup ou vesse loup, Lycoperdon, Lin. genre de plantes de la fam. des Champignons, dont on connait un grand nombre d'espèces.

Ce sont des espèces de vessies d'une substance charnue qui se convertit en une poussière brunâtre ou jaunâtre, à l'époque de la maturité.

Éty. En les écrasant quand elles sont sèches, elles laissent échapper une susée de poussière qu'on a comparée à la vesse d'un loup. V. Vess, R.

VESSA-DE-LOUP, s. m. Nom qu'on donne, dans la B.-Prov. selon Achard, au lupin ou lupin blanc, Lupinus albus, Lin. plante de la fam. des Légumineuses, originaire du Levant, qu'on cultive pour ses graines et comme fourrage, dans la partie méridionnale de la Provence.

VESSANA, s. f. (vessane), d. m. Proprieté rurale qui est divisée par un sentier ou par un ruisseau qu'on peut labourer tout d'un trait, quand elle est trop longue, on la divise en doues vessanas.

Éty. de ves, fois.

On le dit aussi pour Ourdre, v. c. m. VESSA-NEGRA, s. f. (bèsse-négre); noire. V. Vicia nigra.

VESSAR, v. n. (vessa); vessar. Vessar, cat. Versare, ital. Se repandre par les bords,

s'épancher, verser. V. Vert, R.

Lou toupin, l'oula vessa, le bouillon ou l'eau du pot se répand, et non le bouillon ou l'eau verse, verser est toujours actif et suppose la volonté de celui qui agit : lorsque c'est à travers une felure que le liquide passe, on dit que le pot fuit.

VESSAR, v. a. Versare, ital. Verser, épancher, renverser, répandre, c'est verser involontairement. V. Vert, R.

VESSARA, s. f. (vessare). Nom qu'on donne, en Languedoc, d'après Sauvages, à la vesce sauvage, vesce des haies, Vicia sepium, Lin. plante de la fam. des Légumineuses qu'on trouve dans les haies, les bois el les lieux couverts.

eraca, Lin. plante de la fam. des Légumineuses.

VESSARD, s. m. (vessár), d. bas lim. Libertin, homme qui fréquente les femmes de mauvaise vie.

Ély. de vessa et de ard. V. Vess, R.

**VESSA-SALBAGEA**, s. f. (hèsse-salbatge); sessa-sarsacea. Nom toulousain de la vesse du printemps. V. Garoueta.

**VESSIA**, s. f. (vessie). V. Boufiga et

Vesic, R.

VESSICATOIRO, Garc. V. Vesicatoiro et Vesic, R.

VESSIGA, s. f. (vessigue); Vexiga, esp. port. Vescia, ital. Pour vesce de loup. V Vessa de loup et Vess, R.

VESSIGA, s. f. Vescica et Vessica, ital. Vexiga, esp. Bexiga, port. Vessie. V. Boufiga, comme plus usité.

Éty. du lat. vesica. V. Vesic, R.

WESSIGAR, Garc. V. Loufar, Boufgar Vess et Vesic, R.

VESSIGNA, V. Vessina et Vess, R. VESSIGNAIRE, V. Vessinaire et Vess, Rad.

VESSIGNAR, V. Vessinar ot Vess, R. VESSIL, s. m. (bessil); corrango, ses-EL. Nom que porte, à Toulouse, la vesse jaune. Vicia lutea, Lin. plante de la fam. des Légumineuses.

VESSILHOUN, s. m. (vessilloun). Vessigon, enflure molle qui vient à droite ou à

gauche du jarret des chevaux.

Ety. de vessia et de ilhoun, dim. petite vessie. V. Vessic, R.

VESSILOU, s. m. (vessilou). Véssigon.

term, de maréchal, Garc.

Nous ne connaissons ni le mot provençal ni le mot français que M. Garcin lui donne pour synonyme. V. Vessilhoun.

**VESSINA**, s. f. (vessine). Garc. V. Vessa,

Lofiar et Vess, R.

VESSINADA-DE-LOUP, s. f. (bessináde- de-lou), d. vaud. V. Vessa-de-loup.

VESSINAIRE, ARELA, s (vessináiré. arèle). Vesseur, euse, celui, celle qui lâche souvent des vesses.

Ely. de vessina et de aire. V. Vess, R. VESSINAR, v. n. (vessina). Vesser. V. Lofar.

Ély. de vessina el de ar. V. Vess, R. **VESSOTA**, s. f. (vessole), et

VESSOUN, s. m. (vessoun). Dim. de ressa, petite vesse.

VEST, vestis, vestiment, radical pris du latin vestis, habit, habillement, veste, et dérivé du grec ἐσθης (esthés), par le change. ment de l'esprit doux en v, vestimentum, s.-r. latin.

De Vestis: Vestis-oun, In-vestissa-ment, Tra-vestissament.

De vestis, par spoc. vest; d'où: Vest-a, Vest-ela, Vest-assa, Vest-ouna, Vest-e, Revestir, In-vestir, E-vestir, Tra-vestir.

De vestimentum, vêtement, habit, par apoc. vestiment; d'où : Vestiment-a.

De vestiment, par une nouvelle apoc. vesti; d'où: Vesti, Vesti-ari, Vest-igi.

De vest, par le changement de v en b : Best-a, Best-it, etc.

**VEST**, vl. Il ou elle revet, environ.

Éty de vestir.

VES Vesti, qu'il ou qu'elle vêtisse, investisse. VESTA, s. f. (vestá). Veste.

Ety. de vesta déesse, pris du lat. vesta, m. s. et dérivé du grec èrrix (hestia), m. s. foyer pénates, lares.

Douzième planète qui fut découverte en 1809, par le docteur Olbers de Brémen.

VESTA, s. f. (vèste); Veste, ital. esp. Vestia, port. Veste, vêtement plus court que l'habit, que l'on porte ou seul ou sous l'habit lui-même, aujourd'hui on ne donne plus le nom de veste qu'à un habit dont les pans ne dépassent pas les poches.

Ely. du lat. vestis, m. s.

Vestis à veleis, vel ab eoquod vellus lana tonsa...

VESTALA, s. f. (vestale): Vestale, ital. Vestala, esp. Vestal, port. Vestale, chez les Romains, vierge consacrée à la déesse Vesta; parmi nous, femme, fille d'une chasteté exemplaire.

Ely. du lat. vestalis, dérivé du grec cortaç (bestias), m. s.

VESTASSA, s. f. (vestasse). Grosse ou laide veste.

Ety. de vesta et de assa. V. Vest, R. VESTETA, s. f. (vestete). Petite veste, veste d'enfant.

Éty. de vesta et du dim. eta. V. Vest, R. VESTI, s. m. (vèsti); Viesti, Vestit, Ves-

te et Vestido, esp. Habillement en général. Lou vesti d'estiou, lou vesti d'hiver, l'habillement d'été, l'habillement d'hiver.

Ety. du lat. vestis, m. s. V. Vest, R. VESTIARI, s. m. vl. Vestuari, cat Vestiario, ital. Vestuario, esp. Vestiaria, port. Vestiaire, lieu où l'on serre les habits destinés aux religieux et aux religieuses, ou les costumes des membres d'un tribunal, d'une assemblée politique, etc., on le dit aussi pour la dépense que l'on en fait habits, vêtements.

Ély. du lat. vestiarium, m. s. V. Vest, R. VESTIBULO, s. m. (vestibule); Vesti-bulo, ital. port. Vestibule, pièce d'un bâti-ment qui s'offre la première à ceux qui entrent et qui sert de passage pour aller aux différentes pièces.

Éty. du lat. vestibulum, de vesta, parce qu'on plaçait dans le vestibule un autel en l'honneur de Vesta.

VESTIDOR, s. m. vl. Vestibule.

VESTIDURA, S. f. VI. VESTIMENTA. Vestidura, port. esp. cat. Vestitura, ital. Habillement, vêtement, robe, habit, investiture.

Ely. de vestit et de ura, tout ce qui sert à vêtir. V. Vest, R.

VESTIGI, s. m. (vestidgi); Vestigio, port. esp. ital. Vestigi, cat. Vestige, empreinte du pied de l'homme ou d'un animal, sur le sol, restes informes d'anciens édifices, signe, marque, indice.

Ety. du lat. vestigium, ou sait de vestis, robe trainante. V. Vest, R.

VESTIMEN, et

VESTIMENT, S. M. VI. VESTIMEN. Vestiment, cat. Vestimento. esp. ital. Vêtement.

Ety. du lat. vestimentum, m. s. V. Vest, Rad.

VESTIMENTA, s. f. vl. Vestimenta, esp. port. cat. Velement. V. Vestiment.

VESTIR, v. a. (vestir); Vestire, ital.

Vestir, esp. port. cat. Vetir, habiller, donner ou mettre des habits.

En vl. investir, donner l'investiture.

Ety. du lat. vestire ou de vesti, habille-ment, et de l'act. ir, habiller. V. Vest, R.

Vestez un bouissoun, sembla un baroun, Pr. l'habit fait le moine.

Voou mourir vestit coumo un agland, Pr. il ne veut se dépouiller de ses biens qu'après sa mort.

VESTIR SE, v. r. Vestirse, esp. cat. Se velir, s'habiller, mettre son habit.

VESTISOUN, s. m. (vestisou), dl vasrisou. Mesure de grains, sixième partie d'une quarte et douzième d'une mine.

VESTISOUN, s. f. (vestisoú), d. bas lim. L'action de s'habiller, la vestisoun. V. Vest. R.

VESTIT, s. m. (vesti), dl. Un habillement. V. Vesti et Vest, R.

Un vestit de seda, dl. un cochon, un porc, un pourceau.

VETIT, IDA, adj. et p. (vesti, ide); vi-ri. Vestido, da, Vetu, ue, habilié.

Ety. du lat. vestitue, m. s. V. Vest, R.

**VÉSTIZO**, el

VESTIZON, 8 f. vl. vestizo. Vetement. investiture. V. Vesti et Vest, R.

VESTOUNA, s. f. (vestoune). Sous dim. de vesta, très-petite veste, veste de jeune enfant. V. Vest. R.

VESTRA, pron. poss. vi. Votre.

Il ou elle vétira.

VESTUA, adj. f. vl. Vetue. V. Vest. R.

## VET

VET, radical pris du lat. vitta, ruban, bandelette, et dérivé de viere, vietum, courber, plier.

De vitta, par apoc. vit, et par le change-ment de i en e, vet; d'où : Vet-a, Vet-at, Vet-oria, Vet-oul-oun, Vet-oum, Vet-our-

VET, dl. Employé au lieu de ven, il vient. par Foucaud.

VET, s. f. vl. Au lieu de vez, fois. Voy. Vic, R.

Il ou elle vit, voilà que.

Vet la-vos, la voilà

VET, s. m. vl. Défense. V. Vedar.

VETA, s. f. (véle); PADODA, CHEVELIERA. Vcta, cat. esp. Du padou, ruban de fil, sleuret, ruban étroit et grossier dont les femmes attachent leurs cheveux, bande, bandelette, filon, veine, en terme de mineur.

Ety. du lat. vitta, bandelette. V. Vet, R. En vl. cordon, raie, bande, vétille. VETA, s. f. Pâte de vermicelles faite en

forme de ruban. V. Vet, R.

VETAQUIT, adv. (vetaqui); VETAQUE, vaque. Voilà, voilà que.

Éty. de vete aquit.

VETAT, ADA, adj. et p. (veta, áde), d. bas lim. On le dit du pain qui a une couche près de la croûte qui n'est pas levée. V. Glet et Coudat.

Éty. de veta et de at. V. Vet, R.

VETA-VETA, s. f. (véte-véte). Nom qu'on donne, à la barge, selon M. Garcin.

VETERAN, s. m. (veterán); Veterano, ital. esp. port. cat. Véteran, militaire hors de

service, à raison de sa vieillesse ou de ses infirmités, et qui a obtenu sa retraite dans une compagnie sédentaire.

Ety. du lat. veleranus, fait de velus, veleris, vieux, ancien. V. Vielh. R.

Vétérance, qualité de vétéran.

Les Romains donnaient le nom de vétérans aux soldats de l'infanterie qui avaient fait vingt-cinq campagnes, sous la république, et vingt sous les Empereurs. Les cavaliers obtenaient le même titre et leur retraite aussi après dix campagnes.

VETERANÇA, s. f. (vétérance). Vétérance, qualité de vétéran. V. Vielh, Ř.

VETERINARI, s. m. (vélérinári); 🖦 NECEAU ESPERT. Velerinari, cat. Vétérinaire, médecin des animaux, hippiatre, maréchal vétérinaire.

Ély. du lat. velerinarius, fait de velerina, bête de somme, de charge, dérivé de vehere, porter.

La médecine vétérinaire, déià connue du temps de Pline, n'a été érigée en véritable science que depuis 1762, époque à laquelle Bourgelat fonda une école vélérinaire à Lyon.

VETI, vl. Voyez, voie. V. Vecros et Ve. VETI, adv. (veti), d. bas lim. Voilà. V. Vequit.

VETOIRA, s. f. (velóire); TRIPETAS, VE-TOUANA. Petits boyaux, principalement ceux dans lesquels on fait la saucisse. Garc.

Éty. du lat. vitta, bandelette. V. Vet, R. VETOU, nom d'homme (velou); BART VETOU, Saint Victor. Gar.

VETOULOUN, s. m. (vetouloun). Dim.

de Vetoun, v. c. m. et Vet, R.
VETOUN, s. m. (vetoun); verouloum, увтопиот». Petite tresse.

Ety. Dim. de Veta, v. c. m. et Vet, R. WETOUROUN, V. Velouloun et Vet, R.

**VETRICS**, s. m. vl. Becs. VETRIOL, vl. V. Vitriol.

VETS, s. f. pl. vl. vets. Fois; III vet, o veyadas, trois fois; vice, défaut; contenance, chose défendue; il ou elle vit. V. Fes ct Vic, R.

VETSI, vl. Voici. V. Veicit.

VETURA, s. f. (veture). Vêture, cérémonie qui se fait dans les couvents, en donnant l'habit à un religieux, à une religieuse, on l'appelle aussi prise d'habit.

Ety. Altér. de vestitura. V. Vest, R.

VETURIN, V. Voilurin.
VETUSTE, USTA, adj. vl. Vetusto, esp. ital. Vieux, vieille; ancien.

Biy. du lat. vetustus , m. s.

VETVA, s. f. vl. Veuve. V. Veousa. VETZ, s. f. vl. Fois. V. Fes, s. m. Habitude, coutume.

Bly. du lat. vices.

## VEU.

WEU, s. f. vl. Veu, cat. Voix. V. Voix. VEUCH, alt. lang. de vuech. V. Huech et Oct, R.

VEUS, vl. Voici, voilà; vivant; veuf; voix; suffrage; il ou elle voit, vint.

VEUS NOS, vl. Pour ce us nos, Nous voici.

YEUT, vl. Pour vu, V. Vist.

VEUVA, vl. Veuve. V. Veousa et Vuid;

**VEUVETAT**, s. f. vl. Veuvage. V. Vuid. Rad.

Éty. du lat. viduitatis, gén. de viduitas. m. s.

VEUY. Pour aujourd'hui. V. Hui.

M. Desanat, qui se sert de ce terme barbare, aurait dû voir que l'h de hui, fortement aspirée était la cause de la prononciation qu'il a voulu imiter mal à propos par un v. et d'autant plus mai à propos que dans le vers suivant il écrit aujourd'hui.

VEUZA, s. f. vl. Veuve. V. Veousa et Vuid, R.

## VEUZIR, vl. V. Vilsir.

**VEVA**, s. f. Viuva, port. V. Veve. VEVE, s. m. d. de Barcelonnette. Veuve, veuf. V. Veous, cousa et Vuid, R.

Ce mot se trouve déjà dans la nobla leyczon, poëme vaudois, du XI<sup>me</sup> siècle. VEVOS, pr. dém. vl. Voici, voilà; néan-

## VEX

VEXAR, v. a. (vexá). Vezar, port. esp. cat. Vessare, ital. Vexer, persécuter, tourmenter, faire injustement de la peine à quelqu'un.

Éty. du lat. vexare, m. s. porter çà et là, agiter, tourmenter, de veho, vexi.

VEXAT, ADA, adj. et p. (vexá, ade); Vexado, port. esp. Vexé, ée.

Ety. du lat. vexatus, m. s.

VEXATION, s. f. (vexatie-n); vexaties. Vessazione, ital. Vessação, port. Vexacion, esp. Vexacio, cat. Vexation, persécution, mauvais traitement, action de vexer.

Ely. du lat. vexationis, gén. de vexatio, m. s.

## VEY

VEY, d. lim. Employé pour aver, avoir, par Foucaud.

V. les autres mois en vey, par velh, veyada. V. Velhada, etc.

VEYAR, v. a. et n. V. Velhar et Vigil,

VEYAB, v. n. (veïa), Etre découvert; surnager. On le dit de la partie d'une chose qu'on avait mise dans l'eau pour la faire tremper, et qui est hors de l'eau. Avr.

VEYMAIS, adv. vl. Désormais. VEYOU, s. f. (věĭou), d. arl. V. Velha

et Vigil, R. VEYQUIT, d. lim. V. Vequit. VEYRE, vl. V. Veire. VEYRIA, vl. V. Veiria. VEYRIAT, adj. vl. V. Veirat.

VEYRIENG, ENGA, adj. vl. Vitreux, euse, couleur de verre. V. Vitr, R.

VEYSHIGA, vl. V. Vesica et Boufiga.

## VEZ

VEZ, s. f. (vés), d. bas lim. Vez, esp. Fois. V. Fes et Vic, R.

VEZADOR, s. m. vl. Canal, rigole. VEZAIRE, adj. Eclair, apparent, visible. V. Vesaire et Vis, R.

VEZANS, adj. vl. Voyant. V. Vis. R. VEZAR, v. a. vl. Vezar, esp. port. Accoutumer, habituer, faire prendre l'habitude, aviser.

VEZAT, ADA, adj. et p. vl. Accoutumé. ée; habitué.

VEZAT, ADA, adj. et p. vl. Hanté, éc, fréquenté, pratiqué, exercé, accoutumé; fin , adroit , rusé.

VEZE , V. Vege , comme plus conforme

à l'étymologie, et Veg, R.

**VEZEDOR**, et

VEZEIRE , s. m. vl. Keeder , esp. Vedor, port. Vedilore, ital. Qui voit, qui aperçoit, contemplateur. V. Vis, R. VEZEMENT, s. m. vl. vnamest. Vedimento, cat. Vue. Rayn. V. Vis, R.

VEZENSA, S. f. VI. VEDENSA, VEDENZA, VEZEZA, VUE: A la vezensa, à la vue; présence, V. Vis, R.

VEZENT, vi En présence : Vezent lois. en présence de tout le monde, au vu et su de tous. V. Vis, R.

VEZENTRE, adj. vl. Formé du verbe vezer, et de l'affixe latin ter, changé en tre. à la vue, en présence. Faurier. V. Vis, R.

VEZER, v. a. (vezér). Voir. V. Veser. Ce verbe se conjugue ensemble avec veire; ils signifient l'un et l'autre voir. V. Veser, Veire et Vis, R.

Es per unar rezer d'Arles mous b La baisso you prendray dedina uno barqu Belland, XVIme siede.

VEZEZE, vl. V. Vezensa. VEZI, s. m. vl. vezie. Voisin. V. Vena et Vic, R. 2.

## Com an vezi, an descorts. Bertrand de Born.

Comme ils ont voisin, ils on discords. VEZI, s. m. vl. Vice. V. Vici. Je vois, vezia, il ou elle voyait, vesian,

ils ou elles voyaient.

VEZIAN, nom d'homme, vl. Vivien. VEZIAT, ADA, adj. et p. vl. Rasé, és. Éty. du lat. viduatus, dépouillé, privé. V. Vuid, R.

VEZIBLAMENT, s. m. vl. Visiblement. V. Vesiblament et Vis, R.

VEZICA, vl. V. Vesica et Vesic, R. VEZICA, s. f. vl. Vessie. V. Boufiga et Vesic, R.

VEZIGA, vl. V. Vesica.

VEZIN, adj. vl. Voisin, proche. V. Vesta Sub. citoyen, concitoyen, habitant du mê-

WEZINAR, v. n. vl. Vesser. V. Pers, Rad.

VEZINAT, s. m.

VEZINESC, et

VEZINETAT, s. f. vl. vicinitat, vicinitat, BETAT, VESIAGE. Velimat, cat. Vezindad, esp. Vicinità et Vicinato, ital. Voisinage, proximité, interstice.

Éty. du lat. vicinitatis, gén. de vicinitas, m. s. V. Vic, R. 2.

VEZIO, vi. V. Vision. VEZIOS, s. f. pl. vl. Visions, rêves. V.

VEZIS, vl. suj. V. Vesin et Vic, R. VEZNEIABLE, adj. vl. Nécessaire, in-

VEZOA, 8. f. vl. V. Veousa et Vuid, R. VEZOIG, s. f. vl. La bèche. VEZUDA, s f. vl. Vue. V. Vis, R. VEZUD, UDA, adj. et p. vl. Vu, ue. V. Vis, R.

VI, Vi, cat. Pour vin. V. Vin.

Ah, qu'à jamai n'en sia lauva. L'aubre que n'a la chamba torta, Sen lou vi, iou n'en seria mor, L'aigua m'auria pouirit lou cor. D. Bas Lim.

VI, vl. Je vis, il vit, il ou elle voit, ves. Ely. du lat. vidi, vidit. V. Vis , R.

#### VIA

VIA, vl. Fois.

VIA, v., vz., radical dérivé du latin via. chemin, voie, route, rue, d'où viaticum, provisions pour un voyage, viatique.

De via, vi : Via, Vi-acer, Vi-agi, Enviar, Vi-age, Vi-andan. Vi-alge, Viatique, A-vi-ar, Des-viar, Estra-viar, Estravial, Des-aviar, Des-avial, Oub-viar, Viol, Fora-viar, Fora-viut.

De via, par le changement de v en b, bia; d'où: A-bi-ada, A-biad-ar, A-bi-ar, Bia-

fora.

De bia, par l'addition de l, bial; d'où: Beou, Bes, Bes-a, Biau, Bouyas-our, Bouyatj-aire, En-voi, Ran-voi, Coun-voi, Voulage-aire, Voulage-our, Vouyage-ur.

VIA, s. f. (vie); Via, esp. port. ital. cat. Mot latin conservé dans l'ancien provençal, pour désigner un chemin, une voie, une route, un moyen quelconque de parvenir, de faire, etc.

Per via d'appellation, par voie d'appel,

voyage.

Éty. du lat. via, m. s. V. Via, R. VIA, s. f. vl. Pour vie. V. Vida.

VIACAMENT, adv. vl. Par mégarde, par malheur, accidentellement, d'abord, de suite, soudainement, d. vaud.

Ety. de via de acament, en passant. Voy. Via, R.

VIACER, adj. vl. Prompt, leste, dispos. Sia totz hom viacer ad auzir, que tout homme soit prompt à entendre.

Éty. de via, chemin, et de acer, qui va vite, qui fait beaucoup de chemin. V. Via, R.

VIACERAMENT, adv. vl. Promptement. Éty. de viacer et de ment. V. Via, R.

VIACIER, vl. V. Vivacier.

VIACZAMENT, vl. vaud. Voyageusement, en voyageant, en passant, accidentellement. V. Viacament.

Ety. de via, chemin, et de aisament, en faisant son chemin. V. Via, R.

VIADANT, s. m. vl. Viandant, cat. Voyageur, Passager.

VIADASE, V. Viedase.

VIADASE, Est aussi le nom qu'on donne, dans beaucoup d'endroits, au fruit de la mélongène ou aubergine. V. Maringeana.

VIADOR, s. m. vl. Viador, cat. esp. Viatore, ital. Voyageur.

Éty. du lat. viator, m. s. V. Via, R.

VIAGE, Viatge, cat. interj. Une fois, à la fin, à la bonne heure. V. Viagi et Vic.

Un viage que, conj. comme, dès que, une fois que. Garc.

VIAGEGEAR , v. n. fréq. (viadgedjá) , dl. Etre souvent en voyage.

Ety. de viage et de egear, faire. V. Via,

VIAGGE, vl. V. Viagi.

VIAGI, s. m. (viadgi); viace, vies. Viage, esp. Viaggio, ital. Vialge, cat. Viagem, port. Voyage, chemin que l'on fait d'un lieu à un autre lieu eloigné.

Ety. du lat. viam-ago, faire chemin. Voy.

Via, R.

On le dit aussi pour fois : Un viagi, dous viagis, une fois, deux fois.

Un viagi! interj. enfin, une fois! Un viagi ou un coou l'y avia un rei, etc., il y avait une fois ou autrefois un roi.

Un autre viagi, une autre fois. Faire un viagi blanc, aller à faux, faire une démarche sans résultat, une course inutile, Bolver se en blanco, esp.

D'ounte ven lou viagi? d'où venez-vous. Ounte vai lou viagi, où allez-vous.

En viagi et en mariagi se counselha degun, Pr.

Faire lou viagi doou eouerp, ne pas revenir.

Bouen viagi, Buen viage, esp. bon voyage, expression d'amitié ou d'ironie.

VIAGIER, IERA, adj. (viadgié, iére); Vitalizio, ital. Vitalicio, esp. port. Viager, ère, qui est à vie, dont on ne doit jouir que durant sa vie. V. Vit, R.

VIAIRE, s. m. vl. Avis, opinion, regard, air, mine, apparence. V. Vis, R.

VIAL, vl. Pour li-al, vite au.

Les uces van per lost criden vial-perdon. Les bérauts von par l'ost crient vite au parder Hist. Crois, Alb. V. 763.

VIALA, nom propre (violá). Le même que vila, témoin, Vilafort, qu'on prononce dans cette petite ville, Vialafort, dérivé de villa, métairie.

Ety. Plus naturelle que de tirer ce nom de viola, petit sentier, ou de via lata, grande et large voie. Sauv.

VIALIA, s. f. vl. Voie, moyen. V. Via, VIALLAS, s. f. pl. vl. Entrailles.

VIAMER, s. m. vl. Voiturier.

Que negun viamer ni autre que porte bla per vendre. Ancien himousin.

VIAN, Pour vezent, voyant. V. Vis, R. Nous voyons, d. de Mars.

VIANA, nom de femme (viáne). Viane, nom conservé dans le proverbe suivant : Dona Viana que fasia leis enfants sensa home.

VIANA, nom de lieu, vl. Vienne, en Dauphiné.

VIANANT, S. M. VI. VIANDAN. Viandant, cat. Passant, voyageur, étranger.

Ety. de via et de anant, qui va dans le chemin. V. Via et An, R. 2.
VIANAR, v. n. vl. Voyager, aller, pren-

dre le chemin. V. Via et Ant, R. 2.

VIANDA, s. f. (viande); cam. Vianda, esp. port. cat. Vivanda, ital. Viande, chair des animaux qui sert d'aliment à l'homme; on le dit fig. pour toutes sortes de mets.

Aquot es pas ma vianda, cela n'est pas ma viande, dit une personne qui n'aime pas ce qu'on lui offre, quoique maigre, nourriture, aliment.

Éty. de la basse lat. vivanda, de vivere, vivre. V. Viv, R.

Vianda blanca, viande blanche, viande de volaille.

Vianda negra, viande noire, elle comprend celle du lièvre, de la bécasse, du sanglier, etc.

Vianda brulada de fora et pas cuecha de dins, viande avée.

VIANDA, s. f. vl. Nourriture. V. Viv, R.

Vianda, fais e basto coven a asne.

Nourriture, fardeau et bâton, convient à âne. Trad. de Bède.

Vianda an assatz carn fresca e bacon. Vivres ont assez chair fraiche et lard. Hist. Crois. Vaud. V. 1281.

VIANDA, vl. Pour Viandan, v. c. m. VIANDALHA, s. f. (viandaille); VIANles viandes en général, avec le dégoût qu'ont pour cet aliment, ceux qui se servent de ce mot.

Éty. de vianda et de alha, toute viande. V. Viv, R.

VIANDAN, s. m. vl. vianda. Viandante, port. esp. ital. Viandant, anc. cat. Voya-geur. V. Vianant.

Éty. de vi pour via, chemin, et de andan, allant. V. Via et An, R.

VIANDAS, s. f. pl. (viándes), d. bas lim. Se dit de toutes sortes de nippes et de hardes. V. Farda et Raubilha.

Prene sas belas viandas, c'est prendre ses beaux habits.

L'y an fa vendre sa vianda, on lui a fait vendre ses meubles.

Ce mot est encore employé pour récolte. grains, dans le md. et anc. pour subsistances, aliments.

VIANDASSA, s. f. (viandasse). Grosse viande, viande grossière qu'on rebute.

Ely. de vianda et du péjor. assa, mauvaise viande. V. Viv, R.

VIANDELA, s. f. vl. Viandelle, sorte de poésie. V. Via, R.

VIANDER, adj. vl. vianders. Appartsnant à la voie publique, qui se trouve le long du chemin.

Ety. de vi pour via, chemin, voie, et de ander, aller. V. Via et An, R.

VIANES, nom de lieu, s. et adj. vl. Viennois, de Vienne.

VIANT, p. d. vaud. Appliqué.

Éty. du lat. viantis, gén. de vians, qui voyage; et par ext. qui fait son travail. V. Via et An . R.

VIARDAR, v. n. (viarda); siandar, BELHARDAR. Décamper, se dérober, s'échapper d'une compagnie, partir sans dire adieu. Éty. de via, chemin, et de ardar, brûler,

brûler le chemin. V. Fia, R. VIAS, vl. Tôt, au plutôt, vias. V. Vias et Via, R.

VIASSAMENT, adv. VI. VIASSAMENS. V. Vivassament.

VIAT, adv. vl. viatz, vias. Promptement, vite, fors, beaucoup.

A terra s fer per plus vialz morir. Aimeri de Péguilain.

Elle se frappe à terre pour mourir plus

Ety. de vi, dour via, chemin, et de at,

mis. V. Via, R.
VIATGE, vl. Viatge, cat. Voyage, chemin. V. Viagi, Camin et Via, R.

VIATIQUE, s. m. (viatiqué); VIATICO. Viatico, ital. esp. port. Viatic, cat. Viatique, sacrement de l'Eucharistie qu'on administre aux malades qui ne peuvent pas aller le recevoir à l'église; communier en viatique. sans être à jeun.

Éty. du lat. viaticum, formé de via, chemin, ce qui est nécessaire pour un voyage. V. Via, R.

VIATJAT, adj. vl. Fatigué. V. Via, R. VIATZ, adv. vl. Promptement, au plutôt. V. Via, Ř.

VIATZ, adv. vl. V. Vivàtz. VIAURE, d. lim. Vivre. V. Vioure.

Lou jaun'homé po bé murir, Mas lou vieillar né po pas viauré. Foucaud.

VIAZAMENT, adv. d. vaud. Promptement, vivement, sur l'heure, à l'instant. V. Via, R.

#### VIR

VIBI, s. m. (vibi). Nom d'une espèce de serpe, dans le Var, servant à émonder les petits arbres. V. Veibou.

VIBORD, s. m. (vibór). Vibord, muraille du vaisseau au dessus du pont supérieur et des gaillards, lorsque l'appui est lissé et vaigré en plein. V. Bord, R. VIBOU, V. Veibou et Poudeta. VIBOURETA, s. f. (vibouréte). Dim. de

vibou. V. Veibou.

VIBRA, vl. V. Vipera.

VIBRA, s. f. vl. vinnes. La vipère, Engendrament de vibras, race de vipères; couleuvre; givre.

Ety. du lat. vibrare, darder, parce que la vipère darde sa langue quand on l'irrite, ou de vipera.

VIBRAB, v. n. (vibrá); Vibrar, cat. esp, Vibrare, ital. Faire des vibrations. Éty. du lai. vibrare.

VIBRATION, s. f. (vibratie-n); VIBRATION, s. f. (vibratie-n); VIBRATIEN. Vibració, cat. Vibrazions, ital. Vibracion, esp. Vibração, port. Vibration, mouvement d'un corps tendu ou suspendu qui se meut alternativément d'un côté et de

autre. Éty. du lat. vibrationis, gén. de vibratio, m. s.

VIBRE, s. m. (vibré). Espèce de castor qu'on trouve le long du Rhône, V. Castor; la variété dont il est ici question est le bièvre ou castor de France, Castor Gallia.

Ely. du lat. fiber, ouvrier, à cause des élonnants ouvrages qu'il exécute.

On trouve ce castor vers les embouchures du Rhône, entre le mas du Grand-Paty, et !

le voisinage de la mer. V. son Histoire, dans la Stat. du département des Bouche-du-Rh. t. 1, p. 836.

## VIC

VIC, ves, res, radical dérivé du latin vicis, gén. retour, succession, alternative, fois, fonction, emploi, d'où vicarius, qui fait les fonctions d'un autre, vicaire.

De vicarius, par apoc. vicari; d'où:

Vicari, Vicari-a, Vicari-at.

De vicis, par apoc. vic; d'où: Vic-e, Vice-amiral, Vice-legat, Viciss-iluda.

De vic, par la suppr. du c, vi; d'où: Vicomle, Vi-comtessa, Vi-comtat, Ve, Vech, Vet, Vi-age.

De vic, par le changement de c en g, vig, vigu; d'où: Vig-airia, Vig-aria, Vigu-er, Vigu-ier.

De vic, par le changement de i en e, et du c en s, ves; d'où: Ves, Ves-comt. Ves-comt al, Vescomt-at, Vescomt-essa, Ves-comte, Vez.

De ves, par le changement du v en f: Fes.

De vig, par le changement de i en e, veg; d'où: Vege-a, Veg-ada, Veg-ia, Vegu-ada.

VIC, 2, vas, radical pris du latin vicus, vici, quartier, rue, village, et dérivé du grec οίχος (oikos), maison, d'où par l'add. du digamma éolien, φοτκος (foikos), et vicus, par le changement de f en v, d'où vicinus, qui est du même quartier, de la même rue,

De vicinus, par apoc. vicin, d'où: Vicin-

al, Vicin-au.

De vicin, par le changement de c en s, visin; d'où: Visin-ar; et par la suppr. de n : Visi.

De visin, par le changement du premier i en e, vesin; d'où: Vesin, Vesin-agi, Vesin-ar, A-vesinar, A-vesin-at, Envesinal.

De vesin, par la suppr. de n, vesi; d'où: Vesi-adge.

De vesi, par le changement de v en b, et de s en z, bezi; d'où: Bezi, Bezien-at, Bezin.

VIC, vl. Il ou elle vit, je vis; je viens; je véquis.

VICARI, s. m. (vicári); Vicario, ital. esp. Vigario, port. Vicari, cat. Vicaire. on ne le dit aujourd'hui que des prêtres qui soulagent les évêques, et les curés dans leurs fonctions.

Éty. du lat. vicarius, fait de vicis, au pl. vices, lieu, place; qui vice yerit. V. Vic, R.

Vicaire apostolique, délégué du pape pour remplir ses fonctions dans des provinces éloignées du Saint-Siége. Ce temploi est trèsancien dans l'Église.

Vicaire général ou grand vicaire, prètre que l'évêque établit pour l'aider dans l'administration de son diocèse. Ce titre n'est connu que depuis le XIImo siècle.

Vicaire de paroisse, leur institution est presqu'aussi ancienne que celle des curés. Il y en avait déjà dans presque toutes les paroisses, aux \ 1 = et V II = siècles.

Vicaire de saint Pierre, au IXme siècle les papes prirent ce titre. Bénoit III s'en bonora

le premier, mais vers la fin du XII-, plusieurs évêques s'en étant emparés, les papes le quittèrent pour adopter celui de vicaire de J.-C. nom qu'ils portent encore.

Vicari de J.-C. Vicario de Jesu-Christ, esp. vicaire de J.-C. le pape.

VICARIA, s. f. (vicarie); Vicaria, esp. cat. ital. Vigatraria, port. La vicairie, est la fonction de vicaire ou la cure desservie par un vicaire perpétuel; pour viggerie. V. Vigaria.

Ety. de vicari et de aria. V. Vic. R. VICARIAT, s. m. (vicaria); Vicariato, port. esp. ital. Vicariat, cat. Vicariat, char-

ge de vicaire. V. Vic, R.

VICE, cet initiatif indique un remplacant. un grade en dessous de celui désigné par le mot auquel vice se joint.

Vice-amiral, grade au-dessous de l'amiraì.

Vice-rey, gouverneur d'un royanme. VICE, s. m. (vicé); Vice, esp. ital. port. Vice, mot indéclinable qui n'est en usage

que dans la composition d'autres mots, pour marquer que la personne a qui on l'attribue n'exerce d'autorité qu'au lieu et place d'une autre, vice-roi, vice-président.

Ety. du lat. vice, abl. de vicis, lieu, place. V. Vic, R.

VICE, Vice, défaut. V. Vici.

VICE-AUDITOR, s. m. vl. Vice-auditeur. V. Vic, R.

VICE-AMIRAL, V.

VICE-AMIRAU, 8 m. (vicé-amiraou); Vice almirante, esp. port. Vice almirant. cat. Vice-almiral, officieir de marine qui commande après l'amiral, le second vaisseau d'une flotte; El vice almirante, esp.

Ety. V. Vic, R.

VICE-CANCELIER, s. m. vl. Vicecanciller, cat. Vicecancelario, esp. Vicechanceller, port. Vice-chancelier.

VICE-CONSOU, s. m. (vicé-consou): Vice consul, esp. port. Vice consul, celui qui tient la place du consul. V. Vie, R.

VICE-LEGAT, s. m. (vicé-lega); Vice-legado, port. esp. Vice-légat, prélat établi par le pape pour exercer les fonctions du légat en son absence, son emploi se nomme vice-legal. V. Vic, R.

Ety. du lat. vice-legatus, m. s.

VICE-PRESIDENT, s. m. (vicé-présidein); Vice-presidente, port. esp. Vice-president, celui qui exerce les fonctions d'un président en son absence. V. Vic, R.

VICE-REI. s. m. (vicé rei); Virey, esp. Vicere, ital. Vicerei, port. Vice-roi. celui qui gouverne un état qui a, ou qui a eu le titre de royaume. V. Vic, R.

VICHAS, s. m. (vitchás); vicherassa. vicherass. Violet, sorte de poisson, espèce d'holoturie dont la pellicule ou enveloppe est molasse et gluante; il a un goût aigrelet. Ach.

VICHAT, s. m. vl. Marché? VICHERASSA, s. f. (vitchérasse), V. Vichas.

VICHET, s. m. (vitché). Le Diction-naire de M. Garcin, d'après lequel nous rapportons ce mot, le definit ainsi : Acidia microscomus (espèce de coquillage), lerme de Toulon. V. Vioulet.

VICHOU, s. m. (vitchou). Nom qu'on | venc; d'où: Venc-edo, Venc-ur, Coundonne, dans le département des Bouches-du-Rhône, au roitelet. V. Lagagnoua.

VICI, 8. m. (vici): vice, vices. Vicio, port. esp. Vici, cat. Vixio, ital. Vice, imperfection morale, défaut, mauvaise conformation physique, altérations morbifiques dans les humeurs.

Éty. du lat. vilium, de vilo, éviter.

Vici, se dit aussi pour malice, ruse, adresse, désordre, libertinage, débauche. VICIAR, v. a. (vicià). Viciar, port. cat. esp. Viziare, ital. Vicier, corrompre, gâ-

Éty. du lat. vítiare, m. s. VICIAT, ADA, adj. et p. (viciá, áde); Viciado, port. Viciad, cat. Vicié, ée. corrompu, gáté.

Elv. du lat. vitiatus.

VICINAL , et

VICINAU, adj. m. (vicinal é vicinaou). Vicinal, on le dit particulièrement d'un chemin qui sert de communication entre plusieurs vilages.

Éty. du lat. vicinalis, m. s. V. Vic, R. 2. VICINITAT, vl. V. Verinetat. VICIOS, vl. V.

VICIOUS, IOUSA, adj. (vicious, ouse); Virioso, ital. Vicioso, esp. port. Vicios, cat. Vicioux, euse, qui a quelque vice, quelque défaut.

Éty. du lat. vitiosus, ou de vici, vice, et de ous, qui est de la nature du vice.

VICISSITUDA, s. f. (vicissitude); Vicissitude, port. Vicisitud, esp. Vissitud, est. Vicissitudine, ital. Vicissitude, changement qu'on remarque dans les saisons, dans le temps, dans les choses du monde.

Éty. du lat. vicissitudo, m. s. V. Vic, R. VICOMTAT , s. m. (vicoumtá) ; Biscontado, port. Viscondado, esp. Vicomié, diguité de vicomte.

Éty. du lat. vice comitatus, m. s. V. Fic,

VICOMTE, s. m. (vicomté); Vescompte, cat. Vizconde, esp. Visconde et Bisconde, port. Visconte, ital. Vicomte, c'était jadis le titre d'un seigneur qui avait un vicomté.

Ety. de comte et de vi, pour vice, du lat. vicem comitis gerens. V. Vic, R.

L'institution des vicomtes remonte jusqu'au temps de la première race. Il en est fait mention dans le chapitre 86, de la loi des Allemands, laquelle fut publiée pour la première fois par Thierri, fils de Clovis et roi de Metz. Dict. des Orig. de 1777, in-12.

VICOMTESSA, s. f. (vicountésse); Biscondessa, port. Vizcondesa, esp. Vicomtesse, femme de vicomte ou qui possède

un vicomté. V. Vic, R.

VICT, vinca, vinc, radical, dérivé du latin vincere, vinco, victum, vaincre, être victorieux, formé de vincere, lier, garotter, selon, Varron, parce qu'on enchaînait les vaincus; d'où : victoria, victoire.

De vincere, par suppression de e du milieu; vincre, et par apoc. vinc; d'où: Vincre, Vinc-ur, Vinc-ut.

De vincre, par le changement de i en e: Venere, Coun-venere.

De vincere, par apoc. et changement de i en e, vencer: et par une nouvelle apoc. I rine). Victorine.

nenc-ut.

De victum, par apoc. vict; d'où : Victimar, Vict-ima, Coun-vict-ion.

De victoria, par apoc. victor: Victor-i et Victoir-a, par le changement de o en oi: Victori-ous, Victorious-a, Victoriousament, Vitor-i, Victori ar.

De vincere, par changement de i en e, et la suppression de e du milieu, vencre; d'où: Coun-vencre, Vens-en, Vens-ezo,

Vens-ezon, Vens-ut.

VICTIMA, s. f. (victime); Vittima, ital. Victima, esp. port. Victime, homme, animaux offerts en sacrifice à la divinité; dupe qui a été sacrisiée à l'intérêt d'autrui.

Ety. du lat. victima, dérivé de vincere, vaincre, parce que, chez les anciens, la victime ne pouvait être sacrifiée que par celui qui avait vaincu l'ennemi, Victima que deztra cecidit victrice vocatur. V. Vict, R.

L'usage d'immoler des victimes humaines, adopté par presque tous les anciens peuples, doit son origine à Saturne, selon un fragment de Sanchoniaton, ou à Lycaon,

suivant Plutarque.

Pline, assure que cet usage subsista jusqu'à l'an 95 de J.-C. époque à laquelle il fut aboli par un sénatus consulte de l'an 657 de Rome; mais on a des preuves du contraire.

VICTIMAR, v. a. (victima). Victimer, rendre victime; accabler. Gar. V. Vict, R. VICTOIRA. Nom de femme (victoire):

Mcrovana. Villoria, ital. Victoire. L'Église honore 13 saintes de ce nom. **VICTOIRA**, pour victoire. V. Victori et Vict, R.

Una facilla victoira Ternis pu leou nostra gloira Qu'oun nous dona de renoun. Tandon.

VICTOR, s. m. vl. Vittore, ital. Vainqueur.

Éty. du lat. victor, m. s.

VICTOR, nom de saint et nom propre (vittór); viton. Vittore, ital. Victor.

Patr. Saint Victor, pape, mort l'an 202 dont la fête se célèbre avec celle de saint Nazaire, le 28 juillet, ou de saint Victor, de Marseille, qui reçut la palme du martyre en 303, avec ses compagnons, et dont l'Église honore la mémoire de 61 saints de

VICTOR-D'AURA, s. m. (victor d'àoure). Nom que porte, dans le Gard, le butor. V. Brutier.

VICTORET, nom d'homme (victouré), Dim. de Victor.

VICTORI, s. f. (victóri); victoria, virtoria, victoria, victoria, esp. port. cat. Victoire, évènement heureux d'un combat, gain d'une bataille, avantage remporté sur un rival, par un concurrent.

Éty. du lat. victoria, m. s. V. Vict, R. VICTORIA, vl. V. Victori.

VICTORIAL, adj. vl. Victorial, cat. esp. Vittoriale, ital. De victoire, qui appartient à la victoire.

Éty. du lat. victorialis, m. s. VICTORINA, nom de femme (victouPatr. que l'Église honore le 26 nov. VICTORIOS, vl. V. Victourious.

VICTORIOUS , OUSA , adj. (victourious, ouse); victoumous, vittoumous. Vittorioso, ital. Victorioso, esp. port. Victorios, cat. Vietorieux, euse, qui a remporté la victoire, vainqueur.

Ely. du lat. victoriosus, m. s. V. Vict, R. VICTORIOUSAMENT, adv. (victorriousamein); vittoumousament. Vittoriosamente, ital. Victoriosamente, esp. port. Victoriosament, cat. Victorieusement, d'une manière victorieuse.

Éty. de victoriousa et de ment. V. Vict. R. VICTOURIN, nom d'homme, Vittorino, ital. Victorin.

L'Église honore la mémoire de 28 saints de ce nom.

VICTUAL, adj. vl. Alimentaire.

Ety. du lat. victualis, m. s. V. Fit, R VICTUALHA, s. f. (victuaille); Victualhas, port. Victuaille, aliments, vivres. V. Vitualha et Vit, R.

VIDA, s. f. (vide); vira. Vida, port. esp. cat. Vita, ital. Vie, état de l'être organisé qui remplit des fonctions vitales. Il se dit aussi pour nourriture : Gagnar la vida ; conduite, pour histoire biographique.

Éty. du lat. vita, m. s. V. Vit, R. « La plus grande, la plus difficile ques-« tion que l'on puisse faire, après celle « sur Dieu même, est cette demande : qu'est-

α ce que la vie? « Interrogez ce philosophe solitaire qui « consume ses jours à méditer sur les mys-« tères de l'existence et de la mort, cona templez ce religieux cénobite de l'Orient. « qui traversa un siècle de privations et « de douleurs, dans l'espérance d'un éternel « avenir, contemplez l'oiseau des forêts sur α le nid de sa naissance, l'insecte poursui-« vant l'objet de ses amours , le poisson « voyageant dans la profondeur des abymes, « la sleur des champs ouvrant sa simple « corolle aux rayons du soleil, demandez « à tout ce qui respire : quest-ce que la vie? « La terre et les cieux vous répondront : « admire, étudie : cette existence dont tu « l'enquiers est le sousse même de la Divi-

Vida de porc courta et bona, Pr. Vidou, vidau, segoun la vidà lou journau, Prov. selon la vie, les propos.

« nité. Virey. Dict. Sc. méd. »

Vida de chin, vida de peros, esp. vie malheureuse.

Cercar sa vida, mendier, demander son

De la vida, en la vida, ou en mi vida,

esp. jamais, en aucun temps.

Escapar la vida, escapar la vida, esp. sauver sa vie; se tirer d'un grand pèril, vitam sal vare, lat.

VIDABLE, s. m. (bidáblé), dg. Clèmati-te. V. Entrevadis. Éty. Altér. du lat. vitalba, vigne blanche.

VIDAL, adj. vl. V. Vital.

VIDAL, nom d'homme (vidál); vital, vi-Ety. du lat. Vitalis.

L'Eglise honore saint Vidal ou Vital, de Ravenne, le 28 avril, et 28 autres saints de ce

VIDALBA, s. f. (bidálbe); Vidaura, cat. Nom toulousain de la clématite. V. Entrevadis.

Ety. Alt. du lat. vitalba, vitis alba, vigne blanche.

VIDASSA, s. f. (vidásse); amassa. Bonne chère, dans le sens de nourriture, et vie pleine de misères, quand il s'agit de l'existence.

Ély. de vida, vie, et de l'augm. péj. assa. V. Vit, R.

Faire la vidassa, vivre dans la débauche. Qu'es aquot qu'aquesta vidassa, qu'estce que cette misérable vie.

VIDAU, nom d'homme (vidáou). Vidal. Etv. du lat. vitalis. nom d'un marter du Gévaudan, Sauv.

VIDAUBA, s. f. (vidáoube); Vidauba, cat. Vitalba, ital. Nom qu'on donne, dans le Bas-Limousins, à la bryone ou couleuvrée, selon M. Béronie, qui nous paraît être dans l'erreur, car les usages qu'il assigne, aux branches de cette plante, se rapportent à la clématite ou herbe aux gueux. V. Aubugea. Fig. personne longue et éfilée.

VIDBLA, s. f. (vidèle); ROULETA. Videlle, outil de pâtissier composé d'une roulette de cuivre festonnée et d'un manche, servant à couper la pâte; outil de confiseur pour vider les fruits à confire.

VIDIMAR, v. a. vl. vidima, anc. béarn. Vidimer, collationner la copie d'un acte sur l'original et certifier qu'elle y est conforme.

Ety. du lat. vidimus, nous avons vu, met-

tre le vidimus. V. Vis, R. VIDIMAT, ADA, adj. et p. vl. Vidimé, ée, collationné, ée. V. Vis, R.

VIDOIRA, s. f. vl. V. Vida. VIDUA, s. f. vl. Veuve. V. Viousa. VIDUAL, adj. vl. Viudal, esp. Vedovile,

ital. De veuvage, de viduité.

Éty. du lat. vidualis, m. s. VIDUITAT, s. f. vl. Viudetat, cat. Viudedad, esp. Vedovità, ital. Viduité.

Ety. du lat. viduitatis, gén. de viduitas,

## VIE

VIEC, s. m. vl. vieg, viach. Pénis. VIEDAI, s. m. (viedài); viadai, viadase. Visage d'ane. V. Vis, R.

Manda lou faire viadai, envoie-le faire

VIEDASE, s. m. (viédáze). Grivois, juron. V. Vis, R.

VIEDASOUN, s. m. (viédazoun). Dim. de viedase. V. Vis, R.

VIEDAUCA, interj. (viédaouque). Certes! peste!

Ety. de vis, visage, et de auca, visage d'oie. V. Vis, R.

VIEG, VI. V. Veg. VIEG, vl. V. Viel.

VIEGEAR, Garc. V. Vegear.

VIEGNAIGRE, interj. (viégnáigré). Certes, peste.

Ety. Ce mot n'est qu'une modification de viedai. V. Vis, R.

VIEGNAIGRE, Garc. V. Viedauça.

VIEI, interj. (vièi), d. bas lim. On emploie cette interjection lorsqu'on veut appeler une semme ou une fille avec laquelle on est familier : Ho! hola! viei escouta aicit, ho! la fille, écoute ici.

VIEI, d. lim. Vieux. V. Vielh. VIEILL, adj: vl. V. Vielh.

VIEILLAR, v. n. vl. Jouer du violon ou de la vieille.

VIEIN, vl. Je viens.

VIELA, s. f. anc. béarn.

Servitut de pexe entro tersa viela, es enlen inclusivament, sino, qu'autrement ac ogossan usat.

Fors et Cost. de Béarn. Rubr. de Boscadges, Art. 10.

VIELAN, s. m. (vielán). Taquin, avare, vilain. V. Ladre et Vil, R.

Juec de man Juec de vielan. Pr.

Un vielan riche noun counoui amis, Pr. Un riche avare n'oblige personne.

VIELH, veren, radical dérivé du latin ve-

tulus, dim. de vetus, veteris, vieux, ancien. De vetulus, par apoc. vetul, par suppression de t, veul, par le changement de u en i et de l en lh, veilh, ensin, par la transposition de i, vielh; d'où : Vielh, Vielh-a, Vielh-ard, Vielh-essa, Vielh-ir, Vielh-oun, Vielh-un.

De veleris, par apoc. veler; d'où: Veleran, In-veler-ar, In-veler-at, Veler-ança, En-veill-ezir.

De vielh, par le changement de v en b, bielh; d'où: Biel, Bieill-a, Bielh-our, Bilhessa.

VIELH, IELHA, s. et adj. (viéll, iélle); viell, viel, miel, viel, viel, etc. Vell, cat. Viejo, esp. Velho et Velha, port. Vecchio, ital. Vieux ou vieil, vieille, qui est trop avancé en âge, qui est sur la fin de sa carrière; fig. ancien, antique, usé.

Ety. du lat. vetulus. V. Vielh, R Es vielh coumo un banc, il est vieux comme les rues.

Se faire vielh, Envelhecer, port. vieillir. VIELHA, s. f. (viéille); VIELLA. Vieja, esp. Vieille, femme très-âgée. V. Vielh. R.

Partagear la vielha, partager le carême, ce qui arrive au jeudi de la quatrième semaine.

VIELHARD, s. f. (viellar); VIEILLARD. Vellas, cat. Viegazo, esp. Velhao, port. Vecchiardo, ital. Vieillard, celui qui est dans le dernier âge de la vie.

Ety. de la basse lat. vetulardus, selon Ménage, ou de vielh, vieux, et de la term. ard, fin, extrémité, qui est à l'extrémité ou à la fin de la vieillesse. V. Vielh, R.

VIELHARIA, 8. f. (vieillarie); vieillade valeur, idees rebattues. V. Vielh, R.

VIELHESSA, s. f. (vieilhésse); VIELHIE , VIELBUGI, VIELBUN, BILBESSA, VIEILLESSA. Velhice, port. Vejez, esp. Vellesa, cat. Vecchiezza, ital. Vieillesse, dernier age de la vie qui commence ordinairement à soixantième année; on le dit en trois périodes : l'âge de retour, de 60 à 70 ans : la caducité, de 70 à 80 et la décrépitude de 80 jusqu'à la fin de la vie.

Ety. du lat. velustas, m. s. V. Vielh, R.

VIELHET, s. m. (vieillé); VIELEGOR. Velhinho, port. Vejote, esp. Vieillot, qui commence à avoir l'air vieux. Sauv. V. Vielhoun.

Ety. de vielh, et du dim. et. V. Vielh, R. VIELHIR, v. n. (viellir); sa PAIRE VIELS, FIRELLIR. Vieillir, devenir vieux, paraître vieux Dasser sa vie dans quelque emploi.

Éty. de vielh, et de la term. ir. devenir vieux. V. Vielh, R.

VIELHOT, Garc. V. Vielh, R.

VIELHOUN, OUNA, s. (vielloun, on-ne); VIELHET, VIELHOT. Velhinho el Velhinha port. Vejete et Vejezuela, esp. Vieillot, otte. qui commence à vieillir, petit vieillard.

Ety. du lat. vetulus, la, ou de vielh, et de la term. dim. oun, ouna. V. Vielh, R.

VIELHOUNGE, s m. (vieilloundge). Vieillesse. Désanat. V. Vielhun.

VIELHUGI, s. m. (vielludgi), et VIELHUN, s. m (viellun). V. Vielhessa, Vieyun, Vieillun et Vielh, R.

Ce dernier mot s'emploie aussi dans le sens de vieillerie, de vieilles hardes, vieux meubles.

VIELLA, Vieille, V. Viola.

VIEMARIN, s. m. (viemarin). Nom qu'on donne, dans le département des B.-du-Rh., selon l'auteur de sa St., à l'holoturie, Oloturia phantopus.
VIEN, V. Vions.

VIENNA, DESPARTAMENT DE LA..., (VICE)ne); Viena, esp. Vienne, département du Lot. dont le chef-lieu est est Poitiers.

Éty. du nom d'une rivière.

VIENNA AUTA, DESPARTAMENT DE LA..., (vienne haoute); Viena alta, esp. Vienne-Haute, département de la..., dont le cheflieu est Limoges.

Éty. La Vienne, cette rivière lui a donné son nom.

VIENS, V. Vious.

VIEOU, V. Viou et Viv, R.

VIEOUGEAR, v. a. (vieoudjá). Cast. V. Bugear.

VIEOURE, V. Vioure et Viv, R. VIEOURRIEOU, Alter. de Viourion, v.c. m.

VIEOUTOULAR, dl. V. Vioutar. VIERA, s. f. (viére), d. m. Pour Vila, v. c. m. et Vil, R.

VIERGI, s. f. (vierdgi); verge, vierge, Virgen, esp. Vergo, cat. Virgem, port. Vergine, ital. Vierge, personne du sexe féminin, qui a vécu dans une continence parfaite.

Ely. du lat. virgo. V. Virg, R. Santa Viergi, sainte Vierge, la mère du Sanveur.

VIERGI, adj. Vierge, qui n'a point perdu sa virginité, en parlant des personnes; qui n'a point encore servi quand il s'agit des choses.

Holi viergi, buile vierge, celle qui sort des olives avant qu'on les presse.

Lach viergi, lait vierge, lait que donne

une femelle vierge. Ely. V. le mot précédent. l'e, dans ce mol. n'est qu'euphonique, aussi ne se reproduit-il pas dans virginité. V. Virg, R.

VIERTIR, v. a. d. vaud. Velir. Ety. Alt. de Vestir, v. c. m. et Vest, R. VIEST, vi. Il ou elle s'habille, se vetit.

VIESTI, s. m. (viésti). Habillement en general. V. Rauba, Raubilha et Vest, R.

VIET, s. m. vl. vzc, visc. Le pénis ou membre viril.

VIETA, s. f. (viéte). Vieilleuse. Désanat. VIETA, s. f. d. arl. Alt. de velheta, dim. de velhota, petite lampe à huile. V. Vigil, Rad.

La vietou allumadou. Cove.

VIEU, vl. V. Viou.

VIEULAT, ADA, adj. vl. Tiolat, cat. Violado, esp. port. Violato, ital. Violat, mèlé de violettes

VIEULON, vl. Ils jouent du violon.

VIEURE, v. n. vl. Vivre. V. Vioure et Viv. R.

VIEUTAT, s. f. vl. Abondance, bas

VIG, vecer, radical dérivé du lat. vigeo, vigere ou vegere, être dans sa force, être florissant, vigoureux, formé de vis et de ago, selon Festus, ou du grec oying (hugiês), sain, plein de vigueur, d'où vegetare, végéter, vigor, vigueur.

De vigor: A-vigor-ar, Vigor-ia, et par le changement de o en ou , vigour ; d'où : Vigour, Vigour-ous, Vigourousa-ment

De vegere, par apoc. veg; d'où: Vei-a.

par le changement de g en i.

De vegetare, par apoc. veget; d'où: Veget-al, Veget-ar, Veget-ation, Veget-aus. Veg-e. V. Veg. s.-r.

VIG, vi. Je vis, il ou elle vit.

Éty. du lat, vidi. V. Vidil.

VEGAGNEGEAR, v. n. (vigagnedjá). Battre le pavé, courir le guilledou.

Éty. de vigagna et de egear. V. Vic, R. 2. VIGAGNET, s. m. (vigagné); vicagniza dt. Coureur, vagabond, libertin.

Ety. Ce mot est dit pour vicanier, formé du lat. vicus, rue, quartier. Sauv. V. Vic. Rad. 2.

VIGAIRE, s. m. vl. Avis, opinion. Vov. Vis, R.

VIGARRIA, s. f. al. Ferme, administration, viguerie.

Ety. du lat. vicarianus, de vicaire, de viguier. V. Vic, R.

VIGAIRIÁR, v. a. vl. Administrer un bien.

Éty. de vigairia et de ar. V. Vic, R.

VIGARIA, s. f. (vigarie); Vegueria, esp. Vicaria, ital. Viguerie, charge de viguier et étendue de pays qui était sous la juridiction d'un vignier et qui avait le droit d'envoyer un député aux assemblées des communautés, qui se tenaient chaque année à Lambesc. Un en comptait 22 dans l'ancienne Provence. V. Viguier.

Ely. du lat. vicarius, qui tient la place

d'un autre. V. Vic. R.

VIGEIRA, S. f. VI. VITS, VIGHERS, RIMOUmana. Une oscraie, lieu couvert d'osiers.

Ely. du lat. vigere, croltre, pousser axec vigueur. V. Veg, R.

**VIGROLO**, Garc. V. Velhora et Vigil, Rad.

VIGEORA, Garc. V. Velhora.

VIGEOULAR, V. a. (vidjoulá); VIJOULAR, dl. Flatter, caresser, cajoler quelqu'un pour son héritage. Sauv.

VIGEOULOUN, s. m. Garc. V. Velhouroun et Vigil, R.

VIGEOUROUN, Garc. V. Velhouroun et Vigil, R.

VIGETS, s. m. pl. (vidgés), dl. Vici, ital. Jeunes brins ou scions d'osier, servant aux ouvrages de vannerie, ou pour saire des batardeaux. V. Veg, R.

Panier de vigets, panier d'osier.

VIGIA, s. f. (vidgie). Sentinelle placée sur une hune, sur un rocher, le rocher. Gar. V. Vis. R

VIGIL, vala, radical dérivé du lat. vigil, vigilis, qui veille, d'où vigilare, veiller.

De vigil: Vigil-ença, Vigil-ent, Vigil-a, Vege-alhos.

De vigil, par le changement de i en e et suppression de g. veil, et par celui de il en lh, velh; d'où: Re velh, Velh-a, Velh-ada, Velh-adour, Velh-ar, Velh-ola, Velh-ouloun, Re-velh-ar, Re-velh-oun.

De velh, par le changement de e en i, vilh;

d'où: Vilh-ada, Vili-ada.

De velh, par le changement de v en b : Belh-ada, Belh-ar.

VIGILA, s. f. (vidgile); CHANDIALOUN. Petite bougie. V. Vigil, R.

VIGILENCA, (vidgilèince), et

VIGILENCI, s. f. (vidgilèinci); Vigilanza, ital. Vigilancia, esp. port. cat. Vigilance, attention soigneuse et active sur quelqu'un ou sur quelque chose.

Ety. du lat. vigilantia, m. s. V. Vigil, R. VIGILENT, ENTA, adj. (vidgilein, einte); Vigilante, ital. esp. port. Vigilant, cat. Vigilant, ante, attentif, soigneux, appliqué.

Éty. du lat. vigilantis, gén. de vigilans. V. Vigil, R.

VIGILIA, vl. Vigilia, cat. Vigile. LVoy.

**VIGILO**, nom d'homme (vidgile). Vigile. Ety. de saint Vigile, évêque de Trente, martyrisé en 405 et dont l'Eglise honore la

mémoire, le 26 juin. VIGNA, s. f. (vigne); Vid et Viña, esp. Vine, angl. Vinha, port. Vinya, cat. Vigna, ital. Vigne, Vitis vinifera, Lin. arbrisseau de la fam. des sarmentacées qui a donné par la culture un grand nombre de variétés, dont on verra les principales au mot rasin. Voy. Gar. Vitis, p. 492; la vigne est originaire d'Asie.

Ely. du lat. vitis, vinea, qui paraît dérivé du celt. gwid, arbuste, l'arbuste par excel-lence. V. Vin, R.

L'invention de l'art de cultiver la vigne et de faire le vin a été revendiquée par différents peuples. L'histoire Sainte l'attribue à Noé; les Egyptiens à Osiris ; les Payens à Bacchus ; les Phéniciens transportèrent cet art, dit-on, dans la Grèce, dans l'Italie et à Marseille, mais il ne sut pourtant bien connu dans les Gaules, qu'après la conquète des Romains.

## On nomme:

CEP, le trons de le vigne ECUYER, les fanx bourgeons qui craissent au pied d'an

Aver un ped dins la vigna, être ivre. Vigna, se dit aussi pour le champ où la vigne est plantée.

Opérations qu'on pratique sur la vigne ou pour sa culture:

LABOURET, premier labour qu'on fait vers le mois de

BINAGE, second labour qu'on donne avant la fleur. EBOURGEONNEMENT, action d'enlever les bourgeons

MARCOTTER, concher quelques jeunes branches et les convrir de terre pour leur faire prendre racine.

RAVALER LA VIGNE, abaisser et coucher dans un fossé tont le vienz bois des vignes hautes jasqu'à celui de la dernière année.

ROGNER LA VIGNE, conper le bolo superflu qui est à l'extrémité des branches

TERRER LES VIGNES, y apporter de nouvelle terre. TIERCER, troisieme labour, sarcier la vigne avec la hous quand le raisin est déjà en verjus.

CHATRER LA VIGNE, retrancher les bourgeons ins-

COULURE, accident qui arrive sux vignes lorsque les pluies abondantes durant la fleuraison empêchent la lécondetion.

GREFFER LA VIGNE PROVIGNER LA VIGNE V. Marcotter

Ni trop filhas Ni trop vignas. Pr.

Voloun gagnar la vigna de moussur d'Uses, dit-on des nouveaux mariés qui fondent de grandes espérances sur leur union, mais en vain.

Aquot es la vigna de ma tanta que moun ouncle n'y a pas res, dl. j'ai pris ces raisins dans la vigne de mon oncle, c'est la première en sortant du village.

## DES INSECTES

QUI ATTAQUENT LA VIGHE.

Par M. F. Dunal, inseré dans le Bulletin de la Société d'Agriculture, du département de l'Hérault: mars 1823.

## INSECTES PROPREMENT DITS.

# 1. COLEOPTÈRES

## S Peniamérés.

- 1 Cétoine hérissée, Cetonia hirta, Dej.
- 2 Hanneton ver blanc, Melolontha vulgaris.
- 3 Hanneton velu, Melolonta pilosa, var. villosa. Dej.
- 4 Hanneton de la vigne, Anomala vitis, Dej.
  5 Hannelon de frisch, Anomala julii. V.

## SS Tétramérés.

Frischii, Dej.

6 Attelahe Bacchus, becmare doré à étuis rouges, Géoff. Attelabus Bacchus. Ol.

7 Attelabe du petit bouleau, Attelabus betuleti, Lin.

8 Bostriche à 6 dents, Apate sex dentatus,

Dej. 9 Gribouri soyeux, Cryptocephalus seriœus, Ol.

10 Gribouri de la vigne, lisette, coupe bourgeons, Cryptocephalus vitis, Lin. Eumo-BOURRE, promière apparence que donnent les bourgeons. I lpus vilis.

11 Chrysomèle luisante, Chrysomela lucidu, Lin.

12 Altise des potagers, Altica oleracea.

## 2 ORTHOPTÈRES

13 Grillon trensparent, Gryllus pellucens, Lanz.

## 3. HÉMIPTÈRES:

14 Acanthie du raisin, Acanthia uvæ.

15 Puceron de la vigne, Aphis vilis, Gm.

16 Kermès de la vigne, Kermes vitis. 17 Thrips de l'ortie, Thrips urticæ, Gm.

# 4 HYMENOPTÈRES.

18 Ichneumon des kermes, Icheumon coccrum, Lin.

# 5. LÉPIDOPTÈRES.

# S Crépusculaires.

19 Sphinx célério, Sphinx celerio, Lin. 20 Sphinx de la lambruque, Sphinx labrusca, Lin.

21 Sphinx de la vigne, Sphinx elpenor.

22 Sphinx le petit, Sphinx porcellus.

## SS Nocturnes.

23 Bombix pied glissant, Bombix lubricipeda.

<sup>24</sup> Artie mendiante, Artia mendica, Bombix mendica.

25 Artie marte, Artia caja.

26 Noctuelle du chou, Noctua brassica.

27 Noctuelle argile, Noctua fictilis, Hub. 28 Pyrale de la vigne, Pyralis vitis. Bosc.

28 Pyrale de la vigne, Pyralis vitis, Bosc. 29 Pyrale à bandelettes, Pyralis fasciana, in.

30 Teigne de la grappe, Alucite uvella.

31 Alucite de la vigne, Alucite vitella.

## 6 ARACHNIDES

32 Drasse très-vert, Drassus viridissimus, Walk.

33 Araignée bienfaisante, Aranea benigna.

34 Mile de la vigne, Acarus vilis, Gm. et plusieurs autres.

## VIGNE

BAISSER LA VIGNE, courber en dos de chat les branches de la vigne, qu'on a laissées à la taille et les attacher à une perche liée aux échalas.

soums, première apparence que donnent les bourgeons des vignes.

courume, défaut de fécondation.

courson, sarment raccourcia trois ou quatre yeux.

caossarra, branche de vigne ou de figuier qu'on a taillée de manière qu'il reste au bout un peu du bois de l'année précédente, elle a la forme d'une petite crosse.

ECHALASSER, garnir la vigne d'échalas.

FOSSES, les trous où l'on fait provigner la vigne.

dans certains cantons entre les ceps de vigne. tivée en vignes.

PAMPAE, branche de vigne garnie de feuilles et de fruits.

PROVEN, branche de vigne qu'on couche en terre.

PROVICHER OU MARCOTTER, c'est coucher en terre des sarments de vigne pour leur faire prendre racine.

SAUTELLE, SARMENT de vigne qu'on couche en terre tourau tour du ceps.

BINAGE, léger labour qu'on fait avec la houe, avant la fleur de la vigne, pour sarcler les herbes.

ENOURGEONNEMENT, action de couper les bourgeons surnuméraires de la vigne.

BCHALAS, V. Garda.

MOURIE, c'est le labour des terres à vignes fait avec la houe.

mai La, plancher du pressoir où l'on met le tas de raisin que l'on veut fouler.

PRESSOIR, machine inventée pour exprimer le jus du raisin.

C'est abaisser et coucher dans un fossé de deux pieds de largeur, tout le vieux bois des vignes hautes, jusqu'à celui de la dernière année.

ROCKER LA VIGNE, c'est couper le bois supperflu qui a cru et qui est à l'extrémité des branches.

SUC. PAIN OU TAS, nom qu'on donne à l'amas du raisin qu'on met sur le plancher du pressoir pour le fouler.

TERRER LES VIGNES, C'est y apporter de nouvelle terre.

TIERCER, c'est sarcier avec la houe quand le fruit est en verjus.

VBILLES, V. Filheiroun.

En 1722, avant J.-C. Apis, suivant les Grecs, apprend aux Egyptiens à planter la vigne.

En 1640, ead. Subus ou Sabinus apprend aux Sabins la même culture.

En 1440, ead. Bacchus l'enseigne aux Grecs.

En 192, de notre ère, Domitien veut faire arracher une partie des vignes.

En 276, ead. Probus fait planter la vigne dans les Gaules.

VIGNA-BLANCA, s. f. (bigne-blanque); BIGHA-BLANCA. Nom toulousain du tamus communis. V. Sege-marin.

VIGNA-BLANCA, Couleuvrée. V. Bryouna. VIGNA-DOOU BIABLE, S. f. Fougère. Avril. V. Fleouche.

VIGNA-DEIS-EDDIOUS, S. f. V. Douça-amara.

VIGNA-FERA, 8. f. V. Lambrusca.

VIGNA-SAUVAGEA, Vid salvage, esp. V. Lambrusca.

VIGNA-SALVAGEA, 8. f. (bigne-salbátge); BIGHA SALBATJA. Nom qu'on donne, à Toulouse, à la vigne-vierge, Hedera quinquefolia, Arbuste, grimpant, très-propre à orner les treilles, les tonnes, etc.

VIGNAU, s. m. (vignaou); GARDA-VIGHA. Vinheiro, port. Garde-vigne.

Éty. de la basse lat. vinearius, ou de vigna, et de l'art. au. V. Vin, R.

VIGNEIREDA, s. f. (vigneiréde); Viñedo, esp. Vignoble, lieu planté en vignes. Garc. V. Vin, R.

VIGNER, s. m. vl. Portion du pays cultivée en vignes. Ety. de vigna et de er, pour ier. Voy. Vin, R.

VIGNEROUN, s. m. (vigneroun); Viñador, esp. Vigneron, celui qui cultive la vigne. V. Vin, R.

VIGNETA, s. f. (vignéte); Vinheta, port. Vignette, sorte de petite estampe plus large que haute, ainsi nommée parce qu'on y gravait autrefois des pampres de vigne et des raisins, et qu'on met pour ornement commencement d'un ouvrage d'imprimerie, à la tête d'un livre, d'une préface, d'une éptire dédicatoire.

Éty. V. Vin, R.

VIGNETA, s. f. Picot, engrelure qu'on fait aux dentelles.

VIGNIER, s. m. vl. Pour vigne, vignoble.

Éty. de vigna et de ier. V. Vin, R.

L'un traverso un *vigné* l'autre uno condamino. Bergoing , XVIIme siècle.

VIGNOBLE, s. m. (vignoble); Vinhataria, port. Viñedo, esp. Vignoble, étendue de pays planté en vignes.

Ety. de vigna, ou du lat. vinetum, m. s. V. Vin, R.

VIGNOGOU, s. m. (vignogou); LANTA-ROUE, BARAROTO, BEGUE. Bèche, lizet, urebec, ver coquin qui mange les bourgeons de la vigne. V. Vin, R.

VIGNOLA, s. f. vl. Petite vigne, petit vignoble.

Ety. de vigna et du dim. ola. V. Vin, R.

VIGNON, vl. V. Ignon.
VIGNOUN, s. m. (vignoun); VIGNOUN, s. m. (vignoun); VIGNOUN, Petit vignoble, petit champ complanté de vignes. Garc.

Ety. de vigna et du dim. oun. V. Vin, R. VIGOR, vl. Vigor, cat. esp. V. Vigour. VIGOBACIO, s. f. vl. V. Vogour.

VIGORAMENT, s. m. vl. Vigueur, force. V. Vigour.

VIGOBAR, v. a. vl. Vigorar, cat. esp. port. Vigorare. ital. Fortifier, donner de la vigueur. V. Vig, R.

VIGORATIU, IVA, adj. vl. Confortatif, ive, propre à donner de la vigueur. V. Vig, Rad.

VIGORIA, s. f. vl. V. Vigour. VIGOROS, OSA, adj. vl. Vigoros, cat. V. Vigourous.

VIGOROSAMENT, adv. vl. VIGOROSAMEN, Vigorosament, cal. V. Vigorosament, cal. V. Vigorosament et Vig, R.

VIGOROZITAT, s. f. vl. Vigorositat, cat. Vigorosidad, esp. Vigorosità, ital. Vigueur, force.

VIGOUGNA, s. f. (vigóugne); Vigogna, ital. Vicuña, esp. Vecuna, port. Vigogne, on donne ce nom à la laîne d'un quadrupède américain voisin des chameaux; espèce de laine très fine; étoffe qu'on en fait; sa couleur.

Éty. de l'esp. vicunas, vigogne, animal du Pérou, qui tient du mouton et de la chèvre.

VIGOUR, s. f. (vigour); Vigor, port. esp. cat. Vigore, ital. Vigueur, force pour agir, ardeur jointe à la fermeté.

Ety. du lat. vigor, m. s. V. Vig, R. VIGOUROUS, OUSA, adj. (vigouróus, ouse, et par contr. oua); verrossoss. Vigo-

roso, port. ital. esp. Vigoros, cat. Vigoureux, euse, qui a de la vigueur, de la

Ety. de vigour, et de la term. osus, qui est de la nature de la vigueur. V. Vig. R.

VIGOUROUSAMENT, adv. (vigourou-Saméin); GALHARDAMENT, FORTAMENT. Vigorosament, cat. Vigorosamente, ital. esp. port. Vigoureusement, avec vigueur, avec force.

Ely. de vigourousa et de ment. V. Vig, Rad.

VIGUDA, adj. vl. Vue. V. Vist, ista et

Vis. R.

VIGUER, s. m. vl. vicies, vicies, VIGHER. L'économe d'une maison de campagne . le fermier : l'intendant d'une terre.

Éty. du lat. vicem gerens, vicarius. V. Vic, R.

En vl. officier du comte ou du seigneur suzerain, rendant la justice en son nom.

VIGUIER, s. m. (vignie); Veguer, esp. Viguier, juge qui remplacait en Provence. les prévots royaux des antres provinces.

Ety. du lat. vicarius, titre que portaient sous Charlemagne, les subdélégués du patrice de la Provence, ou de vicem jerens. Voy. Vic, R.

VIGULTA, s. f. vl. Plante, arbrisseau. Ety. du lat. virgultum. V. Verg, R. VIGUOROZAMEN, vl. V. Vigourousament.

VIGUT, vl. Vu. V. Vist et Vis, R.

## VII.

VIL, radical dérivé du latin villa, maison de campagne, ferme, mélairie, formé de veho, porter, comme si l'on disait vehila, parce que c'est là que les campagnards por-tent leur récolte. Wachter le fait venir, et peut être avec raison, du grec πόλις (polis), ville.

De villa, par apoc. vil; d'où: Vil a, Vilan-ia, Vil-as. Vil-en, Vil-agi. Vilage-as, Vilage-ier, Vil assa, Vil-are, Vil-ota, Vill-eta, Vella, Vielan, Vier-a.

De vil, par le changement de v en b, bil; d'où: Bil-atyot.

VIL, 2, radical pris du latin vilis, vil,

abject, méprisable.

De vilis, par apoc. vil; d'où: Vil, Vileza, A-vil-ir, Vill-at, A-vil-issa-ment, A-viliss-ent.

WIL, ILA, adj. (vil, ile); Vile, ital. Vil, esp. port. cat. Vil, abject, méprisable, bas. Ety. du lat. vilis, m. s. V. Vil, R.

Dérivé: A-vil-ir, A-vil-it.
VIL, adj. vl. vnm. Vite, léger: Tener vil, dompter, abaisser. Gloss. Occ. V. Vil, R. Ordinaire, commun, Rayn.

VILA, s. f. (vile); willA. Villa lat. Qui désigne une maison de campagne, une ferme, une métairie. Les anciens s'en sont également servis pour désigner une bourgade, un village, etc. Ces villa, ou maisons de campagne, ont été l'origine d'une infinité de villes, de bourgs et de hameaux, dont les noms commencent ou finissent par vila. V. Vil, R.

VILA, S. f. VIERA, VILLA. Vila, cat. Villa, esp. port. ital. Ville, assemblage d'un grand nombre de maisons disposées par rues, et ordinairement fermées par une cloture commune.

VIL

Ety. de vila. V. Vil, R.

Moussur es en vila, monsieur est en ville, lorsqu'il est simplement sorti de sa maison.

Es à la vila, il est à la ville, lorsqu'il est de retour de la campagne.

La première sut bâtie par Hénoc, 3770 ans, avant J.-C. ou par Caïn, sous le nom d'Enochia.

VILA, adj. vl. Alt. de Vilan, v. c. m. VILAGEAS, s. m. (villadjas). Gros village qui est presque désert.

Ety. de vilagi et de l'augm. as. V. Vil, Rad.

VILAGEOIS, VILLAGEOUAS. Villanesco, esp. Vilatja, cat. V. Fourestier et Vil, R.

VILAGEOUN, s. m. (viladjóun); VILLA-CEOT, BILATYOT. Dim. de village, hameau.

VILAGI, s. m. (világi); MAYRE, VILLAGE. Villaggio, ital. Villagem, port. Village, esp. \ illage, assemblage de maisone, dis-posées irrégulièrement et trop peu nombreuses pour constituer un bourg.

Ety. de la basse lat. villagium, formé de villa, maison de campagne, et de agi; litt. fait avec des maisons de campagne. V. Vil, Rad.

VILAGNER, adj. (vilagné), dt. Vilain. V. Vilen et Vil, R.

VILAINA, s. f. vl. Paysanne, villageoise. V. Vil, R.

VILAN, ANA, s. m. vl. vILA. Vilà, cat. Villano, esp. ital. Villão, port. Villageois, Vilain, roturier, paysan, rustre. Éty. du lat. villa, métairie, V. Vil, R.

ou du lat. villanus, m. s.

VILANAGEA, s. f. vl. Villenage, domaine ou héritage posséde en roture.

Ety. de vilan , roturier et de agea , agir , posseder en roturier. V. Vil, R.

VILANAL, adj. vl. Grossier. V. Vil, Rad.

VILANALHA, s. f. vl. Canaille, Ramassis de vilains.

Rty. de vilan et de alha. V. Vil, R.

VILANAMEN, adv. vl. V. Vilenament. VILANATGE, s. m. vl. Villanage, esp. Villanagem, port. Villanaccio, ital. V.

VILANDRIAR, v. n. (vilandrià). Aller d'un village à l'autre, de ville en ville, ou relativement aux gens de la campagne, fréquenter trop la ville.

Ety. de villa et de andriar. V. Vil, R. VILANDRIER, IERA, s. (vilandrie, ière); VILLANDRIER. Allant, ante, celui qui aime à courir, à battre le pavé. Avr. coureuse, prostituée. V. Vil, R. vl. vilain, dévergondé.

VILANEIAR, vl. V. Vilanejar.

VILANEJAR, v. n. vl. VILANEIAR. Villaneggiare, ital. Devenir, faire le grossier; act. injurier. V. Vil, R. VILANES, vl. V. Vilania.

VILANESCA, s. f. vl. V. Vilania.

VILANET, s. m. vl. Villaneto, ital. Dim. de vilan, petit vilain. V. Vil, R.

VILANIA , 8. f. VI. VILANATGE , VILANES VILANISCA. Vilania, cat. esp. port. ital. Vi-lenie, grossièreté, infamie. V. Vil, R. VILANIA, s. f. (vilanie); VILANIB, Vila-

nia, cat. Villania, ital. esp. port. Vilenie, ordure, saleté, avarice sordide, action, propos indécent, paroles obscènes; mauvaise nourriture.

Éty. de vilan, rolurier, paysan, et de ia, action, nourriture de paysan, de roturier.

V. Vil, R. Selon M. de Sauvages, ce mot ne signifiait autrefois que paysanne, fille de roturier,

mais aujourd'hui c'est une injure atroce-En vi. bassesse, rusticité, grossièreté.

VILARET, nom de lieu, m. (vilaré), di. Petit hameau, hameau composé de dix à donze maisons seulement.

Ety. de la basse lat. villare, villula, ou de vilar et de et dim. V. Vil, R.

VILARS, nom de lieu, m. (vilárs). Co nom est commun à un grand nombre de villages et de hameaux; nous ne connaissons point de ville considérable qui le porte, parce qu'il est de création moderne ; il ne faut pas le confondre avec Villard, v. c m.

Éty. du lat. villa et de arsus, arsa, arsum, brûlé, ée; maison de campagne brûlée, hameau ou village incendié.

On sait que lors de l'invasion des Barbares et pendant les guerres de religion, un grand nombre de villes, villages et hameaux furent la proie des flammes ; pour perpétuer ce souvenir on donna le nom de Villa area. et par contr. Villars, à celles que l'on fit reconstruire.

VILAS, Vilain, vl. V. Vilen et Vil, R. VILASSA, s. f. (villasse). Grande et laide ville; ville mal bâtie ou mal peuplée. V. Vil.

VILATGE, vl. V. Vilagi.

VILATGE, s. m. vl. Vilenie, grossièreté. V. Vil, Ř.

VILELME, nom d'homme, vl. Guillaume. VILEN, ENA, adj. et s. (vilein, ène); Villano, ital. esp. Villao, port. Vilain, aine, sale, malpropre, dégoûtant, incommode, désagreable; avare.
Ely. de villanus. V. Vilan et Vil, R.

L'a ren de tau qu'un vilen quand s'eslarga, Prov. Il n'est chère que de vilain. ou quand un vilen s'alargo, tout li vai ou ten lout lou camin.

Lou vilen, dans certains endroits, sert à désigner le diable, qu'on n'ose nommer par son nom.

VILENAGE, s. m. vl. Vilenie.

VILENAMENT , adv. (vilenaméin); val-LANAMENT Villamente, port. Villanamente, esp. ital. Vilainement, d'une manière, sale, vilaine.

Ety. de vilena et de ment. V. Vil, R. VILENC, vl. V. Vielhessa.

VILETA, 8 f. (viléte); VILLETA, VILOTA. Vileta, cat. Villeta, esp. ital. Très-petite ville. V. Vilota. En vl. petite maison de campagne, petite ferme.

VILEZA, vl. Vilesa, cat. Vileza, esp. port. Vilezza, ital. Bassesse, avilissement.

WILEEA , s. f. vl. Vilesa , cat. Vileza , esp. port. Vilezza, ital. Bassesse, lácheté, avilissement, opprobre. V. Vil, R.

VILH, adj. vl. Vieux, V. Vielh et Vielh, R. pour vil. V. Vil.

VILH, vl. V. Vielh.

VILHADA, V. Velhada et Vigil, R. VILHAT, s. m. vl. Vieillot. V. Vielh,

VILHEJE, s. m. vl. VILHERA, VILHURA, WHLEEA. Vilenie, vieillesse. V. Vielh, R.

VILHENC, vl. Vicillesse. V. Vielhun. VILHENC, vl. V. Vielhessa.

VILMBZA, s. f. vl. Vieillesse. V. Vielh, Red.

VILHUNA, vl. V. Vielhessa.

VILHURA, s. f. vl. Bassesse, mépris. V. Vil, R.

WILLADA, d. bas lim. V. Velhada et Vigil, R.

VILIAIRES, AIRAS, d. bas lim. Voy. Yelhaires et Vigil. R.

VILIARD , adj. vl. V. Vielhard.

VILIFICAR, v. a. vl. Vilificar, port. Vilificare, ital. Avilir. V. Vil, R.

VILLA, Ville.

Le mot ville et ses équivalents dans diverses langues, servant à composer un grand nombre de mots, nous placerons ici les principaux: Poli, V. Poli.

Bury, anglo-saxon, Canterbury, ville du Kent, Abbosbury, résidence ou ville de l'abbé.

Cartha, Cirta, phénicien, Cartage, de Cartha, ville, et de hadath, neuve.

Citta et Civita, ital. Ciudad, esp. Ciotat. Den, golbique, Lunden.

Cherd, persan, Darab-cherd, ville de Darius.

Chergh, indo-germanique, Cherg-ong. Gorod, grad, slave, Novgorod, Novy grad, ville neuve, Gorodetz, Gorodisch, Gradiska, Graditz, Gratz.

Hrad, bohemien, Hradisch, Hraditz, petile ville.

Iria, basque. Khola, mongol.

Lin, athonien, Tallin ou Danilin revel, ville des Danois.

Medinch, arabe, Medinct-el-nabi, Médine,

ville du prophète. Pour, Poura, Sanscrit, Radjah poul.

ville royale. Stad, Stadt, germ. Carlstad, ville de

Charles, etc.

Tching, chinois.

Town, angl. ton, par contr. newtown, nouvelle ville.

VILLA, etc. V. Fila.

VILLAR, s. m. nom de lieu (villá); Villar, esp Village. V. Vil, R.

VILLEZA, s. f. vl. Pour vieillesse. Voy. Vielhessa et Vielh, R.

WILMEN, adv. vl. Vilment, cat. Vilmente, esp. port. ital. Vilement, bassement. V.

VILOTA, s. f. (vilóte); VILLOTA. Villeta, esp. Vilota, cat. Villette, jolie petite ville.

Ely. de villa et du dim. ota. V. Vil. R.

VILOZITAT, s. f. vl. Villosité, qualité de ce qui est velu. V. Vel, R.

VILSIS, vi. il ou elle diffame, avilit.

VILTAT, s. f. vl. viotat. Vilega, port. Villat, anc. cat. Villa, ital. Bassesse, basprix, abondance qui avilit, iniquité, gros-

Ety. du lat. vilitas, atis, m. s. V. Vil, R.

Viltat de mal e de ben carestia. Abondance de mal et disette de bien. Aimeri de Peguilain.

VILTENENSA, s. f. vl. Viltanza, anc. cat. Mépris, opprobre, dédain. V. Vil, R.

VILTENER, v. a. vl. Tenir à mépris, avilir, mépriser. V. Vil, R.

VILTENGUT, adj. et p. vl. Avili, injurié, méprisé. V. Vil, R.

VILZIMEN, s. m. vl. Avilissement. V. Vil, R.

VILZIR, v. a. vl. vsuzin. Vilire, ital. Avilir, abaisser, ravaler. V. Vil, R.

VIM, vit, radical pris du latin vimen, inis. tout bois pliant dont on peut faire des liens, formé de viere, vieo, vielum, courber, plier, lier, d'où vitis, cep de vigne, sarment, à cause de sa flexibilité.

De vimen, par apoc. vim; d'où Vim-e. De vilis, par apoc. vil; d'où: Vil, Vils. VISE, s. m. vl. V. Vime.

VIMÉ, s. m. (vimé); Vim, anc. cat. Vimbre, esp. Vime, port. ital. Nom Bas-Limousin de l'osier. V. Vese.

Se plegea coumo un vime, il plie ou se plie comme un brin d'osier.

Ety. du lat. vimen, tout bois pliant comme l'osier.

VIMENER, s. m. vl. Vimeiro, port. Vimenerar, cat. Oseraie, lieu planté d'osiera. V. Vime.

## VIN

VIN. radical pris du latin vinum, vin, et dérivé du grec otvos (oinos), otvoy (oinon), m. s. ou du celt. ywin, par la suppression de g, d'où l'anglo-saxon, vin, et l'all. wein, d'où aussi vinea, vigne, dérivé du celt. gwid arbre, arbuste, c'est-à-dire, l'arbre par excellence, et videmia, vendange.

De vinum, par apoc. vin; d'ou: Vin, et ses composées, Vin-acha, Vinach-ier, Vinaigre, Vinaigr-eta, En-vin-ass-ar, Vin-as, A vinar, Vinassa, Vin-at-ier.

De vinea, par apoc. vin, et par le changement de ne en nh, vinh; d'où : Vinh-a.

De vinea, par apoc. et par le changement de ne en gn; d'où: Vign-a, Vign-eta, Vi-gn-oble, Vigner-oun, Vign-ogou.

De vindemia, composé de vinum, de, et de emo, par le changement de i en e : Vendemia, Vendemi-adour, Vendemi-aire, Vendemi ar, Vendemi-ari, Vendengea.

De vendemia, par apoc. et changement de e du milieu en u, vendum; d'où: Vendumi, Vendumi-adour, Vendumi-aire, Vendumi-ar.

De vin, par le changement de v en b, bin; d'où: A-bin-at-ar, Bign-a, Bign-ares, Bin age, Bin-et.

VIN , 8. m. (víd) ; vi, oli de souca, jus de SEPTEMBRE, JUS DE LA VIGNA, OLI DE GAVEOU,

av. Vino, ital. esp. Vinho, port. Vuein, all. Vin, liqueur qui résulte de la fermentation vineuse du suc de raisin.

Ety. du lat. vinum, m. s. V. Vin, R. Vin de destrech, vin de pressurage. Recolta de vin. vinée, ce qu'on recueille de vin dans une année.

Vin claret, vin clairet.

Vin deis dious, nectar, et par extention excellent vin.

Vin doau rai ou rath, vin coulat, vin de mère goutte, qui coule seul de la cuve.

Vin de poumas, cidre. Vin de peras, poiré.

Vin de prunas, dl. vin de prunelles. Vin que sente lou bosc, vin qui sent le fut.

Vin escaudat, vin poussé.

Aquel vin a de vent, di ce vin sentl'évent Li farai dounar lou vin, je lui serai donner pour boire.

A bon vin noun fau ensegna. Pr.

Crida soun vin puis lou beou. Pr.

Qu'a begut lou vin, begue leis escourrilhas. Pr.

A sant Martin .

Tapa tas boutas, tasta toun vin. Pr.

Vi begut no tempradament es cum cicuda, Vin bu avec intempérance est venin comme Eluc. de las Pr. ciguë.

V. pour l'histoire du vin au mot Vigns.

Les Marseillais ont bu du vin avant les autres Gaulois, Ency. Ant. Ce ne fut qu'à l'arrivée de Fabius Maximus, dit l'Allobrogique, que par son ordre, on planta des vignes dans la Gaule Narbonnaise. César parle des vius de Provence, de Dauphiné, de Languedoc et d'Auvergne, comme étant trèsestimés.

Domitien, prétendant que la culture du blé était plus précieuse à l'Empire que celle de la vigne, les fit toutes arracher. Cette ordonnance fut exécutée pandant près de deux cents ans, mais Probus rétablit, en 280, la paix et les vignes dans notre pays.

Pitagore, ne voulut jamais souffrir du vin dans son école. Les anciens ne permettaient même pas que les magistrats en bussent, selon Eusèbe

Dans la république Lorrense, Zeleuens défendit le vin sous peine de la vie, excepté aux malades.

On a proposé, comme des moyens infaillibles, les suivants pour reconnaître si le vin contient de l'eau:

1º Mettez des poires ou des pommes seuvages dans le vin, si elles surnagent le vin est pur.

2º Mettez y un cenf, s'il descend incontinent le vin est mélé avec de l'eau, s'il tarde quelque temps à descendre le vin est pur.

3º Jetez un peu de vin sur un morceaux de chaux vive, s'il est mélé avec de l'esu, la chaux se dissoudra, dans le cas contraire, elle conservera sa forme et sa dureté.

4º Prenez du vin dans les mains, frollez les ensuite, si la liqueur s'y arrête et parek visqueuse vous pouvez être assuré qu'il n'y a pas d'eau, si au contraire le vin ne s'attache pas aux mains c'est une preuve qu'il y en s.

On a débité plusieurs contes sur ce qui a donné occasion à Mahomet de défendre le vin, mais l'Alcoran fait connaître les vérilables motifs de cette prohibition, motifs qui sont basés sur ce que les mauvaises qualités de cette liqueur surpassent les bonnes, que ses effets les plus ordinaires sont d'exciter les querelles et les troubles, d'apporter la négligence dans l'exercice des devoirs, et de provoquer des indécences dans les cérémonies religieuses.

Vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes.

Vis e femnas fant folejar los sabis, vl.

VIN, Pour vingt. V. Vingt.

VIN DE BOTA, (vin dé bôte), d. lim. On donne ce nom au vin qu'on apporte dans des outres, ordinairement du bas limousin.

VIN coulat, s.m. (vin coula). Mère goutte VIN pa caacia, s. m. d. bas lim. Vin de mère goulle.

VINACHA, d. bas lim. V. Vinassa, Vinas et Vin. R.

VINACHIER, s. m. (vinatchié), et mieux vinassies, vinaties. Vinatero, esp. Marchand de vin, homme qui est presque toujours ivre, ivrogne.

Éty. de vina, augm. dépr. de vin et de ier. V. Vin, R.

VINACHOU, V. Vinas et Vin, R.

VINACHOUS, OUSA, OUA, adj. (vinatchous, ouse, oue). Vineux, qui est sali ou imbibé de vin, qui en a l'odeur. V. Vin, R.

VINACI, s. m. vl. Vinasse, marc de vin.

Éty. du lat. vinacia. VINADA, s. f. (vinade), d. bas lim. On

donne ce nom au voyage que font les habitants des montagnes du Bas-Limousin, pour aller chercher du vin dans la plaine. Soun anals à la vinada.

Ely de vin et de ada, fait pour le vin. V. Vin, R.

On nomme aussi vinadas, les voyages que l'on fait pour transporter le vin d'un endroit à l'autre.

En vl. vinage, redevance en vin.

VINAGE, s. m. (binatge), dg. smaoz. Vinage, droitseigneurial que l'on percevait sur les vignes ou sur les vins.

Liy. de vin pour vin et de age. V. Vin, R.

Noué qui lou bet prume biatge

Qu'en beougout (de vin), paguec lou binatge.

Noé qui le beau premier coup Qu'il en but en paya le vinage.

D'Astros.

VINAGI, s. m. (vinádgi); visage. Vinage droit seigneurial qui se payait en vin pris dans la cave; pot de vin, petit repas, vin que l'on paye à celui qui fait terminer un marché,

action de tirer le vin de la cuve. Éty. du lat. vinalia, sètes dans lesquelles on faisait des libations avec du vin nouveau, ou de vin et de agi; payer avec du vin. Voy. Vin. R.

Pagar lou vinagi, payer le vin du marché. VINAGRE, s. m. d. lim. et vl. Vinagre, esp. cat. Vinaigre. V. Vinaigre et Vin, R.

> Co deu etr'agré Coum vinagre.

Fouraud.

VINAIGRE, s. m. (vinaigré); vinagre. Vinagre, cat. esp. port. Vinagro, ital. Vinaigre, vin qui ayant subi la fermentation acide, a acquis l'aigreur convenable aux usages de la table et de la cuisine.

Éty. de vinaigre, vin aigre. V. Vin, R. Le vinaigre, de quelque manière qu'il ait été obtenu, est de l'acide acétique étendu d'eau.

Mettre de vinaigre, vinaigrer.

Habit de vinaigre, habit de vinaigre, habit léger que quelqu'un porte par un temps

Faire cridar soun vinaigre, faire publier ses défauts, divulguer ses fautés.

#### On nomme :

VINAIGRIER, le fabricant et le marchand de vinaigre. BAISSIÈRE, la partie trouble qui surnage la lie. GRAVELLE, le mare séparé de la lie.

PAIN DE LIE, la lie sèche

VINAIGRE SCILLITIQUE, vinsigre dans lequel on a fait macérer de la scille.

Pythagore Paxamus, un des auteurs du recueil intitulé Géogoniques, donne la formule de ce vinaigre.

VINAIGRETA, s. f. (vinéigréte). Vinaigrette, espèce de sauce composée de vinaigre, de sel, de poivre et d'huile; viande ainsi apprétée.

Ety Dim. de vinaigre. V. Vin, R

VINAIGRIER, s. m. (vineigrié); man-chand de vinaigne. Vinagrero, esp. Vinagreiro, port. Vinagrer, cat. Vinaigrier, qui fait ou vend du vinaigre.

Éty. de vinaigre et de ier. V. Vin. R.

VINATE DEERA, s. f. (vineigrière); Vi-nogrera, esp. cat. Vinagreira, port. Vinai-gier, petit vase, petite caraffe dans laquelle on sert le vinaigre sur la table. V. Vin, R.

VINAIGUA, s. f. (vináigue), di. sisa BIDAIGNA. De la piquette. V. Trempa et Vin, Rad.

Ety. de vin et de aigua.

VINAIRE, s. m. (vináiré). Celui qui colporte le vin de la cuve dans les futailles. Garc.

Ély. de vin et de aire, sous-entendu porte,

qui porte le vin. V. Vin, R.
VIN-AL-BAS, s. m. (bi-al-bas), dg. si-AL-BAS. Besaigre, vin qui commence à sigrir parce qu'il est au bas.

VINAR, v. n. (viná); Essuquer, vider le vin de la cuve et le mettre dans des futailles.

Éty. de vin et de ar. V. Vin, R. VINARES, vl. V. Vinhier. VINARIA, s. f. vl. Cave à vin.

Vinaria, es celier a metre vis. Eluc. de las Propr.

Ély. de vin el de aria.

VINAS, s. m. (vinàs); vinassa, vinacha. Dépréciatif de vin, ce mot ne désigne pas précisément de mauvais vin, mais la répugnance pour le vin, on le dit aussi pour vin sans modification.

Ety. de vin et du dépr, as. V. Vin, R. Le mot vinas, en cat. désigne un vin trèsfort.

VINASSA, s. f. (vinásse). V. Vinas et Vin, R.

A Nismes, on donne ce nom aux résidus de la destillation du vin pour en retirer l'eau-de-

VINATARIA, s. f. (vinatarie). Vinaterie, à Bordeaux, on le donne au lien où l'on transporte les vins, pour en retirer l'eau-de-vie.

Éty. de vin, de al et de aria. V. Vin, R.

VINATIER, s. m. (vinatié); Vinatèr, cat. Vinatero, esp. Vinatier, à Bordeaux, ouvrier qui travaille dans une vinaterie; pour ivrogne. V. Vinachier et Vin, R.

VINAYRES, vl. V. Vinhier. VINC, vl. Je vins, il ou elle vint.

VINCENS, (vincèins), et.

VINCENT, nom d'homme (vincein); Vincenzo, ital. Vincente, esp. Vincent.

Patr. de saint Vincent de Lerins, prêtre, religieux et écrivain ecclésiastique, qui mourut vers l'an 448, l'Eglise eu fait mémoire le 24 mai, elle honore d'ailleurs 23 saints de ce nom.

VINCLE, s. m. vl. Vincle, cat. Condition, pacte, obligation, lien.

Ety. du lat. vinclum, dit pour vinculum. lien.

VINGRE, V. Vencre et Vict, R. VINGUR, V. Vencur et Vict, R. VINGUT, V. Vencur et Vict, R.

VINDEMIA, vl. V. Vendumi.

VINDICATIF, Garc. Vendicatiu, cat. V. Vendicatif et Veng, R.

VINDOU, s. m. (windou). Tournette. V. Debanaire, Vindoul, Fraboul, Trezout et Guindrei.

VINDOULETA, s. f. (vindouléte). Nom de l'hirondelle, à Barcelonnette, V. Hiroundela.

WINENG, ENGA, adj. vl. Vineux, euse, covieur de vim

Ety. de vin et de env

VINET, s. m. (viné); Vinhete, port. Vinet, cat. Lou sant vinet, le cher vin, petit

Éty. de vin et du dim. et. V. Fin, R. VINETA, s. f. (binéte); amera. Nom toulousain de l'oseille. V. Auselha.

VINETA, dl. V. Agrivoutat.

Ély. Dim. de vinea, petite souche. Voy. Vin, R.

VINETIER, s. m. (vinetié). Epine vinette. Cast. V. Agrivoulat.

VINGE, s. m. (vindgé). Repas, festin, terme des B.-du-Rh. Garc.

VINGERLA, s. f. (vindzèrle), d. bas lim. Personne grande et fluette.

VINGRANA, s. f. Alt. de Migrana, v. c. m. et Gran, R. VINGRANIER, s. m. Alt. de Migra-

nier, v. c. m. et Gran, R.

VINGT, nom de nombre (vin); vist, vist. Vint, cat. Vinti, ital. Veinte, esp. Vinte, port. Vingt, deux fois dix, 20 ou XX.

Ety, du lat. viginti.

VINGTEN, vl. Sorte d'impôt! V. Vingtième.

VINGTENA, s. f. (vintene); vintena. Ventina, ital. Veintena, esp. Vintena, port. cat. Vingtaine, vingt unités, une vingtaine, à peu près vingt.

En vl. sorte d'impôt.

VINGTIEME, EMA, adj. (vintièmé. ième); Ventesimo, ital. Veinteno, esp. Vigesimo, port. Vinte. cat. Vingtième, nombres d'ordre qui vient après le dix-neuvième.

Ely. du lat. vigesimus.

VINGTIEME, IEMA, s. Le vingtième,

la vingtième partie d'un tout.
VINGT-MANS, s. f. pl. PATETA-UE. Le

jeu du pied de bœuf.

VINGT-UN-DENIER, d. bas lim. Au propre, sept liards, pour dire qu'on a fait peur à quelqu'un, on dit : Li ai fa cagar vingt-un-denier.

VINHA, vi. Vinha, port. V. Vigna et

VINHA, vl. (villa. V. Vil, R. vl. Quelquefois employé pour

VINHER, et VINHIER, s. m. vl. virayres, virares, virral, virrar, Vinyer, anc. cat. Vignoble. V. Vigna.

Éty. du vin et de ier, qui produit le vin. VINI, d. bas lim. Alt. de vinir. Voy. Venir et Ven, R.

VINNA, vl. V. Vigna.

VINNAGOL, s. m. vl. Messier, qui garde les vignes. V. Vin, R.

VINNAL, et

VINNAR, s. m. vl. Vignoble. Voy. Vinhier.

VINOLENSA, s. f. vl. Ivrognerie. V. Ibrougnaria et Vin, R.

Ety. du lat. vinolentia, m.

VINOS, vl. Vinos, cat. V. Vinous. VINOUREGEAR, v. n. (vinouredjá); PENOUTEGEAR, dl. Buvoter, boire souvent et à petits coups.

Ety. de vin et de ouregear. V. Vin, R. VINOUS, OUSA, OUA, adj. (vinous, ouse, oue); Vinoso, ital. esp. Vinhoso, port. Vinos, cat. Vineux, euse, qui sent le vin, qui en est sali, teint, qui en a la coulenr.

Ety. de vin et de ous, ou du lat. vinosus, m. s. V. Fin, R. VINOUS, Nom d'un champignon. Voy.

Envinassat et Vin, R.

VINOUTEGEAR, V. Vinouregear et Vin, R.

VINOZ, vl. V. Vinos et Vinous.

VINS, dl. V. Amarina.

Éty. du lat. vinimis, gén. de vimen, bois pliant.

VINT, vl. Vint, cat. V. Vingt. VINTE, vl. Vinte, cat. V. Vinten. VINTECINQUENA, vl. Vingt-cinquaine. VINTEN, adj. Vingtieme, v. c. m. VINTESNE, ESMA, Nombre ordin; en vl. vintes, vingtième. V. Vingtieme.

VINTHEN, vl. V. Vinglieme.

## VIO

VIO, adj. vl. Vif, vivant. V. Viou. Je vis, il vit.

Éty. du lat. vivus, vivit.

VIO, d. lim. Foucaud emploie ce mot pour avia, il avait.

VIOL, radical dérivé du lat. violare, violo, violer, faire violence, transgresser, profaner; formé de vis, force.

De violare, par apoc. viol; d'où: Viol,

Viol-ar, In-viol-able, Vioulam-ment, Vioul-ar, Viol-ation, Vioul-enci, Vioulent. Vioulent-ar, Vioulent-at.

De viol, par le changement de v en b et de o en u, biul; d'où: Biul-ença, Biul-

VIOL, 2, viou, radical dérivé de la basse latinité, vitula, vitella, viola, mots qui désignaient la vielle et le violon, on croit que c'est par onomatopée des sons grêles, aigus et sifflants de ces instruments, que ces mots ont été formés.

De viola, par apoc. viol; d'où: Viola,

Viol-ad-ura, Viol-ar.

De viol, par le changement de o en ou vioul; d'où: Vioul-oun, Vioul-a, Vioul-ador, Vioul-ar, Vioul-oun, Viouloun-ada, Viouloun-aire, Viouloun-ar, Viouloun-cella , Viouloun-ier

De viouloun, par le changement de v en

b: Biouloun, Biouloun-as.

De vitula, par apoc. et suppr. du t, viul; d'où: Viul-a, Viul-ador, Viul-an, Viul-ar, Viul-as.

VIOL, s. m. (viól). Viol, attentat consommé, fait à la pudeur d'une personne du sexe féminin, par violence ou par fraude.

Éty. du lat. violare, violer. V. Veol, R. Presque toutes les législations anciennes prononcent la peine de mort contre celui qui est rendu coupable du crime de viol.

Notre code de 1791, réduisit cette peine à 6 années de fers ou à 12 si la fille était agée de moins de 14 ans.

Le code de 1810, actuellement en vigueur,

s'exprime, ainsi:

« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou de l'autre sexe , sera puni de la réclusion.

» Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine

des travaux forcés à temps.

» La peine sera celle des travaux forcés à perpetuité si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne, envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte, ou si le coupable quelqu'il soit a été aidé dans son crime par une ou par plusieurs personnes. »

VIOL, s. m. (viól), dl. Sentier. V. Car-

reiroou.

Éty. de via, chemin, et du dim. ol. Voy. Via, R.

VIOLA, s. f. (vièle): WIELLA, SANSOMA. Viola, ital. cat. esp. port. Vielle, instrument à cordes qu'on fait chanter au moyen d'une roue.

Éty. de la basse latinité viella, vitula. V. Viol, R. 2.

## Dans une vielle on nomme:

CAISSE, la boite.

TABLE, la partie supérieure de la caisse. ECLISSES, la bande de bois qui réunit la table sopérieure avec la fond.

OULES, les onvertures en 8, de la table appérieure CHEVALET, le morcean de bois qui soutient les corde

CLAVIER, la partie qui renferme les touches et qui est collé sur la table.

MARGHER DE CLAVIER, les parties que les doigns font jouer et qui soutienment les touch

TOUCHES, les petits morceenz de bois, perpendicula anx marches, qui touchent les oordes.
ROUB, la meule arrondie qui fait chauter les cordes.

MANIVELLE, l'anse qui tient la poignée, et fait tourner la roue.

#### On nomme:

COCHES, les entailles dans lesquelles sont piacées les condes.

#### On nomme:

VIELLE EN GUITARE, celle dont la caisse est plats en

VIELLE EN LUT , celle qui est arrendie.

#### Les cordes se nomment:

CHANTERELLES, celles qui pessent dans le clavier. TROMPETTE, celle portée sur le petit chevalet no Trompillon et qu'on rapproche de la roue sa moyen d'une petite corde.

MOUCHE, celle placée au dessus de la tre PETIT BOURDON, la corde filée en laiton, la plus fins. GROS BOURDON , la plus grosse filés.

Le mot viole en français, désigne un gros violon pour les accompagnements.

On croit que cet instrument tire son origine de la lyre des anciens. Le Grecs la nommaient sambuké, les Latins sambuka, et les anciens Français sambuque. En grande vogue depuis le IX : jusqu'au XVI : siècle, époque à laquelle les pauvres et les aveugles s'en servirent pour gagner leur vie, ce qui la déprécia dans la bonne société, d'où le violon l'a entièrement bannie.

M. Roquefort, dit que l'ancien mot riele, désigne le violon et non la vielle, qui se nommait anciennement rote.

VIOLA, altér. de Velhola, v. c. m. el

Vigil, R.

VIOLA, s. f. d. bas lim. Ustensile de cuisine où l'on accroche la lampe rustique,

lou calen. V. Vigil, R. VIOLA, s. f. vl. Viola, cat. esp. port. ital. Violette; harpe; cithare. V. Vioul, R. Éty. du lat. viola, dans le premier sens.

V. Viol , R. 2.

VIOLACE, EA, adj. vl. Violaceo, esp. Violet, ette; couleur de violette. V. Vioulet. Éty. du lat. violaccus, m. s.

VIOLACIO , S. f. vl. VIOLASSIO. Violació, cat. V. Violation.

VIOLADOR, vl. Violador, cat. V. Violaire et Viulaire.

VIOLADURA, s. f. vl. Son, air de viole.

Ety. de viola, de ad et de ura, ce qui est fait avec la vielle. V. Viol, R. 2.

VIOLAIRE, S. m. vl. violators. Violaire, anc. cat. Violador, cat. mod. esp. port. Violatore, ital. Violateur.

Ety. du lat Violator, m. s. V. Viol, R. VIOLAIRE , S. M. VI. VIOLADOR, VIC. Ety. de viola et de ar. V. Viol, R. 2.

VIOLAMMENT, s. m. (vioulammein); VIOULAMMENT. Violentamente, port. esp. Vio-

lemment, avec violence. Éty. du lat. violenter et de ment. Voy.

Viol, R. VIOLAR, V. D. VI. VIOULAR. Jouer de la

Ély. V. Viol, R. 2.

harpe.

VIOLAB, Pour violer, V. Violar et Viol, R.

VIOLAR, v. n. vl. violan. Jouer de la vielle, du violon ou de la viole. V. Viol. R. 2.

VIOLAR, v. a. (vioulá); vioulan. Violare, ital. Violar, esp. port. cat. Violer, enfreindre, agir contre, faire violence à une fille pour en jouir.

Ety. du lat. violare ou de viol et de ar-

V. Viol, R.
VIOLASSIO, vl. V. Violacio. VIOLASSIO, vl. V. Violation.

VIOLATION, s. f. (vioulatie-n); woo-RATIEN, VIOULATION. Violació, cat. Violação, port. Violacion, esp. Violazione, ital. Violation, action de violer, d'enfreindre, de profaper.

Ely. du lat. violationis, gén. de viola-

cio, m. s. V. Viol, R.

VIOLENCI, s. f. (vioulèinci); VIOULENCI.

Violenza, ital. Violencia, esp. port. cat.

Violence, force dont on use contre le droit commun, qualité de ce qui est violent.

Ety. du lat. violentia, formé de vis, force, d'où l'on a fait violar et vioulença. V. Viol, R. VIOLENCIA, vl. Violencia, cat. V. Vio-

lenci.

VIOLENMEN, vl. V. Violamment. VIOLENSA, vl. V. Violenci.

VIOLENT, ENTA, adj. (vioulèin, èinte); SIULENT, VIOULENT. Violento, ital. esp. port. Violent, cat. Violent, ente, qui agit avec force, avec emportement; impétueux, furieux.

Ety. de viol et de ent, qui agit avec une force illégale, ou du lat. violentis, gén. de violens, m. s. V. Viol, R.

VIOLENTADA.

VIOLENTAIRE, s. m. vl. Violentador, port. Violentatore, ital. Persécuteur. Voy. Viol. R.

VIOLETA, s. f. vl. Violette. V. Viouleta et Vioul, R.

VIOLON, s. f. vl. Viole, violon, concert, chant. V. Viouloun.

Etv. Dim. de Viola, v. c. m.

VIONS, s. m. pl. (vie-ns); visous, misous, manuas. Nom qu'on donne aux œufs et aux larves des mouches carnivores, particulièrement à ceux de la musca vomitoria. Lin.

VIOOULOUN, Alt. de biouloun. Voy. Viol, R. 2.

VIORE, vl. vaudois. Vivre. V. Vioure et Viv, R.

VIOTAT, s. f. vl. viotatz, vioutatz. Abondance, disette, vil prix. Gloss. Occit.

VIOU, s. m. (viou). Le vif, la chair vive; le cœur d'un arbre. V. Viv, R.

VIOU, IVA, adj. (viou, ive); viour, outa, attitue. Vivo, ital. esp. port. Viu, eat. Vif, ve, vivant, ante, éveillé, alerte, prompt; jaillissant, sortant de la source, aigua viva; ardent, enslammé, parlant du feu.

Ety. du lat. vivus, viv, viou. V. Viv, R. Toucar au viou, toucher à la partie sensible. Tocar en lo vivo, esp.

Au viou, al vivo, esp. ad vivum lat au vif, à la partie sensible.

VIOUGE, V. Vuide et Vuid, R. VIOUGEAR, V. Vuidar, Avr. et Vuid, Rad.

VIOUL, radical, pris du latin, viola, violette, et dérivé du grec (ov (ion), m. s. par la substitution du v à l'esprit doux. Les mythologistes ont supposé que la violette, ion, avait tiré son nom de la vache Io, dont elle fut la première nourriture.

De violo: Viol-a, Viol-eta, par apoc. et changement de o en ou, viol; d'où: Vioul-et, Vioul-eta, Vioulet-ier, Vioul-ier, Viul-et.

VIOULA, s. f. vl. Viola, port. Harpe. Caramel o vioula (tibia aut cithara).

Éty. de la basse latinité viola. V. Viol. R. 2.

VIQULADOB, s. m. vl. Joueur de harpe. Ety. de vioula et de ador. V. Viol, R. 2. VIOULEI, s. m. (biouleï). Nom bordelais du violier. V. Vioulier.

VIQULENTAB, v. a. (viouléintá); Violentare, ital. Violentar, cat. esp. port. Violenter, contraindre, obliger par force.

Ely. de vioulent et de ar, agir avec violence. V. Viol. R.

VIOULENTAT, ADA, adj. et p. (viou-léinta, ade); Violentado, da, esp. port.

Violenté, éc. V. Viol. R.

VIOULET, s. m. V. Vichel; c'est probablement une holoturie. V. Vioul, R.

VIOULET, s. m. (vioulé). Violet, couleur d'un pourpre tirant sur le bleu foncé. La dernière des sept couleurs élémentaires fournie par le prisme.

Éty. du lat. violaceus, color, formé de viola, violette. V. Vioul, R.

VIOULET, ETA, adj. Violaceo, esp. Violet, ette, qui est de la couleur de la violette ordinaire. V. Vioul. R.

Éty. du lat. violaceus, m. s.

VIOULET, s. m. Espèce de lierre marin. plante. Garc.

VIOULETA, s. f. (vioulete); mimoisse. Violeta, eat. esp. pert. Violetta, ital. Violette, nom qu'on donne, à presque toutes les espèces du genre viola, mais plus particulièrement à la violette odorante ou violette de mars, Viola martia, Lin. plante de la fam. des Violacées, qu'on trouve partout. V. Gar. Viola martia, sore odoro, p. 488.

Ety. du lat. viola, m. s. V. Violet, R. Cultivée dans les jardins, la fleur de cette espèce devient pleine et c'est elle qui porte alors le nom de viouleta doubla.

VIOULETA BASTARDA, Nom qu'on donne, à Digne, à l'hépatique. V. Herba doou fege.

VIOULETA-rana, s. f. Violette sauvage ou violette de chien, Viola canina, Lin. plante du'même genre que la précédente, dont elle dissère principalement, parce que sa seur est inodore et portée sur une espèce de tige. V. Gar. Viola martia inodora, p. 488.

Aux environs de Vallensoles, on donne le même nom à l'anémone hépatique. V. Herbadoou-fege.

VIOULETA-DE-SARTA-HADALERA. Nom que porte, aux environs d'Aix, selon M. Boyer de Fons-Colombe, l'hépatique trilobée, V. Herba-doou-fege.

VIOULETA-DE-VACHARESSA, S. f. Nom qu'on donne, à Allos, à la Violette à long

éperon, Viola calcarata, Lin. plante de la même famille que les précédentes, ainsi nommée parce qu'on la trouve dans le bois de vacheresse où elle se présente sous diverses couleurs, blanche, jaune, bleue, et variée. VIOULETIER, s. m. (viouletié). Plant

de violette, toute la plante.

Ety. de viouleta et de ier, qui produit les violettes. V. Vioul, R.

VIOULHER, s. m. (biouillé), dg. Violier. V. Vioulier.

VIOULIER, s. m. (viouliér). Violier, giroslée, Cheiranthus, Lin. Genre de plantes de la fam. des Crucifères siliqueuses. dont on distingue plusieurs espèces.

Ety. De sa couleur violette. V. Vioul, R. vious oundinant, giroslée, violier des jardins, giroslée blanchâtre, Cheiranthus incanus, Lin. dont on cultive beaucoup de variétés, depuis le blanc jusqu'au violet et au pourpre. Il est originaire des bords de la

VIOULIER QUARANTIN, GARRANIER QUARANT Quarantin, quarantaine, violier d'été, Cheiranthus annuus, Lin. cultivé comme le précédent et originaire des mêmes lieux.

VIOULIER JAQUES. V. Garranier. VIOULOUN, s. m. (viouloun); mou VICOULOUM. Violon, esp. Violino, ital. Violi, cat. Instrument de musique à quatre cordes, qu'on fait chanter au moyen d'un archet.

Ety. de la basse latinité, viola, vitula. V. Viol, R. 2.

On ne le croirait inventé que vers la fin du IXme ou Xme siècle, si quelque monuments antiques ne donnaient pas la représentation exacte de sa forme.

## Dans un violon on nomme:

CAISSE, la boite formée des deux tables de dessee et de dessous, jointes sur les côtés par les éclisses ou bandes de hole d'environ & centies.

MANCHE, la partie qu'on tient dans la main et qui est elle-même composée de trois pièces; du manche proprement dit, qui s'étend depuis la caisse jusqu'au sommier de la touche qui est collée sur le manche, ordinairemen en ébène, et du sou

SOMMIER, la partie terminée per un rouleau qui soutient les chevilles.

TIRANT, le morosen de bois qui tient les cordes du côté opposé su sommier.

CHEVILLES, les mercesex de bois sur lesquels se roulent ha cordea.

OUIES, les ouvertures en S faites à la table supérioure. CHEVALET, les morceaux de bois qui soutienent les cordes. AME, le petit cylindre de bois placé de bout, entre la table et le fond du violon, pour les maintenir à la même dis-

SOURDINE, la plaque qu'on met sur le chevalet pom amortir le son.

CORDES, chanterelle, la plus mince on e si mi. Segande . . . . a mi la, Broisième . . . . d la re. Sol ou basse, la plus grosse. g re sol.

## On nomme:

COLLET, la partie roulée.

Les cordes à boyau, entourées d'un fil d'argent, se nomment cordes filées. Elles furent inventées par Sainte Colombe, élève d'Hofman.

Viouloun, est quelque fois une espèce de juron : Sias un viouloun.

VIOULOUN, s. m. Nom du violon, Ru-

mex pulcher, Lin. plante de la fam. des Po- 1 lygonées.

VIOULOUNADA, s. f. (vioulounade). Air de violon.

Ety. de viouloun et de ada, fait avec le violon. V. Viol, R. 2.

VIOULOUNAIRE, s. m. (vioulounáiré); Violin, esp. Violino et Viòlinista, ital. Violon, violoniste, celui qui joue du violon.

Ety. de viouloun et de aire. V. Viol. R. 2. VIOULOUNAB, v. n. (vioulouná); viou-ROUMAN. Jouer du violon.

Éty. de viouloun et de ar. V. Viol, R. 2 VIOULOUNCELA, s. f. (vioulouncèle); Violon, esp. Violoncello, ital. Violoncelle, basse du violon. V. Viol, R. 2.

Cet instrument a été inventé vers le commencement du XVIIIme siècle, par le Père Tardieu de Tarascon, frère d'un célèbre maltre de chapelle de Provence.

Voyez pour les détails au mot Viouloun. VIOULOUNIER , s. m. (vioulounié). Nom qu'on donne, dans le canton de Montagnac, Hérault, à l'érable de Montpellier. V. Agas.

Éty. de viouloun et de ier, peut-être parce que son bois est employé pour faire

des violons. V. Viol, R. 2.

VIOURE, v. n. (viouré); VIAURE. Viner, port. Viurer, cat. Vivir, esp. Vivere, ital. Vivre, être en vie; se nourrir, se conduire selon la religion, les mœurs et les lois; durer, subsister, passer sa vie.

Ety. du lat. vivere, m. s. V. Viv, R. VIOURE, Lov, 8 m. La mangeaille, la nourriture, ce qui entretient la vie. V. Viv. Rad.

Au tourdre que li dis : aicit tous vioure a fia, Parte per lou miejour, vai pitamer lou rin. Dioplonfet.

Lou vioure doou mounde, le bon ton, le ton de la bonne compagnie.

Sau pas lou vioure doou mounde, il n'a point d'éducation.

VIOURES, s. m. pl. (viourés); Viveres, esp. Les aliments, en général, toutes les choses dont se nourrissent les hommes; la pâture des animaux. V. Viv, R.

VIOUTAR, SE, V. r. (viouta); GOULU-DAESE, SORDILLAR SE, VOULDOUIRAB SE, VOULUDARSE, VERTOULARSE. Se VAUITET, SE TOUler par terre, dans la boue, etc. se ventrouiller.

Ety. du lat. volutare, tourner. V. Voulu, Rad.

## VIP

VIPERA, s f. (vipère); Vipera. anc. cat. ital. Vibora, esp. port. Vipère, Vipera communis, Dict. Sc. Nat. Coluber berus, Lin. reptile de l'ordre des Ophidiens et de la fam. des Hétérodermes (à peau irrégulière), très-commun dans la Haute-Provence.

Ety. du lat. vipera, syncope de vivi pera, vivipare, parce que la vipère fait des petits vivants et non des œufs comme les autres serpents.

La vipère se distingue facilement des couleuvres et des orvets, à sa taille qui ne dé-

passe jamais 7 décimètres : à sa couleur grisåtre, et aux bandes noirâtres qui vont en zigzag de la tête jusqu'à la queue; à une arcade ou espèce de V noir qu'elle a sous les yeux; à sa tele mousse, aplatie, presqu'en cœur, plus large que le corps, mais surteut à ce que les écailles qui la recouvrent ne sont pas plus grosses que celles du cou, et que de leur machoires supérieures sortent deux dents plus longues ou crochets, articulées et mobiles. Ces deux dents sont creuses et marquées d'une petite rainure, elles communiquent avec un réservoir qui est celui de la salive ou du venin, et elles sont disposées de manière que lorsque l'animal mord, le venin coule dans la plaie. En arrachant ces deux dents aux vipères, on peut ensuite se faire mordre par elles impunément, jusqu'à ce qu'elles soient remplacées, ce qui n'exige pas beaucoup de temps.

Le venin de la vipère est d'autant plus dangereux, qu'il y a plus lougtemps que l'animal n'a pas mangé et qu'il est plus irrité. Les petits animaux meurent presque subitement de cette morsure, mais à mesure que leur taille augmente ils en sont moins affectés. L'homme en meurt rarement, lors même qu'aucun traitement ne aerait em-

ployé.

Le moyen le plus efficace pour neutraliser le venin de la vipère est la cautérisation de la morsure, soit avec un caustique liquide, soit avec le fer rouge ou la poudre à eanun que l'on fait brûler sur la partie blessée, et l'usage des toniques et des sudorifiques à l'intérieur.

VIPERA, s. f. Est aussi le pem qu'on donne, à Nice, selon M. Risso: 1º à la couleuvre vipérine, Coluber viperinus, Latr. 2º à la couleuvre des étangs, Coluber palustris, Risso, reptiles du même genre que la véritable vipère, mais qui n'ont point de

VIPERA-DE-MAB, s. f. Nom nicéen, du Stomias boa, Risso. qu'on trouve dans les mers de Nice.

VIPERI, et

VIPEBIN, adj. vl. Viperino, esp. port, ital. De vipère.

Ety. du lat. viperinus, m. s.

VIPERINA, s. f. (vipérine). Vipérine. V. Bourragi-fer.

Éty. A cause de la ressemblance de sa tige, avec la peau de la vipère, ce mot n'est d'ailleurs que la traduction du grec Eyic (echis), vipère.

VIPRA, vl. V. Vipera.

## VIO

**VIQUARI**, vl. V. Vicari.

VIR, vi. Il ou elle tourne, détourne, de

VIR, ves, radical pris du lat. gyrus, circuit rond, tour, d'où gyrare, tourner, dérivé de γύρος (gyros(, un rond, une ligne circulaire. un tour rond.

De gyrus, par apoc. gyr; d'où : Gyr-ousta, Gir-ouela.

Du grec gyros, par le changement de a en i : Giros, Gir-ar, Gir-val, Gir-ad-ouirs, Gir-and-ola, Tre-girar.

De gyr, par le changement de g en v et de y en i, Vir; d'où : Vir-ar, Des-virar, Chavirar, Re-virar, Tras-virar, Tras-virat, Virol-et, Ger faut, Gir-ella, Gir-falc. Giron, Gir-ouela, Vir-ada, Re-virada, Vir-a, Viragaut, Vira-brequin, Vira-soulet, Vira-voouta, Vir-et, Vir-o, Vir-ol, Vir-ola, Virol-ar, Vir-ou, Viroutar, Vir-us, En-vir-oun, Des-en-biroout-ar, En-bironar, En-vir, En-vir-ou, En-vir-couter, En-viroun-ar.

VIRA, s. f. (vire). La retourne, la carte que l'on retourne pour faire connaître le triomphe ou l'atout.

Éty. de vira, tour, ou de virar, tourner. V. Vir. R.

De que coulour es la vira, de quelle couleur est la retourne.

VIRA, prép. vl. Environ, autour, vers. V. Vir, R.

Viro si, viro lui, autour de sei, autour de

VIRA, s. f. (vire). Pour virele. V. Virola et Vir, R.

VIRA, vi. Tourne, il ou elle tourne, je verrais, il ou elle verrait.

VIBA, s. f. Vira, cap. Vire, flèche, dard. VIRABARQUEN, s. m. (vire-barquio); Bilboquet, selon M. Garcin. V. Bilbouquet et Vir, R.

WIRABILI, s. m. (virebili). Liseron, Cas. Alt. du lat. volubilis.

VIRA-BOUQUIN . V. Bilbouquet.

VIRABREQUIN, s. m. (vire-brequin); Virabouquir, Virabriquet, Virabrouquis, 1 angum. Berbiqui, esp. Berbequin, port. Belabarqui, cat. Vilebrequin, outil qui, au moyen d'une mèche, sert à faire des trous en emportant la matière qu'il traverse.

Ety. de vira, tourne, et de brequin, nom ancien de la mèche, formé selon Le Duchat, du lat. verucum, dim. de veru, broche, broche tournante. V. Vir, R.

## Dans cel outil on nomme:

FUST, l'instrument presqu'entier qui est lai-même com

LA MANIVELLE, ou partie courbe qui a d'es coir le manche on tête et de l'autre la mêche.

LE MANCHE, la partie dans laquelle la manivelle tourne. LA MORTAISE l'ouverture dans lequelle on place la

DE LA MÈCHE, V. Mecha.

On regarde Dédale, comme l'inventeur de cet instrument, 1301 ans avant J.-C.

VIRABRIQET , Nom Bas Lim. du villebrequin. V. Virabrequin et Vir, R.

VERABBOUGUIN, Garc. V. Virabrequin, Bilbouquet et Vir, R.

VIRADA, s. f. (virádo). Touruée, temps que la meule met pour écraser les olives qu'on met en une seule feis dans l'auge du moulin, mouvement qu'on fait dans le lit en tournant, Garc. le tournant d'un chemin ou d'une rone. V. Vir, R.

Prendre la virada, prendre le tournant. Faire las viradas, terme de Berger, di. ramener les brebis écartés, les rassembler en un peloton, émotion, secousse, tournure, expédient. V. Revirada.

VIRADIS, 189A, adj. (viradis, isse), dl BIRADIS. Dispos, qu'on tourne ou qu'on peut tourner aisément.

Éty. de virat et de is, qui est tourné, sous entendu facilement. V. Vir, R.

VIRAGA, s. f. (virágue). Un des noms languedociens de l'ivraie. V. Juelh.

VIRA-GARDAR, v. a. vl. Regarder autour de soi Sauv. V. Vir, R.

VIRAGAUT, s. m. (viregaou); BEVIRA-GADT, VIRAGAOU Soufflet à revers de main.

Li bailet un viragaut, elle le relança avec un soufflet.

Ety. de vira pour revira, repousse, et de gaul pour gaula, joue, repousse joue. Voy. Vir. R.

M. de Sauvages définit le mot viragaut, par cette phrase : un soufflet pour relancer un galant indiscret ou peu respectueux; dans ce sens il pourrait venir de rira et de gau pour galant, revira galant.

Viragaut, est selon M. Garcin une espèce d'interjection qui équivaut à certes! peste!

Moulinet, selon M. Castor.

VIRAGE, s. m. (virádgé). Nom Bas-Lim.

de l'ivraie. V. Juelh.

VIRAGE, s. m. (virádge). Action de tourner le foin, la paille, sens dessus dessous, à l'aide d'une fourche. Garc. V. Vir, R.

VIRAGNAR, v. a. (viragná). Tourner sans dessus dessous. Garc. V. Vír, R.

VIRAIRA, s. f. dl. V. Virairis et Vir. Rad.

VIRAIRE, s. m. (viráiré) Tourneur, celui qui tourne la roue quand on émond, une meule, etc., rodeur.

Ety. de virar et de aire, qui tourne. Voy. Vir, R.

VIRAIRIS, 8, f. (vireiris); vinus, vinaima. Tourneuse de tour à dévider la soie. V. Vir, R.

VIRA-L'ASTE, m. s. que Tourna-brocha, v. c. m. et Vir, R.

VIRALENGUAR SE, v. r. (vire léingá se). Dire un mot pour un autre, par un lapsus linguæ, s'es viralenguat ou la lengua li a virat, la langue lui a sourché.

Ely. de virar, de lengua et de la term. act. ar, tourner la langue. V. Vir. R.

VIRAM . vl. Nous verrions.

VIRA-MEINAGI, m. s. que Reviramainagi, v. c. m. et Vir, R.

VIRAMENT-DE-TESTA, s. m. (viraméin-dé-tèste). Tournoiement de tête, vertige. V. Vir, R.

VIRAN, vi, Ils ou elles tournent, ver-

Ety. de virar et de veire.

VIRANT, s. m. (virán). Tournant, la meule d'un moulin à huile. V. Vir, R.

VIRA-PASSA FAIRE LA, dl. Faire la roue, faire la culbute.

> Adonc son aze en mousquejan Li a fach faire la viropasso. Michel.

Ety. de vira, tourne, et de passa, il passe,

VIRA-PASSAR SE, v. r. di. Se rouler à terre en lultant et en se retournant pour prendre le dessus sur son adversaire. V. Vir, R.

VIRAPEI, Garc. V. Fritiera et Vir, R.

VIRAR, v. a. (virá); siana, souman. Virar, port. esp. Girare, ital. Girar, cat. Tourner, présenter dans un sens opposé; mouvoir en rond, diriger; rendre ridicule, tourner sans devant derrière ou sans dessus dessous; changer de parti, d'opinion.

Ety. du lat. gyrare, par le changement de g en v. V. Vir, R.

Virar l'aste, tourner la broche.

Virar cabeca, perdre la raison, devenir fou, perdre la tête.

Virar fuilhet, tourner feuillet, changer d'opinion.

Virar l'esquina ou lou cuou, tourner le

Virar casaca, tourner casaque, changer de parti.

Virar lou fen, faner le foin.

Virar sus un ped, piroueter.

Virar un habit, retourner un habit.

Virar la terra, lever les guérets. V. Garachar.

Viraz vous, relournez vous, regardez de ce côté ci.

A pas sachut virar, il a mal pris son tournant, dit on d'un cocher ou d'un charretier qui heurte à un coin de rue, à un pont, etc. Virar l'huelh, expirer, mourir.

Virar lous huelhs, regarder de travers,

Virar las dents, montrer les dents, résister vivement.

Virar lou col, tordre le cou, tuer.

Virar chanas à l'Eglisa, fig. abandonner un endroit où l'on avait du pain.

Virar l'aigua, détourner l'eau.

Virar las voulias, d. bas lim. empêcher les brebis d'entrer dans les blés.

Virar-court, md. être expéditif, on dit ailleurs coupar-court.

Virar la salada, fatiguer, retourner la salade.

Virar lou cuou, tourner le dos. Virar leis dents, montrer les dents. Faire virar, tirer au sort, à croix ou pile. Virar l'escut, vl. tourner casaque.

VIRAR, v. a. Il s'emploi souvent dans le sens de bistourner.

Virar leis moutouns, bistourner les moutons, etc.

Ely. du lat. evirare, rendre eunuque. V. Vir, R.

VIRAR, v. n. Girare, ital. Virar, esp. cat. Tourner, se mouvoir en rond, circulairement, tourner à gauche ou à droite, changer d'opinion, de parti. V. Vir, R.

Lou carrosso à virat, la voiture a versé. De que vira, de quoi retourne-t-il, au jeu de cartes, Vira de cuers, il retourne cœur ou il tourne cœur.

Virar coumo una giroueta, tourner à tout vent, comme une girouette.

A viral de soun caire, la fortune lui a ris. La testa li a virat, la tête lui a tourné, il a eu des vertiges.

VIRAR SE, v. r. Se tourner, se mettre dans une position opposée à celle où l'on il tourne en passant, en marchant. V. Vir. | était, tourner et retourner ne sont pas syno-

nymes, on se tourne, pour voir à côté de soi, et on se retourne, pour voir derrière soi. V. Vir, R.

Se virar de tout biais, s'y prendre de toutes les manières.

Ce mot signifie aussi, être ému de crainte, de fraveur.

Soun sang s'es tout virat, son sang s'est

VIRAR LOU, S. m. Tour, mouvement en rond. V. Vir, R.

Dins un virar de man, dans un tour de main.

Dins un virar d'huelh, dans un clein d'œil; Lou virar de la luna.

VIRASACHA, s. f. (virósátse), d. bas lim. Espèce de gambade, roulade.

Ety. de vira, tourne, et de sache, sac, parce qu'en faisant ce tour on tourne le venire en l'air. V. Vir, R.

VIRA SOULEL, Nom Bas-Lim. du tourne sol. V. Tournasól et Vir. R.

VIRA-SOURELH, s. m. (vire-soureill). Nom languedocien du tourne sol. V. Tournasol et Vir, R.

VIRAT, ADA, adj. et p. (virá, áde). Tourné, ée, retourné. V. Vir, R.

En vl. viratz d'autre taill, tourne à l'en-

VIRAT, ADA, adj. et p. (virá, ade), d. lim. Virado, port. Oblige, force. V. Oubli-

Tou quis que counten sei l'hostesso, soun vira de counta douave, c'est-à-dire, touts aqueleis que comptoun sensa l'hostessa soun virals de complar doues fes.

Éty. de virat, tourné, c'est-à-dire, tourné forcément de tel ou de tel côté. V. Vir, R.

VIRATZ, vl. Yous verriez.

VIRAUTAR, Garc. V. Virocular. VIRA-VIRA, V. Vira-voulla.

VIRA-VOOUT, s. m. (virc-voou); vi-ma-vaut, viravoou. Virevault, espèce de cabestan placé horizontalement sur l'avant des petits vaisseaux de charge; les cordiers donnent le même nom à une pièce de bois de trois pieds de long, qui sert à tourner les cordages.

Ety. de vira vocuta, tonrne autour. V. Vir, R.

VIRA-VOOUTA, s. f. (vire-vooute); Vira-volta, port. Vire-volte, tour et retour fait avec vitesse; détour, finesse, adresse, contour, sinuosités d'une rivière, d'un chemin. V. Vir, R.

VIRA-VOUITA, V. Viret et Vir, R. VIRAVOUITA, s. f. V. Viret. VIRET, s. m. (viré); VIBAVOUITA, VIRA-

WIRA, WIROOU, TOTOUL. Birolet, cat. Toton, morceau de bois d'os ou d'ivoire, à quatre faces, marquées chacune d'une lettre, au travers duquel passe un petit axe, et qu'on fait tourner. On gagne ou l'on perd selon la lettre qui se présente en dessus.

Éty. de virar, tourner. V. Vir, R. Viret fach ame una noui, moulinet d'en-

fant.

Viret d'un fue, vertel, peson, bouton de bois ou de métal que l'on met au bont d'un fuseau pour le faire mieux tourner et pour retenir le fil.

Viret per lenir una pouerta serrada, Tourniquet. V. Nilha.

VIRET, d. m. Pour virole. V. Virola et

Vir, R.

VIRG, vera, virgin, vergen, viena, sous-radical dérivé du latin virgo, virginis, vierge, jeune fille, formé de vir-ago, parce que c'est l'épouse de l'homme, ou de vireo parce qu'elle est encore dans sa verdeur.

De virginis, par apoc. virgin; d'où:

Virgin-al, Virgin-itat.

De virg, par l'add. d'un e: vierg-i. De virg, par le changement de i en e, verg; d'où : Verg-e.
VIRGI, vl. V. Verge.

**VIRGILO** , nom d'homme (virdgile) ;

Virgilio, ital. esp. Virgile. Patr. Saint Vigile, évêque d'Arles, fêté, à Arles, le 10 octobre, et à Lerins, le 7 mars, ou Saint Vigile, évêque de Strasbourg, que l'Eglise honore le 27 novembre.

VIRGINA, vl. V. Viergi et Vergena. VIRGINAL, ALA, adj. (virdginal, ale); vincinal, virginal, ital. Virginal, esp. port. cat. Virginal, ale, appartenant à une personne vierge : Lait virginal.

Ety. du lat. virginalis, m. s. V. Virg,

VIRGINENC, ENCA, adj. vl. V. Vir-

VIRGINIA, nom de femme (virdginie); vizza. Virginia, ital. esp. Virginie.

VIRGINITAT, s. f. (virdginità); Verginità, ital. Virginidad, esp. Virginitat, cat. Virginidade, port. Virginité, état d'une personne vierge.

Éty. du lat. virginitatis, gén. de virgini-

tas, m. s. V. Virg, R.

VIRGOULUSA, s. f. (virgouluse). Virgouleuse, espèce de poire d'hiver que La Quintinie dit avoir tirée de l'obscurité dans laquelle elle croissait, au village de Virgoulé, près Saint-Léonard, dans les jardins du marquis de Chambret, d'où le nom qu'elle porte, et celui de chambrette, qu'on lui donne quelquefois.

VIRGULA, s. f. (virgule) : Virgola, ital. Virgula et Virgulilla, esp. Virgula, port. Virgule, point allongé, tourné de droite à gauche, servant à séparer un membre de

phrase d'un autre membre.

Ety. du lat. virgula, dim. de virga, baguette. V. Verg, R.

VIRIAL, s. et adj. vl. Vitre de verre. V. Vitr , R.

VIRIDAT, s. f. vl. Verdure, couleur verte.

Ety. du lat. viriditatis, gén. de viriditas,

VIRIL, ILA, adj. (viril, ile); Viril, port. esp. cat. Virile, ital. Viril, ile, qui appartient à l'homme.

Ety. du lat. virilis, m. s

VIRILITAT, s. f. (virilità); Virilidad, esp. Virilitat, cat. Virilité.

Ety. du lat. virilitatis, gén. de virilitas,

VIRO, DE, expr. adv. vl. A l'entour.

V. Viron el Vir, R. VIROL, s. m. (virol), d. bas lim. On donne ce nom au bas des reins, à l'endroit ou la colonne vertébrale s'articule avec l'os

sacrum: Dounar un cop de ped dins lou | virol, donner un coup de pied au cul.

Éty. de virar, probablement, tourner, parce que c'est sur cette partie que le corps parait tourner. V. Vir, R.

En vl. Environ le... ils ou elles le virent.

VIROLA, s. f. (virole); VIRA, BAU. Bi-rola, esp. Birolla, cat. Virole, cercle ordinairement de métal, qui entoure et tient en état l'extrémité du manche de certains outils; fig. dans le d. bas lim. enconstant, homme qui change facilement d'opinion.

Ety. de virar, tourner autour. V. Vir,

VIROLAR, v. a. (viroula), et impr. ar-BOULAR, VIROULAR, VIROULEGRAS. Mettre une virole au manche d'un outil, d'un instrument; tourner avec un léger monvement, d. bas. lim.

Éty. de virola et de ar. V. Vir, R.

VIROLET, s. m. vl. Virolet, cat. Gi-

rouette. V. Vir, R.
VIROLS, vl. Pour viron los, virent les. VIRON, vl. lis ou elles virent: Vegueroun, ils ou elles tournent.

VIRON, prép. vl. vino. Autour, environ, vers.

Éty. de gyrare, tourner, de in et de gy-rum. V. Vir, R.

Que si met viran l'aureilla. Que se met autour de l'oreille.

Viron lor, autour d'eux.

VIRON, s. m. dl. V. Guilhounet.

VIRONAR, v. a. et n. vl. Faire le tour, environner.

VIRONAT, ADA, adj. et p. vl. Environné, ée. V. Vir, R. VIROOU, Garc. V. Viret et Vir, R.

VIROOUM, sooum, radical pris du latin vomere, vomo, vomitum, vomir, rejeter ce que l'on a dans l'estomac, et dérivé du grec ἐμέω (emeð), m. s. par le changement de l'esprit doux en v : Vom-it.

De vomere, par apoc. vom, et par le changement de o en oou, vooum; d'où: Vooum-ica, Vooum-ir, Vooum-issa-ment, Vooum-itf, Voum-ica, Voum-ir.

De vooum, par le changement du b en v, les mêmes mots que par vooum : Booum-ir, Bomi, Bom-etique.

VIROOUTAR, V. Envirooular et Vir. Rad.

VIROULA, s. f. (viroule). Chevalet, terme de meunier. Garc. V. Vir, R.

VIROULAR, v. n. (viroulá). V. Camba-

lota et Vir, R.

VIROULEGEAR, d. bas lim. Tourner avec un léger mouvement. V. Virolar et Vir, R.

VIROULET, s. m. (viroulé); curpoun, mouliner, minouler. Biralet, cat. Espèce de noix en forme d'olive; qui est placée dans le hulot du gouvernail d'un vaisseau, au travers de laquelle passe la manivelle; en terme de meunier, c'est la languette placée au-dessus du cliquet. Ach. V. Vir. R.

VIROULET, dl. Pour tournant. V. Re-

moulis et Vir, R.

VIROULET, s. m. (viroulé), dl. Jouet d'enfant, gros boulon, ou sorte de peson enfile d'un brin de balai pointu, uaquel De-vist-at, Entre-vu-a, Re-vua, A-vogoue,

on imprime un mouvement de rotation par le bout opposé, pour faire tourner à terre le peson sur cet axe. Sauv. V. Vir, R.

L'auteur cité donne le nom de tournette. à ce jouet, mais ce nom ne désigne qu'une espèce de dévidoir.

VIROULET, s. m. d. bas lim. Jouet d'enfant composé d'un petit bâton portant un gros bouton ou un petit volant au bout. qu'on place dans une noix percée et qu'on fait tourner avec un fil. V. Vir, R.

Comme on emploie souvent un os de monton pour volant, on donne aussi le nom de viroulet, aux pieds de mouton.

VIROUN, dl. V. Guilhounet et Vir. R. VIROUNIAR, v. a. (vironnia). Tourner sans dessus dessous. Gar. V. Vir., R.

VIROUNIERA, s. f. (vironnière), dl. Espèce de tarière. V. Vir, R.

VIRQUEIAR, v. n. (virouria). Tour-noyer, aller et venir sans sujet. V. Vir, Rad.

VIRTOUL, s. m. (virtoul), dl. Iou-billon de vent. Sauv. V. Revoutoun.

Éty. du lat. vertere, tourner. V. Vert,

VIRTUAL, adj. vl. Virtual, cat. esp. port. Virtuale, ital. Virtuel.

Ety. du lat. virtualis, m. s. V. Vertul,

VIRTUALMENT, adv. vl. Virtualmeni. cat. Virtualmente, esp. port. ital. Virtuel-

VIRTUOSO, s. m. (virtuóso). Mot italien adopté pour désigner un chanteur, ou un joueur d'instruments renommé.

Éty. du lat. virtus, dans le sens de force. V. Vertut, R.

VIRTUOZAMENT, vl. V. Vertuosamen. VIRTUOZITAT, vl. V. Virtuosilat.

VIRTUT, vl. Virtut, cat. V. Vertul. VIRULENCIA, s. f. vl. Virulencia, esp. port. Virulensa. ital. Virulence, infection.

Éty. du lat. virulencia, m. s.

VIRULENT, ENTA, adj. (virulein. éinte); Virulento, port. Virulent, ente; fig. plein d'aigreur, de fiel.

Éty. du lat. virulentus, m. s. VIRUSA, s. f. (viruse). V. Virairie et Vir, R.

## VIS

VIS, VID, VEIR, VRS. VEH, VED. radical pris du latin videre, video, visum, voir, regarder, et dérivé du grec είδω (eidô), m. s. par l'add. d'un v, d'où vieios, vision. visiter, visere, voir.

De videre, par la suppr. de d, viere, et par la transposition de e, veire; d'où: Veire, Bes-veire, Pre-veire, Re-veire. Vei-aire, Entre-veire.

De videre, par apoc. vid; d'où: Provvid-entia, Vidim-ar, Vidim-at, Vis-at, D'-abis-ar.

De visitare, par apoc. visitar; d'où: Visit-ar, Visit-a, Visit-ation, Visu-al, Visu-el, Visum-visu, Visit-and-ina, Visitalha.

De vis, par le changement du v en b, bis; d'où: Bis-atge, Bist-a, Bist-oun.

Beyr-e, Bez-edour, Bezer, Vist, Vist-a, Im-prou-vista,

De visum, par spoc. vis; d'où: Vis, Vis-d-vis, De-vis, A-vis, Vis-iera, Visagi, Visage-ar, En-visagear, Vis-ar, A-visar, Vis-ible, In-visible.

De visionis, par apoc. vision; d'où: Vis-ion, Vis-oun, Vis-orium, Pre-vision, A-vis-o.

De vis, par le changement de i en e, ves: d'où: Ves-er, Prou-ves-ir.

De ves, par le changement de s en s.ou en y v, vez; d'où: Vez, Vez-er, Veez, Vei, Veguda, En-vej-a, En-vi-a, En-vege, Vis-ar, Prou-vi-ment, Pro-ved-idor, Pro-ved-ir, Probed-ir, Probed-it, Prou-vesit, Pro-vez-er, Prou-vid-enci, Per-veer, Per-vens, Veir-e, Pre-veire, Re-veire, Pre-voy-ança, Pre-voy ant.

VIS, s. m AVIS, MOURENA. Vis, s. f. cylindre cannelé en spirale, destiné à entrer dans un écrou cannelé de même ; espèce d'escalier.

Ety. du lat. gyrus. tour, rond, circuit. d'où vir et vis. V. Vir, R.

## Dans une vis on nomme:

ECROU, la partie qui reçoit la vis-

FILET, la partie saillante des spirales PAS, la distance d'un filet à l'autre,

TETE, la partie arrondie ou currée de la vis, portant une fente en un trou.

VIS SANS FIN , celle qui est engrenée de manière a pouvoir tourner toujours dans le même sens, co calle du volant d'un tourne-broche ; elle est due à Arehimède.

VIS AILÉE, celle qui a une platine pour la tourner avec les doigts sans l'aide d'un tourne-vis.

VIS A TETE NOYÉE, celle dont la tête ne déborde pas le trou qui a été iraisé. VIS EN GOUTTE DE SUIF, celle dont la tête est

bombée, en saillie.

La vis est l'une des six machines simples employées par la mécanique, dont l'usage est le plus ancien et qu'Archimède a rendue cèlébre, on en attribue l'invention à Architas, mécanicien de Tarente, 381 ans, avant J.-C.

VIS, s. m. vl. Avis, croyance.

Éty. du lat. visum, m. s. V. Vis, R. VIS, s. f. vl. Force, violence.

Ély. du lat. vis, m. s.

VIS, s. m. vl. Viso, cat. esp. port. ital. Visage, V. Visagi et Vis; regard. Voy. Regard; Vin. V. Vin; il ou elle vit, vif; violence.

Ety. du lat. visum.

VIS, vl. Pour vi se, se vit.

VIS, s. m. et f. (vis); visz, Avis, ABIT, VIS-DB-GAVEOU, EISSIRMEN, EISSERMENT, EN-SIRMENT, RAM. Vid, esp. Sarment, jet de la vigne.

Éty. du lat. vilis, vigne par sync. de it. VISADA, s. f (visade) Visada de rasin per pendre, moissine, faisceau de branches de vigne avec les raisins; sarment auquel tiennent encore les grappes qu'il a produites.

Éty. de vis, sarment.

VISAGEAR, v. n. (visadjá). Étre en face, vis-à-vis; se regarder. Garc. V. Vis, R.

VISAGI, s. m. (visadgi) : visage. Visatge, cat. Visage, esp. Visagem, port. Visaggio, ital. anc. Visage, la face de l'homme, la

partie antérieure de la tête, comprenant le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche et le menton.

VIS

Éty. de la basse lat. visagium, formé de visus, et de la term agi. V. Vis, R.

Troubar visagi de bosc, trouver la por-

VISAR, (visá). Viser, mettre un visa, pour viser. V. Amirar et Vis, R.

VISAR, V. a. MOUREMAN. Serrer avec une vis. V. Vis, R.

VISAT, s. m. (visá). Visa, formule, signature qui atteste l'authenticité d'un acte. '. Vis , Ř.

VISATGE, vl. V. Visagi.

VISATGE, vl. Visatge, cat. V. Visagi. VIS-A-VIS, prép. Vis-à-vis, en face, à l'opposite. V. Ves, R.

VISC, vesc, radical pris du lat. viscum, gui, glu, et derivé du grec ίξος (ixos), m. s. eol. βισκός (biskos), on du gaulois, gui, dont le primitif est gwd, arbuste, l'arbuste par excellence, à cause de l'estime qu'en faisaient les Celtes, selon M. Théis.

De viscum, par apoc. visc; d'où: Visc, Visc-ada, Visc-l-e, En-visc-ar, Visc-ous, Viscous-itat, Vesc. Vesc-os, par le changement de v en b : Bich.

VISC, 2, et par diverses métag. ou addition de r. bresc. brec. bres. radical dérivé du latin viscum ou viscus, i, glu, piége qu'on en fait Visc, En-visc, En-visc-ar, En-visc-a.

Dérivé : Em-breg-ar.

VISC, S. M. (VIC); ERVIS, ERVISA, RESC, VIS, VISCLE, EMBESC, MEBBA-DE-VESC. Vischio, ital. Visco, esp. port. Gui, gui blanc ou gui de chène, Viscum album, Lin. plante parasite de la fam. des Caprifoliacées, commune sur les arbres fruitiers, particulièrement sur les amandiers, aux dépends desquels il vit, en sucant leur séve, ce qui démontre la nécessité de le détruire.

Ety. du lat, viscum, m. s. V. Visc, R.

Le respect que les anciens Gaulois avaient pour le gui et particulièrement pour celui qui croissait sur le chène, est connu de tout le monde.

C'était au commencement de leur année, au solstice d'hiver, que les Druides, accompagnes du peuple allaient ramasser le gui en criant au gui l'an neuf. V. Pline 1. XVI, cap. 44.

Ses baies servent à faire de la glu, qu'on nomme aussi visc.

VISC, S. M. VISCADA, VEC. Visc et Vesc, cat. Visco, esp. port. Vischio, ital. Glu, matière visqueuse dont on se sert pour prendre les oiseaux.

Éty. Parce qu'on en retire du gui, nommé Visc. v. c. R.

Le nom de visc est encore donné au grand houx, parce qu'on en retire de la glu. Voy. Agarrus.

VISCADA, V. Visc. VISCART, ARDA, adj. (viscar, arde). Eveillé, plein de vie.

A Château Arnoux, près de Sisteron, Basses-Alpes, on donne aussi le nom de visc, au gui du génévrier, Viscum oxycedri, qui croît sur cet arbrisseau et sur l'oxycèdre.

VISCES, vi. Qu'il ou qu'elle vécut.

Visc, il ou elle vécut.

VISCLE, s. m. (visclé). Nom qu'on donne, à l'Espérou, au gui de chêne, selon M. Amoreux. V. Visc, R.

VISCOMTAL, vi. V. Vescomtal.
VISCOMTAT, s. m. (vescomta); vss-COMTAT. Vescomplat, cat Vizcondad, esp. Viscondado, port. Viscontado, ital. Vicomté, titre de noblesse attaché à une terre. V. Vic, R.

VISCOMTE, s. m. vl. Visconde, port. cat. Vicomte.

Ety. du lat. vicecomes, m. s. V. Vic, R.

VISCOMTESSA, s. f. (viscoumtésse); Vistondessa, port. Vicomtesse, la femme du vicomte.

Éty. du lat. Vicecomitissa, m. s. V. Vic, Rad.

VISCOS, vl. Viscos, cat. V. Viscous. VISCOSITAT, s. f. vl. Viscositat, cat. V. Viscousitat.

VISCOU, s. m. (viscou). Prêtre qui a la permission de dire deux messes dans un jour. V. Biscant.

Ety. de bis, deux fois. V. Bis, R.

VISCOUS, OUSA, OUA, adj. (viscous, ouse, oue); encoudemit, glaps. Viscoso, ital. esp. port. Viscos et Vescos, cat. Visqueux, euse, gluant, tenace.

Ely. de visc, glu, et de ous, de la nature de la glu, ou du lat. viscosus. V. Visc, R.

VISCOUSITAT, s. f. (viscousitá); Viscosità. ital. Viscosidad, esp. Viscosidade, port. Viscositat, cat. Viscosité, qualité de ce qui est visqueux.

Éty. du lat. viscositatis, gén. de viscositas, m. s. de viscous et de itat, état de ce qui est visqueux. V. Visc, R.

VISCUT, vi. part. de viure, vivre, vécu. Etv. du lat. victum. V. Viv. R.

VIS DE GAVEOU, Pour sarment. Voy.

VISE, s. m. (visé), d. bas lim. Tic, babitude contractée. V. Tic.

Aquei un visc qu'ai ati, c'est un tic que j'ai lā.

VISE, Pour sarment. V. Vis et Avis.

VISET, dl. V. Vis.
VISETA, s. f. (viséte), et impr. visita. Escalier fait en forme de vis ou de limaçon, rampe d'escalier.

Ety. de vis.

Viseta faussa escalier dérobé. V. Vir, R. VISI, Garc. Pour sarment. V. Vis.

VISI, Alt. de Vesin, voisin, v. c. m. et Vic, R. 2.

VISIAT, V. Vesiat.
VISIBIL, vl. V. Visible.
VISIBLAMENT, adv. (visiblaméin); v=-

PORL Visiblement, cat. Visivelmente. porl. Visiblemente, esp. Visiblement, d'une manière visible.

VISIBLE, BLA. adj. (visiblé, ible): BEzapoun. Visibile, ital. Visible, esp. cat. Visivel, port. Visible, qui est sensible aux yeux, qui peut être aperçu

Ety. du lat. visibilis, m. s. V. Vis, R. VISIERA, s. f. (visière); Visièra, ital. Visera, esp. cat. Viseira, port. Visière, partie mobile du casque qui tombait sur les yeux; en terme de sellier, œillères, morceaux carrés de cuir qu'on met à côté des yeux des

mulets pour les empêcher de regarder latéra-

Éty. de Vis, R. de visus, vue, et de iera, qui sert aux yeux. V. Vis, R.

Dounar dins la visiera, rendre amoureux.

VISIGOTH, s. m. (visigó); Visigodo, cat. esp. ital. Visigoth, satiriquement, homme grossier, peu poli, sauvage, par allusion aux Visigoths, peuple venu de la Scandinavie, qui faisait partie de la nation des Goths.

Ety. de west, wester, occident, et de goth, c'est-à-dire, goth occidental d'où l'on a fait,

par corruption, visigoth.

Chacun sait que ce peuple, qui habitait originairement la partie occidentale de la Suède prit et saccagea la ville de Rome, en 410, sous la conduite d'Alaric, qu'il fonda en 418 une monarchie puissante en Espagne, et que sa puissance dura dans les Gaules jusqu'en 507, époque à laquelle Clovis tua son roi Alaric.

VISINAR . d. bas lim. V. Vesinegear et Vic, R. 2.

VISIO, vl. Visió, cat. V. Vision.

VISION, s. f. (visie-n); visium. Visão, port. Vision, esp. Visió, cat. Visione, ital. Vision, action de voir, apparition, chimère.

Ety. du lat. visionis, gen. de visio, m. s. V. Vis, R.

Keppler, astronome allemand, du XVImo siècle, est le premier qui ait découvert la véritable théorie de la vision.

VISIONARI, s. m. (visiounari); ESMAGI-BABI, IDEAL. Visionario, port. esp. ital. Visionari, cat. Visionnaire, celui, celle qui a des visions, des idées folles et extravagantes, ou des desseins chimériques.

Éty. de vision, et de la term. ari. V. Vis, Rad.

VISIR, s. m. (vizir); Visir, port. esp. cat. Visire, ital. Visir et vizir, ministre d'état du grand seigneur.

Grand-visir, première charge, ou dignité dans l'Empire Ottoman, elle fut établie en 1370 par le sultan Amurat I.

Ely. du turc visir, m. s.

VISITA, s. f. Nom des sésies, selon M. Cast.

VISITA, 8. f. (visite); vistalea. Visita, ital. esp. port. cat. Visité, acte de civilité qui consiste à marquer quelque intérêt à quelqu'un en se présentant à sa porte pour le voir.

Ce n'est le plus souvent, qu'une cérémonie dictée par des convenances imaginaires, à laquelle beaucoup de gens se livrent par désœuvrement ou par curiosité, sans que l'intéret de celui qui est visité entre pour la moindre chose dans cette démarche. Il y a des personnes dont la vie entière se consume à faire des visites ; inspection, voyage du médecin et le temps qu'il passe auprès du ma-

Ety. du lat. visitatio, m. s. V. Vis, R. VISITA, s. f. Escalier à vis ou en spirale;

et par extens, escalier en général.

VISITAR, v. a. (visitá); vesitan. Visitare, ital. Visitar, cat. esp. port. Visiter, aller voir quelqu'un chez lui, par cérémonie, par charité ou par besoin; examiner quelqué chose dans le dessein de reconnaître ce qu'elle renserme, ou l'état dans lequel elle se trouve.

Ety. du lat. visitare, aller voir souvent.

VISITADOR, et

VISITAIRE, s. m. vl. Visitador, cat. esp. V. Visitour.

VISTALHA, s. f. (vistaille), dl. Une visite. V. Visita et Vis. R.

Ety. de vista et de alha, toute vue.

VISITAMENT, S. M. VI. VISITAMEN, VIZITAMENT. Visitamento, ital. Visite.

Éty. du lat. visitare.

VISITANDINA, s. f. (visitandine). Visitandine, religieuse de la visitation. V. Vis, Rad.

VISITAR, v. a vl. vizitan, vesitan. Visitar, cat. esp. port. Visitare, ital. Visiter, aller voir une personne chez elle, faire une visite; examiner.

VISITAT, ADA, adj. et p. (visitá, áde); Visitado, port. esp. Visité, ée.

Ety. du lat. visitatus, m. s. V. Vis, R.

VISITATIO, vl. et
VISITATION, s. f. (visitation); visitation TIEN. Visitação, port. Visitacion, esp. Visitació, cat. Visitazione, ital. Visitation, fête que l'on célébre dans l'Eglise romaine, en mémoire de la visite que la Sainte Vierge rendit à Sainte Elisabeth; en vl. visite, ins-

pection. Ély. du lat. visitationis, gén. de visita-

tio, action de visiter. V. Vis, R. Cette fête fut instituée par le pape Urbain VI, en 1389, et le concile de Bâle, en 1431, ordonna que cette fête serait célébrée dans

toute l'Eglise romaine, le 2 juillet. VISITOR, vl. V. Visitour.

VISITOUR, s. m. (visitour); vesepour. Visitatore, ital. Visitator, esp. port. cat. visiteur, celui qui visite ou qui est commis pour visiter. Dans les ordres religieux, celui qui est chargé d'aller inspecter les maisons de l'Ordre.

Ély. du lat. visitator, m. s. V. Vis, R. VISIU, vl. Visiu, cat. V. Viziu.

VISORIUM, s. m. (visorión). Visorium. Mordent doon visorium, mordant.

VISORIUM, s. m. (visorium). Visorium, petite planche de bois sur laquelle le compositeur imprimeur, appuye la copie pour la mieux voir.

Ety. de videre, visum. V. Vis, R. VISOUN-DE-L'IOL, dl. V. Prunela et

VISOUN-VISU, express. pr. Correspondant à cette autre également employée : A vista d'huelh , à vue de pays , sans calculer exactement.

Un d'eles (un marchand) la pluma à la man, Tout risent fasie soun bilan; Et visoun visu dau pirata ; Ero escrich au haut d'una lata: Courage ! aquesta t'enrichis, Un'autra te farà marquis. Favre.

Éty. du lat. visus, a, um. V. Vis, R. VISOUS, dl. V. Vious.

VISPIA, s. f. (vispie); BISPIA, VI. Évèché, palais épiscopal.

Éty. de l'esp. ovispo, évêque.

VISPRE, ISPRA, adj. (vispré, ispre), BISPRE, VISPROUS, dl. Apre au goût, acerbe. Ety. du lat. asper.

VISPROUN, OUNA, adj. (visproun, oune), dl. Dim. de vispre; sig. petit lutin. petit éspiègle.

Etv. de vispre et du dim. oun, ouna.

VISPROUS, V. Vispre, dl.

VISQUERA, vl. Je vivrais, il ou elle vivrait, visques, qu'il ou qu'elle vécut, visquet, vécu.

VISSAR, Visser. V. Mourenar et Vir, Rad.

VISSES, vl. Qu'il ou qu'elle véquit.

VISSINA, s. f. (vissine), d. bas lim. Vesse. V. Loffi et Vess, R.

On croit que les châtaignes communiquent une mauvaise odeur aux vents, ce qu'on a exprimé dans ce vers, en latin d'Antonius Arena.

Castaneæ molles faciunt vissinare pudenter.

On donne aussi le nom de vissina, à l'explosion d'une arme à feu, lorsque n'étant pas bourrée, ou peu chargée, elle ne fait qu'une faible explosion.

VISSINAIRE , AIRA , adj. et s. (vissináïre, áïre), d. bas lim. Vesseur, euse, qui est dans l'habitude de lâcher des vesses, qui vesse souvent. V. Vess, R.

VISSIS, s. m. pl. vl. Vices.

VIST, ISTA, adj. et part. (vist, iste); APREGUT. Visto, port. esp. ital. Vist, cat. Vu, vue, aperçu, reconnu.

Ety. du lat. visus. V. Vis, R. en vl. Il ou elle vil. Vidit.

VISTA, s. f. (viste); ASPECT, BISTA. Vista, ital. esp. port. cat. Vue, celui des cinq sens par lequel on voit; les yeux; étendue de pays que l'on peut voir du lieu où l'on est; regard, aspect, inspection, jour d'une maison; dessein, but, etc., en vl. bon sens, jugement.

Éty. du lat. visus. V. Vis, R.

A vista d'hueilh, à vue d'œil, à peu près. En vista, en vue, qu'on peut voir.

Counouisser de vista, Conocer de vista, esp. connaître de vue seulement.

Vista courta, vue courte, myopie. Vista de jour, vue diurne, héméralopie. Vista de cat, nyctalopie, faculté de voir

pendant la nuit. Vista doubla, vue double, dîplopie.

Vista longa, vue longue, presbytie. Vista de travers, vue louche, strabisme. Se perdre de vista, perderse de vista, esp. se perdre de vue, s'éloigner, vista d'un

aqueduc, regard. VISTA-POURTA, A, vl. En vue, ou exposé à la vue. V. Vis, R.

VISTAS, s. f. pl. (vistes). Desseins, projets: A seis vistas quand fai aquot, il a ses projets, quand il fait cela; ou il a quelque chose en vue en agissant ainsi; en vl. rêves , visions,

VISTIMENT, s. m. vl. Vêlement, Voy. Vest, R.

VISTIR, v. a. vl. Investir.

VISTORNAR, vl. V. Bistornar.

VISTORNAT, adj. et p. vl. vistoursat. Bistourné. V. Bistournat et Bis.

VISTOUN DE-L'IOL , dl. La pupille. V. Petita, Prunela et Vis, R.

VISTOURNAT, adj. et p. V. Bistornat et Vis, R.

VIS VISTRAN, vl. pour vestiran, ils ou elles se vêtiront.

adj. vl. Visual, cat. port. VISUAL, V. Visuel et Vis, R.

VISUEL, ELA, adj. (visuel, èle); Visuel, visuelle, qui appartient à la vué.

Ety. du lat. visualis, m. s. V. Vis, R. VISUM-VISU, espèce de préposition et d'adverbe. Vis-à-vis : Eram visum-visu, nous étions en face; à visum-visu, à-peu-près, approximativement. V. Vis, R. VISZE , vl. V. Vici.

VIT, vib, vi, mi, vis, radical pris du latin vita, vie, et dérivé du grec, biorn (biotê), m. s. formé de 6ios (bios), vie, se prend souvent pour aliment, nourriture; d'où invitare, inviter.

De vita, par apoc. vit; d'où : Vit-a, Vit-al, Vit-essa, A-vit-alh ar, Vital-itat. Victu-alha.

De vit, par le changement du t en d, vid; d'où: Vid-a, Vid-assa, A-vid-ar.

Do vit, par le changement du v en b, bit; d'où : A.bit-alhar, Bid-assa, Re-fistoul-ar, Re-fistoul-at, Ar-re-bis-coul-ar.

De vita, pour repas, aliment, par apoc. vit, et par le changement du t en d, vid; vid. Re-counvidar, Re-vioud-ar. Coun-vid-ar, Viv-able, Viv-a, Vi-vace, Vivass-ar. Vivi-fiant, Viv-out-ar. VIT, s. f. (bit), dg. Vis, v. c. m.

VIT, vl. Paraltre : Que lor sera vil, qu'il leur paraîtra, semblera.

WIT, s. f. vl. Vid, esp. Vide, port. Vile, ital. Vigne. V. Vigna.

Ety. du lat. vilis, m. s. V. Vim, R. VITA, s. f. (vite). Vie. V. Vida, plus usité et Vit, R.

VITAILLA, s. f. vl. V. Vitalha et Vit .

VITAL, ALA, adj. (vitáou, ále); vitao. Vitale, ital. Vital, esp. port. cat. Vital, ale, qui sert principalement à l'entretien de la vie.

Éty. du lat. vitalis, m. s. V. Vit, R. VITALHA, S. f. VI. VITAILLA, BITALBA, VITOALEA. Victuaille, vivres, nourriture.

Éty. de vita et de alha, tout ce qui sert à nourrir, à l'entretien de la vie. V. Vit, R. VITALITAT, s. f. (vitalità): Vitalidad,

esp. Vitalitat, cat. Vitalità, ital. Vitalité, vie, mouvement, force vitale.

Éty. du lat. vitalitatis, gen. de vitalitas. m. s. V. Vit, R.

VITAMENT, adv. VITAMEN. Vilamente, anc. ital. Vitement, rapidement. V. Leou et Vit, R.

VITAU, V. Vital et Vit, R.

VITE, (vité). Vite, sans différer, promptement. V. Vit, R.

A Berre, B.-du-Rh. on le dit pour fort, Lou vent es vite, le vent est fort, violent.

VITEIRA, s. f. vl. Vie. V. Vit, R. VITESSA, s. f. (vitésse). Vitesse, célérité, grande promptitude, rapidité de mouve-

Éty. de vita, vie, qui tient à une vie active, à l'action de la vie. V. Vit, R.

VITIOUS, OUSA, V. Vicious.

VITI, IA, adj. et p. (viti, ie), d. lim. Vėtu, ue. V. Vestit et Vest, R.

VITOALHA, s. f. vl. Victuaille. V. Vitualha et Vit, R.

VITOR D'AURA, s. m. Un des noms languedociens du bulor. V. Brutier.

VITORI, nom de femme. V. Victoira et Vict, R.

VITORIAR, v. n. vl. Triompher, remporter la victoire.

Ety. de vitori et de ar. V. Vict, R. VITOU, nom d'homme (vitou). Sant Vitou, saint Victor.

VITA, vain, radical dérivé du lat. vitrum, vitri, verre, vitre, formé de videre, video, visum, voir, à cause de sa transparence, le mot provencal, veire, par lequel on l'a traduit, et qui signisse en même temps, voir, conforme pleinement cette étymologie.

De vitrum, vitri, par apoc. vitr; d'où : Vitr-a, Vitr-agi, Vitr-ar, Vitr-ada, Vitr-ier, Vitr-al, Vitri-fiar, Vitri-ficar, Vitrific-ation, Vitri-ol.

De vitr. par la suppression de t. vir. et par le changement de i en ei, veir; d'où : Veir-aria, Veir-at, Veiri-al, Veir-ier, Vei-riera, Veir-alh, Veir-iu, Veri-al, Verienc, En-doou-ver-at, Ver-glas, Ver-ou.

De veir, par le changement de v en b, et suppression de i : Ber-e, Ber-icles, Beyr-o, Viri-al.

VITRA, s. f. (vitre). Vitre, carreau de verre qu'on met à une fenêtre ou à un vitrage.

On nomme drageoire, la rainure du cadre qui la recoit.

Éty. du lat. vitrum, dont le radical est Vitr, avec la term. fém. a. V. Vitr, R.

L'usage des vitres paraît n'avoir été connu que bien longtemps après celui des vases en verre. Saint Jérôme, dans le VIme siècle, semble être le premier auteur qui en parle. Grégoire de Tours, dans le VII=0, fait mention de celles de l'Église de saint Martin de Tours, et Fortunal, dans le VIIImo, fait un grand éloge de celles de la cathédrale de Paris. On ne commença à en placer, dans les maisons particulières, que dans le XIVmo siè-

On a trouvé dans les fouilles de Pompei, en 1772, une maison d'ont les fenêtres étaient garnies de vitres parfaitement semblables aux nôtres.

La collection des manuscrits qu'on trouva dans les ruines d'Herculanum étaient renfermés dans une armoire vitrée.

En 664, Le moine Berralt fit connaître en Angleterre, l'invention du verre de vitre.

Quoiqu'il soit certain que l'usage des vitres fut connu dans les premieres années de notre ère, il paraît qu'il était tombé en désuétude, car Berneton de Périn, dans sa dissertation sur l'Art de la verrerie, avance seulement comme une conjecture, qu'on commenca a employer les vitres en France dès le XIIImo siècle.

Première introduction des carreaux en Angleterre, en 664.

En 1180, les français introduisent l'usage des vitres en Angleterre.

Winckelmann, cite un passage de Saint Jérôme où il est dit que les carreaux de l

verre pour vitres étaient déjà en usage au cinquième siècle.

Lactance assure qu'on les connaissait à la fin du troisième siècle, ils étaient de verre ou d'une pierre transparente.

VITRAGI, s. m. (vitradgi); vitraces. Vetrale, ital. Vidriera, esp. Vidraças, port. Vitrage, toutes les vitres d'un bâtiment, d'une église, chassis de verre qui sert de cloison, dans une chambre, dans une serre: action de vitrer.

Éty. de vitra et de agi. V. Vitr, R. VITRAIRE, s. m. Nom qu'on donne à

la soude ou kali, en Languedoc, parce que sa cendre sert aux verriers.

Éty. de vitra et de aire, qui fait ou qui

sert à faire du verre. V. Vitr, R.
VITRAL, s.m. (vitral). Vitrail, pl. vitraux, grandes vitres des églises. V. Vitr, Rad

VITRAR, v. a. (vitrá); Invetrare, ital. Envidraçar, port. Vitrer, garnir de vitres.

Etv. de vitra et de ar. V. Vitr. R. VITRAT, ADA, adj. et p. (vitrá, áde);

Envidraçat, port. Vitré, ée, garni de vitres. V. Vitr. R.

Huelhs vitrats, yeux cristallisés. VITREOLA, s. f. vl. Nom ancien de la pariélaire. V. Paritaria et Esparga.

Paritaria autrament dita vitreola. Eluc. de las Propr.

VITRIER, s. m. (vitrié); Vitrajo, ital. Vidriero, esp. Vidraceiro, port. Vitrier, ouvrier qui pose les vitres.

Ety. de vitra et de ier, ou du lat. vitrarius m. s. V. Vitr, R.

L'art et le commerce du vitrier se nomme

Ce ne fut que vers le commencement du XVIme siècle, que le hasard fit connaître l'usage que l'on pouvait faire du diamant pour couper le verre. On dit que François 1, ayant gravé avec la pointe du diamant de sa bague ce distique sur un carreau de vitre dans un cabinet du château de Chambord :

> Souvent femme varie, Mal abil qui s'y fie.

Les morceaux de verres coupés se détachèrent et donnèrent l'idée d'employer le mème moyen. Avant on se servait de l'éméri, de la pointe d'acier et du fer rouge.

VITRIFIAR, v. a. (vitrifia); vitrificar. Vetrificare, ital. Vitrificar, esp. port. cat. Vitrifier, couvertir en verre.

Ety. du lat. vitri, gén. de vitrum, verre, et de fiar, contract. de ficare, faire, faire verre. V. Vitr, R.

VITRIFIAT, ADA, adj. et p. (vitrisia, ade); Vitrificado, esp. Vitrifié, ée.

Éty. du lat. vitrificatus, m. s. V. Vitr, R. VITRIFICAR, Vitrificar, esp. cat. port. V. Vitrifiar et Vitr, R.

VITRIFICATION, s. f. (vitrificatie-n); vituirication. Vilrificazione, ital. Vilrification, esp. Vitrificação, port. Vitrificacio, cat. Vitrification, état de ce qui est vitrifié, opération par laquelle on vitrifie.

Ely. du lat. vitrificationis, gén. de vitri-ficatio, action de vitrifier. V. Vitr, R.

VITRIOL, s. m. (vitriol); Vidriol, cat. Vitriolo, esp. port. Vitriuolo, ital. Vitriol, nom donné, dans l'ancienne chimie, aux sulfates ou sels composés d'oxydes métalliques et d'acide sulfurique.

VITRIOL BLU, s. m. (vitriól, blú); cou-PA BOSA BLUA. Vitriol bleu, vitriol de chypre, sulfate de cuivre, Deuto sulfate de cuivre, des modernes, formé par la combinaison de l'acide sulfurique avec le cuivre, il est bleu, légèrement acide et ordinairement sous forme cristalline.

## Il est composé:

De 33 d'acide sulfurique.

De 32 d'oxyde de cuivre, et

De 35 d'eau.

VITRIOL VERT, V. Couparosa. VITS, s. m. pl. vl. Le même que vigeira oserai, pour sarment. V. Vis et Vim, R.

VITTIMA, s. f. V. Victima, comme plus conforme à l'étymologie. VITTOR, V. Victor. VITTORI, V. Victori.

VITTOURIOUS, V. Victorios et Vict, Rad.

VITUALHA, S. f (vituáille); vitoalha, vitalha, bitalha, Vitualla, cat. esp. Vitualha, port. Villuaglia et Vellovaglio, ital. Victuaille, vivres, tout ce qui sert à la vie, en fait d'aliments.

Ély. du lat. victualia, vivre. V. Viv, R. VITULAME, s. m. cl. Rejeton.

Etv. du lat. vitulamen. m. s.

VITUPERABLE, ABLA, adj. Vituperable, cat. esp. Vituperavel, port. Vituperabile, ital. Blamable, répréhensible.

Ety. du lat. viluperabile, abl. de viluperabilis.

VITUPERAR, v. a. (vitupera); Vituperar, esp. port. cat. Vituperare, ital. Vitupérer, blamer, reprocher, avilir, insulter, outrager.

Ety. du lat. vituperare, m. s.

VITUPERAT, ADA, adj. et part. vl. Vituperado, port. esp. Honni, blame, meprisé.

VITUPERI, s. f. (vitupèri); Vituperio, esp. port. ital. Vituperação, port. Vituperi, cat. Vitupère, blâme, reproche, opprobre.

Ely du lat. vituperium. VITURA, s. f. vl. V. Voitura et Voit, Rad.

VITURIN, s. m. (viturin); VETURIN. Voiturier et voiturin, cocher. V. Voiturier.

Éty. du lat. vectura, m. s. V. Voit, R.

VITZ, s. m. vl. Vite, ital. Escalier, vous vites. V. Vis.

VIU, vl. Viu, cat. Vivo, esp. ital. Il ou elle vit. V. Viv, R.

Adj vif, vivant. V. Viou.

WIULA, s. f. vl. Viole, violon, luth, harpe. V. Viol, R. 2.

VIULA, s. f. vl. Pour vielle, viole. Voy. Viola et Viol, R. 2.

VIULADOR, s.m. vl. viulairs. Joueur de viole. V. Viul, R. 2.

Éty. de violon. V. Violaire. VIULAIRE, vl. V. Violaire.

VIULAN, vl. Jouant ou qui joue du violon, de la vielle. V. Viol, R. 2

VIULAR, v. n. vl. Jouer de toute sorte d'instruments. V. Violar et Viol, R. 2.

Viularets, vous jouerez

VIULAS, s. f. pl. vl. Vielles ou violons. V. Viol, R. 2.

VIULET, ETA, adj. vl. Violet. Voy. Vioulet et Vioul, R.

VIULIER, s. m. (biulié). Nom toulou-sain des violiers. V. Vioulier.

VIURE, vl. Viure, cat. V. Vioure et Viv. Rad.

VIUTAT, vl. V. Villat.

VIUTAT, s. f. vl. Vilenie, injure, lacheté, vil pris. V. Viltat et Vil, R.

Perdet per viutat l'ardimen e le força.

## VIV

VIV, viv, viou, radical pris du latin vivere vivo, victum, vivre, demeurer, résider, se nourrir, durer, et dérivé du grec βίοω (bioô), m. s. d'où, vivac, vivace; victualia, vivres.

De vivere, par apoc. viv; d'où : Suberviv-ença, Sur-viv-ent, Viv-a, Sur-viv-ensa, Viva-ment, Sur-vivanc-ier, Viv-and-ier, Viv-ass-ar, Viv-ent, Viv-ier, Vivi-fiar, Vivi-ficar, Re-vivifiar, Viv-out-ar, Vevre, A-viv-ar, Vivout-egear, A-viv-at, Aviv-as, A-viv oir, Coun-viv-o, Mau-vivent.

De viv. par le changement de v en u, viu; d'où: Viu, Viu-re, Vi-anda, Viand-alha,

Viand-assa.

De viu, par le changement de u en ou, viou; d'où: Viou, Viou-re, Viou-res, Re-vioure, Sur-vioure, Re-viour-e, Re liour-ar, Reviol-a, Vieou, Vieou-re, Ra-biscoul-ar, Vieur-e, Vior-e, Visc-ut.

De vivacis, gén. de vivax, par apoc. vivac; d'où: Vivac-e, Vivac-ier, Vivac-itat,

Re-visc oul-ar, Re-viscoul-at. De victualia, par le changement de li en lh. et suppression de u, bitalha, par le changement de v en b : A-vitualh-ar, Con-vid-

ar, Con-vid-at, Con-vit. De viv, par le changement de v en b, bib; d'où : Bib-alhas, Bib-as, Bib-e, Bib-oulegear, Biou-andes, Bit-alha.

VIVA, s. f. (vive). V. Aragna.

VIVA, excl. de joie (vive); Viva, port. cat. esp. Evviva, ital. Vive, vive le roi, vive, etc, celui à qui l'on souhaite une longue vie.

Éty. du lat. vivat, qu'il vive. V. Viv, R. VIVA-ARAGNA, Trachine vive. Voy.

Aragna.

VIVABLE, ABLA, adj. (viváblé, áble); VIABLE. Viable, qui a les conditions nécessaires pour vivre. V. Vit, R.

VIVACE, AÇA, adj. (viváce, áce); Vi-vax, port. Vivace, qui a en soi le principe d'une longue vie.

Ety. du lat. vivacis, gén. de vivax. Voy. Viv. R.

VIVACER, adj. vl. viacien. Vif, léger, vite, prompt, ardent, alerte, rapide.

Ety. du lat. vivacis, gen. de vivax, qui a de la vivacité. V. Viv. R.

VIVACITAT, s. f. (vivacità); Vivacità, ital. Vivacidade, port. Vivacidad, esp. Vivacitat, cat. Vivacité, promptitude à imaginer ou à exécuter quelque action; pétulance. Vivent. V. Viv, R.

Éty. du lat. vivacitatis, gén. de vivacitas, m. s. V. Viv, R.

VIVAMENT, adv. (vivaméin); rosta-ment, vivament. Vivamente, ital. esp. port. Vivament, cat. Vivement, avec ardeur, avec vigueur, sans relache, fortement, profondement.

Ety. de viva et de ment, d'une manière vive, vivaciler. V. Viv. R.

VIVANDIER, IBRA, s. (vivandié, iére); Vivandiere, ital. Vivandero, esp. Vivandeiro, port. Vivander, cat. Vivandier, ière, celui, celle qui suit les armées ou un corps de troupe, pour vendre des vivres.

Éty. de vivanda, ital, viande, nourriture, et de ier. V. Viv, R.

VIVANT, ÁNTA, adj. (viván, ánte). V.

Vivent et Viv, R. VIVAREZ, s. m. nom de lieu. Vivarais,

contrée du Languedoc, habitée anciennement par les Helvii, d'où Pagus vivariensis et vivarez.

VIVAS, 8. f. pl. (vives); GAIAS, GALHAS, MAS, ORAS, BIRAS. Avives, c'est le nom qu'on donne à l'inflammation des glandes parotides des chevaux, mulets, etc., ces glandes sont situées entre la partie supérieure de la machoire inférieure et l'oreille.

Suivant une pratique aveugle et barbare, on arrache encore dans beaucoup d'endroits. ces glandes avec des tenailles, pour tout traitement, tandis que des saignées générales et locales, l'application des cataplasmes émollients etc., suffisent pour opérer la guérison. Les glandes parotides étant les organes qui sécrétent la salive, et celle-ci étant le principal agent de la digestion, on nuit infiniment aux animaux en les en privant.

VIVASSAMENT, adv. vl. VIASSAMENT, VIASSAMERS, VIVASSEIRAMERS, VIVASSISTRAM VICERAMENT. Vivacemente, ital. Vivement, promptement, tôt, vitement. V. Viv, R.

VIVASSAR, v. n. (vivassá). V. Vivoutiar et Viv. R. VIVASSEDAT, s. f. vl. V. Vivacitat.

VIVASSEIRAMENS, adv. vi. V. Vivassiegramen et Vivassament.

VIVAT, s. m. (vivát). Viva, cri d'applaudissement; interj qu'il ou qu'elle vive.

VIVATZ, adv. vl. VIATZ. Vile, vivement, promptement. V. Vit, R.
VIVENDA, s. f. vl. Vivanda, ital. Ce mot

ainsi que vianda, fut d'abord employé pour désigner une nourriture quelconque, on a restreint ensuite le second à la viande des

VIVENT, ENTA. adj. (vivein, einte); vivant. Vivent, cat. Viviente, esp. Vivente, ital. Vivant, ante, qui vit, qui subsiste; quelqu'un, une personne, Un bon vivent.

Ety. du lat. viventis, gén. de vivens. Voy. Viv, R.

Subst. un bon vivent, un réjoui.

Leis vivents, les vivants, par opposition aux morts.

VIVER, vl. Viber, cat. V. Vivier.

VIVIER, s. m. (vivie); Viver, cat. Vivero, esp. Vivaio, ital. Viveiro, port. Vivier. V. Pesquier.

Ety. du lat. vivarium, fait de vivere, vivre, et de la term. mult. ier, lieu où plusieurs En vi. vivier, marais.

VIVIFIANT, ANTA, adj. (vivifian, ante): Vivificante, port. Vivifiant, ante, qui vivifie. V. Viv, R.
VIVIFIAR, V. Vivificar.

VIVIFICACIO, s. f. vl. Vivificacio, cat. Vivificacion, esp. Vivificação, port. Vivificazione, ital. Vivification.

Ety. du lat. vivificatio, m. s. V. Viv, R. VIVIFICAR, v. a. (vivifica); vivirian. Vivificare, ital. Vivificar, cat. esp. port. Vivisier, donner la vie et la conserver.

Ety. du lat. Vivificare, m. s. V. Viv, R. VIVIFICATIU, IVA, adj. vl. Vivificatiu, cat. Vivificativo, ital esp. port. Vivifique, confortatif, propre à vivilier.

VIVOUNIAR. V. Vivoutar et Viv, Rad. VIVOURNET, ETA, adj. (vivourné, éte). D'une grande vivacité. Garc. V. Viv, Rad.

VIVOUTAR, v. n. (vivouta); VIVOUTIAB, VIVOUTEGEAR, BINOUTEGEAR, VIVOUELAR. VIVOter, vivre doucement, pauvrement et mesquinement.

Rtv. C'est un dim. de vioure. V. Viv, R. VIVOUTEGEAR, V. Vivoular et Viv. Rad.

VIVRE, v. n. vl. V. Vioure et Viv, R.

### VIZ

WIZ, expr. prov. d. vaud. Savoir. VIZA, s. f. vl. Vue. V. Vista el Vis, R. VIZATGE , vl. V. Visatge. VIZENS, s. et adj. vl. Vingtième. VIZES, s. m. pl. vl. Vices. V. Vicis. VIZI, vl. V. Vicis. VIZIBLE, vl. V. Visible. VIZITAMEN. VIZITAMENT, s. m. vl. et VIZITAR, vl. V. Visitar.

VIZIU. IVA, adj. vl. visiu. Visiu, cat. Visiuo, esp. port. ital. Propre à faire voir. V. Vis, R.

VIZUAL, adj. vl. V. Visuel. VIZIVA, adj. f. vl. Visuelle. V. Vis. R.

Plus subtil es la virtut vixiva que la virtut auditiva. Eluc. de las Propr.

**VO.** conjonct. alt. dont on se serl sou-

vent au lieu de Ou, v. c. m.
vo, int. d. bas lim. Elle sert à appeler une personne avec qui l'on vit familièrement. Venez aicit vo, venez ici ho!

VO, Pour vœu. V. Vot.

VO, ou, va, ua, art. (úe), dg. Une. V. Un et Una.

Diou bous doungo moun cazanouo, An ceou vo cazo toute naouo. D'Astros.

## VOC

VOC, vouc, radical pris du lat. vox, vocis, voix, mot, parole, et dérivé du grec βοω (boó), crier, par le changement de b en v, d'où vocabulum, mot, parole, vocabulaire.

De vocis, gén. de vox, par apoc. voc; d'où: Voc-able. Re-vocable, Vocab-ulari,

Voc-at, Voc-atif, Equi-voc-a, Pro-vocar, Re-pocar.

De voc, par le changement de o en ou, vouc; d'où: Vouc-able, Voucab-ul-ari, Invouc-ar, Vouc-ation, Re-voucation, Counvouc-ar, Counvouc-ation, Prou-vouc-ar, Re-pouc-ar.

De vouc, par la suppression de c, vou; d'où: A-vou-ar, A-vou-at, Des-avouar, Des-avouat, Des-avu, Voy-ela, Voits, Voix, Voz.

De vou, par la suppression de o. vu: d'où: A-vu, Des-avu.

De vouc, par le changement de v en b : Bouc-ation, Boucs, Bouts.

VOCABLE, s. m. vl. Vocabulo, port.

Vocablo, esp. Vocable, cat. Mot, terme, pa-

Ety. du lat. vocabulum, m. s. V. Voc. R. VOCABULARI, s. m. (voucabulari); VOUCABULEBO. Vocabolario, ital. Vocabulari, cat. Vocabulario, esp. port. Vocabulaire, liste alphabétique et explication succinte des mots d'une langue.

Ety. du lat. vocabularium, fait de voca-bulum, mot, terme. V. Voc, R.

VOCAL, ALA, adj. (vocal, ale); Vocale, ital. Vocal, cat. esp. port. Vocal, ale, qui s'énonce, qui s'exprime par la voix, musique vocale, par opposition à instrumentale.

Ety. du lat. vocalis, m. s. V. Voc, R. **VOCAL**, s. f. vl. Vocal, esp. cat. Vogal, port. Vocale, ital. Voyelle, vocable.

Ety. du lat. vocalis. V. Voc., R.

Son apeladas vocals quar cascuna demostra certa votz. Flors del Gav Saber.

VOCATIF, s. m. (voucatif); voucatif. Vocativo, port. esp. ital. Vocatiu, cat. Vocatif, le cinquième cas de la déclinaison des noms.

Ely. du lat. vocativus, m. s. V. Voc, R. VOCATIO, s. f. vl. Vocació, cat. Vocacion, esp. Apellation, vocation. V. Vou-

Ety. du lat. vocatio, m. s. V. Voc, R. VOCATIU, vl. Vocatiu, cat. Vocatif. V. Vocatif et Voc, R.

VOCEM A MI, vl. Je ou on m'appelle.

## VOD

**VODADA**, adj. f. vl. Vouée. V. Vot, R. VODAR, v. a. vl. Votar, cat. esp. port. Votare, ital. Vouer, promettre, faire vœu.

Ety. du lat. vovere, m. s.

VODAR, v. a. vl. Volar, cat. esp. port.

Volare, ital. Vouer, consacrer, il se dit proprement par rapport à Dieu; promettre par vœu, faire vœu.

Ely. de vod, pour vot, et de ar. V. Vot, Rad.

VODEVILLA, Garc. V. Vaudevilla.

## VOG

**VOGA**, s. f. (vogue); Voga, ital. port. Vogue, crédit, réputation, estime, grand concours.

Éty. V. Vogar.

Quand avez la voga cadun vous fa d'ami-

VOGA, s. f. La manière de voguer. V. Vougar.

La bona voga ven de poupa. Pr.

**VOGA**, impr. du verbe vougar. Vogue. Et voga la galera. Prov.

VOGA, vo, Est aussi synonyme de Rou-

mavagi, v. c. m. et Voga. VOGAIRE, s. m. (vougáiré); vousaire. Rameur, celui qui rame, qui vogue.

Ely. de vougar et de aire.

VOGAR, v. n. (vougà); RAMAR, VOUGAR. Bogar, cat. esp. Vogar, port. Vogare, ital. Voguer, ramer, aller à force de rames, et par ext. aller sur mer.

Ety. de l'all. wogen ou volgen, se mouvoir , aller , et selon Ferrari , de *fugare* .

Vougas seme, pour vougas eme, vogues ensemble.

Voga la galera, vogue la galère, arrive ce qui pourra.

VOGAR, v. n. (vougá); vougan. Bogar, cat. esp. Vogar, port. Vogare, ital. Voguer. Exp. pr. Voga la galera, allons, passons ontre.

Éty. de l'all. wogen, m. s. dérivé de wage ou woge, syn. de welle, ondes, parce que c'est sur les ondes, sur les vagues que l'on vogue. Denina.

VOGAT, ADA, adj. et p. vl. Vidé, ée. V. Vuid , R.

### VOH

VOH. adj. vl. V. Vuide.

VOIA, adj. vl. vacua. Vide, vacante. V. Vuid, R.

VOIA, V. Voya. VOIANSA, s. f. vl. Vidange. V. Vuid, R. VOIANT, adj. vl. Vuide, dénué, dépourvu. V. Vuid, R.
VOIAR, v. a. vl. vojar, voyar, vuciar,

VOLAR, VOLDAR. Vider. V. Vuid, R. et Vuidar, Viodan, ils ou elles vident.

VOIDAR, vl. V. Vuidar.

VOIG, adj. vl. vort. Vide, dénué. Voy. Vuid, R.

VOILL, vl. Je veux, j'aime.

VOILASSA, (voilasse), d. bas lim. Interj. qui marque l'étonnement. V. Hai-lassa.

VOILAR, v. a. (voilá); voualan. Voiler, couvrir d'un voile; fig. cacher, déguiser. V. Vel, R.

VOILO, s. m. (voile); Velo, ital. esp. Veo, port. Vel, cat. VEL, BOURLO. Voile. tissu plus ou moins transparent, destiné à couvrir la figure; partie de l'habit d'une religieuse qui couvre toute la tête; sorte d'étoffe légère pour le deuil; prétexte.

Ety. du lat. velum. V. Vel, R.

L'usage du voile, pour dérober les femmes aux regards des hommes, remonte jusqu'aux temps fabuleux et héroïques. Dans la théogonie d'Hésiode, Minerve après avoir revêtu Pandore d'une robe, la pare d'un beau voile. Dans l'Odyssée, c'est le visage couvert d'un magnifique voile que Pénélope paraît devant ses amants, etc.

Prendre lou voilo, tomar el velo, esp.

prendre le voile, se faire religieuse.

**VOIT**, vect, radical pris du latin vehere, veho, vectum, porter, charrier, trainer, tirer, voiturer, et dérivé du grec δχέω porter.

De vectum, par apoc. vect; par suppr. du c, vet, et par changement de e ou oi, voit; d'où : Voit-ura, Voilur-ar, Voilurier, Voitur-in.

De vectum, par apoc. vect; d'où: In-vectiva, Invectiv-ar, Vit-ura, Vitur-in.

VOIT, adj. vl. voic, vozi, vozce, von. Vide. V. Vuid, R. et Vuide.

VOITURA, s. f. (voiture); carrosse, vitura, vetura, Vellura, ital. Voiture, carrosse, espèce de grande caisse couverte et suspendue sur un brancard porté par des roues, dans laquelle on transporte les personnes et des effets ou des marchandises.

Éty. du lat. vectura, fait de vectum, sup. de here, porter. V. Voit, R.

## Dans une voiture on nomme:

ARC.BOUTANT V. Arc.houtant.

# Dans un arc boulant on distingue:

LA POMME, ou partie arrondie du milieu. POIRE, la partie qui vient en suite. EMBASE ou PATTES, douille. ARC BOUTANT DE DERRIÈRE, fusée ARC BOUTANT CEINTRE DE DERRIERE, ARC BOUTANT DE SUPPORT. ARC BOUTANT DE SIÉGE . ARCUNI, partie de la ferrure, RRARAN BRIDE DU LISOIR, composée d'un écrou, du taraudage, de la tige et de la plaque. BANDE DE DESSOUS DU BRANCARD, DE DESSUS ET DE COTE ou ÉQUERRE, pièces de fer avec des trous pour y mettre des clous.

CLE, l'instrument propre à serrer les vis-CHEVILLE OUVRIERE, la cheville qui unit l'avant

train au corps de la volture. CRAMPON DE VOLÉE.

CORDON.

ETRIEU, la partie qui tient l'essieu à l'avant train. ESSE.

EQUIGNON .

FRETTE,

ESSIEU , V. Ession.

HIRONDELLE, rond de fer à jour dens son milieu qu'on applique sur l'essieu.

LIEN, morceau de fer aminci pour embrasser. V. Roue. LISOIR DE DEVANT, pièce de bois qui sert à supporter la train de devant,

LISOIR DE DERRIÈRE, pièce de bois qui embrasse l'esaieu des grandes roues et qui supporte les cries.
MARCHE PIED

SIÈGE, lieu où s'asseoit le cocher. TIRANT DE VOLEE.

STORE, le rideau des portières,

1513 ans, avant J.-C. Erichthonius, que des infirmités empêchaient de faire usage de ses jambes, inventa les voitures; d'autres disent qu'il ajouta seulement des roues au traîneau inventé par Callithes.

Catherine de Médicis, eut la première voiture de ville.

En 1804, dans le mois de janvier, on découvrit les voitures dites vélocifères.

En 1813, invention d'une voiture par le baron de Drais, autrichien, que les personnes qui y sont renfermées la font marcher à volonté.

Vitruve parle d'une machine déjà ancienne de son temps, qui était propre à indiquer le chemin fait par une voiture.

La première voiture publique, fut établie par Charles IX, en 1571.

VOITURAR, v. a. (voitura); Vettureggiare, ital. Voiturer, transporter en voiture.

Ety. de voitura et de ar. V. Voit, R. VOITURAT, ADA, adj. et p. (voiturá, áde). Voituré, ée, transporté en voiture. V. Voit . R.

VOITURIER, s. m. (voiturié); voirunis, VITURIN, VETERIN, TREGENIER, COUTAL. Vetturino, ital. Voiturier, celui qui fait le métier de transporter, d'un lieu dans un autre, des personnes ou des choses, moyennant un prix convenu.

Ety. de voitura et de ier. V. Voit, R. **VOITURIN**, V. Voiturier et Voit, R. VOITZ, s. f. vl. Voix. V. Voc. R.

VOIX, s. f. (vois); nours, noux, nours. Voz, port. esp. Veu, cat. Voce, ital. Voix, son qui sort de la bouche pour marquer la pensée, quelque désir ou quelque mouve-ment de l'âme; et par extention, cri, gémissement, suffrage, avis, etc.

Éty. du lat. vox. V. Voc, R.

De viva voix, de viva voz, esp. viva voz, lat. de vive voix et non par écrit.

#### VOL

VOL, voul, voule, radical pris du lat. velle, volo, vouloir, avoir l'intention de faire une chose, désirer, soutraiter, prétendre; et dérivé du grec βούλομαι (boulomai), m. s. par le changement de b en v, d'où: voluntas, volonté; volens, qui agit volontiers; voluntarius, volontaire.

De volo, par apoc. vol; d'où: Vol, Voler, Mal-volensa, Volontad-os.
De vol, par le changement de l en ou,

voou; d'où: Voou.

De vol, par le changement de o en ou, voul; d'où: Voul-er, Vou-ier.
De vol, par l'add. d'un g: Volg, Vougu-

et, Voug-ut, Mau-vougut.

De volentis, gén. de volens, par apoc. volent et volont, par le changement de e en o, d'où: Volent-os, Volont-iers, Volont-os.

De voluntat, par apoc. volunt; d'où: Voluntar-ic, Volunt-iers, Voulount-ar, Voulount-ari, Voulount-ous, Voulent-iers.

De voul, par le changement de l en lh, voulh; d'où : Vrulh-er.

De voulount, par le changement de l en r, vourount; d'où : Vourount-ar.

De voul, par le changement du v en b, boul; d'où: Boul entat.

VOL, 2, vou, vou, radical dérivé du latin volare, volo, volatum, voler, se mouvoir, s'élever dans l'air, d'où: volatilis, volatile, volitare, voleter.

De volare, par apoc. vol; d'où: Vol, Vol-ada, Vol-agi, Vol-ar, En-vol-ar, Volt-igear.

De volatilis, par apoc. volatil; d'où: Volatil, Volatilh.

De vol, par le changement de o en ou voul; d'où: Voul-ada, Vol-alha, Voul-ant, Voul-ar, Voulastr-iar, Voul-iera.

De volatum, par apoc. volat, voulat; d'où: Voulat-egear, Voulat-ilha, Vel-itos. De voul, par le changement de l en r,

vaur; d'où : vour, et comp. V. Voul.

De voul, par le changement de v en b, boul; d'où : Boul-atum , Bouletege-ar.

VOL, 3, vouz, radical dérivé du latin vola, paume, creux de la main; d'où: voler, mettre, prendre dans le creux de la main. comme si l'on disait involare.

De vola, par apoc. vol, et voul, par le changement de o en ou; d'où: Vol.

De vol. par le changement de o en ou, voul; d'où : Voul-ar, Voul-aria, Voul-ur, Voulur-ot , Voul-able.

VOL, s. m. (vol); vours, vours, rol. Volo, ital. Vuelo, esp Voo, port. Vol, cat. Vol, mouvement progressif des oiseaux, des insectes et de quelques espèces de poissons qui avancent et se souliennent en l'air par le moyen de leurs ailes.

Ety. du lat. volatus, m. s. V. Vol, R. 2. Un vol d'auceous, une volée d'oiseaux.

VOL, s. m. Vol, action de prendre le bien d'autrui, larcin, action de dérober.

« Ouiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. » Code Pénal, art. 379.

Ety. du lat. vola, paume de la main, avec laquelle on prend. V. Vol, R. 3.

VOL, s. m. vl. Volonté, vouloir.

Per sou vol, selon sa volonté.

Ety. du lat. volo. V. Vol, R.

Ii ou elle veut.

VOLA, s. f. vl. Dedans, creux, paume de la main.

> La vola de la ma es carnuda. Eluc. de las Propr.

Ety. du lat. vola, m. s. V. Vol, R. 3. VOLADA, s. f. vl. Volada, cat. anc. esp. Volata, ital. Volée, vol.

Ety. du lat. volatura, m. s. V. Vol, R. 2. VOLADOUR, s. m. dg. (bouladou); sou-LADOU. Fine, l'ensemble des trous qui sont à la fenètre ou porte d'un pigeonnier par lesquels les pigeons entrent et sortent. V. Voliera.

Ety. de vol et de adour.

VOLADOUR, adj. (vouladou), dl Volador, cat. esp. Aussel vouladour, oiseau dru ou prêt à voler hors du nid. quand on parle des oiseaux de proie, on dit en terme de vénérie, des oiseaux déniaises.

Ety. de voul, vol, et de adour, qui peut voler. V. Vol. R. 2.

**VOLADOUR**, Pour volant. V. Voulant et Vol, R. 2.

VOLAGI, AGEA, adj. (vouladgi, adje); voulage. mconstant. Volage, qui est d'humeur changeante, léger, inconstant.

Ely. de volar, voler. V. Vol, R. 2.

VOLALHA, s. f. (vouláille); vounalma. AUSERALHA. Volateria, esp. Volaille, nom collectif qui comprend tous les oiseaux de basse-cour, tout ce qui vole.

Ety. de voul pour vol et pe alha. V. Vol. Rad. 2.

VOLANT, s. m. (voulan); soulas. La meule courante d'un moulin.

VOLANT, s. m. (voulan); voulanous, VOULANT, PLAMAIET, PLUMALMET. Volunte, esp. ital. port. Volant, morceau de liège ou de bois emplumé qu'on lance avec une raquette : on dit jouer au volant.

Ety. Voulant, qui vole. V. Vol, R. 2.

VOLAR, s. f. vl. volars. Vol d'un oiseau, envergure, aile, penne. V. Vol, R. 2.

VOLAR, v. n. (voula); vousas, soulas, VOULAR. Volare, ital. Volar, esp. cat. Voar, port. Voler, se soutenir, se mouvoir en l'air par le moyen des ailes, fig. courir, avec une grande vitesse, sauter en l'air.

Ety. de vol et de la term. act. ar ou du lat. volare. V. Vol, R. 2.

Voular leis escaliers, dégringoler l'escalier.

Depuis Dédale, qui s'échappa, dit-on, du Labyrinthe de Crète, au moyen d'ailes artificielles qu'il s'était fabriquées, plusieurs mécaniciens ont cherché à l'imiter, mais jusqu'à présent sans un grand succès.

Jean-Baptiste Dante, vers la fin du XVmo siècle, parvint à voler pendant quelque temps, mais un fer s'étant cassé il tomba et se fra-

cassa la cuisse.

Baqueville, dans le siècle dernier, imagina aussi, à Paris, un appareil assez ingénieux, au moven duquel il s'éleva assez haut, pour se casser la cuisse en tombant sur un bateau dans la Seine; quoique ces exemples ne soient pas encourageants, M. Degen, horloger à Vienne, en Autriche, a fait en 1812 des essais plus satisfaisants.

VOLAR, v. a. (voula). Voler, dérober.

V. Raubar.

Ely. du lat. involare, formé de in, dans, et de vola, paume de la main, et de la term. act. ar, litt. mettre dans le creux de la main, empoigner. V. Vol, R. 3.

VOLAR, s. m. vl. Aile.

VOLARIA, s. f. (voularie); voularia, WOULABIE. Volerie, larcin, pillerie, escroquerie. Ety. de vol et de aria. V. Vol, R. 3.

VOLASTRAR, sync. de.

VOLASTREGEAR, v. n. (voulastredjä); voulastriar, voulestregzar, voulate-gear, vouletegear. Yoltiger, s'essajer à voler, agiter ses ailes, voleter.

Ety. du lat. volitare ou de vol, de astre. mauvais, bâtard, et de egear, faire, faire un vol bâtard, un petit vol. V. Vol. R. 2.

**VOLASTRIAR**, synonyme de Voulastreyear, v. c. m. et Vol, R. 2.

VOLATEIAR, et

VOLATEJAR, v. n. vl. V. Volastregear. VOLATERIAS, s. f. pl. vl Volateria, port. Volatiles, oiseaux, l'oisellerie. V. Volatilha et Vol. R. 2.

VOLATGE, s. m. vl. Vouloir, volonté. V. Vol, R.

VOLATGE, vl. V. Volagi.

VOLATGIER, adj. vl. volātjen, volat-GE. Volage. V. Volagi et Vol, R. 2.

VOLATIEIRA, adj. f. vl. Volage, inconstante, V. Vol, R. 2.

**VOLATIL**, **ILA**, adj. (voulatil, ile); VOULATIL. Volatile, ital. Volatil, esp. cat. port. Volatil, ile, qui peut s'élever ou se résoudre en vapeurs ou en gaz, alkali volatil.

Éty. du lat. volatilis, m. s. V. Vol, R. 2. En vl. il est quelquefois subst.

VOLATILH, s m. vl. linsecte volant. V. Vol. R. 2.

VOLATILHA, s. f. (voulatille); voula-tilha, vouratilha. Volateria, cat. esp. Volatile, volaille en général.

Ety. du lat. volatilia, m. s. V. Vol, R. 2. 1 ment.

VOLATILIA, s. f. vl. V. Volatiria, Volateria, Volatizia et Volatilha.

VOLATIRIA, vl. Volateria, cat. V. Volatilia et Volatilha.

VOLATIZIA, vl. V. Volatilia et Vola-

VOLATJER, vl. V. Volatgier.

**VOLC**, vi. lí ou elle voulut, de volre, vouloir.

Il ou elle tourna, changea.

Ety. du lat. vult. V. Vol, R.

Volc mais, j'aime mieux, il aima mieux, il préféra.

VOLCA, et

**VOLCAN**, vl. Volca, cat. V. Voulcan. VOLCANT, adj. vl. volgans. Vide. Sauv. V. Vuid, R.

VOLENTIEIRAMEN, adv. vl. V. Voulountariament.

VOLENTIER, vl. V. Voulountier.

VOLENTOS, adj. vl. Volenteros, cat. V. Volontos.

VOLER, v. a. (voulé); voulen, noulgunn, VOULHER, VOUGUER, qui se conjugue avec vo-LER. Volere, ital. Voler, cat. Vouloir, désirer, souhaiter, consentir, demander un prix, pouvoir, recevoir.

En vl. être dans le cas, prendre.

Éty. du lat. volo, présent de velle, m. s. V. Vol, R.

Ou tout oou voou tout oou perd, Pr. on perd tout quand on veut tout avoir.

Si diou-s-oou voou, s'il plaît à Dieu.

VOLER, V. D. VOUIER, VOUGUER, VUELHER. Vouloir, avoir intention de faire une chose, commander, être de nature à exiger. V. Vol.

N'en vouler en quauqu'un, en vouloir à quelqu'un, sous-entendu du mal.

Que voou dire per aquot, que prétend-il dire par ces mots.

Voulez dire? est il possible, cela se peut-il? **VOLER**, pour valoir. V. Valer.

VOLER, s. m. anc. béarn. Voler, cat. Volere, ital. Vouloir, volonté.

Sens voler, sans la volonté, sans le vouloir.

Ety. du lat. volo, vole, vouloir. V. Vol, R. **VOLF**, vl. Il ou elle tourne.

**VOLG**, vl. Il ou elle voulut, vouguet, de vouler. V. Vol, R.

VOLGANS, adj. vl. Vide. V. Vuid, R. VOLGAR, vl. V. Vulgari.

VOLGRA, vl. Je voudrais, il ou elle voudrait.

Volgran, ils voudraient.

Volgron, ils voulurent, tournèrent.

VOLGUT, UDA, adj. et p. v. Volgud, cat. Voulu, ue.

Éty. de voler. V. Vol. R.

Volguesses, vous voulussiez.

**VOLH**, vl. Je veux, il ou elle veut.

VOLIM, vl. Nous voulons.

VOLITAR, v. n. vl. V. Volastregear. Ety. du lat. volitare, m. s. V. Vol, R. 2.

**VOLON**, adj. vl. V. Volontos.

VOLONTADOS, adj. vl. V. Volontos.

VOLONTAIROS, adj. vl. V. Volontos. VOLONTAT, vl. V. Voulountat.

VOLONTEIRAMEN, adv. vl. V. Voluntierament, Volentieiramen et Voulountaria-

VOLONTIERS, adv. vl. Volenters, cat. Vite, promptement, volontiers.

Ety. du lat. volenter, m. s. V. Vol, R.

VOLONTOS, OSA, adj. vl. voluntos, VOLENTOS, VOLONTADOS, VOLONTAINOS, VOLUN-TAIROS, VOLUNTADOS, VOLON. Volenteros, anc. cat. Volontarioso, ital. Désireux, volontaire, disposé, de bonne volonté.

Ety. du lat. volentis, gén. de volens, qui agit volontiers. V. Vol, R.

VOLOPAR, vl. V. Envelopar.

VOLOVANŤ, s. m. (volován). Vol-au-

vent, sorte de pâtisserie.

VOLP, radical dérivé du latin vulpes, renard, ainsi nommé selon les uns, à cause de la vitesse de sa course, comme si l'on disait voli pes, de volare, voler, et de pes, pied : Quod volat pedibus; et selon d'autres du grec άλωπηξ (alopex), φαλωπηξ (falopex), en éol. d'où valopes, volpes et volp, par apoc. d'où : Volp, Volp-il, Volp-ilha, Volpilh-os, Volpilh-atge, Volpill-a, Volp-it, Volpilh-os.

De volp, par le changement de v en g et delen u, goup; d'où : Goup-il, Goupilhoun, Vulp-il, Vuolp.

VOLP, s. m. voolp, volpe. Volp, anc. cat. Volpe, ital. Renard.

Éty. du lat. vulpes. V. Volp, R.

**VOLPE**, vl. V. Volp, R.

VOLPIL, ILHA, adj. vl. volpila, volpila. Poltron, timide, läche, paresseux, hon-

Ety. du lat. vulpes, renard. V. Volp. R. VOLPILATGE, vl. V. Volpilhatge. VOLPILHA, s. f. vl. Couardise, lache-

té, timidité, irrésolution.

Ety. V. Volp, R.

VOLPILHATGE , S. M. VI. VOLPILLATGE, VOLPILATGE. Lâcheté, poltronnerie, timidité, fourberie, fausseté, faute, manquement. V. Volp, R.

VOLPILHOS, OSA, adj. vl. volpillos. Lâche, poltron. V. Volp, R. VOLPILL, vl. V. Volpil.

VOLPILLA, s. f. vl. Ruse, tromperie, finesse V. Volp, R.

VOLPILLATGE, s. m. vl. ♥. Volpilhatge.

**VOLPILLOS**, adj. vl. V. Volpilhos. VOLPIT, adj. vl. Lâche, poliron. Voy. Volp, R.

VOLRES, vl. Vous voudrez. VOLS, adj. et p. vl. Tourne, tourné, tu veux, il ou elle biaise.

Subst. figure, visage, vouloir.

VOLSITAT, s. f. vl. Inconstance, légé-

VOLT, s. m. vl. Visage. V. Vult et Voulu, R.

Il ou elle tourne.

Adj. changé, tourné, renversé.

VOLTA, s. f. vl. Roulade, refrain, fredon, détour, subterfuge.

Ety. du lat. volutatio, roulement. V. Vou-

VOLTA, S. f. vl. vouta, vota. V. Voula caverne, creux, V. Caverna, nœud, piége, nœud coulant. V. Las-courrent; tournoi, joute, pas d'armes, volte.

**VOLTA**, s. f. (volte); Volta, ital. port. cat. Vuelta, esp. Volte, mouvement que le cavalier fait faire à son cheval en le menant en rond; en terme de marine, même signification que route.

Éty. du lat. voluta. V. Voulu, R.

VOLTA-raça, s. f. Volta-cara, port. Faire volta-faça, faire volte-face, tourner le visage à l'ennemi qui poursuit.

VOLTA, s. f. (volte), dl. Façon qu'on donne à la terre. Sauv.

Éty. de volvere, tourner, ou du grec πολεω (poleô), retourner la terre, d'où l'on a ensuite fait vollar.

VOLTAR, v. n. vl. Voltar, cat. Fredonner.

VOLTIGEAR, v. n. (voultidjá); voul-TIGBAR. Voltejar, cat. Voltiger.

Ety. V. Vol, R. 2.

VOLTITZ, adj. vl. vouritz. Voûté, arqué, courbé, détourné, convexe, changeant, inconstant.

Subst. détour.

Ely. V. Voulu. R.

VOLTOR, s. m. vl. vouron. Voltor, cat. Vaulour. V. Vooutour.

VOLTURA, s. f. vl. Voltura, anc. esp. Contour.

VOLTUT, vl. V. Arc.

**VOLUC**, vi. Il ou elle tourna.

VOLUDAMENT, s. m. vl. Action de se vautrer. V. Voulu, R.

VOLUDAR, v. a. et n. vl. Faire tourner. Ety. du lat. volutare, m. s. V. Voulu, R. VOLUDAR SE, v. r. vl. Se rouler, se

vautrer. Éty. du lat. volutare se, m. s. V. Voulu,

Rad.

VOLUDAT, ADA, adj. et p. vl. Roulé, ée. VOLUM, vl. V. Voulume.

VOLUNTADOS, vl. V. Volontos. VOLUNTAIRI, vl. V. Voulountari.

VOLUNTAIROS, vl. V. Volontos. VOLUNTARI, vl. V. Voluntari.

VOLUNTARIG, adj. d. vaud. Voluntari, cat. Volontaire. V. Voulountari.

Lo es paureta de trei manieras, ço es à

saber; enfegnayric, besognivol et voluntaric.

Ety. do lat. voluntarius, m. s. V. Vol, R. VOLUNTAT, vl. Voluntat, cat. V. Voulountat.

**VOLUNTEIRA**, adj. vl. et s. **VOLUNTIEI**-RA. Volontaire, volonté. V. Vol, R.

VOLUNTIER, adj. vl. volentiem. Folonteroso, ital. De bonne volonté, empres-sé, disposé, V. Voulountous; adv. V. Voulountiers.

VOLUNTIERAMENT, vl. V. Voulountariament.

VOLUPTARI, ARIA, adj. vl. Voluptueux, euse, d'agrément, volontaire. V. Vol. R.

Éty. du lat. voluptarius, m. s. **VOLUPTAT**, vi. V. Vouluptat.

VOLUPTUOS, vl. Voluptuos, cat. Voy. Vouluptuous.

**VOLUR**, s. m. (boulúr); voulus, soulus.

Nom qu'on donne aux aigrettes des barbeboucs, et probablement à celles du pissenlit, aux environs de Toulouse.

Ély. de volar, voler.

**VOLUR**, **USA**, et imp. urda, s. (voulúr, USC); LARROUN , LAIRE, EANDOULIER, VOULUE. Volcur, euse, celui ou celle qui a volé ou l'action de vomir.

qui est dans l'habitude de voler; on le dit aussi par exagération de ceux qui exigent plus qu'il ne leur revient légalement.

Voulur de mar, pirate, écumeur de mer. Éty. de voul, pour vol, et de ur. Voy.

Vol., R. 3.

VOLUROT, s. m. (vouluró); voulurot. Petit voleur, enfant qui commence à voler. Larronneau. V. Vol, R. 3.

VOLUTA, s. f. (voulute); voulura. Voluta, port. cat. esp. Voluta, ital. Volute, pièce tortillée à la manière des tendrons de vigne, qu'on met au chapiteau de la colonne ionique et composite.

Ety. du lat. voluta, m. s. V. Voulu, R. VOLU, vl. Il ou elle tourne.

VOLVEDOR, adj. vl. Agile. V. Voulu, Rad.

VOLVEDOR, ORA, adj. vl. Volvedor, port. Volvitore, ital. Remuant, ante, agile, V. Youlu, R.

VOLVEN, adj. vl. Changeant, tournant, inconstant.

Éty. de volvens, qui se roule, qui change. V. Voulu, R.

VOLVER, v. a. et n. vl. Volver, esp. port. Volvere, ital. Tourner, rouler, renverser, retourner; recourber, arquer, circonscrire.

Ety. du lat. volvere, m. s. V. Voulu, R. VOLZ, s. f. vl. Statue de bois.

### VOM

VOMEGAR, vl. V. Vocumir. VOMIER, s. m. vl. Vomero, ital. Soc. fer de charrue.

Ety. dn lat. vomer, m. s.

VOMIR, vl. V. Vooumir.

VOMIT, s. m. vl. Vomit, cat. Vomito, esp. port. ital. V. Vooumissament.

Ety. du lat. vomitus, m. s. V. Vooum, Rad.

### VON

VON, vl. vo'n. Contr. de vosen, vous en. VON, vl. Pour vos en, vous en. V. Von.

### VOO

VOOU, Troisième personne du sing. du présent de l'ind. du verbe voulher. Il ou elle veut. V. Vol, R.

VOOU, Pour voie, route. V. Vau et Via, R.

**VOOU....** cherchez par Vau.... les mots que vous ne trouverez pas en Voou.... **VOOUMICA**, s. f. (vooumique); Vomica,

ital. port. Vomique, abcès qui s'est forme dans le poumon.

Ety. du lat. vomica, m. s. V. Vooum, R. **VOOUMIR**, v. a. (vooumir); mooumir, BOUIMIR, BOUMIR, BOUMITAR, DEGOUBILHAR, DEIGOUBIAR, DEGLEIRE, DEGLEIAB, JITAB, RE-JITAR, BACAR. Vomitar, cat. port. esp. Vomire, ital. Vomir, jeter par la bouche ce qui était dans l'estomac.

Ety. du lat. vomere, m. s. V. Vooum,

VOOUMISSAMENT, s. m. (vooumissamein); BOOUMISSAMENT, LOU VOOUMIB. Vomito, port. esp. ital. Vomit, cat. Vomissement,

Ety. du lat. vomitus ou de vocumir et de la term. ment. V. Vooum, R.

VOCUMITIF, s. m. (vocumitif); acouport. esp. Vomit, cat. Vomito, ital. Vomitife, remède qui provoque le vomissement.

Etv. du lat. vomitivus, m. s. V. Vooum, R. VOOUTA, s. f. (vooute); vauta. Vuella, esp. Volta, ital. port. Tour, détour, allée et venue: Las vocutas, les lacets d'un che-

Éty. de la basse lat. voltar, tour, ou du lat. voluta, de volvere. V. Voulu, R.

Vira-voouta, détour, tournoiement. Dounar una vocula, retourner ou tourner dans un sens différent.

A la voouta, commandement que les bergers font aux chiens, pour qu'ils aillent faire le tour du troupeau.

VOOUTA, s. f. (vooute); Volta, ital. Vez, esp. port. Fois: Una voouta, une fois, une séance: Cadun y a fach sa vocula, chacun y a passé à son tour; moment, certain espace de temps, un tour.

Éty. de l'ital. volta, par le changement de len ou. V. Voulu, R. VOOUTA, Pour voûte. V. Vouta, Crota

et Voulu, R.

VOOUTAIRE, USA, s. (vooutairé, use); VAUTAIRE, MOUDAIRE. Celui, celle qui vend en parcourant les rues; qui visite les Églises le jeudi saint. Garc.

Éty. de vooutar. V. Voulu, R.

VOOUTAR, v. a. (vooulá); voootegear, vautar. Voltare et Volgere, ital. Volver, esp. Voltar, cat. port. Tourner, faire le tour, roder, faire des tournées pour vendre ou pour acheter.

Vocutar leis eglisas, faire la visite des églises ou visiter les églises, comme on le fait, le jeudi saint.

Ety. du lat. voluta et de ar, fait en spirale. V. Voulu, R.

VOOUTAT, ADA, adj. et p. (voouta, ade). Tourné, ée, pour voûté. V. Voutat.

Ety. du lat. volutatus. V. Voulut, R. VOOUTEGEAR, v. a. (vooutedja); Voltejar, cat. Voltear, esp. Le même que Vootar, v. c. m. et Voulu, R.

**VOOUTEGEIRIS**, s. (vooutedgeïris). Commissionnaire de rue; crocheteur, portefais. Avr. V. Voulu, R.

VOOUTETA, s. f. (vooulele); voouroura. Dim. de voouta, petit espace de temps.
VOOUTIS, adj. (vooutis), dl. Qui cher-

che des détours. Sauv. Ety. de voouta, détour, et de is. Voy.

Voulu, R. VOOU-TOUERTA, s. f. (voou-touerte). Voie tortueuse, chemin détourné; fig. conduite suspecte. Avr. V. Via, R. VOQUTOUNA, V. Vooutela.

VOOUTOUR, s. m. (vooutour); Voltor, anc. cat. La vautour ou grand vautour, Vultur emereus, Lin. oiseau de l'ordre des Rapaces et de la fam. des Nudicolles.

Ety. du lat. vultur.

Les vautours diffèrent des aigles proprements dit, par leur cou dégarni de plumes.

VOOUTOUR, s. m. Dans le département du Gard, on donne ce nom à l'aigle commun. V. Aigla coumuna.

VOOUTUNGLA, s. m. (vooutoungle). Tourniole, espèce de panaris qui a son siège autour de l'ongle.

Éty. de Voout, R. de vooutar et de oungla, qui fait le tour de l'ongle. V. Voulu, Rad.

### VOR

VOR, vous, radical pris du latin vorare, voro, dévorer, manger avidement, sans måcher, et dérivé du grec βορὸς (boros), qui dévore, glouton; fait de βορά nourriture, fourrage.

De vorare, par apoc. vor; d'où: Devor-ant, De-vor-ar, De-vor-able, Vourace . Vourac-itat.

VORA, s. f. vl. Bord.

VORAGINOS, OSA, adj. vl. Voragi-noso, esp. port. Plein de gouffres, d'ablmes. Ely. du lat. voraginosus.

VORES, s. m. pl. vl. Franges.

VORI, s. m. (vóri). Ivoire, substance blanche qui compose les désenses de l'éléphant. V. Ivoiro.

Éty. du lat. ebur, eboris, m. s.

Et quand siaz pas nels coumo un vori Vous manda purgar en purgatori. (diou)

VORIA. vl. Je voudrais, il ou elle voudrait.

Vorran, ils ou elles voudront.

VORMA, s. f. (vorme), d. bas lim. Vorm, anc. cat. Dit pour morva, crachat, par métathèse. V. Morb, R.

VORMOUS, V. Morvous et Morb, R. VORT, s. m. vl. Batard.

### VOS

VOS, contr. de voles, que vos', pour que voles? que veux-tu?

VOS, pron. pers. deuxième pers. plur. de tu. vl. Vos, esp. cat. port. Voi et Vi, ital. Les troubadours, toujours très-polis dans leurs écrits, l'emploient presque toujours au lieu de tu. V. Vous.

Tu veux; vide, dénué, voix.

VOSGEAS, (vodges), despartament deis..... Vosges, esp. Vosges, département des.... dont le chef lieu est Epinal.

Ety. des Vosges, Vosagus saltus, chalne des montagnes.

VOSI, SART, (vósi). Evode, nom propre. Patr. Sant Évodius, Saint Evode, éveque de Rouen, mort vers l'an 430. Le martyrologe en fait mention le 6 octobre.

VOSPILLOS, adj. vl. Trompeur. Éty. de volpilh, renard. V. Volp, R.

**VOSTE**, d. arl. Pour votre. V. Vostre. **VOSTRA**, pron. poss. f. 2 pers. voussrna, vouastra. Vostra, cat. Vuestra, esp. Vossa, port. Vostra, ital. Votre.

Éty. du lat. vostra, m. s.

VOSTRE, pr. poss. de la seconde personne du pluriel (vostré, ostre); vourstre, vourstre, voustre, cat. Vostro, ital. Vues-VOUASTRE. Vostre, cat. Vostro, ilal. Vues-tro, esp. Vosso, port. Volre, qui vous appartient, qui est à vous.

Éty. du lat. vostrum, m. s.

### VOT

VOT

VOT, vout, vou, radical dérivé du latin votum, sup. de vovere, voveo, permettre à Dieu, vouer, faire un vœu.

De volum, par apoc. vol; d'où : Vol, De-vot, De-vot-ion, De-vo-ta, De-vota-ment, Vot-a, Vot-ar.

De vot, par le changement du t en d: Vod-ar, Vod-ada, Vou-at, De-voua-ment, De-vou-ar, De-vou-at, Vout-aire, Vout-ar.

De vot, par le changement du v en b:

Bot, Bot a, Vu.
VOT, s. f. vl. Voix, v. c. m.

VOT, s. m. (vol); Bot. Voto, ital. esp. port. Vot. cat. Vœu. V. Vu, comme plus usité quoique plus éloigné de l'étymologie.

Éty. du lat. votum, m. s. Ce mot signifie aussi en vl. vot, voix, suffrage; foi; confiance; souhait, désir. V. Vot, R.

VOT, s. m. Fête patronale. V. Rouma-

Ety. de vot, vœu, parce qu'on allait anciennement aux fêtes patronales qu'en suite d'un vœu qu'on avait fait. V. Vot, R.

En vl. voix, vide.

VOTA, s. f. (vôle); hota, vot, mage persta, dl. ct bas lim. Fête patronale, fête locale ou du patron de l'Eglise. V. Roumavagi et Vot, R.

VOTA, vl. Voûte. V. Vouta.

VOTANT, s. m. (voutan). Volant, cat. Volante, esp. ital. Votant, qui fait connaltre son vœu, qui a droit de voter.

Ety. de vot et de ant. V. Vot, R.

VOTAR, v. n. (voulá); voutan. Volar, esp. port. cat. Voter, donner sa voix, son suffrage dans des assemblées convoquées pour élire, nommer, délibérer.

Éty. de vot et de ar, donner son vot. V. Vot, R. VOTO, s. m. (vote). Garc. Voto, esp. Vœu, suffrage. V. Vot.

Ety. du lat. volum, m. s. V. Vot, R.

**VOTOR**, vl. V. Vooutour.

VOTROS, s m. pl. (votres). Révérences, adulations: Faire de votros, faire des révérences profondes.

VOTZ, s. m. vl. Désinences.

Cas es variamen de dictios cazuals per hàbitutz o per votz.

Levs d'amor.

Le cas est variation de dictions accidentelles, par articles ou par désinences.

VOTZ, s. f. vl. Voz, esp. Voix, ton, en musique. V. Voix et Voc, R.

VOU, conj. altern. Ou. Avr. V. Ou. VOUAR, v. a. (voua). Vouer, consacrer à la divinité. v. r. se vouer, se consacrer. V. Vot, R.

VOUASTRE, pr. V. Vouestre et Vostre. VOUATA, s. f. (vouate). Ouate, bourre de soie dont on fourre les habits.

Ety. Incertaine. M. Nodier pense que ce pourrait-être une onomatopée.

VOUATAR, v. a. (vouata). Ouater, garnir de ouata.

VOUCABLE, s. m. (voucáblé). Ce terme pris pour le nom d'un saint, patron d'une église, se rend par le mot titre. Cette église, dit-on, est sous le titre ou l'invocation d'un tel saint, et non sous le vocable. Sauv.

Ety. du lat. vocabulum, dans le sens de nom propre. V. Voc, R.

VOUCABULERO, V. Vocabulari et Voc,

VOUCATION, s. f. (voucatié-n); vouca-TIEM. Vocazione, ital. Vocacion, esp. Vocação, port. Vicació, cat. Vocation, mouvement intérieur par lequel Dieu appelle quelqu'un à certain genre de vie.

Ety. du lat. vocationis, gén. de vocatio, m. s. fait de vocare, appeler. V. Voc, R.

VOUE-VOUME, V. Bouha. VOUEL, V. Vol. VOUER, V. Vol.

VOUESTE, et

VOUESTRE, V. Vostre.
VOUGNER, V. Ougner.
VOUGUER, Vouloir. V. Voulher, et pour Valoir. V. Valher.

**VOUGUET**, s. m. (vougué), dl. Boule de volée: petite boule de mail pour les coups de volée. Sauv.

**VOUGUT**, **UDA**. adj. et p. (vougu, ude). Voulu, ue. V. Vol, R.

**VOUI**. part. affirmative (vouï). Oui. V. Oi et Oui.

VOUIAGEAIRE, V. Voyageaire et Via, VOUIAGEOUR, V. Voyageour et Via, R. VOUIDA, part. affirm. augm. de voui. Oui, certainement.

VOUIDAR, v. a. (vouida), d. bas lim. Vider. V. Vuidar et Vuid, R.

**VOUIDIER**, IERA, adj. (vouidié, iére), d. bas lim. On le dit des chevaux, des juments, qui gardent peu la nourriture qu'ils prennent et qui se nourrissent par conséquent mal.

Ely. de vouidar, vider, et de ier. Voy. Vuid, R.

VOUIER, alt. de Vouler, v. c. m. et Vol, R.

VOUIGNUT', d. mars V. Ounch. VOUIGNUT, UDA, Alt. de ougnut. Oint. V. Ounch et Ougn, R.

**VOULABLE**, **ABLA**, adj. (voulablé, able). Qui peut être volé. V. Vol, R. 3.

VOULADA, s. f. (voulade); vourau, nou-LATOUN, vol. Volala, ital. Vuelo, esp. Voo, port. Volée, le vol d'un oiseau; bande d'oiseaux qui volent ensemble; fig. de gens qui vont de compagnie ; état, condition.

Ely. du lat. volatus, ou de vol et de ada. V. Vol, R. 2.

Tirar à la voulada, Tirar al vuelo, esp. Tr. tirer en volant ou au vol, tirer à la volée, signifie en français, tirer inconsidérément. sans réflexion.

Prendre à la voulada, Coger al vuelo, esp. en terme de jeu, prendre de volée et non à la volée.

**VOULAGI**, V. Voulat.

VOULAM, s. m. (voulam); voulam, vou-LAN, VOULAME. Espèce de faucille qui a une côte comme les faux, et dont le tranchant se rabat, comme celui de cet instrument.

Éty. Voulam est une altération de Oula-

ma, v. c. m.

VOULAMA, s. f. Faucille. V. Oulama. VOULAME, s. m. V. Oulama.

VOULAMOUN, s. m. (voulamoun), dim. de voulam; vouramoun, PAUCET, PAUCILHOUF. Petite faucille.

VOULAN, s. m. (boulán), dg. Est aussi le nom d'une espèce de faucille pourvue d'un long manche, servant à émonder les haies.

VOULATEGEAR, V. Volastreyear et

Vol, R. 2.

VOULCAN, s. m. (voulcan); Volcao, port. Volcan, esp. Volcà, cat. Volcano, ital. Volcan, gouffre, le plus souvent dans les montagnes, qui vomit du feu et des torrents de matières embrasées, fondues et vitrifiées.

Ety. de vulcanus, parce que Vulcain avait établi ses forges dans l'île de Lemnos et dans celles d'Eolie, proche de la Sicile, où se trouvent des montagnes qui vomissent des tourbillons de slammes : de can ou tan, feu, selon Denina.

Herschell paraît être le premier qui ait remarqué des volcans dans la lune. En 1783, il v découvrit deux nouvelles montagnes formées par l'effet d'une éruption. En 1787, il reconnut de nouveau l'existence de ce phénomène.

**VOULCANIQUE**, ICA. adj. (voulcaniqué, ique); Volcanic, cat. Volcanico, esp. Volcanico, ital. Volcanique, des volcans.

VOULCANISAR, v. a. (voulcanisa). Volcaniser, animer, exalter.

VOULDOUIRAR SE, v. r. dl. Se vautrer par terre. V. Vioutar.

Ety. du lat. volutare, se rouler dans la boue. V. Voulu, R.

VOULER, v. a. V. Voler.
VOULER, s. m. (voulé); vouler. Le
vouloir, la volonté, l'intention, le dessein: Bon ou marrit vouler, bon ou mauvais vouloir. V. Vol. R.

**VOULET**, s. m. Pour volet, V. Tournavent et Vol. R. 2.

VOULETA, s. f. (vouléte). Émouchoir. V. Vol, R. 2.

VOULETEGEAR, BOULETEGEAR. VOY. Vol., R. 2.

VOULEYA, s. f. (voulèïe). Volée, pièce de bois qui sert à attacher les palonniers des chevaux de carrosse. V. Vol, R. 2.

**VOULEZ-DIRE?** Interrogation que l'on emploie pour dire croyez-vous? pensez-vous? le croyez-vous ainsi?

VOULHER, vouloir. V. Vouler et Vol,

VOULIERA, s. f. (voulière). Volière, lieu fermé de fil d'archal où l'on nourrit des

Ety. de voul pour vol, et de iera, lieu où sont renfermes les animaux qui volent, les volatiles. V. Vol., R. 2.

VOULOUNTAR, v. a. (voulounta); vou-BOURTAR OU BOULOURTAR. Voulountar quauqu'un, aimer quelqu'un, le prendre à gré; Voulountar un aliment, désirer un aliment, le prendre avec plaisir. On dit aussi dans ce sens, Moun couer lou tira.

Éty. de voulount, rad. de voulountat et de ar. V. Vol, R.

VOULOUNTAR, v. a. (voulountá); Bou-LOURTAR, VOURCUSTAR. Aimer, trouver bon, trouver à son goût, à son gré : Volountar l'et changement de o en ou, voulumini, vou-

quauqu'un, prendre quelqu'un en grande [ amitié, le préférer aux autres.

Moun estoumac volounta pas aquot, mon estomac a de l'antipathie pour cela, ou mon estomac refuse cela. V. Vol., R.

VOULOUNTARI, s. et adj. ( voulountári); voulountero. Volontario, ital. Voluntario, esp. port. Voluntari, cat. Volontaire. qui se fait sans contrainte et de franche volonté; enfant gâté qui ne se dirige que par sa propre volonté; soldat qui sert volontairement.

Ety. du lat. voluntarius ou de voulount, rad. de voulountat et de ari, qui fait à sa volonté. V. Vol, R.

**VOULOUNTARIAMENT**, adv. (voulountariamein); Volontariamente, ital. Voluntariamente, esp. port. Voluntariament, cat. Volontairement, sans contrainte.

Éty. de voulountaria et de ment, d'une manière volontaire, ou du lat. voluntarie, m. s. V. Vol, R.

VOULOUNTAT, s. f. (voulountá); Volonta, ital. Voluntad, esp. Voutade, port. Voluntat, cat. Volonté, faculté de l'ame, puissance par laquelle on veut ; acte de cette

Ety. du lat. voluntatis, gén. de voluntas. m. s. V. Vol, R.

De bouena voulountat, de buena voluntad. VOULOUNTIERS, adv. (voulountier); VOUROUNTIERS. Volontieri, ital. Volenter, anc. cat. Volontiers, de bonne volonté, de bon gré, de bon cœur.

Ely. du lat. voluntarie, m. s. V. Vol, R. VOULOUNTOUS, OUSA, OUA, adj. (voulountous, ouse, oue); vounountous. Voluntorioso, port. Qui est de grande volonte, zélé, qui travaille volontiers. V. Vol, R. VOULTA, s. f. (voulte). Fois, anc. pr. V. Fes.

Multas voultas, plusieurs fois. V. Voulu.

VOULU, volu, volt, RALUT, BARUT, VIOUT. Rad. pris du lat. volvere, volvo, volulum, rouler, tourner, et dérivé du grec πολέω (poleô), tourner; d'où : Volumen, volume; voluto, volute, voûte.

De volvere, par apoc. volv, d'où: Volven, En-volv-er, Re-vol in, Re-volin-a, Re-vel-um.

De volutum, par apoc. volut, et par suppression deu, volt, d'où: Devolu, Vol uta, Volt, Volt-a, Volt-itz, Volt-it, Re-volt-a, Re-volt-ant, Re-volt-ar.

De volutum, par apoc. volut, et par le changement du t en d, volud; d'où : Voludar, Re-voul-um.

De volud, par la suppression de u, et le changement de o en ou, vould; d'où : Vouldouirar.

De volt, par le changement de l en ou, vooul; d'où: Voout-a, Voout-ar, Re-voouta, Re vooulur, Vira-vooula, Vooul-egear.

De volt, par le changement de o en ou, voult; d'où : Vout-a, Re-voult-ar, Re-vou.

De voult, par la suppression du t, voul; d'où : Voul-el.

De voult, par la suppression de l, voul; d'où: Vout, Voul-a, Voul ar.

De voluminis, gén. de volumen, par apoc.

lum; d'où: Re-voul-un, Voulum-e, Voulumin-ous, En-re-volem-ar.

De volv, par le changement de o en 'ou. et du v en u, voulu; d'où : Voulubil-itat; Re-voulu-tion, Re-voulution-ari, Re-voulution-ar, De-voulut-ari, E-voulu-tion, Revoul-ut, Vouluda-men, Voulud-ar, Voulut-a.

De volutum, par apoc. volut, et par le changement de v en b et de o en a, balut; d'où : Balut , Balut-eou , Balut-ar , Balut-at.

De balut, par le changement de l en r, barut; d'où : Barut-a , Barut-ar , Barutel, Barutel-ar, Barutel-aire, Barutel-iera. Rarutel-ador.

De voout, par le changement du v en b : Boout-a, Re-vouroun-ar, Re-vout, Vioutar, Vooul-aire.

VOULUBILITAT, s. f. (voulubilitá); Volubilitat, cat. Volubilità, ital. Volubilidad, esp. Volubilidade, port. Volubilité, facilité et promptitude à se mouvoir. On ne le dit guère qu'en parlant de la langue.

Ety. du lat. volubilitatis, gén. de volubi-

lilas, m. s. V. Voulu, R.

VOULUDAR, v. a. (vouluda), d. bas lim.
Rouler quelqu'un dans la fange. Voy. Ven-

Ety. du lat. volutare, m. s. V. Voulu, R. VOULUDAR SE, v. r. md. Se rouler, se vautrer. V. Ventoular se et Voulu, R.

VOULUME, s. m. (voulume); volume. Volume, port. ital. Volume, esp. cat. Volume, grosseur, étendue d'un corps; un ou plusieurs tomes d'un livre, reliés ou brochés ensemble.

Ety, du lat. volumen, sait de volvere. parce que les anciens, qui n'écrivaient qué sur du parchemin ou sur des feuilles, les roulaient ensuite, et chaque rouleau formait un volume. V. Voulu, R.

Le volume dissère du tome en ce que le tome est une division de l'ouvrage, tandis que le volume est la division du relieur ; plusieurs tomes peuvent être renfermés dans un volume s'ils sont reliés ensemble.

VOULUMINOUS, OUSA, adj. (vouluminous, ouse); Voluminos, cat. Voluminoso, ital. esp. Volumoso et Voluminoso, port. Volumineux, euse, remarquable par son volume, qui est fort étendu, qui est composé de beaucoup de volumes.

Ety. de voluminis, gén. de volumen et de ous. V. Foulu, R.

VOULUPTAT, s. f. (vouluptà); GRAND PLESIE. Voluttà, ital. Volupté, sensation agréable causée par les plaisirs des sens ou les jouissances de l'âme.

Ety. du lat. voluptatis, gén. de voluptas; m. s. fait de volo, je veux, chose qu'on veut, qui plait. V. Vol, R.

VOULUPTUOUS , OUSA , adj. (vouluptuous, ouse); Voluttuoso, ital. Voluptuoso, esp. port. Voluptuos, cat. Voluptueux, euse, qui aime les plaisirs sensuels; qui inspire la volupté.

Ety. du lat. voluptuosus, m. s. V. Vol,

VOULUPTUOUSAMENT, adv. (vouluptuousamein); Voluttuosamente, ital. Voluptuosament, esp. port. Voluptuosament, cat. Voluptueusement, avec volupté.

Elv. de vouluptuousa et de ment, d'une manière voluptueuse. V. Vol., R.

VOULUTA, s. f. (voulute); Voluta, port. esp. cat. Volute, ornement en spirale. V. Voulu, R.

Éty. du lat. voluta, m. s. V. Voulu, R. VOUMICA, Vomica, cat. V. Vooumica et Vooum . R.

VOUMIR, V. Vooumir et Vooum, R. VOUN, ellipse employee pour vous-en, anavoun ou anazvoun, pour anaz vous en, allez vous en.

VOUN, s. m. Onguent, Cast. Alt. de

Ounch, v. c. m. VOUN-voun, V. Zoun-zoun.

VOUN-voun, s. m. (voun-voun). Bourdonnement, bruit que les bourdons font entendre en volant, et par extension, bruit des insectes et de plusieurs sons inarticulés.

Ety. Voun, voun, est une onomatopée. VOUNCH, V. Ounch et Ougn, R. VOUNCHURA, V. Ounchura et Ougn,

Rad.

**VOUNGE**, et comp. V. Ounze.

VOUNT, alt. de Ounte, où, v. c. m. VOUNVOUNEGEAR, V. Zounzouniar. VOURAGE, ÇA, adj. (vourâcé, ace); Voraz, port. esp. Voras, cat. Vorace, ital. Vorace, qui mange avec avidité une grande quantité d'aliments, surtout de la chair; qui dévore.

Ety. du lat. vorox, voracis, fait de vo-

rare, dévorer. V. Vor, R. VOURACITAT, s. f. (vouracità); Voracità, ital. Voracidade, port. Voracidad, esp. Voracitat, cat. Voracité, action de manger avec avidité une grande quantité d'aliments.

Éty. du lat. voracitas, tatis, m. s. V. Vor, Rad.

VOURAM , V. Voulam.

VOURAMOUN, V. Voulamoun.

VOURAR, v. n. (vourá), d. m. Voler. V. Voular et comp. et Vol., R. 2.

VOURENTIERS, V. Voulentiers.

VOURIOU, s. m. (vouriou), d. lim. Regain. V. Revioure.

VOURMEL, alt. lang. de Mourvel, v.c.m.

VOUROUN, Garc. V. Faisseta.

VOUROUNTAR, V. Voulountar et Vol,

**VOUS**, pron. pers. pl. de Tu, Vi, ital. Vos, esp. port. cat. Vous.

Éty. du lat. vos.

Ce pronom, qui est le pluriel de tu, a été employé par la civilité moderne, à l'égard des personnes qu'on veut respecter. Déjà à Rome, lors de la décadence de la belle latinité, la slatterie s'en servit en signe d'esclavage, en parlant aux Empereurs, pour leur donner à entendre, que mis en balance avec les autres hommes, ils méritaient les hon-neurs de plusieurs. Pline le jeune, dans une lettre à l'empereur Trajan, a offert le premier un exemple de cette infraction aux lois de la grammaire.

M. l'abbé de Sauvages, dans son Dict. parle de quelques actes du XImo siècle qui prouvent que vous n'était pas encore usité au singulier : on lit dans l'un de ceux qu'il cite: Aus tu Adalbert bispe de Nemse, Ecou-

te Adalbert, évèque de Nismes. Cependant les troubadours l'ont presque toujours employé au lieu de tu.

VOU

VOUS, Vous s'élide souvent devant les mots qui commencent par une voyelle:

"averlissi, pour Vous averlissi.

**VOUS AUTRES**, AUTRAS (vous áoutrés, áoutres). et pour les deux genres, vousautreis, vautres. Vosalires, altras, cat. Vosotros, tras, esp. Voi altri, ital. Vous, vous autres.

VOUT, OUTA, adj. vl. voutz. Tourné, ée, roulé, enveloppé, voué, renversé; arqué, vide, changé.

Ety. de volutatus. V. Voulu, R. VOUT, s. m. vl. Religieux, moine, vœu, voix, peinture, image. V. Vot et Voc, R.

VOUTA, s. f. (voute); HOUTA, CROTA, ARC. Volta, ital. cat. port. Vuelta, esp. Voute, corps de maconnerie en arc dont les parties se soutiennent les unes, les autres.

Éty, de la basse lat. voluta, volta, vota, employés dans le même sens et dérivés de volvere, tourner. On disait anciennement volte, en français. V. Voulu, R.

### On nomme:

MAITRESSES VOUTES, les voûtes principales d'un

PETITES VOUTES, celles qui ne couvrent que quel-

que partie.
VOUTE-DOUBLE, celle qui est construite au-dessus

VOUTE ACOUSTIQUE, une voute elliptique ou parabolique qui redouble le son par la repercussion de la

VOUTE A LUNETTES , celle qui dans sa longueur est traversée par des lunettes directement opposées pour en

empêcher la poussée ou pour y pratiquer des fours VOUTE BIAISE ou de COTÉ, celle dont les murs latéraux ne sont pas d'équerre avec les pieds droits de l'entrée et dont les voussoirs sont biais par tête.

VOUTE D'ARÈFE, celle dont les angles paraissent en dehors et qui est formée par la rencontre de quatre lu-

nettes égales ou par deux berceaux qui se croiseut. VOUTE D'OGIVE, GOTHIQUE ou à la MODERNE, celle formée par deux lignes courbes égales , qui se cou-

pent en un point au sommet. VOUTE-EN-ARC-DE-CLOITRE, celle formée de quatre portions de cercle, et dont les angles en dedans font un effet contraire à la voûte d'arête.

VOUTE EN CANONNIÈRE, celle qui n'étant pas contenue entre deux lignes parallèles est plus large d'un côté que de l'autre.

VOUTE EN COMPARTIMENT, celle dont le parement intérieur est orné de panneaux de sculpture, sépaiés par des plate-bandes.

VOUTE-CYLINDRIQUE, celle qui est en plein ceintre ou en demi-cercle.

VOUTE EN LIMAÇON, celle qui est conduite en spirale depuis les coussinets jusqu'à la clef.
VOUTE EN PLEIN CEINTRE, V. Voute cylindri-

VOUTE RAMPANTE, celle qui est inclinée parallèle-

ment à la descente d'un escalier. VOUTE SPHOERIQUE, celle qui est circulaire par son plan et par son profit, on la nomme aussi eul-de-four. VOUTE SURBAISSÉE ou EN ANSE DE PANIER,

celle qui est plus basse que le demi-cercle. VOUTE-SURMONTÉE, celle qui est plus haute que le demi-cercle.

### Dans une voule on nomme :

EXTRADOS , la partie extérieure.

INTRADOS ou DOUELLE, la partie intérieure on pare-

ARC-DOUBLEAU, la saillie pratiquée à l'intérieur d'une voute, formée par une chaine de pierres saillantes.

ASSISE-D'EMPATTEMENT ou de RETRAITE, le rang de pierres qui forme la retraite , à la retombée de la

ASSISES-D'EXTRADOS, les assises qui remplissent le

reins d'une voûte.
ASSISE-DE-RETOMBÉE, le cours d'assises sur lequel la voûte prend naissance.

CLAUSOIR, CLEF, le dernier voussoir. V. Clau.

CONTRE-CLEF, le voussoir qui est posé immédiatement à chié de la clef.

DOUELLE, V. Intrados.

MONTRE, V. Rayon.
NAISSANCE, le commencement de la courbure de la voite.

RAYON ou MONTRE, la hauteur de la voûte depuis la ligne de niveau jusques sous la clef.

REINS, la partie vide ou pleine qui est entre la moitié de l'extrados et le prolongement du pied droit jusqu'au niveau du sommet de la voûte.

REMPLAGE, la maçonnerie des reins.

RETOMBÉE, chaque essise de pierres qu'on érige sur le conssinet d'une voute ou d'une arcade pour en former la naissance.

SOMMIER, la première pierre de chaque côté de l'arc. VOUSSOIRS, les pierres taillées en forme de pyramide tronquée qui composent la voûte. On nomme voussoirs extradosses, ceux dont les têtes sont de niveau et qui forment l'extrados de la voûte.

La partie supérieure de la voûte d'un four se nomme chapelle et le reste aisselle.

VOUTA, s. f. vl. Tournois, joûte, détour, marotte, cadence: Voutas d'auzelhs, cadences d'oiseaux.

Éty. du lat. volutatio, roulement. Voy. Voulu, R.

, vl. Fois : Diversas voutas . VOUTA plusieurs fois.

VOUTAIRE, s. m. (voutairé); Votador, esp. Votant, celui qui donne son suffrage, qui vote. V. Vot, R.

VOUTAR, v. a. (vouta); outar, croutar. Voltare, ital. Volter, faire une voûte qui termine le haut d'un bâtiment ou d'une pièce dans un bâtiment.

Éty. de vouta et de ar, faire une voûte, ou du celto-breton vaotar, m. s. V. Voulu,

**VOUTAR**, Voter, donner son vote. V. Votar et Vot, R.

VOUTAR SE, v. r. Se vouter, on le dit des personnes dont la taille commence à se courber.

**VOUTAS**, s. f. pl. vl. Voltes.

VOUTAT, ADA, adj. et p. (voutá, áde); CROUTAT, OUTAT. Voûlé, ée.

Ety. de vouta et de at, fait en voute. V. Voulu, R.

VOUTIS, adj. vl. vouriez. Tournant, léger, volage; vouté. V. Voulu, R. et Voltitz.

**VOUTITZ**, yl. V. Voltitz.

VOUTOR, vl. et VOUTOUR, V. Vooutour. VOUTZ, vl. V. Voix.

VOUX, s. f. Louis Bellaud, auteur du XVIme siècle, emploie souvent ce mot pour voix. V. Voc, R.

Demandant aulto voux, non es eissy. Bellaud.

En vl. adj. voûté, arqué; vide; subst.

bruit, parole. V. Voulu et Vuid, R. VOUYAGEAR, et composés. V. Voyagear et Via, R.

VOUYANT, ANTA, adj. (vouyan, ante). V. Voyant et Vis, R.

VOUYAR, vl. V. Voyar. VOUYELLA, V. Voyela et Voc, R.

VOUYER, s. m. (vouyé). Voyer, officier proposé à l'inspection des chemins. V. Via, Rad.

### VOV

YOVAL, adj. vl. vovals. Très-mauvais. Ety. Mot composé de non val, qui ne vaut pas, qui ne vaut rien. V. Val, R.

VOYA, s.f. (vóye); voia. Volonté, courage, vigueur, volonté d'agir, santé, ardeur pour le travail.

Éty. de l'ital. voglia, volonté. V. Vol. R. Bona voya, se dit par antiphrase d'une personne indolente qui n'a ni volonté ni

A gis de voya, il n'a ni force, ni vigueur. Un sensa voya, un indolent.

Prendre de voya, prendre de la vigueur, avoir de la bonne volonté.

VOYAGEAIRE, V. Voyageur et Via, R. VOYAGEAR, v. n. (vouiadjá); vouva-geam. Viaggiare, ital. Viajar, esp. port. Voyager, faire un voyage, aller d'un pays dans un autre, faire une tournée.

Éty. du lat. viam-agere. V. Via, R.

VOYAGEUR, USA, s. (vouiadjúr, úse); Viaggiatore, ital. Viajador, esp. Voyageur, euse, celui, celle qui est actuellement en voyage. V. Via, R.

VOYAGI, s. m. (vouiádgi); vouvagi, bia-tye, vouvage. Viaggio, ital. Viage, esp. Viagem, port. Voyage, transport de sa personne d'un lieu où l'on est, dans un autre lieu assez eloigné, chemin qu'on fait pour aller d'un lieu à un autre.

Vouyagi blanc, course inutile.

Ety. de la basse lat. viagium. V. Via, R. Le premier voyage entrepris, autour du monde, le fut par Magellan, en 1519.

VOYANT, ANTA, adj. (vouián, ánte); VOUVANT. Voyant, ante, qui brille, qui éclate, qui se fait remarquer de loin, dont les couleurs sont vives; parant, ante, qui pare, qui

Ety. du français voir. V. Vis, R. VOYAR, vl. V. Vuidar.

VOYELA, s. f. (vouièle); vooyela. Vocale, ital. Vocal, esp. Vogal, port. Voyelle, lettre qui a un son plein et qui se prononce sans le secours d'une consonne.

Ety. du lat. vocalis, fait de vox, vocis, employé par Cicéron dans le sens de voyelle. V. Voc, R.

A, E, I, O et U, sont les cinq voyelles de notre langue.

L'ordre dans lequel elles ont été placées n'est point arbitraire, il a été déterminée par la plus ou moins grande difficulté qu'on éprouve dans leur prononciation, a est la première parce qu'il suffit d'ouvrir la bouche et de pousser la respiration pour la prononcer; e, vient ensuite, en la fermant un peu on la fait sentir; en la fermant encore l'i, en ne laissant qu'une petite ouverture arrondie, on prononce l'o, et en prolongeant les lèvres fermées on produit le son de l'u, si difficile à rendre qu'il est presque impossible à un espagnol et à un italien de le bien prononcer.

### VOZ

VOZ, s. f. vl. Voix, parole; votres. Voy. Voc, R.

### VR A

VRAI, V. Verai et Ver, R. 2. VRAIRA, Garc. V. Varaire. VRAYAMENT, Garc. V. Veritablament et Ver, R.

### VRE

VRESSEMBLABLAMENT, adv. (vresseimblablamein). Vraissemblablement, avec vraissemblance. V. Ver, R. 2.

VRESSEMBLABLE, ABLA, adj. (vresseimblablé, able); Verisimile, ital. Vesisimil, esp. Vraissémblable, qui paraît vrai, qui a l'apparence de la vérité.

Éty. du lat. verum et de simile.

VRESSEMBLANÇA, s.f. (vresseimblance); Verisimiglianza, ital. Verisimilitud, esp. Verisimilhança, port. Versemblansa, cat. Vraissemblance, apparence de vérité.

VU, s. m. (vu); vo, vor. Voto, ital. port. esp. Vœu, promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelque chose, qu'on croit lui être agréable, et qui n'est point de précepte; l'offrande promise par un vœu, souhaits,

Ety. du lat. volum, m. s. V. Vot, R.

L'usage des vœux remonte à la plus haute antiquité; les Grecs et les Romains en faisaient pour se rendre les dieux agréables dans toutes les grandes entreprises, comme l'attestent une foule de monuments.

Les vœux de religion, qui consistent ordinairement en celui de chasteté, celui de pauvreté et celui d'obéissance, sont attribués à saint Basile, qui vivait au milieu du IVme siècle.

Un décret du 15 février 1790, supprima les communautés religieuses, et prononça l'abolition des vœux de religion.

Un autre decret, du 18 février 1809, rétablit les sœurs hospitalières, en limitant à cinq années les vœux qu'elles peuvent prononcer. La loi du 24 mai 1825 ne déroge point à

celle de 1809, relativement à la durée des vœux.

### VUD

VUDA, anc. lim. V. Vista. VUDEOU, Alt. de Vedeou, v. c. m. et Vedel, R.

### VUE

**VUEC**, adj. vl. Vide, il ou elle voulut. V. Vuide et Vuid, R.

VUECH, adj. vl. V. Vuide. VUECH, V. Huech et Oct, R.

VUECHIEME, V. Huchieme et Oct, R. VUEG, adj. vl. vuesa, vuest, vuesz. Vide,

dénué. V. Vuid, R.

VUEGE, (vuedgé). Vide. V. Vuide et Vuid, R.

VUEIAR, vl. V. Vuidar.

VUEI. VUEIG,

VUEIT, et

VUEIZ, adj. vl. Vide. V. Vueg, Vuide et Vuid, R.

**VUEJA**, adj. vl. Vide, exempte. V. Vuid,

**VUELC**, vl. Je voulus, il ou elle voulut. VUELF, vl. Il ou elle tourne.

VUELH, vl. Pour vel, je veux, de voler, vouloir, il ou elle veut.

VUELHER, V. Voler et Vol, R.

VUET, adj. vl. vorrz. Vide, que tu vides, qu'il ou qu'elle vide. V. Vuid, R.
VUEY, adj. vl. Vide. R. Vuide et Vuid,

Rad.

### VIII

VUI, adv. d. mars. Aujourd'hui. V. Hui. VUIÁR, vl. V. Vuidar.

VUID, veous, radical dérivé du latin viduus, à, um, frustré, dépouillé, vide,

De viduus, par apoc vidu, et par transp. de u, vuid; d'où: Vuid-ança, Vuid-ar, Vuid-e.

De vuid, par le changement de i en e et du d en g, vueg; d'où: Vueg-e.

De viduus, par la suppr. de du, vius, et par le changement de i en e et de u en ou, veous; d'où: Veous, Veous-e, A-veous-ar, Vueiz, Vueja, Vuet, Vuey, Vuit, Vuj-ar, Vuoit, Vefv-a, Vev-a, Vev-e.

De viduare, par apoc. viduar, par changement du v en b, biduar, par transposi-tion de i et de u, budiar, et par suppr. du d, burar, bujar, bugear; d'où: Buge-ar, Buge-al, Bouge-adis, Vege-ar, Veiar, Veist, Beit. Beoud, Beous-a, Beouse, Beout-a, Beoux-e, Beoud-e, Beyt, Bid-ar, Boeyt, Boueit, Boueyt-ar.

WUIDANÇA, 8. f. (vuidance); ESCOULA-Duna. Vidange, action de vider; les ordures qu'on enlève d'un lieu que l'on vide.

Ety. du lat. viduus, vide. V. Vuid, R. VUIDAR, v. a. (vuida); vuegean, vejan, BUGEAR, CUEAR, VOUDAR, BUDAR, BIDAR, BOURYTAB. Vuidar, cat. Votare, ital. Vaciar, esp. Vasar, port. Vider, enlever, ôler, éloigner, faire écouler d'un lieu ce qui le remplissait.

Éty. de vuide et de ar, rendre vide, oùde viduare. V. Vuid, R.

VUIDAR SE , v. r. se buggar. Se vider , en parlant des animaux, rendre tout ce qu'ils ont dans le ventre d'excréments.

VUIDAT, ADA, adj. et p. (vuidà, áde); curat. Vidé, ée.

Ety. de viduus ou viduatus, m. s. Voy. Vuid, R.

VÚIDE, UIDA, adj. (vúïdé, úïde); NUMBER, VIOUDE, BRIF, CURAT, BRYT, BIOCH, BORYT. Vacuo, ital. port. Vacio, esp. Vuyd, cat. Vide, qui n'est rempli que d'air, qui ne contient rien.

Éty. du lat. viduus, m. s. V. Vuid, R. WUIDE, s. m. Vide, espace qui ne contient rien, pas même de l'air, faire le vide, enlever l'air qui est contenu dans un vase, dans le toyau d'une pompe.

Les premières expériences sur le vide, furent publiées en 1672, par Otto de Guericke, inventeur de la machine pneumatique. VUIGET, vl. Il ou elle vide.

VUIT, adj. vl. vorrz. Gueux. V. Vuid, Rad.

VUJAR, v. a. vl. Vider. V. Vuidar, Bugear et Vuid, R.

### VUL

**VULCAN**, nom propre (vulcan); Vulcano, ital. port. Vulcain, le Dieu du feu.

Éty. du lat. Vulcanus, m. s. VULG, radical dérivé du latin vulgus, vulgaire, commun; multitude, populace.
De vulgus, par apoc. vulg; d'où: Vulg-

ari, Vulgari-a, Vulgaria-ment, Vulg-ata, Di-vulg-ar, Vi-vulg-at, Prou-mulg-ar, Prou-mulg-ar, Prou-mulg-at, Prou-mulg-at, Prou-mulg-at, Prou-mulgat-ion.

WULGAR, adj. vl. Vulgar, cat. V. Vulgari.

Sub. la langue vulgaire.

VULGARI, ARIA, adj. (vulgári, árie); COUMUN, OURDINARI. Vulgare, ital. Vulgar, esp. port. cat. Vulgaire, commun, ordinaire.

Ely. du lat. vulgaris, m. s. fait de vulgus, le vulgaire. V. Vulg. R.

**VULGARIAMENT**, adv. (vulgariaméin); Vulgarment, cat. Volgarmente, ital. Vul-

VUL garmente, esp. port. Vulgairement, communément, ordinairement.

Ety. de vulgaria et de ment, d'une manière vulgaire. V. Vulg, R.

VULGATA, s. f. (vulgate); Vulgata, port. esp. cat. ital. Vulgate, version latine de la Bible qui a été reconnue par le Concile de Trente.

Éty. du lat. vulgata, divulguée, répandue dans le monde, dérivé de vulgus, peuple.

V. Vulg, R.

Cette traduction a été faite d'après les corrections que Saint Jérôme apporta à l'ancienne vulgate traduite mot pour mot sur le grec des Septante, et connue sous le nom de vielle version.

VULNERARI, s. m. (vulnerári); Vulnerario, port. ital. esp. Vulnerari, cat. Vulnéraire, réunion de plantes que l'on croit propres à faire cicatriser les plaies, et pour prévenir les épanchements sanguins à la suite des coups et des chutes.

Ely. du lat. vulnerarius, m. s. Vulnerari, suisse. V. Falltrank.

VULPIL, adj. vl. V. Volpil et Volp, R. WULT, s. m. vi. volt, vout. Vulto, esp. port. Volto, ital. Visage, face.

Étv. du lat. vultus.

VULTULHAT, adj. et p. vl. VULTURN, s. m. vl. Vulturno, esp. port. Vulturn, vent du Nord-Est.

Ety. du lat. vulturnus, m. s.

### VUN

VUNA, s. f. vl. et VUNULA, s. f. vl. Luette.

### VUO

VUOIT, adj. vl. vuoitz, vuotz. Vide. V. Vuide et Vuid, R.

VUOLP, s. m. vl. Renard. V. Volp, R. VUOT, adj. vl. Vide. V. Vuide.

### VUS

VUS, vl. V. Vous.

**w** . Cette lettre est souvent employée pour g, William, pour Guilhaume.

### WH

WHISK, s. m. (ouisk); whist. Wisk. jeu de cartes qui se joue à 4 personnes, dont les vis-à-vis, sont associés ou partenaires.

Éty. de l'anglais whist, silence, parce que ce jeu en exige beaucoup.

Les Anglais l'ont inventé vers le milieu du dernier siècle.

La Lettre V contient 2,829 Mots ou Articles

X, s. f. (ikse); 1984. La vingt-troisième lettre de l'alphabet, et la dix-huitième des consonnes.

 $oldsymbol{X}$ , est  $oldsymbol{m}$ . en français el se prononce i $oldsymbol{k}$ se, selon l'ancienne appellation et kse suivant la nouvelle.

Dans les mots dérivés du latin, nous avons conservé le x, quoiqu'il se prononce comme s, ss, ts ou ch.

Comme lettre numérale l'X vaut dix, si on le fait précéder d'un IX, il ne vaut plus que neuf et surmonté de la tilde X, il compte pour 10,000.

Le X, vaut dix parce qu'il est composé de deux V l'un sur l'autre, qui valent cinq chacun.

Cette lettre que les Latins ont empruntée des Grecs, a été employée par eux pour rem-placer le c, s ou le g, s, qu'ils ont quelquefois écrit séparement, comme dans ces mots, conjugs, au lieu de conjux, legs, au lieu de ley.

M. Poumarède, dans son manuel, voulant imiter, dans son orthographe, la prononciation locale, a écrit par x, beaucoup de mots qui doivent l'être par ch, j, g.

### XAB

XABAL, s. m. (chabál), dg. Cheval, V. Chabal, Caval, et voyez pour tous les mots écrits par x, qui manquent ici à ch. dj, j, g

XARPAN, s. m. (tsarpan), dg. V. Tronc de nostre segne.

### XAV

XAVIER, nom d'homme. Zaverio, ital.

Ety. du lat. Xaverius.

# XI

## TI

XI, x1, x1, s. m. ou x2, TE, TE. Mois qu'on prononce rapidement pour exciter les chiens, pour les faire battre. On le dit aussi ironiquement à deux personnes qui se disputent.

Éty. du lat. ci, impér. de ciere, exciter, animer, provoquer, dérivé du grec κινέω (kinéô), mouvoir.

### XOU

XOUBARGAS, s. f. pl. (esoubárgues), dg. V. Pubargas et Cochis.

### XRI

**XRISTIA**, vl. Alt. de Christian, v. c. m. KRISTIANDAT, vl. V. Christiantat.

Éty. Cette lettre n'est autre chose que le v upsilon grec, auquel on a ajouté une queue.

Entre deux consonnes il n'a que le son de l'i simple, mais lorsqu'il est placé entre deux voyelles il remplit les fonctions de deux ii.

Beaucoup d'auteurs provençaux et languedociens surlout, ont souvent employé l'y grec au lieu de l'i ordinaire, il faut chercher les mots qu'on ne trouvera pas par y à i.

Y, adv. rel. ou pron. rel. indecl. Y, dans cet endroit là, à cela, à cet homme là, on le rend presque toujours en provençal par li ou l' devant les mots qui commencent par une voyelle.

Anaz li, allez-y. Troubaz vous li, trouvez on rendez vous y. L'a ti d'aigua, y a-t-il de l'eau.

L'y grec seul, en français est un adv. rel. qu'on ne doit employer que lorsqu'il sert à marquer un lieu ou une chose, on parle donc mal lorsqu'on dit :

Y voyez-vous, au lieu voyez-vous clair. Je n'y vois pas, pour je ne vois pas clair. Je n'y entends pas, au lieu de je n'entends pas parce que j'ai l'oreille dure.

YA, adv. d. béarn. Ya, esp. Puisque. Ya que, ya que, vu que.

Y-A-BOU, d. béarn. Il y a eu.

### YAD

YADES, s. f. pl. vl. Hiadas, esp. port. lade, ital. Hyades, étoiles. Éty. du lat. hyades, m. s.

YAME, d. béarn. Pour jamais. V. Jamai.

YAN. d. béarn. V. Jean. 1 YANSEMIS, S. m. d. béarn. Jasmin. V. Jooussemin.

YARSINER, s. m. d. béarn. Jardinier, v. c. m.

### YAS

YAS, s. m. (yás), d. béarn. Couchette, bois de lit. V. Lichiera.

YASER, v. n. (iasé), d. béarn. Coucher, se coucher. V. Coucar se.

Éty. Alt. de jaser, de jacere.

YASSOU, s. m. (iassou). Nom nicéen de la microstome arrondie, Microstoma rotundata, Risso.

YASUT, UDA, adj. et p. (iasú, úde), md. Couché, ée. V. Coucar.

YASUT, d. béarn. Couché. V. Coucat et Ajassat.

### YAU

YAU, s. m. (iáou), d. lim. OEuf. Vov.

YAULA, s. f. (iáoule). Nom qu'on donne, à Nismes, au réséda jaunissant. V. Herbadeis-judious.

YAUSTA, s. f. d. béarn. Génisse. Voy. Jungea.

### YBR

YBR, adj. vl. Ivre. V. Ubri. YBRI, adj. vl. V. Ubri. YBRIERA, vl. V. Ivrera. YBROUGNA, dl. V. Ibrougno. YBROUGNAR S', v. r. S'enivrer. Voy. Enubriar s'.

### YCH

YCHIMPLE, s. m. (itchimplé), dg. Exemple. V. Exemple. YCHORBAMEÑ, vl. Issorbamen.

YCON, v. V. Icon.

### YDI

YDIOTA, vl. V. Idiot.

### YDO

YDOLA, vl. V. Idola. YDOLATRIA, vl. V. Idolatria.

### YDR

YDRA, s. f. vl. Hidra, cat. esp. port. Idra, ital. Hydre, serpent fabuleux

Ety. du lat. Hydra, m. s. YDRIA, s. f. vl. Hidria, esp. Hydria, port. Idria, ital. Jarre, pot.

Éty. du lat. hydria, m. s.

YDROMEL, s. m. vl. Hidromel, cat. Hydromel, port. Idromele, ital. Hydromel. Ety. du lat. hydromeli.

YDROPIC, vl. V. Hydroupique. YDROPISIA, vl. Voy. Ydropisia et Hydroupisia.

### YDU

YDUAL, adj. vl. Des ides, qui appartient, qui a rapport aux ides.

YDUS, s. f. pl. vl. Idus, cat. esp. Idos, port. Ides, une des divisions du mois chez les Romains.

Ety. du lat. idus. Ydus vol dire divizio.

### YE

### VE

YE, d. arl. et avign. Pour li, ly, lui. Ye dirai, je lui dirai. Touteis y van, lous y vont. YE, s. m. d. arl. Pour Liech, v. c. m.

### YEL

YELA, s. f. V. Iera. YELI, V. Yeri. YELO, Garc. V. Hiera. YELOUS, d. béarn. V. Jalous.

### YEM

YEMAL, adj. vl. Hiemal, esp. port. Iemale, ital. D'hiver. Ety. du lat. hiemalis.

YEN, d. béarn. Pour Gent, v. c. m. YENDRE, d. béarn. Pour Gendre, v. c. m. YENNA, vl. V. Ilyena. YENS COM YENS, E tripa ab mous-

tarda, prov. béarn, qui signifie qu'on ne se trouve bien qu'avec ses semblables, comme certains mets ne sont bons qu'avec certaine

### YEO

YEOU, V. Iou.

### YER

YERI, S. M. (ièri); LIS BLANC, SLE, YELL, BLI, LYRIS, LIBI, BOSA-DE-JUNOUN. Le lis blanc. Lilium candidum, Lin. plante de la fam. des Liliacées qu'on croit originaire d'Orient, et qu'on cultive tant pour la beauté de sa fleur et la douceur de son parfun, que par les agréables souvenirs qu'elle nous rappelle.

Ely. du lat. lilium, ou du grec heipion (léirion), le même.

Frappés de sa beauté, les mithologistes anciens voulurent donner au lis une origine céleste, en le faisant naître d'une goutte de lait que Junon laissa répandre sur la terre. Les poëtes l'ont à leur tour, représenté com-me l'emblème de la candeur et de la modestie, et depuis la croisade de Louis le-Jeune, il a loujours orné les bannières des rois de France.

L'espèce de sleur de lis qu'on voyait avant sur leurs draperies, représentant, selon les uns, le lis des marais ou Iris pseudo acorus, Lin. et selon d'autres une abeille, des fers de lance, des têtes de masse d'armes, etc.

L'odeur du lis, extrêmement agréable, en plein air, peut devenir nuisible, comme toutes les odeurs fortes, dans un lieu renfermé.

Yeri rouge, V. Martagoun.

### YES

YESHU , vl. Jesus, v. c. m. YESHU CRIST, vl. V. Jesus-Christ.

### YEU

YEU, s. m. dl. Pour œil. V. Uelh. YEUN, dl. Pour loin. V. Luenc. YEUREYOU, d. arl. V. Liureya.

YFERN, vl. V. Infern. YFERNAL, vl. V. Infernal.

### YHÈ

YHERS, s. m. (yhers), dg. Enfer. Voy. Infer.

Qu'apres y aoué bist cent youers Et (diou) te preserbe deous yhers. D'Astros.

YLE, s. f. vl. Yle, matière primordiale. Ety. du lat. hyle.

YLEON, s. m. vl. Ileon, esp. port. Iléon, le dernier et le plus long des intestins grêles. Ety. du lat. ileon, m s.

YLEX, s. m. vl. Yeuse, chêne vert. Voy. Eouse.

Ety. du lat. ilex, m. s.

### VI.H

YLHAS, s. f. pl. vl. Flancs, iles, griffes.

YLI, s. m. vl. Iris. YLIAC, ACA, adj. vl. Iliaco, port. Iliaque, maladie de l'ileon. Éty. du lat. iliac.

YMAGE, vl. V. Image. YMAGENA, vl. V. Imagena. YMAGINABLE, YMAGINAR, et YMAGINARI, vl. V. Imaginari. YMAGINATION, vl. V. Imag. YMAGINATIU, IVA, adj. vl. Imaginatif, ive. YMAR, vl. V. Aymar

# **YMB**

YMBRE, s. m. vl. Imbre, pluie. Ety. du lat. imber.

### YMN

YMNE, vl. V. Hymne.

YMOR, vl. V. Humoros.

### YO

YO, D'Astros, pour una, une. YO, dl. Pour au lieu, adv. en yo, au lieu. V. En luec.

# TOM. II. 2" PARTIE.

### VOC

YOC, s. m. dl. V. Luec. YOCH, nom de nombre, dl. Huit. Voy. Huech.

### YOL.

YOL, s. m. Souvent employé pour œil, par les anciens. V. Huelh.

YON, adv. dl. V. Luench. YONNA. (XODE), DESPARTAMENT DE L'... Yona, esp. Yonne, département de l'... dont le chef-lieu est Auxerre.

Ety. du nom d'une rivière, Icauna, en lat.

### YOO

YOOU, dl. OEuf. V. Uou et Dijoou.

YOU, Alt. lang. pour je, moi. V. Iou. YOUCAS, s. m. d. béarn. Jones, jonquière. V. Jouncas et Jounquiera.

YOUENC, ENCA, adj. d. béarn. Jeune. V. Jouine.

YOUENTUT, s. f. d. béarn. Jeunesse. YOUER, s. m. (iouer), dg. Alt. de Hiver,

E puich au moun n'ou y a pressouno Per pauc qu'ajo sa rasoun bouno, Que de boun co nou dez à Diou Dus cens youers, per un estiou. D'Astros.

YOUGUEDOUR, d. béarn. Joueur. V. Jugadour et Jugaire.

YOUNG, d. béarn. V. Jounc. YOUNCAS, s. m. (youncá). Terrain où il ne croit que des joncs. V. Jounquiera.

# YOY

YOY, dl. Fabre, l'emploie pour Hui, auiourd'hui, v. c. m.

### YPA

YPALLAGE, s. m. vl. Hypallage, port. Hypallage, figure de rhétorique. Ety. du lat. hypallage.

### YPE

YPERBOLA, et YPERBOLE, vl. V. Hyperbola. YPERBOREAL, adj. vl. Hyperboréen. Ety. du lat. yperborealis.

### YPO

YPOCONDRIS, vl. V. Ipocondres. YPOCRITA, vl. V. Hypocrito. YPOCRIZIA, s. f. vl. V. Ipocrisia et Hypocrisia.

YPOSTAZIS, s. f. vl. Hipostasis, esp. cat. Hypostasis, port. Ipostasi, ital. Hypostase, dépôt, sédiment des urines.

Ely. du lat. hypostasis, m. s. YPOTAMI, s. m. vl. V. Hipopatomo. YPOTECA, vl. V. Hypotheca.

YPOTECARI, vl. V. Ipotecari. YPOTHECA, vl. V. Hypotheca. YPOTHECAR, vl. V. Hypothecar.

### VRA

YRAGA, s. f. (irágue), dl. Ivrai. V. Juelh.

YREGULAR, vl. V. Irregulier. YREOS, s. f. vl. Tortelle, sorte de plante.

YRIS, vl. V. Iris. YRISSAMENT, s. m. vl. Erissament, cat. Erizamiento, esp. Arricciamento, ital. Hérissement.

Éty. du lat. ericium, hérisson. YRISSAR, vl. V. Erissar.

### VRO

WROOU, Avr. V. Airoow. YROR, vl. V. Iror. TROS, adj. vl. Colère.

### YRII

YRUNDA, s. f. et YRUNDRE, s. m. vl. V. Hyrunda et Hyrondela. YSA

YSARTAR, vl. V. Yssartar.

### YSE

YSEMENT, vl. V. Eyssiment.

### YSN

YSNELLAMENT, vl. V. Isnelament.

### YSO

YSOP, vl. V. Isop. YSOPHAGUS, s. m. vl. Esofago, port. esp. cat. ital. OEsophage, conduit des aliments du gosier à l'estomac. Ety. du lat. æsophagus.

YSRUNDELLA, s. f. Hirondelle. Voy. Hirundela.

### VSS

YSSAMPLARI, vl. V. Esemplari. YSSAMPLE, vl. V. Exemple. YSSARTAR, vl. Essarter. YSSAURAR, v. a. vl. V. Eisaurar. YSSAURELHIAR, v. a. vl. Essoriller. Ety. de yss pour ex, de aurelh et de iar. YSSAUSSAMEN, vl. V. Essalsamen. YSSAUSSAR, vl. V. Esalsar. YSSEMPLE, s. m. vl. V. Exemple. YSSERNIR, vl. V. Issernir. YSSERNIT, IDA, adj. et p. vl. Distingué, ée. V. Issernit. YSSHEMPLARI, s. m. vl. Exemple. YSSILH, vl. V. Eyssilh.

YIIS

YSSIR. vl. Sortir. V. Issir.

YSSOBLIDAR, vl. V. Oublidar.

YSSORBAMEN, vl. V. Issorbamen. YSSORBAR, vl. V. Eissorbar.

YSSORBAR, v. a. vl. Aveugler. V. Eis-

WSSORBAT, ADA, adj. et p. vl. Aveuglé, ée.

VST

YST, vl. V. Ist.

YSTÉROLOGIA, s. f. vl. Hystérologie, figure de rhétorique.

Ety. du lat. hysterologia.

Ysterologia se fay can la oratio o la sentensa, que deu esser pauxada primiera, es pauxada derriera. Leys d'Amor.

YSTORAGRAFI, s. m. vl. Historio-

grafo, esp. port. Istoriografo, ital. Historiographe.

YSTORIALMEN, ad. vl. ESTORIALMEN Historialmente, esp. Istorialmente, ital. Historiquement.

YU, d. arl. Pour Huelh, v. c. m.

YUM

YUMPAR, v. a. (iúmpá), d. béarn. Bercer. V. Bressar.

TIN

YUN, d. arl. Loin. V. Luenc.

A pena m'aguet vist, lou tiran redoutable Que me cridet de yun , d'un ton espouvantable. Temerari mourtel, m'ounté adresses teis pas. Coye, délire.

YUS

WUSTE, prép. (iústé), d. béarn. Presque. V. Quasi.

YUT

YUTYE, s. m. d. béarn. V. Jugi.

YVE

YVERN, vl. V. Hiver. YVERNAR, v. n. vl. Faire un temps d'hiver, faire froid, geler.

YVRAR, d. vaud. Enivrer. V. Enubriar.

La Lettre Y contient 148 Mots on Articles.

Z

L. s. f. una izeda, Un zède ou un ze en l Equus zebra, Lin. mammifère ongulé de la français. La vingt-cinquième lettre de l'alphabet et la dernière des consonnes.

### ZAC

ZACARIO, nom d'homme (zacarie); Zaccaria, ital. Zacarias, esp. Zacarie ou Zacharie.

L'Eglise honore 9 saints de ce nom.

### ZAG

ZAGITE, s. f. vl. Zagite, sorte de prierre. Rayn.

### ZAM

ZAMBOUGNA, s. f. (zambóugne). Alt. de l'ital. Zampogna. Flûte champetre. Voy. Carlamusa.

ZAN, s. m. Imitation du bruit que fait une chose qu'on jette avec force. Garc.

### ZAR

ZARNI ou ZARNI COUTAM, V. Jarmi-couloun.

### ZAZ

ZAZAMEN, s. m. vl. Couche. D'un zazamen, d'une même couche. Sauv.

### ZEB

ZEBRE, s. m. (zèbré); Zebro, ital. Cebra, esp. Zebra port. cat. Zèbre ou ane rayé,

# ZER

sam. des Solipèdes, remarquable par son pelage d'un blanc jaunâtre, traversé par des bandes rapprochées d'un brun presque noir; il se rapproche d'ailleurs beaucoup de l'âne. Il habite l'Afrique depuis l'Abyssinie jusqu'au Cap-de-bonne-Espérance.

Éty. du lat. Cebre.

Le zèbre est susceptible de domesticité, il peut s'accoupler avec le cheval et l'âne et se reproduire.

# ZED

ZEDUARI, s. m. vl. Zettovario, ital. Zédovaire, plante.

### ZEG

ZEGI, s. m. vl. Calcanthum, vitriol rubifié. Rayn.

### ZEL

ZELANDA, s. f. (zelánde). Zélande. Ety. de zee, mer, et de land, terre. ZELAT, ADA, adj. (zelá, ade); Zelan-te, ital. Zelado, esp. Zeloso, port. Zélé, ée, qui a du zèle, de l'ardeur et de la ferveur pour quelqu'un ou pour quelque chose.

Éty. de zele et de at.

ZELE, V. Zelo.

ZELATOUR, s. m. (zelatóu); Zelador, port. Zélateur, celui qui agit avec zèle pour la patrie, la religion. Ġarc,

ZELO, s. m. (zèle); zeze Zelo, ital. esp. port. Zelus, lat. Zele, affection ardente, amour ardent pour quelque chose, émulation.

Éty. du grec ζηλος (zêlos), m. s.

# ZEN

### ZEN

ZENIT, s. m. (zenit); Cenit, cat. esp. Zenit, ital. Zénit.

ZENOBIA, nom de femme (zenoubie); Zenobia, ital. Zénobie.

L'Eglise honore sa mémoire le 30 octob.

### ZEP

ZEPHIR, vl. et,

ZEPHYR, s. f. (zephyr); zzranz. Zephyrus, lat. Zeffiro, ital. Cefiro, esp. Zephyro, port. Zéphyr, vent doux et agréable, qui souffle d'Occident.

Éty. du grec ζέφυρος (zéphuros), formé de ζωή (zôė), vie, et de φέρω (phérô), porter, qui porte la vie, parce que ce vent ranime toute la nature.

ZEPHYRIN, nom d'homme (zephyrin); Zeffirino, ital. Zefirino, esp. Zéphyrin. L'Eglise honore sa mémoire le 26 août et le 20 décembre.

### ZER

ZERAGITEN, s. m. vl. Zéragite, sorte de pierre. Rayn.

ZERO, s. m. (zero); zsemo Zero, ital. port. Cero, esp. cat. Zéro, nom donné à un caractère d'arithmétique qui s'exprime par O. ll ne fait aucun nombre par lui-même, mais il augmente d'une dixaine les chiffres qui sont devant, parce qu'occupant la place de l'unité dans 50 par exemple, il transporte le 5 dans la colonne des dizaines, et le 5 vaut cinquante; si l'on en met deux 500, ils font porvaut cinq cents, ainsi de suite.

Ety. M. le Moine, dit que ce mot est d'origine arabe.

Es un zero en chiffra, c'est un zéro, diton d'un homme nul.

### ZĖS

ZEST, s. m. (zèst); zestou, zesto, boule-TIH D'ARANGI. Zeste, pellicule mince qui forme l'enveloppe extérieure des oranges, citrons, cédrats, etc., dans laquelle réside l'huile essentielle; c'est encore la partie membraneuse qui sépare la noix en quatre quartiers et la peau qui pénètre plus ou moins la substance des châtaignes; zeste, un rien.

Ety. du lat. cicus ou ciccum, m. s. du grec

κικκός (kikkos), membrane.

ZEST et zesto, interj. Zest ou zesto, espèce d'interjection qui équivaut à crac, et qui indique qu'on ne croit point à ce qu'un autre vient de dire.

Entre lou zist et lou zest, entre le zist et le zest, entre deux, incertain.

ZESTOU, V. Zest.

ZEUMA, s. m. vl. Zeugma, esp. port. Zeugme, figure de grammaire.

Ety. du lat. zeugma, m. s. Zeuma, es apla alribution d'u verb a diversas cauxas. Leys d'Amors.

ZIBELINA, s. f. (zibeline); Zibellina, ital. Cebellina, esp. Zebelina, port. Zibeline ou marte zibeline, qui habite la Sibérie.

Ety. Son nom est dérivé des mots sobol, sabel ou sobel, par lesquels la désignent les naturels du pays.

ZIBOU, s. m. (zibou). Bisoir, vent trèsfrais. Garc.

ZIDORO, nom d'homme. Altér. de Izidoro, v. c. m.

### ZIG

ZIGA-ZAGA, s. f. (zigue zágue), dl. zz-GUE-ZAGUE. Bruit que font des coups donnés successivement.

ZIGZAG, 8. m. et zigazagua, 8. f. (zigzág) ;ziguezagua. Zigzag, on donne ce nom à une suite de lignes placées les unes au dessus des autres formant entr'elles des angles trésaigus; qui va en serpentant, en formant des angles.

Ely. Ce mot qu'on écrivait autresois zicsac, est une onomatopée, selon M. Gattel.

### ZIM

ZIMAR, s. m. vl. Vert de gris. ZIMEC, s. m. vl. Zimec, sorte de pierre. Zimec, es peyra, autrament dita lazuli, de la qual si fa azur. Eluc de las Propr.

ZINC, s. m. (zinc); zin. Zinco, port.

ter le cinq dans la colonne des centaines et il | tre, ayant une saveur particulière, élastique, peu ductile, malléable à chaud seulement, et brûlant facilement en répandant beaucoup de clarté; sa pesanteur spécifique est de 7, 19, l'eau étant prise pour l'unité.

Ely. du lat. zincum.

Les anciens l'ont connu quoiqu'ils l'aient souvent confondu avec d'autres métaux. Le nom de zinc lui fut donné par Paracelse en 1541; Albert le Grand en avait déjà fait mention en 1280, sous un autre nom.

Ce métal est employé à un grand nombre d'usages, on en compose une partie des plaques de la pile de volta, il entre dans la comsition du similor, du laiton; son sulfate et son oxyde sont employés en médecine, etc.

ZINOGUITE, s. m. vl. Zinoquite, sorte

de pierre. Rayn.

ZIN-ZAN, s. m. Mots inventés pour rendre le bruit que fait une chose qui se balance. ZIN-ZIN, s. m. (zin-zin). Cousin, insecte. Garc. V. Cousin.

ZINZINIERA, s. f. (zinziniére). Cousinière. Garc. V. Cousinièra.

ZINZOULIN, s.m. (zinzoulin), et impr. carjouran. Couleur d'un violet rougeatre.

Éty. Ménage d'après Saumaise, dit que ce mot est une corruption du lat. hysginus ou husginum, qui chez les Romains avait à peu près la meme signification.

ZIS, Employé dans le d. bord. pour eux, pr. V. Elleis.

Un celair de bounhur pertaut brillé per sis.

### Garrau.

**ZISTOUNZEST**, s. m. Geste, ornement façon.

### ZIZ

ZIZANIA, s. f. (zizanie); Zizania, lat. port. Zizzania, ital. Zizaña, esp. Zisanya, cat. Zizanie, ivraie au propre, mais ce mot n'est employé, dans notre langue, qu'au figuré, et il est alors synonyme de discorde, division.

Éty. du grec ζιζάνιον (zinzanion), ivraie. ZIZI, s m. Nom qu'on donne, à Nismes, au bruant de baie. V

ZIZI, s. m. (zizi). Grimpereau, torche pot ou mésange, et dans la seconde édition zizi

C'est ainsi que M. Garcin s'exprime au mot zizi de son dictionnaire, mais le grimpereau, le torche pot et la mésange, sont trois viseaux tellement différents qu'ils n'appartiennent pas à la même famille.

### ZO

ZO, pr. dém. et rél. vl. Il a la même sign. que o, so, ço, aizo, aquo, cela. V. Aquot.

### ZOD

ZODIA, vl. Zodiac, cat. V. Zodiaque. ZODIACUS, s. m. vl. Zodiaco, esp. Zodiaque. V. Zodiaque.

ZODIAQUE, s. m. (zoudiaqué); zoudia-Zinc, métal de couleur blanche, un peu bleua- l gvo. Zodiaco, port. esp. ital. Zodiac, cat. l

Zodiaque, roue ou bande circulaire de la sphère d'environ dix-huit degrés, dans laquelle sont rensermées les planètes anciennement connues et qui est partagée en deux parties égales par l'écliptique.

Ety. du grec ζωδιακός (zôdiakos), formé de ζωον (zoon), animal, parce que les douze signes qui sont contenus dans le zodique et qui sont comme les douze maisons que le soleil habite pendant un mois chacune, sont presque tous représentés sous des noms ou des figures d'animaux.

Zodiacal, qui appartient au Zodiaque.

Le zodiaque est coupé par l'équateur en deux moitiés égales, contenant chacune six signes, distingués en méridionaux et en septentrionaux.

Méridionaux : Septentrionaux: Le bélier. La balance. Le scorpion. Le torreau. Le sagittaire. Les gémeaux. Le capricorne. L'Ecrevisse. Le lion. Le verseau. Les poissons. La vierge.

Cette division du zodiaque, en douze parties égales de 30 degrés chacune, est de la plus haute antiquité. M. Bailly la croit antérieure au déluge.

On pense communément que la connaissance du zodiaque est due aux Egyptiens; quelques auteurs la font remonter au XVII siècle avant J.-C., d'autres à l'an 1996 de la même époque.

Anaximenès en inventa les signes l'an 572

avant J.-C.

### ZOE

ZOE, nom de femme. Zoa, esp. Zoé. L'Eglise honore deux saintes de ce nom. les 2 mai et 5 juillet.

### ZON

ZONA, s. f. (zone); Zona, port. esp. cat. ital. Zone, chacune des cinq parties du globe qui sont entre les pôles, portion de surface comprise entre deux lignes parallèles.

Ety. du lat. zona, m. s.

### **Z**00

ZOOLOGIA, s. f. (zououloudgie); Zoologia, port. esp. cat. Zoologie, partie de l'histoire naturelle qui traite des animaux.

Éty. du lat. zoologia, dérivé du grec ζῶον (zôon), animal, et de λόγος (logos), discours

ZOOPHYTO, s. m. (zououphyle); Zoophyte, port. Zonphyte, ce mot qui signifie littéralement animal plante, a été donné à la dernière classe des animaux qui n'ont ni vertèbres, ni nerfs, ni vaisseaux, ni membres articulés.

Éty. du lat. zoophyta, dérivé du grac ζωον (zôon), animai, et de φυτόν (phyton), plante.

### ZOU

ZOU, interj. (zóu); carco. Allons, courage, en avant. Anem sou, allons en avant.

Zou est quelquesois interrogatis, et si la personne à qui on s'adresse répond aussi zou, c'est comme si elle disait va, j'y consens, je le vent.

ZOU, dg. Pour va, lou, vou, oou.

O mon Diou! perdouno me sou!

Pardonne le moi ô mon Dieu!

Jasmin.

Zou devi, je le dois. ZOUBA UNA, s. f. (zoube). Une dégelée de coups. Garc.

Les personnes qui consultent le Dict. de cet auteur feront attention qu'il emploie trèssouvent des mots qui, comme dégelée, ne sont

pas français, on dit une grêle de coups, mais non une dégelée.

ZOUBAR, v. a. (zoubà). Frapper, battre, rosser, maltraiter.

Ety. du grec σοδεω (sobéð), chasser, pousser, coudoyer.

**ZOUBELOU**, (zoubelou). Expression pour animer un chien contre sa proie. Garc.

ZOUN ZOUN . s. m. (zoun-zoun). Bourdonnement des insectes en général, bruit confus et monotone; c'est aussi le nom que les enfants donnent au violon, par onomatopée.

ZOUNZOUNAR, v. IL (zounzouná);

zounzounian. Bourdonner, fredonner sur un instrument à cordes.

Éty. Ce mot est une onomatopée de zounzoun, et de la term. act. ar, faire zounzoun. ZOUST-ZEST, dl. (zoust-zèst). Manière proverbiale de dire; il n'y a rien de pris. Douj.

ZUL

**ZULHENEMENT**, s. m. vl. Suppuration pus.

ZUQ

ZUQUET, s. m. vl. Nuque. V. Coupel. Éty. Dim. de suc, chef, tête.

La lettre Z contient 63 Mots ou Articles.

# RÉCAPITULATION

# DU NOMBRE DE MOTS QUE CHAQUE LETTRE A FOURNIS.

| A |   |     |   | , |     |     |     |   |   |  |   |    |   | 9,980.  |   |  |   |    | F | ep  | ori |     |   |   |   |   | 71,001.  |
|---|---|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|--|---|----|---|---------|---|--|---|----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|----------|
| В |   |     |   | , |     |     |     |   | • |  |   |    |   | 7,134.  | N |  |   |    |   | -   |     |     |   |   |   |   | 1,601.   |
| C |   |     |   | , |     |     |     |   | • |  |   |    |   | 12,580. | 0 |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 1,717.   |
| D |   |     |   |   |     |     |     |   | • |  | , |    |   | 7,360.  | P |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 10,998.  |
| E |   |     |   |   |     |     |     |   |   |  |   |    |   | 11,091. | Q |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 710.     |
| F |   |     |   |   |     |     |     |   |   |  |   |    |   | 5,130.  | R |  | • |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 6,017.   |
| G |   |     |   |   |     |     |     |   |   |  |   |    |   | 4,728.  | 8 |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 6,398.   |
| H |   | . , | , |   |     |     |     | , |   |  |   |    |   | 1,282.  | T |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   | • | 5,365.   |
| i |   |     |   |   |     |     |     |   |   |  |   |    | • | 1,759.  | ט |  |   |    |   | •   |     |     |   |   |   |   | 416.     |
| j |   |     |   |   |     |     |     |   |   |  |   |    |   | 1,119.  | v |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 2,829.   |
| K |   |     |   | • |     | •   | •   |   |   |  | • |    |   | 49.     | x |  |   |    |   |     |     |     |   |   |   |   | 8.       |
| L |   |     |   |   |     | •   |     |   |   |  |   |    |   | 3,020.  | Y |  |   | ٠. |   |     |     |     |   |   |   |   | 148.     |
| M | • |     |   |   |     |     |     | , |   |  | • | •  | • | 5,769.  | Z |  |   |    |   | . • |     |     |   |   | • |   | 63.      |
|   |   |     | 1 | 4 | rej | 905 | let |   |   |  |   | •. |   | 71,001. |   |  |   |    |   | T0  | TAL | • • | , | • |   |   | 107,201. |

L'indication du nombre de mots que chaque lettre a formée, n'est point, comme on pourrait d'abord le croire, un objet de simple euriosité; on verra dans l'article Lettres de la Grammaire, de quelle importance ce calcul peut être pour la philosophie des langues, car chacune a ses lettres de prédilection. Le Roman l'A, le Latin l'I, le Français l'E, etc., etc. On en donnera les raisons connues.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 4 |
|   |   | - | - |

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |

|   | • |     |  |
|---|---|-----|--|
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
| - |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |
|   |   | . F |  |
|   |   |     |  |

| • |   |
|---|---|
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

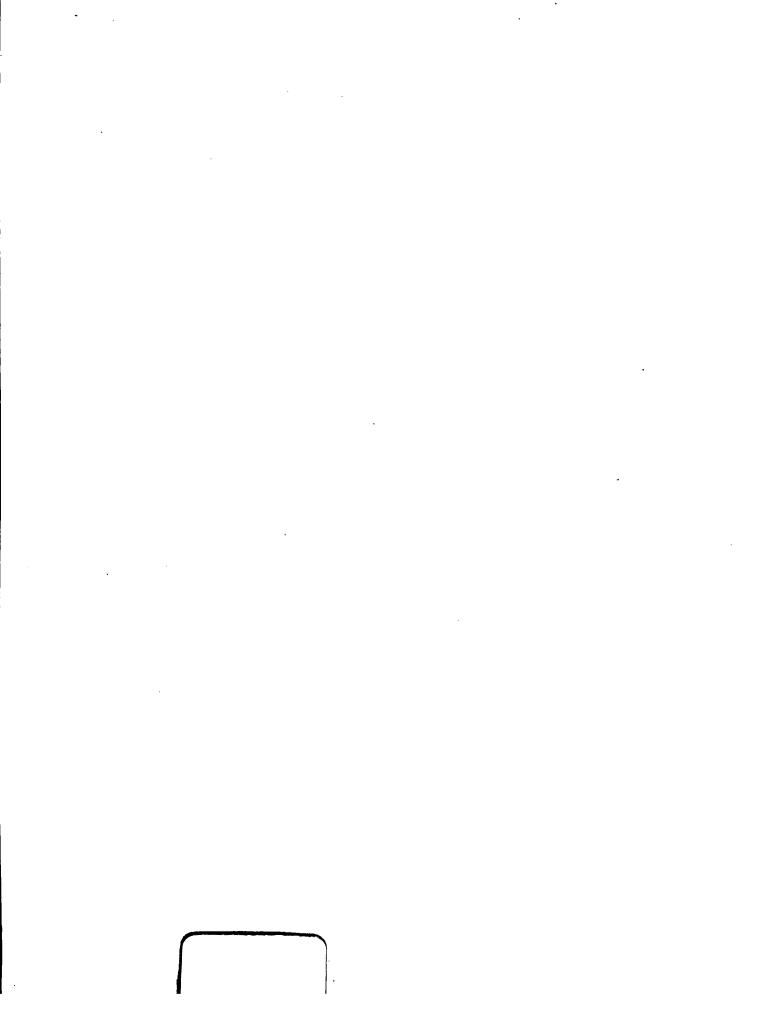